

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

#### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

#### **About Google Book Search**

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/



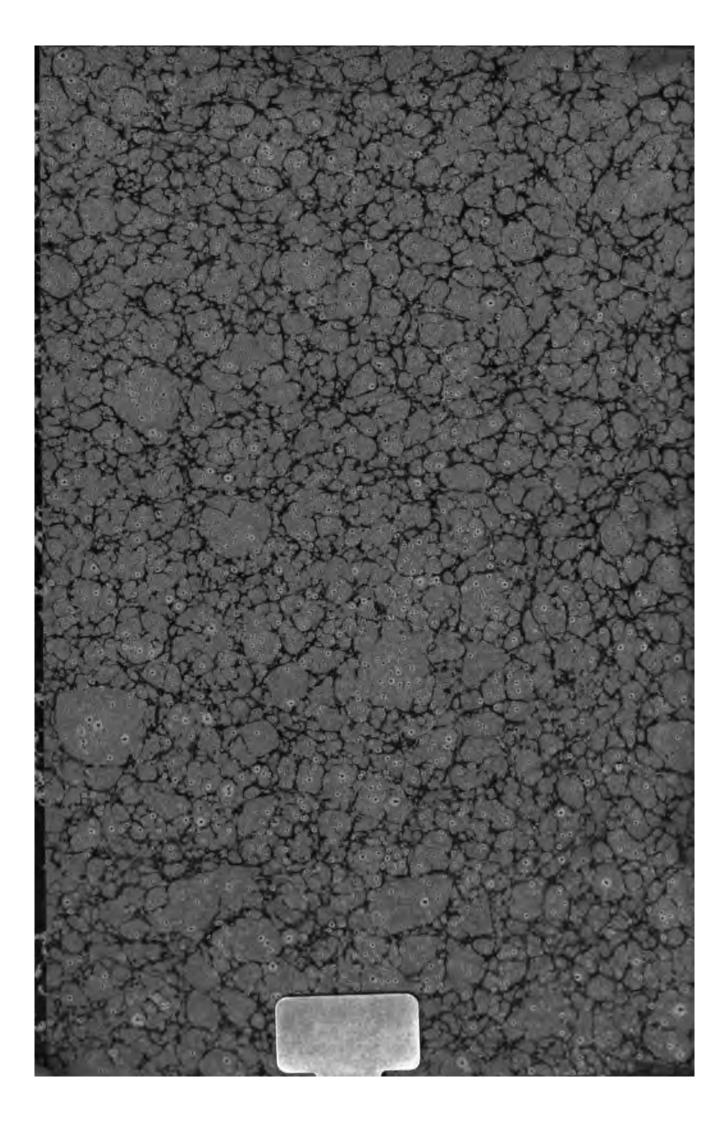

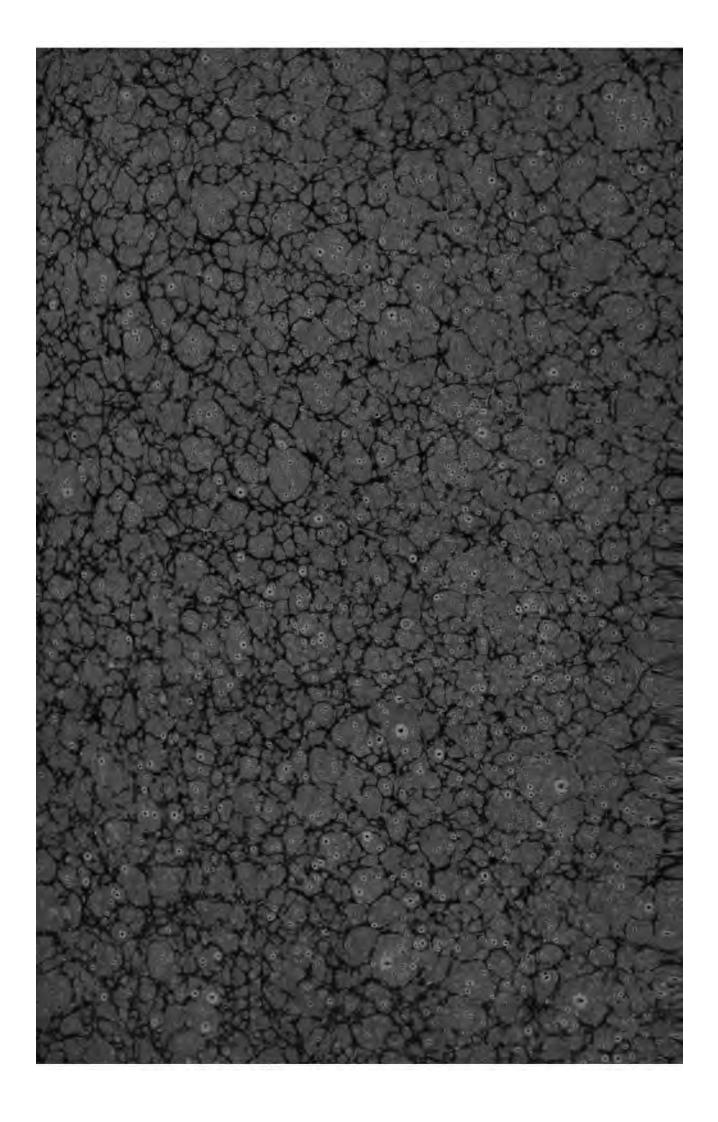



R. 2

# ENCYCLOPÉDIE THEOLOGIQUE,

## SERIE DE DICTIONNAIRES SUR TOUTES LES PARTIES DE LA SCIENCE RELIGIEUSE,

OFFRANT EN FRANÇAIS, ET PAR ORDRE ALPHARÉTIQUE,

LA PLUS CLAIRE, LA PLUS FACILE, LA PLUS COMMODE, LA PLUS VARIÉE ET LA PLUS COMPLÈTE DES THÉOLOGIES.

#### CES DICTIONNAIRES SONT CHIE

D'ÉCRITURE SAINTE, - DE PHILOLOGIE SACRÉE, - DE LITURGIE, - DE DROIT CANON, DES HÉRÉSIES, DES SCHISMES, DES LIVRES JANSÉNISTES, DES PROPOSITIONS ET DES LIVRES CONDAUNÉS,

- DES CONCILES, - DES CÉRÉMONIES ET DES RITES, 
THE CAS DE CONSCIENCE, - DES ORDRES RELIGIEUX (HOMMES ET FEMMES), - DES DIVERSES RELIGIONS, -DE GÉOGRAPHIE SACRÉE ET ECCLÉSIASTIQUE, — DE THÉOLOGIE MORALE, ASCÉTIQUE ET MYSTIQUE,

— DE THÉOLOGIE DOGNATIQUE, CANONIQUE, LITURGIQUE, DISCIPLINAIRE ET POLÉMIQUE,

- DE JURISPRUDENCE CIVILE-ECCLÉSIASTIQUE, - DES PASSIONS, DES VERTUS ET DES VICES, - D'HAGIOGRAPHIE. - DES PÈLERINAGES RELIGIEUX, -D'ASTRONOMIE, DE PHYSIQUE ET DE MÉTÉOROLOGIE RELIGIEUSES, -

D'ICONOGRAPHIE CHRÉTIENNE, — DE CHIMIE ET DE MINÉRALOGIE RELIGIEUSES, — DE DIPLOMATIQUE CHRÉTIENNE, — DES SCIENCES OCCULTES, - DE GÉOLOGIE ET DE CHRONOLOGIE CHRÉTIENNES.

#### PUBLIÉE

## PAR M. L'ABBÉ MIGNE,

ADITAUR DE LA BIBLIOTRÈQUE UNIVERSELLE DU CLERGÉ,

DES COURS COMPLETS SUR CHAQUE BRANCHE DE LA SCIENCE ECCLÉSIASTIQUE.

PRIK : 6 FR. LE VOL., POUR LE SOUSCRIPTEUR A LA COLLECTION ENTIÈRE, 7 FR., 8 FR., ET MÊME 10 FR. POUR LE SOUSCRIPTEUR A TEL OU TEL DICTIONNAIRE PARTICULIER.

52 VOLUMES, PRIX: 312 FRANCS.

# TOME VINGT-QUATRIÈME.

DICTIONNAIRE DES RELIGIONS.

TOME PREMIER.

A-C

4 VOL. PRIX : 32 FRANCS.



S'IMPRIME ET SE VEND CHEZ J.-P. MIGNE, ÉDITEUR, AUX ATELIERS CATHOLIQUES, RUE D'AMBOISE, AU PETIT-MONTROUGE, BARRIÈRE D'ENFER DE PARIS.

1848

d. 24<sup>y</sup>





# **DICTIONNAIRE**

UNIVERSEL, HISTORIQUE ET COMPARATIF,

DE TOUTES

# LES RELIGIONS DU MONDE,

#### COMPREHANT

LE JUDAISME, LE CHRISTIANISME, LE PAGANISME, LE SABÉISME, LE MAGISME, LE DRUIDISME, LE BRAHMANISME, LE BOUDDHISMÉ, LE CHAMANISME, L'ISLAMISME, LE FÉTICHISME, ETC., AVEC TOUTES LEURS BRANCHES;

LDS HÉRÉSIES ET LES SCHISMES QUI SE SONT INTRODUITS DANS L'ÉGLISE CHRÉTIENNE; LES SECTES QUI SE SONT ÉLEVÉES DANS LES AUTRES RELIGIONS;

LES ORDRES RELIGIEUX TANT DES CHRÉTIENS QUE DES PEUPLES INFIDÈLES;

LES RITES, USAGES, CÉRÉMONIES BELIGIEUSES, FÊTES, DOGMES, MYSTÈRES, SYMBOLES, SACRIFÍCES, PRATIQUES SUPERSTITIEUSES, EN USAGE DANS TOUS LES SYSTÈMES DE RELIGION, ETC., ETC.;

RÉDIGÉ

## PAR M. L'ABBÉ BERTRAND.

DE LA SOCIÉTÉ ASIATIQUE DE PARIS;

PUBLIE

PAR M. L'ABBÉ MIGNE.

PDITEUR DE LA BIBLIOTHEQUE UNIVERSBLLE DU CLERGÉ,

00

DES COURS COMPLETS SUR CHAQUE BRANCHE DE LA SCIENCE ECCLÉSIASTIQUE.

**-31**<000>1ۥ

TOME PREMIER.

-3I<000>16-

4 VOL. PRIX: 32 PRANCS.

S'IMPRIME ET SE VEND CHEZ J.-P. MIGNE, ÉDITEUR, AUX ATELIERS CATHOLIQUES, RUE D'AMBOISE, AU PETIT-MONTROUGF BARBIÈRE D'ENFER DE PARIS.

1848

3 AC

## OBSERVATIONS PRÉLIMINAIRES.

Tous les peuples sans exception, les nations civilisées comme les tribus les plus barbares, ont une religion, et la manifestent par un culte extérieur et sensible rendu à la Divinité. Ils ont pu errer dans la forme, ils ont pu se tromper sur l'essence de celui qu'il fallait adorer; mais tous ont conservé les idées fondamentales et primordiales : l'existence d'un Dieu, l'action de sa Providence sur les êtres créés, la nécessité de lui rendre hommage et de l'invoquer, l'obligation de faire le bien et d'éviter le mal, l'immortalité de l'âme, une récompense éternelle pour les bons, des supplices pour les méchants.

Nous répudions ce principe impie, formulé par une école ancienne, et renouvelé de nos jours :

### Primus in orbe deos fecil timor;

non que nous regardions comme impossible que la peur ait pu engendrer la superstition, mais parce qu'il y a loin d'une stupide superstition à la brillante théogonie formulée par les anciens; parce que la plupart des religions antiques étaient basées sur l'attrait du plaisir pluôt que sur la crainte; parce qu'enfin une étude approfondie de tous les cultes démontre que ce principe ne saurait trouver ici son application.

Nous croyons que les religions du monde, malgré leur diversité, leur opposition même, dérivent toutes d'une seule religion, fondée sur une révélation primordiale, laquelle a été successivement modifiée et corrompue par l'ignorance, par les passions, par la témérité, peut-être par un prétendu besoin de l'accommoder au climat, aux mœurs, au caractère des différentes nations.

Nous soutenons que la plupart des religions professées par toute la terre ont conservé de précieux restes des traditions primitives : la création de l'univers et celle d'un premier couple, la chute des anges et celle de l'homme, la corruption croissante du genre humain, le déluge universel, la nécessité de l'expiation, peut-être les dogmes de la Triuité, de l'Iucarnation et la foi en un Rédempteur.

Telles sont, nous le pensons du moins, les vérités qui résulteront de la lecture attentive de ce Dictionnaire. Toutefois, en le rédigeant, nous n'avons eu en aucune manière la prétention de formuler un système; nous avons tenu avant tout à être historien fidèle et narrateur consciencieux. Nous avons même reculé devant l'idée de faire une préface, préférant abandonner le lecteur à ses propres impressions. Nous nous contenterons de donner ici le tableau des cultes principaux, des religions mèrcs, si l'on peut s'exprimer ainsi, auxquelles se rattachent toutes les autres. Ce sont :

- 1. La Religion primitive, que nous appellerons, si l'on veut, Religion naturelle, non pas que nous la considérions comme innée dans le cœur humain, ou comme le produit des conceptions de l'homme, qui, selon nous, est impuissant à s'élever par ses propres forces à la connaissance de la Divinité; mais, si nous usons de ce terme, c'est pour la distinguer de la révélation écrite, car la religion naturelle a été aussi elle-même révélée de Dieu aux premiers hommes
- 2 Le Mosaisme ou Judaisme, qui est la religion primitive sanctionnée et garantie par des prescriptions religieuses, morales et civiles, pour préparer les voies à la rédemption du genre humain.
- 3 Le Christianisme, complément et perfection du Judaïsme, qui fournit à l'homme tous les moyens de profiter de l'œuvre de la rédemption.
- 4° Le Sabéisme, première hérésie des peuples, qui a transporté aux astres le culte dû au Créateur.
- 5- Le Dualisme ou Magisme, qui admet deux principes opposés, pour expliquer la coexistence du bien et du mal sur la terre.
- 6° Le Brahmanisme ou Trithéisme, qui partage entre trois déités subordonnées à l'Etre lout-puissant la triple fonction de créer, de conserver et de détruire

7º Le Paganisme ancien, c'est-à-dire la religion des Grecs et des Romains, amalgame de toutes les croyances antiques.

8. Le Bouddhisme, qui paraît au premier abord une négation de la Divinite, mais qui au fond est un véritable panthéisme, ou la déflication de tous les êtres.

9° La doctrine des Tao-sse on des sectateurs de la Raison, en Chine et dans les contrées adjacentes, espèce de philosophisme où les rites sont tout, où l'en prétend pratiquer la vertu par amour pour elle-même.

10 Le Fétichisme ou adoration des idoles et des obiets naturels et terrestres, la plus grossière des religions.

11. Le Chamanisme, susion du Sahéisme, du Bouddhisme et da Fétichisme, ches les peuples de l'Asie centrale et septentrionale.

12º L'Islamisme ou religion musulmane, mélange de la religion naturelle, du Judaïsme et du Christianisme.

Chacun de ces systèmes religieux se subdivise, en outre, en une multitude de branches ou sectes différentes, que nous avons recueillies avec le plus grand soin; mais nous n'osons affirmer qu'aucune n'ait échappé à nos recherches. Bien plus, un grand nombre d'autres pourront y être ajoutées par la suite, car chaque jour voit éclore de nouvelles dissidences dans la plupart des cultes actuellement existants, chaque jour on découvre ou on étudie de nouveaux peuples qui ont chacun leur culte particulier.

Pour justifier le titre d'universel donné à ce Dictionnaire, nous y avons compris non-seulement toutes les religions connues, mais tout ce qui a rapport au culte et à ses différentes parties. Ainsi il peut encore tenir lieu des Dictionnaires des Hérésies, des Ordres religieux, de Liturgie, des Rites et Cérémonies, etc. Néanmoins les articles qui appartiennent à ces rubriques ne forment pas double emploi avec ceux des Dictionnaires spéciaux compris dans cette Encyclopédie; car dans ceux-ci ils sont traités ex professo et théologiquement, tandis qu'ici ils ne sont envisagés que sous le rapport descriptif ou historique.

Ce Dictionnaire, tel que nous le publions, peut être considéré comme un ouvrage entièrement neuf, bien qu'il ait déjà paru en 1770 un Dictionnaire des Cultes religieux, en 3 volumes, par Delacroix, réimprimé en 1776, et dont il a été donné une troisième édition, en 4 volumes, en 1821, avec un supplément de M. Chaud. Mais ce Dictionnaire n'était plus en rapport avec l'état des connaissances actuelles. Une multitude de sectes se sont élevées depuis; beaucoup d'anciennes avaient été passées sous silence ; l'auteur s'était appuyé , quant au paganisme grec et latin, sur les paradoxes de l'abbé Pluche et de Court de Gébelin ; et tout ce qui avait trait aux religions de l'Orient était entièrement fautif, car la doctrine de ces contrées était encore pour nous porte close sur la fin du siècle dernier. Aussi n'ayons-nous adopté presque aucun des articles de Delacroix, préférant recourir aux, originaux, puiser aux sources indigènes, et mettre à profit les précieuses découvertes dues à l'ethnographie et à la philologie modernes, ainsi qu'on pourra s'en convaincre en jetant les yeux sur la liste ci-dessous qui met sous les yeux les principaux ouvrages que nous avons consultés. Le premier volume de la nouvelle édition de Delacroix, qui ne comprend que les trois premières lettres de l'alphabet, ne contient que 900 articles, tandis que les mêmes lettres en ont fourni au nôtre 2530.

Afin de faciliter les recherches dans ce Dictionnaire, nous devons exposer la méthode de transcription que nous avons suivie.

Les vocables orientaux ne pouvant être que difficilement rendus avec nos caractères européens, chaque écrivain, chaque voyageur les a transcrits suivant qu'il le jugeait plus convenable; ceux qui ensuite ont écrit d'après eux ont suivi l'orthographe qu'ils avaient trouvée, sans tenir compte de la langue que parlait leur auteur. Il en est résulté que, dans un tivre qui doit être homogène, on voit les mêmes mots écrits de différentes manières, ce qui empêche souvent d'en reconnaître l'identité: ainsi on lira dans un endroit æace, dans un autre sciesa, ailleurs shaka, schaca ou chaca; heureux encore si, dans l'ouyrage que l'on consulte, on n'en a pas fait quatre ou cinq personnages divers, sans remarquer que c'est le même individu, dont le nom est habillé à la portugaise, à l'italienne, à l'anglaise, à l'allemande ou à la française, suivant les relations ou les traductions que l'on a consul-

técs. Il en est de même de xeq, cheq, cheic, schek, schaikh, etc., qui sont absolument la même chose. On trouve le nom du livre sacré des musulmans écrit ceran, qoran, karan, curan, courann, etc. Le nom de Brahma est sussi transcrit Brame, Brama, Birmah, Brouma, Bremaw, etc.

Souvent aussi il arrive que les indigènes eux-mêmes modifient l'articulation des nome suivant la prononciation ou le dialecte de leur contrée; ainsi Bichen est le même, dans les idiomes modernes, que Vichneu dans les langues anciennes, Baïs ou Bice le même que Vai-sya, Abdhoué le même qu'Avadouta.

Ne voulant pas multiplier les renvois outra mesure, nous avons adopté le mot primitif, que nous avons soumis à l'onthographe française autant que possible, et en nous conformant à l'usage le plus communément suivi par les savants.

Les mots les plus difficiles à classer sont ceux qui commencent par les articulations c, k, ch,  $q_2j$ , parce que dans les langues enropéennes ces lettres varient beaucoup dans leur prononciation.

Les mots d'origine indienne, chinoise, tibétaine, tatare, etc., commençant par la gulturale forte, sont tous compris dans ce Dictionnaire sous la lettre K; ainsi Kama et non Cama; Krichna, et non Crichna.

Les Arabes ayant deux gutturales analogues, le kaf et le qaf, les mois qui commencent par la première sont tous renvoyés au K, Kafir et non Cafir. Ceux qui commencent par qu'sont renvoyés au C ou au Quanivant qu'ils sont snivis d'une voyelle dure eu douce : Coran, Cadi, Quibla, etc.

L'articulation gutturale douce est rendue toujours par Ga, Gue, Gui, Go, etc. Nons avons évité de transcrire Ge, Gi, de peur que l'on ne prononce Je, Ji.

L'antienlation gutturale aspirée est rendue constamment par Kh, ainsi Khalife, Khippour, etc., la transcription Ch pouvant faire douter s'il fallait pronoucer dur, comme dans chaos, ou donx, comme dans chantre. Néanmoins nous avons respecté cette dernière orthographe dans les mots d'origine grecque, qui, étant reçus dans notre langue, n'ont pas dû être modifiés. Il en est de même de quelques mots hibliques d'origine hébraique: Ghaos, Chartophylax, Chames, etc

L'actioulation grasse, comme dans les mots français chercher, schisme, est rendue pan Ch, pour les langues de l'Asie orientale: Chi-king, Chakya, etc., et par Soh pour les mots arabes: Schérif, Scheikh, etc.

Le j français étant à peu près inconnu dans les langues étrangères, les mots non francisés qui commencent par cette lettre dans certaines relations doivent être cherchés dans ce Dictionnaire sous la rubrique Dj ou Y, suivant la prononciation véritable.

Dans les ouvrages portugais on treuve beaucoup de mois étrangers commençant par X; on doit les chereber ici sous les articulations Ch ou Sch.

Les mots étrangers aux langues européannes commençant par es ou ei, doivent être cherchés sons la lettre S, Sedr, et non-Gedr, etc.

### LISTE

DES PRINCIPAUX QUYRAGES CONSULTES POUR LA REDACTION DE CE PREMIER VOLUME.

DICTIONNAIRE historique des Cultes religieux établis dans le monde, depuis son origine jusqu'à présent. Nouvelle édition; avec le Supplément de J.-B.-C. Chaud. Versailles, 1621. 4 vol. in-8".

Histoire générale des Cérémonies, Manasiel Contumes. religieuses de tous les peuples du monde, etc. Paris, 7 vol. in-f.

Histoire pittoresque des Religions, Doctrines, Cérémonies et Coulumes religieuses de tous les peuples du monde anciens et modernes; par F.-T.-B. Clavel. Paris. 1845. 2 vol. in-8°. Parallèle des religions; par Brunet. Paris, 4702. 4 vol. in-4°.

Histoire ecclésiastique; par M. Fleury. 36 vol. in-12.

ABREGE chronologique de l'Histoire ecclés astique, contenant l'histoire des Eglises d'Orient et d'Occident, etc. Paris, 1751. 2 vol. in-12.

Annales de mulosophie chrétienne, recueil périodique destiné à faire connaître tout ce que les sciences humaines renferment de preuves et de découvertes en faveur du christianisme; dirigé par M. Bonnetty. 1830 et années suiv. 34 vol. in-8°

#### PONTIFICALE ROMANUM.

- Histoire des sacrements, on de la manière dont ils ont été célébrés et administrés dans l'Eylise, etc.; par le R. P. Dom Ghardon, religieux bénédictin de la congrégation de Saint-Vannes. Paris, 1745. 6 vol. in-12.
- Explication littérale, historique et dogmatique des prières et des cérémonies de la Messe, etc.; par Pierre Lebrun. Paris, 1843. 4 vol. in-8°.
- DICTIONNAIRE des Hérésies, des Erreurs et des Schismes, ou Mémoires pour servir à l'histoire des égarments de l'esprit humain par rapport à la religion chrétienne; par Pluquet. Paris, 1845. 2 vol. in-12.
- Publication d'un ancien manuscrit contenant un précis curieux des Hérésies qui ont le plus alarmé l'Église, etc. Pont-à-Mousson, 1840. 1 vol. in-8°.
- HISTOIRE des sectes religieuses qui sont nées, se sont modifiées, se sont éteintes dans les différentes contrées du globe, depuis le commencement du siècle dernier jusqu'à l'époque actuelle; par M. Grégoire, ancien évêque de Blois. Paris, 1828-1815. 6 vol. in-8°.
- The Religious creeds and statistics of every christian denomination in the United States and British provinces with some account of the religious sentiments of the Jews, American Indians, Deists, Mahometans, etc.; by John Hayward. Boston, 1836. 1 vol. in-12.
- DICTIONNAIRE de la Fable, ou Mythologie grecque, latine, égyptienne, celtique, persane, syriaque, indienne, chinoise, mahométane, slavone, scandinave, africaine, américaine, iconologique, rabbinique, caballstique, etc.; par Fr. Noël. Paris, 1823. 2 vol. in-8°.
- DICTIONNAIRE universel d'histoire et de géographie, etc.; par M. N. Bouillet. Paris, 1847. 1 vol. iu-8°.
- Monne primitif, analysé et comparé avec le monde moderne; par Court de Gébelin. Paris, 1776. 8 vol. in-4°.
- BIBLIOTREQUE orientale, ou Dictionnaire universel, contenant généralement tout ce qui regarde la connaissance des peuples de l'Orient, leurs histoires et traditions véritables ou sabuleuses, leurs religions, sectes, etc.; par M. d'Herbelot. Paris, 1697. 2 vol. in-l'.
- TABLEAU général de l'empire othoman; par M. de Mouradgea d'Obsson. Paris, 1788. 8 vol. in-8°.
- LE CORAN, traduit par Savary, et le Koran, traduit par M. Kasimirsky.
- Doctrines et devoirs de la religion musulmane, tirés du Coran, suivis de l'Eucologe musulman, traduit de l'arabe; par M. Garcin de Tassy. Paris, 1840. 1 vol. in-18.
- ARABIE, par M. Noël des Vergers. Paris, 1847. 1 vol. in-8°.
- CHNESTOMATHIE arabe, ou Extraits de divers écrivains arabes, tant en prose qu'en vers; par Silvestre de Sacy. Paris, 1806. 3 vol. in 8°.
- VOTAGES du chevalier Chardin en Perse et autres lieux de l'Orient. Paris, 1850. 20 vol. in-18.
- EGYPTE ancienne; par M. Champollion-Figeuc. Paris, 1830. in-8°.
- Mœuas, Institutions et Cérémonies des peuples de l'Inde; par M. l'abbé Dubois. Paris, 1825. 2 vol. in-8°.
- MYTHOLOGIE des Indons; trevaillée par madame la chanoinesse de Polier, sur des manuscrits authentiques apportés de l'Inde par seu M. le colonel de Polier. Roudolstadt, 1809. 2 vol. in-8°.
- Le Montreun indien, par Dupeuty-Trahon. Paris, 1838, in-8°.
- A SERTCH of the religious sects of the Hindus; by II. II. Wilson; dans Asiatic Researches, vol. XVI et XVII. Calcutta, 1828, in-4".
- Essal sur le Mythe des Ribhavas, premier vestige de

- Capothéose dans le Véda; par F. Nôve. Paris; 1847, in-8°.
- LA Viz contemplative, ascétique et monastique, chez les Indous et chez les peuples bouddhistes; par J.-J. Bochinger. Strasbourg, 1831, in-8°.
- THE EAST India Gasetteer; by Walter Hamilton. London, 1815, in-8°.
- THÉATRE indien,..... suivi d'une table alphabétique des noms propres et des termes relatifs à la mythologie et aux usages de l'Inde; par M. A. Langlois. Paris, 4828. 2 vol. in-8°.
- SHARESPEAR'S a Dictionnary Hindustant and Englisch. third edition. London, 1854, in-4°.
- Voyage aux Indes orientales et à la Chine; par Sonnerat. Paris, 1782. 3 vol. io-8°.
- JOURNAL ASIATIQUE ou Recueil de mémoires, d'extraits et de notices relatifs à l'histoire, à la philosophie, aux langues et à la littérature des peuples orientaux. Les 4 séries. Paris, in-8°.
- THE JOURNAL of the royal asiatic society of Great Britain and Ireland. London, in-8°.
- Du Royaume de Siam; par M. de la Loubère. Paris, 4691. 2 vol. in-12.
- HISTOIRE NOUVELLE et curieuse des royaumes de Tunquin et de Lao, etc.; traduit de l'italien du P. de Marini. Paris, 1666, in-4°.
- Dictionarium Anamitico-Latinum; a J. L. Taberd, episcopo Isauropolitano absolutum et editum. Fredericuagori, vulgo Serampore, 1838, in-4°.
- CHINE, ou Description historique, géographique et littéraire de ce vaste empire, d'après des documents chinois; par M. G. Pauthier. Paris, 1837, in-8°.
- Nipon o dal isti ran, ou Annales des empereurs du Japon, traduites par M. Isaac Titsingh, avec l'aide
  de plusieurs interprètes attachés au comptoir hollandais de Nangasaki; ouvrage revu, complété et
  corrigé sur l'original japonais-chinois, accompagné de notes, et précédé d'un aperçu de l'histoire
  mythologique du Japon, par M. J. Klaproth. Paris,
  1834, in-4.
- Ménoires et anecdotes sur la dynastie régnante des Djogouns, avec la description des sêtes et cérémonies observées aux différentes époques de l'année, etc.; par M. Titsingh. Paris, 1820, in-8°.
- RITURL des Tatares-Mantchoux, rédigé par l'ordre de l'empereur Kien-Long, etc.; par L. Langlès, Paris. an XII, in-4°.
- Océanie, ou cinquième partie du monde, revue géographique et ethnographique de la Malaisie, de la Micronésie, de la Polynésie et de la Mélanésie, etc.; par Domeny de Rieuzi. Paris, 1837. 5 vol. iu-8°.
- Annales de la Propagation de la Foi, recueil périodique des lettres des évêques et des missionnaires des missions des deux mondes. La collection. Lyon, in-8°.
- Mémoires de la Société ethnologique. Paris, 1841. 2 vol. in 8°.
- Nouvelles Annales des voyages et des sciences géographiques. Différentes collections. Paris, in-8".
- Dictionnaine de la conversation et de la lecture. 52 vol. in-8°.
- LA FINLANDE, son histoire primitive, sa mythologie, sa poésie épique, avec la traduction complète de sa grande épopée: le Kulevala, etc.; par Léouzon le Duc. Paris, 1845. 2 vol. in-8°.
- Histoire naturelle, civile et ecclésiastique du Japon, par Kæmpfer. La Haye, 1732, 3 vol. in-12.
- Plus un grand nombre de Loyages, de Journaux, de Brochures, et même d'ouvrages volumineux consultés sur quelques points particuliers.

## DICTIONNAIRE UNIVERSEL,

## HISTORIQUE ET COMPARATIF,

DE TOUTES LES

## RELIGIONS DE LA TERRE.

# A

[Cherchez par E, I, les mots que vous ne trouverez pas ici par A.—Cherchez par E simple les mots que vous ne trouverez pas ici par Æ.]

AARNI, un des dieux des anciens Finnois; il partageait avec Kratti la surveillance des trésors. Sa providence s'étendait spécialement sur l'argent enfoui dans la terre; il avait en conséquence une demeure souterraine. C'est pourquoi on l'appelait Aarnion haltia, Aarni haudan isüntä, hôte du sépulcre; Joka makua, Aarten püälä, couchant dans les trésors. Quand on voulait retirer de la terre l'argent qui lui avait été confié, on commençait par faire un sacrifice à ce dieu; c'était ordinairement un coq rouge ou trois têtes de brebis qu'on lui immolait.

Aarni se montrait en plein jour, et pendant les nuits, auprès du feu, dans les bois, sur les collines, occupé à sécher les trésors mouillés par l'humidité de la terre. Souvent on l'entendait glisser bruyamment sur l'argent; c'était signe de faveur pour les avares.

AARON, premier pontife des Israélites et le chef des samilles sacerdotales dont les membres exercèrent la souveraine sacrificature jusqu'à la ruine du temple de Jérusalem, sous l'empereur Vespasien. Il était de la tribu de Lévi et naquiten Egypte environ l'an 1575 avant l'ère chrétienne, avant l'édit du Pharaon qui ordonnait de faire périr tous les enfants mâles qui naissaient chez les Hébreux. Lorsque Dieu ordonna à Moïse d'aller trouver Pharaon pour obtenir la liberté des enfants d'Israël, il lui commanda de s'adjoindre Aaron, son frère ainé, pour porter la parole en son nom, à cause de la difficulté que Moise éprouvait à s'énoncer. C'était même Aaron qui portait habituellement la verge ou bâton de commandement. Un an après la sortie d'Egypte, il fut institué solennellement, par l'ordre de Dieu, souverain pontife de la nation; et Dieu fit successivement plusieurs miracles pour confirmer ce choix et affermir son autorité. Des factieux, à la tête desquels étaient Coré, Dathan et Abiron, ayant voulu décliner son autorité et celle de Moïse, furent engloutis tout vivants d'une manière miraculeuse, avec leurs adhérents, à la vue de tout le peuple. Le Seigneur commanda ensuite à tous les chess des tribus d'apporter leurs verges ou bâtons dans le tabernacle, et le lendemain celle d'Aaron, qui était d'amandier, se trouva chargée de seurs et de fruits, en signe du choix que le Seigneur avait fait de lui. Cependant on ne saurait

disculper Aaron d'une faute énorme dont il so rendit coupable. Pendant que Moïse était sur le mont Sinar, occupé à recevoir la loi que le Seigneur donnaità son peuple, Aaron, cédantaux exigences et aux menaces du peuple, qui désespérait du retour de son chef, jeta en fon-te un veau d'or qu'il proposa à l'adoration de ces hommes grossiers et charnels. Il est à remarquer que cette chute si honteuse n'empêcha pas le Seigneur de le mettre à la têle de l'ancienne Synagogue; de même que, quinze siècles plus tard, Jésus-Christ choisit saint Pierre, le plus coupable des apôtres, pour le mettre à la tête de son Eglise, malgré son crime, et peut-être à cause de son crime. Admirable disposition de la sagesse de Dieu, qui voulait mettre à la tête de la religion des hommes qui, ayant éprouvé sa miséricorde, eussent pour ceux qui avaient péché comme eux des entrailles de miséricorde. Cependant la justice de Dieu le priva, en punition de son péché et d'un doute injurieux. à la puissance divine dont il se rendit coupable dans la suite, de la consolation d'entrer dans la terre promise, objet de tous ses désirs. En effet il mourut sur le mont Hor, dans l'Arabie Pétrée, à l'âge de cent vingttrois ans, et laissa le pontificat à Eléazar, son fils. Les Arabes vénèrent encore son tombeau. M. Alex. de Laborde en a donné une vue dans son Voyage. (Voy. Exod., Lévit., Nombres, passim.) Voy. aussi notre Dict. de la Bibl.
AAR-TOYON, c'est-à-dire chef miséricor-

AAR-TOYON, c'est-a-dire chef miséricordieux, auteur de la création, suivant les Yakoutes, peuples de la Sibérie. C'est un dieu très-puissant, ainsi que sa femme Koubei-Khatoun (brillante de gloire).

AAZERÌYÉ. Ce mot, qui veut dire les excusants, est le nom d'une des soixante-treize sectes de l'islamisme; c'est une fraction des Khawaridjé ou protestants musulmans. Les Aazériyés excusent tous les crimes avec l'ignorance des branches de la loi; ils disent qu'un imam, ou chef de religion, n'est pas nécessaire, mais qu'il est permis d'en établir un. (De Hammer, Journal asiat., juillet 1825.)

AB'm, ou ABIB, mois des Hébreux correspondant à mars. Ce mot veut dire mois des épis, parce qu'en Egypte quelques céréales, et principalement l'orge, étaient déjà en épis pendant ce mois. Les juifs caraïtes jeûnent

-:4:3

1 417. 2 2: 23 e 2 5 526 7" - 3 3-1151 4 - 255 er i iela grif le Starne, Œ a viele Jagner F. S. Lina, crai-**=** :. - 1: 19 ses fils, sui-👍 i i ii: suin de is mais à mesure in. irrii enfanté Jupi-- usura re a la destinée de · · mma do a une pierre ... le zi quelle ariosa de .: > : 1des s'etant echappées me mit ians le ciel cette lons et straue sous le nom de . 😼 : : 2 avala c. tte pierre, en Ara e . Thaumasium; mais comme ana a a a a da la rejeta au moyen d'un ju ... i renire et la perre et les - - ; : : : : : alt absorbés précédemment. is a conservait à Delphes dans le Conservation, où on l'arrosait d'huile en sera se socialités et en la couvrait d'une den et . 4 lère. Les Syriens l'honoraient Litza : garticulier; le nom Abaddir est nome a reget syrien qui signifie le Père glo-~ no tes Grees lui donnaient le nom de Rees e. Fry. Berrie.

From the claim encore untitre que l'on dours tu Carthage aux plus grands dieux, your les distinguer de ceux qui étaient moins considerables. Ce mot est le même que le precedent et a la même signification.

ARADDON, nom d'un ange exterminateur; de cent de l'hebreu 128, abad, faire périr; c'est celui qui porte en grec le nom d'Apolton Saint Jean en parle dans son Apocatique Quelques auteurs pensent qu'il est le même que celui qui est appelé Asmodée dans le livre de Tobio.

ABAN. C'est l'ange des arts liberaux et mecaniques, suivant les Guèbres.

ARARIS, Scytho de nation, qui fut fait grand prêtre d'Apollon pour avoir chanté le voyage de ce dicu au pays des Hyperboreens, et reçut de lui, outre la connaissance de l'avenir, une flèche d'or sur laquelle il traverant les airs. Il predisait les tremblements de terre, chassait la peste, apaisait les tempêtes, et at à Lacedemone des sacrifices si efficaces que ce pays, si exposé antérieurement à la peate, n'on fut jamais affligé depais. Eafin il s passant pour vivre sans prendre aucuno nourriture. On ajoute qu'ayant l'ibriqué une atatue de Minerve des os de Pelops, il la vendit aux Troyens, qui crurent sur parole que cette status venant du ciel, d'où il l'avait fait descendre. C'est co simulacre qui depuis fut polòpre sous le nom de Palladium.

All VZERS, foton qui étaient célébrées chez on de l'Anto mineure. On y observait rofond allence, ainsi que l'exprime lillen avaient été établies par De-Caprée, rol d'Asic. ABBA, NZN. 1º Mot syriaque qui signifie pire; c'est de lui que vient le titre d'Abbé, que l'on donne aux supérieurs des monastères, et même actuellement à tous les ecclésiastiques. Voy. Abbé.

2' Nom de la principale divinité de certains peuples voisins des iles Philippines.

ABBAYE. On donne ce nom, chez les catholiques, aux monastères d'hommes ou de femmes qui sont soumis à des abbés ou à des ablesses. Ce nom était inconnu dans les premiers siècles de l'Eglise, quoiqu'il y eût des abbés. On appelait les réunions d'hommes ou de femmes qui se vouaient à servir Dieu loin du monde, monasteria ou canobia. L'origine des abbayes de femmes en France est attr bués a la reine sainte Radegonde, quatrième femme de Clotaire Irr, qui fonda, vers l'an 367, le monastère de Sainte-Croix, à Poitiers, et dont l'exemple fut suivi de plusieurs autres princesses ou dames de qualité. On a compté en France plus de dix-sept cents abbayes. Le nombre des simples couvents était encore plus considérable.

Les abbayes ont toutes été abolies en France à l'époque de la révolution, et les maisons religieuses existantes aujourd'hui ne sont reconnues que sous le nom de congrégation.

ABBÉ. Ce nom, en latin abbas, en grec acca, vient du syriaque Nan, abba, qui signifie père. Jésus-Christ et saint Paul donnent ce nom à Dieu; on le trouve aussi appliqué à Jésus-Christ. Ainsi, au xine siècle, on disait encore, dans notre vieux français, « del hon abbé Jésus. » Ce nom a indiqué généralement chez les chrétiens le fondateur ou le supérieur d'un monastère, qui étaient en effet les pères spirituels de leurs moines.

« La hiérarchie ecclésiastique a toujours donné le pas aux évêques sur les abbés; ce-pendant l'histoire nous fournit plus d'un exemple de la supériorité de ces derniers sur les autres. En 580, saint Colomban, ayant fondé le monastère de Hy, en Ecosse, soumit, comme abbé, à sa juridiction tout le pays et l'évêque même. C'est, je pense, le premier exemple de ce genre. Il fut imité en Italie, où l'abbé du mont Cassin jouit d'une pareille autorité sur des évêques qui avaient juridiction. L'on ne connaît que ces deux abbayes qui aient eu ce droit singulier. Les autres exemples que l'on pourrait produire pour prouver que certains évêques ont été soumis à des abbés ne sont point dans le même genre, et ne regardent point les évêques qui avaient une juridiction déterminée sur des séculiers, mais seulement les évêques tirés du nombre des religieux qui n'avaient d'autres sujets que les moines mêmes de la maison dont ils dépendaient, et qui étaient élus et sacrés, à la demande de l'abbé, pour l'ordination des religieux. On a vu de parcils exemples à Marmoutier, à Saint-Denis, à Morbach, etc.

« Les abbés furent d'abord élus, selon le d: oit naturel, par ceux qui devaient leur obéir, dit dom de Vaines, mais quelquefois la jalousie, l'ambition et la cupidité intervertirent cet ordre, et les élections fureut

l'effet, ou de la brigue des évêques, ou de la violence des ecclésiastiques séculiers, qui les uns et les autres se placèrent souvent sur la chaire abbatiale. Le mal crût de plus en plus pendant le cours du vii siècle. Dans le suivant, Charles Martel, ayant épuisé la France par des guerres continuelles, distri-bua les abbayes et même les évêchés à des seigneurs larques. Bernard, son fils naturel, passe pour le premier qui ait joint la qualité de comte à celle d'abbé. De là vient que le nom d'abbé séculier, abbas comes, abbas miles, est très-ordinaire dans les anciens monuments. De là vient encore que dans une même abbaye il y avait quelquesois deux abbes. L'abbé religieux était appelé verus abbas, et le seigneur qui en portait le titre s'appelait abbas miles. Au moyen d'un certain revenu qu'on abandonnait à ce dernier, et dont il l'aisait hommage, il devait être le protecteur et le désenseur du monastère. Dans ces temps reculés, le titre d'abbé devint aussi honorable que ceux de prince, de comte et de duc : nos rois mêmes et leurs enfants en forent décorés.

« L'abus des abbés séculiers dura jusqu'à la troisième race. Hugues Capet remit les choses sur l'ancien pied, en restituant aux Eglises régulières et séculières le droit primitif de choisir leur pasteur. On trouve cependant plus tard encore des exemples de l'ancien abus.

« Le titre d'abbé ne fut pris par les ecclésiastiques séculiers que sar le déclin du ville siècle, où l'on commença à sormer des colléges de chanoines, à la tête desquels on mit des abbés. Au ix siècle, on vit dans quelques cathédrales des dignitaires décorés de cette qualification, peut-être parce qu'ils étaient titulaires de quelques abbayes dépendant de leurs églises.

« Le titre d'abbé, usurpé par des séculiers, donna lieu aux véritables abbés de prendre, dans le x' siècle, pour se distinguer, celui d'abbés réguliers.

« Avant le 1x° siècle, beaucoup d'abbés n'étaient que diacres. Les papes Eugène II et Léon IV trouvèrent apparemment qu'il n'était pas convenable, dans l'ordre hiérarchique, que celui qui n'était revêtu que d'un ordre inférieur dominat sur ceux qui élaient honorés du sacerdoce : en conséquence ils ordonnèrent que, par la suite, ils seraient lous prétres.

· Les litres latins, præsul, antistes, prælaius, etc., ne signifient pas tonjours évêques ou pentifes : dès le 1xª siècle on en décora les abbés proprement dits; les abbesses mêmes unt qualifiées prælate dans le second concile ('Aix-la-Chapelle.

« Il a existé de grands débats entre les abbés de Cluny et du mont Gassin pour le titre d'abbé des abbés, que l'un et l'autre voulaient s'attribuer exclusivement. Un concile, tenu a Rome en 1126, ayant décidé que ce titre appartenait à l'abbé du mont Cassin, celui de Clumy prit le titre d'archi-abbé, comme on le voit par les plaintes qu'en formait peu après un abbé de Saint-Cyprien de Poitiers.

« Dans les bas siècles, le nom d'abbé sut donné à des évêques, à des supérieurs, au premier magistrat de certaines villes, à Génes, par exemple, où l'un des premiers ma-gistrats s'appelait l'Abbé du peuple, et même à des chess de confrérie. Ce n'est que depuis le fameux concordat de François I que les simples ciercs, tant nobles que bourgeois, se glorifièrent da titre d'abbé. » (M. Bonnetty, Annales de philosoph. chrét., tom. XIV.)
Le premier supérieur religieux auquel ait

appartenu le titre d'abbé, pris dans sa véri-table acception, est saint Antoine, mort l'an 356, et le fondateur d'un grand nombre de monastères dans la Haute-Egypte.

ABBESSE, supérieure de religionses et de chanoinesses. Une bulle d'Alexandre IV, du 10 juin 1260, offre pour la première fois la qualification d'abbesse séculière, donnée à Gertrude, abbesse de Quedlimbourg.

Il n'était guère conforme à l'esprit de l'Eglise d'admettre les abbesses dans les conci-les; cependant on en trouve des exemples, et le seul concile de Baconcelde, en Angleterre, en 694, fait mention de cinq abbesses qui y souscrivirent. Quelque chose de plus singulier, c'est qu'au rapport du vénérable Bède, une abbesse, nommée Hilda, présida dans une assemblée ecclésiastique.

Le P. Martenne observe que quelques abbesses confessaient leurs religieuses; il ajoute que leur curiusité excessive les porta si loin, qu'on fut obligé de supprimer cette coutume, qui, d'ailleurs, n'était pas une véritable confession sacramentelle, mais seulement une pratique de confiance et d'humilité que l'on observe encore dans quelques convents, soit de femmes, soit d'hommes.

On peut citer encore, comme un fait déregeant à la discipline habituelle de l'Eglise, certaines abbesses, entre autres celle du monastère de Fontevruult, fondé par le B. Robert d'Arbrisselles, qui avaient juridictior sur les religieux et sur les ecclésiastiques de laur ordre.

ABBOUTO, divinité japonaise qui a un temple célèbre où on l'invoque parce qu'on lui attribue la guérison miraculeuse de plusieurs maladies invélérées: on croit aussi que ce dieu procure un vent favorable et une traversée heureuse aux navigateurs, c'est pourquei les matelets et les passagers ne manquent jamais d'attacher quelques pièces de menue monnaie à une pièce de bois qu'ils jettent dans la mer, comme une offrande faile à Abbeuto Kouano Sama, ou seigneur dieu Abbouto, pour en obtenir un vent favorable. Le prêtre du temple assure que ces offrandes ne manquent jamais d'être amenées sur le rivage et de venir houveusement entre ses mains; cependant, par précaution, il vient dans un petit bateau, quand le temps est calme, demander cette sorte de tribut pour son idele à tous fes navires et baleaux qui passent dans le voitinage du temple.

ABBRETEMEN, surnom de Jupiter honoré chez les Mysiens, et dont le grand prêtre avait le titre et l'autorité d'un prince souverain.

ABDAL; c'est le nom de certains religieux musulmans qui vont la tête et les jambes nues, et le corps à moitié couvert de peaux ou de haillons; quelquefois ils portent, en guise de ceinture, un serpent de cuivre qui leur est donné par leurs docteurs comme emblème de leur savoir. On les accuse des plus grands désordres. — On donne aussi ce nom, chez les Tartares, à une sorte de prêtres qui font l'opération de la circoncision sous les yeux et après la bénédiction de l'akhoun, c'est-à-dire du pontife.

ABDALLAH, fils de Wahab, un des premiers sectaires de l'islamisme; il fonda, l'an 39 de l'hégire (659 de J.-C.), la secte des kharidjis, c'est-à-dire les forains, les externes, ceux qui sont en dehors de l'islamisme. L'une de ses opinions était que les péchés énormes font perdre la foi, qui ne se peut trouver dans l'homme sans la pratique constante des bonnes œuvres. Voy. Kharidji.

ABDALLAH, fils de Yasin, surnommé Al-Gezouli, imposteur qui s'éleva dans l'Afrique occidentale, prétendant être le Mahdi prédit par Mahomet. Il prêcha la réforme parmi les musulmans, et la sit triompher par le glaive. Il jeta au milieu des tribus de Sanhaga, qui occupent toute la partie occidentale du grand Sahara, les fondements de la dynastie des Lamtounides, qui étendit bien-tôt son empire depuis l'Océan jusqu'à l'Egypte, et depuis les bords de l'Ebre jusqu'au centre des populations nègres limitrophes des populations mauresques. Les Espagnols ont appelé cette dynastie puissante du nom d'Almorabides, reproduction défigurée de celui d'Al-Morabétin, c'est-à-dire religieux, que prenaient eux-mêmes les Lamtounides; le mot morabetin est le pluriel de marabout, ermite, titre qu'avait pris Abdallah Al-Gezouli.

ABDEST, mot arabe qui signifie ablution. L'ablution est une cérémonie religieuse prescrite aux musulmans, pour recouvrer la pureté et faire dignement la prière journalière appelée namaz. Les souillures qui exigent l'abdest sont : 1° les évacuations naturelles du corps; 2º les évacuations accidenteiles, telles que les vers, le sable, les pierres, etc., effets d'indispositions natu-relles; 3° les vents; 4° le sang découlant d'une plaie au visage, aux mains, aux bras ou aux pieds, ou coulant sur quelqu'un de ces membres; 5. le vomissement; 6. la démence; 7º l'ivresse; 8º la faiblesse d'esprit accidentelle; 9º l'éclat de rire au milieu de la prière; 10° les embrassements voluptueux; 11º le sommeil. La pratique de l'ablution est fondée sur ce précepte du Coran : O vous qui croyez! lorsque vous vous disposez à la prière, lavez-vous le visage et les mains jusqu'au coude; baignex-vous la tête, et les pieds jusqu'à la cheville. Elle consiste donc, 1° à se laver tout le visage, depuis le haut du front jusqu'à la gorge et derrière les oreilles; 2° à tremper dans l'eau les trois doigts de la main ou la main tout entière, et à les porter sur la tête pour en baigner au moins la quatrième partie ; 3 à porter la main à la barbe,

pour en baigner aussi au moins le quart; 4° à se laver les mains et les bras jusqu'au coude, et 5° à se laver les pieds jusqu'à la cheville. Voilà ce qui est de précepte. Mais de plus il est louable et méritoire de renouveler trois fois de suite cette ablution à l'imitation de Mahomet; de se rincer la bouche trois fois; de se frotter les dents avec une feuille d'olivier amer pour les nettoyer et dissiper la mauvaise odeur; de se laver les narines en respirant de l'eau dans le creux de la main; de se peigner la barbe avec les doigts, etc., etc. On doit faire cette ablution assis et tourné du côté de la Mecque.

Il est bon encore d'accompagner l'abdest de certaines formules de prières: ainsi avant de le commencer, on doit dire : Au nom de Dieu clément et miséricordieux! louange à Dieu, qui nous a favorisés de la religion musulmane! En se lavant les mains : O Dieu! mets-moi au nombre des pénitents, des purifiés et de tes serviteurs justes et vertueux. En se lavant la bouche et les narines : O Dieu! parsume-moi avec le parsum, avec la bonne odeur du paradis; enrichis-moi de ses richesses, et comble-moi de ses délices. En se lavant le visage: O Dieu! blanchis mon visage de la splendeur au jour où les visages seront blanchis; et ne le noircis pas au jour où ils seront noircis. En se lavant le bras droit : O Dieu! donne mon livre à ma main droite, et procède à l'examen de mon compte avec indulgence et faneur. En se lavant le bras gaucho: O Dieu! ne donne pas mon livre à ma main gauche, ni par derrière mes épaules, et ne procède pas à l'examen de mon compte avec dissiplie et rigueur. En se baignant la tête: O Dieu! couvre-moi de ta miséricorde. En se baignant les oreilles: O Dieu! mets-moi au nombre de ceux qui écoutent ta parole, la suivent et l'observent fidèlement. En se baignant le cou: O Dieu! affranchis mon cou du feu, des fers et des chaines. En se baignant les pieds: O Dieu! affermis mon pied sur le pont Sirath, en ce jour où les pieds chancelleront et trembleront dans ce passage terrible. On termine par cette prière: O Dieu I j'exalte ton nom; je te sanctifie; je te loue; je confesse qu'il n'y a de Dieu que toi; c'est à toi que je demande miséricorde. J'atteste qu'il n'y a de Dieu que Dieu, el que Mahomet est son serviteur et son prophète.

On peut, au lieu de se laver les pieds nus, se baigner simplement la chaussure, en mouillant les trois doigts des deux mains et en les portant ensuite depuis l'extrémité des pieds jusqu'à la cheville; mais cette faculté ne peut avoir lieu que pour un jour dans le lieu de son domicile, et pour trois jours en voyage. On en use de même lorsque les membres qu'on doit baigner sont enveloppés pour cause d'indisposition.

Il ne faut pas confondre l'abdest ou ablution avec le ghast ou lavage, ni avec le ghoust ou lotion.

ABDIAS, prophète hébreu, qui écrivit, comme on croit, sous le règne de Josias. Sa prophétie, qui est fort courte, fait partie des livres canoniques de la Bible, et se trouve

dans la collection appelée les Douze petits Prophèles

ABDJAPANI ou PADMAPANI; c'est un bodhisattva, on descendant de Bouddha. Il précha la religion bouddhique dans le Népal, et parvint à la dignité de bouddha. Voy.

PADMAPANI. ABÉCÉDAIRES ou ABÉCÉDARIENS, branche d'anabaptistes au xvi siècle, ainsi nommés parce qu'ils prétendaient que pour être sauvé il fallait ne savoir ni lire ni écrire, et ignorer jusqu'à l'A, B, C, D, ou les premiè-

res lettres de l'alphabet.

Lorsque Luther eut atlaqué ouvertement l'autorité de l'Eglise, des Pères et de la tradition, et qu'il eut établi que chaque particulier était juge du sens des Ecritures, Stork, son disciple, enseigna que chaque fidèle pouvait connaître le sens des livres saints aussi bien que les plus habiles docteurs, et que c'était Dieu seul qui en donnait l'intelligence à tout homme, sans le secours des livres et des sciences. L'étude même, selon lui, n'était capable que de causer des distractions et d'empécher d'être attentif à la voix intérieure de Dieu. D'où il résultait qu'il était expédient de ne point apprendre à lire, et que ceux qui savaient lire étaient dans un état dangereux pour le salut.

Carlostadt, célèbre professeur de théologie à Wittemberg, et un des premiers sectateurs de Luther, renonça publiquement à l'université et à sa qualité de docteur pour embrasser le parti des abécédaires; et, au rapport d'Osiander, il foula aux pieds la robe, le bonnet et la calotte, insignes de son

grade, et se fit porte-faix.

Cette secte fut assez étendue en Alle-

ABÉLARD (PIERRE) OU ABAILARD, naquit à Palais, près de Nantes en Bretagne, en 1079, d'une famille noble. Il fut l'un des docteurs les plus érudits et les plus éminents du moyen age. Grammairien, dialecticien, oralear, poëte, musicien, mathémalicien, théologien, philosophe, il embrassa presque tous les genres de sciences; il est encore plus connu du vulgaire par ses amours avec Héloïse, et par les épîtres qu'il lui écrivit. Il mourut, l'an 1142, dans un monastère dépendant de Cluny, avec les sentiments d'un vrai chrétien.

Il n'entre pas dans notre plan de parler de ses amours et de ses malheurs; nous ne parlerons que des erreurs qui lui sont échap-pées dans ses ouvrages de théologie et de philosophie. Il avait étudié la dialectique avec ardeur et avec beaucoup de succès; il résorma celle d'Aristote, devint l'oracle des ecoles et se fit une grande réputation, parce qu'alors le génie de la nation et de presque tout l'Occident était tourné vers la philosophie. Lorsque Abélard eut embrassé la vie religieuse, il s'adonna à la théologie, et ses disciples l'engagèrent à joindre aux autorités qui prouvent les dogmes de la religion, des explications qui les rendissent intelligibles. Ils lui représentèrent qu'il était inutile de lour donner des paroles qu'ils n'entendaient point, qu'on ne pouvait rien croire sans l'avoir auparavant entendu, et qu'il était absurde d'enseigner une chose que ne conprenaient ni celui qui parlait, ni ceux qui écoutaient; ils ajoutaient que le Seigneur lui-même avait censuré ces maîtres-là en les qualifiant d'aveugles qui s'ingéraient à con-

duire d'autres aveugles.

Déterminé par ces considérations et peutêtre par son propre goût, Abélard entreprit d'expliquer les mystères et les vérités de la religion et de les rendre sensibles par la comparaison; il voulut combattre, par l'autorité des philosophes et par les principes de la philosophie, les difficultés des dialecticiens qui attaquaient la religion. Car, à cette époque, les personnes qui savaient faire un syllogisme se croyaient en droit d'examiner et de décider souverainement de tout; et voulant tout éclaireir et tout approfondir, quelques-uns en étaient venus à attaquer ie

dogme même de la Trinité.

Abélard consigna sa méthode et ses explications dans la théologie, où il traita particulièrement du mystère de la sainte Trinité. Selon lui, les noms des trois personnes comprennent l'Etre souverainement parfait; la puissance de Dieu est marquée par le nom de Père, la sagesse par celui de Fils, et sa charité ou son amour pour les hommes par celui de Saint-Esprit; et cette distinction des trois personnes est très-propre à persuader aux hommes de rendre au souverain Etre le culte qui lui est dû: car deux choses surtout contribuent à inspirer le respect, la crainte et l'amour; or la puissance et la sagesse de Dieu nous le font craindre, parce que nous savons qu'il est notre juge et qu'il peut nous punir, et sa bonté nous le fait aimer, parce qu'il est juste d'aimer celui qui nous fait tant de bien.

Abélard avance que Jésus-Christ n'a pas révélé le mystère de la Trinité, mais qu'il n'a fait que le développer; car ce mystère était connu des prophètes, et même des philosophes parens; il regarde comme vraisemblable que ceux-ci aient connu pareillement le mystère de l'Incarnation, Dieu leur ayant révélé ces mystères à cause de leurs vertus. De là il loue les belles qualités de ces philosophes, la pureté de leurs mœurs, l'excellence de leur morale, et croit qu'on ne doit pas désespérer de leur salut.

Il tache ensuite d'expliquer la nature de chacune des personnes divines et les dissérences qui existent entre elles. Le propre du Père est de n'être point engendré; celui du Fils est d'être engendré et de n'être ni fait, ni créé; celui du Saint-Esprit est de n'être ni fait ni engendré. Comme il ne trouve dans la nature aucun exemple de trois personnes dans une même essence, il a recours aux analogies et aux comparaisons : ainsi, pour expliquer-le mystère de la Trinité, il se sert de l'exemple d'un cachet, composé de la matière et de la figure qu'on y imprime; le cachet n'est ni la matière, ni la figure seule, mais un tout composé de l'un et de l'autre; et cependant le cachet n'est autre chose que

The second secon

i numbern vir o exà her vir e i si i numbern vir o exà her vir e i si i civer de cor rome a la foi : mais s si ruscent de condami e, et Abélard du le grant de de sa propre main, puis il lut i la rivorx le symbole de saint Athabase heaucoup de larmes et de sanglo's. La zai été condamné en outre à une pris i propre tuelle dans un monastère; mas il cui la e peu de jours après par les ordres du calla

Vingt ans apres, Guillaume, able 183 Thierri, s'eleva de nouveau cont e Are 373;
il crut trouver dans ses ouvrages des erreirs copitales, et en tira les qu'il regropost i ns suivantes, qu'il signad con me
post i ns suivantes, qu'il signad con me
post es à la saine doctrine : l'il, y a les
regres dans la Trinité : le l'ère est une pleine
nussi ce: le Fils est une certaine plussance,
nussi ce: le Fils est une certaine plussance,
alu sa ni-Liprit n'est aucune puissance.

L'all-Esprit n'est pus de la substance
l'all-E

s'est pas in arné pour les par les instruire et par ses ur ses exemples. Il n'a soufiert et que pour manifester sa chaLine Size of the thinne control of the control of t

tellinese

The following of the first of t

Saint Bernald, av int et après le concile de Sous, cer vit plusie irs lettres; leines d'acrimo: le cootre Abelard: ces lettres farchi adressers, les unes au pape, les autres à des prelats de la cour romaine, les autres aux évêques de France, et suscitèrent de violents orages sur la tête du movateur, dont la dockrine fat aussi condamuée à Rome. Abélard publia une profession de foi, dans laquelle il protestait devant Dieu qu'il ne se sentait point coupéble des erreurs qu'on lui reprochait, et désavonait tout ce qui pouvait, dans ses ouvrages, être contraire à la foi, affirment qu'il croyait toutes tes vérités opposées à ces erreurs. Il partit ensuite pour Rome et pessa par le monastère de Cluny, où Pierre le Vénérable, qui en était abbé, le retint et de réconcilia avec saint Bernard. Il mouruit deux ans après, ayant édifié toute la communauté par son humilité et sa pénitence.

ABELIENS, ou ABELITES, ou ABELO-MITES, paysins du diocese d'Hippone en Afrique, au temps de l'empereur Arcadius. lis prétendaient que le mariage était une union purement spirituelle, et voulaient en conséquence que l'homme vécut dans la continence avec sa femme. Ils rendaient cette pratique bien diffiche en ce qu'ils posaient en principe qu'il ne fallait pas que l'homme fût seul, mais qu'il devait se choisir une compagne et passer ses jours avec elle, à l'exemple d'Abel, qui, disalent-ils, avait été marié, mais n'avait jamais eu commerce avec sa feinme. C'était donc de cet ancien juste gu'iis avaient pris leur nom. Comme les époux qui embrassaient cette secte s'engagehient à ne point avoir d'enfants, ils y et d'une petite fille qui succédaient à leurs biens et prenaient les mêmes engagements. Il ne paraît pas que cette secte absurde, véfatée par sum Augustin, alt duré longlethpt.

ABELLTON, divinité gauloise, qui ne nous est commue que par quelques inscriptions trouvées dans l'Aquitaine et qui ont donné neu à bien des conjectures.

ABÉONE ET ADÉONE, divinités qui presidaient aux voyages, la première au départ, et la seconde au retour; leurs noms vicament des verbes latins abire et adire.

ABHIGIT, sacrifice qu'un radja ou prince est obligé d'effrir en expiation du meurtre d'un brahmane, fait sans préméditation, ou sans connaître à quelle caste il appartenait.

ABI, nom des prêtres chamans chez les Yakoutes et d'autres Tatars.

ABIDA, dieu des Kalmouks, probablement une des apparitions de Bouddha et le môme que l'Amida des Japonais, l'Amitabha des Indiens. C'est ce dieu qui attire l'âme à lui au moment de sa séparation d'avec le corps. Si elle est pare de toute souillure, il lui permet de s'élever dans les airs; si elle est souiflée par des fautes, il la purifie de son souffle Abida donne aussi aux âmes la liberté de retourner dans un corps animé, soit d'homme, soit de bête. Sa demeure est dans le ciel vers le lever du soleil; il y jouit d'un profond repos.

ABIDABA, le premier des cinq Bourkhans primitifs, dans la théologie mongole. C'est be roi du paradis de l'Occident, teques est le principal séjour de la félicité. L'air y est embanné des plus suaves extrataisons; des arbres d'argent, aux rameaux d'or, s'élèvent chargés de pierres préciouses qui leur tienment lieu de feuillage. Sur les sleurs de lotus, qui naissent dans l'intervalle, se trou-vent des sièges magnifiques pour les Bontthans. Des caneux d'or, suspendus comme une voûte au-dessus de ces arbres, en arrosent le pied avec des ruisseaux de nectar. Au milien de cette bienheureuse demeure, un bois magnifique étend son ombrage; là, dilinstre Abidaba est assis sur un trône entouré de saints personnages, soutenu d'an côté par un paon et de l'autre par un lion. - Ce dieu est le même que l'Abida des Kalmouks, l'Amidabha des Hindous et l'Amida des Japonais.

ABITCHEGA, cérémonte qui fatt partie du poudja, chez les flindous; elle consiste à arreser le tingum avec du tait; on te recueille ensuite avec soin pour en faire avaier quelques geuttes aux agontsants; cè qui leur facrite l'accès du kailasa, paradis de Siva.

ABJURATION. On appette ainsi la décla-

ABJURATION. On appelle ainsi la déclaration publique et solennelle par laquelle un bérétique, un juif, on un infidèle renonce à ses erreurs pour entrer dans le sein de l'E-

glise tatholique.

1º Lossqu'un juif veut quitter le judaisme iour embrasser la religion chrétienne, on le fait jurer sur les livres de l'Ancien Testament que c'est du fond du vænr et 'sincèrement qu'il renonce à la religion qu'il a professée jusque-là. Dans l'Eglise grecque, on prend les plus grandes précautions pour n'assurer de la solidité de la conversion d'un jaif. Il doit protester, en présence du prêtre, qu'il n'est entrainé par aucun motif humain à abandonner le judatsme. Il faut qu'il prononce anathème contre le culte judaique et les différentes rectes qui en dérivent, et même contre le Messie attendu par sa nation. Puis il récite sa consession de soi, après laquette il jure de n'avoir plus de commerce avec les juiss, et se dévoue à toutes les malédictions de la loi, s'il retourne jamais à la religion qu'il a quittée. — Suivant le Pontifical romain, l'abjuration consiste principalement en ce que le nouveau converti fasse profession de croire chacun des articles du symbole des apotres, renonce à Batan, à ses anges, à la secte à laquelle il appartenait, et promette de vivre dans l'unité de la foi catholique. Pais il est exorcisé par le pontise, et réintégré dans le giron de l'Eglise. - Au reste, les cérémonies de l'abjuration ont varié suivant les temps et les localités. Nous citons ici, comme monument fort ancien, la formule d'abjuration prescrite par le concile de Leptine dans le diocèse de Cambrai; elle est en langue francique; en voici la traduction: Renonces-tu au diable? — Je renonce au diable. - Et à toutes les œuvres du diable? – Et je renonce à toutes les œuvres du diable. à ses paroles, à Thanaer, à Wodin, à Oie, dien des Saxons, et à vous les esprits impurs, lears compagnones - Crois th the Dien to Pers

tout-puissant, etc.

2º Dans les pays soumis à l'inquisition espagnole ou portugaise, lorsqu'un hérétique, retenu dans les prisons, se détermine, par la crainte du supplice, à faire abjuration, les inquisiteurs sont annoncer au peuple que tel jour, à telle heure, en telle église, un hérétique pénitent abjurera ses erreurs, et que ceux qui assisteront à cette cérémonie gagneront des indulgences. Au jour marqué, il se fait ordinairement un grand concours de peuple dans l'église indiquée. Le pénitent y est placé sur une estrade. On commence par célébrer une messe; après l'évangile, l'inquisiteur, ou quelque autre, fait un sermon contre l'hérésie en général, et particulièrement contre celle qui était professée par le nouveau converti. Le sermon fini, le prédicateur dit au peuple : Mes frères, celui que vous voyez ici est tombé dans l'hérésie contre laquelle je viens de parler, comme vous le verrez par la lecture qu'on va faire. Alors un religieux ou un clerc fait à haute voix la lecture d'une liste où sont contenues les erreurs dans lesquelles est tombé l'hérétique pénitent. L'inquisiteur, après cette lecture, demande au coupable s'il avoue avoir soutenu une semblable hérésie et s'il est disposé à y renoncer. Sur sa réponse assirmative, on lui fait saire une abjuration générale de toute hérésie, et une particulière de celle dont il a été convaincu. On exige aussi de lui une promesse de déférer tous les hérétiques qu'il connaîtra, et de se soumettre humblement à la pénitence que l'inquisiteur jugera à propos de lui infliger. Il y a toujours un greißer qui dresse un procès-verbal de l'abjuration, et il a grand soin d'y insérer que l'hérétique abjure, comme convaincu d'hérésie par sa propre confession, afin que, s'il retombe, il soit puni comme relaps, ce qui entraîne la peine du feu. Puis l'inquisiteur lui fait une vive exhortation de vivre désormais hors de tout soupçon d'erreur et d'hérésie; enfin il l'absout de l'excommunication majeure qu'il avait encourue, et lui impose une pénitence. Elle est quelquefois fort rigoureuse, et consiste soit en pèlerinages, soit à être fouetté publiquement, soit à être banni ou enfermé dans une prison pour un certain nombre d'années, quelquefois même pour toute la vic. De plus, le pénitent ne pent manquer d'être exposé à la vue du peuple, revétu du sambenito, espèce de scapulaire brun, avec de grandes croix de Saint-Audré en jaune. Les inquisiteurs ne se contentent pas d'exiger une abjuration formelle de ceux qui, de leur propre aveu, sont con-vaincus d'hérésie, ils l'ordonnent aussi à ceux qui en sont simplement soupconnés; alors la pénitence est moins grave. Ceux contre lesqueis on n'a qu'un soupçon léger, en sont quittes pour une punition peu considérable. Ceux qui sont fortement soupconnés, sont condamnés à la prison pour un certain temps, ou bien à faire quelque pèlerinage. Bulin, si le soupçon est violent, l'accusé est condamné à porter le sambenite à

tout-puissant? - Je crois en Dieu le Père la porte d'une église déterminée, aux grandes sétes de l'année, et à rester un certain temps

3. L'Eglise russe a aussi ses formules d'abjurations pour les infidèles de l'empire qui embrassent le christianisme ; voici celle que l'on exige des Kalmouks : Je renonce et maudis toute croyance qui m'a été enseignée, depuis ma jeunesse jusqu'à ce jour. Je renonce et maudis tous les faux docteurs et les superstitieux Bourkhan et les divinités qui furent jadis des hommes, savoir: Dchakdchamouni, Soukouba, Abidaba, Mansouchari, Maidari, Aerlik-Khan, Loumkhan, les Tengheri, Dantching, Okin-Tengheri, Daraecke, le Dalai-Lama, le Bodko-Lama et toutes les autres idoles. Je renonce et j'abjure la croyance dangereuse de la métempsycose, ainsi que celle du passage de l'ame dans d'autres corps. — Je renonce à la doctrine de la création du monde, et j'abjure tous les mensonges des lamas, des choutouke, de tous les prêtres, de tous leurs croyants et sectateurs. — Je renonce et j'abjure toutes les images et statues des idoles; toutes les prières adressées aux étoiles et à la lune, qui ne sont que des corps créés par le vrai Dieu. -Je renonce et j'abjure la triple sainteté (Gourban-Erdeni); j'abjure, enfin, tous les dieux et déesses menteurs, tous les idolâtres lamas, tous leurs prêtres, tous leurs écrits, toutes leurs doctrines, toutes les offrandes, jeunes et reliques du Chalir-Ouroule; j'abjure, en un mot, toutes les superstitions auxquelles j'ai cru jusqu'ici, et je crache dessus.

ABLEGAT, vicaire ou délégué d'un lé-

gat apostolique.

ABLUTION. Nous considérons ici l'ablution comme cérémonie religieuse consistant à laver son corps ou le corps d'un autre en totalité ou en partie, soit pour la propreté extérieure, soit comme signe de la netteté de l'âme. Sous ce point de vue l'ablution fait partie intégrante du rituel d'un grand nom-

bre de religions.

1º Dans la loi des juis il est ordonné à quiconque a contracté une impureté de se laver avant d'avoir commerce avec les autres hommes. Or on contractait l'impureté par l'attouchement d'un cadavre, d'un lépreux, d'un reptile, etc. On devait encore se laver quand on avait été affecté de lèpre, quand on avait éprouvé une pollution nocturne, quand on avait usé du mariage, etc. Les prêtres devaient recourir aux ablutions avant d'approcher de l'autel et d'offrir des sacrifices. Une femme était impure quand elle était en couche, ou qu'elle avait ses règles. Quiconque touchait un homme ou une semme impure, ou les objets dont ils se servaient, devenait impur lui-même et était tenu de se laver, sous peine de communiquer son impureté aux autres. Les vases ou instruments qui avaient servi à des choses répulées impures devaient être lavés avant de rentrer dans l'usage commun. Plusieurs de ces prescriptions légales sont tombées actuellement en désuétude; mais les juifs leur en ont substitué d'autres moins rationnelles. Ainsi c'est sans doute une contume

louable et salutaire de se laver le visage et les mains aussitôt après son lever; mais c'est pousser cette pratique jusqu'à la superstition que de n'oser toucher à quoi que ce soit avant d'avoir rempli ce devoir de propreté. Il y a même des rabbins qui ne veulent point qu'on jette à terre l'eau dont on s'est servi pour cette ablution, de peur qu'en marchant dessus quelqu'un ne vint par là même à contracter quelque souillure. D'autres, plus scrupuleux encore, ont décidé que c'était un aussi grand crime de manger son pain sans se laver les mains, que d'avoir commerce avec une semme débauchée. En effet, nous lisons dans l'Evangile que les Pharisiens faisaient un crime aux disciples de Jésus-Christ de manger sans avoir rempli cette formalité.

2º Les chrétiens ont une ablution célèbre qui marque leur entrée dans le monde, ou du moins qui est nécessaire pour opérer leur admission dans l'Eglise, c'est le baptème. (Voy. Baptème.) il est encore pour eux un autre genre d'ablution qui consiste à s'asperger d'eau bénite en entrant dans les églises, et en différentes autres circonstances. (Voy. Kau bénite.) Ç'a été aussi chez eux pendant longtemps une pratique pieuse et méritoire que de laver les corps des personnes mortes avant de les confier à la terre: elle est encore en usage dans plusieurs endroits.

3' L'ablution est une pratique intégrante ju culte musulman; elle est si indispensable, qu'à défaut d'eau on peut et on doit se servir de sable ou de terre. Il y a pour les musulmans trois sortes d'ablutions, Ghasi, le lavage, Abdesi, l'ablution, et Ghousi, la buion. (Voir ces trois mots.)

Les anciens Romains avaient recours aux ablutions avant d'entrer dans les temples; c'est pour cela qu'il y avait à la porte de ces édifices des vases remplis d'eau lustrale: on en mettait aussi à la porte des maisons où il y avait un mort, pour s'asperger en sortant. On se servait aussi de cette

can pour laver le corps du défunt.

5º Les Grecs avaient pareillement leurs lustrations. Ils croyaient que trois choses avaient la vertu de purifier, l'eau, l'air et le feu, ou la terre, en tant qu'elle renferme du feu. L'eau de la mer était préférée à celle des rivières, et l'eau courante à celle qui est sans mouvement. Les Grecs se lavaient non-seulement pour certaines expiations solen-nelles, mais encore après la rencontre d'une belette, d'un corbeau, d'un lièvre, après un orage imprévu, ou autre événement de sinistre augure.

6° Les Parsis portent leurs enfants au temple après leur naissance, et là le prêtre prend de l'eau bien nette, la verse dans l'écorce d'un certain arbre, et la jette sur l'enfant, en priant Dieu de le purifier. Tavernier prétend qu'ils baptisent aussi les enfants en les plongeant dans une cuye. Ils ent encore d'autres purifications.

7. C'est dans les Indes que l'eau sainte

coule à grands flots pour les ablutions. Sept fleuves y sont regardés comme sacrés : le Gange est réputé le plus saint. Il a le pouvoir d'effacer les souillures physiques et morales des fidèles qui s'y baignent ou qui boivent de ses eaux avec dévotion. Point de plus grand bonheur que d'expirer dans ses ondes ou au moins sur ses bords; quelque péché qu'on ait commis, quelque souillure qu'on ait contractée, l'âme ne saurait alors manquer de devenir pure. Aussi on y accourt de tous côtés. Lorsque les dévots y entrent pour se purifier ou par dévotion, des brahmanes leur mettent en main trois brins de paille qu'ils gardent respectueusement jusqu'à la fin de la cérémonie; après le bain, les mêmes brahmanes les marquent au front avec de la bouse de vache. Mais si l'on est loin du Gange ou d'un autre fleuve sacré, on tâche de s'en procurer de l'eau, on en arrose une petite étendue de terrain, et on se couche dessus en récitant des prières; on boit aussi quelques gorgées de cette eau précieuse. A côté de la principale pagode de Benarès est le puits Mon-kernika, dans lequel un dieu se plongea autrefois. C'est pourquoi ses eaux sont sacrées aux yeux des Hindous; les dévots y jettent perpétuellement des sleurs, ce qui rend ses eaux bourbeuses et insectes. Cet inconvénient n'empêche pas qu'on n'y descende par des degrés pratiqués exprès ; on en est quitte pour se laver dans une eau plus claire quand on est sorti du puits. Dans le Malabar, les réservoirs destinés aux purifications se nomment tankh; lorsque les habitants de ce pays veulent faire leurs ablutions, ils commencent par faire rejaillir un peu d'eau avec trois doigts de la main droite en l'honneur de Brahma, de Vichnou et de Siva, en prononçant en même temps ces paroles : «En approchant de cette eau et en la touchant, je renonce à mes péchés. » Alors ils entrent dans l'eau, en la séparant des deux mains, et plongenten même temps; puis ils jettent en l'air de l'eau avec la main neuf fois de suite en l'honneur des huit vasous et du soleil; puis après s'être lavé le visage, ils se frottent le front, les épaules et la poitrine avec de la cendre de bouse de vache. — Une veuve ne doit pas manquer de se baigner dans un fleuve sacré ou dans un tankh avant d'être brûlée avec le corps de son mari.

8° Dans le royaume de Siam, la pleine lune du cinquième mois est solennisée par une ablution générale. Les Talapoins commencent par laver l'idole avec des eaux parfumées, à l'exception de la tête, ce qui serait un manque de respect; puis ils lavent leurs supérieurs, et sont ensuite lavés par le peuple. Dans les familles on se lave de même les uns les autres, en observant toutefois que l'inférieur fasse la cérémonie de l'ablution à son supérieur, sans distinction de sexe. Ainsi le fils et la fille lavent le père et la mère, l'aïeul et l'aïeule.

9º Le dernier jour de l'année, le roi du

Tunquin sort de son palais et va avec toute sa cour se baigner dans la rivière.

10. Les Chinois ont dans leurs temples des réservoirs pleins d'eau où ils entretiennent du poisson; en outre, il y a à droite et à gauche des salles où l'empereur et les grands de la cour se lavaient autrefois avant

de paraître devant les idoles.

11° Les ablutions religieuses sont en usage chez les nègres de la Guinée; ils se lavent tous les matins, et se font des raies blanches sur le visage avec une espèce de chaux en l'honneur de leur fétiche. Les jours de fète, après que les nègres ont fait leurs offrandes et qu'ils ont pris part aux réjouissances, le prêtre leur fait un discours; ensuite il prend un bouchon de paille, le trempe dans un pot plein d'une liqueur dans laquelle il y a un serpent, et en frotte ou en asperge tous les enfants, en récitant des prières: il en fait autant à l'autel, qui consiste en une table placée au pied d'un arbre, et sur laquelle sont déposées les offrandes. Ces jours-là les personnes adultes ont soin de se laver le visage et le corps avec plus de soin qu'à l'ordinaire.

ABIUTION, dans le culte catholique, signific encore l'eau et le vin qui servent à laver les doigts du prêtre, et le calice après la messe, et qu'il consomme ordinairement. — L'ablution est encore l'eau mêlée de vin que l'on prenaît autrefois après avoir communié pour faciliter la consommation de la sainte hostie; pratique qui a lieu encore en dissé-

rentes circonstances.

ABOBAS, nom d'Adonis, chez les Perses,

d'après Giraldi. Voy. Aponis.

ABORA, Dieu de l'univers, chez les Haouarythes, anciens habitants de l'île de Palma. C'était pour eux l'Etre suprême: il siégeait au plus haut des cieux, et faisait mouvoir tous les astres. Les Haouarythes lui avaient élevé des pyramides en pierres sèches, autour desquelles ils se réunissaient à différentes époques pour assister à des fè es religieuses qui se terminaient toujours par des chants et des exercices gymnastiques. Loy. Acoran, Alcorac, Achaman, Dieu.

ABOUBEKR, beau-père de Mahomet, et son premier successeur ou khalife; suivant les Schittes, il usurpa cette dignité au prejudice d'Ali, gendre du faux prophète: mais les Sunnites, ou orthodoxes, le considérent comme légitime et le regardent comme leur chef. Vers l'an 380 de l'hegire, ils établirent une fête en son honneur, et la fivèrent au 26 du mois de zulhidja, en memoire du jour ou le prophète, en fuyant de la Mecque, se refugia dans une caverne avec Aboubekr. On prétend que ce fut lui qui le premier rassembla et réunit en volume les chapitres dispersés du Coran.

ABOUDAD, un des deux premiers êtres vivants qui parurent sur la terre, suivant la cosmogonie des Perses. Aboudad était le taureau on l'homme-taureau; il naquit sans père et sans mère, par le mélange des deux principes, ainsi que Kaioumors. le premier

homme. Ils vécurent ensemble pendant trois mille ans dans les régions supérieures, sans éprouver aucun mal, puis ils passèrent trois mille autres années sur la terre, sans souffrir de peines; ce n'est qu'après ce long laps de temps qu'il commença à s'élever des dissensions.

ABOU-MOHAMMED ABDALLAH, fils de Tomrout, imposteur qui s'éleva dans l'Afrique occidentale, en prenant le titre de Mahdi, et prétendant être cet imam mystérieux. Il prêcha la réforme parmi les musulmans, rassembla de nombreux partisans, s'élança des gorges de l'Atlas à la conquête des vastes Etats que possédaient les Lamtounides et fonda la dynastie des Mouahédin ou unitaires, appelés par les Espagnols Al-

mohades. Voy. Almohades.

ABOU-MOSLIM, célèbre guerrier qui contribua puissamment à la destruction de la maison des Ommiades et à l'élévation des Abassides au khalifat. Il fut injustement sacrisié, l'an 137 de l'hégire, à la haine du khalife Abdallah II. Le peuple du Khorassan, où il commandait, le béatisia, comme un homme surnaturel et comme un prophète, en le placant même au-dessus de Mahomet. C'est cette opinion, plus que ses principes particuliers, qui le sit ranger par les musulmans dans la classe des hérésiarques. Cet homme extraordinaire était d'une sévérité sans exemple : la moindre faute était punie de mort. Il fit périr des milliers d'hommes par la main des bourreaux. Il était, du reste, d'une continence et d'une austérité de mœurs extra. ordinaires, et ne voyait sa femme qu'une fois l'an, disant que c'était assez pour l'homme de faire le fou une fois par année.

ABOUNA, אביבא. Ce mot, qui signifie notre père, est le nom que les Abyssins donneut à leur métropolitain. Il est toujours Egypticu. C'est le patriarche d'Alexandrie qui lui donne les ordres et lui confère la juridiction sur l'Ethiopie; car, afin de tenir cette Eglise dans une plus grande dépendance, il ne lui donne jamais de métropolitain du pays. C'est dans le même but que le patriarche a tou-jours refusé d'ordonner d'autres évêques pour l'Abyssinie, malgré les instances que firent plusieurs fois les rois de cette contrée. Il craignait que s'il y avait plusieurs évéques en Ethiopie, ils en vinssent dans la suite à élire eux-mêmes un patriarche. Il n'y a donc qu'un seul évêque pour tout l'empire, et comme il est Exyptien, il arrive souvent qu'il n'entend pas la langue des peuples qu'il doit diriger : de là l'ignorance crasse dans laquelle sont tombés actuellement les Abyssins. Quand l'empire d'Abyssinie etait florissant. l'abouna jouissait d'une grande autorité; les rois eux-mêmes n'étaient reconnus que lorsqu'ils avaient eté sacrés par ses mains; souvent même l'abouna s'est servi de cette autorite pour conserver la dignité royal à l'héritier legitime de la couronne et pour s'opposer aux usurpateurs. Il possédait de grandes terres. Ses termiers claient exempts d'impôts et de tributs. On faisait pour lui une quête de toile

et de sel qui lui rapportait beaucoup. C'est lui qui ordonne tous les prêtres et les mi-nistres inférieurs. Lui seul peut donner des dispenses; et il a souvent abusé de ce pouvoir, car il est ordinairement fort avare et fort ignorant. Cela n'est pas surprenant, car, par la même système de vouloir maintenir l'Eglise d'Ethiopie dans la dépendance, le patriarche d'Alexandrie choisit quelquefois le métropolitain dans les degrés les plus humbles du cloître et élève même un simple frère lai sur le siège métropolitain. - Actuellement, cependant, les Abyssins se trouvent souvent sans abouna, à cause de la dépense que leur occasionne un voyage à Alexandrie, dont tous les frais sont à leur charge. En effet il ne faut pas moins, généralement, de 4000 talaris (1) pour que l'abouna arrive en Abyssinie, à cause des redevances continuelles qu'il faut payer sur la route aux diverses tribus. De sorte que le faible lien qui rattachait ce peuple à une Eglise chrétienne se trouve encore rompu; et les Abysains professent aujourd'hui un christianisme fort dégénéré.

ABOU-YAHYA, nom de l'ange de la mort chez les musulmans. Les Arabes lui donneut encore le nom d'Azvaïl, et les Persans celui de Mordad. Voy. Azaaïl.

ABOU-YAZID, imposteur musulman qui s'érigea en prophète l'an 360 de l'hégire (970 de J.-C.). Il déclamait contre le Coran, débitant une nouvelle doctrine, et remplit l'Afrique de séditions et de troubles.

ABOYEURS, fanatiques méthodistes des Etats-Unis. Voy. BARKERS.

ABRACADABRA, mot magique auquel on supposait autrefois la vertu de guérir la fièvre, et principalement la fièvre quarte. Des amulettes grecs nous le représentent orthographié de cette sorte: ABPACAAABPA, ce qui prouve qu'il doit être lu abrasadabra (la lettre C étant un sigma en grec). Mais pour avoir la vertu qu'on lui attribuait, il fallait, d'après le médecin basilidien Serenus Sammonicus, qu'il fût écrit de manière à figurer un triangle magique, comme:

ABRACADABRA BRACADABR RACADAB ACADA CAD A

La formule étant écrite de la sorte, on trouve, quelle que soit la ligne que l'on parcoure, le mot abrasadabra, en prenant les primières et les dermères lettres des lignes précédentes. On la disposait encore d'une autre manière, dans laquelle on n'avait besoin que de remonter aux finales des lignes supérieures pour trouver le mot entier; la voici:

Quant à la signification de ce terme barbare, elle est douteuse: it est probable, cependant, qu'il est formé d'Abrasax, nom mystique de la Bivinité, et des initiales des mots hébreux Ab, Ben, Ruah-Acodesch, qui signifient le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Voy. Abrasax. Voy. aussi nos Dictionnaires de la Bible et des Sciences occultes, au mot Abracadabra.

ABRACALAN, autre terme mystique emprunté à la superstition syrienne; il était pour les Juiss ce qu'était le mot abracadabra

pour les Grees.

ABRAHAM, illustre patriarche des temps primitifs, qui fut le père d'un grand nombre de peuples, mais principalement des Hébreux et des Arabes. Il était fils de Tharé et descendant de Sem. Né en Chaldée, d'une famille probablement idolâtre, Dieu lui commanda de venir dans le pays de Chansan, lui promettant que ses nombreux descen-dants posséderaient un jour cette contrée, et lui annonçant d'une manière figurative que le Messie nattrait de sa race et que toutes les nations servient bénies en lui. Ce patriarche est renommé par sa loyauté, par son esprit de douceur et de conciliation, par ses pérégrinations, par sa bravoure même, et sur-tout par sa foi, dont il donna une preuve sigualée en ne balançant pas à immoler son fils Isaac, seul héritier des promesses, pour obéir à la voix de Dieu. Mais le Tout-Puissant, qui ne lui avait fait ce commandement que pour mettre sa foi au grand jour, arrêta son bras prêt à frapper, et se contenta de sa bonne vo'onté. Le nom d'Abraham lui fut donné par Dieu lui-même à la place de ce-lui d'Abram, qu'il portait auparavant. Abra-ham reçut de Dieu l'ordre de la circoncision, comme témoignage de l'alliance qu'il faisait avec lui et comme marque distinctive de sa race: c'est pourquoi encore aujourd'hui tous les peuples qui descendent de lui sont circoncis. Par son fils I-maël, qu'il eut de son esclave Agar, il fut père des Ismaélites, notable portion de la nation arabe; par son sils Isaac, que lui donna Sara, sa semme légitime, il fut père des Israélites et des Idumécus; et les enfants qu'il eut de Céthura, qu'il épousa après la mort de Sara, furent la source de plusieurs autres peuples confon-dus aussi avec les Arabes. L'histoire d'Abraham tient une partie notable de la Genèse.

2º Les musulmans professent, une grande

vénération pour Abraham, qu'ils nomment Ibrahim, et une grande partie des Arabes prétendent descendre de lui; mais ils racontent son bistoire d'une manière qui diffère de beaucoup avec les livres saints. Nemrod, fils de Chanaan, tenait, disent-ils, à Babylone le siége de son empire; ce prince vit en songe une étoile dont la lumière effaçait celle du soleil. Les devins consultés répondirent tout d'une voix qu'il devait naître dans cette ville un enfant qui deviendrait en peu de temps un grand prince, et dont il avait tout à craindre, quoiqu'il ne sût pas encore engendré. Effrayé de cette réponse, Nemrod ordonna sur-le-champ que les hommes sus-sent séparés de leurs semmes, et établit une surveillance de dix en dix maisons pour les empêcher de se voir. Azar, un des grands de la cour de Nemrod, trompa la vigilance des gardes et alla trouver une nuit sa femme Adna. Le lendemain, les devins annoncèrent à Nemrod que l'enfant dont il était menacé avait été conçu la nuit précédente. Le prince donna de nouveaux ordres pour qu'on gardat soigneusement toutes les femmes grosses et qu'on fit mourir tous les enfants mâles qu'elles mettraient au monde. Adna, qui par la permission de Dieu ne donnait aucun signe de grossesse, ne fut point gardée : de sorte qu'étant près d'accoucher elle se rendit dans les champs, où elle se délivra de son fruit dans une grotte dont elle ferma soigneusement l'entrée; et, de retour à la ville, elle dit qu'elle était accouchée d'un fils mort aussilôt après sa naissance. Adna, cependant, allait souvent à la grotte pour allaiter son enfant; mais elle ne tarda pas à s'apercevoir qu'il avait peu besoin de ses soins; car il se nourrissait en sucant le bout de ses doigts, dont l'un lui fournissait du lait et l'autre du miel; de plus, il croissait autant en un jour que les autres ensants en un mois : de sorte qu'au bout de quinze lunes il avait l'apparence d'un jeune homme de quinze ans. Ce fut alors que sa mère le con-duisit à la cour de Nemrod, plongée tout entière dans l'idolatrie et ne reconnaissant point d'autre Dieu que son roi. Ibrahim s'éleva par ses seules réflexions, et d'inductions en inductions, à l'idée d'un Dieu qui était fort au-dessus du roi, au-dessus des idoles, au-dessus des étoiles, de la lune, du soleil et de tout ce qui existe. La révélation sit le reste. il prêcha donc l'unité de Dieu, convertit son père et plusieurs grands de la cour de Nemrod, qui, en haine de cette nouvelle doctrine, fit jeter le prédicateur dans les slammes; mais Dieu l'en fit sortir miraculeusement. Ce dernier fait est admis aussi par les Juis, qui traduisent : Dieu fit sortir Abraham du seu des Chaldéens, au lieu de : Dieu fit sortir Abraham de Ur des Chaldéens, parce que le nom de la ville de Ur signifie en même temps le seu. La légende des musulmans offre encore une variante importante dans l'histoire d'Abraham; car, d'après eux, ce ne fut pas Isaac qui fut sur le point d'être immolé par son père, mais bien Ismaël le père de leurs tribus.

3º Quelques savants europeens pensent que le nom d'Abraham n'est pas inconnu aux Indiens, et que c'est lui qui est divinisé chez eux sous le nom de Brahma. Ils en apportent d'autres preuves que la similitude du nom. Il est en effet remarquable que sa femme porte le nom de Sara-Swati, qui peut se traduire par la dame Sara. Or l'on sait que le nom de Sara, femme d'Abraham, signifie en hébreu la dame.

Voy. nos Dictionnaires de la Bible et des Sciences occultes, au mot Abraham.

ABRAHAMITES: 1'Hérétiques du ix' siècle, ainsi nommés d'Ibrahim ou Abraham leur chef, qui renouvela les erreurs des pauliciens ou paulianistes, en niant la divinité de Jésus-Christ. Cet Abraham était d'Antioche, qui fut ainsi le berceau de sa secte. Ses erreurs furent réfutées par Cyriaque, évêque de la même ville.

2º On a donné aussi le nom d'Abrahamites à des paysans ignorants de la Bohême, qui, vers 1782, se confiant dans l'edit de tolérance de Joseph II, firent profession publique de la foi que suivait Abraham avant sa circoncision. Ils ne prirent dans la Bible que le dogme de l'unité de Dieu et l'Oraison dominicale. On resusa de leur accorder le libre exercice de leur culte, parce qu'ils ne voulaient appartenir ni à la religion juive, ni à aucune des confessions chrétiennes reconnues. Enfin l'empereur les chassa de leurs possessions et les sit disséminer dans plusieurs des places frontières de ses Etats, où un certain nombre d'entre eux se convertirent à la foi catholique.

ABRASAX ou ABRAXAS. Plusieurs anciens philosophes, Pythagore entre autres, ayant considéré l'ordre et l'harmonie qui règnent dans l'univers, les mouvements et les distances réciproques des corps célestes, distances et mouvements qui pouvaient s'exprimer par des nombres qui avaiententre cux des rapports nécessaires, s'imaginèrent qu'il y avait des nombres qui plaisaient plus que d'autres à la Divinité; ils se mirent donc à rechercher quels étaient ces nombres divins; ils virent qu'il n'y avait qu'un soleil, et ju-gèrent que l'unité était le nombre fondamental; ils comptaient sept planètes, ils en conclurent que le septénaire n'était pas moins agréable à Dieu. Basilide d'Alexandrie, qui, au 11º siècle, avait fait un mélange de la philosophie de Pythagore, de la doctrine des juiss et des dogmes des chrétiens, remarqua que l'année était composée de trois cent soixante-cinq jours, formés, comme il le croyait, par autant de révolutions du soleil autour de la terre. Il jugea donc que le nombre de trois cent soixante-cinq était celui qui plaisait le plus à la Divinité; et, afin de mieux formuler sa découverte, il forgea un mot, dont les lettres réunies, prises numéralement, offrissent ce nombre mystérieux. Ce mot est Abrasax ou Abraxas, en grec 'Aspasas; en

A vaut 1 2 ρ 100 α 1 σ 200 α 1 ε 60

Tous ces nombres réunis donnent le total des jours de l'année. Quelques-uns cependant croient que ce mot n'a pas été forgé au hasard par Basilide, mais que c'était le nom d'une divinité syrienne, ou du moins que les lettres dont il le composa avaient en outre une valeur doctrinale. Ainsi ces lettres seraient les initiales de cette formule mi-partie hébraïque et grecque, et qui est tout à fait chrétienne : Ab, Ben, Ruah-Acodesch; σωτηρία ἀπὸ ξύλου; le Père, le Fils, le Saint-Esprit; le salut vient du bois (de la croix). Quoi qu'il en soit, les talismans ou amulettes sur lesquels on inscrivit ce mot eurent un succès prodigieux, et actuellement encore les cabinets d'Europe en sont remplis. On gravait sur les *Abrasax* la figure du soleil, ou des symboles propres à le caractériser. Bien des chrétiens, qui n'avaient pas moins de superstition, y faisaient représenter la figure de Jésus-Christ. Avec ces talismans on se croyait à l'abri de tout danger, et assuré d'obtenir tout ce qu'on désirait; on montre au cabinet de la bibliothèque de Sainte-Geneviève, à Paris, un de ces talismans, trouvés dans le xvii siècle, avec cette inscription: Αδρασάζ Αδωναί δαιμόνων, δεζιαί δυνάμεις, φυλάξατε Ούλπίαν Παυλείναν από πάντος κακού δαίμονος. Abrasax, Adonai (seigneur) des démons, puissances favorables, préservez Ulpie Pauline de tout mauvais démon. »

ABRÉVIATEURS. On donne ce nom aux employés de la chancellerie romaine, qui rédigent et transcrivent les bulles, les brefs et les autres actes émanés du pape, et qui communément sont hérissés d'abréviations. Ils enregistrent aussi les demandes, consignent les réponses, et ont dans leurs attributions tout ce qui concerne la daterie. Les souze premiers abréviateurs ont le rang et le costume de prélats, les vingt-deux suivants sont d'un rang moins élevé; tous les autres sont laïques. La charge d'un abréviateur du premier rang vaut deux mille écus romains (environ 11,000 fr.).

ABRIZAN ou ABRIZGAN. Fête que les anciens Persans célébraient le 13 du mois de tir (septembre) avec beaucoup de superstitions; les Persans musulmans n'ont retenu de cette fête que la seule aspersion de rose ou de fleur d'orange, dont ils se régalent les uns les autres dans les visites qu'ils se font ce jour-là, qui arrive communément vers l'équinoxe d'automne.

ABSOLUTION. 1º C'est un acte de l'Eglise catholique par lequel l'évêque ou le prêtre remet au pécheur repentant tous les péchés qu'il a confessés. C'est sans controdit le pouvoir le plus éminent que Jésus-Christ ait laissé à ses apôtres et à leurs successeurs. On a prétendu qu'autrefois on ne prononçait

l'absolution sur le pénitent que lorsque celuici avait accompli les œuvres satisfactoires qui lui avaient été enjointes; mais il est prouvé que cette conduite n'avait lieu que lorsqu'il s'agissait de crimes dont les auteurs devaient être soumis à la pénitence publique. Dans les premiers siècles la for-mule d'absolution était déprécatoire, c'està-dire qu'elle consistait en une prière que le ministre du Seigneur adressait à Dieu en faveur du pénitent. Elle était même encore usitée sous cette forme au commencement du xiii siècle; car Guillaume de Paris écrit dans son livre des Sacrements, c. 19 : « Le confesseur ne prononce point à la manière des juges du siècle: Nous t'absolvons, nous ne te condamnons point; mais plutôt il fait une oraison sur le pénitent, afin que Dieu lui accorde l'absolution et la grâce de la sanctification. » A la prière on joignait aussi, dans les premiers temps, l'imposition des mains. Les Grecs encore actuellement ont gardé la forme déprécatoire; il en est de même des autres Églises d'Orient. Mais la forme impérative a prévalu en Occident depuis plusieurs siècles. En effet, d'après l'institution même de Jésus-Christ, la rémission des péchés est un acte juridique; mais le Sauveur n'ayant point déterminé les termes dans lesquels on devait l'exprimer, l'Eglise a usé de son droit et du pouvoir que son Chef lui a laissé, en fixant la forme sous laquelle l'absolution a dû être donnée dans les différents siècles. Au reste elle est actuellement déprécatoire et impératoire en même temps, comme on peut le voir dans ces premières paroles de la formule : « Dominus noster Jesus Christus te absolvat, et ego... te absolvo. Que Notre-Seigneur Jésus-Christ t'absolve, et moi... je t'absous. » L'imposition des mains est aussi en usage, car le confesseur étend la main sur le pénitent.

2º L'absolution des censures ou de l'excommunication est un acte judiciaire par lequel un juge ecclésiastique ou son délégué remet en possession de certains biens spirituels dont on avait été privé par l'excommunication, la suspense ou l'interdit. Elle est souvent indépendante de l'absolution des péchés qui se donne en secret.

3°L'absolution de l'hérésie, que l'on nomme communément réconciliation, a lieu lorsqu'un hérétique, un schismatique ou un apostat veut rentrer dans le giron de la sainte Eglise; on lui fait faire préalablement la profession de foi catholique, et on exige qu'il renonce nommément à l'erreur qu'il ayait suivie.

4. Les tribunaux de l'inquisition se servaient aussi d'une forme d'absolution qui n'avait rien de sacramentel. Lorsqu'une personne accusée au tribunal de l'inquisition ne pouvait être convaincue d'hérésie par aucune preuve légitime; lorsqu'elle n'était d'ailleurs ni suspecte ni diffamée, les inquisiteurs se déterminaient à l'absoudre, et voici la formule dont ils se servaient à cette occasion: Le saint nom de Disu invoqué, nous déclarons qu'il n'y a rien

de légitimement prouvé contre vous, qui puisse vous faire regarder comme suspect d'hérésie. Les règlements des inquisiteurs portaient qu'ils devaient bien se donner de garde d'insérer dans la formule d'absolution que l'accusé était innocent, mais seulement qu'il n'y avait pas de preuves suffisantes contre lui, afin que s'il arrivait dans la suite que l'accusé retombât entre les mains de l'inquisition, l'absolution qu'il aurait reçue ne pût servir à sa défense. La maxime générale des inquisiteurs était qu'en matière d'hérésie une sentence d'absolution ne devait jamais être regardée comme un dernier jugement.

5° Les conditions nécessaires pour être absous d'une excommunication chez les juifs ne sont pas moins humiliantes que l'excommunication même; on en peut juger par les formalités auxquelles fut soumis le malheureux Acosta pour recevoir l'absolution. En voici le récit, dans les propres termes de Bayle : « Il lui fallut monter en chaire devant une très-nombreuse assemblée, et lire tout haut un écrit où il confessait qu'il avait mérité mille fois la mort. Etant descendu de chaite, il reçut ordre de se retirer à un coin de la synagogue, où il se deshabilla jusqu'à la ceinture et se déchaussa. Le portier lui attacha les mains à une colonne; en cet état le chantre lui donna les trente-neuf coups de fouet. Le prédicaceur vint ensuite, le fit asseoir par terre, et le déclara absous de l'excommunication. Après cela, l'entrée du paradis ne lui fut plus fermée comme auparavant. Acosta reprit ses habits, s'alla coucher par terre à la porte de la synagogue, et ceux qui sortirent passèrent sur lui. »

6° Voici, d'après Corneille le Bruyn, la formule d'absolution des péchés chez les chrétiens grecs: Que Notre-Seigneur Jésus-Christ vous veuille pardonner lui-même tous les péchés que vous venez de confesser en sa présence à moi son indigne serviteur, et tous ceux que rous pouvez avoir oubliés! Les confesseurs ne se servent pas toujours de tant de paroles, et souvent ils se contentent de dire ce peu de mols: Que vos péchés vous soient pardonnés! On voit que la formule est déprécatoire, comme nous l'avons observé ci-dessus.

7º Dans quelques pays, les luthériens donnent aussi l'absolution, cependant ils ne la regardent pas comme sacramentelle; elle a lieu après une sorte de confession générale, semblable à celle qui se fait quelquefois en public chez les catholiques, au nom de toute l'assemblée, mais qui n'exprime point les péchés particuliers de chaque individu. On ajoute aussi en quelque, localités l'imposition des mains, comme à Hambourg, en Saxe et ailleurs, où le ministre confesseur pose la main jusqu'à trois fois sur la tête de celui qui vient de se consesser, en nommant à chaque sois une personne de la Trinité; après quoi il lui dit ces paroles : Allez en paix; que la grace de Noire-Seigneur Jésus Christ soit uvec vous; et en même temps il sait sur le pénitent le signe de la croix.

8° Les anglicans ont trois formes différentes d'absolution des péchés, celle de la prière du matin, celle de la visite des malades, et celle de la communion. Le ministre la prononce debout, et le peuple la reçoit à genoux, parce que, disent-ils, recevoir l'absolution demande une posture humiliée, comme la donner en exige une qui marque l'autorité. Toutefois ils ne regardent pas cette cérémonie comme faisant partie d'un sacrement.

9" On appelle encore absolution, dans l'Eglise catholique, une courte prière faite par le célébrant, pendant l'office de la nuit, avant la récitation des leçons faite par les lecteurs.

Voy. notre Dictionnaire de la Liturgie catholique, et celui des Rites sacrés, au mot Absolution.

ABSOUTE. Autrefois, dans l'Eglise catholique, les pénitents publics se présentaient à l'église le premier jour de carême, que l'on appelle communément le mercredi des Cendres; et là, le pontise leur mettait des cendres sur la tête en prononçant ces paroles: Souviens-toi, homme, que tu es poussière ct que tu retourneras en poussière. Ensuite il les revêtait d'un cilice en leur adressant ce consolant discours : Le Seigneur est plein de misericorde, et la rédemption se trouve en Dieu; car il relève les hommes de leurs chutes, non-seulement par la grace du Baptême et de la Confirmation, mais aussi par la médecine de la Pénitence, afin que l'esprit humain soit réparé par la vie éternelle. Puis, après avoir récité les psaumes pénitentiaux, et plusieurs prières touchantes pour attirer sur les pénitents la miséricorde de Dieu, on les conduisait solennellement à la porte du temple, qui leur était fermée pour le reste du carême.

Le jeudi saint, on leur ouvrait les portes. on les introduisait de nouveau dans l'église, et, après qu'on avait récité encore pour eux les psaumes pénitentiaux et les litanies des saints, on les réconciliait avec Dieu, et on prononçait sur eux la sentence d'absolution. Il serait trop long de détailler ici toutes les cérémonies, et de rapporter toutes les prières qui accompagnaient cet acte solennel, on les trouve dans le Pontifical romain et dans les rituels particuliers des différents diocèses; qu'il nous sussise de rappeler ici la formule qui terminait cette réconciliation; elle est bien propre à nous montrer la haute idée que l'Eglise catholique a toujours eue de la pénitence. Après l'absolution, le pontise aspergeait les pénitents d'eau bénite ct les encensait en disant : Levez-vous, vous qui dormez, levez-vous d'entre les morts, et le Christ vous illuminera.

Cette imposante cérémonie est maintenant tombée à peu près en désuétude; mais, pour en perpétuer le souvenir, on a conservé la coutume de réciter publiquement à l'église les psaumes pénitentiaux et de prononcer une formule d'absolution, le mercredi des Cendres et le jeudi saint. C'est ce que l'on appelle l'absoute. Elle n'est point sacramentelle, c'est-à-dire qu'elle n'a pas par elle-même la vertu de remettre les péchés,

mais l'Aglise la regarde comme très-propre à disposer le fidèle à obtenir le pardon de ses fautes au tribunal de la pénitence. Dans quelques Eglises de France on a la coutume de pronoucer encore une absonte le jour de Pàques.

On appelle encore absoute, les prières pour les morts que l'on fait à l'église, après l'office, autour du corps du défunt, ou auprès du catafalque qu'on a érigé pour le représenter. Voy. notre Dictionnaire de Liturgie catholique et celuj des Rites sacrés, au mot Ansoure.

ABSTINENCE. On appelle ainsi la privation de certains mets, dont on s'abstient par un motif religieux. L'abstinence se trouve prescrite dans la plupart des religions.

1º Les juifs, d'après leurs lois, devaient

s'abstenir de la chair d'un grand nombre d'a-Bimaux; ainsi, parmi les quadrupèdes, de ceux qui ne ruminent point, ou qui n'ont point le sabot fendu, tels que le cheval, l'âne, le porc, le lièvre, le lapin, le chien, etc.; parmi les poissons, ceux qui sont privés d'écailles ou d'ailerons leur sont interdits; parmi les oiscaux, tous ceux qui sont considérés comme oiseaux de proie; enfin parmi les reptiles, il n'y avait guère que quelques espèces de sauterelles dont ils pussent manger. Quant aux animaux dont ils peuvent user, ils doivent s'abstenir de la graisse de bœuf, d'agneau, de chèvre, ainsi que du nerf de la cuisse; ils doivent surtout éviter avec grand soin de manger du sang; c'est pourquoi ils s'abstiennent de toute bête assommée, morte naturellement, ou qui n'a pas été exactement saignée. En consequence, ceux qui tiennent aux pratiques de leur religion ne mangent que des viandes qui ont été préparées et saignées par des bouchers de leur nation; cette profession est presque regardée comme un sacerdoce, lant elle exige de soins, de conpaissances et d'adresse. Il faut que les couteaux soient bien assilés, qu'on n'y aperçoive pas la moin-dre brèche, la moindre tache de rouille; que l'intérieur de l'animal et ses chairs soient scrupuleusement examinés, qu'on recherche avec soin s'il ne se trouve point d'abcès dans le corps, d'affection dans les poumons, des os essentiels rompus, etc. En vertu du même principe, les juifs ne doivent pas manger chez ceux qui ne sont pas de leur religion, dans la crainte qu'on ne leur serve des viandes défendues ou qui ne soleut pas parfaitement saignées; ou de peur qu'on ne leur présente des vases qui aient auparavant servi à des mets prohibés. Quand un animal est pro-hibé, tout ce qui sort de lui, tel que le lait, est pareillement prohibé comme nourriture: aussi les juis consciencieux ne mangent de fromages que ceux qu'ils ont vu faire, ou de la confection desquels ils sont sûrs. servons toutefois qu'aux prohibitions léga-les les juis modernes ont ajouté un grand nombre de prescriptions absurdes et genantes qui n'étaient point dans l'esprit de la toi de Moise. - Outre les abtinences de précepte, il y avait des juifs qui s'en imposaient d'autres volontairement, soit en conséquence

d'un vœu, soit parce qu'ils appartenaient à un ordre spécialement consacré à Dieu, tel que l'ordre des Réchabites, celui des Naza-réens, etc. Cette abstinence de surérogation consistait surtout à n'user point de vin et de toute liqueur enivrante, et quelquefois à se priver de toute espèce de viande et de tout ce qui provenait de la génération animale.

2º L'abstinence est prescrite aux chrétiens comme moyen d'expiation, et afin de mortifier la chair et les appélits sensuels. Il y a pour eux, comme pour les juifs, deux sortes d'abstinence, l'une de précepte et l'autre de conseil. Quant à la première, nous voyons que les apôtres assemblés au premier concile de Jérusalem imposent aux sidèles l'obligation de s'abstenir du sang, des animaux non saignés, et des viandes offertes aux idoles ; les deux premières prohibitions, qui n'avaient peut-être été portées que pour ne pas scandaliser les juifs, pour lesquels ces sortes d'aliments étaient un objet d'horreur, furent levées dans la suite, lorsque les deux Eglises furent totalement séparées. Quant aux autres abstinences, si nous ne voyons pas dans les premiers siècles des injonctions expresses à ce sujet, c'est qu'on avait plus besoin de la régler que d'en imposer l'obligation, les premiers chrétiens regardant la pénitence et la mortification comme partie intégrante de la religion qu'ils avaient embrassée; aussi leur vie était-elle une abstinence perpétuelle. Mais lorsque la ferveur se relacha, et avec elle la pénitence, l'Eglise détermina les modes d'abstinence, qui varièrent suivant les dissérents siècles et les diverses localités. Les jours d'abstinence furent d'abord les mercredis et les vendredis de chaque semaine; mais depuis plusieurs siècles, dans l'Eglise latine, l'abstinence est généralement indiquée pour les vendredis et samedis; on fait encore abstinence les jours de saint Marc, 25 avril, et les trois jours des Rogations, où l'on fait des processions et des prières publiques; enfin tous les jours de jeune sont en même temps jours d'abstinence. Cette abstinence consiste, dans l'Occident, à se priver de toute viande ou graisse provenant d'un animal à sang chaud. On impose aussi des abstinences comme expiation après la confession des péchés. Il y a encore dans le christianisme des abstinonces volontaires, et d'autres qui sont imposées par la profession religieuse. Ainsi il est des communautés où l'on fait une abstinence perpétuelle, telles que celles connues sous le nom de Chartreux, de la Trappe, de Car-mélites, etc. — Plusieurs chrétiens orientaux ont conservé une partie des prohibitions mosaïques; ainsi les Abyssins, les Coptes et d'autres encore s'abstienment du sang, des animaux étouffés, de lièvre, de lapin, de

porc, etc.

3º Nous ne voyons pas que chez les Grecs et les Latins la religión imposát des abstinences générales; mais il y en avait de particulières enjointes à certains ministres du culte. Plusieurs phitosophes, ou chefs de secte, firent aussi à leurs disciples une obli-

4

gation de l'abstinence; ainsi les pythagoriciens devaient s'abstenir de toute chair d'animal et des fèves.

4. Les musulmans rejettent en général toutes les viandes défendues dans la loi de Moïse; mais leur religion leur enjoint surtout de s'abstenir constamment du porc et

do vin.

5. Les Hindous sont partagés en quatre castes; or ils sont tenus à une abstinence d'autant plus rigoureuse que la caste à laquelle ils apparliennent est plus élevée ; de telle sorte que les brahmanes, qui composent la première, ne mangent rien de ce qui a cu vie, et se nourrissent de riz et d'autres végétaux ; ils regardent le lait comme l'aliment le plus pur, parce qu'il provient de la vache, animal le plus sacré après l'homme, et peutêtre même avant l'homme. Mais à quelque caste qu'il appartienne, un Hindou ne se permettrait jamais de manger de la viande de bœuf ou de vache. — De plus, l'Inde fourmille de moines ou religieux enrôlés dans une multitude d'ordres dissérents, qui font profession de se livrer à des abstinences et à des austérités dont on ne saurait se faire une idée; ils passent non-seulement des jours, mais des semaines et presque des mois entiers, sans prendre la moindre nourriture. — L'abstinence des Hindous a deux causes principales : la première est le dessein de racheter leurs péchés et de mener une vie méritoire ; la seconde est la croyance à la métempsycose; en effet, ils considèrent les corps des animaux comme étant le réceptable des âmes humaines qui n'ont pas encore terminé le temps de leur expiation.

Le ve livre des Lois de Manou contient des prohibitions alimentaires qui ont, avec les livres du Lévilique, de nombreux points de ressemblance. Ainsi l'homme régénéré doit s'abstenir d'ail, d'oignons, de poireaux, de champignons, des oiseaux carnivores, des quadrupèdes qui n'ont pas le sabot divisé, de porc, de certains poissons, du lait de certains animaux, etc.

6° Autrefois, lorsque le Zamorin de Calicut parvenait au trône, il devait s'abstenir de chair et de poisson pendant un temps assez long, au bout duquel il assemblait le peuple, lui donnait un festin et lui distri-

buait des aumônes.

7. Il peut paraître assez extraordinaire que les Hotientots s'abstiennent des viandes défendues dans le Lévitique. Ainsi ils rejettent la chair du pourceau, du lièvre, du lapin, du poisson qui n'a pas d'écailles. Suivant Kolben, il y a des mets prohibés aux hommes, d'autres aux femmes; ainsi il n'est permis qu'aux premiers de manger des taupes et le sang pur des animaux; d'un autre côté, les femmes ont seules le privilége de se nourrir de lièvres, de lapins et de lait de brebis; le lait de vache est à l'usage des deux sexes.

8° Dans plusieurs peuplades de l'Amérique, comme chez les Virginiens, les jeunes gens, les jeunes filles, les guerriers, sont soumis à des initiations fort rigoureuses (Voy. INITIATION), dans lesquelles on les sou-

met, entre autres, à des jennes et à des abstineuces extrêmement sévères ; on les prive même totalement de nourriture pendant plusieurs jours.

Voy. notre Dictionnaire des Sciences occultes, au mot Abstinence, et celui de Liturgie, aux mots Caréme, Jeune, Xéropeague.

ABSTINENTS, nom qu'on donna à des hérétiques qui parurent en France sur la fin du m' siècle, et qui appartenaient à la secte des encratites ou à celle des manichéens. Ils voulaient qu'on s'abstint du vin, de la chair et du mariage. Ils prétendaient aussi que le Saint-Esprit avait été créé.

ABYSSINS. On appelle ainsi les chrétiens qui habitent l'Abyssinie, vaste contrée de l'Afrique, naguère encore florissante, mais maintenant tombée dans l'anarchie et dans le désordre, signes précurseurs de sa ruine totale. Les Abyssins prennent encore le nom d'Ethiopiens, ou plutôt c'est le nom qu'ils revendiquent\_de présérence, et ils appellent leur pays Ethiopie. C'est peut-être le seul peuple converti à la soi chrétienne dès les premiers siècles, et qui ait conservé le christianisme et son indépendance jusqu'à nos jours. Ils prétendent que leurs pères embrassèrent le christianisme dès le temps des apotres, par le ministère de l'eunuque de leur reine Candace, baptisé par le diacre Philippe, ainsi que nous lisons dans les Actes des Apôtres. Ce fait est peu probable : ou peu de personnes auront embrassé la foi à cette époque, ou bien encore ces peuples n'auront pas tardé à retomber dans leurs anciennes erreurs; car c'est saint Frumence qui est regardé comme le principal apôtre de l'Ethiopie; or ce saint vivait dans le iv siècle. Cependant, dans les souscriptions au concile de Nicée, tenu en 325, on remarque l'évêque d'Ethiopie, honorablement placé à la septième place, immédiatement après l'évêque de Séleucie, ce qui suppose que ce siège était déjà regardé comme ancien. On pourrait concilier tous les différends en admettant que, dès les temps les plus voisins des apótres, il y eut des chrétiens en Ethiopie, mais qu'il restait encore un grand nombre de provinces idolatres ou juives qui surent enfin converties par saint Frumence. Comme l'Eglise d'Abyssinie a été fondée par celle d'Alexandrie, qu'elle regarde comme sa mère, il s'ensuit qu'elle a suivi les erreurs dans lesquelles celle-ci est tombée. Ainsi les Abyssins sont devenus monophysites on eutychiens depuis que l'Egypte a passé sous la domination musulmane, et que les jacobites se sont emparés du patriarcat d'Alexandrie. — Ils n'ont donc point d'autres erreurs que celles des Coptes; ils croient comme eux tout ce que l'Eglise romaine croit sur les mystères; mais ils rejettent le concile de Chalcédoine, la Lettre de saint Léon, et ne venient reconnaître qu'une seule nature en Jésus-Christ, quoiqu'ils ne pensent pas que la nature divine et la nature humaine soient confondues en sa personne. Les Abyssins ont sept sacrements, comme les catholiques; ils croient à la présence réelle et à la transsubstantiation : ils ont conservé le culte et l'invocation des saints, la vénération pour les reliques, et la prière pour les morts. Cependant divers auteurs ont parlé fort différemment de leurs croyances, ce qui ne doit pas surprendre, car les Abyssins sont maintenant plongés dans une ignorance profonde; jamais on ne prêche chez eux, et les prêtres ne sont pas plus instruits que les simples ûdèles. Ils ont pour métropolitain un Egyptien qui leur est envoyé par le patriarche d'Alexandrie : il arrive souvent que ce métropolitain n'entend pas la langue du pays qu'il est appelé à diriger ; il ordonne les prêtres et les ministres inférieurs par milliers à la fois et sans examen préalable, excepté seulement qu'il s'assure s'ils savent lire. Les Abyssins donnent à leur métropolitain le nom d'Abouna (Voy. ce mot). — Nous allons maintenant signaler quelques pratiques par-ticulières à l'Eglise d'Abyssinie; on verra que quelques-unes sont le fruit de la grossièreté et de l'ignorance, 1° Les Abyssins ont conservé la pratique de la circoncision, non point, disent-ils, comme précepte de la loi de Morse, mais comme usage antique et favorable à la génération; ils circoncisent même les filles. Ils s'abstiennent aussi de manger du sang, des animaux étoussés, du porc, du lièvre, du lapin, etc.; ce qu'ils ont sans doute hérité des juifs ou des musul-mans. 2 lls célèbrent à l'Epiphanie un baptême général, en mémoire du baptême de Jésus-Christ; et ils répètent sur chacun la formule sacramentelle, mais ils ne regardent pas cette cérémonie comme un sacrement. Cependant ils paraissent croire qu'on doit rebaptiser ceux qui après avoir apostasié reviennent à l'Eglise. 3 Ils avaient autresois une confession particulière qu'ils appelaient la Consession de l'encensoir. Elle consistait à mettre dans un encensoir de l'encens et d'autres aromates ; on s'inclinait ensuite sur la fumée qui s'en élevait, en répétant plusieurs fois: J'ai péché; après quoi on se croyait absous de ses fautes. Ou bien le prétre, après avoir encensé l'autel, saisait le tour de l'église en encensant le peuple, qui croyait faire une véritable confession en s'écriant publiquement : J'ai péché. Ces abus ont été abolis ; cependant le peuple se confesse rarement; quand il le sait, il s'adresse pour cela aux prêtres ou à l'Abouna. 4° Le divorce est en usage parmi les Abyssins; un mari qui est mécontent de sa femme la renvoie et la reprend avec la même facilité ; l'infidélité de la femme ou du mari, la stérilité ou le moindre dissérend leur en fournissent des causes plus que légitimes. Le divorce pour cause d'adultère se renoue facilement, en donnant quelque somme d'argeut à la partie offensée. Le mariage ne se raccommode pas si aisément quand le mari et la femme avaient eu querelle ensemble ou s'étaient battus; en ce cas le juge leur permettait de se remarier à d'autres; et un Ethiopien aime mieux épouser une femme séparée de son mari pour cause d'adultère, que pour querelle. 5. Un autre abus, auquel

les patriarches d'Alexandrie ont va.uement tenté de remédier, est la pluralité des semmes. 6° Les prêtres abyssius sont mariés, comme dans le reste de l'Orient; mais jamais ni prêtre ni diacre ne peut contracter ma-riage après son ordination. Les religieux et les religieuses, qui sont en grand nombre dans ce pays, sont soumis à un célibat per-pétuel. 7º ils administrent la confirmation et la communion aux petits enfants immédia tement après le baptême. Ils donnent à tous les sidèles la communion sous les deux espèces; avec cette dissérence ce; endant que le célébrant donne aux prêtres le sang à boire dans le calice, aux diacres dans une petite cuiller, et ne donne à tous les larques que des particules trempées dans le sang; il n'y a d'exception que pour le roi, qui reçoit les deux espèces séparément. Le roi avait encore un autre privilége : lorsqu'il était en marche, il faisait porter devant lui une tente pour la chapelle et un autel soutenu par quatre prêtres, précédés de la croix, de l'encensoir, et d'un clerc sonnant d'une clochette pour avertir les piétons de s'arrêter, et ceux qui sont à cheval de mettre pied à terre par respect. Le sacrifice de la messe doit être quelquefois incomplet chez les Abyssins, car, à défaut de vin, on garde dans les sacristies des grappes de rai-sin qu'on fait tremper dans l'eau pendant plusieurs jours, ensuite on les laisse un peu sécher au soleil, puis on en prend le suc pour le consacrer. 8° Les prêtres éthiopiens donnent l'extrême-onction non-seulement aux malades, mais encore à tous ceux qui se portent bien et qui se trouvent dans la chambre du moribond, dans la crainte, disent-ils, que la maladie ou l'esprit malin ne passe à quelqu'un d'eux. 9° Leurs jeunes sont extrêmement rigoureux, comme la plupart de coux des Orientaux; mais ils sont peut-être plus fréquents que parmi les autres communions chrétiennes; ainsi ils ont d'abord le jeune du prophète Jonas, qui dure quatre jours, immédiatement suivi de celui du carême, qui en dure cinquante-six; celui des apôtres varie de quinze à trente jours; en août ils jeûnent quinze jours en l'honneur de la mort de la sainte Vierge; viennent ensuite les jeunes de la Nativité de Jésus-Christ, quarante jours; de la fuite en Egypte, trente jours; en outre, ils jeunent tous les mercredis et vendredis de l'année.

— Dans presque tous les siècles, on a fait différentes tentatives pour réunir l'Abyssinie à l'Eglise romaine; les missionnaires ont été tour à tour savorisés et persécutés par les rois et le clergé; en somme, on n'a pas retiré de ces pieux efforts tout le succès qu'on en espérait.

ACACIENS, disciples d'Acace, dit le Borgne, évêque de Césarée, qui protégeait les semi-ariens vers l'an 341. Plusieurs le regardent comme le chef des eusébiens, parce qu'il favorisa le parti de l'hérenque Eusèhe. Il paraît, par tout ce qui en est rapporté, qu'il protégeait tous les hérétiques qui s'élevaient contre la divinité du Verbe, et qu'ainsi il

était arien, semi-pélagien, photinien, etc. Il y eut un autre Acace, patriarche de Constantinople, qui causa une espèce de schisme en Orient, vers l'an 480, et favorisait l'erreur des eutychiens. Mais il ne forma

point de secte proprement dite.

ACATHISTE, fête de la sainte Vierge, en usage chez les Grecs d'Orient. Elle tire son nom du mot grec κ-καθίζει, qui signifie se tenir debout, parce qu'on ne s'asseyait pas pendant l'office de nuit qui précédait cette sête. Elle sut instituée en mémoire de la délivrance de Constantinople, ravagée par une peste terrible au ve siècle, et dont la cessation fut attribuée aux prières faites à la Vierge. Elle était célébrée le samedi de la cin-

quième semaine de carême.

ACCA LAURENTIA, femme de Faustulus, gardien des troupeaux de Numitor, roi d'Albe, qui sauva la vie à Romulus et à Rémus exposés, à leur naissance, sur les eaux du Tibre. Elle fut misc, selon quelques auteurs, au rang des divinités, et on célébrait en son honneur des fêtes appelées Laurentales. D'autres prétendent qu'elle n'a jamais été considérée comme déesse, mais que les Laurentales étaient des funérailles anniversaires que l'on célébrait en reconnaissance de son dévouement pour les fondateurs de la nation. - Il y eut à Rome une autre Acca Laurentia qui exerçait le mélier de courtisane, sous le règne d'Ancus Martius; elle laissa à sa mort le peuple romain héritier de ses biens, qui étaient fort considérables; les Romains, par reconnaissance, instituérent en son honneur des sêtes nommées Accalies.

ACCALIES, sétes instituées à Rome en l'honneur d'Acca Laurentia, célèbre courti-sane qui avait laissé à la ville ses grands

biens. Voy. Acca Laurentia:

ACCESSUS ou ACCESSIT, cérémonie qui se pratique pour l'élection d'un pape, lorsque le scrutin ne réussit pas, ce qui est fort ordinaire; car il est presque inoui que le saintpère ait été éta par le scrutin seul. L'accessus entraîne à peu près les mêmes formalités que le scrutin; il n'y a que les billets qui soient différents. Les cardinaux écrivent sur les billets de l'accessus ces mots : Accedo domino N., lorsqu'ils veulent joindre leurs voix à celle d'un de leurs collègues; ou bien Accedo nemini, lorsqu'ils s'en tiennent à lenr premier suffrage. Tout se fait à l'accessus comme au scrutin, excepté que l'on ne réitère pas son serment. Les scrutateurs examinent les billets de l'accessus, comme ils ont fait ceux du scrutin, et les cardinaux marquent de même les auffrages qu'il procure aux sujets papables. Après qu'ils ont été dûment examinés par les cardinaux réviseurs, et que l'élection s'est trouvée entièrement canonique, on fait entrer dans la chapelle où s'est faite l'élection trois protonotaires apostoliques qui dressent l'acte de l'élection sur l'inspection des billets et autres pièces que les scrutateurs et les réviseurs leur exhibent. Tous les cardinaux qui ont assisté au conclave signent cet acte et appo-

sent leurs cachets; enfin tous les billets du scrutin et de l'accessus sont brûlés en pré-

sence du sacré collége.
ACÉMÈTES ou ACOEMÈTES, hérétiques appartenant à la secte des nestoriens, ainsi nommés du mot grec axoiantos, qui signifie des gens qui ne dorment point, parce qu'ils chantalent jour et nuit les louanges de Dieu. C'étaient des moines qui, pour vaquer à cct exercice, se partageaient en trois classes qui se relevaient successivement. Les acémèles parurent dans le vi siècle, et furent condamnés, non pour leurs pratiques religieuses, qui n'avaient rien que d'édifiant, mais pour avoir adopté les principales erreurs de Nestorius

ACÉPHALES ou ACÉPHALITES, Ce mot. qui veut dire sans tête ou sans chef, du grec ἀχέραλος, sert à désigner les hérétiques dont on ne connaît point l'auteur ou qui n'en reconnaissent point eux-mêmes. On a donné plus particulièrement ce nom à ceux qui, au ve siècle, adoptèrent les erreurs de Pierre Mongus, patriarche d'Alexandrie, et qui s'en séparèrent ensuite parce qu'il avait feint de souscrire aux décrets du concile de Chalcédoinc. Leur principale erreur consistait à ne point admettre la distinction de deux natures en Jésus-Christ.

On appelle encore acéphales les prêtres qui ne vivent point sous la discipline ccclésiastique de leur évêque. Enfin on donne ce nom à certaines abbayes, collégiales, etc., qui sont exemptes de la juridiction de l'évêque

diocésain.

ACERRA, autel que l'on dressait, à Rome, auprès du lit d'un mort. Les parents et les amis du défunt y brûlaient de l'encens, jusqu'an moment où l'on commençait les funérailles. - On appelait encore de ce nom un coffret de forme carrée dans lequel on mettait de l'encens. On le voit souvent entre les mains des Camilles et des vestales, dans l'action du sacrifice.

ACHAMAN, nom du dieu suprême adoré parles anciens habitants de Ténérisse. On l'invoquait sous différents noms, tels que Achguayaxiraxi, le conservateur du monde, Achahurahan, le grand, Achicanac, le sublime, Achquarergenan, celui qui soutient tout; Atquaychafunataman, celui qui soutient le ciel et la terre. Ces différentes épithètes démontrent que les Gouanches avaient des idées assez pures sur la Divinité. You.

ACORAN, ALCORAC, ABORA.

ACHÉRON. Ce nom, qui signisse triste, a été donné à plusieurs seuves ou rivières, dont les caux étaient fangeuses et malsaines; presque tous ont été considérés par les poètes comme des seuves qui prenaient leur source dans les ensers, ou qui s'y engoustraient, sur-tout celui qui coulait en Epire, et celui qui se jetait dans le golfe d'Ambracie: ce dernier prétait surtout à la fiction; car, outre que ses eaux étaient amères, elles disparaissaient pendant quelque temps et coulaient sous terre. Achéron , suivant la mythologie, était fils du Soleil et de la Terre; il fut changé en fleuve et précipité dans les enfers pour avoit

fourni de l'eau aux Titans, lorsque ceux-cl

déclarèrent la guerre aux dieux.

ACHERONTIENS, livres que les Etrusques disaient avoir reçus de Tagés, et où ils puisaient les connaissances et les praliques superstitieuses qui les faisaient regarder comme les plus célèbres augures de l'univers. Us contenaient les cérémonies consacrées aux dieux infernaux qui habitaient les bords de l'Achéron; on ne les consultait

qu'avec crainte et en tremblant ACHILLEES. Fêtes instituées par les Grecs en l'honneur d'Achille, fils de Pélée, roi des Mirmidens, et de Thétis, fille de Nérée, un des plus vaillants héros qui se signalèrent au siège de Troie en Phrygie; il confribua puissamment à la réduction de cette place célè-bre. Les Grecs en firent un demi-dieu et lui rendirent les houveurs divins, Les Lacedémoniens lui avaient élevé à Brasies un temple où on célébrait sa lête chaque année. Auprès de Sparte il avait un autre temple qui demeurait toujours fermé et qui lui avait été érigé par un de ses descendants, sommé Paax. Les jeunes Spartiates adressaient leurs vœux et leurs offrandes à Achille comme au dieu de la valeur. Les femmes mêmes ne demeuraient pas étrangères à son culte ; car au commencement des jeux Olympiques elles venaient, après le coucher du soleil, se lamenter à un cénotaphe qu'on lui avait érigé à Olympie. Il est digne de remarque que les honneurs rendus à ce héros se perpétuèrent jusque dans les derniers temps du paganisme. En effet, au rapport de Zozime, Nestorius, grand prêtre d'Athènes, en sonséquence d'un songe qu'il avait eu, fit

placer la statue d'Achille au-dessous de celle de Minerve, dans le Parthénon, l'an 375 de Jésus-Christ, sous le règne de l'empereur Valens. La ville d'Athènes et l'Attique ayant été, vers le même temps, préservés d'un trem-blement de terre qui avait désolé toute la Grèce, les parens ne manquèrent pas d'attribuer cette exception à la protection du héros grec, dont Nestorius venuit de rétablir le culte.

ACHLYS. Ce mot vient du grec ἀχλύς, qui signifie ténèbres; c'est la déesse de l'obscurité, d'après Hésiode. D'autres prétendent que c'est le nom du premier Etre, qui existait, suivant quelques auteurs grecs, avant le monde, avant le chaos même, le seul qui fût éternel et duquel tous les autres dieux

avaient été produits.
ACHOR, ACHORUS ET ACHARAN. Divinité des habitants de Cyrène, dont Pline et saint Grégoire de Nazianze font mention. C'était le dieu qu'on invoquait contre les mouches; on lui offrait des sacrifices pour être délivré de ces insectes, dont le grand nombre causait quelquelois dans la Cyrenarque des maladies contagieuses. Ces animaux disparaissaient, dit-on, dès qu'on avait sacrifié à Achor. Voy. BEELZÉBUB et MYIAGRIUS.

ACHTA-DIKOU-PALAKA. Ces mols signifient les protecteurs des huit régions. Ce sont les dieux qui président aux huit principales divisions du monde, et qui en sont les gardiens: nous empruntons, en le complétant, le tableau suivant à M. l'abbé Dubois; il apprend succinctement ce qu'il y a d'intéressant sur ces divinités, qu'on trouvera du reste à leur ordre alphabétique.

| LETTE NOME.                                                                        | LEURS PONCTIONS.                                                                                                                | LEUR RÉSEDENCE. | LEURS MONTURES.                                                                                  | LEURS ARMES.                                                                                                | COULEUR DE<br>LEURS HABITS.                                                 |
|------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| iedra.<br>Acup;<br>Yana.<br>Nairrita.<br>Varquira.<br>Vatou.<br>Koqyira.<br>Isani. | Dien du ciel. Dien du feu. Dien des enfers. Chef des démons. Dien de l'eau. Dien de vent. Dien des richesses. Le même que Siva. |                 | Un éléphant.<br>Un bélier.<br>Un bume.<br>Un homme.<br>Un crocodite.<br>Un cheval.<br>Un cheval. | Le vadira.<br>Le chéki.<br>Le danda.<br>Le kounta.<br>Le patcha.<br>Le dwadja.<br>Le kadja.<br>Lo trisoula. | Rouge.<br>Violet.<br>Orange.<br>Jaune.<br>Blauc.<br>Bleu.<br>Resc.<br>Gris. |

On complé quelquelois dix gardiens du monde, parce du'on ajoule à ceux-ci Brahma pour le zénith, et le scrpent Ananta pour le nadir. Nous ne donnons pas la traduction du nom des armes, parce que la plupart n'ont pas d'analogues parmi les nôtres; chacune d'elles a sa forme particulière, et est l'attribut ordinaire de la divinité à laquelle elle est

ACHTA-YOGA. Ce mot signifie les huit contemplations, pratique religieuse considé-rée par les Hindous comme étant de la plus grande efficacité pour purifier l'âme. En voi-ci, d'après M. l'abbé Dubois, une courte analyse, extraite du Rig-Véda.

L'achta-yoga est si efficace, que Siva lui pardon de ses pechés et la royaute du Kaitasa. Point de faute qu'il n'efface! Tuer un brahmane ou une vache, voler de l'or, boire des liqueurs enivrantes, violer la femme de son gourou, procurer l'avortement, sont les plus énormes des crimes; médire des brahmanes, les tromper, leur manquer de parole; voir saus compassion le pauvre et l'étranger, an moment où l'on prend ses repas, les rehuter et les renvoyer avec mépris; empê-cher de boire les vaches qui out soif; vou-loif passer pour savant lorsqu'on ne sait rien; s'aviser de dogmatiser sur la contemplation, quoiqu'on ignore en quoi elle con-siste; donner des remèdes sans être médecin; prédire l'avenir sans être astrologue ; offrir , quand on est brahmane, des sacrifices à un linga ou à une image de Vichnou qui aurait déjà été l'objet de ceux d'un soudra : certes, ce

sont là de grands péchés. Eh bien! l'achtayoga les efface tous. Voici en quoi il consiste.

On jeune d'abord trois jours de suite, après lesquels on se rend à un temple de Siva, ou à un cimetière, ou auprès de l'arbre billi; on se purifie par la cérémonie de l'atchamanya; on se trace sur le front la petite marque rouge circulaire appelée tiloki. Ayant préparé par terre un endroit propre, le contemplatif s'y place, le corps portant sur la tête, c'està-dire, la tête en bas, et les pieds en haut; dans cette posture il fait six fois le pranayana, qui consiste à respirer avec force par une narine, et à chasser de même, par l'autre, l'air aspiré. Par là l'homme de péché sera détruit : cet homme de péché réside dans le nerf qui occupe le côté gauche de la tête; en faisant sortir le vent du corps par le prana-yana, on dit: Nerf, vous êtes une déesse; c'est en vous que réside l'homme de péché; je vais vous laver pour vous en délivrer. Sortez donc. Une violente expiration par la narine gauche ayant chassé ce nerf, où réside l'homme de péché, on le lave dans l'eau chaude, et on lui offre le poudja (l'adoration). Il s'agit après cela de le faire rentrer à sa place : à cet effet, on respire fortement par la narine droite, en disant : Vous voilà, grande déesse, délivrée du péché! Vous êtes la mère du monde; vous avez reçu l'honneur du sacrifice; allez vous replacer à l'endroit où vous étiez auparavant. Tel est l'exercice de l'achta-yoga. C'est pour l'avoir pratiqué, dit l'auteur, que Siva est devenu le maître du monde; Indra, le souverain du Swarga; Dourga, la mère de toutes les créatures ; et Vichnou, le conservateur de toutes choses. Voy. YouA

ACHTHEIA, nom mystériux, dérivé d'ax-005, douleur, que les initiés donnaient à Cérès dans les fèles d'Eleusis : il faisait allusion à la douleur que la déesse avait éprouvée de l'enlèvement de Proserpine, sa fille.

ACIDALIE, surnom de Vénus, considérée comme la déesse qui cause des soucis et des inquiétudes. C'était aussi le nom d'une fontaine, située à Orchomène, ville de Béotie, où les Grâces allaient se baigner.

ACINAX, lame d'épée que les anciens Scythes élevaient sur un pieu et qu'ils regardaient comme le symbole de Mars; tous les ans ils offraient devant cette représentation

des chevaux en sacrifice.

ACMON, fils de Manès ou de Phanée, chef d'une colonie scythe qui s'empara de l'Arménie, de la Cappadoce, de la Phrygie et de la Phénicie; il fut mis après sa mort au rang

des dieux sous le nom d'Hypsistos ou Très-Haut. On lui donne pour enfants Uranus et Tilée, c'est-à-dire le Ciel et la Terre. Son culte

était célèbre dans l'île de Crète.

ACNOUM. C'est ainsi que les chrétiens qui se servent de la langue arabe appellent les personnes de la sainte Trinité. Les musulmans emploient aussi ce mot dans le sens de substance ou hypostase, et l'appliquent pareillement aux personnes de la Trinité, lorsqu'ils ont occasion d'en parler. Mais ils n'admettent point ce dogme, soutenant qu'il est

incompatible avec l'unité de Dieu; il en est même d'assez grossiers parmi eux pour croire que nous mettons la sainte Vierge au nombre des personnes divines. C'est à cause du dogme trinitaire que les musulmans traitent les chrétiens d'associateurs, parce que, disent-ils, ils donnent à Dieu des associés. ACOLYTE. C'est le premier des ordres

mineurs dans l'Eglise latine. Ce mot, qui vient du grec ἀχόλουθος, signifie servant, ou plutôt suivant. Les fonctions des acolytes sont d'allumer les cierges à l'église, de porter les flamheaux, de présenter les burettes au diacre et au sous-diacre pour l'oblation du saint sacrifice. Ils portent aussi la croix, et' tiennent la patène enveloppée pendant le commencement du canon de la messe. Cependant, suivant l'usage romain, ces deux dernières fonctions sont remplies par le sousdiacre. Les acolytes, après leur ordination. peuvent encore retourner dans le monde et même se marier, ce qui n'est plus possible après le sous-diaconat. Actuellement, on donne communément cet ordre avec les trois autres mineurs, qui sont ceux de portier, de lecteur et d'exorciste. Le défaut de ministres ecclésiastiques en assez grand nombre fait que, dans la plupart des églises, les fonctions d'acolytes sont remplies par des laïques et même par des enfants, que l'ou appelle clercs et enfants de chœur.

ACOQUAS, peuples de l'Amérique méridionale. Ils reconnaissent qu'il y a un Dieu dans le ciel, mais ils ne l'adorent pas ; ils ne savent pas si c'est un esprit, et paraissent même croire qu'il a un corps.

ACORAN, nom de la Divinité chez les Guanches, dans les îles Canaries. Voy. Alcorac.

ACOUCHOUCCAQUE, idole à laquelle sacrifiaient les anciens Péruviens, lorsqu'une femme mettait au monde deux jumeaux, ou que les lamas mettaient bas deux agneaux d'une portée, événements qui étaient regardés comme précurseurs d'une grande calamité. Le sacrifice était précédé d'un jeûue de cinq iours.

ACRATUS, génie de la suite de Bacchus. Les Athéniens en avaient fait une divinité.

ACROPOLE, c'est-à-dire haute-ville, citadelle consacrée à Minerve, qui était pour les Athéniens ce que le Capitole fut depuis pour les Romains. Cette éminence avait été sanctifiée, disait-on, par le combat d'œuvres utiles que se livrèrent Minerve et Neptune. Pausanias prétend même que de son temps on y voyait encore des rejetons de l'olivier que la déesse avait produit soudainement, les impressions du trident de Neptune, et les restes de l'eau qui en était sortie. Minervo s'intéressait beaucoup à la conservation de son olivier; cet arbre ayant été réduit en cendres avec le temple, il repoussa en moins d'un jour, s'il faut en croire Hérodote, un rejeton de deux coudées, après un sacrifice offert à la déesse. Mais ce ne fut pas le seul miracle opéré sur l'Acropole; la lampe d'or qui brûlait devant l'autel de la patronne offrait un prodige perpétuel. On l'emplissait d'huile au commencement de chaque année,

et la lampe brûlait continuellement jour et nuit, sans qu'il fût besoin d'y ajouter de l'huile, parce que la mèche était faite de lin de Carpasie, ville de Chypre, le seul que le feu ne consumât point. C'était probablement une espèce d'amianthe; quant à l'huile, si on n'en ajoutait pas clandestinement, il en fallait sans doute verser une quantité fort notable dans le vase pour suffire à la consommation annuelle.

ACTES DES APOTRES. C'est l'un des lirres sacrés du Nouveau Testament; il est placé dans la Bible immédiatement après les Evangiles, et avant les Epstres de saint Paul. L'auteur, qui est saint Luc, y rapporte l'histoire de l'Eglise naissante, les prédications et les miracles des apôtres chez les Juis et chez les gentils, les persécutions qu'ils eurent à subir de la part des uns et des autres, la vie édifiante des premiers chrétiens, l'élection des sept diacres, le martyre de saint Etienne et de saint Jacques, les décisions du premier concile de Jérusalem; enfin, dans les derniers chapitres, il s'attache particulièrement à décrire les pérégrinations et l'apostolat de saint Paul, qu'il paraît avoir suivi dans la plupart de ses voyages, jusqu'à l'arrivée à Rome de ce grand apôtre. Les faits contenus dans le livre des Actes comprennent l'espace d'environ 30 ans. Les Grecs appellent ce livre Praxès ou Praxis. Voy. notre Dictionn. de la Bible, art. Actes des apôtres.

ACTIAQUES (Jeux). Ces jeux étaient très-anciens; on les célébra d'abord à Actium en l'honneur d'Apollou. Mais Auguste les transporta à Nicopolis, où on les célébra depuis tous les cinq ans avec une grande solennité. Us curent lieu ensuite à Rome, où Tibère les présida dans sa jeunesse. Ils consistaient en courses et en concours de musique. On y préludait par un usage assez singulier; on sacrifiait d'abord un bœuf que l'on abandonnait ensuite aux mouches, afin que, s'étant repues de sa chair et de son sang, elles ne vinssent pas troubler la fête. Il ne faut pas confondre ces jeux avec les Apollinaires.

ACUENS, branche de manichéens, ainsi appelés d'Acuas, sectateur de Manès, qui en avait répandu les erreurs en Mésopotamie et de là à Bleuthéropolis.

ADAD ou ADOD, honoré comme le dieu suprême, le roi des dieux chez les Assyriens et les Phéniciens. En effet, ce nom, qui scrait sans doute mieux écrit Hadad, peut signifier l'unique. On lui donnait pour femme Adargatis, et ce couple représentait le soleil et la terre, suivant quelques auteurs; cette assertion paraît être confirmée par la manière dont on représentait ces deux divinités; en effet, le dieu avait la tête entourée de rayons dont l'extrémité était dirigée de haut en bas, tandis que les rayons qui environnaient la tête de la déesse étaient tournés de bas en haut, pour montrer que toutes les productions de la terre étaient dues au soleil. Avant d'être élevé à l'apothéose, Adad avait été roi de Syrie.

ADAGOUS, divinité phrygienne, peut-être la même qu'Atys. Hésychius dit qu'elle était hermaphrodite.

ADALBERT, ADELBERT ou ALDEBERT. Gaulois d'origine, naquit au commencement du viii siècle. Il s'acquit par son insigne hypocrisie une grande réputation de sainteté : il publiait qu'il avait été comblé de grâces divines dès avant sa naissance; que sa mère, enceinte de lui, avait vu en songe un veau sortir de son côté droit, signe, selon lui, de la grâce dont il avait été prévenu; qu'un ange sous une forme humaine lui avait apporté des extrémités du monde des reliques d'une vertu admirable, par lesquelles il pouvait obtenir de Dieu tout ce qu'il désirait. Il gagna par ce moyen la confiance du peuple et se fil suivre par une multitude de femmes et de paysans qui le regardaient comme un thaumaturge et un homme d'une sainteté admirable. Pour donner plus de poids à ses fourberies, il gagna à force d'argent des évéques ignorants et avares, qui lui conférèrent l'épiscopat au mépris de tous les canons. Cette nouvelle dignité lui inspira tant d'orgueil, qu'il osait se comparer aux apôtres et aux martyrs, et refusait de leur consacrer des églises, ne voulant en consacrer qu'à lui-même. Il distribuait les rognures de ses ongles et de ses cheveux à ses sectateurs, qui leur rendaient le même respect qu'aux reliques de saint Pierre. Il détournait le peuple des églises en l'attirant dans des chapel-les qu'il construisait au milieu des campa gnes, près des fontaines; et lorsqu'on voulait se confesser, il disait : Je sais vos péchés, el je connais vos plus secrètes pensées, sans qu'il soit besoin que vous les déclariez. Vos péchés vous sont remis, allez en paix. Le peuple se retirait plein de sécurité sur la rémission de ses fautes.

Il faisait circuler parmi ses adhérents une lettre qu'il prétendait avoir reçue de Jésus-Christ par l'entremise de saint Michel; voici le titre de cette pièce absurde : Au nom de Dieu ! Ici commence la lettre de Notre-Seigneur Jésus-Christ, qui est tombée à Jérusa-lem, et qui a été trouvée par l'archange saint Michel, à la porte d'Ephrem, lue et copiée par la main d'un prêtre nommé Jean, qui l'a envoyée à la ville de Jérémie, à un autre prétre nomme Talasius, et Talasius l'a envoyée en Arabie à un autre prêtre nommé Léoban, et Léoban l'a envoyée à la ville de Bethsamic, où elle a été reçue par le prêtre Macaire, qui l'a envoyée à la montagne de l'archange saint Michel; et la lettre est arrivée par le moyen d'un ange à la ville de Rome, au sépulcre de saint Pierre, où sont les chefs du royaume des cieux; et les douze prêtres qui sont à Rome ent fait des veilles de trois jours, avec des jeunes et des prières jour et nuit. On cite en-core une prière d'Adalbert qu'il avait composée pour ses sectateurs et qui commence ainsi: Seigneur, Dieu tout-puissant, père de Notre-Seigneur Jésus-Christ, Alpha et Oméga, qui éles assis sur le trône souverain, sur les chérubins et sur les séraphins. Et plus loin: Je vous prie et vous conjure, ange Uriel, ange Raguel, ange Tabuel, ange Michael, ange Inias, ange Tabuas, ange Sabaoth, ange Simiel, etc.

Saint Boniace, apôtre de la Frise, sit condamner Adalbert et ses erreurs dans un concile tenu à Soissons; mais cet imposteur, bien loin de se soumettre, n'en étant devenu que plus entreprenant, sut condamné de nouveau dans un concile tenu à Rome, l'an 745, puis enfermé par l'ordre des princes Carloman et Pépin. Depuis lors on n'entendit plus parler de lui ni de sa secte. Voy. notre Dictionnaire des Hérésies et celui des Sciences occultes, art. Adalbert.

ADAM, nom du premier père du genre humain; on le fait communément dériver du mot hébreu adama, le sol: comme le mot latin homo rappelle la racine humus, même signification; d'autres veulent y trouver le radical hébreu dam, le sang; d'autres enfin préfèrent le tirer d'une racine sémitique qui se trouve encore dans l'éthiopien et qui si-

gnisie le beau.

1º Ce fut le sixième jour de l'existence du monde (un vendredi), après que l'universalité des êtres eut été créée, que le Tout-Puissant couronna son œuvre par la formation de l'homme. Il le tira de la terre et mit en lui un souffle de vie, c'est-à-dire qu'il lui donna une âme. Il l'établit le souverain de tous les êtres qui couvraient la face de la terre, avec plein pouvoir d'user pour sa nourriture de tous les fruits que produisait le paradis terrestre, jardin delicie x où il l'avait placé; et afin d'éprouver son obéissance, et de lui faire mériter la felicité dont il voulait le combler, il lui interdit de manger du fruit d'un arbre appelé l'arbre de la science du bien et du mal. Mais Adam paraissant s'ennuyer de sa solitude au milieu de tant d'êtres irraisonnables, Dieu lui donna une compagne qu'il tira d'une de ses côtes durant son sommeil, et la lui donna pour femme; telle fut l'institution du mariage. On ignore combien de temps Adam et Eve vécurent heureux dans le paradis terrestre : tout porte à croire que leur bouheur dura peu. Le malin esprit, jaloux de ces creatures faites à l'image de Dieu et destinées à jouir d'une selicité éternelle, prit la figure du serpent, tenta la femme et lui persuada de manger du fruit défendu, en lui promettant que si elle et son mari en mangeaient, leurs yeux seraient ouverts, et qu'ils deviendraient aussi savants et aussi puissants que Dieu même. Eve mangea du fruit et en porta à son mari, qui en mangea comme elle. Leurs yeux furent ouverts en effet, mais ce fut pour reconnaître leur misère et leur nudité, dont ils ne rougissaient pas auparavant. Dieu, en punition de leur désobeissance, les condamna à la mort, ainsi qu'il les en avait menacés; de plus il assujettit l'homme à la nécessité de cultiver péniblement la terre, et de manger son pain à la sueur de son front, et assujettit la semme à son mari, la condamnant à mettre au monde ses enfants avec douleur; puis il les chassa du paradis de délices. Adam donna naissance à un grand nombre d'enfants, qui peuplèrent l'univers; mais l'Ecriture sainte n'en nomme que trois : Caïn, Abel et Seth; il mourut âgé de neuf cent

trente ans, pendant lesquels on suppose qu'il fit pénitence de sa faute et mérita ainsi de jouir de la béatitude céleste.

2° Les rabbins débitent une multitude de fables au sujet d'Adam : ainsi ils avancent qu'il fut d'abord créé mâle et femelle en même temps, qu'il était homme par devant et femme par derrière, et que Dieu n'eut qu'à le séparer par le milieu pour en constituer deux êtres distincts. Son corps était si prodigieux avant sa chute, qu'étant couché il touchait aux deux bouts du monde. Les anges en murmurerent et dirent à Dieu : Seigneur, il y a done deux puissances souveraines dans l'univers? theu, reconnaissant sa faute, appuya sa main sur la tête d'Adam et réduisit sa taille à mitle coudées. Il avait une science universelle, et nul de ses descendants n'égala jamais son savoir. Quelques-uns prétendent qu'avant de lui donner Eve pour épouse, Dieu avait tiré de la terre une autre femme, nommée Lilith, qui le rendit père d'une multitude de démons, mais dont il sut obligé de se séparer à cause des querelles fréquentes qu'ils avaient ensemble. D'autres comptent les l'eures du jour, où Adam fut créé et trouvent l'emploi de chacune. A la première heure, Dieu recueillit la poussière dont il devait le former, et Adam devint un embryon; à la 2º il se tint sur ses pieds; à la 4° il donna les noms aux animaux; la 7° fut employée à son mariage avec Eve, que Dieu lui amena après l'avoir frisée; à la 10. Adam pécha, et fut jugé aussitôt; et à la 12' il gémissait déjà sous la sueur de son travail. Il fut si affligé de la mort d'Abel, qu'il se sépara d'Eve pendant cent trente ans, et ce fut dans cet espace de temps que quelques rabbins placent son union avec Lilith. Adam fit pénitence de sa révolte contre Dieu, et maltraita son corps pendant sept semaines dans le fleuve Gihon; son corps en fut tellement macere, qu'il en sortit percé comme un crible.

3. Les musulmans ont aussi leur légende : Dieu, ayant résolu de créer l'homme, commanda à Gabriel d'aller prendre une poignée des sept dissérentes couches de la terre. L'ange partit et vint déclarer à la Terre l'ordre du Créateur; elle en fut effrayée et pria le messager céleste de représenter à Dieu qu'il était à craindre que cette nouvelle créature qu'il voulait former ne se révoltat un jour contre son auteur; ce qui ne manquerait pas d'attirer sur elle la malédiction divine. Gabriel consentit à représenter à Dieu cette requête; mais le Tout-Puissant, sans y faire droit, chargea Michel et Izrafit d'exécuter ses volontés; ils se laissèrent toucher de compassion comme Gabriel, et retournèrent porter à Dieu les plaintes de la Terre. Ce fut alors que le redoutable Izraïl, à qui même ordre fut donné en troisième lieu, sans samuser à converser avec la Terre, arracha violemment de son sein les sept poignées commandées et les porta en Arabie, où devait s'opérer l'œuvre de la formation de l'homme. Dieu fut si satisfait de la prompte sévérité d'Izraïl, qu'il lui donna la fonction de séparer les âmes des corps ; c'est pour cela qu'il est appelé l'ange de la mort. Les esprits célestes pétrirent cette terre; Dieu en fit un moule de sa propre main, et le laissa sécher quelque temps. Les anges se plaisaient à le considérer, mais Eblis, s'étant avisé de le frapper sur le ventre, s'aperçut qu'il était creux et dit en luimême: Celte créature vide aura besoin de se remplir souvent, et sera en conséquence sujette à beaucoup de tentations. Alors il demanda aux autres anges ce qu'ils feraient si Dieu voulait les assujettir au souverain qu'il allait donner à la terre. Tous répondirent qu'ils obéiraient; mais Eblis se promit en lui-même de n'en rien saire. En esset, le corps du premier homme étant formé, Dieu l'anima d'une âme intelligente, et lui donna des habits merveilleux; pais il ordenna aux anges de se prosterner devant lui; ce qu'ils firent, à l'exception d'Eblis, qui pour cette raison fat chassé du paradis, et sa place fut donnée à Adam. La défense de manger du fruit de la vigne ayant été faite au père des humains, Eblis s'associa avec le paon et le serpent, et fit tant par ses discours artificieux, qu'Adam désobéit. Du moment que les deux époux eurent mangé du fruit défendu, lours habits tombèrent à leurs pieds, et la vue de leur nudité les couvrit de honte. Ils se couvrirent de feuilles de figuier, s'ensuirent et se cachèrent derrière les arbres; mais la sentence de Dieu les condamna au travail et à la mort; ils surent précipités du paradis: Adam. tomba dans l'île de Serandib (Ceylan) et Eve à Djidda, sur la côte d'Arabie. Quand le temps de leur pénitence mu-taelle fut achevé, l'esprit de Dieu conduisit Adam du côté de l'Arabie; ses pas portaient de tous côtés l'abondance et la fertilité; créé avec une figure ravissante, la chevelure épaisse, longue et frisée, il ent alors de la barbe et des moustaches; enfin, après une séparation de cent ana, il retrouva Eve sur une montagne proche la Mecque, qui fut en conséquence nommée la montagne d'Arafat ou de la reconnaissance. Alors les anges prirent une tente du paradis et la dressèrent sur le sol même où depuis sut élevé la Kaaba, ou temple sauré de la Mecque, qui est ainsi le premier des temples consacrés à Dieu. L'ange Gabriel ensoigna à Adam les cérémonies qu'il devait pratiquer dans ce sancluaire, ainsi que les dogmes de la religion, les préceptes de la prière, etc. Toutes ces lois lui surent données écrites en caractères de mille langues différentes. Eve donna à son mari deux cent quarante enfants en cent vingt couches, car tons ces enfants naissaient jumeaux; les frères épousaient leurs sœurs, mais jamais leur jumelle. Adam fut assisté à sa mort par une légion d'anges, qui recueillirent son âme et lavèrent son corps; Michel l'ensevelit, et Gabriel remplit les fonctions d'imam en récitant la prière funèbre. Adam, à sa mort, laissait une postérité de 40,000 Ames.

4. Les Persans ont une variante sur la chute d'Adam : Dieu le créa dans le quatrième ciel et lui permit de manger sans distinction de tous les fruits du paradis, parce que ces aliments étant légers et d'une digestion facile, les pores du corps suffiraient pour livrer passage aux parties qui ne soraient pas assimilées à la substance de l'homme: ce qui n'aurait pas lieu pour des aliments plus grossiers. Eve, à l'instigation du démon, mangea du froment et en fit manger à son mari. Tous deux en sentirent leur estomac chargé: ce qui leur dessilla les yeux. Alors Gabriel, pour prévenir les conséquences de leur digestion, et dans la crainte que le paradis ne fût souillé, se hâta de les mettre à la porte de ce lieu pur et saint.

5° Les Malgaches ont une fable à peu près semblable. Adam, placé dans le paradis terrestre, n'était sujet à aucun besoin corporel. Au reste, Dieu lui avait défendu de boire et de manger de ce qui se trouvait dans le paradis. Le démon résolut de le porter à la désobéissance: il l'alla trouver et lui demanda pourquoi il ne goûtait pas de ces fruits délicieux dont son séjour était embelli, de ccs liqueurs exquises qui coulaient comme de l'eap. Adam allégua la défense expresse du Seigneur et le peu de besoin qu'il éprouvait de manger. Le diable s'en alla tout confus; mais il se présenta une seconde fois, et dif au premier homme qu'il venait de la part de Dien loi annoncer qu'il pouvait désormais manger et boire tout ce qui lui plairait. Adam le crut sur parole : il but, il mangea. Mais quelque temps après la nature lui sit éprouver d'autres besoins impérieux : Adam souilla le <del>lie</del>u divin qu'il habitait. Le diable, triomphant, alla accuser sa dupe auprès de Dieu, qui chassa le délinquant du paradis. Au bout d'un certain laps de temps, il lui vint au gras de la jambe une tumeur qui s'ouvrit au bout de six mois, et dont il sortit une jeune fille. Surpris de ce prodige, Adam consulta Gabriel, qui lui répondit, de la part de Dieu, qu'il devait l'élever jusqu'à ce qu'elle fût devenue nubile, et se marier avec elle. Adam obéit, et donna à son épouse le nom de Rahouna.

6. Un des Védas appelle le premier homme Adima, le premier. « Se trouvant seul, dit l'Oupanischad, Adima ne ressentait aucune joie, et voilà pourquoi l'homme ne se réjonit point quand il est seul. Il souhaita l'existence d'un autre que lui, et tout à coup il se trouva comme un homme et une femme unis l'an-à l'autre. Il fit que son propre être se divisa en deux, et ainsi il devint homme et femme. Ce corps ainsi partagé n'était plus que comme une moitié imparfaite de luiméme; il se rapprocha d'elle, et par cette union furent engendrés les hommes. — Le premier homme s'appelle encore Pradjapati, le seigneur ou le maître de ses sujets; et la première femme Prakriti, qui peut se traduire par procréée, comme l'Hava des Hébreux par vivisiée.

7º Les traditions des Nègres welofs, qui paraissent antérieures à l'islamisme, portent qu'ils descendent d'Adamo et d'Awa. Dans le Haussa, les Nègres appellent aussi notre premier père Adam, et celle tradition n'a pas été importée chez eux par l'islamisme, qui y est très-moderne, ni par le christianisme, qui n'y a pas encore pénétré. Ce qui le démontre encore, c'est que la première femme est par eux nommée Aminatou.

Voy. notre Dictionnaire de la Bible et celui des Sciences occultes, article Adam.

ADAMAH. Suivant la Cabale rabbinique, il y a sept terres ou sept mondes superposés. Adamah est l'avant-dernier de ces mondes : c'est là qu'Adam passa la première

des : c'est là qu'Adam passa la première partie de sa vie. Son commerce avec Lilith, démon fémelle, peupla cette terre d'esprits malfaisants. Il était alors âgé de cent treize ans. Ce ne fut qu'après la naissance de Seth qu'il parvint à la terre que nous habitons.

Le mot adama signifie terre en éthiopien: quelques-uns croient que c'est de là qu'Adam a tiré son nom, qui signifie homme. En latin, nous avons pareillement homo, huma-

nus, qui paraît dériver de humus.

ADAMITES. On donne ce nom, en général, à plusieurs hérétiques de différentes sectes qui poussèrent le fanatisme jusqu'à se faire un point de religion d'imiter la nudité d'A-

dam dans le paradis terrestre.

Nous trouvons d'abord Carpocrate et plusieurs autres hérétiques, qui, prétendant que l'âme humaine était une émanation de la Divinité, et qu'elle avait élé, contrairement à ses droits, emprisonnée par le Créateur dans des organes corporels, cherchaient à l'en affranchir, et regardaient tous les actes du corps comme des actions indifférentes en elles-mêmes et qui ne portaient aucune atteinte à l'âme. Ils ne voyaient plus, en conséquence, de bien ou de mal en ce monde; et se croyant semblables à Adam et à Eve, qui dans l'état d'innocence ignoraient le bien et le mal, ils se saisaient un devoir d'imiter leur nudité lorsqu'ils étaient dans le paradis terrestre. On comprend quels désordres dut amener cette nudité, jointe au principe de l'indifférence des actions humaines, à l'absence de prières et à la haine du Dieu créateur. Croirait-on cependant que quel-ques-uns de ces fanatiques se vantaient d'étre chastes?

D'autres enthousiastes, et ce sont ceux que l'on appelle proprement les adamites, considérant que c'était un usage, chez certains peuples policés, et chez les chrétiens, entre autres, de se découvrir la tête et même quelquesois les épaules, comme marque d'humilité, lorsqu'on avait des grâces à solliciter, s'imaginérent que ce serait témoigner l'humilité la plus profonde que de se dépouiller complétement pour s'adresser à la majesté divine. Ils considéraient d'ailleurs que c'élait ainsi qu'avaient prié Adam et Eve encore innocents, et qu'en conséquence les premières prières de l'homme avaient été adressées à Dieu dans l'état de nudité. Aussi, au rapport de saint Epiphane, ils mettaient leurs habits bas dans le vestibule de l'église, et ils allaient ensuite prendre leurs places, nus comme l'enfant qui vient au monde. Les supérieurs ecclésiastiques étaient gravement chacun à la place qui convenait à son rang et faisaient l'office nus. Il paraît qu'au commencement leurs mœurs furent irréprochables, et qu'ils excommuniaient sans retour ceux qui tombaient dans le péché de la chair. Mais on conçoit sans peine que cette rigidité de mœurs ne dut pas subsister longtemps. En effet, saint Augustin nous apprend qu'ils abhorraient le mariage, parce qu'Adam n'en avait usé qu'après son péché, mais qu'ils se permettaient l'usage des femmes en commun. Ils avaient pour cet effet un lieu particulier où ils s'assemblaient à certains jours; là, nus et en silence, ils attendaient respectueusement le signal qui devait leur permettre de satisfaire leurs désirs déréglés, et ce signal était ces paroles de la Genèse Croissez et multipliez, prononcés par le chef de l'assemblée. Peut-être cependant a-t-on exagéré les désordres qui se commettaient chez ces hérétiques : il est bon en effet de se rappeler que les chrétiens ont été faussement accusés par les païens de semblables débauches.

Ce fanatisme se renouvela en Europe dans les xii', xiv' et xv' siècles. Mais les adamites qui surgirent dans le xvi siècle parmi les anabaptistes, poussèrent l'impudence plus loin que leurs devanciers; car les premiers cachaient leurs désordres au sein de leurs temples, tandis qu'à Amsterdam un prétendu prophète, nommé Théodore, qui avant sa mission exerçait le métier de tailleur d'habits, prouva à ses adhérents que l'homme spirituel doit se dépouiller de tout ce qui est terrestre et corruptible, et le leur persuada si bien, que sur-le-champ il fut résolu de mettre bas ses vêtements et de les jeter au feu. Les femmes imitèrent les hommes, et tous ensemble coururent en cet état par les rues de la ville, en criant : Miséricorde! vengeance! On les arrêta sans beaucoup de peine; mais lorsqu'on voulut les contraindre à se couvrir, ils le refusèrent absolument, en disant qu'ils représentaient la vérité toute nue. Une femme à qui un magistrat avait jeté son manteau sur le corps, s'écria qu'elle n'avait point honte d'être l'image de Dieu. Ceci arriva l'an 1535. Voir les articles Turlupins, Pauvres frènes, Picands, etc. Voyez aussi notre Dictionnaire des Hérésies, article Ada-

ADAR, TIM, le sixième mois de l'année civile et le douzième de l'année ecclésiastique chez les Juis. Comme leur année n'est composée que de trois cent cinquante-quatre jours, ils ajoutent tons les trois ans un treizième mois, qu'ils appellent véadar ou second adar. Ce mois a vingt-neuf jours. Les principales cérémonies religieuses qu'on y observe, sont : le 7, un jeûne à l'occasion de la mort de Moïse; le 8, un jeûne à l'occasion du schisme entre Hillel et Schammar et de la division de leurs écoles; le 13, un jeûne en mémoire d'Esther et de la fameuse victoire remportée par Judas Machavée contre Nicanor, général du roi de Syrie, qu'il tua de sa propre main; et le 14, la fête des

Sorts ou Pourim. Voy. ce mot et notre Dictionnaire de la Bible, art. Adan, Sont.

ADARGATIS, femme d'Adad, roi de Syrie, fut mise après sa mort au rang des divinités, comme son mari. On croit qu'elle est la même que la Derketo des Babyloniens, la Vénus des Grecs, et qu'elle signifie aussi la

Terre. Voy. Atergatis.
ADBHOUTA-DHARMA. C'est le livre sacré des bouddhistes du Népal. Il traite des évé-

acments surnaturels.
ADDE-NABMA, baptême que les Lapons administraient à un malade. Il devait être conféré par une femme mariée. Elle faisait chauffer l'eau , la versait dans une cuvette; on y jetait deux petites branches de bou-leau, l'une dans sa situation maturelle, et l'autre courbée en forme d'anneau. Après ces préparatifs, la femme lavait l'enfant malade, en disant : Sois aussi vigoureux, aussi sécond et aussi florissant que le bouleau dont m a détaché ces deux branches. Puis elle jetait dans l'eau un anneau ou un morceau de laiton, ou d'argent quand les parents étaient riches, en prononçant ces paroles : « Je jetle dans l'eau ou tu dois être lavé cette masse Cargent ou de laiton; et, comme ce métal est sonnant et resplendissant, sois de même célèbre et illustre. » En lavant l'enfant, elle lui adressait encore ces paroles: Par cette eblution, je te donne un nom nouveau, NN. En vertu de cette eau à laquelle nous t'admettons, tu te porteras beaucoup mieux qu'en sertu de celle dont le prêtre (chrétien) t'a lat dans le temple. Je le nomme solennellement Jahmek N. Tu ressusciteras de nouveau; et eprès avoir repris de nouveaux membres, tu jeuires de la vie et de la vigueur première. Dis cette vie, tu goûteras le bonheur qu'a eu le jabmek dont tu as reçu le nom. Enfin, après avoir versé trois fois de l'eau sur la tête de l'ensant, et après avoir lavé tout son corps, elle lui disait encore : Tu as été admis e l'addé-nabma, et tu as reçu le nom d'un jebnek. Le temps montrera combien cette chlution est heureuse pour toi. Ou tirait alors de l'eau le morceau d'argent ou de laiton, et e l'attachait au bras de l'enfant, si c'était un parçon; mais si c'était une fille, on le lui atachait sur la poitrine. C'était pour l'enfant mamulette précieux et un signe d'expiaton : aussi on en faisait grand cas et on le pertait toujours. Les garçons devenus grands e portaient à leur tambour et s'en servaient ans les opérations magiques. L'addé-nabma ponvait se réitérer plusieurs fois, sans égard a l'age ou à l'état de mariage; cela arrivait wates les fois qu'on tombait sérieusement malade. A chaque fois on prenait un nourean nom : d'où il arrivait qu'on pouvait compter les maladies d'un Lapon par le sembre de ses noms. Le baptême d'initiation ils vic s'appelait Samé-Nabma. Voy. ce mot.

ADDI-POURON, sête que les Hindous céebrent dans les temples de Siva en l'honseur de Parvati, épouse de ce dieu. On nène sa statue en procession sur un char. n quelqu'un veut en faire la dépense, il peut faire exécuter cette cérémonie dans les temples, huit jours avant la procession gé-

ADDS. Ce sont les plus infimes des mauvais génies, dans la théogonie mongole; ils planent sans cesse autour du monde, et se complaisent à faire le mal.

AĎÉ, idole des Banians, qui a quatre bras. Purchas trouve quelque affinité entre elle et Adam, auquel les rabbins ont donné les deux sexes, quatre bras et tout le reste dou-

ble, parce que, disent-ils, il fut créé mâle et femelle.

ADELI, nom que les schiites, sectaires musulmans se donnent à eux-mêmes; il signifie les justes, ou plutôt ceux qui s'attachent à la justice, au bon droit d'Ali. Les autres musulmans les appellent schiites ou les schismatiques.

ADELPHE, philosophe platonicien, qui au m' siècle fit un mélange des principes de Platon et des erreurs des gnostiques, et sé-duisit beaucoup de monde. Il prétendit avoir pénétré plus avant que Platon dans la connaissance de l'Etre souverain. Il sut résuté par Plotin, ches de l'école platonicienne, par Aurélius, et par Porphyre. Nous avons encore l'ouvrage de Plotin, contre ces gnosti-ques purement philosophes. Ses disciples furent appelés adelphiens.

ADÉONE. Voy. ABÉONE.

ADÉPHAGIR, déesse de la gourmandise. Les Siciliens avaient beaucoup de dévotion pour elle; ils avaient placé sa statue dans un temple, où elle se trouvait à côté de celle do Cérès.

ADÉRAN. C'est le nom sous lequel les Parsis honorent le feu sacré qu'ils entretiennent dans l'atesch-dan, ou sanctuaire de leur

ADES ou HAIDES, Ce mot, qui, suivant l'étymologie grecque, signifie obscur, invisible, et en phénicien voudrait dire peste ou mort, est le nom que les Grecs donnaient à Pluton, dieu des enfers. Les poètes prennent aussi ce nom pour celui de l'Enfer lui-même.

ADESSÉNAIRES. Ce mot vient du verbe latin adesse, être présent. On a donné ce nom à quelques-uns des sacramentaires du xvisiècle, qui, tout en niant la transsubstantiation, admettaient cependant la présence réelle de Jésus-Christ dans l'eucharistie, mais dans un sens différent de celui de l'Eglise catholique. Ils se parlageaient en quatre classes : les premiers disaient que le corps de Jésus-Christ est au pain; les seconds, qu'il est autour du pain ; les troisièmes, qu'il est sous le pain, et les derniers, qu'il est sur le pain.

ADHAB-EL-CABR, la peine du sépulcre; le premier purgatoire des musulmans, où le défunt est tourmenté par les anges Munkir et

Nekir. Voy. Azab-i Cabr.
ADHA-LOKA, ou monde inférieur, un des trois mondes admis dans le système des djainas, ou hérétiques du bouddhisme. Ils appellent encore ce monde inférieur nareka ou patala, c'est-à-dire enfer, comme les brahmanistes. L'adha-loka est la demeure des âmes de ceux qui ont commis des crimes ai grands, qu'ils ne sauraient êtres expiés par les renaissances les plus abjectes. Il est divisé en sept séjours, dont chacun est destiné à des châtiments plus ou moins rigoureux, vuivant la gravité des péches. Dans le moins redoutable, appelé retna-prawai, les pécheurs sont tourmentes pendant mille ans consécutifs. La durée et l'intensité des supplices vont toujours croissant dans les autres séjours, au point que dans le septième, le mahit-dumai-pravai, les maux sont au delà de toute expression. C'est la demeure des plus grands scélerats, dont les tourments ne durent pas moins de trente-trois mille ans. Les châtiments sont si cruels, qu'il serait impossible aux femmes de les endurer, à cause de la faiblesse de leur complexion; c'est pourquoi elles n'ont point à redouter ce septième enfer, quelques crimes qu'elles aient commis.

ADHAVARA, sacrifice que les Hindous

offrent au printemps.

ADHHA, fête que les musulmans célèbrent le 12 du mois de dhoulhidjé, qui est le mois du pèlerinage à la Mecque. Ce jour-là on sacrifie solennellement un meuton qui porte le nom de la fête. Les pèlerias vont faire ce sacrifice hors de la ville, dans une vallée qui porte le nom de Mina; quelquefois on y sacrifie aussi un chameau.

ADIAPHORISTES. Ce nom, qui vient du gree λδιαγορος, signifie les indifférents. Il fut donné dans le xvi siècle à ceux des partisans de Luther qui, tout en admettant sa doctrine, continuaient néanmoins à reconnaître l'autorité de l'Eglise catholique.

En théologie on appeile ad aphora les usages ou pratiques qui, n'étant ui ordonnés ni défendus par l'Ecriture, peuvent être conservés ou rejetés sans inconvénient pour la pureté de la foi et pour la tranquillite de la conscience. Les théolog ens allemands donnent spécialement ce nom à celles des cérémonies catholiques que les protestants avaient d'abord conservées. Flaccius, théologien d'Iéna, s'éleva le premier contre cette tolérance, et attaqua avec beaucoup d'acrimonie Mélanchthon, de qui elle émanait, et qui, à cette occasion, reçut le premier l'épithète d'Adiapheriste.

ADI-BOUDDHA, Ce mot signifie premier bouddha, l'essence immatérielle, la divinité suprême, infinie ; le créateur primitif, suivant le système Aïsvarika, qui le considère comme la cause unique de tout ce qui existe; mais c'est un dieu sans providence et sans autorité sur les mortels. Si les hommes espèrent être un jour unis à lui, absorbes en lui, ce n'est pas par un effet de l'action d'Adi-Bouddha, mais bien par la vertu et les facultés de chacun. Adi-Bouddha, étant regardé par les Aïswarika comme existant par lui-même, correspond parfaitement au Swayambhou de la théogonie brahmanique. Dans le Nepâl on l'adore comme s'étant manifesté sous la forme d'une lumière au-dessus des monts Sambhounath; cette samme passe pour brûler éternellement dans le centre de l'hémisphère de Sambhou-Tchaïtya. Il a au-dessus de lui les cinq bouddhas primitifs, qui sont l'airotchana, Archobya, Ratnasambhava, Amitábha et Amogha-siddha. Dans le système Aisvarika vulgaire on personnifie son énergie active sous la forme de Pradjna, considérée comme son épouse.

ADI-GRANTH. C'est le livre qui contient le code civil et religieux des sikhs. Ce mot veut dire premier livre. L'Adi-Granth enseigne qu'il n'y : qu'un Dieu tout-puissant, et présent partout, qui remplit tout l'espace et pénètre toute la matière, et qu'on doit l'adorer et l'invoquer; qu'il y aura un jour de rétribution, où la vertu sera récompensée et le vice puni. L'auteur de ce code y commande la tolérance universelle, et défend de disputer avec ceux d'une autre croyance. Il condamne aussi le meurtre, le vol et les autres mauvais, s actions; ii recommande la pratique de toutes les vertus, et principalement une philanthropie universelle, et l'hospitalité envers les étrangers et les voyageurs. Ce iivre a été composé par Nanak, fondateur de la secte des sikhs, qui vivait dans le commencement du xvi siècle.

ADIMA, nom du premier homme, selon les Védas. Voy. ADAM, 6°.

ADINATAIA. C'est le nom de la Divinité suprême, dans la secte des djarnas; ce nom signifie le Dicu suprême, ou bien celui qui est au-dessus des cieux ou Naths.

ADI-PANDOUGA, fête célébrée par les Malabares, dans le mois de juillet; c'est probablement celle du sommeil des dieux, qui a lieu le 11 de la quinzaine lumineuse d'açarh. En ce jour les limdous font des actes méritoires et ne se livrent à aucune occupation mondaine. Le réveil des dieux se célèbre quatre mois après le onze de kartic. Les Malabares appenient cette dernière fête Kartika-Pandouga.

ADI-POUROUCH. Ce mot signific le premier homme ou le premier mâle : c'est un des noms de Vichnou.

ADI-SAKTI. Dans la mythologie hindoue l'Adi-Sakti est la puissance originelle, ou l'énergie primordiale personnifiée sous la forme d'une déesse. C'est elle qui enfanta la triade indienne, c'est-à-dire Brahmâ, Vichnou et Siva, réunis en un seul corps. Après les avoir mis au monde, elle en devint amoureuse et se maria avec eux. D'autres pouranas racontent qu'.1di-Sakti produisit une semence d'où naquit Siva, qui fut pèce de Vichnou.

ADISECHA. C'est le nom du grand serpent qui soutient la terre, d'après la mythologie

brahmanique. Voy. Sécha.

ADISWARA, c'est-à-dire le premier maître; nom du plus célèbre des êtres divins, dans la religion des djaïnas. Adiswara joue, dans le système de ces sectaires, à peu près le même role que Brahmâ dans le système brahmanique. Les djaïnas racontent qu'il descendit sur la terre et y vécut cent millions de millions d'années; c'est lui, ajoutent-ils, qui divisa tes hommes en castes, qui leur donna des lois, une forme de gouvernement, et régla les liens qui unissent les membres de la socie é. C'est lui encore qui a composé les quatre Védas, appelés Pratamani-yoga, Teha-

ranani-yoga, Karanani-yoga et Dravyani-yoga. Ces Védas sont propres aux djaïnas, et totalement différents des Védas des brahmanes.

ADITI, une des filles de Dakcha, et épouse de Kasyapa, dans la mythologie hindoue; c'est elle qui fut la mère des dieux : ses enfants sont appelés de son nom Aditya; ils sent an nombre de douze, et donnent leurs noms aux douze meis de l'année.

ADITI-POUDJA, sacrifice par lequel les Hindous resserrent les lieus de l'hospitalités Il consiste à placer dans l'avant-cour de la maison l'image d'une divinité également révérée des deux parties contractantes. On lui offre des prières et des fleurs; ensuite on y lave avec de l'eau tiède les piets à l'hôte que l'on a recu.

ADITYA, enfants de Kasyapa et d'Aditi, dans la mythologie hindone; its président aux douze mois de l'année, et semblent désigner les différentes situations du soleil dans son cours zodiecal. — Ce mot sert encore à exprimer une divinité en général. - Enfin c'est ma des noms du Soleil, considéré comme principe ou premier-né, co qui est la signification de ce terme; ou bien parce qu'il est fils d'Aditi. Voy. Sourra.

ADI-VICHNOU. Dans la trimourti ou trinité indienne, Brahmâ, Vichnou et Siva sont plutôt regardés comme trois frères que comme des divinités procédant l'une de l'autre. Toutefois, comme il y a une multitude de systèmes dans cette théogonie, les vechnava, qui font une profession particulière d'adorer Vichnou, regardent celui-ci coinme le prinsipe des autres, et l'appellent pour cette raison Adi-Vickneu, c'est-à-dire Vichnou primitif ou premier principe. G'est de lui que procède Brahmâ, qui est la Science et le fils du premier principe, sans toutefois avoir eu de mère. Or, comme Brahma est universelle-ment considéré comme créateur, il s'ensuit que ces dogmes rappellent le dogme chrétien, dans lequel le Père a créé toutes choses par son Fils, qui est sa Science et son Verhe, et qui est esgendré de lui sans union de sexe.

ADJARIDE. C'est l'une des soixante-treize sectes de l'islamisme, de la fraction des khuwaridjé, ou protestante musulmans. Ils tirent leur mom d'Abderrahman, fils d'Adjarid, et soutienment que l'enfant ne saurait être ca-pable d'infidélité avant de parvenir à l'âge de raison, où il doit être appelé à l'islam. Ils se subdivisent en dix sectes : les mesmouniyé; les hamziyé, lesschoaibiyé, les kazimiyé, teb khalefyés, les atrafyés, les maloumiyé, les medjhauliyé, les saltiyé et les thadibés. Vey. ces noms dans leur ordre alphabétique.

ADJÉMI (Anne ou Eudie), religieuse maronite qui, se dennant pour inspirée, fonda sur le mont Liban quatre monastères sous l'invocation du sécré eœur de Jésus, les uns d'hommes et les autres de femmes. Il pareit qu'elle avait mélé des erreurs à cotte dévotion, car elle fut condamnée par le pape Pie VI, en 1779. Le patriarche des Maronites, qui s'était constitué son disciple, fut suspendu de ses fonctions; mais il se rétracta par la suite, et rejeta les epinions de cette -

femme, et surtopt l'union prétendue de l'âme et du corps d'Adjémi au corps et à l'âme de Jésus-Christ. C'est pourquoi il fut réintégré dans ses fonctions. Anne ou Budie Adjémi mourut vers l'an 1813.

ADJOINTS (DIBUX). C'étaient les divinités subalternes que les Romains joignalent aux dieux principaux pour les aider ou les suppléer dans leurs fonctions; ainsi à Mars on adjoignait Bellone; à Neptune, Salacia; à Vulcain, les Cabires; au Bon-Génie, les Lares; au Manvais-Génie; les Lémures, etc.

ADJUKATION. L'adjuration est un acte par lequel ou prie, on invite ou on commande quelque chose an nom de Dieu. On ne doit employer l'adjuration que dans des occasions importantes ou pour obtenir des révélations d'un haut intérêt; on adjure quelqu'un de dire la vérité, comme quand le grand prêtre des juis dit à Jésus-Christ: Je vous adjure par le Dien vivant de nous dire si vous êtes le Christ, Fils de Dieu. — On appelle encore adjuration, dans l'Eglise catholique, l'intimation que l'on fait au démon de quitter le corps de celui qu'il possède, ou de révéler pour quelle cause il y est entré. Dans les exorcismes le prêtre adjure plusieurs fois l'esprit impur de sortir du possédé. Voy. Exorcisme. Voy. aussi notre Dictionnaire des Sciences occuites, art. Adjuration, Exorcisme, Con-JUNATIONS, et ceux de Liturgie et des Rites sacrés, art. Exoncisme.

ADONAI, terme hébreu qui signifie monseigneur, ou plutôt messeigneurs, car les juifs emploient presque toujours le pluriel forsqu'ils prononcent le nom de Dieu. En s'adressant à un homme on dirait udoni, monsieur. Dans la lecture de la Bible, les juifs substituent constamment le mot Adonaf à celuide Jehovah, qu'il ne leur est pas permis de prononcer Voy. Jéноvaн). il est probable que cet usage remonte au moins au retour de la captivité de Babylone; les Septante, qui out traduit la loi en grec sous les Ptolémées, s'y sont conformés; les apôtres même n'ont pas eru devoir y déroger en citant les textes de l'Ancien Testament; car les uns et les autres ont traduit Jéhovak par Kipies, ce que l'on rend en latin par Dominus. — Le mot Adonal ou Adoni n'élait pas inconnu aux nations païennes. Les Syriens et plusieurs autres peuples de l'Orient qui parfaient une langue congénère à l'hébreu donnèrent ce nom à plusieurs de leurs divinités et surlout au Soleil. L'Adonis phénicion était l'objet d'un culte fort célèbre non-sculement en Orient, mais encore chez les Grecs, et même chez les Latins. Voy. notre Dictionnaire de la Bible, art. Adonat.

ADONEA, divinité paleune qui présidait

ADONER of ADONEUS. Ce nom, qui vient du phénicien Adon, Adonai, Dieu on Seigneur, a été denné par les Orientaux à plusicurs divinités du premier ordre, à Jupiter, à Bacchus, à Pluton, à Baal ou fiélus, etc. Les au-ciens Arabes adoraient le Soleil sous ce nom et lui offraient chaque jour de l'encens et des parlums. - Il serait plus exact de dire que ce nom, qui signifie simplement Dieu, a été faussement considéré, par les Grecs et les Latins, comme désignant une divinité particulière à l'exclusion des autres.

ADONIES, fêtes instituées en l'honneur d'Adonis? dont le culte sut très-célèbre dans la Phénicie, dans l'Assyrie, dans l'Egypte, dans la Grèce et dans la Macédoine. Près de Byblos, en Phénicie, coulait un seuve du nom d'Adonis, dont les eaux étaient rougies, à une certaine époque de l'année, par les sables du Liban. Le peuple, s'imaginant que les eaux du fleuve prenaient cette teinte du sang qui avait coulé de la blessure de leur héros, procédait alors à la célébration de sa fête. Toute la ville de Byblos était en deuil; les semmes, la tête rasée, couraient de tous côtés en se frappant la poitrine, en déchirant leurs habits, en poussant des hurlements et en criant ; « Il est mort, il est mort, le bel Adonis i Pieurons le bel Adonis. » Puis on faisait avec pompe les funérailles du dieu. Le lendemain on le supposait ressuscité, et on célébrait son apothéose avec les plus grandes démonstrations de joie. Les femmes lui offraient leurs chevelures, mais celles qui préséraient garder leurs cheveux étaient obligées de rester pendant un jour entier dans la place publique et de se prostituer aux étrangers qui se présentaient ; le profit qu'elles en retiraient était employé à offrir des sacrifices à Vénus et à Adonis. Pendant qu'on pleurait à Byblos la mort d'Adonis, les femmes d'Alexandrie mettaient à la mer un panier de jonc renfermant une lettre et l'a-bandonnaient aux slots. Ce panier, dit-on, voguait de lui-même vers Byblos, où il était reçu avec des transports de joie, parce qu'il apportait la nouvelle que le dieu était ressuscité. Personne n'était exempt de prendre part à la solennité. C'était ordinairement la reine d'Egypte qui présidait aux cérémonies qui avaient lieu à Alexandrie, et qui en faisait la dépense. Elle choisissait une vaste salle de son palais, qu'elle faisait orner des plus riches tapisseries et des peintures les plus préciouses. Dans cette salle étaient dressés deux lits d'argent, l'un pour Vénus, l'autre pour Adonis, qu'on y voyait couché sous la figure d'un beau jeune homme. Autour de ces lits s'élevaient des berceaux de verdure entrelacés de fleurs de différentes sortes. Audessus voltigeaient de petits amours ailés, semblables, dit le poëte Théocrite, à de tendres oiseaux échappés du nid qui essayent leur force en voletant de branche en branche. Auprès des lits étaient des offrandes de fruits et de sleurs de toute espèce, rensermées dans des corbeilles tissues d'argent; des vases d'or remplis des parfums les plus précieux ; de délicieux gâteaux que les femmes composaient exprès avec la plus pure farine, du miel, de l'huile et le suc de différentes fleurs. Entre les divers ornements qui décoraient cette salle, on y voyait exécuté en ivoire l'enlèvement de Ganymède par l'aigle de Jupiter. Pendant que la foule des speciateurs repaissait ses yeux de ce speciacle séduisant, de jeunes chanteuses célébraient par des hymnes les louanges de Vénus et d'Adonis. Le lendemain, au lever de l'aurore, on conduisait en pompe sur le hord de la mer les lits de Vénus et d'Adonis. Dans une de ces solennités, on vit Arsinoë, sœur de Ptolémée Philadelphe, porter elle-même la statue du dieu. Les femmes paraissaient dans cette procession les cheveux épars, le sein découvert, les robes flottantes. Arrivées sur le rivage, elles chantaient ces paroles qu'on lit dans Théocrite : Toi seul entre tous les héros, 6 cher Adonis! toi seul as le privilége de pouvoir passer alternativement de l'empire des morts à celui des vivants; privilége que n'ont pu obtenir ni le puissant Aga-memnon, ni l'implacable Ajax, ni le vaillant Hector, ni Pyrrhus, ni Patrocle, ni aucun des princes si vantés d'Argos et de Mycène. O Adonis! eois-nous favorable; et quand tu reviendras l'année suivante, amène avec toi le bonheur et la joie. — A. Athènes ces sêtes se célébraient dans le mois de munichion (mars ou avril); elles duraient huit jours, dont les premiers se passaient dans la tristesse, en mémoire de la mort d'Adonis et de sa descente aux enfers. Les autres se passaient dans la joie, pour célébrer son retour ou sa résurrection. Il n'était permis qu'aux sem-mes d'assister à ces solennités. On les voyait courir, les cheveux épars, dans les rues d'Athènes, qu'elles faisaient retentir de leurs gémissements devant les représentations du bel Adonis mort, exposées en différents quar-tiers de la ville. On portait en grande cérémonie et sur de riches tapis les statues de Vénus et de son amant. On garnissait de blé, d'herbes, de laitues et de fleurs, des espèces de vases et de coquilles, qu'on nommait les jardins d'Adonis. Après les avoir promenées dans la ville, on les jetait dans la mer, pour faire allusion sans doute à la mort d'Adonis, moissonné comme ces fleurs dans la saison la plus brillante de la vic. Toutes ces cérémonies s'exécutaient au son de flûtes nommées guingræ, qui rendaient un son lugubre, des auteurs anciens prétendant que ce nom était celui d'Adonis chez les Phéniciens. On ignore comment les Macédoniens célébraient sa sète; on rapporte seulement qu'Hercule, passant dans la ville de Dium un jour où on la solennisait, demanda quelle était la divinité que l'on honorait, et ayant appris que c'était Adonis, répliqua qu'on ne devait pas avoir beaucoup de respect pour une divinité qui ne s'étail signalée que par ses exploits galants. Voy. l'article suivant. Voy. aussi notre Dictionnaire de la Bible. art. Abonis.

ADONIS, naquit du commerce incestueux de Myrrha avec Cinyras, son propre père. Il fut élevé par les nymphes des bois nommées dryades, et devint d'une beauté si ravissante, que Vénus s'éprit d'amour pour lui. Pleine d'une tendre sollicitude, elle accompagnait le jeune chasseur à travers des forêts sauvages, pour le préserver des dangers. Mais un jour, Adonis ayant manqué un sanglier, l'animal furieux s'élança sur lui et le déchira à belles dents. A la nouvelle de ce malheur, Vénus accourut en toute hâte, ensanglantant

ses pieds délicats aux épines des rosiers, dont les sleurs, jadis blanches, devinrent rouges depuis cette époque; mais il était trop tard, le chasseur avait expiré. Elle ne put que le changer en anémone, seur qui dure si peu; cependant, comme elle redemandait avec instance à Jupiter celui que la déesse des enfers trouvait aussi fort à son gré, la muse Calliope, à laquelle on s'en rapporta, décida qu'Adonis passerait alternativement six mois de l'année sur la terre avec Vénus, et six mois dans les enfers avec Proserpine; et voilà cette résurrection annuelle que l'on célébrait dans les Adonies (Voy. ce mot). Le nom d'Adonis est tout à fait phénicien ; c'est absolument le même que l'Adoni ou Adonai des Hébreux, qui signifie le Seigneur ou monseigneur. Aussi les anciens, comme les modernes, conviennent que son culte a commencé en Orient. Macrobe prétend qu'Adonis est le même que le Soleil, ou Bacchus dans sa jeunesse. En effet, la mort et la résurrection annuelle d'Adonis pourrait sort bien être l'emblème du cours du soleil, qui tour à tour triomphe de l'hiver, dont le sanglier est le symbole, et est vaincu par lui. On le confond aussi avec Osiris. C'était l'Atys des Phrygiens, et le Thammuz des Babyloniens, au culte duquel les Israélites se laissèrent souvent entraîner, comme le leur reprochent les prophètes, qui font plusieurs fois allusion aux fêtes impures que les femmes célébraient en son honneur. Chez les Grecs Adonis était adoré sous les noms de Gabas, de Pygmalion, de Phéréclès. Les Perses, selon Giraldi, le nommaient Abobas. Les Grecs lui donnaient aussi le nom de Kyrios, Seigneur. Voy. notre Dictionnaire

de la Bible, art. Adonis. ADOPTIENS, appelés aussi féliciens ; hérétiques du viu siècle, qui se répandirent surtout en Espague, et avaient pour chess les évêques Elipand de Tolède et Félix d'Urgel. Renouvelant les erreurs de Nestorius, ceuxci prétendaient que Jésus-Christ, en tant qu'homme, n'est pas fils propre ou naturel de Dieu, mais seulement son fils adoptif. Le pape Adrien les condamna dans une lettre dogmatique adressée aux évêques d'Espagne; trois conciles, celui de Francfort, en 794, celui de Forli en 795, et celui de Rome, tenu sous le pape Léon III, s'élevèrent aussi contre cette doctrine. Félix et Elipand se rétractèrent d'abord, puis revinrent obstinément à leurs erreurs, dans lesquelles ils moururent. Ils ont encore élé réfutés par saint Paulin, patriarche d'Aquilée, et par le célèbre Alcuin. Cette erreur tomba dans l'oubli après la mort de ses auteurs; mais depuis elle a été souvent embrassée par ceux qui ont voulu approfondir le mystère de la divinité de Jésus-Christ et l'accommoder à la raison humaine. Les adoptiens sont encore nommés adoptants. Voy. notre Dictionnaire des Hé-

résies, art. Adoptiens.

ADORATEURS DE LA LIBERTÉ ET DE L'ÉGALITÉ, réunion d'hommes qui, ayant pris ce titre, demandèrent, en l'an IV de la république française, à la municipalité de

Toulon le temple de la Raison pour y exercer leur culte; ce qui leur sut accordé. C'est à peu près tout ce que l'on sait de cette pré-tendue religion. Voy. Théophilanthropes. Voy. aussi ce mot dans notre Dictionnaire des Hérésies.

ADORATION. L'adoration est la partie intégrante du culte; elle consiste dans les hommages que l'on rend à la Divinité, et dans le sentiment que l'on éprouve de la grandeur de Dieu et de sa propre bassesse. Le mot adoration vient de l'usage de témoigner son respect en portant la main à la bouche, ad, ore; cet usage fort antique n'est pas encore tout à fait oublié de nos jours. L'adoration est de deux sortes, l'intérieure et l'extérieure: l'intérieure est la plus pure, et doit toujours accompagner l'extérieure ; c'est par elle que nous élevons nos cœurs vers Dieu, que nous reconnaissons sa grandeur, sa puissance, que nous admirons sa bouté, que nous nous anéantissons devant sa suprême majesté. L'adoration extérieure doit être l'expression de l'intérieure; elle est nécessaire, car Dieu est le souverain de nos corps et de nos actions, aussi bien que de nos âmes et de nos sentiments. L'adoration extérieure a varió suivant les âges, les religions et les contrées. — Les Romains pratiquaient l'adoration aux sacrifices et dans d'autres solennités, en passant devant les temples, les autels, les bosquets sacrés, etc.; à la vue des statues, des images et de tous les monuments où la Divinité était censée résider. La cérémonie de l'adoration consistait dans l'application de la main droite aux lèvres, le pouce restant élevé, et dans une inclination de tête, suivie d'un mouvement de gauche à droite. Cette sorte de baiser s'appelait osculum labratum; car pour l'ordinaire on se faisait un scrupule de toucher les images des dieux avec les lèvres, et l'on se permet-tait tout au plus de leur baiser les pieds ou les genoux. Pour adorer Hercule ou Saturne, on se découvrait la têle; ce qui faisait don-ner au culte du premier les noms d'institutum peregrinum, et ritus græcanicus, comme s'écartant de l'usage romain, de sacrifier et d'adorer la tête voilée, et les draperies relevées jusqu'aux oreilles, pour empêcher que la cérémonie ne sût interrompue par la vue d'objets sinistres. Souvent aussi on se prosternait devant les idoles. - Les chrétiens adoptèrent la méthode grecque, celle d'adorer tête nue. L'attitude ordinaire des premiers chrétiens était de s'agenouiller, excepté le dimanche, où l'on adorait debout, en mémoire de la résurrection de Jésus-Christ; ils se tournaient en même temps vers l'orient. Maintenant ils adorent en toutes sortes de postures, mais principalement debout, à genoux et prosternés; quelque fois en élevant les mains. — Les juis prient la tête cou-verte; en quoi ils sont imités par les musulmans; ce serait pour les uns et pour les autres une irrévérence que d'adorer la tête découverte. Ces derniers doivent de plus se tenir tournés vers la Mccque, en quelque endroit du monde qu'ils se trouvent, et presdre différentes postures, comme d'être assis, debout, prosternés, suivant les différentes parties de la prière (Voir, entre autres, les articles Rikat, Salate). Parmi un grand nombre de peuples, les adorateurs se prosternent devant la Divinité ou devant leurs idoles; il en est qui rendent le culte d'adoration en dansant. — L'adoration s'appelle aussi latrie, en langage théologique.

Adoration rendue à des créatures. - L'adoration, étant un hommage, rendu au souverain Etre, pour reconnaître son suprême domaine, et une reconnaissance de notre dépendance, ne doit être rendue qu'à Dieu seul. Cependant un grand nombre de peuples ont prostitué ce culte à la créature ; les uns ont adoré le ciel, le soleil, la lune, les étoiles, les phénomènes célestes; c'est ce que que l'on appelle le sabéisme, d'autres ont adoré des animaux, des images, des statues, soit qu'ils les crussent effectivement des dieux, soit qu'ils les considérassent comme les réceptacles de la Divinité; c'est ce que l'on appelle l'idoldtrie, le fétichisme, etc.; d'autres enfin ont adoré des hommes vivants. -Quant à cette dernière espèce d'adoration, il y a une distinction à faire : comme ce terme veut dire originairement porter la main à la bouche, il a pu s'employer pour exprimer et le culte rendu à la Divinité, et le témoignage de respect rendu à un supérieur; dans ce dernier cas il est tout à fait synonyme de prostration, révérence, hommage. C'est ainsi que nous lisons dans la Bible que les enfants de Jacob adorèrent leur frère loseph en Egypte, que Jacob lui-même adora son frère Esau, que David adora Saul, etc. Dans tous ces passages adorer signific se prosterner jusqu'd terre, comme le portant en esset le texte original et la version grec-que. Cet usage n'a rien que de légitime là où il est introduit. Nous ne voyons pas uon plus que les premiers chrétiens, si jaloux du culte à rendre à Dieu seul, aient condamué l'adoration à l'égard des empereurs comains et grecs, qui consistait à s'agenouiller aux pieds du prince, en touchant sa robe de pourpre, d'où l'on retirait la main pour la porter à sa bouche. Mais quand, par cette adoration extérioure, le personnage révéré exigeait ou semblait exiger en même temps un hommage suprême, un culte réservé à la Divinité, c'était un devoir de la refuser. C'est ainsi que Mardochée refusa d'adorer Aman et de se prosterner devant lui, que Conon l'Athénien et le philosophe Callisthène refusèrent d'adorer, l'un Artaxerce, et l'autre Alexandre le Grand, regardant cette adoration comme un acte impie et illégitime.—C'est à tort que les protestants accusent les catholiques d'adorer les saints, les reliques et les images. Les catholiques n'adorent, pas les saints, ils les révèrent et les honorent comme les amis de Dieu; ils les invoquent parce qu'ils croient que les saints sont puissants auprès de Dieu, que Dieu leur fait connaître les prières qu'on leur adresse, et que leurs suffrages peuvent les aider à obtenir l'objet de leurs demandes, sans faire injure à la

médiation de Jésus-Christ. Ils vénèrent les reliques des saints par un scatiment naturel qui porte les hommes à rechercher et à conserver avec soin tout co qui a appartenu à des personnages illustres; ils considèrent donc ces reliques comme les précioux restes d'un corps qui a été le temple du Saint-Esprit et qui doit ressusciter glorieux. Ils vénèrent les images, parce qu'elles rappellent à l'esprit la vie des saints, les vertus qu'ils ont pratiquées, les actions éclatantes qu'ils ont faites. Au reste, c'est aux pasteurs de l'Eglise à éclairer la foi des peuples, afin qu'ils ne tombent pas dans la superstition et dans l'idolâtrie.

ADOBATION DE LA CROIX. — L'Eglise catholique, qui, dans ces derniers siècles surtout, a mis tant de soin pour supprimer le mot d'adoration lorsqu'il s'agit d'un culte rendu à autre chose que Dieu, l'a cependant conservé pour l'hommage rendu à la croix, parce qu'elle a sagement pensé qu'il n'est peut-ètre pas un seul homme chez les catholiques, quelque ignorant qu'il soit, qui ne sache parfaitement que c'est Jésus-Christ qu'il adore lorsqu'il vénère la croix ou l'image de l'instrument sur lequel cet Homme-Dieu a étà attaché. Ceux dong qui reprochent aux catholiques l'adoration de la croix ne font qu'une querelle de mots. Cette adoration consiste à Séchin les deux genoux et à baiser une particule de la vraie croix, ou un crucifix. Mais on emploie surtout cette expression pour désigner une des céré-monies les plus augustes du catholicisme. — Le vendredi saint, jour anniversaire de la mort du Sauveur, lorsque le diacre a chanté la Bassion, ou l'histoire des souffrances du Fils de Dieu fait homme, le célébrant fait d'assez longues prières pour tous les ordres de l'Eglise, pour le pape, pour le pontife diocésain, pour le chef de l'Etat, pour tous les membres de la hierarchie ecclésiastique, pour tout le peuple chrétien, pour les caté-chumènes, pour la prospérité temporelle des hommes, pour les hérétiques, les schismatiques, les juis et les paiens. A chaque oraison que récite le célébrant pour chacune de ces tins, on fléchit les genoux, excepté quand il s'agit des juis, en horreur de ce que, lors de la passion de Jésus-Christ, ils ne fléchirent le genou que pour se moquer de lui. Quand toutes ces prières sont finies, tout le clergé, à l'exception du célébrant et de ses ministres, va, pieds uus, chercher la croix. On l'apporte au chœur en cet ordre : les enfants et les ciercs marchent les premiers, deux à deux; suivent deux sous-diacres en aubes blanches, doux prêtres en chapes ronges, deux diacres en aubes et en étoles rouges, portant sur leurs épaules la croix entièrement couverte d'un linceut; enfin danx autres prêtres en chapes noires. Trois fois, durant le trajet, le cortège s'arrête et s'agenouille; les prêtres en chapes noires chantent les impropères : ce sont de tendres reproches que Jésus-Christ fait à son peuple sur son ingratitude; puis les deux prêtres en chapes rouges chantent en

grec le trisagion : Dieu saint, saint et fort, saint et immortel, ayex pilié de nous; puis tous les clercs répètent les mêmes paroles en latin. Après le troisième impropère et le trisagion, les diacres à genoux soutiennent la croix, droite et voilée, sur une table. Le cé-lèbrant sort de la sacristie suivi de ses ministres, qui comme fui sont pieds nus, en aube, avec les parements noirs. Le célébrant s'avance, les bras croisés, vers la croix; il fait trois prostrations de distance en distance. Après la troisième, il se traine sur ses g'noux jusqu'auprès de la croix, soulève le roile à l'aide d'une baguette, en chantant : Voici le bois de la croix sur lequel a été suspendu le salut du monde. Venez; adorons-le. Alors la croix est couchée sur la table; le célébrant l'adore et la baise; tout le clergé va l'adorer, chacun suivant son rang, et avec les mêmes prostrations que le célébrant; enfin on la présente à l'adoration de tout le peuple, pendant que l'on chante des hymnes propres à la circonstance. Nous avons rapporté cette cérémonie d'après l'usage des Eglises de France, qui nous a paru le plus frappant. Il y a quelques variantes dans les détails suivant le rite romain, mais le fond en est toujours le même.

ADOBATION DU PAPE. - Le détail de cette ceremonie montrera ce que l'on doit entendre ici par le mot adoration. Dès que le pape est clu, dit l'auteur du Inbleau de la cour de Rome, les cardinaux chess d'ordres lui demandent son consentement et le nom qu'il a résolu de prendre dans ce changement d'état. On lui donne dès lors l'anneau du Pécheur. Les maitres des cérémonies dressent un procès-verbal de ce qu'il déclare et en donnent acte au sacré collège. Les deux premiers cardinaux-diacres prennent le nouveau pape et le mènent derrière l'autel, où, avec l'aide du maître des cérémonies et du sacristain, on le dépouille de ses habits de cardinal pour le revetir de ceux de pape, qui sont la soutane de tassetas blanc, le rochet de fin lin, le camail de satin rouge et le bonnet de même, avec les souliers couverts de drap rouge en broderie d'or, et une croix d'or sur l'empeigne. Le pape, paré de la sorte, est porté dans sa chaise devant l'autel de la chapelle où s'est faite l'élection; et c'est la que le cardinal-doyen et ensuite les autres cardinaux adorent à genoux Sa Sainteté, lui baisant le pied, puis la main droite. Le saint-père les relève et leur donne le haiser de paix à la joue droite. Après cela le premier cardinal-diacre, précédé du premier maître des cérémonies, qui porte la croix, et d'un chœur de musiciens qui chantent l'antienne Ecc sacerdos magnus, etc. (Voici le grand prêtre, etc.), va à la grande loge de Saint-Pierre, où le maitre maçon fait ouvrir la porte, afin que le cardinal puisse passer dans la balustrade pour avertir le peuple de l'élection du pape, en criant de toute sa force: Annuntio vobis gaudium magnum : habemus papam (Je vous annonce une grande joie : nous avons un pape). Alors une grande couleuvrine de SaintPierre tire un coup sans boulet, pour avertir le gouverneur du château Saint-Ange de faire la décharge de toute son artillerie. Toutes les cloches de la ville se font entendre en même temps, et l'air retentit du pruit des tambours, des trompettes et des timbales. Pendant le bruit de l'artillerie, le son des cloches, la musique des voix et des instruments, le peuple romain ne cesse de faire des vœux et des acclamations pour le nouveau pontife. Le même jour, deux heures avant la nuit, le pape, revêtu de la chape et couvert de sa mitre, est porté sur l'autel de la chapelle Sixtine, où les cardinaux, avec leurs chapes violettes, viennent adorer une seconde fois le nouveau pontise, qui est assis sur les reliques de la pierre sacrée. Cette adoration se fait comme la première, et les musiciens chantent des motets convenables à la circonstance. On rompt cependant la cloture du conclave; et les cardinaux, précédés de la musique, descendent au milieu de l'église de Saint-Pierre. Le pape vient ensuite, porté dans son siège pontifical, sous un grand dais rouge, orné de franges d'or Ses estafiers le mettent sur le grand autel de Saint-Pierre, où les cardinaux l'adorent pour la troisième fois, et après eux les ambassadeurs des princes, en présence d'une infinité de peuple dont cette vaste église est remplie jusqu'à l'extrémité de son portique. On chante le Te Deum; puis le cardinal-doyen. étant du côté de l'épître, dit les versels et oraisons marqués dans le cérémonial romain. Ensuite on descend le pape sur le marchepied de l'autel; un cardinal-diacre lui ôte la mitre, et il bénit solennellement le peuple; après quoi on lui change ses grnements pontificaux; et douze porteurs, revatus de manteaux d'écarlate qui descendent jusqu'à terre, le metteut dans sa chaire et le portent, élevé sur leurs épaules, jusque dans son appartement. - La coutume de baiser les pieds du pape est fort ancienne. Baronius prétend en trouver un exemple dans l'an 204. On voit dans la suite que l'empereur Justin I", Pépin, roi de France, Frédéric Barberousse et d'autres grands personnages, ont tous baisé les pieds au saint-père. Quelques personnes, pour justisier le terme d'adoration, que l'on emploie en cette circonstance, observent que la figure de la croix a été mise à dessein sur les sandales du pape, afin que l'honneur se rap-portat à la croix ou plutôt à Jésus-Christ crucifié. Nous aimons mieux croire que ces marques de respect s'adressent entièrement au pape, qui les mérite assurément en qualité de vicaire et de représentant de Jésus-Christ sur la terre. Au reste, nous avons déjà remarqué que le terme adoration signisie deux choses en latin : et le culte qui n'est du qu'à Dieu, et les marques de respect que l'on peut rendre aux hommes. Il n'en est pas de même du mot latrie, qui vient du gree, et qui exprime uniquement le culte dû à la Divinité. Jamais dans l'Eglise catholiqué on n'a employé cette expression lersqu'il s'est agi de la vénération à randre aux

saints, aux reliques, aux images ou aux personnes constituées en diguité. -- Quant à ce qui regarde l'usage de porter le pape sur les épaules, cette coutume vient de l'ancienne Rome, où les grands se faisaient porter par leurs esclaves, dans une espèce de litière. On dit qu'Etienne II est le premier pape que l'on ait porté ainsi. Voy. notre Dictionnaire de Liturgie, art. Adoration, Pape, et celui de la Bible, art. Adores.

ADORÉES, fêtes où l'on offrait aux dieux des gâteaux salés pétris avec une espèce de

farine appelée a lor.

ADOSCHT. C'est le nom d'une pierre haute d'un demi-pied, sur laquelle est l'a-tesch-dan, ou vase qui contient le seu sacré

dans le temple des Parsis.

ADPORINA ou APORRINA, surnom donné à Minerve, d'autres disent à Cybèle. Il venait d'un temple bâti à l'une ou l'autre de ces déesses, sur un mont escarpé, près de Pergame. C'élait peut-être le mont Ida.

ADRAMELECH, un des dieux des Assyriens, adoré dans la ville de Sepharvaim. On lui immolait des enfants qu'on brûlait en son honneur. Le mot Adramélech signifie le Roi ou le Dieu magnifique. Du reste, on ignore quel genre de divinité il était précisément. Quelques-uns le regardent, non sans fondement, comme le même que Moloch. Voy. ce mot. Voy. aussi nos Dictionnaires de la Bible et des Sciences occultes, art. ADRA-MELECH.

ADRAMUS. Voy. ADRANUS.

ADRANUS, dieu particulier à la Sicile, honoré surtout dans la ville d'Adranum, qui lui était consacrée. On le dit père des frères Paliques. Son culte fut apporté dans cette île par les Phéniciens; en effet, ce nom d'Adranus-n'est pas sans analogie avec celui d'Adra-Melech, divinité syrienne. Son temple était gardé par des chiens, qui, la nuit, servaient de guides à ceux que la dévotion amenait; mais ils poursuivaient sans pitié les impies.

ADRASTÉB, fille de Jupiter et de la Nécessité; ou, selon d'autres, la Nécessité ellemême. Elle était chargée de la vengeance des dieux; personne ne pouvait éviter ses coups; quelques-uns lui assignaient pour siège la lune, sur laquelle elle était assise pour micux considérer les coupables.

ADRIANIES, fétes qu'on célébrait, tous les cinq ans, dans l'empire romain, en l'hon-neur de l'empereur Adrien, qui s'était fait vimer du peuple par ses biensaits et par plusicurs lois fort sages. Il publia l'Edit perpétuel, si célèbre dans l'histoire de la jurisprudence, rendit des lois contre la corruption, et contre la barbarie avec laquelle se faisait le commerce des esclaves, prohiba les sacrifices humains, les établissements de bains communs aux deux sexes, etc. Le peuple lui rendit après sa mort les honneurs divins. Dans les fêtes instituées en son honneur, il avait des concours de musique. On les célébrait à Rome, à Thébes et à Ephèse.

ADWAITA. Les brahmanes de l'Inde sout divisés en deux principales sectes : la pre-

mière, appelée dwaita, ou dualiste, admet deux principes, Dieu et la matière; la sc-conde, nommée advaita, non-dualiste, no reconnaît qu'une seule substance, qui est Dieu. Cette dernière est la plus nombreuse, et compte dans ses rangs la plupart des brahmanes qui font profession de science. Ses adeptes expriment le fond de leur système par cette formule : abhavana-bhavanasti, qu'on peut traduire par ex nihilo nihil fit. Ils soutiennent que la création est impossible, et prétendent, d'un autre côté, qu'une matière préexistante et éternelle est une pure chimère; d'où ils concluent que tout ce qui apparaît à nos regards est le produit de la maya ou l'illusion. Entre plusieurs sables qu'ils rapportent pour accréditer leur système, en voici une que nous empruntons au savant ouvrage de l'abbé Dubois :

«Un homme réva qu'il était élu et couronné roi d'un certain pays avec beaucoup de pompe et d'éclat. Le lendemain matin, étant sorti de chez lui, il rencontra un voyageur qui lui sit le récit des sêtes et des cérémonies qui avaient eu lieu pour l'élection et le couronnement du roi de ce même pays, et dont il disait avoir été le témoin oculaire. Les circonstances rapportées par celui-ci étaient en tont conformes au rêve du premier. L'illusion ou maya était égale de part et d'autre, et il n'y avait pas plus de réalité dans ce que l'un avait cru voir en veillant, que dans ce que l'autre avait vu en songe. En effet, les choses que nous prenons pour des réalités ne sont que des prestiges de la Divinité, le seul être qui ait une existence effective. Nos sens nous trompent en nous présentant des objets où il n'y en a point : ces objets ne sont que des apparences ou des modifications de la Divinité, ou plutôt n'out rien de récl. »

La conséquence de ce système doit être de faire Dieu l'auteur du bien et du mal: eu effet, des brahmanes, avec lesquels le même missionnaire discuta ce point philosophique, lui avouèrent que, d'après leur manière de voir, il n'existait ni bien ni mal moral; que tous les crimes, la fraude, le parjure, l'adultère, l'homicide, étaient des actes suscités par la puissance divine, ou platôt des essets santastiques du maya, qui séduit cu

faisant prendre l'ombre pour la réalité.

ÆACIES, sêtes que les Eginètes célébraient en l'honneur d'Æaque, leur roi, fils de Jupiter. Il y avait des jeux dont les vainqueurs consacraient leurs couronnes dans le temple d'Æaque. Ce temple, construit de pierres blanches, lui avait été élevé par tous les Grecs réunis. Voy. ÆAQUE.

ÆAQUE, fils de Jupiter et d'Egine, naquit dans l'île d'Egine, ainsi appelée du nom de sa mère, et en fut le roi. Il passa pour le prince le plus équitable de son temps, ce qui lui mérita une place parmi les juges des enfers, où il était chargé de juger les Européens. Une famine suivie d'une peste cruelle ayant ravagé ses Etats, il pria son père de repeupler son royaume; Jupiter l'exauça et changea eu hommes toutes les fourmis d'un vieux chêne; c'est pour cette raison qu'ils furent appelés Myrmidons, du mot grec murmez, fourmi; ou plutôt leur nom donna lieu à la fable. Cé qui ajouta à sa réputation, c'est que l'Attique étant affligée d'une grande sécheresse en expiation du meurtre d'Androgée, l'oracle consulté répondit que ce siéau cesserait lorsque le roi d'Egine intercéderait pour la Grèce. Æaque offrit des sacrifices à Jupiter Panhellénien, et aussitôt il survint une grande quantité de pluie. Les Grecs, en reconnaissance, lui élevèrent un mouument nommé l'Æacée.

ÆDITIMI , ÆDITUI ou ÆDILES , trésoriers des temples chez les anciens Romains. Ils étaient dépositaires des vases sacrés, des couteaux, des haches, et généralement de tout ce qui servait aux sacrifices et à la pompe des fêtes. Ces mots répondent à celui de sacristain, maintenant en usage

chez les catholiques.

ÆGENETES, decyevérne toujours renaissant, surnom sous lequel les Camariniens adoraient Apollon ou le Soleil, comme un dieu qui renait sans cesse.

ÆGER, dieu de l'Océan, chez les anciens Scandinaves. Il out de Rana, sa femme, neuf filles qui ne se quittent point, et qui portent des voiles blancs et des chapeaux blancs.

ÆGILE (FRTE D') en Laconie. Cérès avait dans ce bourg un lemple où les femmes célébraient une fête en son honneur. Aristomène de Messène entreprit un jour de les enlever par force; mais elles se défendirent si bien contre lui et contre sa troupe, avec les broches, les torches et les instruments du sacrifice, que non-seulement elles réussirent à les repousser, mais encore elles en tuèrent une partie et firent Aristomène prisonnier. Archidamie, qui présidait à la sète, éprise de son captif, lui procura les moyens de s'évader

ÆGIPANS, divinités champêtres qui habitaient les bois et les montagnes. On les nommait ainsi parce qu'elles avaient, de même que les Faunes et le dieu Pan, des

pieds de chèvre, aiyoc. ÆGIÆUS ou ÆGIOCHUS, surnom que les Crétois donnaient à Jupiter; il vient d'un mot grec qui signifie la chèvre, et rappelle la chèvre qui nourrit de son lait ce dieu enfant. Celui-ci couvrit de la peau de sa nourrice le bouclier dont il se servit dans la guerre qu'il soutint contre les Titans; ensuite, par reconnaissance, il rendit la vie à

la chèvre et la plaça parmi les astres. ÆGLÈTES, nom d'une sête célébrée dans l'île d'Anaphé, une des Cyclades, en l'honneur d'Apollon Æglétès ou resplendissant. Pendant le sacrifice, les hommes et les semmes s'adressaient à l'envi des railleries piquantes, en mémoire des éclats de rire et des moqueries dont les Phéaciens de la suite de Médée poursuivirent les Argonautes en voyant ceux-ci faire des libations avec de l'eau, faute d'autre liqueur plus spiritueuse, à Apoilon Æglétès, pour le remercier de les avoir dirigés à travers les ténèbres, en élevant son arc d'or sur la mer.

ÆGOBOLE, surnom de Bacchus chez les

Potniens. Ce dieu ayant affligé d'une peste la ville de Potnie, en expiation de ce que les habitants avaient tué son sacrificateur, l'oracle d'Apollon ayant été consulté répondit que le seul moyen de fléchir le courroux de Bacchus était de luijoffrir en sacrifice le plus beau jeune homme de la ville. Les Potniens exécutèrent cet ordre et continuèrent ce sacrifice pendant plusieurs années, jusqu'à ce qu'ensin le dieu leur permit de substituer une chèvre («ĩγος) à la victime humaine.

On appelait encore Ægobole le sacrifice

d'une chèvre à Cérès.

ÆGOCEROS, αίγοκέρως. Ce surnom, qui signifie *cornes de chèvre* , fut donné au dieu Pan, parce qu'il se transforma en chèvre lorsque les dieux fuyaient devant Typhon et les géants. C'est pourquoi on le représentait communément avec des cornes et des pieds de chèvre

ÆGOPHAGE αἰγόραγος, ου ÆGOPHORE αἰγόρορος. Le premier de ces mots signifie mangeur de chèvre, et le second porteur de chèvre; on surnommait ainsi Junon à Lacédémone, parce qu'on lui sacrifiait des chèvres dans le temple qu'Hercule lui avait élevé en reconnaissance de ce qu'elle n'avait point été contre lui lors du combat qu'il livra aux enfants d'Hippocoon.

ÆGRES, divinité des Finnois; c'était le dieu protecteur de la végétation, des pois, des navets, des choux, du lin et du chanvre.

ÆLURUS (chat), divinité des Egyptiens, représentée tantôt sous la forme féline pure, tantôt sous la figure d'un homme ou d'une femme avec la tete de cet animal. Dans certains cantons de l'Egypte, les chats étaient singulièrement vénérés; quiconque eut osé en tuer un eût payé ce forfait de sa vie. Diodore de Sicile raconte qu'un Romain ayant eu le malheur de tuer un de ces animaux, la populace furieuse se rua sur sa maison, et il ue put être sauvé ni par le respect du nom romain, ni par l'autorité du roi qui lui avait prété main sorte. — Dans un temps de samine, les Egyptiens eussent préféré mourir de faim plutôt que de toucher à cet animal sacré. Quand il mourait de sa mort naturelle, tous les gens de la maison où cet accident était arrivé se rasaient les sourcils en signe de deuil; on embaumait le chat et on l'ensevelissait honorablement. Ces animaux étaient consacrés à la déesse Pascht ou Bubastis (la Diane des Latins). Champollion le jeune trouva, aux environs du nouveau village de Beni-Hassan , une guantité increyable de momics de chats, enveloppées une à une ou plusieurs à la fois , dans de simples nalles.

ÆON, αίών, la première femme du monde, suivant la théogonie phénicienne; ce nom, qui signifie l'age, la vie, n'est pas sans ana-logie avec celui d'Eve, Hava des livres saints. Sanchouiaton rapporte qu'elle apprit à ses enfants à faire usage du fruit des arbres pour leur nourriture. Voy. Eon. Voy. aussi nos Dictionnaires de la Bible et des Sciences occultes, art. Bons, et celui des Hérésies, Art. GNOSTIQUES.

AÉRIENS, bérétiques du 17° siècle, sectateurs d'Aérius, moine grec qui avait suivi le parti d'Arius. Eustathe, son ami, ayant été élu évêque de Constantinople, ne put se faire pardonner par Aérius la supériorité qu'il venait d'acquérir sur lui. Il eut beau le combler de téutoignages d'estime, l'ordonner prêtre et lui confier la conduite de son hôpital, il ne put séchir l'orgueil de celui qui avait été autrefois son ami, et qui alors ne cherchait qu'à le dénigrer. Eustathe l'ayant nienacé de sévir contre lui, Aérius ne garda plus de mesure; il prétendit que l'éveque n'était pas supérieur au prêtre ; puis, jaloux de tout ce qui pouvait faire ressortir l'autorité épiscopale, il condamna les cérémon es de l'Eglise, la célébration des fêtes, la prière pour les morts, et soutint que l'Eglise n'avai pas le droit de prescrire des jeunes. Il se fit un grand nombre de partisans, qui, chassés de toutes les Eglises, s'assemblaient, sous la conduite de leur chef, dans les cavernes, dans les forêts, en pleine campagne, .où ils étaient quelquefois converts de neige. Cette secle subsistait encore au temps de saint Augustin; ses erreurs ont toutes été renouvelées par les projestants. Voy. notre Dictionnaire des Hérésies, art. Aurus.

ÆRLIK-KHAN, divinité mongole; en qualité de juge des morts, Ærlik-Khan réside dans le vestibule de l'enfer, au milieu d'une grande cité où on lit continue lement les livres saints au son du tambour. Il régna autrefois sur une des contrées de la terre avec une grande puissance. Le terrible Yaman Daga le vainquit et le chassa de son trône. Ærlik-Khan voulut faire pénitence, et reçut le titre de gouverneur suprême du monde souterrain. Il est représenté couronné de flammes, debout sur un bufile irrité qui foule aux pieds un mauvais génie. Le dieu tient un scoptre d'une main, et de l'autre un frein de cheval; une chaîne de têtes de morts est suspendue à son cou. A ses côtés on place communément une femme d'horrible apparence, tenant une coupe dans sa main. Lorsqu'un homme est mort, son âme descend à une vaste profondeur au-dessous de la terre que nous habitons, et paraît devant Ærlik-Khan, au milieu d'un palais environné de seize murs de ser. Elle est accompagnée de deux génies, l'un bon, portant des pierres blanches, selon le nombre des bonnes actions du défant, et l'autre mauvais, avec des pierres noires, signes de ses mauvaises actions. Si les pierres blanches l'emportent en nombre, l'âme est élevée sur un siège d'or au milieu des tængoeris; si au con-traire la pluralité appartient aux pierres noires, Ærlik-Khan livre l'âme criminelle à ses serviteurs pour la conduire au lieu des tourments. Le nombre est-il égal de part et d'autre, il se trouve toujours là quelque miséricordieux pénitent qui intercède pour le désunt et obtient sa grâce. On bien encore on met les pierres dans les deux bassins d'une balance, et le poids décide. Avant de proponcer la sentence, le juge consulte un livre sacré nomme Alian-Teoli, le miroir

d'or, où sont consignées toutes les actions des hommes.

AÉROMANCIE, art de deviner par les phénomènes qui ont lieu dans les airs. It y en a de diverses sortes; celle qui dérive de l'observation des météores, tels que les éclairs, le tonnerre, etc.; celle qui émanc de l'apparition des spectres qui paraissent dans l'air; enfin celle qui se rapporte à l'aspect houreux ou malheureux des planètes. Voy. notre Dictionnaire des Sciences occultes, art. Aéromancie et Tératoscopie.

ÆRUSCATORES MAGNÆ MATRIS, nom donné aux pretres de Cybèle parce qu'ils mendiaient dans les rues et couraient

ane sonnette à la main.

ÆSAR. Ce mot fait partie du pelit nombre de mots étrusques que nous ont transmis les Latins. Suétone rapporte qu'entre autres prodiges qui précédèrent la mort d'Auguste, la foudre tomba sur la statue de l'empereur et effaça la première lettre du nom de Cæsar. Les augures, consultés sur cet événement, répondirent que la lettre C, qui, prise numériquement, vaut cent, ayant été esfacée, signifiait qu'Auguste mourrait dans cent jours : mais que ce prince serait mis au nombre des dieux, parce que les lettres que la foudre avait épargnées et qui formaient le mot aesar, voulaient dire dieu en langue étrusque. Ce mot est correctif de l'irlandais aesar, ou aesfhear, et du sanscrit iswar, qui ont la même signification; ils viennent tous de la racine sanscrit is, qui signifie gouverner. Aesar ou iswar désigne donc le souverain gouverneur. — On dit que les Etrusques, bien qu'ayant des figures de dieux subalternes, évitaient soigneusement de représenter Aesar ou le dieu suprême, sous une forme quelconque

ASCHINES, médecin empirique d'Athènes, qui suivait les erreurs des montanistes. Il enseignait que les apôtres avaient été inspirés par le Saint-Esprit et non par le Paraclet; que le Paraclet promis avait dit par la bouche de Montan plus de choses et des choses plus importantes qu'il n'y en avait dans tout l'Evangile. Voy. notre Dictionnaire des Hérésies. art. Eschines.

ÆSCULANUS, divinité qui, chez les Romains, présidait à la monnaie de cuivre, comme Argentinus, son fils, à la monnaie d'argent; ce qui indiquerait que le cuivre à précédé l'argent dans le numéraire, du moins en Italie.

ÆSSOURIS, nom des génies bienfaisants dans la théologie mongole; les mêmes que les Souras du brahmanisme de l'Inde. Une grande partie d'entre eux furent changés en Assouris ou esprits mauvais; la guerre éclata, elle fut longue et terrible, mais la victoire favorisa le parti le plus juste; les Assouris furent contraints d'abandonner les célestes demeures et condamnés à perdre de plus en plus leur ancienne perfection. Voy. Torngornis.

AÉTAS, peuples noirs qui résident dans les montagnes des fles Philippines et que l'on regarde comme les habitants primitifs

de ces contrées et même d'une grande partie de la Malaisie. D'après Rienzi, leur religion scrait plutôt une crainte servile qu'un véritable culte. Ils ne croient point à l'immortalité de l'âme, ni par conséquent aux récompenses et aux peines de l'autre vie; ils ne i rient point, mais ils craignent la puissance de certains génies malfaisants appelés Nonos, auxquels les prêtresses connues sous le nom de babailanas ou catalonas, offrent des sacrifices de riz, de coco, de cochon. Rienzi ajoute que ces sacrifices sont également offerts aux âmes de leurs ancêtres, ce qui semble dé-mentir ce qu'il a avancé plus haut, touchant la non-croyance de l'immortalité de l'âme. Ce qui suit n'est pas moins positif : les Aé-tas de Luçon s'finaginent que les morts éprouvent des besoins; ils les ensevelissent armés et vêtus, et mettent dans leurs tombes des aliments pour plusieurs jours. A la cérémonie des funérailles, ils laissent au mort une place vide au milieu d'eux, afin qu'il participe au banquet funèbre; ils croient le voir et pensent qu'il jouit des pleurs que ses amis répandent. Ils supposent que de temps en temps il vient rendre visite à son ancienne demeure; pour s'en assurer, ils couvrent de cendres le foyer, et si on y ape: çoit la moindre trace ou le vestige d'un pied, ils tombent aussitôt dans une profonde affliction. His disent que le mort a reparo pour exercer quelque vengeance, et sur-le-champ ils offrent des sacrifices à ses mânes pour les apaiser. — Les Aétas sont esclaves de plusieurs superstitions; ils appellent patiniak un sorlitége qu'ils préten-dent attaché à l'enfant qu'une femme porte dans son sein et dont l'effet est de prolonger les douleurs de l'accouchement, et même de l'empêcher. Pour lever le sort, le mari ferme soigneusement la porte de sa case, fait un grand seu à l'entour, quitte le peu de vêtements dont il est couvert et s'escrime de son sabre avec fureur, jusqu'à ce que sa femme soit délivrée. Une autre superstition est la croyance au tigbalan, espèce de fantôme qui apparait, disent-ils, sous des formes effroyables et qu'ils exércisent avec des cérémonies ridiceles. Yoy. noire Dictionnaire des Sciences occultes, art. Tibalang.

ABTIRNS, hérétiques appartenant à la secte d'Aérius, ainsi appelés d'Aétius, leur chef, que sa doctrine di surnommer l'Impie on l'Athée. Ils furent aussi nommés purs ariens, et plus généralement eunoméens, à cause d'Eunome, le plus sameux disciple d'Aétius. Yoy. Eunoméens. Voy. aussi ces mots dans notre Dictionnaire des Hérésies.

ÆTTESTUPA, enceinte circulaire, formée de gros rochers de seize pieds de haut, où les anciens Scandinaves portaient des offrandes. C'étaient des monuments sacrés, tels que cenx que l'on voit encore dans quelques-uns de nos départements, et que l'on connaît sous le nom de men-hir, mot breton qui signifie pierre-dressée. On montre encore une de ces enceintes près de Raunum et Westro-Gothie.

AFERGAN, prières ou remerciments que

les Gentoux adressent à leurs dieux, accompagnés de louanges et de bénédictions. L'ized (génie) invoqué est alors consé faire des souhaits pour celui qui le prie, et le mobed

(prêtre) les prononce en son nom.

AFFILIATION. Ce terme se dit d'une communaulé religieuse qui en affilie, c'est-àdire qui en adopte une autre. Ce mot signifie encore l'état d'un religieux qui, ayant fait ses vœux pour tel couvent, ne peut être envoyé dans un autre par son supérieur. Enfin par affiliation on entend l'adoption que fait un ordre religieux quelconque d'un particuculier à qui, pour cet effet, il envoie des lettres qui le constituent membre de la communauté. Un grand nombre de communautés se faisaient ainsi des assiliés pour se ménager un appui dans les circonstances.

AFRICIA, sorte de gâteaux en usage chez

les Romains dans les sacrifices.

AFRIN, formule religieuse que prononcent ordinairement les mobeds des Gentoux, immédiatement après l'afergan et avec les mémes cérémonies.

AFRIT ou IFRIT, espèce d'esprit follet que les musulmans regardent comme sans cesse occupé à nuire aux hommes. Les Afrits ont combattu autrefois contre des héros fa-buleux; ils sont très-redoutables. Cependant Salomon réussit à dompter l'un d'eux, qu'il rendit entièrement souple à ses volontés. Il en est parlé dans le Coran.

AGAM, livre religieux des Hindous, qui contient des formules, des charmes et des enchantements dictés par Mahadéva.

AGAMARCHANA, passage du Véda, livre sacré des Hindous, dont la répétition suffit

pour purifier l'âme de ses péchés.

AGAN, le feu, adoré par les Parsis, ou le dieu du feu, adoré par les Hindous. Voyes 'AGNI et BAKOU.

AGAN-YAMOC, dieu qui, suivant l'opinion des angiens Péruviens, habite vers l'orient, avec une autre divinité nommée Yagan-Yahicac; mais il n'y avait ni lieu, ni jour déter-

miné pour les adorer.
AGAPES. ἀγάπη. Ce mot, qui signifie amour, est le nom que l'on donnait à des repas que les premiers chrétiens saisaient en commun dans les églises, en mémoire de la dernière cène que Jésus-Christ fit avec ses apôtres. Ils avaient lieu sur le soir. Des hommes de tous les rangs y mangeaient ensemble, en signe de l'amour fraternel qui doit unir tous les chrétiens. Chacun y contribuait selon sa fortune, et le riche y défrayait le pauvre. Un repas si touchant se terminait par la réception de la sainte eu-charistie. Mais des abus s'y introduisirent dès le temps des apôtres; saint Paul, dans sa première Epitre aux Corinthiens, parle de préférences qui y avaient lieu et des intempérances qui s'y commettaient, ce qui obligea de séparer ces repas de la participation aux saints mystères. Cependant les scandales augmenterent par l'accroissement de la communauté; enfin, dans te 1v° siècle, les agapes furent formellement abolies par des décrets synodaux. On en retreuve cependant encore des traces dans quelques diocèses, où l'on fait un léger repas de pain et de vin dans l'église le soir du jeudi saint. De nos jours, les frères Moraves ont renouvelé l'usage des agapes, qu'ils célèbrent dans les occasions solennelles, au milieu de cantiques et de prières, par une consommation

moderée de thé et de pain blanc.

Nous lisons dans un journal (juillet 1847): « L'Eglise indépendante de Kænigsberg, qui, en spiritualisant à sa manière la foi chrétienne, l'a réduite à rien, en fait de vérités dogmatiques, cherche tons les moyens de conserver au moins dans ses usages quelques dehors du christianisme primitif. Si elle a abjuré le symbole des apôtres, elle a repris d'eux la pratique des agapes. L'ordinaire de ces repas fraternels consiste en une portion de gros, pois, surmonté d'une tranche de jambon et d'un verre de vin. Les prétendues imitations hétérodoxes des usages de la primitive Eglise n'ont jamais manqué de dégénérer en caricatures. » Voy. nos Dictionnaires de la Bible et de Liturgie, au mot AGAPES.

AGAPÈTES, àyanatoi, mot dérivé du grec comme le précédent, et qui veut dire les bien-aimées. On donnait ce nom, dans la primitive Eglise, à des vierges qui, sans faire de vœux, se consacraient au service des ecclésiastiques et leur servaient de compagnes. La piété des fidèles et la pureté des mœurs autorisaient alors ces sociétés, qui n'avaient rien que d'édifiant; mais elles dégénérèrent insensiblement, et le mal qui en résulta devint si grand, que plusieurs agapètes, sous prétexte de charité, recevaient chez elles les passants et les étrangers. Elles furent abolies en 1139, au concile de Latran.

On appelait aussi agapètes, dans le 1v° siècle, une secte de gnostiques, principalement composée de femmes, qui s'attachaient des jeunes gens en leur persuadant qu'il n'y avait rien d'impur pour les consciences pures. Une des maximes de ces dames était de jurer et de se parjurer, plutôt que de révéler le secret de leur secte. Voy. notre Dictionnire des Hérésies, art. Agapètes et Gnosti-

QUES.

AGARÉNIENS, secte de chrétiens apostats qui, vers le vu' siècle, renoncèrent à la loi de l'Evangile pour la religion de Mahomet. On leur donna le nom d'Agaréniens, du nom d'Agar, mère d'Ismaël, dont plusieurs peuples arabes sont descendus. Une preuve de la grossièreté et de la stupidité de ces sectaires, c'est qu'ils alléguaient comme un fort argument contre la Trinité, que Dieu n'ayant point de femme ne pouvait en conséquence avoir de fils. Voy. notre Dictionnaire des Hérésies, art. Agaréniens, et celui de la Bible, art. Agaréens.

AGARTIS, divinité syrienne, probablement

la même qu'Adargatis.

AGASTYA, saint fameux dans la mythologie indienne; il contribua beaucoup à répandre dans l'Hindoustan la religion brahmanique. On raconte de lui bien des faits merveilleux: il but un jour la mer, pour

donner aux dieux la facilité de tuer deux géants qui s'y étaient réfugiés, et la rendit ensuite par les voies ordinaires. Il dévora Vatapi, mauvais génie qui avait pris la forme d'un mouton. Il força la chaîne des monts Vindhya à s'abaisser, pour la punir d'avoir voulu cacher le soleil à une partie du monde; c'est pourquoi ces monts sont moins élevés que le Mérou et l'Himalaya. Ayant vu ses ancêtres suspendus par le talon dans une fosse, Agastya apprit d'eux qu'ils ne pourraient être délivrés qu'autant qu'il aurait un fils. Il forma donc une femme des parties les plus gracieuses des animaux de la forêt et l'épousa ; c'était Lopamoudra. Un jour, Nahoucha, roi de Pratichthana, ayant voulu conquérir les bonnes grâces d'Indrani, épouse d'Indra, roi du ciel, s'imagina qu'il ne pouvait se présenter devant elle avec plus de gloire que monté sur les épaules d'un brahmane, en guise de cheval. Il soumit à cet acte le saint pontife Agastya; mais comme celui-ci allait trop lentement au gré de ses désirs, il le frappa en disant : Sarpa, sarpa! c'est-à-dire: Avance, avance! Le brahmane indigné lui adressa les mêmes mots, mais en leur attachant cet autre sens: Avance, serpent! L'effet suivit les paroles: Nahoucha fut métamorphosé en serpent; et ludra reprit possession du trône dont celuici l'avait chassé. — Agastya est dans le cicl l'étoile Canopus.

AGATHIC, esprit du mal chez les Ovas, dans l'île de Madagascar; il lutte sans cesse contre Janhar, le bon génie. Agathic est représenté le front surmonté d'un diadème de têtes sanglantes, plantées en cercles dans des poignards joints les uns aux autres par des reptiles hideux. Les Ovas lui offrent des

sacrifices humains.

AGATHODEMON, ἀγαθοδαίμων. Ce mot, qui signifie le bon génie, est le nom que les Grecs donnaient à Chnouphis, un des principaux dieux des Egyptiens. D'après Manéthon, il régna sur la terre d'Egypte immédiatement après Chronos ou Saturne, qui avait succédé au Soleil. On le représente sous la forme d'un serpent à tête humaine. Le même Manéthon admet aussi un second Agathodémon, sils du second Hermès et père de That, qui, après le déluge, aurait traduit en grec les inscriptions sculptées en langue sacrée et en caractères hiéroglyphiques par Thot, premier Hermès, sur des colonnes placées dans la terre sériadique. C'est d'après cette traduction que Manéthon prétend avoir compilé son histoire d'Egypte; mais elle a aussi peu de fondement que la terre sériadique, dont on n'a jamais entendu parler, et que l'existence de la langue grecque dans des temps aussi reculés.

On appelle aussi Agathodémon le bon principe, dans le système de ceux qui reconnaissent deux dieux, celui du bien et celui du mal, par opposition au mauvais principe, nommé Cacodémon ou mauvais génic.

AGATHYLIUS, le dieu ntile, surnom de Pluton, dieu des morts, parce que la vue de la tombe nous inspire de salutaires pensées, et nous porte à nous détacher, dès ce monde, des jouissances que la mort doit nous enlever.

AGDESTIS ou AGDISTIS, né d'un songe de Jupiter, d'autres disent d'une pierre nommée Agdus; il avait la forme humaine et réunissait les deux sexes. Les dieux, effrayés de la terreur qu'il inspirait, le mutilèrent. Du sang qui coula de la plaie naquit un amandier qui portait de très-beaux fruits; la fille du fleuve Sangar cueillit des amandes et les mit dans son sein ; lorsqu'elle voulut les manger ensuite, elle ne les trouva plus, mais elle était enceinte. Elle mit au monde un enfant nommé Atys, qui en grandissant de-vint d'une beauté si rare, qu'Agdistis même en fut éprise (depuis sa mutilation, Agdistis, était restée semme). Atys se rendit à Pessi-nonte pour épouser la fille du roi. Agdistis l'ayant appris accourut sur l'heure, et inspira une telle frénésie à Atys et au roi, qu'ils se mutilèrent l'un l'autre. Agdistis se repentit ensuite de cette vengeance, et pour réparer en quelque sorte le mai dont elle était cause, elle obtint de Jupiter qu'aucun des membres du jeune homme ne pût se corrompre ni se slétrir. — Agdistis avait en Phrygie le nom de Cybèle.

AGDUS, rocher d'où Deucalion et Pyrrha prirent les pierres qu'ils jetaient par-dessus leur tête pour repeupler le monde. Jupiter, épris des charmes de cette roche, la métamorphosa en semme et eut d'elle Agdestis.

AGEBAREN, dieu des blés chez les Tchérémistes; ils célèbrent en son honneur, avant la récolte des foins, la fête Uginda, le prient pour la prospérité de leurs champs, et, après la moisson, ils célèbrent en action de grâces une fête générale.

AGÉES, victimes que les Romains offraient pour obtenir le succès d'une entreprise.

AGÉLITES, sabelliens, ainsi nommés d'Agélius, localité d'Alexandrie où ils tenaient leurs assemblées.

AGÉNORIE, déesse de l'activité et du courage chez les Romains; on l'appelait aussi Strenua, active. On lui opposait Vacuna, la Paresse, et Murcia, la Lâcheté. Elle passait aussi pour inspirer du courage et de la résolution. Elle avait sa statue dans le temple de la Volupté; on la représentait un doigt sur la bouche.

AGBRONE, la même divinité qu'Agénorie. AGES (Les Quatre). Il est resté dans presque toutes les nations un souvenir du bonheur que goûtait le premier homme lorsqu'il sortit des mains de son créateur, et de la corruption toujours croissante qui attira sur ses descendants une multitude de fléaux, les uns émanés du courroux du Tout-Puissant, justement irrité contre sa créature rebelle; les autres, fruits des propres passions des hommes. Hésiode chez les Grecs, et Ovide chez les Latins, nous ont laissé une description à peu près complète de la félicité primitive des hommes et de leur dégénérescence. D'après les traditions recueillies par ce dernier dans ses Métamorphoses, quatre âges différents se sont succédé depuis l'origine du monde, sa-

voir: 1 l'age d'or, sous le règne de Saturne. Alors les hommes étaient libres, ils vivaient sans lois, sans juges, sans armes et dans une paix profonde. Les campagnes produisaient spontanément les fruits les plus délicieux; un éternel printemps régnait sur la face de la terre; on n'avait pas à redouter les ar-deurs de l'été ni les rigueurs de l'hiver; on n'avait pas à craindre les attaques des bêtes féroces; les tigres et les lions vivaient en paix avec les génisses et les agneaux. 2º Cette époque si heureuse fut suivie de l'age d'argent, sous le règne de Jupiter. Ce monarque divin partagea l'année en quatre saisons. Les hommes, qui auparavant avaient habité les champs et les bois, se mirent à bâtir des maisons et à cultiver la terre; dès lors on commença à connaître ce que c'était que la pro-priété. 3° Vint ensuite l'age d'airain, dans lequel se manifesta le caractère farouche de l'homme et son goût pour la guerre, mais dans lequel cependant on avait encore de l'amour pour la vertu et de l'horreur pour le vice. 4º Parut enfin l'age de fer. Ce sut alors que la bonne soi, la probité, la sincérité disparurent de dessus la terre, pour faire place à la cupidité, à la violence, à la ruse et au mensonge. On fut obligé de fixer des limites aux propriétés; on rechercha avec avidité les richesses cachées dans les entrailles de la terre, on découvrit le fer, on en forgea des armes; le brigandage, le meurtre et la guerre envahirent la terre. Bientôt la terre no suffit plus aux désirs de l'homme; on construisit des vaisseaux pour explorer les contrées lointaines et en rapporter des trésors. Astrée quitta la terre et remonta dans les cieux. Ce fut alors que les géants tentèrent d'escalader le ciel et d'en détrôner les dieux, en eutassant à cel effet montagnes sur montagnes. — On trouve dans cette description des quatre âges des réminiscences frappantes des récits bibliques. L'âge d'or est la peinture fidèle de l'innocence et de la félicité de l'homme dans le paradis terrestre. L'age d'argent rappelle l'époque antédiluvienne où les hommes commencèrent à bâtir des villes, où ils vivaient du produit de leurs champs et épargnaient encore la chair des animaux. L'âge d'airain pourrait être comparé à l'époque patriarcale, dont l'Ecriture sainte nous a laissé des récits si naïfs et si touchants; mais où les hommes ayant commencé par chasser les bêtes sauvages dans les forêts, finirent par s'attaquer les uns les autres. Enfin, personne ne méconnaît le temps où nous vivons dans l'âge de fer, qui doit subsister iusqu'à la fin des temps.

Les Indiens ont aussi leurs quatre âges, qui ne sont pas sans analogie avec ceux des Grecs et des Romains. Voici ce qu'en dit Afsos, historien hindoustani. « La révolution des temps consiste, d'après les savants, en quatre âges. Le premier (appelé satya-youga) contient 1,728,000 années. Tous à cette époque, grands et petits, riches et pauvres, se faisaient remarquer par la justice et la droiture, et vivaient dans la piété et la sainteté; la vie naturelle était de cent mille ans La

Becond (treth-youga) dura 1,296,000 ans: il ressembla beaucoup au premier; les hommes avaient un bon esprit et d'excellentes qualités, mais la vie n'était plus que de deux mille ans. Le troisième (dwopara-youga) dura 864,000 ans; le peuple perdit neuf parties de la vertu et des qualités du second âge, et la vie était de mille ans. Le quatrième (kaliyouga) est de 432,000 ans ; dans cette période le monde n'a plus que la dixième partie des vertus et des qualités du troisième âge. La vie n'est que de cent ans. On convient que cet âge est le pire de tous. A cette époque les hommes sont plus méchants, moins civils, menteurs, traftres; ils n'ont plus en euxmêmes la force et le pouvoir dont jouissaient les anciens. Bien plus, ils traitent d'impossibles et d'inventés par les narrateurs les faits qui s'écartent de la puissance attribuée à la race actuelle. » Nous sommes mainte-nant (1848) en l'an 4948 du kali-youga ; ainsi le quatrième age n'est pas près de finir. Quant au rapport de ces quatre âges avec la cosmogonie, voyez l'article Cosmogonie des HINDUUS.

On trouve aussi chez les Tibétains d'Asie, et chez les Aztèques du Mexique, une division de la durée du monde en quatre âges, ct même cinq; mais comme elles n'ont guère rapport qu'à la cosmogonie, nous renvoyons aussi à cet article.

AGETES. 1º Surnom de Pinton, comme étant le dien qui conduit les hommes; on

l'appelait aussi Agésandre.

Nom du ministre du dieu que les Lacédémoniens honoraient dans les fêtes appelées Carneïes.

AGÈTOR ou CONDUCTEUR. 1º Suraom de Jupiter. Les rois de Lacédémone lui sa-crifiaient en cette qualité lorsqu'ils entraient en campagne. Un ministre prenait ensuite le feu du sacrifice et l'apportait sur les frontières du pays, où l'on sacrifiait de nouveau à Jupiter Agétor et à Minerve. — Mercure avait aussi le titre d'Agétor, ainsi qu'Apollon.

2º Nom du prêtre consacré à Vénus dans

i'lle de Chypre.

AGÉTORIES, fêtes célébrées par les Grecs en l'honneur de Mercure Agétor ou Conducteur. Suivant Pausanias, les habitants de Mégalopolis adoraient ce dieu sous la figure d'une pierre carrée. Apollon était aussi nommé Agétor par les Argiens, parce qu'il passait pour avoir été le conducteur des Héraclides.

AGGÉE, le dixième des douze petits prophètes, auteur d'une prophétie insérée dans le canon des livres saints. Il prêcha après le retour de la captivité, reprochant aux Juiss le peu de soin qu'ils apportaient à relever le temple de Dien, tandis qu'ils étaient fort empressés à se construire des maisons confortables. Il leur annonce que leur négligence était la cause des maux qui les avaient affligés depuis leur retour de Babylone. Zorobabel, chef du peuple, et Jésus, tils de Josédec, grand prêtre, excités par ses remontrances, et secondés par le reste du peuple, se mirent

aussitôt à l'œuvre et poursaivirent l'achèvement du temple. Alors le prophète annonça que la gloire de cette nouvelle maison serait fort supérieure à celle de la première, non par la richesse de ses ornements, mais par la présence du Messie. Voy. notre Dictionnaire de la Bible, art. Aggés.

AGGLESTION, pierre sacrée ou idele de pierre, monument singulier de la superstition des anciens Bretons. C'est une pierre monstruense qui se voit dans la presqu'île de Purbeck, en Angleterre. Elle est sur une élévation ou espèce de dune d'un sable rouge Sa forme est celle d'un cône renversé, et sur sa surface supérieure il y a trois cavités.

AGGUIS, nom des prêtres musulmans chez les habitants de l'île Célèbes et à Bornéo. C'est à eux que l'on confie l'éducation des enfants qui leur sont donnés dès l'âge de sept ans. Ils les élèvent avec beaucoup de sé-

vérité.

AGHANICHTA. Chez les bouddhistes les cieux sont divisés en quatre séries ou contemplations. Or l'Aghanichta est le neuvième et le plus élevé de la quatrième série; c'est celui qu'habitent les saints qui ont atteint la dernière limite de la ténuité de la matière; ceux qui sont près d'entrer dans le Nirvana ou anéantissement suprême, dernier degré de la béatitude.

AGHOGOK, nom de l'Etre suprême chez les Aléoutes, insulaires voisins du Kamtchastka, qui s'imaginèrent que les hommes sont issus des chiens par l'ordre de cette divinité.

AGHOURI OU AGHOUR-PANTHI. Sorte de religieux mendiants chez les Indiens; ils se nourrissent de tout, même des choses les plus dégoûtantes. On dit qu'ils ne se font pas scrupule de manger des cadavres humains quand ils en trouvent l'occasion. Ces individus, sales et méprisés, sont en fort petit nombre. Leur ordre et leur doctrine s'appellent Aghour-Panth.

AGIDIES, nom des prêtres de Cybèle, comme qui dirait joueurs de gobelets, faiseurs de tours de passe-passe pour avoir de l'ar-

gent.

AGIONITES ou mieux AGYNNIENS, d'on mot grec qui signifie sans femms. On donne ce nom à une secte de débauchés qui, vers la fin du vii siècle, condamnaient le marisge et la chasteté, qu'ils regardaient comme une suggestion du mauvais principe, et se livraient à toutes sortes d'infamies. Ils furent condamnés par le consile de Langres. Voy. notre Dictionnaire des Hérésies.

AGLAIA ou AEGLÉ, ou AGLÆA, est, suivant Hésiode, une des trois Grâces et fille de Jupiter et d'Eurynome; suivant d'autres, la mère des Grâces et épouse de Vulcais.

AGLIBOLE, dieu des Palmyréniens, qui sons ce nom adoraient peut-être le soleil; ils le représentaient sous la forme d'un jeune homme, vêtu d'une tunique relevée et attachée à la ceinture, en sorte qu'elle laissait le genon découvert, et tenant de la main gauche un pelit bâton en forme de rouleau. Hérodien dit que la figure de ce dieu est une grosse pierre conique, ce qui désignait en ef-

fet le soleil. On le représentait encore sous une forme virile, avec les cheveux frisés, la figure de la lune sur l'épaule, des colhurnes aux pieds et un javelot à la main. Dans les anciens monuments on le trouve toujours accompagné d'un autre dieu nomme Malachbelus.

AGNE \U PASCAL, la plus célèbre cérémonie du judaïsme. Lorsque les Iscaélites gémissaient en Egypte sous le poids du plus rude esclavage, Pharaon refusa de leur donner la liberté et de les laisser partir, malgré les sléaux que Dieu sit peser sur lui. Ensin le Seigneur résolut de frapper le grand coup et de contraindre les Egyptiens à permettre aux Israélites d'aller dans le désert. Il dit à Moïse et à Aaron: Ce mois-ci sera pour vous le commencement des mois, il sera le premier d'entre les mois de l'année. Parlez à toute l'assemblée des enfants d'Israël, et dites-leur : Le dix de ce mois, que chacun prenne un agneau par famille et par maison; et si une maison ne fournit pas un nombre suffisant d'individus pour manger l'agneau, il prendra de chez son voisin, dont la maison est attenante à la sienne, autant de personnes qu'il sera nécessaire pour manger l'agneau. Cet ayneau sera sans tache, male, agé d'un an. On pourra aussi prendre un chevreau qui ait les mêmes conditions. Vous le garderez jusqu'au quatorzième jour de ce mois, et toute la multitude des enfants d'Israël l'immolera sur le soir. Ils prendront de son sang et en mettront sur les deux linteaux et sur l'imposte des maisons dans lesquelles on le mangera; cette même nuit ils en mangeront les chairs rôties au feu, et des pains azymes avec des laitues sauvages. Vous n'en mangerez rien de cru ni de cuit à l'eau, mais seulement rôti au feu. Vous en mangerez la tête arec lez pieds et les intestins. Il n'en restera rien pour le lendemain mutin. S'il en reste quelque chose, vous le brûlerez. Or voici comme vous le mangerez : Vous vous ceindrez les reins, vous aurez des souliers aux pieds, un baton à la main, et vous mangerez à la hate, car c'est la Paque (c'est-à-dire le passage) du Seigneur. Et je passerai cette nuit-là par la terre d'Egypte, et je frapperai tous les premiers-nés, dans la terre d'Egypte, depuis l'homme jusqu'aux animaux, et j'exercerai ves jugements sur tous les dieux de l'Egypte, moi qui suis le Seigneur. Or ce sang sera pour tous un signe dans les maisons où vous serez; je verrai le sang et je passerai outre, et i'n'y aura point parmi vous de plaie désastreuse quand je frapperai la terre d'Egypte. Ce jour sera pour vous un monument éternel, et vous le célébrerez dans la suite de vos générations, par un culte perpétuel, comme une solennité du Seigneur. Vous mangerez des azymes pendant sept jours, etc. Les Israélites firent ce que Dieu leur avait commandé. Or, dans la nuit du 14 du premier mois appelé depuis nisan, le Seigneur frappa de mort les premiers-nés des Egyptions, depuis le fils alné du roi jusqu'au fils alné de la captive, et au premier-né de tous les animaux; il n'y ent d'épargné que les maisons dont l'entrée était teinte du sang de l'agneau. Les Egyp-

tiens alors, b.en loin de s'opposer au départ des Israélites, les pressèrent tellement de sortir du pays, que ceux ci, qui s'étaient préparés à cuire leur pain pour le voyage, furent contraints d'emporter la pâte avant qu'elle sût levée, et se nourrirent les jours suivants de pains azymes ou sans levain qu'ils faisaient cuire sous la cendre. — En mémoire de ce grand événement, les Juifs renouvelaient chaque année les mêmes cérémonies à la pleine lune de l'équinoxe du printemps, immolaient un agneau et le mangeaient en famille, debout, des souliers aux pieds, un bâton à la main, les vêtements retroussés par une ceinture, en un mot, comme des voyageurs pressés de partir. Ils se nourrissaient aussi de pain azyme pendant sept jours. Les juiss modernes célèbrent encore la mémoire de cette délivrance miraculeuse de leurs pères; mais ils n'immolent plus d'agneau depuis qu'ils sont hors de leur pays; cependant, pour se rapprocher aulant que possible des anciennes prescriptions, ils font servir sur la table un morceau d'agneau ,ou de chevreau préparé avec des azymes et des herbes amères, telles que du céleri, de la chicorce ou des laitues, avec un petit vase où il y a de la sauce. Quant à l'abstinence de pain levé, ils l'observent encore avec le plus grand scrupule durant les huit jours que dure la Pâque. — L'agneau pascal des juifs était la figure de Jésus-Christ, agneau de Dieu, dont le sang a délivré les chrétiens de l'esclavage du péché et de la mort éternelle. C'est pourquoi les chrétiens représentent souvent Jésus-Christ sous le symbole d'un agueau portant une croix, ou couché sur cette croix. On le représente encore sous la figure d'un agneau égorgé et couché sur un livre fermé de sept sceaux : c'est un symbole pris de l'Apocalypse de saint Jean. Voy. PA-QUES. Voyez aussi notre Dictionnaire de la Bible, art. Agneau, Paque, et celui de Liturgie, art. Agneau Pascal.

AGNI, dieu du feu chez les Indiens (en latin ignis). On le réprésente sous les traits d'un gros homme rouge, avec les yeux, les sourcils, la barbe et les cheveux noirs. Il est porté sur un bouc. De son corps sortent sept rayons de gloire, et il tient une lance de la main droite. Il est fils de Kasyapa et d'Aditi Il existe pour ce dieu, comme pour les autres, une forme particulière de culte; toutel'adore sous différents noms. Les dieux, diton, ont deux bouches, celle des brahmanes et celle d'Agni, c'est à-dire qu'une partie des offrandes est mangée par les brahmanes, et l'autre consumée par le seu. Sa semme, nom-mée Swaha, sille de Kasyapa, est aussi invoquée au moment des sacrifices par le feu. Un jour, un brahmane nommé Bhrigou, maudit Agni, son dieu tutélaire, parce qu'il avait négligé de protéger sa femme enceinte, attaquée par un géant; Agni sut en conséquence condamné à tout dévorer. Il s'en plaignit à l'assemblée des dieux, et Brahma le consola en lui déclarant que tout ce qu'if mangerait deviendrait pur. Les brahmanes

sagnikas conservent un feu sacré qui leur sert dans toutes les cérémonies depuis le moment de leur naissance jusqu'à celui où leur corps est consumé sur le bûcher. Quand il s'agit d'allumer le feu pour les sacrifices, les brahmanes ont l'habitude de frotter deux morceaux de bois différents, le sami et l'aswattha. Agni est encore considéré comme le régent ou protecteur d'un des points cardinaux, le sud-est. Il porte aussi le nom de Pawaka, purificateur.

Pawaka, purificateur.

AGNIAN, mauvais génie qui, dans l'opinion des Brésiliens, enlève les corps de ceux qui viennent d'expirer, lorsqu'on n'a pas la précaution de laisser des vivres autour des fosses en forme de tonneau, où l'on a coutume de les déposer. Voy. notre Dictionnaire des Sciences occultes, art. AGNAN.

AGNI-SANSKAR. On comprend sous ce nom les cérémonics funèbres qui ont lieu dans les Indes, lorsqu'on brûle le corps d'un mort. Ce mot 'signifie purification par le feu.

AGNOÈTES, ἀγνουτοί, ou AGNOITES. Ce nom, qui signifie ignorants, a été donné aux disciples de Théophrone de Cappadoce, qui prétendaient que Dieu ne connaissait pas tout, mais qu'il acquérait successivement de nouvelles connaissances. Ils changèrent aussi la formule du baptême, en baptisant, non pas au nom de la Trinité, mais seulement au nom de Jésus-Christ.

On donne encore le nom d'Agnoètes à des héréliques du vi· siècle qui avaient pour auteur Thémistius, diacre d'Alexandrie. Leur erreur principale consistait à soutenir que Jésus-Christ ne savait pas tout; ils appuyaient leur assertion sur certains passages de l'Evangile, qui, selon cux, prouvaient que Jésus-Christ avait ignoré certaines choses, telles que l'époque du jugement dernier et le lieu où Lazare avait été inhumé. Les docteurs catholiques répondaient à cette difficulté en faisant une distinction entre l'humanité de Jésus et sa divinité; mais les Agnoètes ne voulaient reconnaître en lui qu'une seule nature. Voy. notre Dictionnaire des Hérésies, art. Agnoètes.

AGNUS DEI (AGNEAU DE DIEU.) 1º C'est, dans la liturgie catholique, une courte prière commençant par ces mots, que le prêtre prononce trois fois en se frappant la poitrine, un peu avant la communion. La voici: Agneau de Dieu, qui portez les péchés du monde, ayez pitté de nous. La troisième fois il dit: Donnez-nous la paix, au lieu de Ayez pitté de nous. Quand la messe est célébrée pour les défants, la finale est: Donnez-leur le repos éternel. Cette formule, répétée trois fois, termine aussi les Litanies, avec différentes variantes.

2º On donne ce nom à de petits pains de cire, empreints d'une figure d'agneau, que le pape bénit le dimanche de la Quasimodo, dès la première aunée de son pontificat, et ensuite tous les sept ans durant toute la durée de son pontificat. Voici quelle est l'origine de cette cérémonie. Autrefois, le dimanche de Quasimodo, qui est l'octave de

Pâques, on distribuait au peup.e ce qui restait du cierge pascal de l'année précédente, et ces restes étaient reçus avec beaucoup de dévotion comme des préservatifs contre le démon, contre le tonnerre et contre toutes sortes d'accidents. Mais comme le cierge pascal ne suffisait pas, à beaucoup près, à toutes les demandes, on imagina de bénir de la cire d'une manière particulière, et comme cette cérémonie est rare et singulière, nous la

rapportons ici en abrégé.

Le prélat sacristain du pape fait travailler à la composition de l'agnus par ses chape-lains et par les clercs de sa chapelle, qui emploient à cet effet les restes du cierge pascal de l'année précédente, auxquels on ajoute une grande quantité de cire fournie par la chambre apostolique. Le mardi de Pâques, le sacristain fait la bénédiction de l'eau, et le lendemain, à l'issue de la messe pontificale, le pape, revêtu de l'amict, de l'aube, d'une étole de damas blanc garnie d'une dentelle d'argent, ayant sur la tête une mi-tre de drap d'or, consacre l'eau que le sa-cristain a bénite la veille. La consécration s'en fait avec les bénédictions ordinaires, auxquelles Sa Sainteté ajoute une oraison pour prier Dieu de sanctifier ces objets, afin d'obtenir par eux la rémission des pechés et les autres faveurs qui y sont attachées. Ensuite il se tourne vers les agnus, les bénit et les encense. Il fait une seconde et une troisième prière, après quoi il s'assied dans un fauteuil, ayant une serviette autourdu corps. Il prend les uns après les autres les aynus que les camériers lui présentent dans des bassins de vermeil, et les jette dans l'eau bénite, d'où les cardinaux, revêtus d'aubes, les retirent un moment après avec une cuiller destinée à cet usage. Leurs Eminences portent ces agnus sur une table couverte d'une nappe blanche, où ils les essuient avec une serviette dont ils ont le corps entouré en forme de tablier. Les prélats assistants les arrangent sur cette table, où ils les laissent bien sécher. Cette cérémonie s'appelle le bapteme des agnus. Après que le bapteine est fini, le pape se lève et adresse des prières au Saint-Reprit et à Jésus-Christ pour les prier de les bénir, après quoi on les remet dans les bassins, et Sa Sainteté emmène diner les cardinaux qui l'ont assisté dans cette céré-monie. On la reprend le jeudi suivant, et l'on continue jusqu'à ce que tous les agnus moulés soient bénits. Le travail finit toujours le vendredi. Le samedi de Pâques, il y a chapelle, et la messe est chantée par un cardinal-prêtre. Le pape y assiste revêtu de ses ornements pontiticaux. Quand on a chanté l'Agnus Dei, un sous-diacre apostolique, revétu de ses ornements et précédé du partecroix, de deux céroféraires et du thuriféraire, va prendre des mains du sacristain un bassin d'argent plein de ces agnus Dei nouvellement bénits et enveloppés dans du coton de la Chine de différentes couleurs. Le sous-diacre est suivi d'un clerc des cérémonies et de deux chapelains revêtus de leurs surplis. Lorsque le sous-diacre est arrivé à la porte

de la chapelle, il se met à genoux avec ceux qui l'accompagnent, et chante en latin ces paroles: Saint-père, voici de jeunes agneaux qui ont annoncé l'alleluia; ils viennent maintenant à la fontaine, remplis de clarté. Alleluia. Le chœur de musique répond : Dieu soit bénil Alleluia. Le sous-diacre se relève et continue sa marche jusqu'à la balustrade de la chapelle, où il chante les mêmes paroles. Le sous-diacre s'avance ensuite jusqu'aux pieds du trône pontifical, où il les répète pour la troisième fois, et se prosterne aux pieds du saint-père, qui le reçoit assis, la mitre en tête. Cependant il se lève avec toute l'assemblée lorsque la croix entre, mais il se rassied aussitôt. Le sous-diacre reste à enoux, pendant que le pape fait la distribution des agnus de la manière suivante.

Deux auditeurs prennent une serviette blanche et la présentent à deux cardinauxdiacres assistants, qui l'étendent sur les genoux de Sa Sainteté. Les deux auditeurs à genoux tiennent les extrémités de cette servielle, pendant que le sacré collège vient participer aux libéralités du saint-père. Leurs Eminences, après les témoignages ordinaires de respect, présentent au pape leurs mitres, dont ils ont renversé les cornes, et le pape met autant d'agnus qu'il lui platt dans les cornes du bonnet. Après que les cardinaux et les autres membres du clergé ont reçu leur part, les ambassadeurs et les autres personnages distingués s'avancent avec des serviettes sur lesquelles Sa Sainteté dépose les agnus qu'elle leur donne. La distribution finie, le pape se lave les mains, le célébrant termine la messe, et le saint-père donne sa bénédiction avec plusieurs indulgences. Tous les agnus Dei qui restent sont conservés par le prélat, maître de la garde-robe du pape, qui en distribue de temps en temps aux étrangers qui viennent lui en demander. On en trouve assez fréquemment dans tous les pays catholiques entre les mains des personnes pieuses. Ils sont de forme ronde ou ovale, et offrent en relief la figure d'un agneau et différents attributs; outre la cire, il entre dans leur composition de saintes huiles et du saint chrême des années précédentes.

Par une constitution du pape Grégoire XIII, saite l'an 1572, il est désendu à ceux qui n'ont pas reçu les ordres sacrés de toucher les agnus Dei, si ce n'est en certains cas extraordinaires; et pour plus de précaution, il a ordonné que les laïques auraient soin de les tenir enchâssés dans du verre ou du cristal, ou dans d'autres matières transparentes, et que ceux qui auraient le moyen de les envelopper dans quelque riche étoffe de broderie, feraient ajuster ces ouvrages de lelle sorte que les aynus Dei y parussent lorjours de quelque côté, comme dans un reliquaire. Il est désendu par la même conslitation de les peindre, sous peine d'excommunication, d'autant que la couleur blanche de la cire, avec laquelle ces figures en relief sont formées, a été jugée par ce pape la plus convenable de toutes celles qu'on saurait

imaginer pour représenter l'Agneau sans tache.

98

Quant aux effets de l'agnus Dei, nous ne saurions mieux faire que de transcrire ici ces vers que nous avons trouvés sur une pancarte que l'on distribuait autrefois avec les agnus.

> Les tonnerres il chasse; Les péchez il efface; Sauve d'embrasement Et de submergement; Garde de mort subite; Les diables met en fuite; Dompte les ennemis. Hors de danger sont mis Et l'enfant, et la mère Qui travaille à le faire. Il donne maint pouvoir Aux dignes de l'avoir. La part quoyque petite Tant que la grand profite.

Voy. notre Dictionnaire de Liturgie, art. Agnus Dei bénit.

AGONALES, fêtes instituées par Numa en l'honneur de Janus. On les célébrait le 9 de janvier, mois consacré à ce dieu. On nommait aussi ces fêtes Agonies, et Ovide pense que ce nom vient de celui d'Agonie, qu'on donnait autrefois aux troupeaux dans les premiers temps, sans doute parce qu'on les chasse devant soi (en latin agere, ago, chasser). On avait même conservé dans ces fêtes l'usage de conduire de force à l'autel le bélier qu'on devait immoler. D'autres pensent que les agonales étaient d'origine grecque et qu'elles rappelaient les jeux agones, qui en avaient fait partie. Ce mot, suivant quelquesuns, peut venir d'agnus, agneau, parce que ces fêtes s'appelèrent d'abord agnalies. On célébrait aussi des agonales les 21 mai et le 11 décembre ; ces jours étaient réputés malheureux. — Agonales ou Agonaux étaie..t aussi le nom des prêtres que Tullus Hostilius ajouta aux prêtres saliens institués par

AGONE. On donnait ce nom, chez les Romains, au sacrificateur, parce qu'avant d'immoler la victime il en demandait la permission au peuple en s'écriant : « Ago-ne? Agirai-je? » Varron tire de cette formule le nom d'Agonales, cité ci-dessus; mais comme elle était usitée dans tons les sacrifices, elle n'aurait donné son nom à ces fêtes qu'en admettant qu'elles furent les premières où l'on s'en servit.

AGONICELITES OU AGONYCLITES. On appelait ainsi certains chrétiens qui prétendaient qu'on devait prier debout et que c'était une superstition de prier à genoux. Le mot Agonyclite (ἀγονυκλιτός) est un mot grec qui signifie, celui qui ne se met point à genoux. On pourrait en compter un grand nombre dans notre siècle.

AGONIE. Presque tous les peuples regardeut comme une bonne œuvre d'assister les

malades à l'agonie.

1. Chez les juifs, lorsque quelqu'un est près de mourir, on ne le laisse point seul,

mais on le veille jour et nuit; on regarde comme une œuvre méritoire d'assister à son agonie, surtout quand il s'agit d'un homme savaut ou d'un homme de bien, en se fondant sur ce passage du psaume: On n'éprouvera point la mort, si l'on voit les sages mourir. Geux qui setrouvent présents quandle moribond expire déchirent leurs habits par quelque endroit, ordinairement au côté gauche sur le devant; la déchirure doit être longue d'un huitième d'aune. Il en est qui veulent que l'on jette dans la rue toute l'eau qui se trouve dans la maison et dans tout le voisinage; on croit que c'est un ancien usage pour marquer qu'il est mort quelqu'un dans le quartier.

2° Les catholiques redoublent de soins autour de l'agonisant, et cherchent par tous
les moyens possibles à le soulager et à le
fortifier dans ce terrible moment. On lui confère les sacrements, si on ne l'a pas fait auparavant; on lui applique l'indulgence plénière, s'il y a lieu; on récite des prières et litanies fort touchantes, appelées les prières
des agonisants; quelquefois on lui met entre
les mains un cierge bénit et allumé. Aussitôt
qu'il a rendu le dernier soupir, on récite les
psières de la recommandation de l'âme. Dans
quelques localités on tinte lentement une des
sloches de l'église pour avertir les fidèles de

prier pour lui.

3° Les musulmans couchent l'agonisant sur le dea, le câté droit tourné vers la Mecque, lui lisent le xxxvi chapitre du Corau et récitent la confession de foi, mais ne la font pas répéter par le mourant, dans la crainte de le perter à des mouvements d'impatience qui pourraient troubler sa foi dans ce moment suprême. Il suffit que le malade s'unisse à eux d'intention. Aucune femme en état d'impureté naturelle ne doit s'approcher d'un homme agonisant; on ne doit respirer dans son appartement que des aromates et des parfums; il faut lui poser un sabre sur le ventre, tenir ses jambes tendues, et au moment qu'il expire, lui fermer les yeux et lui lier le menton et la barbe.

4. Quand un Parsi est malade à la mort, on fait venir le hirbad ou prêtre, qui s'approche de l'oreille du mourant, lui fait la prière et le recommande à Dieu. Tavernier rapperte qu'on expose l'agonisant à un chien qui doit recevoir ses derniers sou-

pirs.

5. Un brahmane vient-il à donner les signes d'une mort prochaine, on appeile un
autre brahmane pour faire des prières pour
lui, et en distribue quelques aumônes. Cependant le malade répète continuellemént
les noms de Dien, et quand il n'a plus la force
de les prononcer, ses amis les prononcent
à ses oreilles. Mais un brahmane ne doit pas
mourir dans son lit ou sur sa natte, il serait contraint de les charrier partout avec
lui dans l'autre monde. On s'empresse donc,
une fois l'agonie commencée, d'enduire de
bouse de vache une partie du plancher, on
y jette une espèce d'herbe et l'on recouvre
tout l'espace d'une pièce de toile neuve. On

dépose l'agonisant sur le sol; un brahmane lui verse dans la bouche un mélange de certaines substances, aûn de le purifier de ses soni lures. Puis on amène une vache, dont on place la queue entre les mains du moribond, ce qui est un moyen assuré de le faire parvenir sain et sauf au séjour du bonheur. Au Coromandel, ou couche le mourant sur la croupe d'une vache, de telle sorte que son visage descende entre les cuisses de l'animal: on lève la queue de la vache et on l'excite à lâcher son urine sur le visage de l'agonisant. Si on peut obtenir cette saveur, il n'y a plus à douter du salut du sidèle. - D'autres sois on porte le malade, près d'expirer, au bord d'un fleuve sacré; on lui met d'abord les pieds dans l'eau et ensuite le reste du corps jusqu'à la bouche. Cela se fait peu à peu, à me-sure qu'on voit la nature défaillir, afin que l'âme et le corps se purissent entièrement. Si, en même temps qu'il prend ce bain salutaire, le moribond peut tenir la queue d'une vache, il n'a plus de secours spirituels à désirer. Malheur au malade qu'un effort ou une réaction de la nature ferait fuir l'onde sacrée! s'il survivait, il n'aurait plus qu'à trainer une existence misérable, exclu de sa caste, et rejeté de toutes les autres. Chez les Banians, lorsqu'un malade est à l'extrémité, on lui fait implorer la miséricorde de Dieu. Dès qu'il est entré en agonie, on lui ouvre la main, et on verse de l'eau dedans, c'est comme une offrande que le moribond fait de sa vie à Kistnerappan, dieu de l'eau, asin que celui-ci le présente lui-même à la divinité suprême.

6° Les Cochinchinois s'assemblent en cortain nombre auprès du malade agonisant, et frappent à grands coups de sabre ou de cimeterre l'air qui l'environne, afin d'épouvanter et d'éloigner les mauvais démons, toujours prêts à nuire à l'âme su moment de

sa séparation d'avec le corps.

7º Les Formosans ont une singulière méthode d'aider les agonisants: ils les font boire à outrance, ce qui a pour résultat ordinaire

d'éton! le moribond.

8° Chez les Hottentots, quand le malade n'offre plus d'espérance, ils n'ont point recours à Dieu ni aux prières; ils se contentent de s'assembler autour de lui pour le voir mourir. Cependant ils flattent le pauvra patient, en lui faisant espérer du secours de quelque remede efficace ou plutôt de quelque sortilège particulier. Au moment de l'agonie, l'assemblée pleure, hurle et se lamente en frappant des pieds et de, mains. Dès que le malade a rendu le dernier soupir, on donne encore un quart d'heure aux vociférations; mais elles sont telles qu'on pourrait les entendre à quelques milles de distance.

9° Quand un homme est dangereusement malade, parmi les peuples du Canada, on fait ven r le jongleur, e-pèce de charlatan qui se dit medecin, sorcier, etc. Celui-ci examine le malade fort attentivement, et na manque pas de céclarer qu'il y a sur lui un sort, ou qu'il est possède du mauvais esprit il s'agit de trouver l'un ou de faira délogar

l'antre; c'est alors que le génie inventif du jongleur est mis à contribution; d'abord il se retire seul dans une petite tente faite exprès, où il chante, danse et pousse des hurlements; ensuite il vient sucer le malade en quelque partie du corps, et lui wontrant un osselet on autre objet qu'il avait préalablement caché dans sa bouche, il lui persuade qu'il l'a suit sortir de son corps, et que c'était la vraie cause de la maladie. D'autres (ois il se présente avec une gourde remplie de pelites pierres et attachée au hout d'un hâton, se litre à des chants, à des danses, à des contorsions épouvantables en agitant sa gourde; la contagion gagne l'assemblée, l'ou n'entend plus que le bruit des voix et des gourdes. Puis le jongleur s'approche du malade et tourne en cadence autour de lui, pendant que l'assemblée chante. Ensuite il touche le patient par tout le corps, et finit par découvrir le sort; alors nouveaux cris, nouveaux gestes, nouvelles contorsions; il applique ou fait avaler au malada différents remèdes; cafin, après l'avoir tourmenté en mille manères, il annonce aux assistants que le malaie est guéri ou qu'il ne l'est pas. Il est tel jongleur qui fait élendre le malade à terre ser une peau de castor, ou de quelque autre animal: il lâte toules les parties du corps de patient, jusqu'à ce qu'il ait trouvé la partie affligée où le prétendu sort a été jeté. En des disciples du jongleur applique en cet codroit une peau de chevreuil pliée en quatre, après quoi le sorcier se jette à corps perdu sur l'agonisant, suce la peau, écume, se france la dos et n'épargne pas même celoi du malade, qu'il presse de toutes parts afin de faire sortir, le charme. Il sort en eflet, car le jongleur montre à l'assemblée un objet qu'il avait subtilement caché dans sa boache ou dans le replis de son corps. Il est inutile de dire que tous ces jongleurs commencent par se faire grassement payer la peine qu'ils vont se donner.

10 Chez les peuples de Paria, quand le malade est à peu près désespéré, on le porte dans un bois, couché sur son hamac; un le suspend entre deux arbres, et l'on danse toute la journée autour de lui. Dès que la anit est venue, on lui laisse de quoi se noursir pendant quatre jours, et on l'abandonne a son sort. S'il en guérit, à la bonne heure! seon, les parents n'ont rieu à se reprocher, paisan'ils ont fait tout leur possible pour

u procurer la santé.

Voy. notre Dictionnaire des Rites sacrés, art. Mouranes.

AGONIENS, dieux que les Romains invoquaient quand il s'agissait d'entreprendre quelque chose d'important.

AGONISANTS (Confrenze des). Elle est etablie à Rome; son objet principal est de prier et de faire prier pour ceux qui sont condamnés à mort. Les confrères portent dans les cérémonies un sac blanc et une moette violette. La veille d'une exécution, ils en donnent avis à plusieurs communautés religieuses; le lendemain ils exposent le

saint sacrement dans leur église, et redoublent leurs prières pour le criminel. Ils font dire des messes pour le repos de son âme, et ils célèbrent un service funèbre à la même intention.

AGONISTIQUES, nom donné par les donatistes à coux de leur secte qu'ils envoyaient précher leur doctrine dans les villes et dans les campagnes, pour combattre, disaient-ils, les erreurs des catholiques Ges missionnaires méritaient d'autant mieux le nom d'agonistiques, àyuviouxoi, mot grec qui signific combattante, qu'ils employaient souvent la force et la violence. Voy. notre Dictionnaire des Hérésies.

AGONIUS, dieu particulier qui, suivant Ovide, présidait aux actions en général.

AGÓNOTHETES, ministres attachés aux temples des Grecs: ils étaient choisis à chaque célébration des jeux pour y présider, en être les juges, et distribuer les prix aux vainqueurs.
AGONYCLITES. Voy. Agonicélites

AGORÉE, d'agora (ἀγορά), place publique. On donnait ce surnom à Jupiter, à Mercure, et en général aux divinités auxquelles on élevait des temples dans les places publiques. Minerve était vénérée à Sparte sous le nom d'Agorceo pour la même raison. Elis avait élevé à Diane un temple particulier à Olympie, encore sous le nom d'Agoraa. AGOTKON, nom que les Iroquais donnent

aux génies de second ordre.

AGOTSINNAKES, jongleurs iroquois qui se livrent à la magie, et prétendent avoir commerce avec les Agotkon, qui leur accor-dent le pouvoir d'expliquer les souges, de prédire l'avenir ou le succès d'une, guerre, d'un voyage, d'assurer la réussité d'une chasse ou d'une péche, et de faire retrouver les choses perdues ou volées. Les agutsinnakes sont en grand crédit, et on les appelle à tous les conseils.

AGOUFFI, dieu des Kalmouks. Hs le représentent sous la forme d'un homme assis sur un trone, et tenant un livre dans ses mains.

AGOUYAN, mauvais génie qui, dans l'opinion des Brésilieus, enlève les corps de ceux qui viennent d'expirer, lorsqu'on n'a pas soin d'apporter des vivres sur leurs tom bes. Les boié, on prêtres, prétendent détour-ner les Béaux et les maladies par le moyer d'Agouyan. Il y a des cases faites exprès où le boié va consulter l'oracle après une préparation de neul jours qui consiste principalement à se séparer de sa femme : c'est là qu'il recoit aussi les réponses de l'esprit.

AGOYE. Les habitants du royaume de Juida, en Afrique, ont quatre principales divinités qui sont, 1° le serpent, 2° les arbres, 3° la mer, et 4° Agoyé, dieu des conseils. C'est un fétiche sait de terre noire, qui a la figure d'un crapand ou de quelque autre objet hideux et informe. Il est accroupi sur une espèce de piédestal de terre rouge, sur lequ'i il y a un morceau d'étoffe rouge bordé de coquillages. Il porte an con une bande d'écarlate d'un doigt de largeur, d'où peu-

dent quatre coquillages : sa tête est couronnée de lézards et de serpents, avec des plumes rouges du milieu desquelles sort un fer de zagaie où est enfilé un grand lézard qui a sous lui un croissant d'argent. Ceux qui veulent le consulter vont trouver le marabout, en lui portant un présent pour lui et un pour le fétiche. Le marabout met devant l'idole trois sebiles de bois, dont l'une contient un certain nombre de balles de terre; puis, après plusieurs grimaces ou singeries qui édifient beaucoup le consultant, le prêtre jette au hasard les boules d'une sebile dans l'autre, jusqu'à ce qu'elles se trouvent en nombre impair dans toutes les trois; ce qui est un signe assuré de la réussite de l'entreprise; sinon, c'est une marque que la divinité ne yeut pas la favoriser. Si l'événement ne répond pas au pronostic, on se garde bien d'en accuser Agoyé; les Nègres en rejettent la faute sur eux-mêmes.

AGRAHARA. On appelle ainsi, dans les Indes, un village, un quartier ou une rue habités uniquement par des brahmanes; c'est là que résident ordinairement les gourous, ou directeurs des âmes; aussi donne-t-on aux agraharas le nom de pounya-stala,

ou lieux de vertu.

AGRAM, nom que les Arabes de Barbarie donnent aux sofis ou religieux. Voy. Soris.

AGRANIES, AGRIANIES et AGRIONIES, fétes célébrées à Argos en l'honneur d'une fille de Prætus : elles avaient lieu la nuit, et on s'y couronnait de lierre. Les femmes faisaient semblant de chercher Bacchus Agrionos, c'est-à-dire le Sauvage ou le Féroce; et comme elles ne le trouvaient point, elles disaient qu'il s'était réfugié chez les Muses; alors elles allaient souper toutes ensemble et se proposaient des énigmes. Il se commet-tait, dit-on, de grands excès dans ces fêtes, qui avaient lieu tous les deux ans à Orchomène. Il n'y avait d'exclues que les femmes qui descendaient de Minyas, parce que les filles de ce prince, dans leur enthousiasme bachique, avaient égorgé Hippasus, fils de Leucippe, et avaient fait de ses membres un horrible festin. C'est pourquoi le prêtre de Bacchus empêchait, l'épée à la main, leurs descendantes d'approcher; il avait même le pouvoir de tuer impunément celles qu'il rencontrait. Cette contume existait encore au temps de Plutarque, qui rapporte qu'un prêire de Bacchus, nommé Zoile, en ayant tué une, fut attaqué d'un ulcère dont il mourut, ce qui fut regardé comme une punition du ciel.

AGRAS ou AGRASAN. Les Hindous appellent ainsi des mets offerts aux dieux, des offrandes ou des sacrifices faits en leur honneur.

AGRAULIES, fête établie à Athènes en l'honneur de Minerve et d'Agraule ou Agraure, fille de Cécrops, qui se dévoua pour sa patric, et à laquelle on avait élevé un temple où l'on célébrait des mystères et des initiations. Les jeunes Athéniens qui avaient atteint l'âge de vingt ans prétaient, sur son autel. serment de fidélité à la patrie.

Dans l'île de Chypre, on célébrait aussi des Agraulies dans le mois Aphrodisius, et on y sacrifiait un homme à Agraule. Cet usage barbare subsista jusqu'à Diomède.

AGRESKOUI, chez les Hurons, et AGRES-KOUSÉ chez les Iroquois, est le dieu de la guerre; quelquesois ils le considèrent comme le souverain Etre. Agreskoui ou Areskoui est

aussi confondu avec le Soleil.

AGRÉUS, champêtre, ou plutôt chasseur. C'est un surnom qui est donné à Apollon sur des médailles où il est représenté avec des cerfs et des chiens. On le donne quelquesois à Jupiter, comme celui d'Agræa à Diane, celui d'Agrius à Pan, et celui d'Agroicus à Bacchus.

AGRIANIES, sêtes argiennes en l'honneur

des morts. 'Voy. AGRANIS.

AGRICOLA (JEAN ISLEB), ainsi nommé d'Eisleben ou Isleb, dans le comté de Mansfeld, d'où il était originaire. Il fut d'abord disciple zélé de Luther; mais il s'en sépara ensuite, et devint son ennemi. Luther avait enseigné que nous étions justifiés par la foi. et que les bonnes œuvres n'étaient point nécessaires pour le salut. Agricola conclut de ce principe que lorsqu'un homme avait la foi, il n'y avait plus de loi pour lui; qu'elle devenait inutile soit pour le corriger, soit pour le diriger; que si l'homme était juste, les œuvres étaient inutiles, et s'il n'était pas juste, il lui suffisait d'un acte de foi pour le devenir; en conséquence, il fallait se contenter de prêcher les principes qui portent à croire, et non pas les maximes qui règlent la conduite. Luther s'éleva contre cette doctrine; mais comme lui-même en avait posé les principes, il ne pouvait la réfater solidement. Les disciples d'Agricola furent nommés anoméens ou antinomiens, sans loi ou opposés à la loi. Voy. notre Dictionnaire des Hérésies, art. Agricola.

AGRICULTURE (FETE DE L'). 1 Chez les Juiss. Voy. Tabernacles (Féte des), et le Dictionnaire de la Bible, art. Tabennacles. 2º Chez les Latins. Voy. Ambarvales, Ambur-BIALES. 3º Chez les Chinois, cette fête est trèscélèbre et fort ancienne; car on lit dans le quatrième des six livres composés par Confucius, qui naquit 551 ans avant Jésus-Christ: Le fils du Ciel (l'empereur) choisit un des premiers jours de l'an destiné au culte de l'empereur souverain (Dieu), dispose la charrue, à laquelle il met la main, et ordonne aux courtisans de l'aider à fendre la terre. Le fils du Ciel laboure trois sillons doubles en allant et en revenant; les grands mandarins du premier ordre en tracent cinq, et les courtisans, ainsi que les différents ordres de mandarins, sillonnent la terre jusqu'à neuf fois. Il est probable quo cet usage remonte au delà de Confucius, car ce philosophe en parle comme d'une coutume déjà établie. Maintenant cette noble cérémonie paraît tombée en désuétude. Le P. Martini, dans son Histoire de la Chine. donne la description d'une sête de l'Agriculture, qui a pu accompagner ou remplacer l'ancien rite: Dans toutes les villes de l'Empire, dit-il, lorsque le solcil est au milieu du

signe du Verseau, un des principaux magistrals, couronné de fleurs et environné de musiciens et de gens portant des flambeaux, des banderoles et des drapeaux, sort de la ville par la porte orientale. Il est suivi de plusieurs personnes, qui soutiennent sur des leviers des figures faites de bois et de carton, rehaussées de soie et d'or, et représentant d'anciennes histoires concernant l'agriculture. Les rues sont tendues de tapisseries et ornées d'arcs de triomphe. Le magistrat s'avance vers le soleil levant, comme s'il allait au-devant de la nouvelle saison. Il y rencontre une grande figure de vache en terre cuite, si pesante, que qua-rante hommes ont de la peine à la porter. Derrière celle status est un jeune ensant représentant le génie de l'Agriculture; il a une jambe nue, et l'autre chaussée d'une espèce de brodequin; il frappe continuellement cette vache. Après lui viennent des paysans chargés d'instruments de labourage. Toute cette cérémonie est symbolique. Les coups que l'enfant porte à la vache signifient la perpétuelle application des oultivateurs au travail; ses jambes, dont l'une est nue et l'autre chaussée, sont le symbole de leur empressement et de leur diligence, qui leur donnent à peine le temps de se vétir pour courir au travail. Dès que le magistrat est arrivé devant le pulais de l'empereur (dans la ville où il réside), on dépouille la vache de ses seurs et de tous ses autres ornements, on lui ouvre le ventre, et on en tire une quantité de petites vaches de la même matière, que l'empereur distribue à ses ministres pour les faire ressouvenir du soin pu'ils doirent prendre de l'agriculture, et de l'attention qu'ils doivent apporter à ne laisser aucune terre en friche. C'est alors que l'empereur mêne la charrue, quand celle céré-monie a lieu. Dans les villes où l'empereur ne réside pas, c'est le premier magistrat qui le remplace.

4º Le Tunquin, qui a tiré des Chinois la plupart de ses institutions, avait emprunté d'eux la fête de l'Agriculture; mais, de même qu'en Chine, ce louable usage avait cessé depuis plus d'un siècle; car des mémoires fidèles déposent que, malgré les recherches les plus exactes, on ne put en découvrir au-cune trace sous les derniers rois de la dy-nastie Lé, qui fut détrônée sur la fin du xvni siècle. Cependant on y avait substitué une cérémonie assez analogue. Ainsi, dans la ville royale, à l'entrée de l'été, on offrait au génie de l'Agriculture un sacrifice dans son temple, ensuite duquel le mandarin dit phu-doan se rendait dans le jardin attenant au temple ou dans un champ voisin, y traçait trois sillons doubles, et semait du riz ou plantait des pommes de terre. On dit que Gia-Laong, roi de Cochinchine, devenu maître du Tunquin, en 1802, avait retenu l'ancien usage. Ce qui est certain, c'est que Minh-Menh a rétabli solennellement la sête de l'Agriculture dans ses Etats, par un édit de 1832, en vertu duquel il ordonne d'élever dans chaque province deux temples nou-veaux, et d'affecter un terrain à la cérémoaie de l'Agriculture, avec un oratoire au

milieu. Ces temples sont deux simples terrasses ou plates-formes carrées, élevées sur deux monticules voisins du gouvernement; ils sont hauts de trois pieds, spacieux, l'un de quarante et l'autre de soixante pieds carrés environ, ceints d'un mur d'appui qui s'élève à deux pieds au-dessus. Ils sont environnés d'une cour de quinze à vingt-cinq pieds de largeur, et chacun d'eux a une maison en bois qui peut être considérée comme un magasin ou une sacristie. L'oratoire est une autre terrasse d'un pied de haut et de vingt pieds carrés. Le temple de l'Agriculture doit avoir cinq à six arpents de terre dans le voisinage. — La cinquième lune, qui répond ordinairement au mois de juin, est le temps fixé par Minh-Menh pour la cérémonie, contrairement à l'ancien usage qui prescrivait le nouvel an, parce que la récolte qui correspond à ce mois l'emporte sur celle qui correspond au premier. La veille du jour fixé, les mandarins de la province viennent inspecter les lieux avec grand appareil, et font disposer tout ce qui est nécessaire, tel que tables d'autel, estrades, dais, chandeliers, cierges, vases, encens, cloches, tambours, nattes, etc., et de plus, la tablette du génie de l'Agriculture; puis on immole un buffle et un cochon; on fait de leurs parties intérieures des boudins et des saucisses, et on met à part, dans un vase, un peu de sang et quelques poils de la crinière. Le len-demain, jour de la solennité, le gouverneur de la province sort de son hôtel, de grand matin, et se dirige vers le temple de l'Agriculture, accompagné de deux autres grands mandarins, et portés tous trois sur des filets. Ils sont suivis de quatre éléphants, et escortés d'un train considérable de laquais et de nombreux officiers civils et militaires. Mille soldats éclairent cette marche nocturne. avec un faisceau de bambou allumé à la main; au son d'une musique bruyante, une foule immense suit le cortége. Les mandarins, arrivés aux temples, descendent dans une des sacristies, tandis que les cérémoniaires allument les cierges et les baguettes d'encens, et que les troupes se rangent sur deux lignes dans la cour pour éclairer les cérémonies avec leurs torches allumées. La foule se tient en dehors de la haie. Les mandarins, en grand costume de cour, s'avancent à la porte méridionale et y demeurent assis durant tout le temps du sacrifice, tournés vers le nord, où est l'autel. Un cérémoniaire est chargé d'annoncer à haute voix toutes les actions du sacrifice, qui commence au son de la cloche. On adresse une invitation au génie de l'Agriculture, pour qu'il daigne l'honorer de sa présence; et on se prosterne quatre fois, comme pour recevoir sa visite. Un cérémoniaire lit l'offertoire, d'abord agenouillé, puis redressé. On y loue le génie, on le remercie de ses biensaits, on le prie d'en accorder de nouveaux en vertu du sacrifice qu'on lui offre; on l'invite à prendre part aux oblations et à en respirer l'odeur. Vers la fin de l'offertoire, deux cérémoniaires, après une prostration, prennent sur deux

1

petits autels un vase d'eau et un vase d'arrack, et vont faire la libation devant le mattre-autel, c'est-à-dire qu'ils versent ces liqueurs dans deux verres déposés sur l'autel. Après ce sacrifice, on prend congé du génie, qui se retire, avec de nouvelles prostrations. Après quoi on jette dans un trou le sang et le poil réservés de la veille, et l'on répand à terre, comme inutiles, l'eau et l'arrack qui ent servi à la libation. Le cortége se rend alors, au point du jour, dans le champ des-tiné à la cérémonie de l'Agriculture. Le gouverneur rentre dans la sacristie, se dépouille de son costume de cour, et prend une tenue de soie verte. Il descend dans les champs, les reins ceints, les pieds nus et la tête couverte de son turban ordinaire. Aidé de quatre viciliards, dont deux conduisent le buffle sous le'dais, et deux soutiennent et dirigent la charrue, et suivi des deux premiers officiers de la province, dont l'un porte dans un sachet les semailles de riz, d'où il les tire pour les présenter sur un plat de cuivre, et l'autre sème, le grand mandarin, ombragé d'un dais et rafraichi par plusieurs éven-tails, saisit la charrue peinte en rouge aussi bien que tout le harnachement, et trace neuf sillons doubles, en allant et revenant, sur un terrain de vingt pas d'étendue, au son des instruments de musique et aux éclats de rire de la multitude. Tandis que le gouverneur quitte la charrue et son habit vert pour reprendre son costume ordinaire, le second mandarin s'avance vers l'oratoire, où brûlent deux cierges et des baguettes odoriférantes, pour faire une prostration d'action de grâce, après quoi le cortége rentre solennellement an gouvernement. Les intendants des cérémonies s'occupent aussitôt à faire dépecer les viandes et à les distribuer, au gouverneur d'abord, puis aux soldats, et aux villageois qui ont soin des temples et des champs; et chacun se souhaite et se promet toutes sortes de prospérités en mangeant ces viandes offertes. Dans la ville royale, c'est le roi lui-même qui fait cette cérémonie, avec infiniment plus d'appareil; mais il laboure avec un bœufau lieu de buffle.

5° Les Siamois ont une fête à peu près semblable. Autresois, dit la Loubère, les rois labouraient les premiers la terre chaque année; mais, dans la suite, ils se déchargérent de cette fonction sur un de leurs officiers. Cet ossicier est un roi imaginaire qu'on crée exprès toutes les années. Il monte sur un bœuf, suivi d'un cortége d'officiers qui lui obéissent, et s'en va faire l'ouverture des terres pour le roi. Cette coutume peut être venue de la Chine, avec l'art de l'agriculture; elle peut avoir été inventée pour accréditer le labourage par l'exemple des rois mêmes. Dans cette cérémonie, moitié civile et moitié religieuse, on prie tous les esprits bons et mauvais, qui peuvent ou servir ou nuire aux biens de la terre. L'officier qui représente le roi fait à ces génies un sacrifice en pleine campagne, en meltant le feu à un tas de gerbes de riz.

AGRIONIES. Voy. AGRANIES.

AGRIONOS. Ou donna à Bacchus ce surnom qui signifie sauvage, farouche, soit à cause des excès où porte le vin, soit parce qu'il était sans cesse entouré de panthères ou d'autres bétes carnassières.

AGRIPPINIENS, sectateurs d'Agrippa, évêque de Carthage, qui rebaptisait ceux qui avaient été baptisés par les hérétiques. Voy. l'article REBAPTIBANTS. Voy. aussi ce mot dans notre Dictionnaire des Héré-

AGROLETIRA, ov AGROTERA (Destructrice des campagnes ou chasseresse), surnom donné par les Athéniens à Diane Chasseresse. Ils lui offraient tous les ans un sacrifice dans lequel on lui immolait des chèen voici l'occasion : Callimaque, polémarque d'Athènes, avait fait vœu, lors de l'invasion des Perses dans l'Attique, de sacrifier à la déesse autant de chèvres que les Athéniens tueraient d'ennemis dans la bataille qu'ils allaient livrer à Darius; mais il y eut tant de morts, qu'on ne put jamais trouver un nombre suffisant de chèvres. C'est pourquoi on fit un décret par lequel on s'engagea d'en immoler 500 chaque année jusqu'à ce qu'on eût égalé le nombre des Perses tués dans le combat. - La fête dans laquelle on faisait ce sacrifice portait aussi le nom d'Agrolétira, ou Agrotéra.

AGROS, frère de Bubastis, fils d'Osiris et d'isis; on le confond avec Agrotès le Laboureur, divinité phénicienne, qu'on portait en procession le jour de sa lété, sur un char trainé par différents animaux.

AGROTES, divinité phénicienne que l'on portait solennellement, le jour de sa fête, sur un chariot trainé par différents animaux.

AGRYPNIS, fête nocturne à Arbèle, en Sicile, en l'honneur de Bacchus.

AGUEBAREM, dieu des blés, chez les Tchérémisses.

AGYIATE ou AGYEUS, surnom d'Apollon, pris d'ayua, rue, à cause des sacrifices que les Athéniens lui offraient dans les rues. On appelait aussi à Athènes Agyiei des dieux auxquels on sacrifiait pour détourner les malheurs dont on se croyait menacé par certains prodiges.
AGYLEUS, autre surnom d'Apollon, peut-

être le même que le précédent.

AGYNNIENS. Voy. Acionitis

AGYRMOS (Jour de l'assemblée) ; premier jour de l'initiation aux mystères de Cérès.

AGYRTÈS, ce nom, qui signifie charlatan, était donné aux prêtres de Cybèle, qui couraient les rues et les spectacles du cirque pour dire la bonne aventure, et amuser le peuple par leurs extravagances. Ils se servaient des vers d'Homère, de Virgile et d'autres poètes pour formuler leurs prédic-

AHALYA. C'est, dans le culte brahmanique, une des cinq vierges auxquelles on adresse journellement des prières. Elle est fille de Brahma, et femme du sage Gautama. Indra en devint amoureux, et pour la séduire il prit la forme de son époux ; c'est ce que fit aussi Jupiter à l'égard d'Alcmène. Eu

410

punition de sa faute involontaire, Abalya fut changée en statue, no devant recouvrer le mouvement que quand elle verrait Ramatchandra

AHL-1-DALC (mot à mot, gens qui portent la livrée de la mendicité); religieux musul-mans de la Perse et des Indes, qui vivent d'auménes, tels que les derviches, les faquirs, etc. Voy. ces mois. Voy. aussi notro Dictionnaire des Sciences occultes, art. FA-OUIR.

AHL-OULLAH (mot à mot, gens de Dieu), nom que les musulmans donnent aux derviches et aux faquirs. Voy. ces mols et l'arl. Fagura du Dictionnaire des Sciences occultes.

AHMED, surnom de Mahomet, c'est celui sous lequel on suppose qu'il est connu dans les cieux. Il signifie le loué, aussi bien que Muhammed, et Mahmoud, autres noms du

même faux prophète.

ARMED-RAWENDI, hérésiarque musulman; il débita, l'an 141 de l'hégire (758 de Jésus-Ghrist), une nouvelle doctrine sur la mélempsycose, déifiant tous les hommes, et soutenant que l'âme d'Adam, passant de corps en corps, se trouvait alors dans celui du khalife Abdallah II, à qui il voulait rendre, lui et tous ses sectaires, les honneurs divins.

AHORES. Les anciens Grecs donnaient ce nom aux enfants et aux jeunes gens qui, étant morts sans avoir rempli le cours de leur vie, n'étaient pas reçus dans les enfers, mais demenraient à l'entrée jusqu'à ce que le temps qu'ils auraient dû vivre fût entiè-

rement écoulé.

AHRIMAN, que les Grecs out appelé Arimanes. Les Perses des temps les plus reculés n'admettaient qu'un principe éternel de tontos choses, unique, tout-puissant, souverainement bon. Ils lui donnaient le nom de Auramazda, en grec Oromazdes. Mais dans la suite ils lui associèrent un principe du mal sous le nom d'Ahriman, c'est-à-dire corrompu, souillé. Ce principe était émané des ténèbres, tandis qu'Oromazd était éternel et la source de toute lumière. Les Perses, pour marquer l'horreur qu'ils éprouvaient pour cet être mauvais, et peut-être aussi pour indiquer d'une manière graphique combien il était opposé au bou principe, écrivaient son nom reaversé en celle sorte Ahriman; c'est ainsi qu'on le trouve tracé dans quelques asciens tivres. On lit dans Plutarque (De Is. et Osir.) que ces deux principes toujours opposés l'un à l'autre se firent chacun des réatures. Oromazdi, né de la lumière et sonrce de la lumière, créa les génies du bien, savoir la bonté, la vérité, la sagesse, la justice, les biens et la volupté honnéte. Ahriman opposa à son adversaire autaut de mauvais démons, tels que la méchancelé, le mensonge, etc. Le premier produisit encore vingt-quatre génies et les enferma dans un ouf; Ahriman en lit autant de son côté et rompit l'œuf, et fut ainsi le pernicieux auteur du mélange des biens et des maux qui règnent dans l'univers. Mais enfin Ahriman

sera détruit et le bien triomphera du mai. Alors la terre reprendra son ancienne uniformité. Il y aura une vie éternelle où l'on ne verra qu'une société d'êtres vertueux. — Quelques écrivains attribuent au mauvais principe une autre origine. Oromazd, disentils, se voyant seul, se dit à lui-même : « quelle șera ma gloire, si rien ne s'oppose à moi? » Cette pensée produisit l'auteur des ténèbres, qui ne veut, qui ne peut que le mal. Aussitôt Ahriman s'éleva contre Oromazd et lui déclara la guerre, et, par ses oppositions perpétuelles à la volonté divine, travailla contre son gré, ma's par le décret immuable de son créaleur, à la gloire de cet Etre souverain. Les Perses ajoutaient que les anges furent les médiateurs entre les deux principes, et que la paix fut conclue à condition que le monde inférieur serait abandonné pour 7,000 ans à Ahriman, après quoi le monde devait être rendu à la lumière. — Suivant un autre système, les deux principes doivent se partager le monde pendant douze mille ans ; et cet espace de temps est partagé en quatre âges. Pendant le premier, Oromazd régna seul; dans le second, Ahriman commença à faire sentir sa puissance, mais elle était encore peu affermie; dan**s le** troisième, qui est la période actuelle, les deux principes se déclarent la guerre et semblent avoir une égale prépondérance. Enfin, au quatrième, Ahriman, glorieux de tous les maux dont il aura accablé l'univers, et paraissant jouir sur les ruines du monde de la grandeur de sou triomphe, sera vaincu et précipité par Oromazd, qui au moyen d'une comète réduira la terre en fusion; ce vaste embrasement servira à purifier les âmes et les mauvais génies eux-mêmes, malgré leurs efforts pour s'opposer à cette régenération; alors surgiront un nouveau ciel et une nouvelle terre, dégagés de toute ombre, de tout crime, ct dont la durée sera élernelle. Ahriman, cessant d'être un principe nécessaire et distinct, se confondra avec Oromazd dans l'éternité, et l'univers jouira ensin d'un bonheur qui ne finira jamais. — Au milieu de toutes ces réveries il n'est pas dissicile de reconnaître de nombreuses réminiscences des traditions primitives. — C'est de ces deux principes de la théogonie de Zoroastre que le manichéisme paraît avoir tiré son origine.

AHSCHAM-NAMAZI, la quatrième prière canonique, chez les Turcs; on peut la faire depuis le coucher du soleil, jusqu'au mo-ment où la nuit est tout à fait arrivée. Elle

se compose de cinq Ricars. Voy. ce mot.
AHTI, dieu des Finnois; il présidait aux

lacs, aux poissons et aux pécheries.

AHTOLAINEN, un des génies du mal, dans la mythologie finnoise. C'est lui qui attachait avec des scrpents les pieux des haies. C'est pourquoi le lezard est appelé, dans le Kalewala, poëme épique des Finnois le lien de la haie d'Ahtolainen.

AHURA-MAZDA. Co mot signifie la grando lumière. C'est dans la théogonie des Parses le nom du bon principe, ou du premier des Amschaspands, plus connu sous le nom

d'Oromazdes ou d'Ormuzd. Voyez ORMUZD.

Al, nom de certains génies que les anciens Scandinaves supposaient habiter les eaux.

AlDAS. On donne ce nom à ceux qui exercent le sacerdoce dans l'île de Bali; ils ne sont qualifiés brahmanes qu'après être parvenus au premier degré de leur ordre. On les reconnaît en général à leur cheve-lure longue. Quand ils exercent les cérémonies religieuses, ils ont un costume particulier et un cordon semblable à celui des brahmanes de l'Hindoustan; les Balinais nomment ce cordon ganitri. Il paraît que les Aïdas ne font aucune espèce d'ouvrage ni de commerce; ils sont entretenus par les retributions données à l'occasion des funérailles ou du brûlement des corps. Ce sont eux qui consacrent l'eau dans laquelle les corps morts sont lavés.

AlDONÉE, surnom de Pluton, dérivé de aidės (kiôns), enfer. On l'a confondu quelquesois avec Ardonée, roi des Molosses, qui vivait cinquante ans avant la guerre de Troie, et qui mit en prison Thésée pour avoir voulu enlever sa fille Proscrpine. C'est probablement ce qui a donné lieu à la fable de la descente de Thésée aux enfers.

AIGLE, autrefois consi léré comme le plus noble et le roi de toute l'espèce des oiseaux; il sert de symbole dans plusieurs religions. 1° Les êtres mystérieux qui, dans la vision d'Ézéchiel, entouraient le trône du Tout-Puissant, avaient une tête et des ailes d'aigles. Parmi les quatre animaux mystérieux que vit saint Jean, dans l'Apocalypse, était pareillement un aigle; d'autres aigles jouent aussi un rôle dans le reste de cette vision. L'aigle est donné comme symbole au même saint Jean en qualité d'évangéliste, parce que dans cet ouvrage il pénètre jusque dans les profondeurs de Dieu, comme l'aigle au plus haut des airs.

2º Chez les païens l'aigle était consacré à Jupiter; ce sut cet oiseau qui porta l'ambroisie à ce dieu encore enfant; ce fut un aigle qui lui apparut quand il prit les augures avant de faire la guerre aux Titans; ce fut un aigle qui enleva le jeune Ganymède pour servir d'echanson au souverain des dieux, ou plutôt ce sut Jupiter lui-même transformé en aigle qui opéra cet enlèvement; c'est pourquoi cet oiseau fut placé parmi les astres; on le représente communément auprès de Jupiter, ou tenant entre ses serres la soudre du dieu. L'aigle servait d'etendard aux légions romaines, et souvent les troupes lui offraient des sacrifices ou des libalions.

3º Les Yakoutes de Sibérie rendent les honneurs divins à l'espèce d'aigle falco fulvus, grand comme une outarde et gros comme un dindon, qui se trouve dans les environs de Worosnesch; ils se gardent bien d'en tuer aucun.

AIL. Les Egyptiens honoraient ce légume comme une divinité. Les Grecs, au contraire, défendaient à celui qui en avait mangé

d'entrer dans le temple de la Mère des dien x

AILEKES ou AILEKES-OLMAK, dieux des jours de fête chez les Lapons. Ils étaient au nombre de trois; Buorres-Beive-Ailek était le dieu du dimanche, Lava-Ailek celui du samedi, et Fried-Ailek celui du vendredi, selon d'autres auteurs, le dimanche est consacré à ces trois divinités, le vendredi et le samedi ont d'autres patrons. — Ces trois jours de la semaine étaient sacrés chez les Lapons; le dimanche on célébrait des cérémonies magiques, qui n'étaient renvoyées au vendredi ou samedi suivants que dans des circonstances qui ne souffraient point de délai; c'était aussi le jour le plus heureux pour la chasse. Le vendredi et le samedi, il n'était pas permis de couper du bois, c'eût été offenser les Ailekès; car on avait vu couler du sang aux premiers coups de hache qu'on avait portés à des arbres qu'on avait voulu abattre. Quand on s'était rendu conpable de quelque infraction à la sainteté de ces jours, il fallait apaiser par des sacrifices

la divinité qui y présidait.

AlLES, nom des jours saints de la semaine chez les Lapons. C'étaient le dimanche, le vendredi et le samedi; ils étaient consacrés aux trois divinités nommées Ailekes : on devait les célébrer avec beaucoup de solen-

nité. Voy. Ailekes.

AILES-OLMAI, roi des loules, chez les Lapons. C'était un génie qui commandait à tous les Ailekes; on faisait à son sujet des contes absurdes. On l'honorait en répandant de l'eau-de-vie dans les endroits qui lui élaient consacrés.

AlMAC, ou Ties, dieux domestiques des Tatares idolâtres, auxquels ils sacrifient, dans leurs maladies, de petits animaux, des

peaux, de la chair, etc.

AlMO, demeure des âmes dans la mythologie laponne. Les Lapons placent ce lieu dans le Saiwo, mont sacré où habitent les Sairco-Olmak, esprits de la montagne, qui vivent à la manière des hommes, quoique d'une nature et d'une destination fort supérieure à l'humanité. Ils distribuent les Aimo en plusieurs régions, et ils leur donnent des noms différents, tirés de ceux des diverses divinités souveraines, par exemple, Rut-Aimo, Mubben-Aimo et Zhiaeppes-Aimo, ainsi nommés de Rutu et Mubben qui, ainsi que Fudno, désignent les mauvais esprits. Zhiaeppes-Aimo signifie région des ténèbres; Gerro, joint à Mubben-Aimo, signifie douleur et tourment. Ils admettent encore un troisième lieu, Radien-Aimo, le ciel, séjour de la divinité, dont le nom vient d'un de leurs principaux dieux. Les anciens noms des champs heureux habités par les âmes, sont: Saiwo-Aimo, Saracca-Aimo, et surtout Jabmé-Aimo, de Jabmek ou Jabmé-Kérul, un des plus puissants esprits de l'intérieur de la terre, chef de plusieurs autres qui portent le même nom. Tous les hommes qui pendant leur vie se sont préservés de la souillure du parjure, du vol, de la violence, sont admis dans le Jabmé-Aimo, pour y reprendre de nouveaux

corps, y vivre éternellement avec les Saiwo-Olmak et les Saiwo-Nieides, et partager avec eux leur félicité. Cette nouvelle vie se passe à exercer l'art rhunique, à aller à la chasse, à jouir de la compagnie des femmes, à être toujours dans les festins, à boire de l'eau-de-vie, à fumer du tabac : toutefois ces plaisirs sont fort au-dessus des plaisirs semblables qu'on goûte sur la terre. Au reste, les ours et les oiseaux peuvent prétendre au même bonheur; mais ceux qui se rendent coupables des crimes cités plus baut, n'ont aucune espérance d'être reçus dans le Jabmé - Aimo. Après avoir passé quelque temps dans cet endroit fortuné, les āmes seront transportées dans un lieu plus fortuné encore, c'est-à-dire dans le Radien-Aimo. — Les Roaiden, qui sont les prêtres et les magiciens des Lapons, se vanient de connaître parfaitement l'état de ces lieux. En esset, ils entreprennent de grands voyages pour aller y appeler un des Jabméké ou aucétres décédés, au secours des rennes, ou pour les apaiser et les implorer en faveur d'un malade en danger de mort, non-seulement afin qu'ils l'accueillent favorablement, mais aussi pour qu'ils le guérissent et le rendent à sa samille. Si les Jabméké resusent de rendre le mort qu'on leur redemande, ou s'ils appellent le malade dont on implore la santé, le Roaidé se trouve exposé lui-même à un grand danger de périr, et il ne peut y échapper que par la protection du serpent des sorciers, qu'il a porté sur son dos, dans le monde souterrain. Ce serpent contraint le Jabméké réfractaire à remplir les vœux du Reaidé, ou au moins à le laisser aller sain et sauf. Si ces divinités promettent la vie à un malade, il est guéri sur-le-champ; mais si elles se montrent inexorables, il n'y a aucun moyen de guérison.

AIN-AL-ESNAM, ou Fontaine des idoles. C'était un lieu situé en Afrique, dans la province de Fez, où était élevé un temple. Les idolatres y célébraient, à certaines époques, des fêtes nocturnes où les deux sexes étaient réunis. Les enfants qui provenaient de ces unions mystérieuses étaient réputés sacrés, et élevés dans le temple par les prêtres. Les femmes qui y avaient passé la nuit étaient séparées de leurs maris pendant l'espace d'une année. Ce culte infâme fut aboli par les musulmans.

Alnos. Les Arnos sont un peuple qui habite l'île de leso, située au nord du Japon, la plus grande partie de celle de Tarrakar, et la plupart des îles Kouriles. Ils regardent comme autant de divinités, le Soleil, la Lune, la Mer, et les phénomènes imposants de la nature. Ils les représentent et les vénèrent sous la forme de symboles très-simples, et leur offrent des sacrifices, principalement au dieu de la mer. Les habitants de leso et de Karafto (ou Tarrakar) brûlent sur le rivage les têtes des animaux qu'ils ont pris dans la mer. Chaque jour l'Arno adresse ces paroles à la divinité qui protége sa cabane et sa cour : Nous te remercions, Kamoi (ce mot signifie Disu ou Génie), de ce que tu es

resté ici dans la cour, et de ce que tu as veillé pour nous. Il répète souvent la prière : Kamoi, sois toujours soigneux pour Cette divinité protectrice est appelée Kotan Kara Kamoi (dieu de la maison et de la cour). Le symbole qui le représente se nomine Inao; c'est un pieu ensoncé en terre, dans le voisinage de l'habitation, et dont la partie supérieure est fendue en plusieurs copeaux trèsminces et pendants. Les Ainos croient aussi à un dieu du ciel et à un enfer : ce dernier est la résidence du Nitsne-Kamoi. Ils ont aussi de petits temples en bois qui ressemblent aux Mias des Japonais. Ils conservent dans ces édifices des idoles en bois. Tous les ans ils célèbrent une graude fête nommée Omsia, à laquelle toute la famille assiste et se régale de saki et de chair d'ours. A cette occasion, on orne la maison avec la tête de l'ours favori, et avec les armes du propriétaire : ce sont un arc, des sièches, un carquois et un sabre japonais. Chez les Alnos de Ieso, les mariages se contractent assez souvent entre les membres de la même famille; toutefois on a égard aux degrés les plus proches de parenté. Les femmes sont libres et paraissent jouir d'une considération particulière; à Karasto elles dominent même leurs maris. Dans cette dernière ile, on cherche souvent sa fiancée à une distance de 100 ri japonais (à 18 1/2 par degrés). Les habitants de la partie méridionale prennent des femmes de la partie septentrionale. Le mariage est censé conclu par la remise de la fortune du nouveau mari entre les mains du père de la fiancée : c'est le chef du village qui confirme le mariage. Quelquesois le mari prend une seconde femme, ce qui n'excite point la jalousie de la première. — Avant d'enterrer leurs morts, les Aïnos leur mettent un habit neuf, fait de l'écorce fine du saule, puis on les enveloppe dans une natte. Les Smerenkour brûlent le cadavre, recueillent les cendres dans une petite chapelle, l'y gardent pendant quelques années, portent des offrandes à l'idole qui s'y trouve, et couvrent de branches d'arbres le lieu où le feu a consumé le bûcher. Ils y élèvent encore quelques arches en bois, tout à fait semblables aux torii des Japonais. Dans l'île de Ieso et dans la partie méridionale de Karasto, on érige des pieux en l'honneur du défunt ; ces pieux ont diverses formes, et sont ordinalrement faits du bois qui a scrvi à la construction de la maison du décédé, laquelle est toujours détruite entièrement après sa mort. On ôle à travers l'anus les entrailles du corps des riches, on les remplit d'herbes odoriférantes, et on les laisse sécher pendant une année entière ; puis on les place dans un sépulcre travaillé avec beaucoup d'art, qui ressemble à un mia, ou temple des Sintos au Japon. Ces sépulcres sont constamment vénérés; la famille du défunt leur fait tous les ans une visite de cérémonie, le jour auniversaire de sa mort. Cependant, comme ce peuple n'a pas de calendrier, il établit sa chronologie annuelle d'après la chute des leuilles des arbres et des plantes, ou après

que les différentes especes de fleurs commencent à se faner. L'usage veut que pendant ces visites on ne parle nullement du défunt. Le deuil dure plusieurs années. Les enfants et les amis d'un Ayno qui a été tué se blessent entre eux dans un combat simulé, et offrent au kamoï le sang qui coule de leurs blessures. Après la mort du mari. la veuve se cache dans les montagnes, et les plus proches parents se couvrent la tête pendant des années entières, car ils se regardent comme impurs, et ne se croient pas dignes que la lumière du soleil ou de la lune tombe sur leurs têtes. Les Japonais sont aussi impurs pendant le temps du deuil; les hommes se couvrent alors la tête d'un chapeau de roseau, et les femmes d'un mouchoir ouaté.

Alounes. prétres des Yakoutes, peu-

plade de Sibérie.

AlR. Les anciens adoraient l'Air, tantôt sous le nom de Jupiter, qu'ils prenaient pour l'air le plus pur; tantôt sous celui de Junon, qu'ils prenaient pour l'air grossier qui nous environne; tantôt sous celui de Minerve; souvent aussi ils en faisaient un dieu particulier, qui était époux de la Lune et père de la Rosée.

AIRAPADA, éléphant blanc, l'un des huit qui soutiennent la terre, dans la cosmogonie hindoue. On place sa figure dans les temples de Vichnou, où elle est peinte de couleur blanche, avec quatre défenses, et le corps chargé de bijoux et d'ornements magni-

AIRAVATA, éléphant à trois trompes, sur lequel est monté Indra, dieu du ciel, dans la mythologie hindoue. Il était né du barattement de la mer, avec l'amrita. Voyez ces

AIRÉENNES ou ALOENNES, sétes cé-lébrées à Athènes en l'honneur de Cérès et de Bacchus, pendant lesquelles on offrait à ces divinités les prémices du blé et du vin qui avaient été récoltés.

AIRI. Dans la croyance des peuples qui habitent les montagnes de Kamaon, au nord de l'Inde, les Airis sont les âmes de ceux qui ont été tués à la chasse. On croit qu'elles hantent les forêts où cet accident leur est arrivé; on les entend même quelquefois exciter les chiens par leurs clameurs. Ces cris présagent des malheurs à ceux qui les entendent.

AISHVARIKA, un des quatre systèmes du bouddhisme spéculatif. Il admet l'essence immatérielle, un Adi-Bouddha suprême, infini et immatériel, que quelques uns des partisans de ce système considèrent comme la scule divinité et la cause unique de toutes choses, tandis que d'autres lui associent un principe matériel qui lui est égal et coéternel, et croient que toutes choses ont procédé de l'opération conjointe. Les Aishvarika admettent le pravritti et le mireritti, c'est**à-**dire les deux modes de la matière, l'action et le repos, la concrétion et l'abstraction; mais bien qu'ils admettent l'essence imma-. térielle et un dieu, ils nient sa providence et son autorité, et tout en croyant que le

mokcha est une absorption dans son essence, et en appelant vaguement à lui comme dispensateur des biens du pravritti, ils regardent la connexion de la vertu et de la félicité dans le pravritti comme indépendante de lui et comme pouvant être acquise seulement par les efforts propres des Tapa et des Dhydna, efforts qu'ils considèrent également comme pouvant accroître leurs facultés à l'infini, les rendre dignes d'être adorés comme bouddhas sur terre, et les élever daus le ciel à une participation égale aux attributs et à la félicité du suprême Adi-Bouddha, ou à l'absorption ou plutôt à l'a-nion avec lui. Tous les bouddhistes s'accordent à rapporter l'usage et la valeur de la médiation terrestre et céleste, des droits et des devoirs des mortels, et des cérémonies de la religion, uniquement au pravritti, état qu'ils sont tous enseignés à condamner. Ils sont instruits à chercher par leurs efforts et leurs abstractions cette extension infinie de leurs facultés dont l'accomplissement réalise dans leurs personnes une divinité aussi complète que celle qui existe, et la seule que quelques - uns d'entre eux veulent reconnaître. (Voir les trois autres systèmes : SWABHAVIKA, YATNIKA et KARMIKA)

AIUS LOCUTIUS, Dieu de la parole. Un

homme du peuple, nommé Cédicius, vint un jour dire aux tribuns qu'en traversant, la nuit, une des rues de Rome, il avait entendu sortir du temple de Vesta une voix surhumaine qui lui avait ordonné d'aller prévenir les magistrats que la ville serait attaquée par les Gaulois. Ceux-ci méprisèrent cet avis, car les Gaulois étaient un peuple fort éloigné; mais l'année suivante vérifia la prediction; Rome fut prise. Alors, pour expier la négligence qu'on avait témoignée pour cette voix prophétique, Camille fit décréter qu'on élèverait dans la rue neuve, à l'endroit où Cédicius l'avait entendue, un temple au dieu Aius Loculius. Ce dieu, dit plaisamment Cicéron, parlait et se faisait enten-dre lorsqu'il n'était connu de personne; mais depuis qu'il est devenu célèbre et qu'on lui a érigé un temple et des autels, le dieu de la parole a pris le parti de se taire. (Cicer. de Divinat.

AlYOUKAL, une des quatre principales divinités des Mongols; elle paraît avoir des

rapports avec le Vichnou indien.

AlYOUCH, autre dieu des Mongols, qui correspond vraisemblablement au Brahma des Hindous.

AJATTARA, mauvais génie, chez les anciens Finnois; son occupation consistait 🛋 fourvoyer les chasseurs et les voyageurs : il la partageait du reste avec les autres esprits malins. Onkelvoinen, Attara et Lem-

AJAXTIES, sêtes qu'on célébrait à Athènes et à Salamine en l'honneur d'Ajax, fils de Télamon, l'un des Grecs les plus braves qui se signalèrent au siège de Troie. Les Grecs en avaient fait presque un dien; its l'invoquèrent avant la bataille de Salamine. et lui vouèrent, comme prémices du butin.

un des vaisseaux qu'ils comptaient enlever aux Perses dans cette journée.

AJMATAR, mauvais génie des anciens Finnois. C'était une vierge d'une rare beauté, qui, ayant été sécondée par le vent du printemps, devint la mère des loups. Ses nourrices étaient Paiwatar et Waiviolar.

AJMEROINEN, mauvais génie des anciens Finnois; c'était le père d'Akki, dieu de la

AKALI, nom d'une secte de fanatiques religieux qui a surgi parmi les Sikhs (voy. ce mot). Les premiers Akalis furent des sectateurs outrés de la morale prêchée par Nanak et ses successeurs. Ils se vouèrent à la garde des temples des Sikhs et à la défense de leur religion. Loin de suivre l'exemple des faquirs des autres sectes indiennes qui s'occupent d'astrologie, de prières, de médeci-ne, etc., les Akalis cherchent à se faire considérer comme des soldats armés par l'ordre de Dieu, et dès lors ne craignent pas d'affronter la mort pour accomplir des actions éclatantes. De plus ils vivent d'aumônes, comme les autres religieux hindous; mais leur nombre ayant augmenté prodigieusement, cette ressource ne suffit plus à leur subsistance; c'est pourquoi ils sont aujourd'hui divisés en bandes vagabondes, et vont demandant l'aumone, la mèche allumée et le sabre à la main; injuriant et menaçant même de mort les personnes riches qui la leur refusent.

AKAR, un des noms de la suprême puissance dans la théologie hindoue. Akar est infiniment élevé au-dessus de Brahma, de Vichuou, de Siva et de tous les autres dieux ; c'est l'être souverain, éternel, immuable, qui a tiré de sa propre substance les âmes et les corps matériels, quoique lui-même soit incorporel. Les Hindous, pour expliquer cette production des êtres, se servent de la comparaison de l'araignée; or, comme cet insecte tire de son corps un tissu, de même, disent-ils, la création n'est qu'une extraction ou extension que Dicu fait de lui-même par des espèces de rets qu'il tire de sa substance, et la destruction dû monde ne sera que la reprise de ces rets et de cette substance, semblable à l'absorption que fait quelquefois l'araignée de ses fils. Ainsi, dans tout ce qui frappe nos sens, il n'y a rien de réel, et ce monde n'est qu'une espèce de songe oud'illusion (maya), parce que tout ce qui pa-rait à nos yeux n'est qu'une seule et même chose qui est Dieu, comme les nombres 10, 20, 100 ne font qu'une même unité repré-sentée plusieurs fois. AKASAYOGHINI, déesse du système né-

wari; elle fut produite par le lotus dans la sphère céleste au-dessus du mont Soumerou: elle est considérée, ainsi que ses compagnes, comme ayant un caractère malfaisant et un pouvoir magique. On l'invoque pour se la

rendre propice.

AKAS-MOUKHI, secte de fanatiques hindous qui tiennent leur visage levé vers le ciel si constamment, que les muscles de leur cou en deviennent raccourcis, et qu'ils se trouvent ensuite forcés de garder cette position.

Ils portent le djata (la chevelure mélée). laissent croftre leur barbe et leurs moustaches, et se frottent le corps avec des cendres. Quelques-uns ont des vétements de couleur. Ils vivent d'aumônes.

AKCHATTA. Les Hindous donnent ce nom à des grains de riz pilés et colorés en rouge dans une teinture de safran et de vermillon, puis on les consacre avec des mantras ou paroles sacrées. L'offrande de l'Akchatta fait partie intégrante du Poudja, ou acte d'adoration des Hindous. (Voy. Pou-DJA.

AKCHAYA TRITYA, ou l'impérissable troi-sième jour, sête célébrée par les Hindous, dans le mois de baisakh, en mémoire de ce qu'à pareil jour le radja Bhaguirath transporta la déesse Ganga (le Gange) du séjour de Brahma au mont Himalaya. En ce jour les Hindous augmentent le nombre de leurs aumônes et de leurs autres bonnes œuvres.

AKCHOBYA, ou AKTCHIBA, un des bouddhas qui ont déjà paru dans le monde d'après la théologie newari et mongole. Son paradis est situé vers l'Orient. On le représente vétu d'un manteau rouge; son corps est blanc, il tient les mains jointes devant lui, et élève l'index. Dans le système vulgaire, on lui donne pour femme Lotchana; il eut pour fils spirituel le boddhisatwa Anan-

tagandja.

AKHNASIYÉ, c'est-à-dire les disciples d'Akhnas fils de Kais. C'est une des soixantetreize sectes de l'islamisme et une fraction des Thaalibé, qui font eux-mêmes partie des Hhawaridjé, ou protestants musulmans. Les Akhnasiyé diffèrent des Thaalibé en ce qu'ils ne croient pas que le fidèle qui se trouve dans le pays des idolatres partage la coulpe de ceux au milieu desquels il vit, mais qu'il doit être jugé d'après ses actions, c'est-à-dire d'après sa foi ou son infidélité. (De Hammer, Journal asiat., juillet 1825.)

AKHOUN, magistrat musulman, appelé aussi Cheikh-el-Islam, ou chef de la religion : il tient chez les Persans le troisième rang parmi les ministres de la religion; il rend des décisions d'après le texte du Coran; il connaît des causes des pupilles et des veuves, des contrats et autres matières civiles. Il est en outre chef de l'école de droit et jouit de la suprématie sur tous les Cazis. Mais le nom d'Akhoun ou Akhound est donné plus communément aux ministres inférieurs appelés

aussi Molla.

AKKA, divinité des anciens peuples finnois. C'est la femme antique, courageuse, habile à filer la laine; c'est elle qui la première a planté des pins. Les Finnois en font encore la déesse de la Mer; en cette qualité elle habite les détroits. Son occupation sous les ondes est de peigner sa chevelure; chaque dent qui tombe de son peigne se change en ver

AKKI, mauvais génie des anciens Finnois; c'était la personnification de la colique. Il avait pour père Ajmeroinen, digne père d'un pareil enfant.

AKOUMAN, le premier des six mauvals

maies imes par konman, selon la lo exeige ses demes Ciencie pen e le la nierrariae e i mise bar bingertien, a Banman, gen eite a winter le promièr des bons espinis dries ise lemază, bairaman est le plus Gileix ie our es livit 13'el iel centem ne iont 178 779 1 et 1.24 le Seau 168 Dices.

tank to nom te a Divid te date les les H . ₩4 . ₹ 17 A 2124.

ACCES nominimeant or lemina ec es let donalem bomba i bienstemps, et car legnes i fut neme predit e tabé a meri nale entin e terre remotra la vivisire et e dal la tembo appartata la la rate des t va ven eg veg-debegreg, billi la my hultig e 10% + 16.0 19 3 22304.

AAUUM nom que les Parsia on Grébres umment a linge the Died elabet specialenem jame en les sus es au ses auges, pour les premissir concre la maine la magrafs ; = nr.5

AATAF Comotagn de en arabe les spouer Les Omentaux araient une estèce de dii hall in appetie I'm el-Actif, science des roan es, parte qu'on y employait des épau es te montin, sar lesqueiles on crivait trouper des figures de geomancie dans les tiches time et es cont mara sees. D'Herbelot observe . a la ancien roi de Perse, Sapor ou Schamove, we nomine Droul Aktof aux equales, poserali bien avoir reçu ce surnom de cet art, dans leque: n élait versé, plutôt que de la largeur de ses écaules.

AKTCHiBA, divinité mongole. Foyez

ALABANDUS, fondateur et premier roi de ta v le d'Alabanda, en Carie. Les habitants d Alabanda lui rendaient de si grands honneuts, au rapport de Cicéron, qu'ils le plaçaient au-dessus des dieux les plus respectés.

AL COMENE, fille d'Ogyges roi de Thebes, fut la nourrice de Minerve, et fut honorce après sa mort sous le titre de déesse praxidicienne, c'est-à-dire savorisant la réussite des projets. Elle était représentée non en pied, mais en buste, pour montrer que cest la tête ou l'intelligence qui assure le succes; pour la même raison, on lui immolait la tête des animaux. Ses temples étaient decouverts, pour insinuer que c'est du ciel que vient toute sagesse.

ALAGABALE, or ELAGABALE, divinité

honorée en Syrie. Voy. ELAGABALE. ALAI-VALOU, dieu de l'archipel Tonga; il a un grand enclos consacré, et un prêtre dans l'île d'Ofou. On le consulte souvent dans les maladies.

ALAKA, habitation de Kouvera, le Plutus des Indiens; cette ville est placée sur le mont Kaitasa, au milieu de la chaîne de l'Himalaya. Elle est représentée comme ornée avec une magnificence digne du dieu des richesses, brillante d'or et de pierreries, embellie par tous les arts, égayée par tous les genres de plaisirs.

ÁLALA BT CALALA, deux génies desquels Thich-ka, le bouddha tunquinois, prétendit avoir reçu la doctrine qu'il enseigna aux peuples.

A na mait aussi, chez les Grecs, un sur हाइला :- िना the derivé d'abat, cri de guerre,

ALAMANNUS, or ALEMANNES, ancien r. 1-3 Ediens, dans la Germanie, qui le regaria est elimme le fondateur de leur nation. Ĉa traca brave el courageux avait pris, 2 - a..... ra pour son symbole; ce qui nous para . assez d seeux, car cet animal devait ê re initatu aux anciens Germains. Quoi qu'il en soit, ces peuples l'avaient pris pour le deu le la guerre: ils l'invoquaient avant te i trer les combats, et chantaient ses Lagazes Cetait leur Hercule; il était surdat revere en Franconie et **aux envir**on**s** de Fat spende.

ALARO, deesse des Yébous, peuple de l'Afrique, sur le golfe de Benin, qui lui ont e eve un temple dans le village d'Ekpé. C'est la teesse des pluies, et peut-être la même a qui Adams a vu sacrifier, à Lagos, une

jeu e Negresse.

ALASE, nom des prêtres idolâtres des Yeleus, peuple de la côte de Benin, en Afrique. A la naissance d'un enfant on appei e un Alue, qui frotte d'abord d'huile de palme la lète du nouveau-né; puis ayant fait fondre dans sa bouche quelques grains de sei, il souffe sur le front de l'enfant quelques gouttes de salive salée, et lui impose tout haut le nom que le père lui a sait connaitre d'avance. Les Alasés président encore aux mariages, aux funérailles et aux cérémonies du culte. Ils sorment tous ensemble une corporation, soumise à un chef unique, qui a le titre d'Oklo Alasé.

ALASTOR. Ce terme, qui signifie châtiant les méchanis, était un surnom de Jupiter. C'était aussi le nom de certains génies malsaisants. Plutarque rapporte que Cicéron, par haine contre Auguste, avait conçu le projet de se tuer auprès du soyer de cet em-

pereur pour deven:r son Alastor.

ALBAINS, collège des Saliens ou prêtres de Mars, ainsi appelés du mont Albain, où

ils résidaient.

ALBANAIS, ancien peuple de l'Asie, près de la mer Caspienne. Les Albanais adoraient Jupiter, le Soleil, et surtout la Lune, pour laquelle ils professaient un respect particulier. Elle avait, près de l'Ibérie, un temple dont le prêtre tenait le premier rang après le roi, et était comme le souverain poutife de tous les Albanais. La plupart des prêtres subalternes étaient saisis d'un enthousiasme qui leur faisait rendre des oracles. Le plus enthousiaste d'entre eux errait seul dans les forêts; quand on était parvenu à se saisir de lui, on le liait avec une chaîne sacrée et on le nourrissait splendidement; puis quand il était temps de le sacrifier à la déesse, on l'amenait et, après l'avoir bien parfumé, on lui percait le cœur avec une lance destinée aux victimes humaines. On tirait ensuite de son cadavre des pronostics qui étaient annoncés publiquement Enfin on le portait dans un licu où tout le monde le foulait aux pieds pour se purifier.

ALBANAIS, hérétiques appartenant à la secte des manichéens, qui tiraient leur nom un des vaisseaux qu'ils comptaient enlever aux Perses dans cette journée.

AJMATAR, mauvais génie des anciens Finnois. C'était une vierge d'une rare beauté, qui, ayant été fécondée par le vent du printemps, devint la mère des loups. Ses nourrices étaient Paiwatar et Waiviotar.

AJMEROINEN, mauvais génie des anciens Finnois; c'était le père d'Akki, dieu de la

AKALI, nom d'une secte de fanatiques religieux qui a surgi parmi les Sikhs (voy. ce mot). Les premiers Akalis furent des sectateurs outrés de la morale préchée par Nanak et ses successeurs. Ils se vouèrent à la garde des temples des Sikhs et à la défense de leur religion. Loin de suivre l'exemple des faquirs des autres sectes indiennes qui s'occupent d'astrologie, de prières, de médecine, etc., les Akalis cherchent à se faire considérer comme des soldats armés par l'ordre de Dieu, et dès lors ne craignent pas d'affronter la mort pour accomplir des actions éclatantes. De plus ils vivent d'aumônes, comme les autres religieux hindous; mais leur nombre ayant augmenté prodigieusement, cette ressource ne suffit plus à leur subsistance; c'est pourquoi ils sont aujourd'hui divisés en bandes vagabondes, et vont demandant l'aumone, la mèche allumée et le sabre à la main; injuriant et menaçant même de mort les personnes riches qui la leur refusent.

AKAR, un des noms de la suprême puissance dans la théologie bindoue. Akâr est infiniment élevé au-dessus de Brahma, de Vichnou, de Siva et de tous les autres dieux; c'est l'être souverain, éternel, immuable, qui a tiré de sa propre substance les âmes et les corps matériels, quoique lui-même soit incorporel. Les Hindous, pour expliquer cette production des êtres, se servent de la comparaison de l'araignée; or, comme cet insecte tire de son corps un tissu, de même, disent-ils, la création n'est qu'une extraction ou extension que Dicu fait de lui-même par des espèces de rets qu'il tire de sa substance, et la destruction du monde ne sera que la réprise de ces rets et de cette substance, semblable à l'absorption que fait quelquefois l'araignée de ses fils. Ainsi, dans lout ce qui frappe nos sens, il n'y a rien de réel, et ce monde n'est qu'une espèce de songe oud'illusion (maya), parce que tout ce qui parait à nos yeux n'est qu'une seule et même chose qui est Dieu, comme les nombres 10, 20, 100 ne font qu'une même unité repré-sentée plusieurs fois. AKASAYOGHINI, déesse du système né-

wari; elle fut produite par le lotus dans la sphère céleste au-dessus du mont Soumerou: elle est considérée, ainsi que ses compagnes, comme ayant un caractère malfaisant et un pouvoir magique. On l'invoque pour se la

rendre propice.

AKAS-MOUKHI, secte de fanatiques hindous qui tiennent leur visage levé vers le ciel si constamment, que les muscles de leur cou en deviennent raccourcis, et qu'ils se trouvent ensuite forcés de garder cette position.

Ils portent le djuta (la chevelure mélée), laissent croftre leur barbe et leurs moustaches, et se frotient le corps avec des cendres. Quelques-uns ont des vétements de couleur. Ils vivent d'aumônes.

AKCHATTA. Les Hindous donnent ce nom à des grains de riz pilés et colorés en rouge dans une teinture de safran et de vermillon, puis on les consacre avec des mantras ou paroles sacrées. L'offrande de l'Akchatta fait partie intégrante du Poudja, ou acte d'adoration des Hindous. (Voy. Pou-

AKCHAYA TRITYA, ou l'impérissable troi-sième jour, sête célébrée par les Hindous, dans le mois de baisakh, en mémoire de ce qu'à pareil jour le radja Bhaguirath transporta la déesse Ganga (le Gange) du séjour de Brahma au mont Himalaya. En ce jour les Hindous augmentent le nombre de leurs aumônes et de leurs autres bonnes œuvres.

AKCHOBYA, ou AKTCHIBA, un des bouddhas qui ont déjà paru dans le monde d'a-près la théologie newari et mongole. Son paradis est situé vers l'Orient. On le représente vétu d'un manteau rouge; son corps est blanc, il tient les mains jointes devant lui, et élève l'index. Dans le système vulgaire, on lui donne pour femme Lotchana; il eut pour fils spirituel le boddhisatwa Anantagandia.

AKHNASIYÉ, c'est-à-dire les disciples d'Akḥnas fils de Kais. C'est une des soixantetreize sectes de l'islamisme et une fraction des Thaalibé, qui font eux-mêmes partie des Khawaridjé, ou protestants musulmans. Les Akhnasivé diffèrent des Thaalibé en ce qu'ils ne croient pas que le fidèle qui se trouve dans le pays des idolâtres partage la coulpe de ceux au milieu desquels il vit, mais qu'il doit être jugé d'après ses actions, c'est-à-dire d'après sa foi ou son infidélité. (De Hammer, Journal asiat., juillet 1825.)

AKHOUN, magistrat musulman, appelé aussi Cheikh-el-Islam, ou ches de la religion: il tient chez les Persans le troisième rang parmi les ministres de la religion; il rend des décisions d'après le texte du Coran; il connaît des causes des pupilles et des veuves, des contrats et autres matières civiles. Il est en outre chef de l'école de droit et jouit de la suprématie sur tous les Cazis. Mais le nom d'Akhoun ou Akhound est donné plus communément aux ministres inférieurs appelés aussi Molla.

AKKA, divinité des anciens peuples finnois. C'est la femme antique, courageuse, habile à filer la laine; c'est elle qui la première a planté des pins. Les Finnois en font encore la déesse de la Mer; en cette qualité elle habite les détroits. Son occupation sous les ondes est de peigner sa chevelure; chaque dent qui tombe de son peigne se change en ver

AKKI, mauvais génie des anciens Finnois; c'était la personnification de la colique. Il avait pour père Ajmeroinen, digne père d'un pareil enfant.

AKOUMAN, le premier des six mauvals

The transplant of the state of the control of the c frend Sar sub similar repision su a li cultive da Judicaca cuer a sa risultir de laire. 100 resulta la constitui des jours et es salsums. Tomtes les autres montagnes. to maintee the delivered the process and the standard terms of the et Ize is.

A Distriction al real MLBC PNES of act paneráleur ince monta-

The factor of the state of the modular of the market of the state of t The President Parking of the Louis Commission of the Commission of

MAG ATHOÉRS, fête que l's Mozari psice in ert en honneur d'Alcohius, fils de In opis en reconna ssante de ce qu'il avait are i ur pays d'un i on fi teux, il a nit Dose a file de Micareus, leur r i, co qui Dir gesours la somession au led el trallic 🕶 a a Megare u - b ro nou m nument.

All JOE. 1º Fre ille nort d'Her un. Is California min, vient, sittle or ni de sin pers that do gree was force. If he regul co-

Taine an excite dans son through dans son through the continuous and the continuous actions as all through the continuous English through the continuous actions as performanced through the continuous actions and the continuous actions are continuous actions and the continuous actions are continuous actions and the continuous actions are continuous actions. . - . -1 1 7 mm 3m m sen 17 dans son

2 minutes the second street less Macéde-man de la late a transfer desse après la commune d'elde,

The second of th

Library of the first presidant and the first and the first

Alex est auss un surnim qui fut donné à Minerse, a cause d'un temple qui lui fut eleve que Aleis, divièm, ris d'Arcadio. Ce tennie eta i un 1 s pl. s adorens de la Grèce, et liste a l'etait for resp c et. Les prêtresgis qui le disserviient eta eit de jeunes f est mas e as quittaient ces fonctions lorsqu'elles etaient parvenues à l'âge de ru Fre

Al ECP. N. la première des Furies, fille de l'Acher n'et de la Nuit: elle ne respirait que la vergritte, la guerre et la peste. On la rigrest le deminé de sipères, de torches et de fine s, et l'itte couronnée de serpents. ELETTA MANCIE, sorte de divination

qui avait fica au moven d'un coq. On traçait par turre un correle divise en vingt-quatre cas su dus chicum des ruelles on écrivait une lectre du l'air habet et on mettait un grain de blo. O grag it un cog au milieu et on o servit, dans quelles cases il prenait succossivim ne le grain, et que'les étaient les lettres qui s'y trouvaient. On en formait un

118

AKA un des vaisseaux qu'ils comptaient enlever aux Perses dans cette journée.

AJMATAR, mauvais génie des anciens Finnois. C'était une vierge d'une rare beauté, qui, ayant été fécondée par le vent du printemps, devint la mère des loups. Ses nourrices étaient Paiwatar et Waiviotar.

AJMEROINEN, mauvais génie des anciens Finnois; c'était le père d'Akki, dieu de la

AKALI, nom d'une secte de fanatiques religieux qui a surgi parmi les Sikhs (voy. ce mot). Les premiers Akalis furent des sectateurs outrés de la morale prêchée par Nanak et ses successeurs. Ils se vouèrent à la garde des temples des Sikhs et à la défense de leur religion. Loin de suivre l'exemple des faquirs des autres sectes indiennes qui s'occupent d'astrologie, de prières, de médecine, etc., les Akalis cherchent à sc faire considérer comme des soldats armés par l'ordre de Dieu, et des lors ne craignent pas d'affronter la mort pour accomplir des actions éclatantes. De plus ils vivent d'aumônes, comme les autres religieux hindous; mais leur nombre ayant augmenté prodigieusement, cette ressource ne sussit plus à leur subsistance; c'est pourquoi ils sont aujourd'hui divisés en bandes vagabondes, et vont demandant l'aumône, la mèche allumée et le sabre à la main; injuriant et menaçant même de mort les personnes riches qui la leur refusent.

AKAR, un des noms de la suprême puissance dans la théologie hindoue. Akar est infiniment élevé au-dessus de Brahma, de Vichnou, de Siva et de tous les autres dieux; c'est l'être souverain, éternel, immuable, qui a tiré de sa propre substance les âmes et les corps matériels, quoique lui-même soit incorporel. Les Hindous, pour expliquer cette production des êtres, se servent de la comparaison de l'araignée; or, comme cet insecte tire de son corps un tissu, de même, disent-ils, la création n'est qu'une extraction ou extension que Dicu fait de lui-même par des espèces de rets qu'il tire de sa substance, et la destruction du monde ne sera que la reprise de ces rets et de cette substance, semblable à l'absorption que fait quelquefois l'araignée de ses fils. Ainsi, dans lout ce qui frappe nos sens, il n'y a rien de réel, et ce monde n'est qu'une espèce de songe oud'illusion (maya), parce que tout ce qui paralt à nos yeux n'est qu'une seule et même chose qui est Dieu, comme les nombres 10, 20, 100 ne font qu'une même unité repré-sentée plusieurs fois. AKASAYOGHINI, déesse du système né-

wari; elle fut produite par le lotus dans la sphère céleste au-dessus du mont Soumerou : elle est considérée, ainsi que ses compagnes, comme ayant un caractère malfaisant et un pouvoir magique. On l'invoque pour se la

rendre propice.

AKAS-MOUKHI, secte de fanatiques hindous qui tiennent leur visage levé vers le ciel si constamment, que les muscles de leur cou en deviennent raccourcis, et qu'ils se trouvent ensuite forcés de garder cette position.

Ils portent le djata (la chevelure mélée), laissent croftre leur barbe et leurs moustaches, et se frottent le corps avec des cendres. Quelques-uns ont des vétements de couleur. Ils vivent d'aumones.

AKCHATTA. Les Hindous donnent ce nom à des grains de riz pilés et colorés en rouge dans une teinture de safran et de vermillon, puis on les consacre avec des mantras ou paroles sacrées. L'offrande de l'Akchatta fait partie intégrante du Poudja, ou acte d'adoration des Hindous. (Voy. Pou-

AKCHAYA TRITYA, ou l'impérissable troi-sième jour, sête célébrée par les Hindous, dans le mois de baisakh, en mémoire de ce qu'à pareil jour le radja Bhaguirath transporta la déesse Ganga (le Gange) du séjour de Brahma au mont Himalaya. En ce jour les Hindous augmentent le nombre de leurs aumônes et de leurs autres bonnes œuvres.

AKCHOBYA, ou AKTCHIBA, un des bouddhas qui ont déjà paru dans le monde d'après la théologie newari et mongole. Son paradis est situé vers l'Orient. On le représente vétu d'un manteau rouge; son corps est blanc, il tient les mains jointes devant lui, et élève l'index. Dans le système vul-gaire, on lui donne pour femme Lotchana; il eut pour fils spirituel le boddhisatwa Anantagandja.

AKHNASIYÉ, c'est-à-dire les disciples d'Akhnas fils de Kais. C'est une des soixantetreize sectes de l'islamisme et une fraction des Thaalibé, qui sont eux-mêmes partie des Khawaridjé, ou protestants musulmans. Les Akhnasiyé diffèrent des Thaalibé en ce qu'ils ne croient pas que le fidèle qui se trouve dans le pays des idolâtres partage la coulpe de ceux au milieu desquels il vit, mais qu'il doit être jugé d'après ses actions, c'est-à-dire d'après sa foi ou son infidélité. (De Hammer, Journal asiat., juillet 1825.)

AKHOUN, magistrat musulman, appelé aussi Cheikh-el-Islam, ou ches de la religion: il tient chez les Persans le troisième rang parmi les ministres de la religion; il rend des décisions d'après le texte du Coran; il connaît des causes des pupilles et des veuves, des contrats et autres matières civiles. Il est en outre ches de l'école de droit et jouit de la suprématie sur tous les Cazis. Mais le nom d'Akhoun ou Akhound est donné plus communément aux ministres inférieurs appelés aussi Molla.

AKKA, divinité des anciens peuples finnois. C'est la femme antique, courageuse, habile à filer la laine; c'est elle qui la première a planté des pins. Les Finnois en font encore la déesse de la Mer; en cette qualité elle habite les détroits. Son occupation sous les ondes est de peigner sa chevelure; chaque dent qui tombe de son peigne se change en ver

AKKI, mauvais génie des anciens Finnois; c'était la personnification de la colique. Il avait pour père Ajmeroinen, digne père d'un pareil enfant.

AKOUMAN, le premier des six mauvais

a taché que lui à ce qu'on peut appeler l'orthodoxie de cette fausse religion. Il a été seulement l'occasion du schisme dont nous venons de parler, et qui d'abord était purement politique; mais comme dans l'islanisme la politique et la religion se touchaient de près, surtout dans les premiers siècles, puisqu'il s'agissait de la succession légitime tant au spirituel qu'au temporel, il en est resulté qu'on s'anathématisait de part et d'autre, et qu'on se traitait mutuellement d'usurpateurs. Et nous autres chrétiens, qui sommes désintéressés dans cette dispute, nous accorderions volontiers l'orthodoxie aux schiites, qui ne sont regardés comme schismatiques par les autres musulmans que parce qu'ils ont été les plus faibles. Cependant un certain nombre de schütes ne se contentèrent pas de faire scission avec les autres musulmans, mais ils donnèrent dans des opinions tout à fait contraires à la doctrine du Coran. Il en est qui regardent Ali comme égal et même supérieur à Mahomet, qui lui attribuent des vertus extraordinaires et en quelque sorte divines. Les uns prétendent qu'il n'est pas mort, qu'il habite dans les nues, que l'éclair est son fouet, que le tonnerre est sa voix, d'autres que l'esprit de Dieu s'est incorporé dans Ali, d'autres vont même jusqu'à donner la qualité de dieu à Ali et à ses deux fils Hacan et Hocéin. Voy. les articles consacrés à chacune des soixante-treize sectes de l'islamisme, et dont la nomenclature se trouve au mot Secte.

ALIDES, or ALEWIS; on appelle ainsi, chez les Musulmans, les descendants d'Ali, quatrième khalife, ou successeur de Mahomet. Regardant Ali comme le légitime successeur du prophète, ils tentèrent plusieurs fois de faire valoir leurs droits à sa succession; plusieurs réussirent à s'établir dans différentes parties de l'empire musulman sous le titre d'émir, d'imam, de schérif et même de khalife; d'autres moins heureux furent réprimés par les véritables khalifes. A ces prétentions purement politiques se mélèrent des idées hétérodoxes. Ils donnèrent à Ali un caractère de sainteté et de prééminence audessus de tous les autres compagnons et disciples du prophète, par conséquent audessus des trois premiers khalifes Abu-Bekr, Omar et Osman, qu'ils regardaient comme des intrus sur la chaire de Mahomet. Ce point, admis par eux comme un article de soi, convertit leurs disputes politiques en dispates de religion.

ALIES, fête que les Rhodiens célébraient en l'honneur du Soleil, qui se nommait altos dans leur dialecte. Elle avait lieu le 24 du mois gorpiæus (septembre). Les jeunes gens s'y livraient des combats, où le vainqueur recevait une couronne de peuplier. Il y avait

aussi des concours de musique.

ALILAT, ou, comme prononçait Hérodote, Alitta, divinité des anciens Arabes : il n'est pas certain quel astre ils adoraient sous ce nom; les uns pensent que c'était Vénus. d'autres, la Lune. Du reste, Alilat paraît être plutôt un nom générique qu'un nom propre,

car il y a toute apparence qu'il signifie simplement déesse, et qu'il est le féminin d'allah ou alilah, dieu. Il ne faut pas confondre Alilat avec Allat, autre divinité des Arabes dont il

est parlé au mot LAT.

ALIORUMNES, prophétesses et prêtresses des anciens Goths. Comme la plupart d'entre elles étaient livrées au désordre, à la cruauté et à la débauche, Filimer les chassa de son armée, et elles se réfugièrent dans les forêts de la Propontide, où elles eurent commerce avec les Faunes; ce qui donna naissance aux Huns

ALITES, oiseaux dont les Romains ne consultaient que le vol, tels que l'aigle, le vautour, etc.

ALITTA, divinité des anciens Arabes.

(Voy. ALILAT.)

ALITURGIQUES (Jours), on jours sans offices; on nommait ainsi, chez les Grecs, quoique improprement, le lundi et le mardi de la 5 semaine après Pâques; parce qu'il n'y avait pas d'office particulier ces jours-là.

ALKALALAI, exclamation d'allégresse des Kamtchadales; elle répond à l'alleluia des juiss et des chrétiens. Ce cri est répété dans la solennité connue chez eux sous le nom de séte des Balais, qui consiste à balayer avec des branches de bouleau les foyers et les nattes des jourtes ou cabanes. Ils croient, en répétant trois fois ce cri sacré. plaire surtout aux trois grands dieux de l'univers, qui sont : Piliat-chout-chi, le père; Touila, son fils éternel; et Gaëtch, fils de ce dernier.

ALLAD. C'était, chez les Scandinaves, un druide ou prophète, qui habitait une ca-

ALLAH. Nom de Dieu chez les Arabes. Il faut se garder de le prendre pour le nom d'une divinité particulière, car les Musulmans adorent le vrai Dieu et ont en horreur le culte des idoles. Le point fondamental de leur croyance est l'unité de Dieu, et un des principaux reproches qu'ils font aux chrétiens, est que ceux-ci admettent trois personnes dans la Divinité; c'est pourquoi ils leur donnent le nom d'associants, parce que, disent-ils, ils associent des compagnons à Dieu. Le nom d'Allah est une abréviation pour Al-Elah, le Dieu; il vient de la racine alah, adorer, d'où dérive aussi l'Eloah, des Hébreux, qui l'un et l'autre signifient l'adorable; c'est donc un des noms les plus dignes d'être donnés à cet Etre souverain qui mérite les hommages de tous les hommes et de toutes les créatures. Les Arabes se vantent d'avoir encore dans leur langue quatrevingt-dix-neuf autres noms de Dieu, qui avec celui d'Allah forment le nombre de cent Nous en donnons la nomenclature complète au mot Dieu, art. vii. Ce sont pour la plupart des attributs essentiels de la Divinité, tels que le Grand, le Créateur, le Puissant, le Juste, le Roi, etc. Les deux principaux sont ceux de Clément et de Miséricordieux, qui entrent dans cette formule que les Musulmans ont sans cesse à la bouche, et qui correspond à la formule du signe de la croix chez les

.. ... ... ...

chrétiens: Au nom du Dieu clément et mi-

ALLAH-TAALA (Le Dieu suprême). Pocock prétend que les anciens Arabes ont toujours reconnu un Dieu auteur et conservateur de toutes choses; qu'ils le regardaient comme le Dieu des dieux, le Seigneur des seigneurs, qu'ils n'osaient le représenter par aucune figure ou image, qu'il leur paraissait trop élevé pour pouvoir faire monter jusqu'à lui leurs vœux et leurs prières; c'est pourquoi ils employaient la médiation de divinités secondaires; ils nommaient ces dernières Al-ilahat, la décsse; et pour distinguer le Dieu suprême ils ajoutaient à son nom d'Allah la formule Taala, « qu'il soit exalté! » formule qui a passé chez les Musulmans. On rapporte qu'en s'adressant à lui on s'exprimalt ainsi : Je me consacre à lon service, o Dieu! tu n'as point de compagnon, excepté les divinités qui forment ton cortége, mais dont tu es le mattre souverain, comme de tout ce qui dépend d'elles.

ALLAT, divinité des anciens Arabes.

Yoy. LAT.
ALLEGORIS. On appelle ainsi, dans la théologie chrétienne, un des sens par lesquels on peut interpréter l'Ecriture sainte. L'allégorie a lieu, par exemple , lorsqu'un fait de l'Ancien Testament est regardé comme le symbole d'un fait ou d'une doctrine de la nouvelle loi. Ainsi, le sacrifice d'Isaac, fils chéri d'Abraham, mené par son père sur une montagne pour y être sacrifié, portant lui-même le bois sur lequel il devait être immolé, et sorti vivant du sacrifice, etc., est la figure du sacrifice de Jésus-Christ, Fils unique de Dieu, montant le Calvaire par l'ordre de son Père, chargé du bois de la croix, à laquelle il fut attaché, et sorti vivant du tombéau. — L'Ancien Testament n'est qu'une allégorie perpétuelle; c'est-à-dire que tous les faits qu'il contient, bien qu'ils se soient passés à la lettre ainsi qu'ils sont rapportés, peuvent recevoir une interprétation allégorique.

ALLELUIA, exclamation hébraïque, transportée dans la liturgie de tous les peuples chrétiens; elle est formée de deux mots hébreux: hallelou, louez, et Yah, nom de Dieu, qui paraît être l'abrégé du nom Yekova. On le trouve dans la Bible en tête de plusieurs psaumes. Les traducteurs grecs et latins de l'Ecriture sainte se sont contentes de transcrire ce mot sans le traduire. Saint Jean, dans son Apocalypse, nous dit que l'alleluis sera chanté éternellement dans le ciel; c'est pour cette raison sans doute qu'il a passé de la Synagogue dans l'Eglise. Les catholiques romains le chantent à tous leurs offices, excepté dans le temps de la Septuagésime et du Carême, et dans l'office des Morts; car il est regardé comme un chant d'allégresse, dont l'expression cadrerait mal avec le deuil d'un temps de pénitence ou d'une cérémonie funèbre; mais en revanche le temps pascal retentit sans cesse de nombreux alleluia. Les chrétiens orientaux ne font pas cette distinction, ils chan-

tent l'alleluia en tout temps. - Il semble que l'alleluia soit passé des Hébreux chez les autres peuples même païens, des les temps les plus reculés; en effet l'accla-mation Edideo, étrangère à la langue grec-que, rappelle l'articulation hébraïque hallelou-yab. Les Cholulains, dans leurs fêtes, chantaient, en dansant autour du Téocalli (maison de Dieu), un cantique commençant par ces mots: fulanian, hululacz, qui n'appartiennent à aucune langue actuelle du Mexique; or le second représente parfaitement alleluia: il est bon d'observer que ce cantique contient les traditions bibliques du déluge, de la tour de Babel, etc. — Le cri d'allegresse des Kamtchadales, alkalalai, rappelle encore la même formule par ses dernières syllabes. On dit qu'autrefois les Saxons marchaient au combat au cri de guerre alleluia; peut-être l'hallali moderne en vient-il. Voy. nos Dictionnaires de la Bible, de la Liturgie, des Rites sacrés et des Sciences occultes, au mot Alleluia.

ALLEMANDS (CHEVALIERS). Voy. TRUTO-NIQUE (Ordre). Voy. aussi notre Diction-naire des Ordres religieux, art. Trutonique.

ALLENITES. James Allen, qui, en 1762, s'était joint aux Glassites et aux Sandemaniens alors réunis, se plaignit de la conduite mondaine de certains membres. Ses instances réitérées n'ayant ou aucun succès, il prit le parti de quitter sa secte, et forma en Ecosse une petite congrégation séparée, qu'il dirigea jusqu'à sa mort, ar-

rivée en 1805. Voy. Sandemaniens. ALLFADER, Père universel. C'est le nom que les Scandinaves donnent à l'Etre supréme, au Dieu souverain. Voici comme l'Edda en parle et décrit sa puissance : Allfader est le plus ancien ou le premier des dieux; il vit toujours, il gouverne tout son royaume, et les grandes choses comme les petites: il a fabrique le ciel, et la terre, et l'air; il a plus fait que le ciel et la terre; il a fait les hommes, et leur a donné une dme qui doit vivre et qui ne se perdra jamais, même après que le corps se sera évanoui en poussière et en cendres. Allfader réside dans les demeures d'en haut sur lesquelles l'Edda nous fournit des détails assez curioux: On nous a dit qu'il y a vers le midi un autre ciel plus élevé que celui-ci, et que l'on nomme bleu-clair, et au-dessus de ce-lui-là est un troisième ciel plus élevé encore appelé le vaste, dans lequel nous croyons que doit être la ville de Gimle; cette ville est plus brillante que le soleil même, et subsistera encore après la destruction du ciel et de la terre; les hommes bons et intègres y habiteront pendant tous les dges; mais pour le présent, il n'y a que les génies lumineux qui y demeurent. L'Edda donne douxe noms à ce Dieu suprême; ce sont 1º Allfader, Père de tout; 2º Hérion, le Seigneur, ou plutôt le Guerrier; 3º Nikar, le Sourcilleux, 4. Nikuder, le Dieu de la mer; 5° Fiolner, celui qui sait beaucoup; 6° Ome le Bruyant; 7° Biflid, l'Aigle; 8° Vidrer, le Magnifique; 9° Svidrer, l'Exterminateur; 10° Svider, l'Incendiaire; 11° Oske, celui qui choisit les morts; 12º Falker, l'Heureux;

— On a confondu quelquefois, mais à tort, Oim avec Allfader.

ALLRUNES, idoles des anciens Germains. Cetaient de petites figures faites ordinairement de racines de mandragores, qui ont à peu près la figure humaine, et qu'on honorait comme des dieux domestiques. On les parait avec grand soin, chacun suivant ses facultés. on les lavait tous les huit jours avec du vin et de l'eau; on leur servait à manger à tous les repas; on les tenait couchées mollement dans de peti s coffres fermés exactement; et l'on ne faisait rien d'important sans les consulter. Maintenant encore il subsiste des restes de cette vieille superstition; on trouve dans le peuple des gens qui croient que ces racines poussent sous les gibets: mais il n'y a que certaines privilégiées à qui il soit donné de les trouver, à certaines heures et sons plusieurs conditions assez difficiles à remplir. Mais quand on a eu une fois ce bonheur, en jouit alors de plusieurs avantages, entre autres de découvrir les trésors cachés.

Les anciens Germains donnaient aussi le nom d'Allrunes à certaines femmes qu'ils regardaient et consultaient comme des prophétesses. On les appelait aussi Dhroudes et Throntes, comme les anciens sages du même nom. Le christianisme s'étant répandu en Allemagne dans la suite, un certain nombre d'entre elles furent brûlées vives comme sorcières.

ALL-SVIDER (Qui brûle tout), un des deux chevaux du Soleil; l'autre se nommait Arca-ker; ils étaient gouvernés par Swal, fille de Mundilfare. Les dieux avaient adapté au char qu'ils conduisaient un ballon appele zéphir du matio, destiné à les rafrafchir.

du matin, destiné à les rafraîchir. ALLUT, menuisier des Cévennes, qui, saisi d'un enthousiasme fanatique, en 1706, se donna pour prophète. Il passa en Angleterre avec Henriette, sa femme, et se réunit à plusieurs autres fanatiques protestants, avec lesquels il en imposait aux ignorants par des extases, des convulsions, des danses, des contorsions, de prétendus miracles, qui, selon eux, étaient les opérations de l'esprit dont ils étaient remplis. Ils se répandirent dans différentes contrées de l'Angleterre. Puis Allut passa à Rotterdam, de là à Amsterdam, où il forma une petite société, qui admit, comme en Angleterre, trois sortes de fanatiques, des fous, des libertins et des ignorants. Benjamin Furly, un des membres de cette secte, fit imprimer en 1710 les prétendues prophéties d'Allut et de ses compagnons. Cotte secte subsista encore assez longtemps à Amsterdam, mais à petit bruit; enfin elle finit par s'éteindre tout à fait.

ALMAKAH, ancienne divinité adorée par les Arabes himyarites; elle paraît être la mème que la Lune, ou la reine de Saba, personnifiée dans cet astre. Cette reine porte chez les écrivains arabes le nom de Balkis ou Balkamah.

ALMOHADES, ou, plus correctement, Almonahides, mot arabe qui signifie unitaires, ceux qui ne reconnaissent qu'un Dieu. C'est le nom d'une dynastie puissante qui a regné

sur une grande partie de l'Afrique et de l'Espagne. Elle eut pour fondateur un fanatique, nommé Mohammed, fils de Toumert, qui se prétendait issu de Mahomet par Ali et Ho-céin. Après avoir étudié la philosophie et la théologie à Bagdad, il revint dans la Mauritanie, sa patrie, préchant par les villages, et s'arrêta dans un bourg près de Tlemcen. où il se lia avec Abdel-Moumen, qu'il associa depuis à son apostolat. Il déclamait contre les idolâtres et contre les chrétiens, auxquels il reprochait le dogme de la Trinité, et, couvert de haillons, il s'érigeait en réformateur des mœurs comme de la religion, brisait les instruments de musique, et répandait le vin. Il en vint au point de se faire passer pour Maidli, le réformateur futur que les schütes attendent, comme les juiss attendent le Messic. Il rassembla autour de lui une nombreusc armée, dont il donna le commandement à Abdel-Moumen, homme aussi vaillant que Mohammed était éloquent. Il remporta l'avantage sur les troupes d'Ali, roi de Maroc, qui l'avait méprisé comme un homme peu dangereux. Mohammed, enflé de ce succès, qui avait encore réuni sous ses drapeaux de nouvelles forces, et craignant pent-être que dans une armée si nombreuse il se trouvât des traitres, osa imiter Dieu. Après une revue générale de son armée, il fit passer à gauche, comme des réprouvés ceux qui lui étaient suspect», et commanda qu'on les précipitat dans un ravin. Quant à ceux qu'il avait gardés à sa droite, il leur donna le nom d'Al-mouahédoun ou unitaires. Après disse-rents succès remportés dans l'Atlas, il se crut capable d'attaquer le roi de Maroc dans sa capitale; mais son armée fut mise en deroute. Comme il était mourant lui-même lorsqu'il apprit cette défaite, il déclara Abdel-Moumen son successeur, sous le titre d'émir ou prince des sidèles. Ce fut en effet celui qui, après une suite de victoires, dont le détail n'entre pas dans le plan de cet ouvrage, éta-blit cette dynastie des Almohades, qui dura jusqu'en 1268; elle avait commencé l'an de Jésus-Christ 1121.

ALMON, dieu de la rivière d'Almo, dans le territoire de Rome, et père de la nymphe Lara. C'était dans ses eaux que se purifiaient ceux qui voulaient sacrifier à Cybèle. Tous les ans, au 6 des calendes d'avril, les Romains y lavaient la statue de la déesse. On portait à cette fête les plus beaux bijoux, on y employait la plus belle vaisselle, et il y régnait une licence effrénée.

AL-MOSCHTARI, nom sous lequel les anciens Arabes adoraient la planète que nous appelons Jujiter; elle était honorée surtout par les habitants de Djodam.

ALO-ALO, dieu du vent, de la pluie, des moissons et de la végétation en général, dans l'archipel Tonga. On l'invoque pendant le beau temps, au moins une fois par mois, pour lui en demander la continuation, et en l'implore journellement, si la saison est mau vaise, et si le vent eccasionne quelques degâts. Vers la fin de décembre, lorsque les iguames sont mûrs, on lui en fait hui offrandes con-

sécutives, de dix jours en dix jours. Ce dieu n'a que deux maisons, l'une à Vavaou, et l'autre à Lafouga, desservies par autant de

ALOÉES, fête en l'honneur de Cérès et de Bacchus; elle tirait son nom d'un mot grec qui signifie l'aire; on la célébrait au mois de poséidon (décembre) ou, selon d'autres, au mois de hécatombéon (juillet), et elle durait plusieurs jours. Il y avait un de ces jours où il n'était permis qu'à des prêtresses d'exercer les fonctions sacrées. On portait à Eleusis les prémices de l'aire et de la vendange, ce qui porterait à croire que cette féte avait tien deax fois par an.

ALOGES. Ce nom, qui signifie ceux qui ne reconnaissent pas le Verbe, sut donné à des bérétiques du second siècle, qui niaient la divinité du Verbe, rejetaient l'Evangile de saint Jean et son Apocalypse. Quelques-uns les regardent comme identiques avec les théoécliens, disciples de Théodote de Byzance. Voy. Таковоттемs. Voy. aussi l'art. Aloges

de notre Dictionnaire des Hérésies.

At OGOS (Sans raison), nom que les Egyptiens hellénistes donnaient à Typhon, génie de mai, comme représentant les passions

ennemies de la raison.

ALOIDES, géants célèbres dans la mythologie grecque, ainsi nommés parce que Iphi-médie, leur mère, qui les avait eus de Neptum, était épouse d'Aloée. Leurs noms particollers sont Olus et Ephialte. Ils étaient fine taffle si prodigieuse, qu'à l'âge de neuf ans ils avaient déjà 9 coudées de grosseur et M de hauteur ; chaque année ils croissaient encore d'une coudée en grosseur et d'une mne de baut. Fiers de leur force, ils entreprirent de faire la guerre à Jupiter et de le deroner; à cet effet ils entassèrent les monts Pélion et Ossa sur l'Olympe pour escalader le ciel. De là ils eurent l'audace de demanter au souvetain des dicux les déesses Junon el Diane pour épouses. Le belliqueux Mars les chargea avec vigueur, mais ils le frent prisonnier, le lièrent avec de fortes thaines, et le retinrent pendant 13 mois lus une prison d'airain, d'où Mercure par-iul ensin à le délivrer. Les dieux, voyant que la force était inutile, eurent recours à la rue, et prirent pour se sauver dissérentes kures d'animainx; Diane, s'étant métamor-phosée en biche, s'élança au milieu des gants: les Alordes décochèrent leurs traits contre elle, mais ils ne l'atteignirent pas et E blessèrent l'un l'autre. Alors Jupiter, à coops de foudre, les précipita dans le Tarue, où ils sont attachés dos à dos avec des erpents à une colonne sur laquelle est perché na hibou qui les tourmente continuelkment par ses cris, ou même, selon d'au-tre anteurs, en leur rongeant les entrailles. lyacependant des mythologues qui pré!endent qu'ils furent tués à Naxos par Apollon. Les Aloïdes surent les premiers qui sacrisiè-rent aux Muses sur le mont Helicon, et qui kur consacrèrent cette montagne.

ALOMANCIE, sorte de divination par le

sel ; elle était en usage chèz les Grecs : de la elle s'est répandue jusqu'à nous ; du sel oublié dans le service de la cuisine, une salière renversée élait le présage de quelque malheur, et maintenant encore on trouve bon nombre de gens imbus de ces superstitions. Les anciens professaient pour le sel un si grand respect qu'ils l'appelaient divin. Voy. notre Dictionnaire des Sciences occultes,

art. Alomancie, Salière, Sel.
ALOMBRADOS, secte de fanatiques qui parurent en Espagne sur la fin du xviº siècle. et se faisaient appeler religieux alombrados ou illuminés. Ils répandirent leurs erreurs dans l'évêché de Cadix et dans l'archevêché de Séville. Elles consistaient principalement dans une spiritualité mal entendue et dans plusieurs maximes vicieuses sur l'obéissance due aux supérieurs. Un édit très-sévère du grand inquisiteur éteignit cette secte. Elle y reparut de nouveau et sut proscrite par un édit du roi, en 1623. Elle passa en France, où l'on trouva un grand nombre de ces prétendus illuminés, principalement à Roye et à Montdidier. Ce sont peut-être les mêmes à qui l'on donna alors le nom de Frères de la Rose-Croix ou Frères invisibles; du moins ces derniers étaient tout aussi sous que les premiers, à en juger par les assiches qu'ils placarderent dans Paris et qui portaient : Nous, députés du collége principal des Frères de la Rose-Croix, fuisant séjour visible et invisible en cette ville, par la grace du Très-Haut, vers lequel se tourne le cœur des justes, nous montrons et enseignons, sans livres ni marques, à parler toutes sortes de langues des pays où nous habitons, pour tirer les hommes, nos semblables, d'erreur de mort. Voy. l'art. ILLUMINÉS du Dictionnaire des Hérésies.

ALOTIES, fête célébrée en l'honneur de Minerve par les Arcadiens, en mémoire d'une bataille qu'ils gagnèrent sur les Lacédémoniens et dans laquelle ils firent un grand

nombre de prisonniers.
ALQUELOP, un des dieux des Carolins

occidentaux. Voy. ELIEULEP.

AL-OZZA, divinité arabe. Voy. Ozza. ALPHA ET OMEGA. Ce sont les noms de la première et de la dernière lettre de l'alphabet grec, qui commence par A et finit par O long; c'est pourquoi ils sont pris symboliquement pour exprimer le commence-ment et la sin. Dieu lui-même prend ce nom dans l'Apocalypse de saint Jean. Je suis, ditil, l'Alpha et l'Omega, le commencement et lu fin. Il est en effet le principe et la fin de loutes choses. Plusieurs traductions orientales des livres saints rendent le même passage par ces mots: Je suis l'Aleph et le Thau, parce que dans ces langues c'est la lettre th qui termine l'alphabet. Nous autres Latins nous pourrions user du même privilége et traduire : Je suis l'A et le Z; mais l'usage s'y oppose. Voy., dans notre Dictionnaire de la Bible, l'art. Alpha, et les lettres a et Q.

ALPHITOMANCIE, divination qui se faisait par le moyen de la farine, chez les Grecs. On croit qu'elle consistait à faire manger à l'accusé un morceau de gâteau d'orge. S'il l'avalait sans peine, c'était une preuve d'in-nocence, sinon il était réputé coupable. Voy. notre Dictionnaire des Sciences occultes, art. ALPHITOMANCIE.

ALREIS - ALDJELIL, expression arabe qui signifie le supérieur illustre; c'est le nom que les Juiss samaritains donnent au grand

prêtre, qu'ils appellent aussi en hébreu hac-cohen haggadol. ALSA-BLOT, sacrifice que les anciens Islandais offraient aux esprits des fleuves et des campagnes, afin d'être heureux dans leur ménage ou de porter l'infortune dans celui

d'un ennemi.

ALTAN-GATOUFOUN, idole des Kal-mouks, qui a la tête et le corps d'un serpent, et quatre pieds comme un lézard. Le grand prêtre des Mongols l'envoie aux Kalmouks, et celui qui l'emporte sur-le-champ et l'adore devient invulnérable dans les combats. Pour en saire l'épreuve, un khan de la Chine sit suspendre cette idole attachée à un livre, et ordonna aux plus habiles archers de tirer sur le livre. Aucun de leurs traits ne put l'endommager; mais il fut percé de part en part dès que l'idole en fut détachée.

ALTAN-TCHIDIKTCHI, divinité qui, suivant les Mongols, descendit sur la terre pendant le second age, et prêcha la pénitence aux hommes. Il avait succédé à Ortchilongiin-Abdækski, et fut remplacé, dans le troi-

sième age, par Gærræl-Ssakiktchi.
ALTAN-TOOLI (Miroir d'or); c'est le nom du livre mystérieux où sont consignées toutes les actions des hommes, suivant la théologie mongole. Voy. ÆRLIKKHAN.

ALTHIOFR, génie de l'ancienne mythologie scandinave; il était considéré comme

voleur.

ALTISPEX ou ALITISPEX, augure ro-

main qui observait le vol des oiseaux.

ALVEE, nom du mauvais génie chez les Chiliens. Ces peuples le détestent comme ennemi et destructeur de tout bien. Quand un homme est mort, ils disent qu'Alvée l'a dé-

ALYTHARCHE OU ALYTHARQUE, prêtre d'Antioche, en Syrie, qui, dans les jeux éta-blis en l'honneur des dieux, présidait les officiers qui maintenaient l'ordre. Les Alytharches étaient les chefs des Mastigophores, qui portaient des verges pour écarter la foule. Ces efficiers étaient respectés comme Jupiter lui-même; ils avaient des couronnes enrichies de diamants, des sceptres d'ivoire, des chaussures de pourpre, etc. Le président des jeux olympiques s'appelait aussi Aly-

ALZES, dieu de l'amour fraternel dans la mythologie scandinave ; on le représente sous

la figure d'un jeune homme. AL-ZOHARA ou AL-ZUHRA (La belle, la brillante), nom sous lequel les anciens Arabes adoraient la planète de Vénus. Elle avait, à Sanaa, capitale Yémen, un temple qui avait été bâti par Dabac. Ce temple, appelé Beit-Ghomdam, portait cette inscription: Gomdam, celui qui te détruira sera tué. En effet,

il fut détruit par Othman, troisième khalise; et celui-ci ayant été assassiné peu de temps après, sa mort fut regardée comme l'accomplissement de la prophétie.

AMADÉISTES, congrégation de religieux franciscains du xv siècle, ainsi nommés d'Amédée, leur fondateur. Ils furent supprimés par le pape Pie V. Voy. notre Diction-

naire des Ordres religieux, art. Amadkistes. AMALTHÉE, sibylle de Cumes. On croit que c'est elle qui apporta à Tarquin le Superbe neuf livres de prédictions sur les destinées futures de Rome, et lui en proposa l'acquisition moyen-nant un prix très-élevé. Ce prince le trouvant exorbitant, la sibylle en brûla trois et lui proposa les six autres pour le même prix, que Tarquin refusa encore; elle en brûla encore trois, et lui rapporta les trois derniers sans rien rabattre de ses prétentions. Le prince, se ravisant, les prit enfin, en consia la garde à deux patriciens; et, pour être plus sûr de leur conservation, on les enferma dans un coffre de pierre sous une des voûtes du Capitole. On les consultait dans les circonstances graves, et ils sub-sistèrent jusqu'au temps d'Honorius et de Théodose le jeune, où ils furent brûlés par Stilicon.

AMA-NO-BOUTSI KOMA, c'est - à - dire Coursier du ciel; c'est, dans la mythologie japonaise, un cheval de poil bigarré qui a pour mission de répandre dans les champs la neige et la grêle. Les dieux l'envoient quelquefois sur la terre pour la punition des mortels.

AMA-NO-IWA, c'est-à-dire Rocher du ciel. C'est en esset, disent les Japonais, un rocher qui est situé dans le ciel. La déesse Ten-sio dai-sin, fuyant les vexations de son frère Sasan-no o-no mikoto, se réfugia un jour dans une caverne de ce rocher, et en boucha l'entrée avec une grosse pierre, ce qui occasionna dans tout l'univers une profonde obscurité, car Tensio-dai-sin n'était rien moins que le génie de la lumière. Il y a sur la terre une caverne de même nom, qui renterme une chapelle dans laquelle on adore un dieu assis sur une vache et appelé Dai nitsno rai.

AMA-NO KOUNI TAMA, un des génies des Japonais, père d'Ama waka fiko. Voy.

l'art. Ama TSOU FIKO FIKO. AMA-NO KOYANE-NO MIKOTO, une des divinités secondaires des Japonais. Ce dieu est réputé avoir été le premier aucêtre de la famille du premier ministre du Dairi

AMA-NO O FI-NO MIKOTO, divinité des Japonais, un des cinq fils de Sasan-no o mikoto. C'est le second des esprits terrestres. Il fut envoyé sur la terre pour la purger des plantes et des animaux nuisibles; mais il ne s'acquitta point de cette difficile mission.

Voy. Ama Tsou fiko fiko. Ama-no ouki Batsi, nom du pont céleste, dans la mythologie japonaise. C'est sur ce pont que montèrent les deux génies, mâle et semelle, qui procédèrent à la formation et

à la population des îles du Japon.

AMA-NO-WATTA (Ports on Côte du siel),

petite caverne fameuse chez les Japonais; elle est sur une montagne, non loin de la mer, dans le pays d'Isie. Ceux qui suivent la religion de Sinto s'y rendent en pelerinage, parce qu'ils croient qu'elle servit de retraite à leur principale divinité, Ten-sio-dai-sin. Cel esprit, en se cachant ainsi, priva le monde et les astres de la lumière, ce qui le fit reconmaitre pour le maître du jour et de la lu-mière. Voy. TEN-SIO-DAY-SIN et ISIR. AMANUS, divinité des Cappadociens. Voy.

OMANUS.

AMARAWATI, ville céleste, résidence d'Indra, roi du ciel, selon la mythologie hindoue. C'est là qu'il habite dans un palais d'une magnificence au delà de toute expression, et qui étincelle d'or et de pierres précieuses. Un y trouve réunis tous les genres de plaisirs. Les Gandharvas et les Apsaras embellissent ce séjour fortuné par leurs chants et par leurs danses, qu'ils exécutent en présence de leur souverain et de tous les dieux assemblés.

AMARYNTHIBS OU AMARYSIES, fotes instituées en l'honneur de Diane, surnommee Amarynthia ou Amarysia, d'une ville de l'Eubée, où son culte était très-célèbre. Ces fêtes étaient célébrées par les Eubéens, les Brétriens, les Carystiens et les Athmoniens, habitants d'un bourg de l'Attique.

AMATA, nom que le grand pontife des Romains donnait à la vestale élue par le sort.

AMA-TÉROU-OOU-KAMI, c'est-à-dire le rand esprit des rayons du ciel, principale divinité des Japonais de la secte de sin-to; c'est celle qui est connue sous le nom de Ten-sio-dai-sin, même signification. Le premier nom appartient à l'idiome japonais appelé yomi, et l'autre à l'idiome koyé. Voy.

Ten-510-day-51n.

AMA TSOU FIKO FIKO FO-NO NI NI GHI-NO MIKOTO, le troisième des esprits terrestres qui régnèrent sur le Japon, après les esprits célestes. Il succéda à son père Masa yaya katsou; son aïeul maternel, Takan 🗪 mosou fi-no mikoto, l'établit gouverneur d'un royaume appelé Asi vara-no naka tsou koun. Mais comme ce pays était alors rempli d'esprits brillants sous la forme de vers luisants, de mauvais génies qui bourdonnaient comme des mouches, d'herbes et d'arbres pariants, il résolut de débarrasser auparavant son petit-fils de ces hôtes incommodes. Il ssembla à cet effet les quatre-vingts kami en deux célestes, leur annonça son intennon de chasser les mauvais démons du Japon, et lour demanda lequel d'entre eux ils jugeaient le plus propre à accomplir ce sessein. Tous désignèrent Ama-no o fi-no mikete, qui y fut envoyé ; mais, loin de remplir sa mission, il resta sur la terre sans songer à revenir au ciel. On fit partir alors Osci-no mi komna-no ousi, qui suivit l'exemple de son père et ne revint pas. Takan mi moseu fi-no mikoto, choqué de cette contuite, consulta encore plusieurs kami, qui proposèrent Ame waka fiko, homme d'un

grand courage. Takan mi mosou fi-no mi-koto le fit venir, lui remit l'arc Amu-no kayo yumi, ou du cers céleste, et les slèches Amano faba ya, ou des pennes du ciel, et lui ordonna de descendre sur la terre. Celui-ci y resta de même, y épousa Sita terou fime, et se proposa de retenir pour lui-même le gouvernement du pays, plutôt que de le pu-risier pour le petit-fils de Ten-sio-dai-sin. Longtemps après son départ, Takan mi mosou fi-no mikoto, ne le voyant pas revenir, dépêcha le faisan Na-nasi kisi pour en apprendre la cause. Le faisan se percha sur un arbre devant la porte d'Ame waka fiko, lequel, informé par sa semme qu'il y avait sur l'arbre un oiseau extraordinaire, crut que c'était un présent de celui qui l'avait envoyé: il prit l'arc, sortit de la maison, et perça la poitrine de Na-nasi kisi. L'oiseau tomba roide mort, mais la slèche monta au ciel, et s'arrêta aux pieds de Takan mi mosou fi-no mikoto; il la reconnut à l'instant, et, la voyant ensanglantée, il présuma qu'on était en guerre avec les kami terrestres ; il la ramassa donc et la rejeta sur la terre, où elle atteignit à la poitrine Ame waka fiko, qui dormait après son diner, et qui fut tué du coup. Les gémissements de Sita terou fime parvinrent jusqu'au ciel, et surent entendus d'Ama-no kouni tama, père du désunt. Instruit par là de la mort de son fils, il dépêcha à l'instant un vent rapide pour lui rapporter le corps, et construisit un édifice où il l'enterra. Les oies sauvages et les moineaux l'accompagnèrent et passèrent huit jours et huit nuits en lamentations.

Takan mi mosou fi-no mikoto assembla de nouveau les kami, et les informa que la terre n'était pas encore purifiée, quoiqu'il y eût envoyé plusieurs des plus braves. Ils répondirent unanimement qu'il sallait charger de cette mission Foutsou nousi-no kami. Alors le kami Take mika soutsi-no, qui demeurait dans la caverne du rocher Ama-no iwa, entra de force dans l'assemblée, et demanda en courroux si Foutsou nousi-no était le seul brave, et déclara que lui-même était décidé à partir.

lls furent donc expédiés tous deux sur la terre, et descendirent dans la province d'Idzoumo. L'un d'eux enfonça dans le sol la pointe de l'épée Tosouka-no tsouroughi, s'assit auprès, et sit venir Oo ana moutsi-no kami, fils de So san-no o-no mikoto. Il lui raconta que Takan mi mosou avait envoyé plusieurs kami célestes sur la terre pour la purifier, mais qu'ils ne s'étaient pas acquittés de cette commission : il lui reprocha d'en être la cause, et lui demanda s'il voulait la quitter ou y rester. Oo ana moutsi-no kumi demanda un délai pour consulter son fils Kotosiro, el promit une prompte réponse. Ce dernier, qui était alors occupé à la pêche, se décida à reconnaître la suprematie des dieux célestes, à quitter la terre et à se cacher dans la mer, où il construisit un enclos et s'y enferma. Le père rapporta aux deux kami la réponse de son fils, ajoutant que



lui-même prenaît le parti d'obeir aussi, que lous les hami terrestres suivraient son exernple, et qu'aucun d'eux ne résisterait aux kami du ciel. Il leur offrit en meme temps son épee, longue de douze à dix-huit pieds, les priant d'en faire present de sa part à Amatsou fiko, en l'assurant qu'à son arrivée sur la terre, s'il faisait usage de cette arme, personne ne pourrait lui résister : ensuite il alla se cacher avec les quatre-vingts kame terrestres. Foutsou et Take mika mirent à mort tous les autres komi subalternes qui ne voulurent pas se sonmettre, et retournerent au ciel, où iis firent leur rapport à

Celui-ci placa alors son petit-fils Amatsou filo sur un trone céleste, ouvrit les cieux et le fit descendre sur une montagne de la province de Fiouga. Le rouveau prince se rendit de là au cap A ta-no naga, où il rencontra un homme nomme Koto katsou. Il lui demanda si ce pays touchait à quelque autre : celui-ci lui répondit aftirmat vement, et lui offrit, s'il avait envie d'en faire le tour, de se rejoser d'abord et e passer Long t dans sa maison. Ana-tsou fiko accepta la proposition, et trouva en entrant une femme d'une rare beauté, nommee Ka asi tsou fince. Il lui demanda quels étaient ses parents; ell répondit: Votre s reante est la fill d'un dien céeste, et ma mère est une a unité terrest e ces grandes mont gres. Am i-tsou jeko rè-pousa, et la rendi enceinie la men e muit. Cependant il crue qu'ele l'était dejà d'un antre, et hii dit : Comment se peut-il que toi, fille d'un dieu céleste, lu deviennes enceire s la première nuit de ton mariage? Cette question Poffensa; elle fit construire une petite cabane, et lui dit : Je mettrai le feu à cette cabane; si vous éces le père de l'enjant dont je suis grosse, le fin de me touchera nas, sinon je serai consumée. Elle s'y enferma et y mit à l'instant le en. Dès que la I mme s'eieva, elle mit an monde un enem', normale Fo no sesseuro-no mikoto. Lorsque la flamme at au plus haut degré, elle donna le jour à un astre, nos me Fiko fofo de mi no akoto; et quand le (eu commença à s'affaiblir, parut un troisième enfant, nomme Fo-no ckari-n m.koto. C'est ainsi qu'elle accouch i de troi . firs.

Amastson pko mousut et fut esterre sur le mont Kaye-no yama. Son iil aine lui succeda.

Nous nors sommes éten u en jeu au long sur Phistoire d'and-sau fiko, parce que nous croyons qu'elle cont ent des traces de l'histoire primitive du genre hemain, et qu'elle fait al usion à l'éta, de desordre où devait se trouver le globe terre tre après le deluge universel. Les trois Lami, qui furent envoyés successivement du ciel pour netover et purger la terre, rappe lent également l'emission du corbeau et la double emission de la colombe ho s de l'arche. 21marquons aussi qu Ama-tsou fiko eut trois

Gls, comme le patriarche Noe.

AMA TSGU FIKO NE-NO VIKOTO, une des divinites secondaires des Japon as potait

le troisièt koto. Voye ticle Sasan AMA URI diocèse de Puniversite XIII. siècle. les livres d'A passion. Son si grande, d'oracles ses rale et sur la avoir enseign raux, il entre et d'expliquer de prévoir ce qu livres saints d partisan du phi système d'Arista tint que tous les malière premièr n'eût par elle-n D'après lui, celle existant par ellemouvement aussi tence, était la caus et par conséquent mêm**e.** Il s'imagina memes principes va eréation. A ces em tres qui touchaiente dogme; ainsi il acen de la Trinité certaine vaient régner tours avait duré jusqu'au m nous étions maintens ills; mais viendrait exterieur seraii abolis religion toute spiritue Saint-Esprit. Il disalle tien, pour être saute le rmement membre del obligé de croire que l opéré pour lui à sa p mysière de la redemp souleva contre son aula de Paris, qui le condame sentence lut confirmeet qu'Amauri en mourut des disciples qui conclurent? l'abolition des sacrements ecclé-lastique; on se saisi d'entre cux, qui, declares & tiques, furent livres au bras qui refusèrent de se retract damnés au feu. Voy. notre M Heresies, art. AMAURI.

AMAUTAS, philosophe el les Peruviens. Cetai ni ent les mœurs de la jeunesse, lu les ceremonies et les préceples les iois de l'empire et les dere des hommes. Les Amaulas ada spiritualité et l'immertalité de l' pelaient le corps une terre an croyaient aux recompenses el ant autre vie. Ils divisaient l'unirent mondes, dont le premier s'appelail pacha, monde supérieur, sejout de l

renait le parti d'obéir anni, que le il terrestres suivraient son etc. hand. Hurin-pacha.

ucun d'eux ne résisterait au que nous habill leur offril en mana la génération et à la Il leur offrit en méme leur pénération et à la gue de douze à dix-bui piet, sième Veu-pacha, en l'assurant qu'à son arrivé eines et de maladies l'assurant qu'à son afficie méchants de la laisait usage de cata mila la eines et de maladies

faisait usage de celle arme, le eines et ue rrait lui résisier : ensuite de la lui resisier : ensuite d te, ouvrit les cienz et limites autres pressures montagne de la promises leur insprent du reau prince se rendit 1,00 il rencontra un immerca avec eux et leur sont lai demanda ur. de se rennear District à l'écurt, jusqu'à ur. de se reposer cism tesoin. C'est ainsi que, ins sa maison. oposition, et leur abattre seure canots de confiance; et e Il Ini da sell répon-ment les pêche, ils arborent ment pour les eaux. Ces dieux . Tien ch. crain. 1. parler des génies soules quite supérieure. Ces peuples degneracrespect pour leurs pré--: e nait. de la Inimont une maison particu-÷,à d'un saient réneice de leurs cérémonies · 1-8 101,

avail fur ju leurs oracles. \$ 2. 00.10 Bous étie pou Ville d'ambre ; cité faelle Fili; mis merientaux placent dans le ortenerse: les génies, situé dans religion les proccidentale de l'Afrique. ant Saint-Espilie OU AMBARVALIES, fête . (\*\*\* ties, pour se anmée des deux mots latins y enlermenestar à le tour des champs. Elle ela obigé de missis par au, au mois d'avril opére par la faillet, c'est à dire avant et a sière de une. On célébrait la première sulera com les champs la protection de 1 61.4 i decicles quartur des bles une truje pleine leo ibe les en précédée d'un prêtre cou-ce essime et les de chêne, qui dansait en et esse le louange de la déesse, des lises, fere sa melles toute la famille réponands cris. La victime se nom-Face at h. Lea, c'est-à-dire qui précède la AVALLE proposition de la constant de la ville. Après d'Alle proposition renouvelait les ambarvales, s Ferance de Cérès les premiers fruits de la ceres de la présidaient à ces fètes. ) oy.

donnent à leurs prêtres; ils pa-leur témoigner un profond respect au déférence.

ou is premiers siècles, une tribune ou product of

galerie élevée, où l'on faisait la tecture de l'évangile, les annonces publiques, la lecture de tous les actes solennels, tels que les décisions des conciles, les excommunications, les traités de paix. On se sert encore de ce terme en quelques églises , mais plus communément on emploie le mot jubé. Cependant on ne trouve plus d'ambon ni de jubé que dans les églises anciennes. Voy. notre Dictionnaire de Liturgie, art. CHAIRE, EVANGILE, JOBE, PRÉDICATION, PRONE, et celui des Cérémonies et Rites sacrés . art. Ambon.

AMBURBIALES, ou AMBURBIES. Ce mot vient d'ambire urbem, saire le tour de la ville, comme Ambarvales d'ambire arva, faire le tour des champs. C'était, à Rome, une cérémonie religieuse dans laquelle on faisuit le tour des murs de la ville, en les purifiant avec de l'encens et du soufre. Elle avait pour but d'implorer la protection des dieux pour la ville et ses habitants. Cette sète était présidée par le collége des douze frères nommés Ambarvales ou Arvales dont les fonctions étaient à vie. On prétend que Acca Laurentia, nourrice de Romulus, avait douze enfants males qui furent les premiers honorés de ce sacerdoce. A mesure que l'un d'eux mourait, il était immédiatement remplacé; Romulus lui-même fut, dit-on, le premier agrégé à ce collége, après la mort d'un des fils de Laurentia.

Les Grecs avaient aussi des espèces d'amburbiales instituées par Epiménide de Crête. On abandonnait deux brebis, l'une thanche et l'autre noire ; un homme les suivait et les immolait à l'endroit où elles se couchaient. Cette dermère cérémonie avait beaucoup de rapport avec celles du bouc émissaire que les Hébreux lachaient dans le désert, chargé des iniquités du peuple.

Ces sacrifices étaient plus innocents que ceux où les Gaulois, pour purifier leurs villes, sacrifiaient hors des murs un homme engrais·é à ce dessein. Les Grecs eux-mêmes tombaient dans la même barbarie, et chez eux le malheureux ainsi dévoué pour le salut public s'appelait anathème, ou objet

réservé pour les dieux. AMBROISIE, ou AMBROSIE. Noes nous contentons de reproduire ici ce que dit Noël dans son Dictionnaire de la Fable. Ce mot signifie immortel, ou parce que c'était la nourriture des dieux, ou bien parce que son usage donnait l'immortalies. Rien n'est au reste si obscur ni si confus dans les poètes, que la véritab e destination de l'ambroisie et du nectar, dont la première couluit d'une des cornes de la chèvre Amaithée, et le deuxième de l'autre corne. Ce n'est qu'en suivmi l'opinion la plus commune, qu'on regarde l'am-broisie comme l'aliment qu'on servait sur la table des dieux, et le nectar comme leur breuvage; mais pour entendre différents passages des postes, il faut supposer qu'outre l'am-broisie solide il y avait eau, quintessence, pommade et pate d'ambroisie. C'est d'ailleurs une des plus jolies fictions de l'antiquité. Cette nourriture délicieuse et cette liqueur lui-même preuait le parti d'obéir aussi, que tous les kami terrestres suivraient son exemple, et qu'aucun d'eux ne résisterait aux kami du ciel. Il leur offrit en même temps son épée, longue de douze à dix-huit pieds, les priant d'en faire présent de sa part à Amatsou fiko, en l'assurant qu'à son arrivée sur la terre, s'il faisait usage de cette arme, personne ne pourrait lui résister : ensuite il alla se cacher avec les quatre-vingts kami terrestres. Foutsou et Take mika mirent à mort tous les autres kami subalternes qui ne voulurent pas se soumettre, et retournèrent au ciel, où iis firent leur rapport à Takan mi mosou.

Celui-ci plaça alors son petit-fils Amatsou fiko sur un trône céleste, ouvrit les cieux et le fit descendre sur une montague de la province de Fiouga. Le nouveau prince se rendit de là au cap A ta-no naga, où il rencontra un homme nommé Koto katsou. Il lui demanda si ce pays touchait à quelque autre : celui-ci lui répondit astirmativement, et lui offrit, s'il avait envie d'en faire le tour, de se reposer d'abord et e passer la nu t dans sa maison. Ama-tsou fiko accepta la proposition, et trouva en entrant une femme d'une rare neauté, nommée Ka asi tsou fine. Il lui demanda quels étaient ses parents ; ell répondit: Votre servante est la fille d'un diea céleste, et ma mère est une a rinité terrestie des grandes montagnes. Ama-tsou fiko l'épousa, et la rendie enceinte la mene nuit. Cependant il cru! qu'elle l'etait dejà d'un autre, et lui dit : Comment se peut-il que toi, fille d'un dieu céleste, tu deviennes enceince dis la première nuit de ton mariage? Cette question l'ossensa; elle sit construire une petite cabane, et lui dit : Je mettrai le feu à cette cabane; si vous êtes le père de l'enfant dont je suis grosse, le seu ne me touchera pas, sinon je serai consumée. Elle s'y enferma et y mit à l'instant le cu. Dès que la fl mme s'éleva, elle mit au monde un enfan', nommé Fo no sosouro-no mikoto. Lorsque la flamme out au plus haut degré, elle donna le jour à un autre, nos me Fiko fofo de mi no mikoto; et quand le seu commença à s'assaiblir, parut un troisième enfant, nommé Fo-no akari-na makoto. C'est ainsi qu'elle acconcha de trois fits.

Ama-tsou fiko mourut et fut enterré sur le mont Kaye-no yama. Son fil, aîne lui succéda.

Neus nors sommes éten iu un peu au long sur l'histoire d'Ama-tsou fiko, parce que nous croyons qu'elle cont ent des traces de l'histoire primitive du genre humain, et qu'elle fait al usion à l'état de desordre où devait se trouver le globe terre-tre après le déluge universel. Les trois hami, qui furent envoyés successivement du ciel pour nettoyer et purger la terre, rappollent également l'émission du corbeau et la double émission de la colombe hois de l'arche. Remarquons aussi qu'Ama-tsou fiko eut trois fils, comme le patriarche Noc.

AMA TSOU FIKO NE-NO MIKOTO, une des divinités secondaires des Japonais; c'etait le troisième des enfants de Sasan-no o mikoto. Voyez sa naissance merveilleuse à l'article Sasan-no o mikoto.

AMAURI, clerc, natif de Bêne, village du diocèse de Chartres, était professeur de l'université de Paris au commencement du xiii siècle. On venait d'apporter en France les livres d'Aristote; Amauri les étudia avec passion. Son estime pour ce philosophe était si grande, qu'il regardait comme autant d'oracles ses idées sur la logique, sur la morale et sur la métaphysique. Comme, après avoir enseigné la logique et les arts libéraux, il entreprit de professer la théologie et d'expliquer l'Ecriture sainte, il fut facile de prévoir ce que scrait l'interprétation des livres saints dans la bouche d'un si zele partisan du philosophe grec. Il adopta le système d'Aristote sur la création, et soutint que tous les êtres étaient sortis de la matière première, quoique cette natière n'eût par elle-même ni forme ni figure. D'après lui, cette même mat ère première, existant par elle-même et agitée par un mouvement aussi nécessaire que son existence, était la cause et le principe de tout, et par conséquent ne différa t pas de Dieu même. Il s'imagina trouver dans Moïse les mêmes principes que dans Aristote sur la création. A ces erreurs il en joignait d'autres qui touchaient encore de plus près au dogme; ainsi il assignait aux trois personnes de la Trinité certaines époques où elles devaient régner tour à tour. Le règne du Père avait duré jusqu'au temps de l'Incarnation, nous étions maintenant sous le règne du Fils; mais viendrait un temps où tout culte exterieur serait aboli pour faire place à une religion toute spirituelle sous le règne du Saint-Esprit. Il disait encore que tout chrétien, pour être sauvé, doit se croire aussi fermement membre de Jésus-Chri-t, qu'il est obligé de croire que Jésus-Christ est né et a opéré pour lui à sa passion et à sa mort le mysière de la rédemption. Cette doctr.ne souleva contre son auteur tous les docteurs de Paris, qui le condamnèrent en 1204. Leur sentence fut confirmée à Rome : on prétend qu'Amauri en mourut de chagrin. Il eut des disciples qui conclurent de sa doctrine à l'abolition des sacrements et de la hiérar hie ecclésiastique; on se saisit des principaux d'entre cux, qui, declares et reconnus herétiques, furent livrés au bras séculier; ceux qui refusèrent de se rétracter furent condamnés au feu. Voy. notre Dictionnaire des Héresies, art. AMAURI.

AMAUTAS, philosophe et docteurs chez les Péruviens. C'étaient eux qui formaient les mœurs de la jeunesse, lui enseignaient les cérémonies et les préceptes de la religion, les iois de l'empire et les devoirs mutuels des hommes. Les Amautas admettaient la spiritualité et l'immortalité de l'âme, et appelaient le corps une terre animée. Ils croyaient aux récompenses et aux peines de l'autre vie. Ils divisaient l'univers en trois mondes, dont le premier s'appelait Hananpacha, monde supérieur, sejour de félicité

pour les pons; le second, Hurin-pacha, monde inférieur, c'est celui que nous habitons; on y est sujet à la génération et à la corruption, et le troisième Veu-pacha, monde souterrain, où les méchants souffraient toutes sortes de peines et de maladies

saps interruption.

AMAZONES (HABITANT LES BORDS DU FLEUVE DES). La religion de tous ceux qui habitent le long de ce sleuve, dit le P. d'Acunha, est presque toute semblable; ils adorent des idoles, qu'ils fabriquent de leurs mains et auxquelles ils attribuent diverses opérations. Les unes dominent sur les eaux, et il· les représentent avec un poisson à la main; les autres président aux semailles, d'autres le r insprent du courage dans les combats. Ils disent que ces divinites sont descendues du ciel, ex-près pour demeurer avec eux et leur laire du bien : mais ils ne leur rendent pas le moindre culte. Ils les portent dans un étui, ou les abandonnent à l'écart, jusqu'à ce qu'ils en aient besoin. C'est ainsi que, sur le point de combattre leurs ennemis, ils élèvent sur la proue de leurs canots l'idole en qui ils ont le plus de confiance; et lorsqu'ils vont à la pêche, ils arborent celle qui domine sur les eaux. Ces dieux sont à proprement parler des génies sou-mis à une divinité supérieure. Ces peuples ont beaucoup de respect pour leur, prétres; ces prêtres ont une maison particulière pour l'exercice de leurs cérémonies et où ils rendent leurs oracles.

AMBARABAD, ou Ville d'ambre; cité fa-buleuse que les Orientaux placent dans le désert habité par les génies, situé dons la partie la plus occidentale de l'Afrique. AMBARVALES, ou AMBARVALIES, fête

romaine, ainsi nommée des deux mots latins ambire arva, faire le tour des champs. Elle avait lieu deux fois par an, au mois d'avril et au mois de juillet, c'est à-dire avant et après la moiss n. On célébrait la première pour attirer sur les champs la protection de Cérès, on y faisait des libations de lait, de vin et de miel. C'étaient les seuls sacrifices où il fût permis d'offrir du vin à Céiès. On promenait autour des bles une truie pleine ou une génisse, précédée d'un prêtre couronné de seuilles de chêne, qui dansait en chantant, à la louange de la déesse, des bympes auxquelles toute la famille récondait par de grands cris. La victime se nommait præcidanea, c'est-à-dire qui précède la coupe des blés; on l'immolait sur le lieu même et l'on rentrait dans la ville. Après la moisson on renouvelait les ambarvales, et on offrait à Cérès les premiers fruits de la saison. — Ambarvules était aussi le nom des prétres qui présidaient à ces sètes. ) oy. AMMURBIALES et ARVALES.

AMBETTI, nom que les habitants de l'archipel Viti donnent à leurs prêtres; ils paraissent leur témoigner un profond respect et beaucoup de déférence.

AMBON. On appelait ainsi, dans les églises des premiers siècles, une tribune ou

galerie élevée, où l'on faisait la lecture de l'évangile, les annonces publiques, la fecture de tous les actes solennels, tels que les décisions des conciles, les excommunications, les traités de paix. On se sert encore de ce terme en quelques églises, mais plus communément on emploie le mot jubé. Cependant on ne trouve plus d'ambon ni de jubé que dans les églises anciennes. Voy. notre Dictionnaire de Litorgie, art. CHAIRE, EVANGILE, JUBÉ, PRÉDICATION, PRONE, et celui des Cérémonies et Rites

sacrés, art. Ambon.
AMBURBIALES, ou AMBURBIES. Ce mot vient d'ambire urbem, saire le tour de la ville, comme Ambarvales d'ambire arva, faire le tour des champs. C'était, à Rome, une cérémonie religieuse dans laquelle on faisuit le tour des murs de la ville, en les purifiant avec de l'encens et du soufre. Elle avait pour but d'implorer la protection des dieux pour la ville et ses habitants. Cette fête était présidée par le collége des douze frères nommés Ambarvales ou Arvales dont les fonc-tions étaient à vie. On prétend que Acca Laurentia, nourrice de Romulus, avait donze enfants males qui furent les premiers honorés de ce sacerdoce. A mesure que l'un d'eux mourait, il était immédiatement remplacé; Romulus lui-même fut, dit-on, le premier agrégé à ce collége, après la mort d'un des fils de Laurentia.

Les Grecs avaient aussi des espèces d'amburbiales instituées par Epiménide de Crête. On abandonnait deux brebis, l'une telanche et l'autre noire ; un homme les suivait et les immolait à l'endroit où elles se couchaient. Cette dermère cérémonie avait beaucoup de rapport avec celles du bouc émissaire que les Hébreux lachaient dans le désert, chargé des iniquités du peuple.

Ces sacrifices étaient plus innocents que ceux où les Gaulois, pour purifier leurs villes, sacrifiaient bors des murs un homme engrais-é à ce dessein. Les Grecs eux-mêmes tombaient dans la même barbarie, et chez eux le malheureux ainsi dévoué pour le salut public s'appelait anathème, ou objet réservé pour les dieux.

AMBROISIE, OU AMBROSIE. Nous nous contentons de reproduire ici ce que dit Noël dans son Dictionnaire de la Fable. Ce mot signifie immortel, ou parce que c'était la nourriture des dieux, ou bien parce que son usage donnait l'immortalies. Rien n'est au reste si obscur ni si confus dans les poëles, que la véritab e destination de l'ambroisie et du nectar, dont la première couluit d'une des cornes de la chèvre Amaithée, et le deuxième de l'autre corne. Ce n'est qu'en suivant l'opinion la plus commune, qu'on regarde l'ambroisie comme l'aliment qu'on servait sur la table des dieux, et le nectar comme leur breuvage; mais pour entendre différents passages des postes, il faut supposer qu'outre l'am-broisic solide il y avait eau, quintessence, pommade et pate d'ambroisie. C'est d'ailleurs une des plus jolies fictions de l'antiquité. Cette nourriture déliciouse et cette liqueur

embaumée flattaient tous les sens à la fois. donnuient ou conservaient la jeunesse, assuraient le bonheur de la vie mortelle, et procuratent l'immortalité. Vénus arracha de la mort Bérénice, semme de Ptolémée Soter, en lui donnant un peu de ce mets divin. C'est par le même moyen que l'Aurore rendit Tithon immortel. Apollon s'en servit pour préserver de la corruption le corps de Sarpédon, et Vénus pour guérir les blessures d'Enée. Les dieux en usaient aussi pour parsumer les airs. Ibicus, cité par Alhénée, a choisi le miel pour donner une idée de la nature et du goût de l'ambroisie. « L'ambroisie, dit-il, est a neuf fois plus douce que le miel, et, en mana geant du mirl, on éprouve la neuvième para tie du plaisir qu'on aurait en manyeant de a l'ambroisie. » Voy. Amrita. AMBROISIEN, ou AMBROSIEN (Rite, Of-

AMBROISIEN, ou AMBROSIEN (Rite, Office). On appelle ainsi, chez les Latins, un ordre de liturgie propre à l'Eglise de Milan. Lorsque la plupart des autres Eglises d'Italie adoptèrent le Rituel romain, Milan, se prévalant de l'antiquité du sien, qu'elle faisait remonter à saint Ambroise, un de ses évêques, obtint l'autorisation de conserver ce précieux reste de la tradition catholique. Plusieurs même regardent cette liturgie comme antérieure à saint Ambroise, et pensent que ce saint évêque n'en est point l'auteur, mais qu'il la retoucha et la rendit obligatoire pour sa ville et pour

le diocèse.

AMBROISIENS, ou AMBROSIENS, ou PNEUMATIQUES, branche d'anabaptistes qui avaient pour chef un certain Ambroise, qui contrefaisait l'inspiré et opposait ses prétendues révélations à l'Ecriture sainte. Il vivait, comme l'on croit, dans le xvi siècle. Voy. notre Dictionnaire des Hérésies, art. Ambroisiens.

AMBROISIES, ou AMBROSIES, fêtes célébrées en Grèce en l'honneur de Bacchus. Elles avaient aussi lieu à Rome, le 24 novembre, sous le nom de Brumales.

vembre, sous le nom de Brumales.

AME. Nous ne prétendons point faire ici un traité de l'âme; nous nous contenterons d'exposer ce que les dissérents peuples pensent de son origine, de sa nature, de sa fin et de son état après sa séparation d'avec le corps.

1º Nous n'insisterons pas beaucoup sur la croyance des Juiss anciens par rapport à l'âme; nous convenons que les dogmes qui la concernent, ainsi que plusieurs autres vérités, ont été plutôt indiquées dans l'Ancien Testament et légèrement touchées que développées avec détail : cela n'entrait point dans le plan de l'auteur sacré, soit parce que ces vérités n'étaient pas contestées, soit parce que les générations d'alors n'étaient pus encore capables de les porter et de les comprendre dans toute leur rigueur. Toutefois, l'écrivain inspiré en a dit assez pour que nous y trouvions les éléments des dogmes développés plus tard dans les philosophies des peuples les plus cultivés. Ain-i nous voyons dans la Genèse que Dieu, après avoir créé le corps de l'homme, lui souffla dans le visuge, ou plutôt dans les narines, un

souffle de vie. Il est vrai que dans ce passage on pourrait confondre l'âme avec la vie et le mouvement; mais il est d'autres passages qui démontrent que l'âme était regardée comme une substance différente de celle du corps. Ainsi, lorsque l'Ecriture raconte la mort des anciens patriarches, elle se sert de ces expressions : Il fut réuni à son peuple, il sut réuni à ses ancêtres, même quand le personnage est inhumé dans une terre étrangère. Jacob, pleurant la mort supposée de Joseph, s'écrie: Je descendrai en deuil auprès de mon fils, dans le Schéol; or le Schéol n'est point le tombeau; il ne le pouvait être dans cet endroit surtout, puisque Jacob croyait son fils dévoré par une bête féroce. Moise défend la nécromancie, c'est-à-dire d'invoquer les âmes des morts. Le prophète Elie demande à Dieu la résurrection de l'enfant de la veuve de Sarepta: Seigneur mon Dieu, lui dit-il, que l'ame de cet enfant revienne dans son corps. Sa prère est exaucée, et l'ame de l'enfant revint dans son corps et il revit. Nous trouvons aussi des passages qui témoi-gnent qu'après la mort l'âme paraissait devant Dieu pour recevoir la récompeuse de ses bonnes actions ou le châtiment de ses mauvaises œuvres. L'homme ira dans la maison de son éternité, dit l'Ecclésiaste; la poussière retournera à la terre, comme elle était, mais l'esprit retourne vers Dieu qui l'a donné. Une simple femme dit à David : L'ame de mon mattre sera enveloppée dans le faisceau de la vie auprès de Jéhova, ton Dieu; mais il frondera l'Ame de tes ennemis dans le creux de la fronde. Terminons en remarquant que la langue hébraique a trois mots pour exprimer l'âme : ce sont נשבה neschama, שבו הפphesch et m rouakh; mais neschama exprime plus particulièrement le souffle, la respiration; néphesch, la vie, la personnalité; et rouakh, le vent, l'esprit.

2º Exposons maintenant en quelques mots le dogme chrétien. L'ânie de l'homme est créée à l'image de Dieu, c'est-à-dire qu'elle est simple comme l'essence de Dieu, spirituelle comme Dieu, intelligente comme Dieu et immortelle comme Dieu; elle offre dans ses facultés l'image de la Trinité de Dieu : elle est douée de la connaissance, cette connaissance produit le jugement, et le juge-ment uni à la connaissance est, avec cette dernière, la cause efficiente de la volunté, ce qui rappelle nécessairement le Père ongendrant le Fils ou le Verbe, qui, uni au Père, produit l'Esprit-Saint. L'âme est unie au corps, quelque temps après la conception de celui-ci, par des liens mysterieux. Les âmes sont-elles créées successivement à mesure qu'il se forme de nouveaux corps, ou bien ont-elles été formées simultanément dès l'origine du ge re humain? Voilà ce qui n'a pas été clairement décidé. Cependant l'Eglise enseigne communément le premier mode. Ce qui est article de foi, c'est que l'âme de l'homme est à la naissance de celui-ci entachée d'une souillure originelle contractée par le crime du premier père du genre humain, et que le Fils de Dieu lui a donné par sor in-

carnation et par sa mort le moyen de se régénérer. Après la mort, l'âme paraît devant Dieu pour être jugée selon les œuvres qu'elle a opérées, tant par elle-même que par le moven du corps. Si elle a fait le bien, elle jouit d**ès** ce moment avec Dieu d'une félicité qui n'aura jamais de bornes; si elle est entachée de fantes qui méritent indulgence, elle doit les expier préalablement par des peines que les vivants peuvent adoucir ou abréger par des bonnes œuvres faites à cette intention; si elle est souillée par des pé-chés, elle est condamnée irrémissiblement à des peines sans fin. Ces récompenses et ces prines, elle les partagera avec le corps après

la résurrection générale.
3 Aristote définit l'âme la première perfection de l'être organique, ayant la vie en puissance: elle est douée de trois facultés, la végétative, la sensitive et la raisonnable, d'où plus tard on prétendit que nous avions trois âmes, que par la sui e on réunit en une seule, mais divisée en trois parties, l'inférieure, la moyenne et la supérieure. Mais laissons de côté les systèmes philosophiques des Grecs qui partagent les écoles depuis plas de 2000 aus; ils ne sont pas de notre sujet : citons plutôt le sentiment de Platon, qui est plus mythologique. Ce philosophe enseignait que Dieu, après avoir créé les Ames, les avait attachées aux astres, d'où elles pouvaient contempler ses perfections infinies. Mais ayant détourné leurs regards du souverain Etre pour porter leur attention sur des beautés d'un ordre inférieur, le Tout-Puissant, outragé de cette apostasie, les précipita dans le monde inférieur et les emprisonna dans des corps terrestres; et voilà la cause de cette sympathie mysterieuse que parfois certaines personnes éprouvent pour d'autres à la première vue, et de ces passions vives et constantes dont un sexe brûle pour l'autre. Les âmes, disait ce philosophe, qui, pendant leur séjour dans les cieux, ont considéré plus attentivement et de plus près la beauté et les perfections de l'Etre seuverain, se sentent, lorsqu'elles en re rouvent quelques faibles traces dans les créatures, emportées par un mouvement soudain et irrésistible vers l'objet qui leur retrace une si préciouse image. C'est pourquoi un célèbre auteur moderne a appelé le civin Paton le philosophe des amants. En résumé, les Grecs et les Latins, comme tous les autres peuples, croyaient à l'immortalité de l'ame et à une vie de bonheur ou de malheur éternel; ils la considéraient comme tout à fait distincte du corps; ils lui donnaient spécialement quatre noms : πνευμα, έυχά, μένος et νους; mais πιεύμα exprime plus particulièrement le sousse, l'esprit, ίνχη, la vitalité, μένος et νοῦς l'intelligence. Μένος, ainsi que le latin mens, est identique au sanscrit mana:. Il y avait des Grecs, entre autres les pythagoriciens, qui croyaient à la Métempsecose. Voy. ce mot.

4. Les Egyptiens proclamaient, avec le dogme de l'unité de Dicu, l'immortalité de l'ame, les peines et les récompenses d'une

autre vie. Ils admettaient aussi la métempsycose, et ces transmigrations successives de l'âme humaine séparée du corps étaient des épreuves que cette divine émanation avait à subir afin d'arriver à l'infinie perfection, qui devait être le but constant de ses efforts. Lorsqu'un homme était décédé, son âme, après divers pèlerinages dans les régions nombreuses qu'elle devait visiter, arrivait enfin dans les régions inférieures de l'Amenthi, et parsissait devant Osiris, le grand juge des affaires, assisté de quarantedeux autres juges; là, toutes les actions qu'elle avait failes sur la terre étaient sévèrement examinées et pesées par des divinités secondaires en présence du tribunal. Si elles étaient trouvées conformes aux règles de la justice, Osiris récompensait l'âme en l'appelant dans un monde meilleur, où elle goûtait d'éternelles délices; sinon il la punissait de ses fautes en la rejetant sur la terre pour y subir de nouvelles épreuves et y endurer de nouvelles peines sous une nouvelle forme corporelle, jusqu'à ce qu'elle se présentat pure de toute faute au tribunal de I'Amenthi. Il y avait en outre un lieu de tourments pour les âmes, dans lequel on envoyait ans doute les âmes perverses que les diverses transmigrations n'avaient pas corrigées, ou bien celles qui avaient commis des crimes trop grands pour être expiés sur la terre pendant une vie nouvelle.

5º D'après la doctrine musulmane, l'âme de tout homme est soumise, dans le tombeau même où git le corps, à un interrogatoire de la part des anges Munkir et Nékir; en suite duquel les infidèles et les mauvais musulmans sont frappés avec des massues ardentes jusqu'au jour de la résurrection, en signe de réprobation, tandis que les musulmans morts dans la foi reçoivent l'agréable nouvelle de leur bonheur éternel. Leur âme même en goûte par avance les prémices; celles toutelois qui, tout en conservant la foi, se sont souillées par des prévarications, éprouvent des angoisses continuelles, et même le feu de l'enfer, jusqu'à ce qu'elles

soient totalement purifiées.

6º Suivant les Indiens, les âmes des hommes sont émanées de l'âme unique et supréme, c'est-à-dire de Dieu, comme d'innombrables étincelles qui jaillissent d'un feu immense. En conséquence, ces âmes ue sont point nées et elles ne peuvent mourir; elles sont une portion de Dieu de qui elles procèdent et à qui elles retournent; elles ont une même essence avec la Divinité, et, comme telles, elles sont raisonnables, sensibles, intelligentes, immortelles, infinies. L'âme unie au corps est placée sous le gouvernement immédiat de l'Etre suprême; son activité n'appartient point à son essence, elle la reçoil des organes; elle est active tant qu'ils peuvent agir sur elle, mais dès qu'elle s'en dégage, elle retourne à son dominateur suprême et se confond avec l'essence de Dieu. Avant de parvenir à cette béatitude, elle est soumise à la transmigration : elle visite d'autres mondes, anime d'autres corps pour

y recevoir la récompense de ses bonnes œuvres ou le châtiment de ses péchés. Les méchants tombent dans des heux de punition, et les hommes vertueux s'élèvent dans la région de la lune, y joui-sent du fruit de leurs bonnes actions et en redescendent ensuite pour animer de nouveaux corps dans lesquels ils retrouvent les mêmes penchants et les mêmes prédispositions qui les avaient animées dans une vie antérieure. Ce n'est qu'après avoir réussi à s'affranchir, par la méditation et les œuvres méritoires, de tous les liens du monde, que l'âme parvient enfin au delà de tous les cieux pour se confondre avec l'essence divine. Il y a trois degrés de délivrance : le premier est celui où l'on peut parvenir dès cette vie; quand on y est par-venu, on a le pouvoir d'évoquer les ombres de ses ancêtres, de passer à son gré dans d'autres corps, de se transporter instantanément d'un lieu à un autre; le second consiste à s'élever jusqu'au ciel de Brahma, et le troisième à se réunir à la Divinité même dans son essence. Parmi les bonnes œuvres qui peuvent procurer cette jouissance suprême, on met en première ligue certains sacrifices, et surtout celui d'un cheval (Voy. Aswamedha '.L'âme est ici-bas ensevelie dans une triple enveloppe, celle de l'intelligence. celle de l'esprit et celle de la faculté vitale; ces trois enveloppes accompaguent l'ame dans toutes ses transmigrations. N'oublions pas de parler des cinq états que l'âme éprouve dans son union avec le corps : 1º l'état de vrille, dans lequel elle est active sous la direction de la providence; 2 l'état de rêve, élat d'illusion intermédiaire entre la veille et le sommeil, dans lequel elle peut recevoir l'annonce des événements futurs; 3º l'état de profond sommeil, où elle est comme plongée dans l'essence divine, jusqu'à ce qu'elle revienne imprimer son action au corps; 4º l'état d'évanouissement ou d'insensibilité, mitoyen entre le sommeil et la mort, où l'àme est temporairement séparée du corps; 5 enfin l'état de mort où l'âme a définitivement quitté son enveloppe matérielle. Ajoutons en terminant que si, dans ses transmigrations, l'ame vient à animer le corps d'une vache, c'est une marque infaillible qu'elle n'est pas loin du terme de ses éprenves.

7. Le bouddhisme professe plus explicitement encore que le brahmanisme la doctrine do l'émanation divine. Un seul esprit, une scule ame, une seule vie se répand dans l'univers; chaque vie individuelle n'est qu'une de ses innombrables modifications. Au moment où Kichna se dévoile à Ardjouna, celui-ci s'écrie : « Salut, ô âme de l'univers, âme des animaux, divinité des dieux, air, seu, lumière, toi dont les formes sont innombrables! » Et le dieu lui répond : « Le monde est une expansion de mon être; tout ce qui vit, vit par mon esprit et reviendra s'absorber dans mon sein. » Il faut remarquer qu'ici Krichna est identifié avec l'essence divine. L'âme de l'homme revêt un caractère de personnalité; capable de mérite

de démérite, elle peut, par la force de la

contemplation, de la science et de la vertu, s'élever à la hauteur de l'essence suprême et se perdre dans l'océan de ses perfections. Elle peut altérer par le crime sa dignité primilive et être ainsi dévouée à de longues et pénibles expiations. Et comme, dans l'Inde, l'esprit déchu doit passer par quatre-vingthuit migrations avant d'entrer dans la vache, et de la passer dans un nouveau corps humain, aigsi les Mongols lui font traverser un nombre indéterminé de métamorphoses avant d'animer un chien, signe précurseur de sa restauration prochaine. Toutefois, hátons-nous d'observer que ce système n'est pas celui du bouddhisme proprement dit, mais une sorte de compromis entre les doctrines brahmanique et bouddhique, adopté dans la Mongolie et le Tibet. Dans ce système, l'âme est dans une agitation et une migration perpétuelle; non-seulement elle parcourt toute l'échelle des étres depuis le vil insecte jusqu'au divin Bourkhan, mais dans le corps même qu'elle anime, elle voyage sans cesse. Chaque mois est pour elle une période cyclique, pendant laquelle clle accomplit dans son enveloppe corporelle une révolution déterminée en occupant successivement tous les membres. Ainsi le premier jour l'âme de l'homme réside dans le gr 🗷 orteil, te second elle monte dans l'articulation du pied, le troisième dans le mollet, le quatrième dans l'articulation du genou. En suivant co mouvement d'ascension, elle se trouve le huitième jour dans l'épine du dos. le douzième dans la paume de la main; le quinzième elle est dans tout le corps, le seizième elle s'élablit dans le nez, le vingtième à l'extrémité des ongles, et le dernier du mois elle se trouve auprès du gros orteil, prête à recommencer la même révolution. Si l'on vient à blesser la partie du corps où réside actuellement le principe pensant, la mort est inevitable. Lorsque l'ame abandonne sa demeure charnelle, six régions lui sont ouvertes pour récompenser ses vertus ou punir ses vices. Les trois premières sont celle des dieux, celle des bons génies et celle des hommes; ce sont les séjours heureux. Les trois régions malheureuses sont 1-2 demeure des bêtes, l'empire de Birid et l'empire de Tamou. Quant au bouddhisme proprement dit, comme il n'admet pas de divinité distincte des êtres animés, et que chaque homme, chaque animal même peut, par ses propres forces, devenir bouddha ou phres, ou dieu, comme on voudra l'appeter, il s'ensuit que l'âme n'a à compter qu'avec ellemême; elle est néanmoins soumise à des lois nécessaires, et doit subir l'influence et 💉 ses bonnes œuvres ou de ses mauvaises actions. Lors donc que l'âme est séparée du corps, elle est accompagnée de ses mérites. et de ses démérites; si les premiers sont plus nombreux, alors leur influence l'emporte, et l'âme est introduite, par ses propres forces et sans le secours d'aucun agent, dans un sejour de bonheur. Le degré de bonheur et sa durée sont proportionnés à l'identité de la force de l'influence. Si, au contraire, La

somme des démérites l'emparte, l'influence mauvaise la conduit dans un lieu de tour-ments, où elle doit souffrir en durée et en intensité, dana la proportion de la force de cette influence mauvaise. Dans cette religion , il n'y a donc ni juge, ni jugement ; l'âme subit les lois de son être. Les peines el les récompenses ne sont point éternelles, mais durent seulement aussi longtemps que l'influence des œpvres bonnes ou mauvaises. Cette durée est par conséquent sans limites et sans bornes fixes; dès que l'une de ces in-Quences cease de se faire sentir, alors l'autre reprend le dessus. Après donc que les fautes sont suffisamment expiées, l'âme passe dans un nouvel état, où elle est heureuse sous l'influence de ses mérites : de l'enfer, elle revient, par exemple, sur la terre animer un corps supérieur à celui qu'elle occupait dans une vie autérieure. A quoi enfin aboutiront toutes ces vies, ces migrations et ces clats successifs? Après une suite innombrable d'expiations, de mélitations profondes, de bonnes œuvres, d'austérités inouïes, l'âma s'élèvera graduellement et pendant des siècles, de régions en régions, de cieux en cieux, s'idenlifiera avec les bouddhas précédents, s'enfoncera avec eux dans des profondeurs incalculables, se réduira à sa plus simple expression, et parviendra enfin à une annihilation complète, ce qui est la plus haut degré de félicité, et l'objet constant des désirs d'un vrai bouddhiste.

8º Les auciens Caraïbes d'Amérique regardaient l'âme comme un corps extrême-ment subțil et délie; ils croyaient qu un homme était animé par plusieurs âmes, dont la principale était celle du cœur, qui était immortelle, et qui, après la mort, allait occuper un autre corps; venait ensuite l'âme de la tête et enfin toutes celles qui occupaient les jointures, et les artères où il y a pulsation. Ces âmes inférieures, après leur separation d'avec le corps, restaient sur la terre pour animer d'autres corps, soit d'hommes, soit de bêtes, ou bien devenaient

de mauvais génies.
9 Les indigènes du Canada croient à la transmigration et à l'immortalité de l'âme, mais ils n'ont point de doctrine fixe sur ce sujet; les uns s'imaginent qu'après la mort l'âme passe dans le corps de quelque aniwal, d'autres que ceux qui ont été bons guerriers et bons chasseurs iront revivre dans une nation plus heureuse, où la chasse ne manquera jamais; d'autres enfin croient que l'ame n'abandonne point le corps immédiatement après la mort : c'est pourquoi ils enterrent avec le défunt son arc, ses sièches et des vivres, afin qu'il ait de quoi se nourrir en attendant qu'il soit arrivé au pays des âmes, où il chassera les âmes des cas-tors, des élans, des renards, etc.

10- Les Zélandais, dit M. Dumont-d'Urville, ent des idées bien plus positives touchant l'i mortalité de l'Ame qu'on ne l'attendait de leur état de civilisation. L'ame ou esprit, qu'ilq nomment waidqua, est un souffle inté-

rieur, parfaitement distinct de la substance ou enveloppe matérielle qui forme le corps. Au moment de la mort, ces deux substances, jusqu'alors étroitement unies, se séparent par un déchirement violent; le waidoua reste encore trois jours après la mort à planer autour du corps, puis il se rend directement vers une route fictive qui s'étend d'un bout à l'autre de l'île Ika-na-Mawi, et qui aboutit au rocher Reinga (départ), vrai Ténare de ces peuples. La, un atoua emporte dans les ré-gions supérieures du ciel ou le séjour de la gloire, la partie la plus pure du waidoua, tandis que la partie impure est précipitée dans les ténèbres. Toutefois, il ne faut pas croire que ces peuples attachent à ces mots de pur et d'impur une idée de vertu ou de vice: pour eux, la vertu est de vaincre son ennemi, le crime, d'être vaincu. Ils sont convaincus que leur âme sera d'autant plus glorifiée dans l'autre vie, qu'ils auront terrassé plus d'ennemis sur la terre; c'est pourquoi ils dévorent les corps de celui qui est tombé sous leurs coups, persuadés qu'en agissant de la sorte ils détruisent, non-seulement sa substance matérielle, mais encore qu'ils absorbent et s'assimilent pour ainsi dire la partie immatérielle ou le waidoua du vaincu. « Leur propre waidoua, continue M. d'Urville, reçoit un nouveau degré de gloire et d'honneur par cette agrégation, et plus un chef aura dévoré d'ennemis d'un rang distingué dans ce monde, plus, dans l'autre, son waidoua triomphant sera heureux et digne d'envie.... Les waidouas des morts peuvent communiquer accidentellement avec les vivants; le plus souvent ils le font sous la forme d'ombres legères, de rayons du soleil, de sonffles violents, etc. Ces apparitions sont très-fréquentes, et rien ne pourrait persuader à ces naturels que ce ne sont que des illusions de leur imagination.... Ces naturels s'imaginent que le siège de l'âme est dans l'œil gauche, et les chefs pensent que cet œil, à son tour, est représenté par une étoile particulière du firmament..... L'astre acquiert ou perd de son éclat, suivant que le chef est plus ou moins favorisé par la fortune, et son waidoua est soumis aux mêmes modifications..... C'est pour mieux anéantir le waidoua de son ennemi que souvent un chef, au moment où il vient de terrasser un rival redouté, lui arrache l'œil gauche et l'avale. D'autres se contentent de boire le sang fumant de leur en-nemi pour éviter la fureur du waidoua vaincu, persuadés que par cette action ce waidoua s'identifiera avec celui du vainqueur, et dès lors ne peut plus lui être nuisible.»

11. Les Tayliens professaient le dogme de l'immortalité de l'âme. Aussitôt qu'une âme était sortie d'un corps, elle était saisie par Taroa, le dieu esprit, qui l'avalait pour en purifier la substance et la pénétrer d'une flamme céleste et éthérée. Alors ces esprits, débarrassés de l'enveloppe terrestre, erraient autour des tombeaux et avaient des prêtres

destinés à leur présenter des offrandes et à les apaiser par des sacrifices. Ces âmes heureuses se nommaient éatouas. Pour parvenir à ce bonheur, il fallait avoir pratiqué la vertu sur la terre, autrement l'âme etait précipitée dans l'enfir. Les éatours jouissaient d'un pouvoir immense : pendant la nuit, ils se plaisaient à renverser les montagnes, à entasser les rochers, à combler les rivières; ils résidaient habituellement dans les cimetières, dans la profondeur des forêts et dans les gorges des montagnes. C'étaient eux encore qui envoyaient aux hommes les songes, auxquels les Taïtiens ne manquaient

pas d'ajouter une foi entière.

12° Les habitants des îles Moluques redoutent beaucoup les âmes des défunts ; i's croient que les pemiers jours après le décès elles reviennent souvent visiter la maison qu'elles ont habitée pendant leur union avec le corps. Dans ces visites, elles se plaisent que lquefois à nuire aux vivants, et surtout aux petits enfants, qu'on s'empresse de leur soustraire. Pour éviter leurs mauvais traitements, il faut leur montrer qu'on s'occupe d'elles, car si el es s'aperçoivent qu'on les a déjà oubliées, elles s'en vengent quelquefois d'a e manière cruelle. C'est pourquoi on traite les morts pendant quelques jours avec autant de soin que pendant leur vie; on prépare leur tit, on leur sert à boire et à manger; on pousse même l'attention jusqu'à mettre de la lumière auprès d'eux pour les éclairer.

Nous aurions pu pousser beaucoup plus loin cet aperçu des croyances des peuples sur la nature de l'ame et son immortalité : des volumes entiers suffiraient à peine à une simple exposition de la doctrine de toutes les nations sur un aussi vaste sujet. Nous avons du, pour éviter les résétitions, nous borner à exp. ser les systèmes les plus saillants. Voy. notre Dictionnaire de la Bible, art. Ame. Voy. aussi ce mot dans le Diction-

naire des Sciences occu tes.

AMES (Culte rendt Aux). 1. Dans l'Eglise catholique, on célèbre la memoire des ames des justes qui règnent avec Dieu dans le ciel par un grand nombre de fêtes particulières et par une fête générale, communément appelée la Toussaint (Voy. Saints et Toussaint). On y céichre aussi des services sunèbres pour les âmes des sidèles qui sont dans le purgatoire (Voy. Service funèbre, COMMÉMORATION DES MORTS, ABSOUTE).

2º Fete des manes chez les Latins (Voy. FÉRALIES).

3° Les Japonais célèbrent solennellement la fête des ames, autrement dite la fête des lanternes. Elle a lieu le 15 du septième mois, qui correspond à notre mois d'août et dure deux jours. Anciennement on la répétait six fois par au, mais depuis plusieurs siècles on se borne à la célébrer le septième mois. Elle est nominée Wouran-bon par les bouddhistes, et Tchou-gen par les sectateurs du Sin-to. A l'approche de la nuit, dit Villela, les Japonais alliment, à la porte de leurs maisons.

des lampes de différentes couleurs, et ils parcourent la ville pendant toute la nuit, les uns par dévotion, les autres par curiosité. Après la chute da jour, une grande multitude sort de la ville pour aller au-devent des manes de leurs anceres. Arrivés d'us l'endroit où ils cro ent les rencontrer, ils leur adressent les plus tendres compliments : « Soyez les biena venus, leur disent-ils; il y a langiemps que a nous sommes privés du bonheur de vous a vir: asseyez-vous un peu, reposez-vous « des fatiques de la route en prenant la noura rivure que nous vous avons apportée. » Alors ils mettent à terre du riz. des fruits et d'autres aliments. Ceux qui n'ont pas le moyen de préparer un repas apportent au moins de l'eau chaude. Ils restent dans cet endroit une heure intière, comme pour attendre que les manes de leurs ancêtres aient fini de manger. Ils les invitent ens ite à venir chez eux, et leur disent qu'ils vont devant eux pour disposer la mais n et pr parer le repas. Les deux jours étont écoulés, on allume des lanternes, le peuple sort de la ville arec d's flambeaux, de peur que les manes ne se blessent ou ne s'égarent dan les ténèbres. De retour chez eur, ils jettent des pierres sue les toits pour chisser les manes qui pou raient s'être cachées et dont le craignent les importunités. Quelques uns cependant en ont pitie, disant que ce sont de pauvres petits infortunes. Je demandai à des Japonais pourquoi els donnent à manger aux morts, ils me répondirent que c'était pour ranimer les forces de ceux qui vont à leur paradis, lequel est éloigné de la terre de dix milliards de mille Lieues; il ne leur faut pas noins de trois ans pour y parvenir. Pend int la fête des l'internes, ils nettoient les sépultures, et c'est un temps de récolte pour les bonzes. Il n'y a point de famille, quelque indigente qu'elle soit, qui ne leur offre quelque présent pour apaiser les manes de ses ancêtres. Il ne faut pas croire cedendant que le cérémonial soit partout le meme: à Nangasaki, par exemple, suivant Titsingh, on commence par adresser dès le 13, à six heures du soir, ses prières aux âmes des défunts, dans l'intérieur des maisons: on étend, devant la tablette des ancêtres, un tapis sur lequel on dépose des deux côtés des épis de riz et de millet, des légumes et des fruits crus, comme des fèves, des figues, des poires, des marrons, des noisettes, des raiforis, etc. On place au centre un petit vase où l'on bre le des bâtons d'odeur et des parfums. Devant ce vase, on pose d'un côté une jatte avec de l'eau pure, de l'autre une jatte avec une seuille verte de nénufar rose, sur laquelle on met un peu de riz cru et de petits morceaux cariés de fokki-fokkie, sorte de navets. Au-dessus de la jatte remplie d'eau est place un bouquet de chanvre, dont on se seri, quand on vient prier, pour asperger le riz et les navets. On adresse ses prières an dieu Amida, en marmottant cent fois, ou même mille fois Namindoubt (Nami-Amidabouts I ou Amida, prie pour nous!) et on le solucite en même temps de transporter les ames dans un monde de joie et de sélicité parfaite. Dans un autre vase on met des branches d'un certain arbre et d'autres belles dears, et on a soin de tenir des lanternes allumées pendant deux jours et trois nuits. Le 14 on sert aux âmes du thé, du riz cuit et d'autres mets pour leur déjeuner et leur diner, avec des gâteaux et des friandises entre les deux repas. Sur le soir on va allumer des lanternes dans les cimetières devant chaque pierro funéraire; elles brûlent jusqu'à dix beures, suspendues à de longs bambous, placés de chaque côté de la tombe. On met devant la pierre des vases d'eau, des sucreries et autres friandises, et on brûle des odeurs. Dans la nuit du 15 le sacrifice se fait dans l'intérieur des babitations, et on allume encore des lanternes dans les cimetières. Enfin le 16, à trois heures du matin, on empaquette tous les mets, on les dépose dans de petites barques de paille que les paysans des villages voisins apportent à pleins bateaux au marché; les voiles sont de papier peint, de soie ou de toile de chanvre; on les éclaire avec de petites lanternes et des bâtons d'odeur, ce qui offre un aspect magnifique; on dirait un torrent de seu qui coule de la montagne à la mer, où elles se divisent et voguent au gré du vent et des vagues. C'est alors que l'on congédie les âmes qui retournent à leurs tombeaux ce jour-là. Toutefois les âmes des impies errent constamment jusqu'à ce qu'elles soient arrivées au terme de leur expiation. Ce terme peut être abrégé par les prières des bonzes.

6. Les Japonais ont emprunté cette fête aux Chinois, chez lequels elle fut instituée environ un demi-siècle après Jésus-Christ, tandis qu'elle ne sut introduite au Japon qué dans le vui siècle de l'ère chrétienne. Voici son origine d'après un livre sinico-japonais traduit à la Chine, de l'indien en chinois : La mère du prêtre Mok-ren-bikou, disciple de Chakya, descendit après sa mort aux enfers pour y expier ses pechés; elle y souffrait une faim cruelle: son fils, qui, par ses grandes lumières, avait la connaissance du passé et de l'avenir, oinsi que de tout ce qui se passait au ciel et dans les enfers, tacha de lui procurer quelque nourriture, et lui donna un plat de riz dont la vue la réjouit beaucoup; mais des qu'elle eut approché un peu le riz de ses lètres, il se changea en charbons ardents. Le fils, royant cela de ce monde, alla consulter son maitre Chakya sur le moyen de délivrer sa mère de la punition qu'elle arait encourue par son impieté, et reçul cette réponse : « Votre mère est morte en état de révolte contre les e fotoke, ou dieux; seul vous n'éles pas en e état de lui donner des secours efficaces; e mais le 15 du septième mois, rassemblez tous « les prêtres pour chanter des hymnes avec eux, es préparez une offrande de cent sortes de mets pour les dieux. » Mokren obéit à Chakya, et réussit ainsi à délivrer sa mère. Voilà, sans doute, l'origine de la fête des lanternes, que l'on célèbre encore; ma's à présent on paraît avoir perdu de vue cette institution; car les voyageurs qui nous en

ont laissé la description lui assignent une autre cause. Voy. Lanternes (Féle des).

5. Tous les ans, au commencement de l'année, les Tunquinois célèbrent une sête solennelle en mémoire des désunts principalement qui se sont signalés par leur valeur et leurs grandes actions. On expose en pleine campagne les tablettes des défunts, devant lesquelles on dresse des autels. Le roi lui-même assiste à cette fête, au milieu de ses troupes et d'une multitude innombrable de peuple. Après avoir offert le sacrifice, brûlé de l'encens et récité des prières, le roi et les mandarins font quatre révérences profondes devant les tablettes. Ils supposent, à ce qu'il paratt, que les mânes des rebelles se trouvent aussi présents à la cérémonie; car, avant de se retirer, le roi tire contre eux cinq coups de sièche. La sête se termine par une décharge générale d'artillerie; puis on brûle les autels et tout ce qui a servi à la solennité.

6° Les Siamois portent des mets sur les tombeaux des défunts, et font pour eux des aumônes aux Talapoins, afin de se rendre les âmes propices et de les empêcher de venir troubler leur repos; car ils leur attribuent une grande puissance. Cet usage de porter des aliments aux morts était du reste commun à plusieurs peuples païens, aux Romains entre autres; des chrétiens peu instruits n'ont pas été exempts de cette su-

perstition.

7º Les anciens habitants des îles Mariannes mettaient une corbeille près de la tête de celui qui venait de mourir, afin de recueillir son esprit; ils l'invitaient à venir se placer dans cette corbeille pour y faire désormais sa demeure, ou du moins pour s'y reposer quand il daignerait venir les visiter. Quelques-uns oignaient les morts d'huile odoriférante et les promenaient dans les différentes maisons appartenant à leurs parents, pour leur donner la liberté de choisir une demeure qui leur convint lorsqu'ils vien-draient les visiter. Ces âmes étaient pour eux comme des divinités; ils les invoquaient dans les afflictions et les calamités. C'est maintenant, leur disaient-ils, c'est maintenant que votre secours m'est nécessaire; secourez-moi, si jamais votre famille vous fut chère.

8° Nous avons vu plus haut que les Taytiens divinisaient en quelque sorte les âmes des justes en les appelant éatouas. Il y avait des prêtres établis pour leur offrir des sacrifices.

9° Les peuples du Loango, en Afrique, n'ont pas un système arrêté sur le sort de-l'âme après cette vie : les uns croient à une sorte de métempsycose, et s'imaginent que les âmes des défunts entrent dans le corps de ceux qui naissent dans la famille à laquelle elles appartenaient; plusieurs croient l'âme immortelle; d'autres enfin, et c'est le plus grand nombre, sont convaincus que les âmes des morts deviennent les dieux tutélaires de leur famille, et à cet effet ils leur élèvent de petites chapelles près du lieu où

ils demeuraient; ils vent les y prier, et au commencement des repas ils offreut à ces manes de ce qu'ils mangent et de ce qu'ils

AMÉGLÉBA, nom de la fête de l'Ascension chez les Mingréliens. Ce peuple célèbre cette solennité à peu près comme toutes les autres sétes de l'année, c'est-à-dire en tuant des porcs, des poules, et en faisant bonne chère. C'est la leur principale dévotion. Chacun allume sa bougie ce jour-là, et met un grain d'encens dans le seu en priant Dieu de lui faire voir un autre jour semblable, de multiplier et de hénir les abeilles, afin qu'elles fassent heaucoup de cire et de miel.

AMELÉS, fleuve de l'euler, chez les an-ciens Grecs; il était, dit-on, impossible de

retenir son eau dans un vase.

AMEM, la troisième dirinité, selon la théogonie es philosophes éclectiques. Avec Phtha e Osiris, alle préside à la génération des êtres a, parents. l'e sont les trois dieux conservateurs de la Sagesse et ses ministres dans les temps où elle engendrait-les êtres et produisait la force secrète des causes. Après eux, il y a quatre puissances males et quatre femelles audessus des éléments et de leur vertu : elles résident dans le soleil. Celle qui dirige la nature dans, ses sonctions génératrices a son domicile dans la lune. Le cicl est divisé en deux, ou quatre, ou six régions, et ces régions en plusieurs autres. Chacune a sa dirinité, et toutes sont subordonnées à une déité supérieure. De ces principes, il faut descendre à d'autres, jusqu'à ce que l'univers entier soit distribué à des puissances qui émanent les unes des autres, et toutes d'une première. Noël. Voyez EMBTH, NOÉTABQUE.

AMEN, mot hébreu, qui signifie vraiment, c'est vrai, qu'il soit ainsi, ou, comme l'on dit communément, ainsi soit-il. Des Juis il a passé dans toutes les langues des chrétiens et des musulmans; il termine chez les premiers la plupart des prières. Quand les prières sont publiques, le président de l'assemblée expose seul l'objet de la demande, et tout le peuple répond Amen. Les Grecs et les musulmans prononcent Amin, les habitants de la mer du Sud Améné. Voyez nos Dictionnaires de la Bible, de Liturgie et des

Rites sacrés, au mot Amen.
AMENTHES, surnom de Pluton, chez les Grecs, qui l'avaient emprunté aux Egyptiens. Les Grecs, voulant tout ramener à leur lanque et à leur théogonie, disaient que ce nom voulait dire privé de menthe; c'était le nom d'une nymphe qui, ayant excité la jalousie de Proserpine, fut par cette déesse transformée en la plante de son nom. C'est une fable absurde et ridicule; Amenthès n'est que la transcription de l'Amenthi égyptien, qui n'est point un nom d'homme, mais celui d'un lieu sombre et souterrain, où vont les âmes des morts.

AMENTHI, nom de l'enfer égyptien; l'âma y était jugée après la séparation d'avec la corps. C'est sur l'Amenthi que fut calqué l'enfer des Grecs et des Romains; seulement les divinités changent de nom; Osiris devient Pluton ou Adès: Thmel, Proserpine: Oms (l'hippopotame), Cerbère; enfin Horus. Apis et Anubis semblent être les types originaux de Minos, Eaque et Rhadamante.

AMERDAD, ou AMERETAT, le dernier de six bons esprits ou Amschaspands, créés par Ormuzd ; c'est lui qui est le génie de la volupté honnête, et comme tel opposé directement à Zareth, le dernier des six mauvais génies créés par Abriman. Amerdad était le protecteur des troupeaux et des grains.

AME WAKA FIKO, le troisième des génies qui, survant la mythologie japonaise, furent envoyés sur la terre pour la purger des plantes et des animaux nuisibles. Il était fils d'Ama-no kouni tama. Voyez son histoire à

l'article Ama TSOU FIKO FIKO.

AMHARIA, déesse des habitants de Fésules en Etrurie; sa statue avait les pieds joints l'un contre l'autre, les mains collées contre le corps, la chevelure longue et pendante comme celle des statues égyptiennes. On la croit la même que Furina, déesse vengeresse des méchants.

AMIDA, nommé aussi O-mi-to, un des dieux principaux des Jiponais; c'est probablement une des incarnations de Bouddha. On l'adore sous plusieurs formes, mais principalement sous celle d'un homme à tête de chien, mordant un cercle d'or qu'il tient entre ses mains, et monté sur un cheval à sept têtes, dont chacune représente un millier de siècles, ce qui forme un total de sept cent mille ans. On le représente aussi sons la figure d'une femme ou d'un jeune homme nu ou habillé; d'autres fois on lui donne trois têtes dont chacupe est coiffée d'une estèce de toque, avec la barbe fluttante. Ses sectateurs disent que c'est le dieu qui a soin des âmes, qui les conserve et qui les sauve des poines qu'elles méritent par leurs peches. Ils lui donuent le titre de sauveur et de médiateur des hommes. Il y a deux mille ans qu'il vivait sur la terre, où il se livra à la prédication et à toutes les pratiques de la vie la plus austère. Sa vie avait duré plusieurs siècles, mais, fatigué de son existence, il so donna la mort et parvint ainsi au rang de Bouddha. Le pouvoir qu'il a acquis par sa sainteté est si grand, que Yama, dieu des enfers, se relache en sa faveur de l'autorité qu'il a sur les âmes des coupables. Amida obtient de ce juge sévère non-seulement la mitigation de leurs peines, mais encore il peut les renvoyer dans le monde avant le temps prescrit pour l'expiation de leurs fautes. - D'autres Japonais, et ce sont sans doute les plus ignorants, ou ceux qui ont fait un mélange du bouddhisme et des autres croyances répandues dans l'empire, prétendent qu'Amida est une substance apirituelle, absolument dégagée de la matière et incapable de tomber sous les sens. Son existence est antérieure à celle de la nature, ou plutôt il n'a jamais commencé et ne doit jamais cesser d'exister. Son être s'étend partout et son immensité ne counaît point de bornes. C'est lui qui a créé l'univers, qui comble les hommes de bienfaits, qui, bien

que libre de soins et d'embarras, dirige seul les ressorts de l'univers, et dispose à son gré tous les événements. — Outre les prières, les sacrifices et les autres modes ordinaires d'honorer la Divinité, les dévots japonais roussent le dévouement à Amida jusqu'à se noyer en son honneur. La victime entre dans un petit hateau doré et orné de banderoles de soie, s'attache des pierres au cou, aux bras et aux jambes, danse au son des instrunents et se jette dans la rivière. La cérémonie est plus imposante lorsque le fanatique a réu-si par ses déclamations à s'adjoindre quelques compagnons; quelquefois ils percent la nacelle et se laissent couler à fond sous les yeux de feurs parents et de leurs amis. D'autres entheusiastes s'enferment d.ns une grotte étroite, pratiquée dans le s in d'un rocher, en sont murer l'entrée, à l'exception d'une petite ouvertore, et s'y lassent monrir de faim, en ne cessant d'invoquer le nom d'Amida. On élève des chapelles à ceux qui se sont ainsi sacrifiés, et les noctes composent des épitaphes en leur honneur. Il ne faut pas croire cependant que la dévotion soit le seul mobile de ces sacrifices voluntaires. Le suicide étant très-fréquent au Japon, ceux qui sont degoûtés des maux de la vie et qui veulent en finir avec leurs peines et leur-souffrances, cherchent, en se dévouant à Amida, à se faire un mérite d'une act on qui, le plus souvent, n'a d'autre cause que le désespoir. — On donne à Amida un fils qui est véneré sous le nom de Qi An-Won. Voyez ce nom.

AMIDBA ET AMIDABA. Voy. AMITABBA. AMILCAR, général des Carthaginois, mis au rang des dieux par ses compatriotes, qui lui avaient érigé des monuments a Carthage et dans leurs colonies. On lui official des sacrifices. Comme ce général avait disparu après une déroute, sans qu'on pût retrouver son corps, les Carthaginois prétendirent qu'il était monté au ciel. Loy. notre Dictionnaire des Sciences oc ultes, art. AMILCAR.

AMIMITL, dieu de la peche, honoré particulièrement à Cuitlahuach, petite ville du Mexique, située dans le lac Chalco.

AMIN-DEOUA, un des quatre principaux

dieux des Mongols.

AMIS, nom que se donnent les sectaires plus connus en France sous le nom de quakers ou trembleurs. Voy. Quakers et Hickistes. Voy. aussi notre Dictionnaire des Hérès es, art. Quakers, Trembleurs.

AMIS DE LA LUMIÈRE. Ce nom est un sobriquet donné en dérision aux ultrarationalistes d'Allemagne par leurs adversaires; ils n'ont jamais pris eux-mêmes que le nom plus modeste d'Amis protestants. Le sobriquet a prévalu. Voici quelle a été l'occasion de cette secte qui s'élève de nos jours : Un pasteur de Magdebourg fut accusé d'avoir emis au préche des opinions hétérodoxes, et menacé de déposition. Ce fait paraissant aux ministres rationalistes un emplétement contre les franchises de la chaire, ils jugèrent opportun de se réunir pour concerter leurs moyens de résistance, et s'entendre sur la

question capitale qu'ils allaient avoir à défendre. Le pasteur Uhlich, qui était à la tête du mouvement, obtint en peu d'années l'ad-hésion d'un certain nombre de personnes tant erclésiastiques que larques, et fit de nombreux prosélytes à Kænigsberg, Magdebourg, Halberstadt, Eisleben, Halle, Leipsick, etc. Enfin, le 15 mai 1845, à l'assemblée de Köthen, près de trois mille personne-, parmi lesquelles un grand nombre de gens du peuple, tiennent seance en plein air, observent pendant six heures l'ordre le plus parfait, et adhèrent à treize articles, on ne peut pas dire de foi, mais plutôt d'assentiment général, redigés par le pasteur Uhlich, et pris comme bases de la réforme. Puis au conciliabule de Leipsick, il formula de la sorte sa profession de foi :

a 1º Malgré le rang supérieur que j'occupe en tant qu'homme dans la hiérarchie des êtres créés, je me reconnais imparfuit, sujet à l'erreur, manquant de beaucoup de choses; une scule pourtant ne me manque jamais: c'est l'aspiration vers le vrai, le beau,

le bien, l'idéal.

« 2º Cette aspiration trouve sa satisfaction la plus complète dans le christianisme, dont Jésus-Christ est pour moi l'idée génératrice, la somme vivante.

« 3º Je reconnais en lui l'envoyé suprême de Dieu à l'humanité; l'homme tel qu'il doit être; le seigneur et maître, en qui mon âme

leut se livrer en tout abandon.

α 4° Son histoire, dans ses parties essentielles, est digne de créance; mais ma foi en lui repose plus particulièrement sur la pureté de sa vie, sur la vérité de son royaume et sur l'expérience, qui m'apprend que je trouve le salut dans la docilité à sa loi.

« 5º Jésus me fait connaître Dieu, son Père, que je m'efforce d'honorer en esprit et en vérité par une piété filiale sans bornes.

« 6º Jésus me donne une règle infaillible de conduite : le commandement de l'amour.

« 7º l'ar lui encore j'apprends que la sanctification doit être la tâche de ma vie entière; que je dois toujours me rapprocher du but, en sachant néanmoins que je no l'atteindrai jamais.

« 8º Si j'ai été négligent dans l'accomplissement de ma tâche, et que je m'en repente, Jésus promet à ma trassformation le pardon

de mes fautes.

« 9º Par Jésus m'est annoncé l'avénement de l'Esprit-Saint, force divine qui opère incessamment dans la chrétienté et qui, si je demeure fidèle à mes bons désirs, descend en moi et m'éclaire.

« 10° Le royaume suprême de Dieu sera la récompense de mes efforts au delà du tombeau, mais ce royaume commence dès

ici-bas. »

Dans les commentaires ajoutés à cette profession de foi, Uhlich cherche à revêtir sa pensee de formes dubitatives pour la rendre plus facilement acceptable. Ainsi, il ne croit pas à la Trinité, mais il reconnaît en Jésus-Christ un être supérieur, auguste, unique, tout imbu de la divinité, le sauveur des

hommes, dont la venue est pour lui une énigme non encore expliquée; il adore dans l'Esprit-Saint la force perpétuellement vivi-fiante; il s'appuie à chaque pas sur des preuves tirées de l'Ancien et du Nouveau Teslament, recueil de livres écrits dans les temps les plus divers, par les auteurs les plus dissemblables, dans lequel il reconnait une notion supérieure de Dieu, mais qui n'en est pas moins pourtant rempli d'erreurs et d'impiétés. Il blame comme un excès de la science critique la negation historique du Messie; mais, d'autre par:, remarquant que Jésus n'a rien écrit lui-même, et que les évangélistes se mon-trent peu d'accord sur une multitude de faits, il conclut qu'il faut s'en tenir à l'esprit et non à la lettre des Evangiles.

Une doctrine aussi large ne saurait rester stationnaire; en estet nous voyons déjà que Wislicenus, un des disciples d'Uhlich, ne craint pas d'émetre des opinions beaucoup plus hardies, et laisse son maître bien loin derrière lui dans les voies rationalistes.

AMIS D'ISRAEL (Société DES), ascociation protestante, fondee à Toulouse en 1832. Cette société a pour but, dit l'almanach protestant, d'amener les Israélites à la soi de Jésus, afin qu'ils soient sauvés par lui. Les principaux moyens employés dans ce but par la société sont, la prière, la distribution des saintes Ecritures et des traités religieux; les communications verbales ou épistolaires avec eux, l'établissement d'écoles pour leurs enfants et des cours religieux donnés aux

prosélytes.

AMÍS DE LA VÉRITÉ. C'est le nom que donne l'abbé Grégoire, dans son Histoire des sectes religieuses, à une branche de jansénistes subsistant encore de nos jours, qui, bien que soumis extérieurement à l'Eglise, croient fermement aux prétendus miracles opérés dans le cimetière de Saint-Médard. aux convulsions et aux convulsionnaires. Ils croient de plus que bientôt les gentils vont être réprouvés, et que les Juis vont entrer en soule dans le sein de l'Eglise. C'est pourquoi ils s'abstiennent de prosélyt sme et regardent en pitié les efforts des prêtres catholiques pour viviller et propager leur communion. En revanche ils appellent de tous leurs vœux la conversion des enfants d'Israël. Ils ont communément une image du prophète Elie, et récitent une fois par mois l'office des juifs, composé pour demander à Dieu la conversion de ces derniers. Ils adoptent aussi l'erreur des millénaires, et attendent le second avénement de Jésus-Christ, qui doit régner sur la terre pendant mille ans avec les élus. Le concordat de 1801 les a divisés en deux partis, su vant que les uns ou les autres l'ont accepté ou rej té. Ils sont répandus particulièrement du côté de Lyon et de Toulouse.

AMITABHA, un des cinq bouddhas céles-tes. Sa couleur distinctive est le rouge; son empire ou paradis est situé à l'occident. Ce paradis est le séjour du plus haut degré de plaisir et de joie; il porte le nom de Soukhawati. Amitabha a pour épouse Pandard, qui

est son énergie active, et pour fils spirituel Avalokeswara. Amitabha est honoré encore sous les noms de Amidaba, Amidha, Amita et Amida, suivant les différents dialectes. Il est regardé comme un des cinq dieux primitifs par les Mongols, qui l'appellent Amitaroutchi.

AMITAROUTCHI, un des dieux primitifs

des Mongols. Voy. AMITABHA.

AMITIE, divinité symbolique des Romains; elle porta t chez les Grecs le nom de Philia. Ces derniers la représentaient sous la figure d'une jeune semme, la tête nue et la poitrine découverte jusqu'à l'endroit du cœur où elle portait la main droite, embrassant de la gauche un ormeau sec, entouré d'une vigne chargée de raisins. Chez les Romains elle était vêtue d'une robe blanche, la gorge à moitié nue, couronnée de myrte et de slenrs de grenadier entrelacés, avec ces mots sur le front : Hiver et Eté. Le hord de sa tunique portait ces deux autres : A la vie, à la mort. De la main droite elle montrait son cœur, où on lisait : De près et de loin. On la représentait aussi les pieds nus, pour marquer qu'il n'est point d'incommodité qu'un véritable ami ne doive braver pour le service de son ami.

AMMALO, sête célébrée en Grèce, en l'honneur de Jupiter; mais on n'a sur elle aucun détail.

AMMON. Voy. Amon-RA.

AMMOUGHI-SIDDIH, divinité mongole.

Voy. Amoga-Siddha.

AMMUDATÉS, dieu des Romains ou des Etrusques, sur lequel on manque de détails.

AMNIOMANCIE, sorte de divination qui consistait à tirer des présages de la coiffe ou membrane qui enveloppe quelquesois la tête d'un enfant à sa naissance. A Rome, les avocats achetaient fort cher ces sortes de membranes, s'imaginant qu'elles leur porteraient bonheur pour le gain du procès qu'ils soutenaient. Il existe encore maintenant des restes de cette superstition, à laquelle nous devons cette phrase proverbiale: Il est ne coi//é, en parlant de quelqu'un à qui tout réussit. Voy. notre Dictionnaire des Sciences occultes, art. Amniomancis, Coiffs.

AMOBUNDOU, ganga ou prêtre du Congo, qui a pour fonction de conserver les grains par le moyen d'un fetiche fait d'argile et de plumes, qu'il enterre au milieu des champs,

qui sont sous sa protection.

AMOGHA-PASA. C'est un des cinq Lokeswaras, qui gouvernent le monde dans la

théogonie bouddhique du Népal.

AMOGHA-SIDDHA, un des cinq bouddhas célestes dans la thé gonie mongole et newari; sa couleur distinctive est le vert; son empire ou paradis est situé au nord. Il est représente assis, les jambes croisées, tenant la main droite élevce devant lui, tandis que la gauche est posée sur ses cuisses. Son énerg.c active est personnifiée sous le nom de Tara, qui est sa semme. Il a pour siis spirituel Sarvanivarana-Vichkambi.

AMOLOCO, ganga ou prêtre du Congo. chargé de rendre la santé à ceux qui l'ont perdue par des sortiléges. Il a fort à faire, car les habitants du pays croient qu'on ne saurait être malade, ni mourir que par des

charmes et des sortiléges.

AMON-RA, ou AMON-RE. C'était, chez les Egyptiens, l'Etre suprême et primordial. Considéré sous un rapport symbolique, Amon était la première personne de la triade sacrée, le mâte et le père; les deux autres personnes étaient Mouth, la semelle et la mère, et Khons le fils enfant. Amon-Ra était donc considéré comme le père de cette longue série de dieux que nous a laissés le symbolisme égyptien, et comme le principe générateur mâle de tout l'univers. Il était représenté tantôt sous la forme humaine pure, tantôt sous la figure d'un corps humain surmonté d'une tête de bélier. Son temple le plus célèbre se trouvait dans l'oasis de Syouah, nommée par les anciens oasis de Jupiter-Ammon. C'est là en effet qu'existait ce fameux oracle que toute l'antiquité alla consulter; Hercule, Persée, Alexandre et une multitude d'autres personnages s'y rendirent successivement. A en croire les traditions qui sont parvenues jusqu'à nous, l'origine de cet oracle était due à une intervention supérieure; une colombe, dit-on, partie du grand temple de Thèbes, alla désigner, dans la partie la plus fertile de l'oasis, le lieu où l'on devait construire le temple d'Ammon, comme le nomment les Grees. La statue du dieu était de bronze, enrichie d'émeraudes et d'autres pierres précieuses. Il était porté sur une barque d'or, comme les autres grands dieux de l'Egypte. Plus de cent prêtres étaient attachés au service du temple, et c'était par la bouche des plus anciens d'entre eux que le dieu rendait ses oracles. Non loin du temple était une source intermittente, dont les eaux, alternativement chaudes et froides dans l'espace de douze heures, semblaient une merveille aux anciens; ils lui donnérent le nom de fontaine du Soleil. Quinte-Curce nous a laissé le récit de l'expédition qu'entreprit Alexandre le Grand pour visiter ces lieux célèbres; il y parvint après avoir surmonté d'innombrables difficultés, après des fatigues inoules; mais il fut bien récompensé de ses peines par la courtisanerie de l'oracle qui le déclara authentiquement fils de Jupiter-Ammon. On ajoute qu'Alexandre le crut bonnement, et que dès ce moment c'était se rendre coupable d'insolence et d'impieté que de l'appeler fils de Philippe.

Les Grecs, qui avaient la manie de réduire à leur theogonie toutes les religions de l'antiquité (système qui plus tard fut suivi par les Romains), ne manquèrent pas de retrouver leur Jupiter dans Amon-Ra, qu'ils nommèrent Jupiter-Ammon ou Jupiter-Libyen. Ils lui fabriquèrent une généalogie et une histoire qui sans doute s'accordait peu avec la théogonie des Egyptiens: amsi quelquesuns le taisaient fils de Triton, fort étonné sans doute de se trouver transporté au milieu d'une mer de sable brûlant. D'autres rapportent qu'Ammon fut trouvé dans une forêt, où, sauf une brebis, en ne trouva au-

cun autre être vivant, d'où l'on conclut fort naturellement qu'il était né de cette brebis et de.... Jupiter. D'autres enfin nous ont transmis ce récit plus détaillé. Bacchus, passant par les déserts de la Libye en revenant des Indes (on voit qu'il ne prenait pas le chemin le plus court), se trouva un jour épuisé de soif et de fatigue, ainsi que toute son armée; il implora le secours de Jupiter, près de Xérolibya. Aussitôt parut à leurs yeux un bélier, qui se mit à gratter le sable, jusqu'à ce qu'il en jaillit une fontaine; puis le bélier disparut. Bacchus reconnut que ce bélier n'élait autre que Jupiter lui-même; c'est pourquoi il lui rendit un culte divin et lui érigea dans le même lieu un temple où le dieu était représenté avec des cornes de bélier. Il y a encore d'autres versions que nous passons sous silence. Quoi qu'il en soit, les Grecs importèrent dans leur pays le culte d'Ammon, et on institua des sêtes en son honneur: d'après la chronique de Paros, elles furent cé-lébrées pour la première fois sous le règne de Thésée. On ignore les céremonies qui avaient lieu dans ces fêtes; mais suivant Eustache et Diodore de Sicile, les Egyptiens allaient tous les ans chercher à Thèbes la statue d'Ammon et celle des douze autres dieux, et parcouraient la Libye pendant douze jours; ils emportaient mênie les tabernacles dorés dans lesquels la statue était renfermée ou posée; d'où ceux qui les portaient étaient nommés pastophores, c'est-àdire porteurs des lits ou des tabernacles sacrés. Voy. notre Dictionnaire de la Bible, art. Ammon (Jupiter).

AMOS, le troisième des douze petits prophètes, dont les prophéties sont insérées au Canon des livres saints. C'était un berger de Thécué, ville de la tribu de Juda; il prophétisa au temps d'Ozias, roi de Juda et de Jéroboam, fils de Joas, roi d'Israël, et annonça la captivité des dix tribus; il prédit aussi les malheurs qui devaient fondre sur les ennemis des Juifs. On croit que ce prophète fut mis à mort par Amasias, prêtre de Béthel, environ 785 ans avant J.-C. Il ne faut pas le confondre avec Amos, père du prophète lsaïe, ni avec Amos, fils de Nahum et père de Mathathias. Voy. l'histoire des trois Amos dans notre Dictionnaire de la Bible.

AMOUQUE, titre que portent les pasteurs spirituels des chrétiens de saint Thomas dans les Indes.

AMOUR. Dans la mythologie d'Orphée et d'Hésiode, Eros ou l'Amour est le plus ancien des dieux; c'est lui qui, le premier, anima le Chaos et en fit sortir les ténèbres qui produisirent l'Ether et le Jour. Peut-être pourrait-on voir dans cette cosmogonie le symbole de l'amour du Créateur qui vivifie et féconde l'univers. Les poëtes des âges suivants offrent des idées plus matérielles : les uns le font fils du Ciel et de la Terre, les autres veulent qu'il soit né de Zéphire et de Flore, d'autres de l'Air et de la Nuit; d'autres enfin, et c'est l'opinion la plus générale, de Mars et de Vénus. En dernière analyse

í

.1;

•

c'est l'enfant du plaisir; c'est l'amour charnel. On le représente sous la figure d'un enfant nu armé de flèches et d'un carquois, ayant des ailes, et quelquefois un bandeau sur les yeux et un flambeau à la main.

Les anciens philosophes grecs distinguaient deux Amours entre lesquels ils établissaient une grande dissérence; ils appelaient l'un Iméros, c'était l'amour vertueux et bonnête, fils de Vénus-Uranie, qui était la Vénus céleste; il inspirait les sages. Les Athéniens l'honoraient comme la source de toutes les vertus humaines. Ils lui avaient élevé dans l'Académie une statue dédiée à Pallas. L'autre, auquel ils donnaient le nom d'Eros, et les Latius celui de Cupidon, était né de Vénus-Aphrodite ou de la Vénus marine on terrestre, était l'amour grossier, brutal, emporté; c'était celui qui possédait les sous. Il corrompt les cœurs et les porte à toute sorte de crimes. C'est ce dernier que Jupiter voulut expulser du ciel aussitôt après sa naissance, prévoyant judicieusement le désordre que ce petit dieu malin allait exciter dans le ciel, et craignant peut-être d'en être lui-même la victime, comme il le fut en effet. Mais Vénus, à qui Jupiter avait ordonné de le faire mourir, le cacha dans les bois, où il fut allaité par les bêtes feroces. Aussitot qu'il put manier l'arc, il s'en fit une défense, employa le cyprès à se faire des flèches, et se mit à essayer sur les animaux les traits qu'il destinait aux hommes.

Dans la mythologie égyptienne on remarquait Hor ou Horus, qui, avec Osiris son père et lsis sa mère, représentaient la triade céleste; les Grecs, avec leur manie de tout ramener au système égyptien, crurent voir dans cette divinité la personnification de l'Amour; ils y furent sans doute induits par la figure d'enfant qu'on donnait à Horus, et par une certaine analogie entre son nome et celui de l'Amour, qui en grec est Eros. On alla plus loin; on confondit par conséquent lsis avec Vénus, et on prêta à la mère et au fils des goûts et des fonctions analogues à l'idee qu'on s'en fit, mais qui était fort éloignée du symbolisme égyptien.

Les Indiens out aussi leur dieu de l'A-mour nommé Kama. Voy. CUPIDON, KAMA, Hon. Eros. Voy. aussi l'art. Amour de notre Di tionnaire des Sciences occultes.

AMPHIARÉES, fêtes célebrees par les Oropien, peuple de l'Attique, en l'honneur d'Amphiaraus, devin dont la légende est cependant peu éditiante; car ayant eu connaissance par son art qu'il périrait dans la guerre contre Thèbes, il se cacha, mais déconvert par sa femme Eriphyle, il fit promeltre à son û s Alcméon de prendre le soin de le venger; celui-ci, fidèle aux ordres de son père, poignarda sa propre mère. Quant à Amphiaraus, il mourut foudroyé ou englouti, en voulant sortir de la meiée. Ce fut sans doute son genre de mort qui le fit déifier; car les anciens croyaient que ceux qui mouraient foudroyés étaient enlevés ; ar Jupiter. Les Oropiens lui clevèrent un temple près d'une fontaine regardée comme sacrée, parce qu'ils croyaient qu'après son apothéose il était sorti par là de dessous terre. Les malades et ceux qui voulaient consulter le dieu avaient seuls la permission de s'y baigner; après le bain ils jetaient dans la fontaine une pièce d'or ou d'argent. Pour être admis à consulter l'oracle, il fallait se purifier, jeûner pendant vingt-quatre heures, et s'abstenir de vin pendant trois jours. Puis on immolait un bélier, ensuite ou en étendant la peau sur taquelle on se couchait, pour recevoir pendant son sommeil la réponse du dieu. Voy. notre Dictionnaire des Sciences occultes, art. Amphiaracs, Pyromangim.

AMPHIDROMIE, sete que les Grecs célébraient dans l'intérieur de leur muison le premier jour, ou, selon d'autres, le cinquième après la naussance d'un enfant. La sagefemme, après s'être lavé les mains, prenait l'enfant entre ses bras et l'offrait aux dieux Lares, en courant autour du foyer, avec les autres personnes de la famille. C'est de cette circonstance que la fête prenait son nom. L'accoucheuse remettait ensuite l'enfant à sa nourrice, alors les parents et les amis faisaient de petits présents, et la cérémonie se terminait par un festin. Quelques auteurs croient que c'était alors qu'on donnait un nom au nouveau-né; d'autres pensent que cela n'avait lieu que le dixième jour.

AMPHILOQUE, fils d'Amphiaraus, célèbre devin comme son père. Les Athéniens l'honoraient comme un dien, et lui avaient élevé des autels.— Un autre Amphiloque, fils d'Alcméon et petit-fils d'Amphiaraus, etait pareillement honoré comme un dien à Orope, dans l'Attique. Son temple, fort ancien, était environné de ruisseaux et de fontaines.

AMPHIPHON, nom d'un gâteau que les auciens taissient en l'honneur de Diane, et qui était entouré de petits cierges.

AMPHIPROSTYLE, temple des anciens Grecs, dont les deux faces opposées avaient chacune quatre colonnes.

AMPHITRITE, deesse de la mer, chez les Grecs et les Romains. Elle était fille de !'Océan et de Thétis, selon d'antres, de Nérée et de Doris. Neptune en étant devenu au - ureux, che se cacha pour se dérober à ses poursuites; mais le dieu chargea deux dauphins de negocier auprès d'elle l'affaire de son mariage. L'éloquence des ambassadeurs triompha de la répugnance d'Amphitrite; ils amenèrent la deesse à son amant sur un char en forme de cequille. Neptune, par reconnaissance, plaça ces messagers dans le ciel. où on les voit encore dans la constellation du Dauphia. On représente Amphitrite sur une conque marine traînée par des Tritons au milieu des ondes, et accompagnée de Nereides, ou bien à cheval sur un dauphin, un trident à la main, comme souveraine de la mer.

AMPI-SACABIRI, espèce de prêtre ou sacrificateur chez les Madecasses.

AMPOULE (SAINTE). On appelle de ce nom une fiole d'huite conservée dans l'église de

Roims, et qu'en suppose avoir été apportée per un ange à saint Remi, pour le beptême de Clovis. On s'en sert toujours pour le sacre des rois de France, qui a lieu commanément dans cette ville. Cependant Henri IV se fit sacrer à Chartres, parce que Reims était alors au pouvoir des ennemis. Dans l'impossibilité de faire venir la Sainte-Ampoule de cette église, un envoya chercher la Sainte-Ampoule de Tours, conservée dans le trésor de l'eglise de Marmoutiers. Cette dernière fut, dit-on, apportée également par un ange à saint Martin pour guérir ce saint d'une biessure qu'il s'était faite en tombent.

AMRITA, ambroisie des Indiens; c'est la nourriture et le breuvage des dieux, ce qui kur procure l'immortanté. Le dépôt en est dans la lune, le soleil remplit ce réservoir durant le premier quartier; à la pleine tune, les dieux en boivent avec les pitris et les richis, un doigt chaque jour, jusqu'à ce qu'il soit épuisé. Voici l'origine de cette précieuse liqueur: les dieux et :es géants, ayant conçu le désir de se rendre immortels, entreprirent de changer en amrita, la mer de lait, une des sept qui environnent le monde. Par le conseil de Vichnou, ils y transportèrent le mont Mandara pour servir de moussoir, et l'entourèrent des replis du serpent Sécha, en guise de corde ; pais les dieux, saisissant une des extrémités du perpent et les géants l'autre, se mirent à faire pivoter sur lui-même le mont Mandara; cette espèce de barattement faisait mousser la mer et produisait une sorte de beurre qui était l'ambroisie tant désirée. Mais les mouvements imprimés à la montagne étaient si rapides, que le serpent Sécha succomba à la fatigue; tout son corps fris-onna; ses cent bouches ébranlèrent l'univers de leurs sissements ; ses yeux lancèrent des éclairs et des flammes; ses cent langues distillèrent un poison bleuatre, qui inunda le monde et contraignit les dieux à prendre la fuite. Mais Vichnou, en se teignant le corps de ce poison, prouva aux dieux timides qu'ils n'avaient rien à craindre. Ils vinrent donc reprendre leur travail, qui les occupa ainsi l'espace de mille ans. Enfin l'operation touchait à son terme, torsqu'on s'aperçut avec terreur que le mont Mandara s'abimait dans la mer. Tant de peines allaient être perdues, si Vichnou, se changeant aussito en tortue, ne se fût placé sous La montagne pour la soutenir. Enfin une multitude de merveilles sortit du sein de la mer, et entre autres le médecin des dieux *Uhanrantari*, tenant à la main un vase blanc rempli d'amrita, que les dieux s'empressèrent d'épuiser jusqu'à la dernière goutte, tandis que Vichnou, métamorphosé en frame, éduisoit les géauts par ses attraits, afin de les empêcher de goûter à ce bienheureux breavage. Ceux-ci, frustrés dans leur espoir, se répandirent sur la terre, et pour se venger cherchent depuis ce temps à se faire adorer à la place des dieux. AMROUYÉ, une des soixante-treize secles

de l'islamisme, de la fraction des Motexelé

on schismatiques. Les Amronyé tirent leur nom d'Amrou, fils d'Oblid, dont la doctrine différait pes de celle des Wassilié qui enveloppaient dans le même blame le khatife Osman et ses meurtriers, et qui admettaient une demeure mitoyenne entre le paradis et

AMSANCTUS, vallée profonde, en vironnée de montagnes et de précipices, dans le Samnium, en Italie; il y coulait un terrent impéteenx et qui exhalait une odeur infecte; auprès était une enverne qu'en regardait comme un des soupiraux de l'enfer. Junon Méphitis, qui présidait à l'air corrompu,

avait un temple dans cette vallée.

AMSCHASPAND. On appelle ainsi, dans le système théogonique des Parsis, les six premiers bons génies créés par Ahura-Mazda ou Oromazd (Urmuzd). Co sont Bahman, lieutenant d'Ormuzd, génie de la bouré; Ardibeherch, de la vérité; Schahriver, de la sagesse; Sampadomad, de la justice; Khordad, des biens, et Amerdud, de la volupté honnéte. Ils sont perpétuellement en guerre avec les six mauvais génies creés par Ahriman; leur demeure est sur le mont Albordj. C'est par leur moyen qu'Ormazd gouverne l'univers. On compte ordinairement sept Amschaspands, parce qu'on joint aux six bons génies créés, Ormuzd, leur créateur. Quelquefois on trouve ce nombre porté à trente ou même trente-trois, mais c'est qu'alors on donne par extension le nom d'Amschaspund aux Izeds.

AMSDORPHIENS, disciples de Mélanchthon, qui en 1543 avaient pour chef un Aflemand nommé Amedorphius, dont la principale erreur était d'enseigner que les bonnes œuvres n'étaient d'aucun mérite. Voy. notre Dictionnaire des Hérésies, art. Ausdon-FIBNS.

AM-TOU, gardien des enfers ou juge des morts, dans la religion des Cochinchmois.

AMULA, vase qui, chez les Romains, servait à porter l'eau lustrate destinée aux purifications; il correspond ainsi à ce que nous nommons benitier.

AMULETTE, image, caractère, remède, et généralement tout objet consacré par la superstition, que t'on tient dans sa maison ou que l'on porte sur soi, comme préservatif contre les accidents, les ma adies ou tout autre malheur. Il n'est peut-être pas une nation sur la terre qui n'ait eu ses hinulettes; presque toujours ils ont fait partie de la religion; la r ligion chrétienne est à peu près la seule qui les répudie et qui enseigne qu'on ne doit pas mettre sa confiance dans les objets sensibles ; cependant la confiance aux amulettes et aux talismans a été aussi répandue peut-être dans le christianisme que chez les peuples les plus super-stitieux, et cette confiance à des objets aussi frivoles se trouvait non-sculement chez te vulgaire ignorant, mais chez les grands, chez les savants et parsois jusque chez les princes même de l'Eglise.

Il ne faut pas confondre avec les amule!tes les objets de piété que l'Eglise catholique met entre les mains des fidèles, tels que les trucifix, les chapelets, les médailles, le buis pénit, l'eau bénite, les agnus Dei, etc.; car l'Eglise n'a jamais prétendu que ces objets eussent par eux-mêmes une vertu qui assure contre tout danger ceux qui les portent ou qui s'en servent, par cela seul qu'ils les portent ou qu'ils s'en servent; mais, dans les prières qu'elle fait en les bénissant, elle demande à Dieu de vouloir bien préserver des maux de l'âme et du corps ceux qui en useront avec foi et qui mettront leur confiance non en ces objets mêmes, mais en Dieu, dans les mérites de ses saints et dans les bonnes œuvres. Nous ne dissimulons pas cependant qu'il se trouve des chrétiens pour lesquels ces objets établis pour entretenir la piété deviennent de véritables amulettes. Tel en esset qui néglige de se sanctisser par la foi, par la pratique de la religion ou par les bonnes œuvres, s'imaginera n'avoir rien à craindre du tonnerre, des voleurs, etc., parce qu'il portera sur lui un chapelet, un agnus Dei, une médaille, etc. Chacun sait que Louis XI, qui ne craignait pas de se souiller par les crimes les plus atroces, s'imaginait qu'il n'avait rien à craindre des seux de l'enfer, pa ce qu'il portait à son chapeau des statuettes de la sainte Vierge, et que quand il méditait une nouvelle trahison plus noire encore que les précédentes, il demandait pour ainsi dire la permission de commettre ce péché, en se mettant à genoux devant son chapeau, en tournant devant lui celle des petites images qui y étaient atta-chées, qu'il croyait avoir pour le moment le plus d'efficacité, et en lui disant : Encore celui-là, petite bonne Vierge; encore celui-là.

Mais ce que l'on doit regarder comme de véritables amulettes, ce sont des objets qui n'ent jamais reçu la sanction de l'Eglise; ainsi voit-on encore assez souvent le peuple recueillir et conserver pendant tout le cours de l'année les restes de la bûche de Noël, dans la persuasion que cela préserve du tonnerre; tel sera persuadé qu'il n'a rien à appréhender des chiens enragés parce qu'il porte une bague de saint Hubert; tel autre se croira à l'abri de toute sorte de malheurs parce qu'il a de la corde de pendu.

Les protestants, qui ont abandonné un grand nombre des pratiques religieuses des catholiques comme autant de superstitions, et qui traitent d'amulettes leurs chapelets, leurs scapulaires, etc., ont aussi leurs superstitions et leurs talesmans. Voy. notre Dictionnaire des Sciences occultes, art. Alàs.

Les juiss appellent khomer ou caméa, de petites boules de différentes substances, ou des parchemins sur lesquels sont-tracées certaines figures, que l'on porte au cou pour être guéri quand on est malade. Nous pouvons remarquer à ce propos que, souvent dans le moyen âge, les médecins traitaient les maladies autant par le moyen des amulettes que par celui des drogues; on en trouve encore de nombreuses traces dans les campagnes. Bien des peuples barbares ne connaissent pas d'autre médecine que les

amulettes et les pratiques superstitieuses. Un des plus célèbres amulettes est la formule Abracadabra (Voy. ce mot), qui était en grande faveur chez les Basilidiens.

Les anciens Grecs et les auciens Latins avaient de nombreux amulettes, avoués ex-

plicitement par leur religion.

Ceux des musulmans consistent princi-palement dans des versets du Coran écrits sur papier ou sur parchemin, et qu'ils regardent comme des préservatifs infaillibles. Cette pratique est surtout fort en u-age chez les nègres de l'Afrique. Notre célèbre voyageur Caillé, en se rendant à Tombouctou, gagnait sa vie à en écrire, et demandait en même temps pardon à Dieu d'être réduit à employer d'aussi vils moyens pour subsister. Les femmes de l'Egypte ne redoutent rien tant pour leurs enfants que l'influence du mauvais œil, aussi ont-elles soin, pour les en préserver, de leur suspendre au front un morceau de drap écarlate qui leur tombe entre les yeux. L'effet le plus certain de cet amulette est d'irriter continuellement les organes de la vision chez ces petits êtres, et de les rendre tout au moins louches.

Mais c'est surtout le Grand Lama du Tibet qui abuse et de son pouvoir divin et du droit qu'il a de donner de la vertu à des amulettes. Il envoie ses propres excréments sous forme de pastille aux potentats de l'Asie, qui les portent sur eux avec le plus profond respect, et qui même, dit-on, en saupoutrent leurs aliments.

Les antiques religions brahmanique et bouddhique ont aussi leurs amulettes; ils font même en bien des cas partie intégrante du culte.

Ensin le fétichisme, nom sous lequel on comprend une grande partie des religions des peuples barbares de l'ancien et du nouveau monde, n'est autre chose que la soi aux amulettes. Voy. notre Dictionnaire des Sciences occultes, art. Amulette, Superstitions, Talisman, etc.

ANA, ou ANANGA, nom que les Brésiliens et les Guarinis donnent au démon, qu'its redoutent beaucoup, parce qu'il a une infinité de moyens de nuire aux hommes. Voy. Agouyan.

ANABAPTISTES. Ce mot, qui veut dire les Rebaptisants, a éte donné principalement à une secte de la religion protestante qui s'éleva vers le commencement du xvie siècle. et qui, prétendant que le baptême conferé aux enfants est complétement nul, obligeaient les adultes qui avaient été baptisés avant l'ago de raison à recevoir une seconde fuis ce sacrement. Les Anabaptistes furent divisés en différentes sectes, dont plusieurs subsistent encore à présent, en Ailemagne, en Angleterre et dans les Ktats-Un-s : on les trouvera dans ce Dictionnaire, chacune sous son titre : nous ne parlerons ici que des Anabaptistes proprement dits, quà. dès le temps de Luther, se répandirent dans la Bohême, dans la Saxe, dans la Thuringe, dans la Suisse, dans toute l'Allemagne et

dans les Pays-Bas. Leurs principaux chefs ferent Nicolas Stork, Marc Stubner, et Thomas Muntzer, le plus entreprenant et le plus hardi des trois. Il y eut des guerres sangiantes, dans lesquelles les Anabaptistes eurent plusieurs fois le dessus et parvinrent même à établir des rois de leur secte dans la ville de Munster, mais enfin leurs chefs ayant été punis du dernier supplice, ces sectaires fi-nirent par être contenus dans de justes

La première confession de foi des Ana-baptistes fut dressée à Zurich, l'an 1525. Elle portait en substance: 1º que l'Eglise anabaptiste était la seule où l'on enseignat la pure parole de Dieu, 2° que tous les fidèles claient également inspirés et avaient le pouvoir de précher et de prophétiser; 3 que toute secte où la communauté des biens n'était pas établie est une assemblée d'imparbits; 4º que l'Ancien Testament, ayant été abrégé, n'a pas la même autorité que le Nouveau; 5° qu'il est probable qu'à la sortie du corps les ames demeurent dans une espèce de sommeil jusqu'à ce qu'elles soient réveillées par la trompette du jugement ; 6° qu'il se doit pas y avoir de magistrats dans la société des chrétiens; 7° qu'il n'est pas permis aux chrétiens de se défendre, de soutenir des procès, ou de faire la guerre; 8º qu'on ne doit pas faire de serments; 9° que le baptême des enfants est une invention des papes et l'œuvre de Satan ; 10° que les régénerés par le baptême conféré dans l'âge de raison sont impeccables, etc. On a prétendu que cette profession de foi n'était que pour l'extérieur, mais qu'en secret ils préchaient les maximes les plus pernicieuses et les plus bonteuses. On en a dit autant d'une seconde profession de foi formulée en sept articles et qui parut en 1529. Elle est peu différente de la première. Enfin ils en dressèrent en 1530 une troisième qui comprend quatorze articles, et que l'on peut regarder comme leur veritable symbole. En voici l'abrégé. 1º Dieu, dans tous les siècles, s'est choisi une nation sainte pour conserver le dépôt du vrai culte; il est difficile d'en reconnaître les membres dispersés parmi les enfants de perdition. mais il est\_probable que ce peuple élu est celui que Hulter rassemblerait pour le fixer en Moravie. Se séparer du chef ou mépriser ses lois, est un signe certain de réprobation. Toute société qui ne met pas ses biens en commun est une société impie et indigne du som de chrétien. 3º Jésus-Christ n'est pas Dieu, mais un prophète. 4º Il ne faut pas annoncer l'Evangile dans des temples, mais dans les maisons particulières et à l'oreille. 5 Les seuls magistrats légitimes sont les pasteurs ecclésiastiques. 6° il ne faut ui conserver ni honorer les images. 7° Le culte extérieur est contraire au christianisme : tout le culte doit être rensermé dans le cœur. Ceux qui ne sont pas rebaptisés sont de véritables infidèles; tout mariage contracté avant cette nonvelle régénération est annulé par l'engagement que l'on prend avec Jésus-Christ. 9- Le baptème des enfants est un

DICTIONNAIRE DES RELIGIONS. I.

bain impur et inutile. 10° Ce sacrement n'a pas été institué pour effacer le péché originel et pour conférer la grâce, mais seule-ment pour être un signe d'union et de christianisme. 11º La messe est une invention de Satan; il n'y a d'autre sacrifice que la prière. 12º Le purgatoire est une réverie ; il est inutile de prier pour les morts. 13° Invoquer les saints c'est faire injure à Dieu. 14. Le corps de Jésus-Christ n'est pas réellement présent dans l'eucharistie. Ce sacrement n'est qu'un lien de charité entre les fidèles. (Voy. les art. Mennonites, Davidites, Frères Moravrs, etc.) Il y a encore des Anabaptistes dans l'Alsace, au nombre d'environ 2000; ils fuient communément les villes et les villages et habitent de présérence les métairies isolées, où ils s'appliquent aux travaux champêtres. Leur vie et leurs mœurs sont fort simples; leur conduite est réglée. Si une fille s'oublie au point de devenir mère, on lui coupe les cheveux, et elle est obligée de demander publiquement pardon à l'assemblée. Ils se marient généralement entre eux; la cérémonie consiste à lire le texte de la Genèse sur la création de la femme, ensuite le ministre fait un petit discours. Ils s'abs-tiennent de viande trois fois l'an, à Pâques, à la Pentecôte et à la Saint-Barthélemy. Ils baptisent par aspersion, à l'âge de onze ou douze ans. Le caléchumène répond la main sur le cœur. Ils regardent comme si essentiel de répondre par soi-même, qu'ils rebaptiseraient celui qui entrerait dans leur société, après avoir reçu le baptême dans sou enfance. Ils célèbrent la cène à Paques et à Noël. Ils doivent prier trois fois le jour, le matin, à midi et le soir. Les prières du matin et du soir se font en commun dans la famille, ainsi que les prières avant et après les repas, dont ils ne se dispensent jamais.

Voy. notre Dictionnaire des Hérésies, art.

Anabaptistes

ANACALYPTERIE. On nommait ainsi, chez les Grecs, une sête qui avait lieu le troisième jour des noces, jour où la mariée pouvait ôter son voile et se laisser voir à tous les yeux. Elle recevait alors de son mari et de ses amis des présents nommés aussi Anacalypteries. C'est un mot grec qui exprime l'action d'ôter son voile. Les Alexandrins nommaient cette séte Théaretra.

ANACÉES. Les Anacées étaient des fêtes instituées en l'honneur de Castor et Pollux, surnommés Anaces ou Anactes, c'est-à-dire princes. Les Athéniens les célébraient dans l'Anakion, temple que ces divinités avaient à Athènes; les sacrifices qu'on y offrait s'appelaient Xenismi, parce que ces dieux étaient considérés comme étrangers; et les offrandes Tritæ, parce qu'elles étaient au

nombre de trois.

ANACES OU ANACTES, surnom des Dioscures, Castor et Pollux. Co nom, qui signifie princes, n'était pas cependant particulier à ces divinités. Cicéron compte encore deux familles de héros qui l'ont porté. Ce sont d'abord Tritopatréus, Eubuléus, et Dionysius, als de Jupiter, ancien roi d'Athènes, et

de Proserpine, et en second lieu Aléon, Mélampe et Éumolus, fils d'Atrée. Voy. Dios-CURRS

ANACHIS, un des quatre dieux lares révérés par les Egyptiens, qui les appelaient Dymon, Tychis, Heros et Anachis. On soupconne, avec assez de vraisemblance, ces quatre noms d'être une altération de Dynamis, la Force, Tychi. la Fortune, Eros, l'Amour, et Anankhė, la Nécessité. Ces divinités présidaient à la conservation des hommes.

ANACHORÈTE. Ce nom, qui signifie sé-paré de la société, se donne à ceux qui vivent seuls dans la solitude, pour se livrer à la contemplation de Dieu et aux pratiques de la pénitence, par opposition aux cénobites, qui se réunissent plusieurs ensemble pour la mémefin. Les premiers siècles de l'Eglise fournirent un grand nombre d'hommes qui, pour échapper à la persécution, se retiraient dans les déserts, loin du commerce des hommes, afin d'y vaquer en paix au soin de leur âme et de s'adonner librement aux austérités et aux autres œuvres de la pénitence. On leur donnait encore le nom de solitaires et d'ermites; mais ce dernier mot, signifiant habitant des déserts, a été applique aussi à des reunions d'hommes qui vivaient en commun loin des villes. La réputation de sainteté que s'acquirent quelques-uns d'entre eux leur attira des disciples, auxquels ils crurent devoir donner une règle de conduite, et ce furent là les premiers abbés ou fendateurs de monastères. D'autres, ne se croyant pas appelés à une charge aussi importante, déclinèrent tout commerce avec qui que ce soit, et continuèrent de vivre séparément dans la solitude, et s'y enfonçaient davantage à mesure qu'ils s'apercevaient que l'affluence des visiteurs augmentait. Ils se bâtissaient de petits ermitages ou se contentaient des grottes et des cavernes que leur offraient les déserts. Ils se nourrissaient des racines et des fruits sauvages qui croissaient spontanement ou qu'ils cultivaient autour de leur demeure; quelquefois its y ajoutaient du pain qu'on leur appertait des environs. Quelques -uns se couvraient avec des tissus de feuilles de palmier qu'ils confectionnaient eux-mêmes. Saint Paul l'Egyptien est regardé comme le premier des anache-retes; entré dans le desert à vingt-deux ans, il y passa quatre-vingt-dix ans, sans y avoir jamais vu un être humain, excepté saint Antoine, qui vint, par un mouvement de Dieu, le trouver quelques jours avant sa mort. Il avait été nourri, pendant ce long espace de temps, par un corbeau qui lui apportait chaque jour un demi-pain, mais qui lui en apporta un entier le jour où il reçut saint Antoine. Quand les temps de persécution farent passés, il y eut encore des anachorètes pendant plusieurs siècles, tant en Orient qu'en Occident, quoique le climat fut plus rigoureux dans cette dernière contree. Quelquefois les anachorètes appartenaient à un monastère et obeissaient à un supérieur; c'átaiant alors des hommes à qui l'abbé donpermission de vivre, pendant un

temps déterminé, dans la solitude comme dans une espèce de retraite. On vit aussi des femmes mener ce genre de vie, mais en petit nombre : la plus célèbre est sainte Marie d'Egypte, qui fit, pendant de longues aunées, pénilence de ses désordres dans le désert d'Arabic. Maintenant les anachorètes sont fort rares, si toutelois il s'en trouve encore; car tous se sont rangés sous la règle et vivent en communauté; mais leur vie n'en est pas moins austère et rigoureuse, témoin les trappistes, qui étonnent encore la France par leur vie pénitente et laborieuse.

Les religions musulmane, brahmanique et bouddhique ont des espèces d'anachorètes, dont il est parlé dans ce Dictionnaire sous le nom qu'ils portent respectivement.

ANACLÉTHRA, pierre gardée religieusement à Athènes, auprès du Prytanée. Les femmes de Megare avaient pour elle une grande vénération, car c'était sur cette pierre que Cerès, disait-on, s'était reposée après les longues courses qu'elle avait faites à la recherche de sa fille.

ANACTON, fête célébrée autrefois à Amphise, capitale de la Locride, en l'honneur des Dioscures, des Curètes et des Cabires.

ANACTOTELETES, pretres macedoniens consacrés au cuite des Cabires, qui portaient le nom d'Anactes dans cette pro-

ANADI, c'est-à-dire celui qui n'a pas de commencement; un des noms de Brahma, le Dieu suprême de la théogonie hindoue.

ANADYOMÈNE. Ce mot, qui exprime l'action de sortir de l'eau, est un surnom de Vénus marine, née, selon les poètes, du sein des mers. On la représentait comme sortant de la mer, et pressant sachevelure mouillée pour en exprimer l'eau, ou bien portée sur une conque marine. Ceux qui avaient échappe à un naufrage ou à une incudation of-fraient un sacrifice à Vénus Anadyomène.

AN.EDIA, ou Impudence. Les Athéniens en avaient fait une déesse et la désignaient par une peidrix. Ils lui élevèrent un autei.

ANAGNOSTE. Les Grecs chretiens donnent ce nom à celui des ecclesiastiques que nous nommons en Occident le lecleur

ANAGOGIE. 1º On appelle ainsi, en style theologique. l'interprétation d'un fait ou d'un passage de l'Ecriture sainte adapté aux choses spirituelles. C'est ainsi que les biens temporels promis dans l'Ancien Testament aux observateurs de la loi sont l'emblème des biens éternels réservés à la vertu dans la via luture. Voy. notre Dictionnaire de la Bible, art. Anagogie.

2º C'etait aussi le nom d'une sête que les habitants d'Erix célébraient en l'honneur de Venus. Les suppliaient cette déesse de hâter son retour de Libye, où ils la supposaient allee. En effet, un grand nombre de pigeous partant de chez eux à une certaine époque, ils s'imaginaient qu'ils escortaient la déess o à laquelle ils étaient consacrés. Ils prétendaient que, deux jours après, une colombe

plus belle que les autres apparaissait sur la mer du côté de l'Afrique; elle était de couleur de pourpre, couleur qui était celle de Vénus. Bientôt elle était suivie d'une nuée d'autres pigeons, marque certaine que la déesse était revenue. Alors on célébrait la Catagogie, ou fète du retour.

ANAGRAMMATISME, sorte de divination par laquelle on cherchait à connaître le sort futur d'une personne par les différentes positions que t'on pouvait donner aux lettres de son nom. Voy. plusieurs exemples d'anagrammatisme dans notre Dictionnaire des Sciences occultes, art. Anagramme.

ANAGYRUS, héros ou demi-dieu, honoré chez les Grecs dans un bourg de son nom, situé dans l'Attique. Il était dangereux de l'offenser. On cite en preuve qu'un vieillard ayant coupé des branches d'arbre dans un bois qui lui était consacré, le dieu inspira à la concubine du vieillard une passion effrénée pour son fils. Désespérée des refus du jeune homme, elle l'accusa auprès de son père de l'avoir voulu déshonbrer. Le vieillard jaloux crut trop facilement ce qu'il craignait, et fit précipiter son fils du haut d'un rocher. Plus tard, ayant reconnu l'innocence de son fils, il se pendit de désespoir.

ANAHID, déesse que les Grecs ont appelée Anaitis, et qu'ils ont confondue tantôt arec Véaus, tantôt avec Diane. Elle n'était proprement ni l'une ni l'autre, mais elle avait plus de rapport avec la première, tant à cause du cuite qu'on lui rendait, que parce qu'elle présidait à la planète de Vénus, que les Arméniens et les Persans appelaient Anahid. Cette déesse était la Myfitta ou l'Astarté des Chaldéens; elle avait plusieurs temples dans la province que les Géorgieus nomment aujourd'hui Ek'hletsith. Elle était adorée principalement en Perse, en Arménie et dans les contrées adjacentes. Voy. Anayris.

ANAITIS, divinité adorée par les Lydiens, les Arméniens, les Perses et plusieurs autres peuples de l'Orient, et qui paraîtêtre la même que Venus. Cette déesse avait beaucoup de temples en Arménie, surtout dans la province d'Acisilène. Dans un de ces temples elle avait une statue d'or massif, d'un travail exquis. Les Arméniens lui consacraient, dit-on, nonsculement les esclaves des deux sexes, mais les filles même de la première distinction. Elles ne se mariaient qu'après s'être longtemps prostituées auprès de la déesse, suivant l'usage du pays, et personne ne dédai-grait de les épouser. — A Comanes, dans le Pont, on célébrait avec beaucoup de magnificence la fête d'Anaitis. On y voyait un grand nombre de courtisanes. Le grand prêtre, qui jouissait d'une espèce de souveraineté, et la grande prêtresse demeuraient dans l'enceinte du lieu sacré. La chair du porc y était isterdite: on ne laissait même point entrer de pourceaux dans la ville. - Le temple que cette déesse avait à Zéla était celèbre par sa magnificence, par la majesté des cérémonies, par les serments qu'y prétaient ceux qui étaient chargés de l'administration des affaires civiles. Il y avait un grand nombre de

personnés attachées au service du temple, et les prétres y jouissaient d'un revenu considérable. Tout le pays lui était consacré et soumis à l'autorité du pontife. Inutile de dire que les fêtes que l'on célébrait chaque année en l'honneur d'Anaitis étaient marquées par les plus grandes dissolutions. — On rapporte que lors de l'expédition d'Antoine contre l'Arménie, le temple de cette déesse fut pillé et sa statue d'or mise en pièces par les soldats, ce qui en enrichit plusieurs. Un d'eux, établi à Bologne en Italie, reçut un jour Au-guste et lui donna un grand repas. Est-il vrai, lui dit l'empereur, que celui qui porta les premiers coups à la déesse perdit aussitôt la vue, fut perclus de lous ses membres et expira bientôt après? - Si cela était, répondit l'amphitryon, je ne recevrais pas aujourd'hui l'empereur chez moi; vous voyez celui qui porta le premier coup, et c'est d'une de ses jambes que vous soupez ce soir. Voy. Anahid, qui est son véritable nom.

ANALEPSE, nom grec de la fête de l'Ascension, d'où la semaine suivante était nommée Analepsine. Cette fête était autrefois célébrée avec une magnificence et un appareil incroyable dans l'église bâtie par sainte Hélène sur le mont des Oliviers. Cette église n'avait pas de toiture; on ne se serait pas permis de fermer l'endroit par lequel Jésus-Christ s'était élevé au ciel. Une pieuse tradition ajoute que plus tard, lorsqu'on voulut couvrir l'église, les ouvriers ne purant jamais fermer entièrement cette vonte.

jamais fermer entièrement cette voûte.

ANAMELECH, un des dieux de Sepharva'm, ville d'Assyrie; on ne sait trop quel était ce dieu, car ana, première racine du vocable, se prête dans les langues sémitiques à une multitude de significations. Nos lecteurs pourront choisir entre le dieu des oracles, ou des richesses, ou des troupeaux, ou le roi doux et bon. Quelques auteurs le regardent, non sans fondement, comme le même que Moloch. On lui immolait des enfants en les faisant passer par le feu. Yoy. Moloch. Voy. aussi nos Dictionnaires de la Bible et des Sciences occultes, art. Anamelech.

ANAN (SECTE D'). Anan était un juif de Babylone qui, au viii siècle, s'éleva avec son fils contre le Thalmud, Fort instruits l'un et l'autre, ils ne conçurent que du mépris pour les réveries et les absurdités entassées en si grand nombre dans ce recueil célèbre. Les rabbins et les Thalmudistes, partisans peu judicieux des traditions, réussirent à entralner dans leur parti·la généralité des juis, et firent déclarer hérétiques les partisans d'Anan, qui s'en tenaient simplement à l'Ecriture sainte, appelée Cara en hébreu babylonien, d'où leur vint le nom de Caraïtes, c'està-dire Scripturaires. Quelques-uns cependant regardent Anan non comme l'instituteur, mais comme le restaurateur des Caraïtes. Selon d'autres écrivains, les sectateurs d'Anan professaient une doctrine qui tenait le milieu entre les Thalmudistes et les Caraïtes. Voy. Caraïtes et Anani.

ANANDRATE, dieu des Cappadociens, honoré sur le même autel qu'Omanus. On pense que c'est le génie nommé chez les Perses

Aniran. Voy. ce mot.

ANANGA (Sans corps, ou privé de corps), surnom de Kama-Déva, dieu de l'amour chez les Hindous. On lui donne ce nom parce que ce dieu, ayant voulu essayer le pouvoir de ses slèches contre Siva, qu'il voulait rendre amoureux de Dourgâ, fut consumé par le seu de ses regards; mais Siva, satisfait de sa vengeance, le fit renaître sous la forme de

Pradyoumna. Voy. Kama-Déva.

ANANI. D'après les auteurs arabes, les Anani sont une secte de juifs, disciples d'un nommé Anan, fils de David, chef de la captivité, qui croient à la vérité des exhortations et des instructions du Messie; ils soutiennent qu'il n'a contredit la loi en rien, qu'au contraire il l'a affermie et a invité les hommes à l'observer; qu'il est du nombre des prophètes des enfants d'Israël qui ont observé religieusement la loi, mais cependant ils ne le reconnaissent pas pour avoir eu le don de prophétie. Quelques-uns même d'entre eux disent que Jésus, fils de Marie, n'a jamais prétendu être envoyé de Dieu comme prophète, ni être chargé d'établir une nouvelle religion qui abolit celle de Moïse; qu'il est seu-lement un des fidèles serviteurs de Dieu; que l'Evangile n'est point un livre que Dieu lui ait envoyé, ni une révélation qu'il ait reçue, mais seulement le récit de son histoire mis en écrit par quatre de ses compagnons; que les juifs enfin ont agi injustement envers lui, d'abord en le traitant de menteur, et ensuite en le faisant mourir sans avoir égard à la justice de ses prétentions, et en méconnaissant son mérite et sa vertu. — Il paraît qu'Anan appartenait à la secte des Rabbanites, qui n'est pas aussi hostile aux chrétiens que celle des Caraïtes. Voy. Anan. ANANSIO ou ANANSIE. Les Nègres de la

Côte-d'Or croient que le genre humain a été créé par une grosse araignée, nommée Anansio, qu'ils révèrent comme une divinité particulière. Voy. notre Dictionnaire des Sciences occultes, art. Anansié et Araignés.

ANANTA. Ce mot, qui signifie sans fin, est un des noms du grand serpent Sécha, sur lequel est portée la terre, suivant la mythologie hindoue. (Voy. Sécha.) Les Indiens célèbrent sa fétele 14 de la lune de bhadon (aoûtseptembre), auprès d'une rivière d'eau douce, sinon dans une maison ou dans une pagode. Les brahmes, qui seuls ont le privilége d'y officier, prennent une poignée de paille fort longue, à laquelle ils font quatorze nœuds : c'est l'image de la divinité; ils l'encensent et l'ornent de fleurs. Ensuite ils prennent un cordon rouge où il y a quatorze nœuds, et la nouent autour du bras droit; ce cordon fait ordinairement quatre fois le tour du bras, ensuite on écoute l'histoire du dieu contenue dans le Pourana, nommé Bhabikhi. Si un soudra veut célébrer cette fête, il faut qu'il s'adjoigne un brahme pour lui lier le cordon; après quoi on apporte en son nom une cruche de cuivre avec de l'eau : on pose sur la cruche un coco et on y met des feuilles de chiendent sacré et de manguier; puis le soudra doit faire une aumône au brahme, en argent ou en nature. Pendant cette fête ou ne doit faire qu'un repas léger, consistant en confitures, sucreries, etc. On n'est pas tenu de la célébrer; mais quand on l'a faite une fois, on est obligé de la continuer pendant quatorze ans, après quoi on est libre de la continuer ou de donner un repas aux prêtres. Si on recommence, il faut continuer encore pendant quatorze ans. Ceux qui ont accompli les quatorze ans ont le droit de porter un cordon d'or au lieu d'un rouge. Dans le Malabar on peut être relevé de son engagement moyennant des ablutions et des purifications réitérées pendant plusieurs jours, et d'abondantes aumônes aux brahmes. Suivant d'autres auteurs indiens, cette fête se célèbre en l'honneur de Vichnou, sous l'attribut d'Ananta, ou infini.

ANAPHORA, nom donné par les Grecs à l'élévation de la sainte hostie et au sacrifice

de la messe

ANARAIDES, nymphes ou génies des eaux qui, dans l'idée des Grecs modernes, se tiennent au voisinage des sources. En effet, à la plupart des fontaines on ne manque guère de pratiquer une niche carrée destinée à recevoir les offrandes que l'on doit faire à ces divinités avant de se désaltérer. Il est vrai que ces dons ne sont pas fort onéreux ; c'est un poil des vétements, un caillou, un fragment d'arbuste ou autre chose semblable que l'on dépose dans ce tronc pour remercier le bon démon de la solitude, ou pour détourner l'effet du mauvais œil qui pourrait donner la fièvre, la colique, ou même tarir les eaux si on oubliait de lui faire un présent quelcon que. On a vu, dit-on, ces nymphes agacer quelquefois des bergers et les onlever sans retour lorsqu'ils avaient été assez imprudents pour s'abandonner à leurs séductions. Elles ne deviennent propices qu'après que le prêtre a béni ces piscines du Parnasse et du

ANARRHYSIS, deuxième jour de la fête des Apaturies, ainsi nommé des sacrifices

qu'on y offrait. Voy. APATURIES.

ANASTASIME, surnom de la Pâque des chrétiens d'Occident, ce qui veut dire la Paque de la Résurrection, à la dissérence des chrétiens d'Orient et surtout des Grecs qui l'appelaient Staurosime, c'est-à-dire de la Croix ou de la Passion, comme si le mot Pascha venait du grec naoxety, sousfrir, tandis qu'il vient sans contredit de l'hébreu no. pesach; syriaque NTDD, pascha, qui significa passage. Voy. PAQUE.

ANASTASION, chant de la Résurrection.
C'est le nom de l'hymne du dimanche de Pâ-

ques dans les liturgies grecques.

ANATHÈME, mot grec ( 'Aνάθηνα ) qui să-gnifie une chose vouée, consacree. Les anciens l'employaient pour exprimer un objet consacré aux dieux, suspendu à leurs auxtels, et qu'il n'était plus permis de détourner à des usages profanes. Ils désignaient encorre par ce terme la victime expiatoire dévouée aux dieux infernaux.

L'Eglise se sert du mot anathème à pera

près dans ce dernier sens. Pour elle, prononcer l'anathème contre quelqu'un, c'est le retrancher de la communion des fidèles, et le déclarer en état de damnation éternelle. Le premier exemple d'anathème prononcé dans l'Eglise chrétienne se trouve dans saint Paul. Si quelqu'un, dit-il, n'aime pas Notre-Seigneur Jésus-Christ, qu'il soit anathème (I Cor. xvi, 22). A son exemple, l'Eglise prononce anathème contre les hérétiques et ceux qui nient les dogmes catholiques ou qui soutiennent des erreurs opposées à la ioi; aussi un grand nombre de canons de conciles sont rédigés sous cette forme : Si quelqu'un dit ou soutient telle erreur, qu'il soit anathème. Cependant l'anathème de l'Eglise n'est pas éternel quant aux personnes qui l'ont encouru; elles obtiennent, en revenant à résipiscence, leur réintégration dans la société des fidèles et la levée de l'anathème. Voy. Excommunication, Absolution. Voy. aussi notre Dictionnaire de la Bible, art. ANATHRME, EXCOMMUNICATION; celui de Liturgie, art. Excommunication; celui des Rites sacrés, art. CENSURES, EXCOMMUNICAποπ, et celui des Sciences occultes, art. Ana-THÈME, EXCOMMUNICATION, PIERRES D'ANA-

Les Juiss exprimaient l'anathème par le mot Khérem, qui exprimait, comme chez les Grecs, soit un objet voué et consacré à Dieu, soit une victime d'expiation : ainsi le bouc que le grand prêtre chassait dans le désert après lui avoir imposé les mains sur la tête en signo qu'il le chargeait de toutes les iniquités du peuple, était un anathème. Ils appelaient encore anathème une imprécation prononcée contre quiconque oserait enfreindre une prohibition émanée d'une autorité légitime. On en voit un exemple célèbre dans Josué, ch. VI, 26, lorsque ce grand capitaine, ayant ruiné la ville de Jéricho de sond en comble, s'écria: Maudit soit devant Jéhova quiconque osera rétablir et rebâtir la ville de Jéricho l Puisse mourir son fils atné quand il en jettera les fondements, et le dernier de ses enfants quand il en posera les portes! Et l'histoire rapporte que l'anathème recut son accomplissement dans la personne d'Hiel de Béthel, qui rebâtit Jéricho sous le règne d'Achab. C'était encore un anathème qu'avait prononcé Josué lorsqu'il avait enjoint que tout ce que renfermait cette malbeareuse ville fût consacré au Seigneur, sans qu'il fût loisible d'en détourner la moindre chose, parce qu'elle était les prémices de la conquête. L'anathème tomba sur Achan, qui s'était approprié différents objets apparlenant an butin. Voy. notre Dictionnaire de la Bible, art. ACHAN.

Plusieurs communions protestantes ont conservé aussi l'anathème, entre autres l'Eglise anglicane, où l'anathème est encore plus redoutable que l'excommunication; il déclare l'hérétique ennemi de Dieu et abandonné à la damnation éternelle. L'évêque le lance en présence du doyen et du chapitre, on de douze autres ministres. Ces excom- 🤰 de tuniques rouges ou de plusieurs couleurs,

munications ne se font pas en public, non plus que l'absolution, mais dans l'officialité, contrairement à la discipline de l'Eglise catholique, qui le prononce avec beaucoup de solennité.

Le Tapou ou Tabou, dans les tles de la mer du Sud, est encore une espèce d'anathème, pris dans le sens des Grecs. Voy. Tapou.

ANAX, fils du Ciel et de la Terre, dans la

mythologie grecque. Son nom, qui signifie Roi, Seigneur, était considéré comme quelque chose de sacré; on le donnait par honneur aux princes, aux béros, aux demidieux.

ANAXANDRA, héroïne révérée comme une déesse dans la Laconie; elle avait aussi

un autel dans l'Auique.

ANCHAR ou ANCHIALE. Les Latins supposaient faussement que les Juiss adoraient un dieu nommé Ancharus (d'autres lisent Anchialus). Il était représenté, disent-ils, sous la forme d'un âne. Martial, dans une de ses épigrammes, demande à un juif de jurer par Anchiale:

Non credo; jura, Verpe, per Anchialum.

Il est possible que ce nom vienne du dieu Hannéchar ou Hunchar, dont il est souvent question dans la Bible. C'est le dieu étranger qu'il est défendu aux Juiss d'adorer, ou bien An-chi-al serait une formule de serment.

ANCHARIE ou ANCARIE, nom que les Asculans, les Phalériens et les autres peuples voisins de l'Etrurie donnaient à Némésis. Dans leurs cérémonies publiques les Etrusques portaient au haut d'une pique la statue de cette déesse; et les Fésulans, nation voisine, lui rendaient de grands honneurs. Les Asculans l'invoquaient particulièrement comme présidant à la guerre et pouvant empêcher les incursions des ennemis. Elle est représentée, sur des monuments étrusques, avec des ailes à la tête, comme Mercure; les jambes ornées du cothurne, la main gauche derrière le dos et la droite appuyée sur une hache à deux tranchants. Les prêtres de cette déesse étaient choisis dans une famille que l'on appelait pour cela Ancharienne. On appelait aussi anchariens les hommes furieux et désespérés, parce qu'on supposait que c'était Ancharie ou Némésis qui jetait dans leur âme le trouble et le désespoir. Voy. Némésis.

ANCILES. Sous le règne de Numa, second roi des Romains, qui fut l'époque des prodiges, tomba du ciel un ancile, sorte de bouclier échancré. On le reçut comme un présent des dieux, qui présageait les futures conquêtes du nouvel empire, et on le regarda comme le palladium et la sauvegarde de la ville. Le roi, afin de dérouter les tentatives de la malveillance, ordonna à Véturius Mamurius d'en fabriquer onze autres absolument semblables à celui qui était tombé miraculeusement du ciel, et les fit suspendro tous les douze dans le temple de Mars. Le premier mars ils étaient l'occasion d'une grande fête. Les prêtres du temple, revêtus

ŧ:

converts de casques et de cuirasses d'airain, sortaient processionnellement de l'édifice sacré, portant avec pompe les anelles, et se rendaient au Capitole en traversant le Forum au son des flûtes, et exécutant des danses guerrières en frappant de leurs courtes épées les boucliers sacrés. C'est de là que venait à ces pretres le nom de Saliens, qui veut dire sauteurs ou danseurs. Dans leurs chants les Saliens invoquaient tous les dieux, à l'exception de Vénus, qu'il était défendu de nommer. Dans la suite on mêla à ces chants le nom des empereurs. Germanicus eut aussi l'honneur d'y être nommé. Le dernier jour de la fête on célébrait les Mamurales. Les uns prétendent qu'elles avaient lieu en l'honneur de Mamurius, le forgeron, qui refusa tout salaire, se contentant de la gloire d'avoir forgé les anciles. D'autres croient qu'elles étaient en l'honneur de Mars, qu'on appelait aussi Mamers dans les anciens temps. Pendant toute la durée des fêtes, qui, suivant Polybe, duraient trente jours, il eût été d'un mauvais augure de livrer bataille, de tracer un camp, de se marier, de se mettre en voyage ou d'entroprendre audune affaire importante. La femme du grand prêtre de Jupiter ne devait prendre pendant tout ce temps aucun soin de sa chevelure. Les Saliens se donnaient des repas splendides, comme le témoigne l'expression d'epulæ saliares, qui passa dans la langue pour exprimer des repas somptueux. Après la sête les anciles étaient reportés dans le temple de Mars avec de grandes cérémonies.

ANCLABRIA. C'était, chez les Latins, une table sacrée sur laquelle on étendait la victime égorgée pour la dépouiller et la partager en morceaux. On donnait aussi ce nom aux divers ustensiles dont on se servait pour les sacrifices.

ANCULES. C'étaient, chez les Romains, les divinités tutélaires des esclaves. Ce nom est pris du vieux mot anculari, pour ancillari, servir.

ANDATÉ ou ANDRASTÉ, nom sous lequel les anciens Bretons adoraient la Victoire. Elle était particulièrement honorée chez les Trinobantes, qui habitaient la contrée appelée maintenant comté d'Essex. On lui sacrifiait les prisonniers, dans un bois consacré à cet usage.

ANDER, le second des six mauvais génics créés par Ahriman. Ce nom, selon Anquetil,

signisie impur.

ANDESCHAN, premier sacrificateur établi par Nemrod pour le culte du Feu; car les Parsis prétendent que ce prince était de la religion de Zoroastre. C'est lui qui, ayant disputé aves Abraham sur l'unité de Dieu, conseilla au roi de le faire jeter dans une fournaise ardente pour éprouver la divinité du Feu; mais Abraham sortit sain et sauf de cette épreuve. Les musulmans confirment leur témoignage par le passage de la Genèse, où il est dit qu'Abraham sortit de Ur des Chaldéens. Or Ur (hébr. - 18), disent-ils, n'est pas ici un nom de ville, mais désigne le jeu. On prétend qu'Andeschan fut le premier à

mettre en pratique l'ordre qui lui fut donné, lors de son premier sacrifice, d'avoir commerce avec sa mère, sa fille ou sa sœur, afin de rendre le sacrifice méritoire: exemple qui fut depuis imité par les mages.

ANDHA-TAMISRA, lieu de ténèbres; un des vingt-un enfers des Hindous; il est situé dans le Patala, ou région inférieure.

ANDIS, religieux hindous qui vivent d'aumônes. Ils se livrent à des ausférités incroyables; il en est parmi eux qui font vœu de rester dans une posture pénible et génée pendant une ou plusieurs années; par exemple, de se tenir constamment debout sans changer de place; et, dans la crainte de changer de situation, ils se font attacher les mains à des perches, placées exprès dans les pa-godes, de sorte qu'ils dorment dans cette attitude; la maladie, l'agonie même, ne sont pas pour eux un motif d'enfreindre leur vœu. Des domestiques sont chargés de leur donner à manger, à boire, et de les nettoyer. Lorsque le temps de leur pénitence est accompli, on les détache, mais ils ne peuvent plus abaisser leurs bras, dont les muscles et les nerfs sont contractés. Ils parcourent alors les villes et les campagnes en demandant l'aumône, et on les regarde comme des saints.

ANDROCRATE, héros adoré comme un dieu par les Grecs. Sa chapelle, couverte de buissons et d'arbres épais, était située près de Husies, ville au pied du mont Cythéron. Aristide lui offrit un sacrifice avant de marcher contre Mardonius, général des Perses.

cher contre Mardonius, général des Perses.

ANDROGÉNIES ou ANDROGÉONIES, fête que les Athéniens établirent en l'honneur d'Androgée, fils de Minos, second roi de Crète. Ce jeune homme, étant allé à Athènes pour prendre part aux Panathénées, remporta les prix à tous les jeux et à tous les exercices. Les jeunes gens d'Athènes et de Mégare, jaloux d'un succès si brillant, lui ôtèrent la vic. Minos vengea la mort de son fils en s'emparant de ces deux villes, et en soumettant leurs habitants aux plus dures conditions. Il exigea, entre autres, qu'en établit des fêtes en son honneur. On éleva en effet un autel à Androgée, comme à un héros de la Grèce, et on institua les Androgénies.

ANDROGYNES. La mythologie appelait ainsi la race des premiers hommes qui reunissaient les deux sexes; ils avaient deux tétes, quatre bras et quatre jambes. Cette organisation leur donnait une force extraordinaire; ils s'en prévalurent pour oser faire la guerre aux dieux. Jupiter était sur le point de les faire périr, mais, fâché de déruire le genre humain, il se contenta de partager le corps des hommes pour les affaiblir. Apoblon fut chargé de l'opération, et il s'en acquitta fort adroftement. On voit encore au nombril l'endroit où il arrêta et nous les peaux. Voy. notre Dictionnaire des Sciences occultes, art. Hermaphrodites, Polycrits.

Les rabbins disent aussi que Dieu créa d'abord Adam mâle et semelle, suivant ces paroles de la Genès. : Masculum et seminame creavit eos; mais qu'ensuite il divisa som corps et en sit l'homme et la somme

ANDRONICIENS, disciples d'un certain Andronic, qui avait adopté les erreurs des sévériens. Ils avaient sur le sexe une opinion singulière, prétendant que la partie supérieure du corps des femmes était l'œuvre de Dieu, tandis que la partie inférieure était l'ouvrage du démon. Voy. notre Dictionnaire des Hérésies, art. Sévériens.

ANE, animal consacré à Priape, à qui on l'ofirait en sacrifice, parce que ce dieu en avait tué un, lors de l'expédition de Bacchus dans les Indes, pour avoir en l'insolence de lui disputer le prix de la force. Il était admis dans les mystères de Vesta, en reconnais-sance de ce que par ses cris il avait réveillé cette déesse, à qui Priape voulait faire violence durant son sommeil. - Les Egyptiens regardaient l'âne comme un symbole de Typhon. génie du mal; c'est pourquei il était fort maltraité à Coptos. Les habitants de Busiris, d'Abydos et de Lycopolis, haïssaient même le son de la trompette, comme ressemblant au braiment de l'âne, ce qui ne donne pas une haute idée de la perfection de cet instrument chez les Egyptiens. — Les Romains avaiont aussi une certaine aversion pour l'ane, et regardaient sa rencontre comme un manvais présage. C'est ici le lieu de rap-porter une fable symbolique ou l'âne joue un role. Jupiter venait de prendre possession de l'empire du monde, et les mortels couraient en soule encenser ses autels; le dieu, touché de leur piété, leur promit d'exaucer le vœu qu'ils formeraient. Les hommes demandèrent le don d'un éternel printemps, qui jamais ne put suire place à la triste vieillesse. Jupiter charges l'ans de Silène de nous apporter ce don inestimable. L'ane, fatigué, rencontre une source es s'en apprache pour s'y désaltérer. Mais le serpent, gardien des eaux, lui signifie que, pour en boire, il faut qu'il lui cède le trésor dont il est porteur. Le stupide animal troqua contre quelques gorgées d'eau une liqueur plus précieuse que le nestar. Depuis ce temps, les serpents ont la propriété de changer de peau, et de reprendre tout l'éclat et la rigueur de la jeunesse; et les mortels sont. comme asparavant, la proie de la vieillesse et de la mort. Noël. Dict. de la Fable. Voy. notre Dictionnaire de la Bible, art. Ann, Anesse, et celui des Sciences occultes, art. Ann, Bo-BACK, KÉBHALONOMANGIH.

ANES (FETE DES). A Dieu ne plaise que nous donnions la séte des Anes comme saisant partie de la liturgie catholique; elle doit cependant entrer dans notre Dictionnaire, soit parce qu'on la voit figurer dans quelques rituels, et que plusieurs auteurs ecclésiastiques en ont parlé, soit afin de répondre à ceux qui se sont plu à révéler ces solies pour en saire tomber le blâme sur l'Eglise universesse. Au milieu de la multitude de descriptions que l'on rencontre chez un grand nombre d'écrivains sérieux ou frivoles, nous choisissons celle qu'en a donnée M. Guénebault, dans son Glossaire liturgique, inséré au tome XVI des Annales de philosophie chrétienne. On y verra que dans

l'origine catte tête n'avait rien que d'innocent, et qu'elle ponvait être très-propre à édifier la simplicité de nos pères du moyen âge, mais que la grossièreté et l'ignorance la firent bientôt dégénérer en profanation, ce qui la fit enfin sévèrement interdire par les évêques, les synodes et les conciles.

« La fête des Anes paraît remonter au xi° ou xii° siècle ; on la célébrait à Rouen le jour de Noël. C'était une procession, où quelques ecclésiastiques représentaient les prophètes de l'ancienne Loi qui avaient prédit le Messie. On y voyait, entre les prophètes, Nabuchodonosor et les trois enfants dans la fournaise, Zacharie, sainte Elisabeth, saint Jean-Baptiste, la sibylle Erithrée, à cause de ses vers sur Jésus-Christ, et Virgile, à cause de son églogue v°. H y avait enfin Balaam, monté sur son dnesse; c'est ce qui avait donné le nom à la sête. La procession, sortie du cloître, entrait dans l'église, où elle se rangeait des deux côtés de la nef. Les chantres appelaient les prophètes l'un après l'autre, et ceux-ci prononçaient chacun quelque passage qui avait rapport à la venue du Messie. L'ânesse y avait aussi son rôle. La sibyle venait la dernière, puis tous les prophètes et tout le chœur chantaient un motet par où finissait la cérémonie.

« La fête de l'Ane, qui se pratiquait à Beauvais le 14 janvier, offre quelques circonstances différentes. On choisissait une jeune fille qui devait représenter la Vierge; on lui mettait un joli enfant entre les bras, et puis on les faisait monter sur un the richement enharnaché. La procession, suivie du clergé, entrait dans l'église paroissiale, où l'on faisait placer la jeune fille ainsi que son ane du côté de l'évangile. On commençait l'Introit, le Kyrie, que l'on accompagnait du refrain kikan, imitant ainsi le cri de l'âne; puis on chantait la prose suivante, que l'on trouve dans plusieurs ouvrages manuscrits et imprimés:

Orientis partibus Adventavit asinus, Pulcher et fortissimus, Sarcinis aptissimus. Des contrées de l'Orient est arrivé cet âne, beau, courageux et propre à porter les fandeaux.

« Chaque strophe était suivie de celle-ci en français :

Hé l'sire dne, ça l'chantes Belle bouche, rechignes; Vous aurez du foin assez,

Et de l'avoine à plantez (en abondance).

Lentus erat pedibus, Nisi foret baculus Et eum in clunibus Pungeret aculeus. Pour hâter sa démarche lente, il fallait qu'il soutt le bâton, et que l'aiguillon lui piquât la croupe.

Hé! sire dne, etc.

Hic in collibus Sichem Jam nutritus sub Ruben, Transiit per Jordanem, Saliit in Bethleem.

Sur les collines de Sichem, nourri autrefois par Ruben, il traversa le Jourdain et sauta à Bethléem.

Hel sire dne, etc.

Ecce magnis auribus Subjugalis filius, Asinus egregius Asinorum dominus. Le voilà avec ses grandes ereilles, ce fils du portejoug, cet âne charmant, ce roi des ânes.

Hé l sire dne, etc.

J

Saltu vincit hinnulos, Damas et capreolos, Super dromadarios Velox Madianeos.

Il devance à la course les faons, les daims, les che-vreuils; il surpasse en légè-reté les dromadaires de Ma-

### Hé! sire ane, etc.

Aurum de Arabia Thus et myrrham de Saba, Tulit in Ecclesia Virtus asinaria.

C'est la vertu de l'ane qui a apporté dans l'Eglise l'or de l'Arabie. l'encens et la myrrne de Saba.

### Hé ! sire dne, etc.

Dum trahit vehicula, Multa cum sarcinula, lilius mandibula Dura terit pabula.

Tout en trainant des chariots chargés d'un pesant bagage, ses màchoires bagage, ses macnon es broient une pature gros-

# Hé! sire ane, etc.

Cum aristis hordeum Comedit et cardoum; Triticum a palea Segregat in area.

Il se nourrit d'orge, d'épis et de chardons; il sépare dans l'aire le froment d'avec la paille.

## Hé! sire ane, etc.

#### « A la strophe suivante on se mettait à genoux.

Amen dicas, asine, Jam satur de gramine. Amen, Amen itera; Aspernare vetera.

O ane, dites Amen; dé-sormais rassasié de fourrage, répétez Amen, Amen; méprisez les choses anciennes.

Hélval hé val hé val hél Biau sire ane, ca, allez: Belle bouche, ça, chantez.

« Le son hihan était encore entremêlé dans

les différentes parties de l'office.

«On célébrait aussi dans la même ville une autre fête de l'âne, le jour de Noël; elle se composait encore de nouvelles extravagances. D'abord paraissait un jeune homme portant des ailes sur son dos, et figurant l'ange Gabriel; il récitait l'Ave, Maria à une jeune fille, qui lui répondait par ces paroles de la Vierge: Fiat mihi, etc. Ensuite un enfant, enfermé dans une grande cage de carton, criait en imitant le chant du coq : Puer natus est nobis (Un enfant nous est né); un gros bœuf en mugissant disait : Ubi (prononcé Qubi, Où?); une longue procession, précédée de quatre brebis bélant, était supposée se rendre à Bethléem; un ane criait hihanus, pour signifier Eamus (Allons-y); enfin un fou avec ses grelots fermait la mar-

ANEMBOTUS, un des quatre prophètes des Chaldéens, qui vinrent par mer, sous le règne de Daonus, pour enseigner plus en détail à ces peuples ce que Oannès ne leur avait appris que d'une manière abrégée.

ANEMOTIS (Qui calme les vents). Diomède, par suite d'un vœu, avait érigé un temple et une statue à Pallas Anémotis, dans la ville de Mothone; ce qui fit cesser les vents continuels et violents qui ravageaient le pays.

ANESSE DE BALAAM. Suivant les rabbins, c'est une des dix créatures privilégiées que Dieu trouva bon de former à la fin du sixième jour. C'est à elle qu'Abraham sit porter le bois qui devait servir à l'immolation de son fils ; elle servit plus tard de monture à la semme et aux enfants de Morse dans le désert ; puis à Balaam, à qui elle adressa la parole lorsque l'ange lui barra de chemin.

Cette merveilleuse bête existe encore, disentils, et elle est réservée jusqu'à l'avénement du Messie juif, qui doit la monter pour sub-juguer toutes les nations de la terre. Voy. l'art. Ann et les renvois qui y sont indiqués.

ANGAINMOROHA, dieu de l'île Akéna,

dans l'Océanie.

ANGAS, livres sacrés des Hindous : ils sont au nombre de six ; ils traitent de l'astronomie, de la grammaire, de la prosodie, et offrent des commentaires sur les passages

obscurs des Védas.

ANGATSCH OU ANGATSCH - RATSI, l'esprit mauvais; nom que les Madécasses donnent au démon, ou mauvais principe. Ils lui réservent ordinairement une portion des offrandes qu'ils font au bon principe, afin de détourner sa maligne influence. Ils lui donnent aussi la forme de serpent, car ils croient que ce génie du mal a pris la forme de ce reptile. - Le terme Angatsch sert encore à désigner, chez les mêmes peuples, le cinquième ordre d'anges, qui sont d'une nature mauvaise, et qui correspondent à ce que nous appelons des spectres et des revenants. Voy. l'art. Anges de notre Dictionnaire des Sciences occultes.

ANGEKOK, nom des prêtres chez les Groënlandais. Ils sont eu même temps sorciers et médecins, comme dans la plupart des

tribus américaines.

ANGÉLIQUES. On ne sant rien de bien certain sur ces hérétiques, qui vivaient du temps de l'empereur Sévère, et dont saint Epiphane ne connaissait que le nom. Mais saint Augustin pense qu'ils se nommaient ainsi parce qu'ils se vantaient de mener une vie angélique. D'autres croient qu'ils regardaient le monde comme créé par les anges. Cette opinion paraît fondée sur le culte qu'on rendait aux anges dans certaines contrées de l'Orient; et Théodoret remarque qu'il avait jeté de si profondes racines dans la Pisidie et dans la Phrygie, que le concile de Laodicée fut obligé de le condamner et de l'abolir au Iv' siècle. Voy. notre Dictionnaire des Hérésies, art. Angéliques,

Les Angéliques sont aussi des religiouses qui ont quelques maisons en Italie, entre autres à Crême et à Milan, et qui furent fondées par Louise Torelli, comtesse de Guastalle. Voy. notre Dictionnaire des Ordres religieux, art. Angéliques et sœurs Guastal-

lines.

ANGÉLITES, hérétiques des premiers siècles qui sont peut-être les mêmes que les Angéliques. Nous ajoutons à ce que nous avous dit de ces derniers, que quelques-uns tirent leur nom d'un lieu nommé Angelius où ils s'assemblaient. Voy. notre Dictionnaire

des Hérésies, art. Angélites.

ANGELOLATRIE, c'est-à-dire adoration des anges, culte réprouvé par la religion chrétienne; il semblerait qu'il avait lieu du temps de saint Paul, qui cherche à prémunir les Colossiens contre cette superstition, on leur disant : Que personne ne vous séduise par une offectation d'humilité et par le culte des anges, s'ingérant dans des choses qu'il n'a

point vues. Toutofois des gens ignorants et grossiers rendirent, en différents temps, aux anges un culte qui n'était dû qu'au Créateur. Voy. Angéliques et Angélitres.

teur. Voy. Angkliques et Angklites.

ANGELUS. C'est, dans la religion cathoique, une prière qui commence par ce mot Angelus, et dont l'objet est d'honorer le mystère de l'incarnation du Sauveur, et d'implorer le secours de la sainte Vierge Marie, a mère. Elle se compose de trois passages tirés de l'Acriture sainte, dont chacun est suivi de la Salutation angélique. Une oraison termine le tout. Cette prière n'est point J'obligation, mais tous les sidèles sont invités à la réciter trois fois par jour, le matin, à midi et le soir, et elle est annoncée à cet effet par le son de la cloche. Afin de gagner les indulgences, elle doit être récitée à ge-noux, excepté les dimanches et pendant le temps pascal. On croit qu'elle a été instituée par le pape Calixte III, pour implorer la protection du ciel contre les entreprises de Nabomet II, sultan des Turcs. Voy. nos Dictionnaires de Liturgie et des Rites sacrés, art. Asgrius

ANGEMACUR. Nous laissons sur le compte de Mendez-Pinto ce qu'il rapporte du culte rendu à cette; divinité. Suivant lui, ses sectateurs ne vivaient que de mouches, de fourmis, de scorpions et d'araignées, assaisonsés du jus de certaines herbes. Ils méditaient jour et nuit, les yeux levés vers le ciel, et les deux poings fermés, exprimant ainsi leur mépris pour les biens de ce monde.

ANGENONE, déesse des Latins, à laquelle

ANGENONE, déesse des Latins, à laquelle on avait recours contre l'esquinancie.

ANGERBODE ou ANGURBORDE, géante de la mythologie scandinave; elle a eu, de soa commerce avec Loke, l'esprit du mal, trois monstres: le loup Fenris, emblème de la destruction, le grand serpent Migdard, ou Jormungandur, qui enveloppe toute la terre de ses replis, et Héla, la mort, déesse du monde souterrain.

Monde souterrain.

ANGÉRONE, déesse du silence chez les Romains; elle présidait aux conseils dont le silence et le secret sont l'âme. Sa statue etait placée dans le temple de Volupia, écesse de la volupté. Y avait-il un mystère dans cette association? nous l'ignorons. Elle était représentée sous la figure d'une lemme qui met un doigt sur sa bouche. Sa statue était accompagnée de différents symbles; il en existe où elle porte sur la ide le boisseau de Sérapis, et à la main la mussue d'Hercule; auprès d'elle sont les bonnets de Castor et de Pollux: son autre main tient une bague qu'elle porte à la bouche, comme pour la fermer d'un cachet.

ANGÉRONALES, fêtes instituées en l'honteur d'Angérone, déesse du silence; elles étaient célébrées le 12 des calendes de janvier (21 décembre).

ANGES. C'est le nom que l'on donne aux eprits célestes. Ce mot, d'origine grecque, signifie messager, envoyé; parce que Dieu s'est servi d'eux plusieurs fois pour communiquer àvec les hommes et faire connaître à ceux-ci ses volontés.

1. Les chrétiens croient qu'ils ont été créés avant l'homme, qu'ils sont de pura esprits et qu'ils n'ont point de corps ; cependant quelques anciens Pères ont avancé qu'ils avaient un corps, mais un corps beaucoup plus subtil que celui des humains. On partage tous les esprits célestes en trois ordres, dont chacun se subdivise en trois chœurs, et les neuf chœurs réunis forment ce que l'on appelle la hiérarchie. Le premier ordre comprend les Séraphins, les Chérubins et les Trones: le second les Dominations, les Vertus et les Puissances; le troisième les Principautés, les Archanges et les Anges proprement dits. Voici maintenant leurs divers attributs, d'après saint Denis l'Aréopagite. Les Séraphins excellent par leur amour, les Chérubins par leur silence; sur les Trônes règne la majesté divine; les Dominations ont autorité sur les hommes ; les Vertus renferment la force des miracles ; les Puissances s'opposent aux démons ; les Principautés veillent sur les empires; enfin les Archanges et les Anges sont les messagers de Dieu, avec cette seule différence entre eux que les missions les plus importantes sont réservées aux premiers. Voy. nos Dic-tionnaires de la Bible et des Sciences occultes, art. Anges. — Les anges (dans la suite de cet article nous comprenons sous ce nom tous les esprits célestes sans distinction de chœurs), les anges n'ayant point de corps, ne sont point sujets à la mort; ils vivent perpétuellement heureux dans le ciel, occupés sans cesse à voir Dieu, à le contempler sans voile, à l'adorer et à chanter ses louanges ; de plus ils sont impeccables. — Quel est lé nombre des anges? Nous l'ignorons; l'Eglise suppose qu'ils sont innombrables. Daniel rapporte que, dans une de ses visions, il vit un million d'anges servir l'Ancien des jours, et un milliard d'autres se tenir respectueusement en sa présence. Saint Jean, dans l'Apocalypse, en entendit aussi un million entonner le cantique du triomphe. — Les anges ont-ils paru quelquefois sur la terre? Sans aucun doute; les livres de l'Ancien et du Nouveau Testament en font foi. Mais ces livres ne nous ont révélé les noms que de trois d'entre eux. Le premier est Michel, qui est considéré comme le prince de la milice céleste, et le plus redoutable adversaire des démons ou mauvais anges : son nom, Micha-el, signifie: Qui est comme Dieu? Ce sont les paroles qu'on suppose avoir été proférées par lui lorsqu'il terrassa Satan qui avait voulu s'égaler au Très-Hant. Les Juifs le regardaient aussi comme le protecteur de leur nation. Le second est Gabriel, dont la mission semble avoir été principalement d'aunoncer aux hommes tout ce qui avait rapport à l'incarnation. Ainsi ce fut lui qui annonça à Daniel l'époque à laquelle devait naître le Christ. Ce fut lui qui annonça à Zacharie la naissance de Jean-Baptiste, précurseur du Fils de Dieu; ce fut lui enfin qui traita avec Marie du grand mystère qui allaits'opérer en elle et par elle. Son nom signifie Force de Dieu. Le troisième est Raphaël, qui fut envoyé pour guider le jeune Tobie dans une

terre étrangère, pour délivrer la flancée de celui-ci du démon qui la menaçait, et ren-dre à Tobie le père la vue qu'il avait perdue. Son nom, qui ne se lit que dans le livre de Tebie, signifie Guérison de Dieu. Ces trois esprits sont regardés comme des archanges. - Sous quelle forme les anges apparaissentils aux hommes? — Il n'y a rien de positif là-dessus; ainsi, d'après les livres saints, il parait que quelquefois ils prenaient un corps réel. Par exemple Abraham lava les pieds à trois anges qui vinrent le trouver sous le chêne de Mambré; Jacob lutta corps à corps avec un ange qui le blessa à la cuisse en témoignage que la lutte avait été réelle; Raphaël but, mangea et vécat pendant environ deux mois avec Tobie, qui, pendant tout co temps, le prit pour un homme ordinaire. D'autres fois, il semble qu'ils ne prenaient que l'apparence d'un corps qu'on ne pouvait ni saisir, ni toucher. D'autres fois, il semble qu'on n'entendait qu'un son, sans rien apercevoir, comme dans les communications de Morse avec l'ange qui lui parlait au nom do Dieu du milieu du baisson ardent. D'autres fois, enfin, ils parlaient dans une vision extatique ou dans un songe pendant la nuit. Mais nous ne voyons nulle part qu'ils soient jamais apparus avec les ailes que leur donnent les peintres, pour exprimer la prompti-tude et la facilité avec lesquelles ils exécutent les volontés de Dieu. — L'Eglise célèbre le 29 septembre la fête de saint Michel et do tous les saints anges. Voy. notre Dictionnaire de Liturgie, art. Anges ( Fête des ), et celui des Rites sacrés, au Supplément, art. Anges (Saints).

2º C'est la creyance commune de l'Eglise que tout homme, ou au moins tout chrétien, a un ange préposé à sa garde; c'est ce que nous appeluns les anges gardiens. Selon Origène, cet ange est donné à l'homme au moment de son bapteme, d'où il résulterait que les chrétiens seuls auraient un ange gardien, mais d'après saint Jérôme, tout homme qui vient au monde a le même avantage. La fonction de cet ange est de préserver son pupille des dangers du corps et de l'âme, et de le porter au bien. On célèbre le 2 octobre la fête des anges gardiens. Voy. nos Rites sacrés, à l'endroit cité.

3. L'Eglise reconnaît qu'il y a de mauvais anges qui se sont perdus par leur faute, et qui, contrairement aux anges gardiens, tentent les bommes et cherchent à les porter au mal. On les appelle les diables ou les démons. Voy. Diables, Démons, Satan. Voy. aussi notre Dictionnaire de la Bible, art. Ange exterminateur, et surtout celui des Sciences occulles, aux mots que nous ve-nons d'indiquer. Dans le supplément de ce dernier Dictionnaire, on trouve deux traités spécianx sur l'existence et les opérations des démons.

4. Les chrétiens orientaux ont la même croyance que les Latins à l'égard des anges; seulement ils rangent que que fois les hiérarchies dans un autre ordre, comme les Ethiopiens, qui les classent ainsi : les Anges, les Archanges, les Dominations, les Magistrats, les Trônes, les Principautés, les Puisances, les Chérubins et les Séraphins. He citent les noms de neuf archanges, qui sont: Michel, Gabriel, Suraphel, Raphaël, Cherubel, Suriel, Sedekiel, Saratiel et Ananiel.

5. Les Juiss croyaient aussi aux anges, et c'est d'eux que les chrétiens ont reçu cette croyance. Quelques auteurs modernes prétendent que les Juiss l'avaient puisée dans leur commerce avec les Babyloniens ; mais cette assertion est démentie par les livres saints antérieurs à leur exil, et qui sont pleins d'apparitions d'anges. Il est vrai que nous n'y lisons le nom d'aucun ange; mais de ce que nous ne voyons pour la première fois les noms de Michel et de Gabriel que dans le livre de Daniel, composé durant la captivité, il ne s'ensuit pas que les Juis aient emprunté ces noms aux Babyloniens. chez lesquels, jusqu'à présent, on ne les a pas trouvés. — D'après la doctrino thalmudique, il y a quatre anges qui environnent sans cesse le trône de la majesté divine, ce sont : Michel qui est à la droite, Uriel à la gauche, Gabriel par devant, et Raphaël par derrière; leurs noms se trouvent souvent dans le rituel judarque. - Les Juis actuels reconnaissent en outre dix ordres ou classes d'anges, ce sont les Khayoth ou animaux, les Ophanim ou roucs, les Erélim ou puis-sants, les Elohim ou dieux, les Béné-Elohim ou fils de Dieu, les Chérubins, les Khaschmalim ou ardents, les Séraphins, les Melachim ou anges, et les Ischim on hommes. Tous ces noms sont tirés de la Bible, et, en particulier, de la vision mystérieuse d'Ezé chiel, où le prophète vit des animaux, des roues, des charbons ardents, etc., qui, d'après les Juiss, sont autant d'esprits différents.

6º Les parens de l'antiquité ne connaissaient point d'anges à proprement parler, ils avaient des génies ou divinités secondaires, dont il est traité aux mots siènie, Démon, et spécialement dans notre Dictionnaire des Sciences occultes, à l'endroit que

nous avons indiqué ci-dessus.

7. Voici ce que nous lisons sur les anges dans le Catéchisme musulman, traduit en latin par Reland : A l'égard de ce que nous devons croire des anges, notre foi sera complète si nous croyons de cœur et si nous consessons de bouche que le Dieu très-haut a des serviteurs ou des ministres auxquels on donne le nom d'anges, qui sont parsaitement nets de tout péché, qui assistent continuellement devant Dieu, qui exéculent ponctuellement ses ordres et ne lui sont jamais désobéissants. Les anges, ainsi que nous le croyons, sont cles corps subtils et purs, formés de lumière, qui ne mangent, ni ne boivent, ni ne dorment qui n'ont ni sexe, ni appétit charnel, ni père, ni mère. Et comme ils ont différentes formes, ils sont aussi employés aux fonctions qui l'eur sont propres et particulières. Les uns se tiennent debout derant Dieu, et les autres inclinés; les uns sont assis, et les autres prosternés en sa présence. Les uns chantens les louangez de Dieu et des hymnes à sa gloire, les autres le louent at le glorifient d'une autre manière, ou implorent sa miséricorde pour les péchés du genre humain. Il y en a qui enregistrent les actions des hommes; il y en a d'autres qui nous gardent; d'autres qui supportent le trône de Dieu, qui l'environnent ou qui sont occupés à d'autres ouvrages également agréables à la Divinité. Or il est nécessaire de cro re à ces anges, quoique nous ne sachions ni leurs noms, ni leurs différentes espèces; et c'est aussi une des conditions absolues de la foi de les aimer. C'est au contraire une infidélilé que de les hair, ou même d'en hair un seul. Celui qui ose dire qu'à la vérité il y a des anges, mais qu'ils sont distingués par le sexe comme nous, ou qu'en effet il y a des anges sans aucune distinction de sexe, mais que, quoi qu'il en soit, il se soucie sort peu de croire d'eux, ni de les aimer, qu'il soit tenu pour infidèle. O Dieu ! préserve-nous d'infidélité. — On voit que la croyance des musulmans envers les anges dissère peu de celle des chrétiens. Les plus pieux d'entre ceux-ci ont coutume de saluer les anges après leurs prières en se tournant à droite et à gauche, et en disant : Que la paix soit sur vous! ou Que la paix et la miséricorde de Dieu soit sur vous! Ils reconnaissent, comme les chrétiens, que leur nombre est infini, et il en est quatre qu'ils regardent comme des archanges, ce sont: Gabriel, Michel, Azrail et Israfil. Il y en a encore deux autres qui jouent un grand rôle dans la religion musulmane et qui s'appellent Mounkir et Nékir. Voy. tous ces articles à leur ordre alphabétique.

8 Les auciens Perses regardaient les anges camme les ministres de Dieu, qui s'était servi d'eux pour créer les cieux; ils mirent quarante-cinq jours à terminer leur travait. Mais le Tout-Puissant s'aperçut bientôt qu'à côté de cette création lumineuse s'élevaient d'épaisses ténèbres ; il comprit qu'il avait un formidable ennemi à combattre, et que cet ennemi était appuyé de troupes nombreuses. Il leur opposa quatre anges vaillants et aguerris, qui terrassèrent l'ennemi et le contraignirent à se soumettre à la discrétion du vainqueur. Dieu cependant ne voulut pas l'anéantir, ainsi qu'il en avait le ponvoir ; il jugea, dans les décrets de sa sagesse, que la vertu de ses propres serviteurs n'aurait plus le même mérite si elle n'avait plus de contradiction à éprouver. Mais afin de ne pas abandonner les hommes à leur propre faiblesse, il commit aux bons anges le soin de les défendre et de les protéger. Ce ne sont pas seulement les créatures animées qui ont droit à cette protection spéciale; les Guèbres attribuent des anges gardiens même aux objets inanimés, ils pensent que le soleil, la lune, les plantes, les eaux, en un mot tous les êtres qui composent la nature, ent un ange particulier qui veille à leur conservation. Ils donnent à celui qui est chargé du soin des cieux le nom de Hamul. Tous ces anges répandus dans l'univers ont un chef que les Guèbres nomment Aktob. On

dit qu'ils attribuent même des anges à cha-

que mois et à chaque jour de l'année. 9 Les Persans modernes, en qualité de musulmans, ont, à l'égard des anges, les mêmes idées et la même croyance que les Arabes; quelques-uns cependant pensent que Dieu a donné à chaque homme cinq anges gardiens pour le conduire : le premier se tient devant lui pour le conduire, le second à sa droite, pour inscrire ses bonnes actions; le troisième à sa gauche, pour tenir registre des mauvaises; le quatrieme derrière lui, pour empêcher le démon d'approcher; et le cinquième devant son front, pour tenir son esprit élevé vers Dieu et vers le Prophète. Il est encore d'autres sortes d'esprits qui jouent un grand rôle dans la littérature persane, tels que les Djins et les Péri, dont il est parlé à leur lieu. Voy. Djin, Peni. Voy. aussi ces mots dans le Dictionnaire des

Sciences occultes.

10° D'après la théogonie de l'Oupaskhat, ou mieux Oupanischat, le Créateur a d'abord produit Pradjapati, le seigneur des créatures, et celui-ci, joignant les deux mains, les mit dans sa bouche, et il en sortit un seu qui est le plus grand des Fereschtahs (anges), ou des préposés, brahman mokelha. — Au commencement, est-il dit dans cet ouyrage, il n'y avait que le plus grand des préposés; il parut en figure de feu. Il vit que la création n'était pas parfaits. Il créa (parmi les anges ou génies) l'espèce des rois ou des gardiens, les radjas. Parmi eux, Indra est le gardien des anges, ou génies, ou délégués, Fereschlahs; Bran est le gardien des animaux qui vivent dans l'eau; Mah (ou la lune) est le gardien des brahmanes; Roudra celui des animaux, des nuages, de la foudre, etc.; Yama celui des ames des morts; Mout celui qui augmente les maladies; et Mahadéva est le gardien de ceux qui sont grands et forts. Voilà les plus grands rois (parmi les anges). Il créa de même (parmi eux) les Vaisyas (marchands) et les Soudras (ouvriers, artisans). En créant ces castes d'anges, Brahman, le premier des préposés, ne faisait que se manisester lui-même en ces dissérentes castes... Les bons anges et les démons (Djins) combattirent les uns contre les autres; la victoire resta aux premiers, par le moyen du nom de Dieu et de la prière. Les Djins eurent cependant l'avantage pendant quelque temps, parce que les Féreschiahs ou bons anges attribuatent leur succès à leurs mérites et s'en glorifiaient. Le rui des Djins et ses compagnans tombérent dans l'errour et s'égarèrent, parce qu'ils crurent que la corps est tout et qu'on doit adorer son corps, enfin, qu'il n'y a point d'âme universelle. Quoique les Fereschiahs de l'Oupanischat ne soient pas précisément les anges tels que les conçoivent les juiss et les chrétiens, cependant il est fa-cile de remarquer dans ce passage des analogies frappantes avec ce que la Bible nous enseigne à leur sujet; entre autres dans ce qui louche la chute des mauvais anges et leurs combats avec les bons. On y reconnaît même la doctrine des anges gardiens. On peut constater dans le morceau suivant, ex-

1

e!

• 1

•.1

١١.

ŧ

i

trait du Brahma schastra (Doctrine de Brahma), des réminiscences encore plus positives des livres saints ou des traditions primitives. L'Eternel, dans la contemplation de sa propre existence, résolut, dans la plénitude du temps, de communiquer sa gloire et son essence à des êtres capables de goûter et de parlager sa béatitude, et de contribuer à sa gloire. Ces êtres n'existaient point encore; l'Eternel le voulut et ils existèrent. Il les forma en partie de sa propre essence, capa-bles de perfection, mais avec le pouvoir de la perdre. Il créa d'abord Brahma, Vischnou et Siva; ensuite Maisasoura et toute la foule des anges. Il établit Brahma prince de toute la troupe angélique, et son vice-gérant dans le ciel. Il lui donna pour coadjuteurs Vischnou et Siva. Il partagea les anges en différents ordres, et constitua un chef sur chacun d'eux. La joie et l'harmonie régnaient autour du trone de l'Eternel, lorsque l'envie et la jalousie s'emparèrent de Maisasoura et des autres chefs des bandes angéliques. Ils oublièrent les devoirs qui leur étaient imposés, s'éloigné-rent de l'obéissance qu'ils devaient à leur créateur, et refusèrent de se soumettre à son vicegérant et à ses coadjuteurs Vischnou et Siva. Ils dirent en eux-mêmes : « Nous voulons gouverner, » et inspirèrent la même ambition à un grand nombre d'anges qui se séparèrent avec eux du trône de l'Eternel. Dieu, irrité du crime de ces rebelles, après les avoir fait avertir inutilement de rentrer dans leur devoir, commanda à Siva de les chasser du ciel et de les précipiter dans les ténèbres épaisses pour y souffrir des tourments éternels. Voy. ASOURA, DEVATA, RAKSCHASA.

11. D'après le système tibétain-mongol, on trouve des rapprochements non moins frappants. La Divinité suprême avait créé des êtres divins qui vivaient heureux dans les cieux supérieurs; mais, dans la suite des temps, il s'éleva parmi eux des dissensions et des désordres qui troublèrent l'harmonie qui jusque-là avait régné parmi eux. Une partie de ces génies du bien (Æssouris) fut changée en esprits du mai (Assouris); la guerre éclata, la lutte fut longue et terrible, mais les bons remportèrent enfin la victoire, et les Assouris furent contraints à abandonner le céleste séjour et condamnés à perdre toujours successivement de leurs qualités et de leur ancienne perfection. Quelques-uns d'entre eux se réfugièrent sous la terre que nous habitons. Ici l'histoire des anges se confond avec celle de l'homme, car c'est de ces esprits déchus que descend le genre humain. Mais ils ne devaient perdre que peu à peu leurs avantages célestes; c'est pourquoi au commencement de leur exil ils conservaient encore de beaux restes de leur origine divine ; tout s'accomplissait au gré de leurs désirs, leurs visages étalent resplendissants de lumière, ils s'enlevaient sur des ailes, vivaient sans prendre de nourriture et perpétuaient leur espèce sans union de sexe. Leur vie durait quatre-vingt mille ans. Leurs ensants devaient jouir de leur bonheur; mais tant de sélicité sut perdue par

leur faute. Ils furent séduits par l'aspect de la plante du Schismæ, blanche et douce comme le sucre. L'un d'eux en mangea, en offrit à ses semblables, et tout sut consommé. Alors ils connurent qu'ils étaient nus; une révolution s'opéra dans leurs corps, une fermentation intérieure rendit nécessaire les organes sécrétoires, d'où résulta la faim et la nécessité de réparer les forces par la nourriture. Leurs ailes disparurent, ils furent obligés de marcher terre à terre, et le terme de leur vic ne fut plus que de quatre mille ans. Ils étaient même menacés d'une nuit éternelle, car ils avaient perdu par le péché la lumière qui, émanant d'eux-mêmes, éclairait leurs pas, et le soleil n'existait pas encore. Ce fut alors que la Divinité produisit les corps célestes. Cette nouvelle création appartient à l'article Cosmogonie. Cependant le lecteur a pu s'assurer qu'il est impossible de lire ce paragraphe sans se rappeler la chute du premier homme, sa manducation du fruit désendu, la nudité de nos premiers parents, la honte qui suivit leur péché, les châtiments auxquels ils furent assojettis, et entre autres la perte de l'immortalité.

12° Les Siamois admettent des anges mâles et semelles, dont la substance est composée d'une matière plus subtile et plus délicate que celle des corps humains. C'est à eux que Dieu a commis le gouvernement de l'univers et le soin de veiller sur les hommes. Aussi les Siamois invoquent, au commencement de leurs bonnes œuvres, les anges qui président aux quatre parties du monde, et entre autres l'ange gardienne de la terre. Ils distinguent sept classes ou hiérarchies de ces esprits célestes, qui habitent des cieux différents, suivant que chacune est d'un ordre supérieur ou inférieur. Les Siamois sont persuadés, dit le P. Tachard, que ces anges examinent avec une application continuelle la conduite des hommes, et qu'ils sont témoins de toutes leurs actions, pour récompenser celles qui sont louables en vertu des mérites de leur Dieu. C'est à ces intelligences, et non pas à leurs dieux, qu'ils ont coutume de s'adresser dans leurs nécessités et dans leurs misères; et ils les remercient des graces qu'ils croient en avoir reçues. Mais ils out un préjugé assez singulier. Le peuple croit que le moment où l'on éternue est précisément celui où l'ange de la justice enregistre sur son livre quelque mauvaise action commise par celui auquel arrive cet accident.

13º Nous avons déjà observé que les peuples païens n'ont pas d'anges, dans la stricte acception du mot. Les anges, tels que nous les concevons, ne se trouvent que dans les religions juive, chrétienne et musulmane; mais nous les retrouvons aussi chez les Madécasses, qui ont reçu cette croyance des Mahométans. On conçoit cependant que ces peuples barbares ont dû enchérir encore sur les erreurs transmises à eux par leurs maîtres, en les mélangeant avec les superstitions de leur antique croyance. D'après eux le nombre des anges est infini. Ils lea partagent en sept classes. Ceux de la pro-

mière ont reçu la fonction de faire mouvoir les cieux et les astres, et de régulariser les saisons de l'année. Ce sont eux encore qui sont chargés de diriger les hommes, de veiller sur eux et de détourner les dangers qui les menacent. Leur nom générique est Malain-gla (arabe Malaicat, hébr. Melakhim), mais ils donnent à quelques individus de cette classe des noms particuliers, tels que Ra-Nikail, Ra-Gibourail, Ra-Nail, Rasil. On reconnaît dans les deux premiers Mikail ou Michel, et Gabriel. - Les anges de la seconde classe se nomment Coucoulampou, ils sont inférieurs à ceux du premier ordre. Quoi-qu'ils aient un corps matériel, ils sont cependant invisibles, et ne se découvrent qu'à ceux qu'ils honorent d'une protection spéciale. Ils contractent entre eux des mariages parce qu'ils sont mâles et semelles; ils sont, comme les hommes, sujets à la mort, mais kur vie est beaucoup plus longue que celle des humains, ils ont de plus l'avantage de a'être assujettis à aucune maladie, et de n'avoir rien à craindre du poison, du fer, et des autres accidents auxquels nous sommes exposés. — Les anges de la cinquième classe sont les Angato, qui ont assez de rapport avec ce que le peuple de nos contrées raconte des specires et des revenants. — Les Secara sont les anges de la sixième classe; ce sont des espèces de lutins malfaisants qui me s'occupent qu'à tourmenter les hommes, les semmes et les enfants. Les malheureux qui sont possédés par ces esprits prennent en dard en main et se mettent à hurler en sutant sans relâche, avec des attitudes et des contorsions singulières, qui sont bientôt imitées par tous les spectateurs ; ce qui augmente encore la fureur de ces malheureux. D'autres cependant s'efforcent d'apaiser le Sacara, en lui immolaut des bœufs, des moutons et des coqs. — Enfin la septième classe est composée du diable et de la multitude infinie de démons qui sont sous ses ordres. lls appellent ce dernier ordre Bilis: c'est k mot arabe Iblis, qui n'est lui-même qu'une corruption du grec διάδολος.

ANGRYA, l'une des neuf vierges géantes qui, suivant la mythologie scandinave, procreèrent le dieu Heimdall, à l'extrémité de la terre. Les noms des autres sont : Gialpe, Greipe, Elgia, Ulfruna, Urgiafa, Sindur, Arla et Jarusax.

ANGHI, divinité des habitants de l'île Mangaréva; c'est lui qui dirige les orages et cause la disette par son soufile brûlant ou par ses fureurs dévastatrices.

ANGIRA, un des sept richis du brahmanisme. Suivant les uns, il est fils de Brahma, qui le forma de sa tête. Suivant d'autres, il est fils d'Ourou, et, par sa mère, petit-fils d'Agni. Il eut quaire femmes, entre autres Sraddha; et beaucoup de fils, parmi lesquels on cite Vrihaspati. Il vivait en ermite au mont Satasringa. Il est auteur d'un traité sur les lois, qui existe toujours.

ANGITIA ou ANGUITIA, déesse honorée par les Marses, ancien peuple de la Sabine; on croit qu'elle était sille d'Æétis et sœur de Médée; elle passe pour être la première qui ait découvert la propriété des plantes vénéneuses. C'est d'elle que les Marses avaient appris l'art de charmer les serpents, d'où ils furent

appelés Anguitii ou Angitii.

ANGLETERRE (Schisme D'). Ce royaume, autrefois si catholique, si soumis au chef de l'Eglise romaine, dont les papes avaient tiré tant de richesses, fut violemment séparé du reste de la catholicité par le caprice d'un roi, à qui naguère sa religion et ses talents avaient fait décerner par le souverain pontise le titre de Désenseur de la soi. En voici l'histoire succincte: — Henri VIII, eperdument amoureux d'Anne de Boulen ou Boleyn, et résolu de l'épouser, chercha les moyens? de se séparer de Catherine d'Aragon sa femme, sœur de Charles-Quint. Il pressa le pape d'annuler son mariage comme incestueux et illégitime. En effet, quand il avait épousé Catherine, celle-ci était veuve d'Arthus son frère; mais ce mariage s'était fait en vertu d'une dispense accordée par le pape Jules II, et il n'était guère probable que Clément VII voulût condamner ce qui avait été permis par un de ses prédécesseurs. En effet, il ne se pressa pas d'accorder au roi d'Angleterre ce qu'il demandait. Il y eut des intrigues dans différentes cours, des commissions nommées de part et d'autre, des procès, des productions de titres vrais ou faux, de longues formalités suscitées exprès par le pape pour trainer l'affaire en longueur, afin de ne pas aigrir par un refus positif l'esprit du roi. Henri résolut de chercher dans ses propres Etats la satisfaction qu'il ne pouvait obtenir de Rome; mais le clergé d'Angleterre était fort attaché au saint-siège. Henri dut donc craindre avec quelque raison qu'il ne consentit pas à se prononcer plus en sa faveur que le souverain pontife; ou bien, en supposant qu'il se prétât à ses volontés sur son divorce, on pouvait craindre les censures, dont l'effet était très-puissant sur l'esprit du clergé et des populations. Le roi résolut donc, pour en arriver à ses sins, de détruire dans les esprits les principes de soumission et de respect pour le saint-siège, de gagner le peuple, de soumettre le clergé et de le mettre dans la nécessité d'autoriser son divorce, enfin de profiter de certaines semences de discorde et d'insubordination que le protestantisme avait jetées dans l'esprit de plusieurs en Angleterre. Nous ne raconterons point comment, par une politique adroite, Henri sut mettre à profit les circonstances, flatter les passions des uns, ménager la susceptibilité des autres, faire ressortir les abus qui s'étaient glissés dans les immunités ecclésiastiques, etc. Bref, il commença par défendre de recevoir aucune bulle du pape contraire aux droits de la couronne, confisqua les biens du clergé, interdit les appels en cour de Rome, chassa les moines de leurs couvents, et se fit proclamer chef suprême de l'Eglise anglicane. Alors son mariage avec Catherine fut cassé, et il put rendre publique son union avec Anne de Boulen (année 1553). Un coup si bardi ne se

. 1

4.

passa pas sans exciter des murmures, des oppositions et même des révoltes dans différentes provinces, car le pape avait excom-munié Henri, et l'Angleterre comptait encore un grand nombre d'hommes sincèrement déyoués au saint-siège. Mais il sut dissiper heureusement ces désordres. Des esprits imbus du levain du luthéranisme voulurent profiter des circonstances pour introduire la réforme en Angleterre; mais le roi, prétendant qu'il n'avait point changé de religion, ne voulut rien changer aux autres dogmes catholiques. Ainsi, en 1536, il fit publier dix articles, portant : 1º qu'il fallait admettre comme règle de soi l'Ecriture sainte, les symboles des apôtres, de Nicée et de saint Athanase, avec les quatre premiers conciles généraux; 2º que le bapteme était nécessaire même aux enfants, et qu'il ne fallait pas le réitérer aux adultes; 3 que la pénitence comprenant la contrition de l'âme, la confession des péchés faite à un prêtre et la satisfaction par les œuvres, est d'institution divine; 4 que le corps de Jésus-Christ est réellement présent sous les espèces eucharistiques; 5° que pour être justifié il faut avoir la contrition, la foi et la charité; 6° que le culte des images est utile et fondé sur l'Ecriture sainte; 7° qu'il est bon d'honorer les saints et de solliciter leurs suffrages; 8' qu'il fallait conserver les sêtes des saints, à mains que le roi ne jugeat à propos d'en retrancher quelques-unes; 9° qu'il fallait retenir les cérémonies de l'Eglise, telles que les ornements sacerdotaux, l'eau bénite, le pain bénit, les rameaux, les cierges, la bénédiction des fonts baptismaux, les exorcismes, les cendres, l'adoration de la croix, etc.; 10 qu'il était bon de prier pour les morts et de faire dire des messes pour le repos de leurs âmes. Henri s'expliqua non moins formellement dans la loi des six articles, promulguée en 1539, où la peine de mort était prononcée contre ceux 1º qui de bouche ou par écrit nieraient la transsubstantiation; 2º qui soutiendraient la nécessité de la communion sous les deux espèces; 3º qui prétendraient qu'il était permis aux prêtres de se marier; 4º qui prétendraient qu'on pouvait violer le vœu de chasteté; 5° qui soutiendraient que les messes privées étaient inutiles; 6° qui nieraient la nécessité de la confession auriculaire. - Telle est en abregé l'histoire du schisme de l'Angleterre. On voit qu'il a en pour origine l'amour sdultère d'un roi libertin, qui, après avoir sapé les fondements de la religion catholique pour épouser Anne de Boulen, sit trancher la tête à cette malheureuse afin d'épouser Jeanne de Seymour. Après la mort de celle-ci, il épousa Anne de Clèves, qu'il répudia pour s'unir à Catherine Howard. Celle-ci périt encore sur l'échafaud et fit place à Catherine Parr, sixième semme de Henri VIII. L'état de la religion demeura le même pendant la suite du règne de ce rei : mais après la mort de ce prince, elle reçut encore de nouvelles modifications, jusqu'à ce qu'enfin elle forma une espèce de composé hybride, mi-parti catholique et pro-

testant, qui est particulier à l'Angleterre. et qui est connu sous le nom d'Eglise ou Religion anglicane. Voir l'article suivant. Voy aussi notre Dictionnaire des Hérésies, art.

Angleterne (Schisme d').

ANGLICANS. C'est le nom que l'on donne à ceux qui suivent la religion de l'Etat en Angleterre telle qu'elle à été élaborée sous Henri VIII, Edouard VI, et principalement sous le règne de la reine Elisabeth. - Henri VIII avait porté le premier coup à la religion catholique en Angleterre en usur-paut l'autorité et les droits du souverain pontife; mais il avait respecté les dogmes et les cérémonies de la croyance dans laquelle il était né. Edouard VI, son fils et son successeur, acheva de détruire la religion en introduisant dans le royaume la nouvelle réforme des protestants, que son père avait toujours, repoussée, et dont il avait même puni les fauteurs avec sévérité. Mais son œuvre, qui lui avait coûté tant de peines et de travaux, fut ruinée par la reine Marie, fille de Henri VIII, qui lui succéda, et qui, en zélée catholique, chercha à étouffer dans sa naissance l'hérésie qui commençait à infecter ce royaume autrefois si soumis à l'Eglise. Elle rétablit l'exercice du culte catholique et le cimenta du sang d'une foule innombrable de protestants qu'elle fit impitoyablement mourir. Mais après sa mort, Blisabeth, autre fille de Henri VIII, reprit l'œuvre de son père et de son frère. Et ce fut proprement sous son règne et par ses soins que la religion anglicane fut irrévo-cablement fixée. Cette croyance est une sorte de compromis entre le dogme catholique et les erreurs des protestants; pour l'établir, la reine résolut de publier un corps de doctrine ainsi qu'on l'avaît fait sous Edouard VI; de donner au peuple une nouvelle version de la Bible, enfin de faire des règlements pour les tribunaux ecclé-

Le corps de doctrine dressé sous Elisabeth disféra cependant de celui qui avait été rédigé du temps d'Edouard sous l'influence des zwingliens et des luthériens; car cette prin-cesse aimait les cérémonies de l'Eglise, la pompe du culte et regrettait la disparition des images; elle répugnait même à garder la qualité de chef suprême de l'Eglise; mais elle dut céder, sur plusieurs points, aux exigences des reformateurs. On rédige a une confession de foi en trente-neuf articles, qui furent approuvés dans un synode tenu à Londres, en 1562. Dans les cinq premiers on reconnaît l'existence et les attributs de Dieu, la Trinité, l'Incarnation, la desceute de Jésus-Christ aux enfers, sa résurrection et la divinité du Saint-Esprit. Dans les 6. 7. et 8., on dit que l'Ecriture vainte suffit pour régler la foi et le culte des chrétieus; on y détermine le nombre des livres canoniques; on y reçoit le symbole des Apôtres, celui de Nicée et celui de saint Athanase. Depuis le 9 jusqu'au 18, on traite du péché originel, du libre arbitre, de la justification, des bonnes œuvres, des œuvres de surcio-

gation, du péché commis après le baptême, de la prédestination et de l'impossibilité d'être sans péché. Sur tous ces points l'Edise anglicane tache de tenir un milieu enire les protestants et les catholiques. On y condamne le pélagianisme et le semi-pélagianisme; mais on ne dit pas que la concupiscence soit un péché; on ne nie point le libre arbitre, on ne condamne point les bonnes deuvres; on ne dit pus que les actions faites avant la justification soient des péthes, mais que, n'étant pas faites par la foi en lésus-Christ, elles ne peuvent être agréab'es à Dieu, ni mériter la grâce en aucune monière; on prétend au contraire que, ces utions no se faisant pas comme Dieu veut qu'elles soient faites, elles participent de la naire du péché. On y reconnaît que Jésus-Christ seul est exempt de péché, et que, neme après le bapteme, les hommes pècheut et peuvent se réconcilier; on contambe donc le dogme de l'inamissibilité de la grace; en y enseigne la prédestination trataite, et l'on ne parle pas de la réprobauon de Luther et de Calvin.

Pans les 19°, 20°, 21°, 22°, 23° et 24° articles, on parle de l'Egisse, de son autorité, de ses ministres, des conciles, du purgaloire, de la nécessité de saire l'office en lanpe vulgaire. L'Eglise est définie l'assemblée rimble des fidèles, dans laquelle on enseigne itpure parole de Dieu et dans laquelle on administre les sacrements selon l'institution de Jésus-Christ. On ne dit pas que l'Eelise soit une assemblée de prédestinés et one société invisible; mais on déclare que l'Eglise romaine s'est trompée sur le culte et sur le dogme. Cette Eglise visible n'a pas le droit d'obliger à croire ce qui n'est pas renfermé dans la parole de Dieu, mais c'est chez elle qu'il faut aller chercher la parole de Dieu, dont elle est dépositaire et conservalrice. L'infaillibilité des conciles généraux y est niée, aussi bien que le purgatoire, les adulgences, la vénération des reliques et -mages, l'invocation des saints; mais on o rejette comme inutiles et contraires à la prole de Dieu; on ne dit point que ces prahques soient superstitieuses ou idolatres. unt aux ministres, on croit qu'ils ne sont ientablement ministres que lorsqu'ils ont rec. la vocation de la part des ministres de Dieu a établis pour choisir des prédica-· - et pour les enseigner.

ans les articles 23, 26, 27, 28, 29 et 30, arle des sacrements, de leur efficacité, baptème, de l'eucharistie, du sacrifice de messe. L'Eglise anglicane reconnaît que es sacrements ne sont point des signes descrés à faire connaître extérieurement que sus summes chrétiens, mais des signes efficaces de la bonté de Dieu, par le moyen tesquels îl opère en nous et confirme notre 1. Elle n'admet que deux sacrements, le aptême et la cère, dont l'efficacité est intependante de la foi ou de la piété des ministres; elle vout cependant que l'Eglise reille pour que l'administration des sacrements ne soit confiée qu'à ceux que leur

piété et leur conduite rendent dignes d'un si saint ministère. Elle déclare que le baptême n'est pas seulement le signe de netre association au christianisme, mais le signe par lequel nous devenons enfants de l'Eglise, el qui produit en nous la foi et la grace. Elle reconnaît que in cène est un vrai sacrement et la communion du corpé et du sang de Jésus-Christ. On dit ensuite que cependant on ne mange Jésus-Christ que spirituellement et par la foi; mais on reconnaît que l'on mange et que l'on boit véritablement le corps et le sang du Sauveur, que néanmoins il ne faut pas croire pour cela que la nature du pain et du vin soit anéantie, ni admettre la transsubstantiation, parce qu'on ne peut la prouver par l'Ecriture, et parce qu'elle est contraire à la nature du sacrement et une source de superstition. L'Eglise anglicane se déclare pour la communion sous les deux espèces et nie que l'eucharistie soit un sacrifice.

Depuis l'article 32 jusqu'au 39, on condamne le célibat des ecclésiastiques, on reconnaît dans l'Eglise le pouvoir d'excommunier, on rejette la nécessité de la tradition, et l'autorité que les catholiques lui attribuent; mais on déclare qu'aucun particulier n'a le droit de changer les cérémonies et le culte établis par la tradition; les églises particulières ont seules ce droit, encore faut-il que ces cérémonies soient d'institution purement humaine, et que le retranchement qu'on en fait contribue à l'édification des fidèles. On appronve la consécration des évêques, et l'ordination des diacres, selon le Rituel d'Edouard VI; enfin on y confirme tout ce que l'on a fait sur la suprématie du souverain et contre le pape.

Outre la religion anglicane, qui est la religion de l'Etat, il y a en Angleterre un grand nombre d'autres sectes hérétiques dont les principales sont les Presbytériens on Puritains, les Episcopaux, les Quakers, les Méthodistes, etc., que l'on trouvera sons leurs titres respectifs. Voy. ces mêmes mots dans notre Dictionnaire des Hérésies.

ANHANGA, une des deux divinités suprêmes des Tupinambas, peuples de l'Amerique méridionale; c'était le mauvais principe ou le dieu du mal. Il était le rival de Toupa, le bon principe, et l'égalait presque en pouvoir.

ANI, religieuses tibétaines de la secte de Chakya.

ANIGRIDES, nymphes du fieuve Anigre, dans le Péloponèse; elles y avaient un antre, où l'on venait les invoquer pour être guéri des maladies cutanées. Les malades offraient un sacrifice, après lequel ils se frottaient la peau, passaient la rivière à la nage et y laissaient toute leur infirmité.

ANIMALES DII. Les Romains appelaient de ce nom les âmes de ceux qui; après leur mort, avaient été mis au rang des dieux.

ANIMAUX. Dans la plupart des religions les animaux jouent un rôle assez important.

1. Animaux purs et impurs. (Voy. ces mots dans notre Dictionnaire de la Bible.) La loi de Dieu n'attirait l'attention des Juifs sur les animaux que pour les diviser en deux classes principales; les animaux purs, dont on pouvait manger et qu'il était permis d'offrir en sacrifice au Seigneur; c'étalent, parmi les quadrupèdes, les ruminants qui ont le sabot ou la corne du pied fendue, tels que le bœuf, la brebis, le chevreuil, etc.; parmi les poissons, ceux qui ont des nageoires et des ócailles; les oiseaux purs n'avaient pas de caractères génériques : c'étaient par exem-ple la tourterelle, le pigeon et ceux qui n'étaient pas classés parmi les impurs dans le livre du Lévitique; parmi les insectes, il n'y avait guère que certaines espèces de sauterelles répulées pures. Les animaux impurs étaient, parmi les quadrupèdes, les non-ruminants, tels que le lapin, le pourceau, le chien, etc., et ruminants solipèdes, tels que le chameau, le cheval, etc., et les ruminants qui n'ont pas de sabot, tels que le lièvre, etc.: parmi les poissons, ceux qui n'ont ni nageoires, ni écailles, tels que la tortue. Les oiseaux impurs étaient tous les oiseaux de proie, et d'autres énoncés nommément dans le Lévitique. La plupart des insectes étaient impurs. On devait s'abstenir de manger la chair de tout animal impur; on ne pouvait l'offrir au Seigneur. Ainsi, comme on était par une autre loi obligé d'offrir à Dieu les premiers-nés de tous les animaux; que l'on possédait, on remplaçait le premier-né d'un âne, d'un chameau, etc., par l'offrande d'un animal pur. — Les livres de Zoroastre divisent également les animaux en purs et impurs; et la condition principale des premiers, c'est, parmi les quadrupèdes, d'avoir le sabot divisé. — Chez les Indiens, le livre des lois de Manou ordonne aux Dvidjas de s'abstenir des quadrupèdes qui n'ont pas le sabot divisé, ainsi que des oiseaux de proie: il prohibe le chameau et le porc; en tout cela il s'accorde avec les livres de Moïse; comme ce dernier, il autorise de préférence les aliments tirés de la chair des ruminants ct des poissons à écailles. — Les musulmans regardent aussi comme impurs certains animaux, tels que le chien et le porc; ils ont même ce dernier en horreur.

2º Animaux divinisés ou révérés. Les Egyptiens rendaient un culte particulier à certains animaux de leur pays, soit parce qu'ils étaient regardés comme le symbole de certaines divinités, et par suite confondus avec elles; soit parce que les dieux, fuyant Typhon, le génie du mal, avaient pris pour se sauver la figure de différents animaux; soit entin parce que ces animaux rendaient service à leur pays, comme l'ibis qui détruisait les serpents, et cassait les œufs des crocodiles. Les mêmes animaux n'étaient pas universellement révérés dans toute l'Egypte; chaque localité rendait particulièrement ses hommages à ceux qui représentaient la divinité adorée dans la contrée; il y avait même tel animal auquel on offrait dans une ville des sacrifices, qui, dans une autre, cut

été sacrifié lui-même. Les animaux adorés étaient logés et nourris avec un soin particulier pendant leur vie : après leur mort on les embaumait et on les plaçait honorablement dans des tombeaux construits exprès pour eux. On eût infailliblement puni de mort quiconque aurait eu la témérité d'en tuer un seul. l'oy. Aris. M. Champollion soutient que ce n'était pas l'animal qu'on adorait, mais la divinité dont il était le symbole vivant et consacré. Saint Clément d'A-, lexandrie et les anciens auteurs, tant païens que chrétiens, n'ont pas pensé de même; et il y a grande apparence que ce qui d'abord avait été établi comme symbole fut ensuite regardé comme objet divin lui-même, surtout par la populace ignorante. - Les Parsis croient qu'il y a dans le chien quelque chose de sacré; quand un malade est sur le point d'expirer, on attire un chien auprès de lui pour recevoir son âme. Si un chien va prendre à la bouche d'un mort un morceau de pain, qu'on y a mis à cet effet, c'est une marque assurée que l'âme du défunt jouit de la félicité suprême. — Kaëmpfer rapporte que les chiens étaient fort vénérés de son temps au Japon. Chaque rue devait en entretenir un certain nombre; on les logeait, on les nourrissait avec soin, on les soignait dans leurs maladies; on les enterrait honorablement sur les collines, lieux affectés à la sépulture des Japonais; c'eût été un crime capital que de tuer ou d'insulter ces animaux. Mais il paratt que cette super-stition n'a duré 'que pendant la vie de l'empereur qui l'avait instituée parce qu'il était né sous le signe du chien. -- Les Indiens professent le plus grand respect pour les animaux; cette vénération vient en grande partie du dogme de la métempsycose; ils pensent que le corps du plus petit animal peut renfermer l'âme d'un voisin décédé, d'un ami, d'un parent, d'un père ou d'une mère peut-être : aussi les castes élevées, les brahmanes surtout, s'abstiennent de manger la chair des animaux, dans la crainte de deveniranthropophages; quelquesuns poussent le scrupule jusqu'à se laisser dévorer par la vermine plutôt que de s'en débarrasser; d'autres se voilent le nez et la bouche, dans la crainte d'avaler par mégarde un moucheron, et balayent la terre devant eux pour écarter les insectes qu'ils pourraient écraser en marchant. Mais rien n'approche du respect qui est rendu au bœuf et à la vache dans tout l'Hindoustan : ces animaux ont en ce pays sur les hommes un immense avantage, celui d'être assurés de ne mourir que de maladie ou de vieillesse; personne n'oserait porter sur eux une main sacrilége; un crime si horrible serait puni par autant de vengeurs qu'il aurait eu de témoins. La vache principalement est regardée comme quelque chose de divin; un moribond qui aurail le bonheur d'expirer tenant entre ses mains la queue d'une vache serait assurément affranchi de toutes les peines de l'autre vie; son âme, en traversant de part en part et dans toute sa longueur lo

corps de l'animal sacré, ne saurait manquer de paraître toute pure aux yeux du Créatenr. (Voy. VACHE.) - Les Reyangs et autres peuples de Sumaira ont le plus grand respect pour les tigres; ils croient qu'après la mort les âmes des hommes vont se loger dans le corps de ces animaux; c'est pourquoi ils ne les combattent qu'à leur corps désendant. Ils prétendent que, dans un district secret de l'intérieur de Sumatra, les tigres ont un gouvernement et une cour qu'ils babitent, des villes et des maisons couvertes de cheveux de femmes. Ils vénèrent aussi les crocodiles, quoique ceux-ci ne se fassent pas scrupule de dévorer les baigneurs. Des peuplades nègres en agissent ainsi à l'égard des serpents. — Les Hottentots rendent un culte religieux à une espèce de hanneton; et lursque cet insecte paraît, ils chantent et dansent en son honneur; heureux celui sur lequel co petit volatile daigno se reposer, il est dès lors regardé comme régénéré; c'est un saint auquel on immole un bœuf et deux brebis. On l'honore jusqu'à ce qu'il plaise à un nouveau hanneton de faire un autre régénéré.

3 Animaux consacrés. Chaque dieu des Grecs et des Latins avait son animal favori. Le lion était consacré à Vulcain; le loup et l'épervier à Apollon, parce qu'ils ont la vue perçante; le corbeau, la corneille et le cygne an même, parce qu'on prétendait qu'ils avaient le don de prédire l'avenir; le coq à Phébus (Apollon), parce que son chant annonce le lever du soleil, et à Mercure, comme symbole de la vigilance qu'exigeaient les emplois de ce dieu; le chien aux dieux Lares; le taureau à Neptune, parce que ses mugisements rappellent ceux de la mer; le dragon à Bacchus et à Minerve; les griffons à Apollon; le serpent à Esculape; le cerf à Hercule; le cheval à Mars; l'agneau et le paon à Junon; la génisse à Isis; l'aigle à Juiter; la chouette à Minerve; le vautour à Mars; la colombe et le moineau à Vénus; les alcyons à Téthys; le phénix au solcil; etc. Les représentations des divinités du paganisme sout souvent accompagnées de la figure de ces animaux, qui servent à les distingaer.

Animaux symboliques. Les Egyptiens ont été plus avant : ils ont représenté leurs divinités elles-mêmes par des figures d'animaux, ou par la tête d'un animal sur un corps humain. Ainsi un serpent barbu représentait Chnouphis ou le bon génie; le taureau, Apis ; le chacal, Anubis; le bélier, Amon-Ra ou Chnouphis, suivant les attributs qui l'accompagnaient; le cynocéphale, Thoth deux lois grand (le second Hermes), ou Pooh (le dieu Lunus); le scarabée à tête de bélier, Chnouphis-Nilus; le vautour, Neith (Minerve); l'ibs blanc, Thoth deux fois grand; l'épervier, Horus, Phré (le soleil), Thoth Trismégiste (le premier Hermès), Phtha-Sokharis ou Habar (Vánna), salum les attributes le comment. her (Vénus), selon les attributs; le vanneau, Benno; la vache, Hathor; le sphinx male, Phré; l'hippopotame, Typhon, génie du mal; e crocodile, Souk (Saturne); la lionne,

Tafné ou Tafnet; le chat Pascht (Bubastis. Diane); etc. — Les animaux ont servi de même et servent encore à symboliser les vertus et les vices. C'est ainsi que le coq est regardé comme le symbole de la vigilance; la tortue, de la chasteté; la tourterelle, de la foi conjugale; la colombe, de la simplicité; le paon, de l'orgueil; le tigre, de la férocité; le lion, du courage; le pourceau, de la gourmandise; le moineau, de la lasciveté; l'âne, de l'ignorance; la pie, du babil; le chien, de la fidélité (chez les Grecs, de l'impudence); la corneille, de la longue vie; le loup, de la rapine et de la cruauté; le renard, de la ruse et de la fourberie; l'agneau, de la douceur; la fourmi, de l'économie et du travail; le mulet, de l'opiniatreté; le lièvre, de la timidité, etc.

5° Animaux saints. Les musulmans placent dans le paradis dix animaux; ce sont: la chamelle du prophète Saleh, le veau d'Abraham, le bélier d'Ismaël, le bœuf de Moïse. l'ânesse de Balaam, la fourmi de Salomon, le coucou de Balkis, reine de Saba, la baleine qui engloutit Jonas, la chamelle de Mahomet, et le chien des sept dormants. Cependant les plus instruits des musulmans rejettent ces puérilités. Voy. notre Dictionnaire des

Sciences occultes, art. Animaux.

ANIRAN, génie associé à Mithra; c'est la lumière première; c'est de lui que le seu et l'eau tirent leur vertu purifiante. Il préside aux noces et à tout ce qui arrive le troisième jour de chaque mois solaire de l'ancien calendricr persan. Ce jour porte aussi le nom d'Aniran, et les Parsis célèbrent encore ce jour-là la fête de ce génie. Il était honoré chez les Cappadociens sous le nom d'Anandrate.

ANITIS, nom que les anciens Mariannais donnaient aux âmes des morts; ils les regardaient comme des génies, et ils en avaient grand'peur. Comme ils se plaignaient d'étre souvent maltraités par les spectres, ils avaient recours à eux, non pas tant pour en obtenir quelque grâce que pour empêcher qu'ils no leur fissent du mal. Pendant la pêche ils gardaient un profond silence et observaient de longs jeunes, de peur que les anitis ne leur nuisissent ou ne les épouvantassent la nuit dans leurs songes, auxquels ils avaient beaucoup de foi.

ANKAKA, divinité des anciens Lapons; c'était la lune, honorée aussi sous le nom de Bissemana. A la fête appelée loule, qui est celle de Noël, depuis le lever de la lune jusqu'à son coucher, les femmes ne pouvaient manier de la laine ou du chanvre, ni les hommes vaquer à une occupation bruyante; c'eût été des crimes qu'il eût fallu expier par des sacrifices offerts à Ankaka, afin de l'apaiser.

ANNA, ou KA-SIA. Les Japonais nomment ainsi les plus célèbres disciples de Bouts ou Bouddha. Ce sont eux qui recueillirent et publièrent les plus belles maximes et les principaux articles de la doctrine do leur maître, écrits en partie de sa main, sur des feuilles d'oles.

ANNA PERENNA (Fête d'). On iguore en

4

11

l'honneur de quelle divinité précisément cette fête avait été instituée. Les uns veulent que ce soit en l'honneur d'Anna, sœur de Didon, reine de Carthage; suivant d'autres, elle l'était en mémoire d'une vieille femme qui avait fourni des vivres au peuple lors de sa retraite sur le mont Aventin; le nom même de *perenna*, qui pourait se traduire en français par vieille sempiternelle, a peut-être donne lieu à ce sentiment; d'autres enfin pensent, avec plus de raison peut-être, que cette sête avait lieu à l'occasion du renouvellement de l'année; en effet, elle se célébrait le 15 mars, qui, à cette époque, était le premier mois de l'année; en ce sens Anna perenna pourrait fort bien se traduire par années éternelles, ou révolution des années. D'après Varron, Anna perenna serait une divinité champêtre comme Cérès et Palès. Il y avait bien aussi dans le ciel une Anna perenna qui se comporta d'une manière fort leste avec le dieu Mars, et les chansons fort peu décentes que chantaient les jeunes filles dans cette cérémonie pourraient porter à croire que c'était cette dernière divinité que l'on fétait. Quoi qu'il en soit, cette fête se célébrait à Rome, au milieu des jeux, des plaisirs, des danses et des libitions de vin. On dressait sur les bords du Tibre des cabanis de feuillages et de roseaux; on se renvoyait les uns aux autres des sarcasmes et des plaisanteries piquantes. On faisait aux dieux des sacrifices pour obtenir une année féconde et abondante; et, d'après Ovide, on se souhaitait mutuellement autant d'années que l'on viderait de coupes de vin; et si l'effet eût répondu aux vœux, ajoute plaisamment le même auteur, on cút pu procurer à ses amis une vie plus longue que celle de Nestor ou de la Sibylle. — Dans la suite, cette sête coïnc dant avec le jour anniversaire de la mort de César, qui fut tué le 15 mars, elle fut transférce à une autre époque de l'année.

ANN \-PRASANA, cérémonie pratiquée en faveur d'un es fant brahmane, lorsqu'il a atteint l'âge de six mois, époque où on le

Après avoir chois: une semaine, un jour et une étoile favorable, on dre-se un pandel, ou pavillon de verdure, dans la cour de la maison. Le père, portant entre les mains une tasse pleine d'akchattas, ou grains de riz teints en rouge, va inviter ses parents et ses amis, qui entrent sous le pandel après s'être purifies par le bain. La mère, tenant son enfant dans ses bras, va s'asseoir auprès de son mari, sur une estrade de terre, au milieu du pandel. Le pourolita, ou prêtre, fait le San-Kalpa, offre le Homa en l'honneur des neuf planètes, puis un sacrifice au feu, auquel il présente du beurre liquélié et du bétel. Lorsqu'il a fini, des femmes mariées chantent des cantiques, et sont à l'enfant la céré monie de l'Aratti, pour le pré erver de l'influence du mauvais œil. Le père fait le Poudja à ses dieux domestiques.

Alors les femmes apportent processionnellement, et en chantant, un plat neuf de cuivre étamé, donné en présent par l'oncle maternel de l'enfant, et un cordon de fil des. tiné à soutenir le morceau de toile que les Indiens passent entre leurs cuisses pour voiler les parties naturelles. Elles font toucher à l'enfant ces deux objets, puis versent dans le vase de la bouillie de riz assaison ée de sucre et d'autres ingrédients. Elles vout ensuite avec le même cérémonial auprès des dieux domestiques, et deposent devant eux ce vase, auquel on donne le nom de dieu plat. Elles saluent cette nouvelle divinité, en lui faisant toutes ensemble une inclination profonde, et la prient, ainsi que les autres dieux, de faire croître l'enfant, et de lui accorder une longue vie, la santé, la sorce et les biens du monde. Puis elles replacent le dieu plat auprès de l'enfant, auquel elles attachent le cordon. Deux semmes lui ouvrent ensuite la bouche, et une troisième y verse un peu de bouillie; cependant les autres semmes chantent, accompagnées par des joueurs d'instruments de musique. La cérémonie se termine par la répétition de l'Aratti; après quoi on présente aux brahmanes des Akchattus consacrés par des Mantras ou formules magiques; chacun d'eux en prend une pincee, dont il met une partie sur la tée de l'enfant, et l'autre sur la sienne. Enfin on s'assied pour le repas, et le père distribue aux conviés du bétel et quelques présents.

ANNEAU EPISCOPAL. Dans la consécration d'un éveque, le prélat consécrateur donne à l'élu un anneau bénit en signe de l'alliance ou mariage spirituel que celui-ci contracte avec l'Eglise du diocèse qu'il est appelé à régir, en lui disant en même temps ces paroles : Recevez cet anneau ou cachet de la foi, afin qu'orné d'une foi toute pure, vous gardiez sans tache l'Epouse de Dieu, c'est-àd re la sainte Eglise. L'évêque consacré ne doit plus quitter cet anneau, surtout dans l'exercice de ses fonctions; et c'est cet anneau que l'on baise toutes les fois qu'il présente sa main à baiser. Loy. notre Dictionnaire de Liturgie, art. Anneau, et celui des Rites sacres, art. Eveque, n. 10.

ANNEAU DU PÉCHEUR. On appelle de co nom l'anneau dont on a coutume de scelier les brefs apostoliques, à la chancellerie romaine, parce qu'on suppose que saint Pierre, qui était pêcheur, en a le premier introduit l'usage, et que les papes l'adoptèrent. Au reste, ce sceau porte l'image de ce successeur de Jésus-Christ. loy. l'art. Anneau du

Dictionnaire de Liturgie.

ANNEDOTES. D'après la théogonie chaldéenne, sept esprits, bons et mauvais, nommés Annedotes, vinrent de la mer Rouge pour enseigner aux hommes les sciences et les arts; ils étaient moitié hommes et moitié poissons. Apollodore en compte quatre, qui paraissaient de siècle en siècle, ou d'année en année; c'etaient, suivant lui, autaut d'Oannis. Voy. ce mot.

ANNÉE. L'année joue un rôle fort important dans la plupart des cultes. C'est d'elle que dépend une infinité de sêtes; c'est d'après son cours qu'ont été fixées une multitade de cérémonies. Nous ne parlerons pas ici des différentes années purement sidérales qui toules sont étrangères aux diverses religions; nous nous contenterons de traiter des années terrestres, dont la connaissance est nécessaire pour déterminer l'époque de la eélébration d'un grand nombre d'actes religieux. Voy. notre Dictionnaire de la Bible, ert. An , Année.

L'année solaire comprend l'espace detemps pendant lequel le soleil parcourt ou semble parceutir les douze signes du zodiaque, et qui est de 385 jours 5 heures 59 minutes; c'est ce que l'on nomme l'année fixe. Mais, comme il serait difficile de tenir comple de ces fractions dans l'usage ordimire, presque tous les peuples sont conveave de me donner à l'année que 365 jours, et à ajouter de temps en temps un jour supplémentaire formé de ces fractions partielles dent on avait négligé de tenir compte; c'est ce que l'on nomme année civile, on année vul-

L'ANNÉE DISSEXTILE est celle dans laquelle on ajoute ce jour supplémentaire. Les 5 heures 49 minutes négligées forment à peu près un quart de jour mis de côté chaque année civile : au bout de quatre ans, ces fractions donnent près d'un jour dutier, qu'on ajoute à la quatrième année, qui compte alors 366 jours. Le nom de bissextile vient de la méthode de compter les jours du mois chez les Romains (Voir CALENDRIER); chez ce peuple le jour supplémentaire était intercalé entre le 26 et le 25 février, mais il ne changeait pas pour sela son système de numération. Or, comme il appelait le 24 16vrier sexto calendas... (le sixième jour avant les calendes de mars), le jour suivant, chaque quatrième année, était appelé bis sexto calendas... d'où nous avons fait bissextile. Maratenant cependant les peuples de l'Europe a'insèrent plus ce jour après le 24 fé-vrier, mais ils l'ajoutent à la fin de ce mois, font il est alors le vingt-neuvième. Il n'y a que l'Eglise qui ait retenu la méthode ronaine pour la fixation des fêtes chrétiennes.

L'ANNÉE JULIERNE est l'année du calendrier romain réformé par Jules César. Avant ce prince il y avait déjà eu différents essais poer déterminer la longueur de l'année, et pour la faire concorder avec la révolution se soleil; mais l'état peu avancé de l'astro-Domie n'avait pas permis d'arriver à l'exac-litude désirable. Ainsi, l'an 708 de Rome .6 ans avant J.-C.), Jules César fit constaier par Sosigène, astronome d'Alexandrie, que l'année suivante commencerait 67 jours arant l'époque réelle où elle aurait du commencer, et résolut d'apporter remède à cette valusion. Il ordonna que l'année suivante lut ramenée à sa véritable époque; et, suppusant que l'aunée fixe était composée de 365 eurs et un quart on 6 heures pleines, il perpétuité, un jour entier. C'est ce que l'on sprelle l'année Julienne on le calendrier Juies, dout on se sert encere en Europe. -Mas on a du remarquer que Sosigène l'aisait

l'année fixe trop longue de onze minutes, ou peut-être négligea-t-il de tenir compte de cette légère fraction. Toutefois, ces onze minutes d'excédant donnent un jour entier et une minute en 131 ans, ce qui fit, après ce laps de temps, avancer les équinoxes d'un jour. Au bout de plusieurs siècles, la différence sut encore plus grande, et jeta beaucoup de consusion dans les sétes de l'Eglise chrétienne, qui ne concordaient plus avec les saisons; ce qui nécessita une dou-velle réforme du calendrier. Elle fut exécutée par les ordres du pape Grégoire XIII.

d'où cette réforme fut appelée.

L'année ou la réforme grégorienne. Au temps de ce pontife, en 1582, toutes les fêtes de l'année étaient en avance de dix jours. Grégoire, éclairé par les observations astronomiques de Tycho-Brahé et de Copernic, et avec le secours de Louis Lilio, ordonna de retrancher dix jours de l'année 1582, et prescrivit de retrancher à l'avenir trois jours intercalaires dans l'espace de 402 ans, à comppter de 1600, qui resta bissextile, mais à la condition que les trois années séculaires suivantes : 1700, 1800 et 1900, qui, d'après le calendrier Julien, devalent être bissextiles, resteraient années communes. Cette réforme, admise tout d'abord par les catholiques, fut longtemps rejetée par les protestants, qui ne voulaient pas tenir d'un pape une chose aussi importante; cependant la vérité finit par l'emporter sur les préjugés. Les profestants de l'Allemagne, de la Hollande, du Danemark et de la Suisse, l'adoptèrent en 1700; les Anglais, en 1752; les Suédois, en 1753; enfin tout le reste des Etais protestants, en 1777. — L'Eglise grecque, en haiue de l'Eglise romaine, s'est obstinée jusqu'à ce jour à conserver le calendrier Julien avec toutes ses conséquences; elle est suivie en cela par les Russes, et compte maintenant douze jours en avance sur le reste des Euro-péens. C'est ce que l'on appelle le vieux style, pour le distinguer de la réforme grégorienne, nommée nouveau style.

L'Année Lunaire est formée par un certain nombre de révolutions de la lune autour de la terre. Chez les anciens peuples, et même encore actuellement dans presque toute la terre, l'Europe exceptée, on trouve l'année lunaire plus fréquemment employée que l'année solaire. Commençons par constater que chaque révolution de la lune autour de la terre s'appelle mois. Sans parler du mois périodique, il y a deux espèces de mois: l'astronomique et le civil, qui ont servi à déterminer les années lunaires, qui sont par conséquent astronomiques ou civiles. La révolution de la lune s'opère en 29 jours 12 heures 44 minutes 3 secondes, ou environ 29 jours et demi : ce qui est le mois astronomique. Or, pour plus de commodité, on est convenu de supposer les mois alternativement de 29 et de 30 jours : c'est le mois civil. L'année astronomique lunaire est composée de douze mois astronemiques, et contient par conséquent 854 jours 8 heures 48 minutes 35 secondes. L'année lunaire civile

est commune ou embolismique : l'année commone est de douze mois lunaires civils, ou de 354 jours, et l'année embolismique ou intercalaire est de treize mois lunaires civils. ou de 384 jours. Ce treizième mois s'ajoutait de temps en temps, communément tous les trois ans, pour faire concorder les années lunaires avec les années solaires.

Après ces considérations générales, nous allons examiner quelles étaient les années chez les principaux peuples de l'antiquité, et ce qu'elles sont encore maintenant chez les peuples qui ne suivent pas notre calen-

1. Les Juis distinguaient deux sortes d'années : l'année sacrée ou ecclésiastique. et l'année civile; l'unc et l'autre étaient civiles lungires. La première commençait à la nouvelle lune la plus proche de l'équinoxe du printemps, c'est-à-dire au mois de mars; et la seconde, à la nouvelle lune la plus voi-sine de l'équinoxe d'automne, ou au mois de septembre. Comme ces années n'avaient que 354 jours, ils ajoutaient, tous les trois ans, un mois embolismique de 27 jours, pour

les faire concorder avec le soleil.

2º Les Egyptiens connurent dès la plus haute antiquité la véritable longueur de l'année solaire pour leur climat; et les savants pensent que, pour le méridien de Thèbes, cette longueur était réellement de 365 jours et un quart. C'est pourquoi, d'après les calculs des collèges des prêtres, l'année conile était composée de 365 jours, divisés en 12 mois de 30 jours chacun, suivis de 5 jours épagomènes ou complémentaires : ce qui formait un jour entier tous les quatre ans. Mais les prêtres laissaient à dessein de côté ce jour complémentaire, ce qui occasionnait, tous les quatre ans, une rétrogradation d'un jour sur l'année fixe, voulant ainsi sanctifier successivement tous les jours de l'année par la célébration des fêtes, qui, par cette mé-thode, anticipaient pareillement d'un jour tous les quatre ans. Ceci formait une espèce de période sainte qui durait 1461 années vagues de 365 jours, équivalant à 1460 années fixes de 365 jours et un quart. Cette année vague subsista en Egypte jusqu'au règne d'Auguste, qui l'arrêta, la rendit fixe et voulut que le 1º thot (1º mois de l'année égyptienne) fût altaché au 29 août de l'année Julienne. Il détermina aussi que tous les quatre ans il y aurait un 6 jour complémentaire, de sorte que l'année suivante commençat le 30 août.

3. Les Chaldéens, les Perses, les Syriens, les Phéniciens, les Carthaginois, commençaient l'année à l'équinoxe d'automne. Leurs mois étaient lunaires, et ils les faisaient concorder avec la révolution du soleil par un

moyen analogue à celui des Juiss.

4. Les Grecs eurent d'abord une année lunaire de 854 jours divisés en 12 mois successivement caves ou pleins, c'est-à-dire alter-nativement de 29 et de 30 jours, mais lorsan'on se fut aperçu de la rétrogradation des

de cette année lunaire, on consulta l'opour y remédier. Celui-ci répondit de

régler les mois sur la lune et l'année sur le soleil: c'est ce qu'on fit, en intercalant trois fois, dans l'espace de 8 ans, un mois de 30 jours. En effet, 8 années lunaires ou de 354 jours, avec trois mois de 30 jours ou 90 jours, sont égales à 8 années solaires de 365 jours et un quart, ou à 2922 jours. Par ce procédé, ils ramenaient le premier jour, le premier mois et la première année de chaque olympiade ou période de 4 aus, et surtout de deux olympiades ou de 8 ans, vers la nouvelle lune qui suivait le solstice d'été. Cette période s'appelait octaétéride. Les années de 13 mois s'appelaient embolismiques, et avaient par conséquent 384 jours. Au bout du cycle de 19 ans introduit par Méton 433 ans avant Jésus-Christ, les nouvelles et pleines lunes se retrouvaient précisément aux mêmes dates. Au reste, les mois variaient parmi les différents peuples de la Grèce, comme on le

peut voir au mot Mois.

5. Les Romains des temps primitifs étaient peut-être, de tous les peuples, ceux dont le calendrier était le plus mal rédigé : ils en avaient probablement hérité des Albins ou des Sabins. Ils ne comptaient que 10 mois de 30 ou de 31 jours, qui faisaient un total de 304 jours. Cette année commençait à mars ou à l'équinoxe du printemps. Numa la réforma, la fit commencer au mois de janvier, et la rendit lunaire ou de 355 jours, puis il la mit en rapport avec l'année solaire en intercalant, tous les 4 ans, un mois qui était al-ternativement de 22 et de 23 jours. Ce petit mois, placé après le mois de janvier, s'appelait mercedonius. Ce calendrier fut enfin corrigé par Jules César et plus tard par le pape Grégoire XIII, comme on l'a vu plus haut.

6° Chez les Chinois, l'année astronomique a toujours commencé au solstice d'hiver; mais l'année civile a varié selon les dynasties. Hoang-ti et la dynastie Hia la commençaient à la troisième lune après le solstice; la dynastie Chang, à la deuxième lune; la dynastie Tcheou, au solstice même d'hiver. Leur année civile commence maintenant au mois de février; elle est composée de 12 mois lunaires, les uns de 29 jours et les autres de 30. Tous les cinq ans ils ajoutent un mois intercalaire qui forme leur année embolismique. D'après le P. Hyacinthe, le mois intercalaire est ajouté après un ou deux ans. L'année solaire ou astronomique est de 365 jours 6 heures, et chaque quatrième année est de 366 jours, comme notre année bissextile. Cet usage, qui est précisément ce que nous appelons l'année Julienne, a 2000 ans d'antiquité avant Jésus-Christ.

7. L'année des Japonais ressemble à celle des Chinois; elle est lunaire et se partage en douze mois, dont les uns sont de 29 et-les autres de 30 jours. Ils ont en outre une aunée solaire de douze mois qui comptent chacun 30 jours, auxquels ils ajoutent sans doute cinq ou six jours complémentaires. Cette année commence à l'équinoxe du printemps. Afin de faire concorder l'année lunaire avec la solaire, ils intercalent dans la première ua mois supplémentaire après chaque période

de 33 mois. D'où il arrive que ce mois intercalaire n'a pas de place déterminée.

& Les Annamites ont une année lunaire composée de douze mois de 29 et de 30 jours; mais afin de la faire concorder avec la révolution du soleil, ils ajoutent, dans l'espace de 19 ans, sept mois intercalaires; les années où s'opère cette intercalation ont alors 13 mois. Le premier mois, ou première lunc, est celui qui précède immédiatement l'entrée du soleil dans le signe des Poissons, et la lune intercalaire a lieu lorsque, dans le cours d'une luse, le soleil n'entre dans aucun signe.

9° D'après les études de M. Burnouf sur les textes zends, il paraît certain que les anciens Passes avaient une année solaire composée de 12 mois de chacun 30 jours, auxquels on ajoutait 5 jours complémentaires.

10 On conçoit que dans un pays aussi vaste que l'Inde, où il y a tant de peuples différents et indépendants les uns des autres, il n'y ait pas beaucoup de fixité dans l'appréciation du temps et dans la manière de calculer; mais en général ils ont une année solaire composée de 365 jours et un quart environ; d'après Le Gentil, les brahmanes ajoutent aux 365 jours 6 heures 12 minutes 30 secondes européennes, et d'après Sonnerat, 7 heures 1 minute 12 secondes; on voit qu'ils supposent l'année plus longue qu'elle ne l'est en effet. Les années sont divisées en 12 mois lunaires de chacun 30 jours, ou plutôt de 29 jours et demi. Mais quelques peuples ont des mois solaires, composés de 29, 30, 31 et 32 jours. Au rapport de Sonneral, les Tamonls, ne connaissant point l'année bissextile, n'ont point trouvé d'autre moyen, pour tomber juste tous les ans, que de répartir sur chaque mois les heures qui restent après les 365 jours pleins; cela fait que les mois ne sont pas toutes les années de même longueur; c'est encore un des moyens dont se servent les brahmanes pour se rendre nécessaires. Aussi les Indiens sont peut-être le seul peuple qui commence son année et ses mois à différentes heures du jour. Le premier mois commence généralement du 11 au 14 avril.

11. Les Siamois ont une année lunaire, qu'ils commencent vers le solstice d'hiver; elle se divise en 12 mois de 29 et de 30 jours; tous les trois ans ils ajoutent, comme les Juifs, un treizième mois à leur année, afin de garder le rapport des saisons.

12. L'année des Tibétains est de 12 mois luaires; ils ont, par conséquent, des mois intercalaires, comme les Chinois, maisces intercalations ne concordent pas avec le calendrier de ces derniers. Ils ont encore un procédé particulier pour ramener les mois au système solaire : ils retranchent quelquefois certains jours dans un mois, sans que pour cela les autres perdent leur ordre numéral; ainsi, si on retranche le 27° jour d'un mois, celui qui alors suit le 26° prend le nom de 28°, comme si le 27° avait eu lieu. Si on retranche le premier et le second jour, le mois commence alors par le troisième. Leurs mois ne sont jamais caves, c'est-à-dire qu'ils n'ont jamais

moins de 30 jours. L'année commence en février.

13° Les Ouigours et quelques autres nations de la haute Asie ont des années solaires qui sont comptées depuis le moment où le soleil est arrivée à un point déterminé de sa course jusqu'à l'instant où il y revient. D'a-près Oulough-Begh, cet intervalle est de 365 jours 5 heures 50 minutes 57 secondes (c'est 1 minute 59 secondes de trop, qui, au bout de 726 ans, se monteraient à un jour). Ils partagent l'année en 24 mois, ou demimois, chacun d'à peu près égale, durée, et qui par conséquent peuvent commencer à tous les instants du jour. Leur année commence dans le mois de février. A côté de cette année solaire ils ont une année lunaire, divisée en douze mois; pour faire concorder cette année lunaire avec la solaire, ils ont un mois intercalaire qu'ils ajoutent à certaines époques déterminées par des calculs fort ingénieux.

14° Les Arméniens ont une année solaire composée de 12 mois de 30 jours chacun, à la fin desquels on ajoute cinq ou six jours, selon que l'année est ou non bissextile. Leur année commence à peu près comme la nôtre; c'est l'année ecclésiastique; quant à l'année civile, on néglige d'ajouter, tous les quatre ans, le jour formé des heures fractionuaires; ce qui la rend une année vague; elle sert pour les actes et la date des lettres.

15° Les anciens Géorgiens ne comptaient que 10 mois dans leur année, qui cependant était, dans sa longueur, à peu près égale à la nôtre; c'est pourquoi ces mois étaient fort inégaux entre eux; il y en avait qui équivalaient à près d'un mois et demi des nôtres; mais depuis l'introduction du christianisme, ils ont adopté l'année de douze mois, dont chacun correspond à un mois européen.

16° L'année des Arabes a toujours été essentiellement liée à la religion, mais au temps du paganisme. Dans l'époque la plus reculée leur année sut d'abord lunaire vague. Leurs mois n'avaient aucune correspondance permanente avec les vicissitudes des saisons. Le commencement de leur année et l'époque de leur pèlerinage, avançant tous les ans de onze jours, parcouraient successivement toutes les saisons. Lorsque le pèlerinage tombait dans un temps où les récoltes de l'année courante n'étaient pas encore faites, et où celles de l'année précédente étaient presque consommées, les pèlerins éprouvaient de grandes difficultés à se procurer des vivres pendant leur voyage et leur séjour à la Mecque. C'est pour obvier à cet inconvénient que les Arabes empruntèrent aux Juiss le système de l'année embolismique. Ils conservèrent les mois lunaires, mais ils firent de temps en temps une année de 13 lunaisons, ce qui rendit leur calendrier lunisolaire. Cette introduction de l'embolisme eut lieu environ 200 ans avant la prédication de Mahomet. Mais celui-ci ramena les années à l'ancien système, prétendant que l'embolisme était une impiété. Il en résulte que l'aunée des musulmans est purement lunaire.

que le douzieme mos set contre est son jours au lieu de 29, enz de le control de la co actuellement gagge 38 ans sur nous, the sastome, totalement etc. ngor a presquetice is autres peuples, a été univer eller et le rengiousement a topté par toutes les mations que professent l'islamisme.

17º Les anciens Javanais avaient un colendrier civil, qui divisait l'année en 59 periodes appelées woah a, cont em cum siell un nom distinct. Leur calendrier rura. et al. de 360 jours, partagés en 12 mois ou 12 soisons d'ane longueur inégale, car il y av it des mois de 11 jours et d'autres de 23, 24, 25 et 26 jours. A ce calendrier succesa conne civile brahmanique, qui etait l'inaire ave des jours intercalaires. Enfin les Javanais 53 servent aujourd'hui de l'ère in sulmin., qu'ils ont adoptée sous le règne d'Ago, ng,

l'an 1633 de Jésus-Christ

18° Les Européens modernes unvent e calendrier Julien, reformé par Grégoire XIII: mais ils n'ont pas toujours con men é l'année, comme actuellement, au premier janvier. D'après des monuments authentiques, n est certain qu'en France et dans la plupart des Etats chrétiens l'année a commence à des époques différentes, qui variaient suivant les siècles, et qui parfois étaient employees simultanément. Il y a surtout qui tre epoques qui ont été admise pour le commencement de l'année; ce sont Noël ou le 25 decembre, 1- 1er janvier, l'Incamation ou 25 mars, et le jour de Pâques. On s'est servi aussi du 1º mars. C'est en 1563 que Charles IX regla, par sa fameuse ordonnance de Roussillon, que désormais l'annee commencerait le 1" janvi r; peu à peu les autres nations de l'Europe se conformèrent a cet usage. 19: Les Français, sui la fin du s'ecle der-

nier, avaient ad pté un systeme de calendrier renouvelé de plusieurs ancieus peuples. L'année commençait à l'équinoxe d'autonne et était partagée en 12 mois tous de 30 jours, suivis de 5 jours complémentaires et de 6 dans les années sextiles. Ce calentrier dura

moins de quatorze ans.

20" En Amérique, chez les Aztèques, l'année civile était une année sola re de 365 jours, formée de 18 mois de 20 jours, auxquels ils ajoutaient 5 jours complémentaires, qu'ils appelaient surtiss ou inutiles. C'était le même système que l'année vague des Egyptiens ; ainsi leur année, comme celle de ces derniers, devait commencer, en 1461 ans, par tous les jours de l'année; ils rectifian nt ce défaut en intercalant 13 jours tous les 52 ans. Leur année revenait alors au 9 janvier

In the content of a commence of the content of the \$ 10000-Stelle (

leur cont a sean a ast dec sevire pour connal re les différences con mont es qui, la pluport the engage of the reactives a fin-tive et a second to the spartes. Vy. Mos. Era system of the Vy aussice direction I as nus Dictionnailles de Liturgie et des

R.t. s sa res.

ANNE SABBATIQUE. Le Seigneur, en do mant ses lois aux Israelites, ans le desert par le ministère de Minse, avait ordonné q une fois entré d'ins la terre probise, le eur le cultivat ses char pe et en reco tat les fruits dora it six ans, mais jue cha jue septem anne il missat r poser la terre. C'est or que l'on apperar l'invee sa batique ou du re os: revenant tous les se; t ans, elle etail pour la terre de lu'et it, our les hommes le jou, du subbat, qui resenait tous les sept jours, ce le année-la on le devait pas ensem nor s s champs, tailler sa v gue, faire de recol e, ni de von langes; mais les produits epontanés des campagnes appartenaient au remier occupint; les serviteurs, les esclaves, les voisins, les animoux nêmes y avaient ; art aussi bien que le proprie acte Levit, xxx. On touve dans les I vres samts plusieu - passages qui temoignent que l'annee sabbatique était observee. Voy. notie Dictionnaire de la Bible, art. Année, n. 3.

ANNEE SAINTE. On appelle ainsi à Rome et dans les pays catholiques l'année où e fa t le gran i jubile. Elle se celebra d'abord tous les cent ans, puis elle fut fixée à cinquante, puis à trente-trois, enfin à vin tcinq, comme elle est encore. Voy. Jubilé.

ANNÉE SÉCULAIRE. Nom qu'on a donné à l'année sainte, lorsqu'elle ne se célebrait qu'au commencement de chaque siècle, ou

tous les cent ans.

ANNINGA. Contrairement à la plupart des autres peuples, les Groënlandais font la lone du genre mascu in et le soleil du genre éminin. La lune s'appelle Anninga, et le soleil, sa sour, Malina. Anninga et Malina étaient autrefois des Grochlandais; car d'après la mythologie de ces peuples, tous les corps celestes ne sont que des créatures hu-

maines transportées dans les airs par un accident quelconque, et qui brillent d'une lumière vive ou pâle, suivant qu'elles sont bien ou mal nourries. Or Anninga, se trouvaul une nuit avec sa sœur et d'autres enfants, se mit à la poursuivre. Celle-ci en fuyant s'avisa de noircir ses mains avec du noir de fumée, dont elle tacha le visage et les habits de celui qui la poursuivait, afin de le reconnaître au jour; ne pouvant lui échapper malgré la rapidité de sa fuite, elle s'é-leva dans les airs et devint le soleil. Anninga s'éleva comme elle, et devint la lune; mais il ne put s'élever aussi haut, et ne cesse de tourner autour de sa sœur, afin de l'atteindre. On voit encore sur son visage les traces des mains de Malina, c'est ce que l'on ap-pelle les taches de la lune. En arrivant à son dernier quartier, il est las et fatigué; alors il sort de sa maison sur un traineau attelé de quatre gros chiens, pour aller à la peche des chiens de mer. Cette nourriture le ranime et lui rend des forces, il engraisse même à vue d'œil, comme on peut s'en convaincre à la pleine lune. Il se réjouit de la mort des femmes, comme Malina de celle des hommes. C'est pourquoi les femmes se renserment pendant les éclipses de la lune, et les hommes pendant celles du soleil. On accuse aussi la lune d'exciter les jeunes files à se déshonorer, elles et leur famille, et on ne leur permet point de s'arrêter à la regarder. Quand cet astre est éclipsé, il rôde dans les maisons pour dévorer les provisions, ronger les peaux et même nuire aux hommes. C'est pourquoi on a soin de tout cacher. Les hommes portent les coffres et les chaudières sur les toits, où ils sont tant de bruit en frappant dessus, qu'ils font peur à cet astre et le contraignent de remonter à sa place. Pendant les éclipses du soleil, les femmes tirent les chiens par les oreilles, et les aboiements de ces animaux prouvent que la nature n'est pas encore sur le point de périr; car les chiens, ayant existé avant les hommes, doivent avoir un pressentiment plus sûr de l'avenir. Quand ils n'aboieront plus. arrivera la fin du monde.

ANNIVERSAIRE. Ce mot, qui veut dire retour ou révolution de l'année, indique généralement une solennité religieuse qui a lieu périodiquement chaque année en mémoire d'un événement quelconque arrivé à un jour déterminé. Une grande partie des sétes, dans la plupart des cultes, sont des auniversaires. Ainsi, 1° chez les chrétiens, les solemnités de Noël, de l'Epiphanie, du jeudi et du vendredi saints, de Pâques, de l'Ascension et de la Pentecôte rappellent les jours précis où Jésus-Christ est né, où il a été adoré par les Mages, où il a institué l'Eucharistie, où il est mort, où il est ressuscité, où il est monté au ciel, où le Saint-Esprit est descendu sur les apôtres. Chez les Juiss, la Pâque rappelle l'époque du passage de la mer Rouge, la Pentecôte la promulgation de la loi, le Purim ou la fête des Sorts, le triomphe d'Esther sur Aman, etc. Chez les chrétiens encore, les solenuités instituées en l'honneur

des saints sout souvent des anniversaires qui rappellent leur naissauce, leur mort, la translation de leurs reliques, etc. Les musulmans out leurs anniversaires; les parens avaient les leurs.

2º Chez les catholiques on appelle proprement anniversaires, les services funèbres qui se font au bout d'une année ou de plusieurs années, en mémoire d'un ou de plusieurs défunts. Ils consistent principalement dans l'oblation du saint sacrifice de la messe, pour le repos de l'âme de celui qui est décédé: on ajoute des prières nommées absoute, qui se font communément, soit sur la tombe, soit autour du catasalque qui la représente, et qui est censée renfermer le corps mort. Voy. notre Dictionnaire de Liturgie, art. Anniver-SAIRE, et celui des Rites sacrés, art. Absoute pour les morts.

3º Les protestants ont aussi leurs anniversaires, comme, dans la liturgie anglicane, le jeûne et les prières qui se font annuellement le 30 janvier, en mémoire de la mort du roi

Charles 1°.

4° D'après Léon de Modène, parmi les juifs qui ont perdu leur père ou leur mère, il en est qui jeunent tous les ans, le jour anniversaire de leur mort.

5° Les musulmans de l'Inde et de la Perse, qui appartiennent en grande partie à la secte des schiiles, célèbrent, tous les aus, avec beaucoup d'appareil, la mémoire de la mort de l'imam Hossein, fils d'Ali, et les anniversaires de plusieurs personnages qui par eux sont regardés comme des saints.

6º Les Lapons font aussi l'anniversaire de leurs parents décédés; il consiste dans un festiu et dans l'immolation de quelques rennes, comme pour en faire aux morts une

espèce de sacrifice.
7° Les habitants de la côte de Benin en Afrique célèbrent, tous les ans, par des sacrifices, le jour de la mort de leurs ancêtres.

8º Les Ainos, qui habitent les îles situées au nord du Japon, vont faire, tous les ans, une visite au sépulcre de leurs parents décé-

dés, le jour anniversaire de leur mort.

ANNONA, déesse de l'abondance; elle présidait aux provisions de l'année. Elle diffère cependant de la divinité appolée Abondance, en ce qu'elle avait un département moins étendu, qui se bornait aux vivres et aux antres provisions de bouche. On la représentait avec des épis à la main; et on plaçait auprès d'elle la proue d'un vaisseau, symbole des approvisionnements que Rome recevait par mer

ANNONCIADES, religieuses de l'Aunon-ciation de la sainte Vierge, fondées, l'an 1500, par Jeanne de Valois, épouse répudiée de Louis XII, roi de France. Elles ont pour but d'honorer les dix principales vertus de Marie, énoncées dans les mystères du rosaire. Leur supérieure prend par humilité le titre d'ancelle, d'ancilla, servante.

Il y a un autre ordre de religieuses connues sous le nom d'Annonciades célestes (Annuntiatæ cælestinæ), fondées en 1604 par une illustre veuve de Génes, nommée Marie-Victoire Fornaro. Elles vivent dans la plus grande pauvreté, et sont si retirées du monde qu'elles ne peuvent parler à leurs proches que six fois l'année; encore faut-il que les hommes leur soient parents au premier degré, et les femmes au moins au second.

Il existe aussi en Savoie un ordre militaire de l'Annonciade, fondé par les anciens comtes de Savoie, en mémoire du mystère de l'Incarnation. Les chevaliers doivent être nobles et avoir fait preuve de bravoure dans le service militaire. Leur devise se compose des quatre lettres F, E, R, T (Fortitudo ejus Rhodum tenuit), rappelant les exploits d'Amédée IV au siège de Rhodes. Voy., au Dictionnaire des Ordres religieux, les cinq ordres compris sous le nom d'Annonciades.

ANNONCIATION. 1º Mystère de la religion chrétienne. Lorsque les temps décrétés par la divine Providence furent accomplis, Dieu envoya l'ange Gabriel à une jeune vierge de Nazareth en Galilée, nommée Marie, pour lui annoncer qu'elle coucevrait et enfanterait un fils par l'opération du Saint-Esprit, et sans avoir commerce avec aucun homme; que cet enfant était le Fils du Très-Haut; qu'il rétablirait le royaume spirituel de David, son ancêtre, et qu'il rachèterait les iniquités des hommes. Aussilôt que Marie eut donné son consentement à cette grande œuvre, le Fils de Dieu s'incarna dans son scin.

2º L'Annonciation est une séte que l'Eglise chrétienne célèbre tous les ans, en mémoire du message de l'ange Gabriel et de l'incarnation du Sauveur. Elle a licu le 25 mars, jour où l'on croit qu'arriva cet événement célèbre. Dans le moyen âge on a quelquesois commencé l'année à cette époque. Voy. notre Dictionnaire de la Bible, art. Annonciation, nazabre. Voy. aussi l'article Annonciation du Dictionnaire de Liturgie.

du Dictionnaire de Liturgie.

ANNOTINE (PAQUE). C'était, chez les chrétiens, le jour auniversaire du baptême, qui autrefois se conférait solennellement à Pâques ou à la Pentecôte. Cette fête est placée dans les anciens calendriers entre le 14 et le 23 avril.

ANNUEL. Les catholiques appellent annuelles les plus grandes fêtes de l'année, telles que Pâques, la Pentecôte et Noël. — On donne aussi le nom d'Annuel à une messe qui se dit tous les jours pendant un an pour le repos de l'âme d'un défunt. Voy. notre Dictionnaire de Liturgie, art. Fètes, et celui des Rites sacrés, art. Bréviaire, Rubriques.

ANOMÉBNS, hérétiques des premiers siècles, qui niaient la consubstantialité du Verbe, et contre lesquels écrivit saint Jean Chrysostome.

On appelle encore Anomeens, du mot grec anomion qui signifie dissemblable, les disciples d'Eunome, qui soutenaient que le Fils et le Saint-Esprit différaient en tout du Père. On les connaissait aussi sous le nom d'Eunomiens ou de Troglodytes.

Dans le xvi siècle on donna le nom d'Anoméens ou Antinomiens, d'un autre mot grec qui signifie sans loi, aux partisans d'Agri-

cola. Voy. Agricola. Voy. aussi notre Dictionnaire des Hérésies.

ANOUKÉ ou ANUCIS, la déesse Vesta des

Egyptiens.

ANOUMATI, déesse du jour, chez les Hindous. Les brahmanes entretiennent tous les jours, dans leurs maisons, un feu en son honneur; c'est sur ce feu qu'ils préparent les mets dont ils font des offrandes aux autres diens

ANOUSCH BEN-SCHEIT. C'est Enos, fils de Seth et petit-fils d'Adam, qui, suivant la tradition musulmane, fut institué par son père pour lui succéder dans la dignité de prince souverain et grand pontife des hommes. C'est lui qui le premier a ordonné des aumônes publiques pour les pauvres, et établi des tribunaux pour rendre la justice. Il passe aussi pour avoir le premier cultivé le palmier. Après avoir vécu 965 ans, il laissa sa charge à Caïnau, son fils ainé.

ANOÙVRATA, la seconde classe des Djatnas, secte de l'Inde. Les Anourratas sont des religieux qui ont fait des vœux. Autrefois ces vœux consistaient dans l'obligation d'observer scrupuleusement les devoirs de la morale, de renoncer au monde, de se faire couper les cheveux et de se vouer à la contemplation. Aujourd'hui on est moins rigide, et ces vœux se bornent à s'acquitter du devoir de la bienveillance envers les créatures, de la véracité, de la probité, de la chasteté, de la pauvreté. Pour arriver au grade d'Anouvrata, il faut passer auparavant par celui de Sravaka.

ANSAR. On appelle de ce nom, qui signifie aide, auxiliaire, ceux des compagnons de Mahomet qui vinrent se rallier à lui après sa fuite de la Mecque. Voy. ASHAB.

ANTECHRIST. Ce nom, qui veut dire opposé au Christ, peut s'appliquer, en général, à tous ceux qui sont ennemis de la foi et de la religion apportée par le Messie ou Christ; c'est pourquoi l'apôtre saint Paul dit que, de son temps, il y avait déjà beaucoup d'antechrists. Mais il se prend en particulier pour le nom d'un indívidu qui doit s'insurger ouvertement contre le Christ, en se faisant

passer lui-même pour le Messie.

1° C'a toujours été une croyance commune parmi les chrétiens, même dès les premiers temps, que le second avénement de Jésus-Christ devait être précédé de l'apparition de l'Antechrist; c'est pourquoi saint Paul ras-sure les fidèles, qui croyaient que le jugement dernier était proche, en leur rappelant que cet homme de péché, cet ensant de perdition, cet ennemi de Dieu n'avail pas encore paru sur la terre (Il Thessal. 11). D'un autre côté, saint Jean semble annoncer aux mêmes fidèles que la dernière heure était proche, parce que l'Antechrist était déjà dans le monde, et il appelle antechrists tous ceux qui rejettent Jésus-Christ ou qui ne veulent pas reconnaître sa divinité (I Joan. 17). Il ne nous appartient pas de discuter ces textes. qui sont développés dans des ouvrages spéciaux; nous devons nous contenter d'exposer ici ce que les chrétiens pensont en géné-

ral de l'Antechrist, se fondant principalement sur plusieurs passages de l'Apocalypse. L'Antechrist donc naîtra sur la fin des temps; quelques-uns pensent qu'il sera Juif, et lui assignent mêmo pour origine la tribu de Dan. Devenu grand, il s'élevera contro toutes les religions, et principalement contre la foi chrétienne; il voudra même se faire passer pour Dieu; il viendra avec toute sorte de pouvoir, faisant de faux miracles et de soux prodiges, accompagné de tout ce que l'iniquité peut employer pour séduire ceux qui u perdent (II Thessal. 11, 8, 9). Il fera descendre le seu du ciel, et, par ses prestiges, se fera suivre d'une multitude infinie d'hommes qui viendront à lui de toutes les nations de la terre; il livrera la guerro aux saints et les fera périr par milliers. La persécution darera trois ans et demi. Enfin le patriarche Enoch et le prophète Elie, que l'Ecriture dit avoir été enlevés vivants de dessus la face de la terre, y reviendront pour encourager les sdèles, précher le royaume de Dieu aux juis et aux gentils, et combattre l'Antechrist. Celui-ci leur déclarera la guerre, les vaincra d les fera mourir à Jérusalem, mais au bout de trois jours et demi le Seigneur les ressuscitora et les fera monter au ciel, portés sur les nuées. Plusieurs Pères assurent que l'Antechrist voudra imiter le Christ même dans sa mort et dans sa résurrection, et que sa résurrection vraie ou prétendue accroftra encore son empire et sa puissance. Mais enfin cet impie sera mis à mort par le souffle de la bouche du Seigneur Jésus (II Thessal. n). La plupart de ces particularités doivent sans doute être prises dans un sens allégo-rique; mais un grand nombre de Pères do l'Eglise et de docteurs les ont entendues à la lettre. Lactance, entre autres, expose ces evenements dans le plus grand détail. Les chrétiens des premiers siècles, souvent en butte aux persécutions les plus terribles, crurent voir dans leurs persécuteurs l'Antechrist annoncé dans les livres saints, et cberchèrent à leur en appliquer les caractères. Mais c'est surtout le nom de cet impie qui a donné beau jeu aux scrutateurs de mystères. Il est dit dans l'Apocalypse (xm, 17, 18), qu'au temps de la persécution de l'Antechrist personne ne pourra vendre ou acheter s'il ne porte sur soi le caractère de la bête ou le chiffre de son nom. Or, dit l'auleur sacré, c'est ici où il est besoin d'intelligence; que celui qui est habile calcule le nom-bre de la bête, car c'est un nombre d'homme on ordinaire), et son nombre est 666. De là en chercha dans les noms grees, hébreux, latins, quel était celui dont les lettres prises sumériquement offraient le nombre de 666. Mais ceci ne peut donner aucune certitude, car il est facile de trouver ou de forger, dans ces trois langues et dans d'autres encore, des soms qui aient cette valeur numérique. Ainsi en hébreu les noms même de Dieu עלידן אדני To iter Elion Adonai, Jéhova Qadosch, le Très-Haut, Adonal, Jéhova, le Saint. donnent ce nombre:

| A              | 724.1 |
|----------------|-------|
| ע              | 70    |
| 5              | 30    |
| ¥              | 10    |
| ١.             | 6     |
| 7              | 50    |
| , ב ד<br>י ב ד | 4     |
| ٦              | 4     |
| 2              | 50    |
| ,              | 10    |
| 7              | 10    |
| ī              | 5     |
|                | 6     |
| ה              | 10    |
| P              | 100   |
| PTB            | 4     |
| w              | 300   |
|                |       |
|                | 666   |

Les Grecs en ont donné un bon nombre, entre autres Λατεινος, Latinus, les Latins, Τειταν, Titan, Ευανθας, Evanthe, Λαμπετις, brillant, Ουλπιος Ulpius, surnom de Trajan, etc.

| A | 30          | T   | 300         | 0 | 70         | E | 5   |
|---|-------------|-----|-------------|---|------------|---|-----|
| α | 1           |     | 5           | υ | 400        | บ | 400 |
| τ | <b>500</b>  | L   | 10          | λ | <b>3</b> 0 | α | 1   |
|   | 5           | τ   | <b>30</b> 0 | π | 80         | y | 50  |
| Ł | 10          | α   | 4           | Ł | 10         | 0 | 9   |
| y | 50          | y   | 50          | 0 | 70         | α | 1   |
| 0 | 70          |     |             | s | 6          | ç | 200 |
| ç | <b>20</b> 0 |     | -           |   |            |   | •   |
|   |             | . • |             | - |            |   |     |
|   | 666         |     | <b>66</b> 6 |   | 666        |   | 666 |

Ils ont voulu même trouver ce total dans le nom de Mahomet écrit en grec Μαομετις, sans penser que cette transcription représente fort mai le vocable arabe, et que c'est dans cette dernière langue qu'il faudrait chercher la valeur numérique de ses lettres, qui, au reste, ne donnent pas ce nombre.

Les Latins ont aussi cherché à faire cadrer des noms propres avec ce total, mais, comme ils ont peu de lettres numériques, ils n'ont pas été heureux dans leurs recherches, et ont été forcés souvent, pour obtenir ce nombre, de retrancher ou d'ajouter aux noms propres. Celui qui est le plus juste est Diocles Augustus, nom que portait Dioclétien avant d'être élevé à l'empire. Je citerai encore, comme un nom dans lequel on trouve exactement ce nombre, celui de Ludovicus, auquel sans doute les premiers chrétiens n'ont jamais songé.

| ,                         | ***              | -                | 20             |
|---------------------------|------------------|------------------|----------------|
| D                         | 500              | L                | 50             |
| 1                         | 4                | V                | <b>50</b><br>5 |
| Ŏ                         |                  | b                | 500            |
| Č                         | <b>100</b><br>50 | Ø                |                |
| Ĺ                         | 50               | V                | 5              |
| Ē                         |                  | Ī                | 1              |
| Š                         |                  | Č                | 100            |
| Ă                         |                  | ٧                | 5              |
| O C L E S A V G V S T V S | 5                | I<br>C<br>V<br>S | _              |
| G                         |                  |                  |                |
| Ÿ                         | 5                |                  | 666            |
| S                         |                  |                  |                |
| T                         |                  |                  |                |
| V                         | 5                |                  |                |
| S                         |                  |                  |                |
|                           |                  |                  |                |
|                           | 666              |                  |                |

Mais c'est assez de ces puérilités; ajou-

tons seulement que l'idée de voir l'Antechrist dans certains personnages puissants n'est pas encore tombée en désuétude. Nous avons bien vu des gens qui, du temps des guerres de Napoléon, prétendaient que ce grand conquérant n'était autre que l'Antechrist; et pourtant, loin de combattre ostensiblement la foi du Christ, il avait relevé ses autels.

2º Les juifs attendent aussi un Antechrist; ils prétendent que le prophète Elie viendra sur la terre pour préparer les peuples à l'avénement du Messie; que celui-ci viendra ensuite lui-même, rassemblera dans la terre promise tous les enfants d'Israël, rétablira la ville et le temple de Jérusalem et fera goûter à ses peuples le bonheur de la paix et de l'abondance. Mais deux nations puissantes, Gog et Magog, viendront troubler cette paix, ayant à leur tête l'Antechrist. Le Messie le combattra et remportera sur lui la victoire, secondé par des prodiges inours qu'il fera paraître dans le ciel et sur la terre. Ces guerres n'auront pas licu sans qu'il en coûte aux fidèles bien du sang et bien des peines; et ce sera apparemment alors qu'on verra les douleurs du Messie dont parlent les rabbins, et qui seront telles qu'ils s'écrient : Ak! qu'il vienne l mais que je ne le voie pas! que ferons-nous pour nous garantir des douleurs du Messie?-On lit dans les livres des juifs que cet Antechrist, qu'ils appellent Armillaus, doit nattre du commerce insâme des nations avec la statue d'une vierge d'une beauté extraordinaire qui se voit à Rome. Ce sera un géant haut de douze coudées, il anra les cheveux roux, les yeux profonds et étincelants. It se donnera pour le Messie et le vrai Dieu. Tous les enfants d'Edom, c'està dire les Romains on les chréliens se joindront à lai et le reconnaîtront pour leur roi. Il sommera les juifs de le reconnaître pour le Messie. Mais Néhémie, fils de Joseph, de la race d'Ephraim, défendra la loi sainte et lui fera la guerre à la tête de 30,000 hommes; Armillaüs vaincu perdra 200,000 hommes dans ce premier combat. Il retournora à la charge et livrera une seconde bataille dans laquelle une multitude infinie de ses partisans sera encore taillée en pièces, tandis que les Israélites n'auront à regretter que la perte d'un retit nombre. Mais ce qui sera pour ceux-ci le comble de la désolation et de l'infortune, ce sera la mort de Néhémie, qu'ils regardent comme le premier Messie ou le Messie précurseur. Alors les juiss seront chassés et persécutés en tous lieux : sur ces entrefaites l'archange Michel sonnera de la trompette, et au premier son paraîtra le second Messie, de la race de David, accompagné du prophète Elie. Les juis reprendront courage et se rassembleront de toutes parts autour de lui. Armillaüs, effrayé, marche a contre cux, livrera la bataille et sera vaincu et mis à mort. Alors commencera le règne heureux du Mossie, tant céléhré par les prophètes. Toute la terre de-viendra pour les Hébreux un jardin d'Eden. On ne verra plus ni guerre, ni maladie; l'univers sera dans une paix profonde, jus-

qu'à ce qu'enfin tous les vrais croyants. ayant à leur tête le Mossie, aillent régner dans l'éternité.

3. Les musulmans ont aussi un Antechriet. qu'ils appellent Dediljal, l'imposteur ou le faux Messie. Ils le dépeignent comme un géant monstrueux n'av nt qu'un œil et un sourcil au milieu du front. Ils croient que Mohammed Mehdi, le douzième des imams de la race d'Ali, que Dieu a enlevé vivant de ce monde et qu'il conserve dans un lieu de délices inaccessible aux hommes, reparatira à la fin des temps pour combattre Deddial. Jésus sera le généralissime des armées de l'imam, et il reviendra dans le monde pour faire la guerre à l'Antechris!. Il le vaincra, ainsi que les armées de Yadjoudj et de Madjoudj (Gog et Magog), qui seront à la suite de l'imposteur; puis il se mariera et gouvernera l'univers comme lieutenant de l'imam Mohammed Meh-11. Après quoi il mourra et sera inhumé auprès du tombeau de Mahomet, jusqu'à ce qu'il ressuscite avec tous les justes à la sin des siècles. Cependamt c'est Jésus-Christ qui, d'après les mulsumans euxmêmes, doit procéder au jugement universel.

4º N'oublions pas d'ajouter que les protestants qualifient le pape d'Antechrist, la ville de Rome d'Babylone, et le enthelici-me en général de la grande prostituée de l'Apoca-lypse. Toutefois il en est peu mointenant qui emploient ces qualifications in jurieuses, autrefois si familières à leurs devanciers. Voy. nos Dictionnaires de la Bible et des Sciences

occulies, art. Antechnist.

ANTEDEXTRA, nom que les araspices donnaient aux foudres et aux viscaux qui venaient du côlé droit. C'était un présage heureux

ANTELII DÆMONES. Les Athéniens honoraient sous ce nom, qui paraît signifier génies opposés au soleil, des esprits dont ils placaient les simulacres au-dessus des portes de leurs maisons.

ANTERETAR, divinité des anciens Finnois; c'était le dieu de la santé, le dieu du bain, ou plutôt le ba n lui-même, car les Finnois ne connaissaient d'autre remède à leurs maladies que le bain.

ANTERETTOIN, déesse principale du bein, chez les anciens Finnois. Blie était considérée comme la protectrice des blessures.

ANTERIN**EN, divinité des anciens Fian**ois; c'était la personnification de la chaleur et de la vapeur du hain. Ces peuples le conjuraient par des paroles mag ques, appelées Loylin Sanat, de peur que la vapeur du bain ne nuisit à leurs blessures ouvertes.

ANTEROS, mot grec qui signific contreamour ; c'est le nom qui fut donné à un frère d'Eros on de l'Amour, non pas parce qu'il aurait été l'ennemi de son frère, mais bieu plutôt parce qu'il obligeait la personne aiméc à correspondre, par les affections de son cœur, à l'amour qu'on avait conçu pour elle: dans ce sens le mot Antéres pourrait se traduire par amour mutuel. Suivant les poètes des ages plus modernes, Vénus s'étant plain's à Thémis de ce que son fils Eros restait tou-

jours enfant, cette dernière lui répondit que son fils resterait tel tant qu'elle n'aurait point d'autre enfant. En effet elle mit au monde Antéros, qui avait Mars pour père. A mesure que celui-ci devenait grand, Eros croissait sensiblement; et bientôt ils acquirent une grande prépondérance à l'aide des secours mutuels qu'ils se prétaient. On les prignait l'un et l'autre avec des ailes, des sèches et un carquois. On dressa des auteis à lous deux; Eros était le dieu de l'amour, el Antéros celui du retour.

ANTESINISTRA, nom que les aruspices donnaient aux foudres et aux oiseaux qui partaient du midi et allaient à la gauche. Co

présage passait pour être funeste.

ANTEVORTE, déesse qui, chez les Romains, présidait aux événements passés, comme Postvorte aux événements futurs. Elles étaient regardées comme les conseillères de la Providence. Les femmes en couches invoquaient ces deux déesses; c'était Antevorte qui obligeait l'enfant à se présenter dans sa position naturelle; Postvorte lui procurait la naissance quand il sortait les pieds devant. Postvorte adoucissait aussi les louieurs de l'enfantement et Antevorte rélablissait la santé de l'accouchée. Antevorte ou Anteverte portait encore les noms de Porrima. Prorsa et Prosa.

ANTHESPHORIES. 1. Fétes que les Siciliens célébraient en l'honneur de Proserpine. qui avait été enlevée par Pluton, pendant qu'elle cueillait des fleurs; c'est ce qu'exprime le nom même de la fête. Cependant Festus prétend que ces fêtes avaient un autre objet, qui était de porter dans les temples des épis de bléx; il se peut que ces deux soleunités aient corncidé en une fête unique.

2 Fétes célébrés à Argos en l'honneur de Junon, qui y avait un temple sous le nom

ANTHESTÉRIES, fêles célébrées à Athènes en l'honneur de Bacchus, les 11, 12 et 13 du mois anthestérion. Le premier jour s'appelait Pythogia, on l'ouverture des tonneaux; les Chéroneens le nommaient le jour du bon génie, parce qu'il se passait dans la joie; le second, Chués ou la grande pinte; si la sei le on s'était contenté de goûter le vin, ce j ur-là on faisait de copieuses libations, on se provoquait à boire, on portait des défis et la récompense du vainqueur était une couronne de lierre et une coupe de vin. On parcourait les campagnes sur des chariots, et l'en s'attaquait mutuellement par des railirries. Le troisième jour portait le nom de (hytros (marmite), parce qu'on y portait des Tas s remplis de toutes sortes de grains consacrés à Mercure, et auxquels en conséunence il était défendu de toucher. Les cométiens jouaient ce jour-là, et, à Sparte, conformément à une loi de Lycurgue, cous qui ese flaient dans leur jeu éta ent mis au rang des citoyens libres. Durant ces trois jours, ies maîtres servaient leurs esclaves à table. comme dans les Saturnales des Romains; la fir finie, tout rentrait dans le devoir; et, comme la pinpart des esclaves étaient de

Carie, il en était resté ce proverbe: Hors d'ici, Cariens! les Anthestéries sont finies. Voy. SATERNALES.

ANTHESTÉRION, mois de l'année athénienne; il avait originairement correspondu à mars, comme l'indique son nom, qui signifie la célébration des fleurs; ce nom lui vint sans doute des Anthestéries, dont il est parlé plus haut : comme les mois avaient d'abord été lunaires, ils éprouvèrent diffé-rents changements lorsqu'on voulut fixer l'année. C'est ainsi qu'authestérion se trouva ensuite correspondre à novembre et décembre, puis enfia à janvier et sévrier. Quoi qu'il en soit, il était particulièrement consacré à la mémoire des morts, en l'honneur desquels on observait un grand nombre de cérémonies sunèbres et superstitieuses.

ANTHIASISTES. Philastrius parle de cette secte, mais il ignorait dans quel temps elle avait paru. Les Anthiasistes passaient leur vie à dormir et regardaient le travail comme un crime. Si c'est là une hérésie, elle compte encere un assez grand nombre de sectateurs parmi les riches de notre siècle.

ANTHOLOGE, mot grec qui signific choix on bouquet de fleurs. C'est le nom d'un livre renfermant l'abrégé et le choix de plusieurs livres de prières dont se servent les Grecs. et qui présentent l'histoire des saints de leur. Eglise. Il sut publié pour la première sois en 1598, par les soins de Pierre Arcudius, savant prêtre grec de Corfon, et revêtu de l'approbation de Clément VIII. C'est un extrait des grandes Ménées des Grecs.

ANTHROPOLATRES (Adorateurs de l'humanité). On appelle ainsi les polémiens branche d'apollinaristes, qui prétendaient que la divinité et l'humanité de Jésus-Christ ne faisaient qu'one seule substance, et qu'en conséquence il fallait adorer la chair. Voy.

APOLLINARISTES.

ANTHROPOMANCIE, divination par l'inspection des entrailles d'hommes ou de femmes égorgés tout vivants. Cet horrible usage est très-ancien et a élé pratiqué par les peuples les plus policés. Au rapport d'Hérodote, Ménélas, retenu en Egypte par les vents contraires, sacrifia deux jeunes enfants du pays pour chercher dans leurs entrailles ce qu'il avait à attendre du sort. L'impur Héliegabale pratiquait cette divination. Mais ce qui dépasse toute croyance, c'est que l'empereur Julien, qu'on se plait à nous donner aujourd'hui pour un philosophe accompli, étant errivé à Carrhes, dans sou expédition contre la Perse, se renferma dans le temple de Diane avec quelques-uns de ses confidents les plus intimes; lorsqu'il en soriit, il en fit sceller les portes, et défendit de laisser pénétrer personne dans l'intérieur de l'édifice jusqu'à son retour. Il ne revint point, ayant perdu la vie dans le combat. On rouvrit le temple; qu'y trouva-t-on? une femme pendue par les cheveux, les mains déployées et le ventre fendu. Julien, dit M. de Châteaubriand, en cherchant l'avenir dans le sein de cette victime, y avail fait entrer la mort ; elle y resta pour lui.

ANTHROPOMORPHITES. Quelques moines d'Egypte, au 1ve siècle, ayant médité sur ces paroles de l'Ecriture sainte : Faisons l'homme à notre image, s'imaginèrent que cette ressemblance de l'homme avec Dieu tombait non-seulement sur l'âme, mais aussi sur le corps. Ils se fondaient aussi sur plusieurs passages des livres saints qui attribuent métaphoriquement au Tout-Puissant des yeux, des bras, des mains, des pieds, etc., et les prenaient à la lettre. On leur donna le non d'Anthropomorphites, c'est-à-dire partisans de la forme humaine. Dans presque tous les siècles il y a eu des gens ignorants et grossiers qui croyaient que tout sa passait dans le ciel à peu près comme sur la terre. Ils ne concevaient les anges que comme des jeunes gens ailés, vêtus de blanc, tels que les représentaient les peintres. On en a même vu qui prétendaient que saint Michel célébrait la messe devant Dieu tous les lundis, et par dévotion pour cet archange, ils allaient ce jour-là à l'église en son honneur. — C'est pour empêcher le peuple de tomber dans des erreurs semblables qu'il était défendu dans l'aucienne loi de faire des images de la Divinité. Et même dans les premiers siècles du christianisme, lorsque l'Eglise défendait contre les iconoclastes le culte des images de Jésus-Christ et des saints, elle convenait qu'il était prudent de s'abstenir de représenter Dieu le Père, la sainte Trinité et les anges, parce qu'ils n'avaient point de forme, dans la crainte que le peuple ne prit à la lettre les figures symboliques ou de convention qu'on leur donnait. Maintenant que le même inconvénient n'existe plus, on trouve fréquemment des images qui représentent ces êtres incorporels sous des figures allégoriques, ou sous les formes qu'ils ont empruntées quelquesois pour communiquer avec les mortels. Voy. notre Dictionnaire des Hérésies, art. Anthropomorphites.

ANTHROPOPHAGIE. Qu'il y ait des peuples anthropophages, c'est ce dont il n'est pas permis de douter, les livres des voyageurs anciens et modernes en font foi. Il semble qu'une coutume aussi horrible ne devrait pas trouver place dans un Dictionnaire des Religions; mais malheureusement il demeure avéré qu'il a existé et qu'il existe encore des peuples qui croient rendre hommage à la Divinité en mangeant leurs semblables, ou du moins en goûtant de leur chair.

1° Ainsi, dans les sacrifices humains que les Mexicains offraient au Soleil, le prêtre, après avoir ouvert la poitrine à la victime, en arrachait le cœur et le montrait tout fumant au soleil, puis le cadavre était précipité du haut de la terrasse où s'était opéré cet acte sanglant; alors ceux qui avaient fourni les captifs qui avaient été ainsi immolés se les partageaient entre eux et les mangeaient.

2º Les peuples du Brésil faisaient aussi à leurs dieux, nommés Maraques, une espèce de sacrifice des prisonniers qu'ils avaient faits à la guerre. Ils commençaient par l'en-

graisser, lui donnaient une femme, lui procuraient toutes sortes de plaisirs. Puis lorsque le moment fatal était arrivé, on assemblait solennellement le peuple, on faisait des sestins, on organisait des danses; et le prisonnier prenait bravement partà ces réjouissances. Ensuite on le liait, on le promenait en triomphe par le village; alors tout changeait pour ce malheureux, les insultes, les manyais traitements, les cruautés commençaient, jusqu'à ce qu'enfin il tombât d'un coup de tacape ou massue asséné par un de ces barbares. La femme qu'on lui avait donnée se jetait sur son corps et fondait en larmes, mais sa douleur n'était que passagère, et ne l'empéchait pas de se régaler, avec ceux de sa tribu, de la chair du captif immele.

3º Dans la Nouvelle-Zélande, quand le chef d'un des partis est tué, son corps est aussiôt réclamé par ses ennemis; et si le parti du chef tué est intimidé, le corps est immédiatement livré. Si le chef était marié, sa femme est aussi réclamée et sur-le-champ livrée entre les mains des vainqueurs; elle est emmenée avec le corps de son mari et mise à mort. Si elle aimait son mari, elle se livre volontairement, ainsi que ses enfants; car elle désire que le vainqueur lui fasse subir, ainsi qu'à ses enfants, le même sort que son mari a éprouvé. Si le parti refuse de remettre la femme du chef, il est de nouveau attaqué par l'ennemi, qui ne renonce au combat qu'après être devenu maître de la femme, ou avoir tout à fait remporté la victoire. Lors donc qu'ils se sont emparés du corps d'un chef et de sa semme, ils tuent celle-ci et placent les cadavres devant les chefs de leur tribu. L'ariki ou grand prêtre appelle alors les chefs, asin de préparer pour leurs dieux le corps de l'homme; la prêtresse, qui est aussi ariki, ordonne aux femmes des chefs de préparer également le corps de la femme. Lorsque les corps sont préparés, les arikis prennent chacun un morceau de viande dans un petit panier qu'ils suspendent à deux bâtons plantés en terre, comme devant être la nourriture de leurs dieux, afin que ceux-ci aient la première part du sacrifice. Tandis que ces cérémonies s'accomplissent, tous les chefs sont assis en cercle autour des corps, dans un profond silence, le visage couvert de leurs mains et de leurs nattes; car il ne leur est pas permis de jeter les yeux sur ces mysières. Pendant ce temps, les arikis prient et prennent de petits morceaux de la chair des sacrifices, qu'ils mangent. Les arikis sculs ont le privilège de manger de ces corps consacrés; du moins c'est ce que nous lisons dans le Voyage de l'Astrolabe; mais M. de Rienzi assure qu'après la cérémonie, les restes des corps sont distribués entre les ches et les principaux guerriers, qui se repaissent de cette chair avec avidité.

4" Chez les Battas de Sumatra, l'anthropophagie est la sanction des lois; ce peuple a un code d'une haute antiquité, qui condamne à être mangés vivants, 1° les adultères, 2° les voleurs de nuit, 3° les prisonniers de guerre, 4° ceux qui se marient dans

les degrés prohibés de consanguinité, et 5 cenx qui attaquent traftrousement les villages, les maisons ou les individus. Quiconque a commis un de ces crimes est dûment jugé et condamné par un tribunal compé-lent. Voici quelques détails à ce sujet que l'on trouve dans sir Stamford Raffles : Il y a quelques années un homme, ayant été convaincu d'adultère, fut, conformément à la loi du pays, condamné à être mangé. Le supplice devait avoir lieu près de Tappanouli; on invita le résident anglais à y assister; mais il refusa, et son assistant s'y rendit à a place avec un officier indigène. Arrivés au lieu de l'exécution, ils virent une grande soule de peuple rassemblée : le criminel était lie à un arbre, les bras étendus. L'exécuteur de la sentence, chef d'un certain rang, savance vers sa victime, un grand couteau ala main; après lui venait un homme, porunt un plat creux, contenant une préparation que les Malais nomment samboul, et qui est faite avec du sel et d'autres ingrédients. L'exécuteur appela à haute voix le nari offensé, et lui demanda quelle partie de corps de la victime il désirait. Celui-ci designa l'oreille droite, l'exécuteur l'abattit sussion d'un seul coup, et la remit au mari, qui alla la tremper dans la sauce et la mangea ensuite. Cela fait, tous les assistants se rièrent sur le corps du supplicié, dont chacun copa et mangea la partie qui lui convint. Lorsqu'on eut enlevé ain i une grande quanillé de la chair de la victime, l'un d'eux lui essonça un couteau dans le cœur, mais c'était sans doute par déférence pour les deux trangers qui assistaient au supplice, car jamais on ne donne le coup de grâce aux condamnés. Autrefois les Battas étaient dans l'usage de manger aussi leurs parents deve-nus trop vieux pour travailler. Ces vieillards s') résignaient de bon gré ; ils se su pendaient par les mains à l'extrémité d'une branche farbre, tandis que leurs enfants et leurs roisins dansaient autour d'eux en chantant : Quand le fruit est mûr, il faut qu'il tombe. De que les victimes satiguées, ne pouvant plus se tenir ainsi suspendues, tombaient à erre, tous les assistants se précipitaient sur tles, les mettaient en pièces et dévoraient kar chair avec délices. Voy. notre Dictionsaire de la Bible, art. Anthropophagis.

ANTI-ADIAPHORITES, nom que prirent la luthériens contre les adiaphorites, qui soutenaient que l'on pouvait sans scrupule e souniettre à l'interim de Charles-Quint,

ANTI-BURGHERS. On donne ce nom à es dissidents écossais qui, en 1747, refusè-rentdeprêter leserment civique (burger's oath) qu'un exigeait, et dont une clause était conme en ces termes: Je jure devant Dieu que l'adhère de cœur à la vraie religion professée lens ce royaume et autorisée par les lois les partisans du serment surent appelés Burghers. Ces deux partis différent peu; ils croient que Jésus-Christ seul a pu faire des lois pour son Eglise, et que celle-ci n'a pas k pouvoir législatif, mais seulement le pou-

voir exécutif. Les Anti-Burghers sont plus rigides que les Burghers : ils reprochent à ces derniers une morale relâchée. Autrefois ils ne souffraient pas qu'un ministre de l'Eglise établie présidat à leur culte même domestique; ils lui permettaient seulement d'y prendre part comme simple sidèle; mais ils se sont par la suite relâchés sur ce point. ANTI-CHRISTIANISME. On donne ce nom

en général à toute religion, à toute doctrine

opposée au christianisme.

ANTI-CONCORDATISTES OU ANTI-CON-CORDATAIRES, nom que l'on donna en France, au commencement de ce siècle, à ceux qui refusèrent de reconnaître le concordat de 1801, passé entre le pape et le pre-mier consul de la république française, et par lequel l'Eglise de France était soumise à une nouvelle organisation. Voy. l'article Anticoncordataires de notre Dictionnaire des Hérésies.

ANTI-CONSTITUTIONNAIRES. On a donné ce nom parmi nous aux jansénistes qui rejetaient la constitution Unigenitus. Voy. Jansénisme.

ANTI-CONVULSIONISTES. Les jansénistes nommaient ainsi ceux de leur secte qui, plus raisonnables que les autres, rejetaient avec mépris ces convulsions si fameuses en France dans le siècle dernier, et que l'ignorance et la fourberie avaient voulu ériger en miracles. Voy. Convulsionnaires.
ANTI-DÉMONIAQUES. Ce sont les héréti-

ques qui nient l'existence des démons.

ANTIDICOMARIANITES, ou Adversuires de l'honneur de Marie, disciples d'Helvidius, arien, qui fit un livre contre la virginité de Marie. Il prétendait prouver par l'Evangile que la mère de Jésus avait eu d'autres enfants, parce que les cousins de Jésus-Christ y sont nommés ses frères. On les appelle aussi Anti-Mariens.

ANTIDORE. Ce nom se donne, dans l'E-glise grecque, au pain bénit que l'on distribue aux sidèles, qui, pour des raisons particulières, ne peuvent recevoir la sainte communion. On trouve ce nom dans le second canon du synode d'Antioche. Pie I., pape et martyr, fit continuer l'usage de le distribuer dans l'église à ceux qui ne communiaient pas, d'après ce que les apôtres avaient or-donné eux-mêmes, s'il faut en croire les Constitutions apostoliques. Cette coutume, tombée en désuétude dans plusieurs parties de la chrétienté, est toujours religieusement observée en France. Voy. PAIN BÉNIT.

ANTIENNE ou ANTIPHONE. Ce mot, qui veut dire proprement contre-voix, ou chant à deux chœurs, a signifié originairement dans l'Eglise les psaumes et les hymnes qui se chantaient à deux chœurs, comme on fait encore aujourd'hui, ou bien un motif tiré de ces mêmes psaumes, qui se répétait après chaque verset, comme il en existe encore; mais actuellement il désigne particulièrement la petite pièce de plain-chant qui précède ou qui suit les psaumes, et qui est dans le même ton que la modulation de la psalmodie. Dans l'office romain, les jours de grandes fêtes, l'antienne se chante intégralement avant et après le psaume; les jours ordinaires, et dans les fêtes d'un degré inférieur, on se contente, avant le psaume, de chanter les premières paroles de l'antienne qui servent à donner le ton : c'est ce que l'on appelle intonation. Dans la plupart des Eglises de France, on ne donne jamais avant le psaume que l'intonation de l'antienne, qui se chante intégralement à la fin.

2º On appelle grandes antiennes des pièces de chant un peu plus longues qui se chantent pendant l'Avent, les sept jours ou les neuf jours qui précedent Noël. Elles commencent toutes par l'exclamation O! c'est po requoi on les appelle communément les O. On les répète trois fois dans la plupart des diocèses, c'est-à-dire avant pendant et après

le cantique Magnificat.

3º On appelle encore antiennes certaines pièces de chant isolees, suivies d'un versicule et d'une oraison; telles que les autiennes à la sainte Vierge, Salve, Regina; Regina cæli. Voy. notre Dictionnaire de Liturgie, art. Antienne, et celui des Rites sacrés, art. Antienne, Matines, Laudes, Vépres.

ANTI-LIFTERS. Une querelle paroissiale forma un schisme, le siècle dernier, à Kilmaurs en Ecosse. L'aigreur s'accrut par la contesta ion de deux ministres rivaux, sur la manière de tenir les éléments à la cène. L'un soutenait qu'il était nécessaire d'élever (to lift) le pain, tandis que l'autre n'y attachait aucune importance. Cette petite querelle, qui ne put être conciliée par les magistrats, fit élever autel contre autel, et la ville se divisa en deux congrégations, celle des Lifiers et celle des Anti-lifters. On pourrait traduire ces deux mots par leveurs et anti-leveurs.

ANTI-LUTHÉRIENS. Ce sont ceux des protestants qui, ayant cessé de reconnaître Luther pour leur chef, ont formé des sectes particulières, tels que les calvinistes, les

zwingliens, etc.

ANTIMACHIE, fête que l'on célébrait dans l'ile de Cos, au lieu même où Hercule, jeté sur la cote par une tempete, lutta contre Antigoras et les habitants de l'ile, et se vit obligé de suir déguisé en femme, et de se réfugier chez une Thracienne. On offrait, sur la place même du combat, un sacritée, où le prêtre portait une mitre sur la tête et un habit de semme. Les siancés, aussi vêtus en femmes, y venaient embrasser leurs siancées.

ANTI-MARIENS. Voy. Antidicomarianites.

On donne aussi le nom d'Anti-Mariens à une secte anabaptiste qui, non-seulement refusait tout culte à la sainte Vierge, comme les autres protestants, mais encore n'avaient pour elle aucune estime.

ANTIMENSE. C'est le nom donné dans les eucologes grecs à une table de marbre

qui servait d'autel.

ANTINOÉES, sacrifices annuels et jeux célébrés tous les cinq ans en l'honneur d'Antinoüs de Bithynie, favori d'Adrien; ils avaient lieu à Mantinée, ville d'Arcadie, où Antinoüs avait un temple et était révére

comme un dieu. Adrien avait même sait construire en Egypte une ville nommée Antinopolis, avec un temple magnisique, sur lequel on lisait cette inscription: A Antinoüs, synthrone des dieux d'Egypte. ANTINOMEENS, ou ANTINOMIENS, ainsi

ANTINOMEENS, ou ANTINOMIENS, ainsi nommés du grec à at et abuse, oppusé à la loi.

lls sont de deux sortes.

1° Les Antinoméens d'Allemagne, qui, au xvi siècle, embrassant les erreurs d'Agricola, soutenaient que les œuvres étaient inutiles et qu'un acte de foi suffisait pour la

justifi ation.

2º Les Antinoméens d'Angleterre, fondés par Jean Eaton, et censurés par l'a-semblée de Westminster en 1643, éta ent une espèce de presbyteriens, subdivisés en deux branches, qui outraient la doctrine de Calvin sur le décret absolu d'élection et de réprobation. Les uns pensaient qu'il est inutile d'exhorter à la vertu, parce que les élus sont conduits au salut pie une grâce irrésistible, et que les réprouvés, étant prives de cette grace, n'y arriveront jamais. Les autres, allant encore plus loin, soutenaient que les pechés commis par les é us n'étaient pas des péchés, parce qu'il est impossible qu'ils agissent contrairement à l'Evangile; qu'ainsi il leur état inutile de s'en repentir. On ne doit pas s'inquiéter de ses crimes, quelque grands qu'ils soient, parce que Jesus-Christ les a tous pris sur lui et s'est fait pécheur à notre place. - Les Antinoméens, transplantés en Amerique, formèrent quelques établissements dans le Massachusetts. Outre l'office public, les hommes se réunissaient une fois la semaine pour discuter le sermon du mi-

3. Il est encore une autre secte d'Anoméens qui se sont élevés en Angleterre au commencement de ce siècle. Leur système est l'élection arbitraire, la prédestination absolue, le don gratuit du salut accorde à un petit nombre de croyants, quelle qu'ait élé leur conduite en ce monde. Dieu à décreté de toute éternire de sauver un certain nombre d'enfants d'Adam et d'envelopper les autres dans une condamnation générale. A l'egard des premers, il exerce sa miséricorde, et par sa severité à l'egard des sec nds. il mandeste sa justice et son aversion pour le pêche Il suifit aux premiers de croire avec fermeté qu'ils seront sauves, par là ils sont dispensés d'observer les commandements de Dieu et de pratiquer la verto. La rectitode morale n'est relative qu'à notre courte existonce ici-bas. Les ver us et les vices ne sont passibles que des jouissances ou des chatiments temporels. Voy. l'art. Antinomiens de notre Dictionnaire des Héréstes.

ANTINOMES, nom que l'on donnait aux

HATTÉMISTES. Voy. ce mot.

ANTIOCHE (Schishe D'). Ce schisme, qui fit beaucoup de bruit en Orient dans le 14' siècle, dura près de quatre-vingt-cinq ans; en voici l'origine: — Les ariens, ayant chassé d'Antioche l'évêque Eustathe, qui était catholique, mirent à sa place Eudoxe, auren zélé: mois beaucoup de catholiques

demeurèrent allachés à Eustathe. Après la mort de celui-ci, Eudoxe ayant été transféré à Constantinople, il y eut des brigues et des factions pour elire un évêque, chacun voulant porter au siège épiscopal un homme de son parti ; énfin les catholiques et les ariens rennirent leurs suffrages en faveur de Mélèce; mais celui-ci, ayant condamné dans ses sermons les sentiments des ariens, fut exilé, et les ariens élurent en sa place Rusoius. Les catholiques attachés à Mélèce se séparèrent encore, et tinrent leurs assem-lècs à part. Antioche se trouva donc divisée m trois partis, celui des ariens, celui des catholiques attachés à Mélèce, et celui des ca-tholiques qui avaient suivi Eustathe; ces terniers ne voulaient communiquer ni avec les ariens, ni avec les partisans de Mélèce, parce que celui-ci avait été élu par les ariens. lly avait encore entre les deux partis caboliques une différence d'opinion, ou plutôt me dispute de mots; car les méléciens et les éveques d'Orient soutenaient qu'il fallait fire qu'il y avait en Dieu trois hypostases, encendant par ce mot, trois personnes. Mais la enstathiens et les Occidentaux rejetaient abolument ce terme, dans la crainte qu'on nentendit hypostase dans le sens de nature, comme on l'avait entendu autrefois; du reste à avaient la même doctrine, seulement ils parlaient et croyaient penser disséremment. Comme on continuait à donner à chaque évéque un successeur à mesure que le siège ctait vacant, le schisme dura jusqu'à ce que l'empereur désendit enfin quaprès la mort de Paulin, qui avait été élu par les eustathens, ceux-ci lui donnassent un succeskur. Voy. l'art. Antioche de notre Dictionsaire des Hérésies.

ANTI - OSIANDRISTES. C'est ainsi que l'on appelait les disciples de Stancare, qui croyaient que non-seulement Dieu n'était pas lui-même la grâce sanctifiante, ainsi qu'Osiander l'avait prétendu, mais que Jésuschrist n'avait été médiateur qu'en qualité fromme, et non en qualité d'Homme-Dicu.

ANTIPAPE. On donne ce nom, dans l'Ecise catholique, à quiconque a formé un schisme en opposant son autorité à celle du soverain pontife, et en prétendant se faire reconnaître comme pape au préjudice de clar qui avait été canoniquement investi e cette dignité. On en a compté vingt-cinq 405 espace de douze siecles. Nous en don-

lous ici la liste.

| Novation, prêtre romain, en | 251         |
|-----------------------------|-------------|
| Grain, on Ursicin,          | <b>3</b> 67 |
| Lulalius,                   | 418         |
| Laurent,                    | 498         |
| Discore,                    | <b>529</b>  |
| Constantia,                 | 768         |
| Jean, diagré,               | 844         |
| Sergrue,                    | <b>8</b> 96 |
| Leon Vill.                  | 963         |
| Jean XVI                    | 997         |
| Gregoire,                   | 1013        |
| Silvestre III,              | 1044        |
| Jean Mineie, dit Benoit,    | 1059        |

| Cadaloüs , dit Honorius II. en         | 1061 |
|----------------------------------------|------|
| Guibert, dit Clement 111.              | 1980 |
| Maurice Bourdin, dit GrégoireVIII,     | 1118 |
| Pierre de Léon, dit Anaclet,           | 1130 |
| Grégoire, dit Victor,                  | 1138 |
| Octavien, dit Victor IV.               | 1159 |
| Gui de Crême, dit Pascal III.          | 1164 |
| Jean, abbé de Strume, dit Callixte III |      |
| Clément VII.                           | 1878 |
| Pierre de Lune, dit Beneit XIII.       | 1894 |
| Gille, dit Clément VIII.               | 1424 |
| AmédéeVIII, duc de Savoie, dit Fé      |      |
| ile V                                  | 1430 |

Il y a des historiens qui complent un plus grand nombre d'anti-papes; les uns les portent à vingl-huit, les autres à troate-quatre et plus, mais nous n'avons mis dans cette liste que ceux qui ont occasionné quelqueschisme, el nous avons passé sous silence ceux qui, après avoir été éius par une faction, ont fait aussitot leur soumission. Il en est anssi sur l'intrusion desquels on n'est pas d'accord.

ANTI-PÉDOBAPTISTES, c'est-à-dire opposés au bapteme des enfants, nom que pren-nent les menuonites de Hollande, pour remplacer le nom d'anabaptistes, qui leur est odicux, à cause des excès commis par les anabaptistes primitifs. Vey, Mannontres et Doors-Gezinden.

ANTIPHONE. On appelait ainsi, dans l'Eglise, un chant alternatif à doux chœurs, composé d'un verset de psaume chanté et répété constamment par un chœur, tandis que l'autre chante successivement les autres versets du même psaume; on en a encore des exemples dans l'Eglise d'Occident, entre autres à l'aspersion de l'eau bénite et à l'imposition des cendres. L'antiphone est encore en usage dans la liturgie grecque. Mainte-nant l'Antiphone est confondu avec l'An-

tienne; ce dernier mot n'est même qu'une corruption du premier. Vey. Antianne. ANTIPHONIER OU ANTIPHONAL, hivre à l'usage du culte catholique, dans lequel les antiennes (antiphones), les répons et d'autres parties de l'office canonial sont notés en plain-chant.

ANTI-PURITAINS. On appelle ainsi, en Angleterre et en Ecosse, tous ceux qui sont

opposés à la secte des puritains.

ANTIS, peuple qui habitait vers les montagnes du Pérou. Ils adoraient les tigres, les couleuvres et l'herbe appelée coca. Lorsqu'ils faisaient des prisonniers, ils les tuaient sans misericorde, avec cette différence que si le captif était un homme du commun, ils le massacraient sur-le-champ, tandis que si c'était un personnage distingué, ils le sacrifiaient solennellement. En ce cos ils le dépouillaient de ses vêtements et l'attachaient à un pieu, puis ils le découpaient avec des couteaux de pierre aiguisee; ils enlevaient les parties charnues des jambes, des cuisses, etc., et les dévoraient pendant que le malheureux vivait encore. Ensuite hommes, femmes et enfants se teignaient de son sang ; les femmes qui nourrissaient en frottaient le bout de leurs mamelles, afin que leurs petité enfauts sucassent le sang avec le lait. Cette

1

. 1

:)

.1

١,

sanglante exécution portait le nom de sacrifice. Ils mettaient au rang des dieux ceux qui souffraient la mort avec courage, et les plaçaient dans des cabanes sur le sommet des montagnes, mais ils jetaient à la voirie ceux qui n'avaient pas la force de braver les tourments.

ANTI-SCRIPTURAIRES, nom que l'on donne, en Angleterre, à certains hérétiques qui rejettent l'Ecriture sainte.

ANTI-SECTARIENS. C'est le nom que l'on a donné, dans les Etats-Unis, à des hommes qui, sans former aucune agrégation, sont disséminés dans toutes les sociétés religieuses. Ils prétendent n'appartenir à aucune secte, et s'imaginent, comme les universalistes, qu'on peut faire son salut dans toutes indifféremment.

ANTI-STANCARIENS, disciples de Musculus, qui enseignait non-seulement que Jésus - Christ était médiateur en qualité d'Homme-Dieu, mais que la nature divine était morte avec l'humanité; au lieu que Stancare prétendait que Jésus-Christ n'avait été médialeur qu'en qualité d'homme et non

pas d'Homme-Dieu.

ANTISTES. Ce mot latin, qui signifie président, se donne, chez les catholiques, à tous les archevéques, évêques, primats, etc.; mais seulement quand on parle latin. luthériens d'Allemagne donnent le nom d'Antistes ou surintendant, à une espèce de prélat, sans crosse et sans mitre, qui a l'in-

tendance des églises luthériennes.

ANTITACTES, hérétiques qui parurent sur la fin du 11' siècle; c'était une branche des cainites. Les Antitactes étaient des hommes voluptueux et superficiels, qui se faisaient un devoir de pratiquer tout ce qui était dé-fendu dans l'Ecriture sainte. Suivant leur ductrine, l'Etre essentiellement bon avait créé un monde où tout était bon. Les hommes, beareux et innocents, se livraient sans remords à tous les attraits du plaisir, quand une des créatures de Dieu, jalouse de la félicité des hommes, entreprit de la troubler en jetant dans leurs esprits l'idée du bien et du mal, de l'honnête et du déshonnête, et en attachant une idée de houte à ce qui était inspiré par la nature. De là les lois, les peines, les crimes, les remords, qui rendirent les hommes malheureux et qui remplirent le monde de désordres. Les Antitactes en concluaient que pratiquer ce qui était dé-, fendu, c'était se replacer dans cet état d'innocence d'où l'homme n'avait été tiré que par l'auteur de la loi. Voy. notre Dictionnaire des Hérésies, art. Antitactes, Cay-

ANTITHEES, génies malfaisants, rivaux des dieux et ennemis des hommes, qu'ils trompaient par des illusions. Les magiciens les invoquaient pour la réussite de leurs enchantements. Yoy. Asouras.

· ANTI-TRINITAIRES, dénomination sous laquelle ou comprend tous les hérétiques qui ont nié la sainte Trinité, et qui ne veu-lent point reconnaître trois personnes en Dieu; comme les disciples de Paul de Samosale, les photiniens, qui n'admettaient pas la distinction des trois personnes, les ariens, qui niaient la divinité du Fils, les macédonieus, qui contestaient celle du saint-Esprit. Maintenant ce nom appartient principalement aux sociniens, connus aussi sous le nom d'unitaires. Voy. notre Dictionnaire des Hérésies. art. Anti-Trinitaires.

ANTONINS ou ANTONISTES, religieux de l'ordre de Saint-Antoine, qui commen-cèrent à s'établir vers l'au 1095, sous le pontificat d'Urbain II, à l'occasion que nous allons rapporter. Josselin, seigneur de la Mothe-Saint-Didier en Viennois, ayant fait un pèlerinage à Jérusalem, avait r p. orté de Constantinople le corps de saint Antoine, et amené avec lui les ecclésiastiques qui avaient la garde de cette relique. De retour dans sa patrie, il jeta les fondements d'une église qui fut achevée par Guigues-Didier, son parent. On y plaça le corps du saint, et on fit venir des moines du monastère de Mont-Majour, au diocèse d'Arles, pour la desservir. Sur ces entrefaites, une maladie contagieuse, connue sous le nom de seu sacré, ou des ardents, et nommée depuis le seu Saint-Antoine, exerçait ses ravages en Europe. Plusieurs personnes attaquées du séau eurent recours au saint, et surent miraculeusement guéries ; le bruit s'en répandit bientôl; on y accourut de toutes parts, et la foule des malades augmentant chaque jour, il ne leur fut plus possible de trouver des logements; la plupart étaient contraints de demeurer 'exposés aux injures de l'air. Gaston et son fils Guerin, illustres gentilshommes du Dauphiné, animés du zèle de la charité, fondèrent un vaste hopital pour y recevoir les malades, et consacrèrent leurs biens à ce pieux établissement. Plusieurs autres gentilshommes s'associèrent à eux, et telle fut l'origine de l'ordre des hospitaliers de Saint-Antoine, qui ne tarda pas à se répandre dans l'Europe, dans l'Asie, et même dans l'Afrique. Les religieux n'avaint point de genre de vie particulier : la seule chose qui les distinguât était un T tau grec, qu'ils portaient sur leurs habits. Ils furent gouvernés, pendant près de deux siècles, par dix-sept grands maîtres, dont le dernier fut Aimon de Montagny. Celui-ci, voyant que la maladie du feu Saint-Antoine était presque dissipée, et craignant que son ordre ne fût aboli avec l'objet qui l'avait fait établir, obtint du pape Boniface VIII une règle nouvelle, qui des hospitaliers de Saint-Antoine forma un ordre religieux attaché aux fonctions ecclésiastiques, en conservant toujours le but primitif de son institution. L'ordre de Saint-Antoine prit alors une nouvelle forme. Les hospitaliers changèrent leur nom en celui de chanoines réguliers. Ils se revêtirent de l'habit ecclésiastique, sur lequel ils gar-dèrent toujours le tau grec, et commencerent à observer la règle de saint Augustin. Leurs grands maltres prirent le titre d'abbé, qu'ils ont toujours conservé depuis. Autrefois les abbés de l'ordre de Saint-Antoine avaient le droit de présider aux Etats du

Basobiat, en l'absence de l'évêque de Grenoble, et étaient de droit conseillers du parlement seant en cette ville. Voy. notre Dicfontaire des Ordres religieux, art. Antoine M Firsmon, et celui des Sciences occultes, el laderes (Mal des).

ANTRIMPOS, dieu des anciens Prussiens

quarait l'empire de la mer.

ANTRINIP, dieu de la mer, chez les andeus Prossiens.

ANTRON CORACE. Plutarque, examinant perquoi aux portes de tous les temples de hine on attachait des bois de cerf, et au mi temple du mont Aventin des cornes de kel, soupconne que c'est pour conserver anémoire d'un fait arrivé sous le règne de imis Tullius. Dans le pays des Sabins, n homme, appelé Antron Corace, avait la mbelle vache de tout le pays : un devin prédit que celui qui la sacrifierait à ize, sur le mont Aventin, assurerait à sa me l'empire de toute l'Italie. Corace se mit à Rome pour faire ce sacrifice. Un svien de Tullius instruisit le roi de cette molétie; le roi en informa le pontife, qui, portromper Corace, lui dit qu'avant de sarier, il fallait qu'il allât se laver dans le ੀਲ: Corace crut le pontife; et, tandis ਵਿੱਖ baignait, le roi fit immoler la vache, Existes cornes à la porte du temple, et mions les honneurs du sacrifice.

LITUMALGUEN, épouse du Soleil chez e Aracans, peuple de l'Amérique méri-mule; ils la considèrent comme une deux, bien qu'ils ne regardent pas son aricomme un dieu; ils disent même qu'il

AMBIS, divinité égyptienne. Voici d'abrice que nous en rapportent les Grecs et le Romains, qui avaient introduit son culte imbis était fils d'Osiris; il suivit son père la guerre, et s'y distingua par des exploits mini méritèrent, après sa mort, l'honneur ture mis au rang des dieux. Il aimait telsent les chiens, qu'il portait sur son bou-🖎 el sur ses éténdards la figure decet aniul: c'est pourquoi les Egyptiens le repré-utient sous la figure d'un homme avec re lete de chien. D'autres prétendent qu'on avait donné cette forme en mémoire du dien qui avait gardé les corps d'Osiris et (lus; d'autres enfin croient qu'Anubis était udes conseillers d'Isis, et qu'on lui donnait tele de chien pour indiquer sa sagacité. ≒ corps était revêtu de la cuirasse et de h colle d'armes, avec le paludamentum sur k lout, et la chaussure montant jusqu'à miimbes; quelquefois il est simplement vetu (see tanique. Il tient de la main droite un est ce dernier attribut peut-être qui l'a aid confondre par quelques-uns avec Merare; aussi lui donnait-on le nom d'Hermatebis (Mercure-Anubis). Sa statue se voyait alla porte des temples. Les Romains adoptrent son culte et lui élevèrent un temple. Imple lui donne l'épithète de Latrator (Abujeur). Les Egyptiens lui avaient élevé

DICTIONN. DES RELIGIONS. I.

une ville sous le nom de Cynopolis (ville du Chien ) : on y nourrissait les chiens qui étaient regardés comme sacrés. Selon M. Champollion, Anubi a servi de type à Rhadamante, juge des enfers chez les Grecs : il était fils d'Osiris, et ministre des enfers dans l'Amenthi, ou enfer égyptien. Son emblème n'était pas le chien, mais le chacal, animal qui ressemble assez au chien. Ce dieu est souvent représenté sous la forme d'un chacal noir, ou simplement avec la tête de cet ani-

ANXUR, ANXYR ct AXUR, c'est-à-dire Imberbe, nom sous lequel Jupiter enfant était adoré dans la Campanie, et surtout à

Anxur, ville du pays des Volsques.

AONIDES, surnom donné aux Muses par les poëtes, parce qu'elles étaient particulièrement honorées sur les monts Aoniens, situés en Béotie, d'où la Béotie elle-même est

souvent nommée Aonie. AORASIE, mot grec qui signifie invisibi-lité. Les anciens étaient persuadés que les hommes ne voyaient jamais les dieux, même lorsque ceux-ci venaient converser parmi les mortels. Il n'y avait qu'au moment où les dieux quittaient ceux auxquels ils avaient adressé la parole et leur tournaient le dos qu'ils en étaient reconnus. C'est ainsi que nous lisons dans l'Iliade que Neptune ayant parlé aux deux Ajax sous la figure de Chalcas, ne sut reconnu de ceux-ci qu'à sa démarche, au moment où il les quittait. Les Grecs appelaient aorasie cette pro-

priété de n'être point reconnu.

APANCHOMENE (L'étranglée), surnom de Diane. Voici comment ce nom lui fut donné. — Cette déesse avait un temple à Condyléa, village situé à un stade de Caphyes: on l'appelait d'abord Diane Condyléatis; mais un jour des enfants, jouant ensemble autour du temple, trouvèrent une corde sous leur main, la passèrent au cou de la statue de la déesse, et se mirent à la trainer. Des habitants de Caphyes, scandalisés de ce jeu téméraire, assummèrent ces enfants à coups de pierre. Une maladie qui survint immédiatement, et qui saisait avorter les femmes, sut regardée comme la punition de cette cruauté. Les dabitants ayant consulté l'oracle de Delphes, il leur fut ordonné de faire annuellement des funérailles aux enfants injustement massacrés. Cet usage existait encore au temps de Pausanias.

APANTOMANCIE, divination tirée des objets qui se présentent à l'improviste.

APARCHÆ, nom que Pausanias donne aux prémices ou offrandes que les Hyperbo-

réens envoyaient à Délos.

APARES ou APARITES, nom donné aux Docètes, disciples d'Apelles, qui soutenaient que Jésus-Christ ne s'était pas fait homme, et n'avait enseigné qu'en apparence.

APAR-PACH, nom de la quinzaine obscure de la lune d'Acin ou de Kouar, pendant laquelle les Hindous font des offrandes aux mânes de leurs ancêtres et donueut de la nourriture aux brahmanes.

Ĭ,

APATURIES, fêtes athéniennes instituées en mémoire du stratagème auquel Mélanthe, roi d'Athènes, eut recours pour tuer Xanthus, prince thébain. Les Béotiens ayant dé-claré la guerre aux Athéniens, Xanthus, leur chef, proposa de terminer le différend par un combat singulier; Thimète, roi d'Athènes, refusa le défi, et fut déposé pour cela; mais Mélanthe, l'ayant accepté, fut mis à sa place. Comme les champions en venaient aux mains, Mélanthe reprocha à son adversaire de s'être fait suivre d'un homme revêtu d'une peau de chèvre noire. Celui-ci détourna un instant la tête pour vérisier le fait, et Mélanthe profita de ce mouvement pour le tuer. Ces fêtes tiraient donc leur nom du mot grec ἀπὰτη, tromperie; on y invoquait Jupiter Apaténor, ou le trompeur, que l'on supposait avoir favorisé la fraude, et Bacchus Melanægis, ou vêtu d'une peau de chèvre noire, parce que l'on prétendait que c'était lui en effet qui s'était tenu sous ce costume derrière le chef béotien. — D'autres assignent à cette fête et à son nom une origine plus honorable. Les Apaturies commençaient le 22 du mois pyanepsion et duraient trois jours ; le premier s'appelait dorpia, souper, parce qu'on servait aux tribus un souper somplueux; le second anarrhysis, parce que, dans les sacrifices qu'on y offrait à Jupiter et à Minerve, les têtes des victimes étaient tournées vers le ciel ; c'est ce qu'exprime le terme anarrhysis; le troisième était nommé couréctis, action de raser, parce que les jeunes gens se coupaient les cheveux, avant d'être admis dans les tribus. Il fallait que préalablement les pères les reconnussent solennellement pour leurs enfants, et les fissent enregistrer; jusqu'à cette époque ils étaient censés sans père, apatores, d'où Apa-turies. — D'autres enfin veulent que la première le tre de ce nom soit un a collectif, et exprime que les parents et alliés se réunissaient aux pères des jeunes gens que l'on devait recevoir. Ces jeunes gens se tenaient près de l'autel où l'on offrait les sacrifices le deuxième jour de la sête. Plusieurs peuples d'Ionie célébraient aussi les Apaturies.

A-PÈ-LÈ-BA, c'est-à-dire les quatre états de châtiments. Les bouddhistes de Siam appellent de ce nom les quatre premières régions de l'échelle des êtres. La première et la plus basse est l'enfer, vient ensuite la demeure des Asouriké, puis celle des Preittus et enfin celle des animaux. Au cinquième échelon est la terre ou demeure de l'homme.

APELLITES. Apelles, disciple de l'hérésiar que Marcion, s'écarta de son maître en plusieurs points, et devint chef d'une secte qui, de son nom, fut appelée Apellite. Contrairement à son maître, il n'admettait qu'un seul principe tout-puissant et essentiellement bon; mais pour expliquer l'origine du mal, il supposait que ce Dieu avait créé les anges, et entre autres celui qu'il appelait l'ange du feu, qui, devenu méchant, avait lui-meme créé notre monde sur le modèle d'un monde supérieur et plus parfait. Il reconnaissait Jésus-Christ pour Fils de Dieu, et admettait, con-

tre l'opinion de Marcion, qu'il avait pris un corps véritable, mais un corps tiré de la substance des cieux qu'il avait traversés pour descendre sur la terre, afin de ne rien emprunter à ce qui avait été sormé par l'ange créateur. En remontant dans les cieux Jésus-Christ avait rendu à chaque ciel ce qu'il lui avait pris. Il prétendait que les âmes n'étaient point absolument incorporelles; leur substance, selon lui, était unie à un petit corps infiniment subtil qui s'élevait dans les cieux, où ces âmes contemplaient l'Etre souverain sans daigner s'occuper de la terre. Mais l'ange créateur ayant produit ici-bas des fruits et des fleurs, leur parfum avait séduit les organes délicats de ces âmes subtiles, qui, s'étant abaissées vers la terre, furent enveloppées par l'ange dans la matière terrestre pour les retenir dans son empire. Ces âmes, en s'agitant pour se dégager, se formèrent des corps semblables aux corps éthérés qu'elles avaient avant de descendre ; d'où il s'ensuivait que, même dans le ciel, les âmes avaient un sexe.

Après avoir débité si sérieusement de pareilles réveries, il n'est pas étonnant qu'il se soit laissé séduire par des femmes perdues. Il tomba entre autres dans les piéges d'une malheureuse nommée Philumène, qui se vantait d'avoir des visions et d'être honorée des visites de saint Paul et de l'enfint Jésus. On croyait même qu'elle faisait des miracles et qu'elle vivait de pain céleste. Apelles, qui rejetait avec mépris les écrits de Moïse et des prophètes, composa un livre des révélations et des prophéties de Philumène. Il sul résuté par Tertullien et par Rhodon. Nous n'avons plus l'ouvrage du premier, mais nous lisons dans Eusèbe un fragment curieux de Rhodon contre cet enthousiaste. Voy. notre Dictionnaire des Hérésies, art. APELLE.

APEMIUS (Bienfaisant), surnom sous lequel Jupiter avait un autel sur le mont Par-

nèthe.

APÈNE, sorte de char où les images des dieux étaient portées certains jours en procession, dans la Grèce. Il était fort riche, quelquefois d'ivoire ou d'argent, et richement décoré. Deux mules le trainaient; ct on exécutait à l'entour des chants et des danses en l'honneur des dieux. Les Latins appelaient ce char thensa.

APÉSANTIUS, ou APHÉSANTIUS, surnom de Jupiter, pris d'Apésas ou Aphésas, montagne de Nèmée qui lui était consacrée, et sur laquelle Persée fut le premier qui lui sa-

crifia.

APEX, sorte de coiffure que portaient à Rome les flamines et les saliens; elle était surmontée d'une verge couverte de laine, et on l'attachait sons le menton avec deux cordons pour qu'elle tintmienx. Valère-Maxima rapporte que Sulpitius sut destitué du sacerdoce, parce qu'il laissa tombor ce bonnet exa sacrifiant

APIIACITE, surnom de Vénus, qui avait un temple et un oracle à Aphaque en Phenicie, entre Byblos et Héliopolis. Près de colieu était un étang où coux qui venaieut coux-

238

seller l'oracle jelaient leurs présents. S'ils étaient agréables à Vénus, ils allaient au ford, sinon, ils surnageaient, eussent-ils été d'or ou d'argent. Il se passait bien des désordes dans ce temple, comme dans la plupart de ceux qui étaient consacrés à Vénus; ce moiif porta Constantin à ordonner sa destruc-

APHÉA, divinité adorée par les Eginètes et ar les Crétois; on a une ode de Pindare en son honneur. Cette déesse avait un templedans l'île de Crète; on croit que c'est la même que Diane ou Britomartis.

APHESIENS, ou APHETORIENS (du verbe երբ, partir), surnom donné à Castor et à Mus parce qu'ils présidaient aux barrièradoù l'on partait dans les jeux publics, oparce qu'ils avaient un temple dans l'arène.

APHESIUS, surnom. de Jupiter, qui avait niemple sur le mont Aphésas, près du cheonde Sciron. Durant une sécheresse extrordinaire, Eaque, après avoir sacrifié dans Eine à Jupiter Panhellénien, fit porter une unie de la victime au haut de la montagne e la jeta dans la mer pour apaiser le dieu. APHRODISIES, sètes instituées en l'honun de Vénus Aphrodite. Elles avaient lieu deles Grecs, qui les célébraient avec beauexplesolennité, surtout à Cypre, Paphos, authonte et Corinthe. Les initiés offraient i venus une pièce de monnaie, velut prostibili pretium, ce qui ne permet pas de sup-poser que ces cérémonies étaient chastes. ionichois, s'il faut en croire Athénée, les honnétes femmes de Corinthe célébraient aussi les Aphrodisies, sans se mêler pour cela aux courtisanes, que cette fête intéres-Au particulièrement partout ailleurs.

APHRODITE, surnom de Vénus. Il est forme du grec zpecs, écume de la mer, et peut se traduire par marine: on l'appelait ainsi parce que les poètes supposaient qu'elle avait été formée de l'écume de la mer, ou du moins qu'elle était sortie des eaux. sobe, saint Augustin et saint Jérôme parkal aussi d'une danse nommée aphrodite, et pir laquelle les anciens représentaient les rentures galantes de la déesse. Voy. Yénus.

APHTHARTODOCITES. Ce nom, qui simile les partisans de l'incorruption, lut tonéaux disciples de Julien d'Halicarnasse, Parurent vers l'an 363. Ils prétendaient se Jésus-Christ n'avait pu mourir, parce eson corps était incorruptible.

APIA, divinité des Scythes; Hérodote tradel ce mul par Thea.

APIDOME, génie des anciens Slaves, qui Freidail aux changements d'habitation.

APIS, divinité adorée par les Argiens. Apis était fils d'Apollon, et médecin habile; l'avait réussi à délivrer la contrée des serpests et autres animaux noisibles ; d'un aute côté il savait guérir les animaux utiles il'homme. A ces talents il joignait l'art de eviner. Les Argiens, par reconnaissance, hi cecernèrent les honneurs divins, et don rèrent à leur pays le nom d'Apia, qui rappelait celui de leur libérateur.

APIS, nom d'un taureau adoré par les Egyptiens à Memphis. Il était assez difficile de trouver un animal qui réunit toutes les conditions propres à en faire un dieu; volciles marques auxquelles on le reconnaissait: il devail être tout noir, avoir sur le front une tache blanche en forme de triangle, du côté droit une autre tache blanche en forme de croissant, et sous la langue une espèce de nœud semblable à un escarbot; d'autres ajoutent qu'il fallait encore qu'il eût la figure d'une aile tracée sur le corps. Il est probable que le premier taureau sur lequel on trouva ces caractères sit juger qu'il ne pouvait être que le tabernacle de la divinité; mais il est à croire qu'une fois ces marques admises comme signes d'une nature divine, l'art aidait fort à la nature, quand il s'agissait de remplacer le dieu défunt. Il passait pour constant qu'un être semblable ne pouvait avoir été engendré dans les flancs d'une vache que par un rayon de la lune, ou bien par un coup de tonnerre. Quand on avoit réussi à trouver un animal si rare, les Egyptiens le nourrissaient pendant quatre mois au milieu d'un édifice situé dans le Delta et dont l'orifice regardait l'orient. A l'époque de la nouvelle lune, on le transportait en grande cérémonie, sur un char magnifique, à Heliopolis, où il était encore nourri pendant quarante jours par les prêtres, et par des femmes qui ne se présentaient devant lui qu'avec un costume et des attitudes fort indécentes. Ce terme expiré, les prêtres faisaient monter le dieu dans une barque, où il y avait une niche dorée préparée pour lui, et le conduisaient d'Héliopolis à Memphis. Le peuple venait en soule au-devant de lui avec les prêtres de la ville, et on le menait avec pompe dans le temple d'Osiris, car les Egyptiens s'imaginaient que l'âme de ce dieu était passée dans le taureau, et qu'Osiris revivait en lui : c'est pourquoi Apis y avait deux chapelles magnitiques qui formaient son appartement, avec une grande cour ou promenoir, qui avait été construite par le roi Psammétichus; ce promenoir était situé en face du péristyle, et environné d'un mur couvert de sculptures, et, au lieu de colonnes, on y avait employé des statues colossales de douze coudées de hauteur. On lui attribuait le don de connaître l'avenir et on étudiait ses moindres actes pour le découvrir. Ainsi c'était un présage heureux ou malheureux selon qu'il entrait de lui-même dans l'une ou l'autre des deux chapelles. C'était un augure savorable quand il mangeait avec appétit la nourriture qu'on lui présentait, mais c'en était au contraire un fort sinistre quand il refusait d'y toucher. Germanicus, étant allé consulter l'oracle du dieu Apis, lui présenta à manger, le taureau ne voulut rien prendre, et tourna la tête; on en conclut qu'un grand malheur menaçait le prince, qui, en effet, fut empoisonné par Pison la même année. Le dieu était servi à Memphis par de jeunes pages, auxquels on attribuait aussi des connaissances surnaturelles. La fête d'Apis était célébrée tous les ansà l'époque de la crue du Nil, elle

durait sept jours; on le promenait alors par les rues de la ville, accompagné d'une foule d'officiers et au chant des hymnes. On jetait un vase d'or dans le sleuve, et on était persuadé que les crocodiles, perdant leur caractère séroce, devenaient doux et humains pendant toute la durée de la fête. — Les Egyptiens pensaient sans doute que la décrépitude ne convenait point à un dieu, ou bien leur théologie astronomique les avait convaincus que la durée de la vie du taureau sacré ne devait pas s'étendre au delà de vingt-cinq ans. En effet ce terme arrivé, on le conduisait solennellement au bord du Nil où on le noyait en cérémonie, d'autres avancent qu'on l'ensevelissait au fond d'un puits. Cepeudant Belzoni prétend avoir trouvé un tombeau du bœuf Apis dans les montagnes de la haute Egypte. C'était un sarcophage en albâtre à colonnes, transparent et sonore, orné en dedans et en dehors d'hiérog yphes et de figures incrustées. Dans l'intérieur se trouvait le corps d'un taureau embaumé avec de l'asphalte. Ce sarcophage se voit maintenant au musée britannique. La mort d'Apis était le sujet d'un deuil général qui durait jusqu'à ce que les prêtres lui eussent trouvé un successeur. — L'abbé Pluche, qu'il saut lire avec beaucoup de réserve, fait à ce sujet une remarque judicieuse : Le hasard, dit-il, ayant fuit trouver à Memphis un veau qui avait quelques taches d'une figure approchante d'un cercle ou d'un croissant, symboles (du soleil ct de la lune, ou d'Osiris et d'Isis), si respectés parmi les Egyptiens, cette singularité, qui n'était rien et ne méritait pas plus d'attention que ces taches blanches qu'on voit au front des chevaux et ailleurs, ils la prirent pour le caractire d'Osiris et d'Isis, empreint sur l'animal qu'ils chérissaient. Une cervelle hypocondre s'avisa de croire et de persuader aux autres que c'était ..... une visite que le protecteur de l'Egypte daignait leur faire. Ce veau miraculeux.... fut logé dans le plus bel endroit de Memphis; sa demeure devint un temple: tous ses mouvements furent trouvés prophétiques; et le peuple y accourut de toutes parts son offrande à la main.... Après sa mort on eut grand soin de le remplacer par an autre qui eût à peu près les mêmes taches. Quand les marques désirées n'étaient pas nettes et précises, on les aidait d'un coup de pinceau. On prévenait même à propos, et après un temps marqué, l'indécence de sa mort naturelle, en le conduisant en cérémonie dans un lieu où on le plongeait dans l'eau; puis on l'enterrait dévotement. — Lors de la conquête de l'Egypte par les l'erses, Cambyse troubla les scles d'Apis par la mort des magistrats de Memphis, et en faisant battre de verges les prétres du taureau sacré, et afin de prouver à ses nouveaux sujets qu'Apis n'était pas un dieu, il ne craignit pas de le frapper de son poignard. — Il paraît toutesois que le mer-veilleux animal n'était pas toujours facile à remplacer, car sous le règue de Julien, qui fut si favorable aux religions païennes, le préset de l'Egyple aunonça à cet empereur, comme une heureuse nouvelle, qu'on venait.

après de longues recherches, de découvrir un nouveau bœuf Apis.

Lorsque les Grecs se farent rendus maltres de l'Egypte, ils ne manquèrent pas d'amalgamer les croyances des vaincus avec leur propre mythologie. Ainsi, d'après eux, Apis, fils de Jupiter et de Niobé, épousa lo ou Isis, fille d'Inachus, roi d'Argos, d'autres disent roi de Carie. Peu de temps après son mariage, il céda à son frère l'administration de son royaume d'Achare et partit pour l'Egypte. Un jour, se promenant seul sur le bord du Nil, il sut insulté par un homme brutal qu'il rencontra. Apis l'ayant menacé de le faire punir de sa témérité, cet homme s'élança sur lui, le mit en pièces et jeta ses membres dans le fleuve. Isis, n'en ayant point de nouvelles, fit longtemps des perquisitions inutiles pour savoir ce qu'il était devenu. Pendant qu'elle languissait dans la douleur, il lui apparut en songe un taureau qui avait le front blanc, le corps noir, une tache blanche sur le dos, une forme d'escarbot sur la langue, et le poil de la queue double. Elle ne douta point que ce\_ne sût le roi son mari qui avait pris cette Torme. Elle communiqua aux Egyptiens sa vision. Les prêtres l'appuyèrent et sirent chercher un taureau qui eût les mêmes signes, et quand on l'eut trouvé on lui rendit les honneurs divins.

Quelques exégèles sacrés pensent que le veau d'or qu'adorèrent les Israélites dans le désert avait été fait à l'imitation du bœuf Apis. C'est peu probable, car Apis était vivant, et avait des caractères qui ne pouvaient être reproduits en or; au reste si les Israélites eussent voulu se donner un bœuf Apis, ils en eussent trouvé assez facilement, puisqu'ils avaient amené avec eux de l'Egypte de nombreux troupeaux. Cependant il est un passage des psaumes qui semblerait justifier cette opinion. L'auteur sacré, parlant de l'adoration du veau d'or, reproche aux Israélites d'avoir changé la gloire d'un culte pour le simulacre d'un dieu mangeant du soin (Psal. cv., 20). Voy. notre Dictionnaire de la Bible, art. Apra

APOBOMIES, fêtes grecques dans les quelles on sacrifiait non pas sur les autels, mais sur la terre nue.

APOCALYPSE. Ce mot, qui veut dire découverte ou révélation, est le nom du livre qui termine le Nouve**au Testament et même** toute la Bible. Saint Jérôme remarque que ce mot est tellement propre à l'Ecriture sainte, qu'il n'a jamais été employé par les auteurs profanes. Ce livre a été composé par l'apôtre saint Jean, auteur aussi d'un Evangile et de trois Epîtres canoniques. Il l'écrivit sur la fin de sa vie, vers l'an 95 de Jésus-Christ, lorsqu'il sut relégué dans l'île de Patmos sous l'empereur Domitien. L'Apocalypse est divisée naturellement en trois parties : la première renferme des instructions que l'auteur adresse aux sept principaux évêques de l'Asie Mineure; la seconde contient la prophétie des persécutions que l'Eglise devait essuyer de la part des Juiss, des bérétiques, des empereurs romains, le récit des vengeances que

le Tout-Puissant devait exercer contre les perséculeurs des fidèles, enfin la description de ce qui se passera à la fin des temps; la troisième offre une image pompeuse de la gloire et de la félicité des élus dans la Jéruidem céleste. Ce livre est extrémement obsor, et ce serait une témérité que de prélendre en avoir une complète intelligence. Néanmoins comme il n'a pas été inspiré de Dieu sans un motif, on peut supposer que les chrétiens sont actuellement, par rapport ice livre, dans la position où se trouvaient les Isils à l'égard des prophétics de l'ancienne wi, dont on n'a acquis la véritable intellipace que lorsque les mystères de la rédempliun ont été accomplis. L'Apocalypse est le live prophétique du Nouveau Testament ; il comprend tout le temps que l'Eglise subsisun sur la terre, et il est à croire qu'il ne un complétement dévoilé que quand tous bévénements seront accomplis, et qu'alors dervira à affermir les chrétiens dans la foi. Cependant toutes les communions chrémines ont cherché à interpréter ce livre en kur laveur, les Anglais y ont trouvé les ré-rolulions de la Grande-Bretagne; les luthériens, les troubles de l'Allemagne; les réformes de France, le règne de Charles IX et la regence de Catherine de Médicis. Plusieurs mi vétendu y découvrir l'époque précise de his du monde, et ont composé de gros lima ce sujet. — Les singularités que renme l'Apocalypse ont porté plusieurs à faitribuer à d'autres auteurs que saint Jean l'Evangéliste; par exemple à un certain Jean k Théologien, disciple de l'apôtre, et qui aupersvant l'avait été de Jésus-Christ, mais le sernom de Théalogien a toujours été donné à saint Jean l'Évangéliste dans l'Eglise freque, à cause de la sublimité de la doc-line qu'il a consignée dans son Evangile. D'autres ont prétendu que l'Apocalypse était le produit de quelque hérélique du premier siècle, et ont voulu que Cérinthe en fût l'aubur. En effet on ne la trouve point dans le unon de plusieurs Eglises fort anciennes, ul qu'elles ne l'aient pas crue assez aubeatique, soit qu'elle ne fût pas encore partenue à leur connaissance. Mais la tradition emontre que la majorité des Eglises et des Pères n'a jamais douté de son authenticité. les protestants, qui d'abord l'avaient rejetée, a la meltant au nombre des livres apocryiles, l'admettent maintenant dans le canon is livres saints. Voy. le commentaire de besuet sur l'Apocalypse, dans le tome XXV he notre Cours complet d'Ecriture sainte. Voyez aussi nos Dictionnaires de la Bible et les Sciences occultes, art. Apocalypsu.

APOCALYPSE (CHEVALIERS DEL'). En 1694, un nommé Augustin Gabrino, natif de Bresque, en Italie, à qui la lecture de l'Apocames avait sans doute fait tourner la tôte, s'imagina que l'Antechrist devait bientôt paraître, et résolut de prendre les armes pour térendre l'Eglise contre un si redoutable ensemi. Il communiqua son dessein à des bonmes crédules, la plupart ouvriers et de la tie du peuple, qui adoptèrent ses rêve-

ries. H en forma une société sous le nom de Chevaliers de l'Apocalypse. Pour lui il prit le titre fastueux de Prince du nombre septenaire, et de Monarque de la Sainte-Trinité. Ces sanatiques, qui étaient au nombre d'environ quatre-vingts, affectaient de ne travailler à leur métier que l'épée au côté. Les armes de leur ordre étaient une étoile rayonnante avec le nom des anges Michel, Gabriel et Raphaël. Ils y joignaient un sabre et un bâton de commandement disposés en sautoir. Quelques-uns portaient ces armes sur leurs habits. S'ils se sussent bornés au dessein extravagant de défendre l'Eglise, on eût pu se contenter de rire de lour folie; mais ils se m4laient encore de dogmatiser, et débitaient des principes dangereux qui n'avaient nul rapport au livre de l'Apocalypse. Ils disaient entre autres qu'une semme pouvait, sans pé-cher, accorder ses saveurs à d'autres hommes, pourvu qu'elle ne les refusat point à son mari. Ils voulaient aussi établir le divorce et permettaient aux maris de congédier leurs femmes, lorsqu'ils on étaient dégoûtés. L'obscurité et le petit nombre de ces sanatiques empéchèrent, pendant quelque temps, qu'on ne prit garde à cux; mais une aventure singulière sit éclater la soile de leur ches. Ga-brino, étant dans une église de Rome le jour des Rameaux, l'an 1694, et entendant chanter l'antienne : Qui est ce roi de gloire? s'avança au milieu du clergé, l'épée nue à la main, et criant de toute sa force : C'est moi qui suis ce roi de gloire. On l'enferma comme il le méritait dans l'hôpital des fous. Peu de temps après, un de ces chevaliers de l'Apocalypse, bûcheron de son métier, se hasarda de débiter publiquement la doctrine de sa secte, et fut mis en prison avec une trentaine de ses confrères. Les autres, épouvantés, se dispersèrent et ne parurent plus.

APOCARITES. Ce nom, qui signifie suréminents en bonté, fut donné à des héréliques qui parurent en 279. C'élait une branche du manichéisme; ils enseignaient que l'âme humaine élait une portion de la Divinité

humaine était une portion de la Divinité.

APOCATASTASE, « rétablissement de l'état primitif, exécution des promesses, dans le style des apôtres. On nomme discussions apocalastiques celles qui, dans le commencement du siècle dernier, furent suscitées à Jean-Guillaume Peters, à cause de son opinion religieuse, que tout retournait à son état primitif à une certaine époque, et que le coupable, à force de prières et d'explations, pouvait être délivré des châtiments qu'il souffrait dans l'enfer. Peters a nommé retour de toutes choses le système de l'apocatastase. » (Dictionn. de la convers.).

APO-CATÉQUIL, le génie du mal, chez les Péruviens; c'était l'idole la plus respectée qui fût dans le Pérou; on l'adorait depuis Quito jusqu'à Cuzco. Voy. Caréquil.

APOCRÉOS. On appelle ainsi, dans l'Eglise grecque, la semaine que nous nommons Septuagésime. Le mot Apocréos signific privation de chair, parce que c'est dans cette semaine que les Grecs cessent de manger de la viande et commencent leur caréme. C'est la

contraire de ce qui se passe en Occident, où un grand nombre de chrétiens se livrent aux plaisirs, aux désordres et à mille extrava-

gances.

APOCRISIAIRE. On a donné autrefois ce nom aux envoyés, aux agents, puis aux chanceliers des princes; mais on attribuait spécialement cette qualité aux diacres, députés par les patriarches de l'Eglise grecque pour soutenir les intérêts de leurs sièges. On appelait aussi apocrisiaires les nonces que le pape envoyait à la cour de l'empereur d'Orient pour y recevoir ses ordres et lui transmettre les réponses du prince, comme l'indique le nom d'apocrisiaire qui signisse porteur de réponses. Mais comme ce n'étaient généralement que des diacres, ils cédaient le pas aux évêques. Cependant ils ont eu quelquefois le rang et le caractère de légat. Saint Grégoire était apocrisiaire du pape Pélage à Constantinople. Du temps de Charlemagne, le grand aumônier de France portait le titre d'apocrisiaire. On donnait aussi ce nom à celui qui, dans les monastères, avait la garde du trésor. Voy. notre Dictionnaire de Liturgie, art. Apocrisiaire, Nonce, Légat.

APOCRYPHE. Ce mot veut dire secret ou cache. On appelle livres apocryphes ceux qu'on a voulu autresois saire passer pour sacrés et insérer dans le Canon des Ecritures, mais qui ont été rejetés par la plupart des Eglises, soit parce que leur authenticité n'étail pas assez constatée, soit parce qu'ils étaient évidemment controuvés. On peut les diviser en trois classes : 1º Les livres qui renferment une doctrine généralement bonne, et qui sont généralement regardés comme authentiques ou au moins comme véridiques, mais dont on ne reconnaît pas l'origine inspirée, tels sont dans l'Ancien Testament les troisième et quatrième livres d'Esdras, le troisième livre des Muchabées; et dans le Nouveau Testament, l'Epitre de saint Barnabé et celles des disciples des apôtres, saint Clément, saint Polycarpe, etc., le livre d'Hermas ou le Pasteur, etc.; 2° ceux qui ont été composés sous de faux titres, avec plus de piété que de prudence, et qui, évidemment, sont remplis d'erreurs et de fables, tels que les Evangiles de la Sainte-Enfance, de Nicodème, de saint Jacques ou le Protévangile, l'Epitre de saint Paul aux Laodiceens, etc. : on pourrait les appeler de pieux romans; 3º ensin ceux qui ont été composés par les hérétiques dans l'intérêt de leurs sectes, et qui enseignent des erreurs toul à fait contraires à la foi, tels que certains Evangiles publiés sous le nom de saint Jean, de quelques autres apôtres, ou de certains hérésiarques. - Mais on partage généralement les livres apocryphes en deux classes : la première renferme ceux qui ne contienment rien de contraire à la foi, qui ont un certain degré d'authenticité, et qui ont été reçus comme canoniques dans quelques Eglises; ce sont, dans l'Ancien Testament : Le psaume cui, la prière de Manassé, rei de Juda; les deuxième et troisième livics d'Esdras, les deuxième et troisième

livres des Machabées. Dans le Nouveau Testament, ce sont l'Epitre de saint Paul aux Laodicéens, l'Epitre de saint Barnabé, le livre du Pasteur, les Epîtres de saint Clément, de saint Ignace et de saint Polycarpe. On les trouve souvent imprimés à la suite des livres canoniques dans la Bible. La seconde classe contient les livres qui ont été composés par des faussaires, qu'ils aient eu pour auteurs des hérétiques ou des catholiques ignorants, et ils sont absolument rejetés. Ce sont dans l'Ancien Testament, entre autres, le livre d'Enoch, l'Histoire de Joseph, le Testament des douze patriarches, les Psaumes de Salomon; et dans le Nouveau, l'Evangile de la naissance de la suinte Vicrge, le Protévangile de saint Jacques, les Evangiles solon les Hébreux, selon les Nazaréens, selon les Egyptiens, l'Evangile de la Sainte-Enfance, les Evangiles de saint Pierre, de saint Thomas, de saint André, de saint Barthélemy, de saint Paul, de saint Matthias, de Nicodème, etc., les Evangiles d'Apelles, de Cérinthe, de Basilide, des ébionites, des gnostiques, et beaucoup d'autres encore, dont il serait inutile de rappeler les noms, et qui pour la plupart sont perdus. Ceux qui sont restés ont été recueillis dans le Codex apocryphus de Fabricius, 1719, 2 vol., et dans le Codex pseudepigraphus de Thilo, 1832, in-8.

Les protestants traitent d'apocryphes plusieurs livres de l'Ancien Testament reçus par les catholiques comme canoniques; ce sont ceux qui ne sont point partie du Canon des Juiss; c'est pourquoi ils ne les insèrent point communément dans leurs éditions de la Bible; ce sont: Tobie, Judith, la Sagesse, l'Ecclésiastique, Baruch, les deux livres des Muchabées, et les Additions d'Esther et de Daniel. Dans le Nouveau Testament, quelquesuns parmi les protestants rejettent aussi comme apocryphes, l'Epitre aux Mébreux, la seconde Eptire de saint Pierre, la deuxième et la troi-ième Eptire de saint Jeun, celles de saint Jacques et de saint Jude et l'Apocalypse; cependant la plupart des protestants modernes les ont restituées dans leurs Bibles. Voy. APOCALYPSB. Voy. aussi notre Dictionnaire de la Bible, art. Acres, Apoca-

LYPSE, EVANGILE.

APODIPNE. On appelle ainsi, dans l'Eglise grecque, cette partie de l'office canonial que nous nommons complies. Le met apodipne signifie après souper, parce que les complies doivent être récilées après le repas du soir.

APOIAUÉUÉS, bons génies de la théogonie des Tupinambas; ils dépendaient directement de Toupa, le bou principe; ils étaient les exécuteurs de ses ordres, et les instruments de sa bienfaisance; c'étaient eux qui, suivant les besoins de la terre, di-sipaient les nuages qui interceptaient les rayons du soleil, ou faisaient tomber les rosées et les pluies fécondantes.

APOLLINAIRES (JEUX). Ils se célébraient à Rome, dans le grand cirque, en l'honneur d'Apollon. Macrobe rapporte qu'une année, pendant qu'on les solennisait, les Romains attaqués par leurs ennemis marchèrent au

combat en invoquant le secours d'Apollon, et que ce dieu vint à leur secours et décocha du haut du ciel une grêle de slèches qui mit en suite leurs adversaires. C'est ce qui donna à ces joux une plus grande célébrilé. Il pa-rait que dans les premiers temps de leur institution ils n'avaient point d'objet fixe, et qu'on les solennisait à des époques irrégulières, suivant la volonté du préteur. Mais le préteur P. Licinius Varus proposa, l'an de Rome 544, une loi qui les fixa tous les cinq ans aux nones de juillet, c'est-à-dire au 5 de ce mois; et cela à l'occasion d'une peste. Le peuple y assistait couronné de laurier. Les décemvirs les présidaient et sacrifiaient à Apolton, avec les rites grecs, un bœuf aux tornes dorées et deux chevreaux blancs, et à Latone une génisse aux cornes dorées. Les Fones garçons, se tenant par la main, chauisient des hymnes en l'honneur du dieu, et les jeunes filles célébraient Diane. Les mafrones de la ville adressaient leurs vœux aux dieux, mangeaient dans le vestibule de leurs maisons, et laissaient les portes ouvertes à tout le monde.

APOLLINARISTES, disciples d'Apollinaire, évêque de Laodicée, qui avait fait entrer dans la religion quelques erreurs des gnostiques. Il admettait l'incarnation du Fils de Deu, mais il prétendait que le corps de Jém-Christ n'était pas semulable au nôtre. Vaprès lui, le Verbe avait été revêtu, de toute éternité, d'une espèce de corps impassible qui descendit du ciel dans le sein de la sainte Vierge ; aussi Jésus-Christ n'était né, n'avait souffert et n'était mort qu'en apparence. Quant à l'âme que Jésus-Christ avait prise, Apollinaire la distinguait de ce que les Grecs appelaient vous, esprit, entendement; il ne lui accordait qu'une âme purement sensitive, sans raison, ni intelligence; et l'âme pensante était remplacée en lui par la divinité. Or comine dans l'homme le corps est insensible et que l'âme seule est capable de sensations et de passions, il soutenait qu'il en ëtait de même de la divinité et de l'humanité de Jésus-Christ, et qu'ainsi l'on pouvait troire que la divinité avait souffert dans la chair. Ces erreurs établies sur des distinctions fort subtiles, et nées probablement de l'opi-aion de Platon qui distinguait l'âme sensitive de l'âme raisonnable, firent un assez grand combre de prosélytes. Elles furent condam-sées dans le concile d'Alexandrie de l'an 362, ians le second concile meaménique assemblé à Constantinople et par plusieurs Pères de l'Eglise. Les partisans d'Apollinaire se répandirent alors dans la Syrie et dans les pays voisias. Mais après la mort de leur chef, ils se divisèrent en deux partis, les yaleatinions et les polémiens. Les premiers re-stèrent fidèles aux dogmes d'Apolimaire; mais les seconds embrassèrent l'opinion que Dieu et le corps de Jésus-Christ étaient une seule substance, et qu'en conséquence il faltait adorer la chair, de là ils recurent le nom de Sarcolatres et d'Anthropolatres; on les nomma aussi Synusiastes parce qu'ils admettaient un mélange des deux natures en Jésus-Christ. Voy. notre Dictionnaire des Hérésies, art. Apollinaire.

APOLLON, l'un des dieux les plus célèbres des Grecs et des Latins; la mythologie lui avait donné les attributions les plus brillantes; dieu du jour, des beaux arts, des lettres, de la médecine, confondu avec le soleil lui-même, habile à conduire les chars, à manier l'arc, il était encore regardé comme le type et l'idéal de la beauté; ajoutez à cela qu'il connaissait l'avenir et que ses oracles étaient les plus célèbres et les plus accrédités dans toute la Grèce. Il tenait ces illustres prérogatives du plus grand des dieux qui lui avait donné le jour; Latone, sa mère, en butte au courroux de la jalouse Junon, se réfugia dans l'île flottante de Délos, que Neplune rendit stable en sa faveur : ce fut là qu'elle mit au monde Apollon et Diane. Junon, qui avait découvert sa retraite, suscita le serpent Python contre la mère et les enfants, mais Apollon, peu de temps après sa naissance, le perça de ses traits, d'où il conserva le surnom de Pythien. Plus tard, ayant donné naissance à un fils nommé Esculape, il tua les Cyclopes qui avaient forgé les traits au moyen desquels Jupiter avait foudroyé ce médecia célèbre. Son père, irrité de son au-dace, le bannit du ciel ; Apollon, réduit à la condition de simple mortel, se retira chez Admète, roi de Thessalie, qui lui confia la garde de ses troupeaux, ce qui le fit adorer comme dieu des bergers. Pendant son séjour sur la terre, Mercure lui ayant soustrait son arc et ses flèches, il sut réduit à se mettre au service de Laomédon, et travailla comme un simple manœuvre à relever avec Neptune les murs de Troie, mais frustré de son salaire, il s'en vengea en frappant la ville d'une peste cruelle. Enfin Jupiter, touché des mal-heurs de son fils, se laissa siéchir, rappela Apoilon dans le ciel et le chargea de conduire le char du Soleil. — Apollon, à l'exemple de son père, brûla plusieurs fois d'amour pour de simples mortelles; il poursuivit Daphné, mais cette chaste nymphe, pour échapper à ses poursuites, invoqua le sleuve Pénée son père, qui la changea en laurier. Il s'éprit ensuite des charmes de Leucothoé, sille d'Orchame, et la séduisit sous la forme d'Eurynome sa mère; mais le père de cette princesse mit fin à ces amours en la faisant enterrer toute vive. Il accorda à Cassandre le don de prophétie, à condition qu'elle condescendrait à ses désirs; mais comme elle refusa de tenir sa promesse, il la condamna a n'inspirer jamais de confiance dans les oracles qu'elle rendrait. Nous citerons encore ses amours avec Issa, Coronis, Clymène, Cy-rène, Ghioné, Acacallis, Calliope et plusieurs autres nymphes dont il eut un grand nombre d'enfants. Le paganisme vante des amours plus monstrueuses encore dans les dieux qu'il proposait à l'adoration des mortels. C'est ainsi qu'Apollon s'éprit de Cyparisse; mais ce jeune homme, se montrant plus affligé d'avoir tué par mégarde un cerf qu'il aimait, que flatté de l'hommage d'un dieu vouint renoucer à la vie, et Apoilon ne put lui

témoigner son amour qu'en le changeant en cyprès. Il aima ensuite Hyacinthe, fils d'Amyclas, qui était aussi chéri de Zéphyre. Cc-lui-ci, jaloux de la préférence que Hyacinthe accordait à son rival, s'en vengea cruellement. Un jour qu'Apollon jouait au palet avec son favori, Zéphyre poussa le disque du dieu sur la tête d'Hyacinthe qui mourut sous le coup. Apollon changea son sang en la fleur qui porte son nom. — Comme dieu du jour il s'appelait Phébus et conduisait le char du Soleil, ou plutôt il était le Soleil lui-même, et distribuait la lumière au monde, monté sur un char étincelant de pierreries, traîné par des coursiers fougueux; chaque matin il sortait à cet effet du sein des mers, du côté de l'orient, et poursuivait sa course du côté de l'occident, où il rentrait dans l'onde et se reposait dans les bras de Thétis déesse de la mer, des fatigues de sa brillante carrière. Comme dieu de la poésie et des arts, il présidait aux concerts des Muses et habitait avec elles les monts Parnasse, Hélicon, Piérius, les bords des fontaines Castalie et Hippocrène, et les rives du Permesse. En cette qualité on le représentait sous les traits d'un jeune homme tenant un arc et quelquefois une lyre, avec une tête rayonnante de lumière, et ornée d'une chevelure longue et flottante. — Apollon était regardé comme le plus doux, le moins sanguinaire, je dirais presque le plus accommodant des dieux; cependant on cite de lui un acte de férocité rare. Le satyre Marsias eut l'audace de le provoquer au combat de la slûte, et le maiheur de vaincre le dieu, qui, jaloux de sa défaite, écorcha tout vif son rival. C'est sans doute un symbole qui exprime la basse jalousic qui trop souvent a envenimé le cœur des poëtes. — Nous avons dit que les oracles d'Apollon étaient fort célèbres; un des plus fameux était celui de Delphes; la prétresse du temple qui lui était consacré dans cette ville se nommait la Pythie; c'était par sa bouche que le dieu rendait ses réponses, qui presque toujours étaient tellement ambigues, qu'elles pouvaient s'appliquer aussi bien à l'insuccès qu'à la réussite des entreprises sur lesquelles on le consultait. Lucien parle d'un autre oracle d'Apollon qu'on allait consulter en Syrie ; dans ce temple le dieu était représenté sous la figure d'un bomme d'un âge mûr, avec un menton bien fourni de barbe; les penples de ce pays s'imaginaient que cette forme était plus convenable à la majesté diviue. Ils avaient aussi habillé sa statue, au lieu que, partout ailleurs, Apollon était re-présenté nu. Dans ce temps le dieu rendait ses oracles par lui-même, et non par la bouche des prêtres ou des prêtresses. On voyait sa statue s'agiter extraordinairement lorsqu'il voulait prédire l'avenir; les prêtres alors la chargeaient sur leurs épaules et le dieu les conduisait comme un cocher conduit ses chevaux, taniôt d'un côté, tantôt d'un autre, en leur faisant faire plusieurs tours et détours, saus doute pour marquer les ambiguités et les ambages propres aux oracles. C'est pendant ces allées et venues que le

grand prêtre consultait le dien. Si la question n'était pas agréable, ou plutôt s'il voulait prédire quelque chose de fâcheux, il reculait; il s'avançait au contraire pour marquer que l'événement sur lequel on le consultait ne devait pas réussir. — Il avait encore des oracles à Délos, à Claros, à Patare et en divers autres lieux.

Les animaux consacrés à Apollon étaient le loup, le corbeau, la corneille, la cigale, le coq et l'épervier; ses arbres favoris étaient

l'olivier et surtout le laurier.

Selon Cicéron (De Natura deorum), il y eut quatre personnages du nom d'Apollon. — Le premier, fils de Vulcain, était le dieu tulé-laire des Athéniens. — Le second, fils de Corybas, naquit en Crète et disputa à Jupiter la possession de cette île. — Le troisième, né en Arcadie, se nommail Nomion (de νόμος, loi), parce qu'il donna des lois à cette contrée. — Le quatrième enfin, fils de Jupiter et de Latone, vint des régions hyperborées s'établir à Delphes. Apollon, fils de Vulcain, est le plus ancien de tous; on le croit le même que l'Orus des Egyptiens. Son culte aurait été apporté en Grèce par Orphée, et se serait répandu à différentes époques dans diverses contrées, ce qui aurait donné lieu à distinguer plusieurs Apollons. — On explique aussi par l'opposition qu'éprouva l'introduction de son culte à Delphes (anciennement Python) son combat avec le serpent de co nom, et son exil prétendu ne serait que le temps pendant lequel il ne put vaincre celle opposition. — Nous avons dit, suivant l'opinion commune, que ce dieu naquit à Délos, cependant Tacite rapporte que les Rphésieus soutinrent en présence du sénat qu'Apollon, était né dans leur pays, sur les bords du fleuve Cenchrius, dans la forêt d'Ortigie, et s'offrirent de montrer l'olivier sur lequel Latone, sa mère, s'était appuyée, lorsqu'elle sentit les douleurs de l'enfantement. Plutarque de son côté prétend que ce dieu prit naissance dans la ville de Tégire.

Apollon était adoré en Egypte sous le nom d'Horus, et chez les Gaulois sous celui de Bélénus et peut-être d'Abellion. Voy. ces

mots.

APOLLONIB, ville de l'Illy rie méridionale, chez les Taulantiens, célèbre par un oracle d'Apollon. Celui qui le consultait prenait de l'encens et, après avoir prié, jetait cet encens dans le feu. S'il brûlait aussitôt, ou si, tombant à côté du feu, il était atteint par la flamme, c'était bon signe. Mais s'il ne tombait pas dans le feu, ou si, jeté au milieu de la flamme, il ne se consumait pas et semblait s'échapper du foyer, c'était d'un fâcheux augure. Il était permis de consulter le dieu sur toutes sortes d'objets, excepté sur la mort et sur le mariage.

APOLLONIES, fêtes célébrées à Egialée en l'honneur d'Apollon et de Diane. Après la défaite du serpent Python, Apollon vint avec Diane à Egialée, dont il fut chassé par les bibitants. Outré de ressentiment, il affligea cette ville d'une peste cruelle qui y fit de grands ravages. L'oracle, consulté sur le

moyen de faire cesser le fléau, répondit qu'il fallait envoyer aux deux divinités sept jeunes garçons et sept jeunes vierges pour les supplier de revenir. Ils revinrent en effet à Egialée, où lour présence sit cesser le séau. En mémoire de cet heureux événement, les babitants de cette ville faisaient chaque année sortir en procession sept jeunes gens et autent de jeunes filles, comme pour rame-

ner le dieu et la déesse.

APOLLONIUS DE TYANE, célèbre imposteur et philosophe pythagoricien, qui fit beaucoup de bruit dans les premiers siècles du christianisme. Il était né à Tyane, en Cappadoce, d'une famille illustre et très-riche, et vécut sous Néron et sous les empereurs suivants jusqu'à Nerva. Sa beauté ne contribua pas peu à lui gagner les cœurs; sa vie austère le fit regarder comme un homme extraordinaire. Il s'attira par un fastueux étalage de vertus et de prestiges, auxquels il savait prêter une apparence surnaturelle, une foule d'admirateurs enthousiastes. Pratiquant toutes les vertus d'éclat qui font impression sur le vulgaire, il voulut se faire regarder comme un dieu et prit lui-même ce titre. Il visita tontes les nations vantées pour leur sagesse, conversa avec les brahmanes de l'Inde, les mages de la Perse, les Gymnosophistes de l'Essiopie et se fit partout des disciples et des admirateurs. A Ninive, à Babylone, à Aphèse, à Smyrne, à Corinthe, à Athènes, il parut comme le précepteur du genre humain. il voulut même appuyer ses leçons sur de prétendus miracles, prédit l'avenir, guérit les maladies et même, dit-on, rendit la vie à une jeune fille que l'on portait en terre. Aussi les parens comparaient ces prodiges supposés aux miracles de Jésus-Christ: Quel homme qu'Apollonius! s'écriaient-ils; il commande aux démons, chasse les malignes influences de l'air, ressuscite les morts. vint à Rome, sous le règne de Domitien, pour voir, disait-il, quelle bête c'était qu'un tyran. Mais la véritable cause de son voyage était le désir de se justifier des accusations qu'on avait portées à Rome contre lui, et qu'avaient fait naître ses liaisons avec Nerva, šéjà suspect à l'empereur. Il plaida lui-même sa cause, forma la bouche à l'accusateur et fot absous par Domitien lui-même. Alors il prit de nouveau la parole pour remercier l'empereur et le prévenir contre les intrigues ées délateurs; il dépeignit énergiquement les malheurs de l'empire; puis il cita ce vers de Miade: Je vous dis la vérité, car je ne crains rien; vous ne me tuerez point; je ne suis pas mortel. En achevant ces mots il disparut de l'assemblée et se trouva, le même jour, à la même heure, à Pouzzoles, dans les bras de Damis, son plus fidèle disciple. Un nouveau prodige vint meltre le comble à sa gloire. Dans un moment où il haranguait le peuple d'Ephèse, il s'arrêta tout à coup et se mit à crier: Frappe, frappe le tyran !... le coup est porté !.... il est blessé.... il chancelle.... il tombe.... Et au même moment Domitien exvirait à Rome percé de coups. — Apollonius sat recherché par les plus grands princes

Nerva, élevé à l'empire, lui écrivit en ces termes: Les conseils des dieux et les vôtres m'ont donné le trône; mais, pour gouverner le monde, j'ai besoin de vos lumières. Le philosophe, près de sa fin, ne put se rendre aux désirs du prince. Il mourut peu de temps après, à l'âge d'environ cent ans. Philostrate a écrit sa vie en grec, mais on s'accorde généralement à la regarder comme un tissu de fables, à cause du grand nombre de faits extraordinaires rapportés dans cet ouvrage. Voy. notre Dictionnaire des Sciences occultes, art. Apollonius de Tyane.

APOLLYON, nom grec de l'ange exterminateur; il s'appelle en hébreu Abaddon et en latin Exterminans; ces trois noms ont la même signification. Saint Jean, dans l'Apocalypse, lui donne le titre d'ange-roi de l'a-

bime ou de l'enfer.

APOLYSE. On appelle ainsi, dans la liturgie grecque, le renvoi des fidèles après l'office; c'est ce que nous nommons l'Ite, missa

APOLYTIQUE, terme appartenant à la même liturgie. Il indique certaines parties de l'office qui terminent le service divin.

APOMYIUS, ou Chasse-mouche, surnom que les Eléens donnèrent à Jupiter, parce qu'il avait chassé les mouches qui incommodaient Hercule pendant qu'il offrait un sacrifice. Dès que ce béros ent invoqué le dieu, ces insectes s'envolèrent au delà de l'Alphée. Les Eléens offraient, tous les ans, un sacrifice à Jupiter pour en être délivrés. - Apollon avait pareillement un autel à Olympie sous cette dénomination.

APOPEMPTIQUES, fêtes consacrées à célébrer le départ des dieux, lesquels étaient censés retourner chacun dans son propre pays. Ces fêtes consistaient en processions, où l'on accompagnait les statues des dieux jusqu'aux autelš, d'où l'on prenait congé d'eux avec des hymnes apopempliques ou de

départ.

APOPHANITES, sectateurs d'Apophanès,

un des disciples de Manès.

APOPHIS. C'est, dans la mythologie égyptienne, le Grand Serpent, frère du Soleil et en même temps son ennemi. Voici comment M. Champollion le jeune décrit la victoire journalière que le Soleil remporte sur lui à mesure qu'il s'avance sur l'horizon; il a puisé sa description dans les curieux tableaux de Biban-el-Molouk: Dans les heures suivantes (c'est-à-dire à la 6°, 7°, etc.), les dieux se préparent à combattre le grand ennemi du So-leil, le : erpent Apophis. Ils s'arment d'épieux, se chargent de filets, parce que le monstre ha-bite les eaux du fleuve sur lequel navigue le vaisseau du Soleil; ils tendent des cordes; Apophis est pris; on le charge de liens; on sort du fleuve cet immense reptile, au moyen d'un cable que la déesse Selk lui attache au cou et que douze dieux tirent, secondés par une machine fort compliquée, manœuvrée par le dieu Sev (Saturne), assisté des génies des quatre points cardinaux. Mas tout cet attirail serait impuissant contre les efforts d'Aponhie 'il ne cortait d'en bas une main énorme

(celle d'Ammon) qui saisit la corde et arrête la fougue du dregon. Enfin, à la onzième heure, le serpent captif est étranglé; et bientôt après le dieu Soleil arrive au point extrême de l'ho-

rizon où il va disparattre.

APOPOMPÉES: 1º nom que les Juis hellénistes donnaient à la victime qu'ils chassaient dans le désert, chargée des iniquités du peuple, à la sête de l'Expiation. C'est celle que l'on appelle communément le boucémissaire. Voy. AZAZEL.

2º Jours pendant lesquels les Grecs offraient aux dieux des sacrifices pour écarter les maux

dont on étail menacé.

APOSTASIE, abandon de la véritable religion ou d'un ordre monastique dans lequel

on a fait profession. Voy. APOSTAT.

APOSTAT. Toute religion traite d'apostat quiconque l'abandonne pour embrasser un autre culte. Mais on entend principalement par ce terme toute personne qui renonce à la vraie foi, pour adopter une fausse religion. Voy. notre Dictionnaire de la Bible, art. Apostat. - Parmi les milliers d'apostats célèbres qu'on pourrait citer, il en est un surlout à qui ce malheureux titre est pour ainsi dire inhérent; c'est Julien, l'apostat par excellence; cet adjectif fait pour ainsi dite partie intégrante de son nom, comme le mot Grand de celui de Charlemagne. Cet homme illustre, en parvenant à l'empire, répudia la soi chrétienne dans laquelle il avait été nourri, abjura le christiani-me qui l'avait élevé à ses dignités spirituelles, et lenta de rétablir le paganisme qui de toutes parts s'en allait mourant. Il s'essorça en vain de lutter contre le torrent religieux qui entrainait son siècle; ses adroites persécutions ne servirent qu'à rehausser le christianisme aux yeux des païens comme à ceux des chrétiens. Il succomba et avec lui s'écroula l'édifice entier du paganisme qui avait subsisté durant tant de siècles. Reconnais-ant cette vérité au moment suprême, il ne put s'empêcher de proclamer le triomphe du Christ en s'écriant : Tu as vaincu, Galiléen! Voy. notre Dictionnaire des Sciences occultes, art. JULIEN L'APOSTAT.

On appelle anssi apostat, dans la religion catholique, celui qui renonce à ses vœux, et abandonne la profession religieuse pour re-

tourner dans le siècle.

APOSTOLLE, ou APOSTOLLE. C'était ainsi qu'on appelait autrefois le pape; on trouve ce mot dans nos vieux auteurs et dans

la Bible de Guyot.

APOSTOLAT, dignité ou ministère d'apôtre. Anciennement on appelait en général apostolat la charge et le corps des évêques. On trouve encore ce titre attribué à ces derniers dans le vi° et le vii° siècle. Mais depuis ou ne l'a plus donné qu'au souverain pontife.

APOSTOLICITÉ, un des quatre caractères de la véritable Eglise, par lequel on prouve que seule elle a gardé dans toute son intégrité la doctrine des apôtres, et qu'elle a toujours été régie et gouvernée par une succession uon interrompue de pasteurs qui re-

monte jusqu'aux apôtres. Les autres caractères sont l'unité. la sainteté et la catholicité.

APOSTOLIENS, branche des modérés (secte des mennonites). En 1664, les modérés on Waterlanders se partagèrent en gulénites et aj ostoliens; les premiers suivaient l'enseignement de Galen Abraham Haan, médecin et ministre mennonite d'Amsterdam, dont les opinions sur la divinité de Jésus-Christ étaient très-rapprochées de celles des socinieus, et presque identiques à celles des arminiens, qui insistent moins sur la foi que sur les œuvres. Il eut pour adversaire Samuel Apostool, autre ministre mennonite de la même ville, dont les partisans étaient connus sous le nom d'apostoliens. Mais ces deux sectes ont disparu comme tant d'autres.

APOSTOLINS, religieux dont l'ordre prit naissance à Milan, dans le xiv siècle. lis avaient reçu ce nom parce qu'ils faisaient profession d'imiter la vie des apôtres et des premiers fidèles. Yoy. notre Dictionnaire des Ordres religieux, art. Ambrois ad nemus

(Saint).

APÓSTOLIQUE. Ce mot est pris dans dissé-

rentes acceptions.

1º Il exprime un des caractères de la véritable Eglise, qui a été fondée par les apôtres, qui a toujours conservé pieusement et dans toute son intégrité la doctrine des apôtres, qui a été, qui est encore et qui sera toujours régie et gouvernée par les successeurs

des apotres.

2° Le nom d'Apostolique a été conné aussi aux Eglises particulières qui avaient été fondées par les apôtres eux-mêmes, telles que celles de Rome, de Jérusalem, d'Antioche, d'Alexandrie, etc. Si d'un côté la religion doit déplorer que des Eglises d'une origine si sainte et si authentique soient tombées dans l'erreur, on peut d'un autre côté admirer les secrets ressorts de la Providence, qui n'a pas permis qu'un seul des siéges apostolique, autre que celui où saint Pierre fixa définitivement le centre de l'unité, pût se targuer d'avoir, comme l'Eglise Romaine, garde inviolablement le dépôt de la foi.

3. Le titre d'Apostolique ou d'Apostolle a été conféré plusieurs sois aux évêques, et par ticulièrement au premier des évéques, c'estadire au pape; maintenant ce titre est expressément réservé à ce qui appartient au pape ou à ce qui émane de lui; ainsi on appelle chambre apostolique l'autorité charges de l'administration des revenus du pape; bénédiction apostolique, celle que donne le pape lui-même, ou qui est donnée en son

nom et avec son autorité.

4º On donna ce nom à une branche d'encratites qui prétendaient imiter parfaitement

les apôtres. Voy. Apotactiques.

5° Certains héretiques, que l'on confondait sous la dénomination générale de l'audois ou d'Albigeois, prirent aussi, dans le xir siècle, le nom d'Apostoliques. Ils s'elevaient contre le sacrement de mariage, sutenant que l'homme n'avait besoin d'aucune céremonie pour s'unir à la femme qui n'était faite que pour lui. Conformément à ce prin-

cipe ils menaient avec eux une troupe de femmes scandaleuses et débauchées. Ils prétendaient que le corps de l'Eglise ne résidait que parmi eux. Ils proscrivaient le baptême, le purgatoire et le culte des saints; ils condamnaient la communion et la messe. Ils accréditaient leurs erreurs par des prestiges que la populace prenait pour des miracles, et par de grandes austérités qui les faisaient regarder comme des saints. Ils marchaient nu-pieds el se meltaient à genoux sept fois chaque jour et chaque nuit. Ils n'usaient ni de vin, ni de viande, et refusaient l'argent qu'on leur offrait. Ils avaient une constance el une fermeté dignes d'une meilleure cause; et les tourments qu'on leur sit soussrir en diverses contrées ne furent pas capables d'ébranler leur constance. Leur chef se nommait Pontius.

6 Le nommé Gérard Ségarelle, né à Parne, de parents obscurs, homme ignorant et fun esprit borné, ayant vu, l'an 1246, dans me église des Frères Mineurs, qui n'avaient pas voulu l'admettre dans leur ordre, un ta-biau représentant les apôtres enveloppés de larges manteaux, avec des sandales aux pieds, ainsi qu'on a coutume de les peindre, simagina que, pour être sauvé, il fallait s'habiller et vivre comme eux. En conséquence il rendit son patrimoine, laissa croître sa bribe et ses cheveux, se fit faire un habit grossier, s'enveloppa d'un manteau blanc, trignit ses reins d'une corde et se chaussa de sandales. Puis, montant sur une pierre qui serrait autrefois de tribune au podestat de Parme lorsqu'il haranguait le peuple, il jeta son argent sur la place, en criant : Prenne qui roudra; c'est pour lui. Quelques gueux, qui s'amusaient à jouer près de là, accoururent, ramassèrent promptement les espèces et retournérent à leur jeu en blasphémant le nom de Dieu. Peu à peu Ségarelle amassa ainsi quelques prosélytes qui s'accrurent insensiblement par la licence qu'il leur accordait, et qui commirent bien des désordres. Le pape Honorius les condamna en 1285 malgré le nom d'Apostoliques qu'ils avaient pris.

7º Enfin on a donné ce nom à une branche d'anabaptistes, qui pratiquaient à la lettre l'ordre que Jésus-Christ semble avoir donné à ses apôtres de prêcher sur les toits. Ces Apostoliques n'avaient point d'autres chaires que les couvertures des maisons, sur lesquelles ils montaient avec agilité pour enseigner les passants.

APOSTROPHIE, surnom de Vénus. Les Grecs reconnaissaient trois Vénus: l'une cétate, qui présidait aux chastes amours; c'est Vénus Uranie; l'autre terrestre, qui présidait aux mariages; ct la troisième, appelée Apostrophie ou préservatrice, parce qu'elle détournait des passions infâmes et qu'on l'invoquait pour en être préservé. Les Romains honoraient cette troisième déesse sous le som de Verticordie, qui change les cœurs.

APOTACIQUES, branche de la secte des

APOTAC i IQUES, branche de la secte des encratites ou tacianites. Ce nom, qui signifie les Renongants, leur fut donné, parce que,

en outre des erreurs des encratites, ils soutenaient qu'il fallait absolument renoncer aux biens du monde, et que ceux qui en possédaient étaient réprouvés. Ils se répandirent, au second siècle, dans la Cilicie et dans la Pamphylie; mais ils furent toujours en petit nombre. On les plaignit d'abord, puis on les méprisa, et la secte s'éteignit sans persécution. Il n'en fut pas ainsi des sectaires du xii siècle, lorsqu'ils renouvelèrent cette erreur, en prenant le nom d'Apostoliques. On sévit contre eux, on les brûla, et il fallut lever des armées pour les anéantir en France. Voy. Apostoliques, Albighois, Vaudois.

APOTHÉOSE, c'est-à-dire déification; cérémonie religieuse par laquelle les anciens mettaient un homme illustre au rang des dieux. L'apothéose était fondée sur l'opinion que les hommes illustres étaient admis au

ciel après leur mort.

1º Chez les Grecs cette cérémonie remonte à la plus haute antiquité, et les dieux les plus célèbres de cette contrée ne sont sans doute que des hommes divinisés. Mais on en trouve encore de nombreux exemples dans les temps historiques. Cependant les Grees étaient dans l'usage de ne mettre un héros au rang des dieux que lorsque l'oracle l'en avait déclaré digne. Lorsqu'Alexandre voulut faire rendre à son favori Héphestion les honneurs divins, il s'autorisa d'un oracle de Jupiter Ammon, rapporté par un certain Philippe, qui venait de Babylone. Les Lacédémoniens, de concert avec les Amphipolitains, mirent aussi au rang des dieux leur général nommé Brasidas, en reconnaissance de ce qu'il avait délivré Amphipolis pendant la guerre du Pé-loponèse, et instituèrent des fêtes en son honneur. L'apothéose n'avait lieu communément qu'après la mort du héros, mais il n'est pas sans exemple que ces honneurs aient été rendus aux grands hommes de leur vivant. On trouve à ce sujet un passage curieux de l'historien Démochares, rapporté par Athénée. Démétrius Poliorcète, à son entrée dans Athènes, y sut reçu comme un dieu par les habitants de cette ville. Ils allerent au-devant de lui couronnés de fleurs, saisant retentir les airs d'hymnes à sa louange et répandant en son honneur des coupes pleines de vin. Ils se prosternaient devant lui en s'écriant qu'il était un dieu véritable. Les autres dieux, disaient-ils, n'écoutent pas nos prières et ne nous donnent point de secours; toi seul, o fils de Vénus et de Neptune! toi seul peux nous donner la paix; c'est à toi que nous la demandons comme à notre seigneur. Alexandre osa lui-même sommer toules les républiques de la Grèce de reconualtre sa divinité, à quoi les Lacédémoniens répondirent par ce décret remarquable : Puisque Alexandre v u: être dieu, qu'il le soit. 2º Chez les Romains, il fallait un décret du

2º Chez les Romains, il fallait un décret du sénat pour autoriser l'apothèose. Romulus est le premiér qui ait éte placé solennellement au rang des dieux. On ne trouve ensoite, dans toute l'histoire de la république jusqu'à Jules César, et dans des temps si fé-

conds en héros et en grands hommes, on ne trouve, dis-je, qu'une seule femme à qui l'on ait décerné les honneurs divins : encore cette somme, nommée Anna Pérenna, est-elle assez peu connue dans l'histoire. Jules César est le second après Romulus qui ait été mis au nombre des dieux. Auguste, son successeur, peut être regardé comme le premier instituteur de l'apothéose des empereurs, que Tibère acheva d'établir et dont il fit une loi. Depuis ce temps, ces honneurs, qui devaient être le prix de la vertu et du mérite, ne fu-rent plus qu'une vaine cérémonie d'usage, souvent prostitués à des monstres qui ne méritaient pas le nom d'hommes; et le peuple romain en vint à ce point de dégradation de se prosterner devant les cendres de ceux-là mêmes qu'il avait assassinés comme de vils scélérats. Hérodien, au commencement du quatrième livre de son histoire, en parlant de l'apothéose de Sévère, fait une description exacte et curieuse des cérémonies qui s'y observaient. Voici ce qu'il en dit : Après que le corps du défunt avait été brûlé avec les solennités ordinaires, on mettait dans le vestibule du palais sur un grand lit d'ivoire, couvert de drap d'or, une image de cire qui le représentait parfaitement, mais à laquelle on donnait néanmoins un air de langueur et de maladie. Pendant presque tout le jour, le sénat se tenait rangé et assis au côté gauche du lit avec des robes de deuil. Les dames du plus haut rang étaient au côté droit, vêtues de robes blanches toutes simples et sans ornements. Cela durait sept jours de suite, pendant les-quels les médecins, s'approchant de temps en temps du lit pour considérer le malade, dressaient en quelque sorte le bulletin de sa santé, jusqu'au moment où ils venaient déclarer au peuple que l'empereur avait cessé de vivre. Alors de jeunes chevaliers romains et d'autres jeunes seigneurs du premier rany chargeaient sur leurs épaules ce lit de parade; et, passant par la rue Sacrée, ils le portaient au Vieux-Marché, où les magistrats avaient coutume de se démettre de leurs charges. Là, il était placé entre deux espèces d'amphithéatres, et l'on chantait à l'entour des hymnes composés en l'honneur du désunt sur des airs lugubres; après quoi on portoit le lit hors de la ville, au champ de Mars, au milieu duquel avait été dressé un pavillon de bois, de forme carrée, rempli de matières combustibles, revêtu de drap d'or et orné de figures d'ivoire et de diverses peintures. Au-dessus de cet édifice, on en élevait plusieurs autres semblables au premier pour la forme et la décoration, mais plus petits, et allant toujours en diminuant; on plaçait le lit de parade dans le second de ces édifices, dont les portes restaient ouvertes, et on jetait tout à l'entour une grande quantité d'aromates, de parfums, de fruits et d'herbes odoriférantes. Après quoi les cavaliers exécutaient à l'entour une cavalcade à pas mesurés, et suivis de chariots dont les conducteurs étaient revêtus de robes de pourpre, et portaient les représentations ou les images des plus grands capitaines romains, ainsi que des plus illustres parents. Cette cérémonie étant

achevée, le nouvel empereur s'approchait du catafalque avec une torche à la main, et en même temps on y mettait le feu de tous côtes. en sorte que les aromates et les autres matières combustibles prenaient lout d'un coup. On la-chait aussitôt, du faite de cet édifice, un aigle qui, s'envolant dans l'air avec la flamme, allait porter au ciel l'ame de l'empereur, comme les Romains le croyaient. Des lors il était mis aurang des dieux. C'est de là que les médailles, qui représentent les apothéoses, ont le plus souvent un autel sur lequel il y a du feu, ou bien un aigle qui prend son essor pour s'élever en l'air; quelquefois aussi il y a deux aigles, quelquefois encore l'empereur y est représenté assis sur l'aigle qui l'enlève au ciel. — Dans l'apothéose d'une femme, on se servait d'un paon au lieu d'un aigle. Dès lors le personnage, objet de la cérémonie, était bien et dûment déifié, il avait le titre de divus (dieu ou divin), on lui érigeait des temples, on lui consacrait des prêtres. — Ces cérémonies cessèrent lorsque le christianisme devint dominant, et à cette occasion l'abbé Bergier fait les réflexions suivantes : Si les paiens n'avaient placé au rang des dieux ou des objets de leur culte que des hommes recommandables par leurs vertus et par leurs bienfaits, cette cérémonie, qui attestait la croyance de l'immortalité de l'Ame, aurait été du moins une leçon pour les mours. Mais accorder les honneurs divins à des personnages aussi vicieux et aussi méchants que l'ont été la plupart du empereurs, c'était un outrage sanglant fait à la majesté divine, et la plus mauvaise instruc-tion que l'on pût donner aux peuples; il en résultait que ce n'est pas la vertu qui conduit l'homme au bonheur éternel. Cet abus démontre jusqu'à quel point l'idée de la divinité était dégradée chez les paiens. Nous ne rappellerons pas ici les sacriléges plus odieux encore par lesquels des empereurs effrontés voulurent faire rendre les houneurs divins à leurs courtisanes, à leurs mignons, et jusqu'à leurs singes favoris; nous aimons mieux citer ces paroles caractéristiques que l'on prête à Claude expirant : Je sens que je deviens dieu. Nous citerons encore ce cruel jeu de mots de Caracalla qui, rendant les mêmes honneurs à son frère Géta qu'il avait assassiné, s'écria : « Sit divus, dum non sit vivus! »

3º Les Chinois rendent aussi les honneurs divins à plusieurs des anciens empereurs, à des philosophes célèbres et en général à tous leurs ancêtres. Outre cela chaque empereur est honoré après sa mort, comme une espèca de divinité. La cour de Rome a regardé ces hommages comme une véritable idolâtrie, puisqu'elle a défendu aux chrétiens du pays d'y prendre part. Sans doute les Chinois ne regardent pas les grands per on nages qu'ils honorent comme étant des dieux tels que nous comprenons ce mot; mais il n'en est pas moins vrai qu'ils les regardent comme étant d'une nature au-dessus du commun des mortels, et qu'ils leur rendent des honneurs idolatriques. Voici en preuve de cette assertion la description d'un des sacrifices qu'on

sait à Confucius, tirée de Navarette : « Le gouverneur de la ville est celui qui doit offrir le sacrifice. Les lettrés qui doivent y assister, parmi lesquels il y en a qui font comme les fonctions de diacre et de sousdiacre, et un autre celle de maître des cérémonies, préparent dès la veille le riz et les aulres semences et fruits de la terre qui doivent s'offrir, et les mettent dans une salle, après avoir placé sur une table le tableau de Consucius. Dans la cour qui est devant la chapelle, celui qui fait l'office de prêtre met sur une autre table des cierges, des brasiers, des parfums, et éprouve ensuite les pourceaux et les autres animaux que l'on doit sacrifier, en leur mettant du vin chaud dans l'oreille. S'ils secouent l'oreille, on les choisil comme propres au sacrifice; sinon, on les rejette. Avant qu'on tue le pourceau, le prétre fait une grande révérence ; ensuite on tue l'animal en sa présence; après qu'il est égorgé, le prêtre fait une seconde révérence. On rase ensuite les poils du pourceau, on en prend les intestins, et on en garde le sang pour le jour suivant. Le lendemain, dès le chant du coq, on donne le signal. Le sacrisicateur et ses officiers viennent; on allume les cierges; et on jette les parfums dans les brasiers. Le maître des cérémonies fait chanter les musiciens, et le prêtre étant devant ktableau où est écrit le nom de Confucius, kmiltre des'cérémonies dit, Qu'on offre le poil et le sang des bêtes mortes. Alors le prêtre lève des deux mains le bassin où sont ces poils et ce sang. Le maître des cérémonies dit ensuite, Qu'on enterre ces poils et ce sang; aussitôt lous les assistants se lèvent; le prêtre, ayant le bassin entre les mains, sort en procession avec ses ministres; et on euterre les poils et le sang dans la cour qui est devant la chapelle. On découvre ensuite les chairs du sacrifice; et le maître des cérémonies dit, Que l'esprit de Confucius descende. Aussitot le sacrificateur élève un vase plein de vin, qu'il répand sur un homme de paille. Les Chinois croient que par ce moyen l'on fait descendre l'esprit de celui à qui on sacrifie. Après cela le prêtre prend le tableau de Confucius et le met sur l'autel en disant : O Confucius! vos vertus sont excellentes et simirables. Les rois vous sont obligés de ce qu'ils gouvernent leurs vassaux par le secours de votre doctrine. Tout ce que nous vous offrons est pur; que votre esprit éclairé vienne vers nous, et qu'il nous assiste par sa préence. L'oraison étant terminée, tout le monde se met à genoux, et quelques moments après on se relève. Alors le sacrificateur lave ses mains et les essuie avec un linge. Un de ses ministres lui présente un bassin avec une pièce de soie, et un autre vase plein de vin. Le maître des cérémonies chante, Que le sacrificateur s'approche du trône de Confucius. Aussitôt le sacrificateur se met à genoux, la musique se fait entendre; il prend la pièce de soie de la main du ministre, il la lève des deux mains et l'offre à Confucius. Il prend de même le vase plein Le vin et l'élève Cela est suivi d'une autre

génuflexion. Enfin on brûle la pièce de satin dans un brasier préparé exprès; et le prêtre récite cette collecte: Vos vertus surpassent celles de tous les saints qui ont été au monde. Ce que nous vous offrons est peu de chose; nous demandons seulement que votre esprit nous écoute. Ensin, après plusieurs inclina-tions et une prière qui accompagne l'offrande du vin, le maître des cérémonieschante : Buvez le vin du bonheur et de la félicité. Le sacrificateur boit la coupe; et le ministre lui met la chair entre les mains pendant que le maître du sacrifice dit : Prenez la chair du sacrifice. Suivent deux collectes dont la dernière finit en ces termes : Ce qui nous reviendra de ce sacrifice que nous vous offrons, c'est que nous recevrons toutes sortes de sélicités et de biens. Alors ces chairs se distribuent entre les assistants qui les mangent avec dévotion. Enfin la cérémonie terminée ils reconduisent l'esprit de Confucius en prononçant une prière dont voici la fin: Nous vous avons sacrifié avec respect; nous vous avons pressé de venir à nos offrandes d'ayréable odeur; maintenant nous accom-

pagnons votre esprit, etc. »

APOTRES. 1º Ce nom, qui signifie envoyés, a été donné par Jésus-Christ aux douze principaux de ses disciples qu'il choisit pour l'accompagner durant sa vie, l'aider dans les fonctions de sa divine mission, et prêcher après sa mort l'Evangile à toutes les nations de la terre. Pauvres pécheurs du lac de Tibériade, gens simples, ignorants, timides, ils furent, après l'ascension, remplis du Saint-Esprit, qui en sit des hommes tout nouveaux, remplis de science, de zèle et d'intrépidité. Leurs miracles et l'excellence de leur doctrine changea la face de la terre. Leur œuvre est continuée par les évêques. Ils étaient au nombre de douze; voici leurs noms : 1º Simon, surnommé Pierre ou Céphas; 2º André, son frère; 3º Jacques, fils de Zébédée; 4º Jean son frère; 5. Philippe; 6. Barthélemy; 7. Thomas, surnommé Didyme; 8º Matthieu ou Lévi, le publicain; 9° Jacques fils d'Alphée; 10° Jude, ou Thaddée, ou Lebbée, 11° Simon le Chananéen ou le Zélé; 12º Matthias, élu par les onze autres en remplacement de Judas Iscariote qui trahit Jésus-Christ et se pendit de désespoir. — Il est encore deux autres personnages qui reçurent aussi le titre d'apôtres des nations; ce sont Paul, auparavant nommé Saul, et Barnabé. Voy. notre Dictionnaire de la Bible, art. Apôtrez. — On donne aussi le titre d'apôtres à ceux qui ont préché la foi aux nations insidèles : c'est ainsi que saint Denis est appelé l'apôtre de Paris; saint Martial, de Limoges; saint Boniface, de la Frise; saint François Xavier, des Indes.

2º Mahomet, qui puisa dans nos livres saints une partie de sa législation, donnait à douze de ses principaux Ashabs ou compagnons le titre de Hawaris, qui veut direapôtre ou coopérateur : c'étaient 1º Abubekr ; 2º Omar; 3° Osman; 4° Ali; ces quatre premiers ont été successivement khalifes : 5° Talha ; 6° Zobeir fils d'Awam; 7' Saud fils d'Abu-Wakkas; 8° Abderrahman fils d'Auf; 9° Abu-Obayda, fils de Djerra; 10° Saad fils de Zard, 11° Hamza; 12° Djafar. La plupart étaient ses proches parents; il échauffait leur zèle par l'excellence de ses promesses, le ciel, le paradis et une félicité éternelle supérieure à tout ce que l'intelligence humaine peut se figurer de plus ravissant.

APOTRES (FRÈBES). Fanatiques qui se mirent à la suite de Gérard Sagarelli ou Séga-

relle. Voy. Apostoliques, n. 6.

APOTROPEENS. Les Grecs nommaient ainsi les dieux qui détournaient les maux dont on était menacé. Les Latins les appelaient Avertunci. Les Egyptiens en avaient aussi. On leur sacrifiait un agneau.

APOTROPÉES, vers composés pour conjurer ou pour détourner le courroux des

dieux.

APPARITIONS. 1. On lit dans la Bible le récit d'un grand nombre d'apparitions; mais toutes n'out pas le même caractère. En effet dans les unes les esprits qui apparaissaient aux hommes avaient emprunté un corps véritable, comme les trois anges qui vinrent trouver Abraham, et auxquels ce vénérable patriarche lava les pieds et servit à boire et à manger; comme l'ange qui lutta avec Jacob, et qui sut terrassé par lui. D'autres sois ils semblent n'avoir emprunté qu'une forme fantastique, ou n'avoir produit qu'une illusion dans la vue de ceux à qui ils se manifestaient; dans ce second cas ils offraient l'apparence de quelque chose de surhumain; ce qui les faisait reconnaître pour des êtres étrangers à l'humanité, tandis que dans le premier cas, ils étaient pris d'abord pour des hommes, et on ne les reconnaissait pour esprits que par les œuvres extraordinaires qu'ils operaient, ou par la manière dont ils disparaissaient. L'apparition de l'âme de Samuel à Saul n'était aussi qu'une vaine apparence. Voy. notre Dictionpaire des Sciences occultes, art. PYTHONISSE D'ENDOR. - Dans d'autres circonstances on n'entendait qu'une voix, soit accompagnée de phénomènes extraordinaires, comme celle que Moise entendit sortir du milieu du buisson ardent, et celle qui promulgua la loi sur le mont Sinal au milieu des tonnerres et des éclairs; soit sans phénomène, comme la voix qui se fit entendre dans le temple de Jérusalem pendant que Jesus préchait. Il est un quatrième mode d'apparition fort fréquent dans l'Ecriture sainte, c'est ceile qui avait lieu en songe; ainsi Jacob vit en songe les anges monter et descendre sur une échelle immense dont le pied reposait à terre et dont le sommet atteignait le ciel; ainsi Joseph et les mages recurent en songe plusieurs avertissements du ciel. — Dans les livres saints et principalement dans le Pentateuque, on lit souvent que Dieu apparut à Abraham, à Morse, à Salomon, etc., mais il n'est exprimé nulle part de quelle manière Dieu se manifestait à eux. — On peut encore ranger au nombre des apparitions les phenomènes surnaturels où il n'y avait ni voix, ni apparence de forme humaine, tels que la colonne

lumineuse qui dirigea les Israélites dans leur voyage à travers la mer Rouge et le désert

d'Arabie. Voy. Vision.

2. Les livres mythologiques des païens fourmillent d'apparitions. Voici les idées de Jamblique sur ce sujet : Les apparitions des dieux sont analogues à leur essence, puissance et opérations : il- se montrent toujours tels qu'ils sont : ils ont leurs signes propres, leurs caractères et leurs mouvements distinctifs, leurs formes fantastiques particul ères, et le fantôme d'un dieu n'est pas celui d'un démon, ni le fintôme d'un démon celui d'un ange, ni le fantôme d'un ange celui d'un archange; et il y a des spectres d'âmes de toutes sortes de carac ères. L'aspect des dieux est consolant; celui des archanges, terrible; celui des anges, moins sévère; celui des héros, attrayant; celui des démons, épouvantable. Il y a dans ces apparitions encore une infinité d'autres variétés relatives au rang de l'être, à son autorité, à son génie, à sa vitesse, à sa lenteur, à sa grandeur, à son cortége, à son influence. Voy Aorasir et Théopsie. Voy. aussi, pour les anecdoles, notre Dictionnaire des Sciences occultes, art. Visions, Spectres, Fantômes, Hallucina-TIONS, ESPRITS, LUTINS, VAMPIRES, REVE-NANTS, SONGES, ARMÉES PRODIGIBUSES, etc., etc.

APPELANTS. C'est le nom que l'on a donné aux évêques, aux ecclésiastiques et aux laïques du parti janséniste qui avaient interjeté appel au futur concile de la bulle Unigenitus, donnée par le pape Clément XI, et portant condamnation du livre du P. Quespel intitulé: Réflexions morales sur le Nou-

vau Testament.

APPIADES, divinités dont les temples étaient proche des eaux ou fontaines d'Appius à Rome. On en nommait cinq: Vénus, Pallas, la Concorde, la Paix et Vesta. Elles avaient aussi un temple commun où elles étaient représentées à cheval, comme des

amazones.

APSARAS, nymphes célestes qui forment la cour d'Indra, dieu du ciel chez les Indiens; on les dit au nombre de 35,000,000, parmi lesquelles on en distingue 1060; mais les poëtes n'en nomment que sept ou huit. Elles sont une des productions merveilleuses dues au barattemeut de la mer de Lait (Voy. Am-RITA). Leur vétement est azuré etorné de pierres précicuses. Quoique jaloux de leur beauté extraordinaire, Indra les a unvoyées quelquefois sur la terre pour séduire quelque pieux anachorète, dont les austérites menaçaient de lui faire perdre son trône dans le ciel. Outre les dons de la beauté et de la jeunesse, elles possèdent enco e uno foule de talents, et savent charmer les yeux et les oreilles par les agréments de leur danse et les accents melodieux de leur voix

APTYAS, ou APYAS, c'est-à-dire, nés des eaux. Ce sont trois frères que les Védas, livres sacrés des Hindous, supposent avoir é é crees successivement par Agni, dieu du teu, pour détendre le beurre clarifié des sacrifices contre la rapacité des Asouras ou de-

mons. Agni les avait produits en jetant par trois fois différentes un charbon ardent dans l'em (apas). Ils s'appelaient Ekata, Dwita el Trita (c'est-à-dire, Premier, Second et Troisième). Les Asouras ayant réussi à préepiter ce dernier au fond d'une source à tiquelle il voulait hoire, afin d'empêcher sa mission de gardien des offrandes, Trita en in delivré par les dieux, auxquels il avait alressé un chant de louanges. Suivant un actre récit, Trita aurait été jeté dans un poits par ses frères ainés; il est quelquefois confondu avec Indra. Quoi qu'il en soit, le mythe des Aptyas est très-ancien; ils fornal à eux trois une triade de demi-dieux, de richis (sages) ou de mounis (pénitents), elébrés dans différents passages des Védas eldu Mahābhārata.

APULÉENS, sectateurs d'Apulée, philosophe torcien du tur siècle, qui entra dans la sate des valentiniens carnites. Il enseigna qu'il fallait adorer les bons anges, en qualité se puissances divines qui avaient par ellesmèmes droit de médiation entre Dieu et les bommes. Les Apuléens sont le plus sou-

rent appelés Angéliques.

ACLARIENS, ou Hydroparastes; nom doné aux encratites, parce qu'ayant le vin en horreur, ils n'employaient que de l'eau dans la consécration de l'eucharistie. Il y mait aussi des catholiques qui en agissaient de même, pour éviter d'être reconnus par le païens, à l'odeur du vin, lorqu'ils sacrificient dès le matin. Saint Cyprien les réfuts.

AQUATIQUES, hérétiques qui, adoptant resistème de Thalès, soutenaient que l'eau étail un principe coéternel à Dieu et la cause

première de tous les étres.

AQUEL, ou AQUIL. Dans le langage alléforque des Druzes, on appelle ! quel (spiriluels), les différents ordres de la hiérarchie sans distinction de sexe. Il est vrai qu'ils ont de hommes et des femmes spirituels; mais, dans leur langage de convention, les membres d'un ordre quelconque sont appelés hommes par rapportà celui qui lui est inferieur, et femmes par rapport à celui qui lui est supeneur. Les Aquels sont astreints à une conduite plus exemplaire que celle des simles sidèles; ils sont vetus de noir, et porient un turban blanc, mais modestement arran\_é. Ils ne portent point les armes, à 10:ns que la guerre poussée à l'extrémité oblige tous les scheikhs à marcher. Ils ne langent que chez les personnes d'une intéilé irréprochable, et ne reçoivent des prévents que d'elles, dans la crainte de particigra un bien mal acquis. Ils lisent les cinq ires de Moise qu'ils appellent Taura. L'u-142e de la confession ne paraît pas leur être changer. Ils vénérent ceux qui sont morts en odeur de sainteté, et ils placent leurs corpi dans de petits oratoires. Ils se morti-Gent par le jeune et s'abstiennent des plaiirs; il en est même qui ne vivent que de pain et d'eau. Les simples fidèles peuvent l'erent au rang d'Aquel ou spirituels.

AQUILICES, sacrifices que les Romains

offraient aux dieux, et en particulier à Jupiter Pluvius, pour en obtenir de la pluie, dans les temps de sécheresse.

AQUIMINARIUM, vase placé à l'entrée des temples des anciens payens pour contenir l'eau lustrale, dont le peuple s'arrosait avant d'entrer. On voit qu'il remplissait à peu près le même office que nos bénitiers.

ARA, herétique qui prétendit que Jésus-Christ même n'avait pas été exempt du pé-

ché originel.

ARABES (RELIGION DES ANCIENS). Des monuments authentiques font foi que les anciens Arabes, instruits par les patriarches, conservèrent longtemps le culte du vrai Dieu; mais peu à peu ils l'abandonnèrent pour se livrer à de grossières superstitions. Le sabéisme ou le culte des astres, et le magisme ou celui du feu se répandirent dans les diverses tribus de l'Arabie. Toutefois on n'a que des donnés assez vagues sur la manière dont l'un et l'autre culte était observé dans cette vaste contrée, qui paraît avoir adopté un mélange des erreurs chaldéennes, égyptiennes, phéniciennes et porsanes. La Cauba ou maison sainte, qui fut en vénération de toute antiquité, était comme le rendez-vous de toutes les religions, de toutes les superstitions particulières, aussi elle ne contenait pas moins de 360 idoles. On y voyait entre autres Hobal que l'on a cru être le même que Saturne; Asaf et Naylah sous la forme de deax statues de pierre; Lot, sous celle d'un rocher; Ozza, sous celle d'un dattier; Yauk, sous l'effigie d'un cheval; Nasr, sous celle d'un aigle; Yaghout, sous celle d'un lion; Ménat, bloc informe d'une pierre noirâtre; Wondd, dieu de la tribu de Kelb; Savaa, de celle de Hamadan; on y voyait, même avant l'islamisme, la statue de la vierge Marie tenant dans ses bras le saint enfant Jésus. Mais toutes ces figures tombérent à l'ordre de Mahomet. Chaque tribu avait sa divinité et surtout sa planète honorée d'un culte particulier; tous les ans cependant on se réunissait à la Caaba, où chacun retrouvait l'objet de son culte. Outre ce panthéon général il y avait plusieurs autres temples répandus dans les diverses provinces; on y apportait des offrandes, on y immolait des victimes, quelquefois même des victimes humaines. Les Arabes croyaient aux songes, aux devins, aux sorts; ils consultaient l'avenir au moyen de sièches non empennées qu'on agitait dans un sac de peau pour en faire sortir une au hasard; ils suspendaient ou hâtaient leur marche d'après le vol d'un oiseau; ils redoutaient les génies et fuyaient l'influence du mauvais œil. A l'époque où Mahomet commença sa prétendue mission, il y avait en Arabie un assez grand nombre de juifs et de chrétiens; ces derniers étaient répandus principalement dans la Syrie et dans le Yémen. Voy. notre Dictionnaire de la Bible, art. Anabe,

ARABES, ARABIENS ou ARABIQUES. Dès le temps des apôtres, la foi avait pénétré chez les Arabes, mais elle s'y était un peu altérée vers le milieu du m' siècle. Il s'éleva au milieu d'eux une secte qui attaqua l'immortalité de l'âme, sans nier cependant qu'il y eût une autre vie après celle-ci. Les Arabiques prétendaient seulement que l'âme mourait avec le corps et qu'elle ressuscitait avec lui. Il se tint à ce sujet une nombreuse assemblée en Arabie, dans laquelle Origène parla avec tant de solidité et de modération, que ces gens égarés abandonnèrent entièrement leur erreur. Voy. notre Dictionnaire des Hérésies, art. Arabes.

ARACANI, nom que les Nègres de Kasamanse, en Afrique, donnent à leurs prêtres.

ARACHOULA, le mauvais esprit de l'air, dans l'opinion des Chinois idolâtres qui habitent les confins de la Sibérie. Lorsqu'il arrive une éclipse de lune, ils croient qu'Arachoula veut la dévorer; alors ils poussent de grands cris, sonnent les cloches, frappent sur des chaudrons et sur des timbales afin d'effrayer l'esprit et de lui faire lâcher prise.

ARAF, purgatoire des musulmans; lieu mitoyen entre le paradis et l'enfer. Il est destiné aux musulmans ou non musulmans qui naissent et qui meurent dans un état d'imbécillité et de démence, sans avoir pu connaître ni embrasser aucune religion; d'autres y placent encore les enfants non musulmans morts en bas âge. Mais l'opinion la plus dominante est celle qui fait de l'araf le partage de six classes d'hommes, savoir: 1º des martyrs musulmans, qui de leur vivant auraient manqué de respect et de soumission à leurs pères et mères; 2° des enfants naturels, comme étant les fruits d'un commerce illégitime; 3° des musulmans en qui les bonnes œuvres n'excèdent pas les mauvaises; 4º des enfants nés dans l'infidélité, c'est-à-dire hors de l'islamisme et morts en bas âge; 5° des monarques infidèles, des souverains non musulmans, mais doués d'équité et de vertus, tels que le célèbre roi de Perse Nouschirewan, etc.; 6° d'une légion d'anges ou d'êtres spirituels. Ce sont là les seuls êtres que la religion musulmane regarde comme prédestinés à expier leurs fautes et à se purifier de leurs taches dans le purgatoire. Le septième chapitre du Coran porte le titre d'Araf; il y est représenté comme un rempart ou ligne de séparation entre le paradis et l'enfer, qui empêche les élus de voir les réprouvés et réciproquement; mais les habitants de l'Araf peuvent voir les uns et les autres.

ARAFA, nom d'une montagne située proche de la Mecque, en Arabie. Les musulmans prétendent qu'Adam y rencontra sa femme, cent ans (d'autres disent deux cents ou même trois cents ans) après avoir été expulsés du paradis terrestre; c'est pourquoi elle fut nommée Arafa, ou de la reconnaissance. Ils ajoutent que l'on voit eucore les deux colonnes vertes sur lesquelles Eve appuya les genoux quand Adam la reconnut. Ceux qui font le pèlerinage de la Mecque ne manquent pas d'aller faire une station à cette montagne.

ARAKHO, esprit du mal, dans le système

religieux des Tibétains-Mongols. S'étant glissé inaperçu dans l'assemblée des dieux, il s'empara de la coupe de nectar, l'épuisa jusqu'au fond et la souilla d'un autre liquide impur et infect. Les dieux, s'étant aperçus de la substitution, tombèrent d'accord que lui seul avait pu se rendre coupable d'un pareil sacrilége et le cherchèrent pour le châtier, mais Arakhose cacha si bien, que nul ne put découvrir sa retraite. On interrogea le Soleil, qui rendit une réponse peu satisfaisante; la Lune, questionnée à son tour, fournit des indications plus claires. Arakho fut trainé hors de son repaire et châtié comme il le méritait. Depuis ce temps il ne respire que vengeance et poursuit constamment le Soleil et la Lune. Lorsqu'il peut atteindre l'un d'entre eux, une éclipse s'ensuit; et c'est afin de tirer l'astre d'une si périlleuse situation, que le peuple fait un tel fracas au moyen de ses cris, des instruments de musique et d'autres ustensiles que l'esprit mauvais épouvanté est

contraint de prendre la fuite.

ARANDA (Pierr d'), évêque de Calahorra, enseignait que la loi mosaïque était préférable à la religion chrétienne, parce que cellelà n'avait qu'un principe, tandis que les chrétiens en avaient trois, le Père, le Fils et le Saint-Esprit: aussi, dans la doxologie, il se contentait de dire, Gloire au Père, sans y ajouter les noms du Fils et du Saint-Esprit; que Jésus-Christ, s'il est Dieu, n'avait point souffert; que les indulgences n'avaient aucun effet, mais avaient été inventées par la cupidité des papes; qu'il n'y avait ni enfer ai purgatoire, mais seulement un paradis. Il faisait pareillement bon marché de l'abstinence et du jeûne, même du jeûne eucharistique. Il fut condamné, en 1498, à une

prison perpétuelle.

ARANFAYBO, espèce de divinité protectrice des fles Canaries, au temps des Guanches. C'était un porc de petite race, que l'on nourrissait dans une grotte. On croyait qu'il avait beaucoup de pouvoir auprès de la divinité pour faire cesser les calamités publiques. Ainsi, dans les temps de sécheresse, lorsque les populations étaient fatiguées d'invoquer en vain leurs divinités particulières, elles se rendaient en soule à la grotte. Un vieillard vénéré par sa piété et sa sagesse y pénétrait seul, en rapportait l'Aranfaybo et le présentait au peuple qui l'accueillait avec des transports de joie. L'animal restait libre et courait les champs tant que durait la sc. cheresse, mais on le ramenait en triomphe à son antre dès que la pluie commençait à tomber.

ARARDUS, dieu gaulois dont on a trouv é. il y a peu de temps, le nom sur un autel de marbre à Saint-Béat. On ignore du reste quels étaient ses attributs et ses fonctions.

ARATÉES, fêtes instituées en l'honneur d'Aratus, célèbre capitaine de la ligue achéenne, qui combattit longtemps pour la liberté de la Grèce. On les célébrait tous les ans le jour de sa mort et le jour où il avait rendu la liberté à sa patrie. Le prêtre portait un diadème moucheté de blanc et de pourpre;

les musiciens consacrés à Bacchus accompagnaient la cérémonie du son de leurs instruments. On y faisait des processions où le maltre de l'école publique paraissait à la tête de tous ses disciples, et suivi des sénateurs el des citoyens couronnés de guirlandes.

ARATHIS, femme du roi Damascus, révérée par les Syriens comme une divinité.

ARATRIUS, dieu d'Azoth, ville des Phéniciens; c'est lui qui leur avait appris à ensemencer la terre, ce qui lui valut son nom. Toutriois, le nom Aratrius était inconnu aux Phéniciens; les Latins auront traduit ainsi le mot Dagon, qui, en phénicien, signifie du blé (pr dagan). Voy. Dagon. Voy. aussi ce not dans notre Dictionnaire de la Bible.

ARATTI ou ARTI, cérémonie religieuse on superstitieuse en usage chez les Hindous; elle est entièrement du ressort des semmes. les Hindous, comme la plupart des peuples mentaux, croient à l'influence du mauvais zil, et pour détourner les malheurs qui pournient fondre sur celui qui aurait été regardé te travers, il est nécessaire de recourir à l'aratti. Voici en quoi consiste cette cérémonie: des femmes mariées ou des courtisanes (1) mettent dans un plat de métal une lumpe faite avec de la pâte de farine de riz; dies y versent de l'huile ou du beurre liquéte et l'allument; puis, prenant l'une après l'aure le plat avec les deux mains, elles l'éirent à la hauteur de la tête de la personne qu'il faut protéger contre le mauvais regard, el décrivent avec ce plat un certain nombre de cercles.

Au lieu de lampe allumée, on se contente quelquesois de verser dans le vase de l'eau rongie avec du safran, du vermillon ou une attre substance.

On conçoit que les personnages de distinction, qui ont souvent l'occasion de paraître en public, en vertu de leurs charges ou de leurs sonctions, doivent souvent recourir à l'aratti; en effet, on répète pour eux la cérémonie plusieurs sois par jour. Ils appellent ordinairement pour remplir cet office les courtisanes ou les danseuses attachées ux temples. Les rois et les princes entrekanent quelquesois des silles destinées à ce

Ou fait encore l'aratti pour les idoles lorsqu'il est venu dans les lemples un certain concours, mais principalement lorsque, porles en procession, elles out été exposées aux rgards de la multitude. Pauvres dieux, qui mi à redouter l'influence maligne de l'œil un mortel ! Passe encore pour les éléphants, les chevaux et autres animaux domestiques, a laveur desquels les Indiens observent encore cette cérémonie.

Elle n'a pas lieu cependant pour les objets reconnus inanimés; mais comme ils n'en sont pas moins exposés à l'influence du mauregard, on emploie un autre remède, qui massie à dresser au milieu d'un jardin, par temple, ou d'un champ que l'on veut pro-

(1) L'an ou l'autre de ces deux états est de rigueur; la resres en sout sévèrement exclues. En général, tonte articipation sex cérémonies domestiques leur est absotéger, une perche au sommet de .aquelle est attaché un grand vase de terre blanchi à la chaux, afin que cet objet apparent, attirant les regards du passant malintentionné, les empêche de tomber sur les productions de la terre, sans quoi les denrées seraient fort compromises.

ARAUCANOS, nom générique de diverses peuplades de l'Amérique du Sud. Les Araucanos ont un Dieu suprême, qu'ils nomment Pillan; ils le regardent comme un esprit, et lui donnent encore les noms de Hnenou-Pillan, esprit du ciel; Ngen, l'être; Eutagen, le Grand-Etre. Ils se servent aussi en parlant de lui des épithètes de Thalcavé, tonnant; Vivennvoé, créateur de tout; Vilpepilvaé, tout-puissant; Molghelle, éternel; et Auno-nolli, infini. On voit qu'ils se forment une idée fort juste de la Divinité. Mais au-dessus de ce Dieu suprême ils placent Meulen, génie du bien, Wancubu, génie du mal, et Epunamun, génie de la guerre. Ils n'ont ni temples ni idoles; ils admettent l'immortalité de l'âme et ont un Caron femelle : c'est Tempulagi, vieille femme qui passe les âmes des morts vers l'orient, où se trouve le séjour de l'éternelle béatitude. Ils enterrent les guerriers avec leurs armes, sacrifient un cheval sur la tombe, et y déposent des vivres pour nourrir le défunt pendant le

ARBORI-BONZES, c'est-à-dire bonzes des arbres, nom donné par les Européens à certains religieux du Japon qui habitent dans le creux des arbres, menent une vie fort pénitente et ne vivent que d'aumônes. Leurs bonnets, de forme pyramidale, sont faits d'écorce d'arbre et surmontés d'une aigrette de crins noirs ou de poil de chèvre. Ils portent deux robes; celle de dessous est de peau de bouc, et fort courte; celle de dessus, un peu plus longue, est de coton et a des demimanches. A la corde qui leur sert de ceinture est suspendu un gobelet, qu'ils tiennent à la main. Ils ne marchent qu'avec un bâton, et se chaussent de sandales liées avec des courroies et garnies de quatre fers qui font beaucoup de bruit. Leur barbe et leurs cheveux sont sales, mal peignés, et tout leur extérieur n'offre que malpropreté. Ces contemplatifs conjurent les démons; mais ils ne peuvent avoir d'empire sur eux qu'après trente ans révolus. Voy. YAMA-BOTZ.

ARBRE. 1. Arbre de la science du bien et du mal, planté par le Créateur dans le paradis terrestre. Dieu, pour éprouver l'obéissance de nos premiers parents, leur défeudit de manger du fruit de cet arbre. Satan les tenta et persuada à la femme que le Tout-Puissant n'avait porté cette défense que dans la crainte que, sachant le bien et le mal, ils ne devinssent aussi savants et aussi puissants que lui-même. Eve, séduite, en cueillit, en mangea et en porta à son mari, qui en mangea comme elle. Ainsi fut consommé le premier péché commis par l'homme, qui dès

Inment interdite. Ou chasseralt honteusement celle qui aurait l'audace d'y assister; leur présence seule est répu tée porter malheur.

lors fut condamné aux peines et aux afflictions de la vie. L'arbre de la science du bien et du mal ne fut probablement appelé ainsi qu'en conséquence de la prétention d'Adam et d'Eve.

2º Arbre de vie, autre production du paradis terrestre. On croit communément que ses fruits avaient la propriété de prolonger la vie des hommes et de les soustraire à la mort. Cet arbre a dû disparaître avec le paradis terrestre, après le péché de nos premiers pères. Les rabbins prétendent qu'il etait d'une grandeur prodigieuse, et que de son pred sortaient toutes les sources de la terre. Il n'eût pas fallu moins de cinq cents ans pour en faire le tour. Pour ce numéro et le précédent, Voy. notre Dictionnaire de la Bible.

3º Arbres consacrés aux divinités. Chez les anciens Grecs, le pin était consacré à Cybèle; le hêtre, à Jupiter; le chêne à Rhéa; l'olivier, à Minerve; le laurier, a Apollon; le lotus et le myrte, à Apollon et a Vénus; le cyprès, à Pluton; le narcisse et l'adianthe ou capillaire, à Proserpine; le frêne et le chiendent, à Mars; le pourpier, à Mercure; le pavo, à Cérès, à Lucine et à Morphée; la vigne, à Bacchus; le peuplier, à Hercule; l'ail, aux dieux Pénates; l'aune, le cèdre, le narcisse et le genièvre, aux Euménides; le palmier, aux Muses; le platane, aux Génies; etc.

4° Arbres saints. C'étaient, chez les Latins, des arbres plantés sur le bord des chemies, auxquels on attachait des couronnes et des ex-voto. Quelquefois même on construisait

des autels sous leur ombrage.

5° Arbre des pagodes. C'est un arbre réputé sacré, que les Siamois plantent devant leurs pagodes, et auquel on va quelquefois se pendre par dévotion. C'est de son bois que l'on fait les statues de Sommona-Lodom. Nul particulier n'en peut avoir dans son jardin.

6° Les Hindous reconnaissent sept arbres sacrés, dont le principal est l'aswattha, appelé aussi figuier des pagodes (Ficus reli-

gio**s**a).

7º Les bouddhistes de l'île de Ceylan ont beaucoup de respect pour l'arbre bogaha, qui est sans doute le même que l'arbre des pagodes des Siamois. Voy. notre Dictionnaice des Sciences occultes, article Arbres.

ARC-EN-CIEL. Tout le monte connaît ce plénomène de la nature. 1 Dicu le donna la patriarche Noé comme signe de l'alliance d'il contrac ait avec lui et avec sa postélie, et de la promesse qu'il lui faisait de ne plus détruire le monde par le deluge.

2º Les Péruviens véneraient l'arc-en-ciel et lui avaient consacré un sanctuaire dans le cétèbre temple du Soleil, à Cusco, parce que ce phénomène est produit par cet astre. Co sanctuaire était tout enrichi d'or, et on le voyait représenté avec toutes ses couleurs sur des plaques de metal, dans l'une des faces du bâtiment, où il s'étendait d'une muraille à l'autre. Ils appelaient l'arc-en-ciel Cuychou. Lorsqu'ils l'apercevaient dans le ciel, ils fermaient aussitôt la bouche et la

cachaient avec la main, dans la persuasion que, s'i's l'ouvraient tant soit peu, leurs dents se gâteraient. Voy. lais. Voy. aussi ce mot dans notre Dictionnaire de la Bible, et celui d'Arc-en-ciel dans notre Dictionnaire des Sciences occultes.

ARCHALI-TUTASCA, c'est-à-dire lundi n'uveau. C'est le nom que donnent les Mingréliens au premier lundi de l'année et même de chaque mois, qui est pour eux un jour de fête. Ils s'abstiennent de travail ce jour-là et font bonne chère : car c'est à peu près en cela seul qu'ils font consister la sanctification des fêtes.

ARCHANGE, substance intellectuelle qui tient le huittème rang dans la hiérarchie céleste, suivant la doctrine chrétienne. Voy. Ange.

ARCHE D'ALLIANCE. 1º C'était, chez les Juiss, une espèce de costre dans lequel étaient renfermees les tables de pierre sur lesquelles Dieu avait gravé la loi donnée à Morse sur le mont SinaY: la verze d'Aaron, qui avait miraculeusement fleuri, et un vasc rempli de la manne dont les Israélites s'étaient nourris dans le désert. Elle était construite en bois précieux, revêtue de lam s d'or en dedans et en dehors, haute d'une coudée et demie, large d'autant, et longue de deux coudées et demie. Elle était ornée au sommet d'une petite galerie d'or qui régnait tout autour. Son convercle se nommait propitiatoire; il était fait du même bois et revelu pareillement d'or richement ciselé; de plus, il était surmonté de deux têtes d'anges ou chérubins, placées chacune à l'une des extrémites. Ces figures avaient les ailes étendues, et semblaient par leur disposition former une espèce de trône sur lequel la majesté divine était censée reposer. Cette arche ne devait être transportée que sur les épaules des lévites; et à cet effet on y avait adapté des anneaux d'or, dans lesquels on passait des leviers parcillement revêtus d'or. La religion des Hébreux n'avait rien de plus saint que l'arche : c'était la preuve la plus sensible de la présence de Dieu parmi son peuple, le gage le plus assuré de sa protection, l'instrument le plus ordinaire de ses merveilles. On la plaçait dans le fond du sanctuaire, dans le lieu le plus sacré, le plus inaccessible du temple. On ne la voyait jamais à nu. l.o grand prêtre seul entrait une seule fois l'année dans le sanctuaire où elle était, pour benir le peuple. C'est en sa présence que l'on renouvelait les alliances avec le Scigneur, c'est auprès d'elle qu'on allait recevoir les oracles de la Divuité. Avant qu'elle fût placée dans le temple de Salomon, on la portait quelquefois aux armées, sous un riche pavillon, et avec elle les Hébreux se croyalent invincibles. Une fois cependant, sous le pontificat d'Héli, Dieu, irrité des crimes de son peuple, permit qu'un objet aussi saint tombât au pouvoir des ennemis. Les Philistins triomphants la portèrent à Azot, dans le tem le de leur dieu Dagon, et la placèrent auprès de l'idole; mais le lendemais matin ils trouvèrent la statue de Dagon ren-

versée. Ils la relevèrent et la remirent a sa place. Le jour suivant, le dien était, il est vrai, demeuré debout, mais herriblement mutilé : sa tête et ses mains, séparées du tronc, étaient tombées à terre. Bien plus, le peuple de la ville sut frappé au siège d'une maladio intoléra ble. A ce fléau vint s'en joinde un second : une multitude innombrable de rats ravagoa les campagnes. Les Philistiss, soupçonnant l'arche d'être la cause de cu calamités, la transportèrent de ville en ville, et partout où elle passait les mêmes colamités se reproduisaient. Convaincus enîn que c'était le Dieu d'Israël qui les panisuil de lour sacrilege, ils prirent enfin le pirti, au bout de sept mois, de la renvoyer au Israélites; et, par le conseil de leurs pritres, ils y joignirent, par forme d'ex-voto, cuq rats d'or et cinq figures d'or de la partie te leur corps qui avait été affligée, au nom is cinq provinces ou satrapies dont se composient leurs Blats. Mais afin d'être bien ssurés si ces malheurs leur étaient venus per pur hasard ou bien par un châtiment du Signeur, ils employènent un moyen qui leur demontra évide moment que le doigt de Dieu était li. Ils construisirent un chariot neuf, y attelèrent deux vaches qui venaient de mettre bas, melermèrent leurs veaux à l'étable, placèmiliarche sur le chariot, et laissèrent les mbes aller à lour gré. Les pauvres bêtes pirent le obemin de la terre d'Israël, sans e delourner ni à droite ni à gauche, tout en menglant cependant du besoin de revoir leurs petits. Elles arrivèrent ainsi à Bethaamis, première ville des Israélites. Les Bethsimiles accueillirent l'arche avec transport; ils colevèrent l'arche, mirent en pièces le chariot, et en firent un bûcher sur lequel ils immolèrent les vaches en hologansie. L'arche fut transférée à Cartath-Larim, où elle demeura l'espace de soixante-onze ans, jusqu'au temps de David. Ce roi aila l'y chercher, avec tout le peuple, pour la conduire à lerusalem. Mais durant le trajet, comme l'arche était placée sur un chariot, un nommé Oza, la voyant chanceler, y porta la main pour la soutenir, quoiqu'il ne fût ni prêtre ni lévite. Sa témérité sut punie de mort. L'arche sut placée dans un tabernacle que David avait fait construire, jusqu'à ce qu'enun elle sut définitivement fixée dans le temile magnifique bâti par Salomon. Lorsque le Juis furent emmenés captifs à Babylone. prophète Jérémie fit porter l'arche dans le lésert et la cacha dans une caverne de la montagne où Moïse était mort. Jamais on ne pul la découvrir depuis. Ce monument de l'ascienne loi a manqué an second temple, quoique plusieurs aient prétendu sans foncement qu'il fut retrouvé après la captivité el replace dans le nouveau sanctuaire. Voy. noire Dictionnaire de la Bible, article Arche.

T Les Juiss thalmudistes racontent que Salomon, ayant appris de quelques prophèles qu'un jour les Assyriens brûleraient le tem-ple qu'il avait bâti, fit construire un souterrain fort secret, pour y mettre, en cas de bewin, les choses les plus précieuses. Ce fut là que le roi Josias cacha l'arche d'alliance. la verge d'Aaron, le vase de la manne, le pectoral du grand prêtre et l'huile sainte, qui ne se trouvèrent plus dans le second temple. - D'autres crofent que Nabuchodonosor emporta l'arche à Babylone, et qu'elle était comprise parmi les vases précieux qu'il enleva du temple. - D'autres enfin prétendent que Manassès, ayant placé les idoles dans le temple, en ôta l'arche, qui n'y fut plus replacée depuis. Les Juifs croient en général que l'arche d'alliance paraîtra de nouveau avec

le Messie qu'ils attendent.

3º On conserve dans l'Abyssinie une arche fameuse, que les habitants prétendent être la même qu'on gardait dans le temple de Jérusalem. Etle fut volée par les jeunes Israé-lites que Salemon donna au fils qu'il avait eu de la reine de Saba, pour l'accompagner en Ethiopie. Ce fait, qui paraît fabuleux et peu vraisemblable, est ainsi détaillé dans les Annules d'Abyssinie : Ces premiere-nés d'Israël s'engagèrent par serment d'enlever l'arche d'alliance, qu'ils appelaient la Sion celeste. Ils entrèrent de nuit dans le temple, dont la Providence permit que les partes sussent ouvertes; ils mirent l'arche sur un chariot, et prirent la fuite avec tant de promptitude, que Salomon, qui les pour-vivit, ne put les atteindre. Ils traverserent la mer Rouge avec la même vitesse, non pas à pied sec, comme autrefois les Israéliles, mais en volant sur la surface des eaux avec leurs chariots. La reine de Saba, apprenant que son file revenuit avec l'arche du Dieu de Sion, alla le recevoir en grande pompe, et fit placer l'arche dans le temple du pays de Makéda. — Il cet naturel de penser que le fils de la reine de Saba, devenu roi d'Ethiopie, aura trouvé trop dur d'être obligé d'aller à Jérusalem adorer le vrai Dieu, comme la lei l'ordennait; qu'il aura voulu établir dans son royaume un temple où le service divin se fit avec les mémes cérémonies et la même solennité qu'à Jérusalem; que, pour lui complaire, quelques-uns des lévites qui devaient l'accompagner auront fait faire secrètement une arche sur le modèle de celle de Jérusalem, et l'auront emportée en Abyssinie; enfin que, pour rendre cette arche respectable aux youx des pouples, le prioce aura fait répandre le bruit que c'était l'arche même du temple de Jérusalem, qui avait été enlevée d'une manière presque miraculeuse : mensonge qu'il était aisé d'accréditer, à cause de la grande distance qu'il y avait entre le royaume d'israël et l'empire d'Abyssinie. Les Abyssins ont donné à cette arche célèbre le même nom qu'à celle de Nué, et l'ont appelée Tabut; ils la nommèrent aussi par excellence Sion. C'est pourquoi, lorsqu'ils se convertirent à la religion chrétienne, le temple où t'on conserve cette arche, ayant été consacré à la sainte Vierge, a été nommé Sainte-Marie-de-Sion. - Pour entretenir la véneration du peuple, on avait soin de la tenir exactement cachée; à peine l'offrait-on aux regards des rois. Mais depuis que les monarques d'Abyssinie vivent sous des tentes, on porte l'arche

à la suite de la cour. Quatre prélats, revêtus de leurs habits pontificaux, l'accompagnent; devant et derrière marchent un grand nombre de prêtres qui chantent des hymnes; et l'un d'eux allant à reculons, l'encensoir à la main, ne cesse point de l'encenser qu'on ne l'ait déposée dans le grand pavillon, qui est comme la chapelle de l'empereur. Il n'y a que les prétres qui disent la messe devant le souverain, auxquels il soit permis de célébrer les divins mystères devant l'arche. Lorsque les jésuites arrivèrent en Abyssinie, les habitants, craignant que par les intri-gues de ces Pères leur Eglise ne fût assujettie à celle de Rome, prirent les plus grandes précautions pour que leur arche ne tombât pas dans des mains ennemies. Quelques moines, pleins de zèle, transportèrent ce pré-cieux costre, le plus secrètement qu'il leur sut possible, dans le canton de Bur, proche de la mer Rouge, et le cachèrent au milieu des montagnes, dans des buissons épais; et lorsque les missionnaires eurent été chassés, il reparut avec son premier éclat. – C'est par allusion à cette arche prétendue que les Ethiopiens appellent Tabot ou arche d'alliance la pierre sacrée sur laquelle on offre le saint sacrifice de la messe.

ARCHEGENETES, ou ARCHEGETES, ou AIGENETES, chef. principe; surnom d'Apollon, et sous lequel il avait un autel et un culte dans l'île de Naxos, dont il était le dieu tutélaire. Dans l'île de Malte on donnait le même nom à Hercule, dont le culte avait été apporté de Tyr. On appelait aussi Mi-

nerve, Archégétis.

ARCHÉION, C'était, chez les Grecs païens, le lieu le plus retiré du temple, celui où l'on conservait les trésors du dieu, quelquesois

même ceux des particuliers. ARCHEVECHE. On appelle de ce nom, 1' le diocèse soumis immédiatement à la juridiction d'un archevêque, ou la province ecclésiastique, composée du siége métropolitain et de plusieurs évêchés suffragants; 2º le palais archiépiscopal, ou le conseil ecclésiastique d'un archeveque; 3° les revenus temporels d'un archeveché. Il y a maintenant en France quinze archevechés, dont les siéges sont Paris, Lyon, Rouce, Sens, Cambrai, Reims, Tours, Bourges, Albi, Bordeaux, Auch, Toulouse, Aix, Besançon et

ARCHEVÉQUE, prélat métropolitain qui a pour suffragants un certain nombre d'évéques qui le regardent comme leur chef, ou au moins comme le premier d'entre eux. Ce titre était inconnu à la primitive Eglise, quoique les droits et la juridiction attachés à certains sièges métropolitains fussent exercés avec encore plus d'autorité qu'à l'époque actuelle. Saint Athauase passe pour le premier qui se soit servi du nom d'archevé-que pour désigner l'évêque d'Alexandrie. Le troisième concile de Carthage, jugeant que ce titre ressentait le faste et la domination du siècle, désendit à ce prélat de le prendre, el voulut qu'il se contentat de celui d'évéque du premier siège. Néanmoins on s'y ac-

coutuma dans la suite, et le concile œcumé. nique d'Ephèse le donne lui-même aux évé. ques des trois premiers siéges. Il s'étendit ensuite généralement à tous les métropolitains, quoiqu'il ait été peu usité avant le vue siècle; il n'a même commencé à l'être en France qu'environ l'an 744. Dans la suite on donna, chez les Grecs, le titre d'archevêques à certains évêques de grandes villes, quoiqu'ils n'eussent sous eux aucun suffragant; on en a vu des exemples dans l'Eglise latine; il y a même encore en Italie de ces sortes d'archevéques. Les droits des archevêques qui subsistent encore aujourd'huise bornent à peu près à sacrer leurs suffragants, à présider les synodes provinciaux, et quel-quefois à recevoir les appels qu'on a interjetés des décisions des évêques de leur province.

Les anglicans ont aussi gardé ce titre. Il a en Angleterre deux archevéques, celui y a en Angieterie deux distribilità d'York et celui de Cantorbéry. Voy. Métro-Decenies Primat Ryéque. POLITAIN, PATRIARCHE, PRIMAT, Voy. aussi notre Dictionnaire de Liturgie, art. Archevèque, et celui des Rites sacrés, art. Pallium, Cnoix archiépiscopale.

ARCHI-ABBÉ, titre que prit, en 1126, l'abbé de l'ordre de Cluny. Voy. CLUNY.

ARCHI-ACOLYTE, c'est-à-dire celui qui est au-dessus de l'acolyte. C'était autresois une dignité dans les cathédrales L'archiacolyte était le chef d'un ordre de chanoines qu'on appelait acolytes. Voy. Acolyte.

ARCHI-CHANTRÉ, chef des chantres d'une église. Cette dignité subsiste encore en quel-

ques églises.

ARCHI-CHAPELAIN. Anciennement celui à qui le roi consiait en France la surintendance de l'oratoire de son palais, en était appelé l'abbé, soit parce qu'on avait égard à l'étymologie du mot, qui signifie père, soit parce qu'il était en offet à la tête d'un certain nombre de moines qui desservaient l'oratoire. Mais ce titre ne tarda pas à faire place à celui d'archi-chapelain, et les desservants furent nommés chapelains. Cette qualification tira son origine du changement arrivé dans la dénomination de l'oratoire. Nos anciens rois ayant une dévotion extraordinaire pour la chape de saint Martin, la conservaient avec un soin religieux dans leur oratoire, qui, du nom de cette chape, prit bientôt celui de chapelle. Ceux qui étaient préposés à sa garde en tirèrent in ensiblement leur nom. Telle est l'origine des mots chapelle, chapelain et archi chapelain. Plus tard l'archi-chapelain remplissait les fonctions qui, dans la suite, ont été attachées à la charge de grand aumônier. Il a cumulé aussi la charge de grand chancelier ou d'archi-chancelier; et a joui, suivant les diverses époques, des titres de primat des chapelains, d'archeveque du sacré palais, de secretaire, de conseiller du secret, d'archiprètre de la France, et de bien d'autres encore. A l'imitation des rois, les grands seigneurs eurent aussi leur archi-chapelain, chargé souveut d'écrire les actes émanés de l'autorité de ces princes. Il n'y a plus d'archi-chapelains en France depuis le regne d'Henri Ier.

ARCHI-CONFRATERNITÉ, titre que prennent certaines confréries. 1º Il y a à Rome l'archi-confraternité de Notre-Dame du mont
Carmel. Les confrères sont revêtus d'un sac
de couleur de tan, attaché à un capuchon
quileur couvre le visage et descend en pointe
jusqu'à la ceinture. Ils ne peuvent voir que
pardeux trous faits au capuchon, à l'endroit
des yeux. Une ceinture de cuir leur sert à
attacher ce sac, et ils portent sur leurs épaules une capuail de serge blanche.

les un camail de serge blanche.

2º Il y a encore à Rome une archi-confraternité établie sur la fin du xviº siècle, par
un chirurgien, pour honorer les stigmates
de saint François d'Assises. Les membres
de la confrérie s'habillent par humilité d'un
suc de couleur cendrée, qu'ils lient avec une
grosse corde ornée d'un grand chapelet de
bis. Ils portent aussi un écusson où sont les
smes de saint François, consistant en deux
bras croisés l'un sur l'autre, l'un nu, l'autre
rettu d'une manche, avec les mains percèrs de clous. Ces bras sont posés sur une
procession, ils marchent nu-pieds, avec des
sindales de bois, tenant une croix à la main,
et se couvrent tout le visage de leur capuchoo.

Il y a encore l'archi-confraternité de la sort, dont les membres font enterrer les sorts abandonnés de tout le monde, et céléber des messes pour eux. Voy. ARCHI-CON-

ARCHI-CONFRÉRIE. Ce terme est le mémeque le précédent. Le nom d'archi-confrérie signifie confrérie mère: la société qui porte ce titre a le droit des 'associer ou de s'agréger des sociétés particulières, pour vu qu'elles aient le même but, de les faire participer à loutes les grâces, à toutes les faveurs spirituelle, qui lui ont été personnellement accordées. Ces sociétés, une fois agrégées, deviennent et restent membres de l'archi-confrérie. Il y a eu plusieurs archi-confréries. Nous cilerons:

1º L'archi-confrérie de la Charité, instituée par le pape Clément VII; elle a pour but de pourvoir aux besoins des pauvres, quels qu'ils soient. Elle leur distribue du pain tous les samedis, fait célébrer la messe et administer les sacrements aux prisonniers, dote quarante pauvres filles le jour de saint Jétôme, patron de l'œuvre, et fait plusieurs but es bonnes œuvres.

Ilya eu unearchi-confrérie érigée dans un but moins utile à la religion et à la société, et dans laquelle on professait une grande érotion pour la ceinture de saint Augustin. Cest une ceinture de cuir que les religieux augustins prétendaient avoir été portée dans lous les temps par les saints les plus illustres. On lit dans le petit livre composé pour celle association: La sainte Vierge, impératrice des hommes et des anges, l'a portée sur res reins. Il est probable que nos premiers pères, qui vivaient sous la loi de nature, étant habillés de peaux, devaient porter une ceinture de même étoffe. Le prophète Elie l'a

portée aussi sur ses reins, puisqu n est écrit qu'il était ceint d'une ceinture de cuir. Les augustins prouvaient la même chose de saint Jean-Baptiste.

3° Depuis plusieurs années il a été érigé à Paris une association sous le titre d'Archi-Confrérie du très-saint et immaculé Cœur de Marie pour la conversion des pécheurs. Le siège de l'association est dans l'église de Notre-Dame des Victoires, appelée vulgairement les Petits-Pères. Elle a déjà produit de très-heureux fruits, et compte en ce moment ses associés par centaines de mille; ceux-ci sont répandus dans toutes les contrées de la terre, et jusque dans les îles les plus recu

lées de l'océan Pacifique.

ARCHIDIACONAT, dignité d'archidiacre. ARCHIDIACRE. Cette dignité ecclésiastique est fort ancienne. Quelques auteurs prétendent qu'elle sut instituée quelque temps après le concile de Nicée, vers 330; mais ils se trompent sûrement, puisque Cécilien, auteur du schisme des donatistes, vers 311, était archidiacre. Les évêques choisissaient entre les diacres ceux qui leur paraissaient les plus habiles et les plus exacts, et ils leur confiaient une partie de leur juridiction, avec la qualité d'archidiacre ou de chef des diacres. Il y a beaucoup d'apparence que leur autorité ne s'étendait pas d'abord au delà des bornes de leur ordre, puisque le ciu-quième canon du concile de Reims, tenu sous le pape Eugène H, au commencement du 1xº siècle, est la première loi qu'on connaisse pour obliger les archidiacres à se faire promouvoir à l'ordre de prétrise. En effet, à cette époque, ils étaient devenus comme la main et l'œil de l'évêque. C'étaient eux qui avaient le soin de faire observer l'ordre et la décence publique dans le service divin; la garde des ornements de l'église et la direction des pauvres. Ces pouvoirs et d'au-tres encore infrent bientôt l'archidiacre audessus des prêtres. C'est pour faire cesser cette anomalie, par laquelle un clerc d'un degré inférieur aurait eu juridiction sur ceux qui étaient plus élevés dans la hiérarchie sacrée, qu'on les obligea à recevoir le sacerdoce. Alors ils devinrent réellement supérieurs aux prêtres et même aux archiprê-tres. Après le x siècle, ils furent regardés comme ayant juridiction de leur chef, avec pouvoir même de déléguer des juges. Dans la suite, pour affaiblir leur puissance, on les multiplia, surtout dans les diocèses d'une grande étendue, et celui qui avait dans son district la ville épiscopale prit la qualité de grand archidiacre. Il avait aussi la garde du trésor de l'église et juridiction comme les officiaux, et il faisait la visite dans les pa-roisses du diocèse où l'évêque l'envoyait; c'est à peu près la seule fonction qui lui soit restée depuis, avec celle de présenter les candidats aux ordres sacrés. Autrefois, en Frauce, les archidiacres levaient un droit sur l'héritage de chaque curé mort dans l'étendue de leur archidiaconé, qu'ils appelaient droit de dépouille ou de sunérailles. On prétend que c'est Nicolas Fraillon, archidiacre

1

de Paris, qui le premier s'avisa, en 1433, do se constituer héritier des curés. Celui de Foutenay étant mort, il demanda son lit, ses draps, sa couverture, ses surplis et au-musse, ou la valeur de ces meubles en argent. Les parents du cuie, surpris de cette demande, portèrent l'affaire aux requêtes du paluis : on adjugea à l'archidiacre la somme de suixante sous parisis. En 1480, François Hallé, archidiacre de Paris, se fit adjuger, par sentence des requêtes du palais, nonseulement le lit, les draps, la couverture, les surplis et aumusse du curé de Belloi, mais encore son bréviaire, sa ceinture d'argent et son oreiller. En 1623, les archidiacres ajoutèrent à leurs prétentions, et voulurent se faire donner la robe, le bonnet carré et le mulet du défunt. Enfin, en 1644, Antoine de Verthamon, aussi archidiacre de Paris, enchérit sur ses prédéce seurs, et voulut avoir le cheval, la ceinture d'or, la soutane et tous les meubles appartenant au défunt.

2º Les anglicans ont conservé les archidiacres, qui remplissent à peu près les mêmes fonctions que chez les catholiques; ils ont le pas sur les ministres, et ils font, au défaut de l'évêque, la visite du diocèse.

ARCHIDRUIDE, ou grand druide; chef des dru des, prêtres gaulois. Voy. Dauide.

ARCHIBPISCOPAT, dignité d'archevêque.

Voy. ARCHEVÊQUE. ARCHIÉRARQUE, chef de la hiérarchie;

chef de l'Eglise.

ARCHIÉROSYNB, le chef des prêtres chez les anciens Grecs, célui qui était chargé d'accomplir les rites les plus mystérieux et les plus secrets de la religion. Chaque dieu avait Athènes son archiérosyne pour présider aux autres ministres qui desservaient son temple. Les Opuntions n'en avaient que deux, l'un pour les dieux du ciel, l'autre pour les demi-dieux ou divinités inférieures. Les Delphiens en avaient cinq, nommés Osii ou saints, dont un avait le soin des sacrifices et s'appelait Osiotès, purificateur; et un autre avail celui de l'oracle et s'appelait Aphétor, révélateur.

ARCHIGALLE, chef des Corybantes et grand prêtre de Cérès. On le prenaît ordinairement dans une famille distinguée. Il était vétu d'une longue tunique, couverte d'un grand manteau retroussé, et portait un grand collier à son cou. Voy: Conybantes et GALLERS

ARCHI-MAGE, ou chef des mages; on appelait ainsi avant Zoroastre le chef suprême de la religion des Parsis ou Guèbres. Lorsque ce réformateur précha sa réforme, il changea ce nom en celui Destour-i Destour, ce qui équivant à évêque des évêques. L'archi-mage on Destour-i Destour réside actuellement dans le Kirman, province de la Perse. Sa suprême dignité l'oblige à se conserver dans une pureté plus grande que celle de tout autre fidèle; elle lui defend de toucher aucune personne séculière, surtout les hérétiques et les infidèles. Il doit se laver lui-même, travailler lui-même aux choses qui lui sont nécessaires pour son entretien, soit par hu-

milité, soit pour conserver sa pureté: employer ce qui lai reste de son revenu à des œuvres pies; recevoir les dimes et les bien dispenser. Il doit aussi éviter toutes sortes d'excès, s'exercer continuellement à la mêditation, étudier sans cesse les préceptes contenus dans le Zend, reprendre et censurer vivement les vicieux, et ne craindre que Dieu seul en quelque circonstance que ce soit. Enfin il doit conserver et entretenir avec soin le feu sacré. Zoroastre lui-même a exerce ces fonctions. Le souverain pontife des Parsis jouit d'une autorité absolue sur les consciences des fidèles. Le Sadder, un des livres sacrés de cette religion, ordonne expressément qu'on obéisse aveuglément et sans restriction au Destour-i Destour. Quelque excellentes et nombreuses que soient les bonnes œuvres d'un fidèle, y est-il écrit, si le souverain de la religion n'est pas content de sa soumission, ou si ses bonnes auvres lui déplaisent, c'est comme si le fidèle n'arait rien fait. Un des movens qui rendent le sidèle infiniment agréable au grand pontife, c'est de lui paver exactement les dimes.

ARCHIMANDRITE. Ce terme, qui pourrait se traduire littéralement par conducteur de troupeaux, se donne, chez les Grecs, au supérieur d'un monastère, et correspond à ce que nous appelons un abbé. Cette qualification de chef du troupeau pourrait s'étendre à tous les supérieurs ecclésiastiques, et, en effet, on a donné quelquefois ce nom à des archevêques, même chez les Latins; on le trouve en ce sens dans la vie de saint Sévère, évêque de Ravenne. La dignité d'archimandrite subsiste encore en Sicile; celui qui en est revêtu a droit d'inspection sur toutes les abbayes de l'ordre de Saint-Basile qui sont

aux environs de Messine.

ARCHIPRÉTRE. Les fonctions d'archiprétre, ainsi que celles d'archidiacre, sont trèsanciennes. Dans les diocèses de la primitive Eglise, les évêques mettaient à la tête de l'ordre des prêtres, peut-être sous une autre dénomination que celle d'archiprêtre, des hommes revêtus du même caractère et distingués par leur mérite. L'archiprêtre était la première personne après l'évêque ; il était son vicaire pendant son absence, et avait le premier rang dans le sanctuaire et l'inspection sur tout le clergé. Dans le vie siècle, on voit plusieurs archiprètres dans un diocèse; on les appelait aussi doyens. On distinguait au ix siècle deux sortes de paroisses : les moindres tilles, gouvernés par de simples prêtres, et les plèbes ou églises baptismales, gouvernées par les archiprêtres qui, outre le soin de leurs paroisses, avaient encore l'inspection sur les curés secondaires, et rendaient compte à l'évêque, qui gouvernail par lui-même l'église matrice ou cathédrale. En France, jusque ve**rs la fin du siè**cle dernier, on appelait archipretres les doyens des curés ou les premiers curés d'un diocèse, et l'on distinguait les archiprêtres Je la ville et ceux de la campagne, que l'on nommait doyens ruraux. A Paris, le curé de la Madeleine et celui de Saint-Séverin portaient le titre d'archiprêtres, parce qu'ils étaient les plus anciens de la ville. Actuelle-ment quelques diocèses ont encore conservé et tire, qui se donne aux eurés de canton ou d'arrendissement.

Sur la fin du xve siècle, l'Eglise catholique d'Angleterre se trouvant sans pasteurs du premier ordre, le pape ne crut pas devoir y suvyer un évêque : à la sollicitation de quelque personnes, il créa dans l'Eglise une dignité jusqu'alors inconnue, relativement à sa destination; et, par une bulle de 1598, il donna à un nommé Blackwell le titre d'archipritre, aux fins de gouverner toute l'Eglise d'Angleterre. Ce fut, en effet, le premier exemple d'une dignité qui ne fût pas subordonnée à un évêque diorésain.

Chez les Grecs, l'archiprêtre porte le titre le preto-papas ou premier des papas ou pteres. Il est le premier entre tous les dipilaires ecclés la stiques, tant pour les priiléges que pour le rang. C'est lui qui commune le patriarche dans les messes solennelles, et il en reçoit la communion. Dans le lles soumises aux Vénitiens, il exerce la 
paridiction ecclés astique, et ordonne les leceurs. Lorsque l'évêque confère cette dipaité, ce sont les autres prêtres qui lui prémains.

ARCHIPRÉTRÉ, dignité d'archiprêtre, u étendue de la juridiction d'un archiprètre.

AKCHIPRIEUR. Ce titre a quelquesois été donné au grand maître de l'ordre des templiers.

ARCHIPRIBURB. Titre que l'on donnait en Bourgogne à la supéricure des religieuse de Lancharre.

ARCHI-SOUS-DIACRE. On appelait ainsi setrefois le premier des sous-diacres dans l'Eglise romaine. A Besançon, il communiait le dernier, parce qu'il était chargé de ramuser les fragments de l'hostie et de consumer le reste du cafice.

ARCHISY NAGOGUS, chefou president de la Synàgogue chez les Juiss. On trouve ce sem dans l'Evanglie.

ARCHITIS, nom sous lequel la déesse Vésus était adorée au mont Liban. Elle y était représentée plongée dans la plus profonde instesse et déplarant la mort d'Adonis. Elle sulenait sa tête de la main gauche, et sen risage était couvert d'un voile, sous lequel se croyait voir s'échapper des larmes.

ARCHONTE. Les archontes ou principaux magistrals d'Athènes; le second d'entre eux, qui portait le titre d'archonte-roi, présidait au culte des dieux, jugeait les différends des prétres et des familles sacerdotales, punissait les profanateurs, offrait des sacrifices pour la prospérité de l'Etat, enfin présidait à la vièbration des mystères d'Eleusis et à toutes et autres cérémonies religieuses. Il avait le Toit d'opiner dans l'aréopage, mais il n'y paraissait jamals avec la couronne, marque de sa dignité. La femme de l'archonte-roi avait le tutre de reine, et présidait en cette

qualité les prêtresses de Cérès et de Bacchus.

ARCHONTIQUES, secte qui faisait partie des valentiniens, et qui parut vers le milieu du 11° siècle; elle tirait son nom du mot grec àpxòrec, c'est-à-dire les Principautés (déuomination sous laquelle l'Eglise comprend un des neuf chœurs des anges), parce qu'ils soutenaient que c'était cette classe d'esprits célestes qui avait créé le monde. Ils avançaient que le baptême et les saints mystères n'avaient pas été institués par Jésus-Christ, mais par Sabaoth, une des principautés inférieures, et conséquemment ils les rejetaient. Ils disaient que l'âme re-susciterait, mais ils niaient la résurrection des corps. Ils avaient les femmes en horreur, les regardant comme l'ouvrage du diable.

ARCULE, dieu des Romains, qui présidait aux citadelles, ainsi qu'aux coffres et aux armòires : ces fonctions lui étaient dévolues par la double étymologie de son nom, qu'on fait dériver indifféremment d'arcis, citadelle,

ou de arca, coffre.

ARCULES (OISEAUX), nom donné par les Romains à certains oiseaux de mauvais présage, soit par leur vol, soit autrement. Leur apparition empéchait (arcebat) de former aucune entreprise.

ARDA-CHIDHI, premier nom que porta Chakia-Mouni ou Bouddha, suivant les livres mongols. Un roi divin le lui donna en le

baptisant. Voy. Charia-Mouni.

ARDDHA-NARISWARA, nom sous lequel Siva est adoré lorsqu'il est représenté sous les traits d'une figure moitié homme et moitié femme. C'est surtout dans le temple de Tirounamali qu'il est adoré sous cette forme. Arddha-Nariswara veut dire, mot à mot, le dieu à moitié femme.

ARDIBEHESCH, le second des bons esprits ou Amschaspands créés par Ormuzd; il est essentiellement opposé à Ander, le second des mauvais génies créés par Ahriman. C'est l'ange du feu élémentaire, de la lumière, de la médecine, et le maître du qua-

trième ciel.

ARDOINA ou ARDUENNA, nom d'une divinité adorée autrefois dans les Gaules. On croît que c'était la déesse de la chasse; et comme elle était honorée dans les Ardennes, on ignore si elle a emprunté son nom à cette forêt, ou si elle le lui avait donné. — Les Sabins honoraient aussi Diane sous le nom d'Arduenna.

AREALOU, arbre connu sous le nom de figuier du Malabar: les Hindous prétendent que Vischnou est né sous son ombre, et que c'est lui qui en a enlevé les sleurs. En estet, les sleurs de cet arbre sont cachées, comme celles de toutes les autres espèces de figuiers, dans l'enveloppe que l'on appelle communément la sigue. Les Hindous ont cet arbre en grande vénération, ils l'entourent souvent d'un mur de pierre, et teignent en rouge ou ce mur, ou le tronc même de l'arbre sacré. L'Aréalou est sans doute le même que l'arbre Asvattha ou Ficus religiosa. Voy. Aswattha.

ARÉE ou ARÉS, dieu de la guerre chez les Alains. D'après Ammien-Marcellin, ces peuples n'avaient ni temples, ni oratoires d'aucune sorte ; ils se contentaient pour tout culte de planter en terre, avec certaines cérémonies, une épée nue, qu'ils honoraient ct à laquelle ils rendaient un respect profond. Ils la regardaient comme l'emblème du dieu Arès ou Mars, protecteur des provinces qu'ils parcouraient.
AREIENS, fêtes célébrées par les anciens

Scythes en l'honneur de Mars.

AREOIS, secte, ou plutot association infâme, qui existait chez les Taitiens et dans la plupart des îles de la Polynésie, avant l'introduction du christianisme. Tout ce qui est défendu au reste des hommes était permis aux Aréors. Vagabonds, pillards, licencicux, despotes, ils pouvaient fatiguer impunément le pays de leurs vexations et de leurs priviléges. Cette société comptait un nombre prodigieux d'adeptes des deux sexes; elle avait ses traditions, sa généalogie et ses priviléges. Ils descendaient d'Ourou-Tetefa et d'Oro-Tetefa, sils de Taaroa et de Hina, et frères d'Oro. Les Aréoïs se divisaient en sept classes, distinguées chacune par son tatouage. La plus élevée était celle des Avae-Parai, jambe peinte; la seconde, celle des Oti-Ore, dont les deux bras étaient tatoués depuis les doigts jusqu'aux épaules ; la troisième, celle des Harotea, tatoués depuis les aisselles jusqu'aux hanches; la quatrième, celle des Houa, avec deux ou trois petites figures seulement sur chaque épaule; la ciuquième, celle des Atoro, avec une simple marque sur le côlé gauche; la sixième, avec un petit cercle autour de chaque cheville; enfin la septième, celle des Poo, espèce de caudidats au tatouage, qui portaient le nom de Poo farcarea, parce que, dans les grandes occasions, c'était à eux qu'était dévolue la partic la plus pénible et la plus fatigante des danses, panlomimes, etc. Le titre d'Aréoy était censé d'investiture divine. Le candidat, simulant la folie, se présentait dans une assemblée publique, les reins ceints de feuilles de dracæna, la figure barbouillée du suc rouge du mati, le front couvert d'une visière en seuilles de cocotier tressées, les cheveux parfumés d'huile odorante, ou entrelacés de fleurs. Dans cet état, il s'élançait au milieu du cercle des Aréois, et se mélait à leurs exercices avec fougue et vigueur. Ce début caractérisait la vocation, et si le candidat était agréé, il faisait son noviciat au service d'un des chefs de la société, où il était soumis à des épreuves, et ensuite initié avec les rites prescrits. La cérémonie avait lieu dans quelque taupiti ou assemblée politique de l'ordre. Le premier aréor amenait le candidat revêtu d'une étoffe particulière, et le présentait à ses confrères sous le nom adopté, On lui faisait prononcer une espèce de formule par laquelle il s'engageait à faire périr ses enfants; puis, avec un geste particulier, il débitait une invocation solennelle. préludes accomplis, on le revêtait de l'habit porté par la femme du rang le plus

élevé, et il était alors aréor de la septième classe. Ces aréo's menaient une vie paresseuse et débauchée; les semmes étaient communes à tous les hommes ; leur licence était telle, que le même homme et la même femme n'habitaient jamais plus de deux ou trois jours ensemble. Si une des feinmes de cette société devenait enceinte, ce qui était naturellement fort rare, elle devait étouffer son enfant à sa naissance, de peur que les soins qu'eût nécessités son éducation n'interrompissent les occupations du père ou le libertinage de la mère. Cependant elle pouvait le sauver en trouvant un homme qui l'adoptat comme étant de lui; mais, dans ce cas, ils étaient tous deux exclus de la société des Aréois, et perdaient tous droits à ses priviléges et à ses plaisirs. Quelquefois les Aréois se réunissaient en bandes nombreuses, et parcouraient les îles de l'Archipel sur des flottilles souvent composées de ciaquante ou soixante pirogues. Pour sanctifier ces parties de plaisir, ils offraient à Oro, avant de les commencer, des cochons, des bananes, des fruits de l'arbre à pain et d'autres objets. Dans les localités où ils abordaient, ils préparaient un spectacle moitié religieux, moitié profane; ils se peignaient le corps en noir avec du charbon, et la figure en rouge avec du suc de mati, puis ils se couvraient de seuilles jaunes de différentes plantes. Leurs représentations portaient le nom d'oupaupa. Assis en cercle, ils répétaient une légende ou hymne en l'honneur du dieu ou de quelque aréor célèbre; après quoi l'un d'eux, placé au centre, entonnait un récitatif que les autres continuaient en chœur. Souvent aussi ils n'épargnaient pas leurs sarcasmes aux princes, aux prêtres et aux individus, on bien faisaient allusion à des événements publics. Puis venaient di-verses sortes de luttes, à l'exception du pugilat, qu'ils regardaient comme indigned eux. et des danses, qui souvent duraient toute la nuit. Ces exercices avaient lieu, soit dans des maisons spacieuses destinées à ce divertissement, soit à bord de leurs pirogues, soit sur des plates-formes. Les aréors étaient aimés du roi, respectés par le peuple, et soufferts par les prêtres. À la mort d'un des membres de cette société, on prescrivait un deuil général de deux ou trois jours, pendant lesquels le corps était exposé, entouré des parents et des amis qui se lamentaient. Les aréois le portaient ensuite au grand morai, où étaient les os des rois. Le prêtre d'Oro prononçait une prière pour que le dieu reprit de ce cadavre l'initiation divine qu'il avait eue sa vie durant, et la gardat pour la transmettre à un autre. Le corps était ensuite inhumé dans l'enceinte du moraï.

ARES, nom de Mars, chez les Grecs. Ce mot paralt signifier combat, ou blessure, apanage de ceux qui marchent sous les étendards de ce dieu.

ARESKOUI, le même que l'Agreskoué des

AREUTA, nom sous lequel Vénus était

adorée par les amants dont le mariage était

ARFERIA, cau sacrée dont les anciens Latins se servaient dans les festins qui avaient lieu aux funérailles des parents.

ARGÉES, fêtes romaines qui se célébraient le ides ou le 15 de mai. On se rendait sur un des ponts du Tibre, après avoir promené trente figures gigantesques d'osier, nommées agées, et les Vestales les précipitaient dans k seure. On n'est pas d'accord sur l'origine de cette cérémonie. Les uns pensent que les Romains témoignaient ainsi leur haine pour les Argiens; en effet quelques-uns l'entre eux descendaient de cette ancienne colonie d'Arcadiens chassés de leur pays par les Argiens ou Pélasges, et qu'Evandre leur mi était venu établir en Italie sur le mont Arentin. D'autres croient que ces figures repisentaient les hommes et surtout les Grecs qu'on sacrifiait a utrefois. Hercule, ayant aboli ces cruels sacrifices, y aurait substitué cette cerémonie plus innocente.

ARGENK, géant célèbre chez les Persans; il bălit dans la montagne de Caf, qui environne toute la terre, une galerie magnifique où l'on voyait les statues des premiers mourques de l'Orient, qu'on y adorait sous des bras extraordinaires : les unes avaient plaieurs têtes et plusieurs bras ; les autres portaient des têtes d'éléphant, de bussie, de sanglier, etc. Argenk, assisté d'autres géants, la Siamek, petit-fils de Karoumors, et eut à clader les poursuites du père de sa vicime. Réfugié dans les montagnes de Caf, il laisait de la. avec les dives, de fréquentes incorsions dans la Perse et tourmentait les péris. Thabmouras, leur roi, qui était un des descendants de Siamek, osa marcher contre lui à la tête de ses péris, le vainquit et lui dta la vie; c'est de la qu'il fut nommé

Dirbend ou le vainqueur des dives. ARGENTINUS, dieu de la monnaie d'argent chez les Latins; il était fils d'Æsculanus, dieu de la monnaie de cuivre, sans doute parce que celle-ci était autérieure à l'autre. ARHAT (Vénérable), un des titres honori-

igues de Bouddha. On le donne à la quainème classe des religieux bouddhistes, r'est-à-dire à ceux d'entre eux qui se dislinguent le plus par leur science et par leur violeté. Chez les Barmans on donne indisinclement ce nom à tous les religieux

bouddhistes.

ARIADNÉES, ou ARIANÉES, sétes célébrees dans l'île de Naxos, en l'honneur d'A-riadne, ahaudonnée par Thésée dans cette

le près du terme de sa grossesse.

ARIAH. Les bouddhistes de Siam nomment dinsi ceux qui, dans un degré très-élevé, Paliquent les préceptes de la loi, et qui, près une ou deux existences, pendant lessur les ils achèveront de se sanctifier, parnendront au Neiban ou Nirvana. On divise communément les Ariahs en huit classes; on les honore à cause de leur justice et de leur sainteté qui approche de la sainteté de Boudh, ou, pour parler plus exactement, cel plutôt la justice, la perfection et les

vertus considérées abstractivement, qui sont honorées dans la personne de ces justes

imaginatres.

ARIANISME. Voici une des plus formidables hérésies qui se soient élevées au sein du christianisme. Pendant les trois siècles qui précédèrent Arius, l'Eglise avait bien eu à lutter contre une multitude de sectes, enfantées pour la plupart par le paganisme, le judaïsme, la grossièreté et l'ignorance ; mais ces sectes étaient demeurées circonscrites en d'étroites localités, et avaient été assez promptement réprimées, lors qu'elles n'étaient pas tombées d'elles-mêmes, quand l'arianisme s'éleva comme un géant, remua la sociélé chrétienne jusque dans ses fondements, parcourut toutes les contrées où la foi s'était répandue, et, durant trois siècles, sévit avec tant de violence, que l'on dut craindre un jour que l'Eglise ne se réveillat arienne. Cette hérésle, comme un grand nombre d'autres, dut son origine à l'orgueil d'un prêtre ambitieux. Arius, prêtre de l'Eglise d'Alexandrie, prétendait à l'épiscopat; on lui avait préféré un certain Alexandre, personnage d'un mérile et d'une vertu peu ordinaires. Une telle préférence lui parut un passe-droit outrageant ; il résolut de s'en venger sur le nouvel élu, et, pour le mortifier, commença par le contredire dans sa doctrine. D'après lui, le Fils de Dieu, le Verbe divin, était une créature tirée du uéant; Dieu le Père l'avait produit avant tous les siècles, et s'en était servi pour créer le monde. N'est-il pas certain, disait-il, n'estce pas même un article de foi, que le Père tout-puissant a engendré le Verbe? Mais, pour l'engendrer, il fallait donc qu'il n'existat pas. Le Verbe a donc eu un commencement de son être; on ne peut donc pas dire qu'il est éternel sans une contradiction évidente. Or, s'il n'est pas éternel ce n'est qu'une créature comme nous, qui en consequence doit etre soumise aux mêmes lois. En effet, il s'ensuivait que le Verbe avait toutes les imperfections de la créature, qu'il n'était pas toutpuissant, qu'il ignorait quelque chose. En un mot, Jésus-Christ était d'une substance tout à fait différente de celle de son Père, et ne pouvait être appelé Dieu que dans un

A l'apparition de cette doctrine, toute l'Eglise sut en seu; les orthodoxes se préparèrent à soutenir et à venger la foi : Arius fut condamné dans un concile tenu à Alexandrie; mais comme l'erreur continuait à faire des progrès, ce sut alors, en 325, que se tint, à Nicée, le premier concile général, assemblé sous les auspices de l'empereur Constantin, dans lequel les Pères proclamèrent unanimement la divinité de Jésus-Christ, et consignèrent la foi de l'Eglise universelle dans un symbole qu'ils rédigèrent à cet effet, et où ils insérèrent le terme de consubstantiel, pour exprimer que le Fils de Dieu était de même nature ou de même substance que son Père. Une condamnation aussi solonnelle semblait devoir arrêter la propagation de l'arianisme; mais la subti-

11

1

4

lité sophistique de l'esprit grec chercha des faux-fûyants; la fourberie, la ruse, les séductions, furent mises en œuvre pour éluder la sentence du concile. De là ces disputes interminables, ces adhésions de conciles et de docteurs dont on se vantait, cette accusation de complicité portée contre le pape Libire; de la le mot célèbre de saipt Jérôme; L'univers s'étonna de se roir arien.

A des maux déjà si grands vint se mêler une au re source de dissension; la politique el la persécution prétèrent leur appui à l'erreur. Constantin, qui d'abord avait sévi contre Arius et ses adhérents, se laissa ensuite influencer par eux; il rappela l'héréșiarque de l'exil, encouragea et fortifia son parti, et persécula saint Albanase, cet intrépide défenseur de la divinité du Christ. On est dans le doute si ce premier empereur chrétien mourut dans la foi catholique.

Après lui ce sut pis encore: Constance, en 337, prit ouvertement le parti des ariens, et lout l'empire fut rempli de troubles. Ea 364, Valens, maître de l'Orient, fit profession ouverte d'arianisme. Cette hérésie pénétra chez les Goths, les Bourguignons et les Vandales, qui, an v' siècle, la portèrent, à la pointe de leurs épées, dans les Gaules et en Afrique; puis les Visigoths la firent passer en Espagne, où elle s'éteignit entiè-

rement vers 660.

Cependant on peut regarder l'arlanisme comme la souche de toutes les grandes hérésies qui surgirent depuis cette époque. Le branle était donné, chacun voulut sophistiquer, argumenter, juger par lui-meme. Les uns appuyaient l'erreur par une nouvelle erreur, les autres, en voulant désendre la vérilé, l'autre-passaient et tombaient dans une erreur tout opposée à celle qu'ils avaient entrepris de combattre. Il est permis de supposer que sans les ariens nous n'aurions eu ni les nestoriens, ni les eutychiens, ni les monothélites; ce sut comme un sleuve immense qui coula plusieurs fois en sens contraire, et finit enfin par s'engloutir dans le protestantisme, qui résuma toutes les hérésies et sournit des partisans à toutes les erreurs dont jusque-là le monde avait été infesté. Voy. noire Dictionnaire des Hérésies, art. Ania-

ARICARAS, ou Gros-Ventres, une des nombreuses tribus américaines qui habitent les montagnes Rocheuses. — Avant de partir pour la guerre, ils observent un jeune rigoureux, ou pluidt ils s'abstiennent de toute espèce d'aliments pendant quatre jours. On comprendra facilement que, nourrissant pendant ce temps des projets belliqueux et l'imagination exaltée par le jeune, ils ont alors des visions étranges. Les anciens de la tribu, appelés à endonner l'interprétation, en tirent des augures plus ou moins favorables au succès de l'entreprise; ces explications sont acceptées comme des oracles, et c'est sur elles que l'on règle les détails de l'expédition. Pendant le jeune préparatoire, les

nt dans la chair, au-dessous de l'omo-

plate, des morceaux de bois auxquels ils allachent des morceaux de cuir, et se font suspendre horizontalement sur le bord d'un abime qui a cent cinquante pieds de profondeor; souvent même ils se coupent un ou deux doigts qu'ils offrent en sacrifice au Grand-Esprit, afin de revenir chargés de chevelures. S'ils reviennent vainquents, ils enlassent au milieu de leurs villages les cadavres de leurs ennemis et exéculent autour de ces sanglants trophèrs la danse de la victoire; toute la tribu y prend part, même les femmes et les enfants; puis ils se ruent sur ces corps inanimés et s'en partagent les lambeaux, les attachent au bout de longues perches, en continuant leur ronde infernale autour des habitations. Quant aux prisonniers, ils leur font souffrir des tourments inouis, comme les autres tribus de l'Amérique septentrionale. - Leurs jongleurs jouissent d'une grande réputation et exercent une haute in-fluence sur l'esprit de leur nation; ils prétendent avoir des communications avec le mauvais esprit. On les voit plonger sans crainte le bras nu jusqu'au conle dans l'eau bouillante, après s'être frottés avec une certaine racine, avaler des matières enflammées, se tirer des flèches, etc., sans qu'ils paraissent en souffrir. D'autres f is ils se font garrotter solidement les pieds et les mains avec force cordes et force nœuds, enfermer dans un filet, puis ensevelir dans une peau de huffle... Ba moins d'une minute ils se débarrassent de toutes leurs entraves, au grand étonnement des specialeurs.

ARICHTA, une des filles de Dakcha et des épouses de Kasyapa, petit-fils de Brahma, et père de tous les êtres créés. C'est Arich'à qui a donné naissance aux Gandhar-

vas, ou musiciens célestes.

ARIHOSNOFRI, ou ARIHOSNOUFI, celui qui produit les chants harmonieux; surnom et forme de Thoth, dieu égyptien. Voyez Твотв.

ARIKIS, prétres de la Nouvelle-Zélande; on leur donne aussi le nom de Tahé-Tohonga, ou hommes savants. Leurs femmes, qui remplissent les fonctions de prêtresses, s'appellent Wahine-Ariki on Wahine-Tohonga, savantes femmes. Ils président à toules les cérémonies religieuses

ARIKITENOU, dicu et roi de l'Océan, dans l'île Mangaréva. Il veille à la conservation des nombreuses familles de poissons qui peuplent son empire, et favorise les filets

des pécheurs qui l'invoquent.

ARIMADEYA, nom du cinquième Boudh, d'après le système des Birmans; il ne s'est pas encore manifesté à la terre. On suppose qu'il est actueilement sur le mont Myenmou ou Soumérou, dans une région des Nate ou Dévas, qui sont des êtres supériours aux hommes et inférieurs aux brahmas. D'après le système bouddhique, l'âge des hommes va maintenant en diminuant, jusqu'à l'ép que où l'on sera vicux à dix ans : puis la vie humaine augmentera successivement jusqu'à des millions d'années, après quoi elle baissera de nouveau jusqu'à cent mille ans; c'est

alors que paraitra Arimadéya, nommé aussi Maitri ou Maitari; mais les bouddhistes de Ceylan et de l'Inde, plus modestes que ceux de l'empire Birman, annoncent sa venue pour l'an 4457 de notre ère.

ARIMANES. Voy. AHRIMAN.

ARIOT. Les Ariots sont, d'après les bouddhistes de Stam, des êtres élevés à une grande perfection, qui ne tarderont pas à obtenir le nillan, ou le suprême bonheur. Eu consémence, ces âmes privilégiées habitent les cieux invisibles, infiniment élevés au-dessus le ciel matériel que nous apercevons

ARISTÉE, une des principales divinités hampétres honorées par les hergers grecs, atus et autres. Il était fils d'Apollon et de la rmphe Cyrène, et naquit dans la Cyrénayque, ainsi appelée du nom de sa mère. Les simples, chargées de son éducation, lui appirent à cailler le lait, à cultiver les oliviers di élever les abeilles. Il enseigna ces pratimes utiles aux habitants de la Sicile, de la Similaigne et de la Thrace. Telle est la cause in culte qui lui fut décerné.

ARISTER, sorte de gâteaux que les païens Maient aux dieux. Peut-être étaient-ce les prémices du blé nouveau; ce mot vient d'a-

ARITCHANDRA. C'était un roi indien rapli de vertus et de mérite, et dont l'hisbie rappelle in volontairement celle du saint lonne Joh. Un jour, les dieux étant réunis dus le Swarga ou ciel, sous la présidence findra, il s'y trouva une soule de divinités, l'illustres pénitents et les sept richis. Après quelques discours indifférents, on mit en question: Si, parmi les hommes, il se trourat un prince sans défaut. Presque tous souforent qu'il n'y en avait pas un seul qui ne fot sujet à de grands vices, et Vichouva-Moum se mil à la tête de ce parti; mais Vasichta, un des richis, soutint fortement que le roi Aritchandra, son disciple, était un prince parfait. Vichouva-Moutra, qui, du génie imie ieux dont il était, n'aimail pas à être confredit, se mit dans une grande colère et asora les dieux qu'il saurait bien faire conmire les défauts de ce prince prétendu si parfait, pourvu qu'on voulût bien le lui ibindonner. Le défi fut accepté par Vasithis, et l'on convint que celui des deux qui urait le dessous céderait à l'autre tous les prites qu'il avait pu acquerir par une lon-ne penitence. Afors Vichouva-Moutra le ail à toutes sortes d'épreuves ; il le réduisit 1/4 plus extrême pauvreté, le dépouilla de m royaume, fit périr le seul fils qu'il eût, et hi en eva même sa femme Tchandirandi. Ari chandra en vint enfin à ce point d'abjeclion, qu'il fut obligé de se mettre au service fun paria, qui le chargea d'avoir soin du eu où l'on brûlait les corps morts, et de Prrevoir les droits exigibles pour la cérémoni. Malgré tant de disgrâces, le prince \* soutint toujours dans la pratique de la terlu, avec une égalité d'Ame dont les dieux tur-mêmes n'eussent pas été capables. Aussi l'en récompensèrent-ils avec magnificence; l'embrassèrent l'un après l'autre, lui ren-

dirent son royaume, sa femme et son fils. Vichouva-Moutra, suivant la convention, ceda tous ses mérites à Vasichta, qui en fit présent à Aritchandra.— Comme ce pieux roi s'était acquitté avec beaucoup de vertu de ses fonctions mortuaires auprès du paria, on place auprès du lieu où l'on brûle les morts une grande pierre debout, qui est censée le représenter. Lorsque le convoi est arrivé devant cette pierre, on dépose le corps et on enterre devant elle, avec certaines cérémonies, quelques pièces de monnaie de cuivre, un morceau de toile neuve et une poignée de riz. Alors un des parlas, dont la fonction est d'entretenir le feu, s'approchant de la pierre, dit à Aritchandra qu'ayant reçu les droits, il doit laisser passer le corps. Cette cérémonie rappelle celle qui se pratiquait ohez les Grecs et les Latins; ceux-ci faisaient des offrandes à Caron, asin de le rendre favorable aux morts qu'on allait bråler.

ARITHMOMANCIE, divination par les nombres. On en distingualt de deux sortes. La première était en usage chez les Grecs, qui considéraient le nombre et la valeur des lettres dans les noms de deux combattants, par exemple, et en auguraient que celui dont le nom renfermait un plus grand nombre de lettres et d'une plus grande valeur que celles qui composaient le nom de son adversaire, remporterait la victoire. C'est en conséquence de ce principe qu'Hector a dû être vaincu par Achille. L'autre espèce était connue des Chaldens, qui partageaient leur alphabet en trois décades, en répétant quelques lettres, changeaient en lettres numérales les lettres des noms de ceux qui les consultaient, et rapportaient chaque nombre à quelque planète, de laquelle ils tiraient des présages. Les platoniciens et les pythagoriciens étaient fort adonnés à cette sorte de divination. — Les juissont aussi une espèce d'arithmomancie. Voy. CABALE.

ARITOIS, société infame dans les îles Mariannes, la même que celle des Aréois

à Taiti. Voy. Ankois.
ARMÉNIENS. La foi catholique avait été portée en Arménie dès le temps des apôtres ; et, si l'on s'en rapporte aux auteurs natio-naux, saint Barthélemy et saint Thaddée vinrent eux-mêmes y prêcher la foi; mais ce fot par les soins de saint tirégoire l'Illuminateur que la nation tout entière fut convertie au christianisme. Les Arméniens gardèrent la foi dans toute sa pureté jusqu'au temps du patriarche Nersès ou Narsès, qui, vers le milieu du vi siècle, tint un concile de douze évêques, dans lequel il se déclare pour l'hérésie des monophysites, qui n'admettent qu'une nature en Jesus-Christ. Après un schisme de 112 ans, les Arméniens renoncèrent à leurs erreurs, et rentrèrent dans le sein de l'Eglise, sous l'empereur Héraclius; un nouveau concile condamna tout ce qu'avait sait Narsès, et opéra une réuni a qui dura 105 ans. Mais le schisme se renouvela au commencement du viir siècle; Jean

Agniensis ässembla, par ordre d'Omar, khalife des musulmans, un conciliabule de quelques évêques arméniens et de six évêques syriens, dans lequel il fut défini qu'il n'y avait qu'une seule nature, une seule volonté et une seule opération en Jésus-Christ; ils joignirent ainsi le monothélisme au monophysisme. Afin de sanctionner cette croyance, il fut ordonné dans un autre concile qu'à l'avenir on retrancherait l'eau des saints mystères, afin de mieux représenter l'unité de nature en ne consacrant qu'avec du vin. Depuis cette époque il y eut en différents siècles diverses tentatives pour réunir les Arméniens à l'Eglise catholique; des patriarches même y ont travaillé, mais sans succès. Cependant les missionnaires latins sont venus à bout de réunir à l'Eglise Romaine un grand nombre de schismatiques: en sorte que maintenant une partie de la nation est revenue à l'unité et obéit à des évêques catholiques, établis en Arménie. Les Arméniens qui habitent la Pologne, l'Italie, et une partie de ceux qui sont établis dans la Grèce, dans la Turquie et dans l'Asie mineure, professent également le dogme catholique. Les Arméniens schismatiques, outre leur erreur principale, qui consiste à rejeter le concile de Chalcédoine, ont encore quelques opinions contraires à la foi de l'Eglise. Ainsi ils disent que le Saint-Esprit procède du Père, sans ajouter qu'il procède aussi du Fils; ils croient que les âmes ne seront punies ou récompensées qu'au jour du jugement dernier; que les âmes séparées du corps sont errantes dans la région de l'air ; qu'il n'y a point de purgatoire; que toutes les âmes ont été créées au commencement du monde, et que Jésus-Christ les retira toutes de l'enfer lorsqu'il y descendit après sa mort. Ils ajoutent au trisagion l'appendice des théopaschites : Qui crucifixus es pro nobis, etc. Dans le canon de la messe, ils font mémoire de quelques héréliques. Du reste leur doctrine concorde avec celle de l'Eglise Romaine sur les autres points du dogme et sur les sacrements. Plusiours même des erreurs relatées ci-dessus ne sont pas le fait de l'Eglise arménienne, qui ne les enseigne pas. mais elles ont été introduites dans la croyance populaire, par l'ignorance et par le commerce avec les étrangers. Quant à la discipline, elle diffère en plusieurs points des usages adoptés dans l'Eglise latine, mais on sait que celle-ci n'a jamais prétendu contraindre les autres Eglises à renoncer à leurs contumes, lorsqu'elles n'avaient rien de contraire à la foi. Ainsi ils s'absliennent de manger de la chair des animaux défendus dans la loi de Morse, à l'exception toutefois du pore, sans qu'ils puissent rendre raison de cette exception. Ils observent également les prescriptions mosarques dans la puritication des accouchées; mais cela lient aux habitudes et au climat de l'Asie. Un point sur lequel ils dissèrent de nous, c'est qu'au lieu de pain bénit qu'on distribue dans les églises catholiques, les Arméniens bénissent 7 viandes aux portes des églises et les dis-

fribuent gratuitement aux pauvres ; cet usage, qui dérive peut-être des agapes usitées chez les premiers chrétiens, a été taxé de judaïsme par quelques voyageurs : car, d'après eux, ce serait un véritable sacrifice d'animaux égorges par les prêtres et offerts au Seigneur. Les sidèles trempent le doigt dans le sang de la victime immolée et en font une croix sur la porte de leurs maisons. Leurs principales sêtes sont l'Epiphanie, qui se célèbre en même temps que la Nativité et le Baptéme de Notre-Seigneur, le 6 janvier. la Présentation au temple, les Rameaux. Paques, l'Ascension, la Pentecôte, la Transfiguration, l'Assomption de la sainte Vierge et l'Exaltation de la croix. Leurs jeuncs sont extrêmement rigoureux; ils observent trois caremes. Les pretres arméniens réguliers sont soumis au célibat, ainsi que les évéques, qui sont tous religieux. Les prêtres séculiers sont mariés, mais chaque fois qu'ils ont à célébrer les saints mystères, ils doivent passer dans l'église la nuit précédente. On quitte ses souliers par respect en entrant dans les églises, dont le pavé est couvert de nattes et de tapis. Il est rare qu'on disc deux messes en un jour dans la même église, mais on n'en dit jamais qu'une sur le même autel. On n'y célèbre que des messes hautes, et toujours à la pointe du jour ; cependant, la veille de Pâques et de l'Epiphanie, la messe se célèbre le soir. — Les secondes et les troisièmes noces sont permises, mais un homme veuf ne peut épouser qu'une veuve. Les Vartabieds, ou docteurs, jouissent d'une grande considération, et, quoique simples prêtres, ils ont le droit de prêcher assis comme les évêques et de porter la crosse comme eux. Les Arméniens ont un patriar-che qui prend le titre de Catholicos ou Universel. Il réside à Etchmiatzin, près d'Erivan, dans un couvent qu'on croit avoir été bâti sur les ruines d'un temple paren, près du palais occupé autrefois par Tiridate, premier roi chrétien d'Arménie. Le grand patriarche est élu à la pluralité des voix des évêques qui se trouvent à Etchmiatzin et du peuple des principales villes. Les évêques résident dans leurs monastères, et sont nommes par le clergé et le peuple de leurs églises. Leur nomination est soumise au Catholicos, qui leur donne l'ordination. Outre le Catholicos, il y a trois évêques métropolitains qui ont pris le titre de patriarches et se sont rendus indépendants. Ils résident à Kantzassar, à Achlamar et à Sis ; le dernier étend sa juridiction sur la Cilicie, la Natolie et la Syrie. · On trouvera les particularités qui com cernent le culte ou l'administration des sacrements à leurs articles respectifs. Voy. notre Dictionnaire des Hérésies, art. Arménies s.

ARMILLAUS, ou ARMILIUS, nom que les juiss donnent à celui que nous appelons l'Au-

techrist. Voy. ANTECHRIST.

ARMILUSTRE, sête célébrée par les Romains dans le champ de Mars le 19 jour d'octobre. On offrait des sacrifices expiatoires pour la prospérité des armées et pour purifier les armes. Ceux qui y assistaient

lournaient tout armés autour de la place. (In la confond quelquesois avec celle des Ancilies, quoique celle-ci se célébrât dans le mois de mars. Il y avait encore cette dissérence que dans les Ancilies on n'était armé que de boucliers, et qu'on sonnait de la lrompelle, tandis que dans l'Armilustre on se se servait que de la slûte.

ARMINIANISME. Les Arminiens sont des ectaires qui, dans le xvi siècle, se sont séparés des autres protestants. Ils reconnaissent pour leur chef Jacques Arminius ou Harmensen, théologien hollandais, qui s'ékva contre le système de Calvin et de Bèze m la prédestination et la grâce. Pour bien comprendre l'état de la question, dit l'abbé Bergier, il faut savoir que les théologiens attachés au sentiment de Calvin sur la prédestination ne s'accordaient pas : les uns wutenaient, comme leur mattre, que Dieu, è leute éternité, et avant même de prévoir kpéché d'Adam, avait prédestiné une partie du geure humain au bonheur éternel et une sure partie aux tourments de l'enfer; qu'en conséquence, Dieu avait tellement résolu la chute d'Adam, et disposé les événements de telle manière que nos premiers parents ne pouvaient pas s'abstenir de pécher. Les parthans de cet horrible sentiment, qui fait de Deule plus cruel et le plus injuste des tyus, forent nommés Supralapsaires, parce fills supposaient une prédestination et une reprobation supra lapsum, avant la chute. Dastres disaient que Dieu n'a pas positivement predéterminé la chute d'Adam, qu'il l'a sedement permise; que par cette chute le geore humain tout entier étant devenu une muse de réprobation et de damnation, Dieu trésolu d'en tirer un certain nombre d'hommes pour les conduire par le moyen de ses graces au royanme éternel, tandis qu'il laisbeles autres dans cette masse et leur refuse is graces nécessaires pour être sauvés. Ainsi, selon ces théologiens, la prédestination et le réprobation se font sub lapsum, ou infra lepsum, après ou en conséquence de la chue, d'où ils furent nommés Sublapsaires ou lificiapsaires. Ces deux partis se réunirent wis le nom de Gomaristes (de leur chef Go-Mr. professeur en théologie à l'académie de bioningue), pour condamner les Arminiens, qui s'étaient prononcés avec force contre le spralapsarisme surtout. La dispute se réabail à cinq chefs : le premier sur la préination: les Arminiens disaient qu'il ne hetreconnaître en Dieu aucun décret absolu priequel il ait résolu de donner aux seuls tius Jesus-Christ et la grâce efficace afin dequerir la toi, la justification, la persévérace et la gloire; mais qu'il a donné Jésus-Christ pour rédempteur commun à tous les bonnes, et résolu par ce decret de justifier a de sauver tous ceux qui croiront en lui, den même temps de leur donner à tous ies moyens suffisants pour être sauvés ; que Personne ne périt faute de ces moyens, mais pour en avoir abusé; que l'élection absolue <sup>a précise</sup> des particuliers se fait en vue de leur soi et de leur persévérance sulure; qu'il

n'y a d'élection que conditionnelle; que la réprobation se fait de même, en vue de l'infidélité et de la persévérance dans le mal. Ce système, qui est catholique, était directement opposé tant à celui des supralapsaires qu'à celui des infralapsaires. - Le deuxième chet était sur l'universalité de la rédemption : les Arminiens enseignaient que le prix payé par le Fils de Dieu n'est pas seulement sufüsant à tous, mais actuellement offert pour tous et qu'aucun n'est exclu du fruit de la rédemption par un décret absolu ni autrement que par sa faute : doctrine toute différente de celle de Calvin et des Gomaristes, qui posent pour dogme indubitable que Jésus-Christ n'est mort en aucune sorte que pour les prédestinés et nullement pour les réprouvés. — Sur le troisième et le quatrième chef, qui regardaient la corruption de l'homme et sa conversion, les Arminiens, après avoir posé en principe que la grâce est nécessaire à tout bien, non-seulement pour l'achever, mais encore pour le commencer, ajoutaient que la grâce n'est pas irrésistible, et soutenaient qu'encore que la grâce soit donnée inégalement, Dieu en offre une suffisante à tous ceux à qui l'Evangile est annoncé, même à ceux qui ne se convertissent pas, et l'offre avec un désir sincère de les sauver tous. Il est indigne de Dieu, disaient-ils, de saire semblant de vouloir sauver, et au fond de ne le vouloir pas, de pousser secrètement les hommes aux péchés qu'il désend publiquement; deux opinions monstrueuses qu'avaient introduites les réformateurs. - Sur le cinquième chef, qui était la persévérance, ils décidaient que Dieu donne aux vrais fidèles, régénérés par sa grâce, des moyens pour se conserver dans cel état; qu'ils peuvent perdre la vraie foi justifiante, et tomber dans des péchés incompatibles avec la justification, même dans les crimes atroces, y persévérer, y mourir même, ou s'en relever par la pénitence, sans néanmoins que la grâce les contraigne à le faire. Les calvinistes rigides au contraire soutenaient que l'homme une fois justifié ne peut plus perdre la grâce, ni totalement, ni finalement. Cette doctrine des Arminiens sur la grâce est tout à fait catholique, mais sur les autres points du dogme, ils concordaient avec les protestants : en conséquence ils ne reconnaissaient point d'autorité infaillible qui fût dépositaire des vérités révélées, et regardaient l'Ecriture comme la seule règle de foi, et chaque particulier comme juge du sens des Ecritures; mais, plus conséquents que les autres hérétiques de leur temps avec ce principe, ils ne se croyaient point en droit de contraindre les autres à penser et à agir comme eux ; de là cette liberté qu'ils accordaient à chacun d'honorer Dieu de la manière dont il croyait que l'Ecriture le prescrivail. Il résulta de cette latitude qu'une partie des Arminiens tomba dans les erreurs des sociniens, qui rejettent la Trinité; mais ils prétendent avoir formulé leur profession de soi de telle sorte que le catholique et le socinien peuvent chacun y trouver leur

dogme. — Les Arminiens sont aussi appelés Remontrants, par rapport à une requête ou remontrance qu'ils adressèrent aux États généraux des Provinces-Unies en 1611, et dans laquelle ils exposèrent les principaux articles de leur croyance. — Après bien des disputes, commencées dès 1607, et qui menaçaient les Provinces-Unies d'une guerre rivile, la matière fut discutée et décidée en faveur des Gomaristes, par le synode de Dordrecht, tenu en 1618 et 1619, auquel assislèrent les députés de presque toutes les églises réformées. Voy. notre Dictionnaire des Hérésies, art. Arminius, Hollands.

Hérésies, art. Arminius, Hollande.
ARMINIUS, général des Chérusques, peuples de Germanie, qui, après avoir défait les trois légions de Varus, sons le règne d'Auguste, fut regardé comme le libérateur de sa patrie et déifié sous le nom d'Irmensul. Voy.

ce mot.

ARMOMÀNCIE, divination qui se faisait par l'inspection des épaules. Ce mot vient du latin armus. Les auciens appliquaient surtout cette divination aux animaux. Ils jugeaient par l'armomancie si la victime était

boi ne pour les dieux.

ARNAINO, ou ARUINO, nom générique des idoles dans les îles Gambier; il paraît spécifier plus particulièrement les mauvais esprits, car ou représente généralement Arnaîno avec une tête monstrueuse, une corne, une peau hideuse; et les insulaires le dépeignent comme faisant beaucoup de mal aux hommes.

ARNALDITES, OU ARNAUDISTES. Voy.
ARNAUD DE BRESSE et ARNAUD DE VILLE-

ARNAUD DE BRESSE, hérélique du xir siècle, qui, après avoir étudié en France, sous Abélard, retourna en Italie, sa patrie, où il brûlait de se distinguer. Dans ce dessein il se mit à déclamer contre les moines, les clercs, les prêtres et les évêques, prêchant qu'ils ne devaient posséder ni fics ni biensfonds, et que tous ceux qui ne les abandonneraient pas seraient damnés. A ces erreurs il en joignait d'autres qui touchaient au dogme : il rejetait le bapteme des enfants, le sacrifice de la messe, la prière pour les morts, le signe de la croix, etc. Le peuple, comme on le pense bien, reçut avidement cette doctrine. Le pape Innocent II le chassa d'Italie, mais il y rentra sous le pontificat d'Eu-gène III; et pour se venger du souverain pontife, il proposa au peuple de retablir l'ancien gouvernement de la république qui avait rendu les Romains maîtres de toute la terre, de rétablir le sénat et de renfermer l'autorité pontificale dans les objets de la religion. De graves désordres furent la conséquence de ces prédications : le peuple inaulta les grands et les cardinaux, les attaqua et pilla leurs palais. Arnaud fut chassé de Rome, et le peuple rentra dans le devoir. Les Arnaidistes se retirèrent en Toscane, où ils furent bien reçus des populations, qui regardaient Arnaud de Bresse comme un prophète. Mais celui-ci fut arrêté, conduit à Rome et condamné par le gouvernement de

cette ville a être brâlé vif et réduit en cendres, dans la crainte que le p uple n'honorât ses reliques. Dès lors il ne fut plus question d'Arnaldistes.

ARNAUD DE MONTANIER, natif de Puicerda en Catalogne, enseignait que nul de ceux qui appartenaient à l'ordre de Saint-François ne serait damné, parce que les religieux de cet ordre étaient les plus fidèles imitaleurs de Jésus-Christ et des apôtres, qui jamais n'avaient rien possédé ni en propre ni en commun; que saint François descendait tous les ans en purgatoire pour en retirer ceux qui avaient porté son habit sur la terre et les introduire dans le paradis; enfin, que l'ordre de Saint-François subsisterait éternellement. S'étaut rétracté d'abord devant les tribunaux de l'Inquisition, mais ayant recommencé à débiter ses folles réveries, il fut condamné à une prison perpétuelle par Eymeric, évêque d'Urgel.

ARNAUD DE VILLENEUVE, ainsi nommé du lieu de sa naissance, on ne sait en quelle province de France, naquit sur la fin du xIIIe siècle. Après avoir fait ses études à Paris et à Montpellier, il passa en Espagne pour y conférer avec les philosophes arabes, qui jouissaient d'une grande réputation, puis en Italie, pour s'aboucher avec des pythagoriciens qui s'y trouvaient. Entraîné par sa curiosité, son esprit effleura presque tous les genres de sciences et l'engagea dans plusieurs erreurs ridicules et dangereuses. Il avait professé la médecine, qui, à cette époque, était étroitement liée avec les sciences occultes, et s'était adonné à l'étude de l'astrologie judiciaire. Il crut avoir découvert dans les astres que le monde touchait à sa fin et osa fixer l'année où il devait finir. Voy. notre Dictionnaire des Sciences oc ultes, art. ARNAUD DE VILLENEUVE. Il ne s'en tint pas là, et se méla de dogmatiser. Voici quinze propositions extraites de ses ouvrages et qui furent condamnées, en 1317, par l'inquisi-

1º La nature humaine en Jésus-Christ est en tout égale à la divinité. 2º L'âme de Jésus-Christ, auss tot après son union, a su tout ce que savait la divinité. 5 Le démon a perverti tout le genre humain et fait pe ir la for. 4º Les moines corrompent la doctrine de J.sus-Christ; ils sont sans chari é et seron tous damnés. 5º L'étude de la philosophie doit être bannie des écoles : c'est à tort que les théologiens l'y ont introduite. 6° La révélation faite à saint Cyrille est plus authentique que l'Boiture ainte. 7. Les œnvres de miséricorde sont plus agreables à Dieu que le sacrifice de la messe. 8º Les fondations de s bénéfices et des messes sont inutiles. 9- Celui qui ramasse un grand nombre de gueux et qui fonde des chapoiles et des messes perpé tuelles encourt la damnation éternelle. 10 Le prêtre qui offre le sacrifice de l'autel, et le fidèle qui le fait offrir, n'offrent à Dieu rien du leur. 11º La passion de Jésus-Christ est mieux représentée par les aumônes que par les sacrifices de l'autel. 12 Dieu n'est pas

ioné par des œuvres dans le sacrifice de l'au-

teur à Tarragone.

tel, mais seulement de bouche. 13° Il n'y a dans les constitutions des papes que des œuvres de l'homme. 14° Dicu n'a point menacé de la damnation éternelle ceux qui pèchent, mais seulement ceux qui donnent mauvais etemple. 15° La fin du monde arrivera l'an 123.

Arvaud de Villeneuve mourut en mer sur le raisseau où il s'était embarqué pour aller tourer le pape Clément V, qui l'avait appelé es 1313. Ses disciples sont connus sous le son d'Arvaudistes; ils firent quelques promie en Ranagne.

ris es Espagno.

ARNAUDISTES et ARNALDISTES, disciles d'Arnaud de Bresse on d'Arnaud de

Villeneuve. Voy. ces deux noms.

ARNÉIDE, fête que les Argiens céléhairaten l'honneur de Linus, nourri par les quaux, dévoré par les chiens, et pendant que le ils assommaient tous ceux de ces muaux qu'ils pouvaient rencontrer.

innya CHACHTI, tête célébrée par les sadous le sixième jour de la quinzaine immeuse de Djeth; on y fait le Poudja de ideese Chachti, pour qu'elle conserve les soints en bonne santé. Dans le Bengale, on lesse à manger, à cette occasion, à ses filles il à ses gendres, et on leur fait cadeau de

rélements et d'autres objets.

ARORRIS ou AROUERIS. Horus forme une trade divine avec Osiris et Isis; ces deux deniers étant jumeaux, et dans le sein de leur mère, s'unirent en mariage, tellement qu'isis venant au monde était déjà enceinte illors. C'est cet Horus qui porte le nom l'Aroëris, et comme tel il devint à son tour c'el d'une triade subséquente où il est actompagné de Tsonenoufré, sa semme, et de Patho, son fils. Le second des jours épaquenes était aussi chez les Egyptiens conucre à Aroèris.

ARON. C'est en hébreu le nom de l'arche l'alliance. Les juis modernes donnent ce som à une espèce d'armoire placée dans haque synagogue du côté de l'orient, en memoire de l'arche qui était dans le temple le lérusalem. Ils y renferment les cinquivres la Muïse, écrits à la main sur du vélin, avec l'encre faite exprès, en caractères carrés appeles meroubba, et copiés avec une atten-

uon extrême.

AROUNA, le point du jour, chez les Indiens. remplit la même fonction que l'Aurore et les Grecs, car c'est lui qui conduit le

ur de Surya ou du Soieil.

AROUNDHATI, épouse du sage Vasichtha, altement dit Agastya, un des sept richts. Éle est regardée comme un modèle de fidélike et de chasteté conjugales; aussi a-t-elle en l'honneur d'être transportée dans le ciel a côté de son mari. Suivant les Hindous, les sept principales étoiles de la grande Ourse en Chariot de David, ne sont autres que les sept richis. Vasichta est l'étoile qui paraît la seconde dans la partie un peu arquée du joug; a côté est une petits étoile qu'ils regardent comme Aroundhati. Ils racontent qu'autrelou les épouses des sept richis demeuraient durée d'enz dans le ciel; Agni, le dieu du

feu, en étant devenu amoureux, elles farent toutes sensibles à sa tendresse, à l'exception d'Aroundhati. Les six richis outrages chassèrent du cercle arctique leurs femmes infidèles, qui furent sans demeure fixe jusqu'à ce que Kartikéya, dont elles devinrent les nourrices, les plaça dans le Zodiaque, où elles forment les six Plérades. Quant à la chaste épouse de Vasichta, elle reste dans la brillante constellation de son mari, pour l'édification de toutes les femmes. Aussi, dans les cérémonies du mariage, le brahmane officiant dit à la nouvelle mariés: Contemplex Aroundhati, et suives son exemple.

ARPA ou ARPHA, divinité dont il est sou-

ARPA ou ARPHA, divinité dont il est souvent question dans la vie de saint Pothin, où elle est mentionnée avec Jupiter et Minerve. C'était une de ces petites divinités nommées Dis minorum gentium, ou une déité locale

dont on ne sait rien.

ARPEDONAPTES, surnom des prêtres égyptiens; ce nom veut dire, suivant Ja-

blonski, l'ordre des savants.

ARRHABONAIRES, bérétiques sacramentaires qui tirent leur nom du mot àppa6àv, gage; ils soutiennent que l'eucharistie est seulement le gage du corps et du sang de Jésus-Christ, et non point leur substance. Vey. notre Dictionnaire des Hérésies, art. Arrha BONAIRE4.

ARRHÉPHORIES, fêtes athénieures, instituées en l'honneur de Minerve et de Hersé, fille de Cécrops, d'où elles se nommaient aussi Herséphories. Elles se célébraient dans le mois scirrophorion. On les appelait encora Arrhétophories, parce que les objets mystérieux étaient portés par quatre jeunes vierges d'une naissance distinguée, ou par quatre garçons qui ne devaient avoir ni moins de sept ans, ni plus de onze, et qu'on appelait pour cette raison Arrhéphores. Leur habit était blanc et enrichi d'or; on en choisissait deux, chargés de préparer le voile de Minerve, ouvrage qu'ils commençaient le 30 du mois pyanepsion.

ARŚALUS. C'était, suivant Plutarque, un des dieux des Solymes, peuple qui habitait le sommet du mont Taurus. Les deux autres

dieux étaient Dryus et Trosobius.

ARSCH. Les musulmans appellent ainsi le trône de Dieu, qui est posé sur le neuvième et le plus haut des firmaments. Ce trône, dit-on, est soutenu par 8000 colonnes d'une matière dont la nature et le prix sont inconnus; on y monte par 300,000 degrés, entre chacun desquels est un espace de 300,000 ans de chemin; et chacun de ces espaces est rempli d'anges rangés par escadrons; quelques-uns de ces anges sont destinés à porter le trône.

ARSENOTHELÉES, dieux des ancions Grecs, ainsi nommés parce qu'ils avaient les deux sexes.

ARSE-VERSE, mots toscans qui, suivant Festus, signifient détourne le feu. C'était une espèce de conjuration que les Latins écrivaient sur la porte de leurs maisons pour les préserver de l'incendie.

ARSINOITES habitants d'Arsineé, qui

ASAS. D'après le système des Druzes, la suite des siècles se partage en sept périodes, dont chacune a eu son législateur, appelé Nâtec, ou parleur, lequel a eu pour successeur une suite de sept sâmet ou taciturnes. Celui de ces Sâmet qui a assisté le législateur et lui a succédé immédiatement porte le nom d'Asas, fondement. Voici le nom des sept prophètes et de leurs Asas:

Natecs. Asds.

Adam, Seth.
Noé, Sem.
Abraham, Ismaël.
Moïse, Aaron, puis Josué.
Jésus, le Messie, Simon-Céphas.
Mahomet, Ali.

Mohammed, fils d'Ismayl,

ou Said, fils d'Ahmed. Kaddah-Tarvilf.
Mohammed, fils d'Ismail, est le fondateur
de la secle des Ismaéliens, et Said, fils
d'Ahmed, est l'auteur de la famille et de la
puissance des Fatimites.

ASA-THOR, le dieu Thor, dans la mytho-

logie scandinave. Voy. THOR.

ASCENSION, mystère et sête de la religion chrétienne. Quarante jours après sa résurrection, Jésus-Christ apparut pour la dernière fois à ses disciples, et les conduisit sur la montagne des Oliviers, où, après leur avoir donné ses derniers ordres, il s'éleva en leur présence et monta insensiblement vers le ciel; les apôtres et tous ceux qui se trouvaient là présents, au nombre d'environ cent vingt, ravis d'un spectacle aussi merveilleux qu'il était nouveau, le suivirent des yeux jusqu'à ce qu'une nuée l'eût dérobé à leurs regards. Comme ils cherchaient à le découvrir encore dans les profondeurs des cieux, deux anges leur apparurent sous la forme d'hommes revêtus de blanc, et leur adressèrent ces paroles: Pourquoi, hommes de Galilée, vous appliquez-vous à regarder vers le ciel? Ce Jésus, qui vient de vous être enlevé, viendra de nouveau, comme vous l'avez vu partir. — L'ascension de Jésus-Christ a donné lieu à plusieurs erreurs. Les apellites pensaient que le Sauveur laissa son corps dans les airs (ou même sur la terre au témoignage de saint Augustin), et qu'il monta au ciel sans corps. D'après eux, Jésus-Christ n'avait point apporté son corps du ciel, mais il l'avait tiré des différents éléments qu'il avait traversés pour descendre sur la terre, ils soutenaient en conséquence qu'en remontant il avait restitué à ces nièmes éléments ce qu'il leur avait emprunté. Les séleuciens et les hermiens croyaient que le corps de Jésus-Christ s'arrêta dans le soleil et nemonta pas plus haut, se fondant sur ces paroles du psaume (Ps. xviii): Il a placé son tabernacle dans le soleil. Saint Grégoire attribue la même opinion aux manichéens. Mais l'Eglise chrétienne a toujours cru comme de foi que Jésus-Christ est monté dans le ciel avec son corps el son âme ; cette vérité est appuyée sur les écrits des apôtres, sur le symbole et sur une tradition authentique. · Une tradition des premiers siècles portait que Jesus-Christ, en s'élevant de la terre, y

avait laissé la trace de ses pieds imprimée sur la pierre; saint Jérôme témoigne qu'elle se voyait encore de son temps. On distingue encore sur le rocher l'empreinte du pied gauche d'un homme, dit M. de Châteaubriand, le vestige du pied droit s'y voyait aussi autrefois : la plupart des piterins disent que les Tures ont enlevé ce second vestige pour le placer dans la mosquée du Temple; mais le P. Roger affirme positivement qu'il n'y est pas. Sainte Hélène avait fait bâtir en ce lieu une église; et saint Jérôme nous apprend encore que jamais on ne put fermer la partie de la voûte de ce temple à l'endroit où avait passé Jésus-Christ. Maintenant cette église est détruite, il n'en reste plus qu'une petite mosquée octogone, où se trouve le sacré vestige. - L'Eglise célèbre cette sete le jeudi qui tombe quarante jours après Paques; elle est d'obligation. Ce jour-là, à Rome et dans la plupart des Eglises, on éteint le cierge pascal pour ne plus le rallumer, afin de rappe-

ler que Jésus-Christ a quitté la terre. ASCENSION DE MAHOMET. C'est voyage miraculeux que ce faux prophète prétendit avoir exécuté; les plus sages parmi les musulmans le regardent comme une vision. J'étais couché, dit Mahomet, entre les collines Safa et Merwa, lorsque Gabriel, s'approchant de moi, m'éveilla. Il conduisait avec lui al-Borac, jument d'un gris argenté, et si rapide que l'œil avait peine à la suivre dans sa course. Me l'ayant confiée, il me commanda de monter dessus; j'obéis, et nous partimes. Dans un instant nous fûmes aux portes de Jérusalem. Al-Borac s'arrêta. Je descendis et l'attachai aux anneaux où les prophètes avaient coulume d'attacher leurs montures. En entrant dans le temple, je rencontrai Abraham, Moise et Jésus. Je fis la prière avec eux. Lorsqu'elle fut finie, je remontai sur al-Bo-rac et nous continuames notre route. Nous parcourûmes, avec la promptitude de l'éclair, l'immense étendue des airs. Arrivés au premier ciel, Gabriel frappa à la porte. — Qui est-là? demanda-t-on. — Gabriel. — Quel est ton compagnon? Mahomet. — A-t-il reçu sa mission? — Il l'a reçue. — Qu'il soit le bienvenu? A ces mots la porte s'ouvrit, et nous entrames. — Voilà ton père Adam, me dit Gabriel: va le saluer. — Je saluai Adam et il me rendit le salut. - Le Ciel, ajouta-t-il, accomplisse les vœux, 8 mon fils honoré! 6 le plus grand des prophètes! — Nous partimes; je suivais mon guide à travers l'immen-sité de l'espace. Nous arrivames au se-cond ciel. Gabriel frappa à la porte. — Qui est-la? demanda-t-on. — Gabriel. — Quel est ton compagnon? — Mahomet. — A-t-il reçu sa mission? — Il l'a reçue. — Qu'il soit le bien venu! — La porte s'ouvrit et nous entrames. Je renco**ntrai Jésus et Jean. Je les saluai et il s** me rendirent le salut. Bonheur, ajoutèrent-ils, à notre frère honoré, au plus grand des prophètes! Mahomet, toujours volant sur al-Borac, toujours conduit par Gabriel , parcourut toutes les sphères célestes avec le même cérémonial. Au troisième ciel, il sut complimenté par Joseph, sils de Jacob; au quatrième par Enoch,

au cinquième par Aaron, au sixième par Morse, au septième, il salua Abraham et reçut ses félicitations. De là il franchit une raste étendue des cieux, et pénétra jusqu'au Sidra ou lotus, qui est à l'extrémité du jardin d'Eden. Les exprits célestes ne peuvent pénétrer au delà. Cet arbre est si prodigieux qu'un seul de ses fruits nourrirait pendant injour toutes les créatures de la terre : de son pied sortent quatre fleuves. Mahomet, après avoir parcouru toutes les merveilles de ce séjour de délices, alla visiter la maison k l'Adoration, où les esprits célestes vont en pèlerinage. Soixante-dix mille anges y rendent chaque jour leurs hommages à l'Etrnel. Quelques auteurs ajontent que charun de ces anges a soixante-dix mille bouches, et dans chaque bouche soixante-dix mille langues, qui louent Dieu soixante-dix mille sois par jour, en soixante-dix mille Momes différents; mais les mêmes anges restrent jamais deux fois dans ce sanctuaire, qui est bâti d'hyacinthes rouges, et entouré mées. Après que Mahomet y eut fait sa prière, m lui présenta trois coupes, l'une pleine de in, l'autre de lait, la troisième de miel; il choisit celle qui était rempile de lait, et en but un peu. Bien lui en prit, car s'il eut doni l'eau, il cut été submergé lui et toute untion. Mais quelqu'un ayant remarqué qu'il n'avait bu que peu de lait, dit tout haut: Si Mahomet avait bu tout le lait, auctif de sa milion n'aurait ou le feu de l'enfer. Ce qu'enlesdant le prophète il s'écria : O Gabriel l p mis reprendre la coupe et la boire tout alière. — Donne-t'en bien de garde, shmed ! reprit l'ange; c'en est fait. La plume qui terivant s'est séchée sur ce qui vient d'arnier. - Quoi donc, 6 Gabriel I repliqua Mahomet, cela est ainsi écrit et déterminé dons le livre? Il répondit que cela était ainsi. Mahemet continua son voyage et monta de cel en ciel jusqu'an septième, quoique la distance d'un ciel à l'autre soit de 500 anmes de chemin. Après avoir fait la descriplos de tout ce qu'il vit dans ces différents deux, il ajoute : Je m'entendis saluer de la pal de Dieu puissant et glorieux, en ces terna: « Paice à toi, & Ahmed! » Ayant leve la ille, je vis un ungo plus blanc que la neige, tiu d'une robe rouge; il était suivi de 70,000 Tys; il m'embrassa tendrement, et m'ayant to entre les deux yeux, il me dit: « Viens au moi, 6 le très-honore de Dieul » Je parhidone avec lui, au milieu de cette armée Imyes, dont les uns marchaient devant moi, deulres derrière, d'autres à ma droite, et antes à ma gauche. Tous me faisaient de Posendes révérences, me glorifiant à cause d'honneur que j'allais recevoir de la part k bien puissant et glorieux. Ils continuèmi de marcher avec moi dans cet ordre, un'à ce qu'ils enssent perce 70,000 voiles, tions ou séparations faites d'hyacinthe, pour arriver ensuite jusqu'à 70,000 autres toiles d'étoffes très-déliées, et de là à 70,000 tours de ténèbres qu'il failut aussi percer. Il I wait de distance, entre c'aque voile, le che-

min de cinq cente ans de voyage; et l'épaisseur de chaque voile était aussi de oing cents ans de voyage. De là nous arrivames à pareil nombre de 70,000 voiles de feu, à 70,000 voiles de neige, à 70,000 voiles d'eau, à 70,000 voiles d'air, à 70,000 voiles de vide ou d'air subtil. Après quoi nous ne cessames de percer et de nous faire jour au travèts du voile de la Beauté, du voile de la Perfection, du roile de la Toute-Puissance, du voile de la Singularité. du voile de la Séparation, du voile de l'Immortalité, du voile de l'Unité; et ce dernier voile est celui de Dien très-grand et immense. Mahomet fit encore quelques pas pour s'approcher du trône du Très-Haut, et chaque pas était de cinq cents années de chemin. Arrivé au pied du trône, il sentit une main qui. s'appuyant sur son épaule, lui laissa une impression de froid indicible : c'était la main de Dieu. Le Très-Haut s'entretint alors avec lui, et entre autres choses, il lui commanda de faire la prière cinquante fois par jour. Descendu au ciel de Moïse, Mahomet lui fit part de l'injonction qu'il avait reçue. He-tourne vers le Tout-Puissant, lui dit Morse, prie-le d'adoucir le précepte ; jamais ton peuple ne pourrait l'accomplir. Mahomet retourna vers Dieu et le sollicità de diminuer le nombre des prières; il fut réduit à quarante-cinq. Lorsqu'il fut descendu de nouveau, Morse l'engages à faire de nouvelles instances. Dieu diminua encore de cluq le nombre des priètes. Enfin après des voyages et des réductions successives de cinq prières seulement à la fois, Mahomet obtint qu'elles fussent fixées à cinq par jour. Le prophète repassa par tous les cieux qu'il avait parcourus auparavant et retrouva à Jérusalem sa monture, qui le déposa à l'endroit où elle l'avait pris. Ce voyage, dans lequel se passèrent encore une multitude d'événements que nons avons laissés de côté, fut cependant accompli en si peu de temps, que Mahomet ayant, en partant, heurté son yase aux ablutions, il sut de retour assez promptement pour le redresser, sans qu'il y eût une soule goutte d'eau répandue. Il est question de ce voyage mystérieux dans le Coran; le chapitre xvii est même intitulé le Voyage nocturne. Mais les musulmans ont longtemps discuté sur l'authenticité de ce fait; les uns soutenant que cette ascension avait eu lieu en vision seulement, d'autres qu'elle avait été effectuée réellement et corporellement. Maintenant il est universellement admis chez les musulmans que ce voyage a eu lieu réellement.

ASCETES. Co nom, qui vient d'un mot grec signifiant s'exercer, était donné, dans la primitive Eglise, à des hommes qui s'appliquaient d'une manière spéciale aux exercices de la prière et de la mortification. Ils renonçaient aux affaires du monde pour vivre dans la retraite, soit aux environs des villes, soit dans les villes mêmes. Leur origine remonte au delà de saint Antoine, que quelques-uns regardent comme le sondateur des ascètes; on peut même dire qu'il y en avait parmi les anciens juifs. Tels furent les nazaréens perpétuels, les sils des prophètes et

les thérapeutes dont parle Philon, quoique ces derniers paraissent avoir été des chrétiens, au moins en partie, comme l'assurent Eusèbe et saint Jérôme. Nous trouvons des modèles de la vie ascétique dans celle de saint Jean-Baptiste, dans celle des premiers chrétiens à Jérusalem, et dans celle des disciples de saint Marc à Alexandrie. Parmi les ascètes, il y en avait qui étaient solitaires et qui menaient une vie purement contemplative; d'autres s'appliquaient aux travaux du ministère ecclésiastique et à l'instruction des peuples. Ils portaient en général des habits pauvres et ordinairement de couleur noire ou brune. Les uns se consacraient à Dieu par des voux et les autres sans vœux. Saint Jacques de Nisibe distingue formellement ces deux sortes d'ascètes. Tous ceux qui avaient embrassé la vie ascétique vivaient dans une grande pauvreté, et faisaient profession d'une continence perpétuelle. Ils ne mangeaient point deviande et pratiquaient des jeunes rigoureux; leurs veilles étaient longues, et leurs autres mortifications fort austères; la lecture, la prière et le travail faisaient toute leur occupation. Le nombre des ascètes était très-considérable à Nazianze, à Césarée en Cappadoce, en Arménie et surtout en Egypte. On leur donnait encore le nom d'abstinents, de solitaires, de dévots, de nazaréens et de confesseurs. Il y en avait parmi eux qui menaient une vie fort extraordinaire, tels que saint Paul Ermite, qui fut près de cent ans sans voir une créature humaine, et saint Siméon le Stylite, qui était continuellement sur le haut d'uné colonne. Ils étaient singulièrement vénérés des chrétiens; les païens eux-mêmes se recommandaient à leurs prières; et plus d'une fois on vit de grands personnages et jusqu'à des empereurs tenir à honneur d'avoir accès auprès d'eux.

2° Il y a encore à présent, chez les Grecs, un ordre de religieux qui portent le nom d'Ascètes, ou Ascétiques; ce sont de véritables ermites. Ils ne doivent manger qu'une fois le jour, excepté dans les jours de fète. Ils gagnent leur vie par le travail de leurs mains; il y en a qui s'appliquent au labourage ou à la culture de la vigne, d'autres vont garder les troupeaux ou fabriquent des chapeaux, ou font d'autres ouvrages manuels.

3° On peut regarder comme des Ascètes certains religieux musulmans qui menent une vie fort austère, les uns au sein des villes, les autres dans le fond des déserts et des solitudes, vêtus d'habits grossiers, ou demi-nus, mangeant fort peu, jcunant presque toujours. La plupart des voyageurs européens les ont jugés fort sévèrement, les accusant d'hypocrisie, et avançant qu'ils savent se dédommager de la contrainte extérieure, par des excès de toutes sortes et par de honteuses débauches. Ce jugement est fondé en général, surtout quant à ceux qui vivent dans les villes ou dans leur voisinage, mais il en est quelques-uns dont la vie est réellement austère et mortifiée, et serait

honte aux ordres religieux les plus rigides du christianisme.

4º Mais ce sont surtout les Indes, la Chine et le Japon qui fourmillent d'Ascèles; les religions brahmanique et bouddhique nous offrent par milliers des hommes qui se livrent aux contemplations les plus mystiques et à des austérités dont on ne saurait se faire une idée, dans nos régions moins evaltées. On serait tenté de traiter de fables le rapport unanime des voyageurs anciens et modernes, si on n'avait pas pour ainsi dire sous la main des moyens de vérification. lm. possible de pousser plus loin la haine de la chair, la répression des seus, la domination de la nature, la puissance de la volonte et de l'imagination; impossible de trouver une exaltation aussi soutenue. Sans doute qu'il est un grand nombre de bonzes et de faquirs qui, comme les derviches musulmans, ne sont que d'infâmes hypocrites; mais on a des preuves qu'il en est un grand nombre qui ne trompent point et qui agissent sous l'empire de la conviction la mieux établie. Voy. FAQUIR, DJOGUI, TAPACI, MOUNI, etc.

ASCHANG. Chinois de la secte de Fo ou Bouddha, qui vint dans le Tibel, et établit dans ce pays les ascètes ou contemplatifs

nommés Kiupa.

ASCHAPHIN, astrologues ou devins, célèbres chez les Chaldéens. Il en est parlé au

livre de Daniel.

ASCHARA, ou ACHOURA, nom des dis premiers jours du mois de muharram, pendant lesquels les musulmans schütes célèbrent la mémoire de Huçain, dans la Perse et dans les Indes. Ce mot veut dire les dix

jours. Voy Déna.

ASCHARIENS, discipies d'Aboul Hasan Ali ben Ismaïl, surnommé Aschari, un des plus célèbres docteurs parmi les musulmans, qui mourut vers l'an 940 de Jésus-Christ. Les Aschariens enseignent que Dieu, étant un agent général et universel, est aussi véritablement le createur et l'auteur de toutes les actions des hommes; mais que les hommes étaul libres, ils ne laissent pas néanmoins d'acquérir un mérite ou un démérite selon qu'ils se portent volontairement vers les choses qui leur sont commandées ou désendues par la loi. Ainsi, selon les Aschariens, nos actions sont réellement et effectivement produites par le Créateur; mais l'application que nous en faisons, en obéissant ou en désobéissant à la loi, vient uniquement de nous. Aschari enseigna ce système pour concilier deux versets du second chapitre du Coran, qui paraissent tout à fait opposés. Mahomet avait dit : Tout ce qui est dans le ciel et sur la terre appartient à Dieu; que vous produsiez vos actions au grand jour ou que vous les cachiez, il vous en demandera compte; il pardonnera à qui il voudra, et il punira qui il voudra; car Dieu est tout-puissant. Ce passage ayant effrayé les sectateurs du faux propliète, celui-ci, pour les rassurer, termina le chapitre par les paroles suivantes: Dieu n'impose point à l'homme un fardeau au-dessus de ses forces, et ne lui impute que ce qu'il a

acquis par son obéissance ou par sa rébellion. La collation de ces deux versets produisit une espèce de schisme; les uns prétendant que le premier verset avait été abrogé par le suivant, on les appela les Motazales; les autres, c'est-à-dire les Aschariens, crurent tout concilier en émettant la doctrine dont nous venons de donner un aperçu. Au reste l'opinion des Aschariens est devenue la plus générale parmi les musulmans.

ASCHERA, et Aschéroth, divinité des Sidoniens, la même qu'Astarté et Astaroth.

ASCHIMA, nom d'une idole adorée par les habitants de Hamath. Les rabbins disent qu'elle avait la figure d'un bouc. On a accusé les Juiss samaritains d'adorer la même divisité, ou une autre idole sous le même nom. Mais c'est une pure calomnie, qui a pris naissance sans doute dans 'l'usage où sont les Smaritains de prononcer par respect haschem ou haschima (le nom) au lieu du mot lehova, toutes les sois qu'ils le trouvent dans la lecture. C'est d'ailleurs un usage qui leur est commun avec tous les autres Juis.

ASCHMAI, surnom des Juifs karaîtes; il vient de la racine hébraïque schama entenére, ou du premier mot de la loi, Ecoute, Israel; parce qu'ils n'observent point d'autre règle de leur conduite que les textes de la loi, sans consulter en rien ni les inductions fondées sur le raisonnement, ni l'exemple de qui que ce soit.

ASCHMOG. C'est, dans la théogonie des Parsis, l'ancien serpent infernal à deux pieds, produit par Ahriman, ou plutôt c'est Ahriman lui-même qui sauta du ciel en terre sous la forme d'une couleuvre et qui produit les animaux venimeux, détruit la végétation

el enfante l'hiver. Voy. Asmous.

ASCITES, ou ASCODRUGITES, du grec

iste, outre; secle de montanistes qui metlaient auprès de leur autel un ballon ou une
oure gonflée de vent, et dansaient autour
en chantant: Nous sommes des outres neuves
remplies de vin nouveau; par allusion au
verset 17 du chap. Ix de saint Matthieu. Ils
regardaient ce ballon comme un symbole
propre à exprimer qu'ils étaient remplis du
saint-Esprit, car c'était la prétention des
montanistes. Voy. Montanistes.

ASCLÉPIES, fêtes que les Grecs païens cé-

ASCLEPIES, fêtes que les Grecs païens célebraient en l'honneur d'Esculape. On y dislebrait des prix de poésie et de musique. A Epidaure on les nommait Megalusciépies.

ASCODROUTES, ou ASCODRUPITES, béretiques qui rejetaient les sacrements.

ASCODRUGITES, hérétiques nommés

ansi Ascites. Voy. ce mot.

ASCOLIES, fêtes athéniennes en l'honneur de Bacchus. Elles avaient lieu le 29 poséidon 28 novembre) et faisaient partie des diony-saques. On les célébrait en sautant à cloche-pred sur une peau de bouc gonflée de vent et enduite d'huile; et le maladroit qui se laissait comber servait de risée aux spectateurs. Un immolait une chèvre ou un bouc, animaux considérés comme ennemis de la vigue.

Il paraît que ces sétes passèrent chez les Romains, où on donnait des récompenses à ceux qui sortaient victorieux de ces puérils combats; ensuite on célébrait Bacchus par des vers grossiers, tandis que la soule portait sa statue dans les vignobles, se masquait et se barbouillait de lie.

ASCOPHITES, hérétiques qui parurent vers l'an 173. Ils rejetaient l'Ancien Testament; niaient la nécessité des bonnes œuvres, les méprisaient et prétendaient que, pour être saint, il suffisait de connaître Dieu. Ils brisaient les vases sacrés en haine des oblations que l'on faisait dans les églises. Comme les archontiques, ils supposaient que chaque sphère du monde était gouvernée par un ange.

ASDOUVAZD, nom de Dieu chez les Arméniens. Ce mot dérive des anciennes langues ariennes, étant une contraction de lazdan lazd, composition qui donne Deorum Deus, sens très-conforme au symbole du magisme qui régnait autrefois dans ces contrées; mais actuellement on l'emploie uniquement pour spécifier le vrai Dieu.

ASFENDARMAD, nom d'un génie qui, dans le calendrier yezdegerdique, présidait et donnait son nom au douzième et dernier mois de l'année. Ce mois est de trente jours, comme tous les autres, ce qui forme le total de 360; pour compléter l'année solaire, les Perses ajoutaient cinq jours épagomènes. Ulug-Beg remarque que les talismans contre

les scorpions se doivent graver le cinq du mois Asfendarmad.

ASCHMOUN, dieu des anciens Carthaginois; c'était leur Esculape; il avait à Carthage un temple magnifique qui fut incendié par Scipion, lors de la prise de cette ville. On trouve encore son nom sur des monu-

ments puniques.

ASFÉRIYÉ, une des soixante-treize sectes de l'islamisme; c'est une fraction de Khawaridjé ou protestants musulmans. Les Asfériyé sont les disciples de Zend, fils d'Asfer. Ils s'élevèrent contre l'opinion des Ezariké, et ils soutiennent que l'infidélité consiste dans le repos des armes; ils disent que ceux qui commettent des péchés doivent être qualifiés, d'après l'espèce du péché, de voleurs, d'adultères, mais non pas d'infidèles; que l'abandon de la prière et du jeûne est le plus grand péché. (De Hammer, Journ. asiat., juillet 1825.)

ASGARD, ville des dieux. G'est le nom que les Scandinaves donnaient à une ville que les Ases avaient construite au milieu de la terre. Il y avait un temple nommé Gladsheim, où les Ases avaient placé leur douze sièges, au milieu desqueis s'élevait le trône d'Odin. C'était dans cette ville que s'élevait le Valhalla, séjour enchanteur, salle étincelante d'or, et plus tard le Vingold, salle de l'amitié, bâtie par les déesses. Les dieux menaient dans Asgard une vie paisible et joyeuse, en jouant avec leurs tablettes d'or. Mais les filles des Géants arrivèrent, et les dieux les pri-

'n

rent pour épouses. Dès lors l'harmonie du monde primitif fut troublée; alors on vit pour la première fois, depuis la mort d'Y-mer, couler du sang sur la terre; les Géants livrèrent aux dieux un combat terrible, dont on peut suivre les différentes phases dans l'Edda; mais ils finissent par être vaincus, ou plutôt des alternatives de succès et de défaites se succèdent jusqu'à la fin des temps; alors le Tout-Puissant établit de nouveaux cieux et une nouvelle terre brillante de jeunesse, où des lois éternelles perpétueront le bonheur.

ASHAB. C'est le nom qu'on donne à tous ceux qui, du vivant de Mahomet, embrassèrent sa doctrine, furent admis en sa présence, ou assistèrent à ses prédications. Ce mot veut dire compagnons. Les musulmans font monter à 114,000 le nombre des Ashabs. On les distingue en Mihadjirs, et en Ansars. Les premiers sont les habitants de la Mecque, qui s'enfuirent avec Mahomet; en effet Muhadjir signifie émigré, expatrié. Les Ansars, ou auxiliaires, se composent des habitants de Médine et autres qui vinrent se rallier à ce faux prophète.

ASILE, ou ASYLE; sanctuaire ou lieu quelconque de refuge et de protection, d'où il n'Atait parrele d'ornance de force

il n'était permis d'arracher personne de force. 1. Chez les Juiss, le temple et surtout l'antel des holocaustes étaient des asiles inviolables ; cependant Salomon en fit arracher Joab, sans doute parce que la loi des Juifs exceptait les meurtriers volontaires du droit d'asile. En outre, parmi les quarante-huit villes assignées à la tribu de Lévi, on en avait choisi six pour servir d'asile aux meurtriers, pourvu cependant que le meurtre n'eût pas élé volontaire, mais fût arrivé accidentellement ou par imprudence. Ces six villes élaient Cédès en Galilée, Sichem, sur le mont Ephraim, et Cariath-Arbé, dans les montagnes de Juda. Ces trois villes étaient sur la rive droite du Jourdain; les autres se trouvaient au delà de ce sleuve, savoir : Bosor près du désert, Ramoth de Galaad, et Gaulon de Basan. Quiconque avait commis un meurtre par imprudence pouvait se retirer dans une de ces six villes et y demeurer commo en exil, jusqu'à la mort du souverain sacrificateur alors en charge. Josèphe dit qu'il n'était pas permis à ces réfugiés de sortir de l'enceinte de la ville où ils résidaient, sous peine d'être mis à mort impunément, ou livrés aux tribunaux par les parents de la victime qui les eussent rencontrés hors des murailles. On peut donc signaler une notable dissérence entre les asiles des Hébreux destinés à protéger l'innocence, et les asiles des paiens, qui procuraient l'impunité aux grands coupables. Voy. notre Dictionnaire de la Bible, art. Asyle et Repues.

2º Les chrétiens donnèrent le droit d'asile à leurs églises dès le temps de Constantin. En France, l'église de Saint-Martin de Tours était célèbre par son asile. Les églises de Paris qui jouissaient de ce droit étaient Notre-Dame, Saint-Jacques-la-Boucherie, Saint-Merry, l'Hôtel-Dieu, l'abbaye Saint-Antoine,

les Carmes de la place Maubert et les Grands-Augustins. Outre cela, un grand nombre de chapelles, les maisons des évêques, quelques cimetières même jouissaient de ce droit. Charlemagne y donna atteinte le premier, en défendant en 779 qu'on portât à manger aux criminels. Louis XII l'abolit entièrement.

3° Les plus fameux asiles des Grecs étaient le temple de la Miséricorde, l'autel des Buménides à Athènes, le bois de Daphné à Antioche, et l'asile de Cadmus à Thèbes. Cybèle en avait un à Samothrace. Parmi les lieux d'asiles, il y en avait de publics et ouverts à tout le monde ; d'autres étaient appropriés à certaines personnes et à certains crimes. Ainsi les temples d'Hébé à Phthie, et de Diane à Ephèse, étaient des refuges pour les débiteurs. Le temple de Pallas, à Lacedémone, servait d'asile même aux criminels condamnés à mort. Le temple ou tombeau de Thésée était un sanctuaire inviolable pour tous les esclaves ou gens de basse condition qui fuyaient l'oppression. Ce privilège n'était pas réservé aux dieux seuls, mais s'étendait aux statues et monuments des princes et autres personnages de haut rang, aux bois sacrés, etc. Ainsi le tombeau d'Achille au promontoire de Sigée, et celui d'Ajax sur le promontoire Rhétien, devinrent des asiles dans les siècles suivants. Romulus fit un asile d'un bois de chênes situé entre le Capitole et la roche Tarpéienne; il servait aux hommes libres et aux esclaves. Ce fut d'abord le seul asile chez les Romains; plus tard il fut transporté au Capitole, dans un sanctuaire nommé Asylum. Mais dans la suite le droit de refuge s'étendait à un grand nombre de temples de la ville et des provinces. Les suppliants allaient ordinairement s'asseoir sur l'autel; car l'asile ne s'étendait pas toujours à toute l'epceinte du temple. Comme on ne pouvait arracher un réfugié de son asile sans se rendre coupable de sacrilége et encourir la peine de l'axil, on usait de différents stratagèmes, soit pour les faire sortir, soit pour les faire périr ; ainsi on allumait près de l'autel ou de la statue du dieu de grands brasiers dont la chaleur incommodait tellement le malheureux réfugié, qu'il était contraint de quitter sa place: ou bien on lui coupait les vivres, soit en murant la porte d'entrée, soit en mettant des gardes à toutes les avenues. Mais sous l'empire les asiles perdirent de leur prestige, on ne se fit plus scrupule d'en arracher les grands coupables; enfin Tibère les abolit pour la plupart.

4. Le droit d'asile n'est pas inconnu aux Japonais. Il y a dans le voisinage de Méaco une montagne nommée Koia, peuplée de moines, qui observent une règle moins sévère que celle des autres ordres. Leur couvent est l'asile des criminels, et aucune puissance civile n'a le droit de les prendre chez eux. Celui qui a'y réfugie y est non-seulement en sûreté, mais il peut encore y être nourri, pourvu qu'il assure aux moines une certaine somme d'argent. Cet ordre a été institué par un certain Koboday, qu'on honore comme un

dieu.

5. Dans l'île de Socotora, près la côte d'Afrique, un voleur poursuivi échappe au châtiment, s'il parvient à se réfugier dans un
moquame ou temple, et à être pris sous la
protection de quelqu'un qui s'y rencontre à
point nommé. Celui-ci est alors reconnu
pour le parrain du criminel. Mais si le voleur
au trouve point de protecteur dans le temple,
on l'arrache de cet asile et on lui coupe la
main.

6. On trouve aussi le droit d'asile dans les lles de la mer du Sud. L'archipel de Sandwich en comptait deux principaux, appelés Pahou-Tabou ou Pahou-Noua. Celui de la partie orientale de l'île Haway consistait en un édifice sur les portes duquel on attachait un drapeau blanc, en temps de guerre, et la mort cut été la punition de quiconque cut osé passer ces limites pour poursuivre un coupable. L'impunité était accordée à tous ceux qui pouvaient atteindre ce lieu de refuge. Le meurtrier, le prisonnier de guerre, le sacrilége, y étaient en pleine sûreté. Celui de la partie occidentale était encore plus considérable; c'est un parallélogramme irrégulier d'environ 660 pieds de long sur 380 de large, entouré de murs de 12 pieds de hauteur sur 15 d'épaisseur; ces murailles sont couronnées de nombreuses statues de divinités. Il y avait autresois trois temples dans cette enceinte, avec des maisons pour les prêtres et pour les résugiés. En temps de guerre, les enfants, les semmes et les hommes hors d'état de porter les armes venaient s'y réfugier, et ils n'en sortaient qu'à la fin des hostilités. Quelques jours passés dans ces asiles suffisaient pour effacer les infractions aux lois civiles. Une fois sortis, personne n'avait droit sur les sugitifs, quels que sussent les crimes dont on les accusái

ASINARIES, solennité décrétée à Syracuse, en mémoire de la grande victoire remportée par les Siciliens sur la flotte athénienne, auprès de la petite rivière Asinare. On devait s'y abstenir de touteœuvre des mains et pas-

ser la journée en sacrifices.

ASI NATSOU TSI, le premier homme, d'après la mythologie japonaise; sa femme s'appelait Te Natsou tsi. Ils avaient eu huit filles, dont les sept premières avaient été dévorées par un dragon ayant huit têles et huit queues. Mais le dieu Sosan-no o-no mikoto tva le monstre, et ayant ainsi délivré leur huitième fille, la belle Ina da Fime, il en fit son épouse. Voy. Ya-MATA-NO OROTSI.

son épouse. Voy. Ya-mata-no onotsi.
ASPATRAVANA, un des vingt-un enfers des Hindous, situé dans le Patala ou région inférieure. C'est une forêt dont les feuilles

sont des lames d'épées.

ASK ET EMBLA, le premier homme et la première femme, suivant la cosmogonie scandinave. Un jour que les trois fils de Bore se promenaient sur la terre qui venait d'être créée, ils trouvèrent sur le rivage de la mer deux morceaux de bois flottants, qu'ils prirent et dont ils formèrent l'homme et la femme. Le premier des fils leur donna l'âme et la vie; le second, le mouvement et la science; le troisième leur fit présent de la parole, de

l'ouïe et de la vue, à quoi il ajouta la beauté des habillements. Les noms d'Ask, frêne, et d'Embla, aulne, rappellent les bois dont ils ont été tirés; c'est d'eux qu'est descendu le genre humain.

ASKA-NO MIOSIN, c'est-à-dire le grand génie illustre aux pieds ailés, une des divinités secondaires du Japon : c'est leur 27 dayri, qui fut ainsi déifié après sa mort. Il portait durant sa vie le nom de Kei tai ten o, et régna de 507 à 531 avant Jésus-Christ.

ASKARI, ou ASKERI. Haçan, fils d'Ali, et père du célèbre et mystérieux Mahdi, est compté pour le onzième imam légitime. On le surnomme Askéri, de la ville d'Asker, où il résidait et dans laquelle il était né. Il se distingua par sa science et ses lumières, et forma une secte particulière. Il soutenait la prédestination absolue et la prédétermination physique. Dieu, d'après lui, agissait toujours par des lois générales qu'il avait établies. On trouve dans la Bibliothèque orientale de d'Herbelot une contestation qu'Askari eut à ce sujet avec Aboul-Ali Hayan, son beau-père, dans laquelle, pour prouver son sentiment. le docteur apporte l'exemple de trois enfants dont l'un meurt dans l'âge d'innocence, et, des deux autres qui survivent, l'un reste sidèle à Dieu, et l'autre tombe dans l'infidélité. Dieu a pris le premier de ces enfants, répondit Hayan, parce qu'il prévoyait sans doute qu'il tomberait dans l'insidélité. — Mais, répliqua Askari, un des deux autres qui reste au monde y tombe .... - C'est, dit Hayan, que Dieu le destinait à la gloire; mais qu'usant de sa liberté, lorsqu'il a été plus avancé en age, il n'a pas correspondu aux desseins de Dieu sur lui. — Votre réponse ne me satisfait pas, repartit Askari; car par la même raison que Dieu a pris le premier de ces enfants, il pouvait prendre aussi celui qui est devenu infidèle, s'il eût voulu procurer son bien. – Hayan, se trouvant trop pressé par son gendre, lui dit : Votre raisonnement est une tentation du démon. Alors Askari, irrité de cette injure, lui répondit trusquement : L'dne du scheikh est à la porte, c'est-à-dire, la dispute est finie, vous pouvez vous retirer. Askari mourut à Bagdad, l'an de Jésus-Christ 940. On lui rendit les derniers devoirs le plus secrètement qu'il fut possible, afin de dérober son corps à la fureur des Hanbalites, qui, professant une doctrine opposée à la sienne, voulaient le saire exhumer comme impie.

ASKARIENS, disciples d'Askari. Ils regardaient Dieu comme un agent universel, auteur et créateur de toutes les actions des hommes, libres toutefois d'élire celles qu'il leur plait. Ainsi la responsabilité des hommes roule sur une chose qui ne dépend aucunement d'eux quant à la production, mais qui en dépend entièrement quant au choix. Leurs principaux adversaires sont les Hanbalites. La différence de leurs opinions est fondée sur deux passages du Coran qui semblent se combattre. En effet, on lit dans le Coran, ch. 11, vers. 284: Tout ce qui est dans les cieux et sur la terre appartient à Dieu; que

vous produisiez vos actions au grand jour ou que vous les cachiez, il vous en demandera compte. Il pardonnera à qui il voudra, et punira qui il voudra. Dieu est tout-puissant. On dit que les premiers sectateurs de Mahomet, effrayés de cette doctrine, députèrent vers lui Aboubekr et Omar, pour lui représenter que ce passage était capable de désespérer les fidèles ; mais Mahomet éluda la difficulté en leur répondant : N'imitez pas les enfants d'Israel, qui dirent à Moise, lorsqu'il leur out annoncé les volontés de Dieu : « Nous vous avons entendu, mais nous n'exécuterons pas ce que vous nous avez ordonné; » dites pluiot, comme de vrais fidèles: Nous avons entendu la volonté du Seigneur, et nous nous y conformerons. Mais comme cette réponse laissait la question dans toute son obscurité, il résolut de promulguer un nouvel oracle pour dissiper les impressions fâcheuses que faisait nattre le verset ci-dessus; c'est pourquoi on lit dans un autre chapitre que Dieu ne charge. l'homme que de ce qu'il peut faire, et ne lui impute que ce qu'il a mérité par son obéissance ou sa rébellion. Quelques-uns crurent que ce dernier passage abrogeait l'autre; mais d'habiles docteurs soutiennent le contraire, parce que, disent-ils, il n'y a d'abro-gation que dans les lois, et que ces deux passages ne renferment ni loi ni précepte, mais exposent seulement la manière d'agir de Dieu. C'est pourquoi ces deux passages firent éclore deux sectes différentes, les Askariens et les Hanbalites,

ASKÉNOS, nom du dieu Lunus adoré en Lydie; sur plusieurs médailles il est représenté porté sur un croissant et coiffé d'un bonnet phrygien; il tient à la main une pomme de pin. Il avait aussi des temples en Phrygie et en Pisidie sous le nom d'As-

kéus.

ASLYR, un des dieux subalternes des

Tchouvaches, peuple de Sibérie.

ASMAN, le ciel; un des Hamkars ou génies assistants de Mithra, dans la théogonie persane. Il présidait à tout ce qui arrivait le 27 de chaque mois. Les Parsis croient que cet ange est le même que Mordad, ou l'ange de la mort. Asman est aussi le nom du

Čiel en persan.

ASMODÉE. Ce mot, qui signifie destructeur, est le nom d'un démon qui tua les sept premiers maris de Sara, fille de Raguel, la première nuit de leurs noces. Lorsque celleci épousa Tobie, l'ange Raphaël saisit Asmodée et alla l'enchafuer dans le désert de la haute Egypte. C'est ce que nous lisons dans le livre de Tobie. On ne trouve le nom de ce démon nulle autre part dans la Bible, mais on le lit dans plusieurs livres des rab-bius; les uns le font fils d'Adam, qui, s'étant séparé de sa femme pendant cent trente ans après le meurtre d'Abel, aurait eu commerce avec des démons femelles; d'autres veulent qu'il soit fils de Noéma, sœur de Tubalcain. mère de plusieurs autres démons; d'autres enfin veulent qu'Asmodée soit le même que Sammaël. Voy. nos Dictionnaires de la Bible et des Sciences occultes, art. Asmodés.

ASMOUG, nom d'un démon qui, selon la tradition des Parsis, est un des principaux émissaires d'Ahriman, génie du mai. Il a pour fonction particulière de semer la discorde dans les familles, les procès entre les voisins et la guerre entre les princes.

ASOURA. Les dieux sont souvent nommés Souras ou lumineux chez les Indiens; le mot contraire est Asouras ou ténébreux. Les Asouras sont en effet les ennemis des dieux, auxquels ils font une guerre perpétuelle. lis surpassent de beaucoup en nombre les divinités de la lumière, dont on ne compte pas moins de trois cent millions, car ils sont eux-mêmes au nombre de huit cent millions. Les uns et les autres sont sujets aux blessures et à la mort dans les combats qu'ils se livrent, mais fort heureusement leurs Gourous et leurs Atcharyas (directeurs spirituels) ont toujours à leur disposition un baume souverain qui les rend à la santé et à la vie. L'origine des Asouras rappelle involontairement la chute des mauvais anges dans le système chrétien. Dans l'origine des choses, les intelligences célestes vivaient au sein d'une félicité sans bornes, sous l'empire de Dieu et soumises aux grandes divinités qui composent la trimourti indienne. Mais une partie de ces esprits, supportant impatiemment cette domination divine, céda aux suggestions de Mahachasoura, leur chef, leva l'élendard de la révolte et voulut s'emparer du gouvernement de l'univers. Le Dieu suprême députa vers les révoltés ses trois émanations directes, Brahma, Vichnou et Siva, qui, prenant les voies de la douceur, firent d'inutiles efforts pour faire rentrer les Asouras dans leur devoir. Alors il investit Siva de sa toute-puissance, et lui ordonna de chasser du ciel ces impies et de les précipiter dans l'abime. Indra marcha contre eux à la tête des divinités restées sidèles; mais après une lutte de cent ans, les Souras furent vaincus par Mahachasoura transformé en taureau, et expulsés eux-mêmes des demeu-Vichnou et Siva exhalèrent res célestes. alors de leur bouche un rayon de slamme qui se convertit aussitôt en une déesse d'une incomparable beauté; c'était Bhavani ou Dourga. Montée sur un tigre, et ses quatre bras armés d'un glaive, d'une lance, d'un serpent et d'un cric, elle marcha contre Mahachasoura, le combattit sous toutes les formes qu'il revêtit pour échapper à son courroux, et enfin lui écrasant la tête sous ses pieds, elle la lui trancha d'un coup de son glaive. Mais du tronc mutilé du taureau sort un corps humain armé d'un sabre et d'un bouclier, prêt à recommencer la lutte, quand la déesse lui jette son serpent autour du cou, le terrasse, et lui perçant le cœur de sa lance, met le sceau à la défaite des Asouras. Ceux-ci furent condamnés à des supplices éternels : toutesois ils peuvent espérer être un jour réintégrés à leur place primitive, s'ils prositent des modes d'expiation que Dieu leur a préparés dans quinze mondes différents, qui sont les sept patalas ou enfers situés au-dessous de la terre.

et les sept Swargas, ou cieux au-dessus de noire univers, et qui forment avec la terre les quinze mondes d'expiation. Ces expiations doivent parcourir toute la durée des quatre Ages, c'est-à-dire 4,320,000 ans.

—On confond les Asouras avec les Danavas,

les Rékchasas, les démons et les géants. ASOURIKE, mauvais génie des Siamois, le même que l'Asoura des Indiens, et l'Essouri des Mongols. Les Asourikes ont une taille monstrueuse, leur sang est rouge, leurs corps maigres et estilés comme une seuille; leurs côtes sont disposées verticalement, kurs yeux sont saillants comme ceux d'un crabe, leur bouche est à peine assez large pour y introduire une aiguille. La faim et la soilles tourmentent sans cesse; dans la rage qui les transporte, ils s'arment de couteaux etse frappent cruellement les uns les autres. Les hommes peuvent, après leur mort, derenir Asourikės; ce sont ceux qui, sur la terre, sans avoir été vertueux, ont cherché à le paraître, et les orgueilleux qui insultent° aux gens de bien.

ASPERGES. On appelle de ce nom la cérémonie de jeter de l'eau bénite sur les si-éles à l'aide d'un goupillon, dans les églises atholiques; ce nom vient du premier mot de l'antienne que l'on chante en même temps: Asperges me, Domine, hyssopo et mundabor, etc. On appelle encore Aspergès le goupillon même qui sert à distribuer l'eau

benite. Voy. ASPERSION.

ASPERĞILLUM. C'était, chez les Romains, une espèce d'aspersoir de métal, gami de crins de cheval, dont on se servait au lieu de rameau pour faire l'aspersion ser ceux qui assistaient à un sacrifice.
ASPERSION. 1. Baptême par aspersion;

c'est celui que l'on consère en jetant de loin des gouttes d'eau sur le catéchumène à l'aide d'un goupillon, d'un linge mouillé, des boigts, etc. Le baptême a été donné fort rarement de la sorte, à cause du danger qu'il y a de ne pas atteindre la personne que l'on baptise; cette méthode n'avait lieu que dans les cas de nécessité, par exemple, pour un malade couché dans son lit; actuellement elle est totalement tombée en désuétude.

2. On appelle aspersion, chez les catholiques, l'action du célébrant qui, à l'aide du coupillon, jette de l'eau bénite sur un objet qu'il veut bénir, ou sur les sidèles, asin de les porter à purisser leur cœur. Les simples sidèles peuvent aussi faire des aspersions d'eau bénite dans les maisons privées. Voy. notre Dictionnaire de Liturgie, art. Aspennon, n. 2 et 3. Voy. le même mot au Dictionnaire des Rites sacrés.

3. Les prêtres juifs faisaient aussi dans le tabernacle des aspersions sur le peuple et sur les objets sacrés, soit avec le pur sang des victimes, soit avec du sang mélé aux

cendres de ces victimes.

▶ Les païens avaient de l'eau lustrale dont ils s'aspergeaient en sortant des maisons, en route, dans les chemins et même dans les rues. Dans les cérémonies qu'ils appelaient lustrations, ils aspergeaient pareillement

les villes, les champs, les troupeaux, les maisons, les armées, les enfants, les personnes souillées soit par un crime, soit par l'attouchement d'un cadavre. Voy. Lus-TRATIONS

ASPERSOIR, manche de métal ou de bois qui soutient une boule creuse dans laquelle est une éponge, ou qui est garnie de crins ou de poils; il sert à faire des aspersions d'eau bénite. C'est ce que l'on appelle aussi gou-

ASPHALION OU ASPHALIUS, nom de Neptune, à qui les Rhodiens bâtirent un temple dans une île nouvelle qui s'éleva dans la mer et dont ils se mirent en possession. Ce nom, qui signifie ferme, stable, rappelait que ce dieu avait affermi cette île au-dessus des flots. Il eut encore sous ce nom plusieurs autres temples dans la Grèce, parce qu'on lui attribuait le double pouvoir d'ébranler et d'affermir la terre.

ASRAFIL, nom de l'ange qui, suivant les musulmans, doit sonner de la trompette pour réveiller les morts, afin qu'ils se présentent au jugement général. Son nom vient par corruption de celui de Séraph ou Séra-

ASRAMA, ermitage des anachorètes hindous. Les Asramas sont ordinairement situés dans des contrées riantes, au confluent de deux rivières sacrées, au milieu de l'ombrage des bois, sur le revers des montagnes, d'où l'on jouit d'une vue étendue. Les meubles qui ornent ces ermitages sont un peu d'herbe sacrée et une peau d'antilope qui servent de siège et de lit, une cruche, un bâton, une écuelle pour recueillir les aumones, une hache pour couper du bois, un panier pour les fruits, un rosaire, une pièce de drap pour filtrer l'eau et empécher d'avaler les insectes, enfin le bois et les instruments nécessaires pour les sacrifices.

ASSABINUS, principale divinité des Ethio-piens, que quelques anciens croyaient être Jupiter; il est plus probable que c'était le ciel ou le soleil. Avant de faire la moisson de la cannelle, on lui offrait un sacrifice de quarante-quatre animaux, tant bouls que chèvres et moutons. Ce n'était qu'après ce sacrifice qu'il était permis de procéder à la récolte, encore fallait-il s'en abstenir tant que le soleil n'était pas sur l'horizon. Lorsque cette denrée était recueillie, un prêtre la partageait en trois parties égales, avec une lame qui ne servait qu'à cet usage. Une de ces trois parties était pour le dieu, et l'on dit que si le partage était juste, la cannelle offerte à Assabinus s'enslammait d'elle-même

aux rayons du soleil.

ASSAMENTA ou AXAMENTA, poésics barbares que chantaient les prêtres saliens à la procession des anciles. Leur composition remontait. aux premiers siècles de

Rome; aussi du temps d'Horace, personne, pas même les prêtres, n'en comprenait

le sens.

ASSASSINS. C'est le nom que l'on doune communément à une branche d'Ismaéliens qui, à l'époque des croisades, ont joué un rôle important dans l'Orient, sous la conduite de leur chef que nos anciens historiens appellent le Vieux de la montagne. Vers le milien du v' siècle de l'hégire, un nommé Haçan, fils d'Ali, de la secte des Ismaéliens, persuadé que le khalise satimite Mostanser, qui régnait sur l'Egypte, était l'imam légi-time, lui offrit ses hommages et révéra en lui l'image et le vicaire de la Divinité; il prècha sa doctrine dans la Syrie et dans la Perse, où il se fit un grand nombre de partisaus, et réussit enfin à se former une souverainele indépendante dont le siège était Alamont, forteresse située dans les montagnes de l'ancienne Parthie, d'où il sut appelé Scheikh al-Djebal, le Prince des montagnes; mais l'équivoque du mot scheikh, qui signifie aussi vieillard, fit que nos anciens chroniqueurs l'appelèrent le Vieux de la montagne. Il n'est pas de notre pian de raconter les conquêtes de Haçan et des princes qui lui succédèrent pendant près de deux siècles; qu'il nous suffise de dire que c'est une branche de ces Ismaéliens qui, s'étant plus tard établie en Syrie dans les montagnes de l'Auti-Liban, se rendit si terrible aux musulmans et aux chrétiens sous le nom d'Assassins (on n'est pas d'accord sur la signification de ce mot, qui paraît cependant devoir signifier voleurs, ou des hommes qui se mettent en embuscade). Nous ne devons les considérer ici que sous le rapport religieux : or sous le troisième descendant de Haçan, il s'éleva un autre Haçan, sils de Mohammed, qui, prétendant avoir reçu de l'imâm suprême des ordres secrets, permit aux Assassins de boire du vin, abolit les pratiques extérieures du culte musulman, dispensa ses sujets de toutes les obligations que la loi de Mahomet impose à ses sectateurs, et mérita ainsi à ses partisans le nom d'impies. Les Ismaéliens de Perse et de Syrie gardèrent pendant environ cinquante ans cette conduite relâchée, après quoi le culte fut rétabli et se conserva parmi eux jusqu'à l'extinction de leur puissance.

Voy. ISMABLIENS.
ASSEMBLÉE ANNUELLE, 1º de la RivièreNoire, nom d'une secte de baptistes établis
dans l'Etat de New-York et dans le haut
Canada; ils se considèrent comme ne faisant
qu'un avec les baptistes du libre arbitre. Il y
a encore à New-York une autre Assemblée
annuelle qui paraît avoir la même croyance
que les baptistes-unis. Voy. Baptistes.

ASSEMBLÉE DU CLERGÉ DE FRANCE. En France, les biens du clergé étaient autresois exempts d'impôts; cependant comme dans les besoins de l'Etat il devait venir à sou secours, c'était par un don gratuit qu'il contribuait aux charges publiques. Or la répartition de ce don gratuit, les emprunts effectues pour le réaliser, le prélèvement des dincs, en un mot tout ce qui tenait au gouveruement temporel de l'Eglise était réglé dans des réunions appelées les Assemblées du clergé. Elles avaient lieu tous les cinquans; le roi écrivait une lettre aux agents généraux du clergé, par laquelle il leur remmandait d'avertir chaque archevêque de

convoquer son assemblée provinciale pour élire des députés. Ces députés devaient être dans les ordres; et posséder un bénéfice dans la province qu'ils représentaient. It y avait deux sortes d'assemblées générales : les grandes, ou assemblées de contrat compo-sées de deux députés du premier ordre, c'est-à-dire de cardinaux, archeveques ou évêques, et de deux du second ordre, c'està-dire des abbés. Les petites assemblées ou assemblées des comptes n'avaient qu'un dé. puté de chaque ordre pour chaque province ecclésiastique. Elles se tenaient alternativement et s'ouvraient le 25 du mois de mai pour l'ordinaire dans l'église des Grands-Augustins, à Paris. Les affaires temporelles de l'Eglise de France étaient administrées par deux agents généraux, nommés pour cinq ans, c'est-à-dire d'une assemblée génerale à l'autre.

ASSIDÉENS, ou mieux Hassidéens, secte juive dont il est parlé dans le premier livre des Machabées. C'étaient des hommes qui affectaient une grande austérité de vie, et tenaient pour nécessaires les œuvres que l'on appelle de surérogation. Quelques-uns les regardent comme les prédécesseurs des pharisiens; d'autres prétendent qu'ils sont les mêmes que les esséniens. Voy. Pearlsiens, Esséniens. Voy. aussi notre Dictionnaire de la Bible, art. Assidéens.

ASSIMILANTS. On peut appeler de ce nom une secte de musulmans qui soutenaient, à l'exemple des anthropomorphites, qu'il faut entendre litteralement les passages du Coran où Dieu est représenté comme ayant des pieds, des mains, des yeux, des oreilles. lls pensaient que Dieu pouvait être palpé et saisi avec la main; que tous les vrais musulmans qui parvenaient au terme de la pureté et de la persection avaient le bonheur d'embrasser deux fois le Seigneur, une fois dans cette vie, avant leur mort, et l'autre fois dans le ciel. Toutesois les théologiens qui s'élevaient un pen plus haut que les autres pensaient que les organes du corps de Dieu ne pouvaient être assimilés aux nôtres parce qu'ils étaient d'une nature beaucoup plus parfaite. Les assimilants fondaient leur doctrine sur ce que Dieu ayant créé l'homme à son image, il devait par là ressembler à l'homme. Cette secte out de violents adversaires, dont quelques-uns allèrent jusqu'à déclarer que quiconque, en lisant ces paro-les du Coran: J'ai créé le ciel et lu terre arec mes mains; et cet autre : Le cœur du vrai croyant est entre les doigts de la main de Dieu miséricordieux, faisait un geste, comme pour exprimer l'acte de Dieu, méritait qu'on lui coupat la main ou qu'on lui arrachat un doigt. Plusieurs des Anti-Assimilants poussaient le scrupule jusqu'à prononcer dans une langue étrangère, comme le person ou le turc, les mots pieds, mains, etc., toutes les fois qu'ils se rencontrent dans le Coran.

ASSIMILATION, système théologique qui consiste à attribuer à Dieu les qualites ou les formes des choses créées. Les auteurs

arabes prétendent que cette opinion est commune parmi les juifs.

ASSISTANT. 1° Le quatrième ministre de Cérès avait le titre d'Assistant de l'autel; du reste on ignore quelles étaient précisément ses fonctions; on sait seulement qu'il portait un vêtement allégorique qui représentait la lune.

2 Dans les églises de France on appelle Assistant le prêtre qui, dans les messes solennelles, se tient à côté du célébrant pour l'ader et l'assister dans les cérémonies. Yoy. notre Dictionnaire des Rites sacrés, furl. Assistant.

3 On appelle encore Assistant, dans une communauté religieuse, celui qui remplace le sapérieur, et qui est le premier après lui. Il y a une Assistante dans les couvents de komes.

ASSOCIATEURS, nom que les musulmans Monent aux idolatres, qui associaient à Dieu de sausses divinités auxquelles ils rendaient hommage. Ils donnent aussi cette qualification aux chrétiens, prétendant que par le mystère de la Trinité ils attribuent à Dieu des compagnons. Mahomet ayant été interrogé par les juiss, par les chrétiens, par les mages et par les idolâtres, quel était le Dieu qu'il préchait et qu'il adorait, leur répondit par ces paroles du Coran: Dieu est m, c'est l'être subsistant par lui-même; il s'engendre point et n'est point engendré, il n's point d'égal. Un docteur musulman soulieut que ces paroles réfutent non-seulement les chrétiens, mais encore les juifs, qui avancent qu'Ozair ou Esdras est le fils de Dien. Il est inutile de prévenir nos lecteurs que cette dernière imputation est une calomnie.

ASSOCIATION DE LIBERTÉ, nom d'une sete de baptistes dans les Etats-Unis; ils sont établis dans le Kentucky. Leur croyance est à peu près la même que celle des baptistes du libre arbitre. Voy. Baptistes.

ASSOMPTION. Autrefois on appelait fréquemment de ce nom le jour de la mort d'un saint pour marquer que son âme s'était élevée et avait été reçue dans le ciel; mais maintenant on entend spécialement per ce mot Assomption, dans l'Eglise catholique, le trépas de la sainte Vierge, sa ré-surrection et son enlèvement dans le ciel. Joutefois, bien que cette assomption corpoelle de la glorieuse mère du Sauveur soit genéralement crue et solennisée dans l'Eglise, ce n'est pas cependant un article de loi. l'Eglise n'ayant rien décidé à ce sujet. Plusieurs Pères latins ont appelé cette sête Dormitto, le sommeil de Marie; les Grecs l'unt nommée Metastasis, trépas on passage, d Chamésis, repos ou sommeil. Cependant test une croyance commune, fondée sur une tradition antique, que Marie sut, à l'exemple de son divin Fils, délivrée des liens de la mort trois jours après son trépas. Voici ce que nous trouvons dans Nicéthere Calixle, qui vivait au commencement du xiv siècle, mais qui nous assure tirer son résit d'ane lettre que Juvénal, évêque de

Jérusalem, écrivait à Marcien, monté sur le trône impérial en 457. Juvénal, évéque de Jérusalem, homme inspiré de Dieu, ussure, d'après une ancienne tradition, que les choses se passèrent ainsi à la mort de Marie. Il assure donc que les apôtres se tinrent pendant trois jours auprès du tombeau où avait été enfermé son corps, au milieu du chant des divins concerts. Or il arriva que Thomas n'était pas avec eux; sans doute pour que l'assomption de la mère de Dieu fut connue et prouvée, de même que l'avait été, après trois jours, la résurrection de son Fils. En effet Thomas, privé du bonheur d'avoir vu Marie une dernière fois, était plongé dans une douleur amère et ne pouvait goûter le repos. Alors le collège sacré des apôtres, jugeans qu'il n'était pas juste que Thomas ne put pus voir et embrasser pour la dernière fois le corps de la vierge Marie, décida que le tombeau serait ouvert. Or, lorsque cela fut effectué, le corps que l'on cherchait ne s'y trouva plus. Cependant les linceuls qui avaient servi d l'ensevelir furent trouvés à la même place où on les avait mis, ainsi que celu était arrivé pour ceux qui avaient été laissés dans le tombeau de son Fils. Alors Thomas et ceux qui étaient avec lui ayant baisé avec vénération et joie ces reliques qui répandaient une douce odeur, refermèrent le tombeau. C'est de leur bouche, et comme transmis de main en main par leurs successeurs, que ce miracle est arrivé jusqu'à nous. Il est prebable que la sainte Vierge mourut à Jérusalem, ou au bourg de Gethsémani; on croit qu'elle avait soixante-douze ans. Cependant Eusèbe fixe sa mort à l'an 48 de l'ère vulgaire, et lui donne soixante-huit ans. - La fête de l'Assomption est très-ancienne dans l'Eglise; elle était solennisée autrefois le 16 janvier dans l'Eglise grecque, et le 18 du même mois en France et dans d'autres contrées de l'Kglise latine ; actuellement elle se célèbre généralement le 15 août. Cette fête a pris en France un caractère de solennité plus grande, en 1638, lorsque Louis XIII choisit ce jour pour mettre sa personne et son royaume sous la protection de la sainte Vierge, et pour demander à Dieu par son intercession qu'il lui donnât un dauphin. La naissance de Louis XIV fut regardée comme l'effet de la piété et du vœu de son père. Ce vœu fut renouvelé au bout de cent ans par le roi l.ouis XV, et c'est en exécution de cette rénovation que l'on fait encore actuellement des prières publiques et des processions, le jour de l'Assomption, comme actions de graces pour ce bienfait.

2° Les Grecs observent encore aujourd'hui une cérémonie particulière le jour de l'Assomption; elle est fondée sur la tradition suivante: Trois jours après le sommeil de la mère de Dieu, les apôtres mirent, selon la coutume qu'ils avaient établie depuis l'Ascension de Notre-Seigneur, un morceau de pain sur un coussin, qui marquait le rang et la place de Jésus-Christ lor qu'il prenaît ses repas avec eux. Après avoir mangé, comme ils se disposaient à faire l'é-

13

. 4

: ;

1

15

1

11

-1

lévation du morceau de pain, la salle fut remplie de lumière, et la sainte Vierge apparut tout éclatante de lumière et environnée d'anges. En entrant, elle salua les apôtres et leur dit avec beaucoup de donceur: Dieu soit avec vous ! Je ne vous abandonnerai jamais. Les apôtres, également surpris et joyeux, n'interrompirent pourtant pas l'élévation; mais au lieu de prononcer, comme d'habitude, ces paroles : Scigneur Jésus-Christ, assistez-nous l'ils s'écrièrent : Très-sainte Vierge, mère de Dieu, aidez-nous! Après cela la sainte Vierge disparut. Les apôtres se dirent les uns aux autres : La reine est montée au ciel et s'est assise à la droite de son Fils. C'est, disent les Grecs, en mémoire de cet événement, que le jour de la fête, après le repas, on apporte au prêtre un pain, trois cierges allumés, de l'encens et du feu, avec lesquels se fait la cérémonie suivante : Le prêtre enlève la croûte du pain en forme de triangle, et met les trois cierges dans ce triangle formé par l'enlèvement de la croûte; ensuite il encense et bénit le pain, le donne au plus jeune de la compagnie, et fait poser les cierges en trois différents endroits de la maison; puis il partage ce pain et le distribue à l'assemblée. Voy. notre Dictionn. de Liturgie, art. Assomption.

ASSOURIS, mauvais génies, dans le système théologique des Mongols, les mêmes que les Asouras de l'Inde. Ils av ient été créés bons, mais ils se corrompirent, tentèrent de chasser du ciel les Essouris ou génies bienfaisants; mais expulsés eux-mêmes après une longue lutte, ils descendirent sur la terre. Les premiers se fixèrent sur le plateau du mont Summær, partie de notre monde la plus voisine du ciel, ceux qui suivirent se répandirent sur les côteaux inférieurs et dans les sept chaînes de montagnes environnantes; et les derniers se réfugiérent dans les îles qui entourent l'univers. Depuis cette époque, ils perdent de plus en plus leurs perfections. Dans les premiers temps qui suivirent leur chute, ils étrient encore rayonnants de lumière, s'enlevaient sur des ailes et vivaient 80,000 ans sans nourriture; ils se perpetuaient saus union charnelle. L'un d'entre eux ayant mangé de la plante schime, blanche et douce comme le sucre, en offrit à ses semblables; alors leur malheur fut consommé; ils reconnurent leur nudité; ils connurent la faim, la soif, le besoin de la reproduction; ils perdirent leurs ailes, et leur vie ne fut plus que de 4000 ans. C'est d'eux que viennent les hommes. Le péché, augmentant de plus en plus, les amena enfin au point où nous voyons aujourd'hui le genre humain. - D'autres disent que les Assouris habitent encore les cavernes et les antres inférieurs du mont Summær. Ils sont-l'idéal de la laideur, et se plaisent à faire le mal. On ne peut détourner les effets de leur malice que par l'emploi des formules magiques.

ASSEMES, divinité honorée par les Carthaginois; c'était le Soleil, comme le témoigue son nom, qui signifie soleil en punique. — En conséquence Kronos, ou le Temps sans

ASSYRIENS. M. Lajard résume dans les caractères · uivants le système religieux des anciens Chaldéens d'Assyrie, étudié sous un rapport tout à la fois théologique, cosmologique, philosophique et moral. « 1º Monotheisme, unité et éternité, quant au Dieu supreme et invisible. Unité et éternité, quant à l'univers considéré comme étant l'idée ou la pensée de Dieu et ne faisant qu'un avec lui. 2º Dualisme, hermaphroditisme, dualité et durée limitée, quant aux deux monles créés, c'est-à-dire quant à la pensée de Dieu manifestée. 3º Création de la matière par la parole, formation de cette matière par le mélange des ténèbres et de la lumière; création des dieux générateurs et des deux mondes par le mélange du feu et de l'eau, à l'aide de l'air, qui est le lien ou l'agent intermédiaire destiné à faciliter l'union intime de deux éléments de nature opposée, dont l'un, le feu, correspond à la lumière et au sexe mâle, et le second, l'eau, aux ténèbres et au sexe fé-minin. 4 Mélange du bien et du mal, dès l'origine du monde, dès l'origine de l'homme enfin, et durée limitée de l'existence de cette matière, de ces dieux, de ce monde et de l'homme, par suite de ce grand principe que ce qui a eu un commencement doit avoir une fin. 5º Anéantissement des deux mondes, ou retour du principe animique de la matière, des dieux générateurs, du monde et de l'homme, au sein de l'éternel, après une purification générale par l'eau et le feu, c'est-à-dire retour de la dualité à l'unité. 6° De là, immortalité de l'âme, vie future sans limite de durée et point de peines ou châtiments éternels. 7º Quant à la morale, nécessité de la pureté de pensée, de la pureté de parole et de la pureté d'action; triple pureté qui est formellement exigée aussi par le Zend-Avesta, et que nous y trouvons indiquée à l'aide des expressions mêmes dont je viens de me servir. »

Dans un autre mémoire, M. Lajard dit que le Dieu suprême des Assyriens s'appelait Kronos, d'un mot que (sauf le leger changement du K en X) nous retrouvous dans la langue grecque avec la signification de temps. En effet, la même divinité est appelée dans le Zend-Avesta Zérouané akéréné (Temps sans bornes). Le premier personnage de la triade chaldéenne et de la triade persane représente donc l'Eternité; le second, c'est-à-dire Bal ou Bélus chez les Assyriens, et Ormuzd chez les Perses, reçoit les qualifications de Temps long ou borné et de Révolution du ciel fixe, et représente le temps assigné par le Dieu suprême à la durée du monde créé. Cette durée est symboliquement exprimée, dans les livres zends, par un grand cycle de douze millénaires, répondant aux donze temps ou stations du zodiaque. La troisième personne de cette même triade, Mylitta ou Mithra, est désignée par les qualifications de Temps périodique et de Révolution du ciel mobile, lesquelles expriment la durée du mouvement du soleil et de la lune, ou la durée des douze mois de l'année-

borne, a seul une existence éternelle, tandis qu'à l'expiration du douzième millénaire et de la dernière année de ce douzième millénaire, les deux divinités qu'il a créées, Bélas el Mylitta, doivent, ainsi que le monde

créé par elles, cesser d'exister.

Nous ne suivons pas M. Lajard dans les savants développements où il entre pour discuter et justifier ces points fondamentaux de la doctrine assyrienne, dans laquelle on remarque des rapprochements frappants avec quelques-unes des principales théogonies de l'antique Orient, et des réminiscences des traditions primitives; nous ajouterons sculement ici quelques renseignements sur le culte matériel que le commun du peuple rendait aux divinités inférieures. Ils adoraient le feu sous le nom de Our; ils adresnient aussi leurs hommages au Soleil et à la Lune, et quelques auteurs croient que c'étaient ces astres qu'ils appelaient Adramélech et Anamélech, et auxquels on immo-lait des enfants en les brûlant, ou bien ils les lui consacraient en les faisant passer par les slammes; nous trouvons aussi cette deruiere pratique chez les anciens Perses. Mais leur principale divinité était Mylitta. On représentait cette divinité tantôt avec les deux exes réunis, tantôt avec le sexe féminin sulement, et avec le triple caractère de reine du ciel, de reine de la terre et de reine des enfers. Mylitta, dans les temps postérieurs, a été considérée comme mère de l'anour et comme telle confondue par les Grecs arec Vénus. Il paraît que les Assyriens divinisaient aussi quelquefois leurs princes; c'estainsi que Sémiramis et Sardanapale recurent chez eux les honneurs de l'apothéose. Foy. Chalderns, Babyloniens.

ASTA-GOD, surnom de Freya (ou Frigga), divinité des Scandinaves, considèrée commé

deesse de l'amour.

ASTAROTH ou ASCHTORETH, divinité phénicienne ou sidonienne; on l'appelle encore dans la Bible Aséroth ou Aséra. On s'accorde assez généralement à la regarder comme la Lune; c'est pourquoi elle a plusieurs fois dans l'Ecriture sainte le titre de Reine du ciel. Elle était adorée dans des boages situés le plus souvent sur des collines; on lui offrait des pains, des liqueurs, des parsums. Les ensants, dit Jérémie, ramassent k bois, les pères allument le feu, et les femmes Mient la graisse dans les galeaux qu'elles pétissent pour la Reine du ciel. On lui dressait ausi des tables sur les toits des maisons, après des portes, dans les vestibules et au milieu des carrefours, où l'on servait comme m sonper pour la lune aux premiers jours du mois. On considère aussi Astaroth comme la Vénus des Phéniciens; en effet on s'abandonnait en son honneur aux plus honteuses prostitutions. On peut croire aussi que les Phéniciens la regardaient comme l'épouse de Baal; en effet il est rare, dans l'Ecriture sainte, que l'un soit nommé sans l'autre, et leurs temples étaient toujours construits l'un apprès de l'autre.

D'après Gésénius, le nom Aséra ou Asta-

roth signifierait déesse de la Fortune. Voy. l'article suivant. Voy. aussi notre Dictionnaire de la Bible, article Astanorm. On peut voir également ce même article dans notre Dictionnaire des Sciences occultes.

ASTARTÉ, divinité des Sidoniens, la même que Astaroth citée plus haut : la théogonie phénicienne la faisait fille d'Uranus et de Gé (le Ciel et la Terre), et semme et sœur de Chronos (le temps); celui-ci, ayant épousé sa sœur, la rendit mère du second Chronos, de Jupiter Bélus, d'Apollon, de Typhon et de Nérée. On la dit aussi mère des sept Titanides, de Pothos et d'Eros (le Désir et l'Amour). Parmi les anciens qui en ont parlé, les uns l'ont confondue avec Junon, les autres avec la Lune, d'autres enfin, et c'est le plus grand nombre, avec Vénus; cette différence vient des variations que l'on remarquait dans son culte, suivant les diverses localités; car elle avait un grand nombre de temples, avec des bois sacrés: les principaux étaient à Sidon, à Ascalon, à Hiéropolis; elle en avait aussi à Malte et en Afrique; son culte florissait à Carthage, et c'est par elle que les Carthaginois juraient l'observation des traités. On la représentait sous différentes formes. Sa configuration originaire était une pierre conique semblable à celle qui servait d'emblème aux mystères de Paphos. Plus tard on la représenta sous la forme d'une vache, ou d'une femme qui avait la tête ou seulement les cornes du même animal, sans doute pour imiter le croissant de la lune. Sous les Romains, la forme humaine prévalut exclusivement. Les médailles de Tyr nous la représentent vêtue d'une étole ou habit long, ayant par-dessus un manteau relevé sur le bras gauche. Sa main gauche est avancée en signe de commandement, et sa droite tient un bâton fait en forme de croix. Sur d'autres médailles, elle est vêtue d'un habit qui ne vient qu'aux genoux et qui est retenu par une ceinture; elle a le bras droit, le sein et l'épaule découverts, tenant de la main gauche un long bâton, et de la droite une tête que l'on croit être celle d'Adonis. Les médailles de Béryte en Phénicie nous la dépeignent demi-nue, ayant en main un gros bâton, et sur la lête une coiffure de jonc, elle foule du pied gauche une proue de na-vire; ensin des médailles frappées à Sidon la montrent dans un char à deux roues, couvert, et dont le dessus est soutenu par quatre colonnes. La figure est à mi-corps, et la tête est environnée de rayons; sur quelquesunes il y a deux croissants à côté de sa tête. Comme on ne l'invoquait que pour réaliser des présages favorables à l'amour, à la sécondité, à la fortune, on ne lui offrait, comme il a été dit pour Astaroth, qui est la même divinité, que des gâteaux, des parfums, des liqueurs, etc. Ceux qui voulaient se distin-guer par leur dévotion envers elle, se faisaient imprimer sur la chair la figure d'un arbre, d'où on les appelait dendrophori, porteurs d'arbre. C'est à Astarté principalement qu'il faut rapporter tout ce qui est dit de Vénus dans l'article Adonis. Voy. aussi l'article Astanté de nos Dictionnaires de la

Bible et des Sciences occultes. ASTATIENS. Ce nom, dérivé du grec, signifie variables, sans consistance. On appe-lait ainsi, dans le 1x° siècle, quelques sectateurs vagabonds des manichéens. Cette secte était née en Phrygie, où elle domina pendant quelque temps. Les astatiens joignaient l'usage du baptême à toutes les cérémonies de la loi de Moïse, et saisaient un mélange absurde du judaisme et du christianisme. L'empereur Michel Curopalate porta contre eux des édits très-rigoureux.

ASTRAGALOMANCIE, divination qui se pratiquait avec des osselets marqués des lettres de l'alphabet, qu'on jetait au hasard; et des lettres que le jet amenait, résultait la réponse à ce que l'on cherchait. C'est ainsi que l'on consultait Hercule dans un temple d'Achare, et que se rendaient les oracles de Géryon à la fontaine d'Apone, proche Padoue. Voy. notre Dictionnaire des Sciences oc-

culles, article Astragalomancie.

ASTRÉE, fille de Jupiter et de Thémis, ou, suivant d'autres, d'Astréus, roi d'Arcadie et de l'Aurore, est regardée comme la déesse de la justice, et, comme telle, confondue quel-quesois avec Thémis, sa mère. Cette deesse descendit du ciel, et vint habiter parmi les hommes pendant l'âge d'or; mais les crimes des humains l'ayant contrainte de sortir des villes, elle se réfugia dans les campagnes, d'où la corruption croissante la força de s'exiler pareillement. Bile retourna donc dans le ciel, où les poëtes disent qu'elle forma dans le zodiaque le signe de la Vierge. On la peint sous les traits d'une vierge avec un visage formidable; mais la tristesse qui paraît dans ses yeux n'a rien de farouche; son air sévère est accompagné de dignité. Elle tient une balance d'une main et une épée de l'autre.

ASTRES (Culte des). Voy. Sabéisme. Voy. aussi le mot Astres dans nos Dictionusires de la Bible et des Sciences occultes.

ASTROLOGIE. Autrefois le terme d'astrologie était synonyme de celui d'astronomie; ils exprimaient tous deux la connaissance du ciel, des révolutions des astres, et, trop souvent, la prétendue science de tirer des pronostics et de prédire l'avenir d'après l'aspect, la position et ce qu'on appelait l'in-fluence des étoiles et des planèles. Mais depuis quelque temps on est convenu d'appeler astronomie l'étude des astres et des révolutions des cieux, science éminemment utile à la société et à la religion, et on a laissé le nom d'astrologie à cet art mensonger, par lequel on prétend lire dans les cieux ce que Dieu a caché à l'homme. On le désigne encore sous le nom d'astrologie judiciaire. -C'est une chose digne de remarque que les nations les plus avancées dans la civilisation ont été les dupes de cette science imaginaire plus souvent peut-être que les peuples barbares. Il est vrai que la plupart de ces der-niers s'effrayent facilement des phénomènes qui se montrent au-dessus de leur téte, tels que les éclipses, les comètes et différents météores; mais rarement ils ont songé à formuler en corps de doctrine des observations tirées de l'aspect et des influences des corps célestes, ce qui con litue proprement l'astrologie; or c'est ce qu'ont fait les Chaldéens, les Egyptiens, les Grecs, les Romains et les peuples les plus avancés de l'Europe, nonseulement dans le moyen âge, mais jusqu'aux portes du xviii siècle, s'imaginant que Dieu, suivant l'expression de La Fontaine, à

Imprimé sur le front des étoiles

Ce que la nuit des temps enferme dans ses voiles. 1. Les Chaldeens passent pour avoir été les premiers astronomes; c'est chez eux surtout qu'il est permis de supposer que les bergers se sont livrés, dès les temps les plus anciens, à l'observation des corps éélestes. Passant la plus grande partie des jours et des nuits à la garde de leurs troupeaux, sous le beau ciel de l'Orient, ils n'avalent gnère autre chose à faire qu'à étudier le magnifique spectacle qui se déroulait successivement au-dessus de leur téte; ils firent dès lors d'immenses progrès dans les comaissances astronomiques, et ne lardèrent pas à être frappés de certaines coincidences entre les phénomènes terrestres et la révolution ou l'apparition des astres. Ils durent femarquer que certains signes précédaient à peu près constamment les variations de l'atmosphère; de là ils purent tirer des pronostics plus ou moins certains. Jusque-là ce n'était encore que de l'astronomie. Mais l'esprit de l'homme patarellement superstitionx, surfout dans les premiers âges, ne tarda pas à vodioit reconnaître, dans les phénomènes célestes, les signes des événements politiques et moraux qui devaient se passer ici-bas; on regarda les cieux comme un livre immense, dont les constellations étaient les pages et les astres les caractères. Les hommes une sois entrès dans cette voie, un vaste champ fut ouvert à la crédulité, à la superstition et à l'imposture; dès lors on crut que, par l'inspection du ciel, il était possible de prédire les guerres, les famines, le bouleversement des Etats, la naissance, la mort et les différentes phases de la vie des individus. En un mot, de l'astronomie on était passé à l'astrologie; et ce que nous disons lei des Chaldéens peut trouver son application chez plusieurs autres peuples. Toutefois les Chaldeens passaient si bien parmi les anciens pour les inventeurs de l'astrologie, que pour eux le nom de chalden était synonyme de celui d'astroto-gue. Ces Chaldeens astrologues jouent, dans le livre de Daniel, un rôle assez important, mais qui n'est pas en leur faveur, car ils sont obligés de se déclarer impuissants à devinor les songes du toi, et à interpréter ses visions et les événements mystérieux dont il avait été témoin. Cependant ils avaient eu en d'autres circonstances plus de bonheur dans leurs prédictions; voici comment s'exprime à leur sujet Diodore de Sicile: Les Chaldéens, ayant fait de longues observations sur les astres, et connaissant plus parfaitement que les autres astrologues leurs mouvements et leurs influences, prédisent aux

plupart des choses qui doivent leur iregardent surtout comme un point important la théorie des cinq astres ament interprètes et que nous appe-Mes. Ils observent particulièrement -s Grecs nomment Chronos (Saturne), disent que le soleil fournit le plus - uens pour les grands événements.... sellent interprètes, parce que.... les leur lever, les autres par leur coutres par leur couleur, annoncent des strentes à ceux qui les observent. on est averti des vents, des plujes, sts extraordinaires. Ils préfendent ies apparitions des comètes, les soleil et de la lune, les trembleterre, et tous les changements qui 'uns la nature, sont des présuges de 4 de malheur, non-seulement pour 🤋 entières, mais encore pour les rois. o moindres particuliers. Les astres, r, influent particulièrement sur la des hommes; et l'observation de els, dans ce moment, contribue beaurre connaître les biens et les maux itent attendre. Ils allèguent pour 🤧 prédictions qui ont été faites d'un mbre de rois, particulièrement à s, à Antigone, à Séleucus Nicanor... mt aussi qu'ils ont prédit l'avenir à culiers, d'une manière si juste, que nt élé frappes d'admiration, et n'ont mpenser de reconnuitre en cela quels de surnaturel.

rendant M. Champollion le jeune me pour les Egyptiens la gloire, si -- l'astrologie; du moins ses recherches - - sies lui ont fait découvrir en Egypte le mt le plus antique que nous ait laissé ejet l'ancien monde. C'est à Biban-elprès Thèbes, où sont les sépulcres raons, qu'il a fait cette précieuse dée. En effet, dans le tombéau de Rham-. - ils et successeur de Meiamoun, dé-viron 1450 ans avant J.-C., à côté de ques tableaux mythologiques, psy ques et astronomiques, il a trouvé des de constellations et de leurs influences - outes les heures de chaque mois de l'; chaque mois est parlagé en deux s; voici la traduction qu'il a donnée es vingt-quatre tableaux dont se comt série

bis de Tôbi, la dernière moitié. domine et influe sur l'oreille gauche. eure 11., la constellation d'Orion influe

bras ganche. Leu e 2, la constellation de Sirius inir le cœur.

Heure 3, le commencement de la con-Ption des Deux-Etoiles (les Gémeaux), de sur le cœur.

Heure 4., la constellation des Deux-

miles influe sur l'oreille gauche. • Heure 5°, les étoiles du Fleuve influent

Heure 6, la têle (ou le commencement) ia Lion influe sur le cœur.

« Heure 7. la Flèche influe sur l'æll droit. « Heure 8., les Longues-Etoiles influent sur le cœur.

« Heure 9, les serviteurs des parties antérieures du (quadrupède) Menté (le lion marin?), influent sur le bras gauche.
« Heure 10°, le quadrupède Menté, sur

l'œil gauche.

« Heure 11°, les serviteurs du Menté, sur le bras gauche.

« Heure 12., le Pied de la Truie influe sur le bras gauche. >

Il existe encore des tables analogues dans d'autres tombeaux, comme dans celui de

Rhamsès VI.

3º Des Egyptiens l'astrologie passa chez les Grecs. Diodore de Sicile nous parle d'une table analogue à celles des tombeaux des Pharaons, et qui avait été gravée sur le sameux cercle doré du monument d'Osymandias. Elle offrait les heures du lever des constellations avec les influences de chacune d'elles. Au milieu de la multitude de monuments astrologiques que les Grecs nous ont laissés, nous citerons, comme le plus ancien, celui que nous trouvons dans le poëme d'Hésiode; nous empruntons la traduction de l'abbé Bergier: Observe, dit-il, la distinction des jours, selon l'ordre de Jupiter, et apprends à tes gens à faire de même. Le 30 du mois est heureux pour visiter les travaux et distribuer les provisions : ce jour-là tout le monde est occupé à ses affaires, ceux-ci ont été encore désignés par Jupiter : la nouvelle lune, le quatrième jour et le septième.... Le huitième et le neuvième sont savorables pour vaquer à ses affaires; le onzieme et le douzième sont encore bons, le premier pour tondre les brebis, le second pour saire les moissons; le douzième cependant est présérable; c'est à celui-ci que l'araignée suspendue en l'air à la chaleur du jour file sa toile, et que la sage fourmi augmente son monceau; une femme le doit choisir pour ourdir la toile et commencer son travail. Ne commence jamais à semer le 13 du mois, mais il est bon pour planter; le 16 est dangereux pour les pluntes, mais il est favorable à la naissance des gurçons, non pas à celle des filles ni à leur maringe. Il en est de même du sixième; il est propre à châtrer les chevreaux et les béliers, à fermer d'une haie l'étable des troupeaux; il est encore favorable à la naissance des garçons; il donne de l'inclination pour les injures et le mensonge, pour les discours séduisants et les entretiens secrets. Il faut châtrer les chevreaux et les veaux le 8, les muleis le 12. Le 20, auquel la lune est pleine, est heureux pour mettre au monde un fils sage et de bon caractère; il en est de même du 10. Le 14 est pour les filles. C'est à celui-ci qu'il faut apprivoiser les moutons, les bœufs, les chiens, les mulets en les flattant de la main. Souviens-toi, le 4, le 14 et le 24, d'éviter toute espèce de chayrin; ce sent des jours sacrés: Le b est heureur pour prendre une épouse après avoir consulté le vol des viseaux; les augures sont nécessaires dans une occasion si importante.Evite les cinquièmes, ils sont pernicieux; alors, dil-on, les furies se promè-

nent pour venger les droits du dieu Orcus.... Le 17, visite le blé dont Cérès t'a fait présent, et vanne-le dans ta grunge; fais couper les bois de charpente et propres à construire des vaisseaux; commence le 4 à les assembler; le 19 après-midi est le plus favorable. Le 9 est encore sans danger...., jamais il n'a été marqué par aucun événement sicheux. Mais peu de personnes savent que le 29 est excellent pour goudronner les tonneaux, pour atteler les bœuss, les mulets, les chevaux, pour mettre un navire en mer; plusieurs n'osent pas s'y fier. Le 4, perce ton tonneau; le 14 est le plus sacré de tous; quelques-uns croient que c'est le 24 au matin; l'après-midi est plus favorable. Voilà les jours les plus heureux pour tout le monde; les autres sont indifférents, ne présagent et ne causent ni bien ni mal; l'un présère celui-ci, l'autre celui-là ; mais peu sont en état d'en dire les raisons. Souvent un jour est malheureux, d'autres fois il est meilleur. Cette dernière phrase, éminemment vraie, aurait dû dispenser de tout ce qui précède. Il est évident que ce calendrier est entièrement fondé sur l'astrologie, et l'histoire grecque fourmille d'exemples de la superstition dont ces peuples si policés étaient imbus relativement à cette vaine science : comme lorsque les Lacédémoniens répondirent aux Athéniens qui leur demandaient du secours contre Xerxès, qu'ils ne se mettraient pas en marche avant la pleine lune, toute guerre commencée avant ce temps-là ne pouvant être heureuse. C'est encore à cette superstition qu'il faut rapporter cette multitude d'amulettes et d'abraxas dont les cabinets d'Europe sont encombrés.

4. Les Romains, serviles imitateurs des Grecs, n'ont pas manqué de leur emprunter l'astrologie, et ce peuple enchérit encore sur ses maîtres; car, outre les astrologues, ils avaient encore des augures et des aruspices qui étaient revêtus d'un caractère sacré; sans entrer dans des détails pour donner des preuves de ce dont chacun est à même de se convaincre, il nous suffira, pour montrer combien l'astrologie était accréditée à Rome, d'observer que le calendrier était divisé en jours sates et en jours nésates, c'est-à-dire heureux et malheureux, et que, dans la suite, les empereurs crurent devoir, par des édits réitérés, bannir de la ville les astrologues ou mathématiciens, comme on les appelait alors, tant ils avaient fait souvent un abus scandaleux du pouvoir qu'ils exerçaient

sur l'esprit du vulgaire.

5° Parlerons-nous de l'astrologie qui, au moyen âge, envahit toute l'Europe. Ce serait un labyriathe inextricable dont des volumes entiers auraient peine à nous faire sortir. Comment oser en effet aborder cet immense vocabulaire de mots latins, grecs, orientaux et barbares, inventés pour caractériser la multitude infinie de combinaisons qu'offraient les planètes avec les constellations zodiacales, avec les points cardinaux, avec les divers phénomènes terrestres ou célestes, avec les mois, les jours, les heures, les minutes, avec les métaux, avec les "les et les empires, avec les membres du

corps humain , avec les organes de la tête ? Comment exposer en peu de mots ce que c'était que l'aspect trin, sextile, ou carré? Tout le monde, malgré de nombreuses déceptions, regardait l'astrologie comme une science positive et infaillible; les plus grands personnages, les princes, les rois, les savants, les têtes les plus fortes et les mieux organisées donnaient dans ces réveries; des papes même n'étaient pas exempts de ces préjugés. Charles V, dit le Sage, fonda un collège pour que cette science y fut enseignée publiquement et combla de ses bienfaits maître Gervais Chrétien, « souverain médecin et astrologien du roi Charles le Quint,» dit Simon de Phares dans son catalogue des principaux astrologues de France. Mathias Corvin, roi de Hongrie, n'entreprenait rien sans avoir préala-blement consulté les astrologues. Louis Sforce, duc de Milan, le pape Paul, se dirigeaient également d'après leurs avis. Louis XI courba la tête sous leurs prétendus oracles. On voit encore adossé à la halle au blé, à Paris, l'observatoire où Catherine de Médicis allait interroger les astres sur ses futures destinées. Henri IV fit tirer l'horoscope de son fils qui plus tard devint Louis XIII; on tira encore celui de Louis XIV. Maintenant l'astrologie a disparu à peu près totalement de l'Europe, et ne subsisteplus guère que dans les almanachs

liégeois.

6° Les musulmans ne le cédaient pas aux astrologues du moyen âge; on peut même les regarder avec les juiss comme les pères de l'astrologie à cette époque; mais ils n'ont pas encore renoncé à cette prétendue science. Dans les Contes du scheikh El-Mohdi, un astronome tient ce discours qui résume ce que le vulgaire pense des astronomes: Je suis le célèbre Abd-el-Nedjoum (serviteur des étoiles), que ses hautes connaissances en astronomie ont fait surnommer El-Féléki (le céleste). Personne, dans la ville d'Iskanderoun (Alexandrelle) et aux environs, n'ignore que nulle étoile du firmament ne m'est inconnue, depuis l'étoile el-Dobbeh (dans la Grande-Ourse) jusqu'au vel astre de Sohail (Canopus); rien ne se passe dans le ciel, dumidi au septentrion, de l'orient à l'occident, que ma prescience ne l'ait déterminé d'avance. Les voiles de la destinée des hommes n'ont rien d'obscur pour moi, et les astres prennent eux-mêmes le soin de m'instruire de lous les événements qui doivent arriver sur la surface de la terre; les grands personnages comme ceux de la dernière classe, les riches comme les pauvres, n'entre-prennent rien sans me consulter; et ceux qui sont avides d'instruction sollicitent vainement l'honneur de recevoir mes illustres leçons. -Les Persans, au rapport de Chardin, sont superstitieux sur les temps et sur les jours; la plupart dépendent des astrologues et autres devins, comme un enfant de sa nourrice. Le roi lui-même est soumis à leur coutrôle, et ils déterminent si bien ses moindres actions, que c'est à peine s'il ose faire un pas en dehors de leurs prescriptions. Ils reconnaissent plusieurs jours noirs, c'est-a-dire malheureux, dont le plus redouté est le

mercredi du mois de safar, qu'ils appellent Charambé-Souri (mercredi de malheur); cependant le mercredi est en général chez eux un jour blanc, ou heureux, parce que, disentils, c'est le jour de la création de la lumière. Dans lecalendrier persan, rapporté par Chardin, on voit treize classes de pronostics rehus à l'empire, aux divers ordres de l'Etat, aux bestiaux et aux biens de la terre.

7. Les Indiens ont aussi des calendriers appelés Pandjangam, où sont relatés avec beaucoup de soin les jours heureux et malheoreux.

& Les Tartares et surtout les Ouighours, del l'astronomie est fort avancée, sont reprdés comme les princes de l'astrologie dans l'Orient.

9 Si les Chinois cultivent avec tant de win l'astronomie, s'ils examinent les astres me lant d'attention, s'ils ont élevé à si gands frais le fameux observatoire de Péling, c'est moins par une véritable connaissace de l'utilité réelle de cette science, que por découvrir dans le ciel ce qu'on n'y trouva amais. Le tribunal d'astronomie érigé à la Chine n'est, à vrai dire, qu'une réunion d'atrologues. Tous les quarante-cinq jours, il faut qu'ils montrent à l'empereur une squre où soient annoncées les variations desaisons, et les divers changements qu'elles toirent opérer dans l'atmosphère. Il faut qu'ils marquent expressément quel jour il pleura; quand il doit y avoir du vent, de la reige ou du tonnerre ; quelle sorte de maladie aura cours parmi le peuple; s'il y aura gerre, sécheresse ou famine. Il y a chez eux u grand nombre de charlatans qui vendent loricher des almanachs où les jours heureax et malheureux sont soigneusement dislingués, et qui marquent exactement les poques, les heures et les moments où l'on doil agir; aussi toutes les maisons sont pourvues de ces calendriers. Mais on prékud que l'ignorance des astrologues est un crime capital, et qu'on punit de mort celui qui se trompe dans ses prédictions, surtout sil n'a pas su prédire au juste une éclipse; ar, faute de connaître ce moment précis, le ului de l'astre éclipsé pourrait être compromis, le peuple ne pouvant pas assez tôt le \*courir par ses clameurs, ses prières et aures cérémonies religieuses.

10 Les Japonais ont des almanachs dans equels on trouve aussi des prédictions Strologiques; le calendrier est toujours coposé à la cour du Daïri, ou chef spiriled : c'est assez dire qu'il a un caractère Mibentique. Voici quelques lignes d'un de calendriers d'après la traduction d'Abel Remasat: Tout ce qui est opposé au nord doit lire sermé cette année-ci. Lorsqu'on veut, par remple, se rendre dans quelque lieu situé au vord, l'on va, en sortant de chez soi, auparawat un peu du côté de l'est ou du sud, après quoi l'on peut poursuivre sa route. frames enceintes doivent, cette année, se garder d'accoucher à l'opposite de l'Ous-no-so, ou du point de la vache. — Cette année-ci tout al vavert; c'est-d-dire fortuné, entre les

DICTIONN. DES RELIGIONS. I.

points du serpent ou du cheval; c'est pour cela qu'en priant on se tourne vers le sud, qui est entre les points consacrés à ces deux animaux. — Il ne faut pas, cette année-ci, semer en se tenant à l'opposite du nord. peut pas déménager et s'approcher de Torri-no-so, ou du point du coq. — Le deuxième ou le troisième de la première lune, les marins érigent dans leurs barques une branche de sapin, entourée d'une corde de paille, à laquelle ils attachent plusieurs choses, comme de l'herbe, des écrevisses, du riz, du sel, du blé, etc. C'est une offrande au dieu de la barque qu'ils font afin d'être heureux dans le cours de l'année; car chaque barque est supposée sous l'influence d'un esprit tutélaire.... -- Il faut se garder, cette année-ci, de prendre une femme d'un pays situé vers l'In-no-fo, ou le point du chien.... - Cette année, on ne doit pas aller à la selle, ni faire de l'eau à l'opposite du point de la vache. Il est défendu de même de recevoir du bétail de ce point-là. Ces calendriers sont encore pleins de prédictions sur les temps et les vents, et de marques pour les jours fortunés ou infortunés, auxquels on doit avoir égard dans toutes sortes d'entreprises.

11º Quand les astrologues siamois rencontrent mal dans leurs prédictions, le roi les fait châtier, plutôt comme des négligents que comme des imposteurs. Le prince, non plus que ses sujets, dit la Loubère, n'entreprend ni affaire, ni voyage, que ses devins ne lui aient marque une heure pour l'entreprendre heureusement. Il ne sort pas de chez lui, ou s'il en est sorti, il n'y rentre pas, tant que ses devins le lui désendent. L'almanach surtout est une règle pour lui. Il lui marque et à ses sujets les jours heureux et malheureux pour la plupart des choses qu'ils ont coutume de faire.

Nous ne pousserons pas plus loin cet article, que nous pourrions prolonger de beaucoup; mais ce ne serait qu'une répétition fastidieuse de tout ce qui est déjà rapporté ci-dessus. Ce que nous avons dit suffit pour démontrer jusqu'à quel point un art aussi frivole et aussi mensonger a pu tenir asservi l'esprit de l'homme. Terminons en observant que dans la plupart des religions l'astrologie a fait pour ainsi dire partie intégrante du dogme et du calle, tandis qu'elle à toujours été réprouvée par le christianisme. Voyes notre Dictionnaire des Sciences occultes, art. Astrologie.

ASWAMEDHA, sacrifice du cheval, chez les Hindous. Il devait être offert par un prince et assurait à celui-ci un titre au trône d'Indra, roi du ciel. Accompli cent fois il donnait le droit de régner sur tous les dieux. Il paraît que dans les commencements on se contentait d'attacher la victime pendant la cérémonie, mais dans la suite on l'immola réellement. Le cheval doit être d'une seule couleur et sans tache; la couleur blanche est préférée. Après des cérémonies parliculières on lui donne la liberté; il porte sur son front une inscription sanscrite ainsi conque: Je donne la liberté à ce cheval destiné au sacrifice. Quiconque a la force de l'ur-

13

1.

11

11

reter, peut l'arrêter; mais je viendrai et le délivrerei. Quant à ceux qui n'ent pas la force de l'arrêter, ils doivent le laisser passer, et venir au sacrifice en apportant leur tribut. Il erre ainsi à son gré pendant douze mois, suivi de loin par les gens du roi. Au bout de l'année il est ramené et attaché à un poteau, et là, en présence de tous les rois et princes de l'Hindoustan et d'une multitude de brahmanes, convoqués de toutes les contrées envireanantes, le prince qui offre le sacrifice et sa femme lavent les pieds de l'animal. La victime est frappée par un prêtre appelé hote, coupée en pièces et jetée dans le seu, que l'on alimente avec des libations de bourre et une multitude d'objets précieux. Le tout est accompagné de prières. Le prince et sa femme, placés près du foyer, reçoivent la sumée qui les purifie. Ce sacrifice, le plus soiennel de tous, est offert à Brahmâ, à Viehnou, à Siva et aux dix gardiens de la terre. A la fin le prêtre jette un peu de lait caillé sur le feu, vers le nord-est, répand quelques gouttes d'eau sur la face du prince et de sa femme, et, avec de la cendre, marque leur front, leurs épaules, leur poitriue et leur gorge. Cette cérémonie a dû être exécutée fort rarement, car, d'après le rituel hindou, ce sacrifice ne peut être offert que par celui qui est le maître de toutes les nations de la terre, ce qui probablement doit s'entendre de tout l'Hindoustan. Voilà pour le rite extérieur, mais cette cérémonie imposante n'est qu'un mythe où toute la création se trouve représentée; en immolant le cheval, e'est l'homme, c'est tout l'univers que l'on immole. On lit dans le Vrihad Aranyaka : Il est nécessaire que celui qui offre le sacrifice sache bien que lui-même est la figure du cheval. Tous les êtres doués d'intelligence agissent dans le but de cueilli, le fruit de leurs œuvres; le fruit qui résulte de l'Aswamédha a pour conséquence de faciliter à l'homme la récolte du fruit de ses autres œuvres. C'est la route par laquelle il aboutit droit au but vers lequel le conduisent les autres routes de ses entreprises. La tête du cheval est le pur matin; son œil c'est le soleil; le vent est son soufsie; sa bouche, en s'entr'ouvrant, répand la chaleur universelle; son corps est l'année intégrale; son dos, le ciel; son ventre, l'atmosphère; ses saliots, la terre; son flanc, l'espace; les os du flanc sont les coins de l'espace; d'untres membres sont les saisons ; leurs articulations signifient les mois et la moitié des mois; ses quatre piede sont nuit et jour; le premier, nuit et jour du Créateur; le second, nuit et jour des dieux: le troisième, nuit et jour des mdnes (Pitris): le quatrième, nuit et jour des hommes. L'autres os se composent des vingt-huit constellations que la lune parcourt dans son année; et sa chair est le nuage; sa nourriture est le sable; ses veines sont les mers; su rate et son foie les montagnes; les poils de son corps, les végétaux; sa crinière, les arbres; l'avant ne son corps figure la première moitié du jour;

rière de son corps, la seconde moitié. Il n bouche, c'est l'éclair; il écume, c'est rre; son urine est la pluie; son hennissement, la parole; le vase d'or que l'on prépare avant de l'immoler représente la lumière du jour ; le lieu où ce vase est déposé, c'est la mer d'Orient; le vase d'argent que l'on prepare, après avoir immolé le cheval, figure la lumière de la nuit ; le lieu où ce vase est déposé, c'est la mer de l'Occid-ni. Ces deux vases sont toujours placés en avant et en ar-rière du cheval. — Le sacrisce du cheval a été pratiqué par d'autres peuples que les Hindous, entre autres chez les Mèdes et les Bactriens; Hérodote le signale parmi les Massagètes du Turan, et les auteurs chinois nous le font connaître comme pratiqué parmi les hordes turques et les autres nations barbares du nord de l'Asie. Les Slaves at les Germains sacrifiaient des chevaux, dans un esprit qui paralt avoir offert des analogies avec l'Aswamédha des Indes.

ASWATTHA, arbre sacré chez les la-diens; c'est le ficus religiosa. Ses feuilles, douces, vertes et légères, sans cesse agilées par le vent, en font un des plus délicieux abris pendant les chaleurs. C'est sans doute une des causes de la vénération profonds que les Hindous ont pour lui; ajoutez à cela que, suivant l'opinion commune, c'est sous cet arbre que Vichnou prit naissance. C'est pourquoi on le rencontre partout, et principalement auprès des lieux où les brahmanes font leurs ablutions. Il est sévèrement interdit de le couper, d'en élaguer les branches, d'en cueillir des seuilles, à moins que ce ne soit pour les employer à des actes de dévotion; en abattre un serait un sacrilége. Il est consacré à Vichnou, ou plutôt c'est Vi-chn n lui-même, sous la forme d'un arbre. On en fait quelquefois l'inauguration par une cérémonie appelée Aswattha Pratichila, qui est longue et dispendieuse. M. l'abbé Dubois cite un de ces arbres, planté dans le voisinage de sa demeure, dont la consécration avait coûté plus de 5000 fr. à un dévot hindou; mais cette cérémonie ne peut manquer d'attirer une pluie de bénédictions sur celui qui en fait les frais. On fait aussi à cet arbre l'investiture du cordou brahmanique; bien plus on le marie; mais en dépit des lois de la botanique c'est une espèce d'arbousier à feuilles de frêne qu'en lui associe; ce dernier arbre est consacré à Siva. On pratique, pour ce bizarre mariage, à peu près les mêmes formalilés que pour celui des brahmanes. Le culte rendu à cet arbre cun-

ASWINAS. Les Aswinas sont, dans la mythologie hindoue, les cavaliers célestes, les jumeaux du crépuscule, les hérauts des clartés matinales. Ce sont eux qui précèdent l'Aurore.

siste dans le Poudja on acte d'adoration, el

dans l'offrande de riz bouilli, de fruits, de

beurre clarifié, de sucre, de bétel, etc. Dans

plusieurs (érémonies, comme dans les mariages, on a soin de se procurer une branche

de l'Aswattha à laquelle on rend les mêmes

ASWIS. Ce sont deux divinités, considévées par les Hindous comme les médecins du ciel. Ils sont fils jumeaux du Soleil et de

M femme Canjuya, sous la forme d'une jument, ou enfants de la constellation appelée Aswini. L'un de ces jumeaux est mommé Nesatys, et l'autre Duera; mais sollectivemet on les appelle indifféremment les deux limites, ou les deux Dasras.

ASTLE. Voy. ASTLE.

ASILEUS, dien qui présidait àu reluge pe Remains enveit à Rome. Sen temple Hail ouvert à tout venant. On ne rendait ni l'exclare à son maître, ni le débiteur à son ctiencier, ni le mourtrier à son juge, dès qu'ils s'y étaient réfugiés; et l'on soutenait qu'Apollon lui-même avait autorisé ce lisa de franchise par un oracle formel.

ASYN, décases de la mythologie scandinava. Elles sent au nombre de douze, comme les Am: les principales sont : Frigga, épouse l'Odin ; Eyra, déesse de la médecine ; Gefone, patroune des filles chastes; Freya, averable aux amants; mais, plus fidèle que Vénus, elle pleure sans cesse Oder, son min; Vara, reçoit les serments et punit wax qui les violent; Lofna, raccommode les mants et les éponx désunis; Snotra, déesse te la science et des bonnes mœurs, etc.

ATABYRIUS, nom de Jupiter chez les Rhodiens, dont il était la plus ancienne divinilé. Il avait un temple sur le mont Atabyre. Le laureau lui était consacré, et on regartait cet animal comme un oracle que l'on consultait. Il y avait aussi dans le temple des brebis de bronze qui bélaient toutes les bis que l'île était menacée de quelque mal-

heur.

ATAGONJOU, le plus grand dieu des ancieus Péruviens; c'est lui qui a créé le ciel el la terre, et qui gonverne toutes choses. Il habite le ciel; mais, se voyant seul, il créa deux autres dieux, Sagad-Zavra et Vaunpabrad, pour l'aider dans le gouvernement de l'univers. Ces trois dieux n'ont qu'une seule volonté, et n'ont point d'épouses. Les lemples dans lesquels les Péruviens adoraient ce divinités étaient de grandes cours entourées de hautes murailles. Au milieu de chaque cour était une fosse profonde dans laseile étaient plantés plusieurs mâts; celui qui vo**ntait offrir un sacrifice** montait, habillé e blanc, au haut d'un de ces mâts entourés 🌣 paille, et là il immelait un coyé (lapin du Péreuj ou un mouton du pays, dont il offrait le saug à Atagoujou, et dont il mangenit la dair saus pouvoir en rien laisser ni emporir. Tout le pays était rempli de ces temples. Les têtes qui s'y célébraient, et qui se nom-Mient taquis, duraient cinq jours. Les Péreiens prenaient à cette occasion leurs plus burn habits et passaient tout ce temps à chanter et à boire; les uns se relevaient à mesure que les autres tombaient. — Ata-Joujou a deux servileurs, nommés Ouvisyctro et Ounstiqui, qui exercent auprès de lui la fonction d'intercesseurs; c'est pourquoi les habitants avaient recours à eux comme nous invoquons les saints.

ATA-HAKEM, sectaire musulman, natif de Merw dans le Khorassan, était borgne; afa de mieux jouer son rôle, il portait tou-

jours un masque d'or, ce qui lui ét donner le surnom de Moukanna (le surnommé). Sous ce masque il débitait les réveries les plus absurdes, jusqu'à s'attribuer un caractère de divinité. Il prétendait que l'esprit de Dieu avait habité dans Adam, et que, passant successivement dans Noé et dans tous les prophètes des âges suivants, il résidait alors en lui, dans toute la plénitude de la grâce et de la puissance célèste : en conséquence une foule d'aventuriers lui rendaient les honneurs divins. Comme il avait suscité de grands troubles dans le Khorassan, le khalife Mouhammed II fit marcher ses armées contre lui. Assiégé dans Sam, sans espoir de. s'échapper, cet imposteur mit le feu à la ville, la réduisit en cendres avec toutes ses richesses, et se précipita dans-les flammes en s'écriant : Je pars pour le ciel; quiconque veut jouir de mon bonheur n'a qu'à me suivre. Ces paroles échauffèrent tellement les esprite, que sa famme, ses enfants et un grand nombre de ses sectateurs s'empressèrent de l'imiter (l'an 775 de J.-C.).
ATAHAUTA. Les Canadiens qui habitent

au bas du fleuve Saint-Laurent adorent Alchanta comme le créateur de l'univers. Ils le regardent comme un esprit qui donne l'être et le mouvement à toute la matière.

ATAHOCAN, divinité adorée par les Ca-nadiens, l'Etre souverain. Voy. MICHABOU.

ATA-MIRA, élynée ou paradis des insu-laires de la Nouvelle-Zélande; ils croient que les âmes des défants s'y readent en plongrant dans la mer, au lieu nommé Reinga, vers le cap Nord.

ATANA, (privé de corps), surnom de Kams-Déva, dien de l'amour, dans la théogonie

hindoue. Voy. Ananga.

ATCHALA, cérémonie indienne qui a lieu le 7 de la quinzaine lumineuse de la tune de magh (février). Les Hindous regardent comme un acte très-méritoire de se baigner dans une rivière avant qu'un autre en ait agité l'eau : cet acte est accompagné d'aumônes.

ATCHAMANYA, cérémonie religieuse des Hindous, des brahmanes principalement; elle fait partie du Poudja et du Sandhya (Voy. ces mots), et consiste à se purifier avec de l'eau la bouche et le visage. Voici comme l'Atchamanya se pratique dans le Sandhya du matin : on prend de l'eau dans le creux de la main droite, et on la porte trois fois à la bouche; on se touche ensuite, avec l'extérieur du poute, le dessous du nez, puis joignant le pouce et l'index, on les porte sur les deux yeux ; joignant enfin successivement les autres doigts avec le pouce, on les porte aux oreilles, au nombril, à la poitrine, sur la tête et sur les deux épaules. Cependant, avant de porter l'eau à la bouche, on doit toujours avoir soin de la purisser en récitant ces paroles: Eau, vous éles l'æil du sacrifice et du combat; vous étes d'un goût agréable, vous avez pour nous les entrailles d'une m're, vous en avez aussi les sentiments. Je vous invoque avec la même confiance que celle d'un enfant qui, à la vue de quelque danger, va se jeter entre les bras d'une mère qui le chérit

tendrement; purifiez-moi de mes péchés, et purifiez tous les hommes avec moi. Ensuite on passe trois fois la main par-dessus sa tête, on y répand quelques goultes d'eau, puis on en verse trois fois par terre; on respire fortement, et l'on fait ainsi sortir les péchés qu'on a dans le corps. Puis on récite cette prière: Eau, dans le temps du déluge, Brahma, la Sagesse suprême, dont le nom ne contient qu'une lettre, existait seul, et il existait sous votre forme. Ce Brahma, répandu et confondu avec vous, fit pénitence; et, par le mérite de sa pénitence, il créa la nuit. Les eaux éparses sur la terre, s'étant retirées dans un même lieu, formèrent la mer. De la mer furent créés le jour, les années, le soleil, la lune, et Brahma à quatre visages. Ce dernier créa de nouveau le ciel. la terre, l'air, les mondes inférieurs, et tout ce qui existait avant le déluge (1). Après ces adorations, le brahmane respire un peu d'eau par les narines, et la rejette aussitôt avec force; avec elle tombe par terre l'homme de péché, qu'il écrase avec le talon gauche.

Le brahmane doit encore faire l'Atchamanya dans le Sandhya de midi et dans celui du soir, avec des formules propres à chacun. A celui de midi il dit : L'eau purifie la terre; que la terre purifiée par l'eau me délivre de lous les péchés que j'ai pu commettre en mangeant après un autre, en usant d'aliments défendus, en recevant des présents d'un homme vil ou d'un pécheur; enfin que l'eau me purifie de tout péché quel qu'il soit. Il sait encore deux sois l'Atchamanya; car il n'est rien qui efface plus infailliblement les péchés que l'eau : tout brahmane doit donc faire l'Atchamanya; et par cet acte seul, non-seulement tout crime, fût-ce le meurtre d'un brahmane ou d'une femme enceinte, lui est remis; bien plus, il devient impeccable pour l'ave-nir. Il prend ensuite trois tiges de l'herbe darba, avec le bout desquelles il répand quelques goutles d'eau sur sa tête; mais auparavant il a du purifier cette eau, en récitant sur elle les formules suivantes : Eau, vous êtes répandue dans le sein de la terre; faites que je puisse accomplir le Sandhya, afin qu'étant par là purifié, je puisse faire le Poudja. — Eau, vous êtes d'un bon goût, elc., comme ci-dessus. Il répand avec les trois tiges d'herbe darba que ques gouttes d'eau par terre, puis sur sa tête. Celui qui récite en outre la prière qui suit peut compter qu'il arrivera au comble de ses désirs, qu'il vivra dans l'abondance et sera heureux : Eau, vous éles répandue dans lout ce qui a vie, dans toutes les parties de la terre, et jusque sur les plus hautes montagnes. Your étes ce qu'il y a de plus excellent ; vous êter la lu-mière, vous êtes l'amrita! Il se lève, et, remplissant d'eau ses deux mains, il la verse par terre, en disant : Adoration au patala! adoration à la terre l'adoration au swarga!

(1) Cette formule infiniment curieuse rappelle plusieurs faits de la Génèse biblique: La Sagesse suprème répandue et confondue avec les eaux : Spiritus Dei ferebaur super agua; — la nuit créée d'abord : Tenebre erant suver fucient abyssi; — les eaux éparses sur la terre, réa-

ATCHARYA. C'est le nom qu'on donne à un brahmane qui est le guide spirituel de ceux qui sont soumis à sa conduite. C'est l'Atcharya qui donne à son élève l'investiture du cordon qui distingue sa caste, qui l'instruit dans les védas et qui lui apprend les règles des sacrifices. Un tel maître est presque tonjours adoré de ses disciples, qui ne s'asseyent jamais en sa présence et se prosternent devant lui dans la poussière. Ils boivent l'eau dans laquelle il s'est lavé les pieds, et regardent sa bénédiction comme un gage assuré de salut. Les Atcharyas sont communément des gens d'une veitu consummée; quelques-uns vivent dans la solitude où l'on va chercher leurs leçons et leurs exemples; d'autres accompagnent leurs élèves partout, même à la guerre. Les dieux eux-mêmes ont chacun un Atcharya.

ATCHÉRI. Les habitants des montagnes de Kamaon, au nord de l'Inde, appellent Atchéris, ou fées, les âmes des jeunes filles décédées. Elles habitent les sommets des montagnes, mais elles en descendent à la brune, pour prendre leurs ébats dans des endroits plus convenables. Il est alors fort dangereux de les rencontrer, car les Atchéris punissent de mort les importuns. Elles molestent aussi quelquefois ceux qui passent durant le jour dans les lieux qu'elles habitent, surtout les femmes qui ont du jaune dans leurs vêtements, car les Atchéris ont pour cette couleur une antipathie particulière. Lorsqu'une petite fille tombe malade tout à coup, on en conclut de suite que les Atchéris ont jeté un sort sur elle, dans le dessein d'adjoindre son âme à leur société. Les illusions d'optique et les effets d'ombre qui ont lieu dans ces montagnes, comme dans beaucoup d'autres, sont mis sur le compte de ces fées, ainsi que les processions d'éléphants, de chevaux, etc., qui apparaissent parfois sur leurs sommets, et qui cependant ne sont que l'effet de certaines causes phy-

ATÉ, déesse malfaisante, chez les Grecs, la même que la Discorde chez les Latins. Elle excita chez les dieux tant de querelles et de dissensions que Jupiter la pril enfin par les cheveux, la bannit pour jamais du ciel et l'exila sur la terre, où elle se venge continuellement de son expulsion en jetant parmi les hommes des semences de trouble et de haine. Dans Homère, Até n'est autre chose que l'Injure personniliée, et ce grand poète nous apprend, par une ingénieuse allégorie, que les prières et les supplications doivent être la réparation de l'injure : Les Prières, dit-il, sont filles de Jupiter : boiteuses, ridées et les yeux baissés, elles suivent d'un pas triste l'Injure altière, qui, d'un pied léger, les devance de bien loin el, parcourant toute la terre, répand sur son passage l'Outrage et

nies dans un même lieu, forment la mer : Congregentur aqua in locum unum... Congregationes aquarum expeliant maria; — la création postérieure du soleil, de la lunc, des années, des jours, le déluge, etc.

l'Inulte; elles viennent ensuite remédier aux neux que l'Injure a causés.

ATERGATA, ATERGATIS, ATARGATIS, ADARGATIS ou ADERGATIS, déesse adorée par les Syriens et par les peuples de la Mé-sopolamie. Quoique les auteurs anciens sient beaucoup parlé d'Atergatis, on ne sait pas encore bien précisément ce qu'était cette léesse. Les uns la représentent comme la grande déesse de Syrie, dont les statues araient la figure d'une femme; d'autres semblest la confondre avec Dercéto, qui avait le corps moitié femme et moitié poisson; d'autres pensent qu'elle était la même que la Lune, et qu'elle était épouse d'Adad ou du Soleil. Il en est qui prétendent qu'on adorait sous ce nom la reine Sémiramis divinisée; mfin Selden veut qu'Atergatis soit la même que Dagon, ou la divinité Poisson dont il si parlé dans l'Ecriture sainte. En effet, Mer-Gad pourrait être le même mot qu'Aderdag, qui signifie le puissant Poisson ou le des Poisson. On offrait des poissons à cette léessa, et dans certaines contrées on s'absunait d'en manger par respect pour elle.

ATESCH-DAN, réchaud qui contient le sacré chez les Parsis.

ATESCH-GAH ou ATESCH-KÉDEH (Lieu de seu). Les Parsis appellent ainsi une petitechapelle ou chambre carrée, qu'on trouve à gauche en entrant dans leurs temples, s'est-à-dire du côté de l'orient, et qu'on pent regarder comme une espèce de sanctuaire. Elle est grillée au nord et à l'ouest, où sont les portes, et voûtée en bois. Le sol est de pierre; au milieu est une pierre d'un demipied de hant, qui porte l'Atesch-Dan, ou réchaud; ce réchaud, qui est d'airain, va en s'élargissant; au milieu, sur la cendre, est le seu. Une pincette et deux cuillers sont les instruments dont on se sert.

ATESCH-PÉREST (Adorateurs du feu).

Parsis. Voy. PARSIS.

ATHAENSIC, déesse de la vengeance, chez la Canadiens. Elle eut commerce avec un les premiers hommes créés par le Grand-Lèvre. Celui-ci, s'apercevant qu'elle était exceinte, la précipita d'un coup de pied sur le lerre, et elle tomba sur le dos d'une torive. Quelques-uns prétendent qu'Athaënsic tot deux fils, dont l'un tua l'autre; mais on treit généralement qu'elle ne mit au monde Time fille, laquelle devint mère de Tahouet-Sam et de Jouskéka, Jouskéka tua Tahouet-Seron. Cette fable rappelle le meurire d'Abel Per Cain son frère. Quelquesois on prend dihacusic pour la Lune, et Jouskéka pour le wel. Chez les Natchez, Athaënsic était la kume - chef des mauvais génies, comme Joukéka la femme-chef des bons. Athaënsic es généralement regardée comme malfaisante; c'est elle qui a planté dans les fles du lec Brie l'herbe à la puce ; si un guerrier resarde cette herbe, il est saisi de la fièvre; s'il la touche, un feu subtil court sur la peau. Elle planta encore au bord du même lac le coire blanc pour détruire la race des hommes; car la vapeur de cet arbre fait mourir l'enfant dans le sein de sa mère.

ATHARA. Strabon prétend que c'est le nom d'Atergatis, prononcé à la grecque. Suivant Justin, Atharès était la femme du premier roi de Syrie; après sa mort, son sépulcre devint un temple où elle fut honorée d'un culte religieux. Sa tête était ornée de rayons tournés vers le ciel, et accompagnés de lions.

vers le ciel, et accompagnés de lions.

ATHARVAN-VÉDA, nom du quatrième Véda; le style de ce livre le fait considérer comme plus moderne que les antres. Il est écrit partie en vers, parlie en prose. Dans le grand travail de Véda-Vyasa, c'est Soumanton qui fut chargé d'enseigner ce Véda-

mantou qui fut chargé d'enseigner ce Véda. ATHÉE, ATHÉISME. Que quelques philosophes, que des individus privés se soient fait gloire de passer pour athées, c'est ce qui paraît certain; on pourrait citer Diagoras et Théodore chez les anciens Grecs, et certains individus chez les modernes; mais qu'ils aient été réellement convaincus qu'il n'y a point de Dieu, point d'éternité, point d'im-mortalité pour l'âme, c'est ce dont il est permis de douter. Toutefois, dans un temps encore fort voisin de nous, il y eut un moment où les législateurs de la France proclamérent hautement que la Divinité était une chimère et qu'il n'y avait point d'autre dieu que la raison humaine. L'effervescence qui à cette époque bouillonnait dans toutes les letes porte à croire en effet qu'un certain nombre de ceux qui travaillaient à enfanter un nouvel ordre de choses en avaient absolument fini avec la croyance universelle; et la salle de la Convention retentit encore des huées qui accueillirent Bernardin de Saint-Pierre lorsqu'il osa prononcer le nom de Dieu au sein de l'assemblée. Mais ce fut une erreur de courte durée; on se hâta, au bout de quelques mois, de proclamer à son de trompe l'existence de Dieu et l'immortalité de l'âme. — Il n'entre pas dans le plan de cet ouvrage, qui est purement descriptif, d'apporter des preuves de ces grandes vérités. Nous ne voulons pas non plus énoncer les différents systèmes formulés par ceux qui se sont portés pour athées; car l'athéisme n'est rien moins qu'un culte; nous préserons transcrire ces quelques lignes de Sénèque, par lesquelles il réfute à peu près tout ce que l'on a voulu substituer à Dieu: Voulez-vous, dit-il, l'appeler Destin, Fatalité? vous ne vous tromperez pas : c'est de lui que tout dépend ; il est la Cause des causes. L'appellerex-vous Providence? vous direz bien; c'est sa sagesse qui dirige le monde, c'est par ses desseins que l'univers se déploie dans le plus grand ordre. Préférez-vous le nommer Nature? vous n'errez pas; c'est de lui que sont nées toutes choses, c'est par son souffle que nous vivons. Enfin, voulez-vous lui donner le nom de Monde? Ty consens; car il est tout ce que vous voyex; il est répandu dans toutes les parties de l'univers, et il se soutient par sa propre force. Nous ne voulons pas cependant admettre dans toute son acception cette dernière proposition, car on en a étrangement abusé, surtout, dans l'époque actuelle; mais nous

rapportons cette pensée dans le même esprit que Sénèque, qui a prétendu seulement dé-montrer aux athées que, tout en rejetant Dieu, ils divinisaient ce qu'ils mettaient à sa place. - Ce qui rentredans le sujet de ce Dictionnaire, c'est d'examiner s'il y a en réellement des peuples athées. Nous pouvons d'a-bord hardiment poser en principe qu'il n'y a jamais eu sur la terre aucune nation un peu considérable, et tant soit peu civilisée, qui ait professé l'athéisme. On a prétendu qu'avant l'introduction du bouddhisme dans leur pays, les Chinois vivaient dans une parfaite ignorance de Dieu, dont ils n'avaient pas même le nom dans leur langue, et que leur morale était basée uniquement sur les rapports des individus les uns avec les autres, et sur je ne sais quel respect profond qu'ils professaient pour les rites et les traditions qu'ils avaient reçus de leurs ancêtres. Rien n'est plus faux; les anciens Chinois reconnaissaient un Etre primordial et créateur, adoraient les esprits du ciel et de la terre, et leur offraient des sacrifices ; Fou-hi, lui-même, empereur qui vivait avant les temps réputés historiques, régla, au rapport de Confucius, les cérémonies du culte; et les dictionnaires chinois fourmillent de caractères antiques qui représentent les vases et autres instruments destinés aux sacrifices. Quant à cette assertion, que la langue chinoise n'a point de mol pour exprimer la Divinité, rien de plus facile que d'en démentrer la fausseté. Entre un grand nombre de vocables destinés à spécifier l'Etre souverain, on remarque les deux suivants : Tien et Chang-ti; le premier signifie le Ciel; mais il ne faut pes croire que par ce terme ils entendissent seulement le ciel matériel, on peut voir dans les Annales de philosophie chrétienne (tome XV), de nombreux témoignages tirés du Chou-King, du Chi-King, de Meng-tse, et d'autres anciens livres qui tous prouvent d'une manière irréfragable que, par le mot Tien, les Chinois entendaient Dieu lui-inème: dans ces textes on remarque que souvent l'anteur ajoute au mot Ciel l'épithète de régnant par lui-même, afin de le mieux distinguer du ciel matériel. Le mot Chang-a signifie le Supreme-Seigneur; il est toujours appliqué à Dieu dans les livres ellés plus haut; et on le trouve fréquemment uni au met Tien, afin de les expliquer l'un par l'autre. Le Chou-King surtout fourmille de témoignages tels que ceux-ci : L'auguste Seigneur supréme a mis dans l'homme la raison... Le Seigneur suprême donne aux peuples placés au-dessous de lui la draiture du cour... Et il servait publiquement le Seigneur suprême avec le plus grand soin... Le Seigneur suprême est près de toi; prends garde de partager ton cœur... Le Seigneur supréme est roi par lui-même... Il existe un Seigneur supréme et auguste..., etc., elc. Voy. Chinois, Tinn, Chang-ti. Il est vraf que dans les lettrés actuels qui ne professent pas le bouddhisme on remarque une serte d'athéisme, c'est-à-dire de vaines formalités qui leur tiennent lieu de culte et de religion; mais cela nedoit pas plus tirer à conséquence

que l'indifférence qu'on remarque dans un certain nombre des philosophes de l'Occident; et ceux qui les ent vus de près sout plus portés à les taxer d'idolàtrie que d'athéisme; au reste les lettrés de la Chine fint profession de suivre, la doctrine exposée dans les Kings, livres sacrés, qui, comme on vient de le voir, sont essentiellement religieux.

Til est un autre peuple qu'en s taxe d'athéisme: ce sont les habitants des fles Mariannes. Si l'on s'en rapporte au P. le Gobien, ils ne reconnaissaient aucune divinité et n'avaient aucune idée de religion avant la promulgation de l'Evangile dans leur contrée. Ils n'avaient ni temples, ni auter, ni sacrifices, ni prêtres. Il est difficile de faire concorder cette assertion avec ce que le même auteur ajouteimmédiatement après. Il atteste en effet que ces peuples croyaient à l'immortalité de l'âme; qu'ils admettaient un paradis et un enfer, qu'ils rendaient un evile aux âmes des morts, qu'ils craignaient le diable, appelé dans leur langue Raift, dont la fourtion était de faire brûfer les âmes, sans pour cela les priver de l'existence. Ils disaient aussi qu'il y avait dans l'espace un être extraordinaire, nommé Pountan, qui chargea ses sœurs de faire avec ses épaules le ciel et la terre, de ses yeux le soleit et la lune, et de ses sourcits l'are-en-ciet. l'oyen Dsau, Antris, Kaifi.

Enfin les Austráliens, habitants de la Neuvelle-Hollande, out été pareillement accusés de n'avoir point de religion. Quand cela sorait vrai, nous ne voyens pas ce que l'alhéisme pourrait gagner de compter pour ses seuls partisans parmi les peoples, des barbares placés au deruier degré de l'échelle de la civilisation; mais cette faible consolation lui est ravie. Les voyageurs les plus récents ont trouvé chez eux le système du duclisme : ils croient à un bon esprit qu'ils nomment Coyan, et à un mauvais esprit nommé Potoyan. Ils tiennent pour certain que le premier surveille les machinations du dernier, contre lesquelles il les protège. C'est pourquoi ils cherchent à se le rendre (avorable por des offrandes de dards. Dans d'autres localités de cette vaste contrée, les voyageurs qui ont recueilli des vocabulaires des langues qui s'y parient nous effrent au nombre des vocables le nem de Dieu. Voy. Australiens.

En dernière analyse, on n'a pas encore trouvé de peuple, si misérable qu'il soit, qui n'ait au moins une notion quelcunque de la Divinité.

ATHÉNA ou ATHÉNÉ, nom gres de Minerve. Il paraît être l'anagramme de Nétha, déesse des Egyptiens, dont les attributs ent rapport à ceux que les Gress donnent à Minerve. Il est d'autant plus probable qu'Athina et Nétha sont la même divinité, que c'est l'Egyptien Cécrops qui a apporté dans l'Attique le culte de Minerve. Voy. Minesve.

ATHÉNÉES, têtes instituées chez les Grecs en l'honneur de Minerre par Erichtonim, tratsième rei d'Athènes. Buns le suite, lorsque Thésée eut réuni douze bourgades des

349

entirons d'Athènes pour augmenter cette ville, les Athènées prirent plus d'extension et forent célébrées par tous les peuples du Péloponése; ou les appela alors Panathénées. Tog. ce mot.

ATHI. Suivant la doctfine des Cambopiens, lorsque le règne de Sommonacedom
pera terminé (et il ne doit durer que 5000
phis), viendront deux autres saints. Méréatfireale et Athi son cousin, envoyés par Titestet ou Tevelat, qui déviendront bouddes et anyantels succèdeta Préa-Sreyar.

Mas, el aviquels succedera Préa-Sreyar.

ATHINEES. Ce mot, qui, ainsi que le mot suhénées, vient d'Ath na, Minerve, est le nom des lêtes que l'on célébrait en Libye en l'honneur de cette décèse. Elles avaient lieu sur les bords du lac Triton, auprès duquel Minerre avait secondé Persée lorsqu'il combatel Méduse, cé qui fit qu'elle porta dans la suite la léte de cette gorgone sur son égide. Hérodote raconte que dans cêtte féle les filles du pays se battaient ensemble à coups de pierres et de bálons; que celles qui mouna ent de leurs blessures étaient soupçonnées favoir perdu leur honneur, landis que celle quise dis inguait parmi ses compagnes monsulsur un char armé à la grecque et faisait blour du lac, environnée de ses rivales.

ATHLETES. Les Grecs avaient un extrê-

ATHLETES. Les Grecs avaient un exfrerepenchant à rendre aux affilétes les honmers divins, malgré les soins des Hellanosques à prévenir cet abus. Le premier nemple connu est de Philippe de Crotone, minqueur aux jeux Olympiques et le plus béhonme de son temps, à qui les Egestains brierent après sa mort un monument surche et sacrifièrent comme à un héros. Le moid est d'Euthyme de Locres, athlète cérbie dans le pugilat, qui reçut de son vivant le bonneurs divins par ordre de l'oracle. Le boilème est de Théagène, adoré après sa bont par les Thàsiens ses compatriotes et plusieurs autres peuples grecs et barbers.

ATHOCIENS, hérétiques du xiii siècle, te croyaient que l'âme mourait avec le sps, et soutenaient, comme les anciens siciens, que tous les péchés étaient égaux. ATHOR, la Vénus égyptienne. Voy. Ha-

ITHORNES, prétres des Parsis; ils forbet le premier ordre de la hiérarchie, et le la léte du gouvernement.

HITTES. On appelait ainsi, chez les ins. les offrandes que les pauvres faisaient muex, parce que, n'ayant point le moyen l'amoler des victimes, ils se contentaient fair des gâteaux et des fruits. Lucien les mae plaisamment acapsethysies, des sacrissans fumée.

tilliganes, sectaires qui habitaient mapalement vers la Phrygie. On les nomtitaissi parce qu'ils n'osaient toucher à 
tat qui n'étaient pas de leur secte, de peur 
tous sociller. Si on leur offrait quelque 
con de la main à la main, ils ne le prelieur pas; il fatlait préalablement le dépoirra lerre. De méraie ils ue présentaient rien 
tet la main, mais ils le mettaient à terre,

d'où on pouvait le relever. Les Atinganes n'étaient proprement ni juis, ni chrétiens, ni payens. Ils paraissaient être une branche des manichéens; ils n'admettaient point la circoncision, et ne célébraient point le sabbat; mais ils avaient une extrême vénération pour Melchisédech.

ATIT ou ATITHI, ordre religieux chez les Hindous. Les Atits appartiennent à la secte des Dandis, et vivent des aumônes en nature que leur font les brahmanes. Ils sont souvent réunis dans des couvents ou Maths, comme les Dandis; mais ils sont libres de vaquer aux affaires temporelles. On en voit exercer les fonctions du sacerdoce dans des chapelles tumulaires, tandis que d'autres se marient.

ATRALLA-ANDA-OR-LOPTER, magie en usuge chez les Islandais dans les temps modernes; elle consistait à évoquer les esprits aériens et à les faire descendre sur terre pour s'en servir. Elle était regardée

comme la magie des grands.

ATLANTES (RELIGION DES). Les Atlantes étaient des peuples qui habitaient les plages de l'Afrique occidentale. Leur premier roi, selon le rapport de Diodore de Sicile, avait été Uranus, à qui ils se croyaient redevables de leur civilisation, de leurs arts, de leurs sciences, surtout de l'astronomie et du règlement du calendrier. Uranus eut plusieurs femmes qui lui donnèrent quarante-sinq enfants. Titée ou Ghé lui en denna elle seule dix-huit. Uranus et Titée (le Ciel et la Terre) méritèrent l'un et l'autre d'être mis au rang des dieux. De deux filles qu'ils avaient eues, nommées Basilée el Rhéa, ou Pandore, la première épousa Hypérion, né du même père et de la même mère qu'elle. Hypérion et Basilée curent de leur mariage une fille et un fils appelés Sélène et Hélion (la Lune et le Soleil), admirables par leur beauté et par leur vertu. Ce dernier fut jeté dans l'Eridan par ses oncles qui venaient de massacrer son père, et Sélène, de désespoir, se précipita du haut de son palais. Vivement afiligée de ces événements tragiques, Basilée court sur les bords du sleuve pour chercher son fils : elle s'y assoupit par l'excès de la fatigue et de la douleur : alors Hélion lui apparali, et lui prédit que les Titans seront punis de leur cruavió; qu'elle et ses enfants serent mis au rang des dieux; que le flambeau céleste ou le feu sacré qui éclaire les hommes s'appellerait désermais Hélion; et que la planète qui se nommait auparavant Méné, prendrait le nom de Sélène. Basilée, à son téveil, raconte son reve, ordonne qu'on rende à ses enfants les honneurs divins, et premant en main les jouets de sa fille, elle parcourt l'univers, courant avec ses cheveux épars et dansant au son des cymbales, au grand étonnement de ses sujets, qui voulurent l'arrêter, par compassion pour son état; mais des qu'on l'eut touchée, malgré ses ordres, le ciel parall en feu, il tombe une pluie affreuse, mélée d'horribles coups de tomerre, et Basilée disparait aussitôt. Alors les peuples la mettenf au rang des déesses, sous le nom de la Grande Mère des dieux. Ils lui offrent des sacrifices au bruit des tambours et des cymbales, et ils adorent ses enfants Hélion et Sélène, comme étant les flambeaux de l'univers.

ATLANTIDES, les sept alles d'Atlas et de Pléione, nommées Maya, Electre, Taygète, Astérope, Mérope, Alcione et Céléno. D'autres en comptent quinze. Busiris, roi d'Egypte, les enleva de force; mais elles furent délivrées par Hercule, qui les rendit à leur père, et celui-ci, par reconnaissance, lui enseigna l'astronomie. Les Atlantides éprouvèrent, ainsi que leur mère, une nouvelle persécution de la part d'Orion, qui les poursuit' durant cinq ans. Elles furent placées dans le ciel, en reconnaissance des soins qu'elles avaient apportés à l'enfance de Bacchus. Ce sont elles que l'on aperçoit dans le ciel sous la forme des Pléiades. Les anciens se sont donc trompés en n'assignant qu'une durée de cinq ans à la poursuite d'Orion; car ce géant des constellations les poursuit encore et les poursuivra tant que

durera le système astral.

ATLAS. Le mythe et l'histoire sont souvent confondus dans la légende de ce dieu. On le dit fils de Jupiter et de Clymène, ou mieux d'Uranus et d'Asia, fille de l'Océan. ll excellait dans l'astronomie et fut l'inventeur de la sphère; c'est pourquoi on le représente comme portant le ciel sur ses épaules, et Juvénal le montre gémissant sous le faix, à cause de la multiplicité des dienx que la superstition logeait dans l'Olympe. Ce qui a pu encore accréditer cette fable, c'est qu'on l'a confondu avec le mont Atlas, qui s'élevait dans ses Etats, et qu'on regardait comme la plus haute montagne connue. Il fut condamné à ce supplice en punition du secours qu'il avait prélé aux Géants contre les dieux. Hercule l'aida quelquefois dans cette fonction ardue, ce qui signifie sans doute que le roi enseigna l'astronomie au héros, qui le premier introdui-sit en Grèce l'usage de la sphère. Ovide ajoute qu'Atlas, propriétaire du jardin des Hespérides, lequel produisait des pommes d'or, averti par un oracle de se délier d'un fils de Jupiter, refusa l'hospitalité à Persée, qui le pétrifia en lui exhibant la tête de Méduse. Selon d'autres, il fut enlevé par les vents, et déifié par les peuples qui lui assignè-rent une étoile pour résidence. Il régnait sur cette partie de l'Afrique qui confine au mont Atlas, auquel il donna son nom ainsi qu'aux habitants, qui forent appelés Atlantes. Selon Sanchoniaton, il fut enterré vif par Chronos ou Saturne.

ATMA (l'ame), nom que les Hindous donnent à la Divinité suprême; ils l'appellent encore Param-Atma, l'ame première ou suprême. — Ils regardent aussi le corps humain comme le siège de deux ames, qui émauent d'une source unique et qui participeut à la même nature; l'une est Djivatma, c'est-à-dire l'ame individuelle. l'esprit vital; et l'autre Atma, l'ame universelle; c'est la trimeurti elle-même, dont les trois personnes résident dans l'ombilic, dans le cœur et dans le cerveau.

ATOROS, nom des adeptes de cinquième classe, faisant partie de la société des Aréois, chez les Taïtiens. Ils portaient, comme marque distinctive, un tatouage sur le côté gau-

che. Voy. Aréois.

ATOUA. 1º Nom générique des dieux, dans toutes les îles de la Polynésie (dans quelques-unes on prononce Akoua). En général ces peuples regardent les Atouas comme des êtres immatériels, et ne les représentent pas par des idoles. Marsden demandait un jour à un insulaire de la Nouvelle-Zélande com-ment il se figurait l'Atoua. Comme une ombre immortelle, répondit-il. Un autre, auquel M. d'Urville faisait la même question, dit: C'est un esprit, un souffle tout-puissant. C'est pourquoi les missionnaires chrétiens n'ont pas fait difficulté de conserver le mot Atoua pour désigner le vrai Dieu. Cependant plusieurs superstitions se mêlent à ces idées assez pures; ainsi les Polynésiens croient que l'Atoua revêt quelquefois une forme matérielle. Par exemple, ils sont convaincus qu'une personne attaquée d'une maladie mortelle est au pouvoir de l'Atoua qui s'est introduit dans son corps sous la figure d'un lézard qui lui ronge les entrailles. L'Atoua signale encore sa présence par un sifflement sourd et léger qui n'est perceptible que pour le prêtre. C'est lui qui, sous la figure d'un immense poisson, produit le tonnerre; et quand la foudre se fait entendre, on lui adresse des prières. On donne aussi le nom d'Atouas à tous les êtres surnaturels qui font partie de la nombreuse théogonie de ces peuples. Après leur mort, les chefs deviennent Alouas, comme les empereurs romains devenaient des dieux.

2° Il y a même des hommes qui, de leur vivant, s'élèvent au privilége des Atouas. Ils forment la première classe des personnes tabou ou sacrées. Pour parvenir à cet homneur, il faut avoir fait preuve d'une puissance surnaturelle, avoir accompli quelque miracle, avoir triomphé des éléments. Dès lors ceux qui sent devenus Atouas vivent dans la réclusion et dans le mystère, répandant la terreur autour de leur demeure inviolable. Malheur au téméraire qui oserait y pénétrer! On offre à ces Atouas des victimes humaines, et on leur envoie des présents de fort loin. Heureusement ils sont en fort petit nombre. Ce privilége est quelquefois héréditaire, mais le plus souvent personnel; il est le fruit de longs artifices et d'épouvanta-

bles jongleries.

ATOUA-MOURI, divinités inférieures de l'île Futuna. Les insulaires no les représentent pas par des statues; ils les honorent comme des êtres spirituels et invisibles : cependant ils les considèrent comme étant de figure ronde. Il s'en faut de beaucoup qu'ils soient regardés comme de bons génies : tout le mal qui se fait dans l'île est censé leur ouvrage. Quelqu'un est-il souffrant, c'est l'Atoua-Mouri qui le mange. Il s'agit alors de trouver un individu en qui réside cet es-

prit (car dans cette ile chaque divinité a sur la terre un homme qui est son tabernacle vivant); le dieu vivant, après s'être fait raconter toute la vie du malade, déclare solennellement qu'il est mangé par l'esprit en punition de telle faute. L'oracle répondit un jour à l'un des puissants de l'île que l'Atoua était irrilé contre son enfant à cause d'une cuisine sal faite; n'osant pas lui reprocher d'avoir hit coire sa propre mère pour s'en régaler avec ses amis. Si la maladie continue, malgré les promesses de guérison données en échange de présents, le Tabernacle avoue que décidément son génie n'est pour rien dans ces souffrances; alors nouvelles recherches et souveaux cadeaux, jusqu'à ce que la nature ait triomphé ou succombé.

ATOUNO, nom que les habitants de l'empire du Monomotapa, en Afrique, donnent au Dieu suprême, auteur et modérateur de l'univers. Ce mot ressemble assez à l'Atoua des Polynésiens, et au Touan des Malais. Ils l'appellent encore Maziri et Mozimo.

ATRAFIYE, une des soixante-treize secles de l'islamisme, de la fraction des Adjaridé, qui sont eux-mêmes partie des Khawaredje, ou protestants musulmans. Les Atrafiyés reconnaissent pour chef un homme du Sedjestan nommé Ghalib; ils n'admettent point l'état privilégié d'Alt, quatrième khalife, mais, comme les Sunnites ou orthodoxes, ils nient le libre arbitre.

ATRE, divinité malfaisante que les anciens Saxons n'honoraient que par crainte. C'est peut-être la traduction latine, ater, du Tcher-

noi-Bog (dieu noir) de ces peuples. ATRI, un des sept richis, fils de Brahma, père de Soma, et par conséquent un des ancetres des princes de la dynastie Lunaire. La triade indienne s'incarna dans le sein de sa semme; Vichnou, sous le nom de Datta surnommé Atréya; Siva, sous celui de Dourvasas; et Brahma, sous celui de Soma, appelé aussi Tchandra. Atri se retira sur le mont Rikcha, où il se livrait à de grandes austé-

ATROPOS, ou l'instexible, une des trois Parques, fille de la Nuit et de l'Erèbe. Sa sonction était de couper le fil de la vie des humains, sans égard pour le sexe, l'âge et la condition. Les anciens la représentaient sous la figure d'une vieille semme, vêtue de noir, et tenant des ciseaux à la main; près d'elle on voyait des pelotons de fil plus ou moins garnis, suivant la longueur ou la brièveté de la vie de ceux dont elle devait

mesurer les jours. Voy. PARQUES. AT-SKILIA-FULGS-ROEDD, magie en usage chez les Islandais. Elle consiste à interpréter le chant des oiseaux; c'était la magie des grands, et particulièrement des prin-ces et des rois. Les corneilles étaient les oiseaux les plus instruits des affaires de l'Etat et les plus capables de prédire l'avenir; mais comme il n'en existe point en Islande, elles étaient remplacées dans cet effice par les corbeaux.

ATTIN, divinité des Scandinaves, sans doute le même qu'Odin.

ATTINGANES, hérétiques pauliciens, auxquels on donne ce nom tiré du latin attingere, parce qu'ils se glorifiaient d'avoir atteint la pureté de doctrine par saint Paul.

ATTRIBUTS, symboles qui servent à caractériser les dieux. Chez les Egyptiens les mêmes attributs indiquent toujours la même divinité, et l'alliance des attributs celle des personnages divins selon les croyances égyptiennes. Comme il n'y a que très-peu d'an-nées que l'on a commencé à pénétrer dans les secrets de la mythologie de ce peuple antique, grâce aux recherches, aux découvertes et aux travaux des deux Champollion, et que les figures des divinités égyptiennes se trouvent en très-grand nombre dans les collections de l'Europe, nous empruntons à M. Champollion-Figeac le tableau suivant qui représente les attributs auxquels on peut les reconnaître infailliblement. « Afin d'être clair et précis, il est nécessaire de suivre trois divisions qui comprendront les trois formes sous lesquelles les divinités égyptiennes étaient représentées, savoir, 1 forme humaine pure, avec les attributs spéciaux aux dieux; 2º corps humain portant la tête d'un animal, qui était spécialement consacré à cette divinité; 3° cet animal même avec les attributs du dieu. Ces trois classes de monuments du même ordre comprennent la plus grande partie des figures de toutes dimensions qui se trouvent dans les cabinets et les musées, et c'est sur leur tête que se trouve exprimé le caractère principal de chacune, qu'elle soit debout ou assise, avec les formes naturelles ou bien en gaine... — Comme caractères ou attributs généraux, communs à toutes les divinités, nous indiquerons, 1° la croix ansée (ou T surmonté d'un anneau), symbole de la vie divine, que chaque dieu tient d'une main ; 2º le sceptre, de l'autre, et ce sceptre, ou bâton long, est terminé en haut par une tête de concoupha pour les divinités mâles (symbole de la bienfaisance), et par une fleur de lotus tronquée pour les divinités femelles, que ces personnages soient debout ou assis. De plus la figure humaine d'un dieu a un appendice au menton, en forme de barbe tressée, et les déesses n'en ont jamais. Ensin, dans certaines actions, les divinités occupées à une fonction particulière ont quitté ces deux premiers attributs, la croix ansée et le sceptre; mais on les reconnaît à leur coiffure spéciale. Voici donc l'énumération des principales coiffures qui forment leurs attributs les plus expressiés.

« I. Dieux de forme humaine pure portant sur leur tête: — deux longues plumes droites, le nu peint en bleu; c'est Ammon, le Créateur du monde; — et avec un caractère de plus, propre aux fonctions de la génération: Ammon générateur (Mendès, Pan, Priape); - un bonnet serrant fortement la tête, visage vert, le corps en gaine et appuyé contre une colonne à plusieurs chapiteaux, dans ses mains le nilomètre: Phtha (Héphaistos on Vulcain). -- Tête nue, ou avec le même bonnet, corps d'ensant trapu et difforme, marchant, ou debout sur un cro-

codile ; colorié en vert on en jaune, avec ou sans les marques de la virilité : Phiha-Sokhari enfant; — deux plumes recourbées sur la tête, avec denx longues cornes, le Réau avec ou sans le crochet, ou pedum dans les maine : le même Phtha-Sokhari; - deux cornes de bonc, coiffore blanche, visage vert, deux serpents ursons dressés sur les cornes, un disque rouge au milieu et deux plumes droites surmontant le tout; Souk (Suchus, Chronos ou Salurne) ; — une seule plume recourbée par le haut, coissure rayée, visage vert : Diom ou Gom (Bercule); -deux plumes séparées et droites, conflure n ire, visage vert : Djom ou Gom ; - bonnet serre, poir ou bieu, le croissant de la lune avec un disque au milieu, une mèche de cheveux tressés pendant sur l'orcille, visage vert, le corps en gaine : Pooh (le dieu Lu-nus); - idem. avec le sceptre, le nilomètre et la croix ansée dans ses mains jointes : Pook; - idem, as is dans une barque et adore par des cynocéphales : le même dieu Pooh on Lanus; - idem, retenant de ses deuxmains un disque rouge sur sa tête et ayant près de lui des ofseaux à tête humaine : le même Pook, directeur des âmes qui sont représentées par ces oiseaux; - la mitre flanquée de deux appendices recourbées par le haut, le fléau et le crochet dans les mains, corps en gaine : Osiris (roi de l'Amenthi, ou enfer égyptien); le pschent entier, avec le litnus et le sceptre à la main : le Mars égyptien; - corps homain monstrueux par Pexagération des traits de la figure, le volume du ventre, etc. : Typkon, le mauvais génie.

a H. Déesses, de forme homaine pure, portant sur leur tête : - la dépouille d'une pintade et le pschent complet; coiffure royale, la partie inférieure du pschent peinte en rouge, et la partie supérieure ou la mitre en jaune; le nu de la même couleur; Neith (Athéné on Minerve); — le même pechent sans la déposible de la pintade; à gauche une tête de vautour, symbole de la maternité, et converte de la partie inférieure du pschent; à droite une têle de lion (la Force), portant les deux plumes droites; des ailes étendues et les signes des deux sexes : Neith, généra trice Physis ou la Nature, Minerve); - une plume seule recourbée par le haut, coiffure blene, le nu janue, avec ou saus ailes : Saté (Héra, Junon); — une espèce d'autel évasé par le haut : Nephthis ; - la mitre du pschent en jaune, flanquée de deux cornes, le nu peint en rouge : Anouse (Anucis, Estia, Vesta); — deux grandes cornes, un disque aw milieu, avec ou sans l'uræus sur le front : Isis, sœur et femme d'Osiris; — un diadème sarmonté de feuilles de conleurs variées, le nu peint en jaune : Tpé (Uranie, la décsse da ciel); - diverses coiffares, le corps démesurément allongé horizontalement, orné de cinq disques ou d'étoiles, les bras et les jambes pendant perpendiculairement. la mênie Tpé; — épervier avec une coiffure symbolique, la déesse ayant dans ses mains des bandelettes on lacs : Athor (Aphrodite, Vénus); — la dépouille de la pintade surmontée de la figure d'une porte de temple avec des fieurs bienes qui rayonnent autour : la même Athôr; — deux cornes, un disque rouge au milieu, et montrant d'une main un bourrelet pendu à son cou : la même Athôr; — la partie inférieure du pachent ornée d'un lituus, carnation verte : Bouto (Léto, Latone, les Téuèbres primordiales); — idem, avec deux crocodiles qui vont prendre son sein : Bouto, nourrice des dieux; —un trôné : liis.

a III. Divinités de forme humaine à tête d'animal. 1º Diguz. Tête de bélier, bloue, surmontée du disque et de deux plumes s Ammon, Amon-re (Jupiter-Ammon); - de bélier, vorte, deux longues cornes, le d'sque et le serpent uraus : Chroubis (Ammon Chnoubis); -- de bélier avec deux longurs cornes et dans ses mains un vase penché d où l'eau s'échappe : Chnouphis-Nilus (Jupiter Nilus, le dieu Nil): - de schacat s Anubis, ministre de l'Amenthi ou enfet; d'hippopotame, ventre volumineux : Typhon, génie du mal; — de crocodile, avec ou sans deux cornes de bouc surmontées de deux urmus et de deux plames, avec ou sans disque : Souk; - d'épervier, avec la mitre du pechent ornée de deux appendices rayés : Phtha-Sokhari; - idem, avec la partie inforieure du pschent sur la main : le même Phika-Sokhari; — idem, sans ernement: Hôrus, fils d'Isis et d'Osiris; - idem, coiffée du pschent orné du lituus : Héres-Arsi/si; -idem, ornée da croissant lanaire, un disque au milieu, avec ou sans le serpent uraws, le tout peint en jaune : Pook kiéracocéphale, le dieu Lunus (quelquesois la tête d'épervier est double et le corps porté sur deux crocodiles): — idem, surmontée d'un grard disque rouge, avec ou saus l'uræus : Phré (Helios, le Soleil); - idem, avec le disque d'où sort l'u eus, et deux plumes droites : Mandouré (Mandouils); — idem, et de ses maius répandant l'eau contenue dans un vase s Thoth trois fois grand (Hermes Trismégiste, le premier Hermès); d'ibis, deux lungues cornes, deux uræus, la mitre du psehent très-ornée : Thoth deux fois grand (le second Hermes); — idem, avec le croissant lunaire et le disque au milieu : le même Thoth deux fois grand, en sapport avec Pook ou Lumes; - idem, sans ornement, et dans les mains da dieu, un sceptre terminé par une plume panachée: Thoth deux fois grand, seigneur de la région inférieure; — idem, sans ornement, d'une main une tablette, et de l'autre un style ou roseau : Thoth psychopompe (le second Hermès écrivant le résultat de la pesée des âmes dans l'Amenthi ou enfer); de vanneau : le dieu Benné ; - de scarabée ailé, dressé sur les pattes de derrière : Toré, une des femmes de Phika; — de nilomètre, surmonté de deux longues cornes, du disque et de deux plumes; dans ses mains le fouet et le crochet : Phtha Stabiliteur. 2 Dineses. Tête de lionne : Tafné ou Tafnet ; - de vache, le disque reuge et deux plemes recour-bées entre les cornes : Athér (Vénus); — de vautour, avec un diadème ou longues baudelettes, un arc et une flèche dans les maine :

l'Aythia égyptienne, accélératrice des accouchements.

« IV. Animaux symboliques représentant les dieux mêmes qui portent quelquefois leur tète: — Serpent barba avec deux jamhes humaines : Chaouphis; c'est ce que l'on nomme l'agathodémon ou bon génie; — uræus, la tête ornée de la partie inférieure du pschent et du lituus; taureau avec un disque sur la lête: Apis; — schakal sur un autel, avec ou sans fouet: Anubis; — bélier richement caparaçonné, la tête ornée du disque et des deux plumes droites d'Ammon: Ammon-Ra; — idem, avec le disque seul : Chnouphis; — cynocéphale, une tablette de scribe à la main : Thoth deux fois grand (le second Hermes); — cynocéphale avec le croissant de la lune, et un disque peint en jaune : Pooh (Lunns); — scarabée à tête de bélier, ornée du disque et des deux agathodémons sur les cornes, auxquelles deux croix ausées sont appendues : Chnouphis-Nilus ; — vautour, coiffé de la mitre du pschent, ornée, et portant une palme dans chacune de ses serres : Neith; — ihis blanc sur une enseigne : Thoth deux fois grand; -épervier sans ornements : Horus; — épervier, le disque et un uræus sur la tête : Phré (le Solcit); - épervier, le disque rouge sur la tête, avec deux uræus, une palme et une croix ansée : Thoth Trismégiste ; - épervier, la tête ornée du pschent, avec beaucoup d'accessoires : Phiha-Sokhari; — vanneau avec des aigrettes : Bennô; — épervier dans un carré : Athôr (Vénus); — vache avec un disque sur la téte : Athôr ; — sphinx male (barbes), le disque rouge et l'uræus sur la tête: Phré (le Soleil); — disque rouge ailé, doquel sortent quelquefois des rayons de lumière, avec ou sans les deux croix ausées, deux palmes et deux uræus : Thoth Trismégiste;-disque jaune dans une barque, avec on sans cynocéphales : Pooh (le dien Lunus).»

Tel est le lableau que nous donne M. Champollion-Figeac des auributs des principales divinités égyptiennes; nous pourrions pa-reillement offrir celui des attributs des dieux chez les autres principaux peuples, tels que les Etrusques, les Grecs et les Romains; mais, en premier lieu, leurs attributs généraux sont bien plus connus que ceux des Egyptieus : ainsi, on sait que le foudre, l'aigle, sont ceux de Jupiter; le trident, celui de Neptune; le caducée, celui de Mercure; la massue, celui d'Hercule, de Thésée, etc. En second lieu il est une multitude d'autres attributs qui varient à l'infini pour chaque divinité, suivant le rôle qu'on lui fait jouer, les diverses fonctions qu'on lui attribue, les localités où on les honorait; les relater ici serait un travail aussi long que fastidieux; a re-te sous avons soin d'énoncer les principaux à l'article qui concerne chacune de ces divinités. Il en est de même des attributs qui accompagnent la multitude des divinités que nous offrent les théogonies brahmanique et bouddhique; dans ces systèmes, ainsi que dans les mythologies gresque, étrusque et latine, les attributs de chaque divinité ne

sont point déterminés d'une manière aussi stable que chez les Egyptiens, où rien n'était laissé à l'arbitraire de l'artiste; ils dépendent beaucoup au contraire de la fantaisie du peintre et du sculpteur; aussi rien de plus ordinaire que de voir les savants différer de sentiment, lorsqu'il s'agit d'expliquer un bas-relief, une statue, une médaitle.

Il est encore un autre genre d'attributs qui appartient à l'iconographie chrétienne; ce soul des symboles convenus dont se servent les peintres, les sculpteurs et les graveurs, soit pour figurer les mystères de la religion, soit pour représenter les saints des premiers siècles; c'est ainsi qu'on peint la sainte Trinité sous la forme d'un triangle lumineux; le Saint-Esprit, sous celle d'une colombe; les anges, sous celle de jeunes hommes ailés, ou seulement de têtes ailées; c'est ainsi que l'on reconnaît saint Pierre à un coq chantant, ou à des clefs qu'it tient à la main; saint Paul, à une épée et à un livre d'Epitres; saint André, à une croix en forme de sautoir; sainte Catherine, à une roue armée de pointes de fer; saint Georges, à un dragon qu'il combat, etc. Les vertus personnisiées doivent nécessairement avoir leurs attributs ou symboles : la Foi a un voile sur les yeux, tient une croix, ou un calice, ou le livre de la Bible; l'Espérance est appuyée sur une ancre; la Charité tient un cœur, ou présente la mamelle à de petits enfants, etc.

ATTRITION. Dans le dogmé catholique, c'est une contrition impirfaite, et produite communément par la laideur du péché, la honte de l'avoir commis et l'a crainte du châtiment. Son motif est donc moins pur que celui qui produit la contrition appelée parfaite; car le pécheur qui a cette dernière contrition est fâché d'avoir commis le péché, l'arce que le péché déplait à Dieu et outrage sa bonté infinie. Pour que l'attrition justifie le pécheur, dans le sacrement de pénitence, il faut qu'elle soit accompagnée de la détestation du péché, de l'espérauce d'en obtenir le pardon et d'un commencement d'amour de Dieu par-dessus toutes choses. Voy. noire Dictionnaire des Rifes sagrés, art. Pesuggnes, titre ut. § 4 n. 1.

tes sacrés, art. Penitence, titre iii, § 1, n. 1.

ATYS, divinité phrygienne sur laquelle il règne beaucoup de vagué. Suivant Ovide Atys était tendrement aimé de Cybèle, qui l'avait établi son prêtre, à condition qu'il garderait une chastelé inviolable; mais, oubliant son serment, il épousa la nymphe Sangaride. Cybèle, irritée, fit périr sa rivale. Suivant d'autres auteurs, elle se vengea en inspirant un accès de frénésie au malheureux Atys, qui se mutila lui-même; il était même sur le point de se pendre de désespoir, mais Cybèle, touchée d'un tardif repentir, le changea en piu, arbre qui lui était consacré. Si l'on s'en rapporte à Servius, Atys fut l'objet de coupables tentatives de la part du roi de la ville où il exerçait son ministère de prêtre de Cybèle, et pour se délivrer il mutila le roi; celui-ci, à son tour, exerça sur lui la même veugaasce, qui lui coûta la vie, malgré les efforts et les

soins de ses collègues. La déesse, à cette occasion, institua un deuil annuel, et enjoiguit à ses prêtres de se soumettre à la même mutilation. Les Phrygiens et d'autres auteurs racontent encore son histoire avec des variantes assez considérables. Quoi qu'il en soit, son culte était assez répandu, surtout dans l'Asie Mineure, où il était honoré conjointement avec Cybèle. Julien l'appelle le grand dieu Atys, et Lucien parle d'une statue d'or d'Atys placée parmi celles de Bendis, Anubis et Mithra, qui tous étaient adorés comme emblèmes du soleil. On le trouve quelquefois représenté sur les anciens monuments sous la forme d'un berger, tenant une flûte pastorale d'une main et une houlette de l'autre. On l'a aussi confondu avec Adonis.

ATZIEGADZÉ, un des noms d'Horangallès, un des dieux de troisième classe, chez les

Lapons. Voy. Horangallès.

AUBE, robe de toile blanche qui descend jusqu'aux pieds, et dont se revêtent les prétres ainsi que les autres ministres de l'autel, pour la célébration du saint sacrifice chez les catholiques. Voy. notre Dictionnaire de Liturgie et celui des Rites sacrés, art. AUBS.

AU-CO, princesse des temps hérorques des Tunquinois. Elle épousa Kinh-Duong, le troisième roi d'An-nam, et au lieu d'un fils objet des vœux du prince, elle accoucha de cent œuss enveloppés dans une membrane, d'où sortirent, au lieu de poussins, autant d'enfants mâles. Dans la crainte des querelles et des jalousies qui eussent pu naître dans une famille aussi nombreuse, le père et la mère résolurent de se séparer et d'aller vivre au loin, chacun avec la moitié des enfants. Le roi, ayant laissé la conduite du royaume à Hi-Vuong, se retira sur le bord de la mer, sous le nom de Thui-Tinh, l'habitant des bords de la mer, et la princesse se rendit sur une montagne, d'où elle se fit appeler San-Tinh, la montagnarde. Les descendants de Hi-Vuong régnèrent dans le Tunquin jusqu'à la dix-huitième génération. Le dernier roi n'ayant pour tout béritier qu'une fille, nommée Mi-Chiu, les descendants de Kinh-Duong voulurent faire valoir leurs droits, et chacun des deux partis prétendit avoir cette fille en mariage. Le roi, craignant de se commettre avec les uns ou les autres, promit de la donner à celui qui le premier apporterait la dot dont on serait convenu. Les deux partis retournèrent donc promptement dans leurs quartiers respectifs pour se procurer les objets demandés; mais ce fut un des montagnards, qui, favorisé par la pente du fleuve, revint le premier à la cour, avec une barque contenant la dot, et en con-séquence épousa la princesse. Le candidat des cantons maritimes arriva peu après, et conçut tant de dépit de se voir prévenu, qu'il contint pendant cinq ans entiers la mer dans ses limites, l'empêchant de remonter dans les rivières pour les alimenter; de telle sorte que, les rivières étant desséchées, le commerce des montaguards fut entièrement ruiné.

En conséquence de cette tradition, le petit peuple croit encore à présent que le flux et le resux de la mer sont la conséquence de l'inimitié des deux races rivales. Lorsqu'il voit le slux de la mer inonder précipitamment les campagnes, l'espace de plusieurs milles, ce qui interrompt le cours des rivières, ils disent que c'est Thui-Tinh qui fait la guerre à San-Tinh; au contraire, quand la mer se retire et que le sleuve se précipite avec sur le scroient alors que San-Tinh donne la chasse à son rival et remporte sur lui la victoire.

AUDHRIMER, cuisinier des dieux dans la mythologie scandinave. Voy. Senimuer.

AUDHUMBLA, génisse qui nourrissait les mauvais génies, suivant la mythologie scandinave; pour elle, elle faisait sa nourriture de la glace, qu'elle paissait sur les rochers.

AUDIENS. Audée ou Audie était de Mésopotamie et était célèbre dans sa province par sa foi et son zèle pour la gloire de Dieu. Il écrivait vers le milieu du 1ve siècle. Lorsqu'il était témoin de quelque désordre, il ne craignait pas de reprendre avec hauteur les prétres et même les évêques. Ses censures et sa hardiesse le rendirent enfin insupportable; et, comme il arrive sou ent, son orgueil le porta ensia à se séparer de l'Eglise. Il se sit chef d'une secle dont le caractère était une aversion invincible pour toute espèce de condescendance, qu'il taxait de respect humain. Ses sectateurs en vinrent au point d'accuser d'erreur l'Eglise universelle; ils entreprirent de la réformer, et dans ce dessein ils prirent souvent le contrepied de la discipline reçue. C'est ainsi qu'ils célébraient la Paque avec les juifs, prétendant que les Pères du concile de Nicée avaient changé la pratique de l'Eglise par condescendance pour Constantin, pour faire coincider cette solennité avec la naissance de l'empereur.

Les Audiens suivaient, pour remettre les péchés, une méthode singulière. Comme, outre les livres canoniques de l'Ecriture sainte, ils en admettaient une grande quantité d'apocryhes, ils plaçaient les uns et es autres sur deux files, et faisaient passer les pénitents au milieu, et après que ceux-ci avaient confessé leurs péchés, ils leur en

donnaient l'absolution.

Audée, ayant été exilé comme brouillon, passa chez les Goths, où il fonda plus:eurs monastères dans lesquels il établit la pratique de la virginité et une étroite observance. Ses disciples, s'étant trouvés réduits à un petit nombre après sa mort, se réu-nirent à Chalcide. Ils demeuraient dans des monastères et dans des cabanes, à la campagne et dans les environs des villes, conservant la roideur inflexible dont ils avaient hérité de leur chef lis ne communiquaient point avec les catholiques, parce que, selon eux, les catholiques étaient vicieux ou communiquaient avec les vicieux. Jamais ils n'adressaient la parole à un catholique, quelque vertueux qu'il fût; ils quitterent même le nom de chrétiens, pour prendre celui d'Audéens ou Audiens.

li ne paraît pas qu'Audée leur eût enseigné

aucune hérésie opposée au dogme, mais on reproche à ses disciples d'être tombés dans l'erreur des anthropomorphites, qui s'imaginaient que Dieu avait des membres comme les hommes. On les accuse encore d'avoir enseigné, comme les manichéens, que Dieu n'avait point créé les ténèbres, ni le feu, ni l'eau, et que ces trois éléments, n'ayant point de cause, étaient éternels comme Dieu. Enfin, si tout ce qu'on rapporte est vrai, ils auraient fini par dégénérer de leur ancienne ansferité et seraient tombés dans les désordres les plus honteux. Voy. notre Dictionmire des Hérésies, art. Audés.

AUDITEUR DE ROTE, nom que portent les membres d'un tribunal établi à Rome près du saint-siége. Ils sont au nombre de douze prélats, dont un Autrichien, un Francais et deux Espagnols; les huit autres sont luliens: il y en a trois Romains, un Bolonais, m Ferrarais, un Milanais, un Vénitien et un florentin. Chaque auditeur a quatre notaires or greftiers, et le plus ancien remplit la fonction de président. Ils ont chacun le droit de donner le bonnet de docteur en l'un et l'autre droit, à ceux qu'ils en jugent capables. — L'auditeur des contredits de la Rote 1 des priviléges considérables; il peut tenir plusieurs bénéfices et les permuler, ou en kire des résignations à qui bon lui semble. ll un rang honorable parmi les prélats dans a chapelle papale et aux cavalcades. Voy. Rote. — L'auditeur de la chambre apostolique est juge ordinaire en première instance de la cour romaine, c'est-à-dire des cardi-Mux, patriarches, évêques, princes, ambassideurs, barons et autres personnes de qualité qui se trouvent auprès du saint-siége. Il es en outre juge de tous les marchands et de louies les causes de l'Etat ecclésiastique dont on interjette appel devant lui.

AUDITEURS. On appelait ainsi, dans la primitive Eglise, la seconde classe des pénilents publics. Après avoir été pendant un urtain temps dans l'ordre des pleurants, qui les excluait totalement de l'entrée de l'église. is passaient dans celui des auditeurs, où il kur était permis d'assister aux instructions, mais on les faisait sortir avant les prières. De la ils passaient dans l'ordre des prosterw, et enfin dans celui des consistants.

AUGSBOURG (CONFESSION D'). On appelle ainsi la profession de foi présentée et lue à Augsbourg, par les protestants d'Allemagne, l'empereur, le 22 juin 1530, dans le sein la diète, et revêtue de la signature et de l'a bésion de tous les princes de l'Empire; elle avait été rédigée originairement par Luther, mais elle fut retouchée par Mélanchthon. El e est divisée en deux parties, dont la premere contient vingt et un articles sur les pracipaux points de la religion. Dans le premier on admet les quatre premiers conciles généraux et ce qu'ils oni établi touchant onilé de Dieu et la Trinité. Le 2 reconnatt le péché originel, mais il met le péché tont enlier dans la concupiscence et dans le début de crainte de Dieu et de la confiance en 12 divine bonté, contrairement aux catholiques, qui ne regardent la concupiscence que comme la suite du péché originel. Le 3 comprend tout ce qui est contenu dans le Symbole des apôtres touchant l'incarnation, la vie, la passion, la mort, la résurrection et l'ascension de Jésus-Christ. Le 4º établit, contre les pélagiens, que l'homme ne peut être justifié par ses propres forces; mais il admet, contre les catholiques, que l'homme est justifié par la foi seule, à l'exclusion des bonnes œuvres. Le 5 admet, conformément au sentiment des catholiques, que le Saint-Esprit est donné par les sacrements de la loi de grâce, mais il diffère d'avec eux en reconnaissant dans la seule foi l'opération du Saint-Esprit. Dans le 6°, on avoue que la foi doit produire de bonnes œuvres, mais on nie que les bonnes œuvres servent à la justification; elles sont faites seulement pour obéir à Dieu. Le 7 veut que l'Eglise ne soit composée que des seuls élus. Le 8º reconnaît la parole de Dieu et les sacrements pour efficaces, sans égard à l'indignité du ministre. Le 9 soutient, coutre les anabaptistes, la nécessité de baptiser les enfants. Le 10 admet la présence réelle du corps et du sang de Jésus-Christ dans le sacrement. Le 11° avoue la nécessité de l'absolution dans le sacrement de pénitence, mais nie la nécessité de dénombrer tous les péchés. Le 12 condamne les anabaptistes, qui prétendaient que l'homme, une fois justifié, ne pouvait perdre la grace, et les novatiens, qui ne voulaient pas absoudre les péchés commis après le baptême; mais il nie, contre les catholiques, que le pécheur repentant puisse mériter par ses œuvres de pénitence la rémission de ses péchés. Le 13º exige la foi actuelle dans l'usage des sacrements. Le 14º désend de prêcher et d'administrer les sacrements sans une mission légitime. Le 15 commande de garder les fêtes et d'observer les cérémonies. Le 16 tient les ordonnances civiles pour légitimes, approuve les magistrats, la propriété des biens et le mariage. Le 17 reconnaît la résurrection, le jugement général et l'éternité des peines; il rejette l'hérésie des millénaires, adoptée par les auabaptistes. Le 18. déclare que le libre arbitre ne sussit pas pource qui regarde le salut. Le 19°, que Dieu n'est point la cause du péché de l'homme, quoiqu'il l'eût créé et qu'il le conservât. Le 20. que les bonnes œuvres ne sont pas tout à fait inutiles; et le 21° condamne l'invocation des saints. -- La seconde partie de cette confession regarde la discipline et compreud sept articles. Le premier admet la nécessité de la communion sous les deux espèces et défend les processions du saint sacrement. Le 2. condamne le célibat des prêtres et des autres personnes qui en font vœu. Le 3 abolit les messes basses et privées, ainsi que celles où personne ne communie avec le prêtre. Le 4. soutient qu'il n'est pas nécessaire de faire une confession exacte de ses péchés. Le 5° n'admet la distinction des viandes que comme une tradition purement humaine, et ne veut point que l'état monastique soit plus parfait que l'état séculier ; il condamne aussi l'abus

des (raditions. Le 6° improuve les vœux monastiques; et le 7° distingue la puissance ecclésiastique de la séculière, et détermire les limites de l'une et de l'autre. — Cette confession fut retouchée, quelques années après, par Mélanchthon et de sa propre autorité, principalement dans les points qui regardent l'eucharistie. La première rédaction a été adoptée par les luthériens, et la seconde par les autres réformés allem nds. Il y a encore actuellement une branche de luthéranisme qui porte le titre de Luthériens de la Confession d'Augsbourg.

AU-GUI-L'AN-NEUF. Une des cérémonies les plus solennelles de la religion des Gaulois, nos ancètres, était la récolte du gui, plante parasite qui cioît dans nos forêts. Au solstice d'hiver, c'est-à-dire vers le 20 ou 21 décembre, d'autres disent au 1º janvier, les druides, sortant avant le lever du soleil, réveillaient le peuple en criant Au gui l'an neuf ! A ce c: i solennel, dans toutes les Gaules on ·e portait vers les forêts les plus épai-ses, et particulièrement vers celles qui étaient situées entre Chartres et Dreux, où étaient les principaux colléges des druides. Alors on organisail des processions. Les bardes formaient des chœurs, en chantant des hymnes en l'honneur des dieux; venaient ensuite les cubages ou sacrificateurs, et les devins. Après eux s'avançaient deux taureaux blancs, destinés au sacrifice, puis un héraut d'armes vêtu de blanc et portant en main un caducée formé d'une branche de verveine entourée de deux figures de serpents; il conduisait les jeunes gens préparés pour l'initiation; suivaient trois druides des plus anciens: l'un portait le pain pour l'oblation; le second, le vin ou l'eau, et le troisième, une main d'ivoire en guise de sceptre. Le chef des druides paraissait ensuite, convert d'une double robe blanche, retenue par une ceinture d'or, et la tête couverte d'un chapeau blanc, surmonté d'une houppe et garni de deux larges bandes qui tombaient sur les épaules. Le roi de la contree marchait à côté de ce pontife, compagne de la noblesse et suivi d'une foule innombrable de peuple. Arrive dans la forêt, on dressait, au pied d'un chène garni de gui, un autel triangulaire de gazon, et l'on gravait sur le tronc et sur les deux plus fortes branches les noms suivants disposes en forme de croix:

## THEUT. BSUS. TARANIS. BÉLÉNUS. THEUT.

C'étaient les principales divinités. Alors le grand druide prononçait une prière, brûlait le pain, répandait l'eau sur le feu de l'autel, puis il montait sur l'arbre et y coupait avec une serpette d'or le gui que les autres druides recevaient sur une nappe ou dans le pan de leurs tuniques. On trempait de ce gui dans l'eau, et cette eau ainsi sanctifiée était trèsefficace contre les sortiéges et pour guérir les maladies. Le grand druide descendait de l'arbre et terminait la cerémonie par le sacrifice des deux taureaux. Dans le cours de la journée les autres druides distribuaient au

peuple, à titre detrennes, des fragments du gui sacré. - Des souvenirs de cette cérémonie re igieuse ont subsisté en France bien au dela des temps du paganisme : ainsi, dans l'Orléanais, la veille du premier jour de l'an, les enfants des campagnes vont ncore de porte en porte demander leurs étrennes en chantant le gui-l'an-neuf. Dans le diocèse d'Angers, il y avait, le 1º janvier, une quête appelée d-gui-l'an-neuf, qui se faisait pour les cierges de l'église. De jeunes garçons et de jeunes filles, sous la conduite de leur che appelé follet, étaient chargés de recueillir les dons des fidèles. Cette réunion avait nécessairement des inconvénients, et ces jeunes gens se livraient à des extravagances qui sirent abolir cette coutume, en 1595, par une ordonnance synodale; mais elle se pratiqua dès lors en dehors des églises, et la licence et devint encore plus grande: les garçons et les filles couraient de maison en maison, et chantant des chansons dissolues; enfin, de nouvelles mesures prises en 1688 mirent fir à une quete si scanda euse. Dans plusieur départements on appelle encore les étreunes. à gui-l'an-neuf, guilanus, guilan, guillanneu, elc.

AUGURACT LUM. Les Romains donnaient ce nom à l'endroit où l'on prenaît les augures et à celui où l'on gardait les poulets sacrés

AUGURAUX (Livres). Ils traitaient de la science augurale et des objets sur lesqueli elle s'exerçant; ces objets se reduisaient i douze chefs, selon le nombre des signes de zodiaque: 1º l'entrée des animaux dans une maison, so t qu'is fussent domestiques ot sauvages; 2º les animaux qui se présentaien inopinément sur la route d'un voyagenr; 3 la foudre, l'incendie d'une maison ou de quelque autre chose, 4º un rat qui rongeai des meubles, un loup qui emportait une brebis, un renard qui mangeait une poule et autres événements de cette espèce; 5 ut bruit entendu cans la maison, que l'ot croyait produit par un esprit follet; 6º ut oiseau qui tombait sur le chemin et se laissait prendre, un hibou qui chantait, une cor neille qui criait, etc.; 7º un chat qui, contre la coutume, entrait dans la chambre par ut trou, ainsi que tout autre animal qui serai entre de même, é ait pris pour un mauvait géme; 8° une chandelle ou un flambeau qu s'éteignait spontanément, ce que l'on croyaopéré par un démon ; 9° le pétillement du fen ce qui était regardé comme le langage il Vulcain; 10° un feu étincelant d'une maniere extraordinaire; 11° une flamme bondissan outre mesure, ce qui était produit par le Lares; 12° enfin une tristesse subite et tou événement facheux que i'on apprenait sans y être préparé.

Al GURES. Aucune affaire publique pour peu qu'elle cût une certaine importance, n'etait conclue à Rome, saus que l'or eût préalablement consulté les dieux pal l'examen du chant et du vol des oiseaux. La première manière de consulter s'appelait augure (ab avium garrisu), et la seconde auspice (ab ave spicienda); dans les sacrifices of

ennsultait encore la volonté des dieux par l'inspection des entrailles des victimes, se qui s'appelait aruspice (ab ara spicienda, ou plubl ab aruga (vieux mot qui signifie vietine] misienda). Les prêtres qui étaient chargés de consulter les oiseaux s'appehirat angures. Ils avaient été établis par lenulus au nombre de trois, pris dans l'ortre des patriciens; l'an 454, on leur associa un collègue ; plus tard une toi proposée pir les tribuns du peuple porta leur nombre à neuf; enfin il fut élevé jusqu'à quiuze sous a dictature de Sylla. L'augurat était soumis 'aux mêmes conditions d'eligibilité que le posificat; en effet, les augures jouissaient l'un pouvoir immense. Que les interprètes de lupiler très-bon et très-grand, dit Cicéron, que les augures publics fussent d'avance con-uitre l'unspice à ceux qui traitent des affai mide la guerre ou du peuple, et que l'on s'y unsorme; qu'ils présagent le courroux des linx, et qu'on y obéisse. Dans l'ancienne ripublique surtout ils étaient tout-puissants : ar la paix, la guerre, l'élection des magistrats, les lois et souvent l'administration de la justice dépendaient des comices du peuple; or les augures avaient le droit de rompre ces assemblées, en déclarant qu'elles ne praissaient pas agréables aux dieux. Mais les empereurs aurent dans la suite dominer e collège, et lui faire rendre des oracles colormes à leurs desseins; ils influençaient aussi la nomination de ces prêtres, qui d'abod ayait appartenu au peuple, Lorsqu'il ragissait de consulter les augures, le prêtre s'y préparait par un bain, puis on lui sermil le cœur d'un vautour, ou le foie d'un orbeau, mets éminemment doués de verlos prophétiques; ensuite il so rendait dans a cam agne, après minuit, sous un ciel erein, revêtu de la trabée ou robe de pourpre, et couronné d'olivier ou de laurier; en portait le seu devant lui. Arrivé au lieu délerminé, où était dressée une tente, l'augure laisait asseoir sur une pierre, et la face tournée au midi, celui qui vennit chercher les auspices. Lui-même, la tête couverte, se plaçait à su gauche, tenent de la main troite le lituus (bâton court, sans nœuds, recourbé par un bout). Après avoir promené sa vue autour de lui, et adresse une prière aux dieux, il se tournait vers l'orient, disait avec son lituus tout le ciel en direrses régions qui prenaient le nom de tem-14, ayant soin de marquer en face de lui In point fixe, aussi loin que la vue pouvait stiendre. Cette opération terminée, il pas-Milie báton augural dans la main gauche, el mettant la droite sur la tête du con ultant Jupiter, disait-it, si telle est ta volonié, que ces comices du peuple romain puissent être réuns. Ou bien: Que tel citoyen commande les armées du peuple romain; sais-nous-la connalire par des signes certains, dans les tem-Pks que j'ai fixés. S'il se passait vingt-quaire heures sans que les dieux eussent manifesté leur volonté, le consultant rentrait en ville et l'opération était renvoyée au jour suivaut; mais alors il fallait nécessairement

changer de tente. En cas d'auspices défavorables, l'augure disait simploment : A un autre jour ! el les comices étaient remis jusqu'à ce que l'en oût trouvé de plus houreux présages. - On ne comptait qu'un petit nombre d'oiseaux qui fissent auspice : c'étaient la buse, l'orfraie, l'aigle, l'aiglon, le vautour, d'une part; et de l'autre le sorbeau, la corneille, la chouette et le pivert. Les premiers se nommaient alites, parce qu'ils faisaient augure par leur vol ou leurs ailes ; el les seconds alites of oscihes tout & la fois, parce qu'ils faisaient auspices par leur vol et par leur chant (os, canere). On nommait prapetes les oiseaux qui donnaient d'heureux présages en volant très-haut, droit devant eux, et déployant une vaste envergure. Par opposition, on appelait inferæ ceux qui fournissaient un mauvais auspice en volant bas et près de la terre. Coux qui faisaient augure par leur chant s'interprétaient suivant le côté où ils se faisaient entendre; ainsi le cri d'un corbeau à droite, celui d'un pivert à gauche étaient favorables ; le cri d'un bibou était toujours fâcheux, de même que le sílence de tous les oiseaux à augure. Dans ce dernier cas on les appelait obscènes, inchra, arculæ. Les auspices ou augures étant, d'a-près l'espèce des oiseaux, divisés en grands et petits, le grand l'emporte toujours. Ainsi, qu'une corneille ou un pivert donnent un auspice, et qu'un aigle en donne ensuite un autre opposé, celui de l'aigle prévaudra.

Il y avait encore une autre sorte d'augure qui consistait à présenter à manger à des poulets sacrés que l'on conservait dans le temple; et l'on tirait des inductions favorables ou fâcheuses, suivant qu'ils mangaient avec plus ou moins d'avidité la pâtée ou offa qu'on leur présentait. Mais comme, à la guerre, un avait souvent besoin de prendre les auspices, et que le collége augural résidait à Rome, les généraux étaient alors in-vestis du droit de procéder eux-mêmes à l'accomplissement de ce rite religieux; pour cela on portait à la suite des armées un certain nombre de coqs qui devaient être toujours prêts pour les consultations, car il pouvait arriver qu'au moment d'agir on ne trouvât pas d'oiseau pour consulter les dieux, et toutes les opérations militaires eusseut été arrêtées. Alors on plaçait devant les poulets sacrés, en dehors de leur cage, une certaine quantité de pâtée, et s'ils se hâtaient de sortir, se jetaient dessus avec avidité, si en mangeant ils laissaient tomber des grains à terre, ce qui s'appelait tripudium, l'auspice était heureux; il était funeste s'ils re-fusaient de manger, ou prenaient la suite. A la lecture de ces momeries on ne peut que se demander avec Caton l'Ancien, comment deux augures pouvaient se regarder sans rire. Ciceron, qui lui-même avait eté augure, se moque agréablement de ses anciennes fonctions, dans son Traité de la Divination. Voici comme il s'exprime: Quintus Fabius (car telle est la formule usitée), je veux que vous m'aidiez à prendre les auspices. Le de-pin répond : « J'ai entendu.... » A cetts ques-

11

tion du consultant: « Dites s'il vous paratt qu'il y a silence, » l'augure consulté répond aussilbt, sans regarder ni en haut, ni autour de lui : « Il me paratt qu'il y a silence, » c'està-dire absence de tout désaut. L'autre ajoute alors: « Dites si les oiseaux mangent. » On lui répond : « Ils mangent .... » Mais quels oiseaux? où sont-ils? Les poulets sacrés que le pullaire vient d'apporter dans la cage. Voilà donc les oiseaux messagers de Jupiter! qu'ils mangent ou non, qu'importe? cela ne fait rien aux auspices. Mais comme en mangeant ils laissent nécessairement tomber de leur bec quelque chose qui frappe la terre, c'est ce qu'on a nommé d'abord terripavium, ensuite terripudium, et enfin tripudium; et quand il est ainsi tombé quelque chose, on annonce à celui qui prend les auspices le tripudium solistimum. Peut-il donc y avoir rien de divin dans un auspice si peu naturel et si forcé?... Si l'oiseau était libre, on pourrait le regarder comme interprète et messager de Jupiter. Mais aujourd'hui que l'on renferme dans une cage un poulet mourant de faim, croyez-vous que s'il se jette sur la patée, et qu'il lui en tombe quelque morceau du bec, ce soit là un véritable auspice?... (1).

Les augures, ainsi que les auspices, étaient encore chargés d'interpréter les prodiges; l'histoire romaine en est remplie; tantôt ce sont des pluies de sang, de fer ou de pierre; tantôt du sang coulant d'un foyer, des fleuves ou des fontaines ensanglantées; des statues qui suent ou qui pleurent; des naissances monstrueuses, telles que des enfants venant au monde sans yeux et sans nez, d'autres sans mains et sans pieds, un agneau à deux têtes, un porc à tête humaine. D'autres fois un bœuf qui parle ou qui monte sur une maison; un loup arrachant du fourreau l'épée d'une sentinelle; des coqs changés en poules, des poules en coqs. Puis des phénomènes célestes : le ciel en seu, le soleil couleur de sang, des ténèbres en plein midi; trois lunes dans le ciel, des torches ardentes se promenant en l'air. Mais les plus importants des signes célestes étaient les foudres et les éclairs. Les Toscans passaient pour avoir inventé la science de la fulguration, qui comprenait trois parties: l'observation, l'interprétation et la conjuration. On distinguait aussi trois espèces de foudres : 1º la foudre de conseil, qui précédait l'événement, mais suivait le projet; par exemple, un individu médite une entreprise; un coup de foudre l'y confirme ou l'en détourne; 2º la foudre d'autorité, qui suivait l'événement et lui donnait une interprétation savorable ou désavorable; 3- la foudre d'état, laquelle se montrait à un homme qui n'était préoccupé d'aucune pensée, et lui apportait soit des menaces, soit des promesses, soit des avis. On sait qu'en général un coup de lonnerre entendu du côté droit annonçait un malheur; si la foudre grondait à gauche, c'était un signe propice: mais dans les comices un coup de tonnerre, de quelque côté qu'il vint, était considéré comme funeste; on devait alors lever la séance.

2° Chez les Chinois la vue d'une pie était de bon augure ; il était au contraire fàcheux de voir un corbeau noir ou un renard roux.

3° La divination par les oiseaux est en usage dans le royaume d'Angola, en Afrique; leur vol, leur cri, sont des présages de bonheur et de malheur comme chez les anciens Romains.

AUGUSTALES ou AUGUSTAUX (JEUX). Ils furent institués à Rome en l'honneur d'Auguste, à qui le sénat avait élevé un temple pour lui décerner un culte divin, vers le commencement du règne de Tibère, l'an 16 de Jésus-Christ. La célébrailm en fut d'abord confiée aux tribuns du peuple, ensuite aux préteurs. Il y eut aussi des jeux Augustaux en l'honneur d'autres empereurs, car ils portaient tous le surnom d'Auguste. Voy. notre Dictionnaire des Sciences occultes, art. Auguste. Voy. aussi ce mot dans notre Dictionnaire de la Bible.

AUGUSTAUX (PRÉTRES ou FRÈRES), collége de prêtres établis à Rome pour rendre à la mémoire d'Auguste un culte religieux. Les peuples de la Gaule élevèrent aussi un temple au même empereur, dans la ville de Lyon, et nommèrent des prêtres Augustaux pour les desservir.

AUGUSTINE, sête qui se célébrait à Rome le 4 des ides d'octobre (12 octobre), en mé-

moire de l'empereur Auguste.

AUGUSTINES, religieuses vivant suivant la règle de saint Augustin, et ayant les mémes généraux que les chanoines de cet or-dre. Il n'est pas fait mention d'elles avant le x siècle; il y en avait de deux sortes: 1º les chanoinesses régulières, revêtues toujours du rochet, et portant une aumusse sur le bras, et, dans l'hiver, un manteau sur les épaules; 2º les chanoinesses séculières, sans aucune clôture, habiliées comme les femmes du monde, et en habit de cérémonie au chœur. Le nombre des Augustines s'élevait en Frauce, en 1789, à environ quinze mille. Il y a encore en France diverses congrégations de semmes qui prennent le nom d'Augustines, entre autres celle que l'on appelle Congrégation de Notre-Dame. Voy., dans notre Dictionnaire des Ordres religieux, les titres divers des congrégations ou sociétés particulières d'Au-

AUGUSTINS. Quoiqu'il ne paraît pas que saint Augustin ait fondé aucun ordre religieux, cependant plusieurs institutions monastiques le prirent pour leur patron, en s'engageantàsuivre, en tout ou en partie, la règle que ce grand docteur avait donnée aux clercs de son église. Les principaux sont les ermites Augustins, qui, chassés de l'Asrique

Voyez notre Dictionnaire des Sciences occultes, art. Anoseices, etc. Voy. aussi le Traié historique et des démons du paganisme, par Benjamin Binet. ivrage, que nous avons reproduit au Supplément

du même Dictionnaire, contient, dans la traisième lettre, plusieurs autres curieux passages de Cicéron touchand l'usage de consulter les augures.

lors de l'invasion des Vandales, vinrent s'établir en Italie; Alexandre IV les réunit, en 1256, sous la règle de saint Augustin; ils s'élablirent aussi en France vers l'an 1595. Ils portaient un habit et un chaperon noir d'une étoffe légère, et une ceinture de cuir. Les résormes de cet ordre étaient connues sons le nom de Petits-Augustins, Petits-Pèruel Augustins Déchaussés. Il y avait encore un grand nombre de prêtres qui, sous le nom de Chanoines de Saint-Augustin, suiraient les règles de ce docteur; ils étaient toujours revétus d'un rochet, même en public e: en dehors des cérémonies religieuses. Au commencement du xviii siècle, l'ordre enier comptait dans l'univers quaranteteux provinces; de nos jours, il n'y en a plus guère qu'en Italie, en Espagne, en Porlugal, dans les Etats autrichiens et on Aménive. Voy. l'Histoire des divers ordres d'Auputins dans notre Dictionnaire des Ordres

AUGUSTINIENS, disciples d'Augustin Marloral, moine apostat de l'ordre des Augestins, qui embrassa l'hérésie de Calvin.

Toy. MARLORAT.

AUGUSTINISTES, sectateurs d'un nommé lausie, qui avait pris le nom de frère Augustin. C'était un fanatique qui, lors des célères convulsions des jansénistes, mélait, diton, des sacriléges et des turpitudes aux autres folies que l'on donnait alors en speclace. La partie la plus saine des convulsions désavoua les Augustinistes, et disait que ceux-ci étaient sortis du jansénisme, comme les gnostiques étaient autrefois sortis du christianisme.

AULAD ALLAH, c'est-à-dire, en arabe, lu mants de Dicu, ceux qui sont appelés das la Genèse בני הארונים béné ha-Elohim, ce qui a la même signification. Les musulmans disent que la postérité du patriarche Seth, ils d'Adam, porta le nom d'enfants de Dieu, parce qu'elle vécut fort saintement, pendant 🏗 leurps, sur la montagne de leur nom, doù ils entendaient les voix des anges, auxquelles ils joignaient les leurs pour louer Dien. Ils ne vivaient sur cette montagne que les fruits de la terre, s'abstenant de mensonge et d'injustice ; leur serment ordinaire લાતે: Par le sang d'Abell demandant ainsi au Seigneur que le sang de ce juste fût vengé ur la postérité de Cain, appelée les enfants des hommes. Ces derniers habitaient dans la plaine et faisaient la guerre aux enfants de bu, plusieurs desquels descendirent enfin teleur montagne et se joignirent à ceux de Cia, dont ils recherchèrent l'alliance.

AULI. Les Madécasses ont des espèces de deux Lares ou génies familiers qu'ils appellent Aulis. Ce sont de petites figures humaines faites en bois; ils les enterment dans des boltes enjolivées de rassades, de verroteries on de dents de crocodile; et mettent dans ces boltes de la pondre de certaines racines melée avec de la graisse et du miel, qu'ils resouvellent de temps en temps. Ils les portent à leur ceinture et les consultent souvent. La manière la plus ordinaire de les

DICTIONN. DES RELIGIONS. I.

consulter est de s'endormir après leur avoir exposé de vive voix ce que l'on désire; et le songe qui vient pendant le sommeil est la réponse de l'oracle. Cependant, quand la réponse ne leur convient pas, ou qu'ils ne sont pas contents de leurs Aulis, les Madécasses ne se font pas scrupule de leur dire des injures.

362

AULNE. Dans la féerie allemande, le roi des aulnes est un génie malfaisant, qui, avec sa robe de brouillard et sa couronne de feu, se promène le soir au bord des rivières, guettant le jeune enfant qu'il attire dans l'eau par des paroles séduisantes. — Dans la mythologie scandinave, la première femme fut formée de bois d'aulne, dont elle porta le nom. Voy. Ask, Embla.

AULRUNA. C'est, dans la mythologie scandinave, une des héroïnes ou écuyères attachées aux walkiries; les autres s'appellent Brinhildur. Swanvita, Alvitra, Godrun, Hilda.

AUMONE. Ce mot et l'acte qu'il exprime sont l'œuvre du christianisme. Les anciens, Latins et Grecs, ignoraient l'un et l'autre; ce n'est pas que nous voulions dire qu'ils no savaient ce que c'élait que de soulager son semblable et subvenir à ses besoins ; mais ils étaient loin de regarder cette action comme une vertu et comme un devoir. Quelques philosophes avaient recommandé en effet l'indigent à la générosité du riche, mais c'était pour ainsi dire comme œuvre de philosophie; ils admiraient l'homme bienfaisant à peu près comme ils admiraient celui qui renonçait à de grands biens pour vivre en Diogène. Ce n'est qu'au christianisme seul qu'il a été réservé d'offrir au pauvre l'aumone dans la véritable acception du mot, qui veut dire une tendre compassion. La religion chrétienne seule fait de l'aumône une obligation, non-seulement pour les riches, mais encore pour les fortuncs médiocres, et en bien des cas pour les pauvres eux-mêmes; déjà dans l'ancienne loi nous voyons Tobie dire à son fils : Si tu as beaucoup de biens, donne avec abondance; si tu n'en possèdes que peu, donne ce peu avec plaisir. Jésus-Christ vint et nous apprit que les pauvres étaient nos frères, qu'ils étaient nos créanciers, qu'ils avaient sur notre supersiu un droit inprescriptible; il nous les représenta commo ayant procuration de Dieu pour toucher le tribut que nous lui devions comme à notre Seigneur suzerain; en un mot, il nous enseigna à envisager Dieu même dans nos frères maltraités de la fortune. Dès lors on dut ménager la délicatesse du pauvre, s'offorcer de faire l'aumône en secret, ou la dispenser aux malheureux de telle sorte qu'ils n'eussent pas à en rougir; dès lors on vit des chrétiens, bien pénétrés de l'esprit de leur maître, s'y prendre de manière que le pauvre crut rendre un important service au riche que d'accepter son offrande; il y en cut d'autres qui se firent pauvres, qui se réduisirent à l'indigence, qui se vendirent euxmêmes pour soulager les malheureux; ces exemples si admirables ne sont pas si rares au'ils ne se renouvellent encore dans ces

temps de dureté et d'égoïsme. Le monde a aussi son aumône, et il la fait à grand fracas : apprend-il qu'un incendie a dévoré une usine qui était la ressource d'un grand nom-bre d'ouvriers, qu'une ville a été détruite par un tremblement de terre, qu'un hiver rigoureux jette une partie de la population d'une grande cité dans la plus profonde misère, aussitôt on se cotise, on verse des sommes plus ou moins rondes; mais, avant qu'elles parviennent à leur destination, il faut s'amuser; ainsi on danse, on va au concert, au spectacle; puis il faut payer le loyer des somptueux appartements, les décors, les ameublements, les bougies, les musiciens, les acleurs, les collations ou soupers; ce qui absorbe la plus grande partie de la collecte, et très-souvent, tous frais préleyés, une somme plus que medique est versée dans la caisse des pauvres. Ce n'est pas là l'aumône évangélique : le vrai chrélien, au récit d'une infortune, envoie son aumône dans le secret, demeure inconnu, pleure et prie.

2º Les musulmans, qui ont hérité plusieurs de leurs institutions du christianisme, regardent aussi l'aumône comme une obligation de droit divin; ils l'appellent zacat. Voyez

CHARITÉ.

AUMONIER, ecclésiastique attaché à la personne d'un roi, d'un prince, d un prélat, quelquefois d'un simple particulier, pour remplir les fonctions sacrées. Ce nom vient de ce que dans l'origine le prélat ou le prétre qui desservait l'oratoire d'un roi ou d'un grand personnage, était chargé de la distribution des aumones. Par extension on a donné le titre d'aumonier : 1º à l'ecclésiastique chargé de la direction spirituelle d'une communauté de semmes; 2º à celui qui dit la messe, administre les sacrements, et donne l'instruction religieuse dans les collèges et les pensions d'éducation; 3° à celui qui remplit les mêmes fonctions dans les armées. La présence des aumôniers dans les camps remonte à l'an 742, où le premier concile de Ratisbonne décida qu'à l'aveuir tout général d'armée devait être accompagné, dans ses expéditions, de deux évêques, avec un nombre proportionné de prêtres et de chapelains. Tout chef de corps devait aussi être suivi en campagne de son confesseur. 4º Il y a aussi des aumôniers de vaisseaux; autrefois, en France, dès que le personnel d'un vaisseau comprenait quarante personnes, il devait y avoir un aumônier.

Aumònien (Grand) de France. C'était le premier ecclésiastique de la cour. Il était chargé des fonds que le roi destinait à faire des aumônes; il recevait le serment de fidélite que prétaient au roi ceux qui étaient revêtus de quelque dignité ecclésiastique. C'était lui qui célébrait l'office divin dans la chapelle du roi, qui nominait les évêques ou les prêtres qui devaient y officier, et qui choi-

les prêtres qui devaient y officier, et qui choiisait les prédicateurs. Il faisait la prière lever et au coucher du roi, récitait la bénéion et les grâces aux repas publics de Sa jesté. C'était le grand aumonier qui pré-

sentait l'eau bénite et le livre au roi, lorsque celui-ci allait entendre la messe. Il n'avait pas besoin de l'approbation de l'ordinaire pour célébrer devant Sa Majesté, en quelque diocèse que ce fêt.

Aumonien (Lord). On appelle ainsi, en Angleterre, le grand aumonier. Cet officier peut, par privilége, faire ôter de dessus la table du roi le plat qu'il juge à propos, et le

donner à un pauvre.

AUMUSSE, partie de l'habitlement des anciens Français, qui est restée aux chanoines. C'était une espèce de chaperon en peau fourré d'hermine et de menu-vair; on le portait sur la tête, it couvrait les épaules et descendait jusqu'aux reins. Les chanoines s'en servaient pendant l'hiver, surtout dans l'office de la nuit, pour se préserver du froid; dans la suite, ce ne fut plus qu'un ornement qu'ils portaient au chœur sur le bras gauche. Il y avait aussi des communautés de femmes dont les religieuses avaient le droit de porter l'aumusse en qualité de chanoinesses. Il y a encore en France des diocèses où les chanoines ont conservé l'aumusse.

AURÉOLE. Ce nom, qui en latin veut dire couronne d'or, se donne au cercle ou couronne dont les peintres ou sculpteurs ornaient la tête des saints personnages du christianisme; ils avaient autrefois l'habitude de dorer cet attribut, ce qui fut cause de son nom. On donna d'abord l'auréole à Jésus-Christ, à la sainte Vierge et aux anges, puis, dès le ve siècle, il distingue généralement tous les saints; on le donna même à l'agneau et aux animaux symboliques des évangélistes; maintenant cet usage est à peu près

tombé en désuétude.

AURES ou AIRS, êtres aériens, que l'on peut regarder comme les sylphes des anciens. Ces déités, qui se trouvent sur les peintures antiques, sont légères, vêtues de longues robes et de voiles flottants aux brillantes couleurs; compagnes des zéphyrs, elles soment l'air de fleurs; sans cesse occupées de jeux et satisfaites de leur bonheur, elles prennent plaisir à contribuer à celui des mortels. On les reconnaît surtout au voile qu'eiles tiennent dans leurs mains, ou qu'elles font flotter au-dessus de leurs têtes.

AURORE. Les Grecs, qui divinisaient tout, n'ont pas manqué de faire de l'Aurore une déesse; elle était, suivant cux, fille d'Hyperion et de Théa, ou bien de Than et de la Terre; sa function était d'ouvrir, chaque matin, avec ses doigts de rose, les puries de l'orient. Mais elle a du manquer plus d'une fois à son poste, car les poètes nous racontent ses amours avec Astræus, dont elle eut pour enfants les Vents, les Astres et la planète Lucifer. Elle aima aussi Tithon, qui tui donna deux fils, Memnon, qui fut roi d'Ethiopic, et Hermathion, qui regna sur une partie de l'Asie. La mort de ses enfants la rendit inconsolable, car elle répandait chaque jour sur son passage ces larmes brillanles que maintenant nous appelons tout simploment rosés. Il est inutile de parier de ses intrigues avec Orion, evec Céphale et avec

beaucoup d'autres, car les anciens supposaient qu'un jeune homme qui mourait à la firer de son âge avait été enlevé par l'Aurore; c'est sans doute en conséquence de cette idée qu'en avait coutume d'inhumer avant le lerer du soleil ceux qui avaient été atteints d'aue mort prématurée. On la représentait vêue d'une robe de safran on d'un jaune pâle, une verge ou torche à la main, sortant d'un palais de vermeil, et montée sur un char d'une métal, attelé de deux chevaux blance, qu'Homère nomme Lampus et Phaélos.

AUSCA, dieu de l'aurore, chez les anciens Polonais.

AUSCHWEYT, dieu des anciens Prusims; il présidait à la santé et aux maladies. AUSPICE. I. C'était, chez les Romains, un priage tiré du vol des oiseaux; de ces mots, na impierre, considérer les oiseaux, on fit fuord arispicium, puis auspicium. Ce nom ndonnait et au présage lui-même et aux petres ou devine qui le tiraient. Par extensa on donna aussi le nom d'auspices à difkents modes de divination qui n'avaient pas ks oiseanx pour objet; ainsi il y avait 1° l'auspice ex acuminibus, qui se tirait de la pointe en javeluts, des piques et des traits, et qui amonçait l'heureuse ou la funeste issue fon combat; 2 l'auspice jugale, qui avait im lorsque des animaux attelés se renconmient; & l'auspice liquidum, pris lorsque kciel était pur et serein ; 4º l'auspice pedesm, pris des animaux à quatre pieds ; 5º l'auspies piasulare, qui n'offrait rien que de fâ-cheax, comme forsque la victime s'enfuyait klautel, qu'elle mugissait après avoir été kippée, ou qu'elle tombait autrement qu'il M convenait.

Il. Cette superstition n'était pas propre aux housins, plusieurs peuples ancieus en maient d'analogues; les Grecs, bien entendu, u'en étaient pas exempts. Nous ksons lans Euripide: Laissons l'art des auspices, mention propre à flatter la curiosité humaine, à fomenter la crédulité, ainsi qu'd enrichir ceux qui s'en servent. L'auspice le plus sir est la raison et le bon sens. Voy. Augung, Auspices. Voy. aussi ces mots dans notre britonnaire des Sciences occultes.

AUSTRÉIA, génie des anciens Slaves, qui dail le protecteur des ruches et des abeilles. AUSTRALIENS. On appelle de ce nom les dienes tribus sauvages qui pesplent la made ile nommée aujourd'hui et autrefois Novolle-Hollande. Ils n'ont ni temples, ni idoles; mais ils sont fort superstitieux et refortent beaucoup les mauvais genies, auxfich its attribuent presque toutes leurs maladies. Ils se réunissent dans les bois pendant pleine lune, pour célébrer des danses religieuses appelées corobarus; ils y font des simulacres de combats, et imitent l'aliure nalureile du kangaron et de l'émeu. lis croient à la sercellerie et à la métempsycose; car ils se persuadent que les âmes de leurs anœires reparaissent autour d'eux sous la forme d'animaux, ou qu'elles animent les corps des blancs venus d'Europe. On n'a pu

encore découvrir d'une manière blen précise quelles idées ils se forment d'un Etre suprême, de la Providence divine et d'une vie future. Quelques tribus de la Nouvelle-Galles du Sud reconnaissent un bon esprit nommé Koyan, et un mauvais nommé Potoyan. Koyan n'est occupé qu'à leur rendre de bons offices, et à déjouer les machinations de Potoyan, qui ne cherche qu'à leur jouer de mauvais tours. Il aide aussi les indigènes à retrouver les enfants que Potoyan attire pour les dévorer. Ce dernier rôde, quand la nuit est venue, à la recherche de sa proie; son arrivée s'annonce par un sifflement particulier, bas et prolongé; mais il craint d'approcher du feu, qui sert de protection contre ini; c'est pourquoi les natureis n'aiment pas voyager de nuit, ou dormir sans un grand feu allumé à côté d'eux.

AUSTRI, génie de la mythologie soandinave, qui présidait à la région orientale du ciel.

AYÈ (prononcez Adjiè ou Adghiè), une des divinités des Yébous, peuples de l'Afrique, sur la côte de Benin. Ce dicu a un temple à Odé-Yébou, capitale du pays.

A ZIA RI, nom d'une dignité spirituelle parmi les bouddhistes du Japon. Ce nom n'est autre que le mot sanscr t atcharya, qui signifie instituteur spirituel. Ce titre fut introduit pour la première fois au Japon, l'an 973 de l'ère chrétienne.

AUTEL, éminence sur laquelle on offrait des sacrifices à la Divinité. Il n'y a que les religions qui font des sacrifices ou des offrandes qui aient des autels; c'est pour cela que les protestants a'en ont pas, et que les Juis n'en ont plus.

1. Dans les premiers Ages du monde, les autels étaient des éminences de gazon ou une simple pierre. C'est sans doute sur des autels semblables que Cain, Abel, Noé et les anciens patriarches firent leurs offrandes; plus tard même, lorsque Dieu organisa dans le désert le culte des Israélites, il leur ordonna de construire son autel en terre; il ne répudia pas cependant les autels en pierre, mais il exigea qu'ils fussent de pierres brutes et non tailiées. Mais il fit exception pour ceux qui devaient être érigés dans le tabernacle; on y voyait, 1º l'autel des holocaustes, qui était en bois recouvert de bronze, creux par dedans et terminé au fond par une grille; il avait cinq coudées de Longueur, autant de largeur et trois de hauleur; c'était sur cet autel que l'on faisait brûler les chairs des victimes; 2º l'autel des parfums, beaucoup moins large que le précédent; il n'avait qu'une coudée sur chaque face, et deux coudées de haut; il était pareillement de bois. mais revêtu d'or pur ; le sommet était entouré d'une petite galerie d'or, et au milieu était un petit foyer d'or en forme de grille; c'était là qu'on faisait brûler l'encens. Lorsque Salomon éleva le célèbre temple de Jérusalem, il donna à l'autel des holocaustes une dimension beaucoup plus grande, c'est-à-dire vingt coudées de longueur sur chaque face, et dix coudées de hauteur; on y montait par une pente douce.

2. Les autels des Grecs et des Romains variaient de forme et de hauteur, mais ils étaient presque toujours tournés vers l'orient; il y en avait de ronds, de carrés, d'ovales; ceux des dieux infernaux étaient moins des autels que des cavités pratiquées en terre; ceux des divinités terrestres s'élevaient peu an-dessus du sol, tandis que ceux des dieux célestes étaient beaucoup plus hauts; celvi de Jupiter Olympien avait, au rapport de Pausanias, environ 25 pieds d'élévation. Ils étaient de toute sorte de matière, en pierre, en marbre, en métaux plus ou moins précieux, en bois ; à Délos il y en avait un fabriqué avec des cornes d'animanx ; celui de Jupiter Olympien, dont on vient de parler, était pétri avec la cendre des victimes. Derrière l'autel s'élevait communément la statue de la divinité à laquelle il était consacré. C'était sur les autels que l'on faisait les sacrifices, que l'on brûlait les victimes ou l'encens, que l'on offrait les fruits, les gâteaux et autres objets votifs; c'était sur les autels que l'on prétait serment, que l'on scellait les traités de paix; souvent encore c'était à leur picd que se contractait le lien conjugal. Ils étaient aussi regardés comme des lieux inviolables: un captif, un accusé, un criminel même parvenait-il à se réfugier auprès d'un autel, à le saisir, à l'embrasser, on le regardait comme sous la protection de la divinité, on n'osait l'en arracher : quelquefois cependant on usait dans cette occasion d'un subterfuge; on murait la porte, et la faim faisait le reste. - On peut citer, comme exemple inour de bassesse et d'adulation, l'autel érigé à Lyon et dédié à Au-guste, dix ans avant Jésus-Christ, dans un lemple élevé à frais communs par soixante nations gauloises, avec soixante statues sur lesquelles étaient inscrits les noms des peuples qui avaient concouru à son érection. Cel autel devint fameux dans la suite, par les concours littéraires qui se tenaient en sa

3° Les autels égyptiens sont des monolithes de forme conique tronquée de quatre pieds de hauteur et fort évasés à la partie supérieure, qui est ordinairement creusée en entonnoir terminé par une couverture qui traverse la pierre dans toute sa hauteur; la partie supérieure du contour pose sur une pointe de quelques pouces. Il y a des autels égyptiens en basalte vert et en porphyre; plusieurs sont décorés d'inscriptions.

4° Les autels des chrétiens diffèrent en tout de ceux dont nous venons de parler : ils doivent avoir tous la forme d'une table à la partie supérieure, mais le reste est'tout à fait abandonné à l'arbitraire; ainsi les uns ont la forme de tombeaux, parce que souvent, dans la primitive Eglise, les tombeaux des martyrs tenaient lieu d'autels; les autres sont suspendus sur des picds ou colonnettes, pour micux représenter la table sur laquelle Jésus-Christ institua l'eucharistie; d'autres sont pleins et solides li y en a en pierres

brutes ou polies, en marbre, en bois, en métal de différentes sortes; mais la partie supérieure doit toujours être en pierre. Il y en a d'unis, de sculptés, d'ornés de bas-reliefs. Dans les anciennes églises l'autel était presque toujours situé de manière que le prêtre officiant eut le visage tourné vers l'orient. Il serait à désirer qu'à l'époque actuelle on tint davantage à conserver l'ancienne pratique. Il y a des autels adossés à la muraille, principalement ceux des chapelles; en ce cas le mur est orné d'un revêlement appelé rétuble. qui est souvent décoré de colonnes, d'un fronton et de lableaux, statues ou bas-re liefs. Il y a aussi des autels isolés, tel qu'est souvent celui que l'on nomme maître-nutel; il est sans rétable ou avec rétable. Sur la partie postérieure de l'autel s'élèvent ordinairement un ou plusieurs gradins sur lesquels on place une croix avec des chandeliers de chaque côté: on y voit souvent aussi, surtout sur le maîtreautel, un tabernacle dans lequel est conservée la sainte eucharistie. — L'autel portatif consiste en une tablette en pierre, en marbre, ardoise, etc., de petite dimension, et que l'on peut transporter dans les endroits où il n'y a pas d'autel fixe, afin d'y célébrer les saints mystères, comme dans les camps, dans les pays étrangers, dans les maisons des simples particuliers. On les encaisse aussi très-souvent dans les autels fixes des églises, qui fréquemment sont construits en bois. Pour que l'on puisse célébrer la messe sur un autel quelconque, por atif ou non, il faut qu'il ait été auparavant consacré par un évêque avec des rites et des cérémonies particulières, et qu'il renserme des reliques ou restes du corps d'un saint. Voy. notre Dictionnaire de Liturgie, et celui des Rites sacrés, art. AUTEL.

AUTO-DA-FE, expression espagnole qui signifie acte de foi. On appelait ainsi, en Espagne, en Portugal et dans les établissements que les Portugais avaient dans les Indes, les cérémonies avec lesquelles on procédait au supplice de ceux qui avaient été condamnés par le tribunal de l'Inquisition (Voy. ce mot). Voici comme se pratiquaient ces sanglantes exécutions : Lorsque des accusés avaient été convaincus de sacrilége, ou de profanation, ou de magie, ou d'apostasie de la religion chrétienne et catholique, ils étaient condamnés à diverses peines, suivant la nature de leur faute : les uns à la confiscation de leurs biens, les autres à la réclusion dans un monastère, d'autres à la prison perpétuelle ou à d'autres pénitences plus ou moins rigoureuses; les plus coupa-; bles enfin étaient coudamnés au feu. On attendait communément qu'il y eût un certain nombre de ces derniers, pour donner plus de solennité à l'auto-da-fé, qui était une grande séte pour les populations. Lorsque le jour de l'execution avait été définitivement fixé, un l'annonçait longtemps d'avance au prône dans toutes les paroisses. En Espagne les inquisiteurs allaient eux-mêmes en grande pompe l'annoncer un mois d'avance sur la grande place de Madrid. Ils s'y rendaient en cavalcade superbe, précédés de leurs ban-

nières et au son des instruments de musique. Dès que le jour marqué était arrivé, les cloches, en branle des l'aurore, invitaient le peuple à venir assister à cette terrible soennité. Des gardes allaient ordonner aux condamnés de se préparer, et leur donnaient l'habit que les prisonniers devaient génerslement porter ce jour-là. Cet habit consistait en une veste dont les manches descendaient jusqu'au poignet, et un caleçon qui alteignait les talons, le tout de toile noire risée de blanc; les femmes avaient une robe te même étoffe. Voici quel était l'ordre de li marche: La toilette finie, on les fait sortir ic pri-on, et ils sont conduits dans une lonrur galerie où on les fait ranger en files, au milieu d'un profond silence. Vêtus tous de la uime façon, ces infortunés ignorent le seare de supplice qui attend chacun d'eux, r quel sera leur sort. Ils vont bientôt en are instruits, ou du moins le soupçonner. En effet, paraissent ces lugubres habits dont le différence bizarre va leur annoncer la disserence des peines auxquelles ils sont condamnés. Ceux qui ont commis des crimes contre la foi en Jésus-Christ, juiss, musulmans, sorciers ou hérétiques, qui aient été asparavant catholiques, sont revêtus du sabenito, espèce de scapulaire ou dalmatique de toile jaune avec une grande croix de sint André, peinte par devant et par derrière. Ceux qui sont tenus pour convaincus, milersistent à nier les faits dont ils sont zenies, ou qui sont relaps, portent une autre espèce de scapulaire nommé zamarra, dont le fond est gris. Le portrait du crimisel y est représenté au naturel devant et derrière, posé sur des tisons embrasés, avec des flammes qui s'élèvent et des démons tout à l'entour; leurs noms et leurs crimes sont écrits au bas du portrait. On donne encore à ces derniers des bonnets de carton appelés carochas, en forme de mitre, tout couverts de diables et de flammes ardentes avec un criteau exprimant le crime du condamné. Toutefois il est encore temps d'éviter le seu. en renonçant à son système de dénégation et es s'avouant coupable, et manifestant du repentir; alors, à moins qu'on ne soit reus, on reçoit une zamarra représentant des fimmes, mais renversées la pointe en bas; est ce que l'on appelle suego revolto. On zet à la main de chacun un cierge de cire pane, et quelques aliments à ceux qui en mieut prendre. Après que tout a été ainsi seposé, on fait sortir les prisonniers de la talerie, un à un, et on les fait passer dans une grande salle, à la porte de laquelle est assis l'inquisiteur, ayant près de lui un secrétaire debout, et lenant entre ses mains une liste où sont inscrits les noms d'un certain nombre de personnes de diverses qualies, qui se trouvent aussi dans la même salle. La même lemps qu'on sait sortir un prisonnier, on nomme un de ces messieurs, qui s'approche aussitot du criminel pour l'accompagner et lui servir de parrain à l'acte de foi. Ces parrains sont charges des prisonniers qu'ils accompagnent, ils en répondent et sont obligés de les représenter après la cérémonie. On donne aussi aux condamnés des confesseurs qui ne cessent de les exhorter et de leur présenter le crucifix tout le temps que dure la procession; elle ne commence guère à se mettre en marche qu'à sept ou huit heures du matin. (En Espagne, c'était un corps de charbonniers, tous armés de piques et de mousquets, qui ouvrait cette marche; ils avaient ce privilége parce qu'ils fournissaient le bois pour les bûchers de l'inquisition. En Portugal la procession commençait par la communauté des dominicains, en qualité d'inquisiteurs, précédée de la bannière du Saint-Office, sur laquelle l'image de saint Dominique, leur fondateur, était richement brodée; ce saint y était représenté tenant un glaive d'une main et de l'autre une branche d'olivier, le tout surmonté de la devise : Justitia et Miscricordia. Ces religieux sont suivis des prisonniers, qui marchent l'un après l'autre, ayant chacun son parrain à son côté et un cierge à la main.) L'ordre de la marche n'est point réglé par la diversité des sexes, mais l'énormité des crimes; les semmes s'avancent indifféremment avec les hommes. Les moins coupables marchent les premiers; les condamnés au seu sont les derniers. Entre les uns et les autres on porte un grand crucifix, dont la face, tournée vers ceux qui précèdent, marque la miséricorde dont on a usé à leur égard, en les délivrant de la mort qu'ils avaient justement méritée; et dont le dos, tourné vers ceux qui suivent, signifie que ces infortunés n'ont plus de grâce à espérer. Souvent, au nombre de ces derniers, on voit des hommes qui portent, au haut d'un bâton, des sigures en carton, représentant des personnes au naturel, et revêtnes comme les personnes vivantes qui doivent subir le supplice. Ces statues sont les effigies de ceux qui ont été condamnés par contumace ou qui ont évité le supplice en s'échappant des prisons. On voit encore d'autres hommes porter sur leurs épaules de petits coffres peints en noir et aussi couverts de diables. Dans ces coffres sont enfermés les os des criminels qui sont morts ou à qui on a fait le procès avant ou après leur décès, pendant ou avant leur détention, afin de donner lieu à la confiscation de leurs biens; car l'inquisition ne bornait pas sa juridiction aux personnes vivantes ou à celles qui sont mortes dans les prisons, elle saisait même souvent le procès à des gens qui étaient décédés plusieurs années avant d'avoir été accusées, lorsqu'après leur mort ils étaient chargés de quelque crime considérable ; dans ce cas on les exhumait, et, s'ils étaient convaincus, on brûlait leurs ossements, et on confisquait tous leurs biens, dont on avait bien soin de dépouiller ceux qui avaient rerecueilli la succession. Après avoir parcouru les principales rues de la ville, la procession arrivait enfin à l'église destinée pour la célébration de l'acte de foi. Le grand autel était tendu de noir; celui qui portait la croix allait la déposer au milieu des chandeliers

qui paraient l'autel. De chaque côté il y avail une espèce de trône, l'un à droite pour l'inquisiteur et ses conscillers, l'autre à gauche pour le roi ou le prince qui assistait à la cérémonie et sa cour; plus bas, vers les portes de l'église, étaient placées des banquettes sur lesquelles venaient s'asseoir les prisonniers et les parrains, à mesure qu'ils entraient dans l'église; en sorte que les premiers venus étaient plus près de l'autel. Quand tout le monde était placé, et que la foule avait rempli le reste de l'église, un prédicateur montait en chaire et prononçait un discours analogue à la circonstance. Le sermon fini, deux lecteurs montaient en chaire tour à tour, y lisaient à haute voix le procès de tous les coupables, et leur signifiaient les peines auxquelles ils étaient condamnés. Celui dont on lisait le procès se tenait debout au milieu de l'enceinte, accompagné de l'alcade, et un cierge à la main. En Espagne on le conduisait dans une cage élevée vers le pied de l'autel, afin que, pendant qu'on lisait sa sentence, il pût être vu de tout le monde. Après la lecture du procès, le lecteur prononçait à voix haute une profession de foi, en exhortant le coupable à la réciter de bouche et de cœur en même temps que lui. On menait aussi le condamné près d'une table sur laquelle étaient des missels ou-verts; il se mettait à genoux et posait la main sur un des livres tant que durait la formule de profession de foi, puis il re-tournait à sa place, et on continuait la lecture des procès de ceux qui n'étaient pas condamnés à nort. Lor que tous ceux-ci ont entendu leur sentence et fait leur amende honorable, l'inquisiteur quitte son siège, se revêt de l'aube et de l'étole, et accompagné de prêtres qui tiennent une baguette à la main, il vient au milieu de l'église et prononce sur eux la sentence de l'absolution de l'excommunication, et les prêtres qui l'accompagnent donnent à chacun d'eux un petit coup de baguette : ce n'est qu'alors que ces malheureux peuvent communiquer avec leurs parrains, qui jusque-là se feraient scrupule de leur parler. Puis l'inquisiteur retourne sur son trône, et on fait la lecture des procès de ceux qui sont condamnés à mort, et qui tous se terminent par ces paroles : Que le Saint-Office ne pouvant leur faire grâce à cause de leur rechute et de leur impénisence, et se trouvant indispensa-blement obligé de les punir selon la rigueur des lois, il les livre au bras séculier. Aussitot un huissier s'approchait et se saisissait de ces malheureux, après qu'ils avaient reçu préalablement un petit coup sur la politrine, de la main de l'alcade, en signe qu'ils étaient abandonnés, et on les conduisait devant les juges séculiers, sur la place destinée à cet effet; ces juges, supposant les procès parfaitement instruits, et les coupables **justement conda**mnés , se bornaient à leur demander dans quelle religion ils voulaient mourir. Aussitot qu'ils ont répondu à cette unique interrogation, l'exécuteur se saisit l'enx. les attache à des poteaux sur le bû-

cher, où ils sont d'abord étranglés, s'ils ont déclaré mourir chrétiens; sinon ils sont brûles vifs. Le lendemain de l'exécution, ou porte dans les églises des dominicains les portraits de ceux qu'on a fait mourir; on y voit seulement leur tête placée sur des tisons embrasés. Une inscription indique leur nom. celui de leur père et de leur pays, leur crime et la date de leur exécution. Si le condamné était retombé dans son orime après une première grâce, on mettait au bas de son portrait : Brûlé comme hérétique relups. Si, n'ayant été accusé qu'une fois, il persistait dans son erreur, on mettait : Brûle comme hérétique contumax. Enfin, si, convaincu par un nombre suffisant de témoins, il persistait à se dire innocent et qu'il professat même le christianisme jusqu'à la mort, on inscrivail : Brûle comme hérétique conraincu négatif. Ceux des prisonniers qui en étaient quitles pour le fouet, les galères, on en général qui sortaient la vie sauve des mains des inquisiteurs, étaient tenus au secret le plus inviolable sur tout ce qui s'était passé à leur égard pendant leur captivité; la plus légère indiscrétion était un crime impardonnable. Il y avait des lieux, comme en Espagne, où les hûchers n'étaient pas élevés de terre; on faisait en terre un trou fort large et fort profond, dans lequel on allumait un grand feu dès la veille de l'exécution, de manière qu'il était rempli de braise ardente lorsque les criminels arrivaient. Si c'étaient des juifs obstinés, on leur faisait faire trois fois le tour de ce brasier afin de les effrayer, et s'ils persistaient, on les y précipitait vivants. On cite l'exemple d'une belle Juive de dixhuit ans qui, pour échapper aux importunités du moine qui la sollicitait d'abjurer, s'y précipita d'elle-même. Il y avait encore quelques autres différences dans la cérémonie que nous venons de décrire, suivant les pays, mais elles étaient peu importantes. La description que nous avons mise seus les yeux de nos lecteurs est tirée d'une relation d'un mé tecin français et catholique, nommé Dellon, qui fut enfermé dans les prisons de Goa, soumis à l'amende honorable, et condamné à cinq ans de galères, comme convaincu 1º d'avoir soutenu l'invalidité du bapteme d'esprit; 2º d'avoir condamné le cuke des images, et d'avoir blasphémé contre le crucifix, en disant d'un crucifix d'ivoire que c'était un morceau d'ivoire; 3º d'avoir parlé avec mépris de l'Inquisition et de ses ministres. - Nous sommes aussi loin d'approuver ces cruautés, que d'en rendre responsable l'Eglise catholique. Voy. Inquistrion. Voy. aussi notre Dictionnaire de Liturgie, art. Auto-da-fé.

AUTOGENE (Né de soi-même), nom que que que gnostiques donnaient au fils d'un certain esprit vierge qu'ils nommeient Barbelath. Ils disaient qu'il avait eu commerce avec un des Eons; ils l'appelaient aussi Adamas, diamant, et Protarchonte, premier magistrat.

AUTOMATIE, déesse du hasard. Timoléon, général corinthien, lui fit bâtir un lemple, comme tenant d'elle une partie de sa

AUTOMNE. Cette saison, chez plusieurs peuples, a un caractère religieux. Suivant la chronologie des Tongouses et de plusieurs autres peuplades de l'Asie centrale, ce sut en automne que toutes les choses crées reçurent l'existence et que le mourement de l'univers commença. C'était aussi le sentiment des anciens Grecs, dont les dormes religieux avaient beaucoup emprunté à l'Asie. C'a toujours été chez les Ins une croyance étable, que c'était à trépoque que commençait leur année ciile; plusieurs autres nations les imitaient n cela; la révolution française elle-même taétail revenue à cette antique coutume. Outlques docteurs chrétiens ont cru trouver sus la Genèse des témoignages en faveur kelle opinion.

tles auciens représentaient l'Automne ses divers emblèmes : tantôt c'était un bonne tenant de la main droite une grappe trasio, et un livre de la gauche; tantôt il unit une chèvre par un des pieds de deand et portait des fruits dans une corbeille. un lui donnait aussi une tunique couleur 4 kuilles de vigne qui commencent à se ber, avec une draperie couleur de sang.

prallusion au vin nouveau.

AUTOPSIB. Les anciens appelaient ainsi neut dans lequel on avait un commerce blime avec les dieux. On se croyait alors mela de toute leur puissance, et l'on était persuade qu'il n'y avait plus rien d'impossible Ciceron préfend qu'on n'y révélait aux adoles que des principes de morale et des renies physiques.

AUTOS SACRAMENTALES, c'est-à-dire seles secramentaux. Ce sont des espèces de francs qui se jouent en Espagne dans le lemps de la sofennité du Saint-Sacrement. Ce sont des sujets de piété tirés de la Bible, des ies de saints ou du génie des auteurs; on h joue l'après-midi à la clarté des slam-

Mus. quoiqu'il soit encore grand jour. MUXESIA (FETE D') ET DE DAMIA, jeunes ile qui vinrent de Crète à Trézènes, où de lapida dans une sédition. Après leur in elles furent honorées comme des di-'ules par les habitants de Trézènes, d'Ered d'Epidaure. On confond leur culte au celui de Cérès et de Proserpine; on les Multaussi Carpophores, parce qu'on les métrait comme portant des fruits et marant la fertilité. Les mystères qu'on Cerril à cette sete étaient, suivant Pausa-🐴 qui y avait assité, les mêmes que ceux irusis. Chacune de ces deux déesses ul dir choréges ou chefs de chœars, com-ಿದ್ದರೇ femmes qui se raillaient mutuelleent et épargnaient les hommes.

AVADANA, livre sacré des bouddhistes qu'épal; il traite du résultat des actions. WADOUTA, religieux hindous, adoraters de Siva. Ils font profession de ne poskdr quoi que ce soit, à peine conservent-ils un chelif morceau de toile pour couvrir leur budité; quelques-uns même ne se sont pas

scrupule d'aller entièrement nus. Ils se frottent le corps avec de la cendre, et quand ils ont faim, ils entrent dans une maison, tendent la main sans parler, et mangent sur l'heure ce qu'on leur donne. Il en est même qui ne se donnent pas la peine de demander aumône, ils se couchent sur le bord d'une rivière réputée sainte, où les pèlerins et les gens de la campagne leur apportent du lait et des fruits.

AVAE-PARAI. Ce mot, qui signifie jambe peinte, est le nom des adeptes de première classe qui sont partie de la secte des Arcois,

chez les Taïtiens. Voy. Annois.

AVALOKESWARĂ, OU AVALOKITES-WARA. Ce mot, qui signifie en sanscrit le maître qui contemple avec amour, est le nom d'un Bodhisatwa, ou fils spirituel d'un Bouddha céleste; c'est le même que Padmapani, engendré d'Amitabha. Avalokiteswara est la divinité principale et le protecteur du Tibet, où il est appelé Djianrai zügh; on le nomme encore le grand compatissant. Il a toujours montré une affection particulière pour le Tibet, et les habitants de ce pays préten-dent même que c'est lui qui l'a peuplé le premier, ce dieu s'étant concerté avec Dziamdjang sur les moyens de peupler cette contrée déserte et couverte seulement de neiges éternelles. Dziamdjang exposa que, pour parvenir à ce but, il fallait que l'un d'eux prit la forme d'un singe mâle, et qu'on disposât un génie à se transformer en singo femelle. Avalokiteswara, y ayant consenti, devint le singe et donna la vie à trois fils et à trois filles qui peuplèrent le Tibet et devinrent ainsi les ancêtres des habitants actuels. C'est pourquoi les Tibétains désignent leur pays sous le nom de royaume des singes.

AVANI-AOTON, fête que les Tamouls célèbrent dans le mois d'avani (août-septem-bre), en l'honneur de Siva. Tous ceux qui portent des cordons en écharpe, comme les brahmanes et dissérentes classes de Kchatrias, vont se baigner au bord des étangs ou des rivières, après s'être fait raser. C'est là qu'ils quittent leurs vieux cordons pour en prendre de neufs. Ils implorent aussi pendant ce jour le pardon des fautes qu'ils ont commises pendant l'année précédente.

AVANA-MOULON, autre léte célébrée dans le même mois par les Tamouls. Elle a lieu dans les temples de Siva, parce qu'à pareil jour le dieu fit le miracle suivant: — Manicavassa, ministre de Pandi-Radja, roi du Maduré, partit avec un grand cortége et 490 millions de charas d'or, destinés à faire un achat considérable de chevaux pour le roi. Or ce ministre avait depuis longtemps le désir d'être initié dans les mystères de Siva. Ce dieu, disposé à lui accorder cette faveur, voulut être lui-même son gourou; il prit la figure d'un brahmane, et, suivi de 999 génies déguisés en disciples, alla se placer sous un arbre, près duquel devait passer Manicavassa Celui-ci, ayant aperçu le prétendu brahmane, s'approcha de lui, lui demanda qui il était et quel livre il portait sous le bras; le dieu

lui répondit qu'il était gourou, et que le livre était le Shiveyana-Podou. Manicavassa lui avant demandé l'explication de chacun de ces mots, Siva le satisfit avec tant de sagesse, que le ministre, étonné, ne pouvant plus douter que ce ne fût le dieu lui-même, se prosterna devant lui pour l'adorer et lui démanda la grâce d'être admis au nombre de ses disciples. Siva lui accorda sa prière et procéda lui-même aux cérémonies de l'initiation. Manicavassa se dépouilla de tous ses ornements, se convrit le corps de cendres, et offrit au dieu tout l'argent qu'il avait apporté pour l'achat des chevaux. Siva lui dit d'en distribuer une partie aux pauvres, et d'employer le reste à lui élever des temples. Ceux qui composaient son cortége, croyant que leur chef avait perdu la raison, firent part au roi de sa conduite. Celui-ci écrivit à son ministre de revenir, et, sur son refus, les autres chefs du cortége eurent ordre de l'amener de force. Dans cette perplexité, Manicavassa eut recours au dieu, qui lui dit de se rendre auprès du roi et de lui annoncer que les chevaux arriveraient le jour du m ulon du mois d'avani (le moulon est le jour où la lune entre dans sa 19º mansion), et de lui faire présent d'un rubis qu'il lui remit. Le ministre reprit ses ornements, et revint à la ville avec sa suite; il alla déclarer au roi quel jour les chevaux devaient arriver, et lui donna un rubis, si beau et si parsait, qu'au lieu de le réprimander, le prince lui sit un accueil savorable. Au jour sixé, on vit arriver à la porte de la ville une quantité prodigieuse de chevaux, qui furent trouvés si accomplis dans leurs formes et dans leur allure, qu'ils furent tous sans exception acceptés par les experts. Le roi alla au-devant d'eux pour les voir, et les fit conduire dans ses écuries; mais pendant la nuit on entendit dans ces mêmes écuries un vacarme elfroyable; on y courut et l'on vit avec étonnement tous ces chevaux transformés en adives (espèce de renards), qui dévoraient les anciens chevaux du roi. C'était en effet des adives que Siva avait métamorphosés en chevaux et avait fait conduire par des dévétas déguisés en marchands. Le roi, furieux du tour qu'il croyait lui avoir été joué par son ministre, le sit souetter publiquement, puis il le sit exposer tout nu au soleil, en l'obligeant à se tenir sur un pied. Ce malheureux invoqua Siva; et tout à coup on vit la rivière se gonsler, rompre ses digues et menacer la ville d'une destruction complète. A ce prodige, le prince reconnut qu'une main toute-puissante protégeait son ministre; il eut recours à lui et le pria de lui pardonner et d'arrêter l'inondation. Manicavassa fit de suite rassembler des ouvriers, qui bientôt curent rétabli les digues. Siva se mit du nomhre; mais un piqueur mécontent s'avisa de lui donner un coup de rotin, et ce coup porta sur la nature entière; les dieux, les hommes, les animaux, enfin toutes les créatures le ressentirent. C'est ainsi qu'il disparut après avoir manifesté sa puissance. Malgré toutes les instauces du roi, le ministre quitta sa place, abandonna ses biens et, sous l'habit de pénitent, courut de pagode en pagode, pour remercier Siva de toutes ses faveurs. Mais, en faisant ses dévotions dans un temple. il disparut tout à conp et fut transporté dans le Kailasa, séjour de Siva et paradis de ses sectateurs.

AVATARA (vulgairement Aoutar). Ce mot signifie descente ou incarnation d'une divinité sur la terre; on appelle principalement de ce nom les dix incarnations de Vichnou, seconde personne de la triade indienne. Quand un dieu ne s'incarne qu'en partie, cela s'appelle Ansavatara. Voy. VICHNOU.

cela s'appelle Ansavatara. Voy. VICHNOT.

AVE, mot latin qui signifie Je vous salue; c'est le nom d'une prière des catholiques romains, adressée à la sainte Vierge, mère de Jésus-Christ. Elle tire ce nom du premier mot. On l'appelle encore la Salutation angélique, parce qu'elle commence par les paroles que l'ange Gabriel lui adressa en lui annonçant le mystère de l'incarnation. Voy. nos Dictionnaires de Liturgie et des Rites sacrés, art. Angelus.

AVE MARIA (RELIGIEUSES DE L'). Elles furent établies en France en 1484, et suivaient l'ordre de Sainte-Claire. Elles se saluaient mutuellement par ces paroles: Ave, Maria, ce qui leur fit donner ce nom. Elles menaient une vie fort austère, et étaient as-

treintes à un silence perpétuel.

AVBNT. On appelle ainsi le temps qui précède la fête de Noël chez les chrétiens; il n'a pas toujours été d'une égale durée, ni célébré de la même manière. Il y a eu des époques où on jeunait trois jours par semaine, le lundi, le mercredi et le vendredi; plus tard on jeuna tous les jours; dans certains siècles l'Avent commençait quarante jours avant Noël, ou à la Saint-Martin, et ce jeune s'appelait le Carême de la Saint-Martin; mais il paraît qu'il n'y avait guère que les clercs qui y fussent obligés. Maintenant, dans l'Eglise latine, il commence invariablement le quatrième dimanche avant la Nativité. On ne jeune plus que trois jours de la troisième semaine, qui sont jours de Quatre-Temps. Ces quatre semaines représentent les quaire mille ans pendant lesquels, suivant la supputation commune, les anciens patriarches ont scupiré après le Messie. Les sept ou neuf derniers jours, les vépres se célèbrent avec une solennité inaccoutumée; on y chante des antiennes qui formulent ces saints désirs, et qu'on appelle communément les grandes antiennes ou les O. parce que toutes commencent par cette in-terjection. — Les Grecs jeûnent encore pendant tout l'Avent, et le commencent le 15 novembre, ou quarante jours avant Noël. Voy. nos Dictionnaires de Liturgie et des Rites sacrés, art. Avert.

AVERNE, marais et lac dans la Campanie, près de Bayes; ses eaux exhalaient des vapeurs si méphitiques, que les oiseaux qui volaient au-dessus y tombaient morts, d'où les Grecs l'appelèrent aopvo; (sans oiseaux), et les Latins, par corruption, Arernus. La sauvage horreur dont ces lieux étaient en-

vironnés exaltant les idées superstitieuses, on en fit une des portes des enfers. Aussi jamais on n'en approchait sans faire un sacrisce aux dieux insernaux. Sur les bords de ce lac était l'oracle consacré aux ombres qu'llysse vint consulter, et où il s'entretint arec le devin Tirésias. Maintenant tout ce prestige est évanoui; Agrippa coupa les bois, ce qui assainit l'air, et fit écouler les caux stagnantes, de sorte qu'actuellement ks oiseaux peuvent voler au-dessus impupément.

AVERRUNCUS, ou ARUNCUS (Préserva-(cur), dieu que les Romains invoquaient, surtout dans les temps de calamités, persuaés qu'il avait la puissance de détourner les maux on d'y mettre fin. On donnait aussi quelquefois ce surnom aux autres dieux quand on les invoquait pour le même objet. Castor et Pollux étaient ceux qui étaient plus particulièrement honorés par les Ro-

mains.

AVESTA, livre que les mages de Perse attribuent à Zerdaustre ou Zoroastre, que plusieurs d'entre eux confondent avec Abraham. C'est l'explication ou commentaire de deux autres livres nommés Zend et Pazend. Les trois volumes, joints ensemble, com-prennent toute la religion des Parsis. Leur tradition porte qu'Abraham lisait ces livres m milieu de la fournaise où Nembrod l'a-

AVIGNON (SECTE D'), société d'illuminés soi, après s'être réunis à Berlin, pour s'ocroper de sciences occultes, se rendirent à Avignon, où ils crurent qu'une voix surnaurelle les appelait. Les principaux étaient Pernetty, bénédictin, le Polonais comte de Grabianka, Brumore, Merinval, et quelques autres. Ils se firent un certain nombre de partisans à Avignon et ailleurs, vers l'époque de la révolution française. Ils donnaient le nom de sainte cabale à l'art par lequel ils prétendaient communiquer avec le ciel. On les accusa d'adorer la sainte Vierge, et de faire de la mère de Jésus-Christ une qua-trième personne ajoutée à la Trinité. Cette accusation était probablement sausse, mais il est certain qu'ils avaient des idées éxagérees sur l'honneur à rendre à Marie. Ainsi on lit, entre autres choses, dans l'ouvrage de Pernetty intitulé: Les vertus, le pouvoir, la clémence et la gloire de Marie, Mère de Dieu (Paris, 1790) : Le décret de la prédestiration de la mère du Verbe incarné a dû acempagner dans Dieu le décret de l'incarnalion de son Fils unique..... Combien donc a dû, approcher de la divinité la mère d'un Homme-Dien! L'union hypostatique du Verbe et l'existence de celle dans le sein de laquelle devil se faire cette union ont dû précéder le décret, même de créer toutes les autres choses. lls renouvelaient aussi, dit-on, les opinions des millénaires; on les a même accusés d'admettre la communauté des femmes, etc. La clandestinité de leurs assemb!ées a pu fatoriser une telle imputation, sans être une preuve qu'elle sût sondée. Un témoin oculaire assure que, dans la réunion avignonaise, dont l'abbé Pernetty était l'apôtre, chacun célébrait la cène à son tour, bien qu'il ne fût pas prêtre. Ils se prétendaient destinés à réformer le monde, en établissant un nouveau peuple de Dieu. Les membres, sans exception d'âge ni de sexe, étaient distingués, non par leur nom, mais par un chiffre. Les ches étaient consacrés avec un rite superstitieux; le président se nommait patriarche ou pontife; il y avait aussi un roi destiné à gouverner le nouveau peuple. Tous prétendaient être assistés des anges, avoir des songes et des inspirations pour interpréter la Bible. Beaufort, ancien militaire, mort depuis peu, soutenait que l'arche d'alliance, la manne, la verge d'Aaron existent encore et sont cachées dans un coin de la Judée, d'où elles reparattront lorsque les juifs entreront dans le sein de l'Eglise.

La société qui, en 1787, se composait d'une centaine d'individus, n'en comptait plus que six ou sept en 1804. Maintenant

elle est totalement éteinte.

/ AVIS (ORDRE D'), établi en Portugal. Les chevaliers qui en sont membres suivent la règle de Citeaux. Cet ordre fut remis en honneur après la victoire remportée à Evora sur les Maures, et confirmé, en 1234, par le pape Innocent IV. Voy. notre Dictionnaire des Ordres religieux, art. Avis (Che-

valiers d').

AVOCAT DU CLERGÉ. Nous apprenons de Marculfe qu'autrefois, en France, les évêques avaient coutume de choisir d'office un avocat pour suivre et terminer consciencieusement les affaires devant tous les tribunaux du royaume; ils étaient particulièrement chargés de la cause des veuves et des orphelins. — Depuis le vi siècle, les clercs et les moines, étant presque les seuls lettrés, remplissaient généralement les fonctions d'avocats et de notaires. Le concile de Reims, en 1131, interdit ces charges aux moines et aux chanoines réguliers, et le concile de Cognac, en 1238, défendit généralement à tous les prêtres de remplir les fonctions d'a-

vocats ou de procureurs.

AVOUÉ. C'était ainsi que l'on appelait autrefois les patrons ou défenseurs des églises. Ils furent établis ou par les fondateurs, ou par les moines, ou par les princes, pour veiller aux intérêts des évêchés et des abbayes. Les avoués étaient encore chargés de conduire à la guerre les vassaux des évêques et des abbés; ils se déchargeaient alors du soin des biens sur des sous-avoués. Des princes étaient quelquesois avoués des églises : l'empereur l'était de l'Eglise romaine. Eu Allemagne, les avoués étaient établis par les empereurs pour gouverner, conjointement avec les prélats, les comtés et les dachés que ceux-ci tenaient de la munificence du souverain, asin de les tenir toujours dans une certaine dépendance. Maintenant les avoueries sont des fonctions purement ci-

viles

AWIDZI (prononcez a-oui-tsi), huitième étage de l'enfer, chez les bouddhistes siamois; c'est une immense place chaussée en

has par une flamme d'une yondjana de long, et en haut par une autre flamme de la même dimension. Ceux qui ont tué leur père ou leur mère, ou un ponghis, blessé un bouddh, les schismatiques, les fauteurs d'hérésies, cenx qui détruisent les idoles, les pagodes soustrent en ce lieu pendant une andraka (une des périodes de l'existence du mond), quelquefois pendant p'usieurs andrakas. Quelques bouddhistes prétendent que celvi qui arrive à l'enfer Awidzi n'en sort jamais, et, pour exprimer leur pensée, ils se servent de la comparaison suivante : Quiconque arrive à l'enfer Awidzi ressemble à une pierre énorme jetée dans la mer. De même que cette pierre ne peut remonter à la surface de l'eau, ainsi la victime de cet enfer n'en peut jamais sortir. Cette comparaison toutefois ne doit pas être prise à la lettre; elle tend seulement à bien faire sentir combien il est difficile de sortir de ce lieu de tourments, quand on y est une fois tombé; car les bouddhistes n'admettent pas plus l'éternité des peines que l'éternité des recompenses.

AXIÉROS, un des dieux Cabires, dans l'île de Samothrace. Voy. Cabires.

AXINOMANCIE, divination par le moyen d'une hache. Il y en avait de deux sortes : la première consistait à poser sur une hache une agate durcie au feu; la seconde, à enfoncer une hache dans un rond, et selon le mouvement que faisait le pieu, on s'imaginait découvrir les voleurs.

AXIOKERSA ET AXIOKERSOS, dieux Cabires, honorés dans l'île de Samo hrace. On en complait quatre : Axiéros, Axiokersos, Axiokersa et Casmilos; on croit que les habitants de cette lle honoraient sous ces noms, Pluton, Proserpine, Cérès et Hécate. Voy. Ca-

AYAT. C'est le nom qu'on donne aux versets du Coran. Ce mot signifie proprement signe, et surfout signe d'avertissement du ciel, et par conséquent miracle, prodige. Chaque verset du Coran, étant regardé par les musulmans comme la parolede Dieu, est considéré comme un miracle et un avertissement céleste. On compte communément 6666 uyat ou versets dans tout le Coran; mais les musulmans ne sont pas d'accord sur ce nombre.

AYENAR, nom sous lequel Harihara est

honoré par les Tamouls. Voy. HARIHARA. AYOUDHA-POUDJA (Cérémonie des armes). Cette fête, appelée aussi Nawaratri et Dourgu Poudja, se célèbre chez les Indiens à la pleine lune d'Acin (septembre-octobre). Chaeun ramasse toutes ses armes et les expose sans fourreau dans une chambre bien nelloyée, ainsi que ses livres et ses instruments de musique. Un brahmane préside à la cérémonie : if prend de l'eau dans un vase, l'offre aux dieux, y trempe des feuilles de manguier et en asperge les voitures, les éléphants, les chevaux, les taurcaux, les vaches, les bateaux qui appartiennent au propriétaire de la maison. Les huit premiers jours sont consacrés à Siva et à Vichnou, et le neuvième on honore les trois déesses, Dourga Parvati, Lakchmi et Saraswati. La pre-

mière est représentée par les armes, en qualité d'éponse de Siva le destructeur; la seconde par les voitures, les bateaux et les animaux, comme déesse des richesses; et la troisième par les livres et les instruments de musique, comme la protectrice des langues et de l'harmonie. L'Ayoudha-Poudja est une fête si sacrée qu'aucun Hindon n'oserait prendre une arme pour se désendre s'il était at-taqué ce jour-là. Le général du Souba du Dekhan, qui assiégalt Gingv, ch visit ce jourlà pour donner l'assaut, persuadé qu'on ne se défendrait pas; en effet, il entra dans la place sans coup férir. Voy. Dounga-POUDJA

AYOUN, nom des prêtres du chamanisme chez les Yakoutes et autres Tatars.

AZA BT AZAEL, noms de deux démons qui, suivant le Zohar, ont été, après leur désection dans le ciel, précipités dans l'enser. L'auteur de ce livre pense que c'est de la réunion de ces deux noms qu'a été formé celui d'Azazel, qu'on lit dans le Lévitique,

chap. xvi. Voy. Azazel.

AZAB-I CABR, ou AZAB-EL-CABR (la châtiment du sépulcre). Les musulmans appellent ainsi le châtiment que les méchants souffrent dans leur tombeau, de la part de Munkir et Nékir. En effet, ces deux anges noirs, après les avoir interrogés sur leur foi, leur administrent une sévère correction en les frappant continuellement avec des massues ardentes. De plus, la terre embrasse étroitement leurs corps et les tourmente craellement jusqu'au jour du jugement, où ils descendront dans la terre pour y expier leurs crimes et leur infidélité.

AZAD, tribu de faquirs, chez les Hindous, qui se rasent la barbe, les cils et les sourcils, el font vœu de chasteté.

AZAN, ministre de la religion judaïque.

Voy. KHAZAN.

AZAR, AZER ou AZUR, père du patriarche Abraham, suivant les musulmans. Voyez sa légende à l'article Abraham. Les Persans le reconnaissent aussi comme le père d'Abraham, considéré comme le même que Zoroastre, fondateur de leur religion. Voici ce qu'ils en rapportent : Azar était Franc de nation et sculpteur de profession. Arrivé à Babylone, il s'y maria avec une semme du pays, nommée Dogdon. Cette femme, visités par un ange de Dieu, sut remplie d'une lumière céleste et se trouva grosse. Les astrologues connurent, par l'inspection des astres. que le fils qu'elle mettrait au monde serait un prophète et l'auteur d'une nouvelle religion. Ils en avertirent Nemrod, qui régnait alors. Co prince ordonna de mettre à mort toutes les semmes enceintes qui se trouvaient dans son empire; l'ordre fut exécuté, mais Dogdon eul la vie sauve, parce que sa grosse se ne paraissait point. L'enfant naquit et fut nomme Ibrahim Zerdaust. Le roi, l'ayant appris, commanda qu'on lui amenat l'enfant, et voulut le tuer de sa propre main; mais à peine eut-il tiré son sabre que sa main se secha. Il fit alors allumer un grand feu et y fit jeter l'enfant. qui y reposa comme sur un lit de roses.

٠٠.٠

P'autres genres de mort lui furent préparés, mais il en fut délivré par des moucherons qui infestèrent le royaume, et dont l'un, étant entré dans l'oreille du roi, le rendit furieux et le fit monrir. Le successeur de Nemrod persécuta d'abord l'enfant; mais, convaincu parles miraches qu'il opérait, il l'adora comme fais it déjà tout le peuple. Voy. Zoroastre.

AZARECA, hérétiques musulmans qui ne reconnaissaient aucune puissance temporelle su spirituelle, et se joignaient à toutes les factions opposées à l'islamisme. Cette secte dona beaucoup de peine aux Ommiades, mais elle s'éteignit d'elle-même par le vice même des principes de constitution qui en reunissaient les membres sans les lier entre

AZAZEL. 1º C'est, suivant les rabbins, un emon en forme de bono, qui habite les dé-erts. Le Zohar et le livre d'Enoch annonceat que c'est un des anges dechus et condan nés à l'enfer. Quelques commentateurs juis pensent que c'est à lui qu'on envoyait le bouc chargé des iniquités des enfants d'Israël.—Les marcosiens, les valentiniens et d'autres hérétiques invoquaient Azazel dans leurs prestiges. Julien l'Apostat, au dire de quelques écrivains ecclésiastiques, avait ausi son démon familier, nommé Azazel. l'a jour, ce prince, étant en Perse, lui donna on message pour l'Occident; le démon ayant, das son chemin, rencontré le moine Publius qui était en prières, sut contraint de demeurer immobile tant que dura l'oraison du saint homme; or, elle ne discontinua pas durant l'espace de dix jours entiers. A son retour, interiogé par Julien sur la cause de son retard, Azazel lui répondit que les prières de Publius l'avaient empêché de passer el contraint de revenir sans avoir exécuté les ordres de son maître. L'empereur, dans son courroux, s'emporta en menaces contre le moine, mais il ne put les accomplir, étant mort peu de jours après.

2 On appelle communément bouc Azazel ou boue émissaire celui que le grand prêtre des Juiss chassait dans le désert, après l'avoir chargé préalablement des iniquités du peuple. Cette cérémonie avait lieu le jour de l'expiation. Après que le pontife avait offert un bœuf en sacrifice, on amenait en sa présence deux boucs; il tirait au sort celui qui devait être immolé au Seigneur, et chargeait l'autre symboliquement des péchés du peu-Il., en priant Dieu de detourner sa colère in cette victime; il appuyait ses mains sur 4 tête de l'animal en signe de condamnation, et l'envoyait vivant dans le désert (Lévit. xvi). Ce nom d'Azazel vient de ce que l'hébreu perte (v. 8): Aaron jettera le sort sur les deux boucs, l'un sera pour Jéhova et l'autre pour Azazel. On n'est pas d'accord sur la signification de ce terme, que les uns croient un som de démon, et que d'autres pensent être le nom de l'animal, traduisant Az-uzel par boue expulsé ou émissaire. Voy. notre Dielionnaire de la Bible, art. Bouc émissaine, HAZAZEL, et notre Dictionnaire des Sciences occulies, get, Azaeri, Boug, Sabbat.

· AZAZIL, anges qui sont les plus preches du trône de Dieu, suivant la théologie musulmane. On les joint ordinairement avec les Asrafil ou Séraphins, et les Keroubim ou Chérubins. Le poète Saadi représente l'ange Azazil s'écriant avec une humilité profonde, lorsque le Très-Haut distribue ses grâces: C'est de toi seul, Seigneur, que tout notre bonheur dépend.

Les musulmans donnent aussi le nom d'Azazil à un mauvais génie, t'un des anges dé-

chus. Voy. Aza et Azazel.

AZIZ, diviuité adorée à Edesse; c'élait un des assesseurs du Soleil. Son nom, qui est phénicien, signifie le Puissant en l'Honorable. Son compagnon était Monime, autre assesseur du Soleil.

AZONES. C'étaient les dioux qui, sans être fixés à un pays particulier, ni révérés soulement par certains peuples, étaient reconnus en tous pays et adorés par toutes les nations. Ces dieux Azones étaient placés au-dessus des dieux Zazones, qui habitaient les parties visibles du monde et ne sortaient point du quartier on de la zone qui leur était attribuée. Les Azones des Egyptiens étaient Sérapis et Barchus.

AZRAIL ou IZRAIL, l'ange de la mort chez les musulmans. C'est lui qui est chargé de recueillir l'âm de ceux qui sont sur le point d'expirer; mais la légende remarque que, lorsqu'il s'agit pour lui de rendre à Mahomet ce devoir auprême, it fut obligé préalablement de lui en demander la permission. — Mahomet rapportait à ses auditeurs, pour leur prouver que nul ne sait dans quel pays il terminera ses jours, l'anecdote suivante: - Azrasi passant, un jour, près de Salumon, seus une forme visible, se mit à regarder attentivement un des officiers du roi. Čelui-ci demanda qui était cet étranger, et ayant appris que c'était l'ange de la mort, il dit à Salomon : Il semble m'en voutoir; ordonnes, de grâce, au vent de m'emporter dans l'Inde, ce qui fut fait à l'instant. Alors l'ange dit à Salomen : Si j'ai considéré cet homme avec tant d'attention, c'est que j'& tais étonné de le trouver auprès de toi, eas j'arais ordre de recueillir son ame dans l'Inde.

AZUK-AZOUR, ou AZER, nom du feu ches les Persans. De là les Parsis l'emploient pour désigner l'ange du feu élémentaire et de tout ce qui se fait avec le feu. C'était aussi chez eux le nom d'un mois correspondant à février et mars et dans lequel on honorait

AZUR-GAN, sête du seu, qui se célébrait chez les Perses le 9 du mois d'Azur. On nettoyait, ce jour-là, les pyrées ou temples du seu, on réparait les autels, on renouvelait le seu perpétuel; on allumait des bûchers de toutes parts. C'était un jour de bon augure où il saisait bon couper ses ongles et se raser; ce qui marquait la purification des péchés. Cette sête, grave le premier jour, dégénérait les jours suivants en mascarade. Un jeune homme se promenait sur une mule; on lui donnait des noix, de l'ail, des virindes grasses. D'autres y ajoutaient des boissens

chaudes pour chasser le froid; s'il voulait les laisser refroidir, on l'arrosait d'eau froide, ce qui lui faisait crier: Gherma, gherma! du chaud, du chaud! Ces cris provoquaient le rire et étaient regardés comme l'annonce de la chaleur. D'autres ajoutent que cet homme s'éventait comme pour se rafraîchir, et qu'alors on le couvrait de glace et de neige. Mais toutes ces niaiseries aboutissaient, comme dans nos pays, à la promenade du bœuf gras, à amasser de l'argent; car le jeune homme jetait de l'encre et de la boue sur les habits des gens riches qui refusaient

de lui faire quelque présent.

AZYME, mot grec qui signisse non fer-menté; c'est le nom qu'on donne au pain où on n'a pas mis de levain. 1º Lorsque les Israélites esclaves en Egypte, après avoir vainement sollicité l'autorisation d'aller sacrisser dans le désert, reçurent enfin l'ordre de partir, ils le firent avec tant de précipitation, qu'ils emportèrent la pâte avant qu'elle sût levée; ce fut dans cette fuite qu'ils passèrent la mer Rouge à pied sec. En mémoire de ce prodige et de cette délivrance miraculeuse, Dieu leur ordonna de célébrer à perpétuité une fête solennelle qui durait sept jours, pendant lesquels on ne devait se nourrir que de pains azymes ou non levés; c'est ce qu'on nomme la sête de Pâques. Les juis n'offrent plus de sacrifices et n'immolent plus l'agneau pascal, depuis qu'ils n'ont plus de temples et de sacrificateurs, et qu'ils sont chassés de leur pays; mais ils sont toujours sidèles à observer l'ordonnance concernant les azymes durant les sept jours de la Paque.

2º L'Eglise latine observe aussi de ne con-

2º L'Eglise latine observe aussi de ne consacrer l'eucharistie qu'avec du pain azyme, d'abord parce qu'il y a dans cette observance un mystère, énoncé dans les Epîtres de saint

Paul, et ensuite parce qu'il est fort probable que Jésus-Christ s'est servi d'azymes lorsque la veille de sa mort il changea le pain en son corps et le vin en son sang. Quelques commentateurs pensent, il est vrai, que Jésus-Christ a anticipé ce jour-là l'immolation de l'agneau pascal qui ne devait avoir lieu que le lendemain; mais ce sentiment ne paralt pas fondé; or, si Jésus-Christ, ainsi qu'on le pense généralement, a mangé la paque avec les autres dans le temps prescrit, il est certain que, scrupuleux observateur des préceptes mosaïques, comme il l'avait toujours été, il aura consacré l'eucharistie avec du pain azyme, le seul dont il sût permis d'user dans cette solennité. Les chrétiens d'Orient consacrent avec du pain levé, soit que les premiers apôtres, qui leur ont préché la foi, n'aient pas jugé à propos de se servir d'azyme, ou qu'ils aient jugé indifférent de se servir de l'un ou de l'autre pain; soit que ces Eglises aient changé l'institu ion apostolique, ce qui paraît peu vraisemblable. Au reste la consécration est valide de l'une et de l'autre manière, et chaque Eglise doit conserver ses usages. — Les protestants on rejeté le pain azyme et consacrent avec du pain fermenté, sans doute par opposition avec l'Eglise Romaine. Voy. Notre Dictionnaire de la Bible, art. Azymes, et celui de Liturgie, art. Hostis.

AZYMITES, nom que les schismatiques grecs donnent aux catholiques romains, parce qu'ils se servent de pain azyme pour la consécration de l'eucharistie. Cet usage parut si criminel à leur patriarche Michel Cérularius, que, dans le xi siècle, il excommunia les Latins, sur le seul titre d'Azymites.



[Cherchez par V les mots que vous ne trouverez pas ici par B.]

BAAL, nommé aussi Bal, Beel, Bel, Belus, suivant les différents dialectes, était la principale divinité des Chaldéens, des Babyloniens, des Syriens et de plusieurs autres peu-ples limitrophes. Ce nom signifie mattre, seigneur, et, par suite, Dieu. Cependant on ignore précisément ce qu'était un dieu si célèbre. Les uns croient que c'était le Soleil, d'autres la planète de Jupiter; d'autres le prennent pour Mars, ou Saturne, ou l'Hercule tyrien; d'autres enfin croient, non sans vraisemblance, que Baal était un des premiers rois des Assyriens on des Babyloniens, el qu'il sut mis an rang des dieux après sa mort; il en est même qui le confondent avec Nemrod. Arnobe nous apprend que cette divinité n'avait point de sexe déterminé, et que ses adorateurs employaient en le priant cette formule: Entenda-nous, que tu sois dieu ou déesse. Cependant il était généralement considéré comme dieu, et comme, dans les livres saints, on lui adjoint souvent Astharté ou Astharoth, en qualité d'épouse, il y a tout lieu de croire que ces deux divinités étaient considérées comme le Soleil et la Lune. Baal ayant été

honoré dans un assez grand nombre de localités différentes, il n'est pas étonnant que l'on trouve beaucoup de variété dans le culle qu'on lui rendait. La tour de Babel est regardée comme le premier temple où il fut adoré; on lui en élevait d'autres sur les montagnes, on plantait des bois sacrés autour de ces temples; on lui érigeait des statues de pierre on de métaux précieux. Quelquesuns croient qu'on lui immolait des victimes humaines, et qu'on faisait passer des enfants par le feu en son honneur, comme dans le culte rendu à Moloch. Au reste, il paralt avoir été confondu avec cette dernière divinité, ou plutôt, quand on lit avec attention les livres saints, on demeure convaincu que les Israélites donnaient volontiers le nom de Baal à la plupart des divinités étrangères. Son culte offrait beaucoup d'attraits aux Juiss, qui souvent abandonnèrent le vrai Dieu pour se prosterner devant les autels de Baal. Nous voyons au III. livre des Rois une sorte de conflit qui ent lieu entre les deux cuites après une de ces défections générales. Nous en rapportons ici l'histoire, parce que

nous y trouvons des détails précieux sur le cule qu'on rendait à cette prétendue divi-nité. Achab, roi d'Israël, adorait Baal avec tout son peuple, quand le prophète Elie, qui seal adorait le vrai Dieu, voulant justifier sa conduite, invita ce prince à rassembler ions les prêtres et les prophètes de Baal, sur le mont Carmel. Alors Elie, s'adressani au peuple assemblé, lui dit : « Jusqu'à quand boilerex-vous des deux côtés? Si Ithopa est le vrai Dieu, suivez-le; mais mires Baal, si celui-ci est le vrai Dieu. Je suis resté seul des prophètes de Jehova, tandis que les prophètes de Baal sont au nombre de 450, sans compter 400 autres qui exercent leur ministère dans les bocages. Qu'en nous donne deux taureaux, que ceuxden choisissent un, qu'ils le placent sur le bicher après l'avoir coupé en morceaux, mais uns y mettre le seu; j'en serai autant de mon voli; nous invoquerons alors chacun le nom de notre dieu, et celui qui, en conséquence des mères, enverra le feu du ciel pour consumer l'holocaus'e, sera reconnu pour le seul vrai Dicu. » Tout le peuple répondit : « Cette proposition est fort juste. » Elie dit aux prêtres de Baal: « Commencez les premiers, car vous Hes les plus nombreux. » Ils prirent donc un da deux taureaux, et invoquèrent le nom de Bool depuis le matin jusqu'à midi, en disant: 10 Baal l'exauce-nous. » Mais ils ne reçurent a cune réponse; et ils dansaient autour de l'autel d'une manière extravagante. Lorsqu'il su midi, Elie se moquait d'eux, en disant: Criez plus fort; car peut être votre dieu ul-il occupé, peut être se repose-t-il, ou bien il est en voyage; à moins qu'il ne dorme; il se titeillera à la fin. » Ils se mirent en effet à tier plus fort et ils se faisaient des incisions wet des couteaux et des lancettes, tellement quils étaient tout couverts de sang. Enfin, midi étant passé, sans qu'ils eussent été exaucis, ils cédérent la place à Elie, qui emmena tout le peuple avec lui, répara l'autel de Jé-tora qui avait été démoli, et le releva au moyen de douze pierres, selon le nombre des tribus d'Israël. Puis il dressa le bûcher, coupa sautre taureau en pièces, le mit sur le bois, el fit par trois fois répandre quatre seaux Causur le bûcher et sur la victime, tellement que l'autel était inondé et que l'eau coulait dans le conduit pratiqué à l'entour. Alors, loui étant ainsi préparé, Elie fit cette prière : Jéhova, Dieu d'Abraham, d'Isaac et d'Issel, montrez aujourd'hui que vous étes le Dim d'Israël, que je suis votre serviteur, et Mecest par votre ordre que j'ai fait toutes a choses. Exaucez-moi, Jéhova, exaucezmon; et que tout le peuple sache que tout les Jéhora, le vrai Dieu, et que c'est vous qui convertirez encore une fois leur ceur. » Alors le seu du ciel tomba et consuma la victime, le bois, les pierres et jusqu'à la poussière; il absorba mé ne l'eau qui élait dans le conduit. Ce que voyant, tout le peuple tomba le visage contre terre en s'écriant: « Jéhova est le urai Dieu; Jéhova est le vrai Dieu. » Alors le peuple s'empara des prêtres de Baal, par l'ordre d'Elie, et les

mena au torrent de Cison, où ils furent tous mis à mort. — Nous avons fait observer plus haut que Baal était souvent un nom générique, par lequel on dénommait une divinité quelconque; c'est ce dont on se convaincra par les articles suivants, où, par l'addition d'un vocable, on précise une divinité particulière. Voy. aussi BEL et BÉLUS. Voy. l'art. BAAL de notre Dictionnaire de la Bible.

BAAL BÉRITH n'est pas un nom propre, ce nom signifie Dieu de l'alliance. Il était adoré chez les Phéniciens, et chez les Carthaginois. Les Israélites lui rendirent un culte après la mort de Gédéon. D'après Bochart, Bérith serait une déesse, dont la ville de Béryte, aujourd'hui Beyrouth, aurait pris le nom. Il se pourrait aussi que Baal-Bé-rith ou Baalat-Bérith, la déesse Bérith, sût la même que Britomartis, déesse des alliances, honorée dans l'île de Crête. Voy. notre Dictionnaire de la Bible, art. BAAL-BÉRITH.

BAAL-GAD, dieu de la fortune, honorépar les Phéniciens, dans la plaine qui est au pied du mont Liban, où une ville portait son nom.

BAALIM, pluriel de Baal, les dieux ou les idoles de Baa/.

BAAL-PÉOR, ou BÉEL-PHÉGOR, ou BEL-PHÉGOR, ou PÉOR, PHÉGOR, dieu des Moabites, adoré sur le mont Péor ou Phégor. Il est souvent parlé, dans l'Ancien Teslament, de cette divinité au culte de laquelle les Israélites se firent plusieurs fois initier. Cependant on ignore ce qu'elle était. Si l'on s'en rapporte aux rabbins, Baal-Péor serait une espèce de Priape et de divinité honorée par de sales dé auches. Ils disent même que le culte qu'on lui rendait consistait à distendere corum eo foramen podicis et stercus offerre; mais on sait qu'il y a peu de fond à faire sur les traditions rabbiniques. Quelquesuns, avec ; lus de probabilité, le regardent comme étant le même qu'Adonis. Beel-Phégor signifie tout simplement le dieu Phéor, ou de Phéor. D'après Selden, les prêtres de ce dieu lui offraient des victimes humaines dont ils mangeaient les chairs.

BAAL-SÉMEN, le dieu du ciel; c'est le nom du Soleil, adoré par les Phéniciens qui le regardaient comme le plus grand des dieux.

BAAL-SEPHON, ou BEEL-SEPHON. On peut traduire ce nom par le dieu du Septentrion; mais Tséphon (suivant l'orthographe originale), pourrait bien être le Typhon égyptien, génie du mal. Suivant les rabbins, toutes les idoles des Egyptiens ayant été détruites par l'ange exterminateur, celui-ci n'épargna que Typhon, afin que ce mauvais génie induisit en erreur les ennemis des Israélites. D'autres, au contraire, avancent que Typhon résista à l'ange par sa propre puissance, ce qui aurait augmenté beaucoup le respect des Egyptiens pour lui. Mais ces sentiments doivent être mis au rang des

BAALTIS, ou BAALIS, féminin de Baal, ce mot veut dire la décese; elle était adorée par les Phéniciens; il est probable que c'est celle qui est nommée Astharté, Astharoth ou la Lune.

BAAL-ZEBUB, BAAL-ZEBUL, BAAL-ZE-

BUTH. Voy. BEEL-ZEBUB.

BAANITES, sectateurs d'un certain Baanès, qui se disait disciple d'Epaphrodite. Il précha les erreurs des manichéens vers l'an 810, et se fit peu de partisans apparents; mais sa doctrine se répandit en secret. Bientot elle reparut avec celle des albigeois, qui mit tout le midi de la France en combustion.

BAB. Dans la langue des anciens Parsis, ce mot signifie père en général; mais ils le donnaient en particulier au feu, qu'ils reconnaissaient comme le père et le principe de toutes choses, selon le sentiment de Zoroastre, qui a été suivi par le philosophe grec Anaxagore. Les musulmans, au coutraire, croient que l'eau a été le premier principe de tous les corps, à l'exception de ceux des anges.

BABA, fanatique musulman, qui vivait au milieu du vii siècle de l'hégire, et qui prétendit se faire passer pour prophète dans la Turcomanie, dont il était originaire; il parvint à se former un gros parti, mais il n'avait qu'un seul apôtre nommé fsac. Il préchait le sabre à la main aux musulmans et aux chrétiens, et les contraignait d'admettre la nouvelle profession de foi consistant en ces paroles: Il n'y a point d'autre Dieu que Dieu, est Baba et son apôtre. On voit qu'il avait mis son nom à la place de celui de Mahomet. C'est à peu près tout ce qu'on sait de ce sectaire, dont le nom et la doctrine surent bientôt oubliés.

BABAILANAS ou CATALONAS, prétresses des parens des îles Philippines; elles offrent aux Nonos, ou genies malfaisants, des sacrifices de riz, de coco et de porc. Elles en offrent de semblables aux âmes des ancêtres. et elles y président une lance à la main. Elles prédisent l'avenir, et ces prédictions sont survies du sacrifice d'un cochon qu'elles tuent de leur lance, et qui est ensuite distribué entre tous les assistants. Les sacrifices

sont que quefois suivis de danses.

BABA-LALIS, sectateurs de la doctrine de Baba-Lal. Celui-ci étair Kchatriya et naquit dans le Maiwa, sous le règne de Diéhan-Guir, dans le commencement du xvii siècle. It se mit dans sa jeunesse sous la direction de Tchetana-Swami, qui avait prouvé miraculensement la saintelé de sa vie. Ce dernier, ayant sollicité la charité de Baba-Lai. reçut en aumone quelques grains de riz cru et du bois pour les faire cuire Tchetana, ayant allumé le bois, mit le seu entre ses jambes et soutint avec ses pieds le vase où le riz etait en ebullition. A cette vue, Baba-Lal se prosterna decant lui, le reconnit pour son gonrow (directeur spirituel), et en recut un grain de riz cuit. Aussitot le système de l'univers se développa complètement à son esprit. Il suivit Tchetana à Lahore, d'où nyant été enveyé par sou gourou à Dwarika pour s'y procurer un peu de la terre nommee gopitchandana, il effectua sa mission en moins d'une heure, quoiqu'il y eût plusieurs centaines de milles entre ces deux villes. Cette rapidité miraculeuse allestant ses progrès spirituels, il fut renvoyé par Tchelana, et

jugé capable d'être maître à son tour. Il se fixa à Dhianpour, près de Sirhind, et y éleva un couvent et un temple, où il initia beaucoup de gens à sa croyance. — En 1649, le prince Dard-Schikoh, voulant s'instruire de sa doctrine, eut avec lui sept conférences dont le résultat sut mis par écrit. Nous en donnons ici quelques extraits, tirés de H. Wilson, parce qu'ils sont plus propres qu'une description à donner une idée de la doctrine de Baba-Lal, et de celle du Védanta et des Sosis, ainsi que des devoirs de l'état religieux dans l'Hindoustan.

« Quelle doit être la passion d'un faquir? - La connaissance de Dieu.

« Quel est le pouvoir d'un Ascète? .- L'impuissance.

« Qu'est-ce que la sagesse? — La dévotion du cœur pour le seigneur du cœur.

« A quoi servent les mains d'un faquir? -A se boucher les oreilles.

« Où sont ses pieds? — Ils sont cachés sans être embarrassés par ses vétements.

« Qu'y a-t-il de plus avantageux pour lui? - C'est de veiller sans relâche la nuit et le jour.

« Où doit-il se reposer? — Dans un cois loin des hommes et en méditant sur le seul

« Quelle est sa demeure? — Les créatures de Dieu.

« Quel est son royaume? — Dieu.

« Quelles sont les lampes de son domicile? - Le solcil et la lune.

« Quelle est sa couche? — La terre.

« Que doit-il observer par-dessus tout? - De louer et de glorisier Dieu et de n'avoir besoin de rien.

« Comment se passe la vie d'un faquir? - Sans désirs, sans contrainte, sans propriété.

« Quels sont les devoirs d'un faquir? - La

pauvreté et la foi.

« Quelle est la meilleure religion? -- Le symbole de l'amant (de Dieu) diffère des autres symboles. Dieu est la foi et le sym ole de ceux qui l'aiment; mais faire le bien est ce qu'il y a de plus excellent pour les sectateurs d'une religion quelconque.

« Avec qui le faquir doit-il lier amitie?

- Avec le seigneur de l'amabilité.

« A qui doit-il être é ranger? A la convoilise, à la colère, à l'envie, au mensonge el à la malice.

« Doit-il porter des vêtements ou aller nu? Ceux qui sont dans leur bon sens doiveut se couvrir les reins; la nudité est excusable dans les insensés; l'amour de Dieu ne dépend pas d'une cotte ou d'un chapeau.

« Comment un faquir doit-il se conduire? - Il doit accomplir ses premesses, et ne pas promeltre ce qu'il ne pourra accomplir.

a Doil-on rendre le mal pour le mal!- Le faquir ne doit faire du mat à personne; il doit considérer du même wil le bon et le méchant, suivant l'axiome de Hafiz : Le repos des deux mondes dépend de deux règles: tendresse pour les amis, bienveillance pour les ennemis.

A quei sert le Takia (coussin)? — Il ne convient pas de commencer par s'asseoir dessus, et, en tout temps, une vie errante est préférable. Mais lorsque le corps est brise par l'âge ou les infirmités, le faquir pent se reposer sur le coussin; ainsi placé, il accueillera chaque faquir comme son hôte. et se considérera comme ne possédant que Dieu en propre.

« Est-il nécessaire à un faquir de se retirer du monde? Cela est prudent, mais non nécessaire. L'homme qui, dans la société, fixe son cœur sur Dieu est un faquir, et le aquir qui s'intéresse aux choses du monde

est un homme du monde.

Quelle différence y a-t-il entre la nature et les choses créées? — Quelques-uns les comparent à la graine et à l'arbre. La graine et l'arbre sont équivalents blan que différence sont équivalents blan que différence et l'arbre sont équivalents blan que différence et l'arbre sont équivalents blan que de l'arbre sont équivalents blan que de l'arbre sont équivalents de la production de la compara de la compar reals en apparence. Quoique les mêmes en substance, ils ne sont nécessairement coexistants ni corrélatifs. On les compare aussi aux vagues et à la mer. Les premières ne pervent pas exister sans la seconde, mais la mer peul exister sans les vagues ; il faut du rent pour les produire. Ainsi, quoique la nature et les choses créées soient d'une même essence, toulefois, pour que celles-ci obtienn nt d'être développées de la nature, il but l'intervention d'une cause efficiente, c'est-à-dire l'entremise du Créateur.

«L'ame, la vie, le corps, sont-ils simplement des ombres? - L'âme est de même naure que Dieu, et une des nombreuses propriciés de la vie universelle; comme une soulle d'eau relativement à la mer; lorsque li goulle d'eau se réunit à celle-ci, elle de-

vient elle-même la mer.

· En quoi dissèrent le paramétmé et le djiwilmid (l'âme suprême de l'âme humaine)? - Elles n'ont point de différence; les plaisis el les peines qu'éprouve cette dernière viennent de son emprisonnement dans le corps ; l'eau du Gange est toujours la même, soit qu'elle coule librement dans ses rives, soil qu'on la renferme dans une carafe.

• Quelle difference cela occasionne-t-il? - Une grande différence : une goutte de in ajoulée à l'eau d'une carafe communique sa saveur à toute la masse, mais elle la pro dans le fleuve. Ainsi le Paramâtmă est mapable d'accident, mais le Djivâtmâ est effecté par les sens et les passions. De l'eau ple sur le feu eteindrait le feu : mais mettez de l'esu sur le feu dans une bou lloire, le l t lera évaporer l'eau; ainsi le corps est la diudière, la passion le fen, et l'âme, qui est comparée à l'e.u, se disper-e au dehors. l'ine suprême est seule incapab e de ces acudents, et, en conséquence, on n'obtient la Ricité qu'en se réunissant à elle; les particules dispersées et individualisées se combi-Brut de nouveau avec elle, comme les goutles d'eau avec le courant dont elles sorient; d'où il résulte que, quoique Dicu n'ait pas beson du service de ses esclaves, néanmoins ses esclaves doivent se rappeler qu'ils sont séparés de Dieu par le corps seulement, et octier continuellement : Heureux le mo-

ment où je soulèverai le voile de dessus sa face. Le voile de la face de mon bien-aimé, c'est la poussière de mon corps.

« Quels sont les sentiments du parfait faquir? - Ils n'ont pas été décrits et ils ne peuvent l'être; ainsi qu'il a été dit : Quelqu'un me demanda quelles sont les sensations d'un amant? Je répliquai : Quand vous serez amant, vous le saurez. »

BABAYIS, religieux musulmans, sondés par Abdoul-Ghani Pir Babayi, mort à Andrinople, l'an 870 de l'hégire (1465 de J.-C.).

Ils sont partisans d'Ali. Voy. Derwisch.
BABE-BOUNTI, dieu subalterne adoré

dans l'archipel Viti.

BABEK-HAREMI, sectaire musulman, qui vivait au commencement du me siècle de l'hégire; il établit de nouveaux principes sur la transmigration des âmes. Sa doctrine fit les plus grands progrès dans l'Azerbidjan. dans l'Arménie el dans toute la Perse. Il la soutint les armes à la main, à la tête de plus de 150,000 hommes, tous partisans de ses opinions. Après vingt ans de sanglantes collisions, il sut pris ensin l'an 122 (837 de J. C.) et mené à Bagdad avec ses dix-sept enfants, ses vingt-trois femmes, et 3,300 de ses prosélytes. Le khalife Mohammed III lui fit couper les bras et les jambes et laissa pendant plusieurs jours son corps exposé à la vue du peuple. Il paraît qu'il était surnommé le Directeur de la religion joyeuse, ce qui montre que les musulmans accusaient ses sectateurs de vivre dans une espèce d'épicuréisme.

BABÉKIYÉ, surnom des ismaéliens, sectaires musulmans, ainsi appelés parce que plusieurs d'entre eux ont suivi Babek le Gaillard, qui arbora l'étendard de la révolte

dans l'Aderbidjan. Voy. Ismakliens.

BABEL (Tour DE), un des plus anciens et des plus célèbres monuments dont il soit parlé dans les livres saints. Voici comme son histoire est racontée dans la Genèse: Il n'y avait sur la terre qu'une seule langue; et les enfints de Noé, étant partis de l'Orient, trouvèrent une plaine dans le pays de Sennaur et s'y établirent. Puis ils se dirent l'un à l'autre : « Allons, faisons des briques et cuisonsles au fiu. » Ils se servirent donc de briques au lieu de pierres, et de bitume au lieu de ciment. Puis ils dirent : « Allons, batissonsnous une ville avec une tour dont le sommet alteigne jusqu'au ciel; et suisons un nom (ou un signal, de peur que nous ne soyons disperses sur tonte la face de la terre. Or Jéhova descendit pour voir la ville et la tour que bâtissaient les enfants des hommes; et il dit: « Voi/à que les hommes ne forment qu'un peuple, et ils parlent la même langue; maintenant qu'ils ont commencé, s'arrêteront-ils dans la hardiesse de leurs entreprises?Venez donc, descendons, confondons leur langage, afin que l'un n'entende plus la langue de l'autre. » Jéhova les dispersa donc de ce lieu dans toutes les contrées, et ils cessèrent de bâtir la ville. C'est pourquoi on l'appela Babel, parce que c'est là que toutes les langues furent confonduce, et que de là Jéhova dispersu les hommes sur toute la face de la terre. - Cet événement

arriva 531 ans environ après le déluge universel. Il parait qu'il resta dans cet endroit un certain nombre de descendants de Noé qui habitèrent cette ville appelée Babel ou confusion, et nommée par les Grecs Babylone. C'est la plus ancienne ville mentionnée dans l'histoire. Quant à la tour, elle devint le premier temple païen, car c'est là qu'on adorait Baal ou Bélus. Quelques savants prétendent que la tour de Bélus que l'on voyait à Babylone, du temps d'Hérodote, n'était pas la véritable tour de Babel, mais une nouvelle construite sur l'emplacement de la première, peut-être à son instar. Elle était composée de huit étages en retrait, qui offraient l'aspect de huit tours superposées les unes aux autres. (li en reste encore actu llement trois étages.) On montait d'un étage à l'autre par des rampes extérieures. Au centre de l'édifice était une grande salle, ornée de siéges somptueux et servant de lieu de repos. Audessus de la huitième tour était le temple de Bélus, qui était en même temps un observatoire. If y avait dans ce temple une table d'or et un lit de même métal, mais sans aucun simulacre. La statue du dieu, confinée dans une chapelle intérieure, était d'or, ainsi que les meubles et les autels qui l'entouraient. De ces deux autels, le plus petit servait aux sacrifices des animaux à la mamelle, et le plus grand à l'immolation des animaux adultes. Outre cette première statue assise, il y en avait une autre debout, dans l'attitude d'un homme qui marche; elle était en or, travaillée au repoussé, et avait douze coudées de hauteur. Les richesses du temple de Bélus étaient évaluees par Hérodote à cinquante-quatre millions de notre monnaie. Tout cela devint la proie des rois Mèdes, successeurs de Cyrus. Sur le faite de l'édifice étaient placées trois statues d'or battu, qui représentaient, suivant les Grecs, Zeus, Rhéa et Héra. Les deux premiers sont Baal ou Bel et Mylitta. - On considère généralement comme un souvenir de la Tour de Babel les guerres des Titaus et des Géants con-tre les dieux, dont retentissent la plupart des mythologies antiques et modernes. Voy., dans notre Dictionnaire de la Bible, l'art. BABBL, et l'addition à l'art. BABYLONE.

BABI 1, divinité révérée en Syrie, et particulièrement à Damas. On croit que c'était la déesse de l'enfance, et qu'on la représentait sous la forme d'un enfant. Les mères, dit-on, lui offraient les leurs en sacrifice.

BABYLONIENS (RELIGION DES). M. Raoul Rochette a développé, dans son Cours d'archéologie, comment l'eau ou l'humide était la base du système religieux des Chaldéens et de plusieurs autres peuples de l'antiquité; il a démontré que cet élément avait enfanté ces assemblages monstrueux d'hommes et d'animaux, dont les anciennes théogonies sont remplies, et qui couvraient entre autres les murs du temple de Bélus à Babylone. Mais parmi le grand nombre de divinités adorées parce peuple, nous nous arrêterons, avec ce savant, à celles qui jouent un plus grand rôle. Les deux principales, celles qui se multiplient

le plus sur les monuments sont Bel on Baal et Mylitia. On leur consacrait des statues colossales, en or massif, disent les historiens grecs, mais M. Raoul Rochette prouve par les écrivains bébreux que ces statues étaient en bois revêtu de lames d'or assez épaisses. Sur un grand nombre de monuments conservés jusqu'à présent, Bel est représenté, tantôt debout, une jambe devant l'autre dans l'attitude de la marche, la tête, imberbe ou barbue, coissée d'une tiare radiée. tenant d'une main une couronne, et de l'autre, un poignard, un sceptre ou une épée; tantot avec les symboles du soleil ou de la lune, signes nécessaires d'une religion qui n'était autre que le culte des astres. Voy. BAAL. - Mylitta n'était autre que la décesse Nature, expression de l'humide, principe genérateur de tous les êtres, reproduite par les Grecs dans la Diune d'Ephèse et la Junon de Samos. Elle est représentée assise sur un siège radié, avec les fruits du pavot et de la grenade, emblèmes de sa fécondité. La figure est vue de face, image de la pleine lune; le corps est appuyé sur un lion; devant lui deux chiens s'élancent l'un sur l'autre en se croisant. A ses pieds est un autel sur lequel sont placées des lêtes de béliers, signe de l'équinoxe; à côté on voit une étoile et un croissant, signes du soleil et de la lune. - Une troisième divinité était Nébo, ou Nabo, dieu médiateur entre le principe du bien et celui du mal, comme le Casmilus des Etrusques, l'Hermès des Grecs et le Mercure des Latins. On le voit représenté sur un monument trouvé par le voyageur Mignan, sous la forme d'une figure måle et barbue, la tête couverte d'une tiare attachée avec des bandelettes, revétue d'une tunique courte, serrée et sans manches, les jambes couvertes d'une sorte de pantalon d'étoffe rayée. Il est debout, ses pieds reposent sur deax sphynx ailés qui tournent le dos, et il retient de chaque main deux animaux, qui, dressés sur leurs pattes de derrière, semblent vouloir s'élancer l'un sur l'autre. En effet la lutte entre les deux principes est souvent représentée par des chasses ou des combats d'animaux. — Bétoso nous fait connaître encore une autre divinité babylouienne, c'est Hercule-Sundes, dont on voit l'elfigie sur de curienses médailles de Tarse. Il est debout sur une base carrée, vêtu d'une prau de lion, avec un carquois sur les épaules, et un vase ou une couronne à la main. La ville de Tarse, qui avait été fondée par Sandès, célébrait tous les ans une fête solennelle en son honneur.

BACAR-ID, ou BACR-ID, fête que les musulmans de l'Inde célèbrent en mémoire d'Ismaël, sur le point d'être sacrifié par Abraham son père. Voy. ID-BL-CORBAN.

BACCHANALES, sêtes célebres dans l'ancien paganisme, qui d'abord eurent sans doute un but religieux, mais qui dégénérèrent ensuite en honteuses débauches. Elles prirent naissance parmi les Egyptiens, qui les instituèrent en l'honneur d'Osiris, père de la nature et de la sécondité, adoré chez les Grecs sous les noms de Dionysios ou de Buc-

chu. La plupart des cérémonies de ces fêtes avaient pour but de retracer les malheurs d'Osiris, ses guerres contre Typhon, le génie du mal, et la honteuse mutilation qu'il ent à souffrir de la part de ce tyran. Ce n'était d'abord qu'une allégorie aux mystères de la nature, et à la lutte continuelle du bien elda mal qui paraît l'agiter; mais peu à peu on s'éloigna du sens allégorique, on le présenta au peuple sous les images les plus grossières, et le peuple dut croire que la débauche était le culte le plus agréable à la divinité. La corruption des mœurs acheva de faire oublier le motif de l'institution première. Lors de la célébration des bacchanales, les Egyptiens paraissaient transportés te folie; des hommes et des femmes, déguiés en salyres, armés de thyrses ou javelines entourées de pampres, agitant dans leurs mains des sistres et des tympanons, coumient confusément en poussant des cris et des hurlements. Des semmes précédées d'un poeur de flûte, portaient processionnellement des statues représeulant sans doute Osiris ou Bacchus; mais l'image la plus solennelle étaient ces énormes et hideux phallu, dont l'obscénité était encore augmentée par les mouvements qu'on leur imprimait au moyen de fils ou de cordelettes. Le jour consere spécialement à la fête de Bacchus, chaon immolait devant sa porte, à l'heure du mpas, un pourceau, animal en horreur chez ks Egyptiens; c'est pourquoi après le sacrifæ on le donnait à emporter à celui qui l'avail vendu. — De l'Egypte, ces orgies passerent dans la Grèce environ 1400 ans avant J.-C.; mais ce ne fut pas sans de longues et emibles luttes qu'elles parvinrent à s'y éta-Mir; en vain les princes, les magistrats, les ministres des anciens cultes tentèrent-ils de s'opposer à ces désordres; non-seulement lous échouèrent, mais plusieurs y perdirent la vie; ainsi Penthée est déchiré par sa propre mère et par ses sœurs, pour avoir voulu l'opposer à leur licence; Lycurge éprouve le même sort, à Nysse; Orphée, dans la Thrace. Les thyrses étaient souvent, dans la main des bacchantes, une arme qu'il était dangereux d'affronter. On se borna à faire 🗠 règlements pour les contenir dans de justes bornes, mais la plupart du temps la licence et le fauatisme du peuple l'emporta sur les décrets des magistrats. Au temps marqué pour la célébration de ces fêtes, qui viient lieu à Athènes au mois de novemhe, les villes et les campagnes retentissaient de cris : Io! io Bacche! Io triumphe! Evan! cthoé! Alors les bacchants déguisés en salyres, en faunes, en ityres, se répandaient en furieux dans les campagnes, couraient de lous côtés en jouant de la flûte, en sonuni des trompettes, ou en poussant des harlements; les femmes, transformées en ménades, en thyades, en bassarides, se lirraient, les cheveux épars, à toutes sortes de déréglements et de transports fanatiques. - Il y avait toutefois, dans la Grèce, des peuples qui célébraient les fêtes de Bacchus

les Evianes, en Macédoine, au milieu des libations de vin, paraissaient deux danseurs dont l'un figurait un laboureur occupé à cultiver son champ, et l'autre jouait le rôle d'un soldat ennemi, cherchant à surprendre le laboureur; celui-ci quittait sa charrue, saisissait ses armes et tous deux se livraient à une pantomime qui exprimait tous les détails du combat. Voy. Dionysies. — Les bac-chanales s'introduisirent ensuite chez les Etrusques, dans la Grande-Grèce et dans la Campanie, d'où elles passèrent chez les Romains, qui les accueillirent avec avidité. Ces sétes furent d'abord mystériouses et secrètes; elles étaient célébrées par quelques femmes formant entre elles une espèce de société, et qui s'assemblaient tous les ans dans un local à ce destiné, où elles célébraient les bacchanales trois fois l'année. Les hommes étaient exclus de ces mystères, et les femmes ne pouvaient y être admises qu'après une sorte d'initiation. Des femmes mariées et recommandables par leur gravité présidaient aux cérémonies, qui avaient lieu, en plein jour, et lout se passait avec ordre. Mais une femme de Campanie, Paculla Minda, devenue grande prétresse, et se donnant pour inspirée, fit de grands changements; elle commença par faire initier ses deux fils, Minius et Herrennius-Cerrinius; les autres femmes, imitant son exemple, firent agréger d'abord leurs plus proches parents, ensuite leurs amis et leurs voisins; bientôt les mystères furent communs aux deux sexes. Alors on changea le temps des assemblées; on les tint pendant la nuit; on avait besoin de ses ténèbres pour couvrir les infamies auxquelles on s'y livrait; on les tint aussi tous les mois, et chaque fois pendant l'espace de cinq jours. Il n'y avait sorte de crime auquel on ne se livrât au milieu des ténèbres de la nuit; ceux qui s'y refusaient y étaient forcés, ou bien on les immolait, de crainte qu'ils ne trahissent les mystères. Aussi Rome était remplie de désordres et de crimes secrets dont on ignorait la cause. Chaque jour on découvrait des assassinats, des viols, de faux testaments, de fausses signatures; le silence de la nuit était troublé par des cris confus, par des hurlements, par le bruit des instruments, qui servaient à voiler les crimes, à étouffer les cris des coupables et des victimes. Enfin le consul Posthumius parvint à découvrir la source immonde de tant d'horreurs et de turpitudes, auxquelles prenaient part plus de sept mille personnes, tant hommes que femmes, dont un grand nombre apparte-naient aux familles les plus distinguées de la ville. On peut lire dans Tite-Live (Liv. xxxxx) les mesures sages et prudentes qui furent prises, tant pour découvrir ces mystères que pour punir les principaux coupables et mettre un terme à ces désordres. Un sénatus-consulte, de l'an de Rome 568, abolit les bacchanales, mais sans détruire le culte de Bacchus. Ceux qui voulaient s'y faire initier en faisaient la demande au sénat. où devaient se trouver au moins cent sénaavec plus d'ordre et de décence. Ainsi, chez \_ teurs. Il ne fut permis de réunir que ciuq

personnes au sacrifice secret qu'on offrait à Bacchus; les initiés ne devaient pas avoir de prêtre, ni mettre en commun des sommes d'argent pour célébrer ces fêtes. Les bacchanales reprirent quelque faveur sur les derners temps de la république; Antoine les célébra, il aimait à paraître couronné de lierre, chaussé du cothurne, un thyrse à la main, promenant dans son char la belle Cléopâtre. L'impure Messaline renouvela aussi, avec des femmes débauchées, les anciennes licences des fêtes de Bacchus.

BACCHANTES, semmes vouées à la célébration des mystères de Bacchus; on les appelait encore ménades, bassarides, thyades, mimallonides, édonides, éviades, éléides, noms tirés soit des actes auxquels elles se livraient, soit des cris qu'elles poussaient pendant leurs désordres fanatiques. Les premières bacchantes surent celles qui suivirent Bacchus à la conquête des Indes. De nombreux bas-reliefs les représentent demi-nues, et couvertes seulement d'un voile léger, ou de peaux de tigres passées en écharpe, la tête couronnée de lierre, les yeux égares et le therse à la main. Quelquesois on les voit chaussées du cothurne, les reins ceints de pampres, la tête ornée de guirlandes de smilax, de chêne, de sapin ou de laurier; elles laisaient retentir l'air de leurs hurlements et du bruit de teurs instruments barbares. criant: Evohé! lo Bacche! etc., menaçant et frappant les spectateurs, formant des thyases ou danses qui consistaient en bonds irréguliers et convulsifs, déchirant de jeunes taureaux, mangeant leur chair crue, répandant de tous côtes du lait, du vin, du miel. Bien que les vierges, les femmes mariées et les veuves concourussent à la célébration des fêtes de Bacchus, quelques auteurs prétendent que les véritables bacchantes étaient vierges et qu'elles seules portaient le thyrse en criant et en hurlant. Euripide et Nonnus soutiennent qu'eiles étaient, malgré leurs fureurs et leur immodestie, fort jalouses de leur chasteté, et qu'elles usaient vigoureusement du thyrse contre les tentatives des hommes. Mais Juvénal et Lycophron sont d'un sentiment tout opposé, et avancent que c'étaient des femmes dissolues. Il est probable que les uns et les autres avaient raison.

BACCHANTS, hommes admis aux bacchanales, ou aux fêtes de Bacchus. Ils portaient
les mêmes ernements que leur dieu, et
avaient la tête couronnée de feuilles et de
baies de lierre. Lorsqu'ils étaient échauffés
par le vin, ils se frappaient avec de gros bâtons, de manière à se blesser grièvement, ou
même à se tuer; ce qui arrivait quelquefois.
C'est pourquoi on substitua dans la suite à
ces bâtons des tiges de férule. Souvent ils
avaient, ainsi que les bacchantes, la figure
barbouillée de jus de mûres, de gros vin ou
de lie; ce qui représentait le sang des victimes, dont ils se teignaient la figure dans les
premiers temps.

BACCHÉPÉAN, surnom de Bacchus adoré

par les Grecs, sous les traits d'un vieillard. BACCHIQUES. Il y avait chez les Grecs une secte célèbre dans l'antiquité dont les membres portaient le nom de Bacchiques, parce qu'ils révéraient Bacchus comme leur patron, ou Orphiques, parce qu'ils prélen-daient suivre la doctrine d'Orphée. D'après Hérodote, ils avaient adopté les dogmes des Egyptiens et des pythagoriciens, et croyaient que c'était une impiété d'enterrer dans des vétements de laine ceux qui étaient initiés à leurs mystères. Ils enseignaient une doctrine particulière, ils assujettissaient les parfaits a des pratiques égyptiennes, à ne vivre que de fruits et de légumes, et à s'abstenir de sacrifices sanglants. Platou les dépeint comme des charlatans qui, colportant des livres attribués à Musée et à Orphée, allaient frapper à la porte des grands, pour leur offrir de les purifier des crimes dont eux ou leurs ancêtres pouvaient être souillés, ou même de faire tomber le courroux des dieux sur leurs ennemis; le tout au moyen de sacrifices et de quelques cérémonies religieuses.

BACCHIS, taureau consacré au Soleil, et révéré à Hermouthis, en Egypte. Si on en croit Macrobe, le poil de ce taureau changeait de couleur à chaque heure du jour et cruissait dans un sens contraire à cetui des autres animaux.

BACCHUS. M. Lenormant, après avoir démontré qu'il est à peu près impossible de trouver la véritable étymologie du vocable Bucchus, continue de la sorte: Lu tradition mythologique nous expliquera-t-elle mieus ce que c'est que Bacchus? C'est le fils de Jupiler et de Proserpine; c'est le fils de Nilus, de Caprius, de Jupiter et de Luna, de Nisus et de Thioné, d'Ammon et d'Amathéa, de Jupiter et de Cérès, de Salurne et de Rhéa, d'Ixis, de Jupiter et de Sémélé. Il est éleve par la nymphe Nysa, ou bien dans la ville, indienne ou arabe, de Nysas, dans l'île de Nysa, formée par le Nil, ou le fleuvé ou le lac Triton, ou bien sur la montagne de Nysa, ou bien dans l'île de Naxos, ou bien dans l'Eubée, ou bien dans l'Oréasis, contrée de la Laconie, ou bien à Patras, à Elée, à Téos, à Eleuthères. Ses nourrices sont tantôt les Hyades, tantôt Inv, Autonoé et Agaré, tantôt Philia, Coronis, et Clyda, tantôt Hippa, et bien d'autres encore. Je ne finirais pas si j'énumérais tout ce que l'anti-quité a raconté de contradictoire sur les expéditions militaires de Bacchus, sur ses amours, ses enfants, ses vengeances, ses bienfaits. L'iuéc qui résulte de tous ces récits, c'est que Bacchus est un dieu universel, le même, suivant le temoignage des anciens, que l'Osiris des Egyptiens, qui le Phanès des mystères, que l'Adonis de lu Phénicie, et probablement aussi le même que le Mithra des Perses et le Siva des Indiens. L'incohérence, l'opposition même de ces traditions font voir qu'il y a eu plusieurs Bacchus, comme plusieurs Apollons et plusieurs Hercules. En effet Diodore en compte trois: le vainqueur des Indes, surnommé Bacchus le Barbu; le fils de Jupiter et de Proserpine,

représente avec des cornes; et le fils de Jupiter et de Sémélé, appelé le Bacchus thébain. Cicéron en compte jusqu'à cinq : le premier, fils de Jupiter-Ammon et de Proserpine; le second, de Nitas; le troisième, de Caprius, roi d'Asie; le quatrième de Jupiter et de Luna; et le cinquième, de Nisus et de Théoné. Le premier est sans contredit le même qu'Osiris, et ce fut sans doute Orphée qui apporta son culte de l'Egypte en Grèce. Avec de telles dissensances on sent combien il est difficile de composer une histoire suivie de ce personnage. Voici cependant comment on raconte à pou près l'histoire du Bacchus hébain. Jupiter, épris des charmes de Sémélé, fille de Cadmus, roi de Thèbes, la ren-dit enceinte. Junon, jalouse de l'infidélité de os époux, prit les traits de Béroé, nouvrice de la princesse, et lui conseilla, pendant sa grossesse, d'exiger de son amant, comme me preuve d'amour, qu'il vint la voir dans test l'appareil de sa majesté. Sémélé fit tose jurer Jupiter par le Styx de lui accorder ce qu'elle demanderait, puis elle formula son désir, exigeant qu'il le satisfit. Le dieu s'efforça en vain de lui faire abandonner sa résolution; mais, vaincu par ses instances, lié d'ailleurs par un serment inviolable, il lui apparut un jour au milieu des foudres el des éclairs. Le palais s'embrasa, et Sémélé, victime de son indiscrétion, périt au milieu des flammes. Jupiter sit extraire par Vulcain l'enfant du sein de sa mère et le fit coudre tas sa cuisse, jusqu'à ce qu'il eût atteint la fin des neuf mois. D'autres disent que ce furest les nymphes qui le retirèrent des cendres desa mère et se chargèrent de l'élever. Suivant d'autres. Mercure leur porta l'enfant à Nysa en Arabie. Dans les Bacchantes d'Euripide, Tirésias dit que Jupiter, voulant dérober cet enfant aux foreurs de Junon, le cacha comme en otage dans une nuée. Enfin Bustathe affirme que Bacchus fut nourri sur le mont Méros dans les Indes. Au milieu de celle diversité de tradition, il est bon d'observer l'omophonie des noms meros, cuisse, emeros, otage, et Meros, le mont Mérou. Pendant son enfance, Bacchus fut poursuivi par la haine de Junon; elle avait envoyé coatre lui, durant son sommeil, un amphisdes on serpent à deux têtes, que le jeune dien tua de ses mains; ensuite elle le frappa de solie, ce qui le fit errer dans une partie de monde; il n'en fut délivré qu'en Phrygie Par Rhéa ou Cybèle. Dans ses voyages, il s'endormit une fois dans l'île de Naxos et fut mlevé par des pirates tyrrhéniens, mais à son réveil il les changea en dauphins, à l'exception du pilote Acétès, qui s'était oppose à cette violence. C'est dans cette lie encore qu'il épousa Ariadne délaissée par le perside Thésée, et dont il eut plusieurs enlants, Céranus, Thoas, Enopion, Tauropolis, etc. Il entreprit la conquête des Indes, el marcha vers ces vastes contrées à la tête d'une armée composée d'hommes et de femmes armés de thy ses, et accompagné par le lieux Silène, fidèle gardien de son enfance. L'expédition marchait au son des cymbales

et des tambours. Sa conquête ne coûta point de sang; les peuples se soumettaient d'autant plus volontiers qu'il leur enseignait l'art de sultiver la terre, de faire le vin et d'extraire le miel. De là il se rendit en Egypte, répandant partout sur son passage les mêmes biensaits; aussi les peuples, en reconnais-sance, s'empressèrent de lui élever des autels comme à un dieu. Bacchus ne s'acquit pas moins de gloire dans la guerre que les dieux eurent à soutenir contre les Titans; transformé en lion, il se rua sur les eauemis, mit à mort le géant Rhécus, et sit pencher la victoire du côlé des dieux. C'est alors, diton, que Jupiter lui criait : Evohé! courage, mon fils! (comme s'il y avait E5 viá. Cette exclamation a peut-être une autre étymologie (Voy. Evonk). D'autres disent qu'il fat tué par les Titans, qui le mirent en pièces; mais que Minerve sauva sa tête, ou son cœur, et les corybantes ses parties viriles, origine des phallus portés en procession dans les bacchanales. On ajoute que Jupiter l'aurait ensuite ressuscité. — On donnait à Bacchus un grand nombre de noms; les principaux sont Iacchus, Bromius, Lyaus, Evan, Psilas, Liber, Dionysius. Voy. entre autres ce dernier. Voy. aussi l'art. Liber de notre Dic-tionnaire de la Bible.

On représente ordinairement Bacchus sous la forme d'un jeune homme, sans barbe, d'une physionomie agréable, quelquefois avec des cornes sur la tête, symbole de force et de puissance, et traîné sur un char attelé de tigres et de panthères. D'autres sois il est vêta d'une peau de tigre, et porte sur la tête une couronne de pampres, de lierro ou de figuier; ou bien on lui met une grappe de raisin à la main. Maintenant il est regardé communément comme le dieu du vin ; mais il est fort probable que cette spécialité n'est qu'un accessoire introduit dans la décadence du paganisme. On lui immolait la pie, le bouc, le porc, le serpent. Les animaux qui lui étaient consacrés étaient le phénix, le lièvre, la panthère; parmi les arbres c'étaient la vigne, le lierre, le figuier, le chêne, le sapin. Sua culte était répandu dans toute la Grèce et chez les Romains : car, outre les Dionysies et les Bacchanales, dont il est parlé en leur lieu, il y avait encore un grand nombre de sètes plus décentes; elles avaient lieu, pour la plupart, à l'époque des vendanges. Voy.

BACHELIER EN THEOLOGIE. Le premier des degrés que peut obtenir un étudiant en théologie, après avoir soutenu publiquement ane thèse. Les bacheliers en théologie lisaient et commentaient pendant un an la Bible, d'où ils étaient appelés Biblici, et pendant un an le Maître des Sentences, d'où ils étaient appelés Sententiarii. Ils passaient ensuite au grade de licencié. Actuellement, en France, les étudiants se mettent assez peu en peine de prendre les degrés, quoique l'Université les ait conservés.

BA-CHUA-LIEU-HANH, divinité tunquinoise, adorée surtout à Cua-toan, dans la province Nghe-an, où elle a un temple

desservi par deux jeunes filles. Quand une d'elles se retire, elle est remplacée par une autre, choisie parmi les filles du canton, c'est Ba-chua-lieu-hanh elle-même qui daigne la choisir; ou bien la prêtresse qui reste au service du temple choisit sa compagne, par l'inspiration de la déesse. Lorsqu'elles quittent leurs fonctions, on leur donne une petite somme d'argent pour vivre. On prétend que Ba-chua-lieu-hanh était une femme débauchée de la province du Midi, qui ayant un jour chanté des chansons impudiques sut tuée par quelques jaloux et jetée dans un sleuve. Elle sut adorée après sa mort. Un grand nombre de divinités grecques n'avaient

pas une origine plus honorable.

BACHUE, personnage mythologique des Muyscas. C'était une femme qui, disaient-ils, sortit autrefois du lac d'Iguague, à quatre lieues de Tunja, tenant à la main un enfant de trois ans. Ils construisirent une maison dans l'endroit où est situé aujourd'hui le village d'Iguague. Quand ce jeune garçon sut devenu grand, il cohabita avec sa mère, qui était si séconde, qu'elle accouchait toujours de cinq ou six enfants à la fois; aussi le monde sut-il promptement peuplé. Quand Bachue fut devenue très-vieille, elle convoqua, sur le bord du lac, sa nombreuse postérité, et, après avoir pris congé de tous ses enfants, elle se précipita dans les slots ainsi que son mari. La tradition ajoute qu'ils furent transformés en deux énormes serpents qui habitent encore le lac, et apparaissent quelquefois. Bachue est quelquefois confondue avec Chia, la Lune, ou avec Huitaca.

BA-CO-TI, espèce de devineresses ou de magiciennes au Tonquin, qui ne sout consul-

tées que par le peuple.

BACULAIRES, sectaires d'Allemagne appelés aussi Stebleriens; ces noms leur venaient du latin baculus et de l'allemand stab. qui tous deux signifient baton. C'était une branche d'anabaptistes qui s'éleva en 1528; ils prétendaient qu'il fallait prendre à la lettre la recommandation que Jésus-Christ fit à ses apôtres de ne point porter d'autres armes qu'un bâton, et de présenter la joue gauche à ceux qui les auraient frappés sur la joue droite; d'où ils concluaient qu'on ne devait point repousser la force par la force, et qu'il était contre l'esprit du christianisme de citer quelqu'un en justice. Ils avaient en cela une doctrine tout opposée à celle des autres anabaptistes, qui ne craignaient pas d'user de violence pour dépouiller de leurs biens ceux qui ne pensaient pas comme eux, et de les contraindre par le fer et le feu à se soumettre à leur domination. Voy. notre Dictionnaire des Hérésies, art. BACULAIRES

BACURDE, divinité particulière aux anciens habitants du territoire de Cologne. On ignore du reste qui elle était, son nom n'étant connu que par une inscription.

BAD. Ce mol, qui signifie le vent, est le nom d'un ange qui préside aux vents, suivant la mythologie persane. Le mois de bad lui est consacré; et ce génie est le protecteur de tout ce qui se fait le 22° jour de chaque mois.

BADLOUANG, religioux talapoin d'un ordra plus élevé que les Nens et les Picous; les Sancrats ont seuls le droit de conférer cet ordre qu'on ne peut recevoir avant vingt-un ans. Le postulant se présente devant le Sancrat, se prosterne à ses pieds, lui témoigne le plus vif empressement d'être initié et lui promet une somme d'argent. Au jour fixé pour la cérémonie, le Sancrat récite sur le récipiendaire les prières accoutumées, et lui donne la liste des commandements à observer. Alors on porte l'initié en triomphe sur les épaules, au bruit des instruments de musique et aux applaudissements de la multitude. Si le nouveau Badlouang est en état de faire une certaine dépense, il se fait porter dans un ballon doré, conduit par un grand nombre de rameurs, et suivi d'une longue sile de ballons proprement ornés. Pour subvenir à ces frais, le candidat a coutume, quelque temps avant son ordination, de faire une quête dans la ville et dans la campagne. Ses parents vont aussi quêter de leur côté, et chacun s'empresse de contribuer à cette bonne œuvre.

BADO - GOSDEJ, c'est-à-dire le grand dieu; il est la divinité principale des Paharrias ou Khonds, qui habitent la région située entre Alahabad et Masulipatam. Ces peuples le regardent comme le créateur de l'univers, et lui adressent leurs prières soir et matin. Ils adorent en outre plusieurs divinités inférieures, auxquelles ils offrent pareillement leurs vœux accompagnés de sacrifices de buffles, de chèvres, de volailles et d'œuß. Parmi ces dieux subalternes, les principaux sont Malnab, génie tutélaire de chaque village; Déva-Nei, dieu domestique, et Pow, à qui l'on sacrifie avant d'entreprendre un voyage. Les Paharrias croient à la métempsycose, aux songes, aux sorciers, aux mauvais esprits. Ils disent que Bado-Gosdei a mis dans l'origine sept frères en possession de la terre; que les Européens descendent du sixième, et qu'eux-mêmes sont les enfants du premier. Ils n'adorent point d'idoles, mais ils sacrifient sur une certaine pierre noire qui se trouve dans leurs montagnes, et qu'ils consacrent à cet effet avec diverses cérémonies. Ils ont plusieurs fêtes solennelles dont la principale est le Tchittaria, qui dure cinq jours. On y sacrific un grand nombre d'animaux, et on y offre aux dieux des grains et des liquenrs. Le tout est ensuite consommé par les fidèles. Pendant toute la durée de cette fête, tout hommage doit se rapporter à la divinité; on s'abstient même de saluer ses parents et les étrangers.

BADUHENNA, divinité adorée par les Frisons et les Chérusques; elle avait ches les premiers, une foret portant son nom, qui lui était consacrée. Les Scandinaves bonoraient aussi Badumna, déesse des foréts. Baduhenna et Badumna sont peut-être la même divinité.

BAFURR, génie de l'ancienne mythologie

scandinave, qui présidait à la peur, ainsi que

BAGAD. Les juis allemands ont coutume d'écrire ce mot au-dessus de la porte de leur maison, s'imaginant qu'il leur portera benheur. C'est la formule que prononça Zelpha, concubine de Jacob, en mettant un fils au monde; elle peut se traduire par à la bonne heure! C'est pourquoi cet enfant fut appelé Gad. Il se pourrait aussi que Bagad fut une espèce de serment par lequel Zelpha aurait juré par Gad, divinité ou planète

adorée en Mésopotamie. Voy. BAAL-GAD. BAGNOLIENS, ou BAGNOLAIS. Ce sont des hérétiques qui s'élevèrent l'an 730, à Bagnols, ville du Languedoc. Ils étaient dans les principes du manichéisme, rejetaient l'Ancien Testament et une partie du Nouveau, et prétendaient que Dieu ne crée point les ames quand il les unit au corps, qu'il n'y a point en lui de prescience, que le monde el éternel, etc. Ces erreurs fûrent continuées

ou renouvelées par les albigeois.

BAGOE, femme qui apprit aux Toscans l'art de deviner par le tonnerre et les foudres; elle sut, dit-on, la première de son sexe qui rendit des oracles. On croit qu'elle est la même que la sibylle Erythrée ou Hérophile. Quelques-uns prétendent qu'elle n'est pas antérieure à l'époque d'Alexandre. BAGUETTE DIVINATOIRE. Voy. RHAB-

DOMANCIE.

BAGUETTES. Dans la Nouvelle-Zélande, quand on veut prévoir l'issue d'une campare, un jeune homme prend un nombre de laguelles égal à celuides tribus belligérantes, il aplanit un certain espace de terrain, y plante les baguettes, comme des quilles, sur deux lignes parallèles représentant les deux armées en présence, et s'éloigne un peu en allendant l'effet que produira le vent. Si les baguettes qui représentent l'ennemi tombent en arrière, l'ennemi sera culbuté; si c'est en avant, il sera vainqueur; si c'est oblique-ment la victoire demeurera incertaine.

BAHIRA, chamelle consacrée aux dieux par les anciens Arabes, qui se servaient de son lait pour faire des libations. Deux autres chamelles, nommées Saiba et Vasila, pareillement consacrées, n'étaient jamais assujet-ties à porter des fardeaux, et on leur inter-disait approche du mâle. Mahomet improuve 🖙 pratiques, dans le cinquième chapitre du

Coran

BAHMAN, le premier des six Amschaspads, ou bons génies créés par Ormuzd; son nom (Vohou-man, en zend) signifie le del pur ou le ciel excellent. Il est considéré comme le lieutenant d'Ormuzd, et c'est lui qui joue le rôle le plus important. Il veille sur les bons et sur les juges intègres, il donne la souveraineté aux princes, afin de secourir le faible et l'indigent. Il est ainsi chargé de combattre perpétuellement Akouman, le premier des six mauvais génies

crées par Abriman.
BAHMAN PENNOU ET BAHMOUNDI PEN-NOU. Ce sont deux divinités locales adorées par les Khonds, tribu hindoue qui habite sur

la côte d'Orissa. Ces deux noms appartieunent peut-être à la même divinité que le dieu Brahman ou Brahma. En effet, la partie de cette province où Bahman Pennou est adoré a été plus en rapport que le reste de la contrée avec les Indiens qui professent le culte

brahmanique.

BAHMAN-YESCHT, espèce de prophétie, où Zoroastre voit les révolutions de l'empire et de la religion, depuis Gustaspe jusqu'à la fin du monde. Dans un songe, il aperçoit un arbre sortir de terre et pousser quatre branches, une d'or, une d'argent, une d'airain et une de fer; il voit ces branches s'entrelacer, il boit quelques gouttes d'une eau qu'il a reçue d'Ormuzd, et l'intelligence divine le remplit sept jours et sept nuits. Il voit ensuite un arbre qui porte des fruits, chacun de différents métaux. Ce songe semble calqué sur ceux qui sont expliqués dans le livre de Daniel.

BAIANISME, système de théologie qui roule principalement sur la grâce et qui a pour auteur Michel Bay ou Baïus. Celui-ci naquit en 1513 à Malin, village du Hainaut, et sit ses études à Louvain, où il enseigna la philosophie et l'Ecriture sainte vers l'an 1550. Comme à cette époque les erreurs de Calvin faisaient de grands progrès dans les Pays-Bas et dans la Flandre, et que ces hérétiques, rejetant la scholastique, préten-daient s'appuyer uniquement sur l'Ecriture sainte et les Pères des premiers siècles, Michel Bayus en fit une étude sérieuse et s'appliqua à bien comprendre la doctrine de saint Augustin sur la grâce, d'autant plus que les protestants soutenaient que leurs principes étaient sur ce point d'accord avec ceux de ce Père. Or, saint Augustin avait soutenu contre les Pélagiens la nécessité de la grâce, et, sans attaquer la liberté de l'homme, il avait soutenu qu'il était dans une impossibilité absolue de faire son salut sans le secours de la grâce; il avait enseigné qu'Adam même, sans le secours de cette grâce; n'aurait pu persévérer dans la justice originelle, et qu'en conséquence, depuis la chute d'Adam, les hommes ne pouvaient par leurs propres forces opérer leur salut; il avait prouvé que l'homme n'était point dans l'état où Dieu l'avait créé, parce que, sous un Dieu juste et bon, l'homme ne peut naître ni corrompu ni malheureux. Baïus crut donc que le changement opéré dans l'homme par le péché d'Adam donnait la clef de toutes les dissicultés sur la liberté de l'homme et sur la nécessité de la grâce; il en conclut que l'état d'innocence était celui dans lequel Dieu avait résolu de créer le genre humain; que la jus-tice, la sagesse, la bonté de Dieu n'avaient pu créer l'homme sans les grâces et les perfections de l'état d'innocence ; que la justice d'Adam n'était point à la vérité essentielle en tant que propriété de la nature humaine, mais qu'elle était essentielle pour fuir le vice et la dépravation. Dieu ne pouvait donc faire l'homme tel qu'il est aujourd'hui, c'est-àdire avec la concupiscence, sans qu'il eût un empire absolu sur ses sens : sans cet empire, l'âme est esclave des corps, ce qui est un désordre impossible dans une créature sortie des mains de Dieu. L'homme, depuis le péché originel , a donc été privé de l'intégrité de sa nature ; il est l'esclave de la concupiscence, il n'a plus de force que pour pécher. Nous n'entrerons point dans les détails de ce système et de conséquences que Balus prétendait en tirer. Ses opinions firent grand bruit parmi les catholiques et les protestants; elles eurent des partis ns et des adversaires. Les théologiens de Louvain envoyèrent dix-huit propositions, extraites de Barus ou de ses disciples, à la faculté de théologie de Paris, qui les condamna comme hérétiques, à l'exception de trois, qui furent seulement déclarées fausses. Batus les défendit pour la plupart et de la houche et de la plume. Sur ces entrefaites, il fut député au concile de Trente en qualité de théologien; mais ayant à son retour fait imprimer ses ouvrages, les contestations se renouvelèrent avec plus de chaleur que jamais. On déféra au pape soixante-seize propositions extraites de son livre et qu'on peut rapporter aux principes suivants : l'innocence est l'état naturel de l'homme; Dieu n'a pu le créer autrement; ses mérites en cet état ne peuvent pas être appelés des grâces, et il pouvait par sa nature mériter la vie éternelle. — Depuis le péché, toutes les œuvres de l'homme faites sans la grâce sont des péchés : ainsi toutes les actions des infidèles sont des péchés. La liberté est la délivrance du péché; elle est compatible avec la nécessité; les mouvements de capidité, quoique involontaires, sont défendus par le précepte, et ils sont un péché dans les haptisés, quand ils sont re-tombés en état de péché. — La charité peut se rencontrer dans un homme qui n'a pas encore obtenu la rémission de ses péchés; le peché mortel n'est point remis par une contrition parfaite, qui renferme le vœu de recevoir le baptême ou l'absolution, si on ne les reçoit naturellement. — Personne ne naît sans péché originel, et les peines que la Vierge et les saints ont souffertes sont des punitions du péché originel ou actuel. -peut mériter la vie éternelle avant d'être justifié; on ne doit pas dire que l'homme satisfait par des œuvres de pénitence, mais que c'est en vue de ces actions que la satisfaction de Jésus-Christ nous est appliquée. Le pape Pie V condamna les soixante-seize propositions par une bulle du premier octobre 1567. Mais il remarque, dans cette même bulle, qu'il y a plusieurs propositions qui pourraient être admises dans un sens autre que celui de l'auteur. Cette condamnation rependant ne mit pas fin aux querelles, on disputa même sur la teneur de la bulle, à laquelle on voulut donner un sens tout différent par la simple transposition d'une virgule. Enfin Grégoire XIII et Urbain VIII confirmèrent le jugement de leurs prédéces eurs. Ces disputes se perpétuèrent jusqu'à la sin du siè le dernier, car la plupart des opinions de Bayus furent adoptées et chaudement défendues par la secte célèbre connue sous le nom de jansénisme; ou plutôt, le jansénisme n'est que la continuation du baïauisme. Foy. notre Dictionnaire des Hérésies, art. Baïa-NISMR.

BAIDJANTI-MALA, en sanscrit, Vaidjayanti-Mala, collier porté principalement par Vichnou dans toutes ses formes, et composé de cinq joyaux produits par les cinq éléments. Ces joyaux sont : le saphir, produit de la terre; la perle, de l'eau; le rubis, du feu; la topaze, de l'air; et le diamant, de l'espace ou éther.

BAILAN, nom que donnaient à leurs prétres les anciens habitants des îles Philippines. Ils s'imaginaient que les Bailans pouvaient s'entretenir avec leurs dienx on Divatas, surtout pendant les sacrifices. Lorsqu'il s'agissait de faire un de ces sacrifices, on choisissait un porc des plus grands et des plus gros, on préparait une place qu'on ornait de seuillages et de tapisseries, puis le Bailan sonnait d'une espèce de cornet fait d'une canne fort grosse qui crost dans le pays; c'est alors qu'on le supposait parler aux dieux, après quoi il donuait au porc un coup de lance. En même temps les femmes faisaient avec des clochettes, des tambourins et divers autres instruments, un bruit à assourdir les oreilles. Lorsque le porc était mort, on l'accommodait et chacun en mangeait, à l'exception de l'endroit que la lanca avait touché. Ensuite on plaçait une partie du porc ainsi préparé sur un radeau qu'on lançait sur la rivière ou sur la mer, suivant le lieu où avait été sait le sacrific : c'était afin que le dieu du sleuve ou de l'Océan en mangeåt aussi sa part.

BAIN (ORDRE DU), établi en Angleterre par Richard II, vers 1377, augmenté par Henri IV, et renouvelé vers 1714 par Georges I., qui lui donna un nouvel éclat. Dans l'origine, les chevaliers devaient se baigner avant de recevoir les éperons d'or, afin, disent les statuts, d'acquérir la pureté de l'eau, et d'avoir l'âme pure et des intentions honnêtes. La marque distinctive est un ruban rouge en écharpe d'où pend un écu de saie bleu céleste en broderie, chargé de trois souronnes d'or avec ces mots, Tres in unem, désignant les trois vertus théologales. Voy. notre Dictionnaire des Ordres religieux, art. Bain (Chepaliers du).

BAINIENS, espèce de religieux Hindous consacrés au culte de la déesse Mariatale. Ils tirent leur nom d'une espèce de tambour appelé baint, dont ils accompagnent leurs chants. Les Bayniens sont pour la plupart du mombre des parias ; ils ne courent point dans les rues comme les autres religieux, et se contentent de demander t'aumône dans les temples de leur déesse.

BA10PHORE, ou le dimanche des Baies. C'est ainsi qu'on nomme chez les Grecs le dimanche des Rameaux ou de Paques seuries, du mot grec βάω, palme ou branche que l'on porte à la main. Par suite, on donna ce nom à des présents que les empereurs

grecs distribuaient, le même dimanche, aux grands seigneurs et aux soldats.

BAIRAGUI ou VAIRAGUI, classe de religient hindous. Ce nom signifie exempt de passion, et peut en conséquence s'appliquer à lous les religieux mendiants qui prétendent être étrangers aux intérêts et aux émotions humaines.

BAIS, nom vulgaire des Vaisyas, qui forment la troisième des grandes castes des Hindous. Vay. VAISYA.

BAISE-MAIN, témoignage de respect et cérémonie religieuse fort ancienne.

1º Chez les païens, on l'employait pour rendre hommage au soleil, à la lune et aux étoiles. Suivant Lucien, le baise-main tenait lieu de sacrifice aux pauvres. La même cérémonie était pratiquée à l'égard de Moloch, surtout dans les sacrifices d'enfants, qu'on immolait à cette idole. Apulée traite d'athée Emillen, qui, passant devant un temple, se dispensait, par principe d'irréligion. de baisen les mains. En parlant de Psyché, il dit qu'elle était si belle, qu'on l'adorait comme Vénus, en baisant la main droite, l'index appuyé sur le pouce élevé.

Thez les catholiques romains, dans l'office solennel, les ministres inférieurs baisent la main du célébrant lorsqu'ils lui remettent ou en recoivent quelque chose; ceci a lien surtout quand l'évêque officie. A la cérémonie de l'offrande, tout le clergé va successivement se mettre à genoux devant lui et lui baise la main droite, ou plutôt l'anneau qu'il porte au quatrième doigt. — Les chrétiens orientaux baisent la main des prêtres, même en debors des exercices de leur ministère; en

Pologne on suit aussi cet usage.

BAISER DE PAIX. L'apôtre saint Paul exhorte plusieurs fois les fidèles, dans ses Epitres, å se saluer mutuellement par un saint haiser; et les chrétiens s'empressaient de témoigner ainsi leur charité et leur amour muluel. Mais c'est surtout pendant la célébration des saints mystères, quelque temps avant la communion, que tous les assistants se donnaient mutuellement le baiser de paix ; nul n'eût osé participer à la manducation de l'eucharistie, sans avoir auparavant montré par cette cérémonie qu'il ne sardait contre ses frères ni haine, ni fiel, ni la moindre animosité. Toutefois, il ne faut pas croire que ces baisers se donnaient in-différemment, sans distinction de sexe; les constitutions apostoliques marquent expressément que les hommes ne devaient embrasser que les hommes, et que les femmes ne cevaient aussi s'embrasser qu'entre elles; cet usage a subsisté constamment dans l'Eglise avec certaines modifications toutefois, mais qui n'ont jamais été jusqu'à autoriser un scandaleux pele-mêle. Ainsi le célébrant baisait à la joue tous les membres du clergé, ou au moins l'un d'entre eux, et tous s'embrassaient mutuellement; pendant ce tempsla les hommes embrassaient ceux de leur exe qui se trouvaient à leur portée, et les komes faisaient de même entre elles; ce qui

était d'aufant plus facile qu'autrefois chaque côté de l'église était rigoureusement réservé à un sexe à l'exclusion de l'autre. D'autres fois le célébrant donnait le baiser de paix au diacre, qui le transmettait au sous-diacre, et celui-ci allait embrasser tous les membres du clergé, on bien le premier des clercs assistants, qui transmettait la paix à son voisin et ainsi de suite jusqu'au dernier des clercs. Le sous-diacre ou un autre clerc allait aussi porter la paix à un des hommes layques, qui la transmettait de la même manière. Cette méthode a été la plus généralement suivie, et elle l'est encore en Orient. Quelquesois un des hommes donnait la paix à la première des semmes; c'est ce que j'ai lu dans quelques relations de voyageurs en Orient. Mais depuis que les anciens règlements qui assignaient à chaque sexe un côté de l'église, sont peu ou point observés, on a introduit dans l'Eglise l'usage de présenter à chacun des assistants une tablette, image ou reliquaire qui a d'abord été baisé par le célébrant ou par l'évêque; dans l'Orient un jeune enfant donne pareillement sa main à baiser à toute l'assemblée. Maintenant en Occident l'usage de se donner le baiser de paix est réduit à ceux qui composent le ciergé et à quelques larques notables: encore se sert-on la plupart du temps des instruments dont je viens de parler. En donnant le baiser de paix, ou en présentant l'instrument à baiser, on se sert toujours d'une formule qui exprime l'objet de la cérémonie, telle que : La paix soit avec vous! ou hien: Paix à vous, mon frère, et à la sainte Eglise de Dieu! on répond : Ét avec votre esprit, ou Amen. Voy. notre Dictionnaire de Liturgie, art. Baiser, et celui des Rites sacrés, art. Paix. Voy. encore le Supplément de ce dernier Dictionnaire, au mot Paix.

BAISER DES PIEDS, marque d'honneur et de respect qui a pris naissance en Orient. Dioclétien fut le premier empereur qui l'introduisit en Occident. La coutume de baiser les pieds du pape date du viue siècle, sous le pontificat d'Adrien Ier et de Léon III. Selon dom de Vaine, elle ne date que du xive siècle. Cet honneur est rendu au pape comme au représentant de Jésus-Christ sur la terre.

BAITOSITES, sectaires juifs, disciples de Baitos, associé de Sadoc. Ces deux hommes nièrent la loi orale, ou l'authenticité de la tradition, prétendant s'en tenir au texte pur de l'Ecriture sainte. On donne plus communément à leurs disciples le nom de CARAYTES et de SADDUCÉENS. Voy. ces deux mots.

BAKOU (FEU PERPÉTUEL DE). Dans la presqu'ile d'Abchéron, au nord de la ville de Bakou, du côté et à peu près à douze verstes de distance de la mer Caspienne, se trouve le célèbre feu perpétuel. C'est un gaz inflammable qui sort de terre en différents endroits par les fissures du sol: pour l'allumer, il faut nécessairement approcher des orifices un objet enflammé; aussitôt le gaz prend feu. Il y a dans ce lieu une colonie d'Hindous, venus du Pendjab, adorateurs du feu, ou plutôt qui paraissent avoir fait un mé-

lange de l'ancienne religion des Parsis et des superstitions brahmaniques. Ils regardent le feu comme quelque chose de saint, mais non comme la Divinité elle-même; car un voyageur leur ayant demandé si Dieu et le feu étaient différents, ils répondirent que tous deux étaient semblables. Ils désignent le feu tantôt par le nom arabe de Nour, tantôt par celui d'Agan, qui est hindou; ils disent que tous deux sont Rama ou la Divinité; au surplus le voyageur russe auquel nous empruntons ces détails avoue lui-même avoir eu assaire à un interprète peu éclairé. Le mot Rama est le nom d'une des incarnations du Vichnou indien, et il est employé par plusieurs peuples pour exprimer la divinité en général. Comme les Persans, ils nomment Ateschgah (lieu du feu), l'endroit où brûle le feu sacré. C'est une espèce de temple consistant en une vaste cour au milieu de laquelle s'élève une salle carrée d'où jaillissent quatre gros jets de flammes, qui pendant la nuit éclairent tout le territoire environnant. Autour de l'intérieur des murs de clôture sont les cellules des Hindous, dans lesquelles il y a aussi des flammes qui jaillissent soit du sol, soit du sommet d'un tuyau calcaire enfoncé en terre et qui sert de flambeau. Ce feu sert à chacun pour faire ses prières et pour la préparation des aliments. Plusieurs Hindous viennent en pèlerinage en ce lieu, et y ha-bitent les uns cinq ans, d'autres huit ans, d'autres y demeurent toujours. Ils vivent très-pauvrement et très-sobrement, ne mangeant point de viande et ne se nourrissant que de végétaux qu'ils cultivent eux-mêmes. Ils ont là un grand prêtre qui préside au culte quand ils se réunissent pour prier; mais ils prient en outre chacun isolément devant son feu, en l'attisant dans le plus grand silence, ou bien en récitant des prières, les mains jointes sur leur tête, qu'ils remuent sans cesse. Ils paraissent ne pas être exempts de sétichisme : car, outre le seu, ils rendent encore hommage à une multitude d'objets différents, tels que figures fantastiques, caillous, sifflets, etc.; ou plutôt ils regardent comme des divinités la plupart des objets à leur usage, et leur donnent indistinc-tement le nom de Rama (Dieu). Parmi les animaux, ils honorent particulièrement la vache et le chien ; ils abhorrent, au contraire, le chat, le rat, la grenouille, le serpent, comme étant les produits du mauvais esprit. Ils usent d'une espèce d'eau bénite que leur distribue le grand prêtre; ils s'en aspergent avant de commencer leur office, et en boivent lorsqu'ils l'ont terminé. Quand l'un d'entre eux vient à mourir, ils placent son corps sur une voûte ou cavité pratiquée au milieu du cloître, l'arrosent de beurre, puis ensiam-ment le gaz qui remplit la cavité; lorsque le corps est entièrement consumé, ils en ramassent soigneusement les cendres et les jetlent au vent.

BAKOUI. Ce mot, qui sans doute signifie dieu, se donne indistinctement à toutes les idoles dans la Nouvelle-Irlande. Il y a entre autres, dans cette île, un temple bâti à envi-

ron cent pieds au-dessus de la mer. Celle espèce de pagode est divisée en deux parties par un plancher sur lequel sont posées les idoles. La principale, placée à l'entrée, est une statue d'homme de trois pieds de hauteur, grossièrement sculptée, peinte en blanc, en noir et en rouge, et ayant un phallus énorme; à sa droite on voit un grand poisson, et à sa gauche une figure informe qu'on peut prendre pour celle d'un chien. De chaque côté sont placés cinq autres dieux qui représentent des têtes humaines d'un pied de hauteur, dont on a peine à distinguer les traits. Au fond on voit une quatorzième figure d'une plus grande dimension, peinte en rouge, et dont les yeux sont formés par des morceaux de nacre. A côté est attaché un ornement en bois artistement découpé; les naturels le nomment Prapraghan et lui témoignent beaucoup de respect; ce n'est cependant qu'une décoration qu'ils placent aussi sur l'avant de leurs pirogues. Cette pièce précieuse est voilée. On descond dans la partie inférieure par deux ouvertures; elle sert probablement à des cérémonies religieuses.

BALAAM, fameux devin ou faux prophète des Moabites. Lorsque les Israélites passèrent sur le territoire de ce peuple pour se rendre au pays de Chanaan, Balac, roi des Moabites, lit venir Balaam, afin que, par ses conjurations, il appelat toutes sortes de calamités sur les Iraélites qu'il redoutait. Mais par trois sois différentes Balaam ayant ouvert la bouche pour les maudire, mû malgré lui par l'esprit du Seigneur, ne put proférer que des bénédictions, au grand dépit du prince qui l'avait appelé. On peut dire que les trois discours qu'il prononça à cette occasion sont autant de morceaux achevés qui respirent l'enthousiasme et la plus haute poésie. Il prédit même la venue future da Messie. — Ce fut lorsqu'il se rendait aux ordres du roi qu'il lui arriva une aventure singulière, la seule de ce genre rapportée par les livres saints. Balaam ayant reçu de Dieu l'injonction de suivre les envoyés du prince, se mit en route, monté sur son auesse. Or l'ange du Seigneur se présenta à lui armé d'un glaive; il ne l'aperçut point; mais l'à-nesse le vit, en fut ellrayée, et courut à travers les champs. Balaam la contraignit à force de coups de rentrer dans le sentier, mais ayant de nouveau aperçu l'ange entre deux murs qui bordaient les vignes, elle rasa un de ces murs de si près, qu'elle froissa la jambe de son maître, qui la frappait à outrance pour la forcer à avancer; et cependant l'ange barrait toujours le chemin; enlis l'ânesse s'abatlit; et comme Balaam ne cessait de faire pleuvoir sur elle force coups de baton, le Seigneur ouvrit la bouche à l'énesse, et elle dit à Bulaam : Que t'ai-je fait? Voild déjà trois fois que tu me maltraites sans raison. - C'est que tu l'as mérité, répondit Balaam; tu te moques de moi; que n'ai-je une épée pour le percer! — L'dnesse repril : Ne suis-je pas la monture habituelle? Ai-je jamais mal agi envers toi? — Jamais, répondit son

maltre. En même temps Dieu lui ouvrit les yeux, et il vit l'ange debout, au milieu du chmin, et l'épée à la main. Aussitôt il se prosterna à terre pour l'adorer. Alors l'ange la reprocha et sa dureté envers l'ânesse, et les mauvaises intentions avec lesquelles il s'était mis, en route, et lui enjoignit avec menaces de ne dire devant le roi que ce qu'il la mettrait à la bouche. Balaam obéit et ne prononça que des bénédictions sur les Israélites. Voy. l'histoire de Balaam et de son dresse racontée plus au long dans notre Dictionnaire de la Bible.

BALA-DBVA, BALA-RAMA, BALA-BHADRA ou BALA-VIRA, frère et compagion d'armes de Krichna, et par conséquent iis de Vasoudeva. Il avait été conçu dans le sein de Dévaki, semme de Vasoudéva; mais pur échapper à la fureur de Kansa, roi de Malboura, à qui il avait été prédit que le buitième enfant de Dévaki lui ôlerait la vie, il fut transporté dans le sein de Rohini, autre kmme de Vasoudéva. Il fut élevé avec Irichoa, au milieu des bergers et des gopis; il partagea les jeux de son enfance, et enmite les exploits par lesquels il signala sa vie entière. Il contribua à la mort du tyran Kansa, puis à la défaite de Djarásandha et des princes confédérés. Compagnon toujours fidèle de son frère, il passa avec lui dans son nouvel établissement de Dwanta, et épousa Révati, fille du roi Révata. l'arme avec laquelle il combattait était un see de charrue; c'est au moyen de cet in-strement qu'il ouvrit un nouveau lit au seuve Yamouna. Son caractère était celui dun véritable soldat, aimant le jeu, les plaisirs, les liqueurs; souvent ivre et tendre, quelquesois grossier, mais franc et d'un dé-rouement à toute épreuve. Les Hindous regardent Bala - Rama comme une incarnation & Vichnou, et la comptent pour la huitième; ils disent que le dieu descendit sur la terre ous cette forme pour combattre Pralamba et fautres géants. Ce Pralamba avait mille bas, et s'était rendu si redoutable que persone n'osait lui résister. Mais Balarama se Présenta à lui, armé de son soc, le vainquit et hi coupa ses mille bras. Il dressa en trophée les os du géant et il s'en forma une haute montagne. Suivant d'autres, Balarama serait the incarnation du serpent Ananta, qui sert te couche à Vichnou quand ce dieu dort sur les eaux. Il ne faut pas confondre Bala-lama avec Parasou-Rama et Rama-Tchande, autres incarnations de Vichnou.

BALADUCADRUS, héros honoré comme en dieu par les anciens Belges. Voy. BALATU-

BALAKITG, fils de Koutkhou, dieu des Lamtchadales. Lorsqu'il fait un grand vent, t'est lui qui secoue sur la surface du pays es cheveux longs et frisés. Pendant son absence, sa femme Zavina se met du rouge pour lai plaire à son retour, et ce rouge fait l'éclat de l'aurore et du crépuscule. S'il passe la nuit dehors, elle pleure, et voilà pourquoi le ciel est sombre.

BALANCES. 1º Attributs d'Astrée et de

Thémis, déesses de la justice. Homère les met aussi aux mains de Jupiter, pour peser les destinées des Grecs et des Troyens.

2° C'est un article de foi, chez les musulmans, qu'au jogement dernier il y aura des balances dont les bassins sont plus grands et plus larges que la superficie des cieux; l'un s'appelle le bassin de la lumière et l'autre le bassin des ténèbres. Dieu y pèsera toutes les actions des hommes avec tant d'exactitude, qu'il sera tenu compte d'un atome, d'un grain de moutarde , afin que parfaite justice soit rendue. Le livre des bonnes œuvres sera mis dans le bassin de la lumière, plus brillant que les étoiles, et le livre des mauvaises dans le bassin des ténèbres, horrible et de la plus effroyable apparence, et le séau fera connaître à l'instant qui des deux l'emporte et à quel degré. Après cet examen les corps passeront le pont Sirath étendu sur le feu éternel, où les arrêts de la justice divine seront exécutés. Voy. SIRATH.

3º Dans le Japon, il y a des pénitents qui se rendent dans des montagnes inaccessibles pour faire à des espèces d'ermites la confession de leurs péchés. Or, pendant sa confession, le pénitent est placé dans le plateau d'une balance suspendue au sommet d'un rocher au moyen d'une barre de fer; dans l'autre il y a un contrepoids; c'est dans cette situation périlleuse qu'il doit faire sa confession; s'il manque de sincérité, il est irrémissiblement précipité sur les rochers inférieurs. Suivant Purchas, le plateau opposé est vide

et par conséquent fort élevé, mais on le charge graduellement à mesure que le pénitent se confesse, de sorte qu'il s'élève peu à peu vers le confesseur assis sur le rocher. Voy. Confession.

BALCHRISTES. Vers le milieu du xviiisiècle, deux ministres de l'Eglise nationale d'Ecosse, Smith et Ferrier, abandonnèrent cette communion et formèrent quelques églises sur le plan des Indépendants. La première fut établie dans un petit village appelé Balchristy, d'où les nouveaux sectaires furent nommés Balchristy-people. La plupart d'entre eux se réunirent plus tard aux glassites; cependant on trouve encore actuellement quelques balchristes en Ecosse. Voy.

GLASSITES

BALDKR, fils d'Odin, est, suivant l'Edda, un dieu sage, éloquent, plein de douceur et doué d'une grande majesté; son regard est si éblouissant qu'il semble répandre des rayons. C'est le génie de la paix, de la modération et de la piété. On peut voir pendant la nuit l'emplacement de son palais : c'est cette paisible clarté qui ceint le ciel pendant les ténèbres. C'est là qu'il vit avec son épouse chérie; il n'en sort que pour s'asseoir pacifiquement dans le tribunal des dieux, sans prendre part à leurs guerres, à leurs projets, à leurs réjouissances bruyantes. Odin avait connu par la fontaine des destins que ce fils chéri devait être ravi au ciel et à la terre; afin de conjurer ce malheur, Fréa, sa mère, exigea un serment du feu, de l'eau, du fer et des autres métaux, des

pierres, de la terre, des arbres, des animaux, des oiseaux, des maladies, du poi-son et des vers, qu'ils ne seraient point de mal à Balder. C'est pourquoi dans les tournois célestes, les dieux se saisaient un plaisir de lancer impunément différents projectiles à Balder, assurés que les pierres, les traits de toute espèce et les coups d'épée ne pouvaient le blesser. Mais Loke, le génie du mal, excité par l'envie, prit tes traits d'une vieille semme et se glissa dans l'assemblée des dieux; à la vue de leurs amusements, la feinte vieille demanda à Fréa si elle ne craignait pas que ces jeux ne devinssent funestes à Balder: Non, dit Fréa, car j'ai conjuré tous les êtres de ne point nuire à mon fils. — Quoi! reprit la vieille, est-ce que réellement tous les êtres vous en ont fait le serment? — Il n'y a qu'un seul arbuste, répondit Fréa, de qui je ne l'ai point exigé; c'est le qui; mais il est si faible qu'il n'est pas à craindre. Ce qu'enteudant Loke, il disparut; puis il alla cueillir l'arbuste et se rendit dans l'assemblée des dieux. Il y trouva Hoder, dieu du hasard, qui se tenait à l'écart, parce qu'il était aveugle. Loke lui demanda pourquoi il ne lau-çait rien à Balder. C'est, répondit Hoder, parce que je suis aveugle et sans armes. Mors le génie du mal lui mit dans les mains une baguette de gui, l'engagea à la lancer à Balder, et, s'offrant à diriger sa main, le coup porta; Balder tomba sans vie et percé de part en part. Hermode, surnommé l'Agile, autre fils d'Odin, descendit aux enfers et obtint sa délivrance, à condition que tous les êtres demanderaient sa résurrection par leurs larmes. Loke fit encore échouer ces démarches en resusant de pleurer, déguisé qu'il était sous la sorme d'une magicienne. Le corps de Balder fut donc placé sur le bûcher, et Odin y déposa un anneau d'or, auquel il donna ensuite la propriété de produire, chaque neuvième nuit, buit anneaux d'un poids égal. Balder doit ressusciter après l'embrasement des mondes et retourner habiter les plaines d'Ida, l'ancienne demeure céleste. Balder fut père de Forsète.

BALI. 1º Roi de la nation des singes, qui fut autrefois vaincu par Vichnou, incarné en Rama. Il est devenu le roi du troisième Patala, un des enfers indiens; tous les ans il sort de son noir séjour pour contempler la terre, mais Vichnou le force à y rentrer. Un jour il doit devenir roi du Swarga ou paradis.

2º Bali est aussi le nom d'un sacrifice ou offrande de riz que l'on fait aux génies; les Hindous pensent qu'ils viennent s'en nourrir pendant la nuit.

3. Bali, langue sacrée. Voy. PALI.

BALLETUS, fête célébrée à Eleusis dans l'Attique, en l'honneur de Démophon, fils de Célée.

BAMA, pluriel Bamoth; nom que les Hébreux donnaient aux autels des Phéniciens, et peut-être à certains édifices dans lesquels ceux-li offraient leurs sacrifices. Ce mot a la plus graude analogie avec le mot grec pours, qui veut dire pareillement un autel.

BAN, publication qui se fait au prône de la & corruption Banra on Bangras. Apciennement

messe paroissiale, des noms de ceux qui veulent recevoir les sacrements de l'ordre ou du mariage, afin de découvrir s'il n'y a point d'empéchement à ce que ces sacrements soient conférés à ceux qui y aspirent. L'u-sage de publier les bancs de mariage est déjà ancien; on en voit des vestiges en France sur la sin du xii siècle. Le concile général de Latran, tenu sous Innocent III, ordonna que cette publication eût lieu dans toute l'Eglise, et le concile de Trente renouvela cette ordonnance. Cette sage contume a pour but de prévenir la clandestinité, de découvrir les empêchements dirimants, et de porter les sidèles à prier pour les suturs époux. Les bans doivent être jubliés dans les paroisses respectives des époux, ou dans celles qu'habitent leurs parents, si les ac-cordés sont mineurs. Ils ont lieu pendant trois jours de dimanches ou de sêtes chômées, et se sont par l'organe du cure luimême ou d'un délégué de sa part. Cependant la publication des bans n'est pas de l'essence même du mariage, et l'évêque peut dispenser d'une ou deux publications, et même des trois lorsqu'il y a de bonnes raisons d'obtenir cette dispense, et pourvu qu'on puisse s'assurer autrement qu'il n'y a pas d'empéchement. Cet usage de l'Eglise de publier les bans de mariage a été adopté par tous les gouvernements qui ont imposé l'obligation aux accordés de se présenter devant l'officier civil pour être unis légitimement en présence de la loi civile. Voy. notre Dictionnaire de Liturgie, art. Ban, et celui des Rites sacrés, art. Mariage.

BA-NANG, esprit invoqué dans le Tonquin, quand on passe devant des arbres d'une grandeur remarquable. On croit que cet esprit y réside, et qu'il est du sexe féminin. Les Tonquinois suspendent en son honneur, aux branches de l'arbre, des couronnes de fleurs et des paquets de papier doré et argenté; ils jettent aussi au pied de l'arbre de petits vases de gypse et des bâtons d'odeurs.

BANASPATI, mauvais génies des Javanais; ils habitent les grands arbres et errent pendant la nuit.

BANDE (ORDER DE LA). Cet ordre religieux et militaire a été établi, en 1332, par Alphonse XI, roi de Castille, pour défendre la religion contre les infidèles. Les insignes consistaient en une bande ou ruban de soie rouge large de quatre doigts, en forme d'echarpe, passant de l'épaule gauche sous le bras droit. Les cadets de famille y étaient seuls admis. Les statuts les obligeaient à ne combattre que contre les Maures, à ne pas mentir, à ne pas se familiariser avec les bourgeois, à ne pas jouer aux dés, etc, Aboli pendant quelques années, cet ordre fut rétabli par Philippe V, vers 1700. l'oy. notre Dictionnaire des Ordres religieux, art. Bands (Chevaliers de la).

BANDHYAS (Liés par des vœux), un des noms génériques des ascètes ou religieux bouddhistes; ils sont très-répandus dans le Népal et au Cachmire. On les appelle eucore par corruption Banra on Banaras. Anciennement

tous les bouddhistes étaient appelés Bandhyas, parce qu'ils devaient tous être religieux. Aujourd'hui il n'y a plus que les prê-

ires qui portent ce nom.

BANDJIN, divinité incarnée qui réside à Dischi-Lumbo dans le Tibet; ce prétendu d'en jouit à peu près des mêmes honneurs que le Dalay-Lama, son supérieur; on l'appelle encore Bogda-Lama. Il est pour le Tibet ultérieur ce que le Dalay-Lama est pour le Tibet antérieur. Tout lama qui a achevé l'étade des livres de la loi, doit nécessaire-ment recevoir la bénédiction du Bandjin, pour obtenir la faculté que donne la doctrine les quatre vérités fondamentales, d'aperceroir tous les replis de l'âme. Si le Dalaylama meurt et s'incarne de nouveau, le Randin explique la tradition sur sa renaissince, pour qu'on se conforme à la grande rigie. Le DalaY-Lama agit de la même manière à la mort du Bandjin.

BANDRI PENNOU, divinité locale adorée dans quelques cantons de la côte d'Orissa, habités par les Khonds. Ce dieu fut trouvé das un grand plat de riz qu'une femme porvilsor sa tête, suivant la coutume, dans une rérémonie nuptiale. Ce qui l'a fait prendre pour une divinité, c'est sans doute l'étrangelé de la matière dont il est composé. Car on dit qu'il n'est nien or, nien argent, ni en bois, ni et fer, ni en pierre, ni en aucune autre substance connue. Mais sur une preuve aussi ridente de sa nature divine, on l'a déposé nec respect dans une chapelle, desservie par un prêtre hindou. Bandri Pennou a entore des châsses ou des chapelles dans plusieurs autres districts où il est en grande

tésération

BANIANS, nom que l'on donne dans les lides aux marchands et aux cultivateurs quifont partie de la caste des Vaisya (d'autres disent des Soudras). Ils n'ont point, comme m serait porté à le croire d'après les livres certains voyageurs, une religion différente de celle des autres Hindous; toutefois comme les Védas leur sont fermés, et qu'ils ont des livres particuliers, il s'est glissé dans le forme et dans le culte des différences assez mulables; c'est pourquoi nous allons donner ki an abrégé de leur croyance tiré de l'ourage de l'Anglais Henri Loyd; on pourra le comparer à ce que nous disons ailleurs de la religion brahmanique. — Dieu, ayant fools de créer l'univers, commença par d le terre; mais crs éléments étant mêlés confesément, il souffia sur les eaux, qui s'en-Brent aussitot et, s'étendant comme une 'isle balle de savon, formèrent le firmament lomineux et transparent, tel que nous le 10/100s; la terre mélée d'humidité resta comne sédiment; Dieu en sit une boule; c'est ce his monde. La partie la plus solide devint la lerre, et la plus liquide forma la mer. Puis k soleil et la lume étant placés avec les Mires dans le firmament, chaque élément se houva désormais fixé. J'oubliais de dire que fair remplit l'espace vide. Enfin chacun des <del>ciments produisit les créatures,</del> par la vertu

BAN séminale que Dieu leur avait infasée. L'univers divisé en quatre parties, suivant les quatre points cardinaux, devait durer quatre âges. Dieu commanda à la terre de produire l'homme; aussitôt on vit sortir du sein de la terre une tête humaine, puis successivement toutes les autres parties de son corps, dans lequel Dieu inspira la vie, ce qu'on put reconnaître aux phénomènes sui-vants; car ses lèvres devinrent rouges et vermeilles, ses paupières s'onvrirent et laissèrent paraître deux petits astres brillants et pleins de feu; les autres parties du corps commencèrent à se mouvoir, et son entendement ayant été rempli de lumière, il connut son créateur et l'adora. Dieu lui donna une compagne formée de la même manière. Ce premier homme s'appelait Pouroucha et sa semme Pracriti. Signalons en passant l'étroite analogie de ces deux noms avec ceux d'Adam et d'Haya dans la cosmogonie mosarque; les uns et les autres signifient homme et procréée, vivante. Ils se nourrissaient des fruits de la terre sans toucher à aucune créature vivante. Ils eurent quatre enfants, dont chacun était né sous l'influence d'un des quatre éléments. Brahman, l'ainé, tenait de la terre, et était en conséquence d'un tempérament mélancolique et d'un esprit spéculatif; Dieu le remplit de beaucoup de sagesse, se servit de lui pour faire connaître aux hommes ses lois et ses commandements, et lui donna un livre où étaient contenus les préceptes. Le second, appelé Kchatriya, était d'un tempérament de feu, avait un esprit bouillant et guerrier; Dieu lui donna l'autorité pour gouverner les hommes et les maigtenir dans les règles du devoir. It lui mit en main une épée, comme marque de sa puis-sance. Soudra, le troisième, lenait de l'eau; son esprit était doux et paisible; Dieu en sit un marchand, chargé d'enrichir les royaumes par le commerce, et de les fournir des objets nécessaires, par les voyages et la navigation : ses attributs étaient des balances qu'il tenait à la main, et un sac plein de poids suspendu à sa ceinture. Buin Vaisya, le quatrième, né sous l'influence de l'air, fut doué de conceptions ingénieuses et d'un esprit subtil; en conséquence, il s'adonna aux arts et à la mécanique, et Dieu lui donna un sac plein de toutes sortes d'instruments propres à mettre en œuvre ce que son imagination aurait inventé. Voilà les pères du genre humain, qui ne subsiste que par ces quatre sortes de gens. Mais de peur que la pureté primordiale ne sut souillée par des incestes. Dieu ne donna point de filles à Pouroucha et à Pracriti; mais il créa quatre femmes, qu'il plaça aux extrémités des quatre points cardinaux, afin que leur éloignement favorisât la propagation de la race humaine par toute la terre. Brahman dirigea par l'ordre de Dieu du côté de l'orient, il y rencontra Savatri, jeune femme nue, pieuse et innocente comme lui; c'était celle que le Tout-Puissant lui avait destinée. Leur postérité peupla l'Orient, Brahman apprit à ses enfants à connaître Dieu,

car il avait emporté son livre avec lui. Kchatriya marcha vers l'occident , l'épée à la main , ne demandant qu'à exercer son courage soit contre les animaux, soit contre des hommes, s'il en rencontrait; mais il ne trouva qu'une semme armée d'un tchakra, instrument circulaire, dont le pourtour est fort tranchant: c'était Taddicastri. Ils fondirent l'un contre l'autre, et se battirent trois jours durant, sans autre intermittence que celle qu'apportaient au combat les ténèbres de la nuit. A la sin du troisième jour, ils firent trêve, en vinrent aux pourparlers, finirent par s'entendre et se marièrent. Ainsi fut peuplé l'Occident. Soudra se mit en marche vers le nord, cherchant des perles dans les eaux, des diamants dans les rochers, rencontra Visaganda, la para de ses bijoux, et leur postérité s'étendit dans les régions septentrionales. Vaisya s'avança vers le sud, franchissant les fleuves et les mers, à l'aide des bajeaux qu'il construisait, se bâtissant des maisons avec les arbres qu'il abattait; il s'unit à Yadjnaganda. Ils donnèrent naissance aux peuples du midi. Au beut d'un certain temps, les quatre frères revinrent dans leur patrie, et vécurent d'abord d'un bon accord; mais l'orgueil, l'intérêt, la jalousie, s'élevèrent au milieu d'eux, et rompirent l'harmonie. La violence et la tyrannie firent le reste. Les enfants imitèrent les désordres de leurs pères. Enfin le Tout-Pulssant irrité fit périr presque toute la race humaine par le déluge; et voulant renouveler la face de la terre, il résolut de former des créatures plus parfaites que les premières. A cet effet il descendit sur le mont Mérou et s'écria: Lève-toi, Brahmá, première des créatures du second age. Aussitôt la terre fit sortir Brahmå de ses entrailles; elle produisit de la même manière Vichnou et Roudra. Dieu donna à Brahmâ le pouvoir de former les créatures, à Vichnou celui de les conserver, et à Roudra celui de les punir et de les détruire; c'est ainsi que le souverain Etre se reposa sur eux du soin de l'univers, prescrivant à chacun d'eux un temps déterminé pour demeurer sur la terre; Brahma dut retourner au ciel après avoir achevé l'œuvre de la création ; ce qui forma le second age; Vichnou demeura dans le monde pendant le troisième pour le conserver, et Roudra doit y rester jusqu'à la fin du quatrième, et il ne le quittera qu'après avoir accompli la destruction de l'univers. - Lorsqu'il s'agit de procéder à la création des é:res, Brahmå éprouva des douleurs pareilles à celles d'une femme en travail d'enfant : son corps enfla, ses flancs s'ouvrirent, et il en sortit un homme et une femme de grandeur naturelle: c'étaient Manou et Sataroupa, les père et mère de la race actuelle. Dieu descendit encore sur le mont Mérou, il appela Brahmå, lui apparut avec toute sa gloire, au travers d'une nuée obscure et épaisse, et lui donna le Sastra ou livre de sa loi, avec ordre de l'enseigner aux hommes, afin qu'ils évitassent les péchés qui avaient attiré le courroux du Très-Haut sur la race

primitive. Les quatre castes observèrent d'abord les commandements qui regardaient chacune d'elles, et le monde était heureux. Mais l'augmentation de la population amena les mêmes désordres qui avaient corrompu l'ancien monde. Les brahmanes devinrent hy. pocrites, les kchatriyas oppresseurs, les soudras trompeurs, et les vaisyas avides et paresseux. En vain Brahmâ s'efforça-t-il par ses remontrances de rappeler les hommes à la droite voie; ils persévérèrent dans leurs iniquités. Dieu alors retira Brahmá: Roudra fit périr le genre humain par des tempêtes horribles et des tremblements de terre, et Vichnou en conserva un pelit nombre pour repeupler l'univers. Telle fut la fin du second âge et le commencement du troisième. Mais comme c'était particulièrement la méchanceté des kchatriyas, ou rois, qui avaient excité la colère de Dieu dans l'âge précédent, cette tribu avait été totalement détruite. Pour la renouveler, il voulut que les rois fussent tirés de la caste des brahmanes ; le pouvoir royal fut donc donné à Rama, fils du brahmane *Dasaratha*. Ce Rama n'était autre que Vichnou incarné; il gouverna les hommes avec sagesse, et ses successeurs après lui. Mais une nouvelle corruption générale attira un nouveau siéau. Roudra engloutit dans les entrailles de la terre les délinquants du troisième âge. Quelques hommes de chaque tribu échappèrent par la protection de Vichnou afin de repeupler le monde pour la quatrième fois; et Vichnou, dit-on, est retourné dans le ciel. C'est Krichna qui sut chargé de régénérer le quatrième age. Ce Krichna est, selon quelques-uns, une autre incarnation de Vichnou. Comme Roudra règne seul actuellement, lorsqu'il jugera à propos de détruire encore une fois l'univers, en panition des crimes des hommes, il n'y aura plus de régénération à espérer. Mais comment finira ce quatrième age? On a vu que le premier a été détruit par l'eau, le second par le vent, le troisième par la terre; ainsi il est probable que le dernier le sera

BANNIÈRE. Ce nom, qui se donnait autrefois à différentes espèces d'étendards que l'on portait à la guerre et qui servaient de signe de ralliement, ne se donne guère à présent qu'aux étendards religieux des paroisses et des confréries. On les porte à la tête des processions, et elles représentent l'image ou le symbole du patron de la paroisse ou de la confrérie. Voy. l'art. Bannière de notre Dictionnaire de Liturgie. Voy. aussi notre Dictionnaire des Rites sacrés, art. Processions.

BANOU-BÉ, dieu subalterne adoré dans

l'archipel Viti.

BANSHEES, fées à l'existence desquelles croient fermement les habitants du nord de l'Ecosse et les Irlandais. Dans la persuasion de ces derniers surtout, il en habite une sur chaque monticule, il en passe une dans chaque tourbillon de poussière, et le paysan qui les rencontre ne manque pas de leur dire: Dieu vous benisse! Ils sont d'ailleurs trèsallentifs à se conserver la bienveillance de tistics merveilleux, en respectant les collises sur lesquelles elles ont établi leur habilation. Un des emplois principaux des Banshees est d'annoncer la mort. En Ecosse, lorsqu'il devait mourir un personnage conidérable, la banshee paraissait dans les environs sous la figure d'une vieille femme, et

hisail entendre une voix surhumaine.

BANWA FAQUIR, une des quatre classes des faquirs musulmans dans l'Inde ; elle desuni de la tribu Cadariya. C'est la seule dont les membres puissent contracter mariage.

BAOUTH, nom que les anciens Tamouls donnaient à leur principale divinité. Il est fort probable que ce Baouth n'est autre que

BOUDDHA. Voy. ce nom.
BAPHOMET. On appelle Baphomets certaines petites idoles que l'on prétend avoir été adorées par les templiers. On sait que les lempliers sont regardés comme ayant eu une socrine secrète qu'ils auraient puisée en Orient chez les musulmans de la secte des ismaéliens, dont ceux-ci auraient hérité, on n sait trop comment, des anciens gnostiques, qui par leurs réveries firent tant de bruit dans les premiers siècles de l'Eglise; d les francs-maçons et les illuminés motemes seraient les successeurs des templiers. Nous ne présentons point ces assertions comme prouvées ; car dans ces mystères, on m parviendra peut-être jamais à découvrir i had la vérité. Ce qui est certain, c'est que Armi les accusations portées contre les templiers, lors de leur fameux procès, on trouve celle d'adorer une idole et une tête à grande Mrbe; les aveux obtenus sur cette idole la représentent comme étant de figure terrible mi resemble à un diable; selon d'autres, elle thit faite in figuram Basometi, on ubi erat upicia figura Basometi. Mais que veut dire a mot Baphomet? Les uns veulent que ce mit une altération de Mahomet, car on le louve aussi écrit Bahoumid; d'autres prélendent avec plus de vraisemblance qu'il vicul du grec βαγά μήτεος, le bapteme de Mété. Celle divinité était, suivant M. de Hammer, k meme Æon qui, chez diverses sectes gnostiques, portait le nom de Sophia, Prunicos, Labelo, Hachamoth. Les Grecs appelaient Mili la prudence; Jupiler l'épousa, mais peroyant qu'elle mettrait au jour un fils thi deviendrait le souverain de l'univers, il lavala. Les ophites s'emparèrent de ce mythe, en tirèrent leur Mété, et, changeant thème primitif, en firent une divinité andregne, et lui attribuèrent, comme les Cy-primes à leur Vénus, une longue barbe. Or, hapteme de Mété serait un bapteme de feu, ou baptême gnostique, illumination de l'espni, que les ophites expliquaient d'une masere sensuelle et obscène par la copulation charnelle. Ce baptême s'opérait par le moyen d'une coupe ou gobelet, symbole de la généon fixait cette coupe aux pieds d'une figure mysiérieuse, on l'emplissait de seu, et l'on etait initié aux mystères et admis aux chapitres secrets des templiers. M. de Hammer a donné le dessin de .plusieurs de ces coupes

et des figures baphométiques; les premières sont ornées d'inscriptions et de bas-reliefs analogues à leur destination. Les baphomets portent des serpents à la ceinture comme symbole de la sodomie. Plusieurs sont surmontés d'un T ou d'une croix tronquée, emblème des organes de la vie, comme chez les Egyptiens. Enfin d'autres figures sont ac-compagnées du Soleil et de la Lune, qui avaient aussi des significations mystérieuses. Le nom de Mété y est écrit en grec ou en arabe. Il est cependant des savants qui soutienneat que ces instruments et ces figures sont totalement étrangers aux templiers, qu'ils appartiennent simplement à la théosophie alchimique, et que le mot Baphomet lui-même n'offre qu'une idée abstraite, par exemple un simple pentagone à la tête d'une figure; tandis que Hammer nomme bapho-

met la figure elle-même.

BAPTRME. 1º Le premier et le plus essentiel des sacrements de la loi nouvelle. Jésus-Christ, sur le point de quitter le monde pour retourner à son Père, dit à ses apôtres : Allez, instruisez toutes les nations, les baptisant au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit, et leur apprenant à observer toutes les choses que je vous ai commandées.—Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé; mais celui qui ne croira point, sera condamné. Dociles à la voix de leur Maître, les apôtres se répandirent d'abord dans la Judée, puis dans toutes les contrées habitées par les gentils, préchant partout l'Evangile, et portant la conviction dans tous les cœurs par la force de la parole, par les prodiges qu'ils opéraient, et par la constance avec laquelle ils souffraient les persécutions et la mort. Or, la lecture des Actes des apôtres et des anciens monuments ecclésiastiques démontre que le baptême était le mode d'initiation au christianisme. A la première prédication de saint Pierre, qui out lieu le jour même de la Pontecôte, une multitude convaincue s'écria: Frères, que faut-il que nous fassions? — Faites pénitence, répondit saint Pierre, et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ, pour obtenir la rémission de vos péches. Il y en eut environ trois mille qui reçurent le baptême ce jour-là. Le baptême n'est pas une simple initiation : il donne une grâce, et c'est en cela qu'il est sacrement. Cette grâce consiste dans la rémission de tous les péchés, quels qu'ils soient; elle efface tant le péché originel que tous les péchés actuels que l'on aurait pu avoir commis auparavant, pourvu toutefois qu'on en conçoive un sincère regret. Dans les premiers temps de leur mission, les apôtres se conten-taient, pour admettre à la grâce du baptême, d'un commencement de foi et de la promesse de vivre suivant les maximes de la religion; car il s'agissait de constituer l'Eglise, et d'ailleurs ce qu'ils saisaient, ils le faisaient par l'inspiration de l'Esprit de Dieu. Mais lorsque le nombre des croyants fut auxmenté, on exigea davantage : il fallut de longues épreuves pour parvenir à cette initiation; on dut s'assurer que les aspirants ne désho-

noreraient pas leur caractère par l'apostasie ou par la corruption de leurs mœurs. On les préparait donc au baptême par des catéchèses ou catéchismes, d'où les candidats pre-naient le nom de catéchumènes. Dans cette espèce de noviciat, qui durait plus ou moins longtemps, ils étaient partagés én plusieurs classes, selon leur degré d'instruction ou de piété: il y avait d'abord les catéchumènes proprement dits, à qui l'on enseignait en particulier les rudiments de la foi; puis venaient les auditeurs, qui assistatent avec les fidèles aux instructions publiques; ensuite les priants, qui prenaient part aux prières dans les assemblées et récitaient l'Oraison dominicale; les compétents, portés sur la liste de ceux qui devaient être admis au baptême; enfin les élus, désignés par le scrutin pour le recevoir prochainement. L'administration solennelle du baptême avait lieu la veille de Paques et la veille de la Pentecôte. Ce jour-là, après la bénédiction de l'eau baptismale, les catéchumènes étaient présentés, les hommes par des parrains, et les femmes par des marraines; puis on les faisait renoncer au démon, on les oignait d'huile sainte, et on exigeait d'eux la confession de la foi. Alors on les introduisait dans le baptistère, où, avec les précautions exigées par la pudeur, ils se dépouillaient de leurs vétements, et descendaient dans les fonts, soutenus par leurs parrains ou mar-raines. Là, le prêtre ou l'évêque les plon-geait trois fois dans l'eau, en invoquant chaque fois une des personnes de la sainte Trinité. Il est inutile de dire que les sexes ctaient séparés. Les hommes passaient les premiers; au sortir de la piscine, ils étaient reçus par leurs parrains ou marraines; ou les revétait d'une robe blanche, qu'ils devaient porter huit jours, symbole de l'innocence qu'ils venaient de recouvrer. Souvent aussi ils avaient la tête enveloppée d'une bandelette appelée chrémeau, appliquée sur l'onction du saint chrême qu'ils avaient re-çue de la main de l'évêque. Ensuite ils étaient admis à la sainte communion, à laquelle on ajoutait du lait et du miel, emblème de leur nouvelle enfance en Jésus-Christ et de la douceur qu'ils devaient trouver dans la pratique de la religion. Ces cérémonies solennelles n'avaient lieu que pour les adultes; les enfants en bas âge étaient assez souvent baptisés quelques jours après leur naissance. Cependant l'usage de l'Eglise n'a pas toujours été uniforme par rapport à eux : dans plusieurs endroits, on attendait qu'ils eussent atteint l'âge de la connaissance, afin qu'ils pussent s'en souvenir. Maintenant, dans nos pays chrétiens, on ne baptise guère que des enfants; et l'Eglise exhorte les parents à leur faire recevoir au plus tôt le baptême, dans la crainte qu'ils ne vinssent à mourir souillés du péché originel : ainsi on n'a plus égard aux époques déterminées autrefuis. Voici comme ce sacrement est conféré maintenant à un enfant : - Les parents l'amènent à l'eglise, accompagné d'un parrain et d'une marraine; il e-t reçu à la porte du temple ou du baptistère. Les parrains lui avant donné un nom, le prêtre ou l'évêque sousse sur lui pour chasser le démon, le marque du signe de la croix sur le front et sur la poitrine, lui met dans la bouc'e du sel, symbole de la sagesse, prononce diverses prières, pour attirer sur lui la bénédiction du Seigneur, et des exorcismes, pendant lesquels il tient avec le parrain et la marraine la main élendue au-dessus de l'enfant: puis il lui met de la salive aux oreilles et aux narines, en disant : Ephphétha, c'està-dire: Ouvre-toi, en odeur de suavité. Quant à toi, Satan, prends la fuite, etc. Ensuite il l'introduit dans le baptistère; le parrain et la marraine récitent pour l'enfant le Symbole des apôtres et l'Oraison dominicale, et renoncent en son nom au démon, à ses œuvres et à ses pompes. Le prêtre l'oint d'huile sainte à la poilrine et entre les épaules, demande la profession de foi aux parrains, et enfin baptise l'enfant en lui versant trois fois de l'eau sur la tête; il lui fait sur le baut de la tête une onction avec le saint chrême, le revêt d'une robe blanche, ou au moins d'un voile ou d'une coisse blanche, et lui met en main un cierge allumé, symbole de sa foi. - Les effets du baptême sont: 1° de régénérer en Jésus-Christ et de rendre le catéchumène enfant de Dieu et de son Eglise; 2º d'effacer le péché originel et les autres péchés actuels que l'on pourrait avoir commis quand on recoit ce sacrement en âge de raison. Comme le bapteme est une initiation, it est clair qu'on ne peut le réitérer quand il a été une fois conféré d'une manière légitime. Or, la forme rigoureusement nécessaire conside à verser de l'eau naturelle sur la personne que l'on baptise en prononçant en même temps ces paroles : Je te baptise au nom du Pire, et du Fils, et du Saint-Esprit. Les cérémenies dont nous avons parlé plus haut ne sont pas de l'essence du sacrement. Le bapteme est si nécessaire que les enfants eux-mê-mes ne peuvent être sauvée s'ils ne l'ont reçu; cette doctrine résulte des paroles de Jésus-Christ. Toutefois l'Eglise n'a pas prononcé sur le sort des enfants qui meurent sans avoir été ainsi régénérés. C'est un mystère qu'il n'a pas plu à Dieu de lui réveler. Mais la nécessité de ce sacrement a porté l'Eglise à accorder à tonte personne raisonnable le pouvoir de le conférer en cas de nécessité, pourvu qu'elle garde la forme prescrite et qu'elle ait intention d'en faire ce que fait l'Eglise, en haptisant. Ainsi elle regarde comme valide le bapteme confere par un 'aïque, homme ou femme, par un hérétique el même par un infidèle, quand il a gardé la forme déterminée. Cependant les laïques ne peuvent procéder aux cérémonies qui accompagnent la collation du bapiéme. Une autre conséquence de la nécessité de ce sacrement, c'est de le conférer de nouveau. et sous condition, à ceux qui ne peuvent prouver l'avoir reçu, ou quand on a lieu de douter que la forme ait eté bien observee. On baptise aussi sous condition les avortons, les monstres, et les enfauts non encure

arrivés à terme, lorsqu'il y a lieu de craindre qu'ils ne naissent pas viables. L'eau est la matière essentielle du baptême, mais il y a trois manières de l'appliquer, d'où trois modes de baptême : le baptême par immersion, le baptême par infusion, et le baptême par aspersion. Le bapieme par immersion consiste à plonger tout entier dans l'eau le récipieadaire ; co mode est d'institution aposblique; il résulte des propres paroles de lim-Christ, et du terme même de baptiser, qui signifie plonger. It est encore en usage tans lout l'Orient; mais il a été presque toulement abandonné en Occident depuis plusieurs siècles. Le baptême par infusion consiste à répandre de l'eau sur la tête ou sur me partie notable du corps d'une personne. On employait autrefois ce mode pour les malades et pour ceux qu'on ne pouvait comsodément plonger dans un bain; on l'a géwalement substitué dans l'Occident à l'immersion; la principale raison a été sans toute la rigueur du climat, surtout à cer-taines époques de l'année. Le baptême par apersion a été peu en usage : il consiste à jeler de l'ean d'un peu loin au moyen d'un spersoir. Quelques-uns présument que les sporces l'ont employé lorsqu'il y avait de grandes multitudes à baptiser. On a pu s'en surir aussi dans les temps de persécution, brequ'une circonstance imprévue forçait les atéchumenes à se disperser sur-le-champ. Ce dernier mode est le moins sûr, car it est i traindre que tous ceux qui ont droit au eplemene soient pas atteints. — On distingue more trois sortes de baptêmes : le baptême feau, le baptême de sang et le baptême de ku, d'esprit ou de désir. Le premier est cehi dont nous avons parlé jusqu'à présent; le haptème de sang a lieu forsque les catédumènes et autres personnes qui n'ent pas escore reçu l'eau, souffrent le martyre pour le som de Jésus-Christ, et sont pour ainsi dire baptisés dans leur sang. L'Eglise n'a jamais deuté du saint de ces derniers; enfin le baptême de désir, de seu ou d'esprit, est entore une planche de salut pour ceux qui, s'ayant pas été baptisés et se trouvant en unger de mort ou dans un péril imminent na ponvoir recevoir l'eau, conçoivent un grand désir de participer à la grâce du bapième, accompagné du regret de leurs péchés d d'en grand amour de Dieu. Leur bonne rolonié leur tient lieu en ce cas de baptême. Voy. Baptistère, Anabaptistes ou Rebap-THAT'S, PARRAIN, MARRAINE, ONDOIEmr, etc. Voy. aussi nos Dictionnaires de Liturgie et des Rites sacrés, art. Baptème.

Ton appelle improprement bapteme les cirémenies avec lesquelles l'Eglise catholique procède à la hénédiction des cloches, sas doute parce qu'elles sont lavées, parce qu'ou les oint d'huile sainte, parce qu'ou les oint d'huile sainte, parce qu'ou les person-les qui les présentent portent le titre de partain et de marraine.

3. Les Grecs portent les enfants au hantème huit jours après leur naissance, à moins qu'ils no soient en danger pendant ce

court espace de temps. Le prêtre donne la bénédiction à l'enfant, le marque d'un signe de croix sor le front, sur la bouche et sur la poitrine, récite une prière, prend l'enfant entre ses bras et l'élève devant la porte de l'église ou devant l'image de la sainte Vierge, en faisant sur lui des signes de croix ; il souffle sur lui pour chasser le démon, et enfin le plonge trois fois dans les fonts baptismaux, en prononcient chaque fois le nom d'une des personnes de la sainte Trinité. Geux qui présentent l'enfant ont soin de faire chauffer l'eau et y jettent beaucoup de flaure et desiférantes et le présente de la contraction de fleurs odoriférantes; le prêtre bénit cette eau, souffle dessus et y verse de l'huile; de cette même haile il oint l'enfant en forme de croix, sur le front, sur la poitrine, autour des creilles et sur les reins. Il y a aussi chez les Grecs des parrains et marraines chargés de répondre pour l'enfant, de veiller à son éducation religieuse, et qui contractent, comme dans l'Eglise romaine, une parenté spirituelle. Outre le mystère de la Trinité symbolisé par la triple immersion, les Grecs disent que la première enterre le vieil homme; la seconde le régénère et le rend à la vie, et la troisième l'élève à la vie éternelle. Plusieurs d'entre eux sont persuadés que le haptême par immersion est le seut valide ; c'est pourquoi ils rebaptisent les Latins qui passent à leur communion.

BAP

4º Chez les Moscoviles, aussitôt qu'un enfant vient au monde, on envoie chercher le prêtre pour le purifier, et cette purification s'étend sur toutes les personnes présentes. Quelques jours après un le porte à l'église; le parrain donne nenf bougies au prêtre, qui les allume et les attache en croix à la cuvette dans laquelle on doit baptiser l'enfant. Le prêtre encense le parrain et la marraine, et consacre l'eau; après cela il fait trois fois la procession avec les parrains autour de la cave, précédé d'un clerc qui porte une image de saint Jean. Ensuite le prêtre demande aux parrains, 1º si l'enfant renonce au diable, 2° s'il renonce à ses anges, 3° s'il renonce à ses œuvres. A chaque question les parrains répondent oui, et pour exprimer plus fortement ce renoncement ils crachent à lerre; c'est pour cela aussi que pendant cette · abjuration, tous les assistants, dit-on, tour-nent le dos à la cuvette baptismale. On procède à l'exorcisme, qui a lieu hors de l'église, de peur que le démon ne la profane en sortant du corps de l'enfant; puis le prêtre coupe en croix les cheveux de l'enfant; enfin il le baptise par une triple immersion, lui met un grain de sel dans la bouche, lui fait des onctions, le revêt d'une chemise blanche, et lui suspend au cou une croix d'or ou d'argent, ou de moindre valeur, suivant les moyens des parents. Il est à remarquer que pour chaque baptême les Russes changent l'eau baptismale, parce qu'ils la croient chargée du péché originel de ceux qu'on bap-

5° Les Arméniens baptisent de la manière suivante: —Le prêtrereçoit l'enfant à la porte de l'église, qui est fermée, y récite un peau-

Lise

me et quelques prières, auxquelles il ajoute l'exorcisme répété trois fois en se tournant vers l'occident; puis, tourné vers l'orient, il exige la profession de la foi catholique. La porte de l'église s'ouvre : on s'avance vers les fonts; le prêtre oint l'enfant d'huile, bénit l'eau, y plonge le crucifix et y verse le saint chrême. Après quoi il demande le nom de l'enfant et le baptise par une triple immersion, observant avec grand soin que l'eau baptismale atteigne tous les membres, et l'étendant avec la main s'il est nécessaire.

6° En Géorgie, dès que l'enfant est né. le papas ou prêtre lui fait un signe de croix sur le front, et huit jours après il l'oint avec l'huile sainte; mais on ne le baptise qu'environ deux ans après. Le papas se rend alors dans le marana ou église, s'assied sur un banc et fait asseoir vis-à-vis de lui le parrain avec l'enfant. A côté du prêtre il y a un plat avec de l'huile de noix et une cuve en bois pour contenir l'eau baptismale. Il demande le nom, allume une petite bougie, et fait diverses prières pendant lesquelles on fait chauffer l'eau. Lorsque celle-ci est chaude, il la verse dans la cuve, met dedans l'huile de noix en récitant et chantant des prières. Le parrain déshabille l'enfant, le met tout nu dans la cuve et le frotte partout avec les mains. Le prêtre ne le touche point et ne prononce aucune parole pendant cette opération; mais lorsqu'elle est achevée il prend une corne où il y a du myron, ou huile sainte, mais fort desséché; il en coupe un peu avec une petite spatule de bois et le donne au parrain qui en oint l'enfant au front, au nez, aux yeux, aux oreilles, au sein, au nombril, aux genoux, aux chevilles des pieds, aux talons, aux jarrets, aux fesses, aux reins, aux coudes, aux épaules et au sommet de la tête. Puis le parrain remet l'enfant dans la cuvette, prend un peu de pain bénit, le donne à l'enfant avec du vin, et s'il en mange et boit on dit que c'est bon signe et qu'il deviendra fort et vigoureux; puis il le remet entre les mains de la mère en lui disant par trois fois : Vous me l'avez donné juif et je vous le rends chrétien. Ensuite on berce l'enfant pour l'assoupir, et après un léger sommeil il est lavé avec d'autre eau, non par le parrain, mais par une autre personne qui, par cette cérémonie, contracte affinité avec la mère de l'enfant, à un degré moins grand toutefois que le parrain. La cérémonie se termine par un festin aussi splendide que peut le comporter la fortune des parents. On voit par ce récit, tiré du P. Zampi, qu'il est très-permis de douter de la validité du baptême des Géorgiens. Le même missionnaire raconte que des papas des plus savants lui ont assuré qu'en Mingrélie, pour plus de dignité, ils lavaient l'enfant dans le vin et mon pas dans l'eau. D'après Galanus, les lbériens, qui ne sont autres que les Géorgiens, procèdent au baptême de la manière suivante: — Le prêtre récite d'abord sur l'enfant un certain nombre de prières, dans lesquelles se trouve la formule des pa-

roles sacramentelles; mais il les prononce couramment, sans s'arrêter, et ce n'est qu'après la lecture terminée que l'enfant est baptisé par le parrain, sans que celui-ci, ni le prêtre, réitère la formule. On voit que ce récit concorde avec celui du P. Zampi. Toutefois le prêtre est regardé comme le seul ministre du baptême, de sorte qu'à défaut de prêtre l'enfant mourra sans être baptisé. lls rebaptisent aussi ceux qui retournent à

la foi après avoir apostasié.

7. Les Maronites ne gardent point d'eau dans les fonts baptismaux; mais lorsqu'il se présente quelqu'un pour être baptisé, le prêtre bénit l'eau en récitent un grand nombre de prières; puis il plonge trois fois dans l'eau celui qu'il baptise, ou bien il en jelle trois fois sur lui; on la fait chausser un peu auparavant. Mais le prêtre ne prononce qu'une fois les paroles sacramentelles. Avant l'immersion il oint la tête et la poitrine du caléchumène, et de plus le devant et le derrière du corps depuis la tête jusqu'aux pieds. Outre cette onction, on en faisait encore une autre après le baptême; mais comme elle était proprement le sacrement de confirmation, on l'a abolie pour administrer ce dernier sacrement à la manière des Latins.

8º On accuse les Coptes d'être fort négligents à procurer le baptême à leurs enfants: on n'administre jamais ce sacrement aux garçons avant quarante jours, et aux filles avant quatre-vingts; mais souvent on le diffère beaucoup au delà et même pendant plusieurs années. Voici comment on confère le baptême aux enfants. — Après minuit on célèbre une messe accompagnée de prières, et après qu'on a chanté quelque temps, les diacres portent à l'autel les enfants, qu'on oint du chrême; alors ces enfants sont devenus nouveaux hommes spirituels. On recommence les chants et on oint les enfants une seconde fois en faisant sur eux treute-sept croix; on chante encore, et les femmes sont beaucoup de bruit en signe d'allégresse. Cependant on met de l'eau dans les fonts haptismaux, les prêtres s'en approchent, le ce-lébrant bénit l'eau en y versant du chrême en forme de croix; puis il prend d'une main l'enfant par le bras droit et par la jambe gauche, et de l'autre main par le bras gauche et par la jambe droite, formant une 😂pèce de croix avec les membres de l'enfant, qu'ils revêtent d'un petit habit blanc. Pendant cela les prêtres continuent toujours de lire et de chanter, et les semmes de crier ou plutôt de hurler. Le célébrant sousse trois fois au visage de l'enfant afin qu'il reçoire le Saint-Esprit; puis il lui donne la communion immédiatement après le baptême, ce qu'il fait en trempant son doigt dans le calice et le faisant sucer à l'enfant. Toutes ces cérémonies terminées, on allume les cierges et l'on fait une procession dans l'église en chantant; les diacres portent les enfants entre leurs bras, les prêtres marchent devant eux, les hommes et les femmes ferment le cortége, ces dernières poussant leurs hurlements ordinaires.

9 Les Abyssins, qui reçoivent leurs rites des Coptes, ont à pou près les mêmes cérémonies du baptême. Pour compléter ce que pous venons de dire de ces derniers, il est bon d'ajouter que les Abyssins, comme les Coptes, procèdent à l'immersion de la manière suivante : Ils plongent d'abord dans l'eau le tiers du corps de l'enfant, en disant : le te baptise au nom du Père; ensuite ils le plongent jusqu'aux deux tiers, en ajoutant : Je le baptise au nom du Fils; enfin ils le plongent tout entier, en disant : Je te baptise au nom du Saint-Esprit; puis on confirme le nouveau baptisé et on lui donne la communion. Mais comme en ces contrées on ne conserve pas la sainte eucharistie, et que d'un autre côté ces peuples considèrent la communion comme une partie intégrante des cérémonies du baptême, il en résulte que si le baptême a lieu le soir, la mère et l'enant restent dans l'église jusqu'au lendemain, es attendant qu'on puisse célébrer la messe. Si l'enfant, pour cause de maladie, ne peut pas être plongé tout entier dans l'eau, on l'étend sur un drap auprès des fonts; le pré-le trempe par trois fois ses mains dans l'eau baptismale et en frotte autant de fois le corps de l'enfant, depuis la tête jusqu'aux pieds. Mais si l'enfant n'est pas en état d'être transporté à l'église, il meurt sans baptême, car ce sacrement ne se consère jamais hors de l'église. Cependant le prêtre se rend à la maison, récite des prières sur la mère, fait sur l'ensant les six onctions et l'expreisme, lui fait les questions sur la foi, et quand on a répondu oui pour l'enfant, il fait encore quelques prières, donne la bénédiction et s'en va. Cette pratique est fondée sur un canon des Coptes, portant que si un enfant vient à mourir après la dernière onction, ou même sprès la première, l'onction lui tient lieu de ba; tême et il est sauvé.

10 ll y a en Orient, dans l'ancienne Chaldée, des peuples fort ignorants et grossiers, connus sous le nom de Chrétiens de Saint-Jean; ils prélendent descendre des disciples qui suivaient saint Jean-Baptiste torsqu'il préchait dans le desert du Jourdain; c'est pourquoi ils se don-neat le nom de Mendai Yahia, disciples de lean. Leurs croyances et leurs dogmes sont va composé informe de traditions judaïques, chrétiennes et même musulmanes. Tous les ans ils célèbrent une fête qui dure cinq jours, pendant lesquels ils viennent en troupes vers leus éveques, qui les rebaptisent tous, tant grands que petits, du baptême de saint Jean. Quant au baptéme individuel, il n'a jamais lien que le dimanche, et toujours dans une rivière. Avant de se rendre au seuve, on porte l'enfant à l'église, où l'évêque lit quelques prières sur la tête de l'enfant, et de là on le mène à la rivière accompagné d'hommes et de femmes qui entrent dans l'eau avec l'évêque jusqu'aux genoux. Alors l'évêque lit encore les prières du rituel, après quoi il arrose trois fois d'eau l'enfant en répétant à chaque sois ces paroles : Au nom du Seigneur, Premier et dernier du monde et du paradis, le plus haut Créateur de toutes choses. Ensuite l'évêque récite encore diverses formules pendant que le parrain plonge l'enfant dans l'eau et l'en retire aussitôt; enfin tout le monde se rend dans la maison du père, où d'ordi-

naire il y a un grand festin.

11º Plusieurs anciens hérétiques ont corrompu la forme du baptême, entre autres les manichéens, qui regardaient l'eau comme venant d'un mauvais principe; les montanistes, qui baptisaient au nom du Père et du Fils, de Montan et de Priscille : cette dernière était, comme on sait, une semme perdue qui suivait partout ce prétendu prophète; les marcosiens, espèce de gnostiques, disciples de Marc, qui baptisaient au nom du Père inconnu de toutes choses, de la Vérité, mère de tout ce qui existe, et de celui qui descendit en Jésus, en union, rédemption et communion des vertus; les ariens, qui baptisaient au nom du Père plus grand, du Fils moindre, et du Saint-Esprit; les paulianistes ou disciples de Paul de Samosate, qui, n'admettant qu'une seule personne en Dieu, n'invoquaient pas les trois personnes dans le baptême; les eunomiens, qui ne conféraient ce sacrement que dans la seule mort du Christ.

12º Les hérétiques modernes se montrent en général assez peu soigneux de procurer le baptême à leurs enfants, quoique la plupart l'aient conservé; mais ils le regardent plutôt comme un mode d'initiation que comme un sacrement opérant une grâce dans l'âme de celui qui le recoit. La forme est généralement fort simple: elle consiste principalement à plonger l'enfant dans l'eau ou à lui en verser sur la tête en prononçant les paroles sacramentelles; c'est pourquoi l'Eglise catholique regarde le baptême des protestants comme valide. Cette cérémonie est le plus souvent précédés et suivie de prières, de lectures et d'exhortations adres-ées au récipiendaire ou à ses parrains et marraines, si le baptisé est en bas âge : on exige aussi la profession de foi, comme dans les autres églises chrétiennes. Le rituel anglican demande deux parrains et une marraine pour un garçon, et un parrain et deux marraines pour une fille. Luther avait, dans son Formulaire, conservé l'exorcisme et les signes

13° Les anciens anabaptistes rejetaient et les baptistes modernes rejettent le baptême administréaux enfants, et le regardent comme nul. Il est nécessaire, disent-ils, que le récipiendaire connaisse l'engagement qu'il prend avec Jésus-Christ, et qu'il puisse rendre compte de sa foi. A Rhinsbourg, en Hollande, le bapteine était conféré de la sorte : Le candidat commençait par faire publiquement sa profession de foi le samedi au matin, devant l'assemblée convoquée exprès pour cette cérémonie; après quoi celui qui devait administrer le sacrement se rendait avec le récipiendaire dans une espèce d'étang dépendant d'une maison appartenant à la secte. Si c'était un homme qui devait recevoir le baptême, il était vêtu d'un caleçon blanc et d'une chemise blanche; si c'était une semme, elle avait une jupe et une camisole de même

de croix.

couleur; la jupe était assujettie au moyen de petits morceaux de plomb. Le baptisant, dans le même équipage, attendait le candidat au milieu de la pièce d'eau, où il le plongeait avec la formule ordinaire. Après le baptème, celui-ci reprenait ses vêtements et retournait à l'assemblée, où il était exhorté à la persévérance et à la pratique des préceptes de Jésus-Christ. La cérémonie était terminée par une prière en public et le chant des psaumes.

14. Les sociniens de Pologne font venir le pasteur lorsqu'il leur est ne un enfant. Ce ministre fait une exhortation au père et à la mère, impose les mains à l'enfant en l'appelant par son nom, le bénit au nom de Dieu dont il implore la grâce et la protection pour que l'enfant soit un jour capable de l'engagement par lequel il doit se devouer à Dieu et à Jésus-Christ dans le bapteme. La bénédiction est suivie d'une dernière prière, dans laquelle on remercie bieu de la naissance de l'enfant, on lui demande pardon des péchés de tous les assistants, etc. Mais le baptême n'est conféré que bien des années après, lorsque cet enfant est devenu un homme capable de rendre tout à fait compte de sa loi. Alors il se rend au hord d'une cau courante avec ceux et celles qui doivent être baptisés avec lui, et accompagnés de leurs parents et leurs amis. Là, le ministre prononce un discours dans lequel il explique le but, l'excellence et la dignité du bapteme, exhorte ceux qui doivent le recevoir, et prie Dieu qu'il les baptise par son Saint-Esprit. Aussitot que l'assemblée a repondu Amen, le pasteur entre dans l'eau, et tous coux qui doivent être baptisés y entrent chacun à leur tour et se mettent à genoux; auors le ministre les baptise par ces paroles: Je te baplise au nom du Père... que le Seign ur Jesus te baptise du Saint-Esprit. En prononçant ces paroles, il pose une main sur le sommet de la tête de celui qu'il baptise, l'autre sous le mencon, et le plonge de cette manière. La céremonie achevée, le pasteur sort de l'eau, fait chanter un cantique et dit la prière.

15° Chez les mennonites le baptême est également administré après le sermon, mais aux adultes seulement. Les candidats se rendent auprès du ministre, qui descend de chaire pour remplir cette fonction. Il s'adresse d'abord à eux et leur demande s'ils veutent être baptisés; à quoi ils répondent par une simple inclination de tête; puis ils se niettent à genoux et le ministre la l'la prière à genoux comme eux. La prière finie, le iecteur ou chantre s'avance avec un bassin plein d'eau, et suit le ministre à mesure qu'il passe de l'un à l'autre de ces néophytes, qui restent toujours à genoux. En versant de l'eau sur le sommet de la tête de chacun d'eux, il dit : Un tel, je te baptise avec de l'eau; que Notre-Seiqueur Jesus-Christ te baptise par son Espett. Puis le ministre les relève, leur fait une courte allocution et leur donne le baiser de paix. John Hayward dit, dans le livre intitulé The religious creeds, etc., que le ministre tient ses mains au-dessus de la tête des catéchumênes, et que le diacre verse l'eau sur les mains du ministre, à travers lesquelles elle coule sur la tête de ceux qui sont à genoux à ses pieds.

à ses pieds.

16° Les quakers ou amis ont totalement répudié le baptême et ne le regardent que comme une cérémonie judaïque: aussi eston forcé de s'écrier avec l'auteur des Lettres sur les Anglais, dans l'entretien qu'il a avec un quaker: Comment, morbleul vous n'étes donc pas chrétiens?

Si maintenant, sortant du christianisme, nous jetons les regards sur les autres religions du monde, nous trouverons chez un certain nombre de peuples une sorte de baptême ou cerémonie religieuse dans laquelle l'eau joue un certain rôle. Ainsi:

17° Les juis avaient un baptême pour la rémission des péchés, symbole de la purete de l'âme qu'acquérait l'israélite pécheur qui se convertissait, ou l'infidèle qui embrassait la religion judarque : c'est ce bapteme que donnact saint Jean-Baptiste dans les eaux u Jourdain. (Voy. notre Dictionnaire de la Bib e, art. BAPTEME.) Trois choses sont necessaires, suivant les juits, pour faire un prosélyte, savoir : la circoncision, le baptème t le sacrifice; les deux dernières le sont pour les f nimes: toutefois ils se contenieni aujourd'hui de la circoncision (si le sujet n'est pas déjà circoncis) et du bapteme, car ils no peuvent plus offrir de sacrifice depuis la ruine du temple et leur expulsion de la Judée. Mais ces deux conditions sont si essentielles, que le défaut de l'une d'elles rendrait absolument nulle l'initiation. Le bapteme est conféré en présence de trois témoins. On examine préalablement si le candidat se porte à cette demarche par l'appat du gain, des honneurs, par la crainte, ou par amour pour une fille ju ve avec laquelle il voudrait contracer mariage, car ce seraient autant de motifs de refus; on lui expose la rigidité des precepies de la loi, la gene qu'ils imposent à chaque instant; on ne lui dissi nule pas le menis auquel est vouée la nation, les persecutions même qu'elle a trop souvent à subir. Si le candidat persiste dans son dessein, on l'instruit des principaux articles de la religion, de l'unité de Dieu, de la vanité de l'idolatrie, des commandements, des peines qui allendent les transgresse rs, et des récompenses promises a ceux qui sont fidèles observateurs de la loi. Ensuite de quoi on le circoncit et on l'asperge de son sang. Loi squ'il est guéri, on procede au baptême. Le récipiendaire entre dans l'eau tout e tier, les trois témoins lui enumèrent en même temps tous les préceptes. Si c'est une semme qui est baptisée, les trois témoins sont également nécessaires, mais ils se tiennent hors de l'endroit ou elle prend le bain et l'interrogent de loin; trois matrones veillent alors à ce que la nouvelle prosélyte accomplisse les conditions requises. Si une temme enceinte est baptisée, son fruit participe à son initiation, et n'a pas hesoin de recevoir le baptême à sa naissance. La cérémonie terminee, on délivre au néophyte une attestation signée des trois lé-

moins, et des lors il est réputé juif. Mais cette cérémonie est fort rare de nos jours, car les juis ne font presque plus de prosélyles.

18. Chez les Grecs, lorsque les baptes se fairaient initier aux mystères de Cotytto, ils étaient baptisés dans l'eau chaude: c'est de æ bain ou baptême qu'ils tiraient leur nom.

19 Les Parsis lavent leurs enfants, esèce de baptème qui sert, disent-ils, à purifier l'âme. Après la naissance d'un enfant, le devin va à la maison des parents, observe exactement l'houre et le moment de la naissance, et tire son horoscope; ensuite on donnr le nom à l'enfant. C'est après cette cérémonie qu'on porte l'enfant au temple ; là le prêtre preud de l'eau bien nette, la verse dans l'écorce d'un certain arbre, et en jette sur l'enfant en priant Dieu de le purifier. Selon Tavernier, on baptise aussi les enfants en les plongeant dans une cuve. 20 Les Lapons idolâtres avaient aussi plu-

sieurs baptemes, et probablement on en trouverait encore des vestiges, maintenant que le christianisme a pénétré dans leur pays. En esset, forsque l'entant avait été porté à l'église pour recevoir le bapteme chrétien, on lui conférait à la maison un second baptême, dans lequel on lui donnait un nonveau nom, qui rappelait le paganisme. Ce baptême domestique avait lieu communément après la chute du cordon ombilical. L'eau employée à cette cérémonie était une décoction d'écorce d'aulne; on la répandait sur le corps de l'enfant, en forme de sautoir, en prononçant ces paroles: Je te lave au nom de N. N., en vertu diquel tu te porteras bien. Ce second baptême était communément conféré par une femme, et il avait pour but de détourner l'influence ficheuse attachée, disaient-ils, au baptême thretien. Mais si l'enfant veuait à lomber malide, on le haptisait encore et on lui donnait aussi un nouveau nom; de sorte qu'il n'était pas rare de trouver des Lapons qui avaient eté baptisés trois et quatre fois, ct qui avaient porté autant de noms différents. Le bapteme donné à un enfant à sa paissance s'appelait Samé-Nabma; et crlui conferé pour cause de maladie, Addé-Nahma. Yoy. la description de ces de ux sortes de baptémes à leur article respectif.

2i. On retrouve l'idée du baptême jusque chez les Az èques et les Mexicains. Ces peup'es, avant de déposer dans son berceau l'enla t qui venait de naître, avaient soin de le présenter à la divinité et de lui toucher les yeux en signe de bénédiction. Cinq jours après on le portait dans la cour de la maison, et un le déposait soleunellement sur des joucs dont on avait l'attention de recouvrir le sol. Là, la sage-femme, après avoir invoqué les divinités qui présidaient à la naissance, jetait, en signe de purification, de l'eau sur le front et sur la poitrine du pouveau-né. Herrera prétend qu'en le plongeant dans l'eau froide on prononçait sur lui ces paroles : Tu viens au monde pour souffrir; endurcis-toi. Acosta ajoute que le prêtre tirait quelques soulles de sang des parties génitales de l'en-

fant, au moyen d'une incision faite avec un instrument de jade. On le lavait ensuite au milieu des armes et des instruments propres à sa condition et à son sexe. Quand l'abin-tion était terminée, la sage-femme invitait les jeunes gens à saluer l'enfant du nom qui lui était réservé, et sprès qu'ils l'avaient nommé à haute voix, on le remettait dans son berceau pour le reporter à sa mère.

22º Dans la Nouvelle-Zélande, cinq jonrs après la naissance de l'enfant, la mère, assistée de ses amies et de ses parentes, le dépose sur une natte, soutenue sur deux monceaux de bois ou de sable. Toutes les femmes, l'une après l'autre, trempent une branche dans un vase rempli d'eau sacrée, ouai tapou, el en aspergent l'enfant au front. C'est en ce moment qu'on lui impose un nom. Le nom est une affaire sacrée pour ces peuples, et à leurs yeux il fait en quelque sorte partie d'eux-mêmes. Quelquefois cependant ils en changent, mais alors il faut, dit-on, que ce changement de nom soit sanctionné par un nouveau baptéme.

23. Chez les anciens Guanches on appelait aussi une femme, de la classe des maguadas, pour laver la tête du nouveau-né. On a même prétendu que cette lotion pro-duisait, comme chez les catholiques, une parenté spirituelle entre la baptisques et le

baptisé.

24º Nous perminons cet article du baptême par la description d'une cérémonie pratiquée par les chrétiens orientaux en mémoire du baptême de Jésus-Christ. Ils la nomment aussi bapteme, et elle a lien à la fete de l'Epiphanie. En Syrie, les chrétiens grecs, nestoriens, coptes, etc., se rendent au Jourdain et se baignent tous ensemble, sus et en public, sans s'embarrasser de la différence de sexe et de la diversité de croyance. Hommes et semmes entrent pale-mêle dans le fleuve et s'en font verser l'éau sur la tête. Les plus dévots y trempent des linges, d'autres emportent de l'eau du Jourdain, ou de la vase du fleuve, de la terre prise le long du rivage, des plantes qui y croissent, etc. - Les Abyssins font une cérémonie anelogue sur les bords des russeaux et des lacs. Les jeunes gens, après avoir reçu la benédiction du prêtre, sautent dans l'eau, s'en jettent les uns aux autres, dansent, font des bonds, et remplissent les campagnes voisines de leurs cris. C'est ainsi que cette cerémonie, qui avait un but logable et religieux, et qui dans l'origine se passait avec décence, est dégénérée en licence et en scandale.

La cérémonie du baptême bouddhique se fait, chez les Japonais, dans un endroit obscur, loin des regards de tous les profanes. Le grand prêtre, tenant en main un vase de cuivre, répand un peu d'eau sur la tête du méophyte, en pronouçant quelques paroles. On appelle l'eau du baptême kon ro, la rosée douce. En la versant sur la tête de l'initié, le prêtre prie les dieux de lui remettre ses péchés, avant, pendant et après cette vie, et de l'aider à purifier son cœur et à

parvenir à la perfection.

BAPTES. Les Athéniens donnaient ce nom aux prêtres de Cotytto, déesse de l'impurcté, dont ils célébraient les fêtes pendant la nuit avec des chants et des danses impudiques. Ils tiraient leur nom du grec βάπτων, se baigner, de l'usage où ils étaient de se baigner et de se parfumer avant la célébration de leurs mystères. Ils étaient fort décriés pour leurs débauches, et Juvénal dit d'eux qu'à force d'infamie ils avaient lassé Cotytto ellemême.

BAPTISTE, terme consacré par les chrétiens pour désigner saint Jean, le précurseur de Jésus-Christ, parce qu'il donnait aux Juiss le baptême de la pénitence, et qu'il eut l'insigne honneur de baptiser le Sauveur du monde. Cependant ce baptême n'était pas sacramentel, ni le même que celui des chrétiens. Jésus-Christ ne s'y soumit que par humilité.

BAPTISTÈRE. 1. Chapelle ou vestibule d'une église dans laquelle sont placés les fonts baptismaux. Autrefois les baptistères étaient très-vastes, et cela était nécessaire dans les premiers siècles, où le baptême ne se donnait solennellement qu'à Pâques et à la Pentecôte, et où il y avait souvent un fort grand nombre d'adultes. Quelquesois même ces baptistères étaient des édifices séparés, mais le plus souvent c'était un édifice attenant à une église; quelquesois il y en avait deux, l'un pour les hommes, l'autre pour les semmes. Lorsqu'il n'y en avait qu'un seul, il y avait un local dissérent pour chaque sexe, ou bien les femmes étaient baptisées après les hommes, car la bienséance était toujours gardée. Le baptistère de l'église de Sainte-Sophie à Constantinople était si spacleux, qu'il servit d'asile à l'empereur Basilisque, et de salle d'assemblée à un concile fort nombreux. Il y avait, dans les baptistères, des oratoires avec des autels où l'on célébrait la messe après le baptême pour donner la communion aux néophytes. Comme on baptisait par immersion, le centre de l'édifice était occupé par un bassin de pierre ou de marbre. Le local était souvent décoré avec magnificence, orné de peintures, de mosaïques, de reliefs, et les eaux y étaient parfois amenées par d'ingénieux artifices. Ainsi, à Saint-Jean de Latran, un cerf d'argent fournissait l'eau baptismale; à Saint-Étienne de Milan, des conduits pratiqués dans les colonnes élevaient l'eau jusqu'aux galeries supérieures pour la faire retomber en pluie sur les catéchumènes. Dans quelques baptistères on trouve des cheminées qui servaient, soit à procurer de l'eau chaude, soit à réchausser les néophytes après l'immersion, dans les saisons rigoureuses. Voy. notre Dictionnaire de Liturgie, art. BAPTISTÈRE.

2° Actuellement que l'on ne baptise plus guère que par infusion, on donne le nom de baptistère aux fonts baptismaux; mais ces deux objets étaient soigneusement distingués dans les premiers siècles.

F On appelle encore, mais improprement, baptistère le registre où sont consignés dans

chaque paroisse les noms de ceux qui y ont été baptisés, ainsi que le certificat extrait de ces registres et constatant qu'un tel a reçu le baptême.

BAPTISTES, sectaires chrétiens établis principalement dans les Etats-Unis et en Angleterre. On les a souvent appelés ana-baptistes, mais c'est à tort; ils ne rebaptisent point. Le dogme des baptistes est en général un calvinisme adouci; mais ils en diffèrent par certaines institutions rationnelles. Ils soutiennent que le baptéme ne doit être administré qu'à ceux qui peuvent faire profession réelle de leur foi au christianisme, et qui s'engagent à se conduire d'après ses principes; aussi ne consèrent-ils le baptème qu'aux adultes et après un enseignement convenable. Les baptistes américains comptent 4011 ministres et 7489 églises ou communautés, auxquelles se rattachent 3,332,500 sidèles. Nous ne comprenons ici ni les églises des mennonites, ni les établissements de la singulière secte monastique des tunkers. La secte baptiste, déjà si nombreuse, prend chaque jour un rapide accroissement; ainsi, d'après le Baptist Annual Register de 1833, cette église à vu le nombre de ses communiants augmenter de 48,224 sur celui de 1831. Toute l'église baptiste américaine adopte la discipline congrégationaliste ou indépendante. Elle est formée des descendants d'une foule de réfugiés des plus antiques secles de la réforme, et des débris des wickléfites, des lollards, des anabaptistes et même des vaudois et albigeois, qui tous rejetaient le baptême des nouveau-nés. La grande famille des baptistes généraux américains convoque tous les trois ans une convention générale, qui s'occupe des affaires communes, sans pouvoir jamais imposer ses décisions. — Les baptistes se subdivisent en huit sectes : 1° les baptistes réguliers on associés; 2º les baptistes arminiens ou du libre arbitre; 3 les baptistes du septième jour; 4 les baptistes des six principes; 5 les émancipateurs; 6° les chrétiens ou l'Union chretienne; 7º les mennonites; 8º les tunkers. Voy. ces mots à leur ordre alphabétique.

BAPTISTES arminiens, ou du libre arbitre, ou indépendants, ou universels, ou généraux. Cette secte fut fondée à New-Durham en 1780 par les soins de Benjamin Randall, qui residait alors dans cette ville. Ils croient que Jésus-Christ par sa mort a pourvu au salul de tous les hommes; que par la foi en Jésus-Christ et par la satisfaction du Saint-Esprit, tous les hommes, bien qu'essentiellement pécheurs par nature, peuvent, en secondant les moyens de grâce qui sont en eux, devenir de nouvelles créatures en cette vie, et jouir après leur mort d'une éternité de bonheur; que tous ceux qui, après avoir péché. meurent sans avoir été renouvelés, souffriront des tourments éternels. - Ils admettent en substance le dogme orthodoxe de la Trinité; ils regardent l'Ecriture sainte comme leur unique règle de foi et de conduite, rejetant tous symboles, définitions, règles de discipline ou articles organiques. Ils considèrent

les anciens et les diacres comme officiers de l'Eglise désignés dans les Ecritures. Ils soutiennent que la piété et le choix du peuple sont les qualités essentielles d'un ministre, et n'out point égard à la science. - Il y a encore quelques communautés de haptistes qui ont les mêmes opinions que les baptistes du libre arbitre, telles que l'Association de liberté dans le Kentucky, l'Assemblée annuelle de la Rivière-Noire, et l'Assemblée anivelle de New-York.

BAPTISTES des six principes. On appelle ain i une société de baptistes qui regardent l'imposition des mains après le baptême, ou en général pour-l'admission des candidats dans leur église, comme étant d'une nécessité indispensable pour faire partie de leur comm nauté; ils se fondent principalement sur les deux premiers versets du chap. vi de l'Eplire aux Hébreux : C'est pourquoi, quittant les principes primordiaux de la doctrine du Christ, passons à ce qu'il y a de plus parfait, sons nous arrêter à jeter de nouveau le fondement du repentir des œuvres mortes et de la foien Dieu, de la doctrine des baptêmes, de l'imposition des mains, de la résurrection des marts et du juyement éternel. Comme ces deux versets contiennent six propositions dislincles, dont l'une e-t l'imposition des mains, tes sectaires en ont pris le nom de Baptistes des six principes, pour les distinguer des auires nommés communément Baptistes des cinq principes. Ils sont répandus principalement dans les Rtats de Massachusetts et de Rode-Island.

BAPTISTES du septième jour, ou sabbataires. Ce sont cenx qui gardent le repos du samedi ta l ea de celui du dimanche, prétendant que la substitution du dimanche au samedi n'est pas d'institution apostolique, mais a élé établie, contrairement à l'ordre exprès de Dieu formulé dans l'Ecriture, vers l'an 321, par Constantin après sa conversion au christianisme. On trouve ces sectaires principalement dans les Etats de Rode-Island et de New-York.

BAPTISTES particuliers; ils tiennent aux principes de Calvin, à la différence des baplistes généraux, qui suivent la doctrine d'Ar-

BAPTISTES quakers. Ces sectaires ne sont pas proprement des baptistes, mais des quakers, qui ont admis le bapteme et la cène; du re te ils ont conservé le langage, le vêtement et les usages des autres quakers, dont ils se sont séparés, en 1691, sous la conduite du fameux George Keith.

BAPTISTES réguliers ou associés. Voici la profession de foi récemment publiée par l'assemblée de New-Hampshire; elle exprime, à un pelit nombre de variantes près, la croyance générale de tous les baptistes.

1 sur l'Ecriture sainte. — Nous croyons que la sainte Bible a été écrite par des hommes inspirés de Dieu, et qu'elle est un tréfor parfait d'instruction céleste; qu'elle a Dieu pour auteur, le salut pour fin, et pour malière la vérité sans mélange d'erreur; qu'elle revèle les principes par lesquels Dieu nous jugera, et qu'en conséquence elle est et restera jusqu'à la fin du monde le vrai centre de l'union chrétienne, et le suprême modèle d'après lequel seront examinés tous les actes, les symboles et les opinions des hommes.

BAP

2º Du vrai Dieu. — Nous croyous qu'il n'y a qu'un seul Dieu vrai et vivant, dont le nom est Jéhovah, qui est le créateur et le suprême gouverneur du ciel et de la terre. Il est élevé en gloire et en sainteté au delà de toute expression; il est digne de tout honneur, de toute consiance et de tout amour. Il s'est révélé sous les distinctions personnelles et relatives de Père, Fils et Saint-Esprit, égaux dans chaque perfection divine, et concourant distinclement et harmonieusement à la grande œuvre de la rédemp'ion.

3. De la chute de l'homme. — Nous croyons que l'homme a été créé dans un état de sainteté, sous la loi de son Créateur, mais qu'il est déchu de cette sainteté et de ce bonheur par une transgression volontaire. En conséquence tous les hommes sont maintenant pécheurs, non par contrainte, mais par choix, étant par nature entièrement dénués de cette sainteté requise par la loi de Dieu, adonnés aux mouvements déréglés du monde, de Satan et de leurs propres passions, et en conséquence sous le poids d'une juste condamnation à la ruine éternelle, sans défense ni

4º Des moyens de salut. — Nous croyons que le salut des pécheurs est procuré gra-tuitement par la médiation du Fils de Dieu, qui a pris sur lui notre nature, à l'exception du péché; il rendit hommage à la loi par sa propre obéissance, et satisfit pour nos péchés par sa mort; après être ressuscité, il s'assit de nouveau sur le trône du ciel. Unissant dans sa personne admirable une tendresse excessive à ses divines perfections, il est de toutes façons un Sauveur convenable, compatissant et parfaitement suffisant.

5. De la justification. — Nous croyons que le saint Evangile, donné par le Christ à tous ceux qui croiraient en lui, est la justification; que la justification consiste dans le pardon des péchés et la promesse de la vie éternelle, sur des principes de vertu ; qu'elle est accordée non en considération d'aucune œuvre vertueuse que nous pourrions avoir faite, mais seulement par la rédemption et la vertu du Fils de Dieu; qu'elle nous met dans un état heureux de paix et de grâce avec Dieu, et nous assure toutes les grâces nécessaires pour le temps et pour l'éternité.

6º De la liberté du salut. — Nous croyons que les grâces du salut sont ouvertes à chacun par l'Evangile, qu'il est du devoir de chacun de les accepter avec foi, empressement et obéissance, et que rien ne peut empêcher le plus grand pécheur de la terre de parvenir au salut, excepté son refus volontaire de se soumettre au Seigneur Jésus-Christ, refus qui le mènerait à une rigoureuse condamnation.

7º De la grâce de la régénération. — Nous croyons que, pour être sauvé, il faut être

ίĮ

régénéré ou recevoir une seconde naissance; que la régénération consiste à donner à l'esprit une sainte disposition, qu'elle s'effectue d'une manière qui est au-dessus de notre intelligence, par le pouvoir du Saint-Esprit, afin d'assurer potre obéissance volontaire à l'Evangile; que l'évidence de cetté régénération se manifeste par les fruits de sainteté que nous produisons pour la gluire de Dieu

que nous produisons pour la gloire de Dieu. 8º De la prédestination. — Nous croyons que l'élection est l'effet des desseins de miséricorde de Dieu, sclon lesquels il régénère, sanctifie et sauve le pécheur ; qu'élant parfaitement d'accord avec la liberté de l'homme, elle comprend tous les moyens en union avec la fin ; qu'elle est une éclatante manifestation de la souveraine bonté de Dieu, qui est infiniment sage, saint et immuable, qu'elle exclut tout orgueil, et favorise l'humilité, la prière, l'action de grâces, la foi en Dieu, et l'imitation de sa libre commisération ; qu'elle encourage au plus haut degré à se servir des moyens de l'obtenir ; qu'elle est prouvée par ses effets dans tous ceux qui croient à l'Evangile; qu'elle est le fondement de l'assu-rance chrétienne; enfiu que pour l'assurer en nous, nous avons besoin d'une vigilance continuelle.

9° De la persévérance des saints. — Nous croyons que ceux-là seulement sont vrais fidèles qui persévèrent jusqu'à la fin; que leur attachement persévérant au Christ est la grande marque qui les distingue de ceux qui ne croient que superficiellement qu'une providence spéciale veille sur eux; et que Dieu par sa puissance les conserve pour le

salut au moyen de la foi.

10 Harmonie de la loi et de l'Evangile.

Nous croyons que la loi de Dieu est la règle éternelle et immuable de son gouvernement moral; qu'elle est sainte, juste et bonne; que l'impuissance où, d'après l'Ecriture, se trouve l'homme tombé d'accomplir les préceptes, vient uniquement de son amour pour le péché. Délivrer l'homme de cette impuissance et le rétablir par le moyen du Médiateur dans une obéissance sincère à la loi sainte, tel est le but principal de l'Evangile et des moyens de grâce attachés à l'établissement de l'Eglise visible.

11º Del'Eglise évangélique. — Nous croyons que l'Eglise visible du Christ est l'assemblée des sidèles baptisés, réunis dans la foi et l'alliance de l'Evangile, observant les ordonnances du Christ, gouvernés par ses lois, et exerçant les talents, droits et priviléges qu'ils peuvent avoir en ce monde; que ses ministres sont seulement les évêques ou pasteurs, et les diacres, dont les qualifications, les droits et les devoirs sont désinis dans les

Epitres à Timothée et à Tite.

12° Du baptême et de la cène. — Nous croyons que le baptême chrétien est l'immersion du fidèle dans l'eau, au nom du l'ère, du Fils et du Saint-Esprit, pour témoigner au dehors, par un emblème imposant et solennel, notre soi au Sauveur crucisé, enseveli et ressuscité, ainsi que son pouvoir purifiant; que ce baptême est absolu-

ment nécessaire pour avoir part aux priviléges de l'Eglisc. Nous croyons à la cène du Seigneur, dans laquelle les membres de l'Eglise font ensemble mémoire de la mort et de l'amour du Christ, en prenant le pain et le vin, et faisant précéder cette cérémonie d'un solennel examen de conscience.

13° Du sal bat chrétien. — Nous croyons que le premier jour de la semaine est le jour du Seigneur ou le sabbat chrétien, et qu'il doit être observé religieusement par l'abstention des travaux et des récréations mondaines, par les pieuses pratiques des moyens de grâce tant privés que publics, et en se préparant à ce repos qui attend le peu-

ple de Dieu.

14° Du gouvernement civil. — Nous croyons que le gouvernement civil est de droit divin pour les intérêts du hon ordre dans la société humaine; et qu'on doit pr er pour les magistrats, les honorer, leur obéir, excepté dans les choses contraires à la volonté de Notre-Seigneur Jésus-Christ, qui est le seul maître de la conscience et le prince des rois de la terre.

15° Des hons et des méchants. — Nous croyons qu'il y a une dissernce radicale et essentielle éntre le bon et la méchant; que ceux-là seulement qui sont justissés au nom du Seignaur Jésus et sanctisses par l'Esprit de notré Dieu, sont consideres comme justes par lui; tandis que ceux qui demeurent dans l'impénitence et dans l'incrédulité sont mauvais à ses yeux et soumis à la malédiction. Cette distinction subsiste parmi les hommes à la mort et après la mort.

16° De la vie luture. — Nous croyons que la fin de ce monde approche; qu'au dernier jour le Christ descendra des cleux et ressuscitera les morts des tombeaux pour rendre à chacun selon ses œuvres; qu'il y aura alors une solennelle séparation; que les méchants seront condamnés à des châtiments sans fin, que les justes jouiront d'un bonheur éternel, et que ce jugement fixera pour toujours l'état final des hommes dans le ciel ou dans l'enfer, suivant les principes de la justice.

Pacie ecclésiastique. — Ayant été amenés par la divine grâce, ainsi que nous en avons la confiance, à adhérer au Seigneur Jésus-Christ et à nous consacrer entièrement à lui, nous faisons maintenant un pacte solemel, de marcher en lui tous ensemblé avec charité frâternelle, pour la gloire de notre commun Seigneur. En conséquence nous nous engageons expressément à garder les

articles suivants:

Nous prendrons les uns des autres un soin mutuel; comme membres d'un même corps, nous travaillerons à l'accroissement du corps entier dans la connaissance, dans la sainteté et dans l'assistance chrétiennes, jusqu'a ce que nous devenions parfaits et accomplis dans toute la volonté de Dieu;

Pour procurer et assurer ce noble but, nous maintiendrons l'adoration publique de Dieu et les ordonnances de la maison, et nous demeurerons constamment unis de

communion en cela avec tous les autres : biens pour soutenir les pauvres et pour entretesir parmi nous des ministres fidèles de l'Evangite.

Nous ne négligerons pas, dans l'intérieur de sos maisons, les devoirs religieux domesliques; nous ne participerons pas à la trop commune négligence de l'important devoir d'elever religiousement ses enfants et ceux dont on a la charge, dans la vue de servir le Christ, et de jouir du bonheur du ciel.

Noss marcherons avec circonspection iss le monde, afin de gagner les âmes, nons rappelant que Dieu ne nous a pas duané l'esprit de terreur, mais de puissance el d'amour et d'une intelligence saine; nous scrons la lum ère du monde, le sel de la le re et cette cité assise sur une montagne el qui no peut être cachée.

Nous pous exhorterons fréquemment, et, illoccasion l'exige, nous nous reprendrons mutuellement en esprit de douceur; nous considérant nous - mêmes, de peur d'être aussi ientés; songeant que nous avons été enserelis avec Jésus-Christ dans le bapteme, dque nous sommes pareillement ressusciles. Ainsi nous avons une obligation spérisle de marcher à l'avenir dans une nouvelle

Que le Dieu de paix, qui a ressuscité des morts Notre-Seigneur Jésus, le grand Paskurde brebis, par le sang de l'alliance éternelle, nous rende parfaits en toute bonne eurre pour faire sa volonté; accomplissant m mous ce qui est agréable à ses yeux, par léus-Christ, à qui soit la gloire dans les siècles des siècles. Amen.

Quelques communautés de baptistes, surlout dans les grandes villes, ont élevé des baptistères dans leurs lieux de réunion ; mais cla est improuvé par quelques-uns, qui souliennent que, toules les fois qu'il est question dans l'Ecriture sainte de l'endroit ui l'on donnait le bapteme, c'était en plein air, dans une rivière, dans un lac, ou dans la mer.

BAPTISTES sans Credo, ou Anti-creed bapfists; secte de baptistes qui soutiennent qu'il n'est pas nécessaire d'avoir une profession de loi, que la Bible suffit, et que l'on doit être en communion axec lous ceux qui l'admetlent. Il a même été question parmi eux d'abolir toute dénomination particulière, et de sappeler tous chrétiens; mais ce projet n'a pu s'axéculer, le graud nombre persistant relenir le nom de baptistes. Il s'est élevé son d'une nouvelle traduction du Nouleau Testament faite par Campbell d'Edimb urg, parce qu'au lieu du mot baptiser, on Jin constamment le verbe plonger, que les uns admettent et que les autres rejettent comme une nouveauté. C'est par opposition aux Anticreed baptists que les autres branches de la même secte qui reconnaissent la nécessité d'un symbole sont appelées Creedbaptists, ou baptistes à Credo.

BARACAQUES, religieux du Japon qui ne

s'occupent qu'à méditer et à prier. BARACTAN, pierre noire, placée à l'angle oriental de la Caaba, à quatre pieds et demi de hauteur, et entourée d'une large plaque d'argent. Sa surface est usée et polie par les baisers des dévots pèlerins. Les musulmans prétendent que cette pierre était autrefois blanche et luisante, mais qu'elle est devenue noire pour avoir été baisée par une femme qui n'était pas dans un état de pureté légale. D'autres veulent que ce soient les péchés des hommes qui lui ont fait perdre son éclat, Quant à son origine, s'il faut en croire les musulmans, ce serait une pierre demeurée de reste lorsque Abraham eut achevé de construire la Caaba; et comme elle s'affligeait de n'avoir pas trouvé place dans cet édifice sacré, le patriarche lui dit: Ne l'afflige pas ; lu seras honorée plus qu'aucune autre; car je com-manderai à tous les fidèles, de la part de Dieu, de le baiser en faisant les tournées sacrées. Il est plus probable que cette pierre était une idole ou un symbole de l'ancien pagan sme, auquel Mahomet n'aura pas voulu toucher, lorsqu'il détruisit les idoles; mais il lui supposa une origine religieuse, et annonça qu'elle reprendrait son éclat après le jugement dernier.

BARALOTTES, secte d'hérétiques qui parurent à Bologne en Italie, et parmi lesquels tout était en commun.

BARAT, délivrance, ou Schab-i-Barat, nuit de la délivrance. C'est le nom que les musulmans de l'Inde et de la Perse donnent au 14º jour du mois de schaban. Ce jour-là les fidèles se réunissent pour faire, en l'honneur des défunts, des oblations de fruits, de gateaux et de confitures qu'on distribue ensuite aux pauvres. Concurremment avec ces oblations ou allume des lampes et on récite le fatiha suivant, nommé fatiha des lampes : O notre Dieu, par les mérites de la lumière de l'apostolat, notre Seigneur Mahomet, fais que les lampes que nous tenons allumées en cette sainte nuit soient pour les trépassés un gage de la lumière éternelle que nous te priens de faire luire sur eux. O notre Dieul daigne les admettre dans le séjour de l'inaltérable félicité. Puis on récite la 102 surate du Coran. Les Persans disent que cette nuit-là Diau délivre, par l'intercession de Mahomet et d'Ali, un grand nombre d'âmes de musulmans, et qu'il envoie l'ange Gabriel pour les retirer de l'enfer. Ils enseignent qu'il y a un grand mérite à aller ce jour-là prier sur les sépulerce des morts et à faire des aumônes à leur intention. Cette fête, qui dure trois jours, n'est pas sans analogie avec notre Commémoration des morts.

BARATTEMENT DE LA MER, un des épisodes les plus curieux de la mythologie hindoue. La fin principale de cette opération a été la production du breuvage d'immortalité connu en sanscrit sous le nom d'amrita (immortalité) et en grec sous celui d'ambroisie (ce dernier mot n'est que la modification du premier); mais il a produit encore une foule d'autres objets qui jouent un grand rôle dans

ü

le système religieux des brahmanes. C'est pourquei nos lecteurs nous sauront gré de leur donner ici la traduction de ce passage d'après le Mahabharata, poëme sacré des Hindous. Ce morceau leur donnera en même temps une idée du style dans lequel cette célèbre épopée a été écrite. Cette traduction est due à M. Lancereau, un des indianistes

les plus distingués.

all y a une montagne appelée le mont Mérou, masse immobile, glorieuse et resplendissante, dont les cimes dorées surpassent en éclat le soleil. Elle est couverte et ornée d'or; elle est la demeure des dévas et des gandharvas (1): les hommes qui se rendent coupables de péché ne peuvent ni la mesurer ni la franchir. Elle est habitée par des scrpents redoutables, et ses flancs sont couverts de plantes célestes. Son sommet s'élève jusqu'aux cieux; la pensée même ne saurait la comparer aux autres montagnes; elle est la source de différentes rivières; elle est couverte d'arbres, et on y entend les chants agréables d'une multitude d'oiseaux.

« Les puissants souras (2) montèrent sur la cime élevée de cette montagne éclatante, couverte de pierres précieuses, et dont la durée estéternelle. Ces pieux et vertueux habitants du ciel s'assirent pour délibérer; ils s'étaient réunis pour découvrir l'amrita. Tendis que les souras méditaient et tenaient conseil, le divin Nârâyana dit à Brahma: Que les dévas et les troupes des asouras barattent l'Océan; l'Océan baratté produira l'amrita. Dévas, rassemblez toutes les plantes et toutes les pierres précieuses, agitez l'Océan

et découvrez l'amrita!

« Le Mandara est une haute montagne dont le sommet ressemble à un nuage qui s'élève; il est enveloppé d'un réseau de plantes grimpantes; on y entend les chauts d'une quantité innombrable d'oiseaux; il est peuplé de serpents; il est la demeure des kinnaras, des apsaras (3) et des dévas eux-mêmes; il est élevé de onze mille yojanas, et, sous terre, il a la même mesure en profondeur.

« Les troupes des dévas, ne pouvant le soulever, allèrent trouver Vichnou qui était assis avec Brahma, et leur dirent: Seigneurs, prêtez-nous l'appui de votre intelligence supréme et qui donne le souverain bonheur, et, pour notre bien, aidez-nous à soulever le Mandara; réunissez vos efforts aux nôtres. Soit, dirent Brahma et Vichnou fils de Bhrigou; et le dieu magnanime aux yeux de lotus ordonna au roi des serpents de paraître.

« Le robuste Ananta, obéissant à l'ordre de Brahma, parut, et Nârâyana lui ordonna de se mettre à l'ouvrage. Alors le vigoureux Auanta souleva violemment cette reine des montagnes, née de Brahma, et avec elle ses forêts et leurs habitants; les souras le sui-

virent et se dirigèrent avec lui vers l'Océan; puis ils dirent à l'Océan: Nous allons baratter tes eaux pour en tirer l'amrita. Le makre des eaux répondit: J'en demande ma part, car les mourements du Mandarame ferontéprouver une grande secousse. Les asouras et les souras dirent à la reine des tortues qui était sur le rivage: Porte cette montagne. — Oui, reprit la tortue; et on mit la montagne sur sondos.

« Lorsque la montagne fut sur le dos de la tortue, Indra la poussa comme une machine. Les dévas, se servant du Mandara comme d'un ribot, et de Vasouki (4) comme d'une corde, se mirent à baratter les eaux de l'Océan. Les asouras et les dânavas les agitèrent aussi pour en tirer l'amrita. Les grands asouras tenaient une des extrémités du serpent, et tous les souras réunis se sai-

sirent de la queue.

« Le vénérable et divin Ananta était auprès de Narayana; il tirait la tête du serpent et la lançait à plusieurs reprises. Le serpent Vasouki, violemment agité par les souras, vomissait des torrents de flammes et de fumée, qui s'elevaient en nuages épais et lumineux, et tombaient sur les troupes des souras fatigués par le travail et la chaleur. Du haut de la montagne, une pluie de fleurs se répandait de tous côtés sur les souras et les asouras; on entendait un grand bruit semhlable à celui que fait un grand nuage: c'était le mugissement de l'Océan, que les souras et les asouras agitaient en fais int tournoyer le Mandara. Mille productions des eaux furent broyées et détruites, et une foule d'animaux, habitants des profonds abimes de la mer, périrent écrasés par le Mandara. Dans ce mouvement rapide imprimé à la montagne, les arbres s'entrechoquant tombaient du haut de ses cimes, avec les oiseaux qui les habitaient. Leur choc produisit un feu dont la flamme, brillante comme l'éclair, enveloppa le mont Mandara d'un noir nuage de sumée. Les éléphants et les lions, cherchant à fuir, furent consumés par les flammes; tous les êtres vivants et les diverses productions furent la proie de l'incendie.

« Le roi des immortels, Indra, fit tomber l'eau des nuages, et éteignit ce feu qui étendait ses ravages de tous côtés. Alors un jus, formé par la décomposition des arbres et des plantes, se répandit dans les eaux de l'Océan; ce fut dans ce jus, semblable à du lait, qui devait produire l'amrita, et dans un mélange d'or fondu, que les souras trouvèrent l'immortalité. Les eaux de l'Océan, mélées à ce jus excellent, se changèrent en lait, et de ce lait se forma du beurre. Les dévas retournèrent auprès de Brahma, le dispensateur des grâces, qui était assis, et lui dirent: Brahma, les dánavas et nous, excepté le divin Nárdyana, sommes très-fatigués, et l'amrita

<sup>(1)</sup> Gandharvas, musiciens célestes qui habitent le ciel d'Indra.

<sup>(2)</sup> Les souras sont les génies célestes; les démons, ou mauvais génies, sont les asouras; on désigne aussi ces derniers sous les noms de Détyas et de Danavas, ou enfants de Diti et de Danou.

<sup>(3)</sup> Kinnaras, músiciens célestes, ou demi-dieux, attachés au service de Kouvéra, dieu des richesses. Les apsaras sont les nymphes qui habitent le ciel d'Indea.

<sup>(4)</sup> Vasouki est le grand serpent qui supporte la

ne parall pas encore, bien que depuis long-temps nous barattions l'Océan. Alors Brahma dil au divin Narayana : Vichnou, donne-leur de nouvelles forces; c'est toi qui es le directeur de l'ouvrage. Vichnou dit : Je donnerai de neuvelles forces à tous ceux qui prendront part i elle œuvre; que tous barattent l'Océan et

fusient mouvoir le Mandara.

. A ces mots, tous réunirent leurs efforts, et agitérent avec une nouvelle force le lait de l'Océan. Alors de cette mer agitée on vit sortir la lune au visage riant, éclatante de lumière et répandant une douce clarté. De e beurre naquit aussi la déesse Sri, dont la demeure est la fleur du Pandara (1); puis vinrent la nymphe Sonra Devi, le cheval blanc Outchéharavas, et la pierre précieuse Rostoubha (2), joyau divin et étincelant que perte Náráyana sur sa poitrine. La déesse Srl, Sourá Dévi, la lune et le cheval aussi rapide que la pensée, suivant la route du soleil, allèrent rejoindre les dévas. Puis vint le divin Dhanwantari, revêtu d'une forme homaine et tenant dans sa main un vase blanc où était renfermé l'amrita. A la vue de ce prodige, les asouras réclamèrent l'amrits, et tous crièrent: Il m'appartient. Cependant l'on vit paraître, avec ses quatre défenses blanches, l'énorme éléphant Eravana (3) que possède le dieu du tonnerre; et l'agitation prolongée de l'Océan produisit encore le poison kálakoúta. Cepoison, brûlant comme le leu se répandit dans l'univers, et, par son odeur, jeta le trouble dans les trois mondes. Mais, pour sauver le monde. Siva, d'après l'ordre de Brahma, avala le poison, et le poison s'arrêta dans la gorge du dieu sou-rerain et à la forme de Mantra; de là lui vint le surnom de Nilakanta (gosier bleu).

A la vue de ce miracle, les dânavas furent désespérés; l'amrita et la déesse Sri devinrent pour eux la cause d'une implacable inimitié. Nárâyana eut recours à la ruse ; il prit la forme d'une belle femme, de Mohini (4), et se présenta aux dânavas. Les dânavas et les détyas, séduits par la beauté de celle femme, eurent l'esprit troublé, et lui donnèrent l'amrita. Alors les détyas et les danavas se couvrirent de belles armures, s'armèrent de toutes pièces, et marchèrent tous contre les dévas. Le divin, le puissant et illustre Vichnou, accompagné de Nara, prit l'amrita des mains des principaux asouras el le donna aux dévas, qui le burent au milien du désordre et du tumulte du combat.

« Pendant que les dévas buvaient l'amrita si désiré, le danava Rahou, sous la forme d'un soura, vint en boire à son tour. L'amrita n'était encore que dans la gorge du dânava, lorsque la lune et le soleil, amis des souras, leur découvrirent la supercherie. Tandis qu'il buvait l'amrita, le grand Nara-

(1) Pandara est le nom d'une plante nommée vulfairement marona, ou marouvuka. Ce nom s'applique aussi au jasmin à mille fleurs.

(2) Le Kostoubha est la pierre précieuse que porte

Krichna sur sa poitrine.

(3) Nom de l'éléphant d'Indra. (4) Mohint est l'illusion personnifiée, et représen-

yana ıui porta un violent coup de tchakra (5) et lui trancha la tête. La tête énorme du dánava, semblable à la cime d'une montagne. s'élança vers les cieux, en poussant un cri terrible; le tronc tomba en s'agitant sur la terre, et ébranla les îles, les montagnes et les forêts. A partir de ce moment, la tête de Râhou concut une haine éternelle envers la lune et le soleil, et maintenant encore il les

dévore tous deux (6).

« Le grand Hari, quittant cette belle forme de femme qu'il avait prise, saisit ses armes redoutables et jeta l'épouvante dans les rangs des dânavas. Sur le rivage de l'Océan, un combat naval s'engagea entre les souras et les asouras. Les slèches acérées, les javelines aiguës, les traits de toute espèce, volaient par milliers. Les asouras, frappés de coups de tchakra, vomissaient beaucoup de sang et tombaient sur le sol, percés de coups d'épées, de lances et de piques aigues. Leurs têtes, couvertes de parures d'or, tombaient les unes après les autres sous les coups redoutables de la hache; leurs cadavres nageaient dans le sang et gisaient semblables aux sommets des montagnes sur lesquelles resplendissent les minéraux. Les combattants poussaient de grands cris et se frappaient les uns les autres; le soleil était obscurci; tous s'entretuaient à coups de piques; de près ils combattaient avec les poings, et le bruit de la mélée arriva, pour ainsi dire, jusqu'aux cieux. On entendait de tous côlés ces cris terribles: Taillez en pièces, tuez, renversez, altaquez!

« Au milieu de cette horrible mélée, les dieux Nara et Nârâyana arrivèrent sur le champ de bataille. Le grand Vichnou, voyant dans les mains de Nara un arc céleste, pensa à son tchakra destructeur des dânavas. Alors le tchakra Soudarsana, resplendissant comme le soleil, rapide dans sa course, destructeur des ennemis et terrible à voir dans le combat, comprenant la pen-sée même du dieu, tomba du haut du ciel, brillant comme la flamme du sacrifice, et répandant partout la terreur. Vichnou, tournant son bras comme la trompe d'un éléphant, lança le tchakra redoutable et étincelant qui détruit les villes ennemies. L'arme, brillant d'un éclat pareil à celui du feu de la destruction finale des êtres, lancée par la main du roi des hommes, bondit à plusieurs reprises, et, dans sa course rapide, tua par milliers les enfants de Diti et de Danou. Semblable à une flamme ardente, elle brûla et renversa les asouras; puis, retombant sur la terre, elle s'abreuva de sang comme un pisâtcha (7).

« Alors les asouras, loin de se découra-ger, lancèrent sur les souras des quartiers de rochers, et volèrent dans l'espace comme

tée sous les traits d'une femme.

(5) Le tchakra est une arme qui a la forme d'un disque garni de pointes aigués, et que porte Vichnou.

(6) Telle est l'explication que donne des éclipses la mythologie hindoue.

(7) Génie malfaisant,

des nuages dispersés. Du haut des airs, de grandes et terribles montagnes tombaient couvertes de leurs arbres, s'entrechoquaient et ébranlaient la terre jusque dans ses foudements, en roulant avec fracas sur le champ de bataille.

« Pendant que les souras soutenaient ce choc t rrible, Nara répendit dans les airs une grêle de flèches ornées d'or à leur extrémité, et de ses traits fendit les montagnes. Les asouras, pressés par les souras, s'enfoncérent dans les profondeurs de la terre et dans les caux salées de l'Océan, et les devas apaisèrent la foreur du Soudarsana (1), qui remonta au ciel, brillant comme la flamme du sacrifice. Les souras vainqueurs remirent avec respect le mont Mandara à sa place, et les eaux se retirerent comme elles étaient venues, faisant retentir l'air et le cicl de leur mugissen ent. Les souras joyeux conserverent l'amrita evec sein, et lu cra et tous les immorte s confièrent à Nas âyana la garde de ce tiésor. »

BARBARISME. C'est le nom dont saint Epiphane appelle la plus ancienne des quatre religiors qui ont e : cours dans les premiers temps. C'est probablement celle que nous appelons actuellement fetichisme, dans laquelle les montagnes, les arbres, les fontaines, les rochers, etc., sont l'objet d'un

culte religioux.

BARBE. Ce qui concerne la barbe n'a pas tou ours été étranger à la religion; ainsi on lit dans le Lévitique (ch. xix, v. 27 : Vous n. couperez point ros cheveux en rond et vous ne vous raserez point la barbe; ou plutôt, comme porte l'hébre : Vous ne vous raserez point l'extrémité de la barbe; ce qui tenait sans doute à quelque pratique superstitieuse usitée chez les peuples voisins; mais les rabbins en ont conc u qu'on ne devait pas faire usage de ra-oir, mais de ciscaux pour rogner la barbe. Les chrétiens des premiers siècles gardaient religieusement leur barbe, soit qu'ils y fussent portés par cette prohibition du Lévitique, soit qu'ils considéras-sent comme une faute de supprimer ce que Dicu avait fait. Ils couvraient du même blâme l'homme qui rasait sa barbe et la femme qui coupait ses cheveux. Les Constitutions apostoliques déclarent qu'abattre les poils de la barbe, c'est aller contre l'ordre de la nature. Saint Clément Romain dit : Dieu, qui nous a criés à son image, accablera de sa l'aine ceux qui vi lent sa loi en se rasant le menton. Saint Clement d'Alexandrie : La barbe contribue à la dignité de l'homme, comme les cheveux à la beauté de la femme. Saint Cyprien (De L. psis) déplore l'état de la religion et ajoute : Et quoiqu'il soit écrit : « Vous ne coupir z point votre barbe, » il s'épilent le menton. C'est ainsi que, pour plaire aux hommes, ils ne craign nt pas de déplaire à Dieu. Il parait qu'à l'époque du 4° concile de Carthage, cette delense ne concernait plus que les clercs. Le 44 canon de c concile porte : Que le clerc ne pommade point sa chevelure, ni ne rase point son menton. Maintenant cet usaga est tombé en désuétude parmi le clergé d'Occident; on ne retrouve plus la barbe que dans certains ordres monastiques. Mais le clergé d'Orient a toujours maintenu les anciens règlements.

2º Les Grees et les Romains consacraient les premices de feur barbe à des fleuves, ux tombeaux de feurs amis aux autels d'Apollon, et surtout à Jup ter Capitolin. Chez les Pédasions, peuple de Carie, toutes les fois qu'eux on leurs voisins étaient menacés de quelque malheur, une longue barbe poussait à la prêtresse de Minerve. Hérodote remarque que ce prodige arriva tros fois.

marque que ce prodige arriva tros fois. BARBÉLIOTES, nom donné à une des sect s des gnostiques. Suivant eux, un Em immortel avait eu co merce avec un e-prit femelle appelé Barbéloth, à qui il avait successivement accorde la prescience, l'incorrupti ilite et la vie éternelle. Barbeloth un jour avait engendré la lumière, qui, perfectonnée per l'onction de l'esprit, fut nommée Christ, Christ désira l'intelligence et l'obtint; l'intelligence, la raison et l'incorruptibi ité s'unirent; la raison et l'intelligence engendrèrent Autogène; Autogène engendra Adamas, l'homme parfait, et sa femme, la connaissance parfaite. Adamas et sa femme engendrèrent le bois. Le premier ange engendra le Saint-Esprit, la sagesse ou Prunie. Prunie, ayant pris un époux, engendra Protarchonte, ou premier prince, qui fut insolent et sot; Protarchonte engendra les créatures. Il connut charn-llement Arrogance; ils engendrèrent les vices et toutes teurs branches.

BARBÉLITES, surnom donné aux nicolaïtes, a cause de leur divivité appelée Bar-

belo

BARBELO, divinité des nicolaites, successeurs des gnostiques. Elle habitait le huitième ciel. Elle était sortie du Père, et était mère de Jaldabroch, ou, selon d'autres, de Sabaoth, qui s'empara par force du septième ciel, et distit aux habitants des cieux inférieurs: Je suis le premier et le dernier; il n'y a point d'autre Dieu que moi.

BAR-CHOCHÉBAS, ou BAR-KOKÉBAS, imposteur juif qui, dans le ur siècle, voulut se faire passer pour le Messie. Comme son nom signifie fils de l'Etvile, il prétendit être cette etoite mystéricuse, prédite par Balaam, et qui devait un jour sortir de Jacob. Il reunic un grand nombre de sectateurs, à la tête desquels il ne craignit pas de s'élever contre l'empereur Adrien, sous prétexte que ce prince avait fait elever un temple de Jupiter à Jerusalem. Ces bandis firent souffrir beaucoup de tourments aux chrétiens, parce qu'ils refusaient de prendre parti pour eux contre les Romains. Après avoir tenu deux ans contre les armées romaines, Bar-Kokebas fut enfin assiégé dans Bither, par Jules Sevère, l'un des généraux d'Adrien, et il périt dans la mêlee. On dit que les différentes guerres qui eurent lieu à cette époque couterent la vie à 580,000 juiss. Dans leur literrie actuelle, les juifs ont un jour de jeune en commémoration de la défaite de Bar-Kokébas. Voy. notre Dictionnaire de la Bible, article BAR-CHOCHÉBA.

BARDE. Parmi les anciennes nations celtiques les bardes étaient en même temps poëies, historiens, chantres et prêtres. Il ne laut pas les confondre avec les scaldes scandi-aves, dont les vers respirent plutôt la férodié que l'énergie; ni avec les adorateurs dolin, tiont l'imagination sanguinaire metuit au nombre des plaisirs de l'autre vie des combats ét des meurtres éternéls; ni même arec les druides gaulois, dont les antels étaient trop souvent souilles de sang humain. Leur nlicion était plus douce, et consistait presque un quement dans le thite des âmes. C'était ans les vagues contours des images et des supeurs qu'ils s'imaginaient recynnaltre l'ombre de ceux qui leur avaient été chers; cétait dans le frémissement du feuillage et dans les plaintifs murmures du vent qu'ils croyaient entendre leur voix. Aussi étaient-ils regardés comme des hommes juspirés; on n'entreprénait rien d'important sans les conmiler: la paix, la guerre, les traités n'a-vaient lieu que d'après léur avis et leur con-sentement. Quoiqu'ils ne prissent pas eux-mêmes part aux combats, ils ne laissaient pas d'accompagner les troupes à la guerre, et ils enflammatent les chefs et les soldats par leurs chants, qui retraçaient la gloire de leurs anceres, et respiraient l'amour de la patrie. Les bardes paraissent avoir été antérieurs aux droides; leur nom remonte à la plus baute antiquité: on le retrouve même dans les langues de l'Indé, d'où sont en effét sor-tes les nations celiques. Le culte sanguisaire des druides remplaça peu à peu celui des bardes dans la Gaule el la Germanie; bientôt même ces derniers n'eurent plus que le second rang; c'est alors qu'ils dégénérèrent de leur droiture primitive, qu'ils vendirent leurs chants à quiconque les admettait à sa able et à ses festins, et qu'ils réglèrent leurs cloges et leurs panégyriques sur la manière dont ils étaient traites. C'est dans la Calédoni**e qu'ils mai**ntin**r**ent le plus longtemp**s** leur influence et leur autorité; car ils subsislèrent jusqu'à ce que l'Ecosse tombat sous la domination de l'Angleterre. Cependant on r'a pas encore perdu tout à fait leur mémoire, et les montagnards de l'Ecosse ont carde religiousement quelques-uns de leurs hants.

BARDESANITES, sectateurs de Bardesane, Syrien, un des plus illustres désenseurs du christianisme. Il vivait sous Marc-Aurèle. vprès avoir généreusement confessé sa loi, et édiffé l'Eglise par ses vertus, il tomba dans l'hérésie des valentiniens, et devint un des coryphées de cetté secte. Il est vrai qu'il l'abandonna dans la suite, mais ce fut pour embrasser d'autres erreurs. La cause de ces variations était la recherche de la solution te cette grande question : Pourquoi y a-t-il du mai dans le monde? Problème qui occuait tous les philosophes et les théologieus de son temps. Il comprenait qu'il était ab-

surde de dire que Dieu avait fait le mal; il fallait donc que le mal eût une cause distinguée de Dieu. Or cette cause, selon Bardesane, était Salan ou le démon, étre essentiellement ennemi de Dieu, mais non point sa créature. Car, disait-il, si Satan était créature de Dieu, Dieu se trouvait par là même auteur du mal. Il fallait donc que le démon existat par lui-même, quoiqu'il ne sut pas Dieu; inconséquence palpable, car un être qui existe par lui-même a nécessairement le premier altribut de la Divinité. Bardesane admettait donc deux principes, mais un seul Dieu. Voici maintenant comment il expliquait l'origine du mal: - Dieu au commencement créa l'âme humaine et l'unit à un corps subtil conforme à sa nature. Surprise par l'artifice du démon, cette âme formée à l'image de Dieu transgressa la loi de son Créateur, et contraignit celui-ci à la chasser du paradis, et à l'emprisonner dans un corps charnel : ce sont là ces tuniques de peau dont l'Ecriture dit que Dieu revêtit nos premiers parents. L'union de l'âme avec le corps est donc la suite et la conséquence du péché; Bardesane en concluait : 1º que Jésus-Christ n'avait pas pris un corps humain; 2º que nous ne ressusciterons point avec le corps charnel que nous avons sur la terre, mais avec le corps subtil et réleste qui devait être l'habitation de l'âme innocente. Ce philosophe avait combattu la fa'alité dans un excellent ouvrage, dont Busèbe nous a conservé des fragments; toutefois, quoiqu'il soutint que les âmes n'étaient pas assujetties au destin, il croyait que le corps lui était soumis. Du reste il reconnaissait l'immortalité de l'âme, le libre arbitre, la toute-puissance de Dieu et sa providence. Voy. notre Dictionnaire des Hérésies, art. Bandesane.

BARHALA-MAY-GAPAL, c'est-à-dire le dieu fabricateur. Ce nom, conse vé dans les chansons tagalas, désigne un des dieux principaux des lles Philippines, pour lequel les Tagalas avaient un respect singulier. Ils honoralent aussi les astres, les animaux, les rochers, les caps, les rivières, les pierres et les vieux arbres, qu'il eut été, suivant cux, sacrilége de couper.

BARI, c'étaient, chez les Egyptions, des barques sacrées, sur lesquelles les prêtres portaient processionnellement les images des dieux dans les cérémonies publiques. On voit souvent sur les monuments des figures de ces sortes de barques.

BARIMO. G'est ainsi que les Séchouanas et les Sessoutos, habitants de l'Afrique méridionale, appellent le Dieu supréme. MM. Arboussét et Daumas, missionnaires évangé-liques, comparent ce vocable à l'hébreu בעלים Balim, les dieux. En effet, dans la lauque séchouana, les lettres r et l'se prennent indifferemment l'une pour l'autre, et la voyelie o serait ajoutée à Balim ou Barim. parce que les mots de cette langue se terminent rarement par des consonnes, et jamais par une seule.

BARKASAHAN, mauvais génies des Java-

nais; ils habitent l'air et n'ont jamais de demeure fixe.

BARKERS ou Aboyeurs. Parmi les méthodistes des Etats-Unis il existe des sociétés de fanatiques, qui, prenant à la lettre ces paro-les de l'Ecriture : Le royaume des cieux souffre violence; criez au ciel: levez les mains vers le ciel, ont introduit dans leur culte des prières bruyantes, des exclamations, des cris, des frappements de mains, des trépignements de pieds, en un mot des clameurs et des gesticulations qui tiennent de la frénésie. Dans leurs assemblées, qui se tiennent la p'upart du temps au milieu des plaines ou des forêts, il n'est pas rare de voir des personnes de tout âge et de toute couleur sauter, pirouetter, chanter, crier, rire, pleurer, écumer, se rouler, s'évanouir par centaines. Il en est même qui poussent l'extravagance jusqu'à marcher à quatre pattes comme les chiens, grincer des dents, grogner, hurler, aboyer. C'est pourquoi on donne à ces der-niers le nom de Barkers ou Aboyeurs. Voy. aussi Méthodistes et Jerkers.

BARLAAMITES, sectateurs d'un moine grec, nommé Barlaam, qui appartenait à une secte de quiétistes nommés Hésicastes. Cette secte, qui s'éleva vers le milieu du xisiècle, prétendait posséder la lumière du Thabor; mais pour la recueillir il était nécessaire de s'appuyer la barbe sur la poitrine, et de fixer sans sourciller les yeux sur le nombril. Cette lumière était incréée et incorruptible, quoique cependant elle ne fût pas l'essence de Dieu. Barlaam, au contraire, soutint que cette lumière était créée. De là guerre acharnée, dans laquelle chacun s'ef-força de faire prévaloir son sentiment; il y eut même des troubles à Constantinople, on fut obligé d'assembler plusieurs conciles pour examiner cette importante question; enfin les Barlaamites furent condamnés l'an 1345. Voy. HÉSICASTES. Voy. aussi ce mot dans notre Dictionnaire des Hérésies.

BARLÉNUS, divinité des Noriciens, sur

laquelle on n'a aucun détail.

BARNABITES, ou Clercs réguliers de la congrégation de Saint-Paul, ordre religieux fondé à Milan en 1530, par Barthélemy Ferrari et Jacques Morigia, approuvé en 1533, et confirmé de nouveau en 1535 par Paul III, qui le mit sous la protection du saint-siège, en l'exemplant de la juridiction de l'ordinaire. Ces clercs firent leurs premiers exercices dans l'église de Saint-Barnabé, à Milan, d'où ils prirent leur nom. Ils portent l'habit noir comme les prêtres séculiers, et se dévouent aux missions, à la prédication, à l'instruction de la jeunesse, à la direction des séminaires. Leur général réside à Rome, et est élu pour trois ans. Ils avaient autrefois des maisons ou colléges en Allemagne, où ils avaient été appelés par Ferdinand II, en Bohème, en Savoie, en France, ou Henri IV les avait fait venir en 1608; ce royaume formait la cinquième province de leur ordre. M intenant on ne trouve plus de Barnabites qu'en Espagne et en quelques contrées de l'Italie. Cet ordre a fourni plusieurs grands

hommes, entre autres le P. Niceron, auteur des Mémoires pour servir à l'histoire des hommes illustres dans la république des lettres.

2º Dans le Milanais, il y avait encore des religieuses de cet ordre portant le nom d'Angéliques. Voy. notre Dictionnaire des Ordres religieux, art. Barnabites.

BARONTHER, nom qui signifie ministre, docteur, et que les Arméniens donnent à tous les ecclésiastiques indistinctement.

BAROWIT, dieu de la paix chez les Teutons. Sa tête avait cinq faces avec de longues moustaches.

BARRE SACRÉE, instrument de bois en forme de cassette, partagée par deux sceptres posés en sautoir, dont les Egyptiens se servaient dans leurs sacrifices et pour leurs divinations.

BARRÉS (FRERES), nom que le peuple donna aux carmes, lorsque ceux-ci revinrent d'Orient en France, vers l'an 1295. En voici l'occasion: Lorsque les Sarrasins s'emparèrent de Jérusalem, en 1187, ils ne voulurent pas permettre aux chrétiens de porter des habits blancs, signe de distinction parmieux. Les carmes qui s'y trouvaient furent donc obligés de se faire des habits mélangés de blanc et de noir; d'où ils furent appelés en France frères barrés ou barriolés. Ils ne reprirent le manteau blanc que sous Philippe le Bel.

BARRETTE, bonnet des cardinaux; c'est la calotte rouge que le pape met lui-même sur la tête du nouveau cardinal. Celui qui se trouve en pays étranger, lorsqu'il est promu à cette dignité, n'a pas le droit de prendre l'habit rouge avant que le pape lui ait envoyé la barrette; mais il pent prendre le titre de cardinal. Cette calotte lui est portée par un camérier du pape. L'élu la reçoit des mains du nonce; ou, s'il n'y a point de nonce, l'empereur, le roi, un archevêque ou un évêque font la fonction de lui mettre la calotte. Toutefois, le nouveau cardinal doit se rendre à Rome pour recevoir le chapeau. Voy. notre Dictionnaire de Liturgie, art. Barrette.

BARROWISTES, nom que l'on donna à des sectaires qui s'élevèrent en Angleterre du sein du puritanisme, l'an 1581, et plus connus sous le nom de Brounistes ou de Séparatistes. Le nom de Barrowistes leur vient d'un certain Barrow, qui se fit leur ches. Ils établirent des ministres, des anciens, des diacres et des lecteurs. Les baptisaient les enfants par une simple aspersion, et n'admettaient ni parrains ni marraines. Pour la cène, on apportait quelques petits pains blancs qu'on mettait sur une table. Le ministre les bénissait par une courte prière, les rompait et les donnait aux communiants, dont les uns étaient debout, et les autres demeuraient assis; on distribuait la coupe dans le même ordre. La cérémonie était terminée par le chant d'un cantique ou d'un psaume, et par une collecte pour les pauvres. Celui qui voulait se faire Barrowiste se presentait dans l'assemblée, et disait en présence

de ses trères : Je déclare que je cheminerai ance vous aussi long temps que vous chemineres dans la voie du Seigneur, et autant que la parole de Dieu me garantira que cela se doit. Barrow fut pendu avec un autre ministre. Quant à la doctrine des Barrowistes, voyez BLOWNISTES. Voy. aussi ce mot dans notre Dictionnaire des Hérésies.

BARSANIENS, ou Semidulites, hérétiques de vi' siècle, qui soutenaient les erreurs des gallanités et des théodosiens. Saint Jean Damascène nous les fait connaître comme adorant Dieu par des sacrifices qui consisbient à prendre du bout du doigt de la leur de farine et à la porter à la bouche. On voit que c'était un reste des cérémonies

BARTHÉLEMITES. 1º On donnait ce nom iquelques religieux arméniens qui, au commencement du xive siècle, vinrent s'établir à Genes, où on leur lit bâtir une église sous

favocation de saint Barthélemy

nappelle encore Barthélemites des petres séculiers fondés par Barthélemy Hob-Luzer, à Salzbourg en 1640. Approuvés en 1680 et en 1684, ils se répandirent surtout en Allemagne, en Pologne et en Catalogne, où ilise livraient principalement à l'instruction tela jeunesse et à la direction des séminairs. Ils pouvaient retourner dans le monde ne la permission de leur supérieur, lorspill n'avaient pas reçu les ordres sacrés. ly. notre Dictionnaire des Ordres religieux, M. BARTHÉLEMITES.

BARTON (Elisabeth), religieuse plus con-sue sous le nom de la Vierge de Kent. Cette ille contresit l'inspirée, vers l'an 1534; elle petendit avoir des visions et des extases, et fiquelques dupes en Angleterre.

BARUCH, fils de Néri ou Nérias, d'une ibostre famille de la tribu de Juda, fut disaple et secretaire du propt ète Jérémie. C'est lu qui vint plusieurs fois lire, devant le peuple el devant le roi Jéchonias, les prédictions tonire les royaumes d'Israël et de Juda, que kremie lui avait dictées. Jéchonias indigné techira le livre. Plus tard, il alla porter ur Juis de Babylone une lettre de son maire, et les consoler par l'espoir du retour en kar patrie et l'annonce de la destruction de unile où ils étaient détenus captifs. Réduit lu-même en capilvité par Nabuchodonosor, d renis ensuite en liberté par Nabuzardan, uivit ceux de sa nation qui se retirèrent ta Egypte, malgré ses avis. Il revint encore hue, la douzième année de la captivité. Proplete lui-même, il nous a laissé un petit fecneil de prophéties; mais comme il ne se troute plus en hébreu, il est rejeté par les pih et les protestants. Plusieurs catalogues Bunch, soit qu'ils l'aient regardé comme sporyphe, soit qu'ils l'aient considéré com-De réuni à celui de Jérémie : mais il est cité Eparément par d'autres; enfin le concile de Irrale l'a inséré dans le canon des livres de

l'Ecriture sainte. Voyez notre Dictionnaire de la Bible, art. BARUCH.

BARULES, hérétiques qui soutenaient que Jésus-Christ ne s'était pas véritablement incarné, mais qu'il avait seulement pris un corps fantastique. Ils renouvelaient aussi les erreurs d'Origène, disant que les âmes avaient été créées toutes ensemble avant la création du monde et avaient péché dès lors.

BASANT, ou Vasanta, printemps; la principale séte des Sikhs; elle a lieu au retour de cette saison, avec une pompe extraordinaire. Tout le monde y prend part, la cour, l'armée et le peuple. On y fait des lectures dans l'Adi-Granth, livre sacré des Sikhs; puis on apporte des offrandes de seurs et de fruits. La cérémonie se termine par des chants et des danses.

BASANWOW, fils de Dioclès, roi des Sicambres; après avoir soumis par la force de ses armes tous les peuples qui l'entouraient, et avoir régné trente-six ans, il voulut se faire rendre dès son vivant les honneurs divins. Dans ce dessein il convoqua une assemblée, où il parut avec une pompe extraordinaire. Il en sortit aussitôt, et ne fat plus revu depuis, ce qui fit dire à ces peuples qu'il était monté au ciel. Les Germains l'ho-

norèrent comme dieu des armées.

BASCHKIRS, peuples tatares qui habitent la partie méridionale du mont Oural. Ils professent depuis longtemps la religion musulmane, ont des livres de prières et des écoles; mais ils n'en sont pas moins ignorants dans tout ce qui a rapport à leurs dogmes; ce qui les conduit à mêler à leur culte quelques croyances et des cérémonies héritées du paganisme. Ainsi ils prétendent posséder des livres noirs dont le texte aurait été composé dans l'enfer. Selon eux, les interprètes de ces livres connaissent le passé, le présent et l'avenir, et entretiennent commerce avec les démons, par le moyen desquels ils peuvent obscurcir le soleil et la lune, détacher les étoiles du sirmament, exciter des tempêtes, etc. C'est pourquoi les Baschkirs professent un profond respect pour ces enchanteurs. Quand on veut les consulter, on se présente devant eux avec une brebis grasse ; le dev:n la fait servir à un repas auquel il invite ses amis; ensuite il prend l'os de l'épaule de la victime, le nettoie soigneusement avec un conteau et le place sur des charbons ardents; les signes ou les fissures qu'on y remarque, lorsqu'il a été grillé, sont autant de caractères au moyen desquels le devin lit l'avenir, et sa réponse est presque toujours favorable au consultant, qui fait encore d'autres présents au devin. - D'autres prédisent et dévoilent l'avenir au moyen de beurre ou de graisse jetée sur le feu; la couleur de la flamme est alors le texte du destin. Il y a aussi des sorciers qui font découvrir les voleurs et l'endroit où sont cachés les objets dérobés. Mais au-dessus de tous ces devins sont les Schaitan-Kuriazi, magiciens suprémes, dout le nom signifie voyant le démon. C'est à eux que l'on a recours dans les calamités publiques et particulières, comme dans les épidémies qui règnent sur le bétail, dans les accouchements difficiles. Le démon alors ne manque pas d'être honteusement expuisé, movennant des présents en argent ou en brebis, que l'on fait au Schaitan-Kuriazi. — Les idées des Baschkirs sur la cosmogonie sont assez peu avancées. D'après eux, les étoiles sont suspendues au firmament au moyen de longues chaînes de fer; la terre repose sur trois énormes poissons, dont l'un est déjà mort, preuve évidente de la fin prochaine du monde. Ils affirment qu'au moment de la naissance d'un individu le nombre de ses jours est inscrit dans le livre du destin, ainsi que la quantité de nourriture qu'il doit consommer. Le serment n'a de force qu'antant qu'il est prêté, non dans une maison ou dans un temple, mais sur le terrain du cimetière. Lorsqu'un homme tombe malade, ses parents font venir le prêtre ou molla, qui récite quelques versets du Coran et fait de fréquentes aspersions de salive sur les yeux et le visage du patient. Ces oraisons et de l'eau claire sont les seuls remèdes employés pour guérir le malade. L'emploi des philtres est aussi fréquent chez les Baschkirs. lis ont une grande vénération pour le genévrier, en recueillent soigneusement les baies et les conservent religieusement comme un préservatif contre les démons et les épidémies.

BASILE, chef des hérétiques nommés Bogomiles. C'était un médecin qui énonça, dans le xue siècle, une nouvelle doctrine composée des erreurs des pauliciens mélées à celles des messaliens. Son âge avancé, son extérieur austère, son habit de moine, lui acqui-rent un grand crédit. Il se fit d'abord douze disciples qu'il appelait ses apôtres, et les chargea de répandre sa doctrine, mais avec beaucoup de circonspection. L'empereur Alexie Comnène, qui fégnait alors, voyant qu'il ne pouvait le prendre en défaut, usa de stratagème pour le convaincre d'hérésie. Il feignit de vouloir devenir son disciple et le fit venir à sa cour. Or, pendant que Basile lui dévoilait sa doctrine, un secrétaire, caché derrière un rideau, la consignait par écrit. L'empereur, muni de cette pièce convaincante, convoqua une assemblée généraie dans laquelle on en donna lecture. Basile, interrogé sur ses erreurs, ne les dés-avoua point, offrit de prouver ce qu'il avait avancé, et protesta qu'il était prêt à sousirir la mort la plus cruelle, plutôt que de se rétracter, persuadé que les anges ne manqueraient pas de le délivrer. En vain employa-4-on tous les moyens pour vaincre son obstination; il fut condamné au feu et conduit au supplice. Arrivé dans l'happodrome, un lui montra d'un côté le bacher et de l'autre une grande croix, en l'invitant de choisir l'un ou l'autre. Il se détermina pour le supplicé du seu, qu'il endura avec constance. Ses sectateurs furent conduits en prison, où quelquesuns se rétractèrent et d'autres persévérèrent dans lours errours. Vey. Bosomilks. Voy. aussi ce mot dans notre Dictionnaire des Hérésies.

BASILE (ORDRE DE SAINT-). C'est un de plus anciens ordres religieux; il doit sa naissance à saint Basile, évêque de Césarée, lequel, s'étant retiré, de 357 à 362, au milieu des solitaires de la province du Pont, leur donna des règles pour vivre en commun. Tous les religieux grecs font encore actuellement partie de cet ordre. Leur babit est une longue robe de drap, conleur de poil de chameau, retenue par une ceinture; ils ont un bonnet de feutre ou de laine poire, qui leur couvre les oreilles. Rufin ayant traduit en latin la règle de saint Basile, elle sut adoptée par les religieux d'Occident jusqu'à l'établissement de celle de saint Benoît. Vers l'an 1057, un grand nombre de religieux de Saint-Basile vincent se fixer en Occident: réformés par Gregoire XIII en 1579, ils se multiplièrent en Italie, en Sicile et en Espagne. Voy. notre Dictionnaire des Ordres religieux, art. Basile (Ordre de Saint-).

BASILÉE, divinité du paganisme, fille d'Uranus et de Titéa, et sœur de Rhéa et des Titans. C'était la plus sage et la plus habile des enfants d Uranus; aussi succeda-t-elle à son père. Elle épousa Hypérion, un de ses frères, et en eut un fils et une fille qui farent mis à mort par les Titans, leurs oncles. B :silée, outrée de colère, parcourut la contrée en dansant, les cheveux épars, et devint un objet de compassion. On voulut l'arrêter, mais il tomba aussitôt une grande plufe accompagnée d'horribles éclais de tonnerre, pendant lesquels Basilée disparut. La douleur du peuple fit place à la vénération ; il éleva des autels à la reine (car c'est ce que signifie le nom de Basilée), el lui offrit des sacrifices au bruit des tambours et des timbales, pour rappeler les éclats de tonnerre qui avaientaccompagné sa disparition. Cette Basilée est peut-être la même que Cybèle.

BASILÉE, ou BASILÉUS; nom sous lequel Neptune était adoré à Trézène.

BASILÉES, sete célébrée à Lébadée, en Béotie.

BASILEOLATRIE, ou advration du p u-voir; c'est ainsi que le constitutionnel Gregoire, dans son Histoire des sectes religieuses, appelle les hommages exagérés que les flatteurs adressent aux souveraius. Ce terme même a pu être pris au pied de la lettre; cor plusieurs anciens rois furent adorés, soit après leur mort, soit de leur vivant, témoia Bélus et Nabuchodonosor. Chez les Romains mêmes, il était passé en usage de désfier les empereurs après leur décès, en leur decesnant ce qu'on appelait l'apothéose; d'où le bon mot que l'on prête à Caude, qui, soyaut qu'il allait mourir, s'écriait : Je seus que .e deriens dieu. Les empereurs grecs, même chrétiens, se fiisaient traiter de divinue, comme on traite maintenant les ro s de ma jesté. Mais la hasiléolatrie, tel e que l'entend Grégoire, ne saurait être complée cumme une secte religiouse proprement d.te.

BASILES, prêtres de Saturae, qui, tous les ans, à l'équinoxe du printemps, sacrifiaient à ce dieu sur le sommet du mont Saturne.

BASILIDIENS. Basilide, philosophe de l'école d'Alexandrie, vivait au commencement du 11° siècle. Rempli d'enthousiasme pour la philosophie de Pythagore et de Plaion, il voulut allier leurs idees avec les dogpes du christianisme. Il chercha la solution du grand problème de l'origine du mal dans les livres des philosophes parens, dans les erits de Simon, dans l'école de Ménandre, chez les juis et chez les chrétiens. Selon lui, l'Etre incréé avait produit l'intelligence; l'Intelligence avait produit le Verbe; le Verbe avait produit la Prudence; la Prudence avait produit la Sagesse et la Púissance; ces deux dernières avalent produit les Vertus, les Princes et les Anges. Les Anges étaient de différents ordres; le premier de ces ordres wait produit le premier ciel, et ainsi de suite jusqu'au nombre de 365. Ce sont les anges ku derniers cieux qui ont fait le monde; omme ils sont moins parfaits que les anges suérieurs, il n'est pas étonnant de voir dans er ouvrage du bien et du mal. Ils se sont pringé entre eux l'empire de la terre, et le people juif est devenu le client du premier le anges inférieurs; c'est ce qui explique un de prodiges opérés en faveur de cette ution, et c'est la jalousie des autres anges qui a occasionné la haine que les autres peuples portent aux juifs. Les dissensions des arges sont pareillement la cause des querelles des nations et des malheurs qui ont badu sur tous les hommes. C'est pour reméherà ces maux que l'Etre primordial a en-109é son premier fils, l'Intelligence, Jésus ou kthrist, qui est venu sur la terre avec l'apprence humaine, afin de sauver ceux qui coirzient en lui. Comme il n'avait pas de erps, il n'a pu souffrir, et c'est Simon de Cyrène qui fut pris pour lui et crucifié à sa place, tambis que le Christ remontait vers son Père. En conséquence, il est inutile de wifrir la mort pour lui; car, puisqu'il n'est pas mort, on ne verse son sáng que pour Simon de Cyrène. Basilide enseignait encore la métempsy cose, niait la résurrection de la dair et soutenaît que nous avions deux imes; ce qui expliquait, suivant fui, les comlande la raison et des passions. A l'exemple Pythagore, il croyait à la puissance des mubres, et le nombre qu'il regardait comme pas complet était celui de 865, somme rule a celui des révolutions journalières du felei autour de la terre pendant l'espace Passon de ce nombre, le mot barbare Aspaunent le total 365. Foy. Arraxas. Il se fabiqua et se répandit une foule prodigieuse k medailles ou amulettes, qui offraient ce bot on ce nombre, conjointement avec la fifure du soirit, ou d'un taureau, ou d'un autre of L quelquefois même avec celle de Jésus-Christ. On en trouve encore un grand nombre dans les cabinets des curieux. — Les Basilidens enchérirent encore sur des extrava-

gances de seur chef, et adoptérent une partie des principes et des réveries des cabalistes; de l'Orient ils se répandirent en Espagne et dans les Gaules, où ils portèrent leurs talismans et leur abraxas. Voy. notre Dictionnaire des Hérésies, art. Basilide, Basilides, Cabalistes.

BASILINDE, sête que les Tarentins célébraient en l'honneur de Vénus surnommée

Basilisse ou la Reine.

BASILIQUE. Originairement ce nom, qui signifie royal, a servi à désigner, chez les Grecs et les Romains, de grands édifices où l'on rendait la justice et où l'on traitait les affaires de la nation. On comptait seize basiliques à Rome sous les empereurs. On a donné ensuite ce nom aux églises chrétiennes construites sur le plan des basiliques; Rome chrétienne en comptait huit de ce geure, entre autres celle de Saint-Jean de Latran; Saint-Pierre de Rome a aussi le titre de ha-silíque (1). Voici quelle était en général la distribution d'une hasilique: Au fond était un hemicycle, fermant le sanctuaire, dont le centre était occupé par l'évêque; à droite et à gauche se tenaient les prêtres et les autres ministres; la table du sacrifice ou l'autel se trouvait à l'entrée du sanctuaire et séparée du peuple par une halustrade. La partie intérieure de la nef était destinée aux ambons ou chaires pour la lecture de l'épitre, de l'évangile, et pour les prédications, aux pupitres des chantres, aux sièges des clercs inférieurs, etc. Les hommes et les femmes, séparés en deux chœurs, se tenaient dans les ness latérales, ou bien, en Orient, les semmes voilées occupaient les galeries supérieures. Le porche extérieur était réservé aux catéchumènes, aux pénilents et à tous ceux qui n'avaient pas le droit d'entrer dans la basilique. Voy. notre Dictionnaire de Liturgie, art. Eguss.

BASIN, roi des Francs, fut mis au nombre des héros, et obtint, après sa mort, les hon-

neurs divins.

BASSARÉUS, surnom de Bacchus, dieu du vin. Les uns le font dériver de Bassarus, bourg de Lydic, où il avait un temple; les autres, d'une robe longue appelée Bassaris, faite de peau de renard, que Bacchus avait coutume de porter dans ses voyages. Mais il est plus probable que ces trois mots viennent de l'oriental us bassar, vendanger.

BASSARIDES, nom des bacchantes ou des prêtresses de Bacchus; clies étaient revêtues de peaux de renard, de lynx ou de pauthère. Ce nom a la même étymologie que le précé-

dent

BASWA, nom du taureau en sanscrit. Cet animal est considéré, dans l'Inde, comme un d'eu, principalement par les adorateurs do Siva. Bon culte vient sans doute de l'utilité de cet animal pour l'agriculture, et par conséquent pour le bien-être et pour la vie de l'homme. Les législations primitives auront porté des lois pour sa conservation, et peu

<sup>(1)</sup> Koperle muant ouvrage de M. te haron Marie-Théodore de Bussierre, întitulé : Les sept basiliques és Rome, 2 yol. in-8°; Paris, 1845.

à peu on se sera accoutumé à le regarder; comme un être sacré. De là à l'adoration il y a peu de distance : aussi fut-il adoré par les Egyptiens comme par les Hindous; chez les Romains même, tuer un bœuf n'était pas un crime moindre que tuer un citoyen : Bovis tanta fuit apud antiquos veneratio, ut tam capitale esset bovsm occidere quam civem (Columelle, liv. v1). Les Athéniens se gardèrent pendant longtemps d'immoler ces animaux dans les sacrifices. Les Indiens en ont fait un des objets les plus sacrés de leur religion. Leur image est reproduite dans la plupart des temples, et entre autres dans ceux qui sont dédiés à Siva. Ce dieu Taureau est ordinairement posé sur un piédestal et couché à plat ventre, trois de ses jambes pliées sous lui, et le pied droit de devant allongé et dépassant le niveau de la tête.

Des bœuss vivants sont aussi offerts à la vénération du public. Pour leur imprimer un caractère de sainteté, on leur applique, avec un fer rouge, sur la cuisse droite le trisoula ou trident, arme caractéristique de Siva. Ces animaux jouissent d'une pleine liberté; ils ne sont jamais enfermés à l'étable, et vont pattre où il leur platt. On en voit souvent dans les rues, où les dévots viennent leur offrir des adorations, et leur apportent en même temps à manger du riz et d'autres grains. Quand ils meurent, les parias euxmêmes n'ont pas le droit de se repaître de leur chair; on les enterre avec beaucoup de pompe. Des prêtres de Siva promènent quelquefois de pays en pays des bœufs ainsi consacrés, dont les cornes et le corps sont décorés avec magnificence; un nombreux cortége les accompagne; des drapeaux de diverses couleurs flottent autour d'eux, et ils sont précédés par des joueurs d'instruments de musique. Les fidèles accourent en foule, se prosternent devant le vénérable quadrupède, et n'oublient pas de faire des largesses à ses conducteurs, ce qui est probablement le but principal de la cérémonie.

Il y a chaque semaine un jour consacré au taureau, c'est le lundi, qui est appelé le jour de Baswa. Dans les districts situés à l'est du Meissour, il est chômé à peu près comme l'est le dimanche chez les chrétiens. Les habitants s'abstiennent ce jour-là des œuvres serviles, surtout du labourage et des travaux où il faudrait employer les bœuss ou les vaches. Mais cet usage n'est en vigueur que dans les districts où dominent les linganistes, ou adorateurs du Lingam, qui, lorsqu'ils ont la sorce pour eux, sorcent même les Vaichnavas, ou sectateurs de Vichnou, à l'observer aussi.

La raison du culte que les Saivas rendent ainsi au taureau, c'est que cet animal est la monture ordinaire de Siva, leur principale divinité. Mais il n'est pas privé de raison, comme ses pareils qui vivent sur la terre; bien plus, il s'est incarné une fois pour raviver le culte de son divin maître, qui commençait à décliner. D'après le baswa Pourana, un brahmane et sa femme, tous deux dévots adorateurs de Siva, donnèrent nais-

sance à un fils, qui n'était autre qu'une in-carnation de Nandi, le taureau du dieu, et qui en conséquence fui nommé Bassea. Arrivé à l'âge de recevoir le cordon brahmanique, il en refusa l'investiture et ne voulut pas reconnaître d'autre gourou que Siva; il se rendit à la conr du roi Vijala, où il é, ousa Gangamba, fille du ministre de la police; puis il se fit initier dans les dogmes des Diangamas (secte de Saivas dont il est regardé comme le restaurateur, sinon comme le fondateur. Voy. Djangamas ). Ensuite il succéda à son beau-père dans ce poste éminent. Sa sœur, qui se mit une des premières au noubre de ses disciples, donna le jour à un fils. appelé Tchenna Baswa; cet enfant est souvent confondu avec son oncle, et regarde également comme le sondateur des Djanyamas. Baswa avait le don des miracles : il changeait des grains de blé en perles, découvrait les trésors cachés, nour rissait une multitude de peuple, guérissait les malades, rendait la vie aux morts. Voici plusieurs autres faits merveilleux racontés dans le Pourana.

Baswa s'était rendu célèbre par ses largesses à l'égard des Djangamas, et puisait largement à cet effet dans le trésor royal; les autres ministres, jaloux, l'accusèrent, uprès du roi, de la dilapidation des deniers publics. Vijala le fit venir et lui demanda compte de sa gestion. Baswa lui donna en souriant les cleis du trésor en l'invitant à l'examiner luimème. Le trésor fut trouvé au grand complet; Vijala, plein d'admiration, fit publier que ceux qui avaient calomnié Baswa au-

raient la langue coupée.

Un djangama qui entretenait une denseuse envoya un jour son esclave à la maison de Baswa pour porter sa part de riz. Le messager, à son retour, rapporta à la danseuse la magnificence de la toilette de l'épouse du ministre. Cette fille conçut un ardent désir d'avoir des vêtements semblables; mais son amant, n'ayant pas le moyen de lui en procurer, s'adressa à Baswa et le pria de lui donner les habits de sa femme. Le miuistre dépouilla aussitôt Gangamba, et d'autres vétements ayant reparu au même instant sur son corps, il donna au djangama ceux qu'il venait de retirer.

Un homme, appelé Kanapa, adorait régulièrement l'image de Siva: il crut remarquer un jour que les yeux du dieu étaient détériorés; il s'arracha aussitôt les siens, et les plaça dans les orbites de l'idole. Siva rendit les yeux à son dévoué adorateur.

Un autre dévot Saiva, appelé Matchaya, ayant tué un enfant, le roi ordonna à Baswa de s'assurer de lui et de le punir; mais le ministre déclina cette commission, par ménagement pour les adorateurs de Siva. Ce que voyant Vijala, il envoya ses serviteurs pour se saisir du coupable et l'attacher aux pieds d'un éléphant; mais Matchaya saisit l'éléphant par la trompe et le mit en pièces avec les serviteurs du roi : il s'apprétait même à infliger le même supplice au roi; celui-ci, effrayé, eut recours à Baswa, qui l'eugagea à s'humilier devant le djangama offen-

é. Le ministre, de son côté, apaisa par ses prières la colère de Matchaya, qui pardonna au roi, et rendit la vie à l'éléphant et aux servileurs.

Un panyre djangama ayant demandé l'au mône à Kinnaraya, un des principaux disciples de Baswa, celui-ci toucha des pierres arec son balon, et les ayant par ce moyen converties en or, il les donna au mendiant.

Dans la ville de Kalyana, capitale des Etats du roi Vijala, il y avait deux dévots adorateurs de Siva, nommés Allaya et Madhouvaya. lle avaient une ferme foi dans la divinité qu'ils adoraient, et rendaient des hommages assidus a lear directeur spirituel, servant Baswa partout où il allait. Le roi connaissait bien kur mérite, mais il ne savait pas apprécier kur supériorité, et, prétant l'oreille aux accusations calomnieuses de leurs ennemis, il commanda d'arracher les yeux à Allaya et à Madhouvaya. Les disciples de Baswa, indimés, comme leur maître, du cruel trailement infligé à ces saints personnages, laissèrent à Disgaddéva le soin de punir Vijala en le meliant à mort, et, ayant formulé des imprécations contre la ville, sortirent de Kalyana. Baswa fixa sa résidence à Sangameswara. Leur malédiction porta ses fruits : la fortune de roi changea tout à coup, des signes efl'ayants annoncèrent de grands malheurs; les corneilles coassaient pendant la nuit, les ackals hurlaient pendant le jour; le soleil i'éclipsa, il y eut des orages et des tempétes, la terre trembla, le ciel était plongé dans l'obscurité; les habitants de Kalyana étaient plongés dans la terreur. Lorsque Djagaddéva rentra chez lui, sa mère vint le trouver, et la dit que, quand une insulte avait été faite a un adorateur de Siva, il était du devoir de ses compagnons de le venger ou de mourir. Lorsque Siva fut outragé par Dakcha, ajoutatelle, Parvati se jeta dans les flammes; ainsi lune dois pas rester en repos, sous le coup de l'injure faite aux saints. En parlant ainsi elle lui donna sa nourriture à la porte de la maison, sans lui permettre de pénétrer plus avant. Sur ces entrefaites arrivèrent deux autres saints, Mallaya et Bomaya, qui par-lagèrent le repas de Djagaddéva. Puis ils se barbouillèrent le corps de cendres sacrées, prirent leurs lances, leurs épées, leurs boudiers, et marchèrent ensemble contre Vijala. Es chemin ils rencontrèrent un taureau qu'ils reconnurent être la forme de Baswa venu à leur secours; le taureau les précéda jusqu'à la cour du roi, leur ouvrant le chemin, et terrassant tout ce qui s'opposait à leur marche. Ils arrivèrent ainsi au palais, et mirent à mort Vijala et tous ses courtisans. Alors ils exécutèrent une danse et proclamèrent la tause pour laquelle ils avaient fait périr le roi. Djagaddéva, à son retour, se rappelant les paroles de sa mère, se poignarda. Alors il s'éleva des dissensions dans la ville, les habitants se battirent les uns contre les avires, les chevaux contre les chevaux, les eléphants contre les éléphants, jusqu'à ce que Kalyana fût détruite de fond en comble,

DICTIONN. DES RELIGIONS. I.

selon l'imprécation de Baswa et de ses dis-

Baswa continua à résider à Sangameswara, conversant avec ses disciples, et s'entretenant avec la divine Essence; il dit enfin à Siva: Nous sommes venus sur la terre, vos serviteurs et moi, pour obeir à vos ordres, et vous avez promis de nous rappeler en votre présence lorsque notre tâche serait accomplie. Alors Siva et Parvati sortirent de leur palais céleste et se rendirent visibles à Baswa, qui tomba sur la poussière en leur présence. Ils le relevèrent et le menèrent dans leur paradis. Tous trois disparurent en présence des disciples; ceux-ci chantèrent les louanges de leur maître, et il tomba du ciel une pluie de fleurs. Les disciples se répandirent au dehors, et publièrent l'absorption de Baswa dans l'emblème de Siva.

BATALA, une des divinités protectrices d'Odè-Yébow, capitale des Yébous, peuple de la côte de Benin en Afrique. M. d'Avezac a recueilli une espèce d'hymne à la louange de ce dieu; elle est chantée sur une modulation lente et douce, analogue à celle de nos chants d'église. En voici le premier verset :

Nisi olile ribe orissa Onrolile I Batala onrolilè Ribé orissa eu yirikbo Onrolile: Nisi olilè ribé orissa **Eu yirik**bo Ouon Batala onrolilė Ribé orissa onrolilè.

M. d'Avezac n'a pu avoir l'interprétation parfaite de ce texte. Le sens général de ces paroles est que le dieu Batala est le maître on le patron du lieu, et que nul autre que lui n'y peut prétendre aucun droit. Elles sont chantées par les assistants, qui se tiennent debout devant la case où se voit la statue du dieu. Mém. de la soc. ethnolog., t. II.

BATARA-GOUROU, dieu principal dans la mythologie javanaise. Il a pour fils Batara-Brahma et Batara-Indra. Ils forment à eux trois une triade différente de celle du système indien, quoique le nom de ces divinités soit sanscrit. La triade indienne est composée de Brahmå, Vichnou et Siva. Vichnou, qui, par ses nombreuses incarnations, joue un si grand rôle dans la théogonie indienne, forme, chez les Javanais, le centre d'un système à part. Il est très-digne de remarque que le nom de Batara (dérivé incontestablement du sanscrit Avatara, qui signifie incarnation divine, descente de la Divinité sur la terre) soit donné par les Javanais à des dieux qui jamais ne se sont incarnés; mais ce terme paraît avoir, chez ce peuple, perdu sa signification primitive pour dénoter simplement une divinité supérieure.

Chez les Bataks, peuple de l'île de Sumatra. la conception est différente. Batara-Goura est le dieu de la clémence. Cette divinité est un des trois fils du grand Dévata ou Dieu suprême, qui s'est reposé sur ses enfants du gouvernement de l'univers. Il forme une triade sacrée avec ses deux frères Sri-Pada,

dieu de la justice, et Mangana-Boulan, auteur du mal.

BATÉNIYÉ, ou Intérieurs; un des noms des ismaëliens, sectaires musulmans. Ce qui leur a valu ce surnom, c'est que, outre le sens extérieur de l'Écriture, ils établissent un sens intérieur qui est au premier ce que la moelle est à l'os qui la renferme. Ils disent que celui qui s'attache à l'extérieur se fatigue en vaines pratiques, et que celui qui suit l'intérieur peut se dispenser de toutes les actions. Voy. ISMAELIENS.

BATHALA, mot tagala qui exprime la principale divinité des îles Philippines. On le regarde comme dérivé du sanscrit avalara, apparition ou descente de la Divinité sur la terre; et, par suite, il sert à désigner Dieu lui-même. Suivant d'autres, Bathala signifie le Dieu créateur.

BATH-COL, mot hébreu qui signifie fille de la voix, ou écho. Les rabbins prétendent qu'après la mort des prophètes Aggée, Zacharie et Malachie, le Saint-Esprit se retira d'Israël, c'est-à-dire qu'il cessa de faire entendre sa voix par le ministère des pontifes et des prophètes, en un mot qu'il n'y eut plus de prophétic verbale. Néanmoins Dieu continua d'inspirer intérieurement certains personnages, qui, s'ils n'entendaient pas une voix clairement articulée, en percevaient comme un écho lointain. C'est ce qu'ils appellent Bath-col. Ils fondent sur cette inspiration secrète la plupart de leurs traditions et de leurs usages actuels. Ils soutiennent aussi que toutes les fois que l'Evangile témoigne qu'une voix a été entendue du ciel, c'est la Bath-col qui s'est manifestée aux hommes. Voy. notre Dictionnaire de la Bible, art. BATH-KOL.

BATON AUGURAL, bason en forme de crosse, dont les augures se servaient pour diviser le ciel en régions dans leurs cérémonies religieuses. C'était aussi l'attribut des rois, parce que les premiers réunissaient le sacerdoce à l'empire.

BATON CHORAL. C'est celui que porte le chef des chantres d'une église, soit comme marque d'autorité, soit pour marquer la mesure. Il est de métal, orné et quelquesois surmenté d'une image.

BATON DE CONFRÉRIE. C'est un bâton orné, au haut duquel on porte la statue du patron ou de la patronne de la confrérie, ou l'emblème que les confrères ont adopté.

BATON DE LA CROIX. C'est le bâton de bois ou de métal dont on se sert pour porter la croix élevée à la tête d'une procession.

BATON DE LA MORT. En quelques endroits le peuple appelle ainsi le cierge bénit que l'on met à la main d'un moribond.

BATON PASTORAL. 1º C'est celui que l'on remarque dans les anciens monuments, à la main des Faunes, des Sylvains et des autres dieux champètres. Il est long, noueux, terminé en crosse, et quelquefois aussi fort court.

2. On donne aussi ce nom à la crosse de métal précieux que portent les abbes et les prélats. Autrefois cet instrument était de bois, et représentait la houlette dont se servent les bergers pour conduire leurs brebis. Voy. Crosse. Voy. aussi notre Dictionnaire de Liturgie, art. Baton pastoral, et celui des Rites sacrés, art. Crosse.

BATONS (FÈTE DES). Elle était éélébrée en Egypte, à l'équinoxe d'automne; on s'y battait avec des bâtons ou des espèces de perches.

BAUDDHO VAICHNAVAS, secte d'Hindous qui fait un certain amalgame des dogmes du brahmanisme et du bouddhisme. Ils vivent principalement dans le Dekhan ou l'Inde méridionale. Le peuple les appelle communément Vitthal-Bhaktas, parce qu'ils adorent Vichnou sous la forme de Pandourang ou Vitthal. Voy. VITTHAL-BHAKTAS.

BAUDHA, nom que les Hindous donnent aux bouddhistes qui, après avoir été fort nombreux dans tout l'Hindoustan, furent exterminés de telle sorte par les brahmanistes, qu'à peine aujourd'hui en reste-t-il un petit nombre, principalement dans le sud de la presqu'île.

BAUDHA-MATHA, une des six grandes sectes de l'flindoustan, où néanmoins elle compte maintenant peu d'adhérents. C'est la doctrine qui est généralement connue sous le nom de Bouddhisme, Nous renvoyons le lecteur à cet article. Néanmoins nous allons donner ici un précis de ce système, envisagé sous un aspect un peu différent; nous l'empruntons à l'ouvrage de M. l'abbé Dubois, qui l'a tiré des philosophes brahmanes, éternels ennemis des bouddhistes, et par conséquent très-susceptibles de partialité.

Suivant le système du Baudha-Matha, il n'y a pas d'autre dieu que la matière. Elle se divise en une infinité de corps, qui sont autant de dieux, selon les uns, ou qui n'en sont qu'un, selon les autres. Dieu ou la matière, dit un philosophe de cette secte, à quatre Saktis ou puissances, qui sont ses épouses, savoir, la Connaissance, le Désir, l'Action et la Maya ou l'Illusion. Le corps, en appliquant la connaissance de tous ses sens à la fois à un objet, goûte un plaisir parfait ; ce plaisir est imparfait lorsqu'il 110 l'applique qu'à une partie de ses sens. C'est aussi de ce manque de connaissance, ou de son application imparfaite, que procedent la douleur et le sommeil. La mort est un défaut total de l'application de la connaissance du corps à ses sens; par là il devient insen-sible, il est mort. C'est pour se divertir el pour jouir des plaisirs de l'enfance, que Dieu ou la matière se modifie sous la forme d'un enfint; par un motif analogue, il parvient à l'adolescence et à la vieillesse. Voilà en peu de mots le secret de la naissance, de la vie et de la mort.

La seconde Sakti, ou puissance de la Divinité, c'est le Désir, dont les effels sont aussi variés que les impressions. Dieu est homme, cheval, insecte tampant, etc.. selon qu'il le désire. Ce désir, dans les êtres divers, est aussi varié que leurs goûts. Mais chacun est satisfait lorsqu'il jouit de ce qui lui plaît le plus. Cependant le désir obscurcit la connaissance, et l'empêche de savoit qu'il n'y a pas d'autre dieu que le corps, et

que la naissance, la vie et la mort, le péché el la verlu, les diverses renaissances, ne sont que des chimères. De cette ignorance, occasionnée par le désir, procèdent les incli-nations des hommes, telles que l'amitié d'une mèse pour ses enfants, et le soin qu'elle prend pour les élever. Le vrai sage, qui désire obtenir des idées claires de la vé-

rilé, renonce à ses désirs.

La troisième Sakti est l'Action. L'univers était dans la confusion; les hommes vivaient sans loi, sans subordination, sans caste. Peur remédier à ce désordre, les corps tinrent conseil ensemble. L'Action parla ainsi la première : Prenant dans tous les corps ce qu'il y a de plus excellent, j'en formerai un homme parfait qui, par sa beauté, sa sagesse et sa force, se rendra mattre de toute la lare, dont il deviendra le souverain : je me marierai avec lui, et de notre union nattront des corps sans nombre, tous plus parfaits les uns que les autres. Le projet de l'Action sut approuvé, et, par l'opération de cette der-nère, il naquit bientôt de la femme d'un brahmane, nommé Tchaudami, le dieu Baudha (Bouddha), qui fut un homme parfait en tout genre, et le législateur du genre humais. Il donna des lois dont la transgression seule sait le vrai péché. Le plus grand de lons est de no pas reconnaître le dieu Baudha pour ce qu'il est. Celui qui le reconnatt est le vrai bouddhiste, le vrai brahmane, le gourou des brahmanes. Il ne connaît d'autre ficu que son corps, il ne sacrifie qu'à lui , il lui procure tous les plaisirs des sens ; il n'a horreur de rien; il mange indisséremment de tout; il ne craint pas de mentir pour se procurer ce qu'il désire; il ne reconnaît ni Yichnou, ni Siva, ni d'autre dieu que lui-

Mais tous les corps étant autant de dieux, comment arrive-t-il qu'ils n'aient pas tous les mêmes sentiments, les mêmes inclina-tions, les mêmes connaissances? Pourquoi yen a-t-il un si grand nombre qui sont prirés de l'intelligence? Ce mal procède de la quatrième épouse ou Sakti de la Divinité, qui n'est autre chose que la Maya ou l'Illu-non. Elle fascine les hommes, les trompe, leur sait prendre le saux pour le vrai; elle leur persuade qu'il y a des dieux, que l'on existe et que l'on meurt, qu'il y a des souillures et des remèdes pour s'en purifier, qu'il 1ª des peines et des récompenses après la mort. Le veai moyen de se préserver de la Maya, c'est de suivre la doctrine des bouddhistes, en n'admettant d'autre dieu que le

corps.

Quoique les bases de la doctrine exposée ti-dessus soient véritablement celles du bouddhisme, il faut néaumoins n'en admettre les conséquences qu'avec réserve; nous en avons même retranché les plus odieuses, car <sup>il</sup> ne faut pas perdre de vue que le livre d'où est liré ce développement est très-probablement, comme le soupçonne l'abbé Dubois, l'ouvre des brahmanes eux-mêmes, qui, haine implacable qu'ils portent aux boud-

dhistes, auront imaginé de leur prêtre des opinions dont l'idée seule fait frémir C'est pourquoi encore plusieurs d'entre eux ont soutenu que Bouddha était un avature de Vichnon, qui s'était cette fois incarné tout exprès pour tromper les hommes. Les brahmanistes s'efforcent de prouver que les bouddhistes sont de vrais athées; mais en étudiant bien le système de ces derniers, il est facile de se convainere que leur doctrine est moins un athéisme raisonné qu'un monstrueux pauthéisme.

Les Bauddhas, d'après le célèbre écrivain indien Madhava, se partagent en quatre classes, les Madhyamikas, les Yogatcharas, les Sautrantikas et les Vaibhachikas.

BAXTÉRIENS, sectateurs de Richard Baxter, qui, dans le xvn° siècle, modifia la dectrine de Calvin sur la grâce. Avec Calvin, il admet que Dieu a prédestiné certains hommes au bonheur, sans prévision de leurs mérites. Ils ont des grâces que seuls ils pos-sèdent, et ils seront sauvés infailliblement. Mais, avec Arminius, Baxter croit que les autres hommes ont éventuellement, pour parvenir au bonheur éternel, des graces dont le bon usage peut leur procurer le salut. Ainsi il rejette la doctrine de réprebation de Calvin, qui applique aux seuts croyants les mérites de Jésus-Christ. Il eut un grand nombre de partisans en Angleterre, cependant ses sestateurs adhérèrent à ses sentiments, sans pour cela se séparer de la communion à laquelle ils appartenaient.

BAYADERES. Ce nom, donné par les Français aux célèbres danseuses de l'Inde, vient da portagais balhadeira, danseuse. En sanscrit, on les appelle Déva-dasi, c'est-àdire servantes de la Divinité. Elles ont encore dans les Indes les noms de Ram-djani, Kantchéni, Nautchi. On peut les diviser en deux classes, colles qui sont attachées au service des temples, et celles qui, libres de leurs personnes, vont exécuter leurs danses chez tous ceux qui les font demander. Les bayadères des temples hindous sont de jeunes filles offertes dans leur enfance par leurs parents, auxquels on persuade que vouer un de ses enfants au service de la Divinité, c'est faire un acte méritoire. Beaucoup d'indiens des basses castes offrent ainsi une de leurs filles, mais la chose n'est obligateire que pour quelques classes d'artisans. La beaulé est une condition expresse d'admission. Le service des bayadères consiste à chanter et à danser tous les jours dans les temples, devant l'image du dieu ou de la déesse auxqueis elles sont consacrées, et en outre dans toutes les cérémonies religieuses. Leur nombre varie suivant l'importance du temple; il est ordinairement de huit à douge. Le mariage leur est interdit, ce qui ne les empêche pas de devenir mères; leurs enfants mâles se font ordinairement musiciens. et les filles, si elles sont jolies, deviennent à leur tour kantcheni. Les danseuses libres se mettent sous la direction d'une femme appelée Daiya (la mère). La conduite de ces dernières est encore plus dissolue.

2

BCHOGMOA, legislateur de la contrée de Sogamoso ou Iraca, en Amérique, peut-être le même que le Bochica des Muyscas. C'était, comme la plupart des législateurs de l'Amérique, un homme barbu , c'est-à-dire un homme venu de l'ancien continent. Les habitants de la contrée l'appelaient encore Sadiquiasonada, c'est-à-dire notre ancétre ou notre père, Sugunsua, homme qui disparaît, et Sogundomoxo, homme qui se rend invisible. Il est probable que de là est venu le nom de Sogamoso, que les Espagnols ont donné à cette province. La première ap-parition de Bchogmoa eut lieu à Toizi, dans la vallée de Gameza. Il séjourna trois jours dans une caverne, où il sut successivement visité par les caciques des environs qui . de l'ordre de leur visite, en gardèrent par la suite le rang de préséance. Il leur enseigna qu'il y avait dans le ciel un Dieu qui récompensait les bons et punissait les méchants. De là Bchogmoa se rendit à Otga, où Nompanémi, chef d'Iraca ou Sogamoso, vint au-devant de lui à la tête de toute sa nation. Il alla ensuite jusqu'à Yza, toujours en préchant sa doctrine, et disparut en cet endroit. On ne l'a jamais revu depuis. On rapporte que, pendant son séjour à Sogamoso, les habitants de Muequeta ou Bogota implorèrent son secours contre la sécheresse qui les menaçait de la famine, et en obtinrent des pluies abondantes. On croyait généralement que ses successeurs avaient hérité de son pouvoir sur les éléments; son territoire était regardé comme sacré.

BEATE DE CUENÇA, fanatique espa-gnole, qui parut à Villar del Aguila, en 1803; son véritable nom était Isabelle-Marie Herraiz. Elle prétendait que Jésus-Christ habitait dans son cœur, que son corps était consacré par la majesté divine, et que la sainte Vierge résidait aussi en elle. C'est pourquoi elle se croyait impeccable; en conséquence elle se permettait sans scrupule des familiarités avec des personnes d'un autre sexe, à qui elle permettait de lui prendre la main, de se reposer sur son sein, etc. Comme elle ne péchait point, elle ne pouvait recevoir l'absolution, et quand elle recevait la sainte hostie, elle voyait un bel enfant qui se fondait dans sa bouche. Elle se mélait aussi de faire des prédictions : elle annonça qu'un nouveau collége apostolique réformerait l'Europe, et convertirait l'univers par la force des miracles; qu'elle même mourrait à Rome, serait inhumée dans un autel, et monterait visiblement au ciel trois jours après sa mort. Elle fit un certain nombre de prosélytes, qui lui rendaient des honneurs sacriléges, comme de la conduire en procession avec des cierges allumés. Isabelle-Marie Herraiz soutint son rôle et ses prétendues relations devant l'Inquisition de Cuença, qui condamna ses erreurs en 1804.

BÉATIFICATION, acte par lequel le souverain pontise déclare qu'une personne morte est dans le ciel au nombre des bienheureux. Ce jugement est la conséquence "un long et mûr examen, sait par la congrégation des Rites, des vertus de la personne dont on poursuit la béatification, et des miracles opérés par son intercession. Le pape permet alors d'exposer son corps et ses reliques à la dévotion du peuple, de couronner ses images de rayons, de lui composer un office et de célébrer la messe en son bonneur; mais on ne peut porter en procession ses reliques avant qu'elle ait acquis par la caponisation le titre de saint on sainte; jusqu'alors on ne lui donne que celui de bienheureux ou bienheureuse. Il y a ordinairement un intervalle d'au moins cinquante ans entre la mort du sidèle et sa béatisication. La béatisication dissère de la canonisation en ce que, dans la première, le pape ne fait pas acte d'autorité souveraine, n'agit pas en juge qui décide d'une manière absolue sur l'état de celui qui est béatilié, mais en ce qu'il se borne en quelque sorte à porter un témoignage qui permet à des chrétiens de rendre un certain culte à l'objet de leur vénération, sans encourir les peines portées contre ceux qui se livrent à des actes superstilieux; tandis que dans la canonisation il parle en juge, et prononce ex cathedra sur l'élat de celui qu'il canonise. Quelques auteurs ne font remonter l'origine de la béatification qu'à Grégoire X; mais on ne peut douter de la béatification de Guillaume, ermite de Malaval, en Toscane, par Alexandre III. Voy. notre Dictionnaire de Liturgie, art. Canonisation, n. 4, et celui des Rites sacrés, même moi,

chap. 2.
BÉATITUDE, souverain bien, bonheur éternel, dont jouissent dans le ciel ceux qui, ayant sur la terre vécu dans l'innocence, ou réparé leurs fautes par la pénitence, meurent en état de grâce. Les âmes jouissent de ce bonheur, soit immédiatement après leur sortie du corps, soit après avoir été purifiées des restes de leurs souillures par les sammes du purgatoire. Les corps sont appelés à partager cette félicité après la résurrection générale. La béatitude céleste est résumée dans ces trois paroles de l'Ecriture sainte : L'æil n'a point vu, l'oreille n'a point enten lu, l'esprit de l'homme ne peut comprendre ce que Dieu a préparé pour ceux qui l'aiment. — La béatitude des anciens parens était assez peu attrayante : les habitants de l'Elysée étaient encore sujets aux désirs et aux passions qui les avaient agités durant leur vie. — Les Scandinaves, qui ne trouvaient rien de plus glorieux que les combats sanglants, faisaient consister le bonheur de l'autre vie à se battre et s'entr'égorger encore. - Les Hindous et plusieurs autres peuples croient que les âmes trouveront le souverain : bonheur dans leur réunion, leur fusion intime avec la Divinité. Les bouddhistes n'en imaginent pas d'autre qu'un repos, une quiétude absolus, une absence presque totale de sentiment, de volonté; une sorte de léthargie voisine de l'anéantissement, et qui ôte presque l'idée de sa propre existence. - Les musulmans espèrent jouir, dans le ciel, des plaisirs charnels qui se renouvelleront sans interruption. - Les peuples du Nord, qui

babilent les hords de la mer Glaciale, aspirent à manger éternellement du poisson, et à s'abreuver à longs traits d'huile de baleine. il en est de même de la plupart des peuples barbares, qui ne conçoivent pas une béati-tude plus grande que celle de jouir en paix, dans l'autre vie, de ce qui fait ici-bas l'objet

ordinaire de leurs désirs.

BÉATITUDES EVANGÉLIOUES. Ce sont buit maximes énoncées par Jésus-Christ même, et qui doivent mener au bonheur éternel. C'est par elles que s'ouvrent dans l'Evangile les admirables et célestes instructions de l'Homme-Dieu; elles contiennent l'abrégé de toute la morale chrétienne. Les voici : « 1º Heureux les pauvres d'esprit (c'est-à-dire ceux qui sont détachés des biens de ce monde), parce que le royaume des cieux est à eux. 2º Heureux les caractères doux, parce qu'ils possèderont la terre. 3 Heureux ceux qui pleurent, parce qu'ils seront consolés. 4 Heureux ceux qui ont saim et soif de la justice, parce qu'ils seront rassasiés. 5º Heureux les hommes compa-tissants, parce qu'ils obtiendront miséri-corde. 6º Heureux les cœurs purs, parce qu'ils verront Dieu. 7º Heureux les pacisiques, parce qu'ils seront appelés les enfants de Dieu. 8. Heureux ceux qui souffrent persécution pour la justice, parce que le royaume

des cieux leur appartient. » BÉBON ou BÉBÉON , surnom égyptien de Typhon. Ce mot indique, comme ceux de Seth et Smy, une force prohibitive, répulsire ou subversive, conforme à l'idée que l'on doit se former de ce génie malfaisant. Selon d'autres, Bébéon est un des compagnons de Typhon, auquel on attribuait la création de tous les animaux nuisibles, toules les affections vicieuses, toutes les éma-

nations pestilentielles.

BEBUN-SALAH, ou sête de la prière. C'est ainsi que les musulmans de la Guinée appellent la sête qui a lieu en commémoration du sacrifice d'Ismaël. Voy. ID-CORBAN.

BECTASCHITES, secte qui s'est formée dans le corps des janissaires. Elle tire son nom de Bectasch, surnommé Wéli, ou le Saint, mort en 759 de l'hégire (1357 de Jésus-Christ), que les uns regardent comme le fondateur des janissaires, et que d'autres croient avoir été un religieux fanatique, qui laisait bon marché des pratiques de la religion. Il donna à ses disciples la liberté d'observer à leur gré les heures de la prière, ce qui le faisait aimer de ces soldats dissolus, qui prenaient prétexte de cette latitude pour se dispenser des exercices de piété prescrits par le Coran. Les Bectaschites ont la liberté de se marier, et leur institut les oblige de voyager dans les pays éloignés. Il y en a toujours quelques-uns dans les cérémonies publiques qui marchent auprès de l'aga, en criant Hou, Hou (Lui, Lui, c'est-à-dire Di.u). Ces vagabonds sont pour l'ordinaire de grands libertins, et se livrent à des dés-ordres abominables. Ils trouvaient de zélés partisans parmi les janissaires. Voy. Der-TISCH.

BED, nom vulgaire d'un livre sacré des Hindous, plus connu sous celui de Véda.

Voy. ce mot.

BEDAYE, sectaires musulmans, fraction des Schiites. On leur donne le nom de Bédayé, c'est-à-dire Initiants, parce qu'ils donnent à Ali l'initiative de toutes choses.

BEDEAU, sorte d'employé subalterne, à la manière de nos huissiers. Il y en avait autrefois dans les universités de France; mais on ne les trouve plus actuellement que dans les églises. Ils sont chargés de les tenir propres et d'y maintenir le bon ordre et la décence. Leur costume est une robe mi-partie de deux conleurs, une verge de baleine noire, et une coissure qui varie suivant les localités. Cependant on ne les voit plus guère que dans les campagnes et les églises des petites villes. Partout ailleurs ils ent fait place aux huissiers, qui remplissent à peu près les mêmes fonctions. Voy. notre Dictionnaire de Liturgie, art. Bedeau.

BÉDÉWIS, ordre de religioux musulmans, fondé par Aboul-Fètan Ahmed Bédéwi, mort à Tanta, en Egypte, l'an 675 de l'hégire (1276 de Jésus-Christ). Ils sont partisans d'Ali. Ils font leurs danses religieuses au son des tambourins. Voy. Draviscu.

BEDY, divinité des Macédoniens, que Clément d'Alexandrie dit être l'Air. On lui offrait des sacrifices dans le mois dæsius

(juin-juillet).

BEEL-PHEGOR. Voy. BAAL-Péon.
BÉEL-SÉPHON. Voy. BAAL-SÉPHON.
BÉEL-ZÉBUTH, BÉEL-ZÉBUB ET BÉEL-ZÉBUL. Ces trois noms (dont on peut encore prononcer la première partie Baal) désignent la même divinité, adorée en Phé-nicie, et principalement à Accaron, una des villes principales des Philistins. Il paraît probable que sa vraie dénomination est Baal-Zébuth, qui peut fort bien se tra-duire par Dieu des armées; mais comme ce vocable appartient exclusivement au vrai Dieu, qui prend très-souvent ce titre dans l'Ecriture sainte, les Juifs, pour ne pas profaner un nom si saint en le prostituant à une idole, y substituaient ceux de Bual-Zé-bub, dicu des mouches, ou Baal-Zébul, dieu de l'ordure. Cependant il se pourrait que les Phéniciens eussent rendu un culte à une divinité dont la spécialité eût été de chasser les mouches, insectes incommodes partout, mais surtout dans les pays chauds. Les Grecs ont eu de même leur Jupiter et leur Hercule, tueur de mouches, Myiodes, Myiagoros, Apomyios, etc. Pline le Naturaliste cite les Eléates, qui invoquaient le dieu Myiagoros, pour se délivrer de la peste attribuée à une multitude effroyable de mouches, et qui lui consacrèrent un jour de fête. Pausanias, Elien et d'autres auteurs, parlent de localités délivrées du fléau des mouches par l'intercession d'Hercule. — Quoi qu'il en soit, les Juiss, au temps de Jésus-Christ, regardaient Béel-Zébub comme le prince des démons, et accusaient cet Homme-Dieu de chasser les démons par la puissance de ce démon; mais Jésus-Christ détruisit cette absurde accusation en leur démontrant qu'une puissance ne peut se détruire par elle-même. Voy. notre D'etionnaire de la Bible, art. BÉBL-ZÉBUB, et celui des Sciences occultes, même article.

BEFFROI. On donne ce nom à certaines cloches qui sont dans les lieux publics, et qu'on ne sonne que dans certaines occasions, comme pour des réjouissances, des assemblées extraordinaires, des incendies, etc. On comptait trois beffrois à Paris, celui de l'Hôtel de Ville, celui du Palais et celui de la Samaritaine sur le Pont-Neuf. On peut maintenant considérer comme beffroi la grosse cloche de l'église métropolitaine; on ne la sonne seule que dans les grandes solennités et dans des circonstances tout à fait exfraordinaires.

extraordinaires. BÉGARDS ou BÉGHARDS, appelés encore les Spirituels, seclaires qui s'élevèrent dans les xiiie et xive siècles. C'étaient d'abord des religieux qui, avec la permiss on des autorités ecclésiastiques, se séparèrent de l'ordre des frères mineurs de Saint-François, pour mener une vie plus rigide, plus parfaite et plus spirituelle; mais cette permissi n leur ayant été retirée, ils ne voulurent pas céder, se créèrent un géné al, et, Boniface VIII ayant condamné ce schisme vers l'an 1300, ils se mirent à déclamer contre le pape et contre les évêques. Adoptant les rêveries d'un certain abbé Joachim, ils annoncèrent la reformation de l'Eglise par les vrais disciples de saint François. A ces religieux vinrent se joindre un grand nombre de frères larques et d'hommes et de femmes, qui, sans être religieux, vivaient cependant en commun sous la conduite de quelque chef toujours plus ardent qu'éclairé. On ne saur, it se faire une idée des mouvements, des troubles, de l'irritation, de l'enthousiasme aveugle que fomentaient autour d'eux ces crayants gnorants et indociles. L'Italie, la France, l'Allemagne furent remplies de leurs clameurs, de leurs plaintes et de leurs prédications. Il serait difficile d'assigner le symbole certain et five des orreurs qui bientôt se répandirent au milieu de ces enthousiastes ignorants. Le concile qui les condamna distingua huit chefs principaux, qui peuvent la re juger des (carts d'imagination, d'esprit et de cœur introduits dans le christianisme par l'esprit étroit et disputeur de ce temps. 1. Les Spirituels pretendaient que l'homme peut acquérir un tel degré de perfection, qu'il ne puisse plus pécher, ni par conséquent acquérir plus de saintelé. 2º Ils assuraient que leurs sers étaient tellement soumis à leur raison, qu'il n'était plus néces-: aire de les dompter, et : artant ils accordaient au corps tout ce qui etait l'objet de ses desirs. 3 Dans cette perfection, ils faisaient entrer une liberté et une indépendance absolues, de telle manière qu'ils n'étaient plus obligés d'obéir ni à l'Eglise, ni au prince. 4º Outre la perfection et la liberté, ils pretendaient encore posséder la heatitude, c'està-dire la perfection au même degré qu'on pourra l'avoir dans le ciel. 5 lls disaient, en

preuve de cette opinion, que toute créature

intelligente est naturellement bienheureuse. possédant tout ce qui constitue sa nature, et n'ayant pas besoin de la lumière de la grace pour voir ou posséder Dieu. 6° D'après ces principes, ils concluaient que la pratique de la vertu n'est imposée qu'aux imparfaits; 7 qu'ainsi le simple baiser d'une femme était un péché mortel, mais que le commerce qu'un parfait avait avec elle n'enétait pas un lorsqu'il était tenté. 8° Ensin, ils soutennient que les Spirituels vacant à la contemplation n'étaient pas obligés de rendre un honneur ou acte d'adoration quelconque à Jesus-Christ dans l'eucharistie. - Leur principal règlement était de mendier les choses nécessaires à la vie, afin de pouvoir travailler exclusivement à la propagation de leurs rèveries. A des époques déterminées, ils avaient des réunions où ils expliquaient dans leur sons les saintes Ecritures. Sans garder le célibat ni les observances monastiques, ils portaient l'habit religieux, de longues robes, de longs capuchons, etc. On les a, mais à tort, confondus quelquesois, soit avec les Dulcinistes, soit avec les Vaudois. Souvent ils se donnèrent le nom d'Anôtres. et firent surtout des prosélytes parmi les femmes qu'on appela Béquines. Ils furent condamnes plusieurs fois par les papes, entre autres par Clément V, au concile général de Vienne. Voy. notre Dictionnaire des Hérésics, art. Begghards.

2° On a donné aussi le nom de *Bégards*, Béquards ou Beghards, à des religieux pénitents du tiers ordre de Saint-François, de la congrégation de Zeppéren, dans le diocèse de Liege. Ils vivaient du travail de leurs mains, et honoraient comme patronne sainte Beg. ha, mère de Pepin d'Héristal, morte en 692 dans le monasière d'Andenne, qu'elle avait fondé. C'est j'eut-être le nom de cette sainte qui leur fit donner le nom de Begquards. Cette similitude de nom les fit, mais a tort, considerer comme hérétiques. Un décret du pape leur rendit justice et les déclara parfaitement orthodoxes. A Toulouse on les nominait Béguiss. Foy. ce mot. Foy. aussi notre Dictionnaire des Ordres religieux, art. BEGGARDS.

BÉGUIENS, secte bâtarde, mélange de protestantisme et de paganisme, répandue actuellement dans quelques communes du département de la Loire. Elle compte environ 800 à 1000 adhérents, qui appartiennent presque tous aux communes de Saint-Jean de Bonnefonds et de Sorbiers. Leur chef est un certain Digonnet, qui se fait passer pour le dieu des Béguiens; c'est un grossier paysan, âgé de soixante-dix ans, maçon avant d'être dieu, qui ne sait ni lire ni écrire, et ne paraît pas jouir de la plénitude de ses fonctions intellectuelles. Bien que cet homme soit loin d'avoir pour lui le charme de la parole et de l'extérieur, il n'en a pas moins réussi à faire des prosélytes, qui sont decidés a to et sacrifier pour lui. Un journal du 2 juin 1817 annoncait que cet impesteur renait d'être arrêté au moment où il préchail,

dans que grange, desaut danx ou treis cents perspanes réunies.

BEGUINAGE, maison de religieuses appotes Béguines, où alles vivent en cammunauté. Dans plusiones villes des Pays-Bas, il y en svait de très-vastes. À Gand, il y en a deux, le grand et le petit; le premier peut contenir jusqu'à 800 Réguines. Les béguinages comprennent plusiones maisons genfer-

ges comprendent plusieurs maisons genfermées dans un même enclos, avec une ou plusieurs églises, selon le nombre des Bé-

GUINES.

BÉGUINES. 1º Femmes, filles ou veuves retirées du monde, mais non cloîtrées; elles mènent une vie commune, portent un habit gris blanc et un voile blanc sur la têle, et ne bot aucun vœu solennel. Elles furent répandues principalement dans la Belgique et dans les Pays-Bas. Les uns font remonter leur arigine à Pierre le Bègue, qui vivait à Liégo vers l'an 1178; les autres la reculent josqu'à la princesse Beggha on Beggne, fille de Pépin de Landen, et sœur de sainte Gertrude. Chaque maison obéit à une prieure en maîtrease, à qui les sœurs promettent de vivre dans la chasteté tant qu'elles resteront dans la maison, et de suivre quelques autres pratiques de dévotion. Elles ne prennent l'habit qu'après trois ans de neviciet et ont la liberté de quitter la maison ou béguinage; en peut aussi les en chasser. Leurs vœuk ou promesses pauvent se faire aussi entre les mains du curé, du confesseur, ou des magistrats. Quoique dispersées pour la plupart par l'invasion française en 1794, il en existe encore plusieurs maisens en Belgique, entre autres celles de Gand, qui compte deux héguinages renfermant 962 Béguines, consacrées à servir différents hopitaux et à donner une instruction gratuite aux petites files. Voy. l'art. Bégunes de notre Dictionnaire des Ordres religieux.

2º On a appelé aussi Bésmuss des femmes qui suivaient les fanatiques connus sons le nom de Bégards, et qui participaient à teurs errenrs. Il paraitmême que les Béguines dont il est parlé ci-deseus n'ont pas toujours gardé la pure doctrine. La vie relâchée que menament celles d'Allemagne les fit abolir par le sencile de Vienne. La même cause attira leur suppression en France, où elles furent remplacées, en 1479, par les sœurs du tiers

ordre de Saint-François.

RÉGUINS ou BÉGAROS. 1º Religieux du tiers ordre de Saint-François, qu'il ne faut pas confondre avec les hérétiques du même nom, condamnés l'au 1311. On donnait le nom de Béguins à ceux qui étaient établis à Toulouse, peut-être parce qu'ils tenaient leur maison de la libéralité d'un nommé Barthélemy Béchin. Le peuple, trompé par cette conformité de nom, leur imputait les erreurs des Bégards et des Béguins condamnés au concile de Vienne. Mais les papes Clément V et Beneit Kil déclarèrent par des bulles empresses qu'ils n'étaient nuilement compris dans les anathèmes lancés contre les hérétiques sortis d'Allemagne. Voy. Bécanes.

2º On appelle encore Béguins, ou Bleus, ou Puristes, une secte religieuse qui s'éleva de nos jours dans le Charolais. Ils prétendaient que le règne de Jésus-Christ touchait à sa fin, que le Saint-Espuit devait bientôt apparaître pour fonder une nouvelle religion. On les accusait de ne point faire le signe de la croix, de mépriser les sacrements et les pratiques de religion, d'abhorrer les prêtres. Ils enseignaient que, quand on est arrivé à la perfection, on devient impeccable. C'est pourquoi on leur reprochait de tenir des assemblées abominables dans les bois et dans les lieux écartés.

BÉHÉMOTH, animal d'une force prodigieuse, dont il est parlé dans les livres saints. Les uns veulent que ce soit l'éléphant, d'autres le rhinocéros, d'autres l'hippopotame, d'autres la réunion de tous les animaux, car son nom signific proprement au pluriel les animaux, d'autres un animal antédiluvien, le mamouth, par exemple, avec lequel il a na rapport de son ; car prop béhémoth pourrait aussi en hébreu se lire bamoutk. Les rabbins sont moins embarrassés: ils assurent que c'est un bœuf d'une grandeur extraordinaire que Dieu a créé tout exprès le dernier jour de la création, pour le festin auquel les juis doivent prendre part avec le Messic. En attendant il s'engraisse en broutant chaque jour l'herbe de mille montagnes, laquelle pousse de nouveau la nuit suivante pour fournir à sa subsistance. Mais sa femelle sut tuée au commencement du monde pour empécher la propagation d'une espèce aussi dévorante. Cependant Dieu ne sala point sa chair, parce que la viande de vache salée n'est pas un mels assez délicat pour un repas aussi magnifique. Des juis jurent quelquesois par leur part de Béhémoth, comme il y a des chrétiens qui jurent par leur part de paradis. Voy. notre Dictionnaire de la Bible, art. Bénémoru.

BEHESCHT, le paradis des Parsis. Ce mot vient du zend vahista et signifie le très-excellent. Le Behescht est la demoure des bion-

BEHRAM, la planète de Mars, honorée d'un cuite religieux chez les Parsis. C'était

aussi le symbole du feu.

BEHSCHEMIYE, disciples d'Abou-Haschem, sectaires musulmans. Ils diseat que le repentir d'un péché n'est point valable, tant qu'on persévère dans un autre dont on reconnaît la turpitude; que le repentir n'est plus valable non plus lorsqu'on ne se trouve plus en état de pécher, comme, par exemple, le repentir du menteur après qu'it est devenu muel, ou de l'adultère après être devenu impuissant. Les Behschemiyé, une des noixantetreixe sectes de l'islamisme, font partie de Motéxité.

BEHHISIYÉ, sectaires musulmans, fraction des Kharidjis. Ce sont les disciples de Beihis fils de Meissam fils de Djaber. Ils disent que la foi et la science sont en Dieu, que ceux qui tombent dans l'erreur ne sont point coupables d'infidélité jusqu'à ce que l'imam ait jugé leur cas; que les enfants sont comme leurs pères, fidèles ou infidèles. Quelquesuns d'entre eux croient qu'il est permis de s'enivrer de vin; d'autres pensent que c'est

un grand péché.

BEIRAM, ou BAIRAM. Les musulmans ont deux Beirams; le premier, appelé Id-Fitr ou sête de la rupture du jeune, a lieu le premier de la lune de Schewal, à la suite du jeûne de Ramadhan ou carême musulman. Le second, nommé Id-Adhha ou Corban-Beiram, séte des sacrifices, se célèbre soixante-dix jours après, le dix de la lune de Zilhidja, en mémoire du sacrifice d'Ismaël. Beiram est un mot turc qui répond à l'Id arabe; tous deux désignent le retour périodique de ces solennités. L'année musulmane étant lunaire, il en résulte que ces deux fêtes parcourent dans l'espace de trente-trois ans toutes les saisons de l'année. La première n'est que d'un jour, le peuple cependant la célèbre trois jours de suite; la seconde est de quatre. Ces sept jours de sête sont de toute l'année les seuls où le peuplo soit appelé à se divertir; ce sont les sculs où il soit permis de fermer boutiques, magasins et marchés publics, et où tout commerce et toute œuvre manuelle sont suspendus. Il n'est point d'individu, de quelque condition qu'il soit, qui n'ait un habit neuf dans ces deux solennités. Les parents et les amis se font mutuellement visite, et ce sont à peu près les seules occasions où il soit d'un usage général de se toucher la main, de s'embrasser et de se témoigner les sentiments les plus affectueux. Les ensants baisent la main de leur père, de leurs aïeux et de leurs parents; et les subalternes baisent le bord des habits de leurs chess, des officiers supérieurs et des grands personnages. Les amusements consistent uniquement dans les visites mutuelles, la promenade, la conversation, la pipe et le calé; point de bals, de jeux, de spectacles. Les cabarets des chrétiens sont fermés dès la veille, et on y met le scellé. Cependant en quelques endroits on se permet des divertissements innocents, tels que la balançoire ou escarpolette, les échelles russes, etc. Du moins c'est ce que rapporte Tournesort; et plusieurs voyageurs assurent que ces fétes ne se passent pas avec la retenue tant préconisée par d'Obsson, de qui j'ai tiré ce qui précède; à les entendre, ces solennilés commencées par des œuvres de piété se terminent trop souvent, comme dans presque toutes les autres contrées, par la débauche. Quant aux pratiques religieuses, elles consistent dans une prière publique qui se fait le premier jour, une heure environ après le lever du soleil. Les deux Beirams se célèbrent avec le plus pompeux appareil. A Constantinople, le sultan reçoit au sérail, vers le lever du soleil, les hommages des différents ordres de l'Etat. Immédiatement après, il se rend à la mosquée avec un brillant cortége, et accompagné de tous les grands officiers de l'empire. Si la sête tombe un vendredi, le Grand Seigneur se rend deux fois ce jour-là à la mosquée, le matin avec toute sa cour,

nosquée, le matin avec toute sa cour, la prière da Beiram, et à midi avec son le ordinaire, pour la prière publique

du vendredi. Cette sête est regardée par plusieurs auteurs comme la Pâque des musulmans; en esset, comme chez les chrétiens, elle arrive immédiatement après le Ramadhan ou carême, et, comme chez les juiss, ils tuent dans chaque samille un agneau qu'ils mangent avec beaucoup de cérémonie. La sête qui suit le Ramadhan s'appelle le grand Beiram, et celle qui tombe dans le mois de Schewal, le petit Beiram. Quant à la manière dont ces sêtes se célèbrent dans l'Inde, Voy. ld-el-Fith, et ld-el-Corban.

BEIRAMIS, religieux musulmans, fondés par Hadji Beiram Ancaréwi, mort à Angora, l'an 876 de l'hégire (1471 de Jésus-Christ).

Ils appartiennent à la secte d'Ali.

BÉITÉRIYÉ, sectaires musulmans, fraction des Schiites. Ce sont les disciples de Béiteres-Soumir. Ils regardent Osman, le troisième khalife, comme un infidèle, et professent le plus grand respect pour Zéid, un des descendants d'Ali. Quant à la jurisprudence, ils suivent la doctrine orthodoxe d'Abou-Hanifah.

BEIT-MAMOUR, c'est-à-dire maison de prospérité ou de félicité. C'est, suivant la tradition musulmane, l'aucien Kaaba de la Mecque, qui fut enlevé par les anges à l'époque du déluge, et porté dans le ciel, où il fut placé perpendiculairement au-dessus du sanctuaire actuel, auquel il ressemble exactement. Cette maison est construite d'hyacinthes rouges, et entourée de lampes qui brûlent éternellement. Elle sert de quibla à tous les habitants des cieux, qui doivent se tourner vers elle pour prier. De plus il s'y rend, chaque jour, en pèlerinage soixante-dix mille anges de première classe; et les mêmes n'y vont jamais deux fois.

BEIVE, le troisième dieu des Lapons. Tous les auteurs s'accordent à dire que c'était le Soleil; c'est pourquoi à côté de son simulacre on plaçait, ou une branche d'arbre terminée en cercle à sa partie supérieure et d'où sortaient différentes pointes, ou bien une quenouille, figure des mouvements de l'astre du jour. Les Lapons sacrifiaient à ce dieu au solstice d'été. Ces peuples distinguaient la lumière du soleil d'avec le Soleil lui-même; c'est pourquoi ils attribuaient la lumière à la fille de Beive, nommée Sola Nicidé. On voit encore sur les tambours magiques des Lapons l'hiéroglyphe de Beive; c'est une figure quadrangulaire, et de chacun des angles s'échappe une ligne dirigée vers un des quatre points cardinaux.

BÉKRIS, religieux musulmans, fondés par Pir Abou-Bekr Wéfayi, mort à Alep l'an 902 de l'hégire (1496 de Jésus-Christ). Ils sont partisans d'Ali. Ils portent de longs bonnets

de feutre.

BEL. C'est le même mot que Baal, prononcé à la syrienne; les Grecs disaient βαλος, et les Latins Bélus. C'était la plus grande divinité des Babyloniens, chez lesquels elle était adorée dans un temple magnifique, que quelques-uns ont pris pour la tour de Babel elle-même. Nous ajouterons ici à ce que nous avons dit ci-dessus, au mot Baal, qu'au se-

cond siècle de notre ère il existait encore des ruines grandioses de ce temple célèbre. Nous trouvons dans le livre de Daniel un récit qui ne peut manquer de jeter du jour sur le culte que les Babyloniens rendaient à cette prétendue divinité. Chaque jour on lui fournissait douze mesures de farine, quarante brebis et six amphores de vin. Le roi allait tens les jours l'adorer; mais Daniel, son favori, adorait le vrai Dieu. Le roi dit donc à Daniel: Pourquoi n'adores-tu pas Bel? - C'est que je n'adore point, répondit celuia des idoles fabriquées de main d'homme, mais le Dieu vivant créateur du ciel et de la terre, il souverain mattre de tous les êtres. quoi! reprit le roi, Bel ne te semble-t-il pas un dieu vivant? ne vois-tu pas combien il nange et boit chaque jour? — Ne vous y trompez pas, ô roi, répondit Daniel, ce Bel est de modlons en dedans, et d'airain en dehors; jemais il ne mange. Le roi, courroucé, en-10ya chercher les prêtres et leur dit : Si vous mme dites quel est celui qui consomme tous cu vivres, rous mourrez; mais si vous me prouvez que c'est Bel qui les mange, Daniel padra la vie en punition de son blasphème. Daniel dit au roi : Qu'il soit sait selon votre prole. Or les prêtres de Bel étaient au nom-bre de soixante-dix, sans compter leurs semmes et leurs ensants. Le roi se rendit onc dans le temple de Bel avec Daniel: et m'l'invitation des prêtres, il fit apporter en sa présence les vivres et le vin; puis tous les prêtres étant sortis, Daniel sit apporter de la codre et ordonna de la cribler sur le pavé du temple; puis la porte fut fermée et scellée du sceau royal, le tout en présence du roi. Le roi se leva le lendemain de grand matin et se Staccompagner au temple par Daniel; avant d'entrer il examina le sceau qu'il trouva inlad; puis la porte ayant été ouverte, et voyant les tables vides, il s'écria : Bel, tu es grand ! s'il n'y a point de tromperie en toi. Il allait pénétrer plus avant, quand Daniel l'arrêta en souriant, et lui demanda ce qu'il voyait à terre. J'y vois, répondit le roi qui observa allentivement, des pas d'hommes, de femmes et densants. Puis il ordonna que les prêtres susseal amenés devant lui, et les somma de lui ecouvrir ce mystère. Alors ils lui montrèrent les portes dérobées par lesquelles ils calraient dans le temple durant la nuit, pour manger, avec leurs femmes et leurs enfants, lout ce qu'on avait servi la veille. Alors le roi indigné fit mourir les prêtres, et livra Bel à la merci de Daniel, qui renversa l'idole et son lemple. Il ne faut pas entendre cependant œlle destruction d'une ruine complète de l'édifice, car c'eût été une œuvre immense et presque impraticable; mais il est probable qu'il se contenta d'abattre le sanctuaire élevé du-dessus de la tour supérieure, car c'était la proprement le temple du dieu. Ce sancluaire et la statue auront sans doute été rélablis sous les règnes postérieurs. Voy. BAAL et Bélus. Poy. aussi notre Dictionnaire de la Bible, art. Bel.

BELATHEN, un des noms que les Chaltiens donnaient à Baal. On trouve encore assez fréquemment ce nom sur les monu-

menis puniques. BÉLATUCADRUS, BÉLATUACADUA, ou BÉLERTUCADES, divinité des Brigantes, anciens habitants du Cumberland. On pense que ce dieu était le Soleil; d'autres prétendent que c'était un fils de Mars. Il existe encore un autel de cette divinité avec cette inscription : BELATUCADRO JUL. CIVILIS OPT. W. s. L. M.; c'est-à-dire, optio votum solvit libens merito.

BELBOG, BELBUCH, ov BELOI-BOG, le dieu Blanc, divinité des Slavons-Varaignes et de ceux qui demeuraient dans la ville d'Acron. On a cru y retrouver Béelzébub, dieu des mouches, parce que son image ensanglantée élait toujours couverte de mouches. Mais les Russes n'y voient que l'emblème d'un dieu qui nourrit toutes les créatures. Les fêtes qui se célébraient en l'honneur du dieu Blanc consistaient en festins, jeux et plaisirs. Les Slavons paraissent l'avoir envisagé sous le même point de vue qu'Oromazdes élait considéré chez les anciens Perses; au lieu que Zéomé-Buch, ou le dieu Noir, était regardé comme le mauvais génie. On lui rendait aussi les honneurs divins.

BÉLÉNUS, divinité adorée autrefois dans les Gaules, la Pannonie, l'Illyrie et la Norique. On croit que ces peuples adoraient sous ce nom le Soleil, et que Bélénus était le même que l'Apollon des Grecs, l'Orus des Egyptiens, le Bélus des Orientaux. Ausone nous apprend que les druides étaient spécialement prêtres de Bélénus, et qu'en cette qualité ils prenaient un nouveau nom qu'ils ioignaient à leur nom de famille. Un monument antique représente Bélénus avec une tête rayonnante et une grande bouche ouverte comme pour rendre des oracles. Elias Schedius, auteur d'un ouvrage sur les dieux des Germains, s'est imaginé que ce nom contenait un mystère ; et comme les druides se servaient de caractères grecs, il a considéré la valeur numérique des lettres composant ce mot, et a trouvé le thème suivant :

2, 8, 30, 5, 50, 70, 200 = 365, nombre égal à celui des jours de l'année. Mais on peut objecter à cette prétendue découverte, 1 que le nom et le culte de Bélénus existaient sans aucun doute avant que les druides connussent les caractères grecs; 2º que les Gaulois ne devaient pas prononcer Bélénos, mais Belen; 3 cnfin que pour trouver ce nombre Schedius a été obligé de substituer un n à l'e, pour obtenir le chiffre 8.

BÉLIAL. On donne communément ce mot comme le nom d'une ancienne divinité phénicienne; mais il signisse simplement perversité; ainsi le terme d'enfants de Bélial, fréquent dans l'Ecriture sainte, doit se traduire communément par les méchants, les percers. Cependant saint Paul, dans ses Epitres, parait désigner le démon par ce terme de Bélial, en disant : Qu'y-a-t-il de commun entre Jésus-Christ et Bélial ?

BÉLIER. 1º Un des animaux purs, parmi les Hébreux, et par conséquent un de ceux

dont en offrait des sacrifices au Tout-Puissant. C'est un bélier qu'offrit Abraham, lorsque, sur le point de sacrifier Isaac son propre fils , il fut arrêté par un ange. Ce sacri-fice, commencé par le consentement d'Isaac, et terminé par l'immolation du hélier, a toujours été regardé par les chrétiens comme la figure du sacrifice sanglant de la croix.

2º D'après les musulmans, ce n'est point Isaac, mais Ismaël, qui fut sur le point d'être immolé par son père. Gabriel empécha cette immolation, de la part de Dieu, en substituant à Ismaël un bélier que le père et le sils sacrissèrent au lieu même où ils construisirent depuis le temple de la Meeque. C'est pourquoi ce bélier est un des sept animaux qui, suivant les mahométans, jouissent des honneurs du paradis. Ses cornes furent attachées par les anciens Arabes à la gouttière d'or qui reçoit les eaux de la couverture du Caaba, et elles y demeurérent suspendues jusqu'au temps de Mahomet. qui les st enlever pour ôter à ces peuples tout sujet d'idolatrie. En mémoire du sacrifice d'Ismaël, les musulmaus immolent tous les ans un bélier ou un chameau, dans une

se les parens placèrem aussi le Bélier dans le ciel; c'est le premier des douze signes du zodiaque. Les uns prétendent que c'est le bélier à toison d'or qui fut sacrifié à Jupiter, d'autres que c'est celui qui montra une source à Bacchus, errant dans les sables de la Libye, dévoré de soif. Mais il est fort probable que la constellation du Bélier est antérieure à ces deux faits, et que cette dénomination a sa raison dans les habitudes

d'un peuple pasteur. BÉLINUNCIA, herbe consacrée à Apollon, dont les Gaulois employaient le suc pour empoisonner leurs flèches. Ils lui attribuaient aussi la vertu de faire tomber la pluie; et lorsque le pays était assigé d'une séche-resse, ils oueillaient cette herbe avec beaucoup de cérémonies. Les femmes s'assemblaient et choisissaient une jeune fille encore vierge qui présidait à la fête. Elle quittait ses habits et marchait toute nue à la tête des autres femmes, cherchant cette herhe divine qui dans cette occasion se nommait balisa. Quand elle l'avait trouvée, elle la déracinait avec le petit doigt de la main droite. Bes compagnes coupaient en même temps quelques branches d'arbre et les portaient à la main, en suivant la jeune fille qui se rendait sur le bord d'une rivière voisine. Là, elle plongeait dans l'eau l'herbe sacrée. Ses compagnes y plongeaient aussi les bran-ches qu'elles avaient coupées et les secouaient sur le visage de la jeune fille. Après cette cérémonie chacune d'elles se retirait dans sa maison; mais la jeune vierge était obligée de marcher à reculons pendant toute la route.

BÉLIS, nom sous sequel Apollon était honore d'un culte particulier à Aquilée, sous la figure d'un jeune homme imberbe et couronné de rayons. Des aruspices y rendaient des oracles en son nom, Les noms de Bélis, Bélénus, Bélatucadrus, viennent probable-

ment de Rélus ou Bant, nom du Soleil en Orient.

BÉLISAMA. Ce nom, qui en phénicien signific reine du ciel, était donné par les Gau. lois à leur Minerve, inventrice des arts. Sur des monuments encere subsistants, en la voit avec un casque orné d'une aigrette, et revêtue d'une tanique sans manches, sur laquelle est jeté un manteau. Elle a les pieds croisés et la tête penchée sur sa main droite. dans l'attitude d'une profonde réflexion. Mais elle n'a point d'égide comme la Minerve des Grecs. On lui sacrifiait des victimes humaines. On donnait aussi ce nom à la Lune.

BÉLITS, nom que les Madécasses donnent au démon et à ses nombreux compagnons. qui forment avec lui le septième ordre des anges. Dans les sacrifices, ils jettent à Bélits le premier morceau de la victime, pour le rendre favorable ou pour apaiser sa colère. Ce mot vient de l'arabe Iblis, dérivé luimême par corruption du grec fiabolos.

BELLA PENNOU. C'est le dieu du Soleil adoré par les Khonds, peuple de l'Hindoustan, sur la côte d'Orissa. Ils ne lui offrent pas de eacrifices; ils se contentent de l'invoquer conjointement avec la lune (Danson Pennou), dans les cérémonies de leur culte.

BELLÍ. 1º Nom d'un fétiche chez les Quojas, peuple de l'intérieur de la Guinée. C'est le bellimo ou grand prêtre qui le fabrique à son gré, tantôt d'une figure, tantôt d'une autre. Le peuple professe un grand respect pour cette idole, persuadé que celui qui offenserait cette divinité ne manquerait pas d'être puni d'une manière terrible.

2. Chez les mêmes peuples it y a une espèce de secte ou de confrérie qui porte le nom de Belli. Elle est particulière aux hommes et exige einq aus d'épreuves très-cruelles ; entre autres on lour enlève quelques aignificites de chair depuis le cou jusqu'à la jointure des épaules. Ceux qui en font partie n'y apprennent, dit-on, que des danses et des chants. Les docteurs de cette secte, appelés Soggonos, out des écoles ou séminaires, où ils élèvent la jeunesse et lui apprennent un hymne qu'on nomme Bellidong, ou les louanges de Belli. Cette société est renouvelée tous les vingt-cinq ans. Voy. Belli-PAARO.

BELLIENS, hérétiques ainsi appelés d'un certain Bellieu, Allemand, qui parut dans le xvi siècle. On ne saurait déterminer au juste quelles étaient leurs erreurs. C'étak un mélange de celles de Luther et de Calvin et de plusieurs autres hérésiarques. Celle qu'ils défendaient avec le plus d'opiniatreté, avec les menuonites, était que les princes n'avaient pas le droit de condamner à la mort.

BELLIMO, grand prêtre des Quojas; n' jouit d'une très-grande autorité dans tout le

BELLIN.C'est, chez les Quojas, une épreuve qu'ils emploient lorsqu'un homme est soupconné d'un crime. Le bellimo compose une certaine drogue avec des herbes et des écoces d'arbre dont on frotte la main de l'accusé; s'il est coupable, cette drogue imprime jur sa pean la marque d'une brûlure. Quelquesois l'épreuve consiste à faire boire à l'accusé une certaine liqueur empoisonnée, de la composition du bellimo. S'il n'est point coupable, le poison le fait vomir, sans qu'il en ressente aucune suite sâcheuse; mais si la liqueur lui cause des convulsions et le fait cumer, on le regarde comme criminel, et il el condimné à mort.

BELLINUS, divinité des anciens Arverni, on habitants de l'Auvergne. Bellinus est le même qu'Apollon, adoré dans le reste de la

Gaule sous le nom de Bélénus.

BELLI-PAARO. Les Nègres quojas appellantainsi leur initiation au Bellun. V. ce mot. C'est une sorte de régénération, par laquelle on meurt spirituellement, on passe par le feu, on change entièrement d'habijude, on est dépouillé de la corruption, et metu de l'intégrité spirituelle, on reçoit un entendement nouveau. Les marques du Belliparo sont des taillades le long du cou et des épaules. Ceux qui sont ainsi marqués prétendent être beaucoup plus intelligents que les autres. Ils assistent aux conseils cirils et criminels, et regardent comme des profane: et des ignorants lous ceux qui no îont pas partie de leur communauté. On remarque une singulière analogie phonique ratre Belli-paaro et le Béel-phégor de la Bibl-, qui pent fort bien se prononcer Bel-

BELLONAIRES, prêtres de Belloue. Ils se lusaient des incisions à la cuisse ou au bras. en l'honneur de la déesse, recevaient le sang tas le creux de leur main et l'offraient en ucrifice, ou bien le distribuaient à ceux qui daient initiés à leurs mystères. Ces prêtres jouissaient d'ane considération particulière dans la Cappadoce, où le culte de Bellone était extrémement en vogue. Ils étaient les premiers de l'Etat après le roi. Ils rendaient des oracles, principalement lorsqu'il s'agisuit de la guerre. Ils entraient alors dans une epèce de fureur, se déchiraient le corps avec des épées nues, offraient leur sang à la décise, et dans cet état prédisaient l'avenir. Dans la suite ces blessures ne furent plus que simulées, mais l'empereur Commode les obligra à se taillader comme auparavant.

BELLONARIES, sacrifices en l'honneur

de Bellone.

BELLONE, décase de la guerre, et sœur, d'aures disent épouse de Mars. Elle était chargée d'atteler les chevaux de ce dieu, lorsque celui-ci partait pour la guerre. Les poéles la dépeignent au milieu des combats, courant de rang en rang, les cheveux épars, le ku dans les yeux, et faisant retentir dans les airs son fouct ensanglanté. — On lui donne aussi pour arme un fleau ou verge leinte de sang. Elle avait à Rome un temple près de la porte Carmentale, dans lequel le senat donnait audience aux ambassadeurs érangers. A la porte du temple était une retile colonne appelée Bellica, contre la-quele le héraut lançait une pique toutes les lois que l'on déclarait la guerre. A Comane, en Cappadoce, elle avait un temple magni-

fique et richement doté. Strahon compte plus de six mille personnes attachées au service de ce temple. Le grand prêtre ne cédait la préséance qu'au roi ; il était choisi dans la famille royale, et son autorité était à vie. Il y avait aussi dans la ville d'York un temple

érigé à Bellone. BELOMANCIE, divination par les flèches, fort en usage autrefois parmi les Orientaux. el surtout chez les Arabes, qui l'appelaient Al-Azlam. Elle se pratiquait de plusieurs manières : la première consistait à marquer des sièches de différents signes, et à les mettre dans un sac; on en tirait ensuite au hasard un nombre voulu, et, selon qu'elles étaient marquées, on en concluait la réussite ou le non-succès d'une entreprise. Lorsqu'il s'agissait de voyages, on écrivait sur ces flèches les noms des différentes villes par lesquelles on était indécis de passer. Chez les Arabes, le procédé le plus usité était de prendre seulement trois slèches. Sur l'une d'elles on écrivait : Dieu me l'ordonne; sur la seconde : Dieu me le défend; et la troisième restait sans inscription. On les enfermait dans un carquois, et on en tirait une au hasard. On poursuivait l'entreprise ou on y renonçait suivant qu'on avait tiré une des deux premières flèches; mais on recommençait l'opération si on était tombé sur la troisième. Enfin if n'est pas improbable qu'on se soit conlepté de décocher des slèches en l'air, et de tirer des inductions de l'endroit où elles étaient tombées.

BELTHA, déesse des anciens Sabéens, lesquels, au rapport de Ben-Isaac, commen-çaient leur année au mois de nisan, et fétaient les trois premiers jours, durant lesquels ils adressaient leurs prières à cette déesse, et brûlaient tout viss des animaux en son honneur. Ce qui indiquerait que Beltha n'était autre que la lune; en effet ce nom signifie en phénicien la dame ou la déesse, et l'on sait qu'ils appelaient le soleil Bel ou le Seigneur. Beltha est la même déesse que Phi-

lon nomme Baltis.

BÉLUS. 1º Un des plus anciens rois de Ra-bylone; on lui attribue même la fondation de cette ville. Fils d'Osiris, roi et divinité de l'Egypte, ou, selon d'autres, fils de Neptune et de Libye, il conduisit, dans le xxi siècle avant J.-C., une colonie égyptienne à Baby-lone, où il mourut, l'an 2059 avant l'ère chrétienne, et fut mis au rang des dieux par Ninus, son fils et son successeur. Suivant saint Cyrille, il se serait sait bâtir des temples et offrir des sacrifices pendant sa vie. Son nom, le même que celui de Baal, signifie Seigneur ou Dieu; peul-être est-ce un titre qui lui a été conféré après sa mort. Il a souvent été confoudu avec Bel ou Bélus, la grande divinité babylonienne, représentant le solcil. Voy. Baar et Ber. Voy. aussi notre Diction-naire de la Bible, art. Ber ou Bérus.

2º Bélus est encore le nom de l'Hercule indien ou cinquième Hercule, et celui du Jupiter égyptien, père de Danaüs et d'Egyptus.

BEMA, mot grec, βημα; les Grecs appellent ainsi ce que nous nommons sanciusice

1.1. The Prive Law materiers force on the House side of the House side of the House sides Source of the House side of the House side of the House side of the House of the Hou

Fine the opposite man is a respectively and a second standard of the control of t The month of the property of t

10 10 11 10 5 2 72 10 105 easy =

10 (18 10 10 12 4 10 18 10 18 40 12 10 10 10 18 10 12 10 12 10 12 10 12 10 12 10 12 10 12 10 12 10 12 10 12 10 12 10 12 10 12 10 12 10 12 10 12 10 12 10 12 10 12 10 12 10 12 10 12 10 12 10 12 10 12 10 12 10 12 10 12 10 12 10 12 10 12 10 12 10 12 10 12 10 12 10 12 10 12 10 12 10 12 10 12 10 12 10 12 10 12 10 12 10 12 10 12 10 12 10 12 10 12 10 12 10 12 10 12 10 12 10 12 10 12 10 12 10 12 10 12 10 12 10 12 10 12 10 12 10 12 10 12 10 12 10 12 10 12 10 12 10 12 10 12 10 12 10 12 10 12 10 12 10 12 10 12 10 12 10 12 10 12 10 12 10 12 10 12 10 12 10 12 10 12 10 12 10 12 10 12 10 12 10 12 10 12 10 12 10 12 10 12 10 12 10 12 10 12 10 12 10 12 10 12 10 12 10 12 10 12 10 12 10 12 10 12 10 12 10 12 10 12 10 12 10 12 10 12 10 12 10 12 10 12 10 12 10 12 10 12 10 12 10 12 10 12 10 12 10 12 10 12 10 12 10 12 10 12 10 12 10 12 10 12 10 12 10 12 10 12 10 12 10 12 10 12 10 12 10 12 10 12 10 12 10 12 10 12 10 12 10 12 10 12 10 12 10 12 10 12 10 12 10 12 10 12 10 12 10 12 10 12 10 12 10 12 10 12 10 12 10 12 10 12 10 12 10 12 10 12 10 12 10 12 10 12 10 12 10 12 10 12 10 12 10 12 10 12 10 12 10 12 10 12 10 12 10 12 10 12 10 12 10 12 10 12 10 12 10 12 10 12 10 12 10 12 10 12 10 12 10 12 10 12 10 12 10 12 10 12 10 12 10 12 10 12 10 12 10 12 10 12 10 12 10 12 10 12 10 12 10 12 10 12 10 12 10 12 10 12 10 12 10 12 10 12 10 12 10 12 10 12 10 12 10 12 10 12 10 12 10 12 10 12 10 12 10 12 10 12 10 12 10 12 10 12 10 12 10 12 10 12 10 12 10 12 10 12 10 12 10 12 10 12 10 12 10 12 10 12 10 12 10 12 10 12 10 12 10 12 10 12 10 12 10 12 10 12 10 12 10 12 10 12 10 12 10 12 10 12 10 12 10 12 10 12 10 12 10 12 10 12 10 12 10 12 10 12 10 12 10 12 10 12 10 12 10 12 10 12 10 12 10 12 10 12 10 12 10 12 10 12 10 12 10 12 10 12 10 12 10 12 10 12 10 12 10 12 10 12 10 12 10 12 10 12 10 12 10 12 10 12 10 12 10 12 10 12 10 12 10 12 10 12 10 12 10 12 10 12 10 12 10 12 10 12 10 12 10 12 10 12 10 12 10 12 10 12 10 12 10 12 10 12 10 12 10 12 10 12 10 12 10 12 10 12 10 12 10 12 10 12 10 12 10 12 10 12 10 12 10 12 10 12 10 12 10 12 10 12 10 12 10 12 10 12 10 12 10 12

Property of the state of the st the permitte parete te supresse pas i The second of the respect of the second of t quede il iuvi e le Seigneur à benir les ves ec les convives. Nous ne pouvons que j orgo julua usage si pieux, si juste et si ment baum de la societe. Voy. nos Dictionna res de Liturgie et des Rites sacrés, au BOX BENEDICITE.

SENEDICTINES, religieuses qui suivent a recle de saint Benoft, et dont sainte Schosa sœur, est regardée comme la La plus ancienne maison de Bées est celle de Sainte-Croix de Poialce par sainte Radegonde, en 544. ks Benedictins, elles ne mangeaient beremes et du poisson, ne portaient

4.2 les habillements de laine et couchaient sor le dure. L'habit des Bénédictines con-Tanta erre, de largeur compétente et sans ce attre: un bandeau et une guimpe de gros 1. 1710 les chemises ou petites tuniques Is servette blanche. Pendant la nuit, elles : 73 ant porter dans leur lit un long voile z :, et dessous une cornette de toile 2 1 che, avec une petite tunique et un scaz. : re noir. Leurs cheveux étaient toujours : 22008. Il y avait des Bénédictines mitigées Tanzenient de la viande trois fois par 22 21 22. porteient du linge et couchaient : Extillées sur des matelas. Un grand 1 mir avaient pris aussi l'habit de chanoi-235535. Consistant en une robe blanche et un ir lis de toile fine et empesée. Lors de leur suncession, en 1790, il y avait 134 abbaves on treures de Benedictines en France et enverna San religieuses, s'occupant de l'édu-1 ... 1 les jeunes personnes, ou soignant l's mantes dans les hopitaux. Elles ontélé mut es en 1806, et elles vaquent aux mêare first one quauparavant. Voy. notre mintaire des Ordres religieux, art. Bévit itines. Ordre dest.

EINED. MINES de l'Adoration perpétuelle Le So :- Sacrement, fondées par Catherine : > Eart p us coanue sous le nom de la Mère Ren : 2. en 1653. Leur règle est celle de si .. ceno.t. de la plus étroite observance, 1 11 elle elles ont ajouté une obligation That deel liftent que jour et nuit il y ait une in re elles a genoux devant le saint sacre-Leut, la corde lau cou, au pied d'un poleau sur le ruel est un cierge allumé, et qu'en cet e at elle fasse amende honorable pour tous ans ratrages que reçoit Jésus-Christ dans l'eunuace le cesmonastères, et l'on en comple en: re que quis-uns de nos jours. Voy, nore Da con ture des Ordres religieux, art.

SENETITINS, le plus célèbre et le plus ancien les mir s religieux de l'Eglise d'Oc-origen. En fre 122, par saint Bénédict ou Benon, sur le mont Cassin en Campaole, il elegal to en of ses ramifications dans l'Eurage entiere, et plus tard, dans les Indes orientales et da .s le nouveau monde. L'habit du Be elictin consistait en deux coules, vaste halit a grandes manches, trainant à terre, deux tun ques, un scapulaire pour le travail, Je coulcur noire et en laine. Les vétements intérieurs, tunique, caleçon, aussi de laine et blancs, ainsi que les bas et les souliers. Il devait se coucher moilié habillé sur une paillasse d'étoupes avec un chevet rempli de paille et deux draps de serge blanche. La tête était toute rasée, à l'exception d'une couronne de cheveux. Les moines obéissaient à un abbé élu par eux, et ce sut là une innovation dans l'Eglise, car les ordres religieux qui existaient auparavant, et qui tous étaient venus de l'Orient, étaient placés sous l'autorité de l'évêque diocésain. Leur institut les obligeait à garder le silence, non-sculement an chœur,

au réfectoire, au dortoir, au chauffoir, mais même pendant une partie de la récréation, afin de leur apprendre à se vaincre eux-mémes. Saint Benoît, en fondant son ordre, voulat organiser une société de travailleurs et principalement d'agriculteurs. Vous ne serez de vrais moines, leur disait-il, que quand vous vivres du produit du travail de ros mains. Il assigna environ huit heures par jour au travail manuel, pendant lesquelles ils devaient labourer, défricher les terres, manipuler les récoltes, les utiliser, les transporter au loin; et c'est à cet article de la règle que nous devons le défrichement des plus belies vallées de la France, les plus belles fermes, et que l'Allemagne doit la fondation de villes entières, qu'ils créèrent par leur travail. Pour subvenir à ces occupations fatigantes, le saint homme les soumit à un régime sain et fortifiant, tout en excluant les viandes de leur table, asin de kur faire pratiquer la mortification chrétienne. Et au lieu que les solitaires d'Orient, mi ne vaquaient qu'à la contemplation, se nourrissaient presque exclusivement de tattes et de fruits secs, saint Benoît permit à ses religioux deux ropas, un potage, deux plats cuits et un dessert à diner; deux plats, ane salade et un dessert à souper. Les Bénédictins ne s'occupaient pas seulement de culture : tous les arts, toutes les professions trouvaient parmi eux d'habiles mains qui savaient les porter à une plus grande perlection. Les belles-lettres ne devaient pas leur demeurer étrangères; et l'on sait que c'est aux Bénédictins que la génération actnelle doit la conservation des monuments de l'antiquité; dans les derniers siècles surtont, leurs prodigieux travaux ont rendu à la littérature et surtout aux sciences historiques des services incalculables. — Il serait impossible qu'une société qui a déjà traversé treize siècles fût demeurée immuable pendant un aussi long laps de temps; aussi l'ordre des Bénédictins a-t-il subi différentes modifications successives; et tandis que certaines communautés s'efforçaient de garder fidèlement les statuts de leur saint fondateur, et même d'enchérir sur leur rigidité, tels que les Trappistes, d'autres admettaient des réformes ou des mitigations plus conformes à leurs goûts ou à leur vocation : les uns se livraient uniquement au travail manuel et à la culture de la terre, tandis que les autres, tels que les membres de la congrégation de Saint-Maur, s'adonnaient exclusivement aux sciences et aux lettres. Les principaux instituts sortis de l'ordre de Saint-Benoît, et qui tous ont cependant conservé le fond de sa règle, sont ceux des cha-noines réguliers, en 766; — de l'abbaye de Cluny, en 910; — de Citeaux, en 1024; — des Camaldules, en 1027; — de Valombreuse, en 1073; — de Grammont, en 1076; — des Chartreux, en 1085; — de Fontevrault, en 116; — des Humilies ou Berretins, en 1200; - des Célestins, en 1246; — des Olivétains, en 1319; — des Feuillants, en 1592; — des Trappistes, en 1662. — Les Bénédictins se

vantent d'avoir fourni à l'Eglise 40 papes. 200 cardinaux, 50 patriarches, 1600 archevéques, 4600 évéques, 4 empereurs, 12 im-pératrices, 46 rois, 41 reines et 3600 saints canonisés. Il y a peut-être un peu d'exagération dans ce tableau, et Baronius pense qu'on a bien pu y comprendre un grand nombre de personnages totalement étrangers à l'ordre de Saint-Benoît. — Actuellement en France, quelques Chartreux, 'plusieurs monastères de la Trappe, et l'abbaye de Solesme, rétablie en 1803, sont les seuls représentants de cet ordre célèbre. Les Bénédictins de Solesme s'efforcent de marcher sur les traces de leurs devanciers, les Bénédictins de Saint-Maur. Voy. notre Dictionnaire des Ordres religieux, art. Bénédictins (Ordre des). Dans le Supplément de ce dernier Dictionnaire, nous avons consacré un article assez étendu à la nouvelle communauté des Bénédictins de Solesmo, désignée maintenant sous le nom de Congrégation de France.

BÉNÉDICTION, cérémonie religieuse en usage chez les juis et chez les chrétions, pratiquée pour rendre une chose sacrée ou vénérable, ou pour la purifier, ou pour atti-rer sur une personne la grâce de Dieu.

1. Chez les juiss, la pratique de bénir remonte à la plus haute autiquité. Les patriarches, au lit de mort, bénissaient leurs ensants, en étendant leurs mains sur la tête de ceux-ci. Sous la loi de Moïse, le grand prêtre donnait des bénédictions solennelles au peuple dans certaines céremonies. Moïse dit au grand prêtre Aaron et à ses enfants: Quand vous bénirez les enfants d'Israel, vous direz: Que le Seigneur te bénisse et te conserve; que le Seigneur te montre sa face, et qu'il ait pilié de toi. Que le Seigneur tourne son visage vers toi, et qu'il te donne la paix. Le pontise prononçait ces paroles debout, à voix haute, les mains étendues et les yeux levés vers le ciel. Lorsque le peuple juif fut sur le point d'entrer dans la terre promise, Morse, par l'ordre de Dieu, fit monter des lévites sur le mont Hébal, et d'au-tres sur le mont Garizim. Les premiers étaient chargés de prononcer des malédictions contre les prévaricateurs de la loi, et les se-conds des bénédictions pour ceux qui l'observeraient fidèlement; aux unes et aux autres le peuple répondait : Amen. - Chez les juiss les objets destinés au culte étaient bénits ou consacrés au moyen d'onctions faites avec de l'huile, ou d'aspersion d'eau dans laquelle on avait mis de la cendre des victimes, ou bien encore avec du sang des animaux immolés. Voy. notre Dictionnaire de la Bible, art. Bénédiction et Bénédic-TIONS.

2º Chez les chrétiens les bénédictions se font au moyen de prières ou de formules accompagnées de signes de croix faits avec la main, et souvent d'aspersion d'eau bénite. Lorsqu'on emploie l'huile sainte, la bénédiction prend presque toujours le nom de consécration. Nous ne rapporterons point ici la manière dont on fait toutes les béné-

dictions, le détail en serait infini (Voy. nos Dictionnaires de Liturgio et des Rites sacrés, art. Bénédictions); nous nous contenterons de signaler les principules, et nous les diviserons en deux catégories : la bénédiction des personnes et celle des choses. On bénit les abbés, les abbesses, les vierges, les religieuses; ce sont des cérémonies assez longues, et qui expriment les vertus et les devoirs qu'ils ont à remplir. Les évêques donnent la bénédiction solennelle à la fin des offices publics; les prétres la donnent aussi à la fin de la messe, et lorsqu'ils admi-nistrent les sacrements. La forme ordinaire consiste à former avec la main droite un signe de croix vers les sidèles, et à prononcer en même temps ces paroles : Que Dieu toutpuissant, Père, Fils et Saint-Esprit vous bénisse l'ou bien : Que la bénédiction de Dieu tout-puissant, Père, Fils et Saint-Esprit, descende sur vous et y demeure toujours. Quant aux objets, il en est peu qui ne puissent être bénits; ainsi on bénit d'abord et nécessairement ceux qui sont destinés au culte : les églises, les autels, les vases sacrés (ces bénédictions portent le nom de consécration pour la raison indiquée ci-dessus), les vétements sacerdotaux, les cimetières, les fonts baptismaux, les cloches, les croix, les images, le pain, le vin, l'eau, le sel, les cierges, les palmes ou rameaux, les cendres, l'encens; ensuite on a étendu la bénédiction aux objets étrangers au culte, tels que les maisons, les armes, les drapeaux, les vôtements, les fruits de la terre, le lit nuptial, les champs, les puits, les fontaines, la besace du voyageur, les cuves, les agueaux, le fromage, le lait, le miel, le sel que l'on donne aux bestiaux, etc. Dans presque toutes ces bénédictions on emploie encore les signes de croix et l'aspersion de l'eau bénite. Quelques-unes sont réservées aux évêques, et les autres peuvent être données par les simples prêtres. Les protestants ont rejeté toutes les bénédictions comme superstitieuses.

Bénédiction nuptials. On appelle ainsi la bénédiction que le prêtre donne à ceux qui se présentent à l'église pour recevoir le sacrement de mariage. Dans plusieurs pays la bénédiction nuptiale est en même temps un acte civil; mais en d'autres, comme actuellement en France, les futurs conjoints sont obligés de se présenter préalablement devant l'officier public pour que leur union soit légitime aux yeux de la loi. Mais en tout état de cause il y a obligation, pour les catholiques qui veulent contracter mariage, de se présenter devant leur pasteur pour recevoir la bénédiction nuptiale. Il ne nous appartient pas ici de décider si cette bénédiction est de l'essence du sacrement, ou si c'est le consentement verbal des époux qui est la forme rigoureuse. Voy. notre Dictionnaire des Rites sacrés, art. Mariags. ch. 2. Voy. aussi ce mot dans notre Dictionuaire de Liturgie.

Bénédiction de la Rose D'or. Cérémonie instituée par le pape Urbain V, en 1366, en faveur de la reine Jeanne de Sicile, à la-

quelle il voulut par là donner une marque particulière de son estime. A cette fin, il bénit soleanellement, le quatrième dimanche de carême, une rose d'or et l'envoya à cette princesse. Il décréta en même temps que tous les ans on en bénirait une semblable. Cette bénédiction se fait dans la chambre des Parements avec de l'encens, de l'eau bénite, du baume et du musc. Le pape sort ensuite pour se rendre à sa chapelle, tenant de la main gauche la rose d'or qu'un cardinal lui a présentée, et bénissant le peuple de la main droite. Arrivé à la chapelle, il rend la rose au cardinal-diacre, et celui-ci à un clerc qui la pose sur l'autel. Un cardinal-prêtre chante la messe, à laquelle assiste le sacré collége soutane de couleur de rose sèche. Après le saint sacrifice, Sa Sainteté fait présent de la rose d'or à un prince, à une princesse ou à une église du monde chrétien, comme marque d'affection particulière, et la dépose à cet effet entre les mains d'un cardinal ou autre officier de la cour papale, chargé de porter cette marque d'honneur à sa destination.

BÉNÉDICTION DE LA LUNE. Prière d'action de grâces que les juifs adressent à Dieu, une fois chaque mois, pour le renouvellement de la lune. Le temps de cette prière est le soir, lorsque la lune éclaire l'herizon, depuis le septième jour de son apparition jusqu'au seizième inclusivement. On fail d'erdinaire cette bénédiction le samedi au soir, en sortant de la synagogue; et dans les mois de tisri, de tebet et d'ab, on me la fait qu'à la sortie du jeune. En voici la formule:

Béni soit le Seigneur notre Dieu, roi de l'univers, qui a créé les cieux par sa parole, et toute leur armée par le souffle de sa bouche; il a fixé le temps de leur révolution, afin qu'ils n'en changeassent point l'ordre. Ils sont trèsjoyeux de faire la volonté de leur Créateur, ouvrier vrai, dont l'ouvrage est vrai comme lui. Il a dit à la lune de se renouveler; c'est une couronne de gloire pour les descendants de Jacob, en ce qu'ils doivent un jour se renouvelet aussi comme elle, et glorifier teur Créateur, pour le nom glorieux de son règne. Béni soit le Seigneur qui renouvelle les mois.

Que cela soit d'un bon présage pour nous et pour tout Israel (se dit trois fois).

Béni soit celui qui t'a formée; beni soit celui qui t'a faite; béni soit celui qui t'a créé; beni soit celui qui t'a donne l'etre.

De même qu'en santant au-devant de loi nous ne pouvons point l'atteindre, puissent ne pas nous atteindre ceux qui, en sautant audevant de nous, voudront nous faire du mal;el qu'ils ne dominent point sur nous.

Que sur eux tombe la terreur et l'épourante; que, par la grandeur de votre bras, ils devinent immobiles, comme une pierre. Oui, que, comme une pierre, ils deviennent immobile, par la grandeur de votre bras, et que l'épovante et la terreur tombent sur eux

David, le roi d'Israël, est vivant et perme-

ment (se dit trois fois).

Amen, amen, amen; sétak, sélak, sélak.

Pleu, erter-mot un cour net, et rennuveles en dedans de moi un esprit bien disposé.

Suit la réchtation des peaumes 121 (selon

l'hébres ) et 150.

BÉNÉDICTIONNAIRB, livre qui contient les formules de bénédictions on unage dans

l'Eglise catholique.

BENEFICE. Ce mot est d'origine parenne. Les premiers Césars appelaient bénéfices les risompenses qu'ils accordatent à leurs soldals. Nos role des deux premières races imigrent en cela les empereurs. Les chartes aui accordatent leurs faveurs s'appelaient benefirigires. Ces denations des empereurs, accorites d'abord aux nobles pour leur vie, passèrent ensuits aux ecclesiastiques, à condition de vastelage et de service militaire; c'est li l'origine de la plupart des fiefs ecclésiasliques. Dans les premiers siècles, les biens domés au clergé étaient possédés en commun; muit bientet en fut force de les parlager en petits lots, et de les assigner à la subsistance de ceux qui travaillaient à quelque effice ecolésiastique; de là les bénéfices sont définiv : Le droit perpétuel de recevoir quiques portions du revenu des biens connerés à Dieu, accordé à un clere par l'autorile de l'Eglise, à raison de quelque office mirituel. — Les bénéfices étaient séculiers, les que évêchés, dignités des chapitres, prientes, cures, vicairies perpétuelles, simples cares, prieures simples, chapelles et commendes; et réguliers, tels que abbayes, rentuels, chambriers, authóniers, hospitiliers, sacristains, celtériers, moines an-tiens et non réformés.—Les bénéfices étaient cosférés anciennement, 1º par les pouvoirs ettlésiastiques: par l'évêque, avec l'avis et les conseils des prêtres et des fidèles; puis e droit fut étendu aux chanoines, aux palons, à des moines, à des religieuses, etc. Si l'ordinaire négligeait d'user de son droit, il passait à son supérfeur, de degré en degré, paqu'au pape, par droit de dévolution. Les papes, contre la défense du troisième contile de Latran, en 1179, s'attribuèrent le haut pouvoir de nommer à tous les bénéfices, même avant qu'ils fussent vacants, par le droit d'expectation, c'est-à-dire assurance donnée à un cterc d'obtenir une prébende uns telle cathédrale, quand elle viendrait à 'aquer; et par droit de réserve, c'est-à-dire Pr déclaration faite à l'avance qu'ils vouhient pourvoir à telle ou telle dignité. Au omnoncement du xive siècle, Jean XXII s'était réservé toutes les cathédrales de la chrélienté : mais le concile de Trente supprime absolument toute promesse, même mentale, de donner des bénéfices avant qu'ils busent vacants. 2 Par les universités, en conférent le titre de gradues, qui, d'après le concile de Bâle, avaient droit à la troisième partie de tous les bénéfices vacants pendant les mois de fanvier, avril, juillet et octobre. Par le rei, qui, en vertu des concordats en d'indahs accordés par le pape, nommait à los les bénéfices consistoriaux, c'est-à-dire à lettes les prélatures séculières et réguliè-

res, même conventucties, dont la nomination doit être publiée par le pape en consistoire, excepté à l'évêché de Strasbourg, qui était électif, et à celui de Bethièem, en Nivernais. Le roi nommait encore à la presque totalité des abbayes d'hommes et de fiftes en commende; tous ces drofts étaient exercés on par indult et permission du pape, ou par droft de joyeux avénement, ou par droit de fidélité de serment, ou par droit de régale. — Les bénéfices réguliers ne pouvaient être pos-sédés que par des titulaires réguliers, et les séculiers que par des séculiers, excepté les évêchés, qui pouvaient être donnés à des moines. Toutes les irrégularités qui empê-chaient de recevoir les ordres, empéchaient aussi de recevoir les bénéfices. Pour être nommé à un éveché, il failait être docteur, ou licencié en théologie ou en droit civil ou canonique; pour une cure dans une ville murée, il fallait être maître es-arts, ou avoir trois ans d'études en théologie ou en droit. - Il y avait encore deux sories de bénésices: les bénéfices à charge d'ames, dont le titulaire devait être prêtre, parce qu'il avait sous sa direction des fidèles auxquels il fallait administrer les sacrements; on ne pouvait en posséder qu'un seul, et se benéficier devait résider dans son bénéfice ; les bénéfices simples, appelés ordinairement chapelles, étaient de pieuses fondations d'un revenu plus ou moins considérable, et n'avaient lieu qu'à la charge d'y célébrer la messe un nombre de fois déterminé chaque année. On pouvait conférer ceux-ci même à des enfants au-dessus de sept ans ; en ce cas, il fallait qu'ils fussent tonsurés, et ils étaient astreints à dire leur bréviaire. Ils devaient se faire remplacer par un prêtre pour en remplir les charges. Ces dernières fondations avaient lieu le plus souvent pour faciliter aux jeunes gens les moyens de poursuivre leurs études. Les revenus provenant des bénéfices n'appartenaient pas au titulaire en entier; il n'avait droit qu'au nécessaire, le reste devait être distribué aux pauvres, et tout le temps et toute la vie du bénéficier devaient être consacrés à l'église. - Tous les bénéfices furent abolis en France torsque le clergé fat déponité de ses biens en 1790. L'Eglise ayant sanctionné cette abolition dans le concordat de 1801, il n'y a plus maintenant en France de bénéfices eccléstastiques proprement dits.

BÉNÉFICIER, possesseur d'un bénéfice. Voy. Bénérice. Voy. aussi le Dictionnaire de Cas de conscience, art. Bénérice, Bénérices, et le Supplément du Dict. des Rites sacrés, art.

BÉNÉFICIER.

BÉNI-ISRAEL, juifs schismatiques, que l'on trouve, mais en petit nombre, dans diverses localités de l'Orient, entre autres à Bombay. Ils n'ont point le Pentateuque, mais quelques prières manuscrites. Ils se prétendent issus de Jacob par Ruben, ou descendants des serviteurs de Salomon, dont it est fait mention dans les livres d'Esdras et de Némenie. Mais l'opinion commune les fait descendre des tribus déportées et chas-

sées de la Palestine après la destruction du second temple. On les accuse d'adorer secrètement une petite idole d'argent représentant un serpent. Ils observent le sabbat, mais ils n'ont pas de rabbins. Ils lavent les corps des défunts et les habillent de blanc. A l'inhumation, ils chantent le cantique du Deutéronome, Ecoute, Israël. Le septième jour ils vont au tombeau et font une prière pour l'âme du défunt. Ils attendent le Messie, avec lequel ils doivent retourner à Jérusalem.

BÉNI-KHAIBAR (Enfants de Khaibar), tribu juive établie depuis longtemps en Arabie. Les Béni-Kharbar vivent sous des tentes, et dédaignent la culture des terres; ils sont circoncis, professent le judaïsme, pos-sèdent le Pentateuque, les livres des Rois, lsare, Jérémie et quelques autres prophètes. On les regarde comme schismatiques, et l'on croit qu'ils descendent des anciens Réchabi-rus. Voy. ce mot.

BÉNI-MICRA, c'est-à-dire Enfants de l'Ecriture, nom que l'on donne en Orient aux juis carattes, parce qu'ils rejettent les traditions et font profession de ne croire qu'au

texte de la Bible.

BÉNI-MISCHNA, c'est-à-dire Enfants de la Mischna, ou des traditions; les Orientaux donnent ce nom aux juifs abbanites, parce qu'à l'autorité de la Bible ils reconnaissent

celle de la tradition.

BENITIER. 1º Vaisseau destiné à mettre l'eau bénite. Il y en a de deux sortes : 1º les bénitiers à demeure, placés à l'entrée des églises. Les uns ont la forme de bassins ou cuvelles, et sont supportés sur une colonne, un socle, ou un balustre; les plus beaux en ce genre sont ceux de l'église Saint-Silvestre à Rome; leur matière est de bronze. Les autres sont en pierre ou en marbre, et taillés en forme de coquilles; on cite comme les plus remarquables ceux de l'église Saint-Pierre de Rome, et ceux de Saint-Sulpice à Paris, qui sont de vastes coquilles naturelles, placées sur des rochers de marbre blanc. 2° Les bénitiers portatifs, qui sont des vases d'argent, de laiton ou d'étain, et dont on se sert pour les cérémonies de l'Eglise. Voy. notre Dictionnaire de Liturgie, art. Béni-TIBR. — On trouve aussi dans les maisons des particuliers de petits bénitiers, différents pour la forme et la matière, quelquefois d'un travail fort délicat; ils sont presque toujours surmontés d'une croix et placés au chevet

2º Les auciens avaient aussi des espèces de bénitiers, appelés aquiminaria, ou sympula, dans lesquels ils mettaient l'eau lustrale nécessaire aux sacrifices; il y en avait aussi de placés à l'entrée des temples, et le peuple s'y purifiait avant d'entrer. BENKIS, dieu des anciens Slaves ; il prési-

dait aux voyages qui avaient lieu par terre.

BENNO, dieu des anciens Egyptiens, représenté communément sous la figure ou avec la tête d'un vanneau.

BENSAITEN, déesse des richesses dans le Japon. Elle pondiu an jour, par l'opération des Kamis, 500 œutsa durprise et craignant

que ces œufs ne produisissent quelque chose de monstrueux, elle les renferma dans une bolte, et les jeta dans la rivière Rousagawa. Quelque temps après un vieux pécheur trouva la cassette, l'ouvrit et la trouvant pleine d'œuss, la porta à sa semme. Mais quelle fut leur surprise, lorsqu'à chaque œuf qu'ils eassaient ils en virent sortir un enfant! Ils les nourrirent, dans leurs premières années, de riz bouilli et de feuilles d'armoise. Devenus grands, ils eurent recours au vol pour subsister, et dans leurs courses arrivèrent à la maison de leur mère, qui les reconnut. Les Japonais de la religion de Sinto célèbrent en l'honneur de cette déesse une de leurs cinq grandes fêtes : c'est la seconde; elle a lieu le troisième jour du troisième mois. Elle est proprement la sête des jeunes filles, on y expose une quantité de poupées qui représentent les enfants de Bensaîten. Voy. la description de cette fête au

mot Onago-no Sekou.

BEN-THAMALION. Les juifs thalmudistes racontent qu'après la prise de Jérusalem, Vespasien promulgua un édit par lequel il leur interdisait d'observer le sabbat, de se circoncire et de pratiquer les observances de leur loi. A cette nouvelle, ils prièrent rabbi Siméon, grand thaumaturge de ce temps, de plaider leur cause auprès de l'empereur, et de le supplier de révoquer son édit. Siméon se mit en route avec rabbi Bléazar. Ils rencontrèrent en chemin un démon nommé Ben-Thamalion, qui leur avous qui il était, et demanda la permission de les accompagner, en leur promettant d'entrer dans le corps de la fille de César, et d'en sortir à leur ordre. Ce qui sut exécuté, et leur valut pour récompense la révocation de

l'édit.

BÉO, nom que les Chinois de Batavia donnent à leurs temples. Voici, d'après John Barrow, la description de celui d'Anjol, qui donnera une idée de tous les autres. Il est placé dans un bosquet de cocotiers, sur le bord d'un ruisseau où l'on jouit d'un aspect fort agréa-ble. C'est un bâtiment d'environ 24 pieds de long sur 12 à 13 de large. On entre d'abord, par une barrière, dans une petite plaine; ensuite on arrive dans une galerie derrière laquelle est le sanctuaire. Au milieu, tout à l'entrée, il y a un grand autei sur lequel brûle, jour et nuit, une grande quantité de cierges rouges. On y voit la figure d'un lion fortement doré; derrière l'autel, sont placées, dans une niche, les figures d'un vieil-lard et d'une vieille semme, toutes deux la tête chargée d'une couronne. Ces figures, qui ont environ deux pieds de haut, repré-sentent leur joosje ou idole, qu'ils regardent comme un esprit malfaisant, et qu'ils prient sans cesse, pour qu'ils ne nuisent pas à leurs opérations. Ils se jettent par terre devant l'idole, et frappent le pavé de leur front, en signe de vénération. Ils ne manquent point de la consulter, toutes les fois qu'ils entrepresnent une affaire de conséquence. Ils se servent, pour cette divination, de deux petits morceaux de bois oblongs, dont un des côtés est

piat et l'autre rond; ils les posent l'un con-tre l'autre du côté plat, et les laissent ainsi tomber à terre. C'est d'après la manière dont ces bois se trouvent alors avec l'un ou l'autre côté en l'air, qu'ils jugent si leur prière a été reçue favorablement, et si leur entre-prise doit réussir ou non. Si la prédiction est favorable, ils offrent à l'idole un cierge que leur vend le bonze desservant du temple. Un homme digne de foi a vu, dans le temple d'Anjol, un Chinois qui sit tomber ces bois à terre, vingt fois au moins, avant d'oblenir un heureux succès. Pendant cette opération il secouait souvent la tête en signe de mécontentement, puis il se jetait de temps en temps sur le pavé qu'il frappait rudement de son front, jusqu'à ce qu'enfin il cut obtenu une réponse satisfaisante, ce qui parut le réjouir beaucoup; après quoi il alluma un gros cierge sur l'autel de l'i-

BÉRA, radeau sur lequel on place des oblations consistant en lampes, en fleurs, etc., et qu'on lance sur l'eau en l'honneur de Khadja Khirz, personnage en grande vénération parmi les musulmans de l'Inde. Ce Khizr était, selon les mahométans, un prophète possédant le talent de la divination et qui découvrit l'eau d'immortalité. Voy. Kuiza. C'est pour cette raison qu'il est regardé comme le patron des eaux. Les mu-Minde célèbrent en son honneur, adoun, la fête dite du Béra. Á occasio à flot a n grand héra ou radeau est solennité, et des milliers lires pluy its supportant chacun une de sur la rivière pendant ment les jeudis du même anterne, so lanuit, princ mois.

U. BERA PEN U divinité principale des s de la côte d'Orissa. Ils le onds, lad bord comme le surrême pou-de comme le dieu qui/préside à oductive de la nature. En effet le idèren Béra Pennou signifie Dieu de la Comme divinité suprême, les Khonds l'in oquent lorsqu'ils font la guerre à des emis d'une autre race, et font vœu de lui ir des sacrifices s'ils remportent la vicre. Comme dieu de la terre, c'est lui qui gle l'ordre des saisons, et envoie les pluies riodiques; c'est de lui que dépendent la lecondité du sol, l'accroissement et la fructification des plantes, la conservation des familles et des maisons, la santé des populations, le bien-être des troupeaux, etc.

Les Khonds ont une tradition qui porte ue la terre était originairement une masse informe, impropre à la culture, et incapable de fournir une habitation à l'homme. Le dieu de la terre dit : Que le sang humain wit répandu devant moil et un enfant fut sacrifié. Aussitôt le sol devint ferme et profactif; et le dieu ordonna que l'homme réilerat ces sortes de sacrifices, et qu'à ce prix il vivrait. Ainsi les Khonds jouissent des biensaits ordinaires de la nature, à la condition qu'ils ne cesseront de répandre le sang humain: c'est pour ainsi dire le point capital de leur religion; car pour saire partie de la tribu des Khonds, il saut nécessairement s'engager à contribuer pour sa part à ces sacrifices horribles. Ils ont lieu le plus communément au printemps, à l'époque de la moisson, pendant la nouvelle lune; et quand des maladies contagieuses sévissent sur les

hommes et sur les troupeaux.

Ces victimes sont prises indifféremment dans l'un ou l'autre sexe. C'est la tribu des tisserands, habitants des montagnes, qui est chargée de les fournir. Ces tisserands se les procurent soit en les achetant, soit en les enlevant dans les familles pauvres des Hindous qui habitent la plaine. A désaut d'autres victimes, ils vendent leurs propres enfants pour les sacrifices. Cependant ils font en sorte d'en avoir toujours en réserve pour faire honneur aux demandes qu'on leur adresse. Ces malheureux sont menés les yeux bandés dans les villages de leurs ravisseurs, et mis dans les fers s'ils sont déjà grands, ou laissés en liberté s'ils sont d'un age encore tendre. Ils sont regardés comme des êtres sacrés, et très-bien reçus partout où ils se présentent. Fort souvent ils parviennent, dit-on, jusqu'à un certain âge, sans se douter du sort qui les attend; toutefois on conçoit difficilement comment on peut les maintenir dans cette ignorance. Quand ils sont devenus adultes, on les marie à une femme prise dans une autre tribu, et les enfants qui proviennent de cette union sont destinés à éprouver le même sort que leur père. C'est à ces fournisseurs de chair humaine que s'adressent les Khonds lorsqu'ils ont des sacrifices à saire, et ils leur achètent ces victimes à des prix déterminés par un tarif. Les sacrifices solennels sont l'objet d'une fête qui dure trois jours. Le premier jour se passe dans les festins, l'ivresse et la débauche, qui se prolongent pendant toute la nuit. Le lendemain on prend la victime, qui est à jeun depuis le soir précédent, on la baigne soigneusement, on la couvre de vétements neufs, et on la mène processionnellement hors du village avec grand accompagnement de danses et de musique; on la conduit dans une forêt sombre, où on l'attache à un pieu; on lui frotte le corps d'huile, de beurre clarissé et de curcuma; on l'orne de fleurs, et elle devient l'objet d'un respect qu'il n'est pas facile de distinguer de l'adoration. Alors on témoigne le plus grand empressement pour se procurer la moindre de ses reliques; une parcelle de la pâte de curcuma dont elle a été frottée ou une goulte de sa salive, sont considérées, surtout par les semmes, comme douées d'une vertu et d'une efficacité merveilleuse. Le matin du troisième jour on rafraichit la victime avec un peu de lait et de sagou, après quoi on reprend les orgies qui avaient été un peu interrompues durant la nuit. Vers midi la foule se précipite avec des cris étourdissants et une musique bruyante pour consommer le sacrifice. Comme il ne faut pas que la victime fasse la moindre résistance. on lui brise alors les os des bras, et ceux

des pieds, s'il est nécessaire. Ensuite le prétre, avec l'aide des plus anciens du village, va couper une branche d'arbre vert, la fend de la longueur de quelques pieds, introduit le cou ou la poitrine du malheureux dans la fissure, et s'efforce de réunir avec des cordes le bout de la branche qui est fendu; puis il blesse la victime avec sa hache; alors la foule se rue pour prendre part au sacrifice et s'écrie, en arrachant la chair de dessus les os : Nous nous rachetons au prix de ce sang; il n'y a plus de pé hé en nous. Chacun porte dans ses champs un lambeau sanglant de la chair de la victime et retourne dans sa maison. Le jour suivant on brûle les restes du malheureux sacrifié, avec une brebis tout entière, et les cendres sont répandues dans les champs, sur les maisos set sur les granges. Pendant les trois jours qui suivent le sacrifice, les habitants du village qui l'a fourni demeurent dans un profond silence, ne communiquant entre eux que par signe, et évitant tout rapport avec les étrangers. Au bout de ce terme on the un buffle au lieu où a été opéré le sacrifice, et les langues sont deliées; mais durant sept jours encore ceux qui ont assisté à cet'e horrible cerémonie ne peuvent approcher d'aucun village appartenant à une tribu qui n'offre point de sacrifices humains.

BERCHOKATH, ou bois des fui erailles; ce sont des espèces d'obé isques en bois que les Hindous du Bengale élèvent à la mémoire de leurs parents détunt. On les présente à la famille réunie dans un banquet fune re; et, après qu'un brahmane les a consacrés, on les plante en terre aupres du Gange ou d'un étang. Es doivent rester debout pendant une année, temps supposé nécessaire pour que l'âme puisse parvenir au séjour de la béatitude. Le monument est seulenu par une divinité inférieure; deux éléphants ou deux tigres, entre lesquels est sculptée une tête d'homme, supportent le second étage, au milieu duquel est placé le taureau à bosse, image de Dharma-Déva. Au-dessus s'élève la forme d'un temple, embleme du Kailasa ou paradis de Siva.

BÉRÉCYNTHE, ou BÉRÉCYNTHIE, surnom de Cybèle, pris du mont Bérécynthe en Phrygie, où elle était née et où elle était adorée. Ce nom avait pénétré dans les Gaules, et la mère des dieux y était aussi vénérée sous ce nom. Au temps de l'évêque Simplicius, dans le 1v° siècle, les paysans de l'Autunois avaient encore coutume, à certains temps de l'année, de promener en cérémonie la statue de Bérécynthe dans leurs champs, en l'accompagnant de cérémonies et de prières pour l'engager à veiller à la conservation et à la prospérité des biens de la terre

Ce nom Bérécynthe vient probablement d'une traduction mal entendue de ces premières paroles de la Genèse : בראטית ברא Bereschith bara elohim, etc., Béreschith ou Bérécynthe enfanta les dieux Uranus et Gé (le Ciel et la Terre); at le mot Béreschith (in principio)

pour un nom propre, et en donnant au verbe NTE bara (creavit) la signification d'enfanter, du terme TE bar, fils, enfant.

BÉRÉENS. Les Béréens sont des dissidents de l'Eglise éco-saise qui tirent leur non d'une ancienne secte dont ils prétenden suivre la profession de foi, qui consiste i fonder leur système dogmatique et mora sur l'Ecriture seule, sans égard à aucum autorité humaine. Barclay, ministre écossais, instituteur particulier à Crieff, a été le fondateur de cette société, qui tint sa première assemblée à Edimbourg en 1773, e qui s'et blit ensuite à Fettercairn. Les Bo réens concordent avec la grande majorité des chrétiens sur le dogme de la Trinilé, e avec l'Eglise anglicane sur la prédestination mais ils en différent dans les articles suivants: - 1° Il n'y a pas de religion naturelle, de conscience naturelle; s'il y a avait, la révélation eut été inutile pour nous faire connaître Dieu et nos devoirs, puisque dons cette hypothèse, les forces de la nature suffirment pour nous les manifester. Ains Dieu ne nous est connu que par la révélation, sans laquelle nous n'aurions pas une idee de son existence. 2 Dieu a déclare expressément que celui qui croirait seraisauve : ainsi il est non-sculement absurde, mais impie de dire : Je crois à l'Evangile mais j'ai cependant des doutes sur mon saiut. Il n'y aura de sauvés que ceux qui on cette assurance. La foi est un don de Dieu Ainsi, croire à l'Evangile et avoir la certitude de son salut sont deux choses inséparables : c'est le privilège infaillible de toul i omme fidèle. Il doit être aussi certain de son salut que celui à qui Dieu a donné la vie l'est d'exister; neanmoins il ne doit pas asseoir cette certitude sur la conformité de ses actions aux règles du christianisme. 3° Le peché contre le Saint-Esprit n'est autre chose que l'incréduité, et les paroles de lé sus-Christ, que ce peché ne sera remis ni en ce monde ni dans le monde futur, signifient que quiconque meurt dans l'incrédulité ne peut recevoir son pardon ni sous la lui mosaïque (qui était le royaume présent au temps de Jésu-Christ) ni sous la loi évangelique, qui était le monde ou le royaume tutur. 4 Les Béréens appliquent à Jesus-Christ la plus grande partie des figures et des propheties de l'Ancien Testament, mais ils pensent que c'est faire un abus des psaumes et des prophéties que d'en faire l'application à de simples chrétiens, se tondant sur ce que les citations des prophéties que l'on trouve dans le Nouveau Testament sont toutes rapportées en faveur de Jésus-Christ. Les Bereens considèrent le bapteme des enfants comme d'institution divine, et disent avec raison qu'il est absurde de supposer que des enfants capables d'être admis dans le royaume des cieux soient incapables d'etre admis dans l'Eglise visible. — Ils celèbrent la cene généralement une sois par mois, quelquesois plus souvent, quelquesois mois, c mine ils le jugent plus à propos. ils s'assemblent tous les dimanches pour

précher, prier, et s'exhorter à l'amour de Dieu et à la pratique des bonnes œuvres. — Ils n'excommunient pas les apostats ni les grands pécheurs, pensant que cet acte d'aubrité n'appartenait qu'aux apôtres : ils se contentent d'abandonner à eux-mêmes ceux qui sont incorrigibles. — Les Béréens ont quelques églises en Ecosse, en Angleterre et dans quelques Etats de l'Union, principalement dans la Pensylvanie et la Caroline.

BÉRÉENS. On appelait ainsi les nazaréens établis à Bérée, ville voisine de Salonique. C'était une secte juive qui avait adopté les erreurs des ébionites sur la divinité de Jésus-

Christ.

BÉRENGARIENS, disciples de Bérenger, le premier qui osa attaquer le dogme de la présence réelle. Ce Bérenger élait archidiscre d'Angers, trésorier et écolâtre de l'eglise de Tours, sa patrie. Il commença, en l'an 1047, à débiter sur l'eucharistie une doctrine nouvelle qui fit beaucoup de bruit dans l'Eglise de France. Attaché par état à l'étude de la théologie, il eut occasion d'examuer les écrits de Paschase, abbé de Corbie, qui, dans le siècle précédent, avaient déjà suscité une dispute assez vive, parce qu'il y était dit formellement que le corps de Jésus-Christ dans l'eucharistie est absolument le même que celui qui est né de la Vierge; que nous mangions le même corps qui avait été allaché à la croix, que nous buvions le sang qui avait con lé du côté de Jésus-Christ. Cette proposition est absolument conforme à l'enseignement de l'Eglise; mais comme jusquela on s'était contenté de croire et d'admettre la présence réelle sans chercher à l'expliquer d'une manière aussi formelle, ces expressions parurent nouvelles et choquantes, elles suscitèrent des contradictions. Bérenger roulut examiner à fond la question; et considérant que le pain et le vin conservaient après la consécration les propriétés et les qualités qu'ils avaient auparavant, qu'ils produisaient malériellement les mêmes effets, il en conclut que le pain et le vin n'étaient pas le corps et le sang qui étaient sortis de la vierge Marie, et qui avaient été immolés sur la croix : il enseigna donc que le pain et le vin ne se changeaient point au corps et au sang de Jésus-Christ. Cependant il ne comlattait point la présence réelle; il reconnaissail que l'Ecriture et la tradition ne permetlaient pas de douter que l'eucharistie ne contint vraiment et substantiellement le corps et le sang du Sauveur, et qu'elle ne lui même son vrai corps, mais il croyait que le Verbe s'unissait au pain et au vin, et que c'était par cette union qu'ils devenaient le corps et le sang de Jésus-Christ, sans changer leur nature ou leur essence physique, et sans cesser d'être du pain et du vin. C'est le système adopté plus tard par Luther sous le nom d'impanation. Favorable aux sens et à l'imagination, il attira dès lors à son auteur un certain nombre de sectateurs. Bérenger fut condamné successivement dans plusieurs conciles; il rétracta ses erreurs en 1055, au concile de Tours, puis les soutint de nouveau, les rétracta encore en 1078 au concile de Rome, présidé par Grégoire VII. Enfin il mourut dans la foi catholique, en 1088, âgé de quatre-vingt-dix ans. On l'accuse encore d'avoir condamné les mariages légitimes. d'avoir soutenu que les femmes devaient être communes, et qu'on ne devait point conférer le baptême aux enfants. On s'occupa peu de ces dernières erreurs, qui au reste lui étaient sans doute calomnieusement imputées. Plusieurs de ses disciples allèrent plus loin que leur maître, ou pluiôt, la porte une fois ou-verte à l'erreur, chacun d'eux se livra à ses opinions particulières. Ils soutenaient bien tous que le pain et le vin ne sont pas essentiellement changés, mais quand il s'agissait de préciser leur croyance, les uns disaient qu'il n'y a rien du corps et du sang de Jésus-Christ dans l'eucharistie, et que le sacrement n'est qu'une ombre et une figure; d'autres, comme leur chef, accordaient que le corps et le sang du Sauveur sont réellement présents, mais cachés par une espèce d'impanation; quelques-uns pensaient que le pain et le vin sont changés seulement en partie; quelques autres, que ces substances sont changées en effet, mais que si ceux qui se présentent pour les recevoir en sont indignes, la chair et le sang de Jésus-Christ reprennent la nature du pain et du viu. Voy. notre Dictionnaire des Hérésies, article BÉRREGER.

BER

BERES, religieux géorgiens de l'ordre de Saint-Basile. Ils ne mangent jamais de chair, et prétendent même qu'on ne peut porter le nom de religieux quand on fait usage de viande. Ils portent la barbe et les cheveux longs, jeûnent et prient fort exactement. Du reste ils vivent dans une profonde ignorance. Les Mingrétiens font eux-mêmes leurs enfants Bères, en leur mettant sur la tête une calotte noire qui leur couvre les oreilles; puis ils les confient à d'autres Bères ou à des moines grees pour les élever.

des moines grecs pour les élever.

BÉRÉSESENGH, autrement Sade ou Sède, représente, dans la mythologie des Parses, le seu primitif. De lui dérivent trois seux qui ne sont que ses rayons : gouschasp, seu des étoiles; mihr, seu du soleil; bersin, seu de la foudre. Les livres zends reconnaissent encore d'autres seux : celoi des métaux, behram; celui des plantes, khordad, et celui des animaux, nériosengh. Chacun d'eux est rapporté à un être divin ou à une planète-dieu :

Faux. Dieux. Bérésésengh à Saturne. à Anabid (Vénus). Gouschasp à Mithra (Soleil). Mibr Bersin à Japiter. à Mars. Behram Khordad à la Lune. Nériosengh à Mercure.

BERGÉLMER, sage géant de la mythologie scandinave. Lorsque le sang d'Ymer, le mauv ils génie, coulant à grands flots, causa un déluge universel, où se noyèrent tous les Rimthursar, ses enfants, Bergelmer fut le seul qui échappa à l'inondation en se sauvant dans une barque avec sa famille, et devint la souche d'un nouveau peuple. Son histoire, comme on le voit, rappelle celle de Noé.

BERGERE DE CRET (La), jeune calviniste du Dauphiné, qui commença à prophé-tiser vers l'an 1686, à l'âge de quinze ou seize ans. Jurieu, qui était de la même secte, nous apprend que ses discours étaient sans méthode et hors des règles ordinaires; mais il prétend que c'est là un des caractères de la prophétie, car, ajoute-t-il, les inspirés, dans leurs écrits et dans leurs discours, n'ont pas suivi les méthodes humaines. Le même ministre compare au sublime des anciens prophètes, l'expression de marchands et de tricoteurs d'ames dont la bergère se servait en parlant des prédicateurs, qui s'appliquaient à faire des conversions. La jeune fille fut renfermée et cessa de prophétiser.

BERGHOUSSIYE, sectaires musulmans, fraction des Mordjiyé. Voy. NEDJARIYÉ.

BERGINUS, ancienne divinité révérée à Brescia, en Italie, où elle avait un temple et une prétresse. Un monument représente ce dieu avec un habit à la romaine, C'était peutêtre un héros du pays.

BERHOUT, lieu où, suivant les Persans, les âmes des infidèles sont détenues après la mort, en attendant le jugement général. Voy. Berzakh.

BERNARD DE THURINGE, ermite qui annonça, vers le milieu du x' siècle, que la fin du monde était proche. Il appuyait son sentiment sur un passage de l'Apocalypse qui porte qu'après mille ans l'ancien serpent sera délié, et que les justes entreront dans la vie et régneront avec Jésus-Christ. Or cet ancien serpent, au dire de Bernard, ne pou-vait être que l'Antechrist, et comme l'année 960 était déjà révolue, la sin du monde ne pouvait être fort éloignée. Bernard appuyait ses réveries d'un raisonnement ridicule, prétendant que lorsque le jour de l'incarnation du Verbe se rencontrerait avec le vendredi saint, ce serait le signal du désordre des éléments; or cette coincidence avait lieu dans une des années de la fin du siècle. Enfin, et pour ôter tout sujet de doute, Bernard prétendait avoir reçu à ce sujet une révélation particulière. On ne saurait se faire une idée de l'effroi que ces contes absurdes jetèrent dans la société. Une éclipse de soleil, arrivée sur ces entrefaites et que Bernard n'avait pas songé à prédire, acheva de porter le désordre dans les esprits; chacun, persuadé que le jour du jugement était arrivé, fuyait et cherchait à se cacher dans les rochers et dans les cavernes. Enlin le soleil reparut, le monde roula comme à l'ordinaire, un nouveau sièle commença, et l'estroi et l'erreur se calmèrent peu à peu.

BERNARDINES, religieuses bénédictines qui suivent la réforme de Saint-Bernard. Yoy. Branandins. Yoy. aussi notre Diction-

naire des Ordres religieux.

BERNARDINS, religieux de l'ordre de CIteaux, foudés sur la fin du xi° siècle par Robert de Molème. Ce saint abbé se rendit

avec quelques autres moines bénédictins dans une solitude au milieu des bois, à quatre lieues de Dijon, pour y vivre, suivant leur premier institut, du travail de leurs mains. Ce lieu, nommé Citeaux, devint le berceau d'un ordre célèbre, auquel saint Bernard donna un nouveau lustre en y entrant quinze ans après sa fondation. L'habit des religieux, qui auparavant était noir, devint blanc, en vertu d'un décret qui avait force de loi dans tout l'ordre, et par une dévotion spéciale à la Mère de Dieu, à laquelle cette maison fut dédiée. C'est de saint Bernard que les religieux prirent le nom de Bernandins. Voy. ce mot dans notre Dictionnaire des Ordres religieux.

BEROOZANAH OU VAIROTCHANA, UR des cinq bouddhas célestes des Mongols; son empire est situé vers l'Orient. Sa couleur est le jaune. Il a pour épouse Vadjra-Dhatvi, qui est sa faculté active; son fils spirituel est

Maitreva.

BÉROUTH. épouse d'Elion ou Hypsistus (le Très-Haut), la principale divinité des Phéniciens. Elle le rendit père d'Uranus et de Ghé (le Ciel et la Terre). Comme le nom Bérouth signifie la création, il s'ensuit de cette théogonie de Sanchoniaton que c'est le Dieu très haut qui créa le ciel et la terre.

BERRETINS, religieux que l'on nommait ainsi, parce qu'ils portaient un bonnet ap-

pelé par les Italiens barretino.

BERSIN, le feu de la foudre, dans la my-

thologie parse. Voy. Bénésésznen.

BERSTUK, un des génies des forêts, chez les anciens Slaves; il avait la forme d'un bouc.

BERTAUT-REGNAUD, natif de Wurtzbourg, en Franconie, se sit ches de parti, et se mit à dogmatiser en 1359. Il enseignait, 1º que Dieu avait abandonmé Jésus-Christ lorsque celui-ci était sur la croix, ce qui l'avait obligé à se maudire lui-même et a maudire la mère qui lui avait donné le jour, et la terre qu'il arrosait de son sang; 2º il prétendait que l'homme pouvait par ses propres forces parvenir à la plus haute perfection et devenir impeccable; 3° qu'un larque, inspiré du ciel, peut contribuer plus puissamment à la conversion des âmes que les prédicateurs évangéliques par la force de l'Evangile et la sublimité de leurs discours; 4° qu'une personne vertueuse qui prendrait du pain ordinaire avec une pieté forvente et avec devotion, recevrait autant et plus de graces qu'en participant à l'eucharistie. — L'autorité séculière s'empara de Bertaut et le livra aux flammes; mais il n'en eut pas moins des partisans qui, en Allemagne, se réunirent aux Béguards.

BÉRYLLIENS, disciples de Béryllus, évéque de Bosra en Arabie. Cet hérésiarque enseignait que Jésus-Christ n'avait pas existé personnellement avant son incarnation, qu'il n'avait commencé d'être Dieu qu'en naissant de la Vierge, que Jésus-Christ n'avait élé Dieu que parce que le Père demeurait en lui, comme dans les prophètes. Plusieurs évéques disputèrent contre lui pour le tirer de son

erreur, et ne pouvant le réduire, ils appelèrent à leur secours Origène, qui le pressa par des raisons si fortes qu'il le convainquit el le ramena à la saine doctrine. Il paraît toutefois que la secte qu'il avait fondée n'en conlinua pas moins de subsister, car un concile, assemblé cent ans après, fut obligé de sulminer encore des canons contre elle.

BÉRYLLISTIQUE, art magique, qui consiste à tirer des augures des apparences extraordinaires qui s'observent dans les mi-

roirs app lés berylli.

497

BERZAKH, lieu où les musulmans de la Perse supposent que les âmes des hommes eront détenues après la mort, en attendant k jugement. Son nom signisie intervalle, séparation, parce qu'il se trouve entre la vie présente et la vio future. Ils croient qu'après k jugement particulier de la tombe, les âmes te lous les humains sont renfermées dans ce lieu. D'autres croient qu'il y a deux lieux d'attente, le Berzakh pour les âmes des fidèles, et le Berhout pour les âmes des infidèles.

BÉSA, divinité qui n'est connue que par na oracle fameux d'Abydos en Egypte. Le dien n'y rendait ses réponses que par des billets cachetés (1).

BESCHRIYÉ, une des sectes schismatiques des musulmans. Co sont les disciples de Besschr, fils d'Al-Motamer. Ils portent la liberté del'homme à l'excès, et le font presque independant. Ils croient que Dieu a bien le povoir de damner les enfants, mais qu'il y auraiten lui de l'injustice à le saire. Si donc ildamne un enfant, il faut supposer que celoi-ci est parvenu déjà à l'usage de sa raison. Les Beschriyé sont partie des Motézélé. BESMELE. Le Besmélé, ou plus régulièrement, Bism-illah (Au nom de Dieu), est pour les musulmans ce que le signe de la roix est pour les catholiques. C'est par cette formule que le croyant doit commencer toutes s sactions. Il doit la réciter lorsqu'il est quesliou, par exemple, de manger, de boire, de montrà cheval, de se coucher, de cohabiter avec a îmme, etc. Le Besmélé consiste en ces paules: Au nom de Dieu clément et miséricordeux! Louange à Dieu qui nous a favorisés de la religion musulmane. La première moi-<sup>tié</sup> de cette formule doit aussi s'inscrire à la léte de tous les livres, quel que soit le sujet qu'ils traitent : vers, prose, histoires, contes, sciences, traduction, tout doit commencer par le Besmélé. A l'ouverture d'un livre, on Moi, à la présence ou à l'absence de cette formule, juger à coup sûr si l'auteur appartient ou non à la religion musulmane. BESPOPOWSCHITCHINA. Ce mot, qui

reut dire sans prétres, est le nom d'une pelile branche de la secte des Strigolniks. Ils loat très-ignorants et brutaux, et ont une rersion insurmontable pour l'Eglise russe. Leur turbulence a mis plusieurs fois l'Etat STRIGOLNIKS. BESTAMIS, religieux musulmans, fondés

par Bayézid Bestami, qui mourut en Syrie, à Djébel Bestan, l'an de l'hégire 261 (874 de J.-C.). Ils appartiennent à la congrégation du khalife Abou-Bekr. Voy. Deawisch.

BESYCHIDES, prêtres du temple des Furies, élevé près de l'Aréopage par le conseil d'Epiménide de Crête.

BÉTA, titre que prennent les prétresses du royaume de Juidah, qui florissait en Afrique il y a quelques siècles. Elles jouissaient d'une grande considération dans la contrée, ce qui leur inspirait tant d'orgueil qu'elles prenaient le titre d'enfants de Dieu. Tandis que les autres femmes, suivant l'usage du pays, sont les esclaves de leurs maris, les Bétas commandent à leurs époux avec une hauteur tyrannique. Elles sont en droit d'exiger d'eux qu'ils les servent et qu'ils ne leur parlent qu'à genoux. Ceux-ci n'osent leur commander ni les reprendre, encore moins les menacer ou les corriger; s'ils le faisaient, ils devraient s'attendre à voir fondre sur eux une nuée de ces mégères armées de bâton, et s'estimer heureux de ne point perdre la vie sous leurs coups. Aussi les plus sensés parmi les Nègres se gardent bien de prendra pour épouses des femmes de ce rang. Cependant ils ne pourraient s'opposer à ce que l'on choisit leurs femmes pour les élever à la dignité de Bétas. Voici comme l'on choisit les silles qui doivent être prêtresses : au commencement du printemps, les vieilles prêtresses sortent de leurs maisons, lorsque la nuit est venue, et viennent dans la ville un bâton à la main. Elles se séparent alors par bandes de vingt ou trente, en courant comme des furieuses et en criant : Nigo, bodiname, c'est-à-dire : Prends, attrape. Elles enlèvent en même temps toutes les petites filles de huit à douze ans sur lesquelles elles peuvent mettre la main; cependant il leur est interdit d'entrer dans les maisons, et de forcer les portes ou les murailles; mais malheur à quiconque s'opposerait à ce qu'elles enlevassent les filles qui se trouvent dehors, il serait tué infailliblement par les prêtres, s'il n'était déja assommé par les Bétas. Mais comme c'est un honneur d'avoir, dans sa famille, une fille consacrée au serpent, il arrive assez souvent que les parents exposent les leurs à la porte de leur maison. Cette course dure ordinairement quinze jours. Lorsque tout le royaume est parcouru, et qu'on a enlevé le nombre d'enfants prescrit, les Bétas emmènent ces enfants dans leur monastère, les traitent avec douceur, leur enseignent les danses et les chants religieux. Ensuite il s'agit de les marquer. Cette opération a lieu au moyen d'incisions qu'on leur fait sur le corps avec des pointes de fer, de manière à représenter des fleurs, des ani-

ouvrage, chap. 7, l'auteur traite d'une manière curieuse la coutume de consulter les oracles par des billets cachetés.

<sup>11</sup> Voy., au Supplément de notre Dictionnaire des Sciences occultes, tome XLIX de l'Encyclopédie l'éologique, la Réponse du P. Baltus à l'Histoire des Orecles de H. de Fontenelle. Dans la 11° partie de cet

maux et surtout des serpents. Les plaies qui en résultent sont promptement guéries par des remèdes à elles connus, mais les cicatrices ne s'effacent jamais. Ces enfants paraissent alors vêtues d'un satin noir moucheté, qui, dit-on, est d'un effet assez agréable. Après guérison parfaite et instruction suffisante, on ramène ces petites filles à leurs parents pendant une nuit obscure, on les dépose sur le seuil de la porte d'où elles appellent quelqu'un pour venir les recueillir. Mais, quelques jours après, les vieilles prétresses se présentent elles-mêmes pour se faire payer le prix de la pension pour tout le temps que les ensants ont passé dans la communauté. Ces jeunes filles doivent, sous les peines les plus sévères, garder un profond silence sur tout ce qui s'est passé dans la maison où elles ont reçu l'initiation. De temps en temps elles doivent retourner à cette maison pour répéter les chants et les danses qu'elles ont appris. Lorsqu'elles sont devenues nubiles, c'est à dire vers l'âge de 14 ou 15 ans, on fait la cérémonie de leur mariage avec le serpent. Les parents les parent alors de leurs plus beaux atours; puis on les conduit à la maison du Grand Serpent, et lorsque la nuit est venue, on les fait descendre deux ou trois à la fois dans un caveau qui a des souterrains à droite et à gauche, où l'on dit que se trouvent deux ou trois serpents, comme procureurs du Grand Serpent. Pendant que le mystère s'accomplit, leurs compagnes et les autres prétresses dansent et chantent au son des instruments, mais assez loin du caveau pour ne rien voir ni entendre de ce qui s'y passe. On comprend que les enfants qui résultent parfois de ces mariages mystérieux ne ressemblent pas le moins du monde à des serpents. Le lendemain, ces filles, considérées dès lors comme les épouses du dieu, sont reconduites solennellement chez leurs parents, et agrégées complétement au corps des prêtresses; en cette qualité elles oni part aux offrandes qu'on fait à leur mari le serpent.

BETCHERINS, nom que les Mandingues donnent à leur prêtres. Ceux-ci s'adonnent à la magie et aux sortiléges. Ils distribuent au peuple des billets ou amulettes qu'ils prétendent fort efficaces pour étoigner les dangers. Le grand Betchérin réside dans la

capitale de l'I tat.

BETHLÉEM (NOTRE-DAME DE), ordre militaire institué par le pape Pie II, en 1459, pour empêcher que l'île de Lemnos ne rentrât sous la domination des Turcs. Les statuts portaient que les chevaliers résideraient dans l'île, et s'opposeraient constamment aux courses des Turcs dans l'Archipel et dans le détroit de Gallipoli; mais, malgré leur valeur, l'île de Lemnos fut prise par les musulmans, et l'ordre devenu inutile fut supprimé. Voy. notre Dictionnaire des Ordres religieux, art. Bethléem (Chevaliers des ordres de).

dres de).

BETHLÉEMITES. 1º Religieux établis à Cambridge en Angleterre au xiiiº siècle, ayant le même habit que les dominicains,

si ce n'est qu'ils portaient sur la poitrine une étoile rouge, en mémoire de celle qui annonça aux mages la naissance de Jésus-Christ à Bethléem. Voy. notre Dictionnaire des Ordres religieux, art. Bethléemitts ou Porte-Étoiles.

2º On donne aussi ce nom à des religieux hospitaliers fondés par Pierre de Bétencourt aux îles Canaries, d'autres disent à Guatimala dans la Nouvelle-Espagne, en 1660. Elle s'est étendue depuis dans le Péron et dans le Mevique. Innocent XI les approuva en 1687, leur permit de saire des vœux et leur donna la règle de saint Augustin. Clément XI les confirma en 1707. Ces religieux s'emploient particulièrement au service des malades dans les hópitaux et à l'instruction publique. Leur costume est semblable à celui des capucins, hormis que leur ceinture est de cuir, qu'ils portent des souliers et qu'ils ont au cou une médaille représentant la naissance de Jesus-Christ. - Il y avait aussi dans leur congrégation des maisons de filles dont les fonctions étaient les mêmes. Voy. notre Dictionnaire des Ordres religieux, art. Bethléemites (Religieux hospitaliers).

BÉTI, nom que l'on donne au grand pontife et généralement à tous les prêtres attachés au culte du serpent, dans le royaume de Juidah, en Afrique. Le grand prêtre a une autorité presque royale; le peuple est persuade qu'il converse familièrement avec le Grand Serpent; cette dignité est héréditaire dans la même famille. Les jeunes gens que l'on choisit pour être Bétis sont tatoues au moyen d'instruments tranchants, semblables à ceux que l'on emploie pour mar-

quer les prétresses. Voy. BÉTA.

BETYLES, pierres que les anciens croyaient animées et que l'on consultait comme des oracles. Les Grecs croyaient que c'était un bétyle que Saturne avait avalé. Voy. Abaddin. Les bétyles que l'on trouve maintenant dans les cabinels des curieux, montrent que la plupart sont des aérolithes; aussi Dasmascus témoigne qu'on en rencontrait principalement sur le mont Liban, où ils descendaient dans un globe de feu et voltigeaient en l'air. Il y en avait de plusieurs formes, mais ils étaient le plus souvent ronds ou ovoides; souvent on y traçait des caraclères ou des dessins particuliers. Les anciens y attachaient une puissance singulière, et professaient pour ces pierres une profonde vénération. Un médecin, nommé tasèbe, en portait une dans son sein et prétendait en recevoir des oracles sous forme d'un léger sifflement qu'il savait interpréter. Les Romains envoyèrent une brillante ambassade en Phrygie, pour en rapporter un betyle célèbre, et amener les prêtres attachés à son service. Le temple d'Héliogabale, ca Syrie, en possédait un non moins fameux qu'on prétendait tombé du ciel. M. Michaud en a trouvé un fort remarquable à Takht-Kesra en Perse sur lequel plusieurs savants ont déjà exerce leur sagacité. On peut mettre au nombre des bétyles certaines pierres

consacrées dans le temple de Minerve Chaltidique à Sparte. On les trouvait dans l'Euvotes; leur figure ressemblait à celle d'un tasque; au son de la trompette elles s'éleraient sur l'eau, et se replongeaient au fond de fleuve, au nom des Athéniens, circon-stance qui leur fit donner le nom de trasydiles hardies et craintives). Le nom de bétyles ou tilles paraît être venu de l'Orient, comme s pierres elles-inèmes, et signifier maison

le Dieu, בית-אל, beithel.

BBUL, dieu des anciens Irlandais; on lui mmolait des victimes, et on implorait sa rotection pour les biens de la terre. On illumait aussi deux feux dans chaque terrivire de l'île, et l'on faisait passer entre ces inx un certain nombre de bestiaux de chape espèce, dans l'intention de les garantir le maladies contagieuses. Le jour de cette ssemblée, qui correspondait au premier mai, e nommait Tha-Beul-Tinne, le jour du seu k Beol. Ce dieu avait sans doute des rapports avec le Bélénus des Celtes gaulois.

BEYANIYÉ, disciples de Béyan, fils de imasn el-Témini en-Nahédi. Ce sectaire assolman disait que Dieu avait la forme homaine; qu'en conséquence il périrait enlièrement, à l'exception de son visage. Il meignait aussi que l'esprit de Dieu s'était incorporé dans Ali, puis dans son sils Mo-lammed ibn-Hanésiyé, ensuite dans Ibn-Haschem. Les Béhaniyé font partie des

BEZLEA, dieu du crépuscule, chez les

anciens Slaves

BHADRAKALI, déesse hindoue, fille de Sita; d'autres la confondent avec Bhavani, éponse de ce dieu. Le géant Darida avait men de Brahma le privilége de ne pouvoir tre tué par quelque homme que ce fût. Enbardi par cette assurance, il osa défier au combai Siva, le ponvoir destructeur; celui-ci envoya contre lui une femme qui lui abattit latele; mais cette tête n'était qu'apparente; ilea avait un grand nombre d'autres semblales, qui se remplaçaient successivement aussiloi qu'une d'elles était coupée. Aussi, de le lendemain, il provoqua de nouveau le dica, qui détacha contre lui cinq femmes stiales; elles lui coupèrent chacune une léle, mais ce n'était pas encore la véritable. il renouvela encore son dési le jour suivant, ei la divinité aurait sans doute fini par succomber, si une vertu particulière, échappée de corps de Vicknou, n'eût passé alors dans <sup>celui</sup> de Siva. Elle sortit alors du front du dien par son œil, sous la forme d'une femme fgantesque. Sept jours durant, cette femme, Mande Bhadrakali, combattit Darida, et chaque jour tombait une tête nouvelle. La desse s'aperçut enfin que cette propriété tait due à des bracelets et à un livre contenant des formules mystériouses que le géant lenait de Brahma. Elle réussit à l'en priver Pir ruse, et put enfin lui abattre sa tête véritable. Bhadrakali est représentée avec buit lisages el seize mains très noires, de grands Jeux ronds, des dents semblables aux défenses d'un sanglier Elle porte à chaque

oreille un éléphant en guise de pendants d'oreille; son corps est entouré de serpents entrelacés; des plumes de paon forment sa chevelure. Elle tient de ses mains une épée, un trident, une jatte, un sabre, un javelot. une pique, un singe, et le tchakra ou roue mystérieuse. Cette déesse est appelée Mariatale sur la côte de Coromandel; c'est la grande divinité des tchandalas ou parias. Elle est invoquée contre la petite vérole, car les Indiens sont persuadés que c'est elle qui envoie cette maladie. On lui a érigé des tem-ples nombreux, dans lesquels on lui fait des offrandes et des sacrifices pour désarmer son courroux. Le peuple y chante des hymnes dont les paroles sentent l'obscénité, parce qu'elle est regardée, ainsi que Siva, comme l'arbitre de la vie et de la mort, de la reproduction et de la destruction. De là vient que le yoni, image du sexe féminin, estson symbole, comme le lingam est celui de Siva. C'est aussi en son honneur qu'a lieu la sête connue sous le nom de Tchakr-Poudja. Voy. BHAVANI, KALI, PANVATI.
BHADRA-KALPA, ou l'âge dessages; c'est.

suivant les bouddhistes, celui dans lequel nous vivons : il doit durer 336,000,000 d'années, il y en a déjà d'écoulées 151,200,000. Durant cette période, la vie de l'homme décroit successivement depuis 50,000 ans

jusqu'à dix ans ; lorsque les hommes verront leur vie s'écouler dans ce court espace de temps, cet âge sera près de finir, les mille bouddhas auront paru. Toutefois jusqu'à ce moment il n'en est encore venu que quatre sur la terre; mais sur la fin des temps ils se succéderont plus rapidement. Les hommes, alors réduits à un petit nombre et à une

courte vie, se livreront des combats acharnés. En cet instant terrible apparaîtra le bouddha Maitreya, qui régénérera le monde; un nouvel âge commencera, et la vie de

l'homme reprendra sa progression ascen-

BHADRI-CHOUKLA-PANTCHAMI, fête hindoue qui a lieu le 5 de la seconde quinzaine du mois de bhâdon. On fait en ce jour le poudja (adoration) des richis et des mounis, et d'autres actes méritoires.

BHADRI-KRICHNA TRITYA, ou le troisième jour de la première quinzaine de bhadon. Les femmes hindoues font en ce jour le nirjala (privation d'eau) et d'autres actes méritoires. Celles des castes inférieures se réunissent et se jettent de la boue l'une à

BHAGAVAN, BHAGAVAT ET BHAGWAN. mots indiens qui signifient divin, adorable. Les Hindous appellent de ce nom leur divinité suprême. Ce mot est même la plu-part du temps le synonyme de Dieu. Les chrétiens de l'Inde donnent aussi ce nom au vrai Dieu.

BHAGAVATA, ancienne secte d'Hindous qui adoraient Vichnou sous le nom de Bhagavat; ils imprimaientsur leur corps les marques ordinaires des Vaischnavas, c'est-à-dire l'image du disque, de la massue, etc. Ils révéraient aussi la pierre Salagramet la plante Toulasi. Ils puisaient leurs autorités dans les livres Oupanichad et dans le Bhagavat-Guita.

BHAGAVATA-POURANA, livre sacré des Hindous; le plus fameux des dix-huit Pouranas, composé, comme l'on croit, par le célèbre grammairien Vopadéva, il y a environ 600 ans. Toutefois les Hindous lui attribuent une antiquité beaucoup plus recu ée, car ils soutiennent que ce poëme a pour auteur le compilateur Vyasa. Voy. Pourana, Vyasa-

BAGHAVAT-GUITA, ou le chant divin, nommé aussi simplement Guita ou le Chant par excellence, est un épisode extrait du célèbre poëme indien le Mahabharata. On y chante les querelles et les hauts faits des descendants de Bharata, ancien souverain de l'Hindoustan. Depuis, ce livre a été compris dans la collection des Oupanichad, espèce de livres canoniques des Indiens. En effet, le Bhagavat-Guita peut être considéré comme la source principale de la philosophie et de la religion des Hindous; il est fondé sur le système philosophique du Sankhya, qui a aussi servi de base à la doctrine religieuse de Bouddha. L'auteur est monothéisle pur, et son poëme, qui tient compte de plusieurs systèmes philosophiques représentant le combat entre le déisme et l'athéisme, entre les unitaires et les idolâtres, révèle ainsi un haut degré de culture intellectuelle. Mais quel est cet auteur? Les Indiens supposent encore que c'est le célèbre Vyasa-Déva. Au reste, le mérite de ce livre est tel, suivant eux, que, placé par les richis dans une balance avec les quatre Védas, il sut trouvé plus pesant.

BHAGAVATI. Ce mot, qui en général signifie divine, adorable, déesse, s'applique particulièrement à Dourga, épouse de Siva.

BHAI-DOUDJ, le second jour de la quin-zaine lumineuse du mois de kartik. Ce mot signifie le second jour du frère. On célèbre ce jour-là une fête en l'honneur de Yama-Radja, roi des enfers. La légende rapporte qu'à pareil jour il se rendit chez Yamouna, sa sœur jumelle, et fut hébergé par elle. Yamouna, après avoir fait le poudja (adoration) de son frère, s'écria: Les femmes qui se comporteront comme je viens de le faire rece-vront de mon srère Yama-Radja l'absolution de leurs péchés. En conséquence, les sœurs font venir ce jour-là leurs frères auprès d'elles, leur servent dissérents mets et leur font cadeau d'une robe. Les frères font en retour à leurs sœurs des présents selon leurs moyens. Ces témoignages d'amitié fraternelle assurent, à ce qu'ils croient, une longue existence.

BHAIMYÉKADASI, fête célébrée par les Indiens le onzième jour de la lune de magh (février). On dit que cette cérémonie a d'abord été observée par Bhima, un des princes pandavas, en l'honneur de Vichnou, en conséquence des instructions de Vasoudéva. faut remarquer que tous les onzièmes jours de la lune sont gardés scrupuleusement par les Hindous, et particulièrement par les Voichnateus, ou adorateurs de Vichnou. Le jeûne du

onzième jour est déclaré égal en efficacité à mille aswamédhas (sacrifices du cheval); manger, ce jour-là, est quelque chose d'aussi affreux que de tuer sou père, sa mère ou son gourou. D'après le rituel, le dévot doit à cette occasion jeuner la veille et se baigner au coucher du soleil. Le onze il faut qu'il se baigne encore le matin, et qu'il fasse brûler par des brahmanes des offrandes à Pourouchottama et aux autres formes de Vichnou. Cette cérémonie a lieu sous le Pandel, ou tente dressée à cet effet dans la cour de sa maison; pendant ce temps-là, le propriétaire accomplitune série fort compliquée de prières et de gesticulations. Il n'y a point cependant d'image de Vichnou; on l'invoque au moyen de formules tirées des Védas. L'adorateur observe le jeune le plus strict pendant toute la journée et passe la nuit à faire exécuter des chants et de la musique. Le douze du mois, au matin, il renvoie les brahmanes avec des présents, se baigne et prend alors son repas, dans lequel il ne doit pas entrer de viande. L'accomplissement de cette cérémonie remet les péchés commis par l'omission des jeûnes prescrits pendant les douze mois précédents.

Plusieurs ouvrages indiens assignent dans l'accomplissement du *Bhaimyékadasi* des différences dont nous ferons grâce à nos lecteurs.

BHAIRAV. Le 8 de la seconde quinzaine du mois d'aghan, les Hindous célèbrent l'anniversaire de la naissance de Mahadéva (Siva) nommé aussi Bhairav. On fait en ce jour le poudja de ce dieu. On se rend au temple de Mahadéva, on lui offre des gâteaux en forme de couronne, des guirlandes de fleurs, etc.; et on fait la veillée religieuse, acte considéré comme très-méritoire. L'habitant de Bénarès qui omettrait, ce jour-là, le poudja de Mahadéva se rendrait coupable d'une grande faute.

BHAKTAS. Ce mot, qui signifie serviteurs, ou adorateurs, est le nom que l'on donne à certains religieux hindous plus connus sous celui de DAKCHINAS. Voy. ce mot.

BHARAT-MILAP, ou Entrevue de Bahrata, fête hindoue qui a lieu le 11 de la seconde quinzaine du mois de kouar, en mémoire de la réunion de Rama-Tchaudra et de son frère Bharata. On fait en ce jour des actes méritoires et on tient un grand méla (assemblée) auquel se rendent beaucoup d'Indiens.

BHASKARA, le Solem ou plutôt le dieu de la lumière, dans la mythologie hindoue.

BHAVANI, épouse de Siva, appelée aussi Dourga, Kali, Bhadrakali, Parvati, etc. Elle a une multitude d'attributs; mais sous le nom de Bhavani elle est considérée dans sa forme douce et pacifique. On la représente sur la tête et le front de Siva dont elle naquil, les cheveux flottants, ayant un diadème de lotus, et tenant l'urne sacrée d'où les eaux bienfaisantes, versées à grands flots, vont amortir les brûlantes ardeurs du dieu qui

préside avec elle à la reproduction des êtres. Elle est le principe femelle de la création; unic à Siva, elle forme le mystique symbolé de l'union des deux pouvoirs générateurs. Elle préside aux enfantements, à toute espèce de production, à l'exploitation des nines, etc. Elle se prend pour la Lune, pour le Gange; elle représente la combinaison de l'onde avec la flamme, véritable principe du monde, suivant la cosmogonie hindoue. Les avants lui trouvent aussi des rapports avec la Vénus marine; le nom latin et le nom sascrit ne sont pas même sans ressem-

BHICHMA, ancien héros de l'Hindoustan. Il mourut le 8 de la seconde quinzaine de magh, et monta au ciel, conformément à son ment désir. Comme il n'était pas marié et qu'il ne laissa pas d'enfants qui pussent prier pour lui, les Hindous offrent en ce jour pour ses mânes le tarpan (libation d'eau), et donnent l'aumône à son intention. Ces ades sont regardés comme très-méritoires.

BHICHMACHTAMI, sête célébrée par les Bindous, le 23 du mois de magha, qui cor-respond à sévrier, en l'honneur de Bhichma, fils de Ganga, la déesse du Gange, et grand oncle des Pandavas et des Kauravas, antiques souverains de l'Hindoustan. Bhichma fut thé dans la célèbre bataille de Kouroukchétra; et comme il mournt sans laisser d'enlants pour lui rendre les derniers devoirs, on fait ce jour-là à ses manes, pour suppléer i ce défaut, des libations d'eau, et on lui offre de la graine de sésame et du riz cuit. Par ces actes religieux on expie les péchés qu'on a commis pendant toute l'année. Ce qu'il y a de particulier dans ce rit, c'est que les Indiens des quatre castes primitives doivent y prendre part; si un brahmane ou un individu de toute autre caste négligeait de s'en acquitter, il perdrait le mérite des bonnes œuvres qu'il aurait saites pendant l'année. En présentant les offrandes, on prononce ces paroles : J'offre cette eau au héros Bhichma, mort sans enfants, de la race de Tyaghrapada, chef de la maison de Sankriti. Que Bhichma, fils de Santanou, qui a toujours dit la vérité, qui a subjugué ses passions, obhenne, par la vertu de cette eau, les effets des oblations qu'auraient faites ses enfants et ses Priils-enfants! On voit, suivant la remarque de M. H. Wilson, que les manes ne sont pas difficiles à contenter : Parva petunt manes,

Il y a une autre fête de Bhichma, célébrée <sup>du</sup> 11 **au 1**3 du mois de kartik. Elle **a** les caracières d'une cérémonie sunèbre, car on y Pralique des mortifications et des jeunes, et elle remet les péchés. On adore une effigie de Bhichma, faite pour cette occasion, et placée sur une mesure de sésame : on l'iuroque sous la dénomination de Dharma-Radja ou de Yama, le juge des morts. On dit que cette cérémonie a été ordonnée par Bhichma, lorsqu'il fut blessé mortellement, el qu'elle doit être observée par les individus de louies les castes, même par les femmes. Toutesois elle paraît maintenant tombée en

désuétude ; la première même n'est plus pra-

tiquée dans le Bengale. BHIKHARIS, religieux mendiants, adorateurs de Vichnou. Quelques-uns d'entre eux vont complétement nus; les autres portent des vétements rouges et jaunes, et ont le nama ou symbole de Vichnou marqué sur le front. La principale occupation de leur vie contemplative consiste à demander l'aumône. Ils portent à cet effet une écuelle de cuivre qu'ils frappent avec une baguette, et se servent aussi d'une conque ou de sonnettes pour étourdir les passants et leur extorquer des charités. Ils se rendent très-importuns, et vont quelquefois par milliers dans les lieux de pèlerinage, demandant l'aumône avec insolence, dansant au son de leurs instruments, chantant des chansons obscènes qui ont pour sujet les amours de Krichna et de Radha ou de Rama et de Sita. Ils sont d'une intempérance extrême dans l'usage de la boisson et des aliments, se repaissant de toute sorte de viandes, celle de vache exceptée; huvant immodérément des liqueurs enivrantes pour s'exalter. Ils se livrent alors à des pratiques soi-disant religieuses, qui sont de la dernière indécence, comme, par exemple, celle du Sakti-Poudja. Si l'un d'entre eux à recu une injure, toute la troupe se rassemble autour du coupable, et le force par ses menaces à payer une amende arbitraire; quelquefois même tout un village est solidaire et se voit obligé de payer une grosse somme pour se débarrasser d'eux. L'argent ainsi extorqué est employé alors à un grand festin. Les

BHIKCHAS, ascètes bouddhistes du troisième ordre. Ils vivaient des charités des autres et demandaient l'aumône.

personnes de toutes les castes, même les

parias, peuvent entrer dans cet ordre, qui

ne jouit, au reste, d'aucune considération.

BHIMESWARA, épithèle de Siva. Ce nom signifie Seigneur terrible.

BHOGUI-PONGAL, nom du premier jour de la fête de Pongal chez les Indiens : ce mot signisie Pongal de la joie. Ce jour-là les parents et les amis se font des visites et des présents mutuels, se donnent des repas, et tout se passe dans les divertissements et les plaisirs

BHOUDANA, don de terres, un des trois dons auxquels la religion brahmanique attache de grands mérites. Il n'est fait que par des personnes aisées. Elles donnent des terres labourables ou des jardins à des temples ou à des brahmanes, ou bien elles font construire sur les routes des étangs ou des madans, bâtiments publics connus des Européens sous le nom de chauderies. Les deux autres dons sont Gaudans, le don d'une vache, et Kannigadana, le don d'une vierge. Celui qui accepte un de ces dons est censé se charger des péchés de son hienfaiteur, et doit les expier par de bonnes œuvres et des

cérémonies religieuses. BHOUMI-DÉVI, c'est-à-dire déesse de la terre, est un des noms de Lakchmi, épouse

de Vichnou. Voy. LAKCHMI.

BHOUMI - TROUKO - SANGHIANG - DI-ATO-BATOR, déva ou génie tout-puissant auquel croient les habitants des monts Teng-Gar, dans l'île de Java.

BHOUT, sorte d'esprits vénérés par les habitants de Kamaon, au nord de l'Inde. Ce sont les âmes des individus qui ont péri de mort violente, et auxquels on n'a pas rendu les honneurs funèbres. Ils continuent de hanter leurs descendants, et il devient quelquefois nécessaire de les apaiser par des offrandes et des sacrifices.

BHOUTA, nom que les Indiens donnent aux génies ou démons. Ce nom signifie aussi élément, comme si les éléments n'étaient que des esprits personnisiés. Ils les considèrent plutôt comme de mauvais génies que comme des bons; néanmoins, dans plusieurs localités, surtout dans les pays de montagnes, ils sont presque les seules divinités adorées. Parmi les montagnards qui sont à l'ouest du Meissour, chaque famille a son Bhouta, auquel elle offre chaque jour des adorations et des sacrifices, afin d'être préservée par eux des maux que les Bhoutas de ses ennemis pourraient lui causer. Leur image se trouve partout. Ils sont représentés sous une forme hideuse; le plus souvent c'est une pierre informe et noircie. Il y a un grand nombre de ces démons; chacun a un nom particulier; et comme il y en a de plus puissants ou de plus méchants que les autres, ce sont ceux-là à qui l'on s'adresse de présérence. On leur sacrifie des buffles, des porcs, des boucs, des coqs et autres victimes; on leur offre du riz teint de sang, quelquefois aussi des liqueurs enivrantes et des fleurs, pourvu qu'elles soient rouges, parce que ces divinités n'aiment que le sang et tout ce qui le représente. Ces sacrifices ont aussi pour but d'apaiser leur colère, car on leur attribue les maux dont on est affligé.

BHRIGOU, un des sept richis ou sages de la théogonie indienne. Il est fils de Brahma, et naquit du cœur, d'autres disent de la peau du dieu. Il vint une seconde fols au monde, dans l'Inde, comme fils du dieu Varouna.

BHROEBOUNG, temple célèbre de la religion bouddhique, dans le Tibet, à quelques lieues de Hlassa; il est adossé à une haute montagne. Dans l'intérieur, il y a un pavillon où le Daiay-Lama va se garantir des chaleurs de l'été: il y explique en même temps la loi divine. Dans le couvent qui y est joint, on enseigne la théologie. Les religieux qui desservent ce couvent ne sont pas mariés.

BlA, nom grec de la Violence. Les Grecs en avaient fait une divinité allégorique à laquelle ils donnaient le Styx pour père et Pallas pour mère.

BIBÉSIR ET ÉDÉSIR, divinités des festins chez les auciens Romains; l'une présidait au vin et l'autre à la bonne chère.

BIBI-MARIAM, Madame Maric. C'est ainsi que les musulmanes de l'Hindoustan appellent la sainte Vierge, pour laquelle elles ont

de la dévotion, et dont elles recherchent et conservent volontiers l'image. Elles en racontent une infinité d'histoires apocryphes.

BIBLE (LA), c'est-à-dire le Livre par excellence : collection des livres sacrés écrits par des auteurs inspirés de l'Esprit de Dieu. La Bible est divisée naturellement en deux parties : l'Ancien et le Nouveau Testament. La première contient la révélation depuis le commencement du monde jusqu'à Jésus-Christ; la seconde, la révélation faite par Jésus-Christ et transmise par les apôtres.

Voici le nombre et la division de tons les livres qui composent la Bible, suivant le décret du concile de Trente.

## I. L'Ancien Testament contient 46 livres, savoir:

```
1º Livres historiques:
                            1 La Genèse.
                            2 L'Exode.
  Le Pentateuque.
                            3 Le Lévitique.
                               Les Nombres.
                              Le Deutéronome.
                            6 Josne.
                              Les Juges.
                              Ruth.
                            8
                              ler des Rois.
                            9
                           40 Île
  Les Rois.
                           44 IIIe
                           12 IV.
                           13 les des Paralipomèn.
  Les Paralipomènes.
                           44 II*
                           15 Esdras
  Les livres d'Esdras.
                           16 Néhémie.
                           17
                              Tobie.
                           18 Judith.
                           19 Esther.
                           20 Job.
                           24 les des Machabées.
  Les Machabées.
                           22 II•
2º Livres moraux.
                           23 Les Psaumes.
                           24 Les Proverbes.
                           25 L'Ecclésiaste.
                           26 Le Cantique des cant.
  Les livres Sapientiaux.
                           27 La Sagesse.
28 L'Ecclésiastique.
                           29
                              Les Lamentat. de Jér.
3º Livres prophétiques.
                           30 Isaie.
                              Jérémie.
                           31
  Les grands prophètes.
                              Ezécbiel.
                           32
                              Daniel.
                           33
                           34 Baruch.
                           35 Osée.
                           36 Joël.
                              Amos.
                           38 Abdias.
                           39
                              Jonas.
                           40 Michée.
Les 12 petits prophètes.
                              Nahum.
                           42 Habacuc.
                           43
                              Sophonie.
                              Aggóe.
Zachario.
                           46 Malachie.
```

II. Le Nouveau Testament contient 27 livres, savoir:

```
1° Livres historiques:

Les 4 Evangiles.

1 S Matthieg.
2 S. Marc.
3 S. Luc.
4 S. Jean.
5 Los Actes des apart.
```

BIB

```
2º Livres moraux ou
                             6 Aux Romains.
     doctrinaires.
                             7 Ire aux Corinthiens.
                            8 II •
                             9 Aux Galates.
                           10 Aux Ephésiens.
11 aux Philippiens.
                           12 Aux Colossiens.
Les Entires de S. Paul.
                            13 Ire aux Thessalonic.
                            14 IIº
                           15 lre à Timothée.
                           16 He
                           17 A Tite.
                            18 A Philémon.
                           19 Aux Hébreux.
                           20 Ire de S. Pierre.
                           21 110
                           22 Ire de S. Jean.
                           23 II.
24 III.
 Epitres catholiques.
                           25 de S. Jacques.
26 de S. Jude.
                           27 L'Apocalypse.
¿ Livre prophétique.
```

On divise encore la Bible en livres protomoniques ou canoniques du premier rang, el deutéro-canoniques ou canoniques du scond rang; les premiers sont ceux qui ont de universellement reçus par toutes les Egli-Ps: les autres sont ceux qui ont d'abord de inconnus à quelques Eglises, ou rejetés par elles jusqu'à ce que leur authenticité eût ele parsaitement constatée. - Les deutéroanoniques de l'Ancien Testament sont les inx livres des Machabées, Tobie, Judith, 14 Sagesse, l'Ecclésiastique, Baruch, et cerlaines parties des livres de Daniel et d'Esther. lous les autres, sont proto-canoniques. Ces demiers sont les seuls reconnus par les juifs, et admis par eux dans le canon des Ecriteres. Ce sont aussi les seuls dont on ait le tette bébreu. Les deutéro-canoniques sont rielés par les protestants comme apocry-

Les deutero-canoniques du Nouveau Testament sont l'Epitre aux Hébreux, les Epitres de S. Jacques et de S. Jude ; la seconde de S. Pierre, la seconde et la troisième de S. Jean, Apocalypse de S. Jean et quelques courts fragments des Evangiles. Les protestants avaient d'abord rejeté ces livres, mais ils les ont presque partout réintégrés dans les nou-reles éditions de la Bible. — La partie proto-canonique de l'Ancien Testament forme ce que l'on appelle les livres sacrés des juifs; d la Bible, dans son intégrité, est le livre sacé de tous les chrétiens. C'est une source mepuisable à laquelle vont s'abreuver, depais dix-huit siècles, tous ceux qui sont ou qui se disent les disciples de Jésus; mais, and il l'avouer? si quelques-uns y trouvent li vie, d'autres y boivent la mort. Car Dieu, n laisant entendre sa parole à la terre, a u yétablir un tribunal pour en interpréter le difficultés. Ce tribunal existait dans l'ancienne loi, il existait dans le collége des preires, dans ce que plus tard on appela le Anhedrin. L'Eglise a succédé à la Synagogue arec une puissance encore plus étendue, et celle puissance lui a été accordée par son divin chef. Admettrons-nous avec les prolestants que chacun a la libre interpréta-

tion de l'Ecriture sainte? mais alors chacun abondant dans son sens particulier, il y aura autant d'interprétations que de lecteurs; da vérité ne sera plus une, et la parole de Dieu n'aura pas plus de consistance que la parole de l'homme. C'est ce que l'expérience démontre clairement, car nous voyons que l'église protestante se fractionne et se subdivise chaque jour en sectes sans nombre. Mais, dira-t-on peut-etre, pourquoi Dieu n'a-t-il pas énoncé sa parole de manière à prévenir toute ambiguïté? Hél qui sommesnous pour prescrire au Tout-Puissant ce qu'il aurait dû faire? Ne voyons-nous pas d'ailleurs que les textes les plus simples, les propositions les plus naturelles, les plus littérales, les moins amphibologiques, sont celles qui ont soulevé le plus de questions, suscité le plus de subtilités? Disons donc, en terminant, que la Bible renferme du lait pour les enfants, du pain pour les adultes, du vin pour les vieillards, des remèdes pour les malades, du baume pour les blessés, des caustiques pour les désespérés, mais aussi du poison pour les présomptueux. C'est donc avec raison que l'Eglise refuse son approbation aux nombreuses traductions qu'en font témérairement, en langues modernes, des hommes qui n'ont recu, pour une œuvre aussi importante, ni mission, ni inspiration; c'est avec sagesse qu'elle défend de la mettre indifferemment entre les mains de ceux qui ne sont pas capables de la comprendre. Voy. notre Dictionnaire de la Bible, art. BIBLE.

BIBLE (Versions de LA). Avant Jésus-Christ, il n'y eut guère que deux traductions de l'Ancien Testament; la version chaldarque, appelée communément le Targoum, et la version grecque connue sous le nom de version des Septante. Depuis l'établissement du christianisme, l'Ancien et le Nouveau Testament furent successivement traduits en différentes langues. Mais jusqu'à l'invention de l'imprimerie, on ne trouvait guère de versions de la Bible que dans les langues dont on faisait usage dans la liturgie des différents peuples chrétiens; c'est-à-dire en grec, en latin, en syriaque, en arabe, en copte, en éthiopien, en arménien, en géorgien, en persan, en slave et en gothique. Une grande partie des versions orientales des deux Testaments ont élé réunies dans les polyglottes de Paris et de Londres. Dans les derniers siècles, l'Eglise, prévoyant le mauvais usage que des gens ignorants pouvaient faire de la lecture de la Bible, s'opposa presque toujours à ce qu'on en mit entre les mains des simples sidèles des traductions complètes en langue vulgaire, surtout lorsqu'elles n'étaient pas accompagnées d'explications faites par des personnes sages et éclairées. Il en parut cependant quelques-unes soit avec l'approbation de l'autorité ecclésiastique locale, soit malgré son opposition. Mais la libre interprétation de l'Ecriture étant le fondement principal des diverses communions protestantes, on ne tarda pas à voir paraître des traductions des livres saints dans la langue de tous les peuples qui comptaient des

protestants dans leur sein. Or, comme l'on crut voir des erreurs et de la mauvaise foi dans la plupart de ces versions, les catholiques en entreprirent de leur côté; de sorte que maintenant il n'est point de peuple en Europe qui ne possède un grand nombre de ces traductions en langue vulgaire. Il serait injuste d'accuser aujourd'hui les protestants d'infidélité dans la traduction de la Bible. Cependant il existe de nombreuses et notables différences entre les versions catholiques et protestantes. Ces variantes viennent principalement de ce que les protestants traduisent toujours sur le texte hébreu tel qu'on doit le lire suivant la Massore, et sur le texte grec du Nouveau Testament, tandis que les catholiques traduisent presque constamment d'après la Vulgate, qui est la version autorisée et suivie depuis fort longtemps dans l'E-lise latine. - Mais depuis le commencement de ce siècle les traductions des protestants ont pris un essor immense, comme on le verra dans l'article Bibliques (Sociétés).

BIBLIOMANCIE, des deux mots grecs βιδλίον, livre ou bible, et μαντεία, divination; sorte de divination employée pour connaître les sorciers et pour éviter les embûches du démon. On prétend que pour reconnaître si une personne était véritablement sorcière on la mettait dans un des plateaux d'une balance, et une bible dans l'autre. Si la personne pesait moins, elle était innocente; si elle pesait plus, elle était jugée coupable. Il y avait une autre divination au moyen de la Bible et beaucoup plus répandue; elle consistait à ouvrir ce livre au hasard, et on tirait des inductions du verset qui tombait le

premier sous les yeux.

BIBLIQUES (Sociétés). Jusqu'à la sin du siècle dernier, les protestants se moquaient du zèle des missionnaires catholiques, qui les portait à s'expatrier pour aller porter la lumière évangélique jusqu'aux extrémités de la terre, à travers mille périls et avec des travaux sans nombre. Mais voilà qu'ils se sont pris eux-mêmes à vouloir propager leur doctrine dans toutes les contrées du monde connu. Ils envoient des missionnaires largement rétribués dans toutes les nations où ceux-ci peuvent résider sans danger. Mais ils complent moins sur la parole de leurs ministres que sur la lecture de l'Ecriture sainte, pour convertir les peuples à la religion de Jésus, toujours en vertu de ce principe que l'homme est juge de la parole de Dieu. En conséquence une Société hiblique a été fondée à Londres au commencement de ce siècle, et trente ans après elle comptait dans l'Angleterre seule 629 sociétés auxiliaires. D'autres sociétés ont été établics de même à Paris, Lyon, Toulouse, Montpellier, Nîmes, Strasbourg, Nantes, Montauban et autres parties de la France, dans les Pays-Bas, la Suisse, la Prusse, dans toute i'Allemagne, la Suède, le Danemark, les Etats-Unis, etc., etc. Chaque année la Société biblique de Londres reçoit seule annuellement de deux cents à deux cent cinquante millions de francs en souscription; en 1832, elle avait

fait imprimer 12,000,000 d'exemplaires de la Bible en 143 langues. Les fonctions des missionnaires protestants se bornent à peu près à faire des lectures de la Bible et à en répandre avec profusion des exemplaires. On reproche à plusieurs de ces traductions d'étres fautives, incorrectes, barbares et in ntelligibles aux peuples mêmes pour les-quels elles ont été faites. Mais fussent-elles correctes, elles ont un inconvénient immense. En esset peut-on espérer que des peuples totalement étrangers à nos mœurs, à nos coutumes, à nos dogmes, à notre éducation, à notre littérature, se trouvent amenés à notre foi par la lecture d'un livre qui doit leur paraître au moins incompréheusible? Lorsqu'un Indien, par exemple, trouve un passage qui condamne l'amour des richesses, l'attachement aux biens de la vie, peut-il penser que c'est là la Bible, ce livre des chrétiens, connus dans l'Inde par leur insatiable cupidité? Lorsqu'un brahmane lit le chapitre de la manducation de l'agneau pascal ou du sacrifice de la vache rousse, ne doit-il pas rejeter la Bible avec mépris, comme un livre d'infâmes parias, assez immondes pour tuer des vaches et manger de la chair des animaux? Que peut comprendre un Botocudo ou un Hottentot aux prophéties d'Isaïe ou aux Epitres de saint Paul? Un Papoua ou un Patagon ira-t-il méditer sur le premier chapitre de l'Evangile de saint Jean? Aussi les protestants conviennent-ils eux-mêmes que la lecture de la Bible n'a produit aucun fruit chez les peuples étrangers qu'ils ont voulu convertir, qu'elle n'a pas fait un seul vrai prosélyte, et que des millions ont été dépensés en pure perte. M. Perceval, ministre protestant et chapelain ordinaire du roi d'Angleterre, après avoir passé en revue, dans une brochure intitulée : Raisons pour les-quelles je ne suis pas membre de la Société biblique, les traductions de la Bible exécutées en Europe et en Asie, et relevé les erreurs grossières, les hérésies monstrueuses qu'elles renferment; après avoir déploré la perte des sommes immenses employées à cette prétendue bonne œuvre (un million six cent mille livres sterling, ou quarante millions de francs), il s'écrie : « Que les pauvres dupes en Angleterre sacheni donc maintenant à quelle fin sont employés leurs sous par semaine. Il y a sûrement de quoi glacer le sang dans les veines d'un chrétien, de penser à la présomption sacrilége d'une société qui ose ainsi se jouer de la révélation du Tout-Puissant, et a la hardiesse de publier aux nations paiennes et d'imposer à la credulité de ceux qui la soutiennent, ces exercices d'écoliers, comme la parole sacrée de Dieu. Ce sont cependant de pareilles traductions que plus d'une fois, aux assemblées de cette société, on a poussé le blasphème jusqu'à comparer au don miraculeux des langues; et un tel système est encouragé, et de pareilles comparaisons sont applaudies par plusieurs de ceux qui, dans d'autres occa-sions, peuvent passer à très-juste titre pour des personnes pieuses et éclairées!

BIBLISTES. C'est le nom que quelques anteurs ont donné aux hérétiques qui n'admettent pour règle de foi que le texte de la Bible, sans aucune interprétation, et qui rejettent l'antorité de la tradition et celle de l'Eglise pour décider les controverses de religion. Ce mot revient à peu près à ce que les juis entendent par Caraîtes; mais ceux-différent des Biblistes en ce qu'ils reconsissent l'autorité de la Synagogue et ne rejettent que les traditions. Les Caraîtes sont regardés aussi par les juis comme des hérétiques. Plusieurs protestants ont condamné les biblistes dont ils qualifient l'erreur de

BICEPS ou BIFRONS, surnom de Janus, à qui l'on donne deux visages, pour expriner sa sagesse et la connaissance qu'il a du passé et du présent. Quelquefois il est représenté avec quatre visages, Quadrifrons, par allusion aux quatre saisons, ou aux qualre points cardinaux.

BICHEN, nom vulgaire de Vichnou, semude personne de la trimourti indienne.

Poyes VICHNOU.

BICHNOUB, religieux ou dévots indiens étoués à Vichnou. Voy. VAICHNAVAS.

BIDDLÉENS, branche des sociniens, qui bisient la divinité de Jésus-Christ. Voy. So-

BIDENTAL. Les Romains appelaient ainsi le lieu où la foudre était tombée. Il n'était point permis d'y marcher avant sa purification. On l'entourait de palissades et l'on y dressait un autel pour y sacrifier, en expialion, une brebis de deux ans, appelée en latin bidens, d'où le mot bidental. Après le sacrifice le lieu était rendu à sa destination première.

BIDENTALES, prêtres des Romains chartes de purifier les lieux frappés de la foudre au moyen de certaines cérémonies expia-

wires. Voy. le mot précédent.

BIEG-OLMAI, divinité des Lapons; c'est le dieu de la pluie, de la mer et des vents; on l'honorait comme le vainqueur de l'Ocean et des tempêtes.

BIEL, dieu de la forêt Hercynie, chez les auciens Saxons. Les bûcherons portaient à ses prêtres leurs haches à bénir. Ce mot est prai-être identique avec le mot allemand acuel beil, qui signifie la hache. Chez les scandinaves c'était le dieu de la végétation, protecteur des forêts.

BIELOI-BOG, le dieu Blanc, ou le bon espril divinité des Slaves. Voy. BEL-Bog.

BIENHEUREUX. On appelle ainsi, dans l'Eglise catholique, les saints qui jouissent de la béatitude céleste. On dit la bienheureux apôtres. Le paradis est le séjour des bienheureux, c'est-à-dire de ceux auxquels une vie pure a mérité le royaume des cieux. On donne spécialement le nom de bienheureux aux sidéles qui, étant morts en odeur de sainteté, ent été déclarés par le souverain pontife dinnes des hommages des sidèles. L'Eglise méme permet de leur décerner un culte public, subordonné toutesois à celui qu'elle

rend aux saints canonisés par elle. Actuellement un saint personnage qui doit être un
jour canonisé doit passer auparavant par la
béatification, c'est-à-dire être déclaré bienheureux. L'Eglise s'est réservé à elle seule
de faire cette déclaration, après une enquête
juridique constatant les mérites et les vertus
de celui qu'elle propose à la vénération des
fidèles. Lorsqu'un simple particulier donne
à quelqu'un qui n'est pas béatifié le titre de
bienheureux, ce n'est qu'un terme de respect et un témoignage qui n'a aucune autorité. On donne encore le titre de bienheureux au souverain pontife.

BIFLID, un des surnoms d'Allfader, le dieu suprême des Scandinaves. Ce mot signifie

l'agile.

BIFORMIS, surnom de Bacchus, représenté tantôt comme un jeune homme, tantôt comme un vieillard, tantôt avec de la barbe

et tantôt sans barbe.

BIFROLT, arc-en-ciel, pont qui, suivant l'Edda, va de la terre au ciel. Il est de trois couleurs, et construit avec autant d'art que de solidité; cependant il sera mis en pièces lorsque les mauvais génies enfants de Muspelheim y passeront à cheval après avoir traversé les grands fleuves des enfers. Ce pont est en feu, comme il est facile de s'en convaincre à la couleur rouge que nous remarquons dans l'arc-en-ciel; c'est ce qui empêche les géants des montagnes de monter chaque jour au ciel, comme ils ne manqueraient pas de le faire si ce passage était plus accessible.

BIFRONS, surnom de Janus à deux visa-

ges. Voy. BICEPS.

BIFUR, génie de la mythologie scandinave, qui présidait à la peur, ainsi que Ba-

furr.

BIGAMIE, mariage contracté simultanément ou successivement avec deux femmes. Un homme qui est dans ce cas ne peut, d'après la prescription de l'apôtre saint Paul, être promu aux ordres sacrés, sans une dispense du souverain pontife. Le mariage avec une veuve ou avec une femme qui n'est pas vierge emporte la même irrégularité. Voy. notre Dictionnaire des Cas de conscience, art. BIGAMIE.

BIGOE, un des dieux du bon succès chez

les Etrusques.

BIGOT, terme injurieux que l'on emploie pour qualifier un homme qui affecte les dehors de la dévotion, qui se montre scrupuleusement attaché à des œuvres de religion qui ne sont pas essentielles, au détriment des devoirs de son état. On s'en sert aussi quelquesois pour désigner un hypocrite. On fait dériver ce mot de l'allemand Bey-Gott où de l'anglais By God, Par Dieu! sans doute parce que les premiers qu'on a appelés ainsi avaient sans cesse le nom de Dieu à la bouche. Voy. notre Dictionnaire de Cas de conscience, art. Hypochisis.

BILLETTES, nom que l'on donnait au-

BILLETTES, nom que l'on donnait autrefois, en France, aux carmes mitigés, institués en 1432, et qui suivaient la règle des

carmes adoucie par Eugène IV.

BIKOUKO, le plus parfait des quatre états dans Jesquels les brahmanes peuvent se sanctifier, d'après Ezour Védam. Le premier est la vie commune, et l'état du ma-riage; le second est l'état de brahmatchari : le troisième, celui de saniassi; et le quatrième, celui de bikouko. Ceux qui sont parvenus à ce dernier état ne sont plus astreints à rien de particulier ni pour la nourriture ni pour le logement; ils regardent tout le monde du même œil, et reçoivent indisséremment de tous ceux qui veulent leur donner. Ils doivent s'appliquer uniquement à la connaissance de Dieu, sans s'embarrasser des choses de la terre, sans s'emouvoir d'aucun événement humain. Il ne doit plus se trouver en eux ni avarice, ni crainte, ni désir, ni passion, mais ils doivent commander absolument à leurs sens; s'ils éprouvent encore la moindre saiblesse pour les choses sensibles, leurs œuvres les plus excellentes deviennent inutiles et dignes de blâme, et l'homme du monde qui remplit ses devoirs

leur est infiniment présérable.

BIKOUNI, ordre religieux chez les Japonais. Il est composé de filles qui habitent des monastères situés le plus souvent auprès des couvents de bonzes, avec lesquels elles vivent familièrement. Leur religion consiste uniquement à avoir la tête rasée et à porter un habit particulier. Quelquesois on en trouve dans les temples, où elles chan-tent à deux chœurs avec les bonzes, les hommes d'un côté et les femmes de l'autre. Elles mènent une vie vagabonde et demandent l'aumône. Les désordres auxquels ce genre de vie est sujet, et dans lesquels les bikounis tombent trop souvent, n'empêchent pas que cet ordre ne soit autorisé au Japon; cependant il faut une permission pour s'y enrôler. Les pauvres briguent cette au-torisation pour leurs filles, surtout lors-qu'elles sont jolies et en état d'émouvoir la charité des hommes. Elles forment plusieurs congrégations, ou plutôt chaque ordre de bonzes a ses bikonnis. C'est parmi elles que les yamabos choisissent ordinairement leurs femmes, bien que la plupart aient sait prosession de libertinage avant d'embrasser ce genre de vie. Ce sont elles qui fabriquent ces robes de papier et autres bagatelles que les bonzes distribuent aux dévots. On les accuse d'avoir introduit au Japon un art beaucoup plus funeste, et maintenant fort répandu dans cette contrée; c'est celui de se faire avorter.

BILIOUKAK, un des noms de Piliatchout-chi, dieu du Kamtchastka. Voy. Piliat-

BILLI, enchanteur chez les Quojas d'Afrique. Les Nègres redoutent extremement les Billis; ils s'imaginent que ces sorciers ont le pouvoir d'empêcher le riz de croître et d'arriver à maturilé, de faire périr les ré-col es et de gouverner les saisons. Ils pré-tendent qu'il serait très-dangereux de les rencontrer occupés à chercher les racines et les plantes propres à leurs malefices; c'est pourquoi jamais ils ne traverseraient un

bois sans être accompagnés, ou sans porter avec eux des amuleites qu'ils regardent comme des préservatifs assurés. Les Billis sont souverainement détestés, et on ne se fait pas scrupule de les mettre à mort. Sonvent même des innocents sont enveloppés dans l'anathème, car ceux qui deviennent mélancoliques ou qui fuient la société sont accusés d'être possédés de Sova ou du mauvais génie; dès lors ils sont regardés comme Billis, et traités en conséquence.

BIMATER, en grec Dimeter, c'est-à-dire qui a deux mères; surnom de Bacchus. La fable raconte que Sémélé, grosse de lui, ayant exigé témérairement que Jupiter son amant vint la voir avec tout l'appareil de sa divinité, elle sut consumée par l'éclat des soudres qu'il tenait en sa main. Le dieu se hâta de retirer l'enfant qu'elle portait dans son sein, se fit ouvrir la cuisse par Vulcain, y déposa le sœtus, sit recoudre la plaie par Sabasius, et porta le petit Bacchus le reste des neuf mois nécessaires à la gestation. Ce récit absurde ne porte que sur un calem-

BIO-SIOU, espèce de tablettes sur lesquelles les Japonais inscrivent le nom de leurs ancêtres défunts. Ils les conservent avec respect, et les suspendent ordinairement à la porte de leurs maisons.

bour. Le mot méros, qui signifie cuisse, est

en même temps le nom d'une montagne où

la tradition porte que Bacchus fut élevé par

Jupiter. C'est le mont Mérou dans les Indes.

BIOTHANATES. Les anciens appelaient ainsi ceux qui étaient morts par violence. Ils supposaient que leurs âmes étaient arrétées aux portes des enfers, jusqu'à ce que la durée naturelle de leur vie fût remplie. On remarque une croyance à peu près semblable chez les peuples qui habitent le na-

maon. Voy. BHOUT.

BIRID, un des enfers expiatoires, suivant la mythologie mongole. C'est là où les fautes que l'on a commises sur la terre doivent ètre effacées par cinq cents ans de supplices. Mais chacun des jours de ces années ténébreuses équivaut à un de nos mois, en sorte que ces tourments ont une durée réelle de 18,000 années communes. Les habitants de ces tristes régions présentent l'aspect de brandons enslammés. Dévorés de faim et de soil, s'ils cherchent à désaltérer leur gosier brûlant, ils voient aussitôt se dresser autour d'eux des sabres, des couteaux et des lances. Sont-ils assez henreux pour puiser une goutte d'eau, ils ne trouvent plus dans leur main que du sang, ou le jus distillé par le fumier. Des mets appétissants s'offrent parfois à leurs regards, mais leur bouche devient étroite comme le trou d'une aiguille, leur gosier mince comme un fil, leur ventre se resserre jusqu'à la ténuité d'une paille. Leur nourriture journalière se compose d'ordures ct d'étincelles. Quelquefois des arbres leur apparaissent chargés de fruits magnifiques; ils s'en approchent avec de penibles efforts, mais a peine y portent-ils la main, que la vision séduisante se dissipe, ou s'ils reussissent à en cuerilir un seul, son écorce ne renperme que cendre et pourriture. C'est dans ces douleurs que les transgresseurs de la loi, el surtout les avares, doivent être purifiés pour devenir dignes d'un état meilleur. Les igrans sont plongés dans des océans de sang, el cenx qui ont renié Dieu sont ensevelis dans des mers de la plus dégoûtante fluidité. An-dessous du Birid est un enfer plus terrible encore, c'est le Tamou. Voy. ce mot. BIRMAH. Voy. BRAHMA.

BISACRAMENTAUX. On appelle ainsi les hérétiques qui ne reconnaissent que deux sacrements, le baptême et l'eucharistie. Presque toutes les sectes protestantes sont dans ce cas.

BISNÆ, un des Tængæris, ou génies bienhisants, dans la théogonie mongole. Avec l'aide de ses compagnons Mandi, Oubba et Loukhan, ils secouèrent violemment le mont Summor, et cette secousse produisit d'abord deux grands luminaires, composés l'un de verre et de feu, l'autre de verre et d'eau, qui recarent le nom de soleil et de lune; ensuite use multitude de flambeaux plus petits, qui furent les étoiles.

BISNOU, BISTNOU, noms vulgaires de Vichnou

BISOCHES, nom que l'on a donné en Franœ, aux hérétiques dont il a été question plus hant sous l'art. Bégands.

BISSEMANA, divinité des Lapons, la même que Ankaka, ou la lune. Voy. ANKAKA.

BISSEXTILE. Voy. ANNÉE.

BISTER DHARIS, une des trois classes des Dodou-Panthis de l'Inde; les Bister Dharis melivrent aux occupations de la vie commune et ordinaire, à la différence des Viraklas, qui sont une sorte de religieux, et des Nagas, qui portent les armes. Voy. Dadou-

BITHIES, sorcières célèbres dans la Scythie. Elles avaient, dit-on, à l'un des yeux la prunelle double, à l'autre la figure d'un cheval, et le regard si dangereux, qu'elles tuaient on ensorcelaient ceux sur qui elles l'attachaient.

BITHOS, être chimérique imaginé par les ralentiniens, et qu'ils regardaient comme le principe de leurs générations ou combinaisons diurnes. Saint Epiphane remarque que les valentiniens avaient calqué leur Bithos ur le Chaos des Grecs, qu'Hésiode repré-

ente comme le premier de tous les dieux.
BITHYNIARQUE, souverain pontife chez les Bithyniens. Il réunissait à l'autorité saterdotale la puissance civile dans toute son

élendue.

BIVIA, divinité des Romains; elle présidait aux lieux où deux chemins aboutis-Mient.

BIZOQUES, nom que l'on donna en Italie tes hérétiques qui parurent vers la fin du siècle : le mot bizzocco signifie hypocrite, bigot. Ils sont plus connus sous le nom de Francelles. Voy. ce mot et Beg-Birds. Voy. aussi ces mois dans notre Diclionnaire des Hérésies.

BLAKULLE (chef aux cheveux d'azur , nom de Niord, dieu des eaux, chez les Scandina

ves. On peut le comparer au Cœruleus des

BLANCHARDISTES. On a donné ce nom aux partisans d'un nommé Blanchard, ancien professeur de théologie et curé de Saint-Hippolyte, au diocèse de Lisieux, qui publia un grand nombre d'écrits contre le Concordat de 1801. Ainsi que la plupart des anti-concordalistes, il regardalt presque comme des hérétiques les Français qui avaient recu le Concordat, prétendant que l'empereur Napoléon était le véritable chef et fondateur de leur Eglise. Voy. Concordat. Voy. aussi l'art. Blanchardisme de notre Dictionnaire des Hérésies.

BLAISE (ORDRE DESAINT-), établi en Armé-nie pour faire la guerre aux infidèles, qu'ils parvinrent à chasser du royaume. Ces chevaliers, qui portaient l'habit bleu et la croix d'or, au centre de laquelle on voyait l'image de saint Blaise, évêque de Sébaste en Arménie, étaient de deux sortes : les uns, véritables religieux, vaquaient au service divin et à la prédication, les autres combattaient contre les infidèles. Cet ordre fut aboli en Arménie lorsque la religion chrétienne y fut persécutée par les musulmans. Voy. notre Dictionnaire des Ordres religieux, art. BLAISE (Che-valiers de l'ordre de Saint-).

BLANCS (FRÈRES). Vers les premières années du xv° siècle, un prêtre, dont on ignore le nom, descendit des Alpes,accompagné d'une foule nombreuse d'hommes et de femmes, tous revêtus de robes blanches, marchant en procession, et parcourant ainsi les villes et les campagnes. Ils étaient précédés d'une grande croix en guise d'étendard, et chantaient des hymnes et des cantiques. Leur chef préchait la pénitence et exhortait les peuples à entrer dans une croisade contre les Turcs; son air inspiré lui attira un grand nombre de disciples, qui, prenant le nom de Pénitents, marchaient en troupe de dix, vingt, trente et même quarante mille personnes. Leur habillement consistait en une longue robe de toile blanche, et ils portaient sur la têle un capuchon qui cachait le visage, à l'exception des yeux. Ce pèlerinage durait souvent plusieurs mois, et pendant cet espace de temps, ils jeunaient au pain et à l'eau, et chantaient continuellement pour implorer la miséricorde divine. De grands désordres seglissèrent nécessairement dans cette nombreuse agrégation de vagabonds; leur ches arrêté à Viterbe sut jugé coupable de plusieurs actions répréhensibles et condamué au feu. Ses disciples se dispersèrent, et ou n'entendit plus parler des Frères Blancs.

BLANCS (SECTE DES), ou Religion blanche: elle est fort peu connue, quoiqu'elle ait pris naissance de nos jours, et qu'elle ait peut-être encore quelques partisans du côté de Roanne. C'est une fraction d'une autre secte fondée par les frères Bonjour, vers 1783. Voy. FA-REINISTES

BLANCS-BATTUS, confrérie religieuse instituée en 1583 par Henri III, roi de France, plutôt par superstition que par une véritable religion. Il la composa de ses courtisans, de présidents et de conseillers du parlement, de la chambre des comptes, et d'un certain nombre de bourgeois et notables de Paris. Henri plaça les nouveaux frères sous la protection de la sainte Vierge, et leur donna le nom de Pénitents de l'association de Notre-Dume. Il leur donn a une règle sévère quifut mal observée. Ils étaient vétus d'une robe blanche de toile de Hollande en forme de sac, et portaient une discipline à la ceinture. Ils saisaient fréquemment des processions par la ville et dans les environs, en se flagellant pendant la marche; le roi y prenait part, confondu parmi les frères. Cette confrérie, qui donna lieu à bien des désordres et des salires, s'évanouit avec le monarque qui l'avait sondée.

BLANCS-MANTEAUX, nom donné à des religieux de l'ordre des Servites, ou Serviteurs de Marie, à cause des manteaux blancs qu'ils portaient. Ils suivaient la règle de saint Augustin, et avaient été fondés à Marseille puis confirmés en 1257 par le pape Alexandre IV. Leur monastère, situé à Paris, dans la rue dite des Blancs-Manteaux. donna son nom aux Guillemites, auxquels il sut cédé en 1298, quoiqu'ils eussent des manteaux noirs; et aux Bénédictins de Cluny, en 1618, bien qu'ils fussent aussi habillés de noir. Les Benédictins de Saint-Maur en

étaient en possession en 1789.

BLANDRAT ou BLANDRATA (Georges), disciple de Servet, natif de Saluces, et méde-cin de profession. Il fut très-inconstant dans sa doctrine, et enseigna les erreurs les plus opposées. Aussi il sut mis en prison à Pavie, en 1557, pour y avoir semé l'hérésie de Nouet contre la trinité des personnes divines, et celle d'Arius et de Macédonius contre la divinité du Verbe et du Saint-Esprit. En 1563, il précha dans la Transylvanie une espèce de trithéisme, disant qu'il y avait véritablement trois personnes en Dieu, mais que la première seule était Dieu. Plus tard il publiaqu'il n'y avait qu'un Dieu et qu'une personne. Il causa beaucoup de troubles dans les Eglises de Transylvanie, et facilita l'extension des erreurs de Socin.

BLASPHÉMATEUR, celui qui prononce des paroles impies et outrageuses contre Dieu ou contre les choses saintes. Dans l'ancienne loi les blasphémateurs étaient lapidés. Dans le moyen age plusieurs souverains prononcèrent contre eux des peines très-sévères : la plus commune était de leur percer la langue avec un fer chaud. Dans la primitive Eglise on se contentait de leur insliger des prines canoniques. Ils étaient soumis à une pénitence de sept aus, et déclarés inca-

pables d'être jamais promus aux ordres. BLASPHEME, discours ou parole qui contient un outrage contre Dieu, comme, par exemple, de nier quelqu'un de ses attributs, ou de lui appliquer un attribut qui ne lui convient pas. Ainsi c'est un blasphème de dire que Dieu n'existe pas, qu'il est cruel, ou qu'il n'est pas juste. On appelle aussi blasphèmes les profanations du nom de Dicu, qui ne sont que trop fréquentes dans la bouche des gens grossiers, surtout lorsqu'ils

sont fortement irrités, et les imprécations qu'ils prononcent contre cet être bon et par-fait. Les paroles outrageantes, les injures, les railleries proférées contre la religion, contre la sainte Vierge et contre les saints sont encore considérées comme des blasphèmes, car c'est insulter Dieu que d'insulter ce qui le touche de près, et ceux qu'il ho-nore de sa gloire et de son amitié. Voy. notre Dictionnaire de Cas de conscience, art. Blasphème

BLATTUS, juif d'Asie, converti au christianisme; mais il adopta les erreurs des valentiniens; de plus il enseigna, vers l'an 156, que l'on était obligé, sous peine de violation de la loi, de célébrer la Pâque le 14 de la lune de mars, en quelque jour de la semaine qu'elle tombât. C'est de là que ses adhérents furent appelés Quartodécimans ou Qua-tuordécimans. Voy. ces mots dans notre Dictionnaire des Hérésies.

BLEUS (SECTE DES), ou Religion bleue; c'est une branche de la secte des Fareinistes, établis en France vers 1783, par les frè-

res Bonjour. Voy. FABEINISTES.
BLODMANDEN, c'est-à-dire Hommes de sang, nom que portaient les sacrificateurs chez les Lapons. Lorsqu'on offrait un sacrifice, le Blodmanden égorgeait l'animal, le divisait en plusieurs parties, en détachait les yeux, les oreilles, le cœur, les poumons, les parties sexuelles, si c'était un mâle, et, de plus, un petit morceau de chair de chaque membre. Toutes les parties ainsi enlevées étaient mises avec les os dans un coffre d'écorce de bouleau et arrangées dans leur ordre naturel; c'est en cela que consistait l'essence et la persection du sacrifice, que l'on appelait Damengare. Le coffre était enterré solennellement avec des rites particuliers.

BLODUGHADDA, l'une des neuf nymphes des flots, silles d'Æger, dieu de l'Océan, chez les Scandinaves. Les autres nymphes, sont : Haminglaffa, Dufa, Hefringa. Udor, Raun, Bylgia, Drobna et Kolga.

BLOMBERG, novateur qui paraît en ce moment en Suède, et qui prétend réformer la doc-trine de Luther. Voici les principaux points de sadoctrine: 1. La Bible est la règle de foi, et le concile d'Upsal ne détermine aucune religion d'Etat fixe. Le luthéranisme est faux, car Luther n'est jamais nommé dans la Bible, d'où il suit que les prédicants de cette doctrine sont des meurtriers de l'âme et des docteurs du diable; 2° la foi (que Blomberg ne définit pas) procure seule le salut à l'homme, et pour cette foi il n'est pas besoin de contrition ni de conversion; elle est facile à acquérir pour quiconque le veut; elle vient d'en haut; 3 celui qui possède cette foi est entièrement exempt de tout péché; il ne peut pas pécher aussi longtemps qu'il la possède. Il est exempt même du péché originel. Les parents fidèles mettent au monde un enfant sans péché; ces enfants deviennent une semence sainte, participant à la gloire du Christ, et y étant renfermés dès ce monde même; 4 le culte qui a lieu dans les églises est inutile, car le croyant no peut prendre part à la confession des pe-

chés. Blomberg, qui n'a pas la prétention de passer pour un pauvre pécheur, se dit au contraire riche de la grace du Christ. Aussi, dans la cinquième demande du Pater, il ne dil pas: «Pardonne-nous nos offenses,» mais: Pardonne-leur leurs offenses, » c'est-à-dire à ces qui ne sont pas encore croyants. Il est remarquable que plusieurs des articles de cette doctrine sont de Luther lui-même; toutefois ils scandalisent grandement la Suède, pays essentiellement luthérien, tant les Suédois sont déjà éloignés de l'esprit de leur réformateur. Aussi Blomberg a-t-il été mis en accusation.

BLOTMADUR ET BLOTSVEIRN, nom des prêtres qui, chez les Scandinaves, sacrifiaient des victimes humaines.

BLUTTRIB, représentation grossière de la Divinité chez les anciens Saxons et Frisons.

BOA, divinité supérieure des Tongouses. peuplade de la Sibérie. Ce dieu a créé le ciel et la terre, et son trône est placé au-dessus tes nues. Il commande à tous les dieux suballernes, et il leur a assigné à chacun leur emploi et leurs fonctions. Aussi, lorsque ces peuples croient avoir à se plaindre de ces derniers, c'est à Boa qu'ils adressent leurs réclamations.

BOCAGES. Les temples des Syrieus étaient la plupart construits au milieu des bocages, et très-souvent même, lorsque ces temples se trouvaient dans les cités, on avait soin de planter à l'entour un petit bois ou bosquet. Ces bocages étaient très-propres à favoriser les désordres, surtout lorsqu'ils étaient consacrés à des divinités qui présidaient à l'a-mour. Voilà pourquoi Dieu reproche si souvent aux Juifs d'aller adorer Baal et Astharoth sur les hauts lieux et dans les bosquets; tandis que les pieux rois de Juda sont félici-les d'avoir détruit ces petits bois en même emps qu'ils abattaient les temples et leurs idoles (Voy. notre Dictionnaire de la Bible, an. Haux Lieux). Les Grecs avaient aussi des bosquets sacrés autour des temples, surlout de ceux qui étaient élevés à Vénus ou à Adonis; quelques-uns même rendaient des oracles, comme les chênes de la forêt de Dodone. Il en était de même chez les Slavons. li y avait chez eux des bois et des bocages consacrés aux dieux, surtout dans certaines provinces, entre autres à Péroun; et d'au-lres étaient regardés comme des divinités. Il n'était permis d'y prendre ni oiseaux, ni béles, ni même d'y couper du bois : le sacrilége cul été puni de mort. Plusieurs pagodes des ladiens sont pareillement situées au milieu des bocages ou des forêts, qui servent d'ha-bitation aux nombrenx faquirs et mounis qui desservent les temples, ou qui se sont dévoués à vivre dans la solitude.

BOCCA DELLA VERITA (Bouche de la vénie). C'était une lête antique conservée à Rome, près de l'église de Sainte-Marie en Cosmédin. Autrefois une femme soupçonmée d'infidélité était conduite devant cette léte, et obligée de mettre sa main dans la bouche de la statue : si la bouche se fermait, la semme était jugée coupable. On conçoit facilement que la plupart de celles qui étaient soumises à l'épreuve devaient s'en retour-

ner justifiées.

BOCHICA, législateur des Muyscas ou Mozcas, peuples d'Amérique. Voici ce qu'en rapporte M. de Humboldt, d'après la mythologie de cette nation : « Dans les temps les plus reculés, avant que la lune accompagnat la terre, les habitants du plateau de Bogota vivaient sans loi et sans culte. Tout à coup parut chez eux un vieillard qui venait des plaines situées à l'est de la Cordillère de Chingala: il paraissait d'une race différente de celle des indigènes, car il avait la barbe longue et touffue. Il était connu sous trois noms différents, ceux de Bochica, Nunque-teba et Zuhe. Ce vieillard apprit aux hommes à construire des cabanes et à se réunir en société. Il amena avec lui une femme, à laquelle la tradition donne aussi trois noms, savoir ceux de Chia, Yabecayguaya et Huythaca. Cette femme, d'une rare beauté, mais d'une méchancelé excessive, contraria son époux dans tout ce qu'il entreprenait pour le bonheur des hommes. l'ar son art magique elle fit ensier la rivière de Funzha, dont les caux inondèrent toute la vallée de Bogota. Ce déluge fit périr la plupart des habitants, et quelques-uns seulement s'échappèrent sur la cime des montagnes voisines. Le vieillard, irrité, chassa la belle Huythaca loin de la terre; elle devint la lune, qui, depuis cette époque, commença à éclairer notre planète pendant la nuit. Ensuite Bochica. ayant pitié des hommes dispersés sur les montagnes, brisa d'une main puissante les rochers qui serment la vallée du côté de Canaos et de Téquendama. Il fit écouler par cette ouverture les eaux du lac de Funzha, réunit de nouveau les peuples dans la vallée de Bogota, construisit des villes, introduisit le culte du Soleil, nomma deux chefs, entre lesquels il partagea les pouvoirs ecclésiastique et séculier, et se retira, sous le nom d'Idancazas, dans la sainte vallée d'Iraca, près de Tunja, où il vécut dans les exercices de la pénitence la plus austère, pendant l'espace de deux mille ans.

« Cette fable américaine, qui attribue au fondateur de l'empire du Zaque la chute d'eau du Téquendama, réunit un grand nombre de traits que l'on trouve épars dans les traditions religieuses de plusieurs peuples de l'ancien continent. On croit reconnaître le bon et le mauvais principe personnifiés dans le vieillard Bochica et dans sa femme Huvthaca. Le temps reculé où la luue n'existait pas encore rappelle la prétention des Arcadiens sur l'antiquité de leur origine. L'astre de la nuit est peint comme un être maifaisant qui augmente l'humidité de la terre, tandis que Bochica, fils du Soleil, sèche le sol, protége l'agriculture, et devient le bien.

faiteur des Muyscas. »

Nos lecteurs auront saisi pareillement les analogies de cette légende avec la cosmo-gonie de la Bible : l'intervention de la femme, le déluge, le petit nombre d'hommes sauvés, l'écoulement des eaux.

Bochica sut regardé ensuite comme la principale divinité des Mugscas, qui le considérèrent comme le dieu universel du monde. D'après le P. Simon, Bochica était un pur esprit, et aurait été adoré par les chess et les nobles, tandis que le culte de Chibchachum était abandonné aux gens du peuple. Voy. Chibchachum. On lui avait élevé des temples comptueux; dans le Chunsa ou sanctuaire suprême de Sogamoso, demeurait le grand prêtre que l'on regardait comme l'image vivante de Bochica: les pèlerins y accouraient de tous côtés, et, au milieu même des guerres les plus sanglantes, ils étaient assurés de n'être point inquiétés durant leur voyage.

BOD, déesse hindoue, invoquée par les femmes pour obtenir la fécondité. Quand une femme, devenue enceinte par son secours, mettait au monde une fille, cette enfant était élevée dans le temple jusqu'à l'époque de sa nubilité. Mais avant d'en sortir la jeune fille

devait vendre ses faveurs à la porte du temple. L'argent qu'elle en retirait appartenait à la pagode.

BODDHISATWA, mot à mot, périté de l'intelligence. C'est, dans l'origine, une intelligence secondaire sapposée issue de Bouddha, et qui, comme lui, s'est incarnée parmi les hommes. Voici la filiation des Boddhisatwas: Adi-Bouddha, ou l'Intelligence suprême, produit d'abord par lui-même le Pradjna, ou l'Intelligence; de colui-ci sortent cinq autres intelligences qui portent le nom générique de Dyanas et qui sont pareilement Bouddhas; chacun des Dyanas engendre une intelligence inférieure, appelée Boddhisatwa. Ces derniers engendrent à leur tour les trois younas, ou forces actives, représentées par les dioux brahmaniques Brahma, Vichnou, et Siva, qui finalement produisent le monde. Soit le schème suivant:

Adi-Bouddha, ou l'Essence primitive.

Pradjna ou l'Intelligence

Les cinq Dyanas, ou Bouddhas:

Vairotchana, Akchobya, Ratnasambhava, Amilabha, Amoghasidda,

Les cinq Boddhisatwas:

Samantabhadra, Vadjrapani, Ratnapani, Padmapani, Vishvapani.

Les trois Gounas:

Brahma, Vichnou, Siva.

L'Univers.

Mais comme le nombre des Bouddhas est infini, il s'ensuit que celui des Boddhisatwas me l'est pas moins, car chacun d'eux peut donner naissance à un ou plusieurs Boddhisatwas. Bien plus, tout homme étant appelé à être un jour Bouddha, doit devenir préala-blement Boddhisatwa. Mais comme ce degré est le plus élevé, et celui qui touche immédiatement à la dignité de Bouddha, il faut, pour le mériter, être parvenu à la plus haute saintelé; il faut s'être soustrait entièrement à l'influence des erreurs et des passions, avoir. coupé les nouds qui rattachent les corps. aux trois mondes, avoir franchi les trois assujettissements ou les conditions d'asoura, de brute et de damné; avoir supprimé les six classes d'erreurs, en un mot, avoir cueilli les cinq fruits de l'arbre de l'Intelligence.- Plusieurs Boddhisatwas sont venus sur la terre pour prêcher le salut aux hommes, et compléter l'œuvre des Bouddhas; on leur a élevé des temples, et souvent on les confond dans une adoration commune avec Bouddha lui-même. Tous les Dalaï-Lama du Tibet sout regardés comme une manifestation successive du Boddhisatwa Acalokicélèbre des Boddhisatwas est celui qui vivait à Ceylan, de l'an 376 à 332 avant noire ère, personnage célèbre, qui, outre le réle aythologique qu'il joue parmi les divinités bonddhiques, panail avoir opéré, comme philesophe, une révolution impurtante. C'est lui qui a ninon introduit, du moins élabli le banddhiome apr de plus larges bases dans l'île de Ceylan.

BODHI, mot sanscrit qui exprime la plus profonde méditation religiense; sente elle peut dégager entièrement l'esprit de l'illosion de la matière. Cette expression est la racine du mot Bouddha et de tous reux qui en dérivent. Elle exprime en abrégé tunte l'économie du bouddhisme. C'est ce que l'écale philosophique d'Alexandrie appelle la guose, ragges.

BORDROMIRS, fêtes athénieumes, célébrées dans le mois bosdromious sur méssoire da la victoire remportée par Thérée sur les Amatones. Il y. avait des courses accompagnées de cris, parce que, disait-on, les Grecs avaient vaiuen leurs ennemies en caprant à l'improviete et en poussant de grands cris.

BOEHMISTES, partisans du célèbre théosophe Jacques Boshm, cordonnier, né en Lusace, et mart à Gorlitz en 1625, auteur de plusieurs ouvrages. Ses opinions exercent

a Larope leur compure sur un grand mombre l'adeptes qui, sans former une secle réunie es corps, sont disséminés parmi les autres. Boebm se crut inspiré pour dévoiler les coures de Dieu, cachées sous des voiles matériels, et prétendit trouver dans la nature les togmes du christianisme qu'il dénature. Il appelle Dieu quelque part le Néant éternel. le Silence éternel : il semble avoir admis, comme Manès, deux principes : ainsi, dans sa lette avec Lucifer, Dieu n'a pas détruit son edversaire, parce que, dit-il, Dieu combatun alers contre Dieu; c'était la lutte d'une pation de la Divinité contre l'autre. Il enreigne que le diable ne peut pas voir la lu-<del>niè</del>re du soleil, il ne voit que dans les ténébres, comme les chauves-souris; que Jésus-Christ a apporté du ciel sa chair; que l'homme, créé berma phrodite, aurait pu engendrec seal, avant sa chute; qu'il avait alors un corps angélique. Il se range aussi à l'opinion ses millénaires, et admet en conséquence comme camoniques les deux derniers livres ('Esdræs.

BCEUF. Les Egyptiens rendirent les premiers as boouf un culte religieux. On sait la vénération qu'ils professaient pour le bœuf Apis; ils l'embaumaient même après sa mort. Voy. Ams. De l'Egypte ce culte passa chez les Grecs, qui dans les premiers temps n'immolèrent que de jeunes taureaux dont la téte n'avait pas encore porté le joug. Dans les premiers ages de Rome, on s'abstint aussi de faire mourir le bœuf laboureur. Les Lacédémenteus immolaient un bœuf à Mars, quand ils dewaient la victoire à la ruse, et us coq quand its avaient vaincu à force ou-verte. Les triomphateurs romains immolaient à Jupiter Capitolin des bœufs blancs nés dans l'Ombrie. Quand les bœuss destinés aux sacrifices a'avaient que quelques taches blanches, on achevait de les bianchir avec de la traie; l'animal s'appelait alors bos aretatus. On parait les portes des temples avec les teles des houfs immolés; c'est pourquei en voit le crâne de ces animanx orner les autels. Les Romains appelaient le bœuf, le taureau et le veau, grandes victimes; c'étaient les seules auxquelles on dorait les cornes dans les pacrifices; mais les Grecs les doraient aussi aux autres victimes. Les paures qui n'avaient pas le moyen d'offrir un bent véritable en sacrificient un de pâte de farine, - Le bouf était chez les Juifs la plus digne victime que l'on put offrir sur l'autel. Les Hindous professent pour le bœuf une vénération qui va bien au delà de celle des Egyptiens : c'est, suivant eux, une créature qui ne le cède à l'homme que de fort peu; combien même le metteut infiniment au-dessus de l'homme! Cet animal a de plus un privilège que bien des humains lui envieraient : c'est que, placé entre les mains des indiens, il est assoré de mourir de sa mort naturelle. Si les riches le font traiter splendidement et honorablement, presque comme une divinité, les pauvres peuvent bien l'employer à labourer la terre, à porter des far-deaux: il n'est pas même inouï que cet ani-

mal reçoive de temps en temps des coups de bâton; mais être mis à mort... jamais ! un pareil crime trouverait autant de vengeurs qu'il aurait eu de témoins. Son image est exposée dans un grand nombre de temples, conjointement avec les idoles des dieux.

Voy. BASWA. BOG, nom de Dieu, chez la plupart des pauples d'origine slave. Ce mot vient du primilis anscrit Bhag, sélicité, suprême bonheur, d'où sont dérivés les vocables Bhagwan, Bhagavat, qui signifient Dieu ou l'Adorable. Au-dessus de la multitude des divinités seconduires, les anciens Slaves plaçaient un Dieu suprême, tout-puissant, bon, créateur de tous les êtres; ils l'appelaient Bieloi-Bog, ou Beli-Bog, le Dieu Blanc; mais ils ne lui érigemient aucun temple, persuadés qu'ils étaient trop petits pour communiquer avec dui, et que dans leurs besoins ils devaient s'adresser aux dieux inférieurs. La vue du mal qui assige la terre les avait induits à ponser, comme les anciens Perses, que les maladies, les calamités, les vices ne pouvant venir de lui, il fallait nécessairement qu'ils aussent été produits par un autre principe, qu'ils appelaient Tchernoi-Bog, le Dieu Noir. lis le représentaient sous la figure d'un lion, et lui offraient des sacrifices pour l'apaiser. Ils croyaient que c'était lui qui envoyait aussi aux hommes les visions terribles, les fantômes bideux, et que sa colère ne pouvait être apaisée que par les sorciers ou devins. On retrouve dans ce système l'Oromazd et l'Ahriman des Porses, l'Orisis et le Typhon des Egyptiens.

2º Bog était encore, chez les Slaves, le nom d'un seuve nommé Hypenis par les anciens. Il était considéré comme une divinité et le roi des eaux. On n'approchait de ses bords qu'avec un saint frémissement et de grandes marques de respect. Quelques auteurs veulent que ce fleuve ait par la suite fourni aux Slaves le nom qu'ils donnent maintenant à

la Divinité ou général.

BOGAHA, arbre de l'île de Ceylan, appelé par les Européens l'Arbre-Dien. Suivant les bouddhistes, il traversa les airs et se readit dans cette lle pour abriter Bouddha de son ombre, et enfonça lui-même ses racines dans la place qu'il occupe encore parmi les ruines d'Annarodiponram. Quatre-vingt-dixneuf radjas, qui, par sour dévotion à Boudsha et par les temples qu'ils lui ent élevés, ent mérité de parvenir an séjour de la béatitude, sont enterrés au pied de cet arbre. Devenus actuellement des anges, ils sont chargés de veiller à la sureté des adorateurs de leur maître, et aurtout de les préserver du joug des Européens. Autour de l'arbre il y a un grand nombre de huttes destinées à abriter les pèlerins. Des gardieus en balayent soigneusement les approches, et servent les ministres da guite dans des cérémonies. Le Begaha est font grand, ses femilies tremblent sans cesse comme celles du peuplier. Les Chingalais se sont fait un mérite de le propager dans l'ile; ils le plantent dans des villes et aur les grands chemins, l'environnent d'un pavé et placent sous son ombre des images et des lampes. Ils en mettent aussi dans les lieux de sépulture. On prétend que ceux qui les plantent ne jouissent pas d'une longue vie, mais en revanche ils sont assurés de goûter, après leur mort, la

béatitude suprême

BOGDA-LAMA, divinité vivante, résidant à Téchilumbo, au Tibet, dans la personne d'un individu regardé comme une des incarnations de Bouddha, et qui a presque la même autorité que le Dala'-Lama, lequel du reste il reconnaît comme son supérieur. On l'appelle aussi Bandjiin. Bogda est un mot mongol qui signifie, autant que Boddhisatwa, un être céleste qui prend un corps pour le salut des créatures.

BOGHDADIENS. Ce mot, qui signifie Dieudonné, est le nom d'une secte de sabéens qui habitaient autrefois l'emplacement où est aujourd'hui situé Bagdad, et dont cette ville a tiré son nom. Ils sacrifiaient aux planètes, et avaient des fêtes solennelles instituées en leur honneur. Voy. Sabéens.

BOGOMILES, appelés abusivement Bogar-

miles et Bongarmiles; leur nom vient de deux mots bulgares : bog, dieu, et milui, verbe qui signifie avoir pitié, parce qu'ils répétaient souvent en cette langue : Dieu, ayez pitié de nous. C'étaient en effet des hérétiques de Bulgarie, disciples de Basile le Médecin, qui, sous l'empire d'Alexis Comnène, renouvela les erreurs des manichéens, des panliciens et des messaliens. Voy. Basile. Ils parurent à Constantinople au commencement du x11° siècle, et, aux erreurs de leur chef, en ajoutèrent beaucoup d'autres. Ainsi ils niaient le mystère de la sainte Trinité, soutenaient que le monde avait été créé par les mauvais anges. Ils disaient que Dieu avait eu, avant Jésus-Christ, un fils nommé Satanaël, qui, s'étant révolté contre son père, avait été chassé du ciel avec les anges compagnons de sa révolte, et s'était établi sur la terre; que c'était lui qui avait trompé Moise en lui donnant la loi; que Jésus-Christ, envoyé pour détruire sa puissance, l'avait précipité en enser et avait retranché la dernière syllabe de son nom, en sorte qu'il ne s'appelle plus que Satana. D'autres voulaient que l'archange Michel se fût incarné, et que Jésus-Christ n'oût pris qu'un corps fantastique. Ils rejetaient les livres de Moïse et ne reconnaissaient que sept livres de l'Ecrituresainte. Ils méprisaient les croix et les images, soutenaient que l'Oraison dominicale, leur seule prière, était aussi la seule eucharistie; que le baptême de l'Eglise catholique était cetui de saint Jean, et qu'eux seuls étaient en possession de celui de Jésus-Christ; que tous ceux de leur secte concevaient le Verbe comme la sainte Vierge; qu'il n'y avait d'autre résurrection que la pénitence. Ils condamnaient le mariage, ainsi que l'usage de la viande et des œuis. Ils déclamaient contre les moines, et prétendaient que les deux dé-moniaques dont il est parlé dans l'Evangile, qui habitaient les sépulcres, désignaient les prêtres et les moines qui habitent les églises

où l'on garde les os des morts, c'est-à-dire les reliques. Ils comparaient aussi les moines, enfermés dans leurs monastères, aux renards confinés dans leurs tanières, suivant le langage de l'Ecriture. — Ces hérétiques pénétrèrent en Bulgarie, d'où ils surent nommés Bulgares, sur les bords du Danube et de la mer Noire, puis en Italie et en Lombardie; puis en France, où on les retrouve sous le nom d'albigeois, et en Allemagne sous celui de cathares. Actuellement encore il en existe en Russie, où leurs restes sont confondus avec les raskolniks. — Au reste, ces hérétiques ont souvent varié dans leurs symboles, et on les a accusés de se livrer à de grands désordres. Voy. notre Dictionnaire des Hérésies, art. Bogomiles.

BOGSA, nom que l'on donne aux sorciers ou magiciens, dans le pays de Kamaon (Iudes orientales); on prétend qu'ils ont la faculté de prendre la forme des bêtes sauvages, comme les loups-garous de nos contrées, pour faire du mal à leurs ennemis. Un vieil lard, qui exerçait la médecine à Srinagar, et qui était réputé un Bogsa notoire, passait pour n'avoir pas moins de 200 ans. La réputation d'avoir dévoré, sous la forme d'un tigre, plusieurs individus, lui avait coûté la perte de ses dents, dont la plupart lui avaient été extirpées par l'ordre du radja, afin de rendre moins formidables ses futures méta-

morphoses.

BOHÉMIENS, ou Frères de Bohéme, hérétiques que l'on a appelés aussi picards et vaudois; mais ils répudient ces noms, et prétendent n'avoir rien de commun avec ces sectaires. lis n'acceptent point non plus le nom de hussites, quoiqu'ils se glorifient d'avoir Jean Hus pour leur réformateur; mais ils prétendent qu'on ne doit pas reconnaître un homme pour mattre. Quoi qu'il en soit, ils paraissent être sortis des callixtins et des taborites, sectes qui s'élevèrent aussitôt après le supplice de Jean Hus. Dans l'origine, tout en rejetant l'autorité du pape et de l'Eglise, ils avaient conservé un assez grand nombre de dogmes et de pratiques catholiques, tels que les sept sacrements, la conscssion, la présence réelle. Mais lorsque Luther et Calvin répandirent leurs erreurs, ils s'en rapprochèrent insensiblement, sans cependant se confondre avec les autres protestants. Ils donnaient à leur société le nom d'Unité, sans le consentement de laquelle on ne pouvait introduire de nouveaux sentiments et de nouveaux dogmes. L'Unité était composée de pasteurs et d'auditeurs, ces derniers partagés en trois classes : celle des commençants, c'est-à-dire des catéchumènes tant enfants qu'adultes; celle des avancés, qui pouvaient participer aux mystères, et celle des parfaits, qui étaient en état de servir d'exemple et de conduire les autres à la persection. C'est parmi les parsaits qu'on choisissait les trois ordres de ministres, sayoir : les prêtres, les aumôniers et les édiles. Les prêtres, ou anciens, étaient membres du conseil de l'Unité, juges dans les assemblées des frères, conseurs ecclésiastiques, et dé-

positaires de la discipline ecclésiastique. Les pasteurs, pris parmi les anciens, préchaient la parole de Dieu et administraient les sacrements. Leur chef avait le titre d'antistes; il était élu solennellement par le snffrage de lous les ministres, et soumis lui-même au président de l'Unité. Il y avait plusieurs antistes, et le président ne pouvait assembler le consistoire sans leur approbation. — Les sumoniers étaient les distributeurs des charilés; ils avaient soin des veuves, des orphelins, des malades, de ceux qui étaient persécutés pour la foi. - Enfin, les édiles étaient chargés du temporel des églises, des écoles et des pasteurs. - Les affaires de la communauté se traitaient dans deux sortes de synodes: les généraux, qui ne s'assemblaient guère que tous les trois ou quatre ans, pour des raisons capitales, et les particuliers, qui se réunissaient pour des causes moins urgentes, et toutes les fois qu'ils étaient jugés nécessaires. C'était dans les synodes qu'on examinait ceux qui devaient avoir la charge de ministres ou de pasteurs, et qu'on leur conférait leurs pouvoirs par l'imposition des mains. L'antistes était ordinairement ordonné dans un synode général; toutes ces ordinations étaient précédées de jeûnes. Comme les protestants, ils ne conservèrent que deux sacrements, le baptême et la cène; ils étaient, à peu de chose près, administrés comme chez les calvinistes. Cependant, avant la cène, les pères de famille devaient rendre comple au ministre de l'état de leurs maisons, sous le rapport de la conscience; ensuite de quoi on était admis à la communion on exclu pendant un certain temps. - L'Unilé avail conservé, outre les dimanches, plusieurs fêtes solennelles, même des fêtes d'apôtres et de martyrs, et des jeunes quatre sois l'année. — Les frères de Bohême sou-tinrent leur religion jusqu'à l'au 1621, époque à laquelle les révolutions du royaume el les persécutions les contraignirent à suirre la religion dominante.

BOHRAH, secte musulmane qui se trouve uns l'Inde, et dont les moullahs ou prêtres resident à Bourhanpour, ville du Khandesh, dans le territoire des Mahrattes. Ils se donnent à eux-mêmes le nom d'Ismaëliens, et prétendent tirer leur origine d'un des sectaleurs de Mahomet qui vivait peu après ce faux prophète. Ils forment une nombreuse société, répandue dans toutes les contrées du Dekhan, et font un grand commerce dans loutes les provinces où ils ont des coreligionnaires, réservant une partie de leur gain pour l'entretien de leurs prêtres. A Surate ils comptent 6000 familles, et 1500 à Oujern.

BOIES, prêtres des anciens habitants des lles Caraïbes. Ainsi que la plupart des prétres idolâtres de l'Amérique, ils se mélaient anssi de magie et de médecine. On ne parvevait à la dignité de Boré qu'après de rigourenses épreuves. Les candidats étaient enfermés dans une cabane écartée, où ils se livraient au jeune et à d'autres austérités. Les anciens Borés venaient ensuite visiter les novices, et leur faisaient sur la peau de

larges incisions; puis, sous prétexte de les purger des humeurs vicienses qui leur offusquaient l'entendement, ils leur faisaient ava-ler du jus de tabac, qui leur causait de violentes coliques. Ils leur frottaient le corps de gomme et le couvraient ensuite de plumes, pour leur enseigner qu'ils devaient être diligents à consulter les génies et prompts à exécuter leurs ordres. C'est alors qu'ils leur apprenaient la manière de guérir les maladies et d'évoquer les esprits. Echappé des rigueurs de son noviciat, le nouveau Boré était bien dédommagé de tout ce qu'il avait souffert par l'aisance dans laquelle il se trouvait et par le respect du peuple. Sa principale fonction etait d'évoquer les génies, et cette évocation se faisait au moyen de quelques paroles mystérieuses et de la fumée de tabac. Appelé auprès d'un malade, il n'employait pour le guérir aucun des remèdes que fournit la nature, persuadé que toutes les maladies sont causées par Maboia, chef des mauvais esprits. Il s'agissait de détourner son courroux par des opérations magiques. A cet effet, il éteignait toutes les lumières qui se trouvaient dans la cabane, fumait un bout de tabac, en broyait une partie dans ses mains, soufflait dessus, en répandait la poussière dans l'air, faisant en même temps claquer ses doigts. L'odeur du tabac s'élevait jusqu'à Mabora, et le forçait de se rendre auprès du Boïé, qui lui demandait le sujet de son courroux et le moyen de l'apaiser. Le Boyé s'approchait alors du malade, le tâtait, le pressait, maniait plusieurs fois la partie affligée, supposé que le mai fût extérieur, et foignait d'en extraire la cause du mal; souvent même il sucait la partie malade. Si, malgré ces soins, le malheureux patient succombait, le prêtre en était quitte en disant que son dieu avait voulu le rendre heureux et l'admettre en sa compagnie; si, au contraire, un effort de la nature guérissait le malade, tout l'honneur en revenait au Maboya et au Boyé; on servait à l'un et à l'autre un festin, auquel le génie ne touchait pas, et qui revenait ainsi tout entier au Boye; car il n'était permis à personne, sinon aux vieillards et aux premiers de la nation, d'y porter la main. A la fin du festin, on noircissait le convalescent avec des pommes de junipa, afin de lui donner la couleur du génie qui l'avait guéri. BOIS DE VIE. Les juis appellent ainsi

deux cylindres de bois sur lesquels ils roulent le Pentateuque, à la manière des anciens volumes; par respect pour ce livre sacré, ils couvrent les extrémités de ces bâtons qui dépassent le vélin, d'un ouvrage d'argent orné de grenades et de clochettes; le tout est entouré d'une couronne ou d'une demi-conronne qui pend par-devant. Toutefois, cette dépense n'est pas nécessaire, elle dépend des moyens du chef de la synagogue. Les juis ont un respect superstitieux pour ce bois; ils le touchent avec deux doigts seulement, qu'ils portent sur-le-champ à leurs yeux, dans la croyance que cet attouche-ment a donné à leurs doigts la qualité de fortifier la vue, de guérir l'ophthalmie, de rendre la santé, et de faciliter les accouchements. Les femmes, cependant, n'ont pas le privilége de toucher les bois de vie, elles doivent se contenter de les regarder de loin.

BOIS SACRÉS, en latin lucus. Les bois et les forêts ont été longteups cousidérés comme la demeure de certains génies. L'horreur secrète qu'inspire l'obscurité, le silence qui règne dans ces lieux, contribuaient sans doute au respect religieux des peuples. Plusieurs nations n'ont eu d'autres temples que les forêts. Lors même que l'on commença à construire des édifices pour le colte, ce n'était pas au milieu des cités qu'on les élevait, mais à l'écart, à l'entrée ou dans l'intérieur des hois. sur le sommet des collines. Ce n'est que plus tard que, pour la commodité du culte, on bâtit des temples dans les villes et dans les bourgades; eucore avait-on soin de planter aux alentours, autant que possible, des bois ou des bocages. Ces bois sacrés étaient fréquentés; on s'y rassemblait les jours de sête; on y saisait des repas publics accompagnés de danses, et trop souvent ou s'y livrait à la licence et à la dissolution. On suspendait aux arbres de riches offrandes, on les ornait de bandelettes, surtout les plus beaux et les plus grands, parce qu'ils étaient spéciale-ment consacrés aux dieux. Couper les bois sacrés était un sacrilége; mais il était permis de les élaguer et de les éclaireir. Rome était environnée de bois sacrés : les plus célèbres étaient ceux d'Egérie, sur la voie Appienne; des Muses, sur la même roule; de Diane, sur le chemin d'Aricio; de Junon-Lucine, au bas des Esquilies; de Lavorne, près la voie Salaria; cufin, de Vesta, au pied du mout Palatin. Voy. Bocages.

2º Les Kamtchadales reconnaissent des dieux des bois qui ressemblent aux hommes; leurs femmes portent des enfants qui croissent sur leur dos, et pleurent sans cesse. Ces esprits égarent les voyageurs, et leur ôtent la raison.

BOLATHEN, surnom de Saturne, chez les Syriens et les Phéniciens. Voy. BALATHEN.

BOLOMANCIR, espèce de divination par les flèches (βολίς); elle se faisait en mélant des flèches, sur lesquelles étaient écrits les noms des villes qu'on devait altaquer. On en retirait une au hasard, qui décidait l'expédition.

Voy. BELOMANCIE.

BOLOTOU, ile imaginaire que les naturels de l'archipel Tonga, dans la mur du Sud, croient être située au nord-ouest, mais à une telle distance, qu'il scrait dangereux de chercher à y aborder avec leurs canots. Elle fut, disent-ila, créée antérieurement à la terre; elle était le séjour des dieux, et c'est de là qu'ils sent partis pour peupler Tonga. Ils y p'acent leur paradis, et les âmes des chois vont l'habiter après leur mort. Ils supposent cette île beancoup plus grande que toutes leurs îles néunies. On y trouve toutes les plantes et tous les arbres, toujours chargés des meilleurs fruits et ornés des plus belles deurs. A peine a-t-on cueilli ces fleurs et

ces fruits, que d'autres prennent leur piace. Ces plantes et ces arbres sont immortels, et répandent le parfum le plus délicieux que l'imagination puisse concevoir. L'île est remplie d'une multitude innombrable d'oiseaux des plus belles espèces; on y trouve des chiens en abondance. Tous ces animaux sont pareillement immortels, à moins qu'on ne les tue pour la nourriture des dieux; mais aussitôt que l'un d'eux est tué, un autre le remplace et se trouve à l'instant même au degré de perfection de son espèce. Il n'y existe pas d'autre mode de propagation pour les végétaux et les animaux.

BOLOUNGO, sorie d'épreuve que pratiquent les gangas, prêtres du royaume d'Angola; elle a assez de rapports avec l'ancienne épreuve par le feu en usage chez nos pères. Quand une femme est soupçonnée d'adultère, ou quelque personne de l'un ou de l'autre sexe, de larcin, d'homicide, ou d'un crime quelconque, tout le village s'assemble, et le ganga, ayant invoqué l'idole à haute voix, fait diverses grimaces, applique un fer chaud sur le bras ou sur la jambe de l'accusé, assurant que, s'il n'est pas coupable, le feu ne le brûlera pas. Cette coutume était si commune, que les maîtres soumettaient leurs esclaves à cette épreuve, pour peu qu'ils les soupçonnassent de mensonge ou de tromperie.

BOMBO, idole des poirs du Congo. Ses létes sont principalement célébrées par des filles qui dansent avec des gestes et des postures fort lascives; elles se couvrent la tele de plumes de diverses couleurs, et le reste de leur habillement n'est pas moins bisarie. Elles agitent une espèce de crécelle et se li-

vrentà des transports forcenés.

BOMONIQUES, c'est-à-dire vaiaqueurs aux autels. C'est le nom qu'on donnait, à Lacédémone, aux jeunes enfants qui, dans les fêtes de Diane Orthia, disputaient à l'envi, devant son autel, à qui recevrait le plus de coups de fouet, et qui les souffraient quelquefois pendant tout un jour, jusqu'à la mort, sous les yeux de leurs mères, qui, au rapport de Platarque, les voyaient avec joie et animaient leur courage. C'était pour endureir les cafants aux fatigues de la guerre que les Spartiates avaient institué cette barbare coutume.

BON, mot japonais qui signific plat, assicte. Les Japonais célàbrent une léte de ce nom le 15° jour du septième mois. Il est d'usage alors de faire des offrandes pour les âmes de ses parents decédés; on allume des lanternes dans les cimetières, et l'on dépose différents mets sur les tombeaux. Voir, pour l'origine et le cérémonial de cette lête, les articles Ames (Culte rendu aux) et Lanzennes (Fête des).

BONASIENS, bérétiques qui enscignaient que Jésus-Christ n'était fils de Dieu que par

adop:iea.

BONDA, sorte d'épreuve en usaga dan le Loango, contre les sorciers. Comme dans ce royaume on redoute beaucoup les surciers, lorsqu'on soupçonne qu'il en existe un dans un village, on fait subir cette épreuve à tous

les habitants. A cet effet on leur fait boire de jus d'aire racine appelée imbondo, qui ressemble à une carolle blanche. Cette liqueur, préparée par des gens nommés box-des, est extremement amère ; elle trouble la itte par des vapours malignes, cause cont à coup paé some d'ivresse, et, comme elle est astringente, elle décasionne ordinairement une suppression d'urine. La dose est d'une pinte et demie. Lors donc qu'il est ordonné que fel village subira celte épreuve, le ret nomme plusieurs juges ou bondes pour présider à la céfémonie. Ils s'asseyent à terre en demi-cercle et somment tous les habitames de comparatife! Personne n'y manque, ce serait se declarer coopable. On les fait boire les uns après les autres, et pendant es temps-là les tondas frappent des tambours arec de petits bâtons. Ils coupent ensuite ces bitons, et il faut que ceux qui ont bu marchent dessus sans tomber et urinent librement. S'ils en viennent à bout, ils sont reconnus innocents et ramenés en triomphe à leurs maisons; mais si ces malheureux, Hourdis par la funeste liqueur, viennent à chanceler et à tomber, tout le peuple crie : Dundoké, Oundoké : Au sorcier! au sorcier! se jette sur les prétendus coupables et les assomme. On traine ensuite les corps sur les bords d'un précipice, où on les jette. Dapper raconte que, lorsque l'accusé a ba k jus de l'imbondo, se juge se lève et lui jelle une baguette en disant: Tombe, si cu a coupable; mais si tu es ennocent, leve-toi, il rends ton urine. Après ces paroles il compe l'imbondo en morceaux; et oblige l'accuse à marcher dessus. Les femmes du roi sont soumises à la même épreuve, lorsqu'elles sont soupçonnées d'adultère; mais celle qui succombe est exécutée juridiquement, et brû-

lée vive avec son prétendu complice.

BON GÉNTE: C'était, chez les Egyptiens, Agathodémon. Les Romains appelaient ainsi le dieu des buveurs, ce qui l'a fait quelquefois confondre avec Bacchus. On trouve aussi ce nom appliqué à Japiter et même à

BONNE-DEESSE. C'est ainsi que les Romains apperaient une Avinité mystérieuse dont le nom n'étaif connu que des semmes. On croft que cette déesse était Cybèle, ou la Terre; d'autres pensent que c'était Cérès; d'autres la confondent avec Vénus, ou avec Maia ou Mejesta; épouse de Vulusin. Varron prétend qu'elle fut femme de Paunus, antèren roi d'Italie, qui porta si lolli la chasteté, que jamais ellene leva les yeux sur d'autres hommes que son mari. Lactance dit au contraire que cette femme, ayant bu du vin contre la coulume de ce temps-là, fot fouellée par son mari jusqu'à la mort avec des branches de myrte; que dans la suite Faunus, ayant horreur de sa cruauté, chercha à apaiser les manes de son épouse en la plaçant parmi les dieux et en lui faisant rendre les honneurs divins. Quoi qu'il en soit, la fête de la Bonne-Déesse était célébrée tous les ans le premier jour de mai. On lui sacrifiait une true venant de mettre bas. La cérémonie

avait lieu dans la maison du grand pontife, qui était à cet effet ornée à grands frais et échirée d'une infinité de lumières, car la sete se tenait pendant la nuit. Les hommes en étaient sévésement exelas; el le grand pontife lui-même, qui présidait de dreit à tous les autres sacrifices, ne pouvait être présent à ceux de la Bonne-Déesse. Il fallait qu'il abandonnát sa propre maison pendant qu'on les célébrait, et sa semme y présidait à sa place. On avait grand soin d'écarter le myrte des autels du la déesse. Les Vestales se transportaient à cette lête, et le soin qu'on apportait à éloigner tout mâle était porté si loin, qu'on chassait même tous les animaux de ce sexe, et qu'on poussait la précaution jusqu'à voiler les tableaux où ils élaient représentés. Toutes ces formalités, qui semblaient dictées par la pudeur, n'empéchèrent pas qu'on ne soupconnât dans cos mystères des désordres infames ; mais les femmes ent toujours gardé sur cet article un secret si mviolable, qu'on n'a jamais pu avoir que des soupçons. On allait jusqu'à croire qu'un homme qui sut ve ces mystères, même sans desselu, ett été frappé d'avenglement. Une aventure qui fit grand bruit sur la fin de la république put faire espérer que l'en allait entin découvrir le mystère. Un jeune homme, nommé Ciodius, amoureux de Pompéia, fensme de Jules César, alors grand pontife, ne pouvant trouver d'autre occasion de lui parter en secret, se déguisa en femme, et s'introduisit par le moyen d'une esolave dans les appartements du pontife; mais sa voix le trahit; il fut découvert et chassé ignominieusement, sans avoir pu parler à son amante, et sans avoir rien vu des mystères, où du moins n'ayant été témoin que de choses fort indifférentes. La témérité du jeune Clodius fat taxée d'impiété par le collège des pontifes. - Les Grecs avaient agent leur bonne déesse, qu'ils appelaient la Béesse des femmes. Ils disaient que c'était une des nouvrices de Bacchus, dont il était défendu de prononcer le véritable nom. - Carthage honoraitanssi une bonne déesse céleste, que Fon croit la même que Junen.

BONNE FORTUNE, divinité adorés par les

antiens. Voy. Fortens.

BONNET CARRÉ. On appelle ainsi la coffure du clergé catholique dans l'exercice de ses fonctions. Ce bonnet est en effet carré, et a une petite houppe en soie dans le milieu. Dans les derniers temps, la vanité avait fini par lui downer peu à peu en France une forme tout à fait conique, aûn de le faire déborder par une large houppé; mais maintenant on révient généralement à l'ancien système. Voy. notre Dictionnaire de Litargie, art. Battarre.

BONOSIENS, partienes de Bunose, évêque de Sardique, qui, comme Jovinien, attaquait la virginité perpétuelle de la sainte Vierge, prétendant qu'après Jésus-Christ elle avait eu d'autres enfants. Il nisit aussi la divinité de Jésus, et voulait qu'it ne fût Fils de Dieu que par adoption. Ces erveurs furent condamnées dans le concile de Capoue.

BON-PASTEUR, titre d'une maison fondée par madame de Combé, protestante convertie, morte en 1692. Elle était composée, 1° de sœurs dont la conduite avait toujours été régulière; 2° de filles pénitentes retirées d'une mauvaise vie. Leur règle n'était pas fort austère, et elles comptaient un grand nombre de maisons en France avant leur destruction. Voy. notre Dictionnaire des Ordres religieux, art. Bon-Pasteur (Filles du).

BON-SAUVEUR (FILLES DU), maison fondée à Caen en 1720, par Anne Leroy, approuvée par lettres patentes du roi en 1734, et du parlement en 1751. Leur premier soin fut de soigner les femmes malades et aliénées. Expulsées en 1795, elles furent réunies de nouveau et réorganisées en 1805. En 1807, elles établirent dans leur maison un institut de sourds-muets; en 1818, elles admirent les hommes aliénés. Il y a en outre dans leur maison une espèce de dispensaire où l'on donne les premiers soins aux malades et aux blessés qui se présentent, un pensionnat de jeunes personnes et une école gratuite. C'est une congrégation tout à la fois enseignante

et hospitalière.

BONS-COUSINS. La Franche-Comté et l'Artois étaient autrefois couverts de vastes forêts; comme le Jura l'est encorc. Dans ces bois vivaient une soule d'hommes uniquement occupés d'abattre les arbres, de les fendre, de les scier, de les convertir en charbon. Comme ils avaient très-peu de communications avec la société, ils vivaient dans une grossière ignorance de leurs devoirs religieux et moraux. Des personnes éclairées et de pieux ecclésiastiques se dévouèrent à les humaniser et à les instruire, et leurs travaux ne furent pas sans fruits. Comme il y avait entre ces malheureux peu d'union, et qu'un certain nombre vivaient dans un isolement forcé, on imagina de les unir entre cux par un lien commun, sous le titre de Bons-Cousins, et on prit pour signes de ralliement et pour emblèmes des formules ou des objets pris dans le genre d'occupations auquel ils étaient voués. On établit donc une confrérie dans laquelle on enrôla les charbonniers, les coupeurs de bois, les scieurs, les fendeurs, sous le patronage de saint Thiébaud, né l'an 1017, à Provins en Brie, solitaire en Souabe, dont l'occupation était de faire du charbon, puis ordonné prêtre en Italie, et décédé en 1066. Plus tard des personnes recommandables, des prêtres, des genti shommes, des propriétaires de verre-ries, des marchands de fer, se firent agréger à cette confrérie. On rédigea un règlement pour les réceptions, et dans la suite une espèce de protocole par demandes et réponses, avec des formules bizarres, mais orthodoxes. Pour être admis, il fallait des mœurs pures et de la piété. Un Bon-Cousin doit exercer l'hospitalité et offrir à tout confrère pain et pinte, c'est-à-dire à boire et à manger; de plus il lui doit 5 sous et une paire de sou-liers, tels qu'il en a, s'il est en voyage ou dans l'adversité. Trois Bons-Cousins suffisont pour former une vente; onze la rendent

parfaite. Les ventes, ou rassemblements sur les places à charbon, étaient des occasions où éclatait leur bienveillance mutuelle. Ce sentiment acquérait un nouveau degré d'énergie dans les fêtes de l'Eglise, car ils venaient assidûment de très-loin pour y participer. L'écho des bois redisait ensuite les chants religieux qu'ils avaient appris dans les temples catholiques. Les Bons-Cousins, pieux, conséquemment probes, obligeants, honnétes, francs dans leurs discours, fidèles dans leurs promesses, réguliers dans leur conduite, méritèrent et obtinrent l'estime générale. Ils subsistent encore, mais il y a lieu de craindre qu'ils aient beaucoup dégénéré de leur institution primitive. Leur société est devenue maintenant purement politique. Les Carbonari actuels ont achevé de discréditer les Bons-Cousins, en empruntant le nom et les formules de cette dernière sociélé pour en dénaturer l'esprit. Voy. Can-BONARI.

BON-SECOURS (Sorvas DU), établies en 1810 à Aurignac, diocèse de Toulouse, par une association de dames, dans le but de donner à la jeunesse une éducation chrétienne et de servir les malades; elles furent approuvées en 1814 par l'archevêque de Toulouse. — Il y avait aussi des hospitalières de ce nom dans le diocèse de Cambrai.

BONS-HOMMES, religieux anglais, fondés en 1259 par le prince Edmond, suivant la règle de saint Augustin, et portant un habit bleu. — Les Minimes portèreut aussi, en France, le nom de Bons-Hommes, parce que Louis XI appelait souvent bonhomme saint François de Paule, leur fondaleur. Il ne faut pas les confondre avec une secte d'albigeois qu'on nommait aussi Bons-Hommes.

bigeois qu'on nommait aussi Bons-Hommes.
BON-SUCCES, divinité adorée dans le Pont, à Ephèse, chez les Etrusques, et par les Romains, qui la nommaient Bonus Eventus. A Rome, comme il protégeait spécialement les laboureurs, on le représentait tenant une coupe d'une main et des épis de l'autre. On lui sacrifiait un cheval aux ides

d'octobre.

BONZES. Ce nom a été donné par les Européens à tous les religieux de la secte de Fo ou Bouddha, à quelque nation qu'ils appartiennent, et quelle que soit la nuance de leur culte. Il paraît d'abord avoir été appliqué par les Portugais aux religieux du Japon, puis à ceux de la Chine et de la Cochinchine, de là à ceux des différentes contrées de l'Inde et même du Tibet; cependant les bonzes de cette dernière contrée sont plus communément appelés lamas, et ceux de Siam talapoins. Actuellement on fait moins fréquemment usage de ce terme, et les nouvelles relations, ainsi que les ouvrages scientifiques, donnent à chaque ordre religieux le nom qu'il porte dans son pays, et avec rason, car sous le nom de bonzes on comprenait autrefois des ordres monastiques fort différents les uns des autres. On les trouve dans ce Dictionnaire chacun sous son nom particulier; nous allons rependant recueillif dans cet article ce que l'on trouve dans les

saciennes relations, qui ent considéré les benzes moins selon les règles et le but de leur ordre que selon ce qui paraissait en eux d'extraordinaire aux yeux des Européens, el d'après les nombreux abus qui se sont glissés parmi eux.

i Les bonzes de la Chine enseignent, comme la plupart de ceux des autres contrèes, que le bien et le mal ne sont pas indiflérents, que l'un sera puni et l'autre récompensé dans une autre vie, soit dans des lieux de délices ou de paines appropriés aux âmes, soit dans des transmigrations successives que ces âmes auront à subir. Ils ajoutent qu'il existe un moyen d'effacer ses péchés et de se préparer un avenir houreux et des transmigrations glorieuses; et ce moyen consiste dans les bonnes œuvres. Ces honnes gavres, d'après les livres bouddhiques, sont principalement la mortification des sens, les pratiques de pénitence, la contemplation de Elre infini, la charité pour les êtres terrestres, et surtout pour les religieux. Mais ce kraier mode est presque l'unique que les bontes préconisent. Ils préchent au peuple qu'il n'est rien de plus efficace pour obtenir la rémission de ses péchés que de faire aux bonzes de riches aumônes, de les traiter avec honneur, de les nourrir magnifiquement, de leur bâtir des monastères. Alors, fisent-ils, les bonzes prieront pour ceux qui auront ainsi exercé la charité envers eux, et l'imposeront des pénitences volontaires pour les préserver des châtiments qui les attenteni. Sans cela les âmes des pécheurs ne pourront manquer d'être cruellement tourmentées après la mort, ou de revenir animer sur la terre des corps d'ânes, de mulets, de rais, de souris ou d'autres animaux maltrailés ou immondes. Ces bouzes ont un extérieur humble et mortifié, et pratiquent en public les plus rudes austérités, qui leur atlirent la considération et les charités des dévols. Les uns trainent de longues et lourdes chaines de fer et vont crier de porte en porle: C'est ainsi que nous expions vos pé-chés. D'autres se tiennent dans les places et dans les grands chemins, et se frappent la léle contre de gros cailloux. D'autres se font brûler des drogues sur la peau nue de leur tête. lis sont vétus de noir ou de jaune, suivant l'ordre auquel ils appartiennent; ils laisuni croftre leurs cheveux et leur barbe, et portent à la ceinture un chapelet sur lequel ils récitent les différents noms de Fo ou Boaddha, ou la formule No-o-mi-to-fo, qu'ils ne comprennent pas. Il en est qui ont la garde des temples, dont quelques-uns sont bilement accrédités, qu'ils se remplissent à chaque instant d'une multitude de dévols qui s'y rendent en pèlerinage avec la figure de Fo ou quelque autre idole pendue au cou. lest d'autres bonzes qui vivent en ermites dins les rochers et les cavernes, où l'on va leur porter l'aumône et les consulter comme des saints. Comme ils appartiennent à différents ordres, ainsi que nous l'avons déjà observé, leur genre de vie est différent : ainsi les uns vivent en communauté dans des couvents sans se marier; d'autres s'abstiennent de chair, de poisson et de vin. Il en est qui sont mariés, d'autres qui vivent dans le célibat; mais tous nous sont donnés, par les missionnaires et les voyageurs, comme des hy-pocrites et des fourbes qui ahusent de la crédulité populaire pour extorquer de l'argent. Nous allons en donner quelques exemples.—Le P. le Comte rapporte qu'ils avaient fait accroire à un bon vieillard incapable de leur faire des aumônes qu'après sa mort il deviendrait cheval de poste de l'empereur. Ce pauvre homme était si tourmenté de ce funeste avenir, qu'il en avait absolument perdu le repos. Ayant appris que les chréliens n'étaient passujets à la métempsycose, il résolut, pour se délivrer d'inquiétude, d'embrasser la religion chrétienne. Quelle que fût sa répugnance, il alla trouver le P. le Comte et lui dit naïvement qu'il aimait encore mieux être chrétien que cheval de poste. — Le même Père raconte qu'un jeune homme, tendrement aimé d'un prince du sang, élant venu à mourir, le prince, sensiblement touché de cette perte, demanda aux bonzes s'ils savaient en quel corps l'âme de son favori était passée. Ces imposteurs lui persuadèrent qu'elle animait celui d'un jeune Tatare, et lui offrirent de le lui amener, au moyen d'une somme d'argent considérable. Le prince, charmé de cette heureuse aventure, ne se sit pas prier pour donner aux bonzes tout ce qu'ils voulurent. Quelque temps après ils lui amenèrent un enfant, que le prince crédule reçut avec autant de joie que si c'eût été son favori. — « Je rencontrai un jour, au milieu d'un village, dit encore le P. le Comte, un jeune bonze d'un air doux, modeste, et tout propre à demander l'aumône et à l'obtenir. Il était debout, dans une chaise bien fermée et hérissée en dedans de longues pointes de clous fort pressés les uns auprès des autres, de manière qu'il ne lui était pas permis de s'ap-puyer sans se blesser. Deux hommes gagés le portaient fort lentement dans les maisons, où il priait les gens d'avoir compassion de lui. Je me suis, disait-il, ensermé dans cette chaise pour le bien de vos ames, résolu de n'en sortir jamais jusqu'à ce que l'on ait acheté tous ces clous (il y en avait plus de deux mille); chaque clou vaut dix sous; mais il n'y en a aucun qui ne soit une source de bénédictions dans vos maisons. Il y a des pénitents qui ont passé des mois entiers dans de pareilles cages, sans doute parce qu'on ne se pressait pas d'acheter les clous. D'autres se percent les joues de part en part avec une alène, et menacent de se faire souffrir jusqu'à la mort, si on refuse de leur faire la charité. Il en est qui se contentent de présenter aux donateurs un registre dans lequel ceux-ci inscrivent leur nom. - Il y a encore dans la Chine un ordre de bonzes qui appartieunent à la secte des Lao-ise. Ils sont partagés en quatre classes distinguées par leurs couleurs respectives, qui sont le noir, le blanc, le jaune et le rouge. Ils obéissent à des supérieurs qu'on pourrait compa-

rer au général et aux provinciaux des or-dres monastiques de l'Europe. Ils vivent dans des couvents entretenus par la libéralité du prince et par la charite du pe ple. Ils font vœu de chastelé, et, s'i's y manquent, ils sont rigoureusement punis. On perce avec un fer chaud la peau du cou du coupa-ble, on passe dans l'ouverture une longue chaîne, et en cet état en le promène tout nu par la ville, jusqu'à ce qu'il ait amassé une certaine somme d'argent dont son couvent profite. Un autre religioux le su t armé d'un fouet et lui en donne des coups toutes les fois que le patient veut porter la main à sa chaine pour alléger sa douleur. Tous ces bonzes sortent rarement seuls; c'est l'usage chez eux, comme chez plusieurs moines d'Europe, d'aller toujours deux à deux. Ils se mélent encore de prédire l'avenir, d'exorciser les démons, de chercher la pierre philosophale, et s'attribuent le pouvoir de faire tomber la pluie. Il en est qui apprivoisent des tigres, et qui, montés sur ces animaux féroces, se promènent ainsi dans les chemins sans craindre la fureur de cet animal, qui n'est ni bridé ni enchaîné.

2. Ce qu'on vient de dire des bonzes de la Chine est applicable, pour la plus grande partie, à ceux du Japon, avec cette difference néanmoins qu'en Chine, ainsi que dans plusieurs autres pays, les honzes sont tirés principalement de la lie du peuple, tandis qu'au Japon ce sont fort souvent des cadets de famille qui, n'ayant pas assez de fortune pour tenir dans le monde un rang conforme à leur naissance, embrassent cette profession honorable et lucrative. Voy.

YAMABOS.

3º Les bonzes du Tunquin portent un bonnet rond, de la hauteur de trois pouces, derrière lequel pend un morceau d'étoffe de la même couleur, qui leur descend jusqu'aux épaules. Quelques-uns sont revêtus d'un pourpoint sur lequel sont attachés plusieurs grains de verre de différentes couleurs. Ils ont le cou environné d'une espèce de collier en forme de chapelet et composé de cent grains. Ils ont coutume de porter à la main un bâton au haut duquel il y a un jetit oiseau de hois. Ils vont la tête rasée, à la différence des séculiers, qui, disent-its, n'accomplissant que des œuvres mortes, ont besoin d'avoir une longue chevelure afin que les esprits puissent plus sacilement les attirer au ciel, tandis que, pour eux, leurs propres mérites leur tiennent lieu d'ailes pour s'élever au séjour de la béatitude. Il y a des bonzes qui sont très-pauvres et qui habitent de méchanies huttes situées auprès des pagodes; d'autres ont de grands monastères. Ce sont eux qui présentent aux idoles les offrandes des dévots et qui brûlent de l'encens en faveur des pèlerins. Les fidèles leur donnent en récompense un peu de riz ou autre chose de peu de valeur. Cependant on assure que, malgré leur pauvreté, ils trouvent encore moyen de pourvoir à la subsistance des veuves et des orphelins avec ce fait est vrai. les bonzes du Tunquin ne ressembleraient guère à ceux des autres contrées. Une de leurs fonctions principales est. ajoute-t-on, de faire aux ponts les réparations nécessaires, et d'établir sur les grands chemins des lieux où les voyagenrs trouvent des rafraichissements. Leur règle leur permet de se marier, mais, pour le faire, il faut qu'ils abandonnent leur couvent sans c sser pour ant d'être religieux. Il y en a qui, suivant une réforme établie par un Chinois, sont obligés à prier deux fois par jour. D'autres relations nous représentent les honzes du Tunquin sous un jour moins favorable, et les accusent d'une sordide avarice et de honteuses debauches.

sont offerts comme des gens humains, chari-tables, compatissants. Un de leurs princi-paux soins est d'entretenir la paix et l'union parmi les citoyens, d'apaiser les querelles et de réconcilier les ennemis. Leur humanité éclate principalementenvers les étrangers qui font naufrage sur les côtes d'Ava. Par la loi du pays, ils doisent être es laves du roi; mais par leurs prières et par leur crédit les bonzes engagent les gouverneurs à relâcher un peu la sévérité de la loi. Ils emmènent ces malheure . naufragés dans leurs couvents, leur four issent des habits et des vivres, prennent soin d'eux s'ils sont malades, et lorsqu'ils sont en état de partir, ils feur

4º Les honzes du royaume d'Ava nous

donnent des lettres de recommandation par le moyen desquelles ils sont bien reçus dans le premier convent qui se rencontre sur leur route. Ainsi, de couvent en couvent, ces étrangers arrivent à un port où ils s'embarquent. Voy, Talapoins, Lamas, Gonnes,

koppous, etc.

BONZESSES, nom donné par les Européens à des espèces de religieuses de la secte de Bouddha, qui sont répandues dans la Chine et dans le Tunquin. Elles sont enfermées dans des monastères et consacrées au service des idoles. Leur règle et leurs fonctions sont à peu près les mêmes que celles des hommes. Elles font vœu de garder le célibat, et si elles y manquent elles sont rigoureusement punies. L'histoire fait mention d'une bonzesse qui, ayant eu un enfant, fut condamnée par le mandarin au supplice de la cangue, jusqu'à ce qu'elle cut trouté un homme qui consentit à l'épouser.

BORAC or AL-BORAC (avec l'article), animal imaginaire, dont le corps tient de l'anc et du mulet; il a une tête de semme, une que ue de paon, des ailes d'aigle; il est blanc comme du lait et rapide comme l'éclair; c'est à cette dernière qualité qu'il doit son nom, car boruc signific éciair, en arabe. C'est lui qui, d'après la tradition mahométane, servait de monture aux anciens prophètes; et c'est au moyen de cet animal mysterieux que Mahomet accomptit son celèbre voyage à travers les sept cicux. Voy. ASCENSION DE MAHOMET.

BORBO, BORVO ou VORVO, dicu adoré autrefois par les Séquaniens et les Eduens. qu'ils épargnent sur leurs aumones. Si ce . On croit qu'il était protecteur des caux thermales, et qu'il a donné son nom à Bourbonneles-Bains.

BORBORITES (en grec βόρδορος, boue, ordure), nom d'une secte de guostiques qui aizient, entre autres dogmes, celui du jugement dernier. On les appelait ainsi parce qu'ils avaient coutame de se barbouiller le risge de boue et d'ordure, pour défigurer l'image de Dieu, qui, disaient-ils, est sujette à commettre tant de crimes. Suivant d'autres auteurs, ce nom leur fut donné à cause de l'obscénité de leurs cérémonies.

BORDA, relique très-vénérée des musulmans: c'est un manteau de camelot noir que porta Mahomet, et qu'il donna au poëte l'aab fils de Zohair, pour le récompenser d'un poëme à sa louange. Ce manteau est conservé à Constantinople, enveloppé de quarante sacs d'étoffes précieuses; on l'expose à la vénération publique le 15 du mois de ramadhan, avec beaucoup d'appareil. Le sultan s'y rend en grand cortége; on dé-couvre la relique, la sultan la baise avec beaucoup de respect, tous les seigneurs et les principaux officiers en font autant. Le silibdar aga, ou porte-glaive du sultan, se tient à côté de la relique, ct, à mesure qu'on la baise, il l'essuie avec un mouchoir de mousseline, qu'il présente ensuite à la personne qui vient de rendre son hommage. l'saut un mouchoir dissérent pour chaque adorateur. A la suite de cette cérémonie, le moufii lave cette partie du manteau, qu'il trempe légèrement dans un grand bassin d'argent, et cette eau ainsi sanctifiée est versée dans une infinité de fioles scellées du sceau du kislar agassi, et distribuces à lous ceux qui ont assisté à la cérémonie. Le sultan et tous les membres du sérail en reçoivent également, ce qui procure d'abondantes gratifications aux officiers chargés de la distribution. Cette eau est servie ordinaimment à table, pendant les quinze nuits lestantes du ramadhan. On rompt alors le hune avec un verre d'eau, dans lequel on terse quelques gouttes de celle qui a été sanctifiée par la rinçure du manteau.

BORE, le père des dieux, dans la mythologie scandinave; il était fils de Burc, et ses trois enfants, qui formaient une espèce de triaité, avaient noms, Odin, Vile et Ve. Ils sont appelés pour cette raison les fils de Bore. Ce sont eux qui créèrent le premier homme et la première femme. Voy. Ask et Eybla. Les prêtres scandinaves, dont le sa-rendoce se transmettait de père en fils, pré-tendaient sortir de la race de Bore.

LOREADES, descendants de Borée; ils étaient en possession du sacerdoce et de l'empire dans l'éta des Hyperboréens

l'empire, dans l'île des Hyperboréens.

BORRASMES, fêtes que les Athéniens célébraient en l'honneur de Borée, dieu du
tent. Comme ce dieu prétendu avait autrelois enlevé une Athénienne pour en faire son
épouse, les habitants de l'Attique croyaient
que Borée avait pour eux une prédilection
particulière. Les habitants de Mégalopolis,
sjant été une fois secondés par le vent du
pord, qui renvera une machine de guerre

élevée par les Lacédémonieus pour battre leurs murs en brèche, lui en témoignèrent aussi leur reconnaissance en instituant des fêtes en son honneur, et en lui érigeant un temple.

BOR

BOREE, vent du nord, déifié par les Grecs, qui le supposaient résider en Thrace, contrée située au nord de leur pays. Ce dieu, méta-morphosé en cheval, donna naissance à douze poulains si légers, qu'ils couraient sur les épis sans les rompre, et sur les flots de la mer sans y mouiller leurs pieds. Boréc rendit aux Athéniens d'éminents services; ce fut lui qui dispersa la flotte des Perses et en fit périr une grande partie dans l'Hellespont, lorsque Xerxès s'avançait contre eux. En reconnaissance de ce bienfait, les Athéniens lui élevèrent un temple sur les bords de l'Ilissus, jurèrent par lui et célébrèrent ses féles avec grande solennité. Les habitants de Thurium ayant été délivrés d'un grand danger, par une tempéle qui détruisit la flotte ennemie, Denys le Tyran offrit des sacrifices au vent Borée, auteur de ce ravage, lui conféra les droits de cité, lui assigna une maison avec des revenus fixes, et célébra des fêtes annuelles en son hon-

BORO-BODO. Ce mot, qui paraît signifier le grand Bouddha (Bara Bouddha), est le nom d'un temple antique dont on voit les ruines dans la province de Kadon (le de Java). La forme du temple, le nom qu'il porte, et une statue de Bouddha qui y a été découverte, prouvent que le culte bouddhique a été autrefois florissant dans cette île, contrairement à l'opinion de quelques orientalistes qui ont prétendu que le bouddhisme n'y avait jamais pénétré. La religion actuelle de cette contrée est le brahmanisme.

BORRELISTES, partisans d'Adam Borrel, de Magdebourg, qui commença à dogmali-ser à Amsterdam, vers l'an 1670. Cette secte est peu connue, et les dissérents auteurs qui en ont parlé s'accordent peu entre eux. Les uns disent que les Borrélistes ont embrassé la plupart des opinions des mennonites; que leur vie est sévère, qu'ils font beaucoup d'aumones, et s'acquittent soigneusement des devoirs du chrétien; que cependant ils répugnent à tout culte extérieur; qu'ils ont en aversion les temples, les sacrements, la prière publique. Selon d'autres, les Borréliste; prétendaient que toutes les Eglises avaient dégéneré de la pure doctrine, parce qu'elles avaient souffert que la parole infaillible de Dieu, contenue dans la Bible, sût corrompue par les explications de docteurs faillibles, qui présentaient leurs liturgies. catéchismes et sermons comme émanés de Dieu. Ces sectaires soutenaient qu'il no faut lire que l'Ecriture sainte, sans y ajouter aucune explication, et ils se montraient disposés à admettre dans leur communion tout homme qui recevait ces principes, même les sociniens, dont ils adoptaient la doctrine. Un de leurs docteurs n'exigeait, peur être orthodoxe, que d'adopter le symbole des apétres sans explication, en sorte qu'il agglomérait toutes les sociétés chrétiennes.

BORSÉNIENS, secle de fanatiques qui a été fondée en 1736, par deux étudiants allemands, Borsénius et David Bar, dans le duché de Sleswick. On en sait fort peu de chose; cette secte mystique était une espèce de sociélé séparatiste rapprochée des brugglériens.

BORSIPPENES, secte de philosophes chaldéens dont les adversaires se nommaient

orchènes.

BOSSOUM, nom que les nègres de la Côted'Or donnent au bon principe, qu'ils supposent blanc, par opposition au mauvais génie, qu'ils appellent demonio ou diablo. mots empruntés du portugais. Ils s'occupent peu du premier, qu'ils régardent comme le dicu des Européens. Du reste, ils prétendent que Dieu ne leur fait aucun bien, à l'exception toutesois de la pluie qu'il leur envoie. Persuadés que les Européens jouissent de toute sorte de biens par la faveur de Bossoum, ils se plaignent hautement de la préférence que cette divinité accorde aux peuples blancs. Les nègres donnent encore le nom de Bossoum à un des jours de la semaine pendant lequel ils doivent s'abstenir de travail et offrir des sacrifices. Ceux d'entre eux qui ont plusieurs femmes donnent à l'une d'elles le titre de Bossoum, parce qu'elle est consacrée au fétiche de la samille; aussi est-elle singulièrement consi-

BOTALA. D'après les livres des bouddhistes, il y a trois montagnes de ce nom:
l'une est dans la mer du Sud, et sur sa cime
se trouve un palais céleste qui sert de lieu
de repos aux boddhisatwas, ou disciples de
Bouddhas, qui sont en route. Le second est
dans la mer de la Chine; c'est là que Avalokiteswara, le vingt-huitième boddhisatwa,
explique la loi. Le troisième est dans le Tibet, c'est la montagne sacrée des bouddhistes, car elle est sanctifiée par la présence du boddbisatwa vivant, le Dalay-Lama.
Cette divinité incarnée y réside dans un riche
monastère à toit doré, qui est construit sur
une des trois cimes de ce mont : on y compte
d'obélisques tent en car qu'en avent

d'obélisques tant en or qu'en argent.

BOTANOMANCIE, divination par le moyen des plantes. On se servait à cet effet de verveine, de figuier, de tamarin, et surtout de bruyère. Il y avait différents moyens de connaître l'avenir à l'aide des plantes: l'un d'eux consistait à écrire sur les feuilles de la plante la question du consultant; mais on ignore de quel moyen se faisait connaître la réponse de l'oracle.

BO-TAT, idoles d'un rang inférieur, auxquelles les Tunquinois de la secte de Phat, ou bouddha, rendent un culte religieux.

BOTHAL, nom que les anciens Irlandais donnaient aux pierres sacrées ou tombes-autels, plus connues actuellement sous le nom de crom-leach. On remarquera l'identité de ce nom avec le Beth-el des Hébreux et le Bétyle des païens. En effet, tous ces mots

signifient maison de Dieu; et ces sortes de pierres consacrées ont été sans doute les premiers monuments consacrés au souverain Etre; témoin la pierre érigée par Jacob après sa vision mystérieuse, et le nom qu'il lui donna. Voy. Bétyles et Crom-leach.

BOUC. Cet animal était en grande vénération chez les habitants de Mendès en Egypte. En général, les Egyptiens n'immolaient jamais de boucs, parce qu'ils représentaient le dieu Pan avec la face et les jambes de bouc. Sous le symbole de cet animal, ils adoraient le principe de la fécondité de toute la nature exprimée par le dieu Pan. Chez les Grecs on immolait le bouc à Bacchus, comme destructeur des vignes. Le bouc était une monture assez ordinaire à Vénus, surfout à la Vénus populaire; et la Vénus marine allait sur les ondes, portée par un bouc marin. Pausanias dit que les Cléoniens immolèrent un bouc au soleil levant, pour qu'il les délivrât de la peste, et qu'en mémoire de cet événement ils en dédièrent un de bronze dans le temple de

Delphes.

BOUC ÉMISSAIRE. Dans la loi judarque, à la sête solennelle de l'Expiation, qui avait lieu le 10 de la lune de l'équinoxe d'automne, le grand prêtre quittait ses ornements sacerdotaux, se revêtait d'une tunique de lin, retenue par une ceinture de lin, et se couvrait la tête d'une mitre de même tissu; alors le peuple lui amenait deux boucs pour le péché. Le pontife les conduisait à la porte du tabernacle, jetait le sort sur eux, et immolait l'un pour le péché; quant à l'autre, il lui imposait ses deux mains sur la tête, en confessant à haute voix les péchés des enfants d'Israël; puis, après l'avoir chargé d'imprécations, il le livrait à un bomme qui le menait dans le désert et l'abandonnait à son sort; il y devenait sans doute la proie des animaux sauvages. Cette cérèmonie symbolique était fort propre à faire connaître aux Israélites la grièvelé de leurs fautes ; mais ce bouc était aussi la figure de Jésus-Christ, chargé des péchés des hommes et de la ma-lédiction qu'ils avaient encourue, rejeté de la société des humains comme un être immonde, et abandonné aux tourments et à la mort. - C'est ce bouc que les Israélites appelaient Azazel. Voyez ce mot. Voy. aussi notre Dictionnaire de la Bible, art. Bouc ÉMISSAIRE, HAZAZEL, et celui des Sciences oc-

cultes, art. AZAZEL.

BOUCLIERS. 1º Sacrés. Voyez ANCILES.

2º Votifs. On appelait ainsi ceux que l'on consacrait aux dieux après quelque victoire. Cet usage passa des Grecs aux Romains. On les appendait aux autels ou aux colonnes des temples. Lorsque Titus Quintus eut vaincu Philippe, roi de Macédoine et père de Démètrius, on déposa dans le Capitole dix boucliers d'argent et un d'or massif, qu'on avait trouvés parmi les dépouilles. La coutune vint ensuite de consacrer des boucliers aux grands hommes de la république. Le consul Appius Claudius Sabinus fut le premier (l'an de Rome 209) qui en fit placer plus eurs dans le temple de Bellone, sur lesquels il

avait fait représenter les belles actions de ses ancêtres. On remarque souvent de ces sortes de boucliers sur les monnaies romaines.

BOUDAANI, secte de juifs qui tire son nom d'un bomme de Hamadan nommé Boudaan; d'astres disent qu'il se nommait Juda. Il entortait à la mortification et à de fréquentes prières, et défendait l'usage de la chair et du vin, de quelque espèce que ce fût. Il dissit que dans la loi il y a un sens littéral et un sens spirituel, la lettre et l'allégorie. Par le sens allégorique, qu'il adoptait, il enseignait une doctrine opposée à celle du commun des juifs; il penchait aussi pour la doctrine du libre arbitre. C'est ainsi que s'exprime à son sujet Schahristani, auteur arabe.

BOUDDHA. Qu'est-ce que Bouddha? A-t-il existé un personnage de ce nom? A quelle époque a-t-il paru sur la terre? N'y a-t-il pas cu plusieurs Bouddhas? Questions fort importantes, dont les savants avancent la solution chaque jour, mais qui sont loin d'être entièrement décidées. Quoi qu'il en soit, Bouddha est le thème du système religieux qui compte le plus de partisans sur la terre, comme on le verra à l'article Bouddhass. Il mérite par là que nons le fassions connaître

amplement à nos lecteurs.

Si nous interrogeons les brahmanes, ennemis naturels de son culte, Bouddha ne serait qu'un être vil et méprisable; et pourtant ils en sont une incarnation de la Divinité. C'est, disent-ils, le neuvième avalare de lichnou, celui qui eut lieu après son incarsation en Krichna. Mais s'ils lui donnent celle origine divine, ce n'est pas pour louer ses principes, c'est pour les flétrir par la légende même qu'ils racontent à l'occasion de sa naissance. Ils prétendent que les daityas, par leurs œuvres de piété, s'étaient rendus redoutables aux dieux; et ceux-ci durent traindre qu'à force d'austérités et de pratiques religieuses, ces esprits infernaux ne parvinssent enfin à leur ravir leur trône et lear félicité. Vichnou, au lieu d'employer la force ouverte pour les vaincre, usa d'artifice. Dans le sein de Maya, qui est l'Illusion personnifiée, il s'incarna sons le nom de Bouddha, comme fils de Djina. Vêtu en san-Masi, avec ses cheveux rassemblés en nœud sur sa tête, et convert d'un manteau, il se présenta aux daityas, et les prêcha pour les détonrner des ablutions religieuses et des sacrifices, pour leur défendre de tuer ce qui avait en vie. Il leur enseigna le scepticisme universel, et réussit de cette manière à leur lire perdre les mérites qui les faisaient redouler des dieux. En un mot, Vichnou ne était incarné que pour les tromper et leur laire professer l'alhéisme. Cette scène se Passa, dit-on, à Casi, aujourd'hui Bénarès; mais Bouddha était né à Gaya, dans le pays k Kikata, appelé ensuite Magadha, aujour-Thui le Béhar méridional. Telle est la manière méprisante dont les brahmanes représealent ce rival de leurs dieux.

Quant aux bouddhistes, il est pour eux l'unique divinité; c'est leur rédempteur, c'est celui auquel ils aspirent à se réunir

un jour. Afin de comprendre sa doctrine, il est nécessaire d'exposer ici sa vie avec un certain détail; mais comme cette doctrine est suivie par un grand nombre de peuples aussi différents de mœurs que de langage, et que nous avons souvent dans ce Dictionnaire l'occasion de renvoyer à cet article, il n'est pas hors de propos de rapporter ici les noms sous lesquels il est honoré. Ce sont ceux de Bouddha en indien; de Chakia-Mouni en mongol; de Sang-Ghie en tibétain; de Fod en chinois; de Bouts en japonais; de Foutsikhi en mantchou; de Bourkhan en diverses langues tatares; de Phat en annamite; de Somona-Codom en siamois, etc.

Bouddha fut conçu le quinzième jour du second mois d'été, et naquit le quinzième jour du dernier mois de printemps; mais ou n'est pas d'accord sur l'année; les auteurs orientaux la fixent à environ mille ans avant Jésus-Christ; il est des auteurs qui placent sa naissance beaucoup plus haut, comme il en est d'autres qui la rapprochent iusqu'au

v. siècle avant l'ère chrétienne.

Souddhodana, son père, était roi de Magadha; il épousa Maha-Maya (la grande illusion), qui, quoique vierge, conçut ce saint enfant par l'influence céleste, et le porta dix mois dans son sein; elle le mit au monde sans douleur, et le remit à un prince qui le baptisa avec l'eau divine et lui donna le nom d'Ardachidhi. Dans la race de Chakya, à laquelle appartenait son père, on avait coutume de porter les enfants mâles nouveaunés dans un lieu sacré entouré de rochers, pour les présenter à l'image d'une divinité. A cette occasion le peuple y célébra des mystères religieux. Le petit Arda-Chidhi arriva accompagné des grands du royaume; et pendant qu'il adorait l'image divine, celle image s'inclina devant lui. Alors les spectateurs furent convaincus que l'enfant était un être miraculeux, et prédirent qu'il surpasserait en sainteté toules les incarnations précédentes. Tout le monde l'adora en le saluant du titre de Dieu des dieux. Ses gouverneurs et instituteurs avaient toujours pour lui cette vénération que l'on doit à une incarnation. de la divinité. Trente-cinq vierges étaient chargées de le récréer par leur musique; sept le baignaient tous les jours, sept l'habil-laient, sept le berçaient, sept le nettoyaient et sept l'amusaient. Ardha-Chidi fut sage et réservé de bonne heure. On ne le vit point pleurer et crier comme les autres enfants; il s'abstenait des jeux de son âge, et, à mesure qu'il grandissait, il résistait à tous les genres de tentation auxquels on peut être soumis. Inaccessible aux attraits des plaisirs, il paraissait privé de tous les sens. A l'âge de dix ans il apprit la poésie, le dessin, la musique, la médecine et les mathématiques; devenu bientôt plus habile que son précepteur, il enseigna à celui-ci cinquante langues étrangères avec leurs caractères particuliers. Sa beauté était si extraordinaire, que partout où il allait le peuple se réunissait en foule pour admirer ses trentedeux similitudes en perfection et ses quatrevingts appas; chacun était ravi de pouvoir s'ap; rocher de lui, de l'adorer et de lui présenter des sieurs magnisiques, des joyaux et

des bijoux d'or et de pierreries.

Il se maria à l'âge de vingt ans, pour complaire à ses parents, et donna naissance à un fils et à une fille; mais son esprit était toujours occupé de la contemplation des choses divines. Il renonça à toute occupation mondaine, et dirigea plus particulièrement ses observations sur la dépravation du genre humain. Ayant un jour, suivant sa coutume, parceuru le ralais de son père, il se rendit aux quatre portes principales, orientées d'après les quatre points cardinaux; de là il observa les quatre parties du monde, et la vanité de toutes les choses qu'il contient. Il vit à une porte une femme dans les douleurs de l'enfantement; à la seconde, des vieillards dans l'état de la plus grande faiblesse; à la troisième, des malades réduits à la dernière extrémité par la douleur; à la quatrième, des mourants entourés de leurs amis attristés. Il demanda à son gouverneur ce que cela signifiait, et si ces personnes étaient les scules qui fussent assuj tties à ces ca'amités; mais, ayant appris que tout le genre humain était soumis aux mêmes leis, il déclara que les quatre degrés de la misère humaine, savoir, les peines de la naissance, celles de la vieillesse, celles de la maladie et celles de la mort, détruisaient pour lui tous les plaisirs de la vie. Il demanda s'il n'y avait point quelque moyen de se soustraire à ces malhears; on lui répondit qu'il n'y en avait qu'un seul, lequel consistait à renoncer totalement au monde et à dominer son esprit par la force et l'exercice de la soi. Depuis ce moment Arda-Chidhi prit la résolution de renoncer au trône, à son épouse, à sa famille et à toutes les vanités mondaines. En vain son père et toute sa famille mirent-ils tout en œuvre pour le retenir, il s'enfuit sur un cheval que lui avait procuré Indra, son protecteur, et se rendit dans le royaume d'Oudipa, sur les bords de la rivière Naraudjara, où il fut suivi de quelques disciples. Là, il se rasa lui-même la barbe et les cheveux, et entra dans l'état ecclé iastique, dans lequel il fut son propre instituteur. Il quitta le nom d'Arda-Chidhi pour prendre celui de Gautama (gardien des vaches), et demeura pendant six ans dans la solitude la plus profonde. Son lit était une place pavée de briques et couverte de l'herbe goucha. Il ne vécut que de grains, de chardons, de miel, de figues, et d'autres fruits que lui apportaient ses disciples; encore en usait-il le moins possible, pour n'être point interrompu dens ses méditations sur la nature divine. Cette vie austère l'affaiblit considérablement; mais l'usage du lait le rétablit ensuite. Il fut visité par plusieurs grands personnages, par des gé-nies, et même par des animaux. Il triompha de plusieurs piéges que lui tendirent ses ennemis, et de nombreuses tentations suscitées pour faire tomber sa verto. Après avoir vécu pendant six ans dans cette retraite, il termina ses exercices religieux le quinzième

jour du dernier mois du printemps, pendant le crépuscule du soir, et annonça à ses disciples qu'il avait vaincu toutes les tentations mondaines et triomphé de la séduction de la naissance. A minuit il obtint le plus haut degré de sainteté, appelé dhyana, et, au soleil levant, il avait atteint la nature d'un Bouddha véritablement accompli, existant par lui-même dans la spiritualité suprême. Il déclara alors qu'il était temps de répandre sa doctrine dans l'univers; mais auparavant il réunit ses cinq disciples, et leur dit: Le trésor précieux de ma sainteté et de ma nouvelle loi ne peut faire une impression subite sur l'esprit des mortels; modérez donc encore votre z'le de prosélytisme; il faut avant tout accomplir un jeune spirituel. Il se retira donc dans un autre désert, et il passa quaranteneuf jours cons'amment occupé de prières nocturnes et de jeunes continuels.

A la fin de cette expiation, Esroun-Tégri (Brahmâ) se présent a lui, et, lui remettant une roue d'or à mille rayons, symbole de la domination spirituelle, il lui dit: Tu n'er vraisemblablement pas devenu Bouddha pour ton propre bonheur, mais pour celui de toutes les créatures; de igne donc poursuivre l'œuvre de répandre la doctrine. Mais le saint persennage ne jugea pas encore à proposde répondre à cette invitation. Les gardiens des quatre régions du monde vinrent à leur tour, et, lui présentant les huit attributs ou joyaux symboliques, lui dirent : Maître des dix pouvoirs, grand héros qui as vaincu toutes les séductions, nous te prions de vouloir, par ta instructions salutaires, faire avancer le benheur de l'hamanité. Cette prière ne le per-suada pas encore, jusqu'à ce que Khourmousda-Tégri (Indra) vint lui-même, accomp gué de trente-trois autres princes des génies célestes, et lui dit, en lui présentant un doung (grande coquille marine): 0 toi, créateur de la liqueur spirituelle du salut, qui purges et quéris la créature du malheur inné dans lequel elle sommeille, daigne faire entendre ta voix majestueuse et salutaire. En ce moment étaient présents les cinq disciples de Gautama, qui jusqu'alors n'avaient pu encore fixer leur jugement sur leur maitre; ces instances des dienx fournissaient matière à leurs réflexions et à leurs conjectures; enfin l'un d'eux, jetant les yeux sur Gautama, vit que son corps brillait d'un éclat d'or et qu'il était entouré d'une auréole brillante. Il tomba à genoux et adora son maître, en lui rendant les honneurs divins et en faisant neuf fois le tour de sa tente. Son exemple entraîna les quatre autres disciples. ils adorèrent tous Gautama et lui direat: Puisque tu es devenu le Bouddha du monde, drigne l'asseoir sur le trône des mille Bouddhus des temps passés, qui est établi à Bénards; c'el là que tu dois l'occuper à tourner la roue de la doctrine. Bouddha céda alors à leurs instances; il se leva et se rendit à Bénards, y adora les mille Bouddhas précedents, el s'assit sur leur trône.

Afin de faire counaître sa doctrine, nous allens présenter l'analyse de la première le-

con qu'il donna à Bénarès en présence de ses cinq disciples : « L'état universel de misère, leur dit-il, c'est-à-dire le monde humain, est la première vérité ; le chemin du salut est la seconde; la tentation et la séduction qu'on y rencontre, la troisième; et la manière de les combattre et de les vaincre, la quatrième. » Sar ces quatre vérités il leur donna l'explication suivante : « Dans le cours de la vie humaine, ancun moment de plaisir ne peut elre égalé à la vérité; aussi je nomme ce monde un véritable état de misère, et la pratique des préceptes de la foi le plus grand bonheur. Considérez la quadruple condition de l'homme : les peines de la naissance, le cours de la vie jusqu'au penible état de la vieillesse, l'affliction d'étre assujetti aux malidies, et l'amertume de la mort. - Quelle douleur Phonime ne souffre-t-il pas à la saissance, quand il sort avec peine comme d'un four ardent? Dans ce moment d'une peine inexprimable, il est privé de ses sens et suffoque par des douteurs aigues. Examiser après l'état misérable de l'homme, pendant le cours de sa vie jusqu'à la vieillesse; h peau devient sèche, ridée, et ressemble à de vieux parchemin; la chair qui couvre les os se dessèche et se consume; le sang même qui parcourt les veines diminue et perd de n fluidité; la stature si droite de son corps se courbe; la faiblesse des yeux commence, et bientôt ils n'aperçoivent plus les montagnes qui se dressent devant eux ; le sous de l'oreille devient si dar, qu'il h'entend pas même le son de la trompe; la bouche perd ses dents et l'odorat s'évanouit. La diminution des forces corporelles exige un bâton pour appui; les facultés de l'ame se changent en distraction et en oubli, et disparaissent à la fin tout à fait, de même que le sens du gout se perd. - Considérez ensuite les maladies auxquelles l'homme est exposé pendant qu'il vit dans ce monde, à combien d'observations ne donnent-elles pas lieu? Leur nombre monte à quatre cent vingt. Quelle misère de voir les forces dépérir ! Hors d'état de se lever à volonté, et contraint Ceire couché, l'homme h'a pas même pour lers du repos. Souvent it ini paraît que le ceur lui a monté au gosier, et que l'intérieur du corps est rempli de vent. La nuit fui semble plus longue que le jour, et un jour a pour lui la durée d'un mois. Les mets les plus exquisisent pour lui sans saveur, comme du bois, et les meilleurs coussins lui paraistent des épines; le blanc des yeux devient pone, et le rouge de la peau et du sang prend me content bleudtre. Interiourement il commence à devenir son propre ennemi ; le seuliment de sa misère augmente son découragement et son affliction, lorsqu'il s'écrée en soupirant : Hélas ! quand serat-je délivré de tes maux ? Voilà l'homme gémissant de douburs inoures, et élendu comme un poisson Privé de son élément, et jeté sur le sable brûlant. — La misère devient plus grande à l'approche de la mort. Alors vous êtes entouré e vos parents et amis, qui pleurent et so imentent, suffoqués par la douleur. Votre

corps est étendu comme une montagne écraulée; votre imagination voltige, samblable à la slamme chassée par le vent, et des images terribles se présentent à vos yeux. Les forces vitales, qui diminuent d'un moment à l'autre, ressemblent à un terrain que les flots de l'eau emportent entièrement. La vie intérieure s'évapore comme la fumée, le feu qui chausse le corps s'évanouit, et toute la chaleur extérieure se resserre dans le centre; le naturel, jadis si fougueux, ressemble alors à la lueur froide du ver luisant. Toute activité intellectuelle se perd peu à peu dans la matière; les signes extérieurs de la vie paraissent promettre la plus longue durée; mais l'époque est écoulée pendant laquello les esprits vilaux devaient être répandus dans le corps, et ils quittent ses membres pour être concentrés dans un seul point. - Mais ce qui semblait être leur annihilation n'est souvent qu'une rude préparation, qui rend la vie semblable à une flamme privée de l'air extérieur. La destruction totale de la force vitale a différents degrés. En premier lieu sa transformation ressemble à l'ombre quand la lupe brille au ciel étoilé le plus clair; de cette faculté sensitive momentanée elle passe au point de la faculté sensitive du vide parfait. De là elle entre dans l'état sensitif d'un rayon de soleil momentané, qui jette un éclat de couleurs élémentaires; de cet état elle revient de nouveau à n'être qu'un point lamineux offusqué par les nuages; alors a lieu la dissolution et la destruction définitive de toute qualité sensitive. Par cette triple contraction de la force vitale, les esprits vitaux qui ont leur demeure dans le cerveau et dans l'empire du nombril, se réunissent et se resserrent dans le cœur, pour s'y éteindre totalement. » Toutes les legons de Bouddha furent recueillies par ses disciples et réunies dans un grand ouvrage appelé en tibétain le Ku-Gyour, et qui ne contient pas moins de cent huit gros volumes, dont chacun est accompagné d'un volume de commentaires, Après son système sur la nature de l'homme, Bouddha déreloppa les principes moraux qui font la base de toute religion. H déclara-à ses disciples que son âme avait déjà pénétré les dix premières lois fondamentales de l'humanité; et se glorifia d'être le premier des brahmes, et le sage royal par excellence, qui avait passé par d'innombrables incarnations mondaines, et qui par sa propre force, était parvenu à approfondir les principes de la foi véritable. La première victoire su'il remporta sur l'erreur lut la conversion de tous les Parsis, ou adorateurs du sou, qui demeuraient à Bénarès; après quinze jours entiers de discussion, le chef des Parsis se prosterna devant lui et l'adora; tous les autres suivirent son exemple.

Cependant Bouddha, continuant à se spiritradiser de plus en plus, remonta dans le passé, et, parsourant eu esprit les incarnations précédentes, reconnut que la masse des ossements des corps qu'il avait animés en état de péché dépassait en grandeur le vo-

lume des planètes ; que la quantité du sang répandu par les innombrables décapitations qu'il avait subles en punition de ses crimes égalait celle des eaux de l'univers. Confus à la vue de ses fautes passées, il se prit luimême en horreur. Alors un esprit qui s'était constitué son maître vint lui-même l'instruire d'une manière miraculeuse, et avec des peines infinies. C'était déjà d'après ses conseils que Bouddha avait renoncé à l'empire et au trône; mais lorsqu'il fut arrivé au point de perfection que nous avons déjà signalé, le maître lui dit : Le disciple deit avoir assez de fermeté pour se sacrifier lui-même. Sans pénitences corporelles, aucune instruction ne peut prendre racine. Sa première pénitence consiste en ce que mille bougies doivent être appliquées à son corps. Bouddha se soumit à cette rude et cruelle épreuve. Son maître lui communiqua alors les quatre thèses suivantes:

Les trésors peuvent être épuisés. Ce qui est élevé est exposé à la chute. Ce qui est réuni peut être dispersé. Ce qui vit est assujetti à la mort.

Dans un instant Bouddha fut guéri de ses plaies; mais, voulant connaître encore d'autres maximes salutaires, il se soumit à une nouvelle pénitence qui consista en ce qu'il se fit enfoncer un millier de clous dans le dos, pendant qu'il reçut l'instruction suivante:

Tout ce qui est visible doit périr. Ce qui est créé est assujetti à une fin déplo-

Ce qui est cree est assujetti a une pu acotorable.

Toute croyance appartient au royaume du néant.

L'univers n'existe que dans l'imagination. Il ne recula pas devant une troisième épreuve, et entra dans un four ardent, suivant le conseil de son maître. La flamme s'élevait à neuf toises de hauteur; mais une troupe de mille anges l'abattit sous une pluie de fleurs; il reçut alors cette troisième instruction:

Les guides sur le chemin de la sainteté sont : La force de la misérieorde établie sur des bases inébranlables,

L'éloignement total de la cruauté,

Une compassion sans bornes envers toutes les créatures,

Une constance imperturbable dans la foi.

La quatrième et dernière épreuve à laquelle le disciple se soumit, était l'offre de faire le sacrifice de son propre corps: le mattre lui dit: Pour que mes doctrines ne soient jamais oubliées, elles doivent être écrites sur la peau avec un poinçon fait de tes es et trempé dans ton sang. Il sortit glorieux de cette épreuve, comme des autres, et pendant qu'il souffrait il reçut les maximes fondamentales de toute morale, dans les dix commandements suivants, qui sont le principe fondamental du bouddhisme:

1º Ne pas tuer; 2º ne pas voler; 3º être chaste; 4º ne pas porter un faux témoignage; 5º ne pas mentir; 6º ne pas jurer; 7º éviter toutes paroles impures; 8º être désintéressé; 8º ne pas se venger; 10º n'être pas superstitieux.

Bouddha, ayant répandu sa doctrine dans l'Hindoustan, disait, peu de temps avant sa mort, qui arriva lorsqu'il fut âgé de 80 ans, que cette doctrine existerait pendant 5000 ans; qu'alors il viendrait un autre Homme-Dieu, nommé Ma'idari, pour être le précepteur du genre humain. Pendant cette période, sa religion aurait à souffrir des persécutions considérables, et ses sectateurs seraient obligés de quitter l'Inde pour se réfugier dans les plus hautes montagnes du Tibet, qui deviendrait le pays et la résidence de la véritable croyance. De là elle devait se disperser dans le monde entier et parmi tous les peuples. La persécution prédite par lui arriva effectivement dans l'Hindoustan, quelques siècles après la maissance de Jésus-Christ, et les sectateurs de Bouddha, poursuivis à ontrance, se sauvèrent dans les montagnes du Nord.

Telle est en substance, d'après les écrivains bouddhistes, la vie de cet illustre légis lateur, de l'existence duquel il n'est pas permis de douter; et cependant nous n'avons pas encore rendu comple du nom de Bouddha, qui est moins un nom propre qu'un titre applicable à plusieurs personnages; en effet il signific sage, intelligent. C'est pourquoi la monstrueuse théogonie bouddhique admet plusieurs Bouddhas. Ainsi la durée de l'univers se partage en différentes périodes, subdivisées chacune en vingt kalpas ou périodes secondaires. Dans chaque période, la vie des hommes, fixée d'abord à 84,000 ans, subit une décroissance successive d'un an chaque siècle, jusqu'à être réduite à 10 aus ; après un siècle d'état stationnaire, la vie augmente graduellement d'un an par cent ans, jusqu'à ce qu'elle ait atteint de nouveau le chiffre de 84,000 ans. Or, dans l'âge actuel, lorsque la vie des hommes fut réduite à 50,000 ans, c'est-à-dire au neuvième kalpa de la période, parut le premier Bouddha; lorsque les hommes ne vécurent plus que 40,000 ans, vist alors le second Bouddha; le troisième se montra quand la vie ne fut plus que de 20,000 ana; le quatrième Bouddha, Gautama, ou le Bouddha de l'âge actuel, apparut lorsque la durée de la vie n'était plus que de cent ans. Le cinquième (Maidari), vieudra an dixième kalpa. Il y aura ensuite neuf cent quatre-vingt-quinze Bouddhas, qui se succéderont les uns aux autres, précherunt la doctrine et sauveront les hommes. Enfin, au viagtième kalpa, le nombre de mille Bonddhas étant accompli. la période actuelle de stabilité sera fermée ; mais cette époque satale n'est pas encore près d'arriver ; car sur 336 millions d'années, il nous en reste estiren 185 millions à parcourir; or, comme, d'après les bouddhistes, le monde route dans un cercle perpétuel d'existence et de destruction, il a du parattre déjà des Bouddhas es nombre incalculable; et voilà comment Bouddha Gautama, arrivé à Bénarès, salve les millo Bouddhas ses prédécesseurs. Au reste, le nombre des Bouddhas est encore inaniment plus grand, si l'en rédéchit que

108s les hommes, les génies, les dieux, les Ares en un mot, quels qu'ils soient, peuvent devenir Bouddhas, et doivent même tendre de tous leurs efforts à parvenir à cet état supérieur, jusqu'à ce qu'ensin ils soient tous comme perdus, engloutis, annihilés pour ainsi dire dans le Bouddha suprême et primilif. Voy. encore Bouddou, Bouds, CHARYA-MOUNI, CHE-KIA, CHI-KIA, FO, GAUTAMA, SO-

NORA-CODOM, PRAH, etc.
BOUDDHAMARCHIS. Ce mot, qui signifie perifés par Bouddha, est un des noms que l'on donne aux religieux ou ascètes bouddhistes. On les appelle encore bouddhas (secnteurs de Bouddha) et bandhyas (liés par des tenz). Ils sont divisés communément en quatre classes, savoir : les srawakas, ou au-dieurs ; les schailakas, ou les revêtus ; les bhikchas, ou mendiants; et les arhats ou arhans, les saints ou vénérables. Voy. ces

quatre mots.

BOUDDHI, l'intelligence créatrice, dans le système brahmanique; elle forme une espèce de trinité avec l'ahankara, ou la conscience

de moi, et le manas, ou l'esprit.

BOUDDHISME, système religioux, le plus étrange peut-être de tous ceux qui sont répundus dans le monde. Malgré les travaux des savants de notre époque, il est encore fort difficile d'exposer nettement les dogmes, la mélaphysique et les nombreuses formes ée ce culte, d'autant plus que, professé dans en grand nombre de contrées différentes, il a du nécessairement subir des variantes importantes et nombreuses. Donnons-en un exemple. Dans toute religion, rien de plus explicile que la réponse à cette question : Y a-t-il m Dieu? Il em est tout autrement dans le bouddhisme. Les uns reconnaissent une inlelligence suprême et unique, qui a primordialement coordonné toutes choses; les aulres lui adjoignent une multitude de divinités secondaires; d'autres ne reconnaissent que ces dieux inférieurs ; d'autres professent un panlhéisme vague, une sorte d'émanation divine circulant parmi l'universalité des êtres ; d'aubes individualisent l'Etre divin dans certains personnages vivauls ou morts; d'autres ment toute Divinité; il en est même qui idenlifient la Divinité avec le néant, ou du moins l'annihilation; enfin un grand nombre ont embrassé un scepticisme universel, prétendani que tout ce qui paraît à nos yeux, comme ce qui peut être conçu dans notre esprit, n'est que pure illusion. Même divergence sur les altributs divius, sur l'essence de l'homme, sur son origine et sur sa fin; à peine sont-ils d'accord sur ce qu'ils appellent les quatre ponts fondamentaux, qui sont : la douleur, la naissance, l'anéantissement final et la doctrine. Contentous-nous d'exposer sommai-rement les principaux points sur lesquels on trouve le plus d'accord. — La matière est élernelle; elle est sujette à des révolutions sins nombre; le monde que nous habitons, ainsi que cent mille autres mondes qui exisleul par eux-mêmes, sont sujets à être dé-troits après un cycle déterminé de myriades el de centuries; mais ils sont reproduits par

DICTIONNAIRE DES RELIGIONS. I.

une force inconnue, iphérente à la matière elle-même. Nous donnons à l'article Cosmo-GONIE le système des bouddhistes sur l'origine, la formation et la succession des ôtres. Au-dessus de tout plane Adi-Bouddha (le Bouddha primitif ou l'intelligence primordiale), être souverainement parfait et intelligent, connu seulement des savants, mais ignoré du commun du peuple, qui s'arrête aux milliers de Bouddhas secondaires proposés à sa vénération. Les uns le considérent comme immatériel, comme la seule Divinité, la seule cause unique de toutes choses, tandis que d'autres lui associent un principe matériel qui lui est égal et coéternel, et croient que toutes choses ont procédé de l'opération conjointe de ces deux principes. Mais tout en admettant son existence, il en est qui nient sa providence et son autorité: ce n'est pas lui qui peut procurer la félicité; c'est la seule force des mérites personnels et de la contemplation, qui peut rendre les hommes dignes d'être adorés comme Bouddhas sur terre, et les élever dans le ciel à une participation égale aux attributs et à la félicité du suprême Adi-Bouddha, ou à l'absorption en lui, ou plutôt à l'union avec lui. Les bouddhistes reconnaissent en ce Bouddha deux corpsou deux natures. Le premier de ces deux corps est éternel, immuable, exempt de toute modification, pourvu de toutes les vertus, capable de toutes les actions, souverainement libre. Ce corps mystérieux, c'est la loi; non pas la loi civile, ni même la loi religieuse, mais l'ensemble des lois naturelles ou des rapports qui lient les effets aux causes, soit dans l'ordre physique, soit dans l'ordre moral, ou, pour parler plus exactement, dans l'ordre unique qui constitue l'univers. Cet ordre comprend la naissance des individus, la formation des mondes, la transmigration des âmes, l'effet des erreurs et des vices, de la science et de la vertu. Outre ce corps immuable, cette nature éternelle, Bouddha possède un corps relatif, sujet à la naissance et aux transformations. C'est ce corps que les Bouddhas terrestres revêtent à leur avénement quand ils entrent dans la route de la vie et de la mort pour sauver les êtres vivants, quand ils embrassent l'état religieux, quand ils accomplissent la doctrine, quand ils prechent la loi, quand ils parviennent au nirvana. C'est par lui qu'ils sont en rapport avec les êtres du monde extérieur, qu'ils inondent l'huma-nité de leur salutaire influence, qu'ils s'accommodent à la mesure de nos esprits. Identique avec la science, qui est la substance même, ce corps illumine le monde de la loi tout entière; il se manifeste en loute sorte de corps, comme la lumière d'une seule lune se réfléchit à la surface de toutes les eaux. Outre ce Dieu suprême, ou plutôt de préférence au Dieu suprême, les bouddhistes s'accordent à reconnaître une multitude de divinités subalternes auxquelles est confiée spécialement la direction de l'univers. Lo mont Soumérou est leur Olympe; les slancs de cette montagne sont de cristal, de saphir,

d'or et d'argent. Le Soumérou est partagé en plusieurs étages, habités par des dévas, ou êtres divins de plusieurs degrés. Il donne naissance à un arbre mystérieux dont l'ombrage est favorable aux dieux et dont les fruits leur servent de nourriture. A son quatrième étage commence la série des six cieux superposés, qui constituent ce qu'on nomme le monde des désirs, parce que tous les êtres qui l'habitent sont soumis également, quoi-que sous des formes diverses, aux effets de la concupiscence. Au premier de ces six cieux, en commençant par le bas, habitent quatre dieux qui président aux quatre parties du monde; le second est nommé le ciel des trente-trois, parce qu'Indra y fait son séjour avec trente-deux personnages parvenus comme lui, par teurs vertus, de la con-dition humaine à celle de dévas; le troisième est appelé ciel de Yama, parce que le dieu de ce now y réside avec d'autres êtres semblables à lui; dans le quatrième, appelé séjour de la joie, les cinq sens cessent d'exercer leur insuence: c'est là que les êtres purisses, parvenus au degré qui précède immédiale-ment la perfection absolue, c'est-à-dire au grade de boddhisatwa, viconent habiter en attendant le moment de descendre sur la terre en qualité de Bouddha; au cinquième ciel, appelé ciel de la conversion, les désirs, nés des cinq atomes ou principes de sensation, sont convertis en plaisirs purement intellectuels; au sixième, enfin, habite le Seigneur (Iswara), qui aide à la conversion d'autrui. aussi nommé le roi des génies de la mort. Tous les êtres des quatre cieux supérieurs dont nous venons de parler résident non plus sur le mont Soumérou, mais au sein même de la matière éthérée. Notous, en passant, l'amalgame que sont les bouddhistes de la mythologie brahmanique avec teur système; tontesois il est bon d'observer qu'on remarque ici de notables dissérences entre les livres hindous, tibétains, mongols, néwaris, chinois, siamois, etc. — Au-dessus des six cieux du monde des désirs commence une seconde série de cieux superposés qui constituent le monde des formes ou des couleurs, ainsi nommé parce que les êtres qui y habitent, bien que supérieurs en pureté à ceux dont nous venons de parler, sont encore soumis à l'une des conditions de l'existence matérielle, la forme ou la couleur. On compte dix-huit degrés d'étages superposés dans ce monde des formes, et les êtres qui les habitent se distinguent par des degrés correspondants de perfection morale et intellectuelle. On arrive à ces degrés de perfection par quatre procédés de contemplation. Quand on a dépassé le monde des formes, on trouve le monde sans formes, composé de quatre cieux superposés, dont les habitants se distinguent par des attributs encore plus relevés. Leux du premier habitent l'éther, ceux du deuxiè-me résident dans la connaissance, ceux du troisième vivent dans l'anéantissement, et ceux du quatrième, au-dessus duquel il n'y a rien, également exempts des conditions de la connaissance localisée et de l'anéantisse-

ment, qui n'admet pas de localité, sont dési. gnés par une expression saucrite qui si-gnifie littéralement ni pensante ni non-pen-sants. C'est ce dernier état qu'on nomme le nirvana, but suprême des désirs et des espérances du bouddhiste. Obtenis le nirvana, c'est sortir de l'échelle des êtres et des vicissitudes de l'existence; c'est être totalement affranchi des liens du corps, des migrations successives, je dirai presque de la conscience de soi-même; c'est le quiétisme poussé jusqu'à l'absolu, jusqu'à l'impossible, jusqu'à l'annihilation. — Cependant nous n'avons encore parlé que des degrés divins par lesquels doit passer l'homme méritant pour parvenir au nirvana; mais afin de bien comprendre la gradation des transmigrations, il faut revenir an moment sur nos pas, et considérer les six vois dans lesquelles on partage les habitants de l'univers : ce sent, en commençant encore par en bas, 1º les habitants des enfers ; 2º les animaux ; 3º les prétahs on démons saméliques, qui endurent, pendant des périodes immenses, tous les tourments de la soif et de la faim: ils habitent au fond de la mer, parmi les hommes, dans les forêts, sous la forme humaine ou sons celle d'animaux; 4º les asouras ou génies qu'en parlage en plusieurs classes : ils vivent au bord de la mer ou au fond de l'Océan, ou dans les escarpements de Sommérou. Ces quatre premières classes sont ce qu'on nomme les quatre conditions mauvaises; 5 les hommes; 6° les dévas ou dienx: ces dévas, bien que doués d'une grande puissance, de facultés survaturelles et d'une longévité extraordinaire, sont encore soumis anx vicissitudes de la naissance et de la mort, et à la perte de leurs avantages par le péché; ils habitent, comme nous l'avons vu, le mont Soumérou et ses divers étages superposés. A ces six classes d'étres il faut joindre les nagas ou dragons, qui ent une existence équivoque entre les bons et les mauvais génies; les garondas, oiseaux merveilleux; les kinneras et beaucoup d'autres êtres plus ou moins parfaits, qui sont, comme tous les précédents, soumis à une métempsycose ascetdante ou descendante, suivant leur mérite ou leur démérite. Tous les êtres sans exception doivent donc passer par des transmigrations successives, et paraître tour à tour dans le monde sous toutes les formes que nous venous d'indiquer. Or, parmi ses êtres, il en est un certain nombre qui, à des époques déterminées, s'incarnent sur la terre, sous la forme humaine, en qualité de Bouddhas, pour instruire le genre humain. Le plus célèbre de ces réformateurs est Chakya-Mouni, dont nous avons donné la rie ci-dessus, voy. Bouddha. C'est lui qui est regardé comme le véritable fondateur de la religion samanéenne ou bouddhique. Il parut, selon le sentiment le plus probable, en viren 1900 ans avant notre ère; mais comme tens les véritables Bouddhas n'apparainsent qu'une seule fois pour commencer une nouvelle époque, et s'en remettent ensuite aux boddhe satwas pour achever l'œuvre du salut es

s'incarnant à leur tour, le boddhisatwa de Chakya-Mouni reparalt continuellement dans la personne du Dalay-Lama, résidant à Hlassa, dans le Tibet, et qui est en même temps le dieu et le pontife de toute la religion. On lui rend les honneurs divins, comme au Bouddha des temps actuels. Voy. Dalaï-Lawa. ll a un autre boddhisatwa sous sa juridiction, résidant à Techi-Lumbo, dans la même province, et qui porte le nom de Bogdo-Lama. Le sol des régions bouddhiques est hérissé de temples et de couvents ; dans ces temples on remarque presque loujours l'image vénérée de Chakya-Mouni on des principaux boddhisatwas, accompagnée souvent d'une multitude d'autres Bouddhas, supposés avoir existé précédemment. Une population innombrable est vouée au service des temples ou au culte privé et public de Bouddha. Ces religieux ont reçu des Européens le nom générique de bonzes : ils sont partagés en différentes classes, suivant leur degré de vertu et de mérite; ils habitent pour la plupart dans des monastères, font des vœux, gardent le célibat et se vouent aux pratiques de la religion et de la pénitence; un grand nombre ne vit que d'aumônes. Il y a aussi des femmes qui embrassent le même genre de vie, et que nous appelons bonzesses. Les couvents et les vœux monastiques ne sont pas la seule analogie que l'on remarque en-ire le bouddhisme et le christianisme. Les bouddhistes ont, comme les catholiques, la vénération des reliques, l'usage de la consession, des cloches, de l'eau bénite, du rosaire. Le Dalay-Lama porte une crosse comme nos évêques; on remarque même chez eux une espèce de croix symbolique: c'est au point que les premiers voyageurs qui ont pénétré chez ces peuples les ont pris pour des chrétiens dégénérés. Comme les chré-tiens, ils ont aussi un décalogue assez semblable à celui de Moise, on le trouve aux articles Bouddha et Décalogue. — Comme le christianisme, le bouddhisme a aussi ses sectes, fort divergentes en principes et en application de la doctrine : les principales sont celles des swabhavikas, des aichwarikas, des yatnikas et des karmikas, qui diffèrent d'opinions sur l'origine du monde, la nature de la causé première, la nature et la destinée de l'âme. Chacune de ces sectes admet plusieurs subdivisions, comprenant diverses théories modifiées des derniers docteurs bouddhistes. Voir les quatre mots ci-dessus à leur article respectif.

Nons avons vu, dans l'art. Bouddel, que les livres saints forment un corps de 108 volumes in-folio, non compris les commentaires. Si nous en croyons certains ouvrages, la collection totale du Dharma-Khanda comprendrait 84,000 livres réputés saints; ce en quei le bouddhisme laisserait en arrière tou-

tes les autres religions.

Le bouddhisme peut être considéré comme le protestantisme de la religion brahmanique. Cette réforme, arrivée huit à dix siècles avant Jésus-Christ, et protégée d'abord par quelques princes, s'étendit assez paisible-

ment: on se disputait, mais c'était en paroles, et devant les rois et les savants; on en vint plus tard aux actions, et il paratt que la persécution commença 300 ans avant Jésus-Christ. Elle contribua à la dispersion des sectaires, qui se répandirent dans l'île de Ceylan et dans la presqu'ile orientale de l'Inde. Ils pénétrèrent dans la Chine, pour la première fois, en l'an 65. 3 ais l'époque de la plus grande persécution fut, à ce qu'il paralt, vers le m' siècle; elle continua longtemps, les sorces étant presque égales des deux côtés, jusqu'à ce que parut le docteur Coumaril Bhatta, antagoniste terrible et cruel des bouddhistes, et prédécesseur du sameux Sankara Atcharya, prédicateur moins san-guinaire, qui a dû vivre vers le 1x° siècle. Les bouddhistes furent généralement exter-minés dans l'Inde par l'ordre du roi Soudhanwa, et à l'instigation de Coumaril Bhatta. L'ordre sut donné de massacrer enfants et vieillards, depuis le pont de Rama jusqu'aux monts Himalaya. Maintenant le bouddhisme est la religion dominante à Ceylan, à Siam, & Lace, dans l'empire Birman, dans le Tunquin, la Chine, le Tibet, la Mongolie, la Mantchourie, le Nepal, et dans la plus grande partie des peuplades tatares. C'est, avonsnous dit, le système religieux qui compte le plus de sectateurs : en effet, Malte-Brun et Graberg portent la population bouddhique à 150 millions d'âmes, Balbi à 170, le docteur Paulus à 240, et Alm. de Cassel à 315,977,000. Des données du système bouddhique avaient déjà transpiré en Occident dès les premiers siècles de l'ère chrétienne : on lit le nom de Bouddha dans Clément d'Alexandrie, saint Jérôme et Arrien. Quelques auteurs anciens appellent les bouddhistes Samanéens; ce nom n'est autre, en effet, que celui de Sramana ou Samana, constants, comme s'intitulent encore aujourd'hui les sectateurs de ce grand système.

BOUDDOU, divinité auprême des Singalais, la même que Bouddha. (Voir cei article.) Si nous faisons ici un article sur Bouddou, c'est afin de rapporter les particularités du culte qui lui est décerné dans l'île de Ceylan.

Les Singalais le représentent, dans leurs temples, avec une forme colossale; ses pagodes sont les plus belles, les plus riches et les plus magnifiques. Elles out la forme d'un colombier carré; on n'y aperçoit point d'armes, parce que Bouddou aime la paix et la donne. On lui consacre aussi, dans les cours des maisons, de petits temples dans lesquels on place son image et où l'on entrelient des lampes et des bougics. On met aussi dans des antres et dans des trous de rochers, de petites statues de Bouddou, en argent en cuivre, en argile ou eu pierre. A la nouvelle et à la pleine lune, on va rendre hommage à ces statues et leur porter des offrandes. Ceux qui venient se distinguer par mus dévotion par-ticulière font faire, à leurs frais, des statues de Bouddou, qui, sortant des mains de l'artiste, sont portées en grande cérémonie dans un temple, et consacrées par des offrandes et des sacrifices. Le statuaire est généreusement récompensé. Il est d'usage que les femmes aillent quêter pour cette divinité : elles portent sur la main une petite statue qui la représente, enveloppée d'un linge blanc, et vont mendier de porte en porte, en disant qu'elles demandent de quoi faire un sacrifice à Bouddou. Il est rare qu'on leur refuse. Les femmes de qualité se dispensent d'aller mendier par elles-mêmes; elles chargent de cette commission leurs servantes, à qui elles prêtent, pour l'exécuter, leurs plus riches parures. Les aumônes qu'on fait alors consistent en argent, en riz, en huile et en coton.

La grande fête de Bouddou arrive dans le mois de mars; c'est alors qu'on se rend en foule dans les deux endroits les plus sacrés de l'ile. L'un est le pic d'Adam ou de Ram, la plus haute montagne de Ceylan; on remarque sur son sommet la trace d'un pied gigantesque, que les insulaires prétendent être celle du pied de Bouddou, lorsque celui-ci monta au ciel; la trace de son autre pied se trouve fort au loin sur le continent, dans l'empire Birman, près de la ville de Miaïday. Avant de gravir la montagne, les pèlerins lavent leur corps et leurs vêtements dans les ruisseaux qui en baignent le pied, afin de purifier leur âme des souillures qu'elle aurait contractées. L'autre lieu sacré est celui où est planté l'arbre Bogaha, sous lequel Bouddou allait souvent s'asseoir, ou plutôt qui poussa de luimême pour couvrir le dieu de son ombre. C'est un grand mérite que de pouvoir visiter ce saint lieu, et ceux qui ne sont pas en état de s'y transporter, s'en approchent du moins le plus qu'ils peuvent et rendent leurs hommages dans la première pagode qui se rencontre sur leur route, en dirigeant leur intention vers l'arbre merveilleux. Pour la commodité des pèlerins, on construit autour de l'arbre, des cellules, des tentes et des cabanes.

Le culte de Bouddou est du reste un mélange informe de traditions et de rites bizarres. Le bouddhiste croit que tout ce qui existe, dieux, démons, hommes, animaux, vient de l'air, du feu, de l'eau et de la terre, mis en contact avec *Prané* et *Hitta*, la vie et l'intelligence. Un homme peut devenir dieu; un dieu, démon, homme ou animal, suivant qu'il a mérité ou démérité. La mort n'est qu'un changement de forme; l'anéantissement total des sens, de l'âme et de la matière, est l'état le plus parsait.

BOUDH. Les Birmans appellent ainsi leurs idoles, qu'ils considèrent comme les substituts de Boudha ou de la Divinité. Les grandes images de Boudh sont des représentations imparfaites de la figure humaine, assise, les jambes croisées, sur un socle ou un trône; la paume de la main droite est posée sur le genou du même côté, et la main gauche sur le giron, la paume tournée en l'air. Ces statues sont souvent faites en briques et en mortier, et revêtues d'une feuille d'or. Les Birmans ont des images de Boudh plus petites, qu'ils placent dans des niches pratiquées dans des monuments érigés à la mémoire du célèbre Gautama. Les Boudhs sont

à peu près les seuls objets religieux du culte de cette nation. Cinq d'entre eux appartiennent au système actuel du monde, et dans quelques millions d'années nos descendants auront le bonheur de posséder Arimadeya, le dernier Boudh.

BOUDHA, qu'il ne faut pas confondre avec Bouddha, est, chez les Indiens, la planète de Mercure, située à 800,000 lieues de celle de Vénus. Elle donne son nom au mercredi, appelé en sanscrit boudhavara. On représente Boudha avec quatre bras : l'une de ses mains bénit; l'autre porte un disque; la troisième, une massue, et la quatrième, un cimeterre. Il est monté sur un lion; son air est paisible et ses vêtements sont jaunes. On le dit fils de Soma, la lune mâle, et de Tara, semme de Vrihaspati. D'autres prétendent qu'il reçut le jour de Rohini, épouse légitime de Soma. Du nom de son père il est encore appelé Somva. Celui qui est né sous cette planète aura une excellente semme.

BOUDS, nom du Bouddha indien, chez les Japonais. On sait qu'il y a, dans le Japon, trois systèmes religieux: celui de Sin-to, celui de Bouds-do et celui de Souc-do. Pour celui de Bouds-do, il faut consulter ce que nous avons dit plus haut de Bouddha et du bouddhisme. Néanmoins nous ajouterons ici ce que cette religion offre de particulier dans

le Japon.

Né dans l'Inde longtemps avant l'ère chrétienne, le bouddhisme alla bientôt se propageant dans toute l'Asie centrale, d'où il pénétra dans la Chine et dans la Corée. De cette dernière contrée il passa dans l'archipel Japonais l'an 552 de Jésus-Christ. Les annales du pays racontent qu'un prince coréen envoya cette année-là au dairi Kin-meï-ten-o un ambassadeur porteur d'une image de Chakya Bouddha, et des livres classiques de sa religion. « Essayez de ce rite nouveau, dit l'un des ministres du dairi. - Non, répliqua l'autre ministre; car notre royaume a déjà beaucoup de dieux à adorer, et si nous adressons notre culte à ceux des pays étrangers, les nôtres seront mécontents. » On prit un terme moyen : on ne se déclara ni pour ni contre les doctrines bouddhiques; mais bientôt elles prévalurent, pénétrèrent d'abord dans le palais des grands, et de là se répandirent rapidement dans la multitude, qui préférait ces pompeuses et sombres pratiques au rite simple et austère du culte de Sin-lo. L'engouement, devenu contagieux, provoqua des conversions innombrables; non-sculement on demanda des prêtres bouddhistes à la Chine et à la Corée, mais une soule de Japonais allèrent dans les monastères du continent étudier la nouvelle croyance pour venir ensuite la prêcher dans leur pays natal. La chose en vint au point que plusieurs darris, issus des dieux du Sin-to, suivirent secrètement la loi bouddhique, et que des princes de leur famille se rasèrent la tête et se firent bonzes. Enfin, l'an 805, le cinquantième darri reçul le bapteme complet; il entra dans le lieu sombre où le mystère devait s'accomplir, reçut sur la tête l'eau consacrée

comme les autres néophytes, plaça dans le palais impérial des images bouddhiques, et se fit expliquer les livres canoniques de cette soi. Le bouddhisme étant devenu ainsi le culte dominant et populaire, les empereurs le firent reconnaître comme la religion de l'Etat. Bien plus, les Sintoïstes eux-mêmes en adoptèrent des pratiques, et maintenant les deux cultes sont à peu près confondus aux

yeux du vulgaire.

Les dogmes principaux des Japonais sont, 1. que tous les êtres animés, tant les hommes que les bêtes, ont une âme immortelle, et que la seule différence qui existe entre ces âmes consiste dans les corps qu'ils occupent; 2º que ces âmes sont susceptibles de récompenses et de châtiments après cette vie; 3° qu'il y a différents degrés de béatitude et de damnation; 4° que les âmes des méchants vont habiter le corps des animaux pendant un certain temps, à l'expiration duquel elles sont purifiées et reviennent habiter des corps humains; 5° enfin, et c'est là le point carac-térislique de la doctrine bouddhique, que l'âme, après un certain nombre de transmigrations su ccessives, retombera dans le néant final, ce qui est pour le bouddhiste la félicité suprême. C'est sans doute pour hâter ce moment si désiré, que l'on voit dans le Japon lant de suicides exécutés par un motif reli-

BOUGIES (FRTE DES). Cette fête a lieu tous les ans, chez les Druzes, à une époque déterminée. Les akals et les akalebs, c'est-àdire les docteurs ou initiés des deux sexes, se réunissent dans le lieu désigné pour leurs assemblées. Le plus âgé des akals se place dans le coin d'honneur de la salle, et fait à haute voix, et à la clarté de plusieurs bougies, une lecture qui a rapport au but de la réunion. La lecture terminée, il éteint les bougies; alors chaque akal s'empare d'une akaleh, et les enfants qui naissent de cet acte religieux sont considérés comme pré-

destinés.

BOU-KOUO-SI-SIU, c'est-à-dire les gens de Bou-Kouo, secte du Japon, qui tire son nom du temple de Bou-Kouo, qui est spéciale-ment affecté à son culte. Ils conviennent d'ailleurs dans la plupart des articles de leur croyance avec la secle de Monte-Siou.

BOULIANUS, dieu adoré autrefois à Nantes. Il parait, par une inscription trouvée en 1592, que les peuples de l'Armorique s'y rendaient trois fois l'an, pour lui adresser leurs hommages. Le temple de cette idole fut détruit en vertu des édits de Constantin. Quelques-uns conjecturent que ce mot est formé de Baal et de Janus, ce qui est peu probable; Boulianus est le même que Bélénus ou Bélinus adoré dans toutes les Gaules.

BOULINDA-SILENDA, divinité locale des Khonds, tribu de l'Orissa dans les Indes, sur

laquelle on manque de détails.

BOUNDERESCH, livre sacré des Perses, suivant lequel l'éternité est le principe d'Ormuzd et d'Ahriman, qui produisent, l'un le bien, et l'autre le mal. Il y eut deux mondes, un monde pur et un monde impur. Ahriman rompit l'ordre général. Il y eut un combat ; Ahriman fut vaincu. Ormuzd créa un bœuf nommé Aboudad, et un homme du nom de Kahoumors. Ormuzd avait formé auparavant une goutte d'eau appelée l'eau de santé, et une autre goutte appelée l'eau de vie; il en répandit sur Kahoumors, qui parut tout à coup avec la beauté, la fraicheur et la force d'un jeune homme de quinze ans. Il mourut après trente ans, et une semence tomba de ses reins sur la terre, et resta dans le sein de la terre pendant quarante ans, au bout desquels elle produisit deux arbres qui prirent la forme humaine et devinrent un homme et une femme; leurs noms étaient Meschi et Meschianeb. Ahriman vint sur la terre, sous la forme d'un serpent, et les sé-duisit. Alors ils se couvrirent de vêtements noirs et se nourrirent du fruit que le diable leur présenta. De Meschi et de Meschianeh naquirent deux couples de mâles et de femelles, et ainsi de suite jusqu'à ce qu'une colonie passat l'Euphrate sur le dos du bœnf Staresouk. Ce livre est terminé par le récit d'un événement qui doit précéder et suivre la résurrection. A l'époque de cette grande catastrophe, la mère sera séparée du père, le frère de la sœur, l'ami de l'ami; le juste pleurera sur le réprouvé, et le réprouvé sur lui-même. Alors la comète Goultchar, se trouvant dans sa révolution au-dessous de la lune, tombera sur la terre ; la terre frappée tremblera comme l'agneau devant le loup; le feu fera couler les montagnes comme l'eau des rivières; les hommes passeront à travers ces flots embrasés et seront purifiés : le juste n'en sera qu'esseuré, le méchant en éprouvera toute la fureur; mais son tourment finira, et il obtiendra la pureté et le bon-

BOURDON. 1. Grosse cloche que l'on voit dans les clochers de quelques grandes égli-ses, et qui ne sert que dans des occasions solennelles; tel est le bourdon de Notre-Dame de Paris, qui pèse trente-deux mil-liers. Il fut fondu en 1685; son battant seul pèse neuf cent soixante-seize livres. Il n'est sonné que dans les grandes occasions.

2º On donne aussi le nom de bourdon au bâton du pèlerin. Ce bâton est long, fait au tour, surmonté d'une pomme de bois à sa partie supérieure; il se termine en bas par un ser pointu. Les pèlerins ont coutume de faire bénir leur bourdon avant de se mettre

en voyage. BOURE. Voy. Bunn

BOURIGNONISTES, disciples d'Antoinette Bourignon, célèbre visionnaire, qui na-quit à Lille le 13 janvier 1616. Sa laideur extraordinaire, la vue des chagrins que causait à sa mère l'humeur de son mari, et la lecture des livres de piété qui enflammaient son imagination, la dégoûtèrent tellement du mariage, qu'elle s'enfuit de la maison paternelle le jour même destiné à ses noces, et se mit à courir les champs déguisée en ermite. Elle entra ensuite dans le couvent de Saint-Symphorien, où elle répandit ses opinions, attira à elle quelques religieuses, et se vit à la tête d'un parti. Ayant formé le projet de fuir avec ses prosélytes, le complot fut découvert par le directeur du couvent, et elle sut chassée de la ville; alors elle se mit à parcourir le pays, et, après avoir recueilli l'héritage de son père, elle fut nommée supérieure de l'hospice de Notre-Damedes-sept-Plaies, à Lille. Là, ses visions recommencèrent, et elle crut ne voir autour d'elle que des sorciers et des mauvais esprits. Elle n'échappa pas elle-même à l'accusation de sorcellerie; mais, mandée devant les magistrats de Liile, elle leur répondit convenablement. Elle partit alors pour Gand et parcourut la Flandre, le Brabant, la Hollande, et s'arrêta enfin à Amsterdam. Ce fut pendant ces courses vagabondes qu'elle enfanta spiri-

zellement M. de Cort, supérieur des prêtres &l'Oratoire, et cet enfantement, dit-elle, fut ccompagné de tranchées entièrement semblables à celles qu'éprouvent les femmes qui accouchent. Poursuivie souvent, elle fut contrainte, pendant presque toute sa vie, de courir de ville en ville, de pro-vince en province, et mourut le 30 octobre 1680. Les ouvrages d'Antoinette Bourignon composent vingt-deux gros volumes d'une insupportable diffusion, et remplis d'une multitude de rêveries, mèlées toutefois à certaines vérités. On y trouve des reproches plus ou moins fondés qu'elle adresse au clergé des diverses communions chrétiennes. Elle regardait la philosophie de Descartes comme la pire de toutes les hérésies qui cussent jamais existé dans le monde. Elle prétendait que la vraie Eglise était éteinte et qu'il fallait renoncer aux exercices liturgiques de la religion. Elle se croyait appelée, par une mission extraordinaire et par des révélations immédiates, à réformer l'esprit de la religion et le culte. Elle n'a peut-être avancé, dit Bayle, rien de plus étrange que ce qui regarde l'homme. Les hommes, ditelle, croient avoir été créés de Dieu comme ils se trouvent à présent, quoique cela ne soit pas véritable, puisque le péché a défiguré en eux l'œuvre de Dieu; et, au lieu d'hommes qu'ils devaient être, ils sont devenus des monstres dans la nature, divisés en deux sexes imparfuits, impuissants à produire leurs semblables seuls, comme se produisent les arbres et les plantes, qui en ce point ont plus de perfection que les hommes ou les femmes, incapables de produire seuls, ains par conjonc-tion d'un autre et avec douleurs et misères. Les sectateurs de cette semme singulière jetèrent peu d'éclat après elle, et ne tardèrent pas à disparaître.

BOURKHAN est, en mogol, l'équivalent de Bouddha en sanscrit. Le suprème Bourkhan est Chakya-Mouni, le Bouddha des temps modernes. Par suite, ce mot s'emploie souvent pour spécifier la Divinité en général. Les Kalmouks et les Bourettes appellent ainsi les dieux tant bons que mauvais. Les premiers sont représentés avec une figure gracieuse et riante; on donne aux autres une bouche horrible, des yeux menaçants et hideux. Ils sont ordinairement assis sur des

nattes, surtout les Bourkhans bienfaisants, et portent un sceptre d'une main et une clochette de l'autre. La plupart des idoles sont de cuivre creux, fondu et fortement doré au seu. Quelquesois elles ont jusqu'à seize pieds de hauteur, rarement elles sont au-dessons de quatre pieds. Elles sont posées sur des piédestaux creux, renfermant chacun un petit cylindre, fait avec les cendres du Bour-khan que l'on adore, ou du moins une inscription tibétaine ou tongoute; mais jamais on ne doit porter les mains sur cette inscription ou sur ce cylindre. Le piédestal est fermé avec soin par un plan de cuivre luté. Si ce plan a été levé, les Kalmouks ne regardent plus le piédestal comme saint et pur. Les principaux Bourkhans des Kalmouks sont Dchakdchamouni, Ærlik-Khan, Maïdari, Mansouchari, Yaman-Dagos, Okin-Tenghéri, Tsagaan-Dara-Ekhé, Nojon-Dara-

Ekhé, Nidouber, Usukchi.
BOURNÉANS ou DESTRUCTIONNISTES, partisans du système de Samuel Bourne, de Birmingham, mort en 1796, qui soutenait que la punition infligée aux méchants dans l'autre vie serait d'être détruits. Avant lui, le docteur Watt avait avancé que les enfants des pervers mourant en bas âge étaient anéantis. Les Bournéans sont opposés aux universalistes, qui prétendent que tous les hommes seront sauvés; ils nient cependant l'éternité des peines, et embrassent ainsi un système mitoyen. La punition des méchants est appelée, dans l'Écriture sainte, la mort éternelle. Cette expression, disent-ils, annonce un anéantissement final, car aucuve loi ne peut infliger la mort pour un temps limité; cette punition, d'ailleurs, ne peut avoir la correction pour but. Toutesois ils repoussent l'emploi du mot annihilation, sous prétexte qu'il ne se trouve pas dans la

Bible.

BOURSE, espèce de boîte plate et carrée, formée de deux cartons joints par un bout et ouverts par l'autre, dont se servent les prêtres dans l'Eglise catholique pour renfermer le corporal, et quelquefois pour porter le saint sacrement.

7

Ü

÷

.1

BOURSIER. On appelait ainsi, en quelques diocèses, colui qui était chargé de distribuer aux chanoines le pain, le vin et l'argent, en raison de leur assistance au chœur. Plus communément il portait le nom de cellérier.

BOUS, gâteaux que, suivant Pausanias, les Athéniens du temps de Cécrops offraient à Jupiter Céleste.

BOUSCHIN-NOUNAL, première fête que les Wotiaks, peuplade asiatique soumise à la Russie, célèbrent en commun après la moisson, et lorsque les travaux de la campagne sont finis. Ils se rassemblent à cet effet dans le kérémet ou lieu sacré du village, pour y faire des sacrifices publics, dans lesquels on immole ordinairement un cheval, et de préférence un alezan. Ils ne s'en tiennent cependant pas à cette seule couleur; mais ils évitent avec soin de prendre un cheval noir. On immole aussi

fautres animaux, dans l'ordée suivant: d'abord un canard, puis une oie, un mou-ton, ensuite un taureau, et enfin le cheval. C'est un adjudant du toua (prêtre) qui s'acquitte de cette fonction, et qui prépare la chair des victimes pour le repas. On ramasse le sang et la graisse de ces animanx, on en remplit le sac de leur estomac, et on les brûle avec la plus grande partie des os. On pend à l'un des sapins, qui croissent dans le kérémet, les têtes du taureau et du monton, ainsi que le squelette du cheval. On emporte les peaux qu'il est permis de vendre. Pendant le sacrifice, l'assemblée récite des prières, et chacun des assistants a la face tournée vers le midi.

BOUSE DE VACHE. La vache est pour les Hindous un animal si saint, qu'ils vénèrent même ses excréments. Souvent ils en enduisent les murs de leurs maisons, et cet acle de piété a au moins cet heureux résultat, qu'il en éloigne les insectes et les reptiles. Bien plus, c'est une œuvre méritoire, en sortant du bain, de tremper son doigt dans la bouse de vache et de s'en appliquer au front ou en d'autres endroits apparents du corps. Il en est même qui par dévotion en mélent à leurs aliments.

BOUSSOLE. Les matelots chinois l'invoquent comme une divinité, et lui offrent en sacrifice des parlums, du riz et des viandes.

BOUT, dénomination des idoles, chez les Tunquinois; ce nom vient de l'indien Bouddha, mais le peuple le donne indifferemment à toules les représentations de la Divinité. On appelle aussi ces statues Tuong-Bout.

BOUTA - GOUIBALOU, dieu subalterne

adoré dans l'archipel Viti

BOUTO, divinité égyptienne du premier rang; elle était antérieure et même supérieure aux trois kamephis (Knef, Phtha et Phré), dont la réunion ferme la trinité des démiurges ou créateurs. Bouto représente l'élernité, la nuit primordiale, qui précéda le débrouillement du chaos, et encore l'eau ou l'humidité primitive, le limon du Nil, la matière fécondée ou propre à être sécondée, la mère de toutes choses. Elle devint ensuite la nouvrice d'Haroéri. Tandis que Typhon multiplie les piéges autour du bienfaisant Usiris, le tue, le mutile, profane sa tombe et persécute sa famille, Isis confie son jeune fils à Bouto; celle-ci le cache et le nourrit dans une ile flottante, auprès de la ville égyptienne qui porte son nom. Cemme desse de la nuit, la musaraigne lui était consacrée, parce que ce petit animal était censé aveugle. Les Grecs ont transformé Routo en Latone

BRABEUTES (Arbitres). C'étaient, chez les Grecs, les juges des jeux Olympiques et autres solemnités sacrées. Cet office était si honorable, qu'il était rempli par la noblesse la plus distinguée de la Grèce ; les rois eux-mêmes ne dédaignaient pas de l'exercer. Les,

dans un lieu appelé Pléthrion, qui avait les priviléges d'un sanctuaire. C'était à eux à décider de la victoire et à couronner le vainqueur. Le nombre des Brabeutes n'était pas fixé: ils étaient tantôt sept, tantôt neuf, tantôt douzé. On a même des exemples qui témoignent que cette magistrature était parfois dévolue à une seule personne.

BRACHITES, hérétiques qui s'élevèrent dans le 111° siècle, et qui étaient une branche des manichéens et des gnostiques.

BRACHMANES. Ce mot est la transcription que les anciens nous ont transmise du nom des brahmanes, appelés aussi moins correctement brames, bramins et bramines. Nous allons seulement rappeler sous ce titre ce que les Grecs et les Latins rapportent sur cette caste célèbre. Ils la considéraient comme une secte philosophique qui avait son noviciat et ses épreuves. Quand les parents avaient voué à cet ordre le fruit de leur union dès avant sa naissance, dans l'hypothèse que ce serait un mâle, quelques-uns de ces philosophes rendaient à la mère de fréquentes visites pour l'exhorter à garder la chasteté. Il était défendu au jeune brachmane de manger de rien qui eût vie. La continence lui était recommandée, et même il ne pouvait se marier qu'après un noviciat de trente-sept ans, qu'il passait dans une extrême frugalité et dans une vie dure et pénible; les herbes et les racines faisaient sa nourriture, il couchait sur des peaux, rien ne le garantissait des injures de l'air. Il devait écouter ses maîtres non-seulement sans parler, mais même en s'abstenant de tousser, de cracher, d'éternuer. Au bout de ce long noviciat il pouvait se relâcher de ses austérités; il lui était permis alors de jouir des plaisirs de la vie, de se marier, de posséder de l'or et de l'argent. Les brachmanes cachaient aux femmes les mystères de leur secte. Leur dogme principal était la métempsycose; c'est pourquoi ils s'abstenaient de manger la chair des animaux. Ils appelaient cette vie la conception de l'homme, et le jour de la mort du sage, celui de sa naissance. Ils croyaient la providence, la création de l'univers, sa corruption et sa destruction. Ils estimaient que l'eau avait été le premier principe des êtres créés: philosophie ancienne que Thalès publia dans la Grèce. Outre les quatre élé-ments, ils en admettaient un cinquième, comprenant le ciel et les astres. Enfin ils professaient l'immortalité de l'âme, ainsi que les peines et les récompenses futures. Clitarque distingue trois différentes espèces de brachmanes: les premiers, appelés gar-manes, vivaient retirés sur les montagues et dans les forêts, vêtus d'écorces d'ar-bre ou de peaux de bêtes, vaquaient à la prière, cherchaient dans les plantes les moyeus de guérir les maladies, et s'adon-naient à la magie. Les seconds faisaient profession de ne rougir de rien. Ils allaient Brabeutes paraissaient dans les jeux avec absolument nus, et prétendaient avoir tel-des habits de peurpre, une couronne sur la lement dompté la nature, qu'aucun objet tête, une haguette à la main; ils siégeaient n'était capable de les émouvoir; ce sont

ceux que les anciens appelaient gymnosophistes. Des semmes même ne craignaient pas d'entrer dans cette secte cynique, et de se montrer au milieu des hommes, dans un état complet de nudité. Enfin les troisièmes menaient une vie plus raisonnable et plus décente; ils habitaient les villes et les villages. — La plupart de ces particularités se retrouvent encore chez les brahmanes modernes; toutefois il parait à peu près certain que les anciens se sont trompés en supposant qu'il était libre à chacun d'entrer dans cet ordre ou d'y faire admettre ses enfants. Il y a toute probabilité qu'autrefois comme aujourd'hui on naissait brachmane; ce n'était donc pas une secte philosophique, mais une tribu ou une caste, comme on est convenu de l'appeler, qui se perpétuait uniquement par voie de génération. Mais les anciens pa-raissent avoir confondu avec les brachmanes certains ordres de dévots qui, autrefois comme actuellement, ont pu être embrassés par des gens sortis de différentes tribus. — Philostrate dit qu'Apollo-nius de Tyane remarqua que les brachmanes ne marchaient sur le gazon qu'avec de grandes précautions et le plus légèrement qu'il leur était possible, attribuant à l'herbe une certaine vie qu'ils craignaient de détruire en la foulant. On trouve encore de nos jours, dans les Indes, de ces consciences méticuleuses, mais leurs scrupules viennent plutôt de la crainte d'écraser les insectes ou autres petits animaux cachés dans le gazon. Nous voyons aussi dans la vie d'Alexandre le Grand qu'il y avait déjà de ces pénitents, connus aujourd'hui sous le nom de faquirs; deux d'entre eux se présentèrent à ce prince, et pour lui donner des exemples de patience et de modération, l'un des deux, qui était fort vieux, s'étendit à terre sur le dos, et resta ainsi pendant plusieurs jours exposé nu aux rayons du soleil et aux fratcheurs de la nuit; l'autre, se posant sur un pied, tint dans ses deux mains, élevées au-dessus de sa tête, une lourde pièce de bois. Voy.

BRAGHANES et FAQUIRS.

BRAGA OU BRAGHÉ, dieu de la sagesse, de l'éloquence et de la poésie, chez les anciens Scandinaves, qui avaient donné son nom à ce dernier art et aux poëtes qui s'y distinguaient. Dans les festins, après avoir bu la coupe d'Odin et celle de Niord, on terminait souvent par vider le bragorbott, ou la coupe en l'honneur de Braga. L'épouse de ce dieu se nommait Iduna.

de ce dieu se nommait Iduna.

BRAHHI. C'est la cinquième des huit déesses gardiennes des villes du Népâl. Elle est représentée assise sur un taureau noir.

BRAHMA ou BRAHM, l'Etre suprême chez les Hindous, principe et essence du monde, source divine et unique de laquelle sortent tous les êtres et à laquelle ils retournent. Ce mot, d'après les lexicographes hindous, vient de la racine erih, s'accroltre; d'autres pretendent qu'il signifie ce qui est grand. On

l'appelle encore Sat, la Vérité, la suprême Essence; Parabrahma, le premier, le souve-rain Elre; Avyaka, l'Invisible; Nirkalpa, l'Incréé; Swayambhou, celui qui existe par soi-même, etc. Cet Elre infini n'apparalt jamais dans le cercle des fables; on ne connaît point de mythe de lui; on ne le représente par aucune figure; sa gloire, disent les Vé-das, est si grande, qu'il n'en saurait exister aucune image. C'est pourquoi plusieurs savants ont pensé, non sans raison, que le mo-notbéisme a été la religion primitive de l'Inde. Le docte Colebrooke, vieilli dans l'étude de la philosophie hindoue, dit que le monothéisme est nettement formulé dans la doctrine des Védas, quoiqu'il ne soit pas exactement distingué du polythéisme; mais qu'il se manifeste de plus en plus dans les écrits postérieurs de la nation. L'ancien code de Manou dit expressément que les Védas n'enseignent qu'un seul Dieu, comme mattre suprême de tous les dieux et des hommes, et qui devrait être reconnu et adoré dans chaque être. Les fragments des Védas publiés jusqu'à ce jour définissent Dieu, un Etre immatériel, invisible, au-dessus de toute re-présentation, dont l'éternité, l'omnipotence, l'omniscience et l'omniprésence éclatent dans ses ouvrages; qui **est** la lumière divine et incomparable, dont tout provient et à qui tout retourne. C'est aussi ce que le célèbre brahmane Ram-Mohan Raé s'est efforcé de prouver dans un opuscule récent. Alors il serait arrivé dans l'Hindoustan ce qui a eu lieu chez un grand nombre de peuples anciens, que les attributs de Dieu ont élé peu à peu allégorisés, puis personnifiés, puis enfin abusivement admis et vénérés comme des divinités distinctes, qui souvent ont fait perdre de vue à leurs adorateurs l'idée du seul vrai Dieu.

BRAHMA (qu'il ne faut pas confondre avec le mot précédent dont il se distingue par un d long) est le nom de la première personne de la trimourti ou triade hindoue. Ce mot est écrit avec une orthographe trèsvariée, par les écrivains tant hindous qu'enropéens; ainsi on trouve: Brama, Bramma, Bramma, Bruma, Brouma, Bourmah, Birm, Brehm, etc. — On sait qu'à la tête du panthéon indien plane une triade suprême, inférieure à l'Etre suprême, à laquelle celui-ci a remis le soin et le gouvernement du monde; cette triade est composée de Brahma, le pouvoir créateur, Vichnou, le pouvoir conservateur, et Siva, le pouvoir destructeur et régénérateur. (Voy. l'article Brahmanisme.) Ici nous n'avons à nous occuper que du premier.

Lorsque l'Etre souverain résolut de produire tous les êtres de sa substance divine, il créa d'abord l'eau par sa pensée, et y déposa un germe qui devint un œof brillant comme l'or; ce fut dans cet œuf que se développa Brahmâ, couché sur une fleur de lotus; cet être merveilleux, promenant autour de lui les yeux de ses quatre têtes, n'aperçut qu'une incommensurable étendue d'eau enveloppée de ténèbres épaisses. Saisi d'étos-

nement, il s'absorbait dans la contemplation de lui-même, lorsqu'une voix, résonnant dans l'immensité, lui dit à l'oreille: Brahma; odresse les prières à l'Eternel. Brahma obéit, et aussitôt la divinité lui apparaît sous une forme humaine avec mille têtes. Le futur créateur passa alors une année divine (c'està-dire un trillion, 576 billions et 8 millions d'années) à adorer Dieu, à contempler ses perfections et ses formes, dans lesquelles il voyait toutes les variétés infinies du monde terrestre comme ensevelies dans un profond sommeil. Au bout de ce laps de temps, revêtu du pouvoir suprême, il procéda à la création. Il commença par diviser l'œuf en deux parts, dont il forma le ciel et la terre, entre lesquels il plaça le vide ou l'atmosphère, c'est ce que l'on appelle les trois moudes. Ou bien, suivant une autre division; il créa les sept swargas ou cieux, les sept palalas ou enfers, et au milieu des uns et 3

des autres il plaça la terre. Après avoir ainsi préparé ces quinze régions pour servir de résidence aux différents ordres de créatures, il commença à produire des étres animés et donna naissance aux neuf premiers richis, entre lesquels Narada joue un assez grand rôle; car son caractère malin et caustique jette continuellement le désordre et la division parmi les dieux euxmêmes. Mais les richis s'étant voués exclusivement à la dévotion, et s'occupant fort peu de la reproduction des êtres, Brahmâ se vit contraint, pour peupler les régions cé-lestes et infernales, d'engendrer cent fils et cent filles; mais comme ces êtres étaient des dévatas, la terre demeurait toujours déserte. Pour lui donner des habitants, il créa enfin de sa bouche un homme appelé Brahman; il lui remit les Védas qu'il avait déjà composés, en lui ordonnant de les enseigner aux dévatas et aux hommes. Mais ce Brahman s'étant plaint à son créateur du souci et de la terreur que lui occasionnaient les bêtes sauvages dont les forêts étaient remplies, et qui l'empéchaient de se livrer à ses œuvres de dévotion, Brahmâ tira de son bras droit un second fils, nommé Kchatriya, et lui donna une semme tirée de son bras gauche. Mais pendant que ce dernier veillait jour et nuit à la sûreté de son frère, il ne pouvait se procurer de la nourriture; le dieu leur donna donc un frère, qu'il produisit de sa cuisse droite, et le maria à une femme qui prit naissance de sa cuisse gauche; ce troisième fils s'appelle Vaisya, qui eut en partage l'agriculture et le commerce. Enfin, pour servir les trois premiers, Brahma créa de son pied droit Soudra, chargé de remplir, avec sa semme, tirée du pied gauche du dieu, toutes les fonctions de la domesticité. Quant à l'ainé, comme il était né sans avoir de compagne, Brahmā lui donna une femme prise de la classe des daityas ou démons. Telle est l'origine prétendue des quatre classes qui subsistent encore dans l'Inde.

Malgré son rôle de créateur, Brahmâ n'est cependant pas l'objet d'un culte spécial de la part des Hindous. Le vaste empire de l'Hin-

doustan est couvert de temples élevés à Vichnou et à Siva, mais on n'en voit pas un seul érigé à Brahma. Les Hindous ne sont pas d'accord sur la cause de cette espèce de proscription : les uns l'attribuent à l'union incestueuse de ce dieu avec Saraswati, sa fille; les autres à la malédiction que lança contre lui un saint pénitent accueilli par lui avec irrévérence; d'autres enfin à l'orgueil qui le porta à se considérer comme le plus excellent des êtres, ce qui lui attira la dis-grâce du Tout-Puissant, qui le précipita, avec son paradis, au-dessous des régions infernales. Pour mériter son pardon, Brahmå fit nne rigoureuse pénitence d'un million d'années, pendant lesquelles il se tint sur une seule jambe; mais le Très-Haut l'obli-gea, pour rentrer en grâce, de passer par quatre régénérations ou incarnations sur la terre, une fois dans chacun des quatre âges.

Dans le Satya-Youga ou premier âge, il se régénéra dans le corps d'un corbeau, et acquit une grande célébrité sous cette forme, non-seulement comme auteur du Markandeya-Pourana, mais encore par les lumières et l'expérience qu'il dut à son immense longévilé; car ayant été le témoin de tous les événements des trois premiers âges, il fut seul capable de décider laquelle des trois guerres avait eu le plus d'importance, et avait donné

lieu à de plus grands exploits. Ce fut dans le Trita-Youga ou second âge qu'il s'incarna dans la tribu des Tchandalas, la dernière de la caste des Soudras. Sous le nom de Valmiki, il mena d'abord une vie désordonnée, jusqu'à s'associer à des brigands; mais après douze ans de mortifica-tions et de pénitence, il reçut des lumières surnaturelles, à l'aide desquelles il s'occupa à diriger les hommes et à les éclairer sur leurs devoirs. Il composa le fameux poëme épique appelé Ramayana, et est regardé comme l'inventeur du distique hérorque des Indiens, connu sous le nom de Sloka.

Dans le *Dwapara-Youga* ou troisième âge, Brahma se régénéra en Vyasa-Déva; et sous cette forme il fut l'auteur des autres livres sacrés des Hindous, tels que le *Mahabharats*, les Pouranas le Védanta, etc. Toutefois il y a des Indiens qui regardent Vyasa-Déva et Valmiki comme des incarnations de Vichnon.

Enfin, dans le Kali-Youga ou quatrième age, il naquit sous la forme d'un brahmane nommé Kalidasa, poëte distingué, qui vivait à la cour de Vikramaditya, roi d'Ayodhya, cinquante-six ans avant notre ère. Comme tel il restaura tous les livres historiques et théologiques qui avaient été perdus, et composa plusieurs poëmes épiques et dramatiques, entre autres le Raghouvansa.

Nons avons vu plus haut que Brahma a quatre têtes; il paraît même qu'autresois il en eut une cinquième; mais cette dernière lui fut coupée par Siva, indigné de la con-duite plus que légère de son confrère en di-

! vinité.

Telles sont en abrégé les principales actions de Brahma, qui paraît assez peu respecté par une certaine classe d'Indiens, sans

doute en haine de la domination qu'exercent sur eux les brahmanes, en se targuant de leur extraction de la bouche du dieu. Ce dieu est peu flatté dans les renseignements détaillés que seu M. Polier reçut de la bouche de l'Indien Rama-Tchandra; mais il est bou d'observer que ce dernier était un Kchatriya. Les plus sensés rejettent toutes ces fables absurdes, et se contentent de voir, dans Brahmá, la personnification du pouvoir créateur.

Remarquons, en terminant, l'analogie de nom entre Brahma et Abraham (en hébreu אברדם Abrham). Ce dernier épousa se nièce, nommée Sara, c'est-à-dire madame, et le dévata hindou se maria à sa fille, appelée Sara-Swati, c'est-à-dire, mot à mot, madame Sara.

BRAHMALOKA, ciel ou paradis de Brah-má. Les seuls brahmanes vertueux ont le droit d'y entrer, l'accès en étant interdit à tous les membres des autres castes; on l'appelle encore Satya-Loka (lieu de la vérité).

BRAHMAN. D'après le système des Banians, Brahman, fils afné de Pourous, le premier homme, avait reçu du Créateur un livre où étaient consignés les lois de Dieu, les devoirs des hommes, les mystères et les rites de la religion. Sa piété, son savoir, son commerce avec le Tout-Puissant, qui souyent se communiquait à lui, lui avait attiré le respect de ses frères, bien plus encore que

son droit d'ainesse.

Lorsqu'il fut devenu grand, Dieu lui commanda de quitter sa patrie et de s'achemi-ner vers l'Orient, tandis que chacun de ses trois frères se dirigerait vers une des autres parties de l'univers, afin de peupler la terre. Le lendemain du jour où il avait reçu cet ordre, ayant aperçu le soleil se lever au-dessus des montagnes, il prit avec lui son livre, et se mit en marche de ce côté-là. Arrivé en présence d'une haute montagne, il se (rouva dans une riante vallée, au milieu de laquelle coulait un ruisseau, où se désaltérait une femme, aux cheveux noirs, au teint olivâtre, à la taille moyenne et bien prise, au regard donx et modeste, conforme par conséquent au caractère mélancolique de potre voyageur; comme lui aussi elle était nue, mais, innocents l'un et l'autre, ils n'en concevaient point de honte. Cependant, surpris tons deux à l'aspect d'un être dont ils ne soupçonnaient pas l'existence, ils de-meurèrent longtemps immobiles sans oser s'adresser la parole. La femme rompit enfin le silence et demanda à Brahman comment il était venu en ce lieu. Il répondit que c'était par l'ordre de celui qui avait créé le monde, qui l'avait fait lui-même et elle aussi, qui avait produit toutes les choses visibles et la lumière même qui leur procurait le plaisir de se voir. Cette femme, que Dieu avait douée d'intelligence, lui dit qu'en effet la ressemblence qui existait entre eux témoignait assez qu'ils avaient été faits tous deux par le même maître, et que l'auteur de toutes choses, qui dispose tout pour une fin propre, avait sans doute procuré leur rencontre afin qu'ils demourassent par

demanda ce que contenait son livre. Brahman s'assit auprès de Savatri (c'était le nom de cette semme), et l'instruisit des mystères et des devoirs de la religion. Puis ils se marièrent suivant les rites consignés dans le livre, vécurent longtemps ensemble dans une parfaite union, et donnèrent naissance à de pombreux enfants, qui peuplèrent l'Orient, et auxquels leur père apprit à connaître et à servir le Gréateur. Ce furent les brahmanes

du premier âge.

Longtemps après, Brahman se réunit avec ses frères, qui avaient peuplé les autres parties du monde, et il se mit à apprendre à tous les hommes les pratiques de la religion. Mais la corruption ne tarda pas à se glisser parmi les humains: les quatre castes ne tardèrent pas à vouloir empiéter les unes sur les autres, par l'exagération des facultés et des pouvoirs que leur avait confiés le Créateur. L'orgueil d'un côté, et de l'autre la tyrannie, les violences, les concussions, le culte des images, amenèrent dans le monde de tels fléaux, que Dieu se détermina enfin à faire périr toute cette génération primitive par un déluge universel.

Le lecteur remarquera facilement, dans ce récit, des réminiscences des traditions antiques consignées dans la Gonèse. Voy. Ba-

MIANS.

BRAHMANES, appelés par les auciens, brackmanes, et par les modernes, brakmes,

brammes, bramines, elc.

C'est la première des quatre eastes qui, de temps immémorial, partagen t la grando nation des Hindons. On ignore quelle est leur origine; quant à eux, ils se prétendent sertis de la tête de Brahmd, et c'est pour cela sans donte qu'ils en ont tiré leur nome les autres castes, bien que nées du même dieu, n'ont pas ledroit de se dire brakmanes, parce qu'elles ont été tirées de parties moins nobles de son corps. Toutefois le brahmane n'a le droit de porter ce titre qu'après la cérémonie par lequelle on lui confère le triple cordon distinctif de son ordre, à la différence des individes des autres castes, qui naissent tels qu'ils seront toute leur vie. Le brahmage est censé naître soudra, et ne devenir brahmane qu'après la collation du cordon. Il ne faudrait cependant pas conclure de co fait qu'un individa né dans une autre caste peut devenir brahmane; non, Dieu lui-même ne pourrait devenir brahmane, à moins de s'incarner dans le fils d'un brahmane. Il existe néanmoins des moyens de parvenir à cette inappréciable dignité, mais ces moyens sont tellement au-dessus des forces naturelles, ils consistent en des austérilés si rigoureuses, en des pénitences si inconcevables, que personne ne songe à les mettre en œuvre, bien qu'on assuro que, dans les siècles anciens, sept pénitents kehalryas méritérent, par l'accomplissement de ces œuvres surhumaines, de devenir pénitents brahmanes par l'investiture du triple cordon. C est pourquoi ils sont venérés, dans toutes les Indes, sous le nom de michis on saints, et on trouve leur nom cité à la suite inséparablement unis. Puis elle lui > chaque instant dans l'antique histoire det

Hindous. Ce sont eux qui furent sauves dans un vaisseau dont Vichnou était le pilote, à l'époque du déluge universel. Il est libre à chacun, actuellement même encore, de les contempler dans le ciel, où leur vertu le a transportés, car ce sont eux que nous aprecevons sous la forme des sept étoiles de h Grande-Ourse.

Les brahmanes ont la suprématie sur touin les castes, et même sur celle des kchatryas, qui donne des rois aux peuples. Aux brahmanes seuls appartient le droit de lire, d'expliquer et de commenter les Védas, de remdir les diverses fonctions du culte public, d'accomplir les rites sacrés, et d'instruire le bommes de leurs devoirs. On voit qu'ils tennent à peu près la place des prêtres dans te autres religions; cependant tous ne sont par religieux ou ministres du culte. Ceux qui s'out point de fonctions sacrées à remplir mi conseillers des souverains, ou exercent is bautes fonctions administratives, nonrelement chez les Hindous, mais encore auprès des musulmans et des chrétiens. Ces brahmes au service des étrangers sont géitralement préférés aux membres des autre castes, à cause de leur savoir, de leur sièle, de leur probité et de la sévérité de leurs meurs. Mais comme ils sont pour ainsi dire waillés par le contact avec des gens d'une sure religion, ils ne peuvent remplir les forctions du sacerdoce; ils n'en sont pas moins considérés par les Hindous, quoique à m moindre degré que les prêtres. Ceux-ci Rivrent exclusivement aux pratiques de la pitté et de la religion, desservent les temples, mésident aux cérémonies, étudient les livres Les brahmes ne quittent jamais le cordon

serés, et sont les précepteurs de la jeunesse. ucré; ils ne répandent point le sang, et ne magent rien de ce qui a eu vie. Ils se nournissent de riz et d'antres végétaux, mais ils regardent le lait comme l'aliment le plus pur, en ce qu'il provient de la vache, animal lacre parmi les Hindous. Ils affectent la plus trande simplicité dans leur costume. Une pièce de toile de coton dont ils se drapent les teins, une autre pièce du même tissu qu'ils ellent sur leurs épaules, composent tout eur habillement. Ils ont la tête rasée, à l'exteption d'une mèche conservée sur le sommel. Il parast qu'autresois ils avaient la tête decouverte, mais déjà, depuis fort longtemps, la plupart des Hindous ont emprunté le turhan aux musulmans. Les brahmanes riches el pauvres ont tous le même costume, seulement les premiers ont ordinairement des toiles plus fines et d'un plus haut prix. Mais ceux qui occupent des emplois administralis se revêlent d'une longue robe de mouskline on de toile fine, très-ample par le bas et d'une sorme particulière. Ce costume est talement emprunté aux Maures, mais pour se distinguer de ces derniers qui attachent celle robe à droite, les brahmanes l'attachent do côlé gauche. Souvent ils portent par-desins une ceinture très-fine, qui fait plusieurs his le tour du corps.

La simplicité de leurs maisons répond à

celle de leur costume : elles sont communément couvertes de paille, et construites en terre, surtout dans les campagnes. L'intérieur ressemble à une espèce de petit cloître entouré d'une galerie : au milieu est une cour plus ou moins vaste. De là on entre dans de petites chambres obscures et sans fenêtres, où l'air et la clarté ne peuvent pénétrer que par une porte d'environ trois pieds de large, sur quatre de haut; aussi sont-elles inhabitables dans les grandes chaleurs. La cuisine est toujours placée dans le licu le plus reculé et le plus obscur, entièrement hors de la vue des étrangers. Le foyer est invariablement placé au sud-onest, qu'on appelle le côté du dieu du feu, parce que c'est de ce côté-là que, selon les Hindous, cette divinité réside. Comme les hommes ne visi-tent jamais les femmes, et que celles-ci res-tent constamment dans l'intérieur de la maison, occupées des travaux domestiques, on construit à l'entrée de la porte, en dedans et en dehors, de grandes estrades sur lesquelles les hommes, assis les jambes croisées, reçoivent les visites et se livrent à la conversa-

Les brahmanes se font remarquer généralement par la noblesse de leur extérieur : ils ont des manières distinguées, et ils savent parfailement tenir le decorum qui convient à leur rang. Les femmes de cette caste ont des figures superbes; au reste, il est facile de concevoir que le type caractéristique de ces castes se conserve sans altération, car les mariages ne se contractent jamais qu'entre gens d'une même tribu.

On serait peut-être tenté de croire, d'après ce que nous venons de dire, que les brahmanes sont les hommes les plus ver-tueux de la terre. Hélas! ils ne sont pas plus que les autres humains exempts de passions et de vices. S'il en est parmi eux qui menent une conduite régulière, le plus grand nombre viole les lois qu'ils sont chargés d'enseigner; s'ils vivent avec sobriété da côté de la nourriture, ils n'ont pas la même retenue pour les autres plaisirs des sens; plusieurs même ont des habitudes monstrueuses et contraires à la nature.

La caste des brahmanes se divise en sept branches, dont chacune regarde comme son chef un des sept fameux pénitents dont nous avons parlé plus haut.

On les partage encore en quatre divisions, dont chacune est attachée à l'un des quatré Védas. Ou les distingue aussi suivant la secte à laquelle ils appartiennent : tels sont les paichnavas, dévoués spécialement à Vichnou, les saivas, à Siva, les saktas ou adorateurs du pouvoir divin mis en action, les smartas, qui ne font qu'un même dieu de Vichnon et Siva, et une multitude d'autres dont chacune se subdivise encore en plusieurs sous-sectes, dont on trouve l'énoncé dans ce Dictionnaire. Il y a encore, parmi les brahmanes, des individus peu considérés, et qu'on nomme par dérision, brahmanes de poisson et brahmanes de viande : tels sont les Konkanis, originaires du pays de Konkana, qui mangent sans scrupule du poisson et des œuis, mais ne touchent jamais à la viande; tels sont encere plusieurs castes de brahmanes des provinces septentrionales, qui admettent publiquement sur leur table de la chair d'animaux; mais les autres brahmanes refusent de communiquer avec eux.

Les brahmanes peuvent passer par quatre états successifs, sans compter la cérémonie du sevrage, dont nous parlons sous le titre d'Annaprasana. La première condition est celle d'un jeune brahmane à qui on fait l'investiture du triple cordon, et qui dès lors est appelé Вванматснаві (Voyez се mot, et Con-DON BRAHMANIQUE); la seconde est celle d'un brahmane dans l'état de mariage; alors, et surtout après qu'il est devenu père, on le nomme Grihasta; la troisième est celle d'un brahmane qui, dégoûté du monde, se retire dans les forêts avec sa femme; on lui donne le nom de Vanaprastha (habitant des forêts); ensin la quatrième est la condition du Sanyasi, ou du brahmane qui prend le parti d'aller vivre seul et sans femme au milieu des forêts, et de mener une vie plus austère que celle du Vanaprastha. Voy. ces différents articles.

Le brahmane, une sois investi du cordon, jouit de six priviléges, savoir : 1° lire les Védas; 2° les faire lire; 3° faire le sacrifice de l'Ekya; 4º le faire faire; 5º donner l'aumône et des présents; 6° recevoir l'aumône et des présents. Les kchakyas jouissent également des second, quatrième et cinquième priviléges. Quant aux soudras, ils ne jouissent que du droit de faire l'aumône et de donner des présents aux brahmanes, qui daignent presque toujours les recevoir. Les dons qu'ils accueillent le plus volontiers sont de l'or, des terres, des habits, des grains et des vaches; c'est pourquoi on les appelle pantcha-dana, ou les cinq dons. Recevoir l'aumône, et même la demander n'a rien d'humiliant pour un brahmane; c'est, suivant lui, un droit dont il use. Aussi, loin de prendre le ton humble et soumis de nos mendiants, il la demande comme une chose due, sans toutefois y mettre d'importunité ni d'impertinence; mais malheur à quiconque négligerait de remplir les promesses qu'il lui aurait saites i il ne saurait manquer d'assumer sur lui la responsabilité d'un péché aussi grief. J'emprunte à l'ouvrage de M. l'abbé Dubois l'histoire suivante, qui est une de celles qu'ils apportent en confirmation de cette vérité : Hata! hata! s'écria un jour un singe, en voyant un renard qui dévorait une charogue infecte; il faut qu'à une époque antérieure tu aies commis des crimes bien énormes, pour être condamné aujourd'hui à te repattre de pareile ali-ments. Helas ! répondit le renard en gémissant, je n'endure que ce que j'ai mérité. Je fus autresois homme; et, dans cette condition, je promis à un brahmane de lui faire un présent, et je lui manquai de parole. Voilà la raison pour laquelle j'ai été condamné à renattre sous la forme où tu me vois, et à mener le genre de vie qui te répugne tant. On entend des brahmanes affirmer que celui qui leur

manque de parole ou leur cause quelque préjudice sera condamné à renaltre diable; qu'il ne pourra habiter ni la terre, ni les airs; qu'il sera réduit à résider au milieu d'épaisses forêts, sur un arbre touffu, où il poussera jour et nuit d'affreux rugissements, n'ayant pour toute nourriture que le jus infect du palmier, mêlé avec de l'écume de chien, qu'il boira dans un crâne humain en

guise de coupe. En général, les brahmanes sont exempls des taxes levées sur les maisons, des impôts personnels, des corvées et des réquisitions qui pèsent sur les autres Hindous. Dans plusieurs pays ils ne payent aucun droit de douane, et peuvent exiger gratuitement les services des serviteurs publics dans les villages, tels que charpentiers, forgerons, barbiers, blanchisseurs, etc. Enfin il est rare, dans les pays qui ne sont point soumis à la domination musulmane ou européenne, qu'ils soient soumis, pour les délits qu'ils peuvent commettre, à des peines corporelles fort graves; jamais ils n'encourent la peine capitale. quelque crime qu'ils aient commis; tandis que le meurtre d'un brahmane, commis par un individu d'une autre caste, est un péché irrémissible, qui ne pourrait manquer, s'il demeurait impuni, d'attirer une calamitégénérale et terrible sur la contrée qui aurait été le théâtre du crime.

Voyons maintenant quelles sont leur obligations.

En premier lieu ils doivent avoir une altention continuelle à éviter toutes sortes de souillures. Outre un grand nombre de caus d'impureté qui leur sont communes avec les juifs, ils en ont une multitude d'autres, pour lesquelles ils sont soumis à des purifications plus assujettissantes que celles qui sont consignées dans le Lévilique. Ils sont sonnis à une soule de précautions minutieuses pour éviler tout contact capable de souiller leurs personnes, leurs habits, leurs meubles, leurs temples, etc. C'est à cela principalement qu'il faut attribuer cette barrière infranchissable qui les népare du reste du genre humain. ils sont souillés non-seulement par l'attouchement d'un corps mort, mais encore pour avoir assisté à des funérailles. Ils doivent nécessairement se baigner après la cérémonie funèbre, et avant de rentrer dans leur maison. La seule nouvelle du décès d'an parent, fût-il mort à cent lieues de là, produit le même effet, et oblige à la même purification tous les membres de la famille qui en sont informés. Cette cause majeure de souillure les oblige de procéder le plus tôt possible aux funérailles après le décès d'un des leurs; car jusqu'à ce que le corps soil enlevé, non-seulement les personnes de la maison, mais celles du voisinage, ne peuvent ni manger, ni boire, ni vaquer à leurs occupations ordinaires; et pour purifier la maison. il faut la présence d'un brahmane pourchils, des mantras, des sacrifices, des aspersions d'eau lustrale.

Les femmes sont impitoyablement releguées, à l'époque du flux menstruel, ou lors.

qu'elles sont en couches; ensuite de quoi elles sont soumises à une multitude de pratiques purificatives. Ainsi, il ne leur faut pas soins de soixante-quatre immersions dans fesu vive, accompagnées d'une foule d'autres observances, pour effacer la souillure cotractée par leur infirmité périodique.

Les vases de terre et de cuivre contractent l'impurelé très-facilement; une fois qu'ils ont contenu de l'eau, le seul regard d'un étranger les souille : il faut nécessairement laver les vases de métal, après qu'ils ont été ainsi profanés; quant aux vases de terre, ils doivest être brisés, car leur souillure est ineffaçable. C'est pourquoi la cuisine est située éaus le lieu le plus reculé et le plus sombre én domicile, afin que les ustensiles soient

zoins accessibles aux regards.

Parmi les vétements, ceux de soie ou qui uni fabriqués avec les fibres de certaines plantes ne sont pas susceptibles d'être souilés; aussi les médecins brahmanes, pour tâkr le pouls d'un malade d'une autre caste. bi enveloppent préalablement le poignet fuse petite pièce de soie, pour ne pas être souillés par le contact immédiat de son épiderme. Mais les vêtements de colon, et ce soat ceux dont les Hindous ne servent le plus communément, sont très-susceptibles de de-vesir impurs. Il suffit pour cela du contact de quelque individu d'une caste inférieure, el par-dessus tout de celui d'un paria ou d'un Européen. On conçoit à quelle attention soumue, à quelles nombreuses purifications les brahmanes doivent être assujettis dans les loculités tant soit peu populeuses. Le cuir et toute espèce de peaux, excepté celles du tire et de la gazelle, sont des matières très-mpores; un brahmane qui va à cheval doit ouvrir de queique étoffe les parties du hartais qui sont en cuir. Jamais ils ne doivent tercher avec les mains les pantousles et les madales qu'ils portent à leurs pieds. Ils ne escoivent pas qu'on puisse garnir ses pieds des mains de dépouilles de cadavres, comme bat les Européens, qui portent des bottes et

Unbrahmane scrupuleux doit bien observer viil pose les pieds en marchant; il serait obligé de se purifier si, par mégarde, ses pieds ressient à toucher un os, un tesson, une feuille sur laquelle on aurait mangé, un morceau de peau, des cheveux, et mille autres objets aussi impurs. Mêmes précaulons lors qu'il s'agit de s'asseoir; c'est pourquoi ils portent toujours avec eux à cet effet une peau de tigre ou de gazelle, une natte ou un tapis; ou bien ils font frotter le pavé avec de la fiente de vache, substance émi-

remment pure et sainte.

Ra mangeant, il faut prendre garde de kiner tomber quoi que ce soit, une miette, in grain de riz, sur la feuille qui sert d'aiette à son voisin; celui-ci ne pourrait conlinuer son repas, ou bien il lui faudrait serrirune nouvelle feuille et une autre portion.

A table, on ne doit rien toucher de la main
fauche, car elle est destinée à des usages
plus vils.

Ils ont une aversion insurmontable pour la salive, qui est, à leur avis, un excrément des plus dégoûtants; c'est pourquoi jamais ils n'appliquent, en buvant, le vase à leurs lèvres; ils versent la liqueur dans leur bouche, ce que nous appelons boire à la régalade. Bien entendu qu'il ne faut jamais cracher à terre, ni dans un mouchoir, mais dans un vase destiné à cet effet, ou dans un endroit écarté. L'horreur qu'ils ont pour la salive est si grande, qu'en certaines circonstances la cour de Rome a dispensé les missionnaires de l'employer dans les cérémonies du baptéme. C'est pour la même raison que jamais on ne mange dans une assiette dont une autre personne se serait servie, fût-elle lavée auparavant; encore moins fait-on usage de cuiller ou de fourchette. Les doigts eux-mêmes doivent être imprégnés de salive le moins possible; c'est pourquoi ils jettent dans leur bouche les fruits ou les morceaux secs. Pour tout au monde ils ne toucheraient à une lettre qui aurait été cachetée avec un pain humeclé dans la bouche. L'attouchement de certaines espèces d'animaux, et surtout du chien, imprime une souillure qui ne peut être effacée qu'en se précipitant dans l'eau tout vétu.

Les souillures dont nous venons de parler n'intéressent que l'extérieur du corps; certaines classes d'aliments souilleraient l'intérieur. Nous avons déjà dit que toute espèce de viande leur est sévèrement interdite ; tout ce qui a vie ou principe de vie, le poisson, les œufs, tombent sous le même anathème. La grande majorité des brahmanes observe religieusement cette prescription; bien plus, l'éducation, les préjugés, l'habitude, leur inspirent pour ce genre d'aliments une aversion semblable à celle qu'éprouvent les Européens pour les charognes les plus infectes. Parmi les végétaux, ils rejettent toute espèce d'oignon, l'ail, les champignons et beaucoup d'autres. Lenr boisson principale est l'eau, encore est-il nécessaire qu'elle ait été puisée par quelqu'un de leur caste, et que le vase qui la contient n'ait point éprouvé le contact d'un étranger ou senlement du vase d'un soudra. Ils s'abstiennent aussi de toute liqueur fermentée ou enivrante, mais ils boi-vent avec délice le lait ou de l'eau saturée de lait caillé.

L'âme a aussi ses souillures; c'est le péché. Or les souillures de ce dernier genre se purisent en général comme les souillures corporelles, c'est-à-dire par des ablutions. Il y a des rivières et des étangs privilégiés, tels que le Gange, le Sindh, le Godaveri, la Yamouna, etc., qui nettoyent totalement l'âme et le corps; aussi y a-t-il toujours un nombreux concours de pèlerins qui viennent se baigner dans leurs eaux sacrées. La bouse de vache a une propriété non moins sure et non moins précieu e. Il y a encore d'autres moyens de se puriser l'âme : lire ou se faire lire les Védas et les Pouranas, les pèlerinages aux temples et aux lieux saints, gravir certaines montagnes, réciter des mantras, contempler des gourous, prononcer le nom

de Vichnou, de Siva, ou seulement penser à ces dieux. Il existe cependant cinq péchés irrémissibles; ce sont : le meurtre d'un brahmane, l'avortement volontaire, boire du jus de palmier, voler de l'or, et avoir commerce avec la femme de son gourou ou de son chef spirituel ou temporel. Après ces crimes énormes, il faut absolument souffrir après sa mort les tourments de l'enfer, ou des transmigrations successives dans des créatures immondes.

Les brahmanes sont astreints à des jeunes rigonreux, auxquels ils doivent s'habituer des qu'ils ont reçu le cordon, et auxquels ils ne doivent jamais manquer dès qu'ils sont parvenus au rang de grihasta. Les jours ordinaires, le brahmane grihasta peut faire deux repas, l'un après midi, et l'autre avant de se coucher; mais il y a une multitude de jours dans lesquels on ne peut faire qu'un repas, tels que les jours de la nouvelle et de la pleine lune, les dixième, origième, treizième jours de la lune, etc.; d'autres pendant lesquels on doit s'abstenir de toute nourriture, tels que le douzième. Les jours de jeune, on doit s'abstenir du devoir conjugal, les femmes ne peuvent se frotter le corps de poudre de safran, ni les hommes s'oindre la tête d'huile; il en est durant lesquels il est interdit de dormir. Néanmoins, si les brahmanes sont assez communément religieux observateurs des jeanes, ils mangent avec une gloutonnerie, une voracité prodigieuse, lorsqu'ils trouvent l'occasion de satisfaire leur appétit; or cette occasion revient très-fréquemment pour cux, à cause deleurs nombreuses cérémonies, qui sont tonjours suivies d'un repas dans lequel ils se font un devoir de manger à outrance. Enfin la plus graude satisfaction que puisse éprouver un brabmane est, suivant son expression, d'apoir bien rempli son

Je passerai sous silence la multitude de prescriptions et de formalités que les brah-manes ont à accomplir journellement, jusque dans les actions qui semblent les plus indifférentes, telles que celle qu'il ne doit pas emettre lorsqu'il va à la garde-robe, lorsqu'il se rogue les ongles, etc., etc., et dont la plupart obligent sous peine de péché mortel. Je terminerai cet article par ces observations de M. l'abbé Dubois :

« J'ai rencontré, dil-il, des brahmes assez raisonnables pour convenir qu'un grand nombre de leurs pratiques heurtent de front le bon sens, et qu'ils ne les observent euxmêmes que par respect humain. J'ai su que la plupart saisaient séchir la règle, et s'affranchissaient sans scrupule d'une foule d'assujettissements minutieux, lorsqu'ils étaient sûrs que ces libertés-la resteraient ensevelies dans un profond secret. Ainsi, par exemple, il en est peu qui sassent leurs ablutions plus d'une fois par jour, qui observent rigoureusement les jeunes prescrits, etc. Eblouir les youx du public, sauver les apparences, éviter le scandale, là se borne leur sèle pieux : affichant en public un rigorisme méticuleux, ils sont bien moins

scrupuleux dans leur vie privée; et ce qui confirme cette assertion, c'est ce dicton trèsrépandu qu'on leur applique : Brahme tout entier dans l'agrara (1), demi-brahme quand on l'aperçoit encore de loin, et soudra quand

on l'a entièrement perdu de vue. »

BRAHMANI, OU BRAHMADI OU BRAH-MNADI, femme de la caste des brahmanes: elle ne peut se marier qu'à un homme de sa caste. Les brahmanis sont soumises en général aux mêmes prescriptions rituelles et légales que les hommes; mais elles ne recoivent pas l'investiture du cordon. Leur costume dissère peu de celui des brahmanes: il consiste en une simple toile de dix-buit à vingt coudées de longueur sur un peu plus de deux en largeur. Il y en a de tout prix et de toute couleur; mais elles ont toujours une bordure de couleur différente. Une partie de cette toile fait deux ou trois tours à la ceinture, et forme une espèce de jupe étroite tombant par devant jusqu'aux pieds, mais descendant moiss bas par derrière, parce qu'une des extrémités de la toile qui vient se rattacher à la ceinture, en passant entre les jambes, laisse celles-ci à découvert, quelquesois jusqu'au dessus du jarret. L'autre partie de la toile recouvre les épaules,

la tête et la poitrine.

Elles sont élevées dans l'ignorance la plus complète de toute espèce de science, à l'exception des courtisanes ou dévadasi, qui apprennent à lire, à chanter et à danser. Ou les marie fort jeunes, à cinq ans, sept aus, neuf ans au plus tard; et elles restent cher leurs parents jusqu'à l'époque de leur nubi-lité. Mais après la mort de leur mari, elles ne peuvent jamais convoler à de secondes noces. Si elles ne se brûlent pas sur le cadavre de leur mari (Voy. SATI), elles sont obligées de demeurer dans un éternel venvage. Or, cet état est une espèce d'ignomnie, surtout si elles n'ont pas d'enfant. Ine veuve doit se faire raser la tête une sois par mois, d'où elle est appelée du nom injurieux de mounda, tondue; l'usage du bétel lui est interdit; elle ne peut porter de bijoux, ai des vétements de couleur, ni se farder, ni tracer sur son front les signes usités. Vêtue de loiles entièrement blauches, elle est exclue pour le reste de ses jours des réjonissances publiques of privées, où sa présence seule ferait craindre quelque malheur. La res-contre même d'une veuve est un mauvais présage. Qu'on juge par là combien doit être triste la vie d'une jeune semme devenne veuve avant même d'avoir atteint l'époque de la puberté. Il est moins étonnant que plusieurs préfèrent en finir avec la vie, en accompagnant lour mari dans la tombe.

Dans l'Inde, comme parmi la plupart des nations de l'Orient, les femmes sont assi-jetties, pendant la durée de leur flux périodique et de leurs couches, à une séquestration absolue et à de nombreuses purifications, avant de reprendre leur place dans la famille, lorsque le terme de ces infirmats

est écoulé.

(1) Nom des villages habités par des brahmes seuls-

Ass de bien saire connaître la position que le brahmanisme a saite à la semme, il ne sera pas bors de propos de transcrire ici les règles de conduite qui dui sont prescrites dans le Padma-Pourans, et que l'on croit émanées du sage Vasichta. Nous les extrayons du second volume de M. l'abbé Dubois.

«Econte-moi avec attention, grand roi de Lilipa! je t'apprendrai comment doit se conteire une femme attachée à son mari et à se devoirs.

«il n'y a pas d'autre cieu sur la terre, pour une femme, que son mazi. La plus excellente de toutes les honnes œuvres qu'elle paisse faire, c'est de chercher à lui plaire, es lui montrant la plus parfaite obéissance:

ædait être là son unique dévotion.

a Que son mari soit contrefait, vieux, in
sime, repoussant par ses manières grossières; qu'il soit violent, débauché, sans condeite, ivrogne, joueur; qu'il fréquente les
manvais lieux, vive en concubinage avec
d'autres femmes, ne prenne aucun soin de
ses allaires domeatiques, et coure sans cesse
de côté et d'autre comme un démon; qu'il
vive sans honneur; qu'il soit aveugle,
ourd, muet on difforme; en un mot, quelque défaut qu'il ait, quelque méchant qu'il
seit, une femme, toujours persuadée qu'il
est son dieu, doit lui prodiguer ses soins, ne
faire aucune attention à son caractère, et ne
loi donner aucun sujet de chagrin.

«Une femme est faite pour obéir à tout ige: fille, c'est à son père et à sa mère qu'elle doit soumission; marièe, c'est à son mati, à son beau-père et à sa belle-mère; reuve, c'est à ses fils. Dans aucun temps de 44 vie, elle ne peut se considérer comme

multresse d'elle-même.

"Elle doit être attentive à se bien acquitkr de tous les travaux domestiques et à les hire avec diligence; s'appliquer à réprimer a colère; se point convoiter le bien d'autru; ne se quereller avec personne; ne quitter aucum ouvrage sans la permission de son mari, et se mentrer toujours égale dans sa conduite et dans son humeur.

« Si elle voit quelque chose qu'elle désire posséder, elle ne doit pas en faire l'acquisilion sans la permission de son mari.

« Si son mari reçoit la visite d'un étranper, elle se setirera la tête baissée, et contiavera son travail sans faire la moindre attention à celui-ci. Elle doit penser à son mari soul, et ne jamais regarder un autre bomme en face. En se conduisant ainsi, elle sers louée de tout le monde.

« Si quelqu'un lui fait des avances, la sollicile, lui offre de riches vétements, des juyanx d'un grand prix, dans la vue de la séduire; par les dieux! qu'elle se garde bien d'y prêter l'oreille, et se hâte de fuir.

«Si elle voit rire son mari, elle rira; s'il est triste, elle sera triste; s'il pleure, elle pleurera; s'il l'interroge, elle répondra. Par li elle donnera des preuves de son bon na-terel.

« Elle évitera soigneusement de romarquer qu'un autre homme est jeune, beau et bien fait, et surtout de lui parter. Cette conduite réservée lui acquerra la réputation d'une femme fidèle.

« Il eu sera de même à l'égard de celle qui, voyant les dieux les plus beaux, les regardera avec dédain, et comme ne méritant pas d'être mis en parallèle avec son mari.

« Une femme ne peut mangar qu'après son mari. Si ce dernier jeune, elle jeunera; s'il s'abstient de nourriture, elle s'en abstiendra; s'il est dans l'affliction, elle y sera aussi; s'il est gai, elle partagera sa joie.

« Moins attachée à ses fils on à ses petitsfils et à ses joyaux qu'à son mari, elle doit, à la mort de celui-ci, se laisser brûler vivante sur le anême bûcher que lui, et tout le

monde fera l'éloge de sa vertu.

« Elle ne saurait servir avec trop d'affection son beau-père, sa belle-mère et son mari; et quand elle s'apercevrait qu'ils dépensent tout le bien de la maison en extravagances, elle aurait tort de s'en plaindre, encore plus de s'y opposer.

« Blie doit toujours être prête à faire les divers ouvrages de la maison, et les faire

avec difigence.

« Se baigner lous les jours, se fretter le corps d'eau de safran, se vêtir d'habitlements propres, peindre avec de l'antimoine le bord de ses paupières, et tracer sur son front quelque signe rouge, peigner et arranger sa chevelure, sont des soins qui la feront ressembler à Lakchmi.

« Elle ne doit pronencer devant son mari que des paroles douces et agréables, et mettre sa principale attention à lui plaire tou-

jours de plus en plus.

« Elle aura soin de balayer tous les jours la maison, d'en frotter le pavé avec de la fiente de vache, et de tracer par-dessus des bandes blanches; elle tiendra les vases propres et préparera les mets pour l'houre précise des repas.

« Si son mari est sorti pour aller chercher des provisions de bois, de feuilles, de fleurs pour faire le sandia, ou pour quelque autre motif, elle guettera le moment de son retour, pour aller au-devant de lui, t'introduire dans la maison, lui présenter un petit escabeau pour s'asseoir, et lui servir à manger des mets apprêtés selon son goût.

« Elle l'avertira à tomps de ce qui manque à la maison, et conservera avec soin ce qu'il

y apporte.

«Prudente dans ses discours, elle sera attentive, en conversant avec les gourous, les sanyasis, les étrangers, les domestiques et autres personnes, à prendre le tou convenable, selon la condition de chacun.

« En usant, dans la maison, de l'antorité que lui laisse son mari, elle doit montrer

son intelligence et sa douceur.

« Tout l'argent que son mari lui confie, il est de son devoir de l'employer aux dépenses du ménage, sans en rien soustraire secrètement pour elle-même ou pour ses parents, ni même pour le consacrer, sans la permission de son mari, à des œuvres de charité.

« Elle ne doit jamais se mêler des affaires des autres, ni prêter l'oreille aux propos sur ce qui peut leur être arrivé de fâcheux ou de favorable.

« Qu'elle ne se montre ni colère ni rancuneuse.

«-Elle s'abstiendra de toute nourriture qui ne serait pas du goût de son mari, et ne se frottera pas la tête d'huile quand son mari

ne s'en frotte pas la sienne.

« Si son mari, allant quelque part, lui dit de l'accompagner, elle le suivra; s'il lui dit de rester à la maison, elle n'en sortira pas durant son absence; et, jusqu'à son retour, elle ne fera pas ses ablutions, ne s'oindra pas la tête d'huile, ne se nettoiera pas les dents, ne se rognera pas les ongles, ne mangera qu'une fois par jour, ne couchera pas sur un lit, ne portera pas d'habits neufs, et ne s'ornera le front d'aucune des marques ordinaires.

« Une femme, lors de l'écoulement de ses règles, se retirera pour trois jours dans un lieu séparé; pendant ce temps, elle ne regardera personne, pas même ses enfants, ni le soleil. Le quatrième jour elle fora ses ablutions, en observant les rites prescrits en cette occasion, et qui furent établis avant le Kali-

Youga.

« Une femme, lorsqu'elle est enceinte, doit observer toutes les cérémonies prescrites en pareil cas. Elle évitera alors la compagnie des femmes suspectes et de celles dont tous les enfants sont morts; elle écartera de son esprit toutes pensées tristes; elle se gardera de fixer la vue sur des objets effrayants, d'écouter des histoires lamentables, de manger des substances difficiles à digérer. En observant ces règles, elle aura de beaux enfants; une conduite contraire la ferait avorter.

« Une femme, durant l'absence de son mari, doit se conformer aux avis qu'il lui a donnés en partant. Elle négligera sa parure, et ne se livrera pas, sous prétexte de dévotion envers les dieux, à des pratiques particuliè-

res de piété.

« Si un mari garde deux femmes, il ne faut pas que l'une aille s'entretenir sur le comple de l'autre, soit en hien, soit en mal, ni qu'elle s'occupe de la beauté ou de la laideur des enfants de celle-ci. Elles doivent vivre en bonne intelligence, et éviter de s'adresser l'une à l'autre des propos désagréables ou offensants.

« En présence de son mari, une femme ne doit pas regarder de côté et d'autre, mais avoir les yeux fixés sur lui, pour attendre et recevoir ses ordres. Elle doit, lorsqu'il parle, ne point l'interrompre ni parler à d'autres; lorsqu'il l'appelle, tout quitter et

courir auprès de lui.

« S'il chante, elle doit être extasiée de plaisir: s'il danse, le regarder avec délices; s'il parle de science, l'écouter avec admiration; enfin, en sa présence, être toujours gaie et ne jamais témoigner de la tristesse ou du mécontentement.

- « Qu'elle évite avec soin de susciter des querelles domestiques à l'occasion de ses parents ou d'une autre femme que voudrait garder son mari, ou de quelque parole désagréable qu'on lui aurait dite. Quitter la maison pour de pareils sujets, c'est s'exposer à la risée du public et donner matière à bien des péchés.
- « Si son mari se met en colère, la menace, lui dit des injures grossières, la bat même injustement, elle ne lui répondra qu'avec douceur, lui saisira les mains, les baisera, lui demandera pardon, au lieu de jeter les hauts cris et de s'enfuir de la maison.
- « Elle ne dira pas à son mari: Tu m'as injuriée, tu m'as battue mal à propos: je ne te parlerai plus; il ne se passera désormais entre nous que ce qui a lieu entre un père et sa fille, un frère et sa sœur. Je ne me mélerai plus de tes affaires; je ne veux plus avoir rien de commun avec toi. De semblables paroles ne doivent jamais sortir de sa bouche.
- « Si des parents ou amis l'invitent à venir chez eux pour quelque sête ou cérémonie, elle ne s'y rendra qu'avec la permission de son mari, et accompagnée de quelque semme agée. Elle y restera le moins de temps qu'elle pourra, et, à son retour, elle racontera sidèlement à son mari ce qu'elle aura vu et entendu; puis elle reprendra ses travaux domestiques.
- « Lorsque son mari sera absent, elle couchera avec quelqu'une de ses parentes, et non pas seule où bon lui semblerait. Elle s'informera souvent de la santé de son mari, lui fera dire de revenir au plus tôt, et offrira pour lui des vœux aux dieux.
- « Que ses paroles et toutes ses actions soient un témoignage public qu'elle regarde son mari comme son dieu; et, honorée de tout le monde, elle jouira de la réputation d'une femme fidèle et vertueuse.
- « Si, son mari venant à mourir, elle presd la résolution de mourir avec lui, elle sera comblée de félicités dans le monde où son mari la placera après sa mort. Mais soit qu'elle meure avant ou avec son mari, soit qu'elle lui survive, une femme vertueuse peut être assurée que toute sorte de biens lui sont réservés dans l'autre monde.
- « Il n'y a pour une femme aucus vrai bonheur qui ne lui vienne de son mari : c'est lui qui lui a donné des enfants ; c'est lui qui lui fournit des vétements et des joyaux ; c'est lui qui lui procure des fleurs, du sandal, du safran et toute sorte de biens.
- « C'est aussi par le moyen de sa femme qu'un mari jouit des plaisirs qu'on peut trouver dans ce monde; c'est là une maxime enseignée dans tous nos livres de science. C'est par le moyen de sa femme qu'il pratique de bonnes œuvres, qu'il acquiert des richesses et des honneurs, et qu'il réussit dans ses entreprises : un homme sans femme est dans un état imparfait. »

BRAHMANISME OU BRAHMAISME, nom que l'on donne à la religion des Hindous. Ce

nom est essex impropre, car Brahmâ, bien que le premier dieu de la trimourti hindoue, est précisément moins adoré que Vichnou et Siva; mais nous le conservons, faute d'un autre plus exact.

Nous ne donnerons point ici un détail circonstancié de toute cette riche mythologie; afin de ne point tomber dans des redites, nous nous con enterons d'en exposer le système. Le lecteur devra consulter, dans ce Dictionraire, tous les articles auxquels les noms Hrangers qui se trouveront ci-dessous servent de litre, et que, pour cette raison, nous

transcrivons en italique.

La religion des Hindous, dans son caractère primitif, ne manque pas de raison et même desublimité; peut-être même, dans l'origine, dait-elle la puro expression de la raison et de la vérité, et le résultat des traditions rérelees au genre humain; mais une longue suite de siècles l'a sensiblement altérée, et elle forme aujourd'hui un mélange incobérent des principes les plus élevés avec les pratiques les plus superstitieuses et les plos extravagantes. Les vérités sévères enseignées aux premiers hommes se troutèrent trop simples pour les esprits vulgaires et amis du merveilleux. Il fallait saire concevoir d'une manière palpable la toute-puissance du souverain Etre; de là la personuification de ses trois grands attributs, de treer, de conserver et de détruire. Il fallait soumettre aux sens les mille et une manières dont la Divinité manifeste son omnipotence; de la les légions de dévatas ou dieux secondires, objet du culte des Hindous.

Au-dessus de l'immense panthéon indien, planent l'idée très-pure et la connaissance ires-précise de l'Étre suprême, infini, toutpoissant, auteur et principe de toutes choses, ime de l'univers qu'il remplit de son immensité, essence éternelle dont les faibles organes des humains ne sauraient comprendre la nature. Sans commencement et sans in, absolument indépendant, immuable, immalériel, il est exempt des vicissitudes auxquelles sont exposés tous les êtres créés. Verilé pure, source de toute justice, c'est lui qui gouverne tout, qui dispose de tout, qui règle tout. Infiniment éclairé, parfaitement sage, sans forme, sans figure, sans circonscription, sans nature, sans nom, sans caste, sans parenté, il est d'une pureté qui exclut loute passion, toute inclination, toute composition. Les Indiens lui donnent le nom de Brahm, le créateur; de Para-Brahma, le premier brahme; de Param-Atma, l'âme suprême, etc. Résolu de tirer l'univers du beant, il produisit Brahma, Vichnou et Sira, on les puissances créatrice, conservatrice et destructive, dont la réunion forme la trimourti on triade indienne, qui n'est autre que Brahm hi-même considéré dans ces trois attributs. Chacun de ces dieux a une ou deux épouses, qui représentent leur force ou leur énergie active, Sakti (1). Vient ensuite la foule innombrable des dévatas, dont un certain hombre offre la plus grande analogie avec les

divinités grecques. Les principaux sont Indra, chef des cieux visibles, roi des airs, distributeur de l'amrita ou ambroisie, qui comme tel a des rapports avec Jupiter; Sourya, le Soleil, en a avec Phébus; Varouna, seigneur de l'Océan, avec Neptune; Yama, juge des morts, avec Pluton; Sri ou Lakchmi. déesse de l'abondance, avec Junon, dont elle imite la jalousie ; Ganesha, dieu de la sagesse, avec Janus; le belliqueux Kartikéya, avec Mars; Parwati ou Kali, avec Hécate; Rati, avec Vénus; Kama-Déva (le dieu du désir) avec Cupidon; Kouvera, dieu des richesses, avec Plutus; Pawan, avec Bole; Krichna, incarnation de Vichnou, jeune, beau et volage, folâtrant avec les jeunes gopis (va-chères) dans les bosquets de Mathoura, rappelle Apollon gardant les troupeaux d'Admète. Les circonstances merveilleuses de sa vie rappellent encore, ainsi que son nom, un être bien plus saint et dont nous rougirions d'inscrire le nom en si mauvaise compagnie, mais dont nous parlerons à l'article Krichna. L'aigle Garouda rappelle celui de Jupiter; le mont Mérou, le Méros des Grecs, etc.. etc.

Toutes ces divinités ont leurs images érigées dans une multitude de temples, appelés communément pagodes par les Européens. Ces images sont en bois, en pierre, en terre, en cuivre, en argent, quelquefois même en or. Elles affectent une multitude de formes; la plupart fort bizarres. Les unes ont plusieurs bras, les autres plusieurs têtes; quelques-unes ont le corps surmonté d'une tête d'animal, d'autres sont entourées de serpents, etc., etc. Mais ces figures sont allégoriques; elles désignent toutes les attributs de la Divinité; la pluralité de têtes et de bras indique la puissance et la force; la tête d'éléphant est l'emblème de la sagacité et de la prudence; les serpents, le symbole de l'éternité; la tortue, celui de la stabilité, etc., etc. Il est vrai de dire que les brahmanes. qui exercent un véritable monopole scientifique parmi leurs coreligionnaires, sont les sculs à expliquer ainsi ces figures emblématiques, et que le vulgaire adore les dieux dont elles sont la représentation, sans y attacher aucun sens allégorique.

Outre les images exposées dans les temples à la vénération publique, les Hindous ont chez eux celles de la plupart de leurs dieux, car ils les invoquent dans presque toutes les circonstances. Ces petites figures sont en argile; mais elles n'ont aucune valeur, et ne sont aucunement respectées tant qu'elles n'ont pas été consacrées par un pourohita, qui, pour les sanctifier, les plonge dans l'eau du Gange ou d'un autre fleuve sacré, on récitant les formules d'usage. Beaucoup de voyageurs ont été très-surpris de voir mettre publiquement en veute ces figurines, comme tout autre objet; ce fait n'est pas cependant plus étonnant que de voir, chez les catholiques, vendre des christs en bois ou en ivoire. En effet, les Hindous, du moins la partie la plus saine de la nation, n'adorent pas plus les représentations de leurs dieux que les

(1) Il y a encore une autre manière de considérer ces trois divinités : nous l'examinerons à l'article Taimeunys.

chrétiens n'adorent les images devant lesquelles ils se prosternent. L'imputation d'adorer ces figures, faite aux Hindous par des voyageurs inattentifs et superficiels, est dénuée de tout fondement.

Une soule de fables plus étranges, plus abstruses les unes que les autres, font partie de la croyance de ces peuples; les serpents et les singes y jouent souvent un rôle. Il est probable que ces fables ont eu pour origine des faits historiques qui, progressivement, ont été tellement dénatures par la superstition et l'amour du merveilleux, que la plupart sont devenues de véritables enigmes dont il est impossible de donner la solution.

La doctrine de la métempsycose est peutêtre le dogme le plus sailfant de la religion brahmanique. Les âmes de ceux qui ont été eminemment vertueux vont tout droit dans un des quatre principaux paradis, qui sont le Swarga, le Vaikountha, le Kailasa et le Satya-loca; celles des pervers descendent dans l'enfer Naraka ou Patala. Mais ceux qui ont mené une vie mélangée de vices et de vertus doivent, avant de parvenir à la béatitude, expier leurs fautes passées en revenant sur la terre animer d'autres corps, soit d'hommes, soit d'animaux plus ou moins immondes, suivant la grièveté des crimes commis. On peut donc, à l'aspect d'un homme riche ou pauvre, malade ou bien portant, honoré ou méprisé, beau ou laid, heureux ou malheureux, à l'aspect d'un animal noble ou immonde, juger quelle a été à peu près, dans la génération précédente, la conduite de l'âme qui l'anime.

Une des principales pratiques religieuses qui leur sont commandées est de visiter les lieux saints; fort heureusement pour eux le sol de l'Inde en est couvert. Il y en a cependant de plus révérés que les autres, et qui ont le privilége d'envoyer droit en paradis quiconque a le bonheur d'y mourir; aussi sont-ils continuellement fréquentés par une foule innombrable : tels sont la fameuse ville de Bénarès; celle de Gaya, le sanctuaire d'Allah-Abad, le temple de Djaga-Natha (vulgairement Jagrenat), et celui de Tripatti, auxquels on se rend de toutes les contrées de l'Hindoustan.

Les Hindous n'admettent pas de prosélytes; en effet, la hiérarchie sociale étant rigoureusement établie entre eux par la naissance, on ne saurait dans quelle caste ranger un nouveau converti; au surplus, les brahmanes pensent que l'on peut faire son salut dans toutes les religions; et il n'y a peut-être pas de people sur la terre où la tolérance religieuse soit mieux entendue. Je lis dans l'ouvrage de Dupeuty-Trahon, auquel j'ai emprunté une partie des détails qui précèdent, que les Hindous ne congoivent pas qu'un être doué de raison puisse perséculer et même détruire son semblable, parce que les opinions de celuirei ne coincident pus avec les siennes. Cela est vrai pour l'époque actuelle; mais il paralt que leurs ancêtres n'ont pas toujours professe ces principes; car jamais il n'y eut de persécution plus longue, plus acharnée

et plus sangiante que cellé dont les bouddhistes furent l'objet de la part des brahmanistes. Commencée vers le m' siècle avant Jésus-Christ, elle se terminá vers le 1x siècle de l'ère chrétienne, par l'extermination presque totale des bouddhistes dans la presqu'ile cis-gangélique; enfants et vieillards, tous forent massacrès impito, ablement, et des ruisseaux de sang coulèrent depuis les montagnes de neiges au nord de l'Hin joustan jusqu'au pont de Rama à la porte de l'île

Ceylan.

Le brahmanisme se divise d'abord en deux grandes branches : les vaichnavas ou adoraleurs de Vichnou, et les saivas ou adorateurs de Siva; cependant ces deux sectes, qui elles-mêmes se subdivisent en une multitude d'autres, ne sont, à proprement parler, composées que de soudras, la caste la plus nombreuse de l'Inde. Quant aux brahmanes, ils se partagent d'abord en deux sectes : le dwaita ou système de ceux qui reconnaissent deux êtres, Dieu el le monde; et l'adwaita, ou sy tème des panthéistes, qui ne reconnaissent qu'une seule substance, celle de Dieu. Ces deux sectes se subdivisent en six écoles, qu'ils appellent chachtha-mata (les six sectes); ce sont : 1º le mimansa, système des nombres et des sons; 2º le védanta, ou pautheisme spiritualiste; 3º le yoga, ou mysticisme; 4º le sankhya, ou panthéisme materialiste; 5 le vaiche-chika où matérialisme, et 6º le nyaya ou rationalisme. Ces six écoles, ayant chacune une multitude de nuances, se subdivisent encorè en un grand nombre de sous-systèmes, dont chacun compte un certain nombre d'adhérents.

BRAHMANYA. Ce mot désigne une chose qui a rapport à Brahma où aux brahmanes. C'est un surnom du dieu Karlikeya, qui peut également convenir à d'autres personnages. Les dieux, persécutes par Taraka, s'adresscrent à Brahma, qui ne pouvait rien pour eux, parce qu'il avait accordé à Taraka un don qu'il lui était impossible de revoquer; mais il leur dit que leur espérance était dans un fils à naître de Siva, et prédestiné d'é-truire ce cruel ennemi. Né par suite du conseil de Brahma, Kartikéya a le surnom de Brahmanya. On peut encore dire que ce nom lui est donné parce qu'il est le principal protecteur de la caste des brahmanes.

BRAHMAPOUTRA, nom d'un fleuve des Indes; il signisie fils de Brahma. La légende raconte que Brahma, passant par l'ermitage de Santanou, y devint amoureux d'Amogha; que, malgre sa vertu, et par la volonté de son mari, cette femme concul et mit au monde un fils qui naquit au milieu des eaux, et fut Brahmapoutra. Les Hindous piètendent que le soleil fait ses ablutions dans ce

fleuve, avant de paraître sur l'horizon. BRAHMARCHI, tifre dérivé de celuiderichi. qui veut dire sage ou saint; c'est un des plus hauts degrés de spiritualité que l'on puisse atteindre dans la religion brailmanique. Les richis se distinguent en plusieurs classes. parmi lesquelles sont les brahmarchis, ou richis de la casté des brahmanes, s'ils soal

au-dessous des dévarchis ou dieux qui se sont fails moines; on les représente comme sopérieurs aux radjarchis, qui appartiennent à la caste des kchatriyas.

BRAHMA-SAMPRADAYIS, secte des Hindos qui fail partie de la grande division des vaichnavas. Les brahma-sampradayis, appeks aussi madhwatcharis, sont répandus dans k sud de la presqu'ile; ils ont pour fonda-teur un brahmane, hommé Madwatcharya, qui naquit à Tuluva, l'an 1199 de l'ère chrétienne, et qu'ils regardent comme une in-

carnation de Vayou, dieu de l'air.

Le dogme essentiel de cette secte, comme elui des vuischnavas en général, est l'idenlification de Vichnou avec l'esprit suprême, entant que cause préexistante de l'univers. Cest de sa substance que le monde a été fait. & Vischnoù primordial réside dans le Vaikountha, revétu d'une splendeur ineffable, mouré d'ornements et de parfums célestes. lla pour épouses Lakchmiou la gloire, Bhoumi ou la terre, Nila ou la malière person-nitée. Lorsqu'il est réuni à Maya ou à l'illusion, qui est proprement son désir ou sa voloulé, les trois attributs de pureté, de passion el d'ignorance se manifestent en Vichnou, Brahma et Siva, pour créer le moude, le proliger et le détruire. Ces divinités, à leur tour, opèrent leurs fonctions respectives au noven de leur réunion avec le même principe trompeur auquel ils doivent leur manil station individuelle. Les brahma-sampradayu expriment leur dévotion à Vichnou par trois actes qu'ils appellent airkana; trater les symboles du dieu sur le corps, soutent avec un fer chaud; namakarana, donner un de ses noms, soit à ses enfants, soit aux objets auxquels on s'intéresse; bhadfana, praliquer la vertu dans ses paroles, ses aclons et ses pensées. Au premier appartiennent la vérité, le bon conseil, l'affabilité e l'eude; au second, la libéralité, la bonté, la protection; au troisième, la clémence, l'exemption de l'envie et la bonne soi. Ces ix devoirs forment le code moral de ces sectaires.

Les rites de leur culte et leurs sétes sont les mêmes que ceux des vaichnavas. Toujefois, dans leur Poudja, ils placent les images de Siva, de Dourga et de Ganecha à côté ce le de Vichnon, et associent ces divinités cux adorations qu'ils rendent à leur dieu supreme. Le culte extérieur ne conduit au honheur éternel qu'en tant qu'il marque le deur d'obtenir la faveur de Vichnou. Il est indispensable de confesser la suprémaile du dieu pour obleidir sa faveur; mais il n'est pas necessaire de chercher à s'identifier and loi par une méditation abstraite, car on ne saurait l'atteindre. Ceux qui ont attirésur eux l'attention de Vichnou ne sont plus soumis à une nouvelle naissance, mais ils jouiscent, dans le Valkodillia, de la félicie supreme, avec le quadruple honneur d'erre semblable au dieu, de jouir de sa pré-sence visible, d'être auprès de lui, et de l'éfier en pouvoir.

La colonel Mackenzie rapporte une lé-

gende cosmogonique assez curlènse, qu'ou ne doit pas toutefois considérer comme l'expression générale des idées des brahma-sampradayis, mais comme particulière à la con-

trée où ce voyageur l'a ppisée :
Le souverain maître dont la suprematic illumine l'univers, et qui est infiniment puissant, pouvant, à son gré, créer et détruire une multitude de mondes en un seul instant, cet esprit tout-puissant, contemplant en luimême pour son plaisir la création possible de l'univers, produisit par ses désirs que déesse nommée Itcha Sakti; à sa demande, il la chargea de la création du monde. Alors Sakti, par l'autorité de Dieu, créa immédiatement trois personnes divines, Brahma, Vichnou el Siva, el confia au premier le pouvoir de créer le monde, au second, celui de le conserver, au troisième, celui de le détruire. Mais, après les avoir formés, elle leur demanda l'un après l'autre de la prendre pour épouse. Brahma et Vichnou s'élant refusés à ses vœux, elle les consuma par le seu de son troisième cell. Elle sit alors la même proposition à Siva; mais celui-ci, considérant que cette prétention était contraire aux lois divines, répondit qu'il ne se fendrait à ses désirs que lorsqu'elle lui aurait fait cadeau de son troisième œil. La déesse y consentit et le lui donna; aussitôt Siva la foudroya par un regard de cet œil dévorant, rendit la vie à Brahma et à Vichnou, et des cendres de Sakli forma trois déesses, Saraswati, Lakchmi et Parwati, qui devinrent chacune l'épouse d'un des dieux de la triade.

Les brahma-sampradayis ont des couvents dirigés par des gourous on supérfeurs qui sont brahmanes et sanyasis, c'est-à dire qui professent les observances monastiques. Leurs disciples qui habitent ces monasières font aussi profession d'un célibat perpétuel. Quant aux disciples larques, ils appartiennent à toutes les classes de la société, à l'exception de la dernière; et chaque gourou a un certain nombre de familles qui lui sont attachées de pères en fils, et dont il vend ou hypothèque la direction à un au-

tre brahmane de sa secte.

Les professeurs ascétiques de l'école de Madwatchary a ont adopté l'apparence extérieure des dandis; laissant de côté le cordon brahmanique, ils portent un bâton et un pot à cau, vont nu-têle, et sont revêtus d'une simple couverture enduite d'une espèce d'ocre. Les marques, qui leur sont communes avec les frères lais, sont les symboles de Vichnou, imprimés sur les épaules et sur la poitrine au moyen d'un fer chand. Ils porient aussi sur le front des lignes perpendiculaires à peu près semblables à celles des vaischnavas.

BRAHMA-SOUTRA, livre sacré des Hindous; c'est un recheil d'aphorismes, divisé en quatre parties, dont le style, d'une haute obscurité, à besoin des éclaircissements des commentaleurs. Le premier livre traite de Dieu, de l'âme, de la matière et de l'univers. On y lit entre autres : La cause vivante de cet univers, douée de toute puissance et de

toute science, est essentiellement houreuse. Elle est l'être brillant, glorieux, qui apparait dans l'orbe du soleil et dans le regard humain. Elle est l'élément céleste, de qui toutes choses procèdent, et dans lequel elles vont ensuite s'absorber. Elle est l'atmosphère dans laquelle tous les êtres plongent et de laquelle ils s'élèvent. Elle est la lumière qui resplendit dans les cieux, qui pénètre dans les lieux les plus élevés et les plus bas, qui traverse le monde et brille dans l'homme. C'est l'ame qui possède l'intelligence en elle-même, l'ame immuable, immortelle, douée d'une indestructible sélicité.

Le second livre est consacré à la controverse. Il se compose de la réfutation de quelques doctrines opposées aux Védas, et en particulier du Sankya de Kapila, puis d'un travail destiné à concilier les passages des Védas, qui présentent des contradictions

apparentes.

Le troisième livre traite principalement des moyens d'arriver à la connaissance qui doit opérer la délivrance de l'âme et lui ob-

tenir le bonheur éternel.

Le quatrième livre, enfin, traite des effets des moyens enseignés, lorsqu'on les emploie convenablement. Il montre comment la méditation pieuse mène à la connaissance divine, et la connaissance divine à la béati-

La rédaction du Brahma-Soutra est attribuée à Badarayana, le même que Vyasa-

Déva, le grand compilateur.

BRAHMASTRA, arme offensive qui, suivant la mythologie hindoue, ayant été consacrée par une formule adressée à Brahmâ, a la vertu de détruire infailliblement tous ceux contre lesquels elle est dirigée.

BRAHMATCHARIS. C'est le nom qu'on donne aux étudiants de la caste des brahmanes. Cet ordre se confère à l'âge de sept ou huit ans, au moyen d'un cordon que l'on donne en grande cérémonie. Le cordon brahmanique est composé d'un nombre déterminé de fils de coton que l'on observe scrupuleusement. Il doit être filé sans quenouille par la main des brahmanes et avec les doigts seulement. Il faut prendre garde à la qualité du coton, à la manière de le tenir entre les doigts, et au nombre de brins qui doivent le composer : on y fait un nœud, appelé le nœud de Brahma, qui est un assemblage de plusieurs autres nœuds. Tous les brahmanes portent ce cordon sur la chair; il doit être placé en écharpe et de gauche à droite; mais il diffère de forme et de grosseur, suivant le degré d'initiation. Ainsi le cordon des jeunes brahmatcharis n'a que trois brins composés de plusieurs fils avec un nœud seulement. A l'âge de douze ans ces initiés prennent le nom de brahmanes, et reçoivent alors un cordon composé de six brins avec deux nœuds. Cette dernière cérémonie est toujours suivie du mariage, au moment duquel on leur donne un autre cordon dont on augmente le nombre de brins et de nœuds à mesure qu'ils ont des enfants.

La cérémonie de l'initiation du brahmatchari se fait avec beaucoup d'appareil. On rassemble tous les parents et amis sous une tente dressée dans la cour de la maison. Le premier jour, après que chacun s'est purifié et frotté d'huile, on offre le sacrifice appelé homa, que l'on répète jusqu'à cent huit fois: puis on distribue le bétel et on attache au bras de l'enfant une espèce de talisman qui est un petit joyau sur lequel sont tracés des caractères mystérieux. Le lendemain, le brahmatchari se purifie de grand matin par le bain; les brahmanes se rassemblent sous la tente, et, après avoir répeté les mêmes sacrifices que la veille, le père coupe un peu de cheveux à son fils avec un rasoir en cinq endroits différents ; il mêle ces cheveux avec du riz cuit que la mère tient entre ses mains; alors le barbier rase le jeune candidat et lui laisse cinq toupets de cheveux aux endroits marqués par le père. Le brahmatchari se purifie de nouveau, parce qu'il a été souillé par l'attouchement du barbier; puis le riz est brûlé en sacrifice, et on répète les libations. Le récipiendaire est ensuite frotté de sandal, et on lui imprime sur le front la marque caractéristique de la secte à laquelle il appartient. Puis on place mystérieusement le linge qui doit couvrir sa nudité. On altache à son cordon un petit morceau de peau de cerf. Des femmes sont le tour de l'assemblée en présentant ce cordon aux brahmanes présents, afin qu'ils le bénissent en le touchant de la main; après quoi le president le passe au cou du novice et lui donne sa bénédiction. On le met ensuite sous un voile, où le président lui apprend un mot de deux ou trois syllabes qui ne doit jamais être entendu de personne. Le jeune initié reçoit ensuite des instructions relatives à son mi nistère, et on frotte son cordon de safran. Enfin on termine en lui faisant la cérémonie de l'aratti.

Le brahmatchari est obligé de se lever, chaque jour, de grand matin, pour se puisser par le bain et faire le prière, et doit employer la journée à apprendre par cœur des leçons de theologie et des morceaux tirés des poëmes sacrés.

BRAHMES. Voy. BRAHMANES. BRAMINES. Voy. Brahmanes.

BRANCHIDES, prêtres qui présidaient à un oracle célèbre établi à Milet, sous l'invocation d'Apollon Didyméen. Ce dieu y avait un temple et un bois sacré, où il rendait des oracles qui passaient pour les plus certains après ceux de Delphes. Le nom d'oracle des branchides et des évangélides, sous lequel il était connu, lui venait de Branchus et d'Evangélus qui, les premiers, dit-on, y remp!irent les fonctions sacrées.

BRANDEUM, espèce de voile que dans le moyen age on faisait toucher aux reliques ou aux tombeaux des saints, et que l'on covoyait aux églises ou aux personnes distinguecs, pour leurs oratoires. Un voile de ce genre, qui avait été envoyé par saint Grégoire le Grand à la reine Brunehaut, était aussi nommé corporal de saint Pierre, pout

avoir touché aux reliques de ce saint apôtre.

BRANDONS (Jour ou Semaine des). Vers le x' siècle il était d'un usage assez général que les personnes qui avaient pris part aux folies du carnaval vinssent, au commencement du carême, avec des torches ou brandons, se présenter à la porte des églises, comme pour faire amende honorable et recevoir la pénitence qu'on leur imposait pour tout le temps du carème. C'est pourquoi on désigna du nom de Brandons, soit la semaine du mercredi des Cendres, soit le premier dimanche de carême ou la semaine qui le suivait.

BRASIDÉES, fête que les Lacédémoniens célébraient en l'honneur de Brasidas, un de leurs chefs les plus fameux et les plus braves, qui mourut en défendant Amphipolis contre les Athéniens. Les Amphipolitains lui élevèrent un superbe tombeau et établirent en son honneur des fêtes qui se célébraient ausi à Sparte. Il fallait être Spartiate pour être admis aux jeux, et quiconque s'en ab-

sentait était puni d'une amende.

BRAURONIES, fêtes de Diane, célébrées lous les cinq ans dans la ville de Brauron, dans le temple de Diane, qui, pour cette raison, était surnommée Brauronie. Elles av.ient lieu en mémoire de la délivrance d'Oreste et d'Iphigénie, prêtresse de ce temple, qui s'étaient heureusement sauvés l'un et l'autre de la Tauride, où l'on immolait les etrangers. Pour rappeler le danger qu'ils avaient couru, on appliquait une épée nue sur la tête d'une victime humaine, et l'on en tirait quelques goultes de sang, en guise de sacrifice. De plus, on immolait encore une chèvre. Durant la célébration, un chœur de musiciens chantait un livre de l'Iliade. Cette solennité était marquée par la présence de jeunes filles depuis cinq jusqu'à dix ans.

BRAYANS, surnom donné à des hérétiques qui parurent en 1544; c'était une branche de anabaptistes; ils enseignaient, entre autres choses, que l'action la plus agréable à Dieu était de pleurer et de crier en sa présence, d'où ils furent, par dérision, nommés

brayans.

BREBIS. Les brebis étaient, chez les Juifs, du nombre des animaux purs; ils pouvaient s'en nourrir et les offrir à Dieu en sacrifice. Dans le temple, on en sacrifiait journellement une le matin et une le soir, sans compler celles qui étaient offertes dans les sacrifices extraordinaires. Voy. notre Dictionnaire de la Bible, art. Brebis.

Les hrebis étaient l'objet d'une grande véneration à Saïs en Egypte. Les Grecs les im-

molaient aux Furies.

BREF, acte émané du souverain pontife; il est moins solennel qu'une bulle, et on le distingue de celle-ci au premier abord, en ce qu'au lieu de la suscription: Un tel évêque, serviteur des serviteurs de Dieu, qui est la formule caractéristique des bulles, le bref porte simplement: Un tel, pape VII, VIII ou IX, selon le rang qu'il tient parmi ses prédécesseurs de même nom. Les brefs sont scellés en cire rouge avec l'empreinte de l'an-

neau du Pécheur, c'est-à-dire que saint Pierre y est représenté dans sa barque en action de pécheur. Ils sont écrits en caraclères con-rants, et communément en latin; cependant on counait un bref de Benoît XIV écrit en français. Les brefs en matière de dispenses matrimoniales sont ou excitatifs ou attributifs. Les brefs excitatifs sont ceux qui sont adressés par le pape à un évêque ou à son official pour dispenser ses diocésains de quelque empéchement dirimant qui est entre eux. Les brefs attributifs sont ceux qui donnent à un évêque ou à un official le droit de dispenser ceux qui ne sont pas ses diocésains. On donne aussi le nom de Bref au calendrier que l'on imprime tous les ans dans chaque diocèse, et qui indique la récitation de l'office divin et les cérémonies religiouses pour chaque jour de l'année.

BREIDA-BLIK. C'est, suivant la mythologie scandinave, le nom d'une cité céleste d'un éclat éblouissant. Elle était le séjour de

Balder, second fils d'Odin.

BREKSTA, dieu des ténèbres, chez les an-

ciens Slaves.

BREVIAIRE. On appelle ainsi, dans l'E-glise latine, le livre qui contient l'office canonial pour tous les jours de l'année. Ce nom de bréviaire, c'est-à-dire abrégé, lui vient soit parce qu'il a été, depuis quelques siècles, extrait de l'office plus long qu'on récitait autrefois, soit parce qu'il contient un abrégé de l'Ecriture sainte et des écrits des saints Pères. L'office canonial est divisé en sept parties, d'après ces paroles du psaume CXVIII: J'ai chanté vos louanges sept fois le jour. Les noms de ces différentes parties sont matines et laudes, qui sont ce qu'on appelle l'office de la nuit, prime, tierce, sexte, none, vépres et complies; ces noms indiquent l'heure à laquelle on doit réciter chaque partie de cet office, d'après l'horaire romain, lorsqu'on le chante publiquement. Les constitutions de Pie V et de Clément VIII obligent tous les ecclésiastiques de réciter le bréviaire romain, en exceptant toutefois les églises et les monastères qui avaient un bréviaire particulier depuis plus de deux cents ans. Ce-pendant, vers le milieu du siècle dernier, un grand nombre de diocèses, en France, modifièrent ou même changèrent tout à fait la teneur du contexte des bréviaires, qu'ils tirèrent presque en entier des propres paroles de l'Ecriture sainte; mais tous conservèrent l'ordre des heures canoniales et des principales sétes. La cour de Rome n'approuve pas ces innovations, mais elle les tolère. Tous les ecclésiastiques et les moines s'engagent, en recevant les ordres sacrés ou en faisant prosession, à réciter chacune des heures canoniales tous les jours de leur vie. Tous ceux qui possèdent des bénéfices, dans les lieux où il en existe encore, sont soumis à la même obligation. Les séculiers, autresois, se faisaient gloire de réciter le bréviaire en leur particulier quand ils ne pouvaient pas assister à l'office public, mais actuellement les gens du monde plaignent les ecclésiastiques d'être tenus à un devoir qui leur prend

une heure ou deux dans la journée, prétendant qu'on pourrait employer ce temps d'uno manière bien plus utile. Mais la rédaction du bréviaire ne peut que rendre cette obligation très-utile et même fort intéressante pour un bonecclésiastique; carila, dans son bréviaire, tout ce qu'il y a de plus saillant dans cha-cun des livres de la Bible; les passages les plus remarquables des écrits des saints Pères, un abrégé de la vie des saints, un choix des canons des conciles, et des décisions des souverains pontifes, les rapports de l'Ancien Testament avec le Nouveau; le tout entremélé de prières fort courtes, mais touchantes, et qui sont l'expression de la voix et des désirs de l'Eglise, enfin d'hymnes composées par les anciens docteurs ou par des poëtes modernes. Voy. nos Dictionnaires de Liturgie, des Rites sacrés, et de Cas de con-

science, art. Bréviaire.
BRIANITES, ramilication de la secte des wesleyens, qui est elle-même une branche des méthodistes. Les brianites ont des institutions plus démocratiques que la secte dont ils tirent leur origine. Les larques participent au gouvernement de leur Eglise, et ils préchent dans les rues et dans les champs, d'où leur est venu le nom de field méthodists (méthodistes des champs). On vit même, il y a quelques années, les femmes brianites pérorer au milieu des carrefours, dans les environs de Greenwich, de Deptford et à

BRIARÉE, géant qui prit part à la guerre des Titans contre les dieux, auxquels sa force le rendait redoutable. Il avait cent bras, qui opposaient à Jupiter autant de lances, d'épèes ou de boucliers; cinquante têtes et autant de bouches enslammées. Ce mythe rappelle celui de certaines divinités hindoues. Briarée fut vaincu néanmoins et accablé sous le poids du mont Etna; d'autres disent que, vaincu par Neptune, il sut précipité dans la mer : mais, réconcilié par la suite avec ce dieu, il fut mis au rang des divinités marines. D'après Homère, il rendit à Jupiter un service signalé qui fit oublier son ancien attentat. Junon, Minerve et Neptune ayant conspiré contre Jupiter, le géant, à la prière de Téthys, monta aux cieux pour lui porter du secours, et s'assit auprès du souverain de l'Olympe avec une contenance si sière et si terrible, que les conjurés, saisis d'effroi, renoucèrent à leur entreprise. Jupiter, reconnaissant, lui donna une place dans le ciel, où il veillait à la garde du dieu avec Cottus et Gygès. Solin rappor'e que les Carystes lui rendaient les honneurs divins, sous le nom de Briarée, et les habitants de Chalcis, sous celui d'Egéon.

BRIGITTE (ORDRE DE SAINTE-). Cet ordre militaire fut établi par sainte Brigitte, princesse de Néricie en Suede, vers l'an 1366, pour s'opposer aux ravages des nations barbares qui, sorties de la Tatarie, désoluient le nord de l'Europe. Urbain V l'approuva sous la règle de saint Augustin. La croix des chevaliers était d'azur à huit pointes, avec une langue de seu pendant en bas. Leur

étendard portait en outre trois couronnes qui étaient les anciennes armes des Goths. L'ordre ne survécut guère à la sainte, qui mourut en 1373. Hélyot prétend même qu'il n'a jamais existé que dans les révélations de sa fondatrice. Voy. l'art. Bingirre (Religieuses de Sainte-) du Dictionnaire des Ordres religieux

BRIMO.Ce mot, qui signifie terreur, est un des noms de Proserpine ou d'Hécate, parce que les anciens croyaient que les terreurs nocturnes venaient de ces deux divinités, on parce que la première, insultée par Mercure, poussa des cris d'effroi. D'autres prétendent que ce surnom fait allusion aux cris de terreur de Diane, lorsque Mars, Apollon et Mercure, la rencontrant dans les bois, voulu-

rent lui faire violence.

BRITOMARTIS, nom sous lequel Diane était adorée à Egine et dans l'île de Crète; il signific douce vierge, dans le dialecte crétois. Or Britomartis n'était pas Diane ellemême, mais une des nymphes de cete déesse. Pour échapper aux poursuites de Minos, roi de Crète, qui était amoureux d'elle, elle se précipita dans la mer, et tomba dans des filets de pécheurs. Sa protectrice, pour honorer sa vertu, la mit au rang des divinités. Elle apparut alors aux Eginètes, qui l'honorèrent depuis sous le nom d'Aphæa; par la suite ils la confondirent avec Diane. D'autres disent qu'un jour, occupée à la chasse, qu'elle aimait passionnément, elle tomba dans ses propres filets, au moment qu'un sanglier fondait sur elle; elle vous un temple à Diane, si elle échappait, et dégages sa parole en lui élevant un temple sous le nom de Diane Dictynna. On lui attribue l'invention des filets dont se servent les chasseurs.

BRITOVIUS, surnom de Mars honoré ches les Gaulois; il n'est connu que par une in-

scription lapidaire.

BRISEUS, surnom de Bacchus; on ignore l'étymologie précise de ce nom, qui paralt exprimer la douceur, l'amabilité.

BRIZO, déesse du sommeil, honorée à Délos. Elle présidait aux prédictions qui se faisaient au moyen des songes. Les gens de met la regardaient aussi comme leur protectrice. Au retour d'un heureux voyage, ils lui offraient de petites barques, rem lies de toutes sortes de comestibles, à l'exception toutesois de poissons.

BRIZOMANCIE, art de deviner les choses futures ou cachées par le moyen des songes. BROCHET. Ce poisson était adoré à Ovi-

rinque en Egypte.

BROMIUS, nom donné à Bacchus, du mot grec βρέμω, frémir, soit à cause du bruit que faisaient les bacchantes, soit parce qu'il naquit au broit d'un coup de tonnerre qui tit accoucher sa mère de frayeur, soit cufin parce que les buveurs sont sujets à faire beaucoup de bruit.

BRONTÉE ou BRONTON, le Tonnant, de δροντή, le tonnerre, surnom de Jupiter, a qui les anciens attribuaient le pouvoir de lancer

la foudre

BROTHERS (Jacques), enthousiaste qui

s'annonça comme prophète à Londres, en 1716, par un ouvrage intitulé : Prophéties de Jacques Brothers, ou la Connaissance réeffée des prophéties et des temps, pour servir d'avertissement aux nations. Cet ouvrage a Mé traduit en français et imprimé en l'au IV. Voici quelques-uns des mystères qui lui prent révélés : Il était le rejeton de Jessé dont parle Isaïe, et qui doit être exposé comme un étendard devant tous les peuples. Il descendait lui-même de David, ainsi que la comtesse de Buckingham. Le sultan des Inres est descendant de Jonathas, fils de Saül. lly a deux B bylones spirituelles, Rome et Londres. La bête à sept têtes et à dix cornes, c'est le pape. Il prophétise la perte des colonies anglaises et françaises, la destruction de Londres par un tremblement de terre, la chute subite et éternelle des empires de Turquie, d'Allemagne et de Russie. Brothers, quoique pauvre, sera bientôt à la ille de la plus grande nation du monde; il a mission pour convoquer les Juifs, dont il avait fixe le retour à Jérusalem à l'an 1798, sous sa conduite. Brothers, gouverneur visible des Juiss, est le prophète qui doit ordonner leur départ et les mener dans la terre d'Israël, ainsi que le fit Moïse, mais avec un pouvoir plus étendu et sans coup férir, car d'condamne la guerre et les serments. Cette expédition en Palestine devait s'opérer par un transport miraculeux. Ces billevésées trouvèrent des partisans et des défenseurs, neme parmi les gens d'esprit. Plusieurs permnes vendirent leurs propriétés pour acempagner le prophète dans la terre sainte. lan Brothers fut enfermé dans une maison de lous, où il mourut.

BROWNEY, dieu lare des anciens Ecossas. De là sans doute les brownies, espèce de lutius ou d'esprits follets, qui naguère encore étaient la terreur des gens simples et superstitieux. V vy. t'art. Bhownie du Dicliennaire des Sciences occultes.

BROWNISTES. Cette secte eut pour fondaleur, vers l'an 1580, Robeit Brown, né dans le comté de Rutland en 'Angleterre. Puritain quant à la doctriné, ennemi de l'épiscopat, des synodes, des presbytères, il voulait que ies chretiens fussent distribués en petites sotitles indépendantes, sans exercer d'autre de conseils. Bien qu'il admit des ministres, daque membre de la secte avait le droit de prophétiser dans l'assemblée, et de discuter le points de dogme et de discipline ; tout devail être décidé à la pluralité des voix. On roit ainsi que l'organisation religieuse des mounistes avait une forme complétement democratique. Quelques-uns même distient qu'il sufficit à leurs anciens d'être assis sur la selle, pourvu que le peuple tint là bride. laquielé en Angleterre pour sa doctrine, Brown alla fonder à Middelbourg, en Zélande, une église qui ne communiquait avec aucune autré société chrétienne. De retour dans sa patrie, en 1582, il abandonna sa propre secte pour obtenir un bénéfice de l'Eglise anglicane. Il se vantait d'avoir été dans

trente-deux prisons; sa dernière fut celle de Northampton, où il mourut en 1630, âgé de quatre-vingis ans. Oh lui reproche un caractère hargineux, brouillon, et une vie déréglée.

Sous Elisabeth les brownistes surent persécutés avec furbur, déponillés de leurs biens, jetés dans des cachots où un certain nombre périrent de faim et de misère; plusieurs furent pendus. Leur nombre cependant s'était accru, car en 1592 ils étaient plus de 20,000; quelques-uns se réfugièrent en Amérique. La sécte persista pendant environ un siècle, tant en Angleterre qu'en é Hollande; mais ses membres finirent par se fondre soit avec les quakers, soit avec les congrégationalistes ou les indépendants. Il y a encore des brownistes en Amérique, dans l'état de Massachusett.

BRUGGLERIENS. Cette secte grossière a pris son nom du village de Brugglen, can-ton de Berne, où elle naquit, en 1746. Deux paysans qui étaient frères, Christian et Jerôme Roller, se donnèrent pour les deux té-moins mentionnés dans l'Apocalypse; une paysaune, nommée Elisabeth Kieslingen, était la femme qui devait avoir la lune sous les pieds. Jésus-Christ devait venir juger le monde, le jour de Noël de l'an 1748, et c'était à Brugglen que devait commencer le royaume des cieux. Une multitude de gens grossiers quittent leurs travaux devenus inutiles par la proximité de la sin des temps, se mettent à la suite de ces fanatiques, et ajoutent à leurs paroles une foi si fohuste, qu'un jour Christian ayant promis de s'élever au cicl, ils s'attachent à ses pieds, à ses bras et à ses habits en si grand nombre, que le nouvel Elie ne jugea pas à propos de par-tir. A ces delires les deux frères associaient uhe morale détestable et un libertinage grossier, enseignant que les actions de la chair no sont pas des pechés, parce que tout est pur aux cœurs purs, et que l'homme, une sois inscrit au livre de vie, pent faire tout ce qu'il veut, sans crainte d'en être effacé. Les deux frères ayant été condamnés à mort en 1753, leur secte ne tarda pas à disparal-

BRUIN. Je n'ai aucune connaissance de cette divinité indienne ; je ne la trouve mentionnée que dans le Dictionnaire de Noël, que je copie textuellement. « Bruin, dieu d'une secte de Banians, connue sous le nom de Geogby. Ils le regardent comme le créateur de loutes choses, et croient qu'aucune image d'hommes ou de bêtes ne peut le re-présenter, car il est le principe de toute lumière, et les yeux de tout ce qui est créé sont trop débites pour soutenir un éclat si éblouissant. Ils ont une vénération particulière pour un certain Mécis, qu'ils appellent son serviteur. Le mariage leur est înterdit, et ils portent leur réserve superstitieuse jusqu'à ne pas se laisser loucher par une femme. >

BRUMALES, sêtes romaines célébrées en l'honneur de Bacchus; elles avaient lieu deux fois par an, le 12 des calendes de mars,

et le 18 des calendes de septembre, c'est de la première époque qu'elles tiraient leur nom (brume, brumaire); c'est pourquoi on les appelait encore hiemales. On les dit instituées par Romulus, qui traitait le sénat pendant ces fêtes. D'autres prétendent qu'on les célébrait au solstice d'hiver; on en tirait des présiges pour le reste de la saison.

des présages pour le reste de la saison. BRUMUS, sur om de Bacchus, chez les Romains; il dérivait sans doute du culte que les buveurs lui rendaient dans la saison des brumes. C'est de là aussi que les Brumales

tiraient leur nom.

BUA-BIN, divinité protectrice des maisons, adorée en cette qualité par les Tunquinois. Le peuple s'imagine que les auciens propriétaires d'une maison s'y conservent, après leur mort, le même droit qu'ils avaient pendant la vie. A cet effet, le nouveau proprietaire pratique quelques cérémonies religieuses en l'honneur de son prédécesseur, et l'invite, au son du tambour, à venir habiter sous un petit toit qu'il lui a préparé. Là, on lui présente sur une table enrichie d'ornements, des parfums et des mets de toute espèce; et les prêtres brûlent devant lui des papiers dorés sur lesquels sont écrites certaines paroles. C'est ce prédécesseur qui s'appelle Bua-Bin, et qui devient le dieu tutélaire de la maison.

BUA-DAO-THIEN-VUONG. Divinité honorée par les Tunquinois. Voici son histoire

et l'origine de son culte :

Dans les anciens temps, un homme de la famille de An s'étant révolté contre le roi Hu-Vuong, entra dans le Tunquin à la tête d'une armée formidable pour se rendre mattre du pays. Le roi, informé de cette invasion, écrivit à tous les gouverneurs de son royaume de lever autant de troupes qu'ils pourraient, et d'inviter ceux qui avaient du cœur et de l'amour pour leur prince d'en donner des preuves ca cette occasion. Lorsqu'on publia cet ordre dans la ville de Che-Dao, il s'y trouvait un jeune enfant de trois ans qui, sans avoir jamais eu jusque-là l'usage de la parole, appela sa mère par son nom et se mit à discourir avec elle sur les affaires de la guerre et sur le désir qu'il avait de se vouer au service du prince. Puis, ayant appris qu'un mandarin était venu dans la ville pour faire des recrues, il le fit prier de venir le trouver, et l'engagea à dire au roi de sa part de ne rien craindre, parce qu'il se faisait fort de chasser à lui seul cet ennemi redoutable, pourvu qu'on lui envoyât un cheval de fer, et pour munitions de bouches cent boisseaux de rizet cent mesures de bon vin. Le mandarin porta cette nouvelle au roi, qui, ayant connu toutes les circonstances que nous venous de rapporter, vit bien qu'il y avait quelque chose de surnaturel en cet enfant. Il lui envoya donc le cheval de fer, et fit porter dans sa maison les provisions qu'il avait deman-dées. Aussitôt l'enfant, qui était couché dans son lit, se leva et, s'étant mis à table, but et mangea dans un seul repas les cent boisseaux deriz et les cent mesures de vin; et cela en présence d'une multitude innombrable accourue

à ce spectacle. Après s'être ainsi lesté l'estomac, il santa sur le cheval de fer, et sans antres armes qu'une houssine, il se mit à le faire caracoler et galoper de tous les côtés, avec une telle souplesse, qu'on eût dit que l'animal avait des ailes. Sans prendre haleine, il courut du même train vers les frontières, suivi de l'armée du roi, qui ne pouvait l'alleindre. S'étant rendu maître de quelques éminences et d'autres places avantageuses, il s y retrancha comme aurait fait un capitaine expérimenté, comblant les routes qui y conduisaient d'une multitude de racines, d'épines et de branches d'arbres. Ces stratagèmes eurent de si heureux succès, que, sans descendre de cheval, il fut spectateur de ses victoires, et obligea les ennemis à retourner sur leurs pas, dans la crainte de tomber dans les embûches qu'il leur avait tendues. Le roi, délivré de ses ennemis, voulut récompenser magnifiquement son libérateur; mais l'enfant, ayant généreusement refusé toute espère de récompense, se rendit sur le sommet de la haute montagne de Che-Soc, d'où il s'enleva rapidement dans le ciel, monté sur son cheval de ser. Pour conserver la mémoire de ce sait merveilleux, les Tunquinois érigèrent sur le sommet de cette montagne une chapelle à l'honneur de cet enfant. Ils s'y rendent encore aujourd'hui, par dévotion, pour y faire leurs prières, et l'invoquent sous le nom de Bua-dao Thien-Vuong, c'est-à-dire, Bua-Dao, roi céleste.

BUBASTIS, nom que l'on donnait à la Diane égyptienne, ou déesse lsis honorée à Bubaste. Tous les ans on célébrait dans cette ville une grande fête en son honneur; on s'y rendait de toutes parts, et le Nil, durant plusieurs jours, était couvert de barques élégamment ornées et remplies de musiciess.

BUBONA, déesse invoquée par les anciens Romains pour la conservation des bœsfs et

des troupeaux.

BUCHANISTES, secte qui a pris naissance parmiles preshytériens du Relief ou Secours. en 1779. Une femme nommée Elisabeth Buchan s'associa à Hugues White, ministre de l'église d'Irwin, en Ecosse. Sans cesse occupée d'exercices religioux, elle allait de naison en maison présider au culte domestique, répondre aux questions, éclaircir les doules, expliquer la Bible; elle annonçait comme prochaine la fin du monde, et voulait que tous les chrétiens abandonnassent les affaires lemporelles pour se disposer à recevor Jésus-Christ. Elle ne tarda pas à se faire un certain nombre de partisans. La congrégation du Relief somma le ministre de fermer la bouche à sa paroissienne. White, bien lois de se soumeltre, s'empressa de signer un écrit qu'on lul présenta et qui contenait l'exposé de la doctrine d'Elisabeth Buchan. Obligé en conséquence de rendre les ciefs de son église, il rassembla d'abord sous une tente, puis dans sa maison, un petit froupeau qui s'accrut, parce que la curiosité lui amena de nouveaux auditeurs. Les assemblées se tenaient ordinairement la nuit, et la prophétesse y débitait ses réveries. Elle passail,

aux yeux de ses adhérents, pour la femme mystérieuse de l'Apocalypse. Ces absurdités, ayant indigné la majorité des habitants d'Irwin, causèrent une émeute, et les magistrats se virent contraints d'expulser Elisabeth; mais elle, sut rejointe dans sa suite par le ministre White et une quarantaine de leurs sectateurs, qui pendant quelque temps parcoururent divers cantons de l'Ecosse. En entrant dans les villes et les villages, ils chantaient, et s'annonçaient pour des voyageurs qui allaient à la Nouvelle Jérusalem, en attendant la fin du monde. Ils avaient une bourse commune, et se dispensaient de tout travail, persuadés que Dieu, qui nourrit les petits des corbeaux, ne les abandonnerait pas. Quelquefois cependant ils s'associaient aux trivaux du peuple, pour avoir occasion d'inculquer leur doctrine; mais ils refusaient de recevoir aucun salaire. La femme Buchan · mourut en 1791, et sa petite secte se dis-

BUCLOPE, dieu des mouches; il était fort révéré des Romains pendant l'été. On trouve chez les Syriens une divinité correspondante à Buclope : c'est Béel-Zebub, dont le nom

signifie dieu des mouches.

BUFFINA, le deuxième substitut de Vichnou, selon la doctrine des Ceurawaths, une des sectes des Banians. Il apprend aux hommes à vivre suivant les lois de Dieu, comprises en quatre livres. Il prend soin aussi de saire croître le blé, les plantes et les lé-

BULGARES, nom que l'on a donné pendant longtemps aux hérétiques manichéens, qui parurent vers le xiii siècle dans la Bosnie. la Bulgarie et les contrées voisines, et qui de là se répandirent en différentes contrées et surtout en France, où l'on sévit contre eux avec une grande rigueur. Voy. MANI-CHÉENS, et l'art. Bulgares du Dictionnaire

des Hérésies.

BULLE. On appelle ainsi une missive du souverain pontife. Suivant la signification propre du mot bulle, on ne devrait entendre que le sceau de métal ordinairement attaché à des lettres émanées du pape ou des princes; mais on a fini par donner à l'acte luimême le nom du sceau qui le caractérisait. Maintenant le nom de bulle est devenu particulier aux actes qui s'expédient dans la chancellerie romaine. Ces lettres sont écrites en latin, en caractères ronds et gothiques, sur du parchemin. Elles sont scellées avec un sceau de plomb, représentant d'un côté les effigies de saint Pierre et de saint Paul, et portant de l'autre le nom du pape au nom duquel l'acte a été expédié. Quand les builes sont des lettres gracicuses, le plomb est suspendu à des lacets de soie; si ce sont des lettres de justice et exécutoires, le sceau est attaché à une petite corde de chanvre. On ne reçoit en France aucune bulle du pape qu'elle n'ait préalablement passé sous les yeux du couseit d'Etat, afin de s'assurer si elle ne contient rien de contraire à ce que l'on appelle les libertés de l'Eglise gallicane. A la tête de toutes les bulles le pape fait suivre

son nom de la formule Servus servorum Dei. On distinguait autresois plusieurs sortes de bulles.

1. Les petites bulles étaient en usage dans tout le moyen âge ; c'étaient de simples lettres du souverain pontife, qui n'annonçaient point un effet permanent et immuable exprimé ordinairement par les formules in perpetuum,

ad perpetuam rei memoriam.

2. Les grandes bulles on builes solennelles portent, dans leur suscription, des marques de leur durée constante et invariable, et aunoncent par les formules in perpetuum, ou ad perpetuam rei memoriam, ou tam præsentibus quam futuris, ou autres semblables, qu'elles ne sont point limitées à un certain espace de temps.

3° Les bulles consistoriales, ainsi appelées parce qu'elles étaient données en plein consistoire, ne regardent que les affaires ou de la religion, ou du saint-siège apostolique.

4° Les bulles pancartes sont celles qui, confirmant quelques donations faites à des églises, en rappelaient assez souvent la qualité es la quotité, et y ajoutaient quelquefois la confirmation de toutes les autres possessions, qui y étaient également spécifiées.
5° Les bulles priviléges accordaient certains

droits, certaines immunités à des cathédrales

ou abbayes.

Maintenant ces distinctions ne sont plus en usage, et toutes les constitutions apostoliques se réduisent à trois : les bulles proprement dites, les brefs et les motus proprii.

Le titre de bulle n'a pas toujours été réservé aux actes émanés du souverain pontife : on l'a donné autrefois à des lettres des empereurs, de certains prélats et de quelques conciles œcuméniques. On connaît la fameuse Bulle d'or, édit de Charles IV, qui règle les droits

de l'empereur.

Bulle In Cana Domini, bulle célèbre à laquelle ont travaillé plusieurs papes, et qui roule particulièrement sur les droits et les rapports respectifs des puissances ecclésiastique et civile. Elle excommunie tous ceux qui appellent au concile général des décrets et ordonnances des papes, tous ceux qui enseignent et qui croient que le pape est soumis au concile général, tous les princes et autres qui exigent des ecclésiastiques quelque contribution que ce soit, les hérétiques, les pirates, les falsificateurs des lettres apostoliques, etc. Un cardinal-diacre lit tous les ans cette bulle, en présence du pape, le jour de la Cène, c'est-à-dire le jeudi saint. La lecture étant finic, le pape, pour marque d'anathème, jette dans la place publique un flantbeau allumé. Cette bulle n'a jamais été publiée en France.

Mais il existe une autre bulle qui a fait beaucoup de bruit en France et dans quelques contrées voisines : c'est la constitution Unigenitus, par laquelle le pape Clément XI condamna cent une propositions extraites des Réstexions morales du P. Quesnel sur le Nouveau Testament. Cette condamnation irrita le parti janséniste, qui en appela de cette bulle au futur concile général ; c'est de là que les gens attachés à ce parti prirent le nom d'Appelmts.

Voy. notre Dictionnaire de Liturgie, art.

BULLE.

BUNIS, esprits malfaisants ou démons auxque's les Tongouses attribuent un grand pouvoir. Les hommes qui ont une consciencé pure sont seuls à l'abri de leur influence. Le nombre de ces esprits est immense. C'est par leur moyen et par le commerce qu'ils entretiennent avec eux que les Schamans préténdent découvrir l'avenir.

BUORRES-BEIVE, dieu du dimanche ou du jour du Soleil, chez les Lapons. C'était un des trois dieux des jours de fête appelés

Ailekes-Olmak.

BUPHONIES, Reles que les Athéniens célébraient, le 14 du mois skirophorion, en l'honneur de Jupiter Policus; elles tiraient leur nom d's sacrifices qu'on offrait ce jour-là, ct dans lesquels on n'immolait que des borufs. On disast que c'était pour expier la voracité d'un bœuf qui avait avalé un gâteau préparé pour la fête de Jupiter, et qui à cause de cela fut tué à coups de hache par un prêtre. Mais celui qui avait égorgé la victime fuyais aussitôt, laissant sa hache à côté de l'animat égorgé ; car il était défendu d'immoler les animaux de labourige. Alors on faisait le procès à la hache. Ce sacrifice avait lieu dans le temple. On plaçait un gâteau sur une tab'e d'airain, et on amenait des hœuf; et on choisissait pour victime celui d'entre eux qui le mangeait. Trois fami'les d'Athènes étaient acteurs dans ce sacrifice et en tiraient leur nom : les Kentriades amenaient les bœufs, les Butypes les frappaient, et les Daitres les égorgeaient.

BURGHERS. En 1732, il s'éleva un schisme dans l'Eglise presbyterienne d'Ecosse à l'occa ion d'un sermon préché par le ministre Erskine à l'ouverture du synode de Perth et Stirling, dans lequel le prédicateur prétendit que des corruptions s'étaient glissées dans l'Eglise établie. Ses partisans formèrent en 1738 une société à part, connue sous le nom de sécéders, et publièrent une déclaration contre les altérations de doctrine et de discipline remarquées par eux dans l'Eglise écossaise. Mais, en 1747, la division se mil encore parmi les sécéders, à l'occasion de la légitimité du burgher's oath, ou serment civique qu'on exigeait, et dont une clause était conçue en ces termes : Je jure devant Dieu que j'adhère de cœur à la vrair religion professée dans ce royaume et autorisée par les lois. La question discutée aboutif à un schisme. Les secédaires se partagèrent en deux branches : les partisans du serment ou burghers, dirigés par Brskine; et les opposants ou antiburghers, conduits par Adam Gibb, qui excommunia Erskine et ses adhérents. Les deux partis existent encore; cependant les antiburghers consentent maintenant à préter le serment de fidélité aux lois

et d'obéissance aux magistrats, dans les matières purentent civiles. Au reste, les uns et les autres excluent de la cène les ignorants et les scandaleux, et soutiennent que Jésus-Christ seul a pu faire des lois pour son Eglise; qu'elle n'a pas le pouvoir législatif, mais seulement le ponvoir exécutif. Voy. Sécépers.

BURORINA, nom d'une divinité celtique qui n'est connue que par une description découverte en Zélande. On pense que c'était une déesse protectrice de l'agriculture. BURTÉNIKAS, prêtres des anciens Lithus

BURTÉNIKAS, prêtres des anciens Lithumiens. Leurs attributions étaient sembla' les à celles des skaldes scandinaves : ils étaient à la fois poêtes, devins et chan eurs : au milieu des combats, îls improvisaient des vers pour exalter le courage des guerriers ; ils chantaient aussi des poèmes dans les cérémonies funèbres, pour évoquer les âmes ou pour les apaiser. Leurs femmes, appelées burtes, partageaient leur emploi et leur inspiration.

BUSSRTS, société très-célèbre et très-considérable d'aveugles savants, dans le Japon, qui font profession d'honorer les kamis ou génies. Leur fondateur fut, dit-on, Senmimar, fils d'un dairi nommé Jengino. Cette société fut très-florissante pendant plusieurs siècles; mais, avec le temps, elle perdit beaucoup de son lustre, et fut obscurcie par une autre qui s'éleva sur ses débris et qui porte le nom de Fe-Ki.

RUSTERICHUS, dieu des anciens Germains, dont l'idole se voit encore aujourd'hui à Sondershusa, forteresse des comies de Schwartzembourg.

BUTHYSIES. Les Grecs donnaient ce nom aux sacrifices dans lesquels on immolait des bœufs; c'étaient les sacrifices les plus grants et les plus solennels. Solin leur donne le nom de Bovicidium.

'BUTO, divinité adorée par les Egyptiens, et que les Grees confondaient avec Latoire. De là vient qu'ils ont donné le nom de Latopolis à plusieurs villes de l'Egypte consacrées à cette déesse. Voy. Bouro.

BUTTLÉRIENS, secte de fanatiques qui s'éleva en 1702 à Schwartzenau, dans le comté de Wittesteen. Elle eut pour auteur Ursule de Buttler, appelée la bonne mère. Sa fille, Marguerite de Buttler, y joua le principal rôle, c'était la mère Eve. Elle eut pour adhérents trois fanatiques qui présendaient chacun réprésenter une des personnes divines.

BUTYPES, nom de la famille athénienne dont la fonction était de frapper le bœuf du sacrifice, dans la sête des Bupmonies. L'oyce mot.

BYAS-DEO, nom hindoustani d'un célèbre mount regardé comme le compilateur des Védas, et le rédacteur du Mahabharata. Y oy. YYASA-DÉVA.

[Cherches sous Ka, Ko, Ku, les mots qui ne se trouvent pas ici sous Ca, Co, Cu.—Cherchez sous Sz, Si, les mots que l'on ne trouve pas ici sous Cz, Ci.—Cherchez sous Sch ou Tos, les mots que l'on ne trouve pas ici sous Cz, simant.—Cherchez sous Ka, les mots que l'on ne trouve pas ici sous Ca dur, ou C simple.]

CAABA, temple célèbre des musulmans,

situé à la Mecque. Voy. KAABA.

COS

CABALE. Ce mot vient de l'hébreu קבדה cobala, qui signific réception par le tradition. Ainsi, d'après son nom, la cabale serait le recueil des traditions juives antiques, conervées de père en fils et de génération en génération, depuis Moise et même depuis Adam, anxquels Dieu aurait donné nouseu ement la loi, mais encore l'explication de cette lui. Ce serait une espèce de théuloge secrète, transmise de bouche en bouche, enseignant à découvrir dans l'Écriture sainte des sens mystiques et allégoriques. C'est de li que sont venus les rabbius cabalistes, qui definissent ainsi la cabale : Une science qui dère à la contemplation des choses célestes et au commerce avec les esprits bienheureux; de fait connaître les vertus et les attributs de la Divinité, les ordres et les sonctions des mges, le nombre des sphères, les propriétés des autres, la proportion des éléments, les tertus des plantes et des pierres, les sympathies. l'instinct des animaux, les pensées les plus secrètes des hommes.

il y a trois parties dans la cabale : la première, appelée bereschith, est la science des vertus occultes que le monde renferme. La leuxième, nommée mercana, est la science des choses surnaturelles. La troisième, tout à lait superstitiense let méprisée des Juiss memes, consiste à faire des conjurations ou a porter des amulettes pour se préserver de

toot malheur:

Cinquante entrées différentes, d'après les rabbins, conduisent à la connaissance géné-Tale des mystères; c'est ce qui s'appelle les rioquante portes de l'intelligence. Dieu en fit connaître quarante-neuf a Moise; celuicirensertrai toute cette doctrine, toute l'élendue de la science que Dieu lui avait donnie, dans les cinq livres du Pentateuque; elle y est contenue ou dans le sens littéral; ou dans le sens allégorique, ou dans la valear et la combinaison ari hmétiques des leilres, dans les figures géométriques des caractères, dans les consonnances harmoniques des seus. C'est à l'y découvrir que tral'aillent lous ceux qui s'occupent de la cabale. On comprend par ce court exposé que, sil est cinquante portes ouvertes à l'intelli-Rence, le nombre de celles qui sont ouvertes l'erreur doit etre infini.

On trouve des vestiges de la cabale dans le Thalmud, compilé vers le vi siècle, et plus particulièrement dans les écrits du rabhin Hai Gaon, mort l'an 1037; mais cette

rience remonte bien plus haut.

Quelques savants, même chrétiens, se sont occupés de la cabale, et ont voulu lui assiner une place dans les études sérieuses. Le Manux Pic de la Mirandole a composé un livie tout exprès pour en faire sentir l'im-

portance. Il y dit sérieusement que celui qui connaît la vertu du nombre 10 et la vature du premier nombre spherique, qui est 5, aura le secret des 50 portes d'intelligence, du grand jubilé de 50 ans des Juifs, de la millième génération de l'Apocalypse, et du règne de lous les siècles dont il est parlé dans l'Ecriture sainte. Il enseignait en outre que, pour son compte, il y avait trouvé foute la doctrine de Moise, la religion chrétienne, les mystères de la Triuité et de la Rédemption, les hiérarchies des anges, la chute des demons, les peines de l'enfer, etc. T utes ces assertions forment les soixante-douze dernières propositions des neuf cents qu'il soutini à Rome, avec l'admiration générale, à

l'age de 24 ans. L'abbé Bergier croit que la cabale n'a commencé que vers le x° siècle; mais'il est dalis l'erreur. La science de la cabale, surtout dans les deux premières parties, est tres-ancienne; elle se lle avec la doctrine astrologique des Chaldeens, avec la vertu des nombres et des éléments, que l'on trouve dans les plus anciens livres chinols; avec la philosophie des nombres de Pythagore et do Platon. Il nous paraît prouvé en effet que les anciens avaient attaché des vérités sort importantes aux nombres et aux eléments; mais la tradition et l'explication de ces vérites se sont alterers et perdues! Aucun critérium, aucune règle sure n'existe pour les retrouver. Il serait copendant à souhaiter qu'un homme d'un' sens droit'e d'un esprit positif et non systématique, voulût remuer cette masse de conceptions plus ou moins hétéroclites et les comparer ensemble. Il sortirait sans doute de cet examen une connaissance curieus» el nouvelle des doctrines métaphysiques, physiques et psychologiques des anciens peuples.

Parmi les modernes, Leibnitz, Malebranche, se sont occupés de la science des nombres. Plus récemment encore, MM. d'Etchegoyen et de Lourdoueix ont recherché et trouvé quelques—uns de ces rapports qui forment la grande harmonie de toute la création. Mais ces travaux ont été faits en dehors des traditions juives ou grecques, et rentrent dans la classe des conceptions phi-

losophiques.

Les rabbins emploient aussi la cabale pour l'interprétation de l'Ecriture sainte; et sous ce rapport ils la divisent parcillement en trois parties; la gématrie, le notaricon et l**a thé**moura.

La gématrie, dont le nom vient probablement du grec γεωμετρία, consiste à rendre raison de la valeur numérique des lettres qui composent les mots, et à interpréter un terme obscur par un autre qui a la même valeur numérique. Ainsi, Zacharie ch. m., yers. 8, on lit: « Voici que j'envoie mon serviteur Tsemakh. » Quel est ce Tsemakh? max en hébreu (pris numériquement) vaut 138 (2, 90; 2, 40; et 11, 8). Or on trouve le même nombre dans la valeur numérique des lettres qui composent le mot מום (מ, 40; 2, 50; n, 8; et n, 40=138) consolateur, qui, d'après les cabalistes et les thalmudistes, est un des noms du Messie; donc par Tsemakh il faut entendre le Messie. C'est aussi le sontiment des interprètes chrétiens, qui entendent aussi du Me sie la traduction de ce verset, selon la Vulgate: Ecce adducam servum meum Orientem. - Autre terme obscur; c'est le schilo de la prophétie de Jacob. שילה en hébreu vaut 358, le mot משיח le Messie, a la même valeur. « Jusqu'à ce que vienne schilo » doit donc se traduire par, « Jusqu'à ce que vienne le Messie; » Vulg., Donec veniat qui mittendus est. - Dans Habacuc, ch. III, vers. 2, nous lisons : « Dans la colère souvienstoi de la miséricorde. » החם, miséricorde, vaut 248; Abraham אברדם fournit le même total; « Souviens-toi de la miséricorde » équivaut donc à « Souviens-toi d'Abraham » et de l'alliance que tu as contraclée avec lui. — Genèse, xxv, 21 : « Et Rebecca sa femme conçut. » D'après le contexte hébreu, on pourrait considérer le mot sa semme comme complément du verbe : רוההר רבקה אשתו : or, vaut 707, autant que ces deux autres mots אש וקש feu et paille. Le feu désigne Jacob, et la paille Esaü, selon ce verset d'Abdias : « La maison de Jacob sera feu, et la maison d'Esau comme la paille. » Le verset précité de la Genèse indique donc d'une manière occulte que Rebecca conçut alors Jacob et Esaü. -- Dans le livre d'Esther, Assuérus promet à Aman de lui donner de l'argent, 500. Ce mot vaut 160, aussi bien que vy, bois, potence. Ainsi Assuérus lui promet mystérieusement qu'il le fera pendre. - Ce champ d'interprétation par les nombres, déjà fort vaste par lui-même, se trouve encore élargi par la liberté que se donnent les cabalistes de substituer les lettres de l'alphabet les unes aux autres, soit en prenant l'alphabet à rebours, soit en le coupant par le milieu, soit par d'autres méthodes que l'on trouve dans les livres rabbiniques, mais qu'il est inutile de détailler ici.

Le mot notaricon vient du latin notare, notatio, notarius. - L'emploi du notaricon consiste à considérer les lettres d'un terme donné, comme indiquant chacune un autre mot spécial; ainsi, nous trouvons les quatre parties du monde dans les quatre lettres qui composent le nom d'Adam écrit en grec, Αδάμ: Α, άνατολή, l'orient; Δ, δύσες, l'occident; A, αρχτος, le septentrion; et M, μεσεμβρια, le midi. — Le nom bébreu Machabée, מכבו fournit les initiales de ce verset de l'Exode : יביו באלים ירחה : « Qui est semblable à vous parmi les dieux, ô Jéhova? » - Adam, en hébreu Din, montre de quoi l'homme est composé; אפר, la poussière; בד, le sang, et , le fiel. — Psaume ווו, 2: « Une multitude de gens s'élèvent contre moi » : le mot pran rabbim, multi, indique quels sont

ceux qui s'élèvent contre le Messie, savoir : R, les Romains, B, les Babyloniens, I, les Ioniens ou Grecs, et M, les Mèdes ou Perses.

La thémoura, ou inversion, n'est qu'une espèce d'anagramme. En voici des exemples: Psaume xxi, selon l'Hébreu, v.2: «O Jéhova, le roi se réjouira dans votre force; » le verbe חששי, se rejouira se change par mélathèse en משים, le Messie. Le prophète a ainsi voulu dire : « Le roi messie se réjouira dans votre force. » — Exode xxIII, 23: « Mon ange (בראכו) ira devant toi. » Quel est cet ange? C'est Michel; car par la transposition on obtient מיכאל, Michael. — C'est ainsi que anathème, se change en ann, miséricorde. De plus, par la gématrie, on trouve dens l'un et l'autre mot le nombre 248, équivalant, selon les anatomistes rabbiniques, aux 2'8 membres du corps humain, ce qui indique que l'anathème ou la miséricorde s'insusent dans l'universalité de l'individu qui a mérité l'un ou l'autre.

Voyez le Dictionnaire de la Bible et celui des Sciences occultes, art. CABALE.

CABALISTES. On donne ce nom non-seulement à ceux qui étudient la cabale judaïque, mais encore à tous ceux qui croient trouver des mystères dans les nombres, et à ceux qui cherchent le moyen de communiquer avec ce qu'ils appellent les esprits élémentaires.

Dès les commencements du christianisme, les philosophes platoniciens et pythagoriciens cherchèrent à allier les nouveaux dogmes avec le système des émanations et des nombres, tels surent les gnostiques, Basilide, Saturin, Valentin, Marc, Euphrate, qu'on peut ainsi considérer comme les premiers cabelistes proprement dits. Dans le moyen age, plusieurs savants étudièrent la cabale des Juiss et les commentaires orientaux sur la philosophie de Platon, d'Aristote et de Pythagore, et adoptèrent plus ou moins les idées cabalistiques de l'Orient. De co nombre surent Reuchlin, Pic de la Mirandole, Georges de Venise, Agrippa et plusieurs autres. Enfin, dans le xvii siècle, on se remil avec ardeur à l'étude de la cabale, surtout en Allemagne et en Angleterre; on prétendit y trouver tous les dogmes de la religion chré tienne; plusieurs ouvrages composés alors furent le fruit d'une érudition immeuse, tels sont ceux de Marc, de Morus de Cudworth, de Knorius et le livre intitulé Cabala denudata. Ensin un Allemand, nommé Jonas Scharmius, écrivit au commencement du xviii siècle en saveur de la cabale, et prétendit trouver une conformité parfaite entre la cabale, la philosophie péripatéticienne et le christianisme.

CABARNES, prêtres de Cérès, dans l'île de Paros. Ce nom leur vient soit de celui de Cabeira, que le peuple de cette île donnait à la déesse, soit du berger Cabarne, qui le premier apprit à Cérès l'enlèvement de sa filie Proserpine, et que la déesse evablit, en ré-

compense, prêtre de son temple. CABARNUS, dieu gaulois, dont le nom se lit sur un monument rapporté par Caylus.

CABBIRA, CABERIA, ou CABIRIA, surnom de Cérès, vénérée dans l'île de Paros, et de Proserpine, honorée-en Béotie. Ce nom, identique à celui de cabires, vient de l'oriental cabir, qui signifie grand.

CABIL. C'est ainsi que les Arabes appellent Cain, fils d'Adam, car ils aiment beaucoup les consonnances dans les mots qui s'accompagnent ordinairement : or, comme Abel se dit Habil en arabe, ils ont jugé à propos d'appeler son frère Cabil. Ce changement toutefois conserve la même signification qu'en hébreu; en esset, lorsque Eve enfanta son premier-né, elle s'écria : J'ai possédé un homme par le Seigneur. Le verbe peséder, qui se dit en hébreu ap, cana, s'exprime fort bien en arabe par cabal. Voici comme les musulmans racontent l'histoire de Cain et Abel : Eve accouchait toujours en même temps de deux enfants jumeaux, l'un male et l'autre femelle; elle donna ainsi à son mari 240 enfants en cent vingt couches. Les frères épousaient leurs sœurs, mais jamais leur jumelle. Cabil, l'ainé de tous, voulut déroger à la loi et épouser Aclimia, sa jomelle, au lieu de Lebouda, jumelle d'Habil, qui lui était destinée et qu'il trouvait moins belle. Son père, ne pouvant obtenir de lui qu'il renouçat à son inclination désordonnée, engagea les deux frères à offrir chacun un sacrifice au Seigneur, en métlant pour condition que celui dont le sacrifice serait agréé aurait Aclimia pour femme. Habil se rendit à la proposition de son père, et consentit, en cas que son sacrifice ne fût pas agréable à Dieu, à épouser sa propre jumelle. Cabil au contraire était bien déterminé à ne point ceder la sienne à son frère, quoi qu'il arri-

Habil, qui était berger, offrit à Dieu, sur une montagne, le plus gras de ses agneaux, et Cabil, qui était laboureur, offrit sur une autre montagne la plus maigre de ses gerbes de blé. Aussi le feu du ciel consuma sans lumée la victime d'Habil, et laissa intacte l'offrande de l'ainé. Outré de sureur et de plousie, Cabil conçut la pensée de se défaire de son jeune frère; mais, ne sachant comment parvenir à lui ôter la vie, le démon se presenta à lui sous la figure d'un homme, ledant en main un oiseau. Cet homme plaça l'osseau sur une pierre, en prit une autre et lui en écrasa la tête. Cabil s'y prit de la meme manière, et il tua son frère en laisun! tomber sur sa tête une grosse pierre. -Mais, ne sachant comment cacher ce crime à son père, il enveloppa le cadavre dans une Peau et le porta avec lui pendant quarante jours. Incommodé par la puanteur qui s'en eshalait, il s'en déchargeait de temps en lemps; alors les oiseaux carnassiers s'abat-Lient dessas et en emportaient des lambeaux. Enfin il apercut un jour deux corbeaux qui se battaient en l'air; l'un d'eux étant tombé mort, le vainqueur sit une sosse avec son bec et ses ongles, et y cacha son camarade. Cabil, instruit par cet exemple, inhuma son frère; mais ayant entendu une voix qui lui disail: Tu seras le reste de ta vie dans une

perpétuelle crainte, il s'effraya et courut errant et vagabond de par le monde, appréhendant d'être traité comme il avait sait à son frère. En effet, rongé de remords et n'osant plus reparaitre aux yeux de ses parents, il fut enfin tué par un de ses petits-fils qui l'avait pris pour une bête fauve. — Ceci nons rappelle que quelques commentateurs des livres saints croient que l'homme qui fut tué par Lamech, descendant de Cain, n'était autre que Cain lui-même. Voy. Cain.

CABIRES. Le culte des Cabires est trèscélèbre dans l'antiquité; néanmoins on n'a sur cette formule religieuse que des données très-confuses. Leur nom vient, selon les uns, de בבירים kabirim, puissants ; et, selon d'autres, de הברים khaberim, associés (Dii potentes ou dii socii). D'après Schelling, la doctrine des Cabires était un système qui s'élevait des divinités inférieures représentant les puissances de la nature, jusqu'à un dieu supramondain qui les dominait toutes. Suivant M. Adolphe Pictet, les Cabires étaient des puissances primitives, commencement d'une série ou progression ascendante qui s'élève jusqu'au Dieu suprême. « D'une dualité primitive, dit-il, constituant la force fondamentale de l'univer», s'élève une double progression de puissances cosmiques, qui viennent se réunir dans une unité suprême, comme en leur principe essentiel. » Le culte des Cabires paraît originaire de l'Egypte, dont le système religieux, d'après les belles découvertes de MM. Champollion, était précisément cette progression ascendante dont nous parlions tout à l'heure. De l'Egypte il passa aux Phéniciens, qui le transmirent à la Grèce; aussi le trouve-t-on établi particulièrement dans les îles de Samothrace, de Lemnos et d'Imbros, à Thèbes et dans plu-sieurs autres villes. Mais les Grecs modifièrent beaucoup le culte qu'ils avaient reçu, parce qu'ils confondirent les Cabires avec les divinités du culte pélasgique. Il paraît constant que primitivement les Cabires formaient une tétrade dont les noms étaient Axiéros, Axiokersus, Axiokersa et Cadmillus ou Casmillus; mais plus tard ces noms furent traduits, tantôt en ceux de Vulcain, Mars, Vénus, Amour ou Harmonie; tantôt en ceux de Cérès, Pluton, Proserpine, Hermès ou Mercure. On a vu que M. Pictet, qui a retrouvé leur culte jusque dans l'Irlande, n'en admet que deux. On a confondu souvent les Cabires avec les curêtes, les corybantes, les dactyles et les dioscures. On ne peut du reste rien astirmer de certain sur un culte qui avait des mystères même pour la plupart de ses initiés. Or, la connaissance de ces mystères était l'objet des vœux de tous ceux qui s'étaient distingués par leur courage ou leurs vertus. Parmi les anciens qui s'empressèrent de se faire initier, on cite entre autres Cadmus, Orphée, Hercule, Castor, Poilux, Ulysse, Agamemnon, Enée et Philippe, père d'Alexandre. Enée, dit-on, fit connaître les Cabires à l'Italie. Albe recut leur culte ; quelque temps après, Rome éleva dans le cirque trois autels à ces dieux; et

de nombreuses sêtes surent instituées en leur honneur. Le grand prê re du culte cabirique portait le nom de coès, d'àxova, entendre, parce qu'il recevait la consession de ceux qui se saisaient initier. La dernière cérémonie de l'initiation, qui onvrait à l'adepte l'accès des mystèr s, s'appelait thronisme. L'initié, après avoir subi les plus terribles épreuves, était assis sur un trône éclatant de lumière, le front couvert d'un voile, couronné d'un rameau d'olsvier et ceint d'une écharpe, tandis que tous les prétres et les mystes, se tenant par la main, exécutaient autour de lui des danses symboliques.

CABIRIDES, nymphes, filles de Vulcain et de Cabira; elles étaient au nombre de trois, et passaient pour les sœurs des trois Cabires. Elles étaient honorées en plusieurs lieux, entre autres, à Pergame et dans la Troade.

CABIRIES, fetes instituées en l'honneur des Cabires. On les célebrait avec grande pompe, à Thèbes, à Lemnos et surtout dans l'île de Samothrace. Cette fête, très-ancienne, était même supposée antérieure au règne de Jupiter, qu'on dit les avoir fait revivre. Mais on les célébrait loin des yeux du public; elles avaient lieu au m lieu de la nuit. en présence des aeuls initiés. C'était aussi pendant leur célébration qu'on agrégeait aux mystères ceux qui avaient été jugés dignes d'être initiés, après des épreuves suffisantes. Ceux qui avaient en cet honneur portaient toujours sur eux un ruban rouge. comme marque distinctive. Nous n'avons d'autres détails sur les cérémonies de l'initiation que ceux que nous avons consignés à la fin de l'article précédent, et qui se passaient en public.

CABIRUS, un des dieux tutélaires des Macéjopien;; saus doute un des Cabires.

CA-BONG, sorte de petit poisson auquel les Siamois rendent un culte d'adoration.

CABRUS, CAPRUS, on CALABRUS, dieu qu'on révérait à Phasélis, en Pamphylie, et a qui ou offrait en sacrifice de petits poissons salés; d'où vient le proverbe, sacrifice de Phasélites, pour désigner du poisson salé.

CACÁ, sœur de Cacus, fut mise au rang des déceses pour avoir averti Hercele du vol que son frère lui avait fait. Elle avait une chapelle desservie par les vestales, qui lui

offraient. des sacrifices,

CAÇANARES, nom des prêtres nestoriens du Malabar; ce mot est, dit-on, formé des deux langues, syriaque et malabare, et signifie prêtre noble. Ils portent une large tonsure, et sont reve us, par-dessus, de grands caleçons blancs, d'une aube ou chemise blanche, grande et large. Mais quelques-uns sont en outre recouverts d'une autre robe blanche ou noire. La plupart sont engages dans le mariage.

CACUS, fits de Vulcain, demi-homme et demi-satyre, d'une taille colossate, et dont la bouche vomissait des tourbillons de flamme et de famée. Des têtes sauglantes demetraient suspendues à la porte de sa caverne, située au pied du mont Aventin. Hercule. après la désaite de Géryon, conduisit ses troupeaux sur. les b rds du Tibre, et s'endormit en les laissant pattre. Cacus lui vola quatre paires de bœuls, et, afin de donner le change par la trace de leurs pas, il les traina à reculons, par la queue, jusque dans son antre. Hercule se disposait à quitter ces pâturages, lorsque les bœufs qui lui reslaient se mirent à mugir; les vaches renfermées dans l'antre répondirent pardesemblables mugissements. Hercule, forieux, court vers la caverne, et la trouve fermée par un rocher énorme suspendu à des chalnes de ser sorgées par Vulcain. Le héros ébranle les rochers, se fraye un passage, s'élance dans la caverne à travers les tourbillons de slamme et de sumée que le monstre vomit, le saisit, l'étreint de ses, mains robustes et l'étrangle. Ra mem ire de celle victoire, les habitants des lieux circonvoisins célébrèrent tous les ans une fête en l'honneur d'Hercule.

CADARIENS, sectaires musulmans qui attribuent les actions de l'homme à l'homme même, et non au décret divin délerminant sa volonté. L'auteur de cette secte fut Maabed-Ibn-Khaled, surnomme Al-Djoni, docteut arabe, qui soutenait la doctrine du franc arbitre et de la liberté de l'homme dans toutes ses actions, contrairement à l'opinion professée par les musulmans; que la prémotion ou détermination physique est nécessaire; que tout ce que nous fei-ons doit être rapporté à Dieu, parce que c'est lui qui crée en nous. Maabed enseignait en consequence que les actions des hommes devaient se rapporter aux hommes, qui en sont absolunient les maîtres. Ce docteur sut déséré à Hedjadj, gouverneur de Basra, qui le fit mourir. - Ibn Aoun, un des plus celèbres docteurs du musulmanisme, ne saluait point les cadariens, disant qu'ils étaient les mages ou les manichéens de l'islamisme, parce qu'ils admettaient deux principes, Dieu et l'homme. Schaabi disait que, pour n'ére point cadarien ou motazale, ce qui est la même chose, il faut rapporter à Deu toutes les bonnes actions, et les mauvaises à l'homme.

CADEM, le pied ou CADEM SCHÉRIF, le pied sacré. C'est une pierre qui porte l'empreinte d'un pied d homme. Relique vénérée des musulmans, qui la considèrent com e la trace du p.ed de Mahomet; mirac.e opéré par le prophète dans les premières annees de sa mission. Elle est conservée à Constan-

tinople.

CACODÉMON. Le mot démon, δαίμων, signifiant proprement esprit, ange, quand on voulait spécifier un mauvais ange; on usait assez souvent du complexe cacodémon, κακοδαίμων, qui signifie mauvais génie, commé agathodémon, ἀγαθοδαίμων, désigne un bon genie. Dans le style biblique et ecclésiastique, on emploie communément le terme démon pour désigner le cacodémon, ou mauvais auge. Les astrologues donnent le nom de cacodémon à la douzième mansion ce-

leste, parce qu'ils n'en tirent que des presages sinistres.

CACOUBAU, un des dieux du Japon, pa-tron de la secte dite neugori.

CADAMESES, secte inusulmane qui habile les montagnes, aux environs de Tripoli de Syrie. Ce sont des espèces d'idelatres. On assure que leur culte unique est d'adorer les parties sexuelles de la lemme; muis on ignore comment ils pratiquent cet acte

elrange de religion.

CADI oc CADHI, que l'on prononce aussi (asi: c'est, chez les musulmans, un juge qui decide de lous les points de droit, et même de ceux de religion, par appel cependaut au moufti, qui est juge souverain, en cette matière. Dans la Perse et dans l'Inde, le cadi est soumis au scheikh-el-islam. Il préside aux contrats de mariage, veille à la rente des immeubles; et les écrits passés devant lui el revêtus de son sceau deviennent

pièce aurbentiques.

CADISADELITES, sectaires musulmans quine me sont connus que par la relation de Ricault. Cet historien rapporte que l'auteor de leur secte s'appelait Birgali-liffendi, li introduisit l'usage de plusieurs cérémonies dans les inhumations; entre autres celle par laquelle l'iman, qui préside à la sépulture, trie aux oreilles du mort qu'il se souvienne qu'il n'y a qu'un Dieu et qu'un prophète. Il mali que les cadisadélites ont importé dans le musulmanisme plusieurs croyances et plu-neurs pratiques des chrétiens, entre autres lime du purgatoire et la prière pour les morts; en effet, Ricault assure que la plupart d'entre eux sont des Russes et d'autres drétiens renégats. Ils imitent la manière de tivre au tère et mélancolique des storciens, frient la bonne chère, la musique, les diverlissements, et affectent un air et un mainben grave. Ils parlent incessamment de Dieu en public et en particulier, et répètent conlimuellement ces paroles : La Ilah illa Allah illn's a point d'autre Dieu que Dieu). Il s'en frouve quelques-uns parmi eux qui passent les nuits entières assis, et tiennent leur corps Penche vers la terre, sans autre exercice que de re, é er ces paroles d'un ton triste et lamentable. Ils sont extraordinairement eracts et ponctuels à observer les règles de leur religion. Enfin, au rapport du même gre. Ils sont grands admirateurs d'euxnemes, et méprisent souverainement ceux lui n'appartiennent point à leur secte. lis ne les saluent presque point, et ne souffrent eur entretien qu'avec peine. Ils ne marient leurs enfants qu'avec ceux qui font professon de leur croyance. Ils excommunient cux d'entre eux qui ne se conduisent pas suivant les fègles qui leur sont imposées. hi soul pour la plupart marchands ou arlisans.

Ceux qui vivent sur les limites de la Honfre et de la Bosnie sont presque tous soldals, et out conservé plus que les autres des pratiques ou christianisme. Ils lisent l'Evangile en esclavon, qui est leur langue; mais ils apprennent aussi l'acabe pour lire le Coran. Ils boivent du vin pendant le ramadhan, qui est le mois du jeune pour les musulmans; mais, pour ne point donner de scandale, ils n'y mettent ni cannelle ni autre drogue; alors, disent-ils, c'est une liqueur permise. Ils aiment les chrétiens, et les protégent autant qu'ils peuveut contre les avanies et les violences des Turcs. Ils croient que Mahomet est le Saint-Esprit promis par Jésus-Christ, et que la descente du Saint-Esprit au jour de la Pentecôte a été le type et la figure de la venue de Mahomet. Ils assurent que dans tous les passages de l'Evangile où se trouve le mot Hapaulntos, il de peut s'entendre que de leur prophète, à l'oreille duquel le pigeon blanc a si souvent révélé le véritable chemin qui conduit les hommes à la possession du souverain bien. Ils ont les images en horreur, aussi bien que le signe de la croix; ils pratiquent la circoncision et se servent de l'exemple de Jésus-Christ pour l'autoriser. Il paralt que les Turcs les considèrent comme chrétiens, car ils les out soumis aux mêmes taxes que ces derniers.

CADISCH, c'est-à-dire sanctification. C'est une des plus anciennes prières judaïques, écrite en chaldéen, dans laquelle on demande à Dieu la sanctification de son nom, le rét blissement de son règne, etc., et qu'on repète souvent dans le service divin, commo la plus importante; et le peuple est obligé de répondre plusieurs sois Amen. Cette priète est divisée en petit cadisch, en cadisch de yéhê schelama, en cadisch de rubbins, et en cadisch de titcabbal (1). Elle n'est récitée que par le ministre ou celui qui ossicie à sa place, ou par quelqu'un qui est en deuil de ses pa-rents, et lorsqu'il y a dix personnes dans l'assemblée, Le cadisch des rabbins ne se dit qu'après quelque passage des rabbius, et le cadisch de titcabbal n'est dit que par le ministre ou celui qui ossicie à sa place, et une seule fois à chaque prière.

Petit cadisch a Que le grand nom (du Seigneur) soit gloritié et sanctifié dans le monde, qu'il a crée comme il a voulu ; qu'il établisse son règne, qu'il lasse germer son salut, et qu'il approche de nous son Messie, dans votre vie et dans vos jours, et dans la vie de

toute la famille d'Israel, promptement et dans un temps prochain; et dites Amen.

« Que son grand nom suit beni à jamai« et dans tous les siècles ; que le nom du Saint, béni soit-it! soit beni, soit loué, soit gloriflé, soit exalté, soit respecté, soit rendu sublime, et soit célébré au-dessus de toutes les bénédictions, cantiques, lonanges et consolations qu'on puisse dire dans le monde; et dites Amen. x

Cadisch yehe schelama. On dit le polit cadisch comme ci-dessus, et on ajoute ce qui suit : « Que la grande, paix du ciel, la vie, l'abondance, le salut, la consolation, la délivrance, la guérison, le rachat, le pardon;

<sup>(1)</sup> Presque tous ces noms sont les paroles chaldarques initiales de chaque prière.

l'explation et le soulagement, soient à nous et à tout le peuple d'Israël; et dites Amen.

« Celui qui met la paix dans les cieux, mettra lui-même, par ses miséricordes, la paix sur nous et sur tout Israël, Amen. »

Cadisch des rabbins. On dit le petit cadisch comme ci-dessus, et avant le second alinéa on ajoute: « Que la grâce, la miséricorde et la clémence du Maître des cieux et de la terre se répandent sur Israël, sur nos docteurs, sur leurs écoliers et sur les écoliers de leurs ócoliers, qui s'occupent à méditer la sainte loi, tant ceux qui sont dans ce lieu-ci que dans tout autre lieu. Que cette même grâce, dis-je, se répande et sur nous, et sur vous, et sur eux; et dites Amen.

« Que la grande paix, » etc.

Cadisch de titeabbal. On dit le petit cadisch comme ci-dessus, et avant le second alinéa on ajoute: « Que les prières et les supplications de toute la maison d'Israël soient reçues de leur Père, qui est dans le ciel; et dites Amen.

« Que la grande paix, » etc.

Il y a encore une formule de cadisch, qui ne se dit que dans le jour de jeune du mois d'ab, et après la sépulture d'un mort. La voici:

« Que le grand nom (du Seigneur) soit sanctifié et glorifié, lequel doit un jour renouveler le monde, ressusciter les morts, réédifier son temple, racheter les vivants, rebâtir la ville de Jérusalem, déraciner le culte des idoles de la terre, et rétablir dans sa gloire, sa splendeur et sa magnificence, le glorieux culte du Seigneur, dans votre vie, dans vos jours, et dans la vie de toute la famille d'Israël, promptement et dans un temps prochain; et dites Amen.

« Que son grand nom soit béni, etc.

« Que l'épée, la famine et la mortalité finissent, et que les mauvaises infirmités s'éloignent de nous, de vous et de tout le peuple d'Israël; et dites Amen.

« Que la grande paix du ciel, la vie, l'abondance, le salut, la consolation, la délivrance, la guérison, le rachat, le pardon, l'expiation et le soulagement, soient à nous et à tout le peuple d'Israel; et dites Amen.

« Celui qui met la paix dans les cieux, mettra lui-même, par ses miséricordes, la paix sur nous et sur tout I-raël. Amen. »

CADMILLUS, CAMILLUS ET CASMILLUS, un des dieux Cabires. Voy. ce mot. — Quelques-uns l'out pris pour Mercure, considéré comme divinité d'un ordre inférieur et remplissant auprès des dieux toutes les fonctions de la domesticité. Cadmillus est un nom d'origine phénicienne, comme celui des Cabires, et sign fie oriental.

On donnait aussi ce nom à un jeune enfant qui servait le prêtre de Jupiter, et en général à toute la jeunesse des deux sexes employée dans les fonctions inférieures du culte.

CADMUS, fils d'Agénor et de Téléphassa. Mythe essentiellement oriental. Ce nom même signifie oriental; il pourrait également se traduire par antique (DTP, cadem). Les

noms de son père et de sa mère ont pareillement une physionomie phénicienne, c'estpourquoi les Grecs le font venir de la Phénicie. Il quitte sa patrie pour se mettre à la recherche d'Europe, sa sœur, enlevée par Jupiter, conception mythologique infiniment précieuse. Il arrive en Grèce, consulte l'oracle de Delphes sur le succès de sa mission, et reçoit l'ordre de bâtir une ville à l'endroit où une génisse le conduirait; il rencontre cette génisse dans la Phocide, il la prend pour guide, et à l'emplacement où elle s'arrèle il bâtit une ville sur le modèle de la Thèbes d'Egypte, et à laquelle il donne le même nom. Il envoie ensuite ses compagnons puiser le l'eau dans une forêt consacrée à Mars, afin d'offrir un sacrifice à Pallas; mais un dragon, fils de Mars, les dévore. Cadmus venge leur mort en tuant le monstre, et par le conseil de Minerve, il en sème les dents. Bientôt il sort de ces dents des hommes armés qui l'assaillirent d'abord, mais tournèrent bientôt leur fureur contre eux-mêmes, et s'en retuèrent, à l'exception de cinq, qui lui aidèrent à bâtir sa ville. Il épousa Harmonie ou Hermione, dont il eut plusieurs enfants. Il est facile de soulever le voile de cette a légorie. Cadmus et ses compagnons cherchent dans la Grèce un canton fertile en pâturages et propre à l'éducation des troupeaux; il le trouve dans les campagnes opulentes de la Béotie. Les paysans, jaloux, s'arment contre ses compagnons et les mettent à mort. Il parvient à conclure la paix avec eux, et oblient leur coopération pour l'édification de la nouvelle cité; mais des dissensions s'élèvent parmi les travailleurs, qui d'abord se révoltent contre lui; mais, ne pouvant parvenir à s'entendre, ils finissent par se détruire mutuellement, à l'exception d'un petil nombre, qui furent les ancêtres des Thébains. Enfin, l'harmonie ayant régné parmi eux, la cité commença à seurir. A partir de ce moment, nous ne le voyons p us courir à la recherche de sa sœur charnelle, parce qu'ici le mythe est devenu histoire. En esset, il lui était parfaitement inutile de pousser ses courses plus loin, il avait trouvé l'Europe. C'est lui encore qui apprit aux Grecs l'usage de l'écriture en leur donnant des lettres empruntées à l'alphabet phénicien, dont il conserva à peu de choses près l'ordre, la fi-ure et la dénom nation. On lui attribue encore l'invention de fondre les métaux, c'est-à-dire que cet art fut aussi importé de l'Orient.

CADOLUS, un des dieux Cabires, connu aussi sous le nom de Cadmillus. Voy. Ca-

CADRIS, religieux musulmans, fondés par Abd el Cader Guilani, mort à Bugdad l'an 561 de l'hégire (1165 de Jésus-Christ). Il était gardien du tombeau de l'imam Abou Hanifa, et passait pour un grand jurisconsulte et un profond philosophe. Les cadris appartiennent à la congrégation d'Ali; ils portent des vêtements de feutre noir. On les distingue aussi à leur turban, dont la mousseline forme six plis, et sur lequel sont brodées ces paroles: Il n'y a point d'autre Dieu que Dieu. Ils

laissent croître leurs cheveux, en mémoire de ce que pratiquaient Mahomet et plusieurs de ses disciples. Ils exécutent leur danse religieuse en se tenant par la main, en avançant toujours du pied droit, et en donnant à chaque pas aux mouvements du corps beaucoup plus d'action et de force. Voy. DERWISCH. Ce sont de tous les derwisch ceux dont la danse est la plus frénétique; ils se mettent quelquefois tout nus, se frappant avec des lanières jusqu'à ce qu'ils soient couverts de sang, et répétant sans cesse le mot hai, c'està-dire vivant, un des attributs de Dieu. D'autres fois, semblables à des chiens enragés, ils tombent par terre, la bouche pleine d'écame et le corps ruisselant de sueur. Le fameux vizir Kiuperli, trouvant de l'indécence dans ces sortes d'exercices, supprima l'ordre. Mais à peine fut-il mort, qu'on le rétablit. Tous ceux qui veulent être admis dans cet

ordre reçoivent en y entrant un petit fouet te bois de saule vert, du poids de quatre unts drachmes. Ils le portent toujours pendu à leur ceinture, et règlent le poids de leur sourriture à celui de ce fouet, en sorte que a sportule diminue à proportion que le bois terient plus léger en se séchant. Chaque cairi est obligé de faire chaque année une ntraite de quarante jours. Il s'enferme alors dans une petite cellule, et n'est visible pour qui que ce soit. Ces religieux s'arrogent le droit de s'enivrer de vin, de liqueurs et d'oplum, pour être en état de soutenir leur danse ridicule pendant un jour entier. Ils ont d'ordinaire l'esprit fort subtil, sont grands sophistes et grands hypocrites. On leur permet de sortir du couvent pour se marier; alors ils changent d'habits, et, pour se faire recon-altre, ils y mettent des boutons noirs. Autrefois les cadris étaient extrêmement considérés, tant parce que leur conduite était plus régulière qu'à cause de la sainteté unirersellement reconnue de leur fondateur, à qui même on attribuait le don des miracles. On raconte qu'Ahmed Rufay, autre chef d'ordre religieux, ayant mis ses jambes dans un brasier ardent, fut guéri à l'instant par la retu du souffle, de la salive et des prières d'Abdel Cader Guilani. L'ordre des cadris est considéré comme un des ordres cardinaux, que les musulmans appellent pour cette raison oussoul.

CADUCÉR, baguette entrelacée de serpents qui forment ensemble une espèce d'arc à la partie supérieure, et surmontée de deux airons. C'est l'attribut ordinaire de Mercure. Un rapporte qu'il reçut d'Apollon le caducée en échange d'une lyre à sept cordes dont il lui avait fait présent. Cet échange de cadeaux mit fin à une dissension qui s'était élevée entre eux. Cependant il paraît qu'à cette époque la verge n'était pas encore entourée de serpents. Voici, au rapport des mythologues, comment lui vint cet appendice: Mercure resontra un jour sur le mont Cythéron deux expents qui se battaient; or, comme sa bafuelle avait la vertu d'apaiser les dissensions, il la mit entre les deux combattants; ces serpeats s'entortillèrent à l'entour et s'entre-

DICTIONN. DES RELIGIONS. 1.

baisèrent en signe de réconciliation. Cette légende, qui n'est pas absolument improbable, parut trop simple à d'autres. Ils dirent que Rhéa, pour échapper aux poursuites de Jupiter, amoureux d'elle, se changea en couleuvre; mais le dieu, non moins habile, se métamorphosa en serpent, et la poursuivit avec une nouvelle activité. Mercure, les ayant rencontrés, trouva moyen de les réconcilier et de les réunir avec son caducée.

Le caducée n'était pas regardé seulement comme l'emblème de l'union et de la paix; c'était encore le symbole de l'éloquence. Les serpents désignent la prudence, si nécessaire à l'orateur; et les deux ailerons marquent la sublimité et l'entraînement de la diction. Le privilége attribué au caducée d'apaiser les querelles convient aussi parfaitement à l'éloquence. Mercure n'est pas le seul dieu auquel, on ait donné le caducée. Cette verge merveilleuse fut mise aussi quelquefois entre les mains de Bacchus, parce qu'on prétendait qu'il avait réconcilié Jupiter avec Junon, œuvre difficile, et chef-d'œuvre de négociation. On donnait aussi au caducée la propriété de provoquer le sommeil ou de l'écarter, de conduire les âmes aux ensers et de les en retirer. Lorsque les ambassadeurs romains portaient des propositions de paix, ils avaient à la main un caducée d'or; c'est pourquoi on les appelait enduceatores. On prétend que le mot caducée vient du latin cadere, tomber, parce qu'il avait la propriété de faire tomber les querelles. Les sauvages de l'Amérique septentrionale

Les sauvages de l'Amérique septentrionale ont une espèce de caducée appelé ordinaire-

ment CALUMET. Voy. ce mot.

CÆCULUS, fils de Vulcain et de Préneste; il naquit d'une étincelle de feu qui vola de la forge de son père dans le sein de sa mère. Celle-ci le nomma Cuculus, myope, ou parce qu'il avait de très-petits yeux, ou parce que la fumée les avait endommagés. Elevé parmi les bêtes sauvages, il fut trouvé au milieu du feu sans rien souffrir des sammes, ce qui confirma sa naissance. Quelques incrédules ayant voulu la lui contester, Vulcain cut recours aux foudres de son père, et les fit tomber sur ces téméraires. Suivant une autre version, Cæculus, étant parvenu à l'adolescence, ne vécut pendant quelque temps que de brigandages, et finit par bâtir la ville de Préneste. Ayant donné des jeux publics, il exhorta les citoyens à fonder une autre ville; mais comme il ne réussissait pas à les persuader, parce qu'on ne le croyait pas fils de Vulcain, il invoqua ce dieu, et l'assemblée ful aussitôt environnée de Cammes, ce qui la saisit d'un tel esfroi, qu'elle promit de saire tout ce qu'il voudrait.

CAF. Cette montagne, qui n'est autre que le Caucase, était regardée par les auciens Arabes et Persans comme une montagne merveilleuse, dont ils faisaient les plus étranges récits. Ainsi elle était censée entourer le globe de la terre tout entier, à tel point que pour exprimer toute l'étendue du monde terrestre, ils disaient, depuis Caf jusqu'à Caf Le Caf a pour fondement une pierre appelée

sakhrat, dont il est fait mention dans le Coran, au chapitre de Locman; et c'est de cette pierre que le sage Locman disait que quiconque en aurait seulement le poids d'un grain ferait des miracles. Le sakbrat est formé d'une seule émeraude, et c'est de sa réflexion que le ciel nous paralt azuré. Lorsque Dieu veut exciter un tremblement de terre, il commande à cette pierre d'imprimer un mouvement à quelqu'une de ses racines, et ce mouvement fait trembler, quelquesois même entr'ouvrir la terre. La terre est située au centre de la moutagne de Caf, qui lui sert d'anneau et de cadre, sans quoi elle n'aurait pas de consistance et les hommes ne pourraient l'habiter; mais pour y parvenir, de quelque endroit du globe que ce soit, il faut traverser d'immenses espaces de contrées ténébreuses, où jamais ne pénè-tre la lumière du soleil, ce qui fait que nul homme ne peut y arriver s'il n'est conduit par une intelligence supérieure; cependant tout s les autres montagnes de la terre en tirent leur origine. Le Caf est la demeure de dix-buit sories d'êtres supérieurs aux hommes par leur nature, tels que les djinns, les dews, les péris ou fées, les ghoules, etc. C'est là que ces génies ont été confinés, après avoir été subjugués par les premiers héros de la race d'Adam. Ils y ont quatre villes principales : le jardin d'Iram, la ville d'or, la ville d'ar-gent et la ville d'hermine. Le géant Sour-khradj, de la race des dives, était roi de ce pays-là vers le temps d'Adam et de Seth, et il avait pour principal ministre Roucail, un des enfants d'Adam. Le dive Argenk y régna aussi du temps de Tahmourat, qui lui sit la guerre ; il avait bâti un superbe palais dans la ville d'Aherman, avec une galerie dans laquelle étaient peints les portraits de toutes les créatures douées de raison qui avaient habité la terre avant Adam.

CAGOT. Ce terme injusieux sert à désigner un faux dévot, grossièrement hypocrite et qui cherche à couvrir ses vices sous un semblant affecté de religion. Le terme de cagot renchérit sur celui de bigot, car ce dernier indique plus communément l'homme superstitieux, ou qui veut paraître dévot sans cependant vouloir par là dissimuler des défauts essentiels. Le bigot peut quelquesois n'être pas hypocrite; le cagot l'est toujours. On croit que le mot cagot est formé de canis gethus, chiea goth. C'est le nam que l'on donne aussi à quelques débris d'une race malheureuse qui subsistent encore dans quelques-uns de nos départements du midi, et qu'un absurde préjugé fait considérer comme des parias. Les populations voisines ne veulent avoir aucune communication avec eux; on leur assigne des places séparées même à l'église, où chacun est égal devant Dien. Les chroniques les désignent encure sous les dénominations de caqueux, cacous, capos, gaffos, pezitas, gahétas, cahets, termes de mépris qui signifiaient lépreux, et dont quelques-uns s'appliquaient également aux juiss. On les appelait aussi colliberts (collibertus, esclave affrauchi), et aussi canards, parce qu'ils de-

......

vaient porter sur leurs habits une patte de canard pour se faire reconnaître. CAILARUS, divinité de la Germanie et des

Gaules, que l'on croit avoir présidé à l'en-

graissement des bestiaux.

CAILLES. Les Phéniciens offraient à Hercule des cailles en sacrifice, parce que, disaient-ils, ce héros ayant été tué par Typhon, Iolaus lui rendit la vie avec l'odeur d'une caille. Latone, persécutée par Junon, fut changée en caille par Jupiter, et se rendit dans l'île de Délos à la faveur de cette méta-

morphose.

CAIN, fils ainé d'Adam, et le premier qui ait souillé la terre par le sang humain. Il était laboureur, et son frère Abel était berger. Le Seigneur ayant agréé le sacrifice du plus jeune et rejeté celui de son frère, sans doute parce que la disposition de leur cœur n'était pas également pure, Cain en conçut une ja-lousie violente, qu'il crot pouvoir étouffer dans le sang de son frère. Mais à peine eutil commis le meurtre que Dieu lui demanda: « Qu'as-tu fait de ton frère? — En suis-je done le gardien? » répondit Cain. - Mais Dien reprit : « Qu'as-tu fait? Voilà le sang d'Abel qui crie vers moi de la terre où ta l'as répandu. Maintenant donc tu seras maudit sur la terre; lorsque tu la cultiveras, elle me te donnera point ses fruits. Tu seras errant et vagabond par le monde. » Caïn repartit à Dieu : « Mon crime est trop grand pour en obtenir le pardon; voilà que vous me ban-nissez de la face de la terre; je fuirai donc voire présence, errant par toutes les contrées, et quiconque me rencontrera me lucra. » — « Non, lui dit le Seigneur; mais quiconque tuera Cain sera puni au septuple. Alors le Seigneur lui imprima un signe post empécher qu'il ne fût tué. H s'emait donc bourrelé de remords; il se maria néanmoins, eut une longue et nombreuse postérilé, qui fut, plusieurs siècles après, engloutie par le déluge en punition de ses désordres. Plusieurs croient que Caya fut tué par Lamech, un de ses descendants. Voy. notre Dictionnaire de la Bible, art. CAYN.

Il est digne de remarque que l'histoire de Carn et d'Abel se retrouve au commencement des cosmogonies de plusieurs peuples; car. sans parler des traditions arabés, qui ont pu être calquées sur le récit de la Bible (Voyce CABIL), on retrouve des légendes analogues chez les Mexicains et dans un certain nombre des iles de l'Océanie, entre autres dans la Nouvelle-Zélande, en Mouri-Moua, une des principales divinités du pays, tue et mange Mani-Potiki, son propre frère; et dans l'ic de Tonga, où l'histoire de Toubo offic de frappantes analogies avec nos livres saints. Voy. Cosmosonie et Tangaloa. Voy. 80551 notre Dictionnaire des Sciences eccultes, art.

CAYN.

CAINITES, hérétiques du 11° siècle, afisi nommés de la vénération qu'ils avaient pour Carn. Leur doctrine était la conséquence des conceptions des valentiniens et des sectes qui admettaient deux principes. Ainsi, pour etpliquer d'où venait la différence que l'on ob-

permit dans l'esprit et le caractère des hommes, ils supposaient que les deux principes traient produit Adam et Eve; que chacun de tes principes, ayant pris un corps, avait eu cutile commerce avec Eve; que les entants pes de cette union avaient chacun le caraclère de la paissance à laquelle ils devajent la rie; ils expliquaient par ce moyen la diffé-resce du caractère de Caya et d'Abel et de ions les hommes.

Abel ayant marqué beaucoup de soumission au Dieu créateur de la terre, ils le reardiest comme l'ouvrage d'un dieu qu'ils apelaient Histère. Cain, au contraire, qui arait toé Abel parce qu'il servait ce Dieu résteur, était donc lui-même l'ouvrage d'un principe ou dieu supérieur; en conséquence, le honoraient Caïn comme le premier des ages. Par une suite naturelle de cette doctrise, ils vénéraient tous ceux qui étaient mdamnés dans l'Ancien Testament, Cara, h Sodomites, Esaü, Coré, qu'ils regardaient onne enfants de la sagesse et ennemis du principe créateur. Judas était encore un de kun saints; lui seul connaissait le mystère de la création des bommes : c'est pourquoi il trait livré Jésus-Chr st, qui était venu pour consolider la puissance du Créaleur.

Pour être sauvé, il fallait, suivant eux, s'a-Andonner à tous ses désirs, et ils mettaient la perfection à commettre hardiment les infinies les plas abominables : ils dissient que checune de ces actions avait un ange tulébire qu'ils invoquaient eu la commettant. Ils mient aussi leurs livres sacrés, entre auires l'Evangile de Judas et le livre de l'Asmion de saint Paul. Vegez notre Dictionpire des Hérésies, art. CAYNITES.

CAIRN ou CARNE, monuments sacrés des ncens Irlandais ; c'étaient des monceaux actices on de petites collines naturelles que tes penples consacraient au Soleil, et sur lesquels ils accomplissaient leurs rites religieux. O montre encore un grand nombre de ces

Coirus en Irlande.

CALABIS, chanson et dans e des Laconions, en mage dans le temple de Diane Déarrhéaus on Derrhiatis. Peut-être est-ce la même que la danse nommée ailleurs calabrisme.

CALAIS ET ZETHES, personnification de des sortes de vent chez les Gracs; l'un de 🗠 deux noms signifie celui qui souffle fort, d l'autre coini qui souffe doucement. Enlants de Borée et d'Orithyie, ils se convrirent de floire dans l'expédition des Argonautes, délitterent Phinée, leur boau frère, des Harpies qui le tourmentaient, et même auraient luc ces viseaux immondes, si ane voix inconne ne leur où délendu, au nom des dieux, de les poursuivre plus loin. Au celour de la Colchide, pendant qu'on célébrait les jeux fanèbres au l'honneur de Pélias. Hercale leur chercha querelle et les tua. Les deux, touchés de lour sort, les changèrent en ces vents qui précèdent de neuf jours le kver de la Canicule; ce qui leur a fait donner Pir les Grecs le surnom de prodromes, pnécurours. Les poètes les représentent les trales couvertes d'écailles dorées, des giles

anx pieds et une longue chavelure azurés. CA-LA-LA, un des doux génies un démons ani appararent à Thich-es (le Bouddha des Annamites), et l'initièrent à la doctrine qu'ils devaient précher. L'autre génie s'appelait A-la-la.

CALAMÉES, Mes quel'on célébrait à Cyzique, au mois de calaméon, qui correspend à la fin d'avril et en grande partie au meis de mai, époque où les céréales, ayant monté en toyaux, calamus, commencent à fleurir. C'est pourquoi on y offrait des sacrifices à Cérès.

CALANDOLA, nom da grand prêtre chez les Jagas, pemple d'Afrique, dont il est aussi le général. Ses longs cheveux cont ornés d'un grand nombre de coquilles qu'ils appellent bambes. Le collier qu'il porte au cou est composé d'une autre espèce de coquilles très-chères qu'on nomme messos. Son vêtement ou pague est fait d'une étoffe de palmier dont la finesse égale celle de la soie. Son corps est environné d'une sorte de chapelet dopt les grains sont des œufs d'autruche; il est d'ailleurs frotté de graisse humaine, peint de rouge et de blanc, et bigarré de diverses figures. Il a des morceanx de cuivre de la longueur de deux pouces passés dans le nez et dans les oreilles. Il est ordinairement environné de treate femmes, qui perteut ses armes et d'antres objets à son usage. Quelquesmacs d'entre elles sont chargées de lui verser à boire et de lui présenter la coupe; et, forsqu'il boit, toutes se jettent à genoux et chantent en battant des mains. Ce général entrelient parmi ses troupes la plus sévère discipline; il ne manque jamais de consulter son mokisso, 🗪 dieu, lorŝqu'il est sur le point de livrer bataille ou de tenter quelque nouvelle entreprise. Dans cette consultation, qui est précédée et accompagnée de beaucoup de cérémonies, on immole einq chèvres, cinq chiens, einq vaches et autant d'hommes, dont deux sent égorgés hors du camp.

CALANO, épreuve en usage dans le Monesolapa. C'est une boisson fort amère, que l'accusé doit avaler d'un seul trait, et rendre à l'instant, suns qu'il lui en reste une seule zouite dans l'estomac. S'il ne la rend qu'avec peine et après des efforts réilérés, il est tenu pour coupable. On retrouve cotte épreuve

dans le Congo, sous le mem de bonda. CALAOMÉES, sétes célébrées en l'honneur de Diane dans la Laconie.

CALASIRIS, vétement sacrréotal en usage chez les Egyptions et les Phéniciens. Les sacriticateurs le portaient noué sur le con et pendant jusqu'aux talons. CALATHUS, un des attributs de Proser-

piae ; c'est un boisseau qu'elle porte sur la idic; il est fait en forme de vase on de pa-mier, et rappelle la corbeille où la déesse petiait des Mours qu'elle cueillait lorsque Plutan l'enteva. Les ouvriers se servaient d'un calathus semblable, fait de jone ou de hois leger, pour y mettre feurs faines; il était spécialement consucré à Minorve, qu'on regardait comme l'inventrice des ouvrages fails à l'aiguille,

CALATORES, espècede bedeaux, qui, pendant la célébration des mystères, chez les païens, faisaient cesser les travaux, et maintenaient l'ordre parmi les assistants.

CALATRAVA (ORDRE MILITAIRE DE). Il fut un de ceux qui au moyen âge défendirent le ohristianisme contre l'invasion musulmane. La ville de Calatrava en Espagne, ayant été prise sur les Maures l'an 1147, avait été donnée aux templiers; ceux-ci, désespérant de la conserver, la rendirent au roi Sanche III. Alors un religieux de Citeaux, D. Didace Velasquez, la sit demander par son abbé D. Raimond, qui passe pour l'institut ur de l'ordre. Sanche lui accorda sa demande, en 1158. Le nouvel ordre fut d'abord composé de frères convers de Citeaux; mais, à la mort de l'instituteur, en 1163, les chevaliers, tout en demeurant soumis à Citeaux, ne voulurent plus de moines parmi eux. Les chevaliers de Calatrava rendirent de grands services, et se distinguèrent dans un grand nombre de combats et de sièges, jusqu'à la malheureuse bataille d'Alarcos, en 1193, où ils restèrent presque tous sur le champ de bataille. Leur ville fut prise, et le siège de l'ordre transporté successivement à Cirvelos, à Salvatierra, à Quirita; enfin il rentra à Calatrava en 1212. Le grand mattre de Calatrava était très-puissant en Espagne; c'est ce qui donna de l'ombrage à Fordinand et à Isabelle, qui, en 1486, firent signifier aux chevaliers, qui allaient élire un grand maître, une bulle d'Innocent VIII qui déclarait se réserver cette nomination. Voy. notre Dictionnaire des Ordres religieux, art. Calatrava

CALAZOPHYLACES, prêtres grecs institués par Cléon, dont les fonctions consistaient à observer les grêles et les orages, pour les détourner par le sacrifice d'un agneau ou d'un poulet. Au défaut de ces animaux, ou s'ils n'en tiraient pas un augure favorable, ils se découpaient le doigt avec un canif ou poinçon, et croyaient ainsi apaiser les dieux par l'effusion de leur propre sang. Les Ethiopiens ont, dit-on, de semblables charlatans, qui se déchiquètent le corps à coups de couteau ou de rasoir pour obte-

nir la pluie ou le beau temps.

CALCHAS, célèbre prophète des anciens Grecs; il tenait son inspiration d'Apollon, qui lui avait accordé la connaissance du passé, du présent et de l'avenir. Il eut part aux deux plus fameuses expéditions qui signalèrent l'antiquité grecque : la conquête de la toison d'or, et le siège de Troie. L'armée des Grecs, qui s'était rassemblée pour cette dernière expédition, le prit pour son devin et son grand prêtre. La flotte se trouvant retenue par le calme dans le port d'Aulide, on consulta Calchas, qui, ayant vu un serpent monter sur un arbre, y dévorer neuf petits oiseaux dans un nid avec leur mère, et être ensuite lui-même changé en pierre, prédit que le siège durerait dix ans, et que les vaisseaux ne pourraient appareiller qu'après qu'Agamemnon, ches de l'armée, aurait sacrifié le ligénie, sa propre fille : coup hardi

de profonde politique, selon Saint-Foix, qui prête au devin le raisonnement suivant: « Osons demander le sacrifice de la fille d'Agamemnon, le plus puissant prince de la Grèce. Si ce trait d'audace me réussit, me voilà reconnu pour l'organe sidèle et infaillible des volontés du ciel. Je dominerai sur les rois : ils seront contraints de s'humilier devant moi, en voyant la superstition toujours prête à marcher à ma voix, et tenant sans cesse un glaive sacré suspendu sur leurs têtes. » L'événement ayant en effet réuss! suivant ses prévisions, il jouit dans l'armée confédérée d'un crédit immense; rien d'important n'était conclu sans son avis ; et l'on a tout lieu de croire que souvent il concertait avec Agamemnon et Ulysse le sens de ses oracles. Après la prise de Troie, il revint dans sa patrie, où il se promettait une longue vie, car il lui avait été prédit qu'il ne mourrait qu'après avoir trouve un devin plus habile que lui. Mais il mourut de chagrin, à Colophone, ville d'Ionie, pour n'avoir pu deviner les énigmes du devin Mopsus. On prétend qu'il laissa une fille nommée Lampusa, qui se distingua dans la science de son père, et fut depuis la sibylle de Colophone.

CALENDARIE, surnom de Junon chez les Romains, parce que les calendes de chaque mois lui étaient consacrées et qu'on lui of-

frait alors des sacrifices.

CALENDERS, espèce de derviches ou religieux mahométans répandus dans la Turquie et dans la Perse. Ils tirent leur nom de leur fondateur, Youssouf, surnommé Calenderi, excellent médecin et savant philosophe, qui, dit-on, possédait des vertus surnaturelles au moyen desquelles il faisait des prodiges. C'était un de ces religieux que les musulmans appellent abdal. II allait tête nue et le corps couvert de plaies, et n'avait pour se couvrir que la peau d'une bête sauvage. Il portait à la ceinture quelques pierres bien polies, et à ses bras, au lieu de rubis et 🗖 diamants, des pierres fausses qui jetaient beaucoup d'éclat. Les Calenders sont vœu de pauvreté, d'austérité, d'abstinence complète, s'engagent à voyager continuellement, el vouent une haine éternelle aux autres ordres religieux. Mais aujourd'hui ce ne sont plus que des moines vagabonds, impudents et corrompus, qui prétendent se purifier moralement aussi bien que physiquement par une ablution, et emploient les expédients les plus ridicules pour extorquer les aumônes des sidèles. Ils s'insinuent dans les maisons des riches, et tâchent de gagner leurs bonnes grâces, en s'accommodant à leur humeur, en les amusant par leurs contes et leurs plaisanteries. Leur principale passion semble être la bonne chère; ils disent que la laverace est aussi sainte que la mosquée, que c'est honorer Dieu que d'user librement de ses créatures; sous ce prétexte, ils se livrent aux plus honteuses débauches. Aussi sont-ils généralement méprisés des musulmans, qui leur présèrent d'autres derviches dont la vie est plus réglée. Ces religieux libertins sont même dangereux pour la société, car ils ont

pris une part active à toutes les révolutions politiques de l'Orient, et plusienrs fois ils ont attenté à la vie des sultans.

CALENDES, premier jour de chaque mois dans l'année romaine. Ce nom vient du grec zon, appeler, proclamer, parce que le petit pontife, qui avait chez les Romains la charge

pontife, qui avait chez les Romains la charge d'observer l'apparition de la nouvelle lune, l'annonçait au peuple ce jour-là; c'est ce qu'on appelait aussi, en vieux latin, calaré.

Les calendes avaient cela de particulier, qu'on les comptait dans un ordre rétrograde; le premier jour de janvier était les calendes : ainsi le 31 décembre, pridie calendas : le 30 décembre, (ertio (ante) calendas : le 29, quarto calendas, et ainsi de suite jusqu'aux ides, qui s'énuméraient de la même manière, et efin les nones. Les nones tombaient toujours le sept des mois de mars, mai, juillet et octobre, et le cinq des autres mois. Les ides privaient constamment huit jours après les nones. C'est ce que l'on a compris dans ces vers:

Prima dies mensis cujusque est dicta calendæ. Sex Maius nonas, October, Julius et Mars; Quatuor at reliqui; dabit idus quilibet octo. Inde dies reliquos omnes dic esse calendas, Quos retro numerans dices a mense sequente.

Cette façon de compter les jours du mois et encore en usage aujourd'hui dans la chancellerie romaine. Partout ailleurs il n'en et resté de traces que dans le mot calendrier et dans celui de bissextile que nous donnons aux années où l'on intercalait un jour avant le sixième qui précède les calendes de février; bis sexto (ante) calendas; ce que l'Eglise ca-tholique observe encore, tandis que dans l'usage civil on le place après le 28 février.

On a donné aussi le nom de calendes aux conférences que les prêtres tiennent chaque nois, sur leurs devoirs ou sur des matières ecclésiastiques. Elles paraissent avoir commencé au ix° siècle, comme on le voit ¡ ar les statuts synodaux de Riculphe de Soissons. Maintenant ces calendes ont pris le nom de conférences ecclésiastiques, depuis qu'elles ne sont plus fixées universellement au premier jour du mois.

CALENDES (Fête des), quelquesois nommée ste des Sots ou des Innocents, est plus conaue sous le nom de sête des Fous. Voy. Fous Fête des).

CALENDRIER, table ou almanach qui contient l'ordre des mois, des semaines, des jours et des fêtes qui arrivent dans l'année. Ce nom dérive de celui des calendes ou néoménies des anciens Romains.

La confection du calendrier n'est pas une chose indifférente en soi; les devoirs de la religion s'y rattachent plus encore que ceux de la vie civile : c'est pourquoi la rédaction du calendrier a été confiée partout aux soins des ministres de la religion. Les Juifs, long-lemps eucore après Moïse, n'eurent pas d'autre calendrier que le livre de la Loi, dans lequel étaient consignés tous leurs jours de fètes. Les prêtres faisaient observer soigneu-ement l'apparition de la nouvelle lune, et, lorsqu'on commençait à l'apercevoir, ils sou-

naient de la trompette pour en prévenir le peuple, et lui annonçaient les fêtes et les autres cérémonies religieuses qu'ils devaient pratiquer pendant le cours du mois. Il en était de même chez les Egyptiens et chez tous les autres peuples de l'Orient. Plus tard, lorsque l'on put calculer la durée précise du cours du soleil et de celui de la lune, on dressa des tables astronomiques qui demeuraient entre les mains des prêtres ou qui étaient affichées dans les temples. Le calendrier des Grecs fut moins l'œuvre des prêtres que celui des astronomes, qui l'empruntèrent aux Egyptiens et aux Babyloniens; mais celui des Romains paraît essentiellement religieux; son nom même le prouve : il s'appelait fastes, parce que, comme celui des chrétiens, il indiquait les jours du faire et du non-saire, c'est-à-dire les jours où le travail était permis, dies fasti, et ceux où il était défendu, ne-fasti. Chez les Indiens, la confection de l'almanach est du ressort des brahmanes. Chez les Péruviens, les Aztèques, les Muyscas, c'étaient encore les prêtres qui présidaient à sa rédaction et à sa publication.

L'Eglise catholique s'est servie d'abord du calendrier Julien, ainsi nommé de la résorme opérée par Jules César lorsqu'il était dictateur et souverain pontife. Le concile de Nicée l'avait consacré en quelque sorte, en y déterminant la base du calcul astronomique pour la célébration de la Pâque; mais, en 1582, on s'aperçut que les fêtes n'étaient plus célébrées dans leur temps; celle de Paques, entre autres, au lieu d'arriver, suivant la décision du concile de Nicée, entre la pleine lune et le dernier quartier du premier mois lunaire à compter de l'équinoxe, passait quelquefois au second mois; et par la suite des temps elle eût fini par tomber au solstice d'été, puis à l'équinoxe d'automne, et enfin en hiver. Cette erreur provenait d'une erreur de calcul commise par les astronomes sous Jules César: ils avaient supposé l'année de trois cent soixante-cinq jours et six heures; ces six heures formaient au bout de quatre ans un jour entier que l'on ajoutait aux autres : c'est ce que l'on appelait année bissextile, parce qu'on intercalait ce jour avant le sixième des calendes de mars, que l'on comptait ainsi deux fois (bis sexto calendas). Or ce calcul était trop fort de onze minutés, et cet excédant avait produit, en 1582, une erreur de dix jours. Pour y remédier, Grégoire XIII ordonna de retrancher dix jours après le 4 octobre de cette même année, de telle sorte que le lendemain fût compté pour le 15 au lieu du 5; et pour empécher la même erreur de se renouveler, il fut statué qu'on supprimerait trois années bis extiles dans l'espace de quatre cent deux ans : c'est ce qu'on nomme le calendrier Grégorien, qui fut adopté d'abord par les catholiques; les protestants l'adoptèrent tous dans le courant du siècle dernier. Les Grecs et les Russes sont les seuls qui suivent encore le calendrier Julien, et, pour cette raison, leur année est en retard maintenant de douze jours sur la nôtre : c'est ce que

l'on appelle vieux style et nouveau style.

Dans un ouvrage sur les religions, tel que ce Dictionnaire, que nous cherchons à rendre aussi complet que possible, il est nécessaire que nous donnions les calendriers des principaux systèmes religieux, dans lesquels

on pourra voir d'un seul coup d'œil les jours que chaque nation avait consacrés au culte de la Divinité. Ils détermineront en même temps l'époque fixe où sont célébrées les ifêtes consignées dans cet ouvrage.

### CALENDRIER DES JUIFS.

Selon le Pentatorque, l'amée doit commencer vers l'équisexe du printemps; mais dans le calendrier thalmudique, le seul ac-

22 (Jeàne comme le précédent.)

tuollement en usage, elle commence à la nonvelle lune de l'équinoxe d'automne.

```
23 (Fête en mémoire du rétablis-
    Tismi (septembre-octobre).
                                              sement du culte sous les
   Néoménie, et sête du Nouvel an.
                                              Asmonéens.)
   Seconde fête du Nouvel an.
                                                                                 8
                                                                                   (Jeane pour la version des
 3 Jeune en mémoire de Gédalia ou
                                       25 (Réjouissance pour le recouvrement des lieux envahis par
                                                                                     Septante.)
      Godelias.
                                                                                 9
                                                                                   (Jeune dont on ignore la raison.)
                                                                                  Jeûne pour le siège de Jérusa-
                                              les Cuthéens.)
 5 (Jehne pour la mort d'Akiba et de
                                            (Jeune comme les précédents).
                                                                                     lem par Nabuchodonosor.
      vingt braélites.)
                                        27 (Jour de joie pour le triomphe de R. Johanan sur les Sa-
    (Jeune pour le veau d'or.)
                                                                               13
                                              ducéens.)
                                           ou 30 jours. Néomérie dans les
10 Jeune et sête de l'Expiation
                                              années embolismiques.
      (Kippour).
                                          Kislev (novembre-décembre).
                                                                                18
12
13
                                           Néoménie.
                                           Prières pour la pluie; on les
récite chaque jour jusqu'à
                                                                               21
   Fêtes des Tabernacies ou des
                                                                                42
      Cabanes.
                                              Pàque.
                                                                                23
16
   Seconde fête des Tabernacles.
                                         3 Réjouissance à l'occasion des
                                              statues ôtées du temple sous
    Pendant ces quatre jours on
18
                                              les Asmonéens.
        va à la synagogue, mais il
                                                                               26
49
        est permis de travailler.
                                                                               97
20
                                                                               28
                                                                                   (Fête pour la Réfermation de
21 Hosanna, fête des Palmes.
22 Octave de la fête des Taber-
                                           (Jeune au sujet du .ivre de
                                                                                      Sanhédrin.)
                                              Jérémie déchiré et brûlé.)
                                           Mort d'Hérode, ennemi des
      nacles.
                                                                                    Schabat (janvier-février).
   Réjuuissance pour la loi; Dédi-
                                              sages.
      cace du temple.
                                                                                 1 Néoménie , premier jour de l'at-
                                                                                      née des arbres.
25
26
27
                                                                                   (Fête pour la mort d'Alexandre
                                        40
                                        44
                                                                                      Jannée.)
                                        19
                                        13
                                        44
                                                                                 5
30 Néothénie ; 1° de Markheswan.
                                        16
MARKHERWAN (octobre-novembre).
                                                                                   (Johns pour la mort des justes
                                                                                 8
 1 Néoménie 2º (les lundi, jeudi
                                                                                      d'Israël souz Jossé.)
      et lundi suivante sont jours
                                                                                 g
      de jeune).
                                       20 Oraison pour la pluie.
                                                                               10
                                       21 (Fête du mont Garizim.)
                                                                               11
 34
                                                                               12
                                       93
                                                                               13
   (Jeane pour la première ruine
                                       25 Fête des Lumières; Purifica
                                                                               15 Petit Ponsim; nouvelle senée
                                                                                     pour les arbres. Omission de
cortaines prières dans la syst-
      de Jérusalem.)
                                              tion du temple sous les Ma-
chabées. — Cette sête dure
                                              buit jours. Dans chaque mai-
                                                                                     gogue.
                                              son on allume une lampe à
                                                                               46
                                              huit becs, c'est-à-dire un bec
                                                                               17
                                              le premier jour, deux le se-
                                                                               18
                                              cond, et ainsi de suite.
                                                                               19
                                                                               20
                                       97
                                                                               21
                                       98
                                                                                   (Rejouissance pour la mort de
                                       29 (Semailles.)
30 Néoménie dans les années ré-
16
                                                                                      Nietal drus.)
                                                                                     Johno pour la défaite de la tribu
                                                                               93,
18
                                             gulières embolismiques.
                                                                                      de Benjamin.
                                           TEBETH (décembre-janvier).
    Jutine poor l'expiation
                                                                               25
     fautes commises pendant la
tite des Tabernacies.)
                                           Néoménie.
                                                                               96
                                                                               27
                                           Fin de la sète de la Dédicace.
```

mois intercalaire que l'on célèbre les fêtes marquées pour le mois précédèmt: ainsi c'est le premier Adar qui est cette année-là le mois supplémentaire.

Nisau (mars-assil).

Néoménie.

(letne pour la mort des enfants d'Aaron.)

(ichne pour la mort de Marie sœur de Moise.)

(il lime pour la mort de Marie sœur de Moise.)

15 La Paque. 16 Seconde fête de Pâque.

CAL

29 (Mort d'Antiochus Epiphane.)

ADAR (févrior-mars).

7 (Jeane pour la mort de Moïse.) 8 (Féte des Trompettes pour les

9 (Nême fêle pour les besoins des l'année suivante.)

12 (Fête du martyre de Loilien et Papas.) Elle n'est plus ob-

# Premier Pourim, ou petite fête

il Second Pourins, ou grande fôte

17 (Fuite des Sages sous Alexen-

n (Réjouissance pour la pluie que

B (Dédicace du temple sous Zoro-

28 Révocation de l'édit d'Antiochus.

Néoménie 1 \* dans les années

Nois intercafé iei dans les an-

nées embolismiques; il est

toujours composé de vingtneul jours. C'est pendant ce

Viadar en Amel second.

embolismiques.

Dieu envoya après une grande

50 Néoménie; 1º d'Adar.

Néoménie 2º.

pluies.)

servée. 15 Jeune d'Esther.

des Sorts.

des Sorts.

dre Januée.)

sécheresse.)

babel.)

21

la synagogue, mais il est permis de travailler. 18 49 20 Septième jour de Paques. 21 Fin des fêtes pascales. 22 25 94 25 (Jeûne pour la mort de Josué.) (Prières pour la pluie.) 28 27 30 Néoménie, 1er d'Iyar. Ivan (avril-mai). 1 Néoménie. (Les lundi, jeudi et lundi suivants sont jours de jedne.) (Dédicace de Jérusalem, après Antiochus Epiphane.) (Jeane pour la mort d'Héli et la prise de l'arche.) 12 43 Seconde Pâque, en faveur de ceux qui n'ont pu célébrer la première. (Jetine comme le 10.) Fête de l'Omer, qui a duré trentetrois jours. (Les disciples de Rabbi Akiba sont morts pendant ces trenus-trois jours, et au trente-troisième la mortalité a cessé. On ne marie pas pendant tout cet espace de temps.) 20 21 44 23 24 (Fête de l'Expulsion des Cou-

) Dans ces trois jours on va à

ronnés.)
(Jeûne peur la mort de Samuel.)
Sivan (mai-juin).
Réoméuie.

La Pentecôte ou fête des Semaines. Seconde fête de la Pentecôte.

3

10

43

14

15

Jour de Jose.

49

43

45

46

48

49

(Johns parce que la lampe de seir s'éteignit du temps d'Aches.)



Nota. Les fêtes et les jeunes qui, dans le casendrier précédent, sont marqués entre parenthèses, n'étant pas de rigueur, ne sont pas observés partout.

### CALENDRIERS CHRÉTIENS.

Les personnes qui consultent ce Dictionnaire n'ont pas dû s'attendre à y trouver la nomenclature des saints personnages vénérés dans l'Eglise chrétienne; leur nombre est si prodigieux, que nous avons dû les exclure tous sans exception, d'autant plus que cet ouvrage ne saurait être une vie des saints. Cependant, les hommages qu'on leur rend faisant partie intégrante du culte, nous croyons satisfaire suffisamment à la curiosité la plus exigeante en donnant ici un tableau complet des fêtes observées et des principaux saints vénérés chez les chrétiens. Voy., au Supplément du Dictionnaire des Rites sacrés, art. Saints, le Catalogue universel des saints honorés dans toute l'Eglise.

## CALENDRIERS LATIN, GRÉCO-RUSSE ET PROTESTANT D'ALLEMAGNE.

Nous mettons ces trois calendriers en regard, à cause des nombreux rapports qu'ils ont ensemble; nous ferons toutefois observer, pour celui des Russes, que les Orientaux sont en retard de douze jours quant à l'incidence : ainsi le 1º janvier chez eux est pour nous le 13 du même mois. Voyez Annéz.
Pour le calendrier latin, nous mettons de

préférence les saints insérés dans l'ancien Ordo romain, ceux qui ont. le plus de célébrité et quelques-uns de ceux qui sont spécialement vénérés en France.

Le calendrier gréco-russe et le calendrier protestant d'Allemagne sont tirés de l'almanach de Gotha.

# JANVIER.

|    | Latin.                                    | Gréco-Russe.           | Protestant.          |
|----|-------------------------------------------|------------------------|----------------------|
| 4  | La Circoncision de Notre-Seigneur.        | Circoncision.          | Nouvel an.           |
|    | S. Isidore, évêque d'Antioche.            | Silvestre.             | Abel, Seth.          |
|    | Ste Geneviève de Paris, vierge.           | Malachie.              | Enoch.               |
|    | S. Tite, disciple de S. Paul.             | Com. des 70 Disciples. | Lot.                 |
|    | S. Télesphore, pape et martyr.            | Théophile.             | Siméon.              |
|    | L'Epiphanie de Notre-Seigneur.            | Epiphanie.             | Les Rois.            |
|    | S. Lucien, prêtre et martyr.              | Com. de S. Jean B.     | Isidore.             |
| Ŕ  | S. Apollinaire, évêque d'Hiéraple.        | George.                | Brard.               |
| ğ  | S. Julien et Ste Basilisse, martyrs.      | Polveucte.             | Martial.             |
| 40 | S. Agathon, pape.                         | Grégoire.              | Paul, ermite.        |
|    | S. Hygin, pape et martyr.                 | Théodose.              | Aygin.               |
|    | Ste Tatienne, martyre.                    | Tatienpo.              | Renaud.              |
| 43 | Le Baptême de Notre-Seigneur.             | Hermyle.               | Hilaire.             |
| 44 | S. Hilaire, évêque de Poitiers.           | 45 Mart. en Russie.    | Fólix.               |
|    | S. Paul, premier ermite.                  | Paul, ermite.          | Maur.                |
|    | S. Marcel, pape et martyr.                | Pierre-ès-liens.       | Marcel.              |
|    | S. Antoine, abbé.                         | Antoine.               | Antoine.             |
| 48 | La Chaire de S. Pierre à Rome.            | Athanase et Cyrille.   | Prisque.             |
|    | Marius, Marthe et leurs enfants, martyrs. | Macaire.               | Marius.              |
|    | S. Fabien et S. Sébastien, martyrs.       | Euthyme.               | Fabien et Sébastien. |
|    | Ste Agnès, vierge et martyre.             | Maxime.                | Agnès.               |
| 99 | S. Vincent et S. Anastase, martyrs.       | Timothée.              | Vincent.             |
| 23 | Ste Emérentienne, vierge et martyre.      | Clément.               | Emérance.            |
|    | S. Timothée, évêque et martyr.            | Xénie.                 | Timothée.            |
|    | La Conversion de S. Paul, apôtre.         | Grégoire Thaumaturge.  | Conv. de S. Paul.    |
| 26 | S. Polycarpe, évêque et martyr.           | Xénophon.              | Polycarpe.           |
| 97 | S. Jean Chrysostome.                      | Jean Chrysostome.      | Jean Chrysostome.    |
|    | S. Cyrille d'Alexandrie.                  | Ephraim.               | Charlemagne.         |
|    | S. François de Sales.                     | Ignace.                | Valère.              |
|    | Ste Martine, vierge et martyre.           | Hippolyte.             | Aldégonde,           |
|    | S. Pierre Nolasque, confesseur.           | Cyrille, Jean.         | Virgile              |

CAL

#### FKVRIKR.

| FEVRIER.                                                                          |                                            |                               |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|-------------------------------|
| Latin.                                                                            | Gréco-Russe.                               | Protestant.                   |
| 1 S. Ignace, évêque et martyr.                                                    | Tryphon.                                   | Brigitte.                     |
| 2 La Purification de la bienheureuse Vierge.                                      | Purification.                              | Chandeleur.                   |
| 3 S. Blaise, évêque et martyr.                                                    | Siméon.                                    | Blaise.                       |
| 4 S. André Corsini, évêque.<br>5 Ste Agathe, vierge et martyre.                   | laidore.<br>Agathe.                        | Véroniq <b>ue.</b><br>Agathe. |
| 6 Ste Dorothée, vierge et martyre.                                                | Bucole.                                    | Dorothée.                     |
| 7 S. Romuald, abbé                                                                | Parthéne.                                  | Richard.                      |
| 8 S. Jean de Matha, confesseur.                                                   | Théodore.                                  | Salomon.                      |
| 9 Ste Apolline, vierge et martyre.                                                | Nicéphore.                                 | Apolline.                     |
| 10 Ste Scholastique, vierge. 11 S. Saturnin et ses compagnons, martyrs.           | Calarampe.<br>Blaise.                      | Scholastique.<br>Euphrosyne.  |
| 13 S. Mélèce, patriarche d'Antioche.                                              | Mélèce.                                    | Eulalie.                      |
| 15 S. Polyeucte, martyr.                                                          | Martin.                                    | Castor.                       |
| 14 S. Valentin, prêtre et martyr.                                                 | Auxence.                                   | Valentiu.                     |
| 15 S. Faustin et Ste Jovite, martyrs.                                             | Onésime.                                   | Faustin.                      |
| 16 S. Onésime, évêque et martyr.<br>17 S. Flavien, patriarche de Constantinople.  | Pamphile.<br>Théodore.                     | Julienne.<br>Constantin.      |
| 18 S. Siméon, évêque et martyr.                                                   | Léon, pape.                                | Concorde.                     |
| 19 S. Gabin, prêtre et martyr.                                                    | Archipe.                                   | Gabin.                        |
| S. Tyrannion et ses compagnons, martyrs.                                          | Léon de Catane.                            | Euchaire.                     |
| # S. Severien, évêque et martyr.                                                  | Timothée.                                  | Eléonore.                     |
| # La Chaire de S. Pierre à Antioche.  S. Sérène, martyr.                          | Eugénie.<br>Polycarp <b>e.</b>             | Ch. de S. Pierre.<br>Serein.  |
| Jour inte                                                                         |                                            | Soloii.                       |
| 24 S. Mathias, apôtre.                                                            | Fête de P.                                 | Mathiae                       |
| 25 S. Taraise, patriarche de Constantinople.                                      | Tarase.                                    | Mathias.<br>Victorin.         |
| 25 S. Alexandre, patriarche d'Alexandrie.                                         | Porphyre.                                  | Arile.                        |
| 17 S. Julien, martyr.                                                             | Procope.                                   | <b>Léa</b> ndre               |
| 28 S. Macaire et ses compagnons, martyrs.                                         | Basile.                                    | Nestor.                       |
| MA                                                                                | RS.                                        |                               |
| § S. Aubin, évêque.                                                               | Eudoxe.                                    | Aubin.                        |
| 2 S. Simplice, pape.                                                              | Théodore.                                  | Simplice.                     |
| 5 Ste Cunégonde, impératrice.                                                     | Eutrope.                                   | Cunégonde.                    |
| 4 S. Casimir, prince de Pologne.                                                  | Gérase.                                    | Adrien.                       |
| 5 S. Adrien, martyr.                                                              | Conon.                                     | Frédéric.                     |
| 6 S. Marcien, évêque.<br>7 S. Thomas d'Aquin; SStes Perpétue et Félicité,         | 42 Martyrs en Arménie.<br>Basile le Grand. | Fridelin<br>Félicité.         |
| martyres.                                                                         | Danie ic Grandi                            | r cucho.                      |
| 8 S. Jean de Dieu.                                                                | Théophile.                                 | Philémon.                     |
| Ste Françoise, veuve.                                                             | 40 Martyrs.                                | Adélaide.                     |
| # Les Quarante Martyrs.  11 S. Euloge, prêtre et martyr.                          | Codrat.<br>Sophron.                        | Alexandre.<br>Rosine.         |
| 12 S. Grégoire, pape et docteur.                                                  | Théophane.                                 | Grégoire, pape.               |
| 13 S. Nicéphore, patriarche de Constantinople.                                    | Nicéphore.                                 | Euphrasie.                    |
| 14 Ste Mathilde, reine.                                                           | Benoît.                                    | Eutyche.                      |
| 15 S. Aristobule, martyr.                                                         | Agapet.                                    | Christophe.                   |
| 16 S. Cyriaque, diacre et martyr.<br>17 S. Patrice, évêque.                       | Sabin.<br>Alexius.                         | Cyriaque.<br>Gertrude.        |
| 18 S. Cyrille de Jerusalem.                                                       | Cyrille.                                   | Anselme.                      |
| 19 S. Joseph, époux de la sainte Vierge.                                          | Chrys.                                     | Joseph.                       |
| S. Joachim, père de la sainte Vierge.                                             | Martyrs de Saba.                           | Robert.                       |
| 31 S. Benoit, abbé.                                                               | Jacques.                                   | Benoft.                       |
| 22 S. Basile, prêtre et martyr.<br>23 S. Victorien et ses compagnons, martyrs.    | Basile , prêtre.<br>Nicon.                 | Casimir.<br>Evrard.           |
| 24 S. Irénée, évêque et martyr.                                                   | Zacharie,                                  | Gabriel.                      |
| L'Abnonciation de la sainte Vierge.                                               | Annonciation.                              | Annonciation.                 |
| 29 S. Castule, martyr.                                                            | Congrès de Gabriel.                        | Emmanuel.                     |
| 2. Kupert, evegue.                                                                | Matrone.                                   | Hubert.                       |
| 28 S. Prisque et ses compagnons, martyrs. 29 S. Jonas et ses compagnons, martyrs. | Etienne.<br>Marc.                          | Eustache.<br>Malchus.         |
| 5. Jean Chmagne.                                                                  | Jean.                                      | Guidon.                       |
| 34 S. Benjamin, diacre et martyr.                                                 | Нурасе.                                    |                               |
|                                                                                   | RIL.                                       |                               |
| 1 Ste Théodore martyre.                                                           | Marie.                                     | Théodore.                     |
| 3 & François de Paule.                                                            | Tite.                                      | Amélie.                       |
| 5 S. Pancrace, évêque et martyr.                                                  | Nicète.                                    | Darius.                       |
| • 5. Isklore, évêque.                                                             | Joseph.                                    | Ambroise.                     |
| 5 S. Vincent Ferrier. 6 S. Siyle page at marty.                                   | Théodu <b>ic.</b><br>Entyche               | Osée.<br>Trénée.              |
| 6 S. Sixte, pape et martyr. 7 S. Epiphane et ses compagnons, martyrs.             | Eutyche.<br>George.                        | Hég <b>é</b> sipp <b>e.</b>   |
| 8 8. Edese, martyr.                                                               | Hérodion,                                  | Apollonie.                    |
| •                                                                                 | _                                          |                               |

| 035               | DICTIONNAIRE                                 | des religions.            | £36                      |
|-------------------|----------------------------------------------|---------------------------|--------------------------|
|                   | Latin                                        | Gréco-Russe.              | Protestant.              |
|                   |                                              |                           |                          |
|                   | ch <b>ore, discr</b> e et martyr.            | Eupsyche.                 | Bogislas.                |
| 40 Apollo         | ne et ses compagnons, martyrs.               | Térence.                  | Daniel.                  |
| 11 S. Léo         | n, pape.                                     | Antipe.                   | Ezéchiel.                |
|                   | , évêque et martyr.                          | Basile de Paros.          | Jules.                   |
|                   | ménigilde, martyr.                           | Artémon.                  | Patrice.                 |
| 14 SS. Ti         | burce, Valérien et Maxime, martyrs.          | Martin.                   | Tiburce.                 |
| 45 SStes I        | Basilisse et Anastasie, martyres.            | Aristarque.               | Olympie.                 |
| 46 SS. Cal        | lliste et Charise, et leurs compagnons,      |                           | Charise.                 |
| mari              |                                              | ng-po.                    |                          |
|                   | cet, pape et martyr.                         | Siméon.                   | Rodolphe.                |
| AP C Apo          | Moning mentus                                | Jean,                     | Valérien.                |
| 10 S. npu         | ollonius, martyr.                            | Jean, ermite.             | Hermegène.               |
| 79 O. 11m         | on, diacre et martyr.                        |                           |                          |
| 20 55.50          | lpice et Servilien, martyrs.                 | Théodore.                 | Sulpice.                 |
| Z1 5. Ans         | elme, évêque.                                | Ignace.                   | Adolaire.                |
| 22 55, 50         | ter et Caius, papes et martyrs.              | Théodoric.                | Soler.                   |
| 23 S. Geo         | rge, martyr.                                 | George.                   | George.                  |
| 24 S. Sab         | as, martyr.                                  | Sabas.                    | Aubert.                  |
| 25 S. Mar         | c, év <b>angéliste.</b>                      | Marc.                     | Marc.                    |
| <b>26</b> SS. Clo | et et Marcellia, papes et martyrs.           | Basile.                   | Çlète                    |
| 27 S. Anti        | hime, évêque, et ses compagnons, martyrs.    | Siméon.                   | Anastase.                |
| 28 S. Vita        | il, martyr.                                  | Jason.                    | Vital.                   |
| 29 S. Pier        | re, martyr.                                  | 9 Martyrs.                | Sibylle.                 |
| 30 Ste Car        | therine de Sienne, vierge.                   | Jacques, apôtre.          | Eutrope.                 |
| 00 200 000        |                                              |                           |                          |
|                   | M                                            | AI.                       |                          |
|                   |                                              | ** * *                    | T Da 131                 |
| 1 S. Phil         | ippe et S. Jacques, apôtres.                 | Jérémie.                  | Jacques, Philippe.       |
| 2 S. Alba         | anase, év <b>é</b> que.                      | Athanase.                 | Sigismond.               |
| 3 L'Inve          | ntion de la sainte Croix.                    | Timothée, martyr.         | Invent. de la Ste-Croix. |
| 4 Ste Mo          | nique, veuve.                                | Pélagie.                  | Florien.                 |
| 5 S. Pie          | V. pape.                                     | Irène.                    | Gothard.                 |
| 6 S. Jean         | devant la porte Latine.                      | Job.                      | Jean Porte-Latine.       |
| 7 S. Star         | nislas, évêgue et martyr.                    | Apparition de la Croix.   | Geoffroy.                |
| 8 L'Anna          | rition de S. Michel, archange.               | Jean.                     | Stanislas.               |
| 9 S G-4           | goire de Nazianse, évêque.                   | · Nicolas.                | Job.                     |
| 10 S And          |                                              | Simon.                    | Epimaque.                |
| 10 S. Anii        | onin, évêque.                                |                           | Mamert.                  |
| AD CC NA          | ert, évêque.                                 | Dédic. de Constantinople. |                          |
| 12 SS. Ne         | rée, Achillée, Domitille et Pancrace, mart.  | Epiphane.                 | Pancrace.                |
| 15 Ste Gly        | cère, martyre.                               | Glycère.                  | Servais.                 |
| 14 S. Pac         | ôme, abbé.                                   | Isidore.                  | Chrétien.                |
| 15 S. Tor         | quat et ses compagnons, martyrs.             | Pacôme.                   | Sophie.                  |
| 16 S. Uba         | l <b>d, évê</b> que.                         | Théodore.                 | Sara.                    |
| 17 S. Troj        | pès, martyr.                                 | Andronic.                 | Jodo <del>que.</del>     |
| 18 S. Ven         | ant, martyr.                                 | Théodote.                 | Liboire.                 |
| 49 S. Pier        | re Célestin, pape ; Ste Pudentienne, vierge. | , Patrice.                | Padentienne.             |
| 20 S. Beri        | nardin de Sienne.                            | Thalalée.                 | Athanase.                |
| 24 S. Tim         | othée et ses compagnons, martyrs.            | Constantin, Hélène        | Prudence.                |
| 22 S. Yve         | s nråtre                                     | Basile.                   | Héiène.                  |
| 23 S. Didi        | er, évêque et martyr.                        | Michel.                   | Didier.                  |
| 24 S Don          | atien et S. Rogatien, martyrs.               | Siméon.                   | Susanne.                 |
| 95 S II-b         | nin nana at manara                           | Chef de S. Jean.          | Urbain.                  |
| 98 S Flo          | ain, pape et mar!yr.                         |                           |                          |
| 97 S Inc.         | there, pape et martyr.                       | Carpe.                    | Bède,                    |
| 90 G U            | n, pape et martyr.                           | Thérapon.                 | Lucien.                  |
| BO C Dem          | main, évêque de Paris.                       | Nicétas.                  | Guillaume.               |
| SO O DO           | titut, martyr.                               | Théodose.                 | Manice.                  |
| 50 S. Fell        | x, pape et martyr.                           | Isaac.                    | Edouard,                 |
| 51 Ste Per        | tronille, vierge.                            | Hermės.                   | Pétronille.              |
|                   | 74                                           | Pray                      |                          |
|                   | <b>&gt;</b> E                                | in.                       |                          |
| 4 S Inst          | in, apologisto et martyr.                    | Inctin                    | Nicedèma.                |
| 9 22 W            | uncellin Diente et Enseme mentung            | Justin.                   | <b>-</b> • -             |
| 2 Ct. Ct.         | arcellin, Pierre et Erasme, martyrs.         | Nicéphore.                | Ephraim.                 |
| 9 Ste C10         | tilde, reine de France.                      | Lucilien.                 | Erasme.                  |
| * 5. Qui          | rin, évêque et martyr.                       | Méthode, patrierche.      | Carpace.                 |
| p S. Bon          | iface, archevêque et martyr.                 | Dorothée.                 | Boniface.                |
| 6 S. Nor          | bert, évêque.                                | Bessarion.                | Bénigne.                 |
| 7 S. Pau          | il de Constantinople, évêque.                | Théodote.                 | Lucrèce.                 |
| 8 S. Méd          | lard, évèque.                                | Théodore Studite.         | Médard.                  |
| 9 88. Pr          | ime et Félici <del>en</del> , martyrs.       | Cyrille d'Alex.           | Félicien.                |
| 10 Ste Ma         | rguerite, reine d'Ecosse.                    | Timothée.                 | Wiegand.                 |
| 41 S. Bar         | nabé, apôtre.                                | Barthéleniy.              | Barnabé.                 |
| 12 SS. R          | silide, Cyria, Nabor et Nazaire, martyra.    | Onuphre.                  | Basilide.                |
| 13 S. Ant         | oine de Padoue.                              | Aquiline.                 | Tobie.                   |
| 14 S R-4          | ile le Grand, évêque et docteur.             | Elise.                    | Eli <b>sé</b> e.         |
| 15 SQ V           | te Modeste et Sie Cressense mentres          | _                         | Vite.                    |
| 20. VI            | te, Modeste et Sie Crescence, martyrs.       | Amos.                     |                          |
| ⇔ cyr             | ot Ste Julitte, martyrs.                     | Tychon.                   | Justine.                 |
|                   |                                              |                           |                          |

| Latin                                   | Gréco-Russe.            | Protestant.             |  |
|-----------------------------------------|-------------------------|-------------------------|--|
| 17 SS. Nicandre et Marcien, martyrs.    | Emmanuel                | Volkmar.                |  |
| 18 SS. Marc et Marcellien, martyrs.     | Léonce.                 | Gervais.                |  |
| . 19 SS. Gervais et Protais, martyrs.   | Jude, apôtre.           | Sylvère.                |  |
| 20 S. Silvère, pape et martyr.          | Méthode.                | Silas.                  |  |
| 21 S. Louis de Gonzague.                | Julien.                 | Albain.                 |  |
| 22 S. Paulin, évêque.                   | Eusèbe.                 | Acace.                  |  |
| 23 Ste Agrippine, vierge et martyre.    | Agrippine.              | Basile.                 |  |
| 24 Nativité de S. Jean-Baptiste.        | Nativ. de S. Jean-Bapt. | Nativ. de S. Jean-Bapt. |  |
| 25 S. Prosper, docteur.                 | Fébrasie.               | Eloi.                   |  |
| 26 SS. Jean et Paul, mariyrs.           | David.                  | Jérémie.                |  |
| 27 S. Crescent, martyr.                 | Samson.                 | Les 7 Dormants.         |  |
| 28 S. Léon, pape.                       | Cyr et Jean.            | Léon.                   |  |
| 29 S. Pierre et S. Paul, apôtres.       | Pierre, Paul            | Pierre et Paul,         |  |
| 50 La Commémoration de S. Paul, apôtre. | Commémor. des apôtres.  | Commémor. de S. Psul    |  |

# JUILLET.

| 1 SS. Aaron et Jules, martyrs.                       | Côme et Damien.        | Thibault.                |
|------------------------------------------------------|------------------------|--------------------------|
| 2 La Visitation de la sainte Vierge.                 | Visitation de NDame.   | Visitation de la Vierge  |
| 3 S. Tryphon et ses compagnons, martyrs.             | Hyacinthe.             | Ulrich.                  |
| 4 S. Ulric, évêque.                                  | André.                 | Corneill <b>e.</b>       |
| 5 Ste Zoé, martyre.                                  | Athanase.              | Charlotte.               |
| 6 S. Tranquillin, martyr.                            | Sisoès.                | Isaie.                   |
| 7 Claude et ses compagnons, martyrs.                 | Thomas.                | Wilibauld.               |
| 8 Elicabeth, reine de Portugal.                      | Procope.               | Kilien.                  |
| 9 S. Ephrem, decieur.                                | Pancrace.              | Louise.                  |
| 10 Les 7 Frères, Ste Rufine et Ste Seconde, martyrs. | 45 Martyrs de Nicopol. | Les 7 frères.            |
| 11 S. Pie, pape et martyr.                           | Euphémie.              | Pie.                     |
| 12 SS. Nabor et Félix, martyrs.                      | Procle.                | Henri.                   |
| 13 S. Anaclet, pape et martyr.                       | Collection de Cabriel. | Marguerite.              |
| 14 S. Bonaventure, évêque et docteur.                | Aquilée.               | Bonaventure.             |
| 15 S. Henri, empereur.                               | Cyrik.                 | Division des apôlmes.    |
| 16 Notre-Dame du Mont-Carmel.                        | Athénagore.            | Roth.                    |
| 17 S. Alexis, confesseur.                            | Marine.                | Alexis.                  |
| 18 Sie Sympherose et ses sept fils, martyrs.         | Hyacinthe.             | Engène.                  |
| 19 S. Vincent de Paul, prêtre.                       | Die Macre.             | Rufine.                  |
| 20 Ste Marguerite, vierge et martyre.                | Elie, proph <b>ète</b> | Elie.                    |
| 21 Ste Praxède, vierge.                              | Simon, Jude.           | Praxède.                 |
| 22 Ste Marie-Madeleine.                              | Marie.                 | Marie-Madeleine.         |
| 23 S. Apollinaire, év. et m. S. Liboire, évêque.     | Trophime.              | Apolinaire.              |
| 24 Ste Christine, vierge et martyre.                 | Christine.             | Christine.               |
| 25 S. Jacques, apotre; S. Christophe, martyr.        | Anne.                  | Jacques <b>, apôtre.</b> |
| 35 Sie Anne, mère de la sainte Vierge.               | Hermolas.              | Anne.                    |
| 27 S. Pantaléon, martyr.                             | Pantaléon.             | Marthe.                  |
| 28 SS. Nazaire, Celse et Victor, martyrs.            | Prochore.              | Pantaléon.               |
| Sie Marthe, vierge.                                  | Callinique.            | Béatrix.                 |
| 30 SS. Abdon et Senen, martyrs.                      | Silas.                 | Abdon.                   |
| 34 S. Ignace, confesseur.                            | Eudocime.              | ignaca.                  |

|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                          | -94                                                                                                                                                                                                      |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    | OA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | UT.                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                          |
|    | S. Pierre-ès-Liens; res Machabées, martyrs. S. Etienne, pape et martyr. L'Invention des reliques de S. Etienne. S. Dominique, prêtre. La Dédicace de Netré-Dame des Neiges. La Transfiguration de Notre-Seigneur. S. Donat, évêque et martyr. S. Cyriaque, Large et Smaragde, martyrs. S. Cyriaque, Large et smartyr. S. Romain, martyr. S. Laurent, diaere et martyr. S. Tiburce et Ste Susanne, martyrs. S. Eusèbe, confesseur. L'Assomption de la seinte Vierge. S. Hyacinthe, confesseur. S. Hyacinthe, confesseur. S. Mammès, martyr. S. Jules, martyr. S. Jules, martyr. S. Bernard; abbé: Ste Jeanne de Castriff. SS. Thuachée. Missionlyte et Symphorien, martyr. | Baptème de l'Eunuque. Etienno. Isaac. Les 7 Dormanns. Eusigne. Transfiguration. Domèce. Emile. Matthieu, apôtre. Laurent. Eupie. Phoce. Mixime. Michée, prophèce. Assomption. Saint Suaire. Myron. Fjore. André, tribun. Samuel. Thaddée | Pierre-ès-Liens. Gustave. Auguste. Dominique. Oswald. Sixte. Afre. Cyrille. Roland. Laurent. Hiermane. Claire. Hippolyte Busébe. Assomption. Roch. Bertrand. Agapet. Sébaud. Bernard. Adolphe. Timothée. |
| 23 | tyrs. S. Philippe Béniti, consesseur. S. Burnheismy, spôtre.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Loup.<br>Eutyche.                                                                                                                                                                                                                        | Zachée.<br>Barthélemy.                                                                                                                                                                                   |

| 039                    | DIGITORIAINE DE                | S RELIMIUNS.                                | 040                     |
|------------------------|--------------------------------|---------------------------------------------|-------------------------|
| 1                      | Latin.                         | Gréco-Russe.                                | Protestant.             |
| 25 S. Louis, roi de F  |                                |                                             | Louis.                  |
| ao S. Louis, roi de r  | rance.                         | Barthélemy.                                 | Samuel.                 |
| 26 S. Zéphyrin, pape   | et martyr.                     | Natalie.                                    |                         |
| 27 S. Césaire, évêque  | et docteur.                    | Poémen.                                     | Guébard.                |
| 28 S. Augustin, évêqu  | ie et gocieur.                 | Moise.                                      | Augustin.               |
| 29 La Décollation de   | S. Jean-Baptiste.              | Décollation de S. Jean-B.                   |                         |
| 30 SS. Félix et Adauc  | cte, m. Ste Rose, vierge.      | Alexandre.                                  | Benjamin.               |
| 31 S. Raymond Nonna    | at, confesseur.                | Ceinture de la Ste. Vierge.                 | Paulin.                 |
|                        |                                | Mnnr                                        |                         |
|                        | SEPIE                          | MBRB.                                       |                         |
| 1.0.000                | 40 (-)                         | Simon staling                               | Fride on Cilles         |
|                        | es 12 frères, martyrs.         | Simeon, stylite.                            | Egide ou Gilles         |
| 2 S. Etienne, roi de   |                                | Mamas.                                      | Ernest.                 |
| 3 Ste Sérapie, vierge  | e et martyre.                  | Anthime.                                    | Manspote.               |
| 4 S. Marcel et S. Va   |                                | Babylas.                                    | Rosalie.                |
| 5 S. Laurent Justinio  | en, é <b>vêque.</b>            | Zacharie.                                   | Hercule.                |
| 6 SS. Fauste, Macain   | re et leurs compagnons, mar-   | Plaies de G.                                | Magne.                  |
| tyrs.                  | •                              | _                                           |                         |
| 7 S. Cloud, prêtre.    |                                | Sozon.                                      | Reine.                  |
| 8 La Nativité de la s  | sainte Vier <b>ge.</b>         | Nativité de la Ste Vierge.                  | Nativité de NDame.      |
| 9 S. Gorgon, marty:    | <b>.</b>                       | Joachim.                                    | Bruno.                  |
| 10 S. Nicolas de Tole  | entin, confesseur.             | Ménodore.                                   | Sost <b>hène.</b>       |
| 44 S. Prothe et S. Hy  | yacin <b>te, martyrs.</b>      | Théodo <b>re.</b>                           | Prote.                  |
| 12 S. Autonome, évèc   | que et martyr.                 | Autonome.                                   | Syrus.                  |
| 13 S. Euloge, évêque   |                                | Rest. du Temple.<br>Exaltation de la Croix. | Materne.                |
| 14 L'Exaltation de la  | a Sainte-Croix.                | Exaltation de la Croix.                     | Exaltation de la Croix. |
| 15 S. Nicomède, mar    | tvr.                           | Nicétas.                                    | Mariane.                |
| 16 S. Corneille et S.  | Cyprien, martyrs.              | Euphémie.                                   | Corneille.              |
| 17 Les Stigmates de S  | S. François d'Assise.          | Sophie.                                     | Lambert.                |
| 18 S. Thomas de Vill   | eneuve, évêque.                | Eumène.                                     | Tite.                   |
| 49 S. Janvier, évêque  | , el ses compagnons, martyrs.  |                                             | Sidoine.                |
| 90 S. Enstache et ses  | compagnons, martyrs.           | Eustache.                                   | Fauste.                 |
| 21 S. Matthieu, apotr  | A At Ávangálista               | Codrat.                                     | Matthieu.               |
| 99 S. Maurice et con   | compagnons, martyrs.           | Phocas.                                     | Maurice.                |
| 93 S. Lin nanget m     | ; Ste Thècle, vierge et m.     | Concept. de S. Jean-B.                      | Thècle.                 |
| 24 Notre-Dame de la    | Morei                          | Thank                                       |                         |
|                        |                                | Thècle.                                     | Concept. de S. Jean-B.  |
| 25 S. Firmin, évêque   | ;.<br>Instina mantana          | Euphrosyne.                                 | Cléophas                |
| 26 S. Cyprien et Ste   | Justine, martyrs.              | Jean le Théologien.                         | Cyprien.                |
| 27 S. Côme et S. Dan   | nien, martyrs.                 | Callistrate.                                | Côme et Damien.         |
| 28 S. Wenceslas, ma    | rtyr.                          | Chariton.                                   | Vencesias.              |
| 29 La Dédicace de S.   | Michel, archange.              | Cyriaque.                                   | Michel.                 |
| 50 S. Jérôme, prêtre   | e et aocieur.                  | Grégoire.                                   | Jérôme.                 |
|                        | OCT                            | OBRE.                                       |                         |
|                        | OUL                            | ODKE.                                       |                         |
| 1 S. Remi, évêque.     |                                | Présentation de NDame.                      | Remi.                   |
| 2 Les saints Anges (   | Gardiens.                      | Cyprien.                                    | Léodège.                |
| 3 S. Candide, marty    | ·r.                            | Denis.                                      | Jaire.                  |
| 4 S. François d'Assi   | se, confesseur.                | Hiérote.                                    | François.               |
| 5 S. Placide et ses c  | ompagnous, martyrs.            | Charitime.                                  | Foi.                    |
| 6 S. Bruno, confess    | eur.                           | Thomas d'Aquin.                             | Frédériq <b>ue.</b>     |
| 7 S. Marc. nane : S    | . Serge et ses comp., martyrs. | Serge, Bacque.                              | Abadie.                 |
| 8 Ste Brigitte, veuv   | A                              | Pélagie.                                    | Pélage.                 |
| 9 SS. Denis Rustia     | que et Eleuthère, martyrs.     | Jacques, apôtre.                            | Denis.                  |
| 10-S. François Borgi   | a confessore                   |                                             | Frideman.               |
| 44 S. Nicaisc et ses o | compagnons, martyrs.           | Eulampe.<br>Philippe.                       | Maximilien.             |
| 12 S. Wilfrid, évêque  | ompagnons, mattyra.            | Probe.                                      | Wilfrid.                |
| 13 S. Edouard, roi.    | <b>0.</b>                      |                                             |                         |
| 14 S. Calliste, pape   | of masters                     | Carpe.                                      | Edouard.                |
| 15 Ste Thérèse, vier   | et martyr.                     | Nazaire.                                    | Calliste.               |
| 16 S. Gal, abbé.       | Re.                            | Euphémie.                                   | Hedwige.                |
| 47 Sto Hudming was     |                                | Longin.                                     | Gal, abbé.              |
| 17 Ste Hedwige, veu    | ive.                           | Osée.                                       | Florentin.              |
| 18 S. Luc, évangélis   | 16.                            | Luc.                                        | Luc.                    |
| 19 S. l'ierre d'Alcan  | tara.                          | Joël.                                       | Ferdinand.              |
| 20 S. Maxime, diacre   | e et martyr.                   | Arthème.                                    | Vendeli <b>n.</b>       |
| 21 5. milarion, abbe   | ; Ste Ursule, vierge et m.     | Hilarion.                                   | Ursule.                 |
| ZZ 5. Philippe, évéq   | ue, et ses compagnons, mar-    | Aubert.                                     | Cordule.                |
| lyrs.                  |                                | _                                           |                         |
| 23 S. Théodore, prêt   | ire et martyr.                 | Jacques.                                    | Séverin.                |
| 24 B. Felix et ses cor | mpagnons . martyrs.            | Arèihe.                                     | Nathan.                 |
| 25 S. Chrysante et S   | te Darie, martyrs.             | Marcien.                                    | Crépin.                 |
| 26 S. Evariste, pape   | el martyr.                     | Démétrius                                   | Amand.                  |
| 27 S. Frumence, éve    | ėdue.                          | Nestor.                                     | Sabine.                 |
| 28 S. Simon et S. Ju   | ude, apôtres.                  | Térence.                                    | Siméon et Jude.         |
| 29 S. Narcisse, évêg   | ue.                            | Anastasie.                                  | Narcisse.               |
| 50 S. Marcel et ses    | enfants, martyrs,              | Zénobie.                                    | Claude.                 |
| 31 S. Némèse et Ste    | Lucile, martyrs.               | Stachys.                                    | Fèle de la Réforme.     |
|                        |                                |                                             |                         |
|                        |                                |                                             |                         |

Protestant.

CAL

Volkmar.

Latin

17 SS, Nicandre et Marcien, martyrs.
18 SS. Marc et Marcellien, martyrs.
19 SS. Gervais et Protais, martyrs.
29 S. Silvère, pape et martyr.
21 S. Louis de Gonzague.
22 S. Paulin, évêque.
23 Ste Agrippine, vierge et martyre.
24 Nativité de S. Jean-Baptiste.
25 S. Prosper, docteur.
25 SS. Jean et Paul, martyrs.
27 S. Crescent, martyr.
28 S. Léon, pape.
29 S. Pierre et S. Paul, apôtres.
30 La Commémoration de S. Paul, apôtre.

Emmanuel
Léonce.
Jude, apôtre.
Méthode.
Julien.
Eusèbe.
Agrippine.
Nativ. de S. Jean-Bapt.
Fébronie.

Agrippine.
Nativ. de S. Jean-Bapt.
Fébronie.
David.
Samson.
Cyr et Jean.
Pierre, Paul
Commémor. des apôtres.

Gervais.
Sylvère.
Silas.
Albain.
Acace.
Basile.
Nativ. de S. Jean-Bapt.
Eloi.
Jérémie.
Les 7 Dormants.

Léon. Pierre et Paul. Commémor. de S. Paul.

#### JUILLET.

1 SS. Aaron et Jules, martyrs.
2 La Visitation de la sainte Vierge.
3 S. Tryphon et see compagnons, martyrs.
4 S. Ulric, évêque.
5 Ste Zoé, martyre.
6 S. Tranquillin, martyr.
7 Claude et ses compagnons, martyvs.
8 Elisabeth, reine de Portugal.
9 S. Ephrem, docteur.
10 Les 7 Frères, Ste Rufine et Ste Seconde, martyrs.
11 S. Pie, pape et martyr.
12 SS. Nabor et Félix, martyrs.
13 S. Anaclet, pape et martyr.
14 S. Bonaventure, évêque et docteur.
15 S. Heuri, empereur.
16 Notre-Dame du Mont-Carmel.
17 S. Alexis, confesseur.
18 Ste Sympherose et ses sept fils, martyrs.
19 S. Vincent de Paul, prêtre.
20 Ste Marguerite, vierge et martyre.
21 Ste Pranède, vierge.
22 Ste Marie-Madeleine.
23 S. Apollinaire, év. et m. S. Liboire, évêque.
24 Ste Christine, vierge et martyre.
25 S. Jacques, apôtre; S. Christophe, martyr.
26 SS. Nazaire, Celse et Victor, martyrs.
27 SS. Nazaire, Celse et Victor, martyrs.
28 SS. Nazaire, Celse et Victor, martyrs.
28 SS. Marthe, vierge.
29 SS. Abdon et Senen, martyrs.
21 Ste Marthe, vierge.
20 SS. Abdon et Senen, martyrs.
21 Ste Marthe, vierge.
21 SS. Liguace, confesseur.

Côme et Damien.
Visitation de N.-Dame.
Hyacinthe.
André.
Athanase.
Sisoès.
Thomas.
Procope.
Pancrace.
45 Martyrs de Nicopol.
Euphémie.
Procle.

Euphémie.
Procle.
Collection de Cabriel.
Aquilée.
Cyrik.
Athénagore.
Marine.
Hyacinthe.
Die Macre.

Elie, prophète
Simon, Jude.
Marie.
Trophime.
Christine.
Anne.
Hermolas.
Pantaléon.
Prochore.
Callinique.
Silas.
Eudocime.

Thibault.
Visitation de la Vierge.
Ulrich.
Corneille.
Charlotte.
Isaie.
Wilibauld.
Kilien.
Leuise.
Les 7 frères.
Pie.
Henri.
Marguerite.
Bonaventure.
Division des aplites.
Ruth.
Alexis.

Engène,
Rufine.
Elic.
Praxède.
Marie-Madeleine.
Apollinaire.
Christine.
Jacques, apôtre.
Anne.
Marthe.
Pantaléon.
Béatrix.
Abdon.
Ignaca.

Pierre-ès-Liens. Gustave.

Auguste.

# AOUT.

S. Pierre-ès-Liens; res Machabées, martyrs.

S. Etienne, pape et martyr.

L'Invention des reliques de S. Etienne.

S. Dominique, prêtre.

La Dédicace de Notré-Dame des Neiges.

La Transfiguration de Notre-Seigneur.

S. Donat, évêque et martyr.

S. Cyriaque, Large et Smaragde, martyrs.

S. Romain, martyr.

S. Laurent, diaere et martyr.

S. S. Hippolyte et Cassien, martyrs.

S. Hippolyte et Cassien, martyrs.

S. Hyacinthe, confesseur.

S. Hyacinthe, confesseur.

S. Mammès, martyr.

S. Jules, martyr.

S. Jules, martyr.

S. Bernard, abbé:

S. Timochée, Mippolyte et Symphorien, martyrs.

S. Phipppe Béniti, confesseur.

M. Burideny, apôtre.

Baptême de l'Eunuque. Etienne. Isaac.
Les 7 Dormenns.
Eusigne.
Transfiguration.
Domèce. Emile. Matthieu, apêtre. Laurent. Eupie. Phoce. Maxime. Michée, prophète. Assomption. Saint Suaire. Myron. Flore. André, tribun. Samuel. Thaddée Agathonic.

Dominique. Oswald. Sixte. Afre. Cyrille. Roland. Laurent. Hermane. Claire. Hippolyte Busebe. Assomption. Roch. Bertrand. Agapet. Sébaud. Bernard. Adolphe. Timothée

Zachée. Barth**élemy**,

Loup. Eutyche. 10 SStes Ménodore, Métrodore et Nymphodore, mar-

11 Ste Théodore d'Alexandrie.

- 12 Autonome, martyr. 13 Dédicace d'un temple; vigile de la Croix; Corpeille le Centurion.

14 Exaltation de la Croix.

15 Nicétas. 16 Euphémie.

17 Sophie et ses trois filles, Foi, Espérance et Charité.

18 Eumène, évêque.

19 Trophime, Sabbace, Darymédon, martyrs.

20 Eustathe et ses compagnons, martyrs.

21 Codrates ou Quadrat, apôtre; Jonas; octave de l'Exaltation.

22 Phocas, martyr.
25 Conception de S. Jean-Baptiste.
24 Thècle, première martyre.

25 Euphrosyne.

- 26 Translation de S. Jean, évangéliste.
- 27 Callistrate et ses compagnons, martyrs.

28 Chariton, confesseur. 29 Cypriaque, anachorète 50 Grégoire d'Arménie, martyr.

#### OCTOBRE.

1 Ananie, disciple; Mélode le Romain. 2 Cyprien et Justine, martyrs.

- 5 Denis l'Aréopagite, martyr.
  4 Hiérothée, évêque d'Athènes.
  5 Charitène, vierge martyre.
  6 Thomas matter

Thomas, spotre.
Serge et Bacche, martyrs.

Pélagie.

9 Jacques fils d'Alphée, apôtre; Andronique, ermite.

- 40 Eulampe et Eulampie, martyrs. 11 Philippe, un des 7 diacres ; Théophane, évêque.
- 12 Probe, Taraque, Andronique, Cosmas, martyrs.

43 Carpe et Papyle, martyrs.

- 14 Nazaire, Gervais, Prothase, Celse, martyrs; Cosmas Agiopolite, évèque.
- 15 Lucien, prêtre et martyr.
- 16 Longin, conturion, martyr.
- 17 Osce, prophète; André, martyr. 18 Luc, apôtre et évangéliste. 19 Joël, prophète; Varus, martyr.
- 20 Artène, martyr. 21 Hilarion le Grand.
- 22 Aberce, évêque ; les 7 enfants d'Ephèse, martyrs. 23 Jacques frère du Seigneur, apôtre.
- 24 Aréthas et ses compagnons, martyrs. 25 Marcien et Martyrius, martyrs.
- 26 Démétrius, martyr. 27 Nestor, martyr.
- 28 Térence, Néoniles, martyrs; Etienne le Sabaite. 29 Anastasie, martyre.

- 30 Zénobe et Zénobie, martyrs.
- 31 Stachys, Amplius et leurs compagnons; Epimaque, martyr.

## NOVEMBRE.

- 1 Côme et Damien, médecins, martyrs. 2 Acindin, Pégase, Aphthone, Elpidéphore et Arampodiste, martyrs.

  3 Acepsimas, Aithatas et Joseph, martyrs.

  4 Joannice le Grand; Nicandre, évêque martyr.

  5 Galaction et Episemes, martyrs.

- 6 Paul, patriarche de Constantinople. 7 Les 33 martyrs de Mélitène ; Lazare , évêque martvr.
- 8 Michel, archange.
- 9 Unésiphore, mariyr; Porphyre et Matrone.
- 10 Eraste, Olympas et leurs compagnons, apôtres. 11 Ménas, Victor, Vincent et Stéphanie, martyrs : Théodore Studite, confesseur.

12 Jean l'Aumônier; Nil, confesseur.

43 Jean Chrysostome.

- 14 Philippe, apôtre. 15 Gorias, Samonas, Abibe, martyrs.
- 16 Matthieu, apôtre et évangéliste. 17 Grégoire de Néocésarée.

18 Platon et Romain, martyrs.

19 Barlaam, martyr; Abdias, prophète.
20 Vigile de la Présentation; Procule, évêque,
Grégoire le Décapolite.

21 Presentation de la Ste Vierge.
22 Philémon, apôtre, et ses compagnons.
25 Grégoire, évêque d'Agrigente; Amphiloque, évêque d'icone.

24 Catherine, vierge martyre; Mercure, martyr. 25 Clément, pape, et Pierre d'Alexandrie, martyrs 26 Alype de Sion.

27 Jacques le Person, martyr. 28 Etienne le Jerme

28 Etienne le Jeune, martyr. 29 Paramon, Philomènes et Acace, martyrs.

50 André, apôtre.

#### DÉCEMBRE.

- 1 Nahum, prephête.
- 2 Abacuc, prophète. 5 Sophranie, prophète.
- Sopirume, propiete.

  Barbe, vierge martyre; Jean Damascène.
  Sablas, abbé.
  Nicolas, évêque.
  Ambroise, évêque de Milan.
  Patape, abbé.
  Conception de Ste Anne.

- 10 Menas, Hermogène et Eugraphe, martyrs. 11 Daniel, stylite.

- 12 Spiridon, thaumaturge. 13 Eustrace, Auxence, Eugène, Mardaire et Oroste martyrs.
- 14 Tyrse, Luce, Philémon, Apollone et Arien, mar tyrs.

15 Eleuthère, martyr; Paul, abbé.

- 16 Haggée, prophète. 17 Daniel, prophète, et les trois enfants, Ansse, Azarie et Misaël.
- 18 Sébastien et ses compagnons, martyrs.

- 19 Boniface, martyr. 20 Profeste de Noël; Ignace, martyr; Théophore. 21 Julienne de Nicomédie, martyre.

- 22 Anastasie, martyre. 23 Les 10 Martyrs de Crète.

- 23 Les 10 Martyrs de Crête.
  24 Eugénie, martyre.
  25 Nativité de N.-S. Jésus-Christ.
  26 Accouchement de la Ste Vierge; Euthyme, martyr.
  27 Description martyr: Grapt et Théophases.
- 27 Etienne, premier martyr; Grapt et Théophases. 28 20,000 Martyrs brûlés à Nicomédie. 29 Les 1014 Innocents; Marcel, abbé. 30 Anysie, yierge martyre; Zotique, prêtre. 31 Mélane, dame romaine.

1 Circoncision de Notre-Seigneur; Basile.

- 2 Silvestre, pape. 3 Malachie et Gordins, martyrs.
- Les 70 Disciples; Thérétiste.

  Théopempte et Théonas, martyrs; Syncietique.
  Théophame et Esptéme de Notre-Seignear.
  Jean-Baptiste.

Doninèque, Georges; Emilien, confesseur. Polyeucte, martyr.

- 10 Grégoire de Nysse; Domitien, évêque; Martien, prètre.
- Théodose, cénobiarque.

12 Tatienne, martyre.

- 13 Hermyle et Stratonique, martyrs.
- 14 Les saints abbés du mont Sinaï.
- 15 Paul de Thèbes et Jean Calybite. 16 Les chaines de S. Pierre, apôtro,

Sabbas.

21 Jacques, évêque. 22 Basilice d'Ancyre, martyre.

```
17 Antoine le Crand.
                                                                            23 Nicon et ses 200 disciples, martyrs.
                                                                            21 Zacharie; veille de l'Annonciation.
25 Annonciation de Notre-Seigneur.
  16 Athenese et Cyrille, patriarches d'Alexandrie.
  19 Meceire l'Egyptien.
29 Euthyme le Grand.
                                                                            26 Apparition de Gahriel, archange.
  Il Maxime, confesseur; Néophyte, martyr; Eugène,
                                                                            27 Matrone de Thessaloni que.
                                                                            28 Etienne, thaumaturge; Hilarion le Joune.
29 Marc, évêque; Cyrille, diacre; Barrachèse, mar-
  Canide, Valérien, Aquilas, martyrs.

2 Timothée, apôtre ; Anastage le Persan, martyr.
  23 Clément d'Ancyre et Agathange, martyra.
                                                                            30 Jean Climaque.
  24 Ste Xène.
                                                                            31 Hypace, évêque d'Ancyre.
  25 Grégoire, patriarche de Constantinople.
 M Kénophon, sa femme et læurs enfents.
17 Translation de S. Jean Chryscatome.
 28 Ephrem le Syrien.
                                                                             1 Marie l'Egyptienne.
 9 Translation de S. Iguace, martyr.
3) Hippolyte, martyr; Basile le Grand; Grégoire le
Théologien; Jean Chrysontesse.
                                                                                Tite, theumaturge.
                                                                             3 Nicétas, abbé.
                                                                                Joseph l'Hymnographe, et George
 31 Cyr et Jean, médecins.
                                                                                Théodat et Agathopus, martyrs.
Eutyche, patriarche de Constantinaple; Claude.
Georges, évêque de Mélitine.
 i Tryphon, martyr; vigile de l'Hypapante.
I Hypapante, ou Présentation de Notre-Seigneur.
Le vieillard Siméon.
                                                                             8 Hérodion, Agabe, Ruse et leurs compagnons,
                                                                              apôtres.
                                                                           9 Eupsyque, martyr.
10 Térence, Pompée et leurs compagnous, martyrs.
11 Antipas, évêque martyr.
12 Basile, évêque.
  l hidore de Péluse.

    Agathe, vierge martyre.
    Bucole, évêque.
    Parthène, évêque.
    Théodore, martyr; Zacharie, peophète.
    Nicéphore, martyr.

                                                                           43 Artémon, martyr.
                                                                           15 Artemon, martyr.
14 Martin, pape.
15 Aristarque, Pudens et Trophime, apôtres.
16 Crescens, Chionie, Agape, Hiroène, martyrs.
17 Siméon, évêque; Acace, évêque.
18 Saba le Goth; Joan, disciple de S. Grégoire.
 10 Charalampe, martyr.
11 Blaise, martyr.
12 Mélèce, patriarene d'Actionne.
                                                                           19 Jean Paléolaurite.
20 Théodors de Trichins.
la Marcien, abbé.
ii Auxence, ermite.
                                                                           21 Janvier et ses compagnons, mertyrs; Théedore,
15 Unésime, apôtre.
16 Pamphile et ses compagnoss, martyrs.
                                                                              martyr.
                                                                           22 Théodore le Sicénte.
17 Théodore Tyron.
                                                                           23 Grégoire Thaumaturge, martyr.
18 Léon, pape.
                                                                           24 Saba, martyr; Elisabeth, thaumaturge.
19 Archippe, apôtre.
                                                                           25 Marc, apôtre et évangéliste.
U Léon, évêque de Catano.
Il Timothée de Symbole et Eusthate d'Antioche.
Il Invention des reliques de S. Eugène, martyr;
                                                                           26 Basile, évêque d'Amasie, martyr.
                                                                           27 Siméon, frère du Seigneur.
                                                                           28 Jason, Sosipater, Dadas, Maxime, Quintilien,
  Trolère.
                                                                          martyrs.
29 Les 9 Martyrs de Cyzique; Memnon.
13 Polycarpe, évêque et martyr.
24 Première et deuxième lavention da la tôte de S.
                                                                           30 Jacques, fils de Zébédée.
 Jean-Baptiste.
5 Térase, patriarche de Constantinople.
Porphyre, évêque de Gass.

Procope, confesseur; Gélass, vieillard.

Basile, confesseur.
                                                                            4 Jérémie, prophète.
2 Translation de S. Athanase.
🕾 Cassius, romain.
                                                                            3 Timothée et Maure, martyrs
                                                                                Pélagie, vierge martyre ; Olbien.
                             MARS.
                                                                             5 Irène, martyre.
1 Eudocie, vierge martyre.
2 Nestor et Théodote, martyrs.
3 Eutrope, Citéonice et Basilice, martyre.
                                                                            6 Job.
                                                                             7 Apparition de la croix à Constantin; Acace.
                                                                              martyr.
 4 Gérasime, ermite.
                                                                             8 Jean le Théologien, apôtre et évangéliste.
5 Conon, martyr.
6 Les 42 Martyrs.
7 Chersonis , évêque ; Bastie , Ephreim , Capiton ,
                                                                           9 Isale, prophète; Christophe, martyr.
10 Simon le Zélé, apôtre.
                                                                           11 Mocion, martyr; le Natalice de Gonstantineple.
                                                                           12 Epiphane, évêque; Germain, patrierche de Con-
 8 Théophylacte, évêque.
                                                                              stantinople.
 9 Les 40 martyrs de Sébaste.
                                                                           13 Glycérie, martyre.
10 Quadrat et ses compagnons, martyre.
11 Sophronique, patriarche de Jérusalem.
                                                                          44 isidore, martyr.
45 Pacôme le Grand, ermite.
13 Théopheae, évêque.
13 Translation de S. Nicéphore de Constantinople.
                                                                           16 Théodore, ermite; Alexandre.
                                                                           17 Andrenique, apôtre, et res compagnons.
18 Pierre, Denis et leurs compagnons, martyrs;
Théodote d'Ancyre et ses 7 compagnons, martyrs;
is Benoit; Alexandre, murtyr.
15 Agape et ses six compagnons, martyrs; Olympas.
16 Sabin et Papas, martyrs.
                                                                              Euphrasie.
17 Alexis, homme de Dieu.
18 Cyrille, évêque de Jérusalem.
                                                                          19 Patrice et ses compagnons, martyrs.
20 Thalalée, martyr.
19 Chrysanie et Darie.
20 Les 7 Vierges ; les Martyrs du monastère de S.-
                                                                           24 Constantiu, empereur, et Hélène, impératrice.
```

22 Basilisque, martyr. 23 Michel, évêque.

25 Troisième Invention de la tête de S. Jean-Baptiste.

24 Simeon, ermite.

- 26 Carpe, apôtre, un des 70 disciples.
- 27 Thérapon, martyr; Hellade, martyr.

28 Nicétas, évêque.

29 Théodosie, vierge martyre.

30 Isaac, abbé.

31 Hermias, apôtre; Hermeus, martyr.

#### JUIN.

- 1 Justin, philosophe martyr; Justin et ses compagnons, martyrs.
- 2 Nicéphore, patriarche de Constantinople.
- 2 Nicephore, patriarche de Consulationple.

  5 Lucilien, martyr; Lucien, martyr.

  4 Métrophane, patriarche de Constantinople.

  5 Dorothée, évêque martyr; Eusthate.

  6 Bessarion, abbé; Hilarion le Jeune.

  7 Théodore, évêque martyr.

  8 Théodore, capitaine martyr.

  6 Chritte patriarche d'Alexandria.

- o a neodore, capitaine martyr.
  9 Cyrille, patriarche d'Alexandrie.
  10 Timothée, évêque martyr; Antonin.
  11 Barthélemy et Barnabé, apôtres.
  12 Onuphre et Pierre, évêques.
  13 Aquiline, vierge martyre; Tryphile, évêque.
  14 Elisée, prophète; Méthode, patriarche de Constantinople.
  15 Amas prophète
- stanunopie.
  45 Amos, prophète.
  46 Tychon, évèque.
  47 Manuel, Sabel et Ismaēl, martyrs.
  48 Léonce, martyr.
  49 Jude, apôtre; Zosime.
  20 Méthode, évèque martyr.
  44 Luise martyr.

- 21 Julien, martyr. 22 Eusèbe de Samosate, évêque martyr.
- 23 Agrippine, vierge martyre. 24 Nativité de S. Jean-Baptiste.

- 25 Fébronie. 26 David de Thessalonique.
- 27 Samson, hospitalier.
- 28 Translation des reliques de S. Jean et S. Cyr.
- 29 Pierre et Paul, apotres.
- 50 Les douze Apôtres.

#### IUILLET.

- 1 Côme et Damien, médecins martyrs.
- 2 Translation de la robe et de la ceinture de la Ste Vierge à Constantinople.
- 3 Hyacinthe, martyr; Anatole, patriarche de Constantinople. 4 André de Crète, évêque.
- 5 Marthe, mère de Siméon; Athanase, abbé. 6 Sisoès le Grand, ermite.
- Thomas; Acace; Ste Cyriaque, vierge martyre.
- 8 Procope, martyr.
- 9 Pancrace, évêque martyr. 10 Les 45 Martyrs de Nicopolis en Arménie.

- 11 Euphémie, vierge martyre.
  12 Procle et Hilaire, martyrs; Michel, abbé.
  13 Collection de l'ange Gabriel; Mém. de S. Joseph de Thessalonique; Etienne le Sabaite.
- 14 Juste, Aquilas, apôtres.

- 15 Cyrique et Julitte, martyrs.
  16 Athénogène et ses 10 disciples, martyrs; commémoration des 318 Pères du concile de Nicée, des 150 du conc. de Constautinople, des 200 d'Ephèse, des 630 de Chalcédoine, des 160 du v° conc., et des 170 du viº.

- des 170 du vi°.

  17 Marine, vierge martyre.

  18 Hyacinthe, Emilien, martyrs.

  19 Dius, ermite; Macrine, sœur de S. Basile.

  20 Elie, prophète.

  21 Siméon, ermite; Ezéchiel, prophète; Phronime.

  22 Marie Madeleine; translat. de S. Phocas, martyr.

  23 Théophane, Théophile et leurs comp., martyrs.

  24 Christine, vierge martyre; Parascève, vierge martyre.
- 25 Trépas de Ste Anne. Commémor. des Stes Olympiade et Eupraxie.
- 26 Hermolaus et ses compagnons, martyrs.
- 27 Pantéléémon, martyr. 28 Prochore, Nicanor, Timon et Parména, diacres el apotres.
- 29 Callinique, martyr.
- 30 Silas et Silvain, apôtres.
- 31 Eudocime; vigile de la procession de la Croix.

#### AOUT.

- 1 Procession de la Croix; les 7 Machabées, Salomé leur mère, et Eléazar leur maître.
- 2 Translation de S. Etienne, premier martyr.

- 3 Les SS. Pères Isace, Dalmate et Fauste.
  4 Les 7 Dormants; Eudocie, martyre.
  5 Vigile de la Transfiguration; Eusigne, martyr.
  6 Transfiguration de Notre-Seigneur.
- Domice et ses disciples, martyrs.
- Emilien, confesseur.
- 9 Mathias. apoure.
- 10 Lauren, archidiacre martyr.
- 11 Euple, archidiacre martyr.
- 12 Photius et Anicet, martyrs.
- 43 Maxime, confesseur.
- 14 Michée, prophète; vigile de la Dormition. 15 Dormition de la Ste Vierge.
- 16 Translation de l'image miraculeuse de J.-C.; Die mède, martyr.
- 17 Mycon, martyr. 18 Florus et Laurus, martyrs.
- 19 André, capitaine martyr. 20 Samuel, prophète.
- 21 Thaddée, apôtre; Basse et ses enfants, martyrs 22 Agathonique, martyr.

- 23 Loup, martyr. 24 Eutyches, martyr.
- 25 Translation des reliques de S. Bartne emy, apo-
- 26 Hadrien, Natalie et leurs compagnons, mariyrs.
- 27 Poemen, abbé.
- 28 Moïse, abbé.
- 29 Décollation de S. Jean-Baptiste.
- 30 Alexandre, Jean, Paul, patriarche de Constantinople; Fantin.
- 31 Translation de la ceinture de la Ste Vierge.

## CALENDRIERS ÉTHIOPIEN ET COPTE.

Ces calendriers sont extraits du Commentaire de Ludolse sur l'Histoire d'Ethiopie; mais nous nous sommes contenté d'insèrer ici les principaux saints de la liturgie éthiopienne, car il y en a un grand nombre pour chaque jour de l'année.

## Ethiopien.

MASKABAM.

(Septembre.)

Copte. THOT.

## Acot.

- 1 Melius, patr. alex. Jean-Baptiste. Job. 2 Décollation de S. Jean-Baptiste.
- 50
- 3 Abbé Moise.

Barthélemy, apôtre. Le prophète Elisée. Décollation de S. Jean-Baptiste.

```
Ethiopien.
                                                                                          Conte.
  Septembre.
       4 Macaire, patriarche
                                                                    Siméon. Jesué.
       5 Sophie et ses deux filles.
6 Le prophète Isaïe.
                                                                    Mamas, martyr
                                                                    Le prophète Isaie.
       7 Dioscore, patriarche.
                                                                    Dioscore, patriarche. Sévérien.
       8 Moise, prophète. Zacharie, prêtre.
                                                                    Moise, prophète. Zacharie, proph. Jérémie. Athanase, patriarche. Nativité de la sainte Vierge. Basile et Théodore (Theodorus).
    10 Nativité de la sainte Vierge. Le roi David.
    11 Ste Théodore.
    13 Michel, archange (fête mensuelle).
                                                                    Thomas, disciple.
Isaac Badasæus.
  10 13 Isaac Badasæus.
    14 Abbé Agathon.
                                                                    Mar Mamas, martyr.
 19 15 Pierre, ermite.
                                                                    Martyre d'Etienne.
 13 16 Dédic. du temple de Jérus. par Constantin.
                                                                    Fête de la Croix. Ste Hélène.
 14 17 Denis, patriarche d'Alexandrie.
15 18 Ste Ilélène.
16 19 Grégoire, patriarche. Athanase, patriarche.
                                                                    2º fête de la Croix.
                                                                    3º fête de la croix.
 17 20 Madilama , vierge martyre.
18 21 La sainte Vierge. Les 318 Pères du C. de Nic.
                                                                    Madilama, vierge martyre.
                                                                   Tibère, disciple.
Cotolas.
 Ø 22 Cotolas.
    23 Abbé Salama (1). Ste Thècle.
                                                                   Ste Thècle.
    리 Grégoire et Codrat.
                                                                   Grégoire et Codrat.
 5 15 Le prophète Jonas.
5 26 La Conception de S. Jean-Baptiste.
                                                                   La Conception de S. Jean-Baptiste.
# 27 Eustathe, martyr.

# 27 Eustathe, martyr.

# 28 Abraham, Isaac et Jacob (fête mensuelle).

# 29 Nativité de Jésus-Christ (fête mensuelle).
                                                                   Eust the.
                                                                   Abadire et Iraia sa sœur, martyrs,
                                                                   Translation de S. Jean, évangéliste.
5 30 Jacques et Jean, apôtres.
                                                                   Grégoire d'Arménie.
                     TREEPY.
                                                           (Octobre.)
                                                                                                    BABA.
   i Harthe, sœur de Lazare.
                                                                   Susanne, vierge.
    2 Sévère.
                                                                   Chariton.
   5 Théodora.
                                                                   Grégoire d'Arménie.
   4 Abréha et Atzbéha, rois d'Ethiopie.
5 Cyriaque et Anne, sa mère.
                                                                   Ananie, qui baptisa S. Paul.
                                                                   Jacques, fils d'Alphée.
   6 Denis l'Aréopagite. Pantaléon.
7 Cyprien, martyr.
                                                                   Antoine et Rawak, martyrs.
                                                                  Baula, juste.
Bélaphe et Wahas, martyrs.
   8 Hor, martyr.
   9 Thomas, apoure.
 1 10 Eumène, patriarche.
                                                                   Serge et Wachas.
1 !! Jacques, patriarche.
1 !! Michel, arch. Matthieu. Démétrius.
                                                                  Jacques, patriarche.
Matthieu, apôtre. Démétrius.
13 Ptolémaque.
14 Philippe, apôtre. Michel Argawi.
15 Azkir et Cyriaque.
16 Abbé Agathas
                                                                  Ptolémaque.
                                                                  Philippe, apôtre.
   16 Abhé Agathus.
                                                                  Agathus.
 17 Dioscore, patriar. Etienne, protomartyr.
                                                                  Grégoire de Nysse.
  18 Théophile, patriarche.
19 Le prophète Elisée.
                                                                  Héraclas, patriarche.
                                                                  Barthélemy, martyr.
   20 Jean le Petit, moine.
21 La sainte Vierge. Mathias, ap. Joël, proph.
                                                                  Jean le Petit.
22 Luc, évangéliste.
23 Joseph, patriarche.
24 Hilarion, abbé.
25 Abibe, moine.
                                                                  Le prophète Joël.
                                                                  Luc, évangéliste.
                                                                  Denis, évêque.
                                                                  Marthe, martyre.
                                                                  Abibe.
5 26 Huras, martyr.
                                                                  Jacques, frère de Jésus-Christ.
  27 Macaire, martyr.
                                                                 Macaire.
38 Abraham, Isaac et Jacob. Marcien.
2
  29 Nativité de Jésus-Christ.
                                                                 Nativité de Jésus-Christ.
  30 haac, roi.
                                                                 Déposition de la tête de S. Jean-Baptiste.
                     HEDAR.
                                                       (Novembre.)
                                                                                             ATHOR.
Ortobre.
  1 Maxime, martyr.
2 Sanitius, patriarche. Pierre, patriarche.
3 Le prophète Habacuc.
                                                                 Pierre d'Alexandrie.
   l lacques et Jean, évêques.
Lnewire.
                                                                 Epimaque, martyr.
5 Timothée, martyr.
6 Fuite de Jésus en Égypte.
                                                                 Translation de S. Théodore.
    George, martyr,
8 Lapparition de la croix à Constantin.
                                                                George, martyr.
                                                                Les 4 Animaux angéliques.
Isaac, patriarche. Les 318 Pères.
 9 Isaac, patriarche. Les 318 Pères.
  1) Containsi que les Éthiopiens appellent saint Frumence, leur apôtre.
       DICTIONN. DES RELIGIONS. I.
```

| 65            | 4    | DICTIONNAL                                                                      | RE DES RELIGIONS.                                                    | 661  |
|---------------|------|---------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|------|
|               |      | Ethiopien.                                                                      | Copie.                                                               |      |
| 6             | 1    | O Les Vierges mises à mort par Julien.                                          | 30 <b>7.01</b>                                                       |      |
| 7             | 1    | 1 Ste Anne.                                                                     |                                                                      |      |
| 8             | 1    | 2 Michel, archange. Philoth <b>ée, patriarche</b> .                             | Michel, archange.                                                    |      |
| . 9           | - 1  | 3 Zacharie, patriarche.                                                         | 2º fête de S. Michel                                                 |      |
| 10            | 1.   | 4 Martien, évêque.                                                              | 3º fète de S. Michal.                                                |      |
| 11            | 4    | 5 Ménas, martyr.<br>6 Anoréus, roi.                                             | Ménas, martyr.<br>Dédica <b>c</b> e de l'église d <b>e SQouphre.</b> |      |
| 13            | 4    | 7 Jean Chrysostome.                                                             | Jean Chrysostome.                                                    |      |
| 14            | 48   | 8 Philippe, apôtre.                                                             | Philippe, apûtre.                                                    |      |
| 15            | - 35 | 9 Barthél <b>emy,</b> ap <b>ôtre.</b>                                           | Barthélemy, apôtre.                                                  |      |
|               | 20   | Anian, patriarche.                                                              | Matthieu, évangéliste. Athanase, patriarche.                         |      |
| 17            | 2    | La sainte Vierge. Grégoire Thammaturge.                                         | Grégoire Thaumaturge.                                                |      |
| 18<br>40      | 9:   | 2 Alphée et ses compagnons, martyrs.<br>5 Le prophète Abdias.                   | Le prophète JoëL                                                     |      |
| 20            | 2    | Les Séraphins.                                                                  | Les 24 Vieillards.                                                   |      |
| 21            | 2    | Mercure, martyr.                                                                | Nercure, martyr.                                                     |      |
| 22            | 26   | 5 Les 541 Martyrs de Nagran. Greg. de Nys                                       | se. Grégoire de Nysse.                                               |      |
| 23            | 27   | Jacques, martyr.                                                                | Jacques, martyr. Phildmon, apotre.                                   |      |
| 24            | 20   | B Abraham, Isaac et Jacob. Abbé Lik <b>anus.</b><br>D Nativité de Jésus-Christ. | Sérapion, évêque.                                                    |      |
| 26<br>26      |      | Gabra-Mascal, roi.                                                              | Pierre, patriarche. Clément.                                         |      |
| -0            | •    | •                                                                               | Scembre). KAIAR.                                                     |      |
| No.           | enıt | •                                                                               | eccubio). Balan                                                      |      |
| 27            | -    | Le prophète Elie. Jean, patriarche.                                             | Diamea ávAma d'Hahdil                                                |      |
| 28            |      | E Sidrach, Misach et Abdénago.                                                  | Pierre, éxêgue d'Habdil.<br>Horus, abbé.                             |      |
| 29            |      | Présentation de la sainte Vierge.                                               | Présentation de la sainte Vierge.                                    |      |
| 30            |      | André, apôtre.                                                                  | André, apôtre.                                                       |      |
| Déc           | emb  | ore.                                                                            |                                                                      |      |
| 1             | 5    | Le prophète Nahum.                                                              | Le prophète Nahum.                                                   |      |
| 2             |      | Abraham, patriarche.                                                            | Anatole, prêtre martyr.                                              |      |
| 3             |      | Matthieu le Pauvre.                                                             | Matthieu le Pauvre.                                                  |      |
| 5             |      | Héraclas, patriarche.<br>Abbé Marina.                                           | Ste Thècle.                                                          |      |
|               |      | Théophane, patriarche. Nicolas, évêque.                                         | Nicolas, évêque.                                                     |      |
| 7             | 11   | Pacôme et Barthélemy, évêques.                                                  | Pacôme et Barthélemy.                                                |      |
| 8             | 12   | Michel, archange.                                                               | S. Paul.                                                             |      |
|               |      | Raphaël, archange.                                                              | Similar mentur                                                       |      |
| 14            | 15   | Mermelmam, anachosète.  Luc le Stylite.                                         | Siméon, martyr.<br>Grégoire d'Arménie.                               |      |
|               |      | Conception de la sainte Vierge.                                                 | Hervadj, abbé.                                                       |      |
|               |      | Translation de S. Luc le Stylite.                                               | Sarabamon, abbé                                                      |      |
| 14            | 18   | Tite, disciple de S. Paul.                                                      | Héraclas, martyr.                                                    |      |
| 15<br>40      | 19   | Gabriel, archange.                                                              | Gabriel, archange.                                                   |      |
| 47            | 21   | Le prophète Aggée.<br>La sainte Vierge.                                         |                                                                      |      |
| 18            | 22   | Anastase.                                                                       |                                                                      |      |
|               | 23   | David, roi d'Israël.                                                            | •                                                                    |      |
| 20            | 24   | Ignace, martyr. Técla-Haimanet.                                                 | Ignace, martyr.                                                      |      |
|               |      | Les Machabées.                                                                  | Jean Cama, ermite.                                                   |      |
| 93            | 97   | Anastasie, martyre.<br>Abbé Bagou.                                              | Anastasie, martyre.                                                  |      |
| 24            |      | Abraham, Isaac et Jacob. Grand jeûue.                                           | Ab <del>as</del> chada, martyr.<br>Jeûne pour la veille de Noël.     |      |
| 25            | 29   | La grande fête de Noël.                                                         | La naissance de NS. Jésus-Christ:                                    |      |
| 26            |      | Les Innocents.                                                                  | 2º fète de Noël. David, pr. Jacques, év. de Jé                       | iru. |
|               |      | Ten.                                                                            | lanvier.) Tom.                                                       |      |
| Déc           | amb- | •                                                                               | anvier.) Ton.                                                        |      |
| 97            |      |                                                                                 | 10 I                                                                 |      |
| 28            | 9    | Etienne, protomartyr. Macaire, patriarch Théonas, patriarche. Abel.             | e, Invention de S. Etienne.                                          |      |
| 29            | 3    | Le prophète Issie.                                                              | Les Innocents.                                                       |      |
| 30            |      | Jean, apôtre et évangéliste.                                                    | Jean, apôtre et évangéliste.                                         |      |
| 31            | 5    | Ausgónius.                                                                      | Ausganus.                                                            |      |
| Janv          |      |                                                                                 |                                                                      |      |
| 4             |      | Noé. Basile. Circoncision de NS.                                                | Basile. Circoncision de NS.                                          |      |
| <b>2</b><br>5 |      | Ephreni, docteur.                                                               | Ephrem.  Reviewin netriewing #4 icom dele                            |      |
| 4             |      | Benjamin, patriarche. Le prophète Malachi<br>Abraham.                           | Benjamin, patriarche d'Alexandrie. Abraham.                          |      |
| 5             | 10   | Jeune pour la vigile de l'Ephphanie.                                            | Jeune pour la vigile de l'Epiphanic.                                 |      |
| 6             | 11   | Le Baptème de Jésus-Christ.                                                     | Baptême de Jésus-Christ.                                             |      |
| 7             | 12   | Noces de Cana. Michel, archange.                                                | 2º l'ête de l'Epiphanie. Les puces de Cana.                          |      |
| 8             |      | Les 7 Dormants.                                                                 | 3° fête de l'Epiphanie.                                              |      |
| 9<br>10       |      | Ste Mehraéla, martyre.                                                          | Ste Mehraéla, martyre.<br>Grégoire.                                  |      |
| 10            |      | Cyriaque. Jean, patriarche.                                                     | Philothée, mart <b>yr.</b>                                           |      |
|               |      | Tames Paris Marian                                                              | a a manual mandit                                                    |      |

Isidore, martyr.

Résurrection de Lazare.

Ponvoir des cless conféré aux apôtres.

15 19 Aristobule.

16 20 Michel, patriarche.

```
Ethiopien.
                                                                                   Cople.
     21 La sainte Vierge.
                                                                    La sainte Vierge.
17
     22 Arrivée de Jésus-Christ à Jérusalem. S. Cyrille
                                                                   Fête des Palmes. S. Tite, disciple.
48
            de Jérusalem.
                                                                    Le prophète Daniel.
     23 Le proplière Daniel.
     24 Macaire, patriarche.
     25 Unésiphore.
31
                                                                    Faring
     26 Farius.
     27 La Passion de Jésus-Christ.
                                                                    Macaire.
     28 Abraham, Isaac et Jacob. Constantin. Hélène.
24
                                                                    L'Annouciation.
25
     29 Conception de Jésus-Christ. La Résurrection.
                                                                    Eugène, martyr,
     30 Gabriel, archange.
                                                             (Avril.)
                                                                                                PHARMOUTEL.
Mars.
                                                                    Aaron, grand prêtre.
27
       1 Aaron, grand prêtre.
28
       2 Siméon.
29
       3 Michel, patriarche.
        4 Victor.
30
                                                                    Le prophète Ézéchiel.
       5 Le prophète Ézéchiel.
34
Avril.
       6 Adam, Éve. Jésus-Christ entre dans le céna-
cle fermé.
                                                                    Jean, patriarche.
 4
       7 S. Joachim.
       8 150 Martyrs.
       9 Sanitius, patriarche.
      10 Gabriel, patriarche.
      11 Jean, évêque de Gaze.
12 Michel, archange.
                                                                    Jean, évêque de Gaze.
                                                                    Antoine, évêque.
 Š
      13 Jason et Joseph.
     14 Maxime, patriarche.
15 Jean-Baptiste.
                                                                    Isaac et Germain.
10
                                                                    Marc, frère de Jean.
Jacques, fils de Zébédée.
      16 Antipas.
      17 Jacques, apôtre.
18 Fète de Rakeb.
12
43
      19 Siméon, évêque.
20 Bebnouda, martyr.
21 La sainte Vierge.
14
                                                                    Marc, patriarche.
George et Korus, martyrs.
      22 Alexandre, patriarche.
 17
      23 George.
24 Sanitius, patriarche.
25 Sara.
                                                                    Les Enfants d'Éphèse.
                                                                     Susneus, martyr.
Victor, martyr.
24
22
      26 Jean le Ninivite.
27 Abbé Noda.
      28 Abraham, Isaac et Jacob.
29 Nativité de Jésus-Christ.
                                                                    Marc, fils de Marie.
      30 Marc, évangéliste.
                                                                                                   PASCHAMS.
                                                              (Mai.)
                          GRINBOT.
Avril.
                                                                     Nativité de Notre-Dame.
        4 Nativité de la sainte Vierge.
26
                                                                     Job.
27
        2 Job.
                                                                     Jason.
       3 Jason, martyr.
28
                                                                     Jean, patriarche.
       4 Jean, patriarche.
5 Le prophète Jérémie.
 29
                                                                     Le prophète Jérémie. Jacques, fils de Zébédés.
30
 Mai.
                                                                     Isaac, martyr.
       6 Isaac, martyr.
7 Athanase d'Alexandrie.
                                                                     Athanase d'Alexandrie.
Ascension. Jean l'Aumônier.
  3
        8 L'Ascension.
                                                                     Théodore, diacre.
Les 3 Enfants.
        9 Sainte Hélène découvre la croix.
      10 Jean, patriarche.
11 Paphnuce.
      12 Michel, archange. Jean Chrysostome.
13 Arsène.
                                                                     Jean Chrysostome.
                                                                     Arsène.
      14 Abbé Pachome.
15 400 Martyrs.
16 Sirach l'Ecclésiaste.
17 Epiphane, evêque.
18 Descente du Parcelei.
                                                                     Pachome, abbé.
  9
                                                                     Jude, apôtre.
Jean, évangéliste.
 10
      18 Descente du Paraclet.
19 Isidore.
                                                                     Gerga, abbé.
 13
14
15
16
17
       20 Calébus, roi.
                                                                     Ammonius.
                                                                     La sainte Vierge.
       21 La sainte Vierge.
      22 Andronicus.
23 Julien.
                                                                     Entrée de Jésus en Égypte.
       24 Entrée de Jésus en Égypte. Le pr. Habacuc.
       25 Salomé.
```

28 Abraham, Isaac et Jacob 29 Nativité de Jésus-Christ.

```
Ethiopien.
                                                                                     Copte.
   26 Thomas, apôtre.
27 Jean, métropolitain.
                                                                   Thomas, apôtre.
Ħ
                                                                   Lazare, évêque, mort deux fors.
99
25 28 Abraham, Isaac et Jacob.
24 29 Nativité e
25 30 Michael.
   29 Nativité de Jésus-Christ.
                                                                   Siméon le Grand.
                                                                   Démade. Siméen le Petit.
                          SENI.
                                                            (Juin.)
                                                                                                   PAONI.
     1 Joseph.
16
                                                                   Bifamon, martyr. Léonce, martyr.
     2 Apparition des corps de Jean-Baptiste et d'Élisée.
                                                                   Apparition des corps de Jean-Baptiste et d'Élisée.
     4 Jean d'Héraclée.
                                                                    Ammon, martyr.
                                                                   Noé et ses compagnons, martyrs.
Théodore, martyr.
    5 Abbé Ebsoi.
     6 Théodore, moinc.
    7 Aschiron, martyr.
8 Dédicace de l'église de la sainte Vierge.
                                                                    Aschiron, martyr.
                                                                    Tamada et ses enfants, martyrs.
    9 Le propriète Samuel.
   10 Sophie et ses fille. Barnabée et Axosie.
   11 Claude, martyr.
12 Michel, archange. Cyrille, patriarche.
13 Gabriel, archange.
14 Ptolémée et Philippe.
                                                                    Claude, martyr.
                                                                    Michel, archange.
                                                                    2º fête de S. Michel.
                                                                    5º fète de S. Michel.
   15 Dédicace de l'église de Saint-Ménas.
                                                                    Dédicace de l'Eglise de Saint-Ménas.
   16 Abounafer (Onuphre).
                                                                    Dédicace de l'église de Saint-Onuphre.
   17 Abbé Batatzun.
                                                                    Batas, abbé. Barthélemy, apô re.
   18 Sanitius, patriarche.
                                                                   George.
Le prophète Élisée.
Dédicace de l'église Notre-Dame-d'Atribe.
Cosman et ses frères.
Nobus, abhé.
Moïse, le Nègre.
Pierre. patriarche.
   19 Anoub Bessoi.
20 Le prophète Élisée.
   21 La sainte Vierge.
22 Les enfants de Téodad.
   23 Salomon, roi.
24 Abhé Moise, le Nègre.
                                                                                                                          .i. (;
   25 Ste Procle. Josué, fils de Noun.
26 Thomas, martyr.
                                                                    Pierre, patriarche.
   27 Ananie, martyr.
                                                                    Ananie, martyr.
22 Abraham, Isaac et Jacob; Théodose, pa-
                                                                    Théodose, patriarche.
          triarche.
29 Nativité de Jésus-Christ.
24 30 Nativité de S. Jean-Baptiste.
                                                                    Nativité de S. Jean-Baptiste.
                                                                    Marthe, martyre.
                       HAMLE.
                                                                 (Juillet.)
                                                                                                     ARIR.
     i Céfronie, martyre.
                                                                    Afranie, martyre.
    2 Thadiée.
                                                                     Thaddée.
27
    5 Cyrille, président du concile d'Ephèse.
4 Le prophète Sophonie.
                                                                    Cyrille.
                                                                     Aboukir et Jean.
     5 Pierre et Paul, apôtres.
                                                                    Martyre de S. Pierre et S. Paul, apôtres.
     6 Esdras.
                                                                    Barthélemy, martyr à Rosette,
laiflet.
     7 Ignace.
                                                                    Synode, abbé.
     8 Abbé Bessoi, ermite.
                                                                    Bessoi, ermite.
     9 Claudien, patriarche.
                                                                    Aron, martyr.
    10 Nathanaëi.
                                                                    Théodore.
   11 Gabriel, patriarche.
    12 Michel, archange.
                                                                    Horus, martyr.
    13 Ammon, martyr.
14 Pierre et Paul.
                                                                    Ammonius, martyr.
   15 Abbé Ephrem.
16 Jean, évêque.
17 Euphémie.
18 Jacques, apôtre, frère de Jésus-Christ.
18 Basalan martyr.
                                                                    Ephrem, abbé.
                                                                    Jean, évêque.
                                                                    Euphémie.
                                                                    Jacques, frère du Seigneur.
    19 Batalan, martyr.
                                                                    Batalan, martyr.
   pataian, marsys.

Purification de Ste Anne.

La sainte Vierge; Uriel, archange.

La Macaire, martyr.
                                                                    Théodore, martyr
La sainte Vierge.
   25 Longin.
24 Longin.
25 Maria Kébra.
 17
                                                                   Synode, martyr.
Siméon, patriarche.
 18
                                                                    Ascension d'Hénoch.
    25 Joseph, époux de la sainte Vierge.
27 Siméon, patriarche.
                                                                   Joseph le Charpentier,
Ammon ; Ezéchiel.
Marie-Madeleine.
```

Thadder, apoure.

bourgs de l'Attique.

20 Théoxénies, en l'honneur des

dieux étrangers.

47 18

19

```
DICTIONNAIRE DES RELIGIONS.
                                                                                                             660
               Ethiopien.
24 50 Macaire et Ephrem.
                                                            Timothée, patriarche
                     NAHASSE.
                                                         (Aoùt.)
                                                                                     MESCHORL
25
         Joseph d'Arimathie.
                                                            Abali (Obolius), martyr.
26
      2 Athanasie.
                                                           Ménas, martyr.
Siméon Stylite.
      5 Sophie, reine.
      ▲ Ezéchias.
      5 David de Sennaar, martyr.
6 Marie-Madeleine.
                                                            David, martyr.
                                                            Wissa, abbé.
Timothée, compagaon de Dioscere.
      7 Pierre, apotre.
Août.
      8 Les 7 Machabées avec leur père et leur mère.
                                                            Les 7 Machabées et leur mère.
    9 Ori.
10 Métra.
11 Moyse, évêque.
12 Michel, archange.
                                                            Bicabus, abbé.
                                                            Ptolémée, martyr.
                                                            Michel, archange.
    13 La Tranfiguration.
14 Basilicus.
                                                            La Transliguration.
     15, L'Ensevelissement de la sainte Vierge; Lau-
     rent, mariyr.
16 Assomption de la sainte Vierge.
                                                            L'Assomption de la sainte Vierge.
     17 Enthée.
                                                            Jacques, martyr.
     18 Alexandre, patriarche.
     19 Phinées.
                                                            Translation de S. Macaire.
     20 Les 7 Dormants.
                                                            Les 7 Enfante d'Ephèse.
     21 La sainte Vierge.
                                                            Irène, martyr
     22 Le prophète Michée.
                                                            Le prophète Michée.
     23 Abraham.
17
     24 Isaac.
18
     25 Jacob.
19
20
     26 Sara.
     27 Samuel.
     28 Abraham, Isaac et Jacob.
                                                            Abraham, Isaac et Jacob.
                                                            Nativité de Jésus-Christ.
     29 Nativité de Jésus-Christ.
     30 Moise, évêque.
                                                            Moise, évêque.
                                              Jours épagomènes.
Ands.
                                                            26
                                                                  3 Raphael, archange.
                                                            27
                                                                  4 Libère, pape.
5 Le prophète Ames.
      1 Emprisonnement of 2.
2 Tite, disciple de S. Paul.
         Emprisonnement de S. Jean-Baptiste.
                                   CALENDRIER DES ANGIENS GREGS.
HÉCATOMBÉON (premier mois d'été).
                                                                               10
   Néoménie et sacrifice à Hécate.
                                            Séances de l'aréopage.
                                                                               11
 \bar{3}
 Bataille de Leuctres.
                                        28 Les grandes Panathénées quin-
    Fête d'Apollon. -
                                              quennales, en l'honneur de
                        - Connidées,
      en l'honneur du tuteur de
                                              Minerve.
                                        29 Androgénies, fête expiatoire,
en mémoire de la mort d'An-
      Thésée.
 8 Jour consacré à Thésée.
                                              drogée, fils de Minos.
                                                                              23 Séances de l'aréopa
10
                                           On célébrait encore dans ce
                                              mois les Hécatombées, en
l'honneur de Junon; et les
12 Chronies en l'honneur de Sa-
                                              Maloades, en celui de Cérès.
                                                                              26
14 Petites Panathénées annuelles,
      consacrées à Minerve
                                          Matastirmon (2º mois d'été).
                                                                               29
16 Métoécies, ou Synuécies, en mémoire de la réunion des
                                           Réemésie et sacrifice à liécate.
                                                                                  Dans ce mois en célébrait co-
```

Jour consideré à Apollon.

Fête de Thésée.

core les Métaléimies, es

l'honneur d'Apolion.

Boedkonton (3º mois dete).

Néuménie et sacrificeà Hécale

```
GAMELION (10 mois d'biver).
           le Platée, et Eleuthé-
                                   26
           nquenna les.
                                   27
                                                                              Néoménie et sacrifice à Hécate.
           Marathon.
           sollon et fête de Pan.
                                       Chalcies ou Pandémies, sête en
                                   30
                                         l'honneur de Vulcain, célé-
brée par tous les forgerons
           zré à Thésée.
                                                                            6
                                                                              Jour consacré à Apollon.
                                         de l'Attique.
                                                                              Fête de Thésée.
                                   MÉMACTÉRION (2º mois d'automne).
           es, ou actions de gra-
                                       Néoménie et sacrifice à l'écate.
          ar le rétablissement
                                                                           40
           berté par Trasybules
                                                                           12
                                                                          13
14
15
        - le coqs, institué par
           tocle, en mémoire da
           de Salamine.
                                       Jour consacré à Apollon.
Fête de Thésée.
                                                                          16
           t rassemblement
                                                                           17
           iés.
                                     R
           ession à la mer.
                                                                          19
            de Chabrias à
                                   10
                                   11
                                                                          20
                                                                              Cittophories, en l'honneur de
                                   19
                                                                                 Bacchus.
           cénéral.
borie, ou proces-
                                   13
                                                                          23
                                                                               Séauces de l'aréopage.
            Flambeaux.
                                   15 Proérosies, sête des Semailles,
                                                                          24
           acchus.
                    Victoire
                                         en l'honneur de Cérès.
          nine.
lennel
                                                                          25
                                   16 Fâte funèbre en mémoire des
                                          Grecs tués à la bataille de
                  des Ini-
                                         Platée.
                                                                          27
            ou commémo-
                                                                          28
                                                                          29
           l'initiation d'Es-
                                                                          30
          ; effos
d'eau.
             effusion mys-
                                   20
                                       Mémaciéries, en l'honneur de
                                                                              Pendant ce mois on célébrait
                                                                                encore les Gamélies en l'hon-
                                         Jupiter.
           iques à Eleusis.
                                                                                neur de Junon.
           le Gaugamėle,
                                   22
                                                                           ANTHOSTERYON (2º mois d'hiver):
          at d'Arbèles.
                                   23
                                        Séances de l'aréopage.
                                   24
                                                                           1. Néoménie et Hydrophories, Mie
                                  25
                                                                                lugubre en mémoire du dé-
- :.
                                   26
                                                                                luge.
                                   27
                                                                           2
                                                                           54
                                   28
                                   29
      mois d'automne).
          et sucrifice à Hécate.
                                     Postokon (3º mois d'automme).
JI 200
                                                                             Jour consacré à Apollow.
                                      Néoménie et sacrifice à Hécate.
                                                                              Fête de Thésée.
                                                                             Pithoégie,
          . ou Phonneur d'A-
                                                                                              Dionysiaques
                                                                              Choès.
          et de Dinne. Esché-
                                                                                               lénéennes.
                                      Jour consacré à Apollon.
Fête de Thésée. Posidéies ou
                                                                             Chytres,
           en celui de Bacchus.
                                                                          15
                                         fête de Neptune.
                                                                          16
                                       Fête consacrée aux Vents.
                                                                          17
18
i-I s
         réparation aux Thes-
                                                                          19
                                   12
        e des Thesmophories.

our de cette fète, con-

spécialement à Cérès.
                                                                          21
                                                                             Diasies, sête hors de la ville,
                                                                                consacrée à Jupiter Meili-
                                   16
        jeune, observá par les
es qui la célébraient.
                                                                         23
24
25
26
27
28
                                                                              Séances de l'aréopage.
  6
        neriños empletoire mi-
                                                                              Petits Mystères.
       ou.Pourstite; dernier
        le cette fête
ne A
                                  23
                                       Séances de l'aréopage.
                                                                          29
                                  24
                                                                          50
                                  25
       tou Festin.
                                  26
                     Apaturies
                                                                           EARPHARDAION (5º mois d'hiver).
       17sis ou Sa-
                                  27
                     en l'hon-
                                  28
                                      Thoinie,
                                                       Dionysiaques
                                                                             Néoménie et sacrifice à Hécate.
                      neur de
    itis on Ton-
                                  29
                                      Ascholie.
                                                       des champs
                      Bacchus.
                                  30 lobachée.
                                                       ou du Pirée.
                                                                          3
```

| 4.22                                                    | BUDNIES DEC MICCIENT MAN                   |                                                                  |
|---------------------------------------------------------|--------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| Janvier, consacré à Junon.<br>Kalendæ. Fête de Janus et | se promènent autour<br>de la ville.<br>XIX | VI Temp.e de Castor et de<br>Pollux, vers l'étang<br>de Juturne. |
| de Junon.                                               | XVIII Les Carmentales, en fa-              | V                                                                |
| IV Jour malheureux.                                     | veur de Porrine et de                      | IV Les Equiries dans lo                                          |
| III Consacré à Minerve.                                 | Postverte.                                 | Champ de Mars.                                                   |
|                                                         | XVII Temple de la Concorde,                | III Temple de la Paix, ou                                        |
| Nonæ. Nonalies.                                         | par Camille.                               | les Pacalies                                                     |
| VIII                                                    | XVI                                        | PRIDIÈ. Sacrifice aux dieux Pé-                                  |
| VII                                                     | XV                                         | nates, protecteurs de                                            |
| VI Sacrifice à Janus.                                   | XIV                                        | la ville.                                                        |
| V Les Agonales.                                         | XIII                                       | Février, consacré à Neptune.                                     |
| IV                                                      | XII                                        |                                                                  |
| III Les Carmentales. Tem-                               | XI                                         | KALENDA. Les Lucaries, ou fetes da                               |
| ple de <b>Ju</b> turne, dédié                           | X                                          | bois de l'Asile.                                                 |
| dans le Champ de                                        | IX Fêtes Sementines indit-                 | IV                                                               |
| Mars.                                                   | tes, pour les blés en-                     | III Consacré à Mine ve.                                          |
| Printe. Les Compitales.                                 | semenc <b>é</b> s.                         | Printe.                                                          |
| lous. Les joueurs de fine,                              | VIII                                       | Non : Nonalles.                                                  |
| en habits de femme,                                     | VII                                        | VIII                                                             |

ter qui fait les maria-

ges. Sacrifices à l'i-dius Sanctus Semi-

Pater.

```
665
                                                                               Ill 2º jour des Florales.
Paidik. Fête de Vesta, sur le
                                              XIII 2º jour.
      VII
                                               XII 3° jour.
XI 4° jour.
X 5° jour; fête des Trom-
       ٧I
                                                                                           mont Palatin.
      III Jeux Géniliaques.
                                                                                    Mai, consacré à Apollon.
                                                      pettes.
  Painik.
                                              VIII Les Hilaries, fête de KALENDÆ. Autel en l'honneur des
    lors. Fête de Faune et de Ju-
                                                                                         Lares protecteurs. — Sa-
crifice à la Bonne-Déesse.
                                                      réjouissance pour la
Mère des dieux.
           piter.
     XV Les Lupercales.
                                               VII Fête de la Mère des
                                                                                      VI 5º jour des Florales.
    XIV
                                                      dieux, ou Ammia.
                                                                                      V Fin des Florales.
    XIII
                                                VI Jeux Mégalésiens.
     XII Les Quirinales. Fête de
la déesse Fournaise.
                                                                                     Ш
                                               IV
                                                                                 Pridit.
           Sacrifices pour les
                                                III Fête de Janus, de la
                                                                                  Nong. Nonalies.
                                                     Concorde, du Salut et de la Paix.
            morts. Fête de la
            déesse muette, ou La-
                                                                                     VIII
                                                    Fête de la Lune, ou
           runda.
                                         PRIDIÈ.
                                                                                      VII Les Lemures se célé-
                                                                                            brent pendant trois
nuits. Il n'est pas bon
     XI Charisties, ou fête de l'A-
                                                     Diane sur le mont
           mitié.
                                                      Aventin.
                                                                                             de se marier pendant
ce temps-là. Les Lu-
                                            Avril, consacré à Vénus.
     IX Fête du dieu Terme. Ban-
           nissement.
                                     KALENDÆ. Sacrifice à Vénus avec
                                                                                            minaires.
    VIII
                                                     du myrte et des
fleurs. Sacrifice à la
                                                                                       VI
     VII Bannissement des rois,
          selon Ovide.
                                                     Fortune virile.
                                                                                      IV Fête de Mars Vengeur.
                                                                                      Ш
                                                III Consacré à Minerve.
                                                                                 PRIDIE.
                                        Pridiè.
     III Les Equiries, ou Courses
                                                                                    Ipus. Les simulacres des Ar-
                                                  Jeux Mégalésiens, en
l'honneur de la Mère
                                         None.
                                                                                             géens, faits de jonc,
           de chevaux, dans le
                                                                                            sont jetés dans le Ti-
bre. Naissance de Mer-
           Champ de Mars.
                                                     des dieux; ils du-
 Papit. Les Tarquins surmon-
                                                     rent 8 jours.
                                                                                            cure. Fête des Mar-
chands.
                                              VIII Nonalies. La fortune
           tés.
                                                     publique nommée Pri-
   Mars, consacré à Minerve.
                                                                                   XVII
                                                     migénie. Naissance de
                                                                                    XVI
XV
XIV
                                                     Diane.
Lusses. Les Matronales ou fêtes
                                               VII Naissance d'Apollon.
           des Dames, consacrées
           à Junon et à Lucine.
                                                                                    XIII
                                                   Fête de Cérès. Jeux
                                                                                     XII
                                                                                          Agonales de Janus.
     VI Fête de Mars et des bou-
                                                     du cirque.
           cliers anciles, pen-
dant l'exposition des-
                                                                                      XI Féries de Vulcain. Le
                                                                                            pretre de Vulcain sa-
                                               iii
           quels il n'est pas bon
                                                                                             crifie à Maia. Purifica-
                                                  Octave de la Grande
                                        Prinik.
                                                                                            tion des trompettes.
           de se marier.
                                                     Mère des dieux, ame-
      V Consacré à Minerve.
                                                     née à Rome. Jeux de
                                                                                      IX Regisugium; Retraits
     17
                                                     Cérès qui durent 8
     Ш
                                                                                            des rois
                                                    jours.
                                                                                     VIII Temple dédié à la For-
 Pault. Sacrifices à Vesta.
                                                  A Jupiter victorieux, et
                                         lous.
  Nona. Nonalies. Temple de Vé-
                                                                                              tune.
                                                    à la Liberté.
           jove, auprès des deux
                                                                                      VII
                                            XVIII
                                                                                       ٧Į
           bois de l'Asile.
                                             XVII Les Fordicidies; sa-
                                                                                        V
    VIII
                                                      crifices de la vache
                                                                                      İ
     ٧II
                                                      pleine.
                                                                                       Ш
     ٧l
                                              XVI
                                                                                  Paulit.
     17
                                             XIV Equiries, au grand
cirque; courses des Re-
                                                                                  Jain, consacré à Mercure.
 Parit. Secondes Equiries, au-
                                                   nards avec la paille al-
           près du Tibre, ou sur
le mont Cœlius, si les
                                                                                KALENDE. Dédicace du temple
                                                   lumée.
                                                                                            de Junon Moneta. A la
                                              XIII Octave des fêtes de
                                                                                            déesse Carné, sur le
mont Célien. Calen-
                                              Cérès.

XII Les Palilies. Fonda-
           eaux sont hautes.
    lors. Fête d'Anna Pérenna.
                                                                                            des fabaires. Sacrifi-
                                                   tion de Rome. Secondes
                                                                                            ces à Mars, hors la
    XVI Fête de Bacchus ou Li-
                                                   Agonales.
                                                                                            porte Capène.
           ber. Les enfants liberi,
            de condition libre,
                                                X Premières Vinales, en
                                                                                      IV Féries à l'honneur de
            prennent la robe vi-
                                                                                            Mars et de Carné.
                                                   l'honneur de Jupiter et
            rile. Les Agonales.
                                                                                      III Fête de Bellone.
                                                   de Vénus.
     XV
                                               IX
                                                                                 Painik. Temple d'Hercule dans
                                                                                 le cirque.
Nonz. Nonalies, Temple de la
     XIV Les Quinquatres, fêtes
                                              VIII
            de Minerve qui durent
cinq jours. Le pre-
mier jour est celui de
                                               VII
                                                                                            Foi. Temple de Jupi-
                                               VI Les Robigales.
```

V Féries latines sur le

IV Les Florales pendant six

Mont-Sacré.

jours.

la paissance de la déesse : on donne aux maltres le Minerval. Le 18, 1d Gadir, fête de la Reconnaissance d'Ali, proclamé lieutenant de Mahomet à l'étang de Gadir. Cette fête est particulière aux schiites.

Le 25, fête de la Retraite d'Aboubekr dans la caverne, célébrée par quelques sunnites.

# CALENDRIER HINDOU.

L'année indienne est luni-solaire, et les fêtes sont lunaires. Le mois indien se divise en deux quinzaines, la lumineuse et l'obscure; la seconde, qui commence le mois, date de la pleine lune, et la première de la syzygie

ou nouvelle lune. Nous extrayons ce calendrier de l'ouvrage de M. Garcin de Tassy, sur les Fêtes populaires des Hindous, des Religious festivals of the Hindus, de Wilson, etc.

| ıa                                                                                                                                                                                                                                                   | pienie iune, et la premiere                                                                                                                                                                                 | uc                                                                                                   | a ajzigio                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                       |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                      | TCHAIT (mars-avril).                                                                                                                                                                                        | 47                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                           | 44                                                                              | Jeane en l'honneur de Vichnog.                                                                                                                                                                                        |
|                                                                                                                                                                                                                                                      | •                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                      | Djougadia ou Akchaya-Tritiya.                                                                                                                                                                                                             | 12                                                                              |                                                                                                                                                                                                                       |
|                                                                                                                                                                                                                                                      | Quinsaine obscure.                                                                                                                                                                                          | 19                                                                                                   | Djougadia ou madaaja minja.                                                                                                                                                                                                               | 13                                                                              |                                                                                                                                                                                                                       |
| 4                                                                                                                                                                                                                                                    | Ougahdi, fête du 1er jour de                                                                                                                                                                                | 20                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                           | 14                                                                              |                                                                                                                                                                                                                       |
| _                                                                                                                                                                                                                                                    | l'an.                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                 | <b>5</b>                                                                                                                                                                                                              |
| 9                                                                                                                                                                                                                                                    | 2º jour de la fête.                                                                                                                                                                                         | 21                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                           | 10                                                                              | Prières pour les morts.                                                                                                                                                                                               |
|                                                                                                                                                                                                                                                      | 3º jour de la fète. Naissance                                                                                                                                                                               | 22                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                 | Oningsing James                                                                                                                                                                                                       |
| U                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                             | 23                                                                                                   | <del>-</del>                                                                                                                                                                                                                              | 40                                                                              | Quinzaine lumineuse.                                                                                                                                                                                                  |
|                                                                                                                                                                                                                                                      | d'un Manou.                                                                                                                                                                                                 | 24                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                           | 16                                                                              |                                                                                                                                                                                                                       |
| 4                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                             | 25                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                           | 17                                                                              | La statue de Djagad - Nath                                                                                                                                                                                            |
| 5                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                             | 26                                                                                                   | Jeane en l'honneur de Vichnou.                                                                                                                                                                                                            |                                                                                 | (Vicknou) est placée sur le                                                                                                                                                                                           |
| 6                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                             | 27                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                 | char.                                                                                                                                                                                                                 |
| 7                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                             | 28                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                           | 48                                                                              |                                                                                                                                                                                                                       |
| 8;                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                           | 49                                                                              | Poudja au serpent Naga.                                                                                                                                                                                               |
| 9,                                                                                                                                                                                                                                                   | Ramnawami. Incarnation de                                                                                                                                                                                   | Zy                                                                                                   | Incarnation de Vichnou en Nri-                                                                                                                                                                                                            | 20                                                                              | Tours an ser bent Maga.                                                                                                                                                                                               |
| U                                                                                                                                                                                                                                                    | Râma-Tchandra.                                                                                                                                                                                              |                                                                                                      | singha.                                                                                                                                                                                                                                   | 21                                                                              |                                                                                                                                                                                                                       |
| 10                                                                                                                                                                                                                                                   | Rama-I Chandra.                                                                                                                                                                                             | <b>3</b> 0                                                                                           | Prières pour les morts.                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                       |
|                                                                                                                                                                                                                                                      | T-A 191                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                      | Domm (mailinia)                                                                                                                                                                                                                           | 22                                                                              |                                                                                                                                                                                                                       |
|                                                                                                                                                                                                                                                      | Jeûne en l'honneur de Vichnou.                                                                                                                                                                              |                                                                                                      | Djetн (mai-juin).                                                                                                                                                                                                                         | 23                                                                              |                                                                                                                                                                                                                       |
| 12                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                      | Quinzaine obscure.                                                                                                                                                                                                                        | 24                                                                              |                                                                                                                                                                                                                       |
| 13                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                             | 1                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                           | 25                                                                              |                                                                                                                                                                                                                       |
| 14                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                             | 2                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                           | 26                                                                              | Commencement du repos des                                                                                                                                                                                             |
| 45                                                                                                                                                                                                                                                   | Prières pour les ancêtres.                                                                                                                                                                                  |                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                 | dieux ; cérémonies religieuses                                                                                                                                                                                        |
|                                                                                                                                                                                                                                                      | •                                                                                                                                                                                                           | 3                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                 | à cette occasion.                                                                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                      | Quinzaine lumineuse.                                                                                                                                                                                        | 4                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                           | 27                                                                              |                                                                                                                                                                                                                       |
| <del>16</del>                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                             | 5                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                       |
| 17                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                             | 6                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                           | 28                                                                              |                                                                                                                                                                                                                       |
| 18                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                             | 7                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                           | 29                                                                              |                                                                                                                                                                                                                       |
| 19                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                             | 8                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                           | <b>3</b> 0                                                                      | Pondja du Gouron. Fête du                                                                                                                                                                                             |
|                                                                                                                                                                                                                                                      | Cánderania du Tabanh Daudia                                                                                                                                                                                 | 9                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                 | Karughanta.                                                                                                                                                                                                           |
| ZU                                                                                                                                                                                                                                                   | Cérémonie du Tchark-Poudja,                                                                                                                                                                                 |                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                 | •                                                                                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                      | ou suspension à une roue au                                                                                                                                                                                 | 10                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                 | Srawan (juillet-20 <b>2</b> t).                                                                                                                                                                                       |
|                                                                                                                                                                                                                                                      | moyen de croche's de fer im-                                                                                                                                                                                | 11                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                 | <b>4</b>                                                                                                                                                                                                              |
|                                                                                                                                                                                                                                                      | plantés sous les omoplates;                                                                                                                                                                                 | 12                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                 | Quinza ne obscure.                                                                                                                                                                                                    |
|                                                                                                                                                                                                                                                      | elle dure jusqu'à la fin du                                                                                                                                                                                 | 13                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                           | - 1                                                                             | -                                                                                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                      | mois.                                                                                                                                                                                                       | -14                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                           | 2                                                                               |                                                                                                                                                                                                                       |
| 21                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                             | 45                                                                                                   | Prières pour les morts.                                                                                                                                                                                                                   | 3                                                                               |                                                                                                                                                                                                                       |
|                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                       |
|                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                           | ĭ                                                                               |                                                                                                                                                                                                                       |
| 22                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                      | Quinsaine lumineuse.                                                                                                                                                                                                                      | 4                                                                               | •                                                                                                                                                                                                                     |
| 22<br>23                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                             | 16                                                                                                   | Quinsaine lumineuse.                                                                                                                                                                                                                      | <b>4</b><br>5                                                                   |                                                                                                                                                                                                                       |
| 22<br>23<br>24                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                      | Quinsaine lumineuse.                                                                                                                                                                                                                      | 4<br>5<br>6                                                                     |                                                                                                                                                                                                                       |
| 22<br>23<br>24<br>25                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                             | 17                                                                                                   | Quinsaine lumineuse.                                                                                                                                                                                                                      | 4<br>5<br>6<br>7                                                                |                                                                                                                                                                                                                       |
| 22<br>23<br>24<br>25<br>26                                                                                                                                                                                                                           | Jeûne en l'honneur de Vichnou.                                                                                                                                                                              | 17                                                                                                   | Quinsaine lumineuse.                                                                                                                                                                                                                      | 5<br>6<br>7<br>8                                                                | Naissance d'un Manou                                                                                                                                                                                                  |
| 22<br>23<br>24<br>25<br>26<br>27                                                                                                                                                                                                                     | Jeûne en l'honneur de Vichnou.                                                                                                                                                                              | 17<br>18<br>19                                                                                       | Quinsaine lumineuse.                                                                                                                                                                                                                      | 4<br>5<br>6<br>7                                                                | Naissance d'un Manou                                                                                                                                                                                                  |
| 22<br>23<br>24<br>25<br>26                                                                                                                                                                                                                           | Jeûne en l'honneur de Vichnou.                                                                                                                                                                              | 17<br>18<br>19<br>20                                                                                 | Quinsaine lumineuse.                                                                                                                                                                                                                      | 5<br>6<br>7<br>8                                                                | Naissance d'un Manou                                                                                                                                                                                                  |
| 22<br>23<br>24<br>25<br>26<br>27                                                                                                                                                                                                                     | Jeûne en l'honneur de Vichnou.                                                                                                                                                                              | 17<br>18<br>19<br>20<br>21                                                                           | Quinzaine lumineuse.  Poudja de la déesse Chachti.                                                                                                                                                                                        | 5<br>6<br>7<br>8<br>9                                                           | Naissance d'un Manou                                                                                                                                                                                                  |
| 22<br>23<br>24<br>25<br>26<br>27<br>28<br>29                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                             | 17<br>18<br>19<br>20<br>21<br>22                                                                     | Quinsaine lumineuse.  Poudja de la déesse Chachti.                                                                                                                                                                                        | 5<br>6<br>7<br>8<br>9                                                           | Naissance d'un Manou<br>Jeûne en l'honneur de Vichnou                                                                                                                                                                 |
| 22<br>23<br>24<br>25<br>26<br>27<br>28<br>29                                                                                                                                                                                                         | ou pleine lune. Naissance d'un                                                                                                                                                                              | 17<br>18<br>19<br>20<br>21<br>22<br>23                                                               | Quinsaine lumineuse. Poudja de la déesse Chachti.                                                                                                                                                                                         | 4<br>5<br>6<br>7<br>8<br>9<br>10<br>11                                          | Naissance d'un Manou<br>Jeûne en l'honneur de Vichnou                                                                                                                                                                 |
| 22<br>23<br>24<br>25<br>26<br>27<br>28<br>29                                                                                                                                                                                                         | ou pleine lune. Naissance d'un<br>Manou. Fête de Tchitra-Pa-                                                                                                                                                | 17<br>18<br>19<br>20<br>21<br>22<br>23<br>24                                                         | Quinsaine lumineuse. Poudja de la déesse Chachti.                                                                                                                                                                                         | 4<br>5<br>6<br>7<br>8<br>9<br>10<br>11<br>12<br>13                              | Naissance d'un Manou<br>Jeûne en l'honneur de Vichnou                                                                                                                                                                 |
| 22<br>23<br>24<br>25<br>26<br>27<br>28<br>29                                                                                                                                                                                                         | ou pleine lune. Naissance d'un<br>Manou. Fête de Tchitra-Pa-<br>rouva, secrétaire de Yama,                                                                                                                  | 17<br>18<br>19<br>20<br>21<br>22<br>23                                                               | Quinsaine lumineuse. Poudja de la déesse Chachti.                                                                                                                                                                                         | 4<br>5<br>6<br>7<br>8<br>9<br>10<br>11<br>12<br>13                              | Naissance d'un Manou<br>Jeûne en l'honneur de Vichnou                                                                                                                                                                 |
| 22<br>23<br>24<br>25<br>26<br>27<br>28<br>29                                                                                                                                                                                                         | ou pleine lune. Naissance d'un<br>Manou. Fête de Tchitra-Pa-                                                                                                                                                | 17<br>18<br>19<br>20<br>21<br>22<br>23<br>24<br>25                                                   | Quinsaine lumineuse.  Poudja de la déesse Chachti.  Dachahra. Offrandes à la déesse Ganga.                                                                                                                                                | 4<br>5<br>6<br>7<br>8<br>9<br>10<br>11<br>12<br>13                              | Naissance d'un Manou  Jeune en l'honneur de Vichnou  Naissance d'un Manou. Prières                                                                                                                                    |
| 22<br>23<br>24<br>25<br>26<br>27<br>28<br>29                                                                                                                                                                                                         | ou pleine lune. Naissance d'un<br>Manou. Fête de Tchitra-Pa-<br>rouva, secrétaire de Yama,<br>le juge des morts.                                                                                            | 17<br>18<br>19<br>20<br>21<br>22<br>23<br>24<br>25                                                   | Quinsaine lumineuse.  Poudja de la déesse Chachti.  Dachahra. Offrandes à la déesse Ganga.                                                                                                                                                | 4<br>5<br>6<br>7<br>8<br>9<br>10<br>11<br>12<br>13                              | Naissance d'un Manou<br>Jeûne en l'honneur de Vichnou                                                                                                                                                                 |
| 22<br>23<br>24<br>25<br>26<br>27<br>28<br>29                                                                                                                                                                                                         | ou pleine lune. Naissance d'un Manou. Fête de Tchitra-Parouva, secrétaire de Yama, le juge des morts.  Baisakh (avril-mai).                                                                                 | 17<br>18<br>19<br>20<br>21<br>22<br>23<br>24<br>25                                                   | Quinsaine lumineuse.  Poudja de la déesse Chachti.  Dachahra. Offrandes à la déesse Ganga. Nirdjala. Abstinence d'eau pour                                                                                                                | 4<br>5<br>6<br>7<br>8<br>9<br>10<br>11<br>12<br>13                              | Naissance d'un Manou  Jeûne en l'honneur de Vichnou  Naissance d'un Manou. Prières pour les morts.                                                                                                                    |
| 22<br>23<br>24<br>25<br>26<br>27<br>28<br>29<br>50                                                                                                                                                                                                   | ou pleine lune. Naissance d'un<br>Manou. Fête de Tchitra-Pa-<br>rouva, secrétaire de Yama,<br>le juge des morts.                                                                                            | 17<br>18<br>19<br>20<br>21<br>22<br>23<br>24<br>25                                                   | Quinsaine lumineuse.  Poudja de la déesse Chachti.  Dachabra, Offrandes à la déesse Ganga.  Nirdjala. Abstinence d'eau pour obtenir de la pluie.                                                                                          | 4<br>5<br>6<br>7<br>8<br>9<br>10<br>11<br>12<br>13<br>14<br>15                  | Naissance d'un Manou  Jeune en l'honneur de Vichnou  Naissance d'un Manou. Prières pour les morts.  Quinzaine l'unineuse.                                                                                             |
| 22<br>23<br>24<br>25<br>26<br>27<br>28<br>29<br>50                                                                                                                                                                                                   | ou pleine lune. Naissance d'un Manou. Fête de Tchitra-Parouva, secrétaire de Yama, le juge des morts.  Baisakh (avril-mai).                                                                                 | 17<br>18<br>19<br>20<br>21<br>22<br>23<br>24<br>25<br>26                                             | Quinsaine lumineuse.  Poudja de la déesse Chachti.  Dachahra. Offrandes à la déesse Ganga.  Nirdjala. Abstinence d'eau pour obtenir de la pluie.                                                                                          | 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16                                                | Naissance d'un Manou  Jeune en l'honneur de Vichnou  Naissance d'un Manou. Prières pour les morts.  Quinzaine l'unineuse.                                                                                             |
| 22<br>23<br>24<br>25<br>26<br>27<br>28<br>29<br>50                                                                                                                                                                                                   | ou pleine lune. Naissance d'un Manou. Fête de Tchitra-Parouva, secrétaire de Yama, le juge des morts.  Baisakh (avril-mai).                                                                                 | 177<br>188<br>199<br>200<br>211<br>222<br>233<br>244<br>255<br>260<br>277<br>288                     | Quinsaine lumineuse.  Poudja de la déesse Chachti.  Dachahra. Offrandes à la déesse Ganga.  Nirdjala. Abstinence d'eau pour obtenir de la pluie.                                                                                          | 4 5 6 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17                                           | Naissance d'un Manou  Jeune en l'honneur de Vichnou  Naissance d'un Manou. Prières pour les morts.  Quinzaine lumineuse.                                                                                              |
| 22<br>23<br>24<br>25<br>26<br>27<br>28<br>29                                                                                                                                                                                                         | ou pleine lune. Naissance d'un Manou. Fête de Tchitra-Parouva, secrétaire de Yama, le juge des morts.  Baisakh (avril-mai).                                                                                 | 177<br>188<br>199<br>200<br>219<br>229<br>230<br>249<br>250<br>260<br>279<br>289<br>299              | Quinsaine lumineuse.  Poudja de la déesse Chachti.  Dachahra. Offrandes à la déesse Ganga.  Nirdjala. Abstinence d'eau pour obtenir de la pluie.                                                                                          | 4 5 6 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18                                        | Naissance d'un Manou  Jeûne en l'honneur de Vichnou  Naissance d'un Manou. Prières pour les morts.  Quinsaine lumineuse.                                                                                              |
| 22<br>23<br>24<br>25<br>26<br>27<br>28<br>29<br>50                                                                                                                                                                                                   | ou pleine lune. Naissance d'un Manou. Fête de Tchitra-Parouva, secrétaire de Yama, le juge des morts.  Baisakh (avril-mai).                                                                                 | 177<br>188<br>199<br>200<br>219<br>229<br>230<br>249<br>250<br>260<br>279<br>289<br>299              | Quinzaine lumineuse.  Poudja de la déesse Chachti.  Dachahra. Offrandes à la déesse Ganga.  Nirdjala. Abstinence d'eau pour obtenir de la pluie.  Fête du bain; on lave les sta-                                                          | 4 5 6 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19                                     | Naissance d'un Manou  Jeûne en l'honneur de Vichnou  Naissance d'un Manou. Prières pour les morts.  Quinzaine lumineuse.                                                                                              |
| 22<br>23<br>24<br>25<br>26<br>27<br>28<br>29<br>50                                                                                                                                                                                                   | ou pleine lune. Naissance d'un Manou. Fête de Tchitra-Parouva, secrétaire de Yama, le juge des morts.  Baisakh (avril-mai).  Quinsaine obscure.                                                             | 177<br>188<br>199<br>200<br>219<br>229<br>230<br>249<br>250<br>260<br>279<br>289<br>299              | Quinsaine lumineuse.  Poudja de la déesse Chachti.  Dachahra. Offrandes à la déesse Ganga.  Nirdjala. Abstinence d'eau pour obtenir de la pluie.                                                                                          | 4 5 6 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19                                     | Naissance d'un Manou  Jeûne en l'honneur de Vichnou  Naissance d'un Manou. Prières pour les morts.  Quinzaine lumineuse.                                                                                              |
| 22<br>23<br>24<br>25<br>26<br>27<br>28<br>29<br>50                                                                                                                                                                                                   | ou pleine lune. Naissance d'un Manou. Fête de Tchitra-Parouva, secrétaire de Yama, le juge des morts.  Baisakh (avril-mai).  Quinsaine obscure.                                                             | 177<br>188<br>199<br>200<br>219<br>229<br>230<br>249<br>250<br>260<br>279<br>289<br>299              | Quinsaine lumineuse.  Poudja de la déesse Chachti.  Dachahra. Offrandes à la déesse Ganga.  Nirdjala. Abstinence d'eau pour obtenir de la pluie.  Fête du bain; on lave les statues des dieux.                                            | 4 5 6 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19                                     | Naissance d'un Manou  Jeûne en l'honneur de Vichnou  Naissance d'un Manou. Prières pour les morts.  Quinsaine lumineuse.                                                                                              |
| 22<br>23<br>24<br>25<br>26<br>27<br>28<br>29<br>50                                                                                                                                                                                                   | ou pleine lune. Naissance d'un Manou. Fête de Tchitra-Parouva, secrétaire de Yama, le juge des morts.  Baisakh (avril-mai).  Quinsaine obscure.                                                             | 177<br>188<br>199<br>200<br>219<br>229<br>230<br>249<br>250<br>260<br>279<br>289<br>299              | Quinsaine lumineuse.  Poudja de la déesse Chachti.  Dachahra. Offrandes à la déesse Ganga.  Nirdjala. Abstinence d'eau pour obtenir de la pluie.  Fête du bain; on lave les statues des dieux.  Asare (juin-juillet).                     | 4 5 6 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19                                     | Naissance d'un Manou  Jeune en l'honneur de Vichnou  Naissance d'un Manou. Prières pour les morts.  Quinzaine lumineuse.  Fête du serpent Naga de Vichnou.                                                            |
| 22<br>23<br>24<br>25<br>26<br>27<br>28<br>29<br>50                                                                                                                                                                                                   | ou pleine lune. Naissance d'un Manou. Fête de Tchitra-Parouva, secrétaire de Yama, le juge des morts.  Baisakh (avril-mai).  Quinsaine obscure.                                                             | 177<br>188<br>199<br>200<br>219<br>229<br>230<br>249<br>250<br>260<br>279<br>289<br>299              | Quinsaine lumineuse.  Poudja de la déesse Chachti.  Dachahra. Offrandes à la déesse Ganga.  Nirdjala. Abstinence d'eau pour obtenir de la pluie.  Fête du bain; on lave les statues des dieux.  Asare (juin-juillet).                     | 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21                                 | Naissance d'un Manou  Jeune en l'honneur de Vichnou  Naissance d'un Manou. Prières pour les morts.  Quinsaine lumineuse.  Fête du serpent Naga de Vichnou.                                                            |
| 22<br>23<br>24<br>25<br>26<br>27<br>28<br>29<br>50<br>4<br>5<br>6<br>7<br>8                                                                                                                                                                          | ou pleine lune. Naissance d'un Manou. Fête de Tchitra-Parouva, secrétaire de Yama, le juge des morts.  Baisakh (avril-mai).  Quinsaine obscure.                                                             | 177<br>188<br>199<br>200<br>219<br>229<br>230<br>249<br>250<br>260<br>279<br>289<br>299              | Quinsaine lumineuse.  Poudja de la déesse Chachti.  Dachahra. Offrandes à la déesse Ganga.  Nirdjala. Abstinence d'eau pour obtenir de la pluie.  Fête du bain; on lave les statues des dieux.  Asare (juin-juillet).  Quinsaine obscure. | 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22                              | Naissance d'un Manou  Jeûne en l'honneur de Vichnou  Naissance d'un Manou. Prières pour les morts.  Quinsaine lumineuse.  Fête du serpent Naga de Vichnou.                                                            |
| 22<br>23<br>24<br>25<br>26<br>27<br>28<br>29<br>50<br>4<br>25<br>67<br>78<br>89                                                                                                                                                                      | ou pleine lune. Naissance d'un Manou. Fête de Tchitra-Parouva, secrétaire de Yama, le juge des morts.  Baisakh (avril-mai).  Quinsaine obscure.                                                             | 17<br>18<br>19<br>20<br>21<br>22<br>23<br>24<br>25<br>26<br>27<br>28<br>29<br>30                     | Quinzaine lumineuse.  Poudja de la déesse Chachti.  Dachahra. Offrandes à la déesse Ganga.  Nirdjala. Abstinence d'eau pour obtenir de la pluie.  Fête du bain; on lave les statues des dieux.  Asanu (juin-juillet).  Quinzaine obscure. | 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23                           | Naissance d'un Manou  Jeûne en l'honneur de Vichnou  Naissance d'un Manou. Prières pour les morts.  Quinsaine lumineuse.  Fête du serpent Naga de Vichnou.                                                            |
| 22<br>23<br>24<br>25<br>26<br>27<br>28<br>29<br>50<br>4<br>5<br>6<br>7<br>7<br>8<br>9<br>10                                                                                                                                                          | ou pleine lune. Naissance d'un Manou. Fête de Tchitra-Parouva, secrétaire de Yama, le juge des morts.  BAISAEH (avril-mai).  Quinsaine obscure.                                                             | 177<br>188<br>199<br>200<br>211<br>222<br>23<br>24<br>25<br>26<br>27<br>28<br>29<br>30               | Quinsaine lumineuse.  Poudja de la déesse Chachti.  Dachahra, Offrandes à la déesse Ganga.  Nirdjala, Abstinence d'eau pour obtenir de la pluie.  Fête du bain; on lave les statues des dieux.  Asaru (juin-juillet).  Quinsaine obscure. | 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24                        | Naissance d'un Manou  Jeûne en l'honneur de Vichnou  Naissance d'un Manou. Prières pour les morts.  Quinsaine lumineuse.  Fête du serpent Naga de Vichnou.                                                            |
| 22<br>23<br>24<br>25<br>26<br>27<br>28<br>29<br>50<br>4<br>23<br>4<br>5<br>6<br>6<br>7<br>8<br>9<br>40<br>11                                                                                                                                         | ou pleine lune. Naissance d'un Manou. Fête de Tchitra-Parouva, secrétaire de Yama, le juge des morts.  Baisaen (avril-mai).  Quinsaine obscure.                                                             | 17<br>18<br>19<br>20<br>21<br>22<br>23<br>24<br>25<br>26<br>27<br>28<br>29<br>30                     | Quinsaine lumineuse.  Poudja de la déesse Chachti.  Dachahra, Offrandes à la déesse Ganga.  Nirdjala, Abstinence d'eau pour obtenir de la pluie.  Fête du bain; on lave les statues des dieux.  Asaru (juin-juillet).  Quinsaine obscure. | 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 32 42 5                      | Naissance d'un Manou  Jeune en l'honneur de Vichnou  Naissance d'un Manou. Prières pour les morts.  Quinzaine lumineuse.  Fête du serpent Naga de Vichnou.                                                            |
| 22 234 256 22 28 29 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 11 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12                                                                                                                                                                      | ou pleine lune. Naissance d'un Manou. Fête de Tchitra-Parrouva, secrétaire de Yama, le juge des morts.  Baisakh (avril-mai).  Quinsaine obscure.  Jeane en l'honneur de Vichnou.                            | 177<br>188<br>199<br>201<br>212<br>223<br>242<br>253<br>263<br>273<br>283<br>293<br>304              | Poudja de la déesse Chachti.  Dachahra. Offrandes à la déesse Ganga.  Nirdjala. Abstinence d'eau pour obtenir de la pluie.  Fête du bain; on lave les statues des dieux.  Asabe (juin-juillet).  Quinzaine obscure.                       | 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 32 42 5                      | Naissance d'un Manou  Jeûne en l'honneur de Vichnou  Naissance d'un Manou. Prières pour les morts.  Quinzaine lumineuse.  Fête du serpent Naga de Vichnou.  Pavitra, fête du Rosaire. Jefine                          |
| 22 23 24 25 6 27 28 29 50 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13                                                                                                                                                                                              | ou pleine lune. Naissance d'un Manou. Fête de Tchitra-Pa-rouva, secrétaire de Yama, le juge des morts.  Baisakh (avril-mai).  Quinsaine obscure.  Jeune en l'honneur de Vichnou.                            | 177<br>188<br>199<br>201<br>212<br>223<br>242<br>253<br>263<br>273<br>283<br>293<br>304              | Poudja de la déesse Chachti.  Dachahra. Offrandes à la déesse Ganga.  Nirdjala. Abstinence d'eau pour obtenir de la pluie.  Fête du bain; on lave les statues des dieux.  Asabe (juin-juillet).  Quinzaine obscure.                       | 4 5 6 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 24 25 26                   | Naissance d'un Manou  Jeune en l'honneur de Vichnou  Naissance d'un Manou. Prières pour les morts.  Quinzaine lumineuse.  Fête du serpent Naga de Vichnou.                                                            |
| 22 234 256 22 28 29 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 11 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12                                                                                                                                                                      | ou pleine lune. Naissance d'un Manou. Fête de Tchitra-Pa-rouva, secrétaire de Yama, le juge des morts.  Baisakh (avril-mai).  Quinsaine obscure.  Jeune en l'honneur de Vichnou.                            | 17<br>18<br>19<br>20<br>21<br>22<br>23<br>24<br>25<br>26<br>27<br>28<br>29<br>30                     | Quinzaine lumineuse.  Poudja de la déesse Chachti.  Dachahra. Offrandes à la déesse Ganga.  Nirdjala. Abstinence d'eau pour obtenir de la pluie.  Fête du bain; on lave les statues des dieux.  Asare (juin-juillet).  Quinzaine obscure. | 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 32 42 5                      | Naissance d'un Manou  Jeûne en l'honneur de Vichnou  Naissance d'un Manou. Prières pour les morts.  Quinzaine lumineuse.  Fête du serpent Naga de Vichnou.  Pavitra, fête du Rosaire. Jefine                          |
| 22 234 256 27 28 29 50 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14                                                                                                                                                                                              | ou pleine lune. Naissance d'un Manou. Fête de Tchitra-Parouva, secrétaire de Yama, le juge des morts.  Baisarn (avril-mai).  Quinsaine obscure.  Jeane en l'honneur de Vichnou.                             | 17<br>18<br>19<br>20<br>21<br>22<br>23<br>24<br>25<br>26<br>27<br>28<br>29<br>30<br>4<br>5<br>6<br>7 | Quinsaine lumineuse.  Poudja de la déesse Chachti.  Dachahra. Offrandes à la déesse Ganga.  Nirdjala. Abstinence d'eau pour obtenir de la pluie.  Fête du bain; on lave les statues des dieux.  Asare (juin-juillet).  Quinsaine obscure. | 4 5 6 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 24 25 26                   | Naissance d'un Manou  Jeune en l'honneur de Vichnou  Naissance d'un Manou. Prières pour les morts.  Quinzaine lumineuse.  Fête du serpent Naga de Vichnou.  Pavitra, fête du Rosaire. Jetne en l'honneur de Vichnou.  |
| 22 234 256 27 28 29 50 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14                                                                                                                                                                                              | ou pleine lune. Naissance d'un Manou. Fête de Tchitra-Parouva, secrétaire de Yama, le juge des morts.  Baisarn (avril-mai).  Quinsaine obscure.  Jeûne en l'honneur de Vichnou.  Prières pour les ancêtres. | 17<br>18<br>19<br>20<br>21<br>22<br>23<br>24<br>25<br>26<br>27<br>28<br>29<br>30<br>45<br>66<br>78   | Poudja de la déesse Chachti.  Dachahra, Offrandes à la déesse Ganga. Nirdjala. Abstinence d'eau pour obtenir de la pluie.  Fête du bain; on lave les statues des dieux.  Asare (juin-juillet).  Quinzaine obscure.                        | 45678910112134<br>167789101112134<br>167789191919191919191919191919191919191919 | Naissance d'un Manou  Jeune en l'honneur de Vichnou  Naissance d'un Manou. Prières pour les morts.  Quinzaine lumineuse.  Fête du serpent Naga de Vichnou.  Pavitra, fête du Rosaire. Jefne en l'honneur de Vichnou.  |
| 22<br>23<br>24<br>25<br>26<br>27<br>28<br>29<br>50<br>1<br>2<br>3<br>4<br>8<br>6<br>7<br>7<br>8<br>9<br>10<br>11<br>12<br>13<br>14<br>14<br>15<br>16<br>16<br>16<br>17<br>18<br>18<br>18<br>18<br>18<br>18<br>18<br>18<br>18<br>18<br>18<br>18<br>18 | ou pleine lune. Naissance d'un Manou. Fête de Tchitra-Parouva, secrétaire de Yama, le juge des morts.  Baisarn (avril-mai).  Quinsaine obscure.  Prières pour les ancêtres.  Quinsaine lumineuse.           | 17<br>18<br>19<br>20<br>21<br>22<br>23<br>24<br>25<br>26<br>27<br>28<br>30<br>4<br>56<br>67<br>89    | Poudja de la déesse Chachti.  Dachahra, Offrandes à la déesse Ganga. Nirdjala. Abstinence d'eau pour obtenir de la pluie.  Fête du bain; on lave les statues des dieux.  Asaru (juin-juillet).  Quinzaine obscure.                        | 45678910112134<br>167789101112134<br>167789191919191919191919191919191919191919 | Naissance d'un Manou  Jeune en l'honneur de Vichnou  Naissance d'un Manou. Prières pour les morts.  Quinzaine lumineuse.  Fête du serpent Naga de Vichnou.  Pavitra, fête du Rosaire. Jefne en l'honneur de Vichnou.  |
| 22 234 256 27 28 29 50 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14                                                                                                                                                                                              | ou pleine lune. Naissance d'un Manou. Fête de Tchitra-Parouva, secrétaire de Yama, le juge des morts.  Baisarn (avril-mai).  Quinsaine obscure.  Prières pour les ancêtres.  Quinsaine lumineuse.           | 17<br>18<br>19<br>20<br>21<br>22<br>23<br>24<br>25<br>26<br>27<br>28<br>29<br>30<br>45<br>66<br>78   | Poudja de la déesse Chachti.  Dachahra, Offrandes à la déesse Ganga. Nirdjala. Abstinence d'eau pour obtenir de la pluie.  Fête du bain; on lave les statues des dieux.  Asaru (juin-juillet).  Quinzaine obscure.                        | 45678910112134<br>167789101112134<br>167789191919191919191919191919191919191919 | Naissance d'un Manou  Jeûne en l'honneur de Vichnou  Naissance d'un Manou. Prièret pour les morts.  Quinzaine lumineuse.  Fête du serpent Naga de Vichnou.  Pavitra, fête du Rosaire. Jeftne en l'honneur de Vichnou. |

CAL

25 Pouqia à la plante Sami (mi-mosa albida), à l'éléphant, au cheval. Il y a cavalcade.
26 Fête en mémoire de la réunion Braios (2001-septembre). Quinzaine lumineuse. Oninzaine obscure. 18 Jour de joie. de Rama-Tchandra et de son 19 Absinence d'eau pratiquée par frère Bharata. 20 les femmes. 21 i Fèle de Ganécha. Fête en mémoire d'un Rakchasa tué par Vichnou. Poudja à la déesse Lakchmi. i féle de la naissance de Krichna. 26 Jeune en l'honneur de Vichnou. KARTIC (OCLOBRE-HOVEMbre). Fête du paradis de Vichnou. Il leine en l'honneur de Vichnou. Quinzaine obscure. 28 Bain dans l'étang de Piehatch-motchan (à Bénarès). Anniversaire du Dwapara-You-Course expiatoire autour de la p, troisième age du monde. 3 ville 30 Prières pour les morts. Fête en Les brahmanes font des offranl'honneur de Siva. des de l'herbe poa cynosu-Pons (décembre-janvier). Déwali, lête qui dure huit jours. Quinsaine lumineuse. Purification des maisons. Ovinzaine obscure. 10 Ila semmes font le poudja de 11 Poudja à la déesse Lakchmi. Gauri et de Siva. Jeune en l'honneur de Vich-Poudja à Ganécha. nou. Poudja aux Richis et aux Mounis 13 Poudja à Dhan (Lakchmi). Illu-mination en l'honneur de Yama (Pluton). ike en l'hon**neur de la déess**e Lakehmi. 14 Naissance d'Hanomnan. Onctions et lotions. 11 Naissance d'un Manou. Jeûne en 15 Oblations pour les morts. l'honneur de Vichnou. Commémoration de Vichnou . 12 Quinzaine lumineuse. qui se retourne ce jour-là 13 16 Fête de Kander-chasti. pendant son sommeil. Incarnation de Vichnou en nain. Fèle des Frères et des Sœurs. 15 Prières pour les morts. 48 I fèle du grand serpent Ananta. Quinzaine lumineuse. Poudja au serpent Naga. 20 Prieres pour les morts. 16 47 MOU HOUAR (septembre-octobre). 22 48 49 Ouinsaine obscure. Présents au brahmanes. 20 l'endant cette quinzaine les Bindons font des offrandes 26 Réveil annuel de Vichnou. Jeune 22 et veille en son honneur. aux manes de leurs ancêtres. 27 Rupture du jeune. Poudja à l'herbe Toulsi. Fin des rites des quatre mois du sommeil 26 Jeune en l'honneur de Vichnou. de Vichnou. 28 Bain d'obligation dans une ri-30 Prières pour les morts. vière sacrée MAGE (janvier-février). AGHAN (novembre-décembre). leine en l'honneur de Vichnou. Quinzaine obscure. Quinzaine obscure. 4 Uttarayana. Offrandes aux ancerres. Pongal de la joie, au ls Prières pour les morts sud de la presqu'île. 3 Pongal du soleil. Pongal des vaches. Quinzaine lumineuse. 5 li Fèle des armes. Poudia à Ganécha. 6 li 2º jour de la fête. 18 je jour. Naissance de Mahadéva; poudja 19 je jagr. Pendant ces à ce dieu. Mansachtaka. Offrandes de vian-20 3e 10ur. neuf jours, poudia li is jour. aux des aux ancêtres. déesses Dour-40 E 8. jour. Jeune en l'honneur de Vichnou. 11 ga, Sarasvati 12 ti Circmonie et autres. Jeane en l'honneur de Vichnon. 43 la porification 12 des armos. 15 Prières pour les morts. 14 Ratanti tchatour-dasi, Bajo dans

91

une rivière ou dans un étang Sacré.

15 Commencement d'un nouvel age du monde.

#### Ovinzaine lumineuse.

19 Offrandes et adorations à Siva.

20 Fête de Saraswati, et à Lakchmi, déesse de la fortunc. 21 Sitala chachthi. Mariage des

femmes qui ont des enfants, pour préserver ceux-ci de la petite vérole.

32 Bha-kara-saptami. Fète en l'honneur du soleil. Bain dans une

23 Bhichmachtami. Actes satisfactoires en faveur de Bhichma, qui mourut sans enfants.

26 Bhaimyékadasi. Bain et jeûne en l'honneur de Vichnou.

27 Chat Tila Danam. Cérémonles expiatoires des péchés.

30 Djougadya. Jeûne et bain dans une rivière sacrée.

48

19

20

21

22

93 91

Phalgoun (février-mars). Quinsaine obscure.

Sakachtami. Fête en l'honneur 8 des mânes des ancêtres.

11 Vidjayaikadasi. Adoration de Vichnou sous l'emblème d'une jarre d'eau : bain en son hon-

43 14 Siva-ratri. Fête en l'honneur de Siva.

15 Fète de la vache Kamadhénou.

Quinzaine lumineuse.

46 5• jour de la fête.

25 Jenne en l'honneur de Vichnou. 27 Govinda Dwadasi. Fête en l'honneur de Krichna.

29 Ghanta Karna poudja. Adoration de Ghanta Karna sous l'emblème d'une jarre.

30 Holi, le carnaval des Hindous. Les fè es indiquées ci-dessus pe sont pas observées par tous les ladiens; les unes le sout par les brahmanes, les autres par les castes inférieures; les unes par les hommes, les autres par les femmes. Il y en a qui ne sont célébrées que dans cerains pays, à l'exclusion des autres. Un trouve la description de ces têtes sous leur titre spécial.

# CALENDRIER JAPONAIS, à la cour du Seogoun.

Ier Mois (1er du printemps).

A Réception à la cour. Prière vers 29 \ Fète de Sou-wa. les quatre points cardinaux pour obtenir une heureuse année.

2 2º jour de réception.

3º jour de réception.

6 Réception des prêtres de Sinto et de Chaka.

7 Nanakousa, fête de l'homme. Régal à la cour et chez les particuliers.

8 Anniversaire de Genyou-in-Sama. Prière au temple Ouyéno. Petite fête d'Inari-Dai-Mio-sin.

9 Anniversaire de Djo-yen-in. Prière au meme temple. Fête de Sou-wa.

10 Prières au niême temple.

11 O-gojissok-go-siougi; officande aux instruments de sa pro-

15 Rommage au Seogoun. Fête de la Pleine-Lune. 16 Jour consacré à Ten-sio-Daî-sin.

17 Prière au temple Momisi-Yama. 18

19 Fèie de Sou-wa.

12

13

20 Anniversaire de Youtok-in.

Prière au temple Ouyeno. Jour consacré à Ten-sio-Daï-sin. 22

24 Prière au temple Zo-sio-si. 25 Petite sète de Ten-sin.

26 Jour consacré à Ten-sio-Daï-sin.

28 Jour de réception ordinaire.

Visite aux temples de Siato et de Bouddha.

ou Anniver-aire de Yee-lsougou. Prière au temp'e Zo-sio-si.

Nº Mois (2º du printemps).

i Offrandes de gateaux pour la tombe de Gongin, inhumé dans le temple de Niko. -Tsitatz.

Prière au temple Ouyeno. Fète de Sou-wa. Prière au temple Ouyeno.

14 Prière au temple Zo-sio-si. Jour de réception à la cour. Fête de la Pleine-Lune. Jour consacré à Ten-sio-Daï-sin.

47 Prière au temple Momisi-Yama. 48 19 Fête de Sou-wa.

20 Prière au temple Ouyeno. 21 Jour consacré à Ten-sio-Dai-sin.

24 Prière au temple Ouyeno. 25 Grande sête de Ten-sin. 26 Jour consacré à Ten-sio-Daï-sin.

Visite aux temples de Sinto et de Bouddha.

99 Prière au temple Zo-cio-si. Fête OIL de Souwa.

# Ille Mois (3e du printemps).

1 Réception de l'envoyé de la compagnie hollandaise. Tsitatz.

3 Onago-no-Sekou, ou fêtes des Filles.

Congé donné à l'envoyé de la compagnie hollandaise.

Prière au temple Ouveno. Fête de Sou-wa. Prière au temple Ouveno. 10 11 Fète de Mori-Saki-Dai-Gon-je. 12

13 14 Prière au temple Zo-sio-si. 15 Jour de réception or linaire. Fête de la Pleine-Lune. Jour consacré à Ten-sio-Dal-sie. 17 Prière au temple Momisi-Yama.

19 Fête de Sou-wa. Prière au temple Ouyeno. Jour consacré à Ten-sio-Dai-sia.

l'rière au temple Onyene. Petite fête de Ten-sin. 26 Jour consacré à Tansio-Dai-sin.

28 'isite aux temples de Sinto et de Bouddha.

Prière au temple Zo sio-si. OH Fête de Sou-wa.

# IV. Mois (1er de l'été).

1 Jour de réception o d'naire. -Tsitatz.

9

CAL VIII. Mois (2º de l'automne). Priè c au temple Ouyeno. 1 Jour de réception ordinaire. Grande fête de Sou-wa. 10 Prière au temple Ouyeno. Tsitatz. Prière au temple Ouveno. 12 3 9 Fête de Sou-wa. 13 10 Prière au temple Ouveno. Prière au temple Zo-sio-si. 15 Matsouri, foire du dieu des Montagnes. On expose son image au milieu de la grande Fête de Ben-saï-ten. Prière au temple Ouyeno. 14 Prière au temple Zo-sio-si. Fête de Sou-wa. rue. lă Jour de réception ordinaire. Fête de la Pleine-Lune. 16 Jour de réception pour les grands. — Jour consacré à Ten-sio-Daī-sin. 10 Prière au temple Ouyeno. 16 Jour consacré à Ten-sio-Dai-sin. 12 17 Priere au temple Momisi-Yama. 17 Prière au temple Momisi-Yama. Prière au temple Zo-sio-sj. 19 Fète de Sou-wa. 19 Fête de Sou-wa. Jour de réception ordinaire n Prière au temple Ouyeno. Il Jourconsacré à Ten-sio-Dai-sin. 20 Prières au tamp'e d'Ouyeno et fête de la Pieine-Lune. à celui de Momisi-Yama. Jour consacré à Ten-sio Dai-sin. Prière au temple Momisi-Tama. Jour consacré à Ten-sio-Daî-sin. 22 u Prière au temple Ouyeno. 5 Petite fête de Ten-siu. Fête de Sou-wa. 23 19 Prière au temple Ouyeno. 24 Prière au temple Ouyeng. On Mour consacré à Ten-sio-Daj-sin. Jour consacréa Ten-sio-Dai-sin. rapporte au temple l'image du dieu des Montagnes. a lour de réception ordinaire. Petite fête de l'en-sin. Visite aux temples. Prière au temple Ouyeno. 26 Jour consacré à Ten-sio-Dai ain. 25 Grande fête de Ten-sin et de Prière au temple Zo-sio-si. Visite aux temples de Sinto et Fais-men. Fête de Sou-wa. de Bouddha. Fête de Nagasi-Faraï. On chante 96 Jour consacré à Ton-sio-Dai-sin. 20 V° Mois (2º de l'été). l'hymne Naka omi-Faraï pour 28 Visite aux temples de Sinto et Ou de Bouddha. être absous de tous ses péi on dresse les étendards pour la itte des Garcons. — Tsitatz. 30 29) chés. Prière au temple Zo-sio-ai. Pête de Sou-wa. 30 VII° Mois (1° de l'automne). 1 Jour de réception ordinaire, -IX. Mois (3. de l'automne). 5 Jour de grande réception. Fête Tsitatz. 1 Jour de réception ordinaire. des Garçons. Tsitatz. 3 3 8 Prière au temple Ouyeno. 5 **♣** 5 9 Fète de Sou-wa. 10 Prière au temple Ouyeno. Jour de grande réception. Seisek, ou soirée des étoiles; Danse à Nangasaki en l'honneur offrandes à deux constella-tions près de la vie lactée. d'Q-souva-sanja, dieu des Sintos. 4 Prière au temple Zo-sio-si. 8 Prière au temple Ouveno. Prière au temple Momisi-Yama. 15 Pête de la Pleine-Lune. 9 Fête de Sou-wa. Jour de grande réception. Fête 16 Jour consacré à Ten-sio-Daï-sin. 10 Prière au temple Ouyeng. de la plante appelée Matri-caire. Grande lète d'Osquva-17 Prière au temple Momisi-Yama. 44 sama. 1. Fète de Sou-wa. 13 Commencement de la fête des i l'rière au temple Ouyeno. Il Jour consacré à Ten-sio-Daï-sin. 10 Prière au temple Ouyeno. Lanternes. Prière au temple Momisi-Yama. 12 15 Pôte des Lampions ou Lanternes, ou offrandes aux âmes 14 Prière au temple de Zo-sio-si. Prière au temple Ouyeno. des ancêtres. Fâle de la Pleine-Lune. L'ête de Ten-sio-Dai-sin. Pro-Li Priite fête de Ten-sin. 16 Prière au temple Momisi-Yama. 16 % lour consacré à Ten-sio-Daï-sin. Fin de la sête des Linternes. cessions. Prière au temple Momisi-Yama. Visite aux temples de Siate et 18 48 de Bouddha. 19 Fête de Son-wa. 19 Fète de Sou-wa. Prière au temple Zo-sio-si, Fète de Sou-wa. Prière au temple Ouyeno. Prière au temple Momisi-Yama. Jour consacré à Ten-sio-Dai-sin. 20 21 Jour consacré à Ten-sio-Dai-ain 91 VI° Moss (3° de l'été). Prière au temple Ouyeno. Prière au temple Guyeno. Petite fête de Ten-sin. 24 Petite fête de Ten-sin. l lour de réception ordinaire. 26 Jour consacré à Ten-sio-Daï-sin. 26 Jour consacré à Ten-sio-Dai-sin. Tsitatz. 28 Jour de réception ordinaire. Vi-28 Visite aux temples de Sinto et site aux temples. de Bouddha. 29 29 Prière au temple Zo-sio-si. Prière au temple Zo-sio-si-Fête de Sou-wa. Fête de Sou-wa. 30 **\** 30

Xº Mois (1ºr de l'hiver).

1 Jour de réception ordinaire. - Tsitatz.

3 5

8 Prière an temple Ouyeno. Fète de Sou-wa 10 Prière au temple Ouyeno.

12 13

14 Priere au temple Zo-sio-si. 15 Fête de la Pleine-Lune.

16 Jour consacré à Ten-sio-Daisin. 17 Prière au temple Momisi-Yama.

48 19 Fête de Sou-wa.

20 Prière au temple Onyeno.

21 Jour consacré à Ten-sio-Daïsia.

24 Prière au temple Ouyeno.

25 Petite fête de Ten-sin. 26 Jour consacié à Ten-sio-Daï-

28 Visite aux temples de Sinto et de Bouddha.

29 Prière au temple de Zo-sio-si.

ou } Fête de Sou-wa. XI. Mois (2. d'hiver).

1 Jour de réception ordinaire. ---Tsitatz.

Prière au temple Ouyeno. Grande fête d'Inari-Daï-Mio sin. Fête de Sou-wa.

10 Prière au temple Ouyeno.

12 13

14 Prière au temple Zo-sio-si. 15 Jour de réception ordinaire, fête de la Pleine-Lune. Jour consacré à Ten-sio-Dai-

sin. 17 Prière au temple Momisi-Yama.

18 19 Fête de Sou-wa.

20 Prière au temple Ouyeno. 21 Jour consacré à Ten-sio-Daïsin.

<del>22</del> 23

24 Prière au temple Ouyeno.25 Petite fête de Ten-sin.

Jour consacré à Ten-sio-Daisin.

27 Visite aux temples de Sinto et de Bouddha.

29 Fête de Sou-wa. 30

Prière au temple de Zo-sio-si.

XII. Mois (3º de l'hiver).

Tsitatz.

1 Jour de réception ordinaire. -

3 5 6

22

8 Prière au temple Ouveno. 9 Fête de Sou-wa.

10 Prière au temple Ouyeno.

12 13 Nettoyage général du palais. 44 Prière au temple Zo-sio-si.

15 Jour de réception ordinaire. Fète de la Pleine-Lune. 16 Jour consacré à Ten-sio-Dat

sin. Prière au temple Momisi-Yam. 47

48 19 Fête de Sou-wa.

Prière au temple Ouyeno. 20

21 Jour consacré à Ten-sio-Daisin.

23 24 Prière au temple Ouyeno. 25 Petite fête de Ten-sin.

26 Jour consacré à Ten-sio-Daisin.

28 Commencement du printemps, on chasse le mauvais génie, d on appel e le dieu des richesses.

Dernier jour de l'an. On pré-pare les armes pour le lenou 30 demain.

## GALENDRIER TIBÉTAIN.

Ier Mois (1er du printemps).

Le 1er. Jour de l'an : sête chômée; on s'envoie mutuellement des présents.

Le 2. Le Dalai-Lama donne un festin. Danses et réjouissances.

Le 3. Spectacle des esprits qui voltigent. On détermine le jour auquel les lamas de tous les couvents doivent venir rendre hommage et faire des pré-sents au Dalai-Lama. Le 15. Illumination du grand temple de Lassei-tsio-

khang. Le 18. Revue des troupes. On tire le canon pour chasser les démons.

Le 27. Un apporte, du couvent de Séra au temple de Lasser-tsio-khang, le pilon céleste qui est descendu en traversant les airs.

# Ile Mois (2e du printemps).

Le 2. Le Dalai-Lama se rend à Botala.

Le 30. Après l'office divin, on chasse le prince des démons, Logoung-ghiabou.

## Ill' Mois (3° du printemps).

Au commencement de la 3º lune, on étale dans le temple de Lassei-tsio-kang les vases précieux et les trésors. On suspend à Botala les images des grands Bouddhas.

## IV" Mois (10º de l'été).

Du 1er au 23, les lamas et les dévots observent un cateme, pendant lequel on récite des prières; on s'abstient d'ail et d'oignons; on ne mange que du beurre, du fromage, du riz, de la farine grillée et des légumes.

Le 15. On ouvre les convents, on les illumine, et le peuple y va faire ses prières.

V. Mois (2º de l'été).

VIº Mois (3º de l'été).

Le 30. On suspend dans les temples de Bhraboung et de Séra les innages des divinités. Il s'y fait un grand concours.

Vile Mois (1er de l'automne).

Le 15. Inspection de l'agriculture; prières et cérémonies pour avoir une heureuse récolte. Commencement de la moisson. Un place des huttes et des tentes près de la rivière dans laquelle hommes et femmes se baignent en même temps pour se purifier et détourner les matheurs.

VIII. Mois (2º de l'automne).

Mêmes purifications que le mois précédent.

IXº Mois (3º de l'automne).

Xº Mois (1ºr de l'biver).

Le 15. Anniversaire de la naissance d'une princesse chinoise, mariée à un roi du Tibet. Un va lui iendre hommage au temple de Lassei-tsio-khang.

Le 25. Anniversaire de la mort de Zong-kheba, incarnation divine. Illumination devant les images et sur toutes les maisons du royaume

XI. Mois (2. de l'hiver).

XIIº Mois (5º de l'hiver).

La dernière nuit de l'année, on représente dans le monastère Moron, à Lassa, des pantomimes sa-crées et l'expulsion des dé rons. Des charlatans exercent la chiromancie, la physiognomonie et tont des prédictions.

#### GALENDRIER RÉPUBLICAIN.

Nous avons balancé d'abord à parler de ce calendrier dans notre Dictionnaire des Religions, parce qu'au premier abord il n'a rien de liturgique. Mais nous avons résléchi ensuite qu'il n'était pas sans rapport avec la religion, ne fût-ce qu'à cause du principe rreligieux qui a présidé à sa confection; de plus il a donné lui-même occasion à des fêtes politico-religieuses; enfin il a joué un trop grand rôle pendant quelques années, pour que nous le passions absolument sous silence.

Le 5 octobre 1793 (14 vendémiaire an II), la Convention nationale, sur le rapport de on comité d'instruction publique, rendit un décret portant, entre autres dispositions :
« L'ère des Français compte de la fonda-

ton de la république, qui a eu lieu le 22 septembre 1792 de l'ère vulgaire, jour où le meil est arrivé à l'équinoxe vrai d'automne, in neuf heures 18 minutes 30 secondes du min, pour l'Observatoire de Paris.

« L'ère vulgaire est abolie pour les usages civils.

« L'année est divisée en 12 mois égaux, de njours chacun, après lesquels, pour completer l'année ordinaire, suivent 5 jours qui n'appartiennent à aucun mois; ils sont appelés jours complémentaires.

 Chaque mois est divisé en trois parties k 10 jours chacune, et qui sont appelées déades, distinguées entre elles par première,

sconde et troisième.

- · Les mois, les jours de la décade et les ours complémentaires sont désignés par les denominations ordinaires, premier, second, troisième, etc., mois de l'annéc; premier, econd, troisième, etc., jour de la décade; remier, second, troisième, etc., jour commentaire.
- « En mémoire de la révolution, qui, après maire ans, a conduit la France au gouvernement républicain, la période hissextile de quatre ans est appelée la Franciade.
- Le jour intercalaire qui doit terminer celle période est appelé jour de la Révolution. Ce jour est placé après les 5 jours complėmentaires.
- Tous les quatre ans, ou toutes les frantiades, au jour de la Révolution, il sera célébre des jeux républicains, en mémoire de la révolution française. »

Romme, le premier moteur du calendrier républicain, avait proposé à la Convention h nomenclature suivante :

#### Noms des mois.

| 7 La Régénération. |
|--------------------|
| 8 La Réunion.      |
| 9 Le Jeu de paume  |
| 10 La Bastille.    |
| 11 Le Peuple.      |
| 12 La Montagne.    |
|                    |

Noms des jours complémentaires.

2 L'Industrie. DICTIONN. DES RELIGIONS. I.

- 6 Jour intercalaire, 3 Les Récompenses. 4 La Paternité. le jour Olympique.
- 5 La Vieillesse.

## Noms des jours de la décade.

| 1 Du Niveau.     | 6 Du Compas.  |
|------------------|---------------|
| 2 Du Bonnet.     | 7 Du Faisceau |
| 3 De la Cocarde. | 8 Du Canon    |
| 4 De la Pique.   | 9 Du Chéne.   |
| 5 De la Charrue. | 10 Du Repos.  |

Ce projet fut écarté, et le décret du 14 venaémiaire subit diverses modifications; en effet, le 24 du même mois d'octobre 1793 (3 brumaire an II), Fabre d'Eglantine, député de Paris à la Convention nationale, y fit, au nom de la commission chargée de la confection du calendrier, un rapport tendant à changer quelques dispositions du décret déjà rendu, et dans lequel il s'abandonna à de violentes déclamations contre les rois, la religion et ses ministres. L'oraleur débute ainsi :

« La régénération du peuple français et l'établissement de la république ont entraîné nécessairement la réforme de l'ère vulgaire. Nous ne pouvions plus compter les années où les rois nous opprimaient comme un temps où nous avions vécu. Les préjugés du trône et de l'Eglisc, les mensonges de l'un et de l'autre, souillaient chaque page du calendrier dont nous nous servious. Vous avez réformé ce calendrier, vous lui en avez substitué un autre, où le temps est mesuré par des calculs plus exacts et plus symétriques : ce n'est pas assez. Une longue habitude du calendrier Grégorien a rempli la mémoire du peuple d'un nombre considérable d'images qu'il a longtemps révérées, et qui sont encore aujourd'hui la source de ses erreurs religieuses. Il est donc nécessaire de substituer à ces visions de l'ignorance les réalités de la raison, et au prestige sacerdotal la vérité de la nature. Nous ne concevons rien que par des images. Dans l'analyse la plus abstraite, dans les combinaisons les plus métaphysiques, notre entendement ne se rend comple que par des images. Vous devez donc en appliquer à votre nouveau calendrier, si vous voulez que la méthode et l'ensemble de ce calendrier pénètrent avec facilité dans l'entendement du peuple, et se gravent avec rapidité dans son souvenir, etc., etc. »

Partant de co principe, et pensant d'ailleurs que tout, en matière d'instruction, doit porter un grand caractère d'utilité publique, il expose que l'idée première qui a servi do base à la commission a été de consacrer par le calendrier le système agricole, et d'y ramener la nation, en marquant les époques et les fractions de l'année par des signes intelligibles ou visibles, pris dans l'agriculture ou l'économie rurale; qu'en conséquence, elle a imaginé de donner à chacun des mois de l'année un nom caractéristique, qui exprime la température qui lui est propre, le

genre des productions actuelles de la terre, ct qui fasse sentir le genre de saison où il se trouve dans les quatre dont l'année se compose; que ce dernier effet est produit par quatre désinences affectées chacune à trois mois consécutifs, et produisant quatre sons, dont chacun indique à l'oreille la saison à laquelle il s'applique; qu'on a même cherché à mettre à profit l'harmonie imitative de la langue dans la composition et la prosodie de ces mots, et dans le mécanisme de leurs désinences. Il entre ensuite dans les détails relatifs à la nouvelle dénomination des mois et des jours dont il sera ci-après parlé.

« Il nous reste, continue le rapporteur, à vous parier des jours nommés complémentaires. Ce mot n'était que didactique, par conséquent sec, muet pour l'imagination. Il ne présentait au peuple qu'une idée froide. qu'il ne rend vulgairement lui-même que par la périphrase de solde de compte, ou par le barbarisme de définition. Nons avons pensé qu'il fallait pour ces cinq jours une déno-mination collective, qui portat un caractère national, capable d'exprimer la joie et l'esprit du peuple français dans les cinq jours de fête qu'il célébrera à la fin de chaque an-

« Il nons a para possible et surtout juste de consacrer par un mot nouveau l'expression de sans-culotte, qui en serait l'étymologie. D'ailleurs une recherche aussi intéressante que curieuse nous apprend que les aristocrates, en prétendant nous avilir par l'expression de sans-culottes, n'ont pas même

eu le mérite de l'invention.

« Dès la plus haute antiquité, les Gaulois, nos aïeux, s'étaient fait honneur de cette dénomination. L'histoire nous apprend qu'une partie de la Gaule dite ensuite Lyonnaise (la patrie des Lyonnais) était appelée la Gaule culottée, Gallia Braccata; par conséquent le reste des Gaules était la Gaule non culottée; nos pères étaient donc dès lors des sans-culottes. Quoi qu'il en soit de cette dénomination, antique ou moderne, illustrée par la liberté, elle doit nous être chère. C'en est assez pour la consacrer solennellement. Nous appelerons donc les cinq jours collectivement pris, les Sanculottibes. >

Sur ce rapport de Fabre d'Eglantine, la Convention nationale, rapportant l'article ix du décret du 14 vendémiaire précédent, décréta que la nomenclature, les dénominations et les dispositions du nouveau calendrier seraient conformes au tableau qui y est annexé. Voici en quoi consistait la nouvelle

nomenciature.

Noms des mois.

Vendémiaire. Meis d'Automne. Brumaire. Primaire. Nivôse. Mois d'Hiver, Plaviôse. (Ventôse.

(1) Les quatre décadis suivants étant consacrés à l'amour qui lie les membres de la famille, suivant leurs différents rapports, à quel amour était donc consacré le 22°? Il n'est

Germinal. Mois du Printemps, Floréal. Prairial. Messidor. Mois d'Eté. Thermidor Fructidor.

Le 11 mois sut aussi appelé Fervidor Noms des jours de la décade.

Primidi. Sextidi. Duodi. Septidi. Tridi. Octidi. Quartidi. Nonidi. Quintidi.' DÉCADI.

Chaque décadi fut appelé du nom d'un instrumentaratoire, comine pioche, pelle, hoyas, etc.; chaque quintidi, du nom d'un animal, tel que chien, ane, cochon, etc. A l'égard des autres jours de la décade, ils reçurent des noms de fruits, de fleurs, de légumes, ou de substances du règne minéral.

Les jours sanculottides étaient dédiés,

le 1º à la Vertu. le 2º au Génie. le 3º au Travail. le 4º à l'Opinion. le 5° aux Récompenses.

le 6º intercalaire, était le jour de la Révolution.

Ce n'est pas tout, on voulut établir des se tes particulières pour chaque décadi. Le décret du 18 floréal an II porte, « qu'il sera institué des fêtes pour rappeler l'homme à la pensée de la Divinité et à la dignité de son être ; elles emprunterant leurs noms des été nements glorieux de la Révolution, des vertus les plus utiles à l'homme, et des plu grands bienfaits de la nature.

« La République française célébrera lou ics ans les fêtes du 14 juillet 1789, 10 août

1792, 21 janvier 1793.

« Elle célébrera aux jours de décadi les fêtes dont l'énumération suit :

1 A l'Etre suprême, à la Nature. 2 Au Genrehumain. 3 Au Peuple français. 4 Aux Bienfaiteurs de l'humanité, Aux Martyrs de la Liberté. 6 A la Liberté et ? l'Egalité. 7 A la République. 8 A la Liberté du monde.

9 A l'Amour de la

patrie. 10 A la Haine des tyrans.

11 A la Vérité. 12 A la Justice. 13 A la Pudeur.

14 A la Gloire et l'Immortalité.

15 A l'Amitié.

16 A la Frugalité. 17 Au Courage. 18 A la Bonne Foi.

19 A l'Héroïsme. 20 Au Désintéressement.

21 Au Stofeisme. 22 A l'Amenr (1) 23 A l'Amour conju-

gal. 24 A l'Amour paternel.

25 A la Tendresse maternelle. A la Piété filiale

27 A l'Enfance. 28 A la Jeunesse. 29 A l'Age viril. 30 A la Vieillesse.

31 Au Malheur. 32 A l'Agriculture.

pas probable que ce soit à l'amour de Dieu ou à celui à prochain. Or il n'en reste plus qu'un....

35 A la Postérité. 33 A l'Iodustrie. 24 A nos Aveux. 36 Au Bonbeur.

Les comités de salut public et d'instruction sont chargés de présenter le plan d'organisation de ces fêtes. La Convention appelle lous les talents dignes de servir la cause de l'humanité à l'honneur de concourir à leur établissement pardes hymnes ou pardes chants civiques, et par tous les moyens, qui peuvent contibuera leur embellissement et à leur utilité.»

Mais il paraît que ces fêtes furent trouvées lop hombreuses par la suite, car un décret du 12 brumaire an IV statue qu'on célébremit tous les ans sept fêtes nationales, aux époques ci-après indiquées, savoir :

Le 1º vendémiaire, sête de la Fondation

de la République; Le 10 germinal, fête de la Jeunesse; Le 10 floréal, fête des Epoux; Le 10 prairial, fête de la Reconnaissance; Le 10 messidor, fête de l'Agriculture ;

Les 9 et 10 thermidor, sête de la Liberté; Le 10 sructidor, sête des Vieillards.

On voit que dans ce dernier tableau l'Etre mpréme (comme on appelait Dieu alors) avait complétement disparu. Or, par une étrange inconséquence, ces mêmes législateurs qui avaient aboli Dieu et son cuite, mirent en œuvre tous les genres de persécutions pour contraindre les habitants des villes et des campagnes à chômer le décadi ; et, dans le lemps où l'on tolérait encore les prêtres conslitationnels, on voulut exiger d'eux qu'ils transportassent au décadi la célébration du dimanche et des autres fêtes qui pouvaient lomber dans la semaine ou dans la décade.

Le calendrier républicain n'a été suivi que pendant l'espace d'environ douze ans. Le Avernement consulaire sentit la nécessité te rélablir l'usage du calendrier Grégorien, commun à presque toute l'Europe. Un sénalus-consulte, rendu le 22 fructidor an XIII (9 septembre 1805), porte qu'à compter du 11 nivôse an XIV (1° janvier 1806), le calendrier Grégorien serait remis en vigueur dans lont l'empire français. Mais il y avait déjà plusieurs années que la célébration des fêtes républicaines était tombée en désuétude et même totalement abolie.

CALÉNUS (OLÉNUS), célèbre deviq de l'Etrurie, qui joignait à une connaissance parfaite de son art un esprit sin et rusé. En voici un exemple rapporté par Pline, livre xxvin de son Histoire naturelle : Tarquin le Superbe, ayant dessein de construire un temple eu l'honneur de Jupiter sur le mont Tarpéien, faisait creuser les fondements de cet édifice. Les ouvriers trouvèrent dans les fouilles une téte d'homme, et firent donner avis au roi de celle découverte. Tarquin crut qu'il ne fallait Pas passer outre sans avoir le sens de ce préage. Il compulta à cet effet les devins de Rome; mais ile lui répondirent qu'ils n'étaient pas assez habiles pour lui en donner l'explication, et qu'il fallait s'adresser aux devins d'Etrurie. Coux-ci lui nommèrent le Plus célèbre, qui était Olénus Calénus, et il lui envoya des députés. Quand le devin eut

-connu que ce prodige signifiait la demina-tion suprême, il tâcha de détourner ce précieux avantage au profit des Etrusques et d'en frastrer tes Romains. Il en serait venu à bout si tes députés, prévenus de ses finesses par le propre fils de Calénus, n'eussent évité de prendre le change dans les réponses qu'ils firent à ses interrogations.

eici comment la chose se passa.

Olénus Calénus, informé du fait qui avait eu lieu, traça un cercle sur la terre, dans l'endroit où il se trouva, et l'orienta en le coupant par des lignes droites : Voici le mont Tarpeien, disait-il aux ambassadeurs, voici l'orient, le midi, le septentrion, l'occident. Est-ce ici, est-ce là que la tête a été trouvée? S'ils eussent répondu : C'est ici, les promesses du destin eussent été pour l'Etrurie ; le lieu où se tenait alors Calénus serait devenu le siège de la monarchie d'Italie. Mais les députés, se tenant sur leurs gardes, répondirent toujours: Ce n'est point ici que l'on a trouvé cette tête; on l'a trouvée à Rome sur le mont Tarpéien. Le fils d'Olénus Calénus leur avait appris cet expédient. Mon père, leur avait-il dit, vous expliquera le prodige sans user d'aucun mensonge, car cela n'est point permis à un devin, mais prenex bien garde aux réponses que vous ferez à ses demandes. Calénus se vit eufin contraint de leur déclarer que la tôte étant la principale partiedel'homme, et celle qui dirige toutes les autres, Rome deviendrait la principale ville de l'univers, et donnerait la loi à tous les peuples.

CALICE, vase dont se servent les prêtres pour la célébration du saint sacrifice de la nesse; c'est dans le calice qu'ils consacren; le sang de Jésus-Christ. Dès les premiers siècles il y en eut d'or et d'argent dans les églises principales; mais dans les églises pauvres on se servait de calices d'étain, de cuivre, de corne, de bois et de verre. Ces derniers furent prohibés par un concile de Reims; ceux de bois, par un concile de Tribur, en 895; et ceux de corne, par le concile de Calchut, en Angleterre, de l'an 787. La règle est maintenant qu'ils soient d'or ou d'argent, et, dans ce dernier cas, l'intérieur de la coupe doit être entièrement doré. On tolère également les calices dont le pied ou support est de cuivre argenté. Dans les pre-miers siècles, il y avait des calices d'une capacité de beaucoup supérieure à celle des calices actuels; car alors comme la communion sous les deux espèces était encore en usage, il fallait consacrer du vin suffisamment pour l'assemblée; ces calices avaient même souvent deux anses pour la facilité du transport; on y puisait avec des vases plus petits pour

la communion du clergé et du penple. Le calice, étant destiné à l'usage le plus auguste, ne peut servir à la célébration des saints mystères qu'après avoir été lui-même consacre par un évéque avec le saint chréme. CALICE DE SOUPCON. Vansleb nous ap-

prend que les anciens chrétiens d'Egypte, quand ils soupconnaient leurs femmes d'in-tidélité, leur faisaient avaler de l'eau soufrée, dans laquelle ils mettaient de la poussière

a été introduit par les Normands, qui se sont établis dans ce pays-là, et s'est conservé jusqu'à ce jour par les Français. Les natifs n'entendent point ce mot; les Iroquois l'appellent ganondaoué, et les autres peuplades poagan.

Le calumet est une grande pipe à sumer, en marbre rouge, noir ou blanc; le rouge est le plus estimé. Il ressemble assez à un marteau d'armes; la tête où l'on met le tabac a trois pouces de long, et est bien polie; le tuyau, long de deux pieds et demi, est une canne assez forte, ornée de plumes de toute sorte de couleurs, avec plusieurs nattes de cheveux de femmes, entrelacés de plusieurs manières. On y attache deux ailes, ce qui le rend assez semblable au caducée de Mercure, ou à la baguette que les ambassadeurs de paix portaient autrefois à la main. Cette canne est fourrée dans des cous de huars, qui sont des oiseaux tachetés de blanc et de noir, gros comme nos oies, ou dans des cous de canards branchus. Ces canards sont bigarrés de trois ou quatre couleurs différentes. Chaque nation embellit son calumet selon son usage, ou selon son inclination particulière. Le calemet sert d'assurance à tous ceux qui vont chez les alliés de ceux qui l'ent donné. C'est un symbole de paix, et l'on est généralement persuadé qu'il arriverait de grands malheurs à celui qui violerait la soi du calumet. C'est le sceau de loutes les entreprises, de toules les affaires importantes et des cérémonies publiques. Cet instrument est un objet de haute vénération parmi les sauvages; ils le respectent comme un don précieux que le soleil a fait aux hommes.

On distingue le calumet de paix et le calumet de guerre. Le premier est ordinairement rouge; relui de guerre est mêlé de blanc et de gris. Lorsque les sauvages sont sur le point de partir pour la guerre, un des principaux guerriers convoque ses soldats à une cérémonie que l'on appelle la danse du calumet. Si l'on est en été, on choisit dans la campagne un emplacement entouré de verdure; on convre cette place d'une natte de joncs de différentes couleurs; on y expose la divinité de celui qui préside à la cérémonie. A la droite du dieu s'élève le calumet environné d'arcs, de flèches, de haches et de toute sorte d'armes formant une espèce de trophée. Avant d'ouvrir la danse, les guerriers s'avancent vers la divinité et lui rendent hommage en pou-sant devant elle des bouffées de tabac. Après quoi un des guerriers les plus distingués de la troupe commençe à danser, tenant le calumet entre ses deux mains; et pendant sa danse, tantôt il montre cet instrument aux speciateurs, tantôt il l'offre au soleil, d'autres fois il le penche vers la terre et lui fait faire plusi urs autres mouvements, qui peutêtre sont symboliques. Après avoir dansé quelque temps, il désie à un combat singu-lier le plus vaillant de l'assemblée. Alors un jeune sauvage se lève, va prendre des armes que l'on a déposées exprès sous la natte, et revient se battre en cadence contre celui qui tient le calumet. Ce dernier, après quelques instants de combat simulé, demeure victorieux, et, ensié de ce succès, il commence à vapter ses prouesses devant les assistants; pendant qu'il débite son panégyrique, il frappe de temps en temps, avec sa massue, sur un poteau planté dans l'endroit où se passe la cérémonie; ensuite de quoi il reçoit pour prix de sa valeur un beau manteau de castor, que lui donne le plus ancien de l'assemblée. Chacun des guerriers prend à son tour le calumet et répète la même cérémonie.

Ils ont encore une danse du calumet, pour faire accueil à des étrangers, ou pour recevoir des ambassadeurs. Si ces étrangers ou ambassadeurs arrivent par terre, ils doivent envoyer un messager au village, pour avertir qu'ils portent le calumet de paix. Quelques jeunes gens s'avancent alors et se rangent en ovale. Les étrangers a'approcheut; ils dansent ensemble et forment un autre ovale autour de celui qui porte le calumet. La danse dure une demi-heure, après queion conduit ces étrangers au festin. Si ceux-ci arrivent par eau, ils doivent envoyer un canot au village, avec le calumet de paix à la proue, en forme de mât. Un autre canot part du village pour aller au-devant de l'étranger.

On célèbre encore la danse du calumet quand on se dispose à partir pour la chasse aux taureaux; et c'est sans doute dans un but superstitieux qu'ils chargent les calumets de fiente de taureau séchée au soleil, et qu'ils les donnent à fumer aux chasseurs qui sont

envoyés à la découverte.

La cérémonie du calumet était également en usage chez les Virginiens; lorsqu'il s'agissait de recevoir des étrangers de distinction, le wérowance ou prince, accompagné de ses gens, allait au-devant d'eux jusqu'à une certaine distance. Là, il les invitait à s'asseoir sur des nattes que ses gens avaient apportées exprès; puis, après la cérémonie de calumet, il entrait avec eux en conversation, et les accompagnait junqu'à sa demeure.

CALVA, ou la Chauve, surnom de Vénus. Elle avait à Rouie un tample qui intétait dédié sous cette qualification, en memoire de ce que les femmes avaient donné leurs cheveux pour faire les cordes nécessaires au jeu des machines, lorsque les Gan-

lois vinrent s'emparer de la ville.

CALVAIRE, monticule situé auprès de Jérusalem, vers le nord, appelé en syriaque Gulgotha ou mieux Golgoltha, et en grec Cranion. Ces trois nome, qui ent la même signification, indiquent qu'on devait y trouver une certaine quantité de crance humains; en effet, c'était l'endroit où l'on exécutait les criminels condamnés au dernier supplice. Mais d'un lieu d'horrour et d'ignominie il est devenu le plus saint et le plus vénéré des sanctuaires, par le grand mystère de la rédemption des hommes qui y a été accompli. Le sang du Fils de Dieu l'a purifié, sanctifié. consacré. Quelques auteurs ent prétendu que cette montagne était la même que celle où Abraham avait été sur le point de sacrifier son fils Isaac; si cela était certain, le sacri-

fice réel et le sacrifice figuratif sussent été accomplis sur le même théâtre; mais ce sentiment ne paraît rien moins que fondé.

On ne peut pas douter que ce lieu n'ait été en grande vénération chez les premiers chrétiens. L'auteur de l'Epitome bellorum sacrorum prétend que, quarante-six aus après la prise de Jérusalem par Titus, les chrétiens oblinrent d'Adrien la permission de bâtir ou platôt de rebâtir un temple sur le tombeau de Jésus-Christ. Il ajoute que ce temple fut réparé et agrandi par Hélène, mère de Constantin. Mais saint Jérôme, Sozomène et plusieurs autres assurent que les Romains entourèrent d'un mur les saints lieux, qu'ils élevèrent sur le tombeau du Sauveur une statue à Jupiter, une autre à Vénus sur le Calvaire, comme its plantèrent un bois à Adonis sur le licu de la naissance de Jésus à Beibléem. Ces profanations systématiques prouvent, comme l'observe judiciousement M. de Château briand, que les chrétiens avaient les sanctuaires dans ces lieux. Quoi qu'il en wit, la fondation de l'église du Saint-Sépulcre remonte au moins au règne de Constantin. Cet édifice comprend trois églises : celle du Saint-Sépulcre, cette du Calvaire et celle de l'Invention de la sainte croix. Nous ne donnerons pas ici la description des saints lieux; sa peut la trouver dans toutes les relations de voyages à la terre sainte. Nous observerons sculement, ce qui rentre dans le cadre de notre Dictionnaire, que ces édifices sont divisés en chapelles étevées sur les lieux où se sont passés les différents actes de la passion, ou renfermant quelques-unes des reliques sacrées. Ces chapelles sont partagées entre hult nations chrétiennes, catholiques eu schismatiques, à qui elles ont été concé-des par les Tures. Voici l'énumération de 🗠 nations d'après Deshayes, reproduit par Châteaubriand:

« La première est celle des Latins ou Romains, que représentent les religieux cordeliers. Ils gardent le Saint-Sépulere; le lieu du mont Calvaire où Notre-Seigneur fut atlaché à la croix ; l'endroit où la sainte croix fut trouvée; la pierre de l'onction et la cha-pelle où Notre-Seigneur apparut à la Vierge sprès sa résurrection.

«La seconde nation est celle des Grecs, qui out le choor de l'église, où ils officient, au milien duquel il y a un petit cercle de marbre, dont ils estiment que le centre est le milieu de la terre.

« La troisième nation est celle des Abyssins; ils tiennent la chapelle où est la colonne d'Impropère.

« La quatrième nation est celle des Coples, qui sont les chrétiens d'Egypte; ils ont un petit oratoire proche du Saint-Sépulcre.

La cinquième nation est celle des Arméniens; ils ont la chapelle de Sainte-Hélène el celle où les habits de Notre-Seigneur fûreut partagés et joués.

« La sixième nation est celle des Nèstoriens on Jacobites, qui sont venus de Chaldée et de Syrie; ils ont une petite chapelle proche du lieu où Notre-Seigneur apparut à la Madeleine en forme de jardinier, qui pour cela est appelée la chapelle de la Madeleine.

« La septième nation est celle des Géorgiens, qui habitent entre la mer Majeure et la mer Caspienne ; ils tiennent le lieu du mont Calvaire où fut dressée la croix, et la prison où demeura Notre-Seigneur en attendant que l'on eut fait le trou pour la placer.

« La huitième nation est celle des Maronites, qui habitent le mont Liban; ils reconnaissent le pape comme nous faisons.

« Chaque nation, outre ces lieux que tous ceax qui sont dedany peuvent visiter, a encore quelque endroit particulier dans les voûtes et dans les coins de cette église, qui lui sert de retraite et où elle fait l'office selon son usage. »

Cette église si vénérable, qui existait depuis tant de siècles, que M. de Châteaubriand vit encore en 1806, fut ravagée par un incendie le 12 octobre 1807. Elle a été rebâtie avec beaucoup plus de magnificence, aux frais principalement des Grecs et des Arméniens; ce qui a fait perdre aux Latins une bonne partie de l'autorité dont ils jouissaient antéricurement.

CALVAIRE (CONGRÉGATION DE NOTRE-DAME Du), ordre de religieuses bénédictines, dont le but est d'honorer particulièrement les douleurs que causèrent à la sainte Vierge les tourments qu'elle vit souffrir à son fils. Il y a continuellement, la nuit comme le jour, deux religieuses prosternées au pied de la croix. Cet ordre fut fondé par Antoinette d'Orléans, fille du duc de Langueville et veuve de Gharles de Gondy, et approuvé, en 1617, par Paul V et Louis XIII, puis confirmé, en 1621 et 1622, par Grégoire XV. En 1638, le célèbre P. Joseph, capucin, contribua par ses soins à leur faire bâtir un couvent à Paris, dans le Marais, et cette maison était le lieu de la résidence de la supérieure générale de l'institut. Ces religieuses ont encore actuellement une maison à Paris et quelques autres en divers diocèses. You. notre Dictionnaire des Ordres religieux, art. CARVAIRIENNES.

CALVINISME, une des branches de la grande hérésie du protestantisme. Avant de faire l'exposé de ce système religieux, il est nécessaire de dire quelques mots de Calvin, son fondateur.

Jean Cauvin, qui latinisa son nom en Calvinus, naquit à Noyon en Picardie, le 10 juillet 1509, dans une famille de basse extraction et pou favorisée des biens de la fortune. Il fit ses premières études à Paris, au collège de la Marche, et sa philosophie au collége de Montaigu, sous un professeur espagnol. A l'âge de onze ans, il fut pourvu du béné-fice de Notre-Dame de la Gésine : six ans après il jouit encore de la cure de Motteville, qu'il permuta pour celte de Pont-l'Evêque, près de Noyon. Son père, qui ne voulait pas, malgré ces bénéfices, qu'il étudiat la théologie, l'envoya faire son droit à Orléans, où il suivit les leçons de Pierre de l'Etoile; il ne prit aucun degré dans cette ville, et acheva son cours à Bourges sous le célèbre Alciat.

Ce fut à Bourges encore qu'il apprit le grec, le syriaque et l'hébreu, aux leçons de Wolmar, Allemand de nation et professeur de grec. Ce Wolmar l'initia aux doctrines de Luther et de Zuingle, qui commençaient à faire du bruit, et dont il était le partisan secret. Sur ces entrefaites, la mort de son père l'obligea de retourner à Noyon pour arranger ses affaires de samille. Il s'y défit de ses deux bénéfices, revint à Paris, où il composa un commentaire sur le Traité de la clémence, de Senèque; se lia avec ceux qui avaient secrètement embrassé la réforme; mais, n'ayant point imité leur discrétion et ayant fait éclater trop haut son zèle impétueux, on voulut l'arrêter. Il sortit de Paris et se retira à Bâle, où il se dévoua à la désense de la résorme. On comprenait sous le nom de réformés cette foule de sectaires luthériens, carlostadiens, anabaptistes, zuingliens, ubiquitaires, etc., qui, s'étant répandus en Allemagne, en France, en Italie, en Angleterre et dans les Pays-Bas, se contentaient de déclamer contre le pape, contre le clergé, contre les abus vrais ou prétendus de l'Église romaine, mais n'avaient point encore rédigé de symbole ni de corps de doctrine. Calvin entreprit de combler cette lacune et d'établir la réforme sur des principes théologiques. Il composa à cet effet ses Institutions, dans lesquelles il réunit en corps de doctrine tous les principes des réformateurs qu'il avait adoptés, et il s'attache à les faire tous ressortir du christianisme. Il parcourut ensuite diverses contrées, pour éviter les persécutions que son esprit turbulent lui attirait, et finit par se retirer à Genève, où il acquit par la suite un empire absolu. On le regarde même comme le réformateur de cette ville, mais c'est à tort; car Varel et Viret y avaient introduit la réforme avant son arrivée. Il eut à soutenir, tout le reste de sa vie, des luttes conti-nuelles moins contre les catholiques que contre les protestants, qu'il voulait asservir à son autorité, après avoir lui-même secoué le joug de l'autorité de l'Eglise. Malheur à quiconque osait lui résister! Les anathèmes, les sers, la prison, les échasauds, le seu, lui rendirent raison de tous ceux qui entreprirent de le contredire. Ses disputes ne l'empéchèrent pas de commenter l'Écriture sainte, lant son esprit avait une prodigieuse activité. Il était savant, écrivait purement, avec méthode, et personne ne saisissait plus finement les côtés favorables d'un sentiment; la préface de ses Institutions est un chef-d'œuvre d'adresse.

Calvin a été trop vanté, non-seulement par les protestants, mais aussi par quelques catholiques, qui sans doute ont voulu faire preuve d'impartialité. Ce qu'on peut lui accorder sans réserve, c'est l'art d'écrire; on l'a dit chaste, laborieux, désintéressé; mais eût-il réellement ces qualités, elles ne pourraient le laver des actes monstrucux d'or-

de Ge
ens, de Ge
ens, de Ge
en ler, de
iles cri de
intre Notic
ibus ce qu
nais l'hum
e ni et éta
de roce,
rme des de
sa à d'abo
es il a ve
et il essay
on— subju
one différ
est à bles.
duit uteme des de
roce
inti— calvi
que tions
ervir gique
coué titude
inte,
pri— multi
em— price
inte,
prié— nière
nent céder
pré— dame
avre ont 46

feune homme convaince d'avoir joué aux cartes. Ainsi Calvin, qui enseignait la justification par la foi saus les œuvres attachait aux œuvres une importance exagérée

gueil, d'iniquité et d'intolérance, qu on lui reproche à juste titre. Citons seulement ses calomnies et ses persécutions contre ceux qu'il flétrit du nom de libertins (1); la prodigalité avec laquelle, pour affermir son pouvoir, il distribua à ses créatures le droit de bourgeoisie; les tribulations de la famille Favre; la honteuse amende honorable de Pierre Ameaux; la prison, la torture et l'exécution de Gruet: Castalion, l'ancien ami de Calvin, exilé, accusé de vol par le réformateur, et mourant de faim et de misère; Bolsec, emprisonné, exilé, persécuté, parce qu'il ne partage pas toutes les opinions du despote; Valentin Gentilis, torturé à Genève, décapité à Berne; enfin, Michel Servet, qui finit sur un bûcher cette longue et douloureuse agonie que Calvin lui sit subir dans les prisons de Genève. Mais écoutons un Génevois, M. Galiffe, qui vient, après trois siècles, formuler, contre le réformateur de sa patrie, un cri de réprobation : « Calvin, dit-il dans ses Notices généalogiques, Calvin renversa tout ce qu'il y avait de bon et d'honorable pour l'humanité, dans la réformation des Génevois, et établit le règne de l'intolérance la plus séroce, des superstitions les plus grossières, des dogmes les plus impies. Il en vint à bout, d'abord par astuce, ensuite par force, menacant le conseil lui-même d'une émeute et de la vengeance de tous les satellites dont il était entouré, quand les magistrats voulaient essayer de faire prévaloir les lois contreson autorité usurpée..... Qu'on l'admire donc comme un homme adroit et profond dans le genre de tous ces petits tyranneaux qui ont subjugué des républiques en tant de pays différents, cela doit être permis aux âmes laibles. Il fallait du sang à cette âme de boue. Il mourut à Genève en 1564.

Maintenant, pour exposer les dogmes du calvinisme, il faudrait analyser les Institu-tions de Calvin; mais ce long travail théologique, que l'on peut trouver dans une multitude d'ouvrages, entre autres dans celui de Pluquet, n'entre point dans le plan de ce Dictionnaire; encore moins suivrons-nous l'immortel auteur des Variations dans la multitude de confessions de foi que les calvinistes ont proposée à des époques fort rapprochées; le xvi° siècle, à lui seul, nous en fournit au moins une vingtaine, dont les dernières modifiaient presque toujours les précédentes. Voici seulement les principes fondamentaux de la secte, tels à peu près qu'ils ont été établis dans le synode de Dordrecht, en 1618. 1. La prédestination et la réprobation des hommes est antérieure de la part de Dieu à la prévision de quelque œuvre que ce soit, bonne ou mauvaise. 2º Quoique le sang de Jésus-Christ soit suffisant pour racheler les péchés du monde entier, néaumoins Dieu a voulu que ceux-là seuls fussent sauvés par l'effusion du sang de son Fils, qui avaient été prédestinés au salut de toute éternité.

<sup>(1)</sup> Une jeune mariée, dont les cheveux parurent arrangés avec coquetterle, fut mise en prison avec ses deux suiyantes et la femme qui l'avait coiffée. On mit au pilori un

3 Toute la nature humaine est dépravée en conséquence de la faute du premier homme; cette dépravation, se répandant sur l'âme tout entière, rend l'homme incapable de faire le moindre bien. 4º Tous ceux que Dieu a prédestinés à la vie éternelle, il les appelle, par sa parole et son esprit, de l'état de péché dans lequel ils sont par nature, à l'état de grâce et de salut. 5° Ceux que Dieu a appelés efficacement et sanctifiés par son esprit ne servent plus déchoir de l'état de grâce.

Les calvinistes rejettent comme apocryphes les livres de l'Ancien Testament qui ne sont pas dans le canon des Hébreux. La sainte Erriture est pour eux, comme pour tous les protestants, la seule règle de soi et le seul juge des controverses. Ils ont rejeté l'autorité de l'Eglise, l'invocation des saints, le dogme du purgatoire, la nécessité des sacrements ; toukois, ceux d'entre eux qui ont conservé le hpième, le considèrent plutôt comme une demonie initiative que comme un sacrement qui opère par lui-même; ils nient la présence réelle de Jésus-Christ dans l'eucharistie, regardent le sacrifice de la messe comme une abomination, les cérémonies rehgieuses comme des pratiques superstitieuses. lis disent que dans la sainte cène on ne reçoit le corps de Jésus-Christ que par la foi.

Quant à la discipline, les églises des calvinistes sont gouvernées par des consistoires. On appelle consistoire le corps entier des pasteurs, diacres et anciens d'une Eglise. Les ministres président dans les consistoires : ce sont eux qui ont la charge d'instruire, de précher, d'administrer les sacrements, de in miner les censures, de visiter les malales, etc. Il y avait autrefois en France des sprodes nationaux et des synodes provinwax; à ceux-ci étaient subordonnées les disses, que l'on appelait aussi colloques. us classes étaient des assemblées de quelques Eglises de la province, qui se tenaient tenx à quatre fois par an, selon l'exigence des affaires. On y terminait ou réglait ce qui n'élait pas réglé dans le consistoire ; mais ce qui dépassait la compétence du colloque était deferé au synode. On a conservé dans cette communication contre ceux qui se montrent rebelles aux admonitions des pasteurs.

Rien de plus simple que leur culte qui ne consiste que dans la lecture de la Bible, des sermons et le chant des psaumes. Le baptéme d'un enfant est précédé de la lecture d'un formulaire de liturgie pour ce sacrement, et d'une prière, après laquelle le ministre demande aux parrains et aux marraines leur acte de soi au nom de l'enfant. Quand on baplise des adultes, ces derniers répondent euxmemes; on doit toujours, autant que possible, administrer le baptême en public. Quand il s'agit de donner la communion, les anciens sont observer l'ordre autour des tables, et les diacres découpent le pain par morceaux que le ministre distribue aux communiants; m sont eux aussi qui versent le vin dans les toupes et les présentent à l'officiant. En Hollaude, on communie assis autour d'une table :

ailleurs on se contente de défiler devant le ministre qui distribue le pain mystique et représentatif, et donne ensuite la coupe ou un simple verre contenant du vin; en France, les calvinistes communient généralement à genoux, par respect pour Jésus-Christ, dont le pain et le vin sont la mémoire. Le formulaire de la cène ou communion n'est pas moins simple que celui du baptême, quoiqu'un peu plus long. Il commence par un discours sur l'institution et le caractère de la cène, et sur les devoirs des communiants. Après ce discours, les communiants se rendent à la sainte table, les hommes les premiers, les femmes ensuite, ct, pendant tout le temps que dure la cène, le lecteur ou chantre lit alternativement divers chapitres de la Bible et fait chanter plusieurs psaumes. La communion est suivie d'une exhortation plus ou moins longue, au gré du ministre, et le tout se termine par le chant du cantique de saint Siméon.

CAL

Le dimanche, le lecteur lit quelques chapitres de la Bible et fait chanter deux ou trois psaumes; ensuite,le ministre monte en chaire, ordonne le chant d'un autre psaume; après quoi il récite la prière qu'il a lui-même composée. Immédiatement après il ouvre la Bible et y lit le texte qu'il doit expliquer ou paraphraser. Le sermon fini, le ministre recommande aux prières des fidèles les malades, les affligés, etc.; fait une seconde prière ou chante un autre psaume, et le ministre congédie l'assemblée. Le psautier des calvinistes et les autres prières publiques sont arrangés en couplets et en vers écrits en langue vuigaire. Les psaumes à l'usage des calvinistes français avaient été originairement composés par Clément Marot et Théodore de Bèze; mais leur langue ayant vieilli, on les a mis en meilleur français, mais calqués sur le même mètre. Les calvinistes se servent pour leurs chants d'un système de notation musi-

cale qui leur est particulier.

Le calvinisme proprement dit, tel que nous venons de le décrire, a pour siège principal la ville de Genève, d'où il s'est répandu en France, en Angleterre, en Hollande, dans les Pays-Bas, en Suisse et dans les Etats-Unis. Mais il en est sorti une multitude de sectes différentes, dont les principales sont les quakers et les presbytériens d'Ecosse. D'autres calvinistes, par leur fusion avec d'autres sectes, ont formé encore de nouvelles sectes et de nouveaux symboles. Nous remarquerons en terminant que le point considéré autrefois comme le plus saillant du calvinisme, c'est-à-dire la négation de la présence réelle de Jésus-Christ dans l'eucharistie, n'a pas tardé à être adopté par toutes les autres communions dissidentes, même par les luthériens, qui d'abord avaient conservé et défendu ce dogme. Au reste, comme ils ont rejeté l'épiscopat et l'or ination, le pouvoir sacerdotal n'existe plus chez eux, la divine Providence n'ayant pas permis que le corps très-saint de Jésus-Christ demeurât au pouvoir de ceux qui niaient sa présence malgré l'évidence de sa parole.

Voy. notre Dictionnaire des Hérésies, art.

CALVINISTES, sectateurs des doctrines de Calvin. Les calvinistes proprement dits sont divisés en trois branches.

1° Les hants calvinistes, qui suivent le système d'Hopkins. Voy. Hopkinsiens.

2° Les calvinistes modérés, qui ont conservé les points principaux de la doctrine de Calvin, mais qui en rejettent quelques articles, principalement ceux qui ont trait à la prédestination et à l'effet de la mort de Jésus-Christ. Tout en admettant l'élection gratuite, ils ne croient pas que Dieu ait réprouvé aucune de ses créatures.

3° Les calvinistes stricts. Ce sont ceux dont nous avons parlé dans l'articl précédent.

On sait tous les malheurs que la propagation de cette hérésie occasionna en France, sous les règnes de Henri II, François II, Charles IX, Henri III et Henri IV. A peine les calvinistes commencèrent-ils à paraître, qu'on les persécuta à outrance : on employa contre eux le fer et le feu. Bien loin de se soumettre, ils agirent de représailles : la France se trouva longtemps partagée en deux factions qui se faisaient une guerre acharnée, avec toute la fureur que peut inspirer le fanatisme. On crut éteindre l'hérésie en la noyant tout d'un coup dans le sang de ses adhérents; mais l'horrible mas-acre de la Saint-Barthélemy démontra une fois de plus que ce n'est pas par des actes de violence qu'on peut ramener les hommes de l'égarement. Au reste, cet acte de féroce barbarie fut uniquement le fait de la politique, et c'est calomnier l'Eglise que de l'en rendre responsable. La guerre continua jusqu'à l'édit de Nantes, qui fut octroyé aux calvinistes par Henri IV, en 1598. Louis XIV, mû par un zèle indiscret, renouvela la persécution et révoqua l'édit de Nantes en 1685, ce qui fit, dit-on, sortir du royaume plus de 800,000 protestants, qui allèrent porter leur fortune et leur industrie dans les pays étrangers. Saint François de Sales, par sa douceur sans bornes, sa pieté solide, sa parole touchante et son zèle éclairé, ramena lui seul au bercail de Jésus-Christ 72,000 calvinistes : nous sommes persuadés qu'one persécution de plus d'un siècle n'a pas produit autant de conversions. Voy. notre Dictionnaire des

Hérésies, art. Calvinistes.
CALYCOPIS, fille d'Otréus, roi de Phrygie; c'est la Vénus mère d'Enée. Elle épousa ensuite Thoas, roi de Lemnos, qui érigea des temples à sa femme, à Paphos, à Amathonte et à Byblos: ce qui la fit confondre avec Vénus, mère de l'Amour. Thoas institua même en son honneur un culte, des fêtes et des prêtres. Bacchus fut surpris avec elle; mais il apaisa son mari en le faisant roi de Chypre.

ČALYPSO, semi-déesse, fille de l'Océan et de Téthys, ou, suivant Homère, fille d'Atlas, régnait sur l'île d'Ogygie, dans la mer lonienne. Elle y reçut Utysse à son retour de l'expédition de Troie, et l'arrêta sept ans, lui offrant l'immortalité s'il consentait à l'épouser; mais le héros préféra la fidèle Pénélope, son épouse, et sa petite île d'Ithaque à ces avantages. Elle eut pourtant deux enfants du Grec voyageur: Nausithoüs et Nausinoüs. Un livre célèbre, composé en francais par Fénelon, archevêque de Cambrai, sous le titre d'Aventures de Télémaque, a popularisé en Europe les amours de cette déesse avec le fils d'Ulysse.

CALYPTRA, voile dont les prêtres païens couvraient leur tête lorsqu'ils célébraient

leurs mystères.

CAMAIL, sorte de petit manteau porté par les ecclésiastiques en hiver. Il est surmonté d'un capuchon en forme de casque, pour couvrir la tête, et descend jusqu'à la ceinture; dans certaines Eglises, il pend par derrière jusqu'aux talons. On le met par-dessus le rochet ou le surplis; les chanoines le portent par-dessus le manteau de chœur. Celui des évêques est violet, celui des autres ecclésiastiques est noir; les évêques mêmes le portent de cette dernière couleur dans lei cérémonies de deuil et lorsqu'ils sont hors de leur diocèse. Voy. notre Dictionnaire de Lituigie, art. Camail.

Les anciens chevaliers avaient une converture de tête assez semblable à celle que portent maintenant les ecclésiastiques; on l'appelait cap de mailles: de là sans doute est

dérivé le nom de camail.

CAMALA, nom sous lequel Cérès étail adorée en Cappadoce et en Arménie. Hamiton fait observer que ce nom se retrouve dans les Indes, où il est un de ceux que l'ou donne à Lakchmi, épouse de Vichnou.

CAMALDULES, religioux établis par saint Romuald. Ils suivent la règle de saint Benok, et sont ainsi appelés d'une solitude du Campo Maldoli, ou Camaldoli, située dans la Romagne. Les moines de l'ordre de Cluny étant tombés dans le relachement, principalement à cause des grandes richesses qu'ils avaient acquises, saint Romuald entreprit de les réformer et de rétablir la règle de saint Benoît dans toute son austérité. Comme il avait remarqué que le voisinage des grandes villes avait été en partie cause du rela hement, il statua qu'on n'établirait jamais de monastère à moins de cinq lieues des grandes villes. Les couvents sont ordinairement dans de vastes solitudes, et ceints de murs; chaque cellule est séparée, et les religieux y habitent sans cloître, ni dortoir commun, ni communication; chaque religieux a une chambre à feu, un cabinet pour l'étude, un oratoire, un petit jardin et un grenier pour ! mettre son bois. Les religieux se lèvent à deux heures du matin, et ne se rassemblent gu'au chœur; ils récitent l'office de saint Benoît et celui de la sainte Vierge, le Psautier une fois par semaine, et le chapelel lis font chaque jour une heure de méditation et des lectures spirituelles. Le reste du temps est employé au genre de travail qui leur convient.

Les camaldules portent la barbe, et leur habit ressemble à celui des bénédictins, avec la différence qu'il est blanc, au Heu d'élre Dans l'intérieur de leur ermitage, ils ne doi-

rent avoir ni chapeau ni souliers.

Le principal but de cet ordre est de mettro co pratique la retraite et le silence, et de rier Dieu. Aux heures de travail, les camaldules s'occupent, comme les bénédictins, à la lecture et aux travaux intellectuels. Ils no possédaient en France, avant la révolution, que six ermitages, où il pouvait y avoir près de cent religieux. Une de leur congrégations, dablie dans le même pays, portait le nom de Notre-Dame de la Consolation. Voy. notre Dictionnaire des Ordres religieux, art. Ca-PALDULES (Ordre des).

CAMATZLEQUE, divinité adorée dans la

province des Tépéaques, au Mexique. C'était m simulacre de sigure humaine, armé d'un m et d'une flèche. On s'imaginait que les mairs, la foudre et tous les météores étaient les esprits qui descendaient du ciel pour naminer la conduite des hommes, punir pelquefois les crimes, et veiller à la con-

servation du monde.

CAMBADOXI, nom corrompu par les Européens, au lieu de Koubo-dai-si. C'est un bonze célèbre, institutour d'un ordre militire, autour d'un alphabet savant, et vénéré i l'égal d'une divinité. Voy. Koubo-daï-si.

CAMELLA, vase de bois courbé en voûte, dont on se servait dans certains sacrifices. Scrait-ce l'origino du mot français gamelle?

CAMENE, en latin Camana, est, suivant saint Augustin, une divinité qui présidait aux personnes adultes, et inspirait aux en-

fants le goût du chant.

Comènes était encore une dénomination ginérale des Muses, tirée de la douceur et de la mélodie des chants par lesquels elles céléraient les louanges des dieux et les exploits les héros. Elles avaient, sous ce nom, un imple que Numa leur avait consacré dans k voisinage de Rome, près la porte Capène, suprès d'une fontaine où il prétendait avoir tu avec la nymphe Egérie des entretiens setrets sur la religion et le système du gourernement.

CAMÉPHIS, c'est-à-dire gardien, nom commun aux trois plus anciennes divinités égyptiennes, c'est-à-dire Phtha (Vulcain),

Neith (Minerve), et le Soleil. CAMÉRIER. C'est le nom que l'on donne aux officiers de la chambre du pape, d'un cardinal ou d'un prélat italien. Le pape en deux principaux, dont l'un est son trésorier secret, et a la charge de distribuer ses aumônes; l'autre a la garde de l'argenterie, le la vaisselle, des joyaux, des reliquaires et des agnus Dei. C'est lui qui est maître de la garde-robe. Ces deux prélats portent la soulane violette, les manches pendantes, et a'out point le manteau. Le pape a en outre six autres camériers qui portent le même costume.

Il y a encore des camériers d'honneur, qui sont des prétats de haut rang, entre lesquels le pape choisit ordinairement un Français, un Autrichien et un Espagnol; les camériers de la Boussole, espèce d'huissiers qui sont le

port. Ils ont aussi quelquefois l'aumusse. - service à la porte de la chambre du souverain pontise; les camériers hors des murs, qui suivent le pape hors du Vatican et l'accompagnent aux cavalcades publiques avec les camériers écuyers, en habit de drap rouge, couvert d'une grande chape de la même couleur, sourrée d'hermine. Ils sont chacun à son tour la garde au palais apos-tolique, et ont tous leur office distinct, à l'exception des camériers d'honneur, qui ne paraissent dans l'antichambre du pape que lorsque cela leur convient. Ce sont eux que le souverain pontife choisit pour aller porter la calotte rouge aux nouveaux cardinaux qui ne sont pas à Rome dans le temps de leur promotion.

Chez les chanoines réguliers et les moines, il y a des camériers qu'on nomme aussi chambriers: c'est un office claustral dans les

abbayes.

CAMERLINGUE, mot dérivé de l'allemand, qui signifie mattre de la chambre ou trésorier. Il y ch a deux à Rome : celui du pape et celui des cardinaux.

Le premier est un cardinal qui régit l'Etat de l'Eglise et administre la justice : c'est l'ofsicier le plus éminent. Toutes les sinances du saint-siège sont administrées par la chambre dont il est président : cette dignité est à vic. A la mort du pape, il fait battre monnaie, marche en cavalcade, accompagné de la garde des Suisses, et il public des édits. It a sons lui un trésorier général et un auditeur général qui ont une juridiction séparée, et douze prélats appelés clercs de la chambre.

Le camerlingue des cardinaux est nommé tous les ans, par rang d'ancienneté, parmi les cardinaux résidant à Rome. C'est lui qui perçoit tous les revenus du sacré collège, et en fait la distribution à la sin de chaque année. Mais les absents n'ont aucun droit à cette distribution six mois après avoir quitté

la cour de Rome.

CAMÉRONIENS, branche de l'Eglise presbytérienne d'Ecosse; c'est pourquoi ils prennent le titre d'anciens presbytériens écossais. Le nom de caméroniens, sous lequel ils sont plus connus, vient de Richard ou Archibald Caméron, leur chef, ministre de campagne, violent puritain et ennemi de la maison royale. Ils se séparèrent des autres presbytériens à l'occasion de la liberté de précher, que Charles II, rétabli sur le trône, avait accordée aux ministres de ce parti. Les caméroniens prétendaient qu'une permission donnée par le roi au sujet des affaires ecclésiastiques établissait su souveraineté dans l'Eglisc. Non contents de refuser la permission, ils se soulevèrent contre le roi et prétendirent qu'il était excommunié et déchu de la couronne. Le gouvernement crut devoir employer la force des armes pour les réduire, et Caméron fut tué dans une de ces affaires, en 1666 (ou 1680, selon Adam).

Les caméroniens se réfugièrent dans les montagnes et les marais, d'où ils furent appelés hommes des montagnes; mais la persécution les y atteignit ; plusieurs, trainés sur la place publique d'Edimbourg, y subirent

la peine du fouet et du pilori. Ces peines refroidirent l'enthousiasme, diminuèrent insensiblement le nombre des adhérents et le réduisit à quelques familles qui prétendaient se distinguer par des mœurs et une conduite plus austères. Privés de temples et de ministres, ils furent, durant plusieurs années, obligés de tenir leurs assemblées en plein air. Mais, en 1706, Mac Millan, ministre à Balmaghie, épousa leur cause, et, de père en fils, jusqu'à ces derniers temps, sa fa-mille a fourni des ministres à la secte. De là le nom de Macmillanistes, sous lequel on a désigné quelquesois les caméroniens. En 1743, ils organisèrent leur administration sous le titre de Presbytère réformé. Actuellement ils en ont trois, un en Ecosse, un en Irlande, l'autre dans l'Amérique du Nord. Ces assemblées correspondent entre elles comme églises sœurs, formées sur le même plan, et réunies dans les mêmes principes. En Ecosse, ils ont seize congrégations, dont la plus considérable, celle de Stirling, comprend environ douze cents personnes. Le prosbytère d'Irlande n'a que six assemblées,

et celui d'Amérique cinq seulement. CAMILLUS, un des Cabires. Voy. CAD-

CAMISARS, ou fanatiques des Cévennes, ainsi appelés de la camise ou chemise que la plupart d'entre eux portaient sur leurs habits, ou de la camise de toile qui est le costume ordinaire des montagnards de ce

pays.

Des ministres protestants réfugiés à Genève, après la révocation de l'édit de Nantes, révaient sans cesse aux moyens de soulever leurs coreligionnaires restés en France; ils crurent qu'il serait facile d'armer leurs bras, s' l'on embrasait leur imagination. Ils arrêtèrent alors le plan d'une école de fanatisme où l'on enseignerait l'art de prophétiser. Ils la placèrent dans une verrerie, à Peyra en Dauphiné, sous la conduite d'un nommé du Serre, calviniste, employé dans cettemanufacture; en même temps ils imposèrent les mains à deux prédicants, leurs émissaires secrets, pour parcourir les provinces.

Du Serre choisit chezde pauvres calvinistes quinze garçons, pour être sous sa direction personnelle, et quinze filles qu'il confia à sa femme. Leur inspirer une haine violente contre l'Eglise catholique, leur persuader qu'il a des visions, et qu'il a reçu de Dicu le pouvoir de communiquer l'esprit prophétique, tel est l'objet de ses instructions. Il commença à les préparer à leur mission par un jeune de trois jours, les entretint de visions, d'apparitions, d'inspirations, remplit leur jeune imagination d'images effrayantes et d'espérances magnifiques, enfin leur fit apprendre par cœur les passages de l'Apocalypse où il est parlé de l'Antechrist, qu'il assurait être le pape ; de la destruction de son empire et de la délivrance de l'Eglise. Il leur enseignait à faire des contorsions, à rouler les yeux, à ensier la gorge et l'estomac, à simuler un assoupissement profond dont ils se réveillaient tout à coup, le tout basse en est la femme. Les prédictions rou-

assaisonné d'imprécations contre la messe et contre Rome. Quand un élève avait fait des progrès et que le moment de l'initiation était arrivé, du Serre lui soufflait dans la bouche pour lui communiquer le don de prophétie. avec pouvoir de le communiquer à ceux qu'il en jugerait dignes. Les autres élèves, électrisés par ces momeries, attendaient avec impatience le moment d'obtenir la même faveur. De là sortit un essaim d'enthousiastes qu'on faisait partir en mission dans les contrées environnantes. Les plus remarquables furent un jeune homme, nommé Gabriel Astier, du village de Clieu en Dauphiné, qui se rendit dans le Vivarais; et une bergère de Crest, surnommée la Belle Isabeau, qui alla à Grenoble. Le ministre Jurieu, qui avait été un des principaux instigateurs de cette fourberie, s'empressa de publier que leur mission avait un caractère surnaturel. La Belle Isabelle, après avoir joué quelque temps le rôle d'inspirée, fot arrêtée à Grenoble; dans la suite elle se sit catholique, et prouva par sa conduite la sincérité de sa conversion; ce qui n'empêcha pas Jurieu de soutenir la véracité de sa mission, en disant d'elle et de plusieurs autres prophètes qui s'étaient pareillement convertis, Qu'ils pouvaient être devenus fripons, mais que certainement ils avaient été prophètes. Gabriel Astier se rappela une certaine Marie avec laquelle il avait eu un mauvais commerce, et la fit prophétesse, ainsi que son père et sa mère. Les prophètes pullulaient de toutes parts, on les comptait par centaines; c'étaient quelquefois des enfants de sept à huit ans, qui imposaient des pénitences à de vieillards pour avoir assisté à la messe.

Avant de parler, les prophètes étaient quatre ou cinq jours sans manger, et après ils ne prenaient presque point de nourriture, ce qui nécessairement devait enslammer leur imagination. On faisait saigner les enfants, et ils avaient une maladie qui précédait le don de prophétie. Les petites prophétesses disaient qu'avant de tomber dans l'assoupissement léthargique, elles sentaient quelque chose qui s'élevait peu à peu depuis les pieds jusqu'à la gorge; lorsqu'elles étaient assoupies, elles ne sentaient plus rien. Les fanatiques s'assemblaient dans les bois, les cavernes, les lieux déserts, sur les cimes des montagnes, au nombre de quatre ou cinq cents, quelquefois de plusieurs mille. Là ils attendaient l'esprit d'en haut. Le prophète ou la prophétesse se jetait à genoux en criant miséricorde; tous l'imitaient; puis au milieu d'un bruit confus de cris de miséricorde, de menaces du jugement qui devait avoir lieu dans trois mois, on récitait des prières, on chantait des psaumes. Le prophète élevait ensuite les mains sur sa lête, criant miséricorde, et tombait à la renverse tous à l'instant tombaient avec lui. Alors il criait: La fin du monde approche; amendervous, faites pénitence d'avoir été à la me se. C'était là le grand crime ; car la grand'messe, disaient-ils, est la messe du diable, la messe

laient presque toutes sur la chute prochaine de l'Eglise romaine, prédite par Jurieu pour l'an 1790; sur la conversion des prêtres catholiques au calvinisme, sur le rétablisse-

ment des temples, etc.

Le prophèle soufflait sur les aspirants au don de prophétie, en leur disant : Recevez le Saint-Esprit. Alors tous les bacheliers en prophétie prophétisaient à leur tour, trem-Maient, se roulaient, écumaient; quand ils elaient évanouis, d'autres les prenaient sur leurs genoux pour les ranimer; les garçons rendaient ce bon office aux prophétesses, et les filles aux prophètes; quelques-uns prétendirent que l'esprit prophétique s'insiagait en eux par la cuisse; d'autres se dirent la troisième personne de la Trinité, et plusieurs signaient avec la qualité de Saint-Esprit. La plupart des calvinistes de bon ens ne fréquentaient pas ces assemblées, mis ils les fomentaient sourdement.

Comme ces fanatiques avaient excité des altroupements et des troubles dans le Vivamis, le gouvernement résolut de faire interregir la force pour les comprimer. Les prophèles alors se prétendirent invulnérables, el assurèrent qu'ils mettraient les troupes en déroute au cri de Tartara. Mais plusieurs d'entre les fanatiques, peu confiants dans l'efficacité de cette parole, s'exhortèrent mutuellement à se défendre à coups de pierres, el se réfugièrent sur les rochers; les autres, il'approche des troupes, s'étendirent sur la terre, se soufsièrent dans la bouche les uns aux autres, pour se communiquer l'esprit divin; et lorsqu'on en vint à l'attaque, les uns ripostèrent à conps de pierres, les autres, pricelés par les prophètes et les prophétesm. s'avancèrent contre les eunemis en willant sur eux et en criant Tartara, Tarwo! mais, voyant que ce moyen ne les prantissait pas de la mort, ils prirent la fule. Gabriel Astier fut pris et pendu. Et en boins de quinze jours le Vivarais fut pacifié, bien que vingt mille personnes eussent pris pari à ce mouvement.

Cependant deux fameux prédicants, Brousson et Vivens, soulevèrent, en 1702, les hahitanis des Cévennes en supposant encore des visions et des apparitions d'anges. Le fasalisme, réduit en système, comptait quatre grades: l'avertissement, le sousse, la prophélie et le don. Chaque troupe avait un prophèle qui défendait d'aller à la messe, de pyer la dime, et qui était consulté sur le châtiment à infliger à tout prêtre catholique qu'on pouvait saisir; sa décision était exéculée sur-le-champ. On pillait, on brûlait les églises, on massacrait les curés; sept ou buit lemmes enceintes furent éventrées ; en-19700 4000 catholiques et 80 prêtres furent gorges, en 1704; celui de Saint-André de lancize sat précipité du haut de son clocher. Aloccasion de ces désastres, Fléchier, évéue de Nimes, publia une lettre pastorale que log trouve dans ses œuvres; il y dépoint les rarages causés par les camisars, le massacre horrible de l'abbé du Cheyla, archipréle de Mende, et d'une soule d'ecclésiastiques

percés de mille coups, brûlés à petit seu, écorchés, égorgés en face des autels. Les généraux Villars et Berwick parvinrent enfin à comprimer la révolte; Vivens fut tué, Brousson pris et exécuté. Un autre chef du parti, Cavalier, qui avait débuté par être gardeur de porcs, puis boucher, se réfugia à Londres, d'où il s'efforçait, au moyen de ses émissaires, de fomenter en France le feu de la guerre civile. Il trouva d'abord de l'appûi dans cette capitale, il fut même secondé par un mathématicien, nommé Fatio de Duillier. Un de leurs prosélytes étant mort, on avait prédit et promis sa résurrection; le peuple s'assembla pour être témoin du prodige; mais le miracle manqua, ce qui discrédita les opinions des fanatiques. L'ouvrage de Grégoire, auquel j'ai emprunté une grande partie dece qui précède, rapporte un fragment de la Lettre de Shaftesbury sur l'enthousiasme, où cet écrivain se moque agréablement de ces sectaires.

CAM

« Ils ont pris, dit-il, un merveilleux goût au martyre dans leur pays, et ils voudraient bien l'essayer chez nous, si nous voulions le leur permettre, c'est-à-dire, si nous voulions avoir la bonté de leur casser les os, selon la louable coutume de leur pays, et d'animer ainsi de plus en plus leur zéle en allumant contre eux le feu d'une nouvelle persécution; mais jusqu'à présent ils n'ont pu obtenir cette grâce : la dureté de notre cœur est si grande, que, quoique parmi leurs compa-triotes réfugiés il se trouve un assez grand nombre de canailles qui, par pure bonté, ne demanderaient pas mieux que de les assom-mer de coups, ou de les lapider lorsqu'ils les rencontrent par les rues; quoique les ministres de leur propre nation souhaitent pas-sionnément de leur faire sentir les coups de leur discipline, et soient même tout prêts à allumer en leur saveur le feu d'épreuve, nous autres Anglais, qui sommes maîtres dans notre pays, sommes assez inhumains pour ne vouloir pas souffrir qu'on traite ainsi ces fanatiques. x

Cependant les excès du délire s'accrurent à tel point, que la justice se crut obligée de sévir; et, le 7 septembre 1707, plusieurs prophètes furent mis au pilori, à Londres, entre autres Fatio, qui, redevenu libre, conçut le projet de convertir l'univers, fit à ce sujet un voyage en Asie, et revint mourir obscurément dans sa patrie. Plusieurs autres se réfugièrent en Allemagne et en Hollande, en Suisse, en Italie et même en Turquie, où ils tentèrent de faire des prosélytes, mais avec peu de fruit. Knfin, vers l'an 1715, il ne restait plus de ces fanatiques que de tristes

souvenirs.

CAMPATOIS ou CAMPITES, hérétiques du IV siècle, qui enseignaient les errours des donatistes; on leur donna ce nom, parce qu'ils se répandaient dans les campagnes

pour débiter leurs opinions.

\*\*CAMPENSES.\*\* Ce nom, qui en latin signifie campagnards, fut donné aux catholiques d'Antioche attachés à la communion de saint Mélèce, parce que, chassés de leurs

églises, ils étaient réduits à s'assembler dans le champ des exercices publics.

CAMPOIS, nom donné à certains hérétiques du 1v. siècle qui soutenaient les mêmes erreurs que les ariens.

CAMULUS, un des dieux des Sabins, ou, Mars lui-même, invoqué sons ce nom par les saliens. Il est représenté sur les monuments armé d'un bouclier et d'une pique. Son nom paraît venir du mot sabin camus, frein de cheval

CANACOPOLE. C'est, dit le Dictionnaire des Cultes religieux, le nom que l'on donne aux catéchistes que les missionnaires des Indes emploient à travailler sous eux pour la conversion des idolatres.

CANATHOS, fontaine de Nauplie où Junon allait tous les ans se baigner pour y recouvrer sa virginité. Les femmes de la Grèce s'y rendaient aussi dans l'espoir d'y trouver

le même avantage.

CANCELLI, petites chapelles érigées par les Gaulois aux déesses-mères, qui présidaient aux fruits de la terre. Les dévots y portaient leurs offrandes avec de petites bougies; et, après avoir prononcé quelques paroles mysterieuses sur du pain ou sur certaines herbes, ils les cachaient dans un chemin creux ou dans le tronc d'un arbre, afin de garantir leurs troupeaux de la contagion et de la mort.

CANCER ou ÉCREVISSE, animal qui a l'honneur de résider dans le ciel parmi les constellations. Junon, toujours implacable à l'encontre d'Hercule, envoya contre lui le Cancer, lorsqu'il combattait l'hydre de Lerne. Le héros, en ayant été mordu au pied, l'écrasa; mais Junon, en récompense de sa bonne volonté, plaça l'animal dans le ciel.

CANCOU, petits paius de maïs en usage chez les anciens Péruviens dans leurs cérémonies religieuses; ils étaient pétris par les vierges du Soleil, la nuit qui précédait la grande sête de cet astre. Elles leur donnaient la forme ronde, et les saisaient de la grosseur d'une pomme. Après que ces pains avaient été consacrés par le pontife, on les distribuait aux lucas et au peuple en signe de communion; on en mangeait alors deux ou trois morceaux. Il n'y avait que les vierges du Soleil qui pussent le préparer, sur-tout celui qui devait être présenté aux incas. Il fallait qu'il fût de la plus pure farine. On en usait encore à la fête appelée Citoua ou de la Purification; mais il ne paraît pas qu'on en mangcat alors. On le pétrissait et on le faisait cuire à demi dans des marmites de terre; lorsqu'il formait pâte, on y mêlait du sang tiré d'entre les deux sourcils et des narines de quelques jeunes enfants ; on s'en frottait ensuite la tête, le visage, l'estomac, les épaules, les bras et les cuisses, asin d'éloigner de soi, par cette purisication, les maladies et toutes sortes d'insirmités. Après quoi le chef de chaque samille prenait de cette pâte, en frottait les portes de sa maison, et y laissait la pâte at-tachée, commo marque que tous ceux qui habitaient cette maison étaient purifiés. -

Cette cérémonie rappelle le sang de l'agneau pascal dont les Hébreux frottaient la porte de leura maisons.

CANDÉLIÈRE, ancien nom de la fête que nous appelons aujourd'hui la Chandeleur; on disail aussi la Chandeleuse. Les anciens noms de cette fête se lisent dans un sermon d'Alcuin. Cette fête était ainsi appelée, dit du Cange, à cause desichandelles allumées que le pape Gélase ordonna aux fidèles de porter, après avoir abrogé les Lupercales, qui, selon Varron, se célébraient au mois de lévrier. Le pape Sergius y ajouta des litanies et des processions publiques, en supprimant toutefois les luminaires, comme le remarquent Baronius et le vénérable Bède.

CANENTE, fille de Janus et de Vénilie, ainsi nommée de la beauté de sa voix. Elle épousa Picus, roi d'Italie; mais l'enchanteresse Circé ayant changé son mari en pivert, elle en conçut une douleur qui la consuma de telle sorte, que son corps s'évapora dans les airs. Elle fut mise, ainsi que son mari, au nombre des dieux indigètes de l'Italie.

CANÉPHORES. Les Athéniens donnaient ce nom à de jeunes filles de qualité qui, aux fêtes des Panathénées, portaient des corbeilles sermées et couronnées de branches de myrte, et marchaient à la tête de la pompe sacrée. Elles résidaient habituellement dans le temple de Minerve. Il y avait aussi des canéphores aux sêtes de Bacchus et de Cérès, dans lesquelles elles portaient des cor-beilles d'or. Mais que contenaient ces corbeilles? c'est ce que l'antiquité ne nous a pas révélé; il y a toute apparence qu'elles ren-fermaient des symboles analogues au philus des Egyptiens et au linga des Hindou

Les Athéniens appelaient aussi canéphores les jeunes filles nubiles qui venaient apporter des offrandes à Diane pour lui deman-

der la grâce de changer d'état. CANEPHORIE, c'est-à-dire offrande de corbeilles. Les jeunes filles d'Athènes, la veille de leurs noces, étaient conduites par leurs parents dans le temple de Minerve, et offra en à cette déesse une corbeille remplie d'offrandes, afin de l'engager à favoriser leur mariage. D'après Suidas, la cérémonie de la canéphorie avait lieu en l'honneur de Diane, à laquelle les jeunes lilles venaient offrir des corbeilles remplies de leurs ouvrages à l'aiguille, dans l'intention énoncée à l'article précédent.

CANH-BONG-LAI, montagne qui, soivant l'opinion des Annamites, est le séjour des

dieux; ils l'appellent encore Canh-tien.
CANICIDE (DÉESSE), c'est-à-dire meurtries de chiens; nom sous lequel Hécate étail adoree avec grande pompe, dans l'île de Samothrace, où on lui offrait en sacrifice une multitude do chiens. On lui avait consacre dans cette ile un antre immense nomme Zérinthe; là, dans le silence et au milieu des ténèbres de la nuit, les prêtres des Cabires célébraient en son honneur ces mysières révérés dont l'usage se répandit en Grèce, en Italie et ailleurs.

CANICULE, ou le Petit Chien, constelle-

tion qui paraît dans le temps des grandes chaleurs. Les Romains, persuadés de la malignité de ses influences, lui sacrifiaient tous les ans un chien roux. Suivant la Fable, la canicule est le chien que Jupiter donna à Europe pour la garder, et dont Minos fit pré-sent à Procris, et celle-ci à Céphale. D'autres veulent que ce soit la chienne d'Erigone.

CANON. Ce mot grec, qui signifie règle, zavov, est très en usage dans l'Eylise; il a

plusieurs significations.

1. Canon des livres saints. C'est la réunion de tous les livres de l'Ancien et du Nouveau Testament: écrits par des hommes inspirés de l'Esprit-Saint; ce sont, pour l'Ancien Testament: les cinq livres de Moyse, savoir, la Genèse, l'Exode, le Lévitique, les Nombres et le Destéronome; Josué, les Juges et Ruth; les quatre livres des Rois; les deux des Paralipomènes; le premier d'Esdras, et le second, qui porte aussi le nom de Néhémie; Tobie, Judith, Esther, Job; le Psautier de cent cinquante psaumes; les Paraboles, l'Ecclésfaste, le Cantique des cantiques, la Sagesse, l'Ecclésiastique; Isare, Jérémie avec Baruch, et les Lamentations, Ezéchiel, Daniel: les douze petits prophètes, savoir, Osée, Joël, Amos, Abdias, Jonas, Michée, Nahum, Habacuc, Sophonie, Aggée, Zacharie, Malachie; enfin les deux livres des Machabées.

Le Nouveau Testament contient les quaire Evangiles, les Actes des Apôtres, quatorze Epitres de saint Paul, deux de saint Pierre, trois de saint Jean, une de saint Jacques, une de saint Jude et l'Apocalypse.

Tels sont les livres que l'Eglise reconnut comme canoniques, dans la 4 session du concile de Trente, d'accord en cela avec toute l'antiquité latine, grecque et orientale, quoi qu'en disent les protestants. Voy.

2º Canons des conciles. Ce sont les décisions portées par l'Eglise assemblée en concile général, ou par des conciles particuliers. Ces canons doivent servir à régler la croyance des fidèles sur différents points de doctrine et de morale, à déterminer les points de foi, à condamner les hérésies. On comprend aussi sous le nom de canon des décisions tirées des décrets ou des épîtres décrétales des papes, ou du sentiment des saints Pères. La collection de ces canons forme ce que l'on appelle le droit canonique. On peut distinguer les canons qui regardent la foi, et ceux qui ne concernent que la discipline. Les premiers sont reçus sans difficulté par l'Eglise universelle, quand ils ont été faits dans un concile général : Non introducunt jus novum, disent les auleurs canonistes, sed tantum ipsum declarant. Les canons de pure discipline sont observés par toute l'Eglise, ou n'ont lieu qu'en certaines Eglises particulières. Ils sont de droit apostolique, ou ils ont été établis par des conciles œcuméniques, ou enfin ils sont observés en vertu d'un usage généralement reçu. D'après une des libertés de l'Eglise gallicane, les canons concernant la discipline,

même portés par des conciles généraux, ne 1 sont reçus en France que lorsqu'ils ont été acceptés par les évêques et par le roi.

3º Canons apostoliques. Recueil de canons ou lois ecclésiastiques des premiers siècles. Celui que l'Eglise grecque reconnatt en renferme quatre-vingt-cinq; celui de l'Eglise latine, cinquante seulement. On les appelle canons apostoliques, parce que quelques-uns ont été faits par des évêques qui vivaient peu de temps après les apôtres, et qu'on nommait hommes apostoliques. sont fort anciens, et se trouvent cités dans les conciles de Nicée, d'Antioche, de Constantinople et par plusieurs auteurs, sous le titre de canons anciens, de canons des Pères et de canons ecclésiastiques. On les a longtemps attribués faussement au pape saint Clément, troisième successeur de saint Pierre, comme les ayant reçus de ce prince des apôtres. Les offrandes d'épis nouveaux et de raisins sur l'autel, et de l'huile pour le luminaire, prouvent qu'ils sont postérieurs; et l'on convient aujourd'hui qu'on doit fixer l'époque de ce recueil à la fin du me siècle. Les papes Damase et Gélase l'avaient condamné comme apocryphe. Léon IX en a excepté cinquante canons, qui sont d'une grande autorité dans l'Eglise d'Occident, surtout depuis la traduction latine que Denys le Petit en donna vers le commencement du vr siècle. Ils ont toujours fait parlie du droit canon, et leur connaissance est très-utile à coux qui veulent s'instruire de l'ancienne discipline de l'Eglise. Aussitôt qu'ils parurent en France, ils y furent estimés et cités pour la première fois dans la eause de Prétextat, en 577, du temps du roi Chilpéric, et on y déféra.

4° Canons pénitentiaux. Ce sont ceux qui furent dressés par les conciles de Nicée, da Gangres, d'Arles, de Laodicée, pour régler les divers genres de pénitence à imposer pour certains crimes. Saint Basile et saint Grégoire de Nysse firent un corps de tous ces canons, pour établir parmi les évêques d'Orient une conduite uniforme. Les évéques d'Occident en firent de même, comme il paraît par le Pénitentiel romain, qui est très-ancien. Afin d'en donner une idée, nous allons en rapporter quelques-uns, qui regardent les péchés les plus ordinaires

Pour avoir abandonné la soi catholique, dix ans de pénitence.

Pour avoir consulté les devins ou employé

l'art magique, cinq ans.

Pour s'être parjuré ou avoir perté quelque autre à se parjurer, quarante jours au pain et à l'eau, et les sept années suivantes en pénilence.

Pour avoir juré le nom de Dieu une fois,

sept jours au pain et à l'eau.

Pour œuvre servile faite le dimanche, trois jours au pain et à l'eau.

Pour avoir parlé à l'église pendant l'offics divin, dix jours au pain et à l'eau.

Pour s'être procuré l'avortement, trois ans de pénitence, et dix ans pour avoir tué son enfant.

Pour avoir tué un homme de propos délibèré, pénitence toute la vie; dans un premier mouvement de colère, trois ans.

Pour un vol capital, cinq ans; s'il est peu

considérable, un an.

Pour l'usure, trois ans de pénitence, dont un an au pain et à l'eau.

Pour la fornication simple, trois ans.

Pour l'adultère, dix ans.

Pour s'être fardée dans la vue de plaire, trois ans.

Pour s'être masqué ou avoir fait des danses publiques devant une église, ou un jour

de fele, trois ans, etc., etc.

Cette sévérité dans la discipline de l'Eglise dura jusqu'au temps des croisades; pour lors, à la place des peines canoniques, il fut imposé aux pécheurs publics d'aller euxmémes combattre les infidèles, ou de contribuer à cette guerre par des sommes proportionnées à la fortune. Maintenant on y supplée par des indulgences plénières ou partielles.

5° Canon, parmi les religieux ou les réguliers, désigne le livre qui contient la règle ou les institutions de l'ordre; d'où le nom de canoniques ou chanoines donné à quelques communautés de prêtres. Le nom de chanoines (canonici), venant de canon, règle, il est clair que l'expression chanoines régu-

liers est un pléonasme.

6° Canon' se dit aussi du catalogue des saints canonisés. On voit que ce terme, canonisé, veut dire inséré au canon.

7º Canon pascal, table où, par un cycle de dix-neuf ans, on marque le jour de Pâques

it les autres fêtes mobiles.

8° Canon des Evangiles; espèces de concordances faites par Busèbe de Césarée, dont parle saint Jérôme, et que l'on voit à la tête de quelques éditions du Nouveau Testament.

9º Canon de la messe. On appelle ainsi la partie de la messe qui ne varie point, quel que soit l'office que l'on célèbre, particulière-ment celle qui est comprise entre la préface et la récitation du *Pater*. C'est la partie la plus auguste des saints mystères; le prêtre la récite tout entière à voix basse; c'est un acte qui se passe entre Dieu seul et lui : dans plusieurs Eglises même, le prêtre était alors séparé non-seulement des simples sidèles, mais même du reste du clergé, par des rideaux ou courtines qui voilaient entière-ment le sanctuaire. C'est pendant le canon que s'opère le mystère auguste de la trans-substantiation. Le canon de la messe latine est très-ancien, et saint Ambroise le rapporte presque tout entier dans sa liturgie. Quelques-uns disent que saint Jérôme le mit dans l'ordre où nous le voyons, à la réquisition du pape Damase; d'autres l'attribuent au pape Sirice, qui vivait sur la fin du 1ve siècle. Le concile de Trente dit qu'il a été dressé par l'Eglise, et qu'il est composé des paroles de Jésus-Christ, de celles des apôtres et des premiers pontifes qui ont gouverné l'Eglise. Les saints Pères l'appellent quelquefois Prières, parce qu'il contient des prières et des invocations, et quelquefois Action, parce que e mot agere on facere se prend souvent, dans les auteurs sacrés et profanes, pour sacrifier; on l'appelle encore Secrète, parce qu'on doit le réciter à voix basse.

10 Canons arabiques. Ce sont des canons apocryphes et inconnus à toute l'antiquité, que les Arabes ont attribués au concile de Nicée.

11º Grand Canon. On nomme ainsi le jeudi de la 4 semaine de carême, fêté chez les Grecs avec quelque solennité. Il a été ainsi nemmé parce qu'on chante en ce jour un office nommé Canon, lequel est composé de traits de l'Ancien et du Nouveau Testament, qui sont comme une espèce de règle proposée pour diriger sa conduite sur celle des saints personnages qui s'y trouvent nommés. Cet office a pour auteur André do Jérusalem, originaire de Damas, qui vivait dans le vir siècle, connu aussi sous le nom d'André de Crète, parce qu'il fut archevêque de Candie. Cet office porte, dans quelques liturgies anciennes, les noms de Triodes ou d'Idiomète. Quelques Grecs modernes pensent que le Grand Canon n'était autre que le premier dimanche de carême; mais leur erreur a élé démontrée par Allatius.

12° Canons d'autel. Ce sont des tableaux sur lesquels sont écrites certaines parties de la messe, qui sont exposés sur l'autel pendant le saint sacrifice, sous les yeux du prêtre, pour soulager sa mémoire. Il est fâcheux qu'en bien des endroits on ait donné à ces tableaux des proportions exagérées, au détriment des tabernacles et des gradins, qui sont quelquefois d'une riche matière et

d'un travail précieux.

13° Canon de la paix et de la trère. C'est un canon fait et renouvelé dans plusieurs conciles, depuis le x° siècle, contre les désordres que causaient les guerres particulières de différents seigneurs.

Voy. nos Dictionnaires de la Bible, de Liturgie et des Rites sacrés, au mot Canox.

CANONARQUE ou CANONIARQUE, osticier de l'Eglise de Constantinople, qui était au-dessous des lecteurs.

Dans les anciens monastères, on donnait aussi ce nom au moine qui sonnait la cloche pour réveiller les frères et pour les rassembler à certaines heures. C'est ce que l'on appelle actuellement réglementaire.

CANONICAT, titre d'un bénéfice de chanoine, qui donne le droit à celui qui en est revêtu d'occuper une place dans le chœur et dans le chapitre des églises cathédrales ou collégiales. Cependant, depuis qu'en France le nombre des chanoines est influiment restreint, il est passé en usage que les évêques accordent le rang et les honneurs du canonicat à des prêtres qu'ils veulent distinguer d'une manière particulière. On les appelle chanoines honoraires; ils jouissent à peu près des mêmes droits que les chanoines titulaires; mais ils ne touchent aucun traitement, aussi ils ne sout assujettis ni à la résidence ni aux autres charges.

CANONIQUES (LIVERS ). Ce sont les livres

reconnus sacrés par les chrétiens et qui composent l'Ancien et le Nouveau Testament. IV oy. CANON des livres saints.) On les divise en proto-canoniques ou canoniques de premier ordre, et en deutero-canoniques ou canoniques de second ordre. Les premiers ont toniours été admis sans contestation par toutes les Eglises et par toutes les communions; les seconds ont été ignorés ou rejetés par quelques Eglises ou par quelques communions particulières. Les protestants, qui avaient d'abord rejeté les deutéro-canoniques du Nouveau Testament, les admettent maintenant dans leurs bibles, mais ils en excluent encore les deutéro-canoniques de l'Ancien Testament, ne reconnaissant comme inspirés que ceux qui sont dans le canon des Juiss. (Voir au mot Bible, où nous donnons la liste de tous ces livres.) Cependant nous allons donner ici le canon des Juiss, perce qu'il dissère un peu du nôtre quant à l'ordre et au nom des livres.

1º La Loi comprend : la Genèse, l'Exode, le Lévitique, les Nombres et le Deutéronome.

2 Les premiers Prophètes: Josué, les Juges, les deux livres de Samuel et les deux livres des Rois.

3. Les Prophètes postérieurs: Isaïe, Jérémie, Ezéchiel, Hosée, Joël, Amos, Obadias, Jonas, Michée, Nahum, Habacuc, Séphanie, Baggée, Zacharie et Malachie.

Les Hagiographes: les Psaumes, les Proverbes, Job, le Cantique des cantiques, Ruth, les Lamentations, l'Ecclésiaste, Esther, Daniel, Ezra, Néhémie et les deux livres des

Chroniques.

CANONISATION, acte solennel par lequel le souverain pontife, après un mûr examen a de longues formalités, met au nombre des une personne qui a mené une vie exemplaire, pratiqué toutes les vertus propres te son état et opéré quelques miracles. Ce erait une étrange erreur de croire, comme plusieurs gens du monde ignorants sur les matières de la religion, que le pape s'arroge k droit de faire des saints; il n'en est point ainsi: le souverain pontife déclare seulement par cet acte qu'il est certain que telle persome jouit de la béatitude éternelle et qu'on peut l'invoquer et l'honorer d'un culte pu-blic. Cette déclaration est une garantie d'ordre, et a pour but d'empêcher que l'on rende des hommages à des défunts d'une vertu douteuse. Dans les premiers siècles de l'Eglise, al n'y avait point d'acte solennel de canonisation, et il est permis de croire qu'il suffisait parfois du suffrage public, de la voix du clergétet du peuple pour élever un autel à un martyr ou à un personnage qui avait donné des preuves non équivoques de sainleié; plus tard les évêques se contentèrent d'inscrire sur des registres appelés diptyques les noms de ceux qu'ils considéraient comme minis. Mais ces deux méthodes pouvaient avoir des inconvénients : le peuple est sujet à prendre le change, les premiers pasteurs pouvaient être mus par des considérations particulières ou personnelles, par des préiugés; ils pouvaient être induits en erreur,

DICTIONN. DES RELIGIONS. I.

ne pas apporter assez de soin à leur enquête, recevoir trop témérairementles témoignages. On sait que saint Martin de Tours sit abattre un autel élevé à un prétendu martyr fort vénéré dans la contrée, et qu'il découvrit n'être autre qu'un bandit inhumé dans ce lieu. Pour obvier à ces inconvénients, les papes ont sagement appelé à eux la cause des canonisations; et le long et minutieux examen auquel on se livre, examen qui dure des années et quelquesois des siècles; les enquêtes ouvertes, les procès-verbaux que l'on dresse dans toutes les contrées qu'a pu habiter le personnage dont on instruit la cause, les avocats pour et contre que l'on entend, tout, jusqu'aux dépenses énormes que nécessitent soit les recherches, soit l'acte même de la canonisation, est une garantie que l'affaire n'a pas été traitée légèrement. On cite un savant protestant qui, conversant à ce sujet avec un cardinal, lui reprocha la facilité avec laquelle l'Eglise prononçait la canonisation de certains individus. Pour toute réponse le cardinal lui remit entre les mains le volumineux dossier d'une canonisation qu'il était chargé de poursuivre, en l'invitant à y jeter les yeux; après avoir parcouru les pièces, le protestant remit le dossier au cardinal en lui disant: Si tous les actes de canonisations étaient fondés en preuves comme celles que voici, il n'y aurait rien à dire. — Sachez, répondit le cardinal, que ces témoignages qui vous paraissent si concluants, ne nous ont pas semblé tels; la canonisation n'aura pas lieu. Une règle générale, en fait de canonisation, est que les vertus sans les miracles, et les miracles sans les vertus, ne suffisent pas: il faut l'un et l'autre.

Le premier acte authentique et indubitable que nous ayons d'une canonisation solennelle dans les formes modernes, est consigné dans une buile donnée par le pape Jean XV, en 993, dans un concile de Rome. Cette bulle place au nombre des saints Ulric ou Udalric, évêque d'Augsbourg. La chose était ancienne, quoique le mot de canonisation ne sût point encore d'usage. Ce mot ne se trouve pour la première sois que dans une lettre d'Oudri, évêque de Constance, à Callixte II, pour la canonisation de l'évéque Conrad, vers 1122. La réserve de la canonisation au pape est du x' siècle. Il faut cependant que cette loi n'ait pas été généralement reçue, puisqu'après cette époque la manière de canoniser les saints, en élevant un autel sur leur tombeau, fut encore en usage, comme on le voit par rapport à saint Romuald, en 1032; et qu'il est avéré que la dernière canonisation faite par un métropolitain, comme il était d'usage autrefois, est celle que fit l'archeveque de Rouen

Ce fut Honorius III qui le premier, en 1225, accorda des indulgences de quelques jours à la cérémonie de la canonisation. Les indulgences plénières ne commencèrent à ces cérémonies qu'en 1523. On remarque que ce fut à la canonisation de saint Roch, au concile de Constance, en 1414, que l'on porta

L'Eglise les a insérés dans son office quotidien. On n'y aperçoit aucun rhythme; mais nous ne les avons plus dans la langue où ils ont été composés. Toutefois le troisième est moins un cantique qu'une action de grâces énoncée en prose.

La plupart des hymnes attribués à Or-phée, à Homère et à quelques autres anciens Grecs, sont de véritables cantiques. Il en est de même du carmen sæculare d'Horace, qui renferme des pensées et des vœux dignes

d'un chrétien.

Les musulmans de l'Inde appartenant à la secte des schiites chantent, pendant la fête du Moharram, des élégies en l'honneur des martyrs de Kerbela qui peuvent passer pour

des cantiques.

Les Indiens, si éminemment poètes et religieux, en ont aussi de nombreux; dans toutes les cérémonies de leur culte, il y a des musiciens et des chanteurs qui exécutent des hymnes en l'honneur des dieux. Souvent les brahmanes et les autres dévots les accompagnent, ou chantent séparément des cantiques de leur composition.

Les sauvages du Canada célèbrent, dit-on, dans leurs cantiques, la beauté des ouvrages de la nature, la bonté de Dieu et la dé-faite de leurs ennemis.

Il serait inutile de nous étendre davantage sur un usage qui, trouvant son principe dans la nature du sentiment religieux, doit nécessairement se trouver partout. En vain nous citerait-on les quakers et quelques autres communautés chrétiennes qui ont totalement banni le chant du culte; cette exclusion est toute systématique, et provient de ce qu'ils ont aboli toute espèce de culte, comme ils en conviennent eux-mêmes.

CANTIQUE DES CANTIQUES, un des livres sacrés de la Bible, composé par Salomon. Ce titre n'indique pas que ce poëme est composé d'une série de cantiques, ni qu'il est extrait d'un recueil de cantiques; mais, suivant le génie de la langue hébraïque, il signifie un cantique excellent, de même que les expressions dieu des dieux, prince des princes, esclave des esclaves, signifient le Dieu suprême, un grand prince, un esclave abject. En effet le Cantique des cantiques, à ne le considérer que comme un ouvrage profane,

est de la poésie la plus exquise.

Si nous l'envisageons sous le point de vue littéral, c'est un épithalame composé probablement à l'occasion du mariage de Salo-/ mon avec la fille du roi d'Egypte; une espèce de dialogue dramatisé qui représente l'amour passionné des deux jeunes époux, les douleurs cuisantes de l'absence, les recherches empressées pour découvrir le lieu où se cache l'objet aimé; les péripéties et les accidents de l'exploration nocturne, les j ies naïves de la découverte et du retour; les tendres caresses : le tout assaisonné du portrait de toutes les grâces de l'époux et de l'épouse, de la description des jardins, de la chambre et du lit nuptial. Rien de plus delicat, de plus tendre et de plus passionné que les expressions du texte.

Sous le rapport spirituel, c'est une allégorie qui représente l'union mystique que Dieu a contractée avec la Synagogue, ou plutôt une prophétie de l'union que Jésus-Christ, Fils de Dieu, devait contracter avec son Eglise, qu'il a élevée à la dignité d'épouse. — Notre Dictionnaire n'étant pas un cours de théologie, ce n'est pas ici le lieu de développer cette allégorie, et de prouver méthodiquement le but spirituel de l'écrivain sacré. Mais comme bien des personnes lisent ce livre sans le comprendre, ou sans pouvoir s'en rendre compte, que plusieurs même s'en scandalisent, il ne sera pas hors de propos de saire ici quelques courtes observations qui ont peut-étre échappé aux commentateurs.

1º On reproche d'abord à l'auteur de ce Cantique des comparaisons outrées et même ridicules, par exemple, lorsqu'il assimile la tête de l'amante au mont Carmel, son nez à la tour du Liban, ses yeux à des viviers, ses dents à des brebis qui remontent du la-voir, etc. — Mais il ne faut pas juger la littérature des Orientaux d'après notre goût et nos idées. Dans les comparaisons ils n'ont généralement en vue qu'un seul trait, une seule partie, une seule qualité, et non l'en-semble de l'objet; la ressemblance qu'ils indiquent ne porte que sur un seul point, abstraction faite du reste. Ainsi, sans doute, les Indiens ne trouvent pas plus que nous qu'une belle femme ressemble à un éléphant; et pourtant ils établissent quelquesois entre deux êtres aussi différents des points de similitude; et cette comparaison ne blesse point les lecteurs ou les auditeurs, parce que la rotondité de la trompe leur rappelle celle de la taille ou de la jambe, et cela leur sussit. De même la tête de l'épouse du Cantique est comparée au Carmel, probablement à cause de sa forme; son nez à la tour du Liban, à cause de sa direction, ses yeux à des viviers, à cause de leur limpidité; ses dents à des brebis sortant du lavoir les unes après les autres, à cause de leur rangée uniforme, de leur blancheur, et de la mollesse de leurs contours. Nos littérateurs, qui se targuent de purisme et de bon sens, ont-ils meilleure grâce à comparer le cou d'une belle à celui d'un cygne? Quelle affliction pour une femme si elle avait le cou long, étroit et emplume, comme celui de cet animal! Ils répondront à cela qu'ils n'ont voulu envisager que sa blancheur on sa flexibilité. Ils n'ont donc considéré le cou du cygne que sous un seul aspect. C'est précisément ce qu'a fait l'écrivain sacré.

2º On reproche à l'auteur du Cantique des descriptions voluptueuses, et des expressions trop crues et trop libres. On a frès-bien répondu à cette objection que quand un peuple est simple, ses expressions le sont aussi; comme elles ne le choquent pas, il n'a pas besoin d'en chercher de plus de tournees, signes assez certains que limagination a corrompu la langue. Au reste, faire le procès à Salomon à cause de la crudité de certaines expressions, c'est le faire à toule l'antiquité; et la pruderie affectée par les

modernes dans leurs écrits est loin de prouver en saveur des mœurs actuelles. Lorsque la simplicité antique eut disparu, il devint nécessaire de pallier certaines images : c'est pourquoi les juiss, qui ne peuvent se per-mettre de modifier le texte sacré, n'autorisent généralement la lecture de ce livre qu'à l'age de trente ans.

3 Enfin on s'obstine à ne voir dans ce poëme que la description d'un amour purement matériel. Rien dit-on, n'indique qu'il doit être pris dans un sens spirituel; Dieu s'y est même pas nommé. Cette objection a pu avoir de la force tant que l'on n'a pas connu l'Orient. Mais maintenant il n'est plus permis à une personne instruite d'ignoreque tel a été et tel est encore le genre nystique des Orientaux. Leurs poèmes théosophiques, et ils sont en nombre prodigieux, emblent à celui qui les aborde pour la premère fois, purement érotiques; et pourtant l'auteur n'a pas eu d'autre but que de peindre l'union de l'âme avec Dieu, et jamais le lecteur indigène ne prend le change. Cependant les théosophes orientaux vont beaucoup plus loin, car trop souvent l'obscénité, el un amour monstrueux voile une haute mysticité. Mais afin qu'on ne nous croie pas sur parole, nous renverrons le lecteur, pour a théosophie arabe, aux Allégories moraks d'Azz-eddin Elmocadessi, traduites en français par M. Garcin de Tassy, sous le titre de les Oiseaux et les sleurs; pour le perun, au Divan de Hafiz, dont quelques odes ont été traduites; pour l'hindoustani, au Dirande Wals, dont une partie a été traduite pr M. Garcin-de Tassy; et pour le sanscrit, à l'Onde de la béatitude, de Sangkara Atcharya, traduite en français, dans le Journal maique, par M. Troyer.

Yoy. notre Dictionnaire de la Bible, art.

CANTIQUE DES CANTIQUES.

CANTOR OU LE CHANTRE (GILLES), chef d'une secte de fanatiques qui s'éleve-rent au commencement du xve siècle, et se répandirent dans la Flandre, où ils perver-lirent un grand nombre de personnes. Le procipal appui de la secte, après Cantor, clait un carme, nommé Guillaume de Hildesheim, qui, étant en grande réputation parmi les dévotes, contribua beaucoup à étendre le parti. Les sectateurs de Cantor prenaient le titre d'hommes intelligents. Ils soutenaient que Gilles Cantor, leur chef, était le sauveur des hommes; que les démons et tous les damnés qui habitent l'enser verraient un jour finir leurs tourments, et seraient transférés dans le ciel; qu'il était faux que le diable eût autresois porté Jésus-Christ sur le sommet du irmple; que la prière et tout culte extérieur elaient superflus; que la fornication était une chose indifférente, et même que les femmes ne devaient pas en conscience refuser leurs faveurs à ceux qui le : leur demandaient. lls se livraient à toutes les infamies qu'entraine naturellement une pareille doctrine. lls avaient même imaginé un langage particulier, par le moyen duquel ils pouvaient s'entretenir ensemble sur cette matière,

sans être entendus de ceux qui n'étaient pas de la secte. Ils regardaient comme de véritables inspirations toutes les extravagances qui leur passaient par la tête, et ne man-quaient pas de les exécuter. Ils publiaient que les règnes du Père et du Fils étaient passés, et que c'était le Saint-Esprit qui régnait à son tour. Ces fanatiques étaient d'autant plus dangereux, qu'il était difficile de les convaincre et de les punir; car ils ne se saisaient aucun scrupule de nier leur doctrine lorsqu'ils étaient interrogés juridiquement. Cependant le zèle de Piere d'Ailly, archevêque de Cambrai, vint à bout d'arrêter le progrès de cette secte. Il fit faire le procès au carme Guillaume, qui avoua ses erreurs et les rétracta en présence d'un grand nombre de témoins.

CANTUAIRE, titre que l'on donnait au-trefois à celui qui baptisait, dans l'Eglise de

Meaux

CANSTRISE, ou CANSTRINSE. On appelait ainsi, dans l'Eglise de Constantinople, l'officier qui gardait les habits pontificaux du patriarche et qui l'aidait à s'en revêtir. Son office était encore de tenir la botte de l'encens pendant le service divin, et le voile du calice. Il donnait l'eau bénite au peuple pendant qu'on chantait l'hymne de la sainte Trinité. Il avait place et voix dans les tribu-

CAN-XA (prononcez can-cha), fête de l'Agriculture célébrée dans le Tunquin.

Voy. AGRICULTURE. CAO-CAC, esprit ou génie des montagnes,

dans la religion des Annamites.

CAPAC, fils du Soleil, et législateur des Péruviens. Voy. MANCO-CAPAC.

CAPEDUNCULES, vases où l'on conservait le feu sacré de Vesta.

CAPIDES, vases sacrés qui servaient dans les sacrifices des païens. Ils avaient la forme de tasses à deux anses.

CAPISCOL, nom d'un dignitaire dans un chapitre. Dans les uns, c'est le doyen; dans les autres, c'est le pré-chantre. Ce mot vient, selon Ménage, de caput scholæ; il est plus connu dans les chapitres du Languedoc et de la Provence que dans le reste du

royaume.

CAPITOLE, forteresse fameuse que l'on peut regarder comme le centre de l'empire et de la religion des Romaius. Le mont sur lequel elle s'élevait s'appelait autrefois Saturnien, parce qu'il avait été la demeure de Saturne; puis Tarpéien, à cause de Tarpéia, qui le livra aux Sabins et qui y sut tuée en punition de sa trabison; enfin on lui donna le nom de Capitolin, lorsqu'on y eut construit le Capitole. Mais d'où vient ce nom de Capitole? A en croire les Latins, qui avaient toujours des étymologies toutes prêtes, il viendrait à capite Oli sive Toli, parce qu'en creusant les fondations on découvrit une tête humaine encore fraiche, qui sans doute fat reconnue avoir appartenu à un certain Olus ou Tolus. C'est à cette occasion que l'on consulta le célèbre devin étrusque Olenus Calenus. Voy. Calenus. Quant à nous, nous

voyons tout simplement dans ce vieux mot latin ou sabin un synonyme de capitale. Quoi qu'il en soit, le temple et la citadelle, voués par Tarquin l'Ancien, commencés par Servius Tullius, achevés par Tarquin le Superbo, furent consacrés par le consul Horatius (507 ans avant Jésus-Christ). Le temple occupait quatre arpents: la façade principale était ornée de trois rangs de colonnes, et les autres côtés de deux seulement. On y montait par un escalier de cent marches. Rien n'égalait la richesse et la magnificence de cet édifice. Ontre les offrandes successives des consuls, Auguste seul y dépensa 2000 marcs. La porte en était d'airain, et le toit d'or. Ce sauctuaire était consacré à Jupiter, dont la statue était d'or; c'était là que l'on conservait les livres sibyllins, les boucliers nommés anciles, qui étaient tombés du ciel. On y voyait encore des vases, des chars et une multitude d'objets d'or et d'argent, dont un grand nombre avaient été pris sur les ennemis. Il y avait aussi dans la même enceinte des temples consacrés à d'autres divinités, à Minerve, à Junon, etc. C'était dans celui de Jupiter que les consuls et les magistrats sacrifiaient à leur entrée en charge, qu'on faisait les vœux publics, qu'on prétait le serment de fidélité aux empereurs, et que ceux à qui on décernait l'honneur du triomphe se rendaient, sur un char, pour offrir des sa-crifices d'actions de graces au souverain des dieux.

Le Capitole fut brûlé trois fois: la première durant les tropbles de Marius, la deuxième sons le règne de Vitellius, et la troisième sur la fin du règne de Vespasien. Domitien, qui le rejeva pour la quatrième fois de ses ruines, le fit construire sur un plan plus vaste et plus magnifique, et dépensa donze cents talents pour le faire dorer. Dans le moyen âge, on couronnait au Capitole les poëtes vainqueurs. Sur l'emplacement de l'ancien Capitole, on a construit, d'après les plans de Michel-Ange, ce qu'on nomme aujourd'hui le Campidoglio, le Capitole moderne, qui comprend les palais des sénateurs de Rome, des magistrats municipaux, et le musée.

CAPITOLIN, surnom de Jupiter, pris du

CAPITOLIN, surnom de Jupiter, pris du temple qu'il avait dans le Capitole. Ce dieu était représenté tenant la foudre d'une main et un javelot de l'autre, Sa statue ne fut d'abord que de plâtre peint; on la fit ensuite d'or massif, ainsi que sa couronne de chêne. Il était revêtu d'une robe de pourpre pareille à celle que les empereurs, les consuls et les triomphateurs portaient le jour de leur triomphe.

CAPITOLINS (JEUX). Les Gaulois assiégeaient le Capitole; ils avaient déjà trouvé un sentier qui de ait les conduire à la forteresse; ils y montaient au milieu de la nuit, et le sommeil des gardes semblait leur promettre un succès certain, forsque les oies qu'on y entretenait en l'honneur de Junon jetèrent des cris perçants, et éveillèrent Manlius, qui renversa un Gaulois, déjà presque partagu au sommet, at épourants les autres, C'est en action de grâces de cette délivrance merveilleuse que, sur la demande de Camille, on institua en l'honnenr du dieu adoré dans le Capitole des combats annuels, qui furest appelés jeux Capitolins. Un collége de personnes choisies en réglait toutes les cérémonies.

Lorsque l'empereur Bomitien répara, vers l'an 87, le Capitole, brûlé sous Vespasien, il institua aussi des jeux Copitolins, et vostut qu'ils sussent célébrés tous les cinq ans. Dans ces jeux, il y avait des prix proposés non-seulement aux ath êtes, mais encore aux poëtes, aux orateurs, aux historieus, aux musiciens et aux comédiens; c'était l'empereur lui-même qui les distribuait. Ils devinrent si célèbres, que l'on cessa de compler par lustres, et que l'on datait des jeux Capitolins. Ils ne surent entièrement abolis que sous l'empire de Constantin.

CAPITULAIRES. On donne ce nom aux règlements que faisaient autrefois les rois de France concernant la discipline civile et ecclésiastique, dans les assemblées des prélats et des seigneurs de la nation. Ce qui regardait la discipline ecclésiastique était rédigé par les évêques. Les seigneurs la ques dressaient les ordonnances civiles. Le tout était confirmé par l'autorité royale; mais ils n'avaient force de loi pour la nation que lorsqu'ils avaient été agréés par elle ou par ses représentants. Dans up capitolaire de Charlemagne, on lit : Generalitar omnes admonemus ut capitula que, præterito anno, legi Salice, cum omnium consensu addenda esse censuimus, jam non ulterius capitula, sal tantum leges dicantur; imo pro lege Salica teneantur. Et dans le troisième capitulisée du même empereur, de l'an 803, il est dil: Ut interrogetur populus de capitulis qua in lege noviter addita sunt. Le peuple souscrivait, et le capitulaire passait en loi. Ce nom de capitulaires vient de ce que ces ordonnances étaient divisées en chapitres ou capitules. On cessa d'en publier sous la troisième race de nos rois. Les capitulaires les plus célèbres et les plus connus sont ceux de Charlemagne, de Louis le Débonpaire el de Charles le Chauve. Nons avons une smile collection de tous les capitulaires de nos rois, extrêmement utile pour la connaissance des mœurs, des lois et des usages de ce

temps-là.

On appelle aussi capitulaire un scle passe dans un chapitre, soit de chevaliers, soit de chanoines, soit de religieux. Dans le missècle et dans les suivants, les règlements que les évêques faisaient dans les synodes, sur la discipline ecclesiastique, étaient nemmés capitules et capitulaires; mais commenément ils n'étaient observés que dans leurs diocèses respectifs.

Capitulaire s' imploie encore, comme adjectif, pour spécifier les actes du chapitre d'un diocèse, en l'absence de l'évêque, ou pendant la vacance du siège. On dit un mandement capitulaire, une decision capitalaire, etc., et on appelle vicaire capitulaire celui ou ceux des chanoines qui sont châte.

gés de signer les actes administratifs au nom du chapfire pendant la vacance du siége

épiscopal.

CAPITULE. Depuis le 14. siècle jusque rers le milieu du xvie, on a souvent appelé capitules les canons des conciles, à cause de leur distinction comme en autant de chapitres. On a vu plus haut que les ordonnances des eneques ont aussi porté ce titre dans le viii siècle.

On donne aussi le nom de capitule ou petit chapitre à une courte leçon extraite de l'Ecriture sainte, et récitée à haute voix par le célébrant pendant la célébration de l'office divin, ordinairement après le chant de plusieurs psaumes. L'assemblée, qui se tient debout pendant cette lecture, y répond toujours par l'exclamation : Deo gratias! Voy. notre Dictionnaire de Liturgie, art. CAPITULE.

CAPNOBATES. Ce nom, dérivé du grec, et qui signifie celui qui fait monter la fumée γεπός, fumée, et βαίνω, monter), fut autrelos donné aux Mysiens, peuple d'Asie, parce que, occupés exclusivement du culte des dieux, ils faisaient continuellement monter ters le ciel la fumée de leurs sacrifices. Ces peuples s'abstenaient de manger de tout ce qui avait cu vie; et leur nourriture consistait en miel, lait, fromage et autres choses de

telle espèce.

CAPNOMANCIE, divination par la fumée. Les anciens la pratiqualent de trois manières: la première consistait à jeter sur des charbons ardents des graines de jasmin ou de pavol, et à examiner l'état de la fumée qui en sortait ; la seconde, qui était la principale et la plus usitée, consistait à étudier la femée qui s'exhalait des sacrifices; pour qu'elle sal de bon augure, il fallait qu'elle rélevat de l'autel, légère, peu épaisse, et montât en ligne droite, sans se rabattre ni répandre à droite ou à gauche; enfin, la lroisième manière avait lieu en humant ou respirant la fumée des victimes, ou celle qui sortait du feu qui les consumait.

CAPONOBA, sete que les chrétiens de Minprélie célèbrent le jeudi de la Septuagésime. elle consiste à tucr un bon chapon pour la prospérité de la famille, selon l'institution de toutes leurs fêtes, qui ne consistent qu'à bien boire et bien manger. Le lundi de la Stagesime, ils s'abstiennent de chair, ne mingent que du fromage et des œufs jusqu'au lour de la Quinquagésime inclusivement. Ils disent qu'ils pratiquent cette abstinence pour leurs morts. Le lundi de la Quinquagésime, ils commencent le jeune du caréme. On voit que le Caponoba est pour eux ce que le mardi gras est pour les pays catholiques de

l'Europe.

CAPPAUTAS. Les Doriens honoraient, sous le nom de Jupiter Cappaulas, une prese brute sur laquelle on prétendait qu'Oreste s'étant assis, sut délivré de la frélesie dont il était obsédé. C'était la vertu de Jupiler infuse dans cette roche qui avait

CAPRICORNE, un des signes du zodiaque. les paiens prétendaient que c'était le bouc,

dont le dien Pan avait pris la figure pour sa soustraire à la poursuile du géant Typhon. D'autres venient que ce soit la chèvre Amalthée, qui avait allaité Jupiter. CAPRIFICALIS, jour consacré à Vulcain.

où les Athépiens lui offraient des pièces de

CAPROTINE, surnom donné par les Romains à lunon en mémoire d'un fait rapporté ainsi par Macrobe: Après que les Gaulois eurent quitté Rome, les peuples voisins, croyant la république anéantie, vinrent assièger la ville, sous la conduite de Lucius, dictateur des Fidénates, qui fit sommer les Romains de lui livrer leurs femmes et leurs filles. Les esclaves, par le conseil d'une d'entre elles nommée Philotis, se revêtirent des habits de leurs maîtresses, et allèrent se présenter à l'ennemi, qui, les prenant pour les Romaines qu'ils avaient demandées, les distribua dans son camp. Elles feignirent de célébrer une séte, et excitèrent les capitaines et les soldats à se réjouir et surtout à bien boire. Des qu'ils surent appesantis d'ivresse et de sommeil, elles donnèrent le signal à la ville du haut d'un figuier sauvage, appelé en latin caprificus. Aussitot les Romains fondirent sur les ennemis, remplirent le camp de carnage, et récompensèrent cet important service en donnant à Philotis et à ses compagnes la liberté et une do! pour se marier. Le sénat décréta que ce jour porterait le nom de nonæ caprotinæ, et institua une fête annuelle en l'honneur de Junon Caprot ne, sous un figuier sauvage, dont les fruits et le jus faisaient partie du sacrifice. Les ser-vantes étaient admises à cette sête, qui se célébrait aux nones de juillet, c'est-à-dire le 7. D'autres prétendent que Junon tirait ce nom de la peau et des corpes de chèvre qu'elle portait.

CAPRUS. Yoy. CABRUS.

CAPTA, surnom de Minerve, sous lequel les Romains lui avaient consacré un temple appelé Minervium, sur le mont Cœlius. Ce nom (capta pour capita) vient de caput, parce que Minerve était sortie de la tête de Jupiter; ou de capere locum auguriis, formule qui indiquait que la place où on avait élevé le temple avait été désignée avec toutes les cérémonies nécessaires

CAPUCE ou CAPUCHON, partie de l'habit d'un moine qui lui couvre la tête. Le P. Mabillon dit que dans l'origine le capuchon était la même chose que le scapulaire. L'auteur de l'apologie pour l'empereur Henri VI distingue deux espèces de capuchons, l'un qui était une sorte de robe descendant de la tête aux pieds, et dont on ne se couvrait que certains jours; l'autre était un camail qui ne couvrait que la tête et les épaules, et c'était proprement le scapulaire. L'assemblée d'Aix-la-Chapelle, en 817, ordonna que le capuchon de chaque moine serait de la longueur de deux condées. La forme du capuce n'a pas toujours été la même. Les uns le portent en pointe, les autres arrondi; ceux-ci l'ont étroit, ceux-là fort large. Cet article n'est pas aussi indifférent qu'on pourrait le penser. L'ordre des cordeliers se divisa autrefois en deux camps, qui se firent, pendant plus d'un siècle, une guerre opiniâtre, parce qu'ils ne pouvaient s'accorder sur la forme que devait avoir leur capuchon. Les papes Nicolas IV, Clément V, Jean XXII, furent obligés d'employer toute leur autorité pour apaiser cette querelle ridicule. Voy. l'article Capuce de notre Dictionnaire de Liturgie.

Le capuce a aussi fait partie de l'habille-

ment des larques.

CAPUCIES, fanatiques qui parurent vers l'an 1186 et qui sirent une espèce de schisme civil ct religieux avec tous les autres hommes. Ils prirent pour marque distinctive de leur association un capuchon blanc, au bout duquel pendait une petite lame de plomb. A la vue des troubles et des divisions qui désolaient le sacerdoce et l'empire pendant toute la durée du xIII siècle, un pauvre bûcheron s'imagina que le meilleur parti à prendre était de secouer le joug de toute autorité. A cet effet, il publia que la sainte Vierge lui avait apparu et lui avait donné son image et celle de son fils, avec cette inscription : Agneau de Dieu, qui ôtez les péchés du monde, donnez-nous la paix. Il ajoutait que la sainte Vierge lui avait or-donné de porter cette image à l'évêque du Puy, afin qu'il préchât que ceux qui voulaient procurer la paix de l'Eglise eussent à former une confédération ou sociélé qui porterait cette image avec des capuchons blancs, symbole de l'innocence et de la paix. La sainte Vierge voulait encore que les restaurateurs de la paix s'obligeassent par serment à conserver entre eux une paix inaltérable et à faire la guerre aux ennemis de la paix. Le hûcheron trouva bientôt des partisans non-seulement parmi le peuple, mais même parmi les grands, les consuls, les évêques. Ils se liguèrent contre le reste de la société, avec laquelle ils se constituèrent en état d'hostilité, se croyant en droit de prendre tout ce qui leur convenait sur ceux qui n'appartenaient pas à leur association. Cette sette fit heaucoup de progrès dans la Bourgogne et dans le Berri; mais les évêques et les seigneurs, ayant levé des troupes, parvinrent à la dissiper promptement.

On a encore donné le nom de capuciés ou encapuchonnés à des héréliques anglais partisans de Wiclef, qui, vers l'an 1387, refusaient de découvrir leur tête devant le saint sacrement, et de retirer leur capuce, coissure

habituelle à cette époque.

CAPUCINES, autrement appelées filles de la Passion. Ce sont des religieuses qui ont embrassé la règle de sainte Claire, d'où elles sont appelées aussi clairistes ou clarisses. Elles furent instituées à Naples en 1538, par la veuve d'un seigneur napolitain, nommée Marie-Laurence Longa. Elles mènent une vie austère, sous la direction des capucins; vivent d'aumônes, et ont des frères convers qui font la quête pour elles. Elles furent établies à Paris en 1606, par Louise de Lorraine, veuve de Henri III. Elles n'avaient

que deux maisons en France, une à Paris, et l'autre à Marseille; celle-ci subsiste encore. Voy. notre Dictionnaire des Ordres religions art Cappagnes

religieux, art. CAPUCINES.

CAPUCINS. C'est une des nombreuses familles qui, comptant saint François d'Assise pour Père, sont profession de pratiquer les conseils évangéliques. Le relachement et la corruption s'étant glissés parmi les franciscains, un religieux, nommé Matthieu Baschi, du couvent de Monte-Falco, dans le duché d'Urbin, résolut de rappeler la famille à la stricte observance de la règle. Après une vive opposition de la part même de ses chess, il parvint à fixer l'attention du souverain pontise C'ément VII, qui lus permit de se retirer dans une solitude, où il sut suivi de plusieurs religieux, jaloux de mener une vie plus austère. Les frères mineurs conventuels, c'est-à-dire ceux qui demeurèrent dans leurs couvents, virent avec quelque dépit quelques-uns de leurs frères se separer d'eux, et affectèrent une plus grande perfection. Ils voulurent forcer les nouveaux ermites à rentrer dans la vie commune; mais le pape les soutint, et approuva leur réforme en 1520, sous le nom de frères ermites mineurs, puis les confirma en 1525, leur donna la permission de s'établir partout, et les mit sous l'autorité d'un vicaire général. Le nom de capucins leur vient du capuce dont ils se couvreut la tête; ce capuce est mobile, allongé, pyramidal, et laisse le cou nu. Leur robe est de drap grossier, de couleur brune; elle est assujettie au milieu du corps par une corde de chanvre terminée par trois nœuds. Par-dessus ils portent un manteau assez court, gris, sans doublure. Leurs pieds, nus, ne sont protégés que par des sandales de bois ou de cuir; leur tête est rasée, à l'exception d'une couronne de cheveux qu'ils laissent pousser; ils portent une longue barbe.

L'ordre des capucins, né presque en méme temps que la réforme de Luther et de Calvin, rendit de grands services à l'Eglise, et empêcha surtout que le protestantisme ne se répandit parmi le peuple. Par leur pauvreté, l'austérité de leur vie, ils furent une réfutation vivante de ce que disaient les protestants des richesses et de la vic licencieuse des évêques, des prêtres et des moines. Leurs prédications vives, animées, populaires; leurs quêtes, qui les mettaient, pour vivre, dans la dépendance journalière des populations au milieu desquelles ils vivaient; les services qu'ils rendaient à toules les personnes qui souffraient, et surtout leur dévouement pendant la peste qui désola l'Italie, les firent chérir du pouple; aussi c'était aux capucins que s'adressaient les pauvres

des villes et des campagnes.

Les capucins fondèrent aussi plusieurs maisons dans le Levant et dans les Indes, ou, vers la fin du siècle dernier, ils se mirent en opposition ouverte avec les jésuites, opposition qui ne fut pas sans scandale. Ils s'elablirent en France en 1573, sur la demande de Charles IX. Jusque-là le pape leur avait

730

interdit de s'établir au delà des monts; mais cette désense sut levée à cette occasion par Grégoire XIII; ensin Paul V acheva de l'émanciper en l'affranchissant de l'obéissance qu'ils devaient aux conventuels, et en l'érigeant en ordre religieux. Ils se propagèrent alors si rapidement, que, dans le siècle dersier, les capucins comptaient dans le monde chrétien 48 provinces qui rensermaient 1800 couvents, hospices ou chapelles, et près de 30,000 religieux. La France seule avait treize de ces provinces, 434 couvents et plus de 6000 religieux.

Par leur institut même ils durent peu s'occuper de sciences, et cependant ils ont eu quelques écrivains de mérite, tels que le P. Yves, Bernardin de Picquigny, Athanase Molé, Boyérius, et les auteurs des *Principes* 

disculés.

Cet ordre eut cela de particulier que, de ses quatre premiers généraux, l'un, et ce fut le fondateur, l'abandonna pour une querelle sur la forme du capuce; le second, Louis de Fossembrun, n'ayant pas été réélu, se fâcha etsuchassé de l'ordre; le quatrième, Bernardin Ochin, apostasia, se fit protestant, épousa une blanchisseuse et mourut misérablement en Moravie.

Terminons en ajoutant qu'au milieu des imputations plus ou moins fondées dont on ternissait la réputation de tous les ordres religieux, sous le rapport des mœurs, dans le courant du siècle dernier, la réputation des tapucins demeura toujours intacte.

Voy. notre Dictionnaire des Ordres reli-

gieux, art. Capucins.

CARA-COULLOUKDJI, novice de l'ordre des Maulawis, religieux mahométans; il est soumis à des épreuves longues et austères. L'aspirant est tenu de travailler au monasière pendant mille et un jours consécutifs dans les derniers emplois de la cuisine; c'est pour cela qu'on l'appelle Cara-Coulloukdji (garçon noir ou de cuisine). S'il manque à ce service seulement un jour, ou s'il s'absente une seule nuit, il est obligé de

recommencer son noviciat.

CARACTERE. Les théologiens catholiques appellentainsi un effet produit par certains sacrements: c'est une marque spirituelle et ineffiçable qu'ils impriment dans l'âme de celui qui les reçoit. Il y a trois sacrements qui impriment ce caractère indélébile. 1º Le baptème donne le caractère d'enfant de Dieu; 2º la confirmation, celui de chrétien parfait ou de soldat de Jésus-Christ; 3º l'ordre, ou ordination, celui de ministre de l'Evangile. Ce caractère est indépendant des dispositions bonnes ou mauvaises apportées par le candidat, pourvu loulefois qu'il ait l'intention de recevoir le sacrement. La grâce du sacrement peut se perdre, mais l'effet ne se perd jamais; c'est pourquoi on ne peut jamais réitérer la collation de ces trois sacrements.

CARAITES, en hébreu caraim; nom d'une secte de juis, ainsi appelés de cara איף, qui en habylonien signifie la Bible, l'Ecriture, ainsi que micra, מקרא ב en hébreu, comme qui dirait scripturaires, parce qu'ils n'admettent

que l'Ecriture sainte, et rejettent le Thalmud et les traditions des rabbins.

L'origine des caraîtes est un problème qui, bien que discuté par plusieurs érudits, n'est point encore résulu. Les uns les font descendre des scribes, qui s'attachaient au texte littéral, à l'exclusion des traditions; les autres les rapportent aux saducéens; mais cette conjecture est démentie par la diversité de doctrine, puisque les caraîtes croient la résurrection des morts, ainsi que les peines et les récompenses de l'autre vie, tandis que les saducéens rejetaient ce dogme. D'autres pensent que leur secte n'a commencé qu'au ve siècle, à la suite des divisions entre les écoles de Hillel et de Schammai : celle-là plus nombreuse, suivie par les rabbanites ou ihalmudistes; celle-ci plus savante, suivie par les carattes. D'autres enfin la font encore plus moderne, et lui donnent pour son-dateur Anan, juis de Babylone, au viii siècle, qui aurait protesté contre le thalmud et déclaré qu'il n'appuyait sa foi que sur la parole de Dieu écrite. Mais il paraîtrait que la secte d'Anan est encore différente de celle des caraïtes.

Les caraîtes ont des synagogues à Constantinople, dans la Crimée, l'Ukraine, la Lithuanie, la Gallicie. On en trouve aussi quelques-uns en Egypte et dans la Syrie. Leur nombre, évalué à quatre ou cinq mille par plusieurs voyageurs, paraît à l'abbé Grégoire devoir être de beaucoup supérieur à ce chiffre.

De même que les thalmudistes, les caraïtes attendent le Messie, qui sera de la race de David, et, comme eux eucore, ils défendent d'assigner le temps de sa venue, parce que les docteurs n'ont pu s'accorder sur les causes qui la retardent. Ils admettent donc les écrits des prophètes. C'est une erreur de croire que de toute la Bible ils ne reçoivent que le Pentateuque; cette erreur vient de ce que quelques-uns les ont mal à propos confondus avec les Samaritains. Leur Bible est exactement semblable à celle des autres juifs, écrite avec les mêmes caractères, et même avec les points massorétiques.

· Ce en quoi ils diffèrent principalement des rabbanites, c'est dans leur opiniatreté à rejeter les mille pratiques superstitieuses que le Thalmud et les traditions des rabbins ont imposées au gros de la nation. Leur culte en est donc plus spirituel et plus épuré. Ainsi, Richard Simon cite trois exemples des prescriptions juda iques auxquelles ils refusent de se soumetire. Le premier concerne les mézouzoth, ou passages du Deutéronome, qu'ils attachent à leur porte, renfermés dans un cylindre; et le second les thephilim ou phylactères, qu'ils portent écrits sur des bandeaux à leur front et à leurs bras. Les carattes rejettent ces deux prescriptions, malgré ces paroles de l'Ecriture : Tu les lieras en signe sur tes mains, et ils serviront de frontaux entre les yeux; et lu les écriras sur les poleaux de la maison el sur les portes. Ils souliennent avec raison que c'est une manière figurée de parler, et que, en commandant de les écrire sur la porte de sa maison, et de les porter écrites à son front, à ses bras, Dieu a voulu faire comprendre qu'il faut loujours avoir les commandements présents à sa pensée dans toutes ses actions. Le troisième exemple concerne la prohibition faite par les rabbins de manger en même temps de la viande et du fromage, fondés sur ces paroles de l'Exode: Tu ne cuiras point le chevreau dans le lait de sa mère. Ils prétendent que ce passage s'explique par celui où il est dit : Tu ne prendras point la mère avec les petits. Cependant, quand une tradition on une prescription ne porte point le cachet de la superstition, ils s'y conforment volontiers: c'est ainsi qu'ils usent du taleth pour prier, et ont adopté le calendrier des rabbanites. On ne leur connaît guère qu'une vaine observance, c'est de croire les prières peu efficaces, si l'on n'a point à côté de soi des flambeaux allumés.

Les caraïtes, quoique ordinairement trèsriches, sont quelquefois embarrassés pour marier leurs filles, parce qu'ils ont étendu fort loin les empêchements de consanguinité, et que les juis rabbanites ne veulent pas s'allier avec eux. Quoique ceux-ci ne voient guère que par les yeux de l'intérêt, dit plai-samment l'abbé Grégoire, ils aiment encore mieux renoncer à l'opulence que d'avoir des

beaux-pères qui ne radotent pas.

Il y a un siècle environ qu'une cinquantaine de familles juives d'Amsterdam voulaient se déclarer caraïtes; mais le gouvernement s'y étant opposé, plusieurs membres de ces familles se firent baptiser.

Voy. notre Dictionnaire de la Bible, art.

CARATTES.

CARAVANE. C'est proprement une troupe de voyageurs orientaux. Il y en a de deux sortes: les unes sont composées de marchands réunis pour aller d'une contrée à l'autre; les autres, de pèlerins qui se rendent à la Mecque pour visiter les lieux saints des musulmans. On compte cinq caravanes principales: celle du Caire en Egypte, celle de la Barbarie d'Afrique, celle de Damas pour les Syriens, celle de la Perse et celle des indes. Il y a éga ement cinq grands chemins pour ar-river à la Mecque; deux sont particuliers pour les habitants de la péninsule arabique, et les trois autres pour le reste des mahomé-tans. Ceux qui demeurent à l'orient et au midi de l'Arabie y vont communément par la mer Rouge, et débarquent à Gidda, port de mer d'où ils n'ont plus qu'environ 60 milles pour parvenit à la ville sainte. Ceux qui demeurent au septentrion et à l'occident y vont par le grand désert, voyage fort rude et trèsdangereux, car les vents ensevelissent parfois les caravanes entières dans les sables. Les Persans trouvent aussi beaucoup de difficultés pour effectuer leur pèlerinage; ils le faisaient autrefois par Bagdad, lorsque cette ville était sous leur domination; maintenant à voie qu'ils prennent le plus ordinairement est par Basra, ville située à l'extrémité du golfe Persique. Mais les Arabes, qui les considèrent comme des héréliques, leur sont

mille avanies durant le voyage; ce qui les porte quelquefois à prendre la voje des lades. La carayane des Indes s'embarque à Surate; c'est pourquoi cette ville est considérée par les musulmans de l'Inde comme une des portes de la Mecque.

CARBONARI, ou CHARBONNIERS; secle plus politique que religieuse, qui a pris quelques-unes des in-titutions des Bons-Cousins. Voy. ce mot. Un auteur impartial, le comte Grégoire Orloff, mort à Saint-Pétershourg, a inséré sur les Carbonari, dans ses Mémoires sur le royaume de Naples, une notice commun quée par un littérateur qui lui-même

était initié. C'est lui qui va parler :

« Les Carbonari sont une aspèce de société maçonnique; mais c'est une secte, car la doctrine évangélique y sert, pour ainsi dire d'appui à des projets politiques, ce qui lui donne une très-grande influence. Jesus-Christ est pour eux un type qu'ils considérent sous un rapport très-propre à émouvoir; celui d'une victime de la plus cruelle tyrannie. De là vient que toutes les classes du peuple, les lazzaroni de Naples, les habitants des campagnes, aussi bien que les moines, les curés, etc., ne sortent jamais des réunions des sociétaires sans être édifiés, et s'empressent de se faire initier. Les Carbonari donnent à ces réunions particulières le nom de vendite (lieux de débit, marchés). C'est toujours, comme on voit, le commerce du charbon qui leur fournit les mots symboliques qu'ils emploient, comme c'est l'art de construire qui a fourni aux francs-macons les expressions et les formules dont ils se servent dans leurs loges.

· Le principal objet pour lequel les Carbonari s'associent, est de purger les campagnes des loups qui les infestent, et par ces loups ils entendent les tyrans, les ennemis de la liberté publique. Ils ont divers grades et des signes symboliques, parmi lesquels la croix domine. Lorsqu'ils se prennent la main, ils dessinent dans l'intérieur une croix avec le

pouce.

« Dans leurs réunions, tout tend à la démocratie. Ils admettent dans leur pureté primitive les maximes de l'Evangile. Il faut entendre les dévots de la secre raconter les miraculeuses conversions qu'elle a déjà opérées: on a vu, dans Naples, de féroces lazzaroni; dans les montagnes de la Calabre et de l'Abruzze, les plus forcenés brigands, pratiquer, aussitôt qu'ils étaient initiés, les actes les plus éclatants de bienfaisance et d'humanité.

« Il est très-certain qu'en instituant celle sociélé secrète, on n'eut d'autre intention que de susciter aux Français, alors maltres du pays, des ennemis d'autant plus dange-reux qu'ils étaient cachés; mais cette socielé est bientôt devenue une secte qui profes e aujourd'hui les maximes de l'Evangile et de la démocratie contre les tyrans de toule espèce et de toute nation »

Dans un ouvrage imprimé l'année suivante (1822), on assure que les Carbonari unt dirigé tous leurs efforts à l'obtention du sys733

time représentatif; qu'à Naples ils comptent dans leues raugs les hommes les plus riches : el que les doux classes dans lesquelles ils ont le plus de partisans sont la haute noblesse e la populace la plus abjecte. Careline et ferdinand voulaient les attacher à leur parti, ra les leurrant par l'espérance d'une constilution libre. Quelques-uns y consentirent, mais la majeure partie se composait de ré-publicains. Sous Murat, ils furent poursui-is, et leur chef, Capobianca, fut tué. Les lattres apostoliques du pape Pie VII, sous la dale du 13 septémbre 1821, assurent que les Carbonari, en affectant le respect pour la religion catholique, s'agrégent des individus le loute secte, favorisent les plaisirs senssels, l'indifférence religieuse et la révolte. La bulle de Léon XII, 13 mars 1826, attribue les calamités qui désolent l'Eglise aux sociélés secrètes, y compris celle des universitaira, ainsi nommée parce qu'elle a ses foyers uns les universités. Il défend de s'y agréger; ordonne, sous peine d'excommunication, de les dénoncer à l'évêque diocésain; dédare impies les serments imposés aux adepks de ne révéler à personne les secrets de la sociélé, et de frapper à mort quiconque serat de telles révélations.

Le comte Orloff ajoute à ce que nous avons mascrit plus haut : « A présent, que les gouremements jugent de ce qu'ils ont à atten-dre en à crandre des Carbonari; mais de lous les moyens de décréditer cette secte et de la détruire, il n'y en aura point de moins efficace que la persécution. » L'Autriche n'a par eu égard à cette observation, car elle a en avec une rigueur inoure contre les Carboari de la Lombardie et des Etats voisins; codamnant les uns à la mort, les autres su carcere duro ou au carcere duris-sime sur le rocher du Spielberg. L'histoire des tortures qu'y enduraient les ma heureux prisonniers est devenue populaire en France per les livres admirables d'Andryanne, de Sivio Pellico, de Maroncelli. Ces illustres Carbonari, devenus, comme un bon nombre de leurs compagnons d'infortune, d'excelless chrétiens dans leurs cachois, ont coné au public le simple et touchant récit de leurs douleurs; et ces ouvrages que respireal que charité et pardon.

CARDA, CARDIA, ou CARNA, divinità qui, miraul Macrobe, présidait aux parties no-bles et vitales de l'homme, au cœur, au fois da lous les intestins, dont elle procurait la unt. On lui avait élevé, sur le mont Coslius, un temple où on lui offrait en sacrifice

de la bouillie, des sèves et du lard.

CARDEA, OU CARDINEA, divinité qui, thez les komains, présidait aux gonds (cardies) et aux portes. C'était, dit-on, une nimple appelée Grane, qui, ayant été séfune par Janus, dieu des portes, reçut de iu, en c mpensation de la perte de sa virgione, le surintendance des gonds, sous un tom nouveau.

CAMDINAL, prince de l'Eglise, conseiller el victire du pape dans les fonctions de son Matifical. Ce titre est fort ancien, et on le

trouve dès l'au 199. On dit même que, dans le sixième canon d'un concile de Rome, tenu sous saint Silvestre en 324, il est fail mention de cardinaux diacres. Quelques auteurs out fait remonter l'origine de cette dignité jusqu'à saint Pierre. Ce qu'il y a de Irèscertain, c'est que l'on trouve plusieurs fois ce mot dans les œuvres de saint Grégoire; et que certains évêques dont les églises élaient ruinées ont été fails par ce pape cardinaux évêques d'autres églises. Mais ce titre ne signifiait alors autre chose qu'an clore titulaire d'une église, soit qu'il fût prétre ou évêque. On disait un prêtre cardinal, un évêque cardinal, pour désigner un prêtre ou un évêque à qui l'on avait confié pour toujours le soin d'une église, par opposition à celui qui n'était chargé des mêmes fonctions qu'en commende ou pour un temps. Mais on ne connaissait point encore les cardinaux de l'Eglise romaine. Il a'est parlé pour la première fois des cardinaux de la ville de Rome que sous le pontificat d'Etienne IV, en 770. Mais un ignore quelle était précisément leur fonction. Étaient-ils vérita-blement évêques avec un troupeau et un territoire déterminé? ou bien étaient-ils simplement curés ou titulaires des principales paroisses de Rome? c'est ce dont on n'est pas sûr. Honorius III passe pour avoir mis le premier des évêques parmi les cardinaux, vers 1220. C'est de cette époque à pen près que date l'organisation du sacré collège, qui s'est modifiée jusque dans les derpiers siècles. Jusque-là ils avaient été considérés comme inférieurs aux évêques; ils me signaient qu'après ceux-ci dans les conciles : mais dès le xı siècle les cardinaux éveques avaient pris séance avant les autres évéques, les archeveques et les primats. Tou-tesois, comme les honneurs dont ils furent comblés par la suite ne leur vinrent que successivement, leur titre le cédait encors à l'épiscopat; car ou a des exemples qui prouvent uu'un cardinal promu à un évêché hors de la province de Rome ne prenait plus la qualification de cardinal. C'était cependant une distinction, puisque Alexandre II accorda ce titre à l'abbé de Vandôme et à ses successeurs, qui en jouissaient encore au temps du concile de Constance. Les cardinaux du xive siècle ne croyalent pas pouvoir posséder des évêchés avec le cardinalat. « B'ils étaient évéques dans le temps de leur création, ils se démettaient aussitot de leur éveche; ils possédaient seulement de simples cures et des dignités de cathédrales en commende. » (Vaissette, Hist. de Languedoc.) L'usage de faire changer de titre aux cardinaux ne remonte pas plus haut que le xv. siècle. Dans le siècle survant, les cardinaux prêtres et diacres se prévalurent us ce qu'ils coopéraient également à l'élection du souverain pontife, et s'arrogèrent la même prééminence que les cardinaux évéques. Ce n'est que depuis le xuit siècle que les cardinaux ont dans l'Eglise le premier rang après le pape ; et ce n'est que d'après tes Etets tonus à Saint-Germain-en-lays. en 1561, que les princes du sang de France ont eu dans le royaume la préséance sur les cardinaux. On peut résumer ce que nous venons de dire en quatre mots, avec Amelot de la Houssaye: leur grandeur commença sous Nicolas l''; leur accroissement. sous Alexandre III et Philippe-Auguste; leur préséance fixe sur les évêques sous Innocent IV, du temps de saint Louis; et leur égalité aux princes sous Boniface VIII et Philippe le Bel.

Les cardinaux furent toujours tirés de Rome ou d'Italie jusque vers 1380. Ils s'arrogèrent le droit d'élire seuls les papes, après le concile de Latran, qui fut le dixième concile général, et cela à l'élection de Lucius III, en 1181, à l'exclusion du clergé et du peuple de Rome, qui avaient joui de ce droit depuis 1058. Ces derniers n'eurent plus que le droit de confirmer l'élection, encore leur fut-il retiré dans la suite.

Le nombre des cardinaux a varié pendant très-longtemps: car, malgré le règlement du concile de Constance, qui ordonnait de ne pas passer le nombre de vingt-quatro, les papes suivants le portèrent bien plus haut, sans rien observer de fixe. Ce fut Sixte-Quint qui fixa le nombre des cardinaux à soixante-dix: six évêques, cinquante prêtres, et quatorze diacres. Le même pape voulut empêcher en même temps d'élever deux frères au cardinalat; mais Urbain VIII y dérogea le premier en faveur du frère du cardinal de Richelieu, en 1629.

Ce fut dans le concile de Lyon, en 1243, qu'Innocent IV donna le chapeau rouge aux cardinaux. Il n'y avait auparavant que les légats a latere qui portassent cette marque de distinction. Les cardinaux réguliers continuèrent cependant à porter celui de leur ordre jusqu'en 1591, que Grégoire XIV leur accorda aussi le rouge. Boniface VIII leur donna à tous la pourpre sur la fin du xiii siècle. Enfin Paul II leur donna la calotte rouge, le cheval blanc et la housse de pourpre, en 1484. Les cardinaux portèrent le titre d'illustrissimes et de révérendissimes jusqu'en 1630, qu'Urbain VIII ordonna qu'ils seraient appelés éminences.

Il est passé en usage que la plupart des rois chrétiens ont le droit d'avoir un certain nombre de cardinaux de leur nation, que le pape nomme sur leur présentation. La France en nomme quatre. D'après le décret de Napoléon, du 24 février 1803, ils avaient 45,000 fr. de frais d'installation, et 30,000 fr. de traitement, avec le droit d'être inhumés au Panthéon. Ce traitement, maintenu sous la Restauration, fut supprimé en 1830. Mais en 1836 il leur fut alloué un traitement de 10,000 fr. Sous la Restauration encore, les cardinaux pairs de France prenaient rang au banc des ducs, et jouissaient des droits, honneurs et prérogatives qui y étaient attachés.

Le pouvoir d'élire le souverain pontise est le principal privilége des cardinaux; ils le prennent toujours dans leur collége. Ils ont le pas sur tous les prélats, quels que soient

le titre et l'ancienneté de ces derniers, et cela quand même le cardinal ne serait pas dans les ordres sacrés, ce qui arrive quelquesois. Ils prétendent même que leur dignité les égale aux rois. Aux Etats qui su-rent tenus à Tours sous Louis XI, le cardinal de Sainte-Suzanne, évêque d'Angers, siégeait à la droite du roi, et le roi de Sicile à gauche. On a vu plus haut ce qui avait été réglé aux Etats de Saint-Germain-en-Lave: mais partout ailleurs ils disputent le pas aux enfants, frères, oncles et autres parents des rois, comme aussi à tous les princes qui ne portent pas une couronne royale. Ils ont voix active et passive au conclave; ils ont le privilége d'être crus sur leur simple parole, de valoir en témoignage deux témoins, d'être exempts de la juridiction des évêques et de jouir de tous les droits épiscopaux; d'être estimés citoyens des villes où le pape réside sans payer aucunes gabelles; de ne reconnaître pour supérieur et pour juge que le pape seul, même en matière criminelle, d'accorder des indulgences de cent jours, de porter la pourpre, un manteau royal de six aunes de queue, la mitre épiscopale, etc.

Nous avons vu qu'il y a trois ordres de cardinaux : les évêques, les prêtres et les diacres; mais ces titres sont indépendants du caractère sacré que les cardinaux ont reçu par l'ordination. La plupart des cardinaux, même diacres, ont le caractère épiscopal. De simples clercs peuvent avoir un de ces trois titres. Les premiers cardinaux de chacun de ces ordres sont appelés ches d'ordre; et en cette qualité ils ont la prérogative au conclave de recevoir la visite des ambassadeurs et de donner audience aux magistrats. Le cardinal évêque d'Ostie est toujours censé le premier et le doyen de tous les cardinaux, quand même il ne le se-rait pas par rang d'ancienneté. Il a seul le droit de sacrer le pape, quand celui-ci n'est pas évêque lors de son élection. Il porte le pallium comme les archevêques; et, comme il représente tout le sacré collége en sa personne, il précède les rois et autres souverains, et reçoit les visites avant tous les potentats qui reconnaissent le pape. Les cardinaux évêques prennent le titre de leurs évêchés; mais aux cardinaux prêtres ou diacres le pape donne le titre d'une église de Rome ou des environs.

C'est encore parmi les cardinaux qu'on prend les protecteurs des nations, royaumes, empires, républiques et des ordres religieux, ainsi que les préfets des diverses congrégations.

Quand le pape a intention de faire des cardinaux, il assemble un consistoire secret, et après l'extra omnes, il s'adresse au sacré collège en disant: Habemus fratres. En même temps Sa Sainteté produit la liste des nouveaux cardinaux, dont le cardinal patron ou le plus ancien cardinal donne lecture. La veille de la promotion, le cardinal patron avertit les élus de se rendre le leudemain à l'audience de Sa Sainteté. Coux-ci se mettent

àgenoux devant le souverain pontise, qui leur met la calotte rouge sur la tête en faisant le signe de la croix sur eux et disant : Esto cardinalis. Le promu ôte sa calotte et baise le pied du pape. Quand celui qui est élu cardinal se trouve en pays étranger au moment de son élection, il ne peut prendre l'habit rouge avant que le pape lui ait en-voyé la calotte, mais il jouit néanmoins du titre de cardinal. Alors il reçoit la calotte des mains du nonce, s'il y en a un, ou de l'em-pereur, du roi, d'un archeveque ou d'un éréque. Mais il faut que le nouveau cardinal se rende à Rome pour recevoir le chapeau, à moins que, par une dérogation spéciale, le souverain pontife ne le dispense du

tovage. Le cardinal qui se rend à Rome pour reevoir le chapeau va d'abord rendre ses deroirs au saint-père, et, de retour chez lui, il ne doit plus sortir de son logis jusqu'à la tenue du consistoire public. Le jour arrivé, il se rend soit à la chapelle Sixtine, soit dans une chambre particulière, suivant le lieu où doit se saire la cérémonie. Le pape entre dans la salle du consistoire, où les cardinaux viennent lui rendre leurs hommages. Deux cardinaux diacres vont chercher le nouveau cardinal et l'introduisent devant le pape, auquel il fait trois profondes révérenœs, une à l'entrée de la saile, l'autre au milieu, la troisième au pied du trône. Hi monte les degrés, baise les pieds du souverain pontise, qui l'admet aussi au baiser de la bouche, puis va donner le baiser de paix i lous les cardinaux. Le chœur des musiciens entonne le Te Deum, on se rend deux à deux à la chapelle papale; le nouveau cardinal s'agenouille sur les marches de l'autel, le premier maître des cérémonies lui met sur la tête le capuchon qui pend dernere sa chape. Au verset Te ergo quæsumu, il se prosterne à terre jusqu'à ce qu'on ait terminé le cantique et récité les oraisons. Emuite le nouveau cardinal se relève; on lui abaisse son capuchon; après quoi le cardinal doyen, en présence de deux chefs d'ordre, lui présente la bulle du serment qu'il doit prêter. Après l'avoir lue, il jure qu'il est prêt de répandre son sang pour la saiale Eglise romaine, et pour le maintien des priviléges du clergé apostolique auquel il est agrégé. Tous retournent dans la chambre du consistoire ; le nouveau cardinal s'agenouille devant le pape, un maître de cérémonies lui tire le capuchon sur la tête, et le pape met par-dessus le chapeau de velours rouge en disant : « Recevez , à l'honneur de Dieu tout-puissant et du saint-siège apostolique, ce chapeau rouge, qui est la marque de la dignité de cardinal. Ce chapeau tous apprend que vous devez défendre jusqu'à la mort, jusqu'à l'effusion de votre sang, l'exaltation de la sainte foi, la paix du christianisme et la sainte Eglise romaine. » Le pape se retire, et les cardinaux, en sorlant du consistoire, s'arrêtent en cercle dans la salle; le nouveau cardinal leur fait la révérence au milieu du cercle, en les remerciant l'un après l'autre de l'honneur qu'ils viennent de lui faire; et les anciens cardinaux le complimentent à leur tour. Au premier consistoire suivant, le pape fait la cérémonie de lui sermer la bouche, pour lui apprendre le secret et la discrétion. Au second ou au troisième consistoire, le pape propose aux anciens cardinaux d'ouvrir la bouche aux nouveaux; on fait entrer ceuxci; Sa Sainteté leur fait une exhortation et leur assigne leurs titres, leur met à la main droite un anneau d'or où est enchâssé un saphir, pour apprendre à celui qui le porte qu'il a l'Eglise pour épouse, et qu'il ne la doit jamais abandonner. Enfin il lui ouvre la bouche en disant : « Au nom du Père, etc., nous vous ouvrons la bouche, asin que vous donniez votre avis dans nos conférences et dans nos conseils, dans tous les cas nécessaires et qui concernent les cardinaux et leurs fonctions, dans notre consistoire; à l'élection du souverain pontise. »

Autrefois le pape envoyait le chapeau aux cardinaux absents, mais depuis que Paul II leur a donné la calotte rouge, ils doivent venir le recevoir à Rome. C'étaient les camériers secrets qui étaient chargés de cette mission, et, en mémoire de leur antique fonction, il y a toujours quatre camériers secrets qui portent chacun un chapeau rouge sur leurs masses aux cavalcades papales. Lorsqu'un nouveau cardinal vient de recevoir le chapeau au consistoire du pape, c'est encore un de ces camériers secrets qui le lui porte à sa maison, après la cérémonie, sur un grand plat de vermeil. Quand un élu oblient de recevoir le chapeau dans son pays, ce qui est extrémement rare, on en fait la cé-rémonie avec le plus grand appareil, et on y lit le bref du pape qui autorise cette exception.

C'est aussi la coutume à Rome que le nouveau cardinal aille prendre solennelle-ment possession de l'église dont il est titu-

Voy. notre Dictionnaire de Liturgie, art. CARDINAL, et celui des Rites sacrés, au Sup-

plément, art. CARDINAUX.

CARDINALAT, dignité de cardinal, la plus éminente dans l'Eglise après la papauté.

Voy. l'art. précédent.

CARÉME. Ce mot est une corruption de celui de quadragésime, qui signifie espace de quarante jours; il désigne particulièrement le jeune imposé aux chrétiens pour les préparer à célébrer la fête de Paques. Quoique le carême ne soit pas d'institution divine, il ne laisse pas d'être presque aussi ancien dans l'Eglise que l'Eglise même. Dès le temps même des apôtres, la fête de Pâques était précédée par des jours de jeune ; mais il ne paraît pas que leur nombre fût rigou-reusement déterminé. Il y eut des époques et des pays où le carême commençait à la Septuagésime, d'autres fois à la Sexagésime, plus souvent à la Quinquagésime. Les uns lui donnaient six semaines, les autres sept; d'autres ne le commençaient que trois semaines avant Paques. Vers le milieu du mo

siècle, nous voyons que le carême était d'obligation; l'Égise avait régléque ce jeune serait de trente-six jours, comme une sorte de clime qu'on offrait au Seigneur pour les trois cent soixante-cinq jours qui composent l'année. Dans la suite, le jeune de Jésus-Christ dans le désert devint le modèle de ce-lui des chrétiens, et le carême fut de quarante jours; c'est de là qu'il prend son nom.

Sa rigueur a varié suivant les contrées et la suite des siècles ; mais l'essence du jeune quadragésimal consiste à ne faire qu'un seul repas par jour, et cela après le coucher du soleil; à s'abstenir totalement de viande, de bearre, de laitage et d'œuss; à ne point célébrer de mariage. Dans plusieurs endroits le poisson et le vin étaient pareillement défendus. L'Eglise s'est successivement relàchée de celte rigueur : ainsi elle a toléré, sinon permis, qu'on avançât l'heure du repas vers les trois heures de l'après-midi, puis vers les deux heures, puis vers le milieu du jour; tandis que dans les premiers temps le jeune était si austère, que le sacri-fice de la messe lui-même n'était offert qu'un peu avant le coucher du soleil, parce qu'on ne permettait pas de le rompre, même pour communier. C'est pour conserver un souvenir de cet ancien usage que maintenant en-core en chante l'office des vépres de bonne heure, afin qu'il soit terminé avant le repas. Quand on eut ainsi avancé l'heure du repas vers le milieu du jour, on se permit de boire re soir un verre d'eau, puis d'y ajouter quelques onces de pain pour se soutenir jusqu'au lendemain, puis on toléra d'ajouter quelques fruits secs ou autres choses de ce genre pour manger son pain : ce léger repas fut nommé collation. Telle est la manière dont le caréme est encore généralement observé; cepeudant la plupart des évêques permettent chaque année, par un mandement exprès, de faire usage de beurre, de laitage et d'œufs ; plusieurs même y ajoutent l'autorisation d'user d'aliments gras plusieurs jours par semaine. On a remarqué à ce sujet que les diocèses situés sur le bord de la mer, où le poisson est plus abondant et à meffleur marché, sont ceux qui les premiers ont été autorisés à faire usage de viande en caréme.

En tout temps cependant l'Eglise a adouci la loi du jeune, ou même en a totalement dispensé certaines personnes, telles que les malades, les infirmes, les femmes enceintes ou nourrices, les artisans ou autres qui n'enssent pu faire concorder le jeune avec

les exigences de leur état.

Dans l'Eglise latine, il y cut encore d'autres carémes ou temps de jeune, lels que cetai de l'avent, celui de Saint-Pierre, etc.; mais its nétaient point d'une égale obligation, et on ne voit pas qu'ils aient été communément observés.

Voyez notre Dictionnaire de Liturgie, art. Canème.

2º Les Grecs, commé les autres Orientaux, sont de plus grands jeuneurs que les Latins; ils ont quatre carêmes ou grands jeunes: le premier commence le 15 novembre, ou quarante jours avant Noël; le second est notre carême qui précède la lête de Pâques, célébrée par oux selon le vieux style, parce qu'ils n'ont pas encore admis la réforme du calendrier Grégorien; le troisième est le jeune des Saints-Apotres; Hs l'observent, parce que les apôtres se sont préparés par le jeûne et la prière à précher l'Evangile. Ce jeune commence la semaine d'après la Pentecôte, et dure jusqu'à la fête de saint Pierre et saint Paul; ainsi il dure plus ou moins longtemps, suivant que la Pentecôle est plus ou moins avancée. Leur quatrième carême commence le premier août et ne dure que jusqu'au 15 ; c'est pour se disposer à célébrer la fête de l'Assomption de la sainte Vierge. Ce jeûne est observé si rigidement, que les religieux grecs ne se permettent pas même de manger de l'huile ; sewiement l'abstinence est interrompue le 6 août, qui est le jour de la Transfiguration. Alors il est permis de manger de l'huile et de poisson; après quoi chacun retourne aux abstinences prescrites. Leur carême de Pâques commence à la Septuagésime ; leur jeune n'est pas pour cela plus long que celui des Latins, parce qu'ils ne jeunent jamais le samedi, excepté le samedi saint; mais il est plus rigoureux, car ils l'observent encore avec toute l'austérité antique; outre les prohibitions que nous avons signalées plus haut, ils s'absticnnent encore d'huile, de poisson et de vin. Il n'y a point chez eux de dispense comme chez les Latins; le jeune est pour eux de l'essence même du christianisme; et c'est en parlie parce que les protestants ne jeunent pas, que les Grecs no veulent pas les reconnaître pour orthodoxes. Manquer au jeune, disentils, est une action aussi criminelle que si l'on commettait un adultère on un vol.

3º Les Géorgiens ont au moins trois carémes; le premier commence à la Sexagésime. Pendant cette semaine ils se permettent encore l'usage du fromage et des œufs; mais dès le lundi suivant ils se retranchent encore ces aliments, et observent le carême, jesqu'à Pâques, de la même manière que les Grees. Leur second jeûne commence le lendemain de la Pentecôte et dure jusqu'à la fête de saint Pierre; et le troisième est d'environ

quarante jours avant Noël.

4" Les Arméniens enchérissent encore sur les jeunes des Grecs: outre les carémes qui leur sont communs avec ces derniers, i sont encore celui du carnaval, qui dure quinte jours; celui de l'Exattation de la sunte croix, et plusieurs autres. Dans es quarante jours du caréme de Pâques, ils ne peuvest manger que des racines, des herbes ou des legumes, et heaucoup moins qu'il a en faut pour contenter son appetit. Ils deivent ausi s'abstenir du de voir conjugal. Les Arméniens n'admettent pour le jeune aueuns sorte de dispense.

5' Les Nestoriens des Indrs ont aussi les carémes de Pâques et de Noël, qui sent fort austères et observés comme ceux des Grecs; mais un bon nombre d'entre enx jeignent le bain au jeune, s'amaginant que celui-ci est impariait s'fis ne se baignent dès le matin.
6 Les Coptes ont aussi quatre carémes: le premièr est celui qui précède la Pâque; il commence neuf jours avant celui des Latins: ils demeurent sans boire, sans manger et sans famer jusqu'après l'office, qui finit en viron à tifie heure. Le second précède la Nativité de Notre-Seigneur; il est de quarante-trois jours pour le clergé, et de vingt-trois pour les autres. Le troisième carême est d'environ trelze jours; il a lieu avant la fête de saint Pierre et saint Paul. Le quatrième es avant l'Assomption et dure quinze jours. Il a'y a politi d'âgé prescrit parmi eux pour le jeune.

7'Les feures des Abyssins sont très-rigoureux. Pendant les carémes, ils ne mangent
qu'une fois par jour, après le soleil couché.
Ils ne disent la messe que le soir, suivant
l'ancien usingé de l'Eglise latine, afin de ne
point rompre le jeune en prenant les saintes
espèces, tandis que les autres Orientaux ne
célèbrent pas la messe les jours de jeune. Cependant les Abyssins ne se croient pas obligés à jeuner, qu'ils n'aient des enfants en
ige d'être mariés. Mais, comme la chaleur
du climat avance beaucoup l'époque de la
puberté, il est peu d'Abyssins qui ne soient
obligés à jeuner dès l'age de vingt-cing ans

obligés à jeuner des l'âge de vingt-cinq ans. 8 Les Maronites n'observent que leurs quatre carémes, à la différence des autres Orienfaux, qui ont encore une multitude de jours de jeune. Dans leurs jours de jeune, ils ne commencent à manger qu'avant le coucher du soleil; c'est à cette heure-là qu'ils disent la messe en caréme.

9 Les musulmans ont aussi une espèce de caréme dont nous parlerons à l'article Ra-

MADHAN.

10 Les protestants anglicans ont conservé dans leur livre de prières le jeune ét l'abstinence du carème; mais nous doufons fort que leurs fidèles se croient le moins du monde

obligés à les accomplir.

CARÉME-PRENANT, nom trivial donné aux itois jours gras qui précèdent le carême, et plus particulièrement au mardi. Ces jours sont trop communément consacrés à la débauche et à une licence effrénée. Cette expression a donné lieu au proverbe suivant : Il faut faire carême-prenant avec sa femme, et Paques avec son curé. Voy. notre Dictionnaire de Liturgie, art. Carème, n. 4, Vaniére.

CARIATIS, surnom que les Lacédémoniens donnaient à Diane, en l'honneur de fiquelle ils célébraient des sêtes nommées fories.

CARIEN, surnom de Jupiter, honoré à Mylasa, dans la Carie, où il avait un temple commun aux Mysiens, aux Lydiens et aux Cariens. It était représente armé d'une lache à deux tranchants, au lieu du foudre, qui etait ailleurs son attribut ordinaire.

CARIES, fêtes céfébrées à Lacédémone en fronneur de Diane Cariatis; elles avafient heu à l'époque de la récolte des noix, et fi n'y avait que les jourses filles qu'y prissent part. CARILLON. On appelle ainsi certains accords qu'on exécute sur les cloches, la veille ou les jours de grandes létes, ou dans des cérémonies extraordinaires. Lorsqu'un carillon est bien exécuté, il produit un effet fort agréable. Pour suppléer au nombre des cloches, on a trouvé le moyen de tirer deux notes de chacune de celles qui sont suspendues.

CARINES, femmes de Carie qui avaient un talent particulier pour feindré la douleur, et que les Romains avaient coutûme de louer dans les funérailles pour pleurér les morts. Cet usage n'était pas particulier aux Romains : on le retrouve chez un grand nombre de peuples anciens et modernes. Les pleureuses de l'Egypte se font remarquer par une sorte de sauglot ou gloussement qui paraît fort extraordinaire aux étrangers.

CARIQUEL-ANCOU, brouctte de la mort. Les paysans de la basse Bretagne prétendent que cette brouette est couverie d'un drap blanc, que des squelettes la conduisent, et que le bruit de sa roue se fai: entendre quand quelqu'un est sur le point d'expirer.

CARIUS, fils de Inpiter et de la nymphe Torrhébie. Se promenant un jour sur les bords du lac de ce nom, il entendit le chant des nymphes, et apprit d'elles la musique, qu'il enseigna depuis aux Lydiens. En récompense de ce bieufait, ceux-ci lui décernèrent les honneurs divins, et lui bâtirent un temple magnifique sur une montagne qui

prit le nom de Carius.

CARLOSTADIENS, partisans d'André Bo-denstein, prêtre et archidiacre de Wittemberg, professeur de théologie dans la même ville, plus conna sous le nom de Carlostad, ville d'Atlemagne où il était né. C'est lui qui donna le bonnet de docteur à Luther, dont il embrassa les sentiments. Il fut un des premiers qui renversèrent les imazes, abolirent les messes privées, la confession auriculaire, les préceptes du jeune et de l'abstinence. Il établit la communion sous les deux espèces, permit aux moines de reno cer à leurs vœux et de quitter les monastères; le premier encore il donna aux prêtres l'exemple de se marier. Mais bientôt il alla plus loin que son maître, d'où s'ensuivit une querelle qui obligea Carlostad à céder devant son adversaire et à quitter Willemberg. Plus tard ils se rencontrèrent à féna, et ils eurent ensemble un entretien qui ne servit qu'à redoubler et à fortifier leur animosite réciproque. Après plusieurs altercations, Carlostad déclara à Luther qu'il ne pouvait souffrir son sentiment sur la présence réelle. Luther le defia avec dédain d'écrire contre lai, et lai promit un florin d'or s'il l'entreprenait. Carlostad accepta le defi, et les deux rivaux le ratifièrent en buvant à la santé l'un de l'autre; après quoi ils se quittèrent en se faisant des adieux bien dignes de ces prétendus réformateurs. Puissé-je te voir bientôt expirer sur la roue! s'écria Carlostad... Et tot, reprit Luther, puisses-tu te rompre le cou avant de sortir de la ville! Cette scène se passait à l'auberge de l'Ourse

Noire. Lorsque Luther arriva à Orlemonde, où s'était reliré Carlostad, il faillit être assommé par les partisans de ce dernier. Carlostad tint parole : il écrivit, mais il donna dans la plus grande des absurdités, en disant que ces paroles de Jésus-Christ à la Cène, Ceci est mon corps, ne se rapportaient point à ce qu'il donnait, mais qu'il voulait seule-ment se montrer lui-même assis à table comme il était avec ses disciples. « Imagination si ridicule, dit Bossuet, qu'on a peine à croire qu'elle ait pu entrer dans l'esprit d'un homme. » Cependant Luther no désapprouy vait pas le mariage de Carlostad, car luimême avait dès lors envie de l'imiter. C'est à l'occasion de ce mariage que les disciples du novaleur avaient composé une oraison impie qui commençait ainsi : O Dieu! qui, après l'extreme aveuglement de vos prêtres, avez daigné faire la grace au bienheureux André Carlostad d'être le premier qui ait osé prendre femme, sans avoir égard aux lois du papisme, nous vous prions, etc. « Carlostad, dit Saint-Foix, embrassa la secte des abécédaires, foula publiquement aux pieds sa robe, sa calotte et sa patente de docteur, et se fit porte-faix; d'autres disent laboureur.» Il erra quelque temps de ville en ville, har et persécuté partout, et mourut enfin dans la misère à Bale, le 25 décembre 1541. CARMATIOU CARMATIENS, sectaires mu-

sulmans qui reconnaissaient pour chef un certain Carmat, homme ambilieux et fanatique, qui s'éleva contre la plupart des prescriptions du musulmanisme. Il commença à paraître l'an 278 de l'hégire (891 de J.-C.). Ses sectateurs, appelés aussi par les Arabes Caramet et Carametah, furent regardés par les musulmans, non-seulement comme des hérétiques, mais comme des impies et des athées. Carmat était d'une vie en apparence fort austère, et disait que Dieu lui avait commandé de faire, non pas cinq prières comme les musulmans, mais cinquante par jour; et il obligea ses sectateurs à se soumettre à cette pratique, au grand détriment du travail. Il altera toutes les autres pratiques du culte extérieur, telles que les purifications, le jeune, la dime; défendit le pèlerinage à la Mecque; permit l'usage du vin, du porc et des autres aliments défendus par la loi, prétendant que les commandements et les prohibitions n'étaient qu'allégoriques. Ainsi la prière était le symbole de l'obeissance que secte, qu'ils appelaient du nom de Maassoum (préservé de Dieu). Le jeune était le symbole du secret qu'ils dévaient garder envers ceux qui n'étaient pas de leur secte; la prohibition de la fornication figurait la fidélité à toute épreuve à laquelle ils étaient tenus envers leur imam. Au lieu de la dime que le musulman doit aux pauvres, l'imam des Carmati prélevait pour lui-même le quint de tous leurs biens, car il était chez eux maître du temporel comme du spirituel. Ces fanatiques s'imaginaient que les anges étaient leurs amis et leurs guides, tandis que les démons ou esprits follets étaient leurs ennemis.

En moins de dix ans, le parti de Carmat devint si puissant, qu'il porta le fer et la flamme, d'un côté jusqu'aux portes de Damas, et de l'autre jusqu'aux murs de Basra. Il eut des sectateurs dans toutes les classes de citoyens et dans toutes les provinces soumises au khalifat. Ses successeurs firent encore d'autres conquêtes, entre autres celle de Hadjr en Arabie, d'où ils insultèrent à la puissance des khalifes de Baghdad. En 319 (931), ils portèrent leurs dévastations jusqu'à la Mecque, forcèrent cette ville, en égorgèrent plus de 30,000 habitants, et profanèrent la Khaaba ou maison sainte. Ils en terrèrent 3000 morts dans l'enceinte sacrée, comblèrent le puits de Zemzem, et enlevérent la pierre noire si révérée des pèlerins. Cette désolation suspendit pendant huit ans l'acte du pèlerinage, et le khalife Moham-med VIII se vit forcé à payer chaque année 25,000 ducats d'or à ces fanatiques, pour qu'ils permissent le libre exercice du culte aux autres musulmans. Ils ne rendirent la pierre noire que vingt ans après, en déclarant qu'ils l'avaient enlevée par un ordre exprès de Dieu, et qu'un ordre semblable la leur faisait rendre. Les écrivains mahométans racontent plusieurs prodiges opérés en cette occasion: ainsi cette pierre, qui d'abord avait été attachée au premier pilier, changea six fois de place de son propre mouvement, jusqu'à ce qu'elle eût été allachée au septième, que Ali leur avait désigné; d'où ce septième pilier fut appelé depuis le pilier de la Miséricorde. Lorsque les Carmati avaient enlevé cette pierre, il ne leur avait pas fallu moins de quarante chameaux des plus vigoureux pour l'emporter, encore se lassèrent-ils tous sous son poids; mais un seul chameau assez maigre sustit pour la rapporter, et même le pauvre animal s'en-

graissa pendant le chemin.
Les Carmati, après avoir été pendant deux cents ans le sléau des khalises, surent ensin dissipés ou exterminés peu à peu.

CARMEL, montagne de la Palestine, qui fut autrefois la demeure des prophètes Elie et Elisée, et où ils opérèrent un grand nombie de prodiges. On a prétendu, mais bien à tort, que ces deux saints personnages ) avaient établi des communautés d'ascèles qui vivaient dans la pratique de toutes les vertus religieuses, et qui s'empressèr ut d'embrasser le christianisme lorsque Jésus-Christ vint prêcher l'Evangile dans la Judée. C'est une fable répandue par quelques carmes pour accréditer leur ordre. Ce ne set que dans le xn' siècle que des religieux chrétiens commencèrent à s'y retirer et à y bâtir des nonastères. On y voit encore les demeures de ces solitaires, et plusieurs cellules qui ont pu servir de refuge aux anciens prophètes. En esset, le Carmel est percedans toute son étendue, de cavités habitees jadis par des pécheurs ou des ermites. Quelques-unes sont consacrées par la tradition comme ayant été la demeure d'Elie et d'autres prophètes de l'ancienne loi. Cette montagne est au bord de la mer, près de Jaffa,

et sorme un promontoire de 2000 pieds d'élévation; c'est un des lieux les plus agréables de la Palestine. Il y règne un printemps continuel; les flancs et le som-met du mont sont revêtus en tout temps de fleurs sauvages et d'arbustes arrosés de trais ruisseaux et de délicieuses fontaines. On y respire un air pur, et la profonde solitude dont on y jouit porte éminemment l'âme à la méditation. Il y a sur cette montagne un couvent de Carmes récemment bâti; ce monastère est vaste et occupe à peu près l'emplacement de celui qui y fut construit Elie; les religieux y vivent sous la protection de la France; c'est pourquoi le drapeau tricolore flotte sur le couvent. On montre aux pèlerius une grotte qui servit de refuge au prophète Elie; mais l'entrée en est gardée par un santon mahométan, qui n'en permet faccès qu'à coux qui lui font quelque libénlité. On remarque dans un autre endroit me fontaine que le même prophète fit, dito, jaillir du sein de la terre par la vertu de ses prières. Il est bon d'observer que les musulmans vénèrent le prophète Elie au moins autant que les chrétiens; comme eux, ils disent qu'Elio n'est point mort, mais qu'il doit revenir à la fin des temps avec Jésus, pour prêcher la vraie foi. Voy. notre Dictionmire de la Bible, art. CARMEL.

CAMMEL (Ordre de Notre-Dame du Mont-). Let ordre militaire, fondé par Henri IV, le 31 octobre 1608, fut depuis réuni à celui de Saint-Lazare de Jérusalem. C'étaient des hopitaliers qui prenaient le titre de Cheva-

hers du Mont-Carmel.

CARMELITES, religieuses qui suivent la nême règle que les Carmes. Jean Soreth, ingl-sixième général de l'ordre, obtint du ppe Nicolas V, en 1452, la permission de boder un couvent de femmes qui suivraient les mêmes règles que les hommes. Mais la reforme de l'ordre, tant pour les hommes que pour les femmes, est due à sainte Thérèse. Née en 1515, Thérèse de Cépède, ayant pris k voile à 22 ans, dans le couvent d'Avila, introduisit d'abord dans son ordre, puis dans celui des Carmes, une réforme qui dépassa la rigueur de la règle primitive. L'obéissance, la pauvreté, la mortification, y furent possées jusqu'à un dévouement héroïque. Valgré tous les obstacles, elle réussit dans tes desseins; à sa mort, arrivée en 1562, la réforme était observée dans dix-sept coureals de filles et quinze d'hommes. De l'Es-Prance et dans les Pays-Bas. Ce furent le cardinal de Bérulle et madame Acarie, béatilice aujourd'hui sous le nom de Marie de l'Intarnation, qui établirent les Carmélites en France. Détruites en 1789, elles furent rétablies à Paris par madame Camille de Soyecoart. Elles ont des couvents à Paris et dans plusieurs autres villes, qu'elles édifient par leurs austérités et leurs vertus. Voy. notre Dictionnaire des Ordres religieux, art. CAR-BELITES (Religiouses).

CARMÉLUS, divinité adorée par les Sy-Dictions. Dis Religions. I., riens, sur le mont Carmel; elle n avait point de temple, mais seulement un autel. On ignore même quel était précisément ce dieu. Les uns veulent que ce soit Apollon, d'autres, le mont Carmel lui-même. Il est certain toutefois qu'il avait des prêtres, car, au rapport de Tacite, ce fut un prêtre de Carmélus qui prédit à Vespasien son avénement à l'em-

pire.

CARMENTA ou CARMENTIS, divinité romaine qui avait été autrefois une fameuse prophétesse d'Arcadie; elle rendait, dit-on, ses oracles en vers, carmen, carmina, ce qui lui valut le nom de Carmenta. Son vrai nom était Nicostrate. De son union avec Mercure elle eut Evandre, avec lequel elle passa en Italie, six ans avant la guerre de Troie, où Faunus, roi du Latium, les accueillit favorablement. Après sa mort, elle fut admise parmi les dieux Indigètes de Rome, où on lui érigea un autel auprès de la porte Carmentale, et un temple dans le huitième quartier de la ville. Il n'était pas permis d'y pénétrer avec des habits de peau, regardés comme impurs. On lui attribue le changement des lettres grecques II et Y dans les correspondantes latines apportées par Evandre en Italie. Elle est représentée sur une médaille de Q. Fabius Maximus Eburnus, sous les traits d'une jeune fille dont les cheveux, qui frisent naturellement, tombent en anneaux sur ses épaules; sur sa tête est une couronne de seuilles de sèves, et près d'elle une harpe, symbole de son caractère prophétique.

Carmenta était encore considérée comme protectrice des enfants; elle présidait à leur naissance, et chantait leurs destinées, ce qui la faisait révérer spécialement par les

mères.

CARMENTALES fêtes que les matrones romaines célébraient tous les ans, le 11 et e 15 janvier, en l'honneur de Carmenta. En voici l'origine, suivant le récit de Plutarque: Lo sénat ayant porté un décret qui défendait aux dames romaines de se faire voiturer en carrosse, celles-ci, irritées d'une pareille prohibition, formèrent entre elles le projet d'une singulière vengeance. Elles s'engagèrent toutes par serment à frustrer leurs maris de tous les droits du mariage tant que ce décret déshonorant ne serait pas rapporté. Les hommes, ne pouvant vaincre leur obstination, se virent contraints de retirer le décret, cause de cette brouillerie. Le résultat de la réconciliation qui s'ensuivit sut une sécondité genérale, qui sut attribuée à la prophétesse Carmenta; elles lui élevèrent un temple, comme marque de leur reconnaissance, et instituèrent les sêtes appelées Carmentales.

Carmentale était encore le nom d'une des portes de Rome, à cause de l'autel érigé tout auprès à Carmenta; c'est elle qui livra passage aux trois cent six Fabius qui allèrent combattre les ennemis de la république, à la tête de cinq mille de leurs clients. La malheureuse réussite de cette noble entreprise, dans laquelle tous succombèrent sous les

coups des Véiens sur les bords du Crémera. At changer le nom de cette porte, qu'on appela depuis la porte Scélérate.

CARMENTALIS, un des quieze flamines

de Rome au service de Carmenia.

CARMENTES, nom générique donné par les Romains aux prophétesses, devineresses, enthousiastes, etc. Co nom vient a carmine, comme celui de Carmenta, ou, selon d'autres, de mente carere (quan caren-

tes mente).

CARMÉS OU GRANDS CARMES. « S'il fallait en croire quelques écrivains jaloux de donner à leur ordre une origine fabilieuse, dit M. Bonnetty (Annales de philosophie chrétienne), les Carmes auraient été établis par le prophète Elie pendant sa retraite sur le mont Carmel. Suivant ces auteurs, tous les prophètes, Tobie le fils, Pythagore, Numa Pompilius, Zoroastre, Jean-Baptiste, etc., auraient été des religieux carmes. Pour être plus historique, nous dirons que, vers l'an 1185, un de ces guerriers que Godefroi de Bouillon avait conduits avec lui en Palestine, dégoûté des armes et du monde, se retira sur le mont Carmel, et y établit une nauvre demeure, auprès de laquelle viarent se grouper quelques hommes pénitents comme lui. En 1209, un Français natif d'Amiens, Albert, patriarche de Jérusalem, et petit-neveu de l'ierre l'Ermite, donna à la communauté naissante une règle composée de seize articles, que le pape Honorius III confirma en 1226. D'après cette règle, qui est pour le fond celle de saint Basile, ils devaient habiter des cellules séparées, et y faire leur demeure, en y vaquant jour et nuit à la prière et au travail des mains, réciter les heures canoniales, ne posséder rion en propre, jeuner depuis l'Exaltation de la croix jusqu'à Pâques, s'abstenir de viande en tout temps, garder un silence absolu depuis vepres jusqu'à tierce du jour suivant, enfin obéir en tout à leur supérieur.

« Les chrétiens ayant été obligés de quitter la Palestine, les Carmes résolurent d'abandonner leur première habitation : ils vinrent d'abord en 1238 dans l'île de Chypre et en Sicile. Saint Louis les amena en France en 1259, d'où ils se répandirent en Allemagne et en Angleterre. Le changement de pays ayant nécessité quelques modifications dans la règle, elles furent approuvées par Innocent IV en 1247. La vie cénopitique fut substituée à la vie érémitique, et le vœu de chasteté ajouté à celui d'obéissance. Les malheurs de l'Eglise ayant mis la discorde dans l'ordre, au xive siècle, pour y apporter quelque remède, on jugea à propos de retrancher quelque chose de la règle. En consequence Eugène IV feur permit de manger de la viande trois fois la semaine, de pr ndre leur repas en commun, de rompre le silence en certaines heures et de se pro-, mener dans leur clottre. Mais plusieurs des anciens Carmes, n'ayant pas voulu accepter ces adoucissements, s'appelèrent Observants; tandis que les autres reçurent le nom de Conventuels, Thomas Conrecte, qui malheu-

reusement expia dans les flammes d'un bàcher la trop grande liberté de ses paroles, fut le chef d'une réforme qui s'appela Congrégation de Mantone. Jean Boreto, ringtsixième général, s'efferça en vain de supprimer les abus de l'ordre ; il mourut empoisonné par ses religieux. La réritable réfermatrice de l'ordre des Carmes fut une femme. Thérèse de Cépède, coanue sous le nom de aninte Thérèse. Ce sent les retigieux de cette réforme que l'on appelle Carmes déchaussés ou déchaux.»

Voy. notre Dictionnaire des Ordres religieux, art. Carmes et Carmétetes déceaus-

sks.

Les Carmes ne portent point de barbe; ils ont la tête rasée, à l'exception d'une corolle de cheveux qu'ils laissent croftre; les pieds chansés. Ils sont vétus d'une chemise de toile, d'une cuiette courte et d'une veste de laine; par dessus ils mettent une robe de drap brun avec un ample capuchou, et de larges manches qui descendent jusque sur les mains. Leur frec pectoral est court et arrondi, et le dorsal est triangulaire. Leur robe est serrée par une ceinture noire parsant sons le scapulaire. Le tout est convert par un manteau de laine blanche. Originairement ce manteau était bariolé de bandes jaunes (Voy. Barnés [Frères]), mais Honerius IV le leur fit quitler.

Dans le siècle dernier l'ordre se composail de treate-huit provinces, comprenant plus de cinq cents couvents, et près de 7050 maisons. En France soulement, il y avait sept provinces, 132 monastères et 2128 religieux. Le couvent de la place Maubert à Paris n'etait d'aucun diocèse, et dépendait directement du général, qui faisait sa résidence à

Rome.

C'est à l'ordre des Carmes qu'il faut rettacher la confrérie du Scapulaies. Poy. et

mot.

CARMES DÉCHAUSSÉS OF DÉCHAUX. Ce sont ceux qui suivent la réforme introduite, vers le milieu du xvi siècle, par saisle Thérèse, de concert avec les PP. Antoine de Jésus et Jean de la Croix. Cette réforme non-seulement fit revivre l'ancienne règle, mais en accrut la rigueur; elle rétablit la nudité des pieds, le silence absolu, l'obéissance aveugle, la discipline appliquée juqu'au sang, les jeuncs sévères et prolongés, la pauvreté complète. Les papes Pie V et Grégoire XIII approuvèrent cette réforme; et l'ordre fut divisé en deux congrégations, dont chacune avait son général et sa constitution particulière : celle d'Espagne, composee de six provinces, et celle d'étalie, qui comprend tous les couvents établis hors des Etats du roi d'Espagne. C'ast vers le conmencement du xvii siècle qu'ils se répandirent en France, où ils ounest plusieur maisons. A Paris, la première pierre de leur église sut posée par la reine Marie de Médicis en 1613. Voy. l'article précédent, et notre Dictionnaire des Ordres religieux, aux endroits indiqués.

CARNA où CARNÉ. 1º La même 48º

Carda, déesse qui, chez les Romains, présidait à l'embonpoint du corps. On lui attribuait aussi le pouvoir de préserver les pe-

ils enfants des mauvais génies.
2 La même que Cardea ou Cardinea,

lècse protectrice des gends et des portes. CARNAVAL. Assurément le carnaval n'est pu un acte religieux; cependant son artide doit entrer dans notre Dictionnaire, parce que c'est la pratique de la religion qui lui a sousé occasion. Dans le temps où chacun se faimi un devoir d'observer les lais de l'Eglise, il persissait assez maturel de se réunir, à la reille d'un joune long, rigoureux et pénible, pur manger en famille son dernier pot-aufu; on dut même y inviter ses amis et ses reisias. Celle petite fête, qui sans doute se punait d'abord sans excès, était déjà conlaire à l'esprit de mortification et du chrisunieme, qui, en établissant les jeunes, n'e m autorisé à se livrer à sa sensualité avant u après. Aussi cette première infraction en mena une autre : l'intempérance se glissa tos ces repas, et amena à sa suite d'autres mordres. La bonne chère servie avec prokion, le vin, l'ivresse, firent perdre toute tenne; les propos grivois, les chansons gareleuses signa èrent ces réunions où l'on wyast tout permis, ou du moins pardonnable; de là aux danses, aux orgies, aux masundes, il n'y avait qu'un pas. On promena tes les rues, avec une gaieté folle, le dermer boas qu'il sat permis d'abattre et de Mager avant le carôme. Telle est, suivant was, l'origine simple et toute naturelle du Corneval, qui était un adieu à la chair, ternen velere; et nous ne comprenons pas l'enstance de la plupart des écrivains, qui, moriant les uns les autres, ou se fondant or quelques analogies, s'obstinent à vir l'origine du Carnaval dans les Luperdes du Latium ou dans les Bacchanales maines. Partout les hommes ont fait des hiles, sans avoir besoin de se copier les uns es autres. Les musulmans, les Hindous, les Hurages de l'Océanie ont aussi des Carnaist, et sans doute on n'osera pas avancer qu'ils les ont empruntés aux Romains. Les Lupercales et les Bacchanales n'avaient lieu qu'à Rome, tandis que le Carnaval est établi tas tous les pays chrétiens où l'on observe k caréme, et où l'influence romaine a été nulc. De plus, les hommes apostoliques qui out préché la foi dans les diverses contrées de l'Europe, ont poursuivi aves trop de zèle loutes les cérémonies et les souvenirs du pa-Misme pour avoir laissé passer les Saturnales ou les autres fêtes semblables, qui elaient marquees par un dévergondage et Pir des obscénités ausei révoltantes.

En France, il est digne de remarque que son-seulement ce ne sont pas les bons chréueus qui se livrent à ces extravagances, mais que ce sont précisément ceux qui crient le plus haut contre les tois de l'Eglise; ainsi, ils ont mis de côté les jeûnes et les abstinences, mais ils ont retenu avec grand soin ks désordres auxquels ces prescriptions avaient donné occasion, contrairement à

l'esprit de l'Eglise, qui pendant ces jours-là convoque les ames véritablement chrétiennes à venir, devant le saint sacrement exposé, faire amende honorable pour les profanations que commet une multitude éhontée, revétue du caractère de la béte.

CAR

Plusieurs peuples ont eu ou ont encore des fêtes licencieuses, qui rappellent les désordres du Carnavai : telles étaient les Mégalésies, chez les Grecs; les Saturnales, les Lupercales et les Bacchanales, chez les Latins; tel est encore le Holi, chez les Hindous.

Voy. ces articles. CARNEA, déesse invoquée chez les Romains pour les enfants. Voy. CARDA et CARNA.

CARNEADES, combats de musique et de poésie institués par le Troyen Carnus en l'honneur d'Apollon. Its avaient lieu lorsque la lune était dans son plein. Therpandre est

le premier qui remporta le prix. CARNEATES, ministres du temple d'Apollon Carnéen à Lacédémone. Outre le prêtre. nommé Agétès, attaché à ce temple, on choisissait dans chaque tribu cinq ministres, nommés Carnéates, qui restaient quatre ans en fonction, et qui vraisemblablement étaient obligés de garder le célibat pendant ce temps. lis étaient chargés de veiller sur les vendanges et d'animer les vendangeurs.

CARNEBUTA, dieu des anciens Gètes, sur lequel on a peu de données; ce devait être pour eux un dieu noir, ou un dieu des ensers. On retrouve son nom dans la con-

stellation du Serpentaire.

CARNÉEN, 1° surnom qu'Apollon portait à Sparte et dans les colonies des Lacédémoniens, où il avait des temples érigés sous ce nom.

2º On appelait encore Carndens les airs chantés dans les Carnées

CARNÉES ou CARNIENNES, setes célébrées principalement à Lacédémone en l'honneur d'Apollon. Elles duraient neuf jours et commençaient le 13 du mois carnéus correspondant au mois athénien métagitnion. C'était une imitation de la vie militaire et de la discipline observée dans les camps. On dressuit dans une plaine neuf tentes couvertes de feuillage, où neuf Lacédémoniens, choisis dans trois tribus différentes, vivaient pendant neuf jours sous les lois d'un héraut public. On y offraitneuf sacrifices au dieu. Il y avaitaussi des prix proposés pour différentes sortes de jeux, et particulièrement pour l'instrument appelé cithara. Ces iulles d'harmonie s'appelaient Carnéades.

On n'est pas d'accord sur l'origine de ces fêtes : les uns veulent qu'elles aient été instituées par le Troyeu Carnus, favori d'Apollon; d'autres disent qu'un autre Carnus, Acarnanien, et devin d'Apollon, ayant été mis à mort sous le règne de Codrus, par les Héraclides, qui le prirent pour un magicien, il survint une grande peste qui fut attribuée au meurtre du devin, et que, pour apaiser le dieu dont il était le ministre, on éleva un temple à Apolion sous le nom de Carnéen, et on institua ces fétes. Suivant Pausanias, ce nom serait une transposition du mot xpareia,

cornouiller, et les sêtes carniennes seraient une expiation du sacrilége commis par les Grecs en coupant les cornouillers consacrés à Apollon dans un bosquet du mont Ida. Enfin, il en est qui le font venir de xpaireir, accomplir un vœu, « Ménélas, disent-ils, avant de partir pour l'expédition de Troie, ayant fait à Apollon vœu de reconnaître sa protection, en cas de réussite, par quelque honneur

signalé. »

CAROLINS. Ce sont quatre livres faits en 790 par ordre de Charlemagne, contre le second concile de Nicée; voici à quelle occasion: les actes de ce concile étaient parvenus dans les Gaules, mal traduits en latin. Ainsi on y lisait que Constantin, évêque de Chypre, avait donné son suffrage au concile en ces termes: Je crois et j'embrasse par honneur les saintes et respectables images, et je leur rends le même service d'adoration qu'à la consubstantielle et vivi-fiante Trinite; tandis qu'il y a dans l'original grec : Je reçois et j'honore les saintes images, et je ne rends qu'à la seule Trinité suprême l'adoration de latrie. Trompés par cette version infidèle, les évéques des Gaules, assemblés à Francsort en 794, et à Paris en 825, condamnèrent le sentiment du concile de Nicée. Mais on eut enfin de meilleures traductions du concile, et il se trouva que les Latins étaient de la même opinion que les Grecs catholiques. Les livres Carolins ont été publiés en 1549, par du Tillet.

CAROLINS. On appelle ainsi en Lithuanie une secle juive qui prend le nom de Khasidim ou pieux. Le nom de Carolins leur vient du village nommé Carolin, situé non loin de Pinsko, où la secte a pris naissance. Ces Khasidim sont des juis piétistes qui se sont organisés en secte sur la fin du siècle dernier, et que par conséquent il ne faut pas confondre avec les anciens Khasidim ou Assidéens.

Voy. KHASIDIM.

CAROUN. Les Mahométans appellent ainsi Coré, le rebelle dont il est parlé au livre des Nombres; ils disent qu'il était cousin germain de Morse, et qu'il avait acquis par le moyen de la chimie de si grands trésors, qu'il fallait quarante chameaux pour les porter. C'est pour eux le type d'un homme riche et avare. Ils prétendent qu'il avait un tel amour des richesses, qu'il resusa de payer la dime prescrite par la loi de Dieu; bien plus il fomenta contre le chef du peuple de Dieu une révolte ouverte, inventant des calomnies qui ne tendaient à rien moins qu'à lui faire perdre toute son autorité. Moïse porta ses plaintes au Seigneur contre cet ingrat, et Dieu lui ayant permis de le faire périr de la manière qu'il jugerait à propos, il donna sa malédiction à Caroun, et celui-ci fut englouti tout vivant avec sa famille et ses richesses, par la terre, qui s'entr'ouvrit sous ses pieds. La tradition musulmane ajoute que Caroun, voyant successivement s'abimer sous la terre ses trésors d'abord, puis sa tente, ensuite sa famille, et ensin ensoncé lui-même jusqu'aux genoux dans la terre, demanda quatre fois pardon à Moïse, qui fut inexorable, et que Dieu dit quelque temps après à

ce dernier: Tu n'as pas voulu accorder à Caroun le pardon qu'il l'a demandé quatre fois: mais s'il se fût adressé à moi une seule, je ne le

lui aurais pas refusé. CARPEE, sorte de danse en usage chez les Eniens et les Magnésiens, peuples de Thessalie. Un des danseurs mettait bas les armes, semblait labourer et semer, et regardait souvent derrière lui, comme un homme inquiet; un deuxième imitait l'action d'un voleur qui s'approche. Le premier reprenait aussitôt ses armes, et le combat se livrait en cadence et au son de la flûte, autour de la charrue et des bœufs. Le voleur remportait la victoire, liait le laboureur et emmenait les bœuss; quelquesois c'était le laboureur qui avait l'avantage. L'origine de cette danse était, selon les uns, l'action de Mercure dérobant les bœuss d'Admète, et, selon d'autres, un exercice institué pour accoulumer les habitants de la campagne à se défendre contre les incursions des brigands ou des ennemis.

CARPO, personnification d'une saison chez les Grecs, qui la supposaient fille d'un zé-phyr; elle aima Camille, fils de Méandre, et en fut aimée. S'étant noyée dans les eaux de ce sleuve, Jupiter la changea en fruits de

toute espèce (χαρπός, fruit).

CARPOCRATIENS, hérétiques ainsi nommés de Carpocrate, leur chef, philosophe d'Alexandrie, demi-platonicien et demi-chretien, qui vivait vers le milieu du m' siècle. Admettant deux principes, comme Basilide et Saturnin, il supposait que les âmes étaient renfermées dans des corps en punition de la désobéissance dont elles s'étaient resdues coupables antérieurement ; cette union avec la matière leur avait fait perdre la plopart des facultés dont elles jouissaient dans leur existence première. Mais l'âme de Jésus-Christ, qui, dans l'autre vie, avait moins oublié Dieu que les autres, avait en plus de lacilité pour secouer le joug de l'ignorance, et Dieu lui avait communiqué une sorce qui le rendait capable de résister aux anges crésteurs du monde visible, et de remonter au ciel malgré leurs efforts. Dieu accordait la même grace à ceux qui, comme Jésus-Christ, connaissaient qu'ils étaient des esprits infiniment supérieurs aux corps. C'est dans celle connaissance de sa dignité que consistait la perfection de l'homme. Par elle il s'élevait au-dessus des faiblesses de la nature humaine, et n'avait point à craindre d'être 25sujetti par les organes des sens. En conséquence les Carpocratiens ne voyaient plus d'action corporelle bonne on mauvaise; les mœurs n'étaient que le fruit du tempérament ou de l'éducation ; aussi étaient-elles fort corrompues parmi eux. Ils avaient leur enchantements, leurs secrets et leur magie. comme toutes les sectes qui attribuaient la formation du monde et les événements nalurels à l'action de génies sujets à toutes les passions et à toutes les faiblesses humaises. Voy. notre Dictionnaire des Hérésies, art. CARPOCRATE.

CARTHAGINOIS (Religion des). Nous se-

rions plus en mesure de donner des notions nelles et précises sur le culte des anciens Caribaginois, si les Romains, qui, ainsi que les Grecs, avaient la manie de tout nationaliser, n'eussent latinisé tous les noms étrangen. Ils ne voulaient pas entendre parler de Baal, de Moloch, d'Astharoth; bon gré mal gré, ces divinités ne pouvaient être que le Solril, ou Jupiter, Saturne, Vénus, etc. Avec ce sy lème, ils nous ont ravi des notions

bien précieuses.

Le dieu principal des Carthaginois était Baal; c'est celui dont le vocable se retrouve k plus fréquemment, et dans les noms propres, et sur les monuments. Il paraît même designer plutôt Dieu en général qu'une divisité particulière. Dans les noms propres il remplace exactement le mot Jéhovah ou Yah, des noms hébreux; ainsi Hanni-bal, corrélatil de l'hébreu Hanani-yah, signifie, comme a dernier, grace ou miséricorde de Dieu; setu-bal=Azar-yah, secours de Dieu; Métumbal, homme de Dieu ou de Baal. On trouve escore sur les monuments le nom de Baalithen ou Balthen, donné de Dieu, comme Elnaihan des Hébreux. Cette divinité était absolument la même que le Baal de la Bible et des Phéniciens.

Un autre dieu très-vénéré à Carthage était œlvi que les Grecs ont appelé Chronos, et les Latins, Saturne. Son nom était Moloch, ou mieux Milka ct Milké, comme on peut s'en covaincre par les noms propres Hamilear, Himileo, Himileé, portés par des Carthaginois. Ils tenaient des Phéniciens la sanguimire coutume de lui immoler des enfants. Justin dit que ces peuples, se voyant affligés de la peste, sacrisièrent à ce dieu de jeunes firçons, répandant ainsi le sang de ceux pour qui l'on a coutume de prier les dieux. Diodore rapporte qu'ayant été vaincus par Agathocle, ils attribuèrent leur défaite à ce qu'ils avaient irrité ce dieu en substituant d'autres enfants à la place des leurs ; et, pour réparer cette faute, ils choisirent deux cents jeunes garçons pris parmi les familles les plus nobles. Il y en eut encore près de trois cents autres qui, se sentant coupables, s'offrirent d'eux-mêmes pour le sacrifice. Pour empecher les cris de l'enfant immolé d'être entendus, on faisait un grand bruit de flûtes el de lambours. Les mères y assistaient sans pleurer ni gémir ; et, s'il leur échappait quelques plaintes, elles étaient condamnées à l'amende, et l'enfant ne laissait pas d'être immolé.

On cite encore parmi les divinités honorées Carthage, Hercule, Junon, et une autre déile féminine, appelée Céleste; les deux dernières n'en faisaient probablement qu'une, qui n'était autre qu'Astharté. Son temple était spacieux, pavé de mosaïque, orné de colonnes des plus beaux marbres. A l'entour s'élevaient des chapelles consacrées à tous les dieux de l'Afrique. Cette enceinte avait deux mille pas de circuit. L'idole était assise sur an lion, le tympanum à la main, la tête courounée de tours. On lui envoyait des offranes de toutes parts; car Céleste était une des

divinités qu'on pouvait, selon les lois romaines, instituer héritières. Le simulacre de la déesse ne fut détruit qu'en 399, par ordre d'Honorius.

Outre les temples fixes, les Carthaginois en avaient de portatifs qui étaient couverts, et où l'on portait en pompe les simulacres des dieux. Le tout formait une espèce d'oracle dont les réponses étaient dictées par le mouvement du char sur lequel était le temple. On consultait les entrailles des victimes pour en tirer des présages du succès des entreprises que l'on méditait; et Silius Italicus dit que cet usage y était ancien. Les Carthaginois prenaient aussi les songes pour des indications de la volonté des dieux. Amilcar, faisant le siège de Syracuse, entendit en dormant que voix qui lui dit que le lendemain il souperait dans cette ville; il augura de là qu'il la prendrait. Il y entra en effet et il y soupa, mais ce fut comme prisonnier.

CARTULAIRE, officier de la cour de Rome, gardien des chartes et papiers du saint-

on appelle aussi cartulaires les registres on appelle aussi cartulaires les registres chartes, où sont contenus les actes, titres, chartes, priviléges, immunités et autres papiers concernant les biens d'une église, d'un monastère ou d'une abbaye.

CARUNIUS ou CARUNINIUS, divinité dont on ne connaît que le nom, inscrit sur des autels antiques, dans le pays des Tectosa-

ges, des Garumnes, etc.
CARYATIS, surnom de Diane, protectrice de la ville de Caryum, en Laconie, où des sétes étaient instituées en son honneur.

CARYES, fêtes célébrées à Carium, en Laconie, en l'honneur de Diane. Voici ce qui y donna lieu: De jeunes filles, jouant dans le temple de cette ville, s'aperçurent que l'édifice s'écroulait; elles s'élancèrent vers un noyer et restèrent suspendues à ses branches, jusqu'à ce que le danger fût passé. En reconnaissance de leur salut, les jeunes filles se rassemblaient dans la saison des noix et exécutaient des danses inventées par Castor et Poliux.

CAS DE CONSCIENCE. C'est un doute que l'on forme sur ce que la religion permet ou défend dans certaines circonstances, parce que l'on ne voit pas bien clairement si le cas qui se présente est un péché ou une œuvre indifférente. Pour le résoudre on consulte ordinairement un théologien ou un Casuiste. Voy. ce mot. Voy. aussi notre Dictionnaire

de Cas de conscience

CAS PRIVILÉGIÉS. On appelait ainsi le crime commis par un ecclésiastique promu aux ordres sacrés, qui troublait l'ordre de la société civile, et devait être puni par des peines temporelles. Dans ces sortes de cas, la procédure dirigée contre les ecclésiastiques était instruite conjointement par le juge d'église et par le juge royal, et ce dernier devait à cet effet se transporter en la juridiction ecclésiastique. Chacun faisait rédiger l'instruction du procès par son greffier, et rendait sa sentence séparément. Ce privilége remontait au moins au xui siècle.

Il n'y a plus maintenant de cas privilégiés en France, où les ecclésiastiques, quelque délit ou crime qu'ils aient commis, res-

sortissent des tribunaux ordinaires.

CAS RÉSERVES. Ce sont certains péchés griefs dont le pape ou les évêques se réservent la connaissance, et dont eux seuls peuvent donner l'absolution. On prétend que c'est dans le xii siècle que les papes ont commencé à se réserver certains péchés atroces. Le but de cette réserve fut de mettre un frein à la licence et d'empécher l'im-

punité des grands crimes.

Il est certain que le pape et les évêques ont la plénitude du pouvoir des cless; ils sont libres de le consier aux simples prêtres, avec les restrictions qu'ils jugent à propos. Quoique les prêtres reçoivent dans l'ordination la puissance radica'e de lier et de délier, cependant, comme l'exercice de ce pouvoir est une œuvre de juridiction, il est évident qu'ils ne peuvent l'exercer sans une mission spéciale. Les évêques, en se réservant le pouvoir d'absoudre certains cas, ont donc agi prudemment; par là ils préviennent la molle condescendance de certains confesseurs; ils inspirent une horreur plus grande pour des crimes affreux, en en rendant la rémission plus difficile.

Toutefois, le pape et les évêques ont établi des pénitenciers auxquels ils communiquent le pouvoir d'absoudre des cas qui leur sont réservés; ils peuvent aussi confier temporairement ce pouvoir à des prêtres de leur diocèse. Il est même des circonstances, telles que l'article de la mort, où tout prêtre, quel qu'il soit, peut absoudre des cas réservés.

Les cas réservés au souverain pontife sont, entre autres: 1º l'incendie d'un édifice religieux ou profane, si l'ancendiaire est dé-noncé publiquement ; 2º la simonie ou le trafic des choses saintes; 3° le meurtre ou la mutilation d'un clerc; 4° la falsification des bulles du souverain pontife; 5° l'invasion du territoire de l'Eglise romaine ; 6º la violation de l'interdit du saint-siège, etc.

Les cas réservés aux évoques varient suivant les diocèses, parce qu'ils dépendent de la volonté du prélat ; ce sont communément les péches les plus graves et les crimes les plas atroces, tels que l'hérésie, le schisme et l'apostavie, l'homicide et l'avortement, l'inceste au premier ou au second degré, la sodomie et la bestialité, etc., etc.

Voy. l'art. Cas réservés de notre Diction-

uaire de Cas de conscience.

CASE'S-CREW, scission opérée parmi les quakers d'Amérique. Un nommé Tom Case, qui s'attribuait se don des miracles, se sit chef de sanatiques, qui tremblaient à son aspect et tombaient en défaillance. Par dérision, on les appela Case's-Crew, ou la tourbe de Case. Un jour il essaya de ressusciter un mort, mais il échoua. Les quakers le désavouèrent, et la secte s'éteignit.

CASIPOMA, on des neuf guacas ou idoles de pierre adorées à Guamachouco. Voy.

GUACAS

CASIS, en arabe, et caschisch ou cschischo

en syriaque, signifient un prêtre chrétien. Au pluriel les Arabes disent coman ou aquised. Il est remarquable que ce mot signific originairement un vieillard, comme πρισδύτερες (prêtre), en grec; et les mois seigneur, si. gnore, señor, des langues modernes (en latin

senior).

CASIUS ou CASSIUS, surnom de Jupiter. On connaît plusieurs temples qui lui claient érigés sous ce nom : l'un situé sur une montagne à douze lieues de Péluse; un autre en Syrie, près d'Antioche; et un troisième à Cassiopé, sur le cap occidental de Corfou. On représentait ordinairement ce dieu sous la forme d'un rocher ou montagne escarpée, sans figure humaine, avec un aigle à côlé. Cependant, à Peluse, il était représenté sons les traits d'un jeune homme semblable à Apollon, étendant les bras et tenant en maie une grenade.

CASMILUS, un des dieux Cabires. Voy.

CABIRES.

CASSANDRE, célèbre prophétesse des anciens Grees; elle était file de Priam et d'Hécube. Elle obtint d'Apollon, pour prix des faveurs qu'elle consentait à lui accorder, le don de prédire l'avenir; mais, après avoir reçu un don aussi signalé, elle refusa de lenir sa promesso; Apollon, plein de dépit et ne pouvant lui retirer ce don, le lui rendit inclile. As moyen d'un baiser qu'il obtint d'elle, il lai mouilla la bouche de sa salive, opération qui fit tomber dans le discrédit ses prédictions, comme les vaines paroles d'une baveuse. D'autres venient que le ées de prophétic lui soit venu dans son enfance, une nuit où, abandonnée dans le temple d'Apolion, elle fut trouvée le lendemain entrelacée de serpents qui lui léchaient les oreilles. Quoi qu'il en soit, la panvre Cassandre jouait de malheur avec ses prédictions; nonsculement on n'y ajoutait point foi, mais encore elles la rendaient odieuse. Ayant prédit des revers à Priam, à Pâris et à toute la ville de Troie, elle sui rensermée dans une tour, où elle occupait ses loisirs à chanter les malheurs de sa patrie. Elle voulut s'opposer au départ de Paris pour la Grèce, mais on ne fit que tire de ses prévisions menaçantes; en vain chercha-t-elle à premunir ses concitoyens contre l'introduction de cheval de bois; le cheval fut introduit. Troie prise ri saccagée, et Cassandre déshonarée, le temple de Pallas , par Ajax , fils d'Oilee. Dans le partage du butin, elle échut comme esclave à Agamemnon, qui, touché de son mérite et de sa beauté, l'emmena en Grèce. Elle voulut encore prévenir ce prince du sort qui l'attendait; sa prédiction ent le destin accoulumé. Clylemnestre la fit massacrer, ainsi qu'Agamemnon et les deux enfants qu'elle avait donnés à ce prince.

Si, pendant sa vie, on n'avait fait sucure attention à ses paroles, après sa mort elle fut honorée à l'égal d'une divinité. My cènes et Amiclée revendiquèrent chacun la gloire d'avoir son tombeau; Leuctres lui éleva na lemple et lui érigea une statue sons le nem d'Alexandra. Les Dauniens et les Dardaniens

mi en batirent deux autres. Chez ces derniers la statue de Cassandre était un asile pour les jeunes affies qui refusaient de se marier, et qui fondaient ce refus sur la laideur ou la basse naissance de ceux qui les recherchaient. Elles embrassaient la statue de Cassandre, après avoir pris le costume des Fories, et s'être al'éré le teint avec des drogues. Cette démarche les dévouait au colte de Cassandre, qu'elles honoraient comme me deesse. Au rapport de Plutarque, Cassandre aufait joui après sa mort du crédit qui lui avait manqué pendant sa vie, car, mivant cet auteur, c'était clle qui rendait des oracles à Thalamie sous le nom de Pasiphaé, nom dérivé de πας, tout, et de φάω, parler.

CASTALIE, fontaine célèbre qui conlait près d'Antioche, au faubourg de Daphné. Il y avait là un oracle renommé qui prédit l'empire à Adrien. Ce prince, parvenu à la supreme puissance, fit boucher la fontaine nec de grosses pierres, dans la crainte que d'autres ne recherchassent et n'obtinssent une semblable faveur. Comme la fontaine Castalie était consacrée aux Muses, ces dernières étaient souvent surnommées Casta-

CASTE. C'est ainsi qu'on ay pelle en Eumpe les différentes classes ou tribus qui composent la nation hindoue. Le mot caste rient du portugais casta, tribu, classe, lignée; ce lerme a été adopté par tous les Euro-peus. Le mot sanscrit est vurna, et l'appel-

lation hindoustanie djat.

Il n'y a point de contrée sur la terre dans laquelle les hommes soient divisés en tribus plus nombreuses que dans l'Inde. Cependant on rapporte communément toutes ces tribus aquatre grandes castes, qui sont les Brahmanas (Brahmanes ou Brahmes), les Kchatry is, les Vaisyas et les Soudras; chacune de ces castes offre un grand nombre de subdivisions; celle des Soudras, entre autres, comprend au moins dix-huit classes secondaires, subdivisées elles-mêmes en cent hoit autres. Le partage des Indiens en quatre castes paraît aussi ancien que l'Inde ellememe; d'après la théogonie hindoue, Brah-Là, première personne de la trimourti ou triade, fit sortir les Brahmanes de sa bouche, les Rehatry as de ses bras, les Vaisyas de son rentre et de ses cuisses, et les Soudras de ses pieds. D'autres font venir les quatre casles des quatre fils de Pourous, le premier homme. Voy. Bantans. Il sergit plus rationnel de soutenir que dès l'origine de la société hindone, les hommes, ayant embrassé des professions diverses, transmirent chacun à leurs enfants leur humeur, leurs biens, leur industrie, etc., et que l'organisation sociale Pant été établie vers cette époque, les diterses conditions se trouvèrent tranchées à out jamais. Cependant, si l'on considère que les quatre castes ne sont pas également répirties partout, que les Kchakyas n'existent nulle part dans les contrées méridionales de l'ilindoustan, que les Vaisyas y sont en fort letit nombre, tandis que les Soudras y forment la presque totalité de la nation, on serait tenté de croire que cette division a es-

la conquête pour origine.

Quoi qu'il en soit, les Brahmanes ont la suprématie sur toutes les autres castes, même sur celle des Rehatreas, qui donne des rois aux peuples. Aux Brahmanes seuls appartient le droit de lire, d'expliquer et de commenter les Védas, d'exercer les fonctions du sacerdoce, et d'instruire les hommes des devoirs qu'ils ont à remplir. Les devoirs des Kchatryas ou Radjas sont de gouverner et de commander, de protéger le peuple, et de le défendre par la force des armes. Les Vaisyas doivent se livrer au commerce, à l'agriculture, à la conduite des troupeaux. Le partage des Soudras est une sorte de servitude; ils doivent travailler et obéir. Toutesois les Soudras qui, dans les livres indiens, n'ont que la quatrième place, se sont élevés depuis longtemps déjà au-dessus de la caste des Vaisyas, et sont maintenant réputés supérieurs à ces derniers. Aussi se croient-ils en droit de leur faire sentir leur supériorité en les traitant avec mépris.

Cette division du peuple par castes n'est pas, à proprement parler, particulière aux Indiens: on la retrouve chez beaucoup d'autres nations, quoique beaucoup moins tran-chée; ainsi les Romains distinguaient les patriciens et les plébéiens; et parmi les modernes on a fort bien pu considérer comme deux castes différentes les nobles et les vilains; mais la parité n'est pas exacte, car les roturiers pouvaient être anoblis; plusieurs familles nobles devaient leur origine à un plébéien qu'on avait voulu récompenser; tandis que chez les Hindous il faut nécessairement vivre et mourir dans la tribu où on est né. Un Brahmane ne pourrait pas plus devenir Soudra, qu'un Soudra devenir Brah-

De tous les genres de punitions, la plus terrible, la plus difficile à supporter pour an Hindou, est d'être exclu de sa caste; ee sont les gourous et les chefs de tribu qui ont le droit de l'infliger. Or, pour encourir cette peine, il n'est pas nécessaire d'avoir commis de grands crimes, il suffit d'avoir violé les usages ou les lois de sa caste: ainsi un Brahmane qui aura mangé de la viande, un Soudra qui aura tué une vache, un Brahmaue ou nn Kchatrya qui se sera assis à la table d'un Vaisya, ou qui seulement aura fait usage de sa vaisselle, sera irrémissiblement retranché de sa tribu. Un grand nombre de Brahmanes, qui avaient admis parmi eux sans le connaître un Soudra qui se donnait pour appartenir à leur caste, furent tous exclus de la tribu. Or, rien de plus triste que la condition d'un individu banni de la sorte; il voit s'élever entre lui et le reste des hommes une barrière insurmontable. En perdant sa caste, il perd non-seriement ses parents et ses amis, mais même quelquefois sa femme et ses enfants, qui aiment mieux l'aban-donner tout à fait que de partager sa mau-vaise fortune; personne n'ese manger avec lui, ni même lui verser une goutte d'eau; s'il

a des filles à marier, personne ne les recherche, on refuse pareillement de donner des femmes à ses fils; il doit s'attendre que partout où on le rencontrera il sera évité, montré au doigt et regardé comme réprouvé. Encore si, en perdant sa caste, un Indien pouvait être admis dans une caste inférieure, le châtiment serait plus tolérable; mais il n'a pas même cette humiliante ressource; et un simple Soudra, pour peu qu'il se respecte, ne voudra jamais s'allier ui communiquer avec un Brahmane ainsi dégradé. Le malheureux excommunié n'a plus d'autre ressource que de se réfugier dans la nombreuse et abjecte tribu des Parias, à laquelle plusieurs écrivains ont donné à tort le titre de caste. La tribu des Parias, composée presque tout entière de gens ainsi bannis de leur caste, est si méprisable, qu'il n'y a point de loi pour elle, et qu'il lui est permis de manger même de la vache. Ce sont les serviteurs et les esclaves de toutes les autres tribus; ils vivent dans l'abjection et

dans la misère la plus extrême.

Il est certains cas dans lesquels on peut se faire réintégrer dans sa caste; lorsque l'exclusion a été prononcée par la famille, le coupable peut être rétabli dans sa tribu au moyen d'actes d'humilité, d'une amende qu'on lui impose, et quelquesois d'un certain nombre de coups auxquels on le condamne; mais lorsqu'elle a élé fulminée par le gourou ou par un des chess de caste, le coupable pénitent est soumis à des épreuves. On lui brûle légèrement la langue avec un petit lingot d'or bien chaud; ou on lui applique sur différentes parties du corps un fer rouge qui imprime à la peau des marques ineffaçables; ou on le fait courir, les pieds nus, sur des charbons ardents; ou on le fait passer plusieurs fois sous le ventre d'une vache. Enfin, pour consommer sa pu-rification, on lui fait boire le pantcha Karya, ou les cinq substances qui sortent du corps de la vache, c'est-à-dire, le lait, le caillé, le beurte liquésié, la siente et l'urine de cet animal mélés ensemble. L'urine surtout passe chez les Indiens pour avoir une vertu éminemment purissante pour toute espèce de souillure. Le réhabilité donne ensuite un grand repas à ceux de sa tribu, leur fait des présents et rentre dans tous ses droits. Mais il est des sautes si énormes, qu'elles ne permettent en aucun cas à celui qui les a commises de rentrer dans la caste d'où il a été exclu; tel est par exemple le crime d'un Brahmane qui aurait cohabité avec une femme de la tribu des Parias, ou le sacrilége dont il se serait rendu coupable en mangeant de la chair de vache.

Nous ne nous étendrons pas sur les subdivisions des quatre castes, car elles ont moins rapport à l'ordre religieux qu'à l'ordre civil; celle des Soudras, par exemple, constitue pour la plupart les différents corps de métiers; car nou-sculement on est, dans l'Inde, de la même caste que son père, mais il faut forcément exercer le même état.

CASTOR ET POLLUX, frères jumeaux qui

furent mis au rang des dieux par les anciens à cause de leurs prouesses. Leur naissance n'est pas la partie la moins merveilleuse de leur vie. Jupiter, étant devenu amoureux de Léda, femme de Tyndarc, roi de Sparte, et la voyant se baigner dans l'Eurotas, prit la forme d'un cygne, et, se faisant poursuivre par Vénus déguisée en aigle, vint se réfugier dans les bras de la belle mortelle. Elle en conçut deux œufs, de l'un desquels sortirent Castor et Clytemnestre, qui étaient mortels, parce qu'ils tenaient leur origine de Tyndare; et de l'autre, Pollux et Hélène, qui eurent part à l'immortalité parce qu'ils avaient été formés par Jupiter. Mais la vive amitié qui unissait les deux frères fit disparaître l'inégalité de leur na ssance.

Les poètes et les mythologues attribuent à Castor et à Pollux un grand nombre d'ex-ploits éclatants. Hélène, leur sœur, avant été enlevée, des l'âge de dix ans, par Thésée, roi d'Athènes, ils déclarèrent la guerre au ravisseur, et le forcèrent de rendre sa proie. Ils nettoyèrent les côtes et les environs de Sparte des corsaires et des pirates qui les ravageaient; ils accompagnèrent Jason dans son expédition de la Toison d'or, et ne furent pas les moins célèbres d'entre les Argonautes. Pendant le voyage, une horrible tempête s'élant élevée, et le vaisseau étant sur le point d'être submergé, on vit deux feux voltiger autour de Castor et de Pollux, et l'orage s'apaisa sur-le-champ. C'est depuis ce temps qu'on appela feux de Castor et Pollux ces feux qui paraissent souvent dans les temps d'orage, et que les matelots appel-lent aujourd'hui seux de Saint-Elme ou de Saint-Nicolas. Lorsque les anciens voyaient deux de ces feux, c'était une marque de beau temps; s'il n'en paraissait qu'un, on l'appelait Hélène, et c'était le présage infaillible d'une tempéte prochaine. De retour dans leur patrie, ils voulurent enlever les deux filles de Leucippe et d'Arsinoé, siancées à Lyncée et à Idas : les amants poursuivirent les ravisseurs; il s'ensuivit un combat opiniatre, près du mont Taygèle, où Castor fut lué par Lyncée, lequel à son tour tomba sous les coups de Pollux. Celui-ci, désolé, conjura Jupiter de donner l'immortalité à son frère: mais cette prière ne pouvant être entièrement exaucée, l'immortalité fut partagée entre eux, de sorte qu'ils vivaient et mouraient alternativement. Ce qui a donné lieu à celle fiction, c'est que ces deux princes ayant élé après leur mort transportés dans le ciel, où ils forment le signe des Gémeaux, l'une des deux principales étoiles de cette constellation se cache sous l'horizon, tandis que l'autre se montre aux yeux. On verra plus loin une autre issue du combat livré à l'occasion des filles de Leucippe; mais, en cela comme en bien d'autres choses, les mythologues ne sont pas d'accord. Il en est même qui sont les deux frères issus l'un et l'autre du sang de Jupiter; mais tous s'accordent à convenir que l'immortalité était partagée entre eux. Les matelots les honoraient sous le nom des Gémequa et les invoquaient pendant l'orage.

Les bistoires grecques et romaines sont remplies d'apparitions miraculeuses de ces deux frères, que Pausanias explique d'une manière très-naturelle. « C'étaient, dit-il, des jeunes gens revêtus du costume des Tyndarides et apostés pour frapper les esprits crédules. » Justin rapporte que, dans une ba-taile des Locriens contre les Crotoniates, on sit deux jennes guerriers montés sur des chevaux blancs. Ils parurent également à la tête de l'armée romaine dans sa bataille que le dictateur Posthumius remporta sur Tarquin le Superbe et sur les Latins. On prétendit de plus qu'ils en avaient eux-mêmes apporté la nouvelle à Rome le propre jour du combat. En reconnaissance, on leur éleva un temple à Rome, et ils furent mis au nombre des divinités tutélaires de la république. On institua une fête commémorative de cette bataille mémorable. Cette fête était marquée par une magnifique cavalcade des chevaliers romains, quelquesois au nombre de cinq mille, et conronnés de branches d'olivier. La marche partait du temple de Mars, situé hors des murs, et traversait le Forum devant le temple de Castor et Pollux. Les Romains leur sacrifiaient des agneaux blancs. Ils avaient unt de respect pour eux, que, dans leurs serments les plus solennels, ils juraient par le temple de Castor ou de Pollux. Les femmes juraient plus communément par celui de Castor: Æcastor! (pour æde Castoris); les hommes, par celui de Pollux: Ædepol! (pour æde Pollucis). Castor était le patron de ceux qui disputaient le prix de la course des chevaux, et Pollux celui des lutteurs, parce qu'il avait remporté le prix aux jeux Olympiques. Les deux frères avaient aussi un temple à Lacédémone, qui était le lieu de leur naissance, et un autre à Athènes, qu'ils avaient'sauvée du pillage.

Théocrite a composé en l'honneur de Castor et de Pollux une idylle fort belle, dont nous allons offrir au lecteur une traduction

«Je consacre ces vers aux fils de Jupiter el de Léda; à Castor, habile dans l'art de manier un cheval; à Pollux, terrible dans les combats du ceste. Je chante les jumeaux de Lacédémone, ces génies tutélaires et bienfaisants dont les mortels éprouvent les secours certains dans les plus pressants dangers. Une horrible tempète trouble le ciel et l'onde; le vaisseau, sans mâts et sans voiles, jouet des vents en fureur, est sur le point d'être englouti dans les flots, et les malelots tremblants n'envisagent plus que la mort, lorsque tout à coup la présence des uls de Léda ramène le calme et la sérénité. Les vents se taisent, les nuages disparaissent el découvrent aux yeux du pilote les brillantes étoiles qui sont les guides de sa course. O vous, dieux secourables ! vous, les medèles parfaits de la plus sincère amitié! vous, en qui se réunissent tous les talents ! vous, qui excellez également à manier un cheval, à toucher la lyre, à chanter et à combattre avec le ceste, recevez favorablement les hommages de ma muse l

« Le vaisseau qui conduisait à Colchos l'illustre Jason et les autres héros de la Grèce, après avoir heureusement évité tous les écucils, était arrivé au port de Bébrycie. Les Argonautes s'empressent de descendre sur le rivage, d'y étendre des lits et de préparer le repas. Les deux héros de Lacédémone, Castor et Pollux, sont les seuls qui s'écartent de l'équipage, et s'avancent au loin pour reconnaître le pays. Ils arrivent dans une vaste forêt, et rencontrent, en s'y promenant, une grotte taillée dans le roc, d'où coulaient plusieurs fontaines d'une eau pure et transparente comme le cristal. Ces fontaines étaient environnées de peupliers, de planes, de cyprès et de plusieurs autres arbres de toute espèce. La terre à l'entour était émaillée de sleurs odorisérantes, que les abeilles picoraient à l'envi. Dans ce beau lieu habitait un homme d'une taille gigantesque et d'un air terrible, qui portait sur le visage les cicatrices des plaies qu'il avait reçues dans les combats. Sa poitrine, haute et avancée; son dos, large et épais, étaient revêtus d'une peau de fer qui semblait avoir été sabriquée à coups de marteau. On voyait ses muscles s'élever sur ses bras robustes et nerveux. Une peau de lion était son unique vétement. Pollux l'aborde et lui dit: O étranger! qui que tu sois, je te souhaite toutes sortes de prospérités; apprends-moi quels sont les hommes qui habitent ce pays. - Ta présence détruit ton soubait. Comment puis-je être heureux quand je vois des gens que je n'ai jamais vus? — Ne crains rien, reprit Pollux; ceux que tu vois sont nés da parents vertueux et sont vertueux eux-mêmes. — Je ne crains rien, et ce n'est pas a toi à m'apprendre à être intrépide.-Tu t'offenses de tout, et ton humeur sauvage s'échausse sur chaque mot qui sort de ma bouche. — Tel est mon caractère; je suis tel que tu me vois : au reste, la terre que je foule ne t'appartient pas. — Ah! lu peux venir dans mon pays quand tu voudras, je t'y ren-drai les devoirs de l'hospitalité, et te renverrai chargé de présents. — Je ne veux point de tes présents, et je ne te conseille pas de t'attendre aux miens. - J'espère du moins que tu ne m'empêcheras pas de boire de l'eau de ces fontaines. — Tu le verras, lorsque la soif brûlante desséchera tes entrailles. Quoi! faut-it de l'argent pour te rendro trai-table? Quo veux-tu? Parle. — Je veux que, les mains armées du ceste, tu t'avances pour combattre seul à seul. — Contre qui? — Contre moi; et ce rival n'est pas à dédaigner. -Quel sera le prix du vainqueur? - Lo vaincu. — De pareils combats n'appartiennent qu'aux oiseaux à crête rouge. — Que nous ressemblions aux oiseaux ou aux lions, peu m'importe; mais nous ne combattrons point pour un autre prix.

« Ainsi parla Amicus (c'est le nom du éant); puis, prenant une trompette marine, il fit retentir la forct du son de cet instrument. A ce signal, les Bébryciens, remarquables par leur longue chevelure, se rassembièrent sous un plane touffu. Castor courut aussitôt avertir les Argonantes, qui se rendirent

promptement au lieu du combat. Cependant les deux rivaux, armés de gantelets, s'avancent l'un contre l'autre, respirant le carninge. Chacun s'efforce de prendre le poste le plus avantageux et de mettre le soleil dans les yeux de son adversaire. Dans cette occasion. ton adresse, ô Pollux! triompha de la force de ce redoutable géant. Amicus, ébloui par les rayons du soleil qui tombaient à plomb sur son visage, sent redoubler sa fureur par cet obstacle; et guidant ses coups avec sa main, il fond impétueusement sur son ennemi. Pollux lui porte un grand coup sur la joue, qui ne fait qu'augmenter sa rage. Le roi des Bébryciens, le corps courbé, la tête penchée vers la terre, attend un moment favorable pour se jeter sur Pollux. Ses sujets, par leurs cris, enflamment son courage; les Argonantes encouragent dussi leur héros, et trembient que ce géant ne l'accable du poids de son vaste corps. Mais Pollux, frappant des deux mains sans relâche, ne se laisse point approcher de son adversaire. Amicus, étourdi des coups qu'il a reçus, vomit le sang par la bouche. Ses joues sont déchirées et couvertes de plaies. Son visage, prodigieusement enflé, laisse à peine apercevoir ses yeux. Poliux le harcèle sans cesse, et, le voyant s'affaiblir, il lui décharge au milieu du nez, entre les sourcils, un coup si violent, qu'il le renverse à terre tout sangiant. Cet affront semble rendre les forces au terrible Amicus : il se relève avec furie, et le combat recommence plus acharné que jamais. Mais l'avantage reste toujours du côté de Pollux : tous les coups d'Amicus tombent sur les épaules ou sur la poitrine de Poliux, tou-jours au-dessous de la tête; mais chaque coun de Pollax tombe sur le visage de son adversaire, qui n'est plus qu'une plaie. La sueur coule à grosses goulles de lous les membres d'Amicus; son corps s'affaisse, et la taille de ce formidable géant paraît pres. que petite. Pollax, au contraire, semble tirer du combat de nouvelles forces : son teint, animé par la chaleur de la lutte, est plus vif et plus coloré; ses membres robustes se plient avec aisance et souplesse. Cependant Amicos, rassemblant ce qui lui reste de forces pour l'exécution d'un grand dessein qu'il médite, saisit avec la main gauche celle de Pollux, et, levant la droite, il est sur le point d'accabler Pollux d'un coup terrible; mais le fils de Léda l'évite par une inclination de tête, et, se dégageant d'Amicus, il lui porte à son tour un coup plus certain sur la tempe gauche. Ce coup est suivi d'un second sur la bouche, qui ébranle et fracasse toutes les dents de son adversaire, et de plusieurs autres qui acbèvent d'épuiser ses forces. Le terrible Amicus tombe enfin à demi mort. et, s'avouant vaincu , trnd à Pollux des mains trembiantés. O généreux Poliux I ton grand cœur n'était pas capable d'abuser de la victoire, et le barbare Amicus ne recut de toi aucun outrage, et tu n'exigeas de lui qu'un serment solennel de ne plus violer désormais les lois de l'hospitalité. Après avoir payé à Polluz mon tribut de lonanges, il faut main-

tenant que je m'acquitte envers Castor. « Les fils de Jupiter, Castor et Pollux, emmenaient les deux filles de Leucippe, qu'ils avaient enlevées de la maison paternelle. Lyncée et idas, auxquels les deux princesses avaient été promises, poursuivirent les ravisseurs, et les atteignirent au fombeau d'Apharée. Là, le combat était près de commencer, lorsque Lyncee tint ce discours : Tyndarides, quelle est votre injustice, et puniquoi voulez-vous nous ravir nos éponses? Vous savez que nous sommes les premiers auxquels leur père, Leucippe, les alt promises. Souvenez-vous que, dans le temps que vous méditiez cet enlèvement, je vous ai souvent dit, quoique je ne sois pas grand parleur : Mes amis, il no convicut pas à des princes de prendre des semmes qui ont déjà des époux tout prêts. Sparte et l'élide sont assez grandes : parcourez, si vous voulez, l'Arcadie, Mécènes, Argos et les côtes maritimes de Sisyphe, vons y trouverez un nombre prodigieux de filles élevérs dans la maison de leurs parents, qui ne maneuent ni d'esprit ni de beauté. Il vous sera aisé de faire un choix parmi elles. Il n'y aura point de père qui ne se fasse honneur d'avoir des gendres de voire mérite, et qui ne donne avec joie ses filles aux plus fameux héros de la Grèce. Ainsi, mes amis, lai-sez-nous nos femmes, et cherchez-en d'autres. Nous nous offrons même à vous aider dans cette recherche. Voilà ce que je vous disais alors; mais les vents légers emportaient mes paroles sur les vastes mers, et vous n'y avez eu aucun égard, car vous êtes violents et emportés. Cependant h'est encore temps d'écouter la raison qui vous parle anjourd'hui par ma bouche. Rappelezvous l'étroite chaîne du sang qui nous unit. Songez que nous sommes cousins, et que cette considération vous engage à la paix. Mais si votre humeur intraitable veut du sang et des combats, voici en ce cas les arrangements que je propose : que Pollux et mon frère Idas se contentent d'être specialeurs; nous combattrons seuls, Castor et moi, qui sommes les plus jeunes. N'accablons pas d'un chagrin trop amer nos malheureux parents; un mort suffit dans chaque maison, et la famille, en pleurant sur celui qu'elle aura pordu, se réjouira sur celui qui restera. il est de la prudence de vider la plus grande querelle avec le moindre mai possible. Après que Lyncée eut ainsi parlé, Pollux et Idas, qui étaient les plus âgés, mirent bas les armes. Castor et Lyncée s'avancèrent l'un contre l'autre, armés de toutes pièces. Ils lancèrest chacun leurs javelots sans succès, puis, meltant l'épée à la main, ils commencèrent un combat furieux et opiniatre. Après s'être porté inutilement plusieurs coups, Castor blessa son adversaire à la main. Lyncée, se sentant blessé, jela son épée, et s'enfuit vers le tombeau de son père, où blas attendail tranquillement l'événement du combat: mais Castor poursuit vivement Lyncée, et, l'ayant atteint, lui porte un coup d'épée, qui l'élend mort sur la place. Idas, triste témoin du sort de son frère, s'apprête à le vonger. It détache

une pierre de la colonne sépulcrale, et veut la jeter contre le meurtrier de Lyncée; mais Jupiter, qui veille à la conservation de son fils, fait tomber la pierre des mains d'Idas, et le frappe en même temps d'un coup de foudre. Tel est le sort de ceux qui osent se me urer avec les Tyndarides, car ces héros sont puissants et nés d'un père puissant.

a Je vous salue, ô fils de Léila ! soyez tonjours favorables à mes vers. Mélène, les Tyndarides, tous les héros qui ont secouru Ménélas et renversé Troie, ont toujours été les protecteurs des poëtes. C'est à la poésie qu'ils doivent une partie de leur gloire. Leurs exploits ont été immortalisés par ce fameux chantre de Chio, qui a célébré lés combats des Grecs et des Troyens, la valeur d'Achille et la destruction de la ville de Priam. Pardonnez, illustres jumeaux, si, maigré la faiblesse de sa voix, ma muse a cédé au noble désir de chanter vos triomphes. Je sais que les vers sont le plus beau présent que l'on puisse faire aux dieux. »

Cette espèce d'hymne antique, magnifique sous le double rapport du style et des pensées, offre néanmoins une triste idée de l'antique religion grecque, car elle fait l'élège du lihertinage et de l'injustice, et nous montre ces deux vices sanctionnés et protégés par la divinité suprème. Nous l'avons cependant présentée à nos lecteurs, tant parce qu'elle donne une idée de la riche théogonie des patens, que parce qu'elle rompt d'une manière agréable l'aridité de ce Dictionnaire.

Castor et Pollux ont été quelquesois confondus avec les Cabires. On leur donne aussi le nom de Dioscures, ou enfants de Jupiter.

CASTORIES, fêtes célébrées en l'honneur de Castor et Pollux; elles se célébraient à Rome avec grande pompe. Voy. Castor.

CASUEL. On appelle ainsi le revenu d'une cure, d'un vicariat ou d'une autre charge ecclésiastique, fondé sur des cas fortuits. On l'appelle easuel poùr le distinguer du traitement ou da revenu fixe. Il est nécessaire dans la plupart des paroisses, où le traitement fixe donné par l'Etat ou par la commune n'est rien moins que suffisant pour les besoins des ecclésiastiques qui sont chargés de les desservir. Le casuel se compose principalement des honoraires que l'on donne pour les messes, les baptèmes, etc.; des offrandes en argent, en cire ou en nature, et des droits pour les mariages et les sépultures déterminés par un tarif. Ce casuel doit nécessairement varier suivant les localités et les circonstances.

CASUISTE. On appelle ainsi un théologien qui fait une étude particulière de la théologie morale, et qui résout les cas de conscience. Pour exercer cette fonction delicate, il faut avant tout posséder un sens droit, chose moins commune qu'on serait tenté de le croire; puis avoir une connaissance exacte et approfondie de l'Écriture sainte, des lois ecclesiastiques et civiles, des décisions des conciles et des Pères, du droit canon, etc., etc.

Durant de longs siècles, l'Eglise s'est passée de casuistes; les fidèles se conduisaient d'après les maximes de l'Evangile, la saine raison et les règles de morale qui leur étaient enseignées par les pasteurs. Mais plus tard,.. la ferveur et la foi s'affaiblissant, on en vintà composer avec sa conscience, à capituler avec le devoir, à vouloir se persuader qu'on restait dans les limites de la religion, tout en sacrifiant à la mollesse, à la cupidité et aux passions; en un mot on chercha à s'abuser soi-même. Pour cela on eut recours à des théologiens faibles ou complaisants, qui, au moyen d'interprétations bénignes, de subtiles distinctions, trouvèrent moyen de rassurer des consciences qui voulurent bien se croire délicates et timorées. De là les casuistes; de là une nouvelle théologie qui sanctionnait les équivoques et les restrictions mentales; on inventa des raisons pour excuser les actions quelquefois les plus iniques; on tortura les textes pour leur faire dire précisément le contraire de la doctrine qu'ils enseignaient. Il y eut même des casuistes qui ne craignirent pas, dans leurs déci-sions sacriléges, de promettre le paradis à quiconque tuerait un roi tyran ou hérétique, et d'énoncer d'autres monstrueuses erreurs.

Mais, hâtons-mous de le dire, à côté da ces théologiens pervers surgirent des hommes sages et éclairés, qui prirent la plume pour donner d'autres décisions, marquées au coin de la discrétion, de la religion et de la saine morale. Les excès des casuistes dangereux dont nous parlions tout à l'heure, durent mécessairement en provoquer de bons; c'est pourquoi l'Eglise peut citer avec orgueil plusieurs de ces théologiens pleins de foi, de vertus et de lumières, qui rappelaient les chrétiens à la pratique stricte et franche de leurs devoirs, et qui ne mettaient point, suivant l'expression de l'Ecriture, des coussins sous les coudes des pécheurs.

Maintenant les casuistes proprement dits sont un peu tombés en oubli, non pas parce qu'il y aurait actuellement moins de corruption, mais parce qu'il y a moins de foi; parce que l'extérieur de la religion n'étant plus à l'ordre du jour, il y a par conséquent moins d'hypocrisie; parce que la plupart de ceux qui font profession de christianisme, dans ce siècle mercantile et incrédule, sont ou de vrais chrétiens qui observent religieusement la doctrine de l'Evangile, ou des hommes qui se font un christianisme à leur mode, et qui, en conséquence, n'ont pas besoin de casuistes, pour leur interpréter des points qui leur importent peu, ou leur donner des déci ions dont ils se passent fort bien.

CATACHTHONIEN, nom que les habitants d'Opunte donnaient à leur souverain pontife, parce qu'il présidait au culte des dieux terrestres et infernaux; en effet le grec xatax 862005 signific souterrain.

CATACOMBES, lieux souterrains près de Rome, taillés dans le tuf, ou pratiqués dans les voines de sable, dont les premiers chrétiens avaient fait leur cimetière. « On y descend, dit Fleury, par des escaliers; et l'on trouve de longues rues qui, des deux côtés,

ont deux on trois rangs de niches profondes, où les corps étaient posés; car on les en a tirés pour la plupart. De distance en distance sont des chambres spacieuses, voûtées, baties avec la même solidité, et percées de plusieurs niches semblables à celles des rues. La plupart de ces chambres sont peintes de diverses histoires de l'Ancien et du Nouveau Testament, comme les églises l'étaient; et en quelques-uns de ces c metières il y a des églises souterraines : en plusieurs on a trouvé des coffres de marbre ornés de figures en relief, qui représentent les mêmes histoires que ces peintures; c'étaient des sépulcres pour les personnes les plus considérables. Chacun de ces cimetières est comme un grand faubourg sous terre, et quelques-uns ont deux ou trois étages en profondeur. Aussi les chrétiens y trouvaient des retraites assez sûres, dans le temps des persécutions, pour garder les reliques des martyrs, pour s'assembler et célébrer les saints offices. Ces anciens cimetières étaient demeurés la plupart inconnus depuis longtemps, les entrées en ayant été comblées, et ils n'ont été décou-verts que depuis la fin du siècle passé. Ces lieux sont nommés quelquefois conciles des martyrs, parce que leurs corps y étaient assemblés; ou arènes, à cause du terrain sablonneux. En Afrique, on nommait aussi les cimelières des aires. »

il y a des fossoyeurs gagés par la chambre apostolique, qui travaillent dans ces souterrains pour découvrir les corps saints. Toutes les fois qu'ils ont découvert un certain nombre de tombeaux, ils font prévenir, soit le cardinal vicaire, soit l'évêque secrétaire du pape, qui commet à cet effet un commissaire pour les examiner avec soin. Si l'on n'y découvre pas d'autre signe qu'une croix sim-ple, ou le monogramme du Christ R, ou bien une colombe, une couronne, un rameau d'olivier, on ne les ouvre pas ordinairement, parce qu'on juge qu'ils ne renferment que le corps d'un simple fluèle. Mais si l'on trouve sur ces sépulcres la figure d'une palme, ou du vase dans lequel on avait coutume de mettre le sang des martyrs, on les ouvre et on en tire avec précaution les os, comme les précieux restes d'un martyr. On les enferme aussitôt dans de petites cassettes que l'on lie avec des cordes. Le cardinal vicaire appose son cachet sur les nœuds; ces cassettes sont ensuite portées à la chambre apostolique, où l'on en fait l'ouverture, et où l'on arrange les os sur des tables, afin que l'air puisse les sécher et les affermir; après quoi ces ossements sont exposés à la vénération des fidèles, et distribués à ceux que le pape veut en gratisier. Lorsqu'il n'y a sur les sépultures aucune inscription qui puisse faire connaître à qui les os appartiennent, on leur donne des noms pour fixer la dévotion de ceux auxquels on en fait présent. Ceux qui possèdent des terres dans le voisinage de Rome sont obligés d'avertir la congrégation des Reliques, lorsqu'ils découvrent quelque sépulcre ou quelque souterrala qui communique à coux dont on a tiré des corps saints.

On regarde comme une bonne fortune la découverte d'un corps dont le nom est gravé sur la tombe: telle a été celle d'une vierge martyre nommée Philomène, trouvé il ya quelques années, et dont la vénération s'est répandue promptement parmi le peuple; telle a été plus récemment encore celle d'un jeune martyr de dix-huit ans, nommé Sabinien, dont les reliques ont été extraites, en 1840, des catacombes de Santa Ciriaca dans le Campo Verano, les plus vastes peut-être que Rome possède, en étendue et en profondeur. Or on compte soixante cimelières ou catacombes dans les environs de cette ville. Celles de Santa Ciriaca s'élendent à plusieurs milles autour de la basilique de San Lorenzo, et l'on peut regarder comme faisant partie de ces catacombes celles même de Saint Hippolyte, martyr, qui recèlent en abondance des corps immolés dans les persécutions, et de précieux monuments des premiers siècles du christianisme. C'est peut-être à ces catacombes que se rapporte la belle description que l'on trouve dans le Commentaire de saint Jérôme sur Ezéchiel : « A l'époque de mon enfance et de mes premières études à Rome, nous allions souvent, mes jeunes amis et moi, les dimanches, nous promener parmi les sépulcres des apôtres et des martyrs; souvent il nous arrivait de descendre dans les cryptes creusées dans les profondeurs de la terre : les cavités latérales de ces sépultures renferment des corps inhumés, et il y règne une si complète obscurité, que l'on pourrait dire avec le prophète que les vivants descendent dans l'enfer. Rarement un rayon de lumière, qu'on croirait provenir plutôt d'un trou que d'une fenêtre, dissipe un instant l'horreur des ténèbres; puis cette clarté s'évanouit; vous avancez de nouveau en aveugles, et alors errant dans une épaisse nuit, vous éprouvez le sentiment que Virgile a exprimé dans ce vers :

## « Horror ubique animos, simul ipsa silentia terrent. >

Je ne puis résister au plaisir de citer encore la traduction des beaux vers où Prudence décrit les mêmes catacombes du Campo Verano: « Non loin des remparts de Rome, s'ouvre une galerie souterraine qui recèle dans son étendue de profondes cavités; un chemin en pente tortueuse vous conduit par des degrés dans ce labyrinthe ténébreux. Car la clarté du jour s'arrête au vestibule du souterrain, et l'obscurité règne sous les voûtes, qui cependant, par intervalles, sont percées d'une ouverture; les soupiraux laissent pénétrer d'espace en espace les rayons du jour. »

Et ailleurs: « Nous voyons dans la ville de Rome, ò vénérable Valérien, d'innombrables sépultures de saints. Si vous voulez savoir les noms de chacun d'eux, les tires gravés sur leur tombe, je ne puis vons satisfaire: car des peuples entiers de justes ont été moissonnés par une fureur impie, alors que la Rome issue de Troie adorait encore les faux dieux de ses pères. Cependant

on pent lire sur plusieurs de ces tombes, ou le nom du martyr, ou quelque inscription que des mains diligentes y ont gravée; mais combien d'autres de ces pierres n'ont de réponse à notre pieuse sollicitude que leur si-lence même; en effet le grand nombre des victimes est l'idée qui s'y révèle claire et précise; par la multitude des sépultures sans nom l'on peut juger de l'immense quantité des corps accumulés dans les caveaux. Là, une fois, j'ai pu savoir que les restes morleis de soixante hommes gisaient dans un seul tombeau. Celui-là seul possède leurs noms, qu'ils ont aimé dans la mort, le Christ, qui a retrouvé en eux ses amis fidèles. »

Les catacombes de Santa Ciriaca s'enfoncent à trois étages de profondeur avec trois corridors, et il se trouve en chacun d'eux un double rang de cellules; mais jamais on n'a pu mesurer leur étendue, ni parvenir à une extrémité, parce qu'en certains endroits elles s'écroulent facilement, et les ouvriers, qui pour en extraire les corps des martyrs y descendent par les anciennes ouvertures appelées pozzi, puils, se servent aussi des

éboulements pour y pénétrer. Voy. notre Dictionnaire de Liturgie, art. CRYPTE

CATAFALOUE, sorte de mausolée temporaire que l'on élève dans les églises pendant les cérémonies funèbres, pour y placer le corps des grands personnages, en attendant leur inhumation. Souvent aussi on dresse un catalalque en l'absence du corps, lorsqu'on élèbre pour eux un service anniversaire ou antre. En ce dernier cas, on se comporte absolument comme si le corps y était préunt; l'absoute, le luminaire, les aspersions, les encensoments ont lieu de la même manière. Ces monuments, quoique dressés pour quelques heures seulement, sont quelquelois élevés à grands frais, et remarquables par leur richesse, teur aspect grandiose el le fini du travail. Les Italiens surtout excellent dans ce genre. Voy. notre Dictionnaire de Liturgie, art. Service, n. 2, variétés.

CATAGOGIB. 1º Fête en l'honneur du retour de Vénus, célébrée par les habitants d'Eryce, ville de Sicile. Ils supposaient alors que la déesse revenait d'un voyage qu'elle avait été faire en Libye. Le jour prétendu du départ avait été préalablement lété sous le nom d'Anagogie. Voy. ce mot.

2 li y avait à Ephèse une autre fête instiluée sous le nom de CATAGOGIE ou Catagogion : elle avait lieu le 22 janvier. Les hommes y couraient les rues, vêtus d'habits de forme antique, armés de bâtons, et portant les images des dieux. Sous prétexte de religion, ils enlevaient les femmes, insultaient on luaient leurs ennemis, et commettaient mille désordres. La fête avait eu sans doute un motif religieux dans l'origine, mais elle élait dégénérée en ignobles saturnales.

CATAPACTINE, sête que les anciens Péraviens célébraient au mois de décembre; elle était consacrée aux trois figures du soleil, Apointi, Churiunti et Entiaquacque; c'est-à-dire le Soleil père, le Soleil fils et le Soleil frère. On peut voir, dans ce triple attribut d'une même divinité, un symbole ou une réminiscence de la Trinité chrétienne.

CATAPHRYGIENS, hérétiques, ainsi ap pelés parce que leur chef-lieu était établi à Pépuse en Phrygie. Ils avaient, dit saint Epiphane, les mêmes sentiments que les ca-tholiques sur le mystère de la Trinité. Ils parlaient du Père, du Fils et du Saint-Esprit de la même manière que l'Eglise. Mais ils reconnaissaient Montan pour prophète, et Priscille et Maximille pour de véritables prophétesses qu'il fallait consulter sur tout ce qui regardait la religion, comme si le Saint-Esprit cut abandonné l'Eglise et qu'elle n'eût plus aucun autre don céleste. Voy. MONTANISTES

CATÉCHÈSE, instruction que l'on faisait aux catéchumènes, dans un lieu particulier, pendant les premiers siècles de l'Église. Nous possédons un monument précieux de ce genre de catéchisme, ce sont les Catéchèses de saint Cyrille de Jérusalem, prononcées par ce savant évêque du 1v° siècle. Elles sont au nombre de dix-huit et adrossées à ceux des catéchumènes qu'on appelait compétents ou illuminés. Outre ces dix-huit catéchèses, il y en a cinq autres nommées Mystagogiques, ou parce qu'elles furent adressées aux catéchumènes déjà initiés à nos mystères, ou parce que ces mystères y étaient clairement expliqués, surtout par rapport aux sacrements de baptême, de confirmation et d'eu-charistie. L'Eglise catholique trouve dans cette source abondante la preuve de l'antiquité de ses dogmes et de sa doctrine.

Il y a encore plusieurs ouvrages qui sont de véritables catéchèses, quoiqu'ils n'en portent pas le titre, entre autres le Catechismus pro iis qui volunt suscipere baptismum, in octo dies divisus, composé en langue annamite par le P. Alexandre de Rhodes, de la Société de Jésus, et missionnaire apostolique dans le Tunquin. Cet ouvrage, parfaitement bien rédigé, a été imprimé à Rome, en annamite et en latin, l'an 1651. Maintenant on donne généralement le nom de catéchisme à

ce genre d'instructions.

CATÉCHISME. On appelle ainsi une exposition claire, méthodique et suivie des principaux articles de la doctrine chrétienne. Il y en a de différentes sortes.

1º Les catéchismes élémentaires, rédigés par demandes et par réponses, à l'usage principalement des enfants qu'on veut instruire des vérités de la religion. Ils sont peut-être les plus difficiles à composer; car il faut nécessairement se mettre à la portée des enfants. Avant tout, il est nécessaire d'être clair et simple; on doit par conséquent évi-ter non-seulement les phrases ambigues, mais encore celles dont la structure, quoique logique, ne serait pas saisie par des enfants qui n'ont qu'une légère teinture de la langue; répudier les termes qui ne seraient pas compris par eux; multiplier les de-mandes et les réponses afin que les unes et les autres soient le moins longues possible,

et par conséquent plus faciles à retenir. Il faut que le corps du catéchisme soit court lui-même, afia de ne pas surcharger les mé-moires paressenses. Plusieurs des catéchismes en usage dans les divers diocèses de France sont trop longs, de sorte que la plu-part des anfants qui suivent le cours d'instruction me peuvent l'apprendre tout entier, faute de temps ou de mémoire, ou en oublient la majeure partie dès qu'ils ont quitté les instructions; d'autres offrent des tournures de phrase embarrassées ou obscures. dont les ensants ne peuvent saisir le sons. On a oru satisfaire à toutes les exigences eu rédigeant deux corps de catéchismes, les uns à l'usage des petits enfants, ou de ceux qui ont une mémoire ingrate, les autres en faveur de ceux qui ont l'intelligence plus développée. Les premiers n'offrent que les éléments de la religion et sont presque tou-jours insuffisants pour ceux qu'eu vout disposer à la réception des sacrements. Les seconds sont trop longs pour coux qui n'ont pas de mémoire. De plus, les réponses aux mêmes questions n'élant pas toujours rédigées dans les mêmes termes dans les uns et dans les autres, il en résulte une nouvelle difficulté pour ceux qui passent du petit ca-téchisme au grand. Un inconvénient beaucoup plus grave est la multiplicité des catéchiames en France, où presque chaque diecèse a le sien, d'où il résulte qu'un enfaut est complétement dérouté lorsqu'il vient à changer de discèse durant le cours de son instruction.

Dans les autres contrées, c'est le catéchisme du cardinal Bellarmin qui a cours, c'est pourquoi il a été fraduit en toutes langues. Il a le mérite d'être court; mais il y manque des développements essentiels, et les réponses sont un peu longues. — Les catéchismes à l'usage des catholiques des Etats-Unis sont rédigés dans le goût de seux de France.

2º Les catéchismes raisonnés sont beaucoup plus volumineux. C'est une espèce de théologie; car les dogmes y sont non-seulement expusés, mais souvent discutés et prouvés : tels sont le catéchisme de Naples, celui de Conturier, celui de Persévérance, celui dit de Montpellier. Le dernier surtout jouit d'une réputation justement méritée; composé d'abord en français par le P. Pouget, de l'Oratoire, qui y inséra ses idées jansénistes, il fut traduit en latin, en italien, en e-pagnol et en anglais. Mais il sut corrigé par la suite. Cet ouvrage soide peut tenir lieu d'une théologie entière. Il y a peu de productions de ce genre où les degmes de la religion, la morale chrétienne, les sacrements, les prières, les cérémentes et les usages de l'Eglise, soient exposés d'une manière plus claire et avec une simplicité plus élégante. Ces derniers catéchismes procèdent également par demandes et par réponses, et ne sont pas moins utiles aux catéchistes qu'aux catéchisés. Mais le catéchisme par excelleuce, celui par qui nous aurions dû commencer peut-être, ost celui qui est intitulé

Catéchisme du saint concile de Trente ou Catechismus ad Paroches, publié par l'ordre du pape Pie V, en conséquence du décret du concile.

CATÉCHISTE. On appelait ainsi, dans la primitive Eglise, les clercs charges d'instruire les catéchumenes, et de leur enseigner les vérités de la religion. Cet emploi était la plupart du temps exercé par les hommes les plus savants et même par les évêques. On compte, parmi ces anciens catéchistes, le philosophe Pantène, le célèbre Origène, saint Clément d'Alexandrie, saint Cyrille de Jérus ilem, etc. Leurs instructions se nommaient catéchèses. Maintenant on donne le titre de catéchistes aux ecclésiastiques chargés d'enseigner les éléments de la foi aux enfants et à la jeunesse chrétienne. Il est à regretter que trop souvent on consie une fonction aussi importante à de jeunes clercs qui n'ont pas encore acquis l'expérience nécessaire pour se mettre à la portée des enfants. On cite avec éloge Gerson, le savant chancelier de l'université de Paris, qui ne croyait pas rabaisser sa dignité en faisant lui-même le catéchisme aux petits enfants du peuple.

CATÉCHUMÈNES. On nommait ainsi, dans la primitive Eglise, les infidèles convertis que l'on disposait à receveir le baptéme. Il y avait dans les églises un lieu particulier qui leur était réservé pour entendre les instructions; mais il ne leur était pas permis d'assister au saint sacrifice de la messe. Après l'évangile et l'instruction, un diacre les avertissait qu'il était temps de se retirer. « Quand quelqu'un demandait à ôtre chrétien, dit l'abbé l'eury, on le menait à l'éré que ou à quelqu'un des prêtres, qui d'abort examinait si sa vocation était solide et sincère ; car on craignait de profaner les mystères en les confiant à des personnes indignes, et de charger l'Eglise de gens faibles et légers, capables de la déshonorer par leur chute, à la première persécution. On examinait donc celui qui se présentait, sur les causes de sa conversion, sur son étal; s'il était libre, esclave ou affranchi; sur ses mœurs et sa vie passée. Ceux qui étaient en gagés dans une profession criminelle ou dans quelque autre péché d'habitude, n'étalent point reçus qu'ils n'y eussent effectivement renoncé. Ainsi on rejetais les femmes paste ques et ceux qui en faisaient trafic; les gens de théâtre, les gladiateurs; seux qui couraient dans le cirque, qui dansaient ou chantaient devant le peuple; en un moi, tous coux qui servaient aux spectacles, et ceux qui y étaient adonnés ; les charlatans, les enchanteurs et les devine; coux qui dennaient des caractères pour guérir ou preserver de certains maux, et qui faisaient mélier de quelqu'autre superstition. On ne recrvait point toutes ces sortes de gens, qu'ils n'eussent auparavant quitté leurs manvaises habitudes, et l'on ne s'y fait qu'après les avoir éprouves quelque temps : le sèle de la conversion des âmes ne rendait pas les

chrétiens plus saciles à ceux qui voulaient

se joindre à eux.

Celui qui était jugé capable de devenir chrétien était fait catéchumène par l'imposition des mains de l'évêque ou du prêtre commis de sa part, qui le marquait au front du signe de la croix, an priant Dieu qu'il profitat des instructions qu'il recevrait, et qu'il se rendit d gne de parvenir au saint bapteme. Il assistait au sermon public, où les infidèles mêmes étaient admis; mais, de plus, il y avait des catéchistes qui veillaient sur la conduite des catés bumènes, et leur enseignaient en particulier les éléments de la sans leur expliquer à fund les mystères dont ils n'étaient pas encore capables. On les instruisait principalement des règles de la morale, afin qu'ils sussent comment ils devaient vivre après le bapteme... Le temps du catéchuménat était ordinairement de deux ans; mais on l'allongeait ou on l'abrégeait, suivant le progrès du catéchumè-ne. Ou ne regardait pas seulement s'il apprenait la doctrine, mais s'il corrigenit ses mœurs; et on le laissait dans cet état jusqu'à ce qu'il Mt entièrement converti : de là vient que plusieurs disséraient leur bapteme jusqu'à la mort; car on ne le donnait jamais qu'à ceux qui le demandaient, quoique l'on exhortat souvent les autres à le demander. Ceux qui demandaient le baptême, et qui en etaient juges dignes, donnaient leur nom au commencement du caréme, pour être inscrits sur la liste des compétents ou illuminés: ainsi il y avait deux ordres de catéchumènes, les auditeurs et les compétents. Ceux-ci jeunaient le caréme, comme les fidèles, et juignaient aux jeunes des prières fréquenles, des génusiexions, des veilles et la confession de leurs péchés. Cependant ou les instruisait plus à fond, leur expliquant le symbole et particulièrement les mystères de la Truité et de l'Incarnation : on les faisait venir plusieurs fois à l'église pour les examiner, et faire sur eux des exorcismes et des pnères, en présence des sidèles; c'est ce qu'on appelait les scrutins, que 1'on a conlinué d'observer pendant plusieurs siècles, même pour les petits enfants; et il eu reste encore des vestiges dans l'office de l'Eglise, pirticulièrement dans la messe du mercredi de la quateième semaine de carême, où on lit l'evangile de l'aveugle-né.

«A la un du carême on leur enscignait l'oraison d'minicale, et on les instruisait succi ctement des sacrements qu'ils allaient recevoir, et qu'on devait leur expliquer plus au loug ensuite. Cet ordre d'instruction se voit clairement par les Catéchèses de saint Cyrille de Jérusalem, et par la lettre du diace Ferrand à saint Fulgence, touchant le baptème de l'Ethiopien. Ceux que, par toutes ces épreuves on trouvait dignes du baptème, étaient nommés élus; et on les baptisait solennellement la veille ce Pâques, afin qu'ils ressuscitassent avec Jésus-Christ, ou la veille de la Pentecôte, afin qu'ils reçussent le Saint-Esprit avec les apôtres; car on leur donnait en même temps la confirmation.»

CATHARES. Conom, qui signific pur, monopor, a été pris par les montauistes. les manichéens, les novatiens et les albigeois. Yoy. leurs articles. Sons prétexte qu'ils étaient purs, plusieurs d'entre eux prétendaient que rien n'était capable de les corrompre, et ils se permettaient toutes sortes d'abominations. Yoy. notre Dictionnaire des Héresies, ast. CATHARES.

CATHARMATES (de xaleapuls, purification), sacrifices dans lesquels les anciens Grecs immolaient des hommes pour être délivrés de la peste ou d'autres flagus publics,

CATHEDRALE, titre que l'on donne à la principale église d'un évêché, parce que c'est là qu'est établie la chaire (cathedra) ou le siège épiscopal. La cathédrale est non-seulement l'église paroissiale de la paroisse où elle est située, mais même de tout le diocèse; comme le prélat qui y réside est le prémier curé des paroisses de son ressort. On sait qu'une multitude de cathédrales sont des monuments admirables de l'art grec, remain et gothique; la France en possède une foule de ce dernier ordre. Voy. notre Dictionnaire de Liturgie, arl. Eglise, n° 5, variétés.

CATHÉDRATIQUE. 1º Proit de deux sous d'or attribué autrefois à l'évêque, propter cathedram episcopatem, lorsqu'il faisait la visite de sou diocèse. On appelait aussi ce droit synodatique, parce qu'il se payait au synode. Les évêques de France la percevaient encure du temps de Charlemagne. Ce nom a passé ensuite aux droits des archidiacres et des doyens ruraux dans leurs sisites.

2º On donnait aussi le nom de cathédratique au droit que payaient les nouveaux évêques à celui qui les avait sacres, aux notaires, à leurs clercs, et aux autres officiers.

3° Les docteurs-régents de la faculté de théologie, dans les universités d'Espagne, sont également appelés enthédectiones

sont également appelés cathédratiques, CATHERINE (ORDRE DE SAINTE-), Il fut institué en 1714 par la tsarine Catherine, épouse de Pierre le Grand. Ce prince étant ceiné pas les Tures, sur les bords du Prath. dans une position très-désayantageuse, qui ne lui permettait pas d'échapper à ses ennemis, sut heureusement délivié du péril qui le menaçait, par l'adresse de la Isarine qui engagea le grand vizir, par l'uffie de ses diamants et d'une somme considérable, à entrer en négociation avec le tsar. C'est en mémoire de cet événement que la tsaring institua l'ordre de Sainte-Cather ne, qui n'est composé que de femmes. Les dames de l'ordie portent une croix rouge sur une figure de sainte Catherine; la croix est soutenue par un ruban ponceau, liseré d'argent, sur lequel on lit le nom de la patronne, avec la devise, pro fide et patria.

CATHERINE DU MONT SINAI (ORDRE

CATHERINE DU MONT SINAI (ORDRE DE SAINTE-). Ancien ordre militaire sondé en 1063, dont les chevaliers étaient chargés de veiller particulièrement à la spreté des pèlerins qui allaient visiter le cerps

de sainte Catherine, conservé sur le mont Sina's; de s'opposer aux courses des Arabes qui infestaient les grands chemins, et d'empôcher que le corps de la sainte ne fût enlevé ou profané par les infidèles. Les chevaliers suivaient la règle de saint Basile, et portaient un habit blanc sur lequel était une croix faite en forme de roue percée à six rais de gueule cloués d'argent, et traversée par une épée teinte de sang. Cet ordre ne subsiste plus. Voy. notre Dictionnaire des Ordres religieux, art. Catherine au mont Bina's (Chevaliers de Sainte-).

CATHOLICISME. On comprend sous ce nom l'ensemble de la religion catholique romaine, ses articles de foi, ses dogmes, ses

mystères, ses maximes.

Nous ne serons point ici l'exposé complet de la doctrine prosessée par le catholicisme, parce que notre Dictionnaire n'est pas un ouvrage de théologie ni de controverse. Mais, asin de mieux faire ressortir les points qui divisent l'Eglise catholique des autres communions chrétiennes, nous allous reproduire ici un abrégé de sa croyance, extrait de l'ouvrage de John Hayward, intitulé: The religious creeds and statistics of every christian denomination, etc.

« Fondés sur des preuves certaines, nous

faisons profession de croire :

« 1º Que le Christ a établi une Eglise sur la terre, et que cette Eglise est celle qui est en communion avec le siége de Rome, laquelle est une, sainte, catholique et apostolique.

« 2º Que nous sommes obligés d'écouter l'Eglise, laquelle pour cette raison est infaillible, guidée qu'elle est par le Dieu toutpuissant, dans ses décisions en matière de

foi.

« 3º Que saint Pierre a été établi, par une commission divine, chef de l'Eglise, sous le Christ, son fondateur; et que le pape ou évêque de Rome, en qualité de successeur de saint Pierre, a toujours été et est encore à présent, de droit divin, le chef de cette Eglise.

« 4 Que le canon de l'Ancien et du Nouveau Testament, qui nous est proposé par cette Eglise, est la parole de Dieu; comme aussi certaines traditions appartenant à la foi et à la morale, et qui ont été enseignées primitivement par Jésus-Christ à ses apôtres, ont été transmises par une succession non inter-

rompue.

« 6 Que l'honneur et la vénération sont dus aux anges de Dieu et à ses saints; qu'ils offrent des prières à Dieu pour nous; qu'il est bon et profitable d'avoir recours à leur intercession; et que les reliques ou restes matériels de certains serviteurs de Dieu doivent être conservés avec respect.

«6° Que les péchés n'ont jamais été remis et ne peuvent l'être que par la bonté de Dieu, en vue des mérites de Jésus-Christ; et qu'en conséquence la justification des hommes est

l'œuvre de la grace divine.

« 7º Que les bonnes œuvres que nous faisons recoivent toute leur valeur de la grâce

de Dieu; et que, par ces œuvres, non-seulement nous accomplissons les commandements de Dieu, mais nous méritons en même temps la vie éternelle.

« 8° Que par de bonnes œuvres faites en esprit de pénitence nous pouvons satisfaire à Dieu et obtenir la rémission des peines temporelles qui restent dues souvent après que nos péchés nous ont été pardonnés par

la bonté de Dieu.

« 9° Que le Christ a laissé à son Eglise le pouvoir d'accorder as indulgences, c'està-dire, une remise de ces châtiments temporels qui restent dus après le pardon des péchés; et l'usage de ces indulgences est avantageux aux pécheurs.

« 10° Qu'il y a un purgatoire, ou état mitoyen; et que les âmes des chrétiens imparfaits qui y sont détenues sont secourues par

les prières des fidèles.

« 11° Qu'il y a sept sacrements tous institués par Jésus-Christ; le bap'éme, la confirmation, l'eucharistie, la pénitence, l'ex réme-onction, les saints ordres et le mariage.

- « 12° Que, dans le très-saint sacrement de l'eucharistie, il y a vraiment, réellement et substantiellement le corps, le sang, l'âme et la divinité de Notre-Seigneur Jésus-Christ.
- « 13° Que dans ce sacrement il se fait, par la toute-puissance de Dieu, une conversion ou changement de toute la substance du pain au corps de Jésus-Christ, et de toute la substance du vin en son sang, changement que nous appelons transsubstantiation.

« 14° Que sous chacune de ces deux espèces Jésus-Christ est reçu tout entier.

« 15° Qu'à la messe, ou au sacrifice de l'autel, on offre à Dieu un véritable sacrifice de propitiation pour les vivants et pour les morts.

« 16° Que dans le sacrement de pénitence, nous recevons, par la miséricorde divine, le pardon des péchés dans lesquels nous tom-

bons après le baptême.

« Tels sont les points fondamentaux de la foi catholique qui nous distinguent des autres sociétés chrétiennes; et ce sont aussi les dogmes réels et essentiels de notre religion. Nous admettons aussi les autres principaux articles de la religion révélée et de la religion naturelle, qui nous sont manifestes par l'Evangile et par les lumières de la raison. Nous nous soumettons à ces derniers comme hommes et comme chrétiens, et aux premiers, comme enfants obéissants de l'Eglise catholique. »

Conformément à sa dénomination, la religion catholique est répandue sur toute la face de la terre, à l'exception toutefois des contrées méditerranées de l'Afrique, et des régions boréales de l'Asie, où la lumière de la foi n'a pas encore pénétré. Elle est dominante en Autriche, en France, en Portugal, en Espagne et dans treize autres Etats de l'Europe, ainsi que dans presque tous les Etats de l'Amérique méridionale; elle est plus ou moins florissante dans le reste de l'Europe et de l'Amérique, et dans le Levast.

Dans les autres contrées elle n'est encore que dans l'état de croissance, mais d'une croissance prodigieusement rapide.

Tous les catholiques ne sont pas du rite latin; il en est un assez grand nombre parmi les Grecs, les Syriens, les Chaldéens, les Arméniens, et même les Ethiopiens, et autres Orientaux, qui, bien qu'unis de communion avec l'Eglise romaine, conservent leurs ries, leur langue et leur discipline, mais profe sent les mêmes dogmes.

CATHOLICITÉ. 1º Ce mot désigne la réunion de tous les fidèles catholiques répandus dans toutes les contrées de la terre; 2º on l'emploie pour particulariser la doctrine, la conduite et la soi d'un individu catholique; 3 il exprime un des quatre caractères de

l'Eglise véritable.

Considéré sous ce dernier point de vue, le mot Catholicité exprime la totalité, l'univermlité (xarolixós, universel). En effet, Jésus-Christ étant mort pour tous les hommes, et étant venu en ce monde pour appeler tous les hommes à la connaissance de la vérité, il s'ensuit nécessairement qu'il a dû ménager à tous des moyens de salut. Pour obtenir ce résultat, il a dû établir une religion qui proc**urât ces moyens aux hommes** d**e** toutes les conditions, de toutes les contrées et de tous les temps. De là une triple catholicité ou universalité.

1. Universalité quant aux personnes. Il n'en est point des mysières et des dogmes de la véritable Eglise comme de certains mystères de l'antiquité, qui n'étaient révélés qu'à une certaine classe; ni comme de certains dogmes connus seulement des philosophes, qui laissaient an commun des hommes les absurdes pratiques d'un culte grossier. Dans la vraie religion, il ne peut pas y avoir de dis-linction entre l'esclave et l'homme libre, l'enant et le vieillard, la femme et l'homme, le pauvre et le riche, l'ignorant et le savant; lous doivent avoir la même foi, croire les mêmes dogmes, accomplir les mêmes préceples, tendre vers le même but; tous out part aux mêmes priviléges, aux mêmes biens spirituels, aux mêmes sacrements; tous ont le même droit d'être instruits, éclairés et dirigés. Les chefs les plus élevés en dignité dans l'Eglise se doivent à l'enfant qui vient de naître, au malheureux ignoré dans un coin de la terre, comme aux puissants de la

2 Universalité quant aux lieux. L'Evantile, d'après l'injonction de Jésus-Christ, toit être prêché à toutes les nations, tou-jours en conséquence du but de la rédempton du genre humain. Une religion qui ne tonviendrait qu'à certaines contrées, à l'extlusion des autres (le mahometisme et le b'ahmani-me, par exemple), ne saurait être a religion véretable; une resigion qui par le bit demeurerait circonscrite dans les limites l'une ou de plusieurs nations, telle que la des sectes protestantes, ne saurait prrespondre aux vues de Jésus-Christ et à a fin de la rédemption; l'Eglise véritable doit ire répandue, rationnellement parlant, dans

toutes les contrées du globe; elle doit être praticable à tous les peuples, quelle que soit la nature du pays qu'ils habitent.

3. Universalité quant au temps. Si la vraie religion avait cossé d'exister, ou seulement d'être visible pendant un temps déterminé, quelque court qu'il fût, le but de la rédemption serait encore manqué, car les peuples qui auraient vécu pendant cet intervalle eussent été privés des moyens de salut; l'Eglise a donc dû subsister sans interruption depuis Jésus-Christ, son fondateur, et doit se perpétuer jusqu'à la fin des temps.

Or, si l'on demande maintenant quelle est l'Eglise qui réunit ce triple caractère d'universalité, nous répondrons sans hésiter que c'est l'Eglise qui se dit et qui est appelée Catholique, et cela d'un commun accord, par les sectes mêmes qui sont le plus acharnées

CONTRE elle. Voy. CATHOLIQUE, nº 1.
CATHOLICO-GERMANIQUE (EGLISE), secte qui prit naissance en Allemagne, en 1844, à l'occasion de la sainte robe de Notre-Seigneur exposée dans l'église de Trèves. Un jeune prêtre, Johann Ronge, curé desservant de Grotkau, homme d'un esprit inquiet et d'une imagination vive et ardente, était mécontent de l'autorité ecclésiastique, qui avait sévi contre lui à l'occasion d'un petit écrit inséré par lui dans le Vaterlandsblatter (An-nales de la Patrie), n° 133, 1842; et dans lequel il avait lancé quelques incriminations contre Rome et contre la situation actuelle du clergé en Allemagne. Sur ces entrefaites, l'église de Trèves exposa à la vénération des fidèles une relique que l'on prétend être la robe de Jésus-Christ, et qui attira un concours de cinq cent mille pèlerins. Ronge y crut voir de la superstition, et parce que l'authenticité de cette relique est contestable, et parce que cette dévotion était, selon lui, une espèce d'idolatrie. Il publia à cette occasion un manifeste adressé aux catholiques et aux protestants, dans lequel nous lisons co passage remarquable : Eveque Arnoldi, je m'adresse done à vous, et vous adjure, au nom de mon caractère et de ma mission de pretre, au nom de la nation allemande et de la chréti nté tout entière, de cesser l'exposition de cette tunique, afin de ne pas perpé-tuer le scandale. Ne le savez-vous pas (comme évêque vous ne pouvez l'ignorer)? le fondateur de notre religion sainte n'a pas laissé sa tunique, mais son esprit à ses disciples et à leurs successeurs. Sa tunique, évêque Arnoldi, c'est à ses bourreaux qu'il l'a taissée!... Mais l'exhibition de la tunique de Trèves n'était que le prétexte du schisme qu'il méditait depuis longtemps. C'est pourquoi il termine son manifeste en levant l'étendard contre Rome, en invitant les catholiques à ne pas laisser le château Saint-Ange élever ses créneaux sur l'Allemagne; et les protestants à ne pas laisser outrager la mémoire de Huss, de Hutten, de Calvin.

Un assez grand nombre de catholiques, répondant à son appel, se groupèrent autour de lui ; des paroisses entières lui envoyèrent leur adhésion; il devint indispensable de s'en-

tendre sur tous les points de protestation commune; une profession de foi fut rédigée à Schneidemülh; la nouvelle Eglise se constitua et prit le nom d'Eglise Catholique Apostolique Allemande. Dès ce jour, toute conciliation devint impossible, et le schisme fut consommé. La profession de fol des nouveaux dissidents se compose de cinq articles fondamentaux par lesquels ils donnent en plein dans le protestantisme. Ces cinq arti-cles sont : 1° l'abolition de la suprématte de l'évêque de Rome; 2 celle de la confession auriculaire; 8º le rétablissement de la communion sous les deux espèces; 4º l'introduction de la langue vulgaire dans les cérémonies du sulte; 5° le rétablissement du mariage des prêtres.

Je trouve dans les journaux du temps une autre profession de foi en douze articles, qui appartient, je crois, à la même secte; la

voici :

« 1. Nous nous séparons formellement de l'évêque romain et de ses acolytes.

« 2. Nous maintenons la liberté de la conscience, et nous condamnons toute contrainte, toute hypocrisie, tout mensonge.

« 3. L'Evangile est la base et le cœur de la foi chrétienne.

- « b. Les recherches et les commentaires sont libres et ne peuvent être genés par aucune autorité.
- « 5. Voici le symbole de notre foi : Je crois en Dieu le Père, qui de son Verbe a créé le monde et le gouverne avec sagesse, justice et amour. Je crois en Jésus-Christ, notre Sauveur, qui nous a rachetés de l'esclavage et du péché par sa doctrine, sa vie et sa mort. Je crois au gouvernement du Saint-Esprit sur la terre, en une Eglise sainte et universelle et à une vie éternelle.
- « 6. Nous ne reconnaissons que deux sacrements institués par Jésus-Christ : le baptême et l'eucharistie.
- « 7. Nous maintenons le baptême des enfants, et nous recueillons dans la commune, par une communion solennelle, ceux qui ont été bien instruits des devoirs de la foi.
- « 8. La cône, selon l'institution de Jésus-Christ, sera prise par la commune sous les deux formes. La commune y reconnaît le saint souper en souvenir des souffrances et de la mort de Jésus-Christ. La confession auriculaire est abolie.
- « 9. Nous reconnaissons le mariage comme une institution divine, et nous y maintenous la bénédiction de l'Eglise; mais, quant à ses conditions et ses empêchements, les lois de l'Etat sont seules obligatoires.
- « 10. Nous croyons que le Christ seul est médiateur entre Dieu et les hommes. Nous rejetons donc toute invocation aux saints, toute vénération de reliques et d'images, de même que les absolutions et les pèlerinages.
- « 11. Nous eroyone que les bonnes œuvres doivent avoir pour origine un sentiment chrétien; nous rejetons donc tons les mandements de jeunes.

« 12. Nous croyons et reconnaissons que le premier devoir du chrétien est de propager sa foi par des œuvres d'amour. »

Cette dernière formule est probablement le résultat de l'association de Ronge avec Czerski, prêtre polonais, qui de son côté avait fait aussi en Allemague une autre tentative de schisme, et qui travailla de concert avec Ronge à la propagation de l'idée nouvelle.

La secte grandit rapidement, elle se répandit dans plusienrs ktats de l'Allemagne, le roi de Prusse même parut d'abord la lavoriser; mais, accueillis avec empressement par les uns, les sectaires furent vivement repoussés par les autres : il s'ensuivit des collisions, des troubles, des desordres; les gouvernements durent intervenir; et maintenant l'Eglise Catholique Allemande, après une existence éphémère, est à peu pres totalement éteinte. En effet il sufut de jeter les yeux sur les professions de foi précédentes pour s'assurer que les catholiques mécontents n'avaient pas besoin de catte nouvelle expression de doctrine, puisqu ils la touvaient tout entière dans le protestantisme. CATHOLICOS ou UNIVERSEL, titre que

CATHOLICOS ou UNIVERSEL, titre que prennent plusieurs évêques ou patriarches orientaux. Voy. Catholique, n° 3.

CATHOLIQUE, du grec zavoluses, universel.

1. Le mot Catholique est le surnom de la véritable Eglise. Ce litre lui a été donné dès les temps les plus voisins de celui des apôtres; car, sans parler du symbole des apôtres, où il se trouve consigné, saint Ignace, martyr, dit dans son Epltre aux Smyrnéens: Ubi fuerit Jesus Christus, ibi est Ecclesia catholica. Dans la lettre des fidèles de Smyrne, rapportée par Eusèbe, il est fait mention de l'Eglise catholique et des prières que fit saint Polycarpe pour toute l'Eglise catholique.

L'Eglise cathelique, pour justifier son titre, doit avoir le triple caractère d'universalité que nous avons établi ci-dessus (au mot Ca-rholicité.) Aussi nous soutenons que nulle autre religion, nulle autre communion chrétienne ne peut lutter avec elle d'universalité.

1º Elle est universelle quant aux personnes. Saint Paul dit dans ses Epitres: l'ous étes tous enfants de Dieu par la foi qui est en lesus-Christ.... il n'y a plus de Juif ni de Greci plus de serf, ni d'homme libre; plus de mile ni de femelle; car vous êtes sous un en Jesu-Christ. (Galat. 111, 26, 28.) L'Eglise catholique toujours montre une sollicitude touchante pour tout ce qui est petit, pauvre, bumble et souffrant. Tandis qu'on ne saurait trop déplorer la suneste incurie de la plupart des societes protestantes par rapport au hapième des enfants, dont elles contestent la nécessite, l'Eglise catholique a constamment mis lous ses soins à ce qu'il leur sût conféré dans le plus bres délai. Tandis que les protestants se plaignent d'être abandonnés par leurs ministres sur leur lit de mort, et d'être en ce moment solennel privés de secours religieux. le monde fait au contraire un reproche aux prêtres catholiques d'assiéger le ilt des mourants. Tandis qu'on a vu un archevéque pro-

CAT

hatani (1) écrire es professo à son clergé, pour lui prouver que les pasteurs n'étaient pas obligés de porter les consolations de la religion aux malheureux atteints du choléramorbus, et lui apprendre à inculquer aux paroissiens l'inwillité de déranger les minisires à cet effet, les prêtres et les évêques catholiques unt rivalisé de zèle auprès des moribonds, pendant toute la durée de cette contagion function, et plusieurs y ont perdu la vie. Taudis que les protestants laissent crospir dans la plus grossière ignorance leus auvriers, leurs domestiques et leurs nclaves, dans les pays où il y a des esclaves, l'Eglise catholique fait un cas de conscience sus maltres du procurer à leurs subordon-sis les moyens de s'instruire; et des prêtres zélés se dévouent à l'instruction des paumes, des prisonniers, des forçats et des esdires. C'est l'Eglise catholique qui la première a établi des hospices pour l'ensance, ies hôpitaux pour tous les genres de mahie; et dans ces établissements elle ne se mostre pas moins inquiète du salut de l'âme que de la santé du corps. Si les communions polesiantes omit enfin marché dans la même reie, elles n'ont fait que suivre les exemples de catholicisme. Mais il reste à savoir si les parres, les malades, les infirmes se troutent mieux des soins mercenzires des infirnien gages par les protestants, que de ceux la religioux dévoués, des sœurs désintéresves que l'ligitise catholique a placés dans les maisons fondées par elle.

r Ble est universelle quant aux lieux. L'apôtre saint Paul disait déjà aux Romains: Voire foi est annoncée dans le monde entier. Li sur Colossiens: L'Evangile qui vous est pertenu comme à tout l'univers. On dira peultire que saint Paul n'entendait parier que du nonde seumis à la domination romaine : ce erait déjà un beau titre de gloire; mais nous uvons que les apôtres n'avaient pas tardé à franchir les limites de l'empire romain; les Parthes, les Scythes, les Indiens, les Etbiopiens, les Celtes, reçurent la sui des apôtres mi-ménes on de leurs successeurs immédists. Depuis cette époque, la religion catholique ne tit que s'accroître et s'étendre de jour en jour, de telle sarte que vers le vr ou le ur siècle, on put dire avec vérité que la lemière de l'Evangile avait lui à tous les Muples de la terre. On nous objectera sans oule certaines contrées reculées, où probeblement l'Evangile n'aura pas été prêché. Qu'en savons-nous? Ce sont peut-être les his oriens qui nous manquent. A voir l'élat sciuci de la Mauritanie, qui se douterait qu'il s'y out trouvé autrefois trois cents évéfus prêts à céder leurs sièges aux donatisles, si ceux-ci voulgient rentrer dans le giron de l'Eglise? Les brévisires malabares nous apprennent que la foi chrétienne a été longtemps floriscante depuis l'Indus jusqu'aux sconlières de la Chine. It n'a tenu qu'à un seul monument, découvert assez récemment et d'une authenticité incontentable, que nous

sachions quels progrès la religion chrétienne avait fails en Chine dans le vii siècle. Or combien d'aufres monuments ont pu, ont dû nécessairement nous échapper! On objecte encore l'Amérique; mais l'origine de ses babitants est jusqu'à présent un mystère et le sera probablement toujours. Qui pourrait prouver que la vraie religion n'y soit jamais parvenue? Il y a des inductions qui ten-draient à faire admettre le contraire. Mais fût-elle demeurée étrangère au christianisme jusqu'au xv' siècle, cela n'intirmerait en rien notre thèse générale. Avouons cependant que le catholicisme a reçu, entre autres. durant son existence de dix-huit siècles, deux échecs terribles; ils lui ont été portés par l'arianisme au iv siècle, et par le protestantisme au xvi. A ces deux époques, on put le croire à deux doigts de sa perte; mais ces coups furieux ne servirent qu'à constater sa vitalité et à lui donner une nouvelle vigueur. C'est depuis le dernier surtout que de souveaux apôtres se répandirent dans toute l'étenduo des deux continents, préchant l'Evangile avec un zèle et un succès dignes des temps apostoliques; de telle sorte que des eris d'alarmes sortis naguère de bouches protestantes constatent que, depuis la réforme, le protestantisme est demeuré stationnaire, tandis que le catholicisme est tonjours dans une phase d'accroissement. Toutes les fois que l'exploration maritime découvre de nouveaux peuples, les missionnaires ca-tholiques se hâtent de s'y transporter pour y planter la foi. De nos jours, cependant, its ont été précédés dans l'Océanie par les protestants, qui, après avoir reproché aux catholiques leur esprit de prosélytisme, ont fini par les imiter. Ce sont surtout les pro-testants d'Angleterre qui envoient ainsi des missionnaires, mais il est permis de croire qu'ils agissent ainsi dans un bet plutôt politique que religieux.

3. Elle est universelle quant au temps. En effet, depuis le temps des apôtres jusqu'à nos jours, l'Eglise catholique n'a jamais cessé d'avoir des pasteurs et des entants. La succession n'a jamais élé interrompue sur le siège capital de Rome. Et ce qu'il y a de plus admirable encore, c'est que jamais elle n'a modifié son symbole. C'est toujours la même doctrine qu'elle enseigne, les mêmes articles de foi qu'elle propose, les mêmes sacrements qu'elle confère, malgré les luttes sans nombre qu'elle eut à soutenir. Impossible de déterminer l'époque où elle a commencé à adopter tel nouveau dogme, à imposer une nouvelle croyance, à retrancher ou ajouter à son enseignement. Ce caractère ne convient à nulle autre société. «On connaît le commencement, les progrès de toutes les autres sociétés, dit le catéchisme de Montpellier; et la suite des siècles en fait voir la fin : elles n'ont jamais eu qu'une étendue fort limitée, soit pour le temps, soit pour les lieux.... Nous savons les commencements et les progrès de la société des montanistes, des ma-

nichéens, des ariens, des donatistes, des nestoriens, des eutychiens, des pélagiens, des luthériens, des calvinistes, etc. Il n'y en a aucune à qui l'on n'ait pu dire : Vous n'éliez pas hier; mot par lequel seul Tertullien soutient avec raison qu'on peut réfuter invinciblement, sans entrer dans la discussion des dogmes, toutes les sociétés séparées de l'Eglise. Toutes ces sectes ont leur origine particulière; et, comme elles n'ont jamais été universellement étendues, la plupart d'elles ne subsistent plus; les autres s'affaiblissent et s'entre-détruisent tous les jours. Nulle n'a jamais eu et n'aura jamais le caractère d'universalité qui convient à la seule Eglise catholique romaine. »

II. Le mot catholique, pris substantivement, désigne un individu qui fait profession de la foi catholique romaine.

III. Plusieurs patriarches ou prélats de l'Orient prennent le titre de Catholicos ou Catholique, qui vent dire œcuménique ou universel; le patriarche de Constantinople l'usurpa le premier, et c'est à cette occasion que l'éveque de Rome, à qui il eût dû appartenir de préférence, prit le titre plus modeste de serviteur des serviteurs de Dieu. Les Arméniens schismatiques ont quatre patriarches auxquels ils accordent le titre de Catholiques, ce qui implique contradiction. Les nestoriens de la Syrie et de la Perse en usaient de même à l'égard de leurs évêques et du patriarche qu'ils avaient à Antioche. Les Géorgiens, ayant rejeté la suprématie des Grecs, élurent aussi un Catholicos, dans le xvii siècle. Ce Catholicos a son siège à Picciota. Son occupation perpétuelle est de visiter son diocèse, pour toucher ses revenus, qui consistent en pain, en vin et en plu-sieurs sortes de denrées. En qualité de Catholicos, il est obligé à une vie plus austère, ne mange jamais de viande, s'abstient de vin et de la plupart des mets ordinaires pendant le carême. Il doit être assidu à l'oraison, non-seulement le jour, mais aussi la nuit, qu'il passe presque tout entière à l'église.

IV. Catholique est encore le titre que portent les rois d'Espagne depuis le xv siècle. Alexandre VI le donna à Ferdinand et à Isabelle, pour avoir chassé les Maures de l'Espagne, en 1492; Jules II le rendit héréditaire pour tous les rois d'Espagne, en 1509. Selon Proissart, les ecclesiastiques le donnèrent à Philippe de Valois, parce qu'il avait défendu les droits de l'Eglise.

CATHOLIQUE - ALLEMANDE (EGLISE).
Voy. CATHOLICO-GERMANIQUE.

CATHOLIQUE-ÉVANGÉLIQUE (EGLISE), secte assez obscure, qui a pris naissance il y a peu d'années, sous les auspices d'un prétendu Dauphin, se disant duc de Normandie, fils de Louis XVI; c'était une société d'illuminés qui prétendaient avoir des visions et des révélations. Nous la ferons suffisamment connaître par les extraits suivants d'une circulaire adressée par eux aux catholiques, et principalement au clergé de France.

« Londres, le 24 octobre 1838, à 11 heures du soir.

« L'ange du Seigneur m'a apparu de nonveau et m'a dit :

veau et m'a dit: « Tes amis ont parlé entre eux, pensant différemment dans leur cœur sur ce qui regarde ce jour qui est passé, selon eux, sans que la condamnation de Rome ait été prononcée publiquement, conformément à ce que j'ai dit. Qu'ils sachent donc que les jours des hommes ne sont point les jours du Tout-Paissant; et que rien dans l'univers ne peut être comparé à la sagesse de Dieu. Qu'on relise ce que moi, l'ange du Seigneur, ai fait connaître, et ceux qui ont des yeux y ver-ront que Rome est déjà condamnée, et que celui qui a connaissance de toutes choses ne se trompe point. Aussi l'omniscience de l'Eternel est infaillible, et les anges ne font point de meusonge en son nom; mais ils exécutent ses ordres, sans lui demander raison, en disant: Pourquoi telle ou telle chose ne se fait-elle pas selon les désirs ou selon la sagesse de l'homme, qui ne comprend rien, et qui cherche toujours au loin ce qui est le plus proche; qui ne voit pas et qui ne croit point, sans être foudroyé par des miracles, qui pourtant se sont faits, et que les aveugles n'ont point vus. Ils se feront encore, et les gens pervers diront: Ce sont là des mystères de la nature. Mais ce qui vient de Dieu est impossible pour eux à apercevoir par les intelligences des hommes corrompus: car leurs yeux sont formés par la cupidité, el leurs cœurs se sont endurcis par l'imposture. C'est pourquoi Rome est condamnée publiquement, et en sace des anges, qui porterost la vengeance et la lumière qui éclairera le monde, selon la sagesse du Tout-Puissant. Quant à toi, envoie aux prêtres catholiques d'Angleterre et d'Irlande l'ordre positif de se séparer de Rome, et de s'attacher aux véritables disciples du Seigneur Jésus-Christ. Appelle-les en conseil de l'Eglise du Seigneur, où , suivant la sainte volonté de l'Eternel, Jean-Baptiste Laprade est nommé président, et le bon serviteur de Dieu, Appert, désigné pour l'assister de toute sa force et de tout son esprit, qui aera dirigé par la sagesse du Tout-Puissant, qui a nommé coadjuteur l'ami de la vérité et de la justice, le fidèle Modeste Gruau. Toi, tu prolegeras de toute ta force et de tout ton esprit le conseil et tous ceux qui te seront confiés, el la rendras témoignage en face du monde, par les témoins qui seront avec toi, selon la 10. lonté et la justice de Dieu. Ne crains rien: les ennemis du Seigneur sont proches; mais la main du Tout-Puissant repose sur loi. el les gens de rapine la verront, et ils compresdront que tu es le véritable protégé du ciel. Comme tel, fais savoir à tous les prêtres de ta pairie qu'il est temps de s'attacher a l'Evangile pur du Seigueur Jésus-Christ; que sinon les ordures romaines répandues dans toutes les églises par les hypocrites idolitres seront lavées par leur sang, qui coulora abondamment, même dans leur bosh-

que de trafic, qu'ils ont appelée le sancluaire de Dieu.

· Pour la vérité de ce que j'ai écrit sous la dictée de l'ange :

« CHARLES-Louis, duc de Normandie.

« Nous soussignés, ayant reconnu par la grâce de Dieu tout-puissant sa verité et sa justice, nous avons reçu l'ordre, par l'ange la Seigneur Jésus-Christ notre maître, de communiquer la vérité évangélique telle que notre Sauveur l'a préchée lu-même, dans son temps, sur la terre, à tous ceux qui se sont attachés à lui, et par sa verité, aux véritables commandements de l'Eternel. Dieu, pr sa miséricorde, veut bien faire renou-reler sa sainte vérité, pour assurer le salut des hommes qui sont tombés dans l'illusion, el qui ont été la dupe des fausses doctrines, que des gens pervers et cupides ont répandues depuis tant de siècles, partout où le nom de Notre-Seigneur Jésus-Christ est prononcé. Les fal·isicateurs de la doctrine céleste de notre Sauveur ont fait passer Jésus-Christ pour Dieu lui-même, afin d'accaparer à leur profit l'attribut de l'infaillibilité, qu'ils prétendent a voir reçu du Saint-Esprit, qui seul est infaillible. Mais le Saint-Esprit, qui ed Dieu, a dit, au Lévi ique, v. 1, chap. xxyı: Fous ne vous ferez point d'idoles, et vous me dresserez point d'images taillées ni de statues; et vous ne mettrez point de pierru figurées dans votre pays, pour vous proterner devant elles: car je suis l'Eternel, votre Dieu.

«Rome a fait le contraire. »

Suit une série de textes tirés de l'Evangile, par lesquels ces pauvres fanatiques s'imaginent prouver que c'est un blasphème de prélendre que Jésus-Christ soit Dieu comme son Père; que le dogme de la Trinité est un mystère absurde; que l'Eglise romaine a erré. Ils terminent ainsi qu'il suit :

« En conséquence de tout ce qui précède, el parce que l'ange du Seigneur nous a ouvert les yeux, nous voyons maintenant clairement, par la grâce de Dieu tout-puissant, sa vérité et sa justice. Depuis longtemps dejà nous avons prévenu le sacerdoce ro-main qu'il eût à rentrer dans la voie de la doctrine évangélique, dont il s'est écarté. Mais, comme il a connaissance de ses pé-chés, il n'a point répondu à nos avertissements et à nos prières. Nous savons même que ces gens d'iniquité ont secrètement lenté tous les moyens de soutenir les erreurs qu'ils prêchent et qu'ils font prêcher, sons prétexte de leur prétendue infaillibilité, que leurs prédécesseurs ont inventée à l'appui de leurs falsifications de la vérilable doctrine celeste de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ.

« Nous déclarons donc, dès aujourd'hui, nous séparer de la doctrine catholique-romaine, et nous protestons de notre serme volonté de propager la vraie doctrine céleste, donnée de Dieu, par son ange, notre Sauveur Jésus-Christ. Nous professons énerfiquement que, par la grâce et la miséri-

corde du Père céleste, tout-puissant et éternel, cette doctrine est la sainte vérité de Dieu, et qu'elle n'a été faussée que par la perversité des êtres cupides. Le véritable Evangile de Notre-Seigneur Jésus-Christ est entre nos mains, et nous sommes prêts à le communiquer à tous ceux qui cherchent sincèrement la vérité et la justice de Dieu. Nous sommes intimement convaincus que les véritables disciples de notre Sauveur y trouveront le repos de leur âme, et le gage certain du salut de tous les fidèles. L'ange du Seigneur en effet a dit que dorénavant les hommes sciemment imposteurs, par suite de leur iniquité, s'opposeront seuls à la vérité évangélique. « Londres, ce 31 octobre 1838.

« Les membres du conseil de l'Eglise Catholique-Evangélique:

- « JEAN-BAPTISTE LAPRADE, prétre, président du conseil.
- « Appert, prétre, assistant.
- « Modeste Gruau, coadjuteur.

« CHARLES-LOUIS, duc de Normandie, protecteur de l'Eglise Catholique-Evangélique. »

Maintenant que le prétendu duc de Normandie est mort (en 1846), nous croyons que la secte est dissonte, puisque le peu de partisans qu'elle pouvait compter à Londres et à Genève ont du perdre l'espérance de voir leur protecteur s'asseoir sur le trône

de France; car tel était leur but politique. CATHOLIQUE-FRANÇAISE (ÉGLISE), secte qui prit naissance à Paris, en 1830, immédiatement après la révolution du mois de juillet. L'abbé Chatel, qui était alors aumônier d'un régiment de cavalerie en garnison à Versailles, voyant que la charge d'aumônier dans les différents corps de l'armée était supprimée, crut qu'il était plus avantageux pour lui de se faire chef de secle que de rentrer dans le ministère paroissial; et, comme on avait manifesté quelque mauvaise humeur contre le clergé catholique, ainsi que cela arrive presque toujours dahs les émeutes populaires, il jugea le moment opportun pour lever l'étendard du schisme. Après avoir reçu l'onction épiscopale des mains de Fabré-Palaprat, qui se disait grand maître de l'ordre des templiers, il annonça une nouvelle religion; mais, au lieu d'aller se jeter dans des conceptions abstruses, qui eussent fait peu d'effet à cette époque, il trouva plus simple et plus piquant de parodier la religion catholique. Il conserva donc le titre d'Eglise Catholique, en y ajoutant la qualification de Française; ce qui formait un contre-sens; car ce qui est approprié à une contrée ne saurait être universel. Mais le fondateur ne se piquait pas de savoir en fait d'étymologie; c'est ainsi que nous avons lu sur la porte d'un temple français, élevé au Pecq près Saint-Germain-en-Laye, l'épigra-phe Catholicisme universel, ce qui revient à Universalité universelle!! L'abbé Chatel garda le rochet, la mosette et l'étole, conserva le simulacre des sacrements, et, ce qui

parut le plus nouveau, célebra la messe et les offices en langue française. Nous avons lu son catéchisme, et nous avons sous les yeux sa profession de foi. Son catéchisme, bien qu'assez court, eût pu l'être encore davantage, car c'est une négation complète; et, si l'on en retranchait les diatribes contre la foi romaine, il se trouverait réduit à la plus simple expression. Ainsi, en fait de mystères, il n'en reconnaît qu'un seul, l'existence de Dieu. Il admet les sept sacrements, mais il s'attache à prouver que ce sont de pures cérémonies, qu'il est libre à chacun de recevoir ou de rejeter; il reconnaît et honore les saints, ou plutôt, suivant son expression, les grands hommes, tels que Socrate, Molière, Napoléon, Vincent de Paul, etc. Les catholiques français n'ont qu'une seule sête, la Fête-Dieu, c'est-à-dire le premier jour de l'année; mais aucune fête, pas même le dimanche, n'est d'obliga-tion. Les discours roulaient la plupart du temps sur des matières politiques, sur les grands hommes de toutes les conditions et de toutes les religions, sur la liberté, l'égalité, etc., le tout assaisonné de récriminations contre les catholiques romains. Sa prosession de soi roule en grande partie sur la séparation compiète du pouvoir spirituel et du pouvoir temporel. Nous y remarquons cependant une espèce de symbole en trois articles, savoir :

« 1° La raison de chacun doit être la règle

fondamentale de ses croyauces.

2º On doit suivre sa propre conviction, lors même qu'elle se trouve en opposition avec les croyances générales : si on se trompe en agissant de la sorte, la faute n'est que matérielle.

« 3º Se conduire d'après des croyances qu'on regarde comme ai surdes, lors même que ces croyances seraient universelles, c'est

au moins faiblesse. »

Dans cette profession de foi, il nie, bien entendu, l'infaillibilité de l'Eglise et des conciles généraux, la nécessité du baptême, dont la formule même est changée; la confession auriculaire est conveiller aux enfants; l'abstinence abolie; le jeune laissé à la discrétion des fidèles; le mariage des prêtres autorisé. Enfin l'article Hiérarchie est ainsi conçu : « D'aprè · la décision du concile souverain-apostolique-pa riarcal, la hiérarchie de l'Eglise Catholique-Française se compose: 1º d'un Evêque qui prend le titre de primat coadjuteur des Gaules (délégué du concile et du patriarche); 2º d'évéques coadjuteurs du primat; 3º de prêtres devoués au Seignonr, qui donneront gratuitement ce qu'ils ont reçu gratuitement, pour amener les âmes captives à la croix de Jésus-Christ; 4° de diacres zéiés pour la maison de Dieu, qui en-tretiendront le bon ordre dans l'église, et pourvoiront au soulagement des pauvres. » les prêtres découés au Seigneur que recru-teit l'abbé Chatel étaient, ou des ecclésiasti-· ues méconients, ou des prêtres chasses ou interdits par leurs évêques. Un exemple sumra pour prouver leur zèle. Un prêtre

chatéliste rencontré par des prêtres catholiques dont il avait été le confrère, et réprimandé par eux sur l'infamie de sa conduite. leur fit cette réponse, selon nous, tout à fait caractéristique : « Procurez-moi 30 seus par jour n'importe dans quelle position, et, des aujourd'hui, je quitte Chatel et son église. Le novateur vint à bout d'établir quelques églises à Paris et dans les environs; il y en eut même plusieurs dans les départements, dans des localités où les paroissiens appelèrent des prêtres schismatiques pour faire pièce à leur évêque ou à leur curé, dont ils étaient mécontents. L'Eglise Catholique-Française eut elle-même les honneurs du schisme, car il se forma des divisions dans son sein : le principal fut celui de l'abbé Auzou, qui ne s'accordait pas avec son chef sur les points qui regardaient la hiérarchie. Les uns et les autres eussent bien voulu avoir aus-i l'avantage d'une petite persécution, et ils taxèrent ainsi plusieurs affaires qu'ils eurent à déméter avec les tribunaux. Enfin, au bout d'une dizaine d'années, la secte allait s'éteignant; et un ordre ministériel vint fort à propos pour eux fermer les deux ou trois églises qui leur restaient, pour les empêcher de mourir de leur belle mort.

Voy. notre Dictionnaire des Hérésies, art.

CHATEL.

CATHOLIQUES (Nouvelles), communauté de filles qui fut établie en France pour instruire des vérités de la religion les personnes de leur sexe élevées dans l'hérésie.

CATHOLIQUES (PAUVRES). Ce nom fut donné à crux d'entre les Vaudois, ou Pauvres de Lyon, qui avaient renoncé à leurs erreurs. Ces nouveaux convertis étaient appelés Pauvres Catholiques, par altusion aux autres Pauvres de Lyon qui étaient hérétiques.

CATINA-JAIMO, une des cinq fêtes principales des Peguans; elle est célébrée en l'honneur du bon Principe, dans la ville capitale. Les principaux habitants dressent des pyramides de différentes formes, autour dequelles ils mettent, pendant la nuit, des flambeaux et des bougies pour éclairer ceux qui vont adorer le bon Principe.

CATIUS ou piutot Cautius, dieu des Romains, qui, au rapport de saint Augustin, présidait aux adultes, et qui les rendait avisées prudents (cauti) qui fire et procés

sés, prudents (cauti), ou fins et rusés.

CATOMIDIARE, vieux verbe latin qui exprimait l'action par laquelle les prétres qui solennisaient à Rome la fète des Lupercales, couraient par la ville en frappant avec des lanières de peau de chèvre tous ceux qu'ils rencontraient, et principalement les femmes; parce que ces dernières s'unaginaient que cette ridicule cérémonie leur procurait la fécondi'é.

CATOPTROMANCIE (du grec xároxroov, miroir), divination par le moyen d'un miroir, qu'on présentait, non dev int les yeux, ma s' derrière la tête d'un enfint à qui l'on avait bande les yeux; ce qui avait assez de rapport avec quelques scèues de magnétisme

usitées de nos jours.

Il y avait un autre mode de cateptromancie, alast décrit par Pausanias: Devant le temple de Cérès élevé à Patras, était une fenieire séparée du temple par le mur même; il y existait un oracle véridique, non pour teu les événements, mais seulement pour les maladies. Les malades faisaient descendre dans la fontaine un miroir suspendu à une ficelle, en sorte qu'il ne touchai la surface de l'eau que par sa base. Après avoir prié la déesse et brâlé des parfums, ils se regardaient dans le miroir, et, selon qu'ils se trouvaient le visepe have et défiguré, ou en bon point, ils en conclusient que la maladie était mortelle, ou qu'ils en réchapperaient.

CATUILLA, un des noms que les Péruriens donnaient au Soleil, leur principale

divinité.

CAUCOBARDITES, branche d'eutychiens qui soutenaient, comme eux, qu'il n'y a qu'une seule nature en Jésus-Christ, et rejelaient l'autorité du concile de Chalcédoine.

lls parurent vers l'an 536.

CAUDATAIRES, officiers de la cour de Rome; ce sont eux qui portent la queue de la soutane des cardinaux, et qui remplissent auprès d'eux les fonctions de valets de chambre. Ils ont été érigés en confrérie, en 1527, et marchent en procession, sous la bansière de Notre-Dame de la Pureté.

CAUSATHAN, espèce de génie ou de démon, que Porphyre le philosophe se vantait

d'avoir chas-é d'un bain public.

CAUSIMOM ANCIE (de xxóσιμος, combustible), divination par le feu pratiquée par les mages. Ils regardaient comme un heureux présage si les objets combustibles jetés par est dans le feu en sortaient intacts.

CAVALCADE. 1º Ce nom désigne particu-

CAVALCADE. 1º Ce nom désigne particulièrement la procession pompeuse que fait le pape monté sur une haquenée blanche ou dans une littère, torsqu'il se rend à Baint-Jean de Latran pour prendre possession du ponificat. En voici la description, que nous formit l'auteur du Tableau de la cour de Rame.

 Douze trompettes et douze chevau-légers commencent la marche par six rangs de quatre cavaliers chacun, qui sont suivis par les perle-mantenux des cardinaux, qui envoient chacun le sien bien monté, portant des vall-ses d'écarlate brodées d'or. Les massière des mémes cardinaux viennent après, aussi à cheval, et tenant sur les épaules des masses d'argent aux armes de Leurs Eminences. Les gentilshommes et aumôniers des cardi-Mar, des ambassadeurs et des princes, avec plusieurs gentiishommes et barons romains, reivent immédiatement... Plusieurs anspesudes, avec des armes blanches, caracolent hors des rangs, pour régler la marche. On voit ensuite quatre écuyers du pape, avec de grandes chapes rouges, et puis son tailleur el deux porte-manicaux vêtus de même, arec deux valises de velours rouge brodées d'or (dans lesquelles sont enfermés les ornements pontificaux de Sa Szinteté). Les valets d'écurie du pape, vêtus de casaques de serge rouge, viennent après, menant les haquenées blanches, que le royaume de Naples doit envoyer tous les ans au pape. Ces haquenées ont des housses d'étoffe de soie à franges d'or, assorties de feuillages de lames d'argent battu en demi-relief. Viennent ensuité plusieurs mules caparaçonnées et bardées de velours rouge avec des franges d'or, que plusieurs autres domestiques du pape menent par la bride. Trois litières marchent ensuite, convertes de velours rouge et d'écarlate brodée d'or. Deux officiers à cheval marchent devant ces litières, et le maître de table du pape, à cheval, et ses estafiers à pied, serrent cette file. La noblesse romaine et les titulaires marchent sans ordre, pour éviter les préséances, moniés sur d'excellents chevaux, dont le crin est orné d'un grand nombre de rubans de diverses cou-leurs : toute cette noblesse est accompagnée d'estafiers à pied. Cinq massiers du pape marchent après, avec de grandes robes de drap violet, où il y a du galon de velours noir : ils portent des masses d'argent et des colliers d'émail. Quatorze tambours à pied les suivent, vétus de satin rouge garni d'or, avec des plumets au chapeau; et ils portent chacun l'enseigne d'un des quatorze quartiers de Rome. Ceux-ci sont suivis d'un chœur de trompettes du pape, habillés de rouge avec du galon d'or : marchent ensuite les eubiculaires apostoliques et les camériers hors des murs, en habits rouges; le commissaire et le fiscal de la chambre apostolique, en habit violet; les avocats consistoriaux, en noir; les chapelains du commun de la famille du pape, en rouge; les camériers secrets et d'honneur, et les quatre participants, qui sont les derniers de ce rang, habillés de violet, et portant les quatre chapeaux de velours cramoisi du pape, élevés au haut de certains bâtons couverts de velours rouge. Après ceux-ci viennent sur de beaux chevaux quarante officiers du peuple romaiu, savoir : les juges, les maîtres justiciers, secrétaires, notaires, contrôleurs, habillés de grandes robes sénatoriales de velours noir, et le bonnet de même, avec les housses de leurs chevaux aussi de velours noir. Les abréviateurs du grand parquet, les cleres de la chambre, les auditeurs de la rote, et le maître du sacré palais, vont à la gauche du doyen de la rote, et sont suivis de quatorze maréchaux du peuple romain, habillés de vestes de satin blanc, avec des justaucorps de satin violet, et des toques de volours noir. Les quatorze capitaines des quartiers marchent après, vêtus de grandes robes de ve-lours cramoisi doublé de toile d'argent, avec les chaussures de satin blanc à galons d'er, et la toque de velours noir enrichie de pierreries. Le gouverneur de Rome et les conservaleurs romains viennent après, en laissant à la ganche du gouverneur une place vide pour le sénateur romain, qui n'assiste point à cette cavalcade, pour ne pas céder la préséance, que le gouverpeur lui dispute. Les princes du trône pontifical, les parents du pape, et les ambassadeurs des têtes couronnées marchent avec toute leur suite, suivant

le rang convenable à leur caractère ; et deux maîtres des cérémonies du pape viennent ensuite devant le sous-diacre apostolique, qui porte la croix à triple croison retournée vers le pape. Le sous-diacre qui porte ainsi la croix est au milieu de deux officiers qui portent des baguettes rouges. Le pape vient ensuite dans une litière entourée de cinquante jeunes gentilshommes romains, vêtus de satin blanc; et les estafiers et curseurs du pape marchent autour de cette litière avec les maîtres d'estrade. Le capitaine de la garde suisse marche à la tête de deux files de cavaliers bien armés, qui escortent le pape. La litière dans laquelle on porte Sa Sainteté est de velours rouge brodé à franges d'or. Il est revétu d'une soutane de tabis blanc, avec le rochet, l'étole et la mosette de velours rouge, l'hiver, ou de satin rouge, si c'est l'été, avec la calotte de même sous le chapeau rouge. Le maître de chambre du pape, son échanson, son secrétaire, son médecin, se tiennent aussi tout près desalitière, et au devant de la garde suisse. Les cardi-naux viennent à creval, deux à deux, au milieu de quelques hallebardiers, immédiatement après la garde du pape. Après Leurs Eminence, suivent les patriarches, les archevêques, les évêques, les proto-notaires apostoliques, les auditeurs, les trésoriers de la chambre apostolique, les prélats référendaires de l'une et l'autre signature (tous en rochet et en grand chapeau). Enfin, après les relais et les trompettes du pape, la marche est fermée par deux compagnies de chevau-légers, précédées de leurs officiers vétus de justaucorps d'écarlate, avec des manches pendantes foit étroites, de velours rouge et jaune, et portant tous la lance en arrêt. Le chemin qu'ou tient est le long du bourg de Saint-Pierre, jusqu'au pont Saint-Ange. De là on va à Saint-André della Valle et au Capitole, où le peuple romain dresse un arc de triomphe au pape ; le sénateur lui présente les cless in campo, et tenant un sceptre à la main, fait une harangue que le nouveau pontife écoute. La cavalcade passe de là à campo Vaccino, où le duc de Parme fait dresser un autre arc devant son palais. On passe ensuite à travers le Colisée, où les juifs font aussi dresser un arc de triomphe, sous lequel ils présentent au nouveau pape le Pentateuque en hébreu. Le Cérémonial romain dit, en parlant de cette dernière cérémonie, que les juis présentent à genoux la loi au souverain pontife, en saisant en hébreu l'éloge de ce livre sacré, et exhortant le pape à le respecter, et que le pape leur répond en le recevant : Je révère la loi que Dieu a donnée à Moise; mais je condamne la fausse explication que vous donnez à cette loi; car vous attendez en vain le Messie, qui est venu depuis longtemps, et que l'Eglise croit être Jésus-Christ Notre-Seigneur. « Après cette réponse, continue notre auteur, les juis se retirent sans dire mot; et la cavalcade, sortant du Colisée, s'en va par des rues tapissées et remplies d'un grand con-cours de peuple, tout droit à Saint-Jean de

Latran. » Cette description, qui est à peu près celle de la prise de possession d'Innocent X, diffère en plusieurs points de celle que l'on trouve dans le Cérémonial romain. La principale différence consiste en ce que le Cérémonial romain dit que le pape parait à cette procession monté sur une haquenée blanche, huit gentilshommes soutenant un dais au-dessus de sa tête. Il remarque que s'il se trouve un roi, ou l'empereur lui même à cette cérémonie, leur devoir est de tenir l'étrier de Sa Sainteté, et de mener la haquenée par la bride. Le même Cérémonial dit encore que pendant la marche on jette quelquesois de l'argent au peuple pour écarter la soule. L'ordre de la marche peut encore varier suivant les temps et les circon-

2º Le sultan des Turcs sort également en cavalcade, soit lorsqu'il se rend à la mosquée dans les fêtes solennelles, soit lorsqu'il veut faire moutre de la splendeur de sa cour à quelque prince étranger. Thévenot rapporte une de ces cérémonies, dont il fut lemoin, et que le Grand Seigneur avait ordonnée en considération de l'ambassad ur du Grand Mogol. La cavalcade eut lieu de cette sorte : on commença par sab'er tout le chemin que devait parcourir Sa Hautesse, depuis le sérail jusqu'à la mosquée du sultan Méhémet. Les janissaires se tenaient en haie de chaque côté de la route. La cavalcade s'ouvrit par le soubachi, qui avait à son côté le commissaire général, et était suivi de quantité de janissaires. Après eux ve-naient les gardiens des chiens du Grand Seigneur, et les gardiens des grues, tous fort bien montés, et suivis de janissaires marchant sous la conduite de leurs tchorbadjis, également bien montés et portant sur la tête leurs bonnets d'argent doré et orné de plumes. Trente-deux autres ichorbadjis à pied précédaient le janissaire agasi à cheval, suivi des sipahis avec leurs six capitaines; puis venaient les chiaoux de garde, au nombre de plus de cinquante, tour bien montés, ayant l'épée au côté et tenant de la main droite leurs massues ; ensuite les mutafarracas, aussi à cheval et en bon ordre. Après ceux-ci venaient les officiers qui portent les plats du Grand Seigneur lorsqu'il mange hors du sérail. Ils étaient à cheval, aussi bien que les cunuques et les mucis qui les suivaient; ensuite les vizirs et le Caim-macam ou lieutenant du grand vizir; puis les valets de pied du Grand Seigneur, coiffés de leurs bonnets de cérémonie, qui ressemblent pour la forme à ceux des Juiss. mais il sont d'argent doré. Ces gens étaient à pied, mais après eux venait leur chef à cheval, suivi de celui qui porte la valise du sultan, qui contient des habits pour changer. On voyait après eux onze chevaux richement enharnachés, avec des pierreries de tous côtés, des étriers d'argent ou de vermeil, une grosse masse de vermeil à l'arçon droit de la selle, et un large couteau enrichi de joyaux du côté gauche. Ces chevaux étaient menés à la main par autant de sipa795

his à cheval. Les solaques s'avançaient en- - servent en effet qu'aux fonctions saintes. suite au nombre de plus de cinq cents, ayant le dolman retroussé à la ceinture, des manches pendantes par derrière, et sur la tête un bonnet orné de plumes. Au milieu d'eux était le Grand Seigneur, monté sur un beau cheval, couvert d'une multitude de pierreries. Il avait une veste de velours cramoisi, et à son bonnet deux aigrettes noires ornées de gros joyaux jusqu'à la hauteur de plus de deux doigts; l'une de ces aigrettes se dressait vers le ciel, et l'autre s'inclinait vers la terre. Le grand écuyer marchait à pied, à l'arçon du côté droit, et le petit écuyer, du côté gauche. Le sultan saluait le peuple à droite et à gauche, à mesure qu'il s'avançait, et le peuple lui souhaitait respectueusement et à voix basse mille bénédictions. Après le Grand Seigneur venaient à cheval le selictar aga, portant l'épée, l'arc et le carquois du sultan, et à sa gauche le garde-robe soutenant le turban ; puis le kislar agasi et le capi agasi, et deux autres pages aussi à cheval, portant des pots d'argent pleins d'eau pour fournir à l'abdess (Voy. ce mot) du Grand Scigneur, et lui donner à boire, s'il avait soif. La cavalcade élait fermée par une quantité de gens du sérail à cheval. La prière terminée, le sultan sortit de la mosquée dans le même ordre, ayant seulement quitté sa veste pour en prendre une de satin couleur de feu.

3º Le Bua ou Vua, roi du Tunquin, sort aussi en cavalcade le premier jour de l'an; il est porté sur un trône par cinquante hommes, et accompagné des mandarins des divers ordres, tous vetus magnifiquement, et montés, les uns sur des éléphants, les autres sur des chevaux converts de housses richement ornées. Les compagnies des gardes suivent ou précèdent, avec leurs devises, leurs drapeaux de taffetas et de velours, et leurs armes enrichies d'or et d'argent. Pendant ce temps, le gouverneur de l'empire reste en pleine campagne avec ses gardes et les grands de la cour, et il y offre un sacrifice au ciel.

4. La cavalcade du vieillard sans barbe est une sête que les anciens Persans célébraient à la fin de l'hiver, dans laquelle un vieillard chauve et sans poil, monté sur un ane, parcourait les rues et les places de la ville, portant d'une main un corbeau, et de l'autre une baguette dont il frappait ceux qu'il rencontrait. Cette mascarade représentait l'hiver,

et rappelle notre carnaval. CAVE. 1º On appelle ainsi, dans les églises, certains lieux voûtés et souterrains où l'on enterre les morts; telles sont les caves des églises de Sainte-Geneviève à Paris, et celles de Saint-Denis, où sont inhumés les corps des rois de France. Il y a de ces sortes de caves qui tiennent lieu d'églises souterraines.

2º Les prêtres géorgiens vont souvent célébrer les saints mystères ou administrer les sacrements dans leurs caves, qu'ils appellent marama, afin d'être plus recueillis. Ce sont pour eux des espèces d'églises, qui ne

CAVBAU, petite cave d'église destinée à la sépulture des morts de distinction. Les familles nobles et riches qui veuleut être séparées du commun, après leur mort comme pendant la vie, ont leur caveau particulier dans une église où tous ceux qui leur appartiennent sont enterrés. Mais aujourd'hui que l'inbumation dans les églises et dans les lieux fréquentés est interdite, l'autorité royale n'accorde, pour déroger à cette mesure, que des autorisations partielles, qui sont très-difficiles à obtenir.

CAVEL, temples de l'île de Ceylan, consacrés aux esprits que les Chingalais nomment

Dagoutans.

CAVLACAV, nom que les nicolaites, héréques du premier siècle, donnaient à une des puissances qui, selon eux, gouvernaient le ciel. Ce nom singulier était pris d'une expression hebrasque qu'ils n'entendaient pas, קרלקד cav-la-cav, que la Vulgate traduit d'une manière assez obscure, exspecta, reexspecta, mais qui signifie proprement regula pro regula, ou, suivant M. Cahen, défense sur défense

CAÝSTRIUS, héros éphésien qui avait un temple et un autol érigés près du Caystre, rivière célèbre chez les poètes par le nom-

bre de cygnes qu'ils supposaient sur ses rives. CAYYIM, officiers musulmans qui sont les gardiens et les serviteurs des mosquées. Les fonctions les plus serviles roulent sur eux, et le plus ancien d'entre eux est toujours leur chef, sous le nom de Cayyim-Baschi. Toute mosquée, même impériale, n'a jamais plus de vingt Cayyim, à l'exception de celle d'Ahmed à Constantinople, qui en a trente. Dans les mosquées moindres, l'imam remplit à lui seul toutes les fonctions, même celles de Cayyim. Les Européens et autres étrangers qui ont la curiosité de visiter ces édifices, ne peuvent y pénétrer que sous leur patronage et avec leur escorte; les Cayyim exigent pour cela une gratification proportionnée à la condition de ceux qui se présentent.

CAZA EL-FEWAITH, ou prière satisfactoire. — Les musulmans appellent ainsi la prière qu'on est obligé de faire pour réparer l'onussion du namaz ou de la prière canonique. En cas d'omission de plusieurs namaz, il faut y satisfaire suivant l'ordre dans lequel ils auraient dû être faits, c'està-dire en commençant par les premiers, et finissant toujours par les derniers.

Il en est de même, à peu près, des heures canoniques du bréviaire : le prêtre ou le religieux qui a omis de réciter les parties du bréviaire aux heures indiquées, doit y suppléer en les récitant dans le reste de la journée. La dissérence consiste en ce que les musulmans regardent comme une infraction grave d'anticiper ou de reculer l'heure des prières, tandis que l'Eglise catholique, moins esclave de la lettre, laisse plus de latitude à ses ministres.

CEB, CÉBUS, CÉPUS, ou CÉPHUS : singe d'Éthiopie adoré à Memphis. Il avait, au rapport de Pline, les pteds de derrière semblables à ceux de l'homme, et ceux de devant semblables à nos mains. Il ajoute que Pompée en fit venir d'Ethiopie à Rome, et qu'on a'en a jamais vu que cette fois-là. Diodore, qui paraît assex mal renseigné, lui donne une tête de lion, le corps d'une panthère et la taille d'une chèvre.

CÉCROPES, auxiliaires engagés par Jupiter dans la guerre contre les Titans. Après avoir reçu leur salaire d'avance, ils refusèrent de le servir, et le dieu, indigué, les

métamorphosa en singes.

CECROPS, personnage moitié historique et moitié mythologique. Les Athéniens le regardaient comme le fondateur de leur ville et de leur empire, qui surent plusieurs fois appelés de son nom, Cecropia. Il était, dit-on, natif de Saïs en Egypte; c'est de cette contrée ou de la Phénicie que les Grecs faisaient venir presque tous leurs législateurs. Voy. CADMUS, BACCHUS, etc. C'est lui qui tira des forés les aborigènes de l'Attique, les organisa en corps de sociéié, et les établit dans la ville d'Athènes, qu'il avait sondée ou du moins restaurée. C'est lui qui les distribua en douze cantons, et institua ce sénat si fameux de-puis sous le nom d'Aréopage. Il apprit à ce nouveau peuple à appeler Jupiter le Dieu suprême, le Très-Haut, et à n'offrir sur les autels des dieux que du blé, des fruits et des fleurs, au lieu de victimes sanglantes. Il donna des lois à la nation; les principales furent celles des mariages et des sépultures. Il fit le dénombrement de ses nouveaux sujets, qui se trouvèrent au nombre de vingt mille. Il mourut après un règne de cinquante ans, laissant trois filles, Aglaure, Hersé et Pandrose; un Athénien nommé Cranas succéda à sa puissance. Il fut surnommé Diphyrs, c'est-à-dire Bisurmis, parce qu'on le représentait sous la sorme d'un être moitié homme et moitié serpent. Cette figure était sans doute allégorique, mais les anciens ne nous en ont laissé aucune explication claire. Peut-être voulait-on faire allusion à l'agriculture, qu'il avait enseignée à ces peuples sauvages; car souvent, chez les auciens, l'agriculture et le labourage étaient symbolisés sous la figure du serpent; on donnait aussi des pieds de serpent à ceux qui avaient apporté un art aussi utile.

CE-INDZO, le premier enfer des bouddhistes de Siam, séjour des voleurs, des assassius et de ceux qui n'out pas voulu discerner le bien du mal; ils y demeurent 500
ans. Les souffrances consistent en des flots
de métaux bouillants et liquéfiés que l'on
verse sur le corps des malheureux damnés.
Dès que le coupable est sur le point de
mourir, l'infusion cesse, pour recommencer
aussitôt qu'il a repris un peu de force.

CÉCUS-ASCULAN, fanatique du xiv siècle, astrologue du duc de Calabre, soutenait que tout homme naissait, vivait et mourait sous l'empire des constellations. Mais, allant plus loin que ses coilègues, il avançait qu'il se formait dens les cieux des esprits malius que l'on ponvait obliger à faire des choses merveilleuses, et assurait que les astres imposaient une nécessité absolue aux corps et aux esprits sur la terre; en sorte que la vie pauvre et la mort ignominieuse de Jésus-Christ n'était que la conséquence de la constellation sous laquelle il était né; qu'au contraire l'Antechrist serait riche et puissant, parce qu'il naîtrait sous une constellation contraire. Cet astrologue fut brâlé en 1327.

CÉDRÉATIS, surnom de Diane, dérivé de ce que les Orchoméniens suspendaient ses images aux cèdres les plus élevés.

CEINTURE. 1º La ceinture fait partie des vétements du prêtre à l'autel; elle doit être de lin; c'est par abus qu'on voit quelques ecclésiastiques la porter de soie. Elle sert à serrer l'aube autour des reins, et même au besoin à la retrousser, si elle est trop longue. C'est ainsi que les Juiss et les Romains, qui portaient leurs habits fort longs, étaient obligés de les relever à la ceinture pour pouvoir agir et marcher plus commodément. La ceinture est le symbole de la continence; le prêtre en la prenant pronouce une prière par laquelle il demande à Dieu cette vertu.

Les ecclésiastiques, en plusieurs pays et surtout en France, portent aussi une ceinture noire sur la soutane; c'est moins un objet de nécessité qu'un ornement, à moins qu'ils n'aient emprunté cet usage des religieux qui ont pris à la lettre la recommandation de Jésus-Christ d'avoir toujours les

reins ceints.

2º La Ceinture de saint Augustin forme le symbole d'une association réunie sous le titre d'archiconfrérie. Elle est de cuir. Les religieux augustins prétendent qu'elle a en les honneurs de la loi de nature, de la loi écrite et de la loi de grâce. Sous la loi de nature, les premiers hommes ayant été habillés de peaux, ont dû porter une ceinture de la même étoffe; sous la loi écrite, l'Ecriture atteste qu'elle a été portée par le prophète Elie; enfin saint Jean-Baptiste en étail revêtu sous la loi de grâce.

3º Il y a encore plusieurs ceintures qui ont été préconisées par différents ordres, telles que celle de saint François de Paule, qui a cinq nœuds; celle de sainte Marguerite; le Ceinturon de sainte Monique, etc. Plusieurs de ces objets étaient portés autrefois plutôt par superstition que par l'elled d'une religion bien éclairée. Nous croyons la plupart de ces usages tombés en désuétude.

5° Ceinture de Venus. Voy. Crestr.
5° Ceinture de la Kaaba. Le temple sacré
de la Mecque est toujours recouvert d'us
voile, garni en dehors d'une ceinture appeleé couschak, dont on étreint, pour ainsi
dire, la Kaaba. Cette ceinture, sur laquelle
sont brodés en fils d'or différents passages
du Coran, se travaille en Égypte; on la
change toutes les fois qu'on recouvre le
temple d'un voile neuf.

CEIRA, caverne située dans le veisisses du Danube, où, suivant la tradition des Gétes, habitants du pays, les géants s'étaient réfugiés après avoir été vaincus par les

CÉLABI, nom que les Yézidis donnent au diable, co nom signifie monseigneur. Ces peuples, race de chrétiens dégénérés, considèrent le diable comme un ange déchu, mais qui peut rentrer en faveur. En conséquence, ils ne se croieut pas permis de le maudire. On ne doit pas, disent-ils, parler mal d'un ministre d'Etat quand il a perdu la faveur de son prince; la charité oblige au contraire à lui sophaiter du bien; le diable est un courtisan disgracié ; qui sait si un jour Deu ne lui fera pas grace? Si cela arrive, il pourra se venger des injures reçues pendant le temps de sa défaveur; si au contraire il n'obtient pas son pardon, et qu'on tombe dans ses griffes après la mort, il déchargera toute sa colère sur ceux qui l'auront maudit.

CÉLE-TE, épithète qui se donne à tout ce qui a rapport avec le ciel. Les anges qui habitent le ciel sont qualifiés d'esprits célestes; la gloire que les saints goûtent dans le ciel .

est appelée la gloire céleste, etc.

Les religieu es de l'Annonciade ont été appelé s Célestes, non point parce qu'elles auraient fait profession de la vie contemplative, mais uniquement parce qu'une partie de leur habillement était de la couleur que

uous appelons bleu céleste. CÉLESTE, divinité des Phéniciens et des Carthaginois, qui lui donnaient plusieurs autres noms pompeux, tels que ceux de Reine et de Fortune du ciel; les Grecs l'appelaient Uranie. A Carthage, elle résidait dans un temple magnifique, où un lion lui servait de trône. Les uns l'ont prise pour Junon, d'au-tres pour Venus ou Astarle, d'autres pour la Lone. Aussi l'empereur Héliogabale, qui se disait prêtre du Soleil, voulut la marier avec son dieu, et fit à cet effet venir de Carthage à Nome l'idole de Céleste, et célébrer son mariage, obligeant tous les sujets de l'empire de lui faire son cadeau de noces; plaisant moyen de recueillir de l'argent. Son tempie fut détruit par l'ordre de Constantin. Quand on considérait cette divinité comme decsse, on la nommail Calestis, et quand on la regardait comme un dieu, on lui donnait le nom de Cœtestus. On a trouvé à Rome, sur une hase de pierre qui avait supporté la statue de cette déité, cette inscription : Inviciae Carlesti.

CÉLESTIENS, sectateurs de Célestius, un des principaux disciples de Pélage. Il quitta Rome avec son maître, passa eu Afrique et se fixa à Carthage, où il se mit à dogmatiser. lls ontenail, entre autres erreurs : 1° qu'Adam avait été créé mortel, et qu'il serait mort, soit qu'il eut péché ou non; 2° que le péché d'Adam u'avait fait de mal qu'à lui seul et non à tout le genre humain; 3° que la loi conduisait au royaume des cieux aussi bien que l'Evangile; 4° qu'avant l'avénement de Jesus-Christ, les hommes ont été sans péché; 5. que les enfants nouveau-nés sont dans le nême état où Adam était avant sa chute; que tout le genre humain ne meurt point Par la mort et par la prévarication d'Adam,

comme tout le genre humain ne ressuscite point par la résurrection de Jésus-Christ; 7 que l'homme naît sans péché, et qu'il peut aisément obéir aux commandements de Dieu, s'il le veut. Le concile de Carthage condamna cette doctrine, et Célestius, oblige de quitter l'Afrique, repassa en Sicile, où il s'occupa à désendre ses erreurs. Il se rendit même à Rome pour faire lever l'excommunication portée contre lui. Le pape sit de nouveau examiner sa doctrine, et condamna ses sen-timents, en pressant Célestius de les condamner au-si lui-même. L'hérétique se soumit en apparence; mais on reconnut plus tard qu'il en avait imposé au souverain pontife; il fut désinitivement banni de Rome avec Pélage.

CELESTINS, une des nombreuses familles de l'ordre de Saint-Benoît. Leur fondateur était le onzième fils d'un pauvre laboureur de l'Abruzze, nommé Pierre. Ce saint homme, élant entré dans l'ordre des bénédictins, obtint de ses supérieurs la permission de sortir du monastère pour mener dans la solitude une vie encore plus parlaite. Il se retira dans une caverne du mont Mourrhon, d'où il sut appelé Pierre de Mourrhon. Il y eut bientôt des disciples imitateurs de sa vie austère, et leur donna une règle de conduite basée sur celle de saint Benoît, taquelle fut approuvée par le pape Urbain IV en 1263, et ses disciples recurent le nom de Mourrhonites ou Moronites. Après avoir demeuré cinq ans sur cette montagne, il la quitta pour se retirer sur le mont Magelle. Ses disciples l'engagèrent à bâtir un monastère sous l'invocation du Saint-Esprit. Ce fut le premier de la nouvelle congrégation. Grégoire X la confirma au concile général de Lyon, en 1274; mais Pierre de Mourrhon, ayant été élu pape en 1294, prit le nom de Célestin V; ses religieux changèrent aussi de nom, et commencerent à s'appeler Célestins. Ils se promettaient de grands avantages de l'élévation de leur fondateur au suprême pontificat; mais leurs espérances ne tardèrent pas à s'évanouir. Le pieux Célestin, qui n'avait jamais vu que des arbres et des rochers, connaissait fort peu les hommes et encore moins les affaires. Le monde chrétien lui parut plus dissicile à gouverner qu'une douzaine de moines. Avec les intentions les plus pures et les plus droites, il n'avait pas les talents nécessaires pour remplir une si grande charge. Ayant renoncé à toutes les espérances du siècle dès sa jeunesse, il avait négligé l'étude; et la solitude où il avait toujours vécu le rendait timide et incertain. Il se défiait de tout le clergé séculier et des cardinaux, qu'il me consulta ja-mais; ce qui lui fit faire plusieurs fautes pendant son pontificat, qui fut très-court; car, apprenant que plusieurs murmuraient contre lui, il donna sa renonciation en plein consistoire, après un règne d'environ cinq

L'ordre des Célestins est devenu, par la suite des temps, fort considérable, surtout en Italie; il se répandit aussi en Flandre, en Allemagne, et fut appelé en France, en 1300, par Philippe le Bel, qui lui donna deux monastères, l'un dans la forêt d'Orléans, au lieu dit Ambert, et l'autre dans la forêt de Compiègne, au mont de Châtres. Les Célestins vinrent casuite à Paris, où la maison qu'ils occupèrent devint le chef-lieu de l'ordre. Là résidait le provincial, qu'on élisait tous les trois ans, et qui avait l'autorité du général sur tous les Célestins du royaume; ce qui forma dans la suite une province composée de vingt et un monastères. L'ordre entier était divisé en treize provinces, qui complaient plus de cent cinquante monastères.

Pour la règle, Voir ce que nous avons dit de celle de saint Benoît, au mot Bénépicting.

Leur habit consistait en une robe blanche, un scapulaire et un chaperon noir; au chœur et hors du couvent, ils portaient une coule, c'est-à-dire une robe descendant jusqu'aux pieds, avec manches et capuchons.

L'ordre des Célestins n'a pas survécu, en Allemagne, aux efforts de l'hérésie, ni, en

France, à votre révolution.

Voy. notre Dictionnaire des Ordres reli-

gieux, art. Célestins (Ordre des).

CELESTINS (Enwites). Quelques religieux de l'ordre de Saint-François s'étaient retirés dans la solitude pour se livrer entièrement aux pieux exercices de la pénitence. Le pape Célestin V, dont il est parlé dans l'article précédent, grand partisan des austérités, approuva le zèle de ces nouveaux ermites, et leur donna son nom; ainsi ils furent appelés Ermites-Célestins; mais cette réforme ne subsista pas longtemps. Les franciscains, voyant que la vie austère de ces ermites sortis de leur sein était une censure tacite de leur relâchement, mirent tout en œuvre pour détruire cette congrégation naissante. D'ailleurs, le pape Boniface VIII, qui n'avait pas à beaucoup près les mêmes idées que Célestin, son prédécesseur, ne fut pas favorable à cette réforme. Il s'imagina que ces religieux, attachés au pape dont ils portaient le nom, cabalaient sourdement pour le rétablir dans la dignité qu'il avait abdiquée. Ils furent même accusés d'être hérétiques, et comme tels condamnés et anathématisés. On ne s'en tint pas aux censures : on les arrêta comme des malfaiteurs, et on leur fit souffrir de cruels tourments, au milieu desquels plusieurs mourarent martyrs, sinon de la foi, du moins de leur vanité et de leur entêtement. Voy. notre Dictionnaire des Ordres

religieux, art. Célestins (Frères Mineurs). CELIBAT. 1º Le célibat était inconnu aux Juis; ils le regardaient comme un état défectueux. Bien hoin d'en faire l'objet d'un précepte ou d'un conseil, ils considéraient chaque particulier comme personnellement responsable de la grande loi portée par le Créateur pour le genre humain en général, Croissez et multipliez. Chez eux, il était même indispensable que les lévites, les prêtres et les grands pontifes se mariassent, puisque le sacerdoce et les fonctions sacrées devaient se perpétuer dans les mêmes familles. Toutefois, les ministres du culte

devaient s'abstenir de tout commerce avec leurs femmes dans les jours qui précédaient l'exercice de leurs fonctions.

2º La loi chrétienne ne condamne pas le mariage; elle l'a même élevé à la dignité de sacrement; mais elle déclare que le célibat est un état bien plus parfait. La manière énergique et figurée dont elle s'explique à ce sujet fat autrefois prise à la lettre par quelques chrétiens vertueux, mais inconsi-·dérés, qui crurent qu'il fallait se retrancher du nombre des hommes pour être parfaits chrétiens. Tel sut le célèbre Origène, qui se mutila par un zèle imprudent pour la chasteté, si vantée dans l'Evangile. Les éloges que Jesus-Christ donne au célibat ont sans doute engagé l'Eglise à en faire une loi pour les ecclésiastiques; car il n'a rien statué lui-même sur cet article, et même, dans les premiers siècles de l'Eglise, on voit des évêques, des prêtres et des diacres mariés : « Car comment aurait-on trouvé, dit l'abbé Fleury, entre les Juiss et les parens qui se convertissaient tous les jours, des hommes qui eussent gardé la continence jusqu'à un age mûr? C'était beaucoup d'en trouver qui n'eussent eu qu'une seule femme, dans la liberté où étaient les Juiss et les autres O ientaux d'en avoir plusieurs à la fois, et dans l'usage universel du divorce, qui donnait occasion d'en changer souvent. Mais quand celui qu'on faisait évêque avait encore sa femme, il commençait dès lors à ne la plus regarder que comme sa sœur, et l'Eglise latine a toujours fait observer la même discipline aux prêtres et aux diacres. Il leur était toutefois ordonné d'avoir soin de leurs femmes, et de ne point les abandonner com me des étrangères; et on les nommait quelquefois prétresses, à cause de la dignité de leurs maris.

« On ne souffrait point que des clercs logeassent des femmes avec eux. Entre les accusations contre Paul de Samosate, il est dit qu'il tenait chez lui deux femmes jeunes et bien faites, ets'en faisait suivre partout, et qu'il souffrait que ses prêtres et ses diacres entretinssent de même de ces sortes de femmes, que l'on appelait sous-introduites. L'évêque de Pompone se plaignit à saint Cyprien de certaines vierges qui prétendaient garder leur intégrité, vivant avec des hommes, et même avec un diacre, dans une familiarite scandaleuse, jusqu'à n'avoir qu'un même lit. Cet abus s'était introduit sous prétexte de charité, car celles qui vivaient ainsi arc des clercs étaient des vierges consacrées à Dieu, ou d'autres personnes qui faisaient profession de dévotion, à qui les clercs pretendaient tenir lieu de pères ou de frères, prenant soin de leurs affaires, et faisant pour el es tout ce que la bienséance ne leur permettait pas de faire par elles-mêmes. sortout dans des pays où les femmes ne se moatraient guère en public. Ces dévotes, de leur côté, rendaient à leurs frères tous les services domestiques qui s'accordaient avec l'hennéleté de leur profession; car, pour vivre ensemble, ils ne prétendaient pas moins

garder la continence; et saint Chrysostome, combattant cet abus, suppose qu'ils la gardaient en effet: il les accuse seulement d'être attachés au plaisir de se voir et de se parler, plus sensible entre personnes de différent sexe; de mener une vie indécente et scandaleuse, et de s'exposer témérairement à tomber dans le crime. Pour retrancher ce désordre, on défendit absolument aux clerton avec les femmes étrangères; ce que le concile de Nicée réduisit aux sœurs, aux mères et aux tantes.

« Les usages des Eglises n'étaient pas entièrement uniformes sur cet article du célibai des clercs. Saint Jérôme dit que les Eglises d'Orient, d'Egypte et du saint-siège apostolique, prenaient pour clercs des vierges ou des continents, et que, s'ils avaient des femmes, ils cessaient d'être leurs maris. Voilà les trois grands patriarcats: Rome, Alexandrie et Antioche. Saint Epiphane dit que l'Eglise observe exactement de ne point ordonner de higames, quoiqu'ils n'aient epousé la seconde femme qu'après la mort de la première; que celui même qui n'a été marie qu'une fois n'est point reçu pour être diacre, prêtre, évêque ou sous-diacre, du rivant de sa femme, s'il ne s'en abstient, principalement dans les lieux où les canons wal gardés exactement; car il avoue qu'en quelques lieux il y avait des prétres, des diacres et des sous-diacres qui usaient du mariage. Cet usage, dit-il, n'est pas conforme à la règle, mais à la faible-se des hommes, qui se relachent, selon l'occasion, el à cause de la multitude, pour laquelle on manquerait de ministres.

« On s'est depuis relâché, en Grèce et en Orient, de ces règles de continence; mais, en quelque lieu que ce soit de l'Eglise catholique, il n'a jamais été permis à un prêtre de se marier après son ordination; s'il le faisait, on le déposait pour peine de son incontinence, et on le réduisait à l'état d'un simple la que. Quant aux clercs inférieurs, comme les lecteurs et les portiers, ils étaient mariés, pour l'ordinaire, et habitaient avec leurs femmes : aussi plusieurs passaient leur rie dans ces ordres; au moins ils y demeuraient plusieurs années, pendant lesquelles il pouvait arriver ou qu'ils perdissent leurs femmes, ou qu'ils s'en séparassent de gré à gré pour mener une vie plus parfaite.

Le mariage des prêtres fut un des principaux objets de la réforme des luthériens, calvinistes et autres hérétiques des temps modernes; leurs ministres se marient comme les
séculiers. Il fut agité, dans les congregations
particulières du concile de Trente, si l'on accorder it la même liberté aux prêtres dans
l'Eglise catholique; mais on se détermina
pour le célibat. Après la tenue du concile,
l'empereur et le duc de Bavière sollicitèrent
vivement le souverain pontife de donner aux
prêtres la permission de se marier, mais Sa
Sainteté fut inflexible. De nouvelles démarches ont été encore faites dans ces derniers
lemps, mais avec le même insuccès.

Le pape Calixie II, dans le concile de Reims de l'année 1119, excommunia tons les ecclésiastiques mariés, les priva de leurs bénéfices, défendit d'entendre leur messe, déclara leurs enfants bâtards, et crut devoir porter la rigueur contre ces êtres innocents jusqu'à les livrer en proie à l'avarice des seigneurs. Il permit de les réduire en servitude et de les vendre. On cite quelques exemples de clercs engagés dans les ordres sacrés, qui out obtenu du pape la permission de se marier lorsqu'il s'est agi d'intérêts majeurs, mais ils ont dû renoncer aux fonctions du saint ministère. Le premier exemple est celui du prince Casimir, qui s'était fait moine et avait reçu le diaconat; le souverain pontife le dégagea de ses vœux, sur la demande de la nation polonaise, pour le rendre apte à monter sur le trône et à contracter mariage. Un autre exemple encore plus célèbre eut lieu à l'issue de la révolution française. Un grand nombre de prêtres s'étant maries devant l'officier civil, dans ce temps de désordre, le pape, au moment du rétablissement du culte, les autorisa, soit à reprendre leurs fonctions si leurs femmes étaient décédées, soit à demeurer dans l'état de mariage, et même à le faire bénir par l'Eglise, en renonçant pour toujours aux fonctions du sacerdoce.

Le célibat des prêtres est la gloire de l'Eglise latine; il offre une garantie d'ordre, de subordination ; il sépare totalement le clergé des fidèles larques et en fait un ordre à part; il prémunit les prêtres contre les tentatives de l'ambition, l'intrigue et la faveur dont ils pourraient se garder difficilement s'ils avaient des enfants; il assure la sécurité des familles, inspire pour cux cette confiance qui serait complétement détruite du jour où ils se marieraient. Interrogez les populations, et elles vous répondront : Plus de célibat, plus de confession auriculaire. De plus, on a souvent accusé les prêtres d'intérêt et d'ambition; que serait-ce s'ils avaient une famille à élever? Entin la virginité des clorcs les rend plus semblables au divin auteur de la religion.

Le célibat du clergé n'est pas opposé à la loi de la propagation du genre humain, qui ne saurait regarder chaque individu en particulier; car si la société a le droit d'être perpétuée par la reproduction des enfants, elle a aussi le droit d'avoir des mínistres dégagés de tout lien pour la diriger, la conserver et l'instruire de ses devoirs.

3º Les Grecs et les Orientaux suivaient d'abord les mêmes principes que les Latins; mais dans le concile de Constantinople, tenu l'an 692, et connu sous le nom de concile in Trullo, ils permirent aux clercs qui n'avaient été mariés qu'une fois avant leur ordination, de garder leurs femmes et d'user du mariage; mais les évêques durent toujours garder la continence la plus exacle. Dans ce concile, singulier sous plus d'un rapport, les Pères parlent diversement de la continence pratiquée dans l'Eglise latine: aiusi, dans le canon troisième, ils disent que

les Romains sont plus exactement attachés à la règle; dans le canon treizième, ils se van ent, en permettant aux clercs l'usage du mariage, de suivre la perfection de l'accien cauon apostolique; enfin, dens le canon trentième, ils semblent regarder la contineuce comme une imperfection; car. en parlant des cieres romains qui quittent leur femme pour entrer dans le sacerdoce, ils déclarent user de condescendance en leur permettant cette séparation: Nous ne leur donnons cette permission, disent-ils, qu'à cause de la petitesse de leur courage et la légèreté des mœura étrangères. Ce concile, qui n'a jamais été reçu à Rome, a servi jusqu'à présent de règle à toutes les Eglises d'Orient: néanmoins l'Eglise romaine a toujours toléré que les clercs orientaux s'y conformassent. Mais ce qui milite beaucoup en faveur de la continence des Latins, c'est que, en Orient, le clergé marié est beaucoup moins considéré que les religieux qui gardent le célibat; c'est presque toujours à ces derniers que les fidèles s'adressent de préférence, surtout pour le ministère de la confession; c'est aussi parmi eux que l'on choisit les évêques. Au reste il est interdit aux prêtres de se marier après leur ordination; ils ne doivent pas non plus avoir épousé une reuve ou une femme qui n'eût pas été vierge au moment de son mariage; ils sont obligés de garder la continence lorsqu'ils ont une fonction sainte à remplir; c'est pourquoi, en plusieurs pays, ils doivent passer la nuit en prières dans l'église lorsqu'ils doivent le lendomain offrir le saint sacrifice de la messe.

Les communions qui en réunis sous le nom générique de protestants out commencé par abolir le célibat ecclésiastique, comme chacun sait; ils exigent que leurs ministres donnent aux fidèles l'exemple de l'union conjugale. Les communions qui ent conservé l'épiscopat out astreint les évêques eux-mêmes au mariage. On sait quelle impression défavorable a produite naguère, parmi les populations de l'Orient, l'arrivée des évêques protestants de Jérusalem, cavoyés par la Prusse et par l'Angleterre, lorsque ces nouveaux prélats out fait leur entrée dans la ville sainte en compagnie de leurs femmes, dont l'une se trouvait dans un état de grossesse assez avancé.

Le mariage des ministres protestants est permis, parce que leur célibat sersit au moins inutile. A quoi bon interdire le mariage et les soins domestiques à des hommes qui ne paraissent guère dans les temples qu'une fois la semaine, qui n'ont d'autres fonctions que de précher et d'expliquer quelques points de doc:rine? Le ministre protestant, qui n'est qu'un decteur, a bien moins becoin de la vénération de la multitude, que le prêtre des catholiques, qui est chargé du pouvoir ne luer et de délier, et de faire descendre Dieu sur la terre. Aussi cotte pureté intérieure, cette vie solitaire et calme qui impriment le respect lui sont beaucoup moins nécessaires. D'ailleurs le célibat est une règle de discipline trop rigoureuse, trop austère pour s'ac-

commeder avec cet esprit d'indépendance, avec cette baine de toute autorité qui surme la base de leur système. On aurait grand tort d'imposer aucune règle de discipline sévère à des hommes que l'on a affranchis de tout lien de doctrine.

Toutefois, les protestants sensés ne sont pas sans déplorer quelquefois cette fureur de mariage qui semble posséder ous les ministres, même ceux qui se vouent à la carrière des missions parmi les peuples les plus lointains. Un journal protestant (le Courrier de Boston, du 30 mai 1839) rendait comple d'un ouvrage de M Malcom, dans lequel ce missionnaire protestant mettait en parallèle le succès presque nul des missionnaires anglais, américains et autres, soutenus par des sommes immenses, avec les progrès tonjours croissants des missionnaires calholiques qui n'ont que de très-faibles ressources. Celle steri ite est si prodigieuse, que M. Malcoln met en question si l'œuvre des missions ne doit pas être totalement abandonnée. Il recherche les causes de l'insuccès des missions protestantes dans l'Inde, et en signa e plusieurs; à quoi le journaliste ajoute ces paroles remarquables : M. Malcolm aurait pu ajouter que les missionnaires catholiques ne laissent après eux ni veuves ni orphelins pour absorber les contributions données expressiment pour le soutien des missionnaires actuels travaillant à la conversion des paiens. Saint Paul, écrivant aux premiers Corinthiens, qui se trouvaient dans une position à peu pris semblable à celle de nos missionnaires vivant au milieu des peuples de l'Orient, leur disail: « Je désire vous voir dégagés de sollicitudes; celui qui n'est point murie s'occupe du soin des choses du Seigneur et de ce qu'il doit faire pour plaire à Dieu; mais l'homme marié s'occupe des choses du monde et de ce qu'il doit faire pour plaire à sa femme : il est partage. (I Cor. vii.) Les missionnaires protestants ne pourraient ils pas se soumettre à la rie de privation, d'abnégation et de mortification qu'embrassent avec tant de joie les missionnaires catholiques?

5º Nous trouvons le célibat en honneur dans la plupart des religions anciennes el modernes, ce qui n'est pas très-favoralle au système protestant. Les peuples, me idolâtres, ont jugé, comme par un instinct naturel, que les ministres des autels, devant être plus purs que les autres homines, de vaient s'abstenir des œuvres de la chair plusieurs les obligeaient donc à garder le célibat. Les Grecs en faisaient une obligation à certains prêtres; la pythie de Delphis et la plupart des personnes du sexe insttnées comme organes des oracles devaient être aussi pures de corps que d'âme, d'esprit et de corps. On sait à quel austère célibal étaient vouées les vestales de Rome, et q elle pénalité effrayante menaçait leur infraction à cette loi rigoureuse.

6. Les musulmans, bien qu'essentiellement charnels, ont cependant des ordres de derviches étrangers aux liens du mariage, et qui sont d'autant pius estimés du public

qu'ils sont plus fidèles à vivre dans la continence. Quoiqu'il soit permis à ces reli-gieux de quitter leur institut et de vivre dans le monde, il en est bien peu qui profitent de cette faculté.

7 Les Hindous regardent le mariage comme la delle de la nature; c'est, disent-ils, la dette des ancêtres, à laquelle il n'est permis à personne de se soustraire. Toutefois ils regardent comme un état infiniment plus parsuit celui de sanyassi, qui vit seul dans les so-rets. Il est vrai qu'il ne peut embrasser ce genre de vie qu'après avoir vécu dans le

8. Les religieux bouddhistes sont pour la plupart astreints au célibat; les talapoins de Siam sont même condamnés au feu quand

ils sont surpris avec une femme.

9 Entin les voyageurs nous citent un certain nombre de peuplades barbares dans lesquelles des ministres du culte doivent vitre dans la continence, soit à perpétuité, soit pendant un temps déterminé. Nous ne mentionnerons ici que les vierges du Soleil, chez les Péruviens, qui offraient plus d'un point de ressemblance avec les vestales

CÉLICOLES OU ADORATEURS DU CIEL. béretiques ainsi appelés, parce qu'ils rendient les honneurs divins au firmament et aux astres. L'empereur Honorius les condamna vers l'an 409. Plusieurs pensent que ces hérétiques étaient des chrétiens apostats qui avaient embrassé le judaïsme; et ils se loudent sur ce qu'il est fait mention des Célicoles dans le code Théodosieu, sous le nom de Juifs.

Ce qu'il y a de certain, c'est que le nom de Célicules a été donné aussi à quelques Juis qui adoraient le ciel et les astres. L'erreur n'éfait pas nouvelle parmi les Juiss, car l'un des dogmes des pharisiens était que les cieux étaient animés et qu'ils étaient les corps des

Un grand nombre de peuples pourraient être appelés célicoles puisqu'ils adorent le ciei et les astres; mais on leur donne plus communément le nom de Sabérns. Voy. ce mot.

CELLA. C'était, chez les païens, le temple proprement dit, où étaient les dieux, les aulels et les candélabres.

CELLE (Somuns de LA). Ce nom a été donné anne partie des religieuses du tiers ordre de Saint-François. Voy. notre Dictionnaire des Ordres religieux, art. Grises (Sœurs).

Chllerier, officier d'un monisté e qui soin du temporel, et que la règle de saint Benoît appelle sicut pater monusterii. Il est chargé de pourvoir à la subsistance du couvent, et du soin des provisions.

Dans quelques chapitres de chanoines, on do nait autrefois le nom de cellérier à celui qui était chargé de faire distribuer aux chanoines le pain, le vin et l'argent, à raison de leur assistance au chœur. Cet officier porlait en d'autres lieux le nom de boursier ou de courrier.

Les religiouses out des cellérières dont l'office est analogue à celui des cellériers.

CELLES, petites maisons ou celtules. On a donné ce nom au désert de la basse Egypte, à cause de la multitude de cellules qui y avaient été bâties par les solitaires. Saint Macaire d'Alexandrie était prêtre des Celles, vers l'an 340.

On a encore appolé de co nom les maisons religieuses établies à la campagne pour avoir soin des biens des monastères dent elles dé-

pendaient; on les nommait aussi obédiences. CELLE-VOLANE. C'eat le nom d'une congrégation de chanoines réguliers, dont saint Jacques était le titulaire et le patren.

CRLLITES, ordre religioux répandu surtout en Italie, en Allemagne et dans les Pays-Bas. Les Cellites suivent la règle de saint Augustin. Leur institut les obige de prendre soin des malades, particulièr ment des postiférés, de servir les fous et de pourvoir à leur enterrement. En Italie, on les nomme Alexiens ou Messions, d'Alexis Meccio, romain, leur fondateur. En Allemagne et dans les Pays-Ban, ils sont appelés Cellites, saus doute à cause des cellules on petites chambres où ils pansent les malades, ou bien du mot latin cella, qui signific aussi sépulere, parce que leur principale obligation était d'ensevelir les morts.

On donne aussi le nom de Cellites à certaines religiouses appelées en quelques endroits Collectines, et plus communément Sours Noires. Elles foot von d'assister les malades, même en lemps de peste.

Yoy. natre Dictionnaire des Ordres reti-

gieux, art. CELLITES (Religioux).

CELLULE, petite chambre d'un religioux on d'une religieuse. Le dortoir est partagé en plusieurs compartiments appelés cellules. Les Chartreux avaient de petites maisons séparées et composées de plusieurs chambres et d'un jardin; le tont se nommait seilule.

La salle du conclave est divisée par des cloisons ou de petites cellules occupées par les cardinaux. Elles cat vingt-deux piede de long aur vingt de large, et sont faites de bois de sapin, aux dépens de la chambre apostolique. Elles sont toutes rangées sur une même ligue dans les galeries et dans la salie du Vatican, et séparées les unes des au res par une ruelle d'un pied de largeur. Les cardinaux de la création du pape défunt les fout tapisser à leurs dépens d'une étoffe de couleur violette, et les autres de sorge verte. Les sièges, la table et le lit sont garnis de la même étoffe. Chaque cardinal fait mettre ses armoiries sur la porte de sa collule. Entre les cellules et les fenêtres, il règne un long corridor, pour communiquer à tout le conclave le jour venant des senétres. Les cellules le reçuivent par d'autres fenêtres pratiquées du côté du corridor. Chaque cellule a un retranchement pour les conclavistes.

CENDRES (Cérémonie des). 1º C'est une des cérémonies les plus imposantes de l'Eglise catholique; elle a lien au commencement du jeune du carême. On en trouve l'origine dans l'antiquité la plus reculée. Les Juifs se couvraient la tête de cendres, pour

exprimer quelque grande affliction ou le repentir de leurs fautes. Les Ninivites qui se repentirent à la voix de Jonas firent pénitence sous le sac et sur la cendre. C'est aussi un reste de l'ancienne pénitence canonique; les pécheurs publics qui sollicitaient la grâce de la réconciliation étaient réunis à l'église, le mercredi, premier jour du carême; ils se présentaient nu-pieds, en habits déchirés, le visage humblement baissé; on inscrivait leurs noms; le grand pénitencier leur imposait une pénitence proportionnée aux crimes de chacun; ensuite l'évêque bénissait des cendres et en mettait sur la tête de chacun d'eux en disant : Souviens-toi, homme, que tu es poussière, et que tu retourneras dans la poussière; fais pénitence, pour avoir la vie éternelle. Puis il bénissait des cilices et les en revétait; et, après avoir récité pour eux, avec tous les fidèles, les psaumes de la pénitence et plusieurs autres prières, il leur adressait un discours en leur annonçant que, de même qu'Adam avait été chassé du paradis terrestre en expiation de sa désohéissance, ils allaient être expulsés de l'église pour un temps. Il prenait l'un d'eux par la main, et tous se tenant pareillement par la main, il les conduisait hors de l'égiise, où les pénitents se mettant à genoux, l'évêque leur adressait une allocution touchaute par laquelle il les invitait à ne pas désespérer de la miséricorde de Dieu, mais à racheter leurs péchés par des prières, des aumones et d'autres bonnes œuvres, afin de se rendre dignes d'être réconciliés et de recevoir l'absolution le jeudi saint.

Maintenant que l'usage d'imposer une pénitence publique est presque partout tombé en désuétude, on impose les cendres nonseulement aux pécheurs publics ou cachés, mais à tous les fidèles, au clergé, aux prétres et à l'évêque même. Ce dernier usage vient de ce que, dans l'origine, des fidèles non reconnus comme pécheurs se mélaient néanmoins aux pénitents publics, par homilité, afin de recevoir avec eux l'imposition des cendres; puis tous les assistants ont fini par s'en faire un devoir. Les cendres sont faites communément avec les débris des rameaux de palmier, d'olivier ou de buis bénits, l'année précédente, le dimanche des Ram aux. On les impose aux ciercs sur le sommet de la tê.e, à l'endroit où elle est rasée, et aux simples fidèles sur le front. Voy. nos Dictionnaires de Liturgie et des Rites sacrés, art. Cendres.

2 Les Indiens ont une grande dévotion pour la cendre de fiente de vache desséchée. lis la regardent comme un spécifique assuré pour purifier toute espèce de souillure cor-

porelle et spirituelle. Ils en frottent le pavé

(1) « On demande la raison pour laquelle on ne s'est point borné au nombre de douze, qui était celui des apô-tres. Les sentiments sont partagés à cet égard. On voit dans tres. Les sentments sont partages à cet egard. Un voit dans ce treizième l'apôtre saint Paul, qui, quoqu'il n'ait pas as-sisté à la cème dominicale, puisqu'il n'etait pas au nombre des apôtres, a mérité qu'on lut consacrat ce souvenir. On veut y voir Matthias, qui remplaça Judas. On y voit le père de famille dont il est parlé dans l'Evangile, et dans la mai-son duquel Jésus-Christ ilt la cème. Eufen on prétend que

et les murs des appartements, les menbles. les divers ustensiles. Chaque matin, ils s'en mettent sur le front, sur la poitrine et sur les épaules. On en offre même aux dieux. Les djoguis et autres religieux affectent de s'en barbouiller la figure et le corps; ils en frottent lears idoles, et en ont souvent une bonne provision à leur portée, pour les distribuer aux dévots, qui les payent par de bonnes aumônes. Il est bien entendu que les Hindons ne manquent pas de prendre ces cendres sacrées, même intérieurement; plusieurs même n'attendent pas qu'elles soient desséchées.

CENE. 1. Les Latins avaient des repas religieux appelés cènes; c'étaient 1º la cène aditiale, donnée par les pontifes à l'occasion de leur inauguration; 2º la cène capitoline, qui avait lieu au Capitole, en l'honn ur de Jupiter, aux ides de novembre : la statue du dieu était placée sur un lit, auprès d'une table splendidement servie, et, au milieu de la nuit, les mets étaient mangés par les sept épulons; 3 la cène céréale avait lieu aux fêtes de Cérès; 4° la cène funèbre consistait dans les mets offerts aux dieux Mânes, sur le bûcher; 5 la cène populaire, qu'on donnait au peuple romain, dans le portique des temples, le jour qu'on payait la dime à Hercule.

II. Chez les catholiques, c'est une cérémonie qui a lieu le jeudi saint au soir, 🕫 mémoire de la cene ou souper de Jésus-Christ. Le clergé se rend dans l'église, le diacre commence par chanter l'Evangile, avec les cérémonies accoutumées; puis le célébrant, revêtu d'une aube et les reins ceints d'on linge, se met à genoux, lave les pieds à douze pauvres et les essuie. Voy. Mandatum el LAVEMENT DES PIEDS. Ensuite il se relève, bénit le pain et le vin, que les clercs distribuent non-seulement aux douze pauvres, mais aussi à toute l'assemblée. A Rome, les treize prêtres étrangers (1) auxquels le papea lavé les pieds sont conduits dans une salle du Vatican, où on leur sert un diner magnifique, mais composé seulement des mels permis pendant ce temps de rigoureuse abstinence. C'est le pape qui présente à chacon le premier plat et le premier verre de vin-Plusieurs princes catholiques de l'Eur pe, ayant pareillement lavé les pieds à douze ou treize pauvres, leur font préparer une cève magnifique où ils les servent eux-mêmes, en se faisant aider des princes du sang et autres grands officiers de la couronne. En France, le roi, après avoir lavé les pieds à treize de mestiques de son palais, leur servait égairment un repas composé de treize plats, el donnait à chacun une bourse contenant treize pièces d'or. Voy. notre Dictionnaire de

e'est pour rappeler un prodige arrivé du temps de sent Grégoire, et l'on dit qu'au moment où ce pape levat les pieds de douze pauvres, il en vit un treixième qui éta les inge. Ce miracle est peint sur les murs de l'église de Sant-Brégoire, à Rome, avec entre inservir de l'église de Sant-

ange. Ce miracle est pent sur res titurs de l'eguis de l'éguis et uscimus tertius accussét. 

M. l'abbé Pascal, Origines et raison de la litergis cubis lique, tom. Vill de cette Encyclopédie, su mot Cisz, 8 2.

'orgie, art. Cène, et celui des Rites sacrés,

'. Les protestants qui ont conservé l'usage communion ont généralement substitué ol communion celui de cène ou sainte c. Voici comment elle se pratique chez es anglicans: on couvre d'une nappe blanche la table de communion; le célébrant, se tenant debout, auprès de la table, du côté du nord, récite l'oraison dominicale et une collecte que suit le Décalogue, prononcé distinctement par le prêtre; chaque précepte est accompagné de cette prière, que l'assemblée hit à genoux : Seigneur, aie pitié de nous, et incline nos cœurs à garder ce commandement. Après cela vient une collecte pour le roi, la collecte du jour, et, immédiatement après, la lecture de l'épitre et de l'évangile. A cette dernière lecture, le peuple se tient debout, comme aussi lorsque le ministre chante ou récite le symbole de Nicée. Ensuite on publie les set les jeunes, s'il y en a; les bans de marlage, les excommunications, etc., etc.; enfin il prononce le sermon. Le prêtre re-tourne à l'autel, et commence la seconde partie de l'office, qui est l'offertoire, en disant une ou plusieurs sentences tirées de l'Ecriure sainte, pendant lesquelles les diacres ou curateurs de l'église reçoivent les aumônes. pour les pauvres, et les autres libéralités du peuple. L'offertoire est suivi de la prière pour toute l'Eglise militante, différente aujourd'hui de ce qu'elle était dans la liturgie d'Edouard VI. On y lisait alors une commémoralion de la sainte Vierge et des saints. On l'a retranchée, avec une espèce de prière pour les morts. On procède enfin à la sainte cène, qui n'a lieu que s'il y a un nombre convenable de personnes pour communier avec le prêtre; elle est communément annoncée le dimanche précédent. Le ministre litune exhortation pour bien disposer ceux qui doivent recevoir la communion, et y joint un petit discours qui expose les avantages spirituels du sacrement, et le malheur d'une communion sans repentance. Il les invite à se confesser à Dieu en s'approchant de la sainte table. Le prêtre et les sidèles sont à genoux pendant cette confession générale. Après quoi le prêtre, ou l'évêque (s'il est présent, se tenant debout et tourné vers le people, prononce l'absolution, et y ajoute quelques passages sur la communion pris dans le Nouveau Testament. Viennent eusuite la préface et le trisagion, empruntés à la liturgie romaine. Le prêtre récite la prière de la consécration, qui tient lieu du Canon des Latins; nous y remarquons ces paroles, qui expriment la doctrine protestante sur l'eucharistie: Ecoute nos prières, 6 Père de mistricorde l et nous fais la grace que, recevant ce pain et ce vin selon la sainte institution de Issus-Christ, ton fils, notre Saureur, en commimeration de sa mort et de sa passion, nous Puissions être faits participants de son corps a de son sang précieux; lequel, en la même nuit qu'il fut livré, prit du pain, et, ayant rendu praces, le compit et dit : Prenez, mangez, etc. Immediatement après la consécration, le mi-

nistre reçoit le premier la communion sous les deux espèces, puis la donne de même aux évêques, prêtres et diacres, s'il y en a de présents. Ensuite il la donne aussi par ordre au peuple; chacun la reçoit dans sa main, étant humblement à genoux. La liturgie dit expressément qu'on recoit la communion dans la main, parce que l'usage de la recevoir dans la bouche de la main du prêtre favorisc le sentiment de la transsubstantiation. En donnant le pain à chacun, le ministre dit : Le corps de Notre-Seigneur Jésus-Christ, qui a été donné pour toi, garde ton corps et ton ame pour la vie éternelle. Prende et mange ceci en mémoire que Jésus-Christ est mort pour toi, et te repais de lui dans ton cœur par la foi avec actions de graces. En donnant la coupe, il dit : Le sang de Notre-Seigneur Jésus-Christ, qui a été répandu pour toi, garde ton corps et ton ame pour la vie éternelle. Bois ceci en mémoire que le sang de Jésus-Christ a été répandu pour toi, et lui en rends graces. Si le pain et le vin destinés à la communion viennent à manquer, le prêtre doit en consacrer de nouveau; si, au contraire, il en reste après la communion, le prêtre retourne à la table, y pose avec respect ce qui reste des éléments consacrés, et les couvre d'un linge blanc. La rubrique défend de porter ces restes hors de l'église; ils doivent être consommés après l'office par le prêtre et par ceux des communiants qu'il jugera à propus d'appeler pour cet esset ; ils doivent les manger et les boire avec gravilé. La quatrième partie de l'office consiste dans l'action de grâces; on récite de nouveau l'oraison dominicale, plusieurs prières, et le Gloria in excelsis; enfin le tout est terminé par la bénédiction de l'évêque et du prêtre.

Les luthériens ont une liturgie qui diffère de celle des anglicans; on a encore le formulaire dicté par Luther pour l'église de Wittemberg, mais il ne paraît plus être suivi maintenant nulle part. Quoique le réforma-teur eût retranché l'offertoire, le canon, et tout ce qui rappelait l'idée de sacrifice, ce qu'il appelait une abomination, toutefois ses sectateurs trouvèrent qu'il y avait laissé trop de sormules de l'Eglise catholique. Ils ont des liturgies qui varient selon les lieux et selon les temps. La liturgie danoise, composée par Bugenhague, surnommé Poméranus, et approuvée par Luther, n'est pas la même que la liturgie suédoise, qui dissère elle-même de celle des autres pays.. Nous allons seulement donner la forme de la cène suivant le rite saxon. Mais auparavant nous ne pouvons nous empêcher de citer le commencement du chapitre qui traite de ce sacrement, dans l'Histoire des cérémonies ecclésiastiques de Saxe, où l'auteur, quoique luthérien, s'exprime absolument comme un catholique qui défendrait la transsubstantiation. « Nos petits enfants mêmes, dit-il, n'ignorent pas certainement qu'à la sainte cène nous recevons le vrai corps et le vrai sang de Notre-Seigneur Jésus-Christ; et, quoique ce mystère soit tellement au-dessus de notre intelligence, que nous ne puissions

absolument le compreudre, nous croyons avec confiance la vérité de ces paroles de notre Sauveur : Prenez et mangez : ceci est mon corps. Celui qui, avec un peu de pain, a pu rassasier plusieurs milliers d'hommes, qui a marché sur la mer, etc., peut aussi effectuer à la cène les paroles qu'il a prononcées. » Ceux qui veulent communier se présentent quelques jours auparavant à un pasteur ou à un confesseur, qui les examine sur l'état de leur conscience, sur la nature, le mérite et la force du sacrement. Les dimanches de communion, le ministre, après avoir fait le prêche, prie Dieu pour tous ceux qui doivent recevoir la communion; mais il n'y a point de formulaire de cette prière, et il est permis au ministre de dire ce qu'il juge convenir en cette occasion. On chante aussi après le sermon un ou plusieurs cantiques propres à la dévotion. Pendant le chant, les fidèles qui doivent communier se rendent devant l'antel et s'y mettent à ge-noux, autant du moins que l'espace le peut permettre; car, selon l'historien saxon. « ceux qui ne peuvent s'agenouiller restent assis, » probablement jusqu'à ce que les pre-miers aient communié. Le cantique étant achevé, le ministre dit: Prions; il chante alors l'oraison dominicale, et lorsque l'assemblée a dit Amen, il chante les paroles de l'institution de la cène. En quelques endroits, toute l'assemblée chante à haute voix avec le ministre la prière et l'institution; ce qui est regardé comme un abus par la plupart des luthériens éclairés. Un autre usage, qui n'est pas absolument essentiel, est de faire un signe de croix sur l'hostie, en prononcant ces paroles: Ceci est mon corps: et un autre sur le calice, en disant : Ceci est mon sang. A la distribution de la cène, le ministre fait un signe de croix sur le communiant , et lui dit : Prenez et mangez ; ceci est le véritable corps de Jésus-Christ, qui est mort pour tous vos péchés. Qu'il fortifie et nourrisse votre ame et votre corps dans la véritable foi pour la vie éternelle. Le diacre, quand il y en a un, présente le calice, sans faire de signe de croix, en disant : Prenez et buvez ; ceci est le véritable sany de Jésus-Christ, qui a été répandu pour vos péchés, etc. Deux ciercs ou enfants de chœur tiennent une nappe étendue devant les communiants pour prévenir la chute des espèces qui ont reçu la benediction. Celui qui a recu la communion se met à genoux devant l'autel pour rendre grâces à Dieu, et en plusieurs endroits on a la coutume de se féliciter les uns les autres après la communion. Le pasteur chante un verset de psaume avec un alleluia, auquel le chœur répond par un autre. Le pasteur continue ensuite les actions de grâces, et le peuple, se joignant au chœur, répond Amen. Suivant la discipline de Saxe, aucun ministre ne doit se communier luimême, à moins qu'il ne se trouve pas de pasteur présent pour donner la communion à l'officiant. En plusieurs localités, on a conservé des usages empruntés au culte catho-lique, tel que le son d'une clochette à la consécration, ce qui scandalise horriblement les luthériens, qui n'y sont pas habitués; on se sert aussi dans beaucoup d'endroits de surplis, auquel on ajoute un vétement orué de croix.

Chez les calvinistes, la cène commence par un discours sur l'institution et le caractère du sacrement, et sur les devoirs des communiants. Après quoi les communiants se rendent à l'endroit où ils dojvent recevoir la cène, les hommes les premiers, les femmes ensuite; et, pendant que la cene dure, le lecteur, qui en même temps est chantre, lit alternativement divers chapitres de la Bible, et fait chanter plusieurs psaumes. Toute la communion finit par une prière et par une exhortation plus ou moins longue, telle que le ministre le juge à propos; à quoi on ajoute pour conclusion le chant du cantique de saint Siméon. Quelques diacres et quelques anciens sont toujours à portée de la table où l'on communie : les anciens, pour saire observer l'ordre et le respect dus à cette cérémonie mystérieuse; le diacre, pour découper le pain en petits morceaux, que le ministre distribue aux communiants, et remplir les coupes, qu'il distribue de même. Ailleurs, comme à Genève et en Spisse, on ne se range pas autour d'une table; on y passe en revue devant deux ministres, dont l'un donne aux communiants le morceau de pain mystique et représentatif, l'autre la coupe ou un simple verre contenant du vin. En France, il est permis de ne communier que sous l'espece du pain, si l'on a une répugnance invincible pour le vin. Pour être admis à la cène, il faut avoir atteint les années de discrétion, et en quelques pays on annonce publiquement ces jeunes catéchumènes, qui avant la première communion sont au moins examinés dans le consistoire. Les paritains d'Ecosse n'admettent pas à la communion les ensais au-dessous de quatorze ans; et ceux-ci doivent pareillement être examinés par le consistoire.

Chez les mennonites, la cène est de même administrée après le sermon. Le ministre prend, dans une des trois corbeilles qui sont sur la table de communion, des pains, qu'il rompt et qu'il distribue d'abord à ses collè-gues, en prononçant ces paroles : Faites ecci en mémoire de Notre Seigneur Jésus-Christ. Après cette distribution, deux des collègues se joignent à lui; et tous trois, suivis de trois diacres, qui tiennent chacun une corbeille, vont de rang en rang communier tous les fidèles de l'assemblée. Le ministre officiant retourne seul à la table; les deux autres d les trois diacres se retirent à leurs places. Les communiants ne mangent point le paia de la communion immédiatement après l'avoit pris; mais ils le tiennent à la main, ou l'enveloppent dans un mouchoir, ou le mettent tout simplement dans leur poche, jusqu'à co que le ministre soit de retour à la table, d il fait une courte prière et se communie, en invitant les fidèles à participer comme in ! la même communion. Le vin est distribué aux mêmes fidèles, après qu'il a été bénil 04

consacré par le ministre, lequel s'y communie premièrement avec ses collègues; ensuite les diacres vont le présenter aux fidèles, jusqu'à ce que toute l'assemblée ait communié. Une prière et le chant d'un psaume font chez eux, comme chez les autres protessants, la

dolure de cet acte religieux.

Les puritains, les frères de Bohême, les autitrinitaires font la cène à peu près comme les autres calvinistes; il serait inutile de signaler les nombreuses variations des soussectes. Nous nous contenterons d'observer que, parmi la multitude des sectes protestantes, les unes reçoivent la communion à genoux, d'autres debout, d'autres assises. Mais les unitaires de Pologne rejettent le nom de cène, et emploient celui d'eucharistie et de

CÉNOBITE, religioux qui vit en commusauté, sous une règle ; ce nom vient de deux mois grecs, xoivos et Sios, qui signifient vie commune. Dans la dix-huitième conférence de Cassien, l'abbé Piammon parle de trois classes de moines qui étaient en Egypte : les césobites, qui vivaient en commun ; les anqchorètes, qui, après s'être formés dans les communautés, se retiraient dans la solitude; et les sarabaites, qui n'étaient que de faux moines et des coureurs. Il rapporte l'institution des cénobites au temps des apôtres. comme un reste ou une imitation de la vie commune des premiers fidèles de Jérusalem. Néanmoins saint Pacôme est regardé comme l'instituteur de la vie cénobitique proprement dite, parce qu'il est le premier qui ait londé des communautés réglées, au commencement du 1ve siècle.

CÉNOTAPHE, tombeau vide élevé en l'honsour de quelque mort illustre dont on n'a pas le corps. C'était un usage universel, dans la plus haute antiquité, de célébrer des lètes sur le tombeau des hommes chers à la patrie, et de renouveler leur anniversaire. Quand il n'était pas possible de retrouver leur corps pour l'enfermer dans un tombeau, on se contentait d'un cénotaphe. Le peuple s'assemblait en soule autour de ces cercueils simulés, et l'on y célébrait avec pompe une

fèle annuelle.

La vanité, n'ayant pas trouvé son compte dans la mesure prise en France par la loi du 23 prairial an XII, qui prohibe toute sépul-lure dans l'intérieur des églises, a trouvé moyen de se satisfaire en y faisant ériger des cénotaphes de marbre, où sont sculptés tous les attributs de la douleur. D'autres sois ces sortes de monuments ont été élevés par la reconnaissance ou par l'adulation; il en est résulté souvent qu'on peut voir en même temps dans plusieurs églises le tombeau du même personnage.

Voy. notre Dictionnaire de Liturgie, art.

CÉNOTAPHE.

CENSURE. C'est la condamnation portée par le pape, par un concile ou par des théolegiens, contre des propositions qui blessent la pureté de la foi ou la religion. On peut reduire aux neuf qualifications suivantes celles qui sont usitées lorsqu'on censure un

livre ou une proposition. On appelle hérélique une proposition contraire à la foi; erronée, celle qui c'at opposée à une proposition qui tient à la soi; sentant l'hérésie, celle qui, étant équivoque, peut s'appliquer plus aisément à l'erreur qu'à la vérité; captieuse, celle qui choque la vérité d'une manière indirecte; téméraire, celle qui heurte le sentiment général des docteurs; malsonnante, celle qui, énoncée dans des termes durs, peut rendre la vérité odieuse; dangereuse, celle dont on peut aisément tirer des conséquences contraires à la soi; scandaleuse, celle qui peut induire en erreur la multitude et les esprits saibles; offensant les oreilles pieuses, celle qui est contraire au culte dû à Dieu et à ses saints.

CEN

CENSURES, peines ecclésiastiques infli-gées aux fidèles, par le supérieur, pour quelque faute notable, extérieure et scandaleuse. Le droit canonique en reconnaît de trois sortes: l'excommunication, la suspense et l'interdit. Voy. ces mots. Les censures privent celui contre lequel elles sont portées des biens spirituels que Dieu a laissés à la disposition de son Eglise, et les supérieurs ecclésiastiques ne doivent en user que pour punir les péchés considérables; c'est l'avis

du concile de Trente.

Les canonistes distinguent les censures de droit, a jure, qui sont attachées à quelque désordre ou péché scandaleux par les décrets des papes et des conciles, par les constitutions des ordres réguliers, ou par les ordonnances des évêques : en sorte que tous ceux qui commettent ce pêché encourent les censures; mais ils peuvent s'en faire absoudré par tout prêtre approuvé; et les censures de fait ou par sentence, qu'ils appellent ab homine; ce sont celles que le supérieur ecclésiastique porte en certains cas, contre telles personnes en particulier, et dont il n'y a que lui seul qui puisse absoudre, ou celui auquel il commet ce pouvoir. Mais, dans les tribunaux en France, on ne reconnaissait pour véritables censures que celles qui étaient prononcées par sentence, après une procédure régulière. Sous l'ancien régime, par la clause 16 des Libertés gallicanes, toute censure pouvant troubler la paix et la tranquillité publique était regardée comme abusive, et comme telle pouvait être déférée au parlement. Cette liberté avait fini par enchainer l'Eglise; en effet, sous ce prétexte, toutes les fonctions ecclésiastiques, même celle de confesser et d'administrer les sacrements, étaient tombées au pouvoir des parlements, qui forçaient les évêques et les prêtres à leur obéir, par l'exil, la prison et la saisie du temporel. Par l'article 5 de ces mêmes libertés, toute bulle du pape prononçant des censures contre les rois et les souverains était rejetée et regardée comme non avenue; ce qui était se mettre au-des-sus du chef de l'Église, même en ce qui concerne le spirituel. L'Etat ne reconnaît plus en France de tribunaux ecclésiastiques. L'appel comme d'abus existe encore cependant, et ressort du conseil d'Etat, qui n'a

pas plus d'autorité réelle dans cette matière que les anciens tribunaux ; aussi les sentences prononcées par ce tribunal ont été jus-

qu'ici sans peine ni sanction.

Il y a des censures que l'on encourt par le fait même, ipso facto, dès que l'on a commis l'action défendue; on les appelle censures latæ sententiæ, de sentence portée; d'autres ne sont que comminatoires, on les appelle sententiæ ferendæ, de sentence à porter: elles sont communément conçues en termes du futur; on les distingue encore des premières par l'absence de la formule, ipso facto.

Genx qui ont dans l'Église le droit de porter des censures, sont, le pape pour l'Église universelle; les évêques, dans leurs diocèses, ou, en leur nom, leurs vicaires généraux, leurs officiaux, et, pendant la vacance du siége, le chapitre. L'archevêque n'a ce droit contre les fidèles de ses suffragants que dans le cas de l'appel ou en visite. Ceux qui ont juridiction quasi-épiscopale au for extérieur ont aussi le droit de censure, ainsi que les abbés bénits, les généraux, les provinciaux et les prieurs des ordres religieux, à l'égard de ceux qui leur sont soumis. Les évêques ne peuvent prononcer des censures évêques ne peuvent prononcer des censures contre des réguliers exempts de leur juridiction. En général il n'y a que les supérieurs ecclésiastiques ayant la juridiction extérieure qui puissent porter les censures; ainsi les curés n'ont pas ce droit.

Le pouvoir qu'a l'Église de porter des censures est fondé sur ces paroles de Jésus-Christ: Tout ce que vous lierez sur la terre sera lié aussi dans le ciel; et tout ce que vous délierez sur la terre sera délié aussi dans le

ciel.

Voy. notre Dictionnaire des Rites sacrés,

ari. Čensure.

CENTAURES, monstres fabuleux, moitié hommes et moitié chevaux, très-célèbres dans la mythologie grecque et latine. Les anciens leur attribuent une naissance monstrueuse; car, selon les uns, ils seraient nés de Centaure, fils d'Apollon, et des cavales de Magnésie; et selon d'autres, d'Ixion, qui, voulant violer Junon, n'embrassa qu'une nuée substituée à la déesse par l'effet de la puissance de Jupiter. Il est probable que les premiers hommes qui aient dompté les chevaux, ou qui s'en soient servis à la guerre, ont donné lieu à cette fable. Phaléphate raconte que, sous le règne d'Ixion, roi de Thessalie, un troupeau de taureaux, étant devenu furicux, ravageait les alentours du mont Pélion; quelques jeunes gens qui avaient dressé des chevaux entreprirent de délivrer la montagne des animaux qui l'infestaient, et en vinrent à bout, grâce à leurs montures. Rendus insolents par ces succès, ils insultèrent les Lapithes, peuple de Thessalie; et, comme ils se retiraient avec une extrême vitesse après avoir lancé leurs traits, on les jugea de loin demi-hommes et demi-chevaux. Ce récit, qui n'a rien que de vraisemblable, se trouve encore appuyé par l'étymologie du mot centaure, qui vient du

grec xevreir, piquer, et raupos, taureau. Les Thessaliens d'ailleurs étaient réputés par les Grecs pour excellents cavaliers, et ils avaient acquis cette adresse en combattant les taureaux. Les anciens, frappés de cette conquête de l'homme, ont voulu l'immortaliser en plaçant dans le ciel le centaure Chiron, à côté de la constellation du Sagittaire, qui est représenté lui-même sous la figure d'un centaure.

Plusieurs autres peuples ont eu aussi leurs centaures, entre autres les Chinois, qui placent les Ting-ling, hommes à pieds de chevaux, dans la Scythie ou Talarie. On en peut voir, dans les Annales de philosophie chrétienne, la figure, extraite de l'Encyclopédie chinoise.

CENTONDIUS, divinité locale dont le nom a été trouvé sur une des inscriptions antiques de Saint-Pons, monastère dans le voi-

sinage de Nice.

CENTRALE PROTESTANTE (ÉGLISE), société qui vient de s'établir, sous les auspices, dit-on, du gouvernement français. Elle déclare qu'elle s'est formée pour travailler à l'extension des Églises protestantes. Elle croit parvenir plus facilement à ce but en simplifiant ses doctrines religieuses; voilà quels sont les articles auxquels elle s'est provisoirement arrêtée, et qui sont comme sa profession de foi:

1. La misère naturelle de l'homme, son état de péché et son impuissance de sortir

par lui-même de cet état;

2º Sa rédemption par le sang de Jésus-Christ, Fils de Dieu et véritablement Dieu;

3º Sa régénération et sa sanctification par

le Saint-Esprit

4° Le salut offert par la grâce divine à tout membre de la famille humaine, et assuré à quiconque l'embrasse par la foi ;

5° La nécessité des bonnes œuvres, comme conséquence de la foi, et non comme mérite

devant Dieu.

Tel est le terrain sur lequel elle appelle toutes les Églises dissidentes à combattre. On sent bien qu'il ne s'agit ici que des communions protestantes, qui chaque jour s'éloignent davantage de la vraie foi et de l'Évangile. L'Église Centrale Protestante attend de son institution les plus heureux résultats. Quant à nous, nous croyons qu'elle ne saurait empêcher les dissidents de tirer les conséquences des principes posés par le protestantisme.

CEPHALLEN (de κεφαλή, tête). Des pêcheurs de Méthymne, ayant jeté leurs filets dans la mer, en retirèrent une tête de bois d'olivier. Les habitants de la ville envoyèrent à Delphes consulter la pythie, qui leur ordonna de révérer Bacchus Céphallen. Ils firent donc de cette tête l'objet de leur culte; mais en même temps ils en envoyèrent une copie de

bronze à Delphes.

CÉPHALONOMANCIB, divination par la tête d'un âne. Elle était familière aux Germains. Les Lombards y substituèrent une tête de chèvre. Delrio soupçonne que ce genre de divination, en usage chez les Juis infidèles, donna lieu a l'imputation qu'on leur fit d'adorer un âne. Les anciens la pratiquaient en mettant sur des charbons allumés la tête d'un âne. Ils prononçaient ensuite des prières et articulaient les noms de ceux qu'ils soupçonnaient d'un crime, en observant le moment où les mâchoires se rapprochaient avec un léger craquement. Le nom prononcé en cet instant désignait le

CER

conpable.

CEPHISE ou CEPHISSE, fleuve de la Phocide considéré comme un dieu. Ses eaux rendaient des oracles, parce qu'elles coulaient le long du temple de Thémis; les Grâces aimaient à s'y baigner, d'où elles furent appelées quelquefois décases du Céphise. Le dieu du seuve avait fait présent de cette source aux habitants de Delphes. Aussi les Litéens, pour l'honorer, jetaient, certains jours de l'année, une pâte sacrée dans la source, prélendant que bientôt après on la voyait reparaître dans la fontaine de Castalie.

CÉRAMIQUES, sêtes célébrées à Athènes dans le saubourg dit Céramique ou des Tui-leries. Ces jeux avaient été institués en l'honneur de Prométhée, de Vulcain et de Minerve, et se renouvelaient en trois sêtes dissérentes. Ils consistaient à parvenir en courant au bout de la carrière, sans éteindre le

lambeau qu'on portait à la main.

CÉRATON, autel érigé à Délos; au rapport de Callimaque, il était construit avec les comes des chevreuils du Cynthus que Dianc avait pris à la chasse. On en rapportait l'origine à Apollon lui-même.

CERAUNIUS, c'est-à-dire le Foudroyant (de upavois foudre), surnom de Jupiter.

CÉRAUNOSCOPIE, divination pratiquée thez les anciens par l'inspection de la foudre. CERBERE, chien gardien des enfers, dans la mythologie grecque et la latine. On s'accorde communément à le représenter avec trois têtes; mais Hésiode lui en donne cinquante; et Horace, cent. Son cou est hérissé de serpents au lieu de poils ; ses dents, noires et tranchantes, pénètrent jusqu'à la moelle des os, et causent une douleur si vive, qu'il faut mourir à l'instant. On dit ce chien fils da géant Typhon et d'un monstre moitié femme et moitié serpent, nommé Echydna. Allaché avec des serpents en guise de liens, dans un antre, sur la rive du Styx, il garde la porte des enfers et du palais de Pluton, caressant les ombres qui entrent et menaçant de son triple aboiement et de ses trois gueules béantes celles qui voudraient en sortir. ll ne se montre pas plus traitable à l'égard des vivants qui lenteraient de pénétrer dans ce sombre séjour. Plusieurs cependant sont venus à bout de tromper sa vigilance. Orphée charma sa fureur par les sons barmonieux de sa lyre. Enée, conduit par la sibylle, endormit ce terrible surveillant avec un galeau pétri de miel et de suc de pavot. Mais Hercule, lorsqu'il voulut tirer Alceste des enfers, aborda le monstre avec intrépidité, l'arracha du trône de Pluton, sous lequel il s'était réfugié, et l'entraîna à la face du ciel. Ce sut la Thessalie qui fut témoin de ce trionphe. Cerbère, écumant de rage, répandit sur les herbes de cette contrée le poison de sa triple gueule; c'est ce qui les rendit si vénéneuses et si propres aux opérations magiques. De leur côté, les Hermoniens montraient dans leur pays une caverne par laquelle ils prétendaient qu'Hercule avait amené Cerbère sur la terre; tandis que l'antre de Ténarc, dans la Laconie, paraît à plusieurs le théâtre le plus vraisemblable de cette glorieuse victoire. C'était sur cet antre, et en souvenir de cette action mémorable, qu'on avait élevé un temple à Hercule, après avoir comblé le souterrain.

Les commentateurs varient beaucoup sur l'origine et l'objet de cette conception mythologique, qui paraît venir des Egyptiens, et dont M. Champollion a retrouvé le type sur les monuments de l'Egypte. C'est un monstre dans lequel on reconnaît les formes mélées de l'hippopotame et du crocodile; la légende le nomme Oms, et le qualifie de recteur de la région inferieure.

Les uns ne voient dans Cerbère que la personnification de la terre, qui retient irrévocablement les victimes de la mort; son nom viendrait de xpeo6ópos, carnivore.

Les platoniciens le considérent comme le mauvais génie, dont, selon Porphyre, les funestes influences se répandent sur trois éléments, l'air, la terre et l'eau : de là ses trois têtes.

L'abbé Pluche pense qu'il était le symbole de l'amitié et de l'attachement que les parents portaient au défunt, et que les trois gueules représentaient les trois cris qu'ils avaient poussés sur la fosse, en signe d'adieu, à la fin des funérailles; son nom viendrait du phénicien TMT TP kéri-ber, le cri de la flosse. Cette interprétation est peu probable; il est douteux que les anciens regardassent le chien comme le symbole de l'amitié et de la fidélité. D'ailleurs les serpents dont il est entouré et le caractère féroce qu'on lui suppose s'accorderaient peu avec ce symbolisme.

D'autres veulent que ce mythe ait eu une origine plus simple, et soit venu de l'usage de faire garder les tombeaux par des dogues.

D'autres, tels que Pausanias et Hécatée de Milet, lui assignent une cause historique. L'antre de Ténare avait longtemps recélé un serpent monstrueux qui ravageait les environs, et dont l'atteinte était mortelle. Comme cette caverne passait pour la porte des enfers, on nomma le serpent Cerbère, c'est-à-dire chien infernal. Suivant une autre version, Aïdonée faisait garder ses mines par des dogues altérés de sang. Hercule étant survenu enchaîna le plus furieux et le conduisit à Eurysthée, après avoir pillé les trésors de ce roi d'Epire.

D'autres enfin n'y voient qu'une allégorie : ce monstre qui suit toujours Adès est l'emblème de la dissolution qui s'opère dans la tombe ; et si Hercule le vainquit après avoir enchaîné la mort, c'est que les grandes actions de ce héros sauvèrent son nom de l'oubli et le rendirent immortel.

CERCOPYTHÈQUE, espèce de singe à

queue à qui les Egyptiens rendaient les honneurs divins. On le représentait avec un croissant sur la tête et un gobelet à la main.

CERCUBIL, espèce de coffre où l'on enforme les corps morts; on l'appelle aussi bièrs. Ce dernier vétement de l'homme, dans les pays où il est d'usage, a une multitude de formes fort variées; quelquefois il est découvert et laisse apercevoir le visage ou même le corps entier du défunt, qui en cette occasion est revêtu de ses habits de cérémonie; plus fréquemment il est fermé. Dans certains pays, le cercueil est revêtu d'un drap mortuaire, noir ou blanc; dans d'autres, il est à nu, et orné de dessins et de peintures. C'est un usage à peu près universel chez les chrétiens d'enfermer les corps morts dans des cercueils avant de les livrer à la terre.

1° Lorsque les Egyptiens avaient embaumé un corps, ils le plaçaient dans un cercueil en bois, en granit, en basalte, ou autres matières; ce cercueil était décoré de peintures et de sculptures. Pour les personnages considérables, ce premier coffre était enfermé dans un second, et le second dans un troisième, tous également ornés de sujets religieux, qui représentent l'âme du défunt saisant sa visite et ses offrandes à toutes les divinités dont elle doit implorer la protection. C'est dans l'intérieur de ces mêmes cercueils que l'on a recueilli aussi des manuscrits, parties plus ou moins complètes de ce grand rituel funéraire dont les exemplaires sont nombreux dans les cabinets de l'Europe. On y à trouvé encore des bijoux de toute espèce, des objets de parure, de volumineuses perruques, de grosses tresses de longs cheveux, des instruments de diverses professions, et avec les momies des scribes sacrés la palette à plusieurs godets, les calams et le canif pour les tailler; ensin la coudée du marchand et du géomètre, et, avec des momies d'enfants, des joujoux de toute sorte.

2º Chez les musulmans, la bière est portée par les parents du défunt, qui marchent toujours à pas redoublés, et se relèvent successivement autant qu'il en est besoin. Les cercueils sont toujours couverts d'une simple étoffe, et ordinairement garnis à moitié, jusqu'à la tête, d'un morceau du voile consacré à la Kaaba de la Mecque. C'est un drap de soie, fond noir, entièrement brodé en lettres qui représentent différents passages du Coran. L'usage en est cependant plus général pour les femmes et les enfants. Plusieurs ne le permettent pas pour eux-mêmes, parce que toute étoffe de soie est défendue aux hommes. Ils sont, sur ce point, plus scrupu-leux à leur mort que durant leur vie. Un grand nombre de familles ont soin d'acquérir à prix d'or ces voiles révérés comme des reliques, et employés à ce seul usage. Les mosquées en pourvoient ceux qui en manquent. C'est la seule chose qu'elles fournissent aux enterrements. On porte la bière en

ant, et cette partie est ornée du turban du t ; celle des femmes ne présente jamais

3 Les Chinois, dit le P. Martini, font consister une partie de leur bonheur à s'assurer d'un bois très-dur et très-solide pour sefaire des cercueils, et les gens riches achètent pour eux et pour leurs parents des ais d'un bois incorruptible, qui leur coûte jusqu'à deux mille écus. Ils font cette dépense de fort bonne heure, afin d'avoir longtemps chez eux la vue de leur dernière demeure. Ces cercueils sont enduits en dedans de poix et de bitume, et vernis en dehors, de manère qu'un cadavre y étant renfermé n'exhale aucune mauvaise odeur. On n'oublie rien pour les embellir : on les fait dorer et ciseler à grands frais. Lorsqu'il s'agit d'y placer un corps mort, on commence par mettre un peu de chaux dans le fond, avec du coton pour absorber l'humidité du cadavre; on place ensuite un coussin sur lequel on appuie la tête du défunt, afin qu'elle soit plus stable. Les enfants gardent chez eux, des années entières, les corps de leurs pères, enfermés dans ces cercueils précieux; et c'est pendant ce temps-là qu'ils présentent à boire et à manger à leurs parents, comme s'ils étaient en vie. Ceux qui ne sont pas assez riches pour avoir des cercueils brûlent les corps; et même, dans quelques provinces de la Chine, on ne fait point usage de cercueils, les corps des riches comme des pauvres sont brûlés après la mort.

4º Les habitants du Tunquin n'emploient pas moins de soin que les Chinois pour se procurer, de leur vivant, un beau cercueil Le bois le plus précieux et le plus dur estrecherché de préférence. Pour unir les ais, on ne se sert jamais de clous, ce qui serait regardé comme un outrage fait au mort; on les callate avec une espèce de ciment composé de plusieurs gommes précieuses. Les Tunquinois, avant d'enfermer le corps dans le cercueil, ont soin de le parer de ses plus beaux habits, et, afin qu'il n'en manque pas de longtemps dans l'autre vie, ils lui en mettent sept les uns sur les autres, si c'est un homme; et neuf, si c'est une femme. Ils remplissent aussi la bouche du défunt de petites pièces d'or ou d'argent, et de semences de perles. Ils enferment en même temps dans le cercueil des figurines de forme horrible, pour effrayer les démons et les voleurs, afin que le défunt ait l'âme et le corps en paix.

5º Les Siamois agissent à peu près de même. Ils renferment les corps dans une bière de bois verni en dehors; mais, comme le vernis de Siam n'est pas si bon que celui de la Chine, et qu'il n'empêche pas toujours la mauvaise odeur du cadayre, ils tâchent de consumer les entrailles du mort, au moyen de mercure qu'ils lui versent dans la bouche. Quelquefois ils emploient des bières de plomb; mais le plus souvent elles sont en bois; les plus riches les sont dorer. La bière est placée nur une estrade à quatre pieds, jusqu'à l'inhumation, quand elle est différée soit pour attendre le chef de famille, soit pour donner le temps de préparer les funérailles. On brûle alors des bougies et des parfums auprès de cercueil.

6. Les habitants de la contrée d'Araucan, qui, comme les autres Indiens, croient à la métempsycose, font peindre sur leurs cer-cueils des figures d'éléphants, d'aigles, de lions et d'autres animaux les plus nobles de leur espèce, dans l'espoir, dit-on, que leur ame passera dans le corps d'un animal semblable; mais quelquefois aussi les dévots, par humilité, y font représenter les animaux. les plus vils, tels que des rats, des grenouilles, etc., comme s'ils reconnaissaient par là que leur âme n'est pas digne d'habiter de

plus nobles corps.

221

CERDONIENS, hérétiques du 11° siècle, qui professaient les erreurs de Cerdon, Syrien d'origine. Celui-ci avait d'abord adopté les principes de Simon et de Saturain; mais il les modifia pour concilier l'existence des mauvais génies avec le système qui suppose que tout vient du Dien suprême par vois d'émanation. Il admit donc deux principes, l'un bon et l'autre mauvais. C'est le second qui était l'auteur de la création et de la loi ancienne. Jésus-Christ était le fils du bon principe ou principe inconnu. Il n'était venu sur la terre que pour assranchir les hommes de l'esclavage où le manyais principe les tenait asservis, et pour détruire ses œuvres. Le Sauveur n'avait revêtu que les apparences de la chair, et n'avait pas souffert réellement la mort. Cerdon niait la résurrection des corps, et admettait seulement celle des ames, qu'il croyait mortelles. Il rejetait l'Ancien Testament, et ne conservait du Noureau que l'Evangile de saint Luc, encore én retranchait-il une partie. Mais ce novateur ne paraissait pas bien convaincu de son système, car, au rapport de saint Irénée, le reste de sa vie sul une suctuation continuelle entre le dogme catholique et ses erreurs, qu'il abjurait et défendait tour à tour. Marcion fut un de ses principaux disciples. Vou. Marcionitas. Voy. aussi notre Distionnaire des Hérésies, art. Candon.

CÉRÉALES, fêtes célébrées par les Grecs en l'honneur de Cérès. Triptolème les avait instituées en mémoire de ce que cette déesse lui avait enseigné l'art de l'agriculture, de cultiver le blé et d'en faire du pain. Les Athéniens avaient deux fêtes céréales, les Thesmophories et les Bleusines. Voy. ces mets. On y immolait des porcs, à cause du dommage qu'ils causent aux champs, et l'on

y faisait des libations de vin doux.

Les Céréales passèrent des Grees aux Romains, sous l'édilité de Memmius. On commençait ces fêtes le 5 des ides d'avril, et elles duraient dix jours. Blies avaient lieu dans le cirque, on y faisait des courses et des combats à cheval; on s'abstenait de vin et de tout commerce avec les femmes, pour honorer une divinité qui s'était distinguée par sa chasteté; on ne mangeait que le soir après le concher du soleil, parce que Cérès en cherchant sa fille n'avait pris de nourriture qu'à la même époque de la journée. La séte, pour être agréable à la déesse, devait elre célébrée par des gens qui ne sussent point on deuil, et qui n'enssent point assisté

à des funérailles. La cérémonie principale consistait en une procession faite par les dames romaines, toutes vêtues de blanc; on y portait un œuf comme symbole de la sécondité que Cérès imprimait à la terre, et deux truies, l'ane d'or et l'autre d'argent. Blies marchaient avec des Cambeaux, en mémoire des voyages que la déesse avait fails pour retrouver sa fille. Les hommes étaient également vêtus de blanc, mais ils n'élaient que simples spectateurs de la procession. Tous ceux qui étaient impurs étaient exclus du temple par la voix da béraut.

CÉRÉMONIAL OU CÉRÉMONIAIRE. On donne ce nom au livre qui contient l'ordre et les règles des cérémonies ecclésiastiques.

On appelle encore cérémonial l'ensemble des cérémonies que l'on doit observer dans un office public, dans l'administration de certains sacrements, dans une pempe funèbre, etc.

Voy. notre Dictionnaire des Cérémonies et des Rites sacrés, spécialement l'article Cé-

RÉMONIAL

CÉRÉMONIES, actions extérieures établies dans les diverses religions pour rendre l'exercice du culte plus auguste, plus at-

trayant et plus imposant.

Tous les cultes, sans exception, ont leurs cérémonies; la religion judarque en avait un grand nombre, dont ou peut voir le dé-tail dans l'Exode, le Lévitique et les Nom-bres. Les cérémonies de la religion chrétienne se trouvent dans les missels, les brévisires et les rituels.

Dans l'Eglise catholique, il y a des cérémonies essentielles, qui doivent être les mêmes partout, et ne peuvent jamais changer: telles sont les paroles sacramentelles de l'eucharistie, du baptême, l'emploi de l'eau dans ce dernier sacrement, du saintchrême dans la confirmation, etc., etc. Ces cérémonies sont d'institution divine. D'autres ont été établies par les apôtres, comme les exorcismes, l'imposition des mains, et sont aussi de la plus grande autorité. D'au-tres enfin ont été établies en différents temps dans l'Eglise, et, quoique très-respectables, ne sont pas cependant essentielles, et elles ont pu varier suivant les siècles et les contrées.

Nous ne pouvons ici entrer dans aucun détail sur les cérémonies, ce Diotionnaire entier est un vaste recueil des cérémonies de toutes les religions. Nous nous contenterons d'observer, par rapport à celles qui sont usitées dans l'Eglise catholique, qu'elles sont très-propres à entretenir la foi et la piété, à rappeler les devoirs de l'homme envers Dies et envers ses semblables, à prévenir l'ennui et les distractions, inséparables d'un culte sec et pour ainsi dire 46charné. Plusieurs de ces cérémonies sent symboliques, et parlent aux yeux des plos ignorants.

Ces cérémonies ont élé un des principaux griefs des protestants contre l'Eglise vomaine: ils ont prétendu qu'elles étaient trop

nombreuses, qu'elles suisaient tort à la soi, qu'elles servaient à prendre le peuple par les yeux sans pénétrer au fond du cœur; que les ignorants y mettaient leur confiance plutôt que dans le culte intérieur; en un mot, que ce n'était qu'un assemblage de vaines superstitions. En conséquence, ils abolirent tout ce qu'ils purent retrancher; les calvinistes surtout réduisirent les cérémonies à leur plus simple expression. Toutefois, les anglicans en conservèrent un bon nombre; aussi sont-ils regardés par les presbytériens comme presque aussi superstitieux que les catholiques. Une fois entré dans le champ des suppressions, rien n'indiquait la limite à laquelle on devait s'arrêter. C'est pourquoi les communions calvinistes, enchérissant les unes sur les autres, finirent par n'avoir plus qu'un squelette en fait de culte. Plusieurs sous-secles, les quakers entre autres, répudièrent avec la plus excessive rigueur, nonseulement toutes les cérémonies, mais tout ce qui pouvait y avoir le moindre rapport : ainsi plus de sacrements, plus de cène, plus de baptême, plus de prières. On se rassemble, non pas dans une église, cela sentirait la cérémonie, mais dans un local quelconque; on garde son chapeau sur la tête, car se découvrir serait une cérémonie; on attend que quelqu'un parle, n'importe qui, homme ou semme, sermier ou savetier (un ministre sentirait la cérémonie). Si personne ne parle, chacun demeure en silence dans le local, ou se retire quand bon lui semble. Ces principes sont portés même dans la vie civile : point de serments devant les tribunaux, point de service militaire, on adresse la parole en tutoyant, même les têtes couronnées. Par là les quakers ont résolu le problème d'une religion sans culte et sans cérémonies.

Voy. notre Dictionnaire de Liturgie, art. Cérémonie, et spécialement celui des Rites sacrés, art. Cérémonies.

CÉRÈS, déesse célèbre du paganisme : elle présidait à l'agriculture et aux moissons. Elle était fille de Saturne et d'Ops, ou Vesta, ou Cybèle, et par conséquent sœur des trois grands dieux. La Sicile, l'Attique, l'île de Crète, l'Egypte, se disputaient l'honneur d'avoir été son berceau. Jupiter, son frère, épris de sa beauté, eut d'elle Phéréphata, plus connuc sous le nom de Proserpine. Neptune, à son tour, voulut partager le bonheur de son frère et avoir sa part des faveurs de Cérès; il la poursuivit donc de ses assiduités, et ce fut pour y échapper que la déesse se transforma en jument; mais Neptune, sans se rebuter, se changea en cheval, et de cette violence naquit le fameux cheval Arion, qui avait les pieds droits comme ceux d'un homme et l'usage de la parole. Elle eut encore du même dieu une fille appelée Hira ou Héra, dont le nom fut depuis en si grande vénération chez les Grecs, qu'il n'était pas permis de le prononcer. Hontcuse de son aventure avec Neptune, elle prit le deuil et se retira dans une grotte, où elle demeura si longtemps que le monde était en danger de mourir de faim,

parce que, durant son absence, la terre était frappée de stérilité. Enfin Pau, étant à la chasse en Arcadie, découvrit sa retraite et en informa Jupiter, qui, par l'intercession des Parques, l'apaisa et la rendit au monde désolé. D'abord elle établit son séjour à Corcyre, alors nommé Drépanum, de la faucille dont elle se servait pour moissonner et dont Vulcain lui avait fait présent. De là elle passa dans l'île de Crète, où elle favorisa de ses bonnes grâces Jasion, le seul mortel qu'elle eût aimé. Ayant trouvé ce jeune homme endormi dans un lieu solitaire, elle s'assit auprès de lui et le réveilla par ses caresses; le fruit de cette union passagère fut Piutus, le dieu des richesses; mais Jasion paya d'un coup de foudre lancé par Jupiter la hardiesse qu'il avait eue d'aimer une immortelle. Désespérée du triste sort de son amant, Cérès renonça pour toujours à l'amour, qui lui avait été si funeste. Des projets plus solides et plus dignes d'une déesse commencèrent à l'occuper. Elle résolut de voyager pour instruire les hommes des divers secrets de l'agriculture. Elle se rendit d'abord en Sicile, emmenant avec elle sa fille Proserpine: mais celle-ci fut enlevée par Pluton, pendant qu'elle cueillait des sleurs en l'absence de sa mère, et entraînée dans les enfers dont elle devint la reine. La déesse, ignorant le sort de sa fille chérie, se plaignit à Jupiter, qui sans doute n'osa pas se commettre avec son frère, en révélant le rapt qu'il avait fait. Cérès, inconsolable, alluma des torches au volcan de l'Etna, et montant sur un char attelé de dragons volants, elle se mit en route pour chercher sa fille bien-aimée, particularité dont les Siciliens célébraient tous les ans la commémoration, en courant la nuit avec des flambeaux allumés et en poussant de grands cris. Dans le cours de ses pérégrinations, elle arriva dans l'Attique, où elle sut parfaitement reçue par Céléus, roi d'Eleusine. En reconnaissance de l'hospitalité qu'elle avait recue de lui, elle voulut enseigner à Triptolème, son fils, l'art de l'agriculture; et, dans le dessein de rendre le jeune homme immortel, elle le faisait passer toutes les nuits par le seu. Céléus, qui les avait épiés, surprit une fois son fils dans les flammes: cette vue lui fit pousser un cri, et son indiscrétion lui coûta la vie. Elle continua d'élever le jeune Triptolème; et, après l'avoir instruit de tout ce qui concerne la culture de la terre, elle lui donna un char trainé par des dragons, qui le conduisirent au milieu des airs en dissérents pays, où il fit part aux habitants des leçons de Cérès. Elle fut ensuite reçue par Hippothoon et sa femme Méganire, mais refusa le vin qu'ils lui offraient, comme convenant peu à son état de tristesse et de deuil. Elle poursuivit sa route cherchant toujours sa fille; el, dans tous les endroits où elle s'arrêtait, elle payait son écot en instruisant ses bôte, de quelque partie de l'agriculture. Elle arriva un jour bien fatiguée chez une vieille femme nommée Baubo, qui lui présenta une espèce de potage; la déesse l'avala avec tant d'avidité, qu'un jeune enfant qui était dans la ca-

bane éclata de rire; Cérès, piquée, lui jeta au visage ce qui restait dans le vase, et l'impudent sut changé en lézard. Dans la Lycie, elle métamorphosa en grenouilles des pay-sans qui avaient troublé l'eau d'une fontaine où elle voulait étancher sa soif. Enfin, après avoir parcouru le monde sans rien apprendre de sa fille, elle revint en Sicile, où la nymphe Aréthuse l'informa que Proserpine elait l'épouse de Pluton et reine des enfers. Elle porta de nouveau ses plaintes à Jupiter, qui lai promit que sa fille lai serait rendue, pourvu toutefois qu'elle n'eût rien mangé dans les ensers. Mais un certain Ascalaphe rapporta qu'il l'avait vue manger six pepins d'une grenade qu'elle avait cueillie dans les jardins de Pluton. Cérès, transportée de colère, changea en hibou ce porteur de mauvaises nouvelles. Toutefois, Jupiter ménagea us accommodement pour faire concorder les droits de la mère et ceux de l'époux : il fut convenu que, chaque année, Proserpine paszerait six mois sur la terre avec Cérès, et six mois dans les enfers avec Pluton.

Outre les fêtes dont on trouvera les détails à leur place, les jardiniers lui offraient des sacrifices le 6 avril pour obtenir une récolte abondante. On lui sacrifiait ordinairement me truie pleine ou un bélier. Les guirlandes dont on faisait usage dans ces fêtes étaient de myrte ou de narcisse; mais les fleurs étaient interdites, parce que c'était en cueillant des feurs que Proserpine lui avait été enlevée. Le pavot seul lui était consacré, non-seulement parce qu'il croft au milieu des blés, mais parce que Jupiter lui en sit manger pour lui procurer du sommeil, afin d'apporter quelque adoncissement à sa douleur. Cicéron parle d'un ancien temple qui lui était dédié Catane, et où son culte était exercé par les tames et les jeunes filles, à l'exception des hommes, qui n'y étaient point admis. L'Etypie revendique cette déesse, et sa réclamalion paraît fondée. Cérès n'est, à ce qu'il temble, que l'Isis égyptienne. Sur le mont Elce, en Arcadie, Cérès avait, au rapport de Pausanias, un autel avec une image miraculeuse, restée intacte au milieu du seu, et qui avait une tête de cheval sur un corps de femme. Les Phigaliens, suivant le même, avaient une statue de cette déesse dont la tête était celle d'une jument avec la crinière, d'où sorlaient des dragons.

Il est certain que la légende mythologique de Cérès couvre de profonds mystères et allégorise d'importantes vérités, et ce n'était Pas en vain que les anciens avaient établi les initiations où sans doute le voile était Malheureusement, nous n'en savons pas plus que les profanes de l'époque. Cependant, sans prétendre avoir l'interprétalion de la fable complète, il est facile d'en urer les principales inductions. Cérès est la personnification de la terre ou de l'agriculare; son nom grec Démêter peut se traduire loriquement par terra mater; en latin, Cérès Paralt tenir à la racine primitive cri, creare, lui a fourni aussi le nom du vieux dieu latin Cerus Manus. Ou bien Cérès, fille d'Ops, sera

la moisson, fille de la terre. Son commerce avec Jupiter et avec Neptune indiquera la sécondité apportée à la terre par la double influence de l'air et de l'eau. Sa retraite dans une caverne est l'image de la semence qui se tient, pendant un temps, cachée sous le sol. Cérès est la mère de Plutus; admirable allégorie, qui indique la source véritable des richesses d'un Etat. La naissance qu'elle a donnée à un cheval a sans doute rapport au premier emploi que l'on a fait de cet animal pour la culture de la terre. Ovide nous représente Erésichthon condamné à mourir de faim pour avoir abattu une forêt consacrée à Cérès, figure du laboureur, qui court à sa ruine s'il ne cultive pas la terre destinée à le nourrir. Les pérégrinations de Cérès ex-priment sans doute l'importation successive du froment dans les différentes contrées, les progrès du labourage, les premiers peuples qui introduisirent des améliorations dans la culture. Ses différentes aventures seraient simplement des moyens de transition pour amener les différentes phases du labourage Toutesois, le mythe de Proserpine est trop persistant dans la légende, pour qu'il n'ait pas sa signification précise. Proserpine no serait-elle pas la végétation? L'agriculture, importée d'une région où la terre était toujours féconde, dut avoir à lutter énergiquement dans des contrées plus septentrionales. On dut se décourager d'abord à la vue des six mois dans lesquels toute végétation cessait, craindre de perdre dans cette saison tout le fruit de son labeur, et chercher les moyens de perpétuer pour ainsi dire la récolte. Ce ne fut qu'après des essais répétés que l'on connut le parti que l'on pouvait lirer de l'hiver, les époques dans lesquelles on devait semer et récolter : de là l'allégorie de Proserpine demeurant six mois avec Cérès et six mois avec Pluton, figure de la terre privée pendant six mois de végétation active. L'abbé Pluche remarque que cet emblème ne fut pas inventé en Egypte, où il n'y a qu'un mois ou deux d'hiver, mais en Sicile, ou en Syrie. Nous croyons, nous, que ce mythe est dû à une contrée d'une latitude encore plus basse, telle que la Grèce où l'Asie Mineure.

CÉRINTHIENS, disciples de Cérinthe, hérésiarque demi-philosophe et demi-chrétien, qui commença à publier ses erreurs vers la fin du premier siècle de l'Eglise. Il était d'origine juive, et on le dit disciple de Simon le Magicien. Il dogmatisa à Antioche en Syrie. Il enseigna d'abord qu'il fallait conserver les cérémonies de la loi ancienne, sans répudier pour cela les observances du christianisme. Il voulait qu'on se fit à la fois circoncire et baptiser, et murmurait contre . les apôtres qui-tenaient une conduite opposée à sa doctrine. Saint Epiphane rapporte qu'il fut le chef d'une faction qui s'éleva à Jérusalem contre saint Pierre, à l'occasion de quelques incirconcis avec lesquels cet apôtre avait mangé. Bientôt il débita d'autres opinions encore plus extravagantes. Il soutint que le monde n'était pas l'ouvrage de Dien, mais d'une espèce de force motrice distinguée

de la Divinité qui avait coordonné les différentes parties de la matière. Il nia que Jésus-Christ fut né d'une vierge et eût souffert la mort. Selon lui, le fils de Joseph et de Marie était un homme comme les autres, mais qui avait plus de vertus et de talents que le commun des hommes; au moment de son haptême, une vertu céleste descendit sur lui sous la forme d'une colombe, en sorte qu'il sut alors comme sacré par le Saint-Esprit et sait Christ. Ce fut par le moyen de cette vertu céleste qu'il opéra tant de miracles; et, comme elle était venue du ciel, elle le quitta après sa passion, parce qu'il n'étail pas de sa dignité de souffeir; et le Jésus qui sut flagellé et crucifié n'était qu'un homme véritable. Cette doctrine ébraniait les fondements du christianisme; aussi les apôtres firent-ils tous leurs efforts pour en arrêter les progrès. Ce fut en particulier pour réfuter les erreurs de Cérinthe que saint Jenn composa son Evangile, où il s'attache à prouver la divinité de Jésus-Christ. On attribue encore à Cérinthe plusieurs autres opinions absurdes et erronées. Il prétendait que ce n'était pas Dieu qui avait donné la loi aux Juifs, mais un de ces génies qui, selon le système des Chaldéens, gouvernaient le monde. Il croyait, comme les Juis charnels, que le règne du Messie devait être terrestre, et qu'après la résurrection les élus jouiraient, pendant l'espace de mille ans, de tous les plaisirs des sens sur la

Les cérinthiens recevaient l'Evangile de saint Matthieu, mais ils en avaient retranché la généalogie; ils rejetaient les Actes des apôtres et les Epitres de saint Paul. Saint Epiphane observe encore que quand un cérinthien mourait sans avoir été baptisé, on baptisait quelqu'un en son nom, et ils croyaient par là satisfaire au précepte du bapteme. C'est le sens qu'ils donnaient à ces paroles de saint Paul dans sa première Epître aux Corinthiens, ch. xv, v. 29 : Si les morts ne ressuscitent pas, pourquoi donne-t-on le

baptême pour eux? Cériothe fut chassé de l'Eglise par les apôtres, comme un corrupteur de la doctrine de Jésus-Christ. L'apôtre saint Jean avait coaçu en particulier une si vive horreur de cet hérésiarque, qu'allant un jour aux bains publics accompagné de ses disciples, et ayant appris que Cériathe y était, il ne voulut pas y entrer, de peur, dit-il, que la maison ne s'é-croulat sur lui. Cérinthe a publié des ouvrages sous le titre d'Apocetypses, dans lesqueis il a consigné ses visions et ses extravagances; ce qui a donné lieu à quelques-uns de lui attribuer l'Apocalypse de saint Jean, supposant qu'il avait mis en tête le nom de cet apôtre, afin de faire passer ses erreurs sous le couvert de ce saint évangéliste. Voy. notre Dictionnaire des Hérésies, art. Cérintur.

CERNE, cercle que les magiciens sont supposés tracer avec leur baguette pour y faire leurs conjurations.

CERNES, prétre de Cybèle. CERNUNNOS. Les Gaulois adoraient sous ge nom un dieu qui présideit à la chaise des bêtes sauves. Ils le représentaient arme de cornes de daim ou de cerf, et des oreilles de bête, et un grand anneau passé dans ehacune des cornes. En effet, cern ou kern signifie corne dans la plupart des langues, et entre autres en celtique. On conserve, au musée des monuments français, un basrelief où ce dieu est représenté; il a élé trouvé, en 1701, dans les fondations de l'église Notre-Dame.

CÉROMANCIE, divination en usage chez les Grecs, qui consistait à faire tember goutte à goutte de la cire fondue dans un vase plein d'eau; et, selon la forme que prenaient ces gouttes en se figeant, on tirait des présages heureux ou malheureux. Delrio rapporte une autre espèce de céromancie pratiquée de son temps, en Alsace. « Lorsque quelqu'au est malade, dit-il, et que les bonnes femmes veulent découvrir quel saint lui a envoyé sa maladie, elles prennent autant de cierges du même poids qu'elles soupçonnent de saints; en allument un à l'honneur de chaque saint; et celui dont le cierge est le premier consumé passe pour l'auteur du mai. »

CÉRUS ou CÆRUS, dieu de l'occasion ou du temps favorable (du grec xœpós); les Gress le disaient être le plus jeune des enfants de Jupiter. Les Eléens lui avaient érigé un notel. Lysippe l'avait représenté à Sicyone sous la forme d'un adolescent, avec des ailes aux pieds, dont l'extrémité portait sur un globe. De la main gauche il tenait une bride, el es tempes étaient garnies de longs chereux. Laudis que le derrière de la tête était chauve.

CERUS MANUS, dieu des anciens Lalim dont on trouve le nom dans le peu qui nom reste des vers saliens. Ce nom signifie le bon créateur; en effet, cerus vient da vieux verbe cero pour creo, créer, produire; et manus retrouve encore dans le composé négatil im-manis, non bonus, cruel.

CERVULUS, dieu gaulois dont les conciles ont souvent prohibé le culte en France; peut-être était-ce le même que Cernunnos.

CERYCE, ou héraut, un des quatre ministres qui présidaient aux mystères d'fleusis, où il portait le caducée, symbole de Mercure; il écartait les profancs et prosesçait les formules sacrées. Il était tiré d'une famille athénienne qui prétendait descendre de Céryx, fils de Mercure, et de Pandrose. fille de Cécrops. Dans les sacrifices, les Ceryces avaient aussi la fonction de préparer les victimes et de les immoler.

CESAR (Jules), fut reconnu pour dieu par l'ordre d'Auguste, qui sit courir le bruit que Vénus avait emporté son âme dans le séjent des dieux. Une nouvelle comète, stella crimita, ayant paru durant les sept jours qu'on celebrait les jeux funèbres en son honneur, aida au succès de l'apothéose; et on la regarda comme la résidence de son âme, su comme l'Ame même qui venait d'être admise 4111 le ciel. On bâtit des temples au nouveau dies: on lui offrit des sacrifices, et sa statue ne perut depuis qu'avec une étoile sur la téle: c'est ainsi qu'il est représenté sur toules les médailles. On avait aussi remarqué que

orientale, une ouverture sous laquelle sont les chapelles de leurs idoles, bâties en forme

pyramidale, avec des degrés qui portent plusieurs figures de bois, de pierre et de pa-

pier, représentant leurs parents morts dont

pendant l'année qui suivit sa mort, le soleil avait paru fort påle; et l'on ne manqua pas d'altribuer à la colère d'Apollon ce qui n'étit que l'effet de quelques taches qui parurent peut-être cette année sur le disque solaire

CÉSARA, petite fille de Noé, suivant la tradition sabuleuse des Irlandais; elle se retira dans leur île pour s'y mettre à l'abri des

eaux du déluge.

CESTE, ceinture de Vénus, qui avait la vertu de rendre aimable celle qui avait le bonheur de la porter, de rétablir l'union et la paix entre les époux divisés, et de rallumer dans les cœurs le feu presque éteint des premières amours. D'après Homère, elle était d'un lissu admirablement diversifié, et renfermait tous les charmes les plus séducteurs: les attraits, l'amour, les désirs, l'enjouement, le doux parler, les innocentes tromperies et le charmant badinage, qui insensiblement surprend l'esprit et le cœur des plus sensés. Le même poëte, au xiv livre de l'Itiade, raconte dans un admirable épisode comment Junon, protectrice des Grecs, réussit à séduire Jupiter au moyen du ceste qu'elle avait empranté à Vénus, et à détourner l'attention de ce dieu, qui favorisait les Troyens. Jupiler, pris par les yeux et par le cœur, s'abandonna à l'amour et au sommeil; les dieux amis des Grecs profitèrent de ce moment pour leur porter secours, et les Troyens fu-rent taillés en pièces. Cet épisode est éminemment moral: il montre qu'il saut se tenir sans cesse en garde contre les séductions des semmes et les assauts de la volupté. Cet ornement rendait Vénus si redoutable, que les déesses ses rivales l'obligèrent de le déposer devant Paris, lorsqu'elles se dispu-laient la pomme de la discorde.

CEURAWATS (1), la première des quatre sectes principales des Banians. Ils ont tant o'exactitude à conserver les animaux, que leurs brahmines (2) se couvrent la bouche d'un linge, dans la crainte qu'une mouche n'y entre, ct portent chez eux un petit balai à la main pour écarter toutes sortes d'insectes. Ils ne s'asseyent point sans avoir soiencusement nettoyé la place qu'ils veulent occuper. Ils vont tête et pieds nus, avec un balon blanc à la main, par lequel ils se disinguent des autres castes. Ils ne sont jamais de feu dans leurs maisons; ils n'y allument pas même de chandelles. Ils ne boivent point d'eau froide de peur d'y rencontrer des insectes. Leur habit est une pièce de toile qui l'ur pend depuis le nombril jusqu'aux genoux. Ils ne se couvrent le reste du corps que d'un petit morceau de drap, autant qu'on en peut saire d'une seule toison.

Leurs pagodes sont carrées dans leur forme, avec un toit plat, et, vers la partie

la vie a élé remarquable par quelque bonheur extraordinaire. Leurs plus grandes dévotions se font au mois d'août, pendant le-quel ils se mortifient par des pénitences fort austères. Les Ceurawaths brûlent les corps des per-

sonnes âgées, mais ils enterrent ceux des enfants. Leurs veuves ne se brûlent point avec leurs maris, elles renoncent seulement à se remarier. Tous ceux qui font profession de cette secte peuvent être admis à la prêtrise. On accorde même cet houneur aux femmes lorsqu'elles ont passé l'âge de vingtcinq ans: mais les hommes y sont reçus dès leur septième année; c'est-à-dire qu'ils en prennent l'habit, qu'ils s'accoutament à mener une vie austère, et qu'ils s'engagent à la chasteté par un vœu. Dans le mariage même, l'un des deux époux a le pouvoir de se faire prêtre, et d'obliger, par cette résolution, l'autre au célibat pour le reste de ses jours. Quelques-uns font vœu de chasteté après le mariage; mais cet excès de zèle est rare. Dans les dogmes de cette secte, la Divinité n'est point un être infini qui préside aux événements; tout ce qui arrive dépend de la bonne et de la mauvaise fortune. Ils n'admettent ni enfer, ni paradis, ce qui n'empêche point qu'ils ne croient l'âme immor-telle; mais ils pensent qu'en sortant d'un corps elle entre dans un autre corps d'homme ou de bête, suivant le bien ou le mal qu'elle a fait, et qu'elle choisit toujours une femelle qui la remet au monde pour vivre dans un autre corps. Tous les autres Banians ont du mépris et de l'aversion pour les Ceurawaths. Ils ne veulent boire ni manger avec eux; ils n'entrent pas même dans leurs maisons; et, s'ils avaient le malheur de les toucher, ils seraient obligés de se purifier par une pénitence publique.

CHABAR (prononcez Khabar ou Kabar), idole vénérés par les anciens Arabes. On pense communément que c'était la planète de Vénus qu'ils nommaient ainsi. Mais, comme ce nom est masculin et signifie le grand, nous sommes portés à croire que Chabar était une déité mâle. Ils appelaient Vénus Zohra, la brillante, ou Aruba, la ves-

pérale ou l'occidentale.

CHACARAS, prêtre du Soleil dans l'an-cienne religion des Péruviens.

CHACHTI, déesse de la fécondité, chez les Hindous. Elle est représentée de couleur jaune et assise sur un chat. Elle est non-sculement honorée comme protectrice des enfants, mais encore les femmes qui n'en ont

Banians appartiennent à la caste de Vaisyas, et que les castes sont si nettement tranchées chez les Hindous, que jamais on ne peut passer de l'une à l'autre, ni en usurper de titre. Il est possible que les Ceurswaths soient un peu ple de quelque canton des Indes, composé de plusieurs castes, comme-cela arrive souvent.

<sup>(1)</sup> l'emprunte cet article à Noël, auquel j'en laisse la responsabilité; il ne cite pas l'auteur d'où il l'a tire. Les Craravants paraissent être une classe de Brahmanes et bra de Baniana; ils appartiendraient à la grande secte des Tuichnava.

<sup>2)</sup> Si les Courawaths sont récilement des Banians, ils ne diwent pas avoir de brahmines parmi eux; puisque les

pas ont recours à elle pour obtenir la grâce d'en avoir. Elle est aussi invoquée par les parents qui ont perdu leurs enfants. Le chat étant consacré à cette déesse, les Hindous ont grand soin de ne lui faire aucun mal, dans la crainte que, s'ils maltraitaient cet animal, Chachti n'agit envers leurs enfants de la même manière.

CHAGRIN. Les anciens avaient fait de cette affection de l'âme un dieu fils de la Mort, et dont Virgile établit la demeure à la porte des enfers. Ils le représentaient avec un visage livide, les yeux creux, les sourcils

froncés et la démarche incertaine.

CHAIRE. 1º Espèce de tribune où les prédicateurs, dans les églises, annoncent au peuple les vérités de la religion. En Italie, elles sont assez longues pour que l'orateur puisse y faire quelques pas; en France et dans la plupart des autres contrées, elles sont étroites, et l'orateur est obligé d'y demeurer constamment à la même place. Voy. notre Dictionnaire de Liturgie, art. Chaire,

Chaire, dans un sens figuré, désigne la prédication. On dit l'éloquence de la chaire.

Chaire de Moise, se prend aussi métaphoriquement pour la fonction d'enseigner, et pour l'autorité des docteurs de la loi: Ecoutez ceux qui sont assis sur la chaire de Moise, dit Jésus, mais ne faites pas ce qu'ils font.

C'est suivant la même métaphore que l'on dit chaire de pestilence, pour désigner la vie licencieuse et les discours scandaleux des libertins, comme si ces impies avaient des tribunes d'où ils annoncassent leurs erreurs, ainsi que les prêtres du vrai Dieu ont les leurs d'où ils publient les vérités de l'Evan-

gile.

2º Dans les mosquées, il y a toujours une chaire, korsi, élevée de deux ou trois gradins, à la droite du mihrab; elle sert aux scheikhs prédicateurs. Dans les mosquées principales, qui ont le droit de faire le prône, à l'office solennel des vendredis et des deux fêtes de Beiram, il y a une seconde chaire appelée member, uniquement consacrée au ministre khatib, qui remplit cette fonction importante. Cette chaire, de quinze, vingt ou vingt-trois gradins, en proportion de la hauteur de l'édifice, est placée à une certaine distance du mihrab, toujours à gauche.

distance du mihrab, toujours à gauche.

CHAIRE DE SAINT-PIERRE. Dans le sens littéral, c'est la chaire dans laquelle s'asseyait l'apôtre saint Pierre, lorsqu'il célébrait l'office divin ou présidait l'assemblée des chrétiens. On conserve religieusement à Rome cette précieuse relique. Le devant de la chaire est large de quatre palmes et haut de trois et demie; les côtés en ont un peu plus de deux et demie en largeur; sa hauteur, en y comprenant le dos, qui est surmonté d'un compartiment triangulaire, est de six palmes. Elle est de bois avec des colonnettes et de petites arches : les colonnettes sont hautes d'un palme et deux onces (1), les petites arches de deux palmes et demi. Sur le devant du siége sont ciselés

dix-huit sujets en ivoire, exécutés avec une rare persection, et entremêlés de petits ornements en or, d'un travail très-délicat. Il y a autour plusieurs figurines d'ivoire en bas. relief. Le dos de la chaise a quatre doigle d'épaisseur. Les petites sculptures d'ivoire sont d'origine parenne et représentent les travaux d'Hercule, ce qui a fait croire à plusieurs que ces ornements ont été ajoutés après coup. Mais le style des figures démontre qu'elles sont de la même époque que la chaire, et que le monument tel qu'il est date du temps du paganisme. Il est probable que cette chaire aura été primitivement la sella gestatoria du sénateur Pudens. chez lequel saint Pierre recut l'hospitalité, et tint les premières assemblées des fidèles. et que ce noble Romain, après sa conversion, en aura fait présent à l'apôtre. On la conserve maintenant dans la basilique Vaticane, où elle est suspendue dans le fond de l'église, et enclavée dans un magnifique ouvrage de bronze.

Dans le sens figuré, on entend par la chaire de saint Pierre le siége pontifical de Rome. On dit, en parlant du pape, qu'il est élevé sur la chaire de saint Pierre, quoique les souverains pontifes aient cessé depuis longtemps de s'asseoir sur le siége dont nous venons de parler, dans la crainte de com-

promettre sa durée.

Voy. notre Dictionnaire de Liturgie, art.

CHAIRE, D. 1.

CHAISE STERCORAIRE. C'est une pierre de marbre placée à l'extérieur à gauche de la porte principale de l'église Saint-Jean de Latran. Autrefois on y faisait asseoir un instant le pape nouvellement élu; puis les rardinaux s'approchaient, et relevaient Sa Saintelé en chantant ces paroles du psaume: De stencore erigens pauperem, ut collocet eum cum principibus, cum principibus populi sui. Il n'y a point d'impertinences que ce siége n'ait fait dire aux protestants et aux autres ennemis de l'Eglise romaine. Si on les en croit, elle doit son origine à cette fameuse papesse Jeanne, dont la fable a été si solidement réfutée, non-seulement par les docteurs catholiques, mais par Burnet lui-même, ce célèbre apologiste de la réforme. Ce qu'ils ont ajouté, que cette chaire servait à reconnaître si l'élu était d'un sexe canonique, n'a pas plus de fondement. Et, parce que, pour donner quelque couleur à cet usage pretendu, il fallait nécessairement supposer que cette chaise était percée, ils ne se sont pas fait faute de publier qu'elle l'était en effet; Basnage n'a pas balancé de l'écrire comme une chose avérée. A cela il n'y a qu'un mol à répondre : le siège est plein et non perce. Il est probable que le nom de stercoraire lui vient précisément du mot stercore énonce dans le verset du psaume. Cette cérémonie 1 duré jusqu'à Léon X.

CHAKA, ou CHAKA-BOUTS, ou SIAKA, dont le nom est aussi écrit Xaca, suivant l'orthographe portugaise; c'est le nom japonais du Bouddha indien, à l'article duque

<sup>(1)</sup> L'once, ou la douzième partie du palme romain, équivant à 1 centimètre 8 millimètres.

nous renvoyons. Cependant, comme ce personnage a eu sur l'Asic une immense induence, nons allons consigner ici quelquesunes des traditions japonaises à son sujet, qui offrent plusieurs variantes de la légende

consignée à l'article Bouddha.

Les Japonais placent la mort de Chaka vers l'an 950 avant l'ère chrétienne, et sa naissance à l'an 1207 ou 1209. Il naquit dans les Indes, d'une reine de Dehli, qui n'avait en commerce ni avec son mari ni avec aucan autre homme. Le roi fut averti en songe que son épouse avait conçu d'une manière miraculeuse, ce qui dissipa les soupçons qu'il commençait à avoir sur sa fidélité. La reine étant morte, ou en meltant son enfant au monde, ou peu de jours après sa naissance, Chaka fut élevé par une de ses sœurs. Il parut en l'air deux dragons ailés qui voltigeaient au-dessus de son berceau, et qui jelaient sur lui de l'eau qu'ils avaient dans la gueule. Il n'était âgé que de trois mois, lorsque, s'étant levé de son berceau, il sit sept pas vers l'orient, et à chaque pas il sit naître une belle fleur. Il s'arrêta ensuite, leva une de ses mains vers le ciel, étendit l'autre sur la terre, et prononça qu'il était le maître souverain de toutes choses. A l'âge de dixseulans, il quitta le palais du roi qui passuit pour son père, abandonna sa femme et son fils, et se retira dans les déserts de Siam, sous la direction d'un saint pénitent; pendant six ans il se livra à la pratique des austérités les plus rigoureuses, pour mériter que les hommes, en l'invoquant, obtinssent la rémission de leurs péchés. Dans ses méditations contemplatives, il se tenait ordinairement assis, les jambes croisées, les mains appuyées sur son sein, de manière que les extremités des pouces se touchaient. C'est une posture qui, à ce qu'on croit, met l'ame das une entière aliénation des sens. Elle procura à Chaka des espèces d'extases, dans lesquelles il découvrit les plus profonds et les plus importants secrets de la religion. Sorti de sa retraite, il se mit à parcourir les lodes, prêchant la doctrine qu'il avait laboreusement conçue, et se fit suivre de huit mille disciples, qu'il envoya dans les con-trées où il ne pouvait aller lui-même, et qui Jélablirent sa religion sur les ruines des anciennes. Nous ne rappellerons pas ici les doctrines de Chaka, dont nous avons donné 🌬 aperçu à l'article Bouddhisme, nous en signalerons seulement l'introduction dans le Japon, l'an 552 de Jésus-Christ. Voyez aussi, l'article Bours, la manière dont clles s'y Mablirent. Mais le bouddhisme du Japon temble avoir copié dans ses pratiques une pertion des extravagances du culte brahma-Pique. On rencontre parmi les indigènes les nêmes dévouements farouches, la même monomanie du suicide religieux. Des fanaiques se noient, se brûlent, se font écraser à l'honneur de Chaka. Il en est qui, scellés lans le roc, s'y laissent mourir de faim; l'autres qui entreprennent, nu-pieds et la de découverte, les plus longs pèlerinages. Le Japon a ses djoguis, comme l'inde, espèce

de moines qui pratiquen. les plus grandes austérités. Ce sont les guides habituels des pèlerius dans la grande cérémonie des Ba-LANCES. Voy. ce mot. Le Japon est couvert de temples dédiés à Chaka; on y voit son idole, à laquelle on donne la plupart du temps une stature monstrueuse et gigantes-que. On y voit aussi la statue d'Amida, que quelques-uns regardent comme une divinité bien supérieure à Chaka, tandis qu'au con-traire Amida ou Amitabha n'est que le fils spirituel ou une incarnation de Chaka

CHAKDJA-MOUNI on CHAKTCHA-MOU-NI, transcription kalmouke du nom sanscrit

de Charya-Mouni. Voy. ce mot.

CHAKYA-MOUNI, un des noms les plus répandus de Bouddha; il signifie le saint pénitent de la race de Chakya. Cette race de Chakya était une des principales de la caste des brahmanes de l'Inde, et se composait de cinq cents familles; un de ses membres les plus illustres était Sauddhodani, roi de Magada, qui sut le père de Bouddha. On a pu voir, aux articles Bouddha et Bouddhishe, que *Bouddha* est moins un nom propre qu'un titre qui exprime la plus haute spiritualité. Ce personnage s'appelle encore en sanscrit Chakya Sinha (le lion de Chakya), qualifica-tion que les Mongols traduisent, dans leur langue, par Chakia-iin arslan; et Chakia tathd-gatah (Chakya ainsi venu), c'est-à-dire qui est venu sur la terre de manière à n'être plus assujetti à de nouvelles naissances.

CĂALAZOPHYLACB (de χάλαζα, grêle, et φύλαξ, observateur), nom que les Grecs donnaient à un de leurs prêtres chargés d'observer les nues, pour remarquer quand il pourrait tomber de la grêle.

CHALCÉES ou CHALCIES (χαλκός, airain), fête célébrée à Athènes, le 13 du mois pya nepsion, en l'honneur de Minerve, en mémoire de ce qu'elle avait appris aux habitants à travailler le cuivre. Elle était surtout observée par les ouvriers qui travaillaient ce métal. Dans les derniers temps, les fêtes appelées Chalcées furent célébrées en l'honneur de Vulcain.

CHALCEUS, surnom de Vulcain, tiré de ce que ce dieu préside à l'art de forger le fer

et l'airain.

CHALCHIUHCUEJE, déesse de l'eau chez les Mexicains; on l'appelle aussi Matlalcueje, et elle est regardée comme la compagne de Tlaluc, dieu de l'eau.

CHALCIDIQUE, salle spacieuse ou partie d'un temple que les parens croyaient être la salle à manger du Dieu qu'on y vénérait.

CHALCIOECIES, fêtes célébrées à Lacédémone, dans lesquelles les jeunes gens ve-naient tout armés sacrifier à Minerve Chal-

CHALCIOECOS, c'est-à-dire maison d'airain; surnom que les Lacédémoniens donnaient à Minerve, parce qu'elle avait dans cette ville un temple construit en airain ainsi que sa statue. La déesse portait aussi le surnom de Chalcimos, mais ce dernier était tiré de la ville de Chalcis, ainsi que les titres

de Chalcidique et de Chalciotis, donnés à la même divinité.

CHALDÉENS (ANCIENS). Quoique les Chaldéeus soient un des peuples dans la mythologie desquels les Grecs aient puisé le plus abondamment, il règne encore beaucoup de vague sur leurs croyances et sur leur culte; et nous ne pouvons guère nous en rapporter aux Grecs pour la théologie des Orientaux; du moins a-t-on besoiu d'une grande discrétion pour coordonner les notions qu'ils nous ont laissées avec les monuments que nous ayons d'autre part.

Il parait toutefois que les Chaldéens et les Assyriens, d'accord en cela avec les anciens Perses, admettaient l'existence d'une triade divine, qui portait chez eux les noms de Cronos, de Bal ou Bélus, et de Mylitta. Ces trois dieux répondent au Saturne, au Jupiter et à la Vénus des peuples de l'Occident. Le premier représentait le temps sans borne, ou l'éternité; le second, le temps long et borné, la révolution du ciel fixe ou du firmament, ou le temps assigné par le Dieu suprême à la durée du monde créé; la troisième est désignée par les qualifications de temps périodique et de révolution du ciel mobile, lesquelles expriment la durée du mouvement du soleil et de la lune, ou la révolution des douze mois de l'année. D'où il résulte que Cronos ou le temps saus bornes a seul une existence éternelle, tandis que Bal et Mylitta doivent cesser d'exister avec le monde, dont la durée est fixée par les Chaldéens à douze millénaires.

M. Lajard, auquel nous empruntons ces détails, ajoute que ces trois modes de temps s'appliquent aux trois régions qu'habitent respectivement les trois divinités : la région de l'infini ou l'espace, la région du ciel fixe ou le firmament, et celle du ciel mobile. L'on doit remarquer encore que le domicile particulier de chacun des trois dieux, dans les trois planètes auxquelles ils donnèrent leur nom, sut déterminé en raison de la durée respective du temps qu'emploie chacune de ces planètes à saire sa révolution, et en raison aussi de la distance qui sépare celles-ci de la terre; de telle sorte que la planète la plus éloignée de nous et la plus lente à parcourir sop orbite devint le domicile et reçut le nom du dieu qui s'appelait, soit Cronos, c'est-adire le temps par excellence, soit temps sans bornes, soil espace, soit lieu.

Cependant, d'après le même M. Lajard, les Chaldéens n'auraient pas débuté par l'idée de la triade, ils auraient antérieurement professé le dualisme, comme nous l'avons consigné au mot Assentens; et ce dualisme aurait lui-même succèdé à l'idée du monothéisme, qui a précédé tous les autres.

Les Chaldéens ayant été le premier peuple de l'Asie qui se soit livré à l'observation des astres, il n'est pas étonnant que leur religion fût devenue essentiellement sabéenne; or, du sabéisme à l'astrologie judiciaire et à la divination il n'y a qu'un pas. En esset, les Chaldéens étaient célebres dans l'antiquité

pour leurs talents dans la magie, pour leur aptitude à découvrir l'avenir et les choses cachées. Le terme de chaldéens était même devenu, dans les livres sacrés et profanes synonyme des mots devins, astrologues, enchanteurs. C'était surtout par la connais-sance des mouvements des astres et des planètes que les Chaldéens se flattaient de pouvoir prédire l'avenir, comme nous l'apprend Diodore de Sicile. Les Chaldéens, dit-il, ayant fait de longues observations des astres, et connaissant plus parfaitement que tous les autres astrologues teurs mouvements et leurs influences, ils prédisent aux hommes la plupart des choses qui doivent leur arriver. Ils regardent surtout comme un point dissicle et important la théorie des cinq astres qu'ils nomment interprêtes (1), et que nous appelons planètes. Ils observent particulièrement celle que les Grecs nomment Cronos, quoiqu'ils disent que le soleil fournit plus de prédictions pour les grands événements. Ils les appellent interprètes, parce que les unes par leur lever, les autres par leur coucher, d'autres par leur couleur, annoncent des choses différentes à ceux qui les observent. Par elles on est averti des vents, des pluies, des chaleurs extraordinaires. Ils prétendent aussi que les apparitions des comètes, les éclipses du solcil et de la lune, les trembiements de terre et tous les changements qui arrivent dans la nature, sont des présages de bonheur ou de malheur, non-seulement pour les nations entières, mais encore pour les rois et pour les moindres particuliers. Les astres, selon eux, influent particulièrement sur la naissance des hommes; et l'observation de leurs aspects dans ce moment contribue beaucoup à faire connaître les biens et les maux qu'ils doivent attendre. Ils alièguent pour exemple les prédictions qui ont été faites à un grand nombre de rois. Ils assurent aussi qu'ils ont prédit l'avenir à des particuliers d'une manière si juste, que ceux-ci ont été frappes d'admiration, et n'ont pu se dispenser de reconnaître en cela quelque chose de surnatarel. Strabon se contente de dire que plusieurs d'entre les Chaldéens prédisaient la destinée des hommes par l'état des astres à leur missance; mais que les autres les désapprotvaient en cela. Le livre de Daniel nous apprend que Nabuchodonosor ayant exige d'eux qu'ils lui découvrissent un songe qui l'avait fort effrayé, mais dont il avait perdu le souvenir, ils consessèrent ingénument leur impuissance; mais ils se firent fort de l'interpréter une fois que le songe leur se rait connu.

Voy. l'art. CALDÉE de notre Dictionnaire de la Bible.

CHALDÉENS (NESTORIENS). On donne le nom de Chaldéens aux nestoriens d'Orient pour les distinguer des nestoriens d'Orient dent, qui ne subsistèrent dans l'empire romain que jusqu'au vir siècle.

Les novateurs des deux premiers siècles avaient gagné peu d'adeptes du côté de la

Chaldée. Manès, chassé de Perse et se réfugiant en Mésopotamie vers l'an 240, y sema d'ahord ses erreurs, dont la secte des Yézidis, actuellement encore répandue en cette contrée, offre des traces traditionnelles. Bientôt l'université de la ville d'Edesse, fondée pour les élèves des provinces persanes, devint le refuge de toutes les opinions libres cterronées qui avaient troublé la paix de l'Eslise. La doctrine impie de Nestorius y fut accoeillie, conservée, défendue et propagée essuite par des maîtres dont Barsumas est le plus audacieux. Les œuvres de Nestorius, de Diodore et de Théodore de Mopsueste, traduites du grec en chaldéen, et grossies par de volumineux commentaires, donnérent le jour au nestorianisme, qui, seulement un siècle après la mort tragique de son sateur, commença le cours de ses ravages. Ceax qui l'adoptérent furent fiétris dès lors du nom de Nestoriens, bien qu'ils le repoussassent, en cherchant à se persuader que leur croyance était celle des orthodoxes. Mais ceux-ci ont continué de les distinguer par leur appellation propre, qui les met en dehors de l'unité. Après plus de mille ans, le patriarche chaldéen Elie s'en plaignait au pape Paul V en disant : « Le nom de Nestorius s'est attaché à nous, sans que nous puissions le rejeter, malgré tous nos efforts : Ferum nomen Nestorii adhæsit nobis, et non possumus illud rejicere, quantumvis contendamus. »

Voici les principales erreurs professées per les Chaldéons : 1º Ils rejettent l'union hypostatique du Verbe avec la nature humaine, et admettent en Jésus-Christ deux personnes. 2º lis prétendent que le Saint-Esprit procède du Père seul, et non du Père et da Pils. 3º Ils nient le péché originel. les croient que les âmes ont été créées arec lemonde, et qu'elles s'unissent aux corps bonains à mesure qu'ils se forment. 5º lls croient qu'après la mort les âmes, privées de tout sentiment, sont reléguées dans le paradis terrestre, et qu'à la résurrection les ames des damnés, ayant repris leur corps, resteront sur la terre, tandis que les justes rout au ciel en corps et en âme. 6º lls croient que le bonheur des élus consistera, non dans la vision intuitive, mais dans la vue de l'humanité de Jésus-Christ et dans 🖦 révélations. 7º lis pensent que les peines des démous et des dampés auront une fin.

Quant au reste de la doctrine et aux sa-Gements, ils sont d'accord avec l'Eglise romaine; leur liturgie et leurs usages approchent beaucoup de ceux des Grecs et des autres Orientaux. Ils ont les mêmes jounes que les chrétiens d'Orient, et de plus un kune de trois jours avant le carême; ils l'appellent jeans de Nivive, et le pratiquent a mémoire de celui que firent les Ninivites à la prédication du prophète Jonas.

Les Chaldeens ont tenté plusieurs fois de se rénnir à l'Eglise romaine, entre autres sons le pontificat de Jules III et sons celui de Paul V. Maintenant, il en est un grand nombre qui professent la foi catholique dans mystères.

toute sa pureté, et tout porte à croire que bientôt disparaîtront toutes les causes de dissentiment, quoique dans ces dernières années les schismatiques se soient portés à d'extrêmes violences envers les catholiques. Voy. Nestoniens. Voy. aussi l'art. Chal-DÉENS de notre Dictionnaire des Hérésies.

CHALINISTE (du grec x glavó:, frein), sur-nom de Minerve adorée à Corinthe; il lui fut donné en mémoire de la bride qu'elle avait

mise à Pégase en faveur de Bellérophon. CHALOMBE ou CHALOME, supérieur des Gangas, prétres du Congo, contrée d'Afrique. Il jouit d'un grand pouvoir et d'une haute considération. Les chefs de chaque famille viennent lui offrir les prémices des fruits de leurs terres. Cette offrande se fait avec heaucoup d'appareil et au son des instruments. Si le Chalombé est content du présent qu'on lui offre, il aunonce, d'un air serein, au père de famille, une abondante moisson pour l'année suivante, sinon il le renvoie avec mépris. Il reçoit encore de nouveaux dons dans la saison des semailles; alors par reconnaissance il envoie quelqu'un de ses serviteurs pour donner à la terre le premier coup de bêche, ce que ces pauvres gens regardent comme un heureux présage, quoiqu'il arrive que leurs espérances soient souvent frus-trées. Le Chalombé prétend qu'il garde dans sa maison le feu sacré; il le vend fort cher au peuple; c'est pourquoi l'entrée de sa maison est interdite sous des peines très-grièves. Il est juge souverain pour le spirituel et pour le temporel, et il nomme des commissaires pour l'aider dans ses fonctions. Les officiers, envoyés par le prince en qualité de gouver-neurs, doivent recevoir feur institution du Chalombé, sans quoi le peuple ne reconnaît pas leur autorité. Lorsque ce pontife est obligé de quitter le lieu de sa résidence, les habitants, quoique fort adonnés aux plaisirs, se feraient un scrupule d'avoir commerce avec leurs femmes pendant toute la durée de son absence. Il ne manque jamais de faire avertir d'avance, lorsqu'il part ou lorsqu'il revient. Une femme, qui vent se délivrer du joug de son mari, l'accuse quelquefois d'avoir manqué à la continence pendant l'absence du Chalombé; par ce moyen elle ob-tient la permission d'en épouser un autre. Le peuple est persuadé que le monde finirait bientôt, si le Chalombé mourait de mort naturelle. Pour prévenir ce malheur, lorsqu'il est surpris de quelque maladie grave, ou accable par la vieiMesse, son successeur l'étrangle ou l'assomme d'un coup de massue, puis il se fait installer à sa place.

CHALUMBAU. Lorsque, dans l'Eglise la-tine, on était encore dans l'usage de communier sous les deux espèces, on prenait le sang précieux par le moyen d'un chalumeau d'or ou d'argent. Cet usage s'était conservé, en France, dans les abbayes de Cluny et de Saint-Denis, eù le diacre et le sous-diacre communiaient, tous les dimanches, sous les d ux espèces. Il a encore lieu à Rome, lorsque le pape célèbre pontificalement les saints

CHAM ou HAM, le second des fils de Noé. On l'a pris pour le Saturne des parens, parce que, disent les rabbins, il rendit son père eunuque. Ceux qui lui attribuent l'invention de la magie prétendent que, par le moyen des enchantements dont il connaissait l'usage et le pouvoir, il rendit Noé impuissant, jaloux qu'il était de voir son père aimer plus tendrement ses ensants nés après le déluge, que ceux qui étaient nés antérieurement. On l'accuse encore d'inceste avec sa mère pendant le sommeil qui suivit l'ivresse de son père. D'autres disent que Noé connut que Cham avait jeté sur lui des regards indiscrets, parce qu'à son réveil il remarqua que ses yeux étaient rouges, que sa barbe et ses cheveux étaient brûles, qu'en un mot une révolution s'était opérée dans tout son extérieur. On regarde Cham comme le père des Nègres, et on l'a considéré comme le proto-type de l'Ammon des Egyptiens. Voy. notre Dictionnaire de la Bible, art. CHAM.

CHAMANIM (prononcez Khamanim, en hébreu חמנים, de la racine בים khamam, échauster, brûler). Ce sont des espèces de pyrées ou temples du feu, en usage chez les anciens sabéens de Chaldée et de Syrie. Au reste, on n'est pas d'accord sur la signification précise des chamanim; les Septante traduisent ce mot de cinq manières dissérentes, qui se réduisent à trois sortes d'objets: idoles, bois travaillés à la main, abominations, hauts lieux, temples. (Les trois premières traductions offrent un sens unique : idoles.) L'abbé Arri prétend que ce sont des chapelles d'une forme particulière, destinées au culte des astres. M. Cahen pense que c'étaient des idoles. Suivant Rabbi Salomon, c'étaient des idoles exposées au soleil sur la terrasse supérieure des maisons. Aben-Ezra assure que c'étaient des chapelles portatives en forme de char, consacrées au soleil.

CHAMANISME. La doctrine de Bouddha se répandit de bonne heure dans le nord de l'Hindoustan et au delà des monts Himalaya. Elle devint dominante dans un grand nombre de peuplades de la Tatarie, dont plusieurs l'ont encore conservée avec plus ou moins de pureté; mais, dans la plupart des autres, cette doctrine s'amalgama avec les usages superstitieux qui étaient antérieurement pratiqués dans les diverses contrées. Les Ton-gouses et les Mongols eux-mêmes, chez lesquels le bouddhisme fut florissant tant que subsistèrent les empires qu'ils avaient fondés, ne tardèrent pas à le mêler avec l'ancienne religion locale, dès qu'ils furent retournés à la vie nomade. C'est ce qu'on désigne sous le nom de chamanisme, que beaucoup d'ethnographes regardent à tort comme une religion particulière. Le chamanisme est composé de lambeaux de bouddhisme, jadis slorissant. Les bouddhistes et les djaïnas nomment en effet sramana toute personne qui se livre à la contemplation d'elle-même, nom qui, dans quelques dialectes, se prononce samana; c'est de ce mot que vient la dénomination de samanecns, usitée chez les anciens, et celle de schamanisme chez les peuples du nord de l'Asie. C'est aussi de là que dérive le Somona-Codom des Siamois. En effet, ce mot est composé de ceux de Samana et de Gautama, un des noms de Bouddha, et signifie le saint Gautama.

Ce nom de samanéens n'a pas été inconnu aux Grecs, mais ils le donnent aux boud-dhistes proprement dits, à qui en effet il a d'abord appartenu. Porphyrc, dans le me siècle de l'ère chrétienne, distingue les Indiens, comme Bardesane dans saint Jérôme, en brachmanes et en samanéens; Origène se sert des mêmes noms; Clément d'Alexandrie, maître d'Origène, les distingue en brachmanes et en sarmanes; ce dernier nom se rapproche davantage de l'étymologie. Aileurs il dit que les samanéens sont les prophètes ou les philosophes des Bactriens. Strabon, dans le premier siècle, les appelle germanes; les Chinois leur donnent le nom de Sang-muen ou Cha-muen, qui sont également dérivés de l'appellation hindoue.

Pour nous résumer, on pourrait poser en principe que samanéens spécifiait autrefois les véritables sectateurs de la doctrine bouddhique, et que chamanisme sert maintenant à désigner la même doctrine telle qu'elle a été corrompue dans l'Asie centrale et septentrionale.

Il serait impossible de donner ici un exposé complet de la doctrine chamanique; car chacun des peuples talares et sibériens l'a modifiée à sa guise. Il faudrait pour cela lâcher de coordonner les livres ou les pratiques religieuses des Mongols, des Mantchoux, des Kalmouks, des Ostiaks, des Wogouls, etc. C'est pour prévenir des altérations ultérieres que l'empereur chinois Kien-Long, qui était d'origine tatare, a fait composer des rituels qui déterminent les cérémonies du culte. Or, voici ce que nous trouvons au sujet de ce culte dans le septième volume des Notices et Extraits des manuscrits de la bibliothèque royale.

« Tous les objets, toutes les cérémonies de ce culte annoncent un peuple simple et nomade; leurs temples ne sont pas de vastes édifices comme ceux des nations civilisées; ils consistent en une enceinte plantée d'arbres à haute tige, où sont disposées des espèces de tentes ou tabernacles pour les offrandes et les sacrifices. Beaucoup de hordes font leurs dévotions en pleine campagne, sur le bord des rivières ou sur des éminences. Les offrandes et les sacrifices consistent en poissons, vin, pain et bâtonnets d'odeur. Tels sont les objets mentionnés dans le rituel; on peut y joindre tous les quadrupèdes [excepté les pourceaux (1)], les oiseaux, les fourrures, les cornes, cic. Les Sibériens sacrifient même des chiens; les branches de pin sont particulièrement consacrées à la mer, aux rivières, aux lacs et aux montagnes. Les Mantchoux offrent aussi des bandes et des monnaies de papier, que l'on suspend dans une espèce d'appartement qu'ils nomment

Koun-ning-koung; et, dans la tente et le tabernacle de l'esprit Chang-si (l'Être suprême), qui est le même que le Chang-ti ou le Thien des Chinois anciens et modernes, le Boa des Tongouses, le Tingri Gourkhan (dieu du ciel) des Bouraites, le Khoudai des Télaoutes; le Koutka des Kamtchadales, le Noum des Samoyèdes, le Froroa (lumière) des Ostiaks et des Wogouls, etc.; ils adorent un dieu toutpuissant, tout savant, juste et trop grand pour étre flatté ou offensé; de manière que legr culte est absolument désintéressé (1). Tous les Chamanistes croient à l'existence après la mort, mais ils n'ont là-dessus que des idées vagues; ce qui n'est pas étonnant. lls admettent aussi une foule de dieux secondaires, bons et méchants, qui s'occupent des étails de l'administration des choses de ce monde, et qu'ils craignent conséquemment bien plus que l'Etre suprême. Chaque horde, pour ainsi dire, a ses divinités favorites. Ils ont des idoles dans leurs maisons ou sous leurs tentes; ils leur adressent des prières el leur font des offrandes et des sacrifices, le matin, le soir et surtout la nuit, à la lueur d'un seu allumé exprès.

« Depuis que les Mantchoux sont civilisés. ils ont chez eux, suivant leurs facultés, une petite table en forme d'autel, et même une espèce de petit labernacle supérieurement travaillé et orné, où ils déposent leurs offrandes et font leurs dévotions journalières : ils font en outre deux grands sacrifices par an, l'un au printemps et l'autre en automne; ces deux sacrifices datent de la plus hauté anliquité, même chez les anciens Chinois chamanistes; c'est le principal acte de cette religion, que tous ceux qui la professent remplissent avec un grand scrupule. Leur année commence au printemps; ils offrent à cette occasion les primeurs de leurs troupeaux et du gazon ; le sacrifice d'automne ou de la fin de l'été se fait avec moins de solennité. Plusieurs Chamanistes mantchoux et kamtchadales élèvent dans cette circonstance une perche ou une espèce de poutre pour y approdre les offrandes et les peaux de hêtes qui oul été immolées. Les Télaoutes, par exemple, sacrifient un jeune cheval à leur fête d'aulomne, qu'ils célèbrent vers la mi-oc-lobre. Les Bouraites nomment cette fête Sangue Haara (lune blanche), et égorgent des chevaux, des hœufs, des moutons et des boucs en l'honneur de leur Nouguit ou Nogat, idole faite avec des chiffons de drap, et qu'ils suspendent à une petite tente. La viande de ces victimes sert surtout à la nourrilare des idoles et des esprits, dont les prélres se chargent de surveiller et de consommer l'approvisionnement. »

Outre ces deux grands sacrifices, on fail, an commencement des quatre saisons, des oblations en reconnaissance des bienfaits reçus, et pour en obtenir de nouveaux. De plus, on immole chaque mois des victimes, et on

suspend des papiers tant dans le tabernacle desfiné aux sacrifices, que dans celui qui est spécialement consacré à l'esprit Chang-si, au printemps et à l'automne ; dans ces deux saisons, on plante le mât pour se disposer au grand sacrifice. Chaque jour, matin et soir, les offrandes ont lieu dans le koun-ningkoung, qui est la chapelle particulière où l'on conserve l'idole de Fo ou Bouddha.

Plusieurs voyageurs ont signalé des conformités plus ou moins frappantes entre les Juis et les Chamanistes. Ils indiquent particulièrement le feu sacré, les offrandes, les sacrifices, les adorations, les idées d'impureté attachées à certains aliments, aux femmes qui se trouvent dans un état particulier à leur sexe, leur aversion pour le pourceau, etc. Nous ne croyons pas qu'on en puisse tirer aucune induction; car les mêmes observances se retrouvent dans un grand nombre de religions tout à fait étrangères au judaïsme, dans le brahmanisme particulièrement.

CHAMANISTES. Ce sont les peuples latares qui observent la religion appelée CHA-MANIBME. Voy. l'article précédent.

CHAMANS, nom des prêtres tatares, dé-rivé, comme on l'a vu plus haut, du sanscrit sramana, un saint contemplatif. Les Mantchoux écrivent saman et sama, ce qui signifie chez eux enchanteurs. Les Téléoules les appellent kam, kammea ou gham (maitres ou prophètes) ; les Yakoutes et d'autres Tatares, ayoun ou abi (prêtres), et les Samoyèdes, tadib.

Nous voyons par l'ordonnance impériale de Kien-long, que leurs principales fonctions sont de saire des libations, des offrandes, de grands sacrifices, des sacrifices préparatoires, pour obtenir le bonheur; de présenter des pains; d'immoler un cochon en faveur d'un malade ; d'offrir des gâteaux, afin d'être délivrés des insectes et d'obtenir la fertilité; de faire des sacrifices en faveur des chevaux, etc. La même pièce nous apprend qu'on attache la plus grande importance à la manière et au ton dont les formules doivent être prononcées. C'est pour remédier aux abus qui s'étaient glissés dans le culte, que l'empereur publia pour les Mantchoux l'ordonnance dont nous parlons, et un rituel en six volumes, la douzième année de son règne, correspondant à l'année 1765 de Jésus-Christ.

Mais chez les autres Tatares, où cette réforme n'a pas cu lieu, leur culte et leurs habitudes se ressentent encore de la grossièreté de leurs tribus. Leur costume est si fantasque, que l'on ne peut en donner la description; ils portent surtout une grande quantité de grelots, des sonnettes en tablier, etc. Quand ils offrent des sacrifices, veulent opérer des guérisons, ou conjurer les mauvais esprits, ce qui est pour eux la même chose, ils se livrent à mille contorsions gro-

<sup>(</sup>i) Noss laissons cette dernière proposition sous la res-possibilité de L. Langlès. On sait assez d'ailleurs que les lardes tatares ont grande peur des peines de l'autre vie,

tesques et ridicules. Chez les Tongouses, par exemple, le chaman consulté se met sur le corps un vétement composé de toutes sortes de vicilles ferrailles, de figures d'oiscaux, de bêtes et de poissons en ser, qui tiennent les unes aux autres par des mailles de même métal. Il se couvre les jambes d'une pareille chaussure et les mains de pattes d'ours de même espèce. Sur la tête il se met des cornes de ser. Dans cet équipage, il prend un tambour d'une main, de l'autre une baguette garnie de peaux de souris, saute et cabriole, observant dans ses bonds de croiser les jambes, tantôt par-devant, tantôt par derrière, et d'accompagner d'affreux hurlements les coups qu'il donne sur son tambour. Pendant tous ces mouvements, il a les yeux fixés vers l'ouverture qui est au toit de sa butte. Lorsqu'il aperçoit un oiseau noir, qu'on prétend venir se placer sur le toit, et disparaître aussitot; il tombe par terre et demeure un quart d'heure sans mouvement. Revenu à lui, il se relève et donne ses réponses sur les sujets pour lesquels on le consulte.

Chez les Koriaques, les chamans font croire au peuple que les mauvais esprits leur apparaissent, tantôt de la mer, et tantôt des volcans, et qu'ils les tourmentent dans des songes. Quelquefois ils font semblant de se percer le ventre en public; on dirait que le sang coule à gros bouillons; ils s'en lèchent les doigts, étanchent ensuite et ferment la plaie avec des herbes magiques et des conjurations. Cette plaie n'est qu'une outre percée, et le sang qui en coule est d'un veau marin.

et le sang qui en coule est d'un veau marin. CHAMARIER, titre d'une dignité dans l'E-

glise de Lyon.

CHAMBRE APOSTOLIQUE, tribunal chargé du soin des revenus du pape et de la direction de ses finances. Il est composé du cardinal camerlingue, qui en est le chef; du gouverneur de Rome, qui en est vice-camer-lingue; d'un trésorier général, d'un auditeur, d'un président, d'un avocat général, d'un procureur fiscal, d'un commissaire etde douze ciercs de chambre, dont quatre sont, l'un préfet de l'abondance des grains, un autre pré-fet de toute sorte de denrées, le troisième préset des prisons, et le quatrième préset des rues. Les huit autres sont députés pour connaître de diverses matières, chacun dans une chambre et conseil particulier. lis s'assemblent au palais apostolique, la veille de Saint-Pierre, pour recevoir les tributs des feudataires de l'Eglise. Autrefois la plupart de ces places étaient venales, et les papes tiraient un grand revenu de leur vente. Mais, depuis Innocent XIII, elles sont données gratuitement à des hommes de mérite qui administrent fidèlement les finances. Le trésor pontifical y gagne sans doute, car ceux qui achètent des charges usent trop souvent de malversations pour se rembourser de leurs frais.

CHAMBRE ECCLÉSIASTIQUE. Les chambres souveraines ecclésiastiques étaient particulières à la France. Elles furent établies en 1880, par l'assemblée de Melun. Elles étaient au nombre de neuf : Paris, Lyon, Rouen, Tours, Bourges, Toulouse, Bordeaux,

Aix et Pau; tous les diocèses de France ressortissaient de l'ane de ces chambres, qui étaient composées de conseillers, commissaires députés par chacun des diocèses de leur ressort. Pour l'ordinaire, elles avai at aussi quelques conseillers du parlement de leur province. Elles jugosient souversinement de tous les différends qui concernaient les décimes et les subventions du clergé; ces fonctions étaient exercées gratuitement.

Outre les neuf chambres seuveraines ecclésiastiques dont nous venons de parier, il y avait encore dans chaque diocèse un bureau ecclésiastique pour la répartition des décimes. Ces'bureaux étaient ordinairement composés de l'archevéque ou évêque du lieu, d'un député du chapitre de la cathédrale, d'un ou de deux députés pour les autres chapitres, d'autant pour les réguliers et pour les curés, et quelque fois pour les abbes et prieurs commendataires. Les élections de ces prieurs commendataires. Les élections de ce prieurs commendataires les différends qui s'élevaient au sujet des impositions du clergé; quand la somme dont il s'agissait excédait vingt livres, il y avait appel aux chambres souveraines ecclésiastiques.

CHAMBRISTES, surnom que l'on donna, en France, à des prêtres qui refusèrent de reconnaître la légitimité du concordat; or nom leur vint sans doute de ce qu'ils célébraient l'office divin dans des chambres. En 1825, un journal protestant, les Archives du christianisme, annonçait que dans la commune de Massat, au pied des Pyrénées, composée de six mille ames au moins, les deux tiers étaient puristes ou chambristes. Il ajoutait: « Leuraversion pour les autres catholiques est si grande, qu'ils regardent comme un péché mortel de poser sculement le pied sur le seuil de la porte de leurs églises. Ils sont leurs services religioux et ensevelissent leurs morts sans aucun cérémonial extérieur. Outre Massat et les villages voisins, il y avail beaucoup de ces sectaires près de Saverdun.

CHAMEAU. Les anciens Parsis regardaicul les chameaux comme des êtres merveilleux, espèces de génies sortis du Djinnistan ou de la montagne de Caf, et égarés sur notre terre.

Les Turcs ont pour cet animal une vénération singulière, qui a pour cause les grands services qu'il rend à l'homme, ou i'honneur qu'il a de porter le Coran quand on va en plerinage à la Mecque. Ils regardent comme un péché de le trop charger ou de le faire travailler plus qu'un cheval. Il n'est pas rair de voir des conducteurs de chameaux qui, après avoir abreuvé ces animaux, prenneul la bave qui découle de leur bouche, et s'en frottent dévotement la barbe en répétant d'un ton religieux ces paroles : Hadji baba! hadji baba! O père pèlerin!

La chamelle joue aussi un rôle important dans la légende musulmane du prophète Nelen. Cet ancien patriarche, fils d'Arphatal et père de Heber, fut euvoyé de Dieu aux Thémudites, ancien peuple de l'Arabie, post arracher ce peuple au culte des idoles. Ils iss

demandèrent de prouver sa mission par un prodige, et s'engagèrent à croire en ses paroles s'il faisait sortir du rocher qu'ils lui montraient une chamelle d'un tel poil et près de mettre bas. Le prophète se mit en prières; aussitôt le rocher commença à frémir et st entendre un cri semblable à celui des chameaux, après quoi il s'entr'ouvrit et on vit sortir de son sein une chamelle pleine qui se délivra aussitôt de son petit. Les Thémudites persévérèrent néanmoins dans leur incrédulité; ils poussèrent même l'impiété jusqu'à saire mourir la chamelle et le chamelon. Ce crime attira sur eux la vengeance divine. Le Seigneur suscita un si violent (remblement de terre, que tous les Thémudites furent renversés morts, la face contre terre. Cette chamelle avait le don de la parole. Chaque jour, en revenant de la pâture, elle s'écriait : Que celui qui veut du lait approche; et chacun en prenait autant qu'il lui plaisait. Elle est un des sept animaux qui jouissent de l'avantage de résider dans le ciel.

Voy. notre Dictionnaire de la Bible, art.

CHAMOS ov KHAMOSCH, dieu national des Ammonites et des Moabites; mais on n'est pas d'accord sur sa spécialité. Les uns dérivent son nom de l'arabe kamasch, aller vile, se hâter, et ont pris Chamos pour le soleil à la course rapide; d'autres le tirent de l'hébreu kamas, se cacher, et pensent que ce dieu caché pourrait bien être Pluton, roi des enfers, ce qui est peu probable. Gésénius conjecture que mo, kamasch, peut avoir de l'analogie avec בביים, kabasch, vaincre; chamosch signifierait alors le vainqueur. Ammicn-Marcellin parle d'une statue d'Apollon l'homeus qui pourrait bien être le Chamos des Ammonites. Les temples de cette divinité étaient ordinairement situés sur les hauteurs. Il est parlé plusieurs fois de Chamos dans l'Ancien Testament. Voy. notre Dictionnaire de la Bible, art. Cnamos.

CHANCELIER. 1º Chancelier des papes. Les papes urent une chancellerie dès les premers siècles de la liberté rendue à l'Eglise. Il est vrai que le chef ne porta pas d'abord le litre de chancelier : il fut connu successivement sous les noms de notaire, de régionnaire, de bibliothécaire, de primicier, de se-

condicier, de sacellaire, etc. Mais on trouve le litre de chancelier du saint-siège apostolique dans une hulle du pape Formose de l'an 863. C'est lui qui écrivait au nom du pape tous les rescrits, et qui répondait aux doutes qui étaient proposés par les évêques et autres personnes. Sous le pape Jean XIX, au 11 siècle, cette dignité était attribuée spécialement à l'archeveque de Cologne, qui en saisait faire les sonctions par un délégué. Loisean dit que Bonisace VIII, à qui cette

charge fit ombrage, la supprima et institua seulement un vice-chancelier. Il est certain que depuis Innocent III, en 1213, les noms des chanceliers disparurent pour toujours des bulles, et les plus solennelles ne firent plus mention que d'officiers subalternes :

chapelains, vice-chanceliers, etc.

2. Chancelier des églises. Il y avait des chanceliers ecclésiastiques dès le vui siècle au moins, puisqu'il en est sait mention dans le sixième concile général. Le plus ancien monument où il soit parlé de cet office est la novelle d'Héraclius, laite au commencement du même siècle. On croit communément qu'ils faisaient alors les fonctions d'huissiers dans le sanctuaire de l'église et de la justice, et que leur nom de cancellarii vient de ce qu'ils se tenaient ad cancellos, aux barreaux. C'étaient ordinairement des diacres. Ces chanceliers étaient ordinairement protenotaires dans presque toutes les églises d'Orient; en Occident, confondus d'abord avec les notaires, ils s'en distinguèrent dans la suite au point de devenir leurs maîtres. L'usage d'avoir des notaires ou chanceliers particuliers passa aux chanoines, depuis le partage des biens sait entre eux et leur évéque, et de là aux monastères. On en trouve, dès le commencement du viii siècle, qui étaient chargés d'écrire les actes des évéques : c'est ce qui leur fit donner le nom de scribes, de notaires, etc. Dans les temps postérieurs, il y eut des chanceliers d'abbés et des chanceliers de religieux. Les chanceliers avaient toujours droit d'inspection sur toutes les études et toutes les écoles. Voy. CHAN-CELLERIE ROMAINE.

3º Chancelier des universités. C'était celui qui avait la garde du sceau de l'université, dont il scellait les lettres des différents grades, provisions et commissions qui se donnent dans les universités. Chaque université avait son chaucelier. Il y en avait shême deux dans l'université de Paris : l'un était appelé le chancelier de Notre-Dame on de l'université, et l'autre le chancelier de Sainte-Geneviève. Le premier était du chapitre de la métropole, le second était un religieux de Sainte-Geneviève. Autrefois il y avait à Paris deux célèbres écoles publiques, l'une dans la ville, gouvernée par l'éveque, qui avait sous lui un chancelier; l'autre sur la montagne de Sainte-Geneviève, gouveruée par l'abbé, qui avait pareillement son chancelier : voilà l'origine de cette dignité dans ces deux corps. Toutes les commissions de la cour de Rome pour les universités étaient adressées au chancelier.

CHANCELLADE, nom d'une congrégation de chanoines réguliers de l'ordre de Saint-Augustin. Plusieurs saints ecclésiastiques, dans la vue d'échapper aux dangers du siècle, se retirè eut en 1128 dans une solitude, à une lieue de Périgueux, auprès d'une fontaine appelée Chancellade. Ils embrassèrent la vie érémitique, sous la conduite de Foucaud, abbé de Cellefrouin, de l'erdre de Saint-Augustin. L'église qu'ils bâtirent fut appelée Notre-Dame de la Chancellade. Ra 1133, ils firent profession de la règle de saint Augustin et prirent l'habit de chanoines réguliers. Alain de Solminiac, abbé de la Chancellade, et ensuite évêque de Cahors. introduisit la réforme dans cette congrégation en 1623. Conformément aux lettres patentes de Louis XIII du mois de novembre 1629, les

religieux de la Chancellade devaient, en cas de vacance de la dignité abbatiale, présenter trois d'entre eux au roi, qui choisissait l'abbé parmi ceux-ci.

CHANCELLERIE ROMAINE, lieu où s'expédient les actes et les grâces que le pape accorde dans le consistoire, et singulièrement les bulles des archeveches, éveches, abbayes et autres bénéfices réputés consistoriaux.

Le chancelier de l'Eglise romaine était autrefois le premier officier de la chancellerie; mais cet office ayant été supprimé par Boniface VIII, ou, selon d'autres, par Honorius III, de vice-chancelier est devenu le premier officier de la chancellerie. C'est toujours un cardinal qui remplit cette place. Le régent de la chancellerie est le second officier; c'est un des prélats de majori parco. C'est lui qui met la main à toutes les résignations, cessions et autres matières qui doivent être distribuécs aux prélats de majori parco; il met sa marque à la marge du côté gauche de la signature, au-dessus de la mention de la date, en cette-manière : N. Regens. C'est encore cet officier qui corrige les erreurs qui peuvent être dans les bulles expédiées et plombées; et, pour marquer qu'elles ont été corrigées. il met de sa main, en haut, au-dessus des lettres majuscules de la première ligne : Corrigatur in registro prout jacet, et signe.

La chancellerie romaine se compose, 1º d'un vice-chancelier, qui est toujours un cardinal: il est chargé de l'expédition de tous les actes signés du pape, à l'exception de ceux qui sont donnés sous l'anneau du pêcheur; 2º du régent de la chancellerie, commis par le vice-chancelier : c'est lui qui distribue les affaires dans les bureaux ; 3' des abréviateurs du grand parquet, qui dressent la minute des bulles; 4º des abréviateurs du petit parquet, qui les taxent; 5° du préset des brefs taxes: c'est un cardinal qui reçoit toutes les minutes et qui en signe toutes les copies; 6 du préset de la signature de grace : c'est aussi un cardinal, dans les mains duquel passent toutes les suppliques. Quand le pape signe lui-même les suppliques, il met : Fiat ut petitur; le préset ne met que : Concessum ut petitur in præsentia domini nostri papæ N. C'est à la chancellerie qu'on expédie encore à présent les actes de toutes les graces que le pape accorde dans les consistoires. Le cardinal vice-chancelier y dresse en peu de mots une minute de ce qui a été réglé; un des prélats de majori parco dresse la bulle; on l'envoie à un autre prélat, qui la revoit et qui la remet ensuite entre les mains d'un des scripteurs des bulles. Le premier officier de la chancellerie, après le vicechancelier, est le régent de la chancellerie, qui reçoit les bulles après l'expédition, et qui s'assure si elles sont conformes aux règles et aux usages ordinaires de la cour de Rome.

CHANDELEUR, nom populaire d'une léte de l'Eglise catholique, qui a pour but de célé-brer la mémoire de la Présentation de Notre-Seigneur au temple et de la Purification de la sainte Vierge. Ce nom lui vient des cierges ou chandelles oue l'on bénit solennellement

avant la messe, et que l'on tient à la main pendant la procession qui se fait autour de l'église. On attribue l'institution de cette sete au pape Gélase, qui vivait en 492; d'autres la rapportent au pape Vigile, qui la renouvela vers le milieu du vi siècle. Quant à la coutume de bénir et de porter des cierges, il parait qu'elle fut introduite par le pape Ser-gius I", qui voulut par là détourner le peuple des fêtes parennes appelées Ambarvales ou Fébruales, qu'il célébrait encore en saisant des courses nocturnes avec des slambeaux. « Il mua, dit une ancienne chronique. la coutume des paiens en meilleure : c'est à sçavoir, que les chrétiens environnassent l'église à cierges bénits et allumés en l'honneur de la Mère de Dieu; si que cette solemnité tint, et qu'elle sut faicle à autre intention. »

Il pourrait se faire cependant que l'origine de cette coutume vint simplement du cantique du vicillard Siméon, que l'on chante ce jour-là, et dans lequel Jésus-Christ est appelé une lumière qui éclaire les nations. Voy. notre Dictionnaire de Liturgie, art. Purifica-

TION de la sainte Vierge.
CHANDELIER. 1º Chandelier d'or, un des plus riches ornements que Morse, par l'ordre de Dieu, eût placé dans le tabernacle; il faisait face à la table sur laquelle étaient placés les pains consacrés, appelés pains de proposition : c'est-à-dire que la table était plarée au nord, et le candélabre du côté du midi. La matière en était de l'or le plus pur, façonné au marteau. Trois branches sortaient de chaque côté, le montant en formait une septième: toutes ces branches étaient ornées de petites coupes, de pommeaux et de sleurons, et supportaient chacune une lampe, le toul en or et d'une seule pièce. Les mouchelles el les petits cendriers étaient de la même matière. Le métal qui devait entrer dans la consection du candélabre et de ses accessoires était d'un kikar, terme que les Septante traduisent par talent. Selon Paucton, le kikar contient 57 livres 03 du poids de marc de Paris, ou 27 kilog. 94 : ce qui vaut, au prix d'aujourd'hui, environ cent mille francs. Les prêtres de service allumaient chaque soir les sept lampes. On voit à Rome, sur l'arc de Titus, la figure du chandelier à sept branches, enlevé par ce prince au temple de Jerusalem. Il est probable que ce n'était pas celui qui avait été forgé par l'ordre de Moise, mais celui du second temple. Voy. notre Dictionnaire de la Bible, art. Chandelier.

2º Instruments en usage dans l'Eglise catholique pour supporter les cierges allumes pendant les offices. Il y a en général six chandeliers sur le maître autel, trois de chaque côté du crucifix. Dans les fêtes annuelles ou solennelles, on en met un plus grand nombre. Dans les anciennes églises, il arrivait souvent qu'il n'y avait sur l'autel que quatre chandeliers, pour représenter les quatre évangélistes qui ont répandu dans l'Eglise la lumière de l'Evangile : c'est pourquoi les pieds de ces chandeliers avaient la forme des quatre animaux symboliques. Les charde

liers sont, survant la richesse des églises, en vermeil, en argent, en cuivre doré ou argenté, en cuivre pur, en bois, etc. Il y a aussi des chandeliers portatifs, tels que ceux que portent les acolytes dans les processions. Chaque église possède en outre un chandelier ou candélabre d'une plus grande dimension, qui est déposé à terre au milieu du chœur et supporte le cierge pascal; il doit avoir la forme d'une colonne. Dans certaines églises, il y a en outre de grands candélabres ou chandeliers de cuivre ou de bois, à plusieurs branches, pour éclairer la nef. Ce-lui de l'église de Toul avait quatre-vingtseize branches. Voy. notre Dictionnaire de Liturgie, art. CHANDELIER, et celui des Rites sacrés, art. Messe, Cérémonial, Cierges, etc.

3 Les musulmans ont aussi des chandeliers dans les mosquées, pour les prières de nuil; ils sont placés à droite et à gauche du mihrab. Les chandeliers sont communément de cuivre : très-peu de mosquées en ont d'argent. Celle de Sainte-Sophie en a deux grands d'or massif, triste monument des déposilles de la Hongrie, lorsque Bude, sa capitale, tomba au pouvoir de Soliman I...

CHANG-JIN, c'est-à-dire homme supérieur. On appelle ainsi dans la Chine un sectateur de Bouddha ou Fo, sidèle observateur des cinq préceptes de la religion. Celui-là seul a lo titre de Chang-jin, qui possède au dedans de lui-même la vertu et la sagesse, et qui au chors vient à bout de se vaincre.

CHANG-KO, déesse des Chinois, qui correspond à la Minerve des Grecs; elle préside aux sciences et est spécialement honorée par les bacheliers de la secte des lettrés.

CHANG-THIAN, c'est-à-dire Ciel suprême, un des noms que les Chinois donnent à la Divinité. Nous renvoyons à l'article THIAN, pour examiner ce que ce peuple a entendu el entend encore par le mot ciel. Il nous suffira d'observer ici que quand ils veulent éviler toute amphibologie pour exprimer Dieu arec l'idée de ciel, ils se servent de l'expression composée Chang-thian, c'est-à-dire, selon M. Kurz, Celui qui est plus élevé que le ciel. Cependant nous n'admettons pas, avec le même savant, que les Chinois aient passé des choses visibles à l'abstraction; qu'ils aient adoré le ciel matériel avant le Seigneur du ciel; en un mot, que le polythéisme et l'idolatrie aient précédé le monothéisme. Voy. aussi CHANG-TI.

CHANG-TI, c'est-à-dire le Seigneur supréme. On s'est plu souvent à répéter que les Chinois étaient un peuple athée, qui pratique ou du moins qui honore la vertu pour le seul amour de la morale. Quant aux cérémonies qui font partie de leur culte, on a voulu y voir seulement une espèce d'hommage rendu à la nature et aux êtres purement matériels. Nous allons montrer ici, d'après le P. Prémare et M. Bonnetty (1), que les lettrés ont l'idée la plus exacte de l'unité, de la spiritualité du Chang-ti ou Sei-

(1) Annales de philosophie chrétienne, tome XV. (2) il régnait environ seize siècles avant Jésus-Christ, (3) il régnait peu après le précédent,

gneur suprême, de son action sur les hommes et du culte qu'on doit lui rendre. Les textes sont tous tirés des livres sacrés des Chinois et de ceux qui font autorité parmi ce peuple.

Témoignages tirés de l'Y-king

« Les anciens rois inventèrent la musique pour célébrer la vertu; et, quand elle était parfaite, ils l'offraient au Seigneur supréme... Le Saint a établi un banquet par lequel il pût offrir au Seigneur un sacrifice agréable. - Le Suprême par lui-même lui vint en aide. » C'est sur ces paroles que l'empereur Kang-Hi (mort en 1722) fait le commentaire suivant : « Ti, le Seigneur, est le seigneur de tous les esprits. Quand il est dit : Le Suprême par lui-même lui vint en aide, le sens est qu'il possède le cœur du ciel. » Et ailleurs: « Dans les symboles Choui et Ching, on entend sculement qu'il est agréable aux esprits; mais ici on doit aller bien au-dessus des esprits, et arriver jusqu'au Mattre suprême de toutes choses. » Un autre commentaleur s'exprime ainsi sur les mêmes symboles: « Le Roi du ciel est unique, et parce qu'il gouverne toutes choses, comme étant le seigneur de tout, c'est pour cela qu'il est appelé Ti. »
Témoignages tirés du Chou-king :

« Le Ciel auguste régnant par lui-même, le Seigneur suprême donne aux peuples placés au-dessous de lui la droiture du cœur.-Et il servait publiquement le Seigneur suprême avec le plus grand soin. — Le Sei-gneur suprême est près de toi; prends garde de partager ton cœur. — Le Seigneur suprême est roi par lui-même. — Il existe un Seigneur suprême et auguste. - Le roi Tching-tang (2) dit en présence de tous ses grands vassaux : Soyez attentifs, écoutez-moi : L'auguste Seigneur suprême a mis dans l'homme la raison; si l'homme s'y conforme, son esprit existera constamment, sinon le prince est le seul qui doive la lui faire suivre... Tout est marqué distinctement dans le cœur du Seigneur suprême. Si vous avez des défauts, ils retombent sur moi; mais si j'en ai, vous n'y avez aucune part. Le ministre Y-ya dit au roi Tai-kia (3): Le Souverain Mattre n'est pas toujours le même à notre égard : il comble de bonheur les gens de bien; les méchants, au contraire, sont affligés par toutes sortes de maux. Ne méprisez pas la vertu : c'est elle qui fait le bonbeur de tous les royaumes. — Y-yn dit encore à Taikia: Le roi votre prédécesseur travailla sans relâche à se rendre vertueux; il vint à bout d'être uni au Souverain Seigneur (4). — Tcheou-kong, ministre de Tchin-wang (5), dit aux grands officiers : Ce qui s'est passé parmi les peuples a fait voir combien le Seigneur (Ti) est redoutable. J'ai out dire que le Souverain Seigneur conduit les hommes par la vraie douceur. Le roi de la dynastie de Hia ne fit rien de ce qui était agréable aux peuples : c'est pourquoi le Seigneur l'accabla

<sup>(4)</sup> L'union au Chang-ti est remarquable, étant, selon le texte, l'effet de la veriu. (5) Il régnait environ mille ans avant Jésus-Christ,

d'abord de calamités, pour l'instruire et lui faire sentir ses égarements. Mais ce prince ne fut pas docile; il profera des discours pleins d'orgueil et s'adonna à toutes sortes de débauches. Alors le ciel n'eut aucun égard pour lui, le dépouilla du royaume et le punit. Voici ce que dit le roi Mouwang (1): Lo Souverain Seigneur jeta les yeux sur les peuples et ne ressentit aucune odeur de vertu; il n'existait que l'odeur de ceuz qui étaient nouvellement morts dans les tourments. »

Témoignages extraits du philosophe Men-

« L'homme, quoique mauvais, s'il se purifie de ses péchés, peut cependant servir le Seioneur suprême. » Yu-Ichin dit, dans son diclionnaire Pin-tsee-tsien: «Supposez qu'il n'y ait dans l'univers que la seule matière et cette raison mues confusément et inséparables, et qu'il n'y ait pas en outre un Directeur et un Seigneur véritable et intelligent, quel sera celui qui récompensera les bons et punira les méchants? N'est-ce pas celui qui, à cause de son excellence, est appelé le Seigneur très-auguste? Nous, mortels, sommes continuellement sous ses yeux, et cependant nous ne sommes pas occupés tous les instants à servir la majesté du Ciel avec crainte et tremblement; il y a plus, entraînés par nos inclinations perverses, et enflés de notre petite science, nous ne craignons pas de nous mesurer avec le ciel. On ne saurait imaginer une folie plus grande. - Le Seigneur, dit le même auteur, est le directeur et l'arbitre du ciel; et parce que le roi gouverne l'univers d'après l'ordre du Seigneur, c'est pour cela qu'on l'honore du titre de Seigneur (Ti). »

Cette dernière réflexion de Yu-tchin nous conduit à une observation judicieuse de M. H. Kurz. Plusieurs rois en effet ont porté le titre de Ti, seigneur, ou dien même, si l'on veut; mais aucun n'a osé prendre celui de Chang-ti, Seigneur suprême. Il y a plus : c'est que le premier qui ait été décoré du titre de Ti est Hoang-ti, un des plus anciens. Or Houng yeut dire jaune; la couleur jaune est l'emblème de la terre, et la terre est en communication visible avec cet empcreur, car il régnait mime par la vertu de la terre. Hoang-ti veut donc dire le dieu jaune ou le dieu de la terre, ou celui qui est sur la terre ce que le Chang-ti est dans le ciel. Ceci se trouve vivement appuyé par Lo-pi, lorsqu'il dit que Hoang-ti était l'envoyé (le vicaire, le lieutenant) du Chang-ti sur la terre. Voy. Thian.

Dans les anciens temps, les Chinois sacriflaient, quatre fois par an, des animaux au Chang-ti. L'autel ctait de gazon, avec une double enceinte de branchages. L'ensemble de ce lieu s'appelait than. Le droit d'y sacrifier n'apparienait qu'au souverain, et ses ministres seuls l'y accompagnaient, tandis que le peuple se tenait respectueusement à

l'éeart. Par la suite, on construisit sur le Than un temple d'une structure simple, mais élégante.

CHANOINE, en latin canonicus. Ce mot vient du grec xavois, canon, règle, et signifie proprement un homme réglé, qui vit selon la règle. Jadis l'on comprenait sous ce titre tous les clercs ou ecclésiastiques attachés à une église; en ce moment il est restreint aux prêtres qui sont attachés aux cathédrales, for-ment le conseil de l'évêque, et, pendant la vacance du siége, exercent son autorité. Or, comme l'état actuel des chanoines en France ne saurait donner l'idée de ce qu'était autrefois cet ordre, nous allons reproduire l'article du Dictionnaire ecclésiastique (2) relatif aux chanoines.

« Chanoine, ecclésiastique qui vit selon la règle particulière du corps ou chapitre dont il est membre. Chanoine se dit plus particulièrement d'un ecclésia tique séculier qui possède un canonicat ou prébende dans une église cathédrale ou collégiale.

« Il y a néanmoins des communautés de religieux et de religieuses qui portent le titre de chanoines et de chanoinesses; mais ils sont distingués des premiers par la qualité de régalier qu'on ajoute à celle de chanoine.

« Dans la première institution, tous les chanoines étaient réguliers, c'est-à-dire qu'ils observaient la règle et la vie commune, sans aucune distinction. Mais, avant l'an 1200, on avait quitté presque partout la vie commune; le partage des prébendes sut autorisé entre les chanoines, et il leur fut permis de jouir de leur patrimoine, indépendamment des revenus de l'Eglise. Tel est l'état présent de tous les chanoines séculiers des églises cathédrales et collégiales.

« Conformément à la règle 17 de la chancellerie remaine, et à la jurisprudence de différents tribunaux, il sussit d'avoir quatorze ans accomplis pour être chanoine dans une église cathédrale. Le grand conseil de

Paris n'exige que dix ans.

« Suivant l'esprit des règlements ecclésiastiques, les chanoines qui ne sont pas au moins sous-diacres n'ont pas de voix en chapitre, et ne peuvent donner leur suffrage pour l'élection d'un bénéficier, ui nommer aux bénéfices; mais si la nomination est altachée à la prébende d'un chanoine en particulier, il peut nommer au bénésice, quoiqu'il ne soit pas dans les ordres sacrés.

« Les chanoines sont obligés, 1º de célébrer l'office divin aux heures réglées par les statuts; 2º de veiller à la conservation des biens temporels du canonicat, pour lesquels ils ont en corps la faculté d'ester en juyemen', et communément celle de nommer un syndic; 3º de se trouver aux assemblées capilolaires ; 4º de résider dans le lieu où est silues l'église dont ils sont chanoines.

a lls ne peuvent, dans chaque année, s'absenter pendant l'espace de plus de trois mois, soit de suite, ou en différents temps de l'an-

nistres de l'Eglise, et utiles aux fidèles qui veulent s'aitruire de toutes les parties de la religion, per une sacré de religieux et de jurisconsultes. Peris, 1766.

<sup>(1)</sup> Il régna t environ 900 aus avant Jésus-Christ. (2) Dict. ecclésiastique et canonique portatif, ou abrégé réthod/que de toutes les connaissances nécessaires aux mi-

née; et si les statuts du chapitre exigept une residence plus exacte, ils doivent être obserrés. Les chanoines qui s'absentent pendest plus de trois mois dans le cours d'une année sont privés des fruits de leur préhende, à proportion du temps qu'ils ont été ab-sents; c'est la peine que les canons prononaut contre tous les bénéficiers absents en genéral. Un chanoine doit agsister aux trais grandes heures canoniales qui sont: matines, la messe et vépres, pour être réputé présent dans la journée, et avoir sa part des distributions qui se font chaque jour d'assistance. Les distributions maquelles qui se fint aux autres offices n'appartiennent qu'à ceux qui s'y trouvent récliement présents.

« Ceux qui étudient dans les universités lameuses, ou qui y enseignent, sont réputés près nts, à l'effet de gagner les gros fruits, mais non pas les distributions manuelles. Il en est de même de tous ceux qui sont absents pour le service de leur église, ou de l'Eul, ou pour quelque autre cause légitime. Les distributions manuelles affectées à l'assistance personnelle des chanqines et autres officiers des chapitres ne sont pas saisissales. Le rang de chanoine se règle du jour de l'installation, et non du jour de la prise de possession,

On appelle chanoines capitulants ceux qui ont voix délibérative dans l'assemblée

d'un chapitre.

· Chanoines cardinaux. Clercs qui non-seulement observent la règle et la vie commune, mais qui sont altachés à une certaine église, de même que les prêtres le sont à une

Chanoine ad effectum. Dignitaire auquel prébende, à l'esset de pouvoir posséder dans une cathédrale la dignité dont il est

« Chanoines expectants. Ceux qui, on atlendant une prébende, ont le titre et la diguilé de changine, voix au chapitre et une place an chœpr. Suivant les libertés gallicanes, le pape ne peut créer de chanoine dans aucune église cathédrale ou collégiale, sub exspectatione futuræ præbendæ. Mais il peut créer un chanoine à l'effet de posséder une dignité, un personnat qu office.

Chanoines forgins, Coux qui fant desser-

vir leur chanoinja par des vicaires.

« Chanoines horeditaires. Laïques auxquels les églises cathédrales ou collégiales ont déferè le titre et les honneurs de chanoines honoraires ou ad honores. Le roi de France, par le droit de sa couronne, est chanoine honoraire héréditaire des églises de Saint-Hilaire de Poitiers, de Saint-Julien du Mans, de Saint-Martin de Tours, d'Angers, de Lyon, de Châlons. Les comites de Chatelux sont, depuis 1423, chanoines héréditaires d'Auxerre; et les seigneurs de Chailly, depuis 1475, de Melun.

· Chanoines jubilaires ou jubiles. Ceux qui desservent leur prébende depuis cinquante ans. Ces chanoines sont toujours réputés présents, et jouissent des distributions ma-

« Changines mangigunaiges on résidents. Ceux qui desservent en personne leur église, en opposition aux changines forains.

« Chapoines mitrés. Geux qui, par un privilège particulier accordé par le saint-siège, opt le droit de porter la mitre. Les chanoines de la cathédrale et des quatre collégiales de Lyon jouissent tous de ce droit.

« Chanoines nobles. Ceux qui sont attachés à certains chapitres qù l'on ne reçoit que

des personnes nobles.

« Chanoine pointeur. Celui d'entre les chanoines qui est préposé pour marquer les absents et ceux qui arrivent au chœur lorsque

l'ossice est déjà commencé.

- « Chanoines réguliers. Ecclésiastiques qui vivent en communauté, et sont engagés par des vœux solengels à l'observation de la règle d'un ordre religieux. Ces chanoines sont appelés réguliers, pour les distinguer des autres chanoines qui ont abandonné la vie commune, et ne font point de vœux. Ils en diffèrent encore en ce qu'ils sont vraiment religieux, et par conséquent morts civilement, au lieu que les séculiers sont capables des effets civils. Les chanoines réguliers suivent presque tous la règle de saint Augustin, qui les assujettit à faire des vœux : il y a néarmoins plusieurs autres règles particulières. On compte en France pour chanoines réguliers, les prémontrés, les génovéfains, les antonins, les religieux des ordres de Saint Paul, de Chancellade et de la Trinité. Ces derniers sunt plus comaus sous le nom de mathurins.
- « Chanoines sécularisés. Coux qui, étant autrefois religieux ou chancines réguliers, ont été mis dans le même état que les chanoines séculiers.

« Chanoine semi-prebendé. Chanoine qui n'a qu'une demi-prébende.

« Chanoine tertiaire. Celui qui ne topche que la troisième partie d'une prébende. »

On voit par cet article que l'ordre des chanoines séculiers n'était pas d'une utilité réelle dans l'Eglise. La plupart des chapitres étaient le résultat de fondations établies pour le bien temporel ou spirituel des peuples ; or cette cause principale des dons généreux et des biens dont jouissaient les cha-noines n'est pas même mentionnée dans les livres faits par des religieux, ainsi que l'observe M. Bonnetty (1). Aussi nous ne voyons pas que cet ordre de chanoines, qui complait lant de milliers de membres, ait produit un grand nombre d'hommes remarquables par leur zèle, leur piété, leur égudition, leur charité et leurs talente. Les plus édifiants se bornaient à l'assistance aux offices; encore est-il permis de peaser que la plupart ne le faisaient que dans l'attente de la rétribution. Il y avait même plusieurs abus criants, tels que les chapitres nobles: pour y entrer, il fallait faire preuve de tant de quartiers de noblesse; et ces patriciens orgueilleux dédaignaient de siéchir le genou à

l'élévation, lorsque la messe était célébrée par un prêtre plébéien. Il y eut plusieurs fois des tentatives pour ramener les chanoines à l'esprit de leur institution, et, chose singulière, on fut obligé de forger un pléonasme pour spécifier ceux qui vivaient suivant la règle, en les appelant chanoines réguliers, ce qui revenait à dire qu'il y avait des réguliers

qui n'étaient pas réguliers.

Lors du rétablissement du culte en France par le concordat de 1802, les évêques et archevêques eurent seulement la faculté de créer un chapitre près de leur église; ils en ont profité successivement; toutes les cathédrales maintenant ont un chapitre composé de neuf chanoines pour les métropoles, et de huit pour les autres. Par la loi du 14 mars 1804, pour être chanoine, il faut être prêtre et avoir subi un examen pour obtenir un certificat de capacité; une ordonnance du 25 décembre 1830 exige un brevet de licencié en théologie; mais ces ordonnances n'ont jamais été mises en pratique, si ce n'est par rapport à la condition du sacerdoce.

Ces canonicats se donnent en général à des prêtres recommandables par leurs services passés, ou par leur vertu et leur science actuelle. Leur devoir consiste à assister à l'office public; ils n'ont d'ailleurs d'autre droit, d'autre part au gouvernement du diocèse que celui que l'évêque veut bien leur donner. Le chapitre n'est rigoureusement nécessaire qu'en cas de vacance du siège, car alors sa juridiction passe au chapitre, qui l'exerce par les grands vicaires qu'il nomme. Le traitement des chanoines est maintenant de 1500 francs par an ll est porté annuellement

au budget et soldé par l'Etat.

Les insignes particuliers aux chanoines consistent principalement dans le rochet et la mosette; cette dernière subit quelques

modifications suivant les diocèses.

Afin de s'entourer d'un clergé plus nombreux, et pour donner à certains prêtres des témoignages d'estime, les évêques de France sont dans l'usage de donner la mosette aux ecclésiastiques qu'ils jugent à propos. Ceux-ci jouissent à peu près des mêmes prérogatives que les chanoines en titre, l'évêque peut même les appeler dans son conseil, et en faire des vicaires généraux, mais ils ne sont pas obligés à la résidence; ils ont le titre de chanoines honoraires. Ils représentent ceux que l'on appelait autrefois chanoines expectants. On peut être chanoine honoraire dans plusieurs diocèses à la fois. Dans quelques diocèses, il y a en outre des chanoines d'honneur; ce sont pour la plupart d'anciens chanoines titulaires ou honoraires qui, promus à l'épiscopat dans une autre église, conservent le titre dont ils jouissaient dans la première. On peut ainsi distinguer les chanoines honoraires et les chanoines d'honneur : les premiers sont ceux que le chapitre honore, les seconds, ceux qui honorent le chapitre.

Voy. nos Dictionnaires de Liturgie, des

Rites sacrés et de Cas de conscience, art. Chanoine. Voy. aussi, dans notre Dictionnaire des Ordres religieux, les congrégations diverses comprises sous le nom de Chanoines.

CHANOINESSES (1). On appelait en Orient xavovixal, chanvinesses, certaines femmes dévotes qui chantaient des psaumes avec les acolytes dans les convois. Les véritables chanoinesses ont commencé en Occident vers le règne de Pepin, en 755, quoique peut-être il ne s'agisse là que de moinesses. Elles sont mieux désignées dans le concile de Francfort en 794, et de Châlons-sur-Saône, en 813; mais elles ne reçurent de règles fixes que dans ce dernier concile; le concile d'Aix, en 816, les obligeait à la continence et à la clôture, mais leur laissait la possession de leurs biens et le droit d'hériter. Le dernier article sut supprimé par le concile de Rome en 1060. Bientôt le relâchement s'établit parmi elles, et amena la séparation en chanoinesses régulières et chanoinesses séculières.

Les chanoinesses régulières sont de véritables religieuses qui vivent sous la règle de saint Augustin, et qui ne diffèrent des autres religieuses que par leur titre honorifique. Il en existe encore plusieurs couvents en France et à Paris, entre autres celui de l'Abbaye-aux-Bois, dont les religieuses consacrent avec beaucoup de succès leurs soins à l'éducation des jeunes personnes; elles ont dans la maison un pensionnat nombreux, outre des écoles gratuites pour les filles du peuple.

Les chanoinesses séculières étaient de jeunes personnes qui, sans renoncer à leur patrimoine, sans prononcer aucun vœu, possédaient de très-belles prébendes, logeaient dans des maisons séparées, mais renfermées dans un même enclos. L'abbesse seule et la doyenne faisaient vœu de chastelé; les autres qui étaient dans la maison étaient astreintes à chanter tous les jours au chœur l'office canonial avec l'habit de l'ordre et l'aumusse sur le bras. Elles jouissaient d'aileurs du privilége de cléricature, et étaient comprises dans l'état ecclésiastique. Toutes ces chanoinesses ont été abolies en France à l'époque de la révolution.

Cependant on y voit encore, et principalement à Paris, un grand nombre de jeunes personnes et de demoiselles plus âgées, qui portent le nom de chaneinesse, avec le titre de dame ou de comtesse, auquel elles attachent un surnom ou une ancienne qualification de terre ayant appartenu à leur famille. Elles sont presque toutes de l'ordre de Sainte-Anne de Bavière. Voici quelques détails sur la manière dont on obtient ce titre et sur les droits qui y sont attachés.

Cet ordre était un des plus anciens de l'Allemagne; quelques auteurs le faisaient remonter au lemps des templiers. Maiscomme les autres, il subit la décadence et devint, de régulier, séculier. Les riches pré-

<sup>(1)</sup> Nous empruntons cet article à M. Bonnetty, Annales de philosophie chrétienne, t. I, 3° série.

bendes servaient de dot aux filles des maisons illustres, qui, par les lois, étaient souvent exclues de l'héritage de leurs pères; mais les dernières révolutions ont frappé cet ordre comme tous les autres. A la vérité, en Allemagne, l'ordre des chanoinesses fut conservé; mais peu à peu le trésor a envahi tous leurs biens. Cependant en 1828 elles touchaient encore leurs revenus jusqu'au premier mois de leur mariage.

Toutefois les chanoinesses résidant à Munich continuent à s'assembler à diverses époques de l'année. La reine, ou, à son défaut, la fille ou la sœur du roi, sont présidentes nées de l'ordre. Ces princesses absentes, le chapitre est présidé par le roi en personne,

comme il arrive aujourd'hui.

Le roi de Bavière, ne voulant pas restreindre ses faveurs aux limites de ses Etats, admet à l'honneur d'être chanoinesses les personnes des autres royaumes qui lui sont très-spécialement désignées comme dignes de faire partie de l'ordre. Celle qui aspire à celle faveur est alors appelée à produire ses titres : il lui est demandé de prouver la noblesse et l'ancienneté de son origine par des pièces authentiques qui sont soumises à l'examen du gouvernement de Bavière ou à l'ambassade chargée de ses pouvoirs; et la demande passe sous les yeux du roi, qui approuve ou refuse. Le nombre des chanoinesses s'étant accru considérablement depuis quelques années, on a reconnu que cette multiplication pouvait compromettre l'avenir de l'ordre, et désormais la cour, retournant aux premières traditions, apporte une grande sévérité dans la dispensation de cette faveur.

Ces chanoinesses ont à la cour de Bavière le rang des femmes de chambellan. Leur costume d'étiquette est élégant et noble : il est en satin noir l'été, en velours noir l'hiver: la robe et le manteau (qui s'attache à la ceinture) sont richement brodés en paillettes noires d'un très-bel effet. La décoration de Sainte-Anne consiste en une croix à quatre branches, fond d'or rehaussé d'émail blanc et bleu : une des faces porte l'effigie de sainte Anne avec cette inscription : Sub luum præsidium; l'autre est ornée de l'essigie de saint Pierre, et porte cette légende : Pa-tronus noster. La croix est suspendue à une rosette de ruban moiré bleu-clair, orné d'un filet argent et jaune-pâle. Aux jours de solennités, on ajoute à la croix un large ruban également bleu moiré bordé d'argent, semblable, sauf le liseré d'argent, à celui que portent les chevaliers du Saint-Esprit : l'une de ses extrémités est ornée d'une longue frange d'argent à petites et grosses torsades, surmontée d'un nœud qui s'atlache sur l'épaule; ce ruban, placé transversalement sur la poitrine de gauche à droite, se termine au bas de la taille et se perd sous la ceinture.

On a dit à tort que le titre de chanoinesse s'achetait; le gouvernement de Bavière, pour couvrir les frais de chancellerie et la valeur des décorations, exige, il est vrai, une rétribution, mais elle est trop peu importante pour qu'on puisse rien en induire contre la dignité de l'ordre. Les nouvelles chanoinesses non habitant dans le pays reçoivent leur brevet par l'entremise de l'ambassadeur de Bavière: il est accompagné des décorations et de lettres honorables. Munies de ces lettres, il leur reste encore à obtenir du souverain de leur nation l'autorisation de porter les insignes de l'ordre.

Ce titre de chanoinesse n'impose à la femme qui en est revêtue d'autre obligation que celle de le porter honorablement : il n'exige d'elle aucun engagement relatif au mariage. Les chanoinesses, en se mariant, peuvent même continuer à porter les décorations de leur ordre. On peut être nommée chanoinesse à tous les âges, au berceau comme à

l'âge le plus avancé.

La pensée qui préside à l'institution de l'ordre des chanoinesses n'est pas seulement royale, elle est encore toute paternelle, puisqu'elle a pour objet d'assurer à la femme qu'elle favorise une position sociale qui lui permet de vivre avec convenance dans le célibat, sans l'obliger à renoncer aux avantages d'un autre état.

Voy., à l'art. Chanoinesses de notre Dictionnaire des Ordres religieux, les diverses congrégations comprises sous ce nom.

CHANOINIE, charge et fonctions d'un chanoine; le titre s'appelle canonicat.

CHANT. Nous ne répéterons pas ici les réflexions que nous avons faites au mot CANTIQUE; mais nous observerous qu'il est bien peu de peuples qui ne mélent point de chants à l'expression de leur culte. Les juiss, les parens, les brahmanistes, les sabéens, les peuples barbares de l'Afrique, de l'Amérique et de l'Océanie, ont des chants religieux qui accompagnent leurs cérémonies. Chez les musulmans, le peuple ne chante jamais dans les mosquées, cela n'est permis qu'aux imams et aux muezzins, qui psalmodient sur sept mètres différents. Les muezzins appellent aussi à la prière en modulant d'une voix harmonieuse la formule de l'Exan. Les chrétiens ont toujours chanté; les apôtres eux-mêmes y invitaient souvent les premiers fidèles. Si parmi les sectes hérétiques qui se sont élevées dans les siècles derniers. plusieurs ont banni le chant, d'autres l'ont conservé soigneusement; les calvinistes entre autres chantent les psaumes sur une mélo-die qui leur est particulière, et qui date de l'origine de leur secte.

CHANT ECCLÉSIASTIQUE. On appelle ainsi le chant en usage dans la liturgie. Il paraît que, dans les premiers siècles, les chantres seuls récitaient les psaumes durant l'office, et que le peuple se contentait d'écouter leurs chants avec recueillement. L'Eglise d'Antioche fut la première qui vit les fidèles prendre une part active aux offices, au moyen de la psalmodie générale et alternative de toute l'assemblée. Cette pratique, introduite dans le but d'attacher da plus en plus le peuple à la vraie foi et de la prémunir contre les audacieux empiétements de l'arianisme, n'eut pas de peine à se répandre en

Orient. En Occident, elle commença dans l'Eglise de Milan, qui en fut redevable à saint Ambroise, ainsi que de bien d'autres richesses liturgiques. Le chant des psaumes, des hymnes et des cantiques sacrés, remplissant les voûtes des nouvelles basiliques, donna naissance à ces harmonies religieuses, si pures, si touchantes, que saint Augustin nous dit avoir été l'une des causes de sa conversion. C'est ce chant qui est appelé chant Ambrosien; on le dit composé des modes dorien, phrygien, lydien et mixtolydien.

dorien, phrygien, lydien et mixtolydien. Au viii siècle, saint Grégoire le Grand, qui avait apporté lant d'heureuses réformes dans la liturgie, compléta son œuvre par la correction du chant. Les perfectionnements dont il fut l'auteur ont laissé des traces si profondes, que la dénomination de chant grégorien sert et servira longtemps encore à désigner le chant ecclésias ique, et cela malgré de malheureuses entreprises pour bannir de nos temples ces graves et religieuses mélodies qui méritaient, ce semble, plus de respect, ne fût-ce qu'à cause de leur antiquité et comme conservant seules des restes de cette musique primitive dont on raconte tant de merveilles. Toutefois cette mignifi-que mélodie avait déjà subi de profondes altérations dès le xive et le xve siècle. On vit le déchant se substituer au chant grégorien. La majestucuse simplicité du mode antique disparaissait sous une abondance de bizarres et capricieuses inflexions qui sont devenues depuis le contrepoint ou chant sur le livre. Ce genre d'innovation se répandit avec une telle rapidité, qu'il menaçait de porter un coup mortel à l'ancienne mélodie, lorsque le pape Jean XXII la trappa de réprobation par une bulle donnée en 1322. Après avoir établi, dès le début, que la psalmodie ne doit faire entendre que des modulations paisibles, des chants pleins de douceur, propres à réchauffer doucement la piété des fidèles et à tenir leur esprit élevé vers la contemplation céleste, il flétrit la tendance d'une nouvelle école qui met toute son attention à mesurer les temps, s'applique, par des notes nouvelles, à exprimer des airs siens au préjudice des anciens chants, qu'on remplace par d'autres composés de notes demi-brèves et comme impercept bles. Ils coupent les mélodies par des hoquets, les efféminent par le déchant, le fourrent quelquefois de triples et de motets vulgaires; en sorte qu'il vont souvent jusqu'à dédaigner les principes fondamentaux de l'Antiphonaire et du Graduel, ignorant le fond même sur lequel ils bâtissent, ne discernant pas les tons, les confondant même faute d' les connaître. Le pape termine par défendre expressément à qui-conque d'oser renouveler de pareilles inconvenances, et prononce contre tout contrevenaul la peine de suspense temporaire de son

Cependant cette buile n'arrêta pas les progrès du mal, qui allait toujours croissant; ce fut au point que Marcel II, pour mettre un terme à tant d'abus, songea à bannir entièrement la musique des églises. Cette ré-

solution sévere ne devait pas être mise à exécution. « La Providence, dit dom Guéranger, avait préparé, dans Rome même, pour désarmer le rigide pontife, un homme d'un génie profondément liturgique, et dont les ressources étaient à la hauteur de sa mission. Luigi Palestrina, proclamé plus tard le prince de la musique, chantre de la chapelle papale, obtint permission de faire entendre au pontise une messe de sa composition. Il se mit donc à l'œuvre avec l'ardeur la plus vive et la plus fervente. Il sentait qu'il s'agissait, pour la musique religieuse, de la vie ou de la mort. On a trouvé sur son manuscrit ces mots: Seigneur, aidez-moil son travail étant achevé, il fit exécuter sa messo en présence de Marçel H. Le pape fut ravi de la simplicité, de l'onction, de la richesse que Palestrina avait déployées dans cette composition. L'anathème préparé contre la mu-sique sul révoqué, et cette messe garda le nom de messe du pape Marcel. » Toutesois l'idée de prohiber toute musique dans les églises préoccupa encore le pape Pie IV et même le concile de Trente; mais, sur les réclamations de l'empereur Ferdinand, cette sainte assemblée se contenta d'interdire les airs lascifs et mondains, tant sur l'orgue que dans le chant. Cette désense du concile de Trente est loin d'avoir été observée religieusement, surtout dans notre siècle; mais l'excès du mal doit nécessairement ramener le bien. Déjà plusieurs pontifes éclairés sont à la recherche des moyens de restaurer le chant ecclésiastique, de lui rendre sa majesté primitive, en puisant aux sources les plus pures et en faisant recueillir à grands frais les monuments authentiques du chant grégorien.

Voy. nos Dictionnaires de Liturgie et des

Rites sacrés, art. Chant.

CHAN-TAI, divinité moderne du Japon; elle n'est autre que l'empereur Nobou-naga, qui se conféra l'apothéose à lui-même, de son vivant. Ce prince, qui vivait vers la fin du xvio siècle, résolu de e faire dieu, se fit construire un temple magnifique sur une colline, et, pour y attirer la dévotion des peuples, il y fit transporter les plus sa-meuses idoles de son empire, au milieu desquelles il plaça sa statue sur un piédesial fort élevé. Mais le peuple rendit ses hommages à ses divinités habituelles, et négligea le nouveau dieu. Nobou-naga, irri é, publia un édit pour défendre d'adorer d'autre divinité que la sienne. Il se disait dans cet édit le Seigneur de l'univers, le Créateur de la nature, et l'unique dieu qu'on dût r con-naître. Il ordonna, par un second édit de célébrer le jour de sa naissance, en rendant à sa statue un culte religieux, déclarant que tous ceux qui l'adoreraient, de pauvres deviendralent riches el puis-sants; que les malades obtiendraient de lui la santé; les mourants, la vie, etc. Ces promesses furent accompagnées de menaces et de peines contre ceux qui desobéiraient. La crainte obligea les Japonais de siéchir le genou devant l'idole. Son sils

lai rendit le premier les hommages divins; la cour et teute la noblesse suivirent cet exemple. Mais ces honneurs religieux ne purent dérober le dieu à la mort. On conjura contre lui, et il périt dans l'incandie de son palais. Quelque tort que cette un tragique dut faire à sa dirinité, il est problable que Sin-fosi, son soccesseur, trouva quelque intérét à empécher l'abolition de son culte, qui s'est conservé depuis dans le Japon, où ce prince est adoré sous le nom de Chan-tai.

CHANTEAU. Dans la plupart des églises, surtout en France, il est d'usage que les paroissiens présentent, chacun à son tour, le pain bénit à l'offrande, les jours de dimanches et da fêtes. Voy. PAIN BÉNIT. Or, après la distribution du pain bénit dans l'eglise, on en porte une portion un peu notable, en signe d'invitation, à la personne qui doit le rendre le dimanche suirant; e'est ce qu'on appelle porter, en-royer ou recevoir le chanteau.

CHANTRE. 1. On appelle ainsi dans les églises ceux qui sont chargés de chanter l'office divin. Snivant le droit, cette impertante function ne devrait être remplie que par des ecclésiastiques, et ce sont en effet des realésiastiques qui conduisent le chour dans plusieurs grandes églises; mais parteut ailleurs le défaut de ministres oblige à confier ce soin à des larques, qui souvent sont gagés pour cela. C'est à eux qu'il appartient d'entonner les psaumes, les antiennes et toutes les autres pièces de chant, à l'exception d'un petit nombre, qui doivent ere entonnées par le célébrant. Les chantres sont distingués des autres tidèles par l'habit ecclécie elique qu'ils portent au chœur el dans toutes les cérémonies publiques.

On rapporte leur établissement au pape saint Grégoire, qui en forma un corps appelé l'Ecole des chantres. Voy. notre Diclionnaire des Rites sacrés, art. Chantres,

2 Chez les calvinistes, le chantre a pour fonctions de faire certaines lectures, d'indiquer les peaumes de l'office, de les réciter en de les chanter avec le peuple.

3º Chez les juife, le chantre s'appelle khason; il remplit les mêmes functions dans la synagogue, que le chantre chez les calvinistes.

Le chantre est encore une des principales dignités d'un chapitre; il porte aussi le nom de grand chantre, de préchantre, de primisier, etc. C'est lui qui dirige le chant el qui donne le ton aux autres, en commençant les pasumes et les autres pièces de chast. Le concile de Cologne, de l'an 1620, lai donne le titre de chareveque, ce qui signifie exactement en grec intendant du chœur. Dans les fêtes solennelles, il porte la chape et le bâton choral, qu'il met dans ses armoiries, comme marque de sa dignité. Il dirigeait autrefois les diacres el les autres ministres inférieurs pour le chant et les autres fonctions de leur ordre. Celui de Paris avait une juridiction

confentieuse sur tous les makres et maitresses d'école de cette ville; cette juri-diction élait composée d'un juge, d'un vice-gérant, d'un promoteur et autres officiers. L'appel des sentences allait au parlement. Cette dignité a suivi le sort des chapitres en France; elle a été abolie par la révolution. On l'a rétablie dans plusieurs

cathédrales, mais sans juridiction aucune. CHAOS. Un grand nombre de peuples tirent leur cosmogonie du chaos, avec cette différence que les partisans de la révélation regardent les matières ensevelies dans le chaos comme ayant été produites et tirées du néant par Dieu même, taudis que les matérialistes et même certains déistes prétendent que ces matières sont éternelles et qu'elles existaient simultanément avec la Divinité.

1. Les livres saints caractérisent le chaos en deux mots, חוד ובדו, tohou et bohou, d'où l'on a fait le terme tohubohu pour désigner up pêle-mêle difficile à déhrouiller. Cos deux mots expriment à pau près la même chose. c'est-à-dire quelque chose de nu, da vide et d'informe. Toutefois cette expression n'indique point le désordre, mais seulement l'élat de la terre avant son développement el son organisation successive. Au commencement, est-il dit, Dieu avait créé le ciel et la terre; or la terre était informe et inorganisée; et les ténèbres étaient sur la face de l'abime. Le Seigneur, qui eut pu créer d'un seul jet tout l'univers dans l'ordre que nous admirons maintenant, a voulu, après avoir tiré du néant la matière première, développer peu à peu son œuvre et laisser agir les lois de la nature qu'il

avait élablies. Voy. Cosmogonis. 2º Suivant les Grecs, le chaos était un assemblage informe et grossier, où tous les éléments étaient confondus. Ovide en donne une fort belle description, que nous reproduisons d'après la traduction de Fontanelle: « Avant la mer, la terre et le ciel, qui les enveloppe, la face de la nature était la même dans tout l'univers : on l'appelait chans, masse informe et grossière, sans mouvement, sans art, amas confus de somences engemies. Aucup soleil ne fournissait sa lumière au monde; on ne voyait point de lune qui renouvelât son cours et sa clarté. La terre, en équilibre sur son propre poids, n'était point suspendue au milieu de l'air qui l'environne : l'Océan ne l'embrassait pas encore dans toutes ses extrémités. Partout où l'on trouvait de la terre, on trouvait aussi de l'air et de l'eau: mais la terre manquait de solidité: l'onde éta t innavigable; l'air, privé de lumière; rien enfin n'avait la forme qui lui convenait. Les éléments étaient confondus: l'un était sans cesse opposé à l'autre. Dans le même corps, le froid combattait la chaleur : les principes humides étaient en guerre avec les secs; les matières molles avec les dures; les pesantes avec celles qui ne l'étaient pas. Un Dieu, ou la nature plus puissante, mit sin à ces divi-

sions, etc. » Le Chaos, selon les païens, était tout à fait indépendant de la Divinité; il existait en déhors de Dieu; bien plus, Hésiode avance qu'il est le principe de toutes choses, et qu'il naquit avant tous les dieux et les déesses. Aussi en avaientils fait une divinité, et la plus ancienne de toutes, puisqu'ils ne lui donnent ni père ni mère; mais il engendra l'Erèbe ( De le soir ou le crépuscule ) et la Nuit, qui se marièrent ensemble et donnèrent

naissance à l'Ether et au Jour. 3° Les Chinois appellent le Chaos Taitsou ou Tai-ki, le grand principe; d'après eux, il a élé produit par la raison su-prême, Tao. Ils le représentent au moyen d'un disque divisé par la figure S en deux parties égales, dont l'une est rouge et l'au-

tre noire.

Pour éviler les répétitions, nous ren-voyons à l'article Cosmogonis tout ce que

les autres peuples ont pu dire du Chaos. CHAP, nom que les Cochinchinois don-nent en général aux festins auxquels ils prennent part dans un but religieux. Le chap-gio est le repas que l'on donne pour célébrer l'anniversaire d'un parent défunt; le chap-ma est un festin dans lequel on mange les aliments offerts aux morts. après quoi on va nettoyer soigneusement les tombeaux; et le chap-misu est un fes-tin que l'on donne, en l'honneur des es-

prits, le dernier mois de l'année.

CHAPE, en latin cappa, sorte de vête-ment ou ornement d'église à l'usage des prélats ou prêtres officiants, et qui est aussi porté communément par les chantres. C'est une espèce de manteau qui couvre tout le corps, depuis le cou jusqu'aux talons; on l'agrafe par devant: il était autrefois commun aux larques et même aux femmes. l'i est probable que le clergé s'en servit d'abord dans les processions pour se garantir des injures du temps, ou que l'on commença à l'employer dans les églises, aux offices de la nuit, pour se préserver du froid. Autrefois les chapes étaient surmontées d'un capuchon dont on se couvrait la tête, mais actuellement il n'en reste plus que la forme qui est constamment rabattue. En Italie même, ce chaperon est placé au-dessous de l'orfroi ou parement, et se trouve ainsi placé sur les reins. La forme actuelle est aussi désagréable que genante, car le tissu qui est de laine, de soie, de velours, d'argent ou d'or, est appliqué sur une doublure extrêmement raide et épaisse, appelée bougran, qui ôte à ce vêtement toute sa souplesse et gêne les mouvements de celui qui le porte.

Les chapes sont de différentes couleurs, ainsi que les autres ornements de l'église, selon l'office ou la fête qu'on célèbre. Plus il y a de chantres ou de chapes à un office, plus il est solennel; de là vient la distinction, dans plusieurs grandes églises, de létes

à deux, à quatre, à six chapes, etc.

On donne aussi le nom de chape à l'habit que portent les cardinaux, lequel a un capuce doublé d'hermine, et au grand manteau de drap bordé d'écarlate que les chanoines portent au chœur pendant l'hiver; ce dernier, sauf l'absence de chaperon, représente assez bien la chape antique.

CHAPE DE SAINT MARTIN, Voile de taffetas sur lequel ce saint évêque de Tours était représenté, et qui était en si grande vénération parmi les Français, que, durant l'espace de six cents ans, ils le portèrent toujours à la guerre avec la bannière de France, comme un gage assuré de la victoire.

Le droit de chape est un droit que devaient payer, à certaines églises, les nouveaux pré-

lats et les abbés commendataires.

Voy. notre Dictionnaire de Liturgie, art.

CHAPEAU. 1. Le chapeau, par excellence, se dit de la coiffure des cardinaux. C'est un chapeau rouge, de forme très-plate, à grands bords, d'où pendent de longs cordons de soie rouge. Quand le pape nomme un cardinal dans un pays étranger, il a coutume de lui envoyer la calotte rouge; mais l'étu doit se rendre en personne à Rome pour recevoir le chapeau des mains du souverain pontife. Autrefois cependant il n'en était pas ainsi; les cardinaux absents recevaient chez eux le chapeau, qui leur était apporté par un des camériers du pape. C'est pourquoi, aux cavalcades papales, il y a toujours quatre camériers secrets participants qui soutiennent chacun un chapeau rouge sur une masse, pour montrer que c'est à eux qu'appartient le droit de porter le chapeau aux élus. Le chapeau est l'insigne principal du cardinalat, et pour exprimer qu'un ecclésiastique a été fait cardinal, on dit qu'il a reçu le chapeau. Voy. CARDINAL.

2º Tous les ans, la veille de Noël, avant de commencer l'office de la nuit, le pape bénit une épée garnie d'un pommeau d'or et enrichie de pierreries disposées en forme de colombe, avec le fourreau et le baudrier richement ornés, et un chapeau ducal suspendo sur la pointe de l'épée. Ce chapeau est de soie violette, fourré d'hermine, et entouré d'un cordon en forme de couronne chargée de bijoux. Le pape envoie l'épée et le chapeau à quelque prince auquel il veut témoigner son affection, ou à quelque grand capitaine qui mérite cette distinction pour s'être signalé contre les ennemis de la foi chré-

tienne.

Il s'est trouvé plusieurs fois que le pape donnait immédiatement cette épée et ce chapeau à un prince actuellement à Rome, el. selon le cérémonial romain, celui-ci s'en revétait pour chanter ou réciter, cette même nuit, la septième leçon des matines.

CHAPELAIN. Ce litre avait autrefois une signification autre que celle sous laquelle on l'entend aujourd'hui. (Consulter l'article ARCHICHAPELAIN, sous lequel on trouvers aussi l'étymologie de ce nom.) Plus tard, on désigna, par le titre de chapelain, un ecclésiastique qui possédait un bénéfice, à charge de desservir une chapelle. Dans les églises cathédrales, il y avait des chapelains habitués qui aidaient les changines dans leurs

fonctions, mais qui n'avaient aucun rang dans le chapitre, et, dans le chœur, ils étaient placés aux stalles basses.

Maintenant on entend communément par le nom de chapelains les prêtres qui desservent habituellement les chapelles des rois, des princes, des communautés religieuses, des établissements larques, enfin de tous les simples particuliers qui sont autorisés à faire célébrer chez eux l'office divin. Les chapelains sont au-dessous des aumôniers.

Le pape a aussi des chapelains; ce sont eux qui l'accompagnent dans la récitation du bréviaire, et qui le servent à la messe lorsqu'il la célèbre en particulier. Un d'entre eux porte la croix devant le souverain ponlife, quand il sort, et, s'il va à pied, un autre lui porte la queue. Quand le pape assiste aux chapelles et aux processions, ce sont les chapelains qui portent les mitres et les tiares enrichies de joyaux et de pierreries. Il y a encore les chapelains des gardes et des palefreniers, qui disent tous les matins la messe dans les corps-de-garde et auprès des remises: on les appelle chapelains du comnun.

Les ecclésiastiques de l'ordre de Malte portaient le titre de chapelains, et, s'ils étaient revêtus de quelque prélature, ils occupaient une place dans le conseil de l'ordre.

CHAPELET, instrument religieux composé de grains enfilés, destinés à compter les prières que l'on récite. On trouve l'usage des chapelets dans différentes religions, mais ce nom est essentiellement catholique.

1º Il paraît que les parens avaient une espèce de chapelet, comme il paraît par des médailles que l'on peut voir dans le *Traité de la Religion des anciens Romains*, par Du Choul; mais on ignore quel était son usage précis.

2º Chez les catholiques, il est composé de cinquante petits grains, divisés par dix, et chaque dizaine est précédée d'un grain plus gros. Le mot chapelet vient de chapeau, terme qui était autrefois synonyme de couronne, et qui l'est encore quelquesois (1). Il signifie donc petit chapeau ou couronne de la sainte Vierge. C'est en effet un instrument de dévotion en l'honneur de la Mère de Dieu. Sur chaque petit grain on récite un Ave Maria, et sur les gros, un Pater suivi du Gloria Patri. La couronne est précédée de trois autres petits grains et d'un gros, sur lesquels on récite les mêmes prières, ensin le tout commence par un Credo, que l'on récite sur une croix qui est le commencement de la couronne. Le chapelet est le bréviaire des gens illettrés, cependant un bon nombre de chrétiens de toutes les classes se font un devoir de le réciter, et croient ne pouvoir rien

adresser de plus flatteur à Marie que des paroles consacrées par l'Evangile et par la voix de l'Eglise universelle. Toutefois les esprits forts, et même certains chrétiens d'un caractère inquiet et maussade, tournent cette dévolion en ridicule, prétendant que c'est une impertinence de dire cinquante fois de suite à une personne respectable : Bonjour, Madame. Il y a des chapelets en toute sorte de matières, en bois, en cocos et graines d'Amérique, en verre, en ivoire, en corail, en argent, en or, etc., etc. La coquetterie et la mode s'en sont mélées beaucoup; il en est de fort richement montés. Mais, d'après les règlements émanés de la cour de Rome, on ne peut appliquer les indulgences qu'à ceux qui ne sont point en matière fragile ou fusible. La plupart des religieux et des religieuses portent pendu à la ceinture un chapelet composé de grains proportionnellement très-gros.

On attribue communement l'invention du chapelet à saint Dominique, qui vivait sur la fin du xir siècle; c'est une erreur, ce saint en propagea la dévotion, ou tout au plus institua le rosaire; mais l'usage du chapelet lui est antérieur d'environ deux siècles. C'est Pierre l'Ermite qui le donna aux Croisés, pour entretenir la piété et l'esprit de prière parmi le grand nombre de ceux qui ne savaient pas lire. Il est probable que cette idée lui fut suggérée par l'usage d'une sorte de chapelet qu'il voyait entre les mains des musulmans. Voy. Rosaire.

3° Les musulmans ont deux sortes de chapelets, composés chacun de cent grains, dont quatre-vingt-dix-neuf du même calibre, et le premier ou le dernier plus gros que les autres. Dans le premier chapelet, les petits grains sont divisés en trois séries de trente-trois grains; sur la première partie ils répètent à chaque grain . Soubhan Allah, Dieu est louable l sur la seconde : El-hamd-l'illah, gloire à Dieu! et sur la troisième Allah akbar, Dieu est très-grand! Le tout est précédé d'une prière que l'on récite sur le gros grain.

Dans le second chapelet, c'est le gros grain qui est le dernier; on récite sur chacun des premiers un des noms on attributs de Dieu, et sur le dernier le mot Allah, Dieu. Nous ne balançons pas à le donner ici dans son entier, parce que, contenant les cent noms de Dieu chez les Arabes, il est trèspropre à nous apprendre la grande idée que ces peuples ont de la Divinité. Il est bou d'observer ici qu'en arabe chacun des attributs est exprimé par un seul mot, excepté cependant le 82° et le 83°; mais dans cette traduction on a été quelquesois forcé d'user de périphrase. Voici cette prière, qu'on pourrait aussi appeler Litanies

1 O clément l 6 O protecteur!
2 O miséricordieux! 7 O défenseur!
3 O roi! 8 O auguste!
4 O saint! 9 O puissant!
5 O sauveur! 10 O superbe!

11 O créateur!
12 O auteur (de la nature)!
13 O formateur (de l'univers)!
14 O toi qui pardonnes (les offenses)!

<sup>(1)</sup> Par exemple, le chapeau de la mariée.

| 15    | O vainqueur l              | 46 O toi qui nous aimes ?      | 75 O apparent!                          |
|-------|----------------------------|--------------------------------|-----------------------------------------|
|       | O libéral!                 | 47 O glorieux !                | 76 O notre patron !                     |
| 17    | O conservateur!            | 48 O caure des rauses!         | 77 O bienfaisant!                       |
|       | O victorieux !             | 49 O témoin!                   | 78 O toi qui acceptes e re-             |
|       | O toi qui connais (tont) I | 50 O vérité!                   | pentir!                                 |
|       | O toi qui contiens toat    | 51 O administrateur!           | 79 O toi qui justifies!                 |
|       | (sous ta puissance) t      | 52 O fort!                     | 80 O toi qui punis?                     |
| 21    | O immense!                 | 53 O stable!                   | 81 O bénin!                             |
| 22    | O toi qui abaisses!        | 54 O maître!                   | 82 O souverain de la nature!            |
|       | O toi qui élèves!          | 55 O objet de nos louanges!    | 83 O possesseur de gloire et            |
|       | O toi qui honores!         | 56 O toi qui tiras (les êtres) | de majesté l                            |
| 25    | O toi qui avilis!          | du néant!                      | 84 O équitable!                         |
|       | O toi qui entends!         | 57 O calculateur 1             | 85 O toi qui réuniras (tous             |
|       | O toi qui vois 1           | 58 O toi qui ressuscites!      | les hommes au jour du                   |
| 28    | O juge!                    | 59 O toi qui donnes la vie !   | jugement) !                             |
| 29    | O juste l                  | 60.0 toi qui donnes la mort!   | 86 O riche!                             |
| 30    | O aimable !                | 61 O vivant!                   | 87 O toi qui enrichis!                  |
|       | O savant!                  | 62 O permanent!                | 88 O Seigneur!                          |
|       | O grand!                   | 68 O inventeur!                | 89 O toi qui éloignes le mal!           |
| 33    | O toi qui fais grâce !     | 64 O digne de tout honneur!    | 90 O toi qui permets qu'il              |
|       | O reconnaissant !          | 65 O unique!                   | arrive!                                 |
|       | O élevé!                   | 66 O immortel!                 | 91 O auteur de tont bien!               |
|       | O très-haut !              | 67 O puissant!                 | 92 O lamière l                          |
|       | O gardien!                 | 68 O toi à qui rien n'est im-  | 93 O, guide!                            |
|       | O loi qui nourris!         | possible!                      | 94 O merveille !                        |
| 39    | O vengeur!                 | 69 O toi qui existes avant     | • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • |
|       | O sublime !                | (tous les siècles)!            | 96 O héritier (universel)!              |
|       | O généreux l               | 70 O toi qui subsisteras après | 97 O directeur!                         |
|       | O observateur!             | (le temps) !                   | 98 O patient 1                          |
| 43    | O toi qui exances / les    | 71 O le premier (des êtres)!   | 99 O doux!                              |
| 70    | vœux)!                     | 72 O l'ancien (des jours)!     | 100 O Dieu !                            |
| la.la | O vaste i                  | 73 O éternel!                  | 144 5 2104 .                            |
|       | O sage !                   | 74 O invisible!                |                                         |
| TU    | ~ ~~~~ '                   | 14 A 1011-4-1-4                |                                         |

Les Arabes observent que, par la manière dont ces mots sont construits dans leurs langues, ils doivent tous se prendre au superfatif, « ô très-clément ! ô très-miséricordieux ! etc. » La plupart de ces attributs entrent dans la composition des noms propres d'hommes, mais toujours précédés de abil, serviteur, comme Abd-Allah (n° 100), serviteur de Dieu; Abd-elcader (n° 68), serviteur du Tout-Puissant; Abd-errahman (n° 2), serviteur du très-miséricordieux; etc.

Quant au chapelet matériel, il en est à peu près de même chez les musulmans que chez les chrétiens; c'est-à-dire que les laïques le tienment à la main ou dans la poche par pure dévotion, mais les derwisch le portent à la ceinture par état, sclon les règles de leur institut, qui les oblige à le réciter plusieurs fois dans la jeurnée. Les femmes de qualité sont dans l'usage de tenir dans leurs mains un long chapelet dont les grains sont pour l'ordinaire de jaspe, ou d'agathe, ou d'ambre blanc, ou de corail très-artistement ciselé. Qui lques-uns même sont entremèlés de perles fines et ornés de glands à fils d'or; mais ce n'est pas la dévotion qui les porte à en faire ainsi parade, c'est affaire de mode, de coquetterie ou de contenance.

4º Dans la religion Urahmanique, il y a aussi des religioux qui portent sur eux ou autour du cou un chapelet composé la plupart du temps de cent huit grains, comme celui des bouddhistes, auxquels ils paraissent l'avoir emprunté.

5. Le bouddhisme est peut-être, de toutes les religions du monde, celle qui a depuis plus longtemps l'usage du chapelet. On trouve cet instrument partout où il y a des bouddhistes, dans l'Hindoustan, dans toute la presqu'ile transgangétique, à Ceylan, a la Chine, au Japon, au Tibet, dans la Tatare, etc., etc. « Les dévots de la secte de Fo, dit le P. Le Comte, ont continuellement pendu au cou ou autour du bras une sorte de chapelet composé de cent grains médiocres, et de huit plus gros. A la tête et dans l'endroit où no s plaçons une croix, se trouve un gros grain de la figure de cos petites tabatières faites en forme de calebasses : c'est en roulant ces grains qu'ils prononcent leur na-mo-n-intto-Fol (adoration à Bouddha I). L'usage de ces chapelets est de beaucoup plus ancien que celui du rosaire parmi les chrétiens. » Outre ce chapelet, qu'on appelle en Chine chapelet de cérémonie ou de cour (tchao tchou). il y en a un autre qui n'a que dix-huit grains; un le nomme en conséquence chi-pa-tch-n; les grains sont ordinairement de quelque matière odoraute. Au Boutan et au Tibet, la plupart de ces chapelets sont faits avec des schiehenkernen (sorte de petit fruit saurage qui croît sur un arbrisseau). Les Kalmouks se servent aussi de leur chapelet pour faire leurs calculs.

Les Japonais prétendent que les cent huit invocations que l'on récite sur le chapelet correspondent à un pareil nombre de peches auxquels l'homme est sujet. Cette invocation consiste en ces paroles : Nami amida bouts que l'on traduit par Amida, priez pour nous, mais dont la véritable signification est, je crois, Adoration à Bouddha! car ce n'est que la transcription japonaise des paroles chinoises citées plus haut. Il y a même le grand chapelet dans lequel on récite mille fois de suite ces paroles mystérieuses.

Quo que le chapelet bouddhique soit com-

Quo que le chapelet bouddhique soit communément composé de cent huit grains, il en est qui en comportent un plus grand nombre. Le P. Tachard en a vu à Siam qui avaient jusqu'à cent quatre-vingts grains. Le premier et le quinzième jour de chaque lune, les Tunquinois ont une sête pendant laquelle ils sont obligés de dire six sois leur chapelet.

CHAPELLE. On appelle ainsi une petite église dans laquelle il n'y a communément qu'un autel; telles sont celles que l'on trouve dans certaines localités dont les habitants n'ont pas eu le moyen de faire construire une église proprement dite, celles que l'on rencontre quelquefois au milien des champs ou dans les bois, et qui ont été élevées par la prété des peuples; celles des hospices, des communautés religieuses, des séminaires, des colléges ou d'autres établissements privés. Il est même de simples particuliers qui obtiennent la permission d'en avoir chez eux, soit à cause de leurs infirmités, soit à cause de l'éloignement del'église paroissiale, soit pour d'autres raisons. Dans ces dernières il n'est permis généralement que d'y dire la messe; on n'y fait aucun autre office.

On donne aussi le nom de chapelle à une partie d'une église plus grande où il y a un autel auquel on dit la messe. Il faut qu'une église soit bien petite pour n'avoir pas au moins une chapelle, outre le chœur; il en est qui en comptent un grand nombre. La chapelle de la Sainte-Vierge est toujours

la principale.

On dit que le pape tient chapelle, ou qu'il y a chapelle, lorsqu'il officie lui-même dans quelque église, ou qu'il assiste en cérémonie a l'office divin, accompagné des cardinaux. D'après le Tableau de la cour de Rome, il y a ordinairement, chaque année, quarante chapelles papales pour les messes. Le pape a coutume d'en rélébrer trois. Il y en a trente qui sont chantées par les cardinaux, et sept par les archevêques et évêques assistants. C'est le jour de Noël, le jour de Pâques et celui de la Pentecôte (d'autres disent le jour de saint Pierre et saint Paul) que le pape célèbre solennellement la messe, à moins qu'il ne soit incommode. Le souverain pontise se contente d'y assister aux autres fêtes. Ces chapelles se tiennent ordinairement au palais apostolique, dans la chapelle Pauline, quand le pape est à Montecavallo, ou dans la chapelle Sixtine, lorsqu'il demeure au Vatican; ou dans l'église de Saint-Pierre, ou dans celle de Sainte-Marie-Majeure. Il y a cinq matines qui se chantent à la chapelle papaie, ce sont celles de Noël, celles des trois derniers jours de la semaine sainte, et celle du jour des Morts (2 novembre). On y chante pareillement les premières vépres des fêtes solennelles, jamais les secondes vépres.

Quand le pape va tenir chapelle, on le porte dans une chaise à bras, jusqu'à la chambre du lit, où sont les parements; mais, lorsqu'il est paré, il entre dans une autre chaise portée sur les épaules par douze de ses palesreniers, revétus de longues robes rouges. Lorsqu'il descend à Saint-Pierre, il y va sous le dans porté par les cavaliers de Saint-Pierre. Alors il est précédéde deux autres palefreniers revêtus du même costume, qui éventent conti-nuellement le pape avec des éventaits de plume de paon. Les dimanches de l'avent et du carême, le souverain pontife se rend à pied dans sa chapelle, en signe de pénitence. Quand il va à pied de la chapelle Sixtine à la chapelle Pauline, portant le saint sacrement, soit le jeudi saint pour le tombeau, soft le premier dimanche de l'avent pour les quarante heures, les deux plus anciens cardinaux le soutiennent par-dessous les bras. Un autre personnage distingué porte la queue de sa chape et de sa soutane, et deux protonotaires apostoliques soutiennent par-devant les franges de sa chape. Lorsque le souverain pontife célèbre lui-même la messe, les car-dinaux se revétent d'ornements de damas blanc garnis de dentelles d'or; avec cette différence que les cardinaux-évêques portent la chape, les cardinaux-prêtres la planète ou chasuble, et les cardinaux-diacres la tunique. Tous ont la mitre de damas blanc. Les autres évêques ont des chapes de couleur en soie avec des broderies d'or; mais leurs mitres ne sont que de toile blanche cousue sur du coton. Quand le pape ne célébre pas, les cardinaux portent la chape sur le rochet, et les autres prélats un mantelet. Pendant la marche qui précède la cérémonie, la croix est portée devant le pape par un sous-diacre apostolique revêtu d'une soutane violette, d'un rochet et d'une chape de la même couleur; il est précédé de sept acolytes, qui portent chacun un chandelier et un cierge

Chapelle ardente. C'est l'exposition du corps mort d'un grand personnage, dans une chapelle d'une église, en attendant l'inhumation; il est ordinairement environné d'un grand nombre de cierges. On appelle encore ainsi une herse chargée d'un grand nombre de cierges allumés, en usage dans cette circonstance.

Chapelle du roi. C'est non-seulement le lieu où le roi assiste à la célébration des divins mystères, mais encore l'assemblage des officiers employés à desservir cette chapelle, et particulièrement le corps de musiciens qui exécute des symphonies pendant les offices.

Sainte-Chapelle. On appelle ainsi la chapelle d'un château du roi ou u'un prince du sang, qui y a fondé le service divin, et où l'o parde des reliques. Saint Louis est le fondateur de la Sainte-Chapelle de Paris, précieux monument qu'il fit élever pour y déposer la sainte couronne d'épines et d'autres reliques de la passion du Sauveur. Ce temple, dont la restauration se pour suit en ce moment avec une louable activité, va être incessamment rendu au culte.

Voy. notre Dictionnaire de Liturgie, art. CHAPELLE.

Les voyageurs européens donnent aussi le nom de Chapelles aux monuments religieux des peuples parens, qui ressemblent à peu près aux chapelles des chrétiens.

CHAPELLE (Chevaliers de l'ordre de la). Cet ordre, institué par Henri VIII, roi d'Angleterre, ne sut d'abord composé que de treize chevaliers; il y en a aujourd'hui vingt-six. lis servent aux obsèques des rois d'Angleterre, à la place des chevaliers de la Jarretière. Leur manteau d'apparat est bleu ou rouge, avec l'écusson de Saint-Georges sur l'épaule gauche.

CHAPITRE. I. Le corps des chanoines qui desservent une église cathédrale ou collégiale forme ce que l'on appelle un chapitre. Ce corps est ordinairement composé de difsérentes dignités, telles que celles de doyen ou prévôt, de chantre, d'archidiacre, de

trésorier, de théologal, etc.

Autresois les évêques ne faisaient rien sans la participation du chapitre de leur cathédrale; c'était leur conseil; mais aujourd'hui ils gouvernent seuls leurs diocèses, et ne communiquent au conseil que les affaires qui le concernent. Le chapitre ne jouit d'une véritable autorité que pendant la vacance du siège, encore ne peut-il pas l'exercer par lui-même et en corps, il faut qu'il nomme des vicaires généraux pour gouverner le diocèse en son nom. Le chapitre ne remplace l'évêque que pour la juridiction et non pour l'ordre; ainsi il ne peut, ni par luimeme ni par ses délégues, exercer aucune fonction qui réclame le caractère épiscopal, comme donner la confirmation, les ordres, des indulgences, etc. Autrefois même, il ne pouvait donner des bénéfices pendant la vacance du siège, la disposition en était réservée à l'évêque sutur. Tant que le siège est rempli, le chapitre ne peut s'immiscer dans le gouvernement du diocèse; à l'évêque seul appartient le pouvoir de saire des statuts et des règlements pour le clergé et les fidèles soumis à sa juridiction.

L'administration du temporel de l'évêché, sede vacante, était accordée au chapitre par le droit canonique; mais, en France, le roi, en vertu du droit de régale, faisait administrer ce temporel par des économes. Quelques chapitres ont obtenu autrefois des priviléges et des exemptions au moyen desquels ils prétendaient se soustraire à la juridiction de l'évêque; mais la plupart de ces exemptions ont été déclarées abusives, et ne sont

plus d'aucune autorité.

II. Les chevaliers de différents ordres, tant séculiers qu'hospitaliers, ont aussi qualifié leurs assemblées du nom de chapitre.

III. Les religieux ont sait la même chose. Ces derniers ont trois sortes de chapitres : 1. le chapitre particulier, qui se tient dans chaque couvent et dans lequel on délibère des affaires de la maison. C'est aussi dans ce chapitre que les religieux ou religieuses s'accusent de leurs faules, et reçoivent les réprimandes et les pénitences qu'ils ont mé-

ritées. 2º Le chapitre provincial est une assemblée composée des députés de tous les couvents du même ordre qui sont dans une province; et c'est là qu'on traile des affaires de cette province. 3º Enfin le chapitre général est composé des députés de tous les couvents de l'ordre; il se tient ordinairement dans la maison chef-lieu de l'ordre. En 1476, Louis XI défendit par un édit à tout religieux de sortir du royaume pour se rendre à un chapitre général de son ordre qui se tiendrait en pays étranger.

IV. Chapitres nobles. On appelait ainsi certains chapitres des églises cathédrales ou collégiales, et des abbayes ou prieurés, dans lesquels on ne pouvait entrer sans fournir les preuves de noblesse ordonnées par leurs constitutions particulières. En voici la nomenclature pour la France, tirée des Annales de philosophie chrétienne, tom. 1, 3

## CHAPITRES NOBLES D'HOMMES.

Ainay, 100 ans de noblesse paternelle. Aix, preuve de naissance noble. Amboise, preuve d'ancienne noblesse. Bar (Saint-Maxe de), 3 degrés. Baume-les-Messieurs, 16 quartiers: 8 paternels et 8 maternels. Besançon, 16 quartiers: 8 paternels et 8 maternels.

Brioude (Saint-Julien de), 16 quartiers: 8 paternels et 8 maternels.

Gigny, 4 quartiers sans les alliances du côlé paternel, et 4 du côté maternel avec les alliances.

Lescar, preuve de naissance noble. Lure et Murback, 16 quartiers: 8 paternels et 8 maternels.

Lyon (Saint-Jean de ), 8 degrés : 4 paternels et 4 maternels, la ligne paternelle en remontant à l'au 1400, sans anoblissement connu

Mâcon (Saint-Pierre de), & degrés tant paternels que maternels.

Marseille (Saint-Victor de), 150 ans de noblesse.

Metz, 3 degrés.

Nancy, 4 degrés. Saint-Claude, 16 quartiers : 8 du côlé paternel et 8 du côté maternel.

Saint-Dié, 3 degrés. Savigny, 4 degrés.

Strasbourg, 8 degrés de haute noblesse.

Toul, 3 dégrés.

Vienne (Saint-Pierre et Saint-Chef de), 9 degrés du côté paternel et du côté maternel.

## CHAPITRES NOBLES DE FEMMES.

Alix, 8 degrés paternels sans anoblissement, et 3 degrés maternels.

Andlaw, 16 quartiers: 8 paternels et 8 maternels, sans mésalliance, et d'ancienne chevalerie.

Argentière (l'), ou Notre-Dame de Coize, 8 degrés paternels et 3 maternels.

Avesnes, comme Andlaw. Baume-les-Dames, idem.

Blesle, en Auvergne, 4 degrés.

Bouxières-aux-Dames, preuve de noblesse d'ancienne chevalerie.

Château-Châlons, 16 quartiers : 8 paternels et 8 maternels.

Denain, 16 quartiers de noblesse ancienne et militaire.

Epinal, 200 ans de noblesse chevaleresque des deux côtés.

Estrun, 8 quartiers: 4 paternels et 4 maternels.

Leigneux, 5 degrés.

Lons-le-Saulnier, 8 quartiers paternels et 8 maternels.

Loutre, preuve de naissance noble.

Manbeuge, 4 quartiers tant paternels que maternels.

Migette, 16 quartiers: 8 paternels et 8 maternels.

Montsleury, 4 degrés. Montigny, 8 quartiers paternels et 4 maternels.

Neuville, 9 degrés paternels.

Poussay, 16 quartiers: 8 paternels et 8 maternels.

Remiremont, 200 ans.

Ronceray, 8 quartiers: 4 paternels et 4 maternels.

Saint-Martin-de-Salles, 8 degrés.

« Toutes ces distinctions de naissance, ajoute M. Bonnetty, peu conformes à l'esprit du christianisme, mais qui ont eu leur utilité et leur raison dans l'état de société qui leur avait donné naissance, ont dû disparaltre quand cet état de société a pris fin. Maintenant, les plus nobles familles aiment souvent à confondre leur nom avec celui des plus pauvres, dans les ordres, tous pauvres ou consacrés au soulagement ou à l'instruction des peuples. »

V. Pain de chapitre. On appelait ainsi le pain que l'on distribuait chaque jour aux

chanoines, dans quelques églises.

VI. Chapitre on capitule; c'est une courte leçon tirée de l'Ecriture sainte, que le célébrant récite dans plusieurs parties de l'office,

après le chant des psaumes.

VII. Les Trois Chapitres. On donne ce nom à trois ouvrages sameux dans le vir siècle; c'étaient les écrits de Théodore, évêque de Mopsueste; la lettre d'Ibas, prêtre d'Edesse, el l'écrit de Théodoret contre les douze anamèmes de saint Cyrille. Théodore de Mopqueste passait pour avoir été le maître de Nestorius, et ses écrits contenaient des erreurs conformes à celles de cet hérésiarque; mais il était mort avant la condamnation de ces dogmes. La lettre d'Ibas paraissait favorable à Nestorius et injurieuse à saint Cyrille; il l'avait écrite lors de la réconcilia-lion de Jean d'Antio he avec saint Cyrille; depuis, le concile de Chalcédoine avait déclaré lhas orthodoxe, après lui avoir fait anathémaliser Nestorius et sa doctrine. Le concile en avait usé de même à l'égard de Théodoret. Le parti des acéphales engagea l'empe-reur Justinien à donner un édit pour la condamnation des Trois Chapitres, espérant par ce moyen donner atteinte à l'autorité du

concile de Chalcédoine. Ce prince, abusé, le porta en effet, et donna des ordres rigoureux pour le faire souscrire à tous les évéques; on prodiguait des récompenses à ceux qui se soumettaient; ceux qui refusaient étaient déposés ou envoyés en exil; en un mot le scandale fut tel, que Théodore, évéque de Césarée, qui avait été l'instigateur de l'édit, disait lui-même depuis, qu'il méritait d'être brûlé vif pour l'avoir excité. Ce qui choquait bien des personnes dans cet édit, c'est qu'on y anathématisait la personne de Théodore de Mopsueste, le condamuant ainsi après sa mort. Enfin les Trois Chapitres furent définitivement condamnés, l'an 553, dans le second concile de Constantino-

ple, le cinquième général.

CHAR. 1º Les chars jouaient un assez grand rôle dans la mythologie païenne. Les Grecs, à l'exemple des Egyptiens, promenaient en procession les statues de leurs dieux sur des chars. Ils donnaient aussi des chars à plusieurs de leurs divinités; celui de Cérès était trainé par des dragons ailés; celui de Pluton, par des chevaux noirs; celui de Junon, par des paons; celui de Diane, par des biches; celui de Cybèle, par des lions; celui de Vénus, par des colombes. Les dieux marins, tels que Neptune, Téthys, Amphitrite, avaient des chars en forme de coquilles, qui voguaient sur les eaux. Mais le char le plus célèbre était celui du Soleil, tout étincelant de splendeur et tiré par quatre chevaux blancs. On sait quel embrasement universel faillit éclater dans le ciel et sur la terre lorsque le téméraire Phaéton prétendit guider les chevaux de son père, d'une main inexpérimentée. Jupiter ne vit d'autre remède que de foudroyer l'imprudent.

2º Suivant les Hindous, le char da Soleil est appuyé d'un bout sur le mont Mérou, et de l'autre suspendu en l'air; il est tiré par sept chevaux verts qui représentent peutêtre les sept jours de la semaine. Varouna, dieu du vent, lui sert de cocher; soixante mille génies le suivent, pendant qu'il parcourt les douze mansions du zodiaque, et adorent le Soleil en psalmodiant des airs à sa louange. Les Hindous, grands amateurs de processions, ne manquent pas de promener les statues de leurs dieux sur des chars. Il y a même des fêtes appelées par excellence, sêtes du Char; une des plus célèbres est celle qui a lieu au temple de Djagad-na-tha (vulgairement Jagrenat). La statue de Vichnou est placée sur un piédestal au milieu d'une immense machine roulante, où sont sculptés les exploits et les incarnations du dieu. Il est orné de banderoles et de fleurs; des lions de carton placés aux quatre coins supportent tous ces ornements; le devant est occupé par des chevaux de la même matière. Un grand nombre de brah-manes éventent l'idole pour empêcher les mouches de venir s'y reposer. Des bayadères et des musiciens sont assis à l'entour, et font retentir l'air du son bruyant de leurs instruments. Le chariot est quelquefois traîné par six à sept mille personnes qui joignent leurs clameurs aux accents des musiciens. On a vu des pères et des mères se jeter sous les roues en tenaut leurs enfants dans leurs bras, dans l'espoir de jouir dans l'autre vie des félicités du vaikounta. Ce spectacle n'arrête point la marche du dieu, le cortége passe sur le carps de ces malheureux sans laisser paraître la moindre émotion, et la lourde machine achève de les brayer. Toutefois ces horribles sacrifices deviennent de plus en plus rares; il n'y a plus que quelques fanatiques qui se précipitent sous le chariot, dans cette pompe solennelle.

CHARBONNIERS. Voy. CARRONARI 6t Bons-Cousins.

CHARDON (Notre-Dame Du), ordre militaire établi à Moulins, le jour de la Purification de l'an 1370, par Louis II, duc de Bourbon, pour la défense du pays. Il était composé de vingt-six chevaliers distingués par leur noblesse et leur valeur. Le prince en était le chef. Leurs habits de cérémonie étaient un manteau bleu céleste doublé de satin rouge, un collier d'or pur du poids de dix marcs, fermant à boucle et ardillons d'or par derrière. De ce collier pendait un ovale dans lequel était l'image de la sainte Vierge, entourée d'un soleil d'or. Les chevaliers portaient la ceinture bleu céleste, sur lequel on lisait brodé en lettres d'or le mot Espé-mance. Voy. notre Dictionnaire des Ordres religieux, art. Ecu d'on.

L'histoire fait mention d'un ordre institué en Bcosse, sous le nom de Saint-André du Chardon; mais on ignore dans quel temps et par qui. La devise était : Nemo me impuna lacesset. La seule trace qui reste de cet ordre est la dévotion des Ecossais pour l'apôtre saint André. L'oy. notre Dictionnaire cité plus haut, art. Chandon (Chequiers de

l'ordre du).

CHARIDOTES, surnom de Mercure, dans l'île de Samos; il signific celui qui accorde des graces. Le jour où l'on célébrait la fête de ce dieu, les Samiens, pendant que l'on offrait les sacrifices, volaient impunément tout ce qui leur tombait sous la main, en mémoire de ce que leurs ancêtres, vaincus par leurs ennemis, avaient été réduits pendant dix ans à ne vivre que de rapines et de brigandages, ou plutôt à l'exemple de Mercure lui-même, qui était le patron des voleurs.

CHARILE, simple mortelle dont nous de-

CHARILE, simple mortelle dont nous devons faire mention à cause de la cérémonie moitié civile, moitié religieuse, à laquelle cette jeune fille donna occasion. Voici ce qu'en rapporte Plutarque: « Une longue sécheres e ayant amené la famine à Delphes, les habitants, accompagnés de leurs femmes et de leurs enfants, se rendirent au palais pour implorer les secours de leur roi. Celui-ci, n'ayant pas assez de vivres pour tout le monde, en distribua à ceux qui lui étaient le plus connus. Fatigué des importunités d'une jeune orpheline, il la maltraita et lui jeta sa chaussure au visage. Outrée de cet affront, la jeune personne se pendit de décespoir. La famine ne fit qu'augmenter;

et l'oracle prononça que se Sian ne sessorait que quand on aurait apaisé les mânes de Charile, ce qui donna lien à l'institution d'une fête appelée de son nom.

CHARILÉE. Cette fête se célébrait à Delphes tous les neuf ans, en expiation de la mort de Charile. Le roi présidait à la cérémonie, distribuait des vivres à tous œux qui se présentaient, étrangers ou citoyens, et frappait légèrement de sa chaussure l'image de Charile; après quoi la première des hyades la prenait, lui passait une corde au cou, et l'enterrait au même endroit eù Charile avait été inhumée.

CHARISIES, fête nocturnes en l'honneur des Grâces, appelées en grec Charites. Toute la nuit se passait en danses, terminées par une distribution de gâteaux de maïs pétris

de miel.

CHARISIUS. Au rapport de Cicéron, les Grecs faisaient dans leurs repas, des libations en l'honneur de Jupiter Charisius, c'est-à-dire le Favorable.

CHARISTÉRIES, fête que les Athéniens célébraient, le 12 du mois boédromion, en l'honneur de Trasibute, qui, à pareil jour avait chassé les trente tyrans, et rendu la liberté aux citoyens.

CHARISTICAIRE, ancienne dignité dans l'Eglise d'Orient. Comme les monasières avaient eu beaucoup à souffrir des iconoclastes, qui ne cherchaient qu'à les détruire, les empereurs et les patriarches de Constantipople en voulurent confier le soin à des évêques ou à des laïques puissants, charges de conserver les revenus, de retirer les biens alienes, de reparer les bâtiments, de rassembler les moines. On donna à ces administrateurs le nom de charisticaires. « Mais, de protecteurs charitables, ils devinrent bientôt, dit l'abbé Fleury, des maltres intéressés qui traitaient les moines en esclaves, s'attribuant presque tous les revenus, et transportant même à d'autres le droit qu'ils avaient sur les monastères. » En agissant de la sorte, ils entraient fort bien, sans s'en douter peut-être, dans les vues de Consiantin Copronyme, qui n'avait en d'autre dessein que de ruiner les monastères en mettant à leur tête de pareils administrateurs.

CHARISTIES, fête que les Romains célébraient le 19 février, en l'honneur de la déesse Concorde. Le motif de cette institution était de rétablir la paix et l'union entre les familles divisées. Il paralt, d'après ce qu'en dit Ovide, qu'on en excluait ou du moiss qu'on déclarait dignes d'en être exclusers qui avaient de la haine pour leurs frere. 00 leurs enfants; ceux à qui un père ou une mère semblaient vivre trop longtemps; une belle-mère qui ne pouvait souffrir sa bellefille; ceux qui augmentaient leurs richesics par des injustices. Les dieux de la famille ne pouvaient agréer des présents que de 4 part de ceux qui cherchaient l'avantage de leurs parents. Ce jour-là on faisait un grad repas, auquel les étrangers n'étaient pas atmis; et, le soir, en se séparant, on faisail

des libations de vin, et on se souhaitait lon-gue vie et prospérité.

D'autres prétendent que les Charisties se célébraient en l'honneur de Pluton, qu'on y saisait des offrandes pour les morts, qu'on immolait des taureaux noirs, et que ces cérémonies avaient lieu la nuit; car il n'était pas permis de sacrifter à Pluton durant le jour,

Nous présérons nous en tenir à Ovide. Si ces cérémonies étalent observées, ainsi que le rapporte le poëte, elles offraient l'image

des agapes des premiers chrétiens. CHARITÉ. Si ce Dictionnaire était un ouvrage de théologie, ce serait ici le lieu de définir cette belle vertu, d'en faire la description, d'en exposer la nécessité, les effets. de discuter la manière de la mettre en pratique, etc.; mais nous ne sommes qu'histo-riens; il ne nous appartient que d'exposer comment elle est observée dans les différentes religions. Voy, notre Dictionnaire de Cas de conscience, art. CHARITÉ.

Aimer Dieu, aimer les hommes, voilà la charité; toutesois nous serons ici abstraction complète du premier objet de la charité, nous contentant d'examiner comment les différents peuples ant entenda l'amour du

prochain.

1º Plusieurs s'imaginent que le commandement de la charité que Jésus-Christ a apporté aux hommes était tellement nouveau, qu'il avait été totalement inconnu aux Juiss. C'est une erreur; la loi nouvelle est la perfection et l'accomplissement de l'ancienne, mais elle ne lui est pas opposée: Nous li-sons dans le Lévilique: Tu aimeras ton prochain comme toi-même (xix, 18); il est vrai que la Vuigate porte au même endroit : Diliges amicum tuum sicut teipsum, mais le texte sacré porte le mot pro, qui est partout ailleurs traduit par ton prochain; et pour ôter tout sujet de discussion, il est dit aux versets 33 et 34 du même chapitre : Si un étranger habite dans votre pays, vous ne le molesterez pas : l'étranger qui habite parmi vous sera pour vous comme un indigêne; et tu l'aimeras comme toi-même.

C'est pourquoi la loi ancienne est remplie de la morale la plus pure, quand elle exprime la conduite que l'on doit tenir dans tous les rapports possibles avec le prochain; ainsi elle défend la haine et tout désir de vengeance, elle descend au fond des cœurs pour y étouffer tout ressentiment : Tu ne hairas pas ton frère dans ton cour, et tu ne chez cheras point à l'en venger (Levit. xix, 17, 18). Elle ordonne au contraire le pardon et l ou di généreux des injures : Tu ne conserver as point le souvenir de l'injure que t'auront faite les cancitoyens; je suis Jéhova ton Dieu ibid.). C'est peu de ne les point hair, il faut les aimer comme soi-même, les obliger, les servir, ramener leurs bestiaux égarés, ramasser et leur rendre leurs vétements et leurs effets perdus. Tu ne passeras pas outre, dit-elle, comme si tu n'étais pas obligé d'y prendre intérét. Elle commande de subvenir aux besoins du pauvre ; Quand ton frère sera

devenu pauvre, el que ses mains seront tombées, tu l'accueilleras dans ta maison, et it vivra avec tot (Levit. xxv, 35). Et, parce que, parmi les pauvres, la veuve, l'orphelin, l'étranger, sont plus destitués que tout autre de secours et d'appui, c'est sur eux qu'elle porte particulièrement sa bienveillance : Tu ne violeras point le droit de l'étranger. Si quelque étranger habite parmi vous, vous ne lui serez point de tort; vous ne le soulerez point, vous ne l'opprimerez point. — Maudii soit celui qui viole le droit de la veuvs, de l'orphelin et de l'étranger! et tout le peuple répondra Amen. Vous n'afftigerez point la veuve et l'orphelin. Si vous les afftigez en quoi que ce soit, et qu'ils crient vers moi, j'entendrai leurs cris, et ma colère s'allumera contre vous, et vous périrez par l'épée, et vos femmes deviendront veuves, et vos enfants orphelins (Exod. xx11, 21, 22, 24; Deut. xx1v, 17). Elle veut au contraire qu'on les secoure, qu'on les aide; et le temps de la moisson doit être particulièrement celui de la générosilé: Quand tu feras la récolte, tu n'iras pas chercher les gerbes oubliées dans tes champs; tu les abandonneras aux pauvres, à la veuve, à l'orphelin et à l'étranger, afin que Jéhova te bénisse dans toutes les œuvres de tes mains. Tu ne ramasseras pas les épis échappés aux moissonneurs, ou les grains de raisin tombés pendant la vendange, ni les grappes restées dans tes vignes, ou les olives à tes oliviers; mais tu les laisseras pour les pauvres, pour la veuve. l'orphelin et l'étranger. Je suis Jéhova ton Dieu Deut. xxiv, 19; Levit. xix). La biensaisance doit alter plus loin: il saut qu'en coupant les grains, ou en cueillant les raisins et les olives, on laisse aux pauvres quelques coins de la vigne ou du champ: Quand tu feras la moisson, tu ne moissonneras pas le bout de ton champ; tu l'abandonneras au pauvre, à la veuve, à l'orphelin et à l'étranger (Levit. xxIII, 22; xIx, 9). Ces soins ne suffisent pas encore, il faut que ces pauvrus soient invités aux repas et aux réjouissances de certaines sêtes : Dans ces féles, tu feras des festins, et tu mangeras devant Jéhova ton Dieu, toi et ta famille, et le tévite qui est dans tes murs, et la veuve, l'orphelin ēt l'étranger qui demeurent avec toi. — Et quand tu offriras tes prémices et tes dimes à Iéhova, tu le réjouiras en sa présence, toi, le levite, l'étranger, la veuve et l'orphelin (Deut. xvi, 11, 13, 14). Si la loi permet de prêter à intérêt aux commerçants étrangers, elle veut que le prêt soit toujours gratuit quand il s'agit d'un compatriote : si tu prêtes de l'argent à mon peuple, tu ne mettras point d'usure sur lui. Tu pourras préter à intérêt à l'étranger; mais pour ton frère, tu lui prêteras gratuitement ce dont il a besoin, afin que le Seigneur te bénisse en tous tes travaux, dans le pays que tu vas posséder (Exod. XXII, 25; Deut. xxiii, 19).

Les Juis modernes sont, en général, fort charitables pour les pauvres de leur nation. « Dans les grandes villes, au rapport de Léon de Modène, les pauvres vont, la veille lusabbat et des grandes fêtes, chez les riches

et chez les personnes qui sont un peu à leur aise, et chacun leur donne selon ses moyens. De plus les parnassim ou mémounim, qui sont préposés à cet effet, out soin de leur envoyer toutes les semaines quelque argent, surtout aux pauvres honteux, aux veuves et aux infirmes.» Il y a aussi des troncs dans les synagogues, et des rétributions attachées à certaines cérémonies, où l'on paye pour avoir l'honneur de les remplir; le tout forme un fonds dont on assiste les pauvres. «Quand il est question, dit encore Léon de Modène, de faire une charité extraordinaire, soit à un pauvre de la ville, ou à un étranger, comme de marier une fille, de racheter un esclave, ou quelque chose de semblable, les préposés de la synagogue font passer le chantre devant tous ceux de l'assemblée, et dit en nommant celui à qui il s'adresse : Dieu bénisse un tel, qui donnera tant pour telle œuvre! Comme cela a lieu le jour du sabbat, et que les Juis ne touchent point d'argent ce jourlà, chacun s'oblige de parole au chantre de donner telle somme; et cette promesse se nomme nédaba, offrande volontaire. Elle est acquittée dans la semaine; et les charités recueillies sont remises au pauvre auquel elles étaient destinées. » Les Juiss ont aussi institué dans les grandes villes des sociétés pour soigner les malades, ensevelir les morts, racheter les captifs, marier les filles, etc., etc. « Si un pauvre, continue le même auteur, a une pressante nécessité qui excède les moyens de ceux de la ville où il demeure, il s'adresse aux principaux rabbins, qui lui donnent un certificat signé de leur main. par lequel ils attestent que celui qui en est porteur est homme de bien et de mérite, et qu'il est digne qu'on s'intéresse à lui. Ayec ce billet il est logé et nourri partout où il y a des Juiss, que ce soit un château, un village, une métairie; et au sortir de là on lui donne encore quelquesois de l'argent. A chaque ville où il passe, il se fait donner un nouveau certificat, ou il fait souscrire le premier, avec quoi il se rend à la synagogue de la part des parnassim, ou des sociétés, ou de ceux qui ont droit de le permettre, et il recoit les secours dont il a besoin, de la manière mentionnée ci-dessus.»

Il y ade pauvres Juiss qui demeurent à Jérusalem et en d'autres lieux de la Judée, comme à Jassa, à Tibériade et à Hébron, où sont les sépulcres d'Abraham, d'Isaacet de Jacob. Ils s'y emploient à pricr Dieu pour la prospérité de leurs frères dispersés dans tout l'univers; et les Juis, par reconnaissance, en quelqu'endroit qu'ils se trouvent, leur sont tenir des aumônes pour leur subsistance et leur entretien. Leur charité ne se borne pas aux seuls pauvres de leur nation, et les rabbins leur recommandent de secourir l'humanité dans tous les hommes, quelle que soit leur religion. C'est par le même principe d'humanité que les Juiss traitent les animas avec beaucoup de douceur, et prennent garde de leur saire aucun mal.

2º Rien de plus noble, de plus humain, de plus charitable que les préceptes de la loi

mosaïque que nous avons rapportés plus haut en abrégé; néanmoins ce serait une extrême témérité d'avancer qu'ils ont tou-jours été religieusement suivis; partout les hommes sont en possession de violer ce qu'il y a de plus saint. Mais le pire état, c'est lorsque les hommes ne semblent étudier les lois que pour s'assurer jusqu'à quel point on peut les enfreindre impunément; alors il se trouve de prétendus docteurs qui, au moyen d'argumentations, de distinctions, finissent par fournir à chacun des procédés pour satisfaire leurs penchants et leurs jassions, tout en paraissant se contenir dans les bornes du précepte. Les pharisiens en étaient arrivés là, au temps de Jésus-Christ, puisque ce divin législateur se vit obligé de réfuter cette espèce d'axiome qui courait alors parmi le peuple : Tu aimeras ton prochain, et tu hairas ton ennemi. Les pharisiens convenaient bien qu'il fallait aimer son prochain, mais ils soutenaient qu'un ennemi, un etranger, un individu appartenant à une autre religion, n'était pas le prochain. Jésus-Christ abolit cette odieuse distinction, et donna à la loi son véritable sens. Voilà pourquoi il annonça qu'il établissait un commandement nouveau. Ce commandement était nouveau encore en ce qu'il obligeait les hommes à aimer leur prochain comme ils étaient euxmêmes aimés de Jésus-Christ: Je vous donne un commandement nouveau, qui est de vous aimer les uns les autres, comme je vous ai aimés moi-même. Or, Jésus-Christ a aimé les hommes jusqu'à répandre son sang pour eux; c'est ce que l'ancienne loi n'avait pas ordonné. Nous ne nous arrêterons pas ici à faire le tableau de la charité chrétienne, qui comporterait des volumes tout entiers. Nous ne dirons rien de cette charité des premiers sidèles qui ravissait les parens d'admiration, de ces admirables discours que saint Jean l'apôtre, courbé sous le poids de près d'un siècle, adressait à ses pieux auditeurs, et qui consistaient en ce peu de mots: Mes petits enfants, aimex-vous les uns les autres. Nous passerons sous silence les dévouements sans borne, les aumônes de toute sorte, les généreux sacrifices dont l'Eglise a donné dans chaque siècle de nombreux exemples; les hospices élevés pour l'enfance, pour la vieillesse, pour l'aliénation mentale, pour tous les genres d'infirmités; les congrégations religieuses établies uniquement pour l'homanité faible ou souffrante; les sociétés ecclésiastiques ou larques, qui ont pour mission de soulager les misères publiques et privées; les hommes apostoliques qui vont porter aux peuples les plus lointains et les plus barbares les bienfaits de la civilisation et de la foi, etc., etc. Toutes ces œuvres sont le produit et la conséquence du christianisme; et, dans notre siècle d'égoisme et d'intérêt, où tant de vertus et de pratiques religieuses sont foulees aux pieds, la charité est peutêtre, de toutes les vertus, celle dont on voit chaque jour les plus touchants et les plus admirables exemples.

3. Les musulmans, qui ont tant emprunté

au christianisme, n'ont eu garde d'oublier la charité. Il est, disent-ils, de précepte divin, et par là d'une obligation absolue pour tout fidèle, de faire la charité aux pauvres, de soulager ceux dont on connaît la misère ou l'impuissance de gagner leur vie; et, si l'on n'est pas en état de les secourir soimeine, on doit les recommander à ceux qui en ont les moyens. Le musulman qui manque à l'un ou à l'autre de ces devoirs se rend coupable de la mort du pauvre qui succombe à sa misère, ainsi que l'atteste cette parole de Mahomet : Point de grace pour celui qui meurt rassasié, laissant à côté de lui son voisin affamé. Et cette autre parole non moins expresse: Certes! la perte de l'indigent au milieu des hommes opulents fait évanouir à leur égard la miséricorde de Dieu et celle de son prophète. Le Coran est rempli des préceptes les plus beaux sur la charité: O croyants! donnez l'aumone; le bien que rous serez, vous le retrouverez auprès de Dieu, qui vait toutes vos actions (11, 104). Le fidèle qui aime Dieu doit aussi aimer son prochain. Il est obligé de secourir ses parents, les orphelins, les veuves, les pauvres, les voyageurs, les étranyers, les captifs, d'avoir de l'humanité pour tous les hommes (11, 77). Faites le bien; le Seigneur est avec les bienfaisants (XXIX, 69). Faites l'aumone, le jour, la nuit, en secret, en public; vous en recevrez le prix des mains de l'Eternel (11, 274). O croyants l'ne perdez pas le mérite de vos aumônes par le murmure, par l'ostentation ou par l'iniquité (11, 266). Faites l'aumône de ce que vous avez de meilleur. Ne distribuez pai en largesses la partie la plus vile de vos biens (11, 269). Il est bien de faire ses aumônes au grand jour; il est mieux de les dérober au regard d'autrui; elles effacent les péchés, parce que le Très-Haut est témoin de toutes les actions (11, 273). O croyants l'soulagez les malheureux des biens que nous vous avons départis, avant que le jour vienne, où l'on ne pourra plus acquerir, où il n'y aura plus d'amilie, plus d'intercession (11, 255). Que l'avare ne considère pas les biens qu'il reçoit comme une saveur, puisqu'ils causeront son malheur; les objets de son avarice seront attachés à son cou au jour de la résurrection (111, 175, 176). Faites fructifier l'héritage de l'orphelin (11, 218). Si tu t'éloignes de l'indigent, parle-lui au moins avec humanité, etc.

L'aumône est une partie intégrante de la soi musulmane; elle est même tarifée en proportion des biens que chacun possède. Aussi les mahométans sont-ils un des peuples les plus charitables, surtout vis-à-vis de leurs coreligionnaires; il en est peu d'entre eux qui ne se fassent un devoir de distribuer chaque jour des aumônes, et de voler au secours des malheureux emprisonnés pour detles, tantôt en pourvoyant à leur subsistance, tantot en les sibérant de leurs engagements vis-à-vis de leurs créanciers. Dans toutes les classes de la nation, les pères et mères, les parents, les tuteurs, en donnent l'exemple

à leurs enfants, et les y accoutument des l'âge le plus tendre. Voy. Dime.

Les actes de bienfaisance s'étendent même sur les animaux, que personne ne se permet de maltraiter. Les officiers de police veillent dans les villes à ce que les bêtes de somme ne soient point menées avec une brutalité inutile. Bien que les musulmans, par principe de religion, excluent de leurs maisons toute espèce de chiens, ils n'en sont pas moins attentifs à les nourrir et à les conserver dans les quartiers où ces animaux se retirent ordinairement.

· 4º Ici, nous nous voyons contraints de nous arrêter; la charité est de précepte chez les juiss et les chrétiens, qui professent la religion révélée, ainsi que chez les musulmans, qui ont tiré leur doctrine de ces deux religions (1), mais nous ne croyons pas qu'elle existe, du moins comme faisant partie du culte, dans aucun autre système religieux. On serait peut-être tenté de regarder les Hindous et les bouddhistes comme essentiellement charitables, puisqu'ils poussent le scrupule jusqu'à ménager la vie des animaux; que plusieurs regardent le meurtre d'un animal quelconque comme un crime digne du dernier supplice, et que quelquesuns érigent des hôpitaux pour les entretenir, les soigner et les nourrir. Mais il paraît que leur humanité pour les bêtes est au détriment de leur charité pour les hommes. Ils n'ont pas la plus légère idée de cette vertu. Leurs religions respectives leur commandent bien en général la bienfaisance, mais la division et la suprématie des castes dans l'une, la doctrine de l'individualité ou de la déification dans l'autre, sont à jamais un obstacle à la charité proprement dite, entendue dans le sens chrétien. Voici ce que M. l'abbé Dubois dit à ce sujet des brahmanes, qui ap-partiennent à la nation hindoue, la plus donce peut-être des nations de la terre :

« L'égoïsme, poussé au dernier période, est un des défauts caractéristiques d'un brahme; il ne vit absolument que pour lui. Elevé dans l'idée que tout lui est dû et qu'il ne duit rien à personne, il se conforme à ce principe dans toutes les circonstances de la vie. Il sacrisierait sans hésiter l'intérêt public et sa patrie elle-même à ses propres intérêts: trahisons, ingratitudes, noirceurs, rien ne lui coûte pour accroître son bien-être. Il se fait un devoir, non-seulement de s'isoler du reste du genre humain, mais en-core de mépriser et de haïr de tout son cœur les hommes que le hasard n'a pas fait naître ses égaux; il se croit dispensé de saire parattre à leur égard les moindres sentiments de reconnaissance, de commisération et de sensibilité. S'il se montre quelquesois charitable, ce n'est jamais que vis-à-vis des per-sonnes de sa tribu. Quant aux autres, on lui a appris, dès sa plus tendre enfance, à les regarder tous comme infiniment au-dessous de lui : on lui a dit qu'il pouvait, qu'il devait même les traiter avec hauteur, mépris

(i) La charité musulmane ne s'étend guère au delà des coreligionnaires, et cette qualité ches eax serait mieux

ct dureté, comme des êtres uniquement créés pour le servir et pour subvenir à tous ses besoins, sans qu'il soit obligé de son côté

au moindre retour.

Il serait injuste de mettre sur le compte d'une religion les vices de ceux qui la suivent, si cette religion condamnait leurs mœurs; mais, en agissant avec cet orgueil, les brahmanes ne sont que trop conséquents avec les doctrines qu'ils font profession de saivre. It se trouve malheureusement parmi les chréttens des hommes qui ne valent pus mieux que les brahmanes, sous le rapport de la charité; mais le christianisme les condamne.

CHARITE (Dames DE), société de femmes vertueuses établie dans un grand nombre de paroisses, en France, qui, sous le patronage et du consentement de l'évêque, s'informent des besoins des pauvres, principalement de ceux que la honte oblige de se cacher, visi tent les infirmes, les malades, les prisonniers, et les soulagent tant de leurs propres biens que des aumones des fidèles qu'elles prennent soin de recueillir. Il n'y a point de maisons fermées pour elles; elles pénètrent chez ceux qui ont, pour recevoir, et chez ceux qui n'ont pas, pour donner. Chaque société a sa présidente, qui est ordinairement une dame de haut rang ou d'une éminente vertu, et une trésorière chargée de la réparlition des numônes.

On voit à Paris et dans plusieurs villes du royaume un grand nombre d'autres établissements de charité, pour les pauvres honteux, pour l'éducation des orphelins, etc. CHARITÉ (FRÈRES BE LA), religieux hospla-

taliers institués par saint Jean de Dieu, pauvre domestique portugais, qui trouva moyen de créer un des établissements les plus utiles à l'humanité souffrante. Le pape Pie V confirma leur congrégation par une bulle du 1" janvier 1572, et leur donna la règle de saint Augustin, à laquelle il sjouta un quatrième vœu, celui de se consacrer au service des malades. Jusque-là ils n'avaient point eu d'autre règle que l'exemple de leur saint fondateur, dont ils imitaient le zèle pour le soulagement des malades; ce qui les fit appeler d'abord les Frères de l'hospitalité. Par cette même bulle, Pie V leur permit de faire promouvoir à l'ordre de prétrise un d'entre eux dans chaque hópital, pour les besoins spiri-tuels des malades et de la communauté. Mais plusieurs d'entre cux, enorgueillis par les grands privilèges que leur avaient accordés Sixte V et Grégoire XIV, abandonnèrent les soins de leur état pour s'appliquer à des études qui pussent les conduire nu sacerdoce. Ils voulurent aussi se rendre indépendants des évêques, ce qui leur attira les censures de Clement VIII, qui leur défendit d'élire un général, de faire aucun autre vœu que celui de pauvreté et d'hospitalité, et de se présenter pour les ordres sacrés. Quelques années après, le même pape consentit qu'ils fussent gouvernés par un supérieur général. el permit à quelques-uns de se faire ordonner prétres; mais il défendit en même temps que

ceux qui seraient admis au sacerdoce fusent élevés à aucune charge de l'ordre. Il exempla aussi de la juridiction épiscopale les provinces où il se trouverait plus de deute maisons. Aujourd'hui les Frères de la Charilé sont divisés en deux congrégations qui ont chacune leur général particulier, quoique leur institut, leur règle et leurs fonctions soient absolument les mêmes. Cette division fut occasionnée par les défenses de Clément VIII, qui ne furent point observées en Espagne. Les hospitaliers de ce royaume prirent de là occasion de se séparer des autres, et cette séparation a toujours subsisté depuis. La reine Marie de Médicis fit venir à Paris les Frères de la Charité, en 1601. Ils se sont depuis répandus en plusieurs autres vi'les du royaume, où ils sont d'une grande utilité pour le soulagement des malades. Voy. no re Dictionnaire des Ordres religieux, art. Jean De DIEU (Saint)

CHARITÉ (Somure DE LA), appelées aussi servantes des panvres et sœurs grises, à cause de l'habit de bure grise dont elles sont revétues. Ces charitables filles forment une congrégation instituée par les soins de saint Vincent de Paul, et de Louise de Marillac, veuve du sieur Legras. Elles font des vœux simples, après un noviciat ou probation de cinq ans, et les renouvelleut tous les ans le 25 mars. Elles sont sous la direction du supérieur général de la congrégation de la Mission établie à Paris. On ne peut trop louer leur zèle, leur charité, leur vie pauvre et penitente; et dans toutes les localités où elles sont répandues, elles s'attirent l'estime et la considération públique par les services qu'elles rendent à l'humanité. Leur institut les oblige à instruire les enfants des pauvres, à desservir les hopitaux, à visiter et soigner les malades, à leur fournir des remèdes. Elles sont maintenant au nombre de plus de six mille et répandues dans presque tout l'univers, plusieurs même partent conjointement avec les missionnaires pour partager leurs travaux apostoliques, et fournir aux peuples nouvellement convertis tous les secours temporels et spirituels qui sont en leur pouvoir. Voy. notre Dictionnaire des ordres religieux, ari. Charité (Filles de la).

CHARITE CHRÉTIENNE (ORDRE DE LA); ordre militaire, institué par Henri III, roi de France et de Pologne, en faveur des soidats hors d'étal de servir. Il leur assigna pour retraite un hôtel situé à Paris, mebourg Saint-Marceau, et assigna les fonds nécessaires à leur entretien sur les hôpitaux et maladreries de France. Coux qui étaient reçus dans l'ordre portaient une croix sur le manteau, du côté gauche; autour de la croix étaient ces mots en broderie d'or: Pour apoir fidèlement servi. La mort trop prompte de Henri III empêcha de donner suite à cette helle institution; mais Louis XIV a rempti, d'une manière digne de la gloire de son règne, l'idee de son prédécesseur, en fondant l'hotel royal des Inval.des. Ce dernier établissement n'a cependant aucus caractère

religieux.

CHARITE DE LA SAINTE VIERGE (ORDRE DE LA). C'est un ordre religieux institué par Gu de Joinville, à Boucheraumont, diocèse de Châlons-sur-Marne. Il fut approuvé par les papes Boniface VIII et Clément VI, qui ini donnérent la règle de saint Augustin. Le monastère que les religioux de cet ordre oc-cupaient à Paris a été appelé le monastère des Billettes. Il fot construit sur l'emplacement de la maison d'un juif, qui fut brâlé pour avoir frappe la sainte hostie à coups de canil. Voy. notre Dictionnaire des Ordres religieux, art. Charité de Notre-Dame (Reli-

gieux hospitaliers de la).

CHARITÉ DE NOTRE-DAME (HOSPITA-LIÈRES DE LA), religiouses employées au service des pauvres malades de leur sexe. Elles avaient pour sondatrice Simone Gaugnin, connue sous le nom de Mère Françoise de la Croix. M. de Gondy, archevêque de Paris, leur donna des constitutions qui furent approuvées par le pape Urhain VIII, en 1633. Ces hospitalières, qui survent la règle de saint Augustin, avaient trois maisons à Paris, l'une à la place Royale, et c'était la première de l'ordre; l'autre au faubourg Saint-Antoine, dans un lieu nommé la Roquette; la troisième, au faubourg Saint-Marceau. Elles y recevaient les femmes malades, & l'exception de celles qui étaient enceintes ou qui étaient attaquées de quelque mal conlagieux. Voy. notre Dictionnaire des Ordres religieux, art. Charité de Notre-Dame (hospitalières de la).

CHARITÉ (RELIGIEUSES DE NOTRE-NAME m), communauté de femmes établie d'abord dans la ville de Caen, par le P. Eudes, qui, après avoir quitté les Pères de l'Oratoire, avait fondé les prêtres de la Mission sur le modèle de la congrégation de Saint-Vincent de Paul. Ces religieuses suivent la règle de saint Augustin, et s'engagent par un qua-frième vœu à s'appliquer à l'instruction des femmes et filles libertines qui veulent changer de vie, ou que l'on confie à leurs soins. Leur institut a élé confirmé par une bulle du pape Alexandre VII, datée du 2 janvier 1666. Elles ont plusieurs maisons en France. Leur habit est entièrement blanc, à l'exceplion da voile noir que portent les religieuses de chœur; celles qui ont fait profession ont vo cœur d'argent suspendu sur la poitrine.

CHARITES, nom des graces, chèz les Grecs. Il signific grace, amabilité. Voy. Graces.

CHARMON (du grec xaiper, se rejouir), surnom sous lequel Jupiter avail un culte établi et était adoré chez les Arcadiens.

CHARMOSINES, fêtes célébrées à Athènes, el même en Egypte, s'il faut en croire Plularque; mals on n'en connaît pas l'objet ) récis.

CHARNIERS, galerie qui environne ordinairement les cimelières, au-dessus de la-que le on meitait autrefois les os décharnés des morts; tels étaient les Charniers des Saints-Innocents à Paris. Souvent ces charniers étaient des chapelles contignés aux eglises; on en voit encore en plusieurs endroits, mais elles unt perdu leur ancienne destination et servent soit pour donner la communion, soit pour faire les catéchismes, soit pour les autres besoins du culte. Voy. l'art. Charnier du Dictionnaire de Liturgie.

CHARON, batelier de l'enfer; si nous tirons son nom du grec, il ne peut venir que de zaiosio, se rejouir, et signifiera le joyeux, ce qui s'accorde peu avec les fonctions de ce sinistre personnage. Ce ne serait pas la seule fois que les Grecs auraient employé l'antonomase, témoin les noms des Euménides et du Pont-Euxin; mais nous présérons nous en tenir à l'étymologie de Diodore, qui dérive Charon de la langue égyptienne, et le

traduit par batelier.

Les Grecs le font fils de l'Erèbe et de la Nuit. « Sa fonction, dit le Dictionnaire de Noël, étaît de passer au delà du Styx et de l'Acheron les ombres des morts dans une barque étroite, chétive et de couleur sunèbre. Vieux et avare, il n'y adm ttait que les ombres de ceux qui avaient reçu la sépulture et qui lui payaient leur passage. La sommé exigée ne pouvait être ni au-dessous d'une obole ni au-dessus de trois : aussi les parens mettaient dans la bouche du mort une pièce d'or ou d'argent pour payer son passage. Les Hermoniens seuls prétendaient en être exempts, parce que leur pays confinait aux enfers. Les ombres de ceux qui avaient été privés des honneurs de la sépulture erraient cent ans sur les bords du Styx. Nul mortel vivant ne pouvait entrer dans sa barque à moins qu'un rameau d'or consacré à Proserpine ne lui servit de sauf-conduit, et il fallut que la sibylle en donnât un au pieux Enée lorsqu'il voulut pénétrer dans le royaume de Piuton. Longtemps avant ce prince le nocher infornal avait été puni et exilé pendant un an, dans un des lieux les plus obscurs et les plus affreux du Tartare, pour avoir passé Hercule qui n'était pas muni de ce rameau magique.

« Le plus grand nombre des auteurs ont regardé Charon comme un prince pulssant qui a donné des lois à l'Egypte, et levé le premier un droit sur les sépultures. Le Coran confond Charon avec Caroun on Coré, cet Israélite que la terre engloutit à la prière de

Morse. Voy. Canoun.

« Suivant Hérodote, Charon fut d'abbrd un simple prêtre de Vulcain qui sut daurper en Egypte le souverain pouvoir, et qui, au moyen des trésors résultant du tribut qu'il imposa sur les inhumations, vint à bout de construire ce fameux labyrinthe où l'opinion vulgaire ne tarda pas à placer le vestibule des enfers. Cet ouvrage, qui subsiste en partie, conserve le nom de son fondateur, et les Arabes le nomment Kéla-i-Caroun, la forteresse de Charon. Les habitants actuels donnent le même nom au lac Moeris, et racontent sur Charon l'anecdole suivante: « C'était, disent-ils, un homme de basse extraction qui s'établit sur le lac, et exigea de son chef un péage pour chaque corps que l'on passait; exaction qu'il continua durant plusieurs années, jusqu'à ce que son refus de passer le corps du fils du roi fit découvrir la

fraude. Le roi, sentant tout l'avantage d'un pareil impôt pour ses finances, le sanctionna par son autorité, et confirma Charon dans le poste qu'il s'était créé et qui était devenu le meilleur du royaume. Le percepteur s'y enrichit, et devint assez puissant pour assassiner le roi et monta sur le trône à sa place. »

La première partie de cette anecdote est assez plausible et justifie l'étymologie fournie par Diodore : le nom de Charon ne désignait en effet que celui qui, par ordre du roi, passait dans sa barque ceux qui avaient payé le droit de l'inhumation, et qui les conduisait près de Memphis, dans les belles campagnes situées aux environs du lac Achéruse. Orphée fit le premier connaître en Grèce l'usage établi en Egypte de mettre dans les urnes funéraires une pièce de mon-naie pour obtenir de Charon le passage des fleuves infernaux, et cet usage avait été maintenu par un motif d'utilité publique. Les prétres égyptiens refusaient le passage du lac à ceux qui étaient morts sans payer leurs dettes, et les parents étaient obligés de garder le corps chez eux jusqu'à ce qu'ils les eussent acquittées eux-mêmes. La pièce de monnaie placée dans la bouche du défunt annonçait que tous ses créanciers étaient satisfaits. puisqu'elle lui restait pour obtenir son pas-

sage.
Outre le tribut ordinaire, les Grecs renfermaient encore quelquefois dans ces tombes des attestations de civisme. L'avantage que retiraient les mœurs de cette coutume la fit recevoir en Italie, et on y a trouvé dans un tombeau ces paroles honorables pour celui qui y était rensermé : Le pontise Sextus Anicius atteste que ce citoyen a toujours bien vécu. Puissent ses manes jouir d'un éternel repos! Cet usage se retrouve chez les Russes; la lettre ou le passeport est adressé à saint

Nicolas.

Les poëtes ont dépeint Charon comme un vieillard robuste, dont les yeux vifs et le visage majestueux, quoique sévère, portent une empreinte divinc. Sa barbe est blanche et abondamment fournie; ses vêtements sont d'une teinte sombre et souillés du noir limon des fleuves infernaux; sa barque a des voiles de couleur de ser, et il tient une perche

pour la diriger.

CHARONIUM, caverne située près de Nysse, dans l'Asie Mineure. Il y a là, dit Strabon, un bois sacré avec un temple dédié à Jupiter et à Pluton. Les malades qui ont quelque confiance dans ces dieux se rendent au village d'Acharaca, et demeurent près de l'antre, chez des prêtres habiles qui invoquent les dieux pour eux. Ces prêtres conduisent de temps en temps les malades dans la caverne, et les y laissent plusieurs jours de suite sans prendre de nourriture. Le lieu est inaccessible et pernicieux pour tout autre individu. Tous les ans il se célèbre à Acharaca une fête qui attire un grand concours de monde. Le jour de la fête, vers midi, les jeunes gens sorient du gymnase, tout nus et frottes d'huile, prennent un taureau et le mèment dans l'antre; dès que cet animal a été

láche, et qu'il s'est un peu avance, il tembe

CHAROPS ou CHAROPOS, surnom d'Her-cule dans la Béotie. Ce demi-dieu y avait un temple à l'endroit par lequel on disait qu'il monta lorsqu'il emmena avec lui le chien des enfers. Voy. CERBÈRE. Noël dit que Charopos signifie ici furieux, farouche; ce serait par antonomase, car χαροπός veut dire proprement gai, agréable.

CHARTOPHYLAX, 'c'est-à-dire gardechartes, titre d'un afficier de l'Eglise de Constantinople qui était chargé du dépôt des chartes, des archives et des papiers qui contenaient les priviléges, les immunités et tous les droits ecclésiastiques de l'Eglise. C'est lui qui rédigeait les décisions et les sentences du patriarche, qui les signait et y apposait le sceau. Il avait en outre une juridiction ecclésiastique si étendue, qu'elle le faisait qualifier de bras droit du patriarche, et à ces at-tributions répondaient des marques d'honneur tout à fait spéciales : à lui appartenait, avec la nomination aux bénéfices séculiers et réguliers, l'examen de ceux qui se présentaient pour les ordres, etc.

CHARTREUSE, montagne du Dauphiné située à six lieucs et demie au nord de Grenoble, où saint Bruno se retira en 1084, et y fonda un monastère qui fut appelé la Grande Chartreuse, du nom de la montagne. C'est le chef-lieu de l'ordre des Chartreux; le général y fait sa résidence. Voy. CHARTREUX.

CHARTREUSES, religieuses qui suivent la règle des Chartreux, excepté qu'elles prennent chaque jour leur nourriture dans un réfectoire commun. Ayant la révolution on ne comptait que cinq maisons de cet ordre en France, dont trois dans les environs de la Grande-Chartreuse, une dans le diocèse d'Arras et une dans celui de Bourges. Les Chartreuses étaient soumises au général des Chartreux. Voy. notre Dictionnaire des Or-

dres religieux, art. Chartreux, § 3. CHARTREUX. Le jeune Bruno assistait une nuit, dans l'église Notre-Dame de Paris, aux nocturnes que l'on chantait pour le repos de l'âme d'un docteur récemment décédé et dont le corps était couché dans une bière au milieu du chœur. Lorsqu'on en sut venu à ces paroles de l'office : Responde miki, le docteur se leva sur son séant en s'écriant: Justo Dei judicio accusatus sum! Les chanoines épouvantés s'enfuirent, remettant la cérémonie au lendemain. La nuit suivante, aux mêmes paroles de l'office, le mort se leva encore et s'écria: Justo Dei judicio judicatus sum! Même terreur, même interruption des nocturnes; enfin, la troisième nui, au même verset, le docteur s'écria d'une voix plus lamentable encore : Justo Dei judicio condemnatus sum! Cet événement extraordinaire fit tant d'impression sur l'esprit du jeune Bruno, qu'il prit dès ce moment la resolution de renoncer au monde et de vivre dans la solitude pour assurer son salut. Telle est la légende racontée par d'anciens chroniqueurs, rejetée par la plupart des écrivains modernes, défendue par les autres, et dont

'tendons nullement garantir l'auvain VIII la fit ôter du bréviaire vait été insérée. certain, c'est que, en 1084, ra sur une montagne du Residence of the state of the s lieu nommé *Chartreuse*, mmes animés du même ce lieu qu'il jeta les 9. Saint Bruno n'a de règle particuque des coutunquième géné-mes n'ont eu leur huitièr le saint-` le titre . à vie; , ies ans. Il

.e subsiste de-

. avoir jamais eu

...reignit ses disciples à un 🗻 maigre perpétuels, même dans \_ maladies les plus graves; il ne leur orda le vendredi, pour toute nourriture, que le pain et l'eau. Il leur imposa l'obligation de prendre leur modeste repas dans leur cellule, et ne lour permit de manger en commun qu'à certains jours de fête. Il leur ordonna de porter constamment le cilice; il partagea leur temps entre la prière, l'étude des saintes Ecritures et les travaux manuels; il lear fit un impérieux devoir de la solitude el du silence, et n'en exempta que le prieur el le procureur de chaque monastère, dont l'entrée, même dans l'église, fut sévèrement interdite aux femmes. Saint Bruno vétit ses religieux d'une robe, d'un scapulaire et d'un apuchon de laine blanche, sous une chape d'étoffe noire. Il leur adjoignit pour les travaux extérieurs des frères la rques, que l'on reconnaît à leurs habits de couleur brune.

Les Chartreux ont huit houres d'offices et de prières, dont trois et demie de nuit; sept heures et demie de travail et d'étude, et huit heures et demie pour le sommeil et les be-soins du corps. Ils dinent à dix heures d'une soupe maigre, d'un plat de légumes et de poisson, et soupent des mêmes mets à trois heures un quart, mais seulement pendant quatre mois de l'année; ils collationnent au pain el au vin les huit autres, et jeûnent au pain et à l'eau tous les vendredis, à moins d'en obtenir dispense du prieur. Leur coucher à lieu à cinq heures du soir en toute saison. On a aussi jugé à propos de leur accorder quelques moments d'entretien les uns avec les autres, à certains jours de la semaine, de peur que ce profond silence, joint à la solitude et aux autres austérités, ne dérangeat leur cerveau et ne produisit d'autres inconvénients notables. Dans plusieurs villes de province ils sortaient et allaient se promener dans la campagne aux jours de récréations, mais à Paris ils n'avaient d'autre promenade que leur enclos.

Chaque religieux a sa cellule, composée d'ane chambre à coucher, dont l'ameublement consiste en un prio-Dieu et un lit avec une paillasse et des draps de laine, d'un cabinet d'étude, d'un atelier pour le travail des mains, et d'un petit jardin attenant à

Cet ordre a donné à l'Eglise cinquante évéques, quinze archeveques, six cardinaux, deux patriarches et un grand nombre d'hommes de lettres et de savants. Au moment de la révolution il comptait cent soixante-douze maisons, dont soixante-quinze en France, toutes relevant de la Grande-Chartreuse. A cette époque les Chartreux furent chassés de leurs maisons, dirigés sur Bordeaux, et entassés sur des bâtiments en attendant qu'on pût les transporter dans la Guyane. Ils périrent pour la plupart dans ces lieux insects. Dom Ephrem Couterel, échappé à la mort, revint en secret à la Grande-Chartreuse, où il se cacha jusqu'à la Restauration. Par une ordonnance du 27 avril 1816, Louis XVIII autorisa les anciens Chartreux à ouvrir une maison de retraite dans les bâtiments de la Grande-Chartreuse qui n'avaient pas été démolis. C'est ainsi que les Chartreux ont recommencé en France; il y a maintenant dans cette maison près de quatre-vingts personnes, divisées en religieux profès, novices, frères convers et servants. Voy. notre Dictionnaire des Ordres religieux, art. CHAR-

CHASCA, dieu du ciel chez les anciens Péruviens. Il paraît que c'était la planète de Vénus. Il avait les cheveux longs et crépés; on l'honorait extrêmement, parce qu'il était, disait-on, le page du Soleil: c'est pourquoi il allait tantôt devant lui et tantôt après.

CHASON, divinité adorée autrefois par les parens de la Bohême et de la Moravie; c'était le dieu du Soleil, le même que les Vendes adoraient sous le nom de Vodha.

CHASSE. On donne ce num à une espèce de caisse ou de coffre où l'on renferme le corps ou les reliques d'un saint; telles sont, à Paris, les chasses de sainte Geneviève et celle de saint Vincent de Paul.

Il est des pays, comme en Bretagne, où l'on appelle chasse le cercueil dans lequel on transporte un corps mort.

CHASTETÉ. 1ºOn sait que le vœu de chasteté est un des trois qui sont imposés aux religieux, aux religieuses, en un mot à lous ceux qui font profession de servir Dieu d'une manière toute particulière et exceptionnelle. Les prêtres de l'Eglise latine sont obligés de garder inviolablement la chasteté, non pas, il est vrai, comme conséquence d'un vœu spécial, mais comme loi de l'Eglise, à laquelle ils ont promis solennellement de se soumettre. Celte promesse se fait en recevant l'ordre du sous-diaconal. Voy. l'art. CHASTETÉ du Dictionnaire de Cas de conscience.

2º La plupart des religieux qui appartiennent aux fausses religions sont également soumis à garder la chasteté, ou au moins la continence et le célibat : tels sont les santons ou derviches des musulmans, les sayassis de l'Inde, les bonzes des bouddhistes; etc. Les vestales romaines, et les vierges du Soleil

dans le Pérou, élaient pareillement obligées à la chastelé.

3º Les Romains avaient élevé une chapelle à la Chasteté patricienne, dont ils avaient fait une déesse. Vers l'an 293 de la fondation de Rome, il y avait eu beaucoup de prodiges; pour en détourner l'effet, on fit des processions solennelles. Dans celle qui allait à la chapelle de la Chasteté patricienne, il arriva entre les dames romaines une dispute qui fit beauroup de bruit. Elles fermèrent l'entrée de la chapelle à Virginie, parce que, bien qu'étant de race patricienne, elle avait épousé le consul Volumnius, qui était plébeien. Elle se plaignit hautement de cet affront, qu'elle ne méritait point. Elle était patricienne, chaste, n'avait été mariée qu'une fois; les dignités et les grandes actions de son mari la combla ent d'honneur et de gloire. Voyant que ses plaintes ne pouvaient lui faire rendre justice, elle prépara dans sa maison une chapelle séparée des autres apportements, et y plaça un autel. Elle assembla ensuite les dames plébéiennes, et leur dit : « Je dedie et je consacre cet autel à la Chasteté plébéienne: mon desse n est que la même émulation qui règne dans cette ville entre les hommes par rapport à l'honneur, règne pareillement entre les semmes par rapport à la chasteté. Travaillez donc à faire en sorte qu'on dise que cet autel est honoré, s'il se peut, d'une manière encore plus sainte que l'autre, et par des femmes qui se piquent d'une plus sévère chasteté. » La nouvelle chapelle devint aussi célèbreque l'ancienne; on y observa les mêmes cérémonies; on n'y admettact que des femmes d'une chastelé reconnue, et qui n'eussent été mariées qu'une fois. On voit que ces autels étaient élevés à la Chasteté conjugale.

CHASUBLE, ornement que le prêtre qui célèbre les saints mystères porte par-dessus l'aube. Ce nom vient du letin casula, maisonnelle; en effet, la chasuble enve oppait anciennement le corps tout entier, à l'exception de la tête, comme une petite maison. Pour agir il fal ait la remonter sur les bras, sur lesquels le diacre et le sous-diacre etaient souvent obligés de la soutenir. Actuellement, pour plus de commodité, on l'a non-sculement raccourcie par le bas, mais on l'a largement échancrée à droite et à gauche. Si on y a g gné du côté de la liberté des mouvements, on y a perdu beaucoup du côté de la grâce et de la majesté, car elles ne sont plus que des espèces de scapulaires. Elles sont do différentes couleurs, suivant les offices que l'on célèbre, et de diverses matières, comme de soie, de laine, d'étoffes d'or ou d'argent. La partie postérieure est ornée d'une large croix, qui souvent tranche sur le fond, surtout quand elle est d'une couleur dissérente. Autresois il y en avait aussi une par devant, mais il n'en reste plus que le tronçon depuis qu'on a modifié la forme de la chasuble. Dans l'Eglise latine, la chasuble de l'évêque ne diffère en rien de celle du pretre, mais chez les Grecs elle en est distinguée par les croix dont elle est parsemée. Voy. l'art. Chasuble de nos Dictionnaires de Liturgie et des Rites sacrés. Voy. aussi le même mot au Dictionnaire de Cas de conscience.

CHAT. 1º Animal vénéré par les Egyptiens. Il était consacre à la déesse Bubastis. Voy, ÆLURUS.

2º Bernard de Montfaucon donne une figure curieuse d'une déesse chatte (Antiq. expl. t. 11). Elle a la tête d'une chatle, et le reste du corps d'une femme; elle porte une espèce de camail qui lui couvre les épaules et une partie des bras, et qui laisse voir deux grosses mamelles. Sa tunique, rayée et bigarrée, lui descend jusqu'au-dessus de la cheville. Elle tient sur sa poitrine une espèced'homme qui a sous le menton un grand demi-cercle rayé; du même bras elle soutient l'anse d'un petit seau que l'on voit souvent entre les mains des dieux égyptiens.

3º Les musulmans ont un faible, pour les chats, et cela, d'après l'exemple de Mahomet, qui montrait pour ces auimaux une certaine préditection, les caressait souvent et leur donnait à manger et à boire de sa propre main. Aussi plusieurs dévots se font-ils un mérite d'en entretenir chez eux un certain nombre.

Voy. notre Dictionnaire des Sciences occul-

tes, art. Chat. CHATELISTES. Voy. CATHOLIQUE-FRAN-

CAISE (Eglise).
CHAT TILA DANAM, fête céléprée par les Hindous le 27 du mois de magh, le 12 jourde la quinzaine lumineuse: c'est en quelque sorte la continuation du Bhainyérabast (Voy. ce mot), et, comme cette dernière les elle a pour objet la rémission des pédes. Son observation consiste, comme l'implique son nom, en six différents actes dans lesquels la graine de tila ou de sésame joue un rôle nécessaire. Car on doit : 1° se baigner dans de l'eau où on a fait infuser cette graine; 2º s'oindre le corps avec une pâte qui soil faite de la même graine : 3° en offrir sur le feu avec du beurre clarifié : 4º en présenter avec de l'eau aux mânes de ses ancêtres; 5º en manger: 6° en donner. Les effets de cet acte religieux sont la rémission des péches. l'exemption de peines et de maladies, et l'assurance de jouir du paradis d'Indra pendent des milliers d'années. Suivant le Brakme Pourana, Yama, dieu des régions infernales, créa le sé-ame ce jour-là : c'est pourquoi il est sanctifié par les Hindons.

On donne au-si quelquefois le même titre, et on attribue les mêmes vertus au 12 jour de la quinzaine obscure du mois, comme Agastya l'expliqua à Dattatreya, lersque celui-ci lui demanda par quel moyen un pecheur pouvait détourner la conséquence de ses péchés et éviter la damnation éternelle, sans être obligé de faire de grands effortset de répandre de nombreuses largesses. On obtient facilement ce but important au moyen

de la graine de sesame.

Les Grecs employaient aussi la même graine dans leurs offrandes, mais il ne parait pas que ce fut dans le même but; rar ils distribuaient dans les mariages des gâleaux de sésame, dent ils considéraient la graine comme le symbole de la fécondité, tandis que les Hindons en font principalement usage dans les offrandes pour les morts.

Dans d'autres confrées de l'Inde, on célèbrece meme jour l'anniversaire de l'incar-nation de Vichnou en pourreau. C'est pourquoi on l'appelle aussi Varaka Dwadasi (le

It jour, do pourceau).
CHAUSSE ONDRE MILITAIRE DE LA), Instiini a Venise vers l'an 1532. Cet ordre n'arait ni règles ni constitutions, et les chevaliers ne laisaient point de vœux, mais ils se proposaient de combattre pour la foi et pour la republique. Ce n'était à proprement parler qu'une association de jeunes nobles véniuens qui portaient une chausse longue, chamarrée de con'eurs différentes, les unes en long et les autres en travers. Cette associalion obtint de nouveaux priviléges l'an 1562. Foy. notre Dictionna re des Ordres religieux, art. Chausse (Chevaliers de la).

CHAUTURAY, sete que les anciens Lithumiens célébraient chaque année en l'honseur des morts. Elle était très-solennelle, ct commençait par un festin auquel on contiut les âmes, qui ne manqualent pas d'ar-tier invisiblement et de prendre part au binquet. On gardait un religieux silence, uni que durait leur prétendu repas. Pais on les congédiait en disant: « Partez, bonnes imes, et donnez à cette maison la bénédiction et la paix. » Après la cérémonie, on al'ait visiter les tombeaux répandus dans les campagnes, et l'on y chaptait des élégies fu-

CHAUVE-SOURIS. Les Caraïbes regardient les chauves-souris comme de bons anges qui gardaient leurs maisons pendant a noit, et traitaient de sacriléges ceux qui ks tuatent. Voy. notre Dictionnaire de la Bible, art. CHAUVE-SOURIS.

CHAY-PO-DO, jeune solennel observé par les Cochinchinois pour la délivrance des

àmes des défants.

CHAZINZARIENS OU STAUROLATRES, c'est-à-dire adora eurs de la croix. Quelques Armeniens du vii siècle, engagés dans les erreurs de Nestorius, prétendaient que de loutes les images on ne devait honorer que la croix. Ils avaient beaucoup d'autres erreurs qu'ils disaient tenir par tradition d'un rertain Grégoire, évêque de la Grande-Ar-menie. Nicéphore les accuse encore d'offrir tes zymes, de ne mettre point d'eau dans le taite, et d'observer tous les ans un jeune au por de la mort du chien de Sergius, leur laux docteur. Ils ne furent jamais qu'en pet nombre et s'éteignirent bientôt dans oubi

CHÉ, esprit de la terre, chez les Chinois, lequel préside à toutes les productions du 'l. C'est aussi le nom d'un sacrifice qu'on offre à la letre.

Ché est encore le nom du génie des songes. CHEFCIER, CHEFECIER of CHEVECIER, litre de la première dignité du chapitre d'ins plus eurs églises collegiales. Quelquefois il correspond à celui de trésorier. Le chescier

de la Sainte-Chapelle de Paris était chargé du soin des chapes et de la cire. Voy. l'aimi-CIER. Voy. aussi notre Dictionnaire de Li-, art. Cierge pascal, nº 1.

CHE

CHEF D'ORDRE. On appelle ainsi le principal monastère d'un ordre religieux; celui dont tous les autres dépendent, et qui leur a donné naissance. Il y en avail seize en Frauce, savoir :

Bourg-Achara, en Normandie, chef d'une réforme de chanoines réguliers de l'ordre de Saint-Augustin, établi vers l'an 1680, par le P. Dumoulin, mort en 1723.

La Chancellade, en Périgord, chef d'une congrégation de chanoines réguliers de Saint-Augustin, et qui était composée de six maisons.

La Grande-Chartreuse, en Dauphiné, chef

de l'ordre des Chartreux.

Citeaux, en Bourgogne, chef de l'ordre du même nom.

Clairvaux, en Champagne, chef d'une filiation très-nombreuse de l'ordre de Clleaux.

Clugny, en Bourgogne, chef d'une congrégation de l'ordre de Saint-Benoît.

La Ferté, en Bourgogne, chef d'une des

quatre filiations de l'ordre de Citeaux. Feuillans, dans le Comminges, chef de la congrégation de son nom.

Fonterrault, dans le Saumurois en Anjou,

chef de l'ordre de son nom.

Grammont ou Grand-Mont, dans la Mar-

che, chef de l'ordre de son nom.

Morimont, dans le Bassigny en Champa-gne, chef d'une des quatre filiations de l'ordre de Citeaux.

Pontigny, en Champagne, chef également d'une des quatre filiations de l'ordre de CIteaux.

Prémontré, dans le gouvernement de l'Ue de France, chef de l'ordre de son nom.

Saint-Antoine, en Dauphiné, chef de l'or-

dre de sou nom.

Saint-Ruf, en Dauphine, chef de l'ordre de son nom, et réuni depuis à l'ordre royal et militaire de Notre-Dame du mont Carmel et de Saint-Lazare.

Sainte-Genevière, à Paris, chef de la congrégation de son nom.

CHEFECIER. Voy. CHEFCIER.

CHE-KIA-JOU-LAI, un des noms japonais de Bouddha; il correspond au Chalya-Mouni des Hindous, et signisse le Chakya qui est venu au monde de manière à n'être plus assujetti à de nouvelles naissances. A cause de l'importance de ce célèbre personnage, nous ailons encore donner ici un abrégé de sa vic extrait par Klaproth de l'Encyclopédie japonais, et qui, dissérant des notices que nous donnons sous les articles Bouddua, Bouddou, Bouds, CHR-KIA-MOU-NI, Fo. etc., pourra contribuer à faire connaître ce réformateur extraordi-

Che kia-jou-lai était fils du grand roi Thsingfan (en sanscrit Souddodona), du royaume de Magada, dans l'Inde centrale. Sa mère se nommait Maya. Il naquit en sortant d'elle par le flanc droit dans la 835,676° année de Fouki ava sesou-no mikoto (le cinquième des dieux terrestres du Japon). Il fut appelé le prince Si-tha. Au moment où il naquit, il montra le ciel et la terre et dit de lui-même : Sur le ciel et sous le ciel il n'y a que moi d'honorable. Tout le monde en fut frappé. Sa mère étant morte, il fut élevé par sa tante Kiaotan-mi. A l'âge de neuf ans, il était déjà d'une force si prodigieuse, que d'une main il jetait à terre un éléphant et perçait neuf tambours de fer à la fois avec une slèche. Lorsqu'il fut devenu grand, son intelligence s'éleva à la science sainte, et il vainquit le siècle. Il avait toujours la pensée d'abandonner le monde, mais son père ne le permettait pas. Un jour qu'il sortit par la porte orien-tale, le dieu *Tsing-kiu* se changea en un homme très-vieux, et se tint à côté de la porte. Quand Si-tha sortit par la porte méridionale, ce dieu se changea en homme très-malade. Quand il sortit par la porte occidentale, Tsing-kiu se changea en un homme mort. Enfin, quand il sortit par la porte du nord, le meme dieu se changea en un cadavre en dissolution. Le prince, ayant ainsi vu les conséquences de la vieillesse, de la maladie, de la mort et de la putréfaction, sentit redoubler son désir de rompre avec le monde. Pour chercher à dissuader son fils de son dessein, le roi lui envoya le brahmane Yeoutho, homme plein de science et de discernement et ami du prince. Mais celui-ci lui dit : J'ai quatre désirs : de ne pas vieillir, de ne pas être malade, de ne pas mourir, de ne pas tomber en dissolution. Si le roi fait succeder ces choses selon mes væux, je ne quitterai jamais la maison puternelle. Le roi ordonna alors à la fille Chu-tho-lo d'opposer un double obstacle à sa détermination: mais Si-the dit en lui-même : Le roi n'a pas d'héritier ; s'il me nait un fils, alors il me permettra d'abandonner la maison. Là-dessus, le prince examina le ventre de Chu-to-lo, et reconnut qu'elle avait conçu; car Lo-heou (en sanscrit Rahou), quittant la sorme de dieu, renaquit d'elle, sans copulation de père ni de mère, et après sa naissance il fut appelé Lo-heou-lo (Rahoula). Cette même année, Si-tha, âgé de dix-neuf ans, s'enfuit de la maison paternelle, en sortant par la porte du nord, et passa une année à souffrir tout ce que l'immortel Olo-lo-kia avait souffert. A l'âge de trente ans, il alla dans le jardin de la Plaine des Cerss (Bénarès), et devint parfait dans la loi. L'usage où sont maintenant les prétres bouddhistes de se raser la tête et d'avoir l'extérieur de sangas (ecclésiastiques), date de cette époque. L'illustre Siu-tha éleva la chapelle du jardin *Ki-tho*, et la lui consacra. Il eut dix grands disciples et plusieurs centaines de arhan (Voy. ARHAT). Toutes les fois qu'on l'entendait expliquer la loi, il y avait un con-cours de plusieurs milliers d'hommes. Les discours qu'il avait tenus à ses contemporains furent recueillis sur des seuilles et transmis ainsi à la postérité. C'est ce qu'un nomme les textes sacrés. Depuis qu'ils se sont répandus dans l'empire, il n'y a personne qui n'adore et ne croie. A soixante-dix-neuf ans, il entra dans l'extinction, la 2 lune, au

15' jour, sous l'empereur Mou-wang, de la dynastie des Tcheou, 289 ans avant la première année du premier dairi, Sin-mou-ten-9 (949 ans avant Jésus-Christ).

On voit que ce récit diffère en plusieurs. points du précis que nous avons donné au mot Boudden; ce qu'il y a de plus singulier, c'est que les quatre grands fléaux que le bouddhisme tend à éviter ne sont pas les mèmes ici que ceux qui se trouvent consignés dans plusieurs autres ouvrages. Car l'Encyclopédie japonaise ne mentionne pas le ma!heur de la naissance, et met à la place le malheur de la dissolution du corps, qui n'est que la conséquence de la mort, et est un mal peu appréciable pour les vivants; nous retrouvons ce thème chez les Chinois. Voy. CHE-KIA-MOUNI.

Quant à l'introduction dans le Japon de la doctrine bouddhique, voy. l'article Booms.

CHE-KIA-MOU-NI, transcription chinoise du sanscrit Chakya (ou Sakya) mouni, un des noms principaux de Bouddh .. Nous donnons dans ce Dictionnaire plusieurs précis de la vie de cet important et mastérieux personnage, afin de mettre nos lecteurs plus à même d'étudier cet étrange système religieux. Voy. entre autres les articles Bouddha. Bouddoc, Bouds, Che-kia-jou-lai, Fo, etc. C'est pourquoi nous allons consigner ici un aperçu de la vie de Bouddha, traduite par MM. Morrison et Klaproth, sur le texte chinois d'un ouvrage intitulé Mémoires sur les divinités. Co morceau offrira en même temps une idée du

style chipois.

Le Bouddha Che-kia-mou-ni avait pour non de samille Tchha-li; son père était Thing-san, et sa mère une personne resplendissante de beauté et d'une pureté exemplaire. Il alleignit le plus haut degré de piété, et naquit dans le quatrième ciel des désirs (c'est celui dans lequel séjourne chaque Bouddha qui doit venir se montrer dans le monde). Il int nommé la plus excellente des incarnations divines, et le grand mattre qui protége la lumiè re. Il traversa la réunion de toutes les divinités du ciel, qui dirent : L'accompli arrive pour s manifester incarné aux dix mondes, et pour les instruire dans la loi. Le livre Pou-yau dil: Le Bouddha naquit d'abord dans la famille royale de Tchha-li; l'éclat de son immense savoir éclaira les dix mondes; la terre fit juillir ses ondes, et des lotus dorés s'épanouirent d'eux-mêmes. Il fit avec ses deux pieds sept pas de l'est à l'ouest et autant du sud au nord; montra d'une main le ciel et de l'aule la terre, et s'écria avec une voix de lion: Là-haut et ici-bas, ainsi que vers les qu'il points cardinaux du ciel, il n'y a personne d' soit aussi vénérable que moi. Ceci ar ivala 24. année de l'empereur Tchao-wang. de la dynastie des Tcheou, le 8 jour de la 4 lune.

Au 8 jour de la 2 lune de la 42 année du même roi (l'an 1011 avant Jésus-Christ', ayant atteint l'âge de dix-neul ans, il desira quitter sa famille; il reflechit où il devait aller, et vit aux quatre portes les quatre de-grés de la misère humaine; son ame en set pénétrée de douleur ; dans la joie même, il

ne pensait qu'aux maux de la vieillesse, aux miladies, à la mort et à la destruction finale ir l'homme. H était absorbé dans ces tristes riflexions, quand, entre onze heures et une beure de nuit, il lui apparut à la fenêtre un ère divin nommé Thring-kiu, qui lui tendit la main en disant : Prince, le moment que tu denrais pour quitter ta famille est venu, il faut i'm aller. Le prince, ayant entendu ces mots, for ravi et joyeux; il sauta par-dessus la muraille et se rendit au mont des arbres de sanul pour s'instruire dans la doctrine.

lialla d'abord à A-lan, lieu de réunion de religieux; il y étudia pendant trois ans sans fruit; il comprit qu'il était nul pour lui. Il quitta donc cet endroit et se rendit chez le l'u-theou lan-fos; il y étudia pendant trois autres années, mais également sans fruit; il x convainquit encore de la nullité de cet endroit; il le quitta et alla à la montagne de la Ille de l'éléphant; il y vécut avec des relirieux qui suivaient une autre doctrine que la sienne. Sa mourriture quotidienne consislaiten grains de chanvre et en froment; il y passa seize ans. C'est à cette occasion que le hre classique dit: Sans en avoir l'intention duns rien faire pour cela, il convertit tous la religieux qui suivaient d'autres doctrines; il critiqua sans cesse leur fausse loi, il leur upliqua clairement toutes les règles, rendit leurs erreurs manifestes, et leur montra com-ment il fallait arriver à l'intelligence sacrée (bodhi).

Ce fat le 8 jour de la 2 lune que Boddhi-mux devint Bouddha, et reçut le nom honorifique de l'Instituteur, l'Homme-Dieu. Il avait alors trente ans [998 ans avant Jésus-Christ]. (On voit qu'il y a ici erreur: son noricial ayant duré vingt-deux ans, et l'ayant commencé à dix-neuf ans, il devait avoir quarante ans; ou bien il ne pussa que six ans sur la montagne appelée Tête de l'éléphant.) Il tint ses conférences dans le jardin de la Plaine des Cerss (à Bénares), et y tourna, avec cinq de ses disciples, la roue de la loi des quatre points fondamentaux ; il y expliqua sa philosophie et enseigna la doctrine qui se répandit dans le monde. (Cette doctrine comprend les quatre points fondamentaux de la doctrine bouddhique, qui sont: la douleur, la naissance en commun, l'anéantissement final, et la voie ou doctrine proprement

Ayant atteint l'âge de quarante-neuf ans, instruisit ainsi son disciple Kasyapa: Nous découvrons par la pureté mentale, par l'æil de la loi (1), l'admirable essence de la nonexistence; car c'est la plus excellente et vérilable doctrine de l'apparence de l'existence, et de celle de la non-existence, que je te transmels; tu dois en conserver tous les préceptes; Ananta (c'est le second des grands disciples de Boudaha) t'assistera dans la conversion générale; ainsi ne discontinue pas de l'en occuper. Il prononça alors cette sentence:

(I) L'œil de la loi est, suivant les bouddhistes, la faculté que dense la doctrine des quarre vérités fondamentales descrevoir tous les replis de l'âme.

La doctrine fondamentale de la doctrine est la non-doctrine;

CHE

La doctrine de la non-doctrine est cependant une doctrine;

A présent qu'il est temps de transmettre la non-doctrine, la doctrine de la doctrine, où est cette doctrine?

Le Vénérable du siècle ayant transmis cette sentence (énigmatique et mystérieuse), il continua d'instruire Kasyapa: Prends, disait-il, l'habit ecclésiastique de Kia-li, orné de broderies d'or; je te le remets pour que tu le conserves jusqu'à ce que l'Accompli se montre comme le Bouddha (à venir) plein de compassion pour le monde; ne permets pas qu'il se gdte ou qu'il se détruise. Kasyapa, ayant entendu ces paroles, se prosterna aux pieds de son maître, la face contre terre, en disant : Très-excellent! très-excellent! je dois obéir à tes ordres bienveillants et me soumettre au Bouddha. Alors le Vénérable du siècle se rendit dans la ville de Kiu-chi-na, où il instruisit tout le monde dans une grande assemblée; il y dit: Tout m'attriste, et je désire entrer dans le nirvana (l'extinction totale). Il se rendit alors à la rivière Hi-lian, s'y assit entre deux arbres fo-lo, se posa sur le côté droit, étendit ses pieds et expira au même moment. Il se leva ensuite dans son cercueil pour enseigner des doctrines qu'il n'avait pas encore transmiscs. Alors on vit ses deux pieds se changer en Khi-pho (le génie céleste de la longévité); car tout est périssable, comme la maxime le dit : Toutes les actions sont inconvenantes; la maissance et la destruction ont leur règle; ce qui est né, détruit et se détruit soi même; s'anéantir tranquillement est la véritable joie.

Alors ses disciples réunis construisirent un bûcher avec des branches odoriférantes et y mirent le feu. Le cercueil d'or resta comme il avait été auparavant. Tout le monde se plaça devant le Bouddha, et prononça la maxime suivante à sa louange : Tout est ordinairement consumé par la violence du seu, mais quel feu faudrait-il pour consumer cecil Nous prions le Vénérable de nous envoyer le feu du samadhi (2), et d'en entourer ce corps couleur d'or. En même temps le cercueil d'or s'éleva du trône sur lequel il était placé; sept arbres fo-lo allaient et revenaient dans l'espace vide du ciel, et le samadhi, se transformant en feu, vint le changer en cendres : on y recurillit huit ho (hectolitre chinois) et quatre teou (boisseau chinois) de sarira (3). Ceci arriva la 52 année du règne de Mouwany, le 15° jour de la 2° lune.

Mille dix-sept ans après l'anéantissement du Vénérable du siècle, sa doctrine arriva en Chine. A cette époque, l'empereur Mingti, des Hans postérieurs, vit en songe un homme d'or, de haute stature, avec le cou gros, et qui jetait un éclat semblable à celui du soleil et de la lune. L'empereur questionna sur ce rêve les grands de sa cour, qui

(3) Reliques des incarnations divines.

<sup>(2)</sup> Le samadhi est la plus profonde méditation reli-

lui dirent: Il y a dans les cantrées occidentales un saint qui porte le nom de Foe (Bouddha), ne serait-ce pas celui que l'atre Majesté a vu en songe? On envoya alora dans l'Inda des ambassadeurs, qui s'informèrent de ce qui concernait sa doctrine, et reçurent ses livres; ils ramenèrent aussi avec eux un prêtre bouddhiste. Ce prêtre disait que Bouddha avait été haut de seize pieds chipois et de couleur d'or; qu'à son cou était suspendue une splendeur comme celte du soleil et de la lune; que, pour ses mélamorphoses, il n'y avait rien de trop vaste ni de trop éloigné où elles ne pussent pénétrer : c'est ainsi qu'il pouvait approfondir tout ce qui existe. Il ajouta que sa commisération était si grande, qu'elle embrassait tous les êtres vivants.

On vient de voir que le bouddhisme s'introduisit dans la Chine sous l'empereur Ming-ti, l'an 65 de l'ère chrétienne; toute-fois la plupart des anteurs reculent cette introduction jusqu'à l'an 499, parce que ce fut alors qu'il reçut sa sauction et son organisation complète par l'arrivée de Bhodidharma. Ce patriarche indien, le vingt-huitième successeur de Che-kia-mouns, vint cette année-là de l'Hindquistan en Chine, et deviat le premier patriarche de cette contrée, où il mourut neuf ans après, sur une moutagne du Ho-nan. Voy. Fo et For.

CHEKOKE, idole vénérée dans le royaume de Loango en Afrique: cette divinité a sa chapelle située sur le grand chemin, et c'est là qu'on voit sa petite image toute noire, qui daigne quelquefois s'y communiquer, pendant la puit, à ses fidèles adorateurs. La communication nocturne est suivie d'un transport et d'un enthousiasme de quelques heures. Toutes les paroles que profèrent alors ces illuminés sont autant d'oracles qui manisestent la volonté de Chekoke. Cette idole est particulièrement l'objet de la dévotion des àrtisans, des pêcheurs et des sor-ciers. Une partie du culte qu'on lui rend consiste à frapper des mains. On sait que les auciens avaient le même usage dans les pratiques de la religion. Chekoke doit aussi veiller au repos des morts, empêcher qu'ils soient tourmentés par les conjurations des magicieus; c'est pourquoi on place communément sa statue auprès des tombeaux.

CHELEULE, démon d'un rang inferieur,

chez les Patagons.

CHÉLIDONIES, en séte de l'Hirondelle, télébrée à Rhodes dans le mois boedromion. Les jeunes garçons allaient de porte en porte, sollicitant la générosité de chacun, et chantant une chanson nommée Chetidonisma ou chanson de l'Hirondelle. On dit qu'elle sut composée par Cléobute, Rhodien, et que c'était un moyen de gagner de l'argent daus les temps calamiteux. Voici la chanson de l'Hirondelle: Elle arrive, elle arrive l'hiron lelle qui amène le printemps et les belles années. Elle a le ventre blanc, noir elle a le dos. De votre maison bien pourvue, donnez-lui des figues, du vin, du fromage, au blé. L'hirondelle n'est pas dédaigneuse,

elle prenara ce que vous voudrez lui denner...'
Elle est petite, et ne vous embarrassera pas.
Ouvrez, ouvrez à l'hirondelle, ear nous ne sommes pas des vieillards, mais des jeunes gens.

CHEMEN. Les anciens Caraïbes désignaient par ce nom des génies bienfaisants et totélaires, et s'imaginaient en avoir chacun un, qui prenait soin de leur personne. Les étoiles sont aussi des chemens, qui ont la direction des météores, des erages, etc. Or ces étoiles ou chemens étaient autrefois des héros qui demi-dieux qui, par leura graudes actions, ont mérité d'avoir place dans le ciel. On voit que ce système ne s'éloigne pas beaucoup de celui des anciens Grecs; on peut encore signaler la consonnance de chemen avec le chemin ou chamain des Chadéens, qui signifie Dieu eu le Ciel.

Les Garaïbes offraient aux chemens de la

Les Garaïnes offraient aux chemens de la cassave et les prémices de leurs fruits. Quelquefois, par un principe de reconsaisance, ils faisaient un festin en leur homeur. Mais, suivant Rochefort, ces offrandes n'étaient accompagnées ni d'adoration, ni de prières. On les posait simplement à l'un de bouts de la case, sur des tables tissues de jonc et de latanier. Ils appelaient ces tables matoutous. Les esprits a'y rendaient pour manger et boire ces oblations : en preure de ce fait, les Caraïnes assuraient que l'ou entendait remuer les vases où l'on avait deposé ces offrandes, et le bruit des mâchoires de ces dieux.

Les chauves-souris, qui voient pasdaul la auit, paraissaient encore à ces peuples autant de chemens qui veillaient pour la suréé des hommes, dans le temps où le sommel les met hors d'état de se déseudre.

CHEMIN DE LA CROIX, ou Vois douloureuss. C'est la route que parcourut Jésus-Christ à Jérusalem, pendant sa passion, depuis la maison de Pilate où il fut condinue, jusqu'au sommet du Calvaire. D'autres ûxest son commencement, avec plus de raison, ce semble, à la prise de Jésus au jardis des Olives.

Les pèlerins qui vont à Jérusalem oal coutume de parcoprir avec dévotion celle vois douloureuse, en méditant attentivement sur les événements et les mystères qui se sont accomplis dans chacun des indroits et s'est arrêté le Sauveur. L'Eglise a accorde de grandes grâces et de précieuses iulugences à tous ceux qui s'acquitteraient de cet acte religieux avec les dispositions requises. Plus tard, on a jugé à propos d'élesdre ces faveurs à ceux memes qui n'avaical ni la puissance, ni la volonté d'entrepriaire ce long et penible pelerinage. C'est pourqu'il on a crigé des chemins de la croix soil suf des montagues, soit dans des jordins, soit dans des ég ises publiques ou des chapeles particulières. Ces chemins de crox cossistent en un certain nombre de stations représentant les diverses circonstances de la passion du Sauveur, devant lesquelles of vient méditer. On y a partout allache les indulgences nombrouses, lorsque ces stetions out été canoniquement érigées. Voy. no re Dictionnaire des Rites sacrés, art. Passion, au litre Indulgences authentiques.

Ces chemins de la oroix sont peut-être trop multip!iés. Sauvent ceux qui en ant sollicité l'érection ont plutat consulté leur pieté privée que celle des habitants de la paroisse. Il est certain, du reste, que l'on finit toujours par témoigner moins d'empressement et de zèle paur une chose que l'on a auprès de soi; on se familiarise tôt ou tard avec ce qu'il y a de plus saint. On s'acquitte de ces pratiques sans goût et sans fruit, enfin on les abandonne tout à fait. L'expérience de chaque jour démontre que les chemins de la croix, suivis d'abord avec un saint empressement, ne tardent pas à étre presque partout sinon abandonnés tout à fait, du moins observés seulement par

un petit nombre de fidèles persévérants. CHEMISE DE CHARTRES, petite médaille que rapportent les pèlerins qui reviennent de Notic-Dame de Chartres. On l'appelle sinsi parce qu'elle porte la figure d'une robe de la sainte Vierge, que les Chartrains prétendent posséder dans l'église cathédrale de cette ville, et qu'on appelle communément chemi e de la sainte Vierge. CHEMMIS, ville de la Thébaïde, où Per-

sce, fils de Danaus, avait un temple de figure carrée, et environné de palmiers. Les babitints prétendaient que ce héros apparaissait souveut soriant de terre, ou dans le temple, ou avec un soulier de deux coudées de longueur, et que cette apparition présageait la fertilité dans toute l'Egypte.

CHEMOS, nom des couvents des religieux

idolatres, chez les Talares mongols.

CHENCHI, nom d'une secte japonaise dont il est parlé dans les livres des anciens missionn ires, sous l'orthographe Xenxi. Ce serait une sorte d'épicuréisme, car les principes des Chensis sont basés sur la volupté, et ils cuscignent qu'il n'y a pas d'autre felicité pour les hommes que les plaisirs qu'on peut goûter en ce monde. « Les bonzes de cette secte, dit le P. Charlevoix, ne se communiquent qu'aux grands et à la noblesse, à tous ceux enfin qui vivent dans le plaisir, et dont le cœur est disposé à croire ce qu'ils souhaitent. Ils leur fournissent des raisons pour étousser la voix importune de la conscience, quand elle dit le contraire. » Quelques modernes pensent avec assez de prohabili é que les Chenchi ne sont autres que les partisins de la religion du Sinto, appelée nussi Sin-stou; en ce cas, il faudrait consivéra dement modifier le jugement porté par les anciens missionnaires; car la doctrine désolante dont il vient d'être parlé n'est point celle du Sintoisme; e le serait tout simplement le fait de certains bonzes amis des grands, de la houne chère et des plaisirs.

CHENE. 1. Les arbres paraissent avoir été les premiers temples où les hommes se soient livrés aux exercices extérieurs du culte. Or, parmi ces végétaux, il en est un surtout qui parait avoir attiré l'attention

par la majesté de son port, par l'élévation de ses branches, par l'épaisseur de son feuillage, et aussi par la durce de son existence: c'est le chêne. Aussi voyons-nous que les anciens : atriarches aimaient à construire leur tente sous son ombrage, à s'y reposer pendant la chaleur du jour, à y offrir des sacrifices an Seigneur. Les chaues de la vallés de Mambré, qui avaient été témoins des promesses divines failes à Abraham, avaient toujours été en vénération parmi les des-cendants de ce saint patriarche; on les montrait encore du temps de Constantin, et pendant longtemps les chrétiens et les païens eux-mêmes allaient les voir avec une sorte de religiop. Jacob enterra sous un chêne la nourrice de Rébecça. Ce sut sous un chêne que Josué érigea une pierre en mémoire de l'alliance que Dieu venait de renouveler avec les Israélites; co fut sous un arbre de cette espèce que s'assit l'ange du Seigneur qui apparut à Gédéon. Les habitants de Sichem se réunirent sous un chêue pour couférer la royauté à Abimélech ; coux de Jabès-Galaad ensevelirent sous un chêne le corps de Saul et ceux de ses enfants. Dans la suite sans doute ces usages religieux dégénérèrent en culte superstitieux, car nous voyons dans l'Ancien Testament que Dieu grdouge de détruire avec beauçoup de soin jous les bois réputés sacrés, qui probablement étaient en grande partie composés de chênes.

2º Chez les Romains, le chêne était consacré à Jupiter; c'est pourquoi on considérait comme un mauvais présage lorsqu'un ar-bre de cette espèce était frappé de la foudre. Il était aussi consacré à Rhéa ou Cybèle.

3º Les Gaulois avaient pour cet arbre une si grande vénération, qu'ils en faisaient pour ainsi dire leur temple et leur dieu. La statue de leur Jupiter, au rapport de Maxime de Tyr, n'était qu'un chène fort élevé. Longtemps après avoir embrassé l'idolâtrie des Romains, les peuples de la Gaule vénéraient encore les chênes. Saint Sévère en sit couper un qui était consacré à cent dieux; et, pour perpétuer la mem ire de cette action, on grava daus l'endroit même cette inscription : Saint Sevère a renversé l'arbre des cent dieux. On rapporte qu'en deracigant cet arbre, le saint trouva une grande quautité d'or et d'argent qu'il employa à bâtir une église. -- Le culte du chêne chez les Gaulois était mélé au gui qui pausse sur cet arbre. Voy. Gui DE CHENE.

CHEQUES, ou XEQUES, nom des prétres des idoles chez les Muyscas, peuples de l'Amérique méridionale. La dignité de chèque était héréditaire, et presait aux fils des aœurs, comme cela avait lieu pour les caciques. Quand le neveu d'un chèque était parvenu à l'âge d'homme, ou l'envoyait dans une m ison appelée couca, sous la direction d'un vieux prêtre chargé de l'austruire. Il y restait douze ans, jeunant rigoureusement, et a'initiant à toutes les cérémonies religieuses. Le temps du novicial terminé, on lui perçait le nez et les oreilles, dans lesquels on mettait des anueaux d'or. Il allait se laver dans une eau courante, et on le conduisait'ensuite en grande pompe à la maison du cacique, qui lui consérait l'investiture du sacerdoce en lui remettant un paquet d'une plante nommée hayo. La cérémonie se terminait par des danses solennelles, des sacrifices et des orgies. Ces prêtres habitaient auprès du temple, dans une maison d'où ils ne sortaient que pour les cérémonies reli-gieuses; car leurs terres étaient cultivées par le peuple. Ils étaient soumis à la loi du célibat; au moindre soupçon d'incontinence, ils étaient honteusement dépouillés de leur dignité; parce que, disaient ces peuples, les mains qui offrent des sacrifices aux dieux ne sauraient être trop pures, et ceux qui sont consultés par les autres hommes dans les affaires les plus importantes, doivent être éloignés de toute idée sensuelle et profane. Les chèques vivaient donc dans la plus profonde retraite, mangeaient et parlaient trèspeu, et passaient la plus grande partie de la nuit à macher de l'hayo, qu'ils regardaient comme une plante sacrée, et dont ils se ser-vaient aussi pour encenser leurs idoles.

Dans les occasions importantes, lorsque les Muyscas offraient un sacrifice au soleil, les chèques se rendaient sur le sommet d'une haute montagne, car cet astre, disait-on, était un dieu trop puissant pour être enfermé entre des murailles; et là, se tournant vers l'orient, ils offraient en sacrifice un enfant pris sur l'ennemi; on en conservait toujours quelques-uns pour cet usage. L'enfant était étendu sur une riche étoffe de coton, et égorgé avec une pointe de roseau. On recueillait son sang et on en oignait les rochers qui étaient les premiers frappés par les rayons du soleil. Le cadavre était abandonné sur la montagne pour que le soleil le dévorât, ou jeté dans une caverne. Ils agissaient de la sorte, c'est-à-dire ils teignaient du sang des victimes les pierres exposées au soleil, lorsque les caciques tuaient à coups de sièches, par manière de sacrifice, un jeune ensant attaché au sommet d'un mât.

Dans les temps de sécheresse, les chèques, après avoir subi un long jeûne, montaient sur une montagne, et y brûlaient des morceaux de bois enduits d'une espèce de résine, dont ils dispersaient les cendres dans l'air, pensant par ce moyen condenser les nuages et amener la pluie

et amener la pluie. CHERCHBURS (en anglais Seeckers), secte d'hérétiques auxquels on donna ce nom, parce que, dans la persuasion que la véritable Eglise existait quelque part, ils en poursuivaient sans cesse la découverte, sans pouvoir cependant la trouver. Ils condamnaient toutes les communions religieuses établies, et n'en suivaient aucune, semblables à ces philosophes qui réfutaient tous les systèmes, et n'en embrassaient aucun. Stoup assure que, de son temps, il y avait encore de ces hérétiques en Angleterre et en Hollande. De nos jours, il existe encore une multitude de Chercheurs qui travaillent sur une plus grande échelle, car ils ne circonscrivent pas leurs recherches dans les limites du christianisme; ils cherchent la vérité partout, excepté où elle est; moyen infaillible pour ne la trouver pas. Ils prenuent le nom d'éclectiques Voy. notre Dictionnaire des Hérésies, art. Chercheurs.

CHERNIPS, eau dont les anciens se servaient pour leurs sacrifices; ils y plongeaient un tison ardent, pris du feu qui consumait la victime. C'est pourquoi on la regardait comme une eau lustrale.

CHÉROPONIE ( de xeip main, et mésos travail). Tête célébrée par les artisans grecs.

CHÉRUBIN. 1º Le mot chérubin se trouve assez souvent dans la Bible; tautôt les chérubins paraissent être des anges, comme au chapitre trois de la Genèse, où il est dit que Dieu, après avoir chassé Adam du paradis terrestre, plaça à l'entrée des chérubins avec une épée flamboyante, pour empêcher l'homme d'aller cueillir du fruit de l'arbre de vie. D'autres fois ils paraissent être des animaux symboliques, comme les chérubins d'or que Moïse, par l'ordre de Dieu, fit pla-cer sur le couvercle du tabernacle. Voici ce que nous lisons à ce sujet dans la traduction de l'Exode de M. Cahen : « Philon voit (dans ce mot) des allusions à la puissance et à l'omniscience divines, mais ne donne aucune description. Josèphe dit que ce sont des animaux ailés que jamais aucun homme n'a vus; que Moïse seul a vus sur le trône de Dieu. On croit que le prophète Bzéchiel donne la description de ces figures dans une de ses visions, ch. x, v. 20. Il paraitrait qu'à l'instar des sphynx égyptiens, les chérubins étaient des animaux imaginaires, unissant les formes de l'homme, du lion, de l'aigle et du taureau, symbole de l'intelligence réunie à la force. Le trône sur lequel Dieu siège était censé supporté par ces quadruples animaux. On rencontre fréquemment dans la Bible cette expression : Le Dieu des armées, assis sur les chérubins, et encore: Assis sur les chérubins, la terre s'ébranle. Spencer remarque aveoraison que la mention des chérubins est toujours jointe à l'idee de la puissance divine. En syriaque, le mot chroub désigne le fort, le puissant. Toute l'antiquite nous parle des dieux trainés dans des chars auxquels sont attachés des animaux forts et ailés, entre autres Bacchus; le nom de char est même appliqué au couple chérubinique I Paralip. xxviii, 18). De là est venue à Plutarque et à d'autres écrivains grecs li lée singulière que les Juis admettaient le culte de Bacchus, que les Grecs invoquaient sous le nom de Ia (77) et d'Evohé (773). — On saisait aussi entrer les chérubins comme simples ornements d'architecture dans les constructions. Ainsi, au bas des colonnes du temple de Salomon, on avait forgé des lions, des veaux et des chérubins.

2º Les chrétiens regardent les chérobins comme faisant partie de la hiérarchie angélique, dont ils forment le second chœuf (Voy. l'art. Anges, et notre Dictionnaire de la Bible, art. Chénus). Les peintres les représentent communément comme de jeunes enfants qui ont des ailes; souvent même

ils se contentent de peindre une tête accom-

pagnée d'ailes, et environnée de nuages. 3 Les musulmans appellent keroubious ou chérabins un ordre d'anges qu'ils disent tire les princes et les seigneurs des autres; ils les nomment aussi mozzeréboun, ceux qui approchent le plus près du trons de Ďiea.

CHÉRUBIN (ORDRE DU), ordre militaire établi, en 1834, par Magnus III, roi de Suèd Les chevaliers portaient un collier enricht te chérabins et de croix. L'ordre subsista josqu'en 1604, qu'il fut aboli par le roi

Charle IX.

CHÉRUBIQUE (HYMNE) ou des Chérubins. C'est une hymne que chante le prêtre grec lorsque, pendant le saint sacrifice, il transporte les dons de la prothèse au grand autei. Lette hymne est appelée Chérubique parce qu'il y est fait mention des chérubins. L'uuge de la réciter sut, dit-on, établi sous l'empereur Justinien. Comme elle est fort belle, nos lecteurs nous sauront gré de la

rapporter ici :

Nul de ceux qui sont attachés aux pas-nom du corps et aux voluptés n'est digne d'approcher de vous, ou de vous servir, 6 Roi le gloire l'ear c'est une chose grande que de tou servir; elle est terrible même aux puisnances célestes. Mais par votre ineffable et infinie bonté, sans rien perdre et sans rien thanger de votre nature, vous avez été fait homme et notre pontife; et, comme le Seimeur de toutes choses, vous nous avez donné le forme de votre sacrifice solennel et non unglant. Vous étes, Seigneur, notre Dieu qui mil dominez dans les cieux, qui êtes porté mr le trône des chérubins, qui êtes le seigneur au séraphins et le roi d'Israël, qui êtes le inil saint, et qui reposez dans les saints. J'ose ione vous prier, vous qui êtes le seul bon, et qui nous écoutez volontiers; jetez un regard savorable sur moi pécheur et votre serviteur untile. Purifiez mon ame et mon cœur de la nauvaise conscience; faites de moi, par la telu du Saint-Esprit, un digne ministre, orné de la grace du sacerdoce, afin que j'assule à cette sainte table, et que je consacre totre corps saint et sans tache, et votre précieux sang. Humblement prosterné devant tous, je vous le demande; ne me rejetez pas, es souffrez que ces dons vous soient offerts por mes mains, quelque pécheur que je sois, et toire indigne serviteur. Car vous êtes, 6 Jésus-Christ, notre Dieu l celui qui offrez et qui lles offert, qui recevez et qui étes distribué. Nous célébrons votre gloire en unité avec le Père, principe sans principe, et avec votre très-saint, bon et vivifiant Esprit, maintenant, toujours, et dans tous les siècles des siècles. Amen.

CHESSOUGAI-TOYON, chef protecteur, divinité des Yakouts, peuplade de Sibérie. Ce dieu intercède pour eux, et leur procure les choses qu'ils peuvent désirer, telles que des enfants, du bétail, des richesses, ainsi que tout ce qui contribue aux agréments de la vie. Il a une semme que les Yakouts nomment Aksyt, celle qui donne.

DICTIONNAIRE DES RELIGIONS. I.

CHEVAL. 1. Animal immonde chez les Juifs, c'est-à-dire dont il n'était pas permis de se nourrir. Il paraît même que, jusqu'à l'établissement de la monarchie, les Juis se servaient pen de chevaux : c'étaient les ênes qui en tenaient lieu, même pour aller à la guerre.

2º Les chevaux sont en si grande estime chez les musulmans, qu'ils ne permettent ni aux juifs, ni aux chrétiens, ni aux insdèles de monter cet animal. Toutefois ils regardent sa chair comme une viande immonde et prohibée; mais les Tatares, bien que musulmans, en font leur nourriture habi-

3. Chez les anciens parens, le cheval était consacré à Mars, comme au dieu des combats. La vue d'un cheval était un présage de guerre. Enée eut à peine pris terre en Italie, qu'il vit quatre chevaux blancs paissant dans une prairie; ce qui fit dire à Anchise : « O terre étrangère ! tu nous promets la guerre. » Les Perses, les Athéniens, les Massagètes immolaient des chevaux au Soleil. Les Suèves, anciens peuples de la Germanie, dit Tacite, nourrissent à frais communs dans les bois sacrés, des chevaux dont ils tirent des présages : personne ne peut les toucher ; le prêtre seul et le chef de la nation les attachent à un chariot sacré, les accompagnent et observent leurs hennissements et leurs frémissements. Il n'est point de présage auquel le peuple, et même les prêtres et les principaux de la nation, ajoutent plus de foi. - Les Scythes adoraient le dieu Mars, et les Macédoniens le Soleil, sous la figure d'un cheval. On en offrait quelquefois en sacrifice à la mer. Mithridate, pour se la rendre favorable, y fit précipiter des chariots à quatre chevaux. C'était par de pareils sacrifices qu'on se rendait favorables les divinités des fleuves. Xerxès en immola au Strymon, avant de le traverser pour entrer en Grèce. Tiridate offrit un cheval à l'Euphrate. Quelquefois on se contentait de laisser vivre en liberté, dans les prairies voisines, les chevaux que l'on dévouait. Ainsi Jules César, avant de passer le Rubicon, voua à ce seuve un grand nombre de chevaux, qu'il abandonna à eux-mêmes dans les pâturages des environs.

4º Le sacrifice le plus célèbre et le plus méritoire chez les Indiens est celui d'un cheval, mais l'accomplissement en est soumis à des conditions si dispendieuses, si nombreuses et si difficiles, qu'il n'a pas été effec-tué depuis bien des siècles. Voy. Aswamé-DHA. Voy. aussi nos Dictionnaires de la Bible et des Sciences occultes, art. Chryal.

CHRVALERIE, ordre de chevaliers. Voy.

CHEVALIÈRES. En Espagne et en Portugal, il y a des religiouses chevalières de l'ordre de Saint-Jacques de l'Epée. En France, il y a eu des chevalières de Malte, à Toulouse, à Beaulieu dans le Querci, près de Fréjus en Provence. Les chanoinesses de Nivelle ont eu le titre de chevalières de Saint-George.

CMEVALIERS, titre général que portent ceux qui appartiennent à un ordre religieux et militaire tout ensemble: tels sont les chevaliers de Malte, de Saint-Lazare, etc. Ceux qui entraient dans ces ordres de chevalerie s'engageaient à prendre un certain habit, à porter les armes contre les infidèles, à favoriser les pèlerins allant à la terre sainte, ou à servir dans les hôpitaux. Mais maintenant il n'existe presque plus de ces chevaliers réguliers. La chevalerie est devenue presque partout un titre purement honorifique, et est tombée dans le domaine civil.

CHEVECIER. Voy. CHEFCIER.

CHEVE-SÉGNEN, second ordre de religieux chez les Tibétains. Ce sont eux qui iont chargés de publier et de promulguer la ioi. Ils sont comme les prédicateurs; aussi les honore-t-on du titre de maîtres de la vertu.

CHEVEUX. Presque partout les cheveux ont été soumis aux prescriptions de la reli-

gion et des législateurs.

1º Le Seigneur avait désendu aux Juiss de se raser le devant de la tête à la manière des gentils. Ceux qu'on appelait nazaréens et qui étaient consacrés à Dieu d'une manière spéciale, faisaient vœu, entre autres choses, de ne se jamais couper les cheveux; aussi disait-on communément d'un nazaréen que le rasoir n'avait jamais passé sur sa tête. Tel était Samson, le sléau des Philistins. On a souvent écrit que la sorce de ce béros juif résidait dans ses cheveux, et on s'appuie sur la faiblesse subite dont il fut saisi aussitôt après l'amputation de sa chevelure. C'est une erreur: Samson devint faible parce que, ayant violé son engagement sacré, et livré sa chevelure aux ciseaux d'une prostituée, l'esprit de Dieu, qui faisait sa force, s'était retiré de lui. Voy. notre Dictionnaire de la Bible, art. Cheveux, Samson.

2º Lorsqué les Egyptiens avaient fait aux dieux des vœux pour la guérison de leurs enfants malades, et que ceux-ci se trouvaient hors de danger, ils les conduisaient dans le temple, où ils leur coupaient les cheveux, qu'ils mettaient dans une balance, avec une somme d'argent du même poids, qu'ils donnaient à ceux qui avaient soin des animaux sacrés.

Chez les Grecs, ceux qui sortaient de l'enfance allaient à Delphes consacrer à Apollon les prémices de leur chevelure. Cette consécration se faisait en l'honneur d'Hippolyte, fils de Thésée, par les jeunes gens de l'un et de l'autre sexe, qui, sans cela, n'auraient pas eu la liberté de se marier. Ailleurs, on laissait croftre les cheveux des enfants, et lorsque ceux-ci étaient parvenus à un certain âge, on les menait dans un temple, où on leur coupait les cheveux, qu'on mettait dans un vase d'or ou d'argent, sur lequel on écrivait le nom de chacun, et on les consacrait dans le temple. Cette coutume était aussi établie chez les Assyriens : les jeunes garçons offraient leurs cheveux et les jeunes hommes les prémices de leur

barbe. Les Grecs se coupaient les cheveux sur le tombeau de ceux qu'ils pleuraient, à l'exemple des Orientaux. C'était aussi l'usage de vouer ses cheveux à quelque sleuve. Pélée, dans Homère, voue au Sperchius la chevelure de son sits Achille, et Memnon sacrisse la sienne au Nil.

Les Arabes, les Ammonites, les Moabiles, les Iduméens, les peuples de Dédan, de Théman et de Buz, portaient leurs cheveux coupés en rond, à l'imitation de Bacchus. C'est cette espèce de tonsure que Dieu défend aux Juifs de porter, parce que c'était une marque de consécration au culte des idoles.

3º L'Eglise, dès les premiers siècles, porta ses soins sur la chevelure des fidèles : elle désendit aux hommes de nourrir et d'entretenir leurs cheveux, et aux femmes de couper les leurs. Mais c'est par rapport aux clercs surtout qu'elle imposa des prescriptions plus ou moins rigoureuses. Partout en général elle leur fit une obligation de porter la Tonsure (Voy. ce mot); du temps des parens, cette tonsure ne consistait guère que dans une chevelure tenue aussi courle que possible; mais, plus tard, lorsque l'exercice du culte fut devenu public, elle les obligea de se raser la tête, soit totalement, soit en partie, de manière à ne laisser qu'une couronne de cheveux : c'est ce qu'on appele la couronne cléricale ou monastique. Piusieurs ordres religieux ont la tête entièrement rasée. C'est sans doute à l'imitation de ce qui se pratique dans les monastères d'hommes, que l'usage s'est introduit depuis quelques siècles, dans plusieurs communautés de filles et de femmes, de couper les cheveux à celles qui prennent l'habit. C'est, seion nous, un abus aussi opposé à la natre des choses qu'aux anciens canons de l'Eglise. La chevelure est pour la femme un voile naturel de modestie qu'elle ne doit jamais répudier.

4º Généralement tous les mahométans se font raser la tête, qu'ils couvrent d'abord d'une calotte rouge et ensuite du turban. Cependant cette coutume ne paraît pas avoir été prescrite par la religion; Mahomel lui-même portait des cheveux, quoique fort courts. Quelques ordres de derviches gardent leur chevelure, mais ils ne la la ssent point flotter sur leurs épiules; ils la partagent ordinairement en deux flocons, qu'ils relèvent par derrière sous le turban.

5° Dans les Indes, lorsqu'un enfant a atteint l'âge de trois ans, on lui fait pour lipremière fois la cérémonie du tchaula ou de la tonsure. On fait venir un pourohita ou prêtre, qui fait pour l'enfant des sacrifices, des adorations et d'autres cérémonies religieuses; puis le barbier lui tond la tête, en laissant au sommet une petite mèche de cheveux que les Indiens ne font jamais couper. Pendant que le barbier s'acquitte de sa fonction, les femmes chantent, les musiciens jouent des instruments de musique, et leus les brahmes présents se tiennent dehout et en silence. Cet usage de porter une mèche de cheveux au sommet de la tête est commun

aux musulmans, aux brahmanistes et aux bouddhistes.

6. Les Péruviens coupaient aussi les chereux à leurs enfants lorsque ceux-ci avaient alleint l'âge de deux ans; c'était aussi l'époque où ils les sevraient. Quand on devait faire cette cérémonie, tous les parents s'assemblaient exprès, et celui qui avait été choisi pour parrain donnait à son filleul le premier coup de rasoir, si l'on peut appeler ainsi une pierre à fusil aiguisée. Tous les autres coupaient ensuite une mèche des chereax de l'enfant, après quoi on lui imposait un nom, et on lui faisait des présents.

Les Caraïbes conservaient souvent dans une calebasse les cheveux ou les os de quelqu'un de leurs parents défunts; ils les consultaient dans l'occasion, et prétendaient Are avertis par leur moyen des entreprises de leurs ennemis.

Voy. notre Dictionnaire des Sciences occolles, art. CHEVEUX.

CHÈVRE, animal fort révéré à Mendès en Fgypte, parce que Pan, la grande divinité de cette ville, s'était caché sous la figure d'un bosc ou d'une chèvre ; aussi le représentaiton sous la figure de cet animal. C'est pourquoi on adorait un bouc dans le temple, mais tous les boucs et toutes les chèvres de la contrée avaient aussi part à cette vénération, quoiqu'à un moindre degré; c'eût été un crime énorme que de tuer un de ces animaux. Il rejaillissait même sur les chevriers une partie du respect que l'on portait à leurs troupeaux. Dans ce nome on immolait des brebis; dans la Thébaïde, au contraire, on vénérait les brebis et l'on sacrifiait les

Chez les Grecs, la chèvre était consacrée I Jupiter, parce que ce dieu avait été nourri du lait de la chèvre Amalthée. Les Lacédémoniens l'immolaient à Junon. Les Romains représentaient sur les médailles Junon Sospile avec une peau de chèvre. — On sacrifigit encore des chèvres blanches à Apollon, ainsi qu'à Homère, un des poëtes les plus fa-Turisés de ce dieu.

Le chevreau était aussi la victime la plus ordinaire du dieu Faune et des autres divinites champetres.

CHI, tablette des ancêtres, chez les Chinois. On sait que ce peuple rend à ses aleux un cute spécial, regardé comme supersti-lieux par les uns, et comme très-naturel par les autres. Lorsqu'une personne est morte, on prépare une petite tablette de bois, longue de plus d'un pied et large de cinq à six pouces, posée sur une base ou un piédestal. Sur telle lablette sont écrits le nom du défunt, sa qualité, le jour, le mois, l'année de sa naissance et ceux de sa mort. Cette tablette est appelée Chin-tchu ou Chin-tso, c'est-à-dire la demeure de l'esprit. On prépare en outre une pièce de toile ou d'étoffe de soie rouge, longue de six à sept pieds, sur laquelle on écrit, en caractères blancs, la même chose que sur la tablette, excepté un point qui compose le caractère tchu, et sans lequel il ne signifierait pas demeurer. La personne la

prus distinguée de l'assemblée est chargée d'ajouter ce point; c'est pourquoi on l'appelle encore Tien-tchu, c'est-à-dire qui met le point. Par cette apposition du point, le mort est invité à rester dans la famille. On a fait auparavant l'éloge du mort, et on l'a jugé

digne d'avoir le point.

Avant qu'on eut imaginé ces tablettes, on prenait un enfant, qui par cette raison était appelé Chi; c'était à lui qu'on adressait les offrandes, et il répondait au nom du défunt: Pao, c'est-à-dire, je suis rassasié. Alors le sacrificateur lui disait : Yeou, c'est-à-dire, buvez et mangez encore. Cet usage des funérailles était devenu un usage ordinaire dans les tables, et lorsqu'on exhortait quelqu'un à boire, on employait le même terme. Le vase dont on se servait s'appelait yeoutchi, ou coupe d'invitation. Le septième jour après la mort, on fait des sacrifices funéraires, et on croit que l'âme du défant vient ce jour-là dans la famille.

La tablette chi est placée dans une salle qui porte le nom de Wen-tsou, de Chin-tsong ou de Miao; c'est la salle des ancêtres. C'est là que l'on vient chaque jour rendre des hommages religieux, faire des offrandes à ses parents décèdés, et brûler en leur hon-neur des papiers dorés ou d'autres objets qu'on leur offre en sacrifice.

CHI, sorte d'herbe employée par les anciens Chinois dans les divinations; on prenait des feuilles ou des filaments de cette plante, on en composait les traits qui forment les Koua (Voy. ce mot), soit les trois lignes de dessous, soit les trois lignes de dessus; l'union de ces six lignes faisait des koua; on les remuait, et on examinait le nouveau koua qui en résultait. Le Chi est un des sorts les plus recommandés par Confucius et par le Chou-king.

CHIA, femme qui, suivant la tradition des Muyscas, vint avec Bochica, le législateur des peuples du plateau de Bogola, mais contraria son époux dans tout ce qu'il entreprenait pour le bien des hommes ; elle leur enseignait toutes sortes de méchancelés, et les engageait à s'abandonner à toutes leurs passions. C'est elle qui, au rapport de quelques-uns, occasionna le déluge, en faisant ensler les rivières par ses maléfices. Bochica, indigné, la chassa; c'est elle qui est mainte-nant l'astre de la lune. D'après une autre légende, elle aurait été changée en chouette par Chimzagaqua, et depuis cette époque elle ne peut paraître que la nuit. On l'appelle encore Huytaca et Xubchasgaqua.

CHIAPPEN, idole adorée autrefois dans la vallée de Tunia, près de Panama, en Amérique. Avant d'aller à la guerre, les sauvages lui sacrifiaient des esclaves et des prisonniers, et ils telgnaient le corps du dieu avec le sang des victimes. Ils n'entreprenaient rien sans demander conseil à Chiappen, et sans implorer son assistance. Pour cet effet, ils pratiquaient une pénitence de deux mois, pendant laquelle ils s'abstenaient de sel ot de tout commerce avec les femmes. Les mémes peuples adoraient aussi le soleil et la lune.

CHIBADOS, ordre de magiciens, dans le royaume d'Angola, en Afrique, qui portent

toujours des habits de femme.

CHIBCHACHUM, divinité des Muyscas, inférieure à Bochica: c'était le protecteur spécial de leur nation; son nom veut dire baton ou appui des Chibchas ou Muyscas. Dans l'origine des temps, les hommes ayant offensé Chibchachum, celui-ci créa, pour les punir, les torrents de Sopo et de Tibito; car, comme le saut du Tequendama n'existait pas encore, l'eau montait toujours dans la plaine, et il n'était plus possible de rien cul-tiver, de sorte que la population, qui s'était réfugiée sur les montagnes, était menacée d'être submergée. Les hommes, au désespoir, invoquèrent le dieu Bochica, qui leur apparut assis sur l'arc-on-ciel et tenant une baguelle d'or à la main; il leur dit : « J'ai en-tendu vos prières, et je punirai Chibchachum; je ne détruirai pas les rivières qu'il a créées, parce qu'elles vous scront utiles dans les temps de sécheresse; mais je vais ouvrir un passage aux eaux. » En disant ces mots. il lanca sa baguette d'or contre la montagne et la fendit dans toute sa hauteur, à l'endroit où le Funzha forme la célèbre cataracte de Téquendama. Toutes les eaux s'écoulèrent par la, et la plaine redevint habitable. Pour punir Chibchachum, Bochica le condamna à porter sur ses épaules la terre, qui était autre-fois supportée par de gros piliers de bois de gaïac. Quand il est fatigué et qu'il change son fardeau d'une épaule à l'autre, cela produit des tremblements de terre.

CHICHIUHALQUEHUITL, arbre de lait ou arbre céleste, dans la théogonie mexicaine; il distille du lait de l'extrémité de ses branches, pour la nourriture des petits enfants, morts peu de jours après leur naissance, et dont les âmes viennent s'asseoir autour de cet

arbre

CHICOTA, oiseau des îles Tonga, qui a l'habitude de descendre tout à coup du haut des airs en poussant de grands cris. Les naturels le supposent doué de la connaissance de l'avenir; et, quand il s'abat près de quelqu'un, ils prétendent que c'est un présage de

grands malheurs pour l'individu.

CHIEN. 1° Animal impur, chez les Juiss, tant pour la nourriture que pour les sacrifices. (Voy. notre Dictionnaire de la Bible, art. Chien.) Chez les païens, au contraire, la chair des jeunes chiens était réputée si pure, qu'on l'offiait aux dieux en sacrifice, au rapport de l'line, et qu'on servait leur chair dans les repas préparés pour les dieux. Le chien était consacré à Mercure, comme au plus vigilant et au plus rusé de tous les dieux.

2º On gardait un chien à Rome dans le temple d'Esculape. Mais si les Romains honoraient cet animal en certaines circonstances, ils ne lui éparguaient pas de honteux châtiments en d'autres occasions : ainsi ils en crucifiaient un tous les ans, en punition de ce que les chieus ne les avaient

point avertis par leurs aboiements de l'arrivée des Gaulois.

3. Les chiens étaient en grand honneur dans l'Egypte; mais la vénération des Egyptiens diminua beaucoup lorsque Cambyse ayant tué le bœuf Apis, et fait jeter son corps à la voirie, il n'y cut, de tous les animaux, que le chien qui osa se repattre du cadavre du dieu.

4° S'il en faut croire Élien, il y avait autour du temple consacré à Vulcain sur le mont Etna, des chiens sacrés qui flattaient de la queue ceux qui approchaient avec modestie et dévetion du temple et du bois, mais qui mordaient et dévoraient ceux dont les mains n'étaient pas pures, et chassaient les hommes et les femmes qui y venaient pour quelque rendez-vous.

5° Les musulmans excluent les chiens de leurs maisons, par un principe de purele; cependant ils les entretiennent avec son dans les quartiers des villes où ces animaux se retirent ordinairement. Ils se font même un point de religion de pourvoir chaque

jour à leur subsistance.

6. Les Parsis ou Guèbres ont une espèce de vénération pour les chiens. Un des livres de leur loi, le Sadder, leur enjoint la charite envers ces animaux, « parce que, dit-il, il n'y a rien de plus pauvre qu'un chien; en donnant du pain à un chien, on fait une œuvre très-méritoire. » Tavernier rapporte que, lorsqu'un Guèbre est à l'agonie, on prend un chien dont on applique la gueule sur la bouche du mourant, afin qu'il reçoire son ame avec son dernier soupir. Ovinglon dit qu'avant d'exposer le corps d'un mort aux oiseaux, « on le pose proprement à terre; un des amis du défunt va battiels campagne et visiter les villages voisins pour chercher un chien. Quand il l'a trouvé, il l'attire par le moyen d'un pain, et le conduit le plus près du corps qu'il est possible. Plus le chien en approche, plus on estime que le défunt approche de la félicité; s'il en vient jusqu'à monter sur lui, et à lui arracher de la bouche un morceau de pain qu'on y a mis, c'est une marque assurée qu'il est véritablement heureux; mais si le chien n'en approche pas, c'est un méchant préjugé; on désespère presque de son bonheur. Quand le chien a fini sa cérémonie, deux darous se tiennent debout, les mains jointes, à cent pas de la bière où est le mort, et répètent à haute voix, pendant une demi-heure, une longue formule de prières. »

7° Les Hindou, comme les musulmans, se croient souillés par l'attouchement du chien, si cet accident leur est arrivé, malgre les précautions qu'ils prennent pour l'éviter, ils n'ont d'autre parti à prendre que d'aller en toute hâte se plonger tout habillés dats l'eau, afin d'essacr la souillure que cet animal immonde a imprimée à leur personne

et à leurs habits.

8° Du temps de Kaëmpfer, les Japonais avaient pour les chiens un respect qui allan jusqu'à la vénération, tellement qu'au rapport de ce voyageur, il s'en voyait beaucosp

plus au Japon qu'en aucun lieu du monde. Il fallait que chaque rue contribuât à l'entrelien d'un certain nombre de chiens. Ils y avaient leurs loges, où ils étaient soignés lorsqu'ils tombaient malades. On les enterrait honorablement sur les montagnes et sur les collines, lieux affectés à la sépulture des Japonais. Il y avait des peines capitales contre ceax qui tuaient ou seulement insultaient ces animaux; il n'y avait que leurs maîtres qui eussent droit de les châtier. Toutes ces pratiques étaient dues au signe do zodiaque qui, chez les Japonais, porte k nom de chien, et sous lequel le monarque d'alors était né. On raconte à ce sujet cette an cdote: Un Japonais, obligé d'aller enterrer un de ces animaux sur une montagne, se plaignait de la fatigue qu'il éprouvait à porler son cadavre : « Console-toi, lui dit son umarade, et remercie les dieux de ce que l'empereur n'est par né sous le signe du theval (1); le fardeau eut été bien plus po-

CHIGUÉ - MOUNI, transcription manddoue du nom sanscrit de Bouddha, CHARYA-

nount. Voy. ce mot.

CHI-KING, un des livres sacrés des Chinois. Ce nom signifie Livre des vers ou des odes. C'est un recueil dans lequel Conlicius a rassemblé, sans beaucoup d'ordre, des odes ou chansons, toutes autérieures au n' siècle avant notre ère, et qui se chan-taient en Chine dans les cérémonies, dans les fêtes, et aussi dans les habitudes de la vie privée, comme les compositions des premiers poëles de l'Europe se chantaient dans l'anrienne Grèce. Le style de ces odes est simple; le sujet en est varié, et elles nous représenlent en réalité les chants nationaux du premier age de la Chine. Le Chi-king contient trois cent cinq cantiques ou pièces de vers detachées, précédés d'une petite préface desunée à en faire connaître le sujet.

Le Chi-king fut brûlé à l'époque de l'incendie général des livres anciens, ordonné par Thsin-chi-hoang, au 111° siècle avant noire ère; mais au siècle suivant il fut re-irouvé presque complet. Ce recueil a porté longlemps le nom de Mao-chi, parce que ce fut Mao-kan qui le publia comme le véritable Chi de Confucius, 130 ans avant Jésus-Christ.

Plusieurs odes du Chi-king indiquent d'une manière irrécusable la croyance à un Etre supréme, désigué par les noms de Thien, ciel; Chang-thien, ciel suprême; Ti, le Souverain ou Dieu; et Chang-ti, le Souverain

suprême.

CHIKOUANI, divinité japonaise que l'on dit prendre un soin particulier des âmes des petits enfants et des jeunes gens. Ce dieu est représenté avec toutes les grâces qui ornent la jeunesse, revêtu d'une robe toute brillantes d'étoiles. Il a quatre bras. De l'un il tient un enfant embrassé; l'autre est armé d'un sabre; le troisième porte un serpent, le quatrième un anneau rempli de nœuds. On place communément un perroquet auprès de lui.

CHILIASTES (du grec xûn, mille.) Ce nom signifie en grec absolument la même chose que millénaires en latin. On a donné ce nom à des hérétiques et même à des anciens Pères qui ont cru que Jésus-Christ régnerait mille ans sur la terre, avec les élus, avant le jugement général.

Voy. MILLENAIRES.

CHILIOMBE (en grec χιλιόμεν, mille boves), sacrifice solennel dans lequel les Grecs immolaient mille bœufs.

CHIMINIGAGUA, personnage mythologique des Muyscas. C'était en lui qu'était renfermée la lumière, lorsqu'au commencement des choses tout l'univers était plongé dans l'obscurité. Cet être créa de grands oiseaux noirs auxquels il ordonna de parcourir l'univers et d'y répandre la lumière en lançant en tous lieux par le bec celle

dont il les avait remplis.

CHIMINZIGAGUA, ou envoyé de Chiminigagua, autre personnage mythologique des Muyscas, auquel on donne encore les noms de Nemterequeteva ou de Xue. C'était un vieillard qui était venu des régions orientales, ou il avait vécu vingt âges d'homme de 70 ans. Il enseigna aux Muyscas une foule de choses utiles, et leur apprit à filer le coton. Il avait une longue barbe blanche qui descendait jusqu'à la ceinture; son épaisse chevelure était retenue par un bandeau, et il était vêtu d'un manicau attaché à l'épaule droite. On prétend que c'est de lui que les Muyseas tiennent l'usage des croix qu'ils peignaient sur leurs manteaux, et qu'ils plaçaient sur le tombeau de ceux qui étaient morts d'une morsure de serpent. Il disparut après avoir instruit les populations. Les habitants de Boza et de Suacha adoraient ses ossements, qu'ils prétendaient posséder, mais qui étaient ceux d'an animal beaucoup plus grand que ceux qu'on rencontre dans le pays. A Guane on montrait son portrait sculpté en pierre.

CHIN, nom que les Chinois donnent en général à tous les esprits, quels qu'ils soient. « A l'égard de ce terme, det le P. Visdelou, soit qu'il soit seul ou réuni à kouey, et qu'on dise Kouey-chin, aucun de nos termes ne peut le rendre parsaitement. Si on le traduit par esprits, ce n'est pas assez; si on le traduit par le mot dieux, c'est trop. » Le nom de génies rendrait mieux la valeur du terme chinois; c'est aussi celui que leur donne le P. Visdelou, en parlant des nombreux sacrifices qu'on leur offre. Leur nombre doit être fort considérable, si les Chinois le mesurent sur celui des objets sensibles et considérables qu'ils distinguent les uns des autres. Ces Chin sont inférieurs en nature et en puissance à la Divinité suprême ; plusieurs même d'entre eux ont été autrefois des hommes ou des rois qui vivaient dans les temps antéhistoriques. Ils sont maintenant les gouverneurs invisibles du monde; ils ont pour fonctions de réparer les torts, les injustices et les violences, qui ne se commettent que trop souvent, et de punir les crimes. Autrefois ces génies n'avaient point de statues

dans les temples chinois; il y avait seulement un tableau sur lequel on lisait leurs noms gravés en lettres d'or. Mais actuellement un grand nombre d'entre eux sont personnifiés par des figures. Il y a un livre, composé par ordre de l'empereur Kienlong, qui fait connaître les lieux où résident ces Chin, et le sujet pour lequel on les invoque. Il donne aussi leurs figures; il y en a qui ont la tête d'homme ou de femme, avec un corps d'animal, comme de bélier, de cheval ou de serpent; d'autres ont plusieurs têtes avec un ou plusieurs corps; quelquesuns sont de purs animaux.

On emploie quelquefois ce terme pour spécifier la Divinité suprême; mais alors, pour ôter toute amphibologie, on dit Tchhingchin, le véritable esprit, le vrai Dieu.

Les chrétiens de la Chine appellent les anges Thian-chin, c'est-à-dire les esprits cé-les tes.

Le mot Chin, écrit en chinois avec un autre caractère, désigne le génie des monta-

CHINA. Les nègres de Casamanse, sur la

côte occidentate de l'Afrique, ont une idole à laquelle, selon Dapper, ils donnent le nom de China. Tous les ans, vers l'époque où l'on va semer le riz, c'est-à-dire vers la fin de novembre, on fait à minuit une procession qui s'exécute dans cet ordre. Tout le peuple s'étant rassemblé près de l'autel de l'idole, leurs prêtres, appelés aracani, prennent sa statue avec le plus grand respect, et l'on se rend en procession à l'endroit où le sacrifice doit avoir lieu. A la tête marche le grand prêtre, tenant une longue perche à laquelle est attachée une bannière de soie blanche; sur cette bannière sont représentés des épis de riz et des os de mort. Lorsqu'on est arrivé au lieu convenu, on brûle beaucoup de miel devant l'idole; après quoi chacun fait son offrande et fume sa pipe: ensuite une prière générale est adressée au dieu pour qu'il bénisse la récolte. Cela fait, on reporte l'idole au lieu de sa résidence ordinaire, dans le même ordre et avec le plus profond silence. China est représenté par une tête de bouvillon ou de hélier, travaillée en bois, ou faite de pâte de farine de millet, pétrie avec du sang, et mélée de cheveux et de plumes.

CHINE. Il y a en Chine trois religions principales: 1° celle de Ju-kiao ou des lettrés, dont le principal apôtre est Koung-tsee ou Confucius : 2º cel e des Tao-sse ou sectateurs de la raison, qui suivent la doctrine de Lantsee; et 3 celle de Fo ou Bouddha (Voy. ces differents articles). On y trouve aussi des juis, des mahométans et des chrétiens; ces derniers sont actuellement au nombre de 800,000. Voy. Confictus, Lao-TER, TAO-SER,

Fo, JU-LAI, etc.

CHING, mot chinois qui signifie un saint. On dit aussi Ching-jin, saint homme.

Le Saint Homme par excellence est, chez les Chinois tant auciens que modernes, une espèce de messie, peut-être le véritable Messie lui-même, attendu non-seulement par les Hébreux, mais par tous les peuples de la terre. Tous les livres sacrés se rapportent à lui, comme les livres sacrés des juis et des chrétiens se rapportent à Jésus-Christ. Le Saint est celui que l'Y-king appelle Grand (Ta-jin); le Chou-king, l'Unique (Y-jin); le Chi-king, le Beau ou le Bon (Mouei-jin: le Tchong-young, le Saint (Ching-jin); le Tchun-tsieou, le Roi c leste (Thian-tchu; Tchouang-tsee l'appelle Tchi-jin, l'Homme Très-Parlait, et Ki-jin, l'Homme séparé (na-

zaréen).

Confucius disait: « Si vous m'interrogez sur le Saint, je n'ai pu le voir de mes yeur. Sur quoi différents commentateurs disent: « Le saint est le nom de l'esprit intelligent et inscrutable. - Le nom de Saint est le comble de la raison et le point le plus élevé de la vertu. - Avant la naissauce du Sain', le ciel est le Seigneur; après que le Saint est né, le Saint est le Seigneur. - Si le mal n'est pas arrivé à l'extrême, le Saint ne naît pas. - Le Saint est l'ambassadeur du ciel et de la terre. — L'ordre du ciel s'appelle précepte; mais, sans le Saint, on ne peut l'accomplir. — Le ciel produit le Saint pour qu'il soit utile à tous les peuples. — Le nom de Saint désigne celui qui pénètre tout, qui entend tout, qui voit tout; et qui, lorsqu'il pense, arrive toujours à ses sins; lorsqu'il agit, ne se trompe jamais; dont les paroles sont la règle, les actions des exemples, qui contient en lui trois ordres d'êtres et possed tout bien; enfin, éminemment spirituel el tout admirable, il agit conjointement avec le ciel. — Le Saint est si élevé et si profond, qu'il ne peut être atteint par les hommes. Seul il comprend l'esprit et convertit l'univers; il connaît l'avenir avec certitude; il embrase tout le monde de sa charité, et il réchausse tout comme la nourrissante chaleur du printemps. Ses paroles ne peuvenl errer; mais elies produisent toujours avec certitude leur effet. Enfin il est de la même nature que le ciel. — Le Saint est composé du ciel et de la terre; toutes choses forment corps avec lui; il aime à sauver les malheureux, et il ne rejette personne; il fait tout ce qu'il veut, et il tient toujours le milieu.

Le Tchong-yong (ou l'invariable milieu) est presque entièrement consacré au Saint. On y lit entre autres: « Le Saint tient le milieu entre le ciel et la terre, ou, il est le médiateur du ciel et des hommes; il est le seul qui puisse convertir les cœurs; il est la fin et le principe des choses; il n'aura po ni de fin. » Un philosophe dit: « En nous allachan! fidèlement aux traditions antiques, nous savons que, bien que le Saint soit en la terre, il existe cependant avant toutes les choses qui ont été produites. » - Suivant un autre philosophe, « le cœur du ciel suprème et dans la poitrine du Saint. Les averlissements et les remontrances du ciel sont dans 1 bouche du Saint. Si le Saint n'est présent, le

ciel ne peut être connu. » Nous passerons sous silence les autres le

moignages nombreux que le P. Premarea accumulés sur le Saint des Chinoir, et que M. Bonnetty a insérées dans le tome XVIII et le XIX des Annates de philosophie chrétime. Le peu que nous en avons extrait dénote une étonnante conformité entre le Ching-jin et le Messie attendu par les juifs, reconnu et adoré par les chrétiens; la plupart même de ces textes semblent littéralement traduits de la Bible. Il est vrai, observe le P. Prémare, qu'en écrivant ces choses, les lettrés chinois ne pensent pas à l'Homme-Dieu, mais ils les attribuent à je ne sais quel philosophe ou à quel roi; il ne s'ensuit pas cependant que les sources où ils ont puisé fusent infectées de la même boue. On doit seulement en conclure que, lorsqu'ils veulent expliquer les King (livres sacrés), ils disent bien des choses qu'ils ne comprennent

Ce qu'il y a encore de plus frappant, c'est que le Saint a élé attendu des anciens Chinis; voici un passage très-expressif du Ichong-yong, composé au v'siècle avant noir-ère: Oh! combien les voies du Saint sont élerées! combien sa doctrine est répandue au loin! combien elle est sublime! Si vous considérez son immensité, elle réchausse et nourrit toutes choses; si vous considérez son élévation, elle atteint jusqu'au ciel. Mais il saut attendre cet homme divin, afin que cette divine doctrine règne partout. Mencius dit de même: Les peuples l'attendent comme les herbes altérées désirent les nuées de l'arc-en-

Enfin les Chinois reconnaissent que le Saint doit naître d'une mère vierge. Que l'homme divin, dit Sou-tong-po, naisse d'une mm ère toute différente des autres hommes, il n'y a rien là qui doire étonner. Les interprèles ajoutent: Comme il est né sans semence humaine, il est évident qu'il est produit par leciel. Le Chi-king appelle palais fermé le sein d'une femme qui a conçu et qui a enlanté sans perdre sa virginité. C'est là cette porte orientale par laquelle le Saint des saints entre et sort, et qui cependant n'a jamais été ouverte, comme le dit un aucien philosophe chinois; c'est le jardin fermé, la fontaine scellée.

Voir, pour le développement de toutes ces preuves, le recueil cité plus haut.

Clling-MOU, c'est-à-dire la sainte mère, décsse des Chinois, qu'on appelle aussi Thian-heou, reine du ciel. On en distingue ordinairement deux, l'une indigène de la province de Lou-kien, et l'autre etrangère, qui aurait été apportée des îles de l'Océanie. On la représente assise dans une espèce de niche, el tenant un enfant entre ses bras; une auréole entoure sa tête; des cierges brûlent sans cesse devant son autel; en un mot elle ressemble parfaitement aux images de la sainte Vierge, chez les catholiques. M. Laribe, missionnaire apostolique, raconte, dans sa lettre du 22 septembre 1843, qu'il a vu dans une espèce d'oratoire une grande sta-tue de femme dont les pieds s'appuyaient sur la tête d'un gros serpent, tandis qu'elle lenait un tout petit ensant entre ses bras; derrière la statue s'en trouvait une autre d'egale

grandeur, figurant un vénérable vieillard dans l'admiration, et tout autour une dizaine de statuettes ayant assez l'air de simples bergers qui, le genou en terre, présentent à la femme et à l'enfant diverses offrandes: les uns, chose étonnante, font le modeste hommage de deux colombes, les autres, d'un agneau. N'est-ce pas là une véritable Nativité? observe le vénérable missionnaire. Les Chinois disent que la déesse Kouan-yn ou Ching-mou est vierge, quoiqu'ils placent presque toujours un enfant dans ses bras, et un oiseau blanc au-dessus de sa statue, avec l'inscription suivante: Kiau che tche mou, c'est-à-dire mère libératrice du monde. N'est-ce pas la sainte Vierge avec le Saint-Ksprit sous la forme d'une colombe?

Maintenant, il est vrai, les Chinois rapportent le culte de Ching-mou au foisme ou bouddhisme; mais n'est-il pas plus probable que cette d'asse doit son origine au christianisme, qui a été prêché et professe dans la Chine depuis le vii siècle de notre ère?

CHIN-HOANG, le monarque spirituel, ou le souverain des esprits, nom d'un des an-ciens rois sabuleux de la Chine; on le sait régner 300 aus. Son char était traîné par six cers ailés. Les Chinois le regardent comme une divinité, et lui attribuent la garde des villes et des provinces. Dans toutes les localités de l'empire, il y a des temples élevés en son honneur. Lorsqu'un mandarin arrive dans une province en qualité de gouverneur, il doit, avant d'entrer en exercice, aller rendre ses hommages dans le temple de Chinhoang, et lui demander les secours nécessaires pour remplir dignement ses fonctions. Deux fois par mois, les gouverneurs sont obligés de se rendre à son temple, de se prosterner devant son autel, en frappant la terre de leur front, et d'offrir à ce génie protecteur, des bougies, des parfums, des fleurs, de la viande et du vin. Lorsqu'ils entrent en fonction, ils font serment, devant cette divinité, de gouverner avec justice, et se sou-mettent, en cas d'infraction, à tous les châtiments qu'il lui plaira de leur infliger. Autrefois ce génie n'avait point de statues dans les temples; il y avait seulement un tableau sur lequel on lisait ces mots graves en lettres d'or: C'est ici la demeure du gardien spirituel de la ville. Ce ne fut que plusieurs siècles après qu'on mit dans les temples les idoles qui représentaient ce génie.

CHIN-KOURI. C'est, suivant les Chinois, un esprit qui a le visage d'un homme et le corps d'un quadrupède; mais il n'a qu'une jambe et qu'un bras; sa résidence est sur la montagne Kang. On a remarqué, disent les Chinois, que les démons aériens qui infestent les montagnes n'avaient pour la plupart qu'un seul pied; c'est peut-être à cause de cela que le Chi-king (Livre des vers) disait autrefois: « Les génies des montagnes n'ont qu'un pied. » Quand ils parlent, on croirait entendre un récitatif ou une déclamation har-

monieuse.

CHIN-NOUNG, ancien roi de la Chine, successeur de Fou-hi. environ 3218 ans avant

Jésus-Christ. Niu-tong, sa mère, se promenant un jour à Hoa-yang, conçut, par le moyen d'un esprit, dans un lieu nommé Tchang-yang, et mit au monde Chin-noung, dans un antre au pied du mont Li. Trois heures après qu'il fut né, il eut l'usage de la parole; à cinq jours, il marcha; à sept, il eut toutes ses dents; et à trois ans il savait tout ce qui regarde l'agriculture. Chin-noung était haut de 8 pieds 7 pouces; il avait la tête de bœuf et le corps d'homme, le front de dragon et les sourcils très-grands. On l'appela Chin-noung, c'est-à-dire le divin laboureur. Il inventa la charrue, dont il fit le coutre de bois fort et dur, et le manche de bois plus tendre. Chin-noung a sur la tête des cornes de bœuf. On lui attribue l'invention du vin. (In lui doit aussi la poterie et la fonte. Il institua des fêtes, pendant lesquelles on devait s'abstenir de procès, de visites et de promenades; c'est, dit Lo pi, ce qui est rapporté dans l'Y-king, « que ues anciens rois, au septième jour, qu'il appelle le grand jour, faisaient fermer les portes des maisons; qu'on ne faisait ce jour-là aucun commerce, et que les magistrats ne jugeaient aucune affaire. » C'est ce qui s'appelle l'ancien calendrier. L'art de guérir les maladies par les plautes est également attribué à Chin-noung. Il fit, suivant un auteur chinois, une lyre pour fixer l'esprit et arrêter la débauche, pour éteindre la concupiscence et remettre l'homme dans la vérité céleste. Monté sur un char trainé par six dragons, il mesura le premier la figure de la terre, et détermina les quatre mers. Il sacrifiait au Beigneur suprême dans le temple de la lumière: la terre des murs de ce temple n'a-vait aucun ornement; le bois de sa charpente n'était point ciselé, afin que le peuple eût plus d'estime de la médiocrité. Il mourut, dit-on, à 168 ans, après en avoir régné 145. Il laissa douze enfants.

CHIN-TCHU ou CHIN-TSO, c'est-à-dire demeure de l'esprit ou de l'âme. C'est le nom que les Chinois donnent à la tablette sur laquelle sont écrits les noms de leurs ancêtres décédés. D'autres veulent que Chin-tso soit non pas le nom de la tablette, mais celui de la saile dans laquelle elle est placée.

CHIN-WOU, c'est-à-dire le guerrier spirituel, un des quatre génies qui, selon le Liki, livre sacré des Chinois, président aux quatre régions du monde. On l'appelle encore Hiuan-wou, ou le guerrier obscur et merveilleux: il préside à la région du nord; l'étendard qui lui est dédié porte l'image d'un serpent et d'une tortue.

Chin wou thian houang, ou, en japonais, Sin-mou-ten-o, c'est-à-dire le guerrier spirituel, l'empereur céleste, est le nom du premier dairi ou du fondateur de l'empire japonais, qui vivait cinq siècles avant notre ère. Voy. Baïni.

CHIRLSOUR. Un des dieux subalternes des Tchouvaches.

CHIROMANCIE (du grec xerpic, main, et parteia, divination), sorte de divination qui se fait par l'inspection des lignes de la main.

On distingue la chiromancie physique et la chiromancie astrologique. La première prétend découvrir le rapport qu'il y a entre les linéaments de la main et le tempérament du corps, et s'élever, par ce moyen, jusqu'à la connaissance des inclinations de l'âme. Yoy. le Dictionnaire des Sciences occultes, art. Main, où sont longuement exposés les principes de cette sorte de divination.

La chiromancie astrologique examine les influeuces des planètes sur les lignes de la main, et croit pouvoir déterminer le caractère d'une personne et prédire ce qui doit lui arriver, en calculant les effets de ces influences. Delrio condamne cette dernière sorte de chiromancie; mais il approuve la première. Cependant un homme sensé les trouvera toutes deux également frivoles et

mensongères.

CHIRON, célèbre centaure, produit des amours de Saturne métamorphosé en cheval, avec la nymphe Philyre. Dès qu'il fut grand, il se retira sur les montagnes et dans les forêts, où, chassant avec Diane, il acquit la connaissance des simples et des étoiles; d'où il est regardé comme un des principaux astronomes et des plus savants médecins de l'antiquité. Sa grotte, située au pied du mont Pélion, devint la plus fameuse école de toute la Grèce. Esculape fut un de ses principaux disciples. C'est lui aussi qui dirigea l'éduca-tion d'Achille. Il dressa les calendriers don se servirent les Argonautes dans leur expédition. Il excellait encore dans l'art de la musique, souvent même il lui arriva degué rir les malades par les seuls accords de sa lyre. Cet homme si utile à l'humanité fut tué malheureusement par une stèche mal dirigée d'Hercule, son disciple, dans une guerre que celui-ci eut à soutenir contre les centaures.

CHIROPONIES, sétes célébrées par les Rhodiens, dans lesquelles de jeunes ensants affaient mendier de porte en porte, en chantant d'un ton particulier qu'on appelait χελιδονίζειν, c'est-à-dire chanter à la saços

des hirondelles.

CHIROTONIE, c'est-à-dire imposition des mains (χειρός, main, et τείνω, étendre). Dans la liturgie grecque, on donne ce nom à l'action de l'évêque qui impose les mains à celui auquel il confère les ordres sacrés.

Les anciens Grecs appelaient également chirotonie l'élection des magistrats, parce qu'en donnant leurs suffrages les ciloyess

étendaient la main.

CHI-SAN-KING, c'est-à-dire les treis livres; collection des livres canoniques et classiques des Chinois, réunis et commentés par ordre de l'empereur Tai-tsoung, qui règna de 627 à 649 après Jésus-Christ. Les treize livres canoniques sont:

1º Le Tcheou-y, aujourd'hui le Y-king,

ou livre des Changements.

2º Le Chan-chou, aujourd'hui le Cherking, ou livre des Annales. 3º Le Mao-chi, aujourd'hui le Chi-king.

ou livre des Vers.

4. Le Li-ki, ou livre des Rites.

5. Le Tchun-tsieou, ou le Printemps et

l'Automne. Ces cinq premiers ouvrages sont ésignés aujourd'hui par la dénomination de Ou-king, les cinq King.
6 Le Y-li, et

7. Le Tcheou-li. Ces deux livres font au-jourd'hui partie du Li-ki; le 31. chapitre de ce dernier ouvrage comprend le Ta-hio, on la Grande Etude, et le 42°, le Tchoungyoung, ou l'Invariable Milieu.

8 Le Koung-yang, et

9 Le Kou-liang. Ce sont deux commentaires sur le cinquième King, appelé Tchunlsieou

10 Explications sur le Hiao-king, ouvrage très-ancien, attribué à Confucius, et qui traile de la piété filiale.

11. Le Lun-yu, ou les Dialogues moraux de Confacius.

12º Le Meng-tsee, ou Mencius, ouvrage du philosophe de ce nom.

13º Le Eulh-ya, petit dictionnaire très-ancien, par ordre de matières.

Les numéros 11 et 12, réunis aux chapitres Il el 42 du nº 7, forment ce que l'on appelle communément les Sse-chou, ou les quatre livres moraux. Voy., entre autres, King et

CHITOMBE, ou CHITOME, grand pontife de la religion des peuples du Congo. On le révère d'une façon tout extraordinaire, on le regarde comme un dieu sur la terre. C'est i lui que l'on offre les prémices des fruits et de toutes les productions de la terre, avant d'en faire la récolte. De même, avant d'ensemencer les champs, on le prie de venir bénir les grains, ou d'envoyer un de ses vicaires pour faire cette cérémonie. Il entretient perpétuellement chez lui un feu sacré, et en donne quelques tisons aux Sovis ou gouverseurs de province, lorsqu'ils prennent postession de leur gouvernement. Le peuple ne reconnaît personne en cette qualité qu'il n'ait fait hommage au chitombé et reçu sa Muédiction. Le futur sovi se présente devant aporte du pontife, et tout le peuple, se prosternant devant lui, le prie de recevoir leur 10vi sous sa protection. Alors le chitombé, Mant de l'eau et de la poussière sur le candidat, le fait coucher sur le dos, passe et re-Passe plusieurs fois sur lui, appuyant du pied sur sa poitrine, et le fait jurer qu'il demeurera toujours dans la soumission et la dépendance à l'égard de son pontife. Un autre privilége du chitombé, c'est de ne pouvoir être jugé ni puni de personne, quelque crime qu'it ait commis. Lorsqu'il va faire la visite de son diocèse, le peuple se pré-Pare à le recevoir par des actes de conti-nence, les époux s'abstenant même du commerce conjugal, jusqu'à ce qu'il ait passé, afin de contribuer par là à la conservation de la vie de leur père suprême. Cette vie pafall à quelques nègres de si grande conséquence, qu'ils croient que si leur pontise mourait de mort naturelle, le ciel et la terre Périraient ; de sorte que, pour éviter ce malbeur, dès qu'on le voit grièvement malade, son successeur l'étrangle ou l'assomme à coups de bâton.

La province de Sondi a son chitombé particulier, qui demeure sur une montagne. Il porte la chevelure fort longue et entrelacée de menus objets très-vénérés par les nègres. Le peuple a lant de respect pour ce pontife, qu'on ne lui parle jamais que prosterné le visage contre terre. Jamais on n'oserait le regarder en face, à moins qu'il ne le permit par une faveur particulière. Quand il se montre en public, chacun s'incline par respect, et quand il marche, on porte devant lui, sur un brancard, une idole de bois. Voy. Сна-LOMBÉ.

CHITONÉADE, danse en l'honneur de Diane Chitoné ou Chitonia.

CHITONIA, surnom de Diane, soit de Chitoné, ville de l'Attique, où cette déesse était honorée, soit de χιτών, tunique, parce qu'on lui consacrait les premiers vétements des enfants.

CHITONIES, sête en l'honneur de Diane. On en célébrait une du même nom à Syracuse, avec des chansons et des danses ana-

logues à la circonstance

CHIUN (prononcez Khioun), idole dont il est parlé dans la Bible (Amos, v, 26). C'est probablement la même divinité que le Kéwan des Arabas, le Chévan des Perses et le Kawan des Syriens. Les Septante ont lu ce mot Remphan. Tous les commentateurs s'accordent à reconnaître Saturne dans cette divinité.

CHLOIENNES, sête célébrée par les Athéniens, le 6 du mois thargélion. Elle était accompagnée de musique, de danses et de jeux. On y sacrifiait un bélier à Cérès, qu'on adorait dans un temple près de la citadelle d'Athènes, sous le nom de Chloé. Pausanias y soupçonne un sens mystique, inconnu aux prêtres eux-mêmes. Il est naturel de le dériver de χλόη, verdure, puisque Cérès est la déesse de toutes les productions de la terre.

CHLORIS, nymphe, épouse de Zéphir. Co dieu donna pour dot à sa femme l'empire des fleurs. Les Romains la révéralent sous le

nom de Flore

CHLOTONIUS. Dans son hymne aux Ruménides, Orphée donne à Pluton le titre de Ζεῦς Χλοτόνιος, le Jupiter, ou le dieu Chlotonien. On traduit cette expression par ténébreux.

CHNEF ou CHNOUPHIS, grand dieu des Égyptiens, le même qu'Ammon-Ra, le principe générateur de l'univers. On le représentait sous l'emblème d'un serpent à tête d'épervier, placé dans un cercle bleu, d'où s'échappaient des flammes de tous côtés. Cette figure ressemblait parfaitement au théta des Grecs. Chuef était aussi représenté sous la figure d'un serpent qui, en mordant sa queue, formait un cercle, au milieu duquel était une croix semblable quelquefois à celle que nous nommons croix de Saint-André. On peignait encore le dieu Chnef, autrement Emeph, sous une forme humaine androgyne, ayant sur la tête un éperviei, avec un œuf sortant de sa bouche.

Il avait encore plusieurs autres symboles: ainsi, d'après M. Champollion, un corps humain, surmonté d'une tête de bélier verte, avec deux longues cornes, le disque et le serpent Uræns, représentait Ammon Chnouphis.

Le même, tenant dans ses mains un vase dont l'eau s'échappe, représentait Chnouphis Nilus, ou le dieu du Nil.

Un serpent barhu, avec deux jambes humaines: Chnouphis, le bon génie ou Agathodémon.

Un scarabée à tête de bélier, avec le disque et deux croix ansées suspendues aux

cornes: Chnouphis Nilus; etc. CHNOUBIS ou CHNOUPHIS. Voy. CHNBF. CHNYZA. Pendant tout le temps que duraient les mystères de Cérès, les femmes couchaient sur des lits faits de l'herbe appelée Chnyza, à cause de la pureté requise pour la célébration de cette fête. En effet les anciens attribuaient à cette plante la propriété d'entretenir la chasteté de l'esprit et du corps. Elle croissait dans l'Italie méridio-

nale, sur les bords du Nééthus

CHODOCHIN, ou mieux CHÉDORIS, sectaires japonais dont il est fait mention dans les anciennes relations des missionnaires, où leur nom est écrit Xodoxin; ce mot signifie, dit-on, hommes de Dieu ou du paradis. On les donne comme partisans d'un certain Chedori (Xedorius), qui avait enseigné l'immortalité de l'âme, et admettait après la mort des peines pour les méchants et des récompenses pour les bons. Il était fils de roi, et s'élait distingué par son amour pour sa femme et par le regret qu'il éprouva de sa perte. Il ordonna à tous ses disciples de lui rendre les honneurs divins, et prescrivit certains actes de religion qu'ils devaient accomplir en son honneur.

CHOÉPHORES (de zon, libation et pipo, porter), nom que les Grecs donnaient à ceux qui portaient des libations sur les tombeaux.

CHOES, fête célébrée à Athènes en l'honneur de Bacchus, dans le mois anthestérion. Chacun y buyait dans un vase particulier. Ce nom vient du grec χόα, conge, mesure des liquides. C'était le second jour des Anthesléries.

CHOEUR. On appelle ainsi la partie de l'église où se tiennent les prêtres et le reste du clergé. Elle est ordinairement séparée de la nef par une grille ou une balustrade. Souvent aussi elle est distincte du sanctuaire, qui est le lieu où se trouve l'autel, et où l'on célèbre les saints mystères; mais dans les églises peu spacieuses, le chœur et le sanctuaire sont souvent confondus ensemble. Le chœur est spécialement destiné aux chantres, c'est même de cette destination qu'il tire son nom. Il e-t sévèrement interdit aux femmes de se placer dans le chœur; il y a même des églises où l'entrée leur est prohibre en toute circonstance, tandis que dans d'autres elles y entrent momentanément, soit pour la communion, soit pour l'offrande, soit pour y faire la quête. Dans plusieurs églises d'Occident, le chœur était interdit même aux têtes couronnées; et l'histoire nous apprend que saint Ambroise vint arréter l'empereur Théodose à la porte du chœur de l'église de Milan, en le prévenant que ce

lieu n'était ouvert qu'au clergé. Mais en Orient les empereurs avaient le privilége de s'y placer. Actuellement le chœur est généralement ouvert à tous les hommes.

On donne aussi le nom de*chœur* à l'assemblée des ecclésiastiques ou des clercs qui chantent dans le chœur, et dont les voix réunies forment une espèce de chœur de musique. Le chant des offices porte lui-même le nom de chœur; c'est ainsi que l'on dit: suivre le chœur, accompagner le chœur.

Dans chaque couvent de religieuses, il y a un chœur où elles s'assemblent pour chanter l'office divin. C'est une grande salle qui donne sur le sanctuaire de leur église, et qui n'en est séparée que par une grille et un ri-

Dames de chœur ou religieuses du chœur : ce sont les religieuses dont la fonction est de chanter l'office divin, à la différence des sœurs converses, dont l'emploi principal est de vaquer au service matériel de la commu-

Enfants de chœur: ce sont de jeunes enfants employés dans l'église à diverses fonctions du service divin, à porter les chandeliers, à servir les messes, à chanter les versels, elc.

CHOEURS DES ANGES. Les théologiens en comptent neuf, d'après les saints Pères : ce sont les Séraphins, les Chérubin, les Trones, les Dominations, les Principautés, les Vertus, les Puissances, les Archanges et les Anges.

CHOLCHYTES, prêtres égyptiens d'un rang inférieur, et dont l'emploi était d'em-

baumer les morts.

CHOM, ou mieux Djom, nom de l'Hercale

égyptien. Voy. Djom.

CHONNIDÉES, sête qui précédait celle de Thésée, et dans laquelle les Athéniens sacrifiaient un bélier à Chonnidée, précepteur de Thésee, en reconnaissance des bienfaits qui avaient résulté pour eux de l'éducation qu'il avait donnée à leur héros.

CHORAGIUM, funérailles des jeunes filles mortes à la fleur de l'âge. Ce nom était tire du chœur des jeunes filles qui suivaient la

pompe funèbre.

CHOREAS, surnom que les Troyens donnaient à Vénus, en lui immolant un porc

CHOREVEQUE, en grec χωρεπίσχοπος. Co nom signifie évêque ou inspecteur d'un canton. On appelait ainsi ceux qui exerçaient la juridiction épiscopale sous les évêques diocésains, dans les bourgs et les villages. Ce n'est que dans le 1ve siècle qu'il est fait mention de ces chorévêques, appelés aussi ches les Latins les vicaires des évêques. On ne voit, en France et en Allemagne, de chorévêques que dans le vit siècle. Le pape Léon III voulut les abolir; le concile de Ratisbonne modéra son jugement.

Les chorévéques étaient d'un rang supérieur à celui des prêtres ; toutefois ils n'avaient pas, communément du moins, le caractère épiscopal; quelquesois cependant ce rang d'honneur était donné à des et éques qui 423

ne pouvaient pas exercer de leur propre autorité les fonctions épiscopales. Leur droit était de gouverner, sous la dépendance de l'évêque, les bourgs où ils étaient établis, et ils avaient séance, dans les conciles, après les évêques. Ils pouvaient donner les ordres mineurs et même le sous-diaconat; mais les conciles d'Ancyre et d'Antioche leur défendirent d'ordonner des prêtres et des diacres. Quelques chorévêques s'arrogèrent, en Occident, le droit de conférer les ordres majeurs, de donner la confirmation, de consacrer les églises, de donner le voile aux vierges, et de faire les autres fonctions épiscopales. Mais les papes et les évêques de France s'opposèrent à cet abus. Enfin les chorévêques surent totalement abolis en France par le concile de Paris de l'an 849; et dès le x' siècle on n'en trouve plus, ni en Orient ni en Occident. L'ordination des cleres a été réservée aux senls évêques, qui ont donné à leurs archipretres et aux doyens ruraux une espèce de juridiction sur plusieurs curés.

Il y avait en France des diocèses d'une vaste étendue, auxquels les évêques commettaient, en certains lieux, des vicaires à qui ils donnaient une juridiction épiscopale; ct ces vicaires étaient proprement ce qu'étaient autresois les anciens chorévéques. Tel était, dans le siècle dernier encore, le grand ricaire de Pontoise, ville située alors dans l'archeveché de Rouen. Il y représentait l'archevêque, et, aux ordinations près, il avait une juridiction épiscopale sur tout ce can-

ton-là.

L'archisous-diacre de l'église Saint-Martin d'Urecht a encore le titre de chorévêque, quoique ses fonctions soient les mêmes que celles de l'archidiacre ou du doyen rural.

A Cologne, le grand chantre, dans les églises collégial es, se nomme chorévéque, parce qu'il a inspection sur le chœur. Ce titre vient alors d'un autre mot grec, χορός, chœur, (χοριπίσχοπος, intendant du chœur.) Dans l'église de Trèves, il y a quatre dignitaires qui portent le nom de chorévéques.

CHORION, musique grecque, inventée par Olympe, Phrygien. On l'exécutait en l'hon-teur de la mère des dieux.

CHOUETTE, animal adoré à Saïs, en Egypte. Les Athéniens avaient consacré cet ciseau à Minerve; c'est pourquoi ils le véréraient et le regardaient comme d'un heureux présage ; il en était de même chez les Siciliens. Mais partout ailleurs la chouette élail un oiseau de sinistre augure. Cette superstition est encore pleine de vigueur parmi le peuple.

CHOUI-THSING. Les Chinois appellent ainsi le génie qui préside aux étoiles qui sont les plus proches du pôle septentrional.

CHOU-KING, ou livre des Annales, un des livres sacrés des Chinois, qui comprend l'hisloire ancienne de la Chine, depuis Yao jusqu'à Ping-vang. Cet ouvrage, au rapport de Sse-ma-tsien, était primitivement com-posé de 3240 chapitres. Confucius en choisit rent et rejeta les autres. Lors de l'incendie des livres, au me siècle avant notre ère, un

seul exemplaire de ces cent chapitres de choix, caché dans les murs de la maison de Confucius, échappa à la destruction. Mais lorsque, quatre-vingts ans après, le hasard le fit découvrir, il était en grande partie rongé par les vers et effacé par le temps. De plus il était écrit en caractères antiques et inconnus, de sorte qu'on ne put guére en rétablir que la moitié. Il paraît cependant qu'on accorda peu de confiance à cette dernière rédaction, et qu'on préféra s'en tenir aux vingtneuf chapitres qu'on recueillit de la bouche d'un vieillard que les avait appris par cœur, et qui les récitait à ses disciples. Encore euton besoin de se servir de sa fille, en qualité de trucheman, pour entendre le patois du vicillard.

Le Chou-king était appelé autrefois le Chan-chou. On trouve dans ce recueil des témoignages très-précieux sur l'unité de Dieu, sur la Trinité, sur le déluge et sur un grand

nombre de traditions primitives.

CHOUN, divinité adorée par les anciens Péruviens. Ces peuples disaient qu'il était venu chez eux, des parties septentrionales du mon le, un homme extraordinaire nommé Choun; que ce Choun avait un corps sans os et sans muscles; qu'il abaissait les montagnes, comblait les vallées, et se frayait un chemin dans les lieux les plus inaccessibles. C'est lai qui créa les premiers habitants du Pérou, et leur assigna pour subsistance les herbes et les fruits sauvages des champs. Ils racontaient encore que ce premier fondateur de leur empire, ayant été offensé par quelques habitants du plat pays, convertit en sables arides une partie de la terre, qui auparavant était très-fertile; arrêta les pluies, dessécha les plantes; mais qu'ensuite, tou-ché de compassion, il ouvrit les fontaines et fit couler les rivières. Ce Choun fut adoré comme dieu, jusqu'à ce que Pacha-Camae vint du sud; il disparut alors devant ce dernier, qui était beaucoup plus puissant que lui, et qui convertit en bêtes sauvages les hommes que Choun avait créés.

CHRÊME ou SAINT-CHRÊME, du grec χρίτμα, ouguent. C'est une huile mélée de baume consacrée solennellement par l'évéque le jeudi saint, pendant la célébration des saints mystères. Il est employé dans l'administration de plusieurs sacrements, le baptême, la confirmation et l'ordre, et dans plusieurs autres cérémonies religieuses, telles que le sacre des rois, la consécration des églises et des vases sacrés, la bénédiction des cloches. Le droit d'oindre avec le saint chrême les personnes et les choses est généralement réservé aux évêques, excepté lorsqu'il s'agit de conférer le baptême.

CHRÉMEAU. On appelle ainsi la confure blanche que l'on met sur la tête de ceux qui viennent d'être baptisés, après qu'ils ont été oints du saint chrême. Dans les premiers siècles, on se contentait de donner la robe blanche; dans la suite on y ajouta un vêtement de tête, qui plus tard est devenu scul de rigneur. On l'a appelé cappa, galea ou casque, et chrismale ou chrêmeau. Un ancien manuscrit représente le chrêmeau comme un habit de lin ayant un capuce dont la tête était couverte comme d'une mitre, et cou-u de fil rouge. Dans que ques pays, il porte le nom d'aubette, c'est-à-dire petite aube, parce qu'il n'est en effet que le reste le la robe blanche imposée aux baptisés. Le prétre, en la mettant sur la tête de l'enfant, lui dit: Recevez cette robe blanche, et portez-la sans tache jusque devant le tribunal de Jésus-

Christ, etc.

CHRESMOLOGUES OU CHRESMOTHE-TES, ministres des temples chez les anciens Grecs. C'élaient des devins dont l'emploi était de donner les sorts à tirer, ou d'expliquer les oracles et les prédictions écrites. On ignore quelles règles ils suivaient dans la manière de consulter les recueils des prophéties, et de choisir l'oracle qui répondait à la question proposée. Il est certain que des chresmologues en titre faisaient métier de les interpréter, et que de là leur venait leur nom,

qui signific interprètes d'oracles.

CHRETIENS. C'est le nom générique de tous ceux qui, étant baptisés, font profession de suivre la doctrine enseignée par Jésus-Christ. C'est à Antioche, du temps même des apôtres, que les disciples de Jésus surent appelés chrétiens, christiani, du mot grec Xpioros, Christ ou Messie, et non pas, comme le supposèrent d'abord quelques parens, du mul χρηστός, utile, ce qui aurait donné au litre chrétien la signification d'utilitaires, dénomination d'une secte assez obscure des Etats de l'Union.

Le nom de chrétien a été, pendant les trois premiers siècles de l'Eglise, un titre de proscription et un arrêt de mort pour ceux qui le portaient; il en a été à peu près de même dans toutes les contrées où l'Evangile s'est établi par la suite; c'est ce que nous voyons encore actuellement dans la Cochinchine.

Les rois de France se sont glorifiés du titre de Très-Chrétien. Grégoire III le donna à Charles Martel; Etienne II, qui vint en France, appela également Pépin, roi trèschrétien; enfin, sous le pontificat de Paul II, en 1469, ce titre est devenu une expression de formule dans les bulles et les brefs apostoliques adressés au roi de France. Dans la lettre du concile de Bâle à Charles VII, on reconnaît que les rois de France sont appeles tres-chrétiens, à cause de l'excellence de leurs mérites envers l'Eglise. On peut ajouter encore que Clovis, premier roi des Français, après sa conversion, était le seul roi européen qui professat la foi catholique dans toute sa pureté, et que cette même foi s'est toujours conservée pure dans la longue suite de ses descendants et de ses successeurs.

Comme c'est le sacrement de bapteme qui imprime le caractère de chrétien, il suit de là que tous ceux qui le recoivent suivant la

manière enseignée par les apôtres ont droit d'être appelés chrétiens, soit qu'ils professent la foi catholique, soit qu'ils se trouvent engagés dans le schisme ou dans l'hérésie.

D'après les évaluations de M. Laffon Ladébat, le nombre des chrétiens répandus dans tout l'univers aurait élé ainsi qu'il suit, dans chacun des siècles qui ont suivi

l'établissement de l'Eglise.

| 1 <sup>ez</sup> siècle | <b>5</b> 00 <b>.000</b> | x. sièclé | 50,000,000  |
|------------------------|-------------------------|-----------|-------------|
| II.                    | 2,000,000               | XI*       | 60,000,000  |
| III.                   | 5,000,000               | XII*      | 70,000,000  |
| IA.                    | 10,000,000              | XIII.     | 75,000,000  |
| A.                     | 15,000,000              | XIV.      | 80,000,000  |
| AI.                    | 20,000,000              | XV*       | 100,000,000 |
| Alle.                  | 25,000,000              | XAI.      | 125,000,000 |
| AIII.                  | 30,000,000              | Z AII.    | 155,000,000 |
| JZ.                    | 40,000,000              | XAIII.    | 200,000,000 |
|                        | ::,::0,000              | _         |             |

Depuis le commencement du xix siècle, le nombre des chrétiens s'est accru avec une extrême rapidité dans toutes les contrées de l'univers. Voici les évaluations de quelques statisticiens:

220,000,000 Malte-Brun, en 1810 Graberg, en 1813 236,000,000 235,000,000 Pinkerton, en 1817 Almanach de Cassel, en 1817 252,000,000 260,000,000 Balbi, en 1829 (1) Allgemeine Kirchenzeitung,

en 1830 234,495,000

Depuis 1830, le christianisme, et surtout le catholicisme, ont fait encore d'immenses progrès dans les contrées étrangères. Voy-CHRIST EL CHRISTIANISME.

CHRÉTIENS DE SAINT-JEAN BAPTIS-TE, secte religieuse qui subsiste encore en Orient, et sur laquelle on n'a que des données peu exactes ou du moins peu concordantes. Les uns les rattachent aux juifs, les autres aux chrétiens. Il en est qui les appellent sabéens, d'autres, nazaréens, d'autres, joannites, mendéens, hémérobaptistes, etc.; mais ils sont plus connus sous le nom de Chrétiens de Saint-Jean, parce qu'ils paraissent honorer plus particulièrement saint

Jean-Baptiste.

En 1772, un Hollandais, Nicolas Barkey, publia sur cette so iété une dissertation dans laquelle il compare tout ce qu'en ont dit d'Herbelot, Thévenot, Richard Simon, Beausobre, Assemani, Kompser. Le résultat de ses recherches n'offre que des conjectures et des faits contradictoires. Ce qui semble mieux constaté, c'est que, chassés de la Palestine, et surtout des bords du Jourdain, par les musulmans, puis dispersés dans la Chaldée, la Mésopotamie, la Perse, ils se réunirent pour la plupart vers les bords du Tigre, se soumirent à l'autorité spirituelle du patrierche nestorien de Babyloue, et secouèrent ensuite cette dépendance pour se soumettre à un chef de leur secte.

Il y a encore une peuplade qui, chassée par les Turcs des environs de Jérusalem el

gion prédominante, et a plus que les autres le caracère d'universalité. Il faut se rappeler que, parmi les 63 mi-lions d'individus appartenant aux Églises oriennées, us certain nombre est uni à l'Église romaine.

<sup>(1)</sup> L'estimation de Baibt est la plus généralement adoptoe; parmi ces 360 millions, on en compte 139 ap, artenant à l'Eglise romaine, 62 pour les Eglises orientales, et 59 pour les communions protestantes, ces chiffres parlent haut et démontrant que le catholicisme est encore la reli-

de Tibériade, est venue se réfugier à El-Morkab, à l'est du mont Liban, où leur posterité subsiste jusqu'à présent. Ils s'appellent eux-mêmes Galiféens, et ne sont ni juiss, ni chrétiens; mais, d'après une ancienne tradition, ils honorent saint Jean-Baptiste.

M. Jacques Matter, dans son Histoire critique du Gnosticisme, peuse que beaucoup de juis, regardant saint Jean-Baptiste comme un homme de Dieu, un prophète zélateur de l'ancien mosaïsme, un modèle parfait du nazaréat, s'attachèrent à sa doctrine et à son genre de vie. Mais, à travers les révolutions qui ébranlèrent les contrées orientales, ils firent un amalgame incohérent d'idées gnostiques et de rites chrétiens dont se composa leur religion, quoiqu'ils se montrent adversaires du christianisme et de son divin fondateur, dont ils attribuent les paroles et les actions à saint Jean-Baptiste, leur patron.

Les vexations exercées contre eux par les mosulmans les ayant contraints de quitter leur terre natale, ils sont actuellement disséminés dans le pachalik de Bagdad, vers Bassora, sur les bords de l'Euphrate et du golse Persique, car ils affectionnent spécialement les lieux où ils peuvent s'acquitter des ablutions et immersions fréquentes prescriles par leurs lois religieuses. Les plus instraits de leur société, ou, pour s'exprimer avec justesse, les moins ignares, sont, dit-on, i Korna, au confluent du Tigre et de l'Eu-

Le P. Ignace, missionnaire à Bassora au vn' siècle, assurait qu'il y avait des chréliens de cette secte dans les Indes orientales, entre autres à Mascate. Il porte leur nombre à vingt ou vingt-six mille familles; d'autres les réduisent à quatre ou cinq mille, opprimées par les Persaus et les Turcs, et vivant dans l'abjection et la misère. Un grand nombre d'entre eux sont menuisiers, orsévres, serrariers, etc.

lls n'ont aucune notion de la Trinité; Jésus-Christ est l'esprit et la parole du Père, mais ils n'admettent pas sa génération éternelle. Il a été conçu dans le sein de la sainte Vierge, par le moyen de l'eau d'une fontaine dont elle but. Il s'est fait homme pour nous délivrer de nos péchés. Quand les Juiss vinrent pour le saisir, leur persidie trompée ne saisit que son ombre, sur laquelle ils exer-cèrent des cruautés. L'auge Gabriel est sils de Dieu, par l'ordre duquel il entreprit de tréer le monde ; et, pour le seconder dans ce travail, il s'associa cinquante mille démons. Le monde slotte sur l'eau comme un ballon; les sphères célestes sont entourées d'eau, le soleil et la lune voguent tout autour chacun dans un grand navire. La terre était si ferlile au moment de la création, que l'on cueillait le soir ce qui avait été semé le matin. Gabriel enseigna l'agriculture à Adam; mais le peché fit oublier à celui-ci tout ce qu'il avait appris de l'ange, et il ne put retrouver que ce que nous en savons encore aujourd'hai.

lis enseignent que l'autre vie est un monde comme celui-ci, mais infiniment plus char-

mant et plus parfait. On y mange, on y boit; il y a des villes, des maisons, des églises, où les esprits chantent, prient et jouent des instruments. Les démons assistent à l'agonie d'un mourant, et conduisent l'âme par un chemin rempli de bêtes féroces; les âmes des justes arrivent heureusement devant Dieu, après avoir foulé aux pieds tous ces animaux, mais celles des méchants sont fort maltraitées; elles sont presque détruites lorsqu'elles parviennent en présence de Dicu. Au jour du jugement, deux anges pèseront les actions de tous les hommes; mais il y aura un pardon général pour ceux de la secte, lesquels scront sauvés un jour après avoir souffert les peines de leurs péchés. A l'égard des enfants qui meurent avant l'âge de discrétion, il y a un lieu de délices où ils sont gardés jusqu'au jour du jugement, et où ils croissent jusqu'à la perfection naturelle pour pouvoir rendre compte à Dieu.

Entre leurs fêtes, trois sont plus solennelles que les autres: 1° l'une, de trois jours en hiver, en mémoire de nos premiers parents et de la création du monde; 2º la fête de saint Jean-Baptiste, en été; 3° une autre qui dure cinq jours, et pendant laquelle ils viennent en soule trouver l'évêque, qui les rebaptise du baptême de saint Jean, un dimanche, et dans une rivière; cette fixation de jour et de lieu est de rigueur. Nous avons décrit la forme de ce baptême et de celui des enfants à l'article Baptème, n° 10.

Nous venons de parler de l'évêque, car les chrétiens de Saint-Jean ont, comme les véritables chrétiens, des évêques et des prêtres. dont les charges se perpétuent dans les mémes samilles. Un évêque ou un prêtre décédé est remplacé par son fils; s'il n'en a point, on élit parmi ses parents celui qu'on croit le plus capable, et on l'ordonne avec des prières et des cérémonies qui durent sept jours, pendant lesquels l'élu doit jeuner rigoureusement. Les prêtres et les évêques sont tenus de se marier, mais avec une fille vierge, sans quoi le fils qui en nattrait perdrait le droit de succéder à son père dans le sacerdoce. Le dimanche est regardé comme un jour sacré, sans toutefois s'abstenir des œuvres pressantes et nécessaires.

lls ont aussi la communion, pour laquelle ils se servent de pain pétri avec de l'huile, et de vin extrait de raisins secs infusés dans de l'eau. Ils bénissent les espèces en mémoire de Jésus-Christ, font quelques prières pour louer et remercier Dieu, portent le pain et le vin en procession, puis les distribuent aux sidèles.

Dans les mariages, on tient beaucoup à la virginité de la fille qu'on va épouser : une des principales cérémonies consiste en ce que les époux, dos à dos, se touchent mutuellement la têle et les épaules, pendant que le célébrant fait sur eux de longues prières. La céremonie nuptiale est présidee par l'évêque si la fille est vierge, sinon elle est faite par un simple prêtre. H est permis aux hommes d'avoir plusieurs femmes; mais les femmes veuves ne pouvent se marier, depuis qu'on a

supprimé la charge du prêtre qui avait pour emploi de marier les veuves ; aussi il arrive quelquefois que des femmes ennuyées du veuvage se font musulmanes pour trouver un mari.

On dit aussi que l'œuvre principale de leur religion est le sacrifice d'une poule. Le prêtre seul la peut immoler. Il se rend sur le bord du fleuve, revêtu d'habits sacerdotaux, prend la poule, la lave dans l'eau pour la purifier, puis, tourné vers l'orient, lui coupe le cou, en répétant plusieurs sois cette prière les yeux levés au ciel: « Au nom de Dieu! que cette chair solt nette et pure pour tous cenx qui en mangeront. » Il n'est pas permis aux autres hommes, encore moins aux femmes, de tuer des poules. Ils observent à peu près la même cérémonie pour tuer des moutons et des poissons ; cependant l'action du prêtre n'est pas aussi nécessaire. Ils font une fois l'année le sacrifice d'un hélier, qu'ils immolent dans une cabane de branches de palmier, qu'ils purifient auparavant avec de l'eau, de l'encens et des prières.

Ils ont des jeunes, comme les chrétiens prientaux, mais en moins grand nombre. Ils sont scrupuleux pour tout ce qui regarde les souillures légales; ils ne mangent jamais d'un animal tué ou préparé par un individu qui n'appartient pas à leur secte, et mettent en pièces les vases dont un étranger s'est servi, asin qu'aucun sidèle n'ait le malheur de se souiller en buvant ou mangeant dans le même vase. Le cuir est également impur pour eux, parce que ce sont les musulmans qui ont tué les animaux dont on l'a tiré: c'est pourquoi ils ne se servent point d'outres, et ne boivent dans aucun vase de cuir. Ils ont pour le bleu une aversion extraordinaire, à cause, disent-ils, que les Juiss, sachant par leurs livres que le baptème de saint Jean devait ruiner leur loi, jetèrent dans le Jourdain une grande quantité d'in-digo pour corrompre les eaux de ce sleuve. Cette profanation eût empêché saint Jean de baptiser Jesus-Christ, si Dieu n'eût envoyé un ange puiser de l'eau de ce sleuve avant qu'elle eût été souillée. Telle est, dit Thévenot, l'opinion du vulgaire; mais la véritable cause de cette aversion est qu'il entre de la siente de chien dans la composition de cette couleur, et que le chien est chez eux un animal immonde. Ils détestent pareillement le vert, parce que le vert est la couleur savorite des musulmans, leurs persécuteurs.

en syriaque: Le Codex Nazaræus, traduit de cette langue et publié en latin pur Norberg, en 1816, est sans doute un de ces livres: il est intitulé Livre d'Adam. C'est une espèce de marqueterie sans ordre, où l'on trouve mentionnes Noé, Abraham, Moïse, Salomon, le temple de Jerusalem, saint Jean-Baptiste, Jésus-Christ, les chrétiens et Mahomet. Maintenant ils n'ont plus qu'une rapsodie de fables judaïques et musulmanes, qu'ils appellent Diwan, nom que les mahométans donnent à leurs recueils de morale et de poé-

sies. C'est le livre qui contient leur doctrine et leurs mystères.

CHRETIENS DE SAINT-JEAN (L'ÉVANGÉ-LISTE), secte assez obscure, qui parut en Angleterre vers le milieu du xvii siècle. Les gens qui la composaient étaient aussi connus sous les noms de Chercheurs on d'Expectants. Prétendant ne trouver nulle part une Eglise visible, ils attendaient l'apôtre saint Jean, qui, suivant enx, était vivant et devait bientôt reparaître pour rétablir l'Eglise. Les uns croyaient qu'il résidait dans le comé de Suffolk, d'autres qu'il était en Transilvanie Ils lui adressaient des lettres pour le supplier d'accelérer son arrivée, et, quand ils voyaient un étranger, ils s'informaient s'il était l'apôtre attendu avec tant d'impatience.

Vers 1736, il y avait à Paris une association de gens simples et ignorants qui avaient pour chef un cordonnier. Ils étaient persuadés qu'Elie et saint Jean étaient venus, et qu'ils existaient au milieu d'eux. L'apôtre manifestait quelquefois sa présence par des apparitions et des miracles. Ces sectaires s'appelaient entre eux frères et sœurs. Ils s'assemblaient vers le Pré-Saint-Gervais et Ménilmontant, où saint Jean, disaient-ils, leur apparaissait. Au commencement de la révolution française, une des sœurs, qui ne savait ni lire ni écrire, dictait ses prédictions et ses réflexions, dont quelques-unes étaient des reproches amers au clergé. Des gens de mérite qui les ont lues attestent y av ir trouvé des choses vraiment sublimes.

CHRÉTIENS DE SAINT-THOMAS. On appelle ainsi une Eglise chrétienne qui subsiste dans l'Inde depuis une haute antiquile: et, bien que tout ce qui a rapport à l'Inde soit actuellement parfaitement connu cu Europe, toutefois il est difficile de se former une opinion fixe sur ce qui regarde les chrétiens de Saint-Thomas. Les voyageurs semblent prendre à tâche de nous fournir des récis contradictoires à leur sujet ; chacun les aura sans doute envisagés d'après ses préjugés et sa propre croyance. Les Anglais surtout nous ont donné, dans ces dernière temps, des relations fort dissérentes de ce que nous avaient rapporté les anciens missionnaires catholiques, et qui ne sont pas plus d'accord entre elles. Cela peut tenir : 1º du point de vue sous lequel ils se sont placés; 2º des fractions de chrétientés qu'ils auront consultées, et qui peuvent sort bien dissérer les unes des autres en des points même importants. dans des contrées où elles ont peu de rela-tions entre elles; 3 de l'influence qu'y 1 exercée la réunion d'une partie de celle Eglise à l'Eglise romaine; car si les chretiens de Saint-Thomas qui se sont soumis au saint-siège ont modifié leur croyance et leur discipline dans un sens plus catholique, ceux qui ont décliné cette réunion ont pu aussi les modifier systématiquement dans un esprit opposé. Nous préférons donc nous ca tenir au rapport des anciens missionnaires qui ont vécu avec eux pendant près de trois siècles, qui les ont etudiés de près, qui ont travaillé avec plusieurs personnages habiles

et influents de cette communion pour opérer la réunion.

Le nom de chrétiens de Saint-Thomas leur vient, selon les uns, de l'apôtre de ce nom, qui aurait prêché l'Evangile dans les Indes, el y aurait scellé de son sang la doctrine qu'il annonçait; selon les autres, d'un autre Thomas, appelé en syriaque, Mar Thomé, un de leurs évêques dans le vi° siècle. Il est bien prouvé que l'apôtre saint Thomas a préché la foi dans l'Hindoustan, qu'il y a fondé une Eglise qui devint par la suite florissante et nombreuse, et qu'il y a consommé sa vie par le martyre. Aussi les chrétiens du pays s'honorent-ils d'être ses disciples. Mais comment cette Eglise, éclairée des véritables lumières de l'Evangile, devint-elle nestorienne par la suite? Cela tient sans doute à l'influence exercée par le patriarche d'Antioche dans toute l'Asie orientale. Plusieurs écrivains anglais soutiennent qu'ils ne sont ni nestoriens, ni eutychiens; mais ces auteurs ont pu n'avoir affaire qu'à quelques-uns de ceux qui avaient été réunis à l'Eglise romaine. Il paraît en effet qu'il y a de ces chrétiens qui rejettent les quatre premiers conciles œcuméniques et les trois symboles, tandis que les autres les admettent. Ceux qui ne sont pas réunis se regardent toujours comme elant sous la juridiction du patriarche d'Antioche, qui leur dépr le de temps en temps des évêques, soit pour les diriger, soit pour y hire des ordinations. Leur liturgie est célébrée en syriaque : c'est l'ancienne liturgie de l'Eglise d'Antioche, appelée liturgie de Saint Jacques. Cette liturgie a été aussi modifiée, ainsi que leur rituel, lors de la réunion de la plus grande partie d'entre eux à l'Eglise romaine. Cette réunion s'est opérée par les soins principalement de Menesès, archeveque portugais de Goa, en 1509. Ils avaient à cette époque cent dix églises. On peut regretter que ceux qui ont été chargés de travailler à cette réconciliation ne l'aient pas Lait avec toute la prudence convenable. Les uns voulurent leur faire abandonner le rite et la langue syriaques pour adopter la langue romaine ; d'autres prétendirent corriger leur liturgie, sans réflechir que cette même liturgie était observée en Orient avec l'assentiment de l'Eglise romaine; d'autres ensin s'obstinèrent à voir des hérésies ou des pratiques contraires à la foi dans presque lous leurs usages, dont quelques-uns seulement eussent eu besoin de correction. Enfin on s'occupa trop de les latiniser, ce qui occasionna des troubles, des dissensions, des schismes et des apostasies.

Maintenant il y a dans l'Inde, suivant le P. Paulin de Saint-Barthélemy, 84 églises catholiques ou syro-romaines, espèce de république chrétienne, civile et politique, formant
une population que M. l'abbé Dubois dit être
de 70 ou 80 mille âmes; un autre écrivain
élève leur nombre à 150 mille, y compris
sans doute les schismatiques, qui ont, suivant
le P. l'aulin, 32 églises, d'autres di-ent 35,
avec un évêque demeurant à Narnath, et
cousacré par des évêques jacobites, c'est-à-

dire entychiens; envoyés d'Antioche. Les chrétiens-unis ont un archevêque à Cran-

Combien admettent - ils de sacrements? cette question ne peut concerner que les chrétiens non unis. Or, parmi les voyageurs, l'un nous dit qu'ils en ont trois, le baptême, l'eucharistie et l'ordre; qu'après le baptême on oint les enfants avec de l'huile de noix; qu'ils abhorrent la confession auriculaire; que pour l'eucharistie on consacre de petits gâteaux mélés d'huile et de sel, et qu'au lieu de vin on se sert d'eau dans laquelle on a fait infuser des raisins. S'il en était ainsì, ceux qui ont travaillé à la réunion ont du avoir en effet bien des changements à introduire.

Un autre assure qu'ils ont sept sacrements; qu'au bâptême ils font le signe de la croix sur les yeux, le nez, la bouche, les oreilles, pour indiquer que tes sens de l'homme charnel doivent être soumis à la croix; que pour la consécration ils emploient une hostie de pain levé sur laquelle est empreinte une croix trempée dans l'huile, et qu'ils ne croient pas à la transsubstantiation, quoiqu'ils disent que le corps et le sang de Jésus-Christ sont en réalité reçus par la communion qu'on administre à tous les fidèles, sous les deux espèces mélées ensemble.

Or il est bon de remarquer que ce dernier fait, ainsi que plusieurs autres, sont attestés par des protestants, et que, s'il fallait s'en rapporter aux écrivains et aux voyageurs qui appartiennent au protestantisme, aucune Ezlise chrétienne, excepté l'Eglise romaine, ne croirait à la transsubstantiation. Ils pourraient avancer avec autant d'assurance que l'Eglise romaine n'y croit pas elle-même, s'ils s'en rapportaient au témoignage de certains catholiques ignorants et sans foi.

L'historien portugais Osorio, d'après de bons mémoires reçus des Grandes-Indes, avait publié les renseignements les mieux constatés sur les Syriens du Malabar, et ses récits ont été confirmés par des voyageurs qui à différentes époques ont étudié ce pays. Il atteste que jamais les Syriens ne se présentent à la sainte table sans s'être confessés à leurs pasteurs. Anquetil du Perron assure qu'ils ont conservé l'usage de la pénitence publique. Ils observent ponctuellement les jeuncs de l'avent et du carême. Les femmes veuves qui contractent un nouveau m triage avant l'année révolue depuis la mort de leur mari, perdent leur dot. Les enfants ne sont baptisés qu'à six semaines, sauf le cas où leur santé exigerait de devancer ce moment. Ils ont l'usage de l'eau bénite, et font une espèce d'agapes, dans lesquelles les prétres distribuent aux assistants du pain, riz et des tranches de bananes.

L'éloge que fait Osorio de leur piété et de leurs mœurs n'est pas démenti par les écrivains postérieurs. On loue spécialement en cux la décence, la douceur, l'amour du travail, la frugaiité, le respect pour la vicillesse.

Menesès accusait les Syriens de ne pas ad-

mettre le purgatoire; des relations récentes portent qu'ils reconnaissent ce dogme. Il les accusait de ne pas honorer les images; des voyageurs anglais portent qu'effectivement ils n'en ont pas ou qu'ils ne les adorent pas; ce dernier mot est sans doute pour faire pièce à l'Eglise romaine. Ils avouent cependant que les chrétiens du Malabar invoquent les saints, font le signe de la croix. et conservent pour la croix une grande vénération.

Ils admetlent une géhenne où descendit Jésus-Christ après sa résurrection pour en délivrer les âmes des justes; mais ils croient que les hommes morts depuis cette époque y resteront jusqu'à la résurrection générale. En attendant, les bons sont consolés par l'espérance du bonheur éternel, tandis que la perspective du jugement futur estraye les mé-

Leurs prêtres portent le nom de caçanars; ils promettent, à leur ordination, de se faire raser la couronne de la tête, de ne pas raser leur barbe, et de se conformer aux canons du concile de Nicée, que l'évêque leur lit et qu'ils signent. Ils sont habillés en blanc, ont de larges hauts-de-chausses, un surplis et un bonnet de soie rouge. La règle voudrait qu'ils fussent vêtus de noir; mais ils sont, disent-ils, trop pauvres pour faire cette dépense; chaque prêtre a un bâton pastoral ferré d'argent. On lit dans Osorio que les prêtres syriens étaient mariés; l'archevêque Monesès rétablit la discipline du célibat; mais l'évêque Mar Dionysius, leur métropolitain, qui en 1806 résidait à Candenar, inclinait à autoriser le mariage des prêtres, et même il publia sur ce sujet une circulaire en conséquence de laquelle une trentaine de caçanars prirent des épouses.

Les chrétiens de Saint-Thomas sont en général peu instruits et ont peu de livres, excepté les livres liturgiques en manuscrits; mais les Anglais leur ayant communiqué les Evangiles en malai, on en lit quelques portions le dimanche, et on les explique de l'autel, car ils n'ont pas de chaire. Le soir, chaque père de famille est dans l'usage de lire à ses enfants quelques chapitres des saintes Ecritures, surtout les Paraboles et la passion du Sauveur. De là des Anglais infèrent peut-être trop légèrement qu'une grande partie de chrétiens syriens professent la foi anglicane.

Les Syriens catholiques ont, sous la direction du vicaire apostolique, un collége à Vérapoli, où l'on instruit les aspirants au sacerdoce dans la langue latine et la syriaque, et un autre collége à Pulinjunna, où l'on n'enseigne que le syriaque. Mais, afin de seconder le projetd'incorporer les Syro-Romains à l'Eglise anglicane, le résident auglais de Travancor a établi en 1822 un collège à Cotym pour

l'éducation du clergé syrien. CHRÉTIENTÉ. Ce mot exprime la reunion de tous les pays chrétiens pris collectivement.

CHRISME. On appelle ainsi un monogramme fort en usage chez les Grecs depuis

Constantin; il consiste dans les deux lettres grecques X et P réunies en cette manière 2. Co sont les deux premières lettres du mot XPINTON, Christ. Ce monogramme a même été usité chez les Latins, surtout pendant le

moyen age.

CHRIST. Ce mot, dans son acception primitive, signifie oint, sacré, celui qui a reçu une onction sainte par un ministre de la religion, et comme tel'il appartient aux prêtres, aux rois, et même en quelque sorte à tous les chrétiens, qui ont reçu des onctions au baptême, ou qui ont été confirmés. Dans l'Ancien Testament, les rois sont souvent appelés christs, parce qu'ils n'étaient reconnus comme tels qu'après avoir reçu l'onction des mains d'un prêtre on d'un prophète. Mais, depuis la prédication de l'Evangile, ce titre a spécialement été affecté au Seigneur Jésus, qui a réuni dans sa personne la royauté et le sacerdoce. Et cependant il ne recut jamais une onction des mains d'un ministre de la religion; il ne le pouvait pas, car par là il eût dépendu du consécrateur; mais les prophètes avaient prédit qu'il serait marqué par le Tout-Puissant lui-même d'une oncien Tout-Puissant lui-même d'une onction spirituelle et toute divine : c'est ainsi que l'Eternel s'exprime, en parlant du Christ dans le psaume 11, suivant le texte hébreu: Quant à moi, j'ai oint mon roi, sur Sion ma montagne sainte. Le Sauveur est donc le Christ par excellence, c'est à lui qu'appartient ce titre magnifique dans toute sa plénitude, puisque seul il a été oint par le Très-Haut son Père.

Christ a en grec absolument la même signification que Messie (n'wo meschiah) en hébreu.

Les protestants affectent de prononcer et d'écrire le mot Christ sans article, lorsqu'il exprime personnellement le Sauveur, comme si c'était un nom propre : Christ est mort; Christ est ressuscité. Le mari est le chef de la femme, comme Christ est le chef de l'Eglise. Les catholiques l'emploient toujours avec l'article, à moins qu'il ne suive immédiatement le nom de Jésus. Voy. Jésus.

CHRIST (ORDRE DE). Denis, roi de Portugal, voyant les frontières de son royaums dévastées par les Maures, et se tronvant privé du secours des templiers, dont l'ordre venait d'être aboli, institua à leur place l'ordre militaire de Christ, dont les chevaliers eurent pour mission de désendre le Portugal contre les incursions des Maures. Les biens qui avaient appartenu aux templiers furent donnés à ce nouvel ordre, qui fut approuvé en 1319 par une bulle du pape Jean XXII, et confirmé en 1322. Les chevaliers furent d'abord soumis à la règle de saint Benoît, et liés par les trois vœux de chastelé, de pauvreté et d'obéissance; mais Alexandre VI modéra la rigueur de ces engagements, et les dispensa des deux pre-miers vœux. Depuis l'an 1550, la grande maîtrise est unie à la couronne, et les rois de Portugal prennent le titre d'administrateurs perpétuels de l'ordre de Christ Cetordre s'est rendu remarquable par les exploits

liers contre les Maures. Une de cons porte qu'aucun chevalier der une commanderie qu'il digne par trois ans de infidèles. Les chevaliers et portaient sur la viarcale de gueule, oix d'argent. Ce un ordre hono-

valiers agréi sont d'un Portugal; n'exige amais

), ordre

1202 par Al-

Riga en Livonie,

္ဘာ nabités par les parens. ent appelés ensuite Portsgeri en latin, Schwertbrüder en .; parce qu'ils portaient sur leurs meaux, comme marque distinctive, une épée avec une croix par-dessus. Cet ordre etail modelé sur celui du Temple. Le premier grand maître fut Winno de Rohrbach. L'ordre, déjà maitre d'une partie de la Livonie, entreprit en 1216 la conquête de l'Esthonie, qu'il soumit entièrement en 1223. A la suite de longues dissensions entre les Porte-Glaires et les évêques de Riga, le deuxième grand maître, Volquin, se vit réduit à fondre son ordre dans celui des chevaliers Teuloniques; ce qui fut effectué en 1237, sprès la mort de Volquin, à condition que la partie de la Livonie et de l'Esthonie apparlenant aux Porte-Glaives formerait une mattrise de l'ordre Teutonique, et serait gouvernée par un maître provincial. Les chevaliers Porte-Glaives restèrent sous la dépradance des chevaliers Teutoniques jusgu'en 1525, époque à laquelle Walter de Slettenberg racheta d'Albert de Brandebourg le duché de Livonie, et reconstitua l'ordre. Le cinquantième maître provincial de cet ordre, Gotiar Kettler, après avoir embrassé le luthéranisme, céda la Livonie à Sigis-

mond II, roi de Pologne, et devint luimême duc de Courlande par le traité de Wilna (1562). CHRIST (Congrégation du Corps de), ordre religieux fondé dans l'Ombrie, près de Gualdo, dans un lieu appelé la Bonne Mère. Dans la même province, il y avait autrefois des religieuses du Corps de Christ, qui furent d'abord établies à Foligni.

CHRISTIANISME, seule religion véritable, complément et perfection de la religion judaïque ou mosaïque, qui elle-même n'était que le complément de la religion naturelle. Comme expression du pur sentiment religieux et résultat de la révélation, le christianisme remonte donc jusqu'à l'origine du monde, mais, comme ensemble des dogmes et des vérités crus et professés oar la

communauté chrétienne, il a pour divin fondateur Jésus le Christ ou le Messie, Verbe et Fils unique du Père tout-puissant, Dieu lui-même et homme tout ensemble, qui l'a établi au prix de son sang, et qui a prédit qu'il subsisterait visiblement et sans interruption sur la terre jusqu'à la consommation des siècles.

A considérer le christianisme même humainement, il n'est personne de bon sens qui
ne puisse s'empêcher de convenir que le
christianisme est de tous les systèmes religieux qui ont subsisté sur la terre celui qui
est le plus digne de la grandeur et de la sainteté de Dieu, celui qui répond le mieux aux
désirs et aux besoins de l'âme, celui qui est
le plus efficace pour entretenir l'ordre dans
la société, pour faire pratiquer la vertu, éviter le mal, et résister aux passions vicieuses;
celui qui est le plus encourageaut pour les
justes et le plus consolant pour les pécheurs
repentants; c'est le seul qui apprend à l'homme d'où il vient et où il va.

Le christianisme l'emporte encore sur toutes les autres religions par son fondateur; sa doctrine n'est pas le produit des conceptions de l'esprit humain; elle n'a pas été élaborée et modifiée successivement par des hommes; il a le Très-Haut lui-même pour auteur. C'est Dieu fait homme qui est venu sur la terre pour l'enseigner aux humains. Sa morale est la plus sainte et la plus pure qui jamais ait été prêchée; elle a pour but de rendre les hommes aussi heureux que possible sur la terre, et de leur assurer dans l'autre vie une félicité parfaite et impérissable. Nous ne donnerous pas ici l'analyse de ses mystères, de ses dogmes, de ses preceptes; notre Dictionnaire ne s'adresse qu'à des chrétiens qui tous connaissent ou sont à même de connaître parfaitement la doctrine chrétienne; nous nous contenterons de rappeler à nos lecteurs que cette doctrine peut se réduire à ces deux courts préceptes : Aimer Dieu; aimer le prochain; que tous les autres commandements ne sont que le développement du précepte de l'amour, et que si les vertus imposées par le christianisme étaient exactement pratiquées par tous les hommes, la terre deviendrait la rivale des cieux.

La vérité du christianisme et l'authenticité de sa fondation divine sont démontrées, par l'accomplissement des prophéties, par les miracles de Jésus-Christ et de ses apôtres, par la pureté et la sainteté de la doctrine qu'ils ont prêchée, mais surtout par son établissement sur la terre. « En effet, dit un écrivain célèbre, il n'eut à surmonter que les intérêts, les passions et les opinions. Armé d'une croix de bois, on le vit tout à coup s'avancer au milieu des joies enivrantes et des religions dissolues d'un monde vieilli dans la corruption. Aux fètes brillantes du paganisme, aux gracieuses images d'une mythologie enchanteresse, à la commode licence de la morale philosophique, à toutes les séductions des arts et des plaisirs, il oppose les pompes de la douleur, de gra-ves et lugubres cérémonies, les pleurs de la

pénitence, des menaces terribles, de redouiables mystères, le faste effrayant de la pauvreté, le sac, la cendre et tous les symboles d'un déponillement absolu et d'une consternation profonde; car c'est là tout ce què l'univers paren apercut d'abord dans le christianisme. Aussitôt les passions s'élancent avec fureur contre l'ennemi qui se présente pour leur disputer l'empire. Les peuples, à grands flots, se précipitent sous leurs bannières, l'avarice y conduit les prêtres des idoles, l'orgueil y amène les sages, et la politique les empereurs. Alors commence une guerre effroyable : ni l'age, ni le sexe ne sont épargnés; les places publiques, les routes, les champs même et jusqu'aux lieux les plus déserts, se couvrent d'instruments de torture, de chevalets, de bûchers, d'échafauds; les jeux se melent au carnage; de toutes parts on s'empresse pour jouir de l'agonie et de la mort des innocents qu'on égorge; et ce cri barbare, Les chrétiens aux lions I fait tressaillir de joie une multitude ivre de sang. Mais, dans ces épouvantables holocaustes que l'on se hâte d'offrir à des divinités expirantes, il faut que chacune ait ses victimes choisies; et une cruauté ingénieuse invente de nouveaux supplices pour la pudeur. Enfin, les bourreaux, satigués, s'arrêtent, la hache échappe de leurs mains : je ne sais quelle vertu céleste émanée de la croix commence à les toucher eux-mêmes; à l'exemple de nations entières subjuguées avant enx, ils tombent aux pieds du christianisme, qui, en échange du repentir, leur promet l'immortalité, et déjà leur prodigue l'espérance. Signe sacré de paix et de salut, son radieux étendard flotte au loin sur les débris du paganisme écroulé. Les Césars, jaloux, avaient conjuré sa ruine, et le voilà assis sur le trône des Césars. Comment a-t-il vaincu tant de puissance? en présentant son sein au glaive, et aux chaînes ses mains désarmées. Comment a-t-il triomphé de lant de rage? en se livrant sans résistance à ses perséculeurs. »

Jetons maintenant un coup d'œil rapide sur l'histoire du christianisme pendant dixhuit siècles. Après la mort et la résurrection du Sauveur, l'an 33 de l'ère vulgaire, les apôtres préchèrent l'Evangile aux Juiss d'abord, puis aux gentils. Saint Pierre établit des communautés de chrétiens à Jérusalem, à Antioche et dans d'autres villes d'Asie: puis il se rendit à Rome et y fonda l'éveché connu depuis sous le nom de saint-siège aposto!ique, et dont la suprématie s'étendit sur toutes les Eglises. Saint Paul opéra, surtout parmi les païens, un grand nombre de conversions, et mérita le titre d'Apôtre des Gentils. Après avoir parcouru l'Orient, l'Asie Mineure et la Grèce, il vint à Rome où il souffrit le martyre avec saint Pierre sous l'empereur Néron (67). D'autres apôtres répandirent peu à peu les doctrines du christianisme dans les diverses provinces de l'empire romain, et parmi les autres peuples regardés comme barbares, tels que les Scythes, les Parthes, les Arméniens, les Perses,

les Indiens, les Arabes et les Ethiopiens. Les progrès de la nouvelle religion soulevèrent contre elle la fureur des idolâtres, et les fidèles eurent à éprouver de nombreuses persécutions; on en compte dix dans l'empire romain seulement: elles eurent lieu sous Néron (64-68), Domitien (95), Trajan (106), Marc-Aurèle (166-177), S plime-Sevère (199-204), Maximin (235-238), Dèce (250-232), Valérien (258-260), Aurélien (275), Dioclétien (303-313); cette dernière persécution sut si sanglante, que l'avénement de cet empe-reur fut appelé l'ère des martyrs. Des sophistes et des imposteurs (Simon le Magicien, Apollonius de Tyane, etc.) prétendirent égaler les miracles de la nouvelle religion. De nombreux hérétiques (les gnostiques au 11° siècle; Manès et les sahelliens, au 111° siècle; Arius, Donat, Pélage, Nesterius, Eutychès, du 1v° au v1° siècle) essayèrent de corrompre la pureté de la foi. Mais la religion triompha de tous ces obstacles par la constance de ses martyrs (que saint Jérôme évalue au nombre d'onze cent mille) et par l'éloquence de ses apologistes et des Pères de l'Eglise, tels que Lactance, Tertullien, saint Grégoire de Nazianze, saint Basile, saint Jean Chrysostome, saint Athanase, saint Ambroise, saint Jérôme, saint Augu lin, etc.

Enfin l'empereur Constantin, par le célèbre édil de Milan (313), rendit la paix à l'Eglise, et sit de la religion chrétienne la religion de l'empire, et la foi catholique sut solennellement formulée dans le symbole de concile de Nicée (325). Depuis cette époque, le christianisme eut trois grands travaux à remplir : combattre les hérésies qui s'élevèrent plus violentes que jamais, convertir à sa doctrine les barbares venus du Nord, conserver et répandre les lumières de la civilisation. Les Goths, les Bourguignons, les Suèves, les Vandales, les Visigoths, les Lowbards, connurent la religion dès la fin du Iv siècle, mais ils embrassèrent l'arianisme. Plus tard, les Bourguignons (510), les Suèves (551), les Visigoths (587), les Lombards (602), adoptèrent la foi orthodoxe. Les Francs furent convertis sous Glovis (496, les Irlandais et les Anglo-Saxons, à la sa de vi' siècle, les Allemands au viii siècle. Les peuples du Nord, les Danois, les Suédois, es Polonais, les Russes, ainsi que les Hongrois, les Bulgares, embrassèrent la foi du 1x' au xv' siècle. Le christianisme fit moins de conquêtes en Asie : il dominait dans l'Armenie où il subsiste encore, ainsi que dans la Géorgie; mais il fut presque anéanti en Perse par la persecution, et les victoires des mahomètans lui rayirent la ples grande partie des contrées de l'Asie et de l'Afrique au vii siècle. En outre l'Eglise fut déchirée au ıx' siècle par le schisme de Photius, qui en 858, separa l'Eglise grecque de l'Eglise la-

Les principales hérésies que le christisnisme eut à combattre au moyen âge furest, avec l'arianisme, celles des iconoclastes, qui troublèrent l'empire d'Orient pendant le vur et le 1x° siècle, celles des vaudois et des

albig**eois en France** au x11º siècle ; cetles de l'anglais Wiclef, de Jérôme de Prague et de Jean Huss, au xv. siècle. En outre un noureau schisme, connu sous le nam de grand schisme ou de schisme d'Occident, troubla la paix de l'Eglise peudant soix inte-onze ans (1378-1449), en opposant pontifes à pontifes. Néanmoins c'est pendant le moyen âge que l'utorité ecclésissique prit tout son développement; la puissance spirituelle soutint à cette époque de longues luttes contre la puissance temporelle, et pendant quelque temps même elle eut le dessus. Mais il s'établit bientôt des abus que le concile de Con-stance (1414) et celui de Bâle (1431) essayèrent vainement de réformer. Enfin des ordres monastiques célèbres, les bénédictins, au vi siècle, les bernardins (1098), les trappistes (1140), les mathurins (1199), les carmes (1205), les franciscains ou cordéliers (1208), les dominicains ou frères-précheurs (1215), les célestins (1244), les augustins (1256), etc., exercèrent une puissante influence sur la civilisation en s'occupant soit de former des prédicateurs chargés d'aller convertir les barbares, soit de défricher les terres incultes, ou d'enseigner les connaissances dont ils étaient seuls dépositaires. D'autres ordres, les hospitaliers ou joannites (1100), les templiers (1118), les chevaliers teuroniques en Judée (1190), les porte-glaives en Livonie (1202), les chevaliers d'Alcantara, de Calatrava, de San-lago, de l'ordre du Christ, d'Avis, en Espagne et en Portugal, furent établis pour combattre les infidèles les armes à la main.

Dans les tempes modernes, la découverte de l'Amérique a étenda sur un neuveau monde l'empire du christianisme, et le zèle des missionnaires, surtout des jésuites, a porté chez tous les peuples barbares les lumières de la foi chrétienne. Mais au xvi siècle le catholicisme a vu s'élever des hérésies puissantes qui subsistent encore. Luther, en 1517, donna le signal d'une réforme qui sépara de l'Eglise plusieurs des nations chrétiennes. Zwingle, en 1519, Calvin, en 1536, devinrent les chefs de diverses sectes qui, maigré les efforts du concile de Trente (1563), cessèrent de reconnaître, en matière de foi, d'autre autorité que celle de la Sible. Après eux, les sectes réformées se sont multipliées presque à l'infini : les principales , avec les luthériens et les calvinistes , sont les arminieus, les anahaptistes, les anglicans, les presbytériens, les indépendants, les puritains, les quakers, les frères moraves, les methodistes, etc. Les puissances catholiques, après avoir essayé longtemps de deraciner l'hérésie, soit par la persuasion, soit par la force, finirent par accorder la liberté de conscience, et aujourd'hui toutes les sectes rivales vivent presque partout en paix à l'abri de la tolérance. Mais le repos et la trêve étant plus préjud ciables à l'hérésie que la persécution, toutes les sectes européennes comprises sous le nom de profesiantisme sont, de l'aveu même des protestants, deméurées stationnaires depuis l'époque de

leur établissement, ou plutôt perdent chaque jour du terrain, tandis que le catholicisme continue à faire d'immenses progrès, tant en Europe que chez les peuples les plus éloignés.

CHRISTIANOCATÉGORES, hérétiques ainsi appelés par saint Jean Damascène; ils adoraient les images de la sainte Vierge et

des saints.

CHRISTIANS, dénomination que les gens de la secte affectent d'époler chri-stians et prononcent chray-stians. C'est une secte assez moderne, qui a pris naissance dans les Btats-Unis, en 1800, et qui a pour fondateur Elias Smith, d'en en appelle encore ses partisans smithites ou smithaine; mais ils rejettent celle dénomination, sinsi que toute autre qui serait tirée du nom d'un homme, et prétendent ne pas s'en référer davantage à Smith, en matière de foi, qu'à Luther, eu à Calvin, ou à Wesley. A les en croire même, ils se seraient élévés simultanément dans différentes localités de l'Union éloignées les unes des autres, sans s'être entendus préalablement. Leur société s'appelle Christian Connexion (l'union chrétienne). Leur but principal a été, à ce qu'il paralt, non pas tant d'établir des doctrines particulières, que de procurer plus de liberté et d'indépendance en matière de foi et de pratiques religieuses; de secouer l'autorité des symboles fermulés par les hommes, et de briser les entraves des formes prescrites, de ne prendre pour guide que la Bible, en réclamant pour chaque individu le droit de l'interpréter, de juger par soi-même quelles sont les doctrines qu'elle enseigne et les obligations qu'elle impose, et en pratique de sulvre plus strictement la simplicité des apôtres et des premiers chrétiens. On voit par cet expesé qu'ils sont trèsconséquents avec les principes posés par les premiers novaleurs.

Dans la Nouvelle-Angleterre, où la Connexion semble avoir d'abord attiré l'attention par une démonstration publique et par son organisation comme classe distincte de chrétiens, elle était composée principalement d'individus séparés des calvinistes bap-tistes. Aussitôt après la formation de leur première Eglise, plusieurs grandes communautés de calvinistes baptistes se déclarèrent indépendantes de l'association baptiste, et se réunirent aux Christians. Les baptistes du Libre-Arbitre et des Six-Principes ouvrirent leurs portes à leurs ministres, et on croyait gu'ils se fondraient avec eux, mais ils continuent encore à présent à faire bande à part, quoiqu'ils conservent avec eux des relations amicales. Dans les Blats du sud, leurs premières associations se formèrent surtont aux depens des méthodistes, et dans l'Ouest aux dépens des presbytériens; d'où il est arr vé que les individus qui d'abord firent partie de la Connexion avaient des plaliques et des usages différents, suivant les sectes auxquelles ils avaient appartenu précédemment. Il y avait donc peu d'unité dans leur croyance; en effet, leur caractère distinctif était une tolérance universelle. Dans

l'origine, ils étaient généralement trinitaires, mais ils finirent par rejeter la doctrine de trois personnes égales en Dieu, comme contraire à l'Ecriture.

Mais, bien que la tolérance d'opinions soit leur principe dominant, qu'ils se fassent fort de n'admettre aucun symbole, et qu'ils usent de la plus grande latitude dans l'interprétation de l'Ecriture, ils sont toutesois parvenus à une certaine unité dans leur croyance, qu'on peut formuler ainsi qu'il suit:

« L'Ecriture sainte, comprenant les livres de l'Ancien et du Nouveau Testament, a été inspirée de Dieu; elle contient la révélation pleine et entière de la volonté de Dieu à l'égard de l'homme, et elle est suffisante pour tout ce qui a rapport à la foi et aux pratiques du christianisme.

« L'Ecriture sainte s'adresse à la raison de l'homme; elle doit être entendue; et chaque individu a un droit inaliénable de la lire et d'exercer son jugement sur le sens qu'elle

renferme.

« li n'y a qu'un Dieu vivant et véritable, qui est le Père tout-puissant, incréé, infini, éternel, créateur et conservateur de toutes choses; ce Dieu est une intelligence spirituelle, infinie, toujours la même et ne changeant jamais.

« Dieu est le gouverneur moral de l'univers, la source absolue de tous les biens de la nature, de la providence et de la grâce: sa sagesse, sa bonté et sa bienveillance infinies produisent tout ce qu'il y a de bien parmi les hommes.

« L'homme est un être libre, qui n'est pas poussé par une influence nécessitante à faire le bien ou le mal; mais il est continuellement en son pouvoir de choisir la vie ou la mort; il est donc responsable de toutes ses actions, et comme tel digne de récompense ou de châtiment.

« Tous les hommes sont pécheurs et sont

redevables à la gloire de Dieu.

«Jésus-Christ est le Fils de Dieu, le Messie promis et le Sauveur du monde; il n'y a pas de salut dans un autre nom; et il peut sauver tous ceux qui veulent venir à Dien

« Jésus-Christ, à l'effet de poursuivre le plan glorieux de notre salut, et pour le bénéfice de tous les hommes sans distinction, s'est soumis à la mort ignominieuse et douloureuse de la croix; et par cette mort il a scellé, ratifié et confirmé la nouvelle alliance, tellement que son sang est le sang du Testament éternel, et l'Evangile est le Nouveau Testament dans son sang. Le troisième jour après avoir été crucifié il est ressuscité des morts par la puissance de Dieu.

« Le pardon des péchés est communiqué par la médiation de Jésus-Christ, par ses souffrances et par sa mort; on le recoit par la repentance et par la foi en Notre-Sei-

gueur Jésus-Christ.

« Dieu pardoune librement les péchés par l'effet de sa grande compassion en Jésus-Christ, et nou par l'effet d'aucun mérite de la part des créatures, tellement que nous sommes justifiés librement par sa grâce.

« Le Saint-Esprit est le pouvoir et l'énergie de Dieu; c'est par l'action de cette sainte influence que les pécheurs sont régénérés, sanctifiés et convertis à une vie sainte et vertueuse, et que les saints sont confirmés et affermis dans la voie de la justice.

« Les âmes de tous les fidèles vraiment pénitents peuvent être purifiées des souillures du péché et mises dans un état de sain'eté et de pureté avec Dieu, et vivre devant lui dans un état de justification, par une obéis-

sance continuelle.

« Toute la vie humaine n'est qu'un temps d'épreuve, dans chaque partie duquel le pécheur peut se repentir et revenir à Dieu, et le sidèle retomber dans le péché et perdre la grâce de Dieu. Cette possibilité de conversion et de rechute est inhérente à l'état d'épreuve.

« Toutes les promesses et les menaces de l'Evangile sont conditionnelles en tant qu'elles regardent l'homme par rapportà son bonheur en ce monde et en l'autre; ce n'est qu'ainsi qu'on peut interpréter correctement l'Ecriture sainte et l'entendre d'une manière convenable.

« Jésus-Christ a établi deux institutions qui doivent être observées perpétuellement, ce sont le baptème et le souper du Sei-

gneur.

« Le baptême ne doit être administré que sur la profession de la foi chrétienne. Le candidat s'engage à renoncer à ses péchés, et à marcher dans une vie nouvelle. La sainte cène doit être pratiquée fréquemment par les fidèles, en commémoration des souf-frances et de la mort que le Seigneur a endurées pour affermir la nouvelle alliance.

« Il y aura une résurrection des morts, tant pour les justes que pour les méchants.

« Il y aura un jugement général, dans lequel chacun sera puni ou récompensé suivant les œuvres qu'il aura faites durant sa

Les principes sur lesquels les Eglises de la Christian Connexion furent d'abord constituées, et qui subsistent encore, sont les suivants : « l'Ecriture sainte est la seule règle de foi et de pratique, chaque individu ayant la liberté de déterminer pour lui-même ce qui y est enjoint par rapport à ces matières. - Aucun membre ne peut être exclu de la communion de l'Eglise pour ses opinions el sa croyance, tant qu'il mène une vie pieuse et dévote. - Aucun membre n'est sujet à la censure de l'Eglise, excepté en cas de désordre ou d'immoralité. - Le nom de christian (chrétien) est adopté à l'exclusion de loule autre dénomination, comme le plus propre à désigner le corps et les membres. La seule condition pour être admis au nombre des membres de cette Eglise est la profession personnelle de la religion chrétienne, accompagnée d'une piété évidente et de la détermination de vivre suivant les divises règles de l'Evangile de Christ. - Chaque Eglise est considérée comme un corps indépendant, possédant l'autorité exclusive de régler et de gouverner ses affaires particu-

Cependant, pour ménager les grands intérets de la Connexion et pour contribuer à sa prospérité, on a jugé à propos d'établir des associations sous le nom de conférences. Les ministres et les églises, représentés par des délégués, forment en chaque Etat une ou plavieurs conférences appelées conférences provinciales; qui envoient chacune un délégué a la conférence générale, appelée Chrislian general Book association. Ce corps est chargé des livres et des publications périodiques désignés pour le bien général de la Connexion; mais ce n'est point un corps ecclésiastique. Dans vingt des Etats, il y a trente ou quarante conférences provinciales, une dans le haut Canada, et une dans le Nouveau-Brunswick. Le nombre des minis-tres est d'environ 800; il y a de cent à cent cinquante mille communiants, et trois cent mille auditeurs.

Ces détails sont dus à M. Joshua V. Himes de Boston, un des ministres de la secte.

CHRISTO-CATHOLIQUES. dénomination prise par les adhérents de Ronge. Une pétition a été présentée à la diète des Etals, pour qu'il leur soit interdit de s'appeler ainsi.

CHRISTOLYTES, Voy. CATHOLICO-GERMAmous, hérétiques du vi siècle, ainsi appelés parce qu'ils détruisaient Jésus-Christ (Χριστον, Christ, et him, détruire). Ils enseignaient que le Sauveur, après être descendu dans les enfers, y avait laissé son corps et son âme, et que sa seule divinité était montée au ciel.

CHRISTOMAQUES, nom générique sous lequel saint Athanase comprend les hérétiques qui ont erré sur la nature ou la personne de Jésus-Christ. (Χριστόν, Christ, et μάχοper, combattre.)

CHRISTO-SACRUM, secte chrétienne fondée par Jacob Hendrick Onderde-Wijngaart-Canzius, ancien bourgmestre de Delft. Commencée en 1797, elle n'eut de forme régulière qu'en 1801. Les membres de celle congrégation répètent sans cesse qu'ils ne sont pas une secte, mais une société, dont le but est de rapprocher toutes les religions chrétiennes. Ils admettent quiconque croit à la divinité de Jésus-Christ, à la rédemption du genre humain, opérée par les mérites de la passion du Sauveur.

La société commença par quatre membres, el s'éleva ensuite à deux ou trois mille : elle a'a eu de culte public qu'à Delft. Leur temple est orné d'une manière assez élégante. Trois chaires et autant de pupitres qui s'élèvent graduellement, sont destinés pour ceux qui lisent, qui entonnent ou qui pré-

Chent.

Le culte est divisé en culte d'adoration et d'instruction. Le premier a lieu tous les dimanches, vers cinq ou six heures du soir; on y expose les grandeurs de Dieu, manifeslées dans les merveilles de la création. Le culte d'instruction a lieu tous les quinze jours, également le soir ; on y développe les principes de la religion révélée, On célèbre

la cène six fois par an ; les assistants sont prosternés pendant la prière et la bénédiction.

La société a publié quelques opuscules, dont le premier offre, au frontispice, l'emblème qu'elle adopte; c'est une croix placée sur l'Evangile et le Décalogue, et appliquée sur une couronne de palmier, dans laquelle sont inscrites, en hollandais, ces paroles de Jésus-Christ: Je suis la voie, la vérité et la vie; personne ne vient à mon Père que par moi. Un autre imprimé contient des cantiques adaptés à la liturgie.

Cette société diminue de jour en jour, et tout fait prévoir qu'elle ne tardera pas à s'é-

vanouir complétement.

CHRONOS ou CRONOS, divinité orientale qui était la personnification du temps sans

Chez les Egyptiens, c'était un des dieux célestes qui d'abord avaient régné sur leur pays; il avait succédé au Soleil et à Agotho-

démon, le bon génie.

Cronos était le dieu suprême des Assyriens ; dans le Zend-Avesta, il porte la qualification de Zéroudné-Akéréné, c'est-à-dire le Temps sans bornes on l'Eternité; aussi est-il le seul, suivant la doctrine assyrienne, qui ait une existence éternelle, les autres divinités devant cesser d'exister en même temps que le monde.

Les Grecs empruntèrent aux Orientaux le mythe de Cronos, ils en firent un dieu, fils du Ciel et de la Terre, et le regardèrent pareillement comme le symbole du temps, d'autant plus que sou nom avait la plus grande affinité avec un mot de leur langue (χρόνος) qui signifie le temps ou l'éternité. Les Latins changèrent ce nom en celui de Saturne.

CHRYSANTHINS, jeux que l'on célébrait avec magnificence à Sardes, ville de Lydie. Ils tiraient leur nom d'une couronne de fleurs d'or qui était le prix du vainqueur. J'ignore si les jeux chrysanthins étaient cé-lébrés en l'honneur des dieux ou en l'honneur des empereurs. Les premiers étaient d'une bien plus haute antiquité que les seconds.

CHRYSAOR, héros mythologique qui naquit, avec le cheval Pégase, du sang qui jaillit de la tête de Méduse, tranchée par Per-sée. Au moment de sa naissance, il tenait une épée d'or à la main (χρυσός, ἄορ), d'où il sut nommé Chrysaor. Il épousa Callirhoé, une des Océanides, qui le rendit père de Géryon, d'Echidna et de la Chimère. On croit que c'était un habile ouvrier, fort adroit à travailler l'or et l'ivoire. Phorcis, roi de la Cyrénarque, l'employait à mettre en œuvre les dents d'éléphant qu'il tirait de l'Afrique

CHRYSAS, fleuve de Sicile qui, au rapport de Cicéron, passait pour un dieu. Il avait un temple et une statue près de la ville d'Enna.

CHRYSOCÉRI ou CHRYSOKÉRI, c'est-àdire, qui a des cornes d'or. C'étaient des bœus choisis pour les sacrifices, et auxquels on dorait les cornes pour cette cérémonie.

Bacchus portait aussi le surnom de Chry-

CHRYSOMALLON, nom que les Grecs donnaient au fameux bélier qui portait une toison d'or (χρυσος, d'or, et μάλλος poil). C'est lui qui fit passer à la nage Phryxus en Colchide, où ce héros l'immola et consacra sa toison au dieu Mars. Ce fameux bélier se distinguait surfout par deux qualités particulières : il pouvait voler, et avait l'usage de la parole. Lorsqu'Athamas voulut faire périr Phryxus, et qu'il lui fut ordonné de choisir pour le sacrifice le meilleur bélier, son choix tomba sur le bélier à toison d'or, qui lui découvrit les projets de sa belle-mère contre lui et sa sœur Hellé. Il leur conseilla de se mettre l'un et l'autre sur son dos, et les emporta ainsi, les uns disent à travers les airs, les autres en passant la mer à la nage. Dans le trajet, Helle tomba dans la mer et se noya, parce qu'elle se tenait appuyée sur l'une des cornes de Chrysomallon, qui vint à se cas-ser: cette mer fut appelee Hellespont, en mémoire de cet événement. Dès qu'ils furent arrivés en Colchide, le bélier ordonna lui-même à Phryxus de l'immoler; il se dépouilla de sa toison d'or, et en fit présent à Phryxus, après quoi il monta au ciel, où il est le premier signe du zodiaque. C'est pour conquérir cette toison que les Grecs frétèrent le navire Argo, et entreprirent cette expédition célèbre connue sous le nom d'expédition . des Argonautes.

CHRYSOPHYLAX, c'est-à-dire gardien de l'or d'Apollon. C'était un ministre subalterne du temple de Delphes, administrateur de tout ce qui regardait ce fieu sacré. Il habitait à l'entrée du sanctuaire. Il sallait qu'il se levât tous les jours avec le soleil, et qu'il balayat le temple avec des rameaux de laurier cueillis autour de la fontaine de Castalie ; qu'il attachât des couronnes du même laurier sur les murailles du temple et sur les autels autour du trépied sacré; qu'il en distribuat aux prophètes, aux phœbades, aux poètes, aux sacrificateurs et aux autres ministres. Il allait ensuite puiser de l'eau à la fontaine de Castalie, dans des vases d'or. et en remplissait les vases sucrés, placés à l'entrée du temple, où l'on était obligé de purifier ses mains avant de pénétrer plus avant. Il aspergeait de cette même cau le pavé du temple, les portes, les murs, se servant à cet effet d'un goupillon de laurier. Quand tout cela était terminé, il prenait un arc et un carquois, et allait donner la chasse aux oiseaux qui venaient se poser sur les statues dont le temple était environné; voilà d'où lui venait le nom de gardien de l'or d'Apollon. Il ne tuait pourtant ces oiseaux qu'à la dernière extrémité, et lorsqu'il avait em-ployé sans succès les cris et les menaces; mais la colombe était privilégiée; elle pouvait habiter impunément dans le temple du dieu.

CHRYSOR, dieu des Phéniciens qui avait excellé dans l'éloquence, la poésie lyrique et nation. Inventeur de la pêche à la ii-\l'hameçon, il avait aussi perfectionné la navigation. Ces bienfaits lui valurent les honneurs divins. Comme on lui attribue aussi d'avoir enseigné aux hommes l'usage du fer, on l'a confondu avec le Vulcain des Latens.

CHTHONIE, ou Cérès Chthonienne, c'est-àdire terrestre, de 2960, la terre; surpoin donné à la déesse qui présidait aux productions de la terre. Elle avait sous ce nom un temple à Hermione dans l'Argolide.

CHTHONIENS. Les dieux Chthoniens ou terrestres étaient ceux auxquels on attribuait quelque puissance sur toute l'étendue de la terre, jusqu'aux enfers inclusivement.

CHTHONIES, Lete annuelle célébrée à Hermione en Argolide, en l'honneur de Cérès Chthonienne ou terrestre. Voici la description que nous en donne Pausanias: La marche était ouverte par les prêtres et les magistrats en exercice suivis d'une foule d'hommes, de femmes et de jeunes garçons. Ces der-niers étaient habillés de blanc, et couronnés de guirlandes d'hyacinthe, en mémoire de la mort prématurée du jeune homme qui arail porté le nom de la seur. lis étaient suivis d'une génisse non apprivoisée, attachée fortement et trainée par les sacrificateurs. A poine la victime était-elle antrée dans le temple, qu'on fermait les portes et qu'on la déliait. Ators quatre vieilles femmes armées de coutelas la poursuivaient et l'égorgesient. Les portes se rouvraient pour en introduire successivement trois autres, qui, dit-on,

tombaient du même côté que la première.
GHUAVO, fôte célébrée au Monomotapa, à la nouvelle lune de mai. Tous les grands se rendent au palais de l'empereur et executent en sa présence des combats simules. Le souverain est ensuite huit jours saus se laisser voir; après quoi il fait donuer la mort aux grands qui lui déplaisent. Ces seigneurs sont immolés aux mouzimos ou ancêtres de l'empereur.

CHUCOMAMA, un des noms de la terre adorée comme une divinité par les anciess Péruviens.

CHUICOU, un des dieux du ciel, chez les Péruviens; c'était la personnification de l'arc-en-ciel, Suivant Acosta, auteur espagnol, on le représentait avec deux serpents à ses côtés.

CHUMI ou CHOUMI, un des noms de Dieu chez les Péruvieus, ou l'une de leurs divinités.

CHU MONG, personnage mythologique des Coréens. La fille d'un fleuve de leur pass devint grosse par les rayons du soleit. Elle mit au monde un œuf très-gros qui donna naissance à un enfant mâte. Le roi de Fou-yu donna d'abord cet enfant aux chiens et aux pourceaux, qui ne voulurent pas le dévorer. Il tefit exposer ensuite sur les chemins, afin qu'il tût foulé sous les pieds des bœus et des chevaux; ce qui ne réussit pas miens. Enfin il ordonna qu'on portât l'enfant dans les déserts; cette tentative n'eut encore aucun succès. L'enfant fut toujours conservé. C'est lui qui est, dit-on, la souche de lous

les rois de la Corée. Chu-mong est le soleil. Dupuis prétend que

CHUNCHO, c'est-à-dire lieu saint, nom que l'on donnait chez les Muyscas à l'endroit où les prêtres enterraient les offrandes saites aux dieux. Ces ostrandes étaient successivement déposées dans de grands vases de terre cuite auxquels on avait donné grossièrement la figure de la divinité qu'on idorait dans le temple. Quand ces vases étaient pleins, les prêtres allaieut les enseveir mystérieusement dans un lieu connu d'eux seuls, et qu'on appelait Chuncho, dont les Espagnols ont fait par corruption tunjo. Les Européens, qui en ont découvert quelques-uns, y ont trouvé des figures en or, presque toutes couronnées de rayons paraissant sortir de la tête; dans chaque main elles tiennent une espèce de sceptre terminé par la figure d'un oiseau. Quelques-unes, au lieu de rayons, ont sur la tête une espèce de honnet. Elles ont le nez et les oreilles percés et ornés de pendants, et sont vêtues d'une espèce de manteau semblable à celui que portent encore aujourd'hui les habitants. Ce qu'il y a de plus singulier, c'est que presque toutes out de la harbe, et que les erganes des sexes y sont toujours indiqués. On a trouvé encoré dans les Chunchos des figures d'insectes, de lézards, d'oiseaux, de serpents; des vases de terre ornés de figures danimaux; des espèces de dieux pénales en or, en argent ou en terre cuite, que les Américains portaient suspendus au cou, surlout quand ils allaient au combat.

CHUNSA, ou sanctuaire suprême, temple érigé à Sogamoso, en Amérique, en l'hon-neur de Bochica, le grand dieu des Muyscas; c'était là que résidait le grand prêtre, qui élait regardé comme l'image du dieu au service duquel il était. On y accourait de toules parts en pèlerinage, assuré d'y trouver sécurité, au milieu même des guerres les

plus acharnées.

CHUPMAI, génie supérieur et bienfaisant, dont les Basilidiens gravaient le nom sur

leurs Abraxas.

CHUQUEN, dieu des Muyscas, en Amérique, lequel présidait particulièrement aux courses à pied, fort usitées chez ce peuple. CHUQUILLA, un des noms du soleil, chez

CHURAI, ov CHOURAI, un des noms que les Péruviens donnaient au Dieu suprême. CHUTE ORIGINELLE. 1. Le christianisme tout entier est basé sur le dogme de la chute du premier homme, dont tout le monde con-

nali la lamentable histoire

Adam et Eve avajent été créés dans un état d'innocence et de bonheur parfaits, ne devant éprouver ni les tentations, ni les afdictions de la vir, ni la mort. Mais Dieu avait attaché la perpétuité de leur félicité et de celle de leurs descendants à l'observance d'un précepte qu'il leur imposa comme éprenve et comme sujet de mérite. Il avait dit à l'homme: Tu mangeras du fruit de tous les a bres du paradis; mais tu l'abstiendras du fruit de l'arbre de la science du bien et du mal; car, le jour que lu en mangeras, tu se-ras candamné à la mort. Sammis à une épreuve aussi légère, l'homme ne songeait nullement à l'enfreindre. Mais Satan, l'esprit tentateur, qui déjà avait été chassé du ciel avec tous ses adhérents, pour s'étre révolté contre le Très-Haut, ne put voir sans jalonsie de nouveaux êtres destinés à occuper la place qu'il avait perdue dans les cienx et dans l'affection de son créateur; il emprunta l'appa-rence du serpent, peul-être même anima-til un serpent véritable, pour pouvoir se glisser auprès de nos premiers parents et leur adresser la parole au moyen de la langue de cet animal. Il s'adre-sa à la femme et lui dit : Pourquoi Dieu vous a-t-il dé-fendu de manger de tous les fruits du paradis? — Nous mar geons, répondit la femme, de tous les fruits du paradis, à l'exception du fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, car Dieu nous a défendu d'en manger et d'y toucher, de peur que nous ne mourions. — Le serpent dit à la semme : Vous ne mourrez pas pour cela; mais Dieu sait que, le jour que vous en mangerex, vos yeux seront ouverts, et vous serex comme des dieux sachant le bien et le mal. La femme vit donc que le fruit était bon à manger, agréable à la vue, et d'un aspect appétissant. Elle en prit, en mangea, en donna à son mari, qui en mangea aussi. En même temps leurs yeux furent ouverts; ils s'aperçurent qu'ils étaient nus, cousirent des seuilles de siguier et s'en sirent des pagnes.

Or, ayant entendu la voix de Dieu, gui se promenait dans le paradis, à l'heure où l'on prend le frais, après midi, Adam et sa femme se cachèrent dans le plus épais du bois. Et le Seigneur appela Adam et lui dit : Où estu? — Il répondit: Seigneur, j'ai entendu votre voix dans le paradis, et j'ai eu peur, parce que j'étais nu; et je me suis caché. — Qui s'a appris que tu étais nu, reprit le Seigneur, sinon parce que tu as mangé du fruit que je t'avais désendu? — Adam répondit : La femme que vous m'avez donnée pour compugne m'a donné de ce fruit, et j'en ai mangé. — Dieu dit à la semme: Pourquoi as-tu fuit vela? — Elle répondit : Le serpent m'a trompée, et j'en qi mangé. — Dieu dit au serpent: Parce que su as fait cela, maudit sois-tu entre tous les animaux et les bêtes de la terre; tu te traineras sur le ventre, et lu mangeras la terre, tous les jours de la vie. Je mettrai des inimitiés entre toi et la femme, entre ta race et la sienne. Elle t'écrasera la tête, et toi tu lui briseras le talon. — Il dit à la femme : Je multiplierai tes peines et les douleurs de ta grossesse; lu mellras au mande les enfants apec douleur; tu seras sous la puissance de ton mari, et il dominera sur toi. Pais il dit à Adam : Parce que lu as écouté la vois de la femme, et que tu as mangé du fruit que je l'avais défendu, maudite sera la terre en ton travail; lu en mangeras les fiuits ou prix de grands travaux, tous les jours de la vie. Elle te produira des épines et des chardons, et tu mangeras les herbes de la terre. Tu te nourriras de fan pain à la sueur de son front, jus-

qu'à ce que tu retournes dans la terre d'où tu as été tiré; parce que lu es poussière et tu retourneras en poussière. Le Seigneur Dieu fit à Adam et à sa femme des tuniques de peaux et les en revêtit, et il dit : Voici Adam devenu comme l'un de nous, sachant le bien et le mal. Maintenant donc qu'il n'aille pas mettre la main sur l'arbre de vie, et manger de son fruit, pour vivre éternellement. Alors le Seigneur Dieu le chassa du paradis, pour cultiver la terre, d'où il avait été tiré. Ayant chassé Adam, il plaça devant la porte du jardin de délices des chérubins armés d'épées slamboyantes, pour garder l'accès à l'arbre de vie.

Voilà dans toute sa divine et naïve simplicité le récit de la chute originelle, et la première annonce de la réparation future. Il est des gens qui le regardent comme un mythe, parce qu'ils trouvent cette histoire trop au-dessous de la grandeur de Dieu et de la dignité de l'esprit humain. Mais, si une fois nous admettons en principe le fait que Dieu ait voulu soumettre l'homme à une épreuve, celte épreuve ne devait-elle pas être à la portée de créatures récemment tirées du néant et appelées à la raison? Nous ne voyons pas qu'il répugne que Dieu ait traité en enfants deux êtres dont l'intelligence était encore à son aurore, et qui n'avaient pas en-core l'expérience de l'âge. Or ceux qui s'inscrivent en faux contre ce récit sont la plupart du temps du nombre de ceux qui veulent que l'homme soit sorti de l'état de brute, et ne soit parvenu qu'après de longs siècles à l'état d'être raisonnable. Leur système est, selon nous, bien plus dégradant; au reste il n'explique rien. Mais contentons-nous de notre rôle d'historien, et montrons que la plupart des peuples ont admis le dogme de la chute originelle.

2º Nous ne citons que pour mémoire la tradition musulmane, empruntée à nos li-vres saints, auxquels les mahométans ont ajouté des faits controuvés. La voici telle que nous la trouvons dans l'ouvrage de Moura gea d'Ohsson, qui lui-même l'a tirée de Munedjim Baschi Ahmed Effendi:

Dans le centre même du paradis, Dieu planta deux arbre ; l'un était l'arbre de vie, l'autre celui de la science du bien et du mal. Dieu permit à Adam et à Eve de manger de tous les fruits que produisait ce jardin déli-cieux; mais il leur défendit de toucher à ces deux arbres, sous peine d'un changement en eux de la nature immortelle en mortelle. Cependant Eve, se laissant séduire par le serpent, instrument du démon, et alors un des plus beaux animaux de la terre, désobéil à Dieu, et mangea du fruit de l'arbre défendu. Elle en fit aussi manger à Adam. On croit que le premier fruit dont Adam et Eve goûtèrent dans le paradis était du raisin frais, et que le fruit défendu était le froment, qui alors formait un grand arbre. La trans-gression d'Adam et d'Eve à la loi de l'Eternel leur fait aussitôt perdre leur innocence. C'est alors que, connaissent leur nudité, ils

se couvrent de feuilles de figuier, et que, saisis d'effroi à la voix du Seigneur, ils courent se cacher derrière les arbres. Ils paraissent ensuite devant l'Eternel, tous deux confus, consternés, tremblants. Adam s'excuse sur Eve, et Eve sur le serpent. Dieu, irrité, lance sur tous les trois les foudres de sa colère et de sa proscription. Il maudit le serpent; il soumet la femme aux douleurs de l'enfantement; il condamne l'homme à gagner son pain à la sueur de son front, et les chasse du paradis.

« C'est là l'époque funeste de la chute d'Adam, le sixième jour de sa création et de l'établissement de ce premier des hommes sur la terre, c'est-à-dire sur la montagne de Wassem, à l'orient de noire globe. Eve sut bannie au lieu appelé depuis Djiddé, qui signifie première des mères (c'est le fameux port de Gedda ou Djidda sur la côte d'Arabie). Le serpent fut jeté dans les déserts les plus affreux de l'Orient, et l'esprit tentateur qui l'avait séduit, sur les côtes d'Eblehh. Celte chute de notre premier père est suivie de l'infidélité et de la sédition de tous les esprits qui étaient répandus sur la surface de la terre. Alors Dieu envoie contre eux le grand Azazil, qui, avec une légion d'anges, les chasse du continent, et les disperse dans les îles et sur les dissérentes côtes de la mer. Quelque temps après, Adam, conduit par l'esprit de Dieu, prend le chemin de l'Arabie et pénètre jusqu'à la Mecque. Ses pas portaient de tous côtés l'abondance et la fertilité. Créé avec une figure ravissante, la taille haute et le teint brun, la chevelure épaisse, longue el frisée, il eut alors de la barbe et des moustaches. Après une séparation de cent ans, il rejoignit Eve sur le mont Arafat, près de la Mecque, événement qui fit donner à cette montagne le nom d'Arafat ou Aréfé, c'est-à-dire lieu de reconnaissance. »

3º Les Grecs et les Latins sont assez peu explicites sur la chute de l'homme; cependant on peut regarder comme des réminiscences de ce grand drame la déchéance de l'état de vertu et d'innocence ; la succession des quatre âges, pendant lesquels la race humaine s'en va toujours dégénérant au physique comme au moral ; l'ouverture de la boste de Pandore, qui occasionna la diffusion des maux sur la terre; et surtout l'entreprise audacieuse de Prométhée, qui va ravir le sou du ciel, et qui expie dans d'atroces douleurs et dans un supplice éternel ses sacriléges tentatives pour communiquer la science aux humains.

4° D'après la mythologie hindoue, Dieu avait créé d'abord un homme et une femme nommés Pourous et Prakriti; ces deux noms ont déjà une conformité étonnante avec ceux d'Adam et d'Eve, car Adam et Pourous signifient homme; Eve et Prakriti, procréée. Ces deux premiers humains donnérent naissance à quatre fils, qui s'étant maries à des femmes créées exprès pour eux, donnères naissance à la première race. Mais bientôl les passions agitèrent les hommes; l'impieté, la tyrannie, le brigandage, la débauche, soullèrent la terre, à tel point que le Tout-Pair

sant fit périr toutes les nations par un déluge universel.

Ayant ensuite résolu de procéder à une nouvelle création, il se reposa de ce soin sur irois grandes déités qu'il produisit à cet effet, Brahma, Vichnou et Siva. De nouveaux humains parurent dans le monde, mais ils ne tardèrent pas à encourir l'indignation de Siva par leur vie méchante et déréglée; et ce dieu vengeur, en punition de leurs désordres, sit tomber les afflictions, les maladies et la mort sur tous les enfants des hommes.

Comme les anciens Grecs, les Hindous ont aussi leurs quatre ages, pendant lesquels la vertu et la félicité diminuent graduellement

aussi bien que la vie des hommes.

5. Les livres anciens des Chinois nous ont conservé des souvenirs très-importants de la chate primitive. Voici comme s'exprime le Chi-king:

«Je lève les yeux vers le ciel, il paraît comme de bronze. Nos malheurs durent depuis longtemps; le monde est perdu; le crime se répand comme un poison fatal; les filets du péché sont tendus de toutes parts, et l'on ne voit pas d'apparence de guérison.

« Nous avions d'heureux champs, la femme nous les a ravis. Tout nous était soumis, la femme nous a jelés dans l'esclavage; qu'elle hait c'est l'innocence, et ce qu'elle

aime, c'est le crime.

« Le mari sage élève l'enceinte des murs, mais la femme qui veut tout savoir les renrerse. Oh! qu'elle est éclairée! c'est un oiseau dont le cri est funeste; elle a eu trop de langue; c'est l'échelle par où sont desceudus lous nos maux. Notre perte ne vient point du ciel, c'est la femme qui en est cause. Tous ceux qui n'écoutent pas les leçons de la sagesse sont semblables à cette malheureuse.

« Bile a perdu le genre humain; ce fut d'abord une erreur, et puis un crime.

« D'où vient que le ciel vous afflige? Pourquoi les esprits célestes ne vous assistent-ils plus? C'est que vous vous êtes livrés à celui que vous deviez fuir, et que vous m'avez quillé, moi, que vous deviez uniquement simer; toutes sortes de maux vous accablent; il n'y a plus aucun vestige de gravité et de pudeur. L'homme s'est perdu, et l'univers est sur le point de sa ruine.

« Il n'a plus ce qu'il possédait avant sa chuie, et il a enveloppé tous ses enfants dans son malheur. O ciel I vous pouvez seul y apporter remède; effacez la tache du père, et

sauvez la postérité....

« Si nous errons dans ces déserts, couvrant notre nudité avec des seuilles d'arbres, c'est la semme qui en est la cause. » — Les commentaires disent qu'ils vinrent se réfugier

auprès d'un mauvais arbre pour s'y cacher.
« Après que la nature eut été corrompue, dil Lo-pi, tous les oiseaux du ciel et toutes les beles de la terre, les reptiles et les serpents, commencerent à être hostiles à l'homme. » – Et ailleurs : « Lorsque l'homme cut acquis la science, toutes choses lui devinrent hostiles. »

Veir, pour plus de développements, l'ou-

vrage du P. Prémare, commenté par M. Bonnetly, dans les Annales de philosophie chrétienne, tome XVIII.

6° On peut assurer que toute l'économie de la religion bouddhique repose sur la donnée de la déchéance de l'homme et sur les moyens de parvenir à sa rébabilitation. Mais, sans nous enfoncer dans des discussions philosophiques, nous préférons mettre sous les yeux de nos lecteurs un passage frappant du système religieux tibétain mongol, une des principales branches du bouddhisme. Ce passage, qui n'a pu être copié dans nos livres saints. offre plus d'une analogie avec eux.

Les hommes qui habitent maintenant sur la terre viennent des esprits célestes qui méritèrent par leur révolte d'être chassés du ciel. Voici comme s'exprime à ce sujet Benjamin Bergmann, traduit par Ozanam.

« Quoiqu'on put reconnaître chez tous ces exilés la différence de leur premier état et de leur état actuel, cependant la divinité de leur origine se manifestait par une foule de perfections irrécusables qui leur restaient encore. Ceux qui se fixèrent sur la terre que nous habitons, étaient égaux à tous les autres, et par les forces physiques et par les qualités spirituelles dont ils étaient doués. Tout s'accomplissait au gré de leurs désirs; leurs visages rayonnaient de lumière, ils s'enlevaient sur des ailes, vivaient sans nourriture et perpétuaient leur espèce sans union charnelle. 80,000 ans étaient le terme de leur longue carrière; leurs enfants étaient aussi parfaits qu'eux-mêmes.

« Mais ce bienheureux état ne fut pas de longue durée, et bientôt nos premiers pères virent s'échapper par leur faute toutes les félicités qui avaient jusqu'alors embelli leur

existence.

« A la surface du sol croissait en abondance la plaute du schimæ, blanche et douce comme le sucre; son aspect séduisit un homme, qui en mangea et en offrit à ses semblables, et tout fut consommé.

« Ils connurent qu'ils étaient nus; une subite fermentation se fit sentir dans l'intérieur de leur corps et rendit nécessaires les organes sécrétoires, qu'elle produisit en effet. La faim s'empara de leurs entrailles, les ailes disparurent; ils furent enchaînés à la terre, et le nombre de leurs années fut restreint à 40,000. Aussi longtemps que leurs figures avaient été rayonnantes de feu, ils portaient avec eux la lumière sur leurs pas; mais quand le péché leur eut ravi ce merveilleux éclat, une nuit éternelle menaça de les engloutir. »

C'est alors que les dieux procédèrent à la création du soleil, de la lune et des étoiles. Les hommes eurent recours à des vôtements pour voiler leur nudité. La plante du schimæ, recherchée avec un avide empressement, disparut bientôt de la face du sol. Les hommes eurent recours ensuite au miel sauvage, puis au fruit du salla. Bientôt cette ressource elle-même vint à leur manquer, parce que chacun, poussé par une inquièle sollicitude, amassait des aliments pour les tenir en réserve. La richesse des uns, l'indigence des autres, amenèrent des actes de violence, des injustices, des perfidies, des abus de pouvoir, et l'inégalité des conditions. A mesure que la vertu se perdit, la durée de la vie alla en s'abrégeant, elle descendit à 30.000, 20,000, 10,000, 1,000 et enfin 100 années, qui sont la plus hant terme auquel puisse aspirer la génération actuelle.

7° La chute du premier homme et le péché originel sont des dogmes de la religion de Zoroastre. Cette faute a eu Abriman pour premier principe. Avant que l'esprit du mal eût tourmenté les hommes, et que ceux-ci eussent abusé de leur tranquillité et de leur bonheur, les vertus et la piéré régnaient dans le monde; c'était l'âge d'or des parsis. Les désordres du siècle de corruption introduisirent les guerres et les maladies. Le mal arriva parce que l'homme méconnut son créateur et se soumit à l'empire des deus ou des démons. C'est sans doute pour purifier l'homme à sa naissance que les parsis font passer par le fou et par l'eau l'enfant qui vient de naître.

8° Lorsqu'on parcourt les relations que les voyageurs nous ont laissées sur l'Amérique, on y rencontre fréquemment des souvenirs des traditions primitives; plusieurs ont trait à la chute de l'honme; nous les passerons néaumoins sous silence, parce que ces récits s'accordent peu entre eux, et que tout ce qui regarde le culte et les croyances des Américains n'a pas encore été traité ex professo. Les Mexicains cependant paraissent plus explicites. On trouve dans les ouvrages de M. de Humbold, des monuments très-significatifs et fort curieux, qui rappellent les vérités ensaignées dans la Genèse. Voir entre autres ce que nous disons de la femme au serpent, à l'article Санрасониалт.

Il y a peu d'années, un violent orage ayant éclaté près de Brunsvelle, dans la partie occidentale de la Pensylvauie, déracina un chêne énorme, dont la chute laissa voir une surface en pierre d'environ seize pieds carrés, sur laquelle étaient gravées plusieurs figures. Entre autres, deux de forme humaine, représentant un homme et une femme, séparés par un arbre. La dernière tient des fruits à la main, Des cerfs, des ours et des oiseaux sont sculptés sur le reste de la pierre. Ce chêne avait au moins cinq à six cents aus d'existence; sinsi ces figures ont été sculptées longtemps avant la découverte de l'Amérique par Colomb. Voir Cosmogonis.

CHYNDONAX, nom d'un des pontifes appelés chez les Gaulois archidruide, ou chet des druides. Son tombeau fut découvert auprès de Dijou, en 1598. On y trouva une pierre ronde et creuse qui contenait un vass de verre orné de diverses peintures. Autour de cette pierre, on lisait en grec l'inscription suivante:

Μιθρής δυ όργαδι, χώμα τὸ σώμα καλύπτει Χυνδόνακτος, ἰερεών ἀρχαγοῦ δυσσεδύς ἀπεχοῦ, λύσιοι αόνιν όρωσι.

Dans le bocage de Mithra, ce tombeau couvre le corps de Chyndonax, chef des prêtres. Impie, retire-toi; les (dieux) libérateurs veillent sur ma cendre. Le bocage de Mithra, dont parle cette épitaphe, montre que les doctrines orientales avaient été importées dans cette partie des Gaules.

CHYPRE (ORDRE DB), ordre militaire sondé en 1192 par Gui de Lusignan, roi de Chypre, pour la désense de cette lle contre les insidéles. Les chevaliers portaient un collier de lacs d'amour de soie blanche, entrelacé des lettres R et S en or, avec une médaille d'or pendante, où était gravée une épée dont la lame était d'argent et la garde d'or, avec cette devise : Securitas regni.

CHYTLA, infusions de vin et d'huile dont les Grecs faisaient usage dans les sacrifices.

CHYTRE (de χύτρα, marmits), fête que les Athénieus célébraient le 13 du mos anthestérion. On y faisait cuire dans des marmites, en l'honneur de Bacchus et de Morcure, loutes sortes de légumes, qu'on leur offrait pour les morts. Personne, pas même la prêtresse, ne pouvait toucher à cette offrande. On dit que cette fête fut instituée par Deucalion, lequel, après le déluge qui porte son nom, offrit à Mercure des graines pour le rendre propice aux malheureux qui avaient été submergés.

CIROIRE, vase sacré, en usage dans l'E-glise catholique pour conserver la sainte eucharistie; il doit être au moins d'argent doré en dedans, et avoir un couvercle de même metal. Le mot ciboire vient, selon les uns, du mot latin cibus, parce qu'il repferme une nourriture spirituelle; et selon les autres, de sa ressemblance avec une grande coupe à boire, appelée chez les anciens ciborium, du nom d'un certain fruit d'Egypte. Le ciboire est renfermé dans le tabernacle. On le couvre d'un voile en forme de pavillon, fait d'une riche étoffe, garnie de frauges par le bas.

Autrefois on a aussi appelé ciboire, na baldaquin ou couronnement qui couvrait le saint ciboire ou l'ostensoir, et même les reliques ou l'autel.

Voy. notre Dictionnaire de Liturgie art. Ci-

CICÈTES, hérétiques qui parurent au vii siècle et qui étaient dans l'usage de santer et de danser en priant Dieu. Ils ne subsistèrent que fort peu de temps. Cette coutume impertinente s'est renouvelée de nos jours. Vou. Sautzuns.

Voy. SAUTEURS.
CICINNIA, une des déesses de la volupté et de la débauche, chez les Romains.

CIDARIE, surnom de Cérès, adorée ches les Phénéales, peuple d'Arcadie, qui conservaient son image sous une espèce de dôme. Ce nom lui venait sans doute de la time en mitre persane (en grec xiôapic) avec laquelle la déesse était représentée. Le jour des grands mystères, le prêtre la prenait, la mettait sur ses habits, et donnait ensuite quelques coups de baguette aux habitants du pays, en mémoire de la punition que l'erès infligea à ceux des Phénéales qui la recurent mal à son arrivée dans la contres.

CIEL. Suivant la doctrine chrétienne, le ciel est le séjour des angas et des saials, et

le lieu principal de la gloire de Dieu; jamais cependant l'Eglise n'a prétendu déterminer l'endroit précis on se trouve le ciei, ni s'il est circonserit dans un espace queleonque. Quand il est dit, dans l'Ecriture sainte ou dans le symbole, que Dieu est descendu du c.el, que Jésus-Christ est monté aux cieux, on entend seulement parler du siège de la divinité pour se conformer aux expressions humaines. Dans le laugage usuel, on a toujours considéré le ciel comme un lieu supérieur à la terre, et les enfers (inferi), comme une région inférieure.

Dans pre-que toutes les autres religions, on regarde également le ciel comme le siège de la divinité, mais souvent on a assigné aux ames des hienheureux un séjour différent du ciel, plusieurs fois même il a été placé dans les enfers; il en était ainsi chez les Grecs et les Latins.

On appelle aussi du nom de ciel l'espace qui se trouve au-dessus de la terre, et dans lequel se trouvent les nuages, les planètes,

le étoiles et même le vide que l'on a supposé au delà; en l'a souvent confondu avec le

ciel, séjour des saints.

Les anciens divisaient les sieux en troisperties ou zones concentriques; c'était la terre qui en était le centre. Le premier était le ciel mobile, c'était celui dans lequel se moutaient le soleil, la lune et les planètes; le second était le ciel fixe ou firmament, dans lequel se trouvaient les étoiles; et le troisième, la région de l'espace, vide d'étoiles, comme on le croyait alors et que l'en appelait aussi impyrée. C'est pourquoi saint Paul voulant esprimer qu'il avait été ravi en extase, avec sen corps ou sans son corps, et instruit par Dieu lui – même d'ineffables mystères, dit qu'il a été ravi jusqu'au troisième ciel, c'esta-dire jusqu'au plus haut point où l'œil humain puisse pénétrer.

D'autres fois on comptait sept cieux, ou sept zones concentriques dans chacune des-quelles se mouvait une des sept planètes

alors consues.

Si maintenant nous considérons le ciel sous le rapport du culte qu'on lui a rendu, nous verrons d'abord que les Grecs et les Latins en ont fait une divinité (Voy. les articles Unanus et Corlus); et qu'un grand nombre de nations en ont fait l'objet principal de leurs adorations (Voy. Sabeisme). Mais nous trouverons aussi un grand nombe e de nations qui sous le nom de ciel adorent ou prétendent adorer l'Etre unique et immatériel qui a créé tous les êtres.

Les Chinois se présentent d'abord, comme le peuple au sujet duquel on a fait le plus de bruit sur cette matière. Lorsque des missionnaires de différents ordres se répandiment dans la Chine pour y prêcher la foi, il s'éleva des dissensions entre eux au sujet du mot Thien, par lequel les natifs étaient depuis longtemps en possession de spécifier la divinité. Ce mot signifie littéralement le ciel; tous en convenaient, mais les uns préten aient que, dans une multitude de circonstances et notamment lorsqu'il était ques-

tion d'adoration, les Chineis entendaient le ciel spirituel, ou plutôt le maître du ciel, le vrai Dieu; les autres soutenaient que par le mot Thien les Chinois entendaient le ciel matériel, et que c'était à ce ejel matériel que s'adressaient leurs adorations. Ils pouvaient avoir raison les uns et les autres; les gens instruits et mieux informés pouvaient, par cette expression, entendre un dieu apirituel, tandis que les ignorants, le peuple et certains philosophes ne voulaient pas élever lour esprit au-dessus du ciel matériel. Quoi qu'il en soit, la question fit grand bruit durant plusieurs années, et dégénéra même en scandale, jusqu'à ée que le souverain pontife, pour éviter tout abus et supprimer toute amphibologie, ordonna que les chré-tiens se serviraient à l'avenir de l'expression Thien-Tchu, mot à mot le Seigneur du ciel; c'est ce qui a été observé religieusement depuis. Nous ne nous permettrons point de trancher ex professo sette grave question; toutefois nous réunissons, à l'article Thinn, un certain nombre de lémoignages positifs et concluants, qui prouvent que, par cette expression, les philosophes chinois ont la plupart du temps entendu la divinité immatérielle.

Les Tibétains sont dans le même cas: le met Dieu se dit Lha, dans leur langue, et par ce terme, qui signifie proprement le siel, ils entendent une essence spirituelle et di-

Presque tous les peuples tatares, et même les Tures, désignent Dieu par le mot Tagri, Tengri, ou Tennri, qui originaisement a signifié le ciel, mais qui maintenant n'osfre pas d'autre téée à leur imagination que celle d'un dieu incorporel; ils ont même, pour la plupart, adopté un autre terme pour exprimer le ciel matériel.

Des dénominations analogues se reproduisent dans les régions boréales de l'Asie. Dieu se dit Chkai en mordonne, Noum chez les Samoyèdes, Eis ou Es chez les Ostiaks; or tous ces vocables signifient primitivement le ciel.

En Afrique, nous trouvons une dizains de langues dans lesquelles les mots Ciel et Dien s'énoncent de la même manière.

il y a plus, c'est que les juifs modernes, qu'on n'accusera pas de sabéisme, emploient assez fréquemment les mots Schamayim, ou Schemiin (les cieux), pour désigner Dieu; ils le font par respect, afin de ne point profaner le nom de Dieu; on sait au reste que les juifs évitent de prononcer dans leur langue les vraies dénominations de Dieu, à moins que ce ne soit en priant ou en lisant l'Ecriture sainte.

Toutes les expressions que nous venons de citer sont autant de modes de transition qui nous amènent tout naturellement aux dénominations usitées dans la famille de langues à laquelle nous appartenons. Ainsi l'étude de la philologie a démontré que le gres esée, Asüe, Zsüe, le latin Deus et surtout Dieus, et les vocables modernes qui en sont dérivés, tels que Die, Dieu, Deus, Dieu, etc.

sont identiques au sanscrit Déva, Dieu; or, ce dernier mot vient de la racine div, le ciel, qui dérive elle-même du primitif div, la lumière; la terminaison a dénote la possession. Déva signifie donc littéralement celui qui possède la splendeur, ou celui qui habite le ciel. Voyez à ce sujet la Synglosse de nom de Dieu, que nous insérons dans le second volume de

ce Dictionnaire, au mot DIEU.

(.IERGE. L'usage d'avoir des cierges allumés pendant la célébration de l'office divin est particulier aux catholiques, ou, pour parler plus exactement, à tous les chrétiens tant de l'Orient que de l'Occident, à l'exception des sectes protestantes. On a souvent agité la question de l'origine des cierges dans l'Eglise chrétienne : les uns prélendent que cet usage a été emprunté des Juis et des païens; les autres, qu'il est venu de la nécessité où l'on s'est trouvé, dans les premiers siècles, d'entretenir de la lumière pendant les offices, parce qu'on les célébrait pendant la nuit ou dans les cavernes et les catacombes; d'autres enfin veulent que cet usage ait été inspiré principalement par le respect dû aux saints mystères. Sans vouloir entrer dans la discussion complète de la matière, ce qui n'est pas de notre ressort, nous croyons que la dernière raison est préférable. Nous regardons la première comme fausse, car 1º les Juiss ne se servaient pas de cierges dans les cérémonies du culte; il n'est parlé dans la loi que des sept lampes qui brûlaient sur le chandelier d'or, devant le tabernacle; 2° les païens n'avaient point de cierges dans la célébration des sacrifices, ou ne s'en servaient que fort rarement; & ensin les chrétiens des premiers siècles avaient à cœur de répudier tout ce qui avait lieu chez les païens et qui n'était point essentiel au culte. — Quant à la seconde raison, nous ne nions pas que les cierges eussent été nécessaires pour suppléer au défaut du jour; mais souvent aussi, dans les premiers temps, on célébrait les offices en plein jour, et il paraît qu'on se servait également de cierges en cette occasion. On dit, il est vrai, que l'Eglise change difficilement ses usages, et que les cierges ayant été pendant longtemps nécessaires, on en continua l'usage par habitude. Nous croyons au contraire que l'Eglise a changé souvent dans les premiers siècles les usages de pure discipline et qui n'intéressaient point la foi; on a varié beaucoup à la même époque dans la liturgie et dans les cérémonies accessoires aux sacrements, ce qui était pourtant d'une bien plus haute importance. Il est donc bien plus probable que l'usage des cierges est passé en coutume, par respect pour les saints mystères, ou comme un symbole. Car il est constant que l'usage d'en allumer en plein jour ne s'est introduit universellement que vers le 1v. siècle; saint Jérôme dit positivement à Vigilance: Nous n'allumons point de cierges en plein jour, comme vous l'avancez faussement. - Dans les Eglises d'Orient, on se contentait d'allumer des cierges pendant la lecture de l'évangile, en signe de joie et

comme un symbole de la divine lumière apportée par l'Evangile. Plus tard, l'usage s'est introduit d'en allumer pendant le reste de l'office; et les Eglises d'Occident se conformèrent par la suite aux pratiques orientales. pour les mêmes raisons.

Maintenant il est interdit de célébrer la sainte messe sans qu'il y ait au moins deux cierges allumés, et ces cierges doivent être de cire. Dans l'office public, il doit y en avoir un plus grand nombre; et les rubriques des divers diocèses déterminent le nombre des cierges qui doivent brûler à l'autel, suivant le degré de la solennité. On en allume aussi pendant les heures principales de l'office canonial, qui sont : les matines, les laudes et les vépres, et toutes les fois que le saint sacrement est exposé. Mais il n'y a point communément de cierges allumés pendant les petites heures.

Au baptême, on met un cierge à la main du baptisé, comme symbole de la lumière évangélique qui vient de luire à ses yeux, de l'éclat qu'il doit répandre par ses bonnes œuvres, et de la vigilance qui doit l'accompagner dans toutes ses actions. — On a également coutume d'avoir un ou plusieurs cierges allumés, dans la plupart des béné-

dictions.

Dans les cérémonies funèbres il y a souvent un grand nombre de cierges, qui sont fournis par ceux qui ont demandé la pompe. Mais cet usage, qui, dans l'origine, a eu sans doute un but religieux, n'est plus, la plupart du temps, qu'un effet de la vanité et de l'ostentation.

Il y a deux occasions où l'on bénit solennellement des cierges, dans l'Eglise catholi-

que.

La première est à la fête de la Purification de la sainte Vierge, appelée communément la Chandeleur. Le célébrant bénit avant la messe une certaine quantité de cierges, qu'il distribue ensuite à tout le clergé; dans plusieurs endroits, les sidèles eux-mêmes en apportent que l'on bénit pareillement. Chacun les tient allumés à la main pendant la procession et l'évangile. Cette coutame vient du cantique du saint vieillard Siméon que l'ou chante ce jour-là, et dans lequel il est dil que Jésus-Christ est la lumière qui est venue éclairer les nations.

La seconde occasion où l'on bénit un cierge est le samedi saint. Ce cierge est le symbole de Jésus-Christ ressuscité, c'est pourquoi on ne l'allume que pendant le temps pascal. Cette bénédiction a cela de particulier qu'elle est faite par un diacre; au reste, c'est moins une hénédiction qu'une cérémonie au moyen de laquelle le diacre l'allume solennellement avec le feu nouvesu bénit par le prêtre ou l'évêque. Le diacre au milieu d'un chant appelé Præconium, qui est l'annonce de la résurrection du Sauveur. attache à ce cierge et dispose en forme de croix, cinq grains d'encens bénits prealablement par le célébrant ; is continue le Pracenium, et, à des paroles déterminées, allume le cierge et les lampes.

Ce cierge est appele cierge pascal; il est communément très-grand et très-orné on le place soit au milieu du chœur, soit du côté de l'évangile, sur un chandelier également orné el fait autant que possible en forme de colonne. On l'allume aux trois grandes fêtes de Pâques, de l'Ascension et de la Pentecôte, et il brûle sans discontinuer depuis le commencement de l'office dès la veille, jusqu'à la fin du jour suivant. En plusieurs diocèses, on l'allame dans tous les offices publics du temps pascal.

Le cierge pascal sert, le samedi saint et la vieille de la Pentecôte, à la bénédiction des sonts haptismaux. Le célébrant le plonge trois fois dans la piscine, en appelant le Saint-Esprit à répandre sa viviliante infuence dans les eaux baptismales, et, après la bénédiction, en fait dégoutter de la cire fondue dans l'eau; après quoi il y verse de

l'huile sainte et du saint chrême.

Voy. notre Dictionnaire de Liturgie, art. CIERGE, LAMPE, CIERGE PASCAL, PURIFICATION de la sainte Vierge, SEMAINE SAINTE, PENTEcors, etc., et celui des Rites sacrés, art.

CIERGE, SAMEDI SAINT, etc.

2º Dans les mosquées des musulmans, il a deux cierges placés auprès du Mihrab, l'un à droite et l'autre à gauche; on les al-lume aux prières de nuit. On peut cependant en ajouter d'autres, mais le nombre n'excède jamais dix-huit, nenf de chaque côté; ces tierges sont entretenus au moyen de fondalions faites par des personnes pieuses.

3º Les Chinois se servent quelquefois de tierges ou de bâtons odorants qu'ils font brûler devant leurs idoles, ou en mémoire de leurs ancêtres. Il en est de même des chamanistes et de plusieurs autres systèmes de religion.

CIHUACOHUATL, ou la femme au serpent; c'est l'Eve mexicaine. On l'appelle encore Quilaztli ou Tonacacihua, la femme de notre chair; elle est la compagne de Tonacateuctli.

« Les Mexicains, dit M. de Humboldt, la regardaient comme la mère du genre humain, et, après le dieu du paradis céleste, Ometeuetli, elle occupait le premier rang parmi les divinités d'Anahuac. On la voit loujours représentée en rapport avec un frand serpent. D'autres peintures nous offrent une couleuvre panachée, mise en pièces par le grand esprit Texcatlicopa, ou par le soleil personnisie, le dieu Tonatiuh.

· Ces allégories rappellent d'antiques traditions de l'Asie : on croit voir dans la femme au serpent des Aztèques, l'Eve des peuples sémiliques; dans la couleuvre mise en pièces, le sameux serpent Kaliya ou Kalinaga, vaincu par Vichnou, lorsqu'il prit la forme de Krichna. Le Tonatiuh des Mexicains parail sussi être identique avec le Krichna des Hindaus, chanté dans le Bhagavata Pourana, et avec le Mithrus des Perses. Les plus anciennes traditions des peuples remontent à un élat de choses où la terre, couverte de marais, était habitée par des couleuvres et d'autres animaux à taille gigantes que. L'astre

bienfaisant, en desséchant le sol, délivra la terre de ces monstres aquatiques. »

M. de Humboldt continue en donnant l'explication du même monument : « Derrière le serpent qui paratt parler à la déesse Cihuacohuatl, se trouvent deux figures nues; elles sont de couleur différente, l'une blanche, l'autre noire ou bleue, et paraissent dans l'attitude de se battre. On pourrait croire que les deux vases que l'on observe au bas de la peinture, et dont l'un est renversé. font allusion à la cause de cette rixe.

« La femme au serpent était regardée au Mexique comme mère de deux enfants jumeaux. Ces figures nues sont peut-être les enfants de Cihuacohuatl; elles rappellent le Cain et l'Abel des traditions hébrarques. Je doute d'ailleurs que la différence de couleur que l'on remarque entre les deux figures, indique une différence de race, comme dans les peintures égyptiennes trouvées dans les tombeaux des rois de Thèbes, et dans les ornements moulés en terre, et appliqués sur les caisses des momies de Sakhara. En étudiant avec soin les hiéroglyphes historiques des Mexicains, on croit reconnaître que les têtes et les mains des figures sont peintes au hasard, tantôt en jaune, tantôt en bleu, tantôl en rouge. »

CILICE, espèce de large ceinture tissue de poil de chèvre, qui était l'habillement des pauvres gens de la Cilicie, d'où lui est venu son nom. Dans les premiers siècles, les plus fervents d'entre les chrétiens prenaient quelquefois ce vétement grossier par principe d'humilité et de mortification. Depuis on en a fait en crins de cheval, ce qui les rend encore plus durs. Des personnes pénitentes et mortifiées en portent sur la peau; c'est ce qu'on appelle porter le cilice. Une des austérités des chartreux consiste à porter con-

tinuellement le cilice.

CILICIARQUE, espèce de pontife, qui, en Cilicie, avait l'intendance des jeux publics célébrés en l'honneur des dieux. Il en faisait même la dépense, et offrait les sacrifices qui

les précédaient. CIMETIÈRE. Le mot cimetière vient, 1° du grec ποιμητήριον, lieu où l'on dort, dormitorium; parce que, suivant les termes de l'Aucien et du Nouveau Testament, les sidèles ne meurent pas, mais ils dorment en attendant la résurrection. C'est là l'ori ine de ce nom que les chrétiens de l'Eglise primitive donnèrent aux lieux où ils ensevelissaient leurs morts. Les corps des sidèles qui sont morts dans la communion de l'Eglise, dit l'abbé Fleury, doivent, autant qu'il est possible, être mis en terre sainte, dans les cimetières, ou près des églises, afin de leur attirer les prières de leurs parents, et des autres fidèles qui s'y assemblent, et des saints qui y sont ho-

La règle établie par les anciens canons était de n'enterrer personne dans les églises. Cependant peu à peu l'usage s'intro-duisit d'y inhumer d'abord les personnes distinguées par leur sainteté. Les empe-

reurs eux-mêmes n'avaient droit d'être ensevelis qu'à la porte ou dans le parvis extérieur de l'église; le dedans était réservé pour Jésus-Christ et pour ses saints. Dans la suite, plusieurs fidèles, soit par dévo-tion, soit par crainte de l'avenir, sou-haitèrent d'être inhumés auprès des saints, dans l'espérance d'être à l'abri des peines dues à leurs péchés, par les merites de ceux qui, selon l'expression de saint Maxime, se sont rendus redoutables à l'enfer. Plus tard on accorda non-seulement aux ecclésiastiques d'une conduite exemplaire l'inhumation dans l'église, mais encore à ceux qui avaient mené une vie assez commune, et qui n'avaient rien de remarquable que la dignité dont ils étaient revêtus. Entin dans les derniers siècles l'usage avait prévalu que les larques y sussent reçus indisséremment; plusieurs même prétendaient y avoir un droit acquis : d'autres y avaient acheté des caveaux pour y enterrer à perpétuité les membres de leur famille.

La révolution française a mis un terme à tous ces abus; il n'est plus permis maintenant d'inhumer qui que ce soit dans les églises. Les exceptions sont fort difficiles à obtenir, surtout quand il s'agit de tout

autre que d'un éveque.

Les cimetières, dans les pays catholiques, ne doivent servir qu'à la sépulture des fidèles, c'est pourquoi ils reçoivent une bénédiction solennelle, et leur terrain devient alors terre sainte. Il est interdit d'y inhumer ceux qui meurent hors de la communion de l'Eglise; ceux-ci doivent avoir un cimetière à part, ou au moins un quartier séparé dans le cimetière commun. Lorsqu'un cimetière n'est pas bénit, ou qu'il appartien! simultanément à différents cultes, les fidèles ont soin de faire bénir la tombe ou la sépulture des membres de leur famille qu'on y enterre.

leur famille qu'on y enterre.

Un cimetière bénit est profané par une action indécente, par l'essusion volontaire du sang humain, par la sépulture d'un insidèle, d'un hérétique, d'un excommunié, etc. Il est alors mis en interdit; et pour être rendu à sa destination première, il a besoin d'être réconcilié; la cérémonie de cette réconciliation est à peu près la

même que celle de la bénédiction.

En France, la loi garantit la propriété des sépultures pendant cinq ans au moins; on pent l'acheter pour un temps plus long et même à perpétuité. Il est permis d'élever des monuments sur la sépulture pour le temps déterminé. Les personnes qui ont de la religion ont soin d'y mettre quelque signe on symbolé religieux, comme la figure de la croix, quelque passage de l'Ecriture sainte, ou une invitation à prier pour l'âme du défunt. Voy. nos Dictionnaires de Liturgie et des Rites sacrés, art. Cimetière.

Liturgie et des Rites sacrés, art. CIMETIÈRE.

2º Les juis appellent leurs cimetières

sur les tombes; on y grave avec le nom du défunt un passage de l'Ecriture sainte.

3º Les Grecs et les Latins n'avaient pas comme nous de cimetières communs, excepté pour le bas peuple. Les grands brûlaient les corps de leurs défunts, ou bien ils avaient des sépultures réservées pour leur famille, et qui se trouvaient dans quelqu'une de leurs propriétés. Lycurque avait recommandé d'enterrer les morts dans les villes et aux environs des temples; la législation française a porté des lois absolument opposées. Chez les Grecs encre, la loi et la coutume n'autorisaient sur la tombe qu'une petite colonne où le nom du défunt était inscrit; mais les grands, en opposition avec l'une et l'autre, élevaient des édifices élégants et magnifiques, ornés de statues et embellis par les arts.

4' Chez les musulmans, il est défenda d'enterrer dans les mosquées; il y a des cimetières publics, qui tous sont situes hors des villes; plusieurs offrent l'aspect d'un parc. Ils sont plantés de toutes sortes d'arbres, de tilleuls, d'ormes, de chênes et surtout de cyprès, arbre favori des mahométans. La loi défend d'inbumer un nonmahométan dans les cimetières de la nation, pas même la femme légitime, soit juive, soit chrétienne, d'un musulman, à moins qu'elle ne soit morte encei te.

Les tombes qui sont dans les cimetières sont généralement couvertes de terre, d élevées au-dessus du sol, pour empécher qu'elles ne soient foulées aux pieds. Il n'y a ni plaques de marbre, ni aucun monument sur la fosse même; on n'y voit que des sieurs ou des boules de myrie, d'if, de buis, etc. Celles du peuple ne présentent que deux socles de pierres plates ou ovales, toujours plantées verticalement, aux deux extremités de la fosse. Les tombeaux des gens aisés se distinguent par la nature de ces socles, qui sont de marbre fin, et celui qui est du côté de la lête est surmonté d'un turban aussi de marbre La forme du turban indique la position que le défunt occupait dans la société. Les tombeaux des femmes ne différent de ceux des hommes qu'en ce que les deux socles sont uniformes, plats et terminés en pointe. (In lit sur les uns et sur les autres le nom du mort, sa condition, le jour de son de cès, et une invitation à réciter le fusibile

On y lit aussi des stances et des distiq es.

5° Les Guèbres ou Parsis n'enterrent point
les morts, cela profanerait la terre; is ne
les brûlent point, cela profanerait le fea;
ils ont à cet effet des cimetières d'ane
forme toute particulière. Chardin en a visité un près d'Ispahan, et voici la description qu'il en donne: « C'est une tout
ronde, qui est faite de grosses pierres de
taille; elle a environ 35 pieds de han et
90 pieds de diamètre, sans porte et sans
entrée. Le peuple dit que, quasd ils venlent enterrer un mort, ils font une enverture à ce tombeau, en étant du bes trois
ou quatre grosses pierres qu'ils remettent

ensuite avec des couches de platre, qu'ils passent par-dessus; mais c'est une fable, et je sais de science vertaine le contraire. Celle tour a au dedans un degré (escalier) fait de hautes marches, attachées contre le mur en tournant. Quand ils portent un mort dans ce tombeau, trois ou quatre de leurs prêtres montent avec des échelles sur le haut du mur, tirent le cadavre avec une rorde, et le font descendre le long de ce degré, qui est cent fois plus dangereux et plus difficile qu'une éche le, n'y ayant rien à quoi on puisse se tenir; car ce ne sont que des pierres sichées dans le mur, à trois ou quatre pieds l'une de l'autre, non pas en figne droite, mais en tournant, et qui n'ont pas plus de neuf pouces d'assiette; aussi avais-je bien peur de tomber, tant en montant qu'en descendant. Ils n'y ont point fait de porte, de crainte que le peuple ne l'enfonçat ou ne se la ilt ouvrir, pour piller ou profaner un lieu pour le-quel ils ont beaucoup plus de vénération que les mahométans ni les chrétiens n'en sont paraître pour les tombeaux de leurs morts. — Il y a dans celui-ci une manière de fosse an milien, que je vis remplie d'ossements et de guenilles. Ils couchent les morts tout habillés sur un petit lit tait d'un matelas et d'un coussin. Ils les rangent lout autour contre le mur, si serrés qu'ils se touchent les uns les autres, sans disunction d'age. de sexe ou de qualité; et ils les étendent sur le dos, les bras croisés sur l'estomac, contre le menton, les jambes croisées l'une sur l'autre, et le visale découvert. On met proché du mort, à son chevet, des bouteilles de vin, des grenades, des coupes de l'alence, un coulean et d'autres ustensiles, chacun selon ses moyens. Quand il n'y a point de place pour un mort, ils en font une, en tirant les corps les plus consumés, dans cette losse que j'ai dit être au milieu du cimetière. La sécheresse de l'air de Perse, el surtout d'Ispahan, est si grande, qu'il consume les caluvres en peu de temps, el qu'il en empêche l'infection. J'ai fait divers tours dans ce sépulcre, et j'admi-rais qu'il n'y sentit point manvais. J'y vis des corps encore frais; il n'y avait rien de gâté aux mains et aux pieds, qui étaient nus; mais le visage l'était beaucop, à cause que les corbeaux qui remplissent le cimetière, et qui sont par centaines an'x environs, se jeitent d'abord sur ceite partie. »

D'autres voyageurs nous apprennent que les Parsis ont, en differentes villes, deux cimetières, l'un pour ceux qui jouissent de la bealtinde éternelle, et l'autre pour ceux qui en sont privés; ce qui se reconnaît à différentes marques, par exemple, survant que les oiseaux carnassiers attaquent de preiérence l'œil droit où l'œil gauche, car les yeux sont les morceaux les plus friands pour ces animaux. A cet effet on garde le corps pendant trois jours; le quatrième on l'expose aux corbeaux et aux vautours, les

prêtres examinent attentivement par quel côté le cadavre a été attaqué, et portent le mort au cimetière blane ou au cimetière noir, suivant qu'il a été entamé du côté droit ou du côté gauche. Mais Chardin assure que les Guèbres lui ont nié qu'ils eussent cette superstition. Au reste les usages penvent varier suivant les différentes contrées. Les Parsis appellent les cimetières dâdgâh, c'est-à-dire lieu de fustice, suivant le docteur Hyde, et, suivant M. Pavie, dokmah ou tour du silence.

6º Il est inutile de parler des cimetières des autres peuples qui n'offrent point de particularités curieuses; la plupart même n'ont point de cimetières proprement dits; ils enterrent leurs morts, les uns dans leurs maisons ou dans leurs cours, les autres dans des endroits écartés, d'antres sur des montagnes. Mais on ne saurait passer sous silence les cimetières des insulaires de la mer du Sud, qui sont des lieux sacrés pour ces peuples, et en quelque sorte leurs seuls temples. Ils les appellent Moray. Voy. ce mot.

CIMMÉRIS, un des noms de Cybèle, mère des dieux, honorée, dit-on, chez les Cim-

nemens

CINASQUARI, espèce de prélats, chez les Mingréliens, qui ont le pas après les évéques; on peut les comparer aux abbés d'autrefois. Ils sont riches, tiennent leurs églises propres, et vivent comme des évêques. CINCTA, CINGULA ET CINXIA, noms

CINCTA, CINGULA ET CINXIA, noms d'une déesse particulière qui présidait aux noces, chez les Romains. C'était sans doute Junon, ainsi appelée parce qu'elle était consée délier la ceinture des nouvelles mariées.

CING-KATA, le troisième enfer des bouddhistes de Siam, séjour de ceux qui se sont rendus coupables du meur:re des animaux, des chasseurs, des pêcheurs. Ils souffrent dans ce heu l'espace de 2000 ans. Leur supplice consiste à être serrés, pressés, moulus

entre deux poutres.

CINYRADES, descendants de Cinyre, roi d'Assyrie ou plutôt de Chypre, à qui on attribue la fondation de Paphos, de Cinyrée et de Smyrne. Comme ce prince avait puissamment contribué à répandre dans l'île le cu to de la Vénus assyrienne, avait consacré des temples à la déesse, et réuni en sa personne les fonctions sacerdotales à la royauté, ses descendants étaient en possession du sacerdoce de Vénus, à Paphos. Ils avaient d'abord partagé cet honneur avec les Thumirades, descendants de Thamiras le devin.

CIONES or KIONES, idoles communes en Grèce, qui ne consistaient qu'en pierres oblongues en forme de colonnes, d'où vient leur nom (κίονες, colonnes.) Les Celtes en avaient de semblables connues sous le nom

de MEN-HIR. Voy. ce mot.

CIRCÉ, célèbre magicienne, chez les auciens. Elle était fille du Solcil et de la nymphe Persa, l'une des Océanides, ou, selon d'autres, du Jour et de la Nuit. Son habileté dans les enchantements allait jusqu'à faire descendre les étoiles du firmament; elle n'était pas moins versée dans l'art dangereux

des empoisonnements. Après s'être longtemps appliquee à étudier les plantes nuisibles à l'homme, elle commença à en faire l'experience sur le roi des Sarmates, son n am Elle n'eut pas lieu de s'applaudir de ce premier exploit; car elle fut honteusement chassée de son pays. Le Soleil la recueillit dans sa fuite, et la transporta dans son char, sur la côte de l'Etrurie, nommée depuis le cap de Circé. Elle fixa sa résidence dans l'île d'Ea. Un jeune homme, nomme Glaucus, étant venu se plaindre à elle des ri neurs de Scylla, sa maîtresse, et la prier d'employer la force de ses e chantements pour la rendre sensible, Circé conçut pour lui un violent amour, et n'oublia rien pour l'engager à renoncer à la cruelle Scylla; mais, voyant qu'elle ne pouvait rien gagner sur son cœur, elle s'en vengea en changeant la jeune fille en un monstre marin qui fut pendant longtemps la terreur des matelots. E le en usa de même à l'egard de Picus, roi d'Italie, qu'elle changea en pivert, parce qu'il refusa de quitter sa femme Canente pour s'attacher à elle.

Mais de tous les exploits de l'enchanteresse, le plus memorab e est sans doute la metamorphose des compagnens d'Ulysse. Ce prince fameux par ses peregrinations, avant fait naufrage sur les côtes de l'île de Circe, envoya plusieurs de ses con pagnons au palais de la souveraine. En y entrai t ils furent accueillis par un grant nombre de loups, de hons et d'ours, don l'aspect leur causa diab rd une a lance flaveur, mais ils se tassurèren en voy et les animaux teur time des carreses : les les de la queue. Ples lem ils inversives es ar de jeunes et bolles everghes que es conduisirent à l'ap-par ement de les curesses. Circé était caresse. Circé était assise sur a range e eve for eclatait sur sex mega ages et as ses nymphes éta ent o career à care par ordre les différentes e care que ex vient cueilles. Elles plaprocessor of us une corbeille sématter was the pour composer ses en-Com neu . Desqu'elle aperçut les compago as at asse, elle les salua d'un air riant, , , mont the reposer; et leur fit servir un ta, vas compose, suivant Homère, de frode turne et de miel détrempé dans du van troune et où elle avait mêle des dro-La combination; puis les ayant touchés de a legendie, ils furent immédiatement chanper en pour caux, à l'exception d'un scul manne hardoque, qui, soupçonnantquelque amba he a ctait tenu à l'écart ; celui-ci couun annuted en informer Ulysse. Ce héros s'a-, ma amentôt vers le palais de Circé, résolu de se venger de la magicienne. Mercure lui aran donne une plante nommée moly, qui de catt le garantir de tous les enchantements. Munt do ce préservatif, il entra avec assuama dans le palais de Circé, avala le breuquiqu'elle lui présenta, se laissa toucher de haguette, entendit prononcer les paroles iques, sans en éprouver aucun effet; il tira son épée, lui en mit la pointe sous

la gorge et la força de rendre ses compagnous à leur première forme. Mais si le héros brava ses enchantements, la déesse tronva moyen de l'arrêter dans les filets de l'amour; elle le garda un an auprès d'elle et le rendit père de deux enfants, Agrius et Latinus. — Cicéron témoigne que, de son temps, Circé était encore adorée comme déesse dans l'ile d'Ea.

Plusieurs ont cherché à interpréter la conception mythologique de Circé : les uns y ont vu l'Isis égyptienne, dont le Ges Horus, prenant tous les mois une forme differente, de lion, de chien, de scrpent, etc., donna lieu à la fable des hommes changes en brutes par la force des enchantements; ce qui lui fit donner par les Egyptiens le nom de Circi, c'est-à-dire énigme. D'autres ont considére cette déesse comme la figure de la révolution annuelle (circus, circulus), et ont trouvé le symbole des quatre saisons dans les quatre nymphes qui la servent; la première, suivant Homère, étend un riche tapis, c'est le printemps qui couvre la terre d'un tapis emaille de fleurs; la seconde porte des corbeilles d'or. image de l'été; la troisième, comme l'au-tomne, verse le vin; la quatrième enfin apporte l'eau et allume le feu, ce qui appartient vraiment à l'hiver.

Il y a des mythologistes qui reconnaissent deux Circé : l'une, fille do Soled, vivait du temps des Argonautes; l'autre, filie de la precédente, régnait au temps de la guerre de Troie, sur les côtes d'Italie; c'est celle qui

recut Ulysse à sa cour.

CIRCONCELLIONS. 1º Ce nom fut donné, dans le ive siècle, à une fraction de donatistes, qui prirent les armes pour de tendre et soutenir leur parti. Comm. i.s n avaient point de demeure fixe, et que, pour trouver de quoi vivre, ils rodaient autour des maisons de la campagne (circum cellas), on les appela Circoncellions. Ils s'étaient donné pour mission de redresser les torts, de venger les injures, de réparer les injustices, de retabir l'égalité parmi les hommes. A cette fin, armés de bâtons et non d'epées, pa ce que lesus Christ avait interdit à saint Pierre l'usage de l'épée, ils donnaient la liberté aux esclaves, déclaraient quittes les débiteurs envers leurs créanciers, et commettaient une multitude de désordres. Avec leurs balo s ils brisaient les os de quiconque osait les contredire, et quand ils vo laient faire miséricorde à quelqu'un, ils l'assommaient d'un seul coup. Its appelaient ces bâtons des Israelites. Les deux plus fameux étaient Manida et Fasir, qui prenaient le titre de ches des saints. Rien ne peut donner une idee de leur délire religieux, souvent dans leur enthousiasme pour le martyre, ils se donnaient en spectacle, les jours de marchés publics, se precipitant du haut des rochers, se jetant dans le seu, se coupant la gorge; les semmes memes, ces êtres ordinairement si timides, mais si extrêmes dans leurs imaginations, imitaient ce- horribles exemples. Ils allaient jusqu'à offrir de l'argent, ou à menacer de la mort pour qu'on les tuât et qu'on leur pro-

curăt ainsi la gloire du martyre. Leurs propres érêques furent contraints de les abandonner et d'écrire à Taurin, comte d'Afrique, qui les réprima. En effet, il envoya contre eux des troupes dans un lieu nommé Octarense, et il y en eut plusieurs de tués, qui furent honorés comme martyrs par ceux de leur secte.

2. On a aussi appelé Circoncellions une espèce de prédicants qui s'élevèrent en Allemagne, au milieu du xiii siècle (1248), à la suite des démêlés de l'empereur Frédéric avec les papes, et de l'excommunication lancée contre lui dans le concile de Lyon par Innocent IV. Pour venger l'empereur, il se forma un parti de fanaliques qui préchaient que le pape était hérétique, que les évêques et les prêtres étaient pareillement hérétiques et simoniaques, que les uns et les autres, étant en péché mortel, n'avaient plus le pouvoir de consacrer l'eucharistie, qu'ils étaient des séducteurs; qu'aucune autorité ecclé-siastique n'avait le droit d'interdire l'office divin, que les frères mineurs et les frères précheurs pervertissaient l'Eglise par leur lausse doctrine, que, hors la société des Circoncellions, personne ne vivait suivant l'E-vangile. Ils terminaient leurs prédications en donnant des indulgences, non point par l'antorité de l'Eglise, mais des indulgences

qui venaient de la part de Dieu. CIRCONCISION, pratique religieuse observée par un assez grand nombre de peuples, et qui consiste à couper le prépuce aux

tofants males.

1º Chez les Juifs, l'usage de la circoncision remonte à Abraham. Cet illustre patriarche reçut de Dieu lui-même l'ordre de circoncire sa propre chair et celle de tous les enfants måles de sa famille, et d'en faire une loi expresse pour toute sa postérité. Abraham se soumit à cette opération à l'âge de quatrevingt-dix-neuf ans; son fils Ismaël en avait treize; mais ayant eu, l'année suivante, un fils de sa femme en titre, appelé Isaac, celui-ci fut circoncis huit jours après sa naissance. Ce qui devint l'époque ordinaire de celle opération chez les Juiss, à moins d'empechement ou de circonstances extraordinaires; comme pendant le voyage de quarante ans que les Israélites firent dans le désert, où personne ne fut circoncis; mais avant d'entrer dans la terre promise, Dieu obligea tous ceux qui étaient nés depuis la sortie d'Egypte de se soumettre à la loi. Toute la nation fut donc alors opérée en même temps, car il n'y avait plus que deux hommes qui eussent vu la terre d'Egypte.

La loi de la circoncision avait été renouvelée par Moise, et c'est peut-être celle qui a été le mieux observée par les Juiss de tous les siècles. Voy. notre Dictionnaire de la Bible, art. Circoncision. Jésus-Christ luimême, qui voulut accomplir la loi dans loule son intégrité, se soumit à cette douloureuse cérémonie. Ce fut alors qu'il reçut le nom de Jésus c'est-à-dire Sauveur. L'Eglise a institué une fête en commémoration de la circoncision de Jésus-Christ; on la célèbre partout le 1" janvier, huit jours après Noël. Voy. notre Dictionnaire de Liturgie, art. Cinconcision.

On a beaucoup discuté quelle pouvait avoir été la cause précise de l'obligation faite aux Juiss de circoncire leur chair. Plusieurs ont prétendu que cette cérémonie était un sacrement qui avait la vertu d'essacer le peché originel; mais c'est sans fondement, car il n'est fait aucunement allusion à ce motif dans toute l'Ecriture sainte; et s'il en eût été ainsi, les enfants mâles décédés avant le huitième jour, et tout le sexe féminin, n'eussent pas eu part à ce bienfait, ce qui répugne à la raison et à la justice de Dieu. D'autres n'ont voulu y voir qu'une pratique hygiénique; mais Dieu n'eût pas fait tant de menaces, et porté des sanctions aussi rigoureuses, pour une simple loi de propreté. Il est bien plus probable que le principal dessein du Tout-Puissant était d'imprimer à son peuple une marque particulière et inessacable, qui le distinguat toujours des autres nations, et qui le forçat à en vivre séparé. Ce motif est souvent indiqué dans la Bible. Les Juiss en effet regardaient la circoncision comme un signe glorieux pour eux, ct comme un témoignage authentique de l'alliance que Dieu avait contractée avec leur père. La circoncision est en effet appelée dans les livres saints, le signe de l'alliance : et les Israélites traitaient d'incirconcis tous les peuples infidèles, parce qu'ils ne portaient point ce signe, au moins générale-ment. Il se pourrait aussi que Dieu eut voulu, par la circoncision pratiquée sur l'organe générateur, exprimer de grands mystères ou de grands symboles, qu'il n'est pas de notre

sujet de chercher à développer.
Il ne paraît pas qu'anciennement il y eût des rites déterminés pour circoncire les enfants; cette opération était faite par le père, quelquesois même par la mère, comme nous le voyons pour les enfants de Moise, mais le plus souvent, sans doute, par des gens experts en ces sortes d'opérations; on voit seulement dans l'Ecriture sainte qu'on se servait pour cela d'un couteau de pierre.

Mais chez les juifs modernes il y a un rituel dont nous allons donner un précis pris dans Léon de Modène. — Au huitième jour le père est obligé de faire circoncire son fils, suivant ces paroles de l'Ecriture : A l'age de huit jours vous circoncirez l'enfant male. On ne le peut faire avant les huit jours, mais il est permis de dissérer, si l'enfant est faible ou infirme, jusqu'à ce qu'il se porte bien. La nuit qui précède la cérémonie de la circoncision se nomme veille; car toute la maison ne dort point, et passe la nuit à garder l'enfant. On choisit un parrain pour tenir l'enfant pendant l'opération, et une marraine pour le porter à la synagogne et le rapporter, à moins que cette cérémonie ne se lasse à la maison paternelle. On prend ordinairement pour remplir ces fonctions des parents du père et de la mère. On prépare deux sièges avec des carreaux de soie dans le lieu choisi pour la cérémonie, l'un

pour le parrain, l'autre est réservé au pro-phète Elie, qu'on croit assister invisiblement à toutes les circoncisions. Lorsque tout est prêt, le mohel ou molel arrive; c'est le nom qu'on donne au circonciseur, sonction très-estimée parmi les juiss. Ce mobel apporte un plat où sont les instruments ét les objets nécessaires, comme lé rasoir, les poudres astringentes, du linge, de la charpie et de l'huile rosat. Si la cérémonie se fait dans la synagogue, la marraine, accompagnée d'une troupe de femmes, apporte l'énfant; mais elle s'arrête à la porte avec son cortége, car les femmes juives ne doivent pas assister à la cérémonie. Le parrain vient recevoir l'enfant, tandis que les assistants s'écrient: Barouk aba! Béni soit le père! Le parrain prend place sur le siège qui lui est préparé, et ajuste l'enfant sur ses genoux, tandis que le mohel développe les langes. Il tire avec les doigts ou avec une pincette d'argent la peau du prépuce, puis il prend de l'aulre main le rasoir, en disant : Béni sois-tu, Seigneur, qui nous as commandé la circoncision! Alors il coupe la grosse peau du prépuce, puis avec l'ongle du pouce il tranche une autre peau plus délicate qui reste. Il suce deux ou trois fois le sang qui coule, et le rejette dans une tasse pleine de vin ; ensuite il met sur la blessure du sang de dragon, de la poudre de corail, et autres choses propres à étancher le sang, avec des compresses imbibées d'huile rosat, et enveloppe bien le tout. Il prononce une bénédiction dans laquelle il impose. à l'enfant le nom que le père souhaite, prend ensuite la lasse de vin dans la-quelle il a rejeté le sang qu'il avait suce, et mouille avec ce vin les lèvres de l'enfant; après quoi on récite le psaume cxviii tout entier. Cela fait, le parrain rend l'enfant à la marraine, pour le remeltre entre les mains de sa mère. Tous ceux qui ont assisté à la cérémonie disent au père en s'en allant : Puissiez-vous ainsi assister à ses noces / L'enfant est ordinairement guéri au bout de trois jours; c'est pourquoi le père et la mère envoient de petits présents et des friandises à leurs parents et à leurs amis en signo de guérison. S'il meurt un enfant dans les huit lours, avant d'être circoncis, il y en a qui le circoncisent avec un roseau avant de l'en-

2º Dès l'origine du christianisme, il s'éleva quelques disputes au sujet de la circoncision. Il y en avait qui voulaient assujettir à cette cérémonie ceux qui se faisaient chrétiens; mais dans un concile que les apôtres tinrent à Jérusalem, il fut décidé que la circoncision judaïque ne devait plus avoir lieu dans la loi nouvelle, qui n'exigeait que la circoncision du cœur, c'est-à-dire le retranchement des passions et des désirs illicites. Néanmoins saint Paul, en établissant Timothée évêque de la Crète, où les Juis étaient en grand nombre, crut devoir le circoncire, pour ménager les préjugés et les scrupules de ce peuple.

Il est encore deux peuples chrétiens qui pratiquent exactement la circoncision; ce sont les Coptes et les Abyssins ou Ribiopiens. Ils ne la regardent pas, il est vrai, comme nécessaire au salut; mais ils la conservent comme une ancienne pratique, qu'ils ont reçue de ceux qui, les premiers, leur ont donné la connaissance du rai Dieu. Il paraîtrait aussi qu'ils ont à cœur d'imiter Jésus-Christ qui a bien voulu être circoacis. C'est du moins ce que l'on dit des Ethio-piens; car pour les Coptes, il y en a qui regardent la pratique de la circoncision chez eux, comme une complaisance qu'ils ont été forces d'avoir pour les Mahométans, sous la domination desquels ils se trouvent. Les Ethiopieus sont au reste peu d'accord sur cet objet : les uns veulent que ce soit une institution civile, pecessitée par la chaleur du climat, très-favorable à la propagation de l'espèce humaine, et très-propre à prévenir des incommodités et plusieurs manx dangereux; c'est dans cette vue qu'ils circoncisent pareillement les filles. Les missionnaires remains les avaient contraints d'abolir celle coutume, comme un reste de judaïsme, mais après avoir été chassés du pays, il sut or-donné que tous les jeunes gens qui n'avaient pas élé circoncia, le sussent incessamment; et dans les premiers transports de la sureur sanatique, le peuple sit périr beaucoup de catholiques, en les frappant à coups de laux dans la partie où se fait l'opération, et en répétant avec dérision les paroles judaiques: Bêni soit le Seigneur qui a ordonné la arconcision! On dit aussi que les filles qui n'avaient pas été circoncises tronvaient difficilement à se marier. Le voyagent Bruce assure cependant qu'aucun Ethiopien ne prétend que la circoncision ait été prescrite comme utile à la génération et à la proprets qu'exige le climat. D'un autre côté, ils ne font pendant l'opération aucune prière ni aucune cérémonie religieuse. Ce serait donc tout simplement l'effet d'un usage ancien, et un reste du judaïsme pratiqué autrefois par une partie de la nation.

Toutefois je ne veux pas passer sons silence une anecdote ridicule, racontée au P. Lobo, par un religieux, et qui tendrait à faire croire que les Ethiopiens regardent la circoncision comme nécessaire au salut. Un diable s'était adonné à une fontaine, et tourmentait extrémement les pauvres religieux qui allaient y puiser de l'eau. Técla Haimenot, fondateur de leur ordre, réussit à convertir ce diable, et il en vint même à bost assez facilement, excepté sur le point de la circoncision à laquelle ce diable ne voului jamais consentir. Le zélé prédicateur parvint enfin à le persuader et fit lui-même celle opération. Le diable circoncis prit easuite l'habit religieux, et mourat dix ans après es odeur de sainteté.

Les Abyssins se servent, pour circoscire, d'un conteau très-bien aiguisé; ils ne déchirent rien avec les ongles, ne répètent aucuse parole et n'observent aucune cérémonie re-

parole et n'observent aucune cérémonie religieuse durant l'opération, pour laquelle il n'y a point d'âge déterminé, et qui est laite

ordinafrement par une temme.

3º La loi mahométane porte : Tout musulman doit être circoncie; cet acte est d'obligation imitative. On peut cependant s'en dispenser en cas de danger ou d'empechement naturel. Ainsi, ajoute le commentaire, l'enlant qui serait mal conformé, ou l'infidèle qui embrasserait l'islamisme dans un âge avancé, peut être dispensé de cette opération, qui, d'après l'avis des médecins, pourrait le mettre en danger. L'âge requis n'est pas déterminé par la loi; cependant le plus convenable, d'après l'opinion de quelquesnns des anciens imams, est celui de sept ans. Les musulmans assurent qu'ils pratiquent la circoncision à l'imitation d'Abraham, qu'ils regardent comme leur père, et non point à l'imitation de Mahomet, qu'ils disent être ne circoncis; cependant il est probable qu'avant l'islamieme tous les facts de la constant le qu'avant l'islamisme tous les Arabes ne prátiquaient pas la circoncision, tous en effet ne sont pas descendants d'Abraham. Les mahométans sont très-scrupuleux à faire circoncire leurs enfants; il en est très-pen qui cherchent à profiter des exemplions au-torisées par la loi, car ceux qui n'ont pas été circoncis semblent porter une sorte de réprobation aux yeux de leurs coreligion-naires. On les appelle Aklef, et dans différen-tes matières, soit civiles soit criminelles, leur témoignage n'est jamais recevable. C'est ordinairement à l'âge de sept ans que l'on fait subir aux enfants cette opération; elle se fait avec le rasoir, par des hommes exerces, qui pour la plup rt sont des barbiers publics. La cerémonie a toujours lieu dans la maison paternelle, entre parents et amis. L'imam de la mosquée y assiste, récite des prières et fait des vœux pour la prospérité de l'enfant et de ceux auxquels il appartient. Dans les familles distinguées, ce jour est une occasion de bienfaisance et de libéralité. On réunit à l'enfant de la maison ceux des personnes qui y sont attachées, et sonvent même ceux des familles indigentes; tout se sait alors aux frais de la maison principale. Pendant huit ou dix jours, les parents n'oublient rien auprès des nouveaux circoncis pour faire diversion aux douleurs qu'entraîne cette opération. Parés magnifiquement, le turban garni de fils d'or ou d'argent, et sur-monté de panaches ou d'aigrelles, on les promène avec pompe pour visiter les amis et les membres de la famille. L'acte est presque toujours accompagné d'aumônes et de sacrifices; on immole des agneaux et des boucs, décorés de banderoles, de clinquant, de plumes de héron, de colliers, etc. Chez les grands, surtout dans les maisons souveraines, la cérémonie est accompagnée de l'appareil le plus fastueux. — Il y a des pays où les mahométans ne circoncisent leurs enfants qu'à l'âge de douze ou treize ans, à l'instar d'Ismaël, dont ils prétendent être descendus

En Arabie le sexe est pareillement soumis à une espèce de circoncision, qui consiste en une légère incision faite avec le rasoir, par une femme, dans les parties naturelles de l'enfant, quelques semaines après sa naissance. • musent à l'exercice du javelot, tandis que

4. A Macassar, cans l'ile Célèbes, on assied sur une tête de buffle celui qui doit être admis, par la circoncision, au nombre des fidèles. L'opération a lieu à l'âge de huit à neuf ans. On commence par baigner l'enfant, puis un ministre de la religion apporte la lête, la met sur une natte, la couvre d'un linge blanc, y place l'enfant, qui se tient gravement entre les deux corpes, les mains croisées sur la poitrine, pendant que le prêtre lui fait un discours pour l'engager à souffrir patiemment. Après l'exhortation le prêtre lui teint le front avec le sang qui découle de la tête sur laquelle il est assis, et lui fait prononcer la confession de foi musulmane. Trois autres prêtres s'approchent; l'un lui prend la main gauche, les deux autres les pieds. L'opérateur s'avance, tenant en main deux pelits batons fort minces et très-unis, avec lesquels il tire la peau, et la coupe avec nn couteau bien assilé. Le prépuce est reçu dans un bassin et enterré au pied de l'échelle de la maison.

5° Les Nègres musulmans de l'intérieur de l'Afrique pratiquent la circoncision d'une manière irès-solennelle; c'est ordinairement vers l'âge de quatorze à quinze ans qu'on fait cette operation. On attend, pour la commencer, qu'il y ait un certain nombre de jeunes gens de l'âge compétent, afin que la cérémonie soit plus éclatante, Lorsqu'on a déterminé le jour de la cérémonie, on en fait donner avis dans les villages voisins, asin que ceux qui sont en âge de la recevoir puissent se réunir tous ensemble. Le P. Labat vante beaucoup le courage avec lequel ils supportent une opération si douloureuse. Dans la Guinée, les jeunes gens qui ont été circoncis en même temps demeurent amis le reste de leur vie. Cette amitié est aussi forte que celle que l'on contracte parmi nous avec ses compagnons d'étude. Chez les Mandingues, les jeunes gens ainsi circoncis sont exempts de foute espèce de travail, pendant les deux mois subséquents. Ils forment pour ce tempslà une société qu'on nomme Solimana, et qui va dans les villages voisins faire des visites, chanter et danser. Ils y sont bien reçus et bien traités par les habitants. On pratique à peu près les mêmes cérémonies à l'égard des filles, qui forment aussi entre elles une solimana.

6° Pour garder un ordre analytique, après avoir parlé des cérémonies de la circoncision chez les juifs, les chrétiens et parmi les nations musulmanes, nous passerons aux peuples qui professent un culte corrompu des religions précédentes, et enfin aux parens proprement dits. — Ainsi les habitants de Madagascar font l'opération de la circoncision avec le plus grand appareil. Au mois de mai, les parents qui ont des enfants à circoncire se rassemblent dans la village indiqué pour cette solennité. Ils sont obligés de donner pour chaque enfant un bœuf ou un taureau, mais cette obligation est adoucir en faveur des pauvres. Les jours qui précèdent la cérémonie se passent en réjouissances; les hommes s'amusent à l'exercice du javelot, taudis que

les femmes forment des danses autour d'eux. Le seigneur du village, auquel est réservé l'honneur de faire l'opération, donne des festins magnifiques, où règne l'abondance, puisqu'on y mange quelquefois deux cents bœus avec leurs peaux. La veille de la sête est plus calme. Les pères et les mères se préparent à la cérémonie du lendemain; les mères passent la nuit auprès de ceux-ci dans le lapa; le lapa est une cabane que les parents des enfants bâtissent et consacrent avec certaines cérémonies un mois avant la circoncision. Tout le monde est strictement obligé à une rigoureuse continence. Nonseulement les pères et les mères, mais encore toute personne qui se serait permis un commerce charnel doil s'interdire d'assister à la cérémonie, car leur présence empêcherait le sang de s'arrêter et causerait infailliblement la mort aux circoncis. Le jour de la cérémonie arrivé, tous ceux qui doivent y assister vont se baigner de grand matin; et se tournant vers le soleil levant, en jouant de leurs tambours, et en sonnant d'une espèce de cor, ils adressent des priètes à l'astre. Toute l'assemblée retourne au lapa, vers les dix heures du matin. On reconnaît qu'il est temps de commencer, quand l'ombre d'un homme a neuf pieds de long. Alors les tambours se font entendre, le prêtre met autour de lui, en écharpe, un écheveau de coton blanc, et un autre autour du bras gauche, pour essuyer son couteau. Chaque père prend son enfant dans ses bras, et tous ensemble font une espèce de procession autour du lapa, entrant par la portedu couchant et sortant par celle du levant. Ils font une seconde procession devant les bœuss destinés au sacrifice, qui sont couchés, les quatre pieds liés ensemble. On assied un instant chaque enfant sur le dos d'un taureau, et on lui fait toucher la corne droite avec sa main gauche. Après ces cérémonies préliminaires, l'opérateur récite à haute voix cette prière: Salama, Zahanhare! Zaho missabots. Anau kanau nambouassi tangha amini tombouk. Zaho mitoulou; bouzanhaminau; c'est-à-dire : « Je te salue, ô Dieu ! Je t'adresse ma prière. Tu as créé les mains et les pieds; je te demande pardon de mes péchés. Je me prosterne à tes pieds; je dois circoncire aujourd'hui ces enfants, etc. » Celle prière finie, il procède à la circoncision, et donne le prépuce au père ou au plus proche parent de l'enfant, qui le reçoit dans un jaune d'œuf et l'avale aussitôt. On jette à terre le prépuce de celui qui n'a pas de parent ou qui est esclave. Celui auquel il appartient de tuer les victimes, égorge un coq pour chaque enfant, et fait couler sur la plaie le saug de l'oiseau, mêlé au suc d'une herbe qui ressemble au trèfle.

7° Les Socotorins sont si rigides observateurs de la circoncision, que celui d'entre eux qui ne serait pas circoncis perdrait les doigts de la main. Une femme en cette occasion ne ferait aucune disticulté de dénoncer son mari. Leur respect pour cet usage est si grand, que l'entrée des temples est interdite aux incirconcis.

8° Parmi les païens, les Egyptiens se présentent les premiers; les lois rel gieuses faisaient une obligation de la circoncision à tous les citoyens, mais surtout aux prêtres. Il y a eu dans les temps modernes de grandes discussions sur la circoncision des Egyptiens. Les uns prétendant avec Hérodote que les Egyptiens étaient circoncis, les autres soutenant qu'Hérodote avait été induit en erreur; qu'il était contredit par la Bible, entre autres par le livre de Josué où il est dit, en parlant de la circoncision : Je vous ai délivrés de ce qui faisait votre opprobre chez les Egyptiens; que si les Egyptiens étaient circoncis, la circoncision n'était plus une marque distinctive pour les Hébreux, et que par conséquent le dessein du Très-Haut était manqué. Sans entrer dans le fond de la discussion, je me contenterai de rapporter un passage d'Agatharchide, qui résont merveil-leusement la difficulté: « La plupart des Troglodytes, dit-il, se circoncisent comme les Egyptiens, en ôtant une partie du prépuce et en laissant subsister l'autre; cependant ceux que les Grecs nomment colobes (mot grec qui veut dire mutilés) circoncisent leurs enfants dès qu'ils viennent au monde, en leur ôtant, avec des rasoirs, le prépuce, sans en laisser subsister aucune particule (1). Les Juifs étaient des colobes et les Egyptiens des semi-circoncis. Il y avait donc entre eux une différence remarquable et toujours apparente. Un certain nombre de peuples anciens étaient dans le même cas que les Egyptiens.

9° Plusieurs nations africaines ont l'usage de la circoncision, soit pour les mâles seulement, soit pour les deux sexes. Les Nègres de Cabo de Monte ont des mystères auxquels on se fait initier. Or l'initiation des filles aboutit à la circoncision. Des matrones expertes dans les mystères emmènent dans le bois sacré des filles d'un certain âge, et les remettent entre les mains d'une espèce de prêtresse qui leur fait manger des poulets appelés poulets d'alliance; après quoi on les rase, et on les conduit à une rivière au berd de laquelle la prêtresse les circoncit. Elle les garde ensuite trois ou quatre mois auprès d'elle pour leur apprendre quelques danses et des vers sacrés. Voy. Initiation.

10-li ne parait pas que les Américainsaient jamais pratiqué la circoncision, du moins depuis la découverte de leur continent; cependant ou en a trouvé des vestiges dans le Yucatan et dans le Mexique. Quelques jours après la naissance d'un enfant, on le portai au temple, on le déposait auprès de l'autil d'autres disent sur l'autel même, là on lui tirait du sang des parties naturelles au moiten d'une incision faite avec un instrument de jade. Dans d'autres localités on lui tirait du sang des oreilles et des organes de la generation avec une épine.

11º On a trouvé la pratique de la circoncision établie dans l'Océanie, notamment

٠ .. و ١ م

dans l'archipel Viti, dans les îles Tonga, dans le groupe de Nitendi ou Santa-Cruz, etc.

CIRCUMLATIO; lorsque les Grecs et les Romains purifiaient un objet par le feu ou par l'aspersion de l'eau, ils observaient de la jeler en tournant sur eux-mêmes, pratique appelée par les Latins Circumlatio.

CIRCUM POTATIO, fête funéraire l'honneur des morts, fréquente chez les Athéniens et chez les Romains. Sa dénomination estune preuve que la boisson y jouait le principal rôle; c'est pourquoi Solon à Athènes, et les décemvirs à Rome, mirent tout en œuvre pour abolir cette fête, comme un mélange insensé d'ivresse et de deuil. Cet usage odieux subsiste encore dans la plupart de nos campagnes, et même dans certaines classes de la population des villes.

CISA, ou ZIZA, déesse honorée chez les peuples de la Norique. On croit qu'elle a donné son nom à la ville de Cisara ou Zizara,

située dans le même pays.

CISSONIUS, dieu honoré autresois dans les Gaules. On a trouvé à Besançon une inscription où ce nom est accolé à celui de Mercure. C'était sans doute une divinité locale, ana-

logue au Mercure latin.

CISSOTOMIES, fête célébrée par les Grecs, el pendant laquelle les jeunes gens étaient couronnés de lierre. Ce mot vient en esset de χισσός, lierre et τέμνω couper. Comme le lierreétait consacré à Bacchus, cette fête avait lieu sans doute sous les auspices de ce dieu. On y faisait aussi mémoire d'un jeune homme nommé Cissus, ou lierre, très-cher à Bacchus, et qui avait été tué par accident, en jouant avec les Satyres devant son maître, qui le métamorphosa en la plante dont il portait le nom. Dans les Cissotomies on associait au culte de Cissus celui d'Hébé, déesse de la jeun**esse**.

CISTERCIENS, religieux de l'ordre de Ci-

leaux. Voy. CITBAUX.

CISTOPHORES (de xiorn, corbeille), jeunes filles qui, dans les orgies, suivaient les chariois où étaient les vases, les amphores, etc.; el qui portaient elles-mêmes les corbeilles où étaient renfermés les objets les plus mysté-

On appelle encore de ce nom des médailles anciennes, sur lesquelles on voit la ciste ou corbeille sacrée. On croit que ces pièces élaient frappées pour les orgies qu'on célé-

brait en l'honneur de Bacchus.

CITEAUX, fameuse abbaye, chef d'ordre, au duché de Bourgogne. C'est une réforme de l'ordre de Saint-Benott, établie en 1098, par Robert, abbé de Molème, dans le diocèse de Langres. Ce saint religieux, voyant avec douleur que le relachement s'était introduit dans son ordre, quilla son monastère, avec une vingtaine de religieux imitateurs de son zele, et se fixa dans un lieu du diocèse de Châlons, appelé Citeaux, en latin Cistercium, parce qu'il était remp'i d'un grand nombre de citernes. Eudes I<sup>er</sup>, duc de Bourgogne, leur fonda un monastère, où ces pieux moines commencèrent à observer dans toute sa rigueur la règle de saint Benoît. Ce nouvel

établissement fut approuvé par plusieurs prélats, et devint célèbre par la ferveur et la sainteté des religieux. Quatre papes, Eugène III, Grégoire VIII, Célestin IV et Benoît XII, sont sortis de cet ordre, qui a fourni aussi une quantité de cardinaux et de prélats; mais sa plus grande gloire est, saus contredit, saint Bernard, dont les vertus et l'éloquence furent pour l'abbaye de Citeaux une source de richesses. La grande réputation de ce saint et les avantages qu'il procura à son ordre l'en ont fait regarder comme le fondateur, et les Cisterciens ont été appelés de son nom Bernardins L'habit des moines, qui originairement était noir, devint blanc, en vertu d'un décret qui devait avoir for-ce de loi dans tout l'ordre, et par une dévotion spéciale à la mère de Dieu, à laquelle cette maison avait été dédiée.

L'abbé de Clteaux avait la juridiction ordinaire sur les quatre premières abhayes de son ordre, qui étaient la Ferté, dans le même diocese; Pontigny, dans celui d'Auxerre; Clairvaux et Morimont, dans le diocèse de Langres. Ces quatre abbés étaient les Pères de l'ordre ; et par l'arrêt du conseil de 1681 ils ne pouvaient prendre d'autre titre. L'abbé de Citeaux était le chef et le supérieur général de tous les monastères de son ordre, de même que des ordres militaires de Calatrava, d'Alcantara et de Montèze en Espagne, d'Avis et de Christ en Portugal. Il avait droit de convoquer le chapitre général de son ordre à Citeaux; il y présidait, et, dans l'intervalle, il en avait tout le pouvoir.

Une bulle d'Innocent VIII sui donnait le droit d'officier pontificalement, de bénir les abbés et abbesses de son ordre, et même da consérer le sous-diaconat et le diaconat. A l'assemblée des Etats généraux de Bourgogne, il tenait le premier rang après les évéques. Henri III, en 1578, lui accorda le rang de premier conseiller au parlement de Bourgogne. A Rome, il avait la première place parmi tous les généraux d'ordre. L'abbaye de Cileaux devint extraordinairement riche, ce qui n'a pas peu contribué au relâchement qui, par la suite, s'introduisit dans l'ordre. On y tenait tous les dix ans un chapitre général, auquel assistaient tous les abbés et prieurs de ce grand ordre.

Il y eutaussi des religieuses de Citeaux, instituées l'an 1120, à l'abbaye de Tart, diocèse de Langres. Elles étaient connues sous le nom de Bernardines ou Clairettes.

Voy. notre Dictionnaire des Ordres religieux, art. Citeaux, Bernardines, etc.

CITHÉRIADES ou CITHÉRIDES, surnom des Muses, pris du mont Cithéron, où elles

faisaient leur demeure.

CITHÉRON; 1º roi de Platée en Béotie, passait pour l'homme le plus habile de son temps : il trouva le moyen de réconcilier Junon avec Jupiter. Cette déesse, outrée de ce que son mari avait rendu à la nymphe lo sa première forme, voulut romp e avec lui par un divorce public. Cithéron, consulté sur le moyen de faire revenir l'épouse offensée, conseilla à Jupiter de seindre un nouveau mariage. En conséquence, le dieu fit habiller magnifiquement une statue de bois, et, la plaçant sur un char, déclara qu'il aliait épouser Platée, fille d'Asope. La nouvelle en étant parvenue à Junon, elle consut au char, fondit sur la prétendue princesse, et lui déchira ses habits. La ruse découverte parut plaisante à Junon et la disposa à une réconciliation.

2º Cithéron était aussi le nom d'une mentagne de Béotie, ainsi appelée du service rendu par le roi de Platée à Jupiter. Elle était consacrée à ce dieu, aux Muses et aux nymphes.

CITHÉRONIDES, surnom des nymphes, pris du mont Cithéron, qui leur était con-

sacré.

CITHÉRONIE, surnom de Junon, dû à sa réconciliation avec Jupiter par l'entremise du roi Cithéron.

CITHERONIEN, surnom de Jupiter, pris du culte qui lui était rendu sur le mont Ci-

théron.

ClTLI, un des dieux des anciens Mexicains. A la naissance du Soleil, un grand nombre de dieux, ignorant la région du ciel dans laquelle il devait se lever, s'étaient prosternés pour lui rendre hommage, les uns à l'occident, les autres au midi ou au septentrion. Le Soleil s'arrêta dans sa course et déclara que ceux qui ne s'étaient pas tournés à l'orient pour l'adorer devaient mourir. L'un d'eux, nommé Cilli, voulut essayer de se défendre, il saisit son arc, et lança successivement au Soleil trois slèches, que celui-ciévita en baissant la tête. Le Soleil, irrité, lui renvoya sa dernière slèche, et le frappa au front avec tant de sorce, qu'il l'étendit mort.

CITU ou CITOU, sete solennelle célébrée par les Pérnviens le premier jour de la land de septembre, après l'équinoxe. Le but de cette seleunité était de purifier l'âme des souillures qu'elle avait contractées dans le corps humain, et de garantir colui-ci des maladies auxquelles il cat exposé. On s'y préparait par la continence et par un jeune de vingt-quatre heures. Pendant la nuit qui suivait ce jeune, les Pérnviens pétrissaient des pelottes de cancou, sorte de pâte à laquelle on mélait du sang tiré d'entre les deux sourcils et les narinés de jeunes enfants. Tous ceux qui avaient jouné se lausient le corps avant le jour, et se frottaient ensuite la tête, le visage, l'estomac, les épaules, les bras et les cuisses avec la pâte dent nous ve-nons de parles, afin d'éleigner d'eux par cette purification les maladies et tontes sortes d'infirmités. Après quoi, le chef de chaque famille prenaît du cancou, en frottait la porte de sa maison, et y laissait la pâte attachée, en signe que ceux qui y demetraient avaient été parifiés. Le grand prêtre faisait la même cérémonie dans le temple du Soleil, pendant que ses délégués allaient purifier les chapelles et les autres lieux sacrés. Dès que le Soleil commençait à paraître, on lui rendait des adorations suivant le rite accoutumé. Un inca du sang royal se présentait dans la place de Cusco, richement vétu et tenant à la main une lance garnie de plumes de différentes couleurs et d'anneaux d'or. Cet laca en allait joindre quatre autres armés comme lui de lances qu'il touchait de la sienne, par forme de consécration, en leur déelarant que le Soleil les avait choisis pour chasser les infirmités et les maladies. Aussitôt ces quatre ministres du Soleil partaient pour exéculer ses ordres; et pendant qu'ils passaient la revue des quartiers, chacun sortait du logis, secouait ses vétements, se frottait le visage, les bras et les cuisses. Telles étaient les cérémonies par lesquelles on croyait se purifier, et qu'on accompagnait de grands cris de joie. Les ministres du Soleil prenaient les maux dont le peuple venait de se dépouiller, et les chassaient à cinq on six lieues de la ville.

La nuit suivante, les mêmes lucas couraient de côté et d'autre avec des torches de paille allumée, puis ils sortaient de la ville. Cette lustration nocturne chassait les maux auxquels on est exposé la nuit, comme celle des lances avait servi à expulser les maux da jour. On jetait dans la rivière où le peuple s'était lavé ces flambeaux à demiconsumés; et si, dans la suite, on en trouvait des restes au bord de l'eau, on s'en éloignait comme d'un objet pestiféré. Ces fêtes se terminaient par des réjouissances mélées d'actions de grâces et de sacrifices au Soleil.

CLADÉE, divinité des anciens Grecs. Elle avait un autel et une statue dans le temple de Jupiter, à Elis. C'était un des héros de la Grèce, ou un fleuve d'Elide personnifié.

Grèce, ou un fleuve d'Elide personnissé. CLADEUTÉRIES (de xàzdes branche flexible), sêtes célébrées par les Grecs à l'époque de

la taille des vigues.

CLAIRBTTES on Bernardines, nom que l'on donnait aux religieuses qui appartenaient à l'ordre de Clicaux. Voy. Bernar-

DINES et CITBAUX.

CLAIRVAUX, célèbre abbaye de l'ordre de Cheaux, chef d'une filiation de son nom, et la troisième fille de Citeaux. Elle était située dans le diocèse de Langres, et avait été fondée eu 1115 par saint Bernard, son premier abbé, et augmentée par Thibaut le Grand, comte de Champagne, et plusieurs autres grands personnages. L'abbaye de Ctairvaux était régulière; son abbé était fectif par les religieux de la maison, et le roi envoyait au pape pour confirmer l'élection. Cette maison fut autrelois une pépinière de grands hommes, parmi lesquels on compte le pape Eugéne III, quinzé cardinaux et plusieurs archevêques et évêques.

L'encles de l'abbaye avait plus de mile toises de tour, et comprenait deux monastères complets: l'ancien, tel qu'il était du temps de saint Bernard, et tel que la pauvreté religieuse permettait qu'il fût, et le nouvran, qui consistait en une superbe église et quantité de bâtiments d'une grandeur extraordinaire, tous couverts de plomb et enrichis d'objets d'art. Les grands biens dont différents princes enrichirent cette mai-

son comme à l'envi y avaient nécessaire-ment introduit le relachement. L'abbé de Clairvanx jonissait d'un revenu qui, tant en argent qu'en biens-seuds, se montait ansuellement à plus de cent mille livres.

Saint Bernard y avait laissé en mourant sept cants religieux, mais, en 1789, il n'y arait plus que quarante religieux de chœur et vingt frères convers, outre un grand nombre

de domestiques.

L'abbaye avait sous sa dépendance, dans le royaume, dix-huit abbayes régulières d'hommes, dont huit de la commune obser-vance et dix de l'étroite; vingt-huit abbayes de filles, dont vingt-cinq de la commune observance et trois seulement de l'étroite. Un comptait, outre les abbayes régulières, quarante et une abbayes commendataires, dont vingt de la commune observance et vingt de l'étroite, et deux prieurés titulaires : elle avail quarante abbayes tant d'hommes que de filles en pays étrangers.

Voy. notre Dictionnaire des Ordres reli-

gieux, art. CITEAUX, § 2. CLANCULAIRES, branche de l'hérésie des anabaptistes : ces sectaires prétendaient que, dans les discours publics sur la religion, on ne devait pas s'écarter de la façon de penser commune et ordinaire, et qu'il fallait réserver ses opinions particulières pour les entretiens secrets: c'est ce qui leur fit donner le nom de clanculaires, de clanculum, en secret. On les appela aussi Hortulaires ou Jordiniers, parce qu'ils tenaient leurs as-semblées dans des jardins et non dans les églises.

CLARISSES, religieuses du second ordre de Saint-François, fondées par sainte Claire en 1212, près d'Assise. Cette sainte, née d'une famille riche et distinguée, abandonna sa fortune pour se vouer à la vie religieuse, à l'église de Saint-Damien où elle établit son ordre avec le concours de saint François; les religieuses y menent une vie tres-pauvre et très-mortifiée. Elles sont connues en Italie sous le nom de Povere Donne (pauvres dames); on les à aussi appelées Damianistes, du nom de leur premièré maison. Voy. notre Dictionnaire des Ordres religieux, art. CLA-

BISSES (Religiouses)

CLAROS, nom d'une fontaine merveilleuse qui coulait dans une lle de la mer Egée, dont le nom était le même. Pour parier plus juste, tout ce que l'on trouvait dans cette lle, tenait du merveilleux. « Il y avait, dit Elien, un hois consacré à Apollon où il n'entrait Amais de bêtes venimeuses. On voyait aux environs beaucoup de cerfs qui, poursuivis par les chasseurs, se réfugiaient dans les bois; les chiens, repoussés par la vertu loule-puissante du dieu, aboyaient vainement et n'usaient entrer, tandis que les cers Paissaient sans plus rien craindre. » Le temple qu'Apollon avait dans cette île surpas-sait en magnificence celui d'Ephèse. On y rendait des oracles, qui étaient promulgués par un prêtre choisi dans certaines familles de Milet, mais on prenait toujours le plus ignorant. Après lui avoir appris le nom et

le nombre des consultants, il se retirait dans une caverne, buvait de l'eau d'une certaine source, et donnait ses réponses. Pline parle aussi de la verte de cette cau, ajoutant que ceux qui en havaient renéaient des oracles, mais qu'elle abrégeait leurs jours. On dit que cette fentaine s'était formée des larmes que Manto, fille de Tirésias, avait répandues en pieurant la destruction de Thèbes, sa pairie.

CLATHRA, divinité étrusque; on la trouve représentée sur un monument, accompagnée des attributs de plusieurs divinités. Selon quelques-uns, c'était la décase des grilles et des serrures, laquelle avait à Rome un temple en commun avec Apolion, sur le mont Quirinal. D'autres la confondent avec Diane, d'autres enfin veulent que Clathra soit un

surnom d'Isis.

CLAUDIANISTES, disciples de Claude, prêtre espagnol, partisan de l'hérésie des iconoclastes. Nommé par Louis le Débonnaire au siége épiscopal de Turin, il se mit dès son arrivée à briser et à brûler les croix et les images qui se trouvaient dans son église, sons prétexte qu'il fallait abolir tout ce qui pouvait être l'objet de la superstition populaire. Il sut même acsusé de nier que l'on dût honorer les saints, et de blâmer les pèlerinages aux tombeaux des martyrs. Il disait que l'apostolique ou le pape n'est pas celui qui occupe le siége de l'apôtre, mais celui qui en remplit les devoirs. On lui attribue encore, comme à son maître, Félix d'Urgel, les opinions de Nestorius sur la personne du Fils de Dieu, et même celles d'Arius. La plupart de ses erreurs furent condamnées par un consile de Paris, tenu en 825 ; elles ont été également résulées par plusieurs docteurs de l'époque.

CLAUSIUS, CLAUSUS, CLUSIUS, CLUSI-VIUS. Ce sont autant de noms appartenant à Janus, et qui sont pris soit des partes du temple de la guerre, qu'il tient ouvertes ou formées, soit des portes de l'année, qu'il ouvre

et qu'il ferme alternativement.

CLAVIGER, C'est-à-dire porte-clese; surnom donné à l'amour, lorsqu'il tient à la mais un paquet de clefs, pour indiquer, ainsi que le dit Enripide, qu'il est le gardien de la chambre à coucher de Vénus. aussi un surnom de Janus, qui est en effet représenté avec une cles, pour les raisons

émises dans l'article précèdent.

CLAVUS ANNALIS, clou qu'en fichait tous les ans avec solennité, le 13 septembre. au côté droit de l'autel, dans le temple de Jupiter, pour marquer le nombre des aunées. Lorsque les Romains surent devenus plus lettrés, cet usage fut converti en une cérémonie religieuse, dont l'objet était de détourner les calamités publiques. On déféra d'abord l'honneur d'ensoncer ce clou au grand préteur major ou urbanus, ensuite aux consuls, et ensin au dictateur. On en créa même uniquement pour cette importante '

CLEDONISMANCIB (de xàndouspios, présage), sorte de divination tirée de paroles

qui, entendues ou prononcées en certaines rencontres, étaient regardées comme un bon ou un mauvais présage. Suivant Pausanias, cette forme de divination était surtout en usage à Smyrne, où se trouvait un temple dans lequel c'était là la manière de rondre et de recevoir les oracles; il en était de même à Thèbes, dans celui d'Apollon Spodius; mais l'invention première en était attribuée à Cérès. Les mots mal sonnants s'appelaient κακαί ότται ου δυσφημίαι, et celui qui les prononçait était censé blasphémer. Ces sortes de termes étaient évilés avec une attention scrupuleuse, surtout dans la célébration des mystères; d'où vient l'expression d'Horace: Male ominatis parcite verbis. Ces paroles acquéraient un nouveau poids et une nouvelle importance en bien ou en ma!, lorsqu'elles échappaient de la bouche d'un frère ou d'un proche parent. Un nom seul offrait quelquefois l'augure d'un bon succès, comme on peut en juger par cet exemple : Léotychide, pressé par un Samien d'entreprendre la guerre contre les Perses, demanda son nom, et, apprenant que c'était Hégésicrate (conducteur d'une armée), répondit : J'accepte l'augure d'Hégésicrate. Ce qu'il y avait au reste de commode en tout ceci, c'est que l'on était libre d'accepter ou de refuser un mot à présage. S'il était saisi par celui qui l'entendait et frappait son imagination, il avait toute son influence; mais si l'auditeur le laissait tomber ou n'y faisait pas une prompte attention, l'augure était sans force. Cicéron nous apprend que les pythagoriciens étaient dans l'usage de préter une attention sérieuse aux paroles des hommes aussi bien qu'à celles des dieux.

CLEF. 1° La clef du Nil était un des principaux attributs des divinités égyptiennes. Elle a la forme d'une croix, ou d'un T surmontéd'un anneau; onl'appelle encorecroix ansée. — chez les Grecs et les Latins, la clef était aussi un attribut de Cybèle, de Janus et de Pluton. Dans la main de Cybèle, la clef indiquait les trésors que le sein de la terre tient renfermés en hiver et qu'il répand en été; dans celle de Janus, elle exprimait que ce dieu ouvrait et fermait les portes de l'année, ou celles du temple de la guerre; enfin dans celle de Pluton, elles montraient que les portes de la vie étaient fermées pour toujours à ceux qui descendaient dans les enfers.

2º Chez les chrétiens, les cless sont l'attribut de saint Pierre et des papes ses successeurs, qui les portent souvent en sautoir dans leurs armoiries, en conséquence des paroles que Jésus-Christ adressa à cet apôtre : Je vous donnerai les cless du royaume des cieux ; tout ce que vous lierez sur la terre sera lié dans le ciel ; et tout ce que vous délierez sur la terre sera délié dans le ciel. C'est pourquoi on appelle pouvoir des cless la puissance que l'Eglise a reçue de remettre et de retenir les péchés, de commuer les vœux, d'accorder des dispenses, etc.

3° Les clefs de la Kaaba sont un objet saint pour les musulmans; leur possession implique une sorte d'autorité spirituelle sur tout l'islamisme. Elles étaient autrefois entre les mains du schérif de la Mecque. Mais, sous le règne de Mourad IV, le schérif d'alors reçut en songe l'ordre d'envoyer au sultan la clef de la maison sainte; et elle est gardée au sérail, avec le manteau de Mahomet, renfermée dans une bourse de drap d'or.

CLÉIDOMANCIE (de xànts, clef), divination par le moyen des clefs; on ignore comment les anciens la pratiquaient. Delrio nous apprend qu'une superstition semblable avait lieu dans le christianisme, et de quelle manière on s'y prenait. « Lorsqu'on voulait, dit-il, découvrir si une personne soupçonnée d'un vol ou de quelqu'autre mauvaise action en était coupable, on prenait une clef autour de laquelle on roulait un papier, sur lequel était écrit le nom de la personne suspecte; ensuite on liait cette clef à une Bible, qu'on donnait à tenir à une vierge; puis on prononçait tout bas certaines paroles, entre lesquelles était le nom de l'accusé, et à ce nom on voyait sensiblement le papier se remuer. »

Le rédacteur du présent Dictionnaire a vu pratiquer la cléidomancie d'une autre manière et pour un autre motif. Veut-on savoir, par exemple, si telle personne, qui est au loin et dont on n'a pas reçu de nouvelles, est morte ou en vie? On prend une clef, on en met la partie inférieure dans un livre d'office à l'endroit où se trouve l'Evangile de saint Jean; on serre le livre avec une corde de manière qu'il se trouve suspendu à la cles. En cet état deux personnes de dissérent sexe soutiennent la clef par sa partie annulaire, qui ne doit porter que sur l'extrémité de leur index. Une autre personne récite l'Evangile de saint Jean ou quelqu'autre prière. Si la cles tourne et tombe avec le livre, sans qu'il y ait mouvement imprimé par ceux qui la soutiennent, c'est une preuve que la personne à laquelle on s'intéresse est décédée.

Voy. l'art. Cléidomancie du Dictionnaire des Sciences occultes.

CLÉMENCE. Les anciens en avaient fait une divinité. A Athènes, les parents d'Hercule lui avaient érigé un autel sans temple; A Rome, le sénat romain lui éleva un temple, après la mort de Jules César. Chez l'un et l'autre peuple ces lieux s'appelaient asiles, parce qu'en effet ils servaient de refuge à ceux qui étaient poursuivis. Claudien dit que cette divinité ne doit avoir ni temple nistatue, parce qu'elle ne doit habiter que dans les cœurs. Sur les médailles romaines, elle a pour symbole une branche d'olivier.

CLÉMENTINES. C'estainsi que l'on nomme le recueil des décrétales du pape Clément V, que son successeur Jean XXII fit publier en 1517, et qui fait partie du droit canon. Ce recueil est divisé en cinq livres, comme le Sexte, et on l'apoela d'abord le septième des décrétales. On a aussi appelé Clémentines une collection de plusieurs décrets et canons, parce qu'on prétendait, quoique sans fondement, que saint Clément, évêque de Rome, en était l'auteur.

CLEMENTINS. Nous ne parlerons pas ici de Clément l'Ecossais, condamné comme hérétique en 744, parce que ses opinions ne lui ont attiré ni défenseurs ni disciples. Il nous suffira de parler d'une secte de ce nom bien plus voisine de nous, mais probablement fort inconnue de la plupart de nos lecteurs.

Parmi ceux qui, sous le nom de Petite Eglise, se sont signalés par leur opposition au concordat, se trouvait un abbé Clément, qui prenait le titre de vicaire général catholique de Rouen. Il avait des adhérents appeles Clémentins, du côté de Rouen et de Dieppe. Clément étant retourné en Angleterre en 1818, une dame propriétaire d'un château dans le voisinage était censée la directrice de la secte, dont quelques rassemblements furent dissipés par l'autorité publique. Voy. Petite Belism. Voy. les deux articles Clémertins du Dictionnaire des Hérésies.

CLÉOBIENS, sectateurs de Cléobius ou Cléobule, hérétique contemporain de Simon le Magicien. Ils niaient l'autorité des prophètes, la toute-puissance de Dieu et la résurrection; ils attribuaient aux auges la création du monde, et prétendaient que Jéms-Christ n'était pas né d'une vierge. Voy. Bure Dictionnaire des Hérésies, art. Cléobre

CLÉOMÈDE, demi-dieu des Grecs, qui avait, il faut l'avouer, de singuliers droits aux honneurs divins. Dans l'île de Stampa-lie, il y avait un athlète de ce nom, si vi-goureux, que, de dépit d'avoir été privé du prix de la victoire qu'il avait remportée à la lutte sur un habitant d'Epidaure, il brisa une colonne qui soutenait une école alors remplie d'enfants, lesquels furent tous écrasés. Poursuivi par les parents, il se jeta dans un tombeau qu'on ne put jamais ouvrir. On finit par le briser, mais Cléomède n'y était plus. L'oracle de Delphes, consulté sur cet événement, répondit que cet athlète était le dernier des demi-dieux. En conséquence, au lieu du dernier supplice qu'il avait mérité, on lui décerna les honneurs divins, dans la ville d'Astipalée.

CLERC, on comprend sous le nom de clercs lous ceux qui dans l'Eglise chrétienne sont consacrés au service divin, à quelque ordre qu'ils appartiennent. Le premier degré de la cléricature est l'état de simple tonsuré. Les degrés suivants sont les quatre ordres mineurs, portiers, lecteurs, exorcistes, et acolytes. Viennent ensuite les ordres sacrés ou majeurs qui sont le sous-diaconat, le diaconat et le sacerdoce ou la prétrise. Audessus de tous est l'épiscopat, puis les diférentes dignités de la prélature. Ces différents degrés composent ce que l'on appelle la hiérarchie ecclésiastique. Les moines ne furent appelés à la cléricature qu'en 383, par le pape saint Sirice.

Il y avait en France, avant 1789, plusieurs priviléges attachés à l'état de clerc; voici en quoi ils consistaient :

1° Le clergé formait le premier ordre dn royaume.

2º En matière civile, lorsqu'il s'agissait d'actions personnelles, les clercs avaient le privilége de ne pouvoir être traduits que par-devant le juge d'Eglise. En matière criminelle, ils étaient d'abord jugés par le juge d'Eglise pour le délit commun, et par le juge royal pour le cas privilégié.

3º Ils n'étaient sujets en aucun cas à la juridiction du prévôt des maréchaux; et les présidiaux ne pouvaient les juger qu'à la charge de l'appel.

4° La contrainte par corps ne pouvait être exercée contre eux, à moins que ce ne sût pour crime de stellionat ou autre délit qui les faisait juger indignes de jouir du privilége de cléricature.

5° Ils étaient exempts de tutelle, curatelle, collecte des impôts et autres charges semblables, ainsi que de la taille, dans les pays où elle était personnelle.

Mais ces priviléges n'étaient accordés qu'aux clercs constitués dans les ordres sacrés, ou bénéficiers, ou attachés actuellement au service de quelque église.

Les priviléges dont les clercs engagés dans les ordres sacrés jouissent actuellement en France sont d'être exempts du service militaire, des fonctions de juré, de toute tutelle et curatelle, et leurs personnes sont insaisissables. Pour tout le reste ils sont soumis à la loi commune.

Voy. notre Dictionnaire de Liturgie, art. CLERC, CLERGÉ, ORDINATION, etc. Voy. aussi le Dictionnaire des Rites sacrés, art. CLERC, ORDINATION, ACOLYTE, THURIFÉRAIRE, MESSE PONTIFICALE, etc., et l'art. CLERC du Supplément du même Dictionnaire.

CLERCS RÉGULIERS. Ce sont différentes sociétés ou congrégations de prêtres vivant en communauté, et qui pour la plupart se sont formées dans le xvi siècle. Les unes faisaient des vœux solennels, d'autres ne s'engageaient que par des vœux simples ; d'autres ensin, telles que celle de l'Oratoire, n'en faisaient point. Parmi ces clercs réguliers on compte les théatins, les jésuites, les barna-bites ou clercs de Saint-Paul, ceux du Bon-Jésus, de la Mère de Dieu, de Saint-Mayeul ou somasques, les ministres des infirmes ou du bien mourir, ceux des Ecoles pies, les oratoriens, les doctrinaires, les lazaristes ou pretres de la Mission, les liguoristes, etc. Voy. l'art. Jésuites du Dictionnaire des Ordres religieux.

CLERCS DE LA VIE COMMUNE, établis vers la fin du xiv siècle par Gérard Groot, ou le Grand, natif de Déventer, ville des Pays-Bas. Ils furent approuvés par les papes Eugène IV. et Pie V, qui leur accordèrent de grands priviléges. Cette congrégation se répandit dans la Flandre, le Brabant, la Frise, la Westphalie et la Gueldre; mais elle n'a point subsisté longtemps. Les maisons ont été changées en séminaires, ou données à d'autres congrégations. Voy. l'art. CLERCS DE LA VIE COMMUNE au Dictionnaire des Ordres religieux.

CLERCS ACÉPHALES, C'est-à-dire sans tête ou sans chef; on appelait ainsi, dans le vi° siècle, certains clercs qui prétendaient se soustraire à l'autorité des évêques.

CLERCS DE LA CHAMBRE; ce sont douze officiers de la chambre apostolique qui gouvernent les finances du souverain pontife. Leur juridiction s'étend sur tout ce qui concerne le domaine temporel du pape.

CLERC NATIONAL. Les cardinaux, outre leur secrétaire perpétuel, qui est toujours italien, ent un sous-secrétaire appelé clerc national, parce qu'il est pris alternativement dans les trois nations de France, d'Allemagne et d'Espagne. Sa charge l'oblige de suppléer au défaut du secrétaire, et d'assister en habit rouge au consistoire et aux congrégations des cardinaux.

CLERCS DE LA CLOCHE. On donnait autrefois ce nom à deux clercs qui servent dans la chapelle du pape. Il serait disticile de dire pourquoi ils étaient ainsi appelés, car on ne se sert point de cloches dans la chapelle papale. Quelques-uns pensent que ce nom leur fut donné parce qu'ils sonnaient une clochette pour donner le signal aux musiciens qui devaient chanter à l'office, en même temps qu'on le donnait dans Saint-Pierre au clergé de cette église. D'autres disent que c'est parce qu'ils sonnaient une clochette lorsque le pape voyageait avec le saint sacre-ment. Quoi qu'il en soit, ces clercs, lorsqu'ils sont à la chapelle, ont une soutane violette avec un surplis par-dessus : ils ont soin de parer l'autel, d'allumer les cierges, de ranger les bancs et les coussins. Ils présentent à la messe l'eau et le vin. Lorsque Sa Saintelé est en voyage, ils accompagnent le saint sacrement, chacun à cheval, tenant en main un falot. L'un d'eux est toujours prétre; et c'est lui qui est chargé, lorsqu'on s'arrête en route, de recevoir le saint sacrement des mains de celui qui le porte, et de le déposer à l'autel lorsqu'il saut célébrer la messe.

CLERCS DE CHAPELLE; c'est le nom qu'en donnait dans l'ancienne cour de France à des ecclésiastiques qui desservaient la chapelle du roi et celles des princes; on le donnait aussi à des clercs qui y remplissaient des fonctions subalternes.

Par extension on donne le nom de clercs aux laïques qui, au défaut d'ecclésiastiques, remplissent dans les églises les fonctions de chantres, d'aculytes et autres.

Enfin, comme dans le moyen âge les clercs étaient à peu près les seuls qui sussent lire et écrire, on était contraint d'avoir recours à eux pour remplir différentes fonctions dans la magistrature, ou pour tenir les actes publics; d'où le nom de clercs est donné encore actuellement à tous ceux qui tiennent les écritures chez les avoués, les notaires, les huissiers, etc.; quoique leurs fonctions soient maintenant tout à fait étrangères à la cléricature.

CLERGÉ. On comprend sous ce nom le corps de tous les ecclésiastiques répandus dans la chrétienté. Le mot clergé se dit en latin clerus et en grec xàspoc, qui veut dire sort, portion, héritage, parce que les ecclésiastiques sont appelés au sort ou à l'héritage du Seigneur. Dans un sens moins étendu, on entend aussi sous le nom de clergé les ecclésiastiques d'un diocèse, d'une ville on d'une église particulière.

On distingue communément deux erdres dans le clergé: le premier est composé des archevêques et évêques; en l'appelle le haut clergé; le second comprend tous les autres ecclésiastiques auxquels on donne improprement le nom de bas clergé; nous préférons clergé inférieur ou secondaire.

On distingue encore le clergé en régulier et en séculier. Le clergé régulier se compose de congrégations d'ecclésiastiques vivant en communauté sous une règle particulière. (Yoy. ci-dessus Clercs réguliers.) Le clergé séculier comprend tous les autres ecclésiastiques soumis immédiatement à l'autorité docésaine, et qui, vivant au milieu du monde, s'occupent, pour la plupart, de l'instruction des peuples et de l'administration des paroisses.

On a beaucoup crié autrefois contre les tevenus énormes du clergé, et surtout du clergé de France. Nous ne prétendons point que ces richesses n'aient point été la cause de grands abus; mais quiconque a un esprit droit conviendra qu'une extrême pauvreté a aussi ses inconvénients : elle met le prêtre à la merci des gouvernements et des populations; elle l'empêche de faire le bien dans une multitude de circonstances; elle s'oppose à ce que l'on ait le nombre de ministres nécessaire, etc., etc. Maintenant que le clergé de France est le corps le moins rétribué de l'Etat, il se trouve encore des personnes que la passion porte à se récrier contre l'aumône que lui jette le gouvernement en dédommagement des biens qui lui ont été ravis. Il no sera donc pas hort de propos de mettre ici sous les yeux de nos lecteurs un tableau comparatif du traitement alloué dans tout le monde chrétien au clergé de toutes les communions, comparé avec celui que touche encore le ciergé protestant de la Grande-Bretagne. Nous ferons observer. 1º que ce tableau n'est qu'approximatif; ? qu'il date déjà de plusieurs années, et qu'en consequence il faut tenir compte des changements survenus, depuis douze ou quinze aus, dans les différents Btats; 3 que ce tableau est dû à des statisticiens protestants, et que par conséquent nous ne devons pas être laxés de partialité : 4º enfin, que ce tableau ne suppose que 205 millions 128 mille chrétiens, taudis que nous avons vu, à l'article Cass-TIENS, qu'on en compte 260 millions.

|                                       | NOMBRE D'AUDITEURS. | LIVRES STERLING (1). |
|---------------------------------------|---------------------|----------------------|
| France (catholiques et protestants);  | 30,000,000          | 1,050,000            |
| Blats-Unis,                           | 9,600,000           | 776,000              |
| Rspagne,                              | 11,000,000          | 1,000,000            |
| Portugal,                             | 3,000,000           | 300,000              |
| ( Catholiques,                        | 3,000,000           | 220,000              |
| Hongrie. { Calvinistes,               | 1,050,000           | 63,000               |
| Luthériens,                           | 650,000             | 26,000               |
| Italie,                               | • <b>19,391,000</b> | 776,000              |
| Autriche,                             | 16,918,000          | 950,000              |
| Suisse,                               | 1,720,000           | 87,000               |
| Prasse,                               | 10,563,000          | 527,090              |
| Petits Etats de l'Allemagne,          | 12,765,000          | 765,000              |
| Hollande,                             | 2,000,000           | 160,000              |
| Pays-Bas,                             | 3,000,000           | 105,000              |
| Dannemark,                            | 1,700,000           | 119,000              |
| Suède,                                | 3,371,000           | 238,000              |
| Russie. (Eglise grecque,              | 34,000,000          | 510,000              |
| ( Catholiques et protestants,         | 8,000,000           | 480,000              |
| Chrétiens de Turquie.                 | 6,000,000           | 180,000              |
| Chrétiens des autres pays,            | 21,000,000          | <b>520,000</b>       |
| Total,                                | 198,728,000         | 8,852,000            |
| Angleterre, Galles et Irlande,        | 6,400,000           | 8,896,000            |
| Différence en favour de l'Angleterre. |                     | AA 000               |

## Erence en faveur de l'Angleierre,

Ainsi, l'Angleterre dépense pour 6 millions 400 mille auditeurs, 44,000 livres sterling, ou 1,109,240 francs de plus que tout le reste de l'univers, pour près de 200 millions de chrésiens.

Une autre statistique, faite également par un protestant, porte la différence à 11,514,125 francs en faveur de l'Angleterre.

Poy. nos Dictionnaires de Liturgie et des Riles sacrés, aux endroits cités dans l'article précédent, nº 5

CLERICATURE. La cléricature est l'état d'une personne engagée dans l'Eglise et dans la profession ecclésiastique.

CLEROMANCIE, divination qui se pratiquail chez les anciens, en jetant des dés, des osselets, des sèves noires et blanches, des cailloux, etc. On les agitait dans une urne, et, après avoir invoqué les dieux, on les jetuit sur une table et l'on pronostiquait l'avenir d'après la disposition des nombres ou des caractères qu'ils portaient. Tous les sorts étaient sous la tutèle de Mercure, que l'on supposait présider à cette sorte de divination. Aussi, pour se le rendre favorable, on ajoulait dans l'urne une feuille d'olivier appelée le lot de Mercure, que l'on retirait la première. Cette divination avait été inventée par les Thries (c'étaient trois nymphes nourrices d'Apollon), ou du moins tellement usitée par

de xàmpos en grec, et de sortes en latin. Les Grecs et les Romains, curieux de connalire leur bonne fortune, avaient adopté un aulre mode de cléromancie. Après s'être pourvus d'un certain numbre de lots distingnés par des caractères ou des inscriptions, ils sortaient et envoyaient le premier garçon qu'ils rencontraient leur en tirer un. Si celui

elles, qué leur nom était devenu synonyme

que l'enfant amenait avait du rapport avec ce qu'ils avaient imaginé, cela en indiquait la réussile. Cette superstition venait des Egyptiens, qui observaient avec soin les actions et les paroles des jeunes garçons, comme ayant quelque sens prophétique; opinion qui tirait son origine de la rencontre qu'Isis, cherchant son mari, avait faite d'enfants jouant en public, qui lui avaient donné des informations utiles pour le succès de son voyage. Dans les marchés, sur les grands chemins, en un mot, dans tous les endroits publics, un jeune garçon, nommé en grec agyrtès, se tenait avec une petite tablette sur laquelle élaient écrits des vers prophétiques qui, suivant le jet fortuit des dés, indiquaient l'avenir aux curieux. Quelquefois, au lieu de tablettes, c'étaient des vases ou urnes où l'on jetait des lots, et d'où on les faisait tirer par de jeunes garçons.

Cette superstition est encore en pleine vigueur de nos jours, et quoique sans doute on n'ajoute plus autant de foi aux sorts, il y a presque toujours dans nos foires et dans les marchés des agyrtes qui trompent encore les ignorants et les badauds. Seulement ce ne sont plus de jeunes garçons qui tiennent le dépôt des sorts, mais ordinairement des

femmes ou des vieillards.

Voy. notre Dictionnaire des Sciences occultes, art. Cléromancie, Astragalomancie.

CLETA, une des Graces, suivant les Lacédémoniens, qui n'en admettalent que deux; l'autre s'appelait Phaenna. Elles avaient un temple dans la ville et un autre sur le bord du Tiase. Il est remarquable que les noms de ces deux Grâces ont un grand rapport avec ceux des deux femmes d'Elimélech, père du prophète Samuel, dont l'une s'appelait

Hanna et l'autre Phenenna (I Reg., 1). Le nom d'Hanna signifie exaucée ou gracieuse, et celui de Cléta, appelée ou remarquable. On saisit facilement le rapport phonique qui existe entre les deux autres noms.

CLINOI-BOG, c'est-à-dire le dieu fort. C'était un dieu des anciens Slaves, représenté sous la forme d'un homme robuste et nerveux, tenant une lance de la main droite et pressant dans sa main gauche une balle d'argent; il y avait à ses pieds des têtes figurées il'hommes et de lions.

CLIO, la première des neuf Muses, qui, présidant à l'histoire, était chargée de transmettre à la postérité les actions des héros et des grands hommes. Elle était fille de Jupiter et de Mnémosyne, décsse de la mémoire. On la représente sous la figure d'une jeune fille couronnée de laurier, tenant une trompette de sa main droite et de la gauche un livre d'histoire. On lui attribue aussi l'invention de la guitare; c'est pourquoi on la trouve quelquefois avec cet instrument pour attribut. Ayant un jour osé blâmer Vénus sur son intrigue avec Adonis, cette déesse s'en vengea en la rendant sensible aux charmes de Piérus, et la muse devint mère d'Hyacinthe.

CLITUMNUS, divinité des Ombriens ou des Etrusques. C'était, dit-on, un fleuve de l'Ombrie qui rendait des oracles. Pline assure que ses eaux avaient la vertu de rendre blancs les animaux qui allaient s'y abreuver; c'est pourquoi on y lavait les victimes avant de les immoler. Suivant Vibius Sequester, ce fleuve était identifié avec Jupiter, qu'on ap-pelait pour cette raison Jupiter Clitumnus. Pline le Jeune nous a laissé quelques détails sur son culte. « Lo temple, dit-il, est ancien et révéré; on y voit la statue de Clitumnus en habit romain. Les sorts attestent la présence et le pouvoir de la divinité. Autour de lui sont plusieurs petites chapelles, et dans quelques-unes des sources et des fontaines; car Clitumnus est le père de plusieurs autres ruisseaux qui se réunissent à lui. Un pont sépare la partie sacrée des caux de celle qui me l'est pas. Au-dessus du pont il est permis seulement de passer en bateau, mais au-dessous on peut s'y baigner. »

CLOACINE ou CLUACINE, de l'ancien verbe cluere, qui signisse purger, nettoyer, puriser; surnom de Vénus chez les Romains. Du temps de Pline, il y avait encore des temples et des statues érigés à Vénus Cloacine. La dévotion à cette déesse a pu venir de la puriscation pratiquée par les Romains et les Sabins, lorsque ces deux peuples curent mis bas les armes après le rapt des Sabines. Cette puriscation eut lieu avec du myrte, parce que cet arbuste était consacré à Vénus qui présidait à l'union conjugale. Cependant Varron assure, suivant Macrobe, que le culte de Vénus était inconnu à Rome sous les rois.

Cloacine était aussi, suivant Tite-Live, le nom d'une déesse qui présidait aux cloaques et aux égouts de la ville. Titus Tatius, ayant trouvé par hasard une statue dans un cloaque, l'érigea en divinité et la consacra sous ce nom. Il paraîtrait qu'on mettait aussi sa statue dans les latrines.

CLOCHES, CLOCHETTES. 1º Les cloches proprement dites étaient inconnues des anciens. Cependant ils avaient ce que nous appellerions des clochelles, en latin tintinnabula, qui servaient aux cérémonies du culte. On en attribue l'origine aux Egyptiens; du moins on assure que leur son annonçait tou-jours les fêtes d'Osiris. De là elles passèrent chez les Perses, les Grecs et les Romains. A Athènes, les prêtres de Proserpine et de Cybèle s'en servaient durant leurs sacrifices, et elles étaient en usage dans les mystères. Le Scholiaste de Théocrite nous apprend qu'on sonnait des clochettes dans les mystères des Cabires, parce que l'on attribuait à l'airain la vertu de purifier les souillures. On en faisait surtout usage dans les bacchanaies, et l'on en voit souvent sur les sarcophages des initiés aux mystères de Bacchus, parmi les autres attributs de ce dieu. L'âne de Silène porte une clochette au cou, et cel instrument est aussi un des attributs de Priape. - On sait que chez les Juifs, le grand prêtre, revêtu de ses habits pontificaux, porlait une robe terminée par une frange, laquelle était composée alternativement de clochettes et de grenades.

2º Les cloches véritables, c'est-à-dire ces instruments d'airain d'un poids énorme el d'un son puissant, ont été très-probable-ment inventées par les chrétiens. Toutefois on n'est pas d'accord sur l'époque précise où l'on commenca à s'en servir; les uns la rapportent au pape Sabinien, qui succéda à saint Grégoire le Grand en 604; d'autres croient plus probable que saint Paulin, évéque de Nole, en établit le premier l'usage dans son diocèse. En effet le nom de Campana, que les cloches portent en latin, confirme l'opinion de ceux qui avancent que les premières cloches ont été fondues en Campanie. Ces instruments étaient sans doule très-peu connus au commencement du vil siècle, car nous voyons qu'au siége de Sens par Clotaire en 610, l'armée royale ayant entendu le bruit des cloches de l'église de Saint-Etienne, en fut tellement effrayce,

qu'elle prit la fuite.

Les cloches servent à appeler les sidèles à l'église, à l'heure des offices, à annoncer les grandes solennilés; à apprendre aux paroissiens, par les différentes manières de les mettre en branle, ce qu'il leur importe de savoir, comme les derniers sacrements à administrer à un malade, l'agonie d'un mourant, le décès ou l'inhumation d'un mort, une cérémonie sunèbre faite pour le repos de son âme. Dans certains endroits, un carillon ou des airs exécutés sur les cloches indiquent une solennité publique ou particulière. Les cloches servent encore à appeler au secours en cas d'inondation, d'incendie, d'invasion da territoire, etc.; c'est ce qu'on appelle sonner le tocsin. On a cru pendant longiemps que les cloches avaient la vertu d'éloigner la foudre et les tempêtes, l'Eglise même demande à Dieu cette grâce dans la bénédiction solon-

nelle qu'elle en fait, mais on s'est imaginé que pour éloigner les orages il était nécessaire de sonner toutes les cloches à grande relée, sans songer que cette puissante commotion de l'air pouvait fort bien opérer un effet contraire; et les nombreux accidents arrivés en ces occasions n'ont pas encore dissuadé partout le peuple d'avoir recours à comoyen dangereux.—C'est encore un usage universel, de sonner les cloches trois fois par jour, le matin, à midi et le soir, pour avertir les fidèles de se souvenir de l'incarnation du Fils de Dieu, et de saluer sa trèssainte Mère en récitant une prière nommée Angelus. — Les trois derniers jours de la semaine sainte, on ne sonne point les cloches; l'Eglise veut exprimer par le silence de ces instruments la profonde tristesse qu'elle éprouve de la mort de son Sauveur.

Une cloche n'est jamais suspendue dans un clocher ou dans les voûtes d'une église sans avoir été bénite. Cette bénédiction se fait d'une manière solennelle au milieu de la nef de l'église, où les cloches sont suspendues provisoirement : on chante des psaumes et des antiennes, on récite l'évangile, on prononce communément un discours. La cloche est entièrement lavée par dedans et par dehors avec de l'eau bénite; on lui fait sept onctions au dehors avec l'huile sainte, et quatre en dedans avec le saint chrême, on la parfume avec de l'encens et des aromates, elc. Le tout est précédé de l'imposition du nom d'un saint ou d'une sainte faite par les donateurs de la cloche ou par des personnages choisis exprès. Cette cérémonie est improprement nommée bapteme, sans doute parce que la cloche est lavée, et qu'on lui fait des onctions d'huile sainte et de saint chrême. C'est pour cela encore que les personnes qui donnent le nom à la cloche sont nommées parrains et marraines. J'ai dit que le nom de baptême était impropre en cette circonstance, car, dit le rituel d'Aleth, le lavement des cloches qu'on fait d'eau bénite, et les onctions des saintes huiles dont on se sert, sont de simples cérémonies que l'Eglise emploie pour les bénir, comme on bénit et consacre les temples, les autels, les calices, etc., avant de s'en servir aux fonctious sacrées. En plusieurs endroits on célébrait l'anniversaire de la consécration des cloches. Dans quelques villes de France, cette espèce de sête était fixée au 25 mars, jour de l'Anmonciation, parce que les cloches servent à annoncer aux fidèles les fêtes de l'Eglise.

3 Les chrétiens orientaux se servent peu de cloches. D'abord elles sont interdites par les musulmans à tous ceux qui sont sous leur domination. Ils y suppléent par des lames de fer semblables aux bandes qui recouvrent les roues des voitures; elles sont courbes, percées de quelques trous dans leur longueur, et épaisses d'environ un domi ponce, sur trois ou quatre pouces de lar-geur. On les suspend avec des cordes à des branches d'arbre, et on frappe dessus avec des marteaux de fer. Cependant, comme ces instruments produisent un son analogue à

celui des cloches, les mahométans n'autorisent guère que des planches de bois, sur lesquelles on frappe avec des maillets.

Dans les pays qui ne sont pas sous la domination musulmane, on se permet des cloches, mais elles sont petites, à cause de la cherté du métal. — Les Arméniens en ont même dans toute la Perse, parce que les Persans, quoique musulmans, sont moins rigoureux sur cet article que les Turcs. — Les Géorgiens ont des cloches qu'ils appellent zanzaloukhi; quand ils n'ont pas le moyen de s'en procurer, ile se servent de tablettes, appelées ora, qui sont des planches minces, larges d'un palme et longues de cinq environ. Mais ceux mêmes qui possèdent des cloches battent premièrement les tablettes, et ensuite sonnent la cloche. Ils disent que le son de la tablette sacrée rappelle aux sidèles le souvenir du bois de la croix; et qu'en l'entendant chacun fait le signe de la croix et loue Dieu; mais que, comme ce son est faible, on sonne la cloche pour averlir que le bois sacré a précédé. — Les prêtres éthiopiens dans leurs processions tintent de petites cloches qu'ils tiennent à la main. — Les catholiques des Indes aiment tellement les cloches, qu'ils les suspendent dans l'intérieur même de l'église, et les mettent en branle, presque pendant toute la durée de l'office; ce qui paraît tenir à la nature de ces peuples, qui aiment tout ce qui est cérémonie, bruit et mouvement.

4° Les musulmans ont répudié les cloches, pour ne pas imiter les chrétiens; ils les ont même interdites à ces derniers, tant pour ôter de l'éclat à leur culte, que dans la crainte qu'ils ne fissent servir ces instruments à un signal de soulèvement ou de révolte. Pour leur propre culte, ils y suppléent par la voix des mouezzins, qui modulent du haut des minarets une formule appelée ezan; prétendant que l'organe humain est le seul instrument digne d'appeler les sidèles à la

5° Les bouddhistes ont l'usage des cloches; il y en a d'une grande dimension; elles sont placées auprès des monuments importants du culte, ce sont des offrandes faites par des personnes riches et dévotes. On les suspend un peu au-dessus du sol, et on les sonne en les frappant au dehors. — Un roi du Pégou fit présent à un édifice religieux situé près de Rangoun, dans l'empire Birman, d'une cloche pesant quatre cent sept tonneaux, dix-neuf quintaux deux quarters et six livres; son diamètre est d'environ 20 pieds, la profondeur de l'intérieur 26 pieds, et sa circonférence un peu plus de 60 pieds. Malgré ce poids et cette dimension énormes, elle fut volée par un brigand nommé Zenga, qui, étant venu avec une flotte de plusieurs navires, réussit à la descendre, et la conduisit jusqu'à une grande crique à un mille à l'est de Rangoun; mais lorsqu'il essaya de l'embarquer, elle coula à fond, et fut perdue pour jamais. Celle qui lui a succédé porte une inscription dont la traduction anglaise comprend cinq pages grand in-4.

6º Les Chinois sont sans aucun doute le premier peuple qui ait fondu des cloches. Outre l'usage auquel ils les emploient, et qui est à peu près conforme au nôtre, elles jouent encoré un rôle fort important dans les antiquités chinoises. Ce sont presque les seuls monuments anciens qui soient parvenus jusqu'à nos jours, et qui, par les inscriptions dont la plupart sont revêtus, aient soustrait à l'action destructive du temps la mémoire des grands événements et des grands hommes qui ont illustré les premiers ages de la Chine. Les Chinois attachent beaucoup de prix à ces objets d'archéologie, et les achètent quelquefois fort cher. Les anciennes cloches étaient tantôt cylindriques et à bord continu comme les cloches modernes, tantôt quadrangulaires ou aplaties, avec le bord profondément échancré sur les deux côtes. Dans le temps où la Chine était divisée en neuf provinces, ces provinces concouraient ensemble à la fonte des cloches publiques, qui alors étaient ornées de neut boutons ou mamelons saillants, et qu'on appelait pour cette raison cloches à neuf ma-inelons. Celles que l'on fait aujourd'hui ne différent des notres qu'en ce qu'elles sont moins évasées, et qu'elles n'ont pas de battant; on les frappe avec un marteau bourré.

Il y a dans les pagodes des cloches suspendués au nombre de dix ou douze. Dans la secte bouddhiste, la nuit est divisée en six veilles; à la première veille, on frappe de moment en moment un coup sur une grosse cloche; deux coups pendant la durée de la seconde veille, et ainsi de suite en augmentant d'un coup à chaque veille; ce qui fait qu'on peut facilement distinguer à quelle veille dé la nuit on se trouve.

Dans plusieurs provinces de la Chine, on remarque de hautes tours à neuf, dix et douze étages, revêtus de marbre ou de porcelaine, à chacun desquels sont suspendues de petites cloches qui, mises en mouvement par l'agitation de l'air, forment un carillon

plus ou moins harmonieux et qui s'entend de fort loin.

Voy. nos Dictionnaires de Liturgie, des Rites satrés, de Cas de conscience, et celui des Sciences occultes, au mot Cloche ou

CLOCHES

CLOFYE, oiseau noir, de la grosseur d'un élourneau, qui se trouve en Afrique. Les Nègres du pays s'imaginent que son chant prédit les biens et les maux qui doivent arriver. Quand ils menacent quelqu'un de mort funeste, ils lui disent que le cloiye a chanté

CLOITRE, espèce de galerie ou de portique à quatre côtés, au mîfieu desquels est un jardin ou une cour, et qui fait partie d'un monastère. On donne en général le nom de clottre à une habitation fermée de murailles où demeurent des religieux ou religieuses.-Les environs des églises cathédrales et collégiales où logent les chanoines portent aussi le nom de clottres. Voy. CLOTURE Voy. aussi notre Dictionnaire de Liturgie, au mot CLOSTRE.

CLOTHO, fille de Jupiter et de Thémis, et la plus jeune des trois Parques. C'est elle qui tient la quenouille et file la vie des hommes. On la représente vêtue d'une longue robe bigarrée de différentes couleurs, portant sur la tête une couronne de seut étoiles, et tenent à la main une quenouille qui descend du ciel en terre. Plutarque lui assigne pour sé-jour la lune, dont elle gouverne les mouve-ments. Voy. PARQUES.

CLOTURE. Ce mot, qui signifie en général une enceinte, quelle qu'elle soit, exprime particulièrement l'obligation où sont les re-ligieuses de rester enfermées dans les monastères. Les religieux étaient anciennement soumis à la clôture, du moins dans certains ordres; les séculiers ne pouvaient entrer dans leurs couvents, et on les recevait dans un lieu particulier appelé hospice. Mais cette prohibition n'existe plus guère à présent, excepté pour les femmes; les religieux ont aussi pour la plupart la faculté de sortir de clostre, en se soumettant aux règlements. Quant aux religieuses, elles sont toujours étroitement renfermées; il y a pour elles peine d'excommunication si elles viennent à mettre le pied hors de la clôture, à moins d'une permission par écrit donnée par le supérieur légitime, et qui n'est octroyée que pour des raisons majeures, telles que l'intéret général de la communauté, la transla-tion d'un monastère en un autre, la nécessité de changer d'air pour la santé, etc. Personne ne peut entrer dans l'intérieur de la clôture des religieuses; les prêtres euxmêmes en sont exclus, à moins qu'ils n'aient des fonctions du ministère à remplir à l'infirmerie; la chapelle elle-même est con-struite communément à la limite extérieure de la clôture; les religieuses y assistent à la messe et aux saints offices, dans un chœur particulier, qui en est séparé par une grille. l faut une nécessité absolue pour que des hommes pénètrent dans l'intérieur du cloître, comme les médecins pour voir les sœurs malades, les ouvriers qui ont des travaux urgents à faire. Cependant les grilles s'onvrent communément devant l'évêque diocésain, le roi, la reine et les membres de la famille royale. Yoy. l'art. CLorung du Dictionnaire de Cas de conscience.

CLOU SACRE. 1. C'était le clou d'airais

qui était enfoncé chaque année, aux ides de septembre, au côté droit de l'autel de Jupiter. par le premier magistrat de la république romaine. Cette cérémonie tendait à apaiser la colère des dieux et à rendre l'Etat stable comme ce clou. Les Volsiniens pratiquaiest la même chose dans le temple de la deesse Nortia. C'est de ce peuple sans douts que les Romains avaient emprunté cet usage. Comme on en fichait un tous les ans, il y es eut qui crurent que ce clou servait à compler les années. Voyez CLAVUS ANNALIS.

2º On vénère chez les chrétiens plasieurs des clous qui servirent à attacher le Saureur à la croix; Calvin en compte quatorze ou quinze, qu'il prétend que es catholiques se connaissent pour véritables; et cependant

Jésus-Christ n'a dû être attaché qu'avec 🗉 quatre clous, et même avec trois seulement, selon quelques - uns; encore dit - on que sainte Hélène, qui les transféra de Jérusalem à Constantinople, en jeta un dans les flots de la mer pour apaiser la tempête. Le calcul de l'bérésiarque est exagéré, mais il est vrai que l'on vénère plus de clous sacrés qu'il n'y en out au crucisiement. Voici quelle en est la cause : le vrai clou que l'on conserve à Rome, dans l'église de Sainte-Croix, n'a plus de pointe aujourd'hui; il a élé limé, et sa limaille a été renfermée dans d'autres clous faits comme le véritable; et c'est par ce moyen qu'on l'a en quelque sorte multiplié. Cette multiplication a été encere opérée d'une autre manière, en faisant toucher au véritable des clous tout à fait semblables, que l'on distribuait ensuite. Saint Charles Borromée lui-même, prélat très-éclairé et de la plus scrupuleuse exactitude en fait de reliques, en agissait de même ; il donna un de ces derniers au roi Philippe II, comme une relique très-précieuse. Plus tard, des églises qui avaient obtenu de cescious sanctifiés par la limaille ou par l'attouchement out cru ou voulu faire croire qu'elles possédaient un des vrais clous de la croix.

8° Les Grecs modernes fichent le clou d'un cercueil à la porte d'une maison pour sa écarter les revenants. On trouve dans nos contrées des superstitions analogues.

CLUACINE, divinité romaine. Voy. CLOA-

CLUNY, abbaye chef-lieu d'une congrégalion de bénédictins appelée ordre ou congrégation de Cluny. Elle était située dans le Maconnais, en Bourgogne, sur la rivière du Grone, dans une petite ville à laquelle elle a donné son nom. Cette abbaye fut fondée en 910 par Gwillaume le Pieux, duc d'Aquilaine, qui y mit, pour premier abbé, Bernon, religieux de l'abbaye de la Baune, en Franche-Comté; mais c'est Odon, son successeur, qu'on doit regarder plutôt comme l'institufeur de ce nouvel ordre, à cause des modifications qu'il apporta à l'observance primitive. Pierre le Vénérable, qui mourut en 1257, y apporta encore des accroissements considérables. L'oubli des règles et de la discipline primitive s'étant peu à peu introduit dans fordre, plusieurs abbés travaillèrent à le réformer. En 1789, l'ordre était divisé en deux branches : l'une connue sous le nom Cancienne observance, et l'autre sous le nom d'étroite observance on d'observance réformée. L'abbé, qui était nommé par le roi, était le thes des deux observances, et prenaît le titre d'abbé supérieur général et administrateur perpétuel de tout l'ordre de Cluny. Il était en celle qualité conseiller-né du parlement de Paris.

La congrégation de Cluny était regardée comme la plus ancienne de toutes celles qui se sont unies sous un chef, en France, afin de ne composer qu'un seul corps de divers monastères sous la même règle. C'est pour cela sans doute que l'abbé de Gluny fut ap-

pelé longtemps abbé des abbés; mais un concile de Rome, en 1126, ayant adjugé ce titre à l'abbé du Mont-Cassin, celui de Cluny prit le titre d'archiabbé. L'autorité législative résidait essentiellement dans les chapitres généraux, qui étaient composés de quinze définiteurs. On y nommait ordinairement des visiteurs, qui, dans l'intervalle d'un chapitre à l'autre, étaient chargés de faire exécuter les décrets du dernier. Ces décrets a'avaient cependant force de loi que quand ils étaient autorisés par des lettres patentes enregistrées.

L'église de Cluny était une des plus grandes de la France, elle avait 600 pieds de long, sur 120 de larga; il y avait aussi une bibliothèque célèbre par ses manuscrits, transférée en grande partie à la bibliothèque royale. L'Église et le couvent, pillés trois fois par les calvinistes, ont été démolis au commencement de ce siècle.

Cette congrégation a donné trois souverains pontifes à l'Eglise: Grégoire VIII, Urbain II, Pascal II, et un grand nombre de cardinaux et de prélats. En 1770, plus de six cents bénéfices et deux mille maisons en Europe dépendaient de l'abbaye de Cluny.

Les religieux de cet ordre étalent appelés dans plusieurs canons, moines noirs, parce que ieur habit était de cette couleur, et pour les distinguer des religieux de Citeaux, dont l'habit était blanc, et qui, pour cette raison, ont été nommés moines blancs. Voy. notre Dictionnaire des Ordres religieux, art. CLUNX.

CLUSIUS, c'est-à-dire, celm qui ferme; c'était un des surnoms de Janus. Voy. CLAU-

CLYTIDES, famille grecque spécialement destinée aux fonctions des sacrifices, avec celle des jamides. Rile était consacrée au même ministère que les extispices chez les Romains, c'est-à-dire au soin d'examiner les entrailles des victimes.

CNACALÉSIE, ancienne solenmité célébrée en Grèce par les cophiates en l'honneur de Diane, qui avait pris le surnom de Cnacalésiade. Les cérémonies avaient lieu sur le mont Cnacalus, en Arcadie, qui avait donné le surnom à cette déesse.

CNEF, CNOUFIS. Voy. CHREF.

COADJUTEUR, prélat adjoint à un autre pour lui aider à remplir les fonctions épiscopales, et, en certains cas, à lui succéder. Le coadjuteur est toujours archevêque ou évéque in partibus. Par ce moyen, il a le caractère nécessaire pour conférer les sacrements réservés aux évêques; et, le diocèse dont il porte le titre ne réclamant pas ses soins, il peut se livrer tout entier à ses fonctions de coadjuteur. On ne peut donner un coadjuteur à un prélat, à moins qu'il n'y consente. En France, l'évêque coadjuteur doit être mommé par le roi et agréé par le pape. L'usage de donner des coadjuteurs aux prélats est fort ancien dans l'Eglise; on prétend qu'on en donnait même aux papes, et que saint Pierre et saint Anaclet ont eu des coadjuteurs. Cela a pu être nécessaire dans des temps de per-

sécution, mais ne se pratique plus aujourd'hui. Il est avantageux pour la religion, à bien des égards, qu'on donne des coadjuteurs aux prélats, lorsque la vieillesse, les infirmités ne leur permettent plus de remplir toute l'étendue de leur ministère. On a pu aussi par là éviter bien des fois les brigues qui se font à la mort d'un titulaire par ceux qui aspirent à lui succéder. Mais, d'un autre côté, quelques personnes scrupuleuses aperçoivent dans la coadjutorerie une manière indirecte de donner les bénéfices par forme de succession.

COADJUTEUR SPIRITUEL: les jésuites donnaient ce nom aux prêtres de leur société qui, n'ayant pas une capacité suffisante, n'étaient point admis à faire le quatrième vœu d'obéissance au pape, qui constituait le profès.

COADJUTORERIE, état et fonctions d'un coadjuteur; on en distingue de deux sortes; la coadjutorerie temporaire, qui n'a lieu que pour un temps, pendant l'absence, la maladie et la vieillesse du titulaire, et la coadjutorerie perpétuelle, qui est irrévocable et avec espérance de succession.

COALÉMUS, divinité tutélaire de l'imprudence.

COATLICUE, mère de Huitzilipochtli, un des grands dieux du Mexique. Une légende populaire raconte que Coatlicue était une femme fort dévouée au culte des dieux. Un jour qu'elle était dans le temple, suivant son habitude, elle vit une balle faite de diverses espèces de plumes qui descendait du ciel. Elle la ramassa et la mit dans son sein, dans le dessein d'employer plus tard les plumes à la décoration du temple. Mais elle fut très-surprise en rentrant chez elle de ne plus retrouver la pelotte, et plus surprise encore de se voir enceinte. Ses enfants, ayant découvert son état, résolurent de la faire mourir. Coatlicue, connaissant leur dessein, était plongée dans un profond chagrin, quand elle entendit une voix sortant de son ventre qui lui disait de ne rien craindre, et que tout tournerait à sa gloire. Cependant ses fils, poussés par leur méchante sœur Cojol xauqui, persistaient dans leur intention parricide. L'un d'eux pourtant, nommé Quavillicac, éprouva des re-mords, et avertit sa mère de ce qui se passait. Coatlicue s'était relirée sur une haute montagne où ses enfants étaient sur le point de la surprendre quand Huitzilipochtli vint au monde, armé d'un bouclier au bras gauche, tenant un javelot dans la main droite, la tête couverte d'une couronne de plumes et le corps rayé de bleu. Il saisit un serpent de résine enllammé, et le lança autour du corps de Cojolxauqui, sa sœur, qui fut con-sumée en un instant. Il attaqua ensuite ses frères, et malgré leur opiniâtre résistance, il les tua tous et présenta leurs dépouilles à sa mère. Il se mit ensuite à la tête des Mexicains, et ce fut lui qui les guida pendant leurs longues marches et les conduisit dans l'endroit où ils fondèrent plus tard leur capitale. Voy Huitzilipochtli.

COBALES, génies malins et trompeurs de la suite de Bacchus, dont ils étaient à la fois comme les gardes et les housfons. Aristophane en fait mention. Ils remplissaient le rôle qu'on attribue, dans nos contrées, aux esprits follets. Voy. les art. Cobales et Kobald du Dictionnaire des Sciences occultes.

COBOLI, en russe Colfi, en allemand Coboldi et Cobold; esprits, génies ou démons révérés par les anciens Sarmates, c'est-à-dire les Russes samogètes, lithuaniens, livoniens, etc. Ces peuples s'imaginaient que les Caboli habitaient les parties les plus secrètes des maisons, et même les fentes du bois. Ils leur offraient les mets les plus délicats. Lorsque les Coboli avaient l'intention de se fixer dans une habitation, ils y entraient de nuit, ramassaient en monceau des copeaux, et répandaient de la fiente d'animaux dans les vases de lait. Si le lendomain le maître de la maison laissait les copeaux en un tas, et faisait boire à sa famille le lait ainsi souillé. alors ces génies se rendaient visibles, el s'attachaient à la maison. Mais s'il dispersait les copeaux et jetait le lait, les Coboli allaient chercher fortune ailleurs. Voy. l'art. précédent et les renvois au Dictionnaire

qu'on y indique. COCCEIENS, branche de théologiens cal-vinistes, en Hollande, qui tirent leur nom de Coccéius, né à Brême en 1603, mort professeur à Leyde en 1669. Contrairement à un autre théologien nommé Voët, professeur à Utrecht, il trouvait des figures et des mystères dans toute la Bible; de là entre les ministres, les uns Coccéiens, les autres Voétiens, une dispute qui est à peine terminée. Sans doute, d'après l'interprétation reçue dans l'Eglise, l'Ecriture sainte est remplie de figures, et l'Ancien Testament surtout est le type du Nouveau; mais Coccéius poussait trop loin le figurisme, comme on appelait son système. et il mélait des idées singulières à des vues saines. Ainsi, selon lui, le cramoisi était l'emblème de l'humilité, et le bleu celui de la grâce. Dans le Cantique des cantiques, l'épouse, ses chèvres, le troupeau de l'époux, sa barbe, ses cheveux, ceux de l'épouse, le muguet, le jardin, les arbres, les convives invités à manger ses fruits, tout cela signifié également les fidèles; les lèvres de l'époux. et même le goupillon qui servait à la purification des lépreux, sont les emblèmes de la Trinité. Dans le Cantique, il trouve l'histoire des Etats, des villes, des princes, des docteurs de l'Allemagne; dans Isare, l'abdication de Charles-Quint, l'histoire et la mort de Gustave-Adolphe, la mort de Charles les, roi d'Angleterre. Les sermons des Cocceiens retraçaient à peu près les mêmes absurdiés; ils traitaient d'ignorants les Voétiens, qui, à leur tour, n'épargnaient pas les sarcasmes. Un professeur de Francker prétendit les caractériser tous en disant que les Coccéiens étaient ceux qui savaient quelque chose, et les Voetiens ceux qui ne savaient rien. On a donné aussi à ce système le nom de Typomanie; en esset le désaut de Cocieus était de soutenir que chaque texte de l'Ecriture comportait tous les sens dont il était susceptible.

COCCIA, offrande que les Maltais font pour les pauvres dans les cérémonies funèbres. Cet usage a été importé par les Grecs.

Voy. COLYBES.

COCYTE. C'était un sleuve de la Thesprotie en Epire, ou plutôt un marais bourbeux qui se déchargeail dans le lac Achéruse. Il y avait dans la Campanie un autre Cocyte qui se perdait dans le lac Lucrin. Comme ces cours d'eau étaient d'un aspect fangeux et sinistre, environnés d'ifs qui offraient un ombrage triste et ténébreux, les auciens en firent un fleuve des enfers; d'autant plus que le nom de Cocyte signifie pleurs, gémissements; xunvier, se lamonter). Ce fleuve était supposé entourer le Tartare, et n'être formé que par les larmes des méchants. La furie Alecton avait établi son séjour sur ces sombres bords. Les âmes des morts qui n'avaient pas reçu la sépulture erraient sur ses rives pendant cent ans; opinion basée sur l'usage de ne faire qu'au bout d'un siècle les funérailles de ceux qui se noyaient dans le marais, ce qui avait lieu alors aux dépens du public. Ces opinions paraissent être venues

de l'Egypte. COCYTIES, fêtes célébrées en l'honneur

de Proserpine, enlevée par Pluton.

On donnait aussi le nom de Cocytie ou de

vierge Cocytienne à la furie Alecton.

CODAS. C'est ainsi que les Arabes appellent l'eucharistie et la messe. Ce mot vient de Cods, qui signifie sainteté. On lui donne sussi le nom de Corban, c'est-à-dire sacrifice. Le prêtre ou célébrant a le titre de saheb elcedas, président du sacrement.

CODDIRNS, une des branches du guosti-

cisme. Foy. GNOSTIQUES.

CODS, mot arabe qui signifie sainteté. Les chrétiens qui parlent arabe appellent la troisième personne de la Trinité Rouh el-Cods, l'esprit de sainteté; mais les mahométans entendent par cette expression l'ange Gabriel, et disent que Jésus-Christ est Rouh-Allah, l'esprit de Dieu, ce qui est tiré probablement des expressions de quelques anciens Pères.

Le mot de Cods ou El-Cods se prend aussi, chez les Orientaux, pour le nom de la ville de Jérusalem, à cause de la sainteté de son lemple. On la nomme encore pour la même raison Beit el-Mocaddes, la maison sainte.

CORLUS, ou LE CIEL, une des divinités primordiales, chez les anciens. Toutefois on le dit fils de l'Ether et du Jour. Il épousa la Terre, qui, selon d'autres mythologues, serail sa propre mère; et de ce mariage naquirent Céus, Créus, Hypérion, Japet, Théa, Rhéa, Thémis, Mnémosyne, Phébé avec sa couronne d'or, Téthys, et enfin Saturne, le plus violent des enfants de Cœlus. On lui donne encore pour enfants les Cyclopes et trois géants d'une taille monstrueuse et d'une force extraordinaire, dont on ne parle qu'en fremblant, Cottus, Briarée et Gygès, ou le Terrible, qui avaient chacun cinquante tétes, cent bras, et les autres membres à proportion.

DICTIONN. DES RELIGIONS. I.

Mais Cœlus n'aimait pas ses enfants, et, comme ils étaient d'une force prodigieuse, à mesure qu'ils naissaient, il les cachait dans les entrailles de leur mère, ne leur laissait point voir le jour, et se faisait un jeu de cette brutale violence. La Terre en gémis-sait et en séchait de douleur : le ressentiment lui suggéra une vengeance cruelle. Lorsqu'elle eut tiré de son sein le ser et les métaux, elle en fit une faux tranchante, et s'ouvrant à ses ensants de son dessein: « Vous voyez, leur dit-elle, la conduite cruelle de votre père; si vous voulez m'en croire, nous vengerons les outrages qu'il vous fait, et la manière indigne dont il vous traite. » La crainte dont ils étaient saisis ne leur permit pas de répondre; mais Saturne, plus hardi que les autres, lui répliqua : « Ma mère, je me charge de l'exécution : le crime dont notre père se rend coupable me dispense d'avoir pour lui les sentiments d'un fils.» La Terre, satisfaite, le cacha dans un lieu où il ne pouvait être aperçu, lui mit à la main la faux tranchante qu'elle avait préparée, et lui enseigna l'usage qu'il en devait faire. Sur le soir, le Ciel répandit sur la Terre les ténèbres de la nuit, et, lorsqu'il se mit en devoir de s'approcher de son épouse, Saturne, d'une main hardie, mutila son père; mais ce sang ne pouvait cesser d'être fécond : autant il en tomba de gouttes sur la terre, autant il en sortit de nouveaux êtres. De là sont nées les terribles Furies, les Géants armés et exercés à la guerre, et les nymphes qui errent sur la terre sous le nom de Mélies. Le Cul, irrité contre son propre sang, donna alors à ses enfants le nom odieux de Titans, les menaçant du châtiment qu'ils recevraient pour leur révolte et leur crime, dont la veugeance devait relomber sur toutes les races futures.

Ce mythe symbolise sans doute les origines du monde, exprime, suivant les idées parennes, la naissance des premiers êtres, et indique la cause pour laquelle le ciel et la terre ont cessé d'en produire de nouveaux. Voy. Cosmoconie. Il rappelle aussi la monstrueuse théogonie des Hindous, à laquelle il a été emprunté. D'un autre côté, on peut y voir le symbolisme de l'ancien culte, c'est-à-dire de l'époque où les Grecs adoraient un seul Dieu habitant dans le ciel, sous le nom d'Ouranos ou de Calus, l'Etre céleste, l'Etre supérieur, qui demeure au-dessus de nous, le Thien et le Chang-ti des Chinois, le Déva des Indiens, etc. (Voy. CIEL); époque dont nous ne pouvons fixer la durée, mais pendant la-quelle les Grocs ne rendaient aucun culte aux différentes parties de la nature, que l'on n'avait pas encore personnisiées. C'est en ce sens que Calus on le Dieu suprême, seul en possession de l'empire, ne le partageait avec aucun de ses enfants, ni des fils de la Terre; ce qui a fait dire à Hésiode qu'il les tenait cachés dans les entrailles de leur mère, parce qu'on rendait à lui seul les honneurs divins.

Lactance rapporte que Cœlus ou Uranus était un prince puissant et entreorenant,

heaucoup de

que d'enthou-

sécution, mais ne se pratique plus aujourd'hui. Il est avantageux pour la religion, à bien des égards, qu'on donne des coadjuteurs aux prélats, lorsque la vieillesse, les infirmités ne leur permettent plus de remplir toute l'étendue de leur ministère. On a pu aussi par là éviter bien des fois les brigues qui se font à la mort d'un titulaire par ceux qui aspirent à lui succéder. Mais, d'un autre côté, quelques personnes scrupuleuses aperçoivent dans la coadjutorerie une manière indirecle de donner les bénéfices par forme de succession.

COADJUTEUR SPIRITUEL : les jésuites donnaient ce nom aux prêtres de leur société qui, n'ayant pas une capacité suffisant n'étaient point admis à faire le quatrie vœu d'obéissance au pape, qui constitue graf. andes plas protion, qui

COADJUTORERIE, état et foncti coadjuteur; on en distingue de de la coadjutorerie temporaire, qui in furigine même pour un temps, pendant l'abs die et la vieillesse du titula peuple ne prit le torerie perpétuelle, qui ald d'adorer le cœur avec espérance de succ

COALÉMUS, divini dence.

déco,

pris la

abstraction faite de sa di-abstraction faite de l'eucha-adul que le culte de l'euchadistribute de Jesus-Christ était COATLICUE, dualté de résarcurent était que l'o-le dualté; on objeciait que l'o-de de la la partie de contrait le contestable; des affections, était fort contestable; des affections du la nouveauté de l'instides grands dien populaire rac femme fort d de la nouveauté de l'instijour qu'elle padin an arguali que la marca que l'insti-nation, qui arait dans tous les siècles été inconnue dans l'Eglise. Les arfailement inconnue dans l'Apord habitude, espèces d pares memes se montrèrent d'abord peu pares mémes se montrèrent d'abord peu pares à favoriser cette innovation; cette portes à favoriser peu à peu de l'acceptant de l'acce la ram? dessei portes à tavores prit pen à peu de l'extenderotion touteions par peu a peu de l'exten-ton; des communautés religieuses l'adop-trent et reçurent même l'autorisation de prent et selennellement la fête du con de celebrer solennellement la fête du Sacrécelebrer sous; puis des évêques l'insérèrent dans le Missel et dans le Bréviaire de leur dans le Misser on peut actuellement la re-diocèse; enfin on peut actuellement la re-arder comme élablie dans presque toute falise latine. La plupart des nouveaux brevioires en contiennent l'office; mais la bre raires cu parlout à la même celébration n'a pas lieu partout à la même celébration n'a pas lieu partout à la même époque, l'Eglise n'ayant pas encore proepode dogmatiquement. On s'accorde maintenant à regarder cette dévotion comme un culle symbolique qui se rapporte à la per-sonne entière de Jésus-Christ, mais par lequel on célèbre particulièrement l'amour qu'il a témoigné aux hommes dans sa vie, à qu'il et qu'il leur témoigne encore maintenant qu'il règne dans les cieux. C'est donc aux pasieurs à prémunir les fidèles contre l'erreur d'un culte matériel qui serait adressé a l'une des parties du corps adorable de Jésus-Christ, abstraction faite de sa divinité. Sependant il y a des personnes qui répugnent encore à la dévotion au Sacré-Cœur de Jésus, particulièrement parmi ceux qu'on appelle jansénistes; et il n'est pas rare de voir dans es paroisses, le dimanche où l'on célèbre ette fête, des chrétiens qui font un voyage e plusieurs lieues pour satisfaire an devoir e l'audition de la sainte messe, dans un

COBALES, génies malin a'est pas encore la suite de Bacchus, don' d elle a lieu à une comme les gardes et les tre Dictionnaire de OEUR (Féle du), et celu en fait mention. Il qu'on attribue, dar ...eme article, où sont re indulgences par lesquelle Dictionnaire de pontifes ont encouragé la dé COBOLI,

ré-Cœur de Jésus. boldi et ( DE MARIE (FREE DU TRES-SAINT) révérés ite est encore plus moderne que la les Rus dente; mais elle n'est guère célébrés elc. / adans des communautés religieuses : dans si diocèses où il en est fait mention, on si contente généralement d'en faire mémoire le jour de la fête du Sacré-Cour de Jésus n y a à Paris une Archiconfrérie canonique ment érigée dans l'église de Notre-Dame-des-Victoires, en l'honneur du très-saint Cœur de Marie pour la conversion des pécheurs. Celle confrérie, qui a étendu ses ramifications dans presque tout l'univers, compte maintenant une multitude innombrable de membres évalués à plus de dix millions. Il y en a de semblables à Rome et ailleurs.

COHANIM, au singulier Conun, 7775, prêtre sacrificateur; titre que certains juifs conservent encore aujourd'hui, quoiqu'ils n'aient plus ni temple, ni autels, ni victimes. Leur prétention à descendre de la race d'Aaron est même fort problématique. Mais s'il en est encore quelques-uns qui appartiennent à la race sacerdotale, ils sont anjourd'hul bien déchus de tons les priviléges dont îls jouissaient autrefois: seulement on leur donne quelque chose pour le rachat des premiers nés. Dans les synagogues, on les invite de présérence à lire le Pentateuque; et dans certaines fêtes solennelles, on leur accorde l'honneur de bénir le peuple. Si leurs prérogatives sont considérablement diminuées, leurs devoirs, d'un autre côté, ne sont pas à beaucoup près ni si multipliés, ni si génauls. De toutes les choses qui étaient capables de souiller autrefois un sacrificateur, ceux qui prennent ce titre aujourd'hui n'évitent que i'attouchement d'un corps mort. Ils prennent garde aussi de ne pas se trouver dans une maison où il y ait un cadavre. Il ne leur est pas permis d'épouser une femme qui ait été répudiée par son mari, ni la veuve de leur

COLARBASIENS, hérétiques du m' siècle, disciples de Colarbase, célèbre valentinien, qui parait avoir appliqué au système de Valentin les principes de la cabale et de l'astrologie. Il prétendait, entre autres, que loule la plénitude et la perfection de la vérité et de la religion étaient renfermées dans l'alphabel grec, et que pour cela Jésus-Christ étail nommé Alpha et Oméga.

COLCA, un des dieux célestes, chez les Péruseins; c'est celui qui préside à la constellation ou à l'étoile appelée la Chèvre.

COLIADIES, mystères célébrés chez les Grecs, et dont Lucien ne donne pas une idée hien avantageuse. Ils avaient sans doute pour objet le culte de Vénus Colias, ou la Danseust, honorée dans l'Attique, sur un promontoire du même nom.

chez les musulmans, 'eux secondaires, à la 'rdinaux , appelés ant dérivés. alagnes, sui-

re qui

dre de ir sainte rouvées en Ce nom leur : tier de Rome où On les appelle aussi se consacrant à Dieu, mot oblation, et non de on. Ainsi, au lieu de dire atres, profiteor, elles disent

. I'ION, acte par lequel on confère nefice. On distingue la collation libre a collation forcée. La collation libre a nen lorsque celui qui a droit de conférer le bénéfice le donne à une personne quelconque de son propre mouvement; la collation forcée, lorsque le collateur est forcé de donner le bénéfice à un gradué, un induttire ou à un sujet présenté par un patron. Lorsque la collation est libre, le collateur est obligé de conférer dans l'espace de six mois; mais, lorsqu'elle est forcée, celui qui demande le bénéfice en vertu de ses grades, d'un indult, etc., peut s'en faire donner les provisions, même après les six mois, pourvu que, dans cet espace de temps, il en ait fait la réquisition.

Lorsque le collateur est sous les censures ecclésiastiques, lorsqu'il a le cerveau dérangé, forsqu'il fait quelque réserve sur les fruits du bénéfice, dans tous ces cas, la collation est nulle et invalide. Un collateur ne peut se conférér à lui-même un bénéfice, ni conférer à une même personne deux bénéfices dépendant l'un de l'autre.

Maintenant qu'il n'y a plus en France de bénéfices proprement dits, les règles de collations n'y ont plus lieu. Ce sont les évêques qui nomment à toutes les places ecclésiastiques ayant charge d'âmes; et le roi nomme à tous les évêchés. En tout ces cas la collation est libre. Voy. notre Dictionnaire de Cas de consience, art. Collateur.

COLLATION, se dit aussi d'un léger repas que sont les chrétiens le soir des jours de leune. On sait que l'essence du jeune pour les chrétiens consiste à ne prendre par jour qu'un seul repas, après le coucher du soleil. C'est ainsi qu'il était pratiqué dans les premiers siècles. Le besoin ou la mollesse fit peu à peu avancer l'heure de cet unique repas, jusque vers le mitieu de la journée. Alors l'heure consacrée les jours ordinaires au repas du soir fut employée dans les communautés religieuses à une conférence (en latin collutio). Dans plusieurs monastères on accordattaux religieux, au sortir de la conférence ou collation, un verre d'eau, ou même une petite mesure de vin. Dans la suite on

y ajouts un morceau de pain; mais il fallait chaque jour en demander la permission au superiour, comme cela se pratiquait encore au siècle dernier à Saint-Victor à Paris. Lorsqu'on était arrivé au réfectoire, le religieux qui servait, venait se meltre à genoux de-vant le supérieur, en disant à veix haute. Detur, si placet, fratribus tantisper panis, ne noceat potus; et le supérieur répondait : Detur. Ce léger rafraichissement s'appela collation. Les séculiers, voyant que les religioux se permettaient cet adoucissement à la rigueur primitive, qui n'avait lieu toutefois que pour les jeunes de règle, ont cru pou-voir user de la même indulgence dans les jeunes de l'Eglise; ils ont même ajouté quelque chose au morceau de pain que prensient les religieux; et les religieux ensuite ont imité les séculiers. On dit, pour autoriser ce relachement, que la nature va en s'affaiblissant de jour en jour; que les corps n'ont plus la même force que dans les anciens temps; mais ce prétexte est plus spécieux que solide. L'histoire est là pour le démen-tir: elle témoigne que la vie des hommes était communément bornée, il y a 4000 ans, à soigante-dix ou quatre-vingts ans, tout camme à présent.

Depuis plusieurs années on tolère aussi l'usage de faire la collation vers l'heure de midi, et de réserver le repas pour le soir.

Voy. notre Dictionnaire de Cas de conscience, art. Collation.

COLLECTE. On appelait autrefois ainsi l'assemblée des chrétiens réunis pour la célébration des saints mystères. On faisait aussi, dans la primitive Eglise, une quête pour les pauvres et pour le clergé, qui s'appelait Collecte.

Collecte est le nom des oraisons que le célébrant régite à haute voix tant dans les saints mystères, que dans les autres parties de l'office divin. Mais ce nom désigne principalement celle qui se dit au commencement de la messe avant la lecture de l'épitre, et qui est précédée par la formule: Oremus. Un l'appelle ainsi, soit parce qu'elle n'est récitée qu'après que tout le peuple est rassemblé (collecta plebe), soit parce que le célé-brant est censé recueiller (colligere) les vœux de tous les sidèles pour les exposer sommairement et solennellement au Père tout-puissant. La plupart des collectes sont adressées au Père, un bon nombre cependant s'adressent au Fils, aucune au Saint-B. prit; car les invocations du autres prières adressées dans l'office public à la troisième personne de la sainte Trinité ne sont point des collectes.

Voy. nos Dictionnaires de Liturgie et des Rites sacrés, art. Collecte.

COLLEGE, du mot colligere, assemblée. En général, ce nom est donné à une assemblée de certains corps ou sociétés. Nous n'avons à nous occuper des solléges qu'en tant qu'ils ont rapport à la religion.

1º Dans l'ancienne Rome, il y avait le collége des augures, dont le chef s'appelait magister collegii; il fut d'abord composé de trois, puis de quatre, et cusin de neuf augu-

وخريها أأران res, dont quatre patriciens et cinq plébéiens. Ils jouissaient d'une si grande considération qu'une des lois des douze tables défendait, sous peine de mort, de désobéir aux augures. Si quelques-uns d'eux se rendaient coupables d'un crime, ils ne perdaient point leurs prérogatives, faveur dont ne jouissaient pas les autres collèges sacerdotaux. Voy. Augunes.

2º Dans la Rome moderne, il y a le collège des cardinaux, appelé le sacré collège; les membres qui le composent sont au nombre de soixante-dix, dont six évêques, cinquante prêtres et quatorze diacres. C'est parmi eux que depuis déjà bien des siècles on choisit le nouveau pape, pendant la vacance du saint-siège.

Voy. Cardinkux. Voy. aussi le Dictionnaire de Liturgie, art. CARDINAL et PAPE.

3° Sous le rapport des études religieuses. les colléges ont été autrefois à peu près ce que sont aujourd'hui nos séminaires. Les mages chez les Perses, les brachmanes et les gymnosophistes chez les Indiens, les druides chez les Gaulois, avaient des colléges dans lesquels ils enseignaient à la jeunesse les sciences profanes et les doctrines religieuses. Presque tous les colléges établis autresois en France avaient été sondés sous les auspices de la religion et du clergé. Il y eut presque autant de colléges qu'il y avait de cathédrales, de chapitres, de monastères; mais ces collèges ne commencèrent guère que du temps de Charlemagne. On y apprenait aux enfants les psaumes, la musique, l'arithmétique, la grammaire, etc. Plus tard les collèges furent distraits des églises, mais subirent toujours l'influence cléricale; on y enseignait les belles-lettres, la philosophie et la théologie. C'étaient dans les colléges qu'allaient étudier tous ceux qui se desti-naient à l'état ecclésiastique. Enfin, dans le xvie siècle, on jugea à propos d'éloigner les clercs du contact des séculiers, on fonda pour les premiers des séminaires, et les colléges, bien que dirigés presque tous par des prêtres, surent presque uniquement destinés à l'éducation des gens du monde. Maintenant il y a scission complète entre ces deux sortes d'établissements, et l'on a à regretter que, dans presque tous les colléges, on s'orcupe trop peu de religion, et que dans un bon nombre il y règne même un esprit irréligieux.

4. Collège est encore le nom d'une société religieuse établie en Hollande. Voy. l'article suivant.

COLLÉGIENS, secte religieuse, qui prit naissance en Hollande, en l'année 1619; on les appelle aussi Rhinsbourgeois. L'auteur des Cérémonies religieuses de tous les peuples du monde veut qu'on distingue les Collégiens des Rhinsbourgeois, et lui-même semble les confondre ensuite. L'évêque Grégoire, dans son Histoire des sectes religieuses, n'en fait qu'une seule secte. Il est probable qu'il y a, entre les uns et les autres, des différences, mais peu notables.

(1) Principalement depuis le verset 26 jusqu'à la fin.

Les uns et les autres doivent leur origine aux arminiens qui, écrasés au synode de Dordrecht par les gomaristes triomphants, avaient été forcés de fuir ou de cacher leurs opinions. Trois frères arminiens, dont le nom de famille était Van der Codde, en latin Coddeus, paysans des environs de Leyde, ennemis des controverses, mais versés dans les matières théologiques, imaginèrent, vers l'an 1629, de suppléer à l'absence du culte public, en formant à Warmond, près de Leyde, sous le nom de Collège de Prêté, une espèce de conventicule. Pour y être admis, il suffisait de confesser que Jésus est le Christ et le Messie, ct que la Bible est divinement inspirée. On n'y reconnaissait aucune hiérarchie, ni clergé, ni ministres; chaque membre (les femmes exceptées) pouvait précher et discuter toutes les matières qui sont du ressort de la conscience. La liberté des opinions n'était pas liée par des formulaires, des symboles, des catéchismes. Les Collégiens prétendaient que leur institution était fondée sur le modèle donné par saint Paul dans le chapitre xiv de la première Epître aux Corinthiens (1), et que leur manière de s'assembler était conforme à la pratique des apôtres.

Bientôt après le collége de Warmond sut transporté à Rhinsbourg, village situé à peu de distance de Leyde, où ce nouveau culte se propagea insensiblement, et d'autres colléges, au nombre de dix-huit, se sormèrent en plusieurs villes. Ceux de Rotterdam et d'Amsterdam furent déchirés, eu 1688, par un schisme qui donna naissance à deux différents colléges, dont chacun s'attribuait, à l'exclusion de l'autre, la patience, la modération, la charité fraternelle et tou'es les vertus chrétiennes; mais ces divisions s'élei-

gnirent vers 1700.

Les sociétaires étaient dans l'usage de se réunir chaque semaine, le dimanche et le mercredi. Deux fois l'an, à la Pentecôte, et le dernier dimanche d'août, les collégiens se rendaient individuellement ou par députation à Rhinsbourg, et là, pendant trois ou qualre jours, on faisait des prières et des sermons préparés ou improvisés. Ou chautait des cantiques, on lisait l'Ecriture sainte, on célébrait la cène, on administrait aux nouveaux agrégés le baptême par immersion dans un grand bassin en maçonnerie. Cependant ces deux sacrements n'étaient pas réputés nécessaires pour être incorpore à la société, il sussissit d'admettre la Bible comme règle de croyance, quelle que fût la manière de l'expliquer; aussi avaient-ils des membres qui n'étaient pas baptisés.

Les collégiens de la Frise et de la province de Gröningue, trop éloignés de Rhiusbourg. eurent, pendant queique temps, à Lewardes, des assemblées annuelles, dont ils exclusient les sociniens, qui étaient admis dans les autres colléges. Cette exclusion était une isconsequence, puisque les collégiens n'ayast ni symbole particulier, ni catéchisme, n'exigeant d'autre protession de foi que de reconnaître Jésus-Christ pour l'envoyé de Dieu, et de conformer ses mœurs aux préceptes des saintes Ecritures, ouvraient la porte aux différentes sectes; ce qui leur amena surtout des mennouites, puis des sectateurs de l'illuminé Poiret, mort en 1719, à Rhinsbourg, où il avait demeuré plus de trente ans. Quelquefois ils furent appelés Poirétiens et même Prophètes, parce qu'ils se prétendaient gratifiés d'inspirations et de révélations partienlières.

Dans un ouvrage publié en 1803, Gmeiner parle des Rhinsbourgeois comme s'ils existaient encore. Mais leur société, qui depuis longtemps déclinait, s'est éteinte vers la fin du xviil' siècle. Les membres qui la composaient se sont affiliés, les uns aux arminiens, les autres aux mennonites, deux sectes qui ont entre elles beaucoup d'affinité.

Quelques établissements, qui doivent leur origine aux collégiens, sont présentement administrés par une réunion composée pour la plus grande partie de remontrants. Ces établissements sont: 1° la grande maison ou grand collége de Rhinsbourg, auquel on continue de faire les réparations nécessaires. On peut même y recevoir encore le baptême par immersion, comme le fit naguère le médecin Van Nijmayen de Rotterdam; 2° la maison des Orphelins-Collégiens, actuellement des mennonites d'Amsterdam; 3° deux établissements pour des personnes âgées des deux sexes, à Rotterdam.

Voyes, à l'article Baptème, nº 13, la manière dont les collégiens administraient ce sacrement. Quant à la cène, elle avait lieu suivant le rit des autres calvinistes. Après que l'assemblée s'était séparée, on remettait les deniers provenus des aumônes des tidèles entre les muins d'un secrétaire, qui en donnait acquit et distribuait cet argent aux pauvres du lieu. La solennité se terminait par un discours où l'on rendait des actions de graces à Dieu. Le lendemain au matin quelques frères Rhinsbourgeois faisaient les adieux au nom de toute l'assemblée, et on s'exhortait mutuellement à la persévérance dans la religion, et à la fidélité due à Dieu. Nous avons vu plus haut que, les Collégiens n'ayant point de ministres, chacun avait la liberté de prêcher, d'enseigner et même de donner la cène; néanmoins ces fonctions étaient communément réservées à ceux qui s'y étaient préparés d'avance. Souvent même on nommait ceux qui devaient parler dans l'assemblée suivante.

COLLENBUSCHIANS, secte obscure et peu nombreuse, fondée par Collenbusch, docteur en médecine à Duisbourg, qui devint aveugle dans les derniers temps de sa vie, et mourut vers l'an 1809. Voici ce que nous trouvons sur cette secte dans l'Histoire des sectes religieuses, de l'évêque Grégoire, qui dut ces détails au docteur Tholuk, professeur à l'université de Halle.

« Jésus-Christ, souverain prêtre, a expié pour nous, c'est-à-dire il a rempli les conditions exigées pour obtenir de Dieu notre pardon. Il les a remplies par son obéissance active, ses œuvres, et par son obéissance passive, sa mort. L'Innocent, le Juste par excellence, substitué aux coupables, les a purifiés du péché originel et des péchés actuels, c'est ce que les théologiens protestants appellent satisfactio vicaria, expression imitée de Quintilien, qui appelle mors vicaria la mort que l'on souffre pour un autre.

« Collenbusch, ayant conçu des doutes sur la doctrine de la satisfaction et de la justification par Jésus-Christ se fit, à ce sujet, un système particulier qu'il combinait avec une théorie nouvelle concernant les attributs de Dien.

« La qualité suprême du Créateur, en rapport avec ses créatures, c'est la justice. Adam, déchu parsa faute de l'état d'innocence, fut très-justement soumis aux revers et aux vicissitudes de la vie terrestre; mais ses descendants ayant partagé le même sort sans l'avoir mérité, Dieu devait les dédommager, ce qu'il a fait en leur envoyant Jésus-Christ. qui s'est chargé de plus de souffrances que Dieu ne lui en avait assigné. En conséquence, Dieu l'a exalté en gloire, lui a décerné une couronne divine, et lui a donné le genre humain comme sa propriété. C'est Jésus-Christ qui ramène les enfants d'Adam à la jouissance des biens dont ils étaient injustement privés depuis le péché de leur premier père.

« Collenbusch, interprétant à sa manière divers textes bibliques, joignait à ces dogmes les réveries de l'anthropomorphisme. Il croyait que Dieu était réellement dans la région éthérée, assis sur un trône, entouré d'anges qui chantaient des cantiques. Trèsoccupé du millenium, il assignait d'avance des terres, des jardins aux fidèles, qu'ils distribuait en sept rangs, d'après leur degré de sainteté.

« Sa morale était, dit-on, régulière, sans être trop austère; il permettait, il conseillait même à ses adhérents de se méler parmi les mondains pour y exercer la pratique des vertus chrétiennes et surtout de l'humilité. Cependant l'humilité est inconciliable avec le pélagianisme, fils de l'orgueil, vers lequel tend la doctrine de Collenbusch, car il accorde beaucoup au libre arbitre, et ne considère comme grâces que les circonstances extérieures qui portent à la vertu.

« Il a publié deux volumes contenant des traités dans lesquels il expose son système ou plutôt ses réveries. Sa secte, qui comptait environ un millier d'adhérents, n'en a guère plus que deux cents. Cette diminution progressive est le symptôme de l'agonie. »

COLLIER. 1. Ornement que la plupart des peuples idolâtres mettent au cou de leurs idoles. Les anciens représentaient quelquefois les déesses avec un collier. On voit, sur les monuments, des colliers de perles au cou de Minerve. Isis en avait un enrichi de pierreries. Dans une inscription de Gruter, on voit, entre autres offrandes, un collier composé de petits serpents en or. — Les idoles

des bouddhistes et des brahmanistes sont presque toujours chargées de colliers plus ou moins précieux; la déesse Kali porte un collier de grande dimension et composé de

têtes de morts.

2º Chez les chrétiens, le collier est devenu un des misignes de plusieurs ordres de chievalerie. — Sur le mont Athos, on montre un collier de ser auquel est suspendue une croix de sept ou huit livres. Ce collier avait appartenu à un saint Athanase du ixe siècle, sondateur de la Sainte-Laure, un des principaux couvents du mont Athos. On se sert de ce collier quand on reçoit dans l'ordre un nouveau caloïer.

COLLIER (ORDRE DU) ou de Saint-Marc, que le doge de Venise et le sénat donnaient à ceux qui se distinguaient par quelque belle action, soit citoyens ou étrangers. Les chevaliers n'avaient point d'habit particulier, ils portaient seulement au cou une chaîne d'or, à laquelle était suspendue une médaille de même matière, qui représentait le

lion ailé de la république.

COLLINA, déesse des collines et des val-

lées, chez les Romains.

CÓLLINES. Les collines étaient des lieux révérés chez les anciens; du moins on les choisissait de préférence, soit pour y offrir des sacrifices, soit pour y élever des temples à la divinité; souvent elles étaient couvertes de petits bois ou plantées de bosquets considérés comme sacrés. On sait avec quelle instance l'Ecriture sainte recommande aux Juiss de ne point sacrifier sur les hauts lieux; elle exalte le mérite des pieux rois qui les ont détruits, et indique clairement qu'une des principales causes du schisme et de l'idolatrie des dix tribus a été l'érection des autels sur les collines; car consacrer des hauts lieux était désobéir formellement à la loi, et imiter les patens dans leur culte; les bosquets ou bois sacrés qui les entouraient étaient très-propres à favoriser le liberti-

Les anciens habitants de l'Irlande avaient aussi des collines sacrées. C'était là que les prêtres offraient des sacrifices, que le législateur ou le juge promulguait ses décrets, et que le roi, à son inauguration, était représenté avec la baguette du pouvoir. L'idée que les Irlandais attachaient aux collines Bacrées était si solennelle et si terrible, que l'un de leurs poëtes, en chantant les louanges de saint Patrice, pour donner une preuve du zèle et du courage de ce saint apôtre, assure qu'il osa annoncer Dieu sur les collines sacrées et près des saintes sontaines. La vénération populaire pour tous les jugements qui provenaient de ces lieux élevés avait été transmise d'âge en âge, et s'était conservée avec tant de lénacité, qu'au temps même de Henri VIII, le même sentiment traditionnel régnait encore en Irlande; et nous lenons d'une grave autorité qu'à cette époque les lois anglaises n'étaient pas observées huit jours de suite, tandis que les lois pro-Entiguées par les Irlandais sur leurs collines se conservaient fermes et

les violat pour une somme d'argent ou pour toute autre récompensé.

Il est difficile de trouver, dans l'Inde, une colline qui n'ait point sa petite chapelle, ou au moins une idole, à laquelle se rendent fréquemment les habitants du voisinage pour y faire leurs dévotions.

COLLINI, prêtres Saliens, établis par Tullus, et qui avaient un templé sur le mont Quirinal, d'où ils portaient aussi le nom de

Quirinal's.

COLLOQUE, célèbre conférence, tenue à Poissy, en 1561, entre les catholiques et les ca vinistes, dont le but était de réunir ces derniers à l'Eglise catholique, mais qui ne servit qu'à fomenter la division. La reine mère, Catherine de Médicis, aurait désiré que, pour ramener les calvinistes, on consentt à supprimer les images dans les églises, les exorcismes dans les cérémonics du bapteme, à rétablir la communion sous les deux espèces, à chanter les psaumes en langue vulgaire, à abolir la sête du Saint-Sacrement; elle s'en était même ouverte par lettres au souverain pontife, qui envoya le cardinal de Ferrare pour soutenir la foi catholique. Cette assemblée, qui se tint en présence de Charles IX et de sa mère, comptait, du côté des catholiques, outre le cardinal de Ferrare, ceux de Lorraine, de Tournon, de Bourbon, de Châtillon, d'Armagnac et de Guise, avec quarante évêques, les docteurs Claude Despense et Claude de Xaintes, et le P. Lainez, général des jésuites; du côlé des calvinistes se trouvaient Théodore de Bèze, premier disciple et coadjuteur de Calvin, Pierre Martyr et plus de frente ministres ou députés des églises réformées. Théodore de Bèze porta la parole, il le fit avec si peu de retenue, qu'il en eut honte lui-même, et se crut obligé d'adoucir, dans les écrits qu'il présenta, les expressions blasphématoires et injurieuses dont il s'était servi. Il fut rélaté par les cardinaux de Tournon et de Lor-maine, Claude Despense et le P. Lainez. Le discours de ce dernier fut si solide, que les calvinistes ne purent y répondre; ils se con-tentèrent de le tourner en ridicule. Le colloque dégénéra en une simple conférence lenue à Saint-Germain-en-Laye, entre cim docteurs catholiques et autant de ministres calvinistes. Mais tout ce bruit n'aboutit à aucune conclusion, effet ordinaire des disputes de religion.

Les calvinistes appelaient aussi colloque une de leurs assemblées, dans lesquelles ils délibéraient sur les affaires de leur secte. Ces colloques étaient des assemblées de quelques Eglises de la province qui avaient lieu deux et même quatre fois l'année, selon l'urgence des affaires; ils étaient subordonnés aux sy-

nodes.

COLLUTHIENS, disciples de Colluthus, prêtre d'Alexandrie, qui se mit à dogmatiser au commencement du 1v siècle. Arius ayast commencé à répandre ses erreurs à Alexandrie, le patriarche saint Alexandre essaya d'abord de le ramener par la douceur et par des avertissements charitables. Gette coa-

1014

descendance fut une occasion de scandale pour plusieurs fidèles. Colluthus fut de ce nombre ; il prit de là prétexte de se sépa-rer, de tenir des assemblées à part, et même d'ordonner des prêtres, comme s'il eût été érèque, prétendant avoir beseft de cette autorité pour résister à Arius. Mais le véritable motif de sa défection était la jalousie de voir un homme, qui n'était pas d'un rang plus élévé que lui dans la hiérarchie, se rendre si célèble par ses opinions. Il ajouta même l'hérèsit au schisme, enseigna que Dieu n'avait point créé les méchants, et qu'il faliait attribuer à un autre principe lout le mai qu'on voyait dans le monde. Il fot condactiné, en 819, dans un concile tenu par Osius à Alexandrie, et saint Epiphane assure que la secte des Colluthiens ne subsista que fort peu de temps. On vit cependant quelques restes des Colluthiens, l'an 335. On les trouve encore melés avec les méléciens et les ariens, tenir des assemblées et exciter de concert avec eux des troubles contre saint Athanase. Voy. l'art. Collumn du Dictionnaire des Hérésies.

COLLYRIDIENS, hérétiques du 1v' siècle, ainsi appelés du grec xollupi;, petit géteau, parce qu'ils offraient à la sainte Vierge cette sorte de pâtisserie. Cette secte prit naissance en Arabie; elle se composait de gens grossiers qui rendaient à Marie un culté exagéré et superstitieux, la régardant comme une dècsse. Des femmes étaient les prétresses de ce nouveau culté; elles avaient un charlot avec un siège carré reconvert d'un linge; et, en certains temps de l'année, elles présentaient un pain ou gâteau, l'offraient à la sainte Vierge, et se le partageafent entre elles.

Ce culte impertinent fut combattu par sant Epiphane, qui apprit aux Cellyridiens qu'il ne faut adorer que Dietr et seulement konorer Marie. Il leur démontra encore que les semmes ne pouvalent avoir part au sa-certique

COLOBNA ar COLOBNIS, surnoms de Diane. Le premier lui venait du culte qui lui était rendu à Shittis, près du lac Coloiis, où elle avait un tétiplé, auquel Alexandre des terds le droit d'asife. On j' célébrait en son hounteur des fétés où l'on faisait danser des inness.

Le second lut était donné par les habitants de Mytrhinuite dans l'Attique, et tirait, dit-on, son origine de Columns, fils de Mercure et roi de cette contrée, avant l'arrivée de Cécrops. Ce Columns avait élevé, par ordre de

l'oracle, un temple à la déesse.

COLOMBE, diseau consacré à Vénus, chez les anciens Grecs. On représente souvent cette déesse sur un char trainé par des colombes; elle-même en prenaît quelquefois la forme. C'est pourquoi il était défendu aux Grecs d'en manger. La coutume de donner la colombe pour attribut à Vénus paraît originaire de l'Orient; les habitants d'Accaron

(1) Foyes, au Supplément de notre Dictionnaire des Sciences occultes, le Troité historique des dieux et des étaces du paganisme, par Benjamin Binet. Dans la troichasteure de cet ouvrage, l'auteur rapporte (cel. 965 et avaient un profond respect pour ces oiseaux; ils n'osaient ni en tuer, ni en manger, de peur de se nourrir de leurs dieux mêmes; ils entretengient avec soin tous ceux qui naissaient dans leur ville. Les Assytiens les regardaient aussi comme des animeux sacrés, parce qu'ils croyaiem que l'âme de Sémiramis, leur reine, s'était envolée au clel sous cette forme. Chez les Assyriens, comme chez les Grecs, la colombe était encore consacrée à Bacchus. Cet oiseau est aussi un des emblèmes les plus fréquemment employés, sur les anciens monuments de la Perse, pour représenter Mithra; ce qui se rapporte assez mal avec l'assertion d'Hérodote, que le Soleil avait en horreur les colombes blanches, qui en conséquence étaient considérées comme des oiseaux de mauvais augure.

On attribuait aussi aux colombes la faculté de rendre des oracles. Siñus Italicus dit que deux colombes se reposèrent jadis sur Thèbes, et que l'une d'elles s'envola à Dodone, où effe donna à un chêne la vertu de prédire l'avenir; et que l'autre, qui était blanche, passa la mer et s'envola en Libye, où elle se plaça sur la tête d'un bélier entre ses deux cornes, et rendit des oracles aux peuples de la Marmarique. La colombe de Dodone en rendait aussi de son côté; elle était d'or, au rapport de Philostrate, perchée sur un chêne, et environnée de gens qui s'y rendaient, les uns peur saorifier, les autres pour consulter. Sophocle ajoute que les colombes de la forêt de Dodone avaient annoncé à Hercule la fin de sa vie (1).

Ces données mithologiques ne seraientelles pas un reste des traditions primitives, et un souvenir des livres saints qui représentent la colombe comme une messagère de paix et de prospérité? Noé envoie la colombe hors de l'arche, pour connaître si les caux s'étaient retirées de dessus la terre; elle revient sans avoir putrouver où poser le pied; sept jours après il lâcha de nouveau la co-Iombe qui rapporta le soir un rameau d'olivier, en témoignage que les esex avaient balssé; après sept autres jours, la co-lombe lachée une troisième fols ne revint plus ; la terre ferme avait paru. Il serait difficile de méconnaître cette colombe sur des médailles frappées à Apamée en Phrygie, à l'effigie des empereurs Sévère, Pertinas et Philippe le père, où elle est représentée apportant une branche d'olivier à un homme et une femme renfermés dans un grand coffre découvert, flottant sur les éaux, sur un des côtés duquel on lit No (la troisième lettre effacée), commencement du mot Noé. Voy. notre Dictionnaire de la Bible, art. Cotombe.

Nous retrouvons la colombe de Noé sur un précieux monument mexicain, où elle est représentée distribuant des langues aux enfants muets de Coxcox éshappé au déluge universel. Voy. Coxcox et Dâluge.

Dans l'iconologie chrétienne, la colombe

aniv.) un passage d'Hérodote analogue à celui de Silius Italicus, et dans lequel il attribue pareillément aux colombes l'institution des deux (ameux oracles de Bodone et de Japiter Amazon. est l'emblème du Saint-Esprit, parce qu'en effet la troisième personne de la sainte Trinité se manifesta aux hommes sous cette ligure, lorsqu'elle descendit sur Jésus-Christ, au moment où le Sauveur venait d'être bap-

tisé par saint Jean.

On a accusé les juifs samaritains d'adorer une colombe; cette opinion était fondée sans doute sur l'usage où ils sont de placer des colombes ou des tourterelles d'argent au haut des rouleaux ou bâtons de bois sur lesquels ils roulent et déroulent les livres de la loi. Quand le fait serait exact, on n'en saurait conclure que ces figures sont adorées par cux. Mais Salameh, consulté à ce sujet par Silvestre de Sacy, protesta hautement que non-seulement ils n'adoraient pas la colombe, mais qu'ils n'eu souffraient pas même la figure comme ornement.

COLONNE. 1. Lorsque Salomon eut élevé le temple de Jérusalem, il sit placer à l'entrée du vestibule deux colonnes sans doute significatives, car il leur donna à chacune un nom; la première s'appelait lakin, et la seconde Booz. Jakin exprime l'idée de stabilité, et Booz celle de force. Ces colonnes avaient dix-huit coudées de haut, sans compter les chapiteaux qui avaient 4 ou 5 coudées ; l'une d'elles était une colonne torse; mais

elles ne supportaient rien.

2º Les Assyriens furent, dit-on, les premiers qui élevèrent des colonnes aux dieux. Les Grecs firent la même chose à leur imitation, et, du temps de Pausanias, on voyait encore en Laconie sept colonnes érigées en

l'honneur des sept plauètes.

Diodore de Sicile parle d'une colonne élevée à Isis et Osiris, et sur laquelle était gravée une inscription en caractères hiératiques. — Dans l'île de Crète, les rites usités par les Corybantes, aux fêles de Cybèle, étaient écrits sur des colonnes.

3. Les Romains avaient élevé à Jules César une colonne de 20 pieds de haut; elle étnit de marbre de Numidie, et dressée dans le Forum. Le peuple l'avait en si grande vé-nération, qu'il y faisait des sacrifices, qu'il y terminait ses différends, et qu'il y jurait par César. Dolabella la fit abattre.

Dans la onzième région de Rome, il y avait une autre colonne nommée Lactaire, à laquelle les mères superstitieuses apportaient leurs enfants; quelques-unes même, poussées par l'indigence ou par l'inhumanité, les y laissaient exposés.

4º On appelait colonnes d'Hermès, des tables sur lesquelles on croyait qu'Hermès avait gravé ses préceptes : elles étaient renfermées dans la partie la plus secrète des

temples.

5° Les colonnes d'Hercule sont très-célèbres dans l'antiquité. On sait qu'Hercule, ayant poussé ses expéditions jusqu'à Gadès ou Gadira, aujourd'hui Cadix, et se trouvant arrêté par l'Océan, crut être arrivé aux extrémités de l'univers; mais pour laisser en ce lieu un monument de sa puissance et de ses conquêtes, il sépara deux montagnes qui so touchaient, et réunit ainsi la Méditerra-

née à l'Océan. Ce fait indique peut-être un souvenir de l'époque où la Méditerranée n'était qu'un grand lac, peut-être aussi n'at-il d'autre fondement que la situation des deux montagnes Calpé et Abyla, dont l'une est en Afrique et l'autre en Europe. Hercule érigea une colonne sur chacune de ces montagnes, avec des inscriptions. Les habitants de Gadès firent bâtir dans la suite à ce héros un temple magnifique, dans lequel on voyait des colonnes d'or et de bronze, chargées d'inscriptions et d'hiéroglyphes qui représentaient les douze travaux d'Hercule. Strabon dit qu'on nommait ces colonnes Porta Gadiratanæ, les portes de Gadira, et qu'on les plaça dans un temple.

6 La colonne à laquelle Jésus-Christ fut attaché pendant sa flagellation se gardait anciennement à Jérusalem, sur le mont Sion, avec d'autres saintes réliques. Elle se voit présentement à Rome, dans une petite chapelle de l'église de Sainte-Praxède, où elle fut apportée en 1223, par le cardinal Jean Colonne, légat du saint-siège en Orient, sous le pape Honorius III. Elle est de marbre gris, et longue d'un pied et demi. Elle a dans sa base un pied de diamètre, et huit pouces seulement par le haut. On y voit encore un anneau de fer, auquel on attachait

les criminels.

COLPIAS. C'est, suivant Sanchoniaton, le nom du Vent, père des deux premiers hommes, Protogone et Eon, qu'il eut de son commerce avec Bau ou la Nuit. Le moi Colpias est du pur hébreu ou phénicieu קלמי ה col-pi-yah, la voix de la bouche de Dieu.

COLYBES OU COLYVA, en grec xolubea. Chez les Grecs, aux fêtes solennelles, en carême, aux enterrements et aux offices des morts, les personnes aisées font porter dans le parvis des églises, pour être distribuées aux pauvres, des offrandes nommées Colybes. Ces offrandes se composent de fromest cuit à moitié, auquel on ajoute des légumes et des fruits, tels que pois, avelines, amandes, figues, oranges, grenades, quelquefois même des vases remplis de vin.

Les historiens fixent l'origine de cet usage l'époque où Julien l'Apostat ordonna de n'exposer en vente, dans les marchés publics, que des comestibles offerts aux idoles, afin que les chrétiens fussent contraints de participer en queique sorte au culte des faux dicux. Alors le patriarche Eudoxe leur conseilla de ne se nourrir que de grains, de légumes et de fruits ; et ceux d'entre eux qui étaient riches firent distribuer aux pauvres des aliments composés surtout de froment cuit, et tous, en s'imposant des sacrifices. déjouèrent la persécution astuciouse de l'Apostat qui se vit forcé à révoquer son ofdonnance. Mais la charité continua ce que la charité avait commencé, et dès lors aux fêtes solennelles des saints et aux offices fonèbres s'établit l'usage de ces offrandes qui servaient à la nourriture des prêtres et des pauvres. Saint Augustin en parle dans ses écrits contre Fauste, et réfute les manichéens, qui prétaient calomnieusement aux

chrétiens l'intention de vouloir, par ce moyen, apaiser les manes des trépassés.

L'usage d'offrir des Colybes, communiqué par l'Eglise grecque à cello de Russie, y est identiquement le même, sous le nom de Kuthig. Le canoniste Cavalieri, qui l'appelle Cothia, fait observer qu'on l'appelle Coccia à Malte, où il fut pareillement introduit par ies Grecs.

L'eucologe ou rituel des Grecs contient la formule de bénédiction pour cet objet; on y prie Dieu de bénir ceux qui en seront usage, parce qu'ils sont offerts à sa gloire, en l'honneur d'un tel saint, et en mémoire des fidèles défunts.

Voici comment Tournefort décrit les Colybes ou Colyva: « Les Grecs appellent Colyra un grand bassin de froment bouilli en grains, garni d'amandes pelées, de raisins secs, de grenades, de sésame, et bordé de basilic ou de quelques autres plantes odori-ferantes. Le miliou du bassin s'élève en pain de sucre, surmonté d'un bouquet de slaurs artificielles que l'on fait venir de Venise; et l'on range en croix de Malte, sur les bords de bassin, quelques morceaux de sucre ou de consitures sèches. Voilà ce que les Grecs appellent l'offrande du Colyva, établie parmi eux, pour faire souvenir les fidèles de la ré-Mrrection des morts, suivant ces paroles de leus-Christ, en saint Jean : Si le grain de froment ne meurt, après qu'on l'ajeté en terre, il demeure seul; mais, quand il est mort, il produit beaucoup de fruit. » Tournesort décrit ensuite la manière dont le Colyva est porté soit à l'église, soit au cimetière, et l'usage qu'on en fait. Mais comme ces détails Brient nécessairement suivant les localités, peut s'en convaincre dans du'on Tournelort lui-même, nous ne nous arrêterons pas à détailler ici toutes les inepties qu'il a couchées sur le papier.

Nous observerous seulement qu'on a conurvé dans plusieurs diocèses de l'Eglise laune l'usage de présenter le pain et le vin, à l'offrande de la messe, dans les cérémonies funèbres; mais cette pratique n'a rien de commun avec les Colybes des Grecs, ce pain el ce vin sont un reste de l'ancienne discipline, par laquelle les sidèles apportaient eur-mêmes les oblations nécessaires pour la consécration de l'eucharistie. Voir l'art. Counes de notre Dictionnaire de Liturgie.

COMÆUS, surnom d'Apollon, tiré de sa riche chevelure, en latin coma. Les Naucratiens célébraient en habit blanc la fête d'Apollon Comæns. Il était adoré sous ce nom à Séleucie, d'où sa statue fut transférée à Rome, et Plarée dans le temple d'Apollon Palatin. On dit que les soldats qui s'emparèrent de Sé-leucie, s'étant mis à chercher dans le temple d'Apollon Comæus des trésors qu'ils y supposaient cachés, il sortit d'une ouverture qu'ils avaient pratiquée une vapeur empoisonnée qui répandit la peste depuis cette ville Jusque sur les bords du Rhin.

L'idée poétique de donner à Apollon une belle chevelure blonde vient, selon toute ap-Parence, de la manière dont on aperçoit ses . rayons lorsqu'ils percent les nuages ou qu'ils tombent obliquement sur une forêt épaisse, et qu'ils glissent entre les feuilles des arbres, comme de longs filets blonds et lumineux.

COMANES, ministres subalternes des sacrifices qu'on offrait à Bellone dans la ville de Comana en Cappadoce, où cette déesse avait un temple du même nom.

COMARCHIOS, air de flûte qui tenait le premier rang parmi ceux que l'ou jouait dans les festins et assemblées de débauches auxquels présidait le dieu Comus.

COMASIE, une des Grâces. Ce nom ne se trouve que sur un ancien monument.

COMASTES, nom d'un ordre de prêtres ou pastophores, qui, chez les Grecs, présidaient aux comasties.

Bacchus était aussi appelé Comastès, parce

qu'il se plaisait dans les festins.

COMASTIES. On nommait ainsi, chez ies Grecs, certains jours de sête, où l'on portait les dieux en pompe. Ce mot vient de xoμασία, qui signifie un repas fait avec des démonstrations de joie, comme chant, symphonie et danses, telles qu'étaient souvent

les orgies des Egyptiens. COMBATTANTS, nom que les donatistes donnaient à ceux de leur secte qui s'armaient pour la défendre contre les catholiques, et qui se prétendaient les soldats de Jésus-Christ contre le diable. Voy. AgontsTiques

et CIRCONCELLIONS.

COMÈTE. 1º On sait que, chez presque tous les peuples, les comètes ont été regardées comme le présage de grands malbeurs. On trouve encore des gens qui ne sont pas exempts de cette superstition.

2º Pline nous apprend qu'à Rome Auguste avait consacré un temple à la comète qui parut peu de temps après la mort de Jules César, au moment de la célébration des jeux en l'honneur de Vénus Genitrix.

3º Les sauvages de Cumana et de Paria, dans l'Amérique méridionale, regardent les comètes comme mauvaises et dangereuses; c'est pourquoi ils font grand bruit, battent sur une espèce de tambour, et sont des conjurations pour les éloigner.

Voy. notre Dictionnaire des Sciences oc-

cultes, art. Comète.
COMMANDEMENTS. I. Commandements de Dieu. Voy. DÉCALOGUE.

II. Commandements de l'Eglise. Ils sont au nombre de six principaux, qui ordonnent aux fidèles, 1° la sanctification des sétes établies en l'honneur de Dieu, de la sainte Vierge et des saints; 2º l'audition du saint sacrifice de la messe, les jours de dimanche et de fête; la confession annuelle de ses péchés; 4º la communion pascale; 5º le jeune du carême, des Quatre-Temps et des vigiles; 6. l'abstinence de viande les jours de vendredi et de samedi.

J'ai dit six commandements principaux, car il y en a encore d'autres, comme de ne point communiquer avec les excommuniés, de ne point célébrer de noces en avent et en careme, de payer la dime, etc.; mais ces der-

., ou out est l'emblème du Savec' effet la troisième messi · le l'Eglise nité se manife ta . . . c. hė, ils ne gure, lorsqu'el and necessité aussi au moment : tisé par s. adacments de Dieu. ... cuser pour de justes  $O_{n-1}$ incune paissance sur la ... e inspenser des comman-... I our quelque raison que .... Dictionnaire de Cas de .... unt une espèce de décalogue, . . . . 4 que les cinq premiers comman-..... qui soient communs au clergé et .... 'aques; les cinq autres ne regardent que es religieux. Les voici selon l'ordre où les ... csente le catéchisme de cette croyance : in éceptes communs à tous les bouddhistes.

t No tuer rien qui soit vivant; 2º ne pas dérober; 3° ne commettre aucune action impudique; 4° ne pas dire de mensonge ou de lausseté; 5° ne boire aucune boisson spiri-

lueuse.

Préceptes particuliers aux religieux. 6º N'oindre ni la tête ni le corps; 7º n'assister à aucun chant ou spectacle; 8° ne pas dormir sur un lit haut et large; 9° ne manger qu'une fois le jour et avant midi; 10° ne

posséder aucune propriété.

Le premier précepte ne défend pas seulement de tuer les hommes et les animaux; mais la prohibition s'étend aux plantes et à toute sorte de graines; parce qu'ils pensent que la semence n'est que la plante même dans une enveloppe, opinion assez juste. Si donc l'homme observait ce premier précepte dans toute sa rigueur, il ne pourrait vivre que de fruits, car ils regardent le fruit, non comme une substance qui a vie, mais comme une partie de cette substance, qui ne souffre point, bien qu'on lui ôte son fruit. Mais il faut éviter de manger ni pepins, ni noyaux, parce que ce sont des semences. Il est égasement nécessaire que le fruit soit venu à maturité, sans quoi on empêche le germe de se former, et on détruit dans sa naissance une semence utile. Par extension ce précepté défend aussi de rien mutiler ni détraire dans la nature, parce qu'ils estiment que tout y est animé, ou, si l'on veut, qu'il y a des âmes partout. Non-seulement il faut prendre garde d'estropier un animal quelconque, mais on doit s'ábstenir de cassér une branche d'arbre, de nieme qu'on ne casserait pas le bras à un homme innoccht : ce serait offenser l'âme de l'arbre.

li ne faut pas croire cependant que les bouddhistes vivent dans une gêne aussi grande que ces prohibitions le pourraient faire supposer; car la plupart se contentent de s'abstenir d'ôter la vie aux animaux, et font bon marché de celle des plantes : la rigueur du précepte n'est que pour les rell-les plus, prenant la défense au pied

re, ils ne se font aucun scrupule la pêche, sous prétexte qu'ils n'orécisément la vie aux poissons, mais qu'ils se contentent de les transporter d'un élément dans un autre, et qu'ils u'en ré-pandent point le sang. C'est par le même principe, qu'ils ne se font aucun scrupule de manger d'un animal tué par un autre, et que la destruction étant déjà opérée, ils ne détruisent rien en mangeant la chair d'un animal qu'ils n'ont pas tué. Ils ne croient pas pécher en tuant à la guerre, parce qu'ils ne tirent sur aucun ennemi en particulier, et qu'ils n'ont pas intention de tuer tel ou tel, quoi-qu'en général ils cherchent à tuerquelqu'un.

Il est également désendu de saire aucune blessure ou incision d'où il sorte du sang. Si on leur objecte que, selon la doctrine de la transmigration des âmes professée par eux, le meurire peut quelquesois rendre ser-vice à une âme, en la délivrant d'une vie malheureuse et abjecte, telle que celle à laquelle elle est soumist en résidant dans le corps d'un animal, ils répondent que c'est offenser les âmes que de les faire sortir par force; et que d'ailleurs ce ne serait point les soulager, parce qu'elles rentreraient dans des corps semblables pour y achever leur temps d'explation.

Toutefois ils se regardent comme les maltres de leur propre vie, et soulienment que c'est une chose fouable que de se tuer soimême; ils croient que c'est un sacrifice utile à l'âme, et qui lui acquiert un haut degré de verta et de sélicité. C'est pourquoi il n'est pas rare d'en voir qui se pendent, se noissi

ou se brûlent.

Le troisième commandement défend nonseulement l'adultère et la fornication, mais, strictement entendu, fl interdit meme tout commerce entre les époux; car chez eux le celibat est l'état parfait, et le mariage est un état de péché. C'est pourquoi ils croient que c'est une œuvre méritoire de se séparer de sa semme et de divorcer, des qu'on a des enfants qui puissent rendre aux parents doul ils sont nés et à leurs attires ancêtres les devoirs nécessaires au repos des morts.

Le cinquième défend non-seulement de s'enivrer, mais de boire d'aucuse liquest

spiritueuse.

Ces commentaires sont tirés de Laloubère, qui les a pris chez les Siemeis, mais ils sont applicables presqu'en tout aux autres

bouddhistes. Voy. BÉCALOGUE.
COMMANDERIE. On appelle sinst les bénéfices ou revenus appartenant aux ortres militaires et religieux, tels que colei ée Malte, et aux ordres simplement militaires, tels que ceux du Saint-Esprit et de la Légios d'honneur.

COMMANDEUR, chevalier pourva d'une commanderie. Le grand commander de Malte possède la première digulité de l'ordre. après celle de grand maktre. Il doit êire de la langue de Provence, et était chilgé de resider à Malte, dans le couvest. Vep. Matts (Ordre de)

COMMEMORAISON OF COMMEMORA-FION. 1º Mémoire qui se fait, à l'office public, d'un saint, d'une sainte, d'un dimanche, d'une octave, ou d'une férie privilégiés, jersqu'ou célèbre une sate d'un rite supérieur. On se borne en cette occasion à rappeler le souvenir de la fête inférieure par une antiense à laudes et à vépres, et par des oraisons qu'on ajoute a celles de la messe. Voy. maire Dictionnaire de Liturgie, ari. Commemoration, n. 1-4, et celui des Rites sacrés, art. Memento.

2 Commémoration des Morts; solennité instituée dans l'Eglise catholique pour le repos des âmes des fidèles trépassés; elle consiste principalement dans un service solennel qui se célèbre le deuxième jour de novembre. Ainsi l'Eglise militante qui, le premier de même mois, a chanté la gloire de l'Eglise triemphante, tourne le leudemain ses regards vers l'Eglise souffrante, et soulage par ses prières les âmes qui sont dans le purgatoire. Voy. notre Dictionnaire de Liturgie, art. Commémoration, n. 5, et celui des Rites sacrés, art. Office, titre 1er.

& Voici, d'après Corneille le Bruyn, comment les Arméniens de Julia célèbrent la commémoration des morts : « Le vingt-sixième sout, jour auquel les Arménieus célèbrent la sête de la Croix, les semmes se rendent deux ou trois heures avant le jour su cimetière où l'on enterre les chrétiens. Elles y portent du bois, du charbon, des cierges et de l'encens. Ensuite elles font du feu à blé des tombeaux de leurs parents et de leurs amis, sur lesquels elles posent des cierges allumés et jettent continuel lement de l'eucens dans le feu, en faisant de grandes lamentations, selon qu'elles sont plus ou moins animées de douleur. Elles se jettent même sur ces tombeaux qu'elles embrassent et baignent de leurs larmes. Les personnes de condition y allument jusqu'à cinq et six gros cierges, en faisant des cris et des hurlements effroyables. A voir ces tombeaux d'un peu loin, ils ressemblent aux ruines d'une ville détruite par les sammes, entre lesquelles les personnes qui se sont sauvées viennent chercher, avec de la lumière, pendent les tenèbres de la nuit, leurs parents et leurs amis et les débris de leurs biens, en se plaignant de leur triste sort. Bien que les maris restent à la maison, pendant que leurs semmes sont occupées à cette solennité, on se laisse pas d'y en voir quelques uns, et des prêtres qui font des prières pour ceux qui les payent. Ces prêtres habillés de noir lout un spectacle assez bizarre, parmi toutes ces femmes vétues de blanc. »

4. Le même voyagenr fut témoin d'une cérémonie du même genre pratiquée à Rama par les femmes grecques, qui, à certains jours, se rendaient en troupes hors de la ville, sur les tombeaux de leurs parents, pour les pleurer. Ayant un jour aperçu un grand nombre de ces pleureuses qui pré-naient ce chemin, il les suivit, et après avoir remarqué l'endroit où elles accomplissaient les cérémonies de leur deuil, il se plaça de façon à pouvoir les examiner à son aise. « Elles allaient premièrement, dit-il, se mettre sur les sépulcres et y pleurer, où après s'étre tennes environ une demi-heure, quel-

ques-unes se levaient et faisaient un roud en se tenant toutes par la main, comme s elles eussent voulu danser un branle. Ensuite deux d'entre elles quittaient les autres. et se mettaient au milieu du rond, où elles faisaient tant de bruit en criant, en faisant des contorsions et en frappant des mains, qu'on eût dit qu'elles étaient hors de sens. Après cela, elles retournaient encore toutes s'asseoir pour pleurer, jusqu'à ce qu'enlin elles s'en allaient les unes après les autres à leurs maisons, pendant qu'il en revenait d'autres. Les habils qu'elles avaient étaient ceux qu'elles portaient d'ordinaire, c'est-àdire blancs ou d'autre couleur; mais quand elles se levaient pour se mettre en rond, elles

se couvraient d'un voile noir. »

5. Les Géorgiens ou Mingreliens célèbrent, comme plusieurs autres chrétiens orientaux, la commémoration des morts, le lundi de Pâques; mais les chréliens de Géorgie, étant fort ignorants, mêlent à leur culte religieux plusieurs cérémonies juda ques ou paiennes. Le lundi de Paques ceux qui ont perdu quelque parent pendant l'année se rendent à sa sépulture, portant avec eux un agneau, que le prêtre, debout sur le tombeau, bénit en récitant quelques oraisons, et aussitôt après il égorge l'animal, et en répand le sang sur la sépulture du défant pour le repos de son âme. L'agneau étant sacrifié, ou eu donne la tête et les pieds au prêtre, et on emporte le reste chez soi pour le faire cuire. A l'heure de diner, ou un peu plus tard, tous se rendent à l'église, faisant porter avec eux, sur une charrette, de quoi faire le festin, savoir, leur table à manger, une chaudière pleine de pâte, un panier plein de pain sait avec des œuss et du fromage, des œuss durs de différentes couleurs et des fromages, un autre panier où est la viande, et des flacons de vin. Tout cela est déposé sur la sépulture, le prêtre y donne sa bénédiction, el reçoit pour sa part des œufs, des fromages et du pain; quelques-uns lui font aussi un présent de toile. En-suite tout le monde se rend dans un pré qui est devant l'église, où ils se divisent en deux compagnies, qui se mettent chacune à une table à part; le prêtre est servi séparément, c'est lui qui bémit le repas à haute voix. On se présente à manger l'un à l'autre, el on s'envoie mutuellement des livres. Vers la fin du repas, une des bandes se lève, et va en chantaut saluer l'autre, qui lui répond en lui enveyant à boire et à manger. L'autre table se lève à son tour, et le même cérémo-nial s'accomplit. Sur le soir, les semmes d'un même quartier dansent et chantent ensemble jusqu'à la nuit; alors chacun rentre chez soi au nom de Dieu.

6° Les auciens Romains avaient leur commémoration des morts, qu'ils céléphaient au mois de février; ce mois même en avait tiré son nom (februare, purifier, expier; februalia, ceremonies expiatoires). Ils faisaient, en mémoire des défunts, des lestius qui dégénéraient en débauches, ce que les anciens l'ères n'ont pas manqué de leur reprocher, comme une chose contraire à la

celigion et aux bonnes mœurs. Cependant cet abus s'introduisit en partie chez les chrétiens des premiers siècles, car on trouve dans l'histoire de ce temps-là que plusieurs chrétiens superstitieux alfaient prier et boire sur les tombeaux des martyrs, et cela par un principe de religion. Cvide attribue à Enée l'établissement de cette fête. Les Romains faisaient aussi des offrandes pour leurs morts; ils allumaient des cierges sur leurs tombeaux; on priait les dieux pour eux, ou du moins on faisait des vœux pour le repos et le soulagement des défunts, qui, s'il en faut croire Ovide, prirent une fois la peine de sortir de leurs tombeaux, et coururent les champs et la ville pour implorer le secours des vivants, et leur demander la raison de l'interruption des anniversaires établis. Cette négligence avait été causée par les désordres des guerres civiles. Les morts s'en plaigni-rent amèrement; ils hurlèrent plusieurs nuits de suite; chacun sut effrayé à la vue de ses ancêtres décharnés : les pères apparurent aux enfants, les maris aux femmes, demandant des prières et des sacrifices. On se hâta de recommencer les anniversaires; et pour lors les morts se tinrent tranquilles dans leurs tombeaux.

7º Les Chinois s'assemblent tous les ans, au mois de mai, sur les tombeaux de feurs parents et de leurs amis, et, après avoir arraché les herbes et les broussailles qui ont crû autour des sépulcres, ils offrent des sacrifices aux défunts. C'est là un de ces cultes qu'une partie des missionnaires a représentes comme purement civils, et l'autre comme idolatriques et superstitieux. Quoi qu'il en soit, dans ces même lieux où sont les tombeaux, les Chinois offrent des sacrifices à certains esprits particuliers, qu'ils croient dominer dans les cieux. Ils leur rendent graces pour les bienfaits dont les morts inhumés dans ces tombeaux leur sont redevables, et les prient de continuer à les assister. Selon le rituel chinois, ces sacrifices et ceux que l'on sait aux parents décédés ne peuvent être offerts que par les enfants légilimes.

8° Les Japonais, les Tunquinois, les Siamois ont également leur commémoration des morts. Voy. l'article Ames (culte rendu aux), n. 3, 4, 5 et 6; et l'article LANTERNES

(Fêle des).

9° Les Hindous font tous les mois la commémoration des morts, mais la fête la plus solennelle est celle qui a lieu à la lane d'octobre (le 10 de kouar ou acin); on la nomme Dassara; elle a pour objet principal d'houorer la mémoire des ancêtres. Cette fête dure neuf jours; elle est tellement obligatoire, qu'on dit vulgairement que celui qui n'a pas les moyens de la célébrer, doit vendre un de ses enfants pour se les procurer. Chaque famille offre alors à ses ancêtres défunts les sacrifices accoutumés, et des cadeaux de toile neuve, à usage d'homme et te femme, pour qu'ils aient de quoi se vêtir.

10° Plusieurs peuplades du Canada et des autres contrées de l'Amérique septentrionale solennisent des fêtes en l'honneur des morts. On tire alors leurs os des tombeaux, on les transporte en d'autres sépulcres, après les avoir ornés de peaux et de colliers de porcelaine. Tout cela sert, disent-ils, à soulager les pauvres défunts. La célébration de cette solennité revient tous les ans, quoiqu'il n'y ait point de jour fixé pour ces cérémonies. Les tribus s'envoient réciproquement des députés pour solenniser ces anniversaires. En un mot, les peuples de l'Amérique septentrionale n'oublient rien de ce qui peut honorer la mémoire des défunts. Ils vont plearer sur leurs tombeaux, ils y gémissent, ils y récitent des prières, ils sont des présents aux parents qui vivent encore, afu, disent-ils, d'essuyer leurs larmes. Ils ont des cérémonies particulières pour les enfants des personnes qui leur sont chères. Ils mettent leurs corps dans une peau qui est peinle de plusieurs couleurs, et les portent ensuite au sépulcre, sur une espèce de traineau mais ils ne font aucun présent aux parents des ces enfants; au contraire, ils en reçoiventeux-mêmes, pour essuyer leurs propres larmes.

COMMENDATAIRE. C'était antrefois un économe chargé de gouverner un bénéfice vacant, jusqu'à ce qu'on l'eût pourvu d'un titulaire. Plus tard, ce fut un ecclésiastique séculier jouissant d'une commende, c'est-à-dire des revenus d'une abbaye ou d'un prieuré, sa vie durant, sans autre charge que celle de dire son bréviaire, et de faire au siège de son bénéfice les réparations nécessaires.

COMMENDE, du mot latin commendare, confier. Dans l'origine, lorsqu'une églissé était vacante, l'évêque la confiait à un ecclésiastique voisin; de même lorsqu'un bénéfice ne pouvait être desservi par un véritable titulaire, on en donnait la simple administration à un ecclésiastique. D'après le droit, on ne devait pas confier cette adminis. tration pour plus de six mois; mais de grands abus s'introduisirent dans celle matière; il arriva bientôt qu'au moyen de la commende, donnée à vie, la plupart des benéfices réguliers passèrent sous le pouvoir des rois qui les donnaient à des ecclésiasiques séculiers de samille noble. Les commendes étaient devenues un moyen de conférer les bénéfices à des personnes qui n'araient pas les qualités pour en avoir les titres. En vain les papes réclamèrent; les abus alièrent toujours croissant, et, à l'époque de la révolu-tion française, c'était un des plus grands scandales de l'Eglise. Maintenant celle elpression est presque oubliée en France.

Les évêchés et les monastères de filles et pouvaient se donner en commende.

Commendes décrétées. C'étaient celles qui portaient dans leurs provisions la clause que le bénéfice retournerait en règle, des qu'il deviendrait vacant.

Commendes libres. C'étaient les commendes qui n'avaient point celle clause. Les papes donnaient fort rarement en commende un bénéfice qui auparavant était en rècle.

Mais lorsqu'un bénéfice avait été donféré trois fois consécutives en commende, et possédé comme tel pendant quarante ans, alors il était censé établi en commende, et se donpait ensuite toujours de la même manière; ce qui n'empêchait pas toutesois qu'il ne pût être de nouveau conféré en règle, lorsque la commende venait à être décrétée.

COMMENTACULUM, OU COMMETA-CULUM, OU COMMOTACULUM, petit båten que les prêtres romains, appelés flamines, portaient à la main, et qui leur servait à écarter la foule quand ils offraient des

COMMENTAIRES. C'était proprement le som qu'on donnait à l'explication que les augures faisaient des événements sur les-

quels ils étaient consultés.

COMMÈRE. Une femme qui a tenu un enfant sur les fonts de baptême est regardée conme la mère spirituelle du baptisé : ainsi elle est la commère non-seulement de celui avec lequel elle a tenu l'enfant, mais encore du père et de la mère de cet enfant. Cette fonction lui fait contracter une parenté spiri-uelle qui, d'après les lois de l'Église, l'empeche de se marier avec le baptisé, ou avec k père de l'ensant qu'elle a tenu; mais elle pourrait le faire avec le parrain.

COMMINUS, nom de Mars, chez les Ro-

mains.

COMMODÈVES, divinités champêtres,

dont on ne connaît que le nom.

COMMUNAUTE. Ce mot, sous le rapport religieux, signifie en général une société ou association d'ecclésiastiques réunis par les nêmes lois, les mêmes usages et les mêmes intéréts.

Il y a des communautés ecclésiastiques téculières, dont les membres ne vivent pas en commun, et ne sont liés ni par des vœux, ni par aucune règle particulière; tels sont les chapitres des cathédrales et collégiales. Il en est qui vivent en commun, assujettis lemporairement à la même règle, comme les séminaires. Enfin il y a des communautés régulières, dont les membres vivent également en commun sous une règle, et sont de plos engagés par des vœux; tels sont tous les couvents de religieux et religieuses. Voy. l'art. Abbaye. Voy. aussi ce mot au Dictionnaire de Liturgie.

COMMUNE, fête célébrée autrefois dans l'empire romain. C'était apparemment la sete de tous les dieux, que Festus appelle

Communicarius dies.

COMMUNION. Ce mot, qui, dans son acception première et générale, signifie union, weilte, association, sert à exprimer plusieurs choses différentes dans la religion chrétienne. Ainsi, 1° par Communion on entend le corps et l'assemblée des personnes qui professent une même soi, qui croient au meme symbole, c'est ainsi que l'on dit, la Communion de l'Eglise catholique, les Communions protestantes, etc. 2. Par Communion des saints on entend les relations ou rapports qui existent entre tous les saints de l'Église, vivants on morts. Ainsi la soi enseigne que l'Eglise militante, c'est-à-dire les sidèles qui sont sur la terre, doivent vénérer et iuvoquer les saints du ciel, ou l'Eglise triomphante; que celle-ci, à son tour, peut par ses suffrages subvenir à ceux qui combattent encore au milieu du monde ; que ceuxci, de leur côté, peuvent par leurs prières et leurs bonnes œuvres hâter la délivrance des âmes qui sont dans le purgatoire, et qu'on appelle l'Eglise souffrante. 3º Enfin par Communion on entend l'union intime que le chrétien contracte avec Jésus-Christ par l'adorable sacrement de l'eucharistie. C'est la communion entendue de cette manière qui va fournir matière aux détails suivants.

1° La communion est l'action par excellence de la religion chrétienne; c'est le complément du baptême et de tous les autres sacrements; c'est, comme l'appelle un profond écrivain, le dogme générateur de la piété; c'est le soutien de l'âme au milieu des piéges, des passions et des embûches de toutes sortes qui l'environnent; c'est, comme s'exprime Jésus-Christ lui-même, la manne des cieux, l'aliment des anges, le pain de vie. La communion est l'union la plus étroite que le chrétien puisse contracler avec le Fils de Dieu, puisqu'en la recevant il reçoit réellement et substantiellement le corps, le sang, l'âme et la divinité de l'Homme-Dieu, du Sauveur du genre buniain. Quand on lit attentivement dans l'apôtre saint Jean les paroles si expresses et si positives de la promesse, et dans les autres Evangiles la formule de l'accomplissement; quand on parcourt les passages si frappants des Pères des premiers siècles; quand on examine les liturgies orientales et occidentales de tout l'univers chrétien, on ne peut qu'être confondu, anéanti, à la vue de la sacrilége audace des réformateurs du xvi siècle, qui ont osé effacer d'un trait de plume ce que les mille hérésies antérieures avaient toujours religieusement conservé et adoré. Ils ont blasphémé, honni, rejeté la communion ; ils n'en ont gardé qu'un vain simulacre; le nom même leur a fait peur, ils y ont substitué presque partout celui de cene ou de souper du Seigneur. Ils n'ont pas fait attention que, si Jésus-Christ n'est pas réellement présent dans l'eucharistie, leur cène n'est plus qu'une cérémonie vide de sens, ridicule, absurde. Quoi en effet de plus ridicule que de s'imaginer, en mangeant du pain et en buvant du vin, que c'est communiquer avec une personne présente ou absente? Quoi de plus absurde que de prétendre, en prenant des aliments communs, se nourrir de la chair du Dieu fait homme? Mais plutôt bénissons la divine Providence qui n'a pas permis que ce qu'il y a de plus divin dans le ciel et sur la terre demourât au milieu de ce grand forsait qu'on appelle la Résorme.

li n'entre pas dans notre plan de parler des effets que la communion produit dans l'âme de ceux qui la recoivent dignement, ni des dispositions qu'on doit apporter à cette grande et sainte action. La nécessité d'être pur et exempt de tout péché, pour participer à ces redoutables mystères, est assez évidente d'elle-même, quand saint Paul ne l'eût pas recommandée avec tant de menaces. Une disposition de bienséance ajoutée par l'Eglise, c'est d'être à jeun pour recevoir la communion, règle dont on n'est dispensé qu'en communiant en viatique, dans une maladie dangereuse. Cependant on communiait autrefois le soir du jeudi saint, dans plusieurs églises, même après avoir mangé, soit à cause de la longueur des offices, soit pour imiter la cène de Jésus-Christ.

Dans la première ferveur du christianisme, les fidèles communiaient chaque fois qu'ils entendaient la messe. Après la consécration, l'évêque prenait la communion, et la donnait aux prêtres, puis aux diacres et aux clercs, ensufie aux ascèles ou aux moines; aux diaconesses, aux vierges et aux autres religieuses; aux enfants et à tout le peuple qui se trouvait dans l'église, car les infidèles, les pécheurs, les pénitents étaient obligés de sortir avant l'offrande du sacrifice. Pour abréger cette action, toujours fort longue, plusieurs prêtres en même temps distribuaient le corps de Notre-Seigneur, et plusieurs diacres présentaient le calice. Pour éviter la confusion, les prêtres et les diacres allaient porter la communion par les rangs, on sorte que chacun demeurait à sa place. Les hommes recevalent le corps de Jésus-Christ dans leurs mains nues, et les femmes sur des linges destinés à cet usage. On donnait aux petits enfants les particules qui restaient de l'eucharistie. Pendant la communion on chanlait un psaume, dont il n'est resté que l'antienne (qui a conservé le nom de communion). Dès le 1v° siècle, la commumon n'élait plus si fréquente qu'auparavant, et saint Chrysostome se plaint que plusieurs assistaient aux saints mystères sans communier, et que plusieurs ne communiaient qu'à l'occasion des fétes. Il marque qu'il y en avait même qui ne communiaient qu'une ou deux fois l'année. On fut obligé de faire une loi qui obligeait les chrétiens à communier aux trois grandes fêtes de Noël, de Pâ-ques et de la Pentecôte; sur quoi on peut remarquer, en passant, que la plupart des lois de l'Eglise sont des fruits du relâche-ment des fidèles. La négligence et la tiédeur des Chrétiens augmentant de jour en jour, le concile de Latran ordonna de communier au moins une fois l'année, dans le temps de Pâques, et menaça d'excommunication ceux qui violeralent cette loi. Néanmoins il se trouve de nos jours une multitude innomb able de chrétiens qui passent un nombre considérable d'années sans communier, tant il y a maintenant d'indifférence pour les choses religieuses. Cependant la plupart tiennent encore à faire eux-mêmes, ou à faire faire à leurs enfants et à leurs inférieurs ce qu'ils appellent leur première communion, dui est en même temps la dernière pour plu-sieurs. Il n'est pas hesoin d'apprendre à nos lecteurs que maintenant les prêtres ne se répandent plus dans l'église pour distribuer la sainte communion au peuple; ils attendent que le petit nombre de communiants se soit approché de la table de communion.

La communion sous les deux espèces était autrefois en usage dans l'Egliselatine, comme elle l'est encore chez les Orientaux. Il n'y avait guère que les malades et les enfants que l'on communiat sous une seule espèce; les malades, sous celle du pain, à cause de la difficulté de fransporter celle du vin, ou de la conserver après la célébration des saints mystères; les petits enfants au con-traire communiaient sous l'espèce du vin, le prêtre leur faisant sucer son doigt trempé auparavant dans le sang précieux. Pour ce qui regarde les autres fidèles, après qu'ils avaient reçu le corps du Sauveur, on leur portait le calice de rang en rang, et chacun en buvait une partle; ce qui n'empechait pas que dans plusieurs occasions, ils ne communiassent sous une seule espèce : car la com-munion sous les deux espèces ne fut jamais une loi. Celui qui ne recoit que le pain consacré reçoit Jésus-Christ tout entier, comme celui qui reçoit le pain et le vin. L'Eglise a pu abolir l'usage antérieur, lorsqu'elle a trouvé qu'il en naissait des inconvénients. Plusieurs raisons contribuèrent à l'abolissement du calice, sans que l'Eglise ca sit aucune défense : la difficulté de se procurer da vin dans certaines provinces ; l'aversion que plusieurs personnes avaient pour cette liqueur, dont elles ne pouvaient même souffrir l'odeur; et surtout le danger de répandre à terre le sang de Jésus-Christ en présentant le calice, ce qui devait arriver asset fréquemment. On voulut en quelques endroits prévenif ce dernier inconvénient, en trempant l'espèce du pain dans celle du vin, et en donnant ainsi l'une et l'autre à la fois;

mais cet usage ne fut pas approuvé.
Dans le xii siècle, l'usage de ne communier que sous une seule espèce était presque universel; et cependant l'Eglise n'avait encore fait aucune ordonnance sur une chose qui, dans le fond, était indifférente; et jamais elle n'en cut fait, si Pierre de Dresde et Jean Hus n'eussent excité des troubles en Bohême, en soutenant que l'usage du calice était absolument nécessaire. Ce fut l'erreur de Jean Hus, et non la communion sous les deux espèces, que le concile de Constance condamna, en 1414, lorsqu'il ordonna que les simples sid-les ne communieraient plus à l'avenir que sous une seule espèce; ordonnance qui de-puis a été confirmée par le concile de Treule. Cependant l'Eglise, eu égard à certaines cir-constances, jugeà à propos d'accorder pour un temps l'usage du caffice en quelques lieux d'Allemagne, à condition que ceux qui le re-cevraient déclareraient, en communiant, qu'ils croyaient que, sous une espèce, on re-cevait autant que sous toutes les deux; mais cette condition fut mai observée, et l'expérience fit voir qu'il fallait absolument ses tenir au décret du concile de Constance. La communion sous les deux espèces a depuis été réservée aux seuls prêtres, lorsqu'ils ce-lèbrent la messe. Cependant il y a encore aujourd'hui des églises, où d'autres que les

prétres communient sous les deux espèces, en certains jours et en certaines cérémonies; c'est un reste de l'ancien usage. A Rome, le diacre et le sous-diacre qui servent à l'autel à la messe papale communient sous les deux espèces. La même chose se faisait à l'abbayé de Cluny, à celle de Saint-Denis en France, par les diacres et sous-diacres qui accompagnent le prêtre à l'autel, les dimanches et les fétes; par tous les religieux de Cluny, le jour de l'ouverture du chapitre général de leur ordré; par les rois de France, le jour de leur sâcre.

Le vœd de l'Eglise est que les fidèles qui dolvent communier le fassent, autant que possible, pendaut la messe, et c'est ce qui a lieu généralément en Rrance. Lorsque le prêtre à démmunié, les fidèles s'approchent de la table sainte, s'y mettent à genoux, proponent la formule de confession générale, le prêtre se retourne et récite sur eux une courte absolution, puis prenant la sainte hostie du ciboire ou de la patène, il la monlre en prononçant ces paroles de saint Jean-Bapliste: Voici l'Agnedu de Meu; voici velui qui porte les péchés du monde; puis les paroles du Ceptenier: Seigneur, je ne suis pas digne que tous entriez dans ma maison, mais files seulement par votte parole, et mon âme iera guérie. Il répète trois fois cet acte d'humilité, que chaque communiant doit répêter en son particulier. Le prêtre s'avance devant la sainte table, et avec la sainte hostie forme un signe de croix sur la figure du commuplant et la lui met sur la langue en disant : Que le corps de Notre-Seigneur Jesus-Christ farde votre dme pour la vie Eternette. Amen. Plusieurs Missels de France marquent que c'est le sidèle qui doit dire Amen avant de recevoir la sainte hostie, lorsque le prêtre a pronoucé ces mois: Corpus Domini nostri Jesu Christi. Quand on reçoit la communion des mains de l'évêque, on baise présiablement son anneau pastoral. Lorsque lous les sidèles ont communié, le prêtre remonte à l'autel et termine la messe. La communion des fidèles a lieu de la même manière lorsqu'elle est donnée hors le temps du saint sa-

Voy. notre Dictionnaire de Liturgie, art. Communion, et celui des Rites sacrés, art. Communion, Eucharistie, etc. Voy. aussi l'art. Communion du Dictionnaire de Cas de

2 Chez les Grecs, comme dans tout l'Orient, on donne la communion au peuple sous tes deux espèces. Après que le prêtre et le diacre ont communié, l'un des deux apperte le saint calice à la porte du sanctuaire, et en l'élevant pour le faire voir au peuple, il dit : Approchez avec la craînte de Dieu et avec foi. Le chœur répond : Amen, amen, amen. Béni soit celui qui vient au nom du Sélyneur! On communie les fidèles en leur donnant avec une cuiller le pain et le vin consacrés. Le communiant dit : Je crois, Seigneur, et je confesse que vous êtes véritablement le Fils du Dieu vivant. Le prêtre lui dit, en l'appelant par son nom de baptême : Un Tel, serviteur

de Dieu, reçois le très-saint corps et le précieux sang de Notre-Seigneur Jésus-Chriss. Ensuite le prêtre bénit le peuple, en disant à haute voix : O Dieu! sauves vetre peuple, bénissez votre héritage; le chœur répond : Pour longues années, Seigneur. Pais le prêtre et le diacre retournent à l'autel.

3. Les cophtes avant de communier prononcent une profession de soi dont voici le commencement: C'est le saint corps et le sang précieux de Jésus-Christ, Fils de notre Dieu. Amen. — L'est le saint et précieux corps, et le vrai sang de Jésus-Christ, Fils de notre Dieu. Amen. — C'est en vérité le corps et le sang d'Emmanuel notre Dieu. Amen. — Je crois, je crois, je crois et je confesse jusqu'd mon dernier soupir, que c'est la chair vivi-siante que Jésus-Christ, votre Fils unique, notre Seigneur, notre Dieu et notre Sauveur a tirée de notre Dame, la sainte Mère de Dieu, la divine Marie. — Il l'a unie avec sa divinité sans mélange, sans consusion, sans mutation, etc.

6. Chez les Ethiopiens, le célébrant ne présente le calice qu'aux prêtres; aux diacres, il leur denne le précieux sang dans une petite cuiller, mais à tous les laiques il ne donne que des particules de l'hostie trempées dans le sang. En les présentant au peuple, il dit: Voies le pain de vie qui est descendu du ciel: c'est vraiment le précieux corps d'Emmanuel notre Dieu. Amen. Le communiant répond : Amen, Le diacre dit, en présentant le calice : C'est le calice de vie, qui est descendu du ciel, qui est le précieux sang du Christ. Le communiant répond ; Amen.

5° Suivant la liturgie arménienne, le p**rétre,** au moment de communier, dit : Je crois arec foi en la très-sainte Frintsé, Père, et Fils, et Saint-Biprit. Il consomme la partie de l'hostie qu'il a dans ses mains et dit : Jésus-Christ, mon Dien, je goûte avec foi velre cerps saint et vivi fiant pour la rémission de mes péchés. Il prend une partie du calice, en disant : Jésus-Christ, mon Dieu, je bois avec foi voire sang vivifium pour la rémission de mes péckés. Puis, on fai-ant un signe de croix sur sa bouche Que votre corps incorruptible soit en moi pour la vie, et votre sang sacré pour la propitiation et la rémission de met pêchés. Il diviso ensuite en plusieurs petites parcelles la partie de l'hostie qui est restée dans le calice, et se tournant vers le peuple avec le calice, il dit à hante voix : Approchez-veus avec crainte et avec foi, et communiez avec sainteté. Ators tout le peuple, depais le premier jusqu'au dernier, les mains élevées et la tête déconverte, dit également à haute voix : Le Seigneur notre Dieu s'est montré à nous. Béni soil ceini qui vient an nom du Seigneur! Ators ceux qui sont dignes communient. Si parmi les communiants il y a un prêtre, il prend lui-même le calice de sa main; si c'est un diacre, le célébrant lui donne dans le creux de la main une particule trempée dans le sang. Pendant la communion le chœur chante ce cantique :

Mère de la foi, sainte assemblée des epoux,

sublime lit nuptial de la maison de l'immortel

Epoux, qui t<sup>s</sup>a ornée pour l'éternité. Tu es un second ciel admirable, qui s'élève de gloire en gloire; lu nous enfantes comme des rayons de lumière en nous donnant par le bapteme le titre de fils de Dieu.

Tu distribues es pain purifiant, tu donnes à boire ce sang redoutable, et tu élèves au degré

supreme les faibles d'intelligence.

Venez, enfants de la nouvelle Sion; approchez saintement de Notre-Seigneur. Goûtez et voyez combien est doux notre Dieu, Seigneur des puissances.

La Synagogue a divisé le Jourdain, et toi. la mer des péchés du monde; la Synagogue eut pour chef le grand Josué, et toi, Jésus-Christ,

coessentiel au Père.

Tu as été figurée par les symboles antiques; mais ton autel est infiniment supérieur; la loi ancienne a brisé les portes de diamant, et toi, tu as arraché de leurs fondements celles de

Ce pain est le corps du Christ; ceci est le calice du Nouveau Testament; le sacrement caché nous est manifesté, et en lui Dieu se fait

voir à nous

Ici est le Christ Yerbe de Dieu, qui est assis à la droite du Père; il est sacrifié au milieu

de nous, et il ôte les péchés du monde. C'est lui qui est béni éternellement avec le Père et l'Esprit-Saint; il l'est maintenant, et il le sera de plus en plus, sans fin, toujours et dans les siècles futurs.

Ce cantique est changé aux sêtes de l'Epi-

phanie et de Pâques.

6° Quant à la communion suivant les différents rites des protestants, voy. l'article

7º On a trouvé chez les Mexicains une cérémonie qui rappelle d'une manière frappante la communion des chrétiens. Il y avait dans le grand temple de Ténochtillan une idole formée de la substance de toutes sortes de graines propres à la nourriture de l'homme, qu'on réduisait en farine et qu'on pétrissait avec le sang des victimes égorgées dans les sacrifices. Lorsque les éléments qui composaient la matière de cette idole commençaient à se décomposer, on en brisait la croûte par morceaux, et on distribuait ces fragments à la foule, comme autant de reliques. Puis on substituait dans le temple une nouvelle idole de pâte à la place de l'ancienne, au milieu des réjouissances populaires et des témoignages de l'allégresse universelle.

La grande fête de Téocualo ou dieu mangé par les fidèles tombait au Mexique dans le 17 mois de l'année (1) (du 25 novembre au 14 décembre). Dans le sacrifice de Téocualo, l'image de ce dieu faite de farine de maïs, pétrie en gâteau, était promenée processionnellement par les rues, puis rapportée au temple avec la même pompe. Là, après avoir élé de nouveau consacrée par les prêtres, elle était rompue par fragments et distribuée aux assistants, qui croyaient manger la chair de leur dieu, et qui se préparaient à cette communion mystérieuse par le jeune, la prière et des observances rigoureuses.

Au mois de mai, il y avait une sête semblable, en l'honneur de Huitzliputzli; peut-être était-ce la même que la précédente, mais racontée d'une manière différente par d'autres écrivains. Suivant eux, les Vestales faisaient avec du mais et du miel une statue de ce dieu, qu'elles portaient processionnelle-ment au temple, où tout le peuple venait adorer cette image. De plus les Vestales apportaient des morceaux de la même pâte faconnés en os, et que l'on appelait les os et la chair de Huitzliputzli. lis étaient consacrés solennellement par les prêtres avec des cérémonies particulières, accompagnées de danses et de cantiques en l'honneur de l'idole. On rendait à cette pâte consacrée le même culte qu'aux dieux, dont elle n'était d'abord que le signe et la figure. Après l'immolation des victimes humaines qui suivait cette consécration, les prêtres déponillaient de ses ornements l'idole de pâte, et la réduisaient en plusieurs morceaux qu'ils distribuaient au peuple pour les manger, en manière de sacrement. Cette communion était accompagnée d'une exhortation, dans laquelle on apprenait au peuple qu'il mangeait la chair de son dieu. On dit même qu'on administrait cette espèce de sacrement aux

Communion laique, pénitonce infligée à un clerc, par laquelle on lui interdit toutes les fonctions de son ordre, et on le traite en tout comme un simple fidèle, comme si ja-mais il n'avait été elevé à la cléricature.

Communion étrangère ou pérégrine, autre peine canonique, qui ne diffère guère de la précédente que par le nom. On l'indigeail à un évêque ou à un prêtre à qui on interdisait l'exercice de ses fonctions. Celui qui était réduit à cette communiou n'était ni excommunié, ni déposé, mais suspendu de ses fonctions; il perdait son rang et devenait le dernier de ceux de son ordre.

COMMUNS, épithète que l'on donnait à plusieurs divinités, mais particulièrement à Mars, à Bellone et à la Victoire, parce qu'elles protégeaient indistinctement l'ami et l'ennemi. Les Latins appelaient encore dieux communs ceux que les Grecs nommaient Azones, parce qu'ils n'avaient point au cie de département spécial. On les honorait toule fois sur la terre d'un culte qui leur était propre. Telle était Cybèle. On qualifiait encore du même titre les dieux reconnus 🛶 toutes les nations, comme le Soleil, la Lune, Pluton, Mars, etc.

COMPACT, accord fait entre les cardinaux avant l'élection de Paul IV, et qui fut depuis confirmé par ce pape, en 1555, dans une bulle nommée bulle de compact. Les principaux articles de cet accord sont : 1 qu'on ne fera point de nouvelle promotion jusqu'à ce que le nombre des cardinaux soit réduit à

quarante; qu'on ne pourra point élever as cardinalat en même temps les deux frères, ni l'onche et le neveu; 2º qu'il affa libre aus

(1) Les mois des Mexicains étaient de 20 jours. Il y en avait 18 dans l'année.

*.*..

cardinaux de donner ou déléguer leurs biens à qui ils jugeront à propos; que, s'ils meu-rent saus faire de testament, leurs biens passeront à leurs héritiers légitimes, et non pas à la chambre apostolique ; 3° qu'on donnera des pensions aux pauvres cardinaux, jusqu'à la valeur de 6000 ducats par au ; 4º que, dans toute l'étendue de l'Etat ecclésiastique, on ne pourra exiger des cardinaux ni décimes ni gabel'es; 5° qu'ils auront toute liberté de conférer les bénéfices dont ils seront collateurs. Ce dernier article souffre des excep-

Compact de l'alternative, accord passé en-ire le pape Martin V et Charles VI, roi de France, pour établir en ce royaume la collation alternative des bénéfices, entre le pape el les évêques, c'est-à-dire que, si un bénésice vaquait en janvier, le pape le consérait : s'il vaquait en sévrier, c'était l'évêque qui jouissait de ce droit ; et ainsi alternativement.

Compact breton, convention passée entre le pape et les collateurs ordinaires des bénéfices de la province de Bretagne, par laquelle il fut réglé que le pape aurait droit c conférer les bénéfices de cette province, pendant huit mois de l'année; il ne restait pour les collateurs que les quatre mois de mars, juin, septembre et décembre. Les évéques n'étaient point compris dans ce règle-

COMPASSION DE LA SAINTE VIERGE, ou la Fête des Sept-Douleurs, fête célébrée dans plusieurs diocèses de l'Eglise latine pour honorer les douleurs que la sainte Vierge a éprouvées sur le Calvaire lorsqu'elle fut témoin de la passion et de la mort de Jésus-Christ son divin Fils, auquel elle compalissait. Elle a élé fixée au vendredi qui précède le vendredi saint. Voy. notre Dictionnaire de Liturgie, art. Compassion de la sainte Vierge. Voy. aussi au Supplément du Dictionnaire des Rites sacrés, art. Douleurs DE MARIE, les exercices institués en l'honneur des douleurs de la sainte Vierge, et les indulgences dont les souverains pontifes ont enrichi cette touchante dévotion.

COMPÈRE, nom que l'on donne à celui qui, ayant tenu un enfant sur les fonts de baptéme, et ayant répondu pour lui, est devenu en quelque sorte son père spirituel. Il devient le compère de la marraine, ainsi que du père et de la mère du baptisé. La fonction de compère ou de parrain lui suit contracter une parenté spirituelle qui le rend inhabile à contracter mariage avec sa filleule, et avec la mère de celle-ci, si elle devenait veuve. Yoy. l'art. Parrain de notre Dictionnaire de Cas de Conscience.

COMPÉTENTS. On appelait ainsi, dans la primitive Eglise, ceux des catéchumènes qui, claut suffisamment instruits, demandaient à recevoir le baptême. On les admettait par le signe de la croix et par l'imposition des mains, et leurs noms étaient inscrits sur une liste au commencement du carême. On leur expliquait le symbole et les mystères, que l'on cachait avec soin aux insidèles. On les appelait encore élus, lorsqu'ils étaient jugés

dignes de la grâce du baptême. Les compétents observaient le jeune du carème comme les fidèles

COMPITALES. Fêtes que les Romains célébraient en l'honneur des dieux Lares ou Pénates et de Mania ou la Folie, mère des Lares. Elles furentainsi nommées parce qu'on les célébrait dans les carrefours, in compitis. Les ministres de cette fête étaient les affranchis et les esclaves; ces derniers jouissaient de la liberté pendant la durée des Compitales. Il y avait à Rome une tradition portant qu'autrefois on y sacrifiait des enfants, d'après un oracle qui avait ordonné d'immoler têtes pour têtes, c'est-à-dire pour la santé et la prospérilé des membres de chaque famille. Muis Brulus, après l'expulsion des Tarquins, abolit cet usage impie et fit substituer des têtes d'ail et de payot, interprétant d'une manière plus humaine les paroles de l'oracle. Ce fut en mémoire de ce changement que les dieux qu'on vénérait dans celle sète étaient représentés sous une forme enfantine.

Pendant les Compitales, chaque famille plaçait à l'entrée de sa maison la statue de la décsse Mania, et suspendait des figures de bois au-dessus des portes. Dans les carrefours, on plantait autant de poteaux qu'il y avait d'esclaves, et autant d'images qu'il y avait de personnes libres dans les familles. Les esclaves, au lieu de figures d'hommes, offraient des balles de laine. Auguste ordonna de couronner et d'orner de fleurs, deux sois l'an, les statues des Lares placées dans les carrefours. Cette fête étant mobile, on eu proclamait le jour tous les ans.

Compitales était aussi le nom des dieux qu'on vénérait dans cette solennité.

COMPLIES. C'est la dernière des heures canoniales; son nom indique qu'elle est comme le complément de l'office divin. Elle se compose de trois ou quatre psaumes, d'une bymne, du cantique du vieillard Siméon, et de quelques autres prières et antiennes, qui toutes ont rapport au moment où on récite les complies, c'est-à-dire à la fin de la journée ou au commencement de la nuit. Les complies sont comme la prière du suir de l'Eglise; c'est pourquoi nous ne voyons pas qu'elles eussent lieu dans les premiers siècles, du moins elles ne faisaient pas partio de l'office public. Elles paraissent avoir pris naissance dans les monastères, on les récitait au dortoir avant de se coucher; peu à peu l'usage s'est introduit de les réciter ou de les chanter à l'église, et maintenant elles font partie de l'office public, et sont d'obligation pour tous les ecclésiastiques tant réguliers que séculiers. Foy. le Dictionnaire de Liturgie, art. Heures cano-MIALES, et celui des Rites sacrés, art. Vépass.

COMPONENDE, osûce de la cour de Rome dans lequel on règle la taxe à percevoir pour dissérentes matières, telles que dispenses matrimoniales, unions, suppressions. érections de titres ou bénétices, coadjutoreries, pensions, etc. Cet office est exercé par le préset des componendes. COMPROMIS, manière d'élire le pape usi-

tée en certains cas. Les cardinaux, ne pouvant s'accorder sur le choix d'un sujet, donnent pouvoir à quelques-ans de leurs collègues d'une vertu et d'une probité reconnues, de nommer au souverain pontificat celui qu'ils jugeront à propos, et s'engagent à ratifier leur choix. Cette élection par compromis est fort rare, depuis surtout que Jean

XXII s'élat lui-même.

COMPUT ECCLÉSIASTIQUE. C'est la manière de calculer les temps par rapport au culte et à la célébration des offices divins dans l'Eglise, et particulièrement de connaitre l'époque de l'année vá doit se placer la fête de Pâques, de laquelle toutes les autres dépendent; ce qui ne se peut bien faire qu'en déterminant le cycle solaire, le nombre d'or, les épactes, la lettre dominicale, etc. Le comput ecclésiastique se place à la tête desalmanachs et des calendriers, en cette manière : Comput ecclésiastique pour l'an 1848.

| Nombre d'or,         | 6.            |
|----------------------|---------------|
| Cycle solaire,       | 9.            |
| Epacte               | XXV.          |
| Indiction romaine,   | 6.            |
| Lettres dominicales, | b, <b>▲</b> . |

Nous renvoyens, pour l'explication de ce comput, à l'article Galendmen du Dictionnaire de droit Canon de M. l'abbé André, où cette matière est fort bien traitée.

GOMPUTISTE, officier du collège des cardinaux chargé de tenir un compte exact et un contrôle de tout ce que le camerlingue reçoit pour les cardinaux, principalement des annates des évêchés et autres bénéfices, qui font la plus grande partie des revenus du sacré cellège. Il ne jouit de sa charge qu'une année, et en sortant il rend ses

comptes au camerlingue.

COMUS, divinité romaine très-chérie des femmes et de la jeunesse libertine; car Comus était le dieu protecteur de la toflette, des ris, de la bonne chère et des danses nocturnes. On le représentait sous la figure d'un jeune homme frais et vermeil, la tête couronnée de roses, tenant un flambeau d'une main et de l'autre une coupe d'or ou un plat de fruits. Ceux qui s'enrôtaient dans sa milice couraient la nuit en masque, à la clarté des flambeaux, la tête ceinte de fleurs, accompagnés de jeunes garçons et de jeunes filles qui chantaient et dansaient en s'accompagnant d'instruments. Ils allaient ainsi par troupes dans les maisons. Ces débauches commençaient après souper et se continuaient jusque bien avant dans la nuit.

On plaçait sa statue à l'entrée de l'appartement des nouveaux mariés, ser un piédestal

jonché de fleurs.

CONCEPTION. 1º L'Eglise catholique célèbre le 8 décembre la fête de la Conception de la sainte Vierge. C'est une croyance commune chez les chrétiens que la conception de Marie a été immaculée, c'est-à-dire que cette vierge sainte, par un privilége spécial du Tout-Puissant, a été conçue sans la tache du péché originel. En effet il paraît répaguer à la raison et à la foi que celle qui a été

pendant neuf mois le tabernacle vivant du Verbe fait chair, que celle dont le Fils de Dieu a tiré son humanité sacrée, ait été même un seul instant l'esclave du démon et l'habitacle de Satan. Cependant l'Eglise n'a jamais fait decette croyance un article de soi. Il y eut à Paris de vives disputes sur la

question de l'immaculée conception de la sainte Vierge, à l'occasion de certaines propositions de Jean de Montesono, dominicain, dans lesquelles ce privilége était attaqué, propositions qui furent condamnées en 1387 par l'évêque et l'université de cette ville. En 1439, le concile de Bâle déclara que la croyance de l'immaculée conception étail conforme à la doctrine et à la dévotion de l'Eglise, à la foi catholique, à la droite raison, à l'Ecriture sainte, et qu'elle devait être tenue par les catholiques. Mais ce décret n'eut point force de lei, parce que ce concile n'était point alors regardé comme assemblée légitime. Il fut néanmoins recu par l'université de Paris et le concile d'Avignon de 1457. Les disputes sur ce sujet ayant causé du scandale dans Paris, l'université de cette ville, en 1497, fit un décret par lequel il sut ordonné que personne ne serait admis au grade de docteur en théologie, s'il ne s'engageait par scrment à soutenir le sentiment de la faculté.

Le concite de Trente, dans son décret sur le péché originel, déclara que son intention n'était point de comprendre la bienheureuse et immoculée Vierge Marie, Mère de Dieu. et ordonna de suivre le décret de Sixte IV sur ce point. Ce pape, en 1479, avait accordé des indulgences à ceux qui assisteraient à l'office et à la messe de la fête de la Conception. Bn 1483, il avait donné une autre constitution dans laquelle il défendit de censurer ceux qui soutenaient ou niaient celle opinion. Paul V réitéra la même défense en 1617; mais il défendit l'année suivante de soutenir dans les sermons, dans les thèses et autres actes publics, que la bienheureuse Marie avait été conçue dans le péché originel. En 1622, Grégoire XV défendit d'affirmer cette doctrine, même dans les disputes particulières, et n'excepta de la défense que ceux qui avaient obtenu du saint-siège une permission contraire, comme les dominicains, à condition toutefois qu'ils ne parleraient de leur opinion qu'en particulier el entre eux; mais il ordonna en même temps que, dans l'office et la messe de la sele, on n'emploierait d'autre dénomination que cile de Conception. Alexandre VII déclara en 1671 que la dévotion à l'immaculée conception de la bienheureuse Vierge Marie étail pieuse; il défendit cependant de censurer ceux qui ne croyaient point cette conception immaculée. Philippe III et Philippe IV, ros d'Espagne, demandèrent, l'un à Paul V, et l'autre à Grégoire XV, de décider cette que tion; mais ils no purent obtenir rien de plus que ce qui était porté dans les balles pré-cédentes. Cependant, par dérogation à la bulle de Grégoire XV, le souverain poutis Grégoire XVI a accordé récemment à plusieurs diocèses d'Espagne et de France l'autorisation d'ajouter le mot immaculée à celui de conception à la préface de la lête,

La lète de la Conception de la sainte Vierge est bien plus aucienne en Orient; elle y était fête d'obligation avant la lei que l'empereur Emmanuel Comnène donna à ce sujet, vers l'an 1150. Georges, évêque de Nicomédie, sous le règne d'Héractius, l'appelle une fête d'ancienne date. En Occident, l'Eglise de Naptes paraît être la première qui l'ait célébrée, à l'exemple des Orientaux, comme il paraît par un calendrier gravé sur marbre dans le ix siècle.

La séte de la Conception a été appelée la sette aux Normands, car ce peuple se montrait très-sété à la pélébrer. Gette dévotion du chez eux son origine à la persuasion où ils étaient qu'elle avait opéré plusieurs miracles. Voy. nos Dictionnaires de Liturgie et de Cas de conscience, art. Conception de 14 sainte Vierge. Voy. aussi celui des Rites sacrés, art. Neuvannes.

Use singularité assurément digne de remarque, c'est que plusieurs écrivains regardent Nahemet comme le premier qui ait affirmé la conception immaculée de Marie, du moins s'est la conséquence que les commentateurs musulmans tirent de ce passage du Coran, (chop. 3, v. 31): L'épouse d'Amram (1) adressa atte prière à Dieu: Seigneur, je t'ai consacré le fruit demon sein, reçois-le avec bonté, o toi qui miends et vormais tout! Lorsqu'elle eut enfanté, elle ajouta : Seigneur, j'ai mis au monde me file, et je l'ai nommée Marie; je lu mets sous ta prosection, elle el sa postérilé, afin que tu la préserves de Satan le lapidé. Djéque lu la préserves de Suion se supsais de la lai-of-Bin remarque sur ce passage qu'aucun enfant me vient au monde sans éprouver l'allouchement de Satan; et que ce fatal allour bement est la cause des cris qu'il fait entendre en venant au monde. Exceptons pourtunt, ajoute-t-it, Marie et son fils. Allaléhi rapporte les termes de Djétal-ed-Din, et les allribue à Mahomet. Cotada n'est pas moins explicite: T'out descendant d'Adam, dit ce dernier, du moment qu'il vient au monde, est louché au côté par Satan; il faut en excepter néanmoins Jésus et sa mère ; car Dieu interposs entre euw et Salan un voite qui les prëurva de son fatal attouchement, de sorte que le démon ne toucha que le voile. En outré il est rapporté que ni l'un ni l'autre ne tomba dans les péchés que commestent le reste des msants d'Adam. Les Orientaux célèbrent trois Conceptions: celle de Jésus-Christ, celle de la sainte Vierge et celle de saint Jean-Baptiste.

An rapport de Chardin, les docteurs persans expliquent la conception des hommes par une fable singulière. Suivant eux, un ange serait chargé de former la créature humaine, cè qu'il l'rait en jetant un peu de terre dans l'ovaire au moment de la conception. C'est pourquoi les Persans tiennent que chacun doit venir rendre l'âme juste-

ment dans la place où a été prise la terre qui a servi à former le corps.

CONCEPTION (CONFRÉRIE DE LA). Nous avons yu plus hautque les Normands avaient beaucoup de dévotion à la conception de la sainte Vierge. Ils ne se contentèrent pas d'étre les premiers en France à célébrer cette fête, ils établirent encore, vers l'an 1070, plusieurs associations particulières en l'houneur de la conception. La plus conque, comme la plus célèbre, fut érigée dans la paroisse de Saint-Jean à Rouen, et confirmée par l'é-vêque Jean de Bayeux. En 1486, il se forma dans la même église une nouvelle société qui s'incorpora à la première. Les confrères conçurent le projet d'une espèce d'académie où l'on couronnerait les poëtes qui auraient composé les meilleures pièces sur Marie conçue sans péché. Alors plusieurs gens de lettres entrèrent dans la confrérie pour l'aider de leurs lumières et juger les poésies qui lui seraient présentées. Les assemblées où se faisait le couronnement se tinrent près de trente ans dans l'église de Saint-Jean; mais elle se trouva trop petite pour contenir tous ceux qui s'y rendaient ce jour-là. On chercha en 1515 un emplacement plus vaste et plus commode, et l'on choisit le clottre des carmes, qui fut agrandi pour cet efset. Le nouveau bâtiment prit le nom de Palinod, des palinods ou refrains usités dans les chants royaux et dans les ballades. C'était aussi une des dénominations de la société littéraire qui venait de se fixer en ce lieu. Elle prenait encore le titre de Puy (podium), à cause de la tribune où se lisaient les pièces couronnées et celles qui avaient approché du prix. En 1520, le pape Léon X denna une bulle portant établissement, statuts et confirmation du Pug et Confrérie de la Conception. Le zele des confrères s'étant refroidi dans la suite, la société fut réorganisée en 1596 par Claude Groulard, premier président au parlement de la province. Mais peu à peu les noms de Confrérie, de Puy et de Palinod furent abandonnés, pour la déns-mination d'Académie. En 1766, l'Académie royale fut fondée, ce qui n'empêcha pas l'Académie de l'Immaculée-Conception de subsister encore une quarantaine d'années. Elle cessa d'exister très-peu de temps avant la révolution.

L'université de Caen eut aussi un Pey des palinods, formé en tout sur le modèle de celui de Rouen. Ces deux académies furent longtemps les seules qu'il y eût en Normandie, et même dans le royaume, si l'on en excepte celle des Jeux Floraux à Toulouse. Elles ont rendu de grands services aux lettres; et c'est en consourant pour les prix qu'elles distribuaient que nos meilleurs écrivains ont commencé à développer leurs talents pour la poésie

CONCEPTION (Onder de la bienheureuse litaire de la Conception de la bienheureuse Vierge Murie immaculée, dit aussi de la Milice Chrétienne, sut sondé par Ferdinand, duc de Mantoue; Charles, duc de Nivernais, et Adolphe, comte d'Althan, et approuvé le 12 février 1623 par le pape Urbain VIII. Les frères devaient étre toujours prêts à combattre sur terre et sur mer les infidèles et les ennemis de la sainte Eglise romaine et de la foi catholique. Ils devaient être nobles, vivre sous la règle de saint François, et faire profession de chasteté conjugale, de pauvreté, d'obéissance et de fidélité au siège apostolique, à la juridiction duquel ils étaient immédiatement soumis. Leurs revenus, pris sur les biens ecclésiastiques, ne devaient pas dépasser 300 écus romains. Le duc de Nevers en fut en même temps créé grand maître.

Il ne paraît pas que cet essai tardif pour renouveler les grands ordres militaires ait prospéré ou ait été d'un grand secours à l'Eglise. Voy. notre Dictionnaire des Ordres religieux, art. Conception (Chevaliers de

la) .

CONCEPTION (RELIGIEUSES DE LA), ordre fondé à Tolède par Béatrix de Sylva, noble Portugaise, et approuvé en 1484 par Innocent VIII, qui les soumit à l'évêque, et leur donna la règle de Citeaux. Ces religieuses portaient la robe et le scapulaire blancs, avec le manteau de même couleur. Après la mort de Béatrix, elles suivirent la règle de sainte Claire, sans rien changer ni à leurs habits ni à leur nom. Jules II les tira en 1511 de la dépendance de Citeaux, et les mit sous la conduite des franciscains ou cordeliers de l'observance. Voy. notre Dictionnaire des Ordres religieux, art. Conception (Ordre de la).

CONCILE. Comme dans toutes les sociétés on a besoin de juges pour décider les différends qui peuvent y naître, il saut aussi que l'Eglise ait ses juges, un tribunal et une forme certaine de juger. Ces juges ont été d'abord les apôtres, ensuite les évêques et les pasteurs. Mais, parce qu'il peut arriver que ces juges ne s'accordent pas, il est parfois nécessaire qu'ils s'assemblent lorsqu'il s'élève dans l'Eglise quelque question importante, pour en délibérer et terminer le differend, ce qu'ils pourraient faire difficilement en demeurant dispersés, car c'est de la discussion que jaillit la lumière; et dars une assemblée générale chacun apporte le tribut de sa science, de ses études et de ses méditations. Ce sut ainsi que les apôtres s'assemblèrent avec les anciens à Jérusalem pour terminer la question des cérémonies de la loi. Après les apôtres, la même coutume s'établit dans l'Eglise. Les évêques de chaque diocèse, en vertu de la suprématie qui leur était consiée dans le sacerdoce, exercèrent le jugement des particuliers, prêtres et laïques, qui appartenaient à ces Eglises, et des différends qui y naissaient; ils établissaient aussi, de concert avec les anciens ou les prêtres, les règlements qu'ils jugeaient convenables. Du reste, il était permis d'en appeler au métropolitain, qui en décidait de même avec les autres évêques de la province. Mais dans les

occasions plus importantes, et lorsque les affaires étaient de nature à ne pouvoir être terminées par ces décisions particulières, il était nécessaire de convoquer tout le corps des pasteurs, pour en délibérer. Et c'est ce qui a fondé la distinction des conciles généraux ou œcuméniques et des conciles particuliers.

1º Les conciles géneraux ou acuméniques, ou pléniers, sont des assemblées qui représentent le corps de l'Eglise universelle. Un concile général est composé de tous ou presque tous les prélats, docteurs et députés des Eglises particulières répandues dans les différents Etats de la chrétienté. Nous disons de presque tous, parce que, pour qu'un concile puisse s'attribuer le titre de général ou œcuménique. il passe assez pour constant qu'il suffit qu'on ait invité toutes les puissances chrétiennes à y envoyer leurs députés; qu'il s'y en soit trouvé un nombre raisonnable; que ces assemblées aient délibéré librement, et que leurs décisions soient ensuite approuvées et acceptées par les Eglises particulières qui n'ont point assisté au concile. Du res.e, il faut distinguer entre les Pères du concile, c'est-à-dire les évêques, qui seuls ont le droit et le pouvoir de décider, et les théologiens, abbés, ambassadeurs, etc., qui n'y sont appelés qu'à titre de renseignements ou par un droit secondaire. En janvier 1546 il n'y avait à Trente que quarante-trois Pères et vingt théologiens; dans la suite il y cut environ soixante Pères; on en comple plus de deux cents à la troisième séance. Ces Pères étaient à proprement parler le concile.

Tout le monde convient que le concile général, présidé par le pape ou par ses légats, a droit de décider infailliblement de la doctrine, de travailler à la réformation des mœurs, au rétablissement de la discipline ecclésiastique. Cette infaillibilité est la conséquence de la promesse que sit Jésus-Christ de ne jamais abandonner son Eglise, et de l'assurance qu'il lui donna qu'elle ne pourrait tomber dans l'erreur. Cette assemblée à aussi le pouvoir de censurer les prélats, les cardinaux; et de déposer même les uns et les autres, lorsque le bien de la religion l'exige. Mais on demande si elle a pareillement l'autorité de censurer le pape, de le deposer, etc.; en d'autres termes, si elle est supérieure au souverain pontife. Cette question en renferme trois autres, savoir: 1 Si le conc le général assemblé légitimement, ou le pape est présent, ou bien où il a relusé de se trouver y étant appelé légitimement, a plus d'autorité que le pape seul, et sans concile général; 2º si le concile général a la pui-sance de faire des canons qui obligent le pape à obéir; 3° si le concile peut juger la personne du pape, et le déposer en cas d'erreur ou de crime. Les sentiments sont partagés sur ces trois questions, et nous n'avons garde d'entreprendre de les décider. Les ultramontains tiennent fortement pour la négative, et soutiennent leur opinion par un grand nombre de raisons qui paraissent

concluantes. L'assirmative, au contraire, a prévalu en France, et dans l'esprit de plusieurs théologiens, qui aux raisons des ultramontains opposent d'autres raisons qui ne paraissent pas moins solides, fortifiées outre cela de faits, d'aveux des papes, et des décrets des conciles de Pise, de Constance et de Bâle, qui ont prononcé formellement pour la supériorité du concile sur le pape. Ces derniers s'appuient surtout sur la décision du clergé de France dans l'assemblée tenue en 1682; mais cette assemblée n'étant point un concile, son autorité n'est rien moins qu'irréfragable. Les décrets des conciles cites plus haut sont aussi sujets à discussion.

C'est an pape qu'il appartient de convoquer le concile général, on en convient as-sez généralement; si l'histoire fournit des exemples de conciles assemblés par les emper urs, it parall que cette convocation s'est toujours faite avec l'assentiment du souverain pontife.

ll est essentiel d'observer qu'en ce qui touche la foi, les conciles ne procèdent pas par discussion ou raisonnement, mais par lémoignages. Ils ne peuvent changer dans l'Eglise un seul article de foi, ni en faire de nouveaux. Les évêques viennent témoigner

à ces assemblées de la foi qui est reçue dans leurs Eglises, et ils ne peuvent s'appuyer que sur l'Ecriture sainte et une tradition bien authentique. Ce n'est donc pas eux, ni les Pères, ni les papes, qui ont fait notre symbole; notre croyance vient de Dieu. Ils sont chargés de la conserver, et de repousser l'erreur; et les décrets des conciles peuvent seulement mettre dans un plus grand jour les dogmes et les vérités qu'il faut croire, en constatant quelle est cette foi, dans quels termes il faut l'énoncer, et quelles sont les opinions qui y sont contraires.

On n'est pas d'accord sur le nombre exact des conciles généraux; quelques-uns n'en comptent que quatorze, tandis que d'autres en font monter le nombre jusqu'à dix-neuf. Cette différence vient de ce que plusieurs n'ont pas été acceptés par toutes les Eglises, ou qu'ils ne sont considérés comme œcuméniques qu'en partie

Voici un tableau des dix-neuf conciles gé-néraux, comprenant le lieu où ils ont été tenus, leur date, les papes et les empereurs sous lesquels ils ont été ouverts, les hérétiques qu'ils ont condamnés, les points de doctrine qui y ont été définis.

| Conciles de                 | Ann.         | Papes.         | Empereurs.                   | Contre :                  | Décisions.                                                                                                                                       |
|-----------------------------|--------------|----------------|------------------------------|---------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 Nicée I.                  | 325          | Sylvestre.     | Constantin.                  | Arius.                    | Jésus-Christ est consubstantiel à son<br>Père. La célébration de la Pâque est<br>fixée au dimanche suivant le quator-<br>zième jour de la lune.  |
| 2 Constantino - ple I.      | 381          | Damase.        | Théodose.                    | Macédonius.               | Le Saint-Esprit est Dieu et procède du<br>Père et du Fils.                                                                                       |
| 3 Éphèse.                   | 431          | Célestin.      | Théodose le<br>Jeune.        | Nestorius.                | Il n'y a qu'une personne en Jésus-Christ;<br>Marie doit être appelée Mère de Dieu.                                                               |
| 4 Chalcédoine.              | 451          | Léon I.        | Marcien.                     | Eutychès.                 | Il y a deux natures en Jésus-Christ. Ré-<br>tabli-sement de Théodoret et d'Ibas,<br>évêques déposés dans le conciliabule<br>d'Ephèse.            |
| 5 Constantino-<br>ple II.   | 553          | Vigile.        | Jostin.                      | Les Trois Chapi-<br>tres. | Condamnation des libelles de Théodore<br>de Mopsueste, d'Ibas d'Edesse et de<br>Théodoret de Cyre, qui favorisaient<br>les erreurs de Nestorius. |
| 6 Constantino -<br>ple III. | 680          | Agathon.       | Constantin-<br>Pogonat.      | ies Monothélites.         | Il y a en Jésus-Christ deux volontés et<br>deux opérations, comme il y a deux<br>natures.                                                        |
| 7 Nicée 11.                 | 787          | Adrien I.      | Constantin,<br>fils de Léon. | les Iconociastes.         | On doit rendre aux images des saints<br>nou le culte d'adoration, mais celui<br>de vénération.                                                   |
| 8 Constantino-<br>ple IV.   | 869          | Adrien II.     | Basile.                      | Photius.                  | Déposition de Photius, intrus sur le siège patriarcal de Constantinople. Election d'Ignace.                                                      |
| 9 Latran I.                 | 1123         | Callixte IJ.   | Henri V.                     | les Investitures.         | Rétablissement de la discipline; aboli-<br>tion des investitures. Croisade.                                                                      |
| 10 Latran II.               | 1139         | Innocent II.   | Conrad.                      | les Pétrobusiens.         | Condamnation d'Arnaud de Bresse et autres hérétiques.                                                                                            |
| fi Latran III.              | 1179         | Alexandre III. | Frédéric 1.                  | les Vaudois.              | Condamnation des Albigeois et des<br>Vaudois. Précautions contre le<br>schisme qui avait eu lieu.                                                |
| 12 Latran IV.               | 1215         | innocent III.  | Frédéric II.                 | Amauri.                   | Condamnation de quelques erreurs. Rè-<br>glements de discipline.                                                                                 |
| i3 Lyon I.                  | 1245         | Innocent IV.   | Frédéric II.                 | Frédéric II.              | Déposition de l'empereur Frédéric par<br>le pape, mais sans approbation du<br>concile.                                                           |
| is Lyon II.                 | 1274         | Grégoire X.    | Rodolphe.                    | les Sarrasius.            | Secours envoyés à la terre sainte. Réu-<br>nion des Grecs.                                                                                       |
| 15 Vienne.                  | 1311<br>1312 | Clément V.     | Albert I.                    | les Templiers.            | Abolition de l'ordre des Templiers.<br>Condamnation des Béguards et des<br>Béguines.                                                             |

. . . . . .

| 1043          |                                                            | DICTIONNAIRE DES RELIGION                            | NS. full                                                                                                                               |
|---------------|------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Conciles de   | Ann. Papes.                                                | Empereurs. Contré :                                  | Décisions.                                                                                                                             |
| 16 Goustance. | 1414 Jean XXIII.<br>1418                                   | Sigismond. Wiclef.                                   | Mesures contre le grand schisme. Dé-<br>position des trois papes. Condamna-<br>tion de Wiclef, de Jean Rus et de<br>Jérôme de Pragne.  |
| 47 Bale.      | 9451 Martin V.<br>1443 Eugène IV.                          | Sigismond. les Bohémiens.                            | Réformation de l'Estise. Accord avec<br>les Bohémiens, auxquels on permet<br>l'usage du calice.                                        |
| 18 Florence.  | 1439 Eugène IV.                                            | Jean Paléo- Schismodes Grees-<br>legue.              | Réunion des Grecs aux Latins.                                                                                                          |
| 19 Trente.    | 4545 Paul III. Jules III. Marcel II. Paul IV. 1863 Pie IV. | Charles V. Luther, Calvin et autres sacra-mentaires. | Condamnation des erreurs de Lather,<br>Calvin et Zwingle. Exposition de la<br>doctrine cetholique. Rétablissement<br>de la discipline. |

On conçoit que des assemblées aussi solennelles, qui se tiennent quelquesois à des siècles d'intervalle et dans des contrées différentes, ne puissent être assujetties à un cérémonial déterminé, quoique le Cérémonial romain ait consigné la manière dont tout doit se passer. Mais nous allons donner ici un aperçu des cérémonies qui curent lieu au concile de Trente, le dernier des conciles généraux. L'ouverture doit êtro précédée

d'un jeûne de trois jours.

Le jour donc que s'ouvrit le concile de Trente, les légats et les évêques, revêtus de leurs habits pontificaux, accompagnés de leurs théologiens, du clergé de la ville et de tout le peuple, se rondirent processionnellement à la cathédrale, où le premier légat chanta la messe du Saint-Esprit. Si le pape assiste au concile, il se rend à l'assemblée, revêtu du pluvial rouge et la mitre en tête, prononce un discours devant l'autel, et monte ensuite sur son trône; sinon, le discours est prononce par un des légate. On lit et on enregistre la bulle d'indiction du concile, puis on chante des litanies et différentes prières pour obtenir les lumières de l'Esprit-Saint. Le diacre récite l'évangile analogue à la circonstance, lequel est suivi du Veni Creator. Le président lut ensuite le décret de convocation, en demandant aux Pères du concile s'il leur plaisait d'ordonner que le saint concile général de Trente sût commencé à la gloire de la sainte Trinité, pour l'accroissement et l'exaltation de la foi catholique, pour l'extirpation des hérésies, pour la paix et l'union de l'Eglise, pour la réformation du clergé et du peuple chrétien, etc. Les Pères répondirent : Placet. Et le jour de la session sui-vante ayant été déterminé, acte sut dressé par les notaires; on chanta le Te Doum, et les légats, précédés de la croix et accompa-gnés des Pères, se retirèrent chez eux. Les mêmes cérémonies à peu près furent observées dans les autres sessions.

Si le pape assiste au concile, son trône doit être placé dans le fond, et accompagné de deux sièges pour les diacres assistants. Mais si l'empereur s'y trouve, les deux assistante se déplacent et vont s'asseoir vis-àvis de Sa Sainteté. L'empereur se place près du pape, et à sa droîte; mais son siège ne doit pas surpasser la hauteur du marchepied du souverain pontisc. Les rois sont placés au-dessous, sur des siéges et à un rang à peu près semblables à ceux des cardinaux. Le

Cérémonial romain règle l'ordre et le rang de ceux qui ont voix délibérative au concile, en la manière suivante : 1º le pape, commo chef de l'Eglise; 2º le collège des cardinaux; 3º les patriarches; 4º les primats; 5º les archeveques; 6 tes éreques; 7 les abbes; 8 les généraux d'ordres religieux.

Les conciles particuliers peuvent sé diviser en nationaux, provinciaux et diocesome. Le concile national est l'assemblée des

évêques de toute une nation. Il a cria de propre que, n'y ayant ordinairement accun évêque de la nation qui sit juridiction sur tous les prélats de la même mation, il ne pent être convoqué par aucun évêque en parti-culier, et on n'en peut faire la convocation qu'autant que les prélats se sont entendus préalablement ou par ordre du prince.

Le concile provincial est l'assemblée des évêques d'une province avec leur métropolitain. Comme il y a trois sortes de personnes qui ont le droit de convoquer les évêques, savoir, le patriarche, le primat et le metropolitain, it y a des théologiens qui distinguent trois sortes de conciles provinciaux : le patriarcal, le primatial et le provincial proprement dit. La plupart des conciles particuliers sont des conciles provinciaux; bien plus, le concile provincial, dans les premiers siècles de l'Eglise, était le tribunal ordinaire où se jugeaient toutes les affaires de l'Eglise que For estimait trop importantes pour être decidées par un seul évêque.

Le concile diocésain est la réunion du clergé d'un diocèse sous la conduite de son évêque pour traiter de certaines questions concernant la foi et les mœurs, et pour faire des règlements de discipline : mais ils ne sont pas à proprement parler des conciles, aussi leur denne-t-on le nom de Synope. Voy. ce

mot.

Les conciles particuliers no sont pas regardés comme infaillibles dans leurs décisions, car ils ne représentent pas l'Eglise universelle; cependant ils peuvent acquérir l'autorité des congiles généraux lors qué leurs décisions ont été approuvées par le pape et re-ques par toute l'Eglise. Et des lors que tess les évéques d'une grande nation se sont assembles legitimement et ont délibéré avec gravilé et sans passion, leurs décisions doivent assurément être d'un grand-poids dans l'Eglise: tels ont été autrefois les conciles nat onaux de toutes les Gaules, de toute l'Afrique, de toute l'Egypte, etc. C'est pourquoi nous voyons le

nom de plettler (plenarfum) donne à quelquesum de ces couciles auxquels ont assisté l'es eréques de toute une nation ou seulement de loute ane province, dans laquelle ils ont force de loi. On en a un exemple dans le Code de l'Eglise d'Afriqué, où le concile de cette Egiise est appelé universel. Le quatrième concite de Tolède s'appelle plénier, quoiqu'il ne s'y soit trouvé que des prélats espignols et quelques évêques des Gaules.

Rien de plus utile que les conciles particoliers pour le maintien de la saine doctrine, des bonnes mœurs et de la discipline; rien de plus propre à ranimer dans le clergé et parmi les peuples la foi et la piété; rien de plus important pour prévenir l'erreur et empecher les scandales. Il est certes à regretler que la politique méticuleuse des gouvernements modernes s'oppose à ces sortes d'assemblées. It faut maintenant se transporter en Amérique pour trouver des conciles parliculiers, et c'est sans doute aux sages décisions prises dans ces augustes assemblées qu'il faut attribuer les immenses progrès que fait actuellement la vraie foi dans ces contrées, naguère abandonnées presque entièrement à l'hérésie et à l'idolâtric.

Voy. nos Metiornaires de Liturgie et de

Droit canon, art. Concile.

CONCILIABULE, assemblée illégitime, confuse et termultuaire de prélats hérétiques ou schismatiques, qui s'arrogent faussement le nom et l'autorité de concile. La plus célébre de ces assemblées est le conciliabule d'Ephèse, tenu en 449, dans lequel on rétablit l'hérésiarque Eutychès, on déposa Eu-sèbe de Borilée et Flavien de Constantinople. On employa la force armée pour forcer les prélats à souscrire, on excommunia le pape, on mit Busèbe en prison, on envoya Flavien en exil, où il mourut peu de jours après des manvais traitements qu'il avait reçus de Dioscore et de Barsumas, fauteurs d'Eutychès. Cen violences, et la violation de toutes les règles dans ce prétendu concite, lui valu-rent dans l'Eglise le nom de brigandage d'Ephèse, la Grocinium Ephesinum.

CONCLAMATION, cérémonie usitée chez les Romains, qui constituit à appeter à grands cris l'individu qui vensit d'expirer, afin d'arreter l'âme fugitive ou de la réveiller, si elle était encore attachée au corps. Les cadavres ainsi appelés se nommaient conclamata cor-

CONCLAVB. On appelle ainsi l'endroff où les cardinaux se renferment pour élire un 'pape. Le conclave n'est atlaché à aucun lieu particulier, et l'histoire nous fournit des exemples qui prouvent qu'il ne s'est pas toujours tenu & Rome. Les constitutions ecclésiast ques permettent aux cardinaux de cheisir le lieu du conclave; néanmoins il se lient tenjours nu palais du Vatican, à cause de la grandeur du bâtiment, de la commodité de ses eaux, de ses cours et de ses galeries, qui penvent contenir le grand nombre de domestiques qui vont et viennent deux lois chaque jour pour le service des cardinaux. La grandeur de la place qui est en face

de ce palais, et la proximité de la basilique de Saint-Pierre, où se font les cérémonies, déterminent encore le choix de Vatices pour

y tenir le conclave.

C'est un assemblage de cellules de vingtdeux pieds de long sur vingt de large, faites de bois de sapin, aux frais de la chambre apostolique, et où les cardinaux se renferment pendant toute la durée de l'élection. On pratique dans chaque cellule un retranchement pour les conclavistes. Elles sont numérotées et se tirent au sort. Toutes sont rangées sur une même ligue dans les galeries et dans la salle du Vatican, mais séparées cependant l'une de l'autre par une ruelle d'un pied de largeur. Les cardinaux de la création du pape défunt les sont meubler à leurs dépens d'une étoffe violette, et les aufres d'une serge verte. Les sièges, la table et le lit sont garnis de la même étoffe. Chaque cardinal fait mettre ses armes sur la porte de la cellule. Entre les cellules et les fenêtres, il règne un long corridor pour communiquer le jour aux cellules, qui le reçoivent par des fenêtres pratiquées dans la boiserie.

C'est dans ces espèces de prisons que les cardinaux viennent se renfermer, onze jours après la mort du pape. Avant que d'y en-trer, on dit une messe du Saint-Esprit dans la chapelle Grégorienne. Un prélat prononce un discours latin pour exhorter les cardinaux à élire un personnage digne de remplir la chaire du prince des apôtres. Après cela, les cardinaux entrent processionnellement dans le conclave, marchant deux à deux selon leur rang, accompagnés des gardes-suisses ol d'une infinité de peuple, pendant que les musiciens chantent le Veni Creator. Arrivés au conclave, ils prennent possession de la cellule qui leur est indiquée par le sort, puis îls se rendent à la chapelle Pauline, où on fait la lecture des bulles concernant l'élection du pape. Le doyen du sacré collège exhorte l'assemblée à s'y conformer. La lecture et l'exhortation finies, les cardinaux ont la permission d'affer diner chez eux, à condifion de se rendre au conclave avant trois heures de nuit. Le maître des cérémonies leur représente qu'ils de doivent pas s'y laisser renfermer s'ils ne sont pas dans l'intention d'y rester lout le temps que duréra l'élection, car ceux qui en sortent n'y peuvent plus rentrer. Les ambassadeurs des puissances et tous ceux qui sont intéressés à l'élection du pape futur, ont la permission de rester, ce jour-là seulement, au conclave jusqu'à trois heures de nuit, qu'un maître des cérémonies sonne la cloche pour avertir de se refirer. Après qu'on a fait sortir du couclave tous ceux qui ne doivent point y demeurer, on ferme les portes, on mure le conclave, et l'on met des gardes à toutes les avenues. Le cardinal doyen et le cardinal camerifague en font la visite, pour voir si la cloture est Bien faite, et l'acte en est dressé par un protonotaire apostolique. Le gouverneur et le maréchal du conclave ont eu soin de garnir de soldats tous les postes. Les suisses, qui gardent la porte du Vatican en dehors, y tiennent jour et nuit des sentinelles, et ferment avec des planches les ouvertures de la galerie qui donne sur la place de Saint-Pierre. On pose une garde à cette cloture. Il y a sur la place un corps de garde sous les ordres du général de l'Eglise; près du château Saint-Ange, un autre corps de garde, dont les soldats sont levés par le maréchal de l'Eglise, qui doit être jour et nuit à la porte principale du conclave. Cette charge est toujours dans la famille des Savelli. Des sentinelles sont postées en outre à la porte, où il y a sept tours, par laquelle on apporte les provisions aux cardinaux. Il y a encore une autre porte, par laquelle on fait sortir les cardinaux ou leurs conclavistes lorsqu'ils viennent à tomber malades. Ces portes sont fermées par deux serrures, l'une en dedans et l'autre en dehors, dont les clefs sont remises au gouverneur du conclave pour l'extérieur, et aux maîtres des cérémonies pour l'intérieur. Un guichet qui sert aux cardinaux pour donner audience aux chefs d'ordre est pareillement soigneusement sermé à cles.

On prend des précautions minutieuses toutes les fois qu'il s'agit de porter à manger aux cardinaux. « Tous les jours, sur le midi et vers le soir, dit l'auteur du Tableau de la cour de Rome, les officiers de chaque cardinal viennent à la place de Saint-Pierre dans le carrosse de Son Eminence, et, ayant mis pied à terre, ils vont demander au maitre d'hôtel du conclave le diner de leur maitre, ou ils le vont prendre s'il a sa cuisine à part, et puis ils le portent aux tours du conclave, en cet ordre : premièrement, marchent deux estafiers du cardinal, portant chacun leur masse de bois, de couleur violette, avec les armes de Son Eminence. Le valet de chambre du cardinal vient ensuite, portant la masse d'argent. Les gentilshommes suivent deux à deux, tête nue. Après eux parait le maître d'hôtel, la serviette sur l'épaule; il est accompagné de l'échanson et de l'écuyer tranchant. Les estafiers, qui les suivent, portent le boire et le manger avec un levier où pend une grande chaudière dans laquelle il y a divers pots, assiettes, plats..... D'autres estafiers portent de grands paniers où il y a des bouteilles de vin, du pain, du fruit, etc. En arrivant au tour, ils nomment leur cardinal à haute voix, afin que son valet de chambre, qui attend dans l'intérieur du conclave, s'avance et sasse prendre ces provisions par des crocheteurs, qui les portent à la cellule du cardinal. Toutes ces provisions sont visitées exactement par le prélat qui est de garde au dehors avec un des conservateurs du peuple romain, pour empêcher qu'il ne passe ni lettre ni billet. Ils peuvent même ouvrir les viandes de peur de supercherie. Les bouteilles et les flacons doivent être de verre ou de cristal, sans aucune couverture, afin de voir ce qu'il y a dedans. Mais l'examen ne s'exécute pas à la rigueur. parce que, continue le même auteur, toutes les précautions qu'on pourrait prendre n'empécheraient pas que les cardinaux ne trouvassent des inventions pour entretenir les intrigues et pour savoir ce qui se passe. Il y en a qui, par le moyen d'une composition, savent cacher plusieurs lignes d'écriture tracées sur la peau d'un chapon, sans que les examinateurs pnissent s'en apercevoir; trèssouvent même les mets et les viandes qu'on présente à Leurs Eminences sont destinées à leur servir d'hiéroglyphes. Après que les provisions sont entrées, un curseur du pape, qui assiste là en robe violette et tenant la masse d'argent, ferme la porte des tours. Le prélat assistant observe si tout est bien fermé, et applique le sceau de ses armes sur la serrure. Les maîtres des cérémonies font la même chose en dedans. »

C'est par les mêmes tours que les cardinaux et les conclavistes s'abouchent avec ceux du dehors, et que Leurs Eminences donnent audience aux ambassadeurs et à tous ceux qui doivent recevoir les ordres du sacré collége, comme le gouverneur de Rome, celui du Borgo, etc., qui n'entrent plus dans le conclave après la clôture; mais personne ne peut parler en secret à qui que ce soit du conclave; on doit s'exprimer à haute

voix, en italien ou en latin.

Toutes ces précautions et une multitude d'autres sont prises pour assurer la liberté de l'élection, pour empêcher les cabales, les suggestions, etc. Néanmoins il est bien rare qu'il n'y ait une multitude de brigues, des factions dans le sacré collège, de sourdes menées de la part des ambassadeurs et des personnes intéressées. Afin même que les cardinaux ne trainent point l'élection en longueur, on leur retranche successivement des vivres, à des époques déterminées. La constitution du concile général de Lyon de l'an 1274 porte : « Si, ce qu'à Dieu ne plaise, trois jours après leur entrée dans le conclave ils n'ont pas encore élu le pape, les cinq jours suivants ils se con-tenteront d'un seul plat tant à diner qu'à souper. Mais après ces cinq jours on ne leur donnera plus que du pain, du vin et de l'eau, jusqu'à ce que l'élection soit saite. » Nous croyons cependant qu'actuellement on leur laisse plus de latitude.

Il y a trois manières de procéder à l'élection : 1° par acclamation ou inspiration. lorsque les cardinaux d'un commun accord portent immédiatement leurs voix sur l'un d'entre eux, et le proclament pape sans scrutin et comme par une inspiration d'en haul. Plusieurs fois cette acclamation a été l'effet de l'intrigue de plusieurs cardinaux, qui, croyant avoir gagné un certain nombre de suffrages, basardent de s'écrier en même temps et tout d'une voix : Un tel est pape! L'élection par adoration est à peu près la même chose; elle a lieu lorsque les deux tiers du conclave, étant demeurés d'accord d'es sujet, vont simultanément se prosterner à ses pieds et le reconnaître pour chef de l'Eglise. 2 Par compromis, lorsque les cardinaux, ne pouvant tomber d'accord, se dechargent de l'élection sur quelques - uns d'entre eux. 3º Par scrutin, qui est le procedé le plus commun et presque le seul usilé

maintenant. Les deux premiers moyens n'ont guère été employés ou hasardés que quand on n'arrivait à aucun résultat par le moyen du scrutin.

Voici comment se pratique le scrutin: Deux fois par jour, un des maîtres des cérémonies va par tout le conclave en sonnant une clochette, pour appeler les cardinaux à la chapelle du scrutin; la convocation au son de la clochette a lieu trois fois dans une heure, savoir, à six heures du matin et à deux heures de l'après-midi. Lorsqu'on sonne le dernier coup, chaque cardinal sort de sa cellule, suivi de ses conclavistes. L'un lui porte l'écritoire, l'autre tient la chape et le bonnet de son maître. L'Eminence prend la chape à l'entrée de la chapelle; c'est une espèce de manteau cramoisi à longue queue, fermant avec une agrafe, dans le genre de celui des moines. Le scrutin a lieu après la messe du Saint-Esprit, et il se réitère jusqu'à l'élection; le scrutin est toujours suivi de l'accessus, lorsqu'il n'a pas réuni le nombre de voix nécessaires, c'est-à-dire les deux tiers du conclave. Voy. SCRUTIN et ACCESSUS.

Dès que le pape est élu, la coutume veut que ses domestiques et le peuple pillent la cellule qu'il occupait dans le conclave. Plusieurs fois même le pillage s'est étendu jus-

qu'à son palais.

CONCLAVISTE. Chaque cardinal qui entre au conclave est accompagné de deux concla-vistes, l'un d'église et l'autre d'épée. Ils doivent être domestiques du cardinal auquel ils sont attachés, et à son service au moins depais un an. Quelquefois on en accorde un troisième aux cardinaux princes, et à ceux qui sont vieux ou infirmes. L'emploi de conclaviste est incommode et dissicile. Il faut être renfermé dans un petit recoin de la cellule de son maître, y être prêt à faire tout ce qui regarde sa personne; aller chercher tous les jours les vivres qu'on lui fait passer du dehors par un tour, servir son maître à table, et se servir soi-même; sans parler des autres incommodités attachées à une clôture trèssévère, où l'on ne reçoit le jour que par des senêtres à demi murées, et où l'air, lorsqu'il fait chaud, peut à la longue abattre les complexions les plus fortes. Cependant cette charge est fort recherchée à cause des prérogatives qu'elle donne. Un conclaviste est quelquefois l'agent secret des ministres des puissances; et cette fonction, en apparence si hunble, est parfois un marchepied pour arriver aux plus grands honneurs.

On pourrait aussi appeler conclavistes tous ceux qui sont attachés au service du conclave, et dont voici le personnel : un sacristain et un sous-sacristain, un secrétaire et un sous-secrétaire, un jésuite confesseur, deux médecins, un chirurgien, deux barbiers, un apothicaire et leurs garçons, cinq maîtres des cérémonies, un maçon, un charpentier, seize crocheteurs ou valets destinés aux gros

ouvrages.

CONCORDAT. On appelle principalement de ce nom les conventions ou actes solennels de transactions passés entre le pape et les

puissances temporelles. Ainsi nous ne parlerons point ici des concordats passés entre les princes et le clergé de leurs États.

1º Concordats Français. Le premier par ordre de date des grands concordats est ce-lui qui fut conclu à Bologne, en 1516, entre le pape Léon X et le roi François I", au sujets des bénéfices consistoriaux, et qui fut substitué à la pragmatique-sanction, dont on conserva cependant plusieurs articles dans le concordat. Ce traité contient douze articles.

Dans le premier, on ôte aux chapitres des cathédrales et des couvents le droit dont ils jouissaient auparavant, d'élire leurs évêques, abbés et prieurs. Le pape se réserve le pouvoir de conférer ces bénéfices, mais à un sujet nommé par le roi. Si les possesseurs de ces bénéfices viennent à mourir en cour de Rome, on stipule que le pape leur donnera des successeurs tels qu'il jugera à propos, et que, dans ce cas, le roi n'aura pas droit de nomination.

Le second article abroge toutes les grâces expectatives, spéciales ou générales, et les réserve pour les bénéfices qui vaqueront.

Dans le troisième, on établit et on règle le droit des gradués sur ces bénéfices vacants.

Dans le quatrième, il est dit que sur dix bénéfices qu'un collateur aura à conférer, le pape pourra disposer d'un, et de deux sur cinquante. Il est aussi ordonné d'exprimer, dans les provisions, la juste valeur du béné-

Le cinquième article concerne les causes et les appellations. Le sixième traite de la paisible possession; le septième, des concubinaires; le huitième, du commerce avec les excommuniés; le neuvième, des interdits; le dixième, de la preuve qu'on peut tirer de ce qui est énoncé dans les lettres ou bulles du pape; le onzième supprime la clémentine Litteris, où il était dit que toutes les paroles du souverain pontife, dans les lettres apostoliques de son propre fait, étaient autant d'ar-ticles de foi ; le douzième et dernier contient les moyens propres à rendre le concordat solide et irrévocable.

Le roi eut beaucoup de peine à faire enregistrer ce traité au parlement. Cette compagnie y trouvait plusieurs articles dangereux et contraires aux lois du royaume, et ne pouvait consentir à l'abolition de la pragmatique, qu'elle regardait comme utile et avantageuse à la France. Elle céda entir aux ordres du roi; mais ce ne sut qu'après avoir protesté plusieurs fois contre la violence qu'on lui faisait. Le parlement était si attaché à la pragmatique, que, longtemps après l'enregistrement du concordat, il n'en tint aucun comple dans les contestations qui s'élevaient sur les matières bénéficiales, et réglait ses arrêts sur la pragmatique; et ce fut la raison pour laquelle la connaissance de ces causes sut affectée au grand conseil, par un édit du roi de 1527. Mais dans la suite, tous les tribunaux se conformèrent au règlement du concordat, qui demeura en vigueur, après différentes modifications, jus-

qu'à l'expiration du xvm siècle

Il fut remplacé par une nouvelle convention, appelée aussi concordat, arrêtée entre le pape Pie.VII et le premier consul de la république, à Paris, le 26 messidor au IX (15 juillet 1801), jour où les plénipotentiaires respectifs signérent ce concerdat, dont voici le texte:

« Convention entre Sa Sainteté Pie VII et le Gouvernement français.

« Le Gouvernement de la république française receanait que la religion catholique apostolique romaine est la religion de la grande majorité des citovens français.

« Sa Sainteté reconnaît également que cette même religion a retiré et attend encore en ce moment le plus grand bien et le plus grand éclat de l'établissement du culte catholique en France, et de la profession particulière qu'en font les consuls de la république.

« En conséquence, d'après cette reconnaissance mutuelle, tant pour le bien de la religion que pour le maintien de la tranquillité intérieure, ils sont convenus de ce qui

suit :

« Article premier. La religion catholique apostolique romaine sera librement exercée en France. Son culte sera public, en se con-formant aux règlements de police que le gouvernement jugera nécessaires pour la tranquillité pub'ique.

« Art. 2. Il sera fait par le saint-siège, de concert avec le gouvernement, une nouvelle circonscription des diocèses français. « Art. 3. Sa Sainteté déclarera aux titulai-

res des évechés français qu'elle attend d'eux avec une ferme confiance, pour le bien de la paix et de l'unité, toute espèce de sacrifices, inême la résignation de leurs siéges.

« D'après cette exhortation, s'ils se refusaient à ce sacrifice commandé par le bjen de l'Eglise (refus néanmoins auquel Sa Saintelé ne s'attend pas), il sera pourvu par de nouveaux titulaires au gouvernement des évéchés de la circonscription nouvelle, de la manière suivante :

« Art. 4. Le premier consul de la république nommera, dans les trois mois qui suivront la publication de la bulle de Sa Sainteté, aux archevêchés et évêchés de la circonscription nouvelle. Sa Saintelé conférera l'institution canonique, suivant les formes établies par rapport à la France avant le changement du gouvernement.

Art. 5. Les nominations aux évêché, qui vaqueront dans la suite seront également failes par le premier consul, et l'institution canonique sera donnée par le saint-siège en

conformité de l'article précédent.

« Art. 6. Les éveques, avant d'entrer en sonctions, préteront directement entre les mains du premier consul le serment de fidélité qui était en usage avant le changement du gouvernement, exprimé dans les termes

« Je jure et promets à Dieu, sur les saints « Evangiles, de garder obeissance et fidélité « au gouvernement établi par la constitu-

« tion de la république française. Je pro-« mets aussi de n'avoir aucone intelligence, de n'assister à aucun conseil, de n'entrete-« nir aucune ligue, soit an dedans soit an « dehors, qui soit contraire à la tranquillité « publique, et si, dans mon diocèse ou ail-« leurs, j'apprends qu'il se trame quelque « chose au préjudice de l'Etat, je le serai sa-« voir au gouvernement. »
« Art. 7. Les ecclésiastiques du second

ordre préteront le même serment entre les mains des autorités civiles désignées par le

gouvernement.

« Art. 8 La formule de prière suivante sera récitée à la fin de l'office divin, dans toutes les églises catholiques de France:

a Domine, salvam fac rempublicam; Domi-

ne, salvos fue consules.

« Art. 9. Les évêques feront une nouvelle circonscription des paroïsses de leurs diocèses, qui n'aura d'effet qu'après le consentment du gouvernement.

« Art. 10. Les évêques nommeront aux cures. Leur choix ne pourra tomber que sur des personnes agréées par le gouvernement.

« Art. 11. Les évêques pourront avoir un chapitre dans leurs cathédrales, et un séminaire pour leur diocè-e, sans que le gouvernement s'ob ige à les doter.

« Art. 12. Toutes les églisses métropoli-

taines, cathédrales, paroissigles et quires non aliénées, nécessaires au culte, seront mises

à la disposition des évêques.

- « Art. 13. Sa Saintelé, pour le bien de la paix et l'heureux rétablissement de la religion catholique, déclare que ni elle ni ses succes eurs ne troubleront en aucune manière les acquéreurs des biens ecclésiastiques alienes, et qu'en conséquence la propriété de ces mêmes biens, les droits et revenus y attachés demeureront incomputables entre leurs mains ou celles de leurs ayantscause.
- « Art. 14. Le gouvernement assurers un traitement convenable aux évêques et aux curés dont les diocèses et les paroisses seront compris dans la circonscription nouvelle.
- « Art. 15. Le gouvernement prendra égelement des mesures pour que les catholiques français puis ent, s'ils le veulent, faire en saveur des ég ises des soudations.

« Art. 16. Sa Sainteté reconnait, dans le premier consul de la république française les mêmes droits et prérogatives dent jouissait près d'e le l'ancien gouvernement.

- « Art. 17. Il est convenu entre les parties contractantes que, dans le cas où quelqu'un des successeurs du premier consul actuel ne serait pas catholique, les droits et prérugatives mentionnés dans l'article, ci-dessus, et la nomination aux évechés, seront re par rapport à lui, par une nouvelle convertion.
- « Les ratifications seront échangées à Paris dans l'espace de quarante jours.

« Fait à Paris, le 26 messidor de l'an IX dé la république française, etc. »

Les clauses de ce concordat ne furent pu-

bliées que l'année suivante, en apparence sous le prétexte que le gouvernement vou-lait avant de les mettre à exécution, qu'elles recussent la sanction du corps législatif, qui ne devait se répair que quelques mois après. Mais les véritables motifs de ce délai étaient, d'une part, la nécessité où croyait être le gouvernement de convoquer une nouvelle assemblée de représentants, craignant que l'adoption, du trailé ne trouvât une opposition trop forte dans l'assemblée actuelle, où dominait encore l'impiété révolutionnaire; et de l'autre, le refus formel que faisaient plusieurs anciens titulaires des siéges épiscopaux de donner leur démission, conformément à l'invitation du saint-père. Les difficultés qui s'élevèrent au sujet de cette démission ne furent jamais bien aplaties, en telle sorte que le souverain pentife, pressé, comme il le dit lui-même, par la nécessité des temps, et pensant d'ailleurs que toute considération devait céder au bien de la paix et de l'unité, crut devair, nonobstant toutes réclamations, procéder à l'entière exécution de traité. En conséquence, par une bulle du 15 août 1804, et commençant par ces mois: Beclesia Christa, il expliqua et ratifia différeals articles du concordat; et par une autre du 29 novembre suivant; il abolit tous les sièges épiscopaux alors existant en France el crée soixable nouveaux sièges, parlagés en din métropoles. Après avoir témoigné, dans cetté dernière bulle, son repret de ce que plasieurs prélats n'avaient point encore envoyé leur démission, il déclara déroger au consentement des évêques et des chapitres, leur interdit l'exercise de toute juridiction, et frappa de mollité tous les actes qu'ils enlreprendraient de faire.

Le 5 avril 1802, le corps législatif, sur la présentation du gouvernement, et d'après les motifs exposés par le conseiller d'Etat Portalis, adopta le concordat et un grand numbre d'articles organiques, contenant des dispositions relatives à l'exercice du culte. Ces articles, qui tendaient à rendre l'Eglise entièrement dépendante du gouvernement, n'avaient point été communiqués au saintpère, qui es manifesta son mécontentement et déclara même nox cardinaux en consisloire qu'it en avait demandé le changement ou la modification, les regardant commé contraires à la discipline ecclésiastique. Cependant le concordat étant revêtu des formes réputées légales, les articles organiques, qui étaient censés en être la conséquence, reçurent lour exécution, à quelques exceptions près. Afors disparurent jusqu'aux traces de l'Eglise constitutionnelle, qui s'était élevée Onze ans auparavant. (Voy. Eglise consti-TUTIONNELLE.) Mais if s'éleva un parti de mécontents, qui prétendirent que le pape avait abusé de son pouvoir, qu'it n'avait pas ledroit de déposer ainsi les évêques en masse, el qui en conséquence regardèrent les pasleurs institués d'après le concordat comme des intrus, auxquels on devait refuser sa sounuseion. Its firent donc un schisme connu sous le nom de Petite Eglise, qui compta

d'abord un certain nombre d'adhérents, mais qui alla tonjours en diminuant jusqu'à l'époque actuelle, où il est à pau près complétement disparu. Voy. Paule, Relies. Le 18 avril 1802, jour de Pâques, le réta-

alissement de l'exercice public du culte ca-tholique en France fut célébré dans l'églisse métropolitaine de Paris. Le cardinal légat y dit la messe, et l'on y chanta un Te Deum, auquel assistèrent en grande pompe les con-

suis de la république.

Nous ne citerons que ponr mémoire le concordat passé à Fontainebleau, le 25 janvier 1813, entre le pape et l'empereur des Français. Ce concordat fixait de nouvelles eirconscriptions d'évécbés en Toscane et dans les États romains, alors réunis à la France, et limitait la juridiction du souverain pontife sur les évêques, en établissant que lors de la nomination d'un évêque par l'empereur, l'information préalable serait faite par le métropolitain, et l'institution canonique dannée par le pape dans les six mois; que, « les six mois expirés sans que le pape ait accordé l'institution canonique, le métropolitain, et, à son délaut ou s'il s'agit du métropolitain, l'évêque le plus ancien de la pro-vince, procéderait à l'institution de l'évêque nommé; de manière qu'un siège ne soit jamais vacant plus d'une année...» L'article 9 kaisse aussi à supposer qu'il entrait dans les vues du gouvernement français que le pape ne résidat plus à Rome, et que les diverses congrégations du saint-siège fussent établies en France. On sait que ce concordat fut ar-Faché à Pie VII alors prisonnier à Fontaine-bleau, et en butte à la persécution depuis cinq ans. Mais le souverain pontife protesta deux jours après contre la violence qui lui avait été faile, et se rétracta par une lettre écrité de sa propre main à l'empereur le 26 mars suivant; ce qui n'empécha pas ce dernier de publier le lendemain 25 mars un décret qui en ordonnait l'exécution; mais la déchéance de l'empereur qui suivit d'assez près, empêcha qu'il fât mis en vigueur.

Le 11 juin 1817, il a été conclu à Rome, entre le souverain pontise Pie VII et le roi Louis XVIII, représentés par seurs piénipotenffaires respectifs, une convention nou-velle, aux termes de laquelle le concordat passe entre Léon X et François les était rétabli, et le traité du 15 juillet 1881 abrogé , ainsi que les articles organiques publiés par suite, à l'insu et sans l'aveu de Sa Saintelé.

Il y est dir que les sièges qui avaient été supprimes en France par la bulle du 29 novembre 1801, seraient rétablis en tel nombre qu'on jugerait à propos d'un commun accord, comme étant le plus avantageux pour le bien de la religion; que toutes les églises archiépiscopales et épiscopales érigées par cette bulle seraient conservées, ainsi que leurs titulaires, sauf les exceptions particulières que néces iteraient des causes graves et légitimes ; qu'il serait as uré à tous les sièges, tant existants qu'à ériger une dotation convenable en biens fonds et en rentes sur l'Etat, aussitôt que les circonstances le

permettraient; qu'en attendant on accorderait à leurs pasteurs un revenu suffisant pour améliorer leur sort, et qu'il serait également pourvu à la dotation des chapitres, des cures et des séminaires, lant existants que ceux à établir.

La bulle de confirmation de ce traité fut donnée par le pape le 19 juillet suivant; et, aux termes d'une autre du 27 du même mois, on fixa la nouvelle circonscription des diocèses de France. Sept archevéchés et trente cinq évêchés étaient érigés de nouveau et sjoutés aux cinquante siéges établis en France par le concordat. Le gouvernement fit présenter ce traité à la sanction des chambres pendant la session de 1817, mais il fut rejeté. Enfin, après bien des difficultés, on arrêta une nouvele circonscription des diocèses qui fut publiée par ordonnance royale, avec la bulle du souverain pontife, le 31 octobre 1822. En vertu de cette ordonnance, trente nouveaux sièges furent définitivement érigés.

Maintenant l'Eglise de France est régie par le concordat de 1801, modifié cependant en quelques articles par celui de 1817. Voir les textes et les pièces justificatives à l'appui dans le Dictionnaire du droit canonique, qui fait partie de cette collection encyclopé—

diaue.

2º Concordat germanique. C'est un traité passé entre l'empereur Frédéric III et le pape Nicolas V, l'an 1447, lequel contient quatre articles. Dans le premier il est stipulé que le pape aura le droit de conférer tous les béné-lices, quels qu'ils soient, qui vaqueront en cour de Rome. Le second traite des élections aux évéchés et aux abbayes qui doivent être confirmées par le pape. Dans le troisième, il est arrêté que les bénéfices collatifs seront conférés alternativement par le pape et par les collateurs ordinaires, de manière que tous ceux qui vaqueront dans les mois de janvier, mars, mai, juillet, septembre et no-vembre, seront conférés par le pape, et les autres par le collateur ordinaire. Dans ce règlement sont exceptées les premières dignités des églises cathédrales et collégiales, qui doivent être conférées par ceux à qui il appartient de droit. Le quatrième et dernier article regarde les annates. Lorsque quelques pays d'Allemagne ont passé sous la domination de la France, les bénéfices de ces pays ont été soumis aux règlements du concordat français, par les indults du souverain pontife

3º CONCORDAT VÉNITIEM. C'est un accord que la république de Venise a fait avec la cour de Rome, au sujet de la nomination aux grands bénéfices. Cet accord est presque semblable au concordat français de 1516.

Voy. l'art. Concordat du Dictionnaire de Droit canon.

CONCORDATISTES, nom que les schismatiques opposés au concordat de 1801 donnaient aux catholiques qui avaient adhéré à ce traité ou qui obéissaient aux pasteurs institués en vertu du concordat. De leur côté ces dissidents étaient appelés Anti-Concordatistes, et se qualifiaient eux-mêmes

CONCORDE, divinité particulièrement honorée chez les Romains, qui lui avaient bâti un temple au Capitole. C'était dans ce temple que le sénat s'assemblait pour délibérer sur les affaires les plus importantes de la république. On célébrait la fête de cette déesse le 16 janvier. Plutarque dit qu'on lui fit bâtir une chapelle d'airain, de l'argent provenu d'une taxe sur les publicains. C'était à la Concorde que l'on s'adressait pour demander l'union dans les familles et parmi les citoyens. Son pouvoir était différent de celui de la Paix, autre divinité romaine, en ce qu'il était renfermé dans l'enceinte de la ville, au lieu que celui de la Paix s'étendait sur tout l'empire. On représente la Concorde sous la figure d'une jeune fille tenant deux cornes d'abondance entrelacées quelquefois avec un faisceau de verges qui, quoique très-faibles séparément, sont très-fortes par leur réunion. La grenade, autre symbole d'union, se voit aussi parfois entre ses mains.

CONCORDISTES. Les luthériens firent imprimer en Allemagne, vers l'an 1580, une espèce de formulaire de leur foi sous le titre de Concorde de Bergh, et le firent approuver de gré ou de force; mais d'autres le rejeterent, ce qui sema la division parmi les protestants d'Allemagne; car les mitigés aussi bien que les rigides y trouvaient quelque chose à reprendre. De là vint la secte des Concordistes; c'était le nom que l'on donnait à ceux qui rejetaient le livre de la Con-

corde.

CONFALON OU CONFANON OU GONFA-LON (Confrezie Du). Co mot, qui vient de l'italien consalone, signifie étendard. Celle confrérie fut établie par quelques citoyens romains, en 1264 ou 1267, pour la rédemption des chrétiens captifs chez les Sarrasins. Les membres étaient associés en l'honneur de la sainte Vierge, et s'engageaient à se confesser et à communier trois fois l'année; ce qui fut approuvé par une bulle du pape Clément IV. Grégoire XIII confirma celle confrérie en 1576, l'érigea en archiconfrérie l'an 1583, et lui accorda beaucoup de priviléges. Sixte V fixa un revenu pour le rachat des captifs. On dit que cette confrérie sut la première et le modèle de toutes les autres. Elle a pris son nom du gonfalon ou de la bannière qu'elle porte aux processions, et sur laquelle est l'image de la sainte Vierge, sa patronne. Il y avait à Lyon une confrérie du même nom associée à celle de Rome.

CONFARRÉATION, une des trois manières de contracter mariage chez les Romains. « Le mariage par confarréation, dit la Bletterio dans ses remarques sur Tacite, était le plus saint et le plus auguste. Il exigeait outre la présence de dix témoins, celle du souverain pontife et du prêtre de Jupiter. Pendant le sacrifice, les deux époux mangeaient d'un pain fait d'une sorte de froment que les Romains appelaient far. La cossarréation, instituée par Romulus, n'était permise qu'aux patriciens, et leur fut toujours

réservée, depuis même que la plupart de 🖫 sans son autorisation; il peut même être leurs autres prérogatives eurent été communiquées aux plébéiens. Mais cette cérémonie, dont nous ignorons le détail, était longue, difficile, minutieuse, et pouvait durer plusieurs jours... qu'un coup de tonnerre se sit entendre durant la cérémonie, tout demeurait suspendu. Il est à croire que s'il arrivait encore quelque chose qui pût être de mauvais augure, c'était pareillement à recommencer. D'ailleurs les mariages cimentés par la confarréation étaient presque indissolubles. Si l'on voulait absolument les dissoudre, on essuyait une autre cérémonie, nommée diffarréation, plus désagréable peutétre que la première. Ensin... les ensants sortis d'un mariage par confarréation avaient le droit exclusif de remplir certaines places qui les affranchissaient, eux et leurs femmes, de la puissance paternelle. »
CONFÉRENCE. On appelle ainsi 1º des as-

semblées ecclésiastiques qui se tiennent à l'effet de discuter des points de dogme, de morale, de discipline, de droit canonique, en un mot de toutes sortes de matières qui peuvent intéresser la religion; on les a appelées aussi chapitres, calendes, consistoires, etc. On a fait des recueils, très-utiles pour la théologie, des résultats des conférences de certains diocèses, tels que les conférences de Paris, de Lodève, d'Angers, etc. Ces dernières surtout jouissent d'une réputation justement

méritée.

2 Une suite de discours samiliers prononcés en public, dans lesquels on traite par ordre différents points de religion et de morale. Les conférences qui ont lieu deux fois chaque année dans la basilique métropolitaine de Paris, s'adressent particulièrement à la jeunesse des écoles. Cette institution, qui date déjà de plusieurs années, a ouvert une des tribunes les plus brillantes de l'art oraloire chrétien.

3º Les cours de théologie et de philoso-

4. Les réunions qui ont lieu quelquesois entre des personnes d'une communion difsérente pour discuter, soit en public soit en particulier, les points sur lesquels ils ne sont pas d'accord.

5º Entin, les méthodistes donnent le nom de conférence à l'assemblée générale et an-nuelle de leurs ministres. La première eut lieu en 1744, et cet usage n'a jamais été interrompu. Les autorités fractionnaires et subordonnées ont une direction convergente vers la conférence, qui règle souverainement, au spirituel et au temporel, tout ce qui intéresse la société.

CONFÉRENTS. Arnobe parle de dieux Conférents, dis Conferentes, qui apparaissaient sous la forme de phallus, et qui étaient

CONFESSEUR, 1º prêtre qui a le pouvoir d'entendre les confessions, et d'absoudre des péchés. Ce pouvoir est inhérent au caractère sacerdotal; mais il est lié dans celui qui reçoit l'ordination, et il ne peut être exercé sans une mission expresse de l'évêque, ou retiré pour un temps ou pour toujours à un prêtre qui l'a déjà reçu. Une confession faite à un prêtre non approuvé scrait nulle, excepté en cas de danger de mort, et au défaut d'un prêtre approuvé. Il est aussi des péchés, appelés cas réservés, parce que l'évêque s'en réserve la connaissance, et qu'un prêtre ne peut absoudre sans un pouvoir spécial. Un évêque ne peut approuver un prêtre pour la confession, au delà de l'étendue de son diocèse; souvent même les pouvoirs ne lui sont accordés que dans une partie déterminée du diocèse. Les prêtres ont encore besoin de pouvoirs spéciaux pour confessor les religieuses cloîtrées, dans leurs couvents ou monastères.

On ne peut que déplorer la barbarie des tribunaux du moyen âge qui refusaient impitoyablement un confesseur aux criminels condamnés à mort. Pierre de Craon, assassin du connétable de Clisson, sollicita si vive-ment auprès du roi Charles VI, que ce prince porta un édit, en 1396, qui ordonna d'accorder aux condamnés cette dernière consolation.

Tout le monde sait que les lois divines et humaines obligent le confesseur à un secret inviolable. Les canons de l'Eglise prononcent la dégradation et la prison perpétuelle contre le prêtre assez hardi pour révéler la confession. Il y a même eu des lois qui le punissaient de mort. J'ignore s'il y a jamais eu lieu de les mettre à exécution; mais saint Jean Népomucène, chanoine de Prague, fut mis à mort par l'ordre du roi Wenceslas, pour n'avoir pas voulu révéler la confession de la vertueuse reine son épouse. Aussi ce saint prêtre est regardé comme le modèle des confesseurs, qui doivent souffrir les tourments et la mort même, plutôt que de violer le secret qui leur est confié. Les tribunaux n'interrogent jamais un confesseur sur ce qu'il a appris par le moyen de la confession; s'ils le faisaient, le confesseur aurait le droit de se récuser; il pourrait même jurer qu'il ne sait rien, s'il avait connaissance de quelque fait sous le sceau de la confession, parce que ce qu'il sait par ce moyen, il ne le sait pas comme homme, mais comme représentant de Dieu ; et aucune puissance sur la terre n'a le droit de lui en demander compte. Voy. notre Dictionnaire de Liturgie, art. Confesseur. Voy. aussi ce mot au Dictionnaire de Cas de conscience.

Nous n'avons pas à parler ici des autres qualités que doit avoir un confesseur.

2º Confesseur est aussi le titre que donne l'Eglise catholique à un chrétien qui a prosessé hautement et publiquement la soi de Jésus-Christ, et surtout à celui qui a souffert pour la défendre. Pendant les persécutions suscitées contre les premiers chrétiens, «ceux qu'on ne voulait pas faire mourir, dit l'abbé Fleury, étaient, ou relégués simplement, ou banns de cette espèce de bannissement que les Romains appelaient déportation, et qui emportait mort civile. On envoyait ces bannis, ou dans les îles les moins habitées, ou dans les pays barbares, aux frontières de

l'empire. La relégation était pour les personnes de grande qualité; la déportation pour les moindres; et pour ceux d'une con-éltion encore plus basse, on les condamnait à travailler aux ouvrages publics, particuliè-rement aux mines. Ils étaient esclaves du public, marqués d'ordinaire sur le front, avec des fers chauds, afin de pouvoir être recounus s'ils s'enfuyaient. Ils étaient mai nourris. mai vétus, souvent battus et maitraités; enfin leur condition était pour le moins aussi misérable que celle de nos forçats de galères. Les chrétiens avaient grand soin de les assister, et d'adoncir leurs peines autant qu'ils pouvaient. Tous ceux qui mouraient en cet élat pour la foi élaient complés au nombre des martyrs; et ceux qui revenaient de leur exil ou de leur servitude étaient mis au rang des confesseurs; car en donnait ce nom à lous ceux qui avaient souffert quelque peine pour la sei, et généralement à lous ceux qui l'avaient confessée publiquement devant les juges. On leur faisait de grands honneurs tout le reste de leur vie; et souvent on les élevait aux ordres pour récompense. »

On sait que, pendant la révolution fran-çaise, le clergé de ce royaume a fourni une multitude de généreux confesseurs, dont la fermeté et la persévérance furent dignes des beaux âges de l'Eglise. Une foule d'autres souffrirent le martyre.

CONFESSION DE FOI, déclaration de la foi qu'on professe, faite de vive voix ou par écrif. Il est des occasions où on l'exige dans l'Eglise, par exemple lorsqu'un insidèle, un juif, ou un hérétique abjure ses erreurs; lorsque l'autorité compétente a lieu de douter de la doctrine ou de la croyance d'une société ou d'un individu, et qu'il lui importe de s'en assurer. La plupart des sectes chrétiennes ont aussi leur confession de foi particulière. Mais la confession de foi de l'Eglise catbolique n'a jamais changé, tandis qu'un grand nombre de sectes protestantes out modifié fréquemment et quelquefois changé totalement les leurs.

Confession d'Augsbourg ou saxonique, célèbre profession de foi dressée par Méleuchthon de concert avec Luther, et présentés à Charles-Quint en 1530. Elle est encore suivie par une fraction de la secte luthérienne qui prend le titre de Luthériens de la Confession d'Augsbourg. Voy. Augsbourg.

CONFESSION DES MARTYRS. Dans t'histoire exclésiastique, on donne le nom de confession au lieu où reposent les corps des martyrs et des confesseurs. Ce lieu était ordinairement placé sous le grand autel. L'endroit où reposaient autrefois les reliques de saint Pierre à Rome s'appolait la sonfession de saint Pierre. Ce précieux dépôt était enfermé sous deux clefs, et c'était dans une clef d'or pareille à celles-là que les papes enyoyaient aux souverains de la limure des chafnes de cet apôtre. Maintenant la confession de saint Pierre est placée dans la magnifique basilique du Vatican, dédiée au prince des apôtres, au-desseus de la grande coupoie.

C'est an-dessus de cette confession qu'est

l'autel papal.
CONFESSION DES PECHÉS. Lorsque Jésus-Christ établit dans son Eglise la confession des péchés que l'on a commis, il ne fit que sanctionner, je ne dis pas seulement un usage général, mais un besoin du cœur hu-main. La confession est de tous les temps et de tous les lieux. A-t-on commisune faute, même grave? Si d'un côté on cherche à la couvrir à la dissimuler, si on lait tous ses efforts pour que personne ne s'en apercoive, si on emploie tous les moyens possibles pour la faire oublier de ceux qui en ont été les témoins, d'un autre côté on cherche un ami fidèle, une âme dévouée et compatissante, à qui on puisse en faire part dans le secret, pour se décharger d'un poids qui pèse, et trouver dans l'humble aveu de sa faiblesse des conseils et des con. solations. Le grand coupable éprouve ce besoin, aussi bien que celui qui a manqué à un simple devoir de convenance ou d'éliquette. Les lois civiles exigent impérieusethent la confession, et même la confession publique, c'est-à-dire l'aveu du crime dans les causes graves, ou du délit dans ce qui est du ressort de la police. Ceux mêmes qui crient le plus haut contre la confession ecclésiastique se confessent en mille autres cir constances, mais avec moins de satisfaction pour l'âme, moins de garanties cont:e l'indiscrétion, moins d'assurance de consolation, et avec nulle certitude de justification. Aussi la confession des péchés est-elle de précepte ou de conseil dans un grand nombre de systèmes religioux, comme on pent s'en assurer en parcourant les articles suivants. Nous devrions peut-être suivre une méthode analytique el commencer par les peuples auciens; mais nous préférons parler d'abord de la confession chez les chrétiens, parce qu'il n'y a que chez eax où la confession soit complète, universelle, et considérée comme moyen indispensable de salut en des circonstances données.

1. La loi de la confession est principalement fondée sur ces passages de l'Evangile, où lésus-Christ dit à ses apotres : En vérile, je vous le dis, tout ce que vous lierez sur la terre sera lié également dans le ciel, et tout ce que vous délierez sur la terre sera délié également dans les cieux (Matth. aviit, 18). Recevez le Saint-Esprit; les péchés seront remis à ceux à qui vous les remettres, et ils seront retenus à coux à qu vous les retiendrez (Joan. xx, 22), er fl était impossible aux apôtres et à leurs succe seurs de savoir quand il y avait lieu de donner, de différer ou de refuser l'absolution, sinon par le propre aveu de ceux qui devaient étre l'ebjet de la senteure. Ou bien if faudrait dire que le pouvoir conféré par Jésus-Christ à ses apôtres et à leurs successeurs était nul ei dérisoire. Aussi voyons-nous la pravique de la confession établie dès l'origine de l'Bglise: Multi credentium venirbant confitents et annuntiuntes actus suos (Act. XIX, 18). La confession est recommandes dans les écrits des apôtres; il n'y a peut-être pas un scul des Pères de l'Eglise qui n'es ait parlé comme

i'us préssplo set d'un usago établi, ou sui n'y ait fait allusion. Plasteurs conciles la recommandent dans laure canons, cumme as precepte divin; at le concile de Trente pronunce anathème contre come qui soutiendraient que la confession est une invention hamaine. Cette sentenne fut portée par ce dernier concile général à l'occasion des novatours du zvi siècle, qui, en dépit de l'assage constant et universel de toutes les Eglises d'Orient et d'Occident, avaient aboli la conlession, ou qui du moins l'avaient laissée facultative; car plusieurs des premiers hérésiarques n'esèrent pas la suppriser entièrement.

Il y a deux sortes de confession : la confession publique et la confession privée ou auriculaire. Ces deux sortes de confession existricut simultanément dans la primitive Eglise; la promière avait lieu principale-ment pour les péchés publics, et on imposait en conséquence une pénitunce publique; la seconde, pour les péchés secrets, et ou imposait alors au pécheur une pénitence secrite. La confession publique est presque enlièrement tombée en désuétude, tant en Orient qu'en Oscident, el, si elle a lieu eucore quelquelois, elle ne parait pas être sacramenlelle.

La confession sacramentelle, telle qu'elle et aujourd'hni pratiquée dans l'Eglise d'Occideal, consiste donc à accuser seul, sidèlement et humblement, à un évêque ou à un prêtre approuvé, tous les péchés mortels dont on s'est rendu coupable depuis son baplème, ou depuis l'époque où l'en a déjà été justifié par le sacrement de pénitence. La confession est nécessaire à tous ceux qui ont eu le maiheur de perdre la grâce de Dieu par un seul péché mortel. De plus, l'Eglise, dans le 1v' concile général de Latran, a intimé à tous les fidèles l'ordre de confesser au moins une fois par an tous les péchés dont on a pu se rendre coupable; mais les bons chrétiens se confessent plus frequemment, et l'expérience prouve que plus on se confesse souvent, moins on pèche grièvement. La confession, pour servir à la justification, doit être, 1° accompagnée de la contrition, c'est-à-dire du regret d'avoir offensé Dien, et du ferme propos de ne plus retomber dans le péché; 2 entière et sincère, c'est-à-dire que le péalent doit déclarer lous les péches morles ilia commis, et dont il a pu se souvenir sorès un mûr et sérieux examen. Les péchés assimulés, palliés ou cachés volontairement, madraient la confession nulle et sacritége; il en serait de même des péchés qu'on ne se serait pas rappelés faute d'examen suf-lisant. Il p'est pas nécessaire de confesser les pechés légers ou véniels, mais c'est une pratique pieuse, profitable et méri-loire de les accuser. 3º Les péchés api-tent être accuses de vive voix et non point par signes, par écrit ou par une persanne tierce; à moius qu'on ne soit privé de l'usage de la parole, ou que le prêtre ignore la langue que parle le pénitent. Si un malade est prive de la connaissance après avoir demandé ou désiré un confessour, ce désir lui tient lieu de confession, et le confesseur l'absent, mais il doit faire sa confesion s'il recouvre la connaissance dans la suite. Il est inutile de rapporter ici les autres qualités de la confession; ces détaits appartiement à la théologie et au rituel.

Maintenant, si nous passons à la manière dont on s'acquitte du précepte de la confrs-sion, nous verrons qu'on a varié, en diffé-rents siècles, sur ce qui n'appartient pas à l'essence du sacrement. Ainsi nous trouvens dans Alcuin, qui vivait au vin siècle, et dans plusieurs rituels de la même époque, la manière dont on se confessait aiors, et qui est assez différente de ce qui se pretique aujourd'hui.

Le pénitent s'approchait du prêtre avec un air modeste, faisant paraître l'humilité et la componction dans tout sen extérieur, quittait son bâton on son épés, quelquefois ses souliers, et s'inclinait profondément de-vant son confesseur. Celui-ci résitait diverses priòres sur la pénitent, après quoi il le fai-sait asseoir auprès de lui et entendait sa confession. La confession achevée, le prêtre donnail ou pénitent les avis dont il avait besoin, et l'interregeait ensuite sur sa foi et sur sa croyance. Puis le pénitent, mottant les genoux en terre, álendant les mains et regardant le prêtre avec un visage qui marquait la douleur de ses fautes, le conjurait, comme ministre de la réconciliation des hommes avec Dieu, d'intercéder pour lui. Ensuite il se prosternait entièrement en terre, pleurait el gémissait autant que Dien lui en faisait la grâce. Le prêtre le tais ait quelque temps en set état, le voyant touché de l'esprit de componction; après quoi il lui ordonnait de se lever et de se tenir debout, et lui prescrivait les jeunes et les abstinences par lesquels il devait expier ses péchés : ce qui étant fait, le pénitent se prosternait de nouveau aux pieds du confesseur, le priant de demander à Dieu pear lui la force el le courage nécessaires pour accomplir la penisence qui lui était imposée. Le prêtre aussitot récitait plusieurs prières, au nombre de sept; puis il faisait le ver son pénitent, se levait lui-même de son siége, et, si le temps et le lieu étaient convenables, tous deux étant entrés dans l'église, et fléchissant les genoux, on appuyés sur les coudes, récitaient plusieurs psaumes et prières dési-gnés par le rituel. On voit par un grand nombre de pénitentiaux appartenant à ces siècles anciens que la confession se faisait souvent étaut assis, parce que les confes-sions étaient longues pour la plupart, n'é-taut pas aussi fréquentes qu'aujourd'hui. Les enfants se confessaisat debout, parce que leur confession était moins longue; quelques religieux seulement se confessaient à genoux, et cet waage s'introduisit chez les séculiers vers le xus siècle.

Maintenaut la confession est assujettie à moins de cérémonies extédieures. Le pentlent, après avoir suffisamment examiné sa conscience, se met à geneux au confessionmal, eù le prêtre est assis; il s'y présente la tête nue, quitte ses armes, s'il en a, ôte ses gants, demande au prêtre la bénédiction, que le confesseur lui donne; puis il récite la première partie du Confiteor, et s'accuse de ses péchés. Le prêtre l'interroge, s'il le juge à propos; le pénitent achève le Confiteor; le prêtre prie Dieu de lui pardonner ses fautes, puis il lui donne les avis convenables à sa position, lui impose la pénitence et lui donne l'absolution, à moins qu'il n'y ait des motifs pour la différer.

On distingue encore deux sortes de confessions: la confession générale, qui consiste à accuser tous les péchés de sa vie, déjà confessés ou nou confessés. Cette confession a lieu soit par humilité, soit pour réparer le défaut des confessions précédentes. Quelquefois la confession générale n'embrasse qu'une partie notable de la vie du pénitent. La confession ordinaire est celle où l'on n'accuse que les péchés commis depuis la

dernière absolution.

2º La pratique de la confession a toujours été en pleine vigueur chez les Grecs. Voici, d'après Jean le Jeuneur, patriarche de Constantinople, la manière dont on se confessait de son temps : Le pénitent doit faire d'abord trois inclinations à l'entrée de l'autel, et dire trois fois : Je vous confesse, & Seigneur, Dieu du ciel et de la terre! Après cela il doit se lever et se tenir debout en se confessant. Le prêtre, étant aussi debout de son côté, doit l'interroger avec un visage serein et des manières affables, jusqu'à lui baiser les mains, surtout s'il le voit pénétré de honte et de confusion. Il lui sait ainsi diverses questions sur les espèces de péchés dans lesquels il a lieu de croire que le pénitent peut être tombé; et cela peut l'aider à s'en souvenir. Après que le pénitent a répondu à ces questions, le prêtre lui ordonne de se découvrir, à moins que ce ne soit une femme, eût-il la tête ceinte d'un diadème. Alors le pénitent étant à genoux ou prosterné en lerre, il prononce sur lui plusieurs oraisons, par lesquelles il demande la rémission des péchés dont on vient de s'accuser; lesquelles étant achevées, il le fait lever de terre, le fait couvrir et asseoir avec lui. Là il l'interroge de quelle pénitence il est capable, et applique ainsi à chacune des fautes, suivant la force, la condition, le temps et les circonstances, les peines marquées dans les livres pénitentiaux. Il est à remarquer que le pénitentiel de Jean le Jeûneur ordonne que l'on impose aux valets et aux servantes des peines moindres de moitié que celles que l'on imposait aux mattres coupables des mémes fautes, parce qu'ils ne s'appartiennent pas. La nième chose est recommandée dans le rituel d'Alcuin, en Occident, cité plus

D'après Christophe Lange, la confession doit se faire quatre fois l'année, à un prêtre ordonné légitimement et approuvé par l'évêque. Le pénitent va trouver le prêtre, et celui-ci, après l'avoir interrogé, le conduit dans un endroit écarté de l'église. Le péni-

tent y est assis, la tête découverte. Le confesseur déclare d'abord au pénitent que l'ange du Seigneur est là présent pour rece-voir sa confession; qu'il doit bien prendre garde de dissimuler ses péchés par la honte ou par quelque autre motif; qu'il n'a pas à craindre de se confesser à quelqu'un qui est homme comme lui, etc. Pendant que le pénitent se confesse, le prêtre continue de l'exhorter à ne rien cacher. L'imposition de la pénitence suit la confession : c'est de jeuner un certain nombre de jours, de saire des aumônes, etc. Enfin le confesseur prononce l'absolution, mais d'une manière déprécative; c'est-à-dire non pas en disant avec autorité, comme les Latins : Je vous absous : mais sous forme de prière, en priant Dieu de pardonner les péchés que le pénitent vient de confesser. Les prêtres latins emploient simultanément les deux formes. Chez les Grecs, le pénitent fait ensuite une offrande à son confesseur, ce qui a lieu dans plusieurs autres pays chrétiens de l'Orient.

3. La confession en elle-même n'a rien que de digne et de grave dans son institution et dans ses rites, chez les Arméniens comme dans toute l'Eglise chrétienne; mais les schismatiques étant tombés dans l'asservissement ou l'ignorance, il en est résulté que beaucoup d'abus se sont introduits dans les communions dissidentes. C'est ainsi que tous les voyageurs s'accordent à dire que les prêtres arméniens ignorent l'essentiel du sacrement, et que les pénitents ne savent pas distinguer ce qui est péché de ce qui ne l'est pas. Un confesseur, pour avoir plus tôt expédié son pénitent, se contente de lui lire une longue liste de péchés, et même de crimes énormes, à chacun desquels le pénitent, coupable ou non, répond : « J'ai péché contre Dieu. » On passe légèrement, disent les mêmes écrivains, sur les péchés capitaux, el même sur les crimes avérés, tels que le meurtre, le vol, etc.; mais que le pénitent ait rompu son jeune, ou mangé du beu re un mercredi, le confesseur imposera la pénitence la plus rigoureuse; il ordonnera même des mois entiers de pénitence pour avoir fumé ou pour avoir tué un chat. Voici la formule d'absolution : Que Dieu, qui a de l'amour pour les hommes, vous fasse miséri-corde; qu'il vous accorde le pardon des plchés que vous avez confessés et de ceux que vous avez oubliés. Pour moi, par l'autorilé que me donne l'ordre sacerdotal, selon les divincs paroles: Tout ce que vous aures délié sur la terre sera délié dans le ciel, avec les mêmes paroles, je vous absous de tous vos péchés, etc. Mais, dit Ricaut, ce n'est pas asses de s'accommoder avec Dieu et avec sa conscience : il faut encore adoucir l'indignation du ministre de la religion. L'argent a du pouvoir en cette occasion : l'absolution ne s'accorde qu'après l'offrande; si le prêtre n'était satisfait, le reste serait inutile. L'érèque, le patriarche même n'aurait pas asses de pouvoir pour dispenser de la pénitente qu'un simple prêtre agrait imposée. 4. Pour ce qui regarde la confession des

chrétiens de Géorgie et de Mingrélie, qui sont encore plus grossiers et plus ignorants que les Arméniens, nous nous contenterons de transcrire à peu près le mémoire du P. Zampi, inséré dans les Voyages de Chardin.

Ces peuples ont le sacrement de pénitence, qu'ils appellent gandoba. Ils appellent les pechés zoggia, la contrition zodua, l'attrition sinanouli. Ils savent tout cela, mais cependant ils ne se confessent point, non plus les séculiers que les ecclésiastiques, non pas même à l'article de la mort; et si quelqu'un par hasard se résout à se confesser, il faut que habeat in bonis, pour payer le confesseur. Il arriva un jour qu'un seigneur nommé Patazolouchiu, s'étant confessé au catholicos, lui donna cinquante écus; mais ayant voulu se confesser une autre fois, le catholicos refusa d'entendre sa confession, sous prétexte qu'il lui avait donné trop peu la première fois. On conte d'un autre gentil-homme, que, s'étant confessé à un évêque, il lui fit présent d'un cheval et de plusieurs autres choses. Cet évêque, retournant chez lui avec ce présent, rencontra le fils de ce gentilhomme, et le remercia de ce que son père lui avait tant donné. « Comment, lui dit ce fils, mon père a fait de si grands péchés, et il ne donne pas plus à son confesseur! l'en suis honteux, mais je réparerai sa faute, et je vous promots de vous envoyer bien d'antres choses. » C'est qu'il croyait que plus on fait de grands péchés, plus on est obligé de fai re des présents considérables à son confesse ur. Au reste, ceux qui se consessent ne s'accusent que de ce qu'il leur plait et cachent la plus grande partie de leurs péchés. Ce qui contribue encore à les éloigner de la confession, c'est que les prétres ne gardent point le secret, et qu'ils parlent devant le premier venu de ce dont on s'est confessé, s'en entretenant même en présence du pénitent. Ils présèrent donc, quand ils ont commis de grands péchés, les expier par de bonnes œuvres, comme de consacrer une image, ou de faire à des images des présents, comme des étoffes de soie un de l'argent : avec quoi ils pensent que leurs fautes sont esfacées sans consession. Les ecclésiastiques, au lieu de se consesser, vont se laver dans la rivière avant de célébrer la messe, et prétendent satisfaire par là au précepte de la confession.

Les Mingréliens se persuadent d'ailleurs que, pourvu que l'on ait son confesseur, il n'importe pas de se confesser : c'est pourquoi ils ont tous chacun le leur. Ils vont donc à quelque homme d'Eglise, évêque, bère, ou prêtre, qui soit renommé pour sa vertu, pour son savoir et pour être bon chrétien; ils lui portent un présent, chacun suivant ses moyens, et le prient de vouloir être leur confesseur. Quant à lui, il reçoit le présent et accepte la charge; mais il n'a jamais occasion de la remplir. S'il arrive qu'on tombe malade, on envoie bien chercher ce confesseur, ou bien on se fait porter chez lui, mais on ne se confesse pas pour cela. Le confesseur se contente de les asperger d'eau

bénite, puis de laver quelque image avec de l'eau, qu'il donne à boire au malade, en récitant quelques oraisons. Si le pénitent meurt, le confesseur a de droit le dernier cheval dont il s'est servi, ses habits et tout ce qu'il avait sur lui quand il est venu le voir.

Il n'est pas rare de voir des Mingréliens qui, en pleine santé, vont trouver le catholicos, ou un évêque, ou leur consesseur, et se font donner par écrit l'absolution, tant des péchés qu'ils ont commis par le passé que de tous ceux qu'ils commettront pendant leur vie; mais ces sortes d'absolutions coûtent bien cher, et il n'y a que les riches qui puissent en obtenir. Quand l'heureux possesseur de cet acte d'absolution par écrit est malade à la mort, on le lui met à la main, et ils croient que cela sussit pour être sauvé. A en croire Chardin, il paraîtrait encore que si l'on vient à se confesser d'avoir volé le bien d'autrui, le confesseur oblige de restituer l'objet dérobé, non pas au propriétaire, mais au confesseur lui-même, qui se l'approprie. Le même voyageur raconte l'aventure suivante : Il y avait à Gori une femme de mauvaise vie qui tomba malade, et qui crut en mourir. Elle envoya querir un prêtre, se confessa, lui déclara toutes ses débauches, et lui sit ensuite de grandes protestations de ne plus souffrir d'hommes que son mari. Le prêtre lui dit : Madame, je vous connais trop pour le croire. Il vous sera assurément impossible de rompre le commerce que vous avez avec lant de galants; mais ce que je vous demande est que vous n'en entreteniez que deux ou trois au plus, avec ma permission, et à la condition que je vous imposerai. La femme, indignée de la proposition de son confesseur, le chassa, et à l'heure même fit venir un capucin, à qui elle conta ce qui venait d'arriver, et lui fit ensuite sa confession.

5. Pour ce qui est des coptes, divers auteurs anciens et modernes ont avancé qu'ils ne connaissaient et ne pratiquaient pas la confession des péchés, ce qu'ils ont étendu même à tous les jacobites. Jacques de Vitry, dans son Histoire de Jérusalem, dit qu'une de leurs erreurs est qu'ils ne confessent point leurs péchés aux prêtres, mais à Dicu scul et en secret, mettant devant eux de l'encens sur le feu, et s'imaginant que leurs péchés montent devant le Seigneur avec la fumée. Gabriel Sionite et divers autres écrivains disent la même chose. D'un autre côté, les témoignages d'un grand nombre de théologiens et de canonistes de ces pays, allégués par l'abbé Renaudot, donneraient lieu de croire que ces auteurs se sont trompés sur cet article; mais ce savant liturgiste avoue que cette accusation n'est pas sans fondement, puisqu'on voit deux patriarches d'Alexandrie qui ont abrogé la confession, et que, parmi les écrits qui nous restent des auteurs contemporains, il s'en trouve quelquesuns pour justifier cet abus et la superstition ridicule de l'encensoir. Nous trouvons en effet dans la Chronique orientale, publiée par Abraham Echellensis, que Jean, soixantedouzième patriarche d'Alexandrie, abrogea la confession; que Marc, sils de Zaara, son successeur, confirma cette nouveauté, qui, étant autorisée par le patriarche, commença à avoir force de loi chez les jacobites. Abulbircat, auteur qui a soutenu l'innovation de ces deux prélats, enseigne que la confession doit se faire lorsque le prêtre encense le peuple, en faisant le tour de l'église. C'est que dans leur liturgie les premiers encensements se font après une oraison appelée de l'absolution, qui n'est pas fort différente de celle dont les Orientaux se servent dans l'absolution sacramentelle. Comme un abus en attire un autre, quelques-uns crurent que chacun pouvait faire en particulier cette cérémonie, en mettant de l'encens et d'autres parfums sur le seu, et consessant ses péchés sur la fumée. Cet abus devint trèscommun, surtout chez les coptes. Néanmoins il se trouva plusicurs doctes personnages qui s'y opposèrent fortement dans le temps qu'il s'introduisit en Egypte; entre autres un prêtre nommé Marc, fils d'Eltenbar, qui combattit jusqu'à la mort pour le maintien de l'ancienne discipline, et réussit, malgré les excommunications du patrarche Marc, à la faire observer par des milliers de chrétiens, surtout par les religieux; de là vient la diversité de pratiques que l'on remarque parmi les coptes par rapport à la confession.

6º Les Ethiopiens, qui recoivent leur métropolitain du patriarche d'Alexandrie, avaient aussi la superstition de l'encensoir, suivant Abou-Sé ah, auteur égyptien, qui rapporte que tous les ans les Ethiopiens ou Abyssins confessaient leurs péchés devant un encen-soir sur lequel brûlait de l'encens, et qu'ils croyaient en obtenir ainsi le pardon. Toutefois on ne trouve pas à présent chez ces peuples le moindre vestige de cette superstition; ils lui ont substitué une autre superstition non moins criminelle, qui est la réitération du baptême. Du reste la pratique de la consession sut toujours en vigueur en Ethiopie. Il parastrait même qu'ils se consessent fréquemment. Ils s'adressent pour cela aux pretres et quelquesois au métropolitain. Le pénitent se lient debout en présence du confesseur, et s'accuse d'un air bumble et contrit. S'il vient à énoncer quelque péché considérable, le métropolitain se lève, reprend vivement le pécheur, et lui donne trois ou quatre coups de son bâton pastoral; mais cette correction n'est pas suffisante; le prélat livre le coupable aux mains de ses licteurs, qui le frappent violemment avec la courroie dont ils se servent communément pour écarter la foule; mais communément le patient ne recoit que sent ou huit coups, parce que les sidèles qui se trouvent dans l'église s'approchent du métropolitain et obtiennent grâce pour le pénitent, auquel l'absolution est cusuite accordée. Les Ahyssins soutiennent que cette façon d'absoudre a bien plus de force et d'efficacité que la nôtre, qui ne consiste qu'en que ques paroles. On voit aussi par ce qui précède que la confession des péches est ordinairement publique.

7º Les chréciens du Malabar, chez lesquels les Portugais trouvèrent aussi la superstition de l'encensoir, se consessent cependant av c beaucoup d'exactitude de tous leurs péchés. Celui qui veut se confessor va à l'église; le prêtre se tient à la porte; le pénitent, la té e converte, les mains croisées, les yeux baissés, met un genou en terre, accuse ses fautes en toute sincérité, déclarant ingénument et sans détour jusqu'aux plus scerètes pensées, et tout le bien et le mal qu'il a fait. Le prêtre ne doit point jeter les yeux sur lui. Après que le pénitent a fait sa confession, le prêtre lui dit : Gardez-vous bien de commettre ces fautes à l'avenir. Je vous les remets ici, et Dieu vous les remet dans le ciel : et parce que vous m'avez découvert ceci, il ne sera point découvert au ju jement dernier, et vous n'y serez point condamné pour cela. Le pénitent met ensuite les deux genoux en terre, el, ayant les mains toujours croisées sur la poitrine, le confesseur récite le Gloria, des répons et des hymnes, qui sont suivis de prières propres pour chaque péché. Ensuite il étend la main droite sur la tête, récite la prière qui a rapport à chacune de ces lautes, et lui impose la pénitence canonique. On récite le psaume Miserere, et, entre chaque verset, il y a un répons; ce psaume est suivi d'un autre, d'une antienne, d'une collecte, etc., d'une leçon de l'Epitre de saint Paul aux Ephésiens, d'une autre tirée de l'Evangile selon saint Matthieu. Le prêtre impose de nouveau les mains sur le jénitent, il lui souffle trois fois au visage, en disant: Que ce péché soit chassé de ton corps et de ton ame, au nom du Père, etc. Après cela on chante d'une voix lugubre l'hymne de saint Jacques, qui commence par ces mols: Venez, misérable, répandez des larmes de pénitence, etc. L'hymne étant fini, on chante Sanctus Deus et Pater nos ter. C'est ainsi que se termine la cérémonie.

Il est inutile de parler des autres communautés orientales, chez lesquelles la pralique de la confession rentre dans l'une ou l'autre des méthodes que nous venons de rapporter. Il est temps de jeter un coupd'œil sur les communions protestantes, qui l'ont rejetée pour la plupart. Celles mêmes qui ne l'ont pas totalement répudiée ne la considérent que comme purement facultative, ainsi que nous l'avons déjà observé; d'où il résulte que, chez les protestants presque personne ne se confesse. Cependant plusieurs parmi eux regrettent cette salutaire et consolante institution. Ricaut mem. ose l'appeler une institution évangélique, va admirable moyen d'enflammer la dévolue, dont on rejeta l'usage après qu'on en est considéré les abus. Or, il est certain que s'il fallait rejeter tout co qui entraine des abus il n'y aurait aucune institution politique, morale ou religieuse à conserver sur la terre.

8º Les luthériens d'Allemagne ont gardé une espèce de confession assez semblable à celle des catholiques. Voici ce que routrouvons dans les Cérémonies religieuses d'

tous les peuples du monde, d'après un manuscrit de Maichelius : Avant la communion, on se confesse devant le ministre, qui, couformément à la parole de Dieu, annonce la remission des péchés aux vrais pénitents. Cette confession n'est pas auriculaire, mais générale; cependant elle ne se fait pas de la même manière chez tous les luthériens. En quelques endroits, plusieurs pénitents viennent tous ensemble devant le ministre confesseur. Un d'entre cux récite une consession générale, après laquelle le confesseur de-mande si tel est le sentiment de tous les autres. Après qu'ils ont répondu oui, le confesseur leur fait une exhortation plus ou moins longue, selon qu'il le croit à propos, et cela se termine par l'absolution. Cette coutome est des grandes villes, où il serait impossible d'entendre la confession de chacun en particulier. En certains endroits le ministre qui confesse propose ces trois questions, qui sont comme autant de conditions requises pour être admis à la communion : 1. Si on a une sincère repentance des péchés dout on se trouve coupable en sa conscience; Si on croit et professe que le corps et le sang de Jésus-Christ sont véritablement et récilement présents sous les symboles du pain et du vin; 3º si on promet de vouloir loujours demoeurer dans la religion luthérienne. L'im position des mains se pratique à Hambourg, en Saxe et ailleurs, lorsque le mini-tre se d ispose à prononcer l'absolution et à remeitre les péchés. Cette imposition des mains se fait de la manière suivante : le ministre confesseur pose la main jusqu'à trois fois sur la tête de celui qui vient de se conlesser, en nommant à chaque fois une pe:sonnede la Trinité, et lui dit ensuite ces paroles : Allez en paix. Que la grace de Noire-Seigneur Jesus-Christ soit avec vous; puis il fait le signe de la croix sur le pénitent, qui pendant ce temps-là récite assis, debout ou à genoux, le formulaire de confession qui se trouve dans les catéchismes luthériens ou dans les livres de communion. Plusieurs luthériens emploient, toute leur vie sans varialion, le formulaire de confession qu'ils ont appris à l'école. Dans ces c té hismes il est dit que le pénitent dit en s'approchant du ministre: Vénérable et cher Seigneur, je vous supplie de vouloir écouter ma consession, et de m'accorder pour l'amour de Dieu la rémission de mes péchés. Si le pénitent ne se trouve paschargé des péchés marqués dans les formulaires, qu'il dise en gros quelques péchés qui lui sont connus. S'il ne connaît aucun peché, chose presque impossi-ble, dit le catéchisme, qu'il ne fasse point de détail, et qu'il reçoive la rémission de ses péchés après une confession générale. Une estampe de Bernard Picard représente une dame se confessant à un ministre dans un confessionnal ouvert, et lui parlant à l'oreille; mais le confesseur et la pénicente sont assis; une autre estampe représente le même ministre donnant l'absolution à ceux qui viennent de se confesser ainsi, et qui tous sont debout aussi bien que le confesseur; l'auteur

observe que c'est la manière dont on se confesse à Augsbourg, et que celle de Saxe est peu différente. J'ignore si les luthériens de ces contrées ont encore les mêmes usages. Un voyageur décrit la manière dont cola s'est pratiqué à Stockholm, en sa présence. « Le prêtre, dit-il, en bottes ou hottines, les éperons aux talons, et en habit ordinaire, donnait l'absolution à une douzaine d'hommes et de semmes qu'il venait de confesser. Après quoi il les embrassa, et les confessés s'embrassèrent de même les uns les autres. De là, continue ce voyageur, j'allai dans une église allemande, où je rem rquai que les pénitents se confessaient à l'oreille du ministre. » Une chose hien plus digne de remarque, et qui, selon les rigides, est une espèce de simonie, c'est la gratification en argent que l'on donne en plusieurs endroits au confesseur après s'être confessé.

9. Le livre des prières à l'usage des anglicans porte, à l'article de la visite des malades : « Que si le malade trouve que sa conscience soit chargée de quelque chose de grante importance, c'est ici qu'il sera exhorté à faire une confession particulière de ses péchés, après laquelle le prêtre lui donnera l'absolution en cette manière, s'il la demande avec humilité et avec grande affection : Notre-Seigneur Jésus-Christ, qui a laissé à son Eglise la puissance d'absoudre tous les pécheurs qui se repentent et qui croient en lui vérisablement, veuille te pardonner tes offenses par su grandemiséricorde. Et en son autorité qui m'est commise, je l'absous de tous tes péchés, au nom du Père, et du Fils, ct du Saint-Esprit. Amen.

10º Dans l'aucienne loi, la confession des péchés était fortement recommandée; cependant nous ne voyons pasqu'il y eût obligation expressed'entrer dans le détail des fautes que l'on avait commises, Lien que nous en trouvions des exemples dans la Bible. Il paraft que l'on se contentait d'une sorte de confession générale et publique, et qui pouvait s'appliquer à la plupart des personnes qui y prenaient part. Beaucoup de juis sont encore cette confession à la sête du Kipour ou de l'Expiation. Ils se rendent à la synagogue avec un exterieur de pénitence, un air contrit et abattu, et récitent, en se frappant la poitrine, une formule de péchés rédigee par ordre alphabétique. Après la confession suit la flagellation, du moins dans certaines synagogues. Le pénitent se couche à terre, la tete vers le septentrion, et les pieds vers le midi, et se fait donner trente-neuf coups de fouet ou d'un nerf de bœuf, confessant tou-jours ses péchés pendant la flagellation, et se frappant la poitrine : puis il se relève et rend le même service à celui qui l'a flageilé.

11. La confession de sa faute est la plus forte de toutes les excuses, disent les musulmans, c'est pourquoi ils marquent la confession des péchés comme le premier degré da la pénitence. Amrou fit une confession génes rafe de ses peches au faux prophète. Cette pratique est préconisée dans le Coran, qui porte : Quant à ceux qui confessent leurs pé-

chés, il arrivera que Dieu les leur pardonnera. Un commentateur dit sur ce passage: La consession de ses propres sautes est un reste de lumière qui sert à préparer l'ame du pécheur, en lui Stant l'obstination, qui est proprement le règne du péché. La preuve de ceci est que celui qui confesse son péché a les yeux ouverts pour en voir la difformité. Le poëte persan, Hakin Senaï, dit dans le même sens: Lorsque vous connaissez la laideur du péché, et que vous l'avouez, cette connaissance et cet aveu vous conduisent au repentir. Il parait, en conséquence, qu'il y a des musulmans qui se confessent. En esset trouve, entre autres pièces, dans un livre intitulé: Analyse des traditions religieuses des peuples indigênes de l'Amérique, la formule d'un acte d'absolution délivré par un docteur Schiite. Nous le transcrivons ici, bien que l'auteur ne marque pas d'où il l'a tiré.

Aunom de Dieu clément et miséricordieux, invitant les pécheurs à la repentance et conversion, N..., fils de N... a comparu devant moi, faisant confession de ses péchés énormes contre la religion, ivrognerie, blasphèmes, etc., protestant de n'y plus retomber; et comme T... et T..., hommes fièles, se sont rendus garants et cautions de sa pénitence, je lui ai donné l'absolution et lui en ai fait expédier

cet acte

12° La confession des péchés faisait partie des mystères de Bacchus, de Vénus et d'Adonis. Les prêtres qui entendaient les confessions portaient une clef pendue aux épaules; c'était le symbole du secret qu'ils devaient garder.

A Samothrace, des sacrifices expiatoires, une confession détaillée, précédaient l'admission de l'initié aux mystères cabiriques. Le prêtre qui y présidait se nommait coès, purificateur, prophète; il avait le pouvoir d'absoudre du meurtre, mais le parjure était

considéré comme un crime capital.

A Eleusis ce n'était qu'après avoir subi de longues et dissiciles épreuves qu'on pouvait être initié aux mystères de Cérès. Un prêtre était chargé d'examiner et de préparer les candidats. Ceux qui s'étaient rendus coupables de grands crimes étaient exclus; le prêtre soumettait les autres à des expiations fréquentes, et leur faisait sentir la nécessité de préférer la lumière de la vérité aux ténèbres de l'erreur; il les exhortait à réprimer toute passion violente, à mériter, par la pureté de l'esprit et du cœur, l'ineffable bienfait de l'initiation. Les empereurs cux-mêmes n'étaient pas exempts de ces épreuves et de cette confession; l'histoire nous rapporte que Marc-Aurèle, en s'asso-ciant aux mystères de Cérès-Eleusine, fut obligé de se confesser à l'hiérophante.

Cnez la plupart des peuples de la Grèce et de l'Asie, les personnes agitées par les remords de leur conscience trouvaient le moyen de se délivrer d'un si terrible poids en se soumettant à l'examen d'un prêtre particulier, appelé l'auditeur. C'était à lui qu'il faliait s'adresser pour faire l'aveu de ses crimes. On ne pouvait en être lavé que par le

serment d'être vertueux et de mener une vie nouvelle; cela est si vrai, dit Voltaire, que l'hiérophante, dans tous les mystères de la Grèce, en congédiant l'assemblée, prononçait deux mots égyptiens, qui signifient : veillez, soyez purs (χογς ὅμπαξ). Ne semble-t-il pas entendre la formule finale prononcée par les confesseurs catholiques : Vade in pace et nots peccare amplius?

Il y avait en Elide des devins qui diri-

Il y avait en Elide des devins qui dirigeaient les consciences et que l'on consultait pour savoir si certaines actions étaient conformes on non à la justice divine.

13° Le sadder, un des livres sacrés des parsis ou guèbres, enjoint à tous les fidèles de repasser souvent dans leur esprit les fautes dont ils se sont rendus coupables, et de s'en accuser avec humilité en présence d'un prêtre; ou, s'ils n'en ont pas la commodité, il veut qu'ils fassent cette coufession à quelque laïque recommandable par sa piété, ou du moins qu'ils se confessent à Dieu devant le soleil. Les parsis ont en outre des patet, ou formules de confession générale, qui sont en outre des actes de repentir des péchés que l'on a commis.

14° C'est une maxime parmi les Indiens que

14° C'est une maxime parmi les Indiens que celui qui confesse son péché en obtiendra le pardon. Ils célèbrent tous les ans une fête pendant laquelle ils vont se confesser sur le bord d'une rivière, afin que leurs péchés soient entièrement effacés. Dans le fameux sacrifice Ekiam, la femme de celui qui y préside es obligée de se confesser, de descendre dans le détail des fautes les plus humiliantes, et de déclarer jusqu'au nombre de ses péchés.

Le Nittia Karma, ou rituel des brahmanes, attribue la vertu d'effacer les péchés à la prière suivante qui est une espèce de confiteor ou de confession générale: O soleil! vous êtes la prière, vous êtes le dieu de la prière: pardonnez-moi tous les péchés que j'ai commis en priant; tous ceux que j'ai commis pendant la nuit, par pensées, par paroles et par actions; pardonnez-moi tous ceux que j'ai commis contre mon prochain par des calomnies et par de faux témoignages, en riblant ou séduisant la femme d'autrui, en mangeant des aliments prohibés, en recevant des présents d'un homme vil:. enfin tous les pechés de quelque nature qu'ils soient, dans les quels je suis tombé. Lant de nuit que de jour.

quels je suis tombé, tant de nuit que de jour.

15° Chez les Chinois, lorsque l'empereur, à la tête de la nation, remplit l'office de sacrificateur, il pratique un grand nombre de cérémonies, parmi lesquelles se trouve la confession. — Il s'avance d'abord vers l'autel, fait diverses prostrations, brûle des parfums, prend ensuite le yu-pé (c'est une pièce de satin sur laquelle l'empereur a écril le détail de ses actions, bonnes ou mauvaises; lit cet écrit à voix basse, fait des actes de repentir sur ce qu'il reconnaît avoir été mal, se propose de mieux faire à l'avenir, dépose le yu-pé dans une cuvette, y met le feu pour le consumer et le réduire en cendres. Les mandarins des provinces agissent à peu près de la même manière.

Mais voici qui est plus positif: c'est une

confession générale et publique faite, il y a quelques années, par l'empereur actuel de la Chine, Tao-Kouang, pour fléchir le ciel et obtenir par cet acte d'humilité la cessation d'une sécheresse qui avait désolé son pays en 1831. Nous ne balançons pas à insérer ici en entier cette curieuse et touchante requête, adressée au ciel impérial, c'est-à-dire à l'Etre qui gouverne le monde.

CON

## Requête au Ciel impérial (Hoang-thien).

« Je présente à genoux une requête pour que nos affaires soient prises en considération. Oh! hélas! ciel impérial, si le monde n'était pas ébranlé par des changements extraordinaires, je n'oserais pas présenter l'offrande d'un service extraordinaire. Mais, cette année la sécheresse est terrible; l'été est passé, et nous n'avons point eu de pluie. Non-seulement l'agriculture et les hommes souffrent de ce fléau; les animaux et les insectes, les plantes et les arbres, tout a presque cessé d'exister.

« Moi, le ministre du Ciel, élevé au-dessus des hommes, je suis chargé de faire régner l'ordre dans le monde, et de procurer la tranquillité à mes peuples. Il m'est impossible de dormir en paix; je suis ablmé dans la douleur, je tremble d'angoisses, et cependant je n'ai pu obtenir de pluies abondantes

et fertiles.

1073

« J'ai jeûné, il y a quelques jours, j'ai offert de riches sacrifices sur les autels de la terre et de ses produits, et j'ai exprimé ma reconnaissance pour quelques nuages et de légères ondées; mais ce n'était point assez

pour répandre la joie.

« Je regarde en haut, et je me souviens que le cœur du Ciel est bienveillance et amour. La seule cause de ce malheur est la profonteur toujours plus grande de mes péchés, mon peu de sincérité et mon peu de dévotion; voilà ce qui a fait que je n'ai pu toucher le cœur du Ciel, et faire descendre d'abondantes bénédictions.

« J'ai consulté avec respect nos archives, et j'ai vu que, l'an 24 de Kien-Long, l'empereur, mon grand-père, puissant, honorable et pur, a offert avec humilité un grand service pour la neige. Je me sens poussé par dix mille raisons à suivre son exemple, et j'assiège le Ciel avec une angoisse mortelle, m'examinant moi-même et considérant mes fautes; je lève mes yeux en haut, et j'espère pouvoir obtenir mon pardon.

« Je me demande :

a Si j'ai manqué de respect dans les sacrilices; si l'orgueil et la prodigalité se sont
glissés inaperçus dans mon cœur, et y occupent une place; si j'ai cessé de donner lous
mes soins aux affaires de mon gouvernement,
et si je suis devenu incapable de m'en occuper avec le zèle et les soins persévérants
qu'elles exigent; si je me suis servi de paroles légères et dignes de reproche; si, dans
la distribution des récompenses et des peines,
j'ai observe une équité parfaite; si j'ai fait
tort au peuple et porté atteinte à la propriété
en élevant des monuments ou en dessinant

des jardins; si, dans l'élection des fonctionnaires, mon choix n'est pas tombé sur des personnes dont les actes ont été vexatoires pour le peuplo; si les punitions ont été dispeusées justement ou injustement; si les opprimés ont trouvé des moyens d'appel; si des innocents n'ont pas été enveloppés dans les persécutions dirigées contre les sectes hétérodoxes; si les magistrats n'ont pas insulié le peuple et refusé d'écouter ses plaintes; si, dans les opérations militaires des provinces de l'ouest, il n'y a pas eu des massacres pour le seul sait de ce qui revenait à l'empereur; si les sommes répandues pour soulager la misère des provinces méridionales ont été sagement dispensées, ou si le peuple a été abandonné et exposé à périr dans les fossés; si les efforts tentés pour exterminer les montagnards rebelles de Honan et de Canton ont été bien dirigés, ou s'ils n'ont servi qu'à faire fouler aux pieds, comme la boue et la cendre, les habitants de ces contrées.

« Sur tous ces points, sur toutes ces causes de tourment que j'éprouve, je devrais déposer le fil à plomb, et faire tous mes efforts pour redresser ce qui est mal, me souvenant toujours qu'il peut y avoir des fautes qui

aient échappé à mes méditations.

« Prosterué devant toi, je te supplie, 6 Ciel impérial, de me pardonner mon ignorance et ma misère. Renouvelle mon cœur, car seul je représente et ju comprends des millions d'hommes innocents. Mes péchés sont en si grand nombre, que je ne puis y échapper. L'été est passé, l'automne est là; il est impossible d'attendre plus longtemps. Je me frappe le front, et je te supplie, Ciel impérial, de m'accorder promptement une heureuse délivrance, une pluie abondante ct divinement bienfaisante. Sauve les vies de mes sujets, et relève-moi de mes iniquités. Oh! hélas! Ciel impérial, écoule avec bonté. Je suis essrayé, inquiet, angoissé. Je te présente ma requête avec respect. »

16° Dans le Tibet, non-sculement tous les religieux, mais presque tous les layques, ont

leur père spirituel, à qui ils font en général l'accusation de leurs péchés. Aussitôt que le pénitent a prononcé cette formule : J'ai péché, le directeur fait sur lui une prière pour lui obtenir le pardon qu'il demande. Quatre fois par mois, le 14 et le 15, puis le 29 et le 30 de la lune, les Lamas, religieux tibétains, s'assemblent pour entendre l'ex-plication de leur règle. Avant de paraltre dans l'assemblée, le grand lama se confesse à celui à qui il a confié la direction de sa conscience. Purisié lui-même de cette manière, il entre dans le temple, et se met à recommander à chacun de se confesser. « Allons, mes frères, dit-il, tendons des mains suppliantes à ce grand lion que vous voyez ici sur l'autel, à Chakya, l'auteur et le restaurateur de notre loi. Recevez avec des oreilles attentives ses divins préceptes. Comme des chevaux sans frein, nous pé-chons librement, en lachant la bride à notre cœur, à notre bouche, à nos mains. Mais la puissante loi du triomphant Chakya nous

présente des freins et des aiguillons. C'est cette loi que je vais vous expliquer. Celui qui, par le moyen de ces freins, se domptera lui-même, sera victorieux et heureux ; mais malheur à celui qui regimbera contre ces aiguillons! il parcourra les redoutables et infinis supplices des transmigrations... Aujourd'hui nous faisons la prière so-tsong, c'est-à-dire de la rémission des péchés. Celui, dit le grand Chakya, qui a commis des péché: graves, et qui ne les confesse pas dans son cœur, se rend coupable de mensonge. Que chacun sonde les replis de son âme, et, s'il y découvre quelque faute con-sidérable, qu'il dise nettement et à haute voix: J'ai commis de grands péchés. » Cet avertissement, répété trois sois, s'il y en a qui s'avouent coupables, le supérieur de la communauté s'approche et fait sur leurs

têtes certaines prières.

17º Dans le royaume de Laos, les religieux houddhistes se confessent à peu près de la même manière que les religieux latins font leur coulpe. Toute la communauté s'assemble une fois par mois dans une grande salle, où les religieux étant assis selon leur rang de réception dans l'ordre, les plus anciens quittent leur place, les uns après les autres, se mettent à genoux au milieu de l'assemblée et disent à haute voix : Mes pires, je vous fais ma confession, et si, le mois dernier, j'ai bu et mangé avec excès, si j'ai joué et si j'ai mal employé mon temps; si je me suis mis en colère, si j'ai injurié quelqu'un, si j'ai avancé quelque chose contre la vérité, je m'en accuse. Et ainsi des autres fautes, dont tous s'accusent individuellement, mais en faisant toujours précéder l'accusation de la formule dubitative. Puis l'absolution est donnée par toute la communauté en général.

18º A Siam, les mêmes religieux, à qui les Européens ont donné le nom de talapoins, ont coutume de se consesser à leur supé-rieur de temps en temps. Ce qui a lieu principalement quand ils ont été obligés de sortir du monastère pour faire la quête. A leur retour, ils se prosternent aux pieds du supérieur du couvent, et lui sont leur consession; après quoi le supérieur leur inflige une pénitence convenable. Mais, selon d'autres voyageurs, leur confession est moins une accusation de leurs fautes, que le récit de tout ce qu'ils ont fait de bien, ou de mai

qu'ils n'ont pas commis.

19º Dans une des sectes du Japon, l'individu tourmenté par les remords de sa conscience et qui veut obtenir le pardon de ses péchés, se rend dans un désert affreux, bordé de montagnes et de rochers escarpés, qu'il lui faut franchir. Il rencontre des ermites aussi sauvages que les lieux qu'ils habitent; ceux-ci le conduisent vers d'autres ermites plus sauvages encore, qui s'emparent du pénitent, qui le soumettent à de rudes épreuves pour le préparer à sa confession. Ils lui imposent des jeunes rigoureux et divers genres d'austérités et de mortilications ; ils le forcent de gravir des rochers, de franchir des montagnes et des précipices. Si le péni-

tent vient à reculer, ou se refuse a continuer cette expiation, les ermites le suspendent par les mains au-dessus d'un précipice et l'y abandonnent. Mais s'il a eu assez de force pour soutenir ces premières épreuves, ils le conduisent, à travers des sentiers impraticables, dans une campagne où il est obligé de rester un jour et une nuit, les bras croisés et le visage appuyé sur les genoux. S'il cherche à adoucir cette position génante, des coups de bâton ne tardent pas à le rappeler à son devoir. Tout le temps passé dans cette attitude forcée doit être consacré à un examen sérieux des fautes que l'on a commises. Ensuite le pénitent est conduit, avec les mémes fatigues, jusqu'au sommet d'un rocher où doit avoir lieu l'acte le plus important. Du sein du rocher sort une grosse barre qui supporte des balances. Les ermites placent le pénitent dans l'un des plateaux, et dans l'autre un contre-poids; ils la poussent ensuite hors du rocher : de sorte qu'elle demeure suspendue au-dessus d'un précipice. C'est dans cette situation que le pénitent doit faire une confession exacte et sincère de tous ses péchés. Si l'on s'aperçoit qu'il déguise quelques circonstances, ou qu'il cherche à tromper dans le dénombrement de ses fautes, on imprime à la balance un mouvement qui précipite le malbeureux pécheur. S'il parvient à achever sa confession, les deux bassins se trouvent en équilibre. Heureusement échappé à tant de dangers, le pécheur absous paye les ermites de la peine qu'ils se sont donnée, et se rend dans un temple où, après avoir rendu grâces aux dieux, il consacre plusieurs jours en setes et en réjouissances. Voy. BALANCES.

20º Les Chingulais ont aussi des prêtres bouddhistes appelés gones, qu'ils regardent comme les médecins des ames. C'est à eux que l'on s'adresse lorsqu'on a dessein de se convertir et de changer de vie. On les reçoit avec un profond respect, et on se conduit d'après leurs exhortations.

21º Les habitants de l'île de Madagascar se consessent de leurs péchés, principalement quand ils sont à l'article de la mort.

22º Il y avait des confesseurs établis dans toute l'étendue de l'empire des anciens Péruviens, qui imposaient des penitences proportionnées au péché. Des semmes se mélaient aussi de cette fonction. Dans la province de Collasuyo, on employait le sort pour découvrir les péchés; on cherchait aussi à les connaître par l'inspection des entrailles d'une victime. On punissait par des coups de pierre réitéres plusieurs fois de suite celui qui ne révélait pas ses fautes. On s'accusait de ses fautes graves dans les occasions où l'on a un besoin particulier du secours divin; mais la grande et solennelle confession avait licu lorsque l'inca était malade. L'inca ne se confessait qu'au Soleil; après quoi il se lavall dans quelque cau courante, en lui disant. Reçois les pechés que j'ai confessés, o Solal, et porte-les dans la mer. Les pénitences consistaient en jeuncs, en offrandes, en retraite

4078

dans les déserts des montagnes, en slagellations, etc.

Vey. nos Dictionnaires de Liturgie et des Rites sacrés, art. Pénitence. Voy. aussi l'art. Confession du Dictionnaire de Cas de conscience.

CONFESSIONNAL, espèce de tribunal élevé dans une église, dans une chapelle, ou dans une sacristie, pour l'administration du sacrement de pénitence. Il est ordinairement composé de trois parties : celle du milieu, qui et sermée, contient le siège du consesseur; les deux autres offrent un petit escabeau et un accoudoir pour les pénitents, qui sont à genoux, et parlent à leur confesseur à travers un grillage. Quelquefois le confessionnaln'a que deux compartiments: celui du consesseur, et un seul pour les pénitents. Les anciens confessionnaux étaient entièrement ouverts, ce qui est plus dans l'esprit des ca-nons de l'Eglise, qui exigent qu'ils soient placés dans un lien apparent. En général il est permis de consesser les hommes dans un lieu quelconque, pourvu qu'il soit décent; mais les femmes ne doivent être confessées qu'à l'église et dans un confessionnal, sauf e cas où cela deviendrait impossible ou trop

CONFIRMATION. C'est un véritable sacrement de la loi nouvelle, et nou une simple cérémonie de l'Eglise, comme le prétendeut les hérétiques modernes. La confirmation a pour effet de donner la plénitude de l'Esprit-Saint à ceux qui ont déjà reçu le twème, et de leur inspirer la sorce néces-Mile pour remplir leurs engagements, même au péril de leur vie. De plus il imprime dans l'ame le caractère inessaçable de soldat de lésus-Christ, ce qui fait que la confirmation

ne peut être réitéréc.

1. Chez les Latins, l'évêque est le ministre ordinaire du sacrement de confirmation, Parce que c'est à celui qui possède la plénilude du sacerdoce de conférer le sacrement qui donne la plénitude du christianisme. On peut donner ce sacrement à tout âge, mais communément on attend que le récipiendaire ail atteint l'âge de raison et soit instruit des principaux mystères de la foi. Suivant l'ordre romain, l'évêque qui administre la confirmation commence par imposer les mains sur les confirmands en récitant différentes prières et en invoquant sur eux les sept dons du Saint-Esprit; puis, trempant son pouce dans le saint chrême, et appelant chaque candidat par son nom de baptême, il lui dit : le le murque du signe de la croix, et je te confrme du chrême du salut, au nom du Père, etc. En même temps il lui fait une onction sur le front en signe de croix, fait trois autres signes de croix sur le confirmé et lui touche la joue avec la main comme s'il lui donnait on petit soufflet, pour lui apprendre qu'il doit être prêt à endurer toutes sortes d'ouirages pour le nom de Jésus. Immédiatement sprès on bande le front du confirmé avec un bandeau de toile, jusqu'à dessication parlaite, ou bien un prêtre le lui essuie aussitôt. Puis après d'autres versets et oraisons, l'évêque donne la bénédiction aux confirmés. qui récitent ensuite le symbole des apôtres, l'oraison dominicale et la salutation angélique. C'était antrefois la coutume de douver des parrains et marraines aux confirmands, mais cet usage est presque partout tombé en désué!ude. Les anciens Ordo offrent aussi des différences assez notables, non dans le foud, mais dans la forme du sacrement, et dans les prières qui en accompagnent la collation; mais maintenant on suit généralement l'ordre romain, que nous venons de rapporter. Voy. nos Dictionnaires de Liturgie, des Rites sacrés et de Cas de conscience, art. Confirmation.

2. Les Grecs administrent le sacrement de confirmation immédiatement après le baptême. L'évêque applique le saint chrême en forme de croix sur le front, sur les yeux, aux narines, à la houche aux oreilles, à la poitrine, aux mains et aux pieds, en disant au nouveau baptisé: Σγράγις δωρίας Πυευματος άγιου, « le sceau du don du Saint-Esprit. » Cependant ce sacrement n'est pas toujours conféré par l'évêque, les prêtres ont coulume de l'administrer toutes les fois qu'ils baptisent, mais avec le chrême consacré par l'é-

3° Les autres communions orientales ont leurs formules différentes de colles des Grecs. Les jacobites de Syrie se servent pour l'administration du bapteme de l'office qu'ils attribuent à Sévère, patriarche d'Antioche, dans lequel, après que les rites de ce sacrement sont achevés, on lit une oraison préparatoire, laquelle est suivie de l'onction du chrême, qui se fait sur tous les membres en forme de croix, et trois sois sur le front. Pendant que celle-ci se fait, le prêtre dit ces paroles: N..., reçois le sceau et le signe du saint chréme de la bonne odeur de Jésus-Chi ist notre Dieu, par le sceau de la vraie foi et par le complément du gage ou du don du Saint-Esprit pour la vie éternelle. Amen. Dans l'office attribué à saint Basile, qui est aussi à leur usage pour le baptême des enfauts eu péril de mort, on trouve cette forme prescrite: N... est scellé avec le chrême pour le sceau du don de la vie éternelle, par le Saint-

4. Les jacobites coptes, qui sont ceux d'Egypte, observent à peu près la même chose. Après que le prêtre a récité quatre oraisons sur l'enfant baptisé, il lui fait l'onction eu forme de croix sur le front en disant : L'onction du Saint-Esprit. Amen. Ensuite il la lui fait à la bouche, aux oreilles, aux genoux, aux pieds, aux épaules, joignant à chacune

de ces onctions des paroles convenables. 5. L'office du baptème à l'usage des Eglises d'Ethiopie est peu différent de celui des coptes, du patriarche desquels ils dépendent. Le prêtre fait l'onction avec le chrême sur le front du baptisé en disant : Que ce soit l'onction de la grace du Saint-Esprit. Amon. An nez et aux lèvres, il dit : C'est le gage du royaume des cieux. Aux oreilles : L'onction sainte de Notre-Seigneur Jésus-Christ. Aux bras, aux genoux et aux jambes : Je te oins

L 32 3 1... ail :: les -1 1 zinde De := : issent er Lei z. soil à ti sail at Artico-III ==I,-. D: ==100 de til wur G. Time telle de les con estes h Son - F er 1. S. D. .. D-1. B. S. 1/6 e the res contretted Sauce and the Parities, the THEF CESTS FIR خ ياود ذع : ١٠٤٠٠ or corsect far-III i. EDes Garres de the de services de la partire in the same tarears speciales.

If the considering the considering the considering the considering the constant soil pen connu it is farears speciales. The language Cant Soil pen computer the language Computer The January Sous laquelle mar-Alle Janviere sous laquelle mar-le lues personnes zélées qui l'ont of relacteur. Nous nous contente-le Tablena de la duer et d'après le Tableau de la Arching day Trang nombre de con profinge dans la plupart Term to Samua March ent sous la rdssiers des Cardinaux, sous celle de Service Colle conferre de Notre-Dame

Les notaires, sous celle de saint Benoît. Les procureurs, sous celle de saint Eustache. (En France, ils ont pour patron saint

Les écrivains et les copistes, sous celle de saint Thomas.

Les peintres, sous celle de saint Luc.

Les graveurs, sculpteurs et tailleurs de pierre, sous celle de saint Léonard. Cette confrérie fat érigée en 1406, et confirmée en 1596 par Clément VIII.

Les orfévres, sous celle de saint Eloi.

Les serruriers et les maréchaux, sous celle de saint George.

Les courriers, sous celle de saint Laurent. Les cochers, sous celle de sainte Luce.

Les voituriers et les messagers, sous celle de saint Anastase.

Les charretiers, sous celle de saint Vin-

Les palefreniers, sous celle de sainte

Les vachers et tanneurs, sous celle de saint Barthélemi.

Les bouchers, sous celle de sainte Marie du Chêne.

Les aubergistes, sous celle de saint Eustache.

Les cabaretiers, sous celle de saint Sylvestre.

Les marchands en gros et les marchands de laine, sous celle de saint Laurent.

Les merciers, sous celle de saint Sébastien. Ils ont agrégé à leur corps les gantiers, parlameurs, pelletiers, ouvriers en soie, bouneliers, etc.

Les droguistes et les apothicaires, sous celle de saint Laurent de la Mirande. Le jour de saint Laurent, la confrérie distribue cinquante écus romains à quelques pauvres filles nubiles.

Les médecins, barbiers, étuvistes, sons celle de saint Côme et saint Damien. Leurs statuts furent approuvés en 1494.

Les bombardiers, sous celle de sainte Ma-

rie Transpontine.

Les fourreurs, sous celle de saint Pantaléon.

Les selliers, sous celle de saint Sauveur des Copelles.

Les cordonniers, sous celle de saint Crépin. Les tailleurs d'habits, sous celle de saint Bonhomme (Huomobono).

Les menuisiers et charpentiers, sous celle de saint Joseph.

Les maçons, sous celle de saint Grégoire. (En France, ils out pour patron saint Louis, roi, ou l'Ascension de Noire-Seigneur.)

Les boulangers, sous celle de Notre-Dame de Lorette. Cette confrérie sut érigée en 1500, sous le pontificat d'Alexandre VI. (A Paris, les boulangers ont pour patron saint Honoré.)

Les tonneliers, sous celle de sainte Marie de la Chapelle ou de la Copelle.

Les cardeurs, sous celle de saint Blaise. Les ouvriers des manufactures mélées, sous celle de sainte Marie des Jardins, et sous les bannières de saint Sauveur, du Cruciax, de la Trinité, de saint Ange, de saint

Bernard, de saint Jérôme, de s saint Roch, de saint Julien, de sa. de sainte Marie des Larmes, et des Martyrs.

Vingt confréries marchent sous la nière du Saint-Sacrement, une sous celle la Résurrection, une sous celle de la Piété, une sous celle du Suffrage, une sous celle de l'Annonciation, une sous ce le du Rosaire, une sous celle du Scapulaire, une sous celle du Sauveur, une sous celle du Nom de Dieu, une sous celle de la Mort, une sous celle de la Miséricorde; cette dernière est une confrérie de pénitents noirs, instituée en 1488 pour assister les criminels au supplice, les faire enterrer et faire dire pour eux l'ofuce des morts.

A ces confréries rapportées par l'auteur du Tableau de la cour de Rome, l'auteur des Cérémonies religieuses ajoute les suivantes:

La confrérie des chapeliers, qui a pour patron saint Jacques le Majeur.

Celle des cuisiniers, érigée par le pape Paul III.

Celle des crédenciers des cardinaux.

Celle des libraires, érigée en 1600, qui a pour patrons saint Thomas d'Aquin et saint Jean de Dieu.

Celle des poissonniers, établie en 1571, qui a pour patron saint André.

Celle des regrattiers.

Celle des chaudronniers.

Celle des tapissiers, qui a pour patron saint Venant.

Celle des teinturiers.

Celle des tisserands, érigée en 1517.

Les Allemands, les Flamands et les Suisses de la garde de Sa Sainteté ont aussi une confrérie.

L'archiconfrérie de la Charité, instituée par Clément VIII, pourvoit généralement aux besoins des pauvres, quels qu'ils soient. Son patron est saint Jérôme.

L'archiconfraternité de la Mort fait enterrer les morts abandonnés de tout le monde,

et célébrer des messes pour eux.

La confrérie de Sainte-Catherine de Sienne a le droit de délivrer, chaque année, le deuxième dimanche de mai, un criminel condamné à la corde ou aux galères.

Il y a encore à Rome un grand nombre d'autres confréries; or il y a certaines solennités dans lesquelles toutes les confréries marchent processionnellement chacune à la suite de sa bannière.

Si plusieurs fois il est arrivé que des confréries érigées d'abord par un esprit de reli-gion ont fini par dégénérer, soit à cause du peu de soin qu'on a apporté dans le choix des membres, soit parce que toute personne appartenant à une corporation donnée en était membre de droit, soit enfin parce que les confrères out regardé leur association moins comme un engagement religieux que comme une occasion de se réunir pour des parties de plaisirs, ce qui est arrivé dans la plupart des corps de nétiers; d'un autre côlé on ne peut disconvenir qu'il y. a un grand nombre de confréries édifiantes qui se font

remarquer par leur piété, et qui contribuent au règne de Dieu et à la gloire de la religion par leurs bonnes œuvres. On ne saurait trop louer, entre autres, les confréries de Saint-Nicolas, de Saint-François Xavier, de Saint-François Régis, établies à Paris depuis quelques années. Voy. l'art. Confrérie du Dic-

tionnaire de Liturgie.

CONFUCIUS, célèbre philosophe chinois, restaurateur de la secte appelée Iu-Kiao, vénéré dans la Chine presque à l'égal d'une divinité. La véritable articulation de son nom est, en Chinois, Khoung-fou-tseu, ou simplement Khoung-tseu. It naquit l'an 551 avant Jésus-Christ, dans le petit royaume de Lou, aujourd'hui province de Chan-toung, sous le règne de l'empereur Ling-wang, et se trouve ainsi un peu plus ancien que Socrate et contemporain de Pythagore et de Solon. Les historiens chinois font remonter sa généalogie jusqu'à l'empereur Hoang-ti. Plusieurs de ses ancêtres occupérent des emplois considérables, et son père, nommé Chou-liang-ho, était gouverneur de Tseou, ville du troisième ordre, nommée aujourd'hui Tseou-hien. On prétend que sa naissance fut accompagnée de divers prodiges qui annonçaient sa grandeur future. L'animal fabuleux, nommé Kilin, si souvent cité par les poëtes chinois, parut dans le jardin de Chou-liang-ho, saus qu'on put savoir comment il s'y était introduit; il tenait dans sa gueule une pierre de jade sur laquelle on lisait: Un enfant, pur comme le cristal, nattra quand la dynastie des Tcheou sera sur son déclin; il sera roi, mais sans aucun domaine. Yen-che, épouse de Chou-liang-ho, qui était alors enceinte, frappée de ce prodige, a la au-devant de l'animal, le saisit sans dissiculté, l'attacha avec son mouchoir et l'amena à sa maison; deux jours après le Ki-lin avait disparu. Au moment de la naissance de l'enfant, deux dragons furent aperçus dans les airs au-dessus de la maison, et cinq vieillards entrèrent en semble dans l'appartement de la mère. On entendit ensuite une musique harmonieuse, au milieu de laquelle on distingua ces paroles: Tout le ciel tressaille de joie à la naissance du saint Fils. Cet enfant miraculeux, annoncé comme un présent fait à la terre par les cieux, por ait en outre sur son corps différents signes qui présageaient le grand rôle qu'il était appelé à jouer dans l'empire.

Ayant perdu son père tandis qu'il était encore en bas âge, il s'appliqua à environner sa mère de vénération, de bons soins et d'amour. Dès ses premières années on remarquait en lui les plus heureuses dispositions à la vertu; on ne voyait en lui rien d'enfant; toutes ses manières étaient déjà celles d'un homme mûr. Il respectait les vieillards, se plaisait à rendre aux vivants et aux morts l'honneur qui leur était dû; jamais il ne mangeait qu'après s'être prosterné et avoir offers sa nourriture au Ciel suprême. Sa récréation avec les enfants de son âge était d'offrir des sacritices aux ancêtres, et il s'acquittait des différents rites avec une gravité digne de l'âge le plus avancé. Ayant un

jour entendu son a'eul soupirer, il lui en demanda la cause: Peut-être eraignez-vous, dit-il, que vos descendants ne négligent le soin de la vertu, et ne vous déshonorent par leurs vices? — L'a'eul, surpris, lui demanda ce qui lui avait appris à parler ainsi dans un âge si tendre encore. — Je l'ai appris de rous-même, répondit Confacius; je vous écoute avec application toutes les fois que vous parlez, et je vous ai souvent oui dire qu'un fils qui par su vie ne soutient pas la réputation de ses ancêtres en dégénère et ne mérite pas d'en porter le nom. Quand vous parliez de la sorte, pensicz-vous à moi, et ne serait-ce point ce qui vous afflige?

Il est inutile de parler des progrès étonnants qu'il sit durant le cours de ses études,
sous la direction d'un maître qui tenait une
école publique, et auquel il ne tarda pas à
servir de moniteur. Il étudiait avec l'application la plus constante, et dès l'âge de quinze
ans il avait choisi parmi les anciens livres
ceux qui étaient les plus estimés, et en avait
extrait les maximes propres à régler sa vie;
bien plus, il les avait gravées dans son cœur.
Vers l'âge de dix-sept ans il accepta un mandarinat subalterne qui lui donnait inspection
sur la vente et la distribution des grains, ct
il ne tarda pas à faire disparaître les abus,
les fraudes et les monopoles dans cette bran-

che de l'administration.

Parvenu à l'âge de dix-neuf ans, il se maria par déférence aux ordies de sa mère, mais il ne voulut prendre qu'une femme, ne croyant pas qu'il lui fût permis d'en avoir plusieurs, malgré l'usage contraire de son pays; il trouva même bientôt que c'était encore trop d'une, car il la répudia après qu'elle lui eut donné un fils, la première aunée de son mariage. Il fut ensuite chargé de l'inspection sur l'agriculture, sur le produit des terres et sur le gros et menu bétail; là encore il introduisit d'importantes améliorations et supprima de nombreux abus. A l'âge de vinglquatre ans il perdit sa mère, et en porta le deuil pendant trois années, qui furent consacrées entièrement à la retraite et à de nouvelles études. Son deuil terminé, il commença la mission qu'il se sentait appelé à remplir. parcourant les divers royaumes de la Chine, et philosophant à la cour des princes, que sa grande réputation de sagesse rendait jaloux de le posséder.

Il ne tarda pas à acquérir une immense réputation de doctrine; bientôt il vit à son école trois mille disciples, la plupart dignes de leur maître. Tous ces disciples vivaient en commun; l'un d'eux était à la tête de cette société, et avait soin de toute l'administration domestique; soixante-douze se distinguaient par leur érudition, et douze étaient si consommés dans toutes sortes de connaissances, qu'on les appelait par excellence les douze philosophes. Confucius avait un si grand zèle pour la réformation des mœurs, qu'il fut sur le point de traverser les mers pour aller porter le flambeau de la raison dans tout l'univers. Il ne refusait pas les charges qu'on lui offrait persuadé que c'é-

taient autant de moyens de procurer le bien public. C'est ainsi qu'il devint successivement ministre de plusieurs Etats; carchaque province de la Chine était alors gouvernée par un roi particulier, vassal de l'empereur, mais à peu près indépendant. Le royaume de Lou, patrie de Confucius, parut se mon-trer docile anx instructions du philosophe: on y vit bientôt une entière réforme. Plein de respect pour la vertu de ce grand homme, le roi ne voulut plus se régler que par ses avis, et la cour suivit l'exemple du prince. Sous un si habile ministre, le royaume devint si florissant, qu'il excita la jalousie des princes voisins. Le roi de Tsi, plus alarmé que les autres, imagina un stratagème qui fit perdre à Confucius tout son crédit. Il imagina de chercher à introduire la corruption dans la cour de son rival en faisant donner des représentations voluptueuses et obscènes par les musiciens, les baladins et les dansouses qu'il avait amenés avec lui, dans une entrevue qui devait avoir lieu entre les deux princes. Mais le philosophe déconcerta les desseins perfides du roi de Tsi en faisant trancher la tête, de son autorité privée, à l'acteur et à l'actrice qui venaient de jouer la scène la plus révoltante; le reste de la troupe s'enfuit au plus vite. D'autres disent que la mollesse et le libertinage s'étant introduits à la cour, Confucius se retira, désespéré de voir son ouvrage renversé dans un moment, quitta sa patrie et porta ses instructions dans d'autres pays. Il futcomme le directeur de plusieurs rois de cette époque, qui tous le comblaient des plus grands honneurs. A la fin cependant le zèle de ses royaux auditeurs se ralentit, ils négligèrent le philosophe, qui rentra dans la vie privée et se borna à l'instruction de ses disciples, dont le nombre était toujours très-considérable. Dans l'espèce de discrédit où sa morale austère était tombée, ce sage se vit sourent exposé aux insultes des grands dont il osait reprendre les vices. Dans ces occasions il 6t toujours éclater une fermeté héroïque. Un osticier nommé *Houan-ta*i, dont il s'était attiré la haine par ses remontrances, accourant un jour vers lui le sabre nu à la main, Confucius, sans s'écarter d'un pas, répondit à ses disciples qui le pressaient de prendre la suite : « Si le Ciel nous protége, la sureur de Houan-tai ne peut rien contre nous. » Les dernières années de sa vie furent empoisonnées par la douleur que lui causaient des désordres dont il ne pouvait arrêter le cours. Son âme, auparavant si ferme, si inébranlable, finit par se laisser aller aux tristesses des cruels désenchantements. Il s'occupa à mettre en ordre les King ou livres canoniques. Ce travail terminé, et sentant sa fin ap-Procher, il réunit ses principaux disciples, les conduisit au pied d'un ancien tertre et leur commanda d'y dresser un autel sur lequel il déposa les six King, puis se mettant à ge-noux, le visage tourné vers le nord, il adora le Ciel, et le remercia, avec les sentiments de la plus sincère reconnaissance, du biensait qu'il lui avait accordé en prolongeant le

cours de sa vie autant de temps qu'il lui en fallait pour remplir l'objet qui seul lui faisait désirer de vivre. Quelques jours après il assembla de nouveau ses disciples pour leur donner ses dernières instructions. Enfin, il tomba dans un profond assoupissement dont il ne fut pas possible de le réveiller. Sa léthargie dura sept jours, au bout desquels il rendit le dernier soupir, à la soixaute-treizième année de son age, 479 ans avant Jésus-Christ, neuf ans avant la naissance de Socrate.

CON

Ce serait une grande erreur de regarder Confucius comme le fondateur d'une religion nouvelle, il n'en serait tout au plus que le réformateur; mais sa doctrine n'est pas même, à proprement parler, un système religieux. Tous ses préceptes et tous ses efforts tendirent uniquement à régénérer sa patrie, tombée dans un état de dégradation et souillée par le crime, et à y rétablir l'énergie et la pureté antiques. Confucius est un philosophe qui ne s'occupe que de l'amélioration de la société civile; mais il était bien éloigné de vouloir opérer cette réforme par des institutions nouvelles. Il n'y a rien de plus parfait, répétait-il partout, que les institutions primitives des souverains magnanimes des siècles passés. Ma doctrine, disait-il encore, est celle que tous les hommes doivent suivre ; c'est la doctrine de Yao et de Chun. Quant à ma manière d'enseigner, elle est toute simple : je cite en exemple la conduite des anciens; je consoille la lecture des livres sacrés, et j'exige qu'on s'accoutume à rélléchir sur les maximes qu'on y trouve. Afin d'arracher ces institutions à l'oubli et de les faire connaître partout, il réunit dans des ouvrages spéciaux. l'histoire, la philosophie naturelle, les antiques, les usages et les lois, ainsi que les règles de la musique qui s'étaient conservées depuis les commencements de la monarchie chinoise jusqu'à son temps. Ces ouvrages, qu'on appelle les King, n'ont pas été composés originairement par lui, mais il les rédigea à peu près dans l'ordre où nous les avons maintenant; il les abrégea même de beaucoup, car il en retrancha tout ce qui ne pouvait concorder avec sa doctrine et sa morale pratique. D'où il résulte que si sa nation lui doit beaucoup sous le rapport des institutions sociales, nous avons grandement à regretter ces malheureuses suppressions, qui nous ont privés sans doute d'une multitude de traditions antiques sur les croyances primitives. Confucius reconnaissait, il est vrai, un être toutpuissant, supérieur à la nature et la dominant, qu'il appelait Chang-ti, le suprême Empereur. ou simplement Thien, le Ciel; mais il est sur que, dans ses écrits et ses entretiens, il ne s'est pas exprimé avec précision sur ce point fondamental de toute religion et de toute philosophie. Si ses disciples amenaient la conversation sur des sujets immatériels, ou il gardait un silence absolu, ou il donnait des réponses évasives. Un jour il réprima la témérité d'un de ses écoliers, en lui demandant s'il comprenait déjà sulfisamment les choses terrestres, puisqu'il

manifestait un si vif désir de connaître les choses immatérielles. Il en est résulté qu'il a réassi à former une société, sinon athée, du moins qui s'occupe infiniment peu de Dieu, de l'âme, de l'éternité. Voulant faire aimer et pratiquer la vertu pour elle-même, sans y mettre aucune sanclion, il s'en est suivi nécessairement que son pays n'a pas été changé, que les mêmes désordres y ont toujours subsisté, que les mêmes vices ont régné parmi les grands et les lettrés, auxquels il s'adressait principalement; car en Chine, plus encore que dans tout autre pays, la vertu, la morale ne subsistent guère que dans les livres, que tout le monde admire et que peu de personnes s'appliquent à mettre en pratique. Presque tout se borne à l'extérieur, à de vaines formalités qu'on appelle les rites, et qui forment proprement l'essence de la religion ju-kiao ou des lettrés. C'est peut-être un bienfait que le bouddhisme se soil introduit dans la Chine cinq siècles après, à l'époque où la doctrine de Confucius avait dû faire perdre presque toute notion de la religion antique parmi le simple peuple. D'après le journal allemand Allgemeine Kirchenzeitung, le nombre des sectateurs de Confucius se monterait à cinq millions, tant pour la Chine que pour les contrées environnantes.

Plusieurs écrivains peu instruits sur les matières chinoises out regardé Confucius comme le dieu principal de la Chine; c'est sans doute une erreur grave; mais on concoit qu'ils aient pu s'y tromper. On rend en effet à ce philosophe des honneurs presque divins; et l'absence d'autre culte dans la secte des lettrés n'a pu que corroborer cette erreur. Partout on trouve des temples érigés en son honneur; on les appelle Koue-tse-Kien, et ils sont assez semblables aux édisices où l'on honore le Chang-ti. L'empereur va lui-même quelquefois dans ces temples faire des cérémonies en son honneur, où il donne commission à ses ministres de s'acquitter en son nom de ce devoir. Dans le Koue-tse-Kien, il y a une espèce d'autel éclairé par des bougies, et sur lequel brûlent des parfums; au-dessus est une tablette qui porte gravée en lettres d'or cette inscription: C'est ici le trone de l'ame du très-saint et excellentissime premier mattre Confucius. Quatre principaux disciples de ce philosophe, qu'on honore comme sages du second ordre; et dix autres, qui sont honorés comme sages du troisième ordre, ont dans le même endroit leurs tablettes ou cartouches. Les offrandes qu'on présente à Confucius sont ordinairement du pain, du viu, des cierges, des parfums; souvent quelqu'animal, tel qu'un mouton. Une des cérémonies qui se pratiquent dans cette espèce de temple consiste simplement à se prosterner et à frapper neuf fois la terre du front devant la tablette du philosophe. C'est ce que font les mandarins quand i s prennent possession de leurs gouvernements; les lettrés, quand on leur donne leurs degrés. Tous les quinze jours, les gouverneurs des villes sont obligés d'aller, avec les gens de lettres du lieu, rendre cet honneur à Confucius, au nom de toute la nation. Car par tout l'empire il a des palais ou, si l'on veut, des temples, sur le frontispice desquels on lit les inscriptions les plus pompeuses, comme Au grand mattre, au premier docteur, au saint. Lorsqu'un magistrat passe devant un de ces temples, il ne manque jamais de descendre de la litière, de se prosterner la face contre terre, de marcher ensuite à pied pendant quelque temps.

Bien plus, on offre quelquefois en l'honneur de ce sage une sorte de sacrifice. Celui qui fait l'office de sacrificateur est toujours un mandarin, et ordinairement le gouver-neur de la ville, assisté de lettrés, dont l'un est le maître des cérémonies. Dès la veille on prépare tout ce qui est nécessaire. Sur une table en forme d'autel, on met la tablette de Confucius. On place dans la chapelle les fruits et les semences qu'on doit lui offrir. Devant la chapelle est une cour où le sacrificateur met sur une autre table des cierges, des brasiers, des parfums. C'est là qu'il éprouve les victimes en leur mettant du vin chaud dans l'oreille. Secouent-elles l'oreille, elles sont jugées propres au sacrifice; sinon, elles sont rejetées. Avant qu'on les égorge, le sacrificateur fait une inclination profonde, qu'il répète après qu'elles sont égorgées. On rase ensuite les poils de l'animal immolé, qui communément est un pourceau. On en tire les intestins; on

en conserve le sang. Le jour suivant, le sacrificateur offre à Confucius les poils et le sang dans un bassia qu'il lève des deux mains; il sort ensuite avec le bassin, accompagné de ses ministres, et enterre dans la cour le poil et le sang. Chacune de ces actions, ainsi que toutes celles qui se pratiquent dans le sacrifice, est désignée et commandée à haute voix par le maître des cérémonies. On découvre les chairs de l'animal immolé. Le sacrificateur offre à Confucius un vase plein de vin, qu'il verse ensuite sur un homme de paille il adresse à la tablette cette prière. « Vos vertus. O Confucius! sont excellentes et admirables. Votre doctrine apprend aux rois à gouverner leurs sujets. Les offraudes que nous vous présentons sont pures. Que voire esprit descende sur nous; qu'il nous éclaire par sa présence. » Après l'oraison, tous les assistants fléchissent le genou, et restent quelque temps dans cette posture. Le sacri-ficateur lui-même, après avoir lavé ses mains, se met à genoux; alors les voix el les instruments de musique commencent à se faire entendre. Il prend des mains d'un de ses ministres un bassin, dans lequel est une pièce de soie, qu'il offre à Confacius en l'e-levant des deux mains. Il foit la même cerémonie avec un vase plein le vin. Pendant qu'on brûle la pièce de soie dans un brasier destiné à cet usage, le sacrificateur récite une prière pareille à la précédente. Il fait plusieurs révérences, prend de nouveau estre ses mains le vase plein de vin, et pro-

nonce une autre invocation, adressée à l'esprit de Confucius. Ensuite il dit : « Buvez le vin du bonheur et de la félicité. » Il ordonne qu'on se mettre à genoux. Pendant qu'il répète, Buvez le vin de la félicité, l'ofsciant boit le vin qui est dans un vase qu'on lui a présenté. Il offre à Confucius les chairs des victimes, dont on fait ensuite la distribution aux assistants. Chacun est persuadé que, s'il en mange un morceau, il aura part aux faveurs de Confucius. Le sacrifice fait, on reconduit en cérémonie l'esprit de Confucius, qui a honoré la cérémonie de sa présence. Les assistants prononcent à haute voix une prière, qui finit par ces mots: · Nous vous avons offert un sacrifice avec respect; nous vous avons prié de venir à nos offrandes d'agréable odeur, maintenant nons accompagnons votre esprit. » Les resles des étoffes de soie qu'on a brûlées servent à faire des poupées pour les enfants, au bonheur desquels on est persuadé qu'elles sont très-utiles.

Quelques écrivains ont voulu établir entre Jésus-Christ et Confucius un rapprochement odieux, quoique non hostile à ce qu'ils prétendent. Ainsi l'auteur de La Chine, dans l'Univers pitoresque, observe, à propos de Confucius (qui, dil-il, ne repoussa aucun des disciples qui voulurent le suivre, per-madé qu'ils l'abondonneraient bientôt, s'ils n'avaient pour le suivre d'autre motif que celui d'apprendre la sagesse), que ce philosophe avait un profond sentiment des devoirs sociaux, tandis que Jésus-Christ dit dans l'Evangile: « Vous abandonnerez tou!, père, mère, frères, femme et enfants, pour mosuire. » Mais M. Pauthier n'a pas réfléchi au sos moral que renferment ces paroles, qui le doivent pas être prises dans le sens striclement littéral. Ainsi, il n'exigea point que Pierre, son apôtre, abandonnât sa belle-mère, qui était malade. Il dit, en parlant de l'union conjugale, que l'homme ne doit pas séparer ce que Dieu a réuni. Confucius au contraire répudia sa femme, selon les auteurs chinois. — Ce philosophe ne fréquentait guère que les grands, les prin-ces et les savants; Jésus-Christ au contraire Inyait les cours, les maisons des puissants de la terre, et se trouvait de préférence au milieu des pauvres, des petits et des igno-rants. — Confucius montra plusieurs fois une rigueur excessive, qui fut taxée de cruavié même par ses disciples. Il fit trancher la tête au grand fonctionnaire Chao-icheng-mao, et voulut même assister à son supplice; il en usa de même à l'égard des histrions qui avaient, par ordre de leur prince, représenté des obscénités. Est-il bevoin de dire combien Jésus-Christ était éloisné de tout ce qui pouvait avoir même l'ap-Parence de la cruauté, et qu'il sit grâce à la lemme adultère, malgré l'inflexibilité de la lui mosarque? — Confucius se compurlait presque toujours avec morgue et une certaine pédanterie à l'égard des rois, dont il se regardait comme le directeur né; et

l'humilité apparente qu'il affectait quelquefois cachait assez mal son orgueil; Jésus était, comme il le disait, vraiment doux et humble de cœur. — On voit aussi que Confucius cherchait à ménager le roi Wei, et fermait les yeux sur ses faiblesses honteuses, qu'il ne voulait pas approuver, il est vrai, mais qu'il craignait de condamner ouvertement; Jésus-Christ se soucia peu de la faveur de Pilate et de celle d'Hérode, deux princes cependant qui étaient bien portés pour lui. Mais il est inutile de pousser plus loin le parallèle. Confucius se mélait aussi, non pas de prédire, mais du moins de devi-ner les choses cachées, et il prétendait le faire par les seules forces de ses réflexions et de ses études. On lui attribue entre autres une célèbre prédiction concernant le Saint qui existait ou qui devait paraître en Occident. Les uns prétendent que cette an-nonce était la conséquence des traditions primitives, et qu'il faisait par là allusion au Messie promis (Voy. Crine). D'autres croient qu'il avait entendu parler de la doctrine de Bouddha, qui à cette époque était fort répandue dans toutes les contrées situées à l'occident de la Chine.

CONGRÉGANISTES, nom que l'on donnait aux fidèles réunis en sociétés ou congrégations sous la direction des jésuites, pour vaquer à des œuvres de piété ou de

CONGRÉGATION. On désigne sous ce nom : 1° une association d'ecclésiastiques qui ne sont ni séculiers ni religieux, mais qui tiennent le miliou entre les uns et les autres, comme les congrégations de l'Oratoire, de la Doctrine chrétienne, de Saint-Lazare, des Eudistes, etc. (On étend ce nom aux couvents de bénédictins, qui cependant étaient des religieux); 2° une commission de cardinaux chargés par le pape de traiter des matières religiouses, et de s'occuper des affaires du gouvernement romain; 3º enfin, certaines réunions de fidèles formées sous les auspices des jésuites, pour pratiquer, sons leur direction, des œuvres de piété ou de charité.

Nous ne nous occuperons que des deux premières sortes de congrégations.

Congrégations ecclésiastiques. Voici, par ordre chronologique, quelques-unes des congrégations les plus célèbres fondées en France (1):

1592. Congrégation des Prêtres de la Doc-

1592. Congrégation des Prêtres de la Doctrine Chrétienne, fondée par César de Bus, confirmée en 1597 par Clément VIII et ayant pour objet l'instruction des pauvres, des ignorants et des gens de la campagne. A l'époque de la révolution, elle comptait trois provinces: Avignon, Paris, Toulouse, qui comprenaient quinze maisons et vingt-six colléges.

1611. Congrégation des Prêtres de l'Oratoire, fondée par le cardinal de Bérulle, confirmée en 1613 par Paul V, et ayant pour objet de rétablir la discipline ecclésiastique et de former des prêtres pour diriger des coiléges, des séminaires et même des cures. Les prêtres de l'Oratoire ne faisaient point de vœux, ils ne coatractaient d'aure obligation que celle de vivre conformément à leur état À l'époque de la destruction des jésuites, les oratoriens furent chargés de la plupart de leurs collèges. L'Oratoire a produit plusieurs hommes célèbres; malheureusement il s'est fait distinguer encore par son obstination dans le jansénisme, et par la part qu'ont prise quelques-uns de ses membres aux crime, les plus honteux de la révolution.

(1617. Congrégation des Clercs religieux Pauvres de Mère de Dieu, fondée en Italie par le P. Joseph Casalani, sous le nom de Congrégation Pauline; elle avait pour but l'établissement des écoles pieuses. Grégoire XV la mit au rang des ordres religieux en 1621; Alexandre VII la rendit à l'état séculier en 1656; enfin Clément IX lui rendit en 1659 l'état de religion.)

1626. Congrégation des Prêtres de la Mission, dits aussi Lazaristes, fondée par saint Vincent de Paul, approuvée en 1632 par Urbain VIII, pour le triple but, d'évangéliser le peuple des campagnes, de diriger les séminaires et d'envoyer des missionnaires en pays étrangers. A la révolution, les lazaristes dirigement quarante-neuf séminaires. Supprimés en 1792, ils furent relevés par un décret en 1804, puis supprimés de nouveau en 1809; enfin rétablis par ordonnance du 3 février 1816, ils sont rentrés dans l'exercice des trois œuvres pour lesquelles ils avaient été établis.

1632. Congrégation des Missionnaires du Saint-Sacrement, fondée par Christophe d'Authier de Sisgau, confirmée en 1647 par Innocent X, ayant pour put le rétablissement de la discipline et la réforme du clergé, et dirigeant dans ce but des séminaires et des col·léges.

1633. Congrégation des Prêtres du Calvaire, fondée par Hubert Charpentier, dans le but d'honorer Jésus-Christ et de prêcher la foi; et en particulier de convertir les protestants par la parole. Ils s'étaient établis au mont Valérien, près Paris.

1641. Congrégation des Prêtres de Saint-Sulpice, fondée par Jean-Jacques Olier, ayant pour but de rétablir la discipline parmi le clergé, et de renouveler la pieté parmi les sidèles; et pour cela ils se consacraient à élever les jeunes ecclésiastiques et à diriger les séminaires en France. Supprimés en 1792, ils furent rétablis par ordonnance du 3 avril 1816. Les sulpiciens dirigent encore un grand nombre de séminaires de France.

1643. Congrégation des Prêtres de Jésus et de Morie, appelés communément Eudistes, fondee par le P. Jean Euges, oratorien, consacrée à diriger les séminaires et à faire des missions, d'abord à Caen, et puis en différents diocèses.—Les cu tistes, réunis en 1826 par l'un d'eux, l'abbé Bianchart, dans la maison du Pont-Saint-Mart n, a Rennes, ont recommencé et continuent teur travaux.

1663. Congrégation des Pre res des Mis-

sions-Etrangères, fondée par le P. Bernard de Sainte-Thérèse, et approuvée par lettres patentes du 27 juillet 1663, consacrée à porter la connaissance de l'Evangile dans les pays infidèles. Ces prétres, dispersés par la révolution, se réunirent de nouveau en 1804; mais ils furent supprimés encore en 1809, ainsi que la pension de 15,000 francs qui leur avait été assignée. Enfin réunis pour la troisième fois en 1815, ils reprirent toutes les œuvres pour lesquelles ils avaient été créés, c'est-à-dire, convertir les idolâtres, soutenir les nouveaux chrétiens, former un clerge composé des naturels du pays. Ils ont en ce moment, dans le Tunquin, un séminaire et six colléges; - en Cochinchine, un séminaire et deux collèges; - en Chine, dans le Sse-tchuen et le Fo-kien, plusieurs colléges; -dans le royaume de Siam, un college de Siamois à Bancok, un collège de Chinois à Poulo-Pinang; - à Pondichéry, un séminaire pour les Indiens, un collège pour les colons; -à Macao, maison de correspondance et séminaire.

1681. Congrégation des Frères des Ecoles Chrétiennes, son lée par Jean-Baptiste de la Saile, de la ville de Reims, destinée à enseigner aux enfants du peuple, et gratuitement, la lecture, l'écriture, le calcul et les principes de la religion. La première école fut étable à Reims; c'est en 1684 que les élèves firent des vœux et s'appelèrent Frères des Bcoles Chrétiennes, avec un statut particulier. Ces vœux sont pour trois ans. Ils s'établirent à Paris en 1688 et de là dans toute la France. Quand ils furent supprimés en 1792, ils avaient en France cent vin gt et une maisons occupées par plus de mille frères; alors ils passèrent en Italie. En 1799, il ne restait que deux mai ons, celles de Ferrare et d'Orvieto, composées de quinze trères. - Mais dès 1895, ils reprirent leur habit et recommencerent leur utile mission, qui n'a cessé de prendre des accroissements. En 1830, ils comptaient deux cent dix muisons, dont cent quatre-vingt-douze en France, deux à Bourbon, une a Cayenne, cinq en Italie. cinq en Corse, une en Savoie, et quatre en Belgique, avec plus de doux milie frères. Tracas-és d'abord par les ennemis de la religion, ils ont vu enfin leurs services diquement appreciés et constituent en ce moment la plus belle œuvre qui existe pour la moralisation des classes pauvres.

1703. Congrégation du séminaire du Saint-Esprit, fondée par l'abbé Desplaces, de Rennes, pour former des prêtres pour les missions, pour diriger les séminaires, et pour aider dans teur vocation eccléstastique des jeunes gens peu aisés, mais dont la vertu et l'aptitude aux sciences promettaient d'utiles services. Bientôt ils se consacrèrent aux missions de la Chine, des Indes, du Canada et de l'Acadie; depuis 1776, ils ont des muisons à Cayenne et à la Guyanne française, à tiorée, sur le lleuve Gambie et à 5 millionée, sur le lleuve Gambie et à 5 millionée, sur le lleuve Gambie et à 5 millionée, sur le lleuve Gambie et à 5 millionée. Sur le lleuve Gambie et à 5 millionée, sur le lleuve Gambie et à 5 millionée et à 6 mill

retirés en 1830, mais l'œuvre n'en continue

1815. Congrégation des Prêtres des Missions de France, fondée var l'abbé Legris-Duval et MM. de Rausan et de Forbin-Janson. Son but était d'évangéliser la France entière. Autorisés par ordonnance du 25 septembre 1816, ils ont été supprimés depuis 1830; cependant ils subsistent encore sous le nom de Pères de la Miséricorde, et s'occupent toujours de leur louable mission; bien plus ils ont fondé des établissements pour évangéliser les infidèles en Amérique et ailleurs

1821. Congrégation des Frères de Saint-Joseph, de Rouillé-sur-Loir, sondée par M. du Jarrié, curé de cette paroisse, et approuvée par ordonnance du 25 juin 1823. Ils sont consacrés à l'éducation du peuple des campagnes; ils possèdent en ce moment plus de quarante-sept établissements dans le diocèse du Mans et aux environs.

1822. Congrégation de l'Instruction Chré-tienne ou des Petits Frères, fondée par M. l'abbé Jean de la Mennais, pour l'instruction des enfants pauvres de la Bretagne : elle fait en ce moment beaucoup de bien. — Une congrégation à peu près semblable a été établie par M. l'abbé Fréchard; les frères tiennent les écoles dans les campagnes et ser-

vent de chantres aux curés.

1823. Autre Congrégation des Frères de Soint-Joseph, fondée dans le diocèse d'Amiens et approuvée en 1823. Ce sont des clercs larques qui aident les curés dans l'administration des sacrements, l'enseignement du catéchisme, le chant de l'office divin, etc.

Il existe encore beaucoup d'autres congrégations de prêtres fondées dans les provinces pour l'instruction et la moralisation des peuples; mais nous ne pouvons les citer

toutes.

Congrégations de Femmes. Depuis que le christianisme a relevé la femme de l'état d'esclavage ou d'abjection dans lequel le paganisme l'avait réduite, on sait que partout où il y a des maux à guérir, des afflictions à consoler, des bonnes œuvres à faire, on trouve toujours des femmes : c'est ce qu'il faut dire principalement des femmes catholiques. Il serait inutile de parler ici des Sours de Charité, cette création unique du catholicisme; jamais l'action chrétienne n'a été plus générale, plus étendue, plus fruclucuse. Non contentes d'exercer leur zèle l'ans les hôpitaux de la France, les sœurs atholiques tiennent en leurs mains l'éduation des jeunes personnes, depuis les filles lu peuple, jusqu'à celles du rang le plus levé. Qu'il soit permis de dire que c'est de a France qu'elles sortent et qu'elles se rénandent par toutes les contrées de la terre et Jans les îles les plus éloignees. Maintenant une nouvelle carrière vient de s'ouvrir devant elles, c'est celle de la conversion des Arabes et des mahométans. Le peu de civilisation réelle et veritable qui s'établit à Alger, à Constantine, à Smyrne, à Constantinople, vient des Sœurs de Charité, qui sont allées s'y établir.

Nous nous bornons à donner ici la liste des principales congrégations de femmes, suivant l'ordre chronologique de leur établissement:

1607. Filles de Notre-Dame, à Bordeaux.

1607. Hospitalières de Notre-Dame du Refuge, à Nancy.

1627. Hospitalières de la Charité de Notre-Dame.

1625. Filles de la Croix.

1629. Hospitalières de Loches, en Tou-

1630. Congrégation de la Miséricorde de

1630. Filles de la Providence et de l'Union chrétienne.

1633. Filles de la Charité.

1636. Filles de Sainte-Geneviève.

1638. Hospitalières de Saint-Joseph.

1641. Congrégation de Notre-Dame de la Charité.

4643. Hospitalières de la Flèche.

1645. Sœurs de Sainte-Agnès.

1650. Sœurs de Saint-Joseph, an Puy.

1660. Hospitalières de Saint-Thomas-de Villeneuve.

1666. Dames de Saint-Maur.

1679. Sœurs de la Charité d'Evron.

1688. Filles du Bon-Pasteur.

1699. Sœurs de Saint-Paul.

1702. Tiers Ordre du Carmel.

1716. Filles de la Sage-se.

1720. Filles du Bon-Sauveur, à Caen.

1762. Sœurs de la Providence, en Lorraine.

1762. Sœurs de la Présentation.

1895. Ursulines de Chavagnes.

1806. Sœurs de Saint-André ou de la Croix.

1807. Sœurs de l'Enfance de Jésus et de Marie, ou de Sainte-Chrétienue.

1807. Dames de Sainte-Sophie.

1807. Sœurs de Saint-Joseph de Lyon.

1820. Sœurs de la Providence, dans le

1820. Sœurs de la Providence, autrement dites de Saint-André.

1820. Dames de Lorette.

1827. Congrégation de Notre-Dame-de-Bon-Secours.

A cette liste tirée des Annales de philosophie chrétienne, on peut en ajouter plusieurs autres établies pour la plupart dans ces dernières années, telles que: Les sœurs de la Sainte-Famille.

Les sœurs des Saints-Cœurs de Jésus et de Marie, dites de Louvencourt.

Les sœurs du Sacré-Cœur de Jésus.

Les sœurs de Sainte-Marie de Pontevrault.

Les filles de la Retraite, dites de la Société de Sainte-Marie.

Les sœurs de Saint-Charles.

Les sœurs de Saint-Joseph de Cluny.

Les sœurs de la Réunion au sacré-cœur de Jésus.

Les sœurs de la Doctrine chrétienne.

Les sœurs de l'Immaculée Conception de la sainte Vierge.

Les sœurs de Marie-Thérèse, ou Servan-

tes de Jésus-Christ.

Les sœurs du Saint-Enfant Jésus, dites de Saint-Maur.

Les sœurs du Verbe-Incarné. Les sœurs de la Miséricorde.

Les sœurs de Saint-Joseph de l'Union.

Les sœurs de Sainte-Marie, dites de Saint-François.

Les religieuses Pénitentes. Les dames de Nazareth.

Les sœurs de la Sainte-Trinité.

Les dames de Saint-Pierre. Les sœprs de Saint-Alexis.

Les sœurs de l'Instruction-Chrétienne, dites de la Providence.

Les dames de Sainte-Clotilde.

Les sœurs Blanches, dites du Saint-Esprit.

Les sœurs du Saint-Sépulcre.

Les sœurs du Saint-Nom de Jésus; et une multitude d'autres, sans parler des congrégations qui font partie des anciens ordres religieux, et que l'on trouve dans ce Dictionnaire sous leur ordre alphabétique. Toutes ont été autorisées légalement par ordonnance royale.

Les sœurs ou religieuses qui appartiennent à ces congrégations s'occupent ou à soigner les malades, ou à donner l'instruction aux jeunes filles, ou à visiter et à recueillir les pauvres; souvent elles remplissent à la fois ces trois sortes de bonnes œu vres. Voy. le Dictionnaire des Ordres reli-

gieux.

CONGRÉGATIONS DES CARDINAUX. C sont des espèces de tribunaux établis auprès du saint-siège pour traiter tout ce qui intéresse la cour de Rome ou les Eglises de tout le monde chrétien. Chaque congrégation est composée d'un certain nombre de cardinaux et de prélats; il y en a où il s'y assemble jusqu'à vingt-quatre cardinaux. Ces congrégations sont présidées par un chef, qui prend le titre de préfet et qui est toujours un cardinal. Il y a aussi un secrétaire chargé de consigner dans un registre toutes les délibérations, d'écrire les lettres, d'y apposer le scèau, et de les expédier partout où il est nécessaire. Voici ces congrégations, suivant l'ordre établi dans l'almanach romain:

1. Congrégation de l'Immunité ecclésiastique.—Cette congrégation, établie par Urbain VIII, connaît de tous les abus qui pourraient se commettre par les juges séculiers contre les priviléges et les immunités ecclésiastiques; juge quelles matières sont de leur ressort, et leur désend de connaître de celles qui n'en sont pas. Elle connaît aussi des empiétements ou des abus de pouvoir qui pourraient avoir lieu de la part des évêques. En un mot c'est une espèce de tribunal auquel on porte ce qu'on pourrait appeler les appels comme d'abus.

2. Congrégation du Concile de Trente.—Les difficultés et les doutes qui survinrent touchant l'exécution d'un grand nombre de dé-

crets du concile de Trente, donnèrent lieu à Pie IV de nommer plusieurs cardinaux pour lever les unes et fixer les autres. Ces cardinaux avaient assisté à ce même concile; ils en devaient donc connaître l'esprit, et conséquemment être plus en état que d'autres de donner les solutions nécessaires. Mais ce n'était point assez d'avoir remédié pour un moment à des inconvénients qui pouvaient se renouveler dans la suite. Cette considération engagea Sixte V à établir pour toujours la congrégation dont nous parlons, et à lui donner l'autorité d'interpréter les points de discipline, mais non ceux de foi, sur lesquels il se réservait de prononcer. Les cardinaux ont toujours regardé comme un grand honneur d'être membre de cette congrégation; c'en est un en effet d'être choisi pour expliquer ces matières importantes; car ce choix suppose une grande capacité et un mérite incontestable.

3. Congrégation du Saint-Office. — Quoique le nom de Saint-Office soit donné en général à toutes les inquisitions, il convient cependant plus particulièrement à celle de Rome. Cette congrégation a été instituée par Paul III; elle est pour l'ordinaire composée de douze cardinaux, et quelquesois de beaucoup plus, et en outre d'un certain nombre de prélats et de plusieurs théologiens de divers ordres séculiers, qu'on appelle consulteurs ou qualificateurs du Saint-Office. Il y a aussi un procureur fiscal et un assesseur qui fait l'office de rapporteur; ce dernier est ordinairement un prélat domestique ou un camérier d'honneur du pape. C'est le souverain pontife qui en est le ches ou préset.

Cette congrégation connaît des hérésies et des nouvelles opinions contraires à la croyance de l'Eglise catholique, comme aussi de l'apostasie, de la magie et des sortiléges et autres maléfices, de l'abus des sacrements, et de la condamnation des livres pernicieux. On tient assemblée pour cela tous les mercredis, à la Minerve, chez le général des jacobins, et tous les jeudis devant le pape. C'est toujours le plus ancien cardinal du Saint-Office qui remplit les fonctions de secrétaire. Il n'y a que les cardinaux qui aient voix délibérative; et quand ils opinent à la Minerve et chez le pape, ils font retirer tous ceux qui ne sont pas du sacré collége et qui ne sont pas appelés expressément pour donner leur avis.

Il serait injuste de confondre les procédures du Saint-Office de Rome avec celles des tribunaux de l'inquisition établis autrefois en Portugal, en Espagne et dans les ludes: l'inquisition n'a été nulle part moins sévère qu'à Rome, quoi qu'en disent les ennemis du saint-siège. Il est extrémement rare que l'accusé soit livré au bras séculier; il faudrait pour cela qu'il fût entêté ou relaps. La peine la plus sévère est la prison perpétuelle, comme on l'a remarqué sur la fin du xvn, siècle à l'occasion du jugement rendu contre Michel Molinos, qui fit tant de bruit par son hérésie du quiétisme. Elle n'a point altiré d'autre peine à son auteur, que la pri-

1097

vation du commerce civil avec ses adhérents. Maintenant on se contente d'expulser du territoire ceux qui tenteraient d'y introduire des maximes pernicieuses. Il y a une autre maxime suivie par les juges de ce tribunal; c'est qu'ils absolvent ceux qui viennent eux-mêmes s'accuser de tout ce qui pourrait les rendre criminels, et on se contente de leur imposer une légère pénitence, sans les priver en aucune manière de leur liberté: personne même ne peut les inquiéter à ce sujet; ils n'usent de rigueur qu'à l'egard de ceux qui se laissent accuser et mettre en prison.

4. Congrégation de l'Inaex. — Le but de cette congrégation est de signaler, censurer et faire supprimer les livres suspects et dangereux, c'est-à-dire ceux qui attaquent les dogmes de la foi, les bonnes mœurs, la discipline ecclésiastique, la société civile. Peut-être que l'irréligion, l'impiété, les pernicieuses règles de politique n'eussent pas fait tant de progrès, si on n'eût pas attendu jus-qu'au concile de Trente, pour fonder un si sage établissement. Cette illustre assemblée nomma des députés pour examiner et proscrire les mauvais livres, et pour corriger ceux qui étaient susceptibles de l'être.

Les livres furent distribués en plusieurs classes; celle qui comprenait les livres totalement désendus, sut de beaucoup la plus nombreuse, et les Pères firent un décret qui anathématisait tous ceux qui les liraient ou les retiendraient sans leur permission expresse. Pie IV acheva ce que le concile de Trente avait commencé. Il fonda la congrégalion de l'Index, pour proscrire les mauvais livres qui pourraient naltre par la suite. Cette congrégation est composée de plusieurs cardinaux et de plusieurs habiles théologiens qui portent le titre de consulteurs. Ces théologiens n'ont cependant pas le droit de donner leur voix pour la condammation d'un livre : ils se bornent à en faire leur rapport après mûr examen. La congrégation de l'Index accorde aussi la permission de lire et de relenir certains livres mis à l'index, à cerlaines personnes qui ont besoin de les consuller, dans l'intérêt de la science ou de la

5. Congrégation de la Propagande, c'est-àdire, de la Propagation de la foi. — L'établissement de cette congrégation fera toujours l'éloge de la piété et du zèle religieux de Grégoire XV, son fondateur. Sensible au malheur de tant d'infortunés, qui demeurent plongés dans les ténèbres de l'erreur, ou laute d'une main charitable qui les en retire, ou faute des secours dont ils auraient besoin pour ne pas tomber dans une affreuse misère, en quittant leur fausse religion, il nomma un certain nombre de cardinaux. pour faire les plus scrupuleuses recherches sur tout ce qui pourrait éclairer et attirer à la vraie foi ceux d'une autre communion ou d'une croyance étrangère; pour délibérer sur tous les expedients qu'on peut trouver ou qui sont proposés par les missionnaires; en un mot, pour examiner tout ce qui pourrait être avantageux à la religion catholique. Sous les auspices et par les soins de ces cardinaux, la foi fit de grands progrès dans toutes les parties du monde. De si heureux succès engagèrent alors le souverain pontife à fonder à perpétuité une commission de cardinaux pour travailler à les assurer et à les augmenter. Le collège de la Propagande, qui est sous l'inspection de cette congrégation, réunit des prêtres et des élèves de toutes les contrées de la terre; une imprimerie spéciale y est attachée, pour imprimer en toutes langues les livres de grammaire et de religion.

6. Congrégation pour la correction des livres de l'Eglise orientale. — Ce titre mentionne le but de cette congrégation, qui est de faire examiner les liturgies orientales à l'usage des nations ou des individus qui se réunissent à l'Eglise romaine, d'en supprimer les erreurs que l'hérésie y a introduites, et de leur substituer, quand il y a lieu, la traduction de la liturgie romaine.

7. Congrégation des Rites. — Le pape Sixte V fonda cette congrégation pour régler les cérémonies et les rites des nouveaux offices des saints qu'on ajoute au calendrier romain, toutes les fois qu'il se fait quelque nouvelle canonisation, dont la connaissance lui appartientaussi, et par conséquent l'examen de tous les procès-verbaux et la vérification de toutes les informations, enquêtes, actes et procédures qui concernent cetté matière. Elle a l'autorité d'expliquer les rubriques du missel et du bréviaire, quand il y survient des difficultés, ou lorsqu'il y a des personnes qui demandent quelque éclaircissement là-dessus. Son pouvoir va enfin jusqu'à terminer, par un jugement sans appel, les différends touchant la préférence entre les églises.

8. Congrégation du Cérémonial. — Elle est établie, ainsi que l'indique son titre, pour tout ce qui regarde le cérémonial du saintsiège, des cardinaux, prélats, etc.

9. Congrégation des Indulgences. — Elle est chargée d'examiner si les causes et m:tifs de ceux qui demandent des indulgences sont justes et légitimes, auquel cas elle les leur accorde, et leur en fait expédier des brefs marqués du sceau du pape, qui est le principal dispensateur de ces sertes de graces. Celles qu'on souhaile avoir à perpétuité s'expédient par bulles et coûtent plus ou moins, selon qu'elles sont avantageuses; quant aux autres, elles ne coûtent rien. Aujourd'hui cette congrégation est réunie à la suivante.

10. Congrégation des Reliques. — Pour ne point exposer à la vénération des fidèles des ossements de gens qui peuvent n'avoir été rien moins que saints durant leur vie, ou qui même auraient été idolâtres, il importe qu'il y ait des personnes qui s'appliquent à distinguer les vraies reliques d'avec les fausses; c'est précisément l'office de cette congrégation. Toutes les fois qu'on découvre à Rome quelque nouveau sépulcre ou tombeau, dans les Catacombes ou autres lieux

souterrains jusqu'alors inconnus, elle nomme des députés de son corps, pour se transporter sur les lieux et faire le rapport de ce qu'ils y auront trouvé; et c'est sur le rapport de ces députés qu'elle admet ou qu'elle rejette les reliques proposées; qu'elle juge si les sépulcres et les tombeaux découverts sont réellement op non des sépulcres et tombeaux de martyrs. Il y a trois marques certaines qui les sont reconnaître, savoir : lorsqu'on y trouve de petites ampoules de verre, dans lesquelles il y a quelque trace ou reste de sang, qu'y enfermaient ceux qui enseve-lissaient les corps de ces martyrs, ou bien quelque morceau des instruments qui avaient servi à leurs supplices, comme sa-bre, lance, épée ou couleau, et enfin quelque inscription gravée sur des briques, cail-loux ou pierre de taille, Si l'authenticité a été bien constatée, le préfet de la congrégation déclare les reliques dont il s'agit véritablement dignes de l'honneur et de la vénération des sidèles; et il donne les noms qu'il juge convenables aux ossements de ceux qu'on ne saurait reconnaître par aucune inscription, ni par aucune circonstance particulière exprimée dans les anciens martyrologes, où on lit souvent, après les noms des principaux martyrs, ces paroles: Le méme jour furent martyrisés et ensevelis avec ceux-ci plusieurs autres fidèles, qui souffri-rent la mort pour le même sujet. Le jugement prouoncé, et le nom imposé, la congrégation remet ces reliques entre les mains du vicaire ou du sacristain du pape, qui les distribue à ceux qui en demandent, avec une attestation qui constate leur authenticité.

11. Congrégation des Evêques et des Réquiers. — Cette congrégation est ainsi appelée, parce qu'elle règle tous les différends qui naissent entre les évêques et leurs diocésains, et les disputes qui surviennent entre les réguliers de tous les ordres monastiques. Elle doit son établissement au pape Sixte V, qui la composa de deux congrégations qui auparavant avaient chacune leur spécialité. Les cardinaux doivent, autant que possible, employer les moyens de conciliation.

12. Congrégation de la Résidence des évéques. — C'est à cette congrégation que les évêques et les abbés d'Italie sont obligés de s'adresser pour avoir permission de s'ab-senter quelque temps de leurs diocèses ou de leurs chapitres. Elle examine si les motils et raisons qu'ils apportent pour fonder leur absence sont suffisants : si elle les juge tels, elle acquiesce à leur demande, mais pour un temps qu'elle détermine, et après l'expiration duquel elle accorde un délai quand il est nécessaire. Un évêque ou un abbé qui s'absenterait sans sa permission, serait privé de ses bénéfices pour autant de temps qu'il se serait absenté; il courrait même le risque d'être interdit ou suspenda de toutes ses fonctions, s'il refusait de se rendre dans son diocèse ou chapitre au premier ordre que lui en donnerait la congrégation. Le pape seul, ou son vicaire général, pourrait le relever de cette interdiction ou

suspense; encore n'accordent-ils jamais rien sans l'aveu des députés de la congrégation.

13. Congrégation de la Discipline des réguliers. — Elle connaît, ainsi que l'indique son titre, de tout ce qui concerne la discipline des ordres religieux, veille à son maintien, ou prononce sur les modifications qu'il

est nécessaire d'y apporter.

14. Congrégation de la Visite apostolique. - Le pape, sans déroger à la dignité d'évèque universel, possède d'une façon particulière l'archeveché de la ville de Rome, et, en cette qualité, il est obligé de faire la visite pastorale des six évêchés suffragants de cette capitale de son patrimoine. Mais se trouvant occupé sans relache aux affaires concernant la chrétienté tout entière, il a établi cette congrégation de la visite apostolique, laquelle nomme des commissaires pour aller saire la visite des églises et des monastères de l'un et de l'autre sexe, tant dans la ville qu'à la campagne; et, à leur retour, ces visiteurs font par écrit à la congrégation un rapport du bon état ou des désordres qu'ils ont observés dans leurs visites, afin qu'il y soit apporté remède. Les cardinaux qui la composent formaient autre fois en outre une seconde congrégation pour les monastères à supprimer, mais qui ne subsiste plus, au moins comme congrégation particulière.

15. Congrégation pour l'Examen des évéques. — Elle est composée d'au moins buil cardinaux, de six prélats et de dix théologiens de divers ordres, séculiers et réguliers, entre lesquels il doit y avoir quelques docteurs en droit canonique. Tous ces examinateurs sont choisis par le pape, qui les fait assembler dans son palais quand il y a quelque sujet à examiner. Tous les évêques d'Italie sont obligés de subir un exames avant d'être sacrés; et, pour cet effet, ils se présentent à genoux devant le pape, qui est assis dans un fauteuil, et se tiennent sur un carreau à ses pieds, pendant que les examinateurs, étant debout autour d'eux, les interrogent sur toutes les questions de la théologie et du droit canon qu'il leur plait. L'examen fini, ceux qui ont été jugés capables viennent, par ordre du pape, donner leur nom au secrétaire de la congrégation, qui les enregistre et leur délivre ensuite un extrait de la délibération des examinateurs, afin qu'ils puissent s'en prévaloir lorsqu'ils sont appelés à un autre siège, ou revêlus du pallium des archevêques et des patriarches; car il sussit d'avoir été examiné une sois par cette congrégation, pour passer non-seule-ment d'un évéché à un autre, mais encore aux plus grandes dignités ecclésiastiques, sans être obligé de subir aucun autre examen. Ceux qui sont élevés au cardinalat avant d'être évêques, sont dispensés de cet examen, quand on les sacre pour entrer en possession de quelque évêché ou patriarcal, et même quand ils parvienneal au pontificat. Tous les neveux des cardinaux en sont aussi exempts, ce qui est une

faveur très-spéciale. Cette salutaire institu-tion est due à Grégoire XIV. Avant son élection, il s'était trouvé au concile de Trente, où quelques théologiens firent voir combien il était important de donner aux églises des pasteurs capables de les bien gouverner. C'est pourquoi il ne sut pas plutot parvenu au souverain poutificat, qu'il établit cette congrégation pour l'examen de ceux qui étaient appelés à l'épiscopat.

16. Congrégation consistoriale. — Elle est composée de plusieurs cardinaux et de quelques prélats et théologieus habiles, choisis par le pape. Le cardinal doyen en est ordinairement le préset. Elle a été établie par Sixte V, pour y préparer les matières béné-sciales les plus dissiciles, et autres objets qui doivent être mis en délibération dans le consistoire, en présence du pape. On l'appelle encore Congrégation du Pape.

17. Congrégation pour la Fabrique des iglises. — Le pape Clément VIII institua cette congrégation, et la chargea de prendre un soin particulier de la fabrique de l'église de Saint-Pierre, qui est devenue par ce moyen le plus vaste, le plus superbe et le plus riche éd ifice qui soit dans la chrétienté. El quoique cette congrégation ait aussi donné ses soins à la construction des autres gliscs de la ville de Rome, qui sont en grand nombre et sort belles, elle s'occupe escore anjourd'hui à réparer et embellir de plus en plus celle de Saint-Pierre; ce qui fait que cette assemblée ne porte actuellement que le pom de cette église. Ce tribunal conmilaussi par appellation des différends qui missent au sujet de la fabrique de Saint-Pierre, entre les fournisseurs de matériaux, souvriers, etc., comme aussi des malver-Mions, concussions et vols qui se peuvent commettre relativement au même objet. ll interprète aussi la volonté des testateurs qui sont quelques legs, soit qu'ils doivent elre employés en œuvres de piété, soit qu'ils soient faits en faveur de personnes bannies, inconnues ou décédées; ensin il prononce généralement sur tous les testaments qui impliquent contradiction, et qui ne peuvent etre exécutés suivant la volonté des testateurs. Dans ce cas, le legs est appliqué par la congrégation au profit de l'église de Saint-Pierre, à moins que, par la suite, les bériliers ne se retrouvent ou ne fassent valoir legra droits; on ne retient alors pour la mème fabrique que les revenus échus depuis la mort du testateur jusqu'au jour du décret Porté par la congrégation.

le trouve encore dans les almanachs modernes les congrégations suivantes érigées

depuis peu :

18. Congrégation de la Consulte.

19. Congrégation des Etudes de l'Etat.

20. Congrégation du bon Gouvernement.

21. Congrégation de Loi ette.

22. Congrégation des Eaux, Marais Pontins et Voies publiques.

23. Congrégation des Aumônes

24. Congrégation des Affaires extraordinaires.

On voit par leurs titres que ces dernières congrégations ont des attributions toutes séculières.

CONGRÉGATION DE MANTOUE. - Nom que l'on a donné à une réforme introduite dans l'ordre des carmes, par Thomas Conrecte, qui toutefois finit par expier malheureusement dans un bûcher la trop grande liberté de ses paroles.
CONGRÉGATIONS RÉGULIÈRES.—Voici

les principales:

Congrégation de Cluny, fondée en 910; congrégation de Cava, fondée en 980, dans la province de Salerne; congrégation de Sainte-Justine de Padoue, fondée en 1409; congrégation du Mont-Cassin, nom que prit La précédente, lors de sa réunion aux religieux du Mont-Cassin, en 1504; congrégafion de Savigny, en Normandie, fondée en 1153; congrégation de Thiron, dans le Per-che, fondée en 1109. Elle se réunit à celle de Saint-Maur en 1629; congrégation de Bursfield, en Allemagne, fondée en 1461; congrégation de Molek ou Melk, en Autriche, fondée en 1418; congrégation de Birsauge, dans le diocèse de Spire, fondée en 1080; congrégation de Monte-Vergine, en Italie, fondée en 1119; congrégation de Saint-Benoît de Valladolid, fondée en 1390; congrégation des Moines noirs, fondée en Angleterre, en 1335; congrégation de Saint-Vannes et de Saint-Hidulphe, en Lorraine, fondée en 1604; congrégation de Saint-Maur, en An-jou, fondée en 1621; congrégation de Saint-George d'Alga, près Venise, supprimée par le pape Clément IX.

Toutes ces congrégations, à l'exception de la dernière, appartenaient à l'ordre de

Saint-Benoit.

CONGREGATIONALISTES ou CONGRÉ-GATIONAUX. On a donné ce nom aux sectes qui prétendent que toute congrégation ou assemblée de chrétiens, qui se réunissent pour le culte public dans un édifice quelconque, sorme à elle seule une Eglise complète. Ce terme est un peu équivoque, car il a servi à désigner les brownistes, les barrowistes, les indépendants, et maintenant encore il y a des congrégationalistes unitaires, calvinistes, universalistes, hopkinsiens.

Toutespia on est convenu d'appeler Congrégationalistes orthodoxes, une des formes du gouvernement ecclésiastique dans les Etats-Unis. Ils forment une des familles religieuses les plus puissantes et les plus nombreuses de cette contrée. Près de 1,300,000 sidèles ont hérité de la ferveur des anciens puritains anglais, qui, chassés de leur pa-trie, vinrent fouder la plupart des établissements de la Nouvelle-Angleterre. A l'exception de Rhode-Island, tous les Etats du centre, le New-Hampshire, Massachussetts, le Connecticul, professèrent le dogme calviniste, mais rejeterent la discipline synodale de Calvin. Ces sectaires républicains adoptérent le principe : que chaque Eglise a en elle-même tout ce qu'il faut pour se gouverner; que nulle d'entre elles ne doit dépendre d'une assemblée quelconque; qu'enfin cha-

cune, sauf une liaison générale toute de charité et d'amour, doit être strictement sonveraine et indépendante. C'est cette forme disciplinaire, ou plutôt cette abolition de toute autorité ecclésiastique, que l'on nomme la sorme congrégationaliste ou indépendante, et qui est adoptée par les sociétés religieuses les plus éclairées et les plus pro-gressives des Etats-Unis. L'évêque Grégoire observe cependant que les Congrégationalistes d'Amérique repoussent la dénomination d'Indépendants, quoiqu'ils en aient à peu près adopté le régime.

CONISALUS, ou CONNISSALUS, ou CONISALTUS, divinité obscène, révérée par les anciens et particulièrement par les libertins de la Grèce et de Rome. On le représentait avec les attributs de Priape, dont il était le compagnon, et on lui rendait à peu

près le même culte.
CONJURATEURS, magiciens qui s'attribuaient le pouvoir de conjurer les démons

et les tempêtes.

CONJURATION, paroles et cérémonies magiques, au moyen desquelles les magiciens se sattent de conjurer les esprits, de détourner les tempêtes, etc. Voy. notre Dictionnaire des Sciences occultes, art. Conju-

CONNIDAS, espèce de demi-dieu, vénéré par les Athéniens qui lui rendaient de grands honneurs. Connidas avait été pendant sa vie précepteur de Thésée; c'est pourquoi on l'associait au culte de ce héros. On célébrait sa fête, appelée Connidée, le 7 du mois hécatombéon, et on lui sacrifiait un bélier.

CONONITES. Conon, évêque de Tarse, espèce de docteur philosophe, soutenait l'erreur des trithéistes; outre cela, il se perdait encore en de grands raisonnements pou savoir si, à la résurrection des corps, Dieu en rétablirait tout à la fois la matière et la forme, ou seulement une des deux. Ce Conon vivait au milieu du vi siècle. Quelques chrétiens, abusés par lui, furent appelés Cononiles.

CONSCIENCIEUX, nom donné à d'anciens hérétiques qui prétendaient ne reconnaître pour règle et pour le gislateur que la con-science seule. Cette erreur fut renouvelée dans le xvii siècle par un Allemand nommé Mathias Knutzen, qui, de cette erreur, passa **à l'a**théisme.

CONSÉCRATION. I. C'est la partie essentielle du sacrifice de la messe : c'est le changement ineffable de la substance du pain et du vin en celle du corps et du sang de Notre-Seigneur Jésus-Christ. Elle a lieu dans toutes les communions chrétiennes qui croient à la présence réelle; mais il y a cependant un dissentiment marqué entre les Latins et les Orientaux. Les premiers attribuent le changement transsubstantiel à la seule vertu de ces paroles de Jésus-Christ: Ceci est mon corps; ceci est mon sang. Les seconds, au contraire, l'attribuent à une invocation au Saint-Esprit, qui a lieu dans toutes les liturgies orientales, après la prononciation des paroles citées. Ce dissentiment n'empêche

pas que les uns et les autres ne consacrent réellement, et que leur sacrifice ne soit parfait; car les uns et les autres prononcent les paroles de Jésus-Christ; les uns et les autres joignent les paroles de l'Eglise avant ou après la consécration; les uns et les autres ont intention de consacrer selon la manière établie par Jésus-Christ, et qui très-probablement leur a été importée par les apôtres. C'est pourquoi l'Eglise n'a jamais rien défini sur la sorme du sacrement, et les Pères mêmes du concile de Trente, consultés làdessus, ont jugé prudent de ne rien prononcer sur cette matière.

Nous allons consigner la formule de consécration usitée dans les principales liturgies.

1º Liturgie latine. — Le prêtre dit : Nous vous prions donc, o Dieu, de bénir cette oblation, de la consigner, de la ratifier, de la rendre rationnelle et acceptable, en sorte qu'elle devienne pour nous le corps et le sang de votre Fils bien-aimé Notre-Seigneur Jésus-Christ, qui, la veille de sa passion, prit le pain entre ses mains saintes et vénérables, et levant les yeux au ciel, vers vous, & Dieu son Père toutpuissant, vous rendit graces, le bénit, le rom-pit et le donna à ses disciples, en disant: PRENEZ ET MANGEZ-EN TOUS; CAR CECI EST MON CORPS. De même, après qu'il eut soupé, prenant ce précieux calice entre ses mains saintes et vénérables, il vous rendit grâce semblablement, le bénit et le donna à ses disciples, en disant : PRENEZ ET BUVEZ-EN TOUS; CAR CECI EST LE CALICE DE MON SANG, DE NOUVEAU ET ÉTERNEL TESTAMENT, MYSTÈRE DE FOI, QUI SERA RÉPANDU POUR VOUS ET POUR PLUSIEURS, EN RÉMISSION DES PECHES. TOUTES LES FOIS QUE VOUS FEREZ CES CHOSES, VOUS LES FEREZ EN MEMOIRE DE MOI. C'est pour cela, Seigneur, que nous vos serviteurs, et avec nous votre peuple saint, faisant mémoire tant de la bienheureuse passion du même Christ, votre Fils Notre-Seigneur, que de sa résurrection des enfers, et de sa glorieuse ascension dans les cieux, nous offrons à votre incomparable majeste ce que nous tenons de vos dons et de vos présents, l'hostie pure, l'hostie sainte, l'hostie sans tache, le pain sacré de la vie éternelle, et le calice du salut perpétuel, etc.

On voit que dans cette formule il n'y a pas d'invocation au Saint-Esprit, mais une à Dieu le Père, laquelle précède la consécration. On va voir dans les formules suivantes les paroles de l'institution suivies de l'invo-

cation au Saint-Esprit.

2º Liturgie de saint Jacques. — Le preire prend le pain et dit : Prenant le pain entre ses maine saintes, sans tache et immortelles, elevant les yeux au ciel, le montrant à vous. Dieu son Père, vous rendant graces, le sunctifiant, le rompant, le donna à nous, ses disciples et ses apôtres, en disant (les diacres ajoutent: Pour la rémission des péchés et la vie éternelle) : PRENEZ, MANGEZ; CECI EST MON CORPS QUI EST ROMPU POUR VOUS ET DONNÉ POUR LA RÉMISSION DES PÉCHÉS. On répond: Amen. Le prêtre prend le calice et dit : Semblablement, après qu'il eut soupi,

prenant le calice, et mélant le vin avec de reau, regardant les cieux, le montrant à vous, Dieu et Père, rendant graces, le sanctifiant, le bénissant et le remplissant du Saint-Espril, le donna à nous ses disciples, en disant: BUVEZ-BN TOUS; C'EST MON SANG DU NOUVRAU TESTAMENT QUI EST RÉPANDU POUR VOUS ET FOUR PLUSIEURS, ET QUI EST DONNÉ POUR LA RÉMISSION DE NOS PECHÉS. R. Amen. -FAITES CECI EN MÉMOIRE DE MOI : TOUTES LES VOIS QUE VOUS MANGEREZ CE PAIN ET QUE YOUR BOIREZ CE CALICE, YOUS ANNONCEREZ LA wort du Fils de l'Homme et sa résurrec-TION. Faisant mémoire de ses souffrances virifiantes, de sa croix et de sa mort, de sa sépulture et de sa résurrection des morts, etc... Nous vous offrons, Seigneur, ce sacrifice redoutable et non sanglant.... Envoyez votre Espri-Saint sur nous et sur ces dons; cet esprit vivifiant qui règne avec vous, qui est consubstantiel et coélernel avec vous, Dieu Pire, et avec votre Fils unique, qui a parlé dans la loi, et dans les prophètes, et dans votre Nouveau Testament, qui paret et demeura en soime de colombe sur Jésus-Christ Notre-Seigneur, au sleuve du Jourdain, qui descendit sur vos apôtres en forme de langues de feu, dans le cénacle de la sainte et glorieuse Sion, envoyez-le présentement ce très-saint Esprit sur nous et sur ces saints dons, afin que par sa sainte, biensaisante et glorieuse présence, il sasse ce pain le saint corps de Jésus-Christ; n. Amen. — Et ce calice le précieux sang de Jésus-Christ. n. Amen. — Afin qu'il serve à tous ceux qui le recevront, etc.

3 Liturgie du patriarcat de Constantinople. - Le prêtre prie secrètement, en disant : O Seigneur.... vous avez aimé le monde jus ju'à lui donner votre Fils unique, afin que edui qui croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Après avoir rempli pour nous sa mission (o'ropia), la nuit qu'il fut lieré, ou plutôt qu'il se livra lui-même, ayant pris du paire dans ses mains saintes et sans lache, et ayant rendu graces, l'ayant béni, sanctifié et rompu, le donna à ses saints apôtres. Le prêtre baissant la tête et élevant dévotement la main droite, bénit le saint pain, en disant à voix haute: Prenez, mangez; ceci EST MON CORPS, QUI EST ROMPU POUR VOUS, EN némission des péchés. R. Amen. — Le prêtre poursuit secrètement : Prenant de même le calice après qu'il eut soupé; il élève ici la voix, et bénissant le calice, il dit : Buvez-en Tous; C'EST MON SANG DU NOUVEAU TESTAMENT, QUI EST RÉPANDU POUR VOUS ET POUR PLUSIEURS en némission des péchés. Le prêtre, baissant la tête, poursuit secrètement: Nous souvenant du commandement salutaire qui nous a élé fait, de tout ce qui a élé opéré pour nous, de la croix, du sépulcre, de la résurrection du troisième jour, de l'ascension dans les cieux, de la séance à la droite, et du second et glorieux avenement; à haute voix : Nous vous offrons ce qui est à vous et de vous (tà gà ix ະພັນ ອະນາ) en tout et en toute manière. Les assistants répondent : O Seigneur notre Dieu, nous vous louons, nous vous bénissons, nous vous rendons yrdces et nous rous prions. Le

prêtre, se tenant incliné, dit secrètement : Nous vous offrons ce culte raisonnable et non sanglant, et nous vous supplions d'en-voyer votre Saint-Esprit sur nous et sur ces dons. Le prêtre se relève, fait le sigue de la croix sur le pain et dit secrètement : Faites ce pain le précieux corps de votre Christ; le diacre répond : Amen. Le prêtre bénit le calice, en disant : Et ce qui est dans ce calice, le précieux sang de votre Christ. - i. Amen. - Le prêtre fait encore un signe de croix sur les dons, en disant : Les changeant par votre Saint-Esprit. — n. A-men, amen, amen. — Le prêtre poursuit secrètement : Afin qu'ils servent à ceux qui les

recevront pour la purification de l'ame, etc.
4. Liturgie des Coptes. — Le prêtre dit à voix haute: Ayant résolu de se livrer à la mort pour la vie du monde, il a institué pour nous ce grand mystère de piété et de religion. - Le peuple: Nous croyons en vérité que cela est ainsi. - Le prêtre : Il prit le pain entre ses mains saintes, pures et sans tache, bienheureuses et virifiantes, et il regarda au ciel, vers vous, & Dieu son Père et souverain mattre. Il prend l'oblation sur ses mains et ôte le voile de dessus le disque (la patène). — Le peuple : Amen. — Le prêtre lève les yeux, en disant : Et il rendit graces †. — Le peuple : Amen. — Et il le bénit †. — n. Amen. — Et il le sanctifia. - f. Amen. Le prêtre rompt l'oblation en trois parties qu'il rapproche les unes des autres, de telle sorte qu'elles ne paraissent point séparées. Il secoue ses doigts sur le disque, de peur qu'il n'y reste des parcelles, et dit : Et il le rompit, et il le donna à ses saints disciples et apôtres, en disant : PRENEZ, MANGEZ-EN TOUS; CAR CECI EST MON CORPS QUI EST ROMPU POUR VOUS, ET QUI EST DONNÉ POUR PLUSIEURS EN RÉMISSION DE PÉCHÉS; FAITES CECI EN MÉMOIRE DE MOI. — q. Amen. Le prétre, tenant de sa main le calice, dit : Semblablement il prit aussi le calice, et ayant melé l'eau et le vin, il rendit graces †. - A. Amen. — Le bénit †. — R. Amen. — Le sanctifia †. - Amen. — Le goûta et le donna à ses saints disciples et apôtres, en disant: Prenez, wuvez-BY TOUS; CAR CECI EST MON SANG DU NOUVEAU TESTAMENT, QUI EST RÉPANDU POUR VOUS ET POUR PLUSIEURS EN RÉMISSION DES PÉCHÉS; FAITES CECI EN MÉMOIRE DE MOI. - A. Amen; il est ainsi. — Toutes les fois que vous MANGEREZ DE CE PAIN, ET QUE VOUS BOIREZ DE CE CALICE, VOUS ANNONCEREZ MA MORT, ET VOUS CONFESSEREZ MA RÉSURRECTION, ET VOUS FE-REZ MÉMOIRE DE MOI JUSQU'A CE QUE JE VIENNE. - Le peuple : Seigneur, nous annonçons votre mort, et nous consessons votre résurrection. — Le prêtre : Nous saisons mémoire de sa sainte passion, de sa résurrection d'entre les morts, de son ascension au ciel, de sa session à votre droite, & Père, et de son second avénement lorsqu'il viendra des cieux, terrible et plein de gloire; nous vous offrons ces dons qui procèdent de vos biens, pour tous, de la part de tous, et en tous. -Le diacre : Adorez Dieu avec crainte et tremblement, - Le prêtre: Nous vous prions, Christ notre Dieu, nous

pécheurs, vos indignes serviteurs, et nous vous adorons pour le bon plaisir de votre bonté, afin que votre Esprit-Saint vienne sur nous et sur ces dons offerts, et qu'il les sanctifie, et qu'il les rende saints dans vos choses saintes. En disant ces paroles, le prêtre a les mains étendues et élevées; et le peuple répond : Amen. - Le prêtre, élevant la voix, fait trois signes de croix sur le pain, incline la tête, et salue de la main, en continuant : Et qu'il rende ce pain le corps saint du Seigneur Dieu et notre sauveur Jésus-Christ, qui est donné à celui qui le reçoit, en rémission des péchés et pour la vie éternelle. - R. Amen. - Le prêtre fait pareillement trois signes de croix sur le calice, en disant : Et ce calice, le sang précieux de votre Nouveau Testament (le sang) du Seigneur Dieu et notre Sauveur Jésus-Christ, et qui est donné à ceux qui le resoivent en rémission des péchés et pour lu vie éternelle. — n. Amen.

5. Consécration suivant une des liturgies éthiopiennes. — Le prêtre : La nuit même qu'il fut livré, il prit le pain entre ses mains saintes, bienheureuses et immaculées, il regarda au ciel, vers vous son Père, il rendit graces, le benit, le sanctifia et le donna à ses disciples, en disant : PRENEZ, MANGEZ-EN VOUS TOUS; CE PAIN EST MON CORPS, QUI EST ROMPU POUR VOUS EN RÉMISSION DES PÉCHÉS. Amen. - Le peuple: Amen, amen, amen; nous croyons et nous sommes certains; nous vous louons, Seigneur notre Dieu; cela est vraiment votre corps, et nous le croyons ainsi. — Le prêtre : Semblablement il benit et sanctifia le calice d'action de graces, et leur dit : PRENEZ, BUVEZ-EN VOUS TOUS: C'EST LE CALICE DE MON SANG QUI SERA RÉPANDU POUR VOUS, POUR LA RÉ-DEMPTION DE PLUSIEURS. Amen. — Le peuple : Amen; c'est traiment votre sang; nous le croyons. — Le prêtre : ET TOUTES LES FOIS QUE VOUS FRREZ CECI, VOUS FEREZ MÉMOIRE DE moi. — Le peuple : Seigneur, nous annoncons votre mort, et nons cruyons votre sainte résurrection, votre ascension et votre second avénement; nous vous prions, Seigneur notre Dieu, nous croyons que cela est vraiment ainsi. — Le prêtre : Maintenant, Seigneur, faisant mémoire de votre mort et de vuire résurrection, nous vous officens ce pain et ce calice: vous rendant graces de ce que par eux vous nous avez rendus dignes de parattre devant vous, et de vous rendre ce ministère sacerdotal. Nous vous prions, Seigneur, et nous rous conjurons d'envoyer voire Saint-Esprit et votre vertu sur ce pain et sur ce calice, et qu'il les rende le corps et le sang de Notre-Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, dans les siècles des siècles. Amen.

O' Liturgie arménienne. — Le prêtre dit tout bas: Prenant le pain entre ses mains divines, immortelles, sans tache et créatrices, il le bénit †, rendit graces, le rompit et le donna à ses disciples élus, saints et assis à table avec lui, en disant. Le diacre: Bénissez, monseigneur. — Le prêtre à voix haute: Prenez, mangez-en tous; ceci est mon corps qui est distriblé pour vous en explation des préchés. — Le diacre: Amen. Bénissez,

monseigneur. — Le prêtre à voit basse: cem-blablement prenant le calice, il le benit t, rendit graces, en but et le donna à ses disciples élus, saints et assis à table avec lui, en disant (à haute voix) : PRENEZ ET BUYEZ-EY TOUS; CECI EST MON SANG DU NOUVEAU TESTA-MENT, QUI EST RÉPANDU POUR VOUS ET POUR PLUSIBURS EN EXPIATION BY REMISSION DES PÉCHÉS. Le diacre : Amen, amen. - Après plusieurs prières assez longues du prêtre et du chœur, le prêtre fait en ces termes la prière de l'invocation: Nous vous adorons, nous vous prions et nous vous demandons. 6 Dieu bienfaisant, envoyez sur nous et sur ces dons offerts votre Saint-Esprit cosempiternel et coelernel, afin que vous fassiez véritable-ment ce pain benit file corps de Notre-Seigneur et Sauveur Jesus-Christ. -- f. Amen. - Afn que vous fassiez véritablement ce calice bénit †, le sang de Notre-Seigneur et Sauveur Jés:s-Christ. - R. Amen. Les formules qui commencent par Afin que, se répètent trois sois chacune.

7° Liturgie nestorienne du Malabar. – N parall que chez les Nestoriens l'invocation au Saint-Esprit avait lieu avant les paroles sacramentelles; du moins c'est ce que nous voyons dans la traduction insérée par le P. Lebrun, dans son troisième volume. Cette liturgie, il est vrai, a été corrigée par le synode de Diamper, qui a changé aussi la formule de consécration, sous prétexte qu'elle s'éloignait trop de la formule latine. Voici les paroles qu'on lisait avant la correction: CECI EST EN VÉRITÉ MON CORPS. CECI EST EN VÉRITÉ LE CALICE DE MON SANG QUI SERA RÉ-PANDU POUR VOUS ET POUR PLUSIEURS, EN PRO-PITIATION DES DETTES ET EN RÉMISSION DES PÉCHÉS; ET CECI SERA POUR VOUS UN GAGE DANS LES SIÈCLES DES SIÈCLES. Dans la liturgie des Nestoriens chaldéens, qui n'a pas été corrigée par les Latins, l'invocation précède également la consécration. Mais dans la liturgie de Théodote et dans celle de Nestorius, cette invocation vient après, comme dans les autres liturgies orientales.

Nous pourrions ajouter encore beaucoup d'autres formules de consécrations, usitées tant en Orient qu'en Occident; mais ce que nous venons de rapporter sussit abondamment pour démontrer que toutes les Eglises chrétiennes (à l'exception des protestants) ont conservé dans son intégrité la forme nécessaire, consacrent réellement les saintes espèces, croient à la présence réelle de Jésus-Christ et même à la transsubstantiation.

2º Le terme Consécration s'emploie austi pour exprimer un rite sacré par lequel ou consacre à perpétuité une personne ou uve chose au culte divin. La consécration est plus que la bénédiction. L'effet de cette dernière n'est quelquefois que transitoire, comme la bénédiction donnée à la messe ou pendant les offices, ou bien elle n'emporte pas une destination absolue à des choses saines, comme la bénédiction d'une mai-on, d'un champ, d'un navire, ou bien enfin elle a lieu pour des objets d'un usage commun et habituel, comme la bénédiction de l'eau, da pain, des croix, images ou autres objets laissés entre les mains des simples fidèles; tandis que par la consécration une personne ou une chose contracte pour ainsi dire un caractère spécial, par lequel elle est destinée irrévocablement à une fonction essentiellement sainte.

C'est ainsi que, par rapport aux personnes, on dit la consécration religieuse, la consécration sacerdotale, la consécration des vierges; mais cette expression est principalement réservée pour la consécration épisconale.

Par rapport aux choses, on consacre les églises, les autels, les calices et les patè-

nes, etc.

Quant à la forme, la bénédiction ne consiste la plupart du temps qu'en certaines prières accompagnées de l'aspersion de l'eau bénite, taudis que, dans la consécration proprement dite, on emploie des cérémonies plus longues, plus imposantes, et souvent l'oction du saint chrême. . Voy. les Dictionnaires de Liturgie, des Rites sacrés et de Droit canon, art. ConsécRATION.

CON

CONSENTES. Les douze mois de l'année étant consacrés, chez les Romaius, à la lune ou au soleil, on les partagea entre ces deux astres : la lune présida à six mois, et le suleil à six autres. On peignit donc dans le calendrier six lunes et six soleils, ou six femmes et six hommes représentés chacun equs des emblèmes différents, relatifs aux travaux et à la nature des mois auxquels ils présidaient. Plus tard on vit, dans ces douze figures, six dieux et six déesses, qu'on appela les grands dieux, les dieux consentes ou harmoniques, parce qu'ils contribuaient tous à la perfection de l'année, au maintien des saisons, au bonheur des hommes. Les six déesses protectrices d'autant de mois furent Junon, Minerve, Vonus, Cérès, Diane et Vesta; les six dieux furent Apollon, Mercure, Jupiler, Vulcain, Mars et Neptune. Voici l'ordre dans lequel ils présidaient aux mois.

| Divinités.      | Fonctions.                              | Mois.      |
|-----------------|-----------------------------------------|------------|
| Junon,          | reine des cieux,                        | Janvier.   |
| Neptune,        | dieu des mers ét des eaux,              | Février.   |
| Minerve,        | déesse des travaux,                     | Mars.      |
| Vénus,          | déesse de la beauté et des amours,      | Avril.     |
| Apollon,        | dieu du soleil.                         | Mai.       |
| Mercure,        | dieu des consiellations et du commerce, | Juin.      |
| Jupiter,        | dieu du ciel,                           | Juillet    |
| Gér <b>ès</b> , | déesse des moissons.                    | Août.      |
| Vulcain,        | dieu des forges.                        | Septembre. |
| Mars,           | dieu de la guerre,                      | Octobre.   |
| Diane,          | déesse de la chasse,                    | Novembre.  |
| Vesta.          | déesse du feu,                          | Décembre.  |

Cependant les anciens eux-mêmes n'étaient pas d'accord sur les dieux consentes; Varron semble en reconnaître de deux sortes : ceux dont les statues dorées étaient dans la place publique; et les douze qui présidaient à l'agriculture. Apollonius dit que c'étaient les douze signes du zodiaque, appelés en grec otto Soulaiot.

Les anciens attribuaient encore à douze autres divinités le soin particulier des choses nécessaires à une vie heureuse et tranquille:

Jupiter et la Terre étaient révérés comme les protecteurs de tout ce qui est à l'usage de l'homme;

Le Solcil et la Lune, comme les modérateurs des temps;

Cérès et Bacchus, comme les dispensateurs du boire et du manger;

Bacchus et Flore, comme les conservateurs des fruits :

Minerve et Mercure, comme les protecteurs, des beaux-arts qui perfectionnent l'esprit, et du négoce qui entretient et augmente les richesses:

richesses;

Knfin, Vénus et le Succès, comme les auteurs de notre bonheur et de notre joie, parle don d'une féconde lignée et par l'accomplissement de nos vœux.

Il en est qui régardent les dieux consentes comme ceux qui étaient reconnus par toutes les nations, à la différence des divinités dont le culte était circonscrit dans des localités particulières,

CONSENTIES, fêtes célébrées par les Romains en l'honneur des dieux consentes. Blles furent établies, suivant Festus, par le consentement de plusieurs personnes, c'est-àdire de certaines familles, ou même de certaines compagnies, qui se faisaient un devoir d'honorer particulièrement ces dieux réunis sous un même titre.

CONSERVATRUR, nom donné à plusieurs divinités des anciens, mais principalement à Mars et à Jupiter. Junon était aussi appolée conservatrice. Ce titre se trouve particulièrement sur les médailles frappées sous les empereurs.

CONSEVIUS ou CONSIVIUS (de conserere, semer); divinité romaine qui présidait à la conception des hommes. Suivant Macrobe, c'était un surnom de Janus.

CONSISTANTS, branche d'universalistes ou de latitudinaires, qui se sont élevés en Amérique sur la fin du siècle dernier, en modifiant un peu les opinions de Chauncy (Voy. UNIVERSALISTES et LATITUDINAIRES), qui soutenait une espèce de millénarisme. Suivant la doctrine des Consistants, les hommes sont,

lil est vrai, coupables du péché originel, et comme tels passibles de châtiments, mais Jésus-Christ a épuisé en sa personne toutes les menaces consignées dans les Ecritures. Ses

actions, ses souffrances, ses mérites sont devenus les nôtres; nous ne gammes plus sous la loi qui, ayant été accomplie en Jésus-Christ, est conséquemment éteinle ; la mort même n'existe plus, car l'aus-Christ l'a détruite et n'en a laissé que l'ombre. - Il y a deux jugements: l'un qui embrasse le passé et le présent; car Jésus Christ a dit que présentement se fait le jugement de ce monde, et que le prince de ce monde sera jeté dehors. Il est donc déjà jugé. - Charun doit se juger soi-même pour n'être pas jugé; sinon il comparattra au second jugement avec les incrédules. Ceux qui n'auront pas exercé ainsi le jugement sur eux mêmes, seront néanmoins placés à la droite de Jésus-Christ qui, étant mort pour eux, leur dira . Venez, les bien-aimés de mon Père ; possédez le royaume qui vous a été préparé des le commencement du monde. A sa gauche seront les anges rebelles, auxquels il dira: Allez, maudi is, au feu. éternel. Ainsi le second jugement, ou jugement dernier, no s'exercera que sur deux classes d'êtres, les anges rebelles et les hommes qui ne se seront pas jugés de leur vivant.

Les Consistants regardent les sagrements comme des ombres ou des emblèmes; telle est l'idée qu'ils attachent à la célébration de la cone. Quelques-uns prétendent même que toutes les sois qu'ils se nourrissent de pain et de vin, ils remplissent ce précepte de Jésus-Christ: Faites ceci en memoire de moi; et qu'alors le Saint-Esprit les nourrit du Sauveur qui est le pain de vie. Quant au haptème, c'est l'immersion de l'âme dans la vérité par l'enseignement de l'Esprit Saint; c'est Jésus-Christ qui lui-même l'administre dans le feu et l'esprit. Ainsi ils regardent comme superflu de verser de l'eau sur la tête d'un enfant, quoiqu'ils ne condamnent pas co usage; ils se contentent de vouer leurs enfauts à Dieu.

Les Consistants universalistes out quelques églises gouvernées par une constitution que rédigèrent, en 1789, leurs ministres assemblés à Philadelphie. Une autre assemblée se tint en Massachussetts, l'an 1794, et depuis cette époque ils ont une réunion annuelle, où sont représentées trente à quarante congrégations. Les principales, en 1807, étaient celles de Boston et de Philadelphie.

La même doctrine fut prêchée en Angleterre par James Relly, qui lui-même y apporta des modifications et passa ensuite dans les Etats-Unis, où il forma une congrégation.

Voy. RELLYANS.

CONSISTOIRE. 1º Nom que l'on donne au conseil du pape. C'est en consistoire que se traitent toutes les affaires importantes, soit civiles, soit ecclésia tiques, qui regardent le saint-siège, le gouvernement de l'Eglise et la cour de Rome. Ainsi le pape tient consistoire pour recevoir les souverains et leurs ambassadeurs, pour canoniser quelque saint, pour la promotion des cardinaux et l'institulion des évêques, etc. On distingue le Consistoire public, le Consisto re secret et le Consistaire demi-secret.

Le Consistoire public se tient dans la grande

salle du palais apostolique. Le pape s'y rend revetu d'un amict, d'une aube, d'une étole, d'une chape rouge et la mitre en tête. La croix et les cardinaux le précèdent. Arrivé dans la saile, le pape monte sur son trône; puis toutes les personnes appelées au consistoire se placent dans l'ordre suivant : les cardinaux, les archevêques, évêques, protonotaires et autres prélats; puis les sousdiacres, les auditeurs, les clercs de la chambre, les acolytes avec leurs chapes de laine; enfin les officiers ecclésiastiques de la cour de Rome, les camériers, les secrétaires. Si le pape a des neveux, ils se placent à côté du trône pontifical, ainsi que certains princes romains, qu'on appelle pour cette raison princes du trône. Les ambassadeurs et autres ministres des puissances sont placés à la droite du trône du pape, ainsi que la no-blesse la plus distinguée. Les autres gentilshommes sont à gauche. Lorsque le Consistoire est fini, les deux plus anciens cardinaux diacres s'avancent pour soutenir le pape, et l'assemblée s'en retourne dans le même or-

dre qu'elle était venue.

Le Consistoire secret est plus simple; il se tient ordinairement les lundis, de quinze jours en quinze jours, dans quelque chambre du sacré palais. Le pape y paraît revêta seulement du rochet, de la moseite et de l'étole, et se met sur un siège beaucoup moins brillant que dans le Consistoire public. Lors que le sénat ecclésiastique délibère sur les affaires de l'État ou de l'Église, tout le monde sort, excepté les cardinaux; et quand on vient à recueillir les voix, celui qui donne la sienne doit être debout, la tête découverte, sans avoir quoi que ce soit entre les mains. Voici la manière d'indiquer le Consistoire secret. Tous les dimanches, deux curseurs, vétus de violet, et tenant à la main une verge ou baguette noire, se rendent au sacré pa-lais, à l'heure où il y a chapelle; et lorsque Sa Sainteté en sort, ils lui font à genoux un compliment dont le sens est : Saint-Père, puissiez-vous longtemps jouir de la vie et de la santé! Y aura-t-il Consistoire demain? A quoi le pape ayant répondu : Qui, les curseurs ajoutent : Ad multos annos! De là ils vont chez les cardinaux, font de même à Leurs Éminences un compliment à genoux el les avertissent qu'il y aura Consistoire. Jusqu'au xvesiècle, la publication du Consistoire se faisait en sonnant une cloche, appelee pour cela la cloche consistoriale. Après avoir averti le sacré collège, les curseurs indiquent encore le Consistoire par une affiche apposée à la porte de la chancellerie apostolique. Par un décret de la congrégation des Riles, du 16 février 1630, il est défendu aux curseurs d'indiquer aux cardinaux ailleurs que chez eux les Consistoires, chapelles el congrégations. - C'est dans le Consistoire secret qu'on propose les évéchés, qu'on pre-conisc les évéques, qu'on accorde le pallium, que le pape ouvre et ferme la bouche aus nouveaux card naux, etc.

Le Consis oire demi-secret se tient à pet près de la même manière; il se tient pour des affaires qui concernent particulièrement l'État ecclésiastique, ou pour les différends qui peuvent s'élever entre le saint-siège et les pussances. Alors les personnes intéressées sont admises à parler dans le Consiscire. On y délibère encore sur la canonisation des saints, etc.

2 Les églises protestantes sont gouvernées par des consistoires. On appelle Consistoire en ce sens, le corps entier des pasteurs, anciens et diacres d'une église. Cependant les synodes ont décidé en France que les ministres et les anciens forment le consistoire. Le consistoire est donc proprement le conseil ecclésiastique d'une église réformée. L'auteur des Cérémonies religieuses dit que ce sont les ministres qui y président; mais il paraît que ceci n'est pas de règle, du moins pour les sectes luthériennes; car je trouve dans l'Almanach protestant que le consistoire général de la Confession d'Augsbourg, séant à Strasbourg, est composé d'un président larque, de deux pasteurs-inspecleurs ecclésiastiques et de six larques dépulés d'autant d'inspections.

3º On appelle aussi Consistoire ou Grand Consistoire le sanhédrin des juifs, dont on fait remonter l'institution jusqu'à Moïse (Voy. Sanhédrin). Les juifs prétendent que les grands consistoires ont subsisté jusqu'à l'époque de leur dispersion parmi toutes les nations, ou même jusqu'à la rédaction des Thalmuds qui ne sont à peu près que la compilation des décisions émanées des anciens sanhédrins. Il y a eu toutefois des consistoires depuis cette époque, mais ils ne jouissent pas de la même autorité que les anciens, car il n'y avait que celui de Jérusalem qui cût le droit d'imposer ses décisions à tous les juis en général.

Depuis la destruction du temple, on ne louve rien, dans l'histoire de notre temps, qui ait quelque rapport avec l'ancien sanhédrin, que le consistoire tenu par les juiss en Hongrie dans le xvii siècle. En voici les cérémonies et les circonstances, telles que les rapporte Basnage, dans son Histoire des Juis. Un Anglais, qui disait avoir assisté à cette assemblée, lui en a fourni le détail. Mais nous en laissons la responsabilité à l'historien anglais, car son récit porte en lui-même quelques caractères d'improbabilité.

Ce consistoire, qui se tint à trente lieues de Bude, dans la plaine d'Agréda, fut assemblé pour examiner tout ce qui regarde le Messic, et pour décider ensuite après un mûr etamen s'il était venu ou non. Trois cents rabbins formèrent cette vénérable assemblée. On y campa sous des tentes, dont la plus grande fut destinée pour le conseil. On n'y reçut que ceux qui savaient parler hébreu, et qui montrèrent leur généalogie. On élut un président de la tribu de Lévi. Celui-ci proposa la question, étant assis devant une lable, vis-à-vis de la porte d'orient, et ayant lous les docteurs de l'assemblée rangés en cercle autour de lui. Le premier jour se

passa en civilités; on s'embrassa traternellement, et on donna l'exclusion à ceux qui ne purent prouver leur origine. On formula dès le second jour la proposition en ces termes: Nous devons examiner si le Messie est venu, ou s'il faut l'attendre encore. Quelques rabbins penchaient à croire qu'il était venu ; mais la négative l'emporta, et l'on conclut qu'il fallait attribuer à l'impénitence et aux péchés de la nation les véritables causes de ce suneste retardement. Les premiers étaient partagés: les uns trouvaient les caractères du Messie dans Elie, et les autres dans Jésus-Christ. Un rabbin insista longtemps sur les miracles de celui-ci; mais on le réfuta vivement. On délibéra ensuite sur la manière dont le Messie viendrait, et l'on détermina qu'il paraltrait en couquérant, qu'il ne ferait aucun changement à la religion, et qu'il naîtrait d'une vierge. Le consistoire avait déjà duré six jours, lorsque six ecclésiastiques venus de Rome se présentèrent à l'assemblée. Ceux-ci, après avoir voulu prouver la venue du Messie, étalèrent aux juis la magnificence des cérémonies de l'Église, la dignité de son culte, les richesses et l'autorité de son chef, qui est le vicaire du Messie; mais on rejeta unanimement des choses si contraires à l'esprit du judaïsme, et l'on pro-nonça une espèce d'anathème contre l'Homme-Dieu, contre l'intercession des saints, le culte des images et l'invocation de la Vierge.

CONSISTORIAUX. Pendant tout le temps que dura l'invasion des Français en Italie, il se forma un certain nombre de sociétés secrètes, mi-partie religieuses et profanes, sous le prélexte de concourir à la liberté de la commune patrie; mais lorsque ces contrées furent revenues à l'ancien système, un pouvait présumer que ces sociétés cesseraient d'exister, puisque le motif qui les avait suscitées n'existait plus. Il n'en fut pas ainsi; toutes semblèrent se réunir et se concentrer en une seule, qui s'éleva à Rome sous le nom de Consistoriali. Cette société assez obscure ne m'est connue que par l'Histoire des sectes religieuses de Grégoire, où l'on en trouve un aperçu qui ne paraît rien moins qu'impartial. Il semble lui attribuer la persécution dirigée en 1916 contre Tiburce Cartesi, évêque de Modène, pour avoir rendu à la liberté plusieurs de ceux qui avaient été emprisonnes en conséquence de l'appui qu'ils avaient donné aux Français. Il représente les Consistoriali comme des fanatiques favorisés en dessous par la cour de Rome pour persécuter les jansénistes, les partisans des Français, et met sur leur compte plusieurs désordres arrivés en Italie dans ces derniers temps. D'après le même auteur, le but apparent et avoué serait de raviver la piété parmi les fidèles, mais ce ne serait qu'un prétexte pour couvrir des machinations politiques. Le journal l'Ami de la Religion soutient que l'existence de cette société est une chimère, ce qui

ne manque pas de probabilite.

CONSIVA, surnom d'Ops, en sa qualité
de divinité protectrice des biens de la terre,

Elle avait sous ce nom une fête célébrée au mois d'août.

CONSTITUTIONNELLE (EGLISE). Eglise fondée en France au commencement de la révolution, par la Constitution civile du clergé. Avant la publication de cette Constitution, les atteintes les plus funestes avaient déjà été portées à la religion. L'envahissement des biens du clergé, la suppression des ordres religieux, l'abolition des vœux monastiques, avaient été les préludes du fameux dé-cret du 12 juillet 1790, qui fut rédigé d'après un plan dressé par un comité appelé ecclésiastique, lequel avait été formé au sein de l'Assemblée nationale, et presque entièrement composé de jurisconsultes professant hautement les doctrines les plus défavorables à l'Eglise. Suivant les dispositions de cet étrange décret, la circonscription ecclésiastique fut entièrement assimilée à la division civile. On réduisit les cent trente-cinq évéchés alors existant en France à quatre-vingttrois, nombre égal à celui des départements. Tandis que d'une part on anéantissait des métropoles entières, de l'autre on érigeait des évêchés en églises métropolitaines, et l'on créait des sièges épiscopaux là où il n'y en avait jamais eu. Défense expresse était faite de reconnaître l'autorité d'aucun évêque et d'aucun métropolitain étranger, ce qui détruisait toute juridiction ecclésiastique. Tous les chapitres étaient supprimés, ainsi que les abbayes, prieurés, chapelles et bénéfices. Il était en outre statué que l'élection des évéques serait faite par le corps électoral et selon les formes prescrites pour la nomination des membres de l'assemblée du département : d'où il suivait que les protestants et même les juis concouraient au choix des évêques entholiques, tandis qu'il était possible que parmi les électeurs il ne se trouvât pas un seul prétre.

Le nouvel évêque ne pouvait pas s'adresser au pape pour en obtenir quelque confirmation que ce fût; seulement, et pour ne pas paraître avoir entièrement rompu tous les liens d'unité de foi et de communion, il était tenu de lui écrire comme au chef visible de l'Eglise. C'était le métropolitain ou, à son défaut, le plus ancien évêque de la province, qui devait examiner l'élu sur sa doctrine et sur ses mœurs, et lui donner l'institution canonique. Avant la cérémonie de la consécration, l'élu devait prêter le serment solennel de veiller avec soin sur les fidèles qui lui seraient confiés, d'être sidèle à la nation, à la loi et au roi, et de maintenir de tout son pouvoir la Constitution décrétée par . l'Assemblée et acceptée par le roi. L'élection des curés devait se faire d'après le même

mode.

L'église cathédrale se trouvait convertie en église paroissiale, dont l'évêque était pasteur immédiat. Un certain nombre de vicaires destinés à la desservir avec lui, composaient son conseil Tout acte de juridiction concernant le gouvernement du diocèse ne pou-vait avoir lieu qu'après que l'évêque en avait

délibéré avec eux. Pendant la vacance des sièges toute l'autorité résidait dans la personne du premier vicaire. Le choix que les curés avaient le droit de faire de leurs vicaires, parmi les prêtres ordonnés ou admis dans le diocèse, n'avait pas besoin d'être soumis à l'approbation de l'évêque.

Tels étaient les principaux articles de cette Constitution, où se trouvaient violées les lois fondamentales de la discipline ecclésiastique, et par laquelle était rompu le fien qui unissait la France avec l'Eglise romaine.

Louis XVI était trop éclairé sans doute pour ne pas prévoir les tristes conséquences que devait entraîner une innovation aussi monstrueuse. Le souverain pontife, informé des changements qui se préparaient, lui avait même, dans un bref du 10 juillet de la même année 1790, adressé des représentations, où il lui rappelait les principes sur l'autorité de l'Eglise; mais tel était l'état de tutelle, ou plutôt d'esclavage, auquel on avait réduit le malheureux prince, qu'il crut ne pas devoir refuser son approbation à cette loi, lorsqu'elle lui fut présentée.

On peut aisément se figurer l'impression que produisit sur le corps épiscopal la nouvelle d'un pareil bouleversement dans l'ordre ecclésiastique. A la fin d'octobre, trente évêques publièrent l'Exposition des principes sur la Constitution civile du clergé, dans laquelle, en signalant tous les vices de cette Constitution, ils défendaient les droits de l'Eglise avec autant de force que de clarte. Mais, comme la décision des législateur était prise depuis longtemps, on passa outre, et, nonobstant toute réclamation, la loi eut son exécution. Le 27 novembre parut un nouveau décret portant que les évêques, les ci-devant archeveques, les curés et généralement tous les ecclésiastiques en place seraient tenus, s'ils ne l'avaient déjà fait, de prêter le serment prescrit par la loi du 12 juillet, sous peine d'être réputés avoir renoncé à leur office, et que tous ceux qui s'y refuseraient, seraient poursuivis comme perturbateurs de l'ordre public, et punis se-lon la rigueur des lois. Il était dit en outre que, sur le refus du métropolitain ou de l'evêque le plus ancien, de consacrer les évèques élus, cette consécration serait faite par tout autre évêque; et qu'à l'égard de la confirmation ou institution canonique, l'administration civile indiquerait à l'élu un évêque quelconque auquel il s'adresserail.

Ce fut le 4 janvier 1791 qu'eut lieu, à l'Assemblée nationale, la prestation du serment par les ecclésiastiques qui y siègeaient, el dont soixante - dix seulement, en tenant compte des rétractations ultérieures, restèrent, en définitive, soumis à la constitution civile du clergé. Parmi les cent trente-cinq évêques français, il ne s'en trouva que quatre qui y adhérèrent. Dans le second ordre, un assez grand nombre d'ecclésiastiques dour nèrent également leur adhésion, mais beiucoup plus encore s'y refusèrent et perdirent leurs places. On pourvut aussi au remplacement des évêques qui persistaient dans leuf

refus. Le 5 février 1791, le sacre des premiers évêques constitutionnels eut lieu à Paris. Bientôt entin tous les nouveaux siéges furent occupés, et les titulaires désignés par les noms des départements qui formaient leurs diocèses.

Le souverain pontife, qui ne pouvait pas rester spectateur indifférent des désordres de l'Eglise de France, publia, à ce sujet, deux brefs, dans lesquels, après avoir fait ressortir les abus du nouvel état de choses et les atteintes portées à la discipline, il sommait tous les ecclésiastiques qui avaient prêté le serment de le retracter, sous peine d'etre suspens de l'exercice de tous ordres, etc. Il déclarait en outre les élections des nouveaux évêques, ainsi que les érections des nouveaux sièges, illégitimes, sacriléges, contraires aux canons, et privait les consacrés de toute juridiction épiscopale, etc. Conformément à ce jugement du saint-siège, plusieurs ecclésias— tiques se rétractèrent. C'est alors qu'on vit commencer contre les non-constitutionnels des vexations et des poursuites, qui, comme on le verra bientôt, aboutirent à des massacres. Les prêtres qui s'étaient refusés au serment furent désignés sous les dénominations de refractaires et d'insermentés.

Depuis cette époque, les affaires de la religion allèrent toujours en décadence, et, d'après les dispositions des divers décrets qui furent rendus successivement, on put juger que sa ruine était résolue. Chaque jour était en effet mar qué par une mesure qui rendait cebut manifeste. Le 6 avril 1792, sur la proposition de l'évêque constitutionnel Torné, métropolitain du Cher, l'Assemblée législalire ordonna la suppression de tout costume ecclésiastique et religieux. Peu de temps après, la peine de déportation fut prononcée contre tous les prêtres non-assermentés. Le relo qu'y opposa le roi ne fit qu'ajourner la

proscription.

Cependant le trône de France, ébranlé de loutes parts, penchait visiblement vers sa ruine; enfin, dans l'espace de quelques mois, la monarchie fut tout à fait renversée, et la France proclamée république. Louis XVI, accusé par la Convention, sut jugé, con-damné par el et exécuté le 21 janvier 1793. Son supplice devint le signal des événements les plus déplorables ; on eût dit que le corps social était menacé d'une dissolution prochaine. Les tyrans, après avoir hautement proscrit la religion, vouèrent ses ministres à la mort; et comme les formes judiciaires entrainaient trop de longueurs, ils les firent égorger par bandes dans les prisons et sur les places publiques. Au milieu de ces scènes meurtrières éclatèrent d'horribles scandales : des prêtres, des évêques, viorent abjurer à la barre de la Convention, en déclarant qu'il ne devast plus y avoir désormais d'autre culte public et national que celui de la liberté et de la sainte égalité.

Cet état était trop violent pour être dura-Me: aussi, après le règne de la Terreur, la Convention parut-elle revenir à des principes de modération et de tolérance. La liberté

des cultes fut permise, sous la condition qu'il ne se ferait aucune cérémonie extérieure, et que le gouvernement ne serait tenu ni de salarier les ministres, ni de sournir aucun local. Il s'établit en conséquence dans les maisons particulières des chapelles et des oratoires où l'on célébrait les saints offices. Cependant, un peu plus tard, on autorisa la cession des églises qui n'avaient point été aliénées. On exigen aussi des prêtres une déclaration de soumission aux lois de la république.

La religion commença donc à sortir de ses ruines. Les ecclésiastiques, mis en liberlé, purent retourner dans leurs diocèses. Quelques évêques restés en France reprirent même leurs fonctions, et une foule de prêtres constitutionnels réfractèrent leur ser-ment. Mais ce calme où le gouvernement semblait laisser l'Eglise ne fut pas de longue durée : la persécution interrompue reprit bientôt son cours. Le 6 vendémiaire an IV (28 septembre 1795), la Convention rendit, sur la police des cultes, un décret qui imposait aux prêtres, sous les peines les plus sévères, le serment de reconnaître, comme principe incontestable, la souveraineté du peuple. Le 3 brumaire suivant (25 octobre 1795), il en parut un autre, confirmatif des peines de réclusion et de déportation prononcées contre ceux qui y avaient été con-damnés en 1792 et 1793. Le Directoire, qui succéda à la Convention, ne se montra ni moins sévère, ni moins injuste à leur égard. Après la fatale journée du 18 fructidor an V (4 septembre 1797), les tribulations de l'Eglise recommencerent; on assujettit les ecclésiastiques à un nouveau serment, par le-quel on leur faisait jurer haine à la royauts et à l'anarchie. Il n'était alors permis de seter que le décadi; ceux des citoyens qui célébraient le dimanche s'exposaient à être poursuivis. On alla même jusqu'à interdire la vente du poisson dans les marchés les jours

Cependant les évêques constitutionnels, réduits à cinquante par la mort, la démission ou l'apostasie de leurs collègues, avaient conçu le projet de relever l'édifice presque écroulé de la nouvelle Eglise. A cet effet, quatre d'entre eux s'étaient réunis à Paris dès le commencement de 1795, et, dans le courant de la même année, ils avaient adressé à leurs frères les évêques constitutionnels deux lettres encycliques où, à tra-vers quelques vaines protestations d'attachement et de respect pour le saint-siège, se décelait un esprit d'opposition manifeste. Dans l'une, ils donnaient une déclaration de leur foi et traçaient des règles de conduite. L'autre renfermait une espèce de code qu'ils voulaient substituer à la Constitution civile du clergé dont i s ne pouvaient plus euxmêmes se dissimuler les vices. Trente-deux évêques adhérèrent à la première de ces let-

tres, et trente-cinq à la seconde. La tentative qu'ils firent en 1796 (an IV) pour assembler un concile fut renouvelée l'aunée suivante. En conséquence, vingt-six évêques et quarante-six prêtres, auxquels on accorda provisoirement les mêmes droits qu'aux évêques, se réunirent à Paris, dans l'église de Notre-Dame, le 15 août 1797 (28 thermidor an V). Le 8 septembre, tous prêtèrent serment de haine à la royauté. Le rapport le plus remarquable sait à cette assemblée est le compte rendu des travaux des évêques réunis, présenté par le célèbre Grégoire, dans lequel il déclama violemment contre les prêtres insermentés, qui, disait-il, avaient sait rétrograder la nation vers le moyen age, etc. Les résultats de ce conciliabule furent des décrets sur les élections, l'érection de onze évêchés pour les colonies, et de deux à Porentruy et à Nice.

A ces événements succédèrent les tribu lations du père commun des fidèles. Le malheureux Pie VI, arraché de sa capitale, et traîné de ville en ville comme un criminel, vint expirer à Valence, en Dauphiné, le 29 août 1799, abreuvé d'outrages et nayré de

douleurs.

Ensin, en 1801 (an IX), les évêques constitutionnels tentèrent un dernier effort et ouvrirent à Paris, le 29 juin, un nouveau concile, qui sut clos sans résultat le 16 août, attendu qu'une convention ayant été signée entre le pape Pie VII et le premier consul, on leur avait, dès le 13, signisée l'ordre de

se séparer.

Telle a élé, après une existence d'environ onze ans, la fin de cette Eglise constitution-nelle, qui occasionna un schisme dont les effets auraient pu être aussi funestes que ceux de la Réforme, si la Providence, prenant en pitié les maux de l'Eglise de France, ne se fût hâtée d'y porter remède. Voy. Concordat, Calendrier républicain, etc. Voy. aussi le Dictionnaire de Droit canon, art. Constitution, § 7, et celui des Hérésies, art. Constitututionnels.

CONSTITUTIONS APOSTOLIQUES. C'est un recueil de règlements attribués aux apôtres, et que l'on suppose avoir été écrits par saint Clément, troisième successeur de saint Pierre sur la chaire de Rome. On convient généralement qu'elles sont supposées, ou du moins interpolées, car il paraît qu'elles n'ont commencé à paraître que vers l'an 390, et de plus, on y remarque plusicurs

passages sentant l'arianisme.

Le P. Lebrun croit qu'elles n'ont été écrites que vers l'an 390; Mosheim, qu'elles datent au moins du III' siècle; enfin un autre protestant, Whiston, a soutenu qu'elles étaient véritablement des apôtres et écrites par saint Clément. On pourrait concilier ces différents sentiments, et rendre raison de quelques points de dogme et de discipline peu exacts, en faisant observer avec le concile in Trullo, tenu en 692, qu'elles ont été corrompues par les hérétiques, et qu'elles renferment différentes pièces dont les unes sont en effet authentiques, et les autres ont été ajoutées ou altérées par des auteurs postérieurs. On dait ranger dans cette dernière categorie la liturgie qui se trouve au livre vui, laquelle n'est point rédigée comme les autres liturgies, et

qui ne parait pas avoir été suivie par aucune Eglise. Voy. le Dictionnaire de Droit canon,

art. DROIT CANON.

CONSUALES, fêtes célébrées à Rome en l'honneur du dieu Consus ou Neptune. La principale cérémonie qui avait lieu dans ces sétes était une magnifique cavalcade, par allusion au cheval que Neptune avait fait sortir de terre, lors de sa dispute avec Minervo, ou parce que ce dieu était regardé comme le premier qui eût enseigné l'usage des chevaux. La première institution des Consuales était attribuée à Evandre, et son renouvellement à Romulas, qui voulut saire croire que le dieu des conseils lui-même lui avait inspiré le dessein de l'enlèvement des Sahines. Plutarque remarque que, ce jour-là, les chevaux et mulets ne travaillaient pas, et étaient couronnés de guirlandes. Suivant Festus, la cavalcade n'était composée que de mulets. Cette fête avait lieu le 22 du mois d'août; c'est pendant ces jeux que Romulus fit enlever les Sab nes.

CONSUBSTANTIALITÉ, terme ecclésiastique, consacré du temps de l'arianisme, pour exprimer distinctement l'unité et l'identité de substance qui se trouve dans les trois personnes de la sainte Trinité, et pour obvier aux équivoques des ariens, qui, dans une matière aussi délicate, se servaient des mêmes expressions que les catholiques, en leur donnant un sens favorable à leur opinion. En grec le sens catholique et le sens arien ne tiennent qu'à une seule lettre, ὁμοούσιος, de même substance, consubstantiel, et ὁμοούσιος, de

de semblable substance.

CONSULTEUR. Les consulteurs du Saint-Office sont des prélats ou théologiens de divers ordres séculiers et réguliers, qui assistent les cardinaux de cette congrégation. Il y a toujours parmi eux un cordelier et trois jacobins ou dominicains, savoir : le maître du sacré palais, le commissaire du Saint-Office et le général de l'ordre de Saint-

Dominique.

CONSUS, dieu du bon conseil, chez les Romains, qui, plus tard, le confondirent avec Neptune, parce que Romulus avait fait concider au 22 août la fête de ces deux divinites. Lorsque Romulus eut conçu le projet d'enlever les Sabines, il fit courir le bruit qu'il avait trouvé sous terre l'autel de Consus, dieu des anciens Latins. Dans la suite, on lui érigea, à l'extrémité du grand cirque, un temple enfoncé à moitié en terre et un autel couvert d'un petit toit, pour marquer que les conseils et les desseins doivent être cachés et tenus secrets.

CONTINENTS, nom que l'on donnait aux encratites, hérétiques du 11° siècle, parce que leur principale erreur était de trailer le mariage de débauche, et qu'ils s'abstenaient de vin et de la chair des animaux. Voy.

ENCRATITES.

CONTOBALDITES, hérétiques du vi siècle, dont le premier chef fut Sévère d'Antioche, auquel succéda Jean le Gramniairien, surnominé Philoponos, et un certain Théodose. Leurs sectateurs furent appelés agnoètes ou

théodosiens. Une partie de ces hérétiques, qui ne voulut pas recevoir un livre que Théodose avait composé sur la Trinité, firent bande à part, et surent appelés Contobaldites, de je ne sais quel lieu que Nicéphore ne nomme point, et qui était apparemment celui où ils tenaient leurs assemblées. Les Contobaldites ne reconnaissaient point d'é-

CONTRE-REMONTRANTS, nom que l'on a donné aux gomarites, parce que les armi-niens ayant sollicité la liberté de conscience par une requête appelée remontrances, les gomarites s'y étaient opposés par une autre requête. Voy. Gomanites.

CONTRITION. C'est une des trois parties du sacrement de pénitence; et personne ne conteste sa nécessité par rapport à la justification. Elle consiste en une douleur de l'âme et une détestation des péchés que l'on a commis, accompagnée d'une résolution sincère de n'en plus commettre aucun à l'avenir. Or, pour être véritable, elle doit avoir quatre qualités, et, suivant le langage des théologiens, il faut qu'elle soit, 1º intérieure, c'est-à-dire qu'il ne suffit pas de prononcer des actes et des formules du bout des lèvres, mais on doit la ressentir au fond du cœur; 2º souveraine, c'est-à-dire qu'elle doit être supérieure à toute autre douleur, mais il n'est pas nécessaire qu'elle soit sensible; une personne qui a offensé Dieu doit être plus fâchée de ce malheur que si elle avait perdu ce qu'elle avait de plus cher, quoique cette dernière perte la touchat peut-être plus sensiblement et lui sit verser plus de larmes; 3º surnature le, c'est-à-dire qu'elle ne doit pas être excitée par un motif naturel et humain, il faut qu'elle parte d'un principe de foi et d'un mouvement de l'Esprit-Saint; 4° universelle, c'est-à-dire qu'elle s'étende sans restriction aucune à tous les péchés mortels qu'on a pu commettre.

On distingue la contrition parfaite et la contrition imparsaite; cette dernière est aussi appelée attrition. La premiè e consiste dans la douleur d'avoir offensé Dieu, parce qu'il est souverainement bon; dans la seconde, on est mû principalement par la honte d'avoir commis le péché, et par la crainte d'encourir les châtiments réservés aux pécheurs; ce motif, quoique moins pur, peut néanmoins justifier le pécheur, pourvu qu'il commence à aimer Dieu parfaitement et qu'il ait recours au sacrement de pénitence. Au lieu qu'un pécheur qui a la contrition parfaite est justi**fié par so**n scul repentir avant même de recevoir l'absolution, quoique ce soit pour lui un devoir de s'y disposer, à moins d'une im-possibilité absoluc. Voy. le Dictionnaire des Rites sacrés, art. PÉNITENCE, tit. 3, § 1, nº 1; et celui de Cas de conscience, art. Contrition.

CONTROVERSE, dispu'e sur les points de religion contestés par les hérétiques, ou sur lesquels l'Eglise n'a pas prononcé d'une manière définitive. On peut dire que la controverse est aussi ancienne que la religion; car il s'est élevé, dès la naissance du christianisme, des hérésies et des opinions qu'il a fallu combattre.

CONTUBERNALES. Les Romains appelaient ainsi les divinités adorées dans un même temple.

CONVECTOR, dieu romain qui présidait

au transport des gerbes.
CONVENTUEL (du mot convent qu'on disait autrefois pour couvent), c'est-à-dire ce qui concerne un couvent. Un religieux conventuel était le membre d'un couvent; les biens conventuels, ceux qui appartenaient au couvent. Voy. le Dictionnaire de Droit canon, art. Conventualité.

On appelait en outre Conventuels des religieux de Saint-François, qui possédaient des fonds et des rentes. Voy. le Dictionnaire des Ordres religieux, art. Conventuels

(Frères mineurs).

CONVERS, ou Frères lais, sujets que l'on admet dans les maisons religieuses pour les employer aux fonctions temporelles; ils font profession, mais ils ne reçoivent aucun des ordres sacrés, et ne chantent point au chœur. Dans les premiers temps, et jusqu'au xiº siècle, on nomma convers, conversi, c'est-àdire convertis, tous les adultes qui embrassaient la vie monastique, pour les distinguer des oblats, qui étaient des enfants engagés dans les monastères ou offerts à Dieu dès leur ensance par leurs parents. Le P. Mabillon dit que ce fut dans le xi' siècle que Jean I", abbé de Valombreuse, reçut le premier des larques ou frères convers, distingués par état des moines du chœur, qui dès lors étaient dans la cléricature. Les convers ne peuvent posséder de bénéfices.

A l'imitation des religieux, les religieuses voulurent avoir des sœurs converses pour les servir, quoiqu'elles n'eussent pas, comme les hommes, le prétexte des fonctions sacrées.

CONVERSION, passage de l'état du péché à l'état de la grâce. La conversion est, sui-vant l'étymologie de ce terme, un changement du cœur qui se détourne du mal et se tourne vers Dieu et la vertu. - On appelle aussi conrersion l'acte par lequel un hérétique, un schismatique ou un infidèle renonce à ses erreurs pour embrasser la vraie soi. Mais il ne faut pas oublier que ce qui est appelé conversion par les uns, est appelé apostasie par les autres.

Conversion de saint Paul, fête instituée par l'Eglise, pour honorer la conversion de ce grand apôtre. On la célèbre le 25 janvier. Elle a été autresois au nombre des sétes d'o-

bligation.

CONVOI. On appelle ainsi le cortége qui assiste aux obsèques d'un défunt. Le convoi de chœur est celui qui n'est composé que d'ecclésiastiques et du ciergé qui forme le chœur de la paroisse. Voy. Funerailles.

CONVULSIONNAIRES (1). Le diacre Paris, zélé janséniste, appelant et réappelant de la bulle Unigenitus, étant mort à Paris en 1727, fut inhumé au petit cimetière de Saint-Médard. Quatre ans après, on assura que des miracles s'opéraient à son tombeau, sur des

(1) Cet article est extrait en grande partie de l'Histoire des sectes religieuses.

personnes dont la guérison était précédée de convulsions ou contorsions violentes de tout le corps. On se roulait par terre, on bondissait sur le pavé, on roidissait les jambes, les bras, la tête, ou on les agitait convulsivement, on pironettait sur le lalon, et on était guéri. Cette nouvelle, propagée rapidement, y attira une foule de personnes, gui-dées, les unes par la piété, les autres par la curiosité; c'était un spectacle journalier qui mit en mouvement Paris et le voisinage. Tout le monde voulut être témoin de faits cités par les uns comme l'œuvre de Satan ou de l'imposture, par les autres comme une marque signalée de la puissance divine en faveur du parti auguel avait appartenu le diacre Paris, et son tombeau comme le tribunal prononçant un arrêt définitif contre la bulle, et comme prouvant victorieusement la homé de la cause janséniste. Dans le nombre de ces miracles, le P. Lambert, mort en 1813, assure qu'on a vu une convulsionnaire ayant les youx bouchés avec un tampon d'étoupes et un bandeau très-épais, lié par-dessus, qui lisait par l'odorat toute sorte d'écritures, et connaissait par la même voie le caractère et l'état intérieur des personnes qu'elle n'avait jamais vues.

Le bruit se répandit que la terre de son tombeau opérait également des merveilles; en conséquence il s'en sit des envois à bien des gens qui, malades ou éloignés de Paris, ne pouvaient se transporter au cimetière. Telle fut la sensation occasionnée par ces événements, qu'ils furent discutés en plein parlement. De Vintimille, archevêque de Paris, publia un mandement contre le culte rendu au diacre et contre les Convulsionnaires, et la cour publia, le 27 janvier 1732, une ordonnance du roi pour fermer la porte du petit cimetière de la paroisse de Saint-Médard, avec défense de l'ouvrir sinon pour cause d'inhumation. Cette mesure était motivée, 1º sur le rapport des médecins et des chirurgiens, duquel il résultait que les convulsions étaient des illusions, etc.; 2° sur la licence, le libertinage et les vols occasionnés par le concours du peuple; 3° sur le mandement de l'archeveque, auquel désobéis-saient les Convulsionnaires. La fermeture du cimetière donna lieu à cette épigramme très-connue:

## De par le roi, défense à Dieu De laire miracle en ce lieu.

'a Croire qu'en fermant le cimetière, on éteindrait l'effervescence, c'eût été hien peu connaître le cœur humain. Les convulsions, renfermées sur un seul théâtre, se répétèrent dans divers quartiers de la capitale et dans lés provinces, sous des formes multipliées; car on comptait environ huit cents thaumaturges ou énergumènes. Ces convulsions, souvent accompagnées de douleurs qui obligeaient à demander des secours, firent appeler secouristes ceux qui les administraient et ceux qui les recevaient; bien of on distingua entre les grands et petits secours. Les grands étaient des coups de bûche, de pierre,

de marteau, de chenet, d'épée sur différentes parties du corps. Un apologiste des convulsions assure qu'on a vu des personnes recevoir, par jour, sans danger, quatre, six et même huit mille coups de bûche; ils agissaieut sur leurs membres comme agissent sur les pierres les coups de cet instrument nommé hie ou demoiselle dont se servent les paveurs.

« Un convulsionnaire va chez une fille presque mourante d'un mal d'estomac, et la guérit à grands coups de poing dans la partie malade. Quelquefois le corps s'élançait en l'air et retombait de son propre poids; ce qui obligeait les assistants à le retenir, pour éviter les indécences à l'égard des personnes du sexe, et en même temps les empêcher de se blesser. Mais, s'il y avait contusion, sur-le-champ on la guérissait en y

appliquant de la terre de la fosse.

« Les filles et les femmes, qui jouaient un grand rôle dans ces spectacles, excellaient surtout dans les gambades, les culbutes et les tours de souplesse. Quelques-unes tournaient avec rapidité sur leurs pieds, comme les derviches; d'autres se heurtaient la tête, se renversaient de manière à ce que les lalons touchaient presque les épaules. A Vernon, une convulsionnaire libertine confessait les hommes. Ailleurs d'autres folles tutoyaient les prêtres, les obligeaient à s'agenouiller devant elles et leur imposaient des pénilences. D'autres, par une affectation im-bécile ou puérile, badinaient avec des hoches d'enfants, trainaient de petites charrettes, et donnaient à ces niaiseries un sens figuratif. Là, une convulsionnaire puisait avec une cuiller de l'air dans une assiette vide, la portait à sa bouche, se faisa it la barbe avec le manche d'un couteau devant un miroir, et catéchisait pour imiter le di acre Paris lorsqu'il soupait, se rasait et catéchisait. Une seconde recevait cent coups de bûche sur la tête, sur le ventre et sur les reins. Une troisième étant couchée de son long sur le dos, on étendait sur elle une planche, et sur celle planche étaient plus de vingt hommes. D'autres ayant le sein couvert, on leur tordait les mamelles avec des pinces, jusqu'au point de fausser les branches. Une autre enfin, ayant les jupes attachées, les pieds en haut, la téle en bas, restait longtemps dans cette attitude. A cette occasion un écrivain qui a fait l'abrégé du second volume de Montgeron, pous dit gravement que la plupart des bonnes convulsionnaires ont eu soin, dans ces derniers temps, d'avoir des robes qui, se fermant par le bas comme un sac, prévenaient la possibilité des immodesties.

a Dom Foulon, bénédictin, marié pendant la révolution, raconte qu'à l'époque où les curieux affluaient chez les femmes atteintes de convulsions, une d'entre elles, nommée Gabrielle Molet, de Nantes, reçut la visite d'Arouet, père de Voltaire, et trésorier de la chambre des comptes. Elle avait des hochets dont elle arrachait les grelots, pour représenter la réprobation des gentils. Elle eut la première le secours de l'épée. Quelquesois

ч et aboyait. Elle est

deux sexes
vioutaient
ectueuse
restament.
ces enthouel, qui avait
ta défection de
rère Pierre. Dieu
e de convulsions
anour-propre: penpar jour, il contred'un chien..... Un aptle nom de frère Augusendait précurseur d'Elie,
es sacriléges et les turpi-

ongleries donnèrent naissance umes, pour prouver la véracité seté de ces présendus prodiges. Un ges les plus remarquables fut celui geron, conseiller au parlement, qui sa (rois gros volumes in-4°, pour pré-er et justifier les convulsions et les ups de bûche. Il fut réfuté par le Taste, benédictin, évêque de Bethléem. Les jansénistes soutenaient que les convulsions venaient de Dieu, et prétendaient en trouver des exemples dans l'histoire de l'Eglise; parmi les catholiques les uns les attribuaient au démon, d'autres n'y voyaient que des illusions ou des fourberies, d'autres une sorte de maladie endémique, etc. Un grand nombre d'écrivains de l'époque les regardaient comme surnaturels, tout en les condamnant hautement, comme contraires à la loi de Dieu, par leur caractère mauvais, faux, puénl, indécent et cruel.

Aux contorsions et aux miracles les Convulsionnaires ajoutèrent bientôt les prophélies. Tous se prétendaient illuminés d'une lumière surnaturelle, et publiaient avec emphase ou avec amphigouri leurs réveries et leurs prédictions. Or l'avénement du pro-phèle Blie en était le sujet principal. Le P. Pinel, oratorien, décédé vers 1775, composa l'Horoscope des temps, ou Conjectures sur l'Avenir. Il annouçait dans ce livre la chute de la dixième partie de Paris, et la mort du prophète Elie dans cette ville. L'Hôtel-Dieu devait être le premier théâtre de ces grands événements. C'est là, disait-il, que l'homme de Dieuse trempera en personne dans la fosse d'eau terle; qu'il recevra le premier affront par une fausse convulsionnaire sur laquelle éclatera son indignation, et de suite il procédera aux triages qui resteront à faire, en commençant par la maison de Dieu et par le chapitre de Notre-Dame. Avec une sœur Brigitte de cet Hôtel-Dieu, il annonçait Blie, en parcourant les provinces; mais après sa mort, la sœur Brigille, rentrée dans sa maison, renonça aux convulsions.

Il parut aussi un Recueil de prédictions intéressantes faites en 1733 par diverses personnes, sur plusieurs événements importants. Le livre contient les révélations du fière Pierre, du frère Thomas, qui, s'étant mis

à table pour souper, ne peut manger; qui frappe des deux poings sur la table, et qui aurait tout renversé si l'on n'eût desservi promptement.

Les révélations de la sœur Françoise, de la sœur Angélique, de la sœur Holda, qui demande qu'en lui donne des coups de bûche sur le côté yauche et avec violence, pour détruire la dureté de ceux qui sont du côté yauche du grand monurque.

La sœur a été dans une grande agitation: elle a eu de mauvaises convulsions; elle a crié: Pan, pan, pan! Hélas! mon papa. Mais ce n'est pas des bêtes, c'est des bouledogues; nous feron la guerre l'autre demain.

Je vois un temps comme si nous n'avions ni roi, ni prince; le parlement est abattu, le sceptre s'en va, le diadème va devenir le jouet d'une multitude de furieux. La sœur a vu un peuple crochu, qui se propose de détrôner le roi. Louis XVI sera détrôné par Monsieur; peut-être attentera-t-on à sa vie. Anathème contre les rois et leurs sujets, contre les pasleurs et leurs brebis.

Paris, malheureuse ville, je te rendrai déserte; tes habitants vont te quitter, tes prêtres
te maudire, tes princes te raser, tes prophètes te tromper; la grande ville sera jouée à
la paume. La sœur prend un tison et veut
mettre le seu aux quatre coins de Paris, disant qu'elle ne fait que prévenir ce qui arrivera. Les Nègres, les Sauvages vont entrer
en France; ils détruiront tout, et tout sera
renversé, jusqu'au culte extérieur. La sœur
parle de nouvelles écoles pour l'erreur, d'un
nouveau catéchisme, d'une nouvelle doctrine, de mauvais traitements à ceux qui
s'opposeront à ces mastres du mensonge. Il
y aura à Rome un concile par dépit, et qui
ne produira que désastes. Pour donner une
idée de ceux qui doivent s'y rendre, la sœur
imite les hurlements du loup.

La sœur Angélique prédit que l'Antschrist sera un pape qui a déjà régné, et qui ressuscitera.

La sœur Holda, dont il est parlé ci-dessus, était une certaine Elisabeth Fronteau, qui prophétisa depuis 1752 jusqu'au 36 décembre 1786, époque de sa mort; elle avait pris ce nom, sans doute, pour s'assimiler à la prophétesse Holda, dont il est parlé au IV· livre des Rois, laquelle annonçait l'avenir au grand prêtre et aux officiers du roi Josias. On l'appelait encore sœur Toton, parce qu'elle jouait avec un hochet de ce nom, quand chez elle l'état surnaturel était sur le point de se manifester. Ses prédictions avaient trois objets principaux: exhorter à la pénitence la gentilité chrétienne, et surtout la France; annoncer les fléaux réservés à l'endurcissement; consoler l'Eglise persécutée en prédisant sa régénération par le ministère d'Elie et la conversion des juifs.

On a une collection plus étendue de ses prophéties dans un ouvrage en cinq volumes imprimé à Paris en 1822, et intitulé: Extraits d'un recueil de discours de piété sur nos derniers temps. On y trouve de violentes sorties contre Rome, et la prédiction de la plupart des maux qui ont affligé la France pendant la révolution; mais comme cet ouvrage n'a été compilé et annoté qu'après la révolution, on peut à bon droit laisser à l'éditeur la responsabilité d'une partie de ce

qu'on y lit.

Toutefois il s'est toujours trouvé des jansénistes judicieux qui rejetaient les convulsions et les prophéties des Convulsionnaires; d'autres distinguaient entre les bonnes convulsions et les mauvaises, c'est-à-dire celles qui avaient Dieu pour principe et celles qui étaient le produit de la fourberie ou qui procédaient de l'esprit du mal. Dans. l'ouvrage que nous venons de citer, on déclare que l'œuvre paraît presque entièrement livrée à l'empire du démon, et que les bonnes convulsions ont cessé. Or, l'œuvre dont il est ici question n'est autre que celle des convulsions, appelée par ses défenseurs l'OEuvre de la croix, commencée, suivant eux, en 1745.

A l'époque où nous écrivons ceci, l'œuvre des convulsions est totalement tombée dans l'oubli, et le jansénisme lui-même s'en va

expirant.

COOPTATION, mode dont usaient les augures et les pontifes romains dans l'élection de leurs collègues.

COPTES ov COPHTES. On appelle ainsi les chrétiens d'Egypte engagés dans les erreurs d'Eutychès. Il y a bien de l'apparence que ce mot de Coptes a été formé d' `Αιγύπτιος, Egyptien. Il y avait autrefois en Egypte deux sortes de chrétiens : ceux qui reçurent le concile de Chalcédoine et qui furent appelés Chalcédoniens, et dans la suite Melchites ou Royalistes, de Melek, qui en arabe signifie roi, à cause qu'ils avaient reçu ce qui avait été ordonné par l'empereur Marcien ; et ceux qui rejetèrent ce concile et qui furent appeles Jacobites, parce qu'après Dioscore et Sévère, patriarches schismatiques d'Antio-che, ils s'attachèrent aux sentiments de Jacques le Syrien, surnommé, non pas Baradat, comme on lit dans Baronius et ailleurs, mais Baradée ou Zanzale, à cause des haillons dont il était revêtu. Maintenant la totalité des Coptes est jacobite.

Ils rejettent donc le concile de Chalcédoine et ne veulent point convenir qu'il y a deux natures en Jésus-Christ, bien qu'ils reconnaissent que la divinité et l'humanité ne sont point confondues dans sa personne. C'est à peu près leur soule erreur; ils sont, il est vrai, plongés actuellement dans une grossière ignorance, mais leurs confessions de foi et leurs rituels témoignent qu'ils reconnaissent la présence réelle, qu'ils admettent le culte des images, la prière pour les morts, l'invocation des saints et toutes les pratiques rejetées par les pretendus réformés. Cependant cette Eglise est séparée depuis plus de douze cents ans de l'Eglise romaine; ce qui prouve que tout ce que l'Eglise romaine croit et pratique aujourd'hui sur l'eucharistie, sur les sacrements, sur le purgatoire, sur les images, était enseigné et pratiqué par l'Eglise dont les Contes faisaient partie, aussi bien

que par l'Eglise latine, avant le schisme de Dioscore; sans quoi on arriverait à cette conséquence absurde, que ces deux Eglises opposées se seraient entendues pour apporter dans leur croyance des changements identiques.

Les chrétiens coptes sont soumis au patriarche d'Alexandrie, successeur de saint Marc: il a sous lui des évêques, des prêtres, des diacres, des clercs inférieurs et des moines; il jouit sur eux de la plus grande autorité, il les élit et peut les déposer et les excommunier. Les prêtres peuvent vivre dans l'état de mariage ou dans le célibat; mais le patriarche doit avoir toujours vécu dans la chasteté, c'est pourquoi il est choisi dans l'ordre des moines; cette élection est faite par les évêques, les prêtres et les principaux de la nation.

lls célèbrent la liturgie en langue copte qui n'est plus parlée, et que peu de pretres entendent. Leur ignorance leur a sait admettre plusieurs coutumes absurdes, ou du moins étrangères aux usages et à la pratique de l'Eglise, et ils en ont laissé tomber en désuétude d'autres qui cependant sont consignées dans leurs Rituels. Ainsi, ils paraissent pratiquer peu la confession des péchés; ou, s'ils le font, les prêtres donnent le sacrement de l'extrême-onction après celui de la pénitence. Le jour de l'Epiphanie ils bénissent le Nil, ou de grands bassins ou lavoirs construits dans leurs églises, où tout le monde se plonge, comme pour recevoir un second bapteme. Ils ont le divorce, non-seulement pour le cas d'adultère, mais pour cause d'infirmités, d'antipathies ou de querelles de ménage. Enfin ils praliquent la circoncision, mais ils ne paraissent pas la regarder comme un usage religieux; peut-être l'ont-ils empruntée des musulmans.

Leurs jeunes sont très-rigoureux; ils ont quatre carémes; celui de Paques, qui commence neuf jours avant celui des Latins, et pendant lequel ils restent sans boire, sans manger et sans fumer jusqu'après l'office, qui finit environ à une heure; celui de l'Avent qui est de vingt-trois jours pour les laïques et de quarante-trois pour le clergé; celui de Saint-Pierre et Saint-Paul, qui est d'environ treize jours; et celui de l'Assomp-

tion, qui dure quinze jours.

Voy. l'article COPETES du Dictionnaire des Hérésies.

CORACES. 1° Ce mot, au rapport de Lucien, signifiait, dans la langue des Scylbes, dieux qui président à l'amitié. Le même auteur avance que ce peuple donnait ce nom à Oreste et à Pylade; mais il aura probablement été induit en erreur, car ces deux héros de l'amitié devaient être inconnus aux Scythes.

2º Coraces était aussi le nom des ministres de Mithra; on le sait dériver du grec répei, corbeau, oiseau consacré à cette divinité chez les anciens Perses.

CORACIQUES, fêtes mithriaques, ainsi dénommées sur les marbres. Voy. Conaces.

CORAN, mal à propos nommé Alcoran (1). C'est le livre sacré des musulmans, qui le regardent comme le recueil des lois divines promulguées par Mahomet, comme la parole de Dieu incréée, descendue du ciel et com-muniquée à ce prétendu prophète. Ce mot Coron veut dire lecture par excellence. On l'appelle encore Kitab, le livre, ou Kitab Allah, le livre de Dieu; Mashaf, le code; Forkan, la distinction du bien et du mal, du vrai et du saux, et Kélam schérif, la parole sacrée.

J'emprunte à Mouradgea d'Ohsson (Tableau général de l'empire Othoman) les détails suivants sur le Coran, son contenu et sa rédaction : « Les mahométans croient que ce livre est tiré du grand livre des décrets divins, et qu'il est descendu du ciel, seuillet par feuillet, verset par verset. Leur législateur s'en servit pour éclaircir chaque fois ses assertions, appuyer ses prédications, et résoudre les différents problèmes dans l'ordre politique. C'était presque toujours dans les moments de perplexité et d'embarras où il se trouvait, que ces feuilles lui descen-daient du ciel. Elles répondaient exactement aux diverses circonstances de sa vie et de sa doctrine, puisqu'il les publiait à mesure qu'il était question d'autoriser un projet, d'ap-prouver ou de rejeter une action, d'absoudre ou de condamner quelqu'un , de confirmer ou d'abolir différentes lois, établies même par des versets précédents, etc. Ce livre est donc le recueil, des dogmes et des préceptes de la religion musulmane. Il conlient 114 chapitres (Sourates), 6666 versets, el 30 sections ou cahiers. »

Tous les chapitres ont des titres qui, tirés simplement d'un mot remarquable, n'annoncent pas toujours les matières qu'on y traite, comme les chapitres de la Vache, de la Table, de la Lumière, du Manteau, eic. Et tous, excepté le neuvième, ont pour épigraphe cette formule essentiellement musulmane: Au nom de Dieu clément et miséricordieux l Cependant l'ordre de leur rédaction actuelle n'est pas celui dans lequel Mahemet les a

reçus et promulgués.

 D'après les meilleurs auteurs nationaux qui ont écrit l'histoire de ce législateur, sa prétendue mission lui a été révélée en songe, dans la quarantième année de son âge, par l'archange Israfil, la nuit du 19 de ramadhan 6203, qui répond à l'ère chrétienne 609, treize ans avant l'hégire, qui est l'époque de sa retraite de la Mecque à Médine. Dès cet instant, continue l'auteur suédois, Mahomet, saisi d'une sainte frayeur, se voue à une vie solitaire. Il se retire dans une grotte de la montagne de Hira, qui domine sur la Mecque. Il y passe les jours et les nuits en jeunes, en prières et en méditations. Au milieu l'une de ses extases profondes, l'ange Ga-briel lui apparaît et lui ordonne de lire. fahomet répond qu'il ne sait pas lire. L'ange e prend dans ses bras, le presse, le serre vec force, lui renouvelle le même ordre our la seconde et troisième fois, en le ser-

(1) La syllabe al n'est autre chose que l'article arabe DECTIONN. DES RELIGIONS. I.

rant toujours davantage, et lui met enfin dans la bouche ces paroles: Lis, au nom de ton Créateur, etc. Ce premier des chapitres du Coran est cependant le quatre-vingt-seiztème du livre rédigé. Peu de jours après, étant en oraison sur la même montagne de Hira, Mahomet voit encore apparaître l'ange du Seigneur, qui, assis sur un trône éclatant, au milieu des nues, lui récite ces paroles: O toi qui es couvert d'un manteau l'ière-toi et prêche. Ce second des chapitres forme le soixante-quatorzième du livre. C'est ainsi que l'ange Gabriel, disent les mêmes écrivains, remit, par ordre de l'Eternel, à son prophète, dans les vingt-trois dernières années de sa vie, feuillet par seuillet, chapitre par chapitre, tout le livre du Coran. Ce grand ministre des volontés du Seigneur, ajoutent-ils , qui avait apparu douze fois à Adam, quatre sois à Enoch, cinquante sois à Noé, quarante-deux fois à Abraham, quatre cents fois à Morse, et dix fois à Jésus-Christ, honora de sa présence le dernier et le plus auguste des prophètes vingt-quatre mille fois. Il ne lui apparaissait jamais que le visage resplendissant de gloire et de lumière; il exhalait autour de lui les parfums les plus odoriférants, et s'annonçait par un bruit sourd, semblable au son des petites cloches. Sa présence jetait toujours l'effroi dans l'âme du prophète; une sueur froide couvrait tout son corps.

« Mahomet, par son exemple, inspirait à ses disciples la vénération la plus profonde pour le Coran. « La lecture du sacré Coran, a disent les auteurs nationaux, opérait tou-« jours en lui une espèce d'extase. Il s'agilau, « se levait, se calmait, se passionnait, s'atten « drissait, etc., selon l'esprit et le caractère de « chaque verset, de chaque passage de ce saint « livre, » Révéré comme le recueil des lois divines, il est l'objet des hommages les plus profonds de tout musulman. On n'y touche jamais sans être en état de pureté légale, et sans le baiser et le porter au front avec les plus grands sentiments de respect et de dé-

Les plus zélés se font un devoir de l'apprendre par cœur. On jure par ce livre, on le consulte dans les occasions importantes, en tirant un présage des mots qui se présentent les premiers à l'ouverture; on le porte avec soi à la guerre, on en inscrit les sentences sur les bannières, on l'enrichit d'or et de pierres précieuses, et les maho-métans ne souffrent pas qu'il tombe entre les mains des infidèles, c'est-à-dire des chrétiens, des juifs et des idolâtres.

Quant au contexte, il est écrit en arabe, dans le dialecte corarschite, qui est le plus pur; et quoiqu'en prose, les versels ou sentences en sont rimés. Le style en est ordinairement correct, quelquesois majestueux et sublime, surtout quand il parle de Dieu et de ses perfections, souvent concis et obscur. Le discours est mis tantôt dans la bouche de Dieu, des anges ou de Mahomet. Chaque chapitre

porte en tête le nom du lieu de la rédaction primitive, qui est Médine ou la Mecque.

Parmi ceux qui ont parlé du Coran, il en est qui en ont loué le mérite outre mesure; d'autres au contraire l'ont regardé comme un amas informe d'absurdités; ces deux jugements sont exagérés et doivent se corriger l'un par l'autre. Il est vrai que c'est une compilation qui n'est soumise à aucun ordre analytique, mais on y trouve des passages fort beaux sur la grandeur, la bonté, la sainteté de Dien. Un grand nombre de textes sont extraits plus ou moins littéralement de nos saintes Ecritures; mais les faits historiques empruntés à la Bible sont horrible-mest corrompus. Cependant les musulmans prétendent qu'ils ont le texte véritable, et que nes livres sont falsifiés. Il y a plusicurs écrivains français qui se sont appliqués à extraire du Coran les principales maximes et à les rédiger dans un ordre logique, en-tre autres Brunet, dans son Parallèle des religions, et M. Garcin de Tassy, dans les Doctrines et devoirs de la religion musulmane, imprimés à la suite du Coran de Savary.

Nous avons vu plus haut que ce n'était pas Mahomet qui avait rédigé le Coran, tel que nous l'avons. En effet, les chapitres en avaient été écrits sur des seuilles volantes, et même sur des omoplates de mouton. Plusieurs en tirèrent des copies où se trouvérent nécessairement des différences; pour obvier aux inconvénients qui en pourraient naître par la suite et qui en naquirent en (siet, le khalise Abou-Bekr, beau-père et successeur immédiat de Mahomet, nomma, pour recueillir toutes les copies et en former un tout complet, une commission composée de Zard, fils de Sabit; Abdallah, fils de Zoberr; Sard, fils d'Ali; et Abderrahman, fils de Harith. Mais, au lieu de suivre, dans cette rédaction, un ordre logique ou au moins un ordre analytique, ils se contentèrent de ranger les chapitres suivant leur tongueur : ainsi le second chapitre a 286 versets, et les suivants vont en diminuant graduellement jusqu'aux derniers qui n'en ont que 3, 4 on 6. Cette rédaction fut déposée chez Hafza, fille d'Omar et veuve de Mahomet, afin que l'on pût y avoir recours lorsqu'il naîtrait quelque difficulté touchant sa lecture. Il arriva justement ce qu'Abou-Bekr avait prévu; car, du temps du khalife Othman, il se trouva plusieurs copies différentes de ce livrc. Othman, les ayant fait ramasser toutes, les sit corriger sur l'original de Hasza, et ordonna la suppression de tous les exemplai-res qui n'y étaient pas conformes. Mais les schiites incriminent la rédaction saite sous Ahou-Bekr, parce qu'elle fut opérée sans qu'on eût consulté l'exemplaire demeuré entre les mains d'Ali, qui, selon eux, était le plus fidèle et le plus complet. C'est pourquoi on trouve chez ces schismatiques des chapitres et des passages qu'on ne lit point dans le Coran des Sunnites. M. Garcin de Tassy et Mirza Kazem-Beg ont donné un de ces chapitres inconnus dans le Journal asiatique de 1842 et 1843.

Le Coran renferme un certain nembre de maximés conformes à celles de l'Ancien et du Nouveau Testament, et de plus un certain nombre de faits bibliques, plus ou moins défigurés, ainsi que nous l'avons observé plus hant. C'est pourquei on pense que Mahomel aura été aidé dans ce travail par quelques évêques, prêtres ou moines bérétiques, relégués par les cuperaurs dans les déserts de l'Arabie, après que les héréties des nestoriens, des eutychiens et des monothélites enrent été condamnées par les cunciles ocuméniques. On va même jusqu'à citer le moine Sergins, nestorien, et un jacobite nommé Batiras, comme ayant puissamment courn à la rédaction : il paraltrait sussique les juifs, qui à cette époque étaient fort répandus en Arabie, qui de leur côté contribué à la composition de ce livre. Il est de fait que le Coran est rempli d'une dectrine analogue à celle des juifs, des nestoriens et de plusieurs autres hérétiques du même temps, et par conséquent très-opposé an cathelicisme.

On a donné en Europe un grand nombre de traductions du Coran; nous citerons en latin celle de Maracci, ouvrage plein d'érodition, et en français celles d'André du Ryer en 1734, celle de Sayary em 1783, et celle de Kasimiraki en 1840.

Kasimiraki en 1840.
CORBAN. 1º Ce mot, dans la tente hébret de la Bible, signifie offrande, ablation; on he trouve transcrit en ce sen s dans l'Evangile de saint Marc, chap. vii. v. 11. Voy. l'art. Corban du Dictionnaire de la Bible.

Il a été adopté par les chrétiens erientaux pour exprimer ce que no us appelons l'eucharistie; ceux surtont qui célèbrent la liturgie dans les langues analogues à l'hébren appellent ainsi le pain destiné à la consécration, et quelquespis la messe elle-même.

Le Corban des Coptes doit Aire fait, 1º de farine achetée de l'argent tiré du trésor de l'Eglise, ou donnée par une personne de profession honnéte, et non par des gens qui exercent un métier sujet à des frances et à des tromperies. 2° Il doit être fait le jour même, et s'il l'était de la veille, il me pour-rait servir pour le sacrifice. 3. C'est le sacristan lui-même qui doit le faire, en tecitant en même temps sept psaumes indiqués; les femmes ne pouvent s'en méler, elles ne doivent pas même le toucher. b. A doit y avoir du levain, excepté un seul jour de l'année, le 12 du mois de paoni (6 jain), la nuit duquel tombe ce qu'ils appellent la goutte qui fait le même effet que le levain-5 il faut qu'il soit cuit dans un four situé dans l'enclos de l'église. 6: Le Gorban doit avoir l'impression de douze creix, renletmées chacune dans un carré; et dans celui du milieu, qu'ils appellent isbadicon (corruption du mot grec deservair ), il doit y en avoir une plus grande que les autres. Les douze petites croix représentent les douse apôtres, et celle du milieu représente les Christ lui-même. On lit ordinairement sur le bord du Corban ces mots grecs, écrits en caractères coptes: "Αγιος, άγιος, άγιος Κύριος.

Ces pains sont plus épais que seux des Latins; ils sont plats par-dessous, et convexes par-dessus. On cuit ordinairement plusieurs de ces pains à la fois ; l'un plus grand pour la messe, et les autres plus petits, qui na sont point consacrés mais bénits; on distribue ces derniers après l'oflice aux moines

et aux principaux des assistants. Chez les Ethiopiens, le Corban est préparé avec antant de soin que chez les Coptes. Il y a, tenant à l'église, un lieu uniquement destiné à cet usage, où il y a tout ce qu'il faut pour battre les épis de pur froment, pour le moudre et en faire une farine très-blanche. On ne souffrirait jamais que les semmes touchassent ce froment on cette farine, moins encore la pâte, qu'ils font cuire au même lien, dans une platine de fer ou de terre cuite, sur un fourneau fait exprès. Cela s'observe de même lorsqu'on campe; car auprès de la tente qui sert de chapelle, il y en i une autre où l'on tient tout ce qui est nécessaire pour faire l'hostie. Ce Corban est l'objet de la vénération publique, avant même qu'il soit consacré; car lorsqu'on le porte de la sacristie à l'autel, il est précédé de la croix, des encensoirs et des sonnettes. il en est à peu près de même chez les autres

Orientaux, et même chez les Grecs.

La fête du Corban ou du sacrifice est très-célèbre chez les mahométans; elle a lien le 10 du mois dhoul-hidja, dernier de l'année musulmade. On fait à la Mecque un unifice solennel, après s'être acquitté des toires cérémonies du pèlerinage, et entre mires de la visite à la Kaaba ou maison Minte. It faut que la victime soit un mouion, ou un bouc, ou un bœuf, ou un chameau; il n'est pas permis de sacrisier un cheval, un cerf on autre animal semblable. La victime doit être âgée de sept mois su moins si c'est un mouton, d'un an si c'est un bouc on un bouf, et de cinq ans au moins si c'est un chameau. Il faut que l'animal soit sain, entier et sans nul défaut. Pour que le sacrifice soit méritoire, il faut que celui qui l'offre égorge l'animal de sa propre main, à moins qu'il n'en soit légitimement empêché, auquel cas il peut se sarvir d'une main étrangère. Celui qui faut l'immolation doit manger une partie de la victime; le reste est distribué aux parents, aux amis et aux pauvrés.

Ce sacrifice a lieu en mémoire d'Abraham, qui immola un bélier à la place de son tils hmael; car les musulmans soutiennent que c'était celui-ci et non Isaac que ce patriarche

avait reçu l'ordre de saccifier.

La lête du Corban ou 1d-Corban se célèbre également le même jour avec grande solennilé dans toutes les nations musulmanes. C'est une des deux solennelles et d'obligation pour les mahométans; elle entraîne le cessation des œuvres serviles et donne lieu à de grandes réjouissances. Les samilles donc qui n'ont pu se rendre à la Mecque se procurent, avant le 10 du mois dhoul-hidja, un mouton, le plus beau qu'elles peuvent frouver, sans tache, sans défaut, pour re-

présenter dignement la candeur et l'innocence d'Ismaël. Le jour de la cérémonie, après avoir bien lavé l'animal, après lui avoir orné différentes parties du corps avec une teinture de benné, on le pare de rubans, d'ornements de toute espèce, de perles même, si on est riche. On le conduit ensuite au lieu du sacrifice, où on l'immole en grande cérémonie. On en distribue ensuite différentes parties à ses amis, on en donne aussi aux pauvres. Les gouverneurs des villes et les grands personnages immolent ordinairement un châmeau, ou tout au moins nn taureau au lieu d'un mouton. Dans ce cas la cérémonie a lieu hors de l'enceinte de la ville. Au retour, des échafauds sont dressés sur les places publiques, et des bate-leurs, des danseurs de corde, des jongleurs, des musiciens, des chanteurs, amusent le peuple pendant le reste de la journée.

Dans l'Inde musulmane, il y a un lieu particnlier, attenant aux mosquées, destiné à la célébration du Corban. C'est une sorte de chapelle sans toit, avec de petits minarets

et un autel.

Les Tatares circassiens appellent Corban les sacrifices funèbres qu'ils pratiquent après la mort des personnages de distinction. Ils immolent en cette occasion des boucs ou des béliers. Les peaux de ces animaux sont ensuite attachées au sommet d'une perche, et on leur rend des hommages religieux.

CORBEAU. 1º Le corbeau était un animal immonde pour les juiss; il l'est encore pour les musulmans. Voy. l'art. Corbeau du Dic-

tionnaire de la Bible.

2º Chez les anciens, il était consacré à Phébus, ainsi que le cygne. La différence de couleur de ces deux sortes d'animaux était sans doute le symbole du jour et de la nuit. Les corbeaux fournissaient encore de fréquents présages heureux ou malheureux, selon qu'ils apparalssaient à droite et à gauche, en nombre pair ou impair. De là on le croyait doué de la connais-sance de l'avenir et de la faculté de l'apprendre aux hommes par son croassement. On comptait jusqu'à soixante-quatre inslexions de sa voix, toutes distinctes, et dont chacune avait une signification particulière; la plus sinistre élait lorsque leur voix était éjoussée comme si on les étranglait. Il y a encore bien des pays chrétiens où ces superstitions ne sont pas totalement détruites. Il n'est pas rare de voir des gens effrayés du cri du corbeau, et qui croient que c'est un présage de mort, surtout si l'oiseau vient à se percher en criant sur une maison dans laquelle est un malade. Voy. le Dictionnaire des Sciences occultes, art. Corbeau.

CORBEILLE. La corbeille jouait un rôle important dans plusieurs manifestations de la religion des Grecs. Dans les fètes d'E-leusis, célébrées à Athènes, on faisait une procession, le quatrième jour vers le soir; on y portait solenne lement une corbeille sacrée qui représentait cette où Proserpine mettait les sleurs qu'elle cueillait lorsqu'elle fut enlevée par Pluton. Cette corbeille était sur un châr tiré par des bœus, et dont les roues étaient massives en forme de cylindre. Le char était suivi de semmes qui s'écriaient par intervalle: Χαίρε, Δήμητερ, Salut, Cérès: elles portaient des corbeilles mystiques sermées avec des rubans de couleur de pourpre, et qui contenaient du sésame ou blé d'Inde, des pyramides, de la laine travaillée, un gâteau, un serpent, du sel, une grenade, du lierre, des pavots, etc., symboles de la vie et de l'agriculture qui en est le soutien. Les initiés pouvaient manger des graines et des pastilles rensermées dans la corbeille, mais il ne leur était pas permis de toucher aux grenades. Pendant que le char passait, personne ne devait le regarder d'en haut, ni des senétres, ni des soits. etc.

des toils, etc.
CORBEILLER, ancien titre d'office dans l'église cathédrale d'Angers. Quatre officiers portaient ce nom. Le premier, appelé grand corbeiller, avait le pas sur tous les autres

du has chœur, et exerçait les foncde curé du chapitre. La charge de corbeiller conduisait ordinairement au canonicat. Ceux qui portaient ce nom avaient été dans les anciens temps chargés de distribuer le pain de chapitre, et ils héritaient du bréviaire des chanoines décédés; dans la suite leur privilége se réduisit à peu près a officier aux fêtes doubles.

CORDACE. Diane était honorée sous ce nom dans la ville de Pisc, où elle avait un temple. Ce nom lui venait d'une danse ainsi nommée, en usage chez les habitants du mont Sipyle, et qu'on exécutait en mémoire d'une victoire de Pélops. La cordace était, chez les Grecs, une sorte de danse ridicule et obscène en usage sur le théâtre.

CORDI-LIÈRES, religieuses qui suivent la règle des Cordeliers. Comme ceux-ci elles portent pour ceinture la corde garnie de nœuds. Elles avaient autrefois 123 couvents en France.

CORDELIERS, religieux de l'ordre de Saint-François, autrement appelés Frères Mineurs, institués, vers le commencement du xiii siècle, et approuvés par le quatrième concile de Latran. Ils sont habillés d'un gros drap gris; ils ont un petit capuce ou chaperon, un manteau de la même étoffe, et une ceinture de corde nouée de trois nœuds, d'où leur est venu le nom de Cordeliers. Ils furent d'abord désignés sous le nom de Pauvres Mineurs; mais plus tard le moi de Pauvres sut supprimé, et on y substitus celui de Frères. Ils sont encore appelés Fran ciscains, du nom de saint François d'Assise, leur instituteur. Ces religieux furent établis en France par saint Louis, en 1216; ce pieux roi fut le fondateur du grand couvent qu'ils avaient à Paris. Les Cordeliers sont un des quatre ordres mendiants. Ce sont les premiers qui aient renoncé à la propriété de toute possession temporelle. Ils pouvaient étudier dans la faculté de théologie de Paris, et parvenir au doctorat. Plusieurs d'entre eux, revêtus de ce titre, se sont distingués en Sorbonne. Parmi les statuts de leur ordre, il y en avait un qui leur désendait de recourir à l'autorité des juges séculiers; mais ce statut avait été déclaré abusif par différents arrêts et règlements.

Avant la révolution, ils avaient en France environ 284 couvents d'hommes, distribués en huit provinces, dont trois grandes qui avaient seules droit au gouvernement de leur collège général de Paris. — Maintenant encore les Cordeliers sont, dans la Palestine, gardiens du sépulcre de Jésus-Christ et des saints lieux; ils paient à cet effet un tribut annuel au gouvernement musulman. Voy. Franciscains et Frères Mineurs. Voy. aussi ces mots au Dictionnaire des Ordres religieux.

CORDICOLES, nom que les ennemis de la dévotion au Sacré Cœur de Jésus donnent à ceux qui prennent part à cette fête, asser nouvelle dans l'Eglise, sous le prétexte qu'on ne propose à l'adoration des fidèles qu'un viscère, lequel n'est après tout qu'une partie de la sainte humanité du Sauveur. Ils soutiennent que c'est détourner le peuple de la vraie foi, et le jeter dans une sorte d'idolâtrie; sans faire attention que cette fête n'a été proprement instituée que pour célébrer et reconnaître l'amour immense de Jébrer et reconnaître l'amour immense de Jébrer communément regardé comme le siège des affections. Voy. Cogun de Jésus.

des affections. Voy. Comun Dr Jésus.
CORDON BRAHMANIQUE. Tous les brabmanes portent un petit cordon en bandouillère, lequel descend de l'épaule gauche à la hanche droite, et qui se compose d'un certain nombre de cordelettes formées chacune de neufs fils. Le coton dont il est fait doil être cueilli sur la plante, de la propre main d'un brahmane, cardé et filé par des personnes de la même tribu, afin qu'il ne puisse pas contracter de souillure en passant par des mains impures. Il faut qu'il soit filé sans quenouille, et avec les doigts seulement. On doit encore prendre garde à la qualité du coton, à la manière de le tenir entre les doigts, et au nombre de brins qui doivent y entrer. On y fait un nœud, appelé nœud de Brahma, qui est un assemblage de plusieurs autres nœuds. On donne solennellement l'iuvestiture de ce cordon aux jeunes enfants des brahmanes, vers l'âge de six à sept ans; ils deviennent alors brakmatcharis, on novices, mais leur cordon n'est composé que de trois cordelettes et d'un nœud; à l'époque du mariage, ils prennent le cordon de six cordelettes et de deux nœuds, et à mesure qu'ils ont des ensants, le nombre des cordelettes et des nœuds augmente, suivant le point déterminé par les Védas. Cependant M. Dubois paraît affirmer que le nombre des cordelettes ne va pas au delà de neuf. Voy. BRAHMATCHARI.

Cependant le cordon n'est pas tellement propre aux brahmanes, que certaines autres castes, entre autres celle des kchatriyas, n'aient aussi le droit de le porter; il leur est alors conféré par un brahmane. Il y a ausdes personnages des castes inférieures qui le prennent, mais contre l'assentiment des brabmanes qui disent que c'est un beau bar

nais qui décore un âne.

Les brahmanes et tous les autres personnages qui ont droit de porter ce cordon, y attachent plus de prix et s'en montrent certainement plus fiers que ne le font les Européens autorisés à porter des décorations par le droit de leur naissance, ou par d'éminents services rendus à la patrie.

Les papes ont permis aux Hindous convertis de continuer à porter le cordon, pourvu que, répudiant celui qu'ils ont reçu de la main des brahmanes, ils y substituent un cordon bénit par un prêtre catholique. CORDON DE SAINT-FRANÇOIS. C'est une

CORDON DE SAINT-FRANÇOIS. C'est une corde garnie de nœuds portée par différents ordres religieux qui reconnaissent saint François d'Assise pour leur instituteur. Il y a apparence que cette corde servait autrefois de discipline à ceux qui la portaient; c'est pourquoi elle est garnie de trois gros nœuds, mais nous ignorons si on l'emploie encore à cet usage. Plusieurs de ces ordres, comme les cordeliers, les capucins, les récollets, le portent blanc; celui des pénitents est noir.

On a établi plusieurs confréries du Cordon de Saint-François, dans lesquelles on donne ce cordon à des laïques, qui se trouvent ainsi agrégés à l'un des ordres religieux que nous venons de citer. Les papes Léon X et Sixte V ont approuvé la pratique de porter le cordon de Saint-François, et y ont annexé des indulgences. L'une de ces confréries fut instituée en l'honneur des liens dont Jésus-Christ fut attaché durant sa passion. Le cordon que portent les simples fidèles doit être bénit par un prêtre de l'ordre.

CORÉES, sêtes célébrées en Arcadie et en Sicile en l'honneur de Proserpine, que les Siciliens nommaient Kôpa, la jeune fille par excellence, dans le dialecte dorique.

CORÉSIE ou CORIE, noms ou surnoms de Minerve chez les Arcadiens. Pausanias cite le premier, et Cicéron le second, ajoutant que la Minerve Corie était fille de Jupiter et de Coriphe, une des Océanides. Les Arcadiens la regardaient comme l'inventrice des quadriges.

CORÉVEQUE. Voy. CHORÉVÉQUE.

CORNEILLE, oiseau que les anciens croyaient doué de la faculté de prédire l'avenir; son chant était de mauvais augure, surtout quand il partait du côté gauche:

Sæpe sinistra cava prædixit ab ilice cornix. Le présage n'était pas moins funeste, quand on entendait son cri à l'époque de la couvaison, c'est-à-dire avant le solstice. On prétendait qu'elle se montrait rarement dans les temples et dans les bois de Minerve. Les anciens l'invoquaient avant le mariage, à raison de l'opinion où l'on était que cet oiseau gardait une sorte de veuvage quand il avait perdu sa compagne. Voy. le Dictionmaire des Sciences occultes, art. Cornelles.

CORNIFICIENS, hérétiques du xii siècle, qui. comme les gnosimaques, et plus tard les abécédariens, condamnaient toutes les sciences.

CORONIS, une des divinités secondaires de la Mysie. C'était une nymphe qui, syant été aimée d'Apollon, mit au monde le célèbre Esculape, dieu de la médecine. Mais Apollon, informé par un corbeau de l'infidélité de sa maîtresse, la perça d'une flèche, tira de ses flancs l'enfant dont elle était enceinte, et le fit porter dans l'antre du centaure Chiron. Le dieu ne tarda pas à se repentir de sa vengeauce; il punit le corbeau délateur en rendant son plumage noir, de blanc qu'il était auparavant. Coronis partageait les honneurs divins avec son fils dans les temples de Sicyone et de Pergame.

Pausanias parle d'une autre décsse de co nom, honorée encore à Sicyone; elle n'avait point de temple, et on lui sacrifiait dans ce-

lui de Pallas.

CORPORAL, linge bénit par un évêque ou un prêtre, que le célébrant étend sur les nappes de l'autel pour célébrer la sainte messe. Il doit être de toile fine très-blanche, sans dentelle, ou garni d'une dentelle très-petite. On doit les plier de manière que toutes les extrémités se trouvent cachées. On dit que l'usage des corporaux a été établi par le pape Eusèbe ou par Sylvestre Ior. Le corporat représente le linceul, dans lequel le corps de Jésus-Christ fut enveloppé après sa mort; aussi est-il appelé sindon, c'est-à-dire linceul, dans le rite ambroisien. C'est sur le corporal que l'on consacre les saintes espèces pendant le saint sacrifice, et jamais le corps ou le sang de Jésus-Christ ne doivent reposer ailleurs que sur un corporal, quand même la sainte hostie serait enfermée dans un ciboire ou dans un ostensoir. Voy. le Dictionnaire de Liturgie, art. Conponat.

CORROBBERI, fête religieuse des habitants de l'Australie méridionale; elle a licu à l'époque de la pleine lone et consiste en chants et en danses de guerre. Voici une cérémonie de ce genre racontée par M. Leigh: Une quarantaine d'hommes, de semmes, d'ensants, étaient assis autour d'un feu très-ardent; dès que la lune se montra au-dessus des broussailles, le commencement de la sête sut annoncé; alors tous les hommes se levèrent, se dépouillèrent de leurs vêtements extérieurs, se barbouillèrent les cuisses et les jambes de raies bizarres, s'avancèrent vers les femmes qui étaient restées assises autour du feu, frappèrent leurs massues les unes contre les autres, allongèrent une cuisse, comme s'ils eussent voulu monter à cheval, et la firent trembler, ce qui semblait êtro une opération très-difficile, car quelquesuas n'en purent venir à bout. Pendant tout ce temps, ils criaient à tue-tête : ni, ni, ni, ni, ni, ayi, ayi; puis, baissant et haussant alternativement la voix, continuèrent ainsi pendant un quart d'heure, sans changer de note, ni de posture, et en niême temps agitant leurs massues. Quant aux femmes, elles en laisaient autant, et criaient plus fort que les hommes. Ensuite parut le chef, paré d'un vieux chapeau de paille et d'un vieil habit

de soldat, soigneusement retroussé sous son bras; le reste de sou corps entièrement nu, afin de pouvoir mieux déployer son habileté à danser ou à faire trembler sa cuisse. Il brandit sa massue, s'appuya sur son talon, et fit les singeries les plus ridicules. On pouvait supposer par ses gestes qu'il criaît vengeance contre les ennemis de sa tribu-Après quelques minutes de repos, on dansa en rond, puis on se rapprocha des semmes qui encourageaient leurs maris, si bien que ceux-ci finirent par se démener comme des maniaques. Les diverses scènes de la cérémonie furent alternativement renouvelées; la fête continua ainsi pendant toute la nuit, et les sauts, les gambades, les trémoussements et les cris de ni, ni, ni, durèrent jusqu'au jour, malgré l'extrême fraîcheur de la

CORRUPTICOLES, secte sortie des eutychiens, vers l'an 531 de Jésus-Christ, et qui cut pour chef un certain Sévère, faux patriarche d'Alexandrie, lequel soutenait que le corps de Jésus-Christ était corruptible, et qu'il l'était encore à présent; que nier ce fait, c'était nier la réalité de la passion du Sauveur. D'un autre côté, Julien d'Halicarnasse. autre eutychien, réfugié en Egypte, voulait que le corps de Jésus-Christ cut été incorruptible durant sa vie comme après sa résurrection. Le peuple d'Alexandrie se partagea entre ces deux opinions; les partisans de Sévère surent appelés Corrupticoles, c'est-àdire adorateurs du corruptible, et ceux de Julien, Incorruptibles ou Phantasiastes. Le clergé d'Alexandrie et les puissances séculières favorisaient Théodose, homme de let-tres, disciple de Sévère et de la secte des Corrupticoles; mais les moines et le peuple étaient pour l'archidiacre Garen, disciple de Julien et de la secte des phantasiastes.

CORTINA, ustensile en usage dans les oracles des anciens, mais on n'est pas d'accord sur la signification précise de ce mot : les uns veulent que ce soit la peau du serpent Python, dont la pythonisse couvrait le trépied sur lequel elle s'asseyait pour rendre ses oracles; d'autres prétendent que c'était le trépied lui-même; d'autres entin croient que c'était une espèce de bassin d'or ou d'argent, peu évasé et ressemblant à une petite table. qu'on mettait sur le trépied sacré pour servir

de siège à la pythonisse. CORYBANTES, prêtres de Cybèle, Phrygiens de naissance et mutilés pour la plupart. lls solennisaient le culte de la déesse avec un grand tumulte, faisant retentir l'air du bruit des tambours, frappant leurs boucliers avec des lances, dansant et agitant leurs corps comme des frénétiques, et poussant des hurlements, comme pour pleurer la mort d'Atys, dont ils souffraient volontairement le supplice. Ils s'abstenaient de manger du pain, en mémoire du long jeune que Cybèle avait pratiqué pour mieux exprimer sa douleur. Ils honoraient le pin près duquel Atys avait été mutilé, et couronnaient ses bran-ches. On prétendait que les eaux du fleuve Gallus leur inspiraient une sorte d'enthou-

aiasma qui les disposait à s'émasculer; cependant ils faisaient cette opération au son d'une flute qui les faisait tomber dans le délire; d'où vient le verbe τορυθαντίζει», qui, chez les Grecs, signifie être fanatique ou inspiré. Strabon dérive leur nom de xopomtoves baisers, marcher en sautant. Le nom de Galles, qu'on leur donnait encore, paraît venir d'un verbe arménien qui signifie se tourner, s'agiter, se tordre. Diodore de Sicile dit que les Corybantes ont pris leur nom de Corybas, fils de Cybèle et de Jasion, qui, passant en Phrygie avec son oncle Dardanus, y porta le culte de la déesse, et donna son nom aux prêtres qui l'aidèrent à célébrer les mystères de sa mère. Les Corybantes dont il est question ici n'étaient que les successeurs des Corybantes qui aidérent les Curètes à élever Jupiter. Ils avaient une sorte de suprématie sur les autres divisions de cet ordre fanatique, connues sous les noms de Curêtes, de Dactyles, de Galles, etc. Ils portaient ordinairement sur l'estomac un simulacre de la mère des dieux, qui était une pierre gravée à l'effigie de la déesse, ou une petite pierre noire connue sous le nom d'hystérolithe; ils attribuaient à ces pierres de grandes vertus.

CORYBANTIASME, espèce de frénésie qui tirait son nom des Corybantes, lesquels passaient pour ne pas dormir, et dont les actes sentaient en effet le délire. Les malades qui en étaient attaqués s'imaginaient avoir toujours des fantômes devant les yeux, et avaiest dans les oreilles des tintements et des siffements continuels. Ils ne dormaient point, ou, s'ils le faisaient quelquefois, c'était les yeux ouverts. On attribuait cette maladie à l'influence des Corybantes qui par leurs cérémonies frénétiques frappaient de terreur et d'épouvante les cerveaux faibles.

CORYBANTION, mitre ou trare dont les

Corybantes se couvraient la tête.

CORYBANTIQUES, fêtes célébrées en l'honneur de Cybèle par les Corybantes. Elles duraient plusieurs jours de suite, commençant par une espèce de denil et finissant par des réjouissances. Le premier jour, on coupait un pin, arbre consacré à la déesse; on l'apporiait dans le sanctuaire, et on le plaçait près de la statue de la déesae; on ornait ses branches de couronnes violettes; une statue d'Atys, couverte de laine, était attachée au tronc. Le second jour, les prêtres faisaient une course ou une espèce de danse, en secouant violemment la tête et tout le corps, au son des instruments; puis on recevait les nouveaux pretres, qui alors se faisaient eunuques. Il y avait, le jour suivant, une autre course où ils se déchiquetaient les bras, imitaient la démarche des semmes, et demandaient l'aumône aux portes. Pendant ce temps les Corybantes étaient vôtus d'habits de plusieurs couleurs, avaient les cheveut parfumés, s'abstenaient de manger du pais, se livraient aux pleurs, aux gémissements, se frappaient la poitrine avec des palmes, en mémoire du deuil de Cybèle. Le quatrième jour se passait dans la joie. Les nouveaux Galles offraient alors leurs blessures à Alys.

On se reposait le cinquième jour. Enfin, le sixième, on allait laver dans une rivière le char et les statues de Cybèle et d'Atys. Ges cérémontes avaient lieu dans l'Asie Mineure.

CORYCIDES, nymphes qui habitaient l'antre de Coryce, sur le mont Parnasse, et que For conford souvent avec les Muses.

CORYMBE. On nomme ainsi les deux fresses qui forment, la coissure de Diane, et qui viennent se joindre et s'attacher sur le sommet de la têle.

CORYTHALIENNE, surnom sous lequel Diane était bonosée à Lacédémone. Elle avait un temple dans lequel les nourrices portaient les enfants mâles à certains, jours de fête. Ces femmes exécutaient des danses pendant qu'on immolait à la déesse de petits cochons pour la santé des enfants.

CORYTHEE, surnom de Cérès, adorée dans un temple sur le chemin de Régée à Argos. Elle y était représentée coiffée d'un casque, κορυθώ, d'où lui venait ce surnom.

COSCINOMÁNCIE, sorte de divination usitée chez les anciens, pour connaître les choses les plus cachées et jusqu'aux plus profonds replis du cœur. Elle avait lieu au moyen d'un crible, xóoxivor, suspendu a un Al ou posé sur une pointe, et que l'on faisait tourner. Celui au nom duquel le crible tournait, branlait ou tremblait sans avoir reçu d'impulsion, était tenu coupable du mal ient on recherchaft l'auteur. C'est ce que l'on appelle aujourd'hui tourner le sas, prálique superstitieuse en usage pour découvrir l'auteur d'un voi on pour recouvrer les objets perdus. Voy. le Dictionnaire des Sciences occultes, art. Cosquinomancis et Cristis. COSMOGONIE. Voir au Supplément.

COSOSUS, divinité locale, rénérée autrefois par les Mituriges, peuple des environs

de Bourges.
COTIS, divinité des Thraces. Suivant l'au-feur de l'Hintoire des Celtes, c'était le Dieu suprême, l'Esprit universel, l'Ame du monde; en un met Cotis était le principe actif, comme Bendle, la Terre, était le principe passif. L'union de Cotis et de Bendis donna naissance au genre humain.

COTROB, sorte de démon, lutin, ou es-prit foliet ches les Arabes. C'était aussi le nom d'une maladie que nous appelons Ly-CANTEROPIE. Voy. co mot au Dictionnaire des Sciences occultes.

COTTIONS ou Mangons, espèce de pénitents qui, dans le vinc siècle, couraient le pays nus et chargés de fer, sous prélexte de pénitence. Ils furent condamnés par le ca-pitulaire d'Aix-la-Chapelle, en l'année 789.

COTYTTEBS, fête necturne, célébrée à Athènes, à Corinthe, dans l'île de Chio, en Thrace et affleurs, en l'honneur de Cotytto, déesse de l'impudiché. Les femmes seules étaient admises à ces mystères. Les Sicitiens avaient une fête du même nom. On y portait des rameaux auxquels étaient suspendus des gâteaux et des fruits que tout le mende pouvait prendre. C'était, à ce qu'ou croit, en mémeire de l'enlèvement de Proser-

pine, que quelques-uns pensent être la même que Colytto.

COTYTTIS ou COTYTTO, déesse de la débauche. Ses mystères étaient si licencieux, qu'en avail grand soin de les cacher aux yeux du public. Ses ministres passaient pour les peus infâmes de tous les hommes. Voy. BAPTER

COUCOU, oiseau consacré à Jupiter, en mémoire de ce que ce dieu, ayant rendu l'air extrêmement froid, se changea en coucou et s'alla réfugier sur le sein de Junon. Le mont Thornex, dans le Péloponèse, où cette aventure se passa, en prit le nom de Coccurius, mont du Concon. Voy., au Dictionnaire des Sciences-occultes, art. Coucou, les croyances superstitieuses auxquelles cet

oisean a donné lieu.

COUCOULAMPON, angre du deuxième ordre dans l'opinion des Madécasses, et fort inférieurs à ceux du premier ordre. Bien que les Coucoulampons aient un corps matériel, ils sont invisibles et ne se découvrent qu'à ceux qu'ils veulent savoriser d'one protection spéciale. Il y en a de mâles et de femelles; ils contractent des mariages entre eux, et sont sujets à la mort; mais leur vie est bien plus longue que celle des hommes, et leur santé n'est jamais troublée par les madadies. Leur corps est à l'épreuve du poison et de tous autres accidents.

COULE, robe à l'usage des bernardins et des bénédictins. Ces derniers la nomment communément chape, les autres ont retenu le nom de coule. Cette robe descend jusqu'aux pieds; elle a des manches et un capuchon et sert dans les cérémonies. Les bernardins ont deux sortes de coules, l'une blanche, dont ils se servent quand ils assistent à l'office divin, et l'autre noire, qu'ils portent dans les visites du deliors. La coule était originairement un capot porté par les paysans et les pauvres. Les fondateurs de ces ordres religieux ont adopté ce genre de vêtement par bumilité.

COULEUR. 1. L'Eglise latine affecte cinq couleurs principales pour les vétements de ses ministres lorsqu'on célèbre l'effice divin; savoir: le blanc, le rouge, le vert, le violet et le noir.

Suivant le Missel romain, le blanc s'emploie pour tous les mystères joyeux et glorieux de Notre-Seigneur, pour le saint sacrement; pour les fêtes de la sainte Vierge, des anges, des pontifes, des confesseurs ou des justes, des vierges et des saints en général; le rouge pour la fête de la Pentedes martyrs, etc.; le vert pour les dimanches ordinaires; le violet, pour l'Avent, la Septuagésime, le Carême, la Passion, les Quatre-Temps, et les temps de pénitence ou pour les mystères douloureux; le noir pour le vendredi saint et les offices des morts.

Suivant l'usage parision, on se sert de blanc aux sêtes de Noël, de l'Epiphanie, de Paques, de l'Ascension, de la sainte Vierge et des autres vierges non martyres; de rouge, à la Pentecôte, aux sêtes du Sacrement, des Apôtres, des Martyrs et les dimanches ordinaires; de vert, aux fêtes des évêques; de violet, pendant l'Avent, la Septuagésime, le Carême, aux temps de pénitence, aux fêtes des abbés, des moines, des justes, des saintes femmes; de noir, pendant le temps de la Passion et à l'office des morts. A Paris on se sert de cendré pendant le Carême. Il est permis encore de se servir d'étoffes d'or ou d'argent dans les fêtes solennelles. Il y a encore d'autres couleurs dont on peut se servir à la place ou à défaut de celles dont nous venons de parler. Voy. le Dictionnaire de Liturgie, art. Coulburs, et celui des Rites sacrés, même mot et art. Rubriours.

2° Les anciens tiraient des présages de la couleur des rayons du soleil, de la lune, des planètes, de l'air, etc. Le blanc était toujours employé comme symbole de la pureté de l'âme et de l'abondance de la lumière. Les ministres du culte portaient, dans les cérémonies religieuses, des vétements dont la couleur était déterminée. Tous les ornements d'Osiris étaient blancs, et ses prêtres étaient habillés de la même couleur. A Rome le slamen dialis et les prêtres de Jupiter portaient des vétements et des chapeaux blancs. C'était avec des habits blancs qu'on célébrait les sêtes de Cérès. Les Perses disaient que les divinités n'étaient habillées que de blanc. Les anciens Romains notaient les jours heureux avec de la craie blanche. On portait également l'habit blanc aux funérailles des Césars, sans doute parce que ces empereurs étaient mis au rang des dieux après leur mort. — Les Vénètes et les habitants des rives du Pô étaient au contraire habillés de noir, pour marquer, dit Plutarque, qu'ils portaient le deuil de Phaéton. La couleur noire était d'usage dans les sacrifices expiatoires. A Mantinée, il y avait un temple dédié à Vénus Noire, c'est-à-dire à la Pudeur. Lorsque les prêtres égyptiens avaient certaines grâces particulières à de-mander, ils ne s'habillaient que de noir. Les statues des dieux étaient souvent peintes. Les anciens teignaient en noir la chevelure dans les statues d'albâtre ; la face des statues de Jupiter était peinte en rouge, à certains jours de fête; c'était aussi la couleur des statues de Priape et de Bacchus.

3° Le blanc et le vert sont les couleurs les plus distinguées chez les musulmans. Les sultans eux-mêmes leur donnent la préférence et s'en revêtent, surtout dans les grandes cérémonies. Les principales enseignes des ordres militaires sont vertes ou blanches indistinctement. Mahomet préférait le blanc et le noir à toutes les autres couleurs; ses drapeaux et la plupart de ses robes étaient en conséquence blancs ou noirs. Dans les premières années de l'hégire, il ne portait le plus souvent que des robes blanches, et cela, disait-il, en l'honneur des légions d'anges qui lui apparurent sous cette couleur, à la journée de Bedr. Quelquefois aussi il prenaît des robes vertes; et cette couleur fut adoptée par Ali, quatrième kha-

life, principalement pour la mousseline de son turban. Cette couleur rappelait à Ali la fameuse journée de Khaudak on du fossé, dans laquelle, vêtu de vert, il avait terrassé Amr, fils d'Abd Woudd, dans un combat singulier, en présence des teux armées. De là le turban vert est exclusivement réservé à tous les émirs descendants d'Ali; mais tout le monde peut admettre le vert dans ses vêtements, pourvu toutefois qu'on soit musulman.

4° Les brahmanistes dennent à chacun de leurs dieux une couleur déterminée, non-seulement pour leurs habits, mais même quelquefois pour leur propre corps. C'est ainsi que le rouge est la livrée d'Indra; le violet, celle d'Agni; l'orange, celle de Yama; le jaune, celle de Nairrita; le blanc, celle de Varouna; le bleu, celle de Vayou; le rose, celle de Kouvera; le gris, celle de Siva ou lsana, etc. Vichnou avait le corps noir ou bleu foncé; cette couleur de la peau est le

caractère de Krichna, la plus célèbre incarnation de Vichnou.

5° ll en est de même chez les bouddhistes. Parmi les cinq dieux primitifs, Akchobya est blanc, Vaïrolchana est jaune, Ratna Sambhava est bleu, Amitabha est rouge, Amogha Siddha est vert; ce sont les couleurs indiquées par Pallas; mais suivant M. Hodgson, qui paraît mieux informé, Vaïrolchana est blanc; Akchobya, bleu; Ratna Sambhava, jaune ou d'or; Amitabha, rouge, et Amogha Siddha, vert.

6° On croit communément que le jaune est la couleur sinon religiouse, du moins politique de la Chine; c'est une erreur. Dans cet empire, comme chez les Européens, chaque dynastie, en montant sur le trône, adopte une couleur ou une livrée particulière; or le jaune est la livrée de la dynastie

actuelle.

COURONNE. 1º Parmi les symboles religieux des anciens Chaldéens, Perses, Assyriens, le principal est un cercle ou plutôt une couronne emblématique, au centre da laquelle est placée, soit une figure humaine male, vetue d'une longue robe, et unie, à la hauteur de la ceinture, à des ailes de colombe disposées horizontalement; soit la moitié supérieure de cette figure humaine unie également à des ailes de colombe et terminée par la queue de ce même oiseau. M. Lajard reconnaît sous le symbole du cercle ou de la couronne, Zérouané akéréné ou le Temps sans bornes du Zend Avesta, et sous les traits de la figure homaine unie à la colombe, Ormouzd et Mithra, divinités subordonnées au Dieu suprême, ci-desaus nommé. Ces deux dernières divinités sont aussi représentées avec un cercle on une couronne; ces irois couronnes représentent sans doute les trois cieux des Chaldéens, c'est-à-dire l'Espace sans borne, le Ciel fixe et le Ciel mobile. dont ces trois divinités étaient la personnification. Voy. CHALDÉENS.

2º Chez les anciens parens, les couronnes ne furent d'abord que de simples rameaux, et étaient affectées aux dieux seuls. Bacchus, . . . .

an rapport de Pline, s'en para le premier après la conquête de l'Inde. Phérécide en rapporte l'origine à Saturne; Diodore l'attribue à Jupiter après sa victoire sur les Titaus; Fabius Pictor, à Janus, et dit que cet ancien roi s'en servit le premier dans les sacrifices. Léon l'Egyptien assure qu'Isis se couronna la première d'épis de blé, parce qu'elle avait appris aux hommes l'art d'ensemencer la terre.

Les couronnes furent dans la suite un des principaux attributs des dieux, et servirent à distinguer chacuu d'eux.

Saturne était couronné de figues nouvelles ou de feuilles de vigne, dont le fruit noir et blanc représente la nuit et le jour; Jupiter, de chêne ou de laurier; Junon, de feuilles de coing; Bacchus, de raisins, de pampres, et quelquesois de lierre; Cérès, d'épis de blé; Pluton, de cyprès; Mercure, de lierre, d'olivier ou de mûrier; la Fortune, de feuilles de sapin; Apollon, Calliope et Clio, de laurier; Cybèle et Pan, de branches de pin; Lucine, de dictame; Hercule, de peuplier; Vénus, Comus et l'Hymen, de myrte ou de roses; Minerve et les Grâces, d'olivier; Vertumne, de soin; Pomone, de fruits; les dieux Lares, de myrte et de romarin; Flore et les Muses de la poésie ly rique, de la danse et de la musique, de sleurs; les sleuves, de roseaux; etc.

On donne assez souvent des couronnes radiales à Jupiter, Junon, Vesta, Hercule, etc., ainsi qu'aux princes mis au rang des dieux. On couronnait aussi les autels, les vases sacrés, les victimes, etc. Les prêtres en sacrisant avaient également une couronne sur la tête.

Les Romains avaient huit sortes de couroanes pour récompenser la valeur militaire;
nous nous contenterons de les citer, parce
qu'elles n'appartiennent point proprement
au culte; c'étaient les couronnes ovale ou
d'ovation, navale ou rostrale, vallaire, murale, civique, triomphale, obsidionale on graminée, et la couronne castrense ou des camps.

Parmi celles qui avaient un rapport plus direct avec le culte, nous voyons 1 · la couronne murale; c'était l'attribut des génies ou divinités qui protégeaient les villes et les places fortes. C'est pourquoi Cybèle et Tel-las, et tous les génies particuliers des provinces et des villes, sont représentés, sur les médailles romaines, la tête ceinte d'une couronne sommée de lours. 2º La couronne sacerdotale, composée de crânes de bœufs, alternant avec les plats où l'on mettait les entrailles des victimes, et entrelacés des rubans dont on les parait en les conduisant à l'autel; cette couronne, qui est purement emblématique, se voit sur une médaille d'Auguste. 3 La couronne funébre, qui se plaçait sur les tombeaux. 4. La couronne nuptiale, en usage dans les noces ; 5º la couronne magique, composée de laine ou de cire; on s'en servait dans les enchantements.

Les couronnes étrusques étaient d'or et ornées de perles; elles représentaient des leuilles de chêne. On s'en servait lorsqu'on transportait les statues des dieux sur de petits chariots, appelés thensæ.

So La couronne est, chez les juifs, le premier attribut de Dieu, dans l'arbre cabalistique qui est comme le fondement sur lequel repose tout l'édifice de la théologie mystique. Ces attributs ou propriétés sont au nombre de dix, sans compter la substance infinie de Dieu. Voici comme les cabalistes disposent cet arbre:

אין סוף l'Infini.

TAD' LA COURONNE.

בינה l'Intelligence. הכבה la Sagesse. בדרה la Puissance. בחלה la Grandeur. חפארת la Beauté.

וה la Majesté. ומו la Victoire.

le Règne.

Quelques-uns mettent me la Terreur, et mon la Miséricorde, à la place de la Puissance et de la Grandeur.

4° Chez les chrétiens, la couronne cléricale ou monacale est un cercle ou cordon de cheveux large de trois ou quatre doigts, qu'on laisse tout autour de la tête, en rasant tout le reste. C'est ainsi que la portent encore les ordres mendiants. Quant aux clercs séculiers, cette couronne est devenue si large, qu'elle n'eu mérite plus le nom, car ou laisse les cheveux croître par le bas tout autour de la tête, on se contente seulement d'en raser le sommet en rond. C'est ce que l'on appelle maintenant la tonsure; elle doit s'élargir de plus en plus, à mesure que l'on avance dans la hiérarchie sacrée. Voy. Tonsure.

On appelle encore couronne le chapelet ou le rosaire, composé de grains sur lesquels on récite des Pater et des Ave. Voy. CHAPE-

LET, ROSAIRE COURONNE D'ÉPINES. Jésus-Christ, dans les interrogatoires qu'il eut à subir devant Pilate, avait avoué que le titre de roi des Juis lui appartenait, mais en ajoutant que son royaume n'était pas de ce monde. C'est pourquoi, après sa condamnation, ses ennemis, mélant la dérision à la cruauté, le revétirent d'un haillon d'écarlate, en guise de manteau de pourpre, lui mirent en main un bâton au lieu de sceptre, et sur la tête une couronne d'épines, et le saluaient ironiquement en qualité de roi des Juiss. Il y a apparence que le Sauveur garda cette couronne sur sa têle jusque sur la croix, et qu'elle se trouva enfouie avec les autres instruments de son supplice, suivant l'usage de ce tempslà. La sainte couronne d'épines fut longtemps vénérée à Constantinople, où sans doute elle avait été transportée par les soins de sainte Hélène, qui rechercha avec tant d'application tous les instruments de la passion du Sauveur. Mais Baudoin II, le dernier des empereurs latins de Constantinople, se voyant menacé par les Sarrasins et les Grecs, donna la sainte couronne à saint Louis, sou parent, tant pour la soustraire à la profanation que pour reconnaître tout ce que ce pieux roi avait fait pour la désense de l'empired Orient et de la Palestine. Saiut Louis sut apprécier

and atompes. Il y met le feu jusqu'à n lisant au pape : Pater sanete, forma mundi. Cette cérémonie a ure a gnapelle Grégorienne et celle noires. Prot-étre tire-t-elle son origine a di a ratiquait au couronnement des . ereure grecs. Au milien de la pompe du · Ase rougii de cendres et d'ossements de rts, et de l'autre des étoupes auxquelles n nettait le seu. Ce double embleme leur i mait e ouvenir de leur mortalité et le er 1 's honneurs de ce monde. La procesa : ant arrivée au bas du maître-autel, le ain erce la messe, dans laquelle il y -: - ars ceremonies particulières: ainsi, · confession, le premier cardinal--- ie rei et du pallium, en disant: Receres, P' ID. la sainte plénitude de la di-· Portigale, en l'honneur de Dieu toutson', e la glorieuse Vierge Marie sa no des hierheureux apôtres Pierre et Paul . r. v sante Eglise romaine. Le pape monte autel. Lencense et vient sur son trône, or es car inaux et le clergé viennent l'adoren en lui bris int le pied et le genou, ou le -- tot seule ent, suivant la dignité dont on rose c. Arres la collecte, le cardinal-Tranter Francis; puis tout le chœur chante .m dianies les sain's. L'epître et l'évangile soni chan'es en latin et en grec, pour expri-Le l'union les le ises d'Orient et l'Occi-. h.. Apres la messe, le cardinal archipthe de Saint-Fierre, accompagné de deux cha-.. nes, offre a Sa Saintelé une bourse de La bianc ou il y a 25 jules de monaie uen tant russa. Le pape remet cet erzon am ratu 144x-fiacres qui ont chanlé dant a ingres, et ceux-ci le donnentà →r: ¿wii. ar-s. E:sa le souverain pontife north ante a course à la grande loge de 🐃 ni m arpelle la Loye de la bi-The least receivers du pape, velus 27. - memert aux deux côtés de la ात ज्ञानाता देश plames de paon. Le mais ar in wone dressé au milieu 🐃 . 🗃 u er on lui met sur la tête - - re ornée de trois cou-" "ez i le rous êtes le père du re 🚟 💌 pouverneur de l'univers, · 11 - 2 1 - 7 - Sweeur Jesus-Christ sat 🖰 🚅 🌬 🗪 t ensuite le peuple pat " LEGI "IFI Baux publient en latin वा न एक करवीहरू plénière. Ainsl भन्यातम् सः ह अक्षाप्टचंडe cérémonie, pen-अवाक : अवाक्ष के troupes du pape sont 🥆 🖶 toute l'artillerie du châ-ママー・ニュ st fiit entendre. Les illuand the serious d'artifice, les réjouis-

i - e e zaze donnaît, le jour de son - : : itt e brillait dans tout son éclat. Semilare occapate la place d'honneur sur

un trône superbement paré et sous un dais de drap d'or. Ce trône et la table du pape Maient élevés sur une estrade. Si l'empereur se trouvait à Rome, il prenait place à la droite du pape, sur la même estrade; il présentait le bassin au souverain pontife, pour se laver les mains avant le repas, et remplissait les fonctions d'officier tranchant pour servir le premier plat. Les rois et les princes souverains prenaient place à des tables inférieures, mélés avec les cardinaux.

2 Couronnement des empereurs d'Occident. L'empereur d'Occident se rendait autrefois à Rome, pour y recevoir des mains du pape la couronne impériale. Avant d'entrer dans la capitale du monde chrétien, il s'engageait, par le serment le plus solennel, à observer les bonnes coutumes des Romains. Il jurait par la Trinité, par le bois de la croix et par les reliques des saints, d'exalter, selon son pouvoir, la sainte Eglise romaine et le pape sonchef. L'emperent saisait ensuite son entrée dans Rome. Le clergé venait à sa rencontre, el lui présentait la croix à baiser. Le pape, assis sur um trône, devant le premier portique de l'église de Saint-Pierre, attendait l'empereur. En paraissant devant le vicaire de Jésus-Christ, la majesté impériale fléchismit le genou, et dans cette posture, s'approchant de plus près, elle parvenait jusqu'aux pieds du pontife, qu'elle baisait respectueument. Le pape relevait ordinairement l'emperent, et l'embrassait; puis ils entraient exemble dans l'église. La on lui faisait jurerde nouveau de ne jamais rien entreprendre contre les intérêts de l'Eglise et du pape; puis le pontife mettait la couronne d'or sur la tête de l'empereur. C'était aussi la coutome qu'on revêtit le nouvel emperour de l'aumusse et du surplis, et que les chanoines de Saint-Pierre l'admissent dans leur corps. Ce jour-là l'empereur donnait à laver au pape lorsqu'il se mettait à table, et lui servait le premier plat. Le couronnement était suivi d'une procession solennelle. L'empereur s'y montrait d'abord avec les marques de sa dignité, la couronne sur la tête, le sceptre dans une main et le globe dans l'autre; mais, au sortir de l'église, il quittait les ornements impériaux, allait lenir l'étrier du pape, lorsque celui-ci montait à cheval, et, prenant en main la bride, il conduisait ainsi le vicaire de Jésus-Christ. Il est vrai que le cérémonial prescrivait au pape de refuser d'abord par modestie un pareil service, et de ne l'accep-ler que sur l'insistance de l'empereur, et au nom de Jésus-Christ dont il tenait la place.

Napoléon voulut être sacré empereur par le pape, mais où comprendra sans peine qu'il n'ait point voulu se soumettre à un pacil cérémonial. La cérémonie eut lieu dans ézlise Notre-Dame de Paris, le 2 décembre 1805. Le pape, qui était exprès venu de tome, officia contificalement et eignit de buile sainte l'empereur et l'impératrice, nsuite il bénit les deux couronnes. Napoléon aisit brasquement celle qui lui était destinée tse la plaça l'ai-même sur la tête; ensuite il qui se précipite pour voir son roi, et qui sit l'autre couronne et la posa sur le front : témoigne son allégresse par les cris de Vise

de l'impératrice, qui était restée agenouillée. Après l'office, l'empereur assis, la couronne en tête, prononça le serment de gouverner dans l'intérêt de la république française.

3º Couronnement des rois. Le roi se rend à l'église préparée pour la cérémonie, accompagné des grands du royaume et de toute sa cour. Le métropolitain, les évêques et tout le clergé s'y trouvent réunis d'avance. A l'approche du roi, deux évêques vont au-devant de lui, l'amèneut à l'évêque consécrateur, et demandent qu'il élève ce prince à la dignité royale. Le métropolitain lui fait un discours, après lequel le roi fait serment de garder les règles de la justice, d'observer les lois, d'honorer l'Eglise, etc, baise la main du consécrateur et se met à genoux. Le métropolitain prononce une prière sur le prince. Ensuite les évêques et tout le clergé se mettent à genoux, pendant que le roi est prosterné à terre; on chante les litanies des saints, pendant lesquelles l'éveque consécrateur bénit le roi. Après dissérentes autres prières, le roi se tient à genoux devant l'évéque, qui lui fait des onctions avec le saint chrême aux jointures des poignets, des coudes et des épaules, en récitant les prières marquées à cet effet; puis on commence la messe. Le roi est conduit à la sacristie, où on le revêt de ses habits royaux; il rentre bientôt dans l'église, et, avant la lecture de l'évangile, l'évêque lui met entre les mains une épée nue, en disant : Accipe gladium, etc. Les officiers remettent l'épée dans le fourreau, et l'évêque en ceini le roi, en disant: Accingere gladio tuo, etc. Le roi, qui était demeuré à genoux jusqu'alors, se lève, tire l'épée du fourreau, la brandit en l'air, l'essuie sur son bras gauche et la remet d ns le fourreau; puis il se remet à genoux devant l'évêque, qui lui met la couronne sur la tête, en disant : Accipe coronam regni, etc.; puis le sceptre, en disant : Accipe virgam virtutis, etc. On ôle l'épée au roi, et on la donne à un grand officier qui la purte devant Sa Majesté jusqu'à la fin de la cérémonie, et le roi est conduit solennellement sur un trône préparé à cet effet; un chante le Te Deum, puis l'évangile, et on continue la messe, où le roi communie.

4. Le couronnement des rois de France, appelé communément le sacre, offre plusieurs variantes : la principale est que les onctions sont faites avec le saint chrême mélangé avec l'huite de la Sainte Ampoule, qui servit au baptême de Clovis, et que la tradition porte avoir été apportée à cet effet par un ange. Ces onctions sont failes sur le sommet de la tête, sur l'estomac, entre les deux épaules, sur l'épaule droite et sur l'épaule gauche, aux plis et jointures des deux bras. Après l'intronisation, l'archevêque, tête nue, salue profondément le roi, le baise, et dit tout baut par trois sois : Vivatres in alernum. Les pairs ecclésiastiques et la ques font la même chose. Ce n'est qu'à ce moment que les portes de l'église sont ouvertes au public,

le roi l au bruit des tambours, des trompettes, des autres instruments de musique et des décharges de mousqueterie. Nous omettons les autres cérémonies de la messe, pendant laquelle le roi communie sous les deux espèces. Cette cérémonie a lieu communément dans l'église métropolitaine de Reims.

5° Le roi d'Anglèterre, en qualité de chef de l'Eglise anglicane, est revêtu du surplis, de l'étole et de la dalmatique. Les principaux objets qui figurent dans cette cérémonie sont, 1° l'épée sans pointe, emblème de la clémence; 2° l'ampoule, d'où l'on tire l'huile qui sert à oindre le nouveau roi; 3° le bâton de saint Edouard, porté en cérémonie par un des pairs; 4° la couronne de saint Edouard, portée par le grand sénéchal; 5° la patène et le calice pour la communion du roi, et la Bible, portés par les évêques; 6° les offrandes du roi; 7° les regalia ou insignes de la royauté posés sur l'autel; 8° l'épée du roi offerte à l'autel et rachetée.

6º On trouve à la fin des Voyages de Chardin une relation du couronnement de Soliman, qui démontre que la religion n'est pas étrangère à cette cérémonie, même parmi les nations musulmanes. Le jour et l'heure favorables ayant été fixés par les astrologues, le roi entra dans la salle destinée à la cérémonie, environné des grands du royaume. Le général des mousquelaires se jeta aux pieds du prince et tira de son sein un petit sac richement brodé, contenant la lettre que lui avaient envoyée les grands de l'Etat qui l'avaient élu, le roi son père étant mort sans avoir nommé son successeur; le général ouvrit le sac, prit cette lettre, la baisa, la porta à son front, et la présenta au prince. Celui-ci la recut debout, la lui rendit aussitôt, et lui commanda de l'ouvrir et de la lire; ce que fit à haute voixle général. Sur l'ordre du prince, le scheikh-el-islam, ou chef de la religion, s'approcha de lui, se jeta à ses pieds, et, après le salut accoulumé, il prit la lettre des mains du général, en vérifia les sceaux, et en signe d'assentiment, se mit à genoux devant le roi, avec trois profondes inclinations de tête. On demanda au prince s'il voulait prendre un nouveau nom, mais il préféra garder le sien. Alors le scheikh-el-islam et le général des mousquetaires le conduisirent au trône, qui était une espèce de tabouret d'or enrichi de pierreries, et le prièrent de s'y asseoir, ce qu'il fit en la manière qui lui avait été marquée selon les règles de la religion, c'est-àdire le visage tourné vers la Kaaba ou l'oratoire de la Mecque. Alors le scheikh-el-islam, s'élant assis sur ses talons, ce qui est la posture où les mahométans se mettent pour prier Dieu, ou quand ils se trouvent en présence de personnes de distinction, découvrit la couronne, l'épée et le poignard, et prononça une prière qui commença par une profession de foi abrégée, et finit par une bénédiction sur les insignes de la royauté destinés au couronnement. La prière finie, il prit l'épée, la ceignit au côlé gauche de Sa Majesté, et lui mit le poignard au côté droit. Ensuite, ayant fait signe au grand chambellan d'ôter la toque de dessus la tête du roi, il mit à la place le tadj, ou couronne royale, en prononçant quelques versets analogues tirés du Coran; ce qu'il avait fait aussi auparavant en ceignant l'épée et le poignard. Ensuite un des docteurs prononça le khoutbé, qui est une sorte de prières du prône, lequel fut suivi des acclamations de l'assemblée. Enfin tous les personnages présents vinrent rendre hommage au nouveau monarque, en faisant, à genoux devant lui, trois inclinations profondes.

7. Il y a, au couronnement des rois du Tunquin, plusieurs cérémonies qui appartiennent à la religion, comme le serment qu'il reçoit des grands, la visite des pagodes, les sacrifices, les dons que le nouveau roi fait aux idoles, et la visite des hôpitaux. S'il fallait en croire d'anciennes relations, le nombre de victimes immolées à cette occasion irait bien au delà de cent mille, et le roi donnerait aux idoles la valeur de plus d'un million, tant en or et en argent, qu'en étoffes de grand prix et en toiles peintes. De plus, il fait des aumônes considérables aux pauvres des pagodes et des hôpitaux. Au renouvellement de la lune, le nouveau roi fait une retraite dans un couvent de bonzes; cette retraite ne dure que le premier quartier, le reste de la lune se passe en réjouissances, en course

nautiques et en festins. 8º Le chevalier des Marchais racoute fort # long les cérémonies du couronnement du rei de Juida en Afrique, dont il dit avoir été lémoin; sa relation paraît mériter assez peu de créance; d'ailleurs les cérémonies en sont purement civiles, à l'exception toutefois d'an sacrifice préparatoire commandé par le béti ou grand prêtre, quarante ou cinquante jours avant le couronnement. Ce béti, qui jouit d'une grande autorité, parle au nom du grand Serpent, et indique au roi les of-frandes qu'il doit faire à cette prélendue divinité. Le même voyageur assure que s'il ordonnait au roi de sacrisser ses semmes les plus chéries, celui-ci serait obligé d'en passer par là; mais au conronnement d'Amar, roi de Juida, qui eut lieu au mois d'avril de l'année 1725, il n'en coûta la vie qu'à un bœul. un cheval, un mouton et une poule. On mit à côté de ces victimes neuf petits pains de millet bien frottés d'huile de palme; après quoi le sacrificateur planta en terre une perche de neuf à dix pieds de longueur, au haut de laquelle était attaché un morceau de toile, en guise de pavillon ou étendard. Ces victimes demeurèrent exposées au même endroit jusqu'à ce qu'elles eussent été dévorées par les oiseaux de proie, sans qu'il sul permis à personne de les enlever, malgré la puanteur qui s'en exhale au bout de quelque

9° La religion faisant partie de tous les actes des Mexicains, il est tout naturel qu'elle se trouvât mélée aux cérémonies du couronnement des rois ou empereurs. On attendait pour les couronner qu'ils eussent mérilé cel honneur par quelque action d'éclat. « Le prince nouvellement élu, dit l'auteur de l'Hir-

toire de la conquête du Mexique, était obligé de sortir en campagne à la tête des troupes, de remporter quelque victoire, ou de conquérir quelque province sur les ennemis de l'empire ou sur les rebelles, avant d'être couronné et de monter sur le trône. Aussitôt que le mérite de ses exploits l'avait fait paraître digne de régner, il rentrait triomphant dans la ville capitale. Les nobles, les ministres et les sacrificateurs l'accompagnaient jusqu'au temple du dieu de la guerre, où il descendait de sa litière, et après les sacrisices, les princes électeurs le revêtaient de l'habit et du manteau impérial. Ils lui armaient la main droite d'une épée d'or garnie de silex, ce qui était l'emblème de la justice. Il recevait de la main gauche un arc et des flèches, qui désignaient le souverain commandement sur les armées. Alors le roi de Texucco lni mettait la couronne sur la tête; ce qui était la fonction privilégiée du premier électeur. Un des principaux magistrats faisait ensuite un long discours, par lequel il congratulait le prince au nom de l'empire. Il y mélait quelques instructions, dans lesquelles il représentait les soins et les obligations que la royauté impose, l'attention qu'il devait avoir au bien et à l'avantage de ses peuples, etc. » Le grand prêtre, revêtu de ses ornements pontificaux, sacrait en quelque façon les rois, en leur donnant l'onction royale; il se servait pour cet usage d'une liqueur ou composition épaisse, et noire comme de l'encre, mais on ignore les ingrédients qui y entraient. Le même grand prétre bénissait le roi, et l'aspergeait quatre fois de suite avec une eau consacrée. Ensuite il lui mettait sur la tête un capuchon, sur lequel étaient peints des os et des têtes de morts, et sur le corps un vêtement noir, recouvert d'un manteau bleu, peint comme le capuchon. Ce costume avait sans doute pour but d'apprendre aux rois qu'ils étaient, comme le reste de leurs sujets, assujettis à la mort. On a vu des cérémonies analogues au couronnement des papes et à celui des empereurs d'Orient. Le roi offrait ensuite de l'encens à Vitzliputzii, et jurait de maintenir la religion de ses ancêtres, d'observer les lois de l'empire, et de traiter son peuple avec douceur et avec bonté.

ll cut pu, ce semble, se dispenser de jurer en outre que, pendant son règne, le soleil donnerait sa lumière, que les pluies tomberaient à propos, que les rivières ne ravageraient pas les campagnes, que les terres n'auraient point à craindre la stérilité ni les hommes la maligne influence de l'air. Mais, suivant la réflexion de l'auteur cité plus haut, on peut dire que par ce serment le peuple prétendait engager son prince à régner avec tant de modération qu'il n'attirât point la colère du ciel, n'ignorant pas que les châtiments et les calamités publiques tombent souvent sur les peuples, qui souffrent pour les crimes et les excès de leurs

rois.

COUTCHOU ou GOUNONG-SARÉ, une des divinités secondaires des Chinois de Batavia, dont la fête tombe le 8 du quatrième mois.

COUTRES, officiers ecclésiastiques des églises cathédrales, dont les fonctions consistaient principalement dans la garde des choses appartenant à l'église. Ils étaient tenus de sonner les cloches pour rassembler les chanoines aux heures canoniales, de prendre soin du luminaire et de garder les cless de l'église. Peu d'églises cathédrales en France avaient conservé ces officiers.

COUVENT, 1º autrefois convent, du latin conventus, réunion, assemblée. C'est une maison habitée par des religieux on des religieuses, et érigée par qui de droit pour y établir une conventualité. En France, il fallait autrefois, pour ériger un couvent, la permission de l'évêque diocésain et l'autorisation du roi, enregistrée au parlement. Maintenant on a encore besoin de l'autorisation royale. Les supérieurs et supérieures des couvents s'appellent prieurs et prieures, excepté dans l'ordre de Saint-François, où ils portent le titre de gardiens. Les abbés et abbases sont ceux qui gouvernent les abbayes fondées par les rois ou par les seigneurs; ils ont sous eux des prieurs et des prieures. Voy. Monastère. Voy. aussi les Dictionnaires de Droit canon et de Liturgie, art. Abbayes, Couvent, Monastère, etc.

Les couvents ont été, pendant les invasions et l'ignorance du moyen âge, les sanctuaires où se sont conservés les lettres et les arts sacrés et profanes. Sous ce rapport, c'est d'eux que découle toute la civilisation moderne. C'est aussi ce que tous les hommes de science commencent à voir et à soutenir.

2º On sait qu'une des premières mesures mises à exécution par la réforme fut l'abolition des couvents; néanmoins il est resté dans les pays luthériens quelques maisons religieuses, habitées par des femmes et par des filles, qui ne diffèrent de nos couvents que parce qu'on n'y fait pas de vœux : telle est en Allemagne l'abbaye de Quedlimbourg. qui est composée de chanoinesses luthériennes. A Roskild, en Danemark, il y a également un couvent de religieuses luthériennes, gouverné aussi par une abbesse. Elles couchent deux à deux dans des chambres assez propres ; chacune a son petit cabinet où elle travaille, s'applique à la lecture ou prie Dieu, comme elle le juge à propos. Un ministre leur sait le prêche dans leur chapelle, tous les dimanches et tous les vendredis. Leur costume n'est point distingué de celui des semmes du pays; et lorsque la retraite les ennuie, elles peuvent rentrer dans le monde et se marier.

3. Il y a chez les musulmans un grand nombre de couvents destinés aux différents ordres de derwischs; on les appelle tekkié, khanicak ou zawiyé. Ils sont habités chacun par vingt, trente ou quarante derwischs subordonnés à un scheikh ou supérieur, et presque tous dotés par les bienfaits et les legs continuels des âmes charitables. Chaque couvent ne donne cependant à ses derwischs que la nourriture et le logement; les religieux doivent pourvoir à leur vétement et aux autres besoins de la vie. La nourriture qu'on leur fournit ne consiste qu'en deux plais, rarement trois. Chacun dine dans sa cellule : il leur est permis néammoins de se réunir trois on quatre et de manger ensemble. Ceux qui sont mariés ont la liberté d'avoir une habitation particulière, mais ils sont obligés de venir coucher au couvent une ou deux fois la semaine, surtout la nuit qui précède leurs danses et leurs exercices publics. Les der-wischs qui ont une belle main s'occupent, comme autrefois les moines d'Occident, à transcrire les livres ou les ouvrages les plus

recherchés.

4° Toutes les contrées de l'Asie qui professent le bouddhisme ou le chamanisme sont littéralement couverles de couvents; ainsi on en trouve une multitude dans le Tibet, la Chine, l'empire Birman, le Siam, le Laos, la Cochinchine, l'He de Ceylan, etc. Plusieurs de ces couvents sont presqu'en tout semblables à ceux des chrétiens, tant par la structure et la disposition des bâtiments que par les costumes, les pratiques, les veilles et les austérités de coux qui les habitent; en y trouve jusqu'au chapelet pendu à la ceinture, la coulpe, etc., etc. Les religieux ont des cellules séparées, vivent dans le célibat et obéissent à des supérieurs, qui ont aussi entre eux une sorte de hiérarchie. Dans le royaume de Siam, où les femmes n'ont point de couvents particuliers, elles habitent dans ceux des hommes; seulement leurs cellules sont d'un côté, et les cellules des religieux du côté opposé, mais sans séparation aucune. Les Siamois ne sont pas scandalisés de ce genre de communauté, estimant que l'âge avancé de toutes ces femmes est une caution suffisante de leur continence; en effet els n'admettent point de jeunes femmes à l'état religieux.

COUZELI, nom de la seconde sete des Nosairis (sectaires musulmans), laquelle correspond au premier jour de l'an. Ce jour-là, les hommes se rassemblent mystérieusement, pendant la nuit, dans la maison du scheikh du village; aucun étranger n'y est admis, leurs femmes mêmes en sont exclues. ils s'asseyent, les jambes croisées, autour d'un grand vase de terre rempli de vin, dans sequel ils jettent de petits rameaux d'olivier; ils allument plusieurs bougies en nembre impair, qu'ils posent autour du vase. Après que le scheikh a fait sa prière et béni le vin, il en donne à boire à tous les membres de l'assemblée, à tour de rôle, et l'on prétend que, pour terminer la cérémonie, ils éleignent les lumières, introduisent toutes les femmes mariées du village, sans distinction de rang ni d'âge (les vierges et les jounes gens non initiés en sont seuls excep-tés), et que chacun d'eux saisit la première venue, fût-elle sa mère, sa sœur ou sa fille. Voy. Nosainis. Cependant les nesseriés ne conviennent point de cette extinction des lumières et de cette honteuse promis cuité.

COX-COX. C'est le Noé mexicain. De son

temps arriva le déluge universel, on la quatrième destruction du monde, qui, selou la cosmogonie aztèque, termine le quatrième des grands cycles, atonatiuh, ou l'âge de l'eau. Le souvenir de ce grand cataclysme était encore très-vivant à l'époque de la découverte du Mexique; en trouva des peintures qui le représentaient, chez les Azièques, les Miztèques, les Zapotèques, les Tlas-caltèques et les Méchoacanèses. Gemelli Careri en a donné un dessin original fort curieux, reproduit depuis par le savant et judicieux M. de Humboldt, et que l'on peut voir encore dans le XV volume des Annales de philosophie chrétienne.

Le Noé, Xisutrus ou Menon des peuples cités plus haut, s'appelle Coxcox, Teo-Cipactli ou Tespi. il se sauva conjointement avec sa femme Xochiquetzal ou Chichequetzal, dans une barque, appelée Acalli. Suivant la tradition des peuples de Méchoacan, Tespi ou Coxcox s'embarqua dans un acalli spacieux avec sa femme, ses enfants, plusieurs au-maux et des graines, dont la conservation était chère au genre humain. Lorsque le grand esprit Texcatlipoca ordonna que les eaux se retirassent, Tezpi fit sortir de sa barque un vautour; mais l'oiseau qui se nourrit de chair morte ne revint pas, à cause du grand nombre de cadavres dont était jonchée la terre récemment desséchée. Tezpi envoya d'autres oiseaux, parmi les-quels le colibri seul revint en tenant das son bec un rameau garni de feuilles : alon Tezpi, voyant que le sol commençait à se convrir d'une verdure nouvelle, quitta sa barque près de la montagne de Colhuacan, et mit pied à terre avec sa semme. Ils don-nèrent maissance à beaucoup d'enfants, qui vinrent tous au monde muets; et après avoir beaucoup multiplié, il vint un jour une co-lombe qui du haut d'un arbre fort élevé less distribua des langues, c'est-à-dire leur donna la faculté de parler; mais l'un n'entendant point le langage de l'autre, cela fut cause qu'ils se séparèrent et se dispersèrent chacun de son côté.

Il y eut cependant quinze chefs de famille parmi eux à qui il échut de parler une même langue; ils s'unirent et s'en allèrent ensemble chercher une habitation où is pussent vivre. Après avoir erré cent qualte ans, ils arrivèrent dans le lieu appelé Astlan, et de là, continuant leur voyage, ils vincent premièrement à Chiapultepec, pais à Colhuacan, et entin à l'endroit où est aujourd'hui Mexico. Ainsi cette ville eut son commencement dans l'année que les Mexicains appellent Om-Calli, qui répond à l'an 1325 de la création du monde. Ces donnees chronologiques ont été fournies par Gemelli Careri, d'après les indigenes, qui préten-daient faire remonter lour empire jusqu'à l'époque du déluge. Mais M. de Humboldt, qui a profondément étudié les monuments de l'Amérique, prouve que les figures que le voyageur italien a prises pour des periodes de cent quatre uns, ne sont que des cycles de cinquante deux ans: on troute

huit cycles semblables dans les pérégrinations des enfants de Coxcox, ce qui donne quatre cent seize ans; et que la sortie des peuples mexicains d'Aztlan a eu lieu l'an 1038 de l'ère chrétienne.

Quoi qu'il en soit, il est impossible de ne pas reconnaître dans le court récit que nous venons de donner de précieuses réminiscences de la Bible : le déluge universel, l'arche voguant sur les eaux, Noé et ses enfants, le cor-beau, la colombe, le rameau d'olivier, les quinze patriarches, pères de toutes les na-lions, la confusion des langues, etc., etc. Unc étude plus approfondie du monument nous montre encore le mont Ararat, les autels érigés à la divinité, le Téocalli construit comme la tour de Babel, etc.

COYLLOU, un des dieux célestes des anciens Péruviens. C'était sans doute l'une des

COYOCOPCHILL, Grand Esprit, on Mattre de la vie. C'était le nom du souverain Dieu chez les Acansas, peuple de l'Amérique sep-

tentrionale.

COZUMEL, idole adorée dans l'Ile du même nom, près du Mexique. Elle avait la figure humaine, d'un aspect terrible et af-freux. Elle était placée dans un temple de forme carrée, bâti de pierres et d'une architecture passable. On avait ménagé derrière l'idole une fausse porte par laquelle le prétre rendait ses oracles sans être aperçu; et le peuple croyait naivement recevoir les réponses de la houche del idole.

CRABUS, divinité égyptienne. CRADIAS, air de marche qu'on jouait pendant qu'on conduisait les victimes expiatoires chez les Athéniens. Ces victimes étaient Trappées avec des branches de figuier, xnáon,

d'où est venu à cet air le nom de Cradias. CRAINTE. Les Grecs et les Romains en avaient fait une divinité, fille de Mars et de Vénus, selon Hésiode, ou fille de la Nuit, d'après Ciceron. Les Corinthiens, après avoir inhumainement massacré les deux enfants de Medee, surent affliges d'une mortalité qui sévissait particulièrement sur les enfants; l'oracle, consulté à cet effet, ordonna d'apaiser les manes des enfants de Médée et d'ériger une statue à la Crainte. Cette déesse avait aussi un temple à Lacédémone, près du tri-bunal des Ephores. Tullus Hostilius, dans un combat livré aux Sabins, voyant les Romains saisis de crainte et d'épouvante, voua un temple à la Paleur et à la Crainte. — Dans ces serments on joignait la Crainte aux autres divinités qu'on prenaît à témoin. - Les Romains distinguaient Timor, la Crainte, de Formido, l'Effrei, de Pavor, la Peur, et de

Terror, la Terreur. CRANE, déesse qui passe pour être l'épouse de Janus. On l'appelle encore Carna ou Cardea. Il y a des mythologistes qui la regardent comme étant la même que la Lune; d'autres veulent qu'elle soit la protectrice des portes, des gonds et des serrures. Les Romains en faisaient la sête le premier juin. On lui sait ce jour-là des offrandes de lard et de bouillie composée de sèves et de sarine de

froment. Cette sête avait, dit-on, été établic par son sils Cranus, qui lui avait dédié un bois sur les bords du Tibre.

CRAPAUD. Les sauvages américains qui habitaient sur les bords de l'Orénoque rendaient aux crapauds les honneurs divins. Loin de chercher à détruire ces sales animaux, ils les gardaient avec soin sous des pots, pour en obtenir de la pluie ou du beau temps, selon leurs besoins; et ils étaient tellement persuadés qu'il dépendait de ces animaux de l'accorder, qu'ils les souettaient chaque fois que leurs prières n'étaient pas promptement exaucées

CRATAIS ou CRATEIS, déesse des devins et des enchanteurs, mere de la fameuse Scylla. Il en est parlé dans le douzième chant de

l'Odyssée.

CREATION. Voy. Cosmogonie, au Supplé-

CRÉCELLE, instrument de bois qui sert à appeler les fidèles à l'église pendant les trois derniers jours de la semaine sainte, époque où l'on ne sonne plus les cloches en signe de deuil. On croit que l'usage de la crécelle est plus ancien que celui des cloches, et on peut voir à l'article CLOCHES que les chréliens d'Orient qui habitent les pays musulmans se servent encore à présent, sinon de crécelles proprement dites, du moins d'instruments de bois pour appeler pendant toute l'année les fidèles aux saints offices. Les mystiques tant de l'Orient que de l'Occident prétendent que ces sortes d'instruments ont pour but de rappeler le souvenir du bois de la croix.

CRÉDENCE, espèce de table ou buffet placé dans le chœur des églises. Il y en a une de chaque côté de l'autel, si la place le permet. La grandeur de la table n'est pas déterminée, mais elle doit être couverte d'une nappe bien blanche qui l'environne entièrement et descende jusqu'à terre. Sur la crédence qui est du côté de l'épître on met tout ce qui est nécessaire pour lá célébration du sacrifice. mais il ne doit point y avoir d'image. Celle qui est du côte de l'évangile sert à mettre les vases sacrés. Voy. l'art. Crédence du Dic-

tionnaire de Liturgie.

CRENEES, nom des Navades ou nymphes des fontaines, qu'on disait filles de Jupiler. CREOBOROS, c'est-à-dire, qui dévore les

chairs. Plusieurs savants crojent que ce mot grec est l'étymologie du nom de Cerbère, le chien infernal, qu'on appelait encore Créophage (πρεοφάγος, πριοδορός).

CREPI, de crepare, craquer ou claquer; nom des Luperques, tiré du bruit des lanières dont ils frappaient ceux qu'ils rencon-

CREPITUS, ou le dieu Pet, divinité ré-vérée dans la ville de Péluse en Egypte. Saint Jérôme, sur Isare, livre xu, chap. 46, s'exprime ainsi: Taceo de formidoloso et horribili cepe, et crepitu ventris inflati, quæ Pelusiaca religio est. On a dit que ce prétendu dien avait été pareillement vénéré des Romains, Il est probable qu'on aura pris le change à la vue de certaines statuelles représentant un

ieune enfant penché en avant et se pressant le ventre comme pour se débarrasser des flatuosités qui le molestent. Mais toutes les sta-tucttes n'étaient pas des dieux. CRÉPUSCULE DES DIEUX. L'Edda appel-

le ainsi le jour fatal marqué pour la sin du monde. Trois hivers terribles et consécutifs l'annonceront aux enfants des hommes. La neige tombera des quatre coins de la terre, les vents souffleront avec furie, la gelée durcira la terre. Age barbare ! âge d'épée! âge de tempêtes! âge de loups! Les frères se souilleront du sang de leurs frères, les fils seront les assassins de leurs pères, l'ami n'épargnera point son ami, l'adultère et l'in-ceste passeront à peine pour des crimes. Alors les monstres rompront leurs chaînes et s'échapperont; le grand dragon se roulera dans l'Océan, et dans ses mouvements, la terre sera inondée et ébranlée, les arbres déracinés, et les rochers se heurteront. Le loup Fenris déchaîné ouvrira sa gueule énorme, qui touche à la terre et au ciel, le feu sortira de ses yeux et de ses naseaux; il dévorera le soleil; un autre monstre emportera la lune; le grand dragon vomira sur les eaux et dans les airs des torrents de venin. Les étoiles s'enfuiront, le ciel se fendra, et l'armée des géants et des mauvais génies, conduite par Surtur et suivie de Loke, pénètre dans le ciel par cette ouverture, passe le pont de Bifrost, et se range en bateille pour attaquer les dieux. Aussitôt Heimdal, le portier des dieux, sonne de sa trompette bruyante, les dieux se réveillent et s'assemblent, le grand frêne agite ses branches, le ciel et la terre sont pleins d'effroi. Les dieux s'arment, les héros se rangent en bataille. Odin paraît, revêtu de son casque d'or et de sa brillante cuirasse; son large cimeterre est dans ses mains. Il attaque le loup Fenris, il en est dévoré; mais Vidar, s'avançant aussitôt, appuie son pied sur la mâchoire inférieure du monstre, prend l'autre de sa main, et le dé-chire ainsi jusqu'à ce qu'il meure. Thor terrasse le grand serpent, mais en le frappant il recule de neuf pas, et tombe étouffé dans les flots de venin que le grand serpent exhale en mourant. Tyr attaque le terrible chien nommé Garme, et ils se tuent tous deux. Frey est abattue par Surtur; Loke et Heimdal so terrassent mutellement. Surtur lance sur la terre un seu qui consume tout et dont la flamme s'élève jusqu'au ciel.

Mais bientôt une nouvelle terre sort du sein des flots, ornée de vertes prairies; les champs y produisent sans culture, les calamités y sont inconnues, un palais y est élevé plus brillant que le soleil, et tout couvert d'or; c'est là que les justes habiteront et se réjouiront pendant les siècles. Alors le Puissant, le Vaillant, celui qui gouverne tout, sort des demeures d'en haut pour rendre la justice divine. Il prononce ses arrêts, il établit les sacrés destins qui dureront toujours. Il y a une demeure éloignée du soleil dont les portes sont tournées vers le nord, le poison y pleut par mille ouvertures. Elle n'est composée que de cadavres de serpents; il y coule

des torrents infects dans lesquels sont plongés les parjures, les assassins et ceux qui séduisent les femmes mariées. Un dragon noir et ailé vole sans cesse autour, et dévore continuellement les corps des malheureux qui y sont renfermés.

CRIERIENS, fantômes des naufragés, qui, dans l'opinion superstitieuse de l'île de Sain en Bretagne, demandent la sépulture, désespérés d'être, depuis leur mort, ballottés par les événements. Lorsqu'ils entendaient ce murmure sourd qui précède l'orage, les anciens s'écriaient : Fermons les portes; écoutez les Criériens, le tourbillon les suit.

CRIOBOLE, en grec xpiosohor, sacrifice d'un bélier; cérémonie expiatoire en l'honneur de Cybèle; Noël prétend que ces sortes de sacrifices ne remontent pas au delà du 11' siècle de l'ère chrétienne. Voici la description que nous en donne Prudence: On creusait dans la terre une fosse profonde, que l'on couvrait de planches percées. Le grand prêtre, revêtu de tout l'appareil de sa dignité, et plus souvent encore la personne qui avait besoin de cette expiation, descendait dans la fosse, et recevait sur ses habits, sur la tête, sur les yeux, dans la bouche et les oreilles, le sang fumant de la victime qu'on immolait sur cette espèce de pont percé å jour. L'immolation d'un taureau s'appelait Taurobole, celle d'un bélier, Criobole, et celle d'une chèvre, Egobole. La victime égorgée, les prêtres retiraient le corps, et la personne sortait de la fosse toute couverte de sang-Dans cet état hideux, elle se montrait au peuple, qui se prosternait devant elle. Dès lors elle était regardée comme sanctifiée pour vingt ans. Gruler parle cependant d'un orateur qui, par la vertu de ces sacrifices, sut régénéré pour toujours, sous l'empire de Valens et de Valentinien. Au témoignage de saint Grégoire de Nazianze, Julien l'Apostal se soumit lui-même à cette bizarre expiation dont l'effet était une parfaite purification, l'ablution de tous les crimes et une complète régénération morale. Ces sacrifices étaient offerts à Cybèle, à laquelle on joignait quelquesois Alys; mais il est probable qu'ils ti-raient leur origine de l'Orient, et qu'ils saisaient partie du culte de Mithra. C'étaient souvent les villes et les provinces qui en fai-saient les frais; quand c'était un particulier, on le marquait ordinairement dans l'inscription. Les semmes étaient admises à ce genre d'expiation, et deux personnes pouvaient s'unir pour la recevoir. Elle durait trois jours, et une des cérémonies devait avoir lieu à minuit, ce qui la saisait appeler Mesonye-tium. Voy. TAUROBOLE.

CRIOPHORE, c'est-à-dire porte-bélier. C'était un jeune homme qui, dans une fête de Mercure, célébrée à Thèbes, faisait le tour des murailles de la ville, en portant sur ses épaules un agneau ou un bélier, en mémoire de ce que le dieu avait préservé la ville de la peste, qui commençait à y exercer ses ravages, en portant de la même manière un bé-lier autour des murs.

CRISTALI.OMANCIE. Delrio distingue celle

sorte de divination de la catoptromancie, ou divination par les miroirs. Il croit que la cristallomancie consistait à se servir de fragments de cristal enchâssés dans un anneau, ou même unis et façonnés en forme de cylindre, dans lesquels on suppose que le démon résidait.

CRITHOMANCIE, sorte de divination qui consistait à considérer la pâte des gâteaux qu'on offrait en sacrifice, et la farine d'orge (xpiθa) qu'on répandait sur les victimes,

pour en lirer des présages.

CRIUS, personuage qui sans doute aura fourni l'occasion du mythe de la Toison d'or. C'était le gouverneur de Phryxus, qui, étant allé en Colchide avec son élève, y fut immolé aux dieux, et l'on suspendit sa peau aux murs du temple. Le nom de crius, en grec πρεός, signifiant bélier, donna lieu à la sable selon laquelle Phryxus aurait passé l'Hel-

lespont sur un bélier.

CROCODILE, animal sacré dans plusieurs parties de l'Egypte, entre autres à Coptes, à Arsinoé, à Thèbes, et aux environs du lac Mœris. Les Egyptiens de ces cantons s'efforçaient d'en apprivoiser un, et lorsqu'ils en étaient venus à bout, ils lui ornaient les oreilles de pierres précieuses et d'autres ornements d'or, et le nourrissaient de viandes consacrées. Après sa mort, ils l'embaumaient et le déposaient dans des urnes que l'on plaçait dans le labyrinthe servant de sépulture aux rois ; on a rapporté en France plusieurs momies de crocodiles très-artistement embaumées. Les Ombites poussaient même la superstition jusqu'à se réjouir de voir leurs enfants enlevés par ces animaux, considérant comme très-heureux ceux qui en étaient dévorés. — Dans le reste de l'Egypte, on les regardait avec horreur et on en tuait autant qu'on pouvait. La religion ajoutait encore à la haine naturelle qu'inspire un monstre aussi redoutable. Typhon, meurtrier d'Osiris, et l'ennemi de tous les dieux, en avait pris autrefois la forme. Cependant d'après M. Champollion, le crocodile était aussi l'emblème de Souk (Cronos ou Sa-(urne). Suivant Plutarque, le crocodile est le symbole de la Divinité, parce qu'il n'a point de langue (1), et que Dieu, sans proférer une parole, imprime dans le silence de nos cœurs les lois de l'équité et de la sagesse. En langue hiéroglyphique, il était aussi le symbole de la tyrannie dans le gouvernement. Les Rgyptiens croyaient que les vieux crocodiles avaient la vertu de deviner, et c'était un bon présage lersqu'ils prenaient à manger de la main de quelqu'un, et un mauvais lorsqu'ils le refusaient. - Achille Tatius dit que si I'on compte les dents du crocodile, on trouvera que leur nombre égale celui des jours de l'année. C'est peut-être pour cela que les Egyptiens mirent l'image du soleil dans une barque portée par un crocodile. Enfin les Egyptiens, adorateurs des crocodiles, disaient que pendant les sept jours consacrés à

célébrer la naissance d'Apis, ces animaux, oubliant leur férocité naturelle, ne faisaient aucun mal à personne, et qu'au huitième jour après midi ils redevenaient féroces comme à l'ordinaire. Ils prétendaient encore que ces crocodiles, par respect pour la déesse Isis, qui s'était autrefois servie d'une barque saite de l'écorce du papyrus, ne faisaient aucun mal à ceux qui naviguaient sur le Nil dans des barques faites de cette plante.

Les Rejangs, peuples de l'île de Sumatra, rénèrent les crocodiles; il en est de même dans l'île de Timor. Les habitants de cette dernière lui sacrifient quelquefois une jeune vierge. Les radjas eux-mêmes sont obligés d'aller leur faire leur offrande à leur aveuement au trône. Deux Européens qui avaient tué un de ces animaux furent considérés comme horriblement souillés, et ne purent rentrer en relation avec le prince et les habitants qu'après avoir été soumis à de nombreuses ablutions, eux et leurs vêtements. - Les insulaires de Bornéo rendent également hommage à ces dangeroux auimaux.

Voy. les Dictionnaires de la Bible et des

Sciences occultes, art. CROCODILE.

CROCOTA, de xpóxos, safran; robe jaune, ornée de fleurs en broderie, que portaient ordinairement Bacchus et ses compagnons. Hercule est aussi appelé Crocophore, de la robe jaune de la reine Omphale, qu'il por-

tait en filant auprès d'elle.

CRODO, fameuse idole des anciens Germains, à laquelle ils consacraient des temples, et qu'ils honoraient par des sacrifices de victimes humaines. La statue de ce dieu le représentait sous la forme d'un vieillard dont la tête était couverte d'une forte et longue chevelure. De la main gauche il tenait une roue, et de la droile un seau rempli de fleurs. Un tablier blanc lui ceignait le corps. Ses pieds étaient nus; l'un était posé sur une borne, l'autre sur le dos tranchant du pois-sen que nous nommons perche. Voici ce qu'on lit à ce sujet dans les Chroniques saxonnes : « La divinité de ce pays (Habsbourg) et des nations voisines a été honorée, pendant plusieurs siècles, sous le nom de Crodo. Cette idole était placée un pied sur une borne et l'autre sur une perche, poisson dont l'espèce abonde dans les mers d'Allemagne. La situation de cette idole exprimait la résolution où étaient les habitants de Habsbourg d'opposer constamment aux efforts réunis de leurs ennemis une résistance invincible. Le Crodo était représenté nupieds sur le dos tranchant de la perche; et les Germains voulaient dire par la qu'ils aimeraient mille fois mieux marcher nu-pieds sur des rasoirs que de souffrir l'esclavage Le tablier blanc qui ceignait l'idole était le symbole de la liberté nationale. Ce dieu tenait encore une roue dans la main gauche, et cette roue indiquait l'alliance qui unissait entre eux les Germains. Le seau couvert de

<sup>(1)</sup> C'était la croyance ancienne. Le fait est que le crocodile a une langue, mais peu épaisse et engagée dans des

roses, que le Crodo avait dans la main Broite, désignait la fértilité du pays et l'abondance des fruits et des moissons. » Mais nous ne balançons pas à adopter une explication toute différente du savant Jean-Michel Heineccius, qui nous paraît plus natu-relle et plus satisfaisante: « L'idole, dit-i], a la tête couverte d'une longue chevelure, et, selon moi, ces cheveux représentent les rayons du soleil; car c'est ainsi que tous les peuples sauvages et civilisés ont représenté cet astre. La roue que l'idole a dans sa main gauche marque le ciel, qui paraît être dans un mouvement perpétuel. Le seau rempli de fleurs désigne la terre. La perche ne peut, ce me semble, représenter autre chose que l'eau; et les pieds nus de Crodo indiquent les divers événements de la nature; en sorte que l'ensemble du dieu n'est autre chose que l'image de la nature. » Cette divinité était aussi adorée à Hartès, bourg près de Goslar; sa statue subsistait encore sous le règne de

Charlemagne, qui la fit abattre.

CROISADE (Confrérie distincte de l'Inquisition, établie en Espagne non pour poursuivre les hérétiques, mais pour veiller sur les mœurs des catholiques, et les déférer s'ils manquent à leurs devoirs de chrétiens. Cette société était autrefois aussi redoutable que puissante, parce que les archevêques, les évêques et presque tous les grands d'Espagne en faisaient partie. Les Espagnols sont persuadés que c'est à l'Inquisition et à la Croisade qu'ils sont redevables de ce que leur pays est demeuré exempt d'hérétiques, tandis que ceux-ci sont maintenant dominants dans plusieurs Etats de l'Europe.

Il y avait encore un ordre de chevalerie composé uniquement de dames, et qui s'appelait *Croisade*. Voy. CROIX (*Ordre de la*).

CROISADES (GUERRES SAINTES), expéditions militaires faites par les chrétiens de l'Europe contre les infidèles, ainsi nommées parce que tous ceux qui en faisaient partie portaient sur leurs habits une croix rouge, comme marque de leur engagement. On en compte huit principales, qui eurent lieu depuis l'an 1096 jusqu'à l'an 1291; elles avaient pour but la délivrance de la terre sainte et des chrétiens orientaux du joug musulman. Nous allons donner au lecteur un tableau succinct de ces pieuses et célèbres expéditions.

Première croisade. En 1093, Pierre, surnommé l'Ermite, natif d'Amiens en Picardie, revenant du pèlerinage de la terre sainte, alors fort en vogue, peignit avec des couleurs si vives an pape Urbain II la triste situation des chrétiens de Jérusalem, et les profanations auxquelles était exposé le tombeau de Jésus-Christ, que le pape, touché de son éloquence, l'envoya dans toute l'Europe pour exciter les princes et les peuples à prendre les armes contre les mahométans. Ce projet occupait les papes depuis longtemps; Pierre parut propre à le faire réussir: on ne se trompait pas. Les discours touchants et pathétiques du zélé pèlerin enflammèrent tous les cœurs d'un saint zèle. Urbain seconda ses

prédications par deux conciles convoqués pour le même sujet. Dans celui de Clermont en Auvergne, présidé par le pape lui-même, en 1095, les assistants, électrisés par les paroles d'Urhain, s'écrièrent d'un communaccord : Dieu le veut ! Dieu le veut ! Ce cii devint par la suite le signe de ralliement des croisés. Cependant, malgré tant de soins, il n'y eut guère que la France et quelques parties de l'Allemagne qui s'armèrent pour cette entreprise. Les autres nations se contentèrent a'y applaudir. Les seigneurs frauçais prirent la croix à l'envi; une infinité de gens de tout âge, de tout sexe et de loute condition, suivit leur exemple. Cette prodigieuse multitude n'était point réunie sous un seul chef. Chaque seigneur avait sous ses drapeaux une troupe de croisés. Ils ne partirent pas tous ensemble, et ne suivirent pas la même route; mais ils étaient convenus de se retrouver à Constantinople. L'an 1096, il partit de France et d'Allemagne plus de 260,000 croisés. La première troupe marchait sous la conduite d'un pauvre gentilhomme français, nommé Gautier Sans-Avoir; il fut suivi de près par Pierre l'Ermite, à la tête d'environ 40,000 hommes. Une troisième troupe de 15,000, dirigée par Godescale, prêtre allemand, commit tant de désordres dans la Hongrie, que les peuples se réunirent contre les croisés et les taillèrent en pièces. Enfin il partit une quatrième troupe d'en viron 200,000 croisés, et comme ils étaient sans chef et par conséquent sans discipline, on ne tarda pas à voir parmi eux les tristes effets de la licence et du désordre : ils s'avisèrent de se jeter sur tous les juifs qu'ils trouvèrent dans les villes où ils passaient, et ils exercèrent leur cruauté sur ces malheureux à Cologne, à Trèves, à Mayence, à Vorms. Comme on usait à leur égard de représailles, il n'en arriva qu'un petit nombre à Constantinople. L'empereur Alexis, qui n'attendait qu'un corps de troupes prêt à marcher sous ses ordres, fut alarmé à la vue d'une pareille multitude, et employa toutes sortes de moyens pour les traverser. Bref, la plupart de ceux qui avaient pris les devants avec Pierre l'Ermite périrent par le fait de leur imprudence, de leurs désordres et des ennemis qu'ils s'étaient faits.

Mais l'armée des princes se comporta avec plus de prudence, et obtint un plus heureux succès. Elle avait pour chefs Godefroy de Bouillon, Eustache et Baudouin, ses deux frères, Hugues de Vermandois, Robert Il, duc de Normandie, Boëmond, prince de Tarente, et Tancrède, son neveu. S'etantréunis près de Nicée, leur armée se trouva forte de 100,000 cavaliers, et de 600,000 fantassins, en comptant les femmes. Avec ces forces, ils remportèrent plusieurs victoires coatre les infidèles. Les faits les plus importants de cette expédition sont : la bataille de Norylee (1097), où les musulmans furent entièrement défaits; la prise de Nicée, d'Éde-se (1047), d'Antioche (1098) etcelle de Jérusalem (1099). Les croisés formèrent dans cette dernière ville un rovaume chrétien, dont ils deférè-

1165

rent la couronne à Godefroy de Bouillon, et dans les villes voisines, plusieurs principaulés, où régnèrent les autres chefs des croisés. Godefroy, tout en acceptant l'autorité de roi, refusa la couronne qu'on lui présentait, disant qu'il ne consentirait jamais à porter une couronne d'or dans un lieu où le Sauveur du monde en avait porté une d'épines. Peu de jours après, ce héros vainquit les sultans d'Egypte et de Babylone, dont l'armée était composée de plus de 400,000 hommes d'infanterie et de 100,000 de cavalerie. Il étendit ses conquêtes dans la Palestine, et se rendit tributaires les émirs de Ptolémarde, de

Césarée, d'Antipatride et d'Ascalon. 2º Croisade. L'illustre abbé de Clairvaux, ce vertueux solitaire plus répandu et plus considéré dans le monde que ne le sut jamais aucon ministre, aussi puissant et plus respecté dans l'Europe qu'aucun monarque, fut choisi par le pape Eugène III, autrefois son disciple, pour précher la seconde croisade (1146). Saint Bernard s'acquitta de cette commission avec son éloquence ordinaire; il entraina tous les esprits. Ce fut de ses mains que le roi de France Louis le Jeune et l'empereur Conrad III requrent la croix. On voulut engager saint Bernard à marcher à la tête des croisés, mais il refusa cet emploi dangereux, et se contenta de promettre à l'armée, de la part de Dieu, le plus heureux auccès. Mais les deux princes n'éprouvèrent que des revers. Ils étaient cependant sur le point de prendre Damas (1148), lorsque la discorde se glissa entre les seigneurs des deux armées : la perfidie des Grecs s'en mèla. La débauche et les maladies ravagèrent ces nombreuses troupes, qui se montaient au moins à 300,000 hommes, et les deux princes furent contraints de revenir en Europe. L'insuccès de cette seconde croisade fut attribué principalement aux désordres des croisés, et regardé comme un châtiment de Dieu.

3. Croisade. Elle fut entreprise sous le pontificat de Clément III, et prêchée par Guillaume, archevêque de Tyr, et le cardinal Albano (1188). Il s'agissait de reconquérir Jérusalem, retombée au pouvoir des infidèles l'année précédente. Trois souverains partirent avec de nombreuses armées pour la terre sainte : Philippe Auguste, roi de France, Richard Cœur-de-Lion, roi d'Angleterre, et Frédéric Barberousse, empereur d'Allemagne. Mais le succès ne répondit point à l'es-pérance générale. L'armée de Frédéric fut presque entièrement détruite en Asie, et luimême périt en Cilicie (1190); une fâcheuse rivalité s'établit ensuite entre Richard et Philippe et les empécha de faire les couquêtes qu'ils pouvaient se promettre avec une armée de 300,000 hommes; Philippe revint en France, après la prise d'Acre (1191), et tout le courage de Richard n'aboutit qu'à obtenir du fier Saladin, soudan d'Egypte, une trêve de trois ans.

L'Allemagne eut l'honneur de la quatrième croisade, que plusieurs princes de l'Empire, tant ecclésiastiques que séculiers, entreprirent en 1195, sous la conduite

de l'empereur Henri VI. On vit avec étoune ment parmi les croisés, Marguerite de France, sœur de Philippe Auguste, et veuve de Béla. roi de Hongrie. Celle courageuse princesse se distingua dans cette expédition, à la tête de ses troupes. Plusieurs villes prises, plusieurs batailles gagnées contre les infidèles, semblaient annoncer l'entière défaite des musulmans, lorsque les conquêtes des croisés furent arrêtées par la mort de l'empereur, en 1198.

5. Croisade. Prêchée par Foulques de Neuilly, sous le pontificat d'Innocent III, la cinquième croisade fut entreprise par Baudouin IX, comte de Flandre, Boniface II,'. marquis de Montserrat, et Henri Dandolo, doge de Venise. L'armée des chrétiens n'alla pas plus loin que Constantinople. Elle en chassa d'abord l'usurpateur Alexis l'Ange, et plaça sur le trône Alexis le Jeune (1203); mais l'année suivante elle reprit Constantinople sur Ducas Murtzuphe. Des chrétiens, armés contre les infidèles, exercirent dans une ville chrétienne toutes les cruautés que leur suggérèrent l'avarice et la débauche, et poussèrent l'impiété jusqu'à danser avec des femmes dans le sanctuaire de Sainte-Sophie. Baudouin, le plus puissant des croisés, usurpa le trône dont il avait chassé un autre usurpateur; il fut le premier empereur latin de Constantinople. Les autres princes se disputèrent les dépouilles des Grecs et se partagèrent les lambeaux de leur empire. Un petit nombre passa en Syrie et périt par la peste ou par les armes des musulmans.

Nous ne donnons pas le nom de croisade à une multitude d'enfants qui, sédui s par des maîtres fanatiques auxquels ils entendaient répéter sans cesse ce passage du psaume: Seigneur, vous avez tiré des enfants votre gloire la plus purfaite, s'imaginèrent que c'était à eux qu'était réservé l'honneur de délivrer le saint sépulcre de la domination des Sarrasins. Ils pricent la croix, au nombre de 60,000, tant en France qu'en Allemagne, et se mirent en route (1213); mais un grand nombre s'égarèrent dans les forêts et les déserts, d'autres périrent de chaud, de faim et de soif; quelques-uns passèrent les Alpes, mais ils surent dépouillés et chassés par les Lombards; d'autres s'embarquèrent à Marseille et furent submergés par la tempête, ou vendus aux Sarrasins par leurs conducteurs.

6. Croisale. Il y avait longtemps que Jérusalem avait été reprise par les infidèles; cependant on s'obstinait toujours en Europe nommer un roi de Jérusalem. Jean de Brienne, gentilhomme illustre, mais pauvre, qui avait hérité de ce titre, commença la sixième croisade en 1217, avec André, roi de Hongrie, et plusieurs autres princes et seigneurs. Des commencements peu favorables rebutèrent le roi de Hongrie, qui se retira. Il fut remplacé par le comle de Hollande, par le cardinal Albano et par plusieurs autres princes et prélats, qui, réunis sous les ordres de Jean de Brienne, formaient une armée de près de 100,000 hommes. La ville de Damiette fut assiégée et prise par les croisés,

and the same

mais l'ambition du légat rendit cet heureux succès inutile. Ce prélat, ayant forcé Jean de Brienne à lui céder le commandement de l'armée, l'engagea par son peu d'expérience dans une si facheuse situation, qu'on fut obligé, pour éviter un plus grand mal, de traiter avec le soudan d'Egypte, de lui rendre Damiette et de lui donner Jean de Brienne pour otage. L'empereur Frédéric Il essaya par sa politique de réparer le mal. Il conclut avec le soudan un traité par lequel on lui cédait Jérusalem, Nazareth et quelques autres villages : c'était recouvrer les lieux saints sans aucune effusion de sang; mais une clause fâcheuse rendit ce traité odieux. Il était dit que le temple de Jérusalem servirait de mosquée aux Sarrasins. Cette croisade fut bonorée de la présence de saint François d'Assise, qui s'y rendit en 1219, dans le dessein d'animer les chrétiens et d'y trouver la palme du martyre.

7° Croisade. En 1244, de nouveaux ennemis attaquèrent les chrétiens de la Palestine et donnérent lieu à la septième croisade: c'étaient les Carismiens, qui, chassés de la Perse par les Tatares, se jetèrent sur la terre sainte et taillèrent en pièces ses malheureux habitants. Saint Louis, roi de France, touché de ces nouvelles, averti d'ailleurs de prendre la croix par une voix céleste qu'il crut entendre dans une dangereuse maladio dont il fut attaqué, partit, en 1248, à la tête d'une nombreuse armée, et vint mouiller dans l'île de Chypre. L'année suivante, il s'empara de Damiette et livra la bataille indécise de Massoure; mais la peste s'élant mise ensuite dans son armée, il fut contraint de reculer devant l'ennemi et fait prisonnier (1250). Ayant ensuite recouvré sa liberté au prix de 400,000 livres d'or, il passa en Palesline, où, pendant quatre ans, il s'occupa à fortifier quelques places, et revint en France en 1254, après la mort de la reine Blauche, sa mère, qu'il avait établie régente.

8° Croisade. Saint Louis, sans se rebuter, fit publier une dernière croisade, dans laquelle il fut accompagné de Charles d'Anjou son frère, et du prince Edouard d'Angleterre. Il se dirigea sur Tunis, dans l'espérance, disent quelques historiens, de convertir le roi de cette ville, Mohammed Mostanzer; mais à peine arrivé sous les murs de Tunis, il fut enlevé à son armée par une maladie contagicuse. Charles d'Anjou se mit alors à la tête des troupes, remporta quelques avantages, et revint en France, après avoir forcé Mobammed à payer les frais de la guerre.

Après cette dernière expédition, les colonies chrétiennes qui avaient été établies en Orient par les croisés ne tardèrent pas à être detruites, et la Palestine retomba tout entière sous le joug musulman.

On a parié fort diversement des croisades: des écrivains les ont regardées comme des entreprises folles, téméraires, désastreuses et impies. Il y a de la passion et de la mauvaise foi dans ce jugement. Sans doute on ne

doit pas approuver les désordres qui ont accompagné plusieurs de ces expéditions, et qui étaient moins la conséquence des crojsades en elles-mêmes que l'esset habituel de la licence militaire jointe à la barbarie de l'époque. Sans doute un grand nombre pre-naient la croix dans l'espoir du brigandage et de l'impunité; mais bon nombre d'autres étaient conduits à se croiser par une foi sincère, par leur bravoure, par leur charitéet par la noblesse de leurs sentiments. Sans doute on n'en a pas obtenu, sous le rapport de la religion, le résultat qu'on avait droit d'en attendre; mais n'ont-elles pas servi à engager les musulmans à traiter avec moins de rigueuret de tyrannie les chrétiens de l'Orient, à respecter les saints lieux, à laisser les pèlerins d'Europe venir avec plus de sécurité au tombeau du Sauveur? Dans l'ordre civil, elles ont cu des conséquences bien plus heureuses; car elles ont exalté le nom français dans toutes les contrées de l'Orient, et maintenant encore le souvenir des rois et des chevaliers de l'Europe, celui de saint Louis surtout, est encore vivant et même honoré dans ces contrées lointaines. Mais les croisades ont surtout puissamment contribué à la modification des monarchies européennes et à l'émancipation des peuples. Laissons parler un célèbre écrivain qu'on ne soupçonnera pas de partialité en faveur des conceptions catholiques. Voici comme s'exprime M. Michelet (1): « Quels sentiments d'humanité, de charité, d'égalité, les chrétiens n'ont-ils pas eu l'occasion d'acquérir dans cette communauté de périls et d'extrêmes misères !... Le jour où, sans distinction de libres et de serfs, les puissants désignèrent ainsi ceux qui les suivaient: nos pauvres, fut l'ère de l'affranchissement. Le grand mouvement de la croisade ayant un instant tiré les hommes de la servitude locale, les ayant menés au grand air par l'Europe et l'Asie, ils cherchèrent Jérusalem et rencontrèrent la liberté. Cette trompette libératrice de l'archange, qu'on avait cru entendre en l'an mil, elle sonna, un siècle plus tard, dans la prédication de la croisade. Au pied de la tour féodale qui l'opprimait de son ombre, le village s'éveilla : cet homme impitoyable, qui ne descendait de son nid de vautour que pour dépouiller ses vassaux, les arma lui-même, les emmena, vécut avec eux, souffrit avec eux ; la communauté de misères amollit son cœur. Plus d'un serf put dire au baron: Monseigneur, je vous ai trouvé un verre d'eau dans le désert ; je vous ai couvert de mon corps au siége d'Antioche ou de Jérusalem. Il dut y avoir aussi des aventures bizarres, des fortunes étranges. Dans cette mortalité terrible, lorsque tant de nobles avaient péri, ce su souvent un titre de noblesse d'avoir survécu; on sut alors ce que valait un homme : les serfs eurent aussi leur histoire héroique, les parents de tant de morts se trouvèrent parents des martyrs. L'humanité recommença à s'honorer ellemême dans les plus misérables conditions.

Les premières révolutions communales précèdent ou suivent de près l'an 1100. Ils s'avisèrent que chacun devait disposer du fruit de son travail et marier lui-même ses enfants; ils s'enhardirent à croire qu'ils avaient droit d'aller et de venir, de vendre et d'acheter, et soupçonnèrent, dans leur outrecuidance, qu'il pouvait bien se faire que les hommes fussent égaux. Jusque-là cette formidable pensée de l'égalité ne s'était pas nettement

produite. »

Croisades contre les hérétiques. Pour être complet, nous allons donner un tableau abrégé des principales croisades prêchées contre les hérétiques ou ceux que l'on voulait dompter, et dont plusieurs furent mises à exécution. Chaque pays, chaque année avait pour ainsi dire sa croisade. Nous ne prétendons pas les justifier; nous regardons au contraire ces expéditions comme un abus de la chose et du nom; mais il est bon d'observer que, landis que certains écrivains font un crime aux papes d'avoir publié et provoqué les croisades dans le moyen âge, les journaux libéraux des années dernières blamaient amèrement Grégoire XVI de ne pas inviter les peuples de l'Europe à se croiser contre l'autocrate de toutes les Russies.

Voici le tableau chronologique de ces croi-

sades particles.

1208, contre les vaudois et autres hérétiques du Languedoc.

1211 et 1213, contre les mêmes.

1226, contre les albigeois. les stadings, hérétiques d'Al-1234.

lemagne. 1243, les albigeois.

1243, l'empereur Frédéric II.

1262. Michel Paléologue, empereur

des Grecs. 1265, Mainfroy, roi de Sicile.

1265, les Maures d'Afrique.

1265, les Tatares.

1265, les révoltés d'Angleterre.

1283, Pierre, roi d'Aragon. 1308, les dulcinistes.

1309, les Maures d'Afrique.

1309, les Vénitiens.

1321, les habitants de Recanati.

1324, les Visconti.

1328, Louis de Bavière.

1340, les Maures d'Afrique.

1343. les Turcs.

1360, les tard-venus.

**13**63, Bernabo Visconti.

Louis, duc d'Anjou. 1382, 1387,

le pape Clément VII. 1411, Ladislas, roi de Naples.

1420, les hussites.

1443, les Turcs.

1456, les Turcs.

1466. Pogebrac, roi de Bohême. 1488. Ferdinand, roi de Naples.

CROISES, nom que l'on donnait indistinc-

tement à tous les rois, princes, chevaliers, soldats, paysans, qui prenaient part à la guerre des croisades. Ce nom leur venait de la croix rouge qu'ils portaient sur leurs ba-

bits comme marque de l'engagement qu'ils prenaient de marcher contre les infidèles de la terre sainte. Un des motifs les plus puissants qui les portaient à s'engager dans ces longues et périlleuses expéditions, était les nombreuses indulgences qui leur étaient accordées à cet effet par l'Eglise, et la rémission des peines canoniques qu'ils étaient assurés d'obtenir.

CROISH RS, ou religieux porte-croix; c'est le nom d'une congrégation de chanoines réguliers institués pour honorer le mystère de la croix. Il y a trois ordres qui ont porté ou qui portent encore ce nom: l'un en stalie, l'autre dans les Pays-Bas, et le troisième en Bohême. Les Croisiers de France et des Pays-Bas furent fondés, en 1211, par Théodore de Celles. Ils étaient plus connus sous le nom de chanoines réguliers de Sainte-Croix.

Voy. Dict. des Ord. relig., art. CROISIERS. CROISSANT. 1º Le croissant était, chez les païens, un des emblèmes do Diane, parce que souvent ils confondaient cette déesse avec la Lune; c'est pourquoi ils la représentaient souvent avec un croissant sur le front. — C'était aussi l'emblème de la princesse Io, mais alors le croissant faisait allusion aux deux cornes de la vache, car, suivant les mythologues, lo avait été changée en cet animal par Jupiter, pour la soustraire

à la jalousie de Junon. 2º On sait que le croissant est le symbole de la religion musulmane et de l'empire ottoman; peut-être tire-t-il son origine de la prétendue fraction de la lune opérée par Mahomet. Quoi qu'il en soit, le croissant se trouve sur les drapeaux, sur les vétements, il orne les turbans, soutient les aigrettes et surmonte les dômes, les édifices publics et les minarets. C'est pourquoi on désigné communément les nations musulmanes, et particulièrement la domination turque, sous le

nom d'Empire du Croissant. CROISSANT (ORDER DU). C'est un ordre de chevalerie institué en 1448, par Reué, duc d'Anjou et roi de Sicile; c'est pourquoi on l'appelle encore l'Ordre d'Anjou. Quelques auteurs rapportent son établissement à l'an 1464, peut-être parce que les règlements n'en furent publiés que seize ans après. René, par modestie, ne prit que la qualité d'entreteneur de l'ordre, voulant que saint Maurice en fût le patron. Les chevaliers étaient au nombre de cinquante, ils portaient un croissant sur le bras droit avec cette devise : Loz en croissant, voulant dire qu'en croissant en vertu on méritait loz, c'est-à-dire des louauges. Cette devise était écrite en lettres bleues, et du croissant pendaient autant de bouts d'aiguillettes d'or émaillées de rouge, que les chevaliers de l'ordre s'étaient trouvés en des occasions difficiles. De sorte que, par le nombre de ces petites branches pendantes, on pouvait sacilement juger de leur valeur et des belles actions qu'ils avaient faites. Les chevaliers portaient encore le manteau de velours rouge cramoisi, et le mantelet de velours blanc, avec la doublure et la soutane de même. Ils tenaient leurs assemblées dans l'église de Saint-Maurice d'Angers. On ne pouvait être reçu dans l'ordre si l'on n'était prince, marquis, comte, vicomte ou issu d'ancienne chevalerie, et gentilhomme de quatre races. Il fallait de plus avoir toujours vécu sans reproche. Voy., au Dictionnaire des Ordres religieux, les différents ordres institués sous le nom de Croissant.

CROIX. 1. La croix était, chez les anciens Romains, de tous les supplices le plus honteux et le plus infâme, celui eui était réservé aux esclaves. Mais depuis que Jésus-Christ l'a ennoblie par sa mort, elle est devenue l'objet le plus auguste de la vénération des chrétiens; et les empereurs, deve-nus disciples du Sauveur, défendirent ce genre de supplice. Maintenant la croix brille en tous lieux comme un signe de salut, dans les champs, dans les places publiques, sur le sommet des églises, sur la couronne des empereurs. Tous les mystères, les sacrements, les cérémonies de l'Eglise sont accompagnés de la croix ou de son signe. La croix marche à la tête des proces-sions, elle est le principal ornement des autels, dont elle occupe le milieu, afin que le célébrant ait toujours devant les yeux la passion du Sauveur. Toutes les prières commencent par le signe de la croix, toutes les bénédictions, les onctions, les consécrations se font en forme de croix. Voy. les Dictionnaires de Liturgie, des Rites sacrés et de

Droit canon, art. Croix. La croix a été vénérée des chrétiens dès les premiers siècles de l'Eglise. Ils la traçaient sur leurs fronts, pour montrer aux païens qu'ils faisaient gloire d'être les disciples d'un Dieu crucifié; et, pour mieux se distinguer des idolâtres, ils faisaient le signe de la croix, afin qu'ils pussent se reconnaître au milieu des insidèles, et se réunir tous ensemble sous la bannière de l'Evangile. Ils priaient Dieu en joignant les mains ou en les étendant vers le ciel en forme de croix, persuadés que ce signe était la terreur des démons. Voy. Signe de LA CROIX. La croix, dit le cardinal Bona, est le sceau du Seigneur; elle est sur le front du chrétien ce que la circoncision est au juif. Elle est l'échelle par laquelle on monte droit au paradis. Elle donne la vie, délivre de la mort, mène à la vertu, empêche la corruption du fidèle, éteint le feu des passions, ouvre le ciel, garde les villes, fortifie et ci-mente l'amitié, etc.

La dévotion à la croix s'accrut encore, dans le 1v° siècle, par la découverte que fit l'impératrice Hélène de ce bois précieux. Constantin, non moins religieux que sa mère, fit mettre la croix sur ses étendards, ou, pour mieux dire, leur donna la forme de croix. Bientôt on vit son empreinte sur les monnaies, sur les baunières, sur les boucliers, sur les casques et sur les diadèmes. A la fin du vu siècle, le sixième concile œcuménique, tenu à Constantinople, ordonna que Jésus-Christ serait peint en forme humaine sur la croix, pour représenter plus vivement au chrétien la mort et la passion

du Sauveur; mais les figures symboliques de Jésus-Christ étaient déjà en usage depuis quelques siècles. Du temps des persécutions, on peignait le Sauveur sous le symbole d'un poisson, tant pour ne pas paraître aux yeux des païens adorer une idole, que pour ex-primer la régénération du chrétien opérée par Jésus-Christ dans les eaux sacrées du baptême. Puis on le représenta sous la forme d'un agneau au pied d'une croix; on y ajoutait le Saint-Esprit, sous l'apparence d'une colombe. Quelquefois on prignait une couronne au haut de la croix, pour montrer aux fidèles que la couronne de l'éternité est le prix des souffrances et de la croix de Jésus-Christ. On peignait encore souvent un cerf au pied de ce bois sacré, parce que le cerf, conemi du serpent, est le symbole de Jésus-Christ ennemi du démon. Toutes ces figures symboliques disparurent à la vue du Sauveur, représenté en forme humaine sur la croix, en conséquence du décret du sixième concile général, et c'est là la première origine des crucifix.

Croix sur les autels. Il paraît que, dans les premiers siècles de l'Eglise, il n'y avait pas de croix sur les autels, moins encore de crucifix; cela eût pu être dangereux pour la foi : on sortait de l'idolâtrie, on vivait au milieu des idolâtres et des insidèles. Lorsque le même inconvénient ne subsista plus, on commença par représenter dans le missel, à l'ouverture du Canon, une image de Jésus-Christ crucifié, afin de renouveler dans l'esprit du prêtre la mémoire du sacrifice de la croix, au commencement d'une action qu'on sait être la commémoration et la continuation de ce sacrifice : c'est là le premier usage. Ensuite, en quelques églises, on exposa cette image à la vue du prêtre pendant tout le Canon, sur un petit rideau d'étoffe noire ou violette, tiré exprès devant lui : c'est le se-cond usage. Depuis, le prêtre se fit une dévotion d'avoir cet objet tonjours présent à ses yeux pendant la messe, pour y rappeler et y réunir toutes ses idées. Dans cette vue, il portait lui-même un crucifix à l'autel, et le rapportait à son retour à la sacristie: troisième usage. Enfin on trouva plus simple de laisser continuellement ce crucifix sur l'autel, tant pendant la messe que pendant les autres offices, et même lorsqu'il ne se trouve personne à l'église, asin qu'il soit le premier objet qui frappe la vue de ceux qui viennent à y entrer. Maintenant la rubrique défend de célébrer le saint sacrifice sur un autel où il n'y aurait point de croix ou cro-

cifix bénit.

Croix papale, archiépiscopale, etc. Dans les processions ou autres cérémonies publiques, on porte devant le pape une croix appelée à triple croison, à cause de sa forme. Elle a en effet trois bandes transversales superposées en forme pyramidale. C'est le symbole de la juridiction spirituelle du souverain pontife sur le monde entier. Lorsqu'an des cardinaux diacres annouce au peuple qu'on vient d'élire un nouveau pape, il lui montre en même temps la croix à triple

croison. Sylvestre I' est, à ce qu'on prétend, le premier pape qui fit porter devant lui une semblable croix. Quelques-uns de ses successeurs négligèrent de l'imiter; mais Léon IV en renouvela l'usage, qui s'est toujours conservé depuis.

Les patriarches, les archevêques et les évêques ont aussi le privilège de faire porter la croix devant eux; mais il y a cette différence que la croix des métropolitains a deux croisons ou croisillons, tandis que celle des évêques n'en a qu'un. Le porte-croix est revêtu de l'habit clérical, et tient l'image du

crucifix tournée du côté du prélat.

Croix pectorale. C'est la croix que les prélats et les abbés portent suspendue à leur cou par une petite chaine ou un cordon de soie. On la nomme pectorule, parce qu'elle leur tombe sur la poitrine, à l'imitation peut-être du pectoral, riche ornement affecté au grand prêtre des Juiss. Cette croix est communément d'or ou de vermeil, et renferme quelque relique qui y est enchâssée. On pense que l'usage de cette croix s'est établi dans le commencement du 1xº siècle, ou à la fin du vin. Le patriarche de Constantinople envoya, en 811, au pape Léon III, un reliquaire d'or, dans lequel il y avait une petite portion du bois de la vraie croix. Ce reliquaire s'appelait en grec iγχόλπων, c'est-à-dire objet qui se porte sur le sein. Cet usage est venu sans doute de la couturne des premiers chrétiens de porter la croix de Jésus-Christ sur la poitrine. Cette croix, ainsi que toutes celles qui servent au culte, doit être consacrée ou bénite. Mais comme la croix pectorale implique juridiction, un évêque ne peut la porter hors de son diocèse, à moins que l'évêque dans le diocèse duquel il se trouve ne le lui permette.

Reliques de la vraie croix. Voy. Invention DE LA SAINTE CROIX. Consultez aussi les arlicles Adoration de la croix, Exaltation DE LA SAINTE CROIX, CHEMIN DE LA CROIX,

CRUCIFIX, SIGNE DE LA CROIX.

Formes de la croix. La croix latine est la figure exacte de l'instrument sur lequel Jésus-Christ fut attaché; c'est-à-dire que le croisillon est plus ou moins rapproché du sommet, en cette manière †; dans la croix grecque, la tige et la traverse se coupent l'une et l'autre par le milieu, +; la croix de Malte est formée de quatre triangles dont les sommets se touchent &; quelquefois elle a huit pointes, parce que les bases des triangles sont bri-sées et rentrent profondément vers le sommet \*\*; la croix de Saint-André est faite en forme d'X : c'est sur un instrument semblable que l'apôtre saint André a été crucitié ; celle de Saint-Pierre est la croix latine renversée ‡ ; saint Pierre fut crucilié la tête en bas.

2 La croix égyptienne, sppelée aussi croix ausée, ou clef du Nil, a la forme de la lettre grecque tau T, surmontée d'un anneau; elle est un des principaux attributs des divizzitės egyptiennes ou des personnages divistisés; elle se trouve très-fréquemment sur

les monuments. On croit que c'est le symbole de la vie; d'autres la regardent comme une espèce de nilomètre.

3º Les anciens voyageurs qui ont parcouru et décrit le Mexique y avaient remarqué avec étonnement sur divers monuments la figure de la croix; ils avaient vu aussi que, dans l'île de Cozumel, le dieu de la pluie était adoré sous la forme de la croix. Les recherches modernes ont démontré qu'ils ne s'élaient point trompés. Il y a entre autres un célèbre monument copié dans l'ouvrage du capitaine Dupaix, et reproduit dans les Annales de philosophie chrétienne, tome XII, qui offre à nos regards la vrale croix latine, entourée de figures d'hommes qui la considèrent avec vénération; l'un d'eux, qui paraît être un sacrificateur, offre à la croix un enfant nouveau-né qu'il tient sur ses bras élevés; un autre joue d'un instrument à vent, et les deux autres sont dans la posture de l'admiration ou de la contemplation.

4º Les peuples de Cumana et de Paria avaient également une vénération particulière pour la croix de Saint-André, à laquelle ils attribucient la vertu d'écarter les fantômes et les esprits malfaisants qui se plaisent à tourmenter les hommes pendant la nuit. Dans cette vue, ils attachaient leurs enfants à cette croix pour les préserver des sortiléges.

5. Les Tibétains ont une espèce de croix qu'ils ont aussi en grande vénération ; mais cette croix a cela de particulier que chacune de ses branches est brisée à angle droit, ce qui forme à chacune un second plau trèsallongé; d'où il résulte que ce n'est pas proprement une croix : aussi ne la citons-nous que pour mémoire.

CROIX DE GRACE, emblème politicoreligieux qui fut envoyé ou distribué, en 1836, par les soins du prétendu duc de Normandie, fils de Louis XVI; cet emblème était accompagné d'un petit imprimé de six pages, qu'on peut regarder comme l'avant-coureur du nouveau système religieux qu'il entreprit de fonder deux ans après. Voy. CATHOLIQUE-EVANGÉLIQUE (Eglise). En voici un extrait :

« Cet emblème est une croix d'une substance blanche et pure, image du Sauveur, l'innocence et la saintelé même; elle est liée par un ruban de couleur rose, image de la charité qui le lie lui-même, et les deux bouts, passés dans notre cou, sont comme les bras de son amour dont il veut nous étreindre, ou comme les liens de sa charité dans lesquels il veut nous enlacer avec lui... C'est pour se pénétrer de plus en plus de ces sentiments que l'on doit réciter la prière qui suit en trois moments remarquables, à son lever, à midi et à son coucher :

« O mon Sauveur! in mourus pour moi sur la croix; permets-moi de penser chaque jour à ce sacrifice, afin qu'en prenant pour règle ta parole, je suive le bon chemin, et qu'd ton ecemple j'agisse avec équité envers mes semblables, et comme frère envers mes frères, en bon et vrai chrétien. Amen. »

«..... Quand cette dévotion serait une invention humaine, on ne pourrait disconvenir qu'elle ne fût des plus heureuses, et par conséquent inspirée de Dieu; mais nul homme n'en avait conçu la pensée, lorsque l'ordre en a été donné, le 24 décembre 1835, en ces termes : Envoic aux fidèles une croix blanche, fais-la porter suspendue au cou par un ruban de couleur rose, et lorsqu'ils réciteront la prière (qui vient de t'être prescrite , ils porteront la main sur cette croix, ils la presseront sur le caur pendant cette prière ; ce qui se fera le matin, à midi et au soir, car le Seigneur veut reconnaître les siens à ce signe. Et en même temps l'ange tira de son sein cette même croix lice transversalement avec un ruban rose qui la suspendait à son cou. Dans cette apparition et dans une autre du 30 janvier, les promesses ont été faites : que ceux qui porteraient cette croix et réciteraient la prière dans les sentiments susénoncés, seront préservés par la grâce de Dieu du peché mortel;.... que cette croix serait nommée la croix de grace, etc.

· Cette révélation a été faite à un prince inconnu, rejete, persecute, qui a cependant reçu l'ordre de fournir gratuitement de ces croix autant qu'on en demandera, Dieu promett at d'y pourroir.»

Suivent les Règles pour la croix de grace, dont les principales sont : que tout fidele est apte à la recevoir, pourvu qu'il s'oblige à la porter jusqu'à la mort, et à réciter trois sois chaque jour la prière susdite; qu'elle soit donnée par un prêtre qui en ait reçu mission; que cette mission est acquise au prêtre dès lors qu'il a reçu lui-même la croix de grâce; qu'elle soit donnée gratuitement; qu'après la mort de la personne qui l'a portée, elle rentre dans les mains du prêtre, pour être distribuce de nouveau; qu'il n'est pas permis d'alterer les dimensions de la croix, mais que la faveur rose qui la soutient peut être remplacée au besoin par une faveur de la meme couleur : que les personnes qui portent la er ix de grdee ne peuvent en porter une autre quelconque, etc.

CROIX FILLES DE LA', communautés de tilles dont l'occupation est de tenir des ecoles chretiennes et d'instruire les jeunes personnes de leur seve. Cet institut commença en 1625, à Roye en Picardie, et s'est repandu de la à Paris et dans d'autres villes de France. Il y a deux congregations de filles de la Croix: les unes font les trois vœux simples de pauvreté, de chastete et d'obeissance ; les autres ont conserve toute leur literte. Voy. le Dictionnaire des Ordres religieux, art. Croix , Congregations diverses des files de la .

CROIX ORDRE DE LA. OF CROISADE. Ordre de chevalerie compose seulement do dames, et institue, en 1668, par l'imperatrice Eleonore de Gor zague, temme de l'empereur Leopold, en recoi naissance de ce qu'elle avait recouvre une petite croix d'or, dans la-

quelle étaient renfermés deux morceaux du bois de la vraie croix.

CROM-CRUACH, idole des anciens Irlandais; c'était une pierre à tête d'or, autour de laquelle étaient dressées douze autres pierres grossières. Tous les peuples qui conquirent l'Irlande, c'est-à-dire chaque colonie établie dans cette île, adorèrent cette divinité jusqu'au jour de l'arrivée de saint Patrice. On lui sacrifiait le premier-né de chaque espèce d'animaux. Tighernmas Mac-Follaigh, roi d'Irlande, commandait de sacrisier en l'honneur de cette divinité, le jour du samhin, et ordonnait que les hommes et les semmes eussent à l'adorer prosternés en terre jusqu'à ce que le sang leur sortit par le nez, par le front, par les oreilles et par le coude. Un grand nombre mouraient par suite de la sévérité de ce culte : et comme on immolait encore à Crom-Cruach les premiersnes des enfants, le lieu où s'accomplissait cette horrible superstition s'appelait Magh-Sleacth, le lieu du Massacre. Cette idole sot détruite par saint Patrice, et O'Flaherty pense que c'est en mémoire de cette célèbre destruction de l'idolâtrie, que le dernier dimanche d'été est appelé communément Domnach-Crom-Cruach, c'est-à-dire le dimanche de Crom-Cruach. Keating et plusieurs autres soutiennent que ce culte avait été inporté d'Orient en Irlande, que Crom-Crusch etait le Soleil ou le Mithra des Perses, et que les douze autres idoles moi ns grandes remsentaient les douze signes du zodiaque.

CROM-FRUADH, autre idole ou divinite

des anciens Irlandais.

CROM-LEACH, monuments de l'ancien paganisme de l'Irlande, encore fort commun dans cette île ; ce sont des tombes-autels, qui ont dû servir en même temps de lieux de se pulture et de sacrifice. Le mot Crom-Lach signifie pierre inclinée; il est remarquable que ces espèces d'autels portaient autresois le nom de Bothal, qui rappelle le Bethel maison de Dieu) des Hébreux, et le Betyle, pierre sacrée des anciens Grecs. On trouve fréquemment sous ces sortes de monuments des ossements humains et d'autres débris tumulaires

CRONIES, fêtes athéniennes célébrées et l'honneur de Cronos ou Saturne. On les solennisait le 12 du mois hécatombéon, appele d'abord Cronius. A Rhodes on réservait m malfaiteur pour l'immoler à Saturne pendant les Cronies. Les Saturnales romaines correspondaient aux Cronies grecques, and pour l'epoque, mais pour le but de la sete.

CRONUS, divini é des anciens Assyriens, Chaldeens et autres peuples de l'Orient. Ce tait chez eux le Dien supreme, le temps ille mite et sans bornes: c'est pourquoi on le representait par un cercle ou une couronnt. Ce dien passa d'autant plus facilement chei les Grecs, que son nom Cronos se trouvall avor la plus grande affinite avec le mel cont il eta t la personnification. Le meme nom est encore dentique avec Krone, qui dans tous les dialectes germaniques, signific

ļ,

.

بنو

4.1

4

17

11

<u>;</u> }

7

:2

3

couronne, et avec Corona, dont la signification est la même dans la langue latine; ainsi le cercle ou la couronne se trouvait en même temps être le nom et l'emblème de ce dieu.

Voy. CHRONOS et CHALDÉENS.

CROQUANTS, nom d'une faction de paysans fanatiques qui du temps de la Ligue se révoltèrent dans les provinces d'au delà de la Loire. En effet, ils s'attroupèrent en 1593, dans le Poitou, le Limousin et le Périgord, établirent des chefs et des officiers, refusérent de payer les impôts, et parcourant les campagnes, ils se livrèrent au brigandage, massacrant sans quartier les gentilshommes qui tombaient entre leurs mains, pour se venger, disaient-ils, des violences qu'ils avaient éprouvées de leur part, et des extorsions qu'ils avaient eu à subir des gouver-neurs des villes et des châteaux. On leur donna le nom de Croquants, parce que, en style populaire ils croquaient, c'est-à-dire mangeaient et buvaient tout ce qui tombait sous leurs mains, dans les maisons qu'ils mettaient à contribution, et que tout leur butin était employé à saire bonne chère.

CROSSE, bâton d'argent, d'or ou de vermeil, recourbé et ouvragé par le haut, que portent les archevêques, évêques, abbés réguliers et même les abbesses. C'est la houlette du pasteur, le symbole du droit de correction que les prélais ont sur ceux qui dépendent de leur juridiction. Les évêques de la primitive Eglise avaient des crosses de bois; il y a des abbés qui maintenant encore n'en portent pas d'autres. Les crosses antiques n'étaient quelquefois qu'un long bâton surmonté d'une croix; il est même permis de croire que le mot de crosse vient de croix, en italien crocs. Voy. les Dictionnaires de Liturgie et de Droit canon, art. Baton pastonal, et le Supplément du Dictionnaire des

Rites sacrés, art. CROSSE.

Chez les Arméniens, le bâton pastoral des archevéques est fort haut et terminé en rond; celui des évêques est une crosse recourbée comme celle d'Occident, si ce n'est qu'elle est terminée par une tête de serpent, pour représenter, disent-ils, la prudence qui

convient aux évéques.

CROTALE, sorie d'instrument de musique dont jouaient sans doute les Corybantes, car ils sont représentés sur les médailles avec des crotales dans les mains. C'étaient deux petites lames ou bâtons d'airain que l'on agitait, et du choc desquels on tirait un son bruyant. On en faisait aussi d'un roseau fendu eu deux. Un auteur ancien cité par Pausanias dit que les oiseaux du lac Stymphale me furent pas tués par Hercule, mais chassés par le sou des crotales qu'agitait ce héros.

CROYANTS. 1º Fidèles qui croient les vérités de la religion. La plus glorieuse prérogative d'Abraham est d'avoir été choisi pour être le père des vrais croyants. Les gens du monde s'imaginent que, pour être bon croyant, il faut croire aveuglément, sans chercher à se rendre compte des vérités que l'on vous enseigne. C'est une erreur fort dangereuse. L'apôtre saint Paul veut oue notre

toi soit raisonnable: Rationabile obsequium vestrum; or notre croyance est raisonnable, quand elle est appuyée ou garantie par des motifs suffisants de crédibilité. Voy. Foi.

2º Les mahométans se targuent du titre de vrais croyants, et c'est ce que signifient les titres de Mouslim, Musulman ou Moumen, par lesquels ils prétendent se distinguer des autres peuples, qu'ils appellent Kafir ou Guebr, c'est-à-dire infidèle; d'où il résulte qu'un chrétien attaché à sa religion ne doit pas apappeler un mahométan Mouslim ou Musulman.

3º Quelques hérétiques de la secte des albigeois furent aussi appelés autrefois croyants.

CRUCIADE. On donne ce nom à une bulle par laquelle les souverains pontifes font aux rois d'Espagne certaines concessions, et qui rapportait autrefois d'assez grands profits à la cour de Rome.

CRUCIATA, ou CRUCIADE, ou CROISA-DE, confrérie établie en Espagne pour le maintien de la vraie foi. Voy. CROISADE.

CRUCIFIANTS, secte fort obscure, qui était une suite et une extension de celle des Convulsionnaires. C'étaient de pauvres fanatiques qui se faisaient crucifier pour avoir plus de ressemblance avec Jésus-Christ. Une jeune fille, entre autres, qui s'était fait ainsi crucifier, fit beaucoup de bruit; elle avait encore accompli plusieurs autres œuvres merveilleuses, comme de faire le voyage de Port-Royal, pieds nus au mois de janvier, avec cinq clous plantés dans chaque talon; elle avait aussi passé tout un caréme sans manger autre chose qu'une rôtie de fiente humaine chaque matin. C'est sans doute à cette branche de Convulsionnaires que sa rattachalent les Crucifiants, qui s'étaient multipliés à Roanne, en 1791 et 1792, par les soins d'un vicaire de cette ville, qui, dans le temps de la Terreur, épousa sa servante, devint professeur à l'école centrale de Roanne et eut ensuite une place à Paris. Il y avait de ces sectaires à Saint-Germain-Laval, dans la classe des marchands, et surtout à Roanne, parmi les charpentiers de bateaux.

CRUCIFIX. La différence qui existe entre une croix et un crucifix, c'est que ce dernier porte en relief l'image de Jésus crucifié, tandis que la croix représente purement l'instrument du supplice du Fils de Dien, sans aucune sorte d'image. Néanmoins, dans l'usage habituel, on donne souvent au crucifix le nom de croix, mais jamais à une simple croix celui de crucifix. L'image de la croix est beaucoup plus ancienne dans l'Eglise que celle du crucifix. On peut voir à l'article Caoix que, dans les premiers siècles, les chrétiens ne peignaient jamais la figure de l'Homme – Dieu sur cet instrument, mais qu'ils joignaient quelquefois à la croix des figures symboliques, telles que celles d'un agneau, d'un cerf, etc. Ce n'est que le sixième concile général, tenu à Constantinople, qui ordonna de peindre sur les croix l'image du Sauyeur; et c'est là l'origine des

crucifix. Voy. le Dictionnaire de Liturgie, art. Crucifix.

CRYPHIENS (du grec κρύπτω, cacher), prétres de Mithras, qui accomplissaient les cérémonies de leur culte dans des temples obscurs.

CRYPTOCALVINISME, on Calvinisme caché. On appelait ainsi, dès le commencement
de la Réforme, les luthériens qui, sans vouloir prendre le nom de disciples de Calvin,
professaient et enseignaient cuvertement sa
doctrine. On regardait Mélanchthon comme
leur chef. Il y avait un grand nombre de ces
Calvinistes cachés, dans les villes de Wittemberg, de Leipsick, et dans tout l'électorat de
Saxe. Ils furent persécutés par Auguste,
électeur de Saxe, qui prétendait favoriser la
pure doctrine de Luther.

CUBA (de subure, être couché), déesse des dormeurs chez les Romains. On l'invoquait pour les enfants couchés, afin qu'elle leur

procurât un bon sommeil.

CUCHAVIRA, l'Arc-en-ciel, une des divinités des Muyscas. Elle était particulièrementinvoquée par les femmes enceintes, qui lui offraient des émeraudes.

CUCULCAN, nom que l'on donne, dans le Yucathan, au Quetzalcoatl mexicain. Voy. QUETZALCOATL.

CUCULE, espèce de capuchon propre à certains ordres religieux. Voy. Coule.

CUDOUAGNI. C'est, d'après Lescarbot, un des dieux des sauvages de la Nouvelle-France. Ils prétendent qu'il leur parle souvent, et que quand il est irrité contre eux il leur jette de la terre aux yeux.

il leur jette de la terre aux yeux. CULDÉES, nom que l'on donnait dans le moyen âge, en Irlande et en Ecosse, aux moines qui s'appliquaient à la prière et à l'instruction des peuples. On dérive ce nom du latin cultores Dei, serviteurs de Dieu.

CULTE, honneur religieux que l'on rend à la Divinité. Le culte se divise en intérieur et extérieur. Le culte intérieur est celui qui est renfermé dans l'âme sans se manifester au dehors : il consiste principalement en des sentiments de foi, d'amour, de reconnaissance, en des méditations sur les vérités du salut, en des élévations de cœur vers Dieu, etc. Le culte extérieur se manifeste par des actes qui sont ou qui peuvent être aperçus des autres hommes, tels que les prières vocales, les sacrifices, les assemblées religieuses, les cérémonies auxquelles on prend part, etc. Le culte intérieur peut être bon indépendamment du culte extérieur, mais celui-ci n'a aucun mérite s'il n'est accompagné du culte intérieur : il dégénère alors en routine, habitude ou hypocrisie. Toutefois le culle intérieur ne suffit pas à l'homme, car l'homme tenant de Dieu son corps aussi bien que son âme, il lui doit l'hommage de l'un et de l'autre. Au reste, l'expérience démontre que le culte extérieur est le garant et le soutien du culte intérieur. Ce Dictionnaire prouve abondamment que tous les peuples de la terre ont senti le besoin de rendre à la divinité un culte public et solennel.

Les théologiens catholiques distinguent trois sortes de culte: 1° celui de latrie ou d'adoration proprement dite, qu'on ne doit rendre qu'à Dieu seul; 2° celui de dulie ou de vénération, que nous devons aux anges et aux saints; 3° celui d'hyperdulie ou sujérieur à la vénération et moindre que l'adoration, qui est celui que l'Eglise rend à la bienheureuse vierge Marie, mère de Jésus-Christ.

CULTRARIUS. On appelait ainsi, chez les Romains, le ministre des sacrifices dout l'emploi était de frapper la victime avec une hache ou une massue et de l'égorger aussité!.

CULULLE, vase de terre dont se servaient les pontifes romains dans les sacrifices.

CUNCTALIS LAR (de cuncta, tout), surnom de Neptune, auquel on attribuait l'origine de toutes choses.

CUNIE ou CUNINE (de cunæ, berceau), divinité romaine qui protégeait les petits enfants au berceau.

CUPAI ou TOIA, mauvais génie qui, suivant les anciens habitants de la Floride, préside au lieu où les âmes des méchants seront punies après la mort. Ce lieu de tourments était appelé par eux le bas monde, par opposition avec le ciel ou le séjour du bonheur, qu'ils nommaient le haut monde.

CUPAYPA-HUACIN, c'est-à-dire maisse du diable, nom que les anciens Péruviens donnaient à l'enfer, placé, suivant eux, au centre de la terre, et qui était le séjour réservé aux méchants. Voy. VEOU-SICHA.

CUPIDON. C'est le nom que les Latins donnaient à l'Amour, divinité que les Grecs appelaient Eros. Ce nom de Cupidon vient de cupido, désir véhément, convoitise. Des philosophes anciens en ont fait le père des dieux et le principe de l'univers. Né d'un œuf sans germe, produit de la Nuit saus le concours d'un autre agent, ce premier-né de l'univers, dieu de double nature, céleste et terrestre, s'élevant dans l'espace obscur avec des ailes de feu, pour répandre partout la lumière, il tenait en ses mains les cless du ciel, de la terre et des eaux, pour ouvrir à tous les animaux les portes de la vie. Sa voix mugissante, qui les appelle, retentit d'un bout à l'autre de l'univers dont il tient le gouvernement et le sceptre, régnant égale ment sur les dieux et sur les hommes qu'il a tous également formés. L'idée d'amour, appliquée une fois au principe universel d'activité, se développa bientôt par celle de la cosmogonie. L'Amour fut le dieu conciliant, le dieu organisant, le dieu animant, le dieu donnant l'être, la forme, le mouvement, la vie, le sentiment à tout ce qui existe. Et, st quelquefois on le peignait enfant, ce fat pour figurer la jeunesse éternelle du monde, dont il est l'âme, le nœud et le soutien. Mais la plupart de ces idées, toujours à la discrétion des poëtes, ont pris avec le temps des couleurs et des nuances si différentes, qu'à la fin l'Amour céleste et sa mère Uranie ost perdu leur empire sur le monde universel,

et se sont trouvés réduits aux emplois trèssubalternes d'enslammer et de tourmenter les amants.

CUPRA, divinité étrusque, que les anciens ont prise pour Junon. Il y avait sur les bords de la mer une ville qui portait son nom.

CURA, déesse du soin et de l'inquiétude, chez les Romains. Hygin raconte cette légende: Cura, ayant vu de l'argile, s'avisa d'en saire un homme, et pria ensuite Jupiter d'animer son ouvrage. Cela fait, il fut question de lui donner un nom; la Terre prétend que cela appartient à elle, comme ayant fourni la matière du corps; Jupiter le lui dispute avec raison, comme auteur de l'ame, la plus noble partie de l'homme. Cura y prétend aussi, parce que c'est elle qui a confectionné l'ouvrage. Saturne, appelé comme arbitre, se prononça en saveur de la Terre, puisque l'homme a été sait de terre, ex humo, et ordonna que Cura posséderait l'homme tant qu'il vivrait.

CURCH ou CURCHO, divinité adorée par les anciens habitants de la Prusse. Elle formait une espèce de trinité, avec Vurschayto et Sneybrato. On offrait à Curcho les prémices des fruits de la terre; d'où quelques-uns croient que c'était le dieu du boire et du manger. On entretenait un feu perpétuel en son honneur, et tous les ans on brisait sa statue, pour lui en élever une nouvelle. Son culte fut aboli par les chrétiens, au commen-

cement du xiii siècle.

CURE, office spirituel dont le titulaire est chargé du soin des âmes, dans une circonscription de territoire, qu'on nomme paroisse. Partout les cures sont des bénéfices inamovibles; néanmoins, en France, d'après les Articles organiques, on distingue deux sortes de cures, savoir : 1° celles de première et de seconde classe, qui ne diffèrent entre elles que par le traitement, qui sont également inamovibles; et 2° les cures de troisième classe, appelées aussi succursales ou dessertes, dont les titulaires sont amovibles et jouissent d'un traitement moindre que celui des cures proprement dites. Il parattrait que les rédacteurs des Articles organiques regardaient un canton de département comme une seule paroisse, quel que soit le nombre de communes qu'il contint, et ces communes comme une espèce de vicariat géré sous l'autorité du curé du canton; mais le bon sens, d'accord avec le droit ecclésiastique, démontre que les desservants sont, quant à la charge, tout aussi réellement curés que les titulaires des cures inamovibles, et le saintsiège n'établit aucune dissérence eutre les uns et les autres. Aussi leur donne-t-on communément le titre de curés.

CURE, prêtre pourvu d'une cure. On convient généralement que ce mot vient du mot latin cura, qui exprime les soins que le titu-luire doit à sa paroisse. En latin on appelle encore les carés parochi, plebani, rectores, et autrefois simplement presbyte i. Les uns veulent que leur institution soit de droit divin, d'autres seulement de droit ecclésiastique. Il est certain qu'on n'en trouve aucune

trace dans les plus anciens monuments de l'Eglise. Mais lorsque le nombre des sidèles se fut accru considérablement, les évêques, ne pouvant pas gouverner par eux-mêmes les différentes églises qui s'établissaient dans la circonscription de leurs diocèses, en confièrent le soin à des prêtres, lesquels y exercèrent toutes les fonctions de pasteurs. Le pouvoir des curés dans leurs paroisses s'étend sur tout ce qui concerne le spirituel, toujours cependant sous la subordination à l'évéaue

« Dès les premiers siècles, dit l'abbé Fleury, il y eut des prêtres que l'on distribua dans les titres, c'est-à-dire dans les lieux d'oraison, où l'évêque allait tour à tour tenir l'assemblée des fidèles. Ils avaient soin des peuples de tout un quartier, pour observer leurs mœurs, et avertir l'évêque de leurs besoins spirituels. Ils pouvaient donner le baptême on la pénitence à ceux qui étaient en péril. Cette distribution sut nécessaire dans les grandes villes, comme à Rome et à Alexandrie, où, dès le commencement du 1v° siècle, nous voyons plusieurs églises, et en chacune un prêtre chargé d'instruire le peuple. On commença peu de temps après à bâtir des oratoires à la campagne, pour la commodité des paysans éloignés de la ville; et on mettait des prêtres à ces oratoires. Tel sut le commencement des cures ou paroisses. Dans les petites villes, la cathédrale sussisait; d'où vient qu'il y a encore des paroisses en plusieurs cathédrales.

« Ces prêtres, que nous appelons aujourd'hui curés, devinrent dans la suite comme de petits évêques, à mesure que le peuple fidèle augmenta. On leur permit de dire des messes dans leurs titres, et par couséquent de prêcher; on leur permit aussi de baptiser, même aux jours solennels, ce qui toutefois ne sut pas universel. Car il n'y avait de souts baptismaux qu'en que ques églises principales, qu'on appelait plebes, et le prêtre qui les gouvernait plebanus, noms qui restent encore en certains pays. Tous les curés avaient aussi le soin d'instruire les enfants devant et après la confirmation, de corriger les mœurs, de convertir les pécheurs, ouir les confessions, et donner la pénitence secrète; de visiter les malades, leur administrer l'extrêmeonction et le viatique, et donner la sépul-ture. Ils peuvent aussi bénir les mariages. Il n'y a que la confirmation et l'ordination des clercs qui appartiennent aux évêques; encore le curé pouvait-il faire un psalmiste ou chantre, de son autorité, non pas un acolyte ou un sous-diacre; mais ils pouvaieut déposer les moindres clercs au-dessous des sous-diacres, et excommunier les laïques. Vers l'an mil, les curés étendirent leur pouvoir jusqu'à la juridiction contentieuse, et en jouirent plus de trois cents ans. »

Aujourd'hui en France les curés sont distingués en curés proprement dits, et curés desservants. Les premiers sont nommés par l évêque et approuvés par le roi, ils sont inamovibles; ceux d'entre eux qui sont curés d'un canton ecclésiastique ont inspection sur les cures desservants de leur circons-cription; ces derniers sont nommés par l'évêque seulement et révocables par lui à volouté. Voy. ci-dessus, Cure. Les charges et les devoirs des uns ét des autres sont les mêmes.

Les revenus des curés consistaient autrefois dans les biens des églises qu'ils desservaient, dans les dinies et dans le casuel de leur paroisse. Mais dans celles où les dimes avaient été aliénées, les gros décimateurs payaient aux curés une pension qu'on appe-lait pension congrue. Aujourd'hui les émoluments d'un curé consistent dans un traitemeut du gouvernement et dans le casuel.

Voy. le Dictionnaire de Droit canon, art Cure, Curés, et celui de Liturgie, art. Curé.

CURÉOTIS, troisième jour des Apathuries, pendant lequel les jeunes gens coupaient leurs cheveux et les consacraient à Diane ou

à Apollon.

CURÈTES, prétres ou philosophes an ciens, sur lesquels on n'a que des données fort vagues. Il y en avait dans la Phrygie, dans la Grèce, chez les Crétois et même chez les Celtes. C'étaient sans doute les plus anciens ministres de la re-ligion, mais dans la suite on les confondit avec des sociétés plus modernes qui portaient le même nom. Les premiers Cu-rètes furent sans doute ceux de l'île de Crète; ce sont eux qui cultivèrent le pays, en civilisèrent les habitants, élevèrent des abeilles, réunirent en troupeaux les brebis et les chèvres éparses sur les montagnes. On leur attribue, comme aux Corybantes, l'éducation de Jupiter au milieu de cris tumultueux, do bruit des tambours et des sonnettes, pour empêcher que les vagis-sements de l'enfant ne fussent entendus. On dit qu'ils trouvèrent aussi l'art de forger le fer. Le feu, ayant pris dans la fo-rét du mont Ida, fit couler une grande quantité de ser que la violence du soyer avait mis en susion; les Curètes qui surent témoins de ce phénomène, inobservé jusqu'alors, en profitèrent pour établir des fonderies de fer. Ils sont encore renommés comme enchanteurs; ils durent probablement cette réputation à leurs connaissances en astronomie, en physique et en poésie. On prétend qu'ils prirent part à la guerre des Titans. Après leur mort ils furent mis au rang des dieux, et on leur sacrifiait toutes sortes d'animaux. Les Crétois surtout les rangèrent au nombre de leurs dieux de premier ordre, et les pronaient à témoin de leur sidélité à remplir leurs engagements.

On donna dans la suite le nom de Curètes aux Corybantes ou prêtres de Cybèle et de Jupiter, dans l'île de Crète. Ces prêtres célébraient les sêtes de leur dieu et de leur déesse au son des tambours et des trompettes, et en frappant sur des bassins d'airain. Strabon les dit inventeurs de la danse armée; en effet ils exécutaient leurs danses frénétiques et religieuses en se portant mutuellement des coups violents,

ce qui occasionnait parfois de nombreuses blessures. Il leur était défendu par leurs statuts de manger de la viande, du poisson, et toute autre chose qui eut été cuite.

On a donné plusieurs étymologies du nom de Curètes, que les uns tirent avec Strabon, du grec χούρος, jeune homme, les autres de χουρά, tonsure, parce qu'ils étaient dans l'usage de se couper les cheveux, depuis que, dans un combat, leurs ennemis les avaient saisis aux cheveux; d'autres, du celtique curo, qui comme le grec xpoviti, signifie battre ou frapper. Mais nous pensons qu'il y a analogie intime entre le nom de l'île de Crète et celui de Curètes ( sans prétendre déterminer lequel des deux a donné naissance à l'autre), d'autant plus que cette île est nommée aussi Curétis.

CURETICON, air de slûte qui, à en juger par son nom, devait être à l'usage des Cu-

rètes ou prêtres de Cybèle. CURINUS, dieu particulier dont T. Tatius, roi des Sabins, apporta le culte dans Rome.

CURIONS, prêtres des anciens Romains, au nombre de trente. Il y en avait un à la tête de chaque curie, lequel veillait à ce que tout ce qui concernait les sêtes, cérémonies, sacrifices qui devaient être faits pour le service de la curie, sût exéculé suivant les rites. Ils étaient élus dans les comices des curies, et leur nomination était à vie. Ils avaient à leur tête un supérieur qui s'appelait le grand curion; il était els par l'assemblée de toutes les curies.

CURIONIES, sacrifices célébrés par les

prêtres de chaque curie. CURIS. Ce mot signifie lance en langue osque ou étrusque. C'était, dit-on, le nom que les Etrusques donnaient à Junon armée d'une lance; en effet, ses statues et ses médailles la représentent armée d'une lance. De là venait peut-être la coutume des nouvelles mariées de peigner leurs cheveux avec une lance tirée du corps d'un gladiateur après sa mort, et que l'on nommait hasta cælibaris.

CUROTHALLIE (de xoupos, enfant, et baiher, croître), surnom de Diane, en l'hon-neur de laquelle on célébrait une fête par-

ticulière, pour obtenir d'elle l'heureuse croissance des enfants. CUSTODE. 1º Officier ecclésiastique dont la fonction est de garder le trésor, les ornements, les vases sacrés, les livres, de prendre soin de tous les meubles qui sonl à l'usage de l'église, d'ouvrir et de sermer les portes. Il y avait un office de cette espèce dans l'église de Saint-Omer. Dans le chapitre de Lyon, il y a un chanoine qui a le titre de grand custode. Il y a cucore des paroisses où l'on donne ce nom au sacristain.

2º Dans certaines églises custode est la même chose que curé. L'église paroiss ale de Sainte-Croix de Lyon, qui est la pre-mière paroisse de la ville, et une à l'e-glise cathédrale dont elle fait partie, étail desservie conjointement par deux curés qui étaient qualifiés custodes de Sainte-Croix.

3º On a donné ce nom à certains supérieurs de quelques ordres religieux, comme des capucins, des recollets. Ils visitent la partie d'une province appelée custodie. Chez les récollets, le custode est le supérieur d'une petite maison.

4º Custode se dit encore du saint ciboire qui renferme les hosties consacrées, et du pavillon qui le couvre. Les rideaux qu'on met en quelques églises à côté du grand autel sont aussi appelés custodes. Voy. les Dictionnaires de Liturgie et de Droit canon,

art. Custons.

1185

CUYCHU ou COUYCHOU, nom de l'arcen-ciel chez les Péruviens. Ils l'honoraient comme production des rayons du soleil, lenr grande divinité. Il avait un appartement dans le grand temple du Soleil, où il était représenté avec toutes ses couleurs, sur des plaques de métal. Lorsque les Péruviens apercevaient l'arc-en-ciel dans les nuages, ils fermaient la bouche aussitôt, et portaient la main devant, s'imaginant que s'ils l'ouvraient tant soit peu, lours dents seraient gâtées.

CYAMITES, personnage vénéré dans l'Attique, où il avait un temple; mais on ne sait si c'est le nom d'un ancien héros, ou de celui qui apprit aux hommes à cultiver

les fèves (χύαμος). CYANE, nymphe, compagne de Proserpine, qui versa des larmes si abondantes en voyant celle-ci enlevée par Pluton, que les dieux, touchés de compassion, la métamorphosèrent en fontaine. Tous les ans, les Syracusains s'assemblaient auprès de cette fontaine pour y offrir des sacrifices. Les villes lui offraient des taureaux, les particuliers de moindres victimes; et les offrandes étaient jetées dans un petit lac

formé par la fontaine. CYBEBÉ, divinité grecque, ainsi appelée du pouvoir qu'on lui attribuait d'inspirer la fureur (xv6necci, faire la culbute). C'est probablement Cybèle vénérée par les Corybantes, car on dit aussi Cybébé, mère des dieux. Il y a cependant des autours qui prétendent que ce sont deux divinités distinctes.

CYBÈLE. Cette divinité est une de celles sur lesquelles on a les données les plus vagues et les plus discordantes. Les Grecs la disaient fille du Ciel et de la Terre, semme de Saturne et mère des dieux. Les anciens ia confondaient avec Vesta, Ops, Rhéa, Déméter, Tellus ou la Terre; ils l'appelaient aussi la Bonne-Déesse. Mais Cybèle et son culte sont certainement originaires de la Phrygie. Son vrai nom était, suivant Strabon, Agdestis, qui, dans les meilleurs manuscrits de ce géographe, et dans Hésychius, est écrit Agdistis; mais sur une inscription publiée par Spon, dans ses Mélanges d'antiquité, on lit Aggistis, ou plutot Angistis, Anghistis, Anghestis. Dans l'Epitome de Strabon, et dans quelques manuscrits de cet auteur, ce nom est écrit Aiestis, Agestis, Aygistis. Strabon ajoute que souvent on désignait cette déesse par le nom des lieux dans

lesquels elle était singulièrement honorée. De là viennent les noms de Dyndimène, d'Idéenne, de Sipylène, de Pessinuntienne. Elle était encore honorée à Métropolis, dont le nom signisse ville de la mère, et non mère des villes; sur les collines Arctos et Lobinos, qui sont des croupes du Dindyme, près de Cyzique, et dans lant d'autres endroits, que la Phrygie pouvait passer pour être tout entière consacrée à la mère des dieux.

Suivant d'autres mythologues, Cybèle et Agdestis seraient deux personnages différents; voici la légende rapportée par Arnobe, qui l'a extraite de la Mythologie des gentils : « Sur les frontières de la Phrygie, était un grand rocher nommé Agdus, qui fournit des pierres à Deucalion et à Pyrrha pour réparer le genre humain. De ce rocher naquirent Cybèle, mère des dieux, et Agdestis, qui était hermaphrodite. Ce dernier, qui était d'une force prodigieuse, ayant en-trepris de faire la guerre au dieu Bacchus, trouva le moyen de priver ce redoutable ennemi du sexe d'où il tirait toute sa force. Le sang qui sortit de sa blessure fit éclore un grenadier dont les beaux fruits tentèrent la fille du roi Sangarius, nommée Nana. Elle en cueillit un, et le mit dans son sein; mais la vertu singulière de ce fruit la rendit enceinte; et son père, indigné, la renferma dans une prison, résolu de l'y laisser mourir de faim; mais Cybèle prit soin de la nourrir par le moyen de quelques fruits qu'elle lui apporta. Nana ayant accouché d'un fils dans la prison, le roi Sangarius le sit exposer; mais l'enfant fut enlevé et nourri secrètement par un certain Phorbus, qui le nomma Atis. Etant devenu grand, ce jeune homme charma par sa beauté Cybèle et Agdestis, qui en devinrent amoureux. Midas, roi de Phrygie, charmé de la figure aimable d'Atis, voulut le donner pour époux à sa fille; mais, craignant quelque désordre, il sit sermer, le jour des noces, les portes de la ville. Cependant ces précautions surent inutiles. Cybèle, jalouse de voir son cher Atis épouser une autre femme, enleva les murailles et les tours de la ville, et parut avec cette énorme coif-fure à la porte du palais royal. Agdestis arriva en même temps, et répandit l'alarme et la consternation parmi les conviés. Le malbeureux époux se réfugia sous un pin; et maudissant le fatal instrument de la passion qu'il inspirait, il se mutila lui-même impitoyablement, et mourut aussitôt après de la blessure qu'il s'était faite. Son épouse, désespérée, se donna la mort; Cybèle et Agdestis éclatèrent en regrets superflus sur le tombeau de leur cher Atis, en l'honneur duquel on érigea un temple magnifique dans Pessinunte. »

Ce monstrueux récit est ainsi réformé par Busèbe: «Cybèle, dit ce dernier, fille de Méon, roi de Phrygie, amoureuse d'un jeune homme nommé Atis, étant devenue enceinte, son père, pour la punir, sit mourir son amant. La jeune princesse, désespérée, parcourut longtemps les montagnes et les forêts de la Phrygie, cherchant quelque remède à ses chagrins, et mourut enfin de douleur. Après sa mort, une peste violente ravagea toute la Phrygie. L'oracle, ayant êté consulté sur les causes de ce stéau, répondit que la peste ne cesserait d'assiger les Phrygiens qu'après que Cybèle aurait été mise au rang des divinités, et que le corps d'Atis aurait été honorablement enterré dans le temple de Cybèle; ce qui sut exécuté.»

Suivant une autre version, Cybèle n'aurait put réussir à plaire à un jeune berger phrygien, nommé Atis, dont elle était devenue amoureuse. Pour se venger de ses mépris, elle lui inspira une fureur soudaine, dans les accès de laquelle il se mutila lui-même. D'autres veulent qu'Atis ait été un jeune homme consacré au culte de Cybèle, et obligé de garder la virginité; mais que la déesse, l'ayant surpris avec la nymphe Sangaride, lui inspira, pour le punir, une rage si violente, qu'il se mutila, et allait même se tuer, si la déesse ne l'eût promptement métamorphosé en pin. C'est en mémoire de cet événement que les prêtres de Cybèle se mutilaient eux-mêmes, et s'habillaient en femmes.

Cette déesse avait deux sortes de simulacres: l'un naturel, l'autre artificiel. Celui-ci la représentait comme une femme avancée en âge, robuste et puissante, assise, la tête couronnée de tours, tenant dans une main, ou des épis de millet, ou des têtes de pavot, de l'autre un tambour. Elle avait un habillement de différentes couleurs et chargé de sleurs. Son char était trainé par des lions. A ce simulacre on joignait un jeune homme: c'était Atis. Un bonnet pointu à la phrygienne, et une double ceinture sur la robe; des dûtes et des attabales, sorte d'instrument qu'il tenait d'une main; une houlette ou une crosse qu'il portait dans l'autre, étaient ses vêtements, ses ornements et ses attributs. Ordinairement on meltait un pin auprès de la statue d'Atis. Le simulacre naturel de la déesse phrygienne élait une petite pierre noire, raboteuse, de forme irrégulière, et qui, au milieu de ces irrégularités, présentait une apparence de bouche; c'était par conséquent une de ces petites pierres noires dont les bords sont anguleux ou inégaux, au milieu desquelles se voit un sillon bien marqué, et que les naturalistes ont nommées hystérolithes.

Le culte de Cybèle passa de la Phrygie dans l'île de Crète, et de là dans la Grèce; mais il fut inconnu en Italie jusqu'au temps d'Annibal. A cette époque, les Romains, ayant consulté les livres sibyllins, y trouvèrent un vers qui les avertissait de chercher leur mère. Le sénat, me pouvant expliquer le sens de cet avertissement, envoya interroger l'oracle d'Apollon, qui répondit: Alles chercher la grande mère des dieux, que vous trouverex sur la cime du mont Ida. On dépêcha aussitôt des députés à Attale, roi de l'ergame, qui d'abord voulut s'opposer à cet enlèvement; mais le simulacre de la déesse, qui n'était qu'une grosse pierre que l'on croyait tombée du ciel, déclara lui-même

qu'il voulait être transporté à Rome, digne séjour de tous les dieux. Attale ne résista plus, et Cybèle fut conduite à Rome avec grande pompe, et introduite par le jeune P. Scipion, considéré comme l'homme le plus moral de la ville. L'entrée du simulacre sut signalée, dit-on, par un prodige. Le vaisseau qui portait la déesse remontait le Tibre, et était sur le point d'aborder à Rome, lorsqu'il s'arrêta tout à coup, et quelques efforts que l'on fit, on ne put réussir à le saire avancer. La ve tale Claudia, soupçonnée d'avoir violé son vœu de virginité, attacha sa ceinture au vaisseau, et l'amena aisément dans le port, venant à bout à elle seule de ce que n'avaient pu faire des milliers d'hommes. Le simulacre fut placé dans le temple de la victoire sur le mont Palatin, et considéré comme le palladium de la ville; on institua en son honneur une fête, avec des combats simulés.

Le culte de cette déesse s'introduisit chez les Gaulois, après que ceux-ci eurent été subjugués par les Romains. On a déterré à Paris une statue de Cybèle, dont la tête est couronnée d'une espèce de temple hexagone. « Cybèle, dit Saint-Foix, était en grande vénération dans les Gaules. Dès qu'on craignait pour la récolte, on mettait sa statue sur un char trainé par des bœufs ; on la promenait autour des champs et des vignes. Le peuple précédait le char en chantant et en dansant; les principaux magistrats le suivaient pieds nus. » Le jeune Symphorien et plusieurs autres chrétiens furent mis à mort, à Autun et ailleurs, pour n'avoir point voulu prendre part à cette superstition. Mais ce n'était point parmi les Gaulois que l'on choisissait les prêtres de Cybèle; aucun d'eux n'eut voulu se soumettre à l'humiliante condition qu'exigeait cette dignité : c'était de Phrygie qu'on faisait venir ces prêtres de-gradés de leur sexe. Voir ce qu'étaient les prétres de Cybèle aux articles Conybantes, Curètes, Dactyles, Galles, Sémivirs et TELCHINES; voir aussi aux articles Taurobo-LES et CRIOBOLES, quelques-unes des pratiques instituées en son honneur.

Tous les mythologues s'accordent à penser que Cybèle n'est autre chose que le symbole de la terre ou de la nature, et ils allégorisent en ce sens tous ses attributs.

CYBERNÉSIE (du grec \*\*volipmous, action de gouverner un navire), sête instituée par Thésée, en l'honneur de Nausithée et de Phéax, qui saisaient l'ossice de pilotes dans son expédition de l'île de Crète.

CYCEON, mixtion de vin, de miel, d'eau, de farine, d'orge et de fromage, contenue daus un vase appelé cymbale, et que l'on prenaît dans les mystères d'Eleusis, en mémoire du breuvage que la vieille Baubo offrit à Cérès altérée.

CYCLE (du mot grec xòxloc, cercle); suite de nombres, qui, après avoir procédé successivement et sans interruption depuis le premier jusqu'au dernier, reviennent au premier, et forment ainsi une chaîne perpetuelle. On s'est servi de plusieurs cycles pour ł

ŧ

la confection du calendrier; voici les prin-

1. Cycle de 19 Ans. Ce cycle, appelé aussi nombre d'or, parce qu'on l'écrivait en carac-

tères d'or dans les calendriers, sut inventé par l'Athénien Méton, 432 ans avant Jésus-Christ. Ce nombre 19 servait à marquer la première lune et par conséquent toutes les autres de chaque année. Ce cycle était fondé sur ce que l'on croyait qu'au bout de 19 ans la lune se trouvait précisément au même point de l'année solaire; de sorte que s'il y avait eu nouvelle lune le 1" mars à 6 heures du soir, elle devait se retrouver 19 ans après, au même jour et à la même heure. Cependant, après bien des années, l'expérience fit reconnaître clairement qu'il s'en fallait de 1 heure 27 minutes et quelques secondes, que 19 années solaires ne sussent d'accord avec 19 années lunaires, malgré les 7 lunes intercalées et réparties sur le tout, de façon que depuis le concile de Nicée jusqu'en 1582, il y avait 4 jours de mécompte. Pour remédier à cet inconvénient, les épactes furent substituées à ce cycle et au nombre d'or, et il n'eut plus d'autre usage, dans le calendrier réformé, que de servir à les trouver.

2 CYCLE LUNAIRE. On confond ordinairement le cycle de 19 ans avec le cycle lunaire, parce que tous les deux ont même origine, même nature, mêmes révolutions, même cfset. Cependant il y a quelque dissérence : 1º en ce que le premier devance le second de trois années: ainsi l'on compte la sixième de celui-là lorsqu'on ne compte que la troisième de celui-ci; 2º en ce que le commencement du cycle de la lune se prend du premier janvier, et que celui de 19 ans n'a pas coutume de commencer avant mars ; 3º en ce que la manière de trouver les deux cycles est différente.

Munière de trouver le nombre d'or et le cycle lunaire.

Pour trouver le nombre d'or, il faut ajouter 1, et retrancher de l'ère chrétienne tous les cycles de dix-neuf ans, le surplus sera l'année du nombre d'or; ou s'il n'y a point de surplus, ce sera la 19º année de ce cycle. Ainsi, pour trouver le nombre d'or de l'année 1848, écrivez 1849, retranchez de ce nombre les 97 cycles qui s'y trouvent, restera 6, qui est le nombre d'or. Pour trouver l'annéedu cycle lunaire, il faut faire la même opération en retranchant 2. Ainsi de 1846 au lieu de 1848, retranchez les cycles de 19 ans, il restera 3, qui est l'année du cycle lu-naire pour 1848. La raison de cette dissérence de procédé est que Jésus-Christ est né la 2º année du nombre d'or, et la 18º du cycle lunaire.

3 CYCLE SOLAIRE. Ce cycle, composé de 28 années, n'a été inventé que pour marquer les sept jours de la semaine, au moyen des sept premières lettres de l'alphabet. L'ordre de ces dernières se change d'année en année en rétrogradant. Si donc une première annee a G pour lettre dominicale, la seconde doit avoir F; la troisième E; la quatrième,

en qualité de bissextile, D, C; en sorte que la première de ces deux lettres ne soit en usage que jusqu'au 24 février, et que l'autre prenne sa place pendant le reste de l'année. Si l'année était composée de 52 semaines justes, la révolution serait fixe et invariable, en sorte que la lettre qui aurait servi à marquer le dimanche en telle année, le marquerait loujours; mais il reste un jour et 6 heures moins 11 minutes. Ce jour occasionne la rétrogradation des lettres, et les 6 heures qui, au bout de 4 aus, forment un jour, donnent lieu à l'année bissextile ; c'est-à-dire que chaque 4 année est composée de 366 jours, au lieu que les 3 autres n'en out que 365. C'est ce qui empêche aussi que tous les sept ans le même ordre de féries et de lettres dominicales ne se renouvelle. Il faut 7 révolutions complètes de 4 années pour remettre les unes et les autres dans le même rang et la même disposition qu'elles avaient entre elles. De là cette révolution de 28 ans, connue sous le nom de cycle solaire.

Les Romains personnifiaient les cycles : le cycle annuel était personnissé par Janus ; le cycle hebdomadaire, figuré d'abord par Saturne, devint une divinité dont la statue était liée de bandelettes de laine qu'on ôtait dans les saturnaics.

CYCLÉE, ancien héros des Platéens, qui fut honoré comme un dieu par ses compatriotes, en conséquence de l'ordre qu'ils en recurent de la pretresse d'Apolton Pythien, pendant la guerre contre les Mèdes.

CYCL()PES (1), géants monstrueux, fils de Neptune et d'Amphitrite, et, selon d'au-tres, du Ciel et de la Terre. Ils étaient d'une hauteur énorme, et n'avaient qu'un œil au milieu du front, d'où vient leur nom (xúxλος, cercle, et &, œil). Ils vivaient des fruits que la terre leur donnait sans culture, et n'étaient gouvernés par aucune loi. On leur attribue la construction des villes de Mycènes et de Tirynthe, formées de masses de pierres si énormes, qu'il fallait deux paires de bœufs pour trainer la plus petite. Aussitôt qu'ils surent nés, Jupiter les précipita dans le Tartare, mais il les mit ensuite en liberté, à l'intercession de leur mère Tellus, qui lui avait prédit sa victoire sur Saturne. Après avoir tué Campé, leur geélière, ils vinrent au grand jour, et fabriquèrent pour Pluton le casque qui le rend invisible; pour Neptune, le trident avec lequel il soulève et calme les mers; et pour Jupiter, la foudre dont il fait trembler les dieux et les hommes. Ils étaient les forgerons de Vulcain, et travaillaient dans l'Île de Lemnos. Les trois principaux étaient Brontès, qui forgeait la foudre, Stéropès, qui la tenait sur l'enclume; et Pyracmon, qui la battait à coups redoublés; mais ils étaient plus d'une centaine. Apolion, pour venger son fils Esculape frappé de la foudre, les tua tous à coups de flèches. Homère et Théocrite les donnent pour les pr miers habitants de la Sicile, et les prignent comme des authropophages. Malgré leur méchanceté, ils furent mis au rang des

(1) Article emprunté sans modification au Dictionnaire de Noël.

dieux; et, dans un temple de Corinthe, ils avaient un antel sur lequel on leur offrait des sacrifices.

Il faut cependant observer que les mythologues en distinguaient trois espèces : 1° ceux d'Hésiode, qui sont des êtres allégoriques; 2 ceux qu'Homère place en Sicile; 3 ceux honorés à Corinthe comme les inventeurs de l'architecture.

Quelques-uns croient que cyclope signifie qui regarde tout autour à la ronde, et que ce nom fut donné aux habitants de la Sicile, grands pirates, parce qu'ils étaient toujours sur la côte, épiant s'ils pourraient surprendre

et voler quelque voyageur.

Des modernes n'ont vu dans le mythe des Cyclopes que l'emblème des volcans. On plaçait leurs forges en Sicile, dans les îles de Lemnos et de Lipari, trois îles à volcans. Ils étaient fils du Ciel et de la Terre, à cause de la hauteur et des profondes racines des monts volcaniques, ou de Neptune, parce qu'ordinairement la mer baigne le pied de ces montagnes. C'étaient des géants d'une stature énorme, parce que ces montagnes sont très-élevées; ils n'avaient qu'un œil étincelant au milieu du front, allégorie du cratère. Les fondres qu'ils forgeaient étaient formés de trois rayons d'eau, de trois de brouillard et de trois de feu, allusion aux phénomènes qui accompagnent les éruptions volcaniques.

CYLINDRES, sorte d'amulettes que les Perses et les Egyptiens portaient au cou, et qui étaient ornés de figures et d'hiéroglyphes.

CYNIQUES, nom que l'on donna à certains philosophes sectateurs d'Antisthène, qui soulaient aux pieds toute espèce de règle, de mœurs et de bienséances. — On appela ainsi les Turlupins, qui s'abandonnaient publiquement et sans remords aux

plus honteuses débauches.

CYNOCÉPHALE (c'est-à-dire qui a une tête de chien), espèce de singe à longue queue, que les Egyptiens nourrissaient dans leurs temples, pour connaître le temps de la conjonction du soleil et de la lune, persuadés qu'en ce moment l'animal, devenu aveugle, refusait toute nourriture. Le cynocéphale était aussi pour eux le même qu'Anu-bis, qu'ils représentaient avec une tête de chien ou plutôt de chacal. Le Cynocéphale, avec une tablette de scribe à la main, était Thoth deux fois grand (le second Hermès); avec le croissant ou le disque de la lune, c'était Pooh, ou le dieu Lunus.

CYNOPHONTIS, sête que les Argiens célébraient pendant les jours caniculaires; cous les chiens qu'ils rencontraient alors étaient autant de victimes qu'ils sacrifiaient à l'astre qui porte le nom de Chien. Cynophontis siguifie en grec meurtre des chiens. Ces animaux étaient au contraire très-vénérés, et entretenus avec soin, dans une ville d'E-gypte, appelée de leur nom Cynopolis.

CYNOSARGE (c'est-à-dire chien blanc), surnom d'Hercule, qui lui fut donné en con-

séquence d'une aventure assez ridicule. Un pieux citoyen d'Athènes, appelé Dindimius ou Didymus, se disposait à faire un sacrifice au héros déifié, lorsqu'un chien blanc se jeta sur la victime et l'emporta. Didymus courut après le ravisseur, invoquant le dien pour lequel la victime était destinés. Sa prière fut efficace; le chien s'arrêta et rendit sa proie. Une voix ordonna à Didymus d'élever un autel à l'endroit où le chien s'était arrété.

CYNOSURE, nymphe du mont Ida, une des nourrices de Jupiter, que ce dieu, pour la récompenser de ses bons soins, transporta dans le ciel et plaça vers le pôle, où elle brille

encore parmi les étoiles.

CYNTHIE, montagne de l'île de Délos, célèbre par la naissance d'Apollon et de Diane, qui en prirent les surnoms de Cynthius et de Cynthia.

CYPHI. C'était, suivant saint Jérôme, un parfum à l'usage des prêtres égyptiens,

CYPRA, divinité étrusque, que l'on croit être Junon. Elle avait dans le Picénum un

temple qui avait été bâti par les Tusciens. CYPRES, arbre consacré à Pluton. Les Grecs avaient coutume de le planter sur les tombeaux et sur les mon-ments funéraires ; ils ne faisaient en cela que suivre des ments fineraires; ils ne lassient en cela que suvre ces usagesobservés par des peuples plus anciens; en effet, sos feuillage sombre et lugubre a toujours semblé propre à entretenir la mélancolie et la douleur.—Les Latinsdonnaient au cyprès l'épithète de feraits, l'arbre funèbre. Les Errusques et plusieurs autres peuples de l'Italie ornaient de sos feuillage leurs lampes funéraires. Ils en entouraient les autels des dieux infernaux et les tombeaux des grands de son de la complet de confidence de l'arbeit es celles des dieux infernaux et les tombeaux des grands de complet es celles des dieux des grands de complet es celles de la complet de confidence de la complet de complet es celles de la complet de complet es celles de complet es celles de la complet de complet es celles de la completa de la hommes. On couvrait encore de branches de cyprès le seuil des maisons des infortunés et des coupables, ce qui annon-cait le deuil ou le désespoir. Enfin ceux qui étaient de-voués à Pluton étaient couronnés de cyprès, et les prêtres, dans les sacrifices établis en l'honneur de ce dien, portaient

uaus ressacruces etablis en l'honneur de ce dieu, portaient toujours des vêtements parsemés de l'euilles de cet arbre. CYPRINE ou CYPRIS, suruom de Vénus, née dans l'îlé de Cypre, ou sortie de l'écume de la mer près de cette lle, qui fui était entièrement consacrée, et dans laquelle elle avait des temples à Amathunte, à Golgos, à Idalie, à Paphos, à Salamis, à Solea, et dans une multitude d'autres localités.

CYRA ou CYRÉ, nom que les Gnidiens donnaient à Cérès, cousidérée comme reine ou maîtresse de la vie,

vos Cas.

CYRÉNAIQUES, hérétiques qui parurent vers l'an 175, et qui prétendaient qu'on ne devait point prier, puisque Dieu, suivant les paroles de Jésus-Christ, connaît les choses dont nous avons besoin.

dont nous avons besoin.

CYRIAQUES. Les Grees distinguent dans leur liturgie deux sortes de dimanches: les Cyriaques ou Dominicaux, consacrés à célèbrer les fêtes de Notre-Seigneur Jésus-Christ, tels que ceux où tombent Noël, l'Épiphanie, la Transfiguration, etc.; et les Despotiques, dans lesquels on ne célèbre aucun mystère particulier du Sauveur.

CYRTHIENS, hérétiques sinsi appelés de Cyrthius leur chef; c'était une branche des ariens.

CYTHERE, CYTHERE ou CYTHERIS, noms de Yésus, tirés de l'ille de Cythère, auprès de laquelle les poètes dissient qu'elle naquit de l'écume de la mer. Anssitét après sa pais-

qu'elle naquit de l'écume de la mer. Aussitét après sa nais-sance, elle y fut portée sur une conque marine. Les habitants avaient consacré à cette déesse, sous le nom de Yé-nus Uranie, un temple superbe, qui passait pour le plus ancien qu'elle eût eu en Grèce. Sa statue la représentait

armée.

CZERSKI; prêtre polonals, l'un des principaux adhérents au schisme de Ronge, qui éclata ces années dernières en Allemagne. Mais après avoir été un des plus ardeats collaborateurs du fondateur de l'Eglise Catholico-Garmanique, il a'est séparé de lui, parce qu'il professait une opinion différente sur quelques points spéciaux, notamment sur la divinité de Jésus-Christ. Depuis cette époque, Carstinales a'est responsable du professantiame. Font Carpouago-Garmanique. s'est rapprouhé du protestantisme. Voy. CATHOLICO-GRAMA-

•



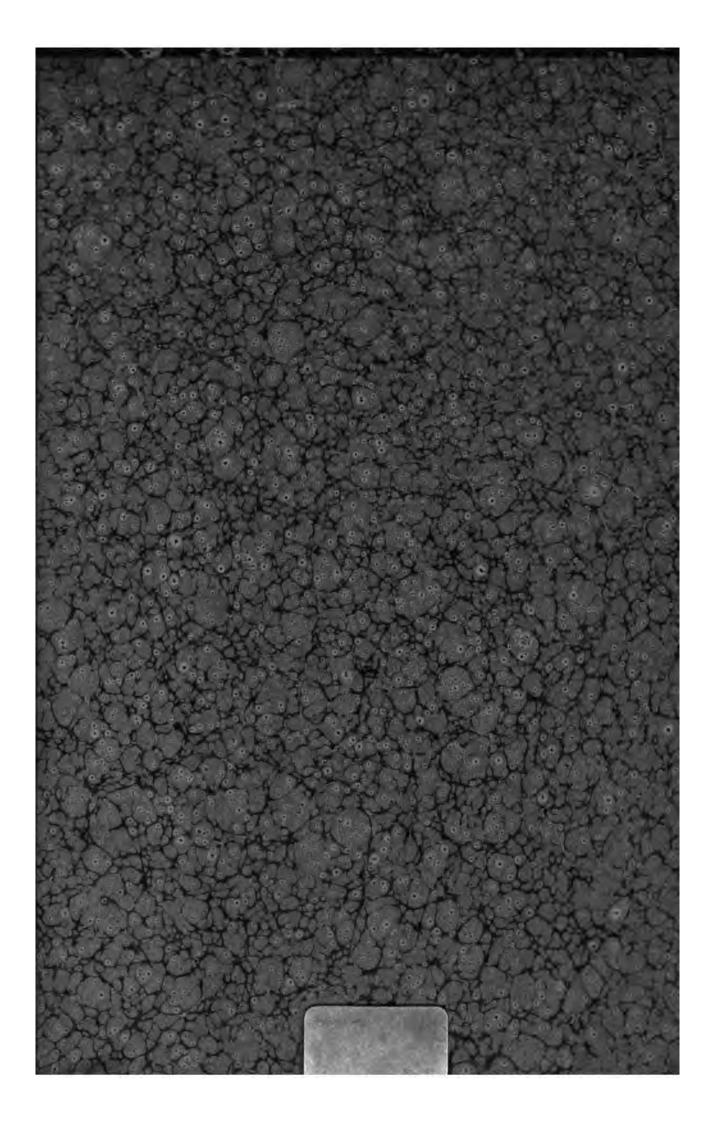





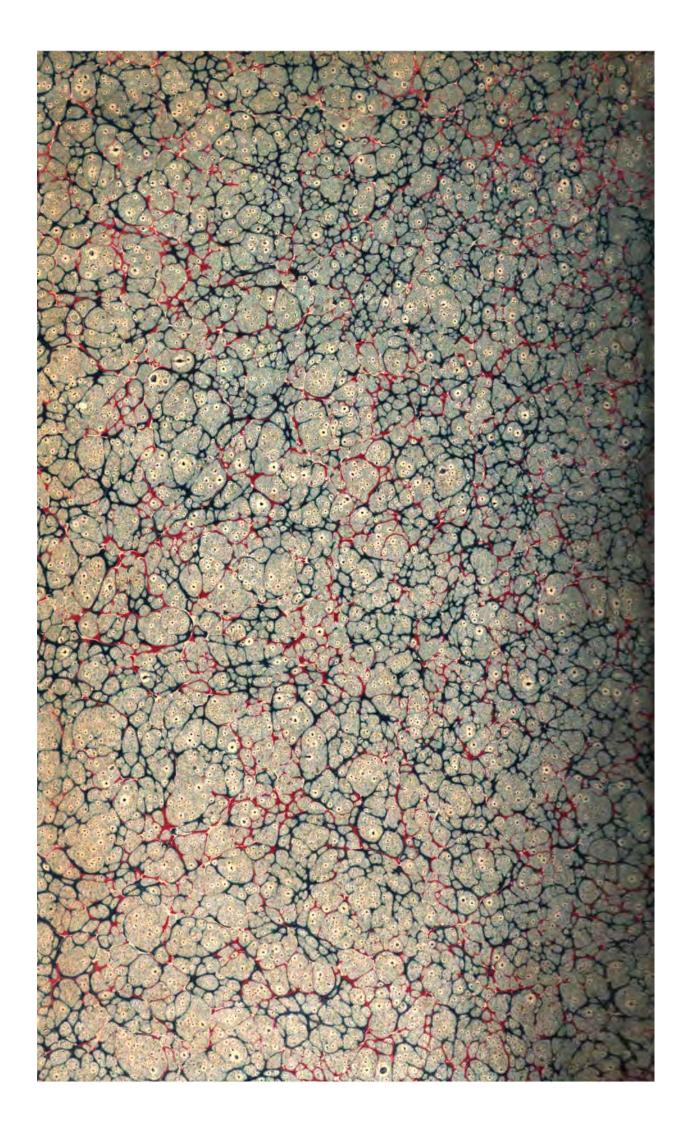

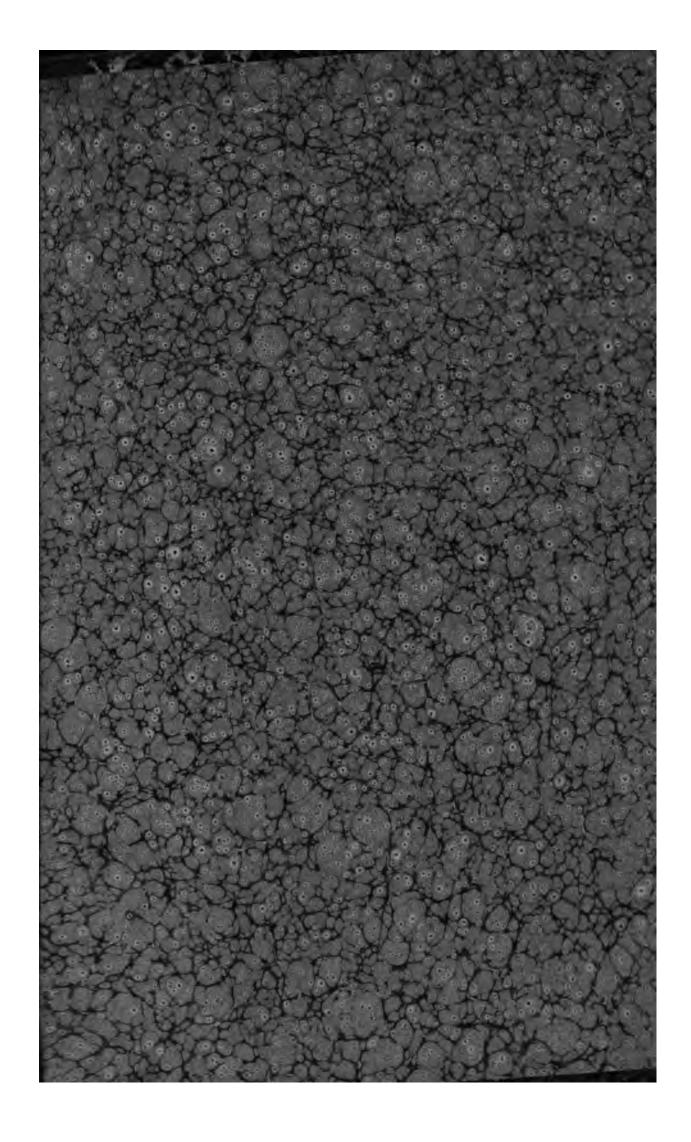

